

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search, Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

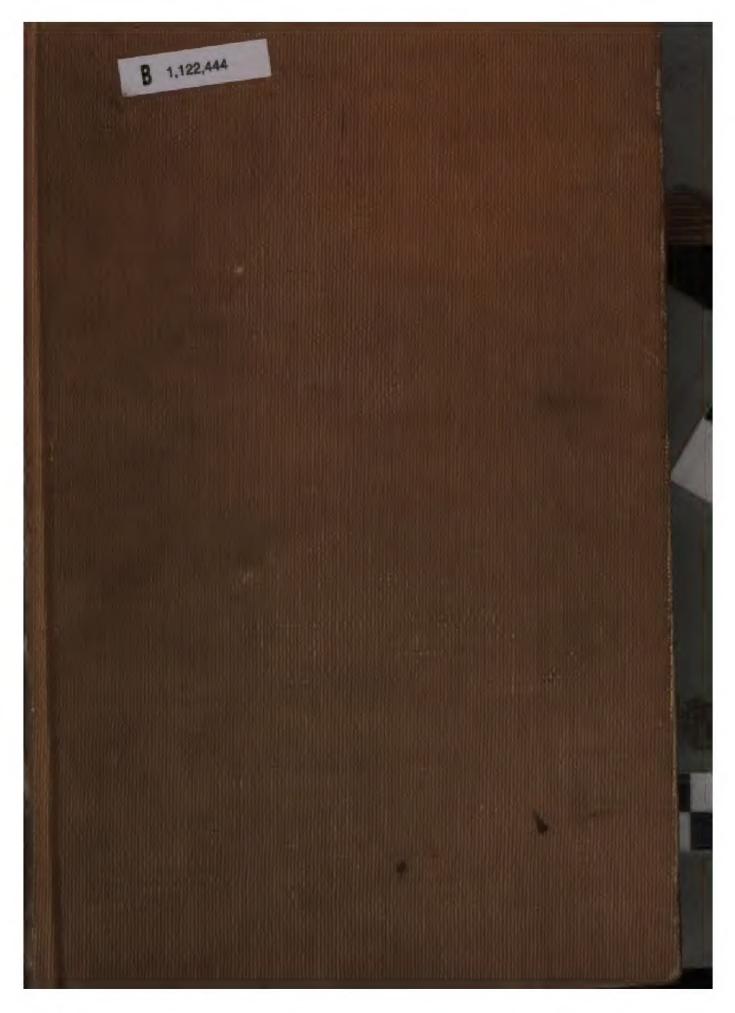

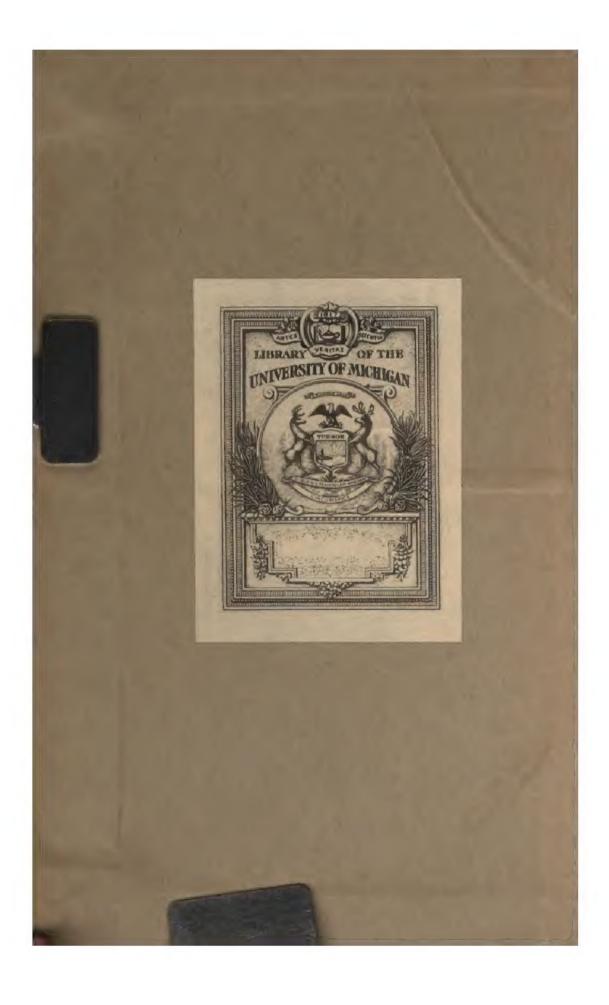

14.00



1934

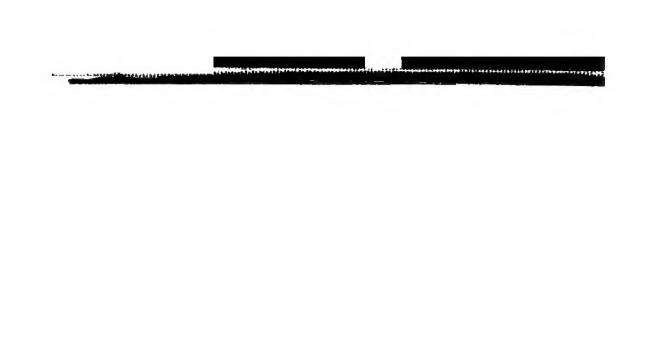

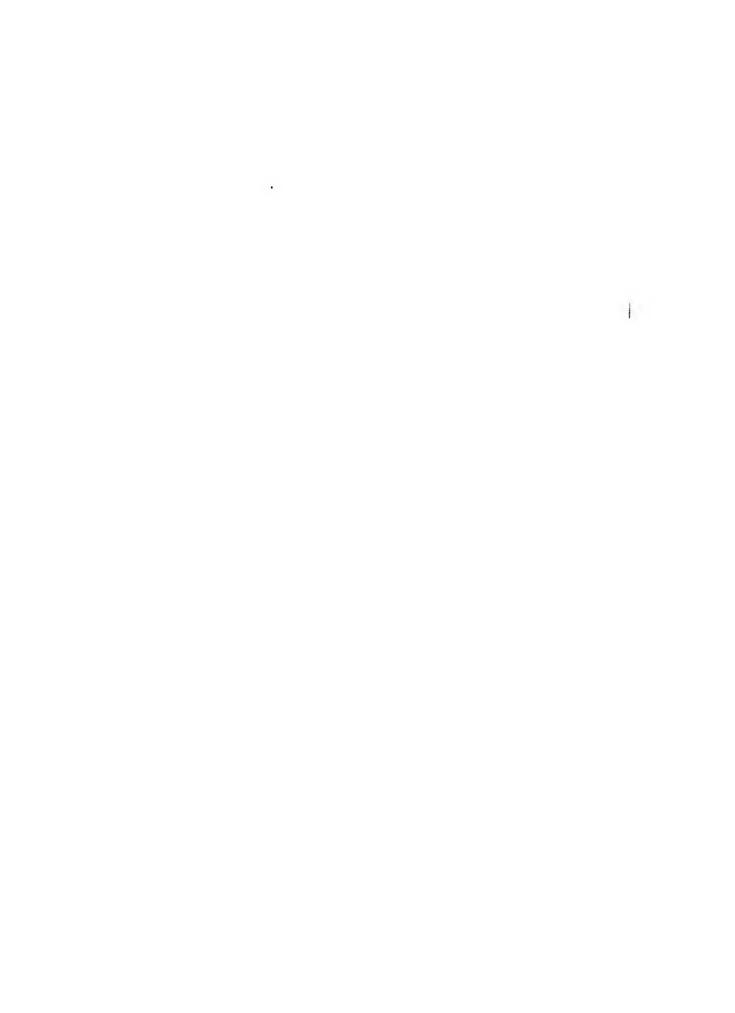

# LITTÉRAIRE.

RE FRANÇAISE.

GRAPHIE.



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# PANTHÉON LITTÉRAIRE.

LITTÉRATURE FRANÇAISE.

POLYGRAPHIE.

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET C\*, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS-S.-MICHEL., S.

# OEUVRES COMPLÈTES

DE

# J.J. ROUSSEAU

AVEG

DES NOTES HISTORIQUES.

# TOME DEUXIÈME.

LA NOUVELLE HÉLOISE, -- ÉMILE, -- LETTRE DE M. DE BEAUMONT.

# **PARIS**

A. DESREZ, LIBRAIRE-ÉDITEUR

RUB SAINT-GEORGES, 11.

FURNE, LIBRAIRE-ÉDITEUR QUAI DES ÀUGUSTINS, 39.

M DCCC XXXVI.

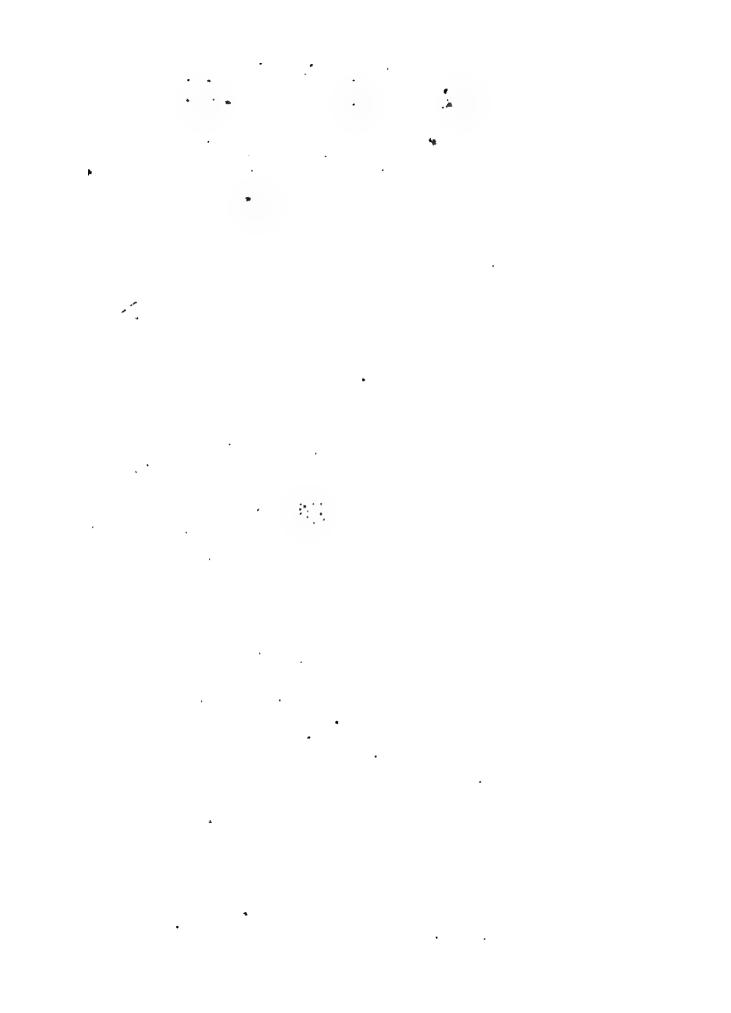

# JULIE,

OL

# LA NOUVELLE HÉLOÏSE;

DŪ

# LETTRES DE DEUX AMANS,

MANITARE D'UNE PETITE VILLE AU PIED DES ALPES:

RECUEILLIES ET PUBLIÉES

PAR JEAN JACQUES ROUSSEAU.

Non la conobbe il mondo, mentre l'ebbe : Conobill' io, ch' a planger qui rimasi. Para.

Le monde la posséda sans la connoltre; et moi je l'al comme, je reste ici-bas à la pieurer.



36 事集 5 5 5 原乳与安安全等等等的学生 5 5 5 5 5 5 6 6 5 7 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 7 5 6 7

# PRÉFACE.

Il faut des speciacles dans les grandes villes, et des romans aux penples corrompus. J'ai vu les meurs de mon temps, et j'ai public ces lettres; que n'ar-je vecu dans un siècle on je dosse les jeter au leu !

Ousique je ne porte ici que le titre d'editeur, j'ai ravaille moi-même à ce livre, et je ne m'en cache pas. Ai-je fait le tout, et la correspondance entière et-elle une fiction? Gens du monde, que vous importe ' c'est surement une fiction pour vous.

Tout honnête homme doit ayouer les livres qu'il public : je me nomme donc à la tête de ce recueil. pon pour me l'approprier, mais pour en répondre. S'il y a du mai , qu'on me l'impute; s'il y a du bien le n'entends point m'en faire honneur. Si le livre et manyais , j'en suix plus obligé de le reconnoître e ne veux pas passer pour meilleur que je ne suis.

Quant à la verite des faits, je declare qu'ayant elé blusieurs fois dans le pays des deux amans, je n'y i jamais out parler du buron d'Etange ni de sa litte, ni de M. d'Orbe, ni de mylord Edonard Bomslon, ni de M. de Wolmar; j'avertis encore que la opographie est grossièrement alterce en plusieurs indroits, suit pour miens donner le change au lecleur, soit qu'en effet l'auteur n'en sût pas davanlage. Voilà tout ce que je puis dire; que chacun pense comme il lui plaira.

Ce livre n'est point fait pour circuler dans le monde, et convient à très-peu de lecteurs. Le style rehutera les gens de goût ; la matière alarmera les pens sevères; tous les sentimens seront tiors de la pature pour ceux qui ne croient pas à la vertu. Il doit deplaire aux devois, aux libertius, aux philosophes; Il doit choquer les femmes galantes et seandaliser les bonnètes femmes. A qui plaira-t-il donc? peut être moi seul; mais à coup sûr il ne plaira mediocre-

ment à personne.

Omeoogue veut se resoudre à lire ces lettres doit l'armer de patience sur les fautes de langue, sur le myle emphatique et plat, sur les pensées communes rendoes en termes amponles; il doit se dire d'avance que ceux qui les écrivent ne sont pas des François, des heaux esprits, des academiciens, des philosophes. mais des provinciaux, des etrangers, des solitaires, des jeunes gens, presque des eufans, qui, dans leurs imaginations romanesques, prennent pour de la philosophie les honnètes délires de leur cer-

Pourquoi craindrois-je de dice ce que je pense ! Ce recueil avec son gothome ton convient mieux aux femmes que les livres de philosophie il pent même être utile à éciles qui , dans une vie dérèglée , ont conserve quelque amour pour l'honnétete. Quant aux filles , c'est autre chose. Jamais fille chaste n'a lu de romans, et j'ai mis à celui ci un titre assez déeide pour qu'en l'ouvrant on sût à quoi s'en tenir. Celle qui, malgre ce titre, en overa lire une seule page est une fille perdue : mais qu'elle n'impute point sa perte à ce livre ; le mal etoit fait d'avance Puisqu'elle a commencé, qu'elle achève de irre elle n'a plus rien à risquer.

Qu'un homme austère, en parcourant ce récned, se rebute aux premieres parties, jette le livre avec colère, et s'indigne contre l'editeur, je ne une plandrai point de son injustice; a sa place, j'en aurois pufaire autant. Que si, après l'avoir lu tout entier, quelqu'un m'osoit bilmer de l'avoir public, qu'il le dise, s'il vent, à tonte la terre; mais qu'il ne vienne pas me le dire : je sens que je ne pourrois de ma vie estimer cet homme-la (\*)

") C'est aussique cette Pretier se term de Lauf dans les deux Editions riginales d'Ampterdance de Peris, que dans ledra que de Genève, it dans traites cellas qui contissave, usqu'à Leuteun de 4804. Celle-er est la première dans laquelle immédiatement après le derner alinéa qu'ou sient de l'ee, un triute de plus le more can quisant :

Alire bonnes gens aree que j'aconat tont à river et qui mare: si somment conside des ontroges des mechanes alles au foin therefore cos semblables juges tes villes, con est pas la que vons lex trouverez. Illes dans d humbles retraites ammser queique couple de poux fideres, dont l'union se resserve que charmes de la votre, quelque herame simple et sensible qui sact e amer roise etat, quelque solds is ennuye du munde, qui bidmant cos ceremis et cos fantes, se dise princiant aver attendisssement . Ah' valu lis dimes qu'il fuitait à la

Man on I fairteur a till fromse cette addition, boot schit inconnue avant ling St. r. est dons l'un des deux manuscrits un lesquels il annones avoir collationné uon texto, et que à ailleurs il déclare differer tres-pen l'un de l'autre, il auroit du , ce scribbe en lang Lobjet d'une remarque expresse. Nont pau

# AVERTISSEMENT

SUR LA PRÉFACE SUIVANTE.

La forme et la longueur de ce dialogue ou entretien supposé, ne m'ayant permis de le mettre que par extrait à la tête du recueil des premières editions, je le donne à celle-ci tout entier, dans l'espoir qu'on y trouvera quelques vues utiles sur l'objet de ces sortes d'écrits. J'ai cru d'ailleurs devoir attendre que le livre eût fait son effet avant d'en discuter les inconvéniens et les avantages, ne voulant ni faire de tort au libraire, ni mendier l'indulgence du public.

# SECONDE PRÉFACE

........

DR

# LA NOUVELLE HÉLOÏSE.

- N. Voilà votre manuscrit; je l'ai lu tout entier.
- R. Tout entier? J'entends; yous comptex sur pen d'imitateurs.
  - N Vel duo, vel nemo.
- R. Turpe et miserabile (\*). Mais je veux un jugement positif.
  - N. Je n'ose.
- R. Tout est one par ce seul mot. Expliquez-
- N. Mon jugement dépend de la réponse que vous m'allez faire. Cette correspondance est-elle réelle, un si c'est une fiction?
- R. Je ne vois point la conséquence. Pour dire si un livre est bon ou mauvais, qu'importe de savoir comment on l'a fait?
- Di. Il importe beaucoup pour celui-ci. Un portrait a toujours son prix, pourvu qu'il ressemble, quel-

vone assurer qu'elle n'est point dans le manuscrit déposé à la bibliothèque de la Chambre des deputeur ear il ne contient même aucune preface. Cette addition d'alfaurs, si elle est céclement de Rousseau, valoit d'autant meux la peine d'être justifiée, que s'il fant le dure on ne peut y reconnoitre n'es maniere ni non style. Det notre premiere à cet égard être taxé de témérité, on peut donter certainement qu'aj rès la penace énergique et profende qui, dans les premières éditions, terminoit si bien cette Préface, l'autour en ait volontairement affoibil l'impréssion par cette-apustrophe, attent donnes gens, auné languisainte qu'unitendur, et qu'il encore une fois, contraste suguilierement avec sa manière d'écrier. Tout nous autorosit donc à la supprimer.

" Pens. sal 1, v. 4.

que étrange que soit l'original. Mais dans un tabless d'imagination, toute figure humaine doit avoir les traits communs à l'homme, ou le tableau ne vaut rien. Tous deux supposes bons, il reste encore cette différence que le portrait interesse peu de gens; la tableau seul peut plaire au public.

R. Je vous suis. Si ces lettres sont des portraits, ils n'interessent point; si ce sont des tableaux, ils

imitent mal. N'est-ce pas cela?

N. Precisément.

- R. Ainsi, j'arracherai toutes vos réponses avant que vous m'ayez répondu. Au reste, comme je ne puis satisfaire à votre question, il faut vous en passer pour résoudre la mienne. Mettez la chose au pis : ma Julie....
  - N. Oh! si elle avoit existé!
  - R. Hé bien?
  - N. Mais shrement ce n'est qu'une fiction.
  - R. Supposez.
- N. En ce cas, je ne connois rien de si maussade. Ces lettres ne sont point des lettres; ce roman n'est point un roman : les personnages sont des gens de l'autre monde.
  - R. J'en suis faché pour celui-ci.
- N. Consolez-vous; les fons n'y manquent pas non plus : mais les vôtres ne sont pas dans la nature.
- R. Je pourrois... Non, je vois le détour que prend votre curiosite. Pourquoi decidez-vous ains: ? Savez-vous jusqu'ou les hommes différent les uns des antres ? combien les caractères sont opposés, combien les mœurs, les prejugés varient selon les temps, les heux, les âges ? Qui est-ce qui ose assigner des bornes precises à la nature, et dire : Voilà jusqu'où l'homme peut alter, et pas au-delà.
- N. Avec ce beau raisonnement, les monstres inouis, les géans, les pygmees, les chiméres de toute espèce, tout pourroit être admis spécifiquement dans la nature, tout seroit déligure; nous n'aurions plus de modèle commun. Je le répète, dans les tableaux de l'humanite chacin doit reconnotire l'houses.
- R. J'en conviens, ponrvu qu'on sache aussi discerner ce qui fait les variétes de ce qui est essentiel à l'espèce. Que diriez-vous de ceux qui ne reconnoltroient la nôtre que dans un habit à la françoise?
- N. Que diriez-vous de celui qui, sans exprimer ni traits ni taille, voudroit peindre une figure humaine avec un voile pour vêtement? N'auroit-on pas droit de lui demander où est l'homme?
- R. Ni traits ni taille! Étes-vous juste? point de gens parfaits, vouà la chimère. Une joune fille ofleusant la vertu qu'elle aime, et ramenee au devoir par l'horreur d'un plus grand crime; une amie trop

unie enfin par son propre cour de l'excés de fulgence ; un jeune homme honnète et sensiin de foshlesse et de heaux discours; un vieux nume entête de sa noblesse, sacritiant tout à a; un Anglois généreux et brave, toujours né par sagesse, toujours raisonnant sans

Un mari débonnaire et hospitalier, empressé le dans sa maison l'ancien amant de sa

e vous renvoie à l'inscription de l'estampe. Les belles dmes !... Le beau mot !

philosophie ! combien to prends de neine à les cœurs, à rendre les hommes petits! l'esprit romanesque les agrandit et les trompe. evenous. Les deux amies?... Qu'en dites-

... Et cette conversion subite au temple ?... e , sans doute?...

Иопъјент....

Une femme chétienne, une dévote qui n'appoint le catechisme à ses enfans ; qui meurt ploir prier Dieu; dont la mort cependant n pasteur, et convertit un athée... Oh !... Lonsieur...

buant à l'intérêt, il est pour tout le monde, il Pas une mauvaise action, pas un méchant qui lasse craindre pour les bons ; des evenenaturels, si simples, qu'ils le sont trop; rien é, point de coup de lhéâtre : tout est prevu ops d'avance, tout arrive comme il est prevu. la peine de tenir registre de ce que chacun ir tous les jours dans sa maison on dans celle poistn?

Pest-à-dire qu'il vous faut des hommes comdes événemens rares : je crois que j'aimeaix le contraire. D'ailleurs, vous jugez ce avez lu comme un roman. Ce n'en est a; vous l'avez dit vous-mome. C'est un relettres.

si ne sont point des lettres ; je crois l'avoir i. Quel style epistolaire ' qu'il est guinde ' sclamations! que d'apprêts! quelle emphase dire que des choses communes! quels grands ur de petits raisonnemens' rarement du sens, tesse; jamais ni linesse, ni force, ni profun-Une diction tonjours dans les nues, et des qui rampent toujours. Si vos personnages in la nature, avouez que leur style est peu

a conviens que, dans le point de vue où vous doit vous paroltre ainsi.

omptez-vous que le public le verra d'un aulet n'est-ce pas mon jugement que vous de-

est pour l'avoir plus au long que je vous re-

plique. Je vois que vous aimeriez mieux des lettres faites pour être imprimees.

N. Ce souhait parolt assez bien fundé pour celles qu'on donne à l'impression.

R. On ne verra done jamais les hommes dans les livres que comme ils veulent s'y montrer?

N. L'auteur comme il vent s'y montrer : ceux qu'il depent tels qu'ils sont. Mais cet avantage manque encore ici. Pas un portrait vigoureusement peint, pas un caractère assez bien marqué, nulle observation solide, aucune connoissance du monde. Qu'apprend-on dans la petite sphère de deux on trois amans ou amis toujours occupes d'eux seuis?

R. On apprend à aimer l'humanité. Dans les grandes societes on p'apprend qu'à hair les honimes.

Votre jugement est sévère; celui du public doit l'être encore plus. Sans le taxer d'injustice, je veux vous dire à mon tour de quel œil je vois ces lettres . moins pour excuser les défauts que vous y blamez. que pour en trouver la source.

Dans la retraite on a d'autres manières de voir et de sentir que dans le commerce du monde : les passions autrement modifiées ont aussi d'autres expressions; l'imagination toujours frappée des mêmes objets s'en affecte plus vivement. Ce petit nombre d'images revient toujours, se mêle à toutes les idees. et leur donne ce tour bizarre et peu varié qu'on remarque dans les discours des solitaires. S'ensuit-il de là que leur langage soit fort énergique " Point du tout; il n'est qu'extraordinaire. Ce n'est que dans le monde qu'on apprend à parler avec energie. Premièrement, parce qu'il faut toujours dire autrement et mieux que les autres, et puis que, furcé d'affirmer à chaque instant ce qu'on ne croit pas, d'exprimer des sentimens qu'on n'a point, on cherche a donner a ce qu'on dit un tour persuasif qui supplée à la persuasion interieure. Croyez-vous que les gens vraiment passionnés aient ces manières de parler vives, fortes, coloriées, que vous admirez dans vos drames et dans vos romans? Non; la passion, pleine d'elle-même, s'exprime avec plus d'abondance que de force : elle ne songe pas même à persoader : elle ne soupconne pas qu'on puisse donter d'elle. Quand elle dit ce qu'elle sent, c'est moins pour l'exposer aux autres que pour se soulager. On peint plus vivement l'amour dans les grandes villes; l'y sent-on mieux que dans les hameaux?

N. C'est-à-dire que la foiblesse du langage prouve la force du sentiment.

R. Quelquefois du moins elle en montre la vérité. Lisez une lettre d'amour faite par un auteur dans son cabinet, par un bei esprit qui veut briller; pour pen qu'il ait de fen dans la tête, sa plume va . comme on dit, brûler le papier; la chaleur n'ira pas

plus loin : vous serez enchante, même agite pentêtre, mais d'une agitation passagère et sèche, qui ne vous laissera que des mots pour tout souvenir. Au contraire, une lettre que l'amour a reellement dictee, une lettre d'un amant vraiment passionne sera lâche, diffuse, toute en longueurs, en desordre, en répetitions. Son cieur, plein d'un sentiment qui deborde, redit toujours la même chose, et n'a jamuis scheve de dire, comme une source vive qui coule sans cesse et ne s'epuise ramais. Rien de saillant, rien de remarquable; on ne retient ai mots, ni tours, ni phijases; on n'admire rien, l'on n'est frappé de rien. Cependant on se sent l'âme attendrie; on se sent emu sans savoir pourquoi. Si la force du sentiment pe nous frappe pas, sa verite nous touche; et c'est ainsi que le cour sait parler au oeur. Mais ceux qui ne sentent rien , ceux qui n'ont que le jarcon pare des passions, ne connoissent point ces sortes de beautes et les meprisent.

N. J'attends.

R. Fort bien. Dans cette dernière espèce de lettres, si les pensees sont communes, le style pourtant n'est pas familier, et ne doit pas l'être. L'amour n'est qu'illusion, il se fait, pour ainsi dire, un autre un!vers; il s'entoure d'objets qui ne sont point, ou auxquels lui seul a donné l'être; et, comme il rend tous ses sentimens en unages, son langage est toujours ligure. Mais ces figures sont saus justesse et sans suite; son cloquence est dans son desordre; il prouve d'autant pius qu'il raisonne moins. L'enthousiasme est le dernier degre de la passion. Quand elle est à son comble, elle voit son objet parfait; elle en fait alors son idole, elle le place dans le ciel : et, comme l'enthousiasme de la devotion emprunte le langage de l'amour, l'enthousiasme de l'amour entprunte aussi le langage de la devotion. Il ne voit plus que le paradis, les anges, les vertus des saints, les délices du sejour celeste. Dans ces transports, entouré de si hautes images, en parlera-t-il en termes rampans? se resoudra-t-il d'abaisser, d'avilir ses idees par des expressions vulgaires? n'élèvera-t-il pas son style ' ne lui donnera t-il pas de la noblesse. de la dignite? Que parlez-vous de lettres, de style rpistolaire? En ecrivant à ce qu'on aime, il est bieu question de cela, ce ne sont plus des lettres que l'on cerit, ce sont des hymnes.

N. Citoyen, voyons votre pouls.

R. Non, voyez l'hiver sur ma tête. Il est un âge pour l'experience, un autre pour le souvenir. Le sentiment s'eteint à la fin; mais l'âme sensible demeure toujours.

Je reviens à nos lettres. Si vons les lisez comme l'ouvrage d'un auteur qui vent plaire ou qui se pique d'ecrire, elles sont detestables. Mais prenez-les pour ce qu'elles sont, et jugez-les dans leur espèce. Deux

on trois jeunes gens simples, mais sensibles, s'entretienment entre eux des intérêts de leurs organs : ils ne songent point a briller aux veux les uns des autres. Ils se connoissent et s'aiment trop mutuellement pour que l'amour propre ait plus rien à faire entre eux. Ils sont enfans; penseront-ils en hommes? ils sont étrangers ; ecriront-ils correctement? ils sont sulitaires; connoltront-ils le monde et la societe? Pleins du seul sentiment qui les occupe, ils sont dans le delire, et pensent philosopher. Voulez-vous qu'ils sachent observer , juger , reflechir ! Ils ne sovent rien de tout cela. Ils savent aimer ; ils rapportent tout à leur passion. L'importance qu'ils donnent a leurs folles idees est-elle moins amusante que tout l'esprit qu'ils pourroient étaler : Ils parient de tont : ils se trompent sur tout, ils ne font rien connultre qu'eux; mais, en se faisant connoître, ils se font aimer : leurs erreurs valent uneux que le savoir des sages; leurs cœurs honnêtes portent partout, jusque dans lears fautes, les prejuges de la vertu toujours confiante et toujours trabie. Rien ne les entend, rien ne leur repond, tout les detrompe. Ils se refuseut aux verités decourageantes : ne trouvant mille part ce qu'ils sentent, ils se replient sur eux-mêmes; ils se detachent du reste de l'univers, et, creant entre eux un petit monde different du nôtre, ils y forment un spectacle veritablement nonveau.

N. Je conviens qu'un homme de vingt ans et des filles de dix-limit ne doivent pas, quoique instruits. parier en philosophes, même en pensant l'être; j'avoue encore, et cette difference ne m'a pas echappe, que ces filles deviennent des femmes de mérite, et ce jeune homme un meilleur observateur. Je ne fais point de comparaison entre le commencement et la fin de l'ouvrage. Les détails de la vie domestique essacent les fautes du premier âge; la chaste epouse. la femme sensee, la digne mère de famille, font oublier la coupable amante. Mais cela même est un sujet de critique : la fin du recueil rend le commencement d'autant plus reprehensible; on diroit que ce sont deux livres disferens que les mêmes personnes ne docvent pas lire. Ayant à montrer des gens raisonnables, pourquoi les prendre avant qu'ils le soient devenus. Les jeux d'enfans qui precedent les lecons de la sagesse empéchent de les attendre : le mal scandalise avant que le bien puisse edifier ; enfin le lecteur indigné se rebute et quitte le livre au moment d'en tirer du profit.

R. Je pense au contraire que la fin de ce recueil seroit superfine aux lecteurs rebutes du commencement, et que ce même commencement doit être agreable à ceux pour qui la fin peut être utile. Ainsi, ceux qui n'ochèveront pas le livre ne perdront rien, puisqu'il ne leur est pas propre; et ceux qui peuvent en profiter ne l'auroient pas lu , s'il ent commence

plus gravement. Pour rendre utile ce qu'on veul dire, il faut d'abord se faire ecouter de ceux qui dorvent en faire usage.

l'ai change de moven, mais non pas d'objet. Quand ('ai tàché de parter aux hommes, on ne m'a point entendu; peut-étre, en parlant aux enfans, me ferai-je mieux entendre; et les enfans ne goûtent pas mieux la raison aue que les remeiles mal deginses -

> Cost all'ageo fanciul parglamo asperti Di source theor of orts del caso Succhi amari in janualo in fanto ei bece. Edoll inganno suarila ricere ...

N. J'ai peur que vous ne vous trompiez encore; ils succront les bords du vase, et ne boiront point la laqueur.

mon mieux pour la faire passer.

Mes jeunes gens sont aimables; mais, pour les simer à trente ans, il faut les avoir connus à vingt. Il faut avoir vecu long-temps avec eux pour s'y plaire; et ce n'est qu'apres avoir deplore leurs fautes union vient à goûter leurs vertas. Leurs lettres n'inlevesaent pas tout d'un coup; mais peu à peu elles attachent : on ne peut ni les prendre ni les quitter. La grace et la facilite n'y sont pas, ni la raison, ni l'esprit, nu l'eloquence; le sentament y est; il se communique au cœur par degres, et lui seul à la fin applice à tout. C'est une longue romance, dont les couplets pris à part n'out men qui touche, mais dont la suite produit à la lin son effet. Voilà ce que 1'dprouve en les lisant : dites-moi si vous sentez la même chose.

N. Non. Je conçois pourtant cet effet par rapport à vous. Si vous etes l'auteur, l'effet est tout simple; si vous ne l'êtes pas, je le conçois encore. Un homme qui vit dans le monde ne peut s'accoutumer aux idees extravagantes, an pathos affecté, au deraisonnement continuel de vos bonnes gens. Un solitaire pent les goûter; vous en avez dit la raison vousmême. Mais, avant que de publier ce manuscrit, songez que le public n'est pas compose d'hermités. Tout ce qui pourroit arriver de plus heureux seroit qu'on prit votre petit bon-homme pour un Céladon, votre Edouard pour un don Quichotte, vos caillettes pour deux Astrees, et qu'on s'en amusât comme d'autant de vrais fous. Mais les longues folies n'amusent guère : il fant écrire comme Cervantes pour faire lire six volumes de visions.

R. La raison qui vous feroit supprimer cet ouvrage m'encourage à le publier.

C'est atrol qu'en présentant une médicione à l'enfant matale, on arrose d'une lapeur agre ible les burds du sase qui la contient : trompé par cet actifica , l'enfant buil le breus age omer, of cetta person his fast prompter language. TransN. Quoi la certitude de n'être point lu ?

R. Un pen de patience, et vous allez m'en-

En matière de morale, il n'y a point, selon moi, de lecture utile aux gens du monde. Premièrement, narce que la multitude des livres nonveaux qu'ils parcourent, et our dirent tour à tour le nour et le contre , detruit l'effet de l'un par l'autre , et rend le tout comme non avenu. Les livres choisis qu'on relit ne font point d'effet encore : s'ils soutiennent les maximes du monde, ils sont superflos; et s'ils les combattent, ils sont inutiles. Ils tronvent ceux qui les lisent lies aux vices de la societé par des chaînes qu'ils ne peuvent rompre. L'homme du moude qui vent remper un inslant son ame pour la remettre dans l'ordre moral, trouvant de toutes parts une ré-R. Alors ce ne sera plus ma faute; j'aurai fait de 1 sistance invincible, est toujours force de garder ou reprendre sa première situation. Je suis persuade qu'il y a peu de gens bien nés qui n'aient fait cet essai, du moins une fois en leur vie; mais, birntôt decouragé d'un vain effort, on ne le repête plus, et l'on s'accoutume à regarder la morale des livres comme un babil de gens oissís. Plus on s'eloigne des affaires, des grandes villes, des nombreuses sociétes, plus les obstacles diminuent. Il est un terme où ces obstacles cessent d'être invincibles , et c'est alors inge les livres peuvent avoir quelque utilité. Quand on vitusolé, comme on ne se hâte pas de lise pour faire parade de ses lectures, on les varie moins, on les medite davantage; et comme elles ne trouvent pas un si grand contre-poids au deliors, elles font beaucoup plus d'effet au dedans. L'ennui, ce fleau de la solitude aussi bien que du grand monde, force de recourir aux livres amusans, seule ressource de qui vit seul et n'en a pas en lui-même. On lit beaucoup plus de romans dans les provinces qu'à Paris, un en lit plus dans les campagnes que dans les villes, et ils y font beaucoup plus d'impression : vousvoyez pourquoi cela doit être.

> Mais ces livres, qui pourroient servir à la fois d'amusement, d'instruction, de consolation au campagnard, matheureux seulement parce qu'il pense l'être, ne semblent faits, au contraire, que pour le rébuter de son ctat, en étendant et fortifiant le prejugé qui le fui rend meprisable, les gens du bel air, les femmes à la mode, les grands, les militaires, voilà les acteurs de tous vos romans. Le raffinement du goût des villes, les maximes de la cour, l'appareil du luxe, la morale epicurienne; voità les leçons qu'ils précheut et les preceptes qu'ils donnent. Le coloris de leurs fansses vertus ternit l'eclat des veritables; le manege des procedes est substitue aux devoirs reels, les beaux discours font dedaigner les belles actions; et la simplicite des bonnes mœurs passe pour grossièrete.

Ouel effet produiront de pareils tableaux sur un gentilhomme de campagne, qui voit railler la franchise avec laquelle il reçoit ses hôtes, et traiter de brutale orgie la joie qu'il fait régner dans son canton? sur sa femme, qui apprend que les soins d'une mère de famille sont au-dessous des dames de son rang? sur sa fille, à qui les airs contournés et le jargon de la ville font dédaigner l'honnête et rustique voisin an'elle cut éponsé? Tous de concert, ne voulant plus être des manans, se dégoûtent de leur village. abandonnent leur vieux château, qui bientôt devient masure, et vont dans la capitale, où le père, avec sa croix de Saint-Louis, de seigneur qu'il étoit, devient valet, ou chevalier d'industrie; la mère établit un brelan; la filie attire les joneurs; et souvent tous trois, après avoir mené une vie infâme, meurent de misère et déshonorés.

Les auteurs, les gens de lettres, les philosophes, ne cessent de crier que, pour remplir ses devoirs de citoyen, pour servir ses semblables, il faut habiter les grandes villes. Selon eux, fuir Paris, c'est halr le genre humain; le peuple de la campagne est nul à leurs yeux: à les entendre, on croiroit qu'il n'y a des hommes qu'où il y a des pensions, des académies et des diners.

De proche en proche, la même nente entraîne tous les états. Les contes, les romans, les pièces de thélitre, tout tire sur les provincianx; tout tourne en dérision la simplicité des mœurs rustiques; tout prêche les manières et les plaisirs du grand monde : c'est une honte de ne les pas connoître; c'est un malbeur de ne les pas goûter. Qui sait de combien de filous et de filles publiques l'attrait de ces plaisirs imaginaires peuple Paris de jour en jour? Ainsi les préjugés et l'opinion, renforçant l'effet des systèmes politiques, amoncellent, entassent les habitans de chaque pays sur quelques points du territoire, laissant tout le reste en friche et désert : ainsi. pour faire briller les capitales, se dépenplent les nations; et ce frivole éclat, qui frappe les yeux des sots, fait courir l'Europe à grands pas vers sa ruine. Il importe au bonheur des hommes qu'on tâche d'arrêter ce torrent de maximes empoisonnées. C'est le métier des prédicateurs de nous crier : Soyes bons et sages, sans beancoup s'inquiéter du succès de leurs discours. Le citoyen qui s'en inquiète ne doit point erier sottement : Soyez bons, mais nous faire aimer l'état qui nons porte à l'être.

N. Un moment; reprenez haleine. J'aime les vues ntiles; et je vous ai si bien suivi dans celles-ci, que je crois pouvoir pérorer pour vous.

Il est clair, selon votre raisonnement, que, pour donner aux ouvrages d'imagination la seule utilité qu'ils puissent avoir, il faudroit les diriger vers un but opposé à celui que leurs auteurs se proposent :

éloigner toutes les choses d'institution; ramener tout à la nature; donner aux hommes l'amour d'une vie égale et simple; les guérir des fantaisies de l'opinion; leur rendre le goût des vrais plaisirs; leur faire aimer la solitude et la paix; les tenir à quelques distances les uns des autres ; et , au lieu de les exciter à s'entasser dans les villes, les porter à s'étendre également sur le territoire pour le vivifier de toutes parts. Je comprends encore qu'il ne s'agit pas de faire des Daphnis, des Sylvandres, des pasteurs d'Arcadie, des bergers du Lignon, d'illustres paysans cultivant leurs champs de leurs propres mains, et philosphant sur la nature, ni d'autres pareils êtres romanesques, qui ne peuvent exister que dans les livres: mais de montrer aux gens aisés que la vie rustique et l'agriculture ont des plaisirs qu'ils ne savent pas connoltre; que ces plaisirs sont moins insipides, moins grossiers qu'ils ne pensent; qu'il y peut régner du goût, du choix, de la délicateme; qu'un homme de mérite qui vondroit se retirer à la campagne avec sa famille, et devenir lui-même son propre fermier, y pourroit couler une vie aussi douce qu'au milieu des aunysemens des villes; qu'une ménagère des champs peut être une femme charmante, aussi pleine de grâces, et de grâces plus touchantes, que toutes les petites maîtresses; qu'enfin les plus doux sentimens du cœur y peuvent animer une société plus agréable que le langage apprêté des cercles, où nos rires mordans et satiriques sont le triste supplément de la gaité qu'on n'y connoît plus. Estce bien cela?

R. C'est cela même. A quoi j'ajouterai seulement une réflexion. L'on se plaint que les romans trogblent les têtes : je le crois bien. En montrant sans cesse à ceux qui les lisent les prétendus charmes d'un état qui n'est pas le leur, ils les séduisent, ils leur font prendre leur état en dédain, et en faire us échange imaginaire contre celui qu'on leur fait aimer. Voulant être ce qu'on n'est pas, on parvient à se croire autre chose que ce qu'on est, et voilà comment on devient fou. Si les romans n'offroiest à leurs lecteurs que des tableaux d'objets qui les environnent, que des devoirs qu'ils peuvent remplir, que des plaisirs de leur condition , les romans ne les rendroient point fous, ils les rendroient sages. Il faut que les écrits faits pour les solitaires parlent la langue des solitaires : pour les instruire, il faut qu'ils leur plaisent, qu'ils les intéressent; il faut qu'ils les attachent à leur état en le leur rendant agréable. Ils doivent combattre et détruire les maximes des grandes sociétés; ils doivent les montrer fausses et p prisables, c'est-à-dire, telles qu'elles sont. \* ces titres, un roman, s'il est bien hie est utile , doit être sifflé, hai , de la mode comme un livre plat, extr

otre conclusion se tire d'elle-mème. On ne eux prevoir sa chute, ni s'appréter à tombér rement. Il me reste une seule difficulte, Les aux, vous le savez, ne luent que sur notre til pe leur parvient que ce que nous leur en-Lu livre destine pour les solitaires est d'are par les gens du mande; si cens-ci le rebuautres ne le lesent point, Repondez,

orponse est facile. Vous parlez des beaux 🖢 province, et moi je parle des vrais cam-Your aver, your autres qui brillez dans le, des prejuges dont il faut vous guérir : vez donner le ton à toute la France, et les rts de la France ne savent pas que vous Les livres qui tombent à Paris font la forbbraires de province.

ourquot voulez-vous les enrichir aux dépens

ollez Moi, je persiste. Quand on aspire à I faut se faire lire à Paris ; quand on vent , il faut se faire lire en province. Combien es gens passent leur vie , dans des campaignees, a cultiver le patrimoine de leurs pèla se regardent comme exiles par une foroute' fourant les longues muits d'hiver, dede societes, ils emploient la soiree à lire au [ cut feu les livres amusans qui leur tombent ain. Dans leur simplicité grossière, ils ne at ai de litterature, ni de hel esprit; ils lise desennayer et non pour s'instraire ; les morale et de philosophie sont pour eux existant pas : on en feroit en vain pour ge; ils ne leur parviendroient jamais. Cepenn de leur rien offrir de convenable à leur res romans ne servent qu'à la leur rendre es amère. Ils changent leur retraite en un reun; et, pour quelques beures de disga'ils leur donnent, ils leur preparent des patane et de vains regrets. Pourquoi n'osepposer que, par quelque heureux hasard, comme tant d'autres plus mauvais encore, ather dans les mains de ces habitans des et que l'image des plassirs d'un etal tout e au teur le leur rendra plus supportable? me haurer deux epoux hant ce recueil y punant un nouveau courage pour suppour les rendre unles. Comment pourcontempler le tableau d'un menage henouther imiter un si doux modèle? Comedeleunt-els sur le charme de l'union conme prove de celui de l'amour, saus que en fafferming? En gnitten leur

monsieur, comment la folie du monde est i lecture, ils ne seront ni attristés de leur état, ui rebutés de leurs soms. Au contraire, tout semblera prendre autour d'eux une face plus riante; leurs devoirs s'ennobliront à leurs yeux; ils reprendront le goût des plaisirs de la nature , ses vrais sentimens renattront dans leurs cœurs; et en voyant le honbeur à leur portee, ils apprendient à le goûter. Ils rempliront les mêmes fonctions, mais ils les remplicant avec une autre ame, et seront en vrais patriarches ce qu'ils faisoient en paysans.

N. Jusque ici tout va fort bien. Les maris, les femmes, les meres de familles... Mais les filles, n'en dite-your rien?

R. Non. Une honnéte fille ne lit point de livres d'amour. One celle qui lua celui-ci, malgré son titre, ne se plaigne point du mal qu'il lui aura fait : elle ment. Le mal ctoit fait d'avance; elle n'a plus rien à risquer.

N. A merveille! Auteurs erotiques, venez à l'école : vous vodà tous justifies.

R. Oui, s'ils le sont par leur propre cœur et par l'objet de leurs cerits.

N. L'étes-vous aux mêmes conditions?

R. Je suis trop fier pour repondre à celo; mais Julie s'étoit fait une règle pour juger les livres (\*) ; si vous la trouvez bonne, servez-vous-en pour juger celui-ci.

On a voulu rendre la lecture des romans utile à la jeunesse; je ne connois point de projet plus insensé : c'est commencer par mettre le feu à la maison pour faire jouer les pompes. D'apres cette folle idee, au lieu de diriger vers son objet la morale de ces sortes d'ouvrages, on adresse toujours cette morale aux jeunes filles (1), sans songer que les jeunes filles n'ont point de part aux desonires dont on se plaint. En géneral leur conduite est regulière, quoique leurs cœurs soient corrompus. Elles obeissent à leurs mères en attendant qu'elles puissent les imiter. Quand les femmes feront leur devoir, soyez sûr que les filles ne manqueront point au leur.

N. L'observation vous est contraire en ce point. Il semble qu'il faut toujours au sexe un temps de libertinage, ou dans un etat, ou dans l'autre. C'est un manyais levain qui fermente tôt on tard. Chez les peuples qui out des manrs, les filles sont faciles et les femmes sevères : c'est le contraire chez ceux qui n'en out pas. Les premners n'out egard qu'au delit, et les autres qu'au scandale. Il ne s'agit que d'être travaux communs, et pent-être de non- i à l'abri des preuves; le crime est compte pour rien (1).

R. A l'envisager par ses suites on n'en jugeroit

<sup>(\*</sup> Dennieme Partie, Lettre nom vers la fin.

<sup>(\*</sup> Uni cui regarde que les mondezues consus anglois

<sup>\*</sup> Talis est via mula es adulter er que comedit, et lergens comme direct non sum operata matum. Proverti, 228, 20

pas anot. Mais soyons justes envers les femmes; la cause de leur desordre est moms en elles que dans nos manyaises institutions.

Depuis que tous les sentimens de la nature sont etouffes par l'extrême mégalite, c'est de l'inique despotisme des pères que viennent les vices et les malheurs des enfans; c'est dans des nœuds forces et mai assortis que, victimes de l'avarice ou de la vanite des parens, de jeunes femmes effacent, par un desordre dont elles font gloire, le scandale de leur première honnétete. Voulez-vous donc remédier an mal, remontez à sa source. S'il y a quelque réforme a tenter dans les mours publiques, c'est par les mœurs domestiques qu'elle doit commencer, et cela depend absolument des pères et meres. Mais ce n'est point ainsi qu'on dirige les instructions; vos làches auteurs ne préchent jamais que ceux qu'on opprime ; et la morale des livres sera toujours vaine , parce qu'elle n'est que l'art de faire sa cour au plus fort.

- N. Assurement la vôtre n'est pas servile; mais à force d'être libre, ne l'est-elle point trop? Est-ce assez qu'elle aille à la sonree du mal? ne craignez-vous point qu'elle en fasse?
- R. Do mat! A qui? Dans des temps d'epidemie et de contagion, quand tont est atteint des l'enfance, fant-il empécher le debit des drognes bonnes aux malades sous pretexte qu'elles pourroient nuire aux gens sains 'Monsieur, nous pensons si differenment sur ce point , que , si l'on pouvoit esperer quelque sucrès pour ces lettres, je suis très-persuade qu'elles feroient plus de bien qu'un meilleur livre.
- N. Il est vrai que vons avez une excellente précheuse. Je suis charme de vous voir raccommodé avec les femmes; j'étois fache que vous leur défendissiez de nous faire des sermons (\*).
- R. Vous êtes pressant, il faut me taire, je ne suis ni assez fou massez sage pour avoir tonjours raison: laissons cet os à ronger à la critique.
- N. Benignement : de peur qu'elle n'en manque. Mais n'ent-on sur tout le reste rien à due à tout autre, comment passer au sévère censeur des spec a-cles les situations vives et les sentimens passionnes dont tout ce recueil est rempti? Montrez-moi une scene de theâtre qui forme un tableau pareil à ceux du bosquet de Clarens (°) et du cabinet de todette. Relisez la lettre sur les spectacles ; relisez ce recueil... Soyez consequent, ou quittez vos principes... Que voulez-voies qu'on pense ?
- R. Je veux, monsieur, qu'un critique soit consequent lui-même, et qu'il ne juge qu'après avoir evamme. Relisez mieux l'eent que vous venez de

citer, relisez aussi la preface de Narcisse, vous y verrez la repouse à l'incunsequence que vous me reprochez. Les ctourdis qui pretendent en trouver dans le Devin du Village en trouveront sans doute bien plus ici. Ils feront feur metter; mais vous...

N. Je me rappelle deux passages (')... Vous estimez peu vos contemporains.

- R. Monsieur, je suis aussi leur contemporain. Oh' que ne suis-je né dans un siècle où je dusse jeter ce recueil an fen'
- N. Vous ontrez, à votre ordinaire; mais, jusqu'à certain point, vos maximes sont assez justes. Par exemple, si votre Heloise eût été toujours sage, elle instruiroit beaucoup moins; car à qui serviroit-elle de modèle? C'est dans les siècles les plus depravés qu'on aime les leçons de la morale la plus parfaite cela dispense de les pratiquer, et l'on contente à peu de frais, par une lecture uisive, un reste de goût pour la vertu.
- R. Sublunes auteurs, rabaissez un peu vos modèles, si vous voulez qu'on cherche à les imiter. A qui vantez-vous la purete qu'on n'a point soullee? Eh! parlez-nous de celle qu'on peut recouvrer; peut-être au moins quelqu'un pourra vous entendre.
- N. Votre jesme honime a dejà fait ces réflexions : mais n'importe : on ne vous fera pas moins un crime d'avoir dit ce qu'on fait, pour montrer ensuite ce qu'on devroit faire. Sans compter qu'inspirer l'amour aux filles et la reserve aux femmes, c'est renverser l'ordre étable, et ramener toute cette petite morale que la philosophie a proscrite.Quoi que vous en paissiez dire , l'amour dans les filles est indécent et scandaleux, et il n'y a qu'un mari qui puisse autoriser un amant. Quelle etrange maladresse que d'être indulgent pour des filles qui ne doivent point vous lire, et sevère pour les femmes qui vous jugeront! Croyez-moi, si vous avez peur de réussir, tranquillisez-yous; vos mesures sont trop bien prises pour vous laisser craindre un pareil affront. Quoi qu'il en soit, je vous garderai le secret; ne sovez improdent qu'à demi. Si vous crovez donner un livre utile, à la bonne heure; mais gardez-vous de

R. De l'avouer, monsieur! Un honnéte homme se cache-t-il quand il parle au public? ese-t-il imprimer ce qu'il n'oseroit reconnoître? Je suis l'éditeur de ce livre, et je m'y nommeral connaccitieur.

N. Yous your y nommerez! yous?

R. Moi-même.

N. Quoi! vous y mettrez votre nom?

R. Oui, monsieur.

N. Votre vrai nom? Jean-Jacques Rousseum, en toutes lettres?

Voyer la Lettre t W. d Alembert
 Ou proponce Alazan

<sup>&</sup>quot; Preface de Narcion, Lettre à 31 d'Alembert

- R. Jean-Jacques Rousseou, en toutes lettres.
- N. Vous n'y pensez pas! que dira-t-on de vous?
- B. Ce qu'on youdra. Je me nomme à la tête de ce recueil, non pour me l'approprier, mais pour en repondre. S'il y a du mal, qu'on me l'impute; s'il v a du bien, je n'entends point m'en faire bonneur Si l'on trouve le livre mauvais en lui-nome, c'est une raison de plus pour y mettre mon nom. Je ne veux pas passer pour meilleur que je ne suis.
  - N. Etes-vous content de cette reponse?
- soune d'être bon.
  - N. Et les belles ames, les oubliez-vous?
  - R. La nature les fit, vos institutions les gâtent.
- N. A la tête d'un livre d'amour en lira ces mots : Par J. J. Kousseum' erloyen de Ceneve!
- fane point le nom de ma patrie; je ne le mets qu'aux ecrals que je croos lai pouvoir faire honneur.
- N. Yous portez vous-même un nom qui n'est pasans honneur, et vous avez aussi quelque chose à perdre. Vous donnez un livre foible et plat qui vous fera tort. Je voudrois vous en empécher; mais si vous en faites la sottise, l'approuve que vous la fassiez hautement et franchement; cela du mons sera dans votre caractère. Mais , à propos , mettrez-vous aussi votre devise à ce livre?

R. Mon libraire m'a deja fait cette plaisanterie, et je l'ai trouvee si bonne, que j'ai promis de lui en fan e honneur. Non, monsieur, je ne mettrai point ma devise à ce livre ; mais je ne la quitterai pas pour cela, et je m'effraie moins que jamais de l'avoir prise. Souvenez-vous que le songeois à faire imprimer ces lettres quand j'ecrivois contre les spectacles, et que le soin d'excuser un de ces cerits ne m'a point fait alterer la vente dans l'antre. Je me suis accuse d'avance plus fortement peut-être que personne pe m'accusera. Celui qui prefere la verite à sa glorre peut esperer de la preferer à sa vie. Vous voulez qu'on soit toujours consequent; je doute que cela suit possible à l'homme; mais ce qui lui est possible est d'être toujours vrai : vuilà ce que je veux tacher d'étre.

N. Quand je vous demande si vous êtes l'auteur de ces lettres, pourquoi done eludez-vous ma question?

- R. Pour cela même que je ne veux pas dire un mensinge.
  - N. Mais vous refusez aussi de dire la verité?
- R. C'est encore lui rendre honneur que de déclarer qu'on la vent taire : vous auriez meilleur marche d'un homme qui voudroit mentir. D'ailleurs les gens de goût se trompent-ils sur la plume des auteues ' Comment osez-vous faire une question que c'est à vous de resoudre?
  - N Je la resoudrois bien pour quelques lettres :

elles sont certainement de vous; mais je ne vous recognos plus dans les autres, et je doute qu'on se puisse contrefaire à ce point. La nature, qui n'a pas peur qu'on la meconnoisse, change souvent d'apparence, et souvent l'art se decele en voulant être plus naturel qu'elle; c'est le grogneur de la fable, qui rend la voix de l'animal moeux que l'animal même. Ce recueil est plein de choses d'une maladresse que le dermer barboudieur ent evitee : les declamations, les repetitions. les contradictions, les eternelles ra-B. Our, dans des temps ou il n'est possible à per- i bâcheries. Ou est l'homme capable de mieux faire qui pourroit se résoudre à faire si mal? Ou est celui qui auroit laisse la choquante proposition que ce foud'Edouard fait à Julie ? On est celui qui n'auroit pas corrige le rahente du petit bon-tomme qui, voulant toppors mourir, a soin d'en avertir tout le monde, B. Citogen de Genere' Non pas cela. Je ne pro- , et limit par se porter toujours bren' Ou est celui qui n'eût pas commence par se dire . Il faut marquer avec soin les caractères; il faut exactement varier les styles 'Infailfiblement : avec ce projet , il auroit mieux fait que la nature.

l'observe que dans une societe très-intime, les styles se rapprochent ainsi que les caractères, et que les amis, confondant leurs âmes, confoudent aussi leurs mamères de penser, de sentar et de dire. Cette Julie, telle qu'elle est, doit être une creature enchanteresse, tout ce qui l'approette doit lui ressembler; tout doit devenir Julie autour d'elle; tous ses anns ne doivent avoir qu'un ton. Mais ces choses se sentent et ne s'imaginent pas. Quand elles s'imagineroient, l'inventeur n'eseroit les mettre en pratique : il ne lui faut que des tracts qui frappent la multitude; ce qui redevient simple à force de finesse ne lui convient plus : or, c'est là qu'est le scean de la verite; c'est la qu'un (eil attentif cherche et retronve la nature.

- R. He bien ' your concluez done?
- N. Je ne couclus pas, je doute; et je ne saurois vous dire combien ce doute m'a tourmente durant la lecture de ces lettres. Certamement, si tout cela n'est que fiction , vous avez fait un mauvais livre ; mais dites que ces deux femmes ont existe, et je relis ce recueil tous les ans , jusqu'à la fin de ma vie.
- R. Eh! qu'importe qu'elles aient existé " vous les chercheriez en vain sur la terre, elles ne sont plus.
  - N. Elles ne sont plus? elles furent donc?
- R. Cette conclusion est conditionnelle : xi elles farent, elles ne sont plus.
- N. Entre nous, convenez que ces petites subtilites sout plus determinantes qu'embarrassantes.
- R. Elles sont ce que vous les forcez d'être, pour ne point me trabir ni mentic.
- N. Ma foi, yous autez beau faire, on yous devinera malgre vous. Ne voyez-vous pasque votre eptcraphe scule thi tout?

R. Je vois qu'elle ne dit rien sur le fait en question: car qui peut savoir si j'ai trouvé cette épigraphe dans le manuscrit, ou si c'est moi qui l'y ai mise ? qui peut dire si je ne suis point dans le même doute ou vous êtes, si tout cet air de mystère n'est pas peut-être une feinte pour vous cacher ma propre ignorance sur ce que vous voulez savoir ?

N. Mais entin, vous connoissez les lieux? vous avez ete à Vevai, dans le pays de Vaud?

R. Plusieurs fois; et je vous déclare que je n'y at point out parier du baron d'Etange ni de sa fille. Le nom de M. de Wolmar n'y est pas même connu. J'ai eté à Clarens; je n'y ai rien vu de semblable à la maison decrite dans ces lettres. J'y ai passe, revenant d'Italie, l'année même de l'événement funeste, et l'on n'y pleuroit ni Juhe de Wolmar, ni rien qui lui ressemblât, que je sache. Enfin, autant que je puis me rappeler la situation du pays, j'ai remarque dans ces lettres des transpositions de lieux et des erreurs de topographie, soit que l'auteur n'en sût pas davantage, soit qu'il voulût depayser ses lecteurs. C'est là tout ce que vous apprendrez

de moi sur ce point; et soyez sôr que d'autres ne m'arracheront pas ce que j'aurai refusé de vous dies

N. Tout le monde aura la même curiosité que moi. Si vous publiez cet ouvrage, dites donc au public ce que vous m'avez dit. Faites plus; écrivez cette conversation pour toute preface : les éclaircissemens necessaires y sont tous.

R. Vous avez raison, elle vaut mieux que ce que j'aurois dit de mon chef. Au reste, ces sortes d'apotogies ne reussissent guère.

N. Non, quand on voit que l'auteur s'y ménage; mais j'ai pris soin qu'on ne trouvât pas ce défaut dans celle-ci. Seulement je vous conseille d'en transposer les rôles. Feignez que c'est moi qui vous presse de publier ce recneil, et que vous vous en defendez. Donnez-vous les objections, et à moi les reponses. Cela sera plus modeste, et fera un meilleur effet.

R. Cela sera-t-il anssi dans le caractère dont vous m'avez loué ci-devant?

N. Non, je vous tendois un piège : laissez les choses comme elles sont.

# JULIE,

OL.

# LA NOUVELLE HÉLOISE.

# PREMIÈRE PARTIE'.

LETTRE PREMIÈRE.

A JULIE.

Il faut vous fuir, mademoiselle, je le sens bien : j'aurois dù beaucoup moins attendre, ou plutôt il falloit ne vous voir jamais. Mais que faire aujourd'hui? comment m'y prendre? Vous m'avez promis de l'amitié; voyez mes perplexites, et conseillez-moi.

Vous savez que je ne suis entré dans votre maison que sur l'arcitation de madame votre mere. Sachant que j'avois cultivé quelques talens agréables, elle a cru qu'ils ne serojent pas inutiles, dans un lieu dépouvru de maîtres, à l'education d'une fille qu'elle adore. Fier, à mon tour, d'orner de quelques fleurs un si beau naturel, j'osai me charger de ce dangereux soin sans en prévoir le perit, ou du moins sans le redouter. Je ne vous dirai point que je commence à payer le prix de ma témerité : j'espère que je ne m'oublierai jamais jusqu'à vous tenir des discours qu'il ne vous convient pas d'entendre, et manquer au respect que je dois a vos mœurs encore plus qu'à votre naissance

et à vos charmes. Si je souffre, j'ai du moins la consolation de souffrir seul, et je ne voudrois pas d'un bonheur qui pût coûter au vôtre.

Cependant je vous vois tous les jours, et je m'aperçois que, sans y songer, vous aggravez innocemment des maux que vous ne pouvez plandre, et que vous devez ignorer. Je sais, il est vrai , le parti que dicte en pareil cas la prudence au defaut de l'espoir ; et je me serois efforce de le prendre, si je pouvois accorder en cette occasion la prudence avec l'honnéteté; mais comment me retirer décemment d'une maison dont la maîtresse elle-même m'a offert l'entree, où elle m'accable de bontés, où elle me croit de quelque utilite à ce qu'elle a de plus cher au monde? comment frustrer cette tendre mere du plaisir de surprendre un jour son epoux par vos progrés dans des études qu'elle lui cache à ce dessein? Faut-il quitter impoliment sans lui rien dire? faut-il lui déclarer le sujet de ma retraite? et cut aveu même ne l'offensera-t-il pas de la part d'un homme dont la naissance et la fortune ne peuvent lui permettre d'aspirer à vous?

Je ne vois, mademoiselle, qu'un moyen de sortir de l'embarras où je suis; c'est que la main qui m'y plonge m'en retire; que ma peine,

en Jean-Jacques écrivit les deux premières parties sam avoir l'ait un plan. Il les renande comme inferunres aux autres.

ainsi que ma faute, me viennede vous; et qu'au 🕛 côte tous mes efforts pour recouvrer ma raison, moins par pitie pour moi vous dagniez m'in terdire votre presence. Montrez ma lettre à vos parens, faites-moi refuser votre porte, chassezmoi comme il vous plaira; je puis tout endurer de vous, je ne puis vous fuir de moi-même.

Vous, me chasser! moi, vous fuir! et pourquoi? Pourquoi done est-ce un crime d'être sensible au merite, et d'aimer ce qu'il faut qu'on honore? Non, belle Julie; vos attraits avoient ebloui mes yeux ; jamais ils n'eussent egare mon cœur sans l'attrait plus puissant qui les anime, C'est cette union touchante d'une sensibilite si vive et d'une inalterable douceur; c'est cette pitie si tendre à tous les maux d'autruj; c'est cet esprit juste et ce goût exquis qui tirent leur purete de celle de l'ame; ce sont, en un mot, les charmes des sentimens bien plus que ceux de la personne, que j'adore en vous. Je consens qu'on vous puisse imaginer plus belle encore : mais plus aimable et plus digne du cœur d'un honnéte homme; non, Julie, il n'est pas possible.

Lose me flatter quelquefois que le ciel a mis une conformité secrète entre nos affections, zinsi qu'entre nos goûts et nos âges. Si jeunes encore, rien n'altère en nous les penchans de la nature, et toutes nos inclinations semblent se rapporter. Avant que d'avoir pris les uniformes prejuges du monde, nous avons des manieres uniformes de sentir et de voir ; et pourquoi n'oserois-je pas imaginer dans nos cœurs ce même concert que l'aperçois dans nos jugemens? Ouelquefois nos yens se rencontrent; quelques soupirs nous échappent en même temps ; quelques larmes furtives..... à Julie! si cet accord venoit de plus loin.... si le ciel nous avoit destines..... toute la force humaine..... Ah! pardon! je m'egare : j'ose prendre mes vœux pour de l'espoir : l'ardeur de mes desirs préte à leur objet la possibilite qui lui manque.

Je vois avec effroi quel tourment mon cœur se prepare. Je ne cherche point a flatter monmal; je voudrois le hair s'il étoit possible. Jugez si mes sentimens sont purs par la sorte de grâce que je viens vous demander. Tarissez, s'il se pent, la source du poison qui me nourrit et me tue. Je ne yeux que guerir ou mourir ; et l'implore vos rigueurs comme un amant imploreroit vos bontes.

Out, je promets, je jure de faire de mon-

on concentrer au fond de mon âme le trouble que j'y sens naitre : mais, par pitié, détournez de mor ces yeux si doux qui me donnent la mort; derobez aux miens vos traits, votre air, vos bras, vos mains, vos blonds cheveux, vos gestes : trompez l'avide improdence de mes regards; retenez cette voix touchante qu'on n'entend point sans émotion : soyez, helas! une autre que vous-même, pour que mon cœur puisse revenir a lui.

Vous le dirai-je sans détour? Dans ces jeux que l'oisivete de la soirée engendre, vous vous livrez devant tout le monde a des familiarites cruelles; vons n'avez pas plus de reserve avec moi qu'avec un autre. Hier même, il s'en fallut peu que, par penitence, vons ne me laissassiez prendre un baiser : vous resistates foiblement, Heureusement je n'eus garde de m'obstiner. Je sentis à mon trouble croissant que j'allois me perdre, et je m'arrêtai. Ah! si du moins je l'eusse pu sayourer à mon gré, ce baiser eût éte mon dernier soupir, et je serois mort le plus beureux des hommes!

De grace, quittons ces jeux qui peuvent avoir des suites funestes. Non, il n'y en a pas un qui n'ait son danger, jusqu'au plus pueril de tous. Je tremble tonjours d'y rencontrer votre main, et je ne sais comment il arrive que je la rencontre toujours. A peine se pose-t-elle sur la mienne, qu'un tressaillement me saisit; le jeume donne la fievre ou plutôt le delire ; je ne vois, je ne sens plus rien; et, dans ce moment d'alienation, que dire, que faire, où me cacher, comment repondre de moi?

Durant nos lectures, c'est un autre inconvénient. Si je vous vois un instant saus votre mère on sans votre consine, vous changez tout a coup de maintien; vous prenez un air si sérieux, si froid, si glacé, que le respect et la crainte de vous deplaire m'ôtent la presence d'esprit et le jugement, et j'ai peine a begayer en tremblant quelques mots d'une leçon que toute votre sagacité vous fait suivre à peine. Amsi l'inégalite que vous affectez tourne à la fois au prejudice de tous deux : vous me désolez et ne vous instruisez point, sans que je puisse concevoir quel motif fait ainsi changer d'humeur une personne si raisonnable. J'ose vous le demander, comment pouvez-vous être

si foldtre en public, et si grave dans le tête-àtête? Je pensois que ce devoit être tout le contraire, et qu'il falloit composer son maintien a proportion du nombre des spectateurs. Au len de cela, je vous vois, toujours avec une egale perplexité de ma part, le ton de céremonie en particulier, et le ton familier devant tout le monde. Daignez être plus égale, peut-être serai-je moins tourmente.

Si la commiseration naturelle aux ames bien nees peut vous attendrir sur les peines d'un infortune auquel vous avez temoigne quelque estime, de legers changemens dans votre condute rendront sa situation moins violente, et lui feront supporter plus paisiblement et son silence et ses maux. Si sa retenue et son état ne your touchent pas, et que your vouliez user du droit de le pendre, vous le pouvez sans qu'il en murmure : il aime mieux encore perir par votre ordre que par un transport indiscret qui le cendit coupable à vos yeux. Enfin, quoi que vous ordonniez de mon sort, au moins n'aurai-je point a me reprocher d'avoir pu former un espoir téméraire; et si vous avez lu cette lettre, vous avez fait tout ce que j'oserois vous denander, quand même je n'aurois point de refus à craindre.

## LETTRE IL

### V JULIE.

Que je me sais abuse, mademoiselle, dans ma première lettre! Au lieu de soulager mes manx, je n'ai fant que les augmenter en n'exposant a votre disgrace, et je sens que le pire de tous est de vous deplaire. Votre silence, satre air froid et réserve, ne m'annoncent que trop mon malheur. Si vous avez evancé ma prière en partie, on n'est que pour mieux m'en pante.

E. podek amin drime vrijece accorda, Kur ebsoudt caretti all v vetati, E. Faminevan syunishi tu se mecoltor

Vous retrauchez en public l'innocente famiharde dont j'eus la folie de me plaindre; mais

 Fit amount notes ay antennado attentire, como volátos con blavado chemica, el comiedifica em tons ancine con dour conjunto.
 Marace. vous n'en étes que plus sévère dans le particulier; et votre ingénieuse rigueur s'exerce egalement par votre complaisance et par vos refus.

One pe pouvez-your connoltre combien cettefroideur m'est cruelle! yous me trouveriez trotpuni. Avec quelle ardeur ne voudrois-ie nas revenir sur le passe, et faire que vous n'enssiez. point vu cette fatale lettre! Non, dans la crainte de vous offenser encore, je n'écrirois point celle-ci si je n'eusse écrit la premiere, et je ne veux pas redoubler ma faute, mais la reparer. Faut-il , pour vous apaiser , dire que le m'abusois moi-même? faut-il protester que ce n'etoit pas de l'amour que j'avois pour vous?.... Moi. je prononcerois cet odieux parjure! Le vil mensonge est-il digne d'un cœur où vous régnez ? Ah! que je sois malbeureux, s'il faut l'être; pour avoir ete teméraire je ne serai ni menteur ni lache, et le crime que mon cœur a commis, ma plume ne pent le desavouer.

Je seus d'avance le poids de votre iodiquation, et j'en attends les derniers effets comme une grace que vous me devez au defaut de toute autre : car le feu qui me consume merite d'être puni, mais non meprise. Par pitie, ne m'abandonnez pas à moi-même; daignez au moins disposer de mon sort; dites quelle est votre volonté. Quoi que vous puissiez me prescrire, je ne saurat qu'obeir. M'umposez-vous un silence eternel, je saurai me contraindre a le garder. Me bannissez-vous de votre presence, je jure que vous ne me verrez plus. M'ordonnez-vous de mourir, ah! ce ne serg pas le plus déficile. Il n'y a point d'ordre auquel je ne souscrive, hors celui de ne vous plus ainer : encore obéiron-je en cela même, s'il m'etort possible.

Cent fois le jour je suis tenté de me jeter a vos pieds, de les arroser de mes pleurs, d'y obtemr la mort ou mon pardon; toujours un effroi mortel glace mon courage, mes genoux tremblent et n'osent flechir; la parole expire sur mes levres, et mon ame ne trouve aucune assurance contre la frayeur de vous criter.

Est-il au monde un etat plus affreux que le nuien? Mon œur sent trop combien il est coupable, et ne sauroit cesser de l'être; le crime et le remords l'agitent de concert; et sans savoir quel sera mon destin, je flotte dans un doute insupportable, entre l'espoir de la clémence et la crainte du châtiment.

Mais non, je n'espere rien, je n'ai droit de rien espérer. La seule grâce que j'attends de vous est de hâter mon supplice. Contentez une juste vengeance. Est-ce être assez malheureux que de me voir réduit à la solliciter moi-même? Punissez-moi, vous le devez; mais si vous n'étes impitoyable, quittez cet air froid et mécontent qui me met au désespoir : quand on envoie un coupable à la mort, on ne lui montre plus de colère.

## LETTRE III.

### A JULIE.

Ne vous impatientez pas, mademoiselle; voici la dernière importunite que vous recevrez de moi

Quand je commençai de vous aimer, que j'étois loin de voir tous les maux que je m'apprétois! Je ne sentis d'abord que celui d'un amour sans espoir, que la raison peut vaincre à force de temps; j'en connus ensuite un plus grand dans la douleur de vous deplaire; et maintenant l'eprouve le plus cruel de tous dans le sentiment de vos propres peines. O Julie! je le vois avec ameriume, mes plaintes troublent votre repus : vous gardez un silence invincible : mais tout decele a mon occur attentif vos agitations secrètes. Vos yeux deviennent sombres, réyeurs, fixés en terre ; quelques regards égarés s'échappent sur moi; vos vives couleurs se fanent ; une pâleur etrangère couvre vos joues ; la gaite vous abandonne; une tristesse mortelle vous accable : et il n'y a que l'inaltérable douceur de votre âme qui vous préserve d'un peu d'homeur.

Soit sensibilité, soit dédain, soit pitié pour mes souffrances, vous en étes affectée, je le vois ; je crains de contribuer aux vôtres, et cette crainte m'afflige beaucoup plus que l'espoir qui devroit en naître ne peut me flatter ; car ou je me trompe moi-même, ou votre bonheur m'est plus cher que le mien.

Gependant, en revenant à mon tour sur moi, je commence à connoître combien j'avois mal jugé de mon propre cœur, et je vois trop tard

que ce que j'avois d'abord pris pour un défire passager fera le destin de ma vie. C'est le progrès de votre tristesse qui m'a fait sentir celui de mon mal. Jamais, non jamais le feu de vos yeux, l'éclat de votre teint, les charmes de votre esprit, toutes les grâces de votre ancienne gaite, n'eussent produit un effet semblable à celui de votre abattement. N'en doutez pas, divine Julic, si vous pouviez voir quel embrasement ces huit jours de langueur ont allumé dans mon âme, vous gémiriez vous-même des maux que vous me causez. Ils sont désormais sans remêde, et je sens avec desespoir que le feu qui me consume ne s'éteindra qu'au tombeau.

N'importe ; qui ne peut se rendre beureux peut au moins mériter de l'être, et je saurai vous forcer d'estimer un homme à qui vous n'avez pas daigne faire la moindre réponse. Je suis jeune et peux mériter un jour la consideration dont je ne suis pas maintenant digne. En attendant, il faut vous rendre le repos que j'ai perdu pour toujours, et que je vous ôte ici malgré moi. Il est juste que je porte seul la peine du crime dont je suis seul coupable. Adieu, trop belle Julie, vivez tranquille, et reprenez votre enjouement; des demain vous ne me verrez plus. Mais soyez sûre que l'amour ardent et pur dont j'ai brûlé pour vous ne s'éteindra de ma vie, que mon cœur plein d'un si digne objet ne sauroit plus s'avilir, qu'il partagera désormais ses uniques hommages entre vous et la vertu. et qu'on ne verra jamais profance par d'autres feux l'autel où Julie fut adorée.

# BILLET DE JULIE.

N'emportez pas l'opinion d'avoir rendu votre éloignement necessaire. Un cœur vertueux sauroit se vaincre ou se taire, et deviendroit pentêtre à craindre. Mais vous.... vous pouvez rester.

### RÉPONSE.

Je me suis tu long-temps, vos froideurs m'ont fait parler à la fin. Si l'on peut se vaincre pour la vertu, l'on ne supporte point le mepris de ce qu'on aime. Il faut partir.

# nº BILLET DE JULIE.

Non, monsieur, après ce que vous avez paru sentir, après ce que vous m'avez osé dire, un homme tel que vous avez feint d'être ne part point; il fait plus.

#### RÉPONSE-

Je n'ai rien feint qu'une passion modérée dans un cœur au desespoir. Demaîn vous serez contente, et, quoi que vous en puissiez dire, j'aurai moins fait que de partir.

## III- BILLET DE JULIE.

Insense! si mes jours te sont chers, crains d'attenter aux tiens. Je suis obsedée, et ne puis ni vous parler ni vous ecrire jusqu'à demain. Attendez.

# LETTRE IV.

## DE JULIE.

Il faut donc l'avouer enfiu ce fatal secret trop mat deguisé! Combien de fois pai juré qu'il ne sortiroit de mon cœur qu'avec la vie! La tienne en danger me l'arrache; il m'echappe, et l'honneur est perdu. Helas! j'ai trop tenu parole; est-il une mort plus cruelle que de survivre a l'honneur?

Que dire? comment rompre un si pénible silence? ou plutôt n'ar-je pas déja tout dit, et ne m'as-tu pas trop entendue? Ab! tu en astrop vu pour ne pas deviner le reste! Entrainée par degres dans les pieges d'un vil seducteur, je vois, sans pouvoir m'arrêter, l'horrible précipice où je cours. Homme artificieux! c'est bien plus mon amour que le tien qui fait ton audace. Tu vois l'egarement de mon cœur, tu t'en prévaux pour me perdre; et quand tu me rends meprisable, le pire de mes maux est d'être forcée à te mépriser. Ah! malheureux, je t'estimois, et tu me deshonores! crois-moi, si ton cœur étoit fait pour jouir en paix de ce triomplie, il ne l'eut jamais obtenu.

Tu le sais, tes remords en augmenteront; je o'avois point dans l'âme des inclinations vicieuses. La modestie et l'honneteté m'etoient

chères; j'aimois à les nourcir dans une vie simple et laborieuse. Que m'ont servi des soins que le ciel a rejetés? Des le premier jour que j'ens le malheur de te voir, je sentis le poison qui corrompt mes sens et ma raison; je le sentis du premier instant; et tes yeux, tes sentimens, tes discours, ta plume criminelle, le rendent chaque jour plus mortel.

Je n'ai rien negligé pour arrêter le progres de cette passion funeste. Dans l'impuissance de resister, j'ai voulu me garantir d'être attaquee; tes poursuites ont trompé ma vaine prudence. Gent fois j'ai voulu me jeter aux pieds desauteurs de mes jours; cent fois j'ai voulu leur ouvrir mon cœur coupable : ils ne pensent connoître ce qui s'y passe; ils voudront appliquer des remedes ordinaires à un mal desespere; ma mere est foible et sans autorité ; je connois l'inflexible sévérité de mon pere, et je ne ferai que perdre et déshonorer moi, ma famille et toi-même. Mon amie est absente, mon frere n'est plus ; je ne trouve aucun protecteur au monde contre l'ennemi qui me poursuit; j'implore en vain le ciel, le ciel est sourd aux prieres des foibles. Tout fomente l'ardeur qui me devore; tout m'abandonne à moi-même, ou plutôt tout me livre a toi; la nature entiere semble être ta complice; tous mes efforts sont vains, je t'adore en depit de moi-même. Comment mon eœur. qui n'a pu résister dans toute sa force, cédecoit-il maintenant à demi? comment ce cœur. qui ac sait rien dissimuler, te cacheroit-il le reste de sa foiblesse? Ah! le premier pas qu'i coète le plus, etoit celui qu'il ne falloit pas faire : comment m'arrêterois-je aux autres? Non. de ce premier pas, je me sens entrainer dans l'abline, et tu peux me rendre aussi malheureuse qu'il te plaira.

Tel est l'etat affreux où je me vois, que je ne puis plus avoir recours qu'à celui qui m'y a reduite, et que, pour me garantir de ma perte, tu dois être mon unique defenseur contre tor. Je pouvois, je le sais, différer cet aveu de mon desespoir; je pouvois quelque temps deguiser ma honte, et céder par degrés pour m'en imposer à moi-même. Vaine adresse qui pouvoit flatter mon amour-propre, et non pas sauver ma vertu! Va, je vois trop, je sens trop ou mêne la première faute, et je ne cherchois pas à préparer ma ruine, mais a l'éviter.

Toutefois, si tu n'es pas le dernier des hommes, si quelque étincelle de vertu brilla dans ton âme, s'il y reste encore quelque trace des sentimens d'honneur dont tu m'as paru pénétré, puis-je te croire assez vil pour abuser de l'aven fatal que mon delire m'arrache? Non, je te connois bien; tu soutiendras ma foiblesse, tu deviendras ma sauvegarde, tu protégeras ma personne contre mon propre cœur. Tes vertus sont le dernier refuge de mon innovence; mon honneur s'ose confier au tien, tu ne peux conserver l'un sans l'autre: âme généreuse, ah! conserve-les tous deux; et, du moins pour l'amour de toi-même, daigne prendre pitie de moi.

O Dieu! suis-je assez humiliee? Je t'écris à genoux : je baigne mon papier de mes pleurs ; j'eleve à toi mes timides supplications. Et ne pense pas cependant que j'ignore que d'étoit à moi d'en recevoir, et que, pour me faire obeir, je n'avois qu'a me rendre avec art meprisable. Ami, prends ce vain empire, et laisse-moi l'honnéteté : j'aime mieux être ton esclave et vivre innocente, que d'acheter ta dépendance au prix de mon deshonneur. Si tu daignes m'écouter, que d'amour, que de respects ne doista pas attendre de celle qui te devra son retour à la vic! Quels charmes dans la douce union de deux âmes pures! tes desirs vaincus seront la source de ton bonheur, et les plaisirs dont tu jouiras seront dignes du ciel même,

Je crois, j'espère qu'un cœur qui m'a paru meriter tout l'attachement du mien ne démentira pas la générosité que j'attends de lui; j'espère encore que, s'il étoit assez lâche pour abuser de mon égarement et des aveux qu'il m'arrache, le mepris, l'indignation, me rendroient la raison que j'ai perdue, et que je ne serois pas assez lâche moi-même pour craindre un amant dont j'aurois à rougir. Tu seras vertueux, ou méprisé; je serai respectée, ou guerie. Voilà l'unique espoir qui me reste avant celui de mourir.

# LETTRE V.

# A JULIE.

Puissances du ciel! j'avois une ame pour la douleur, donnez-m'en une pour la felicité. Amour, vie de l'âme, viens soutenir la mienne

prête à defaillir. Charme inexprimable de la vertu, force invincible de la voix de ce qu'on aime, bonheur, plaisirs, transports, que vos traits sont poignans! qui peut en soutenir l'atteinte? Oh! comment suffire au torrent de délices qui vient inonder mon exeur? comment expier les alarmes d'une craintive amante? Julie.... non; ma Julie à genoux! ma Julie verser des pleurs!.... celle à qui l'univers devroit des hommages supplier un homme qui l'adore de ne pas l'outrager, de ne pas se deshonorer lui-même! Si je pouvois m'indigner contre toi, je le ferois. pour tes frayeurs qui nous avilissent. Juge mieux, beaute pure et celeste, de la nature de ton empire. Eh! si j'adore les charmes de ta personne, n'est-ce pas surtout pour l'empreinte de cette àme sans tache qui l'anime, et dont tous tes traits portent la divine enseigne? Tu crains de céder à mes poursuites? Mais quelles poursuites peut redouter celle qui couvre de respect et d'honnéteté tous les sentimens qu'elle inspire? Est-il un homme assez vil sur la terre pour oser être téméraire avec toi?

Permets, permets que je savoure le bonheur inattendu d'être aimé.... aimé de celle.... trône du monde, combien je te vois au-dessous de moi! Que je la relise mille fois cette lettre adorable où ton amour et tes sentimens sont écrits en caractères de feu; où, malgré tout l'emportement d'un cœur agité, je vois avec transport combien dans une ame honnete les passions les plus vives gardent encore le saint caractère de la vertu! Quel monstre, apres avoir lu cette touchante lettre, pourroit abuser de ton état et témoigner par l'acte le plus marqué son profond mepris pour lui-même? Non, chère amante, prends confiance en un ami fidele qui n'est point fait pour te tromper. Bien que ma raison soit à jamais perdue, bien que le trouble de mes sens s'accroisse à chaque instant, ta personne est désormais pour moi le plus charmant, mais le plus sacré dépôt dont jamais mortel fut honore. Ma flamme et son objet conserveront ensemble une inaltérable pureté. Je fremirois de porter la main sur tes chastes attraits plus que du plus vil inceste; et tu n'es pas dans une sarete plus inviolable avec ton pere qu'avec ton amant. Oh! si jamais cet amant heureux s'oublie un moment devant toi !... L'amant de Julie auroit une ame abjecte! Non.

quand je cesserai d'aimer la vertu, je ne t'aimerai plus; à ma première lâchete, je ne veux plus que tu m'aimes.

Rassure-toi donc, je t'en conjure au nom du tendre et pur amour qui nous unit; c'est à lui de t'être garant de ma retenue et de mon respect ; c'est à lui de le répondre de lui-même. Et pourquoi tes craintes irvient-elles plus loin que mes desirs? à quel autre bonheur voudrois-je aspirer, si tout mon cœur suffit a peipe à celui qu'il goûte? Nous sommes jeunes tous deux, il est vrat; nous aimons pour la première et l'uraque fois de la vie, et n'avons nulle expérience des passions : mais l'honneur qui nous conduit est-il un guide trompeur? a-t-il besoin d'une experience suspecte qu'on n'acquiert qu'à force de vices? l'ignore si je m'abuse : mais il me semble que les sentimens droits sont tous au fond de mon cœur. Je ne suis point un vil sédocteur comme tu m'appelles dans ton désespoir, mais un homme simple et sensible, qui montre aisement ce qu'il sent, et ne sent rien dont il doive rougir. Pour dire tout en un seul mot, j'abborre encoreplus le crime que je n'aime Julie. Je ne sais, non, je ne sais pas même si l'amour que tu fais naître est compatible avec l'oubli de la vertu, et si tout autre qu'une âme honnéte peut sentir assez tous tes charmes. Pour moi, plus j'en suis penetré, plus mes sentimens s'elèvent. Quel bien, que je n'aurois pas fait pour lui-même, ne ferois-je pas maintenant pour me rendre digne de toi? Ah! daigne te confier aux feux que tu m'inspires, et que tu rais si bien purifier; crois qu'il suffit que je t'adore pour respecter à jamais le precieux dépôt dont tu m'as charge. Oh! quel cœur je vais posseder! Vrai bonheur, gloire de ce qu'on aime, triomphe d'un amour qui s'honore, combien to vaux mieux que tous ses plaisirs!

### LETTRE VI.

# DE JULIE A CLAIRE.

Veux-tu, ma cousine, passer ta vie à pleurer cette pauvre Chaillot, et faut-il que les morts te fassent oublier les vivans? l'es regrets sont justes, et je les partage; mais doivent-ils être eternels? Depuis la parte de la mère, elle t'a-

voit élevée avec le plus grand soin : elle étoit plutôt ton amie que ta gouvernante; elle t'aimoit tendrement, et m'aimoit parce que tu m'aimes; elle ne nous inspira jamais que des principes de sagesse et d'honneur. Je sais tout cela, ma chère, et j'en conviens avec plaisir. Mais conviens aussi que la bonne femme etoit peu prudente avec nous; qu'elle nous faisoit sans pecessite les confidences les plus indiscrètes; qu'elle nous entretenoit sans cesse des maximes de la galanterie, des aventures de sa jeunesse, du manege des amans: et que, pour nous garantir des pieges des hommes, si elle ne nous apprenoit pas à leur en tendre, elle nous instrusoit au moins de mille choses que de jeunes filles se passeroient bien de savoir. Console-toi donc de sa perte comme d'un mal qui n'est pas sans quelque dedommagement : à l'age où nous sommes, ses lecons commençoient a devenir dangereuses, et le ciel nous l'a peut-être ôtee au moment où il n'etoit pas hon qu'elle nous restat plus long-temps. Souvienstoi de tout ce que tu me disois quand je perdis le meilleur des frères. La Chaillot t'est-elle plus chère? as-tu plus de raison de la regretter?

Reviens, ma chère, elle n'a plus besoin de toi. Helas! tandis que tu perds ton temps en regrets superflus, comment ne crains-tu point de t'en attirer d'autres; comment necrains-tu point, toi qui connois l'etat de mon cœur, d'abaudonner ton amie à des pends que ta présence auroit prévenus? Oh! qu'il s'est passe de choses depuis ton depart! Tu frémiras en apprenant quels dangers j'ai courus par mon imprudence. J'espère en être delivrée ; mais je me vois , pour ainsi dire, à la discrétion d'autrui : c'est à toi de me rendre à moi-même. Hâte-toi donc de revenir. Je n'ai rien dit tant que tes soins etoient utiles à ta pauvre bonne ; j'eusse été la première à t'exhorter à les lui rendre. Depuis qu'elle n'est plus, c'est à sa famille que tu les dois : nous les remplirons mieux ici de concert que tu ne ferois seule à la campagne, et tu t'acquitteras des devoirs de la reconnoissance sans rien ôter à ceux de l'amitié.

Depuis le depart de mon père nous avons repris notre ancienne manière de vivre, et ma mère me quitte moins; mais c'est par habitude plus que par défiance. Ses sociétés lui prement encore bien des momens qu'elle ne veut pas dé-

rober à mes petites études, et Babi remplit alors sa place assez negligeniment. Quoique je trouve a cette bonne mère beaucoup trop de securité, je ne puis me résoudre à l'en avertir ; je youdrois bien pourvoir a ma sûrete sans perdreson estime, et c'est toi scule qui neux concilier tout cela. Reviens, ma Claire, reviens sans tarder. J'ai regret aux leçons que je prends sans toi, et j'ai peur de devenir trop savante : notre maître n'est pas seulement un homme de merite, il est vertueux, et n'en est que plus à craindre. Je suis trop contente de lui pour l'étre de moi : a son age et au nôtre, avec l'homme mieux être deux lilles qu'une.

## LETTRE VII.

## BÉPONSE.

Je t'entends, et tu me fais trembler, non que je croie le danger aussi pressant que tu l'imagines. Ta cramte modere la mienne sur le present, mais l'avenir m'épouvante; et si tu ne peux te vaincre, je ne vois plus que des malheurs. Helas! combien de fois la pauvre Chaillot m'a-t-elle prédit que le premier soupir de ton cœur feroit le destin de ta vie! Ah! cousine, si jeune encore faut-il voir dejà ton sort s'accomplir! Qu'elle va nous manquer cette femme hat ile que tu nous crois avantageux de perdre! Il l'eût ete peut-être de tomber d'abord en de plus sures mains ; mais nous sommes trop instruites en sortant des siennes pour nous laisser gouverner par d'autres, et pas assez pour nous gouverner nous-mêmes : elle seule pouvoit nous garantir des dangers auxquels elle nous avoit exposees. Elle nous a beaucoup appris; et nous avons, ce me semble, beaucoup pensé pour notre âge. La vive et tendre amitié qui nous unit presque des le berceau nous a, pour ainsi dire, eclaire le cœur de bonne heure sur toutes les passions. Nous connoissons assez bien leurs signes et leurs effets; mais il n'y a que l'art de les reprimer qui nous manque. Dien venille que ton jeune philosophe connoisse mieux que nous cet art-la!

Quand je dis nous, tu m'entends; c'est surtout de toi, que je parle : car pour moi, la bonne !

m'a toujours dit que mon étourderie me tiendroit lieu de raison, que je n'aurois jamais l'esprit de savoir aimer, et que j'étois trop folle pour faire un jour des folies. Ma Julie, prends garde à toi : mieux elle auguroit de ta raison. plus elle craignoit pour ton cœur. Aic bon courage cenendant : tout ce que la sagesse et l'houneur pourront faire, je sais que ton âme le fera, et la mienne fera, n'en doute pas, tout ce que l'amitié peut faire à son tour. Si nous en savons trop pour notre âge, au moins cette étude n'a rien couté a nos mœurs. Crois, ma chère, qu'il v a bien des filles plus simples, qui sont moins le plus vertueux, quand il est aimable, il vaut | honnètes que nous : nous le sommes, parce que nous voulons l'être; et, quoi qu'on en puisse dire, c'est le moyen de l'être plus surement.

Cependant, sur ce que tu me marques, je n'aurai pas un moment de repos que je ne sois auprès de toi ; car , si tu erains le danger, il n'est pas tout-à-fait chimérique. Il est vrai que le préservatif est facile : deux mots à la mère, et tout est fini. Mais je te comprends, tu ne veux point d'un expedient qui finit tout : tu veux bien t'ôter le pouvoir de succomber, mais non pas l'honneur de comhattre. O pauvre cousine!... encore si la moindre lucur... Le baron d'Etange consentir à donner sa fille, son enfant unique, à un petit bourgeois sans fortune! L'espères-tu?... Qu'espères-tu donc? que veuxtu?... Pauvre, pauvre cousine!... Ne crains rien toutetois de ma part : ton secret sera gardé par ton amie. Bien des gens trouveroient plus honnête de le reveler; peut-être auroient-ils raison. Pour moi, qui ne suis pas une grande raisonneuse, je ne veux point d'une honnéteté qui trahit l'amitié , la foi , la confiance ; j'imagine que chaque relation, chaque áge, a ses maximes, ses devoirs, ses vertus; que ce qui scroit prudence à d'autres, à moi seroit perfidie, et qu'au lieu de nous rendre sages on nous rend mechans en confondant tout cela. Si ton amour est foible, nous le vaincrons; s'il est extrême, c'est l'exposer à des tragedies que de l'attaquer par des movens violens : et il ne convient à l'amitié de tenter que ceux dont elle peut répondre. Mais, en revanche, tu n'as qu'à marcher droit quand to seras sous ma garde. Tu verras, tu verras ce que c'est qu'une duègne de dix-huit ans.

Je ne suis pas, comme tu sais, foin de toi

pour mon plaisir; et le printemps n'est pas si agreable en campagne que tu penses; on y souffre à la fois le froid et le chaud; on n'a point d'ombre à la promenade, et il faut se chauffer dans la maison. Mon père, de son côté, ne laisse pas, au milieu de ses bâtimens, de s'apercevoir qu'on a la gazette ici plus tard qu'à la ville. Ainsi tout le monde ne demande pas mieux que d'y retourner, et tu m'embrasseras, j'espere, dans quatre ou cinq jours. Mais ce qui m'inquiète est que quatre ou cinq jours font je ne sais combien d'heures dont plusieurs sont destinces au philosophe. Au philosophe, entendatu, cousine? Pense que tontes ces heures-la ne doivent sonner que pour lui.

Ne va pas ici rougir et baisser les veux. Prendre un air grave, il t'est impossible; celane peut aller à les traits. Tu sais bien que je ne saurois pleurer sans rire, et que je n'en suis pas pour cela moins sensible; je n'en ai pas moins de chagrin d'être loin de toi; je n'en regrette pas moins la bonne Chaillot. Je te sais un gré infini de vouloir partager avec moi le soin de sa famille , je ne l'abandormerai de mes jours ; mais tu ne serois plus tor-même si tu perdois quelque occasion de faire du bien. Je conviens que la pauvre mie etoit babillarde, assez libre dans ses propos familiers, peu discrète avec de jeunes tilles, et qu'elle aimoit a parler de son vieux temps. Aussi ne sont-ce pas tant les qualités de son esprit que je regrette, bien qu'elle en cût d'excellentes parmi de mauvaises. La perte que je pleure en elle, c'est son bon cœur, son parfait attachement, qui lui donnoit à la fois pour mor la tendresse d'une mère et la confiance d'une segar. Elle me tenoit lieu de toute ma fanulle. A peine ai-je connu ma mère ; mun pere minime autant qu'il peut aimer : nous avons perdu ton aimable frère, je ne vois presque amais les miens. Me voità comme une orpheline delaissée. Mon enfant, tu me restes seule; car ta honne mere, c'est toi. Tu as raison pourtant : tu me restes. le pleurois! l'étois donc folle ; qu'avois-je à pleurer?

P. S. De peur d'accident, j'adresse cette lettre à notre maître, afin qu'elle te parvience plus sûrement.

# LETTRE VIII (9).

A JULIE.

Quels sont, belle Julie, les bizarres caprices de l'amour! Mon cœur a plus qu'il n'esperoit, et n'est pas content! Yous m'aimez, vous me le dites, et je soupire! Ce cœur injuste ose desirer encore, quand il n'a plus rien a desirer; il me punit de ses fantaisies, et me rend inquiet au sein du honheur. Ne croyez pas que j'aie oublie les lois qui me sont imposees, ni perdu la volonté de les observer; non: mais un secret depit m'agite en voyant que ces lois ne codtent qu'a moi, que vous qui vous pretendiez si foible étes si forte à present, et que j'ai si peu de combats à rendre contre moi-même, tant je vous trouve attentive à les prévenir.

Que vous êtes changee depuis deux mois, sans que rien ait change que vous! Vos langueurs ont disparu; il n'est plus question de degoût ni d'abattement; toutes les grâces sont venues reprendre leurs postes; tous vos charmes se sont ranimes; la rose qui vient d'éclore n'est pas plus fraiche que vous; les saillies ont recommencé; vous avez de l'esprit avec tout le monde; vous folâtrez, même avec moi, comme auparavant; et, ce qui m'irrite plus que tout le reste, vous me jurez un amour éternel d'un air aussi gai que si vous disiez la chose du monde la plus plaisante,

Dites, dites, volage; est-ce là le caractère d'une passion violente reduite a se combattre elle-même? et si vous aviez le moindre desir à vaincre, la contrainte n'étoufferoit-elle pas au moins l'enjouement? Oh! que vous étiez bien plus aimable quand vons étiez moins belle! Que je regrette cette pâleur touchante, précieux gage du bonheur d'un amant! et que je hais l'indiscrète santé que vous avez recouvree aux dépens de mon repos! Oui, j'aimerois mieux vous voir malade encore que cet air content, ces yeux brillans, ce teint fleuri, qui m'outragent. Avez-vous oublie si tôt que vous n'étiez pas ainsi quand vous imploriez ma clé-

<sup>(</sup>d) On sentiquid y a tel une facune, et l'on en treuvera souvent dans la surie de cette correspondance. Plusieurs letters er sent perdues, d'autres uni ét, supprimérs, d'autres uni souffert des retranchements; mais il ne manque rien d'essentiel qu'on ne juisse a sément suppléer à l'aide de ce qui reile.

mence? Julie! Julie! que cet amour si vif est | devenu tranquille en peu de temps!

Mais ce qui m'offense plus encore, c'est qu'après vous être remise a ma discrétion, vous paroissez vous en defier, et que vous fuyez les dangers comme s'il vous en restoit à craindre. Est-ce ainsi que vous honorez ma retenue? et mon inviolable respect meritou-il cet affront de votre part? Bien loin que le depart de votre père nous ait laissé plus de liberte, à peine peut-on vous voir scule. Votre inseparable cousine ne vous quitte plus. Insensiblement nous allons reprendre nos premières manières de vivre et notre ancienne circonspection, avec cette unique différence qu'alors elle vous etoit à charge, et qu'elle vous plait maintenant.

Quel sera donc le prix d'un si pur hommage si votre estime ne l'est pas? et de quoi me sert l'abstinence éternelle et volontaire de ce qu'il y a de plus doux au monde, si celle qui l'exige ne m'en sait aucun gré? Certes, je suis las de souffrir inutilement, et de me condamner aux plus dures privations sans en avoir même le merite. Quoi! faut-il que vous embellissiez impunément tandis que vous me méprisez? faut-il qu'incessamment mes yeux dévorent des charmes dont ma bouche n'ose approcher? faut-il enfin que je m'ôte à moi-même toute esperance sans pouvoir au moins m'honorer d'un sacrifice aussi rigoureux? Non; puisque vous ne vous fiez pas à ma foi, je ne veux plus la laisser vainement engagee : c'est une sureté injuste que celle que vous tirez à la fois de ma parole et de vos précautions; vous êtes trop ingrate, ou je suis trop scrupuleux, et je ne veux plus refuser de la fortune les occasions que vous n'aurez pu lui ôter. Enfin, quoi qu'il en soit de mon sort, je sens que j'ai pris une charge au-dessus de mes forces. Julie, reprenez la garde de vous-même, je vous rends un dépôt trop dangereux pour la fidelité du depositaire, et dont la defense coûtera moins a votre cœur que vous n'avez feint de le craindre.

Je vous le dis sérieusement : comptez sur vous, ou chassez-moi, c'est-à-dire ôtez-moi la vie. J'ai pris an engagement teméraire. J'admire comment je l'ai pu tenir si long-temps; je sais que je le dois toujours; mais je sens qu'il m'est impossible. On mérite de succomber quand on s'impose de si périlleux devoirs. Croyez-moi,

chère et tendre Julie, croyez-en ce occur sensible qui ne vit que pour vous; vous serez toujours respectée; mais je puis un instant manquer de raison, et l'ivresse des sens peut dicter un crime dont on auroit horreur de sang-froid. Heureux de n'avoir point trompé votre espoir, j'ai vaincu deux mois, et vous me devez le prix de deux siècles de souffrances.

### LETTRE IX.

DE JULIE.

J'entends; les plaisirs du vice et l'honneur de la vertu vous feroient un sort agréable. Estce là votre morale?... Eh! mon bou ami, vous 
vous lassez bien vite d'être généreux! Ne l'etiezvous donc que par artifice? La singulière marque d'attachement que de vous plaindre de ma 
santé! Seroit-ce que vous espériez voir mon fol 
amour achever de la detruire, et que vous 
m'attendiez au moment de vous demander la 
vie? ou bien, comptiez-vous de me respecter 
aussi long-temps que je ferois peur, et de vous 
rétracter quand je deviendrois supportable? Je 
ne vois pas dans de pareils sacrifices un merite 
à tant faire valoir.

Vous me reprochez avec la même équité le soin que je prends de vous sauver des combats pénibles avec vous-même, comme si vous ne deviez pas plutôt m'en remercier. Puis vous vous rétractez de l'engagement que vous avez pris comme d'un devoir trop à charge; en sorte que, dans la même lettre, vous vous plaignez de ce que vous avez trop de peine, et de ce que vous n'en avez pas assez. Pensez-y micux, et tachez d'être d'accord avec vous pour donner à vos pretendus griefs une couleur moins frivole; ou plutôt, quittez toute cette dissimulation qui n'est pas dans votre caractere. Quoi que vous puissiez dire, votre corur est plus content du mien qu'il ne feint de l'être : ingrat, vous savez trop qu'il n'aura jamais tort avec vous! Votre lettre même vous dement par son style enjoue, et yous n'auriez pas tant d'esprit si vous etiez moins tranquille. En voilà trop sur les vains reproches qui vous regardent; passons à ceux qui me regardent moimême, et qui semblent d'abord mieux fondés. Je le sens bien, la vie égale et douce que aous menons depuis deux mois ne s'accorde pas avec ma declaration précédente, et j'avoue que ce n'est pas sans raison que vous étes surpris de ce contraste. Vous m'avez d'abord vue au desespoir, vous me tronvez à présent trop passible; de là vous accusez mes sentimens d'unconstance et mon cœur de caprice. Ah! anon ami, ne le jugez-vous point trop séverement? Il faut plus d'un jour pour le connoitre. Attendez, et vous trouvèrez peut-être que ce cœur qui vous aime n'est pas indigne du vôtre.

Si vous pouviez comprendre avec quel effroi l'eprouvai les premières atteintes du sentiment qui m'unit à vous, vous jugeriez du trouble qu'il dut me causer : j'ai été elevée dans des maximes si sevères, que l'amour le plus pur me paroissoit le comble du déshonneur. l'out m'apprenoit ou me faisoit croire qu'une fille sensible etoit perdue au premier mot tendre échappé de sa bouche; mon imagination troublee confundoit le crime avec l'aveu de la passion; et j'avois une si affreuse idée de ce premier pas, qu'à peine voyois-je au-delà nul intervalle jusqu'au dernier. L'excessive défiance de moi-même augmenta mes alarmes; les combats de la modestie me parurent crux de la chasteté : je pris le tourment du silence pour l'emportement des desirs. Je me crus perdue aussitôt que j'aurois parlé, et cependant il falloit parler ou vous perdre. Ainsi, ne pouvant plus déguiser mes sentimens, le táchai d'exciter la generosite des vôtres; et. me fant plus à vous qu'à moi, je voulus, en intéressant votre honneur à ma defense, me méunger des ressources dont je me crovois de-

J'ai reconnu que je me trompois; je n'eus pas parlé que je me trouvai soulagée; vous n'eutes pas repondu que je me sentis tout-à-fait calme; et deux mois d'expérience m'ont appris que mon cœur trop tendre a besoin d'unour, mais que mes sens n'ont aucun he-soin d'amant. Jugez, vous qui aimez la vertu, avec quelle joie je fis cette heureuse découverte. Sortie de cette profonde ignominie où mes terreurs m'avoient plongee, je goûte le plaisir debrieux d'aimer purement. Cet etat foir le honbeur de ma vie; mon humeur et ma

santé s'en ressentent; a peine puis-je en concevoir un plus doux, et l'accord de l'amour et de l'innocence me semble être le paradis sur la terre.

Dès lors je ne vous craignis plus; et, quand je pris soin d'éviter la solitude avec vous, ce fut autant pour vous que pour moi; car vos yeux et vos soupirs annonçoient plus de transports que de sagesse; et si vous eussiez oublié l'arrêt que vous avez prononce vous-même, je ne l'aurois pas oublié.

Ah! mon ami, que ne pais-je faire passer dans votre àme le sentiment de bonheur et de paix qui règne au fond de la mienne! que no puis-je vous apprendre à jouir tranquillement du plus délicieux état de la vie! Les charmes de l'union des cœurs se joignent pour nous à ceux de l'innocence : nulle crainte, nulle houte ne trouble notre felicite; au sein des vrais plaisirs de l'amour, nous pouvons parler de la vertu sans rougir,

E e' e li piaese con l'onestade accanto (.).

Je ne sais quel triste presentiment s'élève dans mon sein, et me crie que nous jonissons du seul temps heureux que le ciel nous ait destiné. Je n'entrevois dans l'avenir qu'absence, orages, troubles, contradictions : la moindre altération à notre situation présente me paroît ne pouvoir être qu'un mal. Non, quand un lien plus doux nons uniroit à jamais, je ne sais si l'excès du bonheur n'en deviendroit pas bientôt la ruine. Le moment de la possession est une crise de l'amour, et tout changement est dangereux au nôtre; nous ne pouvons plus qu'y perdre.

Je t'en conjure, mon tendre et unique ami, tâche de caimer l'ivresse des vains desirs que suivent toujours les regrets, le repentir, la tristesse. Goûtons en paix notre situation présente. Tu te plais à m'instruire, et tu sais trop si je me plais à recevoir tes leçons. Rendons-les encore plus frequentes; ne nous quittons qu'autant qu'il faut pour la bienseance; employons à nous écrire les momens que nous ne pouvons passer a nous voir, et profitons d'un temps precieux après lequel peut-être nous soupirerons un jour. Ah! puisse notre sort, tel qu'il est, durer autant que notre vie! L'es-

<sup>(1)</sup> Et le plainir s'unit à l'hoomètelé, Mayany.

prit s'orne, la raison s'eclaire, l'âme se fortifie, le cœur jouit : que manque-t-il à notre bonheur?

# LETTRE X.

## A JULIE.

Oue vous avez raison, ma Julie, de dire que je ne vous connois pas encore! toujours je crois connoître tous les tresors de votre belle àme. et toujours j'en découvre de nouveaux. Quelle femme jamais associa comme vous la tendresse a la vertu, et, temperant l'une par l'autre, les rendit toutes deux plus charmantes? Je trouve je ne sais quoi d'aimable et d'aitravant dans cette sagesse qui me desole; et vous ornez avec tant de erace les privations que vous m'imposez qu'il s'en taut peu que vous ne me les rendiez chères.

Je le sens chaque jour davantage, le plus grand des biens est d'être aimé de vous ; il n'y en a point, il n'y en peut avoir qui l'egale; et s'il falloit choisir entre votre cœur et votre possession même, non, charmante Julie, je ne balancerois nas un instant. Mais d'où viendroit cette amère alternative, et pourquoi rendre incompatible ce que la nature a voulu réunir? le temps est precieux, dites-vous; sachons en jouir tel qu'il est, et gardons-nous par notre impatience d'en troubler le paisible cours. Eh! qu'il passe et qu'il soit heureux! Pour profiter d'un etat aimable faut-il en negliger un meilleur, et préférer le repos à la félicite supreme? Ne perd-on pas tout le temps qu'on peut mieux employer? Ah! si l'on peut vivre mille ans en un quart d'heure, à quoi bon compter tristement les jours qu'on aura vecu?

Tout ce que vous dites du bonheur de notre situation presente est incontestable; je sens que nous devons être heureux, et pourtant je ne le suis pas. La sagesse a beau parler par votre bouche. la voix de la nature est la plus forte. Le moyen de lui resister quand elle s'accorde a la voix du cœur ? Hors vous seule je ne vois rien dans ce sejour terrestre qui soit digne d'occuper mon ame et mes sens : non, sans yous la nature n'est plus rien pour moi ; j'en conviens; je ae me plains point de mon

mais son empire est dans vos veux, et c'est la qu'elle est invincible.

Il n'en est pas ainsi de vous, céleste Julie : vous vous contentez de charmer nos sens, et n'étes point en guerre avec les vôtres. Il semble que des passions humaines soient au-dessous d'une âme si sublime : et comme vous avez la beauté des anges, vous en avez la purete. O purete que je respecte en murmurant, que ne puis-je ou vous rabaisser ou m'elever jusqu'à vous! Mais non, je ramperai toujours sur la terre, et yous verrai toujours briller dans les cieux. Ah! sovez heureuse aux depens de monrepos ; jouissez de toutes vos vertus ; périsse le vil mortel qui tentera jamais d'en souiller une! Sovez heureuse ; je tacherai d'oublier combien je suis à plaindre, et je tirerai de votre bonheur même la consolation de mes maux. Oni. chère amante, il me semble que mon amour est aussi parfait que son adorable objet; tous les desirs enflammés par vos charmes s'etcignent dans les perfections de votre àme; je la vois si paisible, que je n'ose en troubler la tranquillité. Chaque fois que je suis tenté de vous dérober la moindre caresse, si le danger de vous offenser me retient, mon cœur me retient encore plus par la crainte d'altérer une felicite si pure; dans le prix des biens où j'aspire, je ne vois plus ce qu'ils vous peuvent coûter; et, ne pouvant accorder mon bonheur avec le vôtre, jugez comment j'aime; c'est au mien que j'ai renoncé.

Que d'inexplicables contradictions dans les sentimens que vous m'inspirez! Je suis à la fois soumis et teméraire, impetueux et reteau; je ne saurois lever les yeux sur yous sans éprouver des combats en moi-même. Vos regards, votre voix, portent au cœur, avec l'amour, l'attrait touchant de l'innocence : c'est un charme divin qu'on auroit regret d'effacer. Si j'ose former des vœux extrêmes, ce n'est plus qu'en votre absence; mes désirs, n'osant alter jusqu'à vous, s'adressent à votre image, et c'est sur elle que je me venge du respect que ie suis contraint de vous porter.

Cependant je languis et me consume ; le feu coule dans mes veines; rico ne sauroit l'eteindre ni le calmer, et je l'irrite en voulant le contraindre. Je dois être heureux, je le suis,

ter ; tel qu'il est je n'en changerois pas avec les rois de la terre. Cependant un mal réel me tourmente, je cherche vainement à le fuir; je ne voudrois point mourir, et toutefois je me meurs; je voudrois vivre pour vous, et c'est vous qui m'ôtez la vie.

# LETTRE XI.

## DE JULIE.

Mon ami, je sens que je m'attache à vous rhaque jour davantage; je ne puis plus me séparer de vous; la moindre absence m'est insupportable, et il faut que je vous voie ou que je vous ecrive, afin de m'occuper de vous sans cesse.

Ainsi mon amour s'augmente avec le vôtre: car je connois a present combien yous m'aimez par la crainte reelle que vous avez de me deplaire, au lieu que vous n'en aviez d'abord qu'une apparente pour mieux venir a vos fins. Je sais fort bien distinguer en vous l'empire que le cœur a sa prendre, du delire d'une magnation echauffee; et je vois cent fois plus de passion dans la contrainte ou vous êtes que dans vos premiers emportemens. Je sais bien aussi que votre état, tout génant qu'il est, n'est pas sans plaisirs. Il est doux pour un veritable amant de faire des sacrifices qui lui sont tous comptes, et dont aucun n'est perdu dans le cerur de ce qu'il aime. Qui sait même si, connoissant ma sensibilité, vous n'employez pas pour me séduire une adresse mieux entendue? Mais non, je suis injuste, et vous n'étes pas capable d'user d'artifice avec moi. Cependant si je suis sage je me délierai plus encore de la piùe que de l'amour. Je me sens mille fois plus attendric par vos respects que par vos transports, et je crains bien qu'en prenant le parti le plus honnéte vous n'ayez pris entro le plus dangereux.

Il faut que je vous dise, dans l'épanchement de mon cœur, une vérue qu'il sent fortement, et dont le vôtre doit vous convaincre : c'est qu'en deput de la fortune, des parens et de nous-mêmes, nos destinees sont à jamais unes, et que nous ne pouvons plus être heuceux ou malhenreux, qu'ensemble. Nos àmes se sont pour ainsi dire touchees par tous les points, et nous avons partout senti la même coherence. (Corrigez-moi, mon ami, si j'applique mal vos leçons de physique.) Le sort pourra bien nous separer, mais non pas nous desunir. Nous n'aurons plus que les mêmes plaisurs et les mêmes peines; et comme ces aimans dont vous me parliez, qui ont, dit-on, les mêmes mouvemens en differens lieux, nous sentirons les memes chuses aux deux extremites du monde.

Defates-vous donc de l'espoir, si vous l'edtes jamais, de vous faire un bonbeur exclusif, et de l'acheter aux depens du mien. N'esperez pas pouvoir être heureux si j'etois déshonorée, ni pouvoir, d'un œil satisfait, contempler mon ignominie et mes larmes. Croyez-moi, mon ami, je connois votre cœur bien mieux que vous ne le connoissez. Un amour si tendre et si vrai doit savoir commander aux desirs; vous en avez trop fait pour achever sans vous perdre, et ne pouvez plus combler mon malheur sans faire le vôtre.

Je voudrois que vous pussiez sentir combien il est important pour tous deux que vous vous en remetticz à moi du soin de notre destin commun. Doutez-yous que yous ne me soyez aussi cher que moi-même? et pensez-vous qu'il put exister pour moi quelque feheité que vous ne partageriez (kis? Non, mon ami; j'ai les mêmes intéréts que vous, et un peu plus do raison pour les conduire. J'avoue que je suis la plus jeune; mais n'avez-vous jamais remarqué que si la raison d'ordinaire est plus foible et s'éteint plus tôt chez les femmes, elle est aussi plus tôt formée, comme un fréle tournesol croit et meurt avant un chêne? Nous nous trouvons, des le premier âge, chargees d'un si dangereux depôt, que le soin de le conserver nous eveille bientôt le jugement ; et c'est un excellent moyen de bien voir les conséquences des choses, que de sentir vivement tous les risques qu'elles nous font courir. Pour moi, plus je m'occupe de notre situation, plus je trouve que la raison vous demande ce que je vous demande au nom de l'amour. Sovez done docile à sa douce voix, et laissez - vous conduire, helas! par un autre aveugle, mais qui tient au moins un appui.

Je ne sais, mon ami, si nos cœurs auront le bonheur de s'entendre, et si yous partagerez, en lisant cette lettre, la tendre émotion qui l'a dictee; je ne sais si nous pourrons jamais nous accorder sur la manière de voir comme sur celle de sentir : mais je sais bien que l'avis de celui des deux qui separe le moins son bonheur du bonheur de l'autre, est l'avis qu'il faut preferer.

# LETTRE XII.

#### A JULIE.

Ma Julie, que la simplicité de votre lettre est touchante! Que j'y vois bien la serénité d'une âme innocente, et la tendre sollicitude de l'amour! Vos pensées s'exhalent sans art et sans peine; elles portent au cœur une impression deliciease que ne produit point un style apprété. Vous donnez des raisons invincibles d'un air si simple, qu'il y faut réfléchie pour en sentir la force: et les sentimens elevés yous content si peu, qu'on est tenté de les prendre pour des manières de penser communes. Ah! oui sans doute, c'est a vous de régler nos destins; ce n'est pas un droit que je vous laisse, c'est un devoir que j'exige de vous, c'est une justice que je vous demande, et votre raison me doit dédommager du mal que vous avez fait à la mienne. Dès cet instant je vous remets pour ma vie l'empire de mes volontés : disposez de moi comme d'un homme qui n'est plus rien pour lui-même, et dont tout l'être n'a de rapport qu'à vous. Je tiendrai, n'en doutez pas, l'engagement que je prends, quoi que vous puissiez me prescrire. Ou j'en vaudrai mieux, ou vous en serez plus heureuse, et je vois partout le prix assuré de mon obeissance. Je vous remets donc sans reserve le soin de notre bonheur commun; faites le vôtre, et tout est fait. Pour moi, qui ne puis ni vous oublier un instant ni penser à vous sans des transports qu'il faut vaincre, je vais m'occuper uniquement des soins que vous m'avez imposés.

Depuis un an que nous étudions ensemble, nous n'avons guère fait que des lectures sans ordre et presque au hasard, plus pour consulter votre goût que pour l'éclairer. D'ailleurs tant de trouble dans l'âme ne nous laissoit guère de liberté d'esprit. Les yeux étoient mal fixés sur le livre; la bouche en prononçoit les mots; l'attention manquoit toujours. Votre petite cou-

sine, qui n'étoit pas ai préoccupée, nous reprochoit notre peu de conception, et se faisoit un honneur facile de nous devancer. Insensiblement elle est devenue le maître du maître; et quoique nous ayons quelquefois ri de ses prétentions, elle est au fond la seule des trois qui sait quelque chose de tout ce que nous ayons appris.

Pour regagner donc le temps perdu (ah! Julie, en fut-il jamais de mieux employe!), j'ai imaginé une espèce de plan qui puisse réparer, par la méthode, le tort que les distractions ont fait au savoir. Je vous l'envoie; nous le lirons tantôt ensemble, et je me contente d'y faire ici quelques legères observations.

Si nous voulions, ma charmante amie, pous charger d'un etalage d'érudition, et savoir pour les autres plus que pour nous, mon système ne vaudroit rien; car il tend toujours à tirer peu de beaucoup de choses, et à faire un petit recueil d'une grande bibliothèque. La science est dans la plupart de ceux qui la cultivent une monnoie dont on fait grand cas, qui cependant n'ajoute au bien-être qu'autant qu'on la communique, et n'est honne que dans le commerce. Otez à nos savans le plaisir de se faire écouter. le savoir ne sera rien pour eux. Ils p'amassent dans le cabinet que pour répandre dans le publie; ils ne veulent être sages qu'aux yeux d'autrui; et ils ne se soucieroient plus de l'etude s'ils n'avoient plus d'admirateurs (1). Pour nous qui voulons profiter de nos connoissances, nous ne les amassons point pour les revendre, mais pour les convertir à notre usage ; ni pour nous en charger, mais pour nous en nourrir. Peu lire, et penser beaucoup à nos lectures, ou, ce qui est la même chose, en causer beaucoup entre nous, est le moyen de les bien digérer. Je pense que, quand on a une fois l'entendement ouvert par l'habitude de réfléchir, il vaut toujours mieux trouver de soi-même les choses qu'on trouveroit dans les livres : c'est le vrai secret de les bien mouler à sa tête, et de se les approprier : au lieu qu'en les recevant telles qu'on nous les donne, c'est presque toujours sous une forme qui n'est pas la nôtre. Nous

<sup>(\*)</sup> C'est ainsi que pensoit Sénèque lui-même. « Si l'on me « donnoit, dit-il, la science à condition de ne la pas montrer, » je p'en voudrois point. » Sublime philosophie, voità donc tou usage (\*)!

<sup>(&#</sup>x27;) Valid be passage do Seneque, at cum hae exceptions deluc oupropria at ellem enclusam teneum, nec countries, repletes. Epist &

sommes plus riches que nous ne pensons; mais, dit Montaigne, on nous dresse à l'emprunt et à la quête; on nous apprend à nous servir du bien d'autrui plutôt que du nôtre; ou plutôt accumulant sans cesse, nous n'osons toucher à rien; nous sommes comme ces avares qui ne songent qu'u remplir leurs greniers, et dans le sein de l'abondance se laissent mourir de faim.

Il y a, je l'avoue, bien des gens à qui cette methode seroit fort nuisible, et qui ont besoin de beaucoup lire et peu mediter, parce qu'ayant la tête mal faite ils ne rassemblent rien de si mauvais que ce qu'ils produisent d'eux-mêmes. Je vous recommande tout le contraire à vous qui mettez dans vos lectures mieux que ce que vous y trouvez, et dont l'esprit actif fait sur le livre un autre livre, quelquefois meilleur que le premier. Nous nous communiquerons donc nos idees; je vous dirai ce que les autres auront pensé, vous me direz sur le même sujet ce que vous pensez vous-même, et souvent apres la legon j'en sortirai plus instruit que vous.

Moins vous aurez de lecture à faire, mieux il faudra la choisir, et voici les raisons de mon choix. La grande erreur de ceux qui étudient est, comme je viens de vous dire, de se fier trop à leurs livres, et de ne pas tirer assez de leur fonds, sans songer que de tous les sophistes notre propre raison est presque toujours celui qui nous abuse le moins. Sitôt qu'on veut rentrer en soi-même, chacun sent ce qui est bien, chacun discerne ce qui est beau; nous n'avons pas besoin qu'on nous apprenne à connoître ni l'un ni l'autre, et l'on ne s'en impose là-dessus qu'autant qu'on s'en veut imposer. Mais les exemples du tres-bon et du très-beau sont plus rares et moins connus : il les faut aller chercher loin de nous. La vanité, mesurant les forces de la nature sur notre foiblesse, nous fait regarder comme chimériques les qualites que nous ne sentons pas en nous-mêmes ; la paresse et le vice s'appuient sur cette prétendue impossibilité; et, ce qu'on ne voit pas tous les jours, l'homme foible pretend qu'on ne le voit jamais. C'est cette erreur qu'il faut détruire. Ce sont ces grands objets qu'il faut s'accoutumer à sentir et à voir, afin de s'ôter tout prétexte de ne les pas imiter. L'âme s'élève, le cœur s'enflamme à la contemplation de ces divins modèles ; à force de les considérer on cherche à leur devenir

semblable, et l'on ne souffre plus rien de médiocre sans un dégoût mortel.

N'allons donc pas chercher dans les livres des principes et des règles que nous trouvons plus sûrement au dedans de nous. Laissons là toutes ces vaines disputes des philosophes sur le bonheur et sur la vertu; employons à nous rendre bons et heureux le temps qu'ils perdent à chercher comment on doit l'être, et proposons-nous de grands exemples à imiter plutôt que de vains systèmes à suivre.

l'ai toujours cru que le bon n'étoit que le beau mis en action, que l'un tenoit intimement à l'autre, et qu'ils avoient tous deux une source commune dans la nature bien ordonnee. Il suit de cette idée que le goût se perfectionne par les mêmes movens que la sagesse, et qu'une âme bien touchee des charmes de la vertu doit à proportion être aussi sensible à tous les autres genres de beautés. On s'exerce à voir comme à sentir, ou plutôt une vue exquise n'est qu'un sentiment delicat et fin. C'est ainsi qu'un peintre à l'aspect d'un beau pay sage ou desant un beau tableau s'extasie a des objets qui ne sont pas même remarqués d'un spectateur vulgaire. Combien de choses qu'on n'aperçoit que par sentiment et dont il est impossible de rendre raison! Combien de ces je ne sais quoi qui reviennent si frequemment, et dont le goût seul decide! Le goût est en quelque manière le microscope du jugement ; c'est lui qui met les petits objets à sa portee, et ses opérations commencent où s'arrétent celles du dernier. Que fautil done pour le cultiver? S'exercer à voir ainsi qu'à sentir, et à juger du beau par inspection comme du bon par sentiment. Non, je sontiens qu'il n'appartient pas même à tous les cœurs d'être émus au premier regard de Julie.

Voila, ma charmante ecolière, pourquoi je borne toutes vos etudes à des livres de goût et de mœurs. Voilà pourquoi, tournant toute ma methode en exemples, je ne vous donne point d'autre definition des vertus qu'un tableau des gens vertueux, ni d'autres regles pour bien cerire que les fivres qui sont hien écrits.

Ne soyez donc pas surprise des retranchemens que je fais à vos précedentes lectures; je suis convaincu qu'il faut les resserrer pour les rendre utiles, et je vois tous les jours mioux que tout ce qui ne dit rien à l'âme n'est pas

digne de vous occuper. Nous allons supprimer les langues, hors l'italienne que vous savez et que vous aimez. Nous laisserons là nos élemens d'algebre et de geometrie. Nous quitterions même la physique si les termes qu'elle vous fournit m'en laissoient le courage. Nous renoncerons pour jamais à l'histoire moderne, excepté celle de notre pays, encore n'est-ce que parce que c'est un pays libre et simple, où l'on trouve des hommes antiques dans les temps modernes : car ne vous laissez pas eblouir par ceux qui disent que l'histoire la plus intéressante pour chacun est celle de son pays. Cela n'est pas yrai. Il y a des pays dont l'histoire ne peut pas même. être lue, à moins qu'on ne soit imbécile ou négociateur. L'histoire la plus interessante est celle où l'on trouve le plus d'exemples de mieurs, de caractères de toute espece, en un mot le plus d'instruction. Ils vous divont qu'il y a autant de tout cela parmi nous que parmi les anciens. Cela n'est pas vrai. Ouvrez leur histoire et faites-les taire. Il y a des peuples sans physionomie auxquels il ne faut point de peintres; il v a des gouvernemens sans caractère auxquels il ne faut point d'historiens, et où, sitôt qu'on sait quelle place un homme occupe, on sait d'avance tout ce qu'il y fera. Ils diront que ce sont les bons historiens qui nous manquent; mais demandez-leur pourquoi. Cela n'est pas vrai. Donnez matière à de bonnes histoires. et les bons historiens se trouveront. Enfin ils diront que les hommes de tous les temps se ressemblent, qu'ils ont les mêmes vertus et les mêmes vices; qu'on n'admire les anciens que parce qu'ils sont anciens. Cela n'est pas vrai non plus; car on faisoit autrefois de grandes choses avec de petits moyens, et l'on fait aujourd'hui tout le contraire. Les anciens etoient contemporains de leurs historiens, et nous ont pourtant appris à les admirer. Assurément, si la postérite jamais admire les nôtres, elle ne l'aura pas appris de nous,

J'ai laisse par egard pour votre inséparable cousine quelques livres de petite littérature que je n'aurois pas laissés pour vous. Hors le Pétrarque, le Tasse, le Métastase, et les maîtres du theâtre françois, je n'y mêle ni poètes ni livres d'amour, contre l'ordinaire des lectures consacrees à votre sexe. Qu'apprendrions-nous de l'amour dans cestivres? Ah! Julie, notre cœur

nous en dit plus qu'eux, et le langage imité des livres est bien froid pour quiconque est passionne lui-même. D'ailleurs ces études énervent l'âme, la jettent dans la mollesse, et lui ôtent tout son ressort. Au contraire, l'amour veritable est un feu dévorant qui porte son ardeur dans les autres sentimens, et les anime d'une vigueur nouvelle. C'est pour cela qu'on a dit que l'amour faisoit des héros. Heureux celui que le sort eût placé pour le devenir, et qui auroit Julie pour amante!

## LETTRE XIII.

DE JULIE.

Je vous le disois bien que nous étions heureux; rien ne me l'apprend mieux que l'ennui que j'éprouve au moindre changement d'état. Si nous avions des peines hien vives, une absence de deux jours nous en feroit-elle tant? je dis nous; car je sais que mon ami partage mon impatience; il la partage, parce que je la sens; et il la sent encore pour lui-même; je u'ai plus besom qu'il me dise ces choses-là.

Nous ne sommes à la campagne que d'hier au soir; il n'est pas encore l'heure ou je vous verrois à la ville, et cependant mon deplacement me fait dejà trouver votre absence plus insupportable. Si vous ne m'aviez pas defendu la géométrie, je vous dirois que mon inquiétude est en raison composee des intervalles du temps et du lieu; tant je trouve que l'eloignement ajoute au chagrin de l'absence.

J'ai apporte votre lettre et votre plan d'études pour méditer l'un et l'autre, et j'ai dejà
relu deux fois la première : la fin m'en touche
extrémement. Je vois, mon ami, que vous sentez le véritable amour, puisqu'il ne vous a point
ôté le goût des choses honnêtes, et que vous
savez encore dans la partie la plus sensible de
votre cœur faire des sacrifices à la vertu. En
effet, employer la voie de l'instruction pour
corrompre une femme, est de toutes les seductions la plus condamnable; et vouloir attendrir
sa maîtresse à l'aide des romans, est avoir bien
peu de ressources en soi-même. Si vous eussiez plié dans vos feçons la philosophie à vos
vues, si vous cussiez tâché d'établir des maxi-

mes favorables à votre intérêt, en voulant me tromper yous m'eussiez bientôt detrompée; mais la plus dangereuse de vos seductions est de n'en point employer. Du moment que la soif d'anner s'empara de mon cœur, et que i'v sentis naitre le besoin d'un eternel attachement, je ne demandai point au ciel de m'unir à un homme aimable, mais à un homme qui cut l'ame belle: car je sentois bien que c'est, de tous les agrémens qu'on peut avoir, le moins sujet au degoût, et que la droiture et I honneur ornent tous les sentimens qu'ils accompaguent. Pour avoir bien placé ma preférence, i'ai eu comme Salomon, avec ce que j'avois demande, encore ce que je ne demandois pas. Je tire un bon augure pour mes autres vœux de l'accomplissement de celui-là, et je ne desespère pas, mon ami, de pouvoir vous readre aussi heureux un jour que vous méritez de l'être. Les movens en sont lents, difficiles, douteux; les obstacles terribles. Je n'ose rien me promettre; mais croyez que tout ce que la patience et l'amour pourront faire ne sera pas oublie. Continuez cependant à complaire en tout à ma mère, et preparez-vous, au retour de mon père, qui se retire enfin tout-à-fait après trente ans de service, à supporter les hauteurs d'un vieux gentilhomme brusque, mais plein d'honneur, qui vous aimera sans vous caresser, et vous estimera sans le dire.

l'ai interrompu un lettre pour m'aller promener dans des bocages qui sont près de notre mason. O mon doux ami! je t'y conduisois avec moi, ou plutôt je t'y portois dans mon sein. Je choisissois les lieux que nons devions parcourir ensemble; j'y marquois des asiles dignes de nous retenir; nos eœurs s'épanchoient d'avance dans ces retraites delivieuses, elles ajoutoient au plaisir que nous goûtions d'etre ensemble; elles recevoient a leur tour un nouveau prix du sejour de deux vrais amans, et je m'étonnois de n'y avoir point remarqué seule les beautes que j'y trouvois avec toi.

Parmi les bosquets naturels que forme ce lieu charmant, il en est un plus charmant que les autres, dans lequel je me plais davantage, et où, par cette ruison, je destine une petite surprise à mon auii. Il ne sera pas dit qu'il

aura toujours de la déférence; et moi jamais de generosité. C'est la que je veux lui faire sentir, malgré les prejuges vulgaires, combien ce que le cœur donne vaut mieux que ce qu'arrache l'importunité. Au reste, de peur que votre imagination vive ne se mette un peu trop en frais, je dois vous prévenir que nous n'irons point ensemble dans le bosquet sans l'inséparable cousine.

A propos d'elle, il est décidé, si cela ne vous fâche pas trop, que vous viendrez nous voir lundi. Ma mère enverra sa calèche à ma cousine, vous vous rendrez chez elle à dix heures; elle vous amènera; vous passerez la journée avec nous, et nous nous en retournerons tous ensemble le lendemain après le diner.

J'en étois ici de ma lettre quand j'ai réfléchi que je n'avois pas pour vous la remettre les mêmes commodites qu'à la ville. J'avois d'abord pensé de vous renvoyer un de vos livres par Gustin (\*), le fils du jardinier, et de mettre à ce livre une couverture de papier, dans laquelle j'aurois insere ma lettre. Mais, outre qu'il n'est pas sur que vous vous avisassiez de la chercher, ce seroit une imprudence impardonnable d'exposer à de pareils hasards le destin de notre vie. Je vais donc me contenter de vous marquer simplement, par un billet, le rendez-vous de lundi, et je garderai la lettre pour vous la donner à vous-même, Aussi-bien j'aurois un peu de souci qu'il n'y eût trop de commentaires sur le mystère du bosquet.

#### LETTRE XIV.

## A JULIE.

Qu'as-to fait, ah! qu'as-to fait, ma Julie? to voulois me récompenser, et to m'as perdu. Je suis ivre, ou plutôt insense. Mes sens sont altérés, toutes mes facultes sont troublées par ce baiser mortel. To voulois soulager mes maux! Cruelle! to les aigris. C'est du poison que j'ai cueilli sur tes lèvres; il fermente; il

<sup>(\*)</sup> C'eloit le nom d'un Jardinier de Montmorency avec lequel Jean-Jacques amoit à causer, parce qui d'en voynet d'un l'inteteut d'Émile qu'un bon homme qui n'en saroit pas autant que lui sur le jardinage et pas plus sur toute autre chose.

embrase mon sang; il me tue, et ta pitié me fait mourir.

O souvenir immortel de cet instant d'illusion. de delire et d'enchantement, jamais, jamais tu ne t'effaceras de mon âme; et, tant que les charmes de Julie y seront gravés, tant que ce cœur agité me fournira des sentimens et des soupirs, tu feras le supplice et le bonheur de ma vie!

Helas! je jouissois d'une apparente tranquillité: soumis à tes volontes suprêmes, je ne murmurois plus d'un sort auquel tu daignois présider. J'avois dompte les fougueuses saillies d'une imagination temeraire; j'avois couvert mes regards d'un voile, et mis une entrave à mon cœur; mes désirs n'osoient plus s'échapper qu'à demi; j'étois aussi content que je ponvois l'être. Je reçois ton billet, je vole chez ta cousine: nous nous rendons a Clarens, ie t'aperçois, et mon sein palpite; le doux son de la voix y porte une agitation nouvelle; je t'aborde comme transporté, et j'avois grand hesoin de la diversion de ta cousine pour cacher mon trouble à ta mère. On parcourt le jardin. I'on dine tranquillement, tu me rends en secret ta lettre que je n'ose lire devant ce redoutable témoin ; le soleil commence a baisser, nous fuyons tous trois dans le bois le reste de ses rayons, et ma paisible simplicité n'imaginoit pas même un etat plus doux que le

En approchant du bosquet j'apercus, non sans une émotion secrete, vos signes d'intelligence, vos sourires mutuels, et le coloris de tes joues prendre un nouvel éclat. En y entrant je vis avec surprise ta cousine s'approcher de moi, et, d'un air plaisamment suppliant, me demander un baiser. Sans rien comprendre à ce mystère, j'embrassai cette charmante amie; et, tout aimable, toute piquante qu'elle est, je ne connus jamais mieux que les sensations ne sont rien que ce que le cœur les fait être. Mais que devins-je un moment après quand je sentis.... la main me tremble.... un doux fremissement.... ta houche de roses.... la bouche de Julie.... se poser, ge presser sur la mienne, et mon corps serré dans tes bras! Non, le feu du ciel n'est pas plus vif ni plus prompt que celui qui vint à l'instant m'embraser. Toutes les parties de

moi-même se rassemblérent sous ce toucher delicieux. Le feu s'exhaloit avec nos soupirs de nos lèvres brûlantes, et mon cœur se mouroit sous le poids de la volupté.... quand tout à coup je te vis pâlir, fermer tes beaux yeux, t'appuyer sur la cousine, et tomber en defaillance. Ainsi la frayeur éteignit le plaisir, et mon bonheur ne fut qu'un eclair.

A peine sais-je ce qui m'est arrivé depuis ce fatal moment. L'impression profonde que j'ai reçue ne peut plus s'effacer. Une faveur!... c'est un tourment horrible.... Non, garde tes baisers, je ne les saurois supporter.... ils sont trop àcres, trop penetrans; ils percent; ils brûlent jusqu'à la moelle.... ils me rendroient furieux. Un seul, un seul m'a jeté dans un égarement dont je ne puis plus revenir. Je ne suis plus le même, et ne te vois plus la même. Je ne te vois plus comme autrefois réprimante et sevère; mais je te sens et te touche sans cesse unie à mon sein comme tu fus un instant. O Julie! quelque sort que m'annonce un transport dont je ne suis plus maltre, quelque traitement que ta rigueur me destine, je ne puis plus vivre dans l'etat où je suis, et je sens qu'il faut enfin que j'expire à tes pieds.... ou dans tes bras.

## LETTRE XV.

DE JULIE.

Il est important, mon ami, que nous nous séparions quelque temps, et c'est ici la première épreuve de l'obéissance que vous m'avez promise. Si je l'exige en cette occasion, croyez que j'en ai des raisons très-fortes ; il faut bien, et vous le savez trop, que j'en aie pour m'y résoudre; quant à vous, vous n'en avez pas besoin d'autre que ma volonté.

Il y a long-temps que vous avez un voyage à faire en Valais. Je voudrois que vous pussiez l'entreprendre à présent qu'il ne fait pas encore froid. Quoique l'automne soit encore agreable ici, vous voyez deja blanchir la pointe de la Dentde-Jamant (1), et dans six semaines je ne vous laisserois pas faire ce voyage dans un pays si rude. Tâchez donc de partir dès demain : vous

<sup>(\*)</sup> Haute montagne du pays de Vand.

m'écrirez à l'adresse que je vous envoie, et vous nienverrez la vôtre quand vous serezarrive à Sion.

Vous n'avez jamais voulu me parler de l'état de vos affaires; mais vous n'êtes pas dans votre patrie : je sais que vous y avez peu de fortune et que vous ne faites que la déranger ici, où vous ne resteriez pas sans moi. Je puis donc supposer qu'une partie de votre bourse est dans la mienne, et je vous envoie un leger à-compte dans celle que renferme cette boite qu'il ne faut pas ouvrir devant le porteur. Je n'ai garde d'aller au-devant des dificultes, je vous estime trop pour vous croire capable d'en faire.

Je vous défends, non-seulement de retourner sans mon ordre, mais de venir nous dire adieu. Vous pouvez écrire à ma mère ou a moi, simplement pour nous avertir que vous êtes force de partir sur-le-champ pour une affaire imprevue, et me donner, si vous voulez, quelques avis sur mes lectures jusqu'à votre retour. Tout cela doit être fait naturellement et sans aucune apparence de mystère. Adieu, mon ami; n'oubliez pas que vous emportez le cœur et le repos de Julie.

### LETTRE XVI.

#### RÉPONSE.

Je relis votre terrible lettre, et je frissonne à chaque ligne. J'obeirai pourtant, je l'ai promis, je le dois ; j'obeirai. Mais vous ne savez pas, non, barbare, vous ne saurez jamais ce qu'un tel sacrifice coûte à mon cœur. Ah! vous n'aviez pas besoin de l'épreuve du bosquet pour me le rendre sensible : c'est un rafficement de cruaute perdu pour votre àme impitoyable, et je puis au moins vous defier de me rendre plus malheureux.

Vous recevez votre boite dans le même état où vous l'avez envoyée. C'est trop d'ajouter l'opprobre à la cruauté; si je vous ai laissee matresse de mon sort, je ne vous ai point laissee l'arbitre de mon bonneur. C'est un dépôt sacré (l'unique, hélas ! qui me reste), dont jusqu'à la fin de ma vie nul ne sera chargé que moi seul.

## LETTRE XVII.

## RÉPLIQUE.

Votre lettre me fait pitié; c'est la seule chose sans esprit que vous avez jamais écrite.

J'offense donc votre bonneur, pour lequel je donnerois mille tois ma vie? J'offense donc ton honneur, ingrat! qui m'as vue prête à t'abandonner le mien? Où est-il donc cet honneur que j'offense? Dis-le-moi, cœur rampant, âme sans delicatesse. Ah! que tu es meprisable si tu n'as qu'un honneur que Julie ne connoisse pas! Quoi! ceux qui veulent partager leur sort n'oservient partager leurs biens. et celui qui fait profession d'être à moi, se tient outragé de mes dons! Et depuis quand est-il vil de recevoir de ce qu'on aime? Depuis quand ce que le cœur donne déshonore-t-il le cœur qui l'accepte? Mais on meprise un homme qui reçoit d'un autre : on méprise celui dont les besoins passent la fortune. Et qui le méprise? Des àmes abjectes qui mettent l'honneur dans la richesse, et pèsent les vertus au poids de l'or. Est-ce dans ces basses maximes qu'un homme de bien met son honneur? et le prejugé même de la raison n'est-il pas en faveur du plus pauvre?

Sans doute, il est des dons vils qu'un honnéte homme ne peut accepter; mais apprenez qu'ils ne déshonorent pas moins la main qui les offre, et qu'un don honnête à faire est toujours honnéte à recevoir; or, surement mon cœur ne me reproche pas celui-ci, il s'en glorifie (1). Je ne sache rien de plus meprisable qu'un homme dont on achète le cœur et les soins, si ce n'est la femme qui les pave : mais entre deux cœurs unis la communaute des biens est une justice et un devoir : et si le me trouve encore en arrière de ce qui me reste de plus qu'à vous, j'accepte sans scrupule ce que je réserve, et je vous dois ce que je ne vous ai pas donné. Ah! si les dons de l'amour sont à charge, quel cœur jamais peut être reconnois-

Supposeriez-vous que je refuse à mes besoins

(\*) Elle a raison. Sur le motif eccret de ce voyage, ou voit que jamals argent ne fut plus honnétement employé. C'est grand donnage que oot emior n'ait pas fait un meliteur profit. ce que je destine à pourvoir aux vôtres? Je vais vous donner du contraire une preuve sans réplique. C'est que la hourse que je vous renvoie contient le double de re qu'elle contenoit la première fois, et qu'il ne tiendroit qu'a moi de la doubler encore. Mon pere me donne pour mon entretien une pension, modique à la vérité, mais à laquelle je u'ai jamais besoin de toucher, tant ma mère est attentive à pourvoir à tout, sans compter que ma broderie et ma dentelle suffisent pour m'entretenir de l'une et de l'autre. Il est vrai que je n'étois pas toujours aussi riche: les soucis d'une passion fatale m'ont fait depuis long-temps négliger certains soins auxquels j'employois mon superflu; c'est une raison de plus d'en disposer comme je fais : il faut yous humilier pour le mai dont yous êtes cause, et que l'amour expie les fautes qu'il fait commettre.

Venons à l'essentiel. Vous dites que l'honneur vous défend d'accepter mes dons. Si cela est je n'ai plus rien à dire, et je conviens avec vous qu'il ne vous est pas permis d'alièner un pareil soin. Si donc vous pouvez me prouver cela, faites-le clairement, incontestablement, et sans vaine subtilité; car vous savez que je hais les sophismes. Alors vous pouvez me rendre la hourse, je la reprends sans me plaindre, et it n'en sera plus parlé.

Mais comme je n'aime ni les gens pointilleux ni le faux point d'honneur, si vous me renvoyez encore une fois la bolte sans justification, ou que votre justification soit mauvaise, il faudra ne nous plus voir. Adieu; pensez-y.

#### LETTRE XVIII.

#### A JULIE.

J'ai reçu vos dons, je suis parti sans vous voir, me voici bien loin de vous; êtes-vous contente de vos tyrannies, et vous ai-je assez obei?

Je ne puis vous parler de mon voyage; à peine sais-je comment il s'est fait. J'ai mis trois jours à faire vingt lieues; chaque pas qui m'éloignoit de vous séparoit mon corps de mon ame, et me donnoit un sentiment anticipe de la mort. Je voulois vous decrire ce que je verrois. Vain projet! Je n'ai rien vu que vous, et ne

puis vous peindre que Julie. Les puissantes émotions que je viens d'éprouver coup sur coup m'ont jeté dans des distractions continuelles ; je me sentois toujours où je n'étois point : à peine avois-je assez de presence d'esprit pour suivre et demander mon chemin, et je suis arrivé à Sion sans être parti de Vevai.

C'est ainsi que j'ai trouvé le secret d'éluder votre rigueur et de vous voir sans vous desobéir. Oui, cruelle, quoi que vous ayez su faire, vous n'avez pu me séparer de vous tout entier. Je n'ai trainé dans mon exil que la moindre partie de moi-même : tout ce qu'il y a de vivant en moi demeure auprès de vous sans cesse. It erre impunement sur vos yeux, sur vos levres, sur votre sein, sur tous vos charmes ; il pénetre partout comme une vapeur sobtile ; et je suis plus heureux en depit de vous que je ne fus jamais de votre gré.

J'ai ici quelques personnes à voir, quelques affaires à traiter; voilà ce qui me desole. Je ne suis point à plaindre dans la solitude où je puis m'occuper de vous et me transporter aux lieux ou vous étes. La vie active qui me rappelle a moi tout entier m'est seule insupportable. Je vais faire mal et vite, pour être promptement libre, et pouvoir m'égarer à mon aise dans les lieux sauvages qui forment à mes yeux les charmes de ce pays. Il faut tout fuir et vivre seul au monde, quand on n'y peut vivre avec vous.

# LETTRE XIX.

## A JULIE.

Rien ne m'arrête plus ici que vos ordres; cinq jours que j'y ai passés ont suffi au-dela pour mes affaires; si toutefois on peut appeler des affaires celles où le cœur n'a point de part. Enfin vous n'avez plus de prétexte, et ne pouvez me retenir loin de vous qu'afin de me tourmenter.

Je commence à être fort inquiet du sort de ma première lettre; elle fut ecrite et mise à la poste en arrivant; l'adresse en est fidèlement copiée sur celle que vous m'envoyâtes; je vous ai envoyé la mienne avec le même soin, et ai vous aviez fait exactement réponse, elle auroit déjà dû me parvenir. Cette reponse pourtant ne vient point, et il n'y a nulle cause possible et funeste de son retard que mon esprit troublé ne se figure. O ma Julie! que d'imprevues caustrophes peuvent en huit jours rompre à jamais les plus doux liens du monde! Je fremis de songer qu'il n'y a pour moi qu'un seul moyen d'être heureux, et des millions d'être miserable [1]. Julie, m'auriez-vous oublie? Ah! c'est la plus affreuse de mes craintes! Je puis preparer ma constance aux autres malheurs, mais toutes les forces de mon âme defaillent au seul soupeon de celui-là.

Je vois le peu de fondement de mes alarmes et ne saurois les calmer. Le sentiment de mes maux s'aigrit sans cesse loin de vous; et, comme si je n'en avois pas assez pour m'abattre, je m'en forge encore d'incertains pour irriter tous les autres. D'abord mes inquietudes étoient moins vives. Le trouble d'un depart subit, l'agitation du voyage, donnoient le change à mes ennuis; ils se raniment dans la tranquille solitude. Helas! je combattois; un fer mortel a percé mon sein, et la douleur ne s'est fait sentir que long-temps après la blessure.

Cent fois, en lisant des romans, j'ai ri des froides plaintes des amans sur l'absence. Ah! je ne savois pas alors à quel point la vôtre un jour me seroit insupportable! Je sens aujourd'hui combien une âme paisible est peu propre à juger des passions, et combien il est insensé de rire des sentimens qu'on n'a point éprouves. Vous le dirai-je pourtant ? je ne sais quelle idée consolante et douce tempère en moi l'amertume de votre eloignement, en songeant qu'il s'est fait par votre ordre. Les maux qui me viennent de vous me sont moins cruels que s'ils m'étoient envoyes par la fortune ; s'ils servent à vous contenter, je ne voudrois pas ne les point senur; ils sont les garans de leur dedommagement, et je connois trop bien votre âme pour vous croire barbare à pure perte.

Si vous voulez m'éprouver, je n'en murmure plus ; il est juste que vous sachiez si je suis constant, patient, docile, digne en un mot des

biens que vous me réservez. Dieux ! si c'étoit la votre idée, je me plaindrois de trop peu souffric. Ah! non, pour nourrir dans mon œur une si douce attente, inventez, s'il se peut, des maux mieux proportionnes à leur prix.

# LETTRE XX.

#### DE JULIE.

Je recois à la fois vos deux lettres; et je vois, par l'inquietude que vous marquez dans la seconde sur le sort de l'autre, que, quand l'imagination prend les devans, la raison ne se hâte pas comme elle, et souvent la laisse aller seule. Pensates-vous, en arrivant à Sion, qu'un courrier tout prêt n'attendoit pour partir que votre lettre, que cette lettre me seroit remise en arrivantici, et que les occasions ne favoriseroient pas moins ma réponse? Il n'en va pas ainsi, mon bel ami. Vos deux lettres me sont parvenues à la fois, parce que le courrier, qui ne passe qu'upe fois la semaine (1), n'est parti qu'avec la seconde. Il faut un certain temps pour distribuer les lettres; il en faut à mon commissionnaire pour me rendre la mienne en secret, et le courrier ne retourne pas d'ici le lendemain du jour qu'il est arrive. Ainsi, tout bien calcule, il nous faut buit jours, quand celui du conrrier est bien choisi, pour recevoir réponse l'un de l'autre ; ce que je vous explique afin de calmer une fois pour toutes votre impatiente vivacité. Tandis que vous declamez contre la fortune et ma negligence, vous voyez que je m'informe adroitement de tout ce qui neut assurer notre correspondance, et prevenir vos perplexites. Je vous laisse à décider de quel côte sont les plus tendres soins.

Ne parlons plus de peines, mon bon ami : ah! respectez et partagez plutôt le plaisir que j'éprouve, après huit mois d'absence, de revoir le meilleur des pères! il arriva jeudi au soir; et je n'ai songe qu'à lui (\*) depuis cet heureux moment. O toi que j'aime le mienx au monde après les auteurs de mes jours, pourquoi tes lettres, tes querelles, viennentelles contrister mon âme, et troubler les premiers plaisirs d'une famille réunie? Tu voudrois que mon cœur s'occupât de toi sans cesse;

( ) On me dira que c'est le devour d'un édateur de corriger

ion tantes de tangue. Oni bien pour les éditeurs que font cas de cette correction; om bien pour les ouvrages dont on peut cor page le ctyle arm le refondre et le giter; our bien quand on est amez vir de sa ptome pour ne pas entat, tuer ses prepres fautes

ordler de l'autour. Et avec tout trèle, qu'oura-t-on gagné à ture perfer un suisse domine un académie en?

<sup>(4)</sup> Il passe à présent deux fois.

<sup>\*)</sup> L'article qui pricede prouve qu'elle ment.

mais, dis-moi, le tien pourroit-il aimer une fille denaturée à qui les feux de l'amour feroient oublier les droits du sang, et que les plaintes d'un amant rendroient insensible aux caresses d'un père? Non, mon digne ami, n'empoisonne point par d'injustes reproches l'innocente joie que m'inspire un si doux sentiment. Toi dont l'âme est si tendre et si sensible, ne conçois-tu point quel chacme e'est de sentir, dans ces purs et sacres embrassemens, le sein d'un père palpiter d'aise contre celui de sa fille? Ah! croistu qu'alors le cœur puisse un moment se partager, et rien derober a la nature?

Soi che son figlia lo mi rammento adesso (1).

Ne pensez pas pourtant que je vous oublie. Oublia-t-on jamais ce qu'on a une fois aime? Non, les impressions plus vives, qu'on suit quelques instans, n'effacent pas pour cela les autres. Ce n'est point sans chagrin que je vous ai vu partir, ce n'est point sans plaisir que je vous verrois de retour. Mais... prenez patience ainsi que moi, puisqu'il le faut, sans en demander davantage. Soyez sûr que je vous rappetlerai le plus tôt qu'il me sera possible; et pensez que souvent tel qui se plaint bien haut de l'absence n'est pas celui qui en soutfre le plus.

#### LETTRE XXI.

## A JULIE.

Que j'ai souffert en la recevant, cette lettre souhaitee avec tant d'ardeur? J'attendois le courrier à la poste. A peine le paquet étoit-douvert que je me nomme; je me rends importun; on me dit qu'il y a une lettre, je tressaille; je la demande, agite d'une mortelle impatience; je la reçois enfin. Julie, j'aperçois les traits de ta main adoree! La mienne tremble en s'avançant pour recevoir ce précieux dépôt. Je voudrois baiser mille fois ces sacres caractères; ò circonspection d'un amour craintif! je n'ose porter la fettre à ma bouche, ni l'ouvrir devant tant de téntoins. Je me derobe à la hâte. Mes genoux trembloient sous moi; mon émotion croissante me laisse à peine apercevoir

mon chemin. J'ouvre la lettre au premier détour; je la parcours, je la dévore; et à peine suis-je à ces lignes où tu peins si bien les plaisirs de ton cœur en embrassant ce respectable pere, que je fonds en larmes; on me regarde; j'entre dans une allée pour echapper aux spectateurs; là je partage ton attendrissement; j'embrasse avec transport cet heureux père que je connois à peine; et la voix de la nature me rappelant au mien, je donne de nouveaux pleurs à sa mémoire honorée.

Et que vouliez-vous apprendre, incomparable tille, dans mon vain et triste savoir? Ah! c'est de vous qu'il faut apprendre tout ce qui peut entrer de bon, d'honnête, dans une âme humaine, et surtout ce divin accord de la vertu, de l'amour et de la nature, qui ne se trouva jamais qu'en vous. Non, il n'y a point d'affection saine qui n'ait sa place dans votre cœur, qui ne s'y distingue par la sensibilite qui vous est propre; et, pour savoir moi-même regler le mien, comme j'ai soumis toutes mes actions à vos volontés, je vois bien qu'il faut soumettre encore tous mes sentimens aux vôtres.

Quelle difference pourtant de votre etat au mien! daignez le remarquer. Je ne parle point du rang et de la fortune. l'honneur et l'amour doivent en cela suppléer à tout : mais vous étes environnée de gens que vous cherissez et qui vous adorent : les soins d'une tendre mere, d'un père dont vous êtes l'unique espoir : l'amitié d'une cousine qui semble ne respirer que par vous; toute one famille dont your faites l'ornement; une ville entiere fiere de vous avoir vu naitre, tout occupe et partage votre sensibilité; et ce qu'il en reste à l'amour n'est que la moindre partie de ce que lui ravissent les droits du sang et de l'amitié. Mais moi . Julie . hélas ! errant, sans famille, et presque sans patrie, je n'ai que vous sur la terre, et l'amour seul me tient lieu de tout. Ne soyez donc pas surprise si, bien que votre âme soit la plus sensible, la mienne sait le mieux aimer; et si, vous cédant en tant de choses, j'emporte au moins le peix de l'amour.

Ne craignez pourtant pas que je vous importune encore de mes indiscretes plaintes. Non, je respecterai vos plaisies, et pour eux-mêmes qui sont si purs, et pour vous qui les ressentez. Je m'en formerai dans l'esprit le touchant

<sup>&</sup>quot; Tout ce dont je me souviers on ce moment, c'est que je suis sa fille.

spectacle, je les partagerai de loin; et, ne pouvant être heureux de ma propre felicité, je le serai de la vôtre. Quelles que suient les raisons qui me tiennent eluigni de vous, je les respecte; et que me serviroit de les comoître, si, quand je devrois les desapprouver, il n'en faudroit pas moins obeir à la volonté qu'elles vous inspirent? M'en coûtera-t-il plus de garder le silence qu'il ne m'en coûta de vous quitter? Souvenez-vous toujours, ô Julie! que votre âme à deux corps à gouverner, et que celui qu'elle anime par son choix lui sera toujours le plus fidèle:

Nodo plicforte.
Fabricata da noi, non dalla serte (\*).

Je me tais done; et, jusqu'à ce qu'il vous plaise de terminer mon exil, je vais tacher d'en temperer l'ennui en parcourant les montagnes du Valais tandis qu'elles sont encore praticables. Je m'apercois que ce pays ignoré merite les regards des hommes, et qu'il ne lui manque, pour être admiré, que des spectateurs qui le sachent voir. Je tacherai d'en tirer quelques observations dignes de vous plaire. Pour amuser une joile femme, il faudroit peindre un peuple aimable et galant : mais toi, ma Julie, ah! je le sais bien, le tableau d'un peuple heureux et simple est celui qu'il faut à ton cœur.

# LETTRE XXII.

DR JULIE.

Enfin le premier pas est franchi, et il a éte question de vous. Malgre le mepris que vous temoignez pour ma doctrine, mon perc en a ete surpris : il n'a pas moins admire mes progrès dans la musique et dans le dessin (3); et au grand etonnement de ma merc, prevente par vos calomnies (2), au blason près, qui lua paru neglige, il a eté fort content de tous mes talens. Mais ces talens ne s'acquièrent pas sans maitre; il a fallu nommer le mien; et je

spectacle, je les partagerai de loin; et, ne pouvant être heureux de ma propre felicité, je le serai de la vôtre. Quelles que soient les raisons qui me tiennent eloigne de vous, je les respecte; et que me serviroit de les connoître, ai, quand je devrois les desapprouver, il n'en

Ensuite il s'est informé de votre fortune : on lui a dit qu'elle etoit mediocre : de votre naissance; on lui a dit qu'elle étoit honnête. Ce mot honnète est fort équivoque à l'oreille d'un gentilhomme, et a excité des soupçons que l'eclaircissement a confirmés. Dés qu'il a su que vous n'etiez pas noble, il a demande ce qu'on vous donnoit par mois. Ma mère, prenant la parole, a dit qu'un pareil arrangement n'étoit pas même proposable; et qu'au contraire vous aviez rejeté constamment tous les moindres presens qu'elle avoit tâché de vous faire en choses qui ne se refusent pas ; mais cet air de fierté n'a fait qu'exciter la sienne. Et le moven de supporter l'idée d'être redevable à un rotyrier? Il a donc éte décide qu'on vous offriroit un payement, au refus duquel, malgre tout votre mérite, dont ou convient, vous seriez remercié de vos soins. Voilà, mon ami, le résume d'une conversation qui a été tenue sur le compte de mon très-honore maltre, et durant kaquelle son humble ecolière n'étoit pas fort tranquille. Jai cru ne pouvoir trop me hâter de vous en donner avis, afin de vous laisser le temps d'y reflechir. Aussitôt que vous aurez pris votre resolution, ne manquez pas de m'en instruire; car cet article est de votre competence, et mes droits ne vont pas jusque-la.

J'apprends avec peine vos courses dans les montagnes; non que vous n'y trouviez, à mon avis, une agreable diversion, et que le detail de ce que vous aurez vu ne me soit fort agréable à moi-même: mais je crains pour vous des fatigues que vous n'étes guere en état de supporter. D'ailleurs la saison est fort avancée; d'un jour à l'autre tout peut se couvrir de neige; et je prevois que vous aurez encore plus à souffrir du froid que de la fatigue. Si vous tombiez malade dans le pays où vous étes, je ne m'en consolerous jamais. Revenez donc, mon bon ami, dans mon vousnage. Il n'est pas temps encore de rentrer à Vevai, mais je veux que vous habitiez un sejour moins rude, et que

<sup>(1)</sup> Le plus fort des navids , notre auvrage , et non celul du sort.

<sup>\*\*</sup> Voils ce me semble, un sage de singt aus qui mit profiproponient de choose. Il est visi que Julie le féticite à trente de n ctre plus si savant.

<sup>2)</sup> Cela se rapporte à une lettre à la mère écrite sur un ton sprenque, el qui a été apparimée.

nous soyons plus à portée d'avoir aisément des nouvelles l'un de l'autre. Je vous laisse le maître du choix de votre station. Táchez seulement qu'on ne sache point ici où vous étes, et soyez diseret sons être mystérieux. Je ne vous dis rien sur ce chapitre; je me lie a l'intérêt que vous avez d'être prudent, et plus encore à celui que j'ai que vous le sovez.

Adieu, mon ami; je ne puis m'entretenir plus long-temps avec vous. Vous savez de quelles précautions j'ai besoin pour écrire. Ce n'est pas tout : mon père a amené un étranger respectable, son ancien ami, et qui lui a sauvé autrefois la vie à la guerre. Jugez si nous nous sommes elforcés de le bien recevoir. Il repart demain, et nous nous hatons de lui procurer, pour le jour qui nous reste, tous les amusemens qui peuvent marquer notre zèle à un tel bienfaiteur. On m'appelle : il faut finir. Adieu derechef.

## LETTRE XXIII.

#### A JULIB.

A peine ai-je employé huit jours à parcoure un pays qui demanderoit des années d'observation : mais, outre que la neige me chasse, j'ai voulu revenir au-devant du courrier qui m'apporte, j'espère, une de vos lettres. En attendant qu'elle arrive je commence par vous ecrire celle-ci, après laquelle j'en écrirai, s'il est nécessaire, une seconde pour répondre à la vôtre.

Je ne vous ferai point ici un détail de mon voyage et de mes remarques; j'en ai fait une relation que je compte vous porter. Il faut réserver notre correspondance pour les choses qui nous touchent de plus près l'un et l'autre. Je me contenterai de vous parler de la situation de mon âme : il est juste de vous rendre compte de l'usage qu'on fait de votre bien.

J'étois parti, triste de mes peines et consolé de votre joie; ce qui me tenoit dans un certain etat de langueur qui n'est pas sans charme pour un cœur sensible. Je gravissois lentement et à pied des sentiers assez rudes, conduit par un homme que j'avois pris pour être mon guide, et dans lequel, durant toute la route, j'ai trouvé plutôt un ami qu'un mercenaire. Je

voulois réver, et j'en étois toujours détourné par quelque spectacle inattendu. Tantôt d'immenses roches pendoient en ruines au-dessus de ma tête. Tantôt de bautes et bruvantes cascades m'inondojent de leur épais brouillard. Tantôt un torrent éternel ouvroit à mes côtés un abime dont les veux n'osoient sonder la profondeur. Quelquefois je me perdois dans l'obscurité d'un bois touffu. Quelquefois, en sortant d'un gouffre, une agréable prairie rejouissoit tout à coup mes regards. Un mélange étonnant de la nature sauvage et de la nature cultivee montroit partout la main des hommes, où l'on eut cru qu'ils n'avoient jamais penétré : à côté d'une caverne on trouvoit des maisons; on voyoit des pampres secs où l'on n'eût cherché que des ronces, des vignes dans des terres eboulees, d'excellens fruits sur des rochers. et des champs dans des précipices.

Ce n'etoit pas seulement le travail des hommes qui rendoit ces pays étranges si bizarrement contrastés; la nature sembloit encore prendre plaisir à s'y mettre en opposition avec elle-même, tant on la trouvoit differente en un même lieu sous divers aspects. Au levant les fleurs du printemps, au midi les fruits de l'automne, au nord les glaces de l'hiver : elle reunissoit toutes les saisons dans le même instant, tous les climats dans le même lieu, des terrains contraires sur le même sol, et formoit l'accord inconnu partout ailleurs des productions des plaines et de celles des Alpes. Ajoutez à tout cela les illusions de l'optique, les pointes des monts differemment éclairees, le clairobscur du soleil et des ombres, et tous les accidens de lumière qui en résultaient le matin et le soir : vous aurez quelque idée des scènes continuelles qui ne cesserent d'attirer mon admiration, et qui sembloient m'être offertes en un vrai theâtre, car la perspective des monts étant verticale frappe les yeux tout à la fois et bien plus puisamment que celle des plaines, qui ne se voit qu'obliquement, en fuyant, et dont chaque objet vous en cache un autre.

J'attribuai, durant la première journée, aux agrèmens de cette varieté le calme que je sentois renaître en moi. J'admirois l'empire qu'ont sur nos passions les plus vives les êtres les plus insensibles, et je méprisois la philosophie

de ne pouvoir pas même autant sur l'âme qu'une suite d'objets inanimés. Mais cet etat paisible ayant duré la nuit et augmenté le lendemain, je ne tardai pas de juger qu'il avoit encore quelque autre cause qui ne m'etoit pas connue. J'arrivai ce jour-là sur des montagnes les moins élevees, et parcourant ensuite leurs inegalites, sur celles des plus hautes qui étoient à ma portée. Après m'être promené dans les nuages, j'atteignois un sejour plus serein, d'où l'on voit dans la saison le tonnerre et l'orage se former au-dessous de soi : image trop vaine de l'àme du sage, dont l'exemple n'exista jamais, ou n'existe qu'aux mêmes lieux d'où l'on en a tiré l'embleme.

Ce fut la que je démélai sensiblement dans la pureté de l'air où je me trouvois la véritable cause du changement de mon humeur, et du retour de cette paix intérieure que j'avois perdue depuis si long-temps. En effet, c'est une impression generale qu'eprouvent tous les bommes, quoiqu'ils ne l'observent pas tous, que sur les hautes montagnes, où l'air est pur et subtil, on se sent plus de facilité dans la respiration, plus de légereté dans le corps, plus de sérenite dans l'esprit; les plaisirs y sont moins ardens, les passions plus moderées. Les meditations y prennent je ne sais quel caractère grand et sublune, proportionne aux objets qui nous frappent, je ne sais quelle volupté tranquille qui n'a rien d'acre et de sensuel. Il semble qu'en s'elevant au-dessus du sejour des hommes on y laisse tous les sentimens bas et terrestres, et qu'à mesure qu'on approche des regions étherees, l'âme contracte quelque chose de leur inalterable pureté. On y est grave sans melancolie, paisible sans indotence, content d'être et de penser : tous les desirs trop vifs s'émoussent, ils perdent cette pointe aigue qui les rend douloureux, ils ne laissent au fond du cœur qu'une emotion légère et douce; et c'est amsi qu'un heureux climat fait servir à la felicité de l'homme les passions qui font ailleurs son tourment. Je doute qu'aucune agitation violente, aucune maladie de vapeurs put tenir contre un pareil sejour prolonge, et je suis surpris que des bains de l'air salutaire et bienfaisant des montagnes ne soient pas un des grands remèdes de la medecine et de la morale :

Uni non painezi, non teatro a loggia, Mu'n lor cece un abste, un faggio un pino Trà l'echa cerdec'i bel monte cicino Lesan di terro al ciel nostr' intelletto (4).

Supposez les impressions réunies de ce que je viens de vons decrire, et vous aurez quelque idee de la situation delicieuse où je me trouvois. Imaginez la variéte, la grandeur, la beaute de mille etonnans spectacles; le plaisir de ne voir autour de soi que des objets tout nouveaux, des oiseaux etranges, des plantes bizarres et inconnues, d'observer en quelque sorte une autre nature, et de se trouver dans un nouveau monde. Tout cela fait aux veux un melange inexprimable, dont le charme augmente encore par la subtilité de l'air qui rend les couleurs plus vives, les traits plus marqués, rapproche tous les points de vue ; les distances paroissant moindres que dans les plaines, où l'epaisseur de l'air couvre la terre d'un voile, l'horizon presente aux yeux plus d'objets qu'il semble n'en pouvoir contenir : enfin ce spectacle a je ne sais quoi de magique, de surnaturel. qui ravit l'esprit et les sens; on oublie tout, on s'oublie soi-même, on ne sait plus où l'on

J'aurois passé tout le temps de mon voyage dans le seul enchantement du paysage, si je n'en cusse éprouvé un plus doux encore dans le commerce des habitans. Vous trouverez dans ma description un leger cravon de leurs mœurs, de leur simplicité, de leur égalite d'ame, et de cette paisible tranquillité qui les rend beureux par l'exemption des peines plutôt que par le goût des plaisirs. Mais ce que je n'ai pu vous peindre et qu'on ne peut guère imaginer, c'est leur humanité desintéressee, et leur zèle hospitalier pour tous les étrangers que le hasard ou la curiosité conduisent chez eux. J'en fis une épreuve surprenante, moi qui n'etois connu de personne, et qui ne marchois qu'à l'aide d'un conducteur. Quand j'arrivois le soir dans un hameau, chacun venoit avec tant d'empressement m'offrir sa maison, que j'etois embarrassé du choix ; et celui qui obtenoit la préference en paroissoit si content, que la premiere fois je pris cette ardeur pour de

<sup>(\*)</sup> Au lieu des palais, des pauliens, des théâtres, les chénes les murs sopuis, les betres, a clancent de l'herre verte au sommet des monts, et sembleat elever au cert avec frois teles , les yeux et l'esprit des mortels. Parrasse.

l'avidite. Mais je fus bien étonné quand, après en avoir usé chez mon hôte à peu près comme au cabaret, il refusa le lendemain mon argent, s'offensant même de ma proposition, et il en a partout eté de même. Ainsi c'etoit le pur amour de l'hospitalite, communement assez tiède, qu'à sa vivacité j'avois pris pour l'aprete du gain. Leur desinteressement fut si complet, que dans tout le voyage je n'ai pu trouver à placer un patagon (1). En effet, à quoi depenser de l'argent dans un pays où les maitres ne recoivent point le prix de leurs frais, ni les domestiques celui de leurs soins, et ou l'on ne trouve aucun mendiant? Cependant l'argent est fort rare dans le Haut-Valais; mais c'est pour cela que les habitans sont à leur aise ; car les denrées y sont abondantes sans aucun débouche au dehors, sans consommation du luxe an dedans, et sans que le cultivateur montaenard, dont les travaux sont les plaisirs, devienne moins laborieux. Si jamais ils ont plus d'argent, ils secont infailliblement plus pauvres. Ils ont la sagesse de le sentir, et il y a dans le pays des mines d'or qu'il n'est pas permis d'exploiter.

J'etois d'abord fort surpris de l'opposition de ces usages avec ceux du Bas-Valais, ou, sur la route d'Italie, on rançonne assez durement les passagers; et j'avois peine a concilier dans un meme peuple des manières si differentes. Un Valaisan m'en expliqua la raison. Dans la vallée, me dit-il, les étrangers qui passent sont des marchands, et d'autres gens uniquement occupes de leur negoce et de leur gain. Il est juste qu'ils nous laissent une partie de leur profit, et nous les traitons comme ils traitent les autres. Mais ici, où nelle affaire n'appelle les etrangers, nous sommes surs que leur voyage est desinteressé; l'accueil qu'on leur fait l'est aussi. Ce sont des hôtes qui nous viennent voir parce qu'ils nous aiment, et nous les recevons avec amitié.

Au reste, ajouta-t-il en souriant, cette hospitalité n'est pas conteuse, et peu de gens s'avisent d'en profiter. Ah! je le crois, lui répondis-je. Que feroit-on chez un peuple qui vit pour vivre, non pour gagner ni pour briller? Hommes heureux et dignes de l'être, j'aime à croire qu'il faut vous ressembler en quelque chose pour être au milieu de vous.

Ce qui me paroissoit le plus agreable dans leur accueil, c'etoit de n'y pas trouver le moindre vestige de gêne ni pour eux ni pour moi. Its vivoient dans leur maison comme si je n'y cusse pas eté, et il ne tenoit qu'à moi d'y être comme si j'y eusse eté seul. Ils ne connoissent point l'incommode vanite d'en faire les honneurs aux ctrangers, comme pour les avertir de la presence d'un maitre dont on depend au moins en cela. Si je ne disois rien, ils supposoient que je voulois vivre à leur manière; je n'avois qu'à dire un mot pour vivre à la mienne, saus eprouver janiais de leur part la moindre marque de repugnance ou d'étonnement. Le seul compliment qu'ils me firent, apres avoir su que j'etois Suisse, fut de me dire que nons étions frères, et que je n'avois qu'à me regarder chez eux comme étant chez moi. Puis ils ne s'embarrasserent plus de ce que je faisois, n'imaginant pas même que je pusse avoir le moindre doute sur la sincerité de leurs offres, ni le moindre scrupule à m'en prévaloir. Ils en usent eutre eux avec la même simplicité; les enfans en âge de raison sont les égaux de leurs pères, les domestiques s'asseient à table avec leurs maitres; la même liberté règne dans les maisons et dans la république, et la famille est l'image de l'état.

La seule chose sur laquelle je ne jouissois pas de la liberté, etoit la durce excessive des repas. l'etois bien le maître de ne pas me mettre à table; mais, quand j'v etois une fois, il v falloit rester une partie de la journée, et boire d'autant. Le moyen d'imaginer qu'un homme et un Suisse n'aimat pas à boire? En effet, j'avone que le bon vin me paroit une excellente chose. et que je ne hais point à m'en égaver, pourvu qu'on ne m'y force pas. J'ai toujours remarqué que les gens faux sont sobres, et la grande réserve de la table annonce assez souvent des mœurs feintes et des âmes doubles. Un homme franc craint moins ce babil affectueux et ces tendres epanchemens qui precèdent l'ivresse : mais il faut savoir s'arrêter et prévenir l'excès. Voila ce qu'il ne m'etoit guere possible de faire avec d'aussi determines buyeurs que les Valaisans, des vins aussi violens que crux du pays. et sur des tables ou l'on ne vit jamais d'eau.

Comment se résoudre à jouer si sottement le sage et à fâcher de si bonnes gens? Je ni enivrois donc par reconnoissance; et, ne pouvant payer mon écot de ma bourse, je le payois de ma

Un autre usage qui ne me génoit guère moins, c'etoit de voir, même chez des magistrats, la temme et les filles de la maison, debout deruere ma chaise, servir à table comme des domestiques. La galanterie françoise se seroit d'autant plus tourmentée à reparer cette incongruite, qu'avec la figure des Valaisanes, des servantes mêmes rendroient leurs services embarrassans. Vous pouvez m'en croire, elles sont jolies puisqu'elles m'ont paru l'être. Des yeux accoutumes à vous voir sont difficules en beauté.

Pour moi, qui respecte encore plus les usages des pays où je vis que ceux de la galanterie, je recevois leur service en silence avec autant de gravité que don Quichotte chez la duchesse. J'opposois quelquefois en souriant les grandes barbes et l'air grossier des convives au teint eblouissant de ces jeunes beautés timides qu'un mot faisoit rougir, et ne rendoit que plus agreables. Mais je fus un peu choque de l'enorme ampleur de leur gorge, qui n'a dans sa blancheur eblouissante qu'un des avantages du modele que j'osois lui comparer; modele unique et voilé, dont les contours furtivement observés me peignent ceux de cette coupe célebre à qui le plus beau sein du monde servit de moule (1).

Ne soyez pas surprise de me trouver si sasant sur des mystères que vous cachez si bien : je le suis en depit de vous; un sens en peut quelquefois instruire un antre : malgré la plus jalouse vigilance, il échappe à l'ajustement le meux concerté, quelques legers interstrees par tesquels la vue opere l'effet du toucher. L'œil avide et téméraire s'insinue impunement sous les fleurs d'un bouquet; il erre sous la chenille et la gaze, et fait sentir a la main la resistance plastique qu'elle n'oseroit éprouver.

Parte appar delle mamme acrebe e cesule : Parte altrui ne recopre invida vesta.

Chon celui d'Hélène. Minerca templum habet ... in po lletena sociarit caticom ex electro, i diject historia mamme succ mensura. Pun llot. net. lib. xxxiii.

Invida, ma s'agli occhi il varco chinde, L'amereso pensier qui non orresta de

Je remarquai aussi un grand défaut dans l'habillement des Valaisanes, c'est d'avoir des corps de robe si eleves par derriere qu'elles en paroissent bossues; cela fait un effet singulier avec leurs petites coiffures noires et le reste de leur ajustement, qui ne manque au surplus ni de simplicite ni d'elegance. Je vous porte un habit complet à la valuisane, et j'espere qu'il vous ira bien; il a été pris sur la plus johe taille du pays.

Tandis que je parcourois avec extase ces lieux si peu connus et si dignes d'être admires, que faisiez-vous cependant, ma Julie? Etiezvous oubliee de votre ami? Julie oubliee! Ne m'oublierois-je pas plutôt moi-même? et que pourrois-je être un moment scul, moi qui ne suis plus rien que par vous? Je n'ai jamais mieux remarqué avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune selon l'etat de mon âme. Quand je suis triste elle se refugie aupres de la vôtre, et cherche des consolutions aux lieux où vous êtes : c'est ce que j'eprouvois en vous quittant. Quand j'ai du plaisir, je n'en saurois jouir seul, et pour le partager avec vous je vous appelle alors où je suis. Voilà ce qui m'est arrivé durant toute cette course, ou la diversite des objets me rappelant sans cesse en moi-même, je vous conduisois partout avec moi. Je ne faisois pas un pas que nous ne le fissions ensemble. Je n'admirois pas une vue sans me hâter de vous la montrer. Tous les arbres que je rencontrois vous prétoient leur ombre, tous les gazons vous servoient de siege. Tantôt, assis à vos côtés, je vous aidois a parcourir des yeux les objets; tantôt à vos genoux j'en contemplois un plus digne des regards d'un homme sensible. Rencontrois-je un pas difficile, je vous le vovois franchir avec la légerete d'un faon qui bondit après sa mere. Falloit-il traverser un torrent, l'osois presser dans mes bras une si douce charge; je passois le torrent lentement, avec del ces, et voyois a regret le chemin que j'allois atteindre. Tout me rappeloit a vous dans ce

<sup>(\*</sup> Son acerbe et dure mamelle se laisse entrevoir un vetement paloux en cache en vain la plus grande partie; l'amoureux désir, plus percasu que l'erit, pénètre à travers tous les oustantes. Tesso

séjour paisible; et les touchans attraits de la nature, et l'inalterable pureté de l'air, et les mœurs simples des habitans, et leur sagesse égale et sûre, et l'aimable pudeur du sexe, et ses innocentes graces, et tout ce qui frappoit agreablement mes yeux et mon cœur leur neignoit celle qu'ils cherchent.

O ma Julie! disois-je avec attendrissement, que ne puis-je couler mes jours avec toi dans ces lieux ignorés, heureux de notre bonheur et non du regard des hommes! Que ne puis-je ici rassembler toute mon âme en toi seule, et devenir à mon tour l'univers pour toi! Charmes adores, vous jouiriez alors des hommages qui vous sont dus! Delices de l'amour, c'est alors que nos cœurs vous savoureroient sans cesse! Une longue et douce ivresse nous laisseroit ignorer le cours des ans : et quand enfin l'Age auroit calme nos premiers feux. l'habitude de penser et sentir ensemble feroit succeder à leurs transports une amitié non moins tendre. Tous les sentimens honnètes, nourris dans la jeunesse avec ceux de l'amour, en rempliroient un jour le vide immense; nous pratiquerions au sein de cet heureux peuple, et à son exemple, tous les devoirs de l'humanité : sans cesse nous nous unirions pour bien faire, et nous ne mourrions point sans avoir vécu.

La poste arrive, il faut finir ma lettre, et courir recevoir la vôtre. Que le cœur me bat jusqu'à ce moment! Helas! j'étois heureux dans mes chimères : mon bonheur fuit avec elles : que vais-je être en réalite?

# LETTRE XXIV.

# A JULIE.

Je réponds sur-le-champ à l'article de votre lettre qui regarde le pavement, et n'ai, Dieumerci, nul besoin d'y refléchir. Voici, ma Julie, quel est mon sentiment sur ce point.

Je distingue dans ce qu'on appelle honneur. celui qui se tire de l'opinion publique, et celui qui derive de l'estime de sor-même. Le premier consiste en vains prejuges plus mobiles qu'une onde agitée : le second à sa base dans les verites éternelles de la morale. L'honneur du monde peut être avantageux à la fortune; mais il no l'aplandre la mete seule est hexemable.

pénètre point dans l'ame, et n'influe en rien sur le vrai bonheur. L'honneur veritable, au contraire, en forme l'essence, parce qu'on ne trouve qu'en lui ce sentiment permanent de satisfaction intérieure qui seul peut rendre beureux un être pensant. Appliquons, ma Julie, ces principes à votre question : elle sera bientôt resolue.

Que je m'erige en maître de philosophie, et prenne, comme ce fou de la fable, de l'argent pour enseigner la sagesse, cet emploi paroitra bas aux yeux du monde, et j'avoue qu'il a quelque chose de ridicule en soi; cependant comme aucun homme ne peut tirer sa subsistance absolument de lui-même, et qu'onne sauroit l'en tirer de plus près que par son travail. nous mettrons ce mepris au rang des plus dangereux prejuges; nous n'aurons point la sottise de sacrifier la félicité à cette opinion insensee : vous ne m'en estimerez pas moins, et je n'en serai pas plus à plaindre quand je vivrai des talens que j'ai cultivés.

Mais ici, ma Julie, nous avons d'autres considérations à faire. Laissons la multitude, et regardons en nous-même. Que serai-je reellement à votre père en recevant de lui le salaire des leçons que je vous aurai données, et lui vendant une partie de mon temps, c'est-à-dire de ma personne? Un mercenaire; un homme à ses gages, une espèce de valet; et il aura de ma part, pour garant de sa conliance et pour surete de ce qui lui appartient, ma foi tacite, comme celle du dernier de ses gens.

Or, quel bien plus précieux peut avoir un père, que sa tille unique, fût-ce même une autre que Julie? Que fera done celui qui lui vend ses services? Fera-t-il taire ses sentimens pour elle? Ah! tu sais si cela se peut! Ou bien. se livrant sans scrupule au penchant de son cœur, offensera-t-il, dans la partie la plus sensible, celui à qui il doit fidelite? Alors je ne vois plus dans un tel maitre qu'un perfide qui loule aux pieds les droits les plus sacrés (1), un traitre,

(1) Malheureux jenne homine, qui ne voit pis qu'en se lassant payer en reconnoissance or qu'il refuse de recevoir en argent, il viole des droits plus sacrés encore! An hea d'instruire, il corrompt, an hea de noncrir, il empousonne : il se fait remercier par une mère abusée d'avoir perdo son enfant. On sent ponilant qu'il a me sincérement la verto, mais sa pasmon l'égate; et si sa grande jeuntase ne l'excusuit pas, avec sea beaux discours il ne recod qu'un seclérat. Les deux unaux scatun séducteur domestique que les lois condamnent très-justement à la mort. J'espère que celle à qui je parle sait m'entendre ; ce n'est pas la mort que je crains, mais la bonte d'en être digne, et le mépris de moj-même.

Quand les lettres d'Heloise et d'Abelard tomberent entre vos mains, vous savez ce que je vous dis de cette lecture et de la conduite du théologien. J'ai toujours plaint fletoise: elle avoit un cœur fait pour aimer : mais Abelard ae m'a jamais paru qu'un miserable digne de son sort, et connoissant aussi peu l'amour que la vertu ('). Apres l'avoir juge faudra-t-il que je l'imite? Malheur à quiconque prêche une morale qu'il ne veut pas pratiquer! Celui qu'aveugle sa passion jusqu'à ce point en est bientôt puni par elle, et perd le goût des sentimens auxquels it a sacrifie son honneur. L'amour est prive de son plus grand charme quand l'honnétete l'abandonne; pour en sentir tout le prix il faut que le ceur s'y complaise, et qu'il nous elève en élevant l'objet aimé. Otez l'idre de la perfection, your ôtez l'enthousiasme : ôtez l'estime, et l'amour n'est plus rieu, Comment une femme pourroit-elle honorer un homme qui se deshonore? Comment pourra-t-il adorer luimême celle qui n'a pas craint de s'abandonner à un vil corrupteur? Amsi bientôt ils se mépriseropt mutuellement; l'amour ne sera plus pour eux qu'un houteux commerce ; ils auront perdu l'honneur, et n'auront point trouve la felicité.

Il n'en est pas ainsi, ma Julie, entre deux amans de même âge, tous deux epris du même feu, qu'un mutuel attachement unit, qu'aucun ben particulier ne gène, qui jouissent tous deux de leur première liberté, et dont aucun droit ne proscrit l'engagement réciproque. Les lors les plus sévères ne prayent leur imposer d'autre peine que le prix même de leur amour; la scule punition de s'être aimés est l'obligation de s'aimer a jamais; et s'il est quelques malheureux climats au monde où l'homme barbare brise ces innocentes chaines, il en est puni sans doute par les crimes que cette contrainte engendre.

Voilà mes raisons, sage et vertueuse Julie : elles ne sont qu'un froid commentaire de celles que vous m'exposates avec tant d'energie et de vivacité dans une de vos lettres ; mais c'en est assez pour vous montrer combien je m'en suis penetre. Vous vous souvenez que je n'insistai point sur mon refus, et que, maleré la répugnance que le préjugé m'a laissée, j'acceptai vos dons en silence, ne trouvant point en effet dans le veritable honneur de sohde raison pour les refuser. Mais ici le devoir, la raison, l'amour même, tout parle d'un ton que je ne peux méconnoure. S'il faut choisir entre l'honneur et vous, mon cœur est prêt à vous perdre. Il vous nime trop, & Julie! pour vous conserver à ce

# LETTRE XXV.

DE JULIE.

La relation de votre voyage est charmante, mon bon ami; elle me feroit anner celui qui l'a écrite, quand même je ne le connoîtrois pas. J'ai pourtant à vous tancer sur un passage dont vous vous doutez bien, quoique je n'aie pu m'empécher de rire de la ruse avec laquelle vous vous êtes mis à l'abri du Tasse, comme derriere un rempart. Eh! comment ne sentiezvous point qu'il y a bien de la différence entre ecrire au public ou a sa maîtresse? L'amour, si craintif, si scrapuleux, n'exige-t-il pas plus d'égards que la bienseance? Pouviez-vous ignorer que ce style n'est pas de mon goût? et cherchiez-vous a me deplaire? Mais en voita dejà trop, peut-être, sur un sujet qu'il ne falloit point relever. Je suis d'ailleurs trop occupée de votre seconde lettre pour repondre en detail à la première. Ainsi, mon ami, laissons le Valais pour une autre fois, et bornons-nous maintenant à nos affaires ; nous serons assez occupés,

Je savois le parti que vous prendriez. Nous nous connoissons trop bien pour en être encorç à ces élémens. Si jamais la vertu nous abandonne, ce ne sera pas, croyez-moi, dans les occasions qui demandent du courage et des sacribees 4). Le premier mouvement aux attaques vives est de resister, et nous vancrons, je l'es-

<sup>&</sup>quot;) Ce jugement peut paroltre beaucoup trop sévere, tumsman pravoid pass lu name donte une better d'Abélard qu'oci trause dans le recueil de ses œuvres, lettre qui til plinas été radiote et dans laquelle d'fait à son ami le recit de ses maliones Les lettres d'tieloise elle-même concentrent aussi à le

thi verra hemidt que la prédiction ne sauroit plus mal eu-I diet avec l'éventaont.

père, tant que l'ennemi nous avertira de prendre les armes. C'est au milieu du sommeil, c'est dans le sein d'un doux repos, qu'il faut se defier des surprises : mais c'est surtout la continuité des maux qui rend leur poids insupportable; et l'ame resiste bien plus aisement aux vives douleurs qu'à la tristesse prolongee, Voila, mon ami, la dure espèce de combat que nous aurons désormais à soutenir : ce ne sont point des actions heroiques que le devoir nous demande. mais une resistance plus héroïque encore à des peines sans relàche.

Je l'avois trop prévu; le temps du bonheur est passé comme un eclair : celui des diserraces commence, sans que rien m'aide à juger quand il finira. Tout m'alarme et me décourage ; une langueur mortelle s'empare de mon ânie; sans sujet bien précis de pleurer, des pleurs involontaires s'echappent de mes veux : je ne lis pas dans l'avenir des maux inevitables; mais je cultivois l'esperance, et la vois fletrir tous les jours. Que sert, helas! d'arroser le feuillage quand l'arbre est coupé par le pied?

Je le sens, mon ami, le poids de l'absence m'accable. Je ne puis vivre sans toi, je le sens ; c'est ce qui m'effraie le plus. Je parcours cent fois le jour les lieux que nous habitions ensemble, et ne t'y trouve jamais. Je t'attends à ton heure ordinaire, l'heure passe, et tu ne viens point. Tous les objets que j'aperçois me portent quelque idee de la presence pour m'avertir que je t'ai perdu. Tu n'as point ce supplice affreux. Ton cœur seul peut te dire que je te manque. Ah! si tu savois quel pire tourment c'est de rester quand on se separe, combien tu préférerois ton etat au mien!

Encore si j'osois gémir, si j'osois parler de mes peines, je me sentirois soulagee des maux dont je pourrois me plaindre: mais, hors quelques soupirs exhalés en secret dans le sein de ma cousine, il faut étouffer tous les autres; il but contenir mes larmes; il faut sourire quand ic me meurs.

> Sentiral oh Der ! morer. Enm poter mar dir : Mor in and sento 115

Le pis est que tous ces maux aggravent sans cesse mon plus grand mal; et que plus ton sou-

(\* O dieux' se sentir mourir, et n'oser dire. Je me sens BROWER ! METANT.

venir me désole, plus j'aime à me le rappeler. Dis-moi, mon ami, mon doux ami! sens-tu combien un cœur languissant est tendre, et combien la tristesse fait fermenter l'amour?

Je voulois vous parler de mille choses : mais. outre qu'il vaut mieux attendre de savoir positivement où vous étes, il ne m'est pas possible de continuer cette lettre dans l'état ou je me trouve en l'écrivant. Adieu, mon ami ; je quitte la plume, mais croyez que je ne vous quitte DOS.

## BILLET.

l'écris, par un batelier que je ne connois noint, ce billet à l'adresse ordinaire, pour donner avis que j'ai choisi mon asde a Meillerie, sur la rive opposee, afin de jouir au moins de la vue du lieu dont je n'ose approcher.

# LETTRE XXVI.

A JULIE.

Que mon état est changé dans peu de jours! Oue d'amertumes se mélent à la douceur de me rapprocher de vous! Que de tristes réflexions m'assiegent! Que de traverses mes craintes me font prevoir! O Julie! que c'est un tatal present du ciel qu'une âme sensible! Celui qui l'a reçu doit s'attendre à n'avoir que peine et douleur sur la terre. Vil jonet de l'air et des saisons , le soleil et les brouillards, l'air couvert ou serein, regleront sa destinee, et il sera content ou triste au gre des vents. Victime des préjugés, il trouvera dans d'absurdes maximes un obstacle invincible aux justes vœux de son cœur. Les hommes le puniront d'avoir des sentimens droits de chaque chose, et d'en juger par ce qui est véritable plutôt que par ce qui est de convention. Seul il suffiroit pour faire sa propre misère, en se livrant indiscretement aux attracts divins de l'honnète et du beau, tandis que les pesantes chaînes de la nécessité l'attachent à l'ignominie. Il cherchera la felicité suprême sans se souvenir qu'il est homme : son cœur et sa raison seront incessamment en guerre, et des desirs sans bornes lui prepareront d'eternelles privations.

Telle est la situation cruelle où me plongent le sort qui m'accable, et mes sentimens qui m'elevent, et ton pere qui me meprise, et toi qui fais le charme et le tourment de ma vie. Saus toi, beaute fatale, je n'aurois jamais senti ce contraste insupportable de grandeur au fond de mon ame et de hassesse dans ma fortune : l'aurois vecu tranquelle et serois mort content. sans daigner remarquer quel rang l'avois occupe sur la terre. Mais l'avoir vue et ne pouvoir te posseder, t'adorer et n'être qu'un homme, être aime et ne pouvoir être heureux, habiter les mêmes lieux et ae pouvoir vivre ensemble!... O Julie à qui je ne puis renoncer! O destinée que je ne puis vaincre! quels combats affreux vous excilez en mot, sans pouvoir jamais surmonter mes desirs ni mon impuissance!

Quel effet bizarre et inconcevable! Depuis que je suis rapproche de vous, je ne roule dans mon esprit que des pensées fanestes. Peut-être le sejour ou je suis contribue-t-il a cette melancolie; il est triste et horrible; il en est plus conforme a l'etat de mon âme, et je n'en habite-ross pas si patiemment un plus agreable. Une file de rochers steriles borde la côte et environne mon habitation, que l'hiver rend encore plus afreuse. Ah! je le sens, ma Julie, s'il fallot renoncer à vous, il n'y auroit plus pour moi d'autre sejour ni d'autre saison.

Dans les violens transports qui m'agitent, je ne sourois demeurer en place; je cours, je monte avec ardeur, je m'elance sur les rochers, je parcours a grands pas tous les environs, et trouve partout dans les objets la môme horreur qui règne au dédans de moi. On n'aperçoit plus de verdure, l'herbe est jaune et fletrie, les arbres sont déponilles, le sochard (1) et la froide bise entassent la neigne et les glaces; et toute la nature est morte a mes yeux, comme l'esperance au fond de mon cour.

Parmi les rochers de cette côte, j'ni trouvé, dans un abri solitaire, une petite esplanade d'ou l'on decouvre a plein la ville heureuse ou vous babitez. Jugez avez quelle avidite mes yeux se porterent vers ce sejour cheri, Le premier jour, je bs mille efforts pour y discerner votre deacure; mais l'extrême elonguement les rendit vains, et je m'aperçus que mon imagination

donnoit le change à mes yeux fatigués. Je courus chez le cure emprunter un telescope, avec
lequel je vis ou crus voir votre maison; et depuis ce temps je passe les jours entiers, dans
cet asile, a contempler ces mues fortunés qui
renferment la source de ma vie. Malgre la saison, je m'y rends dès le matin et n'en reviens
qu'a la muit. Des feuilles et quelques bois secs
que j'allume servent, avec mes courses, a me
garantir du froid excessif. J'ai pris tant de goût
pour ce lieu sauvage, que j'y porte même de
l'encre et du papier; et j'y écris maintenant
cette lettre sur un quartier que les glaces out
detache du rocher voism.

C'est la , ma Julie , que ton malheureux amant acheve de jouir des derniers plaisirs qu'il goûtera peut-être en ce monde. C'est de la qu'à travers les airs et les murs il osc en secret penetrer jusque dans la chambre. Tes traits charmans le trappent encore; les regards tendres raniment son cœur mourant : il entend le sou de ta douce voix; il ose chercher encore en tes bras ce délire qu'il eprouva dans le bosquet. Van fantôme d'une âme agree, qui s'egare dans ses desirs! Bientôt forcé de rentrer en moi-même, le te contemple au moins dans le detail de ton innocente vie : je suis de lom les diverses occupations de la journee, et je me les represente dans les temps et les lieux où j'en fus quelquefois l'heureux témoin. Toujours je te vois vaquer à des soms qui te rendent plus estimable, et mon cœur s'attendrit avec delices sur l'inepuisable bonte du tien. Maintenant, me dis-je au matin, elle sort d'un paisible sommeil. son teint a la fraicheur de la rose, son âme jouit d'une douce paix; elle offre à celui dont elle tient l'être un jour qui ne sera point perdu pour la vertu. Elle passe à present chez sa mere : les tendres affections de son cœur s'épanchent avec les auteurs de ses jours : elle les soulage dans le detail des soins de la maison : elle fait peut-être la paix d'un domestique imprudent, elle fait peut-être une exhortation secrète; elle demande peut-être une grâce pour un autre. Dans un autre temps elle s'occupe, sans enqui, des travaux de son sexe : elle orne son ame de connoissances utiles: elle ajoute à son goût exquis les agremens des beaux-arts, et ceux de la danse a sa légérete naturelle. Tantôt je vois une elegante et simple paruré orner des

charmes qui n'en ont pas besoin, fei je la vois ! consulter un pasteur venérable sur la peine ignorée d'une famille indigente ; là , secourir ou consoler la triste veuve et l'orphelin delaissé. Tantôt elle charme une honnéte societe par ses discours sensés et modestes; tantôt, en riant avec ses compagnes, elle ramène une jeunesse folàtre au ton de la sagesse et des bonnes mœurs. Quelques momens, ah! pardonne! j'ose te voir même t'occuper de moi ; je vois tes ' yeux attendris parcourir une de mes lettres; je ! rir un jour comme une fleur qui tombe sans lis dans leur douce langueur que c'est à ton amant fortuné que s'adressent les lignes que tutraces; je vois que c'est de lui que tu parles à ta cousine avec une si tendre émotion. O Julie! d Julie I et nous ne serions pas unis? et nos jours ne couleroient pas ensemble? et nous pourrions être séparés pour toujours? Non, que jamais cette affreuse idée ne se présente à mon esprit! En un instant elle change tout mon attendrissement en fureur, la rage me fait courir de caverne en caverne ; des gemissemens et des cris m'échappent malgré moi ; je rugis comme une lionne irritée ; je suis capable de tout, hors de renoncer à toi; et il n'y a rien, non, rien que je ne fasse pour te posseder ou mourir.

J'en etois ici de ma lettre, et je n'attendois qu'une occasion sure pour vous l'envoyer, quand j'ai reçu de Sion la dernière que yous m'y avez écrite. Que la tristesse qu'elle respire a charmé la mienne! Que j'y ai vu un frappant exemple de ce que vous me disiez de l'accord de nos ames dans des lieux eloignes! Votre affliction, je l'avoue, est plus patiente: la micane est plus emportée : mais il faut bien que le même sentiment prenne la teinture des caractères qui l'éprouvent, et il est bien naturel que les plus grandes pertes causent les plus grandes douleurs. Que dis-je, des pertes? Eh! qui les pourroit supporter? Non, connoissez-le entin, ma Julie; un eternel arrêt du ciel nous destina l'un pour l'autre : c'est la première loi qu'il faut écouter, c'est le premier soin de la vie de s'unir à qui doit nous la cendre douce. Je le vois, j'en gémis, tu L'egares dans tes vains projets, tu yeux forcer des barrières insurmontables, et negliges les seuls movens possibles; l'enthousiasme de l'honnéteté t'ôte la raison, et la vertu n'est plus qu'un délire.

Ah! si tu pouvois rester toujours jeune et brillante comme à présent, je ne demanderois au ciel que de te savoir éternellement heureuse, te voir tous les ans de ma vie une fois, une senle fois, et passer le reste de mes jours à contempler de loin ton asile, à t'adorer parmi ces rochers, Mais, hélas! vois la rapidité de cet astre qui jamais n'arrête; il vole, et le temps fuit, l'occasion s'echappe : ta beauté, ta beauté même aura son terme ; elle doit décliner et péavoir été cueillie ; et moi cependant je gemis, je souffire, ma jeunesse s'use dans les larmes, et se fléurit dans la douleur. Pense, pense, Julie, que nous comptons deja des années perdues pour le plaisir. Pense qu'elles ne reviendront jamais; qu'il en sera de même de celles qui nous resteut si nous les laissons échapper encore. O amante avenglée! tu cherches un chimerique bouheur pour un temps où nous ne serons plus; tu regardes un avenir éloigné; et tu ne vois pas que nous nous consumons sans cesse, et que nos âmes, épuisces d'amour et de peines, se fondent et coulent comme l'eau ("). Reviens, il en est temps encore, reviens, ma Julie, de cette erreur funeste. Laisse là tes projets, et sois heureuse. Viens, o mon âme! dans les bras de ton ami réunir les deux moitiés de notre être : viens à la face du ciel, guide de notre fuite et témoin de nos sermens, jurer de vivre et mourir l'un à l'autre. Ce n'est pas toi, je le sais, qu'il faut rassurer contre la craiste de l'indigence. Soyons heureux et pauvres, ah! quel trésor nous aurons acquis! Mais ne faisons point cet affront à l'humanité, de croire qu'il ne restera pas sur la terre entière un asile à deux amans infortunes. J'ai des bras, je suis robuste; le pain gagné par mon travail te paroitra plus delicieux que les mets des festins. Un repas apprêté par l'amour peut-il jamais être insipide? Ah! tendre et chère amante, dussions-nous n'être heureux qu'un seul jour, veux-tu quitter cette courte vie sans avoir goûte le bonheur?

Je n'ai plus qu'un mot à vous dire, o Julie! vous connoissez l'antique usage du rocher de Leucate, dernier refuge de tant d'amans malheureux. Ce lieu-ci lui ressemble à bien des

<sup>&</sup>quot;) Sicul uqua effusus sum. PSAIM. XXI. 13. - Omnes movement of quasi agree disablueur in terraine Art. 11. 14

égards : la roche est escarpée, l'eau est profonde, et je suis au désespoir. jamais. O si tu savois ce que l'insensé m'ose proposer!... et de quel ton! m'enfuir! le sui-

# LETTRE XXVII.

DE CLAIRE.

Ma douleur me laisse à peine la force de vous écrire. Vos matheurs et les miens sont au comble. L'aimable Julie est à l'extrémité, et n'a peut-être pas deux jours à vivre. L'effort qu'elle fit pour vous eloigner d'elle commença d'altérer sa santé; la première conversation qu'elle eut sur votre compte avec son pere y porta de pouvelles attaques : d'autres chagrins plus récens ont aceru ses agitations, et votre dernière lettre à fait le reste. Elle en fut si vivement émue. qu'apres avoir passé une nuit dans d'affreux combats, elle tomba hier dans l'accès d'une fievre ardente qui o'a fait qu'augmenter sans cesse, et lui a enfin donné le transport. Dans cet etat, elle vous nonune à chaque instant, et parle de vous avec une vehemence qui montre combien elle en est occupee. On éloigne son pere autant qu'il est possible; cela prouve assez que ma tante a conçu des soupçons : elle m'a même demandé avec inquietude si vous n'etiez pas de retour : et je vois que , le danger de sa fille effacant pour le moment toute autre consideration, elle ne seroit pas fàchée de vous voir

Venez donc, sans diffèrer. J'ai pris ce bateau exprès pour vous porter cette lettre; il est à vos ordres, servez-vous-en pour votre retour, et surtout ne perdez pas un moment, si vous voulez revoir la plus tendre amante qui fut ismais.

## LETTRE XXVIII.

DE JULIE A CLAIRE.

Que ton absence me rend amère la vie que tu m'as rendue! Quelle convalescence! Une passion plus terrible que la fievre et le transport m'entraîne à ma perte. Cruelle! tu me quittes quand j'ai plus besoin de toi; tu m'as quittée pour huit jours, peut-être ne me reverras-tu jamais. O si tu savois ce que l'insensé m'ose proposer!... et de quel ton! m'enfuir! le suivre! m'enlever!.. Le malheureux!.. De qui me plains-je! mon cœur, mon indigne cœur m'en dit cent fois plus que lui... Grand Dien! que seroit-ce s'il savoit tout?... il en deviendroit furieux, je serois entraînée, il faudroit partir... Je frenis...

Enfin mon père m'a donc vendue! il fait de sa fille une marchandise, une esclave! il s'acquitte a mes depens! il paye sa vie de la mienne!... car, je le sens bien, je n'y survivrai jamais... Père barbare et dénature! Merite-t-il... Quoi! meriter! c'est le meilleur des pères; il veut unir sa fille à son ami, voilà son crime. Mais ma mère, ma tendre mere! quel mal m'at-elle fait!... Ah! beaucoup : elle m'a trop aimée, elle m'a perdue.

Claire, que ferai-je? que deviendrai-je? Hanz ne vient point. Je ne sais comment t'envoyer cette lettre. Avant que tu la reçoives... avant que tu sois de retour... qui sait?... fugative, errante, desbonoree.... C'en est fait, c'en est fait, la crise est venue. Un jour, une heure, un moment, peut-être... qui est-ce qui sait éviter son sort?... Oh! dans quelque lieu que je vive et que je meure, en quelque asile obscur que je traine ma honte et mon descapoir, Claire, souviens-toi de ton amie... Ilelas! la misère et l'opprobre changent les cœurs... Ah! si jamais le mien t'oublie, il aura beaucoup changé.

### LETTRE XXIX.

DE JULIE A CLAIRE.

Reste, ah! reste, ne reviens jamais: tu viendrois trop tard. Je ne dois plus te voir; comment soutiendrois-je ta vue?

Où etois-tu, ma douce amie, ma sauvegarde, mon ange tutelaire? Tu m'as abandonnee, et j'ai peri. Quor! ce fatal voyage étoit-il si necessaire ou si presse? Pouvois-tu me laisser a moimeme dans l'instant le plus dangereux de ma vie? Que de regrets tu t'es preparés par cette coupable négligence! Ils seront éternels ainsi que mes pleurs. Ta perte n'est pas moins irréparable que la mienne, et une autre amie digne

de toi n'est pas plus facile à recouvrer que mon innocence.

Qu'ai-je dit, misérable? Je ne pois ni porler ni me taire. Que sert le silence quand le remords crie? L'univers entier ne me reprochet-il pas ma faute? Ma houte n'est-elle pas ecrite sur tous les objets? Si je ne verse mon cour dans le tien, il faudra que j'étouffe. Et toi ne te reproches-tu rien, facile et trop confiante amie? Ah! que ne me trahissois-tu? C'est ta fidelité, ton aveugle amitie, c'est ta malheureuse indulgence qui m'a perdue.

Quel demon t'anspira de le rappeler, ce cruel qui fait mon opprobre? Ses perfides soins devoient-ils me redonner la vie pour me la rendre odiense? Qu'il fuir à jamais, le barbare! qu'un reste de pitié le touche; qu'il ne vienne plus redoubler mes tourmens par sa présence; qu'il renonce au plaisir feroce de contempler mes larmes. Que dis-je, helas! il n'est point coupable; c'est moi seule qui le suis; tous mes matheurs sont mon ouvrage, et je n'ai rien a reprocher qu'à moi. Mais le vice a déjà corrompu mon àme; c'est le premier de ses effets de nous faire accuser autrui de nos crimes.

Non, non, jamais il ne fut capable d'enfreindre ses sermens. Son cœur vertueux ignore l'art abject d'outrager ce qu'il aime. Ah! sans doute il sait mieux aimer que moi, puisqu'il sait mieux se vaincre. Cent fois mes yeux furent témoins de ses combats et de sa victoire : les siens ctinceloient du teu de ses desirs, il s'elancoit vers moi dans l'impétuosite d'un transport aveugle, s'arrétoit tout à coup; une barrière insurmentable sembleit m'avoir entourée, et jamais son amour impétueux, mais honnéte, ne l'eût franchie. J'osai trop contempler ce dangereux spectacle. Je me sentois troubler de ses transports, ses soupirs oppressoient mon corur; je partageois ses tourmens en ne pensant que les plaindre. Je le vis, dans des agitations convulsives, prét à s'évanouir a mes pieds. Peut-être l'amour seul m'auroit éparguée ; ô ma cousine! c'est la pitie qui me perdit.

Il sembloit que ma passion funeste voulût se couvrir, pour me seduire, du masque de toutes les vertus. Ce jour même il m'avoit pressee avec plus d'ardeur de le suivre. C'étoit désoler le meilleur des pères; c'étoit plonger le poignard dans le sein maternel; je resistai, je rejetai ce projet avec horreur. L'impossibilité de voir jamais nos vœux accomplis, le mystère qu'il falloit lui faire de cette impossibilité, le regret d'abuser un amant si soumis et si tendre après avoir flatté son espoir, tout abattoit mon courage, tout augmentoit ma foiblesse, tout aliénoit ma raison; il falloit donner la mort aux auteurs de mes jours, à mon amant, ou à moi-mème. Sans savoir ce que je faisois, je choisis ma propre infortune. J'oubliai tout et ne me souvins que de l'amour. C'est ainsi qu'un instant d'égarement m'a perdue a jamais. Je suis tombée dans l'abime d'ignominie dont une fille ne revient point; et si je vis, c'est pour etre plus malheureuse.

Je cherche en gémissant quelque reste de consolation sur la terre. Je n'y vois que toi, mon aimable amie; ne me prive pas d'une si charmante ressource, je t'en conjure; ne m'ôte pas les douceurs de ton amitie. J'ai perdu le droit d'y prétendre, mais jamais je n'en eus si grand besoin. Que la pitic supplee à l'estime. Viens, ma chère, ouvrir ton âme à mes plaintes; viens recueillir les larmes de ton amie; garantis-moi, s'il se peut, du mepris de moimème, et fais-moi croire que je n'ai pas tout perdu puisque ton cœur me reste encore.

## LETTRE XXX.

nérosse.

Fille infortunée! helas! qu'as-tu fait? Mon Dieu! tu étoissi digne d'être sage! Que te dirai-je dans l'horreur de la situation, et dans l'abattement où elle te plonge? Acheverai-je d'accabler ton pauvre cœur? ou t'offrirai-je des consolations, qui se refosent au mien? Te montrerai-je les objets tels qu'ils sont, ou tels qu'il te convient de les voir? Sainte et pure amitié, porte à mon esprit tes douces illusions; et, dans la tendre pitié que tu m'inspires, abuse-moi la première sur des maux que tu ne peux plus quérir.

J'ai craint, tu le sais, le malbeur dont tu gémis. Combien de fois je te l'ai predit saus être écoutee!... il est l'effet d'une temeraire confiance.... Ah! ce n'est plus de tout cela qu'il s'agit. J'aurois trahi ton secret, sans doute, si j'avois pu te sauver amsi : mais j'ai lu mieux que toi dans ton cœur trop sensible; je le vis se consumer d'un feu devorant que rien ne pouvoit eteindre. Je sentis dans ce cœur palpitant d'amour qu'il falloit être heureuse ou mourir; et, quand la peur de succomber te fit bannir ton amant avec taut de larmes, je jugeai que bientôt tu ne serois plus, ou qu'il seroit bientôt rappele. Mais quel fut mon effroi quand je te vis degoûtee de vivre, et si près de la mort! N'accuse ni ton amant ni toi d'une faute dont je suis la plus coupable, puisque je l'ai prevue sans la prevenir.

Il est vrai que je partis malgre moi; tu le vis, il fallut oben; si je t'avois crue si pres de ta perte, on m'auroit plutôt mise en pieces que de m'arracher à toi. Je m'abusai sur le moment du peril. Foible et languissante encore, tu me parus en súreté contre une si courte absence : je ne prévis pas la dangereuse alternative où tu t'allois trouver; j'oubliois que ta propre foiblesse laissoit ce cœur abattu moins en etat de se défendre contre lui-même. J'en demande pardon au mien; j'ai peine à me repentir d'une erreur qui t'a sauvé la vie; je n'ai pas ce dur courage qui te faisoit renoncer a moi; je n'aurous pu te perdre sans un mortel desespoir, et j'aime encore mieux que tu vives et que tu pleures.

Mais pourquoi tant de pleurs, chère et douce amie? Pourquoi ces regrets plus grands que ta faute, et ce mepris de toi-même que lu n'as pas merite? Une torblesse effacera-t-elle tant de sacrifices? et le danger meme dont tu sors n'est-il pas une preuve de la vertu? la ne penses qu'à ta defaite, et oublies tous les triomphes penibles qui l'ont precedee. Si tu as plus combattu que celles qui resistent, n'as-tu pas plus fait pour l'honneur qu'elles? Si rien ne pent te justifier, songe au moins à ce qui t'excuse. Je connois a peu pres ce qu'on appelle amour; je aurai toujours résister aux transports qu'il inspire : mais j'aurois fait moins de resistance à un amour pareil au tien; et, sans avoir eté rainche, je suis moms chaste que toi.

Ce langage te choquera; man ton plus grand malheur est de l'avoir rendu necessaire : je dunnerus ma vie pour qu'il ne te fût pas propre, car je hais les mauvaises maximes encore plus que les manvaises actions (¹). Si la faute etoit à commettre, que j'eusse la bassesse de te parler ainsi, et toi celle de m'écouter, nous serions toutes deux les dernières des créatures. A present, ma chère, je dois te parler ainsi, et tu dois m'ecouter, ou tu es perdue; car il reste en toi mille adorables qualites que l'estime de toimême peut seule conserver, qu'un excès de honte et l'abjection qui le suit detruiroit infail-liblement; et c'est sur ce que tu croiras valoir encore que tu vaudras en effet.

Garde-toi donc de tomber dans un abattement dangereux qui t'aviliroit plus que ta foiblesse. Le veritable amour est-il fait pour dégrader l'âme? Qu'une faute que l'amour a commise ne t'ôte point ce noble enthousiasme de l'hounéteté et du beau, qui t'eleva toujours au-dessus de toi-même.

Une tache parolt-elle au soleil? Combien de vertus te restent pour une qui s'est alteree! En secas-tu moins douce, moins sincère, moins modeste, moins bienfaisante? en seras-tu moins digne, en un mot, de tous nos hommages? L'honneur, l'humanité, l'amitié, le pur amour, en seront-ils moins chers à ton cœur? En aimeras-tu moins les vertus mêmes que tu n'auras plus? Non, chère et bonne Julie: ta Claire en te plugnant t'adore; elle sait, elle sent qu'iln'y a rien de bien qui ne puisse encore sortir de ton âme. Ah! crois-moi, tu pourrois beaucoup perdre avant qu'aucune autre plus sage que toi te valût jamais.

Enfin tu me restes; je puis me consoler de tout, bors de te perdre. Ta première lettre m'n fait fremir. Elle m'eût presque fait desirer la seconde, si je ne l'avois reque en même temps. Vouloir delaisser son amie! projeter de s'entuir sans moi! Tu ne parles point de ta plus grande faute. C'etoit de celle-la qu'il falloit cent fois plus rougir. Mais l'ingrate ne songe qu'a son amour.... Tiens, je t'aurois ete tuer au hout du monde.

Je compte avec une mortelle impatience les momens que je suis forcee à passer loin de toi. Ils se prolongent cruellement. Nous sommes encore pour six jours à Lausanne, après quoi

Ce sentiment en juste et sain. Les passons déregées inspigent les manyanes actions, nans les innivaces magaines corrompent la raison menue, et ne tansent plus de ressource paux resente au bien.

je volerai vers mon unique amie. J'irai la consoler ou m'affliger avec elle, essuyer ou partager ses pleurs. Je ferai parler dans ta douleur, moins l'inflexible raison que la tendre amitié. Chere cousme, il faut gémir, nous aimer, nous taire, et, s'il se peut, effacer, à force de vertus, une faute qu'on ne repare point avec des larmes. Ah! ma pauvre Chaillot!

### LETTRE XXXI.

#### A JULIE.

Quel prodige du ciel es-tu donc, inconcevable Julie! et par quel art, connu de toi seule, peux-tu rassembler dans un cœur tant de mouvemens incompatibles? ivre d'amour et de volupté, le mien nage dans la tristesse; je souffre et languis de douleur au sein de la felicite suprêne, et je me reproche comme un crime l'excès de mon bonheur. Dieu! Quel tourment affreux de n'oser se livrer toutentier à nul sentiment, de les combattre incessamment l'un par l'autre, et d'allier toujours l'amertume au plaisir! Il vaudroit mieux cent fois n'être que uiserable.

Que me sert, hélas! d'être heureux? Ce ne sont plus mes maux, mais les tiens que j'éprouve, et ils ne m'en sont que plus sensibles. Tu veux en vain me cacher tes peines; je les lis malgre toi dans la langueur et l'abattement de tes yeux. Ces yeux touchans peuvent-ils dérober quelque secret à l'amour? Je vois, je vois sous une apparente serénité, les deplaisirs caches qui t'assiègent; et ta tristesse, voilée d'un doux sourire, n'en est que plus amere à mon cœur.

Il n'est plus temps de me rien dissimuler. J'étois hier dans la chambre de ta mere, elle me quitte un moment; j'entends des gemissemens qui me percent l'âme : pouvois-je à cet effet méconnoître leur source? Je m'approche du lieu d'où ils semblent partir; j'entre dans ta chambre, je penètre dans ton cabinet. Que devins-je, en entr'ouvrant la porte, quand j'aperçus celle qui devroit être sur le trône de l'univers assise a terre, la tête appuyée sur un fauteuil inondé de ses larmes? Ah! j'aurois

moins souffert s'il l'oût été de mon sang! De quels remords je fus à l'instant dechiré! Mon bonheur devint mon supplice; je ne sentis plus que tes peines, et j'aurois rachete de ma vie tes pleurs et tous mes plaisirs. Je voulois me précipiter à tes pieds, je voulois essuyer de mes lèvres ces precieuses larmes, les recueillir au fond de mon exeur, mourir ou les tarir pour jamais; j'entends revenir ta mère, il faut retourner brusquement à ma place : j'emporte en moi toutes tes douleurs, et des regrets qui ne finiront qu'avec elles.

Que je suis humilié, que je suis avili de ton repentir! Je suis donc bien meprisable, si notre union te fait mépriser de toi-même, et si le charme de mes jours est le supplice des tiens! Sois plus juste envers toi, ma Julie; vois d'un œil moins prevenu les sacrés liens que ton cœur a formés. N'as-tu pas suivi les plus pures lois de la nature? N'as-tu pas librement contracté le plus saint des engagemens? Ou as-tufait que les lois divines et humaines ne puissent et ne doivent autoriser! Que manque-t-il au nœud qui nous joint qu'une déclaration publique? Veuille être à moi, tu n'es plus coupable. O mon épouse! ô ma digne et chaste compagne! o charme et bonheur de ma vie! non, ce n'est point ce qu'a fait mon amour qui peut être un crime, mais ce que tu lui voudrois ôter : ce n'est qu'en acceptant un autre époux que tu peux offenser I honneur. Sois sans cesse à l'ami de ton cœur, pour être innocente. La chaine qui nous lie est légitime, l'intidelite seule qui la romproit seroit blâmable, et c'est désormais à l'amour d'être garant de la vertu.

Mais quand ta douleur scroit raisonnable, quand tes regrets seroient fondés, pourquoi m'en dérobes-tu ce qui m'appartient? Pourquoi mes yeux ne versent-ils pas la moitie de tes pleurs? Tu n'as pas une peine que je ne doive sentir, pas un sentiment que je ne doive partager; et mon cœur, justement jaloux, te reproche toutes les larmes que tu ne répands pas dans mon sein. Dis, froide et mysterieuse amante; tout ce que ton âme ne communique point à la mienne n'est-il pas un vol que tu fais a l'amour? Tout ne doit-il pas être communentre nous? ne te souvient-il plus de l'avoir dit? Ah! si tu savois aimer comme moi, mon bonheur te consoleroit comme ta peine m'afflige,

et tu sentirois mes plaisirs comme je sens ta tristesse.

Mais je le vois, tu me méprises comme un insense, parce que ma raison s'egare au sein des délices. Mes emportemens t'effraient, mon debre te fait pitie, et tu ne sens pas que toute la force humaine ne peut sutfire à des felicités sans bornes. Comment youx-tu qu'une âme sensible goûte moderement des biens infinis? Comment yeux-tu qu'elle supporte à la fois tant d'espèces de transports sans sortir de son assiette? Ne sais-tu pas qu'il est un terme où nulle raison ne résiste plus, et qu'il n'est point d'homme au monde dont le bon sens soit à toute épreuve? Prends donc pitré de l'égarement où tu m'as jeté, et ne meprise pas des erreurs qui sont ton ouvrage. Je ne suis plus à moi, ie l'avoue; mon ame aliénée est toute en toi. J'en suis plus propre à sentir tes peines, et plus dique de les partager. O Julie! ne te dérobe pas à toi-même.

### LETTRE XXXII.

BÉPONSE.

Il fut un temps, mon aimable ami, où nos lettres etoient faciles et charmantes; le sentiment qui les dictoit couloit avec une clégante simplicite : il n'avoit besoin ni d'art ni de coloris, et sa purete faisoit toute sa parure. Cet heureux temps n'est plus : hélas! il ne peut revenir; et, pour premier effet d'un changement si cruel, nos cœurs ont deja cesse de s'entendre.

Tes yeux ont vu mes douleurs. Tu crois en avoir pénetre la source; tu veux me consoler par de vains discours, et, quand to penses m'abuser, c'est toi, mon ami, qui t'abuses. Crois-moi, crois-en le cœur tendre de la Johe ; mon regret est bien moins d'avoir donne trop a l'amour que de l'avoir prive de son plus grand charme. Ce doux enchantement de vertu s'est evanous comme un sopge : nos feux ont perdu cette ardeur divine qui les animoit en les épurant; nous avons recherche le plaisir, et le honheur a fui loin de nous. Ressouviens-toi de ces momens delicieux ou nos cœurs s'unissoient d'autant mieux que nous nous respections davantage, ou la passion tiroit de son propre exces la force de se vaincre elle-même, ou l'inno-, être, à present que je ne suis plus rien. Le seul

cence nous consoloit de la contrainte, où les hommages rendus a l'honneur tournoient tous au profit de l'amour. Compare un état si charmant à notre situation presente : que d'agitations! que d'effroi! que de mortelles alarmes! que de sentimens immoderes ont perdu leur première douceur! Ou'est devenu ce zele de sagesse et d'honnétete dont l'amour animoit. toutes les actions de notre vie, et qui rendoit à son tour l'amour plus délicieux! Notre jouissance étoit paisible et durable, nous n'avons plus que des transports : ce bonheur insensé ressemble à des accès de fureur plus qu'à de tendres caresses. Un feu pur et sacre brâloit nos cœurs: livres aux erreurs des seus, nous ne sommes plus que des amans vulgaires : trop beureux si l'amour jaloux daigne presider encore à des plaisirs que le plus vil mortel peut goûter sans lui.

Voilà, mon ami, les pertes qui nous sont communes, et que je ne pleure pas moins pour toi que nour moi. Je n'ajoute rien sur les miennes, ton cœur est fait pour les sentir. Vois ma honte, et gémis si tu sais aimer. Ma faute est irréparable, mes pleurs ne tariront point. () toi qui les fais couler, crains d'attenter à de si justes doaleurs : tout mon espoir est de les rendre éternelles : le pire de mes maux seroit d'en être consolee : et c'est le dernier degre de l'opprobre de perdre, avec l'innocence, le sentiment qui pous la fait aimer.

Je connois mon sort, j'en sens l'horreur, et cependant il me reste une consolation dans mon desespoir; elle est unique, mais elle est douce. C'est de toi que je l'attends, mon aimable ami. Depuis que je n'ose plus porter mes regards sur moi-même, je les porte avec plus de plaisir sur celui que j'aime. Je te rends tout ce que tu m'ôtes de ma propre estime, et tu ne m'en deviens que plus cher en me forçant a me hair. L'amour, cet amour fatal qui me perd, te donne un nouveau prix : tu t'elèves quand je me degrade; ton âme semble avoir profite de tout l'avilissement de la mienne. Sois donc désormais mon unique espoir; c'est à toi de justifier, s'il se peut, ma faute; couvre-la de l'honnétete de les sentimens; que ton mérite efface ma honte; rends excusable, à force de vertus, la perte de celles que tu me coûtes. Sois tout mon

honneur qui me reste est tout en toi; et, tant que tu seras digne de respect, je ne serai pas tout-à-fait meprisable.

Quelque regret que j'aie au retour de ma sante, je ne saurois le dissimuler plus longtemps; mon visage démentiroit mes discours, et ma feinte convalescence ne peut plus tromper personne. Hate-toi donc, avant que je sois forcee de reprendre mes occupations ordinaires, de faire la démarche dont nous sommes convenus. Je vois clairement que ma mère a concu des soupeons, et qu'elle nous observe. Mon père n'en est pas là, je l'avoue : ce fier gentilhomme n'imagine pas même qu'un roturier puisse être amoureux de sa fille. Mais enfintu sais ses resolutions ; il te préviendra si tu ne 1 le previens; et, pour avoir voulu le conserver le même accès dans notre maison, tu t'en banniras tout-à-fait. Crois-moi, parle à ma mere tandis qu'il en est encore temps; feins des affaires qui t'empéchent de continuer à m'instruire, et renoncons à nous voir si souvent, pour nous voir au moins quelquefois : car si l'on te ferme la porte, tu ne peux plus t'y presenter; mais si tu te la fermes toi-même, tes visites seront en quelque sorte à ta discrétion, et, avec un peu d'adresseet de complaisance, tu pourras les rendre plus frequentes dans la suite, sans qu'on l'aperçoive ou qu'on le trouve mauvais. Je te dirai ce soir les moyens que j'imagine d'avoir d'autres occasions de nous voir, et tu conviendras que l'inséparable cousine, qui causoit autrefois tant de murmures, ne sera pas maintenant inutile à deux amans qu'elle n'eût point då quitter.

## LETTRE XXXIII.

DE JUITE.

Ah! mon ami, le mauvais refuge pour deux amans qu'une assemblee! Quel tourment de se voir et de se contraindre! il vaudroit mieux cent fois ne se point voir. Comment avoir l'air tranquille avec tant d'emotion? comment être si different de soi-même? comment songer à tant d'objets quand on n'est occupé que d'un seul? comment contenir le geste et les yeux quand le cœur vole? Je ne sentis de ma vie ne trouble egal à celui que j'eprouvai hier

quand on t'annonça chez madame d'Hervart. Je pris ton nom prononcé pour un reproche qu'on m'adressoit; je m'unaginois que tout le monde m'observoit de concert; je ne savois plus ce que je faisois; et à ton arrivee je rougis si prodigieusement, que ma cousine, qui veilloit sur moi, fut contrainte d'avancer son visage et son éventail, comme pour me parler à l'oreille. Je tremblai que cela même ne fit un manvais effet, et qu'on ne cherchât du mystère a cette chuchoterie. En un mot, je trouvois partout de nouveaux sujets d'alarmes, et je ne sentis jamais mieux combien une conscience coupable arme contre nous de témoins qui n'y songent pas.

Claire prétendit remarquer que tu ne faisois pas une meilleure figure : tu lui paroissois embarrassé de ta contenance, inquiet de ce que tu devois faire, n'osant aller ni venir, ni m'aborder, ni l'éloigner, et promenant tes regards à la ronde, pour avoir, disoit-elle, occasion de les tourner sur nous. L'n peu remise de mon agitation, je crus m'apercevoir moi-même de la tienne, jusqu'à ce que la jeune madame Belon t'ayant adresse la parole, tu t'assis en causant avec elle, et devins plus calme à ses côtés.

Je sens, monami, que cettemanière de vivre, qui donne tant de contrainte et si peu de plaisir, n'est pas bonne pour nous : nous nous aimons trop pour pouvoir nous gêner ainsi. Ces rendez-vous publics ne conviennent qu'à des gens qui, sans connoître l'amour, ne laissent pas d'étre bien ensemble, ou qui peuvent se passer du mystère : les inquiétudes sont trop vives de ma part, les indiscrétions trop dangereuses de la tienne : et je ne puis pas tenir une madame Belon toujours à mes côtes, pour faire diversion au besoin.

Reprenons, reprenons cette vie solitaire et paisible dont je t'ai tiré si mal à propos. C'est elle qui a fait naître et nourri nos feux; peut-étre s'affoibliront-ils par une manière de vivre plus dissipée. Tontes les grandes passions se forment dans la solitude; on n'en a point de semblables dans le monde, où nul objet n'a le temps de faire une profonde impression, et où la multitude des goûts énerve la force des sentimens. Cet etat est aussi plus convenable a ma melancolie; elle s'entretient du même aliment que mon amour; c'est ta chère image qui soutient l'une et l'autre, et j'aime mieux te voir

tendre et sensible au fond de mon cœur, que durant tout ce temps, me dit madame Belon? Sais-je ce que je lui répondis? Le savois-je au

Il peut d'ailleurs venir un temps où je serois forcee à une plus grande retraite : fût-il deja venu, ce temps desire! La prodence et mon inclination veulent également que je prenne d'avance des habitudes conformes à ce que peut exiger la necessite. Ah! si de mes fantes pouvoit naître le moyen de les reparer! Le doux espoir d'être un jour.... Mais insensiblement j'en dirois plus que je n'en veux dire sur le projet qui m'occupe. Pardonne-moi ce mystere, mon unique ami ; mon cœur n'aura jamais de secret qui ne te fût doux à savoir. Tu dois pourtant ignorer celui-ci ; et tout ce que je t'en puis dire à présent, c'est que l'amour qui fit nos maux doit nous en donner le remêde. Raisonne, commente si to veux, dans ta tête; mais je te defends de m'interroger la-dessus.

### LETTRE XXXIV.

RÉPONSE.

60, non vedecte mai Cambia: gi' offetti mici. Bei lumi onde imparai Ascupirar d'omor(!\

Que je dois l'aimer, cette jolie madame Belon, pour le plaisir qu'elle m'a procuré! Pardonnele-moi, divine Julie, j'osai jouir un moment de tes tendres alarmes, et ce moment fut un des plus doux de ma vie. Qu'ils etoient charmans, ces regards inquiets et curieux qui se portoient sur nous à la derobee, et se baissoient aussitôt pour eviter les miens! que faisoit alors ton heureux amant! S'entretenoit-il avec madame Belon? Ah! ma Julie, peux-tu le croire? Non, non, fille incomparable; il étoit plus dignement occupe. Avec quel charme son cœur suivoit les mouvemens du tien! avec quelle avide impatience ses yeux devoroient tes attraits! Ton amour, ta beaute, remplissoient, ravissoient son ame; elle pouvoit suffire à peine à taut de scotimens delicieux. Mon seul regret etoit de gouter, aux depens de celle que j'aime, des plaisirs qu'elle ne partageoit pas. Sais-je ce que,

Non, non, beaut year qui m'appettes à soupiere, jamais sum pe verres changes mes affections. Marant. durant tout ce temps, me dit madame Belon? Sais-je ce que je lui répondis? Le savois-je au moment de notre entretien? A t-elle pu le savoir elle-même? et pouvoit-elle comprendre la moindre chose aux discours d'un bomme qui parloit sans penser, et répondoit sans entendre?

Com' nom che par ch' ascotti, e nulla intende (\*)

Aussi m'a-t-elle pris dans le plus parfait dédain. Elle a dit à tout le monde, à toi peut-être, que je n'ai pas le sens commun, qui pis est, pas le moindre esprit, et que je suis tout aussi sot que mes livres. Que m'importe ce qu'elle en dit et ce qu'elle en pense? Ma Julie ne décide-t-elle pas scule de mon être et du rang que je veux avoir? Que le reste de la terre pense de moi comme il voudra, tout mon prix est dans ton estime.

Ah! crois qu'il n'appartient ni à madame Belon, ni à toutes les beautes superieures à la sienne, de faire la diversion dont tu parles, et d'éloigner un moment de toi mon corur et mes yeux. Si tu pouvois douter de ma sincérité, si tu pouvois faire cette mortelle injure à mon amour et à tes charmes, dis-moi, qui pourroit avoir tenu registre de tout ce qui se fit autour de toi? Ne te vis-je pas briller entre ces jeunes beautés comme le soleil entre les astres qu'il éclipse? N'aperçus-je pas les cavaliers (2) se rassembler autour de la chaise? Ne vis-je pas, au depit de tes compagnes, l'admiration qu'ils marquoient pour toi? Ne vis-je pas leurs resnects empresses, et leurs hommages et leurs galanteries? Ne te vis-je pas recevoir tout cela avec cet air de modestie et d'indifférence qui en impose plus que la fierté? Ne vis-je pas, quand tu te dégantois pour la collation, l'effet que ce bras découvert produisit sur les spectateurs? Ne vis-je pas le jeune etranger qui releva ton gant vouloir baiser la main charmante qui le recevoit? N'en vis-je pas un plus teméraire, dont l'œil ardent suçoit mon sang et ma vie. t'obliger, quand to t'en fos aperçue, d'ajouter une épingle à ton fichu? Je n'etois pas si distrait que tu penses; je vis tout cela, Julie, et n'en fus point jaloux; car je connois ton corne. Il n'est pas, je le sais bien, de ceux qui

Comme celan qui semble écouter, et qui n'entend rien

<sup>(</sup>a) Cavathers, vious mot qui ne se dit plus; un dit homme, I ai ceu devoir aux provincians cette importante remarque, aliq d'etre au moins une fois utile au public

peuvent aimer deux fois. Accuseras-tu le mien d'en être?

Reprenons-la donc, cette vie solitaire que je ne quittai qu'à regret. Non, le cœur ne se nourrit point dans le tumulte du monde. Les faux plaisirs lui rendent la privation des vrais plus amere, et il préfere sa souffrance à de vains dedommagemens. Mais, ma Julie, il en est, il en pent être de plus solides à la contrainte ou nous vivons, et tu sembles les oublier! Quoi! passer quinze jours entiers si près l'un de l'autre sans se voir ou sans se rien dire! Ab! que veux-ta qu'un cœur brûlé d'amour fasse durant tant de siècles? L'absence même seroit moins cruelle. Que sert un excès de prudence qui nous fait plus de maux qu'il n'en previent? Que sert de prolonger sa vie avec son supplice? Ne vaudroit-il pas mieux cent fois se voir un seul instant et puis mourir?

Je ne le cache point, ma douce amie, j'aimerois à penétrer l'aimable secret que tu me derobes, il n'en fut jamais de plus intéressant pour
nous; mais j'y fais d'inutiles efforts. Je saurai
pourtant garder le silence que tu m'imposes,
et contenir une indiscrète curiosité; mais, en
respectant un si doux mystère, que n'en puis-je
au moins assurer l'éclaireissement! Qui sait,
qui sait encore si tes projets ne portent point
sur des chimères? Chere ame de ma vie, ah!
commençous du moins par les bien realiser.

P. S. Foubliois de te dire que M. Roguin m'a offert une compagnie dans le regiment qu'il lève pour le roi de Sardaigne. J'ai ete sensiblement touche de l'estime de ce brave officier ; je lui ai dit en le remerciant, que l'avois la vue trop courte pour le service, et que ma passion pour l'etude s'accordoit mal avec une vie aussi active. En cela je n'ai point fait un sacrifice à l'amour. Je pense que chacun doit sa vie et son sang à la patrie : qu'il n'est pas permis de s'aliener à des princes auxquels on ne doit rien, moins encore de se vendre, et de faire du plus noble metier du monde celui d'un vil mercenaire, Ces maximes etoient celles de mon père, que je serois bien heureux d'imiter dans son amour pour ses devoirs et pour son pays. Il ne voulut jamais entrer au service d'aucun prince étranger; mais, dans la guerre de 1712, il porta les armes avec booneur pour la patrie, il se trouva dans

plusieurs combats, à l'un desquels il fut blessé; et à la bataille de Wilmerghen il eut le bonheur d'enlever un drapeau ennemi sous les yeux du général de Sacconex.

## LETTRE XXXV.

DE RULLE.

Je ne trouve pas, mon ami, que les deux mots que j'avois dits en riant sur madame Belon valussent une explication si scricuse. Tant de soins à se justifier produisent quelquefois un prejugé contraire; et c'est l'attention qu'on donne aux bagatelles qui seule en fait des objets importans. Voilà ce qui sûrement n'arrivera pas entre nous; car les cœurs bien occupés ne sont guère pointilleux, et les tracasseries des amans sur des riens ont presque toujours un fondement beaucoup plus réel qu'il ne semble.

Je ne suis pas fâchee pourtant que cette hagutelle nous fournisse une occasion de traiter entre nous de la jalousie; sujet malheureusement trop important pour moi.

Je vois, monami, par la trempe de nos âmes et par le tour commun de nos goûts, que l'amour sera la grande affaire de notre vie. Quand une fois il a fait les impressions profondes que nous en avons reçues, il faut qu'il éteigne ou absorbe toutes les antres passions; le moindre refroidissement seroit bientôt pour nous la langueur de la mort; un degoût invincible, un éternel ennui, succéderoient à l'amour éteint. et nous ne saurions long-temps vivre après avoir cesse d'aimer. En mon particulier, tu sens bien qu'il n'y a que le delire de la passion qui puisse me voiler l'horreur de ma situation présente. et qu'il faut que j'aime avec transport, ou que je meure de douleur. Vois donc si je suis fondée à discuter serieusement un point d'où doit dépendre le bonheur ou le malheur de mes jours.

Autant que je puis juger de moi-méme, il me semble que, souvent affectee avec trop de vivacité, je suis pourtant peu sujette à l'emportement. Il faudroit que mes peines eussent fermente long-temps en dedans pour que j'osasse en découvrir la source à leur auteur; et comme je suis persuadée qu'on ne peut faire une offense sans le vouloir, je supporterois plutôt cent sujets de plainte qu'une explication. Un pareil caractère doit mener loin, pour peu qu'on ait de penchant à la jalousie, et j'ai bien peur de sentir en moi ce dangereux penchant. Ce n'est pas que je ne sache que ton cœur est fait pour le mien et non pour un autre. Mais on peut s'abuser soi-même, prendre un goût passager pour une passion, et faire autant de choses par fantaisie qu'on en eût peut-être fait par amour. Or si tu peux te croire inconstant sans l'être, à plus forte raison puis-je t'accuser à tort d'infidelité. Ce doute affreux empoisonne-roit pourtant ma vie; je gemirois sans me plaindre, et mourrois inconsolable sans avoir cessé d'être aimée.

Prevenous, je t'en conjure, un malheur dont la scule idée me fait frissonner. Jure-moi donc, mon doux ami, non par l'amour, serment qu'on ne tient que quand il est superflu, mais par ce nom sacré de l'honneur, si respecte de toi, que je ne cesserai jamais d'être la confidente de ton cœur, et qu'il n'y surviendra point de changement dont je ne sois la premiere instruite. Ne m'allegue pas que tu n'auras jamais rien à m'apprendre; je le crois, je l'espere; mais previens mes folles alarmes, et donne-moi, dans tes engagemens pour un avenir qui ne doit point être. l'eternelle sécurite du présent. Je serois moins à plandre d'apprendre de toi mes malheurs recis, que d'en souffeir sans cesse d'imaginaires; je jouirois au moins de tes remords; si tu ne partageois plus mes feux, tu partagerois encore mes peines, et je trouverois moins amères les larmes que je verserois dans ton sein.

C'est ici, mon ami, que je me felicite doublement de mon choix, et par le doux lien qui nous anit, et par la probite qui l'assure. Voilà l'usage de cette regle de sagesse dans les choses de pur sentiment; voila comment la vertu sévere sait ecarter les peines du tendre amour. Si j'avois un amant sans principes, dût-il m'aimer eternellement, où seroient pour moi les garans de cette constance? quels moyens aurois-je de me delivrer de mes defiances continuelles? et comment m'assurer de n'être point abusee, ou par sa feinte, ou par ma crédulite? Mais toi, mon digne et respectable ami, toi qui n'es capuble ni d'artifice ni de degnisement, tu me garderas, je le sais, la sincerité que tu m'auras promise. La bonte d'avoiser une infidélite ne

l'emportera point dans ton âme droite sur le devoir de tenir ta parole; et si ta pouvois ne plus aimer ta Julie, ta lui dirois... oui, to pourrois lui dire, à Julie! je ne... Mon ami, jamais je n'écrirai ce mot-la.

Que penses-tu de mon expedient? C'est le seul, j'en suis sure, qui pouvoit déraciner en moi tout sentiment de jalousie. Il y a je ne sais quelle delicatesse qui m'enchante a me fier de ton amour à la bonne foi, et à m'ôter le pouvoir de croire une infidelité que tu ne m'auprendrois pas toi-même. Voilà, mon cher, l'effet assuré de l'engagement que je l'impose; car je pourrois te croire amant volage, mais non pas ami trompeur; et quand je douterois de ton cœur, je pe puis (amais douter de la foi. Quel plaisir je goûte a prendre en ceci des precautions inutiles, à prevenir les apparences d'un changement dont je sens si bien l'impossibilite! Quel charme de parler de jalousie avec un amant si fidele! Ah! si tu pouvois cesser de l'être, ne crois pas que je t'en parlasse ainsi. Mon pauvre corur ne seroit pas si sage au besoin. et la moindre defiance m'ôteroit bientôt la volonte de m'en garantir.

Voilà, mon très-honoré maître, matière a discussion pour ce soir; car je sais que vos deux humbles disciples auront l'honneur de souper avec vous chez le pere de l'inséparable. Vos doctes commentaires sur la gazette vous ont tellement fait trouver grace devant lui, qu'il n'a pas fallu beaucoup de manege pour yous faire inviter. La tille a fait accorder son clavecin: le pere a feuillete Lamberti; moi je recorderai peut-être la lecon du bosquet de Clarens, O docteur en toutes facultes, vous avez partout quelque science de mise! M. d Orbe. qui n'est pas oublie, comme vous pouvez penser, a le mot pour entamer une savante dissertation sur le futur hommage du roi de Naples. durant laquelle nous passerons tous trois dans la chambre de la cousine. C'est la, mon feal. qu'à genoux devant votre dame et maîtresse. vos deux mains dans les siennes, et en presence de son chancelier, yous lui jurcrez foi et lovante à toute epreuve ; non pas a dire amour eternel. engagement qu'on n'est maître ni de tenir or de rompre; mais vérite, sincerité, franchise inviolable. Vous ne jurerez point d'être toujours soumis, mais de ne point commettre acte

de félonie, et de déclarer au moins la guerre avant de secouer le joug. Ce faisant, aurez l'accolade, et serez reconnu vassal unique, et loyal chevalier.

Adien, mon bon ami; l'idée du souper de ce soir m'inspire de la gaité. Ah! qu'elle me sera douce quand je te la verrai partager!

## LETTRE XXXVI.

DE JULIE.

Baise cette lettre, et saute de joie pour la nouvelle que je vais t'apprendre; mais pense que, pour de point sauter et n'avoir rien à baiser, je n'y suis pas la moins sensible. Mon père, obligé d'aller à Berne pour son procès, et de la à Soleure pour sa pension, a proposé à ma mère d'être du voyage; et elle l'a accepté, espérant pour sa sante quelque effet salutaire du changement d'air. On vouloit me faire la grâce de m'emmener aussi, et je ne jugeai pas a propos de dire ce que j'en pensois; mais la difficulté des arrangemens de voiture a fait abandonner ce projet, et l'on travaille à me consoler de n'étre pas de la partie. Il falloit feindre de la tristesse, et le faux rôle que je me vois contrainte à jouer m'en donne une si veritable, que le remords m'a presque dispensee de la feinte.

Pendant l'absence de mes parens, je ne resterai point maltresse de maison; mais on me dépose chez le père de la cousine, en sorte que je serai tout de bon, durant ce temps, inséparable de l'inseparable. De plus, ma mère a mienx aime se passer de femme de chambre, et me laisser Babi pour gouvernante; sorte d'Argus peu dangereux, dont on ne doit ni corrompre la fidelite ni se faire des confidens, mais qu'on écarte aisément au besoin, sur la moindre lueur de plaisir ou de gain qu'on leur offre.

Tu comprends quelle facilité nous aurons à nous voir durant une quinzaine de jours; mais c'est ici que la discretion doit suppleer à la contrainte, et qu'il faut nous imposer volontairement la même réserve à laquelle nous sommes forcés dans d'autres temps. Non-sculement tu ne dois pas, quand je serai chez ma cousine, y venir plus souvent qu'auparavant, de peur de la compromettre; j'espère même qu'il ne fau-

dra te parler ni des égards qu'exige son sexe, ni des droits sacrés de l'hospitalité, et qu'un bonnête homme n'aura pas besoin qu'on l'instruise du respect dû par l'amour à l'amitié qui lui donne asile. Je connois tes vivacites, mais j'en connois les bornes inviolables. Si tu n'avois jamais fait de sacrifice à ce qui est honnête, tu n'en aurois point à faire aujourd'hui.

D'où vient cet air mécontent et cet œil attriste? Pourquoi murmurer des lois que le devoir t'impose? Laisse à ta Julie le soin de les adoucir: t'es-tu jamais repenti d'avoir été docile à sa voix y Près des coteaux fleuris d'où part la source de la Vevaise, il est un hameau solitaire qui sert quelquefois de repaire aux chasseurs, et ne devroit servir que d'asile aux amans. Autour de l'habitation principale dont M. d'Orbe dispose, sont epars assez loin quelque chalets (1), qui de leurs toits de chaume peuvent couvrir l'amour et le plaisir, amis de la simplicité rustique. Les fraiches et discrètes laitières savent garder pour autrui le secret dont elles out besoin pour elles-mêmes. Les ruisseaux qui traversent les prairies sont bordes d'arbrisseaux et de bocages delicieux. Des bois épais offrent au-delà des asiles plus deserts et plus sombres.

> Al bel seggio riposto, ombroso e fosco, Ne mai pastori appressan, ne bifolci (2).

L'art ni la main des hommes n'y montre nulle part leurs soins inquictans; on n'y voit partout que les tendres soins de la mère commune. C'est là, mon ami, qu'on n'est que sous ses auspices, et qu'on peut n'ecouter que ses lois. Sur l'invitation de M. d'Orbe, Claire a dejà persuade à son papa qu'il avoit envie d'aller faire avec quelques amis une chasse de deux ou trois jours dans ce canton, et d'y mener les inseparables. Ces inseparables en ont d'autres, comme tu ne sais que trop bien. L'un, représentant le majtre de la maison, en fera naturellement les houneurs ; l'autre , avec moins d'eclat, pourra faire à sa Julie ceux d'un humble chalet; et ce chalet, consacre par l'amour, sera pour eux le temple de Gnide. Pour exécuter heureusement et sûrement ee charmant

<sup>()</sup> Sortes de maisons de hois on se font les fromages et diverses espèces de labage dans la montagne.

<sup>(\*</sup> Jamais pière in laboureur à approcha des épais ombrages qui convernt ces charmans asiles. Petricasc.

projet , il n'est question que de quelques arran- ; mens légitimes ; il respecte et cherit encore des gemens qui se concerteront facilement entre nous, et qui feront partie eux-mêmes des plaisirs qu'ils doivent produire. Adieu, mon ami; je te quitte brusquement, de peur de surprise. Aussi-bien, je sens que le cœur de ta Julie vole un peu trop tôt habiter le chalet.

P. S. Tout bien considére, je pense que neus pourrons sans indiscretion nous voir presque tous les jours ; savoir, chez ma cousine de deux jours l'un, et l'autre à la promenade.

#### LETTRE XXXVII.

DE JULIE.

Ils sont partis ce matin, ce tendre père et cette mère incomparable, en accablant des plus tendres caresses une fille cherie, et trop indiune de leurs bontés. Pour moi, je les embrassois avec un léger serrement de cœur, tandis qu'au dedans de lui-même ce cœur ingrat et denaturé pétilloit d'une odieuse joie. Helas! qu'est devenu ce temps heureux où je menois incessamment sous leurs yeux une vie innocente et sage, où je n'etois bien que contre leur sein, et ne pouvois les quitter d'un seul pas sans déplaisir! Maintenant, coupable et craintive, je tremble en pensant à eux; je rougis en pensant à moi ; tous mes bons sentimens se depravent, et je me consume en vains et steriles regrets que n'amme pos même un vrai repentir. Ces ameres reflexions m'ont rendu toute la tristesse que leurs adieux ne m'avoient pas d'abord donnec. Une secrete angoisse etoulfoit mon âme après le depart de ces chers parens. Tandis que Bibi faisoit les paquets, je suis entree machinalement dans la chambre de ma mere; et voyant quelques - unes de ses hardes encore éparses, je les ai toutes baisees l'une après l'autre, en fondant en larmes. Cet état d'attendrissement m'a un peu soulagée, et j'ai trouve quelque sorte de consolation à sentir que les doux mouvemens de la nature ne sont pas tout-a-fait éteints dans mon cœur. Ah! tvran, tu veux en vain l'asservir tout entier, ce tendre et trop foible cour; malgre toi, malgre tes prestiges, il lui reste au moins des senti- p des sens, jamais, jamais ton penetrant souve-

droits plus sacres que les tiens.

Pardonne, o mon doux ami! ces mouvemens involontaires, et ne crains pas que j'etende ces réflexions aussi loin que je le devrois. Le moment de nos jours peut-être où notre amour est le plus en liberté n'est pas, je le sais bien, celui des regrets : je ne veux ni te encher mes peines, ni t'en accabler; il faut que tu les connoisses, non pour les porter, mais pour les adoucir. Dans le sein de qui les épancherois-je, si je n'osois les verser dans le tien? N'es-tu pas mon tendre consolateur? N'est-ce pas toi qui soutiens mon courage chranle? N'est-ce pas toi qui nourris dans mon âme le goût de la vertu, même après que je l'ai perdue? Sons toi, sans cette adorable amie dont la main compatissante essuya si souvent mes pleurs, combien de fois n'eusse-je pas déjà succombé sous le plus mortel abattement! Mais vos tendres soins me soutiennent, je p'ose m'avilir tant que vous m'estimez encore, et je me dis avec complaisance que vous ne m'aimeriez pas tant l'un et l'autre, si je n'étois digne que de mepris. Je vole dans les bras de cette chère cousine, ou plutôt de cette tendre sœur, déposer au fond de son cœur une importune tristesse. Toi, viens ce soir achever de rendre au muen la joie et la serepité qu'il a perdues.

# LETTRE XXXVIII.

A JULIE.

Non, Julie, il ne m'est pas possible de ne te voir chaque jour que comme je t'ai vue la veille : il faut que mon amour s'augmente et croisse incessamment avec tes charmes, et tu m'es unc source inepuisable de sentimens nouveaux que je n'aurois pas même imagines. Quelle sorrec inconcevable! Que de délices inconnues tu fis éprouver à mon cœur! O tristesse enchanteresse! o langueur d'une ame attendrie! combien vous surpassez les turbulens plaisirs. et la galté folàtre, et la joie emportée, et tous les transports qu'une ardeur sans mesure offre aux desirs effrenés des amans! Paisible et pure jouissance qui n'as rien d'egal dans la volupte

nir ne s'effacera de mon cour! Dieux! quel ravissant spectacle, ou plutôt quelle extase, de voir deux beautes si touchantes s'embrasser tendrement. le visage de l'une se pencher sur le sein de l'autre, leurs douces larmes se confondre, et baigner ce sein charmant comme la rosée du ciel humecte un lis fraichement eclos! l'étois jaloux d'une amitié si tendre ; je lui trouvois je ne sais quoi de plus interessant qu'à l'amour même, et je me voulois une sorte de mal de ne pouvoir t'offrir des consolations aussi chères, sans les troubler par l'agitation de mes transports. Non, rien, rien sur la terre n'est capable d'exciter un si voluptueux attendrissement que vos mutuelles caresses; et le spectacle de deux amans eût offert à mes yeux une sensation moins delicieuse.

Ah! qu'en ce moment j'eusse été amoureux de cette aimable cousine, si Julie n'eût pas existé! Mais non, c'étoit Julie elle-même qui repandoit son charme invincible sur tout ce qui l'environnoit. Ta robe, ton ajustement, tes gants, ton éventail, ton ouvrage, tout ce qui frappoit autour de toi mes regards enchantoit mon corne, et toi scule faisois tout l'enchantement. Arrête, ò ma douce amie! à force d'augmenter mon ivresse tu m'óterois le plaisir de la sentir. Ce que tu me fais éprouver approche d'un vrai delire, et je crains d'en perdre enfin la raison, Laisse-moi du moins connoître un égarement qui fait mon bonheur; laisse-moi goûter ce nouvel enthousiasme, plus sublime, plus vif que toutes les idees que j'avois de l'a- (Ah! qu'on seroit heureux si le viel étoit de la mour. Quoi! tu peux te croire avihe! quoi! la passion t'ôte-t-elle aussi le sens? Moi, je te l de pareils instans? trouve trop parfaite pour une mortelle. Je t'imaginerois d'une espèce plus pure, si ce feu devorant qui pénetre ma substance ne m'unissoit à la tienne, et ne me faisoit sentir qu'elles | sont la même. Non personne au monde ne te connoit : tu ne te connois pas toi-même : mon cœur seul te connoît, te sent, et sait te mettre à ta place. Ma Julie! ah! quels hommages te seroient ravis si tu n'étois qu'adorée! Ah! si tu n'etois qu'un ange, combien tu perdrois de ton

Dis-moi comment il se peut qu'une passion telle que la mienne puisse augmenter. Je l'ignore, mais je l'eprouve. Quonque tu me sois presente d'uns tous les temps, il y a quelques : passa replir a sgita de plus verts fetalliges

jours surtout que ton image, plus belle que jamais, me poursuit et me tourmente avec une activité à laquelle ni lieu ni temps ne me dérobe ; et je crois que tu me laissas avec elle dans ce chalet que tu quittas en finissant ta dernière lettre. Depuis qu'il est question de ce rendezvous champétre, je suis trois fois sorti de la ville; chaque fois mes pieds m'ont porté des mêmes côtes, et chaque fois la perspective d'un séjour si desire m'a para plus agreable.

> Non vide il mondo si leggiadri rami. De masse I vento mai si verdi frundly".

Je trouve la campagne plus riante, la verdure plus fraiche et plus vive, l'air plus pur, le ciel plus serein; le chant des oiseaux semble avoir plus de tendresse et de volupté; le murmure des eaux inspire une langueur plus amoureuse; la vigne en fleurs exhale au loin de plus doux parfoms; un charme secret embellit tous les objets ou fascine mes sens; on diroit que la terre se pare pour former à ton heureux amont un lit nuptial digne de la heauté qu'il adore et du feu qui le consume. O Julie! à chère et précieuse moitié de mon âme! hâtons-nous d'ajouter à ces ornemens du printemps la présence de deux amans fideles. Portons le sentiment du plaisir dans les lieux qui n'en offrent qu'une vaine image; allons animer toute la nature, elle est morte sans les feux de l'amour. Quoi ! trois jours d'attente! trois jours encore! lvre d'amour, affamé de transports, j'attends ce moment tardif avec une douloureuse impatience. vie tous les ennuveux intervalles qui separent

# LETTRE NXXIX

DE RULIE.

Tu n'as pas un sentiment, mon bon ami, que mon cœur ne partage; mais ne me parle plus de plaisir tandis que des gens qui valent mieux que nous, souffrent, gemissent, et que j'ai leur peine à me reprocher. Lis la lettre ci-jointe, et , sois tranquille si tu le peux; pour moi, qui connois l'aimable et bonne tille qui l'a ecrite, je

(C Januars gold homme no sat des horages area charmens, PETBARE.

n'ai pu la lire sans des tarmes de remords et de pive. Le regret de ma coupable négligence m'a penetre l'âme, et je vois avec une amère confusion jusqu'où l'oubli du premier de mes devoirs m'a fait porter celui de tous les autres. l'avois promis de prendre soin de cette pauvre enfant; je la protégeois auprès de ma mere; je la tenois en quelque manière sous ma garde ; et, pour n'avoir su me garder moi-même, je l'abandonne sans me souvenir d'elle, et l'expose à des dangers pires que ceux où j'ai succombé. Je fremis en songeant que deux jours plus tard c'en étoit fait peut-être de mon depôt, et que l'indigence et la seduction perdoient une fille modeste et sage qui peut faire un jour une excellente mère de famille. O mon ami! comment y a-t-il dans le monde des hommes assez vils pour acheter de la misere un prix que le cœur seul doit payer. es recevoir d'une bouche affamée les tendres baisers de l'amour!

Dis-moi, pourrois-tu n'être pas touché de la piete tiliale de ma Fanchon, de ses sentimens bonnétes, de son innocente narvete? Ne l'es-tupas de la rare tendresse de cet amant qui se vend lui-même pour soulager sa maltresse? Ne seras-tu pas trop beureux de contribuer à former un nœud si bien assorti? Ah! si nous ctions sans pitie pour les cœurs unis qu'on divise, de qui pourroient-ils jamais en attendre? Pour moi, j'ai resolu de reparer envers ceux-ci ma fante à quelque prix que ce soit, et de faire en sorte que ces deux jeunes gens soient unis par le mariage. L'espère que le ciel bénira cette entreprise, et qu'elle sera pour nous d'un hon augure. Je te propose et te conjure au nom de notre amitie de partir dés aujourd'hui, si tu le peux, ou tout au moins demain matin, pour Neufchâtel. Va negocier avec M. de Merveilleux le congé de cet honnète garçon; n'épargne ai les supplications ni l'argent : porte avec toi la lettre de ma Fanchon; il n'y a point de cœur sensible qu'elle ne doive attendrir. Enfin, quoi qu'il nous en coûte et de plaisir et d'argent, ne reviens qu'avec le congé absolu de Claude Anet, ou crois que l'amour ne me donnera de nus jours un moment de pure joie.

Je sens combien d'objections ton cour doit avoir à me face; doutes-tu que le mien ne les at faites avant toi? Et je persiste; car il faut que ce mot de vertu ne soit qu'un vain nom, ou

qu'elle exige des sacrifices. Mon ami, mon digne ami, un rendez-vous manqué peut revenir mille fois; quelques heures agreables s'éclipsent comme un éclair et ne sont plus : mais si le bonheur d'un couple honnéte est dans tes mains, songe à l'avenir que tu vas te préparer. Crois-moi, l'occasion de faire des heureux est plus rare qu'on ne pense, la punition de l'avoir manquee est de pe la plus retrouver : et l'usage que nous ferons de celle-ci nous va laisser un sentiment éternel de contentement ou de repentir. Pardonne à mon zele ces discours superflus : i'en dis trop à un honnéte homme, et cent fois trop à mon ami. Je sais combien tu bais cette volupte cruelle qui pous endurcit aux maux d'autrui. Tu l'as dit mille fois toi-même : Malheur à qui ne sait pas sacrifier un jour de plaisir aux devoirs de l'humanité!

# LETTRE XL.

DE PANCHON REGARD A JULIE.

# MADEMOISELLE.

Pardonnez une pauvre fille au désespoir, qui, ne sachant plus que devenir, ose encore avoir recours à vos bontés; car vous ne vous lassez point de consoler les affliges, et je suis si malheureuse qu'il n'y a que vous et le bon Dieu que mes plaintes n'importunent pas. J'ai eu bien du chagrin de quitter l'apprentissage où vous m'aviez mise; mais, ayant eu le malheur de perdre ma mère cet hiver, il a fallu revenir auprès de mon pauvre père, que sa paralysie retient toujours dans son lit.

Je n'ai pas oublié le conseil que vous aviez donné à ma mère, de tacher de m'établir avec en honacte homme qui prit soin de la famille. Claude Anet, que monsieur votre père avoit ramené du service, est un brave garçon, range, qui sait un bon metier, et qui me veut du bien. Apres tant de charite que vous avez ene pour nous, je n'osois plus vous être incommode, et c'est lui qui nous a fait vivre pendant tout l'hiver. Il devoit m'epouser ce printemps; d'avoit mis son cœur à ce mariage. Mais on m'a tellement tourmentee pour payer trois ans de loyer échu à Paques, que, ne sachant où prendre

tant d'argent comptant, le pauvre jeune homme : t'aider a congédier ce monsieur, s'il revient ; et s'est engagé derechef, sans m'en rien dire, dans la compagnie de M. de Merveilleux, et m'a apporte l'argent de son engagement (°). M. de Merveilleux n'est plus à Neutchâtel que pour sept ou hoit jours, et Claude Anet doit partir dans trois ou quatre pour suivre la recrue; ainsi nous n'avons pas le temps ni le moyen de nous marier, et il me laisse sans aucune ressource. Si, par votre crédit ou celuide monsieur le baron, vous pouviez nous obtenir au moins un delai de cinq ou six semaines, on tâcheroit, pendant ce temps-la, de prendre quelque arrangement pour nous marier ou pour rembourser ce pauvre garçon: mais je le connois bien; il ne voudra jamais reprendre l'argent qu'il m'a donné.

Il est venu ce matin un monsieur bien riche m'en offrir beaucoup davantage; mais Dieu m'a fait la grace de le refuser. Il a dit qu'il reviendroit demain matin savoir ma derniere résolution. Je lui ai dit de n'en pas prendre la peine, et qu'il la savoit dejà. Que Dieu le conduise! il sera reçu demain comme aujourd'hui. Je pourrois bien aussi recourir à la bourse des pauvres; mais on est si meprisé qu'il yaut mieux patir, et puis Claude Anet a trop de cœur pour vouloir d'une fille assistée.

Excusez la liberte que je prends, ma bonne demoiselle ; je n'ai trouvé que vous seule à qui l'ose avouer ma peine, et j'ai le cœur si serré qu'il faut finir cette lettre. Votre bien humble et affectionnee servante à vous servir.

FANCHON REGARD.

# LETTRE XIA

BEPONSE.

J'ai manque de mémoire et toi de confiance, ma chère enfant : nous avons eu grand tort toutes deux, mais le mien est impardonnable. Je tâcherai du moins de le réparer. Babi, qui te porte cette lettre, est chargee de pourvoir au plus pressé. Elle retournera demain matin pour

(5) Voyez le livre IV des l'imfessions ; tom. 1, pages 81, 82; on Roussean se lone beaucoup de M. de Mezcedhux, officier dans les gardes suisses, et de sa inèce qui téchérent s'amement de lio dire utiles bas de son premier voyage à Paris , en 1751 .

l'après-dinée nous irons te voir, ma cousine et moi; car je sais que tu ne peux pas quitter ton panvre pere, et je veux connoître par moi-même l'état de ton petit ménage.

Quant à Claude Anet, n'en sois point en peine : mon père est absent; mais, en attendant son retour, on fera ce qu'on pourra; et tu peux compter que je n'oublierai ni toi ni ce brave garçon. Adieu, mon enfant : que le bon Dieu te console! Tu as bien fait de n'ayoir pas recours à la bourse publique; c'est ce qu'il ne faut jamais faire tant qu'il reste quelque chose dans celle des bonnes gens.

# LETTRE MI.H.

#### A JULIE.

Je reçois votre lettre, et je pars à l'instant : ce sera toute ma reponse. Ah, cruelle! que mon cœur en est loin de cette odieuse vertu que vous me supposez et que je detesté! Mais vous ordonnez, il faut obeir. Dussé-je en mourir cent fois, il faut être estimé de Julie.

### LETTRE XLIII.

#### A JULIE.

J'arrivai hier matin à Neufchâtel; j'appris que M. de Merveilleux étoit à la campagne, je courus l'y chercher : il étoit à la chasse, et je l'attendis jusqu'au soir. Quand je lui eus expliqué le sujet de mon voyage, et que je l'eus prié de mettre un prix au congé de Claude Anet, il me fit beaucoup de difficultés. Je crus les lever en offrant de moi-même une somme assez considerable, et l'augmentant à mesure qu'il résistoit; mais, n'ayant pu rien obtenir, je fus oblige de me retirer, apres m'être assuré de le retrouver ce matin, bien resolude ne le plus quitter jusqu'a ce qu'a force d'argent, ou d'importunites, ou de quelque maniere que ce pût être, j'eusse obtenu ce que j'etois venu lui demander. M'étant leve pour cela de tres-boune heure, j'étois prét à monter a cheval quand je reçus, par un expres, ce billet de M. de Merveilleux, avec le congé du jeune homme en bonne forme :

Voilà, monsieur, le congé que vous êtes venu volliciter; je l'ai refusé à vos offres, je le donne à vos intentions charitables, et vous prie de croire que je ne mets point à prix une bonne action.

Jugez à la joie que vous donnera cet heureux succes de celle que j'ai sentie en l'apprenant. Pourquoi faut-il qu'elle ne soit pas aussi parfaite qu'elle devroit l'être? Je ne puis me dispenser d'aller remercier et rembourser M. de Merveilleux; et si cette visite retarde mon départ d'un jour, comme il est a craindre, n'ai-je pas droit de dire qu'il s'est montré genereux à mes depens? N'importe, j'ai fait ce qui vous est agreable, je puis tout supporter à ce prix. Qu'on est beureux de pouvoir bien faire en servant ce qu'on aime, et reunir ainsi dans le même soin les charmes de l'amour et de la vertu! Je l'avoue, à Julie! je partis le cœur plein d'impatience et de chagrin. Je vous reprochois d'être si sensible aux peines d'autrui et de compter pour rien les miennes, comme si l'etois le seul au monde qui n'eût rien mérité de vous. Je trouvois de la barbarie, apres m'avoir leurré d'un si doux espoir, à me priver, sans necessité, d'un bien dont yous m'aviez flatté vous-même. Tous ces murmures se sont évanouis; je sens renaltre à leur place, au fond de mon âme, un contentement inconnu : j'eprouve deja le dedommagement que vous m'avez promis, vous que l'habitude de bien faire a tant instruite du goût qu'on y trouve. Quel etrange empire est le vôtre, de pouvoir rendre les privations aussi douces que les plaisirs, et donner à ce qu'on fait pour vous le même charme qu'on trouveroit à se contenter soi-même! Ah! je l'ai dit cent fois, tu es un ange du ciel, ma Julie! sans doute avec tant d'autorite sur mon âme la tienne est plus divine qu'humaine. Comment n'etre pas eternellement a toi puisque ton règne est céleste? et que serviroit de cesser de l'aimer s'il faut toujours qu'on t'adore?

P. S. Suivant mon calcul, nous avons encore au moins einq ou six jours jusqu'au retour de la maman. Seroit-il impossible, durant cet intervalle, de faire un pélermage au chalet? LETTRE XLIV.

DE JULIE.

Ne murmure pas tant, mon ami, de ce retour precipité; il nous est plus avantageux qu'il ne semble; et quand nous aurions fait par adresse ce que nous avons fait par hienfaisance, nous n'aurions pas mieux reussi, Regarde ce qui scroit arrivé si nous n'eussions suivi que nos fantaisies. Je serois allee à la campagne precisément la veille du retour de ma mere à la ville; j'aurois eu un exprès avant d'avoir pu ménager potre entrevue; il auroit fallu partir sur-le-champ, peut-être sans pouvoir t'avertir, te lasser dans des perplexites mortelles, et notre separation se seroit faite au moment qui la rendoit le plus douloureuse. De plus, on auroit su que nous etions tous deux à la campagne; malgre nos precautions, peut-être enton su que nous y etions ensemble; du moins on l'auroit soupconné, c'en etoit assex. L'indiscrète avidité du présent nous ôtoit toute ressource pour l'avenir, et le remords d'une bonne œuvre dedaignee nous eut fourmentés toute la vie.

Compare à présent cet état à notre situation réelle. Premièrement, ton absence a produit un excellent effet. Mon Argus n'aura pas manque de dire à ma mère qu'on l'avoit peu vu chez ma cousine : elle sait ton voyage et le sujet; c'est une raison de plus pour t'estimer. Et le moyen d'imaginer que des gens qui vivent en bonne intelligence prennent volontairement pour s'eloigner le seul moment de liberté qu'ils ont pour se voir! Quelle ruse avons-nous employee pour ecarter une trop juste defiance? La seule, a mon avis, qui soit permise a d'honnétes gens, celle de l'être a un point qu'on ne puisse croire, en sorte qu'on prenne un effort de vertu pour un acte d'indifference. Mon ami, qu'un amour cache par de tels movens doit être doux aux cœurs qui le goûtent! Ajoute à cela le plaisir de réunir des amans désoles, et de rendre heureux deux jeunes gens si dignes de l'être. Tu l'as vue ma Fanchon: dis, n'estelle pas charmante<sup>y</sup> et ne merite-t elle pas bien tout ce que tu as fait pour elle? N'est-elle pas trop jolie et trop malheureuse pour rester fille impunement? Claude Anet, de son côté, dont le bon naturel a résisté par miracle à trois ans de service, en eût-il pu supporter encore autant sans devenir un vaurien comme tous les autres? Au lieu de cela, ils s'aiment et seront unis; ils sont pauvres et seront aidés; ils sont honnêtes gens et pourront continuer de l'être; car mon père a promis de prendre soin de leur établissement. Que de biens tu as procurés à eux et à nous par ta complaisance, sans parler du compte que je t'en dois tenir! Tel est, mon ami, l'effet assuré des sacrifices qu'on fait à la vertu : s'ils coûtent souvent à faire, il est toujours doux de les avoir faits, et l'on n'a jamais vu personne se repentir d'une bonne action.

Je me doute bien qu'à l'exemple de l'inséparable, tu m'appelleras aussi la prêcheme, et il est vrai que je ne fais pas mieux ce que je dis que les gens du métier. Si mes sermons ne valent pas les leurs, au moins je vois avec plaisir qu'ils ne sont pas comme eux jetés au vent. Je ne m'en défends point, mon aimable ami; je voudrois ajouter autant de vertus aux tiennes qu'un fol amour m'en a fait perdre, et . ne pouvant plus m'estimer moi-même, j'aime à m'estimer encore en toi. De ta part, il ne s'agit que d'aimer parfaitement, et tout viendra comme de lui-même. Avec quel plaisir tu dois voir augmenter sans cesse les dettes que l'amour s'oblige à payer!

Ma cousine a su les entretiens que tu as eus avec son père au sujet de M. d'Orbe; elle y est aussi sensible que si nous pouvions, en offices de l'amitié, n'être pas toujours en reste avec elle. Mon Dieu! mon ami, que je suis une beureuse fille! que je suis aimee! et que je trouve charmant de l'être! Pere, mère, amie, amant, j'ai beau cherir tout ce qui m'environne, je me trouve toujours ou prévenue ou surpassée. Il semble que tous les plus doux sentimens du monde viennent sans cesse chercher mon âme, et j'ai le regret de n'en avoir qu'une pour jooir de tout mon bonheur.

J'oubliois de t'annoncer une visite pour demain matin : c'est mylord Bomston qui vient de Genève, où il a passe sept ou buit mois. Il dit t'avoir vu à Sion à son retour d'Italie. Il te trouva fort triste, et parle au surplus de toi comme j'en pense. Il fit hier ton cloge si bien et si à propos devant mon père, qu'il m'a tout-a-fait disposée à faire le sien. En effet, j'ai trouvé du sens, du sel, du feu dans sa conversation. Sa voix s'elève, et son œil s'anime au récit des grandes actions, comme il arrive aux hommes capables d'en faire. Il parle aussi avec interêt des choses de goût, entre autres de la musique italienne qu'il porte jusqu'au sublime; je croyois entendre encore mon pauvre frère. Au surplus, il met plus d'énergie que de grâce dans ses discours, et je lui trouve même l'esprit un peu réche (1). Adieu, mon ami.

## LETTRE XLV.

A JULIE.

Je n'en étois encore qu'à la seconde lecture de ta lettre quand mylord Édouard Bomston est entré. Ayant tant d'autres choses à te dire, comment aurois-je pensé, ma Julie, à te parler de lui? Quand on se suffit l'un à l'autre, s'avise-t-on de songer à un tiers? Je vais te rendre compte de re que j'en sais, maintenant que tu parois le désirer.

Avant passé le Simplon, il étoit venu jusqu'à Sion au-devant d'une chaise qu'on devoit lui amener de Genève à Brigue; et le desœuvrement rendant les hommes assez lians, il me rechercha. Nous fimes une connoissance aussi intime qu'un Anglois naturellement peu prévenant peut la faire avec un homme fort préoccapé qui cherche la solitude. Cependant nous sentimes que nous nous convenions; il y a un certain unisson d'ames qui s'aperçoit au premier instant; et nous fames familiers au bout de huit jours, mais pour toute la vie, comme deux François l'auroient eté au bout de huit heures pour tout le temps qu'ils ne se seroient pas quittés. Il m'entretint de ses voyages, et, le sachant Anglois, je crus qu'il m'alloit parler d'edifices et de peintures. Bientôt je vis avec plaisir que les tableaux et les monumens ne lui avoient point fait negliger l'etude des mœurs et des hommes. Il me parla cependant des beaux-arts avec beaucoup de discer-

O'Terme du pays, pris les métaphoriquement. Il signific au propre une surface rinie au taucher, et qu'i couse un frissentement désigneable en y passant la main. Comme celle d'une brosse fort serves, ou du velouse d'Urreint.

nement, mais modérément et sans prétention. J'estimar qu'il en jugeoit avec plus de sentiment que de science, et par les effets plus que par les règles, ce qui me confirma qu'il avoit l'âme sensible. Pour la musique italienne, il m'en parut enthousiaste comme à toi; il m'en fit même entendre, car il mêne un virtuose avec lui : son valet de chambre joue fort bien du violon, et lui-même passablement du violoncelle. Il me choisit plusieurs morceaux trèspathétiques, à ce qu'il prétendoit : mais, soit qu'un accent si nouveau pour moi demandât une oreille plus exercee, soit que le charme de la musique, si doux dans la melancolie. s'efface dans une profonde tristesse, ces morceaux me firent peu de plaisir; et j'en trouvai le chapt agreable, à la vérité, mais bizarre et sans expression.

Il fut aussi question de moi, et mylord s'informa avec intérêt de ma situation. Je lui en dis tout ce qu'il en devoit savoir. Il me proposa un voyage en Angleterre, avec des projets de fortune impossibles dans un pays où Julie n'etoit pas. Il me dit qu'il alloit passer l'hiver à Geneve, l'été suivaut à Lausanne, et qu'il viendroit à Vevai avant de retourner en ltalie : il m'a tenu parole, et nous nous sommes revus avec un nouveau plaisir.

Quant à son caractère, je le crois vif et emporté, mais vertueux et ferme. Il se pique de philosophie, et de ces principes dont nous avons autrefois parlé. Mais au fond je le crois par temperament ce qu'il pense être par méthode, et le vernis storque qu'il met à ses actions ne consiste qu'à parer de beaux raisonnemens le parti que son cœur lui a fait prendre. J'ai cependant appris avec un peu de peine qu'il avoit eu quelques affaires en Italie, et qu'il s'y etoit battu plusieurs fois.

Je ne sais ce que to trouves de rêche dans ses manières; veritablement elles ne sont pas prévenantes, mais je n'y sens rien de repoussant. Quoique son abord ne soit pas aussi ouvert que son cœur, et qu'il dedaigne les petites bienseances, il ne laisse pas, ce me semble, d'être d'un commerce agréable. S'il n'a pas cette politesse réservée et circonspecte qui se règle uniquement sur l'exterieur, et que nos jeunes officiers nous apportent de France, il a celle de l'humanité qui se pique moins de distinguer au premier coup d'œil les états et les rangs, et respecte en genéral tous les hommes. Te l'avouerai-je naivement? La privation des grèces est un défaut que les femmes ne pardonnent point, même au merite; et j'ai pour que Julie n'ait eté femme une fois en sa vie.

Puisque je suis en train de sincérité, je te dirai escore, ma jolie précheuse, qu'il est inntile de vouloir donner le change à mes droits, et qu'un amour affame ne se nourrit point de sermons. Songe, songe aux dedommagemens promis et dus : car toute la morale que tu m'as debitée est fort bonne; mais, quoi que tu puisses dire, le chalet valoit encore mieux.

# LETTRE XLVI.

DE DELEC.

Hé bien donc, mon ami, toujours le chalet! l'histoire de ce chalet te pèse furieusement sur le cœur; et je vous bien qu'a la mort ou a la vie il faut te faire raison du chalet. Mais des lieux où tu ne fus jamais te sont-ils si chers qu'on ne puisse t'en dédommagerailleurs? et l'Amour, qui fit le palais d'Armide au fond d'un desert, ne sauroit-il nous faire un chalet à la ville?

Écoute: on va marier ma l'anchon: mon père qui ne hait pas les fêtes et l'appareil, veut lui faire une noce où nous serons tous: cette noce ne manquera pas d'être tumultueuse. Quelquefois le mystère a su tendre son voile au sein de la turbulente joie et du fracas des festins. Tu m'entends, mon ami, ne seroit-il pas doux de retrouver dans l'effet de nos soins les plaisirs qu'ils nous ont coûtes?

Tu t'animes, ce me semble, d'un zèle assez superflu sur l'apologie de mylord Edouard, dont je suis fort eloignee de mal penser. D'ailleurs, comment jugerois-je un homme que je n'ai vu qu'un après-midi? et comment en pourrois-tu juger toi-même sur une connois-sance de quelques jours? Je n'en parle que par conjecture, et tu ne peux guère être plus avancé; car les propositions qu'il t'a faites sont de ces offres vagues dont un air de puis-sance et la facilite de les eluder rendent souvent les etrangers prodigues. Mais je reconnois tes vivacités ordinaires, et combien tu as de

penchant à te prévenir pour ou contre les gens presque à la première vue. Cependant nous examinerons à loisir les arrangemens qu'il t'a proposes. Si l'amour favorise le projet qui m'occupe, il s'en presentera peut-être de meilleurs pour nous. O mon bon ami! la patience est amère, mais son fruit est doux.

Pour revenir a ton Anglois, ie t'ai dit qu'il me paroissoit avoir l'ame grande et forte, et plus de lumières que d'agremens dans l'esprit. Tu dis a peu près la même chose ; et puis , avec cet air de superiocite masculine qui n'abandonne point nos humbles adorateurs, tu me reproches d'avoir été de mon sexe une fois en ma vie; comme si jamais une femme devoit cesser d'en être! Te souvient-il qu'en lisant ta Republique de Platon nous avons autrefois ! disputé sur ce point de la différence morale des sexes? Je persiste dans l'avis dont j'etois alors, et ne saurois imaginer un modele commun de perfection pour deux êtres si différens. L'attaque et la defense, l'audace des hommes, la pudeur des femmes, ne sont point des conventions, comme le pensent tes philosophes, mais des institutions naturelles dont il est facile de rendre raison, et dont se déduisent aisement toutes les autres distinctions morales. D'ailleurs, la destination de la nature n'étant pas la même, les inclinations, les manieres de voir et de sentir, doivent être dirigees de chaque côte selon ses vues. Il ne faut point les mêmes goûts ni la même constitution pour labourer la terre et pour allaiter des enfans, Une taille plus haute, une voix plus forte, et des traits plus marqués, semblent n'avoir aucun rapport nécessaire au sexe; mais les modifications exterieures annoucent l'intention de l'ouvrier dans les modifications de l'esprit. Une femme parfaite et un homme parfait ne doivent pas plus se ressembler d'ame que de visage. Ces vaines imitations de sexe sont le comble de la déraison; elles font rire le sage et fuir les amours. Enfin je trouve qu'à moins d'ayoir cinq pieds et demi de haut, une voix de basse, et de la barbe au menton, l'on ne doit point se méler d'être homme.

Vois combien les amans sont maladroits en injures! Tu me reproches une faute que je n'ai pas commise, on que tu commets aussi bien que moi, et l'attribues à un défaut dont je m'honore. Veux-tu que, te rendant sincérité pour sincérité, je te dise naivement ce que je pense de la tienne? Je n'y trouve qu'un raffinement de flatterie, pour te justifier à toiméme, par cette franchise apparente, les éloges enthousiastes dont tu m'accables à tout propos. Mes prétendues perfections t'aveuglent au point que, pour dementir les reproches que tu te fais en secret de ta prevention, tu n'as pas l'esprit d'en trouver un solide à me faire.

Crois-moi, ne te charge point de me dire mes vérités, tu t'en acquitterois trop mal: les yeux de l'amour, tout percans qu'ils sont, savent-ils voir des defauts? C'est à l'intègre amitié que ces soins appartiennent, et là-dessus ta disciple Claire est cent fois plus savante que toi. Oui, mon ami, loue-moi, admiremoi, trouve-moi belle, charmante, parfaite; tes eloges me plaisent sans me séduire, parce que je vois qu'ils sont le langage de l'erreur et non de la fausseté, et que tu te trompes toimême, mais que tu ne veux pas me tromper. O que les illusions de l'amour sont aimables! ses flatteries sont en un sens des verites : le jugement se tait, mais le cœur parle. L'amant qui loue en nous des perfections que nous n'avons pas, les voit en effet telles qu'il les représente : il ne ment point en disant des mensonges; il flatte sans s'avilir, et l'on peut au moins l'estimer sans le croire.

J'ai entendu, non sans quelque battement de cœur, proposer d'avoir demain deux philosophes à souper. L'un est mylord Édouard: l'autre est un sage dont la gravité s'est quelquefois un peu dérangee aux pieds d'une jeune écolière; ne le connoîtriez-vous point? Exhortez-le, je vous prie, à tâcher de garder demain le decorum philosophique un peu mieux qu'à son ordinaire. J'aurai soin d'avertir aussi la petite personne de baisser les yeux, et d'étre aux siens le moins jolie qu'il se pourra.

# LETTRE XLVII.

#### A JULIE.

Ah mauvaise! est-ce là la circonspection que tu m'avois promise? est-ce ainsi que tu ménages mon cœur et voiles tes attraits? Que de contraventions à tes engagemens! Premièrement la parure, car tu n'en avois point, et tu sais bien que tu n'es jamais si dangereuse. Secondement, ton maintien si doux, si modeste. si propre à laisser remarquer à loisir toutes tes graces. Ton parler plus rare, plus reflechi, plus spirituel encore qu'à l'ordinaire, qui nous rendoit tous plus attentifs, et faisoit voler l'oreille et le oreur au-devant de chaque mot. Cet air que tu chantas à demi-voix, pour donner encore plus de douceur à ton chant, et qui, bien que françois, plut à mylord Edonard même. Ton regard timide et tes veux baisses. dont les éclairs inattendus me jetojent dans un trouble inevitable. Enfin, ce je ne sais quoi d'inexprimable, d'enchauteur, que tu semblois avoir répandu sur toute ta personne pour faire tourner la tête à tout le monde, sans paroître même y songer. Je ne sais, pour moi, comment tu t'y prends; mais, si telle est ta manière d'être jolie le moins qu'il est possible, se t'avertis que c'est l'être beaucoup plus qu'il ne faut pour avoir des sages autour de 80i.

Je crains fort que le pauvre philosophe anglois n'ait un peu ressenti la même influence. Après avoir reconduit la cousine, comme nous étions tous encore fort éveillés, il nous proposa d'aller chez lui faire de la musique et boire du punch. Tandis qu'on rassembloit ses gens, il ne cessa de nous parler de toi avec un feu qui me deplut, et je a'entendis pas ton eloge dans sa bouche avec autant de plaisir que tu avois entendu le mien. En général, j'avoue que je n'aime point que personne, excepté la cousipe, me parle de toi; il me semble que chaque mot m'ête une partie de mon secret ou de mes plaisirs; et, quoi que l'on passe dire, on y met un interêt si suspect, ou l'on est si loin de ce que je sens, que je n'aime ecouter la-dessus que moi-même,

Ce n'est pas que j'aie comme toi du penchant à la jalousie. Je connois mieux ton àme; j'ai des garants qui ne me permettent pas même d'imaginer ton changement possible. Après les assurances, je ne te dis plus men des autres pretendans. Mais celui-ci, Julie!... des conditions sortables... les préjugés de ton pere... Tu sais bien qu'il s'agit de ma vie; daigne donc : un moment ; rassemble avec soin tes opera, tes

me dire un mot là-dessus. Un mot de Julie, et je suis tranquille à jamais.

J'ai passe la nuit a entendre ou exécuter de la musaque italienne, car il s'est trouve des duo et il a fallu hasarder d'y faire ma partie. Je n'ose te parler encore de l'effet qu'elle a produit sur moi; j'ai peur que l'impression du souper d'hier ne se soit prolongée sur ce que j'entendois, et que je n'aie pris l'effet de tes seductions pour le charme de la musique. Pourquoi la même cause qui me la readoit ennuveuse à Sion ne pourroit-elle pas ici me la rendre agreable dans une situation contraire? N'es-tu pas la premiere source de toutes les affections de mon âme? et suis-je à l'épreuve des prestiges de la magie? Si la musique eût réellement produit cet enchantement, il eut agi sur tous ceux qui l'entendoient. Mais, tandis que ces chants me tenoient en extase, M. d'Orbe dormoit tranquillement dans un fautenil, et au milieu de mes transports, il s'est contenté pour tout eloge de demander si ta cousine savoit l'italien.

Tout ceci sera mieux éclairei demain; car nous avons pour ce soir un nouveau rendezvous de musique. Mylord veut la rendre complete, et il a mandé de Lausanne un second violon qu'il dit être assez entendu. Je porterai de mon côte des scenes, des cantates françoises, et nous verrons.

En arrivant chez moi j'etois d'un accablement que m'a donne le peu d'habitude de veiller et qui se pend en t'errivant. Il faut pourtant tacher de dormir quelques heures. Viens avec moi, ma douce amie; ne me quitte point durant mon sommeil : mais, soit que ton image le trouble ou le favorise, soit qu'il m'offre ou non les noces de la Fanchon, un instant delicieux qui ne peut m'echapper et qu'il me prépare, c'est le sentiment de mon bonheur au reveil.

# LETTRE ALVIII.

# A JULIE.

Ah! ma Julie, qu'ai-je entendu? Quels sons touchans! quelle musique! quelle source delicieuse de sentimens et de plaisirs! Ne perds pas

cantates, ta musique françoise, fais un grand, lodie qui ne parle point chante teujours mal, et feu bien ardent, jettes-y tout ce fatras, et l'attise avec soin, afin que tant de glace puisse y brûler et donner de la chaleur au moins une fois. Fais ce sacrifice propitiatoire au dieu du gout, pour expier ton crime et le mien d'avoir profanc ta voix à cette lourde psalmodie, et d'avoir pris si long-temps pour le langage du cœur un bruit qui ne fait qu'étourdir l'oreille. O que ton digne frère avoit raison I Dans quelle étrange erreur j'ai vécu jusqu'ici sur les productions de cet art charmant! ie sentois leur peu d'effet, et l'attribuois à sa foiblesse. Je disois: La musique n'est qu'un vain son qui peut flatter l'orcille et n'agit qu'indirectement et légèrement sur l'âme : l'impression des accords est purement mécanique et physique : qu'at-elle à faire au sentiment ? et pourquoi devroisje esperer d'être plus vivement touché d'une belle harmonie que d'un bel accord de couleurs? Je n'apercevois pas dans les acceens de la mélodie, appliques à ceux de la langue, le lien puissant et secret des passions avec les sons : je ne voyois pas que l'imitation des tons divers dont les sentimens animent la voix parlante donne à son tour à la voix chantante le pouvoir d'agiter les cœurs, et que l'energique tableau des mouvemens de l'âme de celui qui se fait entendre est ce qui fait le yrai charme de ceux qui l'ecoutent.

C'est ce que me fit remarquer le chanteur de mylord, qui, pour un musicien, ne laisse pas de parler assez bien de son art. L'harmonie, me disoit-il, n'est qu'un accessoire eloigne dans la musique imitative; il n'y a dans l'harmonie proprement dite aucun principe d'imitation. Elle assure, il est vrai, les intonations ; elle porte témoignage de leur justesse ; et, rendant les modulations plus sensibles, elle ajoute de l'energie à l'expression et de la grace au chant. Mais c'est de la seule mélodie que sort cette puissance invincible des accens passionnes; c'est d'elle que derive tout le pouvoir de la musique sur l'ame. Formez les plus savantes successions d'accords sans melange de mélodie, yous serez ennuyes an hout d'un quart d'heure. De beaux chants sans aucune harmonie sont long-temps à l'epreuve de l'ennui. Que l'accent du sentiment anime les chants les plus simples, ils seront interessans. Au contraire, une mela seule harmonie n'a jamais rien su dire au cieur.

C'est en ceci, continuoit-il, que consiste l'erreur des François sur les forces de la musique. N'ayant et ne pouvant avoir une mélodie a eux dans une langue qui n'a point d'accent, et sur une poésie maniérée qui ne connut (amais la pature, ils n'imaginent d'effets que ceux de l'harmonie et des eclats de voix, qui ne rendent pas les sons plus melodieux, mais plus broyans; et ils sont si malheureux dans leurs pretentions, que cette harmonie même qu'ils cherchent leur échappe : à force de la vouloir charger ils n'y mettent plus de choix. ils ne connoissent plus les choses d'effet, ils ne font plus que du remplissage ; ils se gatent l'oreille, et ne sont plus sensibles qu'au bruit : en sorte que la plus belle voix pour eux n'est que celle qui chante le plus fort. Aussi, faute d'un genre propre, n'ont-ils jamais fait que suivre pesamment et de loin nos modeles; et depuis leur celèbre Lulli, ou plutôt le nôtre. qui ne fit qu'imiter les opéra dont l'Italie étoit deja pleine de son temps, on les a toutours yus. l'espace de trente ou quarante ans, copier. gâter nos vieux auteurs, et faire à peu près de notre musique comme les autres peuples font de leurs modes. Quand ils se vantent de leurs chansons, c'est leur propre condamnation qu'ils prononcent; s'ils savoient chanter des sentimens, ils ne chanteroient pas de l'esprit : mais parce que leur musique n'exprime rien, elle est plus propre aux chansons qu'aux opéra; et parce que la nôtre est toute passionnee, elle est plus propre aux opéra qu'aux chansons (\*).

Ensuite, m'ayant récité sans chant quelques scènes italiennes, il me fit sentir les rapports de la musique à la parole dans le recitatif. de la musique au sentiment dans les airs, et partout l'energie que la mesure exacte et le choix des accords ajoutent à l'expression. Enfin, après avoir joint à la connoissance que j'ai de la langue la meilleure idée qu'il me fut possible de l'accent oratoire et pathetique, c'est-àdire de l'art de parler a l'oreille et au cœur dans une langue sans articuler des mots, je me mis à écouter cette musique enchanteresse, et

<sup>(\*</sup> Rousseau modelia plus tard cette opinion, et mérue il se rétracta, mais à sa manière, en chantant des morcesus d'Orplice et des opera de Gretry.

je sentis bientôt, aux émotions qu'elle me causoit, que cet art avoit un pouvoir superieur a celui que j'avois imaginé. Je ne sais quelte sensation voluptueuse me gagnoit insensiblement. Ce n'étoit plus une vaine suite de sons comme dans nos recits. A chaque phrase, quelque image entroit dans mon cerveau on quelque sentiment dans mon cœur ; le plaisir pe s'arretoit point a l'oreille, il penetroit jusqu'a l'âme : l'execution couloit sans effort avec une facilite charmante : tous les concertans sembloient animes du même esprit ; le chanteur, maitre de sa voix, en tiroit sans gêne tout ce que le chant et les paroles demandment de lui ; et je trouvai surtout un grand soulagement à ne sentir ni ces lourdes cadences, ni ces pénibles efforts de voix, ni cette contrainte que donne chez nous au musicien le perpetuel combat du chant et de la mesure, qui, ne pouvant jamais s'accorder, ne lassent guère moins l'auditeur que l'executant.

Mais quand après une suite d'airs agréables on vint à ces grands morceaux d'expression qui savent exciter et peindre le desordre des passions violentes, je perdois à chaque instant l'idee de musique, de chant, d'imitation; je croyois entendre la voix de la douleur, de l'emportement, du désespoir; je crovois voir des mères eplorees, des amans trabis, des tyrans furieux; et, dans les agitations que j'étois forcé d'eprouver, j'avois peine a rester en place. Je connus alors pourquoi cette même musique qui m'avoit autrefois ennuyé m'echauffoit maintenant jusqu'au transport; c'est que j'avois commence de la concevoir, et que sitôt qu'elle pouvoit agir elle agissort avec toute sa force. Non, Julie, on ne supporte point à demi de pareilles impressions; elles sont excessives on nulles, jamais foibles ou mediocres; il faut rester insensible, ou se laisser émouvoir outre mesure ; ou c'est le vain bruit d'une langue qu'on n'entend point, ou c'est une impetuosité de sentiment qui vous entraîne, et a laquelle il est impossible à l'âme de résister.

Je n'avois qu'un regret, mais il ne me quittoit point; c'etoit qu'un autre que toi format des sons dont j'etois si touche, et de voir sortir de la bouche d'un vil castrato les plus tendres expressions de l'amour. O ma Julie! n'est-ce pas à nous de revendiquer tout ce qui appar-

tient au sentiment? Qui sentira, qui dica micux que nous en que doit dire et sentir une âme attendrie? Oui saura prononcer d'un ton plus touchant le cor min, l'idolo amate? Ah! que le cœur prétera d'energie a l'art si jamais nous chantous ensemble un de ces duo charmans qui font couler des larmes si deficienses! Je te conjure premierement d'entendre un essai de cette musique, soit chez toi, soit chez l'inseparable. Mylord v conduira quand to voudras tout son monde, et je suis sår qu'avec un organe aussi sensible que le tien, et plus de connoissance que je n'en avois de la declamation italienne, une seule séance suffira pour l'amener au point où je suis, et te faire partager mon enthoustasme. Je te propose et te prie encore de profiter du sejour du virtuose pour prendre lecon de lui, comme j'ai commence de faire des ce matin. Sa manière d'enseigner est simple, nette, et consiste en pratique plus qu'en discours ; il ne dit pas ce qu'il faut faire, il le fait; et en ceci comme en bien d'autres choses, l'exemple vaut mieux que la règle. Je vois deja qu'il n'est question que de s'asservir à la mesure, de la bien sentir, de phraser et ponetuer avec soin. de soutenir également des sons et non de les renfler, enfin d'ôter de la voix les eclats et toute la pretintaille françoise, pour la rendre juste, expressive, et flexible; la tienne, naturellement si legere et si douce, prendra facilement ce nouveau ple; tu trouveras bientôt dans ta sensibilité l'energie et la vivacité de l'accent qui anime la musique italiente,

KI cantor the nell' anima si sente "1.

Laisse done pour jamais cet ennuyeux et lamentable chant françois qui ressemble aux cris de la colique mieux qu'aux transports des passions. Apprends a former ces sons divins que le sentiment inspire, seuls dignes de ta voix, seuls dignes de ton cœur, et qui portent tonjours avec eux le charme et le feu des caractères sensibles.

#### LETTRE XLIX.

DE JULIE.

Tu sais bien, mon ami, que je ne puis t'écrire qu'à la derobée, et toujours en danger d'être

(\*) Et le chaut qui se avrit dans l'âme. Pêrs.

surprise. Ainsi, dans l'impossibilité de faire de longues lettres, je me borne à répondre a ce qu'il y a de plus essentiel dans les tiennes, ou à suppliéer à ce que je ne t'ai pu dire dans des conversations non moins furtives de bouche que par écrit. C'est ce que je ferai surtout aujour-d'huique deux mots au sujet de mylord Édouard me font oublier le reste de ta lettre.

Mon ami, tu crains de me perdre, et me parles de chansons! belle matière a tracasserie entre amans qui s'entendroient moins. Vraiment tu n'es pas jaloux, on le voit bien; mais pour le coup je ne serai pas jalouse moi-même, car j'ai penêtré dans ton âme et ne sens que ta contiance où d'autres croiroient sentir ta froideur. O la douce et charmante securité que celle qui vient du sentiment d'une union parfaite! C'est par elle, je le sais, que tu tires de ton propre cœur le bon témoignage du mien; c'est par elle aussi que le mien te justifie; et je te croirois bien moins amoureux si je te voyois plus alarmé.

Jene sais ni ne veux savoir si mylord Edouard a d'autres attentions pour moi que celles qu'ont tous les hommes pour les personnes de mon âge; ce n'est point de ses sentimens qu'il s'agit, mais de ceux de mon père et des miens; ils sont aussi d'accord sur son compte que sur celui des pretendus prétendans dont tu dis que tu ne dis rien. Si son exclusion et la leur suffisent à ton repos, sois tranquille. Quelque honneur que nous fit la recherche d'un homme de ce rang, jamais, du consentement du pere ni de la fille, Julie d'Étange ne sera lady Bomston. Voilà sur quoi tu peux compter.

Ne va pas croire qu'il ait été pour cela question de mylord Édouard, je suis sure que de nous quatre tu es le seul qui puisse même lui supposer du goût pour moi. Quoi qu'il en soit, ie sais à cet egard la volonte de mon père sans qu'il en ait parle ni à moi ni à personne : et ie n'en serois pas mieux instruite quand il me l'auroit positivement déclarée. En voilà assez pour calmer tes craintes, c'est-à-dire autant que tu en dois savoir. Le reste seroit pour toi de pure curiosité, et tu sais que j'ai resolu de ne la pas satisfaire. Tu as beau me reprocher cette réserve et la prétendre hors de propos dans nos interêts communs : si je l'avois toujours eue, elle me seroit moins importante aujourd'hui. Sans le compte indiscret que je te rendis d'un

discours de mon père, tu n'aurois point été te desoler à Meillerie : tu ne m'eusses point ecrit la lettre qui m'a perdue; je vivrois innocente, et pourrois encore aspirer au bonheur. Juge, par ce que me coûte une seule indiscrétion, de la crainte que je dois avoir d'en commettre d'autres. Tu as trop d'emportement pour avoir de la prudence : tu pourrois plutôt vaincre tes passions que les deguiser. La moindre alarme te mettroit en fureur; à la moindre lucur favorable tu pe douterois plus de rien; on liroit tous nos secrets dans ton âme, et tu detruirois à force de zèle tout le succès de mes soins. Laisse-moi donc les soucis de l'amour, et n'en garde que les plaisirs : ce partage est-il si pénible? et ne sens-tu nas que tu ne peux rien à notre bonheur que de n'y point mettre obstacle?

Helas! que me serviront désormais ces précautions tardives? Est-il temps d'affermir ses pas au fond du précipire, et de prévenir les maux dont on se sent accablé? Ah! miserable fille, c'est bien à toi de parler de bonbeur! En peut-il jamais être où regnent la honte et le remords? Dieu! quel etat cruel, de ne pouvoir ni supporter son crime, ni s'en repentir; d'être assiegé par mille frayeurs, abuse par mille esperances vaines, et de ne jouir pas même de l'horrible tranquillite du desespoir! Je suis désormais à la seule merci du sort. Ce n'est plus ni de force ni de vertu qu'il est question, mais de fortune et de prudence; et il ne s'agit pas d'eteindre un amour qui doit durer autant que ma vie, mais de le rendre innocent ou de mourir coupable. Considere cette situation, mon ami, et vois si tu peux te fier à mon zèle.

#### LETTRE L.

DE JULIE.

Je n'ai point voule vous expliquer hier en vous quittant la cause de la tristesse que vous m'avez reprochée, parce que vous n'étiez pas en état de m'entendre. Malgré mon aversion pour les celaireissemens, je vous dois celui-ci, puisque je l'ai promis, et je m'en acquitte.

Je ne sais si vous vous souvenez des étranges discours que vous me tintes hier au soir, et des manières dont vous les accompagnâtes : quant à moi, je ne les oublierai jamais assez tôt pour votre bonbeur et pour mon repos, et malheureusement j'en suis trop indignee pour pouvoir les oublier aisement. De pareilles expressions avoient quelquefois frappe mon orcille en passant aupres du port; mais je ne croyois pas qu'elles pussent jamais sortir de la bouche d'un honnéte homme; je suis très-sûre au moins qu'elles n'entrerent jamais dans le dictionnaire des amans; et j'etois bien éloignée de penser qu'elles pussent être d'usage entre vous et moi. Eb dienx! quel amour est le vôtre, s'il assaisonne amsi ses plaisirs! Vous sortiez, il est vrai, d'un long repas, et je vois ce qu'il faut pardonner en ce pays aux excès qu'on y peut faire, c'est aussi pour cela que je vous en parle. Sovez certain qu'un tête-a-tête ou vous m'auriez traitee ainsi de sang-froid eût ete le dernier de notre

Mais ce qui m'alarme sur votre compte, c'est que souvent la conduite d'un homme cchauffé de vin n'est que l'effet de ce qui se passe au fondde son cœur dans les autres temps. Croirarie que dans un etat où l'on ne deguise rien vous vous montrâtes tel que vous êtes? Que deviendrois-je si vous pensiez à jeun comme yous parliez hier au soir? Plutôt que de supporter un pareil mépris, j'aimerois mieux éteindre un feu si grossier, et perdre un amant qui , sachant si mal honorer sa maîtresse, meriteroit si peu d'en être estime. Dites-moi, vous qui cherissiez les sentimens honnétes, seriez-vous tombe dans cette erreur eruelle, que l'amour heureux n'a plus de ménagement à garder avec la pudeur, et qu'on ne doit plus de respect à celle dont on n'a plus de rigueur à craindre? Ah! si vous aviez toujours pense ainsi, yous auriez été moins à redouter, et je ne serois pas si malheureuse. Ne vous y trompez pas, mon ami, rien n'est si dangereux pour les vrais amans que les prejuges du monde; tant de gens parlent d'amour, et si peu savent aimer, que la plupart prenuent pour ses pures et douces lois les viles maximes d'un commerce abject, qui, bientôt assouvi de lui-même, a recours aux monstres de l'imagination et se deprave pour se soutenir.

Je ne sais si je m'abuse; mais il me semble que le véritable amour est le plus chaste de tous les liens. C'est lui, c'est son feu divin qui sait épurer nos penchans naturels, en les concen-

trant dans un sent objet; c'est lui qui nous dérobe aux tentations, et qui fait qu'excepté cet objet unique un sexe n'est plus rieu pour l'autre. Pour une ferame ordinaire, tout homme est toujours un homme; mais pour celle dont le cœur aime il n'y a point d'homme que son amant, Que dis-je: un amant n'est-il qu'un homme? Ah! qu'il est un être bien plus sublime! Il n'y a point d'homme pour celle qui aime : son amant est plus; tous les autres sont moins; elle et lui sout les seuls de leur espece. Ils ne desirent pas, ils aiment. Le cœur ne suit point les sens, il les guide; il couvre leurs égaremens d'un voite délicieux. Non, il n'y a rien d'obscene que la dehauche et son grossier langage. Le veritable amour, toujours modeste, n'arrache point ses faveurs avec audace; il les derobe avec timidité. Le mystère, le silence, la honte craintive, aiguisent et cachent ses doux transports. Sa flamme honore et purifie toutes ses caresses ; la décence et l'honnétete l'accompagnent au sein de la volupté même, et lui seul sait tout accorder aux desirs sans rien ôter à la nudeur. Ah! dites, your qui connittes les vrais plaisies. comment une cynique effronterie pourroit-elle s'allier avec eux , comment ne banniroit-elle pas leur delire et tout leur charme, comment ne souilleroit-elle pas cette image de perfection sous laquelle on se plait à contempler l'objet gime? Croyez-moi, mon ami, la debauche et l'amour ne saurment loger ensemble, et ne peuvent pas même se compenser. Le cour fait le vrai bonheur quand on s'aime, et rien n'y peut suppleer sitót qu'on ne s'aime plus.

Mais quand your seriez assez mallienreux pour vous plaire à ce deshonnéte langue, comment avez-yous pu yous résoudre à l'employer si mal à propos, et à prendre avec celle qui vous est chere un ton et des manieres qu'un homme d'honneur doit même ignorer? Depuis quand est-il doux d'atfliger ce qu'on aime? et quelle est cette volupte barbare qui se plait à jouir du tourment d'autrui? Je n'ai pas oublié que j'ai perdu le droit d'être respectée; mais si je l'oubhois jamais, est-ce à vous de me le rappeler? est-ce a l'auteur de ma faute d'en aggraver la punition? Ce seroit à lui plutôt à m'en consoler. Tout le monde a droit de me mépriser, hors vous. Vous me devez le prix de l'humiliation où vous m'avez réduite; et tant de pleurs verses sur ma foiblesse meritoient que vous me la fissiez moins cruellement sentir. Je ne suis ni prode ni precieuse. Helas I que j'en suis lom, moi qui n'ai pas su même être sage! Yous le savez trop, ingrat, si ce tendre cœur sait rien refuser a l'amour. Mais au moins ce qu'il lui cède, il ne veut le ceder qu'à lui; et vous m'avez trop bien appris son langage pour lui en pouvoir substituer un si different. Des injures, des coups, m'outrageroient moins que de semblables caresses. Ou renoncez à Julie, ou sachez être estime d'elle. Je vous l'ai deja dit, je ne connois point d'amour sans pudeur; et a'al m'en coûtoit de perdre le vôtre, il m'en coûterout eucore plus de le conserver à ce prix.

Il me reste beaucoup de choses à dire sur le même sujet; mais il faut finir cette lettre, et je les renvoic a un autre temps. En attendant, remarquez un effet de vos fausses maximes sur l'usage minodere du vin. Votre cœur n'est point coupable, j'en suis tres-sure; cependant vous avez navre le mien; et, saus savoir ce que vous faisiez, vous desoliez comme a plasir ce cœur trop facile à s'alarmer, et pour qui rien n'est indifferent de ce qui fai vient de vous.

### LETTRE LL.

#### RÉPONSE.

Il n'y a pas une ligne dans votre lettre qui ne me fasse glacer le sang ; et j'ai peine à croire, après l'avoir relue vingt fois, que ce soit a moi qu'elle est adressee. Qui? moi? moi? l'aurois offensé Julie? j'aurois profane ses attraits? celle à qui chaque instant de ma vie j'offre des adorations eût ete en butte à mes outrages? Non, je me serois perce le cœur mille fois avant qu'un projet barbare en eût approché. Als l que tu le comois mat, ce cœur qui t'idolatre, ce cœur qui vole et se prosterne sous chacun de tes pas, ce cœur qui voudroit inventer pour toi de nouveaux bominages inconnus aux mortels; que tule connois mal! ó Julie! si tu l'accuses de manquer envers tor à ce respect ordinaire et commun qu'un amant vulgaire auroit meme pour sa mautresse! Je ne crois être ni impudent ni brutal, je hais les discours déshonnétes, et n'entrerai de mes jours dans les lieux ou l'ou

toi, que je rencherisse sur ta juste indignation; quand je serois le plus vil des mortels, quand j'aurois passémes premiers ans dans la crapule, quand le goût des honteux plaisirs pourroit trouver place en un cœur où tu regnes, oh! dis-moi. Julie, ange du ciel! dis-moi comment je pourrois apporter devant toi l'effronterie qu'on ne peut avoir que devant celles qui l'aiment. Ah! non, il n'est pas possible. Un seul de tes regards eut contenu ma bouche et purifié mon cœur. L'amour eut couvert mes desirs emportes des charmes de la modestie ; il l'eût vaincue saus l'outrager; et, dans la douce union de nos âmes, leur seul delire eut produit les erreurs des sens. J'en appelle à ton propre temoignage. Dis si, dans toutes les fureurs d'une passion sans mesure, je cessai jamais d'en respecter le charmant objet. Si je reçus le prix que ma flamme avoit merité, dis si j'abusai de mon bonheur pour outrager ta douce honte. Si d'une main timide l'amour ardent et craintif attenta quelquefois a tes charmes, dis si jamais une temerite brutale osa les profance. Quand un transport indiscret écarte un instant le voile qui les couvre, l'aimable pudeur n'y substituet-elle pas aussitôt le sien? Ce vetement sacré t'abandonperoit-il un moment quand tu n'en agrois point d'autre? Incorruptible comme ton àme honnete, tous les feux de la mienne l'ont-ils jamais alterce? Cette union si touchante et si tendre ne suffic-elle pas a notre felicite? ne faitelle pas seule tout le bonheur de nos jours? connoissons-pous au monde quelques plaisirs hors ceux que l'amour donne? en voudrions-nous connoître d'autres? Conçois-tu comment cet enchantement eut pu se detruire? Comment! j'aurois oublie dans un moment l'honnétete, notre amour, mon honneur, et l'invincible respect que j'aurois toujours eu pour toi, quand même je ne t'aurois point adorce! Non, ne le crois pas; ce n'est point moi qui pus t'offenser; je n'en ai nul souvenir; et si j'eusse été coupable un instant, le remords me quitteroit-il jamais? Non, Julie; un demon, jaloux d'un sort trop heureux pour un mortel, a pris ma figure pour le troubler, et m'a laissé mon cœur pour me rendre plus miserable.

l'abjure, je deteste un forfait que j'ai commis puisque tu m'en accuses, mais auquel ma volonte n'a point de part. Que je vais l'althorrer cette fatale intemperance qui me parcissoit la-varable aux epanchemens du cœur, et qui pout dementir si cruellement le mien! l'en fais par toi l'irrevocable serment, dès aujourd'hui je renonce pour ma vie au vin comme au plus mortel poison; jamais cette liqueur funeste ne troublera mes sens, jamais elle ne souillera mes levres, et son delire insense ne me rendra plus coupable à mon usu. Si j'enfreins ce vœu sound, anour, acrable-moi du châtiment dont pe serm digue; pausse à l'instant l'image de ma lube sortir pour jamais de mon cœur, et l'abandonner à l'indifférence et au desespoir!

Ne peuse pas que je veuille exper mon crime par une peute si legere; c'est une precantion et con pas un châtiment; j'attends de toi celui que ; j'ai merito, je l'implore pour soulager mes regerts. Que l'amour offensé se venge et s'apaise; paus moi sans me hair, je souffrirai sans murmure. Sens juste et sevère; it le faut, j'y coumus; maes, si tu veux me laisser la vie, ôtemon tout, hormis tou creue.

#### LETTRE LH.

#### DE BULLE.

Comment, mon ami, resoncer air vin pour sa mattresse! Voila ce qu'on appelle un sacriice! Oh! je defie qu'on trouve dans les quatre agiore un bomme plus amoureux que toi! Ce rest pas qui d'n's ait parmi nos jeunes gens de ents messeurs francises qui hoivent de l'eau ar air ; mais tu seras le premier à qui l'amour n aura fait boire; c'est un exemple à citer lans les fastes galans de la Suisse. Je me suis nome informer de les deportemens, et j'ai apwas aver une extrême edification que, sonpant ner chez M. de Vueillerans, tu laissas faire la conde a six houteilles après le repas, sans y oucher, et ne marchandois non plus les verres Fran que les convives ceux de vin de la Côte. ependant cette penitence dure depuis trois ours que ma lettre est écrite, et trois jours foot an moins six repas : or, a six repas observes por adelite, l'on en peut ajouter six autres prerinte, et six par bonte, et six par babisele, et six par obstination. Que de motifs peuvent prolonger des privations penibles dont l'amour seul auroit la gloire! Daigneroit-il se faire honneur de ce qui peut n'être pas à lui?

Voda plus de mauvaises plasanteries que tu ne m'as tenu de mauvais propos, il est temps d'enrayer. Tu es grave natorellement; je me suis aperçue qu'un long badinage t'echauffe, comme une longue promenade échauffe un homme replet; mais je tire à peu près de toi la vengeance que Henri IV tira du duc de Mayenne, et ta souverame veut imiter la clemence du meilleur des rois. Aussi-bien je crandrois qu'u force de regrets et d'excuses to ne te fisses à la fin un mérite d'une faute si bien reparee, et je veux me hâter de l'oublier, de peur que, si j'attendois trop long-temps, ce ne fût plus generosite, mais ingratuude.

A l'egard de ta resolution de renoncer au vin pour toujours, elle n'a pas autant d'éclat à mes yeax que tu pourrois croire; les passions vives ne songent guère à ces petits sacribces, et l'amour ne se repait point de galanterie. D'ailleurs, il y a quelquefois plus d'adresse que de courage a tirer avantage pour le moment présent d'un avenir incertain, et à se paver d'avance d'une abstinence eternelle à laquelle on resonce quand on yeut. Eh! mon lon ami, dans tont ce qui flatte les sens, l'abus est-il donc inseparable de la joursance? L'ivresse est-elle necessairement attachee au goût du vin? et la philosophie seront-elle assez vaine on assez crueile pour n'offrir d'autre moven d'user moderement des choses qui plaisent que de s'en priver tout-à-fait?

Si tu tiens ton engagement, tu t'ôtes un phásir innoccot, et risques la sante en changeant de maniere de vivre ; si tu l'enfreins , l'amour est doublement offense, et ton honneur même en souffre. J'use donc en cette occasion de mes droits; et non-sculement je te releve d'un vien nul, comme fait sans mon conge, mais re te definds même de l'observer au-dela du terme que je vais te prescrire. Mardi nous aurons ici la musique de mylord Édouard. A la coflation je t'enverrai ane conpe à demi pleine d'un nectar pur et bienfaisant. Je veux qu'elle soit bue en ma presence et à mon intention, après avoir fait de quelques gouttes une libation expiatoire aux Grâces. Ensuite mon pénitent reprendra dans ses repas l'usage sobre du vin temperoi par le cristal des fontaines; et, comme dit ton bon Plutarque, en calmant les ardeurs de Bacchus par le commerce des Nymphes.

A propos du concert de mardi, cet étourdi de Regianino ne s'est-il pas mis dans la tête que j'v pourrois dejà chanter un air italien et même un duo avec lui? Il vouloit que je le chantasse avec toi pour mettre ensemble ses deux écoliers; mais il y a dans ce duo de certains ben nuo dangereux à dire sous les yeux d'une mère quand le cœur est de la partie; il vaut mieux renvoyer cet essai au premier concert qui se fera chez l'inseparable. J'attribue la facilite avec laquelle j'ai pris le goût de cette musique à celui que mon frère m'avoit donné pour la poesie italienne, et que j'ai si bien entretenu avec toi, que je sens aisement la cadence des vers, et qu'au dire de Regianmo j'en prends assez bien l'accent. Je commence chaque leçon par lire quelques octaves du Tasse ou quelque scene du Metastase; ensuite il me fait dire et accompagner du récitatif; et je crois continuer de parler ou de lire, ce qui surement ne m'arrivoit pas dans le recitatif françois. Apres cela il faut soutenir en mesure des sons égaux et justes; exercice que les eclats auxquels j'étois accoutumée me rendent assez difficile. Enfin, nous passons aux airs; et il se trouve que la justesse et la flexibilité de la voix , l'expression pathétique, les sons renforcés et tous les passages, sont un effet naturel de la douceur du chant et de la precision de la mesure ; de sorte que ce qui me paroissoit le plus difficile à apprendre n'a pas même besoin d'être enseigné. Le caractère de la melodie a tant de rapport au ton de la langue, et une si grande pureté de modulation, qu'il ne faut qu'ecouter la basse et savoir parler pour dechiffrer aisement le chant. Toutes les passions y ont des expressions aigues et fortes; tout au contraire de l'accent trainant et pénible du chant françois, le sien. toujours doux et facile, mais vif et touchant, dit beaucoup avec peu d'effort : enfin je sens que cette musique agite l'âme et repose la poitrine; c'est precisement celle qu'il faut à mon cœur et a mes poumons. A mardi donc, mon aimable ami, mon maitre, mon penitent, mon apôtre : belas! que ne m'es-tu point? pourquoi faut il qu'un seul titre manque à tant de droits?

P. S. Sais-tu qu'il est question d'une jolie promenade sur l'eau, pareille à celle que nous fimes il y a deux ans avec la pauvre Chaillot? Que mon rusé maître étoit timide alors! qu'il trembloit en me donnant la main pour sortir du hateau! Ah l'hypocrite!... il a beaucoup change.

# LETTRE LIII.

DR MITTE.

Ainsi tout déconcerte nos projets, tout trompe notre attente, tout trahit des feux que le ciel eat da couronner! vils jouets d'une aveugle fortune, tristes victimes d'un moqueur espoir, toucherons-nous sans cesse au plaisir qui fuit, sans jamais l'atteindre? Cette noce trop vainement desirée devoit se faire à Clarens ; le mauvais temps nous contrarie, il faut la faire à la ville. Nous devions nous y ménager une entrevue : tous deux obsédes d'importuns , nous ne pouvous leur échapper en même temps, et le moment où l'un des deux se derobe est celui où il est impossible à l'autre de le joindre! Enfin, un favorable instant se presente : la plus cruelle des mères vient nous l'arracher; et peu s'en faut que cet instant ne soit celui de la perte de deux infortunés qu'il devoit rendre heureux! Loin de rebuter mon courage, tant d'obstacles l'ont irrité ; je ne sais quelle nouvelle force m'anime, mais je me sens une hardiesse que je n'eus jamais : et, si tu l'oses partager ce soir. ce soir même peut acquitter mes promesses. et paver d'une seule fois toutes les dettes de l'amour.

Consulte-toi bien, mon ami, et vois jusqu'à quel point il t'est doux de vivre; car l'expédient que je te propose peut nous mener tous deux a la mort : si tu la crains, n'achève point cette lettre; mais si la pointe d'une épec n'effraic pas plus aujourd'hui ton cœur que ne l'effrayoient jadis les gouffres de Meillerie, le mien court le même risque et n'a pas balancé. Écoute.

Babi, qui couche ordinairement dans ma chambre, est malade depuis trois jours; et, quoique je voulusse absolument la soigner, on l'a transportée ailleurs malgré moi : mais, comme elle est mieux, peut-ètre elle reviendra dès demain. Le lieu où l'on mange est loin de l'escalier qui conduit à l'appartement de ma mère et au mien : à l'heure du souper toute la maison est deserte, hors la cuisine et la salle a manger. Enfin la nuit, dans cette saison, est dejà obscure à la même heure; son voile peut derober aisément dans la rue les passans aux spectateurs, et tu sais parfaitement les êtres de la maison.

Geci suffit pour me faire entendre. Viens cette après-midi chez ma l'anchon, je t'expliquerai le reste, et te donnerai les instructions nécessaires : que si je ne le puis, je les laisserai par ecrit a l'ancien entrepôt de nos lettres, où, comme je t'en ai prevenu, tu trouveras déjà celle-ci : car le sujet en est trop important pour l'oser confier à personne.

Oh! comme je vois à présent palpiter ton cœur! Comme j'y lis tes transports, et comme je les partage! Nou, mon doux ami: non, nous ne quitterons point cette courte vie sans avoir un instant goûté le bonheur : mais songe pourtant que cet instant est environné des horreurs de la mort; que l'abord est sujet à mille hasards, le sejour dangereux, la retraite d'un péril extrême; que nous sommes perdus si nous sommes decouverts, et qu'il faut que tout nous favorise pour pouvoir éviter de l'être. Ne nous abusons point : je connois trop mon père pour douter que je ne te visse à l'instant percer le cour de sa main, si même il ne commençoit par moi; car sûrement je ne serois pas plus epargnee : et crois-tu que je l'exposerois à ce risque si je n'étois sure de le partager?

Pense encore qu'il n'est point question de te fier a ton courage; il n'y faut pas songer; et je te défends même très-expressement d'apporter aucune arme pour ta défense, pas même ton èpee: aussi-hien te seroit-elle parfaitement inutile; car, si nous sommes surpris, mon dessein est de me precipiter dans tes bras, de t'enlacer fortement dans les miens, et de recevoir ainsi le coup mortel pour n'avoir plus à me séparer de toi, plus heureuse à ma mort que je ne le fus de ma vie.

J'espere qu'un sort plus doux nous est réserve; je sens au moins qu'il nous est dû; et la fortune se lassera de nous être injuste. Viens donc, âme de mon cœur, vie de ma vie, viens te réunir à toi-même, viens sous les auspices

du tendre amour recevoir le prix de ton obeissance et de tes sacrifices; viens avouer, même au sein des plaisirs, que c'est de l'union des cœurs qu'ils tirent leur plus grand charme.

# LETTRE LIV.

#### A ZULUE.

J'arrive plein d'une émotion qui s'accrott en entrant dans cet asile. Julie! me voici dans ton cabinet, me voici dans le sanctuaire de tout ce que mon cœur adore. Le flambeau de l'amour guidoit mes pas, et j'ai passe sans être aperçu. Lieu charmant, lieu fortune, qui jadis vis tant réprimer de regards tendres, tant étouffer de soupirs brûlans; toi qui vis naître et nourrir mes premiers feux, pour la seconde fois tu les verras couronner; temoin de ma constance inmortelle, sois le temoin de mon bonheur, et voile a jamais les plaisirs du plus tidele et du plus heureux des hommes.

Que ce mysterieux sejour est charmant! Tout y flatte et nourrit l'ardeur qui me devore. O Julie! il est plein de toi, et la flamme de mes desirs s'y repand sur tous tes vestiges. Oui, tous mes sens y sont enivres à la fois. Je ne sais quel partum presque insensible, plus donx que la rose et plus leger que l'iris, s'exhale ici de toutes parts : j'y crois entendre le son flatteur de ta voix. Toutes les parties de ton habitlement éparses presentent à mon ardente imagination celles de toi-même qu'elles recèlent. Cette coiffure légère que parent de grands cheveux blonds qu'elle feint de couvrir ; cet heureux fichu contre lequel une fois au moins je n'aurai point a murmurer ; ce déshabille elégant et simple qui marque si bien le goût de celle qui le porte; ces mules si mignonnes qu'un pied souple remplit sans peine ; ce corps si delle qui touche et embrasse... Quelle taille enchanteresse!... au-devant deux légers contours... O spectacle de volupté?... la baleine u cédé à la force de l'impression... Empreintes délicieuses, que je vous baise mille fois! Dieux! dieux! que sera-ce quand... Ah! je crois dejà sentir ce tendre corur battre sous une heureuse main! Julie! ma charmante Julie! je te vois, je te sens partout, je te respire avec l'air que

Oue ton sejour est brûlant et douloureux pour moi! il est terrible à mon impatience. O viens, vole, ou je suis perdu!

Ouel bonheur d'avoir trouvé de l'encre et du papier! l'exprime ce que je sens pour en temperer l'exces, je donne le change à mes

transports en les decrivant.

Il me semble entendre du bruit : seroit-ce ton barbare pere? Je ne crois pas être lache... Mais qu'en ce moment la mort me seroit horrible! mon desespoir seroit égal à l'ardeur qui me consume. Ciel, je te demande encore une beure de vie, et j'abandonne le reste de mon être a la rigneur. O desirs! è crainte! è palpitations cruelles!... on ouvre!... on entre!... c'est elle ! c'est elle ! je l'entrevois , je l'ai vue , centends refermer la porte. Mon cœue, mon foible coor, to succombes à tant d'agitations. Ah! cherche des forces pour supporter la felicité qui t'accable!

#### LETTRE LV.

#### A JULIE.

Oh! mourons, ma douce amie! mourons, la bien-aimee de mon cœur! Que faire desormais d'une jeunesse insipide dont nous avons epuise | toutes les delices? Explique-moi, si tu le peux, ce que j'ai senti dans cette nuit inconcevable; donne-moi l'idee d'une vie ainsi passée, ou lasse-m'en quater une qui n'a plus rien de ce que je viens d'eprouver avec toi. J'avois goûté le plaisir, et croyois concevoir le bonheur! Ah! je n'avois senti qu'un vain songe, et n'imaginois que le bonheur d'un enfant. Mes sens abusoient mon âme grossière; je ne cherchois qu'en eux le bien supreme, et j'ai trouvé que leurs plaisirs epuises n'étoient que le commencement des imens. O chef-d'œuvre unique de la nature! divine Julie! possession delicieuse à laquelle tous les transports du plus ardent amour suffisent a peine! non, ce ne sont point | cessé d'exister? et ma vie n'est-elle pas plus ces transports que je regrette le plus : ah! non, retire s'il le faut ces fayeurs enivrantes pour lesquelles je donnerois mille vies ; mais rends-mos tout ce qui n'étoit point elles, et les effacoit mille fois. Rends-morcette etroite union

tu as respire; tu pénètres toute ma substance. | des âmes que tu m'avois annoncee et que tu m'as si bien fait goûter : rends-moi cet abattement si doux rembli par les effusions de nos cœurs; rends - moi ce sommeil enchanteur trouvé sur ton sein ; rends-moi ce reveil plus delicieux encore, et ces soupirs entrecoupes. et ces douces larmes, et ces baisers qu'une voluptueuse langueur nous faisoit lentement savourer, et ces gemissemens si tendres durant lesquels tu pressois sur ton cœur ce cœur fait pour s'unir à lui.

> Dis-moi, Julie, toi qui d'après ta propre sensibilite sais si bien juger de celle d'autrui. crois-tu que ce que je sentois auparayant fût veritablement de l'amour? mes sentimens , u'en doute pas, ont depuis hier change de nature : ils ont pris je ne sais quoi de moins impétaeux. mais de plus doux, de plus tendre, et de plus charmant. Te souvient-il de cette heure entière que nous passimes à parler paisiblement de notre amour et de cet avenir obscur et redoutable par qui le present nous ctoit encore plus sensible, de cette heure, helas! trop courte. dont une légère empreinte de tristesse rendit les entretiens si touchans? J'étois tranquille, et pourtant j'étois près de toi ; je t'adorois et ne désirois rien ; je n'imaginois pas même une autre felicite que de sentir ainsi ton visage aupres du mien, ta respiration sur ma joue, et ton bras autour de mon cou. Quel calme dans tous mes sens! Quelle volupté pure, continue, universelle! Le charme de la jouissance étoit dans l'âme; il n'en sortoit plus, il duroit toujours. Quelle différence des fureurs de l'amour à une situation si paisible! C'est la première fois de mes jours que je l'ai éprouvee auprès de toj; et cependant, juge du changement étrange que l'éprouve; c'est de toutes les heures de ma vie celle qui m'est la plus chere, et la seule que j'aurois voulu prolonger éternellement (1). Julie, dis-moi donc si je ne t'aimois point auparavant, ou si maintenant je ne t'aime plus.

Si je ne t'aime plus? Quel doute! Ai-je don: dans ton cœur que dans le mica? Je sens, je

<sup>1&</sup>quot;. Femme trop facile, voulez-vous savoir si vous etes aimée? examiner volve amost soriant de vocinas. O amour' so je regrette 13ge on i on te goide, er n'est pas pour l'insur de la journance, c'est pont l'heure qui la suit.

sens que tu m'es mille fois plus chère que jamais, et j'ai trouvé dans mon abattement de
nouvelles forces pour te cherir plus tendrement
encore. J'ai pris pour toi des sentunens plus paisibles, il est vrai, mais plus aftectueux et
de plus de différentes especes; sans s'affoiblir,
ds se sont multipliés: les douceurs de l'amitié
tempèrent les emportemens de l'amour, et
j'imagine à peine quelque sorte d'attachement
qui ne m'unisse pas à toi. O ma charmante
maîtresse! ò mon epouse, ma sœur, ma douce
amie! que j'aurai peu dit pour ce que je sens,
apres avoir épuisé tous les noms les plus chers
au œur de l'homme!

Il laut que je c'avoue un soupcon que j'ai concu dans la honte et l'humiliation de moimenne, c'est que la sais mieux anner que moi. Oui, ma Julie, c'est bien toi qui fais ma vie et mon être ; je t'adore bien de toutes les facultes de mon âme, mais la tienne est plus amante. l'amour l'a plus profondement ténetree : on le voit, un le sent ; c'est lui qui amme les graces, qui règne dans tes discours, qui donne à tes veux cette douceur penetrante, a ta voix ces accens si touchans; c'est lui qui, par la seule presence, communique aux autres cœurs, sans qu'ils s'en aperçoivent. La tendre émotion du tien. Que je suis loin de cet etat charmant qui se suffit à lui-même! je veux jouir, et tu veux : aimer; j'ai des transports, et toi de la passion; tous mes emportemens ne valent pas ta delicieuse langueur, et le sentiment dont ton cœur se nourrit est la scule felicite suprême. Ce n'est que d'hier seulement que j'ai goûte cette volupté si pure. Tu m'as laissé quelque chose de ce charme inconcevable qui est en toi, et je crois qu'avec ta donce baleine tu m'inspirois une âme nouvelle, llâte-toi, je t'en conjure, d'achever ton ouvrage. Prends de la mienne tout ce qui m'en reste, et mets tout-àfait la tienne à la place. Non , beaute d'anne . ame celeste, il n'y a que des sentimens comme les tiens qui puissent honorer tes attraits : toi scule es digne d'inspirer un parfait amour, toi seule es propre à le sentir. Ah! donne-moi ton cœur, ma Julie, pour t'aimer comme tu le mérates.

### LETTRE LVI.

DE CLAIRE & JULIE.

J'ai, ma chère cousine, à te donner un avis qui t'importe. Hier au soir ton ami eut avec mylord Edouard un demèle qui peut devenir sérieux. Voici ce que m'en a dit M. d'Orbe qui etoit present, et qui, inquiet des suites de cette affaire, est venu ce matin m'en rendre compte.

Ils avoient tous deux soupé chez mylord; et après une lieure ou deux de musique, ils se mirent à causer et à boire du punch. Ton ami n'en but qu'un seul verre mêle d'eau; les deux autres ne furent pas si sobres: et. nuoique M. d'Orbe ne convienne pas de s'être enivré. je me reserve a lui en dire mon avis dans un autre temps. La conversation tomba naturellement sur ton compte : car tu n'ignores pas que mylord n'aime a parler que de toi. Ton ami. à qui ces confidences deplaisent, les recut avec si peu d'amenite qu'entin Edouard, cchauffe de punch, et piqué de cette sécheresse, osadire, en se plaignant de la troideur, qu'elle n'etoit pas si génerale qu'on pourroit croire, et que tel qui n'en disoit mot n'etoit pas si mal traité que lui. A l'instant ton ami, dont tu connois la vivacité, releva ce discours avec un emportement insultant qui lui attira un démenti, et ils sautérent à leurs épees. Bomston, a demi ivre, se donna en conrant une entorse qui le força de s'asseoir. Sa jambe enfla sur-lechamp, et cela calma la querelle mieux que tous les soins que M. d'Orbe s'étoit donnes. Mais comme il etoit attentif à ce qui se passoit. il vit ton ami s'approcher, en sortant, de l'oreille de mylord Edouard, et il entendit qu'il lui disoit à demi-voix : Subt que rous seres en état de sortir, faites-moi donner de vos nouvelles, ou j'aurai soin de m'en informer. N'en prenez pas la peme, lui dit Edouard avec un souris moqueur, vous en aurez assez tôt. Nous verrous, reprit froidement ton ami, et il sortit. M. d'Orbe, en te remettant cette lettre, t'expliquera le tout plus en detail. C'est à la prodence à le suggerer des moyens d'étouffer ceue facheuse affaire, on a me prescrire de mon côte ce que je dois faire pour y contri-, buer. En attendant, le porteur est à les ordres, il fera tout ce que tu lui commanderas, et tu peux compter sur le secret.

Tu te perds, ma chere; il faut que mon amitié te le dise; l'engagement où tu vis ne peut rester long-temps caché dans une petite ville comme celle-ci ; et c'est un miracle de bonheur que, depuis plus de deux ans qu'il a commencé, tu ne sois pas encore le sujet des discours publics. Tu le vas devenir si tu n'y prends garde; tu le serois dejà, si tu étois moins aimee; mais it y a une répugnance si génerale a mal parler de toi, que c'est un mauvais moyen de se faire fête et un très-sur de se faire hair. Cependant tout a son terme; je tremble que celui du mystere ne soit venu pour ton amour, et il y a grande apparence que les soupcons de mylord Edouard fui viennent de quelques mauvais propos qu'il peut avoir entendus. Songes-y bien, ma chere enfant. Le guet dit, il y a quelque temps, avoir vu sortir de chez toi ton ami à cinq heures du matin. Heureusement colui-ci sut des premiers ce discours, il courut chez cet homme et trouva le secret de le faire taire; mais qu'est-ce qu'un pareil silence, sinon le moyen d'accréditer des bruits sourdement répandus? La defiance de ta mère augmente aussi de jour en jour; tu sais combien de fois elle te l'a fait entendre : elle m'en a narlé à mon tour d'une manière assez dure; et si elle pe craignoit la violence de ton pere, il ne faut pas douter qu'elle ne lui en cut deja parle à lui-même; mais elle l'ose d'autant moins qu'il lui donnera toujours le principal tort d'une connoissance qui te vient d'elle.

Je ne puis trop te le repéter, songe à toi tandis qu'il en est temps encore; écarte ton ami ayant qu'on en parle, préviens des soupcons naissans que son absence fera súrement tomber : car enfin que peut-on croire qu'il fait ici? Peut-être dans six semaines , dans un mois, sera-t-il trop tard. Si le moindre mot venoit aux oreilles de ton père, tremble de ce qui résulteroit de l'indignation d'un vieux militaire entête de l'honneur de sa maison, et de la petulance d'un jeune homme emporté qui ne sait rien endurer : mais il faut commencer par vider , de maniere ou d'autre , l'affaire de mylord Edouard; car tu ne ferois qu'irriter ton ami, et l'attirer un juste refus, si tu lei parlois d'éloignement avant qu'elle fût terannee.

LETTRE LVII.

DE JULIE.

Mon ami, je me suis instruite avec soin de ce qui s'est passé entre vous et mylord Edouard; c'est sur l'exacte connoissance des faits que votre amie veut examiner avec vous comment vous devez vous conduire en cette orgasion, d'après les sentimens que vous professez, et dont je suppose que vous ne faites pas une vaine et fausse parade.

Je ne m'informe point si vous êtes versé dans l'art de l'escrime, ni si vous vous sentez en etat de tenir tête à un homme qui a dans l'Europe la réputation de manier superieurement les armes, et qui, s'etant battu cinq ou six fois en sa vie, a toujours tué, blessé, ou desarmé son homme : je comprends que, dans le cas où vous êtes, on ne consulte pas son habileté, mais son courage, et que la bonne maniere de se venger d'un brave qui vous insulte est de faire qu'il vous tue; passons sur une maxime si judicieuse. Vous me direz que votre honneur et le mien vous sont plus chers que la vie : voila donc le principe sur lequel il faut raisonner.

Commençons par ce qui vous regarde. Pourriez-vous jamais me dire en quoi vous étes personnellement offensé dans un discours où c'est de moi seule qu'il s'agissoit? Si vous deviez, en cette occasion, preudre fait et cause pour moi, c'est ce que nous verrons tout-à-l'heure : en attendant, vous ne sauriez disconvenir que la querelle ne soit parfaitement étrangere à votre honneur particulier, à moins que vous ne preniez pour un affront le soupcon d'être aime de moi. Vous avez eté insulté, je l'avoue, mais après avoir commencé vous-même par une insulte atroce; et moi, dont la famille est pleine de militaires, et qui ai tant oui débattre ces horribles questions, je n'ignore pas qu'un outrage en reponse à un autre ne l'efface point, et que le premier qu'on insulte demeure le seul offense : c'est le même cas d'un combat imprevu, où l'agresseur est le seul criminel, et on celui qui tue ou blesse en se defendant n'est point coupable de meurtre.

Venons maintenant a moi. Accordons que j'étois outragée par le discours de mylord Édouard, quoiqu'il ne fit que me rendre justice : savez-vous ce que vous faites en me défendant avec tant de chaleur et d'indiscrétion? vous aggravez son outrage, vous prouvez qu'il avoit raison, vous sacrifiez mon honneur a un faux point d'honneur, vous diffamez votre maîtresse pour gagner tout au plus la reputationd'un bon spadassin. Montrez-moi, de grâce, quel rapport il y a entre votre maniere de me iustifier et ma justification réelle. Pensez-vous que prendre ma cause avec tant d'ardeur soit une grande preuve qu'il n'y a point de liaison entre nous, et qu'il suffise de faire voir que vous étes brave pour montrer que vous n'étes pas mon amant? Soyez sur que tous les propos de mylord Edouard me font moins de tort que votre conduite : c'est vous seul qui vous chargez, par cet eclat, de les publier et de les confirmer. Il pourra bien, quant à lui, éviter votre epee dans le combat, mais jamais ma reputation ni mes jours peut-être n'eviteront le coup mortel que vous leur portez.

Voila des raisons trop solides pour que vous ayez rien qui le puisse être a y repliquer : mais vous combattrez, je le prévois, la raison par l'usage; vous me direz qu'it est des fatalites qui nous entraînent malgre nous; que, dans quelque cas que ce soit, un dementi ne se soutire jamais, et que, quand une affaire a pris un certain tour, on ne peut plus éviter de se battre ou de se deshonorer. Voyons encore.

Vous souvient-il d'une distinction que vous me flies autrefois, dans une occasion importante, entre l'honneur réel et l'honneur apparent? Dans laquelle des deux classes mettronsnous celui dont il s'agit aujourd'hui? Pour moi, je ne vojs pas commentcela neut même, faire une question. Qu'y a-t-il de commun entre la gloire d'egorger un homme et le témoignage d'une âme droite? et quelle prise peut avoir la vaine opinion d'autrui sur l'honneur veritable dont toutes les racines sont au fond du cœur ? Quoi! les vertus qu'on a réellement perissent-elles sous les mensonges d'un calomniateur? les injures d'un homme ivre prouvent-elles qu'on les mérite? et l'honneur du sage seroit-il à la merci du premier brutal qu'il peut rencontrer? Me direz - vous qu'un duel temoigne qu'on a du cœur, et que cela suffit pour effacer la bonte ou le reproche de tous les autres vices? Je vous demanderai quel honneur peut dicter une pareille decision, et quelle raison peut la

justifier. A ce compte un fripon n'a qu'a se battre pour cesser d'etre un fripon; les discours d'un menteur deviennent des vérités sitôt qu'ils sont soutenus à la pointe de l'épec; et si l'on vous accusoit d'avoir tué un homme, vous en iriez tuer un second pour prouver que cela n'est pas vrai. Ainsi, vertu, vice, honneur, infamie, vérite, mensonge, tout peut tirer son être de l'evénement d'un combat; une salle d'armes est le siege de toute justice; il n'y a d'autre droit que la force, d'autre raison que le meurtre; toute la reparation due a ceux qu'on outrage est de les tuer, et toute offense est également bien layee dans le sang de l'offenseur ou de l'offensé. Dites, si les loups savoient raisonner, auroient-ils d'autres maximes? Jugez vous-même, par le cas où vous ètes, si j'exagere leur absurdite. De quoi s'agit-il ici pour yous? D'un démenti reçu dans une occasion où vous mentiez en effet. Pensezvous donc tuer la vérite avec celui que vous voulez, punir de l'avoir dite? Songez-vous qu'en yous soumettant au sort d'un duel vous appelez le ciel en témoignage d'une fausseté, et que vous osez dire a l'arbitre des combats : Viens soutenir la cause injuste, et faire triompher le mensonge? Ce blasphème n'a-t-il rien qui vous épouvante? Cette absurdité n'a-t-elle rien qui vous revolte? Eh Dieu! quel est ce miserable honneur qui ne craint pas le vice mais le reproche, et qui ne vous permet pas d'endurer d'un autre un dementi reçu d'avance de votre propre cœur?

Vous, qui voulez qu'on profite pour soi de ses lectures, profitez donc des vôtres, et cherchez si l'on vit un seul appel sur la terre quand elle étoit couverte de heros. Les plus vaillans hommes de l'antiquite songerent-ils jamais à venger leurs injures personnelles par des combats particuliers? Cesar envoya-t-il un cartel à Caton, ou Pompee à Cesar, pour tant d'affronts réciproques? et le plus grand capitaine de la Grèce fut-il déshonoré pour s'être laisse menacer du bâton? D'autres temps, d'autres mœurs, je le sais; mais n'y en a-t-il que de bonnes? et n'oseroit-on s'enquerir si les mœurs d'un temps sout celles qu'exige le solide houneur? Non, cet honneur n'est point variable; il ne dépend ni des temps, ni des lieux, ni des prejugés; il pe peut ni passer, ni renaitre; il a

sa source eternelle dans le cœur de l'homme. juste et dans la regle inalterable de ses devoirs. Si les peuples les plus éclaires, les plus braves, les plus vertueux de la terre, n'ont point connu le ducl., je dis qu'il n'est pas une institution de l'honneur, mais une mode affreuse et barbare. digne de sa feroce origine. Reste a savoir sì. quand il s'agit de sa vie ou de celle d'antrui. l'honnète homme se regle sur la mode, et s'il n'y a pas alors plus de vrai courage à la beaver qu'a la survre. Que feroit, à votre avis, celuiqui s'y veut asservir, dans des lieux où règne un usage conteare? a Messine on a Naples, il iroit attendre son homme au coin d'une rue, et le poignarder par derrière. Cela s'appelle étre brave en ce pays-là ; et l'honneur n'y consiste pas à se faire tuer par son ennemi, mais a le tuer lai-même.

Gardez-vous donc de confondre le nom sacré de l'honneur avec ce prejuge feroce qui met toutes les vertus à la pointe de l'épec, et n'est propre qu'a faire de braves scelerats. Que cette méthode paisse fournir, si l'on veut, un supplément à la probité : partout où la probité règne, son supplement n'est-il pas inutile ? et que penser de celui qui s'expose à la mort pour s'exempter d'étre honnéte homme? Ne vovez-vous pas que les crimes que la honte et l'honneur n'ont point empeches sont converts et multiplies par la fausse honte et la crainte du blame ? C'est elle qui rend l'homme hypocrite et menteur; c'est elle qui lui fait verser le sang d'un ami pour un mot indiscret qu'il devroit oublier, pour un reproche mérite qu'il ne peut souffrir ; c'est elle qui transforme en furie informale une fille abusée et craintive; c'est elle, ò Dien puissant! qui peut armer la main maternelle contre le tendre fruit... Je sens defaillir mon àme à cette idée horrible, et je rends graces au moins a celui qui sonde les cœurs d'avoir eloigne du mien cet honneur affreux qui n'inspire que des forfaits et fait frémir la nature.

Hentrez done en vous-même, et considérez s'il vous est permis d'attaquer de propos delibere la vie d'un homme, et d'exposer la vôtre pour satisfaire une barbare et dangereuse fantaisie qui n'a nul fondement raisonnable, et si le triste souvenir du sang verse dans une pareille occasion peut cesser de crier vengeance au fond du cœur de relui qui l'a fait couler. Connoissez-vous aucun crime egal à l'homicide volontaire? et si la base de toutes les vertus est l'humanité, que penserons-nous de l'homme sanguinaire et dépenser qui l'ose attaquer dans la vie de son semblable? Sonvenez-vous de ce que vous m'avez dit vous même contre le service etranger. Avez-vous oublièque le citoyen doit sa vie à la patrie, et n'a pas le droit d'en disposer sans le conge des lois, a plus forte raison contre leur defense? O mon ami! si vous aimez sincèrement la vertu, apprenez à la servir à sa mode, et non à la mode des hommes. Je veux qu'il en puisse résulter queque inconvenient : ce mot de vertu n'est-il donc pour vous qu'un vain nom? et ne serez-vous vertueux que quand il n'en coûtera rien de l'être?

Mais quels sont au fond ces inconvéniens? Les murmures des gens oisifs, des mechans, qui cherchent à s'amuser des malheurs d'autrui, et voudroient avoir toujours quelque histoire nouvelle à raconter. Voila vraiment un grand motif pour s'entre egorger! si le philosophe et le sage se règlent dans les plus grandes affaires de la vie sur les discours insenses de la multitude, quesert tout cet appareil d'études, pour n'être au fond qu'un homme vulgaire? Vous n'osez donc sacrifier le ressentiment au devoir , à l'estime , à l'amitié , de peur qu'on ne vous accuse de craindre la mort? Pesez les choses, mon bon ami, et vous trouverez bien plus de lacheté dans la crainte de ce reproche, que dans celle de la mort même. Le fanfaron, le poltron yeut à toute force passer pour brave;

Ma vernce valor, ben the neglitle.

Is do so stesse a se freggio assat chiaro (\*).

Celui qui feint d'envisager la mort sans effroi ment. Tout homme craint de mourir, c'est la grande loi des êtres sensibles, sans laquelle toute espèce mortelle seroit bientôt detruite. Cette crainte est un simple mouvement de la nature, non-seulement indifferent, mais bon en lui-même et conforme à l'ordre : tout ce qui la rend honteuse et blâmable, c'est qu'elle peut nous empêcher de bien faire et de remplir nos devoirs. Si la lachete n'etoit jamais un obstacle à la vertu, elle cesseroit d'être un vice. Quiconque est plus attaché à sa vic qu'à son devoir ne sauroit être solidement vertueux, j'en conviens. Mais expliquez-moi, vous qui vous piquez de

(\*) Mais la véritable roleur n'a pas besonn du témoignage d'attent, et tire sa glore d'i besievue.

raison, quelle espèce de mérite on peut trouver a braver la mort pour commettre un crime.

Quand il seroit vrai qu'on se fait mepriser en refusant de se battre, quel mepris est le plus à craindre, celui des autres en faisant bien, ou le sieu propre en faisant mal? Croyez-moi, celui qui s'estime veritablement lui-même est neu sensible a l'injuste mopris d'autrui, et ne craint que d'en être digne ; car le bon et l'honnête ne dependent point du jugement des hommes, mais de la nature des choses; et quand toute la terre approuveroit l'action que vous allez faire, elle n'en seroit pas moins honteuse. Mais il est faux qu'a s'en abstenir par vertu l'on se fasse mepriser. L'homme droit, dont toute la vie est sans tache et qui ne donna jamais aucun signe de làchete, refusera de soudler sa main d'un bomicide, et n'en sera que plus honoré. Toujours pret a servir la patrie, à proteger le foible, a remplir les devoirs les plus dangereux, et à defendre, en toute rencontre juste et honnéte, ce qui lui est cher, au prix de son sang, il met dans ses demarches cette incbranlable fermeté qu'on n'a point sans le vrai conrage. Dans la sécurite de sa conscience, il marche la tête levee. il ne fuit ni ne cherche son ennemi : on voit aisement qu'il craint moins de mourir que de malfaire, et qu'il redoute le crime et non le perd. Si les vils prejuges s'elevent un instant contre lai, tous les jours de son honorable vie sont autant de temoins qui les recusent, et, dans une conduite si hien liée, on juge d'une action sur toutes les antres.

Mais savez-vous ce qui rend cette modération si penible à un homme ordinaire? C'est la difficulte de la soutemr dignement ; c'est la necessite de ne commettre ensuite aucune action blamable : car si la crainte de malfaire ne le retient pas dans ce dernier cas, pourquoi l'auroitelle retenu dans l'autre, où l'on peut supposer un mutif plus naturel? On voit bien alors que ce refus ne vient pas de vertu , mais de lachete , et l'on se moque avec raison d'un scrupule qui ne vient que dans le peril. N'avez-vous point remarque que les hommes si ombrageux et si prompts a provoquer les autres, sont, pour la physica, de tres-malhonnetes gens qui, de peur qu'on n'ose leur montrer ouvertement le mépris quion a pour eux, s'efforcent de couvrir de

quelques affaires d'honneur l'infamie de leur vie entiere? Est-ce à vous d'imiter de tels hommes? Mettous encore à part les mulitaires de profession qui vendent leur sang à prix d'argent; qui, voulant conserver leur place, caleulent par leur interêt ce qu'ils doivent a leur bonneur, et savent à un eeu près ce que vaut leur vie. Mon ami, laissez battre tous ces genslà. Rien n'est moins honorable que cet honneur dont ils font si grand bruit; ce n'est qu'une mode insensée, une fausse imitation de vertu. qui se pare des plus grands crimes. L'honneur d'un homme comme vous n'est point au ponvoir d'un autre ; il est en lui-même, et non dans l'opinion du peuple ; il ne se defend ni par l'epée ni par le boucher; mais par une vie integre et irreprochable; et ce combat vaut bien l'autre en fait de courage.

C'est par ces principes que vous devez concilier les cloges que j'ai donnés dans tous les temps à la veritable valeur avec le mépris que j'eus toujours pour les faux braves. J'aime les gens de cœur, et ne puis souffrir les lâches ; je romprois avec un amant poltron que la crainte feroit fuir le danger, et je pense comme toutes les femmes, que le feu du courage anime celui de l'amour. Mais je veux que la valeur se montre dans les occasions légitimes, et qu'on ne se hate pas d'en faire hors de propos une vaine parade, comme si l'on avoit peur de ne la pasretrouver au besoin. Let fait un effort et se presente une fois pour avoir droit de se cacher le reste de sa vie. Le vrai courage a plus de constance et moins d'empressement ; il est toujours ce qu'il doit être ; il ne faut ni l'exciter pr le retenir; l'homme de bien le porte partout avec lui, au combat contre l'ememi, dans un cercle en laveur des absens et de la verné, dans son litcontre les attaques de la douleur et de la mort. La force de l'ame qui l'inspire est d'usage dans tous les temps; elle met toujours la vertu audessus des évenemens, et ne consiste pas a se hattre, mais a ne rien craindre. Telle est, mon ami, la sorte de courage que j'ai souvent louée. et que j'aime à trouver en vous. Tout le reste n'est qu'etourderie, extravagance, férocite; c'est une l'achete de s'y soumettre ; et je ne miprise pas moins celui qui cherche un peril inutile, que celui qui fuit un peril qu'il doit af-

Je vous ai fait voir, si je ne me trompe, que dans votre démêle avec invlord Edouard votre honneur n'est point intéresse; que vous compromettez le mien en recourant à la voie des armes; que cette voie n'est ni juste, ni raisonnable, ni permise; qu'elle ne peut s'accorder avec les sentimens dont yous faites profession; qu'elle ne convicot qu'a de malhonnétes gens, qui font servir la bravoure de supplément aux vertus qu'ils n'ont pas, ou aux officiers qui ne se battent point par honneur, mais par interét; qu'il y a plus de vrai courage a la dedaigner qu'à la prendre; que les inconveniens auxquels on s'expose en la rejetant sont inseparables de la pratique des vrais devoirs, et plus apparens que reels; qu'enfin les hommes les plus prompts à y recourir sont toujours ceux dont la probite est le plus suspecte. D'ou je conclus que yous ne sauriez en cette occasion ni faire ni accepter un appel sans renoncer en même temps à la raison, à la vertu, à l'honneur, et à moi. Retournez mes raisonnemens comme il vous plaira, entassez de votre part sophisme sur sophisme; il se trouvera toujours qu'un homme de courage n'est point un làche, et qu'un homme de bien ne peut être un homme sans honneur. Or, je vous ai démontre, ce me semble, que l'homme de courage dedaigne le duel, et que l'homme de bien l'abhorre.

J'ai cru, mon ami, dans une matière aussi grave, devoir faire parler la raison scule, et vous presenter les choses exactement telles qu'elles sont. Si j'avois voulu les peindre telles que je les vois, et faire parler le sentiment et l'humanité, j'aurois pris un langage fort different. Yous savez que mon père, dans sa jeunesse, eut le malheur de tuer un homme en duel: cet homme etoit son ami; ils se battirent à regret ,l'insense point d'honneur les y contraignit. Le coup mortel qui priva l'un de la vie ôta pour jamais le repos à l'autre. Le triste remords n'a pu depuis ce temps sortir de son cœur ; souvent dans la solitude on l'entend pleurer et gémir; il croit sentir encore le fer poussé par sa main cruelle entrer dans le cœur de son ami; il voit dans l'ombre de la nuit son corps pâle et sanglant; il contemple en frémissant la plaie mortelle; il voudroit étancher le sang qui coule; l'effroi le saisit, il s'ecrie; ce cadavre affreux ne cesse de le poursuivre. Depuis cinq ans qu'il

a perdu le cher soutien de son nom et l'espoir de sa famille, il s'en reproche la mort comme un juste châtiment du ciel, qui vengea sur son fils unique le père infortuné qu'il priva du sien.

Je vous l'avoue, tout cela, joint à mon aversion naturelle pour la cruauté, m'inspire une telle borreur des duels, que je les regarde comme le dernier degré de brutalité où les hommes puissent parvenir. Celui qui va se hattre de gaité de cœur n'est à mes veux qu'une bête féroce qui s'efforce d'en déchirer une autre : et. s'il reste le moindre sentiment naturel dans leur âme, je trouve celui qui perit mojns à plaindre que le vainqueur. Vovez ces hommes accoutumés au saug, ils ne bravent les remords qu'en etouffant la voix de la nature; ils deviennent par degres cruels, insensibles; ils se jouent de la vie des autres: et la punition d'avoir pu manquer d'humanité est de la perdre enfin toutà-fait. Que sont-ils dans cet état? Réponds, veux-tu leur devenir semblable? Non, tu n'es point fait pour cet odieux abrutissement; redoute le premier pas qui peut t'y conduire : ton àme est encore innocente et saine, ne commence pas à la déprayer, au péril de ta vie, par un effort sans vertu, un crime sans plaisir, un point d'honneur sans raison.

Je ne t'ai rien dit de ta Julie; elle gagnera sans doute à laisser parler tou cœur. L'u mot, un seul mot, et je te livre à lui. Tu m'as honorée quelquefois du tendre nom d'epouse; peutêtre en ce moment dois-je porter celui de mère. Veux-tu me laisser veuve avant qu'un nœud sacré nous unisse?

P. S. J'emploie dans cette lettre une autorité à laquelle jamnis homme sage n'a resisté. Si vous refusez de vous y rendre, je n'ai plus rien à vous dire; mais pensez-y bien auparavant. Prenez huit jours de reflexion pour méditer sur cet important sujet. Ce n'est pas au nom de la raison que je vous demande ce delai, c'est au mien. Souvenez-vous que j'use en cette occasion du droit que vous m'avez donné vous-même, et qu'il s'étend au moins jusque-là.

### LETTRE LVIII.

DE JULIE A MYLORD ÉDOUARD.

Ce n'est point pour me plaindre de vous, mylord, que je vous écris : puisque vous m'outragez, il faut bien que j'aie avec vousiles torts que j'ignore. Comment concevoir qu'un bonnête homme voulût dishonorer sans sujet une famille estimable? Contentez done votre vengeance, si vous la croyez legitime; cette lettre vous donne un moyen facile de perdre une malbeureuse fille qui ne se consolera jamais de vous avoir offense, et qui met à votre discretion l'honneur que vous voulez lui ôter. Oui, mylord, vos imputations étoient justes : j'ai un amant aimé; il est maître de mon oœur et de ma personne; la mort seule pourra briser un nœud si doux. Cet amant est celui même que vous honoriez de votre amitié ; il en est digne , puisqu'il vous aime et qu'il est vertueux. Cependant il va périr de votre main : je sais qu'il faut du sang à l'honneur outragé; je sais que sa valeur même le perdra ; je sais que dans un combat si peu redoutable pour vous son intrépide creur ira sans crainte chercher le coup mortel. J'ai voulu retenir ce zele inconsidéré; i'ai fait parler la raison. Helas! en écrivant ma lettre j'en sentois l'inutilité; et, quelque respect que je porte à ses vertus, je n'en attends point de lui d'assez sublimes pour le detacher d'un faux point d'honneur. Jouissez d'avance du plaisir que vous aurez de percer le sein de votre ami : mais sachez, homme barbare, qu'au moins vous n'aurez pas celui de jouir de mes larmes, et de contempler mon désespoir. Non, j'en jure par l'amour qui gemit au fond de mon cœur, sovez temoin d'un serment qui ne sera point vain; je ne survivrai pas d'un jour à celui pour qui je respire ; et vous aurez la gloire de mettre au tombeau d'un seul coup deux amans infortunes, qui n'eurent point envers vous de tort volontaire, et qui se plaisoient à vous honorer.

On dit, mylord, que vous avez l'âme belle et le cœur sensible : s'ils vous laissent goûter en paix une vengeance que je ne puis comprendre, et la douceur de faire des malheureux, puissent-ils, quand je ne serai plus, vous inspirer quelques soins pour un père et une mère inconsolables, que la perte du seul enfant qui leur reste va livrer à d'eternelles douleurs!

#### LETTRE LIX.

DE M. D'ORBE A JULIC.

Je me hate, mademoiselle, selon vos ordres. de vous rendre compte de la commission dont vous m'avez charge. Je viens de chez mylord Édouard, que j'ai trouvé souffrant encore de son enturse, et ne pouvant marcher dans sa chambre qu'à l'aide d'un bâton. Je lui ai remis votre lettre, qu'il a ouverte avec empressement; il m'a paro émo en la lisant : il a révé quelque temps; puis il l'a relue une seconde fois avec une agitation plus sensible. Voici ce qu'il m'a dit en la finissant : Vous sarez . monsieur, que les offaires d'honneur ont leurs règles dont on ne peut se départir ; vous avez vu ce qui s'est passe dans celle-ci; il faut qu'elle soit vidée régulièrement. Prenez deux amis, et donnez-vous la peine de revenir ici demain matin avec eux; vous saurez alors ma résolution. Je lui ai representé que l'affaire s'étant passee entre nous, il seroit mieux qu'elle se terminat de même. Je sais ce qui convient, m'a-t-il dit brusquement, et serai ce qu'il faut. Amenes von deux amis, ou je n'ai plus rien à vous dire. Je suis sorti la-dessus, cherchant inutilement dans ma tête quel peut être son bizarre dessein. Quoi qu'il en soit, j'aurai l'honneur de yous voir ce soir, et j'exécuterai demain ce que vous me prescrirez. Si vous trouvez à propos que l'aille au rendez-vous avec mon cortège, ie le composerai de gens dont je sois sûr à tout évenement.

## LETTRE LX.

# A JULIE.

Calme tes alarmes, tendre et chère Julie; et, sur le récit de ce qui vient de se passer, connois et partage les sentimens que j'eprouve.

J'etois si rempli d'indignation quand je reçus ta lettre, qu'a peine pus-je la lire avec l'attention qu'elle meritoit. J'avois beau ne la pouvoir refuter, l'aveugle colère étoit la plus forte. Tu peux avoir raison, disois-je en moi-même, mais ne me parle jamais de te laisser avilir. Dussi-je te perdre et mourir coupable, je ne souf-frirai point qu'on manque au respect qui t'est dû; et, tant qu'il me restera un soulfle de vie, tu seras honorée de tout ce qui t'approche comme tu l'es de mon cœur. Je ne balançai pas pour ant sur les huit jours que tu me demandois; l'accident de mylord Édouard et mon vœu d'obeissance concouroient a rendre ce delai necessaire. Resolu, selon tes ordres, d'employer cet intervalle a mediter sur le sujet de ta lettre, je m'occupois sans cesse à la relire et à y reflechir, non pour changer de sentiment, mais pour justifier le mien.

L'avois repris ce matin cette lettre trop sage et trop judicieuse a mon gré, et je la relisois avec inquietude, quand on a frappe a la porte de ma chambre. Un moment apres j'ai va entrer mylord Edouard sans epec, appuyé sur une canne; trois personnes le suivoient, parmi lesquelles j'ai reconnu M. d'Orbe, Surpris de cette visite imprevue, j'attendois en silence ce qu'elle devoit produire, quand Edouard m'a prie de lui donner un moment d'audience, et de le laisser agir et parler sans l'interrompre. Je vous en demande, a-t-il dit, votre parole; la presence de ces messieurs, qui sont de vos amis, doit vous répondre que vous ne l'engagez pas indiscrètement. Je l'ai promis sans balanrer. A peine avois-je acheve que j'ai vu, avec l'etennement que tu peux concevoir, mylord Edouard a genoux devant moi. Surpris d'une si étrange attitude, j'ai voulu sur-le-champ le relever; mais, après m'avoir rappele ma promesse, il m'a parlé dans ces termes : • Je viens, monsieur, retracter hautement les · discours injurieux que l'ivresse m'a fait tenir en votre presence : leur injustice les rend plus offensans pour moi que pour vous, et ie m'en dois l'authentique desaveu. Je me · soumets à toute la panition que vous voudrez · m'imposer, et je ne croirai mon honneur rétable que quand ma faute sera réparce. · A quelque prix que ce soit, accordez-moi le · pardon que je vous demande, et me rendez votre amitie. > Mylord, lui ai-je dit aussit

 it ; je reconnois maintenant votre âme grande et genéreuse; et je sais bien distinguer en vous les discours que le cœur diete de ceux que vous

tenez quand vous n'étes pas à vous-même; qu'ils soient à jamais oubliés. A l'instant, je l'ai soutenu en se relevant, et nous nous sommes embrasses. Après cela mylord se tournant vers les spectateurs leur a dit : Messieurs, je vous remercie de votre complaisance. De braves gens comme vous, a-t-il ajouté d'un air fier et d'un ton anime, sentent que celui qui répare anni ses torts n'en sait endurer de personne. Fous pouvez publicr ce que vous arez en. Ensuite il nous a tous quatre invités à souper pour ce soir, et ces messieurs sont sortis.

A peine avons-nous été seuls qu'il est revenu m'embrasser d'une manière plus tendre et plus amicale; puis, me prenant la main et s'asseyant à côté de moi : Heureux mortel, s'est-il écrié, jouissez d'un bonheur dont vous êtes digne. Le corur de Julie est à vous; puissiez-vous tous deux.... Que dites-vous, mylord, ai-je interrompu; perdez-vous le sens? Non, m'a-t-il dit en souriant. Mais peu s'en est fallu que je ne le perdisse, et c'en étoit fait de moi peut-être si celle qui m'ôtoit la raison ne me l'eût rendue. Alors il m'a remis une lettre que j'ai été surpris de voir écrite d'une main qui n'en écrivit jamais à d'autre homme (t) qu'a moi. Quels mouvemens j'ai sentis à sa lecture! Je voyois une amante incomparable vouloir se perdre pour me sauver, et je reconnoissois Julie. Mais quand je suis parvenu à cet endroit ou elle jure de ne pas survivre au plus fortuné des hommes, j'ai fremi des dangers que j'avois courus, j'ai murmuré d'éter trop aimé, et mes terreurs m'ont fait sentir que tu n'es qu'une mortelle. Ah! rends-moi le courage dont tu me prives; i'en avois pour braver la mort qui ne menaçoit que moi seul, je n'en ai point pour mourir tout

Tandis que mon âme se livroit à ces réflexions ameres, Édouard me tenoit des discours auxquels j'ai doané d'abord peu d'attention : cependant il me l'a rendue a force de me par-ler de toi ; car ce qu'il m'en disoit plaisoit à mon cœur et n'excitoit plus ma jalousie. Il m'a paru pénétré de regret d'avoir trouble nos feux et ton repos. Tu es ce qu'il honore le plus au monde ; et, n'osant te porter les excuses qu'il

<sup>(\* 1)</sup> en faut je peme, excepter son pere-

m'a faites, il m'a prié de les recevoir en ton nom, et de te les faire agréer. Je vous ai regardé, m'a-t-il dit, comme son representant, et n'ai pu trop m'humilier devant ce qu'elle aime, ne pouvant, sans la compromettre, m'adresser a sa personne, ni même la nommer. Il avoue avoir conçu pour toi les sentimens dont on ne neut se defendre en te vovant avec trop de soin : mais c'étoit une tendre admiration plutôt que de l'amour. Ils ne lui ont jamais inspiré ni pretention ni espoir; il les a tous sacrifies aux nôtres à l'instant qu'ils lui ont été connus, et le mauvais propos qui lui est échappé etoit l'effet du punch et non de la jalousie. Il traite l'amour en philosophe qui croit son âme audessus des passions : pour moi, je suis trompé s'il n'en a déja ressenti quelqu'une qui pe permet plus à d'autre de germer profondement. Il prend l'epuisement du cœur pour l'effort de la raison, et je sais bien qu'aimer Julie et renoncer a elle n'est pas une vertu d'homme.

Il a desire de savoir en detail l'histoire de nos amours et les causes qui s'opposent au bonheur de ton ami ; j'ai cru qu'apres ta lettre une demi-confidence etoit dangereuse et hors de propos; je l'ai faite entiere, et il m'a éconté avec une attention qui m'attestoit sa sincerité. J'ai vu plus d'une fois ses yeux humides et son âme attendrie ; je remarquois surtout l'impression puissante que tous les triomphes de la vertu faisoient sur son àine, et je crois avoir acquis à Claude Anet un nouveau protecteur qui ne sera pas moins zele que ton pere. Il n'v a , m'a-t-il dit, ni incidens ni aventures dans ce que vous m'avez raconté, et les catastrophes d'un roman m'attacheroient beaucoup mons; tant les sentimens suppleent aux situations, et les procedes honnétes aux actions éclatantes! Vos deux ames sont si extraordinaires, qu'on n'en peut juger sur les regles communes. Le bonheur n'est pour vous ni sur la même route ni de la même espèce que celui des autres hommes : ils ne cherchent que la puissance et les regards d'autrui, ils ne vous faut que la tendresse et la paix. Il s'est joint a votre amour une emulation de vertu qui vous élève; et vous vaudriez moins l'un et l'autre si vous ne vous ctiez point aimés. L'amour passera, ose-t-il ajouter (pardomons-lui ce blasphème prononce dans l'ignorance de son eœur); l'amour

passera, dit-il, et les vertus resteront. Ah! puissent-elles durer autant que lui, ma Julie! le ciel n'en demandera pas davantage.

Enfin je vois que la durete philosophique et nationale n'altère point dans cet honnéte Anglois l'humanite naturelle, et qu'il s'interesse veritablement à nos pemes. Si le credit et la rechesse nous pouvoient être utiles, je crois que nous aurions lieu de compter sur lui. Mais, hélas! de quoi servent la puissance et l'argent pour rendre les cœurs heureux?

Cet entretien, durant lequel nous ne comptions pas les heures, nous a menes jusqu'à celle du dine. J'ai fait apporter un poulet, et après le diné nous avons continue de causer. Il m'a parlé de sa demarche de ce matin, et je n'ai pu m'empécher de temoigner quelque surprise d'un procedé si authentique et si peu mesure : mais, outre la raison qu'il m'en avoit dejà donnee, il a ajoute qu'une demi-satifaction etoit indigne d'un homnie de courage; qu'il la falloit complète ou nulle, de peur qu'on ne s'avilit sans rien réparer, et qu'on pe fit attribuer à la crainte une démarche faite à contre-cieur et de mauvaise grace. D'ailleurs, a-t-il ajouté, ma reputation est faite, je puis être juste sans soupcon de làchete; mais vous, qui étes jeune et debutez dans le monde, il faut que vous sortiez si net de la première affaire, qu'elle ne tente personne de vous en susciter une seconde. Tout est plem de ces poltrons adroits qui cherchent, comme on dit, à tâter leur homme, c'est-à-dire à decouvrir quelqu'un qui soit encore plus poltron qu'eux, et aux depens duquel ils puissent se faire valoir. Je veux eviter à un homme d'honneur comme vous la nécessite de chatier sans gloire un de ces gens-la ; et j'aime mieux, s'ils out besoin de leçon, qu'ils la reçoivent de moi que de vous : car une affaire de plus n'ôte rien a celui qui en a dejà eu plusieurs; mais en avoir une est toujours une sorte de tache, et l'amant de Julie en doit être

Voilà l'abregé de ma longue conversation avec mylord Edouard. J'ai cru necessaire de t'en rendre compte afin que tu me prescrives la manière dont je dois me comporter avec lui.

Maintenant, que tu dois être tranquillisée, chasse, je t'en conjure, les idees funestes qui t'occupent depuis quelques jours. Songe aux ménagemens qu'exige l'incertitude de ton etat actuel. Oh! si bientôt tu pouvois tripler mon être! si bientôt un gage adoré... Espoir dejà trop deçu, viendrois-tu m'abuser encore?.... O désirs! ô crainte, ô perplexites! Charmante amie de mon cœur, vivons pour nous aimer, et que le ciel dispose du reste.

P. S. J'oubliois de te dire que mylord m'a remis ta lettre, et que je n'ai point fait difficulte de la recevoir, ne jugeant pas qu'un pareil dépôt doive rester entre les mains d'un tiers. Je te la rendrai à notre premiere entrevue; car, quant à moi, je n'en ai plus à faire; elle est trop bien errite au fond de mon cœur pour que jamais j'aie besoin de la relire.

# LETTRE LXI.

DE JULIE.

Amène demain mylord Édouard, que je me jette à ses pieds comme il s'est mis aux tiens. Quelle g andeur! quelle génerosité! Oh! que nous sommes petits devant lui! Conserve ce precieux ami comme la prunelle de ton uil. Peut-être vaudroit-il moins s'il étoit plus temperant : jamais homme sans défaut eut-il de grandes vertus?

Mille angoisses de toute espèce m'avoient jetée dans l'abattement; ta lettre est venue ranimer mon courage étent; en dissipant mes terreurs elle m'a rendu mes peines plus supportables; je me sens maintenant assez de force pour souffrir. Tu vis, tu m'aimes; ton sang, le sang de ton ami n'ont point été répandus, et ton honneur est en sûreté : je ne suis donc pas tout-à-fait miserable.

Ne manque pas au rendez-vous de demain. Jamais je u'eus si grand besoin de te voir, ni si peu d'espoir de te voir long-temps. Adieu, mon cher et unique ami. Tu n'as pas bien dit, ce me semble, vivons pour nous aimer. Ah! il falloit dire, aimons-nous pour vivre.

### LETTRE LXIL

DE CLAIRE A JULIE.

Faudra-t-il toujours, aimable cousine, ne remplir envers toi que les plus tristes devoirs de l'amitie? Faudra-t-il toujours dans l'amertume de mon cœur affliger le tien par de cruels avis? Helas! tous nos sentimens nons sont communs, tu le sais bien, et je ne saurois t'annoncer de nouvelles peines que je ne les aie dejà senties. Que ne puis-je te cacher ton infortune sans l'augmenter? ou que la tendre amitie n'at-elle autant de charmes que l'amour! Ah! que j'effacerois promptement tous les chageins que je te donne!

Hier, après le concert, ta mère en s'en retournant, ayant accepte le bras de ton ami et toi celui de M. d'Orbe, nos deux peres resterent avec mylord à parler de politique; sujet dont je suis si excedée que l'ennui me chassa dans ma chambre. Une demi-heure après j'entendis nommer ton ami plusieurs fois avec assez de véhémence : je convus que la conversation avoit change d'objet, et je prétai l'oreille. Je jugeai par la suite du discours qu'Edouard avoit osé proposer ton mariage avec ton ami, qu'il appeloit hautement le sien, et auquel il offroit de faire en cette qualité au établissement convenable. Ton pere avoit rejete avec mepris cette proposition, et c'étoit la-dessus que les propos commençoient à s'echauffer. Sachez, lui disoit mylord, malgre vos prejuges, qu'il est de tous les hommes le plus digne d'elle et peut-être le plus propre à la rendre heureuse. Tous les dons qui ne dependent pas des hommes il les a reçus de la nature, et il y a ajoute tous les talens qui ont dependu de lui. Il est jeune, grand, bien fait, robuste, adroit; il a de l'education, du sens, des mœurs, du courage; il a l'espritorné, l'âme saine ; que lui manque-t-il donc pour mériter votre aven? La fortune? il l'aura. Le tiers de mon bien suffit pour en faire le plus riche particulier du pays de Vaud, j'en donnerai s'il le faut jusqu'à la moitié. La noblesse? vaine prerogative dons un pays où elle est plus nuisible qu'utile. Mais il l'a encore, n'en doutez pas, non point ecrite d'encre en de vieux parchemins, mais gravée au fond de son cœur en caracteres ineffaçables. En un mot, si vous préferez la raison au prejugé, et si vous aimez mieux votre fille que vos titres, c'est à lui que vous la donnerez.

La-dessus ton père s'emporta vivement. Il traita la proposition d'absurde et de ridicule. Quoi! mylord, dit-il, un homme d'honneur comme vous peut-il sculement penser que le dernier rejeton d'une famille illustre aille eteindre ou degrader son nom dans celui d'un quidam sans asile et réduit à vivre d'aumônes?... Arrêtez, interrompit Edouard; vous parlez de mon ami, songez que je prends pour moi tous les outrages qui lui sont faits en ma presence, et que les noms injurieux à un homme d'honneur le sont encore plus à celui qui les proponce. De tels quidams sont plus respectables que tous les hobereaux de l'Europe, et je vous defie de trouver aucun moyen plus honorable d'alter à la fortune que les hommages de l'estime et les dons de l'amitie. Si le gendre que je vous propose ne compte point, comme vous, une longue suite d'aieux toujours incertains, il sera le tondement et l'honneur de sa maison comme votre premier ancêtre le fut de la vôtre. Yous seriez-vous donc tenu pour deshonoré par l'alliance du chef de votre famille, et ce mepris ne rejailliroit-il pas sur vous-même? Combien de grands noms retomberoient dans l'oublisi l'on ne tenoit compte que deceux qui ont commence par un homme estimable! Jugeons du passé par le present; sur deux qui trois citoyens qui s'illustrent par des moyens honnètes, mille coquins anoblissent tous les jours leur famille; et que prouvers cette noblesse dont leurs descendans seront si fiers, sinon les vols et l'infamie de leur ancetre (1)? On voit, je l'avone, beaucoup de malhonnétes geas parmi les roturiers; mais il y a toujours vingt à parier contre un qu'un gentilhomme descend d'un fripon. Laissons, si vous voulez, l'origine à part, et pesons le mérite et les services. Vous

A Les lettres de noblesse sont rarex en ce stècle, et même elles y ont été dinstrées au moins une fois. A Mais quant à la noblesse qui sançusert à prix d'argent, et qu'ou achète avec des charges tout ce que j y vois de plus homorable est le privilege de n'être pas pendu.

avez porté les armes chez un prince étranger, son père les a portées gratuitement pour la patrie. Si vous avez bien servi, vous avez ete bien payé; et, quelque honneur que vous avez acquis à la guerre, cent roturiers en out acquis encore plus que vous.

De quoi s'honore donc, continua mylord Edouard, cette noblesse dont vous étes si fier? One fait-elle pour la gloire de la parrie ou le bouheur du genre homain? Mortelle ennemie des lois et de la liberte, qu'a-t-elle jamais produit dans la plupart des pays où elle brille, si ce n'est la force de la tyrannie et l'oppression des peuples? Osez-yous dans une republique yous honorer d'un état destructeur des vertus et de l'humanité, d'un état où l'on se vante de l'esclavage, et où l'on rougit d'être homme? Lisez les annales de votre patrie (1) : en quoi votre ordre 2-t-il bien merité d'elle? quels pobles complex-vous parmi ses liberateurs? Les Furts, les Tell, les Stouffacher, étoien'-ils gentilshommes? Quelle est donc cette gloire insensce dont vous faites tant de bruit? Celle de servir un homme, et d'être à charge a l'etat.

Conçois, ma chere, ce que je souffrois de voir cet honnéte homme nuire ainsi par une àprete déplacee aux interêts de l'ami qu'il vouloit servir. En effet, ton père, irrité par tant d'invectives piquantes quoique generales, se mit à les repousser par des personnalités. Il dit nettement à my lord Edouard que jamais homme de sa condition n'avoit tenu les propos qui venoient de lui échapper. Ne plaidez point inutilement la cause d'autrui, ajouta-t-il d'un ton brusque; tout grand seigneur que yous étes. je doute que vous puissiez bien defendre la vôtre sur le sujet en question. Vous demandez ma tille pour votre ami prétendu sans savoir si vous-même seriez bon pour elle; et je connois assez la poblesse d'Angleterre pour avoir sur vos discours une médiocre opinion de la vôtre.

Pardieu! dit mylord, quoi que vous pensiez de moi, je serois bieu fâché de n'avoir d'autre preuve de mon mente que celui d'un homme mort depuis cinq cents ans. Si vous convoissez la noblesse d'Angleterre, vous savez qu'elle est la plus eclairée, la mieux instruite, la plus sage

<sup>15 (</sup>unique cert pulses s'appliquer à Chevert, qui, alimple soldat en 1706, parviut au rang de descenant-goidral e 1218, et fut nomme grand-cross de l'outre de vourit ons en 1708, à est plus naturel de 1701/2 que à masseu u voit let es sur son umi ferclas, unodit en 1325, une le recummandation des fiace de Rretagne, dont it fatait partie sentires deputs du tiere etal.

<sup>(\*)</sup> Il y a ici beaucoup d'inexactitude. Le paya de Vaud n'a jamais fau partie de la Suisse : c'est une conquête des Bernois , et aes habitans ne sont ut citoyens , ut libres, mais sujets.

et la plus brave de l'Europe : avec cela, je n'ai pas besoin de chercher si elle est la plus antique; car, quand on parle de ce qu'elle est, il n'est pas question de ce qu'elle fut. Nous ne sommes point, il est vrai, les esclaves du prince, mais ses amis; ni les tyrans du peuple, mais ses chefs, Garans de la liberté, soutiens de la patric et appuis du trône, nous formons un invincible équilibre entre le peuple et le roi. Notre premier devoir est envers la nation, le second envers celui qui la gouverne : ce n'est pas sa volunte mais son droit que nous consultons. Ministres suprêmes des lois dans la chambre des pairs, quelquefois même legislateurs, nous rendons également justice au peuple et au roi , et nous ne souffrons point que personne dise : Dreu et mon épèc, mais seulement, Dreu et mon droit.

Voila, monsieur, continua-t-il, quelle est cette noblesse respectable, ancienne autant qu'aucune autre, mais plus fière de son merite que de ses ancêtres, et dont vous parlez sans la comoître. Je ne suis point le dernier en rang dans cet ordre illustre, et crois, malgré vos prétentions, vous valoir à tous égards. J'ai une sœur à marier; elle est noble, jeune, aimable, riche; elle ne cède à Julie que par les qualites que vous comptez pour rien. Si quiconque a senti les charmes de votre fille pouvoit tourner ailleurs ses yeux et son cœur, quel honneur je me ferois d'accepter avec rien, pour mon beaufrere, celui que je vous propose pour gendre avec la moitie de mon bien!

Je connus à la réplique de ton père que cette conversation ne faisoit que l'aigrir; et, quoique penétree d'admiration pour la generosite de mylord Edouard, je sentis qu'un homme aussi peu liant que lui n'étoit propre qu'à ruiner à jamais la négociation qu'il avoit entreprise. Je me hátai donc de rentrer avant que les choses allassent plus loin. Mon retour fit rompre cet entretien, et l'on se sépara le moment d'après assez froidement. Quant à mon pere, je trouvai qu'il se comportoit tres-bien dans ce démèle. Il appuya d'abord avec intérêt la proposition : mais voyant que ton père n'y vouloit point entendre, et que la dispute commençoit à s'animer, il se retourna, comme de raison, du parti de son beau-frere; et, en interrompant à propos l'un et l'autre par des discours mo-

derés, il les retint tous deux dans des bornes dont ils seroient vraisemblablement sortis s'ils fussent restés tête à tête. Après leur départ, il me fit confidence de ce qui venoit de se passer; et, comme je prévis où il en alloit venir, je me hâtar de lui dire que les choses etant en cet etat, il ne convenoit plus que la personne en question te vit si souvent ici, et qu'il ne conviendroit pas même qu'il y vint du tout, si ce n'étoit faire une espece d'affront à M. d'Orbe dont il étoit l'ami; mais que je le prierois de l'amener plus rarement, ainsi que mylord Édouard. C'est, ma chere, tout ce que j'ai pu faire de mieux pour ne leur pas fermer tout-à-fait ma porte.

Ce n'est pas tout. La crise où je te vois me force à revenir sur mes avis précedens. L'affaire de mylord Edouard et de ton ami a fait par la ville tout l'éclat auquel on devoit s'attendre. Quoique M. d'Orbe ait gardé le secret sur le fond de la querelle, trop d'indices le décèlent pour qu'il puisse rester caché. On soupconne, on conjecture, on te nomme : le rapport du guet n'est pas si bien étouffé qu'on ne s'en souvienne, et tu n'ignores pas qu'aux yeux du public la vérité soupconnée est bien pres de l'evidence. Tout ce que je puis te dire pour ta consolation. c'est qu'en général on approuve tou choix, et qu'on verroit avec plaisir l'union d'un si charmant couple; ce qui me confirme que ton ami s'est bien comporte dans ce pavs, et n'v est guere moins aime que toi. Mais que fait la voix publique à ton inflexible père? Tous ces bruits lui sont parvenus ou lui vont parvenir, et je frémis de l'effet qu'ils peuvent produire, si tu ne te hâtes de prévenir sa colère. Tu dois t'attendre de sa part à une explication terrible pour toi-même, et peut-être à pis encore pour ton ami : non que je pense qu'il veuille à san age se mesurer avec un jeune homme qu'il ne cruit pas digne de son épec; mais le pouvoir qu'il a dans la ville luc fourniroit, s'il le vouloit, mille moyens de lui faire un mauvais parti, et il est à craindre que sa fureur ne lui en inspire la volonté.

Je t'en conjure à genoux, ma douce amie, songe aux dangers qui t'environnent, et dont le risque augmente a chaque instant. Un bonheur inoui t'a préservée jusqu'à présent au milieu de tout cela; tandis qu'il en est temps encore, mets le sceau de la prudence au mystère de tes amours, et ne pousse pas à bout la fortune, de peur qu'elle n'enveloppe dans tes malheurs celui qui les aura causés. Crois-moi, mon ange, l'avenir est incertain; mille évenemens peuvent, avec le temps, offrir des ressources inesperees; mais, quant à présent, je te l'ai dit et le repète plus fortement, éloigne ton ami, ou tu es perduc.

#### LETTRE LXIII.

DE JULIE A CLAIRE.

Tout ce que tu avois prévu, ma chère, est arrivé. Hier, une beure après notre retour, mon pere entra dans la chambre de ma mere, les yeux etincelans, le visage enflammé, dans un etat, en un mot, ou je ne l'avois jamais vu. Je compris d'abord qu'il venoit d'avoir querelle, ou qu'il alloit la chercher; et ma conscience

agree me fit trembler d'avance.

Il commença par apostropher vivement, mais en général, les mères de famille qui appellent indiscretement chez elles des jeunes gens sans etat et sans nom, dont le commerce n'attire que honte et déshonneur à celles qui les écoutent. Ensuite, voyant que cela ne suffisoit pas pour arracher quelque réponse d'une femme intimidee, il cità sans menagement en exemple, ce qui s'étoit passé dans notre maison depuis qu'on y avoit introduit un pretendu bel esprit, un discur de riens, plus propre à corrompre une tille sage, qu'à lei donner aucune bonne instruction. Ma mère, qui vit qu'elle gagneroit peu de chose à se taire, l'arrêta sur ce mot de corruption, et lui demanda ce qu'il trouvoit, dans la conduite, ou dans la réputation de l'honnête homme dont il parloit, qui put autoriser de pareils soupçons. Je n'ai pas cru, ajouta-t-elle, que l'esprit et le merite fussent des titres d'exclusion dans la societe. A qui donc faudra-t-il ouvrir votre maison, si les talens et les mœurs n'en obtiennent pas l'entree? A des gens sortables, madame, reprit-il en colère, qui puissent réparer l'honneur d'une fille quand ils l'ont offensee. Non, dit-elle, mais à des gens de bien qui ne l'offensent point. Apprenez, dit-il, que c'est offenser l'honneur d'une maison que d'oser en solliciter l'alliance sans titres pour l'obtenir. Loin de voir en cela,

dit ma mère, une offense, je n'y vois, au contraire, qu'un temoignage d'estime. D'ailleurs, je ne sache point que celui contre qui vous vous emportez ait rien fait de semblable à votre egard. Il l'a fait, madame, et fera pis encore si je n'y mets ordre; mais je veillerai, n'en doutez pas, aux soins que vous remplissez si mal.

Alors commença une dangereuse altercation qui m'apprit que les bruits de ville dont tu parles etoient ignorés de mes parens, mais durant laquelle ton indigne cousine eut voulu être a cent pieds sous terre. Imagine-toi la meilleure et la plus abusée des meres faisant l'éloge de sa coupable fille, et la louant, belas! de toutes les vertus qu'elle a perdues, dans les termes les plus honorables, ou, pour mieux dire, les plus humilians; figure-toi un pere irrité, prodigue d'expressions offensantes, et qui, dans tout son emportement, n'en laisse pas échapper une qui marque le moindre doute sur la sagesse de celle que le remords dechire et que la honte ecrase en sa présence. Oh! quel incrovable tourment d'une conscience avilie de se reprocher des crimes que la volère et l'indignation ne pourroient soupçonner! Quel poids accablant et insupportable que celui d'une fausse louange et d'une estime que le cœur rejette en secret! Je m'en sentois tellement oppressée, que, pour me délivrer d'un si cruel supplice, j'etois prête a tout avouer, si mon père m'en cut faisse le temps; mais l'impetuosite de son emportement lui faisoit redire cent fois les mêmes choses, et changer à chaque instant de sujet. Il remarqua ma contenance basse, éperdue, bumiliee, indice de mes remords. S'il n'en tira pas la consequence de ma faute, il en tira celle de monamour; et pour m'en faire plus de honte, il en outragea l'objet en des termes si odieux et si meprisans que je ne pus, malgré tous mes efforts, le laisser poursuivre sans l'interrompre.

Je ne sais, ma chere, ou je trouvai tant de hardiesse, et quel moment d'egarement me fit oublier ainsi le devoir et la modestie; mais, si j'osai sortir un instant d'un silence respectueux, j'en portai, comme tu vas voir, assez rudement la pene. Au nom du ciel, fui dis-je, daignez vous apaiser; jamais un homme digne de tant d'injures ne sera dangereux pour moi. A l'instant mon père, qui crut sentir un reproche à travers ces mots, et dont la fureur n'attendoit qu'un

prétexte, s'élança sur ta pauvre amie : pour la première fois de ma vie je reçus un soufflet qui ne fut pas le seul ; et, se livrant a son transport avec une violence égale à celle qu'il lui avoit coûtée, il me maltraita sans ménagement, quoique ma mère se fût jetée entre deux, m'eût couverte de sou curps, et eût reçu quelques-uns des coups qui m'étoient portés. En reculant pour les éviter, je fis un faux pas, je tombai, et mon visage alla donner contre le pied d'une table qui me fit saigner.

Ici finit le triomphe de la colère, et commença celui de la nature. Ma chute, mon sang, mes larmes, celles de ma mère, l'émurent; il me releva avec un air d'inquietude et d'empressement; et, m'ayant assise sur une chaise, ils rechercherent tous deux avec soin si je n'étois point blessee. Jen'avois qu'une legere contusion au front et ne sagnois que du nez. Cependant je vis, au changement d'air et de voix de mon père, qu'il étoit mecontent de ce qu'il venoit de faire. Il ne revint point à moi par des caresses, la dignité paternelle ne souffroit pas un changement si brusque; mais il revint à ma mere avec de tendres excuses; et je voyois bien, aux regards qu'il jetoit furtivement sur moi. que la moitie de tout cela m'étoit indirectement adressée. Non, ma chère, il n'y a point de confusion si touchante que celle d'un tendre père qui croit s'être mis dans son tort. Le cœur d'un père sent qu'il est fait pour pardonner, et non pour avoir besoin de pardon.

Il etoit l'heure du souper; on le fit retarder pour me donner le temps de me remettre, et mon père ne voulant pas que les domestiques fussent témoins de mon désordre, m'alla chercher lui-même un verre d'eau, tandis que ma mère me bassipoit le visage. Il elas! cette pauvre maman, deja languissante et valetudinaire, elle se seroit bien passee d'une pareille scene, et n'avoit guère moins besoin de secours que moi.

A table, il ne me parla point; mais ce silence éloit de honte et non de dedain; il affectoit de trouver bou chaque plat pour dire à ma mère de m'en servir : et ce qui me toucha le plus sensiblement, fut de m'apercevoir qu'il cherchoit les occasions de me nommer sa fille, et non pas Julie, comme à l'ordinaire.

Après le souper, l'air se trouva si froid que una mère fit faire du feu dans sa chambre. Elle

s'assit à l'un des coins de la cheminee, et mon père à l'autre; j'allois prendre une chaise pour me placer entre eux, quand, m'arrêtant par la robe, et me tirant à lui sans rien dire, il m'assit sur ses genoux. Tout cela se fit si promotement et par une sorte de mouvement si involontaire, qu'il en eut une espece de repentir le moment d'après. Cependant j'etois sur ses genoux, il ne pouvoit plus s'en dédire; et, ce qu'il y avoit de pis pour la contenance, il falloit me tenir embrassée dans cette génante attitude. Tout cela se faisoit en silence: mais ie sentois de temps en temps ses bras se presser contre mes flancs avec un soupir assez mal etouffe. Je ne sais quelle mauvaise honte empêchoit ses bras paternels de se livrer à ces douces étreintes : une certaine gravité qu'on n'osoit quitter, une certaine confusion qu'ou n'osoit vaincre, mettoient entre un pere et sa fille ce charmant embarras que la pudeur et l'amour donnent aux amans; tandis qu'une tendre mère, transportee d'aise, devoroit en secret un si doux spectacle. Je voyois, je sentois tout cela, mon ange, et ne pus tenir plus long-temps à l'attendrissement qui me gagnoit. Je feignis de glisser; je jetai, pour me retenir, un bras au cou de mon pere; je penchai mon visage sur son visage vegérable, et dans un instant il fut couvert de mes baisers et inonde de mes larmes; je sentis à celles qui lui couloient des yeux qu'il etoit lui-même soulage d'une grande peine : ma mère vint partager nos transports. Douce et paisible innocence, tu manquas seule à mon cœur pour faire de cette scène de la nature le plus delicieux moment de ma vie!

Ce matin, la lassitude et le ressentiment de ma chute m'ayant retenue au lit un peu tard, mon pere est entré dans ma chambre avant que je fusse levee; il s'est assis a côte de mon lit en s'informant tendrement de ma santé; il a pris une de mes mains dans les siennes, il s'est abaissé jusqu'a la baiser plusieurs fois en m'appelant sa chère fille, et me temuignant de regret de son emportement. Pour moi, je lui ai dit, et je pense, que je serois trop heureuse d'être battue tous les jours au même prix, et qu'il n'y a point de traitement si rude qu'une seule de ses caresses n'efface au fond de mon cœur.

Apres cela, prenant un ton plus grave, il m'a remise sur le sujet d'hier, et m'a signifié sa vo-

lonte en termes honnêtes, mais précis. Vous saver, m'a-t-il dit, à qui je vous destine, je vous l'ai declaré dès mon arrivée, et ne changerai jamais d'intention sur ce point. Quant a l'homme dont m'a parle mylord Édouard, quoique je ne lui dispute point le merite que tout le monde lui trouve, je ne sais s'il a concu de luimême le ridicule espoir de s'attier à moi, ou si quelqu'un a po le lui inspirer ; mais, quand je n'aurois personne en vue, et qu'il auroit toutes les guinées de l'Angleterre, soyez sure que je n'accepterois jamais un tel gendre. Je vous defends de le voir et de lui parler de votre vie, et cela autant pour la surete de la sienne que pour votre honneur. Quoique je me sois toujours scuti peu d'inclination pour lui , je le hais , surtout a present, pour les exces qu'il m'a fait commettre, et ne lui pardonnerai jamais ma brutalité.

A ces mots, il est sorti sans attendre ma reponse, et presque avec le même air de sevérité qu'il venoit de se reprocher. Ah! un cousine, quels monstres d'enfer sont ces prejugés qui dépravent les meilleurs cœurs, et font taire à chaque instant la nature!

Voilà, ma Claire, comment s'est passee l'expheation que tu avois prevue, et dont le n'ai pu comprendre la cause jusqu'à ce que ta lettre me l'art apprise. Je ne puis bien te dire quelle révolution s'est faite en moi, mais depuis ce moment je me trouve changie; il me semble que je tourne les yeux avec plus de regret sur l'heureux temps où je vivois tranquille et contente au sein de ma famille, et que je sens augmenter le sentiment de ma faute avec celui des biens qu'elle m'a fait perdre. Dis, cruelle, dis-le-moi, si tu l'oses, le temps de l'amour seroit-il passé, et faut-il ne se plus revoir? Ah! sens-tu bien tout ce qu'il y a de sombre et d'horrible dans cette funeste idee? Cependant l'ordre de mon pere est precis, le danger de mon amant est certain. Sais-tu ce qui resulte en moi de tant de mouvemens opposes qui s'entre-detruisent? L'acsorte de stupidité qui me rend l'âme presque insensible, et ne me laisse l'usage ni des passions ni de la raison. Le moment est critique, tu me l'as dit, et je le sens; cependant je ne fus jamais moins en etat de me conduire. J'ai voulu tenter vingt fois d'ecrire à celui que j'aime, je suis prete a m'evanour à chaque ligne, et n'en saurois tracer deux de suite. Il ne me reste que toi, ma donce amie : daigne penser, parler, agir pour moi ; je remets mon sort en tes mains ; quelque parti que tu prennes, je confirme d'avance tout ce que tu feras ; je confie à ton amitié ce pouvoir funeste que l'amour m'a vendu s'a cher. Sépare-moi pour jamais de moi-même , donne-moi la mort s'il faut que je meure ; mais ne me force pas à me percer le cœur de ma propre main.

O mon ange! ma protectrice! quel horrible emploi je te laisse! Auras-tu le courage de l'exercer? sauras-tu bien en adoucir la barbarie? Helas! ce p'est pas mon cœur seul qu'il faut dechirer. Claire, to le sais, tu le sais, comment je suis aimee! Je n'ai pas même la consolation d'être la plus a plaindre. De grâce, fais parler mon cœur par ta bouche; penètre le tien de la tendre commiseration de l'amour ; console un infortune : dis-lui cent fois.... ah! dis-lui.... Ne crois-tu pas, chere amie, que, malgré tous les prejugés, tous les obstacles, tous les revers, le ciel nous a faits l'un pour l'autre? Oui, oui, j'en suis sûre, il nous destine à être unis ; il m'est impossible de perdre cette idée, il m'est impossible de renoncer à l'espoir qui la suit. Dis-lui qu'il se garde luimême du découragement et du desespoir. Ne t'amuse point a lui demander en mon nom amour et fidelite, encore moins à lui en promettre autant de ma part ; l'assurance n'en estelle pas au fond de nos âmes? ne sentons-nous pas qu'elles sont indivisibles, et que nous n'en avons plus qu'une à nous deux? Dis-lui donc seulement qu'il espère, et que si le sort nous poursuit, il se fie au moins à l'amour : car je le sens, ma cousine, il guerira de maniere ou d'autre les maux qu'il nous cause, et, quoi que le ciel ordonne de nous, nous ne vivrous pas long-temps sépares.

P. S. Apres ma lettre écrite, j'ai passé dans la chambre de ma mère, et je m'y suis trouvée si mal que je suis obligée de venir me remettre dans mon lit; je m'aperçois même.... je crains.... ah! ma chère, je crains bien que ma chute d'hier n'ait quelque suite plus funeste que je n'avois pensé. Ainsi tout est fini pour moi; toutes mes espérances m'abandonnent en même temps.

# LETTRE LXIV.

DE CLAIRE A M. D'ORBE.

Mon père m'a rapporté ce matin l'entretien qu'il cut hier avec vous. Je vois avec plaisir que tout s'achemine a ce qu'il yous plait d'appeler votre bonheur. J'espère, vous le savez, d'y trouver aussi le mien; l'estime et l'amitie vous sont acquises, et tout ce que mon cœur peut pourrir de sentimens plus tendres est encore a vous. Mais ne vous y trompez pas; je suis en femme une espece de monstre, et je ne sais par quelle bizarrerie de la nature l'amitie l'emporte en moi sur l'amour. Quand je vous dis que ma Julie m'est plus chere que vous. vous n'en faites que rire; et cependant rien n'est plus vrai. Julie le sent si bien, qu'elle est plus jalouse pour vous que vous-même, et que, tandis que vous paroissez content, elle trouve toujours que je ne vous aime pas assez. Il v a plus, et je m'attache tellement à tout ce qui lui est cher, que son amant et vous étes a peu près dans mon oœur en même degré, quoique de différentes manières. Je n'ai pour lui que de l'amitié, mais elle est plus vive; je crois sentir un peu d'amour pour vous, mais il est plus pose. Quoique tout cela put paroitre assez equivalent pour troubler la tranquillite d'un jaloux, je ne pense pas que la vôtre en soit fort altérée.

Que les pauvres enfans en sont loin, de cette douce tranquillité dont nous osons jouir ! et que notre contentement à mauvaise grace, tandis que nos amis sont au desespoir! C'en est fait, il faut qu'ils se quittent; voici l'instant, peut-être, de leur eternelle separation; et la tristesse que nous leur reprochàmes le jour du concert étoit peut-être un pressentiment qu'ils se voyoient pour la dernière lois. Cependant votre ami ne sait rien de son infortune : dans la securite de son cœur il jouit encore du bonheur qu'il a perdu ; au moment du désespoir, il goûte en idee une ombre de felicite; et, comme celui qu'enleve un trepas imprevo, le malbeureux songe à vivre, et ne voit pas la mort qui va le saisir. Helas! c'est de ma main qu'il doit recevoir ce coup terrible! O divine amitié, seule idole de mon cœur, viens l'animer de la sainte cruaute.

Donne-moi le courage d'être barbare, et de te servir dignement dans un si douloureux devoir.

Je compte sur vous en cette ocrasion, et j'y compterois même quand vous m'aimeriez moins; car je connois votre âme, je sais qu'elle n'a pas besoin du zele de l'amour ou parle celui de l'humannte. It s'agit d'abord d'engager notre ami à venir chez moi demain dans la matinée. Gardez-vous, au surplus, de l'avertir de rien. Aujourd'hui l'on me laisse libre, et j'irai passer l'après-midi chez Julie; tâchez de trouver mylord Edouard, et de venir seul avec lui m'attendre à huit heures, afin de couvenir ensemble de ce qu'il faudra faire pour resoudre au depart cet infortuné, et prévenir sun désespoir.

J'espere beaucoup de son courage et de nos soins. J'espère encore plus de son amour. La volonté de Julie, le danger que courent sa vie et son honneur, sont des motifs auxquels il ne résistera pas. Quoi qu'il en soit, je vous declare qu'il ne sera point question de noce entre nous que Julie ne soit tranquille, et que jamais les larmes de mon amie n'arroseront le nœud qui doit nous unir. Ainsi, monsieur, s'il est vrai que vous m'aimiez, votre interêt s'accorde, en cette occasion, avec votre generosite, et ce n'est pas tellement ici l'alfaire d'autrui, que ce ne soit aussi la vôtre.

#### LETTRE LXV.

DE CLAIRE A JULIE.

Tout est fait; et malgre ses imprudences, ma Julie est en sûreté. Les secrets de ton cour sont ensevelis dans l'ombre du mystère. Tu es encore au sein de ta lamille et de ton pays, cherie, houoree, jouissant d'une reputation sans tache, et d'une estime universelle. Considere en fremissant les dangers que la houte ou l'amour t'ont fait courir en faisant trop ou trop peu. Apprends à ne vouloir plus concilier des sentimens incompatibles, et benis le ciel, trop aveugle amante ou fille trop craintive, d'un bonheur qui n'etoit reserve qu'a toi.

le voulois eviter à ton triste cœur le détail

de ce départ si cruel et si nécessaire. Tu l'us voulu, je l'ai promis; je tiendrai parole avec cette même franchise qui nous est commune, et qui ne mit jamais aucuo avantage en balance avec la bonne foi. Lis donc, chère et deplorable amie, lis, puisqu'il le faut, mais prends courage, et tiens-toi ferme.

Toutes les mesures que j'avois prises et dont je te rendis compte hier ont eté suivies de point en point. En rentrant chez moi i'v trouvar M. d'Orbe et mylord Édouard, Je commençai par déclarer au dernier ce que nous saviores de son heroique génerosité, et lui témoignai combien nous en etions toutes deux nenetroes. Ensuite je leur exposai les puissantes raisons que nous avions d'éloigner promptement ton ami, et les difficultes que je prévovois à l'y résoudre. Mylord sentit parfaitement tout cela, et montra beaucoup de douleur de l'effet qu'avoit produit son zele inconsideré. Ils convinrent qu'il etoit important de precipiter le depart de ton ami, et de saisir un moment de consentement pour prévenir de nouvelles irrésolutions, et l'arracher au continuel danger du sejour. Je voulois charger M. d'Orbe de faire à son insu les preparatifs convenables; mais mylord, regardant cette affaire comme la sienne, voulut en prendre le som. Il me promit que sa chaise seroit prête ce matin à onze lieures, ajoutant qu'il l'accompagneroit aussi loin qu'il seroit necessaire. et proposa de l'emmener d'abord sous un autre prétexte, pour le déterminer plus à loisir. Cet expedient ne me parut pas assez franc pour nous et pour notre ami, et je ne voulus pas non plus l'exposer loin de nous au premier effet d'un desespoir qui pouvoit plus aisement échapper aux yeux de mylord qu'aux miens. Je n'acceptai pas , par la même raison , la proposition qu'il lit de lui parler lui-même et d'obteur son consentement. Je prevovois que cette negociation seruit delicate, et je n'en voulus charger que moi seute; car je connois plus sûrement les endroits sensibles de son cœur, et je sais qu'il règne toujours entre hommes une secheresse qu'une femme sait mieux adoucir. Cependant je conçus que les soins de invlord ne nous servient pas inutiles pour préparer les choses. Je vis tout l'effet que pouvoient produire sur un cœur vertueux les discours d'un homme sensible qui croit n'être qu'un philosophe, et quelle chaleur la voix d'un ami pouvoit donner aux raisonnemens d'un sage.

l'engageni donc mylord Édouard à rasser avec lui la soirce, et, sans rien dire qui cut un rapport direct à sa situation, de disposer insensiblement son âme à la fermeté stoïque. Vons nur savez si hien votre Epictète, lui disje, voici le cas ou jamais de l'employer utilement. Distinguez avec soin les biens apparens des biens reels, ceux qui sont en nous de ceux qui sont hors de nous. Dans un moment où l'épreuve se prépare au dehors, prouvez-lui qu'on ne reçoit jamais de mal que de soi-même. et que le sage, se portant partout avec lui, porte aussi partout son bonheur. Je compris à sa réponse que cette légère ironie, qui ne pouvoit le facher, suffisoit pour exciter son zele, et qu'il compton fort m'envoyer le lendemain ton ami bien preparé. C'etoit tout ce que j'avois pretendu; car, quoiqu'au fend je ne fasse pas grand cas, non plus que toi, de toute cette philosophie parlière, je suis persuadee qu'un honnéte homme a toujours quelque honte de changer de maxime du soir au matin, et de se dédire en son cœur, dès le lendemain, de tout ce que sa raison la dictoit la

M. d'Orbe vouloit être aussi de la partie, et passer la soiree avec eux, mais je le priai de n'en rien faire; il n'auroit fait que s'ennuyer, ou géner l'entretien. L'intérêt que je prends à lui ne m'empêche pas de voir qu'il n'est point du vol des deux autres. Ce penser mâle des ames fortes, qui leur donne un idiome si particulier, est une langue dont il n'a pas la grammaire. En les quittant, je songeai au punch; et, craignant les confidences anticipées, j'en ghssai un mot en riant à mylord. Rassurezvous, me dit-il, je me livre aux habitudes quand je n'y vois aucun danger; mais je ne m'en suis jamais fait l'esclave; il s'agit ici de l'honneur de Julie, du déstin, peut-être de la vie d'un homme et de mon ami. Je boirai du punch selon ma coutume, de peur de donner à l'entretien quelque air de preparation : mais ce punch sera de la limonade; et, comme il s'abstient d'en boire, il nes'en apercevra point. Ne trouves-tu uss, ma chere, qu'on doit être bien humilié d'avoir contracté des habitudes qui forcent à de pareilles precautions?

J'ai passe la nuit dans de grandes agitations qui n'étoient pas toutes pour ton compte. Les plaisirs innocens de notre première jeunesse, la douceur d'une ancienne familiarité, la société plus resservée encore depuis une appée entre lui et moi par la difficulte qu'il avoit de te voir; tout portoit dans mon ame l'amertume de cette séparation. Je sentois que j'allois ( perdre avec la moitié de toi-même une partie de ma propre existence. Je comptois les heures avec inquiétude; et, voyant poindre le jour, je n'ai pas vu naître sans effroi celui qui devoit décider de ton sort. J'ai passé la matinee à mediter mes discours et à reflechir sur l'impression qu'ils pouvoient faire. Enfin l'heure est venue, et j'ai vu entrer ton ami. Il avoit l'air inquiet, et m'a demandé précipitamment de tes nouvelles : car, dès le lendemain de la scène avec ton père, il avoit su que tu étois malade, et mylord Édouard lui avoit confirmé hier que tu n'étois pas sortie de ton lit. Pour éviter là-dessus les details, je lui ai dit aussitôt que je t'avois laissée mieux hier au soir, et j'ai ajouté qu'il en apprendroit dans un moment davantage par le retour de Hanz que je venois de t'envoyer. Ma precaution n'a servi de rien; il m'a fait cent questions sur ton état; et, comme elles m'eloignoient de mon objet, j'ai fait des réponses succinctes, et me suis mise à le questionner à mon tour.

l'ai commence par sonder la situation de son esprit. Je l'ai trouvé grave, methodique, et prét a peser le sentiment au poids de la raison. Graces au ciel, ai-je dit en moi-même, voila mon sage bien preparé ; il ne s'agit plus que de le mettre à l'epreuve. Quoique l'usage ordinaire soit d'annoncer par degrés les tristes nouvelles, la connoissance que j'ai de son imagination fougueuse, qui, sur un mot, porte tout à l'extrême, m'a determinée à suivre une route contraire, et j'ai mieux aimé l'aceabler d'abord, pour lui menager des adoucissemens, que de multiplier inutilement ses douleurs, et les lui donner mille fois pour une. Prenant done un ton plus serieux, et le regardant fixement : Mon ami , lui ai-je dit , connoissez-vous les bornes du courage et de la vertu dans une àme forte, et croyez-vous que renoncer à ce

qu'on aime soit un effort au-dessus de l'humanite? A l'instant il s'est leve comme un furieux : puis frappant des mains et les portant à son front ainsi jointes, je vous entends, s'estil ecrié, Julie est morte! Julie est morte! a-t-il répete d'un ton qui m'a fait fremir : je le sens a vos soins trompeurs, à vos vains ménagemens, qui ne font que rendre ma mort plus lente et plus cruelle.

Quoique effravée d'un mouvement si subit, j'en ai bientôt devine la cause, et i'ai d'abord conçu comment les nouvelles de ta maladie, les moralités de invlord Edouard, le rendez-vous de ce matin, ses questions eludées, celles que je venois de lui faire, l'avoient pu jeter dans de fausses alarmes. Je vovois bien aussi quel parti je pouvois tirer de son erreur en l'v laissant quelques instans; mais je n'ai ou me résoudre a cette barbarie. L'idee de la mort de ce qu'on aime est si affreuse, qu'il n'y en a point qui ne soit douce à lui substituer, et je me suis hâtée de profiter de cet avantage. Peut-étre ne la verrez-vous plus, lui ai-je dit; mais elle vit et vous aime. Ah! si Julie étoit morte. Claire auroit-elle quelque chose à vous dire? Rendez graces au ciel qui sauve à votre infortune des maux dont il pourroit vous accabler. Il étoit si etonne, si saisi, si égaré, qu'après l'avoir fait rasseoir, j'ai eu le temps de lui détailler par ordre tout ce qu'il falloit qu'il sût; et j'ai fait valoir de mon mieux les procedés de mylord Edouard, afin de faire dans son cœur honnéte quelque diversion à la douleur, par le charme de la reconnoissance.

Voila, mon cher, ai-je poursuivi, l'etat actuel des choses. Julie est au bord de l'abime, prête à s'y voir accabler du deshonneur public, de l'indignation de sa famille, des violences d'un pere emporte, et de son propre désespoir. Le danger augmente incessamment : de la main de son père ou de la sienne, le poignard, à chaque instant de sa vie, est à deux doigts de son cœur. Il reste un seul moven de prevenir tous ces maux, et ce moyen depend de vous seul. Le sort de votre amante est entre vos mains. Vovez si vous avez le courage de la sauver en vous éloignant d'elle, puisque aussi bien il ne lui est plus permis de vous voir, ou si vous aimez mieux être l'auteur et le témoin de sa perte et de son opprobre. Après avoir tout fait pour vous, elle va voir ce que votre cœur peut faire pour elle. Est-il etomant que sa sante succombe à ses peines? Vous êtes inquiet de sa vie : sachez que vous en étes l'arbitre.

Il m'écoutoit sans m'interrompre : mais . sitot qu'il a compris de quoi il s'agissoit, j'ai vu disparoitre ce geste anime, ce regard furieux, cet air effrayé, mais vif et bouillant, qu'il avoit auparavant. Un voile sombre de tristesse et de consternation a convert son visage; son ceil morne et sa contenance effacée annonçoient l'abattement de son cœur : à peine avoit-il la force d'ouvrir la bouche pour me repondre, Il faut partir, m'a-t-il dit d'un ton qu'une autre auroit cru tranquille. He bien! je partirai. N'ai-je pas assez vecu? Non, sans doute, ai-je repris aussitôt : il faut vivre pour celle qui vous aime : avez-vous oublié que ses jours dependent des vôtres? Il ne falloit donc pas les separer, a-t-il a l'instant ajouté ; elle l'a pu et le peut encore. J'ai feint de ne pas entendre ces derniers mots, et je cherchois à le ranimer par quelques esperances auxquelles son anie demeuroit fermée, quand Hanz est rentré, et m'a rapporte de bonnes nouvelles. Dans le moment de joie qu'il en a ressenti, il s'est ecrié : Ah! qu'elle vive, qu'elle soit beureuse... s'il est possible. Je ne veux que lui faire mes derniers adieux... et je pars. Ignorez-vous, ai-je dit, qu'il ne lui est plus permis de vous voir? Helast vos adieux sont faits, et vous êtes dejà séparés. Votre sort sera moins cruel quand vous serez plus loin d'elle; vous aurez du moins le plaisir de l'avoir mise en sûreté. Fuyez des ce jour, des cet instant ; craignez qu'un si grand sacrifice pe soit trop tardif; tremblez de causer encore sa perte apres vous être dévoue pour elle. Quoi! m'a-t-il dit avec une espèce de furegr. je partirois sans la revoir! Quoi! je ne la verrois plus! Non, non: nous perirons tous deux, s'il le faut; la mort, je le sais bien, ne lui sera point dure avec moi : mais je la verrai, quoi qu'il arrive; je laisserai mon cœur et ma vie a ses pieds, avant de m'arracher a moimême. Il ne m'a pas ete difficile de lui montrer la folie et la cruauté d'un pareil projet. Mais ce quoi! je ne la verrai plus! qui revenoit sans cessa d'un ton plus douloureux, sembloit chercher au moins des consolations pour l'ave-

nir. Pourquoi, lui ai-je dit, vous figurer vos maux pires qu'ils ne sont? Pourquoi renoncer à des esperances que Julie elle-même n'a pas perdues? Pensez-vous qu'elle pût se séparer ainsi de vous, si elle croyoit que ce fût pour toujours? Non, mon ami, vous devez connoitre son cœur. Yous devez savoir combien elle préfère son amour à sa vie. Je crains, je crains trop (j'ai ajouté ces mots, je te l'avoue, ) qu'elle ne le prefere bientôt à tout. Croyez donc qu'elle espère, puisqu'elle consent à vivre : croyez que les soins que la prudence lui dicte vous regardent plus qu'il ne semble, et qu'elle ne se respecte pas moins pour vous que pour elle-même. Alors j'ai tire ta dernière lettre; et, lui montrant les tendres esperances de cette fille aveuglée qui croit g'avoir plus d'amour, j'ai ranimé les siennes à cette douce chaleur. Ce peu de lienes sembloit distiller un baume salutaire sur sa blessure envenimée. J'ai vu ses regards s'adoucir et ses veux s'humecter; i'ai vu l'attendrissement succeder par degrés au desespoir; mais ces derniers mots si touchans, tels que ton creur les sant dire, nous ne vierons pas longtemps séparés, l'ont fait fondre en larmes. Non, Julie, non, ma Julie, a-t-il dit en élevant la voix et baisant la lettre, nous ne vivrons pas long-temps separes; le ciel unira nos destins sur la terre, ou nos cœurs dans le sejour éternel.

C'etoit la l'etat ou je l'avois souhaité. Sa sèche et sombre douleur m'inquictoit. Je ne l'aurois pas laisse partir dans cette situation d'esprit; mais sitot que je l'ai vu pleurer, et que j'ai entendu ton nom chéri sortir de sa bouche avec douceur, je n'ai plus craint pour sa vie; car rien n'est moins tendre que le desespoir. Dans cet instant il a tiré de l'emotion de son cour une objection que je n'avois pas prevue, Il m'a parle de l'état où tu soupconnois d'être, jurant qu'il mourroit plutôt mille fois que de t'abandonner à tous les périls qui t'alloient mepacer. Je n'ai eu garde de lui parler de ton accident; je lui ai dit simplement que ton attente avoit encore ete trompce, et qu'il n'y avoit plus rien à espérer. Ainsi, m'a-t-il dit en soupirant, il ne restera sur la terre aucun monument de mon bonheur; il a disparu comme un songe qui n'eut jamais de réalité.

Il me restoit à exécuter la dernière partie de ta commission, et je n'ai pas cru qu'apres l'u-

nion dans laquelle vous avez vécu, il failut à cela ni préparatif ni mystère. Je n'aurois pas même évite un peu d'altercation sur ce léger sujet, pour éluder celle qui pourroit renaitre sur celui de notre entretien. Je lui ai reproché sa negligence dans le soin de ses affaires. Je lui ait dit que tu craignois que de long-temps il ne fût plus soigneux, et qu'en attendant qu'il le devint, tu lui ordonnois de se conserver pour toi, de pourvoir mieux à ses besoins, et de se charger à cet effet du léger supplement que l'avois a lui remettre de ta part. Il n'a ni paru humilie de cette proposition, ni prétendu en faire une affaire. Il m'a dit simplement que tu savois bien que rien pe lui venoit de toi qu'il ne recût avec transport; mais que ta precaution étoit superflue, et qu'une petite maison qu'il venoit de vendre à Granson (1), reste de son chétif patrimoine, lai avoit produit plus d'argent qu'il n'en avoit possede de sa vie. D'ailleurs, a-t-il ajoute, j'ai quelques talens dont je puis tirer partout des ressources. Je serai trop heureux de trouver dans leur exercice quelque diversion à mes maux : et depuis que i'ai vu de plus près l'usage que Julie fait de son superflu, je le regarde comme le tresor sacre de la veuve et de l'orphelin, dont l'humanste ne me permet pas de rien aliener. Je lui ai rappele son voyage du Valais, ta lettre, et la precision de tes ordres. Les mêmes raisons subsistent... Les mêmes! a-t-il interrompu d'un ton d'indignation. La peine de mon refus étoit de ne la plus voir : qu'elle me laisse donc rester, et j'accepte. Si j'obcis, pourquoi me punit-elle? Si je refuse, que me fera-t-elle de pis ?... Les mêmes! répetoit - il avec impatience. Notre union commençoit; elle est prête à finir; peutêtre vais-je pour jamais me separer d'elle ; il n'v a plus rien de commun entre elle et moi : nous allons être etrangers l'un à l'autre. Il a prononcé ces derniers mots avec un tel serrement de cœur, que j'ai tremblé de le voir retomber dans l'état d'où j'avois en tant de peine à le tirer. Vous êtes un enfant, ai-je afferté de lui dire d'un air riant : vous avez encore besoin

d'un tuteur, et je veux être le vôtre. Je vais garder ceci; et pour en disposer à propos dans le commerce que nous allons avoir ensemble, je veux être instruite de toutes vos affaires. Je tâchois de détourner ainsi ses iders funestes par celle d'une correspondance familière continuée entre nous; et cette âme simple, qui ne cherche, pour ainsi dire, qu'à s'accrocher à ce qui t'environne, a pris aisément le change. Nous nous sommes ensuite ajustes pour les adresses de lettres; et comme ces mesures ne pouvoient que lui être agréables, j'en ai prolongé le detail jusqu'a l'arrivee de M. d'Orbe, qui m'a fait signe que tout étoit prêt.

Ton ami a facilement compris de quoi il s'agissoit ; il a instamment demandé à t'écrire, mais je me suis gardec de le permettre. Je prévovojs qu'un excès d'attendrissement lui relàcheroit trop le eceur, et qu'à peine seroit-il au milieu de sa lettre, qu'il n'y auroit plus moyen de le faire partir. Tous les delais sont dangereux, lui ai-je dit; hâtez-vous d'arriver à la première station, d'où vous pourrez lui écrire à votre aise. En disant cela, j'ai fait signe à M. d'Orbe: je me suis avancée, et, le cœur gros de sanglots, j'ai colle mon visage sur le sien : je n'ai plus au ce qu'il devenoit ; les larmes m'offusquoient la vue, ma tête commencoit à se perdre, et il etoit temps que mon rôle finit.

Un moment après je les ai entendus descendre précipitamment. Je suis sortie sur le palier pour les suivre des yeux. Ce dernier trait manquoit à mon trouble. J'ai vu l'insensé se jeter à genoux au milieu de l'escalier, en baiser mille fois les marches, et d'Orbe pouvoir à peine l'arracher de cette froide pierre qu'il pressoit de son corps, de la tête et des bras, en poussant de longs gémissemens. J'ai senti les miens près d'eclater malgré moi, et je suis brusquement rentree, de peur de donner une soène à toute la maison.

A quelques instans de là , M. d'Orbe est revenu tenant son mouchoir sur ses yeux. C'en est fait, m'a-t-il dit, ils sont en route. En arrivant chez lui, votre ami a trouve la chaise à sa porte. Mylord Edouard l'y attendoit aussi; il a couru au-devant de lui; et le secrant contre sa poitrine: Viens, homme infortune, lui a-t-il dit d'un top pénétre, viens verser tes douleurs

<sup>(\*)</sup> Je suls un peu en peine de savoir comment cet amant anonyme, qu'il sera dit ciaprès n'avoir pas encore vingt-quatre ans, a pu vendre une maison n'étant pas majeur. Ces lettres nont « plemes de semblables absurdiés, que je n'en parterai plus; il suffit d'en avoir averts.

dans ce cour qui l'aime. Viens, su sentiras peut- l'a porté d'un bras vigoureux dans la chaise, être qu'on n'a pas tout perdu sur la terre, quand et ils sont partis en se tenant étroitement emon y retrouve un ami tel que moi. A l'instant, il brasses.

# SECONDE PARTIE (1).

# LETTRE PREMIERE.

A JULIE.

l'ai pris et quitté cent fois la plume; j'hésite dès le premier mot, je ne sais quel ton je dois prendre, je ne sais par où commencer : et c'est a Julie que je veux ecrire! Ah! malbeureux! que suis-je devenu? Il n'est donc plus ce temps ou mille sentimens delicieux couloient de ma plume comme un intarissable torrent! Ces doux momens de confiance et d'épanchement sont passes, nous ne sommes plus l'un a l'autre, nous ne sommes plus les mêmes, et je ne sais plus à qui j'ecris. Daignerez-vous recevoir mes lettres? vos veux daigneront-ils les parcourir? les trouverez-vous assez reservées, assez circonspectes? Oserois-je v garder encore une apcienne familiarite? Oserois-je v parler d'un amour éteint ou méprise? et ne suis-je pas plus recule que le premier jour où je vous écrivis? Quelle différence, à ciel! de ces jours si charmans et si doux, à mon effroyable misère! Helas ! je commençois d'exister, et je suis tombé dans l'oncantissement; l'espoir de vivre animoit mon cœur; je n'ai plus devant moi que l'image de la mort; et trois ans d'intervalle ont ferme le cercle fortuné de mes jours. Ah! que ne les ai-je terminés avant de me survivre à moi-même! Oue n'ai-je suivi mes pressentimens après ces rapides instans de delices où je

Vains réves d'un esprit qui s'égare! Désirs faux et trompeurs, desavoues à l'instant par le cœur qui les a formes! Que sert d'imaginer a des maux reels de chimeriques remedes qu'on rejetteroit quand ils nous servient offerts? Ah! qui jamais connoitra l'amour, t'aura vue, et pourra le croire, qu'il y ait quelque felicité possible que je voulusse acheter au prix de mes premiers feux? Non, non : que le ciel garde ses bienfaits, et me laisse avec ma misere le souvenir de mon bonheur passé. J'aime mieux les plaisirs qui sont dans ma memoire et les regrets qui déchirent mon âme, que d'ètre à jamais heureux sans ma Julie. Viens, image adorée, remplir un cœur qui ne vit que par toi; suis-moi dans mon exil, console-moi dans mes peines, ranime et soutiens mon es-

ne voyois plus rien dans la vie qui fût diene de la prolonger! sans doute, il falloit la borner à ces trois ans, ou les ôter de sa durce : il valoit mieux ne jamais goûter la felicite, que la goûter et la perdre. Si j'avois franchi ce fatal intervalle, si j'avois evité ce premier regard qui me fit une autre ame, je jouirois de ma raison. je remplirois les devoirs d'un homme, et semerois peut-être de quelques vertus mon insipide carrière. Un moment d'erreur a tout change. Mon œil osa contempler ce qu'il ne falloit point voir; cette vue a produit eahn son effet inévitable. Après m'être egare par degres, je ne suis plus qu'un furieux dont le sens est aliené, un lache esclave sans force et sans courage, qui va trainant dans l'ignominie sa chaine et son desespoir.

<sup>( - 3</sup>e m'ai guère besoin, je cross d'avertir que , dans cette seconde Partie et dans la auvante, les deux amans sejurés de font que der monmer et britre la campagne; leurs pauvres têtes u y scattle tilen

pérance éteinte. Toujours ce cœur infortuné sera ton sanctuaire inviolable, d'où le sort ni les hommes ne pourront jamais t'arracher. Si je suis mort au bonheur, je ne le suis point à l'amour qui m'en rend digne. Cet amour est nymeible comme le charme qui l'a fait naître; il est fondé sur la base inchranlable du mérite et des vertus; il ne peut périr dans une âme immortelle; il n'a plus besoin de l'appui de l'esperance, et le passe lui donne des forces pour un avenir eternel.

Mais toi, Julie, ò toi qui sus aimer une fois, comment ton tendre cœur a-t-il oublie de vivre? comment ce feu sacré s'est-il eteint dans ton âme pure? comment as-tu perdu le goût de ces plaisirs celestes que toi seule etois capable de sentir et de rendre? Tu me chasses sans pitié, tu me bannis avec opprobre, tu me livres à mon désespoir; et tu ne vois pas, dans l'erreur qui t'egare, qu'en me rendant misérable tu t'ôtes le bonheur de tes jours! Ah! Julie, crois-moi, tu chercheras vainement un autre cœur ami du tien: mille t'adoreront sans doute, le mien seul te savoit aimer.

Réponds-moi maintenant, amante abusée ou trompeuse, que sont devenus ces projets formés avec tant de mystère? où sont ces vaines esperances dont to leurras si souvent ma crédule simplicité? Où est cette union sainte et desiree, doux objet de tant d'ardens soupirs, et dont ta plume et ta bouche flattoient mes vœux? Helas! sur la foi de tes promesses j'osois aspirer à ce nom sacre d'epoux, et me crovois dejà le plus heureux des hommes. Dis, cruelle, ne m'abusois-tu que pour rendre enfin ma douleur plus vive et mon humiliation plus profonde? Ai-je attiré mes malheurs par ma faute? Ai-je manque d'obeissance, de docilité, de discretion? M'as-tu vu desirer assez foiblement pour meriter d'être éconduit, ou preferer mes fougueux désirs à tes volontés supremes? J'ai tout fait pour te plaire, et tu m'abandonnes! tu te chargeois de mon bonheur, et tu m'as perdu! Ingrate, rends-moi compte du depôt que je t'ai confie ; rends-moi compte de moi-même, après avoir egare mon oœur dans cette suprême felicité que tu m'as montrée et que lu m'enlèves. Anges du ciel. l'eusse méprisé votre sort ; j'eusse été le plus henreux des êtres... Hélas! je ne suis plus rien, un instant m'a tout ôté. J'ai passé sans intervalle du comble des plaisirs aux regrets éternels : je touche encore au honheur qui m'echappe..., j'y touche encore, et le perds pour jamais!... Ah! si je le pouvois croire! si les restes d'une esperance vaine ne soute-noient... O rochers de Meillerie, que mon œil égaré mesura tant de fois, que ne servites-vous mon désespoir? J'aurois moins regretté la vie quand je n'en avois pas senti le prix.

## LETTRE II.

DE MYLORD ÉDOUARD A CLAIRE.

Nous arrivons à Besançon, et mon premier soin est de vous donner des nouvelles de notre voyage. Il s'est fait, sinon paisiblement, du moins sans accident, et votre ami est aussi sain de corps qu'on peut l'être avec un cœur aussi malade; il voudroit même affecter à l'exterieur une sorte de tranquillité. Il a honte de son état, et se contraint beaucoup devant moi; mais tout décele ses secrètes agitations : et si je feins de m'y tromper, c'est pour le laisser aux prises avec lui-même, et occuper ainsi une partie des forces de son âme à reprimer l'effet de l'autre.

Il fut fort abattu la première journée : je la fis courte, voyant que la vitesse de notre marche irritoit sa douleur. Il ne me parla point. ni moi à lui : les consolations indiscrètes ne font qu'aigrir les violentes afflictions. L'indifférence et la froideur trouvent aisement des paroles, mais la tristesse et le silence sont alors le vrai langage de l'amitié. Je commençai d'apercevoir hier les premières étincelles de la foreur qui va succéder infailliblement à cette lethargie. A la dinée, à peine y avoit-il un quart d'heure que nous étions arrivés, qu'il m'aborda d'un air d'impatience. Que tardonsnous à partir? me dit-il avec un souris amer : pourquoi restons-nous un moment si près d'elle? Le soir il affecta de parler beauconp, sans dire un mot de Julie : il recommençoit des questions auxquelles j'avois répondu dix fois, Il voulut savoir si nous étions déjà sur les terres de France, et puis il demanda si nous arriverions bientôt à Vevai. La première chose qu'il

fait à chaque station, c'est de commencer quelque lettre qu'il déchire ou chiffonne un moment apres. J'ai sauve du feu deux ou trois de ces brouillons, sur lesquels vous pourrez entrevoir l'état de son âme. Je crois pourrant qu'il est parvenu à écrire une lettre entière.

L'emportement qu'annoncent ces premiers symptômes est facile à prevoir; mais je ne saurois dire quel en sera l'effet et le terme; car cela dépend d'une combinaison du caractère de l'homme, du genre de sa passion, des cirronstances qui peuvent naître, de mille choses que nulle prudence humaine ne peut determiner. Pour moi je puis repondre de ses fureurs, mais non pas de son desespoir; et, quoi qu'on fasse, tout homme est toujours maître de sa vie.

Je me flatte cependant qu'il respectera sa personne et mes soins, et je compte moins pour cela sur le zèle de l'amitie, qui n'y sera pas épargné, que sur le caractère de sa passion et sur celui de sa maîtresse. L'âmene peut guère s'occuper fortement et long-temps d'un objet, sans contracter des dispositions qui s'y rapportent. L'extrême douceur de Julie doit temperer l'âcreté du feu qu'elle inspire, et je ne doute pas non plus que l'amour d'un homme anssi vif ne lui donne à elle-même un peu plus d'activite qu'elle n'en auroit naturellement sans lui.

J'ose compter aussi sur son cœur; il est fait pour combattre et vaincre. Un amour pareil au sien n'est pas tant une foiblesse qu'une force mal employée. Une flamme ardente et malbeureuse est capable d'absorber pour un temps, pour toujours peut-être, une partie de ses facultes : mais elle est elle-même une preuve de leur excellence et du parti qu'il en pourroit tirer pour cultiver la sagesse; car la sublime raison ne se soutient que par la même vigueur de l'âme qui fait les grandes passions, et l'on ne sert dignement la philosophie qu'avec le même feu qu'on sent pour une maîtresse.

Soyez-en sure, aimable Claire, je ne m'intéresse pas moins que vous au sort de ce couple infortune, non par un sentiment de commiseration qui peut n'être qu'une foiblesse, mais par la considération de la justice et de l'ordre, qui veulent que chacun soit placé de la mamère la plus avantageuse a lui-même et à la societé.

Ces deux belles âmes sortirent l'une pour l'autre des mains de la nature : c'est dans une douce union, c'est dans le sein du bonheur, que. libres de déployer leurs forces et d'exercer leurs vertus, elles eussent éclairé la terre de leurs exemples. Pourquoi faut-il qu'un insensé préjuge vienne changer les directions éternelles et bouleverser l'harmonie des êtres pensans? Pourquoi la vanité d'un pere barbare cache-t-elle ainsi la lumière sous le boisseau, et fait-elle gemir dans les larmes des cœurs tendres et bienfaisans, nes pour essuver celles d'autrui? Le ben conjugal n'est-il pas le plus libre ainsi que le plus sacre des engagemens? Oui, toutes les lois qui le génent sont injustes, tous les pères qui l'osent former ou rompre sont des tyrans. Ce chaste nœud de la nature n'est soumis pi au pouvoir souverain ni à l'autorité paternelle, mais a la seule autorité du Père commun qui sait commander aux exeurs, et qui, leur ordonnant de s'unir, les peut contraindre à s'aimer (1).

Que signifie ce sacrifice des convenances de la nature aux convenances de l'opinion? La diversite de fortune et d'etat s'eclipse et se confond dans le mariage, elle ne fait rien au bon-

If y a des pays on cette convenance des conditions et de la fortune est tellement preferée à celle de la nature et des cirons, qu'il suffit que la première ne sy transe pas pour empecher on rompre les plus beureux mirages, sansegael pour l'homeur perdu des ministères qui aout tous les jours victures de res aliens prépages. L'ai vu plauler au parlement de Paris une cause célebre, ou l'homeur du rang attaquoit insolemment et publiquement i homeette, le des oir, la foi conjugale, et ou l'indigne pere qui gagna son proces ma désheriter seu fits pour plavoir plus coulu etre un mathomété homee. Do ne sauroit dire a quel point, dans ce pays a galant, les lemmes sont tyrantimes par les aux l'aut-d a étouner qu'elles s'en vengent si crucièment par leurs mourrs, "> 2

<sup>(\*</sup> La cause célèbre dont il est question dans cette note, est celle des perc et mere du seur de l'effeduser, avorat genera, pluident centre tour fin en malité de son martige aver tga, he rétouti, lifte d'un detrut le la comedie fin tente, et setrice elle mème : La public fut pronoucee per arrêt do 45 ju llet 176, Web il importe kel de me pas community leviders, et houseon lus-mem parali s'y être izumpe. Co no let par la meral muce qui fit procurace la millio de co mer age. cur aucu le la n'interitable aux nobles de l'ut, ou de fautre seus cut out to do neur roug. A people footh quell fit porte, mais uniquement thin there entire des forme les contrates place. Phote course rapport sen, quen effet le mariage sont attaque, il 3 uvoit appel comme d'us et les moveme d'appet fure et juges sombles. El dunc il était sent de eller que dans le fait. L'homeur du tang allaquaet l'hometeté la denote, in fin conjugate, I neve du proces ne produceroit pas que ru desage et cette foi furent evellement sacrifica par les juges 6 cet home neur tinegimetre. Le foud de la tause se redu soit à des questions de forme, el reta est el seal, que le pore el la mere assient demande an outre qu'il tot fitt defenses à leur file de refinbiliter son murmpe, et qu'en ce point l'airet tuti les paries dors de cons - Tantes les pieces de co procés remanqueble not été réuntes en un vol. 14-12. La Says,

heur; mais celle d'humeur et de caractère demeure, et c'est par elle qu'on est heureux ou malheureux. L'enfaut qui n'a de règle que l'amour choisit mat, le pere qui n'a de regle que l'opinion choisit plus mal encore. Qu'une fille manque de raison, d'expérience pour juger de la sagesse et des mœurs, un bon père y doit suppléer sans doute; son droit, son devoir même est de dire : Ma fille, c'est un honnète homme, ou c'est un fripon; c'est un homme de sens, ou c'est un fou. Voilà les convenances dont il doit conuoitre; le jugement de toutes les autres appartient à la fille. En criant qu'on troubleroit ainsi l'ordre de la societe, ces tyrans le troublent eux-mêmes. Que le rang se règle par le merite, et l'union des cœurs par leur choix, voilà le véritable ordre social; ceux qui le reglent par la naissance ou par les richesses sont les vrais perturbateurs de cet ordre, ce sont ceux-là qu'il faut décrier on punir.

Il est donc de la justice universelle que ces abus soient redresses; il est du devoir de l'homme de s'opposer à la violence, de concourir à l'ordre; et, s'il m'etoit possible d'unir ces deux amans en depit d'un vieillard sans raison, ne doutez pas que je n'achevasse en cela l'ouvrage du ciel, sans m'embarrasser de l'ap-

probation des hommes.

Vous étes plus heureuse, aimable Claire; vous avez un père qui ne prétend point savoir mieux que vous en quoi consiste votre bonheur. Ce n'est pent-être ni par de grandes vues de sagesse, ni par une tendresse excessive qu'il vous rend ainsi maîtresse de votre sort; mais qu'importe la cause si l'effet est le même ; et si, dans la liberté qu'il vous laisse, l'indolunce lui tient lieu de raison? Loin d'abuser de cette liberte, le choix que vous avez fait à vingt ans auroit l'approbation du plus sage père. Votre cour, absorbé par une amitie qui n'eut jamais d'égale, a garde peu de place aux feux de l'amour: vous leur substituez tout ce qui peut y suppleer dans le mariage : moins amante qu'amie, si vous n'étes la plus tendre epouse vous serez la plus vertueuse, et cette union qu'a formée la sagesse doit croître avec l'age et durer autant qu'elle. L'impulsion du cœur est plus aveuele, mais elle est plus invincible : c'est le moyen de se perdre que de se mettre dans la nécessité

de lui résister. Heureux ceux que l'amour assortit comme auroit fait la raison, et qui n'ont point d'obstacle à vaincre et de prejuges a combattre! Tels seroieut nos deux amans sans l'injuste resistance d'un père entête. Tels malgré lui pourroient-ils être encore, si l'un des deux etoit bien conseillé.

L'exemple de Julie et le vôtre montrent également que c'est aux époux seuls à juger s'ils se conviennent. Si l'amour ne règne pas, la raison choisira seule; c'est le cas où vous êtes : si l'amour regne, la nature a deja choisi; c'est celui de Julie. Telle est la loi sacrée de la nature, qu'il n'est pas permis à l'homme d'enfreindre, qu'il n'enfreint jamais impunement, et que la considération des états et des rangs ne peut abroger qu'il n'en coûte des malheurs et des crimes.

Quoique l'hiver s'avance et que j'aie à me rendre à Rome, je ne quitterai point l'ami que j'ai sous ma garde que je ne voje son âme dans un état de consistance sur lequel je puisse compter. C'est un depôt qui m'est cher par son prix et parce que vous me l'avez confie. Si je ne puis faire qu'il soit heureux, je tâcherai de faire au moins qu'il soit sage et qu'il porte en homme les manx de l'humanité. J'ai résolu de passer ici une quinzaine de jours avec lui, durant lesquels j'espere que nous recevrons des nouvelles de Julie et des vôtres, et que vous m'aiderez toutes deux a mettre quelque appareil sur les blessures de ce cerur malade, qui ne peut encore écouter la raison que par l'organe du sentiment.

Je joins ici une lettre pour votre amie : ne la contiez, je vous prie, a aucun commissionnaire, mais remettez-la vous-même.

# FRAGMENS

JOINTS A LA LETTRE PRÉCÉDENTE.

1

Pourquoi n'ai-je pu vous voir avant mon départ? Vous avez craint que je n'expirasse en vous quittant! Cœur pitoyable, rassurezvous. Je me porte bien... je ne souffre pas.... je vis encore..., je pense a vous.... je pense au temps où je vous fus cher.... j'ai le cœur un peu serré.... la voiture m'étourdit.... je me trouve abattu.... Je ne pourrui long-temps vous errire aujourd'hui. Demain peut-être aurai-je plus de force.... ou n'en aurai-je plus besoin....

#### H.

Où m'entrainent ces chevaux avec tant de vitesse? Ou me conduit avec tant de zèle cet homme qui se dit mon am? Est-ce loin de toi, Julie? Est-ce par ton ordre? Est-ce en des lieux où tu n'es pas?... Ah! fille insensée!... je mesure des yeux le chemin que je parcours si rapidement. D'où viens-je? ou vais-je? et pourquoi tant de diligence? Avez-vous peur, cruels, que je ne coure pas assez tôt à ma perte? O amitie! ò amour! est-ce la votre accord? sont-ce là vos bienfaits?...

#### 111

As-tu bien consulté ton cœur en me chassant avec tant de violence? As-tu pu, dis, Julie, astu pu renoncer pour jamais?... Non, non; ce tendre cœur m'aime, je le sais bien. Malgré le sort, malgré lui-même, il m'aimera jusqu'au tombeau... Je le vois, tu t'es laissé suggérer... (1) Quel repentir éternel tu te prépares!... Helas! il sera trop tard. Quoi! tu pourrois oublier.... Quoi! je t'aurois mal connue!... Ah! songe à toi, songe à moi, songe à.... Ecoute; il en est temps encore.... Tu m'as chasse avec barbarie. Je fuis plus vite que le vent.... Dis un mot, un seul mot, et je reviens plus prompt que l'éclair. Dis un mot, et pour jamais nous sommes unis : nous devons l'étre.... bous le serons.... Ah! l'air emporte mes plaintes! et cependant je fuis! je vais vivre et mourir loin d'elle.... Vivre loin d'elle!...

# LETTRE III.

DE MYLORD ÉBOUARD A JULIE.

Votre cousine vous dira des nouvelles de votre ami. Je crois d'ailleurs qu'il vous écrit par cet ordinaire. Commencez par satisfaire là-dessus votre empressement, pour lire ensuite posement cette lettre, car je vous préviens que son sujet demande toute votre attention.

Je connois les hommes : i'ai vecu beaucoup

en peu d'annees; j'ai acquis une grande experience à mes dépens, et c'est le chemin des passions qui m'a conduit a la philosophie. Mais de tout ce que j'ai observe jusqu'ici je n'ai rien vu de si extraordinaire que vous et votre amant. Ce n'est pas que vous avez ni l'un ni l'autre un caractere marque dont on puisse au premier coup d'œil assigner les différences, et il se pourroit bien que cet embarras de vous définir vous fit prendre pour des âmes communes par un observateur superficiel. Mais c'est cela même qui vous distingue, qu'il est impossible de vous distinguer, et que les traits du modèle commun. dont quelqu'un manque toujours à chaque individu, brillent tous egalement dans les vôtres. Ainsi chaque épreuve d'une estampe a ses défauts particuliers qui lui servent de caractere ; et s'il en vient une qui soit parfaite, quoiqu'on la trouve belle au premier coup d'œil, il faut la considérer long-temps pour la reconnoître. La première fois que je vis votre amant, je fus frappé d'un sentiment nouveau qui n'a fait qu'augmenter de jour en jour, a mesure que la raison l'a justifie. A votre egard, ce fut tout autre chose encore, et ce sentiment fut si vif que je me trompai sur sa nature. Ce n'eton pas tant la difference des sexes qui produisoit cette impression, qu'un caractère encore plus marque de perfection que le cœur sent, même radépendamment de l'amour. Je vois bien ce que vous seriez sans votre ami, je ne vois pas de meme ce qu'il seroit sons vous : beaucoup d'hommes peuvent lui ressembler, mais il n'y a qu'une Julie au monde, Apres un tort que je ne me pardonnerai jamais, votre lettre vint m'eclairer sur mes vrais sentimens. Je connus que je n'etois point jaloux, ni par consequent amoureux; je connus que vous etiez trop aimable pour moi ; it vous faut les prémices d'une ame. et la mienne ne scroit pas digne de vous.

Des ce moment je pris pour votre bonheur mutuel un tendre interêt qui ne s'eteindra point. Croyant lever toutes les difficultes, je fis aupres de votre pere une demarche indiscrète dont le mauvais succes n'est qu'une raison de plus pour exciter mon zele. Daignez m'ecouter et je puis réparer encore tout le mal que je yous ai fait.

Sondez bien votre cœur, à Julie! et voyez s'il vous est possible d'etcindre le feu dont il

<sup>..</sup> La suite montre que ses conprons tembolent sur inglord fabruard, et que tlaire les apres pour elle.

est dévoré. El fut un temps peut-être où vous pouviez en arrêter le progres : mais si Julie, pure et chaste, a pourtant succombe, comment se relevera-t-elle après sa chute? comment risistera-t-elle à l'amour vainqueur, et arme de la dangereuse image de tons les plaisirs passes? Jeune amante, ne vous en imposez plus, et renoncez a la confiance qui vous à séduite : vous êtes perdue s'il faut combattre encore : vous serez avilie et vaincue, et le sentiment de votre honte étouffera par dégrés toutes vos vertus. L'amour s'est insinué trop avant dans la substance de votre âme pour que vous puissiez jamais l'en chasser; il en renforce et penetre tous les traits comme une eau forte et corrosive; vous n'en effacerez jamais la profonde impression sans effacer à la fois tous les sentimens exquis que vous reçâtes de la nature ; et quand il ne vous restera plus d'amour, il ne vous restera plus rien d'estimable. Ou avez-vous donc maintenant à faire, ne pouvant plus changer l'état de votre cœur? Une seule chose, Julie; c'est de le rendre legitime. Je vais vous proposer pour cela l'unique moyen qui vous reste : profitez-en tandis qu'il est temps encore ; rendez a l'innocence et à la vertu cette sublime raison dont le ciel vous fit depositaire, ou craignez d'avilir à jamais le plus précieux de ses dons.

J'ai dans le duche d'York une terre assez considérable, qui fut long-temps le séjour de mes ancêtres. Le château est ancien, mais bon et commode; les environs sont solitaires, mais agreables et varies. La riviere d'Ouse, qui passe au bout du parc, offre à la fois une persnective charmante a la vue et un debouché facile aux denrees. Le produit de la terre suffit pour l'honnéte entretien du maltre, et peut doubler sous ses yeux. L'odieux prejuge n'a point d'accès dans cette heureuse contrec ; l'habitant paisil le y conserve encore les mœurs simples des premiers temps; et l'on y trouve une image du Valais decrit avec des traits si touchans par la plume de votre ami. Cette terre est a vous, Julie, si vous daignez l'habiter avec lui ; et c'est la que vous pourrez accomplir ensemble tous les tendres souhaits par où finit la lettre dont je parle.

Venez, modele unique des vrais amans, venez, couple aimable et fidèle, prendre possession d'un lieu fait pour servir d'asde à l'aucour

et à l'innocence; venez y serrer, à la face du ciel et des hommes, le doux nœud qui vous unit; venez honorer de l'exemple de vos vertus un pays où elles seront adorees, et des gens simples portes à les imiter. Puissiez-vous en ce lieu tranquille goûter à jamais dans les sentimens qui vous unissent le bonbeur des âmes pures! puisse le ciel y benir vos chastes feux d'une famille qui vous ressemble! puissiez-vous v prolonger vos jours dans une honorable vieillesse, et les terminer enfin paisiblement dans les bras de vos enfans! puissent nos neveux. en parcourant avec un charme secret ce monument de la felicite conjugale, dire un jour dans l'attendrissement de leur cœur : Ce fut ici l'asile de l'innocence, ce sut ici la demeure des deux amans!

Votre sort est en vos mains, Julie; pesez attentivement la proposition que je vous fais. et n'en examinez que le fond; car d'ailleurs je me charge d'assurer d'avance et irrevocablement votre ami de l'engagement que je prends; je me charge aussi de la surete de votre depart, et de veiller avec lui à celle de votre personne jusqu'à votre arrivée : là vous pourrez aussitôt vous marier publiquement sans olstacle; car parmi gous une fille nubile n'a nul besoin du consentement d'autrui pour disposer d'elle-même. Nos sages lois n'abrogent point celles de la nature; et s'il résulte de cet heureux accord quelques inconveniens, ils sont beaucoup moindres que ceux qu'il previent. J'ai laisse a Vevai mon valet de chambre, homme de confiance, brave, prudent, et d'une fidelité à toute epreuve. Vous pourrez aisément vous concerter avec lui de bouche ou par écrit à l'aide de Regianino, sans que ce dernier sache de quoi il s'agit. Quand il sera temps, nous partirons pour vous aller joindre, et vous ne quitterez la maison paternelle que sous la conduite de votre époux.

Je vous laisse à vos réflexions; mais, je le répète, craignez l'erreur des préjuges et la séduction des scrupules, qui mènent souvent au vice par le chemin de l'houneur. Je prevois ce qui vous arrivera si vous rejetez mes offres. La tyrannie d'un père intraitable vous entraînera dans l'abine que vous ne connoîtrez qu'après la chute. Votre extrême douceur dégéuère quelquefois en timidite : vous serez sacrifice à la chimère des conditions (\*). Il faudra contracter un engagement désavoué par le cœur. L'approbation publique sera dementie incessamment par le cri de la conscience; vous serez honoree et méprisable : il vaut mieux être oubliec et vertueuse.

P. S. Dans le doute de votre résolution, je vous ecris à l'insu de notre ami, de peur qu'un refus de votre part ne vint detruire en un instant tout l'effet de mes soins.

#### LETTRE IV.

#### DE JULIE A GLAIRE.

Oh! ma chère, dans quel trouble tu m'as laissee hier au soir! et quelle nuit j'ai passee en révant à cette fatale lettre! Non, jamais tentation plus dangereuse ne vint assaillir mon eueur; jamais je n'eprouvat de pareilles agitations, et jamais je n'aperçus moins le moyen de les apaiser. Autrefois une certaine lumière de sagesse et de raison dirigeoit ma volonté : dans toutes les occasions embarrassantes, je discernois d'abord le parti le plus honnête, et le prenois à l'instant. Maintenant, avilie et toujours vaincue, je ne fais que flotter entre des passions contraires : mon foible cœur a'a plus que le choix de ses fautes; et tel est mon déplorable aveuglement, que si je viens par hasard à prendre le meilleur parti, la vertu ne maura point guidee, et je n'en aurai pas moins de remords. Tu sais quel epoux mon pere me destine; tu sais quels liens l'amour m'a donnés. Veux-je être vertueuse, l'obeissance et la foi m'imposent des devoirs opposés. Veux-je suivre le penchant de mon cœur : qui preferer d'un amant ou d'un père? Helas! en écoutant l'amour ou la nature, je ne puis éviter de mettre l'un ou l'autre au desespoir ; en me sacrifiant au devoir, je ne puis eviter de commettre un crime; et quelque parti que je prenne, il faut que je meure a la fois malheureuse et coupable.

Ah! chère et tendre amie, toi qui fus toujours mon unique ressource, et qui m'as tant de fois

sauvée de la mort et du desespoir, considére aujourd'hui l'horrible état de mon âme, et vois si
jamais tes secourables soins me furent plus nécessaires. Tu sais si tes avis sont ecoutes; tu
sais si tes conseils sont suivis; tu viens de voir,
au prix du bonheur de ma vie, si je sais deférer
aux leçons de l'amitié. Prends donc pitie de l'accablement où tu m'as reduite; achève, puisque
tu as commencé; supplee a moncourage abattu;
pense pour celle qui ne pense plus que par toi.
Enfin, tu lis dans ce cœur qui l'aime; tu le
connois mieux que moi. Apprends-moi donc ce
que je veux; et choisis à ma place, quand jen'ai
plus la force de vouloir, ni la raison de choisir.

Relis la lettre de ce genéreux Anglois; relisla mille fois, mon ange. Ah! laisse-toi toucher ou tableau charmant du bonheur que l'amour, la paix, la vertu, peuvent me promettre encore! Douce et ravissante union des ames, delices inexprimables même au sein des remords! dieux! que seriez-vous pour mon cœur au sein de la foi conjugale? Quoi! le bonheur et l'innocence seroient encore en mon pouvoir! Quoi! je pourrois expirer d'amour et de joie entre un époux adoré et les chers gages de sa tendresse!... Et j'hésite un seul moment! et je ne vole pas réparer ma faute dans les bras de celui qui me la fit commettre! et je ne suis pas dejà femme vertueuse et chaste mere de famille!... Oh! que les auteurs de mes jours ne peuventils me voir sortir de mon avilissement! que ne peuvent-ils être témoins de la manière dont je saurai remplir à mon tour les devoirs sacres qu'ils ont remplis envers moi!... Et les tiens. fille ingrate et denaturée, qui les remplira pres d'eux, tandis que tu les oublies? Est-ce en plongeant le poignard dans le sein d'une mère que tu te prepares à le devenir? Celle qui déshonore sa famille apprendra-t-elle à ses enfans à l'honorer? Digne objet de l'aveugle tendresse d'un père et d'une mère idolâtres, abandonneles au regret de t'avoir fait paître ; couvre leurs vieux jours de douleur et d'opprobre... et jouis, si tu peux, d'un bonheur acquis a ce prix.

Mon Dieu! que d'horreurs m'environnent! quitter furtivement son pays, deshonorer sa famille, abandonner à la fois père, mère, amis, pareas, et toi-même! et toi, ma douce amie! et toi, la bien-aimée de mon œur! toi dont à prine, dès mon enfance, je puis rester

<sup>( )</sup> La chimere des conditions ( c est un pair d'Angirterre qui parle anni ( et tout cecime seront pair une fiction ( t.ecteur, qu'en dites vons ?

éloignée un seul jour; te fuir, te quitter, te perdre, ne plus te voir!....Ah! non : que jamais..... Que de tourmens déchirent ta malheureuse amie! elle sent à la fois tous les maux dont elle a le choix, sans qu'aucun des biens qui lui resteront la console. Helas! je m'égare. Tant de combats passent ma force et troublent ma raison; je perds à la fois le courage et le sens. Je n'ai plus d'espoir qu'en toi seule. Ou choisis, ou laisse-moi mourir.

#### LETTRE V.

#### BÉPONSE.

Tes perplexités ne sont que trop bien fondées, ma chère Julie; je les ai prévues et n'ai pu les prévenir ; je les sens et ne les puis apaiser : et ce que je vois de pire dans ton etat . c'est que personne ne t'en peut tirer que toimême. Quand il s'agit de prudence, l'amitié vient au secours d'une àme agitec, s'il faut choisir le bien ou le mal, la passion qui les meconnoit peut se taire devant un conseil desintéresse. Mais ici, quelque parti que tu prennes, la nature l'autorise et le condamne, la raison le blame et l'approuve, le devoir se tait ou s'onpose à lui-même; les suites sont également à craindre de part et d'autre : tu ne peux ni rester indécise ni bien choisir; tu n'as que des peines à comparer, et ton cour seul en est le juge. Pour moi, l'importance de la delil eration m'epouvante, et son effet m'attriste. Quelque sort que tu preferes, il sera toujours peu digne de toi ; et ne pouvant ni te montrer un parti qui te convienne, ni te conduire au vrai bonheur, je n'ai pas le courage de décider de ta destinée. Voici le premier refus que tu recus jamais de ton anne; et je sens bien, par ce qu'il me coûte, que ce sera le dernier : mais je te trabirois en voulant te gouverner dans un cas où la raison même s'impose silence, et ou la seule regle à suivre est d'econter ton propre penchant.

Ne sois pas injuste envers moi, ma douce amie, et ne me juge point avant le temps. Je suis qu'il est des amities circonspectes qui, craignant de se compromettre, refusent des conseils dans les occasions difficiles, et dont la reserve augmente avec le peril des amis. Ah! tu vas connoître si ce cœur qui t'aime connoît ces timides precautions! souffre qu'au lieu de te parler de tes affaires, je te parle un instant des miennes.

N'as-tu jamais remarque, mon ange, à quel point tout ce qui t'approche s'attache à toi? Qu'un père et une mère chérissent une fille unique, il n'y a pas, je le sais, de quoi s'en fort etonner; qu'un jeune homme ardent s'endamme pour un objet aimable, cela n'est pas plus extraordinaire. Mais qu'à l'âge mûr, pa homme aussi froid que M. de Wolmar s'attendrisse en te voyant pour la première fois de sa vie; que toute une famille t'idolâtre unanimement; que tu sois chère à mon père, cet homme si peu sensible, autant et plus peut-être que ses propres enfans; que les amis, les connoissances, les domestiques, les voisins, et toute une ville entière, t'adorent de concert. et prennent à toi le plus tendre intérêt : voilà. ma chère, un concours moins vraisemblable, et qui n'auroit point lieu s'il n'avoit en la personne quelque cause particulière. Sais-tu bien quelle est cette cause? Ce n'est ni ta beauté. ni ton esprit, ni ta grace, ni rien de tout ce qu'on entend par le don de plaire : mais c'est cette âme tendre et cette douceur d'attachement qui n'a point d'égale; c'est le don d'aimer, mon enfant, qui te fait aimer. On peut resister a tout, hors a la bienveillance; et il n'v a point de moven plus sur d'acquerir l'affection des autres, que de leur donner la sienne. Mille femmes sont plus belles que toi ; plusieurs ont autant de graces; toi seule as, avec les graces, je ne sais quoi de plus seduisant qui ne plait pas seulement; mais qui touche et qui fait voler tous les creurs au-devant du tien. On sent que ce tendre cœur ne demande qu'à se donner, et le doux sentiment qu'il cherche le va chercher à son tour.

Tu vois, par exemple, avec surprise, l'incroyable affection de mylord Édouard pour ton ami; tu vois son zèle pour ton bonheur; tu reçois avec admiration ses offres genereuses; tu les attribues à la seule vertu: et ma Julie de s'attendrir! Erreur, abus, charmante cousine! A Dieu ne plaise que j'extenue les bienfaits de mylord Édouard, et que je déprise sa grande âme! Mais, crois-moi, ce zele, tout pur qu'il est, seroit moins ardent, si, dans la même circonstance, il s'adressoit à d'autres personnes. C'est ton ascendant invincible et celui de ton ami, qui, sans même qu'il s'en apercoive, le determinent avec tant de force, et lui , sant, pour que rien les puisse desormais sefont faire par attachement ce qu'il croit ne faire que par honnéteté.

d'une certaine trempe; elles transforment. pour aiusi dire, les autres en elles-mêmes : elles ont une sphere d'activite dans laquelle rien ne leur résiste : on ne peut les connoître sans les vouloir imiter, et de leur sublime elévation elles attirent à elles tout ce qui les environne. C'est pour cela, ma chère, que ni toi ni ton ami ne connoîtrez peut-être jamais les hommes : car tous les verrez bien plus comme vous les ferez. que comme ils seront d'eux-mêmes. Vous donnerez le ton à tous ceux qui vivront avec vous: ils vous fuiront ou vous deviendront semblables, et tout ce que vous aurez vu n'aura peut-être rien de pareil dans le reste du monde.

Venons maintenant à moi, cousine, à moi qu'un même sang, un même âge, et surtout une parfaite conformité de goûts et d'humeurs. avec des temperamens contraires, unit à toi dès l'enfance.

> Congruenti eran ql' alberglis. Ma pru congiunti i cuori : Conforme era l'etale, Mail pensier prù conforme (\*).

Que penses-tu qu'ait produit sur celle qui a passe sa vie avec toi cette charmante influence qui se fait sentir a tout ce qui t'approche? Crois-tu qu'il puisse ne regner entre nous qu'une union commune? Mes yeux ne te rendent-ils pas la douce joie que je prends chaque jour dans les tiens en nous abordant? Ne lis-tu pas dans mon cœur attendri le plaisir de partager tes peines et de pleurer avec toi? Puis-je oublier que, dans les premiers transports d'un amour naissant, l'amitie ne te fut point importune, et que les murmures de ton amant ne purent t'engager à m'eloigner de toi, et à me derober le spectacle de ta foiblesse? Ce moment fut critique, ma Julie; je sais ce que vaut

dans ton cœur modeste le sacrifice d'une honte qui n'est pas réciproque. Jamais je n'eusse été ta confidente si j'eusse ete ton amie a demi, et nos âmes se sont trop bien senties en s'unis-

Qu'est-ce qui rend les amitiés si tièdes et si Voita ce qui doit arriver à toutes les ames | peu durables entre les femmes, je dis entre celles qui sauroient aimer? Ce sont les intérêts de l'amour, c'est l'empire de la beauté, c'est la jalousie des conquêtes : or, si rien de tout cela nous cut pu diviser, cette division seroit depa faite. Mais quand mon cieur seroit moins inepte à l'amour, quand j'ignorerois que vos feux sont de nature a ne s'eteindre qu'avec la vie, ton amant est mon ami, c'est-à-dire mon frère : et qui vit jamais finir par l'amour une véritable amitié ? Pour M. d'Orbe, assurement il aura long-temps à se louer de tes sentimens, avant que je songe à m'en plaindre; et je ne suis pas plus tentee de le retenir par force. que toi de me l'arracher. Eh! mon enfant, plât au ciel qu'au prix de son attachement je te pusse guérir du tien! je le garde avec plaisir. je le cederois avec joie.

A l'egard des prétentions sur la figure, j'en puis avoir tant qu'il me plaira; tu n'es pas fille à me les disputer, et je suis bien sère qu'il ne t'entra de tes jours dans l'esprit de savoir qui de nous deux est la plus jolie. Je n'ai pas ététout-à-fait si indifferente : je sais là-dessus à quoi m'en tenir, sans en avoir le moindre chagrin. Il me semble même que j'en suis plus fière que jalouse ; car enfin les charmes de ton visage n'etant pas ceux qu'il faudroit au mien. ne m'ôtent rien de ce que j'ai, et je me trouve encore belle de la beaute, aimable de tes gràces, ornee de tes talens; je me pare de toutes tes perfections, et c'est en toi que je place mon amour-propre le mieux entendo. Je n'aimerois pourtant guére a faire peur pour mon compte, mais je suis assez jolie pour le besoin que j'ai de l'être. Tout le reste m'est inutile, et je n'ai pas besoin d'être humble pour te céder.

Tu l'impatientes de savoir à quoi j'en veux venir. Le voici. Je ne puis te donner le conseil que tu me demandes, je t'en ai dit la raison; mais le parti que tu prendras pour toi, tu le prendras en même temps pour ton amie; et quel que soit ton destin, je suis déterminée à

<sup>&</sup>quot; Nos Ames étolent jointes ainsi que nos demeures, et nous avione la même conformité de goûte que d'axes.

TASE AMINTE.

le partager. Si tu pars, je te suis; si tu restes, je reste : j'en ai formé l'inebraniable résolution; je le dois, rien ne m'en peut détourner. Ma fatale indulgence à cause ta perte; ton sort doit être le mien; et, puisque nous fûmes inséparables des l'enfance, ma Julie, il faut l'être jusqu'au tombeau.

Tu trouveras, je le prévois, beaucoup d'étourderie dans ce projet, mais, au fond, il est plus sense qu'il ne semble, et je n'ai pas les mêmes motifs d'irrésolution que toi. Premièrement, quant à ma famille, si je quitte un père facile, je quitte un père assez indifferent qui laisse faire à ses enfans tout ce qui leur plait, plus par negligence que par tendresse : car tu sais que les affaires de l'Europe l'occupent beaucoup plus que les siennes, et que sa fille lui est bien moins chère que la Pragmatique. D'ailleurs je ne suis pas comme toi fille unique; et avec les enfans qui lui resteront, à peine saura-t-il s'il lui en manque un.

J'abandonne un mariage prêt à conclure? Manco male (\*), ma chère; c'est à M. d'Orbe, s'il m'aime, à s'en consoler. Pour moi, quoique j'estime son caractère, que je ne sois pas sans attachement pour sa personne, et que je regrette en lui un fort honnête homme, il ne m'est rien auprès de ma Juhe. Dis-moi, mon enfant, l'àme a-t-elle un sexe? En vérité je ne le sens guere à la mienne. Je puis avoir des fantaisies, mais fort peu d'amour. Un mari peut m'être utile, mais il ne sera jamais pour moi qu'un mari; et de ceux-là, libre encore et passable comme je suis, j'en puis trouver un par tout le monde.

Prends bien garde, cousine, que, quoique je n'hesite point, ce n'est pas a dire que tu ne doives point hesiter, ni que je veuille t'insinuer de prendre le parti que je prendrai si tu pars. La difference est grande entre nous, et tes devoirs sont beaucoup plus rigoureux que les miens. Tu sais encore qu'une affection presque unique remplit mon cœur, et absorbe si bien tous les autres sentimens, qu'ils y sont comme aneantis. Une invacible et douce habitude m'attache à toi des mon enfance; je n'aime parfaitement que toi seule, et si j'ai quelque hen à rompre en te suivant, je m'en-

couragerai par ton exemple. Je me dirai, j'i-mite Julie, et me croirai justifiee.

# BILLET

DE JULIE A CLAIRE.

Je t'entends, amie incomparable, et je te remercie. Au moins une fois j'aurai fait mon devoir, et ne serai pas en tout indigne de toi.

# LETTRE VI.

DE JULIE A MYLORD FOOLARD.

Votre lettre, mylord, me pénètre d'attendrissement et d'admiration. L'ami que vous daignez protéger n'y sera pas moins sensible, quand il saura tout ce que vous avez voulu faire pour nous. Helas! il n'y a que les infortunés qui sentent le prix des âmea bienfaisantes. Nous ne savons déjà qu'à trop de titres tout ce que vant la vôtre, et vos vertus heroiques nous toucheront toujours, mais elles ne nous surprendront plus.

Qu'il me seroit doux d'être heureuse sous les auspices d'un ami si genéreux, et de tenir de ses hienfaits le bonheur que la fortune m'a refusé! Mais, mylord, je le vois avec désespoir, elle trompe vos bons desseins; mon sort cruel l'emporte sur votre zèle, et la douce image des Liens que yous m'offrez ne sert qu'a m'en rendre la privation plus sensible. Vous donnez une retraite agreable et sure à deux amans persécutes; vous y rendez leurs feux legitimes, leur union solennelle, et je sais que sous votre garde j'échapperois aisément aux poursuites d'une famille irritée. C'est beaucoup pour l'amour, est-ce assez pour la felicite? Non : si vous voulez que je sois paisible et contente, donnez-moi quelque asile plus sur encore, où l'on puisse echapper à la honte et au repentir. Vous allez au-devant de nos besoins, et par une genérosité sans exemple, yous yous privez, pour notre entretien, d'une partie des biens destines au vôtre. Plus riche, plus honoree de vos bienfaits que de mon patrimoine, je puis tout recouvrer près

<sup>(&</sup>quot;) Idiotieme Italieu qui répond à notre qu'à cela ne tienne; n'est le mosad e mai qui en paine arriver. G. P.

de vous, et vous daignerez me tenir lieu de avoir droit de conseiller les enfans d'autrai? père. Ah! mylord, serai-je digne d'en trouver quant à moi, mon parti est pris; mes parens un après avoir abandonné celui que m'a donné me rendront malheureuse, je le sais bien; la nature?

Voilà la source des reproches d'une conscience épouvantée, et des murmures secrets qui déchirent mon cœur. Il ne s'agit pas de savoir si j'ai droit de disposer de moi contre le gre des auteurs de mes jours, maissi j'en puis disposer sans les affliger mortellement, si je puis les fuir sans les mettre au désespoir. Helas! il vandroit autant consulter si i'ai droit de leur ôter la vie. Depuis quand la vertu pèset-elle ainsi les droits du sang et de la nature? Depuis quand un cœur sensible marque-t-il avec tant de soin les bornes de la reconnoissance? N'est-ce pas être dejà coupable, que de vouloir aller jusqu'au point où l'on commonce à le devenir? et cherche-t-on si scrupuleusement le terme de ses devoirs, quand on n'est point tenté de le passer ? Oui? moi? i'abandonnerois impitovablement ceux par qui ie respire, ceux qui me conservent la vie qu'ils m'ont donnée, et me la rendent chère; ceux qui n'ont d'autre espoir, d'autre plaisir qu'en moi seule; un père presque sexagenaire, une mère toujours languissante! moi leur unique enfant, je les laisserois sans assistance dans la solitude et les ennuis de la vieillesse, quand il est temps de leur rendre les tendres soins qu'ils m'ont prodigues! je livrerois leurs derniers jours à la honte, aux regrets, aux pieurs! la terreur, le cri de ma conscience agitee me peindroient sans cesse mon père et ma mere expirant sans consolation, et maudissant la fille ingrate qui les delaisse et les déshonore! Non, mylord, la vertu que j'abandonnai m'ahandonne à son tour, et ne dit plus rien à mon cœur ; mais cette idée horrible me parle a sa place; elle me suivroit pour mon tourment à chaque instant de mes jours, et me ren froit miserable au sein du bonheur. Enfin. si tel est mon destin qu'il faille levrer le reste de ma vie aux remords, celui-la seul est trop affreux pour le supporter; j'aime mieux braver tous les autres.

Je ne puis répondre à vos raisons, je l'avoue, je n'ai que trop de penchant à les trouver bonnes. Mais, mylord, vous n'êtes pas marie: ne sentez-vous point qu'il faut être père pour

Quant à moi, mon parti est pris; mes parens me rendront matheureuse, je le sais bien; mais il me sera moins cruel de gemir dans mon infortune, que d'avoir causé la leur, et je ne deserterai jamais la maison paternelle. Va donc, douce chimère d'une ame sensible, felicité si charmante et si desirce, va te perdre dans la nuit des songes, tu n'auras plus de realité pour noi. Et vous, ami trop genereux, oubliez vos aimables projets, et qu'il n'en reste de trace qu'au fond d'un cœur trop reconnoissant pour en perdre le souvenir. Si l'excès de nos maux ne decourage point votre grande âme, si vos genereuses bontés ne sont point epuisees, il vous reste de quoi les exercer avec gloire; et celui que vous honorez du titre de votre ami peut, par vos soins, meriter de le devenir. Ne jugez pas de lui par l'etat ou vous le voyez : son egarement ne vient point de làcheté, mais d'un genie ardent et fier qui se roidit contre la fortune. Il y a souvent plus de stupidite que de courage dans une constance apparente; le vulgaire ne connoit point de violentes douleurs, et les grandes passions ne germent guère chez les hommes foibles. Helas! il a mis dans la sienne cette énergie de sentimens qui caracterise les âmes nobles, et c'est ce qui fait aujourd'hui ma honte et mon desespoir. Mylord, daignez le cro re, s'il n'etoit qu'un homme ordinaire, Juhe n'eût point peri.

Non, non, cette affection secrète qui prevint en vous une estime éclairee ne vous a point trompé. Il est digne de tout ce que vous avez fait pour lui sans le bien connuître; vous ferez plus encore, s'il est possible, après l'avoir conau. Uni, soyez son consolateur, son protecteur, son ami, son père; c'est a la fois pour vous et pour lui que je vous en conjure; il justifiera votre confiance, il honorera vos bienfaits; il pratiquera vos leçons, il imitera vos vertus, il apprendra de vous la sagesse. Ah! mylord, s'il devient entre vos mains tout re qu'il peut être, que vous serez fier un jour de votre ouvrage!

# LETTRE VII.

DE JULIE.

Et toi aussi, mon doux ami! et toi l'unique espoir de mon cœur, tu viens le percer encore quand il se meurt de tristesse! J'etois préparce aux coups de la fortune, de longs pressentimens me les avoient appondes; je les aurois supportes avec patience : mais toi pour qui je les souffre!... Ah! ceux qui me viennent de toi me sont seuls insupportables, et il m'est affreux de voir aggraver mes peines par celui qui devoit me les rendre chères. Que de douces consolations je m'étois promises qui s'évanouissent avec ton courage! Combien de fois je me flattai que ta force animeroit ma langueur. que ton merite effaceroit ma faute, que tes vertus relèveroient mon âme abattue! Combien de fois l'essuvai mes larmes amères en me disant, le souffre pour lui, mais il en est digne : je suis coupable, mais il est vertueux; mille ennuis m'assiegent, mais sa constance me soutient, et je trouve au fond de son cœur le dédommagement de toutes mes pertes! Vain espoir que la première epreuve a detruit! Où est maintenant cet amour sublime qui sait elever tous les sentimens et faire eclater la vertu? Où sont ces lières maximes? qu'est devenue cette imitation des grands hommes? où est ce philosophe que le matheur ne peutebranter, et qui succombe au premier accident qui le sépare de sa maitresse? Quel prétexte excusera desormais ma honte a mes propres yeux, quand je ne vois plus dans celui qui m'a seduite qu'un homme sans courage, amolli par les plaisirs, qu'un cœnr làche, abattu par les premiers revers, qu'un insense qui renonce a la raison sitôt qu'il a besom d'elle? O Dieu! dans ce comble d'humihation devois-je me voir reduite à rougir de mon choix autant que de ma foiblesse?

Regarde a quel point tu Coublies : ton âme egarec et rampante s'abaisse jusqu'a la cruaute! ta m'oses faire des reproches! tu t'oses plaindre de moi!... de ta Julie!... Barbare!... comment tes remords n'ont-ils pas retenu ta mam? comment les plus doux temoignages du plus tendre amour qui fut jamais t'ont-ils laissé le courage de m'outrager? Ah! si tu pouvois donter de mon cœur, que le tien seroit meorisable!... Mais non, tu n'en doutes pas, tu n'en neux douter, j'en puis defier ta fureur; et dans cet instant même où je hais ton injustice, tu vois trop bien la source du premier mouvement de colère que j'éprouvai de ma vie.

Peux-tu t'en prendre à moi, si je me suis perdue par une aveugle confiance, et si mes desseins n'ont point réussi? Que la rougirois de les duretes si tu connoissois quel espoir m'avoit séduite, quels projets j'osai former pour ton bonheur et le mien, et comment ils se sont evanouis avec toutes mes esperances! Quelque jour, j'ose m'en flatter encore, tu pourras en savoir davantage, et tes regrets me vengeront alors de tes reproches. Tu sais la defense de mon père; tu n'ignores pas les discours publics; j'en previs les conséquences, je te les fis exposer, tu les sentis comme nous; et pour nous conserver l'un à l'autre, il fallut nous soumettre au sort qui nous sé-

Je t'ai donc chassé, comme tu l'oses dire! Mais pour qui l'ai-je fait, amant sans delicatesse? Ingrat! c'est pour un cœur bien plus honnéte qu'il ne croit l'être, et qui mourroit mille fois plutôt que de me voir avilie. Dismoi, que deviendras-ta quand je serai livrée à l'opprebre? Espères-tu pouvoir supporter le spectacle de mondeshonneur? Viens, cruel, si tu le crois, viens recevoir le sacrifice de ma réputation avec autant de courage que je puis te l'offrir. Viens, ne crains pas d'être desavoué de celle à qui tu fus cher. Je suis prête a déclarer à la face du ciel et des hommes tout ce que nous avons senti l'un pour l'autre ; je suis prête à te nommer hautement mon amant, à mourir dans les bras d'amour et de honte : l'aime mieux que le monde entier connoisse ma tendresse que de t'en voir douter un moment, et tes reproches me sont plus amers que l'ignominie.

l'inissons pour jamais ces plaintes mutuelles, je t'en conjure; elles me sont insupportables. O Dieu! comment peut-on se quereller quand on s'aime, et perdre à se tourmenter l'un l'autre des momens où l'on a si grand besoin de consolation! Non, mon ami, que sert de feindre un mecontentement qui n'est pas? Plaignons-nous du sort et non de l'amour. Jamars il ne forma d'union si parlane; jamais il

bien confondues ne sauroient plus se separer: et nous ne pouvons plus vivre eloignes l'un de l'autre, que comme deux parties d'un même tout. Comment peux-tu donc ne sentir que tes peines? comment ne sens-tu point celles de ton amie! comment n'entends-tu point dans ton sein ses tendres gemissemens? Combien ils sont plus douloureux que tes cris emportes! combien, si tu partageois mes maux, ils te seroient plus cruels que les tiens mêmes!

Tu trouves ton sort deplorable! Considère celui de la Julie, et ne pleure que sur elle. Considere dans nos communes infortuges l'état de mon sexe et du tien, et juge aur de nous est le plus à plaindre. Dans la force des passions, affecter d'être insensible; en proje à mille peines, paroître joyeuse et contente; avoir l'air serein et l'anne agitee; dire toujours autrement qu'on ne pense; deguiser tout ce qu'on sent; être fausse par devoir, et mentir par modestie; voila l'état habituel de toute fille de mon age. On passe ninsi ses beaux jours sous la tyrannie des bienseances, qu'aggrave enfin celle des parens dans un lien mal assorti. Mais on gêne en vain nos inclinations: le cœur ne reçoit de lois que de lui-même; il erhappe a l'esclavage; il se donne à son gré. Sous un joug de fer que le ciel n'impose pas. on n'asservit qu'un corps sans àme : la personne et la foi restent séparement engagees, et f'on force au crime une malheureuse victime en la forçant de manquer de part ou d'autre au devoir sacré de la fidelité. Il en est de plus sages? Ah! je le sais. Elles n'ont point aime? Ou'elles sont heureuses! Elles resistent? J'ai voulu résister. Elles sont plus vertueuses? Aiment-elles mieux la vertu? Sans toi, sans toi seul, je l'aurois toujours aimee. Il est donc vrai que je ne l'aime plus?... 'I u m'as perdue, et c'est moi qui te console !... Mais moi que vais-je devenir 9... Que les consolations de l'amitié sont toibles ou manquent celles de l'amour! Qui me consolera donc dans mes peines? Quel sort affreux j'envisage, moi qui, pour avoir vecu dans le crime, ne vois plus qu'un nouveau crime dans des nœuds abhorres et peut-être inevitables? Où trouverai-je assez de larmes pour pleurer ma faute et mon amant, si je cede? Ou trouverai-je assez de force pour resister.

n'en forma de plus durable. Nos âmes trop : dans l'abattement où je suis? Je crois déjà voir · les fureurs d'un pere irrite. Je crois desi sentir le cri de la nature emouvoir mes entrailles, ou l'amour gemissant dechirer mon cœur. Privée de toi, je reste sans ressource, sans appui, sans espoir : le passe m'avilit, le present m'afflige, l'avenir m'epouvante. J'ai cru tout faire pour notre bonheur, je n'ai fait que nous rendre plus miserables en nous preparant une separation plus cruelle. Les vains plaisirs ne sont plus, les remords demeurent; et la honte qui m'humilie est sans dedommagement.

> C'est à moi, c'est à moi d'être foible et malheureuse. Laisse-moi pleurer et souffrir : mes pleurs ne peuvent non plus tarir que mes fautes se reparer, et le temps même qui guerit tout ne m'ofire que de nouvenux sujets de larmes. Mais toi qui n'as nulle violence à craizdre, que la honte n'avilit point, que rien ne force à deguiser bassement les sentimens; loi qui ne seus que l'atteinte du mafheur et jouis au moins de tes premieres vertus, comment t'eses-tu degrader au point de soupirer et gemir comme une femme, et de t'emporter comme un furieux? N'est-ce pas assez du mépris que l'ai merité pour toi, sans l'augmenter en te rendant meprisable toi-même, et saus m'accabler à la fois de mon opprobre et du tien? Rappelle done ta fermeté, sache supporter l'infortune, et sois homme. Sois encore, si j'ose le dire, l'amant que Julie a choisi. Ah! si je ne suis plus digne d'animer ton courage, souvieustoi du moins de ce que je fus un jour : merite que pour toi j'aie cesse de l'être; ne me deshonore pas deux fois.

> Non, mon respectable ami, ce n'est point toi que je reconnois dans cette lettre efféminée que je veux à jamais oublier, et que je tiens deja desavouce par toi-même. l'espère, tout aville, toute confuse que je suis, j'ose espérer que mon souvenir n'inspire point des sentimens si bas, que mon image règne encore avec plus de gloire dans un cœur que je pus enflammer, et que je n'aurai point à me reprocher, avec ma foiblesse, la láchete de celui qui l'a causée.

Heureux dans la disgrace, lu trouves le plus precieux dedenimagement qui soit connu des ames sensibles. Le ciel dans ton malheur te donne un ami, et le laisse à douter si ce qu'il

te rend ne vaut pas mieux que ce qu'il t'ôte. Admire et chéris cet homme trop genereux qui daigne, aux depens de son repos, prendre soin de tes jours et de ta raison. Que tu serois ému si tu savois tout ce qu'il a voulu faire pour toi! Mais que sert d'animer ta reconnoissance en aigrissant tes douleurs? Tu n'as pas besoin de savoir à quel point il t'aime pour connoître tout ce qu'il vaut; et tu ne peux l'estimer comme il le merite, sans l'aimer comme tu le dois.

## LETTRE VIII.

DE GLARRE.

Vous avez plus d'amour que de delicatesse, et savez mieux faire des sacrifices que les faire valoir. Y pensez-vous d'ecrure à Julie sur un ton de reproches dans l'etat où elle est? et parce que vous souffrez, faut-il vous en prendre à elle qui souffre encore plus? Je l'ai dit mille fois, je ne vis de ma vie un amant si grondeur que vous; toujours prêt à disputer sur tout, l'amour n'est pour vous qu'un etat de guerre; ou, si quelquefois vous êtes docde, c'est pour vous plaindre ensuite de l'avoir été. Oh! que de pareils amans sont à craindre, et que je m'estime heureuse de n'en avoir jamais voulu que de ceux qu'on peut congedier quand on veut, sans qu'il en coûte une larme à personne!

Croyez-moi, changez de langage avec Julie si vous voulez qu'elle vive; c'en est trop pour elle de supporter a la fois sa peine et vos mécontentemens. Apprencz une fois à ménager ce cour trop sensible; vous lui devez les plus tendres consolations : craignez d'augmenter vos maux a force de vous en plaindre, ou du moins ne vous en plaignez qu'a moi qui suis l'unique auteur de votre eloignement. Oui, mon ami, vous avez devine juste; je lui ai suggere le parti qu'exigeoit son honneur en péril, ou plutôt je l'ai forcée à le prendre en exagérant le danger : je vous ai determiné vous-même, et chacun a rempli son devoir. J'ai plus fait encore; je l'ai détournée d'accepter les offres de mylord Édouard ; je vous ai empêché d'être heureux , mais le bonheur de Julie m'est plus cher que le vôtre ; je savois qu'elle ne pouvoit être heureuse après avoir livré ses parens à la bonte et au

désespoir; et j'ai peine à comprendre, par rapport a vous-même, quel bonheur vous pourriez goûter aux dépens du sieu.

Quoi qu'il en soit, voilà ma conduite et mes torts; et, puisque vous vous plaisez a quereller ceux qui vous aiment, voilà de quoi vous en prendre à moi seule : si ce n'est pas cesser d'ètre ingrat, c'est au moins cesser d'être injuste. Pour moi, de quelque manière que vous en usiez, je serai toujours la même envers yous : vous me serez cher tant que Julie vous aimera, et je dirois davantage s'il étoit possible. Je ne me repens d'ayoir ni favorise ni combattu votre amour. Le pur zèle de l'amitie qui m'a toujours guidée me justific egalement dans ce que j'ai fait pour et contre vous; et, si quelquelois je m'interessai pour vos feux plus peut-être qu'il ne sembloit me convenir, le temograge de mon corur suffit à mon repos; je ne rougirai jamais des services que j'ai pu rendre a mon antie, et ne me reproche que leur inutilité.

Je n'ai pas oublié ce que vous m'avez appris autrefois de la constance du sage dans les disgrâces, et je pourrois, ce me semble, vous en rappeler à propos quelques maximes; mais l'exemple de Julic m'apprend qu'une fille de mon ège est pour un philosophe du vôtre un aussi mauvais precepteur qu'un dangereux disciple; et il ne me conviendroit pas de donner des lecons à mon maître.

### LETTRE IX.

DE MYLORD ÉDOUARD A JULIE.

Nous l'emportons, charmante Julie; une erreur de notre ami l'a ramene à la raison. La honte de s'être mis un moment dans son tort a dissipé toute su fureur, et l'a rendu si docile que nous en ferons desormais tout ce qu'il aous plaira. Je vois avec plaisir que la faute qu'il se reproche lui laisse plus de regret que de dépit; et je connois qu'il m'aime en ce qu'il est humble et confus en ma presence, mais non pas embarrasse ni contraint. Il sent trop bien son injustice pour que je m'en souvienne; et des torts ainsi reconnus font plus d'honneur à celui qui les répare qu'a celui qui les pardonne.

J'ai profite de cette revolution et de l'effet

qu'elle a produit pour prendre avec lui quelques arrangemens nécessaires ayant de pous séparer ; car je ne puis differer mon départ plus long-temps. Comme je compte revenir l'eté prochain, nous sommes convenus qu'il iroit m'attendre à Paris, et qu'ensuite nous irions ensemble en Angleterre. Londres est le seul theatre degne des grands talens, et où leur carrière est le plus etendue (1). Les siens sont superieurs a bien des egards; et je ne desespère pas de lui voir faire en peu de temps, à l'aide de quelques amis, un chemin digne de son mérite. Je vous expliquerai mes vues plus en detail à mon passage auprès de vous. En attendant, vous sentez qu'a force de succès on peut lever bien des difficultes, et qu'il y a des degres de consideration qui peuvent compenser la naissance, même dans l'esprit de votre pere. C'est, ce me semble, le seul expedient qui reste à tenter pour votre bouheur et le sien, puisque le sort et les prejuges vous ont ôte tous les autres.

J'ai ecrit à Regianino de venir me joindre en poste, pour profiter de lui pendant huit ou dix jours que je posse encore avec notre ami, Sa tristesse est trop profonde pour laisser place à beaucoup d'entretien. La musique remplira les vides du silence, le laissera réver, et changera par degrés sa douleur en melancolie. J'attends cet etat pour le livrer à lui-même, je n'oservis m'v fier auparavant, Pour Regianino, je vous le rendrai en repassant, et ne le reprendrai qu'a mon retour d'Italie, temps où, sur les progres que vous avez dejà faits toutes deux, je juge qu'il ne vous sera plus nécessaire. Quant à present, surement il vous est inutile, et je ne vous prive de rien en vous l'ôtant nour quelques jours.

. C'est avoir une cirange prévention pour son pays, car je n'entenda pas dure qu'il y en ait au monde ous généralement parlant, les étrangers soient moins bien rerus, et trouvest plus d'obstacles à s'avancer qu'en Angleterre. Par le goût de la ration, its riy sont favorisés en rien, par la forme du gras-ruement dis n'y sont leur parvener à rien. Mais convenues aussi que l'Anglois ne va guére demander aox autres i hospital té qui d'eur refuse cher los. Dans quelle cour hors celle de Londres, vost-on ramper lichement ces hers insuraires? Pans-quel pays, hors le leur, vont-dis chercher à senrichir? He sont durs, il est vasi, cette durete ne me depl di pas quand elle marche avec la justice. Je étoure beau qu'ils ne soient qu'Anglois, pu aun du g'out nas beson d'être houmes.

# LETTRE X.

#### A CLARRE.

Pourquoi faut-il que j'ouvre enfin les yeux sur moi? One ne les ai-je fermés pour toujours, plutôt que de voir l'avilissement où je suis tombé: plutôt que de me trouver le dernier des hommes, après en avoir ete le plus fortuné! Aimable et génereuse amie, qui futes si souvent mon refuge , j'ose encore verser ma honte et mes peines dans votre cœur compatissant : j'ose eucore implorer vos consolations contre le sentiment de ma propre indignité; j'ose recourir à vous quand je suis abandonné de moimême, Ciel! comment un homme aussi meprisable a-t-il pu jamais être aime d'elle? ou comment un feu si divin n'a-t-il point épuré mon àme? Qu'elle doit maintenant rougir de son choix, celle que je ne suis plus digne de nommer! Qu'elle doit gémir de voir profauer son image dans un cœur si rampant et si bas! Oa'elle doit de dedains et de haine à celui qui put l'aimer et n'être qu'un lûche! Connoissez toutes mes errours! charmante cousine .!); connoissez mon crime et mon repentir; sovez mon juge, et que je meure; ou sovez mon intercesseur, et que l'objet qui fait mon sort daigne encore en être l'arbitre.

Je ne vous parlerai point de l'effet que produisit sur moi cette séparation imprévue; je ne vous dirai rien de ma douleur stupide et de mon insense désespoir : vous n'en jugerez que trop par l'egarement inconcevable où l'un et l'autre m'ont entraine. Plus je sentois l'horreude mon état, moins j'imaginois qu'il fût possible de renoncer volontairement à Julie; et l'amertume de ce sentiment, jointe à l'étonnante genérosite de mylord Édouard, me fit naître des soupçons que je ne me rappellerai jamais sans horreur, et que je ne puis oublier sans ingratitude envers l'ami qui me les pardonne.

En rapprochant dans mon delire toutes les circonstances de mon depart, j'y crus reconnoître un dessein premedité, et j'oșai l'attribuer au plus vertueux des hommes. A peine ce doute affreux me fut-il entre dans l'esprit, que

<sup>·</sup> A l'imitation de Julie il Cappeloit ma convinc, e à l'unitation de Julie, Claire l'appeloit mon suit.

de mylord avec le baron d'Étange, le ton peu insinuant que je l'accusois d'y avoir affecté, la la résolution prise de une faire partir, la diligence et le secret des preparatifs. l'entretien qu'il eut avec moi la veille, enfin la rapidité avec laquelle je fus plutôt enlevé qu'emmené; tout me sembloit prouver, de la part de mylord, un projet formé de m'écarter de Julie : et le retour que je savois qu'il devoit faire auprès d'elle achevoit, selon moi, de me déceler le bot de ses soins. Je résolus pourtant de mieclaireir encore mieux avant d'éclater; et dans ce dessein je me bornai à examiner les choses avec plus d'attention. Mais tout redoubloit mes ridicules soupçous , et le žele de l'humanité ne lui inspiron vien d'honnête en ma faveur dont mon aveugle jalousie ne tirât quelque indice de trahison. A Besançon je sus qu'il avoit écrit a Julie sans me communiquer sa lettre, sans m'en parler. Je me tins alors suffisamment convaincu, et je n'attendis que la reponse, dont j'esperois bien le trouver mecontent, pour avoir avec lui l'eclaireissement que je medifois.

Hier au soir nous rentrâmes assez tard, et je sus qu'il y avoit un paquet venu de Suisse, dont il ne me parla point en nous separant. Je lui laissai le temps de l'ouvrir ; je l'entendis de ma chambre murmurer en lisant quelques mots. Je prétai l'oreille attentivement. Ah, Julie! disoit-il en phrases interrompues, j'ai voulu vous rendre heureuse.... je respecte votre vertu.... mais je plains votre erreur. A ces mots et d'autres semblables que je distinguai parfaitement, je ne fus plus maitre de moi; je pris mon epec sous mon bras; j'ouvris ou plutôt j'enfonçai la porte; j'entrai comme un furieux. Non, je ne souillerai point ce papier ni vos regards des injures que me dicta la rage pour le porter a se battre avec moi sur-le-

O ma cousine! c'est là surtout que je pus reconnoître l'empire de la veritable sagesse, même sur les hommes les plus sensibles, quand ils veulent econter sa voix. D'abord il ne put rien comprendre à mes discours, et il les prit pour un vrai délire : mais la trahison dont je l'accusois , les desseins secrets que je lui repro-

tout me sembla le confirmer. La conversation , chois , cette lettre de Julie qu'il tenoit encore , et dont je lui parlois sans cesse, lui firent connoltre enfin le sujet de ma fureur. Il sourit; querelle qui en deriva , la defense de me voir , , puis il me dit froidement : Vous avez perdu la raison, et je ne me bats point contre un insensé. Ouvrez les yeux, avengle que vous étes, ajoutat-il d'un ton plus doux; est-ce bien moi que vous accusez de vous trahir? Je sentis dans l'accent de ce discours je ne sais quoi qui n'etoit pas d'un perfide; le son de sa voix me remua le cœur ; je n'eus pas jeté les yeux sur les siens que tous mes soupcons se dissipérent, et je commencai de voir avec effroi mon extravagance.

> Il s'apereut à l'instant de ce changement ; il me tendit la main. Venez, me dit-il; si votre retour n'eut precede ma justification, je ne vous aurois vu de ma vie. A present que vous étes raisonnable, lisez cette lettre, et connoissez une fois vos amis. Je voulus refuser de la lire; mais l'ascendant que tant d'avantages lui donnoient sur moi le lui fit exiger d'un ton d'autorité que, malgré mes ombrages dissipés, mon desir secret n'appuyoit que trop.

> Imaginez en quel etat je me trouvai après cette lecture, qui m'apprit les bienfaits inouis de celui que j'osois calomnier avec tant d'indiguité. Je me précipitai à ses pieds; et, le cœur chargé d'admiration, de regrets et de honte, je serrois ses genoux de toute ma force sans ponyoir proferer un seul mot. Il regut mon repentir comme il avoit recu mes outrages; et n'exigea de moi, pour prix du pardon qu'il daigna m'accorder, que de ne m'opposer jamais au bien qu'il voudroit me faire. Ah! qu'il fasse desormais ce qu'il lui plaira : son âme sublime est au-dessus de celles des hommes, et il n'est pas plus permis de résister à ses bienfaits qu'a coux de la Divinité.

> Ensuite il me remit les deux lettres qui s'adressoient à moi , lesquelles il n'avoit pas voulume donner avant d'avoir lu la sienne, et d'être instruit de la résolution de votre cousine. Je vis, en les lisant, quelle amante et quelle amie le ciel m'a données ; je vis combien il a rassemble de sentimens et de vertus autour de moi pour rendre mes remords plus amers et ma bassesse plus méprisal le. Dites, quelle est donc cette mortelle unique dont le moindre empire est dans sa beauté, et qui, semblable

aux puissances éternelles, se fait également adorer et par les biens et par les maux qu'elle faut? Hélas! elle m'a tout ravi, la cruelle, et je l'en aime davantage. Plus elle me rend malheureux, plus je la trouve parfaite. Il semble que tous les tourmens qu'elle me cause soient pour elle un nouveau merite auprès de moi. Le sacrifice qu'elle vient de faire aux sentimens de la nature me desole et m'enchante; il augmente à mes yeux le prix de celui qu'elle a fait a l'amour. Non, son cœur ne sait rien refuser qui ne fasse valoir ce qu'il accorde.

Et vous, digne et charmante cousine, vous, unique et parfait modele d'amitié, qu'on citera scule entre toutes les femmes, et que les cœurs qui ne ressemblent pas au vôtre oseront traiter de chunère ; ali! ne me parlez plus de philosophie : je méprise ce trompeur etalage qui ne consiste qu'en vains discours : ce fantôme qui n'est qu'une ombre, qui nous excite à menacer de loin les passions, et nous laisse comme un faux brave a leur approche. Daignez ne pas m'abandonner à mes egaremens; daignez rendre vos anciennes bontés à cet infortune qui ne les merite plus, mais qui les desire plus ardemment et en a plus besoin que jamais; daignez me rappeler à moi-même, et que votre douce voix supplee en ce cœur malade à celle de la raison.

Non, je l'ose espérer, je ne suis point tombé dans un abaissement eternel. Je sens ranimer en moi ce feu pur et saint dont j'ai brûle : l'exemple de tant de vertus ne sera point perdu pour celui qui en fut l'objet, qui les aime, les admire, et veut les imiter sans cesse. O chère amante dont je dois honorer le choix! o mes ainis dont je veux recouvrer l'estime! mon âme se reveille et reprend dans les vôtres sa force et sa vie. Le chaste amour et l'amitie sublime me rendront le courage qu'un lache desespoir fut prét a m'ôter : les purs sentimens de mon cœur me tiendront lieu de sagesse : je serai par vous tout ce que je dois être, et je vous forcerai d'oublier ma chute, si je puis m'en relever un instant. Je ne sais ni ne veux savoir quel sort le ciel me reserve : quel qu'il puisse être , je veux me rendre digne de celui dont j'ai joui. Cette immortelle image que je porte en moi me servien d'égide, et rendra mon âme invuluérable

aux coups de la fortune. N'ai-je pas assez vecu pour mon bonheur? C'est maintenant pour sa gloire que je dois vivre. Ah! que ne puis-je etonner le monde de mes vertus, afin qu'on pût dire un jour en les admirant : Pouvoit-il moins faire, il fut aime de Julie!

P. S. Des aœuds abhorrés et peut-être inévitables ! Que signifient ces mots? Ils sont dans sa tettre. Claire, je m'attends a tout; je suis resigne, prêt a supporter mon sort. Mais ces mots..... jamais, quoi qu'il arrive, je ne partirai d'ici que je n'aie eu l'explication de ces mots-là.

# LETTRE XI.

#### DR JULIE.

Il est donc vrai que mon âme n'est pas fermée au plaisir, et qu'un sentiment de joie y peut penetrer encore! Helas! je croyois depuis ton depart n'être plus sensible qu'à la douleur; je croyois ne savoir que souffrir loin de toi, et je n'imaginois pas même des consolations à ton absence. Ta charmante lettre à ma cousine est venue me desabuser; je l'ai lue et baisce avec des larmes d'attendrissement; elle a repandu la fraicheur d'une douce rosee sur mon cœur seche d'ennuis et flétri de tristesse; et j'ai senti, par la sérenite qui m'en est restée, que tu n'as pas moins d'ascendant de loin que de près sur les affections de ta Julie.

Mon ani, quel charme pour moi de te voir reprendre cette vigueur de sentimens qui convient au courage d'un homme! Je t'en estimerai davantage, et m'en mépriserai moins de n'avoir pas en tout avili la dignite d'un amour honnète, ni corrompu deux cœurs a la fois. Je te dirai plus, à present que nous pouvons parler librement de nos affaires; ce qui aggravoit mon desespoir etoit de voir que le tien nous ôtoit la seule ressource qui pouvoit nous rester dans l'usage de tes talens. Tu connois maintenant le digne ami que le ciel t'a donné; ce ne seroit pas trop de ta vie entière pour mériter ses bienfaits; ce ne sera jamais assez pour reparer l'offense que ta viens de lun faire, et j'espère que

et honnète: n'ecoute que tes propres desirs; ne suis que tes inclinations naturelles; songe surtout à nos premières amours: lant que ces momens purs et delicieux reviendront à ta mémoire, il n'est pas possible que tu cesses d'aimer ce qui te les rendit si doux, que le charme du beau moral s'efface dans ton âme, ni que tu veuilles jamais obtenir ta Jolie par des moyens indignes de toi. Comment jouir d'un bien dont on auroit perdu le goût? Non, pour pouvoir posseder ce qu'on aime, il faut garder le même cœur qui l'a aime.

Me voici à mon second point ; car, comme tu vois, je n'ai pas oub'jé mon métier. Mon ami, l'on peut sans amour avoir les sentimens sublimes d'une âme forte : mais un amour tel que le nôtre l'anime et la soutient tant qu'il brûle; sitôt qu'il s'éteint, elle tombe en langueur, et un cœur use n'est plus propre à rien. Dis-moi, que serions-nous si nous n'aimions plus? Eh! ne vandroit-il pas mieux cesser d'être que d'exister sans rien sentir? et pourrois-tu te résoudre a trainer sur la terre l'insipide vie d'un homme ordinaire, apres avoir goûté tous les transports qui peuvent ravir une âme humaine? Tu vas habiter de grandes villes, où ta ligure et ton âge, encore plus que ton mérite, tendront mille embûches a ta fidelite; l'insinuante coquetterie affectera le langage de la tendresse. et te plaira sans t'abuser : tu ne chercheras point l'amour mais les plaisirs ; tu les goûteras separes de lui, et ne les pourras reconnoître. Je ne sais si tu retrouveras ailleurs le cœur de Julie; mais je te defie de jamais retrouver auprès d'une autre ce que tu sentis aupres d'elle, L'epuisement de ton âme t'annoncera le sort que je t'ai predit; la tristesse et l'ennui t'accableront au sein des amusemens frivoles; le souvenir de nos premières amours te poursuivra malgré toi; mon image, cent fois plus belle que je ne fus jamais, viendra tout-a-coup te surprendre. A l'instant le voile du dégoût couvrira tous tes plaisurs, et mille regrets amers nattront dans ton cœur. Mon bien-aime, mon doux ani, ah! si jamais tu m'oublies.... belas! je ne feraj qu'en mourir; mais toi tu vivras vil et malheureux, et je mourrai trop vengee.

Ne l'oublie dont jamais cette Julie qui fut à toi, et dont le cœur ne sera point à d'autres. Je ne puis rien te dire de plus, dans la dépen-

dance où le ciel m'a placee. Mais, après t'avoir recommande la fidelité, il est juste de te laisser de la mienne le scui gage qui soit en mon pouvoir. J'ai consulté, non mes devoirs, mon esprit egare ne les connoit plus, mais mon oœur, derniere regle de qui n'en sauroit plus suivre; et voici le resultat de ses inspirations. Je ne t'épouserai jamais sans le consentement de mon père, mais je n'en épouserai jamais un autre sans ton consentement; je t'en donne ma parole; elle me sera sacree, quoi qu'il arrive, et il n'y a point de force humaine qui puisse m'y faire manquer. Sois donc sans inquietude sur ce que je puis devenir en top absence. Va. mon aimable uni, chercher sous les anspices du tendre amour un sort digne de le couronner. Ma destinée est dans les mains autant qu'il a dependu de moi de l'y mettre, et jamais elle no changera que de ton aveu.

# LETTRE XII.

A JULIE.

O qual flamma di gioria, d'onore, Scorrer sento per lutte le sene. Alma grande, portando con ts(t)!

Julie, laisse-moi respirer; tu fais bouillonner mon sang, tu me fais tressaillir, tu me fais palpiter; ta lettre brûle comme ton cœur du saint amour de la vertu, et tu portes au fond du mien son ardeur celeste. Mais pourquoi tant d'exhortations où il ne falloit que des ordres? Croisque, si je m'oublie au point d'avoir besoin de raisons pour bien faire, au moins ce n'est pas de la part ; ta seule volonte me suffit, lepores-tu que je serai toujours ce qu'il te plaira. et que je ferois le mal même avant de pouvoir te désobeir? Oui, j'aurois brûle le Capitole si tu me l'avois commande, parceque je t'aime plus que toutes choses. Mais sais-tu bien pourquoi je t'aime ainsi? Ah! fille incomparable, c'est parce que tu ne peux rien vouloir que d'honnéte, et que l'amour de la vertu rend plus invincible celui que j'ai pour tes charmes.

Je pars, encourage par l'engagement que tu viens de prendre, et dont tu pouvois t'epargner

<sup>(4)</sup> O de quelle flamme, d'honneur et de gloire je sem embraser lout, mon sueg, âme grande, en parlant avec (oi :

sans mon consentement, n'est-ce pas promettre de n'eure qu'à moi? Pour moi je le dis plus librement, et je t'en donne aujourd'hui ma foi d'homme de bien, qui ne sera point violée. J'ignore, dans la carrière où je vais m'essayer pour te complaire, à quel sort la fortune m'appelle; mais jamais les nœuds de l'amour ni de l'hymen ne m'univont à d'autres qu'a Julie d'Ettre, est que je me trouve à present porte par une double force : et quand l'amour auroit aneanti la mienne, je ne lasserois pas d'y gagner encore; car le courage qui me vient de toi me soutenir moi-mème. Je suis convaincu qu'il u'est pas bon que l'homme soit seul. Les àmes l'hymen ne m'univont à d'autres qu'a Julie d'Ettre, est que je me trouve à present porte par une double force : et quand l'amour auroit aneanti la mienne, je ne lasserois pas d'y gagner encore; car le courage qui me vient de toi me soutenir moi-mème. Je suis convaincu qu'il u'est pas bon que l'homme soit seul. Les àmes l'humaines veulent être accouplees pour valoir tont leur prix; et la force unie des amis, comme celle des lames d'un aimant artificiel, est incomparablement plus grande que la somme de

# LETTRE MIL

## A JULIE.

l'arrivai hier au soir à Paris, et celui qui ne pouvoit vivre separé de toi par deux rues en est maintenant à plus de cent lieues, O Julie! plainsmoi, plains ton malheureux ami. Quand mon sang en longs ruisseaux auroit trace cette route immense, elle m'eût paru moins longue, et je n'aurois pas senti défaillir mon ame avec plus de langueur. Ali! si du moins, je connoissois le moment qui doit nous rejoindre ainsi que l'espace qui nous separe, je compenserois l'éloignement des lieux par le progres du temps , je compterois dans chaque jour ôté de ma vie les pas qui m'auroient rapproché de toi. Mais cette carrière de douleurs est converte des tenèbres de l'avenir ; le terme qui doit la borner se derobe a mes foibles yeux. O doute! à supplice! Mon cœur inquiet te cherche et ne trouve rien. Le soleil se leve, et ne me rend plus l'espoir de te voir ; il se couche et je ne t'ai point vue : mes jours, vides de plaisirs et de joie, s'écoulent dans une longue mit. L'ai beau vouloir canimer en moi l'esperance éteinte, elle ne m'offre qu'une resource incertaine et des consolations suspectes. Chere et tendre amie de mon cœur, helas! à quels maux faut-il m'attendre, s'ils doivent égaler mon bonheur passe?

Que cette tristesse ne t'alarme pas, je t'en conjure; elle est l'effet passager de la solitude et des reflexions du voyage. Ne crains point le retour de mes premières foiblesses : mon cœur est dans ta main, ma Julie; et, pusque tu le souuens, il ne se laissera plus abattre. Une des

une double force : et quand l'amour auroit aneanti la mienne, je ne lasserois pas d'y gagner encore; car le courage qui me vient de toi me soutient bequeoup mieux que je n'aurois pa me soutenir moi-même. Je suis convaincu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seule". Les âmes humaines veulent être accouplees pour valoir tout leur prix ; et la force unie des amis, comme celle des lames d'un aimant artificiel, est incomparablement plus grande que la somme de leurs forces particuberes. Divine amitie, c'est la ton triomphe. Mais qu'est-ce que la seule amitie aupres de cette union parfaite qui joint à toute l'energie de l'amitie des liens cent fois plus sacres? Ou sont-ils ces hommes grossiers qui ne prennent les transports de l'amour que pour une fievre des sens, pour un desir de la nature avilie? Ou'ils viennent, qu'ils observent, qu'ils sentent ce qui se passe au fond de mon cœur; qu'ils voient un amant malheureux elougné de ce qu'il aime, incertain de le revoir jamais, sans espoir de recouvrer sa felicite perdue, mais pourtant animé de ces feux immortels qu'il prit dans les yeux et qu'ont nourris les sentimens sublimes; prét à braver la fortune, à souffrir ses revers, à se voir même prive de toi, et 5 faire des vertus que to lui as inspirées le digne orgement de cette empreinte adorable qui ne s'effacera jam dis de son âme. Julio, elu! qu'aurois-je ete sans tor? La froide raison m'eût celaire peut-être ; tiede admirateur du bien , je l'aurois du moins aime dans autrui. Je ferai plus, je saurai le pratiquer avec zele ; et, pénétre de tes sages leçons, je ferai dire un jour à ceux qui nous auront connus : O quels hommes nous serions tous, si le monde etoit plein de Julies et de cœurs qui les sussentaimer!

En meditant en route sur ta dernière lettre, j'ai resolu de rassembler en un recueil toutes celles que tu m'as cerites, maintenant que je ne puis plus recevoir tes avis de bouche. Quoi-

<sup>&</sup>quot;" Rousseau se plagnant amérement de cotte sentence de Duterot, il u y a que l'emechant qui soit seul, et disantici qu'il n'est pris ben que l'homene soit seul paroli être en contradiction avec loi-mene. Mas si l'on l'ait le parallèle des utuations entre Saint-Preux separé de Julie et Jean-Jacques isolé du monde par son choix et sa voluné, il n'y a plus contradiction voyez d'allecra l'explication qu'il donne lin-meme au livre l'à des Conféssions, tom. 1, page 239.

qu'il n'y en ait pas une que je ne sache par carur, et bien par cœur, tu peux m'en croire, l'aime pourtant à les relire sans cesse, ne fûtce que pour revoir les traits de cette main chérie qui seule peut faire mon honheur. Mais insensiblement le papier s'use, et, avant qu'elles soient dechirees, je veux les copier toutes dans un livre blanc que je viens de choisir exprés pour cela, Il est assez gros ; mais je songe à l'avenir, et j'espère ne pas mourir assez jeune pour me borner a ce volume. Je destine les soirees à cette occupation charmante, et j'avancerai lentement pour la prolonger. Ce precieux recueil ne me quittera de mes jours; il sera mon manuel dans le monde où je vais entrer; if sera pour moi le contre-poison des maximes qu'on y respire; il me consolera dans mes maux; il previendra ou corrigera mes fautes; il m'instruira durant ma jeunesse; il m'edifiera dans tous les temps; et ce seront, à mon avis, les premières lettres d'amour dont on aura tire cet usage.

Quant à la dernière que j'ai présentement sous les yeux, toute belle qu'elle me paroit, j'y trouve pour tant un article a retrancher. Jugement deja fort étrange : mais ce qui doit l'être encore plus, c'est que cet article est précisément celui qui te regarde, et je te reproche d'avoir même songe à l'écrire. Que me parlestu de fidelite, de constance? Autrefois tu connoissois mieux mon amour et ton pouvoir. Ah! Julie, inspires-tu des sentimens perissables? et quand je ne t'aurois rien promis, pourrois-je cesser jamais d'être à toi? non, non; c'est du premier regard de tes veux, du premier mot de la bouche, du premier transport de moncœur, que s'alluma dans lui cette flamme étermelle que rien ne peut plus eteindre. Ne t'eusséje vue que ce premier instant, c'en étoit dejs fait, il etoit trop tard pour pouvoir jamais t'oublier. Et je t'oublierois maintenant! maintenant qu'enivre de mon bonheur passé, son seul souvenir suffit pour me le rendre encore! maintenant qu'oppressé du poids de tes charmes je ne respire qu'en eux! maintenant que ma premiere ame est disparue, et que je suis anime de celle que tu m'as donnee! maintenant, 6 Julie! que je me dépite contre moi de t'exprimer si mal tout ce que je sens! Ah! que toutes les beautés de l'univers tentent de me seduire, en

est-il d'autres que la tienne à mes yeux? Que tout conspire à l'arracher de mon cœur; qu'on le perce, qu'on le dechire, qu'on brise ce fidèle miroir de Julie, sa pure image ne cessera de briller jusque dans le dernier fragment; rien n'est capable de l'y détruire. Non, la suprême puissance elle-même ne sauroit aller jusque-la; elle peut aneantir mon âme, mais non pas faire qu'elle existe et cesse de t'adorer.

Mylord Édouard s'est charge de te rendre compte à son passage de ce qui me regarde et de ses projets en ma faveur : mais je crains qu'il ne s'acquitte mat de cette promesse par rapport a ses arrangemens presens. Apprends qu'il ose abuser du droit que lui donnent sur moi ses bienfaits, pour les étendre au-delà même de la bienséance. Je me vois, par une pension qu'il n'a pas tenu à lui de rendre irrevocable. en ctat de faire une figure fort au-dessus de ma naissance; et c'est peut-être ce que je serai force de faire à Londres pour suivre ses vues. Pour ici, où nulle affaire ne m'attache, je continuerai de vivre a ma manière, et ne serai point tenté d'employer en vaines depenses l'excedant de mon entretien. Tu me l'as appris, ma Julie, les premiers besoins, ou du moins les plus sensibles, sont ceux d'un cœur bienfaisant; et tant que quelqu'un manque du nécessaire, quel honnète homme a du superflu?

#### LETTRE XIV.

#### A JULIE.

(\*) J'entre avec une secrète horreur dans ce vaste désert du monde. Ce chaos ne m'offre qu'une solitude affreuse, où règne un morne

(\* Sans prévenir le jugement du fecteur et celon de Julia sur ces relations, je crois pouvoir dire que si javuis o les faire, et que je ue les faise pas meilleures, je les ferols du mons fort differentes. I at eté plusieurs fois eur le point de les ôter et den substituer de ma facon; coin je les laisse, et je me vante de ce courage. Je me dis ju un jeune homme de vingt-quatre ans entrant dans le monde ne doit pas le voir comme le voit un homme de cinquante, à qui l'experience na que trop appris à le connoître, Je me dis en ore que, sans y avoir fait un fort grand rôte, le ne suis pourtant pas plus dans le cas d'en pouvoir parler avec impartialité. Laissons donc eta lettres comme elles sont que les luins communs tisés restent, que les observations triviales restent, cest un perti mai que tout cela, mais in importe à l'annt de la vêrité que, jusqu'à la fin de sa vie, ses passions pe nomificul point acs écris.

sitence. Mon âme à la presse cherche à s'y répandre, et se trouve partout resserrer. Je ne suis jamais moins seul que quaud je suis seul, disoit un ancien ('): moi, je ne suis seul que dans la foule, où je ne puis être ni à toi ni aux autres. Mon cœur voudroit parler, il sent qu'il n'est point ecouté; il voudroit répondre, on ne lui dit rien qui puisse aller jusqu'a lui. Je n'entends point la langue du pays, et personne ici n'entend la mienne.

Ce n'est pas qu'onne me fasse beaucoup d'accueil, d'amitiés, de prevenances, et que mille soins officieux n'y semblent voler au-devant de moi : mais c'est precisement de quoi je me plains. Le moven d'être aussitôt l'ami de quelqu'un qu'on n'a jamais vu? L'honnête interêt de l'hymanité, l'epanchement simple et touchant d'une âme franche, ont un langage bien different des fausses démonstrations de la politesse et des dehors trompeurs que l'usage du monde exige, J'ai grand'peur que celui qui, des la première vue, me traite comme un ami de vingt ans, ne me traitât, an bout de vingt ans, comme un inconnu, si j'avois quelque important service à lui demander ; et quand je vois des hommes si dissipes prendre un intérêt si tendre à tant de gens, je presumerois volontiers qu'ils n'en prepuent à personne.

Il y a nourtant de la réalité a tout cela; car le François est naturellement bon, ouvert, hospitaher, bienfaisant : mais il a aussi mille manieres de parler qu'il ne faut pas prendre à la lettre, mille offres apparentes qui ne sont faites que pour être refusees, mille especes de pieges que la politesse tend à la bonne foi rustique. Je n'entendis jamais tint dire: Comptez sur moi dans l'occasion, disposez de mon crédit, de ma bourse, de ma maison, de mon équipage. Si tout cela étoit sincere et pris au mot, il n'y auroit pas de peuple moins attache à la proprieté: la communaute des biens seroit ici presque etablie; le plus riche offrant sans cesse, et le plus pauvre acceptant toujours, tout se mettroit naturellement de niveau, et Sparte même eût en des partages moins égaux qu'ils ne seroient à Paris. Au lieu de cela , c'est peut-être la ville du monde ou les fortunes sont le plus inégales, et ou regnent à la fois la plus

somptueuse opulence et la plus deplorable misere. Il n'en faut pas davantage pour comprendre ce que signifient cette apparente commiseration qui semble toujours aller au-devant des besoins d'autrui, et cette facile tendresse du cœur qui contracte en un moment des amities éternelles.

Au lieu de tous ces sentimens suspects et de cette confiance trompeuse, veux-je chercher des lumières et de l'instruction, c'en est ici l'aimable source; et l'on est d'abord enchante du savoir et de la raison qu'on trouve dans les entretiens, non-sculement des savans et des gens de lettres, mais des hommes de tous les états. et même des femmes : le tou de la conversation v est coulant et naturel ; il n'est ni pesant ni frivole : il est savant sans pedauterie, gai sans tumulte, poli sans affectation, galant sans fadeur, hadin sans equivoque. Ce ne sont ni des dissertations ni des épigrammes : on y raisonne sans argumenter; on y plaisante sans jeu de mots; on y associe avec art l'esprit et la raison, les maximes et les saillies, la satire aigue, l'adroite flatterie et la morale austère; on y parle de tout, pour que chacun ait quelque chose à dire; on n'approfondit point les questions de peur d'ennuver, on les propose comme en passant, on les traite avec rapidite : la precision mene à l'élegance; chacun dit son avis et l'appuie en peude mots; nul n'attaque avec chaleur celui d'autrai, nul ne defend opiniatrement le sien; on discute pour s'eclairer, on s'arrête avant la dispute, chacun s'instruit, chacun s'amuse; tous s'eu vont contens, et le sage même peut rapporter de ces entretiens des sujets dignes d'être medites en silence,

Mais au fond, que penses-tu qu'on apprenne dans ces conversations si charmantes? A juger sainement des choses du monde? a bien user de la societe? à connoître au moins les gens avec qui l'on vit? Rien de tout cela, ma Julie; on y apprend a plaider avec art la cause du mensonge, a chranter a force de philosophie tous les principes de la vertu, a colorer de sophismes subtils ses passions et ses prejuges, et a donner à l'erreur un certain tour à la mode selon les maximes du jour. Il n'est point nécessaire de connoître le caractère des gens, mais seulement leurs intérêts, pour deviner a peu pres ce qu'ils diront de chaque chose. Quand un homme

<sup>(1)</sup> to the Serious l'Africais repporte par Cicèreus I De Offic . 186, 111, cap 1 G. P.

parle, c'est pour ainsi dire son habit et non pas loi qui a un sentiment; et il en changera sans façon tout aussi souvent que d'état. Donnez-lui tour à tour une longue perruque, un babit d'ordonnance, et une croix pectorale; vous l'entendrez successivement précher avec le même zele les lois, le despotisme, et l'inquisition. Il y a une raison commune pour la robe, une autre pour la finance, une autre pour l'epée. Chacune prouve très-bien que les deux autres sont mauvaises, consequence facile à tirer pour les trois (¹). Ainsi nul ne dit jamais ce qu'il pense, mais ce qu'il lui convient de faire penser à autrui; et le zele apparent de la verité n'est jamais en eux que le masque de l'intérêt.

Vous croiriez que les gens isoles qui vivent dans l'independance ont au moins un esprit a eux : point du tout ; autres machines qui ne pensent point, et qu'on fait penser par ressorts. On n'a qu'à s'informer de leurs sociétés, de leurs coteries, de leurs amis, des femmes qu'ils voient, des auteurs qu'ils connoissent ; la dessus on neut d'avance etablir leur sentiment futur sur un livre pret à paroitre et qu'ils n'ont point lu, sur une piece prete à jouer et qu'ils n'ont point vue, sur tel ou tel auteur qu'ils ne connoissent point, sur tel ou tel système dont ils n'ont aucune idée; et, comme la pendule ne se monte ordinairement que pour vingt-quatre hences, tous ces gens-la s'en vont chaque soir apprendre dans leurs societes ce qu'ils penseront le lendemain.

Il y a ainsi un petit nombre d'hommes et de femmes qui pensent pour tous les autres, et pour lesquels tous les autres parlent et agissent; et comme chacun songe à son interêt, personne au bien commun, et que les interêts particuliers sont toujours opposes entre eux, c'est un choc perpetuel de brigues et de cabales, un flux et reflux de prejuges, d'opinions contraires, où tes plus echauttes, animés par les autres, ne savent presque jamais de quoi il est question. Chaque coterre a ses règles, ses jugemens, ses principes, qui ne sont point admis adleurs. L'honnète

homme d'une maison est un fripon dans la maison voisine. Le bon, le mauvais, le beau, le laid, la verité, la vertu, n'ont qu'une existence locale et circonscrite. Quiconque aime à se répandre et frequente plusieurs societés doit être plus flexible qu'Alcibiade, changer de principes comme d'assemblées, modifier son esprit pour ainsi dire à chaque pas, et mesurer ses maximes à la toise; il faut qu'à chaque visite il quitte en entrant son âme, s'il en a une; qu'il en prenne une autre aux couleurs de la maison, comme un laquais prend un habit de livree; qu'il la pose de même en sortant, et reprenne, s'il veut, la sienne jusqu'à nouvel échange.

Il y a plus; c'est que chacun se met sans cesse en contradiction avec lui-même, sans qu'on s'avise de le trouver mauvais. On a des principes pour la conversation et d'autres pour la pratique : leur opposition ne scandalise personne, et l'on est convenu qu'ils ne se ressembleroient point entre eux : on n'exige pas même d'un auteur, surtout d'un moraliste, qu'il parle comme ses livres, ni qu'il agisse comme il parle; ses écrits, ses discours, sa conduite, sont trois choses toutes differentes, qu'il n'est point oblige de concilier : en un mot, tout est absurde, et rien ne choque, parce qu'on y est accontumé : et il v a même à cette inconséquence une sorte de bon air dont bien des gens se font honneur. En effet, quoique tous prechent avec zele les maximes de leur profession, tous se niquent d'avoir le ton d'une autre. Le robin prend l'air cavalier, le financier fait le seigneur. l'évêque a le propos galant; l'homme de cour parle de philosophie; I homme d'état de bel esprit : il n'y a pas jusqu'an simple artisan, qui, ne pouvant prendre un autre ton que le sien, se met en noir les dimanches pour avoir l'air d'un homme de palais. Les militaires seuls, dedaignant tous les autres etats, gardent sans facon le ton du leur, et sont insupportables de bonne foi. Ce n'est pas que M. de Muralt ") n'eut raison quand il donnoit la preference a leur societe; mais ce qui etoit vrai de son temps ne l'est plus aujourd'hui. Le progrès de la litterature a change en mieux le ton general ; les militaires seuls n'en ont point voulu changer; et le

<sup>(\*)</sup> Un doit passer ce raisonnement à un Suisse qui voit son pays fort bien gouverné, sais qu'aucune des trois perfessions y soit établie. Quoi ! l'état peut-il subsister sais défenseurs ? Non, il faut des défenseurs à l'état, mais tons les citoyens donnent être soldats par devoir, aucun par métier, las mêmes hommes, chez les Romains et chez les Grecs, étoient officiers au camp ; magistrats à la ville, si jamais ces deux fonctions ne furent mieux rémplies que quand on se commissoit pas ces bicarres prepagés d'état qui les séparont et les déshouveren.

<sup>(\*)</sup> Auteur de Lettres sur les François et les Anglois 1726, 2 vol. in-12) qui curent le aucoup de auccès. Il éloit Lé à Berne, et mournt vers 17-0. G. P.

devenu le jare (1).

Ainsi les hommes à qui l'on parle ne sont point coux avec qui l'on converse; leurs sentimens ne partent point de leur cœur , leurs lumeres ne sont point dans leur esprit, leurs discours ne representent point leurs pensees; on n'aperçoit d'eux que leur figure, et l'on est dans une assemblee à pen près comme devant un tableau mouvant, on le spectateur paisible tout autour de moi. est le seul être mu par lui-même.

Telle est l'ulee que je me suis formée de la grande societe sur celle que j'ai vue à Paris. Cette idee est peut-être plus relative a ma situation particuliere qu'au vernable etat des choses, et se reformera sans doute sur de nouvelles lumieres. D'ailleurs je ne frequente que les sociétes où les amis de mylord Edouard m'ont introduit, et je suis convaincu qu'il faut descendre dans d'autres etats pour conpolice les veritables morurs d'un pays; car celles des riches sont presque partout les mêmes. Je tàcherai de m'éclaireir mieux dans la suite. En attendant, juge și j'ai raison d'appeler cette foule un desert, et de m'effrayer d'une solitude où je ne trouve qu'une vaine apparence de sentimens et de verite, qui change a chaque instant et se detruit elle-même, ou je n'aperçois que lai ves et fantômes qui frappent l'aul un moment et disparousent aussitôt qu'on les veut saisir. Jusques ici j'ai vu beaucoup de masques; quand verrai-je des visages d'hommes?

### LETTRE XV.

#### DE JULIE.

Oni, mon ami, nous serons unis malgré notre elognement ; nous serons heureux en dépit du sort. C'est l'union des cœurs qui fait leur veritable felicité; leur attraction ne connoît point la loi des distances, et les nôtres se toucheroient aux deux bouts du monde. Je trouve comme toi que les amans ont mille moyens d'a-

Ce jugement, veal ou faux, ne pout s'entendee que des subiliteroes, et de ceux qui ne vivent pas à Paris, car font ce paidly a d'altentre dans le royanne est au service, et la confronce est to-le mil isire. Mais il y a une grande différence . pour les manueres que l'on contracte, entre laire campagne e a ll me purça le cour; in il me d'i un mot, et la je le sis souche conta de guerre, el paper sa vie dans des garmions.

leur, qui étoit le meilleur auparayant, est enfin i doucir le sentiment de l'absence et de se rapprocher en un moment : quelquefois même on se voit plus souvent encore que quand on se vovoit tous les jours ; car sitôt qu'un des deux est seul, à l'instant tous deux sont ensemble, Si tu goûtes ce plaisir tous les soirs, je le goûte cent fois le jour ; je vis plus solitaire, je suis environnee de tes vestiges, et je ne saurois fixer les yeux sur les objets qui m'entourent, sans te voir

> Que cantò dolcemente, e qui s'essise Qui al virelte, e qui ritenne il pesa i, Que en' begli orchi mi trafier il care. Que disse un s pro ula, e qui sorrise : ".

Mais toi, sais-tu t'arrêter à ces situations paisibles? sais-tu goûter un amour tranquille et tendre qui parle au cœur sans émouvoir les sens? et tes regrets sont-ils aujourd'hui plus sages que tes desirs ne l'étoient autrefois? Le ton de la première lettre me fait trembler. Je redoute ces emportemens trompeurs, d'autant plus dangereux que l'imagination qui les excite n'a point de bornes, et je crains que tu n'outrages la Julie à force de l'aimer. Ah! lu ne sens pas, non ton cœur pen delicat ne sent pas combien l'amour s'offense d'un vain hommage; tu ne songes ni que ta vicest à moi, ni qu'on court souvent à la mort en croyant servir la nature, Homme sensuel, ne sauras-tu jamais aimer Rappelle-toi, rappelle-toi ce sentiment si calme et si doux que tuconnus une fois et que tu décrivis d'un ton si touchant et si tendre. S'il est le plus delicieux qu'ait jamais savouré l'amour heureux, il est le seul permis aux amans separes; et quand on l'a pu gouter un moment, on n'en doit plus regretter d'autre. Je me souviens des réflexions que nous faisions, en lisant ton Plutarque, sur un goût depravé qui outrage la nature. Quand ces tristes plaisirs n'auroient que de n'ètre pas partages, e'en seroit assez, disions-nous, pour les rendre insipides et meprisables, Appliquons la même idee aux erreurs d'une imagination trop active, elle ne leur conviendra pasmoins. Malbeureux ! de quoi jouis-tu quand tu es seul à jour? Ces voluptés solitaires sont des voluptés mortes. O amour! les tiennes sont vi-

(1) C'est lei qu'il chanta d'un tou el doux : volta le siège ou il s'amit; ici il marcholt, et la il a arrêta, ici, d'un regard tendre PETRARO.

ves; c'est l'union des âmes qui les anime, et le plaisir qu'on donne à ce qu'on aime fait valoir celui qu'il nous rend.

Dis-moi, je te prie, mon cher ami, en quelle langue ou plutôt en quel jargon est la relation de ta dernjère lettre. Ne seroit-ce point là par hasard du bel esprit? Si tu as dessein de t'en servir souvent avec moi, tu devrois bien m'en envoyer le dictionnaire. Qu'est-ce, je te prie, que le sentiment de l'habit d'un homme? qu'une âme qu'on prend comme un habit de livrée? que des maximes qu'il faut mesurer à la toise? Que veux-tu qu'une pauvre Suissesse entende à ces sublimes figures? Au lieu de prendre comme les autres des âmes aux couleurs des maisons, ne voudrois-tu point déjà donner à ton esprit la teinte de celui du pays? Prends garde, mon bon ami, j'ai peur qu'elle n'aille pas bien sur ce fond-là. A ton avis, les traslati du cavalier Marin, dont tu t'es si souvent moqué, approchèrent-ils jamais de ces métaphores? et si l'on peut faire opiner l'habit d'un homme dans une lettre, pourquoi ne feroit-on pas suer le feu (1) dans un sonnet?

Observer en trois semaines toutes les sociétés d'une grande ville, assigner le caractère des propos qu'on y tient, y distinguer exactement le vrai du faux, le réel de l'apparent, et ce qu'on y dit de ce qu'on y pense, voilà ce qu'on accuse les François de faire quelquefois chez les autres peuples, mais ce qu'un étranger ne doit point faire chez eux; car ils valent bien la peine d'étre étudiés posément. Je n'approuve pas non plus qu'on dise du mal du pays où l'on vit et où l'on est bien traité; j'aimerois mieux qu'on se laissat tromper par les apparences que de moraliser aux dépens de ses hôtes. Enfin je tiens pour suspect tout observateur qui se pique d'esprit : je crains toujours que sans y songer il ne sacrifie la vérité des choses à l'éclat des pensées, et ne fasse jouer sa phrase aux dépens de la justice.

Tu ne l'ignores pas, mon ami, l'esprit, dit notre Muralt, est la manie des François: je te trouve du penchant à la même manie, avec cette différence qu'elle a chez eux de la grâce, et que de tous les peuples du monde, c'est à nous qu'elle sied le moins. Il y a de la recherche et du jeu

(\*) Sudate, o focks, a preparar metalli. Vers d'un sonnet du cavelier Marin. dans plusieurs de tes lettres. Je ne parle point de ce tour vif et de ces expressions animées qu'inspire la force du sentiment; je parle de cette gentillesse de style qui, n'étant point naturelle, ne vient d'elle-même à personne, et marque la prétention de celui qui s'en sert. Eh Dieu! des prétentions avec ce qu'on aime! n'estce pas plutôt dans l'objet aimé qu'on les doit placer? et n'est-on pas glorieux soi-même de tout le mérite qu'il a de plus que nous? Non, si l'on anime les conversations indifférentes de quelques saillies qui passent comme des traits, ce n'est point entre deux amans que ce langage est de saison; et le jargon fleuri de la gaianterie est beaucoup plus éloigné du sentiment que le ton le plus simple qu'on puisse prendre. J'en appelle à toi-même. L'esprit eut-il jamais le temps de se montrer dans nos tête-à-tête? et si le charme d'un entretien passionné l'écarte et l'empêche de paroître, comment des lettres, que l'absence remplit toujours d'un peu d'amertume, et où le cœur parle avec plus d'attendrissement, le pourroient-elles supporter? Quoique toute grande passion soit sérieuse, et que l'excessive joie elle-même arrache des pleurs plutôt que des ris, je ne veux pas pour cela que l'amour soit toujours triste, mais je veux que sa gaité soit simple, sans ornement, sans art, nue comme lui; en un mot, qu'elle brille de ses propres grâces, et non de la parure du bel esprit.

L'inséparable, dans la chambre de laquelle je t'écris cette lettre, prétend que j'étois, en la commençant, dans cet état d'enjouement que l'amour inspire ou tolère; mais je ne sais ce qu'il est devenu. A mesure que j'avançois, une certaine langueur s'emparoit de mon âme, et me laissoit à peine la force de t'écrire les injures que la mauvaise à voulu t'adresser; car il est bon de t'avertir que la critique de ta critique est bien plus de sa façon que de la mienne; elle m'en a dicté surtout le premier article en riant comme une folle, et sans me permettre d'y rien changer. Elle dit que c'est pour t'apprendre à manquer de respect au Marini qu'elle protége et que tu plaisantes.

Mais sais-tu bien ce qui nous met toutes deux de si bonne humeur? C'est son prochain mariage. Le contrat fut passé hier au soir, et le jour est pris de lundi en huit. Si jamais amour fut gai c'est assurément le sien ; on ne vit de la vie une fille si bouffonnement amoureuse. Ce bon M. d'Orbe, à qui de son côté la tete en tourne, est enchante d'un accueil si folàtre. Moins difficile que to n'etois autrefois, il se prête avec plaisir à la plaisanterie, et prend pour un chef-d'œuvre de l'amour l'art d'égaver sa maîtresse. Pour elle, on a beau la précher. lui representer la bienséance, lui dire que si près du terme elle doit prendre un maintien plus serieux, plus grave, et l'aire un pea mieux les honneurs de l'état qu'elle est prête a quitter; elle traite tout cela de sottes simagrées : elle soubeut en face à M. d'Orbe que le jour de la ceremonie elle sera de la meilleure humeur du monde, et qu'on ne sauroit aller trop gaiment a la noce. Mais la petite dissimulee ne dit pas tout : je lui ai trouve ce matin les veux ronges, et je parie bien que les pleurs de la nuit pavent les ris de la journée. Elle va former de nouvelles chaînes qui relacheront les doux liens de l'amitié; elle va commencer une maniere de vivre differente de celle qui lui fut chere ; elle étoit contente et tranquille , elle va courir les hasards auxquels le meilleur mariage expose; et, quoi qu'elle en disc, comme une eau pure et calme commence a se troubler aux approches de l'orage, son cœur timide et chaste ne voit point sans quelque alarme le prochain changement de son sort.

O mon ann! qu'ils sont heureux! Ils s'aiment; ils vont s'epouser; ils jouiront de leur amour sans obstacles, sans craintes, sans remords. Adieu, adieu; je n'en puis dire davantage.

P. S. Nous n'avois vu mylord Édouard qu'un moment, tant il étoit presse de continuer sa route. Le cour plein de ce que nous lui devois, je voulois lui montrer mes sentimens et les tiens; mais j'en ai eu une espece de honte. En verite, c'est faire injure a un homme comme lui de le remercier de rien.

# LETTRE XVI.

# A JULIE.

Que les passions impétueuses réndent les sonnes enfans! Qu'un amour forcené se nourra assenient de elimeres! Qu'il est aise de don-

ner le change à des désirs extrêmes par les plus frivoles objets! L'ai reçu ta lettre avec les mémes transports que m'auroit causes ta présence, et, dans l'emportement de majoie, un vain papier me tenoit lieu de toi. Un des plus grands maix de l'absence, et le seul auquel la raison ne peut rien, c'est l'inquiétude sur l'état actuel de ce qu'on aime. Sa sante, sa vie, son repos, son amour, tout echappe à qui craint de tout perdre; on n'est pas plus sur du present que de l'avenir, et tous les accidens possibles se realisent sans cesse dans l'esprit d'un amant qui les redoute. Enfin je respire, je vis; tu te portes bien, tu m'aimes ; ou plutôt il y a dix jours que tout cela etoit vrai : mais qui me répondra d'aujourd'hui? O absence! ò tourment! ò hizarre et funeste état ou l'on ne peut jouir que du moment passé, et où le présent n'est point

Quand tu ne m'aurois pas parlé de l'inseparable, j'aurois reconnu sa malice dans la critique de ma relation, et sa rancune dans l'apologie du Marini; mais, s'il m'étoit permis de faire la mienne, je ne resterois pas saus réplique.

Premièrement, ma cousine car c'est à elle qu'il faut repondre), quant au style, j'ai pris celui de la chose; j'ai táché de vous donner a la fois l'idee et l'exemple du ton des conversations à la mode; et, suivant un ancien precepte, je vous ai écrit à peu pres comme on parle en certaines societés. D'ailleurs ce n'est pas l'usage des figures, mais leur choix, que je blame dans le cavalier Marin. Pour peu qu'on ait de chaleur dans l'esprit, on a besoin de métaphores et d'expressions figurées pour se faire entendre. Vos lettres mêmes en sont pleines sans que vous y songiez, et je soutiens qu'il n'y a qu'un geometre et un sot qui puisse parler sans figures. En effet, un même jugement n'est-il pas susceptible de cent degres de force? Et comment determiner celui de ces degrés qu'il doit avoir, sinon par le tour qu'on lui donne? Mes propres phrasés me font rire, je l'avone, et je les trouve absurdes, grâces au som que vous avez pris de les isoler; mais laissez-les où je les ai mises, vous les trouverez claires et même énergiques. Si ces veux éveilles que vous savez si bien faire parler ctoient separes l'un de l'autre, et de votre visage, cousine, que pensez-vous qu'ils diroient avec tout leur feu? Ma foi, rien du tout, pas même à M. d'Orbe.

La première chose qui se présente à observer dans un pays où l'on arrive, n'est-ce pas le ton general de la sociéte? He bien! c'est aussi la premiere observation que j'ai faite dans celui-ci, et je vous ai parle de ce qu'on dit a Paris, et non pas de ce qu'on y fait. Si j'ai remarque du contraste entre les discours, les sentimens et les actions des bonnètes gens, c'est que ce contraste saute aux yeux au premier instant. Quand je vois les mêmes hommes changer de maximes selon les coteries, molinistes dans l'une, jansénistes dans l'autre, vils courtisans chez un ministre, frondeurs mutius chez un mecontent; quand je vois un homme doré décrier le luxe, un financier les impôts, un prélat le dereglement ; quand j'entends une femme de la cour parler de modestie, un grand seigneur de vertu, un auteur de simplicité, un abbe de religion, et que ces absurdites ne choquent personne, ne dois-je pas conclure à l'instant qu'on ne se soucie pas plus ici d'entendre la vérite que de la dire, et que, loin de vouloir persuader les autres quand on leur parle, on ne cherche pas même à leur faire penser qu'on croit ce que l'on leur dit?

Mais c'est assez plaisanter avec la cousine. Je laisse un ton qui nous est etranger à tous trois, et j'espere que tu-ne me verras pas plus prendre le goût de la saure que celui du bel esprit. C'est à toi, Julie, qu'il faut à present répondre; car je sais distinguer la critique badine des reproches sérieux.

Je ne conçois pas comment vous avez par prendre toutes deux le change sur mon objet. Ce ne sont point les l'rançois que je me suis propose d'observer : car si le caractère des nations ne peut se determiner que par leurs différences, comment moi, qui n'en connois encore aucune autre, entreprendrois- je de peindre celle-ci? Je ne serois pas non plus si maladroit que de choisir la capitale pour le lieu de mes observations. Je n'ignore pas que les capitales différent moins entre elles que les capitales différent moins entre elles que les peuples, et que les caractères nationaux s'y efficient et se confondent en grande partie, tant à cause de l'influence commune des cours qui se ressemblent toutes, que par l'effet commune d'une société

nombreuse et resserrée, qui est le même à peu pres sur tous les hommes, et l'emporte à la fin sur le caractère originel.

Si je voulois etudier un peuple, c'est dans les provinces reculees, où les habitans ont encure leurs inclinations naturelles, que j'irois les observer. Je parcourrois lentement et avec soin plusieurs de ces provinces, les plus doignées les unes des autres ; toutes les différences que j'observerois entre elles me donneroient le génie particulier de chacune ; tout ce qu'elles auroient de commun, et que n'auroient pas les autres peuples, formeroit le génie national; et ce qui se trouveroit partout appartiendroit en general a l'homme. Mais je n'ai ni ce vaste projet, ni l'expérience nécessaire pour le suivre. Mon objet est de connoître l'homme, et ma méthode de l'etudier dans ses diverses relations. Je ne l'ai vu jusqu'ici qu'en petites societes. épars et presque isolé sur la terre. Je vais maintenant le considérer entassé par multitudes dans les mêmes heux, et je commencerai a juger par la des vrais effets de la societe : car s'il est constant qu'elle rende les hommes meilleurs. plus elle est nombreuse et rapprochée, mieux ils doivent valoir ; et les mœurs , par exemple . seront beaucoup plus pures à Paris que dans le Valais : que si l'on trouvoit le contraire, il faudroit tirer une consequence opposée.

Cette méthode pourroit, j'en conviens, me mener encore à la connoissance des peuples, mais par une voie si longue et si détournée, que je ne serois peut-être de ma vie en état de pronoucer sur aucun d'eux. Il faut que je commence par tout observer dans le premier où je me trouve, que j'assigne ensuite les differences, à mesure que je parcourrai les autres pays ; que je compare la France à chacun d'eux, comme on décrit l'olivier sur un saule, ou le palmier sur un sapin, et que j'attende à juger du premier peuple observé que j'aie observe tous les autres.

Veuille donc, ma charmante précheuse, distinguer ici l'observation philosophique de la satire nationale. Ce ne sont point les Parisiens que j'etudie, mais les babitans d'une grande ville; et je ne sais si ce que j'en vois ne convient pas à Rome et à Londres tout aussi bien qu'à Paris. Les règles de la morale ne dépendent point des usages des peuples; ainsi, malgre les prejugés dommans, je sens fort bien ce

qui est mal en soi; mais ce mal, j'ignore s'il faut l'attribuer aux François ou à l'homme, et s'il est l'ouvrage de la coutume ou de la nature. Le tableau du vice offense en tous lieux un ceil impartial , et l'on n'est pas plus blàmable de le reprendre dans un pays où il regne, quoiqu'on y soit, que de relever les defauts de l'humanité. quoiqu'on vive avec les hommes. Ne suis-je pas à present moi-même un habitant de Paris? Peutêtre, sans le savoir, ai-je dejà contribué pour ma part au desordre que j'y remarque ; peutêtre un trop long sejour y corromproit-il ma rolonté même ; peut-être, au bout d'un an, ne serois-je plus qu'un bourgeois, si, pour être digne de toi, je ne gardois l'ame d'un homme libre et les mœurs d'un citoyen, Laisse-moi donc te peindre sans contrainte des objets auxquels je rougisse de ressembler, et m'animer au pur zele de la verité par le tableau de la flatterie et du mensonge.

Si j'etois le maître de mes occupations et de mon sort, je saurois, n'en doute pas, choisir d'autres sujets de lettres; et la n'etois pas mécontente de celles que je t'écrivois de Meillerie et du Valais : mais , chere amie , nour avoir la force de supporter le fraças du monde où je suis contraint de vivre, il faut bien au moins que je me console à te le decrire, et que l'idée de te preparer des relations m'excite a en chercher les sujets. Autrement le découragement va m'atteindre a chaque pas, et il faudra que j'abandonne tout si tu ne yeux rien voir avec moi. Pense que, pour vivre d'une manière si peu conforme à mon goût, je fais un effort qui n'est pas indigne de sa cause; et pour juger quels soins me peuvent mener à toi, souffre que je te parle quelquefois des maximes qu'il faut conpoltre, et des obstacles qu'il faut surmonter.

Malgre ma lenteur, malgre mes distractions inevitables, mon recued etoit fini quand to lettre est arrivee beureusement pour le prolonger; et j'admire, en le voyant si court, combien de choses ton cœur m'a su dire en si peu d'espace. Non, je soutiens qu'il n'y a point de lecture aussi delicieuse, même pour qui ne te connoltroit pas, s'il avoit une âme semblable aux nôtres. Mais comment ne te pas connoltre en lisant tes lettres? comment prêter un ton si touchant et des sentimens si tendres à une autre figure que la tienne? A chaque phrase ne voit-

on pas le doux regard de tes yeux? à chaque mot n'entend-on pas ta voix charmante? Quelle autre que Julie a jamais aime, peuse, parlé, agi, écrit comme elle? Ne sois donc pas surprise si tes lettres, qui te peignent si bien, font quelquefois sur ton idolatre amant le même eflet que ta presence. En les relisant je perds la raison, ma tête s'egare dans un delire continuel, un feu devorant me consume, mon sang s'allume et pétille, une fureur me fait tressailfir. Je crois te voir, te toucher, te presser contre mon sein... Objet adore, fille enchanteresse, source de delices et de volupte, comment, en te voyant, ne pas voir les houris faites pour les bienheureux?.... Ah! viens.... Je la sens.... elle m'echappe, et je n'embrasse qu'une ombre.... Il est vrai, chère amie, tu es trop belle et tu fas trop tendre mon foible cœur; il ne peut oublier ni ta beaute, ni tes caresses: tes charmes triomphent de l'absence, ils me poursuivent partout, ils me font craindre la solitude; et c'est le comble de ma misère de n'oser m'occuper toujours de toi.

lls seront donc unis malgré les obstacles, ou plutôt ils le sont au moment que j'ecris! Aiumbles et digmes epoux ! puisse le ciel les combler du bouheur que merite leur sage et paisible amour, l'innocence de leurs mœurs, l'hounéteté de leurs âmes! puisse-t-il leur donner ce bonheur precieux dont il est si avare envers les cœurs faits pour le goûter! qu'ils seront heureux s'il leur accorde, helas! tout ce qu'il nous ôte! Mais pourtant ne seus-tu pas quelque sorte de consolation dans nos maux ? ne sens-tu pas que l'exces de notre misère n'est point non plus sans dedommagement, et que, s'ils ont des plaisirs dont nous sommes prives, nous un avons aussi qu'ils ne peuvent connoître? Oui, ma douce amie, malgre l'absence, les privations, les alarmes, malgre le desespoir même, les puissans elaucemens de deux cœurs l'un vers l'autre ont toujours une volupte serrète ignoree des âmes tranquilles. C'est un des miracles de l'autour de nous faire trouver du plaisir à souffrir; et nous regarderions comme le pire des malheurs un etat d'indifference et d'oubli qui nous ôteroit tout le sentiment de nos peines. Plaignons donc notre sort, o Julie! mais n'envions celui de personne. Il n'y a point peut-être, à tout prendre, d'existence preférable à la nôtre ; et comme la Divinité tire tout son bonheur d'elle-même, les cœurs qu'échauffe an feu céleste trouvent dans leurs propres sentimens une sorte de jouissance pure et delicieuse, indépendante de la fortune et du reste de l'univers.

#### LETTRE XVII.

#### A JULIE.

Enfin me voilà tout-à-fait dans le torrent-Mon recueil fini, j'ai commencé de frequenter les spectacles et de souper en ville. Je passe ma journee entière dans le monde, je prête mes oreilles et mes yeux à tout ce qui les frappe ; et, n'apercevant rien qui te ressemble, je me recueille au milieu du bruit, et converse en secret avec toi. Ce n'est pas que cette vie bruyante et tumultueuse n'ait aussi quelque sorte d'attraits, et que la prodigieuse diversité d'objets n'offre de certains agremens à de nouveaux debarques ; mais, pour les sentir, il faut avoir le cœur vide et l'esprit frivole ; l'amour et la raison semblent s'unir pour m'en degoûter; comme tout n'est que vaine apparence, et que tout change à chaque instant, je n'ai le temps d'etre ému de rien, ni celui de rien examiner.

Ainsi je commence à voir les difficultés de l'étude du monde, et je ne sais pas même quelle place il faut occuper pour le bien connoître. Le philosophe en est trop loin, l'homme du monde en est trop près. L'un voit trop pour pouvoir reflechir, l'autre trop peu pour juger du tableau total. Chaque objet qui frappe le philosophe, il le considère à part ; et, n'en pouvant discerner ni les liaisons ni les rapports avec d'autres obiets qui sont hors de sa portée, il ne le voit jamais à sa place, et n'en sent ni la raison ni les vrais effets. L'homme du monde voit tout, et n'a le temps de penser à rien : la mobilite des objets ne lui permet que de les aperceyoir, et non de les observer ; ils s'effacent mutuellement avec rapidité, et il ne lui reste du tout que des impressions confuses qui ressemblent au chaos.

On ne peut pas non plus voir et mediter alternativement, parce que le spectacle exige une continuité d'attention qui interrompt la réflexion. Un homme qui voudroit diviser son temps par intervalles entre le monde et la soli-

tude, toujours agité dans sa retraite et toujours étranger dans le monde, ne seroit bien nulle part. Il n'y auroit d'autre moyen que de partager sa vie entière en deux grands espaces; l'un pour voir, l'autre pour réfléchir : mais cela même est presque impossible : car la raison n'est pas un meuble qu'on pose et qu'on repreune à son gre, et quiconque a pu vivre dix ans sans penser ne pensera de sa vie.

Je trouve aussi que c'est une folie de vouloir étudier le monde en simple spectateur. Celui qui ne prétend qu'observer n'observe rien, parce qu'étant inutile dans les affaires, et importun dans les plaisirs, il n'est admis nulle part. On ne voit agir les autres qu'autant qu'on agit soi-même; dans l'ecole du monde comme dans celle de l'amour, il faut commencer par

pratiquer ce qu'on veut apprendre.

Quel parti prendrai-je donc, moi étranger, qui ne puis avoir aucune affaire en ce pays, et que la difference de religion empêcheroit seule d'y pouvoir aspirer à rien? Je suis redoit à m'abaisser pour m'instruire, et, ne pouvant jamais être un homme utile, à tacher de me rendre un homme amusant. Je m'exerce, autant qu'il est possible, à devenir poli sans fausseté, complaisant sans bassesse, et a prendre si bien ce qu'il y a de bon dans la societé, que i'v puisse être souffert sans en adopter les vices. Tout homme oisif qui veut voir le monde doit au moins en prendre les manières jusqu'a certain point : car de quel droit exigeroit-on d'être admis parmi les gens a qui l'on n'est bon à rien, et à qui l'on n'auroit pas l'art de plaire? Mais aussi quand il a trouve cet art, on ne lui en demande pas davantage, surtout s'il est etranger. Il peut se dispenser de prendre part aux cabales, aux intrigues, aux demélés; s'il se comporte hopnétement envers chacun, s'il ne donne à certaines femmes ni exclusion ni preference, s'il garde le secret de chaque sociéte où il est recu, s'il n'etale point les ridicules d'une maison dans une autre, s'il évite les confidences, s'il se refuse aux tracasseries, s'il garde partout une certaine dignité, il pourra voir paisiblement le monde, conserver ses mœurs, sa probité, sa franchise même, pourvu qu'elle vienne d'un esprit de liberté et pon d'un esprit de parti (").

<sup>(\*)</sup> C'est d'après ces principes que flousseau se conduisit avec

Voilà ce que j'ai taché de faire par l'avis de ; idees, on auroit tort de les appeler satiriques, guides parmi les connoissances que m'a données mylord Édouard. J'ai donc commencé d'être admis dans des sociétés moins nombreuses et plus choisies. Je ne m'etois trouvé, jusqu'à present, qu'à des diners regles ou l'on ne voit de feinme que la maîtresse de la maison, où tous les desœuvres de Paris sont reçus pour peu qu'on les connoisse, où chacun paye comme il peut son diner en esprit ou en flatterie, et dont le ton bruvant et confus ne differe pas beaucoup de celui des tables d'auberges.

Je suis maintenant initie à des mystères plus secrets. J'assiste à des soupers pries, où la porte est fermée à tout survenant; et où l'on est sor de pe trouver que des gens qui conviennent tous, sinon les uns aux autres, au moins à ceux qui les recoivent. C'est là que les femmes s'observent moins, et qu'on peut commencer à les etudier; c'est là que réguent plus paisiblement des propos plus fins et plus satiriques; c'est là qu'au lieu des nouvelles publiques, des spectacles, des promotions, des morts, des mariages, dont on a parle le matin, on posse discretement en revue les anecdotes de Paris, qu'on dévoile tous les évenemens secrets de la chronique scandaleuse, qu'on rend le bien et le mal egalement plaisans et ridicules, et que, peignant avec art et selon l'interêt particulier les caractères des personnages, chaque interlocuteur, sans y penser, peint encore beaucoup mieux le sien; c'est la qu'un reste de circonspection fait inventer devant les laquais un certain langage entortille, sous lequel, feignant de rendre la satire plus obscure, on la rend seulement plus amere; c'est la, en un mot, qu'on afble avec soin le poignard, sous le prétexte de faire moins de mal, mais en effet pour l'enfoncer plus avant (\*).

Cependant, a considérer ces propos selon nos

quelques gens éclaires que j'ai choisis pour , car ils sont bien plus railleurs que mordans, et tombent moins sur le vice que sur le ridicule. En général, la satire a peu de cours dans les grandes villes, où ce qui n'est que mal est si simple, que ce n'est pas la peine d'en parler. Que reste-t-il à blamer où la vertu n'est plus estimée? et de quoi mediroit-on quand on ne trouve plus de mal à rieu? A Paris surtout, ou l'on ne saisit les choses que par le côté plaisant, tout ce qui doit allumer la colère et l'indignation est toujours mal recu s'il n'est mis en chanson ou en épigramme. Les jolies femmes p'aiment point à se fâcher; aussi ne se fâchentelles de rien : elles aiment à vire ; et, comme il n'v a pas le mot pour rire au crime, les fripons sont d'honnétes gens comme tout le monde. Mais malheur à qui prête le flanc au ridicule! sa caustique empreinte est ineffaçable; il ne déchire pas seulement les mœurs, la vertu, il marque jusqu'au vice même; il fait caloninier les méchans. Mais revenons à nos soupers.

Ce qui m'a le plus frappé dans ces sociétés d'elite, c'est de voir six personnes choisies exprès pour s'entretenir agreablement ensemble, et parmi lesquelles régnent même le plus souvent des liaisons secrètes, ne pouvoir rester une heure entre elles six, sans y faire intervenir la moitie de Paris; comme si leurs cœurs n'avoient rien à se dire, et qu'il n'y eut là personne qui méritat de les intéresser. Te souvient-il, ma Julie, comment, en soupant chez ta cousine ou chez toi, nous savions, en dépit de la contrainte et du mystère, faire tomber l'entretien sur des sujets qui eussent du rapport à nous, et comment, à chaque réflexion touchante, à chaque allusion subtile, un regard plus vif qu'un éclair, un soupir plutôt deviné qu'aperçu en portoit le doux sentiment d'un cœur à l'autre?

Si la conversation se tourne par hasard sur les convives, c'est communément dans un certain jargon de société, dont il faut avoir la clef pour l'entendre. A l'aide de ce chiffre, on se fait reciproquement et selon le goût du temps mille mauvaises plaisanteries, durant lesquelles le plus sot n'est pas celui qui brille le moins, tandis qu'un tiers mal instruit est réduit à l'ennui et au silence, ou à rire de ce qu'il n'entend point. Voilà, hors le tête-a-tête, qui m'est

mestames Dupin : de Françueil, d'Épinay, d'Houdetot : de Verdeho, etc.

<sup>(\*</sup> Les mémoires de madame d'Éphay, les lettres de Gallan). et d'autres publications, unt fait respette la rérite de ce tableau. On y Trouve beaucomp de détails qui prouvent que Jean Jacques etrat loto il avoir mis de l'exaceration dans le langage qual fait fente à Saint-Pre ex. En confrontant les détaits donnés per madaine d'Épinay sur les insents du temps aven les pasages de l'auteur, on est obligé de reconnoctee sa vétacilé, d'asource among qual n'oront par tout dire, et qual restort en deça M. P. de la sérié.

et me sera toujours inconnu, tout ce qu'il y a de tendre et d'affectueux dans les haisons de ce pays.

Au milicu de tout cela, qu'un bomme de poids avance un propos grave, ou agite une question serieuse, aussitôt l'attention commune se fixe à ce nouvel objet; hommes, femmes, vieillards, jeunes gens, tout se prête a le considerer par toutes ses faces, et l'on est etonne du sens et de la raison qui sortent comme à l'envi de toutes ces tétes folátres (1). Un point de morale ne seroit pas mieux discuté dans une société de philosophes que dans celle d'une jolie femme de Paris; les conclusions y seroient même souvent moins sévères : car le philosophe qui veut agir comme il parle, y regarde a deux fois; mais ici, où toute la morale est un pur verbiage, on peut être austère sans consequence, et l'on ne seroit pas fàche, pour rabattre un peu l'orgueil philosophique, de mettre la vertu si haut que le sage même n'y pût atteindre. Au reste, hommes et femmes, tous, instruits par l'expérience du monde, et surtout par leur conscience, se réumissent pour penser de leur espèce aussi mal qu'il est possible, toujours philosophant tristement, toujours degradant par vanite la nature humaine, tonjours cherchant dans quelque vice la cause de tout ce qui se fait de bien, toujours, d'après leur propre cœur, médisant du cœur de l'homme,

Malgre cette avilissante doctrine, un des sujets tavoris de ces paisibles entretiens, c'est le sentiment; mot par lequel il ne faut pas entendre un epanchement affectueux dans le sein de l'amour ou de l'amitie, cela seroit d'une fadeur a mourir; c'est le sentiment mis en grandes maximes génerales, et quintessencié par tout ce que la metaphysique a de plus subtil. Je puis dire n'avoir de ma vie oui tant parler du sentiment, ni si peu compris ce qu'on en disoit. Ce sont des raftinemeus meoncevables. O Julie!

Cette apparente régularité donne aux usages communs l'air du monde le plus comique, meme dans les choses les plus serieuses. On sait à point nomme quand il faut envoyer savoir des nouvelles; quand il faut se faire ecrire, c'est-adire faire une visite qu'on ne fait pas : quand il faut la faire soi-même; quand il est permisd'être chez soi; quand on doit n'y pas être, quoiquion y soit; quelles offres l'un doit faire, quelles offres l'autre doit rejeter ; quel degre de tristesse on dort prendre a telle ou telle mort 1); combien de temps on doit pleurer à la campagne : le jour où l'on peut revenir se consoler a la ville; l'heure et la minute où l'affliction permet de donner le bal ou d'aller au spectacle. Fout le monde y fait a la fois la meme chose dans la même circonstance; tout va par temps comme les mouvemens d'un regiment en bataille:

nos cœurs grossiers n'ont jamais rien su de toutes ces belles maximes; et j'ai peur qu'il n'en soit du sentiment chez les gens du monde comme d'Homère chez les pedans, qui lui forgent mille brautes chimériques, faute d'apercevoir les véritables. Ils depensent ainsi tout leur sentiment en esprit; et il s'en exhale tant dans le discours, qu'il n'en reste plus pour la pratique. Heurensement la bienseance y supplée, et l'on fait par usage à peu pres les mêmes choses qu'on feroit par sensibilite, du moins tant qu'il n'en coûte que des formules et quelques gênes passagères, qu'on s'impose pour faire bien parler de soi ; car quand les sacrifices vont jusqu'à géner trop long-temps ou à coûter trop cher, adieu le sentiment; la bienseance n'en exige pas jusque-là. A cela près, on ne sauroit croire à quel point tout est compassé, mesuré, pese, dans ce qu'ils appellent des procedes; tout ce qui n'est plus dans les sentimens, ils l'ont mis en règle, et tout est regle parmi eux. Ce peuple imitateur seroit plein d'originaux, qu'il seroit impossible d'en rien savoir ; car nul homme n'ose être luinome. Il faut faire comme les autres : c'est la premiere maxime de la sagesse du pays. Cela se fait, cela ne se fait pas : voilà la decision su-

<sup>(\*)</sup> Poursu toutelois qu'une plaisanterie imprévue ne vienne pre derauger cette gravité, car alors chacun reméent, tout part à l'unstant et d'n'y a plus moyen de reprendre le tou seriens. Je me cappelle un certain paquet de gamblettes qui trouble si plaisamment une représentation de la foire. Les acteurs dérangés nécount que des animoux Mais que de choses sont gamblettes pour beaucoup d'hommes. On sait qui Fontenelle a vouls peustre dans l'instaire des Tirinthems ;".

C Prupies de 21'u.e. Voyez deus als Distingués des Bartis, corat entre formicologue es Théocrite de chila. G. P

<sup>,</sup> s'affliger à la mort de quelqu'un eal un sentiment d'humanité et un témoignage de bon naturel, mais non pas un desing de vertu, ce quelqu'un littel mettre mêtre pere Quiconque, en pareil car, u a point d'affliction dans le ceur a ce stout point memirer au débors ; car il est beaucoup plus essentiel de foir la faminété que de s'asservir aux bonnéances.

vous diriez que ce sont autant de marionnettes clouees sur la même planche ou tirées par le même fil.

Or, comme il n'est pas possible que tous ces gens qui font exactement la même chose soient exactement affectés de même, il est clair qu'il faut les penetrer par d'autres moyens pour les connoître; il est clair que tout ce jargon n'est qu'un vain formulaire, et sert moins a juger des meurs, que du tou qui regne à Paris. On apprend ainsi les propos qu'on y tient, mais rien de ce qui peut servir à les apprecier. J'en dis autant de la plupart des écrits nouveaux ; j'endis autant de la scene même, qui depuis Molière est bien plus un lieu où se debitent de jolies conversations, que la representation de la vie civde. Il y a ici trois theâtres, sur deux desquels on represente des êtres chimeriques; savoir, sur l'un, des arlequins, des pantalons, des scaramouches; sur l'autre, des dieux, des diables, des sorciers. Sur le troisième on représente ces pieces immortelles dont la lecture nous faisoit tant de platsir, et d'autres plus nouvelles qui paroissent de temps en temps sur la scene. Plusieurs de ces pieces sont tragiques, mais peu touchantes; et si l'on y trouve quelques sentimens naturels et quelque vrai rapport au cœur humain, elles n'offrent aucune sorte d'instruction sur les mœurs particulieres du peuple qu'elles amusent.

L'institution de la tragédie avoit, chez ses inventeurs, un fondement de religion qui suffisoit pour l'autoriser. D'ailleurs, elle offroit aux Grees un spectacle instructif et agreable dans les malheurs des Perses leurs ennemis, dans les crimes et les tolies des rois dont ce peuple s'etoit delivré. Qu'on represente a Berne, a Zurich, a La Haye, l'ancienne tyrannie de la maison d'Autriche ; l'amour de la patrie et de la liberte nous rendra ces pieces intéressantes : mais quion me dise de quel usage sont ici les tragédies de Corneille, et ce qu'importe au peuple de Paris Pompee ou Sertorius. Les tragedies grecques rouloient sur des evénemens reels ou reputes tels par les spectateurs, et fondes sur des traditions historiques. Mais que fait une flamme heroique et pure dans l'âme des grands? Ne diroit-on pas que les combats de l'amour et de la vertu leur donnent souvent de mauvaises nuits, et que le cœur a heaucoup à faire dans

les mariages des rois? Juge de la vraisemblance et de l'utilité de tant de pieces, qui roulent toutes sur ce chimerique sujet!

Quant à la comedie, il est certain qu'elle doit representer au naturel les mœurs du peuple pour lequel elle est faite, afin qu'il s'y corrige de ses vices et de ses defauts, comme on ôte devant un miroir les taches de son visage. Térence et Plaute se trompérent dans leur objet ; mais avant eux Aristophane et Menandre avoient exposé aux Atheniens les mœurs athéniennes : et. depuis, le sent Molière peignit plus naivement encore celles des François du siecle dernier à leurs propres veux. Le tableau a changé: mais il n'est plus revenu de peintre. Maintenant on copie au theâtre les conversations d'une centaine de maisons de Paris. Hors de cela, on n'y apprend rien des mœurs des François. Il v a dans cette grande ville eing ou six cent mille âmes dont il n'est jamais question sur la scène. Molière osa peindre des bourgrois et des artisans aussi-bien que des marquis : Socrate faisoit parler des cochers, menuisiers, cordonniers, maçons(\*). Mais les auteurs d'aujourd'hui. quisont des gens d'un autre air, se croiroient déshonores s'ils savoient ce qui se passe au comptoir d'un marchand ou dans la boutique d'un ouvrier; il ne leur faut que des interlocuteurs illustres, et ils cherchent dans le rang de leurs personnages l'elevation quals ne peuvent tirer de leur genie. Les spectateurs eux-mêmes sont devenus si delicats, qu'ils craindroient de se compromettre à la comedie comme en visite, et ne daignerment pas aller voir en représentation des gens de moindre condition qu'eux. Ils sont comme les seuls habitans de la terre; tout le reste n'est tien a leurs yeux. Avoir un carrosse, un suisse, un maître-d'hôtel, c'est être comme tout le monde. Pour être comme tout le monde il taut être comme tres-peu de gens. Ceux qui vont a pied ne sont pas du monde; ce sont des bourgeois, des bommes du peuple, des gens de l'autre monde; et l'on diroit qu'un carrosse n'est pas tant nécessaire pour se

<sup>(&</sup>quot; C'est une remarque de Montaigne. « Il n'a iamais en la » bouche que cochers, menuisiers, navetiers et massons... » Souts une st vile forme, nous n'eussions himais « fioni la no-bleese et spiendeur de ses conceptions admirables nous... qui » n appercevons la richesse qu'en montre et en pomps. Notre » monde n'est formé qu'à l'ostentation. » « Liv. III. ch. 12. un commencement.) G. P.

conduire que pour exister. Il y a comme cela une poignée d'impertinens qui ne comptent qu'eux dans tout l'univers, et ne valent guère la peine qu'on les compte, si ce n'est pour le mal qu'ils font. C'est pour eux uniquement que sont faits les spectacles. Ils s'y montrent a la fois comme representés au milieu du théâtre, et comme representans aux deux côtes; ils sont personnages sur la scène, et comediens sur les bancs. C'est ainsi que la sphère du monde et des auteurs se rétrecit ; c'est ainsi que la scène moderne ne quitte plus son ennuveuse dignité. On n'y sait plus montrer les hommes qu'en habit dore. Vous diriez que la France n'est peuplée que de comtes et de chevaliers; et plus le peuple y est misérable et gueux, plus le tableau du peuple y est brillant et magnifique. Cela fait qu'en peignant le ridicule des états qui servent d'exemple aux autres, on le repand plutôt que de l'eteindre, et que le peuple, toujours singe et imitateur des riches, va moins au theàtre pour rire de leurs folies que pour les étudier et devenir encore plus fou qu'eux en les imitaut. Voilà de quoi fut cause Moliere lui-même : il corrigea la cour en infectant la ville; et ses ridicules marquis furent le premier modele des petits-maîtres bourgeois qui leur succède-

En genéral, il y a beaucoup de discours et peu d'action sur la scène françoise : peut-être est-ce qu'en effet le François parle encore plus qu'il n'agit, ou du moins qu'il donne un bien plus grand prix à ce qu'on dit qu'à ce qu'on fait. Quelqu'un disoit, en sortant d'une piece de Denys-le-Tyran : Je n'ai rien vu, mais j'ai entendo force paroles (\*). Voilà ce qu'on peut dire en sortant des pieces françoises. Racine et Corneille, avec tout leur génie, ne sont euxmêmes que des parleurs; et leur sucresseur est le premier qui , à l'imitation des Anglois , ait ose mettre quelquefois la scène en representation. Communément tout se passe en beaux dialogues bien agences, bien ronflans, où l'on voit d'abord que le premier soin de chaque interlocuteur est toujours celui de briller. Pres-

que tout s'énonce en maximes générales. Quelque agités qu'ils puissent être, ils songent toujours plus au public qu'a eux-mêmes; une sentence leur coûte moins qu'un sentiment : les pièces de Racine et de Mohère (1) exceptees . le je est presque aussi scrupuleusement banni de la scene françoise que des écrits de Port-Royal; et les passions bumaines, aussi modestes que l'humilité chrétieurs, n'y parlent jamais que par on. Il y a encore une certaine dignite manieree dans le geste et dans le propos, qui ne permet jamais à la passion de parler exactement son langage, ni a l'auteur de revêtir son personnage et de se transporter au lieu de la scène, mais le tient toujours enchaîne sur le theatre et sous les veux des spectateurs. Aussi les situations les plus vives pe lui font-elles jamais oublier un bel arrangement de phrases ni des attitudes elegantes; et si le désespoir lui plonge un poignard dans le cœur, non content d'observer la decence en tombant comme Polyxène, il ne tombe point; la décence le maintient debout après sa mort, et tous ceux qui viennent d'experer s'en retournent l'instant d'aprés sur leurs jambes.

Tout cela vient de ce que le François ne cherche point sur la scène le naturel et l'illusion, et n'y yeut que de l'esprit et des pensées ; il fait cas de l'agrément et non de l'imitation, et ne se soucie pas d'être séduit pourvu qu'on l'amuse. Personne ne va au spectacle pour le plaisir du spectacle, mais pour voir l'assemblee, pour en être vu, pour ramasser de quoi fournir au caquet apres la pièce; et l'on ne songe à ce qu'on voit que pour savoir ce qu'on en dira. L'acteur pour eux est toujours l'acteur, jamais le personnage qu'il represente. Cet homme qui parle en maître du monde n'est point Auguste, c'est Baron; la veuve de Pompee est Adrienne; Alzire est mademoiselle Gaussin; et ce fier sauvage est Grandval. Les comediens, de leur côté, négligent entièrement l'illusion dont ils voient que personne ne se soucie. Ils placent les héros de l'antiquite entre six rangs de jeunes Parisiens; ils calquent les modes françoises sur l'habit ro-

<sup>(&</sup>quot;Privingle, Comment if fant out; ch 7. Montaigne exporter and to meme trait d'après lui « Melanthus interrogé ce « qu'i) lui semblui de la tragédie de Dionysius: le me l'ay, diction, point veue tant elle est offissquee de langage, « (Liv. 11), ch 8. G. P.

<sup>(\*)</sup> Il ne fant point associer en ceci. Molière à Racine; car le premier est comme tous les autres piero de maximes et de senticipes, aurtout dans ses pieces en vers mais cher factine tout est sentiment, il a su faire parler chacin pour soi, et c'est en cela qui il est vraiment unique parmi les auteurs dramathques de sa nation.

main; on voit Cornélie en pleurs avec deux doigts de rouge, Caton pondre à blanc, et Brutus en panier (\*). Tout cela ne choque personne et ne fart rien au succès des pieces : comme on ne voit que l'acteur dans le personnage, on ne voit non plus que l'auteur dans le drame; et si le costume est negligé, cela se pardonne aisément; car on sait bien que Corneille n'étoit pas tailleur, ni Crebillon perruquier.

Ainsi, de quelque sens qu'on envisage les choses, tout n'est ici que babil, jargon, propos sans consequence. Sur la scène comme dans le monde, on a beau écouter ce qui se dit, on n'apprend rien de ce qui se fait : et qu'a-t-on besoin de l'apprendre? sitôt qu'un homme a parlé, s'informe-t-on de sa conduite? n'a-t-il pas tout fait? n'est-il pas jugé? L'honnéte homme d'ici n'est point celui qui fait de bonnes actions, mais celui qui dit de belles choses ; et un seul propos inconsideré láché sans réflexion, peut faire à celui qui le tient un tort irreparable que n'effaceroient pas quarante ans d'integrité. En un mot, bien que les œuvres des hommes ne ressemblent guere à leurs discours, je vois qu'on ne les peint que par leurs discours, sans egard à leurs œuvres ; je vois aussi que dans une grande ville la societe paroit plus douce, plus facile, plus sore même que parmi des gens moins etudies : mais les hommes y sont-ils en effet plus humains, plus moderés, plus justes? Je n'en sais rien. Ce ne sont encore la que des apparences; et sous ces deliors si ouverts et si agreables, les cœurs sont peut-étre plus caches, plus enfonces en dedans que les nôtres. Etranger, isole, sans affaires, sans liaisons, sans plaisirs, et ne voulant m'en rapporter qu'a moi, le moyen de pouvoir prononcer?

Cependant je commence a sentir l'ivresse où cette vie agitée et tumultueuse plonge ceux qui la ménent, et je tombe dans un étourdissement semblable à celui d'un homme aux yeux duquel on fait passer rapidement une multitude d'objets. Aucun de ceux qui me frappent n'attache mon cœur, mais tous ensemble en troublent et suspendent les affections, au point d'en oublier quelques instans ce que je suis et a qui je suis. Chaque jour en sortant de chez moi j'enferme

mes sentimens sous la clef, pour en prendre d'autres qui se prétent aux frivoles objets qui m'attendent. Insensiblement je juge et raisonne comme j'entends juger et raisonner tout le monde. Si quelquefois j'essaie de secouer les prejuges et de voir les choses comme elles sont, à l'instant je suis écrase d'un certain verbiage qui ressemble beaucoup à du raisonnement. On me prouve avec evidence qu'il n'y a que le demi-philosophe qui regarde a la réalité des choses; que le vrai sage ne les considere que par les apparences; qu'il doit prendre les prejuges pour principes, les hienséances pour lois, et que la plus sublime sagesse consiste à vivre comme les fous,

Force de changer aiusi l'ordre de mes affections morales, force de donner un prix à des chimères, et d'imposer silence à la nature et à la raison, je vois ainst deligurer ce divin modele que je porte au dedans de moi, et qui servoit à la fois d'objet a mes desirs et de regle à mes actions; je flotte de caprice en caprice; et mes goûts étant sans cesse asservis a l'opinion, je ne puis être sûr un seul jour de ce que j'amerai le lendemain.

Confus, humilie, consterné de sentir dégrader en moi la nature de l'homme, et de me voir ravale si bas de cette grandeur interieure où nos cieurs enflammes s'elevoient reciproquement, je reviens le soir, penetré d'une secrète tristesse, accablé d'un degoût mortel, et le cour vide et gonflé comme un ballon rempli d'air. O amour! o purs sentimens que je tiens de lui!.... avec quel charme je rentre en mojmême! avec quel transport j'y retrouve encore mes premieres affections et ma premiere dignité! Combien je m'applaudis d'y revoir briller dans tout son eclat l'image de la vertu , d'y contempler la tienne, à Julie ! assise sur un trône de gloire et dissipant d'un soulfle tous ces prestiges! Je sens respirer mon âme oppressée, je crois avoir recouvré mon existence et ma vie. et je reprends avec mon amour tous les sentimens sublimes qui le rendent digne de son

# LETTRE XVIII.

DR JULIE.

Je viens, mon bon ami, de jouir d'un des plus doux spectacles qui puissent jamais charmer mes yeux. La plus sage, la plus aimable des filles est enfin devenue la plus digne et la medieure des ferames. L'honnète homme dont elle a comble les vœux, plein d'estime et d'amour pour elle, ne respire que pour la cherir, l'adorer, la rendre heureuse; et je gonte le charme inexprimable d'être témoin du bonheur de mon amic, c'est-a-dire de le partager. Tu n'y seras pas moins sensible, j'en suis bien sûre, toi qu'elle aima toujours si tendrement, toi qui lui fus cher presque des son enfance, et à qui tant de bienfaits l'ont dù rendre envore plus chère. Oni, tous les sentimens qu'elle eprouve se font sentir a nos cœurs comme au sien. S'ils sont des plaisirs pour elle, ils sont pour nous des consolations; et tel est le prix de l'amitié qui nous joint, que la félicite d'un des trois suffit pour adoucir les maux des deux

Ne nous dissimulons pas pourtant que cette amie incomparable va nous echapper en partie.

La voila dans un nouvel ordre de choses ; la voila sujette a de nouveaux engagemens, a de nouveaux devoirs; et son cœur, qui n'etoit qu'à nous, se doit maintenant à d'autres affections auxquelles il faut que l'amitié cède le premier rang. Il v a plus, mon ami, nous devons de notre part devenir plus scrupuleux sur les témoignages de son zele; nous ne devons pas seulement consulter son attachement pour nous et le besoin que nous avons d'elle, mais ce qui convicat à son nouvel état, et ce qui peut agreer ou deplaire à son mari. Nous n'ayons pas besoin de chercher ce qu'exigeroit en pareil cas la vertu; les lois seules de l'amitie suffisent. Celui qui pour son interêt particulier pourroit compromettre un ami, menteroit-il d'en avoir ? Quand elle étoit fille, elle étoit fibre, elle n'avoit a repondre de ses démarches qu'à elle-même, et l'honnétete de ses intentions suffisoit pour la justifier à ses propres yeux. Elle nous regardoit comme deux epoux destinés

liant la plus chaste pudeur pour elle-même à la plus tendre compassion pour sa coupable amie. elle couvroit ma faute sans la partager. Mais à present tout est change; elle doit compte de sa conduite à un autre; elle n'a pas seulement engage sa foi, elle a aliéné sa liberté. Depositaire en même temps de l'honneur de deux personnes, il ne lui suffit pas d'être honnète, il faut encore qu'elle soit honorée ; il ne lui suffit nas de ne rien faire que de bien, il faut encore qu'elle ne fasse rien qui ne soit approuvé. Une femme vertueuse ne doit pas seulement mériter l'estime de son mari, mais l'obtenir; s'il la blame, elle est blamable; et, fût-elle innocente, elle a tort sitôt qu'elle est soupçonnee, car les apparences mêmes sont au nombre de ses de-

Je pe vois pas clairement si toutes ces raisons sont bonnes, tu en seras le juge; mais un cermain sentiment intérieur m'avectit qu'il n'est pas hien que ma cousine continue d'être ma confidente, ni qu'elle me le dise la première. Je me suis souvent trouvee en faute sur mes raisonnemens, jamais sur les mouvemens secrets qui me les inspirent, et cela fait que j'ai plus de confiance à mon instinct qu'à ma raison.

Sur ce principe, j'ai dejà pris un prétexte pour retirer les lettres, que la crainte d'une surprise me faisoit tenir chez elle. Elle me les a rendues avec un serrement de cœur que le mien m'a fait apercevoir, et qui m'a trop confirmé que j'avois fait ce qu'il falloit faire. Nous n'avons point eu d'explication, mais nos regards en tenoient lieu; elle m'a embrassée en pleurant; nous sentions, sans nous rien dire, combien le tendre langage de l'amitié a peu besom du secours des paroles.

A l'egard de l'adresse à substituer à la sienne, l'avois songé d'ahord à celle de Fanchon Anet, et c'est bien la voie la plus sûre que nous pourrions choisir; mais si cette jeune femme est dans un rang plus bas que ma cousine, est-ce une raison d'avoir moins d'égards pour elle en ce qui concerne i honnétete? n'est-il pas à craindre, au contraire, que des sentimens moins elevés ne lui rendent mon exemple plus dangereux, que ce qui n'etoit pour l'une que l'effort d'une amitié sublime ne soit pour l'autre un commencement de corruption, et qu'en abusant de sa l un à l'autre, et son cœur sensible et pur al- l'reconnoissance je ne force la vertu même à ser-

vir d'instrument au vice? Ah! n'est-ce pas assez pour moi d'être coupable, sans me donner des comphees, et sans aggraver mes fautes du poids de celles d'autrui? N'y pensons point, mon ami : j'ai imaginé un autre expedient, beaucoup moins sur à la verite, mais aussi moms reprehensible, en ce qu'il ne compromet personne et ne nous donne aucun confident : c'est de m'ecrire sous un nom en l'air, comme. par exemple, M. du Bosquet, et de mettre une enveloppe adressée à Regianino, que j'aurai soin de prévenir. Ainsi Regianino lui-même ne saura rien ; il n'aura tout au plus que des soupcons, qu'il a oseroit verifier, car invlord Edouard, de qui depend sa fortune, m'a répondo de lui. Tandis que notre correspondance continuera par cette voie, je verrai si l'on peut reprendre celle qui nons servit durant le vovage du Valais, ou quelque autre qui soit permanente el suce.

Quand je ne connoltrois pas l'etat de ton cœur , je m'apercevrois , par l'humeur qui règue dans tes relations, que la vie que tu mênes n'est pas de ton goût. Les lettres de M, de Muralt, dont on s'est plaint en France, etoient moins sevères que les tiennes; comme un enfant uni se depite contre ses maîtres, tu te venges d'être oblige d'étudier le monde sur les premiers qui le l'apprennent. Ce qui me surprend le plus, est que la chose qui commence par le revolter est celle qui previent tous les etrangers, savoir, l'accueil des François et le ton gegeral de leur societe, quoique de ton propre aveu tu doives personnellement t'en louer. Je n'ai pas oublie la distinction de Paris en particulier et d'une grande ville en géneral; mais je vois qu'ignorant ce qui convient à l'un ou à l'autre, tu fais ta critique à bon compte, avant de savoir si c'est une medisance ou une observation. Quoi qu'il en soit, j'aime la nation françoise, et ce n'est pas m'obliger que d'en mat parter. Je dois aux bons livres qui nous viennent d'elle la plupart des instructions que nous avons prises ensemble. Si notre pays n'est plus barbare, a qui en avons-nous l'obligation? Les deux plus grands, les deux plus vertueux des modernes, Catinat, Fenelon, etoient tous deux François; Henri IV, le roi que l'aime, le bon roi, l'étoit. Si la France rest pas le pays des hommes libres, elle est l'ue l'autriche.

celui des hommes vrais; et cette liberte vaut bien l'autre aux veux du sage. Hospitaliers, protecteurs de l'etranger, les François lui passent même la vérite qui les lidesse; et l'on se feroit lapider à Londres si l'on y osoit dire des Anglois la moitié du mal que les Francois laissent dire d'eux a Paris. Mon pere, qui a passe sa vie en France, ne parle qu'avec transport de ce bon et aimable peuple. S'il y a verse son sang au service du prince, le prince ne l'a point oublié dans sa retraite, et l'honore encore de ses bienfaits; ainsi je me regarde comme intéressée à la glorre d'un pays où mon pere a trouve la sienne. Mon ami, si chaque peuple a ses bonnes et ses mauvaises qualites , honore au moins la verité qui loue, aussi bien que la verite qui blame.

Je te dirai plus, pourquoi perdrois-tu en visites oisives le temps qui te reste à passer aux lieux où tu es? Paris est-il moins que Londres le theâtre des talens? et les étrangers y fontils moins aisement leur chemin? Crois-moi. tous les Anglois ne sont pas des lords Edouards, et tous les François ne ressemblent pas à ces beaux diseurs qui te déplaisent si fort. Tente, essaie, fais quelques epreuves, ne fût-ce que pour approfondir les mœurs, et juger à l'œuvre ces gens qui parlent si bien. Le père de ma cousine dit que tu connois la constitution de l'empire et les intérêts des princes. Mylord Edouard trouve aussi que tu n'as pas mal etudié les principes de la politique et les divers systèmes de gouvernement. J'ai dans la tête que le pays du monde ou le merite est le plus honoré est celui qui te convient le mieux, et que tu n'as besoin que d'être connu pour être employé. Quant à la religion, pourquoi la tienne te nuiroit-elle plus qu'a un autre? La raison n'est-elle pas le preservatif de l'intolérance et du fanatisme? Est-on plus bigot en France qu'en Allemagne? et qui t'empécheroit de pouvoir faire à Paris le même chemin que M. de Saint-Saphorin a fait à Vienne (\*,? Si tu consideres le but, les plus prompts essais ne doivent-ils pas accelerer les succes? Si tu com-

<sup>(\*)</sup> Le famille Saint-Saphorin est vauduise On en cite plusieurs personnages qui se sont distingués, et ont obtenu de hauts grades dans le service muitaire. On ne nous en a point indiqué qui, dans le civil, alent fost un chemin quelcouque au service de l'Autriche.

6 P.

puisque tu crois les hair. Mais j'admire ta simplicite de penser connoître la haine : ne vois-tu pas que c'est l'amour dépité que lu prends pour elle? Ainsi murmure la blanche colombe dont on poursuit le bien-aimé. Va, Julie, va, fille incomparable; quand to pourras hair quelque chose, je pourrai cesser de t'aimer.

P. S. Que je te plains d'être obsedee par ces deux importans! Pour l'amour de toi-même, liate-toi de les renvoyer.

## LETTRE XX.

#### DE JULIE.

Mon ami, j'ai remis à M. d'Orbe un paquet qu'il s'est chargé de t'envoyer à l'adresse de M. Silvestre, chez qui tu pourras le retirer; mais je t'avertis d'attendre pour l'ouvrir que tu sois seul et dans la chambre : lu trouveras dans ce paquet un petit meuble à ton usage.

C'est une espèce d'amulette que les amans portent volontiers. La manière de s'en servir est bizarre; il faut la contempler tous les matins un quart d'heure jusqu'a ce qu'on se sente pénetré d'un certain attendrissement; alors ou l'applique sur ses yeux, sur sa bouche et sur son cœur : cela sert, dit-on, de preservatif durant la journée contre le mauvais air du pays galant. On attribue encore à ces sortes de talismans une vertu électrique très-singulière, de communiquer à l'un l'impression des baisers de l'autre à plus de cent lieues de la. Je ne garantis pas le succès de l'expérience; je sais seulement qu'il ne tient qu'à toi de la faire.

Tranquillise-toi sur les deux galans ou prétendans, ou comme tu voudras les appeler; car desormais le nom ne fait plus rien à la chose. Ils sont partie : qu'ils aillent en paix : depuis que je ne les vois plus, je ne les hais plus.

#### LETTRE XXI.

#### A JULIE.

Tu l'as voulu, Julie; il faut donc te les dépeindre ces aimables Parisiennes! Orgueil-

leuse! cet hommage manquoit à tes charmes. Avec toute ta feinte jalousie, avec ta modestie et ton amour, je vois plus de vanité que de crainte cachee sous cette curiosité. Quoi qu'il en soit, je serai vrai : je puis l'être ; je le serois de medleur cœur si j'avois davantage à louer. Oue ne sont-elles cent fois plus charmantes! que n'ont-elles assez d'attraits pour rendre un nouvel honneur aux tiens!

Tu te plaignois de mon silence! Eh mon Dieu! que t'aurois-je dit? En lisant cette lettre tu sentiras pourquoi j'aimois à te parler des Valaisanes, tes voisines, et pourquoi je ne te partois point des femmes de ce pays. C'est que les unes me rappelojent à toi sans cesse, et que les autres.... Lis, et puis tu me jugeras. Au reste, peu de gens pensent comme moi des dames françoises, si même je ne suis sur leur compte tout-a-fait seul de mon avis. C'est sur quoi l'équite m'oblige à te prévenir, afin que tu saches que je te les represente, non peut-être comme elles sont, mais comme je les vois. Malgré cela, si je suis injuste envers elles, to ne manqueras pas de me censurer encore; et tuseras plus injuste que moi , car tout le tort en est a toi scule.

Commençons par l'extérieur : c'est à quoi s'en tiennent la plupart des observateurs. Si ieles imitois en cela, les femmes de ce pars auroient trop à s'en plaindre ; elles ont un exterieur de caractère aussi bien que de visage; et comme l'un ne leur est guère plus favorable que mais qui n'agit qu'entre les amans fideles ; c'est : l'autre, on feur fait tort en ne les jugeant que par la. Elles sont tout au plus passables de figure, et generalement plutôt mal que bien : je laisse à part les exceptions. Menues plutôt que bien faites, elses n'ont pas la taille tine; aussi s'attachent-elles volontiers aux modes qui la déguisent : en quoi je trouve assez simples les femmes des autres pays de vouloir bien imiter des modes faites pour cacher des defauts qu'elles n'out pas.

> Leur démarche est aisée et commune : leur port n'a rien d'affecté, parce qu'elles p'aiment point à se géner ; mais elles ont naturellement une certaine disminultura (") qui n'est pas dépourvue de grâces, et qu'elles se piquent souvent de pousser jusqu'à l'étourderie. Elles ont

C. Le sens propre de ce moi est l'air libre et dégagé , l'ai-

le teint mediocrement blanc, et sont communé- , aimer à changer souvent d'ajustement, les prement un peu maigres, ce qui ne contribue pas à leur embellir la peau. A l'egard de la gorge. c'est l'autre extremité des Valaisanes. Avec des corps fortement serrés elles tàchent d'en imposer sur la consistance; il y a d'autres moyens d'en imposer sur la couleur. Quoique je n'aie aperçu ces objets que de fort loin, l'inspection en est si libre qu'il reste peu de chose a deviper. Ces dames paroissent mal entendre en cela leurs interêts; car , pour peu que le visage soit agreable, l'imagination du spectateur les servirod zu surplus beauconp mieux que ses veux ; et, survant le philosophe gascon, la faim entiere est bien plus apre que celle qu'on a deja rassasiée, au moins par un sens ;\*).

Leurs traits sont peu réguliers ; mais, si elles ne sont pas belles, elles ont de la physionomie qui supplee à la beauté, et l'éclipse quelquefois. Lears yeux vifs et brillans ne sont pourtant ni penetrans ni doux. Quoiqu'elles pretendent les animer à force de rouge, l'expression qu'elles leur donnent par ce moyen tient plus da feu de la colere que de celui de l'amour : naturellement ils n'ont que de la gaité ; ou s'ils semblent quelquefois demander un sentiment tendre, ils ne le promettent jamais (1).

Elles se mettent si bien, ou du moins elles en ont tellement la reputation, qu'elles servent en cela, comme en tout, de modele au reste de l'hurope. En effet, on ne peut employer avec plus de goût un habillement plus bizarre. Elles sont de toutes les femmes les moms asservies a leurs propres modes. La mode domine les provinciales; mais les Parisiennes dominent la mode, et la savent plier chacune a son avantage. Les premieres sont comme des copistes ignorans et serviles qui copient jusqu'aux fautes d'orthographe : les autres sont des auteurs qui copient en maîtres, et savent rétablir les mau-

Leur parure est plus recherchee que magnitique; il y regne plus d'elegance que de richesse. La rapidité des modes qui vicillit tout d'une année a l'autre, la proprete qui leur fait

servent d'une somptuosite ridicule : elles n'en depensent pas moins, mais leur dépense est mieux entendue; an lieu d'habits rapés et superbes comme en Italie, on voit ici des babits plus simples et toujours frais. Les deux sexes ont, à cet egard, la même moderation, la même delicatesse; et ce goût me fait grand plaisir : j'aime fort à ne voir ni galons ni taches. Il n'y a point de peuple, excepte le nôtre, où les femmes surtout portent moins de dorure. On voit les mêmes etoffes dans tous les états; et l'on auroit peine à distinguer une duchesse d'une bourgeoise, si la première n'avoit l'art de trouver des distinctions que l'autre n'oseroit imiter. Or ceci semble avoir sa difficulté; car, quelque mode qu'on prenne à la cour; cette mode est suivie à l'instant à la ville; et il n'en est pas des bourgeoises de Paris comme des provinciales et des etrangeres, qui ne sont jamais qu'à la mode qui n'est plus. Il n'en est pas encore comme dans les autres pays, ou les plus grands etant aussi les plus riches, leurs femmes se distinguent par un luxe que les autres ne peuvent egaler. Si les femmes de la courprenoient ici cette voie, elles seroient bientôt effacees par celles des financiers.

Qu'ont-elles donc fait? Elles ont choisi des moyens plus sûrs, plus adroits, et qui marquent plus de reflexion. Elles savent que des idees de pudeur et de modestie sont profondément gravees dans l'esprit du peuple. C'est là ce qui leur a suggeré des modes immitables. Elles ont vu que le peuple avoit en borreur le range, qu'il s'obstine à nommer grossierement du fard; elles se sont applique quatre doigts, non de fard, mais de ronge; car, le mot change, la chose n'est plus la même. Elles ont vu qu'une gorge découverte est en scandale au public; elles ont largement échancre leurs corps. Elles ont vu..., oh! bien des choses, que ma Julie, toute demoiselle qu'elle est, ne verra surement jamais. Elles ont mis dans feurs manieres le même esprit qui dirige leur ajustement. Cette pudeur charmante qui distingue, bonore et embellit ton sexe, leur a para vile et roturière; elles ont animé leur geste et leur propos d'une noble impudence, et il n'y a point d'honnéte homme à qui leur regard assure de fasse baisser les yeux. C'est ainsi que, ces-ant d'être femmes.

<sup>.\*</sup> MONTHONE, hver III, chop. S.

<sup>(\*</sup> Parlons pour nous man cher ph losophe pourquord'aubes ne recognitists pay plus housen's 211 in y a quinte coquette qui promette a tout le monde ce qu'elle ne doit temir qu'à un

de peur d'être confondues avec les autres femmes, elles preferent leur rang à leur sexe, et imitent les filles de joie, afin de n'être pas imitees.

l'ignore jusqu'où va cette imitation de leur part, mais je sais qu'elles n'ont pu tout-a-fait éviter celle qu'elles vouloient prévenir. Quant au rouge et aux corps echancrés, ils ont fait tous le progres qu'ils pouvoient faire. Les femmes de la ville ont mieux aimé renoncer à leurs couleurs naturelles et aux charmes que pouvoit leur prêter l'amoroso pensier des amans, que de rester mises comme des bourgeoises; et si cet exemple n'a point gagné les moindres états, c'est qu'une femme à pied dans un pareil équipage, n'est pas trop en sûreté contre les insultes de la populace. Ces insultes sont le cri de la pudeur révoltée; et, dans cette occasion comme en beaucoup d'autres, la brutalité du peuple, plus honnête que la bienscance des gens polis, retient peut-être ici cent male femmes dans les bornes de la modestie : c'est precisement ce qu'ont pretendu les adroites inventrices de ces modes.

Quant au maintien soldatesque et au ton grenadier, il frappe moins, attendu qu'il est plus universel, et il n'est guère sensible qu'aux nouveaux debarques. Depuis le faubourg Saint-Germain jusqu'aux balles, il y a peu de femmes à Paris dont l'abord, le regard, ne soit d'une hardiesse à deconcerter quiconque n'a rien vu de semblable en son pays; et de la surprise ou jettent ces nouvelles manieres, nait cet air gauche qu'on reproche aux etrangers. C'est encore pis sitôt qu'elles ouvrent la bouche. Ce n'est point la voix douce et mignarde de nos Vaudoises; c'est un certain accent dur, aigre, interrogatif, impérieux, moqueur, et plus fort que celui d'un homme. S'il reste dans leur ton quelque grâce de leur sexe, leur manière intrepide et curieuse de fixer les gens, achève de l'eclipser. Il semble qu'elles se plaisent à jouir de l'embarras qu'elles donnent à ceux qui les voient pour la première fois : mais il est a croire que cet embarras leur plairoit moins si elles en demeloient mieux la cause.

Cependant, soit prevention de ma part en faveur de la heaute, soit instruct de la sienne à se faire valoir, les belles femmes me paroissent en general un peu plus modestes, et je trouve

plus de décence dans leur maintien. Cette réserve ne leur coûte guère; elles sentent bien leurs avantages, elles savent qu'elles n'ont pas besoin d'agaceries pour nous attirer. Peut-être aussi que l'impudence est plus sensible et choquante jointe à la laideur : et il est sûr qu'on convriroit plutôt de soufflets que de baisers un laid visage effronté, au lieu qu'avec la modestie il peut exciter une tendre compassion qui mène quelquefois à l'amour. Mais:, quoiqu'en géneral on remarque ici quelque chose de plus doux dans le maintien des jolies personnes, il v a encore tant de minauderies dans leurs manières, et elles sont toujours si visiblement occupées d'elles-mêmes, qu'on n'est jamais expose dans ce pays à la tentation qu'avoit quelquefois M. de Muralt auprès des Angloises, de dire à une femme qu'elle est belle, pour avoir le plaisir de le lui apprendre.

qu'on remarque ici dans les femmes. Elle paroit avoir une racine plus profonde dans les mœurs, par le melange indiscret et continuel des deux sexes, qui fait contracter à chacun d'eux l'air, le laugage et les manières de l'autre. Nos Suissesses aiment assez à se rassembler entre elles (1), elles y vivent dans une douce familiarité; et quoique apparemment elles ne haissent pas le commerce des hommes, il est certain que la présence de ceux-ci jette une espèce de contrainte dans cette petite gynécocratie. A Paris, c'est tout le contraire; les femmes n'aiment à vivre qu'avec les hommes, elles ne sont à leur aise qu'avec eux. Dans chaque société la maitresse de la maison est presque toujours seule au milieu d'un cercle d'hommes. On a peine à

concevoir d'on tant d'hommes peuvent se ré-

pandre partout; mais Paris est plein d'aventu-

riers et de celibataires qui passent leur vie à courir de maison en maison; et les hommes

semblent , comme les espèces , se multiplier par

la circulation. C'est donc là qu'une femme ap-

prend a parler, agir et penser comme eux, et

eux comme elle. C'est la qu'unique objet de leurs petites galanteries, elle jouit paisiblement

La gaité naturelle à la nation, ni le désir d'i-

miter les grands airs, ne sont pas les seules

causes de cette liberte de propos et de maintien

<sup>.</sup>º) Tout cela est fort change. Par les errorantances, ces lettres ne semblent cerdes que depuis quelque vingtaine d'années; aox mieurs, au style, on les croiroit de l'autre suècle.

deres insultans hommages auxquels on ne daigne pas même donner un air de bonne foi. Qu'importe! serieusement ou par plaisanterie, on s'occupe d'elle, et c'est tout ce qu'elle veut. Qu'une autre femme survienne, à l'instant le ton de ceremonie succède à la familiarité, les grands airs commencent, l'attention des hommes se partage, et l'on se tient mutuellement dans une secrète gêne dont on ne sort plus qu'en se séparant.

Les femmes de Paris aiment à voir les spectacles, c'est-à-dire à v être vues ; mais leur embarras, chaque fois qu'elles y veulent aller, est de trouver une compagne; car l'usage ne permet à aucune femme d'y aller seule en grande loge, pas même avec son mari, pas meme avec un autre homme. On ne sauroit dire combien dans ce pays si sociable ces parties sont difficiles a former; de dix qu'on en projette il en manque neuf : le desir d'aller au spectacle les fait her, l'ennui d'y aller ensemble les fait rompre. Je crois que les femmes pourroient abroger aisement cet usage incpte; car où est la raison de ne pouvoir se montrer seule en public? Mais c'est peut-être ce defaut de raison qui le conserve. Il est bon de tourner autant qu'on peut les bienscances sur les choses où il seroit inutile d'en manquer. Que gagneroit une femme au droit d'aller sans compagne à l'Opera? Ne vaut-il pas mieux reserver ce droit pour recevoir en particulier ses amis?

Il est sur que mille liaisons secrètes doivent être le fruit de leur manière de vivre éparses et isolees parmi tant d'hommes. Tout le monde en convient aujourd'hui, et l'experience a detruit l'absurde maxime de vaincre les tentations en les multipliant. On ne dit donc plus que cer usage est plus honnète, mais qu'il est plus agreable : et c'est ce que je ne crois pas plus vrai ; car quel amour peut reguer où la pudeur est en derision? et quel charme peut avoir une vie privée à la fois d'amour et d'honnéteté? Aussi, comme le grand fleau de tous ces gens si dissipes est l'ennui, les femmes se soucient-elles moins d'être aimées qu'amusees : la galanterie et les soins valent mieux que l'amour auprès d'elles; et, pourvu qu'on soit assidu, peu leur importe qu'on soit passionne. Les mots memes d'amour et d'amant sont bannis de l'intime societé des deux sexes, et relégués avec ceux de

chaîne et de stamme dans les romans qu'on ne lit plus.

Il semble que tout l'ordre des sentimens naturels soit ici renverse. Le cœur n'y forme aucune chaîne : il n'est point permis aux filles d'en avoir un : ce droitest reservé aux seules femmes mariees, et n'exclut du choix personne que leurs maris. Il vaudroit mieux qu'une mère eût vingt amans que sa fille un seul. L'adultère n'y revolte point, on n'y trouve rien de contraire à la bienseance : les romans les plus decens, ceux que tout le monde lit pour s'instruire, en sont pleins; et le desordre n'est plus blàmable sitôt qu'il est joint à l'infidelite. O Julie! telle femme qui n'a pas craint de souiller cent fois le lit conjugal oseroit d'une bouche impure accuser nos chastes amours, et condamner l'union de deux cœurs sinceres qui ne surent jamais manquer de foi. On diroit que le mariage n'est pas a Paris de la même nature que partout ailleurs. C'est un sacrement, à ce qu'ils pretendent, et ce sacrement n'a pas la force des moindres contrats civils : il semble n'être que l'accord de deux personnes libres qui conviennent de demeurer ensemble, de porter le même nom, de reconnoître les mêmes enfans, mais qui n'ont, au surplus, aucune sorte de droit l'une sur l'autre : et un mari qui s'aviseroit de contrôler ici la mauvaise conduite de sa femme n'exciteroit pas moins de marmares que celui qui souffriroit chez nous le desordre public de la sienne. Les femmes, de leur côte, n'usent pas de rigueur envers leurs mans, et l'on ne voit pas encore qu'elles les fassent punir d'imiter leurs infidelites. Au reste, comment attendre de part ou d'autre un effet plus honnéte d'un lien où le cœur n'a point ete consulté? Qui n'épouse que la fortune ou l'etat ne doit rien à la personne.

L'amour même, l'amour a perdu ses druits et n'est pas moms denature que le mariage. Si les epoux sont ici des garçons et des filles qui demourent ensemble pour vivre avec plus de liberté, les amans sont des gens indifférens qui se voient par amusement, par air, par habitude, ou par le besoin du moment : le cœur n'a que faire a ces baisons, on n'y consulte que la commodite et certaines convenances exterieures. C'est, si l'on veut, se connoître, vivre ensemble, s'arranger, se voir, moins encore s'il est possible. Une liaison de galanterie dure un peu plus

qu'une visite : c'est un recueil de jolis entretiens et de jolies lettres pleines de portraits, de maximes, de philosophie, et de bel esprit. A l'egard du physique, il n'exige pas tant de mystère; on a tres-sensement trouvé qu'il falloit regier sur l'instant des desirs la facilité de les satisfaire : la premiere venue , le premier venu , l'anunt ou un autre, un homme est toujours un homme, tous sont presque egalement bons : et il y a du moins à cela de la consequence, car pourquoi seroit-on plus fidele a l'amant qu'au mari? Et puis a certain âge tous les hommes sont à peu pres le même homme, toutes les femmes la même femme; toutes ces poupees sortent de chez la meme marchande de modes, et il n'y a guère d'autre choix a faire que ce qui tombe le plus commodement sous la main.

Comme je nesais rien de ceci par moi-même, on m'en a parle sur un ton si extraordinare qu'il ne m'a pas été possible de bien entendre ce qu'on m'en a dit. Tout ce que j'en ai conçu, c'est que, chez la plupart des femmes, l'amant est comme un des gens de la ma son : s'il ne fait pas son devoir, on le congedie et l'on en prend un autre; s'il trouve miens ailleurs, ou s'ennuie du metier, il quitte, et l'on en prend un autre. Il y a, dit-on, des femmes assez capricienses pour essayer même du maître de la maison, car enfin c'est encore une espece d'homme. Cette fantaisie ne dure pas : quand elle est passee, on le chasse et l'on en prend un autre, ou, s'il s'obstine, on le garde et l'on en prend un autre.

Mais, disois-je a celui qui m'expliquoit ces étranges usages, comment une femme vit-elle ensuite avec tous ces autres-la qui ont ainsi pris ou reçu leur conge? Bon! reprit-il, elle n'y vit point. On ne se voit plus, on ne se connoit plus. Si jamais la fantaisie prenoit de renouer, on auroit une nouvelle connoissance a faire, et ce seroit l'eaucoup qu'on se souvint de s'être vus. Je vous entends, lui dis-je; mais j'ai beau réduire ces exagerations, je ne concois pas comment, apres une union si tendre, on peut se voir de sang-froid, comment le cœur ne palpite pas au nom de ce qu'on a une fois aime, comment on ne tressaille pas à sa rencontre. Vous me faites rire, interrompit-il, avec vos tressaillemens; vous voudriez donc que nos femmes ne fissent autre chose que tomber en syncope?

Supprime une partie de ce tableau trop charge

sans doute , place Julie a côté du reste , et souviens-toi de mon cœur ; je n'ai rien de plus a te dire.

Il faut cependant l'avouer, plusieurs de ces impressions désagréables s'effacent par l'habitude. Si le mal se presente avant le bien, il ne l'empêche pas de se montrer a son tour; les charmes de l'esprit et du naturel font valoir ceux de la personne. La premiere repugnance vaincue devient bientôt un sentiment contraire. C'est l'autre point de vue du tableau, et la justice ne permet pas de ne l'exposer que par le côte desavantageux.

C'est le premier inconvenient des grandes villes que les hommes y deviennent autres que ce qu'ils sont, et que la societe leur donne pour ainsi dire un être different du leur. Cela est vrai, surtout à Paris, et surtout à l'égard des femmes, qui tirent des regards d'autrui la seule existence dont elles se soucient. En abordant une dame dans une assemblée, au lieu d'une Parisienne que vous crovez voir, vous ne voyez qu'un simulacre de la mode. Sa hauteur, son ampleur, sa démarche, sa taille, sa gorge, ses confeurs, son air, son regard, ses propos, ses manières, rien de tout cela n'est à elle; et si vous la voviez dans son état naturel, yous ne pourriez la reconnoître. Or cet echange est rarement favorable à celles qui le font, et en general il n'y a guere à gagner à tout ce qu'on substitue à la nature. Mais on ne l'efface jamais entièrement; elle s'échappe toujours par quelque endroit, et c'est dans une certaine adresse à la saisir que consiste l'art d'observer. Cet art n'est pas difficile vis-a-vis des femmes de ce pavs; car, comme elles ont plus de naturel qu'elles ne croient en avoir, pour peu qu'on les fréquente assidàment, pour peu qu'on les detache de cette eternelle representation qui leur plait si fort, on les voit bientôt comme elles sont; et c'est alors que toute l'aversion qu'elles ont d'abord inspiree se change en estime et en amitie.

Voda ce que j'eus occasion d'observer la semaine derniere dans une partie de campagne où quelques femmes nous avoient assez etourdiment invites, moi et quelques autres nouveaux debarques, sans trop s'assurer que nous leur convenions, ou peut-être pour avoir le plaisir d'y rire de nous a leur aise. Cel i ne manqua pas d'arriver le premier jour. Elles nous acca-

tombant toujours sans rejaillir, épuisèrent bientôt leur carquois. Alors elles s'executérent de bonne grace; et, ne pouvant nous amener à leur ton , elles furent reduites à prendre le nôtre. Je ne sais si elles se trouvèrent bien de cet echange, pour moi je m'en trouvai à merveille; je vis avec surprise que je m'eclairois plus avec elles que je n'aurois fait avec beaucoup d'hommes. Leur esprit ornoit si bien le bon sens, que je regrettois ce qu'elles en avoient mis à le defigurer; et je deplorois, en jugeant mieux des femmes de ce pays, que tant d'aimables personnes ne manquassent de raison que parce qu'elles ne vouloient pas en avoir. Je vis aussi que les gràces familières et naturelles effaçoient insensiblement les airs apprêtes de la ville; car, sans y songer, on prend des manieres assortissantes aux choses qu'on dit, et il n'y a pas moven de mettre a des discours senses les grimaces de la coquetterie. Je les trouvai plus jolies depuis qu'elles ne cherchoient plus tant à l'être, et je sentis qu'elles n'avoient besoin pour plaire que de ne se pas deguiser. J'osai soupconner sur ce fondement que Paris, ce pretendu siege du goût, est peut-être le lieu du monde ou il v en a le moins, puisque tous les soins qu'on y prend pour plaire deligurent la veritable beaute.

Nous restames ainsi quatre ou cinq jours ensemble, contens les uns des autres et de nousmêmes. Au lieu de passer en revue Paris et ses folies, nous l'oubliàmes. Tout notre soin se bornoit a jour entre nous d'une societé agreable et douce. Nous n'eûmes besoin ni de satires ni de plaisanteries pour nous mettre de bonne humeur; et nos ris n'étoient pas de raillerie, mais de galté , comme ceux de la cousine.

Une autre chose acheva de me faire changer d'avis sur leur compte. Souvent au milieu de nos entretiens les plus animes on venoit dire un mot a l'oreille de la maitresse de la maison. Elle sortoit, alloit s'enfermer pour écrire, et ne rentroit de long-temps. Il etoit aisé d'attribuer ces éclipses a quelque correspondance de cœur, ou de celle qu'on appelle ainsi. Une autre femme en glissa legerement un mot qui fut assez mai recu ; or qui me fit juger que si l'absente manquoit d'amans, elle avoit au moms des amis. Cependant la currosite m'ayant donné

blèrent d'abord de traits plaisans et fins, qui, ¿ quelque attention, quelle fut ma surprise en apprenant que ces pretendus grisons de Paris etoient des paysans de la paroisse qui venoient, dans leurs calamités, implorer la protection de leur dame! l'un surcharge de tailles a la decharge d'un plus riche; l'autre enrôlé dans la milice sans égard pour son âge et pour ses enfans (1). l'autre écrase d'un phissant voisin par un procès injuste; l'autre ruine par la grele, et dont on exigeoit le bail à la rigueur! Enfin tous avoient quelque grâce à demander, tous etoient patiemment écoutés, on n'en rebutoit aucun, et le temps attribué aux billets doux étoit employe à egrire en faveur de ces malheureux. Je ne sançois te dire avec quel etonnement j'appris et le plaisir que prenoit une femme si jeune et si dissipee à remplir ces aimables devoirs, et combien peu elle y mettoit d'ostentation. Comment! disois-je tout attendri, quand ce seroit Julie, elle ne feroit pas autrement. Des cet instant je ne l'ai plus regardec qu'avec respect, et tous ses defauts sont effacés à mes yeux.

Sitôt que mes recherches se sont tournées de ce côté , j'ai appris mille choses a l'avantage de ces mêmes femmes que j'avois d'abord trouvées si insupportables. Tous les etrangers conviennent unanimement qu'en écartant les propos a la mode, il n'y a point de pays au monde où les femmes soient plus eclairees, parlent en général plus sensément, plus judicieusement, et sachent donner au besoin de meilleurs conseils. Otons le jargon de la galanterie et du belesprit, quel parti tirerons-nous de la conversation d'une Espagnole, d'une Italienne, d'une Allemande? Aucun; et to sais, Julie, ce qu'il en est communement de nos Suissesses. Mais qu'on ose passer pour peu galant, et tirer les Françoises de cette forteresse, dont à la vérite elles n'aiment guere à sortir, on trouve encore a qui parler en rase campagne, et l'on croit combattre avec un homme, tant elles savent s'armer de raison et faire de nécessité vertu. Quant au hon caractère, je ne citerai point le zèle avec lequel elles servent leurs amis; car il peut regner en cela une certaine chaleur d'amour-propre qui soit de tous les pays; mais quoique ordinairement elles p'ai-

On a vircela dans l'antre guerre, mais non dans celle-ci-, que je sache. Ha éparque les bantimes mariés, et l'on en dut aussi marter beautiongs.

ment qu'elles-mêmes, une longue habitude, , femmes que dans les romans. Elles se jugent quand elles ont assez de constance pour l'acquérir, leur tient lieu d'un sentiment assez vif : celles qui peuvent supporter un attachement de dix ans, le gardent ordinairement toute leur vie : et elles aiment leurs vieux ams plus tendrement, plus sûrement au moins que leurs ieunes amans.

Une remarque assez commune, qui semble être à la charge des femmes, est qu'elles font tout en ce pays, et par consequent plus de mal que de bien ; mais ce qui les justific , est qu'elles font le mal poussees par les hommes, et le bien de leur propre mouvement. Ceci ne contredit point ce que je disois ci-devant, que le creur n'entre pour rien dans le commerce des deux sexes ; car la galanterie françoise a donne aux femmes un pouvoir universel qui n'a besom d'aucun tendre sentiment pour se soutenir. Tout depend d'elles; rien ne se fait que par elles og pour elles; l'Olympe et le Parnasse, la gloire et la fortune, sont également sous leurs lois. Les livres n'ont de prix, les auteurs n'ont d'estime, qu'autant qu'il plait aux femmes de leur en accorder; elles decident souverainement des plus hautes connoissances, aussi que des plus agreables. Poésie, litterature, histoire, philosophie, politique même; on voit d'abord au style de tous les livres qu'ils sont écrits pour amuser de jolies femmes; et l'on vient de mettre la Bible en histoires galantes (\*). Dans les affaires, elles ont pour obtenir ce qu'elles demandent un ascendant naturel jusque sur leurs maris, non parce qu'ils sont leurs maris, mais parce qu'ils sont hommes, et qu'il est convenu qu'un homme ne refusera rien a aucune femme. fût-ce même la sienne.

Au reste, cette autorité ne suppose ni attachement pi estime, mais sculement de la politesse et de l'usage du monde; car d'ailleurs il n'est pas moins essentiel a la galanterie françoise de mépriser les femmes que de les servir. Ce mépris est une sorte de titre qui leur en impose; c'est un témoignage qu'on a vecu assez avec elles pour les connoître. Quiconque les respecteroit passeroit à leurs yeux pour un novice, un paladin, un homme qui n'a connu les

avec tant d'equite, que les honorer seroit être indigne de leur plaire; et la première qualité de l'homme à bonnes fortunes est d'être souverainement importinent.

Onoi qu'il en soit, elles out beau se piquer de mechancete, elles sont bonnes en depit d'elles : et voici à quoi surtout leur bonté de cœur est utile. En tout pays les gens charges de beaucoup d'affaires sont toujours repoussans et sans commiseration; et Paris etant le centre des affaires du plus grand peuple de l'Europe, ceux qui les font sont aussi les plus durs des hommes. C'est donc aux femmes qu'on s'adresse pour avoir des graces; elles sont le recours des malheureux; elles ne ferment point l'oreille à leurs plaintes; elles les ecoutent, les consolent et les servent. Au milieu de la vie frivole qu'elles mênent, elles savent derober des momens à leurs plaisirs pour les donner à leur bon naturel; et si quelquesunes font un infame commerce des services qu'elles rendent, des milhers d'autres s'occupent tous les jours gratuitement à secourir le panyre de leur bourse, et l'opprime de leur credit. Il est vrai que leurs soins sont souvent indiscrets, et qu'elles nuisent sans scrupule au malheureux qu'elles ne connoissent pas, pour servir le malheureux qu'elles connoissent : mais comment connuitre tout le monde dans un si grand pays? et que peut faire de plus la bonté d'ame séparce de la véritable vertu, dont le plus sublime effort n'est pas tant de faire le bien que de ne jamais mal faire? A cela près, il est certain qu'elles ont du penchant au bien, qu'elles en font beaucoup, qu'elles le font de boncœur, que ce sont elles seules qui conservent dans Paris le peu d'humanite qu'on y voit réguer encore, et que sans elles on verroit les hontmes avides et insatiables s'y dévorer comme des

Voilà ce que je n'aurois point appris si je m'en étois tenu aux peintures des faseurs de romans et de comedies, lesquels voient plutôt dans les femmes des ridicules qu'ils partagent que les bonnes qualites qu'ils n'ont pas, on qui peignent des chefs-d'œuvre de vertu qu'elles se dispensent d'uniter en les traitant de chimeres, an lieu de les encourager au bien en louant celui qu'elles font reellement. Les ro-

<sup>(&</sup>quot;, L'histoire du Peuple de Dieu , du P. Berruyer , dont la première partie parut en 1728, et la seconde en 1783.

mans sont peut-être la dernière instruction chement que celui pour lequel il étoit né, je qu'il reste a donner à un pruple assez corrompu pour que toute autre lui soit inutile : je voudrois qu'alors la composition de ces sortes de livres ne fût permise qu'à des gens honnétes, mais sensibles, dont le cœur se peignit dans leurs ecrits; a des auteurs qui ne fussent pas au-dessus des foiblesses de l'humanité, qui ne montrassent pas tout d'un coup la vertu dans le ciel hors de la portee des hommes, mais qui la leur fissent aimer en la peignant d'abord moins austere, et puis du sein du vice les y sussent conduire insensiblement.

Je t'en ai prévenue, je ne suis en rien de l'opinion commune sur le compte des femmes de ce pays. On leur trouve unanimement l'abord le plus enchanteur, les graces les plus seduisantes, la coquetterie la plus raffinee, le sublime de la galanterie, et l'art de plaire au souverain degre. Moi, je trouve leur abord choquant, leur coquetterie repoussante, leurs manieres sans modestie. J'imagine que le cœur doit se fermer à toutes leurs avances; et l'on ne me persuadera jamais qu'elles puissent un moment parler de l'amour sans se montrer egalement incapables d'en inspirer et d'en ressentic.

D'un autre côté, la renommée apprend à se defier de leur caractère ; elle les peint frivoles, rusees, artificiouses, étourdies, volages, parlant bien, mais ne pensant point, sentant encore moins, et depensant ainsi tout leur mérite en vain babil. Tout cela me paroit à moi leur être exterieur comme leurs paniers et leur rouge. Ce sont des vices de parade qu'il faut avoir à Paris, et qui dans le foud couvrent en elles du sens, de la raison, de l'humanité, du bon naturel. Elles sont moins indiscretes, moins cracassieres que chez nous, moins peut-être que partout ailleurs. Elles sont plus solidement instruites, et leur instruction profite mieux à leur jugement. En un mot, si elles me deplaisent par tout ce qui caracterise leur sexe qu'elles ont defigure, je les estime par des rapports avec le nôtre qui nous font honneur; et je trouve qu'elles seroient cent fois plotôt des hommes de merite que d'aimables

Conclusion: si Julie n'eût point existe, si mon rœur cut pu souffeir quelque autre attan'aurois jamais pris à Paris ma femme, encore moins ma maîtresse : mais je m'y serois fuit volontiers une amie; et ce trésor m'eût console peut-être de n'y pas trouver les deux autres (1).

### LETTRE XXII.

#### A JELIE.

Depuis ta lettre reçue je suis allé tous les jours chez M. Silvestre demander le petit paquet. Il n'étoit toujours point venu; et, devoré d'une mortelle impatience, j'ai fait le voyage sept fois inutilement. Enfin la huitième j'ai recu le paquet. A peine l'ai-je eu dans les mains, que, sans payer le port, sans m'en informer, sans rien dire à personne, je suis sorti comme un etourdi; et ve voyant que le moment de rentrer chez moi, j'enfilois avec tant de precipitation des rues que je ne connoissois point, qu'au bout d'une demi-heure, cherchant la rue de Tournon où je loge, je me suis trouvé dans le marais, à l'autre extrémité de Paris. Jai été obligé de prendre un fiacre pour revenir plus promptement; c'est la premiere fois que cela m'est arrive le matin pour mes affaires : je ne m'en sers même qu'à regret l'après - midi pour quelques visites ; car j'ai deux jambes fort bonnes dont je serois bien fache qu'un peu plus d'aisance dans ma fortune me fit negliger l'usage.

J'etois fort embarrasse dans mon fiacre avec mon paquet, je ne voulois l'ouvrir que chez moi, c'etoit ton ordre. D'ailleurs une sorte de volupte qui me laisse oublier la commodite dans les choses communes me la fait rechercher avec soin dans les vrais plaisies. Je n'y puis souffrir aucune sorte de distraction, et je veux avoir du temps et mes aises pour savourer tout ce qui me vient de toi. Je tenois donc ce paquet avec une inquiete curiosité dont je n'etois pas le maître; je m'efforçois de palper à travers les enveloppes ce qu'il pouvoit conte-

<sup>·</sup> Je me garderal de prononcer sur cette lettre; mais je doute qu'un jugement qui donne libéralement à celles qu'il renucle des qualités qu'elles mépeisent, et qui teux refuse les seules dont elles fout can soit fort propre à cire men reçu al elles.

nir, et l'on eût dit qu'il me brûloit les mains à voir les mouvemens continuels qu'il faisoit de l'une à l'autre. Ge n'est pas qu'a son volume, à son poids, au ton de ta lettre, je n'eusse quelque soupçon de la vérite; mais le moyen de concevoir comment tu pouvois avoir trouvé l'artiste et l'occasion? Voila ce que je ne conçois pas encore; c'est un miracle de l'amour; plus il passe ma raison, plus il enchante mon cœur; et l'un des plaisirs qu'il me donne est celui de n'y rien comprendre.

J'arrive enfin, je vole, je m'enferme dans ma chambre, je m'assieds hors d'halcine, je porte une main tremblante sur le cachet. O première influence du talisman! i'ai senti palpiter mon cœur à chaque papier que l'étois, et je me suis bientôt trouvé tellement oppresse que j'ai ete force de respirer un moment sur la dernière enveloppe.... Julie!... 6 ma Julie!... le voile est dechiré.... je te vois.... je vois tes divins attraits! ma bouche et mon cœur leur rendent le premier hommage, mes genoux flechissent .... Charmes adores, encore une fois vous aurez enchante mes yeux! Qu'il est prompt, qu'il est puissant, le magique effet de ces traits cheris! Non, il ne faut point, comme tu pretends, un quart d'heure pour le sentic; une minute, un instant suffit pour arracher de mon sein mille ardens soupirs, et me rappeler avec ton image celle de mon bonheur passe. Pour quoi faut-il que la joie de posseder un si precieux tresor soit mélée d'une si cruelle amertume? Avec quelle violence il me rappelle des temps qui ne sont plus! Je croit, en le voyant, te revoir encore; je crois me retrouver à ces momens delicieux dont le souvenir fait maintenant le malheur de ma vie. et que le ciel m'a donnes et ravis dans sa colère. Hélas! un instant me désabuse : toute la douleur de l'absence se ranime et s'aigrit en m'ôtant l'erreur qui l'a suspendue, et je suis comme ces malbeureux dont on n'interrompt les tourmens que pour les leur rendre plus sensibles. Dieux! quels torrens de flammes mes avides regards puisent dans cet objet inattendu! ò comme il ranime au fond de mon creur tous les mouvemens impetueux que la presence y faisoit naître! O Julie! s'il etoit vrai qu'il put transmettre à tes sens le debre et l'illusion des miens!... Mais pourquoi ne le feroit-il pas?

pourquoi des impressions que l'ame porte avec tant d'activite n'iroient-elles pas aussi loin qu'elle? Ah! chere amante! où que tu sois, quoi que tu fasses au moment où j'ecris cette lettre, au moment où ton portrait reçoit tout ce que ton idolàtre amant adresse a ta personne, ne sens-tu pas ton charmant visage inonde des pleurs de l'amour et de la tristesse? ne senstu pas tes veux, tes joues, ta bouche, ton sem, presses, comprimés, accables de mes ardens baisers? ne te sens-tu pas embraser tout entiere du feu de mes levres brulantes?... Ciel! qu'entends-je? Quelqu'un vient.... Ah! serrons, cachens mon tresor.... un importun!.... Maudit soit le cruel qui vient troubler des transports si doux!.... Puisse-t-il ne jamais aimer.... ou vivre loin de ce qu'il aime!

### LETTRE XXIII.

DE L'AMANT DE JULIE A MADANE D'ORBE.

C'est à vous, charmante cousine, qu'il faut rendre compte de l'Opéra; car bien que vous ne m'en parliez point dans vos lettres, et que Julie vous ait garde le sicret, je vois d'on lut vient cette curiosite. J'y fus une fois pour contenter la mienne; j'y suis retourné pour vous deux autres fois. Tenez-m'en quitte, je vous prie, après cette lettre. J'y puis retourner encore, y bâiller, y souffrir, y périr pour votre service; mais y rester éveille et attentif, cela ne m'est pas possible.

Avant de vous dire ce que je pense de ce fameux theatre, que je vous rende compte de ce qu'on en dit ici; le jugement des connoisseurs pourra redresser le mien si je m'abuse.

L'Opéra de Paris passe, à Paris, pour le spectacle le plus pompeux, le plus voluptueux, le plus admirable qu'inventa jamais l'art humain. C'est, dit-on, le plus superbe monument de la magnificence de Louis AIV. Il n'est pas si libre a chacun que vous le pensez de dire son avis sur ce grave sujet. Ici l'on peut disputer de tout, hors de la musique et de l'Opéra; il y a du danger à manquer de dissimulation sur ce seul point. La musique trançoise se maintient par une inquisition tres-severe; et la première chose qu'on insinue par

forme de leçon à tous les étrangers qui viennent dans ce pays, c'est que tous les étrangers conviennent qu'il n'y a rien de si beau dans le reste du monde que l'Opéra de Paris. En effet, la vérité est que les plus discrets s'en taisent, et n'osent en rire qu'entre eux.

Il faut convenir pourtant qu'on y représente à grands frais, non-sculement toutes les merveilles de la nature, mais beaucoup d'autres merveilles bien plus grandes que personne n'a jamais vues; et sûrement Pope a voulu designer ce bizarre théâtre par celui où il dit qu'on voit pêle-mêle des dieux, des lutins, des monstres, des rois, des bergers, des fees, de la fureur, de la joie, un feu, une gigue, une bataille et un bal

Cet assemblage si magnifique et si bien ordonné est regarde comme s'il contenoit en effet toutes les choses qu'il réprésente. En voyant paroltre un temple on est saisi d'un saint respect; et pour peu que la deesse en soit jolie, le parterre est à moitié paien. On n'est pas si difficile ici qu'à la Comédie françoise. Ces mémes spectateurs , qui ne peuvent revêtir un comedien de son personnage, ne peuvent, à l'Opera, separer un acteur du sien. Il semble que les esprits se roidissent contre une illusion raisonnable, et ne s'y prétent qu'autant qu'elle est absurde et grossière ; ou peut-être que des dieux leur coûtent moins à concevoir que des heros. Jupiter étant d'une autre nature que nous, on en peut penser ce qu'on veut : mais Caton étoit un homme; et combien d'hommes ont droit de croire que Caton ait pu exister?

L'Opéra n'est donc point ici comme ailleurs nne troupe de gens payes pour se donner en spectacle au public; ce sont, il est vrai, des gens que le public paye et qui se donnent en spectacle; mais tout cela change de nature, attendu que c'est une Academie royale de Musique, une espèce de cour souveraine qui juge sans appel dans sa propre cause, et ne se pique pas autrement de justice ni de fidelité (¹). Voila, cousine, comment, dans certains pays, l'essence des choses tient aux mots, et comment des noms honnêtes suffisent pour honorer ce qui l'est le moins,

Les membres de cette noble Academie ne dérogent point; en revanche, ils sont excommunies, ce qui est precisement le contraire de l'usage des autres pays : mais , peut-être . ayant eu le choix, aiment-ils mieux être nobles et damnes, que roturiers et bénis. J'ai vu sur le theâtre un chevalier moderne (\*) aussi fier de son métier qu'autrefois l'infortune Labérius fut humilié du sien (1), quoiqu'il le fit par force et ne récitat que ses propres ouvrages. Aussi l'ancien Laberius ne put-il reprendre sa place au cirque parmi les chevaliers romains, tandis que le nouveau en trouve tons les jours une sur les bancs de la Comédie françoise parmi la premiere noblesse du pays; et jamais on n'entendit parler à Rome avec tant de respect de la majeste du peuple romain qu'on parle à Paris de la majeste de l'Opéra.

Voila ce que j'ai pu recueillir des discours d'autrui sur ce brillant spectacle : que je vous dise à present ce que j'y ai vu moi-même.

(\* De Chasse, basso-taille cerebre, et annai bon acteur que chanteur habile. Il debuta en 1721, et quitts le theátre en 1787. D'après l'article que lui a consacré. M. Roquefort dans la Brographie universelle, il ne servet pas vesi de d'requ'il en t fierat son metier. Il est à observer aussi que Romséau lui-memo fait ailleurs l'eioge le plus honorable de cet acteur. Lant sous le rapport des taleus que sous celui des qual tes morales. Voy. le Ptetionnaire de Masique, au mot deteur.

(1) Force par le tyran de monter sur le théâtre, il déplora son sort par des vers très lou hans, et très capables d'allumer l'indignation de tout honnéte homme contre ce César a vante. · Apres avoir, dit-d, véeu soix mis aux avec hooneur, l'ai « qu'tté ce matin moa foyer chevalier romain. j'y rentrerat ce s soir vil histrion. Helas' j'at veru trop d'un jour. O l'ortone : » sid falioit me deskonorer une fais, que ne my forçun-tu » quand la jesuesse et la vigueur me laissoient an moins, une fia gure agréable " mais maintemant quel troite objet viens je exs poser aux rebats du peuple romain! une voix éteinte, un crotte bilitme, un cadaste, un septiere auime, qui n'a phia orien de moi que mon nom. O le prologue entier qu'il récita dans cette occasion, l'injustice que lui 61 Gésar, piqué de la noble liberte avec la quelle il vengeoit son homeur fletri, l'affront qu'il recut an cirque, la bassesse qu'ent tilereon d'insulter à son opprobre . la réponse fibre et piquante que lui fit Laberius ; tout cela nous a été conservé par Aulu-Gelle, et c'est à mon gré le morreau le plus curieux et le plus intéressant de son fade recurd 3.

<sup>(\*</sup> Dit en mois plus ouverts, cela n'en seron que plus vrai ; mans lei je suis partie et je don me taire. Partout on l'on est moins soumis aux lois qu'aux hommes, on dont savoir cadurer i trijustice,

<sup>\*</sup> Ludu-scalle n'a pui être chê let que par cereur. Le beau proloque de Laberius ne se trouve que dans Moreobe. Sotumbal lob is, cap. ? ) le même subeur importe et qui se passa à ce sujet entre cueron el raberius, et ll. à reskut un me à deux fois. Ils, it et liv via, chap %; m de l'faut dire que et la régulpue de Laberius à Lucron est es effet propunde. Le propus de Clérion qui y donna tieu pout être interpreté immeramment, et qui on n'y veit pas chitement et caractère de baserius tambiante que Rousseau lus réproche et ausement.

Figurez-vous une gaine large d'une quinzaine de pieds et longue a proportion; cette gaine est le theatre. Aux deux côtes, on place par intervalle des feuilles de paravent, sur lesquelles sont grossierement peints les objets que la scène doit représenter. Le fond est un grand rideau peint de même, et presque toujours percé ou dechire, ce qui represente des gouffres dans la terre ou des trous dans le ciel, selon la perspective. Chaque personne qui passe derrière le théâtre et touche le rideau produit en l'ébranlant une sorte de tremblement de terre assez plaisant à voir. Le ciel est representé par certaines guenilles bleuâtres, suspendues à des bâtons ou a des cordes, comme l'étendage d'une blanchisseuse. Le solcit, car on l'y voit quelquefois, est un flambeau dans une lanterne. Les chars des dieux et des deesses sont composés de quatre solives encadrées et suspendues à une grosse corde en forme d'escarpolette; entre ces solives est une planche en travers sur laquelle le dieu s'assied, et sur le devant pend un morceau de grosse toile barbouillee, qui sert de nuage à ce magnifique char. On voit vers le bas de la machine l'illumination de deux ou trois chandelles puantes et mal mouchées, qui, tandis que le personnage se démène et crie en branlant dans son escarpolette, l'enfument tout à son aise : encens diene de la divinité.

Comme les chars sont la partie la plus considérable des machines de l'Opéra, sur celle-là vous pouvez juger des autres. La mer agitée est composee de longues lanternes angulaires de toile ou de carton bleu, qu'on enfile à des broches paralleles, et qu'on fait tourner par des polissons. Le tonnerre est une lourde charrette qu'on promène sur le cintre, et qui n'est pas le moins touchant instrument de cette agréable musique. Les celairs se font avec des pincees de poix-resine qu'on projette sur un flambeau; la foudre est un petard au bout d'une fusée.

Le theâtre est garni de petites trappes carrées, qui, s'ouvrant au besoin, annoncent que les démons vont sortir de la cave. Quand ils doivent s'elever dans les airs, on leur substitue adroitement de petits demons de toile brune empaillee, ou quelquefois de vrais ramoneurs qui branlent en l'air suspendus à des cordes, jusqu'à ce qu'ils se perdent majestueusement dans les guendles dont j'ai parle. Mais ce qu'il y a de reellement tragique, c'est quand les cordes sont mat conduites ou viennent à rompre, car alors les esprits infernaux et les dieux immortels tombent, s'estropient, se tuent quelquefois. Ajoutez à tout cela les monstres qui rendent certaines scenes fort pathetiques, tels que des dragons, des lezards, des tortues, des crocodiles, de gros crapauds qui se promènent d'un air menaçant sur le theâtre, et font voir à l'Opera les Tentations de saint Antoine. Chacune de ces figures est animee par un lourdand de Savoyai d qui n'a pas l'esprit de faire la bête.

Voilà, ma cousine, en quoi consiste à peu près l'auguste appareil de l'Opera, autant que j'ai pu l'observer du parterre à l'aide de ma lorgnette : car il ne faut pas vous imaginer que ces moyens soient fort cachés et produisent un effet imposant; je ne vous dis en erci que ce que j'ai aperçu de moi-même, et ce que peut apercevoir comme moi tout spectateur non préoccupé. On assure pourtant qu'il y a une prodigieuse quantité de machines employées à faire mouvoir tout cela; on m'a offert plusieurs fois de me les montrer; mais je n'ai jamais été curieux de voir comment on fait de petites choses avec de grands efforts.

Le nombre des gens occupés an service de l'Opera est inconcevable. L'orchestre et les chieurs composent ensemble près de cent personnes : il y a des multitudes de danseurs: tous les rôles sont doubles et triples (1), c'està-dire qu'il y a toujours un ou deux acteurs subalternes prêts à remplacer l'acteur principal, et paves pour ne rien faire jusqu'a ce qu'il lui plaise de ne rien faire à son tour ; ce qui ne tarde jamais beaucoup d'arriver. Après quelques représentations, les premiers acteurs, qui sont d'importans personnages, n'honorent plus le public de leur presence; ils abandonnent la place à leurs substituts, et aux sul stituts de leurs substituts. On recoit tonjours le même argent a la porte, mais on ne donne plus le même spectacle. Chacun prend son billet comme a une loterie, sans savoir quel lot il

<sup>(1)</sup> On ne sait ce que c'est que des doubles en Italie, le public ne les souffirmit pas , aussi le spectacle est-il à beaucoup mellleur marché, il en coûteroit trop pour être mal servi

aura : et, quel qu'il soit, personne n'oseroit se plaindre : car, afin que vous le sachiez, les nobles membres de cette Académie ne doivent aucun respect au public ; c'est le public qui leur en doit.

Je ne vous parlerai point de cette musique; vous la connoissez. Mais ce dont vous ne sauriez avoir d'idee, ce sont les cris affreux, les longs mugissemens dont retentit le theatre durant la représentation. On voit les actrices, presque en convulsion, arracher avec violence ces glapissemens de leurs poumons, les poings formes contre la poitrine, la tête en arrière, le visage enflamme, les vaisseaux gonfles, l'estomac pantelant : on ne sait lequel est le plus desagreablement affecté, de l'œil ou de l'oreille; leurs efforts font autant souffrir erus. qui les regardent, que leurs chants ceux qui les econtent; et ce qu'il y a de plus inconcevable est que ces hurlemens sont presque la seule chose qu'applaudissent les spectateurs. A leur battement de mains, on les prendroit pour des sourds charmés de saisir par-ci par-là quelques sons pergans, et qui veulent engager les acteurs a les redoubler. Pour moi, je suis persuade qu'on applaudit les cris d'une actrice à l'Opera comme les tours de force d'un bateleur à la foire : la sensation en est deplaisante et pénible, on souffre tandis qu'ils durent; mais on est si aise de les voir finir sans accident qu'on en marque volontiers sa joie. Concevez que cette manière de chanter est employee pour exprimer ce que Quinault a jamais dit de plus galant et de plus tendre, Imaginez les Muses, les Graces, les Amours, Venus même, s'exprimant avec cette delicatesse, et jugez de l'effet! Pour les diables, passe encore; cette musique a quelque chose d'infernal qui ne leur messied pas. Aussi les magies, les evocations, et toutes les fêtes du sabbat, sont-elles toujours ce qu'on admire le plus a l'Opera françois.

A ces beaux sons, aussi justes qu'ils sont doux, se marient tres-dignement ceux de l'orchestre. Figurez-vous un charivari sans lin d'instrumens sans melodie, un ronron trainant et perpetuel de basses; chose la plus lugubre, la plus assommante que j'aie entendue de ma vie, et que je n'ai jamais pu supporter une demi-heure sans gagner un violent mal de tête. Tout cela forme une espèce de psalmodie à la-

quelle il n'y a pour l'ordinaire ni chant ni mesure. Mais quand par hasard if se trouve quelque air un peu sautillant, c'est un trépignement universel; vous entendez tout le parterre en mouvement suivre à grand'peine et à grand bruit un certain homme de l'orchestre (1). Charmes de sentir un moment cette cadence qu'ils sentent si peu, ils se tourmentent l'oreille, la voix, les bras, les pieds, et tout le corps, pour courir après la mesure (2), toujours prête à leur échapper; au lieu que l'Allemand et l'Italien, qui en sont intimement affectés, la sentent et la suivent sans aucun effort, et n'ont jamais besoin de la battre. Du moins, Regianino m'a-t-il souvent dit que dans les opera d'Italie, où elle est si sensible et si vive, on n'entend, on ne voit jamais dans l'orchestre ni parmi les spectateurs le moindre mouvement qui la marque. Mais tout annonce en ce pays la durete de l'organe musical; les voix y sont rudes et sans douceur, les inflexions ápres et fortes, les sons forces et trainans; nulle cadence, nul accent melodieux dans les airs du peuple : les instrumens militaires , les fifres de l'infanterie, les trompettes de la cavalerie, tous les cors, tous les hauthois, les chaqteurs des rues, les violons de guinguette, tout cela est d'un faux à choquer l'oreille la moins delicate. Tous les talens ne sont pas donnés aux mêmes hommes; et en genéral le François paroit être de tous les peuples de l'Europe celui qui a le moins d'aptitude a la musique. Mylord Edouard pretend que les Anglois en ont aussi peu : mais la difference est que ceux-ci le savent et ne s'en soucient guere, au lieu que les François renoncervient a mille justes droits, et passervient comfamnation sur toute autre chose, plutôt que de convenir qu'ils ne sont pas les premiers musiciens du monde. Il y en a même qui regarderoient volontiers la musique à Paris comme une affaire d'état, peut-être parce que c'en fut une à Sparte de couper deux cordes à la lyre de Timothee : à cela vous sentez qu'on n'a rien à dire. Quoi qu'il en soit, l'Opera de Paris pourroit être une fort belle institution politique, qu'il n'en plairoit pas da-

(1) Le Bitcheron.

<sup>(\*)</sup> Je trouve qu'on n'a pas mai comparé les aira légers de la musique françoise à la course d'une vache qui galope, on d'une ole grusse qui veut voler.

crintion.

Les ballets, dont il me reste à vous parler, sont la partie la plus brillante de cet. Opéra; et, considérés separément, ils font un spectacle agreable, magnifique, et vraiment theátral: mais ils servent comme partie constitutive de la piece, et c'est en cette qualité qu'il les faut considerer. Vous connoissez les opera de Quinault; vous savez comment les divertissemens y sont employes : c'est à peu pres de même, ou encore pis, chez ses successeurs. Dans chaque acte l'action est ordinairement coupée au moment le plus intéressant par une fête qu'on donne aux acteurs assis, et que le parterre voit debout. Il arrive de la que les personnages de la piece sont absolument oublies, on bien que les speciateurs regardent les acteurs qui regardent autre chose. La manière d'amener ces fêtes est simple : si le prince est joyeux, on prend part a sa joic, et l'on danse; s'il est triste, on veut l'egaver, et l'on danse. J'ignore si c'est la mode a la cour de donner le bat aux rois quand ils sont de mauvaise humeur : ce que je sais par rapport à ceux-ci, c'est qu'on ne peut trop admirer leur constance storque a voir des gavottes ou écouter des chansons, tandis qu'on décide quelquefois derrière le théaire de leur couronne ou de leur sort. Mais il y a bien d'autres sujets de danses ; les plus graves actions de la vie se font en dansant. Les prêires dansent, les soldats dansent, les dieux dansent, les diables dansent; on danse jusque dans les enterremens, et tout danse à propos de tout.

La danse est donc le quatrième des beauxarts employes dans la constitution de la scene lyrique : mais les trois autres concourent à l'imitation; et celui-là qu'imite-t-il? Rien. Il est done bors d'œuvre quand il n'est employe que comme danse; car que font des menuets, des rigaudons, des chaconnes, dans une tragedie? Je dis plus, il n'y seroit pas moins deplace s'il imitoit quelque chose, parce que, de tontes les unites, il n'v en a point de plus indispensable que celle du langage; et un opera ou l'action se passeroit moitie en chant, moitie en danse, seroit plus ridicule encore que celui ou l'on parleroit moitié françois, moitie italien.

Non conteus d'introduire la danse comme

vantage aux gens de goût. Revenons à ma des- | partie essentielle de la scène lyrique, ils se sont même efforces d'en faire quelquefois le sujet principal, et ils out des opera appeles ballets qui remphissent si mal leur titre, que la danse n'y est pas moins deplacée que dans tous les autres. La plupart de ces ballets forment autant de sujets separés que d'actes, et ces sujets sont lies entre eux par de certaines relations metaphysiques dont le spectateur ne se douteroit jamais si l'auteur n'avoit soin de l'en avertir dans un prologue. Les saisons, les àges, les seus, les elemens; ,e demande quel rapport ont tous ces titres à la danse, et ce qu'ils peuvent offrir en ce genre à l'imagination. Quelquesuns même sont purement allégoriques, comme le carnaval et la folic ; et ce sont les plus insupportables de tous, parce que, avec beaucoup d'esprit et de finesse, ils n'ont ni sentimens, ni tableaux, ni situations, ni chaleur, ni interêt, ni rien de tout ce qui peut donner prise à la musique, flatter le cœur, et nourrir l'illusion. Dans ces prétendus ballets l'action se passe toujours en chant, la danse interrompt toujours l'action, ou ne s'y trouve que par occasion, et n'imite rien. Tout ce qu'il arrive, c'est que ces ballets avant encore moins d'intérêt que les tragedies, cette interruption v est moins remarquee: s'ils étoient moins froids, on en seroit plus choqué : mais un défant couvre l'autre, et l'art des auteurs, pour empécher que la danse ne lasse, est de faire en sorte que la pièce ennuie.

> Ceci me mène insensiblement à des recherches sur la veritable constitution du drame lyrique, trop étendues pour entrer dans cette lettre, et qui me jetteroient loin de mon sujet : j'en ai fait une petite dissertation à part que yous trouverez ci-jointe (\*), et dont yous pourrez causer avec Regianino. Il me reste à vous dire sur l'Opéra françois, que le plus grand defaut que j'v crois remarquer est un faux goût de magnificence, par lequel on a voulu mettre en représentation le merveilleux, qui, n'étant fait que pour être imagine, est aussi bien place dans un poeme epique que ridiculement sur un theatre. L'aurois eu peine a croire, si je ne l'avois vu , qu'il se trouvât des artistes assez imbecilles pour vouloir imiter le char du soleil, et

<sup>(\*)</sup> Cette dissertation existe dans le Dictionnaire de musique. Voyez l'article Opéra.

des spectateurs assez enfans pour aller voir i sources des malbeureux! Ah! s'il se peut, tecette imitation. La Bruyere ne concevoit pas comment un spectacle aussi superbe que l'Opera pouvoit l'ennuyer a si grands frais. Je le conçois bien, moi, qui ne suis pas un La Bruvere; et je soutiens que, pour tout homme qui n'est pas depourvu du goût des beaux-arts, la musique françoise, la danse et le merveilleux méles ensemble, feront toujours de l'Opera de Paris le plus ennuyeux speciacle qui puisse exister. Apres tout, peut-être n'en faut-il pas aux François de plus parfaits, au moins quant a l'execution ; non qu'ils ne soient tres en ctat de connoître la bonne, mais parce qu'en ceci le mal les amuse plus que le bién. Ils aiment mieux railler qu'applaudir ; le plaiser de la critique les dedommage de l'ennui du spectacle; et il leur est plus agréable de s'en moquer quand ils n'y sont plus, que de s'y plaire tandis qu'ils y sont.

#### LETTRE XXIV.

#### DE JULIE.

Oui, oui, je le vois bien, l'heureuse Julie t'est toujours chère. Ce même feu qui brilloit jadis dans tes yeux se fait sentir dans ta derniere lettre : j'y retrouve toute l'ardeur qui m'anime, et la mienne s'en irrite encore. Oui, mon ami, le sort a beau nous separer, pressons nos corurs l'un contre l'autre, conservons par la communication leur chaleur naturelle contre le froid de l'absence et du désespoir, et que tout ce qui devroit relicher notre attachement ne serve qu'à le resserrer sans cesse.

Mais admire ma simplicite, depuis que l'ai reçu cette lettre, j'eprouve quelque chose des charmans effets dont elle parle; et ce badinage du talisman, quoique inventé par moi-même, ne laisse pas de me séduire et de me paroître une verite. Cent fois le jour, quand je suis seule, un tressallement me saisit comme si je te sentois près de moi. Je m'imagine que tu tiens mon portrait, et je suis si folle que je crois sentir l'impression des caresses que tu lui lais et des baisers que tu lui donnes; ma houche croit les recevoir, mon tendre cœur croit les goûter. O douces illusions! O chimères! dernieres resnez-nous lieu de realite! Vous etes quelque chose encore à ceux pour qui le bonheur n'est plus rien.

Quant à la manière dont je m'y suis prise pour avoir ce portrait, c'est bien un soin de l'amour; mais crois que s'il etoit vrai qu'il fit des miracles, ce n'est pas celui-là qu'il auroit choisi. Voici le mot de l'enigme. Nous enmes il y a quelque temps ici un peintre en miniature venant d'Italie; il avoit des lettres de mylord Edouard, qui pent-étre en les lui donnant avoit ca vue ce qui est arrivé. M. d'Orbe voulut profiter de cette occasion pour avoir le portrait de ma cousine; je voulus l'avoir aussi. Elle et ma mère voulurent avoir le mien, et à ma priere le peintre en fit secrétement une seconde copie. Ensuite, sans m'embarrasser de copie ni d'original, je choisis subtilement le plus ressemb ant des trois pour te l'envoyer. C'est une friponnerie dont je ne me suis pas fait un grand scrupule; car un peu de ressemblance de plus ou de moins n'importe guère a ma mère et a ma cousine; mais les hommages que tu rendrois à une autre ligure que la mienne seroient une espèce d'infidelite d'autant plus dangercose que mon portrait serost mieux que moi; et je ne veux point, comme que ce soit, que tu prennes du goût pour des charmes que je n'ai pas. Au reste , il n'a pas dependu de moi d'être un peu plus soigneusement vétue; mais on ne m'a pas écoutee, et mon père lui-même a voulu que le portrait demeurat tel qu'il est. Je te prie au moins de croire, qu'excepté la coiffure, cet ajustement n'a point été pris sur le mien, que le peintre a tout fait de sa grâce, et qu'il a orné ma personne des ouvrages de son imagination.

#### LETTRE XXV.

#### A JULIE.

Il faut, chère Julie, que je te parle encore de ton portrait; non plus dans ce premier enchantement auquel tu fus si sensible, mais au contraire avec le regret d'un homme abusé par un faux espoir, et que rien ne peut dédommager de ce qu'il a perdu. Ton portrait a de la grace et de la beauté, même de la tienne ; il

est assez ressemblant, et peint par un habile homme : mais pour en être content, il faudroit ne te pas connoître.

La première chose que je lui reproche est de te ressembler et de n'être pas toi , d'avoir ta figure et d'être insensible. Vainement le peintre a cru rendre exactement les yeux et les traits; il n'a point rendu ce doux sentiment qui les vivifie, et sans lequel, tout charmans qu'ils sont, ils ne seroient rien. C'est dans ton cœur, ma Julie, qu'est le fard de ton visage, et celui-là ne s'imite point. Ceci tient, je l'avoue, à l'insuffisance de l'art; mais c'est au moins la faute de l'artiste de n'avoir pas eté exact en tout ce qui dépendoit de lui. Par exemple, il a placé la racine des cheveux trop loin des tempes, ce qui donne au front un contour moins agréable, et moins de finesse au regard. Il a oublie les rameaux de pourpre que font en cet endroit deux ou trois petites veines sous la peau, à peu près comme dans ces fleurs d'iris que nous considerions un jour au jardin de Clarens. Le coloris des oues est trop près des yeux, et ne se fond pas delicieusement en couleur de rose vers le bas du visage comme sur le modele; on diroit que c'est du rouge artificiel plaque comme le carmin des femmes de ce pays. Ce defaut n'est pas peu de chose, car il te rend l'œil moins doux et l'air plus hardi.

Mais, dis-moi, qu'a-t-il fait de ces nichées d'amours qui se cachent aux deux coins de ta bouche, et que dans mes jours fortunes j'osois réchauffer quelquefois de la mienne? Il n'a point donne leur grâce à ces coins, il n'a pas mis à cette bouche ce tour agreable et sérieux qui change tout à coup à ton moindre sourire, et porte au cœur je ne sais quel co-chantement inconnu, je ne sais quel soudain ravissement que rien ne peut exprimer. Il est vrai que ton portrait ne peut passer du sérieux au sourire. Ah! c'est précisément de quoi je me plains : pour pouvoir exprimer tous tes charmes, il faudroit te peindre dans tous les instans de ta vic.

Passons an peintre d'avoir omis quelques beautes; mais en quoi il n'a pas fatt moins de tort à ton visage, c'est d'avoir omis les defauts. Il n'a point fait cette tache presque imperceptible que tu as sous l'œil droit, ni celle qui est au cou du côte gauche. Il n'a point mis.... ô dieux! cet homme étoit-il de bronze?... Il a oublié la petite cicatrice qui t'est restée sous la lèvre. Il t'a fait les cheveux et les sourcils de la même couleur, ce qui n'est pas: les sourcils sont plus châtains, et les cheveux plus cendrés :

Bionda testa , cecki assurri , e bruno ciglio (\*).

Il a fait le bas du visage exactement ovale, Il n'a pas remarque cette légere sinuosité qui, séparant le menton des joues, rend leur contour moins régulier et plus gracieux. Voilà les défauts les plus sensibles. Il en a omis beaucoup d'autres, et je lui en sais fort mauvais gré; car ce n'est pas seulement de tes beautés que je suis amoureux, mais de toi tout entiere telle que tu es. Si tu ne veux pas qu'il t'ôte rien; et mon cœur se soucie aussi peu des attraits que tu n'as pas, qu'il est jaloux de ce qui tient leur place.

Quant à l'ajustement, je le passerai d'autant moins que, parée ou negligee, je t'ai toujours vue mise avec beaucoup plus de goût que tu ne l'es dans ton portrait. La coiffure est trop chargee : on me dira qu'il n'y a que des fleurs ; he bien! ces fleurs sont de trop. Te souviens-tu de ce bal où tu portois ton habit a la valaisane, et où ta cousine dit que je dansois en philosophe? lu p'avois pour toute coiffure qu'une longue tresso de tes cheveux roulee autour de ta tête et rattachee avec une aiguille d'or, à la manière des villageoises de Berne. Non, le soleil orné de tous ses rayons n'a pas l'éclat dont tu frappois les yeux et les cœurs, et sûrement quiconque te vit ce jour-la ne t'oubliera de sa vie, C'est ainsi, ma Julie, que tu dois être confée; c'est l'or de tes cheveux qui doit parer ton visage, et non cette rose qui les cache et que ton teint flétrit. Dis à la cousine, car je reconnois ses soins et son choix, que ces fleurs dont elle a convert et profané ta chevelure, ne sont pas de meilleur gout que celles qu'elle recueille dans l'Adone (\*), et qu'on peut leur passer de suppléer à la beauté, mais non de la cacher.

A l'égard du buste, il est singulier qu'un amant soit là-dessus plus sevère qu'un père; mais en effet, je ne t'y trouve pas vétue avec assez de soin. Le portrait de Julie doit être modeste comme elle. Amour! ces secrets n'ap-

<sup>(1)</sup> Blonde cherelare, year bleus, et sourcits brans.

Manine

<sup>1)</sup> Por me en vingt chants du cavailer Marin-

G. P.

partiennent qu'à toi. Tu dis que le peintre a tout tird de son imagination. Je le crois, je le crois! Ah! s'il eût aperçu le moindre de ces charmes voilés, ses yeux l'eussent devoré, mais sa main n'eût point tenté de les peindre : pourquoi faut-il que son art témeraire ait tenté de les imaginer? Ce n'est pas seulement un défaut de bienseance, je soutiens que c'est encore un défaut de goût. Oui, ton visage est trop chaste pour supporter le desordre de ton sein; on voit que l'un de ces deux objets doit empécher l'autre de paroitre : il n'y a que le delire de l'amour qui puisse les accorder; et, quand sa main ardente ose dévoiler celui que la pudeur couvre, l'ivresse et le trouble de tes yeux dit alors que tu l'oublies, et non que tu l'exposes.

Voità la critique qu'une attention continuelle m'a fait faire de ton portrait. J'ai conçu la dessus le dessein de le reformer selon mes idées. Je les ai communiquées à un peintre habile; et, sur ce qu'il a dejà fait, j'espère te voir bientôt plus semblable à toi-même. De peur de gâter le portrait, nous essayons les changemens sur une copie que je lui en ai fait faire, et il ne les transporte sur l'original que quand nous sommes bien sûrs de leur effet. Quoique je dessine assez médiocrement, cet artiste ne peut se lasser d'admirer la subtilité de mes observations ; il ne comprend pas combien celui qui me les dicte est un maitre plus savant que lui. Je lui parois aussi quelquefois fort bizarre : il dit que je suis le premier amant qui s'avise de cacher des objets qu'on n'expose jamais assez au gré des autres; et quand je lui reponds que c'est pour mieux te voir tout entière que je t'habille avec tant de soin, il me regarde comme un fou. Ah! que ton portrait seroit bien plus touchant, si je pouvois inventer des moyens d'y montrer ton ame avec ton visage, et d'y peindre à la fois la modestie et les attraits! Je le jure, ma Julie, qu'ils gagneront beaucoup a cette réforme. On n'y voyoit que ceux qu'avoit supposes le peintre, et le spectateur enn les sunposera tels qu'ils sont. Je ne sais quel enchantenant secret règne dans la personne, mais tout ce qui la touche semble y participer ; if ne faut qu'apercevoir un coin de ta robe pour adorer celle qui la porte. On sent, en regardant ton ajustement, que c'est partout le voile des graces qui couvre la beauté; et le goût de ta

modeste parure semble annoncer au occur tous les charmes qu'elle recèle.

### LETTRE XXVI.

A JULIE.

Julie, ò Julie! ò toi qu'un temps j'osois appeler mienne, et dont je profane aujourd'hui le nom! la plume échappe à ma main tremblante; mes larmes inondent le papier; j'ai peine a former les premiers traits d'une lettre qu'il ne falloit jamais écrire; je ne puis ni me taire ni parler. Viens, honorable et chère image, viens epurer et raffermir un cœur avili par la honte et brise par le repentir. Soutiens mon courage qui s'éteint, donne à mes remords la force d'avouer le crime involontaire que ton absence m'a laissé commettre.

Que tu vas avoir de mépris pour un coupable! mais bien moins que je n'en ai moimême. Quelque abject que j'aille être à tes yeux, je le suis cent fois plus aux miens propres; car, en me voyant tel que je suis, ce qui m'humilie le plus encore, c'est de te voir, de te sentir au fond de mon cœur, dans un lieu désormais si peu digne de toi, et de songer que le souvenir des plus vrais plaisirs de l'amour n'a pu garantir mes sens d'un piege sans appas et d'un crime sans charmes.

Tel est l'excès de ma confusion, qu'en recourant à ta clémence, je crains même de souiller tes regards sur ces lignes par l'aveu de mon forfait. Pardonne, àme pure et chaste. un récit que j'épargnerois à ta modestie s'il n'étoit un moyen d'expier mes égaremens. Je suis indigne de tes hontés, je le sais; je suis vil, bas, méprisable; mais au moins je ne seraj ni faux ni trompeur, et j'aime mieux que tu m'ôtes ton cœur et la vie que de t'abuser un seul moment. De peur d'être tenté de chercher des excuses qui ne me rendroient que plus criminel, je me bornerai à te faire un détail exact de ce qui m'est arrivé. Il sera aussi sincère que mon regret; c'est tout ce que je me permettrai de dire en ma faveur.

J'avois fait connoissance avec quelques officiers aux gardes et autres jeunes gens de nos compatriotes, auxquels je trouvois un mérite

naturel, que j'avois regret de voir gâter par l'imitation de je ne sais quels faux airs qui ne sont pas faits pour eux. Ils se moquoient à leur tour de me voir conserver dans Paris la simplicate des autiques mœurs helvetiques. Ils prirent mes maximes et mes manières pour des leçons indirectes dont ils farent choques, et resolurent de me faire changer de ton à quelque prix que ce fût. Apres plusieurs tentatives qui ne reussirent point, ils en firent une micux concertee qui n'eut que trop de succès. Hier matin ils viarent me proposer d'aller souper chez la femme d'un colonel, qu'ils me nontmèrent, et qui, sur le bruit de ma sagesse, avoit, disoient-ils, envie de faire connoissance avec moi. Assez sot pour donner dans ce persiffage, je leur representai qu'il seroit meux d'aller premièrement lui faire visite; mais ils se moquerent de mon scrupule, me disant que la franchise suisse ne comportoit pas tant de façon, et que ces manieres céremonieuses ne serviroient qu'a lui donner mauvaise opinion de moi. A neuf heures nous nous rendimes donc chez la dame. Elle vint nous recevoir sur l'escalier, ce que je n'avois encore observé nulle part. En entrant je vis à des bras de cheminée de vieilles bougies qu'on venoit d'allumer, et partout un certain air d'apprêt qui ne me plut point. La maîtresse de la maison me parut jolie, quoiqu'un peu passee; d'autres femmes à peu près du même âge et d'une semblable figure étoient avec elle : leur parure, assez brillante, avoit plus d'éclat que de goût; mais j'ai deja remarqué que c'est un point sur lequel on ne peut guere juger en ce pays de l'état d'une femme.

Les premiers complimens se passèrent à peu pres comme partout; l'usage du monde apprend à les abréger on à les tourner vers l'enjouement avant qu'ils ennuient. Il n'en fut pas tout-à-fait de même sitôt que la conversation devint generale et sérieuse. Je erus tronver à ces dames un air contraint et gêne, comme si ce ton ne leur cut pas ete familier; et, pour la premiere fois depuis que j'etois à Paris, je vis des femmes embarrassees a soutenir un entretien raisonnable. Pour trouver une matiere aisée, elles se jeterent sur leurs affaires de famille; et, comme je n'en connoissois pas une, chacune dit de la sienne ce qu'elle voulut. Ja-

mais je n'avois tant out parler de monsieur le colonel; ce qui m'étonnoit dans un pays où l'usage est d'appeler les gens par leurs noms plus que par leurs titres, et où ceux qui ont celui-la en portent ordinairement d'autres.

Cette fausse dignite fit bientôt place a des manières plus naturelles. On se mit a causer tout bas; et, reprenant sans y penser un ton de familiarite peu decente, on chuchotoit, on sourioit en me regardant, tandis que la dame de la maison me questionnoit sur l'état de mon cœur d'un certain ton résolu qui n'étoit guere propre à le gagner. On servit ; et la liberte de la table, qui semble confondre tous les états, mais qui met chacun à sa place sans qu'il y songe, acheva de m'apprendre en quel lieu j'etois. Il étoit trop tard pour m'en dedire. Tirant donc ma sûrete de ma repugnance, je consacrai cette soiree à ma fonction d'observateur, et resolus d'employer à connoître cet ordre de femmes la scule occasion que j'en aurois de ma vie. Je tirai peu de fruit de mes remarques ; elles avoient si peu d'idee de leur etat present, si peu de prevovance pour l'avenir, et, hors du jargon de leur metier. elles etoient si stupides à tous egards, que le mepris effaça bientot la pitie que j'avois d'abord d'elles. En parlant du plaisir même, je vis qu'elles étoient incapables d'en ressentir. Elles me parurent d'une violente avidite pour tout ce qui pouvoit tenter leur avarice : a cela près, je n'entendis sortir de leur bouche aucun mot qui partit du cœur. J'admirai comment d'honnètes gens pouvoient supporter une societe si dégoûtante. C'ent ete leur imposer une peine cruelle, a mon avis, que de les condamner au genre de vie qu'ils choisissoient euxmémes.

Gependant le souper se prolongeoit et devenoit bruyant. Au defaut de l'amour, le vin échauffoit les convives. Les discours n'étoient pas tendres, mais deshonnètes, et les femmes tachoient d'exciter, par le désordre de leur ajustement, les desirs qui l'auroient du causer. D'abord tout cela ne fit sur moi qu'un effet contraire, et tous leurs efforts pour me siduire ne servoient qu'à me rebuter. Douce pudeur, disois-je en moi-même, suprême volupte de l'amour, que de charmes perd une femme au moment qu'elle renonce à toi ! combea, si elles connoissoient ton empire, elles mettroient de soins à le conserver, sinon par boanétete, du moins par coquetterie! mais on ne joue point la pudeur, if n'y a pas d'artifice plus ridicule que celui qui la veut imiter. Quelle différence, pensois-je encore, de la grussière impudence de ces créatures et de leurs equivoques licencieuses à ces regards timides et passionnes, à ces propos plems de modestie, de grâce et de sentiment, dont.... le n'osois achever; je rougissois de ces indignes comparaisons.... Je me reprochois comme autant de crimes les charmans souvenirs qui me poursuivoient malgré moi.... En quels lieux osois-je penser à celle... Hélas! ne pouvant carter de mon cœur une trop chère image, je m'efforcois de la voiler.

Le bruit, les propos que j'entendois, les objets qui frappoient mes veux, m'echauffèrent insensiblement : mes deux voisines ne cessoient de me faire des agaceries, qui furent entin poussées trop loin pour me laisser de sang-froid. Je sentis que ma tête s'embarrassoit : j'avois toujours bu mon vin fort trempé, j'v mis plus d'eau encore, et enfin je m'avisai de la boire pure. Alors sculement je m'aperçus que cette eau prétendue étoit du vin blanc, et que j'avois ete trompé tout le long du repas. Je ne fis point des plaintes qui ne m'auroient attiré que des railleries. Je cessai de boire. Il n'étoit plus temps; le mal étoit fait, L'ivresse ne tarda pas à m'ôter le peu de connoissance qui me restoit. Je fus surpris, en revenant à moi, de me trouver dans un cabinet recale, entre les bras d'une de ces creatures, et j'eus au même instant le désespoir de me sentir aussi coupable que je pouvois l'étime... (").

J'ai fini ce récit affreux : qu'il ne souille plus tes regards ni ma memoire. O toi dont j'attends mon jugement, j'implore ta rigueur, je la mérite. Quel que soit mon châtiment, il me sera moins cruel que le souvenir de mon crune.

### LETTRE XXVII.

DE JULIE 4.

Rassurez-vous sur la crainte de m'avoir inritee; votre lettre m'a donne plus de douleur que de colère. Ce n'est pas moi, c'est vous que vous avez offense par un desordre auquel le cœur n'eut point de part. Je n'en suis que plus affligee: j'aimerois mieux vous voir m'outrager que vous avilir, et le mal que vous vous faites est le seul que je ne puis vous pardonner.

A ne regarder que la faute dont vous rougissez, vous vous trouvez bien plus coupable que vous ne l'étes, et je ue vois guere en cette occasion que de l'imprudence a vous reprocher: mais ceci vient de plus loin et tient à une plus profonde racine, que vous n'apercevez pas, et qu'il faut que l'amitié vous decouvre.

Votre première erreur est d'avoir pris une mauvaise route en entrant dans le monde; plus vous avancez, plus vous vous egarez; et je vois en frémissant que vous étes perdu si vous ne revenez sur vos pas. Vous vous laissez conduire insensiblement dans le piege que j'avois craint. Les grossières amorces du vice ne pouvoient d'abord vous seduire; mais la mauvaise compagnie a commencé par abuser votre raison pour corrompre votre vertu, et fait deja sur vos mœurs le premier essai de ses maximes.

Quoique vous ne m'ayez rien dit en particutier des habitudes que vous vous êtes faites à Paris, il est aise de juger de vos societes par vos lettres, et de ceux qui vous montrent les objets par votre maniere de les voir. Je ne vous ai point caché combien j'etois peu contente de vos relations : vous avez continue sur le même ton, et mon deplaisur u'a fait qu'augmenter. En verité l'on prendroit ces lettres pour les sareasmes d'un pent-maître (¹) plutot que pour les relations d'un philosophe, et l'on a peine à les croire de la même main que celles que vous m'ecriviez autrefois. Quoi! vous pensez étudier les hommes dans les pentes manières de quelques coteries de precieuses ou de

On peut comparer ce récit avec celui il une pareille avenfrare pie fait (tousseau, au livre VIII des Confessions, tout. 1, page 184), et que baint-Prenx de pouvoit faire à Julie.

<sup>(\*)</sup> Douce Julie, & combine de titres vous allez vous faire sifter! Haquot! vous n'avez pas même le ton do jour. Vous me savez par qu'il y a des petites mostresaes, mais qu'il n'a a plus de petits mottres "Bon libra" que savez vous done.

gens désœuvrés; et ce vernis extérieur et changeant, qui devoit à peine frapper vos yeux, fait le fond de toutes vos remarques! Étoit-ce la peine de recueillir avec tant de soin des usages et des bienséances qui n'existeront plus dans dix ans d'ici, tandis que les ressorts éternels du cœur humain, le jeu secret et durable des passions echappent à vos recherches? Prenons votre lettre sur les femmes, qu'y trouverai-je qui puisse m'apprendre à les connoître? Quelque description de leur parure, dont tout le monde est instruit : quelques observations malignes sur leur manière de se mettre et de se présenter, quelque idée du désordre d'un petit nombre, injustement genéralisée : comme si tous les sentimens honnêtes étoient éteints à Paris, et que toutes les femmes y allassent en carrosse et aux premières loges! M'avez-vous rien dit qui m'instruise solidement de leurs goûts, de leurs maximes, de leur vrai caractère? et n'est-il pas bien étrange qu'en parlant des femmes d'un pays, un homme sage ait oublié ce qui regarde les soins domestiques et l'éducation des enfans (1)? La seule chose qui semble être de vous dans toute cette feure. c'est le plaisir avec lequel vous louez leur bon naturel et qui fait bonneur au vôtre : encore n'avez-vous fait en cela que rendre justice au sexe en géneral : et dans quel pays du monde la douceur et la commisération ne sont-elles pas l'aimable partage des femmes?

Quelle différence de tableau si vous m'eussiez peint ce que vous aviez vu plutôt que ce qu'on vous avoit dit, ou du moins que vous n'eussiez consulté que des gens sensés! Faut-il que vous, qui avez tant pris de soins à conserver votre jugement, alliez le perdre comme de propos delibéré dans le commerce d'une jeunesse inconsidérée, qui ne cherche, dans la société des sages, qu'à les seduire, et non pas à les imiter! Vous regardez à de fausses convenances d'âge qui ne vous vont point, et vous onbliez celles de lumières et de raison qui vous sont essentielles. Malgré tout votre emportement, vous étes le plus facile des hommes; et,

sont essentielles. Malgré tout votre emportement, vous étes le plus facile des hommes; et, (\*) Et pour junt de l'arrollei pas oublié \* exter que ces soins les regardent? Eh! que des indroient le monde et l'état?

Auteurs ulmitres, brillans academicienz, que destendriez-sons

tons se les femmes afforent quetter le gouvernement de la l'iterature et des affaires pour prerière celui de leur menage malgré la maturité de votre esprit, vous vous laissez tellement conduire par ceux avec qui vous vivez, que vous ne sauriez fréquenter des gens de votre âge sans en descendre et redevenir enfant. Ainsi vous vous dégradez en pensant vous assortir, et c'est vous mettre au-dessous de vous-même que de ne pas choisir des amis plus sages que vous.

Je ne vous reproche point d'avoir été conduit sans le savoir dans une maison deshonnéte; mais je vous reproche d'y avoir été conduit par de jeunes officiers que vous ne deviez pas connoître, ou du moins auxquels vous ne deviez pas laisser diriger vos amusemens. Quant au projet de les ramener à vos principes, j'y trouve plus de zèle que de prudence; si vous étes trop sérieux pour être leur camarade, vous êtes trop jeune pour être leur Mentor, et vous ne devez vous mêler de reformer auteur que quand vous n'aurez plus rien à faire en vous-même.

Une seconde faute plus grave encore et beaucoup moins pardonnable, est d'avoir pu passer volontairement la soirée dans un lien si peu digne de vous, et de n'avoir pas fui dès le premier instant où vous avez connu dans quelle maison vous étiez. Vos excuses là-dessus sont pitoyables. Il étoit trop tard pour s'en dédire! comme s'il y avoit quelque espèce de bienséance en de pareils lieux, on que la bienséance dut jamais l'emporter sur la vertu, et qu'il fût jamais trop tard pour s'empécher de mal faire! Quant à la sécurité que vous tiriez de votre répugnance, je n'en dirai rien, l'évenement vous a montré combien elle étoit fondee. Parlez plus franchement à celle qui sait lire dans votre cœur; c'est la honte qui vous retint. Vous craignites qu'on ne se moquât de vous en sortant ; un moment de huée vous fit peur, et vous aimâtes mieux vous exposer aux remords qu'à la raillerie. Savez-vous bien quelle maxime vous suivites en cette occasion? celle qui la première introduit le vice dans one ame bien nee, étouffe la voix de la conscience par la clameur publique, et réprime l'audace de bien faire par la crainte du blame. Tel vaincroit les tentations qui succombe aux manvais exemples; tel rougit d'être modeste et devient effronté par honte; et cette mauvaise honte corrompt plus de creurs honnétes que

les mauvaises inclinations. Voila surtout de quoi vous avez à preserver le vôtre; car, quoi que vous fassiez, la crainte du ridicule que vous méprisez vous domine pourtant malgre vous. Vous braveriez plutôt cent périls qu'une raillerie, et l'on ne vit jamais tant de timulite jointe à une âme aussi intrepide.

Sans vous étaler contre ce défaut des preceptes de morale que vous savez mieux que moi, je me contenterai de vous proposer un moyen pour vous en garantir, plus facile et plus sur peut-être que tous les raisonnemens de la philosophie; c'est de faire dans votre esprit une legere transposition de temps, et d'anticiper sur l'avenir de quelques minutes. Si, dans ce malheureux souper, vous vous fussiez fortifié contre un instant de moquerie de la part des convives par l'idée de l'état où votre âme affoit être sitôt que vous seriez dans la rue; si vous vous fussiez represente le contentement interieur d'echapper aux pièges du vice, l'avantage de prendré d'abord cette habitude de vaincre qui en facilite le pouvoir, le plaisir que vous cut donné la conscience de votre victoire. celui de me la decrire, celui que j'en aurois recu moi-même, est-il croyable que tout cela ne l'eût pas emporté sur une répugnance d'un instant, à laquelle vous n'eussiez jamais cede si vous en aviez envisagé les suites? Encore, qu'est-ce que cette repugnance qui met un prix aux railleries de gens dont l'estime n'en peut avoir aucun? infailliblement cette reflexion vous eut sauve, pour un moment de mauvaise honte. une honte beaucoup plus juste, plus durable. les regrets, le danger; et, pour ne vous rien dissimuler, votre amie cut verse quelques larmes de moins.

Vous voulûtes, dites-vous, mettre à profit cette soirée pour votre fonction d'observateur. Quel soin! quel emploi! que vos excuses me font rougir de vous! Ne serez-vous point aussi curieux d'observer un jour les voleurs dans leurs cavernes, et de voir comment ils s'y prennent pour dévaliser les passans? Ignorez-vous qu'il y a des objets si odieux qu'il n'est pas même permis à l'homme d'honneur de les voir, et que l'indignation de la vertu ne peut supporter le spectacle du vice? Le sage observe le desordre public qu'il ne peut arrêter; il l'observe, et montre sur son visage attristé la dou-

leur qu'il lui cause; mais, quant aux desordres particuliers, il s'y oppose, ou detourne les yeux de peur qu'ils ne s'autorisent de sa presence. D'ailleurs, étoit-il besoin de voir de pareilles sociétés pour juger de ce qui s'y passe et des discours qu'on y tient? Pour moi, sur leur seul objet plus que sur le peu que vous m'en avez dit, je devine aisement tout le reste; et l'idee des plaisirs qu'on y trouve me fait connoitre assez les gens qui les cherchent.

Je ne sais si votre commode philosophie adopte dejà les maximes qu'on dit établies dans les grandes villes pour tolérer de semblables lieux; mais j'espère au moins que vous n'étes pas de ceux qui se meprisent assez pour s'en permettre l'usage, sous pretexte de je ne sais quelle chimérique nécessité qui n'est connue que des gens de mauvaise vie : comme si les deux sexes etoient, sur ce point, d'une nature differente, et que dans l'absence ou le celibat il fallùt à l'honnete homme des ressources dont l'honnète femme n'a pas besoio! Si cette erreur ne vous mêne pas chez des prostituees, j'ai bien peur qu'elle ne continue à vous egarer vous-même. Au! si vous voulez être méprisable, soyez-le au moins sans prétexte, et n'ajoutez point le mensonge a la crapule. Tous ces pretendus besoins n'ont point leur source dans la pature, mais dans la volontaire dépravation des sens. Les illusions même de l'amour se purifient dans un cœur chaste, et ne corrontpent qu'un oœur deja corrompu : au contraire, la purete se soutient par elle-même; les desirs toujours réprimés s'accoutument à ne plus repartre, et les tentations ne se multiplient que par l'habitude d'y succomber. L'amitié m'a fait surmonter deux fois ma répugnance à traiter un pareil sujet : celle-ci sera la dernière; car à quel titre espérerois-je obtenir de vous ce que vous aurez refuse à l'honnéteté, à l'amour et à la raison?

Je reviens au point important par lequel j'ai commencé cette lettre. A vingt-un ans vous m'écriviez du Valais des descriptions graves et judicieuses; à vingt-cinq vous m'envoyez de Paris des colitichets de lettres, où le sens et la raison sont partout sacrifiés à un certain tour plaisant, fort éloigné de votre caractère. Je ne sais comment vous avez faut; mais, depuis que vous vivez dans le sejour des talens, les vôtres

paroissent diminués; vous aviez gagné chez les paysans, et vous perdez parmi les beaux esprits. Ce n'est pas la faute du pays où vous vivez, mais des connoissances que vous y avez faites ; car il n'y a rien qui demande tant de choix que le melange de l'excellent et du pire. Si vous voulez etudier le monde, frequentez les gens senses qui le connoissent par une longue experience et de paisibles observations, non de jeunes etourdis qui n'en voient que la superficie, et des ridicules qu'ils font eux-mêmes. Paris est plem de savans accoutumes a reflechir, et a qui ce grand théâtre en offre tous les jours le sujet. Vous ne me ferez point croire que ces hommes graves et studieux vont courant comme vous de maison en maison, de coterie en coterie, pour amuser les femmes et les jeunes gens, et mettre toute la philosophie en babil. Ils ont trop de dignité pour avilir ainsi leur état, prostituer leurs talens, et soutepir par leur exemple, des mœurs qu'ils devroient corriger. Quand la plupart le ferojent, surement plusieurs ne le font point, et c'est ceux-la que vous devez rechercher.

N'est-il pas singulier encore que vous donniez vous-mêmedans le defaut que vous reprochez aux modernes auteurs comiques; que Paris ne soit plein pour vous que de gens de condition; que ceux de votre état soient les seuls dont vous ne parliez point? comme si les vains prejuges de la noblesse ne vous contoient pas assex cher pour les hair, et que vous crussiez vous degrader en frequentant d'honnetes hourgeois, qui sont peut-être l'ordre le plus respectable du pays où vous êtes! Vous avez beau vous excuser sur les connoissances de mylord Edouard; avec celles-là vous en cussiez bientôt fait d'autres dans un ordre inferieur. Tant dege s veulent monter, qu'il est toujours aise de descendre; et, de votre propre aveu, c'est le scul moven de connoître les veritables mœurs d'un peuple, que d'étudier sa vie privée dans les étais les plus nombreux ; car s'arrêter aux gens qui representent toujours, c'est ne voir que des

Je voudrois que votre curiosité allat plus toin encore. Pourquoi, dans une ville si riche, le bas peuple est-il si miserable, tandis que la misere extrême est si rare parmi nous, où l'on ne voit point de millionnaires? cette question,

ce me semble, est bien digne de vos recherches; mais ce n'est pas chez les gens avec qui vous vivez que vous devez vous a tendre a la resoudre. C'est dans les appartemens dores qu'un ecolier va prendre les airs du monde; mais le sage en apprend les auysteres dans la chaumière du pauvre. C'est la qu'on voit sensiblement les obscures manœuvres du vice, qu'il couvre de paroles fardees au milieu d'un cercle : c'est la qu'on s'instruit par quelles iniquites secretes le puissant et le riche arrachent un reste de pain noir a l'opprimé qu'ils leignent de plandre en public. Ah! si j'en crois nos vieux mil taires, que de choses vous apprendriez dans les greniers d'un cinquième étage, qu'on ensevelit sous un profond secret dans les hôtels du faubourg Saint-Germain! et que tant de beaux parleurs seroient confus, avec leurs feintes maximes d'humanite, si tous les malheureux qu'ils ont faits se presentoient pour les démentic!

Je sais qu'on n'aime pas le spectacle de la misère qu'on ne peut soulager, et que le riche même detourne les yeux du pauvre qu'il refuse de secourir ; mais ce n'est pas d'argent seulement qu'out besoin les infortunés, et il n'y a que les paresseux de bien faire qui ne sachent faire du bien que la bourse a la main. Les consolations, les conseils, les soins, les amis, la protection, sont autant de ressources que la commiseration yous laisse, au defaut des richesses, pour le soulagement de l'indigent. Souvent les opprimes ne le sont que parce qu'ils manquent d'organe pour faire entendre leurs plaintes. Il ne s'agit quelquefois que d'un mot qu'ils ne peuvent dire, d'une raison qu'ils ne savent point exposer, de la porte d'un grand qu'ils ne peuvent franchir. L'intrepide appui de la vertu desintéressee suffit pour lever une infinité d'obstacles, et l'eloquence d'un homme de bien peut effrayer la tyrannie au milieu de toute sa puissance.

Si vous voulez donc être homme en effet, apprenez à redescendre. L'humanite coule comme une eau pure et salutaire, et va fertiliser les lieux bas; elle cherche toujours le niveau; elle laisse à sec ces roches arides qui menacent la campagne, et ne donnent qu'une ombre nuisible ou des celats pour écraser leurs voisins. présent en s'instruisant pour l'avenir, et comment la bonte met d'avance à profit les leçons de la sagesse, afin que, quand les lumières acquises nous resteroient inutiles, on n'ait pas pour cela perdu le temps employé à les acquérir. Qui doit vivre parmi des gens en place ne sauroit prendre trop de preservatifs contre leurs maximes empoisonnees, et il n'y a que l'exercice continuel de la bienfaisance qui garantisse les meilleurs cœurs de la contagion des ambitieux. Essayez, croyez-moi, de ce nouveau genre d'etudes; il est plus digne de vous que ceux que vous avez embrasses; et comme l'esprit s'etrecit à mesure que l'âme se corrompt, vous sentirez bientôt, au contraire, combien l'exercice des sublimes vertus eleve et nourrit le genie, combien un tendre interét aux malheurs d'autrui sert mieux à en trouver la source, et à pous elorgner en tout sens des vices qui les ont produits.

Je vous devois toute la franchise de l'amitie dans la situation critique où vous me paroissez être, de peur qu'un second pas vers le desordre ne yous y plongeat enfin sans retour, avant que vous eussiez le temps de vous reconnoître. Maintenant je ne puis vous cacher, mon ami, combien votre prompte et sincere confession m'a touchée, car je seus combien vous a coûte la honte de cet aveu, et par consequent combien celle de votre faute vous pesoit sur le cœur. Line erreur involontaire se pardonne et s'oublie aisement. Quant à l'avenir, retenez bien cette maxime dont je ne me departical point. Qui peut s'abuser deux fois en pareil cas ne s'est pas même abuse la premiere.

Adieu, mon ami : veille avec soin sur ta santé, je t'en conjure, et songe qu'il ne doit rester aucune trace d'un crime que j'ai pardonne.

P. S. Je viens de voir entre les mains de M. d'Orbe des copies de plusieurs de vos lettres a mylord Edouard, qui m'obligent à rétracter une partie de mes censures sur les matieres et le style de vos observations. Celles-ci traitent, j'en conviens, de sujets importans, et que paroissent plemes de reflexions graves et judicieuses. Mais, en revanche, il est clair que vous nous dedargnez beaucoup, ma cousine et e viron qu'il ne les vit pas, s'il faut renoncer?...

Voilà, mon ami, comment on tire parti du 1 moi, ou que vous faites bien peu de cas de notre estime, en ne nous envoyant que des relations si propres a l'altérer, tandis que vous en faites pour votre ami de beaucoup meilleures. C'est, ce me semble, assez mal honorer vos lecons, que de juger vos ecolières indigues d'admirer vos talens; et vous devriez femdre, au moins par vanité, de nous croire capables de yous entendre.

l'avoue que la politique n'est guère du ressort des femmes; et mon oncle nous en a tant ennuyees, que je comprends comment vous avez pu craindre d'en faire autant. Ce n'est pas non plus, à vous parler franchement, l'étude a laquelte je donnerois la preference; son utilite est tron loin de moi pour me toucher beaucoup, et ses lumieres sont trop sublimes pour frapper vivement mes yeux. Obligee d'aimer le gouvernement sous lequel le cicl m'a fait naître, je me soucie peu de savoir s'il en est de meilleurs. De quoi me serviroit de les connoître, avec si pen de pouvoir pour les etablir? et pourquoi contristerois-je mon âme a considerer de si grands maux où je ne peux rien, tant que j'en vois d'autres autour de moi qu'il m'est permis de sonlager? Mais je vous aime ; et l'intérêt que je ne prends pas au sujet, je le prends à l'auteur qui les traite. Je recueille avec une tendre admiration toutes les preuves de votre genie; et, fiere d'un merite si digne de mon cœur, je ne demande à l'amour qu'autant d'esprit qu'il m'en faut pour sentir le vôtre. Ne me refusez donc pas le plaisir de connoître et d'aimer tout ce que vous faites de bien. Voulez-vous me donner l'humiliation de croire que, si le ciel unissoit nos destinées, yous ne jugeriez pas votre compagne digne de penser avec vous?

### LETTRE ANVIII.

DE JULIE.

Tout est perdu! tout est decouvert! Je ne trouve plus tes lettres dans le heu ou je les avois cachees. Elles y etoient encore hier au soir. Elles n'ont pu être enlevees que d'aujourd'hui. Ma mere scule peut les avoir surprises. Si mon père les voit, c'est fait de ma vie! Eh! que serAh, Dieu! ma mère m'envoie appeler. Où fuir? Comment soutenir ses regards? Que ne puis-je me cacher au sein de la terre!... Tout mon corps tremble, et je suis hors d'état de faire un pas.... La honte, l'humiliation, les cuisans reproches.... j'ai tout merité, je supporterai tout. Mais la douleur, les larmes d'une mère éploree..., ô mon cœur, quels déchiremens!... Elle

m'attend, je ne puis tarder davantage... Elle voudra savoir.... il faudra tout dire.... Regianino sera congédié. Ne m'écris plus jusqu'à nouvel avis.... Quisait si jamais.... je pourrois... quoi! mentir!... mentir à ma mère!... Ah! s'il faut nous sauver par le mensonge, adieu, nous sommes perdus!

# TROISIÈME PARTIE.

### LETTRE PREMIERE.

DE MADAME D'ORBE.

Que de maux vous causez à ceux qui vous aiment! Que de pleurs vous avez déjà fait couler dans une famille infortunée dont vous seul troublez le repos! Craignez d'ajouter le deuil à nos larmes; craignez que la mort d'une mère affligee ne soit le dernier ellet du poison que vous versez dans le cœur de sa fille, et qu'un amour desordonné ne devienne enfin pour vous-mème la source d'un remords eternel. L'amitié m'a lait supporter vos erreurs tant qu'une ombre d'espoir pouvoit les nourrir; mais comment tolerer une vaine coustance que l'honneur et la raison condamnent, et qui, ne pouvant plus causer que des malheurs et des peines, ne mérite que le nom d'obstination?

Vous savez de quelle manière le secret de vos feux, derobé si long-temps aux soupçons de ma tante, lui fut devoilé par vos lettres. Quelque sensible que soit un tel coup à cette mère tendre et vertueuse, moins arritée contre vous que contre elle-même, elle ne s'en prend qu'à son aveugle negligence; elle déplore sa fatale illusion : sa plus cruelle peine est d'avoir pu trop estimer sa fille, et sa douleur est pour Julie un châtiment cent lois pare que ses reproches.

L'accablement de cette pauvre cousine ne sauroit s'imaginer. Il faut le voir pour le com-

prendre. Son cieur semble étouffé par l'affliction, et l'excès des sentimens qui l'oppressent lui donne un air de stupidite plus effrayante que les cris aigus. Elle se tient jour et nuit à genoux au chevet de sa mère, l'air morne, l'œil fixe en terre, gardant un profond silence, la servant avec plus d'attention et de vivacité que jamais, puis retombant à l'instant dans un état d'angantissement qui la feroit prendre pour une autre personne. Il est très-clair que c'est la maladie de la mere qui soutient les forces de la fille: et si l'ardeur de la servir n'animoit son zèle, ses yeux éteints, sa pâleur, son extrême abattement me feroient craindre qu'elle n'eût grand besoin pour elle-même de tous les soins qu'elle lui rend. Ma tante s'en aperçoit aussi : et je vois, à l'inquiétude avec laquelle elle me recommande en particulier la santé de sa fille, combien le cœur combat de part et d'autre contre la gene qu'elles s'imposent, et combien on doit yous hair de troubler une union si charmante.

Cette contrainte augmente encore par le soin de la dérober aux yeux d'un pere emporté, auquel une mère tremblante pour les jours de sa fille veut cacher ce dangereux secret. On se fait une loi de garder en sa présence l'ancienne familiarite; mais si la tendresse maternelle profite avec plaisir de ce prétexte, une tille confuse n'ose livrer son cœur à des caresses qu'elle croit feintes, et qui lui sont d'autant plus cruelles

qu'elles lui servient douces si elle osoit y compter. En recevant celles de son père, elle regarde sa mère d'un air si tendre et si humilié, qu'on voit son œur lui dire par ses yeux : Ah! que ne suis-je digne encore d'en recevoir autant de vous!

Madame d'Étange m'a prise plusieurs fois à part; et j'ai connu facilement, a la douceur de ses réprimandes et au ton dont elle m'a parlé de vous, que Julie a fait de grands efforts pour calmer envers nous sa trop juste indignation, et qu'elle n'a rien épargne pour nous justifier l'un et l'autre a ses depens. Vos lettres mêmes portent, avec le caractère d'un amour excessif, une sorte d'excuse qui ne lui a pas echappé; elle vous reproche moins l'abus de sa confiance qu'à elle-même sa simplicité à vous l'accorder. Elle vous estime assez pour croire qu'aucun autre homme à votre place n'eût mieux résisté que vous ; elle s'en prend de vos fautes à la vertu même. Elle conçoit maintenant, dit-elle, ce que c'est qu'une probite trop vantée, qui n'empêche point un honnête homme amoureux de corrempre, s'il peut, une fille sage, et de déshonorer sans scrupule toute une famille pour satisfaire un moment de fureur. Mais que sert de revenir sur le passe? Il s'agit de cacher sous un voile eternel cet odieux mystère, d'en effacer, s'il se peut, jusqu'au moindre vestige, et de seconder la bonte du ciel qui n'en a point laissé de temoignage sensible. Le secret est concentré entre six personnés sures. Le repos de tout ce que vous avez aimé, les jours d'une mère au desespoir. l'honneur d'une maison respectable, votre propre vertu, tout dépend de vous encore : tout vous prescrit votre devoir : vous pouvez réparer le mal que vous avez fait ; vous pouvez vous rendre digne de Julie, et justifier sa faute en renouçant à elle; et si votre oœur ne m'a point trompée, il n'y a plus que la grandeur d'un tel sacrifice qui puisse répondre à celle de l'amour qui l'exige. Fondee sur l'estime que j'eus toujours pour vos sentimens, et sur ce que la plus tendre union qui fut jamais lui doit ajouter de force, j'ai promis en votre nom tout ce que vous devez tenir : osez me dementir si j'ai trop présume de vous, ou soyez aujourd'hui ce que vous devez être. Il faut immoler votre maitresse ou votre amour l'un a l'autre, et vous montrer le plus lache ou le plus vertueux des hommes.

Cette mère infortunée a voulu vous écrire; elle avoit même commencé. O Dieu! que de coups de poignard vous eussent portés ses plaintes amères! Que ses touchans reproches vous eussent dechiré le cœur! Que ses humbles prieres vous eussent penetré de honte! J'ai mis en pièces cette lettre accablante que vous n'eussiez jamais supportée : je n'ai pu souffrir ce comble d'horreur de voir une mère humiliee devant le seducteur de sa fille : vous êtes digne au moins qu'on n'emploie pas avec vous de pareils moyens, faits pour fléchir des monstres, et pour faire mourir de douleur un homme sensible.

Si c'étoit ici le premier effort que l'amour vous eut demandé, je pourrois douter du succès et balancer sur l'estime qui vous est due : mais le sacrifice que vous avez fait à l'honneur de Julie en quittant ce pays m'est garant de celuique vous allez faire a son repos en compant un commerce mutile. Les premiers actes de vertusont toujours les plus pénibles, et vous ne perdrez point le prix d'un effort qui vous a tant coûté, en vous obstinant à soutenir une vaine correspondance dont les risques sont terribles pour votre amante, les dedommagemens nuls pour tous les deux, et qui ne fait que prolonger sans fruit les tourmens de l'un et de l'autre. N'en doutez plus, cette Julie qui vous fut si chère ne doit rien être à celui qu'elle a tant aimé : vous vous dissimulez en vain vos malheurs; vous la perdites au moment que vous vous separâtes d'elle, ou plutôt le ciel vous l'avoit ôtee même avant qu'elle se donnât à vous ; car son père la promit dès son retour, et vous savez trop que la parole de cet homme inflexible. est irrévocable. De quelque manière que vous vous comportiez, l'invincible sort s'oppose à vos vœux, et vous ne la posséderez jamais. L'unique choix qui vous reste à faire est de la précipiter dans un abime de malheurs et d'opprobres. ou d'honorer en elle ce que vous avez adoré, et de lui rendre, au lieu du bonheur perdu, la sagesse, la paix, la sûrete du moins dont vos futales linisons la privent.

Que vous seriez attristé, que vous vous consumeriezen regrets, si vous pouviez contempler l'etat actuel de cette malheureuse amie, et l'avulssement où la reduisent le remords et la honte! Que son lustre est terni! que ses graces

sont languissantes! que tous ses sentimens si charmans et si doux se foudent tristement dans le seul qui les absorbe! L'amitié même en est attiedie : à peine partage-t-elle encore le plaisir que je goûte à la voir ; et son cœur malade ne sait plus rien sentir que l'amour et la douleur. Helas! qu'est devenu ce caractère aimant et sensible, ce goût si pur des choses honnètes, cet interêt si tendre aux peines et aux phisirs d'autrui? Elle est encore, je l'avoue, douce, genérouse, compatissante; l'aimable habitude de bien faire ne sauroit s'effacer en elle ; mais ce n'est plus qu'une babitude avengle, na goût sans reflexion. Elle fait toutes les mêmes choses, mais elle ne les fait plus avec le même zele ; ces sentimens sublimes se sont affoiblis, cette flamme divine s'est amortie, cet ange n'est plus qu'une femme ordinaire. Ah! quelle âme vous avez ôtée à la vertu!

#### LETTRE II.

DE L'AMANT DE JULIE A MADAME D'ÉTANGE.

Pénètre d'une douleur qui doit durer autant que moi, je me jette a vos pieds, madame, non pour vous marquer un repentir qui ne depend pas de mon cœur, mais pour expier un crime involontaire en renonçant a tout ce qui pouvoit faire la douceur de ma vie. Comme jamais sentimens humains n'approchèrent de ceux que m'inspira votre adorable fille, il n'y eut jamais de sacrifice egal à celui que je viens de laire à la plus respectable des mères : mais Julie m'a trop appris comment il faut immoler le bonheur au devoir; elle m'en a trop courageusement donné l'exemple, pour qu'au moins une fois je ne suche pas l'imiter. Si mon sang suffisoit pour guérir vos peines, je le verserois en silence et me plaindrois de ne vous donner qu'une si foible preuve de mon zele : mais briser le plus doux, le plus pur, le plus sacré lien qui jamais ait uni deux cœurs, ah! c'est un effort que l'univers entier ne m'oùt pas fait faire, et qu'il n'appartenoit qu'à vous d'obtenir.

Oui, je promets de vivre loin d'elle aussi long-temps que vous l'exigerez; je m'abstiendrai de la voir et de lui ecrire, j'en jure par vos jours precieux, si necessaires a la conservation des siens. Je me soumets, non sans effroi, mais

sans minimure, à tout ce que vous daignerez ordonner d'elle et de moi. Je dirai beaucoup plus encore ; son bonbeur peut me cousoler de ma misere, et je mourrai content si vous lui donnez un époux digne d'elle. Ah! qu'on le trouve, et qu'it m'ose dire : Je saurai mieux l'aimer que toi! Madame, il aura vainement tout ce qui me manque; s'il n'a mon cœur il n'aura rien pour Julie : mais je n'ai que ce cœur honnête et tendre. Helas! je n'ai rien non plus. L'amour qui rapproche tout n'eleve point la personne; il n'elève que les sentimens. Ah! si j'eusse osé n'écouter que les mens pour vous, combieu de fois, en vous parlant, ma bouche cût prononcé le doux nom de mère!

Daignez vous confier à des sermens qui ne sont point vains, et à un homme qui n'est point trompeur. Si je pus un jour abuser de votre estime, je m'abusai le premier moi-même. Mon cour sans experience ne connut le danger que quand il n'etoit plus temps de fuir, et je n'avois point encore appris de votre fille cet art cruel de vaincre l'amour par lui-même, qu'elle m'a depuis si bien enseigné. Bannissez vos craintes, je vous en conjurc. Y a-t-il quelqu'un au monde a qui son repos, sa felicite, son honneur, soient plus chers qu'à moi? Non, ma parole et mon cœur vous sont garans de l'engagement que je prends au nom de mon illustre ami comme au mien. Nulle indiscretion ne sera commise, sovezen sùre; et je rendrai le dernier soupir sans qu'on sache quelle douleur termina tues jours. Calmezdonc celle qui vous consume, et dont la mienne s'aigrit encore ; essuvez des pleurs qui m'arrachent l'ame : rétablissez votre sante, rendez à la plus tendre title qui fut jamais, le bonheur auquel elle a renoncé pour vous; sovez vousmême heureuse par elle; vivez enfin, pour lui faire aimer la vie. Ah! malgre les erreurs de l'amour, être mère de Julie est encore un sort assez begu pour se feliciter de vivre.

# LETTRE III.

DE L'AMANT DE JELIE A MADAME D'ORBE.

Tenez, cruelle, voila ma reponse. En la lisant, fondez en larmes si vous connoissez mon cour, et si le vôtre est sensible encore; mais surtout ne n'accablez plus de cette estime impitoyable que vous me vendez si cher, et dont vous faites le tourment de ma vie.

Votre main barbare a donc osé les rompre ces doux nœuds formés sous vos yeux presque des l'enfauce, et que votre amitie sembloit partager avec tant de plaisir! Je suis donc aussi malbenreux que vous le voulez et que je puis l'etre! Ah! connoissez-vous tout le mal que vous faites? Sentez-vous bien que vous m'arrachez l'ame, que ce que vous m'ôtez est sans dedommagement, et qu'il vaut mieux cent fois mourir que ne plus vivre l'un pour l'autre? Que me parlez-vous du bonheur de Julie? En peut-il être sans le consentement du cœur? Oue me parlez-vous du danger de sa mere? Ah! qu'estce que la vie d'une mère, la mienne, la vôtre, la sienne meme, qu'est-ce que l'existence du monde entier auprès du sentiment delicieux qui nous unissoit? Insensee et faronche vertu! l'obéis à la voix sans merite ; je t'abhorre en faisant tout pour tor. Que sont tes vaines consolations contre les vives douleurs de l'âme? Va., triste idole des malheureux, tu ne fais qu'augmenter leur misère en leur ôtant les ressources que la fortune leur laisse. J'obeirai pourtant : oui, cruelle, j'obeirai : je deviendrai, s'il se peut, insensible et feroce comme vous. J'oublierai tout ce qui me fut cher au monde. Je ne veux plus entendre ni prononcer le nom de Julie ni le vôtre (\*). Je ne veux plus m'en rappeler l'insupportable souvenir. Un depit, une rage inflexible m'aigrit contre tant de revers. Une dure opiniatrete me tiendra lieu de courage : il m'en a trop coûte d'être sensible; il vaut mieux renoncer à l'humanité.

### LETTRE IV.

DE MADAME D'ORBE A L'AMANT DE JULIE.

Vous m'avez écrit une lettre desolante; mais il v a tant d'amour et de vertu dans votre con-

duite, qu'elle efface l'amertume de vos plaintes : vous êtes trop genéreux pour qu'on ait le courage de vous quereller. Quelque empertement qu'on laisse paroître, quand on sait ainsi s'immoler a ce qu'on aime, on mérite plus de louages que de reproches; et, malgré vos injures, vous ne me fûtes jamais si cher que depuis que je convois si bien tout ce que vous valez.

Rendez grâce à cette vertu que vous croyez hair, et qui fait plus pour vous que votre amour même. Il n'y a pas jusqu'à ma tante que vous n'ayez seduite par un sacrifice dont elle sent tout le prix. Elle n'a pu lire votre lettre sans attendrissement; elle a même eu la foiblesse de la faisser voir à sa fille; et l'effort qu'a fait la pauvre Julie pour contenir à cette lecture ses soupirs et ses pleurs, l'a fait tomber evanouie.

Cette tendre mère, que vos lettres avoient deja puissamment émoc, commence à connoitre, par tout ce qu'elle voit, combien vos deux cœurs sont hors de la règle commune, et combien votre amour porte un caractère naturel de sympathie , que le temps ni les efforts humains ne sauroient effacer. Elle, qui a si grand besoin de consolation, consoleroit volontiers sa fille, si la bienseance ne la retenoit; et je la vois trop pres d'en devenir la confidente pour qu'elle ne me pardonne pas de l'avoir été. Elle s'echappa hier jusqu'a dire en sa présence, un pen indiscrètement (t) peut-être, ah! s'il ne dependoit que de moi..... Quoiqu'elle se retint et n'achevat pas, je vis, au baiser ardent que Julie imprimoit sur sa main, qu'elle ne l'avoit que trop entendue. Je sais même qu'elle a vonta plusieurs fois parler a son inflexible epoux; mais, soit danger d'exposer sa tille aux fureurs d'un père irrité, soit crainte pour elle-même, sa timidité l'a toujours retenue; et son affoiblissement, ses maux, augmentent si sensiblement, que j'ai peur de la voir hors d'etat d'executer sa résolution avant qu'elle l'ait bien formee.

Quoi qu'il en soit, malgré les fautes dont

C. On fit dans l'Attion de 1801, fo se temm plus entendre personner le mon de dulte ni la votre, de mest pas sans donte de son s'hel que l'éditeur à supprime le premier nu qui en effet rend la plicase au mistes singulière dans so construction, mais comme it ne s'est pas capique sur ce point, notis avons d'é

nous reporter à la leçon prémière, telle qu'elle criste dans les deux editions originales, dans celle de Genève, et dans le manuscrit de mailame de Luxembourg.

<sup>(\*</sup> Claire, étes-vous ici motas indiscrète? est-ce la demnere fois que vous le seres \*

vous étes cause, cette honnéteté de oœur qui se fait sentir dans votre amour mutuel lui a donné une telle opinion de vous, qu'elle se fie à la parole de tous deux sur l'interruption de votre correspondance, et qu'elle n'a pris aucune précaution pour veiller de plus près sur sa fille. Effectivement, si Julie ne répondoit pas à sa confiance, elle ne seroit plus digne de ses soins, et il faudroit vous étouffer l'un et l'autre si vous étiez capables de tromper encore la meilleure des mères, et d'abuser de l'estime au'elle a pour vous.

Je ne cherche point à rallumer dans votre cœur une espérance que je n'ai pas moimême; mais je veux yous montrer, comme il est vrai, que le parti le plus honnéte est aussi le plus sage, et que, s'il peut rester quelque ressource à votre amour, elle est dans le sacrifice que l'honneur et la raison vous imposent. Mère, parens, amis, tout est maintenant pour vous, bors un père, qu'on gagnera par cette voie, ou que rien ne sauroit gagner. Quelque imprécation qu'ait pu vous dieter un moment de désespoir, vous nous avez prouvé cent fois qu'il n'est point de route plus sure pour aller au bonheur que celle de la vertu. Si l'on y parvient, il est plus pur, plus solide et plus doux par elle; si on le manque, elle seule peut en dédommacer. Reprenez done courage; sovez homme, et sovez encore vous-même. Si j'ai bien connu votre cœur, la manière la plus cruelle pour yous de perdre Julie seroit d'être indigne de l'obtenir.

### LETTRE V.

#### DE JULIE A SON AMANT.

Elle n'est plus. Mes yeux ont vu fermer les aiens pour jamais; ma bouche a reçu son dernier soupir; mon nom fut le dernier mot qu'elle prononça; son dernier regard fut tourné sur moi. Non, ce n'étoit pas la vie qu'elle sembloit quitter, j'avois trop peu su la lui rendre chère; c'etoit à moi seule qu'elle s'arrachoit. Elle me voyoit sans guide et sans espérance, accablée de mes malheurs et de mes fautes; mourir ne fut rien pour elle, et son cœur n'a gémi que d'abandonner sa fille dans cet état. Elle n'eut que trop de raison. Qu'avoit-elle à regretter sur la

terre? Qu'est-ce qui pouvoit ici-bas valoir à ses yeux le prix immortel de sa patience et de ses vertus qui l'attendoit dans le ciel? Que lui restoit-il à faire au monde, sinon d'y pleurer mon opprobre? Ame pure et chaste, digne épouse, et mère incomparable, tu vis maintenant au séjour de la gloire et de la felicité; tu vis! et moi, livrée au repentir et au desespoir, privée à jamais de tes soins, de tes conseils, de tes douces caresses, je suis morte au bonheur, à la paix, à l'innocence : je ne sens plus que ta perte; je ne vois plus que ma honte; ma vie n'est plus que peine et douleur. Ma mère, ma tendre mère, hélas! je suis bien plus morte que toi!

Mon Dien! quel transport égare une infortupee et lui fait oublier ses resolutions? Où viens-je verser mes pleurs et pousser mes gémissemens? C'est le cruel qui les a causés que j'en rends le dépositaire! C'est avec celui qui fait les malheurs de ma vie que j'ose les deplorer! Oui, oui, barbare, partagez les tourmens que vous me faites souffrir. Vous par qui je plongeai le conteau dans le sein maternel, gemissez des maux qui me viennent de vous, et sentez avec moi l'horreur d'un parricide qui fut votre ouvrage. A quels yeux oserois-je paroitre aussi meprisable que je le suis? Devant qui m'avilirois-je au gré de mes remords ? Quel autre que le complice de mon crime pourroit assez le connoitre? C'est mon plus insupportable supplice de n'être accusée que par mon cœur, et de voir attribuer au bon naturel les larmes iuipures qu'un cuisant repentir m'arrache. Je vis, je vis en fremissant la douleur empoisonner. hâter les derniers jours de ma triste mere. En vain sa pitié pour moi l'empécha d'en convenir; en vain elle affectoit d'attribuer le progrès de son mal à la cause qui l'avoit produit ; en vain ma cousine gagnee a tenu le même langage : rien n'a pu tromper mon cœur dechire de regret; et, pour mon tourment éternel, je garderai jusqu'au tombeau l'affreuse idée d'avoir abregé la vie de celle à qui je la dois.

O vous que le ciel suscita dans sa colère pour me rendre malheureuse et coupable, pour la derniere fois, recevez dans votre sein des larmes dont vous êtes l'auteur. Je ne viens plus, comme autrefois, partager avec vous des peines qui devoient nous être communes. Ce sont les soupirs d'un dernier adieu qui s'échappent malgré moi. C'en

est fait. l'empire de l'amour est éteint dans une âme livrée au seul désespoir. Je consacre le reste de mes jours à pleurer la meilleure des meres ; je saurai lui sacrifier des sentimens qui lui ont coûte la vie; je serois trop heureuse qu'il m'en coûtalt assez de les vaincre, pour expier tout ce qu'ils lui ont fait souffrir. Ah! si son esprit immortel penetre au fond de mon cœur, il sait bien que la victime que je lui sacrifie n'est pas tout-a-fait indigne d'elle. Partagez un effort que vous m'avez rendu nécessaire. S'il vous reste quelque respect pour la mémoire d'un nœud si cher et si funeste, c'est par lui que je vous conjure de me fuir à jamais, de ne plus m'ecrire, de ne plus aigrir mes remords, de me laisser oublier, s'il se peut, ce que nous fûmes l'un à l'autre. Que mes yeux ne vous voient plus ; que ie n'entende plus prononcer votre nom; que votre souvenir ne vienne plus agiter mon cœur. J'use parler encore au nom d'un amour qui ne doit plus être : à tant de sujets de douleur n'aioutez pas relui de voir son dernier vœu méprise. Adieu donc pour la dernière fois, unique et cher... Ah! fille insensee!... Adieu pour iamais.

### LETTRE VI.

DE L'AMANT DE JULIE A MADAME D'ORBE.

Enfin le voile est déchiré; cette longue illusion s'est évanouie; cet espoir si doux s'est éteint : il ne me reste pour aliment d'une flamme éternelle qu'un souvenir amer et delicieux qui soutient ma vie et nourrit mes tourmens du vain sentiment d'un bonheur qui n'est plus.

Est-il donc vrai que j'ai goûté la félicité supreme? Suis-je bien le même être qui fut heureux un jour? Qui peut sentir ce que je souffre n'est-il pas né pour toujours souffrir? Qui put jouir des biens que j'ai perdus, peut-il les perdre et vivre encore? et des sentimens si contraires peuvent-ils germer daus un même cœur? Jours de plaisir et de gloire, non, vous n'étiez pas d'un mortel; vous etiez trop beaux pour devoir être perissables. Une douce extase absorboit toute votre durée, et la rassembloit en un point comme celle de l'éternité. Il n'y avoit pour moi ni passé, ni avenir, et je goûtois à la fois les lelices de mille siecles. Helas! vous avez disparu comme un éclair. Cette éternité de bonheur ne fut qu'un instant de ma vie. Le temps a repris sa lenteur dans les momens de mon désespoir, et l'ennui mesure par longues annces le reste infortune de mes jours.

Pour achever de me les rendre insupportables, plus les afflictions m'accablent, plus tout ce qui m'étoit cher semble se détacher de moi. Madame, il se peut que vous m'aimiez encore; mais d'autres soins vous appellent, d'autres devoirs vous occupent. Mes plantes que vous écoutiez avec interêt sont maintenant indiscrètes, Julie! Julie elle-même se decourage et m'abandonne. Les tristes remords ont chassé l'amour. Tout est change pour moi; mon cœur seul est toujours le même, et mon sort en est plus affreux.

Mais qu'importe ce que je suis et ce que je dois être? Julie souffre, est-il temps de songer à moi? Ah! ce sont ses peines qui rendent les miennes plus amères. Oui, j'aimerois mieux qu'elle cessat de m'aimer et qu'elle fût heureuse.... Cesser de m'aimer!... l'espèretelle!... Jamais, jamais. Elle a beau me défendre de la voir et de lui ecrire. Ce n'est pas le tourment qu'elle s'ôte, helas! c'est le consolateur. La perte d'une tendre mère la doit-elle priver d'un plus tendre ami? croit-elle soulager ses maux en les multipliant? O amour! est-ce à tes depens qu'on peut venger la nature?

Non, non; c'est en vain qu'elle pretend m'oublier. Son tendre cœur pourra-t-il se separer do mien? Ne le retiens-je pas en depit d'elle? Oublie-t-on des sentimens tels que nous les avons eprouves? et peut-on s'en souvenir sans les eprouver encore? L'amour vainqueur fit le malheur de sa vie; l'amour vaincu ne la rendra que plus à plaindre. Elle passera ses jours dans la douleur, tourmentee a la fois de vains regrets et de vains desirs, sans pouvoir jamais contenter ni l'amour, ni la vertu.

Ne croyez pas pourtant qu'en plaignant ses erreurs je me dispense de les respecter. Après tant de sacrifices, il est trop tard pour apprendre à desobeir. Puisqu'elle commande, il suffit; elle n'entendra plus parler de moi. Jugez si mon sort est affreux. Mon plus grand desespoir n'est pas de renoncer à elle. Ah! c'est dans son cœur que sont mes douleurs les plus vives, et je suis plus malheureux de son mfortune que

de la mienne. Vous qu'elle aime plus que toute ! chose, et qui seule, apres moi, la savez dienement aimer, Claire, aimable Claire, vous êtes l'unique bien qui lui reste. Il est assez prévieux pour lui rendre supportable la perte de tous les autres. Dedommagez-la des consolations qui lui sont ôtées et de celles qu'elle refuse : qu'une sainte amitié supplee à la fois aupres d'elle à la tendresse d'une mère, à celle d'un amant, aux charmes de tous les sentimens qui devoient la rendre heureuse. Qu'elle le soit, s'il est possible, à quelque prix que ce puis-e être. Qu'elle recouvre la paix et le repos dont je l'ai privée : je sentirai moins les tourmens qu'elle m'a laissés. Puisque je ne suis plus rien à mes propres yeux. puisque c'est mon sort de passer ma vie à mourir pour elle; qu'elle me regarde comme n'etant plus, i'v consens si cette idee la rend plus tranquille. Puisse-t-elle retrouver pres de vous ses premieres vertus, son premier bonheur! puisse-t-elle être encore par yos soins tout ce qu'elle eût eté sans moi.

Helas! elle etoit fille, et n'a plus de mère! Voila la perte qui ne se répare point, et dont on ne se console jamais quand on a pu se la reprocher. Sa conscience agitee lui redemande cette mère tendre et cherie, et dans une douleur si cruelle l'horrible remords se joint a son affliction. O Julie! ce sentiment affreux devoitil être connu de toi? Vous qui fôtes temoin de la maladie et des derniers momens de cette mere infortunee, je vous supplie, je vous conjure, dites-moi ce que j'en dois croire. Dechirez-moi le cœur si le suis coupable. Si la douleur de nos fautes l'a fait descendre au tombeau, nous sommes deux monstres indignes de vivre; c'est un crime de songer à des liens si funestes, c'en est un de voir le jour. Non, j'ose le croire, un feu si pur n'a point produit de si noirs effets. L'amour nous inspira des sentimens trop pobles pour en tirer les forfaits des âmes dénaturees. Le ciel, le ciel seroit-il injuste? et celle qui sut immoler son bonheur aux auteurs de ses jours meritoit-elle de leur coûter la vie?

### LETTRE VII.

RÉPONSE.

Comment pourroit-on vous aimer moins en vous estimant i haque jour davantage? comment perdrois-je mes anciens sentimens pour vous. tandis que sous en meritez chaque jour de nouveaux? Non, mon cher et digne ami, tout ce que nous fames les uns aux autres des potre première jeunesse, nous le serons le reste de nos jours; et, si notre mutuel attachement n'augmente plus, c'est qu'il ne peut plus augmenter. Loute la différence est que le vous aimois comme mon frère, et qu'à present je vous aime comme mon enfant; car, quoique nous soyons toutes deux plus jennes que vous, et même vos disciples, je vous regarde un peu comme le nôtre. En nous apprenant a penser, vous avez appris de nous à être sensible; et, quoi qu'en disc votre philosophe anglois, cette éducation vaut bien l'autre : si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit.

Savez-vous pourquoi je parois avoir change de conduite envers vous? Ce n'est pas, croyez-moi, que mon cœur ne soit toujouts le même, c'est que votre état est change. Je favorisai vos feux tant qu'il leur restoit un rayon d'esperance; depuis qu'en vous obstinant d'aspirer à Julie vous ne pouvez plus que la rendre malbeureuse, ce seroit vous nuire que de vous complaire. J'aime mieux vous savoir moins à plaindre, et vous rendre plus mecontent. Quand le bonbeur commun devient impossible, chercher le sien dans celui de ce qu'on aime, n'est-ce pas tout ce qui reste à faire à l'amour sans espoir?

Vous faites plus que sentir cela, mon généreux ami, vous l'executez dans le plus douloureux sacrifice qu'ait jamais fait un amant fidèle. En renonçant à Julie, vous achetez son repos aux depens du vôtre, et c'est a vous que vous renoncez pour elle.

J'ose a peme vous dire les bizarres idées qui me viennent la-dessus; mais elles sont consulantes, et cela m'enhardit. Premièrement, je crois que le véritable amour a cet avantage aussi bien que la vertu, qu'il dedommage de tout ce qu'on lui sacrific, et qu'on jouit en

quelque sorte des privations qu'on s'impose par le sentiment même de ce qu'il en coûte et du motif qui nous y porte. Vous vous temoignerez que Julica été aimer de vous comme elle meritoit de l'être, et vous l'en aimerez davantage, et vous en serez plus heureux. Cet amour-propre exquis qui sait payer toutes les vertus penibles mêlera son charme à celui de l'amour. Vous vous direz : Je sais aimer, avec un plaisir plus durable et plus delicat que vous n'en goûteriez à dire, je possède ce que j'aime. Car celui-ci s'use à force d'en jouir, mais l'autre demeure toujours, et vous en jouiriez encore quand même vous n'aimeriez plus.

Outre cela, s'il est vrai, comme Julie et vous me l'avez tant dit, que l'amour soit le plus delicieux sentiment qui puisse entrer dans le corur humain, tout ce qui le prolonge et le fixe, même au prix de mille douleurs, est encore un bien. Si l'amour est un desir qui s'irrite par les obstacles, comme vous le disiez encore, il n'est pas bon qu'il soit content; il vaut mieux qu'il dure et soit malheureux, que de s'eteindre au sein des plaisirs. Vos feux, je l'avoue, ont soutenu l'épreuve de la possession, celle du temps, celle de l'absence et des peines de toute espèce; ils ont vaincu tous les obstacles, hors le plus puissant de tous, qui est de n'en avoir plus à vaincre, et de se nourrir uniquement d'eux-mêmes. L'univers n'a jamais vu de passion soutenir cette épreuve; quel droit avezvous d'espérer que la vôtre l'eût soutenue? Le temps cut joint au degout d'une longue possession le progres de l'âge et le déclin de la beaute : il semble se fixer en votre faveur par votre séparation; your serez tonjours l'un pour l'autre à la fleur des ans : vous vous verrez sans cesse tels que vous vous vites en vous quittant; et vos cours, unis jusqu'au tombeau, prolongeront dans une illusion charmante votre jeunesse avec vos amours.

Si vous n'eussiez point été heureux, une insurmontable inquietude pourroit vous tourmenter, votre oœur regretteroit, en soupirant, les biens dont il étoit digne; votre ardente imagination vous demanderoit sans cesse ceux que vous n'auriez pas obtenus. Mais l'amour n'a point de delices dont il ne vous au comble, et, pour parler comme vous, vous avez épuise durant une année les plaisirs d'une vie entière. Souvenez-vous de cette lettre si passionnée, ecrite le lendemain d'un rendez-vous téméraire : je l'ai lue avec une émotion qui m'etoit inconnue : on n'y voit pas l'état permanent d'une àme attendrie, mais le dernier delire d'un cœur brûlant d'amour et ivre de volupté; vous jugeates vous-même qu'on n'éprouvoit point de pareils transports deux fois en la vie, et qu'il falloit mourir apres les avoir sentis. Mon ami. ce fut là le comble; et, quoi que la fortune et l'amour cussent fait pour vous, vos feux et votre bonheur ne pouvoient plus que décliner. Cet instant fut aussi le commencement de vos disgráces, et votre amante vous fut ôtée au moment que vous n'aviez plus de sentimens nonveaux a goûter aupres d'elle : comme si le sort eût voulu garantir votre cœur d'un épuisement inévitable, et vous laisser dans le souvenir de vos plaisirs passés un plaisir plas doux que tous ceux dout vous pourriez jouir encore.

Consolez-vous donc de la perte d'un bien qui vous eût toujours echappe, et vous cût ravi de plus celui qui vous reste. Le bonheur et l'amour se seroient évanouis à la fois; vous avez au moins conservé le sentiment : on n'est point sans plaisirs quand on aime encore. L'image de l'amour éteint effraie plus un cœur tendre que celle de l'amour malheureux, et le dégoût dece qu'on possede est un etat cent fois pire que le regret de ce qu'on a perdu.

Si les reproches que ma désolée cousine se fait sur la mort de sa mère étoient fondes, ce cruel souvenir empoisonneroit, je l'avoue, celui de vos amours, et une si funeste idee devroit à jamais les eteindre; mais n'en crovez pas à ses douleurs, elles la trompent, ou plutôt le chimérique motif dont elle aime à les aggraver n'est qu'un prétexte pour en justifier l'excès. Cette ame tendre craint toujours de ne pas s'affliger assez, et c'est une sorte de phisir pour elle d'ajouter au sentiment de ses peines tout ce qui peut les aigrir. Elle s'en impose, sover-en sûr; elle n'est pas sincère avec ellemême. Ah! si elle crovoit bien sincèrement avoir abrégé les jours de sa mère, son cœur en pourroit-il supporter l'affreux remords? Non, non, mon ami, elle ne la pleureroit pas, elle l'auroit suivie. La maladie de madame d'Etange est bien connue; c'étoit une hydropisie de poitrine dont elle ne pouvoit revenir, et l'on déses-

péroit de sa vie avant même qu'elle eût découvert votre correspondance. Ce fut un violent chagrin pour elle ; mais que de plaisirs réparèrent le mal qu'il pouvoit lui faire! Qu'il fut consolant pour cette tendre mère de voir, en gémissant des fautes de sa fille, par combien de vertus elles étoient rachetées, et d'être forcée d'admirer son âme en pleurant sa foiblesse! Qu'il lui fut doux de sentir combien elle en étoit chérie! Quel zèle infatigable! quels soins continuels! quelle assiduite sans relache! quel désespoir de l'avoir affligée! que de regrets! que de larmes! que de touchantes caresses! quelle inépuisable sensibilité! C'étoit dans les yeux de la tille qu'on lisoit tout ce que souffroit la mere; c'étoit elle qui la servoit les jours, qui la veilloit les nuits : c'étoit de sa main qu'elle recevoit tous les secours. Vous eussiez cru voir une autre Julie: sa delicatesse naturelle avoit disparu, elle étoit forte et robuste, les soins les plus pénibles ne lai coûtoient rien, et son âme sembloit lui donner un nouveau corps. Elle faisoit tout et paroissoit ne rien faire; elle étoit partout et ne bougeoit d'auprès d'elle : on la trouvoit sans cesse à genoux devant son lit, la bouche collée sur sa main, gémissant ou de sa faute ou du mal de sa mere, et confondant ces deux sentimens pour s'en affliger davantage. Je n'ai vu personne entrer les derniers jours dans la chambre de ma tante sans être ému jusqu'aux larmes du plus attendrissant de tous les spectacles. On voyoit l'effort que faisoient ces deux cœurs pour se réunir plus étroitement au moment d'une funeste separation; on voyoit que le seul regret de se quitter occupoit la mère et la fille, et que vivre ou mourir n'eût ete rien pour elles si elles avoient pu rester ou partir ensemble.

Bien loin d'adopter les noires idées de Julie, soyez sur que tout ce qu'on peut esperer des secours humains et des consolations du cœur a concouru de sa part à retarder le progrès de la maladie de sa mère, et qu'infailliblement sa tendresse et ses soins nous l'ont conservée plus long-temps que nous n'eussions pu faire sans elle. Ma tante elle-même m'a dit cent fois que ses derniers jours etoient les plus doux momens de sa vie, et que le bonheur de sa fille étoit la seule chose qui manquoit au sien.

S'il faut attribuer sa perte au chagrin, ce

chagrin vient de plus loin, et c'est à son époux seul qu'il faut s'en prendre. Long-temps inconstant et volage, il prodigua les feux de sa jeunesse à mille objets moins dignes de plaire que sa vertueuse compagne; et quand l'âge le lui cut ramené, il conserva près d'elle cette rudesse inflexible dont les maris infideles ont accontumé d'aggraver leurs torts. Ma pauvre cousine s'en est ressentie; un vain entétement de poblesse et cette roideur de caractère que rien n'amollit ont fait vos malheurs et lessiens. Sa mère, qui cut toujours du penchant pour vous, et qui pénétra son amour quand il étoit trop tard pour l'éteindre, porta long-temps en secret la douleur de ne pouvoir vaincre le goût de sa fille ni l'obstination de son epoux, et d'étre la première cause d'un mat qu'elle ne pouvoit plus guerir. Quand vos lettres surprises lui eurent appris jusqu'on vous aviez abusé de sa confiance, elle craignit de tout perdre en voulant tout sauver, et d'exposer les jours de sa fille pour rétablir son honneur. Elle sonda plusieurs fois son mari sans succès; elle voulut plusieurs fois hasarder une confidence entière et lui montrer toute l'étandue de son devoir : la frayeur et sa timidité la retinrent toujours. Elle hesita tant qu'elle put parler ; lorsqu'elle le voulut il n'étoit plus temps; les forces lui manquèreut : elle mourut avec le fatal secret : et moi qui connois l'humeur de cet homme sévère, sans savoir jusqu'où les sentimens de la nature auroient pu la temperer, je respire en voyant au moins les jours de Julie en sûreté.

Elle n'ignore rien de tout cela; mais vous dirai-je ce que je pense de ses remords apparens? L'amour est plus ingénieux qu'elle. Pénétrée du regret de sa mère, elle voudroit vous oublier; et malgré qu'elle en ait, il trouble sa conscience pour la forcer de penser à vous. Il veut que ses pleurs aient du rapport à ce qu'elle aime. Elle n'oseroit plus s'en occuper directement; il la force de s'en occuper encore, au moins par son repentir. Il l'abuse avec tant d'art, qu'elle aime mieux souffrir davantage et que vous entriez dans le sujet de ses peines. Votre cœur n'entend pas peut-être ces detours du sien ; mais ils n'en sont pas moins naturels : car votre amour à tous deux, quoique egal en force, n'est pas semblable en effets; le vôtre est boudlant et vif, le sien est donx et tendre;

vos sentimens s'exhalent au dehors avec véhémence, les siens retournent sur elle-même, et, pénétrant la substance de son âme, l'altèrent et la changent insensiblement. L'amour anime et soutient votre cour, il affaisse et abat le sien : tous les ressorts en sont relàchés, sa force est nulle, son courage est éteint, sa vertu n'est plus rien. Tant d'héroiques facultés ne sont pas aneanties, mais suspendues; un moment de crise peut leur rendre toute leur vigueur, ou les effacer sans retour. Si elle fait encore un pas vers le decouragement, elle est perdue: mais si cette dinc excellente se relève un instant, elle sera plus grande, plus forte, plus vertueuse que jamais, et il ne sera plus question de rechute. Croyez-moi, mon aimable ami, dans cet état perilleux sachez respecter ce que vous aimâtes. Tout ce qui lui vient de vous, fûtce contre vous-même, ne lui peut être que mortel. Si vous vous obstinez auprès d'elle, vons pourrez triompher aisement; mais vous croirez en vain posseder la même Julie, vous ne la retrouverez plus,

#### LETTRE VIII.

DE MYLORD ÉDOUARD A L'AMANT DE JULIE.

J'avois acquis des droits sur ton cœur; tu m'étois necessaire, et j'étois prêt à t'aller joindre. Que t'importent mes droits, mes besoins, mon empressement? Je suis oublié de toi; tu ne daignes plus m'ecrire. J'apprends ta vie solitaire et farouche; je pénètre tes desseins secrets. Tu t'emuies de vivre.

Meurs donc, jeune insensé; meurs, homme à la fois feroce et läche; mais sache, en mourant, que tu laisses dans l'âme d'un honnéte homme à qui tu tus cher, la douleur de n'avoir serviqu'un ingrat.

### LETTRE IX.

#### RÉPONSE.

Venez, mylord: je croyois ne pouvoir plus goûter de plassir sur la terre; mais nous nous reverrons. Il n'est pas vrai que vous puissire me confondre avec les ingrats, votre cour

n'est pas fait pour en trouver, ni le mien pour l'être.

### BILLET DE JULIE.

Il est temps de renoncer aux erreurs de la jeunesse et d'abandonner un trompeur espoir : je ne serai jamais à vous. Rendez-moi donc la liberté que je vous ai engagée et dont mon père veut disposer, ou mettez le comble à mes malheurs par un refus qui nous perdra tous deux sans vous être d'aucun usage.

JULIE D'ÉTANGE.

#### LETTRE X.

DU BARON D'ÉTANGE,

DAMS LAQUELLE ATONY LE PRÉCÉDERY BILLEY

S'il peut rester dans l'âme d'un suborneur quelque sentiment d'honneur et d'humanité, répondez à ce billet d'une malheureuse dont vous avez corrompu le cœur, et qui ne seroit plus si j'osois soupçonner qu'elle eût porte plus loin l'oubli d'elle-même. Je m'étonnerai peu que la même philosophie qui lui apprit à se jeter à la tête du premier venu, lui apprenne encore à desobéir à son père. Pensez-y cependant. l'aime à prendre en toute occasion les voies de la donceur et de l'honnéteté quand j'espère qu'elles peuvent suffire; mais, si j'en yeux bien user avec vous, ne crovez pas que l'ignore comment se venge l'honneur d'un gentilhomme offensé par un homme qui ne l'est pas.

## LETTRE XI.

### RÉPONSE.

Épargnez-vous, monsieur, des menaces vaines qui ne m'effraient point, et d'injustes reproches qui ne peuvent m'humilier. Sachez qu'entre deux personnes de même âge il n'y a d'autre suborneur que l'amour, et qu'il ne vous appartiendra jamais d'avilir un homme que votre fille honora de son estime.

Quel sacrifice osez-vous m'imposer, et à quel titre l'exigez-vous? Est-ce à l'auteur de tous

mes maux qu'il faut immoler mon dernier espoir? Je veux respecter le père de Juhe; mais qu'il daigne être le miens'il faut que j'apprenne a lui obeir. Non, non, monsieur, quelque opinion que vous avez de vos procedés, ils ne m'obligent point à renoncer pour vous à des droits si chers et si bien mérités de mon cœur. Vous faites le malheur de ma vie. Je ne vous dois que de la haine, et vous n'avez rien a pretendre de moi. Julie a parlé; voilà mon consentement. Ah! qu'elle soit tonjours obeie! Un autre la possedera; mais j'en serai plus digne d'elle.

Si votre fille cât daigné me consulter sur les bornes de votre autorite, ne doutez pas que je ne lui eusse appris à resister à vos pretentions injustes. Quel que soit l'empire dont vous abusez, mes droits sont plus sacrés que les vôtres; la chaîne qui nous lic est la horne du pouvoir paternel, même devant les tribunaux humains; et quand vous osez réclamer la nature, c'est vous seul qui bravez ses lois.

N'alleguez pas non plus cet honneur si bizarre et si délicat que vous parlez de venger; nul ne l'offense que vous-même. Respectez le choix de Julie, et votre honneur est en sûreté; car mon cœur vous honore malgré vos outrages et, malgré les maximes gothiques, l'alliunced'un honnête homme n'en deshonora jamais un autre. Si ma présomption vous offense, attaquez ma vie, je ne la defendrai jamais contre vous. Au surplus, je me soucie fort peu de savoir en quoi consiste l'honneur d'un gentilhomme; mais, quant à celui d'un homme de bien, il m'appartient, je sais le defendre, et le conserverai pur et sans tache jusqu'au dernier soupir.

Allez, père barbare et peu digne d'un nom si doux, méditez d'affreux parricides, tandis qu'une fille tendre et soumise immole son bonheur à vos prejugés. Vos regrets me vengeront un jour des maux que vous me faites, et vous sentirez trop tard que votre haine aveugle et dénaturée ne vous fut pas moins funeste qu'à moi. Je serai malheureux, sans doute; mais si jamais la voix du sang s'elève au fond de votre cœur, combien vous le serez plus encore d'avoir sacrifié à des chimères l'unique fruit de vos entrailles, unique au nronde, en heauté, en mérite, en vertus, et pour qui le ciel, prodique de ses dons, n'oubha rien qu'un meilleur pere.

### BILLET.

INGLUS DANS LA PRÉCÉDENTE LETTRE.

Je rends à Julie d'Étange le droit de disposer d'elle-même, et de donner sa main sans consulter son cœur.

S. P.

#### LETTRE XII.

DE JULIE.

Je voulois vous décrire la scène qui vient de se passer, et qui a produit le billet que vous avez dù recevoir; mais mon pere a pris ses mesures si justes qu'elle n'a fini qu'un moment avant le départ du courrier. Sa lettre est sans doute arrivee à temps à la poste; il n'en peut être de même de celle-ci : votre resolution sera prise et votre réponse partie avant qu'elle vous parvienne, ainsi tout detail seroit désormais inutile. J'ai fait mon devoir : vous ferez le vôtre : mais le sort nous accable, l'honneur nous trahit: nous serons séparés à jamais, et, pour comble d'horreur, je vais passer dans les.... Hélas! j'ai pu vivre dans les tiens! O devoir! à quoi sers-tu? O providence!... il faut gemir et se laire.

La plume échappe de ma main. J'étois incommodee depuis quelques jours; l'entretien de ce matin m'a prodigieusement agitee.... la tête et le cœur me font mal.... je me sens défaillir.... le ciel auroit-il pitié de mes peines?... Je ne puis me soutenir.... je suis forcée à me mettre au lit, et me console dans l'espoir de n'en point relever. Adieu, mes uniques amours. Adieu, pour la dernière fois, cher et tendre ami de Julie. Ah! si je ne dois plus vivre pour toi, n'ai-je pas déjà cessé de vivre?

### LETTRE XIII.

DE JULIE A MADAME D'ORBE.

Il est donc vrai, chère et cruelle amie, que tu me rappelles à la vie et à mes douleurs? J'ai vu l'instant heureux où j'allois rejoindre la plus tendre des mères; tes soins inhumains m'ont enchaînée pour la pleurer plus long-

temps; et quand le desir de la suivre m'arrache a la terre, le regret de te quitter in'y retient. Si je me console de vivre, c'est par l'espoir de n'avoir pas échappe tout entiere à la mort. Ils ne sont plus ces agremens de mon visage que mon cœur a payés si cher : la maladie dont je sors m'en a délivree. Cette heureuse perte ralentira l'ordeur grossière d'un homme assez depourvu de delicatesse pour m'oser epouser sans mon aven. Ne trouvant plus en moi ce qui lui plut, il se souciera peu du reste. Sans manquer de parole à mon père, sans offenser l'ami dont il tient la vie, je saurai rebuter cet importun : ma bouche gardera le silence, mais mon aspect parlera pour moi. Son degoût me garantira de sa tyrannie, et il me trouvera trop laide pour daigner me rendre malheureuse.

Ab! chere cousine, tu connus un cœur plus constant et plus tendre qui ne se fût pas ainsi rebuté. Son goût ne se bornoit pas aux traits et à la figure; c'etoit moi qu'il aimoit et non pas mon visage; c'étoit par tout notre être que nous etions unis l'un a l'autre; et tant que Julie eut été la même, la beaute pouvoit fuir, l'amour fût toujours demeuré. Cependant il a pu consentir.... l'ingrat!... Il l'a dù puisque l'ai pu l'exiger. Oui est-ce qui retient par leur parole ceux qui veulent retirer leur cœur? Ai-je done voulu retirer le mien?... l'ai-je fait? O dien! faut-il que tout me rappelle incessamment up temps qui n'est plus, et des feux qui ne doivent plus être! L'ai beau vouloir arracher de mon cœur cette image cherie; je l'y sens trop fortement attachée : je le dechire sans le degager, et mes efforts pour en effacer un si doux souvenir ne font que l'y graver davan-

Oscrai-je te dire un délire de ma fièvre, qui, loin de s'eteindre avec elle, me tourmente encore plus depuis ma guérison? Oui, connois et plains l'égarement d'esprit de ta malheureuse auie, et rends grâces au ciel d'avoir preservé ton cœur de l'horrible passion qui le donne. Dans un des momens où j'étois le plus mal, je crus, durant l'ardeur du redoublement, voir à côté de mon lit cet infortuné, non tel qu'il charmoit jadis mes regards durant le court bonheur de ma vie, mais pâle, defait, mal en ordre, et le desespoir dans les yeux. Il

étoit à genoux; il prit une de mes mains, et sans se degoûter de l'état où elle étoit, sans craindre la communication d'un venus si terrible, il la couvroit de baisers et de larmes. A son aspect j'eprouvai cette vive et delicieuso émotion que me donnoit quelquefois sa présence inattendue. Je voulus m'elancer vers lui; on me retint; tu l'arrachas de ma presence; et ce qui me toucha le plus vivement, ce furent ses gémissemens que je crus entendre à mesure qu'il s'éloignoit.

Je ne pais te représenter l'effet étonnant que ce rève a produit sur moi. Ma fièvre a été longue et violente; j'ai perdu la connoissance durant plusieurs jours; j'ai souvent rêvé à lui dans mes transports : mais aucun de ces rêves n'a laissé dans mon imagination des impressions aussi profendes que celle de ce dernier. Elle est telle qu'il m'est impossible de l'effacer de ma mémoire et de mes sens. A chaque minute, à chaque instant, il me semble le voir dans la même attitude; son air, son habillement, son geste, son triste regard, frappent encore mes yeux : je crois sentir ses lèvres se presser sur ma main ; je la sens mouiller de ses larmes; les sons de sa voix plaintive me font tressaillir; je le vois entrainer loin de moi, je fais effort pour le retenir encore : tout me retrace une scene imaginaire avec plus de force que les évenemens qui me sont réellement arrivés.

J'ai long temps hésité à te faire cette confidence; la honte m'empêche de te la faire de bouche; mais mon aguation, loin de secalmer, ne fait qu'augmenter de jour en jour, et je ne puis plus resister au besoin de t'avouer ma folie. Ah! qu'elle s'empare de moi tout entière! Que ne puis-je achever de perdre ainsi la raison, puisque le peu qui m'en reste ne sert plus qu'à me toucmenter.

Je reviens à mon rêve. Ma cousine, raillemoi, si tu veux, de ma simplicité, mais il y a dans cette vision je ne sais quoi de mystérieux qui la distingue du delire ordinaire. Est-ce un pressentiment de la mort du meilleur des hommes? est-ce un avertissement qu'il n'est dejà plus? le ciel daigne-t-il me guider au moins une fois, et m'invite-t-il à suivre celui qu'il mo fit aimer? Hélas! l'ordre de mourir sera pour moi le premier de ses bienfaits. amour conçu dans huit jours, s'en guérira-t-il en to voyant à toute heure? O, si ta seule ressource est de déplaire, que ton sort est desesperé!

### LETTRE XV.

DE JULIE.

C'en est trop, c'en est trop. Ami, tu as vaincu. Je ne suis point à l'épreuve de tant d'amour; ma résistance est épuisée. J'ai fait usage de toutes mes forces; ma conscience m'en rend le consolant témoignage. Que le ciel ne me demande point compte de plus qu'il ne m'a donné. Ce triste cœur que tu achetas tant de fois, et qui coûta si cher au tien, t'appartient sans réserve; il fut à toi du premier moment où mes yeux te virent; il te restera jusqu'à mon dernier soupir. Tu l'as trop bien mérité pour le perdre, et je suis lasse de servir aux depens de la justice une chimérique vertu.

Oui, tendre et généreux amant, ta Julie sera toujours tienne, elle t'aimera toujours : il le faut, je le veux, je le dois. Je te rends l'empire que l'amour t'a donné; il ne te sera plus ôte. C'est en vain qu'une voix mensongère murmure au fond de mon ame, elle ne m'abusera plus. Que sont les vains devoirs qu'elle m'oppose contre ceux d'aimer à jamais ce que le ciel m'a fait aimer? Le plus sacre de tous n'est-il pas envers toi? n'est-ce pas a toi seul que j'ai tout promis? le premier vœu de mon œur ne fut-il pas de ne t'oublier jamais? et ton inviolable fidelité n'est-elle pas un nouveau lien pour la mienne? An I dans le transport d'amour qui me rend a toi, mon seul regret est d'avoir combattu des sentimens si chers et si légitimes. Nature, ò douce nature! reprends tous tes droits; j'abjure les barbares vertus qui t'aneantissent. Les penchans que tu m'as donnés seront-ils plus trompeurs qu'une raison qui m'égara tant de fois?

Respecte ces tendres penchans, mon aimable ami; tu leur dois trop pour les hair; mais souffres-en le cher et doux partage; souffre que les droits du sang et de l'amitié ne soient pas éteints par ceux de l'amour. Ne pense point que pour te suivre j'abandonne jamais la mai-

son paternelle; n'espère point que je me refuse aux liens que m'impose une autorite sacrée : la cruelle perte de l'un des auteurs de mes jours m'a trop appris a craindre d'affliger l'autre. Non, celle dont il attend desormais toute sa consolation ne contristera point son âme accablee d'ennuis : je n'aurai point donné la mort à tout ce qui me donna la vie. Non . non : je connois mon crime et ne puis le hair. Devoir. honneur, vertu, tout cela ne me dit plus rien: mais pourtant je ne suis point un monstre; je sus toible et non denaturée. Mon parti est pris, je ne veux desoler aucun de ceux que j'aime. On'un pere esclave de sa parole et jaloux d'un vain titre dispose de ma maiu qu'il a promise; que l'amour seul dispose de mon cœur; que mes pleurs ne cessent de touler dans le sein d'une tendre amie. Que je sois vile et malheureuse; mais que tout ce qui m'est cher soit heureux et content s'il est possible. Formez tous trois ma seule existence, et que votre bonheur me fasse oublier ma misère et mon desespoir.

### LETTRE AVI.

RÉPONSE.

Nous renaissons, ma Julie; tous les vrais sentimens de nos âmes reprennent leur cours. La nature nous a conserve l'être, et l'amour nous rend a la vie. En doutois-tu? L'osas-tu croire, de pouvoir m'ôter ton cœur? Va, je le connois mieux que toi, ce cœur que le ciel a fait pour le mien. Je les sens joints par une existence commune qu'ils ne peuveut perdre qu'à la mort. Depend-il de nous de les separer, ni même de le vouloir? tiennent-ils l'un à l'autre par des nœuds que les hommes aient formés et qu'ils puissent rompre? Non, non, Julie: si le sort cruel nous refuse le doux nom d'époux, rien ne peut nous ôter celui d'amans fidèles; il fera la consolation de nos tristes jours, et nous l'emporterons au tombeau.

Ainsi nous recommençons de vivre pour recommencer de souffrir, et le sentiment de notre existence n'est pour nous qu'un sentiment de douleur. Infortunés! que sommes-nous devenus? Comment avons-nous cesse d'être ce que nous fûmes? Où est cet enchantement de bonheur suprême? Où sont ces ravissemens exquis dont les vertus animoient nos feux? Il ne reste de nous que notre amour ; l'amour seul reste, et ses charmes se sont éclipsés. Fille trop soumise, amante sans courage, tous nos maux nous viennent de tes erreurs. Helas! un cœur moins pur t'auroit bien moins égaree! Oni, c'est l'honnétete du tien qui nous perd; les sentimens droits qui le remplissent en ont chasse la sagesse. Tu as voulu concilier la tendresse filiale avec l'indomptable amour; en te livrant à la fois à tous tes peuchans, tu les confonds au heu de les accorder, et deviens coupable à force de vertus. O Julie, quel est ton inconcevable empire! Par quel etrauge pouvoir tu fascines ma raison! même en me faisant rougir de nos feux, tu te fais encore estuner par tes fautes; tu me forces de t'admirer en partageant tes remords..... Des remords!.... etoit-ce à toi d'en sentir?.... toi que j'aimai.... toi que je ne puis cesser d'adorer.... Le crime pourroit-il approcher de ton cœur?.... Cruelle! en me le rendant ce cœur qui m'appartient, rends-le-moi tel qu'il me fut donné.

Que m'as-tu dit?... qu'oses-tu me faire entendre?... Toi, passer dans les bras d'un autre!... un autre te posseder!... N'être plus à mor!... ou, pour comble d'horreur, n'être pas à moi seul! Moi, j'eprouverois cet affreux supplice!... je te verrois survivre à toi-même!... Non; j'aime mieux te perdre que te partager.... Que le ciet ne me donna-t-il un courage digne des transports qui m'agitent!... avant que ta main se fut avilie dans ce nœud funeste abborré par l'amour et réprouvé par l'honneur, j'irois de la mieune te plonger un poignard dans le sem; j'epuiserois ton chaste cœur d'un sang que n'auroit point souille l'infidelité. A ce pur sang je mélerois celui qui brûle dans mes veines d'un feu que rien ne peut eteindre ; je tomberois dans tes bras: je rendrois sur tes lèvres mon dernier soupir... je recevrois le tien... Julie expirante!.... ces yeux si doux éteints par les borreurs de la mort l.... ce sein, ce trône de l'amour, dechire par ma main, versant à gros bouillons le sang et la vie!... Non, vis et souffre, porte la peine de ma làchete. Non ; je roudrois que tu ne fusses plus; mais je ne puis Caimer assez pour te poignaider.

O si tu connoissois l'état de ce cœur serré de detresse! jamais il ne brûla d'un feu si sacré; jamais ton innocence et ta vertu ne lui furent si chères. Je suis amant, je sais aimer, je le sens; mais je ne suis qu'un homme, et il est au-dessus de la force humaine de renoucer à la suprême felicite. Une nuit, une seule nuit a change pour jamais toute mon âme. Ote-moi ce dangereux souvenir, et je suis vertueux. Mais cette muit fatale règne au fond de mon cœur et va couvrir de son ombre le reste de ma vie. Ah Julie! objet adoré! s'il faut être à jamais miserables, encore une heure de bonheur, et des regrets eternels!

Ecoute celui qui t'aime. Pourquoi voudrionsnous être plus sages nous seuls que tout le reste des hommes, et suivre avec une simplicité d'enfans de chimériques vertus dont tout le monde parle et que personne ne pratique? Quoi! serons-nous meilleurs moralistes que ces foules de savans dont Londres et Paris sont peuples, qui tous se raillent de la fidelité conjugale et regardent l'adultère comme un jeu! Les exemples n'en sont point scandaleux : il n'est pas même permis d'y trouver à redire ; et tous les honnêtes gens se riroient ici de celui qui, par respect pour le moriage, resisteroit au penchant de son cœur. En effet, disent-ils, un tort qui n'est que dans l'opinion n'est-il pas nal quand il est secret? Quel mal recoit un mari d'une infidelité qu'il ignore? De quelle complaisance une femme ne rachete-t-elle pas ses fautes (1)? quelle douceur n'emploie-t-elle pas à prévenir ou guerir ses soupçous? Privé d'un bien imaginaire, il vit réellement plus heureux; et ce pretendu crime dont on fait tant de bruit n'est qu'un lien de plus dans la société.

A Dicu ne plaise, û chère amie de mon cœur, que je veuille rassurer le tien par ces honteuses maximes! je les abhorre sans savoir les combattre, et ma conscience y répond mieux que ma raison. Non que je me fasse fort d'un courage que je bais, ni que je voulusse d'une rertu si coûteuse : mais je me crois moins coupable en

is toute bon Salass avoid vu cela? If y a long-temps que les femmes galantes l'ont pris sur un plus haut tou. Elles commencent par etablir herement leurs amons dans la maison, et ai fon danne y souffrir le mart, e est autant qui t se comporte envers eux avec le respect qu'il leur doit. L'inc frame que se cheruit d'un maiss ais commerce feroit croire qu'elle en a houte, et seroit déalionorés; pas une homiéte femme ne vondroit la vior.

me reprochant mes fautes qu'en m'efforçant de les justifier ; et je regarde comme le comble du crime d'en vouloir ôter les remords.

Je ne sais ce que j'écris: je me sens l'âme dans un état affreux, pire que celui même où j'etois avant d'avoir reçu ta lettre. L'espoir que tu me rends est triste et sombre; il éteint cette lueur si pure qui nous guida tant de fois; tes attraits s'en ternissent et ne deviennent que plus touchans; je te vois tendre et malheureuse; mon cœur est inondé des pleurs qui coulent de tes yeux, et je me reproche avec amertume un bonheur que je ne puis plus goûter qu'aux dépens du tien.

Je seus pourtant qu'une ardeur secrète m'anime encore et me rend le courage que veulent m'ôter les remords. Chere amie, ah! sais-tu de combien de pertes un amour pareil au mien peut te dedommager? Sais-tu jusqu'à quel point un amant qui ne respire que pour toi peut te faire aimer la vie? Conçois-tu bien que c'est pour toi seule que je veux vivre, agir, penser, sentir désormais? Non, source delicieuse de mon être, je n'aurai plus d'âme que ton âme, je ne serai plus rien qu'une partie de toi-même, et tu trouveras au fond de mon cœur une si douce existence que tu ne sentiras point ce que la tienne aura perdu de ses charmes. Hé bien! nous serons coupables, mais nous ne serons point méchans; nous serons coupables, mais nous aimerons toujours la vertu : loin d'oser excuser nos fautes, nous en gémirons, nous les pleurerons ensemble, nous les rachèterons, s'il est possible, à force d'être bienfaisans et bons. Julie! o Julie! que ferois-tu? que peux-tu faire? Tu ne peux échapper à mon cœur; n'a-t-il pas epouse le tien?

Ces vains projets de fortune qui m'ont si grossièrement abusé sont oublies depuislong-temps. Je vais m'occuper uniquement des soins que je dois à mylord Edouard : il veut m'entraîner en Angleterre; il pretend que je puis l'y servir. He bien! je l'y suivrai : mais je me déroberai tous les ans; je me rendrai secrétement près de toi. Si je ne puis te parler, au moins je t'aurai vue; j'aurai du moins baisé tes pas; un regard de tes yeux m'aura donne dix mois de vie. Forcé de repartir, en m'eloignant de celle que j'aime je compterai pour me consoler les pas qui doivent m'en rapprocher. Ces frequens voyages

donneront le change à ton malheureux amant; il croira déjà jouir de ta vue en partant pour t'aller voir; le souvenir de ses transports l'enchantera durant son retour; malgré le sort cruel, ses tristes ans ne seront pas tout-à-fait perdus; il n'y en aura point qui ne soient marqués par des plaisirs, et les courts momens qu'il passera près de toi se multiplieront sur sa vie entière.

#### LETTRE XVII.

DE MADAME D'ORBE A L'AMANT DE JULIE.

Votre amante n'est plus; mais j'ai retrouvé mon amie, et vous en avez acquis une dont le cœur peut vous rendre beaucoup plus que vous n'avez perdu. Julie est mariée, et digne de rendre heureux l'honnète homme qui vient d'unir son sort au sien. Après tant d'imprudences, rendez grâces au ciel qui vous a sauvés tous deux, elle de l'ignominie, et vous du regret de l'avoir déshonorée. Respectez son nouvel état, ne lui ecrivez point, elle vous en prie. Attendez qu'elle vous écrive; c'est ce qu'elle fera dans peu. Voici le temps où je vais connoître si vous méritez l'estime que j'eus pour vous, et si votre cœur est sensible à une amitié pure et saus intérêt.

### LETTRE XVIII.

DE JULIE A SON AML

Vous êtes depuis si long-temps le depositaire de tous les secrets de mon cœur qu'il ne sauroit plus perdre une si douce habitude. Dans la plus importante occasion de ma vie, il veut s'epancher avec vous: ouvrez-lui le vôtre, mon aimable ami: recueillez dans votre sein les longs discours de l'amitié: si quelquefois elle rend diffus l'ami qui parle, elle rend toujours patient l'ami qui ecoute.

Liée au sort d'un époux, ou plutôt aux volontés d'un père, par une chaîne indissoluble, j'entre dans une nouvelle carrière qui ne doit finir qu'a la mort. En la commençant, jetons un moment les yeux sur celle que je quitte; il ne nous sera pas pemble de rappeler un temps si cher; peut-être y trouverai-je des leçons pour bien user de celui qui me reste; peut-être y trouverez-vous des lumieres pour expliquer ce que ma conduite eut toujours d'obscur à vos yeux. Au moins, en considérant ce que nous fûmes l'un à l'autre, nos cœurs n'en sentiront que mieux ce qu'ils se doivent jusqu'à la fin de nos jours.

Il y a six ans à peu près que je vous vis pour la premiere fois : vous ctiez jeune, bien fait, aimable : d'autres jeunes gens m'ont paru plus beaux et mieux faits que vous ; aucun ne m'a donne la moindre emotion, et mon œur fut à vous dès la première vue (!). Je crus voir sur votre visage les traits de l'âme qu'il falloit à la mienne. Il me sembla que mes sens ne servoient que d'organe à des sentimens plus nobles; et j'aimai dans vous moins ce que j'y voyois que ce que je crovois sentir en moi-même. Il n'y a pas deux mois que je pensois encore pe m'être pas trompee; l'aveugle amour, me disois-je, avoit raison; nous étions faits l'un pour l'autre : je serois à lui si l'ordre humain n'eût trouble les rapports de la nature; et s'il etoit permis à quelqu'un d'etre heureux, nous aurions dù l'être ensemble.

Mes sentimens nous furent communs : ils m'auroient abusée si je les eusse éprouves seule. L'amour que j'ai connu ne peut naitre que d'une convenance reciproque et d'un accord des àmes, On n'aime point si l'on n'est aime, du moins on n'aime pas long-temps. Ces passions saus retour qui font, dit-on, tant de malheureux. ne sont fondees que sur les sens : si quelquesupes penètrent jusqu'a l'ame, c'est par des rapports faux dont on est bientôt détrompé. L'amour sensuel ne peut se passer de la possession, et s'eteint par elle. Le veritable amour ne neut se passer du cœur, et dure autant que les rapports qui l'ont fait naître (2). Tel fut le nôtre en commençant : tel il sera, j'espère, jusqu'à la tin de nos jours, quand nous l'aurons micux ordonné. Je vis, je sentis que j'etois aimee et que je devois l'être : la bouche etort muette, le regard étoit contraint, mais le cœur se faisoit entendre. Nous éprouvames bientôt entre nous ce je ne sais quoi qui reud le silence eloquent, qui fait parler des yeux baisses, qui donne une timidate téméraire, qui montre les desirs par la crainte, et du tout ce qu'il n'ose exprimer.

Je sentis mon cœur, et me jugeai perdue à votre premier mot. J'aperçus la géne de votre réserve; j'approuvai ce respect, je vous en armai davantage; je cherchois à vous dedommager d'un silence penible et nécessaire sans qu'il en coûtât à mon innocence; je forçai mon naturel; j'imitai ma cousine, je devins badine et folàtre comme elle, pour prévenir des explications trop graves et faire passer mille tendres caresses à la faveur de ce feint enjouement. Je voulois vous rendre si doux votre état present, que la crainte d'en changer augmentât votre retenue. Tout cela me reussit mal : on ne sort point de son naturel impunement. Insensée que j'etois! j'accelérai ma perte au lieu de la prévenir, j'employai du poison pour palliatif; et ce qui devoit vous faire taire fut precisement ce qui vous fit parier. J'eus beau, par une froideur affectee, yous tenir eloigne dans le tête-àtête, cette contrainte même me trahit : vous écrivites; au lieu de jeter au feu votre premiere lettre ou de la porter à ma mère, j'osai l'ouvrir : ce fut là mon crime, et tout le reste fut force. Je voulus m'empécher de répondre a ces lettres funestes que je ne pouvois m'empécher de lire. Cet affreux combat altera ma santé : je vis l'abline où j'allois me précipiter ; j'eas horreur de moi-même, et ne pus me résoudre a vous laisser partir. Je tombai dans une sorte de desespoir ; j'aurois mieux aime que vous ne fussiez plus que de n'être point à moi : j'en vins jusqu'a souhaiter votre mort, jusqu'à vous la demander. Le ciel a vu mon cour : cet effort doit racheter quelques fautes.

Vous voyant prêt à m'obeir, il fallut parler. J'avois reçu de la Chaillot des leçous qui ne me firent que mieux connoître les dangers de cet aveu. L'amour qui me l'arrachoit m'apprit à en eluder l'effet. Vous fêttes mon dernier refuge; j'eus assez de confiance en vous pour vous armer contre ma foiblesse; je vous crus digne de me sauver de moi-même, et je vous rendis justice. En vous voyant respecter un dépôt si cher,

<sup>(1)</sup> M. Richardson se moque beaucoup de ces attachemens nés de la première vue, et fondes sur des conformités todélimisables. C'est fort ben fait de ven moquer; mais comme il n'eu existe pourtant que trop de cette espère, au fieu de s'amiser à les nier, ne ferust-on pas mieux de nous apprendre à les saucre?

Quand des rapports sont chonerques , il dure autant que l'ideason qui nous les fait imaginer.

je connus que ma passion ne m'aveugloit point sur les vertus qu'elle me faisoit trouver en vous. Je m'y livrois avec d'autant plus de securité. qu'il me sembla que nos ereurs se suffisoient l'un à l'autre. Sûre de pe trouver au fond du mien que des sentimens honnétes, je goûtois sans precaution les charmes d'une douce familiarité. Helas! je ne vovois pas que le mal s'invétéroit par ma negligence, et que l'habitude étoit plus dangereuse que l'amour. Touchée de votre retenue, je crus pouvoir sans risque moderer la mienne : dans l'innocence de mes desira, je pensois encourager en vous la vertu même par les tendres caresses de l'amitié. J'appris dans le bosquet de Clarens que j'avois trop compté sur moi, et qu'il ne faut rien accorder aux sens quand on vent leur refuser quelque chose. Un instant, un seul instant, embrasa les miens d'un feu que rien ne put éteindre ; et si ma volonte resistoit encore, des lors mon cour fut corrompu.

Vous partagiez mon égarement : votre lettre me fit trembler. Le péril etoit double : pour me garantir de vous et de moi il fallut vous éloiguer. Ce fut le dernier effort d'une vertu mourante. En fuyant, vous achevâtes de vaincre; et sitôt que je ne vous vis plus, ma langueur m'ôta le peu de force qui me restoit pour vous resister.

Mon père, en quittant le service, avoit amene chez lui M. de Wolmar; la vie qu'il lui devoit, et une liaison de vingt ans, lui rendoient cet ami si cher qu'il ne pouvoit se separer de lui. M. de Wolmar avançoit en âge; et, quoique riche et de grande naissance, ne trouvoit point de femme qui lui convint. Mon pere lui avoit parle de sa fille en homme qui soubaitoit de se faire un gendre de son ami : il fut question de la voir, et c'est dans ce dessein qu'ils firent le vovage ensemble. Mon destin voulut que je plusse à M. de Wolmar qui n'avoit jamais rien aimé. Ils se donnerent secrètement leur parole; et M. de Wolmar, avant beaucoup d'aftaires à régler dans une cour du Nord où etoient sa famille et sa fortune, il en demanda le temps, et partit sur cet engagement mutuel. Après son départ, mon père nous declara, à ma mère et a moi, qu'il me l'avoit destiné pour epoux, et m'ordonna d'un ton qui ne laissoit point de réplique à ma timidite de me disposer à recevoir

sa main. Ma mère, qui n'avoit que trop remarque le penchant de mon cœur, et qui se sentoit pour vous une inclination naturelle, essaya plusieurs fois d'ebranler cette resolution : sans oser vous proposer, elle parloit de manière à donner à mon père de la consideration pour vous et le désir de vous connoître : mais la qualité qui vous manquoit le rendit insensible à toutes celles que vous possediez; et s'il convenoit que la naissance ne les pouvoit remplacer, il prétendoit qu'elle seule pouvoit les faire valoie

L'impossibilité d'être heureuse irrita des feux qu'elle cût dû cteindre. Une flatteuse illusion me soutenoit dans mes peines; je perdis avec elle la force de les supporter. Tant qu'il me fût resté quelque espoir d'être à vous, peut-être aurois-je triomphé de moi; il m'en cût moins coûté de vous résister toute ma vie que de renoncer à vous pour jamais; et la seule idée d'un combat eternel m'ôta le courage de vaincre.

La tristesse et l'amour consumoient mon corur, je tombaj dans un abattement dont mes lettres se sentirent. Celle que vous m'ecrivites de Meillerie y mit le comble; à mes propres douleurs se joignit le sentiment de votre désespoir. Helas! c'est toujours l'âme la plus foible qui porte les peines de toutes deux. Le parti que vous m'osiez proposer mit le comble a mes perplexites. L'infortune de mes jours etait assurée, l'inévitable choix qui me restoit a faire étoit d'y joindre celle de mes parens ou la vôtre. Je ne pua supporter cette horrible alternative : les forces de la nature ont un terme ; tant d'agitations équisèrent les miennes. Je souhaitai d'étre délivrée de la vie. Le ciel parut avoir nitié de moi ; mais la cruelle mort m'epargna pour me perdre. Je vous vis, je fus guerie, et

Si je ne trouvai point le bonheur dans mes fautes, je n'avois jamais espère l'y trouver. Je sentois que mon cœur étoit fait pour la vertu, et qu'il ne pouvoit être heureux sans elle; je succombai par foiblesse et non par erreur; je n'eus pas même l'excuse de l'aveuglement. Il ne me restoit aucun espoir; je ne pouvois plus qu'être infortunée. L'innocence et l'amour m'etoient egalement nécessaires; ne pouvant les conserver ensemble, et voyant votre egarement,

je ne consultai que vous dans mon choix, et me perdis pour vous sauver.

Mais il n'est pas si fucile qu'on pense de renoncer à la vertu : elle tourmente long-temps
ceux qui l'abandonnent, et ses charmes, qui font
les delices des àmes pures, font le premier supplice du mechant, qui les aime encore et n'en
sauroit plus jouir. Coupable et non depravée, je ne pus echapper aux remords qui m'attendoient; l'honnétete me fut chère même apres
l'avoir perdue; ma honte, pour être secrete,
ne m'en fut pas moins amère, et quand tout
l'univers en eût etc témoin, je ne l'aurois pas
micux sentie. Je me consolois dans ma douleur
comme un blessé qui craint la gangrène, et en
qui le sentiment de son malsoutient l'espoir d'en

Cependant cet état d'opprobre m'etoit odieux. A force de vouloir étouffer le reproché sans renoncer au crime, il m'arriva ce qu'il arrive à toute âme honnête qui s'egare et qui se plait dans on egarement. Une illusion nouvelle vint adoucir l'amertame du repentir; j'esperai tirer de ma faute un moven de la reparer, et j'osai former le projet de contraindre mon pere à nous unir. Le premier fruit de notre amour devoit serrer ce doux lieu : je le demandois au ciel comme le gage de mon retour à la vertu et de notre bonheur commun ; je le désirois comme une autre à ma place auroit pu le craindre : le tendre amour, tempérant par son prestige le murnure de la conscience, me consoloit de ma foiblesse par l'effet que j'en attendois, et faisoit d'une si chere atteute le charme et l'espoir de ma vie.

Sitôt que j'aurois porté des marques sensibles de mon état, j'avois résolu d'en faire, en présence de toute ma famille, une declaration publique à M. Perret (1). Je suis timide, il est rai; je sentois tout ce qu'il m'en devoit coûter : mais l'honneur même animoit mon courage, et j'aimois mieux supporter une fois la confusion que j'avois méritée, que de nourrir me honte eternelle au fond de mon eœur. Je savois que mon père me donneroit la mort ou mon amant; cette alternative n'avoit rien d'effavant pour moi; et, de manière ou d'autre, Jenvisageois dans cette demarche la fin de tous matheurs.

i) Pasteur du ben.

Tel étoit, mon bon ami, le mystère que je voulus vons dérober, et que vous cherchiez à pénêtrer avec une si curieuse inquiétude. Mille raisons me forçoient à cette réserve avec un homme aussi emporté que vous, sans compter qu'il ne falloit pas armer d'un nouveau prétexte votre indiscrète importunité. It étoit à propos surtout de vous éloigner durant une si périlleuse scène, et je savois bien que vous n'auriez jamais consenti à m'abandonner dans un danger pareil s'il vous cût éte connu.

Helas! je fus encore abusée par une si douce esperance. Le ciel rejeta des projets conçus dans le crime : je ne méritos pas l'honneur d'être mère; mon attente resta toujours vaine, et il me fut refusé d'expier ma faute aux dépens de ma réputation. Dans le desespoir que j'en conçus, l'imprudent rendez-vons qui mettoit votre vie en danger fut une témérité que mon fol amour me voiloit d'une si douce excuse: je m'en prenois à moi du mauvais succès de mes vœux, et mon cœur, abusé par ses desirs, ne voyoit dans l'ardeur de les contenter que le soia de les rendre un jour légitimes.

Je les crus un instant accomplis : cette erreur fut la source du plus cuisant de mes regrets; et l'amour exaucé par la nature n'en fut que plus cruellement trahi par la destince. Vous avez su (1) quel accident detruisit, avec le germe que je portois dans mon sein, le dernier fondement de mes espérances. Ce malheur m'arriva précisément dans le temps de notre separation, comme si le ciel eût voulu m'accabler alors de tous les maux que j'avois merites, et couper à la fois tous les liens qui pouvoient nous unir.

Votre départ fut la fin de mes erreurs ainsi que de mes plaisirs; je reconnus, mais trop tard, les chimères qui m'avoient abusée. Je me vis aussi méprisable que je l'étois devenue, et aussi malheureuse que je devois toujours l'être avec un amour sans innocence et des désirs sans espoir qu'il m'étoit impossible d'éteindre. Tourmentee de mille vains regrets, je renonçai à des réflexions aussi douloureuses qu'inattles : je ne valois plus la peine que je songeasse à moi-même, je consacrai ma vie à m'occuper de

<sup>(1)</sup> Ceci suppose d'autres lettres que nous n'avons pas-

vous. Je n'avois plus d'honneur que le vôtre, plus d'esperance qu'en votre bonheur; et les sentimens qui me venoient de vous étoient les seuls dont je crusse pouvoir être encore énue.

L'amour ne m'aveugloit point sur vos défauts, mais il me les rendoit chers; et telle etoit son illusion, que je vous aurois moins aime si vous aviez été plus parfait. Je connoissois votre cœur, vos emportemens; je savois qu'avec plus de courage que moi vous aviez moins de patience, et que les maux dont mon ânie étoit accablee mettroient la vôtre au desespoir ; c'est par cette raison que je yous cachai toujours avec soin les engagemens de mon père; et, à notre separation, voulant profiter du zèle de mylord Edonard pour votre fortune et vous en inspirer un pareil à vous-même, je vous flattai d'un espoir que je n'avois pas. Je fis plus : conpoissant le danger qui nous menacoit, je pris la seule precaution qui pouvoit nous en garantir; et, vous engageant avec ma parole ma fiberté autapt qu'il m'etoit possible, je táchai d'inspirer à vous de la contiance, à moi de la fermeté, par une promesse que je n'osasse enfreindre et qui put vous tranquilliser. C'étoit un devoir pueril, j'en conviens, et cependant je ne m'en serois jamais départie. La vertu est si nécessacre à nos cœurs, que, quand on a une fois abandonné la véritable, on s'en fait ensuite une à sa mode, et l'on y tient plus fortement peut-être, parce qu'elle est de notre choix.

Je ne vous dirai point combien j'éprouvai d'agitations depuis votre éloignement : la pire de toutes étoit la crainte d'être oubliée. Le séjour où vous étiez me faisoit trembler; votre manière d'y vivre augmentoit mon effroi; je croyois dejà vous voir avilir jusqu'a n'être plus qu'un homme à honnes fortunes. Cette ignominie m'étoit plus cruelle que tous mes maux; j'aurois mieux aimé vous savoir malheureux que méprisable; après tant de peines auxquelles j'étois accoutumée, votre deshonneur étoit la seule que je ne pouvois supporter.

Je fus rassuree sur des craintes que le ton de vos lettres commençoit à confirmer; et je le fus par un moyen qui cût pu mettre le comble aux alarmes d'une autre. Je parle du desordre où vous vous laissates entraîner, et dont le prompt

et libre aveu fut de toutes les preuves de votre franchise celle qui m'a le plus touchée. Je vous connoissois trop pour ignorer ce qu'un pareil aveu devoit vous coûter, quand même j'aurois cessé de vous être chère; je vis que l'amour, vainqueur de la honte, avoit pu seul vous l'arracher. Je jugeai qu'un cœur si sincère étoit incapable d'une infidélité cachée; je trouvai moins de tort dans votre faute que de mêmte à la confesser, et, me rappelant vos anciens engagemens, je me gueris pour jamais de la jalousie.

Mon ami, je n'en fas pas plus heureuse; pour un tourment de moins, sans cesse il en renaissoit mille autres, et je ne connus jamais mieux combien il est insensé de chercher dans l'egarement de son cœur un repos qu'on ne trouve que dans la sagesse. Depuis long-temps je pleurois en secret la meilleure des mères, qu'une langueur mortelle consumoit insensiblement. Babi, à qui le fatal effet de ma chute m'avoit forcee à me confier, me trahit et lui decouvrit nos amours et mes fautes. A peine eus-je retiré vos lettres de chez ma cousine, qu'elles furent surprises. Le témoignage étoit convaincant; la tristesse acheva d'ôter à ma mère le peu de forces que son mal lui avoit laissées. Je taillis expirer de regret à ses pieds. Loin de m'exposer à la mort que je meritois, elle voila ma honte, et se contenta d'en gemir : vous-même, qui l'aviez si cruellement abusée, ne pûtes lui devenir odieux. Je fus témoin de l'effet que produisit votre lettre sur son cœur tendre et compatissant. Hélas! elle desiroit votre bonheur et le mien. Elle tenta plus d'une fois.... Que sert de rappeler une espérance à jamais éteinte? Le ciel en avoit autrement ordonné. Elle finit ses tristes jours dans la douleur de n'avoir pu fléchir un époux sévère, et de laisser une fille si peu digne d'elle.

Accablée d'une si cruelle perte, mon àme n'eut plus de force que pour la sentir; la voix de la nature gemissante étouffa les murmures de l'amour. Je pris dans une espèce d'horreur la cause de tant de maux; je voulus étouffer enfin l'odieuse passion qui me les avoit attirés, et renoncer à vous pour jamais. Il le falloit, sans doute; n'avois-je pas assez de quoi pleurer le reste de ma vie, sans chercher incessamment de nouveaux sujets de larmes? Tout sembloit favoriser ma résolution. Si la tristesse attendrit

l'ame, une profonde affliction l'endureit. Le souvenir de ma mère mourante effaçoit le vôtre ; nous etions éloignés; l'espoir m'avoit abandonnée. Jamais mon incomparable amie ne fut si sublime ni si digne d'occuper seule tout mon cœur; sa vertu, sa raison, son amitié, ses tendres caresses, sembloient l'avoir purifié; je vous erns oublie, je me crus guerie. Il etoit trop tard; ce que j'avois pris pour la froideur d'un amour eteint n'etoit que l'abattement du desespoir.

Comme un malade qui cesse de souffrir en tombant en foiblesse, se ramine à de plus vives douleurs, je sentis bientôt renaître toutes les miennes quand mon père m'eut annoncé le prochain retour de M. de Wolmar. Ce fut alors que l'invincible amour me rendit des forces que je crovois n'avoir plus. Pour la premiere fois de ma vie j'osai résister en fuce à mon père; je lui protestai nettement que jamais M. de Wolmar ne me seroit rien, que j'étois déterminee à mourir fille, qu'il étoit maître de ma vie, mais non pas de mon cœur, et que rien ne me feroit changer de volonté. Je ne vous parlerai ni de sa colère ni des traitemens que j'eus à souffrir. Je fus inebranlable : ma timidite surmontée m'avoit portée à l'autre extrémité; et si j'avois le ton moins imperieux que mon pere, je l'avois tout aussi resolu.

Il vit que j'avois pris mon parti, et qu'il ne gagneroit rien sur moi par autorité. Un instant je me crus delivrée de ses persécutions; mais que devins-je quand tout à coup je vis à mes pieds le plus sévère des pères attendri et fondant en larmes? Sans me permettre de me relever il me serroit les genoux, et, fixant ses yeux mouillés sur les miens, il me dit d'une voix touchante que j'entends encore au dedans de moi : Ma fille, respecte les cheveux blancs de ton malheureux pere; ne le fais pas descendre avec douleur au tombeau, comme celle qui te porta dans son sein : ah! veux-tu donner la mort à toute la famille?

Concevez mon saisissement. Cette attitude, ce ton, ce geste, ce discours, cette affreuse idee, me bouleversèrent au point que je me laissai aller demi-morte entre ses bras, et ce ne fut qu'après bien des sanglots dont j'etois oppressee que je pus lui répondre d'une voix alterée et foible : O mon père! j'avois des ar-

mes contre vos menaces, je n'en ai point contre vos pleurs; c'est vous qui ferez mourir votre fille.

Nous étions tous deux tellement agités que nous ne pames de long-temps nous remettre. Cependant, en repassant en moi-même ses derniers mots, je conçus qu'il étoit plus instruit que je n'avois cru, et, resolue de me prevaloir contre lui de ses propres connoissances, je me preparois a lui faire, au peril de ma vie, un aveu trop long-temps differe, quand, m'arrêtant avec vivacite comme s'il eût prevu et craint ce que j'allois lui dire, il me parla ainsi:

Je ne sais quelle fantaisie indigne d'une
 fille bien nee vous nourrissez au fond de votre
 cœur : il est temps de sacriber au devoir et

à l'hométete une passion honteuse qui vous

déshouvre et que vous ne satisferez jamais
 qu'aux dépens de ma vie. Écoutez une fois ce

• que l'honneur d'un pere et le vôtre exigent

de vous, et jugez-vous vous-même. M. de Wolmar est un homme d'une grande » naissance, distingue par toutes les qualités p qui peuvent la soutenir, qui jouit de la considération publique, et qui la mérite. Je lui dois la vie; vous savez les engagemens que · j'ai pris avec lui. Ce qu'il faut vous appren-· dre encore, c'est qu'etant alle dans son pays pour mettre ordre à ses affaires, il s'est trouvé enveloppe dans la dernière revolution. qu'il y a perdu ses biens, qu'il n'a lui-même cchappe à l'exil en Siberie que par un bon- heur singulier, et qu'il revient avec le triste » débris de sa fortune, sur la parole de son » ami qui n'en manqua jamais à personne. Prescrivez-moi maintenant la reception qu'il · faut lui faire à son retour. Lui dirai-je : Mon-· sieur, je vous promis ma fille tandis que vous · etiez riche; mais à présent que vous n'avez · plus rien je me retracte, et ma lille ne veut · point de vous? Si ce n'est pas ainsi que j'é-» nonce mon refus, c'est ainsi qu'on l'inter-» prétera : vos amours allegues seront pris pour un pretexte, ou ne seront pour moi » qu'un alfront de plus; et nous passerons.

vous pour une fille perdue, moi pour un
malhonnéte homme qui sacrifie son devoir et
sa foi a un vil interêt, et joint l'ingratitude a

· l'infidelité. Ma fille, il est trop tard pour

· fiuir dans l'opprobre une vie sans tache, et

- soixante ans d'honneur ne s'abandonnent pas • en un quart d'heure.
- · Voyez done, continua-t-il, combien tout
- · ce que vous pouvez me dire est à présent
- hors de propos; voyez si des préferences que
- la pudeur desavoue, et quelque feu passager
- de jeunesse, peuvent jamais être mis en ba lance avec le devoir d'une fille et l'honneur
- compromis d'un père. S'il n'etoit question
- compromis quin pere. 3 ii n'eton question
- pour l'un des deux que d'immoler son bon-
- heur à l'autre, ma tendresse vous dispute-
- roit un si doux sacrifice; mais, mon enfant,
- · l'honneur a parle, et, dans le sang dont tu

sors, c'est toutours lui qui decide, »

Je ne manquois pas de bonnes reponses a ce discours; mais les prejuges de mon pere lui donnent des principes si différens des miens. que des raisons qui me sembloient sans replique ne l'auroient pas même ebranlé. D'ailleurs, ne sachant ni d'où lui venoient les lamières qu'il paroussoit avoir acquises sur ma conduite, ni iusqu'ou elles pouvoient aller, craignant, à son affectation de m'interrompre, qu'il n'eût dejà pris son parti sur ce que j'avois à lui dire, et, plus que tout cela, retenue par une honte que je n'ai jamais pu vaincre, j'aimai mieux employer une excuse qui me parut plus sure. parce qu'elle étoit plus selon sa manière de penser. Je tui declarai sans detour l'engagement que j'avois pris avec vous; je protestai que je ne vous manquerois point de parole, et que, quoi qu'il pût arriver, je ne me marierois jamais sans votre consentement.

En effet, je m'apercus avec joie que mon scrupule ne lui déplaisoit pas : il me fit de vifs reproches sur ma promesse, mais il n'v obiecta rien: tant un gentilhomme plein d'honneur a naturellement une baute idée de la foi des engagemens, et regarde la parole comme une chose toujours sacree. An lieu donc de s'amuser à disputer sur la nullite de cette promesse, dont je ne serois jamais convenue, il m'obligea d'écrire un billet, auquel il joignit une lettre qu'il fit partir sur-le-champ. Avec quelle agitation n'attendis-je point votre réponse! combien je fis de vænx pour vous trouver moins de delicatesse que vous ne deviez en avoir! Mais je vous connoissois trop pour douter de votre obeissance, et je savois que, plus le sacrifice exigé de vous seroit pénible, plus vous plus affreux désespoir qui puisse accabler une

seriex prompt à vous l'imposer. La réponse vint; elle me fut cachée durant ma maladie; après mon rétablissement mes craintes furent confirmées, et il ne me resta plus d'excuses. Au moins mon père me déclara qu'il n'en recevroit plus; et avec l'ascendant que le terrible mot qu'il m'avoit dit lui donnoit sur mes volontes, il me fut jurer que je ne dirois rien à M. de Wolmar qui pût le detourner de m'épouser; car, ajouta-t-il, cela lui paroftroit un jeu concerte entre nous, et, à quelque prix que ce soit, il faut que ce mariage s'achève, ou que je meure de douleur.

Vous le savez, mon ami, ma santé, si robuste contre la fatigue et les injures de l'air, ne peut résister aux intemperies des passions. et c'est dans mon trop sensible cœur qu'est la source de tous les maux et de mon corps et de mon ame. Soit que de longs chagrins eussent corrompu mon sang, soit que la pature eut pris ce temps pour l'epurer d'un levain funcste, je me sentis fort incommodee à la fin de cet entretien. En sortant de la chambre de mon père je m'efforçai pour vous écrire un mot, et me trouvai si mai qu'en me mettant au lit j'esperai ne m'en plus relever. Tout le reste vous est trop connu : mon improdence attira la vôtre. Vous vintes; je vous vis, et crus n'avoir fait qu'un de ces réves qui yous offroient si souvent à moi durant mon délire. Mais quand j'appris que vous étiez venu, que je vous avois vu reellement, et que, voulant partager le mai dont vous ne pouviez me guerir, vous l'aviez pris à dessein, je ne pus supporter cette dernière épreuve; et voyant un si tendre amour survivre à l'espérance, le mien, que j'avois pris tant de peine à contenir, ne connut plus de frein, et se ranima bientôt avec plus d'ardeur que jamais. Je vis qu'il falloit aimer malgré moi ; je sentis qu'il falloit être coupable; que je ne pouvois resister ni à mon père ni à mon amant, et que je n'accorderois jamais les droits de l'amour et du sang qu'aux depens de l'honnéteté. Ainsi tous mes bons sentimens acheverent de s'eteindre, toutes mes facultes s'alterèrent, le crime perdit son horreur à mes yeux; je me sentis tout autre au dedans de moi ; enfin les transports effrénés d'une passion rendue furieuse par les obstacles, me jetèrent dans le

ame : l'osai désespérer de la vertu. Votre lettre, plus propre à réveiller les remords qu'à les prevenir, acheva de m'égarer. Mon rœur étoit si corrompu que ma raison ne put resister aux discours de vos philosophes; des horreurs dont l'idee n'avoit jamais souille mon esprit osèrent s'y presenter. La volonte les combattoit encore, mais l'imagination s'accoutumoit à les voir; et si je ne portois pas d'avance le crime au fond de mon cœur, je n'y portois plus ces resolutions genereuses qui seules peuvent lui résister.

J'ai peine a poursuivre : arrêtons un moment. Rappelez-yous ces temps de bonheur et d'innocence où ce fen si vif et si doux dont nous étions animes epuroit tous nos sentimens, ou sa sainte ardeur () nous rendoit la pudeur plus chere et l'honnetete plus aimable, ou les désirs mêmes ne sembloient naître que pour nous donner l'honneur de les vaincre et d'en être plus dignes l'un de l'autre. Relisez nos premieres lettres, songez à ces momens si courts et trop peu goûtes où l'amour se paroit à nos yeux de tous les charmes de la vertu, et ou nous nous aimions trop pour former entre nous des liens desavoues par elle.

Ou'euons-nous? et que sommes-nous deveans? Deux tendres amans passèrent ensemble une année entiere dans le plus rigoureux silence: leurs soupirs n'osoient s'exhaler, mais lears cœurs s'entendoient; ils croyoient souffrur, et ils etoient beureux. A force de s'entendre ils se parlerent; mais, contens de savoir triompher d'eux-mêmes et de s'en rendre mutuellement l'honorable temoignage, ils passerent une autre année dans une réserve non moins sevère; ils se disorent leurs peines, et ils etment heureux. Ces longs combats furent mal soutenus; un instant de foiblesse les égara; ils s'oublierent dans les plaisirs : mais s'ils cessèrent d'etre chastes, au moins ils etoient fidèles, au moins le ciel et la nature autorisoient les nœuds qu'ils avoient formes, au moins la vertu leur etoit toujours chère, ils l'aimoient encore et la savoient encore honorer; ils s'etoient moins corrompus qu'avilis. Moins dignes d'être heureux, ils l'etoient pourtant encore.

Que font maintenant ces amans si tendres, qui bruloient d'une flamme si pure, qui sen-

on Sainte ardeur ' Julie , sh ! Julie , suel mol pour une femme

toient si bien le prix de l'honnéteté? Qui l'apprendra sans gémir sur eux? Les voila livres au crime , l'idée même de souiller le lit conjugal ne leur fait plus d'horreur.... Ils méditent des adultères! Quoi! sont-ils bien les mêmes? leurs ames n'ont-elles point change? Comment cette ravissante image que le mechant n'apercut iamais peut-elle s'effacer des cœurs où elle a brille? comment l'attrait de la vertu ne degoûte-t-il pas pour toujours du vice ceux qui l'ont une fois connué? Combien de siècles ont on produire ce changement etrange? queile longueur de temps put détruire un si charmant souvenir, et faire perdre le vrai sentiment du bonbour à qui l'a pu savourer une fois? Ah! si le premier désordre est penible et lent, que tous les autres sont prompts et faciles! Prestige des passions, tu fascines ainsi la raison, tu trompes la sagesse et changes la nature avant qu'on s'en aperçoive! On s'egare un seul moment de la vie, on se détourne d'un seul pas de la droite route: aussitôt une pente inevitable nous entraine et nous perd; on tombe enfin dans le gouffre, et l'on se réveille épouvante de se trouver couvert de crimes avec un corur né pour la vertu. Mon bon ami, laissons retomber ce voile, avons-nous besoin de voir le precipice affreux qu'il nous cache pour éviter d'en approcher? Je reprends mon récit.

M. de Wolmar arriva, et ne se rebuta pas du changement de mon visage. Mon pere ne me laissa pas respirer. Le deuil de ma mère atloit finir, et ma douleur étoit à l'épreuve du temps. Je ne pouvois alléguer ni l'un ni l'autre pour eluder ma promesse; il fallut l'accomplir. Le jour qui devoit m'ôter pour jamais à vous et à moi me parut le dernier de ma vie. J'aurois vu les apprêts de ma sepulture avec moins d'effroi que ceux de mon mariage. Plus j'approchois du moment fatal, moins je pouvois déraciner de mon cœur mes premières affections; elles s'irritoient par mes efforts pour les éteindre. Enfin, je me lassai de combattre inutilement. Dans l'instant même où j'étois prête a jurer à un autre une éternelle fidelité, mon cœur vous inroit encore un amour eternel, et je fus mence au temple comme une victume impure qui souille le sacritice où l'on va l'immoler.

Arrivee à l'eglise, je sentis en entrant une sorte d'émotion que je n'avois jamais eprouvée.

Je ne sais quelle terreur vint saisir mon aine dans ce lieu simple et auguste, tout rempli de la majesté de celui qu'on y sert. Une frayeur soudaine me fit frissonner : tremblante et prete à tomber en defaillance, j'eus peine à me trainer jusqu'au pied de la chaire. Loin de me remettre, ie sentis mon trouble augmenter durant la cerémonie : et s'il me laissoit apercevoir les objets. c'etoit pour en être épouvantec. Le jour sombre de l'editice, le profond silence des spectateurs, leur maintien modeste et recueilli. le cortège de tous mes parens, l'imposant aspect de mon vénère père, tout donnoit à ce qui s'alloit passer un air de solennité qui m'excitoit à l'attention et au respect, et qui m'eût fait fremir à la seule idée d'un parjure. Je crus voir l'organe de la Providence et entendre la voix de Dieu dans le ministre prononçant gravement la sainte litergie. La purete, la diguité, la sainteté du mariage si vivement exposees dans les paroles de l'Écriture, ses chastes et sublimes devoirs si importans au bonheur, à l'ordre, à la paix, à la durce du genre humain, si doux a remplir pour eux-mêmes; tout cela me fit une telle impression, que je crus sentir interieurement une revolution subite. Une puissance inconnue sembla corriger tout à coup le desordre de mes affections, et les retablir selon la loi du devoir et de la patere. L'œil eternel qui voit tout, disoisje en moi-même, lit maintenant au fond de mon coror; il compare ma volonte cachée à la reponse de ma bouche : le ciel et la terre sont témoins de l'engagement sacré que je prends; ils le seront encore de ma fidelité a l'observer. Quel droit peut respecter parmi les hommes quiconque ose violer le premier de tous?

Un coup d'œil jeté par hasard sur monsieur et madame d'Orbe, que je vis à côté l'un de l'autre et fixant sur moi des yeux attendris, m'emut plus puissamment encore que n'avoient fait tous les autres objets. Aimable et vertueux couple, pour moins connoître l'amour en étes-vous moins unis? Le devoir et l'honnêtete vous lient: tendres amis, époux fideles, sans brûler de ce feu dévorant qui consume l'âme, vous vous aimez d'un sentiment pur et doux qui la nourrit, que la sagesse autorise et que la raison dirige; vous n'en êtes que plus solidement heureux. Ah! puissé-je dans un lien pareil recouver la même innoceuce et jouir du même bon-

heur! Si je ne l'ai pas mérité comme vous, je m'en rendrai digne a votre exemple. Ces sentimens réveillèrent mon espérance et mon courage. J'envisageai le saint nœud que j'allois former comme un nouvel état qui devoit purifier mon âme et la rendre à tous ses devoirs. Quand le pasteur me demanda si je promettois obeissance et fidelité parfaite à celui que j'acceptois pour époux, ma bouche et mon cœur le promirent. Je le tiendrai jusqu'à la mort.

De retour au logis, je sounirois après une heure de solitude et de recueillement. Je l'obtins, non sans peine; et, quelque empressement que j'eusse d'en profiter, je ne m'examinai d'abord qu'avec repugnance, craignant de n'avoir eprouve qu'une fermentation passagere en changeant de condition, et de me retrouver aussi peu digne épouse que j'avois eté fille peu sage. L'epreuve etoit sure, mais dangereuse : je commençai par songer à vous. Je me rendois le temoignage que nul tendre souvenir n'avoit profané l'engagement solennel que je venois de prendre. Je ne pouvois concevoir par quel prodige votre opiniatre image m'avoit pu laisser si long-temps en paix avec tant de sujets de me la rappeler : je me serois defice de l'indifference et de l'oubli comme d'un etat trompeur qui m'étoit trop peu naturel pour être durable. Cette illusion n'etoit guere à craindre : je sentis que je vous aimois autant et plus peut-dire que je n'avois jamais fait; mais je le sentis sans rougir. Je vis que je n'avois pas besoin, pour penser a vous, d'oublier que j'étois la femme d'un autre. En me disant combien vous m'etiez cher, mon cœur étoit emu, mais ma conscience et mes sens étoient tranquilles, et je connus dès ce moment que j'étois réellement changée. Quel torrent de pure joie vint alors inonder mon âme! Quel sentiment de paix, effacé depuis si long-temps, vint ranimer ce cœur flétri par l'ignomine, et repandre dans tout mon être une serenité nouvelle! Je crus me sentir renaitre : je crus recommencer une autre vie. Douce et consolante verto, je la recommence pour toi; c'est toi qui me la rendras chère; c'est a toi que je la veux consacrer. Ah! j'ai trop appris ce qu'il en coûte à te perdre, pour t'abandonner une seconde fois!

Dans le ravissement d'un changement si grand, si prompt, si inespèré, j'osai considérer l'étar où j'étois la veille; je frémis de l'indigne abaissement où m'avoit reduite l'oubli de moimême et de tous les dangers que j'avois courus depuis mon premier égarement. Quelle houreuse revolution me venoit de montrer l'horreur du crime qui m'avoit tentée, et réveilloit en moi le goût de la sagesse! Par quel rare bonheur avois-je etc plus fidèle à l'amour qu'a l'honneur qui me fut si cher? Par quelle faveur du sort votre inconstance ou la mienne ne m'avoit-elle point livrée à de nouvelles inclinations? Comment eussé-re opposé à un autre amant une résistance que le premier avoit deja vaincue, et une honte accontumée à céder aux desirs? Aurois-je plus respecté les droits d'un amour etent que je n'avois respecté ceux de la vertu, jouissant encore de tout leur empire? Quelle surete avois-je eue de n'aumer que yous seul au monde, si ce n'est un sentiment interieur que croient avoir tous les amans, qui se jurent une constance éternelle, et se parjurent innocemment toutes les fois qu'il plait au ciel de changer leur cœur? Chaque defaite cât ainsi prépare la suivante : l'habitude du vice en cût efface l'horreur a mes yeux. Entrainee du deshonneur a l'infamie sans trouver de prise pour m'arrêter. d'une amante abusee je devenois une tille perdue, l'opprobre de mon sexe et le desespoir de ma famille. Qui m'a garantie d'un effet si naturel de ma premiere faute? qui m'a retenue apres le premier pas? qui m'a conservé ma reputation et l'estime de ceux qui me sont chers? qui m'a mise sous la sauve-garde d'un epoux vertueux, sage, aimable par son caractere et même par sa personne, et rempli pour moi d'un respect et d'un attachement si peu mérités? qui me permet enfin d'aspirer encore au titre d'honnéte femme, et me rend le courage d'en être digne? Je le vois, je le sens ; la main secourable qui m'a conduite a travers les tenèbres est celle qui lève à mes yeux le voile de l'erreur, et me rend a moi malgré moi-même. La voix secrète qui ne cessoit de murmurer au fond de mon cœur s'elève et tonne avec plus de force au moment où j'étois prête à perir. L'auteur de toute vérite n'a point souffert que je sortisse de sa presence, coupable d'un vil parjure; et, prevenant mon crime par mes remorris, il m'a montré l'abime où j'allois me précipiter. Providence éternelle, qui fais ramper

l'insecte et rouler les cieux, tu veilles sur la moindre de tes œuvres! tu me rappelles au bien que tu m'as fait aimer! Duigne accepter d'un cœur épuré par tes soins l'hommage que toi seule rends digne de t'étre offert.

A l'instant, penetrée d'un vif sentiment du danger dout j'etois delivree, et de l'état d'honneur et de sûreté où je me sentois rétablie, je me prosternai contre terre, j'élevai vers le ciel mes mains suppliantes, j'invoquai l'être dont il est le trône, et qui soutient ou détruit quand il lui plait par nos propres forces la liberte qu'il nous donne. Je veux, lui dis-je, le bien que tu veux, et dont toi seul es la source. Je veux aimer l'époux que tu m'as donné. Je veux être fidèle, parce que c'est le premier devoir qui lie la famille et toute la société. Je veux être chaste, parce que c'est la première vertu qui nourrit toutes les autres. Je veux tout ce qui se rapporte a l'ordre de la nature que tu as établi. et aux règles de la raison que je tiens de toi. le remets mon cœur sous ta garde et mes desirs en la main. Rends toutes mes actions conformes à ma volonte constante, qui est la tienne : et ne permets plus que l'erreur d'un moment l'emporte sur le choix de toute ma vie.

Après cette courte prière, la première que j'eusse faite avec un vrai zéle, je me sentis tellement affermie dans mes résolutions, il me parut si facile et si doux de les suivre, que je vis clairement où je devois chercher desormais la force dont j'avois besoin pour résister à mon propre cœur, et que je ne pouvois trouver en moi-même. Je tirai de cette seule déconverte une confiance nouvelle, et je deplorai le triste avenglement qui me l'avoit fait manquer si long-temps. Je n'avois jamais éte tout-à-fait sans religion : mais peut-être vaudroit-il mieux n'en point avoir du tout, que d'en avoir une extérieure et manièrée, qui sans toucher le cœur rassure la conscience; de se borner à des formules, et de croire exactement en Dieu à certaines heures pour n'y plus penser le reste du temps. Scrupuleusement attachée au culte public, je n'en savois rien tirer pour la pratique de ma vie. Je me sentois bien nee, et me livrois a mes penchans; j'aimois a reflechir, et me fiois a ma raison : ne pouvant accorder l'esprit de l'Evangile avec celui du monde, ni la foi avec les œuvres, j'avois pris un milieu qui contentoit ma vame sagesse; j'avois des maximes pour croire et d'autres pour agir; j'oubliois dans un lieu ce que j'avois pense dans l'autre; j'etois devote a l'eglise et philosophe au logis. Helas! je n'etois rien nulle part, mes prières n'étoient que des mots, mes raisonnemens des sophismes, et je suivois pour toute lumière la fausse lueur des feux errans qui me guidoient pour me perdre.

Je ne puis vous dire combien ce principe interieur qui m'avoit manque jusqu'ici m'a donné de mepris pour ceux qui m'ont si mal conduite. Quelle etoit, je vous prie, leur raison premiere? et sur quelle base etoient-ils fondes? Un heureux instinct me porte au bien : une violente passion s'eleve; elle a sa racine dans le même instinct; que ferai-je pour la detruire? De la consideration de l'ordre je tire la beauté de la vertu, et sa bonte de l'utilité commune. Mais que fait tout cela contre mon interét particulier? et lequel au fond m'importe le plus, de mon bonheur aux depens du reste des hommes, ou du bonheur des autres aux depens du mien? Si la crainte de la honte ou du châtiquent m'empéche de mal faire pour mon profit, je n'ai qu'à mal faire en secret, la verto n'a plus rien à me dare : et si je suis surprise en faute, on punira, comme à Sparte, non le delit, mais la maladresse. Enfin, que le caractère et l'amour du beau soient empreints par la nature au fond de mon âme, j'aurai ma règle aussi long-temps qu'ils ne seront point defigurés. Mais comment m'assurer de conserver toujours dans sa pureté cette elligie interieure qui n'a point, parmi les êtres sensibles, de modele auquel on puisse la comparer? Ne sait-on pas que les affections desordonnées corrompent le jugement ainsi que la volonte, et que la conscience s'altere et se modifie insensiblement dans chaque siecle, dans chaque peuple, dans chaque individu, selon i monistance et la variete des prejuges?

Adorez l'Étre eternel, mon digne et sage ami; d'un souffle vous detruirez ces fautômes de raison qui n'ont qu'une vame apparence, et favent comme une ombre devant l'immuable verite. Rien n'existe que par celui qui est; c'est hu qui donne un but a la justice, une hase a la vertu, un prix à cette courte vie employee à lui plaire; c'est lui qui ne cesse de crier aux compables que leurs crimes secrets

ont été vus, et qui sait dire au juste oublié, tes vertus ont un témoin; c'est lui, c'est sa substance inaltérable qui est le vrai modèle des perfections dont nous portons tous une image en nous-mêmes. Nos passions ont beau la defigurer, tous ses traits lies à l'essence infinie se representent tonjours a la raison, et lui servent à rétablir ce que l'imposture et l'erreur en ont alteré. Ces distinctions me semblent faciles. le sens commun suffit pour les faire. Tout ce qu'on ne peut separer de l'idee de cette essence est Dieu; tout le reste est l'ouvrage des hommes. C'est à la contemplation de ce divinmodèle que l'ame s'épure et s'élève, qu'elle apprend à mépriser ses inclinations basses et a surmonter ses vils penchans. Un cœur pénetre de ces sublimes verites se refuse aux petites passions des hommes; cette grandeur infinie le degoûte de leur orgueil ; le charme de la méditation l'arrache aux desirs terrestres; et quand l'être immense dont il s'occupe n'existeroit pas, il seroit encore bon qu'il s'en occupát sans cesse pour être plus maitre de lui-même, plus fort, plus heureux et plus sage.

Cherchez-vous un exemple sensible des vains sophismes d'une raison qui ne s'appuie que sur elle-même? Considérons de sang-froid les discours de vos philosophes, dignes apologistes du crime, qui ne seduisirent jamais que des cueurs dejà corrompus. Ne diroit-on pas qu'en s'attaquant directement au plus saiot et au plus solennel des engagemens, ces dangereux raisonneurs ont resolu d'ancantir d'un seul coup toute la societe humaine, qui n'est fondec que sur la foi des conventions? Mais voyez, je vous prie, comment ils disculpent un adultere secret. C'est, disent-ils, qu'il u'en resulte aucan mal, pas même pour l'epoux qui l'ignore: comme s'ils pouvoient être surs qu'il l'ignorera toojours! comme s'il suffisoit, pour autoriser le pariure et l'infidelité, qu'ils ne nuisissent nas a autrui! comme si ce n'etuit pas asser. nour abborrer le crime, du mal qu'il fait à ceux qui le commettent! Quoi donc! ce n'est pas un mal de manquer de foi, d'aneantir autant qu'il est en soi la force du serment et des contrats les plus inviolables? Ce n'est pas un mal de se forcer soi-meme a devenir fourbe et menteur? Ce n'est pas un mal de former des

tions qui vous font désirer le mat et la mort : sonneurs matérialistes; on n'en est que mieux d'autrui, la mort de celui même qu'on doit le plus aimer et avec qui l'on a juré de vivre? Ce n'est pas un mal qu'un etat dont mille autres crimes sont toujours le fruit? Un bien qui produiroit tant de maux seroit par cela seul un mal lui-même.

parce qu'il est libre peut-être de son côté et ne manque de foi à personne? Il se trompe grossierement. Ce n'est pas seulement l'intérêt des époux, mais la cause commune de tous les hommes, que la pureté du mariage ne soit point altérée. Chaque fois que deux époux s'unissent par un nœud solennel, il intervient un engagement tacité de tout le genre humain de respecter ce lien sacré, d'honorer en eux l'union conjugale; et c'est, ce me semble, une raison très-forte contre les mariages clandestins, qui, n'offrant nul signe de cette union, exposent des cœurs innocens à brûler d'une flamme adultère. Le public est en quelque sorte garant d'une convention passée en sa présence : et l'on peut dire que l'honneur d'une femme pudique est sous la protection spéciale de tous les gens de bien. Ainsi, quiconque ose la corrompre pèche, premièrement parce qu'il la fuit pécher, et qu'on partage toujours les crimes qu'on fait commettre ; il pèche encore directement lui-même, parce qu'il viole la foi publique et sacrée du mariage, sans lequel rien ne peut subsister dans l'ordre légitime des choses humaines.

Le crime est secret, disent-ils, et il n'en résulte aucun mal pour personne. Si ces philosophes croient l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, peuvent-ils appeler un crime secret celui qui a pour témoin le premier offense et le seul vrai juge? étrange secret que celui qu'on dérobe à tous les yeux, hors ceux à qui l'on a le plus d'interêt a le cacher! Quand même ils ne reconnottroient pas la presence de la Divinite, comment osent-ils soutenir qu'ils ne font de mal à personne? comment prouvent-ils qu'il est indifferent à un père d'avoir des héritiers qui ne soient pas de son sang, d'être charge peut-être de plus d'enfans qu'il n'en auroit eu , et force de partager ses biens aux gages de son déshonneur sans sentir pour l cux des entradles de père? Supposons res rai-

fondé à leur opposer la douce voix de la nature, qui réclame au fond de tous les cours contre une orgueilleuse philosophie, et qu'un n'attaqua jamais par de bonnes raisons. En effet, si le corps seul produit la pensée, et que le sentiment dépende uniquement des organes, L'un des deux penseroit-il être innocent | deux êtres formés d'un même sang ne doivent-ils pas avoir entre eux une plus étroite analogie, un attachement plus fort l'un pour l'autre, et se ressembler d'ame comme de visage, ce qui est une grande raison de s'ar-

> N'est-ce donc faire aucun mal, à votre avis. que d'anéantir ou troubler par un sang étranger cette union naturelle, et d'altérer dans son principe l'affection mutuelle qui doit lier entre eux tous les membres d'une famille? Y a-t-il au monde un honnête homme qui n'eût horreur de changer l'enfant d'un autre en nourrice? et le crime est-il moindre de le changer dans le sein de la mère?

> Si je considère mon sexe en particulier : que de maux j'apercois dans ce désordre qu'ils prétendent ne faire ancun mal! ne fût-ce que l'avilissement d'une femme conpable a qui la perte de l'honneur ôte bientôt toutes les autres vertus. Que d'indices trop surs pour un tendre époux d'une intelligence qu'ils pensent justifier par le secret, ne fût-ce que de n'être plus aime de sa femme! Que fera-t-elle avec ses soins artificieux? que mieux prouver son indifference. Est -ce l'æil de l'amour qu'on abuse par de feintes caresses? et quel supplice, auprès d'un objet chéri, de sentir que la main nous embrasse et que le cœur nous repousse! Je veux que la fortune seconde une prudence qu'elle a si souvent trompée; je compte un moment pour rien la témérité de confier sa prétendue innocence et le repos d'autrui à des précautions que le ciel se plait a confondre : que de faussetés, que de mensonges, que de fourberies pour couvrir un mauvais commerce, pour tromper un mari, pour corrompre des domestiques, pour en imposer au public! Quel scandate pour des complices! quel exemple pour des enfans! que devient leur education parmi tant de soins pour satisfaire impunément de coupables feux? Que devient la paix de la maison et l'union des

chefs? Quoi! dans tout cela l'époux n'est point lése? Mais qui le dédommagera donc d'un cœur qui lui étoit dû? qui lui pourra rendre une femme estimable? qui lui donnera le repos et la sûrete? qui le guerira de ses justes soupçons? qui fera confier un père au sentiment de la nature en embrassant son propre enfant?

A l'égard des liaisons prétendues que l'adultère et l'infidelite peuvent former entre les familles, c'est moins une raison sérieuse qu'une plaisanterie absurde et brutale, qui ne mérite pour toute réponse que le mepris et l'indignation. Les trahisons, les querelles, les combats, les meurtres, les empoisonnemens dont ce désordre a couvert la terre dans tous les temps, montrent assez ce qu'on doit attendre pour le repos et l'union des hommes d'un attachement formé par le crime. S'il résulte quelque sorte de société de ce vil et meprisable commerce, elle est semblable à celle des brigands, qu'il faut detruire et ancantir pour assurer les sociétes legitimes.

J'ai taché de suspendre l'indignation que m'inspirent ces maximes pour les discuter paisiblement avec yous. Plus je les trouve insensées, moins je dois dedaigner de les refuter, nour me taire honte à moi-même de les avoir pent-être écoutées avec trop peu d'eloignement. Your vovez combien elles supportent mal l'examen de la saine raison. Mais où chercher la saine raison, sinon dans celui qui en est la source? et que penser de ceux qui consacrent à perdre les hommes ce flambeau divin qu'il leur donna pour les guider? Defions-nous d'une philosophie en paroles; defions - nous d'une fausse vertu qui sape toutes les vertus, et s'applique à justifier tous les vices pour s'autoriser à les avoir tous. Le meilleur moyen de trouver ce qui est bien est de le chercher sincèrement; et l'on ne peut long-temps le chercher ainsi sans remonter à l'auteur de tout bien. C'est ce qu'il me semble avoir fait depuis que je m'occupe à rectifier mes sentimens et ma raison : c'est co que vous ferez mieux que moi quand vous voudrez suivre la même route. Il m'est consolant de songer que vous avez souvent nourri mon esprit des grandes idees de la religion; et vous, dont le cœur n'eut rien de cache pour moi, ne m'en eussiez pas ainsi parle si

vous aviez eu d'autres sentimens. Il me semble même que ces conversations avoient pour nous des charmes. La présence de l'Être suprême ne nous fut jamais importune; elle nous donnoit plus d'espoir que d'épouvante; elle n'effraya jamais que l'âme du méchant; nous aimions à l'avoir pour temoin de nos entretiens, à nous élever conjointement jusqu'à lui. Si quelquefois nous étions humilies par la honte, nous nous disions, en deplorant nos foiblesses, au moins il voit le fond de nos cœurs, et nous en étions plus tranquilles.

Si cette sécurité nous égara, c'est au principe sur lequel elle étoit fondée à nous ramener. N'est-il pas bien indigne d'un homme de ne pouvoir jamais s'accorder avec lui-même. d'avoir une regle pour ses actions, une autre pour ses sentimens, de penser comme s'il étoit sans corps, d'agir comme s'il étoit sans âme, et de ne jamais approprier à soi tout entier rien de ce qu'il fait en toute sa vie? Pour moi, je trouve qu'on est bien fort avec nos anciennes maximes quand on ne les borne pas à de vaines. speculations. La foiblesse est de l'homme, et le Dieu clement qui le fit la lui pardonnera sans doute; mais le crime est du méchant, et ne restera point impuni devant l'auteur de toute justice. Un incredule, d'ailleurs heureusement né, se livre aux vertus qu'il aime; il fait le bien par goût et non par choix. Si tous ses désirs sont droits, il les suit sans contraînte; il les suivroit de même s'ils pe l'étoient pas : car pourquoi se géneroit-il? Mais celui qui reconnoît et sert le père commun des bommes se croit une plus haute destination; l'ardeur de la remplir anime son zele, et, suivant une regle plus sure que ses penchans, il sait faire le bien qui lui coûte, et sacrifier les désirs de son cœur à la loi du devoir. Tel est, mon ami, le sacrifice héroique auquel nous sommes tous deux appelés. L'amour qui nous unissoit cût fait le charme de notre vie. Il survequit à l'esperance; il brava le temps et l'éloguement; il supporta toutes les epreuves. Un sentiment si parfait ne devoit point périr de lui-même; il etoit digne de n'être immolé qu'à la vertu.

Je vous dirai plus : tout est changé entre nous; il faut nécessairement que votre cœur change. Julie de Wolmar n'est plus votre ancienne Julie; la révolution de vos sentimens

pour elle est inévitable, et il ne vous reste que le choix de faire honneur de ce changement au vice ou à la vertu. J'ai dans la mémoire un passage d'un auteur que vous ne recuserez pas : · L'amour, dit-il, est prive de son plus grand on sentir tout le prix, il faut que le cœur s'v » complaise et qu'il nous élève en clevant l'objet · aime. Otez l'idec de la perfection, vous ôtez · l'enthousiasme; ôtez l'estime, et l'amour · n'est plus rien. Comment une femme honorera-t-elle un homme qu'elle doit mépriser? · comment pourra-t-il honorer lui-même celle qui n'a pas craint de s'abandonner à un vil-· corrupteur? Ainsi bientôt ils se mepriscront · mutuellement. L'amour, ce sentiment cé- ! · leste, ne sera plus pour eux qu'un honteux · commerce. Ils auront perdu l'honneur, et · n'auront point trouve la felicité (1). > Voilà notre lecon, mon ami, c'est vous qui l'avez dictée. Jamais nos corurs s'aimèrent-ils plus delicieusement, et jamais l'honnétete leur futelle aussi chere que dans le temps heureux où cette lettre fut ecrite? Voyez donc à quoi nous meneroient aujourd'hui de coupables feux nourris aux depens des plus doux transports qui ravissent l'ame! L'horreur du vice qui nous est si naturelle à tous deux s'étendroit bientôt sur le complice de nos fautes : nous nous harrions pour nous être trop aimes, et l'amour s'éteindroit dans les remords. Ne vaut-il pas mieux epurer un sentiment si cher pour le rendre durable? Ne vaut-il pas mieux en conserver au moins ce qui peut s'accorder avec l'innocence? N'est-ce pas conserver tout ce qu'il eut de plus charmant? Qui, mon bon et digue ami, pour nous aimer toujours il faut renoncer l'un à l'autre. Oublions tout le reste, et soyez l'amant de mon âme. Cette idee est si douce qu'elle console de tout.

Voilà le fidèle tableau de ma vie, et l'histoire naive de tout ce qui s'est passé dans mon cœur. Je vous aime toujours, n'en doutez pas. Le sentiment qui m'attache à vous est si tendre et si vif encore, qu'une autre en seroit peutêtre alarmée; pour moi, j'en connus un trop different pour me défier de celui-ci. Je sens qu'il a changé de nature; et du moins en cela

mes fautes passées fondent ma securite presente. Je sais que l'exacte bienséance et la vertude parade exigeroient davantage encore, et ne seroient pas contentes que vous ne fussiez tout-à-fait oublié. Je crois avoir une règle plus · charme quand l'honnètete l'abandonne, Pour , sure, et je m'y tiens. J'écoute en secret ma conscience; elle pe me reproche rien, et jamais elle ne trompe une âme qui la consulte sincèrement. Si cela ne suffit pas pour me justifier dans le monde, cela suffit pour ma propre tranquillité. Comment s'est fait cet heureux changement? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que je l'ai vivement desiré. Dieu seul a fait le reste. Je penserois qu'une âme une fois corrompue l'est pour toujours, et ne revient plus au bien d'elle-même, à moins que quelque révolution subite, quelque brusque changement de fortune et de situation ne change tout a coup ses rapports, et par un violent ébranlement ne l'aide à retrouver une bonne assiette. Toutes ses habitudes ctant rompues et toutes ses passions modifiées, dans ce bouleversement général, on reprend quelquefois son caractère primitif, et l'on devient comme un nouvel être sorti récemment des mains de la nature. Alors le souvenir de sa précédente bassesse peut servir de preservatif contre une rechute. Hier on étoit abject et foible, aujourd'hui l'on est fort et magnanime. En se contemplant de si près dans deux etats si différens, on en seut mieux le prix de celui ou l'on est remonte, et l'on en devient plus attentif à s'y soutenir. Mon mariage m'a fait eprouver quelque chose de semhlable à ce que je tâche de vous expliquer. Ce lien si redouté me delivre d'une servitude beaucoup plus redoutable, et mon époux m'en devient plus cher pour m'avoir rendue à moi-

> Nous étions trop unis vous et moi pour qu'en changeant d'espèce notre union se détruise. Si vous perdez une tendre amante, vous gagnez une fidele amie; et, quoi que nous en avons pp dire durant pos illusions, je doute que ce changement vous soit desavantageux. Tirez-en le même parti que moi, je vous en conjure, pour devenir meilleur et plus sage, et pour épurer par des mœurs chrétiennes les leçons de la philosophie. Je ne serai jamais heureuse que vous ne soyez heureux aussi, et je seus plus que jamais qu'il n'y a point de bonheur

<sup>(</sup> Voyes la première Partie Lettre XXII (page 41 de ce en-

sans la vertu. Si vous m'aimez véritablement, donnez-moi la douce consolation de voir que nos cœurs ne s'accordent pas moins dans leur retour au bien qu'ils s'accordérent dans leur égarement.

Je ne crois pas avoir besoin d'apologie pour cette longue lettre. Si vous m'eticz moins cher elle seron plus courte. Avant de la finir, il me reste une grace à vous demander. Un cruel fardeau me pése sur le cour. Ma conduite passee est ignorée de M. de Wolmar; mais une sincerite sans réserve fait partie de la fidelité que je lui dois. Faurois dejà cent fois tout avoué, vous seul m'avez retenue. Quoique je connoisse la sagesse et la modération de M. de Wolmar c'est toujours vous compromettre que de vous nommer, et je n'ai point voulu le faire sans votre consentement. Seroit-ce vous deplaire que de vous le demander? aurois-je trop présume de yous ou de moi en me flattant de l'obtenir ? Songez, je vous supplie, que cette reserve ne sauroit être înnocente, qu'elle m'est chaque jour plus cruelle, et que jusqu'a la réception de votre réponse je n'aurai pas un instant de tranquillité.

## LETTRE XIX.

RÉPONSE.

Et vous ne seriez plus ma Julie? Ah! ne dites pas cela, digne et respectable femme; yous l'étes plus que jamais. Vous êtes celle qui méritez les hommages de tout l'univers; vous étes celle que j'adorai en commençant d'être sensible à la véritable beauté; vous étes celle que je ne cesserai d'adorer, même après ma mort, s'il reste encore en mon âme quelque souvenir des attraits vraiment célestes qui l'enchanterent durant ma vie. Cet effort de courage qui vous ramene à toute votre vertu ne vous rend que plus semblable à vous-même. Non, non, quelque supplice que j'eprouve a le sentir et le dire, jamais vous ne fûtes mieux una Julie qu'au moment que vous renoncez a moi. Helas, c'est en vous perdant que je vous ai retrouvec. Mais moi dont le cœur fremit au seul projet de vous imiter, moi tourmenté d'une passion criminelle que je ne puis ui supporter ni vaincre, suis-jecelui que je pensois être? Etois-je digne de

vous plaire? Quel droit avois-je de vous importuner de mes plaintes et de mon désespoir? C'étoit bien à moi d'oser soupirer pour vous! Et qu'étois-je pour vous aimer?

Insense i comme si je n'éprouvois pas assez d'humiliations sans en rechercher de nouvelles! Pourquoi compter des différences que l'amour fit disparoître? Il m'élevoit, il m'égaloit à yous ; sa flamme me soutenoit; nos cœurs s'etoient contondus; tous leurs sentimens nous etoient communs, et les miens partageoient la grandeur des vôtres. Me voila donc retombe dans toute ma bassesse! Doux espoir, qui nourrissois mon âme et m'abusas si long-temps, te voilà donc éteint sans retour! Elle ne sera point à moi! Je la perds pour toujours! Elle fait le bonheur d'un autre!... O rage! ô tourment de l'enfer!... Infidèle! ah! devois-tu jamais?... Pardon, pardon, madame; avez pitié de mes fureurs. O Dieu! vous l'avez trop bien dit, elle n'est plus.... elle n'est plus, cette tendre Julie à qui je pouvois montrer tous les monvemens de mon œur! Quoi! je me trouvois malheureux, et je pouvois me plandre!... elle pouvoit m'ecouter! J'étois malheureux!... que suis-je done aujourd'hui?... Non, je ne vous ferai plus rougir de vous ni de moi. C'en est fait, il faut renoncer l'un à l'autre ; il faut nous quitter : la vertu même en a dicte l'arrêt; votre main l'apu tracer. Oublions-nous.... oubliez-moi du moins. Je l'ai resolu, je le jure; je ne vous parlerai plus de moi.

Oserai-je vous parler de vous encore, et conserver le seul intérêt qui me reste au monde, celui de votre bonheur? En m'exposant l'etat de votre âme vous ne m'avez rien dit de votre sort. Alt! pour prix d'un sacrifice qui doit être senti de vous, daignez me tirer de ce doute insupportable. Julie, êtes-vous heureuse? Si vous l'êtes, donnez-noi dans mon désespoir la seule consolation dont je sois susceptible; si vous ne l'êtes pas, par pitie daignez me le dire, j'en serai moins long-temps malheureux.

Plus je réflechis sur l'aveu que vous méditez, moins j'y puis consentir; et le même motif qui m'ôta toujours le courage de vous faire un tetus me doit rendre inexorable sur celui-ci. Le sujet est de la dermère importance, et je vous exhorte à bien peser mes raisons. Permierement, il me semble que votre extrême delicatesse vous jette à cet égant dans l'erreur, et e ne vois point sur quel fundement la plus aushere werth pourtroit exper une caredle coeffission. Not engagement au monde ne peut avoir un effet retruscuf. On pe saproit s'obliger pour le passe, in promettre ce qu'on n'a plus le pouvoir de tenir : pourquoi devroit-un compte à edui a qui l'on s'engage de l'usage anterieur qu'on a fait de sa liberte et d'une fidelite qu'on pe lui a point prumise? Ne mus y trompez pas, Jahr : ce n est pas à votre epoux, c'est à votre annique vous avez manque de foi. Avant la tyranne de votre pere, le ciel et la pature nous avoient unis l'un a l'autre. Vous avez fait en formant d'autres nords un crime que l'amour ni l'homeur peut-etre ne pardonnent point, et c'est a moi seul de réclamer le bien que M. de Wolmar ma cavi.

S'il est des cas ou le devoir puisse exiger un parcil aven, c'est quand le danger d'une rechute oblige une femme prudente à prendre des prevautions pour s'en garantir. Mais votre lettre m'a plus estaire que vous ne pensez sur vos vrais sentimens. En la lisant, j'ai senti dans mon propre cœur combien le vôtre eût abhorré de pres, même au sein de l'amour, un engagement criminel dont l'éloignement nous ôtoit l'horreur.

Des-la que le devoir et l'honnéteté n'exigent nas cette confidence, la sagesse et la raison la defendent; car c'est risquer sans necessite ce qu'il y a de plus pricieux dans le mariage, l'attachement d'un epoux, la mutuelle confiance. la paix de la maison. Avez-vous assez reflechi sur une pareille demarche? Connoissez-vous assez votre mari pour être sûre de l'effet qu'elle produira sur lui? Savez-vous combien il v a d'hommes au monde auxquels il n'en faudroit pas davantage pour concevoir une jalousie effrence, un mepris invincible, et peut-être attenter aux jours d'une femme? Il faut pour ce delicat examen avoir egard aux temps, aux lieux, aux caractères. Dans le pays où je suis de pareilles confidences sont sans aucun danger, et ceux qui traitent si legerement la foi conjugale ne sont pas gens à faire une si grande affaire des fautes qui précédérent l'engagement, Sans parler des raisons qui rendent quelquefois ces aveux indispensables, et qui n'ont pas eu heu pour vous, je connois des femmes assez

mediocrement estimables qui se sont fait a peu de risques un merite de cette sinocrite, peutêtre pour obtenir à ce prix une confiance dont 
elles pussent abuser au besoin. Mais dans des 
fieux où la saintete du mariage est plus respectee, dans des heux où ce ben sacre forme une 
union solule, et ou les maris ont un veritable 
attachement pour leurs femmes, ils leur demandent un compte plus severe d'elles-mèmes; 
ils veulent que leurs cururs n'aient comm que 
pour eux un sentiment tendre; usurpant un 
droit qu'ils n'ont pas, ils exigent qu'elles soient 
a eux seuls avant de leur appartenir, et ne pardonnent pas plus l'abus de la liberté qu'une intidelite reelle,

Crovez-moi , vertueuse Julie , défier-vous d'un zele sans fruit et sans necessité. Gardez un secret dangereux que rien ne vous oblige a reveler, dont la communication peut vous perdre et p'est d'aucun usage à votre epoux. S'il est digne de cet aveu, son ame en sera contristée, et vous l'aurez afflige sans raison. S'il n'en est pas digne, pourquoi voulez-vous donner un prétexte à ses torts envers vous? Que savezvous si votre vertu, qui vous a soutenue contre les attaques de votre curur, vous soutiendroit encore contre des chagrins domestiques toujours renaissans N'empirez point volontairement vos maux, de peur qu'ils ne deviennent plus forts que votre courage, et que vous ne retombiez à force de scrupales dans un etat pire que celai dont vous avez eu praie à sortir. La sagesse est la base de toute vertu : consultez-la, je vous en conjure, dans la plus importante occasion de votre vie : et si ce fatal secret yous pèse si cruellement, attendez du moins pour yous en decharger que le temps, les années, vous donneut une connoissance plus parfaite de votre époux, et ajoutent dans son cœur, à l'effet de votre beaute, l'effet plus sûr encore des charmes de votre caractère, et la douce habitude de les sentir. Enfin, quand ces raisons, tontes solides qu'elles sont, ne vous persuaderoient pas, ne fermez point l'oreille a la voix qui vous les expose. O Julie ! ecoutez un homme capable de quelque vertu, et qui merite au moins de vous quelque sacrifice par celui qu'il vons fait aujourd'hui.

Il faut finir cette lettre. Je ne pomrois, je le sens, m'empécher d'y reprendre un tou que sans la vertu. Si vous m'aimez véritablement, donnez-moi la douce consolation de voir que nos cœurs ne s'accordent pas moms dans leur retour au bien qu'ils s'accordèrent dans leur égarement.

Je ne crois pas avoir besoin d'apologie pour cette longue lettre. Si vous m'étiez moins cher elle seroit plus courte. Avant de la finir, il me reste une grace à vous demander. Un cruel fardean me pese sur le cœur. Ma conduite passee est ignoree de M. de Wolmar; mais une sincerité sans réserve fait partie de la fidelité que je lui dois. J'aurois dejà cent fois tout avoue, vous seul m'avez retenue. Quoique je connoisse la sagesse et la modération de M. de Wolmar c'est toujours vous compromettre que de vous nommer, et je n'ai point voulu le faire sans votre consentement. Seroit-ce vous deplaire que de vous le demander? aurois-je trop présumé de vous ou de moi en me flattant de l'obtenir ? Songez, je vous supplie, que cette réserve ne sauroit être innocente, qu'elle m'est chaque jour plus cruelle, et que jusqu'à la réception de votre réponse je n'aurai pas un instant de tranquillité.

## LETTRE XIX.

RÉPONSE.

Et vous ne seriez plus ma Julie? Ah! ne dites pas cela, digne et respectable femme; vous l'êtes plus que jamais. Yous êtes celle qui méritez les hommages de tout l'univers; vous êtes celle que j'adorai en commençant d'être sensible à la véritable beauté; vous étes celle que je ne cesserai d'adorer, même après ma mort, s'il reste encore en mon âme quelque souvenir des attraits vraiment célestes qui l'enchantérent durant ma vie. Cet effort de courage qui vous ramène à toute votre vertu ne vous rend que plus semblable à vous-même. Non, non, quelque supplice que j'éprouve à le sentir et le dire, jamais vous ne lutes mieux ma Julie qu'au moment que vous renoncez à moi. Helas, c'est en vous perdant que je vous ai retrouvée. Mais moi dont le cœur frémit au seul projet de vous imiter, moi tourmenté d'une passion criminelle que je ne puis ni supporter ni vaincre, suis-je relui que je pensois Are? Etois-je digne de vous plaire? Quel droit avois-je de vous importuner de mes plaintes et de mon désespoir? C'étoit bien à moi d'oser soupirer pour vous! Et qu'étois-je pour vous aimer?

Insense! comme si je n'éprouvois pas assez d'huniliations sans en rechercher de nouvelles! Pourquoi compter des différences que l'amour fit disparoître? Il m'elevoit, il m'egaloit à vous ; sa flamme me soutenoit : nos cœurs s'étoient confondus; tous leurs sentimens nous étoient communs, et les miens partageoient la grandeur des vôtres. Me voila donc retombé dans toute ma bassesse! Doux espoir, qui nourrissois mon ame et m'abusas si long-temps, te voilà donc éteint sans retour! Elle ne sera point à moi! Je la perds pour toujours! Elle fait le bonheur d'un autre!... O rage! o tourment de l'enfer!... Intidele! ab! devois-tu jamais?... Pardon, pardon, madame: avez pitie de mes fureurs. O Dieu! vous l'avez trop bien dit, elle n'est plus.... elle n'est plus, cette tendre Julie à qui je pouvois montrer tous les mouvemens de mon œur! Quoi! je me trouvois matheureux, et je pouvois me plaindre!... elle pouvoit m'écouter! J'étois malheureux!... que suis-je done aujourd'hui ?... Non, je ne vous ferai plus rougir de vous ni de moi. C'en est fait, il faut renoncer l'un à l'autre : il faut nous quitter : la vertu même en a dicte l'arrêt: votre main l'a pu tracer. Oublions-nous.... oubliez-moi du moins. Je l'ai résolu, je le jure; je ne vous parlerai plus de moi.

Oserai-je vous parler de vous encore, et conserver le seul intérêt qui me reste au monde, celui de votre bonheur? En m'exposant l'état de votre âme vous ne m'avez rien dit de votre sort. Ah! pour prix d'un sacrifice qui doit être senti de vous, daignez me tirer de ce doute insupportable. Julie, êtes-vous heureuse? Si vous l'étes, donnez-moi dans mon désespoir la seule consolation dont je sois susceptible; si vous ne l'êtes pas, par pitié daignez me le dire, j'en serai moins long-temps malheureux.

Plus je reflechis sur l'avea que vous méditez, mons j'y puis consentir; et le même motif qui m'ôta toujours le courage de vous faire un tefus me doit rendre inexorable sur celui-ci. Le sujet est de la dernière importance, et je vous exhorte à bien peser mes raisons. Premierement, il me semble que votre extrême debcatesse vous jette à cet égard dans l'erreur, et je ne vois point sur quel fondement la plus austère vertu pourroit exiger une parcille confession. Nul engagement au monde ne peut, avoir un effet rétroactif. Un ne sauroit s'obliger pour le passé, ni promettre ce qu'on n'a plus le pouvoir de tenir : pourquoi devroit-on compte à celui à qui l'on s'engage de l'usage antérieur qu'on a fait de sa liberte et d'une fidelité qu'on ne lui a point promise? Ne vous y trompez pas, Julie ; ce n'est pas à votre époux, c'est à votre ami que vous avez manqué de foi. Avant la tyrannie de votre père, le ciel et la nature nous avoient unis l'un à l'autre. Vous avez fait en formant d'autres aœuds un crime que l'amour ni l'honneur peut-être ne pardonnent point, et c'est à moi seul de réclamer le bien que M. de Wolmar m'a ravi.

S'il est des cas où le devoir puisse exiger un pareit aveu, c'est quand le danger d'une rechute oblige une femme prudente à prendre des precautions pour s'en garantir. Mais votre lettre m'a plus éclairé que vous ne pensez sur vos vrais sentimens. En la lisant, j'ai senti dans mon propre eœur combien le vôtre eût abhorre de pres, même au sein de l'amour, un engagement crimmel dont l'eloignement nous ôtoit l'horreur.

Des-là que le devoir et l'honnéteté n'exigent pas cette confidence, la sagesse et la raison la défendent ; car c'est risquer sans nécessité ce qu'il y a de plus precieux dans le mariage, l'attachement d'un époux, la mutuelle confiance. la paix de la maison. Avez-vous assez refléchi sur une parulle demarche? Connoissez-yous assez votre mari pour être sure de l'effet qu'elle produira sur lui? Savez-vous combien il v a d'hommes au monde auxquels il n'en faudroit pas davantage pour concevoir une jalonsie effrénce, un mepris invincible, et peut-être attenter aux jours d'une femme? Il faut pour ce delicat examen avoir egard aux temps, aux lieux, aux caractères. Dans le pays où je suis de pareilles confidences sont sans aucun danger, et ceux qui traitent si légerement la foi conjugale ne sont pas gens à faire une si grande affaire des fautes qui precédérent l'engagement. Sans parler des raisons qui rendent quelquefois ces aveux indispensables, et qui n'ont pas eu lieu pour vous, je connois des femmes assez

médiocrement estimables qui se sont fait à peu de risques un mérite de cette sincérité, peutêtre pour obtenir à ce prix une confiance dont elles pussent abuser au besoin. Mais dans des lieux où la sainteté du mariage est plus respectée, dans des lieux où ce lieu sacré forme une union solide, et où les maris ont un veritable attachement pour leurs femmes, ils leur demandent un compte plus sevère d'elles-mêmes; ils veulent que leurs cœurs n'aient comu que pour eux un sentiment tendre; usurpant un droit qu'ils n'ont pas, ils exigent qu'elles soient à eux seuls avant de leur appartenir, et ne pardonnent pas plus l'abus de la liberté qu'une infidelité réelle.

Crovez-moi , vertueuse Julie , défiez-vous d'un zèle sans fruit et sans nécessité. Gardez un secret dangereux que rien ne vous oblige à révéler, dont la communication peut vous perdre et n'est d'aucun usage à votre époux. S'il est digne de cet avea, son âme en sera contristée, et vous l'aurez affligé sans raison. S'il n'en est pas digne, pourquoi voulez-vous donner un prétexte à ses torts envers vous? Que savezvous si votre vertu, qui vous a soutenue contre les attaques de votre cœur, vous soutiendroit encore contre des chagrins domestiques toujours renaissans? N'empirez point volontairement vos maux, de peur qu'ils ne deviennent plus forts que votre courage, et que vous ne retombiez à force de scrupules dans un état pire que celui dont vous avez eu peine à sortir. La sagesse est la base de toute vertu : consultez-la, je vous en conjure, dans la plus importante occasion de votre vie; et si ce fatal secret vous pèse si cruellement, attendez du moins pour yous en decharger que le temps, les années, vous donnent une connoissance plus parfaite de votre époux, et ajoutent dans son cœur, à l'effet de votre beauté, l'effet plus sûr encore des charmes de votre caractère, et la donce habitude de les sentir. Enfin, quand ces raisons, toutes solides qu'elles sont, ne vous persuaderoient pas, ne fermez point l'oreille a la voix qui vous les expose. O Julie! écoutez un homme capable de quelque vertu, et qui merite au moins de vous quelque sacrifice par cehi qu'il vous fait aujourd hui.

Il faut finir cette lettre, le ne pourrois, je le sens, m'empécher d'y reprendre un ton que

vous ne devez plus entendre. Julie, il faut vous ; ton en changeant d'état, et que, sans blesser la quitter! si jeune encore, il faut deià renoncer au bonheur! O temps qui ne dois plus revenir! temps passé pour toujours, source de regrets cternels! plaisirs, transports, douces extases, momens delicieux, ravissemens celestes! mes amours, mes uniques amours, honneur et charme de ma vie! adieu pour jamais.

## LETTRE XX.

DE JULIE.

Vous me demandez si je suis heureuse. Cette question me touche, et en la faisant vous m'aidez à y repondre; car, hien loin de chercher l'oubli dont vous parlez, j'avoue que je ne saurois être beureuse si vous cessiez de m'aimer : mais je le suis à tous égards, et rien ne manque à mon bonheur que le vôtre. Si j'ai evité dans ma lettre précédente de parler de M. de Wolman, je l'ai fait par menagement pour yous. Je connoissois trop votre sensibilité pour ne pas craindre d'aigrir vos peines; mais votre inquiétude sur mon sort m'obligeant à vous parler de celui dont il dépend, je ne puis vous en parler que d'une maniere digne de lui, comme il convient à son épouse et a une amie de la verité.

M. de Wolmar a près de cinquante ans: sa vie unie, reglee, et le calme des passions, lui ont conserve une constitution si saine et un air si frais, qu'il paroît a peine en avoir quarante; et il n'a rien d'un age avancé que l'expérience et la sagesse. Sa physionomie est poble et prevenante, son abord simple et ouvert; ses manières sont plus hounêtes qu'empressées ; il parle peu et d'un grand sens, mais sans affecter ni precision ni sentences. Il est le mano pour tout le monde, ne cherche et ne fuit personne, et n'a jamais d'autres préférences que celles de la raison.

Malgré sa froideur naturelle, son cœur, secondant les intentions de mon père, crut sentir que je lui convenois, et pour la première fois de sa vie il prit un attachement. Ce goût modéré, mais durable, s'est si bien règle sur les bienséances, et s'est maintenu dans une telle gravité conjugale, il conserve avec moi depuis son mariage les mêmes manières qu'il avoit auparavant. Je ne l'ai jamais vu ni gai ni triste, mais toujours content; jamais il ne me parle de lui, rarement de moi; il ne me cherche pas, mais il n'est pas faché que je le cherche, et me quitte peu volontiers. Il ne rit point; il est sérieux sans donner envie de l'être; au contraire, son abord serem semble m'inviter a l'enjouement; et comme les plaisirs que je goûte sont les seuls auxquels il paroit sensible, une des attentions que je lui dois est de chercher à m'amuser. En un mot, il veut que je sois heureuse: il ne me le dit pas, mais je le vois; et vouloir le bonheur de sa femme n'est-ce pas l'avoir ob-

Avec quelque soin que j'aie pu l'observer, je n'ai su lui trouver de passion d'aucune espèce que celle qu'il a pour moi. Encore cette passion est-elle si egale et si tempérée, qu'on diroit qu'il n'aime qu'autant qu'il veut aimer, et qu'il se le vent qu'autant que la raison le permet. Il est reellement ce que mylord Edouard croit être; en quoi je le trouve bien supérieur à tous nous autres gens à sentiment qui nous admirons tant nous-mêmes; car le cœur nous trompe en mille manières, et n'agit que par un principe toujours suspect : mais la raison n'a d'autre fin que ce qui est bien; ses règles sont sures, claires, faciles dans la conduite de la vie; et jamais elle ne s'egare que dans d'inutiles speculations qui ne sont pas faites pour elle.

Le plus grand goût de M. de Wolmar est d'observer. Il aime à juger des caractères des hommes et des actions qu'il voit faire. Il en juge avec une profonde sagesse et la plus parfaite impartialité. Si un ennemi lui faisoit du mal, il en discuteroit les motifs et les moyens aussi paisiblement que s'il s'agissoit d'une chose indifferente. Je ne sais comment il a entendu parler de vous, mais il m'en a parle plusieurs fois luimême avec beaucoup d'estime, et je le connois incapable de déguisement. J'ai eru remarquer quelquefois qu'il m'observoit durant ces entretiens; mais il y a grande apparence que cette pretendue remarque n'est que le secret reproche d'une conscience alarmée. Quoi qu'il en soit, j'ai fait en cela mon devoir ; la crainte ni la égalité, qu'il n'a pas en besoin de changer de : honte ne m'ont point inspiré de réserve injuste,

et je vous ai rendu justice auprès de lui, comme priser beaucuup pour ne pas me croire heureuse je la lui rends aunrès de vous.

J'oublinis de vous parler de nos revenus et de leur administration. Le debris des biens de M. de Wolmar, joint à celui de mon père qui ne s'est reserve qu'une pension. lus fait une fortune honnéte et moderce, dont il use noblement et sagement, en maintenant chez lui non l'incommode et vain appareil du luxe, mais l'abondance, les véritables commodites de la vie (1), et le pecessaire chez ses voisins indigens. L'ordre qu'il a mis dans sa maison est l'image de celui qui regne au fond de son âme, et semble imiter dans un petit menage l'ordre etabli dans le gouvernement du monde. On n'y voit ni cette inflexible regularité qui donne plus de géne que d'avantage et n'est supportable qu'a celui qui l'impose, ai cette confusion mal entendue qui pour trop avoir ôte l'usage de tout. Un y reconnoît toujours la main du maître, et l'on ne la sent jamais ; il a si bien ordonné le premier acrangement qu'à présent tout va tout seul, et qu'on jouit à la fois de la règle et de la liberte.

Voils, mon bon ami, une idée abreger, mais fidele, du caractère de M. de Wolmar, autant que je l'ai pu connoître depuis que je vis avec lui. Tel il m'a paru le premier jour, tel il me paroît le dernier sans aucune alteration; ce qui me fait esperer que je l'ai bea vu, et qu'il ne me reste plus rien à decouvrir; car je n'imagine pas qu'il pût se montrer autrement sans y perdre.

Sur ce tableau vous pouvez d'avance vous repondre à vous-même; et il faudroit me me-

1) Il fi y a pas d'association plus commune que celle da faste et de la le due. Ou prend sur la mature, sur les vrais plaisurs, sur le beson mime, tout ce qu'on donce à l'opusion. Tel bomme neue con palais aux dépens de sa entance; tel autre aure nueux me telle varsette qu'un bon diné, let autre fait un repai d'apjured; et meuet de faim tout le reste de l'année, Quand je vois un bullet de vermeil ; je m'altenda à du vin qui in'enquissionne. Combien de f. st., dans dos maisons de campagnes, en respirant le feste au matio. I aspect d'un beau gardin vous teute. On se jere de bonir heure, on se pir mêne, on gagne de l'appétit. an vent déjenner. l'officier est wett, ou les provisions manqueut, on madame n'n pas dunne ses ordres, on l'ou sous fait consper d'allemire. Quelqueles on vous prévaget, on yout magnifiquement vous offere de tout. à condition que vous n'accopered tien. Il faut er ster à jeun juique à trincheures, un disbinner avec des tappes. In me souvieus de in etre perquepe' dans un tres-beau pare, dont on duort que la maltresae aun id beauerage le café et u'en permon jamus, attendu qu'il cauloit quatre aous la tasse, mon elle deminent de grand corne mellecus a son jantimer. Se cross que jamieros micua abar des charmilies monto burn taities, el prendecido cafe plus sonvent,

avec tant de sujet de l'être (1). Ce qui m'a longtemps abusee, et qui peut-être vous abuse encore, c'est la pensée que l'amour est nécessaire pour former un heureux mariage. Mon ami, c'est une erreur : l'honnéteté, la vertu, de certaines convenances moins de conditions et d'ages que de caracteres et d'hameurs, suffisent entre deux epoux ; ce qui n'empéche point qu'il ne résulte de cette union un attachement très-tendre, qui, pour n'être pas precisement de l'amour, n'en est pas moins doux, et n'en est que plus durable. L'amour est accompagné d'une inquietude continuelle de jalousie ou de privation, peu convenable au mariage, qui est un ctat de jouissance et de paix. On ne s'epouse point pour penser uniquement l'un à l'autre, mais pour remplir conjointement les devoirs de la vie civile, gouverner prudemment la maison, bien elever ses enfans. Les amans ne voient jamais qu'eux, ne s'occupent incessamment que d'eux, et la seule chose qu'ils sachent faire est de s'aimer. Ce n'est pas assez pour des epoux, qui ont tant d'autres soins à remplir. Il n'y a point de passion qui nous fasse une si forte illusion que l'amour : on prend sa violence pour un signe de sa durce; le cœur surcharge d'un sentiment si doux l'etend pour ainsi dire sur l'avenir, et tant que cet amour dure on croit qu'il ne fivira point. Mais, au contraire, c'est son ardeur même qui le consume; il s'use avec la jeunesse, d's'efface avec la beaute, il s'eteint sous les glaces de l'age; et depuis que le monde existe on n'a jamais vu deux amans en cheveux blancs soupirer l'un pour l'autre. On doit donc compter qu'on cessera de s'adorer tôt ou tard; alors, l'idole qu'on servoit détruite, on se voit reciproquement tels qu'on est. On cherche avec etonnement l'objet qu'on aima ; ne le trouvant plus, on se depute contre celui qui reste, et sonvent l'imagination le defigure autant qu'elle l'avoit paré. Il v a peu de gens, dit La Rochefoucaukl (2), qui ne soient honteux de s'être aimes, quand ils ne s'aiment plus (1). Combien alors il

<sup>(\*)</sup> Apparenment qu'elle tr'avoit pas découvert enoure le latal secret qui la listementa el fort dans la unite, ou qu'elle ne voutoit pas abres le coufier à son ami.

<sup>(\*</sup> Je se von been surpris que Julie cut lu et cité Lanochéme could en toute accession jamais son Inste livre ne sera gouté des bounes gens

<sup>(&</sup>quot; Refle,chims mountes, w 177.

est à craindre que l'ennui ne succède à des sentimens trop vifs; que leur declin, sans s'arréter à l'indifférence, ne passe jusqu'au dégoût; qu'on ne se trouve enfin tout-à-fait rassasiés l'un de l'autre ; et que pour s'être trop aimes amans on n'en vienne à se haïr époux! Mon cher ami, yous m'ayez toujours paru bien aimable. beaucoup trop pour mon innocence et pour mon repos; mais je ne vous ai jamais vo qu'amoureux : que sais-je ce que vous seriez devenu cessant de l'être? L'amour éteint yous eût toujours laissé la vertu, je l'avone; mais en est-ce assez pour être heureux dans un lien que le cœur doit serrer? et combien d'hommes vertueux ne laissent pas d'être des maris insupportables! Sur tout cela vous en pouvez dire autant de moi.

Pour M. de Wolmar, nulle illusion ne nous previent l'un pour l'autre : nous nous voyons tels que nous sommes; le sentiment qui nous joint n'est point l'aveugle transport des cœurs passionnés, mais l'immuable et constant attichement de deux personnes honnétes et raisonnables, qui, destinées à passer ensemble le reste de leurs jours, sont contentes de leur sort et táchent de se le rendre doux l'une à l'autre. Il semble que quand on nous ent formés exprès pour nous unir, on n'auroit pu réussir mieux. S'il avoit le cœur aussi tendre que moi, il seroit impossible que tant de sensibilité de part et d'autre ne se heurtat quelquefois, et qu'il n'en resultat des querelles. Si j'etois aussi tranquille que lui, trop de froideur régneroit entre nous, et rendroit la societé moins agreable et moins douce. S'il ne m'aimoit point, nous vivrions mal ensemble : s'il m'eût trop aimée, il m'eût été importun. Chacun des deux est précisément ce qu'il faut à l'autre; il m'éclaire et je l'anime; nous en valons mieux réunis, et il semble que nous sovons destinés à ne faire entre nous qu'une seule àme, dont il est l'entendement et moi la volonté. Il n'y a pas jusqu'à son âge un peu avance qui ne tourne au commun avantage: car, avec la passion dont j'etois tourmentée, il est certain que s'il eût eté plus jeune je l'aurois épouse avec plus de peine encore, et cet excès de répugnance eût peut-être empeché l'heureuse revolution qui s'est faite en moi.

Mon ami, le ciel éclaire la bonne intention

des pères, et récompense la docilité des enfans. A Dieu ne plaise que je veuille insulter à vos déplaisirs! Le seul désir de vous rassurer pleinement sur mon sort me fait ajouter ce que je vais vous dire. Quand avec les sentimens que j'eus ci-devant pour vous, et les connoissances que j'ai maintenant, je serois libre encore et maîtresse de me choisir un mari, je prends à témoin de ma sincerité ce Dieu qui daigne m'éclairer et qui lit au fond de mon cœur, ce n'est pas vous que je choisirois, c'est M. de Wolmar.

Il importe peut-être à votre entière guérison que j'achère de vous dire ce qui me reste sur le cœur. M. de Wolmar est plus âgé que moi. Si pour me punir de mes fautes le ciel m'ôtoit le digne époux que j'ai si peu mérité, ma ferme résolution est de n'en prendre jamais un autre. S'il n'a pas eu le bonheur de trouver une fille chaste, il laissera du moins une chaste veuve. Vous me connoissez trop bien pour croire qu'après vous avoir fait cette déclaration je sois femme à m'en rétracter jamais (1).

Ce que j'ai dit pour lever vos doutes peut servir encore à résoudre en partie vos objections contre l'aveu que je crois devoir faire à mon mari. Il est trop sage pour me punir d'une démarche humiliante que le repentir seul peut m'arracher, et je ne suis pas plus capable d'user de la ruse des dames dont vous parlez

(1) Nos situations diverses déterminent et changent maigré nous toutes les affections de moi cients : nons setons sicienz et méchans tant que nous aurons intérêt à l'aire, et malheureuse. ment les chaines dont nous sommes charges multiplient cet intérét autour de nons. L'effort de corriger le désordée de son déairs est presque tonjours vain , et rarement il est vrai. Ce qu'il faut changer, c'est moins nos désirs que les situations qui les produisent. Si nous voulous devente bons, ctons les rapports qui nous empéchent de l'être. il n'y a point d'autre moyen. Je ne vondents pas pour tout au monde avoir druit à la succession d'antruit, surtont de personnes qui devroient in être cheres ; car que sarsje quel burrible vero l'unligence pe urroit m'arracher's Sur ce principe, examines hien la résolution de Julie, et la déciseation qu'elle en fait a son ainl ; pesez cette résolution dans toutes ses circonstances, el vous vercez comment un cerur droit en donte de inf-même suit s'ôter au besoin tont intérêt contraire au devoir Dès ce moment. Inde, materé l'amour qui lui reste, met secsans du parti de sa vertu, elle se force, pour ainsi dire d'aimer Wolmar consme son urbese épour, comme le seul homme avec lequel «lie habitera de sa vie ; elle change l'intérêt secret qu'elle avoit à sa perte en interêt à le conserver. On je ne counois tren au carer foimain, on c'est à cette seule resolution si critiquée que font le frionsplie de la verlu dans tout le reste de la vir de Julie, et l'aftachement sincere et cor stant qu'elle à jusqu'à la fin pour son qu'il l'est de m'en soupconner. Quant à la raison sur laquelle vous prétendez que cet aveu n'est pas necessaire, elle est certainement un sophisme; car quoiqu'on ne son tenue a rien envers un époux qu'on n'a pas encore, cela n'autorise point à se donner à lui pour autre chose que ce qu'on est. Je l'avois senti, même avant de me marier; et si le serment extorque par mon père m'empécha de faire a cet egard mon devoir, je n'en fus que plus coupable, puisque c'est un crime de faire un serment injuste, et un second de le tenir. Mais j'avois une autre raison que mon cœur n'osoit s'avouer, et qui me rendoit beaucoup plus coupable encore. Graces au ciel elle ne subsiste plus.

Une consideration plus legitime et d'un plus grand poids est le danger de troubler inutilement le repos d'un honnête homme qui tire son bonheur de l'estime qu'il a pour sa femme. Il est sur qu'il ne dépend plus de lui de rompre le nœud qui nous unit, ni de moi d'en avoir éte plus digne. Ainsi je risque, par une confidence indiscrete, de l'affliger a pure perte, sans tirer d'autre avantage de ma sincérite que de décharger mon cœur d'un secret funeste qui me pese cruellement. J'en serai plus tranquille, je le sens, après le lui avoir declare; mais lui, peut-étre, le sera-t-il moins; et ce seroit bien mal reparer mes torts que de preferer mon repos au sien.

Oue ferai-je donc dans le doute où je suis? En attendant que le ciel m'eclaire mieux sur mes devoirs, je suivrai le conseil de votre amitie : je garderai le silence , je tairai mes fautes à mon epoux, et je tácherai de les effacer par une conduite qui puisse un jour en mériter le

pardon.

Pour commencer une réforme aussi nécessaire, trouvez bon, mon ami, que nous cessions desormais tout commerce entre nous. Si M. de Wolmar avoit recu ma confession, il décideroit jusqu'a quel point nous pouvous nourrir les sentimens de l'amitie qui nous lie, et nous en donner les innocens témoignages; mais puisque je n'ose le consulter la-dessus , j'ai trop appris a mes depens combien nous peuvent egarer les habitudes les plus légitimes en apparence. Il est temps de devenir sage. Malgre la sécurité de mon cœur, je pe veux plus être juge en ma propre cause, ni me livrer, étant femme, à la qu'elle n'a pas usé de toute sa force pour s'y

même présomption qui me perdit étant fille. Voici la derniere lettre que vous recevrez de moi : je vous supplie aussi de ne plus m'ecrire. Cependant, comme je ne cesserai jamais de prendre a vous le plus tendre interét, et que ce sentiment est aussi pur que le jour qui m'éclaire, je serai bien aise de savoir quelquefois de vos nouvelles, et de vous voir parvenir au bonheur que vous meritez. Vous pourrez de temps à autre écrire à madame d'Orbe dans les occasions où vous aurez quelque evénement interessant à nous apprendre. J'espère que l'honnétete de votre âmese peindra toujours dans vos lettres. D'ailleurs ma cousme est vertueuse et assez sage pour ne me communiquer que ce qu'il me conviendra de voir, et pour supprimer cette correspondance si vous etiez capable d'en abuser.

Adieu, mon cher et bon ami : si je crovois que la fortune put vous rendre heureux, le vous dirois, courez a la fortune: mais neutêtre avez-vous raison de la dedaigner avec tant de trésors pour vous passer d'elle : j'aime mieux vous dire, courez a la felicité, c'est la fortune du sage. Nous avons toujours sentiqu'il n'y en avoit point sans la vertu; mais prenez garde que ce mot de vertu trop abstrait n'ait plus d'eclat que de solidite, et ne soit un nom de parade qui sert plus a eblouir les autres qu'à nous contenter nous-mêmes. Je fremis quand je songe que des gens qui portoient l'adultere au fond de leur cœur osoient parler de vertu. Savez-vous bien ce que signifioit pour nous un terme si respectable et si profane, tandis que nous etions engages dans un commerce criminel? c'etoit cet amour forcene dont nous ctions embrases l'un et l'autre qui deguisoit ses transports sous ce saint enthousiasme, pour nous les rendre encore plus chers et nous abuser plus long-temps. Nous etions faits, j'ose le croire, pour suivre et cherir la veritable vertu ; mais nous nous trompions en la cherchant, et ne suivions qu'un vain fantôme. Il est temps que l'illusion cesse, il est temps de revenir d'un trop long égarement. Mon ami, ce retour ne yous sera pas difficile: yous avez votre guide en vous-même; vous l'avez pu negliger, mais vous ne l'avez jamais rebuté. Votre âme est saine, elle s'attache à tout ce qui est bien; et si quelquefois il lui échappe, c'est

tenir. Rentrez au fond de votre conscience, et cherchezsi vous n'y retrouveriez point quelque principe oublié qui serviroit à mieux ordonner toutes vos actions, à les lier plus solidement entre elles et avec un objet commun. Ce n'est pas assez, croyez-moi, que la vertu soit la base de votre conduite, si vous n'établissez cette base même sur un fondement inébranlable. Souvenez-vous de ces Indiens qui font porter le monde sur un grand eléphant, et puis J'elephant sur une tortue; et quand on leur demande sur quoi porte la tortue, ils ne savent plus que dire.

Je vous conjure de faire quelque attention aux discours de votre amie, et de choisir pour aller au bonheur une route plus sûre que celle qui nous a si long-temps égarés. Je ne cesserai de demander au ciel, pour vous et pour moi, cette felicité pure, et ne serai contente qu'apres l'avoir obtenue pour tous les deux. Ah! si jamais nos cœurs se rappellent malgré nous les erreurs de notre jeunesse, faisons au moins que le retour qu'elles auront produit en autorise le souvenir, et que nous puissions dire avec cet ancien: Helas! nous perissions si nous n'eussions péri (\*)!

lei finissent les sermons de la prêcheuse: elle aura désormais assez à faire à se prêcher ellemême. Adieu, mon aimable ami, adieu pour toujours; ainsi l'ordonne l'inflexible devoir : mais croyez que le cœur de Julie ne sait point oublier ce qui lui fut cher.... Mon Dieu! que fais-je?... Vous le verrez trop à l'etat de ce papier. Ah! n'est-il pas permis de s'attendrir en disant à son ami le dernier adieu?

## LETTRE XXI.

#### DE L'AMANT DE JULIE A MYLORD ÉDOUARD.

Oui, mylord, il est vrai, mon âme est oppressée du poids de la vie; depuis long-temps elle m'est à charge: j'ai perdu tout re qui pouvoit me la rendre chere, il ne m'eu reste que les ennuis. Mais on dit qu'il ne m'est pas permis d'en disposer sans l'ordre de celui qui me

Mot de Thémistocle rapporté par l'extangre, Dictanotables des rots et grands enpitaines ; \$40 G.P. l'a donnée. Je sais aussi qu'elle vous appartient à plus d'un titre; vos soins me l'ont sauvée deux fois, et vos bienfaits me la conservent sans cesse; je n'en disposerai jamais que je ne sois sûr de le pouvoir faire sans crime, ni tant qu'il me restera la moindre espérance de la pouvoir employer pour vous.

Vous disiez que je vous étois nécessaire : pourquoi me trompiez-vous? Depuis que nous sommes à Londres, loin que vous songiez à m'occuper de vous, vous ne vous occupez que de moi. Que vous prenez de soms superflus! Mylord, vous le savez, je hais le crime encore plus que la vie; j'adore l'Etre eternel. Je vous dois tout, je vous aime, je ne tiens qu'à vous sur la terre : l'amitié, le devoir y peuvent enchaîner un infortune; des pretextes et des sophismes ne l'y retiendront point. Eclairez ma raison, parlez à mon cœur : je suis prêt à vous entendre ; mais souvenez-vous que ce n'est point le désespoir qu'on abuse.

Vous voulez qu'on raisonne : hé bien! raisonnons. Vous voulez qu'on proportionne la deliberation à l'importance de la question qu'on agite; j'y consens. Cherchons la vérite paisiblement, tranquillement; discutons la proposition generale comme s'il s'agissoit d'un autre. Robeck fit l'apologie de la mort volontaire avant de se la donner. Je ne veux pas faire un livre à son exemple, et je ne suis pas fort content du sien : mais j'espère imiter son sang-froid dans cette discussion (').

J'ai long-temps médité sur ce grave sujet; vous devez le savoir, car vous connoissez mon sort, et je vis encore. Plus j'y refléchis, plus je trouve que la question se réduit a cette proposition fondamentale: Chercher son bien et fuir son mal en ce qui n'offense point autrui, c'est le droit de la nature. Quand notre vie est un mal pour nous et n'est un bien pour personne, il est donc permis de s'en delivrer. S'il y a dans le monde une maxime evidente et certaine, je pense que c'est celle-là; et si l'on venoit à bout

<sup>(°)</sup> Jean Rubeck, né à Calmar en 1672, renonça à sa patrie pour se faire Jésoite, pois quitta les jesuites et devint prêtre musiconaire. En 1733, après quelque temps de sejour à limiteln, il distribua tout ce qui d'possedoit, et alls à Brême, ou on le vit monter dans un lateau. Le lendemain son évrjes loi trouvé sur les bords du Weser. Sa dissertation latine sur le suitede, le seul ouvrage qu'on ait de lui, fut imprimée l'année suivante à l'inteln, sous ce tire : Joan, Robeck, Exercitatio de moi le rolimitation, (736, in 4).

de la renverser, il n'y a point d'action humaine dont on ne put faire un crime.

Que disent là-dessus nos sophistes? Premiérement ils regardent la vie comme une chose qui n'est pas à nous, parce qu'elle nous a eté donnée : mais c'est precisement parce qu'elle nous a ete donnée qu'elle est a nous. Dieu ne leur a-t-il pas donne deux bras? cependant, quand ils craignent la gangrène, ils s'en font couper un, et tous les deux, s'il le faut. La parité est exacte pour qui croit l'immortalité de l'âme ; car si je sacrifie mon bras à la conservation d'une chose plus precieuse, qui est mon corps, je sacrifie mon corps à la conservation d'une chose plus precieuse, qui est mon bienerre. Si tous les dons que le ciel nous a faits sont naturellement des biens pour nous, ils ne sont que trop sujets à changer de nature ; et il y ajonta la raison pour nous apprendre à les discerner. Si cette regle ne nous autorisoit pas à choisir les uns et rejeter les autres, quel seroit son usage parmi les hommes?

Cette objection si peu solide, ils la retournent de mille manieres. Els regardent l'homme vivant sur la terre comme un soldat mis en façtion. Dieu, disent-ils, t'a place dans ce monde, pourquoi en sors-tu sans son conge? Mais toimeme, il t'a place dans ta ville, pourquoi en sors-tu sans son conge? Le congé n'est-il pas dans le mal-être? En quelque lieu qu'il me place, soit dans un corps, soit sur la terre, c'est pour y rester autant que j'y suis bien, et pour en sortir dés que j'y suis mal. Voità la voix de la nature et la voix de Dieu. Il faut attendre l'ordre, j'en conviens; mais quand je meurs naturellement, Dieu ne m'ordonne pas de quitter la vie , il me l'ôte ; c'est en me la rendant insupportable qu'il m'ordonne de la quitter. Dans le premier cas, je resiste de toute ma force ; dans le second , j'ai le mérite d'obéir.

Concevez-vous qu'il y ait des gens assez injustes pour taxer la mort volontaire de rel ellion contre la Providence, comme si l'on vouloit se soustraire à ses lois? Ce n'est point pour s'y soustraire qu'on cesse de vivre, c'est pour les exécuter. Quoi! Dieu n'a-t-il de pouvoir que sur mon corps? est-il quelque lieu dans l'univers ou quelque être existant ne soit pas sous sa main? et agira-t-il moios immédiatement sur moi quand ma substance épurée

sera plus une et plus semblable à la sienne?
Non, sa justice et sa bonté font mon espoir;
et, si je croyois que la mort pût me soustraire
à sa puissance, je ne voudrois plus mourir.

C'est un des sophismes du Phédon, rempli d'ailleurs de verites sublimes. Si ton esclave se tuoit, dit Socrate à Cebès, ne le punirois-tu pas, s'il t'étoit possible, pour t'avoir privé injustement de ton bien? Bon Socrate, que nous dites-yous? N'appartient-on plus à Dieu quand on est mort? Ce n'est point cela du tout: mais il falloit dire : Si tu charges ton esclave d'un vétement qui le gêne dans le service qu'il te doit. le puniras-tu d'avoir quitte cet habit pour mieux faire son service? La grande erreur est de donner trop d'importance à la vie : comme si notre être en dependoit, et qu'après la mort on ne fût plus rien. Notre vie n'est rien aux yeux de Dieu, elle n'est rien aux veux de la raison, elle ne doit rien être aux nôtres : et. quand nous laissons notre corps, nous ne faisons que poser un vétement incommode. Estce la peine d'en faire un si grand bruit? Mylord, ces déclamateurs ne sont point de bonne foi; absurdes et cruels dans leurs raisonnemens, ils aggravent le pretendu crime, comme si l'on s'étoit l'existence, et le punissent, comme si l'on existoit toujours.

Quant au Phedon qui leur a fourni le seul argument specieux qu'ils aient jamais employé, cette question n'y est traitee que très-lègerement et comme en passant. Socrate, condamné par un jugement inique à perdre la vie dans quelques heures, n'avoit pas besoin d'examiner bien attentivement s'il lui étoit permis d'en disposer. En supposant qu'il ait tenu réellement les discours que Platon lui fait tenir, crovezmoi, mylord, il les cût médités avec plus de soin dans l'occasion de les mettre en pratique; et la preuve qu'on ne peut tirer de cet immortel ouvrage aucune bonne objection contre le droit de disposer de sa propre vie, c'est que Caton le lut par deux fois tout entier la nuit même qu'il quitte la terre.

Ces mêmes sophistes demandent si jamais la vie peut être un mal. En considerant cette foule d'erreurs, de tourmens et de vices dont elle est remplie, on seroit bien plus tenté de demander si jamais elle fut un bien. Le crime assiège sans cesse l'homme le plus vertueux; chaque instant qu'il vit, il est prêt à devenir la proje du mechant, ou méchant lui-même. Combattre et souffrir, voila son sort dans ce monde; mal faire et souffrir, voils celui du malbonnéte bomme. Dans tout le reste ils different entre cux, ils n'ont rien en commun que les misères de la vie. S'il vous falloit des autorites et des faits, je vous citerois des oracles, des reponses de sages, des actes de vertu recompenses par la mort. Laissons tout cela, mylord : c est à vous que je parle, et je vous demande quelle est ici-bas la principale occupation du sage, si ce n'est de se concentrer pour ainsi dire au fond de son âme, et de s'efforcer d'être mort durant sa vie. Le seul moven qu'ait trouve la raison pour nous soustraire aux maux de l'humanite n'est-il pas de nous detacher des objets terrestres et de tout ce qu'il y a de mortel en nous, de nous recueillir au dedans de nousmêmes, de nous elever aux sublimes contemplations? et si nos passions et nos erreurs font nos infortunes, avec quelle ardeur devens-nous soupirer apres un etat qui nous delivre des unes et des autres! Que font ces hommes sensuels qui multiplient si indiscretement leurs douleurs par leurs voluptes? ils aneantissent pour ainsi dire leur existence à force de l'étendre sur la terre : ils aggravent le poids de leurs chaînes par le nombre de leurs attachemens; ils n'ont point de jouissances qui ne leur preparent mille amères privations : plus ils sentent, et plus ils souffrent; plus ils s'enfoncent dans la vie, et plus ils sont malheureux.

Mais qu'en genéral ce soit, si l'on veut, un bien pour l'homme de ramper tristement sur la terre, j'v consens : je ne pretends pas que tout le geare humain doive s'immoler d'un commun accord, ni faire un vaste tombeau du monde. Il est, il est des infortunés trop privilegies pour suivre la route commune, et pour qui le desespoir et les amères douleurs sont le passe-port de la nature : c'est à ceux-là qu'il seroit aussi insense de croire que leur vie est un bien, qu'il l'etoit au sophiste Possidonius tourmenté de la goutte de nier qu'elle fût un mai. Tant qu'il nous est bon de vivre nous le desirons fortement, et il n'y a que le sentiment des maux extrêmes qui puisse vaincre en nous ce desir : car nous avons tous recu de la nature une très-grande horreur de la mort, et cette

horreur déguise à nos yeux les misères de la condition humaine. On supporte long-temps une vie pénible et douloureuse avant de se resoudre a la quitter; mais quand une fois l'ennui de vivre l'emporte sur l'horreur de mourir, alors la vie est evidenment un grand mal, et l'on ne peut s'en delivrer trop tôt. Ainsi, quoi-qu'on ne puisse exactement assigner le point où elle cesse d'être un bien, on sait tres-certainement au moins qu'elle est un mal long-temps avant de nous le paroître; et chez tout homme sensé le droit d'y renoncer en precède toujours de beaucoup la tentation.

Ce n'est pas tout; après avoir nie que la vie puisse être un mal pour nous ôter le droit de nous en defaire, ils disent ensuite qu'elle est un mal pour nous reprocher de ne la pouvoir endurer. Selon eux , c'est une làcheté de se soustraire à ses douleurs et à ses peines, et il n'y a jamais que des poltrous qui se donnent La mort. O Rome, conquerante du monde, quelle troupe de poltrons t'en donna l'empire! Qu'Arrie, Éponine, Lucrèce, soient dans le nombre, elles étoient femmes; mais Brutus, mais Cassius, et toi qui partageois avec les dieux les respects de la terre etonnée, grand et divin Caton, toi dont l'unage auguste et sacree animoit les Romains d'un saint zèle et faisoit frémir les tyrans, tes fiers admirateurs ne pensoient pas qu'un jour, dans le coin poudreux d'un collège, de vils rheteurs prouveroient que tu ne fus qu'un láche pour avoir refusé au crime heureux l'hommage de la vertu dans les fers. Force et grandeur des écrivains modernes, que vous étes sublimes, et qu'ils sont intropides la plume à la main! Mais ditesmoi, brave et vaillant heros, qui vous sauvez si courageusement d'un combat pour supporter plus long-temps la peine de vivre, quand un tison brûlant vient a tomber sur cette eloquente main, pourquoi la retirez-vous si vite? Ouoi! vous avez la làchete de n'oser soutenir l'ardeur du feu! Rien, dites-vous, ne m'oblige à supporter le tison; et moi, qui m'oblige à supporter la vie? La genération d'un homme a-t-elle coûte plus à la Providence que celle d'un fetu? et l'une et l'autre n'est-elle pas egulement son ouvrage?

Sans doute, il y a du courage à souffrir avec constance les maux qu'on ne peut eviter; mais d o'y a qu'un insense qui souffre volontairement ceux dont il peut s'exempter sans mal faire, et c'est souvent un très-grand mai d'endurer un mal sans nécessite. Celui qui ne sait pas se délivrer d'une vie douloureuse par une prompte mort ressemble à celui qui aime mieux laisser envenimer une plaie que de la livrer au fer safutaire d'un chirurgien. Viens, respectable Parisot (¹), coupe-mor cette jambe qui me feroit perir , je te verrai faire sans sourciller, et me laisserai traiter de lâche par le brave qui voit nomber la sienne en pourriture faute d'oser soutenir la même operation.

l'avone qu'il est des devoirs envers autrui qui ne permettent pas a tout homme de disposer de lui-même; mais en revanche combien en est-il qui l'ordonnent! Qu'un magistrat à qui tient le salut de la patrie, qu'un pere de famille qui doit la subsistance à ses enfans, qu'un debiteur insolvable qui raineroit ses créanciers. se devouent à leur devoir, quoi qu'il arrive; que mille autres relations civiles et domestiques forcent un honnéte homme infortuné de supporter le malheur de vivre pour éviter le malheur plus grand d'être injuste, est-il permis pour cela, dans des cas tout différens, de conserver aux dépens d'une foule de miserables une vie qui n'est utile qu'à celui qui p'ose mourir? Tue-moi, mon enfant, dit le sauvage decrepit à son fils qui le porte et flechit sous le poids; les ennemis sont là; va combattre avec tes frères, va sauver tes enfans, et n'expose pas ton pere à tomber vif entre les mains de ceux dont il mangea les parens. Quand la faim, les manx, la misere, ennemis domestiques pires que les sauvages, permettroient à un malheureux estropie de consommer dans son lit le pain d'une famille qui peut à peine en gagner pour elle, celui qui ne tient à rien, celui que le ciel reduit a vivre seul sur la terre, celui dont la mallieureuse existence ne peut produire aucun bien, pourquoi n'auroit-il pas au moins le droit de quitter un sejour ou ses plaintes sont importunes et ses maux sans utilite?

Pesez ces considerations, mylord, rassemblez

toutes ces raisons, et vous trouverez qu'elles se reduisent au plus simple des droits de la nature qu'un homme sense ne mit jamais en question, En effet, pourquoi seroit-il permis de se guérir de la goutte et non de la vie? L'une et l'autre ne nous vient-elle pas de la même main? S'il est pénible de mourir, qu'est-ce à dire? Les drogues font-elles plaisir à prendre? Combien de gens préferent la mort à la medecine! Preuve que la nature répugne à l'une et à l'autre. Qu'on me montre donc comment il est plus permis de se delivrer d'un mal passager en faisant des remodes, que d'un mal incurable en s'étant la vie, et comment on est moins compable d'user de quinquina pour la fièvre que d'opium pour la pierre. Si nous regardons à l'objet. l'un et l'autre est de nous delivrer du mal-être : si nous regardons au moyen, l'un et l'autre est également naturel ; si nous regardons à la répugnance, il y en a également des deux côtés: si nous regardons à la volonté du maître, quel mal veut-on combattre qu'il ne nous ait pas envoye? A quelle douleur veut-on se soustraire qui ne nous vienne pas de sa main? Quelle est la borne où finit sa puissance et où l'on peut légitimement résister? Ne nous est-il donc permis de changer l'etat d'aucune chose, parce que tout ce qui est est comme il l'a voulu? Faut-il ne rien faire en ce monde de peur d'enfreindre ses lois? et, quoi que nous fassions. pouvons-nous jamais les enfreindre? Non, mylord, la vocation de l'homme est plus grande et plus noble; Dieu ne l'a point anime pour rester immobile dans un quictisme éternel; mais il lui a donné la liberté pour faire le bien. la conscience pour le vouloir, et la raison pour le choisir ; il l'a constitué seul juge de ses propres actions ; il a écrit dans son cœur : Fais ce qui t'est salutaire et n'est maisible à personne. Si je sens qu'il m'est bon de mourir, je resiste à son ordre en m'opiniatrant à vivre; car, en me rendant la mort desirable, il me prescrit de la chercher.

Romston, j'en appelle à votre sagresse et à votre candeur, quelles maximes plus certaines la raison peut-elle déduire de la religion sur la mort volontaire? Si les chrétiens en ont etabli d'opposces, ils ne les ont tirees ni des principes de leur religion, ui de sa règle unique, qui est l'Écriture, mais seulement des philosophes parens.

<sup>.</sup> Chicurules de 1.3 on . homme d'homeur . hon citoren . ann tendre et généreux , neglegé , mass non pes oublié de tel qui fui honoré de ses hienfaixa (°).

<sup>)&</sup>quot; if we lest l'éloge dons are confrainte 4u liere VII, term I , p (a) . C ?

Lactance et Augustin, qui les premiers avancèrent cette nouvelle doctrine dont Jesus-Christ ni les apôtres n'avoient pas dit un mot, ne s'appuverent que sur le raisonnement du Phédou, que j'ai deja combattu; de sorte que les fidèles, qui croient suivreen cela l'autorite de l'Evangile, ne suivent que celle de Platon. En effet, ou verrat-on dans la Bible entière une loi contre le suicide, ou même une simple improbation? et n'est-il pas bien étrange que, dans les exemples de gens qui se sont donne la mort, on n'y trouve pas un seul mot de blame contre aucun de ces exemples? Il y a plus, celui de Samson est autorisé par un prodige qui le venge de ses ennemis. Ce miracle se seroit-il fait pour justifier un crime? et cet homme, qui perdit sa force pour s'être laisse séduire par une femme, l'eût-il recouvrée pour commettre un forfait authentique? comme si Dieu lui-même eût voulu tromper les bommes!

Tu ne tueras point, dit le Décalogue. Que s'ensuit-il de fà? Si ce commandement doit être pris a la lettre, il ne faut tuer ni les maffaiteurs ni les ennemis; et Moise, qui fit tant mourir de gens, entendoit fort mal son propre précepte. S'il y a quelques exceptions, la première est certainement en faveur de la mort volontaire, parce qu'elle est exempte de violence et d'injustice, les deux seules considerations qui puissent rendre l'homicide criminel, et que la nature y a mis toujours faire? Attendrons-nous que la vieillesse d'ailleurs un suffisant obstacle,

Mais, disent-ils encore, souffrez patiemment les maux que Dieu vous envoie ; faites-vous un merite de vos peines. Appliquer ainsi les maximes du christianisme, que c'est mal en saisir l'esprii! l'homme est sujet à mille maux, sa vie est un tissu de misères, et il ne semble naître que pour souffrir. De ces maux, ceux qu'il reut eviter la raison veut qu'il les evite; et la religion, qui n'est jamais contraire à la raison, l'approuve. Mais que leur somme est petite aupres de ceux qu'il est forcé de souffrir malgré lui! C'est de ceux-ci qu'un Dieu clément permet aux hommes de se faire un mérite; il accepte en hommage volontaire le tribut forcé qu'il nous impose, et marque au profit de l'autre vie la resignation dans celle-ci. La veritable penitence de l'homme lui est imposée par la nature ; s'il endure patiemment tout ce qu'il est contraint d'endurer, il a fait a cet egard tout ce que Dieu lui demande; et si

quelqu'un montre assez d'orgueil pour vouloir faire davantage, c'est un fou qu'il faut enfermer, on un fourbe qu'il faut punir. Fuvons donc sans scrupule tous les maux que nous pouvons fuir, it ne nous en restera que trop a souffrir encore. Delivrons-nous sans remords de la vie même, aussitôt qu'elle est un mal pour nous, puisqu'il depend de nous de le faire, et qu'en cela nous n'offensons ni Dieu ni les hommes. S'il faut un sacrifice a l'Être suprème, n'est-ce rien que de mourie? Offrons a Dicu la mort qu'il nous impose par la voix de la raison, et versons paisiblement dans son sein notre ame qu'il rede-

Tels sont les preceptes genéraux que le bon sens dicte à tous les hommes, et que la religion autorise (1). Revenons a nous. Vous avez daigne m'ouvrir votre eceur ; je connois vos peines, vous ne souffrez pas moins que moi; vos maux sont sans remède ainsi que les miens, et d'autunt plus sans remède que les lois de l'honneur sont plus immuables que celles de la fortune. Vous les supportez, je l'avoue, avec fermeté. La vertuvous soutient ; un pas de plus, elle vous degage. Vous me pressez de souffrir; mylord, j'ose vous presser de terminer vos souffrances, et je vous laisse à juger qui de nous est le plus cher à

Que tardons-nous à faire un pas qu'il faut et les ans nous attachent bassement à la vie apres nous en avoir ôte les charmes, et que nous trainions avec effort, ignominie et doulear, un corps infirme et casse? Nous sommes dans l'age ou la vigueur de l'âme la degage aisement de ses entraves, et ou l'homme sait encore mourir; plus tard, il se laisse en gemissant

(1) L'étrange lettre pour la délibération dont il s'agit : Raimane-t-on a panishement sur une question parestic quand on l'exam ne pour soi " la lettre est-elle fabriquee, ou f'auteur ne sout-il qu'être refute? Ce qui peut tente en doute, e est l'exempie de Bubeck quil cite, et qui semble autoriser le sien. Robeck délibéra si posement, qu'il cut la patience de faire no livre, un gros livre, blen long, bien pesant, blen froid; et quand il eut étabil, selon lui, qu'il étoit permis de se donner la mort . Il ac la donna avec la même tranquitaté. Défions-nons des préjugés de siècle et de nation. Quand ce n'est pas la mode de se tuer, on n'imagine que des enragés qui se tuent ; tous les actes de conrage sout autaut de chimeres pour les ames foibles; chacin ne juge des autres que par soi : cependant combiem n avono-nom pas d'exemples attestés d'hommes sares en tout anter pout, qui, saus remords saus fureur saus descapoir, reconceut à la vie uniquement parce qu'elle leur ent à charge, et menceut plus tranquillement qu'ils n'ent vécu!

arracher la vie. Profitons d'un temps où l'ennui de vivre nous rend la mort desirable; craignons qu'elle ne vienne avec ses horreurs au moment on nous n'en voudrons plus. Je m'en souviens, il fot un instant où je ne demandois qu'une heure au ciel, et on je serois mort desespere si je ne l'eusse obtenue. Ah! qu'on a de peine à briser les nœuds qui lient nos cœurs à la terre! et qu'il est sage de la quitter aussitôt qu'ils sont rompus! Je le sens, mylord, nous sommes dignes tous deux d'une habitation plus pure : la vertu nous la montre, et le sort nous invite a la chercher. Que l'amitié qui nous joint nous unisse encore à notre derniere heure. Oh! quelle volupte pour deux vrais amis de finir leurs jours volontairement dans les bras l'un de l'autre, de confondre leurs derniers soupirs, d'exhaler a la fois les deux moitiés de leur ame! Quelle douleur, quel regret peut empoisonner leurs derniers instans? Que quittent-ils en sortant du monde? ils s'eu yout ensemble; ils ne quittent rien.

# LETTRE XXII.

#### RÉPONSE.

Jeune homme, un aveugle transport l'égare : sois plus discret, ne conseille point en demandant conseil : j'ai connu d'autres maux que les tiens. J'ai l'âme ferme ; je suis Anglois. Je sais mourir ; car je sais vivre, souffrir en homme. J'ai vu la mort de pres, et la regarde avec trop d'indifference pour l'aller chercher. Parlons de toi.

Il est vrai, tu m'etois nécessaire; mon âme avoit besoin de la tienne; tes soins pouvoient m'être utiles; ta raison pouvoit m'eclairer dans la plus importante affaire de ma vie; si je ne m'en sers point, a qui t'en prends-tu? Où est-elle? qu'est-elle devenue? que peux-tu faire? a quoi estu bon dans l'état où te voila? quels services puis-je esperer de toi? Une douleur insensec te rend stupide et impitoyable; tu n'es pas un homme, tu n'es rien; et si je ne regardois à ce que tu peux être, tel que tu es, je ne vois rien dans le monde au-dessous de toi.

Je n'en veux pour preuve que ta lettre même. Autrefois je trouvois en toi du sens, de la vérite; tes sentimens étoient droits, tu pensois juste, et je ne t'aimois pas seulement par goût, mais par choix, comme un moyen de plus pour moi de cultiver la sagesse. Qu'ai-je trouve maintenant dans les raisonnemens de cette lettre dont tu parois si content? L'n miserable et perpetuel sophisme, qui, dans l'egarement de ta raison, marque celui de ton eœur, et que je ne daignerois pas même relever si je n'avois pitié de ton delire.

Pour renverser tout cela d'un mot, je ne veux te demander qu'une seule chose : Toi qui crois Dieu existant, l'ame immortelle, et la liberté de l'homme, tu ne penses pas, sans doute, qu'un être intelligent reçoive un corps et soit place sur la terre au hasard seulement pour vivre, souffrir, et mourir? il y a bien peut-être à la vie humaine un but, une fin, un objet moral? Je te prie de me répondre clairement sur ce point; après quoi nous reprendrons pied à pied ta lettre, et tu rougiras de l'avoir ecrite.

Mais lassons les maximes genérales, dont on fait souvent beaucoup de bruit sans jamais en suivre aucune; car il se trouve toujours dans l'application quelque condition particulière qui change tellement l'etat des choses, que chacun se croit dispense d'obeir a la règle qu'il prescrit aux autres; et l'on sait bien que tout homme qui pose des maximes generales entend qu'elles obligent tout le monde, excepte lui. Encore un coup, parlons de toi.

Il t'est donc permis, selon toi, de cesser de vivre? La preuve en est singulière, c'est que tu as envie de mourir. Voila certes un argument fort commode pour les scelerats : ils doivent t'être bien obligés des armes que ta leur fournis; il n'y aura plus de forfaits qu'ils ne justifient par la tentation de les commettre ; et dès que la violence de la passion l'emportera sur l'horreur du crime, dans le desir de mal faire ils en trouveront aussi le droit.

Il t'est donc permis de cesser de vivre? Je voudrois bien savoir si tu as commencé. Quoi ! fus-tu placé sur la terre pour n'y rien faire? Le ciel ne t'imposa-t-il point avec la vie une tâche pour la remplir? Si tu as fait ta journée avant le soir, repose-toi le reste du jour, tu le peux; mais voyons ton ouvrage. Quelle réponse tiens-tu prête au juge suprême qui te demandera compte de ton temps? Parle, que lui diras-tu? J'ai séduit une fille bonnête; j'abandonne un

ami dans ses chagrins. Malheureux! trouve-moi sont opposées par leur nature. Ceux-ci s'inyévie pour être en droit de la quitter.

Tu comptes les maux de l'humanité; tu ne rougis pas d'enuiser des lieux communs cent fois rebattus, et tu dis, la vie est un mal. Mais regarde, cherche dans l'ordre des choses si tu y trouves quelques biens qui ne soient point mèles de maux. Est-ce donc à dire qu'il n'y ait aucun bien dans l'univers? et peux-tu confondre ce qui est mal par sa nature avec ce qui ne souffre, peines comme éternelles. Je dirai plus : je ne garde qu'un corps dont il sera bientôt delivré; lonté. La vie est un mal pour le méchant qui infortuné; car ce n'est pas une modification passagère, mais son rapport avec son objet, qui la rend bonne ou mauvaise. Quelles sont enfin ces douleurs si cruelles qui te forcent de la quitter? Penses-tu que je n'aie pas démèlé sous ta feinte impartialité dans le dénombrement des maux de cette vie la honte de parler des tiens? Croismoi, n'abandonne pas à la fois toutes tes vertus; garde au moins ton ancienne franchise, et dis ouvertement a ton ami : J'ai perdu l'espoir de corrompre une honnéte femme, me voilà forcé d'etre homme de bien ; j'aime mieux mourir.

Tu t'enquies de vivre, et tu dis, la vie est un mal. Tôt ou tard tu seras consolé, et tu diras, la vie est un bien. Tu diras plus vrai sans mieux raisonner: car rien n'aura changé que toi. Change donc des aujourd'hui; et puisque c'est dans la mauvaise disposition de ton âme qu'est tout le mal, corrige tes affections dereiglées, et ne brûle pas ta maison pour n'avoir pas la peine de la ranger.

Je souffre, me dis-tu ; dépend-il de moi de ne pas souffrir ? D'al ord c'est changer l'état de la question; car il ne s'agit pas de savoir si tu souffres, mais si c'est un mal pour toi de vivre. Passons. Tu souffres, tu dois chercher à ne plus souffrir. Voyons s'il est besoin de mourir pour

Considère un moment le progrès naturel des maux de l'âme directement opposé au progrès des maux du corps, comme les deux substances

ce juste qui se vante d'avoir assez vecu , que tèrent , s'empirent en vieillissant , et detruisent l'apprenne de lui comment il faut avoir porte la centin cette machine mortelle. Les autres, au contraire, alterations externes et passageres d'un être immortel et simple, s'effacent insensiblement et le laissent dans sa forme originelle que rien ne sauroit changer. La tristesse, l'ennui, les regrets, le desespoir, sont des douleurs peu durables qui ne s'enracinent jamais dans l'âme; et l'experience dement toujours ce sentiment d'amertume qui nous fait regarder nos le mal que par accident? Tu l'as dit toi-même, puis croire que les vices qui nous corrompent la vie passive de l'homme n'est rien, et ne re-, nous soient plus inherens que nos chagrins; non-seulement je pense qu'ils perissent avec le mais sa vie active et morale, qui doit influer sur | corps qui les occasione, mais je ne doute pas tout son être, consiste dans l'exercice de sa vo- qu'une plus longue vie ne put suffire pour corriger les hommes, et que plusieurs siècles de prospère, et un bien pour l'honnète homme | jeunesse ne nous apprissent qu'il n'y a rien de meilleur que la vertu.

> Quoi qu'il en soit, puisque la plupart de nos maux physiques ne font qu'augmenter sans cesse : de violentes douleurs du corps, quand clies sont incurables, peuvent autoriser un homme à disposer de lui : car toutes ses facultes étant aliénées par la douleur, et le mal étant sans remède, il n'a plus l'usage ni de sa volonté ni de sa raison; il cesse d'être homme avant de mourir, et ne fait, en s'ôtant la vie. qu'achever de quitter un corps qui l'embarrasse et où son âme n'est dejà plus.

> Mais il n'en est pas ainsi des douleurs de l'àme, qui, pour vives qu'elles soient, portent toujours leur remède avec elles. En effet, qu'est-ce qui rend un mal quelconque intolerable? c'est sa duree. Les operations de la chirurgie sont communément beaucoup plus cruelles que les souffrances qu'elles guerissent; mais la douleur du mal est permanente, celle de l'operation passagere, et l'on prefère celle-ci. Qu'est-il donc besoin d'opération pour des donleurs qu'éteint leur propre durée, qui seule les rendroit insupportables? Est-il raisonnable d'appliquer d'aussi violens remèdes aux maux qui s'effacent d'eux-memes? Pour qui fait cas de la constance et n'estime les ans que le peu qu'ils valent, de deux moyens de se delivrer des mêmes souffrances, lequel doit être préfere de la mort ou du temps? Attends, et lu seras guéri. Que demandes-tu davantage?

ger qu'elles finiront? vain sophisme de la douleur; bon mot sans raison, sans justesse, et peut-être sans bonne foi. Quel absurde motif de désespoir que l'espoir de terminer sa misère (1)! Même en supposant ce bizarre sentiment, qui n'aimeroit mieux aigrir un moment la douleur presente par l'assurance de la voir finir, comme on scarifie une plaie pour la faire cicatriser? et quand la douleur auroit un charme qui nous feroit aimer à souffrir, s'eu priver en s'ôtant la vie, n'est-ce pas faire à l'instant même tout ce qu'on craint de l'avenir?

Penses-y bien, jeune homme; que sont dix, vingt, trente ans pour un être immortel? La peine et le plaisir passeut comme une ombre ; la vie s'ecoule en un instant; elle n'est rien par elle-même, son prix depend de son emploi. Le bien seul qu'on a fait demeure, et c'est par lui qu'elle est quelque chose.

Ne dis donc plus que c'est un mai pour toi de vivre, puisqu'il depend de toi seul que ce soit un bien, et que si c'est un mal d'avoir vécu. c'est une raison de plus pour vivre encore. Ne dis pos non plus gu'il t'est permis de mourir, car autant vaudroit dire qu'il t'est permis de n'être pas homme, qu'il t'est permis de te révolter contre l'auteur de ton être, et de tromper ta destination. Mais, en ajoutant que ta mort ne fait de mal à personne, songes-tu que c'est à tou ami que tu l'oses dire?

Ta mort ne fait de mal a personne! L'entends; mourir a nos depens ne l'importe guere, tu comptes pour rien nos regrets. Je ne te parle plus des droits de l'amitie que tu meprises : n'en est-il point de plus chers encore 2) qui t'obligent à te conserver? S'il est une personne au monde qui t'ait assez aime pour ne vouloir pas te survivre, et à qui ton bonheur manque pour être heureuse, penses-tu ne lui rien devoir? Tes funestes projets exécutés ne troubleront-ils point la parx d'une ame rendue avec tant de peme à sa première innocence? Ne crains-tu

Ab! c'est ce qui redouble mes peines de son- | point de rouvrir dans ce cœur trop tendre des blessures mal refermees? Ne crains-tu point que la perte n'en entraine une autre encore plus cruelle, en ótant au monde et à la verte leur plus digne ornement? et si elle te survit. ne crains-tu point d'exciter dans son sein le remords, plus pesant à supporter que la vie? Ingrat ami, amant sans délicatesse, seras-tu toujours occupe de toi-même? Ne songeras-tu jamais qu'a tes peines? N'es-tu point sensible au bonheur de ce qui te fut cher? et ne saurois-tu vivre pour celle qui voulut mourir avec

> Tu parles des devoirs du magistrat et du père de famille, et parce qu'ils ne le sont pas iniposes, tu te crois affranchi de tout et la societé à qui tu dois la conservation, les talens, tes lumieres; la patrie à qui tu appartiens, les malheureux qui ont besoin de toi, ne leur doisto rien? O l'exact denombrement que tu fais! parmi les devoirs que ta comptes, tu n'oublies que ceux d'homme et de citoven. Un est ce vertueux patriote qui refuse de vendre son sang à un prince etranger parce qu'il ne doit le verser que pour son pays, et qui veut maintenant le répandre en desespéré contre l'expresse defense des lois? Les lois, les lois, jeune homme! le sage les méprise-t-il? Socrate innocent, par respect pour elles, ne voulut pas sortir de prison : tu ne balances point à les violer pour sortir injustement de la vie, et tu demandes, quel mal tais-je?

> Tu veux t'autoriser par des exemples; tu m'oses nommer des Romains! Toi, des Romains! il t'appartient bien d'oser prononcer ces noms illustres! Dis-moi, Brutus mourut-il en amant desespéré? et Caton déchira-t-il ses entrailles pour sa maîtresse? Homme petit et fuible, qu'y a-t-il entre Caton et toi? Montremoi la mesure commune de cette âme sublime et de la tienne. Temeraire, ah! tais-toi. Je crains de profance son nom par son apologie. A ce nom saint et auguste, tout ami de la vertu doit mettre le front dans la poussière, et honorer en silence la mémoire du plus grand des

Que tes exemples sont mai choisis! et que tu rjuges bassement des Romains, si to penses qu'ils se crussent en droit de s'ôter la vie aussitôt qu'elle leur étoit à charge ! regarde les

<sup>&</sup>quot;Non, inylord on ne termine pas ainsi sa misère, on y met le comble : on rompt les dernièrs norde qui nous attacliment au bonheur. La regrettant ce qui nous fut cher, on Bent encore à l'objet de sa donteur par sa douleur même, et cet ctal est momvaffeeux que de no tenir plor à rien.

<sup>.</sup> Des droits plus chers que crux de l'amitié! et c'est un size qui le dit : Mais ce prétendu sage était aunoureux luiméme.

y verras un seul citoyen vertueux se delivrer ainsi du poids de ses devoirs, même après les plus cruelles infortunes. Regulus retournant à Carthage prevint-il par sa mort les tourneus qui l'attendoient? Que n'eût point donne Posthumius pour que cette ressource lui fut permise aux Fourches Caudines? Quel effort de courage le senat même n'admira-t-il pas dans le consul Varron pour avoir pu survivre à sa defaite! Par quelle raison tant de genéraux se laisserent-ils volontairement livrer aux ennemis, eux à qui l'ignominie etoit si cruelle, et a qui il en coutoit si peu de mourir? C'est qu'ils devoient à la patrie leur sang , leur vie et leurs derniers soupirs, et que la honte ni les revers ne les pouvoient detourner de ce devoir sacré. Mais quand les lois furent aneanties, et que l'état fut en proie a des tyrans, les citoyens reprirent leur liberte naturelle et leurs droits sur cox-mêmes. Quand Rome ne fut plus, il fut permis à des Romains de cesser d'être : ils avoient rempli leurs fonctions sur la terre; ils n'avoient plus de patrie; ils etoient en droit de disposer d'eux, et de se rendre à eux-mêmes la liberte qu'ils ne ponvoient plus rendre a leur pays. Après avoir employe leur vie a servir Rome expirante et a combattre pour les lois, ils moururent vertueux et grands comme ils avoient vecu; et leur mort fut encore un tribut a la gloire du nom romain, afin qu'on ne vit dans aucun d'eux le spectacle indigne de vrais citoyens servant un usurpateur.

Mais toi, qui es-tu? qu'as-tu fait? Crois-tu t'excuser sur ton obscurité? ta foiblesse t'exempte-t-elle de tes devoirs? et pour n'avoir ni nom ni rang dans ta patrie, en es-tu moins soumis a ses lois? Il te sied bien d'oser parler de mourir, taudis que tu dois l'usage de la vie a tes semblables! Apprends qu'une mort telle que tu la medites est honteuse et furtive; c'est un vol fait au genre humain. Avant de le quitter, rends-lui ce qu'il a fait pour toi. Mais je ne tiens a rien.... je suis inutile au monde.... Philosophe d'un jour! ignores-tu que tu ne saurois faire un pas sur la terre sans y trouver quelque devoir a remplir, et que tout homme est utile à l'humanite par cela seul qu'il existe?

Ecoute-moi, jeune insense : tu in es cher, j'ai pitie de tes erreurs. S'il te reste au fond du

pus cruelles infortunes. Regulus retournant à Carthage prevint-il par sa mort les tournens de mourir. Puis va chercher quelque indigent à secourir, quelque infortuné a consoler, quelque infortuné a defendre. Rapproche de moi les malheureux que mon abord intimide : ne crains d'abuser ni de ma bourse ni de mon crédit ; prends, épuise mes biens, fais-moi riche. Si cette consideration te retient aujourd'hui, elle laisserent-ils volontairement livrer aux ennemis, eux à qui l'ignominie etoit si cruelle, et a qui il en coûtoit si peu de mourir? C'est qu'ils

#### LETTRE XXIII.

DE MYLORD ÉDOUARD A L'AMANT DE JULIE.

Je ne pourrai, mon cher, vous embrasser anjourd'hui comme je l'avois espere, et l'on me retient encore pour deux jours à Kensington. Le train de la cour est qu'on y travaille beaucoup sans rien faire, et que toutes les affaires s'y succèdent sans s'achever. Celle qui m'arrête ici depuis huit jours ne demandoit pas deux beures : mais, comme la plus importante affaire des ministres est d'avoir toujours l'air affairé, ils perdent plus de temps à me remettre qu'ils n'en auroient mis a m'expedier. Mon impatience un peu trop visible n'abrege pas ces délais. Vous savez que la cour ne me convient guere; elle m'est encore plus insupportable depuis que nous vivons ensemble, et j'aime cent fois mieux partager votre melancolie que l'ennui des valets qui peuplent ce pays.

Cependant, en causant avec ces empressés faineans, il m'est venu une idée qui vous regarde, et sur laquelle je n'attends que votre aveu pour disposer de vous. Je vois qu'en combattant vos peines vous souffrez à la fois du mal et de la resistance. Si vous voulez vivre et guérir, c'est moins parce que l'honneur et la raison l'exigent, que pour complaire à vos amis. Mon cher, ce n'est pas assez : il faut reprendre le goût de la vie pour en bien remplir les devoirs; et avec tant d'indifference pour toute chose, on ne reussit jamais à rien. Nous avons beau faire l'un et l'autre, la raison seule ne vous ren-

dra pas la raison. Il faut qu'une multitude d'objets nouveaux et frappans vous arrachent que partie de l'attention que votre cœur ne donne qu'à celui qui l'occupe. Il faut, pour vous rendre à vous-même, que vous sortiez d'au-dedans de vous, et ce n'est que dans l'agitation d'une vie active que vous pouvez retrouver le repos.

Il se présente pour cette épreuve une occasion qui n'est pas à dedaigner; il est question d'une entreprise grande, belle, et telle que bien des ages n'en voient pas de semblables. Il depend de vous d'en être temoin et d'y concourir. Vous verrez le plus grand spectacle qui puisse frapper les veux des hommes ; votre goût pour l'observation trouvers de quoi se contenter. Vos fonctions seront honorables; elles n'exigeront, avec les talens que vous possedez, que du courage et de la sante. Vous y trouverez plus de peril que de géne ; elles ne vous en conviendront que micux. Enfin votre engagement ne sera pas fort long. Je ne puis vous en dire aujourd'hui davantage, parce que ce projet cret dont je ne suis pas le maltre. J'ajouterai seulement que si vous négligez cette heureuse et care occasion, vous ne la retrouverez prohablement jamais, et la regretterez peut-être Loute votre vie.

vous sovez, et de ne point revenir sans votre i jamais. reponse ; car elle presse, et je dois donner la mienne avant de partir d'ici.

# LETTRE XXIV.

RÉPOSSE.

Faites, mylord; ordonnez de moi; yous ne serez desavone sur rien. En attendant que je merite de vous servir, au moins que je vous obeisse.

# LETTRE XXV

DE MYLORD ÉDOUARD A L'ANANT DE JULIE.

Prisque vous approuvez l'idee qui m'est venne, je ne veux pas taeder un moment a vous marquer que tout vient d'être conclu, et à vous expliquer de quot il s'agit, selon la permission que j'en ai reçue en repondant de vous.

Vous savez qu'on vient d'armer à Plimouth une escadre de cinq vaisseaux de guerre, et qu'elle est prête à mettre à la voile. Celui qui doit la commander est M. George Anson, habile et vaillant officier, mon ancien ami. Elle est destinée pour la mer du Sud, où elle doit se rendre par le détroit de Le Maire, et en revenir par les Indes orientales. Ainsi vous voyez qu'il n'est pas question de moins que du tour du monde; expedition qu'on estime devoir durer environ trois ans. J'aurois pu vous faire inscrire comme volontaire; mais, pour vons donner plus de consideration dans l'équipage, i'v ai fait ajouter un titre, et vous étes couche sur l'état en qualité d'ingénieur des troupes de debarquement : ce qui vous convient d'autant mieux que le genie etant votre premiere destination, je sais que vous l'avez appris dès votre enfance.

Je compte retourper demain à Londres (1), sur le point d'eclore est pourtant encore un se- et vous presenter à M. Auson dans deux jours. En attendant, songez à votre equipage, et à vous pourvoir d'instrumens et de livres; car l'embarquement est prêt, et l'on n'attend plus que l'ordre du départ. Mon cher ami, j'espère que Dien vous ramènera sain de corps et de J'ai donne ordre à mon coureur, qui vous i cœur de ce long voyage, et qu'a votre retour porte cette lettre, de vous chercher où que nous nous rejoindrons pour ne nous separer

## LETTRE XXVI.

DE L'AMANT DE JULIE A NADAME D'ORBE.

Je pars, chère et charmante cousine, pour faire le tour du globe ; je vais chercher dans un autre bemisphère la paix dont je n'ai pu jouir dans celui-ci. Insense que je suis! je vais errer dans l'univers sans trouver un lieu pour y reposer mon cœur : je vais chercher un asile au monde ou je puisse être loin de vous! Mais il faut respecter les volontes d'un ami, d'un bienfaiteur, d'un pere. Sans esperer de guerir, il

(\* Je n'entersh pas trop hien ced. Kensington n'étant qu'à un quart de lieue de Lonuren, les reigneurs qui vont à la courn'y conclient pas-expendant volla mylord Edouard force d'y paiser je ne saiscombien de jours.

faut au moins le vouloir, puisque Julie et la vertu l'ordonnent. Dans trois heures je vais être à la merci des flots; dans trois jours je ne verrai plus l'Europe; dans trois mois je serai dans des mers inconnues où règnent d'eternels orages; dans trois ans peut-être.... Qu'il seroit affreux de ne vous plus voir! Itelas! le plus grand péril est au fond de mon cœur : car, quoi qu'il en soit de mon sort, je l'ai résolu, je le jure; vous me verrez digne de parottre à vos yeux, ou vous ne me reverrez jamais.

Mylord Édouard, qui retourne à Rome, vous remettra cette lettre en passant, et vous fera le detail de ce qui me regarde. Vous connoissez son àme, et vous devinerez aisément ce qu'il ne vous dira pas. Vous connûtes la mienne, jugez aussi de ce que je ne vous dis pas moi-même. Ah! mylord, vos yeux les reverront!

Votre amie a donc ainsi que vous le bonheur

d'être mère! Elle devoit donc l'être?... Ciel inexorable!... O ma mère! pourquoi vous donna-t-il un fils dans sa colere?

Il faut finir, je le sens. Adieu, charmantes cousines. Adieu, beautes incomparables. Adieu, pures et celestes âmes. Adieu, tendres et inseparables amies, femmes uniques sur la terre. Chacune de vous est le seul objet digne du cœur de l'autre. Faites mutuellement votre bonheur. Daignez vous rappeler quelquefois la memoire d'un infortuné qui n'existoit que pour partacer entre vous tous les sentimens de son âme, et qui cessa de vivre au moment qu'il s'eloigna de vous. Si jamais.... J'entends le signal et les cris des matelots; je vois fraichir le vent et déployer les voiles : il faut monter à bord, il faut partir. Mer vaste, mer immense, qui dois peutêtre m'engloutir dans ton sein, puissé-je retrouver sur tes flots le calme qui fuit mon cœur agité!

# QUATRIÈME PARTIE (\*).

#### LETTRE PREMIERE.

DE MADAME DE WOLMAR A MADAME D'ORBE.

Que tu tardes long-temps à revenir! Toutes ces allées et venues ne m'accommodent point. Que d'heures se perdent à te rendre où tu devrois toujours être, et, qui pis est, à t'en eloigner! L'idee de se voir pour si peu de temps gâte tout le plaisir d'être ensemble. Ne sens-tu pas qu'être ainsi alternativement chez toi et chez moi, c'est n'être bien nulle part? et n'imagines-tu point quelque moyen de faire que

(") Rousseau met cette quatrième partie en parallèle avec la princeme de Clèves. Il prêten l'que cette partie, et la sixieme, nont des chefs-d'œuvre de diction.(Foy Confessions.) M. P. tu sois en même temps chez l'une et chez l'autre?

Que faisons-nous, chère cousine? Que d'instans précieux nous laissons perdre, quand il ne nous en reste plus à prodiguer! Les années se multiplient, la jeunesse commence a fuir, la vie s'ecoule; le bonheur passager qu'elle offre est entre nos maius, et nous negligeons d'en jouir! Te souvient-il du temps ou nous étions encore filles, de ces premiers temps si charmans et si doux qu'on ne retrouve plus dans un autre âge, et que le cœur oublie avec tant de peine? Combien de fois, forcees de nous separer pour peu de jours, et même pour peu d'heures, nous disions en nous embrassant tristement; Ab! si jamais nous disposons de nous, on ne nous verra plus sepa-

rées! Nous en disposons maintenant, et nous passons la moitié de l'annee eloignees l'une de l'autre. Quoi! nous aimerions-nous moins ? Chere et tendre amie, nous le sentons toutes deux, combien le temps, l'habitude et tes bienfaits ont rendu notre attachement plus fort et plus indissoluble. Pour moi, ton absence me paroit de jour en jour plus insupportable, et je ne puis plus vivre un instant sans toi. Ce progrès de notre amitie est plus naturel qu'il ne semble; il a sa raison dans notre situation ainsi que dans nos caracteres. A mesure qu'on avance en age tous les sentimens se concentrent; on perd tous les jours quelque chose de ce qui nous fut cher, et l'on ne le remplace plus. On meurt ainsi par degres, jusqu'à ce que n'aimant enfin que soi-même, on ait cesse de sentir et de vivre avant de cesser d'exister. Mais un cœur sensible se defend de toute sa force contre cette mort anticipée : quand le froid commence aux extrémites, il rassemble autour de lui toute sa chaleur naturelle; plus il perd, plus il s'attache à ce qui lui reste, et il tient pour ainsi dire au dernier objet par les lieus de tous les autres.

Voilàce qu'il me semble éprouver déjà, quoique jeune encore. Ah! ma chere, mon pauyre cœur a tant aune! il s'est epuisé de si bonne beure, qu'il vieillit avant le temps; et tant d'affections diverses l'ont tellement absorbe, qu'il n'y reste plus de place pour des attachemens nouveaux. Tu m'as vue successivement tille, amie, amante, épouse et mère. Tu sais si tous ces titres m'ont eté chers! Onelquesuns de ces liens sont détruits, d'autres sont relaches. Ma mère, ma tendre mère n'est plus; il ne me reste que des pleurs à donner à sa memoire, et je ne goûte qu'à moitte le plus doux sentiment de la nature. L'amour est éteint, il l'est pour jamais, et c'est encore une place qui ne sera point remplie. Nous ayons perdu ton digne et bon mari que j'aimois comme la chere moitie de toi-même, et qui meritoit si bien ta tendresse et mon amitié. Si mes fils etoient plus grands, l'amour maternel rempliroit tous ces vides : mais cet amour, ainsi que tous les autres, a besoin de communication; et quel retour peut attendre une mère d'un enfant de quatre ou cinq ans? Nos enfans nous sont chers long-temps avant qu'ils puissent le sentir et dur d'avoir à se dire sons cesse : C'est une

nous aimer à leur tour; et cependant on a si grand besoin de dire combien on les aime à quelqu'un qui nous entende! Mon mari m'entend, mais il ne me repond pas assez à ma fantaisie ; la tête ne lui en tourne pas comme à moi : sa tendresse pour eux est trop raisonnable. j'en yeux une plus vive et qui ressemble mieux à la mienne. Il me faut une amie, une mere qui soit aussi folle que moi de mes enfans et des siens. Lu un mot, la materpite me rend l'amitié plus necessaire encore, par le plaisir de parler sans cesse de mes enfans sans donner de l'ennui. Je sens que je jouis doublement des caresses de mon petit Marcellin quand je te les vois partager. Quand j'embrasse ta fille, je crois te presser contre mon sein. Nous l'avons dit cent fois; en voyant tous nos petits bambins jouer ensemble, nos cœurs unis les confondent, et nous ne savons plus à laquelle appartient chacun des trois.

Ce n'est pas tout : j'ai de fortes raisons pour te souhaiter sans cesse auprès de moi, et ton absence m'est cruelle à plus d'un égard. Songe à mon eloignement pour toute dissimulation, et à cette continuelle réserve où je vis depuis près de six ans avec l'homme du monde qui m'est le plus cher. Mon odieux secret me nese de plus en plus, et semble chaque jour devenir plus indispensable. Plus l'honnètete veut que je le revêle, plus la prudence m'oblige à le garder. Conçois-tu quel état affreux c'est pour une femme de porter la défiance, le mensonge et la crainte jusque dans les bras d'un epoux. de n'oser ouver son cœur à celui qui le possède, et de lui cacher la moitie de sa vie pour assurer le repos de l'autre? Aqui, grand Dieu! faut-il déguiser mes plus secrètes pensees, et celer l'interieur d'une âme dont il auroit lieu d'être si content? A M. de Wolmar, à mon mari, au plus digne epoux dont le ciel eut pu recompenser la vertu d'une fille chaste! Pour l'avoir trompe une fois, il faut le tromper tous les jours, et me sentir sans cesse indigne de toutes ses bontés pour moi. Mon cœur n'ose accepter aucun témoignage de son estime; ses plus tendres caresses me font roughr, et toutes les marques de respect et de considération qu'il me donne se changent dans ma conscience en opprobres et en signes de mépris. Il est bien

autre que moi qu'il honore. Ah! s'il me connoissoit, il ne me traiteroit pas ainsi. Non, je ne puis supporter cet etat affreux; je ne suis jamais seule avec cet homme respectable que je ne sois prête à tomber a genoux devant lai. à lui confesser ma faute, et à mourir de douleur et de honte a ses meds.

Cependant les raisons qui m'ont retenue des le commencement prennent chaque jour de nouvelles forces, et je n'ai pas un motif de parler qui ne soit une raison de me taire. En considérant l'état paisible et doux de ma famille, je ne pense point sans effroi qu'un seul mot y peut causer un desordre irreparable. Après six ans passes dans une si parfaite union . irai-je troubler, le repos d'un mari si sage et si bon, qui n'a d'autre votonte que celle de son heureuse épouse, ni d'autre plaisir que de voir regner dans sa maison l'ordre et la paix? Contristerai-ie par des troubles domestiques les vieux jours d'un pere que je vois si content, si charme du bonheur de sa fille et de son ami? Exposerai-je ces chers enfans, ces enfans aimables et qui promettent tant, à n'avoir qu'une éducation négligee ou scandaleuse, à se voir les tristes victimes de la discorde de leurs parens. entre un pere enflammé d'une juste indienation, agite par la jalousie, et une mère intertunce et coupable, toujours novee dans les pleurs? Je connois M. de Wolmar estimant sa femme; que sais-je ce qu'il sera ne l'estimant plus? Peut-être n'est-il si modere que parce que la passion qui domineroit dans son caractere n'a pus encore en lieu de se developper. Peutêtre sera-t-il aussi violent dans l'emportement de la colere qu'il est doux et tranquille tant qu'iln'a nul sujet de s'irriter.

Si je dois tant d'egards à tout ce qui m'environne, ne m'en dois-je point aussi quelquesest celui qu'il faut que j'envisage pour me ras- que la prudence autorise, reviens, et fais de

surer. Mon état présent m'inspire une confiance que d'importuns souvenirs voudroient m'ôter. J'aime a nourrir mon cieur des sentimens d'honneur que je crois retrouver en moi. Le rang d'epouse et de mère m'eleve l'ame et me soutient contre les remords d'un autre état. Quand je vois mes enfans et leur pere autour de moi, il me semble que tout y respire la vertu; ils chassent de mon esprit l'idee même de mes anciennes fautes. Leur innocence est la sauvegarde de la mienne; ils m'en deviennent plus chers en me rendant meilleure; et j'ai tant d'horreur nour tout ce qui blesse l'honnéteté. que j'ai peine a me croire la même qui put l'oublier autrefois. Je me sens si loin de ce que j'étois, si sure de ce que je suis, qu'il s'en faut peu que je ne regarde ce que j'aurois à dire comme un aveu qui m'est étranger et que je ne suis plus obligée de faire.

Voilà l'état d'incertitude et d'anxiété dans lequel je flotte sans cesse en ton absence. Sais-tu ce qui arrivera de tout cela quelque jour? Mon pere va bientôt partir pour Berne, resolu de n'en revenir qu'après avoir vu la fin de ce long procès dont il ne yeut pas nous laisser l'embarras, et ne se fiant pas trop non plus, je nense, à notre zele à le poursuivre. Dans l'intervalle de son depart a son retour, je resterai seule avec mon mari, et je sens qu'il sera presque impossible que mon fatal secret ne m'echappe. Quand nous avons du monde, tu sais que M. de Wolmar quitte souvent la compagnie et fait volontiers seul des promenades aux environs : il cause avec les paysans ; il s'informe de leur situation; il examine l'etat de leurs terres ; il les aide au besoin de sa bourse et de ses conseils. Mais quand nous sommes seuls, it ne se promène qu'avec moi; il quitte peu sa femme et ses enfans, et se prête a leurs petits uns a moi-même, six ans d'une vie honnète et lieux avec une simplicite si charmante, qu'alors reguliere n'effacent-ils rien des erreurs de la je sens pour lui quelque chose de plus tendre jeunesse? et faut-il m'exposer encore à la peine encore qu'à l'ordinaire. Ces momens d'attend'une faute que je pleure depois si long- drissement sont d'autant plus périlleux pour la temps? Je te l'avoue, ma cousine, je ne tourne reserve, qu'il me fournit lui-même les occasions point sans repugnance les yeux sur le passe; il d'en manquer, et qu'il m'a cent fois tenu des m'humilie jusqu'au decouragement, et je suis (propos qui sembloient m'exciter à la confiance. trop sensible a la honte pour en supporter i l'ôt ou tard il faudra que je lui ouvre mon cœur, l'idee sans retomber dans une sorte de desespoir. , je le sens ; mais , puisque tu veux que ce soit de Le temps qui s'est ecoule depuis mon mariage | concert entre nous et avec toutes les precautions

moins longues absences, ou je ne reponds plus de rien.

Ma douce amie, il faut achever : et ce qui reste importe assez pour me coûter le plus à dire. Tu ne m'es pas sculement nécessaire quand je suis avec mes enfans ou avec mon mari, mais surtout quand je suis seule avec ta pauvre Julie; et la solitude m'est dangereuse precisement parce qu'elle m'est douce, et que souvent je la cherche sans y songer. Con'est pas, tu le sais, que mon cœur se ressente encore de ses anciennes blessures; non, il est gueri, je le sens, jen suis très-sure : j'ose me croire vertueuse. passe qui me tourmente. Il est des souvenirs aussi redoutables que le sentiment actuel; on s'attendrit par reminiscence, on a honte de se sentir pleurer, et l'on n'en pleure que dayantage. Ces larmes sont de pitie, de regret, de causés ; je pleure le sort d'un homme estimable que des feux indiscrétement nourris ont privé du repos et peut-être de la vie. Helas! saus doute il a péri dans ce long et perilleux voyage. que le desespoir lui a fait entreprendre. S'il vivoit, du bout du monde il nous cut donné de ses nouvelles ; près de quatre aus se sont écoules depuis son depart. On dit que l'escadre sur laquelle il est a souffert mille desastres, qu'elle a perdu les trois quarts de ses equipages, que plusieurs vaisseaux sont submerges, qu'on ne sait ce qu'est devenu le reste. Il n'est plus, il n'est plus; un secret pressentiment me l'annonce. L'infortuné n'aura pas éte plus epargné que tant d'autres. La mer, les maladies , la tristesse bien plus cruelle, auront abrège ses jours. Ainsi s'éteint tout ce qui brille un moment sur la terre, Il manquoit aux tourmens de ma conscience d'avoir à me reprocher la mort d'un honnète bomme. Ah! ma chère, quelle âme c'etoit que la sienne!... comme il savoit aimer!... Il meritoit de vivre.... Il aura presente devant le souverain juge une âme foible, mais saine et aimant la vertu.... je m'efforce en vain de chasser des tristes idees, la chaque instant elles re-1 viennent malgre moi. Pour les bannir, ou pour les regler, ton amie a besoin de tes soins; et puisque je ne pais oublier cet infortune, j'anne mieux en causer avec torque d'y penser toute scule.

Regarde, que de raisons augmentent le besoin continuel que j'aj de t'avoir avec moi! Plus sage et plus beureuse, si les mêmes raisons te manquent, ton cieur sent-il moins le même besoin? S'il est bien vrai que tu ne veuilles point te remarier, ayant si peu de contentement de la famille, quelle maison te peut micux convenir que celle-ci? Pour mor, je souffre à te savoir dans la tienne; car, malgre ta dissimulation, je connois ta man ere d'y vivre, et ne suis point dupe de l'air folàtre que tu viens nous ctaler à Clarens. Tu m'as bien reproche des défauts en ma vie; mais j'en ai un tres-grand a te reprocher Ce n'est point le present que je crains, c'est le « a ton tour ; c'est que ta douleur est toujours concentree et solitaire. Tu te caches pour t'affliger, comme si tu rougissois de pleurer devant ton amie, Claire, je n'aime pas cela. Je ne suis point injuste comme toi ; je ne blame point tes regrets , je ne veux pas qu'au bout de deux ans, de dix, repentir; l'amour n'y a plus de part; il ne ni de toute la vie, tu cesses d'honorer la mémoire m'est plus rien : mais je pleure les maux qu'il a l d'un si tendre epoux ; mais je te blame, après avoir passé tes plus beaux jours a pleurer avec ta Julie, de lui derober la donceur de pleurer à son tour avec toi, et de laver par de plus dignes larmes la honte de celles qu'elle versa dans ton sem. Si tu es fâchee de t'affliger, ah! tu ne connois pas la veritable affliction. Si tu y prends une sorte de plaisir, pourquoi ne veux-tu pas que je le partage? Ignores tu que la communication des cieurs imprime à la tristesse je ne sais quoi de doux et de touchant que n'a pas le contentement? et l'amitie n'a-t-elle pas ete specialement donnée aux malheureux pour le soulagement de leurs maux et la consolation de leurs peines?

> Voità, ma chère, des considérations que tu devrois faire, et auxquelles il faut ajouter qu'en te proposant de venir demeurer avec moi je ne te parle pos moins au nom de mon mari qu'au mien. Il m'a paru plusieurs fois surpris, presque scandalisé, que deux amies telles que nous n'habitassent pas ensemble; il assure te l'avoir dit à toi-même, et il n'est pas homme à parler inconsidérement. Je ne sais quel parti tu prendras sur mes représentations ; j'ai lieu d'espérer qu'il sera tel que je le desire. Quoi qu'il en soit, le mien est pris, et je n'en changerai pas. Je n'ai point oublie le temps ou tu voulois me suivi e en Angleterre, Anne meomparable, c'est à present mon tour. To connois mon aversion pour la

travaux rustiques, et l'attachement que trois ans de sejour m'ont donne pour ma maison de Clarens, Tu n'ignores pas non plus quel embarras c'est de demenager avec toute une famille, et combien ce seroit abuser de la complaisance de mon pere de le transplanter si souvent. He bien! si tu ne yeux pas quitter ton ménage et venir gouverner le mien, je suis résolue à prendre une maison à Lausanne, où nous irons tous demeurer avec toi. Arrange-toi la-dessus: tout le veut, mon cœur, mon devoir, mon bonhear, mon honneur conserve, ma raison recouvree, mon etat, mon mari, mes enfans, moi-même; je te dois tout; tout ce que j'ai de bien me vient de toi , je ne vois rien qui ne m'y rappelle, et sans toi je ne suis rien. Viens done, ma bien-aimee, mon ange tutelaire, viens conserver ton ouvrage, viens jouir de tes bienfaits. N'ayons plus qu'une famille, comme nous n'ayons qu'une âme pour la cherir ; tu veilleras sur l'éducation de mes fils, je veillerai sur celle de la fille : nous nous partagerons les devoirs de mère, et nous en doublerons les plaisirs. Nous eleverons nos cœurs ensemble a celui qui purifia le mien par les soms; et n'avant plus rien a desirer en ce mondo, nous attendrons en paix l'autre vie dans le sein de l'innocence et de l'amitié.

#### LETTRE II.

RÉPONSE DE MADAME D'ORBE

Mon Dieu! cousine, que ta lettre m'a donné de plaisir! Charmante précheuse!... charmante en verité, mais précheuse pourtant.... perorant à ravir. Des œuvres, peu de nouvelles. L'architecte athénien.... ce heau diseur.... tu sais hien.... dans ton vieux Plutarque... Pompeuses descriptions, superbe temple!... Quand il a tout dit, l'autre revient; un homme uni, l'air simple, grave et posé.... comme qui diroit ta cousine Claire.... D'une voix creuse, lente et même un peu nasale.... Ce qu'il a dit, je le feraì. Il se tait, et les mains de battre. Adieu l'homme aux phrases (\*). Mon enfant nous

ville, mon goût pour la campagne, pour les | sommes ces deux architectes; le temple dont if travaux rustiques, et l'attachement que trois s'agit est celui de l'amitie.

Resumons un peu les belles choses que tu m'as dites. Premierement, que nous nous aimions, et puis, que je t'étois necessaire; et puis, que tu me l'étois aussi; et puis, qu'etant libres de passer nos jours ensemble, il les y falloit passer. Et tu as trouve tout cela toute seule! Sans mentir tu es une éloquente personne! Oh bien! que je t'apprenne à quoi je m'occupois de mon côté tandis que tu meditois cette sublime lettre. Après cela tu jugeras toimême lequel vaut le mieux de ce que tu dis ou de ce que je fais.

A peine eus-je perdu mon mari, que tu remplis le vide qu'il avoit laissé dans mon cœur. De son vivant il en partageoit avec toi les affections; des qu'il ne fut plus, je ne fus qu'a toi seule; et, selon ta remarque ser l'accord de la tendresse maternelle et de l'amitié, ma fille mêmen'étoit pour nous qu'un lien de plus. Non-seulement je résolus des lors de passer le reste de ma vie avec toi, mais je formai un projet plus etendu. Pour que nos deux familles u'en hasent qu'une, je me proposai, supposant tous les rapports convenables, d'unir un jour ma fille à ton fils aine; et ce nom de mari, trouve par plaisanterie, me parut d'heureux augure pour le lui donner un jour tout de hon.

Dans ce dessein, je cherchai d'abord à lever les embarras d'une succession embroudlee; et, me trouvant assez de bien pour sacrifier quelque chose à la liquidation du reste, je ne songeai qu'a mettre le partage de ma fille en effets assurés et à l'abri de tous procès. Tu sais que j'ai des fantaisies sur bien des choses; ma fofie dans celle-ci étoit de te surprendre. Je m'etois mis en tête d'entrer un beau matin dans ta chambre, tenant d'une main mon enfant, de l'autre un portefeuille, et de te présenter l'unet l'autre avec un beau compliment pour deposer en tes mains la mere, la fille et teur bien, c'est-à-dire la dot de celle-ci. Gouverne-la, voulois-je te dire, comme il convient aux inte-

l'est aussi par Montaigne, « Les Athèniens estouent à choisir » de deux architectes à conduire une grande fabrique : le » premier, plus affété, se présenta avec un hean discours » premédité sur le subject de cette besoigne, et tiroit le juge » ment du peuple à sa laveur : mais l'antre entrois mois » Sei-gueurs officeurs, ce que celluy o diet, je le jeuge, » Liv. I chap. 23.

<sup>,&</sup>quot;) Le trait dont il s'agit tel, rapporté par Plutarque, Instruction pour ceux que minima affaires d'Islai, chap. 1'.

rets de ton fils ; car c'est désormais son affaire et la tienne; pour moi, je ne m'en mêle plus.

Remplie de cette charmante idee, il fallut m'en ouvrir à quelqu'un qui m'aidat à l'executer. Or, devine qui je choisis pour cette confidence. Un certain M. de Wolmar : ne le connoitrois-tu point? - Mon mari, cousine? -Oui, ton mari, cousme. Ce même homme à qui tu as tant de peine à cacher un secret qu'il lui importe de ne pas savoir, est celui qui t'en dre. C'etoit là le vrai sujet de tous ces entretiens mysterieux dont tu nous faisois și comiquement la guerre. To vois comme ils sont dissimules ces maris. N'est-il pas bien plaisant que ce soient eux qui nous acrusent de dissimulation? J'exigeois du tien davantage encore. Je vovois fort bien que tu meditois le même projet que moi, mais plus en dedans, et comme celle qui n'exhale ses sentimens qu'à mesure qu'on s'y livre. Cherchant donc à te ménager une surprise plus agreable, je voulois que, quand tu lui proposerois notre réunion, il ne parût pas fort approuver cet empressement, et se montrat un pen froid à consentir. Il me fit là-dessus une reponse que j'ai retenue et que tu dois bien retenir; car je doute que, depuis qu'il y a des maris au monde, aucun d'eux en ait fait une pareille. La voici : « Petite cou- sine, je connois Julie... je la connois bien.... mieux qu'elle ne croit peut-être. Son creur · est trop honnéte pour qu'on doive résister à • rien de ce qu'elle desire, et trop sensible · pour qu'on le puisse sans l'affliger. Depuis · cinq ans que nous sommes unis, je ne crois · pas qu'elle ait recu de moi le moindre cha- grin ; j'espere mourir sans lui en avoir jamais fait aucun. • Cousine, songes-v bien : voila quel est le mari dont tu medites sans cesse de troubler indiscretement le repos.

Pour moi, j'eus moins de delicatesse, on plus de confiance en la douceur : et i ejoignai si naturellement les discours auxquels ton cœur te ramenoit souvent, que, ne pouvant taxer le mien de s'attiédir pour toi, tu t'allas mettre dans la tête que j'attendois de secondes noces, et que je t'armois mieux que toute autre chose, hormis un mari. Car, vois-tu, ma pauvre enfant, tu n'as pas un secret mouvement qui m'echappe; je te devine, je te pénètre, je tout-a-fait abandonnee : mais la tristesse et l'ef-

perce jusqu'au plus profond de ton âme; et c'est pour cela que je t'ai toujours adorée. Ce soupçon, qui te faisoit si heureusement prendre le change, m'a paru excellent à nourrir. Je me suis mise à faire la veuve coquette assez bien pour t'y tromper toi-même : c'est un rôle pour lequel le talent me manque moins que l'inclination. L'ai adroitement employé cet air agaçant que je ne sais pas mat prendre, et avec lequel je me suis quelquefois anusée à persiffler plus a su taire un qu'il t'eut ete si doux d'appren- (d'un jeune fat. Tu en as ete tout-a-fait la dupe, et m'as crue prête à chercher un successeur à l'homme du monde auquel il étoit le moins aisé d'en trouver. Mais je suis trop franche pour pouvoir me contrelaire long-temps, et tu t'es bientôt rassuree. Cependant je veux te rassurer encore mieux en l'expliquant mes vrais sentimens sur ce point.

> Je te l'ai dit cent fois étant fille, je n'étois point faite pour être femme. S'il cût dependu de moi , je ne me serois point mariee; mais dans notre sexe on n'achète la liberte que par l'esclavage, et il faut commencer par être servante pour devenir sa maîtresse un jour. Quoique mon père ne me génát pas, j'avois des chagrins dans ma famille. Pour m'en delivrer, j'epousai donc M. d'Orbe. Il étoit si bonnète homme et m'aimoit si tendrement, que je l'aimai sincèrement à mon tour. L'expérience me donna du mariage une idee plus avantageuse que celle que j'en avois conçue, et détruisit les impressions que m'en avoit laissées la Chaillot. M. d'Orbe me rendit heureuse et ne s'en repentit pas. Avec un autre j'aurois toujours rempli mes devoirs, mais je l'aurois désolé, et je sens qu'il falloit un aussi bon mari pour faire de moi une bonne femme. Imaginerous-tu que c'est de cela même que j'avois a me plaindre? Mon enfant, nous nous aimions trop, nous n'etions point gais. Une amitie plus légère ent ete plus folàtre ; je l'aurois preferee , et je crois que j'aurois mieux aime vivre moins contente et ponvoir rire plus souvent.

A cela se joignirent les sujets particuliers d'inquietude que me donnoit ta situation. Je n'ai pas besoin de te rappeler les dangers que t'a fait courir une passion mal reglée : je les vis en fremissant. Si tu n'avois risqué que ta vie, peut-être un reste de gaite ne m'eût-il pas pure joje. Tu connus ma douleur, tu la sentis : elle a beaucoup fait sur ton bon cœur; et je ne cesserai de benir ces heureuses larmes qui sont l'ancienne amitie : mais je ne te pardonne pas peut-être la cause de ton retour au bien.

Voila comment s'est passe tout le temps que l'ai veru avec mon mari. Juge si, denuis que Dieu me l'a ôté, le pourrois esperer d'en retrouver un autre qui fût autant selon mon cour, et si je suis tentée de le chercher. Non, cousine, le mariage est un etat trop grave ; sa dignité ne va point avec mon humeur, elle m'attriste et me sied mal, sans compter que toute gêne niest insupportable. Pense, toi qui me counois, ce que peut être a mes yeux un lien dans lequel je n'ai pas ri durant sept aus sept petites fois à mon aise. Je ne veux pas faire comme toi la matrone à vingt-buit ans. Je me trouve une netite veuve assez piquante, assez mariable encore; et je crois que, si j'etois homme, je m'accommoderois assez de moi, Mais me cemarier, cousine! Ecoute: je plenre bien sincèrement mon pauvre mari; j'aurois donne la moitie de ma vie pour passer l'autre avec lui; et pourtant, s'il pouvoit revenir, je ne le reprendrois, je crois, lui-même que parce que je l'avois deja pris.

Je viens de t'exposer mes véritables intentions. Si je n'ai pu les exécuter encore malgré les soins de M. de Wolmar, c'est que les difficultes semblent croitre avec mon zele a les surmonter. Mais mon zèle sera le plus fort, et avant que l'été se passe j'espère me reunir a toi pour le reste de nos jours,

Il reste à me justifier du reproche de le cacher mes peines et d'aimer à pleurer loin de toi : je ne le nie pas , c'est à quoi j'emploie ici le moilleur temps que j'y passe. Je n'entre jamais dans ma maison sans y retrouver des vestiges de celui qui me la rendoit chère. Je n'y fais pas un pas, je n'v fixe pas un objet, sans apercevoir quelque signe de sa tendresse et de la bonté de son cœur ; voudrois-to que le mien n'en fut pas emu? Quand je suis ici, je ne sens que la perte que j'ai faite; quand je suis près de toi, je ne vois que ce qui m'est reste. Peuxtu me faire un crime de ton pouvoir sur mon humeur? Si je pleure en ton at sence et si je ris pres de toi, d'ou vient cette difference? Petite

froi penetrerent mon âme, et jusqu'à ce que je ingrate! c'est que tu me consoles de tout, et t'aic vue mariée, je n'ai pas eu un moment de que je ne sais plus m'affliger de rien quand je

> Tu as dit bien des choses en faveur de notre d'oublier celle qui me fait le plus d'honneur: c'est de le cherir quoique tu m'eclipses. Ma Julie, tu es faite pour regner. Ton empire est le plus absolu que je connoisse · il s'etend jusque sur les volontés, et je l'eprouve plus que personne. Comment cela se fait-il, cousine? Nous aimons toutes deux la vertu; l'honnéteté nous est également chere; nos talens sont les mêmes; j'ai presque autant d'esprit que toi, et ne suis guere moins jolie. Je sais fort bien tout cela; et malgre tout cela tu m'en imposes, tu me subjugues, tu m'atterres, ton geme ecrase le mien, et je ne suis rien devant toi. Lors meme que tu vivois dans des baisons que tu te reprochois, et que, n'avant point innte la faute, j'aurois du prendre l'ascendant a mon tour, il ne te demeuroit pas moins. Ta foiblesse, que je blamois, me sembloit presque une vertu ; je ne pouvois m'empêcher d'admirer en toi ce que j'aurois repris dans une autre. Enfin , dans ce temps-là même, je ne t'abordois point sans un certain mouvement de respect involontaire; et il est sur que toute ta douceur, toute la familiarite de tou commerce étoit nécessaire pour me rendre ton amie : naturellement je devois être ta servante. Explique si tu peux cette enigme; quant à moi, je n'y entends rien.

Mais si fait pourtant, je l'entends un peu, et je crois même l'avoir autrefois expliquee; c'est que ton cœur vivifie tous œux qui l'environnent, et leur donne pour ainsi dire un nouvel être dont ils sont forcés de lui faire hommage, puisqu'ils ne l'auroient point eu sans lui. Je t'ai rendu d'importans services, j'en conviens : tu m'en fais souvenir si souvent, qu'il n'y a pas moyen de l'oublier. Je ne le nie point, sans moi tu etois perdue. Mais qu'ai je fait que te rendre ce que j'avois reçu de toi? Est-il possible de te voir long-temps sans se sentir pénetrer l'âme des charmes de la vertu et des douceurs de l'amitie? Ne sais-tu pas que tout ce qui t'approche est par toi-même armé pour ta defense, et que je n'ai par dessus les autres que l'avantage des gardes de Sesostris, d'être de ton âge et de ton sexe, et d'avoir ete elevee avec toi? Quoi

qu'il en soit. Claire se console de valoir moins que Julie, en ce que sans Julie elle vaudroit hien moins encore ; et puis, a te dire la verité, je crois que nous avions grand besoin l'une de l'autre, et que chacune des deux y perdroit beaucoup si le sort nous cut séparées.

Ce qui me fâche le plus dans les affaires qui me retiennent encore ici, c'est le risque de ton secret toujours pret à s'echapper de la bouche. Considere, je t'en conjure, que ce qui te porte à le garder est une raison forte et solide, et que ce qui te porte à le reveler n'est qu'un sentiment aveugle. Nos soupçons même que ce secret n'en est plus un pour celui qu'il interesse nous sont une raison de plus pour ne le tion. Peut-être la reserve de ton mari est-elle un exemple et une leçon pour nous; car en de pareilles matieres il y a souvent une grande difference entre ce qu'on feint d'ignorer et ce qu'on est force de savoir. Attends donc, je l'exige, que nous en deliberions encore une fois. Si tes pressentimens étoient fondés et que ton deplorable ami ne fût plus, le meilleur parti qui resteroit à prendre seroit de laisser son histoire et tes malheurs ensevelis avec lui. S'il vit, comme je l'espere, le cas peut devenir different; mais encore faut-il que ce cas se présente. En tout etat de cause, crois-tu ne devoir aucun égard aux derniers conseils d'un infortune dont tous les maux sont ton ouvrage?

A l'egard des dangers de la solitude, je concois et j'approuve tes alarmes, quoique je les sache tres-mal fondees. Les fautes passees te rendent craintive; j'en augure d'autant mieux du present, et tu le serois bien moms s'il te restoit plus de sujet de l'être : mais je ne puis i te passer ton effroi sur le sort de notre pauvre ami. A present que les affections ont changé d'espece, crois qu'il ne m'est pas moins cher qu'à toi. Cependant j'ai des pressentimens tout contraires aux tiens, et mieux d'accord avec la roison. Mylord Édouard a reçu deux fois de ses nouvelles, et m'a ecrit à la seconde qu'il etoit dans la mer du Sud, ayant déja passe les dangers dont tu parles. Tu sais cela aussi bien que moi, et tu t'affliges comme si tu n'en savois rien. Mais ce que tu ne sais pas et qu'il faut t'apprendre, c'est que le vaisseau sur lequel il est a ete vu, il y a deux mois, à la hauteur | cire, mais pour etre applandi.

des Canaries, faisant voile en Europe. Voilà ce qu'on écrit de Hollande à mon père, et dont il n'a pas manqué de me faire part, selon sa contume de m'instruire des affaires publiques beaucoup plus exactement que des siennes. Le cœur me dit a moi que nous ne serons pas longtemps sans recevoir des nonvelles de notre philosophe, et que tu en seras pour tes larmes, a moins qu'après l'avoir pleure mort tu ne pleures de ce qu'il est en vie. Mais, Dieu merci, tu n'en es plus la.

Heht fosse or qui quel miter pur un paço, (We git di plangere e di river lasso, 1)!

Voila ce que j'avois a te repondre. Celle qui t'aime t'offre et partage la douce esperance lui declarer qu'avec la plus grande circonspec- , d'une eternelle reunion. Tu vois que tu n'en as forme le projet ni seule ni la première, et que l'execution en est plus avancce que tu ne pensois. Prends donc patience encore cet etc. ma douce amie : il vaut mieux tarder à se rejoindre que d'avoir encore à se séparer.

> He bien! belle madame, ai-je tenu parole, et mon triomphe est-il complet? Allons, qu'on se mette a genoux, qu'on baise avec respect cette lettre, et qu'on reconnoisse humblement qu'au moins une fois en la vie Julie de Wolmar a etc vaincue en amitie (\*).

## LETTRE III.

DE L'AMANT DE JULIE A MADAME D'ORBI.

Ma cousine, ma bienfaitrice, mon amie, j'arrive des extremites de la terre, et j'en ratporte un cœur tout plein de vous. J'ai passe quatre fois la ligne; j'ai parcouru les deux liemispheres; j'ai vu les quatre parties du monde : j'en ai mis le diametre entre nous; j'ai fait le tour entier du globe, et n'ai pu vous echapper un moment. On a beau fuir ce qui nous est cher, son image, plus vite que la mer et les vents, nous suit au bout de l'univers; et partout

(\*) Eh! que n'est-il un moment tei ce paus re matheureux . déjà las de souffrir et de vivre Para.

<sup>(\*)</sup> Que cette bonne Suissesse est heureme d'erre gue, quand elle est gare saus caprit, saus naiveté, saus finesse; idle ne se donte par des appréta qu'il fant parini nous pour laire passer la boune humeur. Elle ne sait par qu'on n'a point cette bonne hemeur pour sol, mais pour les autres, et qu'on ne rit pas pour

où l'on se porte, avec soi l'on y porte ce qui nous fait vivre. J'ai beaucoup souffert; j'ai vu soutfrir dayantage. One d'infortunes j'ai vus mourir! Helas! ils mettoient un si grand prix à la vie! et moi je leur ai surveeu!... Peut-être étois-je en effet moins à plaindre; les misères de mes compagnons m'etoient plus sensibles que les miennes; je les voyois tout entiers à leurs peines; ils devoient souffrir plus que moi. Je me disois : Je suis mal ici, mais il est un coin sur la terre où je suis heureux et paisible, et je me dédommageois au bord du lac de Genève de ce que j'endurois sur l'ocean. J'ai le honheur en arrivant de voir confirmer mes espérances : invlord Edouard m'apprend que vous jouissez toutes deux de la paix et de la sante, et que, si vous en particulier avez perdu le doux titre d'epouse, il vous reste ceux d'amie et de mère, qui doivent suffire a votre bonheur.

Je suis trop presse de vous envoyer cette lettre, pour vous faire a present un detail de mon voyage; j'ose esperer d'en avoir bientôt une occasion plus commode. Je me contente ici de vous en donner une legere idec, plus pour exciter que pour satisfaire votre curiosité. J'ai mis pres de quatre ans au trajet immense dont je viens de vous parler, et suis revenu dans le même vaisseau sur lequel j'etois parti, le seul que le commandant ait ramené de son escadre.

J'ai vu d'abord l'Amerique meridionale, ce vaste continent que le manque de fer a soumis aux Europeens, et dont ils ont fait un desert pour s'en assurer l'empire. J'ai vu les côtes du Bresil, où Lisbonne et Londres puisent leurs tresors, et dont les peuples misérables foulent aux pieds l'or et les damans sans oser y porter la main. J'ai traversé paisiblement les mers orageuses qui sont sous le cercle antarctique; j'ai trouve dans la mer Pacifique les plus effroyables tempêtes,

E in mar dubbioso sotto ignoto polo Provai i onde fallaci, e i vento infido (\*).

Jai vu de loin le séjour de ces pretendus géans (2) qui ne sont grands qu'en courage, et dont l'independance est plus assurce par une vie simple et frugale que par une haute stature. Jai sejourné trois mois dans une île deserte et delicieuse, douce et touchante image de l'antique heaute de la nature, et qui semble être confinée au bout du monde pour y servir d'asile à l'innocence et à l'amour persécutés : mais l'avide Européen suit son humeur farouche en empéchant l'Indien paisible de l'habiter, et se rend justice en ne l'habitant pas luimême.

J'ai vu sur les rives du Mexique et du Pérou le même spectacle que dans le Bresil : j'en ai vu les rares et infortunés habitans, tristes restes de deux puissans peuples, accables de fers. d'opprobre et de misères, au milieu de leurs riches metaux, reprocher au ciel en pleurant les tresors qu'il leur a prodigues. J'ai vu l'incendie affreux d'une ville entière sans resistance et sans defenseurs. Tel est le droit de la guerre parmi les peuples savans, humains et polis de l'Europe; ou ne se borne pas à faire a son ennemi tout le mal dont on peut tirer du profit, mais ou compte pour un profit tout le mal qu'on peut lui faire à pure perte. J'ai côtoyé presque toute la partie occidentale de l'Amérique, non sans être frappé d'admiration en voyant quinze cents lieues de côte et la plus grande mer du monde sous l'empire d'une seule puissance qui tient pour ainsi dire en sa main les clefs d'un bemisphere du globe.

Après avoir traverse la grande mer, j'ai trouve dans l'autre continent un nouveau spectacle. J'ai vu la plus nombreuse et la plus illustre nation de l'univers soumise à une poignée de brigands : j'ai vu de pres ce peuple celebre, et n'ai plus éte surpris de le trouver esclave. Autant de fois conquis qu'attaqué, il fut toujours en proie au premier venu et le sera jusqu'a la fin des siecles. Je l'ai trouvé digne de son sort, n'ayant pas même le courage d'en gemir. Lettre, lache, hypocrite et charlatan; parlant beaucoup sans rien dire. plein d'esprit sans aucun genie, abondant en sugnes et stérile en idées; poli, complimenteur, adroit, fourbe et fripon; qui met tous les devoirs en étiquettes, toute la morale en simagrees, et ne connoit d'autre humanite que les salutations et les revérences. J'ai surgidans une seconde lle deserte, plus inconnue, plus charmante encore que la première, et où le plus cruel acceident faillit à nous confiner pour jamais. Je fus le seul peut-être qu'un exil

<sup>(\*)</sup> Et sur des mers auspertes, sons un pôle incomm. j'ésprouvai la trainson de l'onde et l'infidélité des vents.

<sup>(\*)</sup> Les Patagons.

si doux n'épouvanta point. Ne suis-je pas désormais partout en exil? J'ai vu dans ce lieu de délices et d'effroi ce que peut tenter l'industrie humaine pour tirer l'homme civilisé d'une solitude où rien ne lui manque, et le replonger dans un gouffre de nouveaux besoins.

J'ai vu dans le vaste ocean, où il devroit être sidoux à des hommes d'en rencontrer d'autres, deux grands vaisseaux se chercher, se trouver, s'attaquer, se battre avec fureur, comme si cet espace immense eût été trop petit pour chacun d'eux. Je les ai vus vomir l'un contre l'autre le for et les flammes. Dans un combat assez court, j'ai vu l'image de l'enfer; j'ai entendu les cris de joie des vainqueurs couvrir les plaintes des blessés et les gemissemens des mourans. J'ai reçu en rougissant ma part d'un immense butin; je l'ai reçu, mais en dépôt; et s'il fut pris sur des malheureux, c'est à des malheureux qu'il sera rendu.

J'ai vu l'Europe transportée à l'extrémité de l'Afrique par les soins de ce peuple avare, patient et laborieux, qui a vaincu par le temps et la constance des difficultés que tout l'héroisme des autres peuples n'a j'amais pu surmonter. J'ai vu ces vastes et malheureuses contrees qui ne semblent destinées qu'a couvrir la terre de troupeaux d'esclaves. A leur vil aspect j'ai detourné les yeux de dedain, d'horreur et de pitie; et royant la quatrieme partie de mes semblables changee en bêtes pour le service des autres, j'ai gémi d'être homme.

Enfin j'ai vu dans mes compagnons de voyage un peuple intrépide et fier, dont l'exemple et la liberté rétablissoient à mes yeux l'honneur de mon espèce, pour lequel la douleur et la mort ne sont rien, et qui ne craint au monde que la faim et l'ennui. J'ai vu dans leur chef un capitaine, un soldat, un pilote, un sage, un grand honne, et, pour dire encore plus peut-être, le digne ami d'Edouard Romston: mais ce que je n'ai point vu dans le monde entier, c'est quelqu'un qui ressemble a Claire d'Orbe, a Julie d'Etange, et qui puisse consoler de leur perte un cœur qui sut les aimer.

Comment vous parler de ma guérison? C'est de vous que je dois apprendre à la connoître. Reviens-je plus libre et plus sage que je ne suis parti? J'ose le croire et ne puis l'affirmer. La mene image règne toujours dans mon eœur;

vous savez s'il est possible qu'elle s'en efface : mais son empire est plus digne d'elle; et si je ne me fais pas illusion, elle regne dans ce cœur infortune comme dans le vôtre. Qui, ma cousine, il me semble que sa verto m'a subjugué. que je ne suis pour elle que le meilleur et le plus tendre ami qui fut jamais, que je ne fais plus que l'adorer comme vous l'adorez vous-même: ou plutôt il me semble que mes sentimens ne se sont pas affoiblis, mais rectifiés; et, avec quelque soin que je m'examine, je les trouve aussi purs que l'objet qui les inspire. Que puis-je vous dire de plus jusqu'à l'épreuve qui peut m'apprendre à juger de moi? Je suis sincère et vrai : je veux être ce que je dois être : mais comment répondre de mon cœur avec tant de raisons de m'en défier? Suis-je le maître du passé? Peuxje empêcher que mille feux ne m'aient autrefois dévore? Comment distinguerai-je par la seule imagination ce qui est de ce qui fut? et comment me représenterai-je amie celle que je ne vis jamais qu'amante? Ouoi que vous pensiez peut-être du motif secret de mon empressement. il est honnête et raisonnable; il merite que vous l'approuviez. Je reponds d'avance au moins de mes intentions. Souffrez que je vous voie, et m'examinez vous-même; ou laissez-moi voir Julie, et je saurai ce que je suis,

Je dois accompagner mylord Edouard en Italie. Je passerai pres de vous; et je ne vous verrois point! Pensez-vous que cela se puisse? Eh! si vous aviez la barbarie de l'exiger, vous mériteriez de n'être pas obéie, Mais pourquoi l'exigeriez-vous? N'étes-vous pas cette même Claire, aussi bonne et compatissante que vertueuse et sage, qui daigna m'aimer dès sa plus tendre jeunesse, et qui doit m'aimer bien plus encore aujourd'hui que je lui dois tout (1)? Non, non, chère et charmante amie, un si cruel refus ne seroit ni de vous ni fait pour moi; il ne mettra point le comble à ma misère. Encore une fois, encore une fois en ma vie, je déposerai mon cœur à vos pieds. Je vous verrai, vous y consentirez. Je la verrai, elle y consentira. Vous connoissez trop bien toutes deux mon respect pour elle. Vous savez si je suis homme à m'offrir à ses veux en me sentant indigne d'y

<sup>(\*</sup> Que lui doit-il done tant, à elle qui a fait les malheurs de au sie? Malheureux questionneur "il lui doit l'hopneur, la vertu, le repos de swie qu'il name ; il lui doit inui.

paroître. Elle a déploré si long-temps l'ouvrage de ses charmes! ah! qu'elle voie une fois l'ouvrage de sa vertu!

P. S. Mylord Édouard est retenu pour quelque temps encore ici par des affaires : s'il m'est permis de vous voir, pourquoi ne prendrois-je pas les devans pour être plus tôt auprès de vous?

## LETTRE IV.

DE M. DE WOLMAR A L'AMANT DE JULIE.

Quoique nous ne nous connoissions pas encore, je suis chargé de vous écrire. La plus sagu et la plus cherie des femmes vient d'ouvrir son œur à son heureux époux. Il vous croit digne d'avoir eté aimé d'elle, et il vous offre sa maison. L'innocence et la paix y règnent; vous y trouverez l'amitié, l'hospitalité, l'estime, la confiance. Consultez votre cœur; et s'il n'y a rien la qui vous effraie, venez sans crainte. Vous ne partirez point d'ici sans y laisser un ami.

WOLMAN.

P. S. Venez, mon ami, nous vous attendons avec empressement. Je n'aurai pas la douleur que vous nous deviez un refus.

JULIE.

# LETTRE V.

DE MADAME D'ORBE A L'AMANT DE JULIE.

DANG CRITER BETTER STUIT INCLUSE LA PRÉCÉDENTE.

Bien arrivé! cent fois le bien arrivé, cher Saint-Preux; car je prétends que ce nom (¹) vous demeure, au moins dans notre société. C'est, je crois, vous dire assez qu'on n'entend pas vous en exclure, à moins que cette exclusion ne vienne de vous. En voyant par la lettre ci-jointe que j'ai fait plus que vous ne me demandiez, apprenez à prendre un peu plus de confiance en vos amis, et à ne plus reprocher à leur cœur des

(\*) C'est peini qu'elle înt avoit donné devant ses gens à son précèdent voyage. Voyer tromème Partie . Lettre 181. chagrins qu'ils partagent quand la raison les force à vous en donner. M. de Wolmar veut vous voir; il vous offre sa maison, son amitié, ses conseils: il n'en fallott pas tant pour calmer toutes mes craintes sur votre voyage, et je m'offenserois moi-même si je pouvois un moment me defier de vous. Il fait plus; il prétend vous guérir, et dit que ni Julie, ni lui, ni vous, ni moi, ne pouvons être parfaitement beureux sans cela. Quoique j'attende beaucoup de sa sagesse, et plus de votre vertu, j'ignore quel sera le succès de cette entreprise. Ce que je sais bien, c'est qu'avec la femme qu'il a, le soin qu'il veut prendre est une pure générosité pour vous.

Venez donc, mon aimable ami, dans la securité d'un cœur honnête, satisfaire l'empressement que nous avons tous de vous embrasser et de vous voir paisible et content; venez dans votre pays et parmi vos amis vous delasser de vos vovages, et oublier tous les maux que vous avez soufferts. La dernière fois que vous me vites j'étois une grave matrone, et mon amie étoit à l'extrémité; mais à présent qu'elle se porte bien, et que je suis redevenue fille, me voilà tout aussi folle et presque aussi jolie qu'avant mon mariage. Ce qu'il y a du moins de bien sûr, c'est que je n'ai point changé pour vous, et que vous feriez bien des fois le tour du monde avant d'y trouver quelqu'un qui vous aimat comme moi.

# LETTRE VI.

DE SAINT-PREUX A NYLORD ÉDOUARD.

Je me lève au milieu de la nuit pour vous écrire. Je ne saurois trouver un moment de repos. Mon cœur agité, transporté, ne peut se contenir au dedans de moi; il a besoin de s'épancher. Vous qui l'avez si souvent garanti du desespoir, soyez le cher depositaire des premiers plaisirs qu'il ait goûtés depuis si longtemps.

Je l'ai vue, mylord! mes yeux l'ont vue! J'ai entendu sa voix; ses mains ont touché les miennes; elle m'a reconnu; elle a marqué de la joie à me voir; elle m'a appelé son ami, son cher ami; elle m'a recu dans sa maison; plus heureux que je ne fus de ma vic, je loge avec elle sous un même toit, et maintenant que je vous écris je suis à trente pas d'elle.

Mes idees sont trop vives pour se succèder; elles se présentent toutes ensemble; elles se nuisent mutuellement. Je vais m'arrêter et reprendre baleine pour tâcher de mettre quelque ordre dans mon recit.

A peine après une si longue absence m'étoisje livré près de vous aux premiers transports de mon cœur en embrassant mon ami, mon liberateur et mon père, que vous songeates au voyage d'Italie. Vous me le fites desirer dans l'espoir de m'y soulager enfin du fardeau de mon inutilite pour yous. Ne pouvant terminer si tot les affaires qui vous retenoient à Londres, vous me proposites de partir le premier pour avoir plus de temps à vous attendre ici. Je demandai la permission d'y venir; je l'obtins, je partis; et quoique Julie s'offrit d'avance à mes regards, en songeant que j'allois m'approcher d'elle , je sentis du regret a m'éloigner de vous. Mylord, nous sommes quittes, ce seul sentiment yous a tout pavé.

Il ne faut pas vous dire que durant toute la route je n'étois occupé que de l'objet de mon vovage; mais une chose à remarquer, c'est que je commençai de voir sous un autre point de vue ce même objet qui n'étoit jamais sorti de mon creur. Jusque-là je m'étois toujours rappelé Julie brillante comme autrefois des charmes de sa première jeunesse; j'avois toujours vu ses beaux yeux animés du feu qu'elle m'inspiroit; ses traits cheris n'offroient à mes regards que des garans de mon honheur; son amour et le mien se méloient tellement avec sa figure que je ne pouvois les en séparer. Maintenant j'allois voir Julie mariée, Julie mère, Julie indifferente. Je m'inquiétois des chapgemens que huit ans d'intervalle avoient ou faire à sa beaute. Elle avoit eu la petite-verole : elle s'en trouvoit changee : à quel point le nouvoit-elle être? Mon imagination me refusoit opiniatrement des taches sur ce charmant visage; et sitôt que j'en voyois un marque de petite-vérole, ce n'etoit plus celui de Julie. Je pensois encore à l'entrevue que nous allions avoir, à la reception qu'elle m'alloit faire. Ce premier abord se presentoit à mon esprit sous mille tableaux differens, et ce moment qui devoit passer si vite revenoit pour moi mille fois le jour.

Quand j'aperçus la cime des monts, le cour me battit fortement, en me disant, elle est là. La même chose venoit de m'arriver en mer à la vue des côtes de l'Europe. La même chose m'etoit arrivée autrefois à Meillerie, en découvrant la maison du baron d'Etange. Le monde n'est jamais divisé pour moi qu'en deux régions; relle où elle est, et celle où elle n'est pas. La première s'etend quand je m'eloigne, et se resserre a mesure que j'approche, comme un lieu où je ne dois jamais arriver. Elle est à présent bornee aux murs de sa chambre. Helas! ce lieu seul est habité; tout le reste de l'univers est vide.

Plus j'approchois de la Suisse, plus je me sentois emq. L'instant où des hauteurs du Jura je decouvris le lac de Geneve fut un instant d'extase et de ravissement. La vue de mon pays, de ce pays si chéri, où des torrens de plaisirs avoient inondé mon cœur : l'air des Alpes si salutaire et si pur; le doux air de la patrie, plus suave que les parfums de l'Orient: cette terre riche et fertile, ce pavsage unique. le plus beau dont l'œil humain fut jamais frappe; co sejour charmant auquel je p'avois rien trouvé d'egal dans le tour du monde; l'aspect d'un peuple heureux et libre, la douceur de la saison, la sérénité du climat, mille souvenirs delicjeux qui réveilloient tous les sentimens que j'avois guûtes; tout cela me jetoit dans des transports que je ne puis decrire, et sembloit me rendre à la fois la jouissance de ma vie entiere.

En descendant vers la côte, je sentis une impression nouvelle dont je n'avois aucune idee; c'étoit un certain mouvement d'effroi qui me resserroit le cœur et me troubloit malgré moi. Cet effroi, dont je ne pouvois demèler la cause, croissoit a mesure que j'approchois de la ville : il ralentissoit mon empressement d'arriver, et fit enfin de tels progrès que je m'inquietois autant de ma diligence que j'avois fait jusque-la de ma lenteur. En entrant a Vevai, la sensation que j'eprouvai ne fut men mons qu'agreable : je fus saisi d'une violente palpitation qui m'empéchoit de réspirer; je parlois d'une voix alteree et tremblante. J'eus peine à me faire entendre en demandant M. de Wolmar; car je

n'osai jamais nommer sa femme. On me dit qu'il demeuroit à Clarens, Cette nouvelle m'ôta de dessus la postrine un poids de cinq cents livres; et prenant les deux lienes qui me restoient a faire pour un repit, je me rejouis de ce qui m'eût desole dans un autre temps; mais j'appris avec un vrai chagrin que madame d'Orbe étoit à Lausanne. J'entrai dans une auberge pour reprendre les forces qui me manquoient: il me fut impossible d'avaler un seul morceau; je suffuquois en buvant, et ne pouvois vider un verre qu'à plusieurs reprises. Ma terreur redoubla quand je vis mettre les chevaux pour repartir. Je crois que j'aurois donné tout au monde pour voir briser une roue en chemin. Je ne voyois plus Julie; mon imagination troublée ne me présentoit que des objets confus ; mon âme étoit dans un tomulte universel. Je connoissois la douleur et le désespoir ; je les aurois preférés à cet horrible etat. Enfin je puis dire n'avoir de ma vie éprouvé d'agitation plus cruelle que celle où je me trouvai durant ce court trajet, et je suis convaincu que je ne l'aurois pu supporter une journée entière.

En arrivant je fis arrêter à la grille, et, me centant hors d'etat de faire un pas, j'envoyai le postillon dire qu'un étranger demandoit à par-lee à M. de Wolmar. Il étoit à la promenade avec sa femme. On les avertit, et ils vinrent par un autre côté, tandis que, les yeux fichés sur l'avenue, j'attendois dans des transes mortelles d'y voir paroître quelqu'un.

A peine Julie m'eut-elle aperçu qu'elle me reconnut. A l'instant, me voir, s'ecrier, courir, s'élancer dans mes bras, ne fut pour elle qu'une même chose. A ce son de voix je me sens tressaillir; je me retourne, je la vois, je la sens. O mylord! o monami!... je ne puis parler.... Adieu crainte, adieu terreur, effroi, respect humain. Son regard, son cri, son geste, me rendent en un moment la confiance, le courage et les forces. Je puise dans ses bras la chaleur et la vie, je petille de joie en la serrant dans les miens. Un transport sacré nous tient dans un long silence étroitement embrassés, et ce n'est qu'après un si doux saisissement que nos voix commencent à se confondre et nos yeux à mèler leurs pleurs. M. de Wolmar étoit tà; je le savois, je le vovois: mais qu'aurois-je pu voir? Non, quand l'univers entier se fut

réuni contre moi, quand l'appareil des tourmens m'eût environné, je n'aurois pas dérobé mon cour à la moindre de ces caresses, tendres premices d'une amitié pure et sainte que nous emporterons dans le viel!

Cette première impétuosité suspendue, madame de Wolmar me prit par la main, et, se retournant vers son mari, lui dit avec une certaine grâce d'innocence et de candeur dont je me sentis pénètre : Quoiqu'il soit mon ancien ami, je ne vous le presente pas, je le reçois de vous, et ce n'est qu'honoré de voure amitié qu'il aura desormais la mieune. Si les nouveaux amis ont moins d'ardeur que les anciens, me dit-il en m'embrassant, ils seront anciens à leur tour, et ne céderont point aux autres. Je reçus ses embrassemens, mais mon cœur venoit de s'épuiser, et je ne fis que les recevoir.

Après cette courte scène j'observois du coin de l'œil qu'on avoit detaché ma malle et remisé ma chaise. Julie me prit sous le bras, et je m'avançai avec eux vers la maison, presque oppressé d'aise de voir qu'on y prenoit possession de mui.

Ce fut alors qu'en contemplant plus paisiblement ce visage adore que l'avois cru trouver enlaidi , je vis avec une surprise amère et douce qu'elle étoit récliement plus belle et plus brillante que jamais. Ses traits charmans se sont mieux formes encore; elle a pris un peu plus d'embonpoint qui ne fait qu'ajouter à son oblouissante blancheur. La petite-vérole n'a laisse sur ses joues que quelques légères traces presque imperceptibles. Au lieu de cette pudeur souffrante qui lui faisoit autrefois sans cesse baisser les yeux, on voit la sécurite de la vertu s'allier dans son chaste regard a la douceur et à la sensibilité; sa contenance, non moins modeste, est moins timide; un air plus libre et des grâces plus franches ont succedé à ces manieres contraintes, mêlees de tendresse et de honte; et si le sentiment de sa faute la rendoit alors plus touchante, celui de sa pureté la rend anjourd'hui plus céleste.

A peine ctions-nous dans le salon qu'elle disparut, et rentra le moment d'après. Elle n'étoit pas seule. Qui pensez-vous qu'elle amenoit avec elle ? Mylord, c'étoient ses enfans! ses deux enfans plus beaux que le jour, et portant dejà sur leur physionomie cafantine le charme et l'attrait de leur mère! Que devins-je à cet aspect? celane peut nise dire ni se comprendre; it faut le sentir. Mille mouvemens contraires m'assaillirent à la fois; mille cruels et delicieux souvenirs vinrent partager mon cœur. O spectacle! O regrets! Je me sentois déchirer de douleur et transporter de joie. Je voyois pour ainsi dire multiplier celle qui me fut si chere. Helas! je voyois au même instant la trop vive preuve qu'elle ne m'etoit plus rien, et mes pertes sembloient se multiplier avec elle.

Ette me les amena par la main. Tenez, me dit-elle d'un ton qui me peren l'âme, voità les entans de votre amie; ils seront vos amis un jour : soyez le leur dès aujourd'hui. Aussitôt ces deux petites créatures s'empressèrent autour de moi, me prirent les mains, et, m'accablant de leurs innocentes caresses, tournèrent vers l'attendrissement toute mon émotion. Je les pris dans mes bras l'un et l'autre ; et les pressant contre ce cœur agité : Chers et aimables enfans, dis-je avec un soupir, vous avez à remolir une grande tàche. Puissiez-vous ressembler à ceux de qui vous tenez la vie! puissiez-vous imiter leurs vertus, et faire un jour par les vôtres la consolation de leurs amis infortunés! Madame de Wolmar enchantée me sauta au cou une seconde fois, et sembloit me vouloir payer par ses caresses de celles que je faisois a ses deux tils. Mais quelle difference du premier embrassement à celui-là! Je l'eprouvai avec surprise. C'etoit une mère de famille que l'embrassois ; le la vovois environnée de son epoux et de ses enfans ; ce cortège m'en imposoit. Je trouvois sur son visage un air de dignité qui ne m'avoit pas frappé d'abord : je me sentois forcé de lui porter une nouvelle sorte de respect : sa familiarité m'étoit presque a charge; quelque belle qu'elle me parût, j'aurois baise le bord de sa robe de meilleur cœur que sa joue : dès cet instant, en un mot, je connus qu'elle ou moi n'étions plus les mêmes, et je commençai tout de bon à bien augurer de moi.

M. de Wolmar me prenant par la main me conduisit ensuite au logement qui m'etoit destiné. Voila, me dit-ilen y entrant, votre appartement : il n'est point celui d'un etranger; il ne sern plus celui d'un autre; et désormais il restera vide, ou occupé par vous. Jugez si uc com-

pliment me fut agréable; mais je ne le meritois pas encore assez pour l'ecouter sans confusion. M. de Wolmar me sauva l'embarras d'une reponse. Il m'invita a faire un tour de jardin. La il fit si bien que je me trouvai plus à mon aise; et prenant le ton d'un homme instruit de mes anciennes erreurs, mais plein de confiauca dans ma droiture, il me parla comme un père à son enfant, et me mit a force d'estime dans l'impossibilite de la démentir. Non, mylord, il ne s'est pas trompe; je n'oublierai point que j'ai la sienne et la vôtre à justifier. Mais pourquoi faut-il que mon cœur se resserre à ses bienfaits? Pourquoi faut-il qu'un homme que je dois aimer soit le mari de Julie?

Cette journée sembloit destinée à tous les genres d'epreuves que je pouvois subir. Revenus auprès de madame de Wolmar, son mari fut appelé pour quelque ordre à donner, et je restai seul avec elle.

Je me trouvai alors dans un nouvel embarras, le plus pénible et le moins prevu de tous. Que lui dire? comment debuter? Oserois-je rappefer nos anciennes liaisons et des temps si présens à ma memoire? Laisserois-je penser que je les eusse oubliés ou que je ne m'en souciasseplus? Quel supplice de traiter en étrangère celle qu'on porte au fond de son cœur! Quelle infamie d'abuser de l'hospitalité pour lui tenir des discours qu'elle ne doit plus entendre! Dans ces perplexités je perdois toute contenance; le feu me montoit au visage; je n'osois ni purler, ni lever les yeux, ni faire le moindre geste; et je crois que je serois resté dans cet état violent jusqu'au retour de son mari, si elle ne m'en ent tire. Pour elle, il ne parut pas que ce tête-à-tête l'eût génée en rien. Elle conserva le même maintien et les mêmes manières qu'elle avoit auparavant; elle continua de me parler sur le même ton ; seulement je erus voir qu'elle essavoit d'y mettre encore plus de gaite et de liberte, jointe à un regard, non tinude ni tendre, mais doux et affectueux, comme pour m'encourager à me rassurer et à sortir d'une contrainte qu'elle se pouvoit manquer d'apercevoir.

Elle me parla de mes longs voyages : elle vouloit en savoir les détails, ceux surtout des dangers que j'avois courus, des maux que j'avois endures; car elle n'ignoroit pas, disoitelle, que son amitie m'en devoit le dédommagement. Ah! Julie, lui dis-je avec tristesse, il n'y a qu'un moment que je suis avec vous; voulez-vous déjà me renvoyer aux Indes? Non pas, dit-elle en riant, mais j'y veux aller à mon tour.

Je lui dis que je vous avois donné une relation de mon voyage, dont je lui apportois une copie. Alors elle me demanda de vos nouvelles avec empressement. Je lui parlai de vous, et ne pus le faire sans lui retracer les peines que j'avois souffertes et celles que je vous avois données. Elle en fut touchée : elle commença d'un ton plus sérieux à entrer dans sa propre justification, et à me montrer qu'elle avoit du faire tout ce qu'elle avoit fait. M. de Wolmar rentra au milieu de son discours; et ce qui me confondit, c'est qu'elle le continua en sa présence exactement comme s'il n'y cût pas été. Il ne put s'empécher de sourire en démélant mon étonnement. Après qu'elle eut fini, il me dit : Vous voyez un exemple de la franchise qui règne ici. Si vous voulez sincèrement être vertueux, apprenez à l'imiter : c'est la scule prière et la seule leçon que j'aie à vous faire. Le premier pas vers le vice est de mettre du mystère aux actions innocentes; et quiconque aime à se cacher a tôt ou tard raison de se cacher. Un seul précepte de morale peut tenir lieu de tous les autres, c'est celui-ci : Ne fais ni ne dis jamais rien que tu ne veuilles que tout le monde voie et entende; et, pour moi, j'ai toujours regarde comme le plus estimable des hommes ce Romain (') qui vouloit que sa maison fût construite de manière qu'on vit tout ce qui s'y faisoit.

J'ai, continua-t-il, deux partis à vous proposer. Choisissez librement celui qui vous conviendra le mieux, mais choisissez l'un on l'autre. Alors prenant la main de sa femme et la mienne, il me dit en la serrant: Notre amitié commence, en voici le cher lien; qu'elle soit indissoluble. Embrassez votre sœur et votre amie; traitez-la toujours comme telle; plus vous serez familier avec elle, mieux je penserai de vous. Mais vivez dans le tête-à-tête comme si j'etois present, ou devant moi comme si je n'y étois pas; voila tout ce que je vous demande. Si vous preférez le dermer parti, vous le pouvez sans inquietude; car, comme je me réserve le droit de vous avertir de tout ce qui me déplaira, tant que je ne dirai rien vous serez sur de ne m'avoir point déplu.

Il v avoit deux heures que ce discours m'auroit fort embarrassé; mais M. de Wolmar commençoit à prendre une si grande autorité sur moi que j'y etois dejà presque accontumé. Nous recommençames à causer paisiblement tous trois, et chaque fois que je parlois à Julie je ne manquois point de l'appeler madame. Parlez-moi franchement, dit entin son mari en m'intercompant, dans l'entretien de tout à l'heure disiez-vous madame? Non, dis-ie un peu deconcerté; mais la bienseance... La bienséance, reprit-il, n'est que le masque du vice; où la vertu règne elle est inutile; je n'en veux point. Appelez ma femme Julie en ma presence, ou madame en particulier, cela m'est indifférent. Je commençai de connoître alors à quel homme j'avois a faire, et je résolus bien de tenir toujours mon cœur en état d'être va de lui.

Mon corps épuisé de fatigue avoit grand besoin de nourriture, et mon esprit de repos; je
trouvai l'un et l'autre à table. Après tant d'années d'absence et de douleurs, après de si tongues courses, je me disois dans une sorte de
ravissement : Je suis avec Julie, je la vois, je
lui parle; je suis à table avec elle, elle me voit
sans inquiétude, elle me reçoit sans crainte,
rien ne trouble le plaisir que nous avons d'être
ensemble. Douce et précieuse innocence, je
n'avois point goûté tes charmes, et ce n'est que
d'aujourd'hui que je commence d'exister sans
souffrir!

Le soir, en me retirant, je passai devant la chambre des maîtres de la maison; je les y vis entrer ensemble : je gagnai tristement la mienne, et ce moment ne fut pas pour moi le plus agreable de la journée.

Voita, mylord, comment s'est passée cette première entrevue, desirée si passionnement et si cruellement redoutée. J'ai táché de me recueillir depuis que je suis seul, je me suis efforce de sonder mon cœur; mais l'agitation de la journée précedente s'y prolonge encore, et il m'est impossible de juger si tôt de mon véritable etat. Tout ce que je suis très-certainement, c'est que si mes sentimens pour elle n'ont pas

change d'espèce, ils ont au moins bien changé i l'éprouve à sa vue, et de ce que l'éprouvois de torme, que j'aspire toujours à voir un tiers entre nous, et que je crains autant le tête-à-tête que je le desirois autrefois.

Je compte aller dans deux ou trois jours à Lausanne. Je p'ai vu Julie encore qu'à demi quand je n'ai pas vu sa cousine, cette aimable et chère amie à qui je dois tant, qui partagera sans cesse avec vous mon amilie, mes soins, ma reconnoissance, et tous les sentimens dont mon cœur est resté le maître. A mon retour je ne tarderai pas à vous en dire davantage. J'ai besoin de vos avis, et je veux m'observer de près. Je sais mon devoir et le remplirai. Quelque doux qu'il me soit d'habiter cette maison, je l'ai résolu, je le jure, si je m'aperçois jamais que je m'y plais trop, j'en sortirai dans l'instant.

#### LETTRE VII.

DE MADAME DE WOLMAR A MADAME D'ORBE.

Si tu nous avois accordé le delai que nous te demandions, tu nurois eu le plaisir avant ton depart d'embrasser ton protégé. Il arriva avanthier, et vouloit t'aller voir aujourd'hui; mais une espèce de courbature, fruit de la fatigue et du voyage, le retient dans sa chambre, et il a été saigné (1) ce matin, D'ailleurs, j'avois bien résolu, pour te punir, de ne le pas laisser partir si tôt; et tu n'as qu'à le venir voir ici, ou je te promets que tu pe le verras de long-temps. Vraiment cela seroit bien imagine, qu'il vit séparement les inséparables!

En verite, ma cousine, je ne sais quelles vaines terreurs m'avoient fascine l'esprit sur ce voyage, et j'ai bonte de m'y être opposee avec tant d'obstination. Plus je craignois de le revoir, plus je serois fâchée aujourd'hui de ne l'avoir pas vu ; car sa presence a detruit des craintes qui m'inquiétoient encore, et qui pouvoient devenir legitimes à force de m'occuper de lui. Loin que l'attachement que je sens pour lui m'effraie, je crois que s'il m'étoit moins cher je me defierois plus de moi ; mais je l'aime aussi tendrement que jamais, sans l'aimer de la même manière. C'est de la comparaison de ce que

jades, que je tire la sécurité de mon etat present : et dans des sentimens si divers la différence se fait sentir à proportion de leur vivacité.

Quant à lui, quoique je l'aie reconnu du premier instant, je l'ai trouvé fort changé; et, ce qu'autrefois je n'aurois guère îmaginé possible, à bien des égards il me paroit changé en mieux. Le premier jour il donna quelques signes d'embarras, et j'eus moi-même bien de la peine à lui cacher le mien; mais il ne tarda pas à prendre le ton ferme et l'air ouvert qui convient à son caractère. Je l'avois toujours vu timide et craintif; la frayeur de me deplaire, et peut-être la secrète honte d'un rôle peu digne d'un honnête homme, lui donnoient devant moi je ne sais quelle contenance servile et basse dont lu t'es plus d'une fois moquée avec raison. Au lieu de la soumission d'un esclave, il a maintenant le respect d'un ami qui sait honorer ce qu'il estime; il tient avec assurance des propos hounêtes; il n'a pas peur que ses maximes de vertucontrarient ses interêts; il ne craint pi de se faire tort, ni de me faire affront, en louant les choses lonables; et l'on sent dans tout ce qu'il dit la confiance d'un homme droit et sur de luimême, qui tire de son propre cœur l'approbation qu'il ne cherchoit autrefois que dans mes regards. Je trouve aussi que l'usage du monde et l'expérience lui ont ôte ce ton dogmatique et tranchant qu'on prend dans le cabinet : qu'il est moins prompt à juger les hommes depuis. qu'il en a beaucoup observé, moins presse d'etablir des propositions universelles depuis qu'il a tant vu d'exceptions, et qu'en general l'amour de la verité l'a gueri de l'esprit de système : de sorte qu'il est devenu moins briliant et plus raisonnable, et qu'on s'instruit beaucoup mieux avec lui depuis qu'il n'est plus si savant.

Sa figure est changée aussi, et n'est pas moins bien; sa demarche est plus assurce; sa contenance est plus libre, son port est plus fier : il a rapporte de ses campagnes un certain air martial qui lui sied d'autant mieux, que son geste. vif et prompt quand il s'anime, est d'aideurs plus grave et plus posé qu'autrefois. C'est un marin dont l'attitude est flegmatique et froide, et le parler bouillant et impétueux. A trente ans passes son visage est celui de I homme dans sa perfection, et joint au feu de la jeunesse la

<sup>(\*</sup> Pourquoi saigné? est-ce amoi la mode en Suisse?

majesté de l'âge mûr. Son teint n'est pas reconnoissable; il est noir comme un More, et de plus fort marqué de la petite-vérole. Ma chère, il te faut tout dire: ces marques me font quelque peine à regarder, et je me surprends souvent à les regarder malgré moi.

Je crois m'apercevoir que si je l'examine, il n'est pas moins attentif à m'examiner. Après une si longue absence, il est naturel de se considérer mutuellement avec une sorte de curiosité : mais si cette curiosité semble tenir de l'ancien empressement, quelle difference dans la manière aussi bien que dans le motif! Si nos regards se rencontrent moins souvent, nous nous regardons avec plus de liberte. Il semble que nous avons une convention tarite pour nous considérer alternativement. Chacun sent pour ainsi dire quand c'est le tour de l'autre, et détourne les yeux à son tour. Peut-on revoir sans plaisir, quoique l'émotion n'v soit plus, ce qu'on aima si tendrement autrefois, et qu'on aime si purement aujourd'hui? Qui sait si l'amour-propre ne cherche point a justifier les erreurs passées? Qui sait si chacun des deux, quand la passion cesse de l'aveugler, n'aime point encore à se dire. Je n'avois pas trop mal choisi? Quoi qu'il en soit, je te le répète sans houte, je conserve pour lui des sentimens très-doux qui dureront autant que ma vie. Loin de me reprocher ces sentimens je m'eo applaudis ; je rougirois de ne les avoir pas comme d'un vice de caractère et de la marque d'un mauvais cœur. Quant à lui, j'ose croire qu'après la vertu je suis ce qu'il aime le mieux au monde. Je sens qu'il s'honore de mon estime; je m'honore à mon tour de la sienne, et mériterai de la conserver. Ah! si tuvovois avec quelle tendresse il caresse mes enfans, si tu savois quel plaisir il prend à parler de toi, cousine, tu connoîtrois que je lui suis encore chère.

Ce qui redouble ma confiance dans l'opinion que nous avons toutes deux de lui, c'est que M. de Wolmar la partage, et qu'il en pense par lui-mème, depuis qu'il l'a vu, tout le bien que nous lui en avions dit. Il m'en a heaucoup parlè ces deux soirs, en se félicitant du parti qu'il a pris, et me faisant la guerre de ma résistance. Non, me disoit-il hier, nous ne laisserons point un si honnête homme en doute sur lui-même; nous lui apprendrons à mieux compter sur su

vertu ; et peut-être un jour jouirons-nous avec plus d'avantage que vous ne pensez du fruit des soins que nous allous prendre. Quant à present, ie commence déià par vous dire que son caractère me plait, et que je l'estime surtout par un côté dont il ne se doute guere, savoir la froideur qu'il a vis-à-vis de moi. Moins il me témoigne d'umitié, plus il m'en inspire; je ne saurois vous dire combien je craignois d'en être caressé. C'etoit la premiere épreuve que je lui destinois. Il doit s'en presenter une seconde (\*) sur laquelle je l'observerai, après quoi je ne l'observerai plus. Pour celle-ci, lui dis-je, elle ne prouve autre chose que la franchise de son caractère; car jamais il ne put se résoudre autrefois à prendre un air soumis et complaisant avec mon père, quoiqu'il y eût un si grand intérét et que je l'en eusse instamment prie. Je vis avec douleur qu'il s'ôtoit cette anique ressource, et ne pus lui savoir mauvais gré de ne pouvoir être faux en rien. Le cas est bien different, reprit mon mari; il y a entre votre père et lui une antipathie naturelle fondée sur l'opposition de leurs maximes. Quant à moi, qui n'ai ni systemes ni prejugés, je suis sûr qu'il ne me hait point naturellement. Aucun homme ne me hait; un homme sans passion ne peut inspirer d'aversion à personne : mais je lui ai ravi son bien, il ne me le pardonnera pas si tôt. Il se m'en aimera que plus tendrement quand il sera parfaitement convaincu que le mal que je lui ai fait ne m'empêche pas de le votr de bon ceil. S'il me caressoit à présent, il seroit un fourbe; s'il ne me caressoit jamais, il seroit un monstre.

Voilà, ma Claire, à quoi nous en sommes; et je commence à croire que le ciel bénira la droiture de nos cœurs et les intentions bienfaisantes de mon mari. Mais je suis bien bonne d'entrer dans tous ces details; tu ne merites pas que j'aie tant de plaisir à m'entretenir avec toi; j'ai résolu de ne te plus rien dire; et si tu veux en savoir davantage, viens l'apprendre.

P. S. Il faut pourtant que je te dise encore ce qui vient de se passer au sujet de cette lettre. Tu sais avec quelle indulgence M. de Wolmar reçut l'aveu tardif que ce retour imprévu me força de

<sup>(\*</sup> La lettre on il était question de cette seconde épreuve a «16 supprimée, man plantat sons d'en parlet dans l'occuse il

lui faire. Tu vis avec quelle douceur il sut essuyer mes pleurs et dissiper ma bante. Soit que je ne lui eusse rien appris, comme tu l'as assez raisonnablement conjecturé, soit qu'en effet il fût touché d'une demarche qui ne pouvoit être dictée que par le repentir, non-seulement il a continué de vivre avec moi comme auparavant, mais il semble avoir redoublé de soins, de contiance, d'estime, et vouloir me dédommager à force d'égards de la confusion que cet aveu m'a coûté. Ma cousine, tu connois mon cœnt : juge de l'impression qu'y fait une pareille conduite!

Sitot que je le vis résolu à laisser venir notre ancien maître, je résolus de mon côté de prendre contre moi la meilleure precaution que je pusse employer; ce fut de choisir mon mari même pour mon confident, de n'ayoir aucun entretien particulier qui ne lui fût rapporté, et de n'ecrire aucune lettre qui ne lui fût montree. Je m'imposai même d'écrire chaque lettre comme s'il ne la devoit point voir, et de la lui montrer ensuite. Tu trouveras un article dans celle-ci qui m'est venu de cette maniere; et si je n'ai pu m'empêcher, en l'ecrivant, de songer qu'il le verroit, je me rends le témoignage que cela ne m'y a pas fait changer un mot : mais quand j'ui voulu lui porter ma lettre il s'est moque de moi, et n'a pas eu la complaisance de la lire.

Je t'avoue que j'ai eté un peu piquée de ce refus, comme s'il s'étoit défie de ma lonne foi. Ce mouvement pe lui a pas échappé : le plus franc et le plus génereux des bommes m'a bientôt rassurée. Avouez, m'a-t-il dit, que dans cette lettre vous avez moins parle de moi qu'à l'ordinaire. J'en suis convenue. Etoit-il scant d'en beaucoup parler pour lui montrer ce que j'en aurois dit? Hé bien! a-t-il repris en souriant, j'aime mieux que vous parliez de moi davantage et ne point savoir er que vous en direz. Puis il a poursuivi d'un ton plus sérieux : Le mariage est un état trop austère et trop grave pour supporter toutes les petites ouvertures de cœur qu'admet la tendre amitie. Ce dermer lien tempere quelquefois à propos l'extrème séverite de l'autre, et il est bon qu'une femme honnète et sage puisse chercher auprès d'une fidele amie les consolations, les lonnères et les conseils qu'elle n'oscroit demander à son mari sur certaines matières. Quoique vous ne disiez jamais rien entre vous dont vous n'aimassiez à m'instruire, gardez-vous de vous en faire une loi, de peur que ce devoir ne devienne une gêne, et que vos confidences n'en soient moins douces en devenant plus étendues. Crovez-moi, les épanchemens de l'amitié se retiennent devant un temoin quel qu'il soit. Il v a mille secrets que trois amis doivent savoir et qu'ils ne peuvent se dire que deux à deux. Vous communiquez bien les mêmes choses a votre amie et à votre époux, mais non pas de la même manière; et si vous voulez tout confondre, il arrivera que vos lettres seront corites plus à moi qu'à elle, et que vous pe serez a votre aise ni avec l'un ni avec l'autre. C'est pour mon intérét autant que pour le vôtre que je vous parle ainsi. Ne vovez-vous pas que vous craignez deja la juste honte de me louer en ma presence? Pourquoi voulez-vous nous ôter, à vous, le plaisir de dire à votre amie combien votre mari vous est cher, à moi, celui de penser que dans vos plus secrets entretiens vous aimez à parler bien de lui? Julie! Julie! a-t-il ajouté en me serrant la main et me regardant avec bonté, vous abaisserez-vous à des pricautions si peu dignes de ce que vous êtes, et n'apprendrez-vous jamais à vous estimer votre prix?

Ma chère amie, j'aurois peine à dire comment s'y prend cet homme incomparable, mais je ne sais plus rougir de moi devant lui. Malgré que j'en aie il m'eleve au-dessus de moi-même, et je sens qu'à force de confiance il m'apprend à la meriter.

# LETTRE VIII.

RÉPONSE DE MADAUE D'ORBE

S WADANS DE WOLMAN

Comment! consine, notre voyageur est arrivé, et je ne l'ai pas vu encore a mes pieds chargé des depoudles de l'Amerique! Ce n'est pas lui, je t'en avertis, que j'accuse de ce delai, car je sais qu'il lui dure autaut qu'à moi; mais je vois qu'il n'a pas aussi bien oublié que tu dis son ancien metier d'esclave, et je me plains moins de sa négligence que de ta tyrannie. Je te trouve aussi fort bonne de vouloir

qu'une prude grave et formaliste comme moi fasse les avances, et que, toute affaire cessante, je coure baiser un visage noir et crotu (1). qui a passé quatre fois sous le soleil et vu le pays des épices! Mais to me fais rire surtout quand tu te presses de gronder de peur que je ne gronde la première. Je voudrois bien savoir de quoi tu te mêles. C'est mon mêtier de quereller, j'y prends plaisir, je m'en acquitte à merveille, et cela me va très-bien; mais toi, tu y es gauche on ne peut davantage, et ce n'est point du tout ton fait. En revanche, si tu savois combien tu as de grâce à avoir tort, combien ton air confus et ton œil suppliant te rendent charmante, au lieu de gronder tu passerois ta vie à demander pardon, sinon par devoir, au moins par coquetterie.

Quant à présent, demande-moi pardon de toutes manières. Le beau projet que celui de prendre son mari pour son confident, et l'obligeante précaution pour une aussi sainte amitie que la nôtre! Amie injuste et femme pusillapime! à qui te fieras-tu de la vertu sur la terre. si tu te defies de tes sentimens et des miens? Peux-tu, sans nous offenser toutes deux, craindre ton cœur et mon indulgence dans les nœuds sacrés où tu vis? J'ai peine à comprendre comment la scule idée d'admettre un tiers dans les secrets caquetages de deux femmes ae t'a pas révoltée. Pour moi, j'aime fort à babiller à mon aise avec toi; mais si je savois que l'œild'un homme eut jamais fureté mes lettres, je n'aurois plus de plaisir à t'écrire : insensiblement la froideur s'introduiroit entre nous avec la réserve, et nous ne nous aimerions plus que comme deux autres femmes. Regarde a quoi nous exposoit ta sotte defiance, si ton mari n'eût ete plus sage

Il a très-prudemment fait de ne vouloir point lire ta lettre. Il en côt peut-être été moins content que tu n'esp-rois, et moins que je ne suis moi-même, à qui l'état où je t'ai vue apprend à mieux juger de celui où je te vois. Tous ces sages contemplatifs qui ont passé leur vie à l'etude du cœur humain en savent moins sur les vrais signes de l'amour que la plus bornée des femmes sensibles. M. de Wolmar auroit d'abord remarqué que ta lettre entière est employée à parler de notre ami, et n'auroit point vu l'apostille au tu n'en dis pas un mot. Si tu avois écrit cette apostille il y a dix ans, mon enfant, je ne sais comment tu aurois fait, mais l'ami y seroit toujours rentré par quelque coin, d'autant plus que le mari ne la devoit point voir.

M. de Wolmar auroit encore observé l'attention que tu as mise à examiner son hôte, et le plaisir que tu prends à le decrire; mais il mangeroit Aristote et Piaton avant de savoir qu'on regarde son amant et qu'on ne l'examine pas. Tout examen exige un sang-froid qu'on n'a jamais en voyant ce qu'on aime.

Enfin, il s'imagineroit que tous ces changemens que tu as observes seroient échappes à une nutre; et moi j'ai bien peur au contraire d'en trouver qui te seront échappes. Quelque différent que ton hôte soit de ce qu'il étoit, il changeroit davantage encore, que, si ton cœur n'avoit point changé, tu le verrois toujours le même. Quoi qu'il en soit, tu détournes les yeux quand il te regarde : c'est encore un fort bon signe. Tu les détournes, cousine! Tu ne les baisses donc plus? car sûrement tu n'as pas pris un mot pour l'autre. Crois-tu que notre sage eût aussi remarqué cela?

Une autre chose très-capable d'inquiéter un mari, c'est je ne sais quoi de touchant et d'affectueux qui reste dans ton langage au sujet de ce qui te fut cher. En te lisant, en t'entendant parler, on a l'esoin de te bien connoître pour ne pas se tromper à tes sentimens ; on a besoin de savoir que c'est seulement d'un ami que tu parles, ou que tu parles ainsi de tous tes amis : mais quant à cela, c'est un effet naturel de ton caractere, que ton mari connoit trop bien pour s'en alarmer. Le moyen que dans un cœur si tendre la pure amitié n'ait pas encore un peu l'air de l'amour? Écoute, cousine; tout ce que je te dis là doit bien te donner du courage, mais non pas de la témérité. Tes progrès sont sensibles, et c'est beaucoup. Je ne comptois que sur la vertu, et je commence à compter aussi sur ta raison : je regarde à présent ta guérison sinon comme parfaite, au moins comme facile, et tu en as precisement assez fait pour te rendre inexcusable si tu n'achèves pas.

Avant d'être à ton apostille j'avois dejà remarque le petit article que tu as eu la franchise de ne pas supprimer ou modifier en songeant qu'il seroit vu de ton mari. Je suis sure qu'en le lisant il cût, s'il se pouvoit, redouble pour toi d'estime; mais il n'en eut pas eté plus content de l'article. En genéral ta lettre etoit très-propre à lui donner beaucoup de confiance en ta conduite, et beaucoup d'inquiétude sur ton penchant. Je t'avoue que ces marques de petitevérole, que lu regardestant, me font neur, et jamais l'amour ne s'avisa d'un plus dangereux fard. Je sais que ceci ne seroit rien pour une autre; mais, cousine, souviens-t'en toujours, celle que la jeunesse et la figure d'un amant n'avoient pu séduire se perdit en pensant aux maux qu'il avoit soufferts pour elle. Sans doute le ciel a voulu qu'il lui restât des marques de cette maladie pour exercer la vertu, et qu'il ne t'en restat pas pour exercer la sienne.

Je reviens au principal sujet de ta lettre : tu s is qu'à celle de notre ami j'ai volé; le cas étoit grave. Mais à présent si tu savois dans quel embarras m'a mise cette courte absence et combien j'ai d'affaires à la fois, tu sentirois l'inpossibilité où je suis de quitter derechef ma maison sans m'y donner de nouvelles entraves et me mettre dans la necessité d'y passer encore cet hiver, ce qui n'est pas mon compte ni le tien. Ne vaut-il pas mieux nous priver de nous voir deux ou trois jours à la hâte, et nous rejoindre six mois plus tôt? Je pense aussi qu'il ne sera pas inutile que je cause en particulier et un peu à loisir avec notre philosophe, soit pour sonder et raffermir son cœur, soit pour lui donner quelques avis utiles sur la manière dont il doit se conduire avec ton mari, et même avec toi; car je n'imagine pas que tu puisses lui parler bien librement la-dessus, et je vois par la lettre même qu'il a besoin de conseil. Nous avons pris une si grande habitude de le gouverner, que nous sommes un peu responsables de lui a notre propre conscience; et jusqu'à ce que sa raison soit entièrement libre nous y devous suppléer. Pour moi, c'est un soin que je prendrai toujours avec plaisir; car il a eu pour mes avis des deférences coûteuses que je n'oublierai jamais, et il n'y a point d'homme au monde, depuis que le mien n'est plus, que j'estime et que j'aime autant que lui. Je lui réserve aussi pour son compte le plaisir de me rendre ici quelques services. J'ai beaucoup de

papiers mal en ordre qu'il m'aidera à de brouiller, et quelques affaires épineuses où j'aurai besoin à mon tour de ses lumieres et de ses soins. Au reste, je compte ne le garder que cinq ou six jours tout au plus, et peut-être te le renverrai-je dès le leudemain; car j'ai trop de vanité pour attendre que l'impatience de s'en retourner le prenne, et l'œil trop bon pour m'y tromper.

Ne manque donc pas, sitôt qu'il sera remis, de me l'envoyer, c'est-à-dire de le laisser venir, ou je n'entendrai pas raillerie. Tu sais bien que si je ris quand je pleure et n'en suis pas moins affligée, je ris aussi quand je gronde et n'en suis pas moins en colère. Si tu es bien sage et que tu fasses les choses de bonne grâce, je te promets de t'envoyer avec lui un joli petit présent qui te fera plaisir, et très-grand plaisir; mais si tu me fais languir, je t'averus que tu n'auras rien.

P. S. A propos, dis-moi; notre marin fumest-il? jure-t-il? boit-il de l'eau-de-vie? portet-il un grand sabre? a-t-il bien la mine d'un flibustier? Mon Dieu! que je suis curieuse de voir l'air qu'on a quand on revient des antipodes!

# LETTRE IX.

BE NADAME D'ORBE A MADAME DE WOLMAR.

Tiens, cousine, voilà ton esclave que je te renvoie. J'en ai fait le mien durant ces huit jours, et il a porté ses fers de si bon cœur qu'on voit qu'il est tout fait pour servir. Rendsmoi grace de ne l'avoir pas gardé huit autres jours encore; car, ne t'en deplaise, si j'avois attendu qu'il fût prêt à s'ennuyer avec moi, j'aurois pu ne pas le renvover si tôt. Je l'ai donc garde sans scrupule : mais j'ai eu celui de n'oser le loger dans ma maison. Je me suis senti quequefois cette fierté d'âme qui dedaigne les serviles bienseances et sied si bien à la vertu. J'ai été plus timide en cette occasion sans savoir pourquoi; et tout ce qu'il y a de sûr, c'est que je serois plus portee à me reprocher cette réserve qu'à m'en applaudir.

Mais toi, sas-tu hien pourquoi notre ami s'enduroit si paisiblement ici? Premièrement,

il étoit avec moi, et je prétends que c'est déjà beaucoup pour prendre patience. Il m'éparguoit des tracas et me rendoit service dans mes allaires; un ami ne s'ennuie point a cela. Une troisieme chose que tu as dejà devinée, quoique tu n'en fasses pas semblant, c'est qu'il me parloit de toi; et, si nous otions le temps qu'a duré cette causerie de celui qu'il a passé ici , tu verrois qu'il m'en est fort peu resté pour mon compte. Mais quelle bizarre fantaisie de s'eloiguer de toi pour avoir le plaisir d'en parler? Pas si bizarre qu'on diroit bien. Il est contraint en ta présence, il faut qu'il s'observe incessamment, la moindre indiscretion deviendroit un crime, et dans ces momens dangereux le seul devoir se laisse entendre aux cœurs honnétes; mais loin de ce qui nous fut cher on se permet d'y songer encore. Si l'on etouffe un sentiment devenu coupeble, pourquoi se reprocheroit-on de l'avoir eu tandis qu'il ne l'étoit point? Le doux souvenir d'un bonheur qui fut legitime peut-il jamais être criminel? Voilà, je pense, un raisonnement qui t'iroit mal, mais qu'après tout il peut se permettre. Il a recommencipour ainsi dire la carriere de ses anciennes amours; sa première jeunesse s'est écoulée une seconde fois dans nos entretiens ; il me renouveloit toutes ses confidences; il rappeloit ces temps heureux où il lui étoit permis de t'aimer; il peignoit à mon cœur les charmes d'une flamme innocente.... Sans doute it les embellissoit.

Il m'a peu parlé de son état présent par rapport à toi, et ce qu'il m'en a dit tient plus du respect et de l'admiration que de l'amour; en sorte que je le vois retourner beaucoup plus rassure sur son cœur que quand il est arrivé. Ce n'est pas qu'aussitôt qu'il est question de toi l'on n'aperçoive au fond de ce cœur trop sensible un certain attendrissement que l'amitie scule, non moins touchante, marque pourtant d'un autre ton : mais j'ai remarqué depuis long-temps que personne ne peut ni te voir ni penser à toi de sang-froid; et si l'on joint au sentiment universel que ta vue inspire le sentiment plus doux qu'un souvenir ineffaçable a dù lui laisser, on trouvera qu'il est difficile et peut-être impossible qu'avec la vertu la plus austère il soit autre chose que ce qu'il est. Je l'ai bien questionné, bien observé, bien suivi; je l'ai examiné autant qu'il m'a été possible : je ne puis bien lire dans son âme, il n'y lit pas mieux lui-même; mais je puis te repondre au moins qu'il est penetre de la force de ses devoirs et des tiens, et que l'idée de Julie meprisable et corrompue lui feroit plus d'horreur à concevoir que celle de son propre ancantissement. Cousine, je n'ai qu'un conseil à te donner, et je te prie d'y faire attention; évite les details sur le passé, et je te réponds de l'avenir.

Quant à la restitution dont tu me parles, il n'y faut plus songer. Après avoir épuisé toutes les raisons imaginables, je l'ai prié, presse, conjuré, boudé, baisé, je lui ai pris les deux mains, je me serois mise à genoux s'il m'eût laissee faire : il ne m'a pas même écoutee ; il a poussé l'humeur et l'opiniatrete jusqu'à jurer qu'il consentimit plutôt à ne te plus your qu'à se dessaisir de ton portrait. Enfin, dans un transport d'indignation, me le faisant toucher attaché sur son cœur : Le voità, m'a-t-il dit d'un ton si ému qu'il en respiroit à peine, le voita ce portrait, le seul hien qui me reste, et qu'on m'envie encore! soyez sure qu'il ne me sera iamais arraché qu'avec la vie. Crois-moi, consine, soyons sages et laissons-lui le portrait. Que t'importe au fond qu'il lui demeure? tant pis pour lui s'il s'obstine à le garder.

Après avoir bien épanché et soulagé son cœur, il m'a paru assez tranquille pour que je pusse lui parler de ses atfaires. J'ai trouvé que le temps et la raison ne l'avoient point fait changer de système, et qu'il bornoit toute son ambition à passer sa vie attaché à mylord Edouard. Je n'ai pu qu'approuver un projetsi honnête, si convenable à son caractère, et si digne de la reconnoissance qu'il doit à des bienfaits sans exemple. Il m'a dit que tu avois eté du même avis, mais que M. de Wolmar avoit gardé le silence. Il me vient dans la tête une idée : à la conduite assez singulière de ton mari et à d'autres indices, je soupçonne qu'il a sur notre ami quelque vue secrète qu'il ne dit pas. Laissons-le faire et fions-nous à sa sagesse : la manière dont il s'y prend prouve assez que, si ma conjecture est juste, il ne medite rien que d'avantageux à celui pour lequel il prend tant de soins.

l'u n'as pas mal decrit sa figure et ses manières, et c'est un signe assez favorable que ta l'ajes observé plus exactement que je n'aurois cru; mais ne tronves-tu pas que ses longues peines et l'habitude de les sentir ont rendu sa physionomie encore plus interessante qu'elle n'étoit autrefois? Malgre ce que tu m'en avois écrit, je craignois de lui voir cette politesse manierée, ces facons sungeresses, qu'on ne dans la foule des riens dont on y remplit une journee oisive, se piquent d'avoir une forme prenne pas sur certaines ames, soit que l'air de la mer l'ait entièrement effacé, je n'en ai pas apercu la moindre trace, et, dans tout l'empressement qu'il m'a témoigné, je n'ai vu que le désir de contenter son cœur. Il m'a parlé de mon pauvre mari: mais il atmoit mieux le pleurer avec moi que me consoler, et ne m'a point debité la-dessus de maximes galantes. Il a caresse ma fille ; mais , au lieu de partager mon admiration pour elle, il m'a reproche comme tor ses defauts, et s'est plaint que je la gatois. Il s'est hyre avec zele à mes affaires et n'a presque ete de mon avis sur rien. Au surplus, le grand air m'auroit arrache les yeux qu'il ne se seroit pas avise d'aller fermer un rideau; je me serois fatiguée à passer d'une chambre à l'autre qu'un pan de son habit galamment étendu sur sa main ne seroit pas venu a mon secours. Mon eventual resta hier une grande seconde à terre sans qu'il s'elancât du bout de la chambre comme pour le retirer du feu. Les matins, avant de venir me voir, il n'a pas envoyé une seule fois savoir de mes nouvelles. A la promenade il n'affecte point d'avoir son chapeau cloué sur sa tête, pour montrer qu'il sait les bous airs (1). A table je lui ai demandé souvent sa tabatiere, qu'il n'appelle pas sa boite; toujours il me l'a présenter avec la main, jamais sur une assiette, comme un laquais : il n'u pas manque de boire à ma sante deux fois au moins par repas; et je parie que s'il nous restoit cet

(\*) A Paris on se pique surtout de rendre la société commode et facile, et c'est dans sinc foule de règles de cette importance qu'on y luit consister cette facilité. Tout est usages et lois dans la boune compagnie. Tous ces usages naissent et passent comme no éclair. Le savoir-sisce consiste à se tentr toujours au guet, à les satur au passage, à les affecter, à montrer qu on satt cetal du jour : le tout pour être simple.

hiver, nous le verrious assis avec nous autour du feu se chauffer en vieux bourgeois. Tu ris. consine; mais montre-moi un des nôtres fraichement venu de Paris qui ait conservé cette bonhomie. Au reste, il me semble que tu dois trouver notre philosophe empire dans un seul point : c'est qu'il s'occupe un pea plus des gens que lui parkent, ce que ne peut se faire qu'a ton prejudice, saus aller pourtant, je pense, jusmanque jamais de contracter à Paris, et qui, | qu'a le raccommoder avec madame Belon. Pour moi, je le trouve mieux en ce qu'il est plus grave et plus serieux que jamais. Ma mignome, plutôt qu'une autre. Soit que ce vernis ne , garde-le-moi bien soignensement jusqu'a mon arrivee : il est precisement comme il me le faut pour avoir le plaisir de le désoler tout le long du jour.

> Admire ma discrétion ; je ne t'ai rien dit encore du present que je t'envoie et qui t'en promet bientôt un autre : mais tu l'as recu avant que d'ouvrir ma lettre; et toi qui sais combien j'en suis idolatre et combien j'ai raison de l'étre, toi dont l'avarice étoit si en peine de ce présent, tu conviendras que je tiens plus que je n'avois promis. Ali! la pauvre petite! au moment où tu lis ceci elle est deia dans tes bras : elle est plus beureuse que sa mere : mais dans deux mois je serai plus heureuse qu'elle. car je sentirai mieux mon bonheur. Helas! <sup>1</sup> chère cousine, ne m'as-tu pas déjà tout entière? On tu es, où est ma fille, que manquet-il encore de moi? La voilà cette aimable enfant, recois-la comme tienne; je te la cède, je te la donne ; je resigne en tes mains le pouvoir maternel; corrige mes fautes, charge-toi des soins dont je m'acquitte si mal à ton gre ; sois des aujourd'hui la mère de celle qui doit être ta bru, et, pour me la rendre plus chere encore, fais-en, s'il se peut, une autre Julie. Elle te ressemble dejà de visage; a son humeur j'augure qu'elle sera grave et précheuse : quand tu auras corrigé les caprices qu'on m'accuse d'avoir fomentés, tu verras que um fille se donnera les airs d'être ma consine; mais, plus heureuse, elle aura moins de pleurs à verser et moins de combats à rendre. Si le ciel lui eût conserve le meilleur des peres, qu'il eût été loin de gêner ses inclinations! et que nous serons loin de les géner nous-mêmes! Avec quel charme je les vois dejà s'accorder avec nos projets! Sais-tu bien qu'elle ne peut déjà plus se passer de son petit

mali, et que c'est en partie pour cela que je te la renvoie? L'eus bier avec elle une conversation dont notre ami se mouron de rice. Premicrement, elle n'a pas le moindre regret de me quitter, moi qui suis toute la journée sa treshumble servante et ne puis resister à rien de ce qu'elle veut; et toi qu'elle craint et qui lui dis non vingt fois le jour, tu es la petite maman par excellence, qu'on va chercher avec joie et dont on aime mieux les refus que tous mes bonbons. Quand je lui apnonçai que j'allois te l'envoyer, elle eut les transports que tu peux penser: mais, pour l'embarrasser, j'ajoutai que tu m'enverrois à sa place le petit mali, et ce ne fut plus son compte. Elle me demanda tout interdite ce que j'en voulois faire : je répondis que je voulois le prendre pour moi ; elle fit la mine. Henriette, ne veux-tu pas bien me le ceder, ton petit mali? Non, dit-elle assex sechement. Non? Mais si je ne veux pas te le ceder non plus, qui nous accordera? Maman, ce sera la petite maman. J'aurai donc la preférence; car tu sais qu'elle veut tout ce que je veux. Oh! la petite maman ne veut jamais que la raison. Comment, mademoiselle, n'est-ce pas la même chose? La rusée se mit à sourire. Mais encore, continuai-je, par quelle raison ne me donneroit-elle pas le petit mali? Parce qu'il ne vous convient pas. Et pourquoi pe me conviendroitil pas? Autre sourire aussi malin que le premier. Parle franchement; est-ce que tu me trouves trop vieille pour lui? Non, maman, mais il est trop jeune pour vous.... Cousine, un enfant de sept ans!.... En vérité, si la tête ne m'en tournoit pas il faudroit qu'elle m'eût deja tourné.

Je m'amusai à la provoquer encore. Ma chère Henriette, lui dis-je en prenant mon sérieux, je t'assure qu'il ne te convient pas non plus. Pourquoi donc? s'écria-t-elle d'un air nlarmé. C'est qu'il est trop étourdi pour toi. Oh! maman, n'est-ce que cela? je le rendrai sage. Et si par matheur il te rendoit tolle? Ah! ma bonne maman, que j'aimerois a vous ressembler! Me ressembler, impertinente? Oui, maman: vous dites toute la journée que vous êtes folle de moi; hé hien! moi, je serai folle de lui: voilà tout.

Je sais que tu n'approuves pas ce joli caquet, et que tu sauras bientôt le moderer : je ne veux pas non plus le justifier, quoiqu'il m'enchante, mais te montrer seulement que ta fille aime dejà bien son petit mali, et que s'il a deux ans de moins qu'elle, elle no sera pas indigne de l'autorite que lui donne le droit d'ainesse. Aussi bien je vois, par l'opposition de ton exemple et du mien à celui de ta pauvre mère, que, quand la femme gouverne, la maison n'en va pas plus mal. Adieu, ma bien-aimée; adieu, ma chere inséparable : compte que le temps approche, et que les vendanges ne se feront pas sans moi.

# LETTRE X.

DE SAINT-PREUX A MYLORD ÉDOUARD

Oue de plaisirs trop tard coonus je goûte depuis trois semaines! La douce chose de conferses jours dans le sein d'une tranquille amitie. à l'abri de l'orage des passions impétueuses! Mylord, que c'est un spectacle agreable et touchant que celui d'une maison simple et bien réglee où régnent l'ordre, la paix, l'innocence : où l'on voit reuni sans appared, sans relat. tout ce qui repond à la véritable destination de l'homme! La campagne, la retraite, le repos, la saison, la vaste plaine d'eau qui s'offre à mes yeux, le sauvage aspect des montagnes, tout me rappelle ici ma delicieuse ile de Tinian. Je crois voir accomplir les vœux ardens que j'y format tant de fois. J'y mêne une vie de mon goùt, j'y trouve une societé selon mon cœur. Il ne manque en ce lieu que deux personnes pour que tout mon bonheur y soit rassemble. et j'ai l'espoir de les y voir bientôt.

En attendant que vous et madame d'Orbe veniez mettre le comble aux plaisirs si doux et si purs que j'apprends à goûter où je suis, je veux vous en donner une idée par le detail d'une économie domestique qui annonce la félicité des maîtres de la maison, et la fait partager à crux qui l'habitent. J'espère, sur le projet qui vous occupe, que mes reflexions pourront un jour avoir leur usage, et cet espoir sert encore à les exciter.

Je ne vous décrirai point la maison de Clarens : vous la connoissez ; vous savez si elle est charmante, si elle m'offre des souvenirs intéressans, si elle doit m'être chère et par ce qu'elle me montre et par ce qu'elle me rappelle. Madame de Wolmar en préfère avec raison le sejour à celui d'Étange, château magnifique et grand, mais vieux, triste, incommode, et qui n'offre dans ses environs rien de comparable a ce qu'on voit autour de Clarens.

Depuis que les maîtres de cette maison y ont fixé leur demeure, ils en ont mis à leur usage tout ce qui ne servoit qu'à l'ornement : ce n'est plus une maison faite pour être vue, mais pour être habitée. Ils ont bouché de longues enfilades pour changer des portes mal situees : ils ont coupe de trop grandes pièces pour avoir des logemens mieux distribués; à des meubles anciens et riches, ils en ont substitué de simples et de commodes. Tout y est agréable et riant, tout y respire l'abondance et la propreté, rien n'y sent la richesse et le luxe ; il n'y a pas une chambre où l'on ne se reconnoisse à la campagne, et où l'on ne retrouve toutes les commodités de la ville. Les mêmes changemens se font remarquer au dehors : la basse-cour a été agrandie aux dépens des remises. A la place d'un vieux billard delabré l'on a fait un bequ pressoir, et une laiterie où logeoient des paons criards dont on s'est défait. Le potager étoit trop petit pour la cuisine; on en a fait du parterre un second, mais si propre et si bien entendu, que ce parterre ainsi travesti plait à l'œil plus qu'auparavant. Aux tristes ifs qui convroient les murs ont été substitues de bons espaliers. Au lieude l'inutile marronnier d'Inde. de icupes múriers poirs commencent à ombrager la cour; et l'on a plante deux rangs de novers jusqu'au chemin, à la place des vieux tilleuls qui bordoient l'avenue. Partout on a substitué l'utile a l'agréable, et l'agreable y a presque toujours gagné. Quant à moi, du moins, je trouve que le bruit de la basse-cour, le chant des cogs, le mugissement du betail. l'attelage des chariots, les repas des champs, le retour des ouvriers, et tout l'appareil de l'économic rustique, donnent à cette maison un air plus champêtre, plus vivant, plus anime, plus gai, je pe sais quoi qui sent la joje et le bien-être, qu'elle n'avoit pas dans sa morne dignité.

Leurs terres ne sont pas affermées, mais cultivées par leurs soins; et cette culture fait une grande partie de leurs occupations, de

leurs biens et de leurs plaisirs. La baronnie d'Étange n'a que des prés, des champs et du bois ; mais le produit de Clarens est en vignes, qui font un obiet considerable; et comme la difference de la culture y produit un effet plus sensible que dans les bles, c'est encore une raison d'économie pour avoir préféré ce dernier sejour. Cependant ils vont presque tous les aus faire les moissons a leur terre, et M. de Wolmar y va seul assez frequeniment. Ils ont pour maxime de tirer de la culture tout ce qu'elle peut donner, non pour faire un plus grand gain, mais pour nourrir plus d'hommes. M. de Wolmar prétend que la terre produit à proportion du nombre des bras qui la cultivent : mieux cultivée elle rend davantage : cette surabondance de production donne de quoi la cultiver mieux encore: plus on v met d'hommes et de betail, plus elle fournit d'excédant à leur entretien. On ne sait, dit-il, où peut s'arrêter cette augmentation continuelle et réciproque de produit et de cultivateurs. Au contraire, les terrains négligés perdent leur fertilité : moins un pays produit d'hommes, moins il produit de denrées; c'est le defaut d'habitans qui l'empêche de nourrir le neu qu'il en a, et dans toute contrée qui se dépeuple, on doit tôt ou tard mourir de fsim.

Ayant donc beaucoup de terres et les cultivant toutes avec beaucoup de soin, il leur faut, outre les domestiques de la basse-cour, un grand nombre d'ouvriers à la journée; ce qui leur procure le plaisir de faire subsister beaucoup de gens sans s'incommoder. Dans le choix de ces journaliers, ils préfèrent toujours ceux du pays, et les voisins aux étrangers et aux inconnus. Si l'on perd quelque chose à ne pas prendre toujours les plus robustes, on le regagne bien par l'affection que cette preference inspire à ceux qu'on choisit, par l'avantage de les avoir sans cesse autour de soi, et de pouvoir compter sur eux dans tous les temps, quoiqu'on ne les paye qu'une partie de l'année.

Avec tous ces ouvriers on fait toujours deux prix: l'un est le prix de rigueur et de droit, le prix courant du pays, qu'on s'oblige à leur payer pour les avoir employés; l'autre, un peu plus fort, est un prix de hénéficence, qu'on ne leur paye qu'autant qu'on est content d'eux; et il arrive presque toujours que ce qu'ils font

pour qu'on le soit vant mieux que le surplus qu'on leur donne; car M. de Wolmar est integre et sévère, et ne laisse jamais dégénérer en coutame et en abus les institutions de faveur et de grâce, Ces ouvriers ont des surveillans qui les animent et les observent. Ces surveillans sont les gens de la basse-cour, qui travaillent eux-mêmes, et sont interessés au travail des autres par un petit denier qu'on leur accorde, outre leurs gages, sur tout ce qu'on recueille par leurs soins. De plus, M. de Wolmar les visite lui-même presque tous les jours, souvent plusieurs fois le jour, et sa femme aime à être de ces promenades. Enfin, dans le temps des grands travaux. Julie donne toutes les semaines vingt batz (\*) de gratification à celui de tous les travailleurs, journaliers, ou valets, indifféremment, qui, durant ces huit iours, a été le plus diligent au jugement du maitre. Tous ces moyens d'émulation qui paroissent dispendieux, employes avec prudence et justice, rendent insensiblement tout le monde laborieux, diligent, et rapportent enfin plus qu'ils pe coûtent : mais comme on n'en voit le profit qu'avec de la constance et du temps, peu de gens savent et veulent s'en servir.

Cependant un moyen plus efficace encore, le seul auquel des vues économiques ne font point songer, et qui est plus propre a madame de Wohnar, c'est de gagner l'affection de ces bonnes gens en leur accordant la sienne. Elle ne croit point s'acquitter avec de l'argent des peipes que l'on prend pour elle, et pense devoir des services a quiconque lui en a rendu; ouvriers, domestiques, tous ceux qui l'ont servie, ne fût-ce que pour un seul jour, devienpent tous ses enfans; elle prend part à leurs plaisirs, à leurs chagrins, à leur sort : elle s'informe de leurs affaires, leurs interêts sont les siens ; elle se charge de mille soins pour eux; elle leur donne des conseils; elle accommode leurs differends, et ne leur marque pas l'affabilité de son caractère par des paroles camiellees et sans effet, mais par des services veritables et par de continuels actes de bonte. Eux, de leur côté : quittent tout à son moindre signe ; ils votent quand elle parle; son seul regard anime

leur zèle; en sa présence ils sont contens; en son absence ils parient d'elle et s'animent à la servir. Ses charmes et ses discours font beaucoup; sa douceur, ses vertus font davantage. Ah! mylord, l'adorable et puissant empire que celui de la beauté bienfaisante!

Quant au service personnel des maitres, ils ont dans la maison buit domestiques, trois femmes et cinq bommes, sans compter le valet de chambre du baron ni les gens de la bassecour. Il n'arrive guere qu'on soit mal servi par peu de domestiques; mais on diroit, au zèle de ceux-ci, que chacun, outre son service, se croit chargé de celui des sept autres, et, à leur accord, que tout se fait par un seul. On ne les voit jamais oisifs et desœuvres jouer dans une antichambre ou polissonner dans la cour, mais toujours occupes à quelque travail utile : ils aident a la basse-cour, au celber, à la cuisine; le jardinier n'a point d'autres garcons qu'eux; et ce qu'il y a de plus agreable, c'est qu'on leur voit faire tout cela gaiment et avec plaisir.

On s'y prend de honne heure pour les avoir tels qu'ou les veut : on n'a point ici la maxime que j'ai vue régner à Paris et à Londres, de choisir des domestiques tout formes, c'est-adire des coquins dejà tout faits, de ces coureurs de conditions, qui, dans chaque maison qu'ils parcourent, prennent à la fois les defauts des valets et des maîtres, et se font un meter de servir tout le monde sans iamais s'attacher à personne. Il ne peut regner ni honnètete, ni fidelité, ni zèle, au milieu de pareilles gens; et ce ramassis de canaille ruine le maître et corrompt les enfans dans toutes les maisons opulentes. lei c'est une affaire importante que le choix des domestiques : on ne les regarde point seulement comme des mercenaires dont on n'exige qu'un service exact. mais comme des membres de la famille, dont le mauvais choix est capable de la desoler. La première chose qu'on leur demande est d'être honnétes gens ; la seconde, d'aimer leur maître ; la troisieme, de le servir a son gre; mais, pour peu qu'un maitre soit raisonnable et un domestique intelligent, la troisième suit toujours les deux autres. On ne les tire donc point de la ville, mais de la campagne. C'est ici leur premier service, et ce sera sarement le

<sup>.</sup> Petite monnoie do pays.

dernier pour tous ceux qui vaudront quelque chose. On les prend dans quelque famille nombreuse et surchargée d'enfans dont les pères et meres viennent les offrir eux-mêmes. On les choisit jeunes, bien faits, de bonne santé, et d une physionomie agreable. M. de Wolmar les interroge, les examine, puis les présente à sa femme. S'ils agreent à tous deux, ils sont recus, d'abord à l'epreuve, ensuite au nombre des gens, c'est-a-dire des enfans de la maison; et l'on passe quelques jours à leur apprendre avec beaucoup de patience et de soin ce qu'ils ont a faire. Le service est si simple, si égal, si uniforme, les maîtres ont si peu de fantassie et d'homeur, et leurs domestiques les affectionnent si promptement, que cela est hientôt appris. Leur condition est douce : ils sentent un hien-être qu'ils n'avoient pas chez eux; mais on ne les laisse point amollir par l'oisiveté, mere des vices. On ne souffre point qu'ils deviennent des messieurs et s'enorgueillissent de Li servitude : ils continuent de travailler comme ils faisoient dans la maison paternelle : ils n'ont fait, pour ainsi dire, que changer de père et de merc, et en gagner de plus opulens. De cette sorte ils ne prennent point en dedain leur ancienne vie rustique. Si jamais ils sortoient d'ici, il n'y en a pas un qui ne reprit plus volontiers son état de paysan que de supporter une autre condition. Enfin je n'ai jamais vu de maison où chaeun fit mieux son service et s'imaginat moins de servir.

C'est ainsi qu'en formant et dressant ses propres domestiques, on n'a point a se faire cette objection si commune et si peu sensee : Je les aurai formés pour d'autres! Formez-les comme il faut, pourroit-on répondre, et jamas ils ne serviront a d'autres. Si vous ne songez qu'a vous en les formant, en vous quittant ils font fort bien de ne songer qu'a eux; mais occupez-vous d'eux un peu davantage, et ils vous demeureront attaches. Il n'y a que l'intention qui oblige; et celui qui profite d'un bien que je ne veux faire qu'à moi ne me doit ancune reconnoissance.

Pour prévenir doublement le même inconvenient, monsieur et madame de Wolmar emploient encore un autre moyen qui me paroît fort bien entendu. En comm-nçant leur etablissement, ils ont cherche quel nombre de do-

mestiques ils pouvoient entretenir dans une maison montée à peu près selon leur état, et ils out trouvé que ce nombre alloit a quinze ou seize : pour être mieux servis ils l'ont reduit a la moitie; de sorte qu'avec moins d'appareil leur service est beaucoup plus exact. Pour être mieux servis encore, ils ont interesse les mémes gens à les servir long-temps. La domestique en entrant chez cux recoit le gage ordinaire ; mais ce gage augmente tous les ans d'un vingtieme; au bout de vingt ans il seroit ainsiplus que doublé, et l'entretien des domestiques seroit a peu pres afors en raison du moyen des maîtres : mais il ne faut pas être un grand algebriste pour voir que les frais de cette augmentation sont plus apparens que reels, qu'ils auront peu de doubles gages à payer, et que, quand ils les paieroient a tous, l'avantage d'avoir etc bien servis durant vingt ans compenseroit et au-dela ce surcroit de depense. Vous sentez bien, mylord, que c'est un expedient sår pour augmenter incessamment le soin des domestiques et se les attacher à mesure qu'on s'attache à eux. Il n'y a pas senfement de la prudence, il y a même de l'équite dans un parcil etablissement. Est-il juste qu'un nouveau venu, sans affection, et qui n'est peut-être qu'un mauvais sujet, reçoive en entrant le même salaire qu'on donne à un ancien serviteur, dont le zele et la fidelité sont éprouves par de longs services, et qui d'ailleurs approche en vieillissant du temps ou il sera hors d'etat de gagner sa vie ? Au reste, cette derniere raison n'est pas ici de mise, et vous pouvez bien croire que des maîtres aussi bomains ne negligent pas des devoirs que remplissent par estentation beaucoup de maîtres sans charite, et n'abandonnent pas ceux de leurs gens à qui les infirmites on la vieillesse ôtent les moyens de servir.

J'ai dans l'instant même un exemple assez frappant de cette attention. Le baron d'Étange, voulant recompenser les longs services de son valet de chambre par une retraite honorable, a en le credit d'obtemr pour lui de leurs excellences un emploi lucratif et sans peine. Julie vient de recevoir la-de-sus de ce vieux domestique une lettre à tirer des larmes, dans laquelle il la supplie de le faire dispenser d'accepter cet emplot. « Je suis âge, lui du-d; j'ai

perdu toute ma famille; je n'ai plus d'autres parens que mes maitres ; tout mon espoir est de finir paisiblement mes jours dans la maison où je les ai passés... Madame, en vous tenant dans mes bras à votre naissance, je deman-· dois a Dieu de tenir de même un jour vos enfans : il m'en a fait la grâce : ne me refusez. pas celle de les voir croître et prosperer · comme vous... Moi qui suis accoutume à vivre dans une maison de paix; ou en retron-· verai-je une semblable pour y reposer ma viedlesse ?... Avez la charité d'écrire en ma · faveur à monsieur le baron. S'il est mecon-• tent de moi, qu'il me chasse et ne me donne point d'emploi : mais si je l'ai fidelement servi · durant quarante aus, qu'il me laisse achever mes jours a son service et au vôtre; il ne · saucoit mieux me récompenser. · Il ne faut pas demander si Julie a cerit. Je vois qu'elle seroit aussi fâchée de perdre ce bon-homme qu'il le seroit de la quitter. Ai-je tort, mylord, de comparer des maîtres si cheris à des pères, et leurs domestiques à leurs enfans? Vous voyez que c'est ainsi qu'ils se regardent eux-mêmes.

Il n'v a pas d'exemple dans cette maison qu'un domestique ait demande son conge ; il est même rare qu'on menace quelqu'un de le lui donner. Cette menace effraie à proportion de ce que le service est agreable et doux ; les meilleurs sojets en sont toujours les plus alarmes, et l'on n'a jamais besoin d'en venir à l'execution qu'avec ceux qui sont peu regrettables. Il y a encore une regle à cela. Quand M. de Wolmar a dit je vous chasse, on peut implorer l'intercession de madame, l'obtenir quelquefois, et rentrer en grace à sa priere; mais un conge qu'elle donne est irrevocable, et il n'y a plus de grâce à esperer. Cet accord est tres-bien entendu pour temperer à la fois l'exces de confiance qu'on pourroit prendre en la douceur de la femme, et la crainte extrême que causeroit l'inflexibilite du mari. Ge mot ne laisse pas pourtant d'être extrémement redoute de la part d'un maître équitable et sans colère; car, outre qu'on n'est pas sur d'obtenir grace et qu'elle n'est jamais accordee deux fois au même, on perd par ce mot seul son droit d'ancienneté, et l'on recommence, en rentrant, un nouveau service : ce qui prévient l'insolence des vieux

domestiques et augmente leur circonspection à mesure qu'ils ont plus à perdre.

Les trois femmes sont, la femme de chambre. la gouvernante des enfans, et la cuisinière. Celle-ci est une paysanne fort propre et fort entendue, a qui madame de Wolmar a appris la cuisine; car dans ce pays simple encore (1). les jeunes personnes de tout etat apprennent à faire elles-inémes tous les travaux que ferunt un jour dans leur maison les femmes qui seront à leur service, afin de savoir les conduire au besoin et de ne s'en pas laisser imposer par elles. La femme de chambre n'est plus Babi : on l'a renvoyee à Étange, où elle est nee : on lui a remis le soin du chateau, et une inspection sur la recette, qui la rend en quelque manière le contrôleur de l'econome. Il y avoit long-temps que M. de Wolmar presson sa femme de faire cet arrangement sans pouvoir la resoudre à eloigner d'elle un ancien domestique de sa mere, quoiqu'elle cut plus d'un sujet de s'en plaindre. Enfin, depuis les dernières explications, elle v a consenti, et Babi est partie. Cette femme est intelfigente et fidele, mais indiscrète et babillarde. Je soupçonne qu'elle a trahi plus d'une fois les secrets de sa maîtresse, que M. de Wolmar ne l'ignore pas, et que, pour prévenir la meme indiscretion vis-a-vis de quelque etranger, cet homme sage a su l'employer de maniere a profiter de ses bonnes qualites sans s'exposer aux mauvaises. Celle qui l'a remplacée est cette même Fanchon Regard dont yous m'entendiez parler autretois avec taut de plaisir. Malgre l'augure de Juhe, ses bienfaits, ceux de son père et les vôtres, cette jeune femme si honnéte et si sage n'a pas ete heureuse dans son etablissement. Claude Anet, qui avoit si bien supporte sa misère, n'a pu soutenir un etat plus doux. En se voyant dans l'aisance, il a negligé son metien; et s'etant tout-a-fait derange, il s'est entui du pays, laissant sa femme avec un enfant qu'elle a perdu depuis ce temps-la. Julie, apres l'avoir retiree chez elle, lui a appris tous les ouvrages d'une femme de chambre; et je ne lus jamais plus agreablement surpris que de la trouver en fonction le jour de mon arrivée, M. de Wolmar en fait un tres-grand cas, et tous deux lui ant confie le soin de veiller tant sur leurs enfans que sur celle qui les gouverne.

<sup>(2)</sup> Simple 1 If a done beaucoup change,

Celle-ci est aussi une villageoise simple et crédule, mais attentive, patiente et do de ; de sorte qu'on n'a rien oublié pour que les vices des villes ne penétrassent point dans une maison dont les maîtres ne les ont ni ne les souffrent.

Ouoique tous les domestiques n'aient qu'une même table, il y a d'ailleurs peu de communication entre les deux sexes ; ou regarde ici cet article comme très-important. On n'y est point de l'avis de ces maîtres indifférens à tout, hors à leur intérêt, qui ne veulent qu'être bien servis sans s'embarrasser au surplus de ce que font leurs gens ; on pense au contraire que ceux qui ne veulent qu'être bien servis ne sauroient l'être long-temps. Les liaisons trop intimes entre les deux sexes ne produisent jamais que du mal. C'est des conciliabules qui se tiennent chez les femmes de chambre que sortent la plupart des desordres d'un menage. S'il s'en trouve une qui plaise au maître-d'hôtel, il ne manque pas de la seduire aux dépens du maître. L'accord des hommes entre eux ni des femmes entre elles n'est pas assez sûr pour tirer à consequence. Mais c'est tonjours entre hommes et femmes que s'etablissent ces secrets monopoles qui rument à la longue les familles les plus opulentes. On veille donc à la sagesse et à la modestie des femmes, non-seulement par des raisons de bonnes mœurs et d'honnéteté; mais encore par un interêt tres-bien entendu ; car, quoi qu'on en dise, nul ne remplit bien son devoir s'il ne l'anne; et il n'y out jamais que des gens d'honneur qui sussent aimer leur devoir.

Pour prevenir entre les deux sexes une famiharite dangerense, on ne les gêne point ici par des lois positives qu'ils seroient tentes d'enfremdre en secret; mais, sans paroitre y songer, on etablit des usages plus puissans que l'autorité même. On ne leur detend pas de se voir, mais on fait en sorte qu'ils n'en aient ni l'occasion ni la volonte. On v parvient en leur donnant des occupations, des habitudes, des goûts, des plasirs, eptièrement différens. Sur l'ordre admirable qui regne ici, ils sentent que dans une maison bien reglée les hommes et les femmes docvent avoir peu de commerce entre eux. Telqui taxeroit en cela de caprice les volontés d'un maître, se soumet sans répugnance à une maniere de vivre qu'on ne lui prescrit pas formellement, mais qu'il juge lui-même être la meil-

leure et la plus naturelle. Julie prétend an'elle l'est en effet ; elle soutient que de l'amour pi de l'union conjugale ne resulte point le commerce continuel des deux sexes. Selon elle, la femme et le mari sont bien destinés à vivre ensemble. mais non pas de la même manière; ils doivent agir de concert sans faire les mêmes choses, La vie qui charmeroit l'un seroit, dit-elle, insupportable à l'autre : les inclinations que leur donne la pature sont aussi diverses que les fonctions qu'elle leur impose; leurs amusemens ne different pas moins que leurs devoirs; en un mot, tous deux concourent au bonheur commun par des chemins différens; et ce partage de travaux et de soins est le plus fort lien de leur union.

Pour moi, j'avoue que mes propres observations sont assez favorables à cette maxime. En effet, n'est-ce pas un usage constant de tous les peuples du monde, hors le François et ceux qui l'imitent, que les hommes vivent entre eux, les femmes entre elles? S'ils se voient les uns les autres, c'est plutôt par entrevue et presque à la derobée, comme les époux de Lacédemone, que par un melange indiscret et perpétuel, capable de confondre et deligorer en eux les plus sages distinctions de la nature. On ne voit point les sauvages mêmes indistinctement méles, bommes et femmes. Le soir la famille se cassemble, chaem passe la nuit aupres de sa femme : la separation recommence avec le jour, et les deux sexes n'ont plus rien de commun que les repastout au olus. Tel est l'ordre que son universalite montre être le plus naturel; et, dans les pays même où il est perverti. l'on en voit encore des vestiges. En France, on les hommes se sont soums à vivre à la manière des femmes et à rester sans cesse enformes dans la chambre avec elles. l'involontaire agitation qu'ils y conservent montre que ce n'est point a cela qu'ils etoient destinés. Tandis que les femmes restent tranquillement assises on conchers sur leur chaise longue, vous voyez les hommes se lever, aller, venir, se rasseoir, avec une inquietude continuelle; un instinct machinal combattant sans cesse la contrainte où ils se mettent, et les poussant malgre eux à cette vie active et laborieuse que leur imposa la nature. C'est le seul peuple da monde où les hommes se tiennent debout an speciale, comme s'ils alloient se delasser au parterre d'avoir reste tout le jour assis au salon. Enfin, ils sentent si bien l'ennui de cette indolence efféminee et casaniere, que, pour y mêler au moins quelque sorte d'activité, ils celeut chezeux la place aux etrangers, et vont auprès des femmes d'autrui chercher à temperer ce dégoût.

La maxime de madame de Wolmar se soutient tres-bien par l'exemple de sa maison; chacan etant pour ainsi dire tout à son sexe, les femmes y vivent très-separees des hommes. Pour prevenir entre eux des liaisons suspectes. son grand secret est d'occuper incessamment les uns et les autres ; car leurs travaux sont si différens qu'il n'v a que l'oisiveté qui les rassemble. Le matin chacun vaque a ses fonctions, et il ne reste du loisir à personne pour aller troubler celles d'un autre. L'après-dinee les hommes ont pour departement le jardin, la basse-cour, ou d'autres soins de la campagne : les femmes s'occupent dans la chambre des enfans jusqu'à l'heure de la promenade, qu'elles font avec eux, souvent même avec leur majtresse, et qui leur est agreable comme le seul moment on elles prennent l'air. Les hommes, assez exercés par le travail de la journée, n'ont guere envie de s'aller promener, et se reposent en gardant la maison.

Tous les dimanches, après le prèche du soir, les femmes se rassemblent encore dans la chambre des enfans avec quelque parente ou amie. qu'elles invitent tour à tour du consentement de madame. Là, en attendant un petit regal donné par elle, on cause, on chante, on joue au volant, aux jonchets, ou à quelque autre jeu d'adresse propre à plaire aux yeux des enfans, jusqu'à ce qu'ils s'en puissent amuser eux-mêmes. La collation vient, composée de quelques laitages, de gaufres, d'echaudes, de merveilles (1), ou d'autres mets du goût des enfans et des femmes. Le vin en est toujours exclus : et les hommes, qui dans tous les temps entrent peu dans ce petit gynecee (4), ne sont jamais de rette collation où Julie manque assez rarement. l'ai ete jusqu'ici le seul privilegié. Dimanche dernier j'obtins, à force d'importunites, de l'y accompagner. Elle eut grand soin de me faire valoir cette faveur. Elle me dit tout haut qu'elle

Je fis un goûter delicieux. Est-il quelques mets au monde comparables aux laitages de ce pays? Pensez ce que doivent être œux d'une laiterie où Julie préside, et manges à côté d'elle. La Fanchon me servit des grus, de la céracée (1), des gaufres, des ecrelets. Tout disparoissoit à l'instant, Julie rioit de mon appetit. Je vois, dit-elle en me donnant encore une assiette de crême, que votre estomac se fait honneur partout, et que vous ne vous tirez pas moins bien de l'écot des femmes que de celui des Valaisans. Pas plus impunement, repris-je; on s'enivre quelquefois a l'un comme a l'autre, et la raison peut s'egarer dans un chalet tout aussibien que dans un cellier. Elle baissa les yeux sans répondre, rougit, et se mit à caresser ses enfans. C'en fut assez pour éveiller mes remords. Mylord, ce fut là ma première indiscretion, et j'espere que ce sera la derniere.

Il regnoit dans cette petite assemblee un certain air d'antique simplicité qui me touchoit le cœur : je voyois sur tous les visages la même gaîté, et plus de franchise peut-être que s'il s'y fut trouvé des hommes. Fondée sur la confiance et l'attachement, la familiarite qui regnuit entre les servantes et la maitresse ne faisoit qu'affermir le respect et l'autorité; et les services rendus et reçus ne sembloient être que des témoignages d'amitié réciproque. Il n'y avoit pas jusqu'an choix du régal qui ne contribuat à le rendre intéressant. Le laitage et le sucre sont un des goûts naturels du sexe, et comme le synbole de l'innocence et de la douceur qui font son plus aimable ornement. Les hommes, au contraire, recherchent en genéral les saveurs fortes et les liqueurs spirituenses, alimens plus convenables à la vie active et laborieuse que la nature leur demande; et quand ces divers goûts viennent à s'alterer et se confondre, c'est une marque presque infaillable du melange desordonne des sexes. En effet, j'ai remarque qu'en France, ou les femmes vivent sans cesse avec les

me l'accordoit pour cette seule fois, et qu'elle l'avoit refusée à M. de Wolmar lui-même. Imaginez si la petite vanité féminine etoit flattée, et si un laquais ent éte bien venu à vouloir être admis à l'exclusion du maître.

<sup>1)</sup> Sorie de gâteaux du pays. 11 Appartement des femmes.

<sup>(\*)</sup> Latinges excellens qui se font sur la montagne de Salève. Je doute qui de sotent communeurs ce nom au Jura surtout vers l'autre extrémité du lac.

hommes, elles ont tout-à-fait perdu le goût du laitage, les hommes beaucoup celuida vin ; et qu'en Angleterre, où les deux sexes sont moins confondus, leur goût propre s'est mieux conserve. En general, je pense qu'on pourroit souvent trouver quelque indice du caractère des gens dans le choix des alimens qu'ils preferent. Les Italiens, qui vivent beaucoup d'herbages, sont effeminés et mous. Vous autres Anglois, grands mangeurs de viande, avez dans vos inflexibles vertus quelque chose de dur et qui tient de la barbarie. Le Suisse, naturellement froid, paisible et simple, mais violent et emporté dans la colère, aime à la fois l'un et l'autre aliment, et buit du laitage et du vin. Le François, souple et changeant, vit de tous les mets et se plica tous les caractères. Julie elle-même pourroit me servir d'exemple ; car , quoique sensuelle et gourmande dans ses renas, elle n'aime ni la viande. ni les ragoùts, ni le sel, et n'a jamais goûte de vin pur; d'excellens légumes, les œufs, la crème, les fruits, voilà sa nourrature ordinaire; et, sans le poisson qu'elle aime aussi beaucoup. elle seroit une véritable pythagoricienne.

Ce n'est rien de contenir les femmes si l'on ne contient aussi les hommes ; et cette partie de la règle, non moins importante que l'autre, est plus difficile encore ; car l'attaque est en général plus vive que la defense : c'est l'intention du conservateur de la nature. Dans la republique, on retient les citoyens par des mœurs, des principes, de la vertu ; mais comment contenir des domestiques, des mercepaires, autrement que par la contrainte et la géne? Tout l'art du maitre est de cacher cette gêne sous le voile du plaisir ou de l'intérêt, en sorte qu'ils pensent vouloir tout ce qu'on les oblige de faire. L'oisiveté du dimanche, le droit qu'on ne peut guère leur ôter d'aller ou bon leur semble quand leurs fonctions ne les retiennent point au logis, detruisent souvent en un seul jour l'exemple et les lecons des six antres. L'habitude du caharet, le commerce et les maximes de leurs camarades, la fréquentation des femmes debauchées, les perdant bientôt pour leurs maîtres et pour cux-mémes, les rendent par mille défauts moapables du service et indignes de la liberté.

On remédie à cet inconvement en les retenant par les mêmes motifs qui les portoient à sortir. Qu'alloient-ils faire ailleurs? Boire et jouer au cabaret. Ils boivent et jouent au logis. Toute la différence est que le viu ne leur coûte rien, qu'ils ne s'enivrent pas, et qu'il y a des gagnans au jeu sans que jamais personne perde. Voici comment on s'y prend pour cela.

Derrière la maison est une allee couverte, dans laquelle on a établi la lice des jeux : c'est laque les gens de livree et ceux de la basse-cour se rassemblent en été, le dimanche, après le préche, pour y jouer en plusieurs parties lices, non de l'argent, on ne le souffre pas, ni du vin, on leur en donne, mais une mise fournie par la fiberalité des maitres. Cette mise est toujours quelque petit meuble ou quelque nippe à leur usage. Le nombre des jeux est proportionne à la valeur de la mise; en sorte que, quand cette mise est un peu considerable, comme des boucles d'argent, un porte-col, des bas de soie, un chapeau fin, ou autre chose semblable, on emploie ordinairement plusieurs seances a la disputer. On ne s'en tient point à une seule espèce de jeu, on les varie, afin que le plus habile dans un n'emporte pas toutes les mises, et pour les rendre tous plus adroits et plus forts par des exercices multipliés. Tantôt c'est à qui enlèvera à la course un but place à l'autre bout de l'avenue : tantôt à qui lancera le plus loin la même pierre; tantôt à qui portera le plus longtemps le nième fardeau; tautôt on dispute un prix en tirant au blanc. On joint a la plupart de ces jeux un petit appareil qui les prolonge et les rend amusans. Le maitre et la maitresse les honorent souvent de leur presence; on y amène quelquefois les enfans ; les étrangers meme y viennent, attires par la curiosite, et plusieurs ne demanderoient pas mieux que d'y concourir; mais nul n'est jamais admis qu'avec l'agrement des maîtres et du consentement des joueurs, qui ne trouveroient pas leur compte a l'accorder aisement. Insensiblement il s'est fait de cet usage une espèce de spectacle, ou les acteurs, animes par les regards du public, preférent la gloire des applandissemens à l'intérêt du prix. Devenus plus vigoureux et plus agiles, ils s'en estiment davantage, et, s'accoutumant à tirer leur valeur d'eux-mêmes plutôt que de ce qu'ils possedent; tout valets qu'ils sont, l'honneur tour devient plus cher que l'argent.

Il seroit long de vous detailler tous les biens qu'on retire ici d'un som si pueril en apparence

et toujours dédaigné des esprits vulgaires, tandis que c'est le propre du vrai gense de produire de grands effets par de petits moyens. M. de Wolmar m'a dit qu'il lui en coûtoit à peine cinquante écus par un pour ces petits établissemens que sa femme a la première imagines. Mais, dit-il, combien de fois crovez-vous que je regagne cette somme dans mon menage et dans mes affaires par la vigilance et l'attention que donnent à leur service des domestiques attachés, qui tiennent tous leurs plaisirs de leurs maîtres, par l'intérêt qu'ils prennent à celui d'une maison qu'ils regardent comme la teur, par l'avantage de profiter dans leurs travaux de la vigueur qu'ils acquièrent dans leurs jeux, par celui de les conserver toujours sains en les garantissant des excès ordinaires à leurs pareils et des mal :dies qui sont la suite ordinaire de ces excès, par celui de prévenir en eux les frinonneries que le désordre amène infailliblement, et de les conserver toujours honnêtes gens, enfin par le plaisir d'avoir chez nous à peu de frais des récréations agreables pour nous-mêmes? Que s'il se trouve parmi nos gens quelqu'un soit homme. soit femme, qui ne s'accommode pas de nos règles et leur prefère la liberté d'aller sous divers pretextes courir où bon lui semble, on ne lui en refuse jamais la permission; mais nous regardons ce goût de licence comme un indice tres-suspect, et nous ne tardons pas à nous défaire de ceux qui l'ont. Ainsi ces mêmes amusemens qui nous conservent de bons sujets nous servent encore d'épreuve pour les choisir. Mylord, j'avoue que je n'ai jamais vu qu'ici des maîtres former à la fois dans les mêmes hommes de bons domestiques pour le service de leurs personnes, de bons paysans pour cultiver leurs terres, de bons soldats pour la défense de la patrie, et des gens de bien pour tous les états où la fortune peut les appeler.

L'hiver, les plaisirs changent d'espèce ainsi que les travaux. Les dimanches, tous les gens de la maison, et même les voisnes, hommes et femmes indéferemment, se rassemblent après le service dans une salle basse, où ils trouvent du feu, du vin, des fruits, des gâteaux, et un violon qui les fait danser. Madame de Wolmar ne manque jamais de s'y rendre, au moins pour quelques instans, afin d'y maintenir par sa presence l'ordre et la modestie; et il n'est pas rare

qu'elle y danse elle-même, fût-ce avec ses propres gens. Cette règle, quand je l'appris, me parut d'abord moins conforme à la sevérite des mœurs protestantes. Je le dis à Julie; et voici a peu près ce qu'elle me répondit.

La pure morale est si chargée de devoirs sévères, que si on la surcharge encore de formes indifferentes, c'est presque toujours aux dépens de l'essentiel. On dit que c'est le cas de la plupart des moines, qui, soumis à mille règles inutiles, ne savent ce que c'est qu'homeur et vertu. Ce defaut règne moins parmi nous, mais nous n'en sommes pas tout-à-fait exempts. Nos gens d'église, aussi supérieurs en sagesse à toutes les sortes de prêtres que notre religion est supérieure à toutes les autres en sainteté, ont pourtant encore quelques maximes qui paroissent plus fondées sur le prejugé que sur la raison. Telle est celle qui blame la danse et les assemblées; comme s'il y avoit plus de mal à danser qu'à chanter, que chacun de ces amusemens ne fût pas également une inspiration de la nature, et que ce fut un crime de s'egaver en commun par une récreation innocente et honnéte! Pour moi, je pense au contraire que, toutes les fois qu'il y a concours des deux sexes, tout divertissement public devient innocent par cela même qu'il est public; au lieu que l'occupation la plus louable est suspecte dans le tête-àtéte (1). L'homme et la femme sont destinés l'un pour l'autre, la fin de la nature est qu'ils soient unis par le mariage. Toute fausse religion combat la nature : la nôtre seule, qui la suit et la rectifie, annonce une institution divine et convenable à l'homme. Elle ne doit donc point ajouter sur le mariage aux embarras de l'ordre civil des difficultés que l'Evangile ne prescrit pas, et qui sont contraires à l'esprit du christianisme. Mais qu'on me dise on de jeunes personnes à marier auront occasion de prendre du goût l'une pour l'autre, et de se voir avec plus de décence et de circonspection que dans une assemblee où les yeux du public, incessamment tournes sur elles, les forcent à s'observer avec le plus grand soin. En quoi Dicu est-il offensé par

<sup>(\*)</sup> Dans ma Letire à M. d'Alembert sur les speciacles : l'ai transcrit de celle-ce le marcoun suivant et que pass autres; mass comme alors je ne lanois que préparer cette edition : l'ai crit devur attendre qu'elle parêt pour caler ce que j'en avun furé.

un exercice agréable et salutaire, convenable à la vivacité de la jeunesse, qui consiste a se présenter l'un à l'autre avec grâce et bienséance, et auquel le spectateur impose une gravité dont personne n'oseroit sortir? Peut-on imaginer un moyen plus bonnête de ne tromper personne, au moins quant à la figure, et de se montrer avec les agremens et les defauts qu'on peut avoir aux gens qui ont intérêt de nous bien connoître avant de s'obtiger a nous aimer? Le devoir de se chérir réciproquement n'emportest-il pas ce-lui de se plaire? et n'est-ce pas un soin digne de deux personnes vertueuses et chrétiennes qui songent à s'unir, de préparer ainsi leurs cœurs à l'amour mutuel que Dieu leur impose?

Qu'arrive-t-il dans ces lieux où règne une éternelle contrainte, où l'on punit comme un crime la plus innocente gaité, où les jeunes gens des deux sexes n'osent jamais s'assembler en public, et où l'indiscrète sevérite d'un pasteur ne sait précher au nom de Dieu qu'une gêne servile, et la tristesse, et l'ennui? Un elude une tyrannie insupportable que la nature et la raison désavouent; aux plaisirs permis dont on prive une jeunesse enjouée et folâtre elle en substitue de plus dangereux ; les tête-à-tête adroitement concertes prennent la place des assemblées publiques ; a force de se cacher comme si l'on etoit coupable, on est tente de le devenir. L'innocente joie aime à s'évaporer au grand jour ; mais le vice est ami des ténèbres ; et jamais l'innocence et le mystère p'habiterent long-temps ensemble. Mon ober ami, me ditcile en me secrant la main comme pour me communiquer son repentir et faire passer dans mon eccur la purcte du sien, qui doit mieux sentir que nous toute l'importance de cette maxime? Que de douleurs et de peines, que de remords et de pleurs nous nous serions épargnés durant tant d'années, si, tous deux aimant la vertu comme nous avons toujours fait, nous avions su prévoir de plus loin les dangers qu'elle court dans le tête-à-tête!

Eucore un coup, continua madame de Wolmar d'un ton plus tranquille, ce n'est point dans les assemblees nombreuses, ou tout le monde nous voit et nous écoute, mais dans des entretiens particuliers, où règne le secret et la liberté, que les mœurs peuvent courir des risques. C'est sur ce principe que, quand mes do-

mestiques des deux sexes se rassemblent, je suis bien aise qu'ils y soient tous. J'approuve même qu'ils invitent parmi les jeunes gens du voisinage ceux dont le commerce n'est point capable de leur nuire ; et j'apprends avec grand plaisir que pour louer les mœurs de quelqu'un de nos jeunes voisins, on dit : Il est reçu chez. M. de Wolmar. En ecci nous avons encore une autre vue. Les hommes qui nous servent sont tous garçons, et parmi les femmes la gouvernante des enfans est encore à marier. Il n'est pas juste que la réserve ou vivent ici les uns et les autres leur ôte l'occasion d'un honnéte établissement. Nous táchons dans ces petites assemblees de leur procurer cette occasion sous nos yeux, pour les aider à mieux choisir; et en travaillant ainsi à former d'heureux ménages, nous augmentens le bonheur du nôtre.

Il resteroit à me justifier moi-même de danser avec ces bonnes gens; mais j'aime mieux passer condamnation sur ce point, et j'avoue franchement que mon plus grand motif en cela est le plaisir que j'y trouve. Yous savez que j'ai toujours partagé la passion que ma cousine a pour la danse ; mais apres la perte de ma mère je renonçai pour ma vie au hal et a toute assemblee publique : j'ai tenu parole, même a mon mariage, et la tiendrai, sans croire y deroger en dansant quelquefois chez moi avec mes hôtes et mes domestiques. C'est un exercice utile à ma sante durant la vie sédentaire qu'on est force de mener ici l'niver. Il m'amuse innocemment; car, quand j'ai bien dansé, mon cœur ne me reproche men. Il amuse aussi M. de Wolmar; toute ma coquetterie en cela se borne à lui plaire. Je suis cause qu'il vient au lieu où l'on danse : ses gens en sont plus contens d'être honorés des regards de leur maltre ; ils témoignent aussi de la joie a me voir parmi eux. Enfin, je trouve que cette familiarite moderec forme entre nous un lien de douceur et d'attachement qui ramène un peu l'humanité naturelle en tempérant la bassesse de la servitude et la rigueur de l'autorité.

Voila, mylord, ce que me dit Julie au sujet de la danse; et j'admirai comment avec tant d'affabilite pouvoit regner tant de subordination, et comment elle et son mari pouvoient descendre et s'egaler si souvent à leurs domestiques, sans que ceux-ci fussent tentés de les prendre au mot et de s'égaler a eux à leur tour, Je ne crois pas qu'il y ait des souverains en Asie servis dans leurs palais avec plus de respect que ces bons maîtres le sont dans leur maison. Je ne copnois rien de moins imperieux que leurs ordres, et rien de si promptement execute : ils prient, et l'on vole : ils excusent, et l'on sent son tort. Je n'ai jamais mieux compris combien la force des choses qu'on dit depend peu des mots qu'on emploie.

Ceci m'a fait faire une autre reflexion sur la vaine gravité des maitres; c'est que ce sont moins leurs familiantes que leurs defauts qui les font mepriser chez eux, et que l'insolence des domestiques annonce plutôt un maître vicieux que foible; car rien ne leur donne autant d'andace que la connoissance de ses vices, et tous ceux qu'ils decouvent en lu sont à leurs yeux autant de dispenses d'obeir à un homme qu'ils ne sauroient plus respecter.

Les valets imitent les maîtres : et les imitant grossierement, ils rendent sensibles dans leur conduite les defauts que le vergis de l'adocation cache mieux dans les autres. A Paris, je jugenis des mœurs des femmes de ma connoissauce par l'air et le ton de leurs femmes de chambre; et cette règle ne m'a jamais trompé. Outre que la femme de chambre, une fois dépositaire du secret de sa mairresse, lui fait payer cher sa discretion, elle agit comme l'autre pense, et decele toutes ses maximes en les pratiquant maladroitement. En toute chose l'exemple des maitres est plus fort que leur autorite, et il n'est pas naturel que leurs domestiques veuillent être plus honnétes gens qu'eny. On a beau crier, jurer, maltraiter, chasser, faire maison nouvelle; tout cela ne produit point le bon service. Quand celui qui ne s'embarrasse pas d'étre méprise et hai de ses gens s'en croit pourtant bien servi, c'est qu'il se contente de ce qu'il voit et d'une exactitude apparente, sans tenir compte de mille maux secrets qu'on lui fait incessomment et dont il n'apercoit jamais la source. Mais où est l'homme assez depourvu d'honneur pour pouvoir supporter les dédains de tout ce qui l'environne? Ou est la femme assez perdue pour n'être plus sensil le aux outrages? Combien dans Paris et dans Londres de dames se croient fort honorees, qui fondroient en larmes si elles entendoient ce qu'on

dit d'elles dans fleur antichambre! Heureusement, pour leur repos, elles se rassurent en prenant ces Argus pour des imbeciles, et se flattant qu'ils ne voient rieu de ce qu'elles ne daignent pas leur cacher. Aussi, dans leur mutine obeissance, ne leur cachent-ils guère à leur tour le mepris qu'ils ont pour elles. Maitres et valets sentent mutuellement que ce n'est pas la peine de se faire estimer les uns des autres.

Le jugement des domestiques me paroit être l'épreuve la plus sure et la plus difficile de la vertu des maîtres; et je me souviens, mylord, d'avoir bien pense de la vôtre en Valais sans vous connoître, simplement sur ce que, parlant assez rudement à vos gens, ils ne vous en etoient pas moins attaches, et qu'ils temoignoient entre eux autant de respect pour vous en votre absence que si vous les eussiez entendus. On a dit qu'il n'y avoit point de heros pour son valet de chamilre : cela peut être ; mais l'homme juste à l'estime de son valet : ce qui montre assez que l'héroisme n'a qu'une vaine apparence, et qu'il n'y a rien de solide que la vertu. C'est surtout dans cette maison qu'on reconnoît la force de son empire dans le suffrage des domestiques; suffrage d'autant plus sur, qu'il ne consiste point en de vains eloges, mais dans l'expression naturelle de ce qu'ils sentent. N'entendant jamais rien ici qui leur fasse croire que les autres maîtres ne ressemblent pas aux leurs, ils ne les louent point des vertus qu'ils estiment communes à tous, mais ils louent Dieu dans leur simplicité d'avoir mis des riches sur la terre pour le bonbeur de ceux qui les servent et pour le soulagement des pauvres.

La servitude est si peu naturelle à l'homme, qu'elle ne sauroit exister sans quelque mecontentement. Cependant on respecte le maître et l'on n'en dit rien. Que s'il échappe quelques murmures contre la maîtresse, ils valent mieux que des cloges. Nul ne se plaint qu'elle manque pour lui de bienveillance, mais qu'elle manque pour lui de bienveillance, mais qu'elle en accorde autant aux autres; nul ne peut souffrir qu'elle fasse comparaison de son zele avec celui de ses camarades, et chacun voudroit être le premier en faveur comme il croit l'être en attachement : c'est la leur unique plainte et leur plus grande injustice.

plus grande injustice.

A la subordination des inférieurs se joint la concorde entre les egaux; et cette partie de l'administration domestique n'est pas la moins difficile. Dans les concurrences de jalousie et d'interêt qui divisent sans cesse les gens d'une maison, même aussi peu nombreuse que celleci., ils ne demeurent presque jamais unis qu'aux. depens du maître. S'ils s'accordent, c'est pour voler de concert; s'ils sont fidèles, chacun se fait valoir aux depens des autres : il faut qu'ils soient ennemis ou complices, et l'on voit à peine le moyen d'éviter à la fois leur friponperie et leurs dissensions. La plupart des pères de famille ne connoissent que l'alternative entre ces deux inconvéniens. Les uns, preferant l'intérét à l'honnéteté, fomentent cette disposition des valets aux secrets rapports, et croient faire un chef-d'œuvre de prudence en les rendant espions et surveillans les uns des autres. Les autres, plus indolens, aiment micux qu'on les vole et qu'on vive en paix; ils se font une sorte d'honneur de recevoir toujours mal des avis qu'un pur zele arrache quelquefois à un serviteur fidele. Tous s'abusent egalement. Les premiers, en excitant chez eux des troubles continuels, incompatibles avec la regle et le bon ordre, u'assemblent qu'un tas de fourbes et de delateurs, qui s'exercent, en trahissant leurs camarades, à trahir peut-être un jour leurs maitres. Les seconds, en refusant d'apprendre ce qui se fait dans leur maison, autorisent les ligues contre cux-mêmes, encouragent les mechans, rebutent les bons, et n'entretiennent à grands frais que des fripons arrogans et paresseux, qui, s'accordant aux depens du maitre, regardent leurs services comme des grâces, et leurs vois comme des droits 1).

C'est une grande erreur, dans l'économie domestique ainsi que dans la civile, de vouloir combattre un vice par un autre, ou former entre eux une sorte d'équilibre; comme si ce qui sape les fondemens de l'ordre pouvoit jamais servir à l'établir. On ne fait par cette mauvaise

(\*) l'alexanué d'assez près la police des grandes mations, et j'ai vu r'alizement qu'il étoit impossible à un matire qu'il a vingt domestiques de veur jamais a bout de savoir s'il y » parmi eux un homète homine, et de ne pas prendre pour tel le plus méchant fripun de tous. Cela seul une degoûteroit d'être au nombre des riches. Un des plus dont planirs de la vie, le plusir de la contiance et de l'estime, est perda pour ces malheureux. Ils achetent bren cher tout leur or. police que réunir enfin tous les inconvéniens. Les vices toleres dans une maison n'y règnent pas seuls; laissez-en germer un, mille viendrent à sa suite. Bientôt ils perdent les valets qui les ont, ruinent le maître qui les souffre, corrompent ou scandalisent les enfans attentifs à les observer. Quel indigne père oscroit mettre quelque avantage en balance avec ce dernier mal? Quel honnête homme voudroit être chef de famille, s'il lui etoit impossible de réunir dans sa maison la paix et la fidelité, et qu'il fallôt acheter le zele de ses domestiques aux depens de leur bienveillance mutuelle?

Qui n'auroit vu que cette maison n'imagineroit pas même qu'une pareille difficulte pût
exister, lant l'union des membres y paroît vemr
de leur attachement aux chefs. C'est ici qu'on
trouve le sensible exemple qu'on ne sauroit aimer sincèrement le maître sans aimer tout ce
qui lui appartient; vérité qui sert de fondement à la charité chretienne. N'est-il pas hien
simple que les enfans du même pere se traitent
en freres entre eux? C'est ce qu'on nous dit
tous les jours au temple sans nous le faire sentir; c'est ce que les hahitans de cette maison
sentent sans qu'on le leur dise.

Cette disposition à la concorde commence par le choix des sujets. M. de Wolmar u'examine pas seulement en les recevant s'ils conviennent à sa femme et à lui, mais s'ils se conviennent l'an & l'autre : et l'antipathie bien reconnue entre deux excellens domestiques suffiroit pour faire à l'instant congédier l'un des deux : car, dit Julie, une maison si peu nombreuse, une maison dont ils ne sortent jamais, et où ils sont toujours vis-à-vis les uns des autres, doit leur convenir également à tous, et seroit un enfer pour cux si elle n'etoit une maison de paix. Ils doivent la regarder comme leur maison paternelle où tout n'est qu'une même famille. Un seul qui déplairoit aux autres pourroit la leur rendre odieuse; et cet objet désagréable y frappant incessamment leurs regards, ils ne seroient bien ici ni pour eux ni pour nous.

Après les avoir assortis le mieux qu'il est possible, on les unit pour ainsi dire malgré eux par les services qu'on les force en quelque sorte à se rendre, et l'on fait que chacun ait un sensible intérêt d'être aimé de tous ses camarades.

Nul n'est si bien venu à demander des grâces pour lui-même que pour un autre : ainsi celui qui desire en obtenir táche d'engager un autre à parler pour lui; et cela est d'autant plus facile, que, soit qu'on accorde ou qu'on refuse une faveur ainsi demandee, on en fait toujours un merite à celui qui s'en est rendu l'intercesseur : au contraire, on rebute ceux qui ne sont bons que pour eux. Pourquoi, leur dit-on, accorderois-je ce qu'on me demande pour vous, qui n'avez jamais rien demande pour personne? Est-il juste que vous sovez plus heureux que vos camarades, parce qu'ils sont plus obligeans que vous? On fait plus, on les engage a se servir mutuellement en secret, sans ostentation, sans se faire valoir; ce qui est d'autant moins difficile à obtenir, qu'ils savent fort bien que le maître, temoin de cette discretion, les en estime davantage : ainsi l'interét y gagne, et l'amourpropre n'y perd rien. Ils sont si convaincus de cette disposition générale, et il règue une telle confiance entre eux, que quand quelqu'un a quelque grace à demander, il en parle à leur table par forme de conversation : souvent sans avoir rien fait de plus il trouve la chose demandee et obtenue; et ne sachant qui remercier, il en a l'obligation à tous.

C'est par ce moyen et d'autres semblables qu'on fait régner entre eux un attachement né de celui qu'ils ont tous pour leur maître, et qui lui est subordonne. Ainsi, loin de se figuer à son prejudice, ils ne sont tous unis que pour le mieux servir. Quelque intérêt qu'ils aient à s'aimer, ils en ont encore un plus grand à lui plaire: le zèle pour son service l'emporte sur leur bienveillance mutuelle; et tous, se regardant comme leses par des pertes qui le laisseroient moins en etat de récompenser un bon serviteur, sont egalement incapables de souffrir en silence le tort que l'un d'eux youdroit lui faire. Cette partie de la police établie dans cette maison me paroit avoir quelque chose de sublune; et je ne puis assez admirer comment monsieur et madame de Wolmar ont su transformer levil metier d'accusateur en une fonction de zèle, d'integrité, de courage, aussi noble, ou du moins aussi louable qu'elle l'étoit chez les Romains.

On a commencé par détruire ou prévenir clairement, simplement, et par des exemples

sensibles, cette morale criminelle et servile, cette mutuelle tolerance aux dépeus du maître, qu'un méchant valet ne manque point de précher aux bons sous l'air d'une maxime de charité. Un leur a fait bien comprendre que le precente de couvrir les fautes de son prochain ne se rapporte qu'a celles qui ne font de tort à personne: qu'une injustice qu'on voit, qu'on tait, et qui blesse un tiers, on la commet soimême; et que comme ce n'est que le sentiment de nos propres defauts qui nous oblige à pardonner ceux d'autrui, nul n'aime à tolerer les fripons s'il n'est un fripon comme cux. Sur ces principes, vrais en genéral d'homme à homme, et bien plus rigoureux encore dans la relation plus etroite du serviteur au maître, on tient ici pour incontestable que qui voit faire un tort à ses maîtres sans le denoncer est plus coupable encore que celui qui l'a commis; car celui-ci se laisse abuser dans son action par le profit qu'il envisage; mais l'autre, de saug-froid et sans intérêt, n'a pour motif de son silence qu'une profonde indifférence pour la justice, pour le bien de la maison qu'il sert, et un desir secret d'imiter l'exemple qu'il cache; de sorte que, quand la faute est considerable, celui qui l'a commise pent encore quelquefois esperer son nardon: mais le témoin qui l'a tue est infailliblement congedié comme un homme enclin au mal.

En revanche on ne souffre aucune accusation qui puisse etre suspecte d'injustice et de calomnie; c'est-à-dire qu'on n'en recoit aucune en l'absence de l'accusé. Si quelqu'un vient en particulier faire quelque rapport contre son camarade, ou se plaindre personnellement de lui, on lui demande s'il est suffisamment instruit. c'est-à-dire s'il a commencé par s'eclaireir avec celui dont il vient se plaindre. S'il dit que non, on lui demande encore comment il peut juger une action dont il ne connoit pas assez les motifs. Cette action, lui dit-on, tient peut-être a quelque autre qui vous est incomnue; elle a peutêtre quelque circonstance qui sert a la justifier ou a l'excuser, et que vous ignorez. Comment osez-vous condamner cette conduite avant de savoir les raisons de celui qui l'a tenue? Un mot d'explication l'eut peut-être justifice à vos yeux. Pourquoi risquer de la blamer injustement, et m'exposer à partager votre injustice? S'il assure s'être éclarci auparavant avec l'accusé, pourquoi done, lui replique-t-on, venez-vous sans lui comme si vous aviez peur qu'il ne démentit ce que vous avez a dire? De quel droit négligez-yous pour moi la précaution que yous avez cru devoir prendre pour vous-même? Estil bien de vouloir que je juge sur votre rapport d'une action dont yous n'avez pas youlu juget sur le témoignage de vos veux? et ne seriezvous pas responsable du jugement partial que i en pourrois porter, si je me contentois de votre seule deposition? Ensuite on lai propose de faire venir celui qu'il acceuse : s'il y consent. c'est une affaire bientôt reglee; s'il s'y oppose, on le renvoie après une forte reprimande; mais on lurgarde le secret, et l'on observe si bien l'un et l'autre, qu'on ne tande pas à savoir lequel des deux avoit tort.

Cette regle est si connue et si bien établie, qu'on n'enteud jamais un domestique de cette maison parler mal d'un de ses camarades absent; car ils savent tous que c'est le moyen de passer pour làche ou menteur. Lorsqu'un d'entre eux en accuse un autre, c'est ouvertement, franchement, et non-sculement en sa présence, mais en celle de tous leurs camarades, afin d'avoir dans les témoins de ses discours des garans de sa bonne foi. Quand il est question de querelles personnelles, elles s'accommodent presque toujours par mediateurs, sans importuner monsieur ni madame : mais quand il s'agit de l'intérêt sacre du maître , l'affaire ne sauroit demeurer secrete ; il faut que le coupable s'accuse ou qu'il ait un accusateur. Ces petits plaidovers sont très-rares, et ne se font qu'a table dans les tournées que Julie va faire journellement au diner et au souper de ses gens , et que M. de Wolmar appelle en riant ses grands jours. Alors, apres avoir éconte paisiblement la plainte et la reponse, si l'affaire interesse son service, elle remercie l'accusateur de son zele. Je sais, loi dit-elle, que vous amez votre camarade; vous m'en avez toujours dit du bien, et je vous loue de ce que l'amour du dévoir et de la justice l'emporte en vous sur les affections particulieres; c'est ainsi qu'en use un serviteur fidele et un honnete homme. Ensuite, si l'accuse n'a pas fort, elle ajoute toujours quelque eloge à sa justification. Mais s'il est reellement coupable, elle lui epargne devant les autres une

partie de la honte. Elle suppose qu'il a quelque chose a dire pour sa defense qu'il ne veut pas declarer devant tant de monde; elle lui assigne une heure pour l'entendre en particulier, et c'est la qu'elle ou son mari lui parlent comme il convient. Ce qu'il y a de singuller en ceci, c'est que le plus sévere des deux n'est pas le plus redoute, et qu'on craint moins les graves reprimandes de M. de Wolmar que les reproches tonchans de Julie. L'un, faisant parler la justice et la vérité, humilie et confond les coupables; l'autre leur donne un regret mortel de l'être. en leur montrant celui qu'elle a d'être forcee a leur ôter sa bienveillance. Souvent elle leur arrache des larmes de douleur et de honte, et il ne lui est pas rare de s'attendrir elle-même en voyant leur repentir, dans l'espoir de n'être pas obligee à tenir parole.

Tel qui jugeroit de tous ces soins sur ce qui se passe chez lui ou chez ses voisins. les estimeroit peut-être inutiles ou penibles. Mais vous, mylord, qui avez de si grandes idees des devoirs et des plaisirs du pere de famille, et qui connoissez l'empire naturel que le génie et la vertu ont sur le cœur humain, vous vovez l'importance de ces details, et vous sentez à quoi tient leur succès. Richesse ne fait pas riche, dit le roman de la Rose. Les biens d'un homme ne sont point dans ses coffres, mais dans l'usage de ce qu'il en tire; car on ne s'approprie les choses qu'on possède que par feur emploi, et les abus sont toujours plus inepuisables que les richesses; ce qui fait qu'on ne jouit pas a proportion de sa depense, mais a proportion qu'on la sait mieux ordonner. Un fou peut jeter des lingots dans la mer et dire qu'il en a joui : mais quelle comparaison entre cette extravagante jouissance et celle qu'un homme sage eût sa tirer d'ane moindre somme ? L'ordre et la règle qui multiplient et perpétuent l'usage des biens peuvent seuls transformer le plaisir en bonbeur. Que si c'est du rapport des choses à nous que nait la véritable propriete ; si c'est plutôt l'emploi des richesses que leur acquisition qui nous les donne, quels soins importent plus au pere de famille que l'economie domestique et le bon régime de sa maison, où les rapports les plus parfaits vont le plus directement à lui, et on le bien de chaque membre ajoute alors à celui du chef?

Les plus riches sont-ils les plus heureux? Que sert donc l'opulence à la felicite? Mois toute maison bien ordonnée est l'image de l'âme du maître. Les lambris dores, le luxe et la magnificence n'annoncent que la vanité de celui qui les étale; au lieu que partout ou vous verrez régner la règle sans tristesse, la paix sans esclavage, l'abondance sans profusion, dites avec confiance : C'est un être heureux qui commande ici.

Pour moi, je pense que le siene le plus assuré du vrai contentement d'esprit est la vic retirée et domestique, et que ceux qui vent sans cesse chercher leur bonheur chez autrui ne l'ont point chez eux-mêmes. Un pere de tamille qui se plait dans sa maison a pour prix des soins continuels qu'il s'y donne la continuelle jouissance des plus doux sentimens de la nature. Seul entre tous les mortels, il est maltre de sa propre felicité, parce qu'il est benreux comme Dieu même, sans rien desirer de plus que ce dont il jouit. Comme cet Etre immense, il ne songe pas à amplifier ses possessions, mais a les rendre véritablement siennes par les relations les plus parfaites et la direction la mieux entendue : s'il ne s'enrichit pas par de nouvelles acquisitions, il s'enrichit en possedant mieux ce qu'il a. Il ne jouissoit que du revenu de ses terres ; il jouit envore de ses terres mêmes en presidant a leur culture et les parcourant sans cesse. Son domestique lui etoit etranger; il en fait son bien, son enfant, il se l'approprie. Il n'avoit droit que sur les actions; il s'en donne encore sur les volontés. Il n'etoit maître qu'a prix d'argent, il le devient par l'empire sacre de l'estime et des bienfaits. Que la fortune le depouille de ses richesses, elle ne sauroit lui ôter les eœurs qu'il s'est attaches; elle n'ôtera point des enfans à leur père : toute la différence est qu'il les nourrissoit hier, et qu'il sera demain nourri par eux. C'est ainsi qu'on apprend à jouir veritablement de ses biens, de sa famille et de soi-même; c'est ainsi que les details d'une maison deviennent delicieux pour l'honnète homme qui sait en connaître le prix : c'est ainsi que, loin de regarder ses devous comme une charge, il en fait son bonheur, et qu'il tire de ses touchantes et nobles fonctions la gloire et le plaisir d'être homme.

Que si ces précieux avantages sont méprises

ou peu connus, et si le petit nombre même qui les recherche les obtient si rarement, tout cela vient de la même cause. Il est des devoirs simples et sublimes qu'il n'appartient qu'a peu de gens d'aimer et de remplir : tels sont ceux du père de famille, pour lesquels l'air et le bruit du monde n'inspirent que du dégoût, et dont on s'acquitte mal encore quand on n'y est porte que par des raisons d'avance et d'interet. Tel croit être un bon pere de famille, et n'est qu'un vigilant économe : le tien peut prospèrer, et la maison aller fort mal. Il faut des vues plus clevees pour éclairer, diriger cette importante administration et lui donner un heureux succes. Le premier soin par lequel doit commencer l'ordre d'une maison, c'est de n'y souffrir que d'honnètes gens qui n'y portent pas le desir secret de troubler cet ordre. Mais la servitude et l'honnéteté sont-elles si compatibles qu'on doive esperer de trouver des domestiques bonnêtes gens? Non, mylord, pour les avoir il ne faut pas les chercher, il faut les faire, et il n'v a qu'un homme de bien qui sache l'art d'en former d'autres. Un hypocrite a beau vouloir prendre le ton de la vertu, il n'en peut inspirer le goût à personne, et, s'il savoit la rendre aimable, il l'aimeroit lui-même. Que servent de froides leçons dementies par un exemple continuel, si ce n'est à faire penser que celui qui les donne se joue de la credulite d'autrui? Que ceux qui nous exhortent à faire ce qu'ils disent, et non ce qu'ils font, disent une grande absurdite! Qui ne fait pas ce qu'il dit, ne le dit jamais bien; car le langage du cœur, qui touche et persuade, y manque. J'ai quelquefois entendu de ces conversations grossierement apprêtees qu'on tient devant les domestiques comme devant des enfans pour leur faire des leçons indirectes. Loin de juger qu'ils en fusseut un instant les dupes, je les ai toujours vus sourire en secret de l'ineptie du maitre qui les prenoit pour des sots en debitant lourdement devant eux des maximes qu'ils savoient bien n'être pas les siennes.

Toutes ces vaines subtilites sont ignorées dans cette maison, et le grand art des maitres pour rendre leurs domestiques tels qu'ils les veulent, est de se montrer à eux tels qu'ils sont. Leur conduite est toujours franche et ouverte, parce qu'ils n'ont pas peur que leurs actions démentent leurs discours. Comme ils n'ont point pour eux-mêmes une morale differente de celle qu'ils veulent donner aux autres, its n'ont pas besoin de circonspection dans leurs propos; un mot etourdiment echappe ne renverse point les principes qu'ils se sont efforcés d'etablir. Ils ne disent point indiscretement toutes leurs affaires, mais ils disent librement toutes leurs maximes. A table, a la promenade, tête à tête, ou devant tout le monde, on tient toujours le même langage; on dit naivement ce qu'on pense sur chaque chose; et, sans qu'on songe à personne, chacun y trouve toujours quelque instruction. Comme les domestiques ne vojent jamais rien faire à leur maître qui ne soit droit, juste, equitable, ils ne regardent point la justice comme le tribut du pauvre, comme le joug du malheureux, comme une des miseres de leur état. L'attention qu'on a de ne pas faire courir en vain les ouvriers, et perdre des journees pour venir solliciter le pavement de leurs journees, les accoutume à sentir le prix du temps. En voyant le soin des maitres à menager celui d'autrui, chacun en conclut que le sien leur est précieux, et se fait un plus grand crime de l'ossivete. La contiance qu'on a dans leur integrite donne a leurs institutions une force qui les fait valoir et previent les abus. On n'a pas peur que, dans la gratilication de chaque semaine, la maîtresse trouve toujours que c'est le plus jeune ou le mienx fait qui a ete le plus diligent. Un ancien domestique ne craint pas qu'on lui cherche quelque chicane pour épargner l'augmentation de gage qu'on lai donne. On n'espere pas profiter de leur discorde pour se faire valoir et obtenir de l'un ce qu'anra refuse l'autre. Ceux qui sont à marier ne craignent pas qu'on nuise à leur établissement pour les garder plus long-temps, et qu'ainsi leur bon service leur fasse tort. Si quelque valet etranger venoit dire aux gens de cette maison qu'un maître et ses domestiques sont entre eux dans un véritable état de guerre ; que ceux-ci, faisant au premier tout du pis qu'ils neuvent, usent en cela d'une juste représaille; que les maitres etant usurpateurs, menteurs et fripons, il n'y a pas de mal à les traiter comme ils traitent le prince, ou le peuple, ou les particuliers, et a leur rendre adroitement le mal qu'ils font a force ouverte; celui qui parleroit

ainsi ne seroit entendu de personne : on ne s'avise pas même ici de combattre ou prévenir de pareils discours, il n'appartient qu'à ceux qui les font naître d'être obliges de les refuter.

Il n'y a jamais ni mauvaise humeur ni mutinerie dans l'obeissance, parce qu'il n'y a ni hauteur ni caprice dans le commandement, qu'on n'exige rien qui ne soit raisonnable et utile, et qu'on respecte assez la dignité de l'homme, quoique dans la servitude, pour ne l'occuper qu'à des choses qui ne l'avilissent point. Au surplus, rien n'est bas ici que le vice, et tout ce qui est utile et juste est honnête et hienseant.

Si l'on ne souffre aucune intrigue au dehors, personne n'est tente d'en avoir. Ils savent bien que leur fortune la plus assuree est attachée à celle du maltre, et qu'ils ne manqueront jamais de rien tant qu'on verra prosperer la maison. En la servant ils soignent donc leur patrimoine, et l'augmentent en rendant leur service agreable : c'est la leur plus grand interet. Mais ce mot n'est guère à sa place dans cette occasion; car je n'ai jamais vu de police où l'interet fût si sagement dirige et où pourtant il influat moins que dans celle-ci. Tout se fait par attachement : l'on diroit que ces àmes venalesse purifient en entrant dans ce sejour de sagesse et d'union. L'on diroit qu'une partie des lumieres du maître et des sentimens de la maîtresse ont passe dans chacun de leurs gens, tant on les trouve judicieux, bienfaisans, honnétes, et superieurs à leur etat. Se faire estimer, considerer, bien vouloir, est leur plus grande ambition; et ils comptent les mots obligeaus qu'on leur dit. comme ailleurs les étrennes qu'on leur donne.

Voila, mylord, mes principales observations sur la partie de l'economie de cette maison qui regarde les domestiques et mercenaires. Quant a la manière de vivre des mattres et au gouvernement des enfans, chacun de ces articles merite bien une lettre a part. Vous savez a quelle intention j'ai commencé ces remarques; mais en vérité tout cela forme un tableau si ravissant, qu'il ne faut pour aimer à le contempler d'autre intérét que le plaisir qu'on y trouve.

# LETTRE XL

DE SAINT-PREUX A MYLORD ÉDOCARD.

Non, mylord, je ne m'en deilis point, on ne voit rien dans cette maison qui n'associe l'agréable à l'utile; mais les occupations utiles ne se horneut pas aux soins qui donnent du profit, elles comprennent encore tout amusement innocent et simple qui nourrit le goût de la retraite, du travail, de la moderation, et conserve a celui qui s'y livre une àme saine, un eœur libre du trouble des passions. Si l'indolente oisiveté n'engendre que la tristesse et l'ennui, le charme des doux lossirs est le fruit d'une vie laborieuse. On ne travaille que pour jouir ; cette alternative de peine et de jouissance est notre véritable vocation. Le repos qui sert de delassement aux travaux passes et d'encouragement a d'autres, n'est pas moins nécessaire à l'homme que le travail même.

Après avoir admire l'effet de la vigilance et des soins de la plus respectable mere de famille dans l'ordre de sa maison, j'ai vu celui de ses recreations dans un tien retiré dont elle fait sa promenade favorite et qu'elle appelle son Elysee.

Il y avoit plusieurs jours que j'entendois parler de cet Elysee dont on me faisoit une espece de mystère. Entin, bier apres diner, l'extrème chaleur rendant le dehors et le dedans de la maison presque également insupportables, M. de Wolmar proposa a sa femme de se donner congé cet apres-midi, et, au heu de se retirer comme à l'ordinaire dans la chambre de ses enfans jusque vers le soir, de venir avec nous respirer dans le vetger; elle y consentit, et nous nous y rendimes ensemble.

Ce lieu, quoique tout proche de la maison, est tellement cache par l'allee couverte qui l'en sépare, qu'on ne l'aperçoit de nulle part. L'épais feudlage qui l'environne ne permet point à l'œil d'y penetrer, et il est toujours soigneusement ferme a clef. A peine fus-je au dedans, que, la porte étant masquée par des aunes et des condriers qui ne laissent que deux etroits passages sur les côtés, je ne vis plus en me retournant par où j'étois entré; et, n'apercevant point de porte, je me trouvai la comme tombé des nues.

En entrant dans ce prétendu verger je fus frappé d'une agreable sensation de fraicheur que d'obscurs ombrages, une verdure animee et vive, des fleurs eparses de tous côtes, un gazouillement d'eau courante, et le chant de mille oiseaux, porterent à mon imagination du moins autant qu'a mes sens; mais en même temps je erus voir le lieu le plus sauvage, le plus solitaire de la nature, et il me sembloit être le premier mortel qui jamais cut penetre dans ce desert. Surpris, saisi, transporte d'un spectacle si peu prevu, je restai un moment immobile, et m'ecriai dans un enthousiasme involontaire : O Tinian! O Juan Fernandez (1)! Julie, le bout du monde est à votre porte! Beaucoup de gens le trouvent ici comme vous, du-elle avec un sourire; mais vingt pas de plus les ramènent bien vite à Clarens; voyons si le charme tiendra plus long-temps chez vous. C'est ici le même verger où vous vous êtes promené autrefois, et où vous vous battiez avec ma cousine à coups de péches. Vous savez que l'herbe y étoit assez aride, les arbres assez clair-semes, donnant assez peu d'ombre, et qu'il n'y avoit point d'eau. Le voilà maintenant frais, vert, habillé, paré, fleuri, arrosé. Que pensez-vous qu'il m'en a coûté pour le mettre dans l'état où il est? car il est bon de vous dire que i'en suis la surintendante , et que mon mari m'en lasse l'entiere disposition. Ma for, lui dis-je, il ne vous en a coûte que de la negligence. Ce lieu est charmant, il est vrui, mais agreste et abandonné; je n'y vois point de travail lumain. Vous avez ferme la porte : l'eau est venue je ne sais comment; la nature seule a fait tout le reste : et vous-meme n'eussiez jamais su faire aussi bien qu'elle. Il est vrai, ditelle, que la nature a tout fait, mais sous ma direction, et il n'v a rien la que je n'aie ordonné. Encore un coup, devinez. Premierement, repris-je, je ne comprends point comment avec de la peine et de l'argent on a pu suppleer au temps. Les arbres..... Quant à cela, dit M. de Wolmar, vous remarquerez qu'il n'y en a pas beaucoup de fort grands, et ceux-la y étoient dejà. De plus, Julie a commence ceci longtemps avant son mariage et presque d'abord après la mort de sa mère, qu'elle vint avec son

<sup>.</sup> Her desertes de la mer du Seil celebres dans le Vriyage de Lamiral Anson

père chercher ici la solitude. Hé bien! dis-je, puisque vous voulez que tous ces massifs, ces grands berceaux, ces touffes pendantes, ces bosquets si bien ombragés, soient venus en sept ou huit ans, et que l'art s'en soit mèlé, j'estime que, si dans une enceinte aussi vaste vous avez fait tout cela pour deux mille ecus, vous avez hien économisé. Vous ne surfaites que de deux mille ecus, dit-elle; il ne m'en a rien coûté, Comment, rien? Non, rien; à moins que vous ne comptiez une douzaine de journees par an de mon jardinier, autant de deux ou trois de mes gens, et quelques-unes de M. de Wolmar lui-même, qui n'a pas dedaigné d'être quelquefois mon garçon jardmier. Je ne comprenois rien à cette enigme : mais Julie, qui jusque-là m'avoit retenu, me dit en me laissant aller : Avancez, et vous comprendrez. Adieu Tinian, adieu Juan Fernandez, adieu tout l'euchantement! Dans un moment yous allez être de retour du bout du monde.

Je me mis à parcourir avec extase ce verger ainsi métamorphose; et si je ne trouvai point de plantes exotiques et de productions des Indes, je trouvai celles du pays disposees et réunies de manière à produire un effet plus riant et plus agréable. Le gazon verdovant, épais, mais court et serre, etoit mélé de serpolet, de baume, de thym, de marjolaine, et d'autres berbes odorantes. On y vovoit briller mille fleurs des champs, parmi lesquelles l'œil en déméloit avec surprise quelques-unes de jardin, qui sembloient croître naturellement avec | les autres. Je rencontrois de temps en temps des toutles obscures, impenetrables aux rayons du soleil, comme dans la plus epaisse forêt; ces touffes etoient formees des arbres du bois le plus flexible, dont on avoit fait recourber les branches, pendre en terre, et prendre racine, par un art semblable à ce que font naturellement les mangles en Amerique. Dans les lieux plus découverts je voyois cà et la , sans ordre et sans symétrie, des broussailles de roses, de framboisiers, de groseilliers, des fourres de lilas, de noisetier, de sureau, de seringat, de genét, de trifolium, qui paroient la terre en lui donnant l'air d'être en friche. le suivois des allees tortueuses et irregulières borders de ces bocages fleuris, et couvertes de mille guirlandes de vigne de Judée, de vigne-

vierge, de houblon, de liseron, de couleuvrée. de clematite, et d'autres plantes de cette espèce, parmi lesquelles le chevre-feuille et le jasmin daignoient se confondre. Ces guirlandes sembloient jetees negligemment d'un arbre à l'autre, comme j'en avois remarqué quelquefois dans les forêts, et formoient sur nous des espèces de draperies qui nous garantissoient du soleil, tandis que nous avions sons nos pieds un marcher doux, commode et see. sur une mousse fine, sans sable, sins herbe. et sans rejetons raboteux. Alors seulement je découvris, non sans surprise, que ces ombrages verts et touffus, qui m'en avoient tant impose de loin, n'etoient formés que de ces plantes rampantes et parasites, qui, guidres le long des arbres, environnoient leurs têtes du plus épais feuillage, et leurs pieds d'ombre et de fraicheur. J'observai même qu'au moyen d'une industrie assez simple on avoit fait prendre racine sur les troncs des arbres a plusieurs de ces plantes, de sorte qu'elles s'etendoient davantage en faisant moins de chemin. Your concevez bien que les fruits ne s'en trouvent pas mieux de toutes ces additions; mais dans ce lieu seul on a sacrifie l'utile à l'agreable, et dans le reste des terres on a pris un tel soin des plants et des arbres, qu'avec ce verger de moins la recolte en fruits ne laisse pas d'être plus forte qu'auparavant. Si vous songez combien au fond d'un bois on est charme quelquefois de voir un fruit sauvage et même de s'en rafraichir, vous comprendrez le plaisir qu'on a de trouver dans ce desert artificiel des fruits excellens et murs, quoique clair-semes et de mauvaise mine; ce qui donne encore le plaisir de la recherche et du choix.

Toutes ces petites routes étoient l'ordées et traversées d'une eau limpide et claire, tantôt circulant parmi l'herbe et les fleurs en filets presque imperceptibles, tantôt en plus grands ruisseaux conrant sur un gravier pur et marqueté qui rendoit l'eau plus brillante. On voyoit des sources bouillonner et sortir de la terre, et quelquefois des canaux plus profonds dans lesquels l'eau calme et paisible reflechissoit à l'œil les objets. Je comprends à present tout le reste, dis-je à Julie: mais ces caux que je vois de toutes parts.... Elles viennent de la , repritelle, en me montrant le côté où étoit la ter-

rasse de son jardin. C'est ce même ruisseau qui fournit à grands frais dans le parterre un jet d'eau dont personne ne se soucie. M. de Wolmar ne veut pas le détruire, par respect pour mon père qui l'a fait faire; mais avec quel plaisir nous venons tous les jours voir courir dans ce verger cette cau dont nous n'approchons guère au jardin! le jet d'eau joue pour les étrangers, le ruisseau coule ici pour nous. Il est vrai que j'y ai reuni l'eau de la fontaine publique, qui se rendoit dans le lac par le grand chemin, qu'elle dégradoit au prejudice des passans et à pure perte pour tout le monde. Elle faisoit un coude au pied du verger entre deux rangs de saules; je les ai renfermes dans mon enceinte, et j'y conduis la même eau par d'autres routes.

Le vis alors qu'il n'avoit été question que de faire serpenter ces eaux avec economie en les divisant et réunissant à propos, en eparguant la pente le plus qu'il ctoit possible, pour prolonger le circuit et se menager le murmure de quelques petites chutes. Une couche de glaise couverte d'un pouce de gravier du lac et parsemee de coquillages formoit le lit des ruisseaux. Ces mêmes ruisseaux, courant par intervalles sons quelques larges tuiles reconvertes de terre et de gazon au niveau du sol, formoient à leur issue autant de sources artificielles. Quelques filets s'en elevoient par des siphons sur des lieux raboteux, et houillonnoient en retombant. Enfin la terre ainsi rafraichie et humectée donnoit sans cesse de nouvelles fleurs et entretenoit l'herbe toujours verdovante et belle.

Plus je parcourois cet agréable asile, plus je sentois augmenter la sensation delicieuse que j'avois eprouvee en y entraut : cependant la curiosité me tenoit en haleme. J'etois plus empresse de voir les objets que d'examiner leurs impressions, et j'annois à me livrer a cette charmante contemplation sans prendre la peine de penser. Mais madame de Wolmar, me tirant de ma réverie, me dit en me prenant sous le bras : Tout ce que vous voyez n'est que la nature vegétale et inanimée; et, quoi qu'on puisse faire, elle laisse toujours une idee de solitude qui attriste. Venez la voir animée et sensible; c'est la qu'a chaque instant du jour vous lui trouverez un attrait nouveau. Vous me i poche; et quand il se fut retire, les oiseaux ac-

prévenez, lui dis-je; j'entends un ramage bruyant et confus, et j'aperçois assez peu d'oiseaux : je comprends que vous avez une voliere. Il est vrai, dit-elle; approchons-en, Je n'esai dire encore ce que je pensois de la voliere; mais cette idea avoit quelque chose qui me deplaisoit, et ne me sembloit point assortie au reste.

Nous descendimes par mille détours au bas du verger, où je trouvai toute l'eau réunie en un joli ruisseau, coulant doucement entre deux rangs de vieux saules qu'on avoit souvent ebranchés. Leurs têtes creuses et demi-chauves formoient des especes de vases d'ou sortoient, par l'adresse dont f'ai parlé, des touffes de chevre-feuille, dont une partie s'entrelaçoit autour des branches, et l'autre tomboit avec grace le long du ruisseau. Presque a l'extrémité de l'enecinte etoit un petit bassin borde d'herbes, de jones, de roscaux, servant d'abreuvoir à la voliere, et derniere station de cette eau si précieuse et si bien ménagée.

Au-dela de ce bassin étoit un terre-plain termine dans l'angle de l'enclos par un monticule garni d'une multitude d'arbrisseaux de toute espèce ; les plus pents vers le haut, et toujours eroissant en grandeur à mesure que le sol s'abaissoit ; ce qui rendoit le plandes têtes presque horizontal, ou montreitau moins qu'un jour il le devoit être. Sur le devant etoient une douzaine d'arbres jeunes encore, mais faits pour devenir fort grands, tels que le hêtre, l'orme, le frêne, l'acacia. C'etoient les bocages de ce coteau qui servoient d'asile à cette multitude d'oiseaux dont j'avois entendu de loin le ramage; et c'étoit à l'ombre de ce feuillage comme sous un grand parasol qu'on les voyoit voltiger, courir, chanter, s'agacer, se hattre comme s'ils ne nous avoient pas aperçus. Ils s'enfuirent si peu à notre approche, que, selon l'idee dont j'etois prevenu, je les crus d'abord enfermes par un grillage; mais comme nous fames arrives au bord du bassin, j'en vis plusieurs descendre et s'approcher de nous sur une espece de courte allec qui separoit en deux le terre-plain et communiquoit du bassin à la voliere. Alors M. de Wolmar, faisant le tour du bassin, sema sur l'allée deux ou trois poignees de grains melangés qu'il avoit dans sa coururent et se mirent à manger comme des poules, d'un air si familier que je vis bien qu'ils étoient faits à ce manège. Cela est charmant! m'écriai-je. Ce mot de volière m'avoit surpris de votre part, mais je l'entends maintenant : je vois que vous voulez des hôtes et non pas des prisonniers. Qu'appelez-vous des hôtes? repondit Julie : c'est nous qui sommes les leurs (4); its sont ici les maitres, et nous leur payons tribut pour en être soufferts quelquefois. Fort bien, repris-je; mais comment ces maîtres-là se sont-ils emparés de ce lieu? le moven d'y rassembler tant d'habitans volontaires? je n'ai pas our dire qu'on ait jamais rien tenté de pareil; et je n'aurois point cru qu'on y put réussir, si je n'en avois la preuve sous mes yeux.

La patience et le temps, dit M. de Wolmar, ont fait ce miracle. Ce sont des expediens dont les gens riches ne s'avisent guere dans leurs plaisirs. Toujours pressés de jouir, la force et l'argent sont les seuls movens qu'ils connoissent : ils ont des oiseaux dans des rages, et des amis à tant par mois. Si jamais des valets approchoient de ce lieu, vous en verriez bientôt les oiseaux disparoître; et s'ils y sont à present en grand nombre, c'est qu'il y en a toujours eu. On ne les fait pas venir quand il n'y en a point, mais il est aise quand il y en a d'en atticer davantage en prévenant tous lours besoins, en ne les effravant jamais, en leur laissant faire leur couvée en sûreté et ne dénichant point les petits; car alors ceux qui s'y trouvent restent, et ceux qui surviennent restent encore. Ce bocage existoit, quoiqu'il fût separe du verger; Julie n'a fait que l'y renfermer par une haie vive, ôter celle qui l'en separoit, l'agrandir et l'orner de nouveaux plants. Vous voyez, à droite et à gauche de l'allée qui y conduit, deux espaces remplis d'un melange confus d'herbes, de pulles et de toutes sortes de plantes. Elle y fait semer chaque année du blé, du mit, du tournesot, du chenevis, des pesettes (2), généralement de tous les grains que les oiseaux aiment, et l'on n'en moissonne

rien. Outre cela, presque tous les jours, éte et hiver, elle ou moi leur apportons à manger; et quand nous y manquons, la Fanchon y supplée d'ordinaire. Ils ont l'eau à quatre pas, comme vous voyez. Madame de Wolmar pousse l'attention jusqu'à les pourvoir tous les printemps de petits tas de crin, de paille, de laine, de mousse, et d'autres matieres propres à faire des nids. Avec le voisinage des matériaux , l'abondance des vivres et le grand soin qu'on prend d'écarter tous les ennemis (1). l'eternelle tranquillité dont ils jouissent les porte à pondre en un lieu commode où rien ne leur manque, où personne ne les trouble. Voilà comment la patrie des pères est encore celle des enfans, et comment la peuplade se soutient et se multiplie.

Ah! dit Julie, yous ne vovez plus rien! chacun ne songe plus qu'a soi : mais des époux inseparables, le zèle des soins domestiques, la tendresse paternelle et maternelle, yous avez perdu tout cela, Il y a deux mois qu'il falloit être jei pour livrer ses yeux au plus charmant spectacle, et son cœur au plus doux sentiment de la nature. Madame, repris-je assez tristement, vous êtes epouse et mère; ce sont des plaisirs qu'il vous appartient de connoître. Anssitot M. de Wolmar me prenant par la main. me dit en la serrant : Vous avez des amis, et ces amis ont des enfans; comment l'affection paternelle vous seroit-elle etrangere? Je le regardai, je regardai Julie; tous deux se regarderent, et me rendirent un regard si touchant que , les embrassant l'un après l'autre , je leur dis avec attendrissement : Ils me sont aussi chers qu'à vous. Je ne sais par quel bizarre effet un mot peut ainsi changer une âme ; mais, depuis ce moment, M. de Wolmar me parolt un autre homme, et je vois moins en lui le mari de celle que j'ai tant aimée que le père de deux enfans pour lesquels je donnerois ma vie.

Je voulus faire le tour du bassin pour alter voir de plus près ce charmant asile et ses petits habitans; mais madame de Wolmar me retint. Personne, me dit-elle, ne va les troubler dans leur domicile, et vous êtes même le premier de nos hôtes que j'aie amené jusqu'ici. Il y a quatre elefs de ce verger, dont mon père et nous

<sup>(\*)</sup> Cette repotte n'est pas exacte, puisque le mot d'hôte est corrélatif de lui même. Sans routoir referre toutes les fautes de langue, je don avertir de cettes qui pensent auduire en erreur.

<sup>(\*)</sup> He la veser.

<sup>.</sup> Les loirs, les souris les chonettes, et surtout les enfans.

avons chacun une: Fanchon a la quatrième, comme inspectrice, et pour y mener quelquefois mes enfans; l'aveur dont on augmente le prix par l'extrême circonspection qu'on exige d'eux tandis qu'ils y sont. Gustin hii-même n'y entre jamais qu'avec un des quatre ; encore, passe deux mois de printemps où ses travaux sont utiles, n'y entre-t-il presque plus, et tout le reste se fait entre nous. Ainsi, lui dis-je, de pour que vos oiscaux ne soient vos esclaves vous vous étes rendus les leurs. Voila bien, reprit-elle, le propos d'un tyran, qui ne croit jonir de sa liberte qu'autant qu'il trouble celle

Comme nous partions pour nous en retourner, M. de Wolmar jeta une poignée d'orge dans le bassin, et en y regardant j'aperçus quelques petits poissons. Ah! ah! dis-je aussitôt, voici pourtant des prisonniers! Oui, dit-il, ce sont des prisonniers de guerre auxquels on a fait grace de la vie. Sans donte, ajonta sa femme. Il y a quelque temps que l'anchon vola dans la cuisine des perchettes qu'elle apporta ici a mon insu. Je les y laisse, de peur de la mortifier si je les renvoyois au lac; car il vaut encore mieux loger du poisson un peu a l'étroit que de fâcher une honnéte personne. Vous avez raison, répondis-je, et celui-ci n'est pas trop a plaindre d'être cchappe de la poêle à ce prix.

Hé bien! que vous en semble? me dit-elle en nous en retournant. Étes-vous encore au bout du monde? Non, dis-je, m'en voici tout-à-fait dehors, et vous m'avez en effet transporte dans l'Elysee, Le nom pompeux qu'elle a donne à ce verger, dit M. de Wolmar, mérite bien cette raillerie. Louez modestement des jeux d'enfans, et songez qu'ils n'ont jamais rien pris sur les soins de la mere de famille. Je le sais, repris-je, j'en suis très-sur; et les jeux d'enfans me plaisent plus en ce genre que les travaux des hommes.

Il v a pourtant ici, continuai-je, une chose que je ne puis comprendre; c'est qu'un lieu si different de ce qu'il etoit ne peut etre devenu ce qu'il est qu'avec de la culture et du soin : cependant je ne vojs nalle part la moindre trace de culture; tout est verdoyant, frais, vigoureax, et la main du jardinier ne se montre point : rien ne dement l'idee d'une ile deserte : chaque pas it laut taire une pirouette.

qui m'est venue en entrant, et je n'apercois aucuns pas d'hommes. Ah! dit M. de Wolmar. r'est qu'on a pris grand soin de les effacer. J'ai eté souvent temoin, quelquefois complice, de la friponnerie. On fant semer du foin sur tous les endroits laboures, et l'herbe cache bientôt les vestiges du travail; on fait couvrir l'hiver de quelques couches d'engrais les lieux maigres et arides; l'engrais mange la mousse, ranime l'herbe et les plantes; les arbres eux-mêmes ne s'en trouvent pas plus mal, et l'ete il n'y paroit plus. A l'egard de la mousse qui couvre quelques allees, c'est mylord Edouard qui nous a envoyé d'Angleterre le secret pour la faire naitre. Ces deux côtés, continua-t-il. etoient fermés par des murs ; les murs ont été masques, non par des espaliers, mais par d'épais arbrisseaux qui font prendre les hornes du lieu pour le commencement d'un bois. Des deux autres côtés règnent de fortes hajes vives, bien garnies d'erable, d'aubepine, de houx, de troéne, et d'autres arbrisseaux inclanges qui leur ôtent l'apparence de haies et leur donnent celle d'un taillis. Vous ne voyez rien d'aligné. rien de nivelé; jamais le cordeau n'entra dans ce lieu; la nature ne plante rien au cordeau; les sinuosites dans leur feinte irrégularité sont ménagées avec art pour prolonger la promenade, cacher les bords de l'île, et en agrandir l'étendue apparente sans faire des détours incommodes et trop frequens (1).

En considerant tout cela, je trouvois assez bizarre qu'on prit tant de peine pour se cacher celle qu'on avoit prise; n'auroit-il pas mieux valu n'en point prendre? Malgre tout ce qu'on vous a dit, me répondit Julie, yous jugez du travail par l'effet et vous yous trompez. Tout ce que vous voyez sont des plantes sauvages ou robustes qu'il suffit de mettre en terre, et qui viennent ensuite d'elles-mêmes. D'ailleurs la nature semble vouloir derober aux veux des hommes ses vrois attraits, auxquels ils sont trop peu sensibles, et qu'ils défigurent quand ils sont a leur portee : elle fuit les lieux frequentes; c'est au sommet des montagnes, au fond des forêts, dans des tles desertes, qu'elle étale ses charmes les plus touchans.

<sup>.</sup> Ainsi ce ne sont pas de ces petits bosquets à la mide, si ridentement contournes qui ou n'y marche qui en zigrag, et qu'à

Ceux qui l'aiment et ne peuvent l'aller chercher si loin sont réduits à lui faire violence, à la forcer en quelque sorte à venir habiter avec eux; et tout cela ne peut se faire sans un peu d'illusion.

A ces mots, il me vint une imagination qui les fit rire. Je me figure, leur dis-je, un homme riche de Paris ou de Londres, maître de cette maison, et amenant avec lui un architecte chèrement paye pour gâter la nature. Avec quel dedain il entreroit dans ce lieu simple et mesquin! avec quel mepris il feroit arracher toutes ces guenilles! les beaux alignemens qu'il prendroit! les belles allees qu'il feroit percer! les belles pates-d'oie, les beaux arbres en parasol, en evantail! les beaux treillages bien sculptes! les belles charmilles bien dessinces, bien equarries, bien contournées! les beaux boulingrins de fin gazon d'Angleterre, ronds, carres, echancrés, ovales! les beaux ifs taillés en dragons, en pagodes, en marmouzets, en toutes sortes de monstres! les beaux vases de bronze, les beaux fruits de pierre dont il ornera son jardin (1) !... Quand tout cela sera executé, dit M. de Wolmar, il aura fait un très-leau lieu, dans lequel on n'ira guère, et dont on sortira toujours avec empressement pour aller chercher la campagne; un lieu triste. où l'on ne se promènera point, mais par où l'on passera pour s'aller promener; au lieu que dans mes courses champêtres je me hâte souvent de rentrer pour venir me prouiener

Je ne vois dans ces terrains si vastes et si richement ornes que la vanite du proprietaire et de l'artiste, qui, toujours empresses d'etaler. l'un sa richesse et l'autre son talent, preparent à grands frais de l'ennui à quiconque voudra jouir de leur ouvrage. Un faux goût de grandeur qui n'est point fait pour l'homme empoisonne ses plaisirs. L'air grand est toujours triste; il fait souger aux miseres de celui qui l'affecte. Au milieu de ses parterres et de ses grandes allees, son petit individu ne s'agrandit point; un arbre de vingt pieds le couvre comme

" de suis persuadé que le temps approche nú l'on ne voudra plus dans les jardins men de ce qui se trouve dans la campagne; on n y souffrira plus ni plantes su arbrisseaux; on n y soudra que des fleurs de porcetame, des magrés, des treitsgra, du sable de toutes conteurs, et de beaux vases ple us de

un de soixante (\*); il n'occupe jamais que ses trois pieds d'espace, et se perd comme un ciron dans ses immenses possessions.

Il y a un autre goût directement opposé à celui-là, et plus ridicule encore, en ce qu'il ne laisse pas même jouir de la promenade pour laquelle les jardins sont faits. J'entends, lai disje; c'est celui de ces petits curieux, de ces petits fleuristes qui se pament a l'aspect d'une renoncule, et se prosternent devant des tulipes. La-dessus, je leur racontai, mylord, ce qui m'étoit arrive autrefois à Londres dans ce jardin de fleurs ou nous fumes introduits avec tant d'appareil, et où nous vimes briller si pompeusement tous les tresors de la Hollande sur quatre couches de fumier. Je n'oubliai pas la ceremonne du parasol et de la petite baguette dont on m'honora, moi indigne, ainsi que les autres spectateurs. Je leur confessar humblement comment, ayant voulu m'evertuer a mon tour et hasarder de m'extasier à la vue d'une tulipe dont la couleur me parut vive et la forme elegante, je fus moque, hué, siffle de tous les savans, et comment le professeur du jardin, passant du mepris de la fleur à celui du panégyriste, ne daigna plus me regarder de toute la seance. Je pense, ajoutai-je, qu'il eut bien du regret à sa baguette et à son parasol profanes.

Ce goût, dit M. de Wolmar, quand il degénère en manie, a quelque chose de petit et de vain qui le rend pueril et ridiculement coûteux. L'autre, au moins, a de la noblesse, de la grandeur, et quelque sorte de vérité; mais qu'estce que la valeur d'une pate ou d'un ognon qu'un insecte ronge ou detruit peut-être au moment qu'on le marchande, ou d'une fleur précieuse à midi et fletrie avant que le soleil soit couché? qu'est-ce qu'une beauté conventionnelle qui n'est sensible qu'aux yeux des curieux, et qui n'est beauté que parce qu'il leur

<sup>(4)</sup> Il devoit blen s'étendre un pen sur le manyais goût d'élaguer relictiement les arbres, pour les élauver dans les murs, en leur étant leurs belles têtes, leurs ombrages, en épinant leur sexe et les empechant de profiter. Cette méthode, il est stal, donne do bois aux jardimers; mais elle en ôte an pays, qui n'en a pas déjà trop. Ou crossoit que la nature est faite en trance autrement que dans tout le reste du monde tant on y preud soin de la deit urer. Les pares n'y sont plantés que de tongues perches: ce sont des forêts de mâts ou de mais, et l'en sy promèse au milieu des bole sans trouver d'ombre.

plait qu'elle le soit? Le temps peut venir qu'on cherchera dans les fleurs tout le contraire de ce qu'on y cherche aujourd'hui, et avec autant de raison : alors vous serez le docte à votre tour, et votre curieux l'ignorant. Toutes ces petites observations qui degenèrent en étude ne conviennent point à l'homme raisonnable qui veut donner à son corps un exercice modéré, ou delasser son esprit a la promenade en s'entretenant avec ses amis. Les fleurs sont faites pour amuser nos regards en passant, et non pour être si curieusement anatomisées (1). Vovez leur reine briller de toutes parts dans ce verger : elle parfume l'air, elle enchante les yeux, et ne coûte presque ni soin ni culture. C'est pour cela que les fleuristes la dedaignent : la nature l'a faite si belle qu'ils ne lui sauroient ajouter des beautés de convention; et ne nouvant se tourmenter à la cultiver, ils n'y trouvent rica qui les flatte. L'erreur des prétendus gens de goût est de vouloir de l'art partout, et de n'être jamais contens que l'art ne paroisse; an lieu que c'est a le cacher que consiste le veritable gout, surtout quand il est question des ouvrages de la nature. One signifient ces allées si droites, si sablees, qu'on trouve sans cesse; et ces étoiles, par lesquelles, bien loin d'étendre aux veux la grandeur d'un parc, comme on l'imagine, on ne fait qu'en montrer maladroitement les bornes? Voit-on dans les bois du sable de rivière? ou le pied se reposet-il plus doucement sur ce sable que sur la mousse ou la pelouse? La nature emploie-t-elle sans cesse l'equerre et la regle? Ont-ils peur qu'on pe la reconnoisse en quelque chose malgre leurs soins pour la defigurer? Enfin n'estil pas plaisant que, comme s'ils étoient deja las de la promenade en la commençant, ils affectent de la faire en ligne droite pour arriver plus vite au terme? Ne diroit-on pas que, prenant le plus court chemin, ils font un voyage plutôt qu'une promenade, et se bâtent de sortir aussitét qu'ils sont entrés?

Que fera donc l'homme de goût qui vit pour vivre, qui sait jouir de lui-même, qui cherche les plaisirs vrais et simples, et qui veut se faire

une promenade à la porte de sa maison? Il la fera si commode et si agréable qu'il s'y puisse plaire a toutes les heures de la journee, et pourtant si simple et si naturelle qu'il semble n'avoir rien fait. Il rassemblera l'eau, la verdure, l'ombre et la fraicheur : car la nature aussi rassemble toutes ces choses. Il ne donnera à rien de la symetrie; elle est ennemie de la nature et de la varieté; et toutes les allées d'un jardin ordinaire se ressemblent si fort. qu'on croit être toujours dans la même : il claguera le terrain pour s'y promener commodement; mais les deux côtes de ses allées ne seront point toujours exactement paralleles; la direction n'en sera pas toujours en ligne droite, elle aura je ne sais quoi de vague comme la démarche d'un homme oisif qui erre en se promenant. Il ne s'inquietera point de se percer au loin de helles perspectives : le goût des points de vue et des lointains vient du penchant qu'ont la plupart des hommes à ne se plaire qu'où ils ne sont pas : ils sont toujours avides de ce qui est loin d'eux; et l'artiste qui ne sait pas les rendre assez contens de ce qui les entoure, se donne cette ressource pour les amuser : mais l'homme dont je parle n'a pas cette inquietude, et quand il est bien on il est, il ne se soucie point d'être ailleurs. lei, par exemple, on n'a pas de vue hors du lieu, et l'on est trèscontent de n'en pas avoir. On penseroit volontiers que tous les charmes de la nature y sont renfermes, et je craindrois fort que la moindre échappée de vue au dehors n'ôtât heaucoup d'agrement à cette promenade (\*). Certainement tout homme qui a'aimera pas à passer les beaux jours dans un lieu si simple et si agréable, n'a pas le goût pur ni l'âme saine. J'avoue qu'il n'y faut pas amener en pompe les etran-

<sup>(1)</sup> Le sage Wolmar n'y avoit pas hien regardé. Lui qui saroit et bien observer les hommes, observoit il atual la nature "Ignoroit-il que si son auteur est grand dans les grandes choses, il est très-grand dans les petites"

<sup>(\*)</sup> Se de sais si l'on a jamais essayé de donner aux longues allées d'une étole une courbure legère, en sorte que l'arit ne pût suivre chaque allée tout-à-fait jusqu'an bout, et que l'extréunté opposée en fait cachée au speciateur. On perdroit, il est vrai. l'agrément des points de vue : mais en gagneroit l'avantage al cher aux peoprataires d'agrandie à l'imagination le lieu ou l'on est, et , dans le mitieu d'une étoile assez bornée, on se crotroit perdu dans un pare lumienne, se suis persuadé que la promenade en seroit auxis moins ennuyeuse—quoique plus sultaire; car font ce qui donne prise à l'imagination exerte les idées et nourrit l'esprit. Bais les faiseurs de jardins ne sont pas gens à sentir ces chosse-là, combem de fois, dans un lieu rustique, le crayon leur temberoit des mains, comme à Le Nostre dans le pare de Saint-James, s'ils connoissaient comme lui ce qui donne de la vie à la nature, et de l'intérêt à son spectacle!

même, sans le montrer a personne.

Monsieur, lui dis-je, ces gens si riches qui font de si beaux jardins ont de fort bonnes raisons pour n'aimer guère à se promener tout seuls, ni a se trouver vis-à-vis d'eux-mêmes; ainsi ils font très-bien de ne songer en cela qu'aux autres. Au reste, j'ai vu à la Chine des jardons tels que vous les demandez, et faits avec tant d'art, que l'art n'y paroissoit point, mais d'une maniere si dispendieuse, et entretenus à si grands feais, que cette idée m'ôtoit tout le plaisir que j'aurois pu goûter à les voir. C'etoient des roches, des grottes, des cascades artificielles, dans des lieux plains et sablonneux où l'on n'a que de l'eau de puits; c'etoient des fleurs et des plantes rares de tous les climats de la Chine et de la Tartarie, rassemblees et cultivées en un même sol. On n'y voyoit à la verite ni belles allées ni compartimens reguhers; mais on y voyoit entassees avec profusion des merveilles qu'on ne trouve qu'eparses et separces ; la nature s'y présentoit sous mille aspects divers, et le tout ensemble n'étoit point naturel. Ici l'on n'a transporté ni terres ni pierres, on n'a fait ni pompes ni réservoirs, on n'a besoin ni de serves, ni de fourneaux, ni de cloches, ni de paillassons. Un terrain presque uni a reçu des ornemens tres-simples ; des herbes communes, des arbrisseaux communs, quelques filets d'eau coulant sans appret, sans contrainte, ont suffi pour l'embellir. C'est un jeu sans effort, dont la facilité donne au spectateur un nouveau plaisir. Je sens que ce séjour pourroit être encore plus agréable et me plaire infinment moins. Tel est, par exemple, le parc celebre de mylord Cobham a Staw, C'est un composé de lieux très beaux et tres-pittoresques, dont les aspects ont été choisis en différens pays, et dont tout paroit naturel, excepte l'assemblage, comme dans les jardins de la Chine dont je viens de vous parler. Le maitre et le createur de cette superbe solitude y a même fait construire des ruines, des temples, d'anciens edifices; et les temps ainsi que les heux y sont rassembles avec une magnificence plus qu'humaine. Voilà précisement de quoi je me plains. Je voudrois que les amusemens des hommes eusseut toujours un air facile qui ne fit point songer à leur foiblesse, et qu'en admi-

gers; mais en revanche on s'y peut plaire soi- I rant ces merveilles on n'eût point l'imagination fatiguee des sommes et des travaux qu'elles ont contes. Le sort ne nous donne-t-il pas assez de peines sans en mettre jusque dans nos jeux?

Je n'ai qu'un seul reproche a faire a votre Elysee, ajoutai-je en regardant Julie, mais qui vous paroitra grave ; c'est d'être un amusement superflu. A quoi bon yous faire une nouvelle promenade, avant de l'autre côte de la maison des bosquets si charmans et si negligés? Il est vrai, dit-elle un peu embarrassée; mais j'aime mienx ceci. Si vous aviez bien songé à votre question avant que de la faire, interrompit M. de Wolmar, elle seroit plus qu'indiscrete. Jamais ma femme depuis son mariage n'a mis les pieds dans les bosquets dont vous parlez, J'en sais la raison quoiqu'elle me l'ait toujours tue. Vons qui ne l'ignorez pas, apprenez à respecter les lieux ou vous êtes; ils sont plantes par les mains de la verta.

A peine avois-je reçu cette juste réprimande, que la petite famille, menée par Fanchon, entra comme pous sortions. Ces trois aimables enfans se jeterent au cou de monsieur et de madame de Wolmar. L'eus ma part de leurs petites caresses. Nous rentrames, Julie et moi. dans l'Elysee en faisant quelques pas avec eux. pais nous allàmes rejoindre M. de Wolmar qui parloit à des ouvriers. Chemin faisant, elle me dit qu'apres être devenue mère il lui etoit venu sur cette promenade une idée qui avoit augmenté son zèle pour l'embellir. J'ai nensé, me dit-elle, à l'amusement de mes enfans et a leur sante quand ils seront plus àges. L'entretien de ce lieu demande plus de soin que de peine : il s'agit plutôt de donner un certain contour aux rameaux des plantes que de bécher et labourer la terre : j'en veux faire un jour mes petits jardiniers; ils auront autant d'exercice qu'il leur en faut pour renforcer leur tempérament, et pas assez pour le fanguer; d'ailleurs ils feront faire ce qui sera trop fort pour leur âge, et se borneront au travail qui les amusera. Je ne saurois vous dire, ajouta-t-elle. quelle douceur je goûte à me representer mes enfans occupés à me rendre les petits soms que je prends avec tant de plaisir pour eux, et la joie de leurs tendres cœurs en voyant leur mère se promener avec delices sous des ombrages cultives de leurs mains. En verité, mon

ami, me dit-elle d'une voix emue, des jours ainsi passés tiennent du bonheur de l'autre vie; et ce n'est pas sans raison, qu'en y pensant, j'ai donné d'avance a ce lieu le nom d'Elysee. Mylord, cette incomparable femme est mere comme elle est epouse, comme elle est amie, comme elle est fille; et, pour l'eternel supplice de mon cœur, c'est encore ainsi qu'elle fut amante.

Enthousiasme d'un sejour si charmant, je les priai le soir de trouver bon que durant mon sejour chez eux la Fanchon me confiât sa clef et le soin de nourrir les oiseaux. Aussitôt Julie envoya le sac au grain dans ma chambre et me donna sa propre clef. Je ne sais pourquoi je la reçus avec une sorte de peine : il me sembla que j'aurois mieux aime celle de M. de Wolmar.

Ce matin je me suis levé de bonne heure, et avec l'empressement d'un enfant je suis alle m'enfermer dans l'île deserte. Que d'agreables pensees l'espérois porter dans ce lieu solitaire où le doux aspect de la seule nature devoit chasser de mon souvenir tout cet ordre social et factice qui m'a rendu si malheureux! Tout ce qui va m'environner est l'ouvrage de celle qui me fut si chère. Je la contemplerai tout autour de moi ; je ne verrai rieu que sa main n'ait touché ; je baiserai des fleurs que ses pieds auront foulees; je respirerai avec la rosée un air qu'elle a respiré; son goût dans ses amusemens me rendra presens tous ses charmes, et je la trouverai partout comme elle est au fond de mon cœur.

En entrant dans l'Élysée avec ces dispositions je me suis subitement rappele le dernier mot que me dit hier M. de Wolmar à peu près dans la même place. Le souvenir de ce seul mot a changé sur-le-champ tout l'état de mon âme, Fai cru voir l'image de la vertu où je cherchois velle du plaisir; cette image s'est confonduc dans mon esprit avec les traits de madame de Wolmar; et, pour la première fois depuis mon retour, j'ai vu Julie en son absence, non telle qu'elle fut pour moi et que j'aime encore à me la representer, mais telle qu'elle se montre à mes yeux tous les jours. Mylord, j'ai cru voir cette femme si charmante, si chaste et si vertueuse, au milieu de ce meme cortège qui l'entouroit hier. Je voyois autour d'elle ses trois aimables enfans, honorable et precieux gage de l'union conjugale et de la tendre amitie, lui faire et re-

cevoir d'elle mille touchantes caresses. Je voyois à ses côtes le grave Wolmar, cet époux si cheri, si heureux, si digue de l'être. Je croyois voir son ceil pénetrant et judicieux percer au fond de mon cœur et m'en faire rougir encore; je crovois entendre sortir de sa bouche des reproches trop mérites et des lecons trop mal croutees. Je vovois à sa suite cette même Fanchen Regard, vivante preuve du triomphe des vertus et de l'homanite sur le plus ardent amour. Alt! quel sentiment compable cut penetre jusqu'a elle à travers cette inviolable escorte? Avec quelle indignation j'eusse étouffe les vils transports d'une passion criminelle et mai eteinte! et que je me serois méprisé de souller d'un seul soupir un aussi ravissant tableau d'innocence et d'honnétete! Je repassois dans ma mémoire les discours qu'elle m'avoit tenus en sortant; puis, remontant avec elle dans un avenir qu'elle contemple avec tant de charmes, je vovois cette tendre mère essuver la sueur du front de ses enfans, baiser leurs joues enflammees, et livrer ce cœue fait nour aimer au plus doux sentiment de la nature. Il n'v avoit pas jusqu'à ce nom d'Elysée qui ne rectifiat en moi les écarts de l'imagination, et ne portât dans mon âme un calme preferable au trouble des passions les plus séduisantes. Il me peignoit en quelque sorte l'interieur de celle qui l'avoit trouvé; je pensois qu'avec une conscience agitée on n'auroit jamais choisi ce nomlà. Je me disois, la paix regne au fond de son cœur comme dans l'asde qu'elle a nommé.

Je m'étois promis une réverie agréable; j'ai rève plus agréablement que je ne m'y ctois attendu. J'ai passé dans l'Élysée deux heures auxquelles je ne prefère aucun temps de ma vie. En voyant avec quel charme et quelle rapidite elles s'etoient ecoulees, j'ai trouvé qu'il y a dans la meditation des pensees honnétes une sorte de bien-être que les mechans n'ont jamais connu : c'est celui de se plaire avec soi-même. Si l'on y songroit sans prévention, je ne sais quel autre plaisir on pourroit egaler à celui-la. Je sens au moins que quiconque aime autant que moi la solitude doit craindre de s'y préparer des tourmens. Peut-etre tireroit-on des mêmes principes la clef des faux jugemens des hommes sur les avantages du vice et sur ceux de la vertu; car la jonissance de la vertu

est tout intérieure, et ne s'aperçoit que par celui qui la sent : mais tous les avantages du vice frappent les yeux d'autrui, et il n'y a que celui qui les a qui sache ce qu'ils lui content.

Se a chiscun l'interno affanno Si leggese in fronte scritto. Quanti mai, che insulta fanno, Or for oblevo pieta '):

Comme il se faisoit tard sans que j'y songeasse. M. de Wolmar est venu me joindre et m'avertir que Julie et le thé m'attendoient. C'est vous, leur ai je dit en m'excusant, qui m'empéchez d'être avec vous : je fus si charmé de ma soirée d'hier que j'en suis retourne jouir ce matin : beureusement il n'y a point de mal; et puisque vous m'avez attendu, ma matinee a'est pas perdue.

C'est fort bien dit, a répondu madame de Wolmar; il vaudroit mieux s'attendre jusqu'à midi que de perdre le plaisir de déjeuner ensemble. Les etrangers ne sont jamais admis le matin dans ma chambre, et dejeunent dans la leur. Le dejeuner est le repas des amis ; les valets en sont exclus, les importuns ne s'y montrent point; on y dit tout ce qu'on pense, on y révèle tous ses secrets, on n'y contraint aucun de ses sentimens; on peut s'y livrer sans imprudence aux donceurs de la confiance et de la familiarite. C'est presque le seul moment ou il soit permis d'être ce qu'on est ; que ne dure-t-il toute la journée! Ah. Julie! ai-je etc prét à dire. voilà un vœu bien interesse! mais je me suis tu. La premiere chose que j'ai retranchée avec l'amour a etc la louange. Louer quelqu'un en face, à moins que ce ne soit sa maîtresse, qu'est-ce faire autre chose sinon le taxer de vanite? Vous savez, invlord, si c'est a madame de Wolmar qu'on peut faire ce reproche. Non, aon; je l'honore trop pour ne pas l'honorer en silence. La voir, l'entendre, observer sa conduite, n'est-ce pas assez la louer?

If auroit pu ajouter la suite, qui est tres-beile, et ne convient pas moins au sujet.

> Se tedrin che I for numera Numero como el se reduce Sel perser a met falcol Cana for februla

# LETTRE XII.

DE MADAME DE WOLMAR A MADAME D'ORBE.

Il est ecrit, chere amie, que tu dois être dans tous les temps ma sauvegarde contre moimème, et qu'apres m'avoir delivree avec tant de peine des pieges de mon cœur, tu me garantiras encore de ceux de ma raison. Apres tant d'epreuves cruelles, j'apprends a me defier des erreurs comme des passions dont elles sort si souvent l'ouvrage. Que n'ai-je eu toujours la même precaution! Si dans les temps passés j'avois moins compté sur mes fumieres, j'aurois eu moins à rougir de mes sentimens.

Que ce preambule ne t'alarme pas. Je serois indigne de ton amitie si j'avois encore à la consulter sur des sujets graves. Le crime fut toujours étranger a mon cœur, et j'ose l'en croire plus eloigné que jamais. Écoute-moi donc paisiblement, ma cousine, et crois que je n'aurai jamais besoin de conseil sur des doutes que la scule honnéteté peut resoudre.

Depuis six ans que je vis avec M. de Wolman dans la plus parfaite union qui puisse régner entre deux époux , tu sais qu'il ne m'a jamais parle ni de sa famille ni de sa personne, et que, l'avant recu d'un pere aussi jaloux du bonheur de sa fille que de l'honneur de sa marson, je n'ai point marqué d'empressement pour en savoir sur son compte plus qu'il ne jugeoit a proposde m'endire Contente de lui devoir, avec la viede celui qui me l'a donnée, mon honneur, mon repos, ma raison, mes enfans, et tout ce qui peut me rendre quelque prix a mes propres yeux, j'étois bien assurée que ce que j'ignorois de lui ne dementait point ce qui m'etait connu; et je n'avois pas besoin d'en savoir davantage pour l'aimer, l'estimer, l'honorer autant qu'il etoit possible.

Ce matin, en dejeunant, il nous a proposo un tour de promenade avant la chaleur; puis, sous pretexte de ne pas courir, disoit-il, la campagne en robe de chambre, il nous a menes dans les bosquets, et precisément, una chere, dans ce même hosquet ou commencerent tous les malheurs de ma vie. En approchant de ce heu fatal, je me sois senti un affreux bottement de cœur; et j'aurois refuse d'entrer si la bonte ne m'eût retenue, et si le souvenir d'un mot qui

Oh ' m les tourmens secréts qui magent les causes se lisoient sur les visages, combien de gens qui font envie ferotent phl.c.' »

Ou vercost que l'enterm qui les dévore est caché tlats leur
 proper seur, et que fout leur prétendu bouheur se réduit à
 parofire heureux.

fut dit l'autre jour dans l'Élysée ne m'eût fait craindre les interpretations. Je ne sais si le philosophe étoit plus tranquille; mais, quelque temps après, ayant par hasard tourné les yeux sur lui, je l'ai trouvé pâle, changé, et je ne puis te dire quelle peine tout cela m'a fait.

En entrant dans le bosquet j'ai vu mon mari me jeter un coup d'œil et sourire. Il s'est assis entre nous: et, après un moment de silence, nous prenant tous deux par la main: Mes enfans, nous a-t-il dit, je commence à voir que mes projets ne scront point vains, et que nous pouvons être unis tous trois d'un attachement durable, propre à faire notre bonheur commun et ma consolation dans les ennuis d'une vieil-lesse qui s'approche: mais je vous connois tous deux mieux que vous ne me connoissez: il est juste de rendre les choses egales; et, quoique je n'aie rien de fort interessant à vous apprendre, puisque vous n'avez plus de secret pour moi, je n'en veux plus avoir pour vous.

Afors il nous a révéle le mystère de sa naissance, qui jusqu'ici n'avoit ete connue que de mon père. Quand tu le sauras, tu concevras jusqu'où vont le sang-froid et la moderation d'un homme capable de taire six ans un pareil secret à sa femme : mais ce secret n'est rien pour lui, et il y pense trop peu pour se faire un grand effort de n'en pas parler.

Je ne vous arrêterai point, nous a-t-il dit, sur les événemens de ma vie : ce qui peut vous importer est moins de connoître mes aventures que mon caractère. Elles sont simples comme lui, et sachant bien ce que je suis, vous comprendrez aisement ce que j'ai pu faire. J'ai naterellement l'ame tranquille et le cœur froid. Je suis de ces hommes qu'on croit bien injurier en disant qu'ils ne sentent rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont point de passion qui les detourne de suivre le vrai guide de l'homme. Peu sensible au plaisir et à la douleur, je n'eprouve même que trèsfoiblement ce sentiment d'intérêt et d'humanite quinous approprie les affections d'autrui, Si j'ai de la peine à voir souffrir les gens de bien, la pitié n'y entre pour rien, car je n'en ai point à voir souffeir les méchans. Mon seul principe actif est le goût naturel de l'ordre; et le concours bien combiné du jeu de la fortune et des actions des hommes me plait exactement comme une belle symetrie dans un tableau, ou comme

une pièce bien conduite au théâtre. Si j'ai quelque passion dominante, c'est celle de l'observation. J'aime a lire dans les cœurs des bommes; comme le mien me fait peu d'illusion, que j'observe de sang-froid et sans interét, et qu'une longue experience m'a donné de la sagacite, je ne me trompe guère dans mes jugemens; aussi c'est là toute la recompense de l'amour-propre dans mes études continuelles ; car je n'aime point à faire un rôle, mais seulement à voir jouer les autres : la societé m'est agreable pour la contempler, non pour en faire partie. Si je pouvois changer la nature de mon être et devenir un ceil vivant, je ferois volontiers cet échange. Ainsi mon indifference pour les hommes ne me rend point indépendant d'eux; sans me soucier d'en être vu j'ai besoin de les voir, et sans m'être chers ils me sont necessaires.

Les deux premiers etats de la société que j'eus occasion d'observer furent les courtisans et les valets : deux ordres d'hommes moins differens en effet qu'en apparence, et si peu dignes d'être etudies, si faciles à connoître, que je m'ennuyai d'eux au premier regard. En quittant la cour, où tout est si tôt vu, je me derobai sans le savoir au peril qui m'y menaçoit et dont je n'aurois point echappe. Je changeai de nom; et voulant connoître les militaires, j'allai chercher du service chez un prince etranger; c'est lá que j'eus le bonheur d'être utile à votre père que le desespoir d'avoir tué son ami forçoit à s'exposer témerairement et contre son devoir. Le cœur sensible et reconnoissant de ce brave officier commenca des lors à me donner meilleure opinion de l'humanite. Il s'unit a moi d'une amitie a laquelle il m'etoit impossible de refuser la mienne; et nous ne cessames d'entretenir depuis ce temps-là des liaisons qui deviment plus etroites de jour en jour. l'appris dans ma nouvelle condition que l'interêt n'est pas, comme je l'avois cru, le seul mobile des actions humaines, et que parmi les foules de prejugés qui combattent la vertu il en est aussi qui la favorisent. Je concus que le caractère général de l'homme est un amour-propre indifférent par lui-meme, bon ou mauvais par les accidens qui le modifient, et qui dependent des coutumes, des lois, des rangs, de la tortune, et de toute notre police humaine. Je me livrai donc à mon penchant; et, méprisant la vaine

opinion des conditions, je me jetai successivement dans les divers états qui pouvoient m'aider à les comparer tous et à connoître les uns par les autres. Je sentis, comme vous l'avez remarque dans quelque lettre, dit-il à Saint-Preux, qu'on ne voit rien quand on se contente de regarder, qu'il faut agir soi-même pour voir agir les hommes; et je me fis acteur pour être spectateur. Il est toujours aisé de descendre : j'essayai d'une multitude de conditions dont jamais homme de la mienne ne s'etoit avise. Je devins même paysan; et quand Julie m'a fait garçon jardinier, elle ne m'a point trouvé si novice au métier qu'elle auroit pu croire.

Avec la veritable connoissance des hommes, dont l'oisive philosophie ne donne que l'apparence, je trouvai un autre avantage auquel je ne m'etois point attendu; ce fut d'aigniser par une vie active cet amour de l'ordre que i'ai recu de la nature, et de prendre un nouveau goût pour le bien par le plaisir d'y contribuer. Ce sentiment me rendit un peu moins contemplatif, m'unit un peu plus à moi-même ; et, par une suite assez naturelle de ce progrès , je m'aperçus que j'etois seul. La solitude, qui m'ennuva toujours, me devenoit affreuse, et je ne pouvois plus esperer de l'eviter long-temps. Sans avoir perdu ma froideur, j'avois besoin d'un attachement; l'image de la caducite sans consolation m'affligeoit avant le temps, et pour la premiere fois de ma vie je connus l'inquiétude et la tristesse. Je parlai de ma peine au baron d'Étauge. Il ne faut point, me dit-il, vieillir garcon. Moi-même, apres avoir vecu presque independant dans les liens du mariage, je sens que j'ai besoin de redevenir époux et père, et je vais me retirer dans le sein de ma famille. Il ne tiendra qu'à vous d'en faire la vôtre et de me rendre le fils que j'ai perdu. J'ai une fille unique à marier : elle n'est pas sans mérite : elle a le cœur sensible, et l'amour de son devoir lui fait aimer tout ce qui s'y rapporte. Ce n'est pi une beauté ni un prodige d'esprit ; mais venez la voir, et croyez que si vous ne sentez rien pour elle vous ne sentirez jamais rien pour personne au monde. Je vins, je vous vis, Julie, et je trouvaique votre père m'avoit parle modestement de vous. Vos transports, vos larmes de joie en l'embrassant, me donnerent la première ou plutôt la scule emotion que j'aie

éprouvée de ma vie. Si cette impression fut légère, elle étoit unique; et les sentimens n'ont besoin de force pour agir qu'en proportion de ceux qui leur resistent. Trois ans d'absence ne changerent point l'état de mon cœur. L'état du vôtre ne m'echappa pas a mon retour, et c'est ici qu'il faut que je vous venge d'un aveu qui vous a tant coûté. Juge, ma chère, avec quelle étrange surprise j'appris alors que tous mes secrets lui avoient ete revélés avant mon mariage, et qu'il m'avoit épousée sans ignorer que j'appartenois à un autre.

Cette conduite etoit mexcusable, a continué M. de Wolmar. J'offensois la delicatesse; je perhois contre la prudence; j'exposois votre honneur et le mien ; je devois craindre de nous precipiter tous deux dans des malheurs sans ressource : mais je vous amois, et n'aimois que vous : tout le reste m'étoit indifférent. Comment réprimer la passion même la plus foible quand elle est sans contre-poids? Voila l'inconvenient des caractères froids et tranquilles. Tout va bien tant que leur froideur les garantit des tentations : mais s'il en survient une qui les atteigne, ils sont aussitôt vaincus qu'attaqués ; et la raison, qui gouverne tandis qu'elle est seule, n'a jamais de force pour resister au moindre effort. Je n'ai ete tenté qu'une fois, et j'ai succombé. Si l'ivresse de quelque autre passion m'eut fait vaciller encore, j'aurois fait autant de chutes que de faux pas. Il n'y a que des âmes de feu qui sachent combattre et vaincre; tous les grands efforts, toutes les actions sublimes, sont leur ouvrage : la froide raison n'a jamais rien fait d'illustre, et l'on ne triomphe des passions qu'en les opposant l'une à l'autre. Quand celle de la vertu vient à s'élever, elle domine seule et tient tout en equilibre. Voilà comment se forme le vrai sage, qui n'est pas plus qu'un autre a l'abri des passions, mais qui seul sait les vaincre par elles-mêmes, comme un pilote fait route par les mauvais vents.

Vous voyez que je ne pretends pas exténuer ma faute : si c'en cût été une, je l'aurois faite infailliblement ; mais, Julie, je vous connoissois, et n'en fis point en vous épousant. Je sentis que de vous seule dépendoit tout le bonbeur dont je pouvois jouir, et que si quelqu'un étoit capable de vous rendre heureuse, c'étoit moi. Je savois que l'innocence et la paix étoient néces-

saires à votre cœur, que l'amour dont il etoit preoccupé ne les lui donneroit jamais, et qu'il n'y avoit que l'horreur du crime qui pût en chasser l'amour. Je vis que votre àme étoit dans un accablement dont elle ne sortiroit que par un nouveau combat, et que ce seroit en sentant combien vous pouviez encore être estimable que vous apprendriez à le devenir.

Votre cœur étoit use pour l'amour : je comptai donc pour rien une disproportion d'age qui m'ôtoit le droit de prétendre à un sentiment dont celui qui en étoit l'objet ne ponvoit jouir. et impossible à obteuir pour tout autre. Au contraire, voyant dans une vie plus d'à mottie écoulce qu'un seul goût s'etoit fait sentir a moi. je jugeai qu'il seroit durable, et je me plus à lui conserver le reste de mes jours. Dans mes longues recherches, je n'avois rien trouvé qui vous valut; je pensai que ce que vous ne feriez pas nulle autre au monde ne pourroit le faire : j'osai croire à la vertu, et vous épousai. Le mystere que vous me faisiez ne me surprit point; j'en savois les raisons, et je vis dans votre sage conduite celle de sa durce. Par égard pour vous j'imitai votre réserve, et ne voulus point vous dier l'honneur de me faire un jour de vousmême un aveu que je voyois a chaque instant sur le bord de vos lèvres. Je ne me suis trompé en rien ; vous avez tenu tout ce que je m'étois promis de vous. Quand je voulus me choisir une épouse, je desirai d'avoir en elle une compagne aimable, sage, heureuse. Les deux premieres conditions sont remplies : mon enfant. j'espère que la troisième ne nous manquera pas.

A ces mots, malgré tous mes efforts pour ne l'interrompre que par mes pleurs, je n'ai pu m'empécher de lui saater au cou en m'ecriant : Mon cher mari! d le medleur et le plus aimé des hommes! apprenez-moi ce qui manque à mon bonheur, si ce n'est le vôtre, et d'être mieux merité.... Vous êtes heureuse autant qu'il se peut, a-t-il dit en m'interrompant; vous méritez de l'être, mais il est temps de jouir en paix d'un bonbeur qui vous a jusqu'ici coûte bien des soins. Si votre fidelite m'eût soffi, tout etoit fait du moment que vous me la promites; j'ai voulu de plus qu'elle vous fût facile et douce, et c'est à la rendre telle que nous nous sommes tous deux occupes de com ert sans nous en par-

ler. Julie, nous avons réussi mieux que vous ne pensez peut-être. Le seul tort que je vous trouve, est de n'avoir pu reprendre en vous la confiance que vous vous devez, et de vous estimer moins que votre prix. La modestie extrême a ses dangers ainsi que l'orgueil, Comme une temerite qui nous porte au-dela de nos forces les rend impuissantes, un effroi qui nous empêche d'y compter les rend inutiles. La véritable prudence consiste à les bien connoître et à s'y tenir. Vous en avez acquis de nonvelles en changeant d'etat. Vous n'étes plus cette fille infortunée qui deploroit sa foiblesse en s'y livrant; vous êtes la plus vertueuse des femmes. qui ne connoît d'autres lois que celles du devoir et de l'honneur, et à qui le trop vif souvenir de ses fautes est la seule faute qui reste à reprocher. Loin de prendre encure contre vous-même des précautions injurieuses, apprenez donc a compter sur vous pour pouvoir y compter davantage. Ecartez d'injustes défiances capables de reveiller quelquefois les sentimens qui les ont produites. Felicitez-vous plutôt d'avoir su choisir un honnéte homme dans un âge où il est si facile de s'y tromper, et d'avoir pris autrefois un amant que yous pouvez avoir aujourd'hai pour ami sous les yeux de votre mari même. A peine vos haisons me furent-elles connues, que je vous estimai l'un par l'autre. Je vis quel trompeur enthousiasme vous avoit tous deux égares : il n'agit que sur les belles àmes; it les perd quelquefois, mais c'est par un attrait qui ne séduit qu'elles. Je jugeai que le même goût qui avoit formé votre union la relacheroit sitôt qu'elle deviendroit criminelle, et que le vice pouvoit entrer dans des cœurs comme les vôtres, mais non pas y prendre racine.

Des lors je compris qu'il régnoit entre vous des liens qu'il ne falloit point rompre; que votre mutuel attachement tenoit à tant de choses louables, qu'il falloit plutôt le regler que l'anéantir, et qu'aucun des deux ne pouvoit oublier l'autre sans perdre beaucoup de son prix. Je savois que les grands combats ne font qu'irriter les grandes passions, et que si les violens efforts exercent l'âme, ils lui coûtent des tourmens dont la durce est capable de l'abattre. J'employai la douceur de Julie pour temperer sa severité. Je nourris son amitié pour vous, dit-il a Saint-Preux; j'en ôtai ce qui pouvoit y

rester de trop; et je crois vous avoir conservé de son propre cœur plus peut-être qu'elle ne vous en eut laisse si je l'eusse abandonne à luimême.

Mes succes m'encouragérent, et je voulus tenter votre guerison comme j'avois obtenu la sienne; car je vous estimois; et, malgre les préjuges du vice, j'ai toujours reconnu qu'il n'y avoit rien de bien qu'on n'obtint des belles âmes avec de la confiance et de la franchise. Je vous ai vu, vous ne m'avez point trompe; vous ne me tromperez point; et quorque vous ne soyez pas encore ce que vous devez être, je vous vois micux que vous ne pensez, et suis plus content de vous que vous ne l'êtes vous-même. Je sais bien que ma conduite a l'air bizarre, et choque toutes les maximes communes ; mais les maximes deviennent moins generales à mesure qu'on lit mieux dans les cœurs; et le mari de Julie ne doit pas se conduire comme un autre bonnne. Mes enfans, nous dit-il d'un ton d'autant plus touchant qu'il partoit d'un homme tranquille, soyez ce que vous étes, et nous serons tous contens. Le danger n'est que dans l'opinion : n'ayez pas peur de vous, et vous n'aurez rien a craindre; ne songez qu'au present, et je vous réponds de l'avenir. Je ne puis vous en dire aujourd'hui davantage; mais si mes projets s'accomplissent, et que mon espoir ne m'abuse pas, nos destinées seront mieux remplies, et vous serez tous deux plus heureux que si vous aviez etc l'un à l'autre.

En se levant il nous embrassa, et voulut que nons nous embrassions aussi, dans ce lieu.... dans ce lieu même où jadis.... Claire, ô bonne Claire, combien tu m'as toujours aimee! Je n'en fis aucune difficulté: helas! que j'aurois eu tort d'en faire! ce baiser n'eut rien de celui qui m'avoit rendu le bosquet redoutable : je m'en felicitai tristement, et je connus que mon cœur etoit plus change que jusque-la je n'avois ose le croire.

Comme nous reprenions le chemin du logis, mon mari m'arrêta par la main, et me montrant ce bosquet dont nous sortions, il me dit en riant:
Julic, ne craignez plus cet asile, il vient d'être profane. Tu ne veux pas me croire, consine, mais je te jure qu'il a quelque don surnaturel pour lire au fond des cœurs : que le ciel le lui laisse toujours! Avec tant de sujet de me me-

priser, c'est sans doute à cet art que je dois son indulgence.

Tu ne vois point encore ici de conseil à donner: patience, mon ange, nous y voici; mais la conversation que je viens de te rendre etoit nécessaire a l'eclaircissement du reste.

En nous en retournant, mon mari qui depuis long-temps est attendu à Etange, m'a dit qu'il comptoit partir demain pour s'y readre, qu'il te verroit en passant, et qu'il y resteroit cinq ou six jours. Sans dire tout ce que je pensois d'un depart aussi deplacé, j'ai représente qu'il ne me paroissoit pas assez indispensable pour obliger M. de Wolmar à quitter un hôte qu'il avoit lui-même appele dans sa maison. Voulezyous, a-t-il replique, que je lui fasse mes honneurs pour l'avertir qu'il n'est pas chez lui? Je suis pour l'hospitalité des Valaisans. L'espère qu'il trouve ici leur franchise et qu'il neus laisse leur liberté. Voyant qu'il ne vouloit pas nientendre, j'ai pris un autre tour et tàché d'engager notre hôte à faire ce voyage avec lui. Vous trouverez, lui ai-je dit, un sejour qui a ses beautes, et même de celles que vous aimez ; vous visiterez le patrimoine de mes pères et le mien : l'interêt que vous prenez à moi ne me permet pas de croire que cette vue vous soit indifférente. J'avois la bouche ouverte pour ajouter que re château ressembloit à celui de mylord Edouard, qui..., mais heurcusement j'ai eu le temps de me mordre la langue. Il m'a répondu tout simplement que j'avois raison et qu'il feroit ce qu'il me plairoit. Mais M. de Wolmar, qui sembloit vouloir me pousser à bout, a répliqué qu'il devoit faire ce qui lui plaisoit à lui-même, Lequel aimez-vous mieux, venir ou rester? Rester, a-t-il dit sans balancer. He bien! restez, a repris mon mari en lui servant la main. Homme honnète et vrai, je suis très-content de ce motlà. Il n'y avoit pas moven d'alterquer beaucoup lá-dessus devant le tiers qui nous ecoutoit. J'ai garde le silence, et n'ai pu cacher si bien mon chagrin que mon mari ne s'en soit aperçu. Quoi done! a-t-il repris d'un air mecontent dans un moment où Saint-Preux étoit loin de nous, anrois-je inutilement plaide votre cause contre vous-même? et madame de Wolmar se contenteroit-elle d'une vertu qui cât besoin de choisir ses occasions? Pour moi, je suis plus difficile; je veux devoir la fidelité de ma femme à son

eccur, et non pas au hasard; et il ne me suffit ; gnore pas que nulle considération ne peut être pas qu'elle garde sa foi, je suis offense qu'elle en doute.

Ensuite il nous a monés dans son cabinet, où j'ai failli tomber de mon haut en lui voyant sortir d'un tiroir, avec les comes de quelques relations de notre ami que je lui avois données, les originaux mêmes de toutes les lettres que je crovois avoir vu brûler autrefois par Babi dans la chambre de ma mère. Voilà, m'a-t-il dit en nous les montrant, les fondemens de masecurite; s'ils me tromporent, ce seroit une folie de compter sur rien de ce que respectent les hommes. Je remets ma femme et mon honneur en depôt à celle qui , fille et séduite , preféroit un acte de bienfaisance à un rendez-vous unique et sur : je confie Julie, epouse et mere, à celui qui, maitre de contenter ses desirs, sut respecter Julie amante et fille. Que celui de vous deux qui se méprise assez pour penser que j'ai tort, le dise, et je me retracte à l'instant. Cousine, crois-tu qu'il fût aisé d'oser répondre à ce langage?

J'ai pourtant cherché un moment dans l'après-midi pour prendre en particulier mon mari, et, sans entger dans des raisonnemens qu'il ne m'etoit pas permis de pousser fort loin, je me suis bornée à lui demander deux jours de delai : ils m'ont été accordes sur-lechamp. Je les emploie à t'envoyer cet exprès et à attendre ta reponse pour savoir ce que je dois faire.

Je sais bien que je n'ai qu'à prier mon mari de ne point partir du tout, et celui qui ne me refusa jamais rien ne me refusera pas une si légère grace. Mais, ma chere, je vois qu'il prend plaisir à la confiance qu'il me témoigne ; et je crains de perdre une partie de son estime, s'il croit que j'aie Lesoin de plus de reserve qu'il ne m'en permet. Je sais bien encore que je n'ai qu'a dire un mot a Saint-Preux et qu'il n'hesitera pas à l'accompagner; mais mon mari prendra-t-il ainsi le change? et puisje faire cette demarche sans conserver sur Saint-Preux un air d'autorité qui sembleroit lui laisser à son tour quelque sorte de droits? Je crains d'ailleurs qu'il n'infere de cette precaution que je la sens necessaire; et ce moyen, qui semble d'abord le plus facile, est peutmise en balance avec un danger reel, mais ce danger existe-t-il en effet? Voila precisement le dogte que tu dois resoudre.

Plus je veux sonder l'état présent de mon àme, plus j'y trouve de quoi me rassurer, Moncœur est pur, ma conscience est tranquille, je ne sens ni trouble ni crainte; et, dans tout ce qui se passe en moi, ma sincerité vis-à-vis de mon mari ne me coûte aucun effort. Ce n'est nas que certains souvenirs involontaires ne me donnent quelquefois un attendrissement dont il vaudroit mieux être exempte; mais, bien loin que ces souvenirs soient produits par la vue de celui qui les a causes, ils me semblent plus rares depuis son retour, et, quelque doux qu'il me soit de le voir, je ne sais par quelle bizarrerie il m'est plus doux de penser à lui : en un mot je trouve que je n'ai nas même besoin du secours de la vertu pour être paisible en sa presence, et que, quand l'horreur du crime n'existeroit pas, les sentimens qu'elle a detruits auroient bien de la peine à renaitre.

Mais, monange, est-ce assez que mon cœur me rassure quand la raison doit m'alarmer? J'ai perdu le droit de compter sur moi. Qui me répondra que ma confiance n'est pas encore une illusion du vice? Comment me fier à des sentimens qui m'ont tant de fois abusée? Le crime ne commence-t-il pas toujours par l'orgueil qui fait mepriser la tentation? et braver des périls où l'on a succombé n'est-ce pas vouloir succomber encore?

Pèse toutes ces considérations, ma cousine; tu verras que quand elles servient vaines par elles-mêmes, elles sont assez graves par leur objet pour meriter qu'on v songe. Tire-moi donc de l'invertitude ou elles m'ont mise. Marque-moi comment je dois me comporter dans cette occasion delicate; car mes erreurs passees ont alteré mon jugement et me rendent timide à me déterminer sur toutes choses. Quoi que tu penses de toi-même, ton âme est calme et tranquille, j'en suis sûre; les objets s'y peigneut tels qu'ils sout ; mais la mienne, toujours émue comme une onde agitee, les confond et les defigure. Je n'ose plus me fier à rien de ce que je vois m de ce que je sens ; et , malgré de être au fond le plus dangereux. Enlin, je n'i- i si longs repentirs, j'éprouve avec douleur que te poids d'une ancienne faute est un fardeau qu'il faut porter toute sa vie.

#### LETTRE XIII.

RÉPONSE DE MADAME D'ORBE

Pauvre cousine, que de tourmens tu te donnes sans cesse avec tant de sujets de vivre en paix! Tout ton mal vient de toi, ô Israel! Si tu suivois tes propres régles, que dans les choses de sentiment tu n'écoutasses que la voix intérieure, et que ton cœur fit taire ta raison, tu te livrerois sans scrupule à la securité qu'il t'inspire, et tu ne t'efforcerois point, contre son temoignage, de craindre un peril qui ne peut venir que de lui.

Je t'entends, je t'entends bien, ma Julie: plus sûre de toi que tu na feins de l'être, tu veux t'humilier de tes fautes passées sous prétexte d'en prevenir de nouvelles, et tes scrupules sont bien moins des precautions pour l'avenir qu'une peine imposée à la témerité qui t'a perdue autrefois. Tu compares les temps! y penses-tu? compare aussi les conditions, et souviens-toi que je te reprochois alors ta contiance comme je te reproche aujourd'hui ta fraveur.

Tu t'abuses, ma chère enfant : on ne se donne point ainsi le change à soi-même; si l'on peut s'étourdir sur son état en n'y pensant point, on le voit tel qu'il est sitôt qu'on veut s'en occuper, et l'on ne se deguise pas plus ses vertus que ses vices. Ta douceur, ta devotion, t'ont donne du penchant à l'humilité. Defie-toi de cette dangereuse vertu qui ne fait qu'animer l'amour-propre en le concentrant, et cross que la noble franchise d'une âme droite est préférable à l'orgueil des humbles. S'il faut de la temperance dans la sagesse, il en faut aussi dans les precautions qu'elle inspire, de peur que des soins ignominieux à la vertu n'avilissent l'âme et n'y realisent un danger chimérique à force de nous en alarmer. Ne vois-tu pas qu'après s'être relevé d'une chute il faut se tenir debout, et que s'incliner du côte oppose à celui où on est tombe, c'est le moven de tomber encore? Cousine, tu fus amante

comme Héloise; te voilà dévote comme elle; plaise à Dieu que ce soit avec plus de succès! En verite, si je connoissois moins ta timidité naturelle, tes terreurs seroient capables de m'effrayer à mon tour, et si j'etois aussi scrupuleuse, à force de craindre pour toi tu me ferois trembler pour moi-même.

Penses-y mieux, mon annable amie: toi dont la morale est aussi facile et douce qu'elle est honnète et pure, ne mets-tu point une apreté trop rude, et qui sort de ton caractère, dans tes maximes sur la séparation des sexes? Je conviens avec toi qu'ils ne doivent pas vivre ensemble ni d'une même manière; mais regarde si cette importante regle n'auroit pas besoin de plusieurs distinctions dans la pratique; s'il faut l'appliquer indifféremment et sans exception aux femmes et aux filles, à la sociéte generale et aux entretiens particuliers, aux affaires et aux amusemens, et si la decence et l'honnéteté qui l'inspirent ne la doivent pas quelquefois temperer. Tu veux qu'en un pays de bonnes mœurs, ou l'on cherche dans le mariage des convenances naturelles, il y ait des assemblees où les jeunes gens des deux sexes puissent se voir, se connoltre et s'assortir; mais tu leur interdis avec grande raison toute entrevue particuliere. Ne seroit-ce pas tout le contraire pour les femmes et les meres de famille, qui ne peuvent avoir aucun interêt legitime a se montrer en public. que les soins domestiques retiennent dans l'intérieur de leur maison, et qui ne doivent s'y refuser à rien de convenable a la mastresse du logis? Je n'aimerois pas a te voir dans tes caves aller faire gouter les vins aux marchands, ni quitter les enfans pour aller regler des comptes avec un banquier; mais s'il survient un honnête bomme qui vienne voir ton mari, ou traiter avec lui de quelque affaire, refuseras-tu de recevoir son hôte en son absence et de lui faire les honneurs de la maison, de peur de te trouver tête à tête avec lui? Remonte au principe, et toutes les règles s'expliqueront. Pourquoi pensons-nous que les femmes doivent vivre retirées et séparées des hommes? Ferons-nous cette iniure à notre sexe, de croire que ce soit par des raisons tirées de sa foiblesse, et seulement pour éviter le danger des tentations? Non, ma chere, ces indignes craintes ne conviennent point à une femme de hien, à une mère de famille sans cesse environnee d'objets qui nourrissent en elle des sentimens d'honneur, et livrée aux plus respectables devoirs de la nature. Ce qui nous sépare des hommes c'est la nature elle-même, qui nous prescrit des occupations differentes ; c'est cette douce et timide modestie qui, sans songer précisement à la chastete, en est la plus sûre gardienne ; c'est cette reserve attentive et piquante qui, nourrissant à la fois dans les cœurs des hommes et les desirs et le respect, sert pour ainsi dire de coquetterie a la vertu. Voila pourquoi les epoux mêmes ne sont pas exceptes de la règle : voila nourquoi les femmes les plus bonnétes conservent en general le plus d'ascendant sur leurs maris, parce qu'a l'aide de cette sage et discrète reserve, sans caprice et sans refus, elles savent au sein de l'union la plus tendre les majutenir a une certaine distance, et les empéchent de jamais se rassasier d'elles. Tu conviendras avec moi que ton precepte est trop genéral pour ne pas comporter des exceptions ; et que, n'étant point fondé sur un devoir rigoureux, la même bienséance qui l'établit peut quelquefois en dispenser.

La circonspection que tu fondes sur tes fautes passées est injurieuse à ton état présent : je ne la pardonnerois jamais a ton cœur, et j'ai bien de la peine à la pardonner à ta raison. Comment le rempart qui defend ta personne n'a-t-il pu te garantir d'une crainte ignominieuse? Comment se pent-il que ma cousine, ma sœur, monamie, ma Juhe, contonde les foiblesses d'une fille trop sensible avec les infidelités d'une femme coupuble? Regarde tout autour de toi, tu n'y verras rien qui ne doive clever et soutenir ton âme. Ton mari, qui en présume tant, et dont tu as l'estime à justilier; tes enfans, que to veux former au bien et qui s'honoreront un jour de l'avoir que pour mere ; ton venerable pere , qui l'est si cher, qui jouit de ton bonheur et s'illustre de sa fille plus même que de ses aieux; ton amie, dont le sort dépend du tien et à qui tu dois compte d'un retour auquel elle a contribue: sa blle, à qui tu dois l'exemple des vertus que tu lui veux inspirer; ton ami, cent fois plus idolâtre des tiennes que de la personne, et qui te respecte encore plus que tu ne le redoutes : toi-même enfin, qui trouves dans ta sagesse le prix des efforts qu'elle t'a coûtes, et qui ne voudras jamais perdre en un moment le

fruit de tant de peines; combien de motifs capables d'animer ton courage te font honte de t'oser defier de toi! Mais, pour repondre de ma Julie, qu'ai-je besoin de considerer ce qu'elle est! Il me suffit de savoir ce qu'elle fut durant les erreurs qu'elle déplore. Ah! si jamais ton cœur eût ete capable d'infidelite, je te permettrois de la cramdre toujours; mais, dans l'instant même où tu croyois l'envisager dans l'eloignement, conçois l'horreur qu'elle t'ent faite presente, par celle qu'elle t'inspira dès qu'y penser eût éte la commettre.

Je me souviens de l'étonnement avec lernel nous apprenions autrefois qu'il y a des pays où la foiblesse d'une jeune amante est un crime irrémissible, quoique l'adultère d'une femme v porte le doux nom de galanterie, et où l'on se dedommage ouvertement étant mariée de la courte gêne où l'on vivoit étant fille. Je sais quelles maximes regnent là-dessus dans le grand monde, où la vertu n'est rien, où tout n'est que vaine apparence, où les crimes s'effacent par la difficulté de les prouver, où la preuve même en est ridicule contre l'usage qui les autorise. Mais toi , Julie , ô toi qui , brûlant d'une flamme pure et lidele, n'etois coupable qu'aux veux des hommes, et n'avois rien à te reprocher entre le ciel et toi, toi qui te faisois respecter au milieu de tes fautes, toi qui, livree à d'impuissans regrets, nous forçois d'adorer encore les vertas que ta n'avois plus, toi qui t'indignois de supporter ton propre mepris quand tout sembloit te rendre excusable; oses-tu redouter le crime après avoir paye si cher ta foiblesse? oses-tu craindre de valoir moins aujourd'hui que dans les temps qui t'ont tant coûté de larmes? Non, ma chère; loin que tes anciens égaremens doivent t'alarmer, ils doivent animer ton courage; un repentir si cuisant ne mene point au remords; et quiconque est si sensible a la honte ne sait point braver l'infamie.

Si jamais une âme foible eut des soutiens contre sa foiblesse, ce sont ceux qui s'offrent à toi; si jamais une âme forte a pu se soute-nir elle-même, la tienne a-t-elle besoin d'appui? Dis-moi donc quels sont les raisonnables motifs de crainte. Toute ta vie n'a éte qu'un combat continuel, où, même après ta defaite, l'honneur, le devoir, n'ont cessé de résister, et ont fini par vaincre. Ah! Julie, croirai-je qu'après

tant de tourmens et de peines, douze ans de pleurs et six ans de gloire te laissent redouter une epreuve de huit jours? En deux mots, sois sincere avec toi-même : si le peril existe, sauve ta personne et rougis de tou cœur; s'il n'existe pas, c'est outrager ta raison, c'est flétrir ta vertu, que de craindre un danger qui ne peut l'atteindre. Ignores-tu qu'il est des tentations deshonorantes qui n'approcherent jamais d'une âme honnéte, qu'il est même honteux de les vainere, et que se precautionner contre elles est moins s'humilier que s'avilir?

Je ne prétends pas te donner mes raisons pour invincibles, mais te montrer seulement qu'il y en a qui combattent les tiennes; et cela suffit pour autoriser mon avis. Ne t'en rapporte ni a toi qui ne sais pas te rendre justice, ni à moi qui dans tes defauts n'ai jamais su voir que ton exeur, et t'ai toujours adoree; mais à ton mari, qui te voit telle que tu es, et te juge exactement sclon ton merite. Prompte comme tous les gens sensibles a maljuger de ceux qui ne le sont pas, je me defiois de sa penetration dans les secrets des cœurs tendres : mais , depuis l'arrivée de notre vovageur, je vois par ce qu'il m'écrit qu'il lit très-bien dans les vôtres. et que pas un des mouvemens qui s'y passent n'echappe à ses observations : je les trouve même si fines et si justes, que j'ai rebroussé presque à l'autre extremite de mon premier sentiment; et je croirois volontiers que les hommes froids, qui consultent plus leurs veux que leur occur, jugent mieux des passions d'autrui que les cens turbolens et vifs, on vains comme moi, qui commenceat tonjours par se mettre à la place des autres, et ne savent jamais voir que ce qu'ils sentent. Quoi qu'il en soit, M. de Wolmar te connoît bien; il t'estime, il t'anne, et son sort est lie au tien : que lui manque-t-il pour que tu lui laisses l'entière direction de la conduite sur laquelle lu crains de Cabuser? Pout-être, sentant approcher la vieillesse, veut-il par des epreuves propres a le rassurer prevenir les inquiétudes talouses qu'une jeune temme inspire ordinairement a un vieux mari : peut-être le dessein qu'il a demande-t-il que tu puisses vivre familièrement avec ton ami saus alarmer ni ton epoux ni toimême; peut-être veut il seulement te donner

de celle qu'il a pour toi. Il ne faut jamais se refuser à de pareils sentimens comme si l'on n'en pouvoit soutenir le poids; et pour moi, je pense en un mot que tu ne peux mieux satisfaire a la prudence et à la modestie qu'en te rapportant de tout à sa tendresse et a ses lumieres.

Veux-tu, sans désobliger M. de Wolmar, te punir d'un orgueil que tu n'eus jamais, et prévenir un danger qui n'existe plus? Restec seule avec le philosophe, prends contre lui toutes les precautions superflues qui t'auroient éte jadis si necessaires : impose-toi la même réserve que si avec ta vertu tu pouvois te defier encore de ton cœur et du sien : evite les conversations trop affectueuses, les tendres souvenirs du passé; intercomps ou previens les trop longs tête-atête : entoure-toi sans cesse de tes enfans ; reste peu seule avec lui dans la chambre, dans l'Elysee, dans le bosquet, maigré la profanation. Surtout prends ces mesures d'une manière si naturelle qu'elles semblent un effet du basard. et qu'il ne puisse imaginer un moment que tu le redoutes. Tu aimes les promenades en bateau; Lu t'en prives pour tou mari qui craint l'eau. pour les enfaus que tu n'y veux pas exposer : prends le temps de cette absence pour te donner cet amusement en laissant les enfans sous la garde de la Fanchon. C'est le moyen de te livrer sans risque aux doux épanchemens de l'amitié, et de jouir paisiblement d'un long téte-à-tête sous la protection des batchers, qui voient sans entendre, et dout on ne peut s'éloigner avant de pepser a ce qu'on fait.

Il me vient encore une idée qui feroit rire beaucoup de gens, mais qui te plaira, j'en suis sûre; c'est de faire en l'absence de ton mari un journal tidele pour lui être montre a son retour, et de songer au journal dans tous les entretiens qui dorvent y entrer. A la verité, je ne crois pas qu'un parell expedient fût utile à beaucoup de femmes; mais une ame franche et incapable de mauvaise foi a contre le vice bien des ressources qui manqueront toujours aux autres. Rien n'est méprisable de ce qui tend a garder la pureté; et ce sont les petites precautions qui conservent les grandes vertus.

avec ton ami sans alarmer ni ton epoux ni toimême; peut-être veut il seulement te donner un temoignage de confiance et d'estime digne sons de son voyage; et si je ne les trouve pas so-

lides, ou je le détournerai de l'achever, ou, quoi qu'il arrive, je ferai ce qu'il n'aura nas youlu faire; c'est sur quoi tu peux compter. En attendant, en voilà, je pense, plus qu'il n'en faut pour te rassurer contre une epreuve de huit jours. Va, ma Julie, je te connois trop bien pour ne pas repondre de toi autant et plus que de moi-même. Tu seras toujours ce que tu dois et que to yeux être. Quand to te livrerois à la seule honnétete de ton àme, to ne risquerois rien encore : car je n'ai point de foi aux defaites imprévues : on a bean couvrir du vain nom de foiblesse des fautes toujours volontaires, jamais femme ne succombe qu'elle n'ait voulu succomber; et si je pensois qu'un pareil sort put t'attendre, crois-moi, crois-en ma tendre amitié, crois-en tous les sentimens qui peuvent naître dans le cœur de la pauvre Claire, j'aurois un interet trop sensible à t'en garantir pour t'abandonner à toi seule.

Ce que M. de Wolmar t'a déclaré des connoissances qu'il avoit avant ton mariage me surprend peu : tu sais que je m'en suis toujours doutée : et je te dirai de plus que mes soupeons ne se sont pas bornés aux indiscrétions de Babi. Je n'ai jamais pu croire qu'un homme droit et vrai comme ton père, et qui avoit tout au moins des soupçons lui-même, pût se resoudre à tromper son gendre et son ami; que s'il t'engageoit si fortement au secret, c'est que la maniere de le réveler devenoit fort differente de sa part ou de la tienne, et qu'il vouloit sans doute y donner un tour moins propre à rebuter M. de Wolmar que celui qu'il savoit bien que tu ne manquerois pas d'y donner toi-même. Mais il faut to renvoyer ton expres; nous causerons de tout cela plus à loisir dans un mois d'ici.

Adieu, petite cousine; c'est assez prêcher la prêcheuse : reprends ton ancien metier, et pour cause. Je me sens tout inquête de n'être pas encore avec toi. Je brouille toutes mes affaires en me hâtant de les finir, et ne sais guêre ce que je fais. Ah! Chaillot, Chaillot!... si j'étois moins folle!... mais j'espère de l'être toujours.

P. S. A propos, j'oubliois de faire compliment à ton altesse. Dis-moi, je t'en prie, monseigneur ton mari est-il Atteman (\*), Knès, ou

(") On prouonce aittemann ; d'autres écrivent hetman.

Boyard? Pour moi, je croirai jurer s'il faut t'appeler madame la Boyarde(1). O pauvre enfant! toi qui as tant gémi d'être nec demoiselle, te voilà bien chanceuse d'être la femme d'un prince! entre nous, cependant, pour une dame de si grande qualité, je te trouve des frayeurs un peu roturieres. Ne sais-tu pas que les petits scrupules ne conviennent qu'aux petites gens, et qu'on rit d'un enfant de bonne maison qui prétend être fils de son père?

## LETTRE XIV.

DE M. DE WOLMAR A MADAME D'ORBE.

Je pars pour Étange, petite cousine: je m'etois proposé de vous voir en allant; mais un retard dont vous êtes cause me force à plus de diligence, et j'aime mieux coucher à Lausanne en revenant, pour y passer quelques heures de plus avec vous. Aussi bien j'ai à vous consulter sur plusieurs choses dont il est bon de vous parlar d'avance, afin que vous ayez le temps d'y reflechir avant de m'en dire votre avis.

Je n'ai point voulu vous expliquer mon projet au sujet du jeune homme avant que sa présence eut confirme la bonne opinion que i'en avois conque. Je crois deja m'être assez assuré de lui pour vous confier entre nous que ce projet est de le charger de l'education de mes entaus. Je n'ignore pas que ces soins importans sont le principal devoir d'un père : mais quand il sera temps de les prendre, je serai trop àgé pour les remplir; et, tranquille et contemplatif par temperament, j'eus toujours trop peu d'activité pour pouvoir regler celle de la jeunesse. D'ailleurs, par la raison qui vous est connue (2), Julie ne me verroit point sans inquiétude prendre une fonction dont j'aurois peine à m'acquitter a son gre. Comme par mille autres raisons votre sexe tr'est pas propre à ces mêmes soins, leur mère s'occupera tout entière à bien élever son Henriette : je vous destine pour votre part le gouvernement du ménage sur le plan que

("Cette rassu à est par cumme encore du fecteur, mais il est peut de me pas s'impatienter.

<sup>(\*)</sup> Madame d'Orbe ignoroit apparemment que les deux premiers nous sont en effet des titres distingués, mals qu'un boyard n'est qu'un simple gentillomme.

vous trouverez établi et que vous avez approuve; la mienne sera de voir trois honnétes gens concourir au bonheur de la maison, et de goûter dans ma vieillesse un repos qui sera leur ouvrage.

couverte, que ni vous ni femme au monde, avec toute la subtilite qu'on prête à votre sexe, n'eussiez jamais faite, dont pourtant vous sendirez peut-être l'evidence au premier instant, ouvrage.

J'ai toujours vu que ma femme auroit une extreme rejugnance a confier ses enfaus à des mains mercenaires, et je n'ai publiamer ses scrupules. Le respectable etat de précepteur exige tant de talens qu'on ne sauroit payer, tant de vertus qui ne sont point à prix, qu'il est mutile d'en chercher un avec de l'argent. Il n'y a qu'un homme de génie en qui l'on puisse esperer de trouver les lumières d'un maître; il n'y a qu'un ami tres-tendre à qui son cœur puisse inspirer le zèle d'un père; et le genie n'est guère à vendre, encore moins l'attachement.

Votre ami m'a paru reunir en lui toutes les qualites convenables; et, si j'ai bien connu son ame, je n'imagine pas pour lui de plus grande telicité que de taire dans ces enfans cheris celle de leur mere. Le seul obstacle que je puisse prevoir est dans son affection pour mylord Édouard, qui lui permettra difficilement de se detacher d'un ami si cher et auquel il a de si grandes obligations, a moins qu'Edouard ne l'exige lui-meme. Nous attendons bientôt cet homine extraordinaire; et comme vous avez beaucoup d'empire sur son esprit, s'il ne dément pas l'idee que vous m'en avez donnee, je pourrois bien vous charger de cette négociation pres de lui.

Vous avez à present, petite cousine, la clef de toute ma conduite, qui ne peut que paroître fort bizarre sans cette explication, et qui, j'espère, aura desormais l'approbation de Julie et la vôtre. L'avantage d'avoir une femme comme la mienne m'a fait tenter des moyens qui seroient impraticables avec une autre. Si je la laisse en toute confiance avec son ancien amant sous la seule garde de sa vertu, je serois insensé d'etablir dans ma maison cet amant avant de m'assurer qu'il eût pour jamais cesse de l'être : et comment pouvoir m'en assurer, si j'avois une épouse sur laquelle je comptasse moins?

Je vous ai vue quelquefois sourire à mes observations sur l'amour : mais pour le coup je tiens de quoi vous humilier. J'ai fait une de-

avec toute la subtilite qu'on prête à votre sexe. n'eussiez jamais faite, dont pourtant vous sentirez peut-être l'evidence au premier instant. et que vous tiendrez au moins pour démontree quand l'aurai pu vous expliquer sur quoi le le fonde. De vous dire que mes jeunes gens sont plus amoureux que jamais, ce n'est pas sans doute une merveille à vous apprendre. De vous assurer au contraire qu'ils sont parfaitement gueris, yous savez ce que peuvent la raison, la vertu, ce n'est pas là non plus leur plus grand miracle. Mais que ces deux opposes soient vrais en même temps; qu'ils brulent plus ardemment que jamais l'un pour l'autre, et qu'il ne regne plus entre eux qu'un honnéte attachement, qu'ils soient toujours amans et ne soient plus qu'amis : c'est, je pense, à quoi vous vous attendez moias, ce que vous aurez plus de neine a comprendre, et ce qui est pourrant selon l'exacte vérité.

Telle est l'enigme que forment les contradictions frequentes que vous avez dù remarquer en eux, soit dans leurs discours, soit dans leurs lettres. Ce que vous avez écrit à Julie, au sujet du portrait, a servi plus que tout le reste a m'en éclaireir le mystere; et je vois qu'ils sont toujours de bonne foi, même en se dementant sans cesse. Quand je dis eux, c'est surtout le jeune homme que j'entends ; car, pour votre amie, on n'en peut parler que par conjecture : un voile de sagesse et d'honnétete fait tant de replis autour de son cœur, qu'il n'est plus possible a l'œil humain d'y penetrer, pas même au sien propre. La seule chose qui me fait soupconner qu'il lui reste quelque defiance à vaincre, est qu'elle ne cesse de chercher en ellemême ce qu'elle feroit si elle etoit tout-a-fait ggérie, et le fait avec tant d'exactitude, que si elle étoit réellement guerre elle ne le feroit pas si bien.

Pour votre ami, qui, bien que vertueux, s'effraie moins des sentimens qui lui restent, je lui vois encore tous ceux qu'il eut dans sa première jeunesse; mais je les vois sans avoir droit de m'en offenser. Ce n'est pas de Johe de Wolmar qu'il est amoureux, c'est de Julie d'Etange; il ne me hait point comme le possesseur de la personne qu'il aime, mais comme le ravisseur de celle qu'il a aimée. La femme d'un au-

tre n'est point sa maîtresse; la mère de denx enfans n'est plus son ancienne écolière. Il est vrai qu'elle lui ressemble beaucoup et qu'elle lui en rappelle souvent le souvenir. Il l'aime dans le temps passe; voda le vrai mot de l'enigme : ôtez-lui la mémoire, il n'aura plus d'amour.

Ceci n'est point une vaine subtilité, petite consine; c'est une observation très-solide, qui, étendue à d'autres amours, auroit peut-être une application bien plus génerale qu'il ne paroit. Je pense même qu'elle ne seroit pas difficile à expliquer en cette occasion par vos propres idees. Le temps où vous séparâtes ces deux amans fut celui où leur passion etoit à son plus haut point de véhemence. Peut-être s'ils fussent restés plus long-temps ensemble se seroient ils peu à peu refroidis; mais leur imagination, vivement enue, les a sans cesse offerts l'un à l'autre tels qu'ils étoient à l'instant de leur separation. Le jeune homme, ne voyant point dans sa maîtresse les changemens qu'y faisoit les progres du temps, l'aimoit telle qu'il l'avoit vue, et non plus telle qu'elle ctoit (1). Pour le rendre heureux il n'étoit pas question seulement de la lui donner, mais de la lui rendre au même âge et dans les nièmes circonstances où elle s'etoit trouvée au temps de leurs premières amours ; la moindre alteration à tout cela étoit autant d'ôté du bonheur qu'il s'etoft promis. Elle est devenue plus belle, mais elle a changé; ce qu'elle a gagné tourne en ce sens à son prejudice ; car c'est de l'ancienne et non pas d'une autre qu'il est amourenx.

L'erreur qui l'abuse et le trouble est de confondre les temps et de se reprocher souvent comme un sentiment actuel ce qui n'est que l'effet d'un souvenir trop tendre : mais je ne sais s'il ne vaut pas mieux achever de le

(1) Yous êtes blen folles, vous autres fermes, de voul se fonmer de la consistance à un sentiment auan frivole et aussi passager que l'annur. Fout change dans la nature, tout est dans un fint containel, et vous viulez inspirer des feux centains. Et de quel droit prétendez-vous être almée sagund hoi parce, que vous l'étre bier? Garder donc le meme stage, le même lege, la même homeur, soyez toujours la même et l'on vous almers loujours, si l'on prut. Mais changer sans cosses, et vouloir toujours qu'on vous aimer, c'est vouloir qu'à chaque instant ou cesse de vous aimer; ce p'est pas chercher des cours constans, c'est en chercher d'aussi changeuns que vous.

guérir que le désabuser. On tirera peut-être meilleur parti pour cela de son erreur que de ses lumières. Lui decouvrir le veritable état de son cœur, seroit lui apprendre la mort de ce qu'il aime; ce seroit lui donner une affliction dangereuse en ce que l'etat de tristesse est toujours favorable à l'amour.

Delivré des scrupules qui le génent, il nourriroit peut-être avec plus de complaisance des souvenirs qui doivent s'etemdre; il en parleroit avec moins de reserve; et les traits de sa Julie ne sont pas tellement effacés en madame de Wolmar, qu'a force de les y chercher il ne les y pút retrouvec encore. J'ai pensé qu'au lieu de lai ôter l'opinion des progrès qu'il croit avoir faits, et qui sert d'encouragement nour achever, il falloit lui faire perdre la mémoire des temps qu'il doit oublier, en substituant adroitement d'autres idees à celles qui lui sont si cheres. Vous, qui contribuates à les faire naître, pouvez contribuer plus que personne à les effacer ; mais c'est seulement quand vous serez tont-à-fait avec nous que je veux vous dire à l'oredle ce qu'il fant faire pour cela; charge qui , si je ne me trompe, ne' vous sera pas fort onereuse. En attendant, je cherche à le familiariser avec les objets qui l'effarouchent, en les fui présentant de manière qu'ils ne soient plus dangereux pour lui. Il est ardent, mais toible et facile a subjuguer. Je profite de cet avantage en domant le change a son imagination. A la place de sa maltresse, je le force de voir toujours l'épouse d'un honnéte homme et la mère de mes enfans : j efface un tableau par un autre, et couvre le passé du present. On mene un coursier ombrageux 4 l'objet qui l'effraie, afin qu'il n'en soit plus effraye. C'est ainsi qu'il en faut user avec ces jeunes gens, dont l'imagination brûle encore quand leur cœur est deja refroidi, et leur offre dans l'eloignement des monstres qui disparoissent à leur approche.

Je crois bien connoître les forces de l'un et de l'autre; je ne les expose qu'à des épreuves qu'ils peuvent soutenir; car la sagesse ne consiste pas à prendre indifféremment toutes sortes de précautions, mais à choisir celles qui sont utiles, et à negliger les superflues. Les huit jours pendant lesquels je les vais laisser ensemble suffiront peut-être pour leur apprendre à demêler leurs veais sentimens et connoltre ce qu'ils sont réellement l'un a l'autre. Plus ils se verront seul à seul, plus ils comprendront aisement leur erreur en comgarant ce qu'ils sentiront avec ce qu'ils auroient autrelois senti dans une situation pareille. Ajoutez qu'il leur importe de s'accontumer sans risque à la familiarite dans laquelle ils vivront nécessairement si mes vues sont remplies. Je vois par la conduite de Julie qu'elle a reçu de vous des conseils qu'elle ne pouvoit refuser de suivre sans se faire tort. Quel plaisir je prendrois à lui donner cette preuve que je sens tout ce qu'elle vaut, si c'étoit une femme auprès de laquelle un mari pot se faire un mérite de sa contiance! Mais quand elle n'auroit rien gagne sur son cour, sa vertu resteroit la même : elle lui coûteroit davantage, et ne triompheroit pas moins. Au lieu que s'il lui reste aujourd'hui quelque peme interieure à souffrir, ce ne peut être que dans l'attendrissement d'une conversation de reminiscence, qu'elle ne saura que trop pressentir, et qu'elle evitera toujours. Ainsi, vous vovez qu'il ne faut point juger ici de ma conduite par les règles ordinaires, mais par les vocs qui me l'inspirent, et par le caractère unique de celle envers qui je la tiens.

Adieu, petite cousine, jusqu'à mon retour. Quoique je n'aie pas donne toutes ces explications a Julie, je n'exige pas que vous lui en fassiez un mystère. J'ai pour maxime de ne point interposer de secrets entre les amis : ainsi je remets ceux-ci à votre discretion ; faites-en l'usage que la prudence et l'amitie vous inspireront : je sais que vous ne ferez rien que pour le micux et le plus honnète.

## LETTRE XV.

DE SAINT-PREUX A MYLORD ÉDOUARD.

M. de Wolmar partit hier pour Étange, et j'ai peine à concevoir l'etat de tristesse où m'a laisse son depart. Je crois que l'eloignement de sa femme m'affligeroit moins que le sien. Je me sens plus contraint qu'en sa presence même; un morne silence regne au fond de mon cœur; un effroi secret en ctouffe le murinure, et

moins trouble de desirs que de craintes, j'éprouve les terreurs du crime sans en avoir les tentations.

Savez-vous, invlord, où monâme se rassure et perd ces indignes frayeurs? auprès de madame de Wolmar. Suôt que j'approche d'elle, sa vue apaise mon trouble, ses regards epurent mon cœur. Tel est l'ascendant du sieu, qu'il semble toujours inspirer aux autres le sentiment de son innocence et le repos qui en est l'effet. Malheureusement pour moi sa règle de vie ne la livre pas toute la journer a la societé de ses amis, et dans les momens que je suis force de passer sans la voir je soufrirois moins d'être plus loin d'elle.

Ce qui contribue encore à nourrir la mélancolie dont je me sens accable, c'est un mot qu'elle me dit lucr après le depart de son mari. Quoique jusqu'a cet instant elle ent fait assez bonne contenance, elle le suivit long-temps des yeux avec un air attendri, que j'attribuai d'abord au seul eloignement de cet heureux époux: mais je conçus a son discours que cet attendrissement avoit encore une autre cause qui ne m'étoit pas connue. Vous voyez comme nous vivons, me dit-elle, et vous savez s'il m'est cher. Ne crovez pas pourtant que le sentiment qui m'unità lui, aussi tendre et plus puissant que l'amour, en ait aussi les foiblesses. S'il nous en coûte quand la douce habitude de vivre ensemble est interrompue, l'espoir assure de la reprendre bientôt nous consule. Un etat aussi permanent laisse peu de vicissitudes à craindre: et dans une absence de quelques jours nous sentons moins la peine d'un si court intervalle que le plaisir d'en envisager la fin. L'affliction que vous lisez dans mes yeux vient d'un sujet plus grave, et quoiqu'elle soit relative à M. de Wolmar, ce n'est point son eloignement qui la

Mon cher ami, ajouta-t-elle d'un ton pénètré, il n'y a point de vrai bonheur sur la terre. J'ai pour mari le plus honnête et le plus doux des hommes, un penchant mutuel se joint au devoir qui nous lie, il n'a point d'autre desirs que les miens; j'ai des enfans qui ne donnent et promettent que des plaisirs à leur mère; il n'y eut jamais d'amie plus tendre, plus vertueuse, plus aimable que celle dont mon cœur est idolâtre, et je vais passer mes jours avec elle; vous-

même contribuez à me les rendre chers en justifiant si bien mon estime et mes sentimens pour vous : un long et fácheux proces prét à finir va ramener dans nos bras le meilleur des pères : tout nous propère ; l'ordre et la paix regnent dans notre maison; nos domestiques sont zélés et fideles ; nos voisins nous marquent toutes sortes d'attachement, nous jouissons de de la bienveillance publique. Favorisée en toutes choses du ciel, de la fortune et des hommes, je vois tout concourir à mon bonheur. Un chagrin secret, un seul chagrin l'empoisonne, et ie pe suis pas heureuse. Elle dit ces derniers mots avec un soupir qui me perça l'âme, et auquel je vis trop que je n'avois aucune part. Elle n'est pas heureuse, me dis-je en soupirant à mon tour, et ce n'est plus moi qui l'empêche de l'étre!

Cette funeste idée bouleversa dans un instant toutes les miennes, et troubla le repos dont je commençois à jouir. Impatient du deute insupportable où ce discours m'avoit jete, je la pressai tellement d'achever de m'ouvrir son œur, qu'enfin elle versa dans le mien son fatal secret et me permit de vous le reveler. Mais voici l'heure de la promenade. Madame de Wolmar sort actuellement du gynécée pour aller se promener avec ses enfans; elle vient de me le faire dire. J'y cours, mylord : je vous quitte pour cette fois, et remets à reprendre dans une autre lettre le sujet interrompu dans celle-ci.

#### LETTRE XVI.

DE MADAME DE WOLMAR A SON MARI.

Je vous attends mardi, comme vous me le marquez, et vous trouverez tout arrange selon vos intentions. Voyez en revenant madame d'Orbe; elle vous dira ce qui s'est passe durant votre absence : j'anne mieux que vous l'appreniez d'elle que de moi.

Wolmar, il est vrai, je crois mériter votre estime; mais votre conduite n'en est pas plus convenable, et vous jouissez durement de la vertu de votre temme.

# LETTRE XVII..

DE SAINT-PREEX A MYLORD ÉDOUARD.

Je veux, inylord, vous rendre compte d'un danger que nous courûmes ces jours passés, et dont heureusement nous avons ete quites pour la peur et un peu de fatigue. Ceci vaut bien une lettre a part : en la lisant vous sentirez ce qui m'engage à vous l'écrire.

Vous savez que la maison de madame de Wolmar n'est pas loin du lac, et qu'elle aime les promenades sur l'eau. Il y a trois jours que le desœuvrement où l'absence de son mari nous laisse et la beaute de la soirée nous firent projeter une de ces promenades pour le lendemain. Au lever du sofeil nous nous rendimes au rivage : nous primes un bateau avec des filets pour pécher, trois rameurs, un domestique, et nous nous embarquâmes avec quelques provisions pour le diner. J'avois pris un fusil pour tirer des besolets (1); mais elle me fit honte de tuer des ojseaux à pure perte et pour le seul plaisir de faire du mal. Je m'amusois donc à rappeler de temps en temps des gros sifflets, des tion-tion, des crenets, des sifflassons (2), et je ne tirai qu'un seul coup de fort loin sur une grebe que je manquai.

Nous passames une heure ou deux à pêcher à cinq cents pas du rivage. La pêche fut bonne; mais, à l'exception d'une truite qui avoit reçu un coup d'aviron, Julie fit tout rejeter à l'eau. Ce sont, dit-elle, des animaux qui souffrent; delivrons-les; jouissons du plaisir qu'ils auront d'être echappés au peril. Cette operation se fit lentement à contre-cœur, non sans quelques représentations; et je vis que nos gens auroient mieux goûte le poisson qu'ils avoient pris que la morale qui lui sauvoit la vie.

Nous avançames ensuite en pleine cau; puis, par une vivacité de jeune homme dont il seroit temps de guérir, m'etant mis à nager (3), je dirigeai tellement au milieu du lac que nous nous recuvames bientôt à plus d'une lieue du ri-

<sup>(\*)</sup> Giarau de passage sur le lac de Genève. Le besel-t n'est pas bon i manger

<sup>(\*)</sup> Diverses sories d'elseaux du lac de Genére tous très-bons à manger

<sup>(1.</sup> Ferme des hateliers du lie de Genève ; d'est tenir la rame qui gouverne les antesa.

vage (1). Là j'expliquois à Julie toutes les par- ! ties du superbe horizon qui nous entouroit. Je lui montrois de loin les embouchures du Rhône, dont l'impétueux cours s'arrête tout à coup au bout d'un quart de lieue, et semble craindre de souiller de ses caux bourbeuses le cristal azuré du lac. Je lui faisois observer les redans des montagnes, dont les angles correspondans et paralleles forment dans l'espace qui les sépare un lit digne du fleuve qui le remplit. En l'ecartant de nos côtes j'aimois à lui faire admirer les riches et charmantes rives du pays de Vaud, où la quantite des villes, l'innombrable foule du peuple, les coteaux verdoyans et pares de toutes parts, forment un tableau ravissant; où la terre, partout cultivée et partout féconde, offre au laboureur, au pâtre, au vieneron, le fruit assure de leurs peines, que ne dévore point l'avide publicain. Puis lui montrant le Chablais (\*) sur la côte opposée, pays pon moins favorisé de la nature, et qui n'offre pourtant qu'un spectacle de misère, je lui faisois sensiblement distinguer les differens effets des deux gouvernemens pour la richesse, le nombre et le bonheur des hommes. C'est ainsi, lui disois-je, que la terre ouvre son sein fertile et prodigue ses tresors aux beureux peuples qui la cultivent pour eux-mémes : elle semble sourire et s'animer au doux spectacle de la liberte; elle aime à nourrir des hommes. Au contraire, les tristes masures, la hruyère et les ronces qui couvrent une terre à demi-déserte, annoncent de loin qu'un mantre absent y domine, et qu'elle donne a regret à des esclaves quelques maigres productions dont ils ne protitent pas.

Tandis que nous nous amusions agréablement à parcourir ainsi des yeux les côtes voisines, un séchard, qui nous poussoit de biais vers la rive opposee, s'eleva, fraichit considerablement; et quand nous songeames à revirer, la resistance se trouva si forte qu'il ne fut pas possible a notre fréle bateau de la vainere. Bientôt les ondes devinrent terribles; il fallut regagner la rive de Savoie, et tacher d'y prendre terre au village de Meillerie qui étoit vis-à-vis de

nons, et qui est presque le seul lieu de cette côte où la greve offre un abord commode. Mans le vent ayant changé se renforçoit, rendoit inutiles les efforts de nos bateliers, et nous faisoit dériver plus has le long d'une file de rochers escarpes ou l'on ne trouve plus d'asile.

Nous nous mimes tous aux rames, et presque au même instant j'eus la douleur de voir Julie saisie du mal de cœur, foible et defaillante au bord du bateau. Heureusement elle etoit faite à l'eau, et cet état ne dura pas. Cenendant nos efforts croissoient avec le danger ; le soleil, la fatique et la sueur, nous mirent tous hors d'haleine et dans un epuisement excessif : c'est alors que, retrouvant tout son courage. Julie ammoit le nôtre par ses caresses compatissantes : elle pous essuvoit indistinctement a tous le visage, et mélant dans un vase du vin avec de l'eau de peur d'ivresse, elle en offroit alternativement aux plus epuises. Non, jamais votre adorable amie ne brilla d'un si vif eclat que dans ce moment où la chaleur et l'agitation avoient animé son teint d'un plus grand fen : et ce qui ajoutoit le plus à ses charmes etoit qu'on voyoit si bien à son air attendri que tous ses soins venoient moins de frayeur pour elle que de compassion pour nous. Un instant seulement deux planches s'etant entr'ouvertes, dans un choc qui nous inonda tous, elle crut le bateau brise; et dans une exclamation de cette tendre mere l'entendis distinctement ces mots : O mes enfans! faut-il ne vous voir plus! Pour moi, dont l'imagination va toujours plus loin que le mal, quoique je connusse au vrai l'etat du péril, je croyois voir de moment en moment le bateau englouti, cette beauté si touchante se debattre au milieu des flots, et la pâleur de la mort ternir les roses de son visage.

Enfin a force de travail nous remontânies a Meillerie, et, apres avoir lutte plus d'une heure à dix pas du rivage, nous parvinmes à prendre terre. En abordant, toutes les fatigues furent nubliées, Julie prit sur soi la reconnoissance de tous les soins que chacun s'etoit donnés; et comme au fort du danger elle n'avoit songe qu'à nous, à terre il lui sembloit qu'on n'avoit sauvé qu'elle.

Nous dinâmes avec l'appetit qu'on gagne dans un violent travail. La truite fut apprêtee. Julie qui l'aime extrémement en mangea peu;

<sup>(1)</sup> Comment cela " Il s'en fait bien que vis-à-vis de Clarens le lac sit deux hems de large.

<sup>\*</sup> Promo, e du duché de Sarole. El par consequent sontinoau roi de Sardaigne. G. P.

et je compris que, pour ôter aux bateliers le ' regret de leur sacrifice, elle ne se soucioit pas que j'en mangeasse beaucoup moi-même. Mylord, vous l'avez dit mille fois, dans les petites choses comme dans les grandes cette àme aimante se peint toujours.

Après le diner, l'eau continuant d'être forte et le bateau ayant besoin d'être raccommodé, posa le vent, le solcil, et songeoit à ma lassitude. J'avois mes vues ; ainsi je répondis à tout. Je suis, lai dis-je, accoutume dès l'enfance aux exercices penibles; loin de nuire a ma sante ils l'affermissent, et mon dernier voyage m'a rendu bien plus robuste encore. A l'egard du soleil et du vent, vous avez votre chapeau de paille; nous gaguerons des abras et des bois; il n'est question que de monter entre quelques rochers; et vous qui n'aimez pas la plaine en supporterez volontiers la fatigue. Elle fit ce que je voulois, et nous pavilmes pendant le diner de nos gens.

Yous savez qu'après mon exil du Valais, je revins il y a dix ans a Meillerie attendre la permission de mon retour. C'est là que je passai des jours si tristes et si delicieux, uniquement une lettre dont elle fut si touchee. L'avois toujours désiré de revoir la retraite isolée qui me servit d'asile au milieu des glaces, et ou mon cœur se plaisoit à converser en lui-même avec ce qu'il eut de plus cher au monde. L'occasion de visiter ce lieu si cheri dans une saison plus agréable, et avec celle dont l'image l'habitoit jadis avec moi, fut le motif secret de ma promenade. Je me faisois un plaisir de lui montrer d'anciens monumens d'une passion si constante et si malheureuse.

Nous y parvinmes après une heure de marche par des sentiers tortueux et frais, qui, montant insensiblement entre les arbres et les rochers, n'avoient rien de plus incommode que la longueur du chemin. En approchant ; et reconnoissant mes anciens renseignemens, je fus prét a me trouver mal; mais je me surmontai. je cachai mon trouble, et nous arrivames. Ce lieu solitaire formoit un reduit sauvage et desert, mais plein de ces sortes de beautes qui ne plaisent qu'aux âmes sensibles, et paroissent horribles aux autres. Un torrent forme par la

fonte des neiges rouloit à vingt pas de nous une eau bourbeuse, et charrioit avec bruit du limon, du sable et des pierres. Derriere nous une chaîne de roches inaccessibles séparoit l'esplanade où nous etions de cette partie des Al-, pes qu'on nomme les Glacieres, parce que d'énormes sommets de glaces qui s'accroissent incessamment les couvrent depuis le commenje proposai un tour de promenade. Julie m'op-4 cement du monde (1). Des forêts de noirs sapins pous ombrageoient tristement à droite. Un grand bois de chênes etoit à gauche au-delà du torrent : et au-dessous de nous cette immense plaine d'eau que le lac forme au sein des Alpes nous séparoit des riches côtes du pays de Vaud, dont la cime du majestueux Jura couronnoit le tableau.

Au indieu de ces grands et superbes objets, le petit terrain où nous ctions etaloit les charmes d'un sejour riant et champêtre ; quelques ruisseaux filtroient à travers les rochers, et rouloient sur la verdure en filets de cristal; quelques arbres fruitiers sauvages penchuient leurs têtes sur les nôtres ; la terre humide et fraiche etoit couverte d'herbes et de fleurs. En comparant un si doux sejour aux objets qui l'environnoient, il sembloit que ce lieu desert occupe d'elle, et c'est de la que je lui ecrivis | dút être l'asile de deux amans échappes seuls au bouleversement de la nature.

> Quand pous câmes atteint ce reduit et que je l'eus quelque temps contemple : Quoi ! dis-je à Julie en la regardant avec un œil humide, votre cœur ne vous dit-il rien ici, et ne sentezyous point quelque emotion secrète à l'aspect d'un lieu si plein de vous? Alors, sans attendre sa reponse, je la conduisis vers le rocher, et lui montrai son chiffre grave dans mille endroits, et plusieurs vers de Pétrarque et du Tasse relatifs à la situation où j'étois en les traçant. En les revoyant moi-même après si longtemps, j'eprouvai combien la presence des objets peut ranimer puissamment les sentimens violens dont on fut agite près d'eux. Je lui dis avec un peu de veliemence : O Julie, éternel charme de mon cœur! voici les lieux ou soupira jadis pour toi le plus fidele amant du monde : voici le seiour où ta chère image faisoit

<sup>(\*)</sup> Ces montagnes sont si hautes , qu'une demi-heure après le soleil couché leurs sommets sont encore éclaires de ses rayons, dont le rouge forme sur ces comes blanches une bells couteur de rose qu'au aperçoit de fort loin.

son bonbear, et préparoit celui qu'il regut enfin de toi-même. On n'y vovoit alors m ces fruits ni ces ombrages, la verdure et les fleurs ne tapissoient point ces compartimens, le cours de ces ruisseaux n'en formoit point les divisions, ces oiseaux n'y faisoient point entendre leurs ramages; le vorace epervier, le corbeau funebre, et l'aigle terrible des Alpes, faisoient seals retentir de leurs cris ces cavernes : d'immenses glaces pendoient à tous ces rochers, des festons de neige etoient le seul ornement de ces arbres : tout respiroit ici les rigneurs de l'hiver et l'horreur des frimas; les feux seuls de mon cœur me rendoient ce lieu supportable, et les jours entiers s'y passoient à penser à toi. Voila la pierre où je m'assevois pour contenpler au loin ton heureux sejour; sur celle-ci fut cerite la lettre qui toucha ton cour; ces cailloux tranchans me servoient de burin pour graver ton cluffre ; ici je passar le torrent glace pour reprendre une de les lettres qu'emportoit un tourbillon, la je vins relire et baiser mille tois la dernière que tu m'ecrivis; voila le hord où d'un œil avide et sombre je mesurois la profondeur de ces abimes ; enfin ce fut ici qu'avant mon triste depart je vins te plearer mourante et jurer de ne te pas survivre. Fille trop constamment aimee, ò toi pour qui j'etois ne, faut-il me retrouver avec toi dans les mêmes lieux, et regretter le temps que j'y passois à gemir de ton absence!.... l'allois continuer; mais Julie, qui, me voyant approcher du bord, s'étoit effrayee et m'avoit saisi la main, la serra sans mot dire en me regardant avec tendresse, et retenant avec peine un soupir; puis tout à coup detournant la vue et me tirant par le bras : Allons-nous-en, mon ami, me dit-effe d'une voix emue; l'air ce ce lieu n'est pas bon pour moi. Je partis avec elle en gemissant, man sans lui repondre, et je quittai pour jamais ce triste reduit comme j'aurois quitté Julie elle-meme.

Revenus lentement au port après quelques detours, nous nous separames. Elle voulut rester seule, et je continuai de me promener sans trop savoir ou j'allois. A mon retour, le bateau n'etant pas encore prét mil'eau tranquille, nous soupaimes tristement, les yeux baisses, l'air réveur, mangeant peu et parlant encore moins. Après le souper, nous fames nous asseoir sur

la grève en attendant le moment du depart. Insensiblement la lune se leva, l'eau devint plus calme, et Julie me proposa de partir. Je lui donnai la main pour entrer dans le bateau, et en m'asseyant à côte d'elle, je ne songeai plus n quitter sa main. Nous gardions un profond silence. Le bruit égal et mesure des rames m'excitoit à rêver. Le chant assez gai des bécassmes (1), me retracant les plaisirs d'un autre age, au lieu de m'egaver m'attristoit. Pen a peu je sentis augmenter la aiclancolie dont j'etois accable. Un ciel serein, la fraicheur de l'air, les doux rayons de la lune, le fremissement argente dont l'eau bulloit autour de nous, le concours des plus agreables sensations, la presence même de cet objet cheri, rien ne put detourner de mon cœur mille reflexions dou-

Je commençai par me rappeler une promenade semblable faite autrefois avec elle durant le charme de nos premières amours. Tous les sentimens delicieux qui remplissoient alors mon àme s'y retracerent pour l'affiger; tous les évenemens de notre jeunesse, nos etudes, nos entretiens, nos lettres, nos rendez-vous, nos plaisirs,

> P tanta fede, e si delce mamarie, L'actungo costume (1)

ces foules de petits objets qui m'affroient l'image de mon bonheur passe; tout revenoit, pour augmenter ma misère presente, prendre place en mon souvenir. C'en est fait, disois-je en moi-même, ces temps, ces temps heureux ne sont plus: ils opt dispara pour jamais. Hélas! ils ne reviendront plus; et nous vivons, et nous sommes ensemble, et nos covers sont toujours unis! Il me sembloit que j'aurois porté plus patienment sa mort ou son absence, et que j'avois moins souffert tout le temps que j'avors passe loin d'elle. Quand je gemissois dans l'eloignement, l'espoir de la revoir soulageoit mon cœur ; je me flattois qu'un instant de sa presence effaceroit toutes mes peines; j'envisageois au moins dans les possibles un état

· I t extre foi at pure, et ces dont souvemes, et cette bonque lamiliante "Meyant

<sup>(\*</sup> La bécasine du lac de Genève n'est point l'oscan qu'un appelle en France do même nom. Le chant plus vif et plus anime de la notre donne au lac, durant les milts d'ou un arc de vie et de fraktieur qui rend ses rives encore plus char

moins cruel que le mien: mais se trouver auprès d'elle, mais la voir, la toucher, lui parler, l'aimer, l'adorer, et, presque en la possédant encore, la sentir perdue à jamais pour moi; voilà ce qui me jetoit dans des accès de fureur et de rage qui m'agiterent par degrés jusqu'au désespoir. Bientôt je commençai de rouler dans mon esprit des projets funcstes, et, dans un transport dont je frémis en y pensant, je fus violemment tenté de la précipiter avec moi dans les flots, et d'y finir dans ses bras ma vie et mes longs tourmens. Cette horrible tentation devint à la fin si forte que je fus obligé de quitter brusquement sa main pour passer à la pointe du batean.

Là mes vives agitations commencèrent à prendre un autre cours; un sentiment plus doux s'insinua peu à peu dans mon âme, l'attendrissement surmonta le desespoir, je me mis à verser des torrens de larmes; et cet etat comparé à celui dont je sortois n'etoit pas sans quelque plaisir; je pleurai fortement, long-temps, et fus soulagé. Quand je me trouvai bien remis je revius auprès de Julie; je repris sa main. Elle tenoit son mouchoir; je le sentis fort mouillé. Ah! lui dis-je tout bas, je vois que nos cœurs n'ont jamais cessé de s'entendre! il est vrai, dit-elle d'une voix altéree; mais que ce soit la

dernière fois qu'ils auront parlé sur ce ton. Nous recommençames alors à causer tranquillement, et au bout d'une heure de navigation nous arrivames sans autre accident. Quand nous fames rentrés, j'aperçus à la lumière qu'elle avoit les yeux rouges et fort gonfles : elle ne dut pas trouver les mieus en meilleur etat. Après les fatigues de cette journée, elle avoit grand besoin de repos; elle se retira, et je fus me coucher.

Voitá, mon ami, le detail du jour de ma vie où, sans exception, j'ai senti les émotions les plus vives. J'espère qu'elles seront la crise qui me rendra tout-à-fait à moi. Au reste, ie vous dirai que cette aventure m'a plus convaincu que tous les argumens de la liberté de l'homme et du merite de la vertu. Combien de gens sont foiblement tentés et succombent! Pour Julie. mes yeux le virent et mon cœur le sentit, elle soutint ce jour-là le plus grand combat qu'ame humaine ait pu soutenir; elle vainquit pourtant. Mais qu'ai-je fait pour rester si loin d'elle? O Edouard! quand séduit par la maîtresse to sus triompher à la fois de tes desirs et des siens, n'etois-tu qu'un homme? Sans toi j'etois perdu peut-être. Cent fois dans ce jour périlleux le souvenir de ta vertu m'a rendu la mienne.

# CINQUIÈME PARTIE.

# LETTRE PREMIERE.

DE MYLORD ÉDOUARD A SAINT-PREUX (1).

Sors de l'enfance, ami, réveille-toi. Ne livre point ta vie entière au long sommeil de la raison. L'âge s'ecoule, il ne t'en reste plus que pour être sage. A trente ans passes il est temps de songer à soi; commence donc a rentrer en

 Cette lettre parolt avoir été écrite avant la réception de la paécédente. toi-même, et sois homme une fois avant la mort.

Mon cher, votre cœur vous en a long-temps imposé sur vos lumières. Vous avez voulu philosopher avant d'en être capable; vous avez pris le sentiment pour de la raison, et content d'estimer les choses par l'impression qu'elles vous ont faite, vous avez toujours ignore leur véritable prix. Un cœur droit est, je l'avoue, le premier organe de la verite; celui qui n'a rien senti ne sait rien apprendre; il pe fait que

flotter d'erreurs en erreurs; il n'acquiert qu'un vain savoir et de stériles connoissances, parce que le vrai rapport des choses à l'homme, qui est sa principale science, lui demeure toujours caché. Mais c'est se borner a la première moitié de cette science que de ne pas etudier encore les rapports qu'ont les choses entre elles pour mieux juger de ceux qu'elles ont avec nous. C'est peu de connoître les passions humaines, ai l'on n'en sait apprecier les objets; et cette seconde etude ne peut se faire que dans le calme de la meditation.

La jeunesse du sage est le temps de ses expériences; ses passions en sont les instrumens; mais apres avoir applique son âme aux objets exterieurs pour les sentir, il la retire au dedans de lui pour les considerer, les comparer, les connoître. Voilà le cas où vous devez être plus que personne au monde. Tout ce qu'un cœur sensible peut éprouver de plaisirs et de peines a rempli le vôtre; tout ce qu'un homme neut voir, vos veux l'ont vu. Dans un espace de douze ans vous avez épuisé tous les sentimens qui peuvent être épars dans une longue vie, et vous avez acquis, jeune encore, l'expérience d'un vieillard. Vos premières observations se sont portées sur des gens simples et soriant presque des mains de la nature, comme pour vous servir de pièce de comparaison. Exile dans la capitale du plus célèbre peuple de l'univers, vous étes saute pour ainsi dire à l'autre extremité : le genie supplée aux intermediaires. Passé chez la seule nation d'hommes qui reste parmi les troupeaux divers dont la terre est couverte, si vous n'avez pas vu régner les lois, vous les avez vues du moins exister encore; your avez appris à quels signes on reconnoit cet organe sacré de la volonté d'un peuple, et comment l'empire de la raison publique est le vrai fondement de la liberté. Vous avez parcouru tous les climats, vous avez vu toutes les régions que le soleil celaire. Un spectacle plus rare et plus digne de l'œil du sage, le spectacle d'une ame sublime et pure, triomphant de ses passions et regnant sur elle-meme, est celui dont yous jouissez. Le premier objet qui frappa vos regards est celui qui les frappe encore, et votre admiration pour lui n'est que mieux fondée après en avoir contemple tant d'autres. Vous n'avez plus rien à sentir ni a

voir qui mérite de vous occuper. Il ne vous reste plus d'objet à regarder que vous-même, ni de jouissance à goûter que celle de la sagesse. Vous avez vecu de cette courte vie, songez à vivre pour celle qui doit duter.

Vos passions, dont yous fûtes long-temps l'esclave, vous ont laissé vertueux. Voila toute votre gloire : elle est grande, sans doute; mais soyez-en moins fier : votre force même est l'ouvrage de votre foiblesse. Savez-vous ce qui vous a fait aimer toujours la vertu? Elle a pris à vos yeux la figure de cette femme adorable qui la represente si bien, et il seroit difficile qu'une si chere image vous en laissat perdre le gout. Mais ne l'aimerez-vous jamais pour elle scale, et n'irez-yous point au bien par vos propres forces, comme Julie a fait par les siennes ? Enthousiaste oisif de ses vertus, vous bornerez-vous sans cesse à les admirer sans les imiter jamais? Vous parlez avec chaleur de la maniere dont elle remplit ses devoirs d'epouse et de mère; mais vous, quand remplirez-vous vos devoirs d'homme et d'ami à son exemple? Une femme a triomphe d'elle-même, et un philosophe a peine à se vaincre! Voulez-vous donc n'être toujours qu'un discoureur comme les autres, et vous borner à faire de bons livres au lieu de bonnes actions (1)? Prenez-y garde,

(1) Non, ce sécle de la philosophie ne passera point sans avoir produit un vrai plut soutie. L'in counou un , anscul ; pen conviem, mancest bussesup enere; et pour comble de bouheur, c'est dans in in pays qu'il extite. L'oseral-je nommer tel. fur dont la ventable giorre est d'avoir su rester pen courni? Savant et un deste Abauxit ,", que votre sublime simplicite pardome a mon come un sele qui n'a paint votre n'un pour objet. Non, ce a est pas vous que je sona faire connuitre à ce siècle indiene de vous admirer; c'est Genève que le veux illustrer de votre sejour i ce sout mes comologem que je veux li morer do l'honneur qu'ils vous rendent. Henreux le pays ou le mérite qui se cache est d'autait plus est me ' tienreux le pruple ou la jeunesse altière vient alisteser son four doznatique et rouge de sun vain savoir devant la ducte fanorance du sage! Yenerable et vertoeux vieillard, vous n'aurez point été prôcé par les beaux esprite leurs bengan es académies n'auront point retenti de vos élogen; un neu de déposer comme eux votre aigesse dans des byres, vous l'aurez mor dans volre vie, pour l'exemple de la patrie que voto avez daigné vous choisir, que vous aimes, et qui vous respecte. Vous avez véen comme Socrate : mais il mourul par la min de ses concdoyens, el vous etes chêts des votres ." 1.

(\*) Il cloit beaugels de naussance et lui des son has âge sestoré a Genère par serie le la térmation de l'édit de vantes. Il set mort un aport âge de quarre-singuages nes 6 è

t" Control penestro pelectrique d'allieurs et lonchant et at blen sents, qu'abant il dut sa critierte dans le monde laberate. Sans la noise qu'ant alcut de itre son com oft po rever obseur, ou du moins se reputation no per s'étendre ou dels du l'encolons de sa petre séoqu

mon cher; il règne encore dans vos lettres un ton de mollesse et de langueur qui me deplait, et qui est bien plus un reste de votre passion qu'un effet de votre caractère. Je hais partout la foiblesse, et n'en veux point dans mon ami. Il n'y a point de vertu sans force, et le chemin du vice est la làcheté. Osez-vous bien compter sur vous avec un cœur sans courage? Malheureux! si Julie etoit foible, tu succomberois demain et ne serois qu'un vil adultère. Mais te voila reste scul avec elle : apprends à la connoltre, et rougis de toi.

J'espere pouvoir bientôt vous aller joindre. Vous savez à quoi ce voyage est destine. Douze ans d'erreurs et de troubles me rendent suspect à moi-même : pour résister j'ai pu me suffire : pour choisir il me faut les yeux d'un ami; et je me fais un plaisir de rendre tout commun entre nous, la reconnoissance aussi bien que l'attachement. Cependant, ne vous y trompez pas, avant de vous accorder ma confiance, j'examinerai si vous en êtes digne, et si vous meritez de me rendre les soins que j'ai pris de vous. Je connois votre cœur, j'en suis coutent : ce n'est pas assez; c'est de votre jugement que j'ai besoin dans un choix où doit nresider la raison seule, et où la mienne peut m'abuser. Je ne crains pas les passions qui, nous faisant une guerre ouverte, nous avertissent de nous mettre en defense, nous laissent, quoi qu'elles fassent, la conscience de toutes nos fautes, et auxquelles on ne cède qu'autant qu'on leur veut ceder. Je crains leur illusion qui trompe au lieu de contraindre, et pous fait faire sans le savoir autre chose que ce que nous voulons. On n'a besoin que de soi pour reprimer ses penchans, on a quelquefois besoin d'autrui pour discerner ceux qu'il est permis de suivre ; et c'est a quoi sert l'amitie d'un homme sage,

tive, et c'est au trait de plus en f bonneur d'un bomme qui fut aussi recommunication par ses vastes connotisein, en el sex tidens que par ses modestes el douces vertiro. Des detre l'aqui mi appir l'accientanços quan entre assolent trop le mi, cour des recleurs qui voudeur tofen touteurs les trouveront dans Smitchter Buf littenbe le benere, tom tit. p. 63 et suis , on dans l'article que Mil la a consacre à change dans le B agraptie aniceceelle quant à ratege de Bouideau, le cemorque falls peus d'une fon que c'est le soul qu'il sit adresse a un homme rivant, n'est rien moins qu'exacte, pu squy f dépendammes t d'un homoroge semblable que nous Pavous va présidem nert trotseme Partie Leftre av ) resolte à l'artset, ch rurgien de tron, no autre non mokes digne d'attention existe dans l'égatre declisatoire du Bern su exitage à Duclos buildre entire dans le temps public a i son chail de glorre avoit le plus à s'en plaindre, d'a-t-it pas reçu de fut plusteurs fote des hantmages publics, loujours must « a ères qu'endignement ECCORPORATE \*

qui voit pour nous sous un autre point de vue les objets que nous avons intérêt à bien connoître. Songez donc à vous examiner, et ditesvous si, toujours en proie à de vains regrets, vous serez à jamais inutile à vous et aux autres, ou si, reprenant enfin l'empire de vousmême, vous voulez mettre une fois votre àme en etat d'eclairer celle de votre ami.

Mes affaires ne me retiennent plus à Londres que pour une quinzaine de jours : je passerai par notre armée de Flandre ou je compte rester encore autant : de sorte que vous ne devez I guere m'attendre avant la fin du mois prochain ou le commencement d'octobre. Ae m'ecrivez plus à Londres, mais à l'armee, sous l'adresse ci-jointe. Continuez vos descriptions : malgré le mauvais ton de vos lettres elles me touchent et m'instruisent; elles m'inspirent des projets de retraite et de repos convenables a mes maximes et à mon âge. Calmez surtout l'inquietude que vous m'avez donnee sur madame de Wolmar : si son sort n'est pas heureux, qui doit oser aspirer à l'être? Apres le détail qu'elle vous a fait, je ne puis concevoir ce qui manque à son bonheur (4).

## LETTRE II.

DE SAINT-PREUX A MYLORD ÉDOGARD.

Oui, mylord, je vous le confirme avec des transports de joie, la scene de Meillerie a etc la crise de ma folie et de mes maux. Les explications de M. de Wolmar m'ont entièrement rassure sur le véritable état de mon œur. Ce controp foible est gueri tout autant qu'il peut l'être; et je préfere la tristesse d'un regret imaginaire à l'effroi d'être sans cesse assiegé par le crime. Depuis le retour de ce digne ami, je ne balance plus à lui donner un nom si cher et dont vous m'avez si bien fait sentir tout le prix. C'est le moindre titre que je doive à qui-conque aide a me rendre a la vertu. La paix est au fond de mon âme comme dans le sejour que j'habite. Je commence à m'y voir sans inquie-

<sup>1)</sup> Le gainnatias de cette lettre me platt, en ce qu'il est tont; 1-fait dans le caractère du hon Édouard, qui n'est januais si philosophie que qu'und il l'ut des sottacs, et ne raisonne januais tant que quand il ne sait er qu'il dit.

tude, a y vivre comme chez moi; et si je n'y prends pas tout-à-fait l'autorite d'un maître, je sens plus de plaisir encore à me regarder comme l'enfant de la maison. La simplicite, l'egalité que j'y vois regner, ont un attrait qui me touche et me porte au respect. Je passe des jours servins entre la raison vivante et la vertu sensible. En frequentant ces heureux epoux, leur ascendant me gagne et me touche insensiblement, et mon cour se met par degres à l'unisson des leurs, comme la voix prend sans qu'on y songe le ton des gens avec qui l'on parle.

Quelle retraite delivieuse! quelle charmante habitation! que la douce habitude d'y vivre en augmente le prix ! et que , si l'aspect en paroit d'abord peu brillant, il est difficile de ne pas l'aimer aussitôt qu'on la connoît! Le goût que prend madame de Wolmar à remplir ses pobles devoirs, a rendre beureux et bons ceux qui l'approchent, se communique à tout ce qui en est l'objet, à son mari, a ses enfans, a ses hôtes, a ses domestiques. Le tumulte, les jeux bruvans, les longs eclats de rire, ne retentissent point dans ce paisible sejour; mais on y trouve partout des corurs contens et des visages gais. Si quelquefois on y verse des larmes, elles sont d'attendrissement et de joie, Les noirs soucis, l'ennui, la tristesse, n'approchent pas plus d'ici que le vice et les remords dont ils sont le fruit.

Pour elle, il est certain qu'excepte la peine secrète qui la tourmente, et dont je yous ai dit la cause dans ma precedente lettre!!, tout concourt a la rendre heureuse. Cependant avec tant de raisons de l'être unile autres se désoleroient à sa place : sa vie uniforme et retirce leur seroit insupportable; elles s'impatienteroient du tracas des enfans : elles s'ennuicroient des soms domestiques : elles pe pourroient souffrir la campagne; la sagesse et l'estime d'un mari peu caressant ne les dédommageroient ni de sa froideur ni de son âge; sa presence et son attachement même leur scroient a charge. Ou elles trouveroient l'art de l'ecarter de chez lui pour v vivre a leur liberte, où , s'en éloignant ellesmêmes, elles mepriseroient les plaisirs de leur etat; elles enchercheroient au loin de plus dan-

(!) Cotté pééchleute lettre ne se trouve pouit. On en verra ci-après la ramon.

gereux, et ne seroient à leur aise dans leur propre maison que quand elles y seroient etrangeres. Il faut une âme same pour sentir les charmes de la retraite : on ne voit guere que des gens de bien se plaire au sein de leur famille et s'y renfermer volontairement ; s'il est au monde une vie heureuse, c'est sans doute celle qu'ils y passent. Mais les instrumens du bonheur ne sont rien pour qui ne sait pas les mettre en œuvre, et l'on ne sent en quoi le vrai bonheur consiste qu'autant qu'on est propre à le goûter.

S'd falloit dire avec précision ce qu'on fait dans cette maison pour être heureux, je croirois avoir bien repondu en disant: On y sait viere; non dans le seus qu'on donne en France à ce mot, qui est d'avoir avec autrui certaines manieres établies par la mode; mais de la vie de l'homme et pour laquelle il est ne; de cette vie dont vous me parlez, dont vous m'avez donne l'exemple, qui dure au-delà d'elle-même, et qu'on ne tient pas pour perdue au jour de la mort.

Julie a un père qui s'inquiète du bien-être de sa famille : elle a des enfans à la subsistance desquels il faut pourvoir convenablement. Ce doit être le principal soin de l'homme sociable, et c'est aussi le premier dont elle et son mari se sont conjointement occupes. En entrant en menage ils ont examme l'etat de leurs biens : ils n'ont pas tant regarde s'ils étoient proportionnes a leur condition qu'à leurs besoins; et voyant qu'il n'y avoit point de famille honnéte qui ne dût s'en contenter, ils n'ont pas eu assez mauvaise opinion de leurs enfans pour craindre que le patrimoine qu'ils ont à Jeur laisser ne leur put suffire. Ils se sont donc appliques à l'amehorer plutôt qu'à l'etendre ; ils ont placé leur ai gent plus sûrement qu'avantageusement; au heu d'acheter de nouvelles terres, ils ont donné un nouveau prix a celles qu'ils avoient dejà, et l'exemple de leur conduite est le scul tresor dont ils veuillent accroître leur héritage.

Il est vrai qu'un bien qui n'augmente point est sujet à diminuer par mille accidens; mais si cette raison est un motif pour l'augmenter une fois, quand cessera-t-elle d'être un prétexte pour l'augmenter toujours? Il faudra le partager à plusieurs enfans. Mais doivent-ils rester oisifs? le travail de chacun n'est-il pas un sup-

plément à son partage? et son industrie ne doit-elle pas entrer dans le calcul de son bien? L'insatiable avidite fait ainsi son chemin sous le masque de la prudence, et mêne au vice à force de chercher la sûreté. C'est en vain, dit M. de Wolman, qu'on prétend donner aux choses humaines une solidité qui n'est pas dans leur nature : la raison même veut que nous laissions beaucoup de choses au hasard; et si notre vie et notre fortune en dependent toujours malgré nous, quelle folie de se donner sans cesse un tourment réel pour prévenir des maux douteux et des dangers inévitables! La seule précaution qu'il ait prise à ce sujet a été de vivre un an sur son capital, pour se laisser autant d'avance sur son revenu : de sorte que le produit anticine toujours d'une année sur la depense. Il a mieux aime diminuer un peu son fonds que d'avoir sans cesse à courir après ses rentes. L'avantage de n'être point réduit à des expédiens ruineux au moindre accident imprevu l'a deja remboursé bien des fois de cette avance. Ainsi l'ordre et la regle lui tiennont lieu d'épargne, et il s'enrichit de ce qu'il a dépensé.

Les maîtres de cette maison jouissent d'un bien médiocre selon les idees de fortune qu'on a dans le monde; mais au fond je ne connois personne de plus opulent qu'eux. Il n'y a point de richesse al solue. Ce mot ne signific qu'un rapport de surabondance entre les désirs et les facultés de l'homme riche. Tel est riche avec un arpent de terre; tel est gueux au milieu de ses monceaux d'or. Le desordre et les fantaisies n'ont point de bornes, et font plus de pauvres que les vrais besoins, lei la proportion est etablie sur un fondement qui la rend inchranlable, savoir, le parfait accord des deux époux. Le mari s'est charge du recouvrement des rentes, la femme en dirige l'emploi, et c'est dans l'harmonie qui règne entre eux qu'est la source de leur richesse.

Ce qui m'a d'abord le plus frappé dans cette maison, c'est d'y trouver l'aisance, la liberté, la galte, au milieu de l'ordre et de l'exactitude. Le grand defaut des maisons bien reglees est d'avoir un air triste et contraint. L'extrême sollicitude des chefs sent toujours un peu l'avarice; tout respire la gêne autour d'eux : la rigueur de l'ordre a quelque chose de servile qu'on ae supporte point sans peine. Les do-

mestiques font leur devoir, mais ils le font d'un air mecontent et craintif. Les hôtes sont bien recus, mais ils n'usent qu'avec defiance de la liberté qu'on leur donne; et comme on s'y voit toujours hors de la règle, on n'y fait rien qu'en tremblant de se rendre indiscret. On sent que ces pères esclaves ne vivent point pour cux, mais pour leurs enfans; sans songer qu'ils ne sont pas seulement pères, mais hommes, et qu'ils doivent à leurs enfans l'exemple de la vie de l'homme et du bonheur attaché à la sagesse. On suit ici des regles plus judicieuses : on v pense qu'un des principaux devoirs d'un bon pere de famille n'est pas seulement de rendre son sejour riant afin que ses enfans s'v plaisent, mais d'y mener lui-même une vie agréable et douce, afin qu'ils sentent qu'on est heureux en vivant comme lui, et ne soient jamais tentes de prendre pour l'être une conduite opposee à la sienne. Une des maximes que M. de Wolmar répète le plus souvent au sujet des amusemens des deux cousines, est que la vie triste et mesquine des pères et mères est presque toujours la première source du désordre des enfans.

Pour Julie, qui n'eut jamais d'autre règle que son cœur, et n'en sauroit avoir de plus sure, elle s'y livre sans scrupule, et, pour bien faire, elle fait tout ce qu'il lui demande. Il ne laisse pas de lui demander beaucoup, et personne ne sait mieux qu'elle mettre un prix aux douceurs de la vie. Comment cette àme si sensible scroit-elle insensible aux plaisirs? Au contraire, elle les aime, elle les recherche, elle ne s'en refuse aucun de ceux qui la flattent; on voit qu'elle sait les goûter : mais ces plaisirs sont les plaisirs de Julie. Elle ne neglige ni ses propres commodités ni celles des gens qui lui sont chers, c'est-à-dire de tous ceux qui l'environnent. Elle ne compte pour superflu rien de ce qui peut contribuer au bien-être d'une personne sensée; mais elle appelle ainsi tout ce qui ne sert qu'à briller aux yeux d'autrui ; de sorte qu'on trouve dans sa maison le luxe de plaisir et de sensualité sans raffinement ni mollesse. Quant au luxe de magnificence et de vanite, on n'y en voit que ce qu'elle n'a pu refuser au gout de son pere; encore y reconnoiton toujours le sien, qui consiste à donner moins de lustre et d'éclat que d'elegance et de grace aux choses. Quand je ha parle des moyens qu'on invente journellement à Paris ou à Londres pour suspendre plus doucement les carrosses, elle approuve assez cela; mais quand je tur dis jusqu'a quel prix on a pousse les vernis, elle ne me comprend plus, et me demande toujours si ces beaux vernis rendent les carrosses plus commodes. Elle ne doute pas que je n'exagère beaucoup sur les peintures scandaleuses dont on orne à grands frais ces voitures, au lieu des armes qu'on y mettoit autrefois; comme s'il etort plus beau de s'annoncer aux passans pour un homme de mauvaises mœurs que pour un homme de qualite! Ce qui l'a surtout revolue, a été d'apprendre que les femmes avoient introduit ou soutenu cet usage, et que leurs carrosses ne se distinguoient de ceux des hommes que par des tableaux un peu plus lascits. J'ai ete force de lui citer làdessus un mot de votre illustre ami, qu'elle a bien de la peine à digerer. J'etois chez lui un jour qu'on lui montroit un vis-à-vis de cette espèce. A peine eut-il jeté les yeux sur les panneaux, qu'il partit en disant au maître : Montrez ce carrosse a des femmes de la cour : un honnête homme n'oseroit s'en servir.

Comme le premier pas vers le bien est de ne point faire de mal, le premier pas vers le bonheur est de ne point souffrir. Ces deux maximes, qui bien entendues épargneroient beaucoup de preceptes de morale, sont chères à madame de Wolmar. Le mal-être lui est extrêmement sensible et pour elle et pour les autres : et il ne lui seroit pas plus aise d'être heureuse en voyant des miserables, qu'à l'homme droit de conserver sa vertu toujours pure en vivant sans cesse au milieu des mechans. Elle n'a point cette paie barbare qui se contente de detourner les yeux des maux qu'elle pourroit soulager; elle les va chercher pour les guérir : c'est l'existence et non la vue des malheureux qui la tourmente ; il ne lui suffit pas de ne point savoir qu'il y en a, il faut, pour son repos, qu'elle sache qu'il n'y en a pas, du moins autour d'elle; car ce seroit sortir des termes de la raison que de faire dependre son bonheur de celui de tous les hommes. Elle s'informe des besoins de son voisinage avec la chaleur qu'on met a son propre interêt; elle en connoit tous les habitans; elle y étend pour ainsi dire l'enceinte de sa famille, et n'éparene aucun

soin pour en écarter tous les sentimens de douleur et de peine auxquels la vie humaine est assujettie.

Mylord, je veux profiter de vos lecons : mais pardonnez-moi un enthousiasme que je ne me reproche plus et que vous partagez, il n'y aura jamais qu'une Julie au monde. La Providence a veille sur elle, et rien de ce qui la regarde n'est un effet du hasard. Le ciel semble l'avoir donnee à la terre pour y montrer a la fois l'excellence dont une âme humaine est susceptible, et le bonheur dont elle peut jouir dans l'obscurite de la vie privee, sans le secours des vertus eclatantes qui peuvent l'elever au-dessus d'elle-méme, ni de la gloire qui les peut bonorer. Sa faute, si c'en fut une, n'a servi qu'à deployer sa force et son courage. Ses parens, ses amis, ses domestiques, tous heureusement nes, étoient faits pour l'aimer et pour en être aimes. Son pays étoit le seul où il fui convint de naître; la simplicité qui la rend sublime devoit regner autour d'elle; il lui falloit, pour être beureuse. vivre parmi des gens heureux. Si pour son malheur, elle fut nee chez des peuples infortunés qui gemissent sous le poids de l'oppression, et Inttent sans espoir et sans fruit contre la misere qui les consume, chaque plainte des opprimes cut empoisonné sa vie; la desolation commune l'edt accablee; et son cœur bienfaisant, epuise de peines et d'ennuis, lui cût fait eprouver sans cesse les maux qu'elle n'eût pu sonlager.

Au lieu de cela, tout anime et soutient ici sa bonte naturelle. Elle n'a point a pleurer les calamités publiques; elle n'a point sous les yeux l'image affreuse de la misère et du desespoir. Le villageois à son aise (1) a plus besoin de ses avis que de ses dons. S'il se trouve quelque orphelin trop jeune pour gagner sa vie, quelque veuve oubliee qui souffre en secret, quelque vieillard sans enfans dont les bras affoiblis par l'âge ne fournissent plus à son entretien, elle ne craint pas que ses bienfants leur deviennent onereux, et fassent aggraver sur eux les char-

O Il y a près de Clarens un village appelé Montru, dont la commune seule est anez riche pour entreteur lous les communitées, n'eusseut ils pas un pouce de terre en propre. Aussi la bourgeoisse de ce village est-elle presque aussi difficile a sequerir que celle de Berne. Quel dommage qu'il u y ait pas la querir que celle de Berne. Quel dommage qu'il u y ait pas la que domnéte homme de subdelégue, pour rendre messeure de Montru plus sociables, et leur bourgeoisle un peu moins chère?

ges publiques pour en exempter des coquins accredités. Elle jouit du bien qu'elle fait, et le voit profiter. Le bonheur qu'elle goûte se multiplie et s'etend autour d'elle. Toutes les maisons où elle entre offrent bientôt un tableau de la sienne : l'aisance et le bien-être y sont une de ses moindres influences : la concorde et les morars la suivent de ménage en menage. En sortant de chez elle ses yeux ne sont frappés que d'objets agreables; en y rentrant elle en retrouve de plus doux encore : elle voit partout ce qui plait à son cœur; et cette aine si peu sensible à l'amour-propre apprend à s'aimer dans ses bienfaits. Non, mylord, je le repète, rien de ce qui touche à Julie n'est indifferent pour la vertu. Ses charmes, ses talens, ses gouts, ses combats, ses fautes, ses regrets, son sejour, ses amis, sa famille, ses peines, ses plaisirs, et toute sa destinee, font de sa vie un exemple unique, que peu de femmes voudront imiter, mais qu'elles aimeront en devit d'elles,

Ce qui me plait le plus dans les soins qu'on prend ici du bonheur d'autrui, c'est qu'ils sont jamais d'abus. N'est pas toujours bienfaisant qui veut : et souvent tel croit rendre de grands services, qui fait de grands maux qu'il ne voit pas, pour un petit bien qu'il apercoit. Une qualité rare dans les femmes du meilleur caractère, et qui brille eminemment dans celui de madame de Wolmar, c'est un discernement exquis dans la distribution de ses bienfaits, soit par le choix des moyens de les rendre utiles, soit par le choix des gens sur qui elle les répand. Elle s'est fait des règles dont elle ne se depart point. Elle sait accorder et refuser ce qu'on lui demande, sans qu'il y ait ni foiblesse dans sa bonte, ni caprice dans son refus. Quiconque a commis en sa vie une méchante action n'a rien à espérer d'elle que justice, et pardon s'il l'a offensée; jamais faveur ni protection qu'elle puisse placer sur un meilleur sujet. Je l'ai vue refuser assez séchement a un homme de cette espece une grâce qui dependoit d'elle scule. De vous souhaite du > bonheur, lui dit-elle, mais je n'y yeux pas

- ontribuer, de peur de faire du mal à d'au-
- res en vous mettant en etat d'en faire. Le
- monde n'est pas assez epuisé de gens de bien
- · qui souffrent pour qu'on soit reduit a songer · à yous. · Il est vrai que cette durete lui coûte !

extrémement, et qu'il lui est rare de l'exercer. Sa maxime est de compter pour bons tous ceux dont la méchanceté ne lui est pas prouvée : et il y a bien peu de mechans qui n'aient l'adresse de se mettre à l'abri des preuves. Elle n'a point cette charité paresseuse des riches qui payent en argent aux malheureux le droit de reieter leurs prières, et pour un bienfait implore ne savent jamais donner que l'aumône. Sa bourse n'est pas inepuisable; et depuis qu'elle est mere de famille, elle en sait mieux regler l'usage. De tous les secours dont on peut soulager les malheureux, l'aumône est à la verite celui qui coûte le moins de peine; mais il est aussi le plus passager et le moins solide; et Julie ne cherche pas à se délivrer d'eux, mais à leur être utile.

Elle n'accorde pas non plus indistinctement des recommandations et des services sans biensavoir si l'usage qu'on en veut faire est raisonnable et juste. Sa protection n'est jamais refusee à quiconque en a un veritable besoin et merite de l'obtenir; mais pour ceux que l'inquietude ou l'ambition porte a vouloir s'elever et quitter un tous dirigés par la sagesse, et qu'il n'en resulte | état où ils sont bien, rarement peuvent-ils l'engager à se mèler de leurs affaires. La condition naturelle à l'homme est de cultiver la terre et de vivre de ses fruits. Le paisible habitant des champs n'a besoin pour sentir son bonheur me de le connoltre. Tous les vrais plaisirs de l'homme sont à sa portée ; il n'a que les peines inseparables de l'humanite, des pemes que celui qui croit s'en delivrer ne fait qu'echanger contre d'autres plus cruelles (1). Cet état est le seul nécessaire et le plus utile : il n'est malheureux que quand les autres le tyrannisent par leur violence, ou le seduisent par l'exemple de leurs vices. C'est en lui que consiste la veritable prosperite d'un pays, la force et la grandeur qu'un peuple tire de lui-même, qui ne depend en rien des autres nations, qui ne contraint jamais d'attaquer pour se soutenir, et donne les plus surs moyens de se defendre. Quand il est question d'estimer la puissance publique. le bel esprit visite les palais du prince, ses ports. ses troupes, ses arsenaux, ses villes : le vrai pulitique parcourt les terres et va dans la chau-

<sup>(1)</sup> L'homme sorti de sa première simplicité derient il stupide ju d'un sait pas invine desirre. Ses soubaits exaucés le menecount tous a la fortune , jaman a la fehené.

mière de laboureur. Le premier voit ce qu'ou a fait, et le second ce qu'on peut faire.

Sur ce principe on s'attache ici, et plus encore à Etange, a contribuer autant qu'un peut a rendre aux paysans leur condition douce, sans iamais leur aider à en sortir. Les plus aises et les plus pauvres ont également la foreur d'envoyer leurs enfans dans les villes, les uns pour etudier et devenir un jour des messieurs, les autres pour entrer en condition et decharger leurs parens de leur entretien. Les jeunes gens de leur côté aiment souvent à courir ; les filles aspirent à la parure bourgeoise : les garcons s'engagent dans un service etraoger; ils croient valoir mieux en rapportant dans leur village, au heu de l'amour de la patrie et de la liberté, l'air a la fois rogue et rampant des soldats mercepaires, et le ridicule mepris de leur ancien état. On leur montre à tous l'erreur de ces préjuges, la corruption des enfans, l'abandon des peres, et les risques continuels de la vie, de la fortage et des mœurs, où cent perissent pour un qui reussit. S'ils s'obstinent, on ne favorise point leur fantaisie insensee, on les laisse courir au vice et à la misère, et l'on s'applique a dédommager ceux qu'on a persuades des sacrifices qu'ils font a la raison. On leur apprend à honorer leur condition naturelle en Thonorant soi-même; on n'a point avec les paysans les façons des villes, mais on use avec eux d'une honnéte et grave familiarité, qui, maintenant chacun dans son etat, leur apprend pourtant à faire cas du leur. Il u'y a point de bon paysan qu'on ne norte a se considerer lui-même, en lui montrant la différence qu'on fait de lui à ces petits parvenus qui viennent briller un moment dans leur village et ternir leurs parens de Jeur éclat. M. de Wolmar et le baron, quand il est ici, manquent rarement d'assister aux exercices, aux prix, aux revues du village et des environs. Cette jeunesse dejà naturellement ardente et guerrière, voyant de vieux officiers se plaire à ses assemblées, s'en estime davantage et prend plus de confiance en elle-même. On lai en donne encore plus en lui montrant des soldats retires du service étranger en savoir moins qu'elle à tous egards; car, quoi qu'on fasse, jamais cinq sous de paye et la peur des coups de caune ne produiront une emulation pareille à celle que donne à un bomme libre et : talens des hommes? et à l'àge où l'on prend un

sous les armes la présence de ses parens, de ses voisins, de ses amis, de sa maltresse, et la gloire de son pays.

La grande maxime de madame de Wolmer est donc de ne point favoriser les changemens de condition, mais de contribuer à rendre heureux chacun dans la sienne, et surtout d'empécher que la plus heureuse de toutes, qui est celle du villageois dans un etat libre, ne se dépeuple en faveur des autres.

Je lui faisois là-dessus l'objection des talens divers que la nature semble avoir partagés aux hommes pour leur donner à chacun leur enploi, sans égard à la condition dans laquelle ils sont nés. A cela elle me repondit qu'il y avoit deux choses à considerer avant le talent : savoir. les mœurs et la scheité. L'homme, dit-elle, est um être trop noble pour devoir servir simplement d'instrument à d'autres, et l'on ne doit point l'employer à ce qui leur convient sans consulter aussi ce qui lui convient a lui-même : carles hommes ne sont pas faits pour les places, mais les places sont faites pour eux; et, pour distribuer convenablement les choses, il ne faut pas tant chercher dans leur partage l'emploi auquel chaque homme est le plus propre, que celui qui est le plus propre à chaque homme pour le rendre bon et heureux autant qu'il est possible. Il n'est jamais permis de deteriorer une âme humaine pour l'avantage des autres. ni de faire un scelerat pour le service des honnètes gens.

Or, de mille sujets qui sortent du village, il n'y en a pas dix qui n'aillent se perdre a la ville. ou qui n'en portent les vices plus loin que les gens dont ils les ont appris. Ceux qui reussissent et font fortune, la font presque tous par les voies deshonnétes qui y menent. Les malheureux qu'elle n'a point favorisés ne reprennent plus four ancien etat, et se font mendians ou voleurs plutôt que de redevenir paysans. De ces mille s'il s'en trouve un seul qui resiste à l'exemple et se conserve honnéte homme, pensez-vous qu'à tout prendre celui-là passe une vie aussi heureuse qu'il l'eût passee à l'abri des passions violentes, dans la tranquille obscurité de sa premiere condition?

Pour suivre son talent il le faut connoître. Est-ce une chose aisce de discerner toujours les

parti, si l'on a tant de peine à bien connoître ceux des enfans qu'on a le mieux observes. comment un petit paysan saura-t-il de luimême distinguer les siens? Rien n'est plus équivoque que les signes d'inclination qu'on donne des l'enfance, l'esprit imitateur y a souvent plus de part que le talent : ils dependront plutôt d'une rencontre fortuite que d'un penchant decidé, et le penchant même n'annonce pas toujours la disposition. Le vrai talent, le vrai genie a une certaine simplicité qui le rend moins inquiet, moins remuant, moins prompt à se montrer, qu'un apparent et faux talent, qu'on preud pour veritable, et qui n'est qu'une vaine ardeur de briller, sans moyens pour y réussir. Tel entend un tambour et veut être géneral; un autre voit bâtir et se croit architecte. Gustin, mon jardinier, prit le goût du dessin pour m'avoir vue dessiner : je l'envoyai apprendre à Lausanne; il se croyait dejà peintre, et n'est qu'un jardinier. L'occasion, le désir de s'avancer, décident de l'état qu'on choisit. Ce n'est pas assez de sentir son génie, il fout aussi vontoir s'y livrer. Un prince ira-t-il se faire cocher parce qu'il mène bien son carrosse? un duc se fera-t-il cuisinier parce qu'il invente de bons ragoùts? On n'a des talens que pour s'elever, personne n'en a pour descendre : pensez-vous que ce soit là l'ordre de la nature ? Quand chacun connoltroit son talent et voudroit le suivre, combien le pourroient? combien surmonterojent d'injustes obstacles? combien vameroient d'indignes concurrens? celui qui sent sa foiblesse appelle à son secours le manege et la brigue, que l'autre, plus sur de loi, dedaigne. Ne ni avez-vous pas cent fois dit vous-même que tant d'établissemens en faveur des arts ne font que leur nuire? En multipliant indiscrètement les sujets on les confond ; le vrai merite reste étouffe dans la foule, et les honneurs dus au plus habile sont tous pour le plus intrigant, S'il existoit une société où les emplois et les rangs fussent exactement mesures sur les talens et le merite personnel, chacun pourroit aspirer à la place qu'il sauroit le mieux remplir ; mais il faut se conduire par des règles plus sures, et renoncer au prix des talens, quand le plus vil de tous est le seul qui mêne à la fortune,

Je vous dirai plus, continua-t-elle : j'ai peine à croire que tant de talens divers doivent être

tous développés; car il faudroit pour cela que le nombre de ceux qui les possedent fût exactement proportionné au besoin de la societé; et si l'on ne laissoit au travail de la terre que ceux qui ont éminemment le talent de l'agriculture. ou qu'on enlevât à ce travail tous ceux qui sont plus propres à un autre, il ne resteroit pas assez de laboureurs pour la cultiver et nous faire vivre. Je penserois que les talens des hommes sont comme les vertus des drogues, que la nature nous doone pour guerir nos maux, quoique son intention soit que nous n'en ayons pas besoin. Il y a des plantes qui nous empoisonnent, des animaux qui nous devorent, des talens qui nous sont pernicieux. S'il falloit toujours employer chaque chose selon ses principales proprietés, peut-être feroit-on moins de bien que de mal aux hommes. Les peuples bons et simples n'ont pas besoin de tant de talens; ils se soutiennent mieux par leur seule simplicité que les autres par toute leur industrie : mais à mesure qu'ils se corrompent , leurs talens se developpent comme pour servir de supplément aux vertus qu'ils perdent, et pour forcer les méchins eux-mêmes d'être utiles en dénit d'eux.

Une autre chose sur laquelle j'avois peine à tomber d'accord avec elle étoit l'assistance des mendiaus. Comme c'est ici une grande route, il en passe beaucoup, et l'on ne refuse l'aumone à aucun. Je lui représentai que ce n'étoit pas seulement un bien jete à pure perte, et dont ou privoit ainsi le vrai pauvre, mais que cet usage contribuoit à multiplier les gueux et les vagabonds qui se plaisent a ce lache metier, et, se rendant à charge à la société, la privent encore du travail qu'ils y pourroient faire.

Je vois bien, me dit-elle, que vous avez pris dans les grandes villes les maximes dont de complaisans raisonneurs aiment a flatter la durete des riches; vous en avez même pris les termes. Croyez-vous degrader un pauvre de sa qualite d'homme en lui donnant le nom meprisant de gueux? Compatissant comme vous l'êtes, comment avez-vous pu vous résondre à l'employer? Renoncez-y, mon ami, ce mot ne va point dans votre bouche; il est plus deshonorant pour l'homme dur qui s'en sert que pour le malheureux qui le porte. Je ne deciderai point si ces détracteurs de l'aumône ont tort

ou raison; ce que je sais, c'est que mon mari, qui ne cede point en bon sens à vos philosophes, et qui m'a souvent rapporte tout ce qu'ils disent la-dessus pour étouffer dans le cœur la pitié naturelle et l'exercer à l'insensibilité, m'a toujours paru mépriser ces discours et n'a point desapprouve ma conduite. Son raisonnement est simple: On souffre, dit-il, et l'on entretient a grands frais des multitudes de professions inutiles dont plusieurs ne servent qu'à corrompre et gåter les mœurs. A ne regarder l'etat de mendiant que comme un métier, loin qu'on en ait rien de pareil à craindre, on n'y trouve que de quoi nourrir en nous les sentimens d'interêt et d'humanité qui devroient unir tous les hommes. Si l'on veut le considérer par le talent, pourquoi ne récompenserois-je pas l'éloquence de ce mendiant qui me remue le cœur et me porte a le secourir, comme je paye up comedien qui me fait verser quelques larmes steriles? Si l'un me fait aimer les bonnes actions d'autroi. l'autre me porte à en faire moi-même : tout ce qu'on sent à la tragedie s'oublie à l'instant qu'on en sort; mais la mémoire des malheureux qu'on a soulagés donne un plaisir qui renait sans cesse. Si le grand nombre des mendians est onéreux à l'état, de combien d'autres professions qu'on encourage et qu'on tolere n'en peut-on pas dire autant! C'est au souverain de faire en sorte qu'il n'v ait point de mendians ; mais, pour les rebuter de leur profession (1), faut-il rendre les citoyens inhumains et dénaturés? Pour moi, continua Julie, sans savoir ce que les panyres sont a l'état, je sais qu'ils sont tous mes freres. et que je ne puis, sans une inexcusable dureté,

(4) Nourre les mendians c'est, disent-lls, former des péptuleres de soleurs; et , tout au contenire, e est empérher qu'its ne le devienment. Je conviens qu'il ne fant pas encourager les paueres à se faire membane ; mais quand une fots ils le sont. Il faut les nouvrir, de peur qu'ils ne se fassent voleurs. Rien n'engage fant à changer de profession que de ne ponyour vivre dans la mentre , or tous ceux qui ont une fois goûté de ce métier oiseux prennent tellement le travail en aversion, qu'ils alment micux volcr et se faire pendre, que de reprendre l'insige de leurs bras. Un liard est bientôt demandé et refasé; mais vingt llards aurorent payé le souper d'un pauvre que vingt relui penvent impatienter. Out est-ce qui voudroit jamais refuser que si légere aumône, « il songeoit qu'elle peut sauver deux hommes, l'un du crime, et l'autre de la mort' J'ai lu quelque part que les mendians sont une vernune qui s'attache aux riches. Il est naturel que les enfans s'attachent aux pères; mais ces pères opuleus et durs les méconnobsent, et laissent aux pauvres le som de les nouvete.

leur refuser le foible secours qu'ils me demandent. La plupart sont des vagabonds, i'en conviens; mais je connois trop les peines de la vie pour ignorer par combien de mailieurs un honnête homme peut se trouver reduit à leur sort; et comment puis-je être sure que l'inconnu qui vient implorer au nom de Dieu mon assistance et mendier un pauvre morceau de paia, n'est pas peut-être cet honnéte homme prêt à perir de misère, et que mon refus va reduire au desespoir? L'aumône que je fais donner à la porte est legère : un demi-crutz (\*) et un morceau de pain sont ce qu'on ne refuse. à personne; on donne une ration double à ceux qui sont évidemment estropiés : s'ils en trouvent autant sur leur route dans chaque maison aisée, cela suffit pour les faire vivre enchemin; et c'est tout ce qu'on doit au mendiant étranger qui passe. Quand ce ne seroit pas pour eux un secours reel, c'est au moins un temoignage qu'on prend part à leur peine, un adopcissement a la dureté du refus, une sorte de salutation qu'on leur rend. Un demi-cratzet un morceau de pain ne coûtent guère plus à donner et sont une reponse plus honnéte qu'un Dieu vous assiste! comme si les dons de Dien n'étoient pas dans la main des hommes, et qu'il eût d'autres greniers sur la terre que les magasins des riches! Enfin, quoi qu'on puisse penser de ces infortunés, si l'on ne doit rien au gueux qui mendie, au moins se doit-on à soimême de rendre honneur à l'humanité souffrante ou à son image, et de ne point s'endurcir le cœur à l'aspect de ses misères,

Voilà comment j'en use avec ceux qui mendient pour ainsi dire sans prétexte et de bonne foi : à l'égard de ceux qui se disent ouvriers et se plaignent de manquer d'ouvrage, il y a toujours ici pour eux des outils et du travail qui les attendent. Par cette méthode on les aide, on met leur bonne volonté à l'épreuve ; et les menteurs le savent si bien qu'il ne s'en présente plus chez nous.

C'est ainsi, mylord, que cette âme angelique trouve toujours dans ses vertus de quoi combattre les vaines subtilités dont les gens cruels pallient leurs victes. Tous ces soins et d'autres semblables sont mis par elle au rang de ses

<sup>·</sup> Petite monnoie du paye.

plaisirs, et remplissent une partie du temps que ! lui lassent ses devoirs les plus cheris. Quand, apres s'être acquittée de tout ce qu'elle doit aux autres, elle songe ensuite a elle-même, ce qu'elle fait pour se rendre la vie agreable peut encore être compte parmi ses vertus; tant son motif est toujours lonable et honnète, et tant il v a de temperance et de raison dans tout ce qu'elle accorde à ses désirs! Elle veut plaire à son mariqui aime a la voir contente et gaic; elle veut inspirer à ses enfans le goût des innocens plaisirs que la moderation, l'ordre et la simplicite font valoir, et qui detournent le cœur des passions impetueuses. Elle s'amase pour les amuser, comme la colombe amollit dans son estomac le grain dont elle yeut nourrir ses petits.

Julie a l'ame et le corps également sensibles. La même delicatesse regne dans ses sentimens et dans ses organes. Elle etoit faite pour comoltre et goûter tous les plasirs, et longtemps elle n'aima si cherement la vertu même que comme la plus douce des voluptés. Aujourd'hui qu'elle sent en paix cette volupte suprême, elle ne se refuse aucune de celles qui peuvent s'associer avec celle-la : mais sa maniere de les goûter ressemble à l'austerité de ceux qui s'y refusent, et l'art de jouir est pour elle celui des privations; non de ces privations pembles et douloureuses qui blessent la nature, et dont son auteur dedaigne l'hommage insense. mais des privations passagères et moderées. qui conservent à la raison son empire, et, servant d'assaisonnement au plaisir, en previennent le dégoût et l'abus. Elle pretend que tout ce qui tient aux sens et n'est, pas necessaire à la vie change de nature aussitôt qu'il tourne en habitude, qu'il cesse d'être un plaisir en devenant un besoin, que c'est a la fois une chaine qu'on se donne et une jouissance dont on se prive, et que prévenir toujours les desirs n'est pas l'art de les contenter, mais de les éteindre. Tout celui qu'elle emploie à donner du prix aux moindres choses est de se les refuser vingt fois pour une. Cette âme simple se conserve ainsi son premier ressort : son goût ne s'use point ; elle n'a jamais besoin de le ranimer par des excès, et je la vois souvent savourer avec delices un plaisir d'enfant qui seroit insipide à tout autre.

Un objet plus noble qu'ellese propose encore en cela, est de rester maîtresse d'elle-même. d'accoutumer ses passions à l'obeissance, et de plier tous ses desirs a la règle. C'est un nouveau moyen d'être heureuse; car on ne jouit sans inquietude que de ce qu'on peut perdre sans peine; et si le vrai bonheur appartient au sage, c'est parce qu'il est de tous les hommes celui à qui la fortuge peut le moins ôter.

Ce qui me paroît le plus singulier dans sa tempérance, c'est qu'elle la suit sur les mêmes raisons qui jettent les voluptueux dans l'excès. La vie est courte, il est vrai, dit-elle; c'est une raison d'en user jusqu'au bout, et de dispenser avec art sa duree afin d'en tirer le meilleur parti qu'il est possible. Si un jour de satiete nous ôte un an de jouissance, c'est une mauvaise philosophie d'aller toujours jusqu'où le desir nous mène, sans considérer si nous ne serons point plus tôt au bout de nos facultes que de notre carrière, et si notre cœur epuise ne mourra point avant nous. Je vois que ces vulgaires épicuriens pour ne vouloir jamais perdre une occasion les perdent toutes, et, toujours ennuyes au sein des plaisirs, n'en savent jamais trouver aucun. Ils prodiguent le temps qu'ils persent économiser, et se ruinent comme les avares pour ne savoir rien perdre à propos. Je me trouve bien de la maxime opposee, et je crois que j'aimerois encore mieux sur ce point trop de sevente que de relachement. Il m'arrive quelquefois de rompre une partie de plaisir par la seule raison qu'elle m'en fait trop; en la renouant j'en jouis deux fois. Cependant je m'exerce à conserver sur moi l'empire de ma volonté, et j'aime mieux être taxee de caprice que de me lausser dominer par mes fantaisies.

Voila sur quel principe on fonde ici les douceurs de la vie et les choses de pur agrément. Julie a du penchant à la gourmandise, et dans les soins qu'elle donne à toutes les parties du menage, la cuisine surtout n'est pas négligée. La table se sent de l'abondance genérale; mais cette abondance n'est point ruinense; if y règne une sensualite sans raffinement; tous les nets sont communs, mais excellens dans leurs especes; l'apprét en est simple et pourtant exquis. Tout ce qui n'est que d'apparcil, tout ce qui tient à l'opinion, tous les plats fins et recherchés, dont la rarete fait tout le prix, et qu'il faut nommer pour les trouver bons, en sont bannis à jamais; et même, dans la délicatesse et le choix de ceux qu'on se permet, on s'abstient journellement de certaines choses qu'on réserve pour donner à quelques repas un air de fête qui les rend plus agreables sans être plus dispendieux. Que croiriez-vous que sont ces mets si sobrement ménagés? du gibier rare? du poisson de mer? des productions étrangères? Micux que tout cela; quelque excellent legume du pays, quelqu'un des savoureux herbages qui croissent dans nos jardins, certains poissons du lac apprêtes d'une certaine manière, certains laitages de nos montagnes, quelque pátisserie à l'allemande, à quoi l'on joint quelque pièce de la chasse des gens de la maison : voila tout l'extraordinaire qu'on v remarque; voila ce qui couvre et orne la table, ce qui excite et contente notre appétit les jours de rejouissance. Le service est modeste et champêtre, mais propre et riant ; la grâce et le plaisir y sont, la joie et l'appetit l'assaisonnent. Des surtouts dorés autour desquels on meurt de faim, des cristaux pompeux chargés de fleurs pour tout dessert, ne remplissent point la place des mets; on n'y sait point l'art de nourrir l'estomac par les yeux, mais on y sait celui d'ajouter du charme a la bonne chère, de manger beaucoup sans s'incommoder, de s'egaver à boire sans alterer sa raison, de tenir table long-temps sans enqui, et d'en sortir toujours sans degoût.

Il y a au premier étage une petite salle à manger ditferente de celle où l'on mange ordinairement, laquelle est au rez-de-chaussée : cette salle particulière est à l'angle de la maison et eclairée de deux côtes; elle donne par l'un sur le jardin, an-delà duquel on voit le lac à travers les arbres; par l'autre on aperçoit ce grand coteau de vignes qui commencent d'étaler aux yeux les richesses qu'on y recueillera dans deux mois. Cette piece est petite, mais ornée de tout ce qui peut la rendre agreable et riante. C'est la que Julie donne ses petits festins a son pere, à sou mari, à sa cousine, à moi, à ellemême, et quelquefois a ses enfans. Quand elle ordonne d'y mettre le couvert on sait d'avance ce que cela veut dire; et M. de Wolmar l'appelle en riant le salon d'Apollon : mais ce salon ne differe pas moins de celui de Lucullus par le choix des convives que par celui des mets. Les simples hôtes n'y sont point admis, jamais on n'v mange quand on a des etrangers; c'est l'a-

sile inviolable de la confiance, de l'amitié, de la liberté; c'est la société des oœurs qui lie en ce lieu celle de la table; elle est une sorte d'initiation à l'intimité, et jamais il ne s'y rassemble que des gens qui voudroient n'être plus separés. Mylord, la fête vous attend, et c'est dans cette salle que vous ferez ici votre premier repas.

Je n'eus pas d'abord le même honneur : ce ne fut qu'a mon retour dechez madamed Orbe. que je fus traite dans le salon d'Apollon. Je n'imaginois pas qu'on put rien ajouter d'obligeant à la réception qu'on m'avoit faste ; mais ce souper me donna d'autres idées; j'y trouvai je ne sais quel delicieux metange de familiarité. de plaisir, d'union, d'aisance, que je n'avois point encore eprouvé. Je me sentois plus libro sans qu'on m'eût averti de l'être; il me sembloit que nous nous entendions mieux qu'auparavant. L'eloignement des domestiques m'invitoit a p'avoir plus de réserve au fond de mon cœur : et c'est là qu'à l'instance de Julie je repris l'usage. quitté depuis tant d'années, de boire avec mes hôtes du vin pur a la fin du repas.

Ce souper m'enchanta : j'aurois voulu que tous nos repas se fussent passes de même. Je ne connoissois point cette charmante salle, dis-je à madame de Wolmar; pourquoi n'y mangezvous pas toujours? Vovez, dit-elle, elle est si jolie! ne seroit-ce pas dommage de la gâter? Cette reponse me parut trop loin de son caractère pour n'y passoupgonner quelque seus caché. Pourquoi du moins, repris-je, ne rassemblezvous pas tonjours autour de vous les mêmes commodites qu'on trouve ici, afin de pouvoir eloigner vos domestiques et causer plus en liberté? C'est, me répondit-elle encore, que cela me seroit trop agreable, et que l'ennui d'être toujours à son aise est enfin le pire de tous, Il ne m'en fallut pas davantage pour concevoir son système; et je jugeai qu'en effet l'art d'assaisonner les plaisies n'est que celui d'en être avare.

Je trouve qu'elle se met avec plus de soin qu'elle ne fasoit autrefois. La seule vanite qu'on lui ait jamais reprochée étoit de négliger son ajustement. L'orgueilleuse avoit ses raisons, et ne me laissoit point de prétexte pour méconnoître son empire. Mais elle avoit beau faire, l'enchantement étoit trop fort pour me sembler naturel; je m'opiniâtrois a trouver de l'art dans sa negli-

gence; elle se seroit coiffée d'un sac que je l'aurois accusée de coquetterie. Elle n'auroit pas moins de pouvoir aujourd'hui; mais elle dedagne de l'employer; et je dirois qu'elle affecte une parure plus recherchee pour ne sembler plus qu'une jolie femme, si je n'avois decouvert la cause de ce nouveau soin. J'y fus trompé les premiers jours; et, sans songer qu'elle n'étoit pas mise autrement qu'à mon arrivée où je n'étois point attendu, j'osai m'attribuer l'honneur de cette recherche. Je me desabusai durant l'absence de M. de Wolmar. Dès le lendemain ce n'étoit plus cette elegance de la veille dont l'œil ne pouvoit se lasser, ni cette simplicité touchante et voluptueuse qui m'enivroit autrefois; c'étoit une certaine modestie qui parle au cœur par les yeux, qui n'inspire que du respect, et que la beauté rend plus imposante. La dignité d'epouse et de mère régnoit sur tous ses charmes; ce regard timide et tendre étoit devenu plus grave; et l'on eût dit qu'un air plus grand et plus noble avoit voilé la douceur de ses traits. Ce n'étoit pas qu'il v eût la moindre alteration dans son maintien ni dans ses manières; son egalite, sa candeur ne connurent jamais les simagrees; elle usoit seulement du talent naturel aux femmes de changer quelquefois nos sentimens et nos idées par un ajustement différent, par une coiffure d'une autre forme, par une robe d'une autre couleur, et d'exercer sur les cœurs l'empire du goût en faisant de rien quelque chose. Le jour qu'elle attendoit son mari de retour, elle retrouva l'art d'animer ses graces naturelles sans les couvrir; elle ctoit eblouissante en sortant de sa tollette; je trouvai qu'elle ne savoit pas moins effacer la plus brillante parure qu'orner la plus simple; et je me dis avec depit, en pénétrant l'objet de ses soins, en fit-elle jamais autant pour l'amour?

Ce goût de parure s'etend de la maîtresse de la maison à tout ce qui la compose. Le maître, les enfans, les domestiques, les chevaux, les bâtimens, les meubles, tout est tenu avec un soin qui marque qu'on n'est pas au dessous de la magnificence, mais qu'on la dédaigne; ou plutôt la magnificence y est en effet, s'il est vrai qu'elle consiste moins dans la richesse de certaines choses que dans un hel ordre du tout qui marque le concert des parties et l'unité d'in-

tention de l'ordonnateur (\*). Pour moi, je trouve au moins que c'est une idée plus grande et plus noble de voir dans une maison simple et modeste un petit nombre de gens heureux d'un bonheur commun, que de voir régner dans un palais la discorde et le trouble, et chacun de ceux qui l'habitent chercher sa fortune et son bonheur dans la ruine d'un autre et dans le désordre general. La maison bien reglée est une, et forme un tout agréable à voir : dans le palais on ne trouve qu'un assemblage confus de divers objets dont la linison n'est qu'apparente. Au premier coup d'œil on croit voir une fin commune; en y regardant mieux, on est bientôt detrompé.

A ne consulter que l'impression la plus naturelle, il sembleroit que pour dedaigner l'éclat et le luxe on a moins besoin de moderation que de goût. La symetrie et la régularite plaisent à tous les yeux. L'image du bien-être et de la felicité touche le cœur humain qui en est avide : mais un vain appareil qui ne se rapporte ni à l'ordre ni au bonheur, et n'a pour objet que de frapper les yeux, quelle idée favorable à celui qui l'étale peut-il exciter dans l'esprit du spectateur? L'idée du goût? le goût ne paroit-il pas cent fois mieux dans les choses simples que dans celles qui sont offusquees de richesse? L'idée de la commodite? y a-t-il rien de plus incommode que le faste(3)? L'idee de la grandeur? c'est précisément le contraire. Quand je vois qu'on a voulu faire un grand pa-

<sup>(\*)</sup> Cela me parolt inconfestable. Il y a de la magnificence dans la symétrie d'un grand palais; il n'y en a punt dans une foule de mansons confinement entassées. Il y a de la magnificence dans l'uniforme d'un régiment en bataille; il n'y en a point dans le peuple qui le regarde, quotqu'il ne sy trouve peut-stre pas un seul homme dont l'habit en partientier ne vaille mieux que celm d'un soldat. En un mot, la vérdable magnificence n'est que l'ordre readu seus ble dans le grand; ce qui fait que, de tous les spectacles imagnifistes, le plus magnifique est celui de la mature.

<sup>(1)</sup> Le bruit des gens d'une maison trouble incessamment le repos du maine; il ne peut rien cacher à taut d'Argus. La foule de ses créanciers lui fait payer cher celle de ses admirateurs. Ses appartemens sont si superbes qu'il est forcé de coucher dans un houge pour être à son ause, et son singe est quelque-fois mieux logé que hit S'il veut diner il depend de son culstimer, et jaman de sa faim; s'il reut sorbe, il est à la merci de se chevaux; mille embarças l'arrétent dans les rues; il brûle d'arriver, et ne aait plus qu'il a des jambes, chioé l'attend, les houses le retiennent, le pouds de l'or de son habit l'accable, et il ne peut faire vugt pas à pied : mais s'il perd un rendez-rous avec sa maitresse, il en est bleu dédomnagé par les passans; chacun remarque sa livrée, l'admire, et dit tout haut que c'est monsteur un tel.

lais, je me demande aussitôt: Pourquoi ce palais n'est-il pas plus grand? pourquoi celui qui a cinquante domestiques n'en a-t-il pas cent? cette belle vaisselle d'argent pourquoi n'est-elle pas d'or? cet homme qui dore son carrossse, pourquoi ne dore-t-il pas ses lambris? si ses lambris sont dorés, pourquoi son toit ne l'est-il pas? Celui qui voulut bâtir une haute tour faisoit bien de la vouloir porter jusqu'au ciel; autrement il cât cu beau l'elever, le point où il se fût arrête n'eût servi qu'à donner de plus loin la preuve de son impuissance. O homme pet't et vain! montre-moi ton pouvoir, je te montrerai ta misère.

Au contraire, un ordre de choses où rien n'est donné à l'opinion, où tout a son utilite reelle, et qui se borne aux vrais besoins de la nature, p'oftre pas seulement un speciacle approuve par la raison, mais qui contente les veny et le cœur, en ce que l'homme ne s'y voit que sous des rapports agreables, comme se sulhsant à lui-même, que l'image de sa foiblesse n'y paroit point, et que ce riant tableau n'excite jamais de reflexions attristantes. Je delie ayeun homme sessé de contempler une heure durant le palais d'un prince et le faste qu'on y voit briller sans tomber dans la melancolie et déplorer le sort de l'humanité. Mais l'aspect de cette maison et de la vie uniforme et simple de ses habitans répand dans l'ame des spectateurs un charme secret qui ne fait qu'augmenter sans cesse. Un petit nombre de gens doux et paisibles, unis par des besoins mutuels et par une réciproque bienveillance, y concourt par divers soins a une fin commune: chacun trouvant dans son état tout ce qu'il fant pour en être content et ne point desirer d'en sortir, on s'y attache comme y devant rester toute la vie, et la seule ambition qu'on garde est celle d'en bien remplir les devoirs. Il y a tant de modération dans ceux qui commandent et tant de zele dans ceux qui ol.cissent, que des egaux enssent pu distribuer entre eux les mêmes emplois sons qu'aucun se fût plaint de son partage. Ainsi nul n'envie celui d'un autre; und ne croit pouvoir augmenter sa fortune que par l'augmentation du bien commun; les maitres mêmes ne jugent de leur bonbeur que par celui des gens qui les environnent. On ne sauroit qu'ajouter ni que retrancher lei, parce

qu'on n'y trouve que les closes utiles et qu'elles v sont toutes; en sorte qu'on n'y souhaite rien de ce qu'on n'v voit pas, et qu'il n'v a rien de ce qu'on y voit dont on puisse dire. Pourquoi n'y en a-t-il pas davantage? Ajoutez-v du galon, des tableaux, un lastre, de la dorure, à l'instant yous appauvrirez tout. En voyant tant d'abondance dans le nécessaire, et nulle trace de superflu, on est porté à croire que, s'il n'y est pas, c'est qu'on n'a pas voolu qu'il y fût, et que si on le vouloit il y régneroit avec la même profusion: en voyant continuellement les biens refluer au dehors par l'assistance du pauvre. on est porté à dire. Cette maison ne peut contenir toutes ses richesses. Voilà, ce me semble, la veritable magnificence.

Cet air d'opulence m'effraya moi-même quand je fus instruit de ce qui servoit à l'entretenir. Vous vous ruinez, dis-je à monsieur et madame de Wolmar, il n'est pas possible qu'un si modique revenu suffise à tant de depenses. Ils se mirent à rire, et me firent voir que, sans rien retrancher dans leur maison, it ne tiendroit qu'à eux d'epargner beaucoup et d'augmenter leur revenu plutôt que de se ruiner. Notre grand secret pour être riches, me dirent-ils, est d'avoir peu d'argent, et d'eviter, autant qu'il se peut, dans l'usage de nos biens les echanges intermédiaires entre le produit et l'emploi. Aucun de ces échanges pe se fait sans perte, et ces pertes multiplices réduisent presque à rien d'assez grands movens, comme à force d'être brocantée une belle boîte d'or devient un mince colifichet. Le transport de nos revenus s'évite en les employant sur le lieu, l'échange s'en évite encore en les consonmant en nature; et dans l'indispensable conversion de ce que nous avons de trop en ce qui nous manque, au lieu des ventes et des achats pecuniaires qui doublent le prejudice, nous cherchons des échanges réels où la commodite de chaque contractant tienne lieu de profit a tous deux.

Je conçois, leur dis-je, les avantages de cette méthode; mais elle ne me paroit pas sons inconvenient. Outre les soins importuns auxquels elle assujettit, le profit doit être plus apparent que reel; et ce que vous perdez dans le détail de la regie de vos biens l'emporte probablement sur le gain que fereient avec vous vos fermiers, car le travail se fera toujours avec plus d'économie, et la récolte avec plus de soin par un paysan que par vous. C'est une erreur, me repondit Wolmar; le paysan se soucie moins d'augmenter le produit que d'epargner sur les frais, parce que les avances lui sont plus pénibles que les profits ne lui sont utiles : comme son objet n'est pas tant de mettre un fonds en valeur que d'y faire peu de depense, s'il s'assure un gain actuel, c'est bien moins en ameliorant la terre qu'en l'epuisant, et le mieux qui puisse arriver, est qu'au lieu de l'épuiser il la neglige. Ainsi, pour un peu d'argent comptant recueilli sans embarras, un proprietaire visif prépare à lui ou à ses enfans de grandes pertes, de grands travaux, et quelquefois la ruine de son patrimoine.

D'ailleurs, poursuivit M. de Wolmar, je ne disconvieus pas que je ne fasse la culture de mes terres à plus grands frais que ne feroit un fermier; mais aussi le profit du fermier c'est moi qui le fais; et cette culture étant beaucoup incilleure, le produit est beaucoup plus grand; de sorte qu'en dépensant davantage, je ne laisse pas de gagner encore. Il y a plus ; cet excès de depense n'est qu'apparent, et produit reellement une très-grande economie : car si d'autres cultivoient nos terres nous serions oisifs; il faudroit demeurer à la ville ; la vie y seroit plus chere; il nous faudroit des amusemens qui nous coûteroient beaucoup plus que ceux que nous trouvens ici, et nous seroient moins sensibles. Ces soins que yous appelez importuns font a la fois nos devoirs et nos plaisirs : graces à la prevoyance avec laquelle on les ordonne, ils ne sont jamais penibles; ils nous tiennent lieu d'une foule de fantaisies ruincuses dont la vie champêtre prévient ou détruit le goût, et tout ce qui contribue à notre bien-être devient pour nous un amusement.

Jetez les yeux tout autour de vous, ajoutoit ce judicieux père de famille, vous n'y verrez que des choses utiles, qui ne nous coûtent presque rien, et nous epargaent mille vaines dépenses. Les seules denrees du crû couvrent notre table, les seules étoffes du pays composent presque nos meubles et nos habits : rien n'est meprise parce qu'il est commun, rien n'est estime parce qu'il est rare. Comme tout ce qui vient de loin est sujet à être deguisé ou falsifie,

nous nous bornons, par délicatesse autant que par moderation, au choix de ce qu'il y a de meilleur aupres de nous et dont la qualite n'est pas suspecte. Nos mets sont simples, mais choisis. Il ne manque a notre table pour être somptueuse que d'être servie loin d'ici; car tout y est bon, tout y servit rare; et tel gourmand trouveroit les truites du lac bien meil-leures s'il les mangeoit à Paris.

La même regle a lieu dans le choix de la parure, qui, comme vous voyez, n'est pas negligee; mais l'elegance y preside seule, la richesse ne s'y montre jamais, encore moins la mode. Il y a une grande différence entre le prix que l'opinion donne aux choses et celui qu'elles ont reellement. C'est a ce dernier seul que Julie s'attache; et quand il est question d'une etoffe, elle ne cherche pas tant si elle est ancienne ou nouvelle que si elle est bonne et si elle lui sied. Souvent même la nouveaute seule est pour elle un motif d'exclusion, quand cette nouveaute donne aux choses un prix qu'elles n'ont pas, ou qu'elles ne sauroient garder.

Considérez encore qu'iei l'effet de chaque chose vient moins d'elle même que de son usage et de son accord avec le reste; de sorte qu'avec des parties de peu de valeur Julie a fait un tout d'un grand prix. Le goût aime à creer, à donner seul la valeur aux choses. Autant la loi de la mode est inconstante et ruineuse, autant la sienne est econome et durable. Ce que le bon goût approuve une fois est toujours bien; s'il est rarement à la mode, en revanche il n'est jamais vidicule; et, dans sa modeste simplicité, il tire de la convenance des choses des regles inaltérables et sûres, qui restent quand les modes ne sont plus.

Ajoutez enfin que l'abondance du seul nécessaire ne peut degenérer en abus, parce que le necessaire a sa mesure naturelle, et que les vrais besoins n'ont jamais d'excès. On peut mettre la depense de vingt habits en un seul, et manger en un repas le revenu d'une annee, mais on ne sauroit porter deux habits en même temps ni diner deux fois en un jour. Ainsi l'opinion est illimitée, au lieu que la nature nous arrête de tous côtes; et celui qui, dans un etat médiocre, se borne au bien-être, ne risque point de se rumer.

Voità, mon cher, continuoit le sage Wol-

mar, comment avec de l'economie et des soins on peut se mettre au-dessus de sa fortune. Il ne tiendroit qu'a nous d'augmenter la nôtre sans changer notre manère de vivre; car il ne se fait rei presque aucune avance qui n'ait un produit pour objet, et tout ce que nous depensons nous rend de quoi depenser heaucoup plus.

He bien! mylord, rien de tout cela ne paroit nu premier coup d'œil. Partout un air de profusion couvre l'ordre qui le donne. Il faut du temps pour apercevoir des lois somptuaires qui menent à l'aisance et au plaisir, et l'on a d'abord peine à comprendre comment on jouit de ce qu'on épargue. En v reflechissant le contentement augmente, parce qu'on voit que la source en est intarissable, et que l'art de goûter le bonheur de la vie sert encore à le prolonger. Comment se lasseroit-on d'un etat si conforme à la nature, comment épuiseroit-ou son heritage en l'ameliorant tous les jours? Comment remeroit-on sa fortune en ne consommant que ses revenus? Quand chaque année on est súr de la suivante, qui peut troubler la paix de celle qui court ? ici le fruit du labeur passé soutient l'abondance présente ; et le fruit du labeur présent annonce l'abondance à venir; on jouit à la fois de ce qu'on depense et de ce qu'on recueille, et les divers temps se rassemblent pour affermir la sécurite du présent.

Je suis entré dans tous les details du ménage, et j'ai partout vu regner le même esprit. Toute la broderie et la dentelle sortent du gypecee; toute la toile est blee dans la basse-cour. on par de pauvres femmes que l'on nourrit. La laine s'envoie à des manufactures dont on tire en echange des draps pour habiller les gens; le vin, l'huile et le pain se font dans la maison; on a des bois en coupe reglée, autant qu'on en peut consommer ; le boucher se paye en betail; l'épicier recoit du ble cour ses fournitures; le salaire des ouvriers et des domestiques se prend sur le produit des terres qu'ils font valoir ; le lover des maisons de la ville suffit pour l'ameublement de celles que l'on habite; les rentes sur les fonds publics fournissent a l'entretien des maitres et an peu de vaisselle qu'on se permet ; la vente des vins et des blés qui restent, donne un fonds qu'on laisse en reserve pour les dépenses extraordinaires; fonds que la prudence de Julie ne laisse jamais tarir, et que sa charité laisse encore moins augmenter. Elle n'accorde aux choses de pur agrement que le profit du travail qui se fait dans sa maison, celui des terres qu'ils ont defrichees, celui des arbres qu'ils ont fait planter, etc. Ainsi le produit et l'emploi se trouvant toujours compenses par la nature des choses, la balance ne peut être rompue, et il est impossible de se deranger.

Bien plus; les privations qu'elle s'impose par cette volupté temperante dont j'ai parlé, sont à la fois de nouveaux moyens de plaisir et de nouvelles ressources d'economie. Par exemple, elle aime beaucoup le caté; chez sa mère elle en prenoit tous les jours : elle en a quitté l'habitude pour en augmenter le goût; elle s'est bornée à n'en prendre que quand elle à des hôtes, et dans le salon d'Apollon, afin d'ajouter cet air de fête à tous les autres. C'est une petite sensualité qui la flatte plus, qui lui coûte moins, et par laquelle elle aiguise et règle à la fois sa gourmandise. Au contraire, elle met à deviner et satisfaire les goûts de son père et de son mari une attention sans relache, une prodigalite naturelle et pleine de graces, qui leur fait mieux goûter ce qu'elle leur offre par le plaisir qu'elle trouve à le leur offrir. Ils aiment tous deux à prolonger un peu la fin du repas, à la suisse : elle ne manque jamais après le souper de faire servir une bouteille de vin plus delicat, plus vicux que celui de l'ordinaire. Je fus d'abord la dupe des noms pompeux qu'on donnoit à ces vins, qu'en effet je trouve execllens : et les buyant comme ctant des lieux dont ils portoient les noms, je fis la guerre a Juhe d'une infraction si manifeste à ses maximes; mais elle me rappela en riant un passage de Plutarque, où Flammius compare les troupes asiatiques d'Antiochus, sous mille noms barbares, aux ragoùts divers sous lesquels un amilui avoit deguisé la même viande 🖰 Hen est de même, dit-elle, de ces vins etrangers que yous me reprochez. Le Rancio, le Cherez, le Malaga, le Chassaigne, le Syracuse, dont vous buvez avec tant de plaisir, ne sont en effet que des vins de Lavaux diversement prépares.

<sup>(1)</sup> PLETARQUE, Micta notables des Romains, 4.5. Le même truit rapporte par Tite Live, Lev. 22 Cr., chap. 49 est encore cite par Montaigne, Liv. III, chap. 5. G. P.

ct vous pouvez voir d'ici le vignoble qui produit toutes ces boissons lointaines. Si elles sont inferieures en qualité aux vins fameux dont elles portent les noms, elles n'en ont pas les inconveniens; et comme on est sûr de ce qui les compose, on pent au moins les boire sans risque. J'ai lieu de croire, continua-t-elle, que mon père et mon mari les aiment autant que les vins les plus rares. Les siens, me dit alors M. de Wolmar, ont pour nous un goût dont manquent tous les autres; c'est le plaisir qu'elle a pris à les préparer. Ah! reprit-elle, ils seront toujours exquis.

Vous jugez bien qu'au milieu de tant de soins divers le désœuvrement et l'oisiveté qui rendent nécessaires la compagnie, les visites et les sociétés exterieures, ne trouvent guère ici de place. On fréquente les voisins assez pour entretenir un commerce agreable, trop peu pour s'y assujettir. Les hôtes sont toujours bien venus et ne sont jamais désires. On ne voit précisément qu'autant de monde qu'il faut pour se conserver le goût de la retraite; les occupations champêtres tiennent lieu d'amusemens; et pour qui trouve au sein de sa famille une douce societé, toutes les autres sont bien insipides. La maniere dont on passe ici le temps est trop simple et trop uniforme pour tenter beaucoup de gens (1); mais c'est par la disposition du cœur de ceux qui l'ont adoptée qu'elle leur est intéressante. Avec une àme saine peut-on s'ennuyer a remphr les plus chers et les plus charmans devoirs de l'humanité, et à se rendre mutuellement la vie heureuse? Tous les soirs, Julie, contente de sa journée. n'en desire point une différente pour le len-

(\*) Je crois qu'un de nos beaux esprita voyagrant dans co pays-là, reçu et caresté dans cette maison à son passage, feroit ensuite à ses amis une retation bleu plaisante de la viride manans qu'on y mêne. Au reste je vois par les intires de mylady/Catesby quo ce goût n'est pap particulier à la Feance, et que c'est apparenment aussi l'usage en Ansistèree de tourner ses hôtes en réligate pour prix de leur hospitalité (\*).

demain, et tous les matins elle demande au ciel un jour semblable à celui de la veille : elle fait toujours les mêmes choses parce qu'elles sont bien, et qu'elle ne connoit rien de mieux à faire. Sans doute elle jouit ainsi de toute la felicité permise a l'homme. Se plaire dans la durée de son etat, n'est-ce pas un signe assuré qu'on y vit heureux?

Si l'on voit rarement ici de ces tas de désœuvrés qu'on appelle bonne compagnie, tout ce qui s'y rassemble intéresse le cœur par quelque endroit avantageux, et rachète quelques ridicules par mille vertus. De paisibles campagnards, sans monde et sans politesse, mais bons, simples, honnétes et contens de leur sort: d'anciens officiers retires du service : des commerçans conuyés de s'enrichir ; de sages mères de famille qui amènent leurs filles à l'ecole de la modestie et des bonnes mœurs : voilà fe cortège que Julie aime a rassembler autour d'elle. Son mari n'est pas faché d'y joindre quelquefois de ces aventuriers corriges par l'àge et l'experience, qui, devenus sages a leurs depens, reviennent sans chagrin cultiver le champ de leur père qu'ils voudroient n'avoir point quitte. Si quelqu'un récite à table les evénemens de sa vie, ce ne sont point les aventures merveilleuses du riche Sindbad (\*) racontant au sein de la mollesse orientale comment il a gagné ses trésors : ce sont les relations plus simples de gens sensés que les caprices du sort et les injustices des hommes ont rebutés des faux biens vainement poursuivis. pour leur rendre le goût des véritables.

Croiriez-vous que l'entretien même des paysans a des charmes pour ces âmes élevces avec qui le sage aimeroit à s'instruire? Le judicieux Wolmar trouve dans la naiveté villageoise des caracteres plus marqués, plus d'hommes pensant par eux-mêmes, que sous le masque uniforme des habitans des villes, où chacun se montre comme sont les autres plutôt que comme il est lui-même. La tendre Julie trouve en eux des cœurs sensibles aux moindres caresses, et qui s'estiment heureux de l'interêt qu'elle prend à leur bonheur. Leur œur ni leur esprit ne sont point façonnés par l'art; ils n'ont point appris à se former sur nos modeles,

<sup>(1)</sup> On the control sould be like a Leilers the miglady Catesby, qu'un roman de madame literaturit, qui tr'a aucun rapport aver i dec de Rousseau dans relle noie, i indication qu'i en fait in épart dans chire que l'et et d'une inalisertaine qu'i est étonand qu'aucun editeur nait songé jusqu'a present à loire remarquer. Co sont sons doute les Leilers de myladig Monteque dont il a vouta parter, mais dras relle suppost ion il v auroit encure cette remarque à faire, que la traduction françoise de archettes d'a parte pour la première fois qu'en traquent au appèt la publication de la hoscelle Belaire. Si ce sont dans résiltement les teures de mylady Montegue que Rousseau o cuea as sue dans resiltement les teures de mylady Montegue que Rousseau o cuea en sue dans resiltement les teures de mylady Montegue que Rousseau o cuea en sue dans resiltement les teures de mylady Montegue que my parolo, publiqu'il

et l'on n'a pas peur de trouver en eux l'homme ' de l'homme au lieu de celui de la nature.

Soment, dans ses tournées, M. de Wolmar rencontre quelque bon vieillard dont le sens et la raison le frappent, et qu'il se plait à faire causer. Il l'amene à sa femme : elle lui fait un accueil charmant, qui marque non la politesse et les airs de son etat, mais la bienveillance et l'humanite de son caractère. On retient le honhomme à diner : Julie le place à côte d'elle , le sert, le caresse, lui parle avec intérét, s'informe de sa famille, de ses affaires, ne sourit point de son embarras, ne donne point une attention génante à ses manières rustiques, mais le met à son aise par la facilité des siennes, et ne sort point avec lui de ce tendre et touchant respect dù à la vieillesse infirme au'honore une longue vie passee sans reproche. Le vieillard enchante se livre a l'epanchement de son cœur; il semble reprendre un moment la vivacité de sa jeunesse. Le vin bu à la santé d'une jeune dame en rechauffe mieux son sang à demi glace. Il se ranime à parler de son ancien temps, de ses amours, de ses campagnes, des combats ou il s'est trouve, du courage de ses compatriotes, de son retour au pays, de sa femme, de ses enfans, des travaux champétres, des abus qu'il a remarqués, des remedes qu'il imagine. Souvent des longs discours de son âge sortent d'excellens prereptes moraux ou des fecons d'agriculture; et quand il n'y auroit dans les choses qu'il dit que le plaisir qu'il prend à les dire. Julie en prendroit à les ecouler.

Elle passe après le diner dans sa chambre et en rapporte un petit présent de quelque pippe convenable à la femme on aux filles du vieux bon-homme. Elle le lui fait offer par les enfans, et reciproquement il rend aux enfans quelque don simple et de leur goût, dont elle l'a secretement charge pour eux. Ainsi se forme de bonne heure l'etroite et douce bienveillance qui fait la liaison des états divers. Les enfans s'accontoment à honorer la vieillesse, a estimer la simpleite et à distinguer le mérite dans toes les rangs. Les paysans, vovant leurs vieux peres fêtes dans une maison respectable et admis à la table des maitres, ne se tiennent point offenses d'en être exclus; ils ne s'en prenaent point à leur rang, mais à leur

àge; ils ne disent point nous sommes trop pauvres, mais nous sommes trop jeunes pour être ainsi traites; l'honneur qu'on rend a leurs vicillards et l'espoir de le partager un jour les consolent d'en être prives et les excitent a s'en rendre dignes.

Cependant le vieux bon-homme, encore attendri des caresses qu'il a reques, revient dans sa chaumière, empressé de montrer à sa femme et à ses enfans les dons qu'il leur apporte. Ces bagatelles répandent la joie dans toute une famille qui voit qu'on a daigné s'occuper d'elle. Il leur raconte avec emphase la réception qu'on lui a faite, les mets dont on l'a servi, les vins dont il a goute. les discours obligeans qu'on lui a tenus, combien on s'est informé d'eux, l'affabilité des maitres, l'attention des serviteurs, et genéralement ce qui peut donner du prix aux marques d'estime et de bonté qu'il a reçues : en le racontant il en jouit une seconde fois, et toute la maison croit jouir aussi des honneurs rendus à son chef. Tous l'énissent de concert cette famille illustre et généreuse qui donne exemple aux grands et refuge aux petits. qui ne dedaigne point le pauvre et rend honneur aux cheveux blanes. Voilà l'encens qui plait aux àmes bienfaisantes. S'il est des bénédictions humaines que le ciel daigne exaucer, ce ne sont point celles qu'arrachent la flatterie et la bassesse en présence des gens qu'on loue, mais celles que dicte en secret un cœur simple et reconnoissant au coin d'un foyer rustique.

C'est ainsi qu'un sentiment agréable et doux peut convrir de son charme une vie insipide à des eœurs indifférens; c'est ainsi que les soins, les travaux, la retraite, peuvent devenir des amusemens par l'art de les diriger. Une ame saine peut donner du goût a des occupations communes, comme la sante du corps fait trouver bons les alimens les plus simples. Tous ces gens canuves qu'on amuse avec tant de peine doivent leur degoût à leurs vices, et ne perdent le sentiment du plaisir qu'avec celui du devoir. Pour Julie, il lui est arrivé précisément le contraire; et des soins qu'une certaine langueur d'ame lui eut laisse negliger autrefois lui deviennent interessans par le motif qui les inspire. Il faudroit être insensible pour etre toujours sans vivacite. La sienne s'est développee par les mêmes causes qui la réprimoient autrefois. Son

cœur cherchoit la retraite et la solitude pour se levrer en paix aux affections dont il étoit penétré; maintenant elle a pris une activité nouvelle en formant de nouveaux fiens. Elle n'est point de ces indolentes meres de famille, contentes d'etudier quand il faut agir, qui perdent à s'instrure des devoirs d'autrui le temps qu'elles devroient mettre à remplie les leurs. Elle pralique aujourd'hui ce qu'elle apprenoit autrefois. Elle n'etudie plus, elle ne lit plus; elle agit. Comme elle se leve une heure plus tard que son mari, elle se couche aussi plus tard d'une heure. Cette heure est le seul temps qu'elle donne encore à l'etude, et la journée ne lui parolt jamais assez longue pour tous les soins dont elle aime à la remplir.

Voila, mylord, ce que j'avois à vous dire sur l'économie de cette maison et sur la vie privee des maîtres qui la gouvernent. Contens de leur sort, ils en jouissent passiblement; contens de leur fortune, ils ne travaillent pas à l'augmenter pour leurs enfans, mais a leur laisser, avec l'héritage qu'ils ont recu, des terres en bon état, des domestiques affectionnés, le goût du travail, de l'ordre, de la moderation, et tout ce qui peut rendre douce et charmante à des gens sensés la jouissance d'un bien médiocre, aussi sagement conservé qu'il fut honnétement acquis.

# LETTRE III. (b)

DE SAINT-PREUX A MYLORD ÉDOCARD.

Nous avons eu des hôtes ces jours derniers : ils sont repartis hier; et nous recommençons entre nous trois une societé d'autant plus charmante qu'il n'est rien resté dans le fond des cœurs qu'on veuille se cacher l'un à l'autre. Quel plaisir je goûte à reprendre un nouvel être qui me rend digne de votre confiance! Je ne reçois pas une marque d'estime de Julie et

de son mari que je ne me dise avec une certaine fierte d'âme: Enfin j'oserai me montrer à lui. C'est pur vos soins, c'est sous vos yeux, que j'espere honorer mon état present de mes fautes passees. Si l'amour eteint jette l'âme dans l'epuisement, l'amour subjugue loi donne, avec la conscience de sa victoire, une élevation nouvelle et un attrait plus vit pour tout ce qui est grand et beau. Voudroit-on perdre le fruit d'un sacrifice qui nons a coûté si cher? Noa, mylord; je sens qu'a votre exemple mon cœur va mettre à profit tous les ardens sentimens qu'il a vaincus; je sens qu'il faut avoir été ce que je fus pour devenir ce que je veux être.

Après six jours perdus aux entretiens frivoles des gens indifferens, nous avons passe aujourd'hui une matinée à l'angloise, reums et dans le silence, goûtant à la fois le plaisir d'être ensemble et la donceur du recueillement. Que les delices de cet etat sont connues de peu de gens! Je n'ai vu personne en France en avoir la moindre idee. La conversation des amis ne tarit jamais, disent-ils. Il est vrai, la langue fournit un babil facile aux attachemens médiocres : mais l'amitié, mylord, l'amitie! Sentiment vif et céleste, quels discours sont dignes de toi? quelle langue ose être ton interprete? Jamais ce qu'on dit à son ami peut-il valoir ce qu'on sent a ses côtés? Mon Dieu! qu'une main serrée, qu'un regard animé, qu'une etreinte contre la poitrine, que le soupir qui la suit, disent de choses l'et que le premier mot qu'on prononce est froid après tout cela! O veillees de Besancon! momens consacres au silence et recueillis par l'amitie! O Bomston, âme grande, ami sublime! non, je n'ai point avili ce que tu fis pour moi, et ma bouche ne t'en a jamais rien dit.

Il est sûr que cet etat de contemplation fait un des grands charmes des hommes sensibles. Mais j'ai toujours trouve que les importuns empéchoient de le goûter, et que les amis ont besoin d'être sans temoin pour pouvoir ne se rien dire qu'a leur aise. On veut être recueillis, pour ainsi dire, l'un dans l'autre : les moindres distractions sont desolantes, la moindre contrainte est insupportable. Si quelquefois le cœur porte un mot a la bouche, il est si doux de pouvoir le prononcer sans géne! Il semble qu'on n'ose penser librement ce qu'on n'ose dire de même : il semble que la presence d'un seul etranger re-

<sup>(\*)</sup> Deux lettres écrites en différens temps rouloient sur le sujet de célé-cr, ce qui occasionoit bien des répétitions inutiles. Pour les retraisfier. La reoni ces deux lettres en une seule. Au reste, tampet endre justifier l'excessive hugueur de pluseurs des lettres dont ce rec sell est composé. Je remarquerai que les lettres des solitaires sont longues et rares, colles des gens du monde fréquentes et courtes. Il ne faut qu'observer cotte différence pour en sentir à l'instant la raison.

tienne le sentiment et comprime des âmes qui la tête, et jeté sur son digne époux un regard s'entendroient si bien sans lui.

Deux heures se sont ainsi écoulées entre nous dans cette immobilite d'extase, plus douce mille fois que le froid repos des dieux d'Epicure. Apres le dejeuner, les enfans sont entres comme à l'ordinaire dans la chambre de leur mere; mais, au lieu d'aller ensuite s'enfermer avec eux dans le gynecée selon sa coutume, pour nous dedommager en quelque sorte du temps perdu sans nous voir, elle les a fait rester avec elle, et nous ne nous sommes point quittés jusqu'au diner. Henriette, qui commence à savoir tenir l'aiguille, travailloit assise devant la Fanchon, qui faisoit de la dentelle, et dont l'oreiller posoit sur le dossier de sa petite chaise. Les deux garcons fenilletoient sur une table un recueil d'images dont l'ainé expliquoit les sujets au cadet. Quand il se trompoit. Henriette attentive, et qui sait le recueil par cœur, avoit soin de le corriger, Souvent, feignant d'ignorer à quelle estampe ils etoient, elle en tiroit un pretexte de se lever, d'aller et venir de sa chaise à la table et de la table à sa chaise. Ces promenades ne lui déplaisoient pas, et lui attiroient toujours quelque agacerie de la part du petit mali; quelquefois même il s'y joignoit un baiser que sa bouche enfantine sait mal appliquer encore, mais dont Henriette, deià plus savante, lui épargne volontiers la façon. Pendant ces petites lecons, qui se prenoient et se donnoient sans beaucoup de soia, mais aussi sans la moindre gène, le cadet comptoit furtivement des onchets de buis qu'il avoit caches sous le livre.

Madame de Wolmar brodoit près de la fenetre vis-à-vis des enfans : nous etions son mari et moi encore autour de la table a the, lisant la gazette, à laquelle elle prétoit assez pen d'attention. Mais à l'article de la maladie du roi de France et de l'attachement singulier de son people, qui n'ent jamais d'egal que celui des Romains pour Germanicus, elle a fait quelques reflexions sur le bon naturel de cette nation douce et bienveillante, que toutes haissent, et qui n'en hait aucune, ajoutent qu'elle n'envioit du rang suprême que le plaisir de s'y faire aimer. N'enviez rien, lui a dit son mari d'un ton qu'il m'eût dû laisser prendre ; il y a long-temps que nous sommes tous vos sujets. A ce mot son ouvrage est tombe de ses mains; elle a tourne

la tête, et jeté sur son digne époux un regard si touchant, si tendre, que j'en ai tressvilli moimême. Elle n'a rien dit : qu'eût-elle dit qui valût ce regard? Nos yeux se sont aussi rencontres. J'ai senti, à la manière dont son mari m'a serre la main, que la même emotion nous gagnoit tous trois, et que la douce influence de cette âme expansive agissoit autour d'elle et triomphoit de l'insensibilité même.

C'est dans ces dispositions qu'a commencé le silence dont je vous parlois : vous pouvez juger qu'il n'étoit pas de froideur et d'ennui. Il n'étoit interrompu que par le petit manege des enfans: encore, aussitôt que nous avons cessé de parler, ont-ils modéré, par imitation, leur caquet, comme craignant de troubler le recueillement universel. C'est la petite surintendante qui la première s'est mise à baisser la voix, à faire signe aux autres, à courir sur la pointe du pied; et leurs jeux sont devenus d'autant plus amusans que cette legère contrainte y ajoutoit un nouvel intérêt. Ce spectacle, qui sembloit être mis sous nos veux pour prolonger notre attendrissement, a produit son effet naturel.

Ammutiscon le lingue e parlau l'alme (\*).

Que de choses se sont dites sans ouvrir la bouche! que d'ardens sentimens se sont communiqués sans la froide entremise de la parole! Insensiblement Julie s'est laissé absorber à celui qui dominoit tous les autres. Ses yeux se sont tout-à-fait fixés sur ses trois enfans; et son cœur, ravi dans une si délicieuse extase, animoit son charmant visage de tout ce que la tendresse maternelle eut jamais de plus touchant.

Livrés nous-mêmes à cette double contemplation, nous nous laissions entraîner Wolmar et moi a nos réveries, quand les enfans qui les causoient les out fait finir. L'aîné, qui s'amusoit aux images, voyant que les onchets empéchoient son frere d'être attentif, a pris le temps qu'il les avoit rassemblés, et, lui domant un coup sur la main, les a fait sauter par la chambre. Marcellin s'est mis à pleurer; et, sans s'agiter pour le faire taire, madame de Wolmar a dit à Fanchon d'emporter les onchets. L'en-

<sup>(\*)</sup> Les lametes se taisent, mais les cieurs parlent,

fant s'est tu sur-le-champ; mais les onchets i n'ont pas moins eté emportés sans qu'il ait recommence de pleurer comme je m'y etois attendu. Cette circonstance, qui n'etoit cien, mien a rappele l'eaucoup d'autres auxquelles je n'avois fait nulle attention; et je ne me souviens pas, en y peusant, d'avoir yu d'enfans à qui l'on parlat si peu et qui fussent moins incommodes. Ils ne quittent presque jamais leur mere, età peine s'aperçoit-on qu'ils soient la. Ils sont vifs, etourdis, semillans, comme il convient a leur age, jamais unportuns ne criards, et l'on voit qu'ils sont discrets avant de savoir ce que c'est que discretion. Ce qui m'etonnoit le plus dans les reflexions où ce sujet m'a conduit, c'étoit que cela se fit comme de soi-même, et qu'avec une si vive tendresse pour ses enfans Julie se tourmentât si peu autour d'eux. En effet, on ne la voit jamais s'empresser à les faire parler ou taire; ni à leur prescrire ou défendre ceci ou cela. Elle ne dispute point avec cux, elle ne les contrarie point dans leurs amusemens; on diroit qu'elle se contente de les voir et de les aimer, et que, quand ils ont passe leur journée avec elle, tout son devoir de mère est remoli.

Quoique cette paisible tranquillité me parût plus donce à considerer que l'inquiète sollicitude des autres mères, je n'en étois pas moins frappé d'une indolence qui s'accordoit mal avec mes idees. J'aurois voulu qu'elle n'eût pas encore ete contente avec tant de sujets de l'être ; une activité superflue sièd si bien à l'amour maternel! Tout ce que je voyois de bon dans ses enfans, j'aurois voulu l'attribuer à ses soins; j'aurois voulu qu'ils dussent moins à la nature et davantage a leur mère; je leur aurois presque desire des defauts, pour la voir plus empressée à les corriger.

Après m'être occupé long-temps de ces réflexions en silence, je l'ai rompu pour les lai communiquer. Je vois, lui ai-je dit, que le ciel recompense la vertu des mères par le hon naturel des enfans; mais ce bon naturel veut être cultive. C'est dès leur naissance que doit commencer leur éducation. Est-il un temps plus propre à les former que celui où ils n'ont encore aucune forme à detruire? Si vous les livrez à eux-mêmes dès leur enfance, à quel âge attendrez-vous d'eux de la docilité? Quand

vous n'auriez rien à leur apprendre, il faudroit leur apprendre à vous obeir. Vous apercevez-vous, a-t-elle répondu, qu'ils me désobeissent? Cela seroit difficile, ai-je dit, quand vous ne leur commandez rien. Elle s'est mise à sourire en regardant son mari : et, me prenant par la main, elle m'a mene dans le cabinet, où nous pouvions causer tous trois sans être entendus des enfans.

C'est là que, m'expliquant à loisir ses maximes, elle m'a fait voir sous cet air de negligence la plus vigilante attention qu'ait jamais donnée la tendresse maternelle. Long-temps, m'a-t-elle dit, j'ai pensé comme vous sur les instructions prematurées; et durant ma premiere grossesse, effrayée de tous mes devoirs et des soins que j'aurois bientôt à remplir, j'en parlois souvent a M. de Wolmar avec inquiétude. Quel meilleur guide pouvois-je prendre en cela qu'un observateur eclaire qui joignoit à l'interêt d'un père le sang-froid d'un philosophe? Il remplit et passa mon attente; il dissipa mes prejuges, et m'apprit à m'assurer avec moins de peine un succes beaucoup plus etendu. Il me fit sentir que la premiere et plus importante education, celle precisement que tout le monde oublie (1), est de rendre un enfant propre a être clevé. Une erreur commune à tous les parcus qui se piquent de lumières est de supposer leurs enfans raisonnables des leur naissance, et de leur parler comme a des hommes avant même qu'ils sachent parler. La raison est l'instrument qu'on pense employer à les instruire; au lieu que les autres instrumens doivent servir à former celui-là, et que de toutes les instructions propres à l'homme celle qu'il acquiert le plus tai d'et le plus difficilement est la raison même. En leur parlant des leur bas age une langue qu'ils n'entendent point, on les accoutume à se paver de mots, à en payer les autres , à contrôler tout ce qu'on leur dit, à se croire aussi sages que leurs maitres. à devenir disputeurs et mutins; et tout ce qu'on pense obtenir d'eux par des motifs raisonnables, on ne l'obtient en effet que par ceux de crainte ou de vanite qu'on est toujours force d'v joindre.

<sup>(\*)</sup> Locke lul-même, le sage Locke l'a oubliee; il dit les n plus ce qu'on doit exiger des enfans que ce qu'il fant faire pour l'obtenir.

Il n'y a point de patience que ne lasse enfin l'enfant qu'on veut elever ainsi; et voilà comment, conuyes, rebutes, excédes de l'eternelle importunite dont ils leur ont donne I habitude eux-mèmes, les parens, ne pouvant plus supporter le tracas des enfans, sont forcés de les cloquer d'eux en les liveant à des maîtres; comme si l'on pouvoit jamais esperer d'un precepteur plus de patience et de douceur que n'en peut avoir un père!

La nature, a continué Julie, veut que les enfans soient enfans avant que d'être hommes. Si nous voulons pervertir cet ordre, nous produirons des fruits precoces qui n'auront nimaturite ni saveur, et ne tarderont pas à se corrompre; nous aurons de jeunes docteurs et de vieux enfans. L'enfance a des manieres de voir, de penser, de seutir, qui lui sont propres. Rien n'est moins sense que d'y vouloir substituer les nôtres; et j'aimerois autant exiger qu'un enfant eut cinq pieds de haut que du jugement a dix ans.

La raison ne commence à se former qu'au bout de plusieurs annees, et quand le corps a pris une certaine consistance. L'intention de la nature est donc que le corps se foctifie avant que l'esprit s'exerce. Les enfans sont toujours en mouvement; le repos et la réflexion sont l'aversion de leur âge; une vie appliquee et sedentaire les empêche de croître et de profiter; leur esprit ni leur corps ne peuvent supporter la contrainte. Sans cesse enfermés dans une chambre avec des livres, ils perdent toute leur vigueur; ils deviennent delicats, foibles, malsains, plutôt hebetes que raisonnables; et l'âme se sent toute la vie du déperissement du corps.

Quand toutes ces instructions prematurées profiteroient a leur jugement autant qu'elles y nuisent, encore y auroit-il un très-grand inconvénient à les leur donner indistinctement et sans egard à celles qui conviennent par preference au génie de chaque enfant. Outre la constitution commune à l'espece, chacun apporte en naissant un tempérament particulier qui détermine son génie et son caractère, et qu'il ne s'agit ni de changer ni de contraindre, mais de former et de perfectionner. Tous les caractères sont bons et sains en eux-mêmes, selon M. de Wolmar. Il n'y a point, dit-il, d'erreurs

dans la nature (1); tous les vices qu'on impute au naturel sont l'effet des mauvaises formes qu'il a recues. Il n'y a point de seelerat dont les penchans miens dirigés n'eussent produit de grandes vertus. Il n'y a point d'esprit faux dont on n'eût tiré des talens utiles en le prenant d'un certain biais, comme ces figures diftormes et monstrueuses qu'on rend belles et bien proportionnées en les mettant à leur point de vue. Tout concourt au bien commun dans le système universel. Tout homme a sa place assignee dans le meilleur ordre des choses : il s'agit de trouver cette place et de ne pas pervertir cet ordre. Qu'arrive-t-il d'une education commencée des le berceau et toujours sous une même formule, sans egard a la prodigiouse diversité des esprits? Qu'on donne à la plupart des instructions nuisibles ou deplacées, qu'on les prive de celles qui leur conviendroient. qu'on géne de toutes parts la nature, qu'on efface les grandes qualites de l'àme pour en substituer de petites et d'apparentes qui n'ont aucune réalité; qu'en exerçant indistinctement aux mêmes choses tant de talens divers, on efface les uns par les autres, on les confond tous; qu'apres bien des soins perdus à gâter dans les enfans les vrais dons de la nature, on voit bientôt ternir cet éclat passager et feivole qu'on leur prefere, sans que le naturel étouffé revienne jamais ; qu'on perd à la fois ce qu'on a detruit et ce qu'on a fait; qu'enfin, pour le prix de tant de peine indiscretement prise. tous ces petits prodiges deviennent des esprits sans force et des hommes sans merite, uniquement rémarquables par leur foiblesse et par lear instilite.

J'entends ces maximes, ai-je det à Julie; mais j'ai peine à les accorder avec vos propres sentimens sur le peu d'avantage qu'il y a de dérelopper le génie et les talens naturels de chaque individu, soit pour son propre bonheur, soit pour le vrai bien de la societé. Ne vaut-il pas infiniment mieux former un parfait modele de l'homme raisonnable et de l'honnête homme, puis rapprocher chaque enfant de ce modèle par la force de l'éducation, en excitant l'un, en retenant l'autre, en reprimant les passions, en perfectionnant la raison, en corrigeant la

<sup>,&#</sup>x27;. Celte dectrine a verie me surprend dans M. de Wolmer; en verra bentèl pourquoi.

nature?... Corriger la nature! a dit Wolmar en m'interrompant; ce mot est beau, mais avant que de l'employer il falloit répondre à ce que Julie vient de vous dire.

Une rénonse très-péremptoire, à ce qu'il me sembloit, étoit de nier le principe ; c'est ce que j'ai fait. Vous supposez tonjours que cette diversite d'esprits et de genies qui distingue les individus est l'ouvrage de la nature; et cela n'est rien moins qu'évident. Car enfin, si les esprits sont differens, ils sont inceaux; et si la nature les a rendus inegaux, c'est en douant les uns préférablement aux autres d'un peu plus de finesse de sens, d'etendue de niémoire, ou de capacité d'attention. Or, quant aux sens et à la memoire, il est prouvé par l'experience que leurs divers degres d'étendue et de perfection ne sont point la mesure de l'esprit des hommes; et quant à la capacité d'attention, elle dépend uniquement de la force des passions qui nous animent; et il est encore prouvé que tous les hommes sont par leur nature susceptibles de passions assez fortes pour les douer du degré d'attention auquel est attachée la supériorite de l'esprit.

Que si la diversité des esprits, au lieu de venir de la nature, etoit un effet de l'education, c'est-à-dire des diverses idées, des divers sentimens qu'excitent en nous des l'enfance les objets qui nous frappent, les circonstances où nous nous tropvons, et toutes les impressions que nous recevons; bien loin d'attendre pour élever les enfans qu'on connût le caractère de leur esprit, il faudroit au contraire se hâter de déterminer convenablement ce caractère par une éducation propre à celui qu'on veut leur donner.

A cela il m'a répondu que ce n'étoit pas sa methode de nier ce qu'il voyoit, lorsqu'il ne pouvoit l'expliquer. Regardez, m'a-t-il dit, ces deux chiens qui sont dans la cour; ils sont de même, ils ne se sont jamais quittes; cependant l'un des deux est vif, gai, caressant, plein d'intelligence; l'autre lourd, pesant, hargneux, et jamais on n'a pu lui rien apprendre. La seule différence des temperamens a produit en eux celle des caractères, comme la seule difference de l'organisation interieure produit en nous celle des esprits; tout le reste a éte semblable....

Semblable? ai-je interrompu; quelle différence! Combien de petits objets ont agi sur l'un et non pas sur l'autre! combien de petites circonstances les ont frappes diversement sans que vous vous en sovez apercu! Bon! a-t-il repris, vous voila raisonnant comme les astrologues. Quand on leur opposoit que deux hommes nes sous le même aspect avoient des fortunes si diverses. ils rejetoient bien loin cette identité. Ils soutenoient que, vu la rapidite des cieux, il y avoit une distance immense du thème de l'un de ces hommes à celoi de l'autre, et que, si l'on eût pu marquer les deux instans précis de leurs naissances, l'objection se fut tournée en preuve.

Laissons, je vous prie, toutes ces subtilites, et nous en tenons à l'observation. Elle nous apprend qu'il y a des caracteres qui s'annoncent presque en naissant, et des cofans qu'on peut étudier sur le sein de leur nourrice. Ceux-là font une classe à part et s'élèvent en commencant de vivre; mais, quant aux autres qui se développent moins vite, vouloir former leur esprit avant de le connoître, c'est s'exposer à gâter le bien que la nature a fait, et a faire plus mal à sa place. Platon votre maître ne soutenoit-il pas que tout le savoir humain, toute la philosophie ne pouvoit tirer d'une âme humaine que ce que la nature y avoit mis, comme toutes les operations chimiques n'ent jamais tiré d'aucun mixte qu'autant d'or qu'il en contenoit deja? Cela n'est vrai ni de nos sentimens m de nos idees; mais cela est vrai de nos dispositions à les acquérir. Pour changer un esprit, il faudroit changer l'organisation interieure; pour changer un caractère, il faudroit changer le tempérament dont il dépend. Avez-vous jamais oui dire qu'un emporte soit devenu flegmatique, et qu'un esprit methodique et froid ait acquis de l'imagination? Pour moi, je trouve qu'il scroit tout aussi aise de faire un blond d'un brun, et d'un sot un homme d'esprit. C'est donc en vain de la même portee, ils ont été nourris et traites qu'on pretendroit refondre les divers esprits sur un modèle commun. On peut les contraindre et non les changer : on peut empécher les hommes de se montrer tels qu'ils sont, mais non les faire devenir autres; et s'ils se deguisent dans le cours ordinaire de la vie, vous les verrez dans toutes les occasions importantes reprendre leur caractère originel, et s'y livrer l avec d'autant moins de règle, qu'ils n'en con-

noissent plus en s'y livrant. Encore une fois, il ne s'agit point de changer le caractère et de plier le naturel, mais au contraire de le pousser aussi loin qu'il peut aller, de le cultiver, et d'empécher qu'il ne degénère; car c'est ainsi qu'un homme devient tout ce qu'il peut être, et que l'ouvrage de la nature s'achève en lui par l'education. Or , avant de cultiver le caractère, il faut l'étudier, attendre paisiblement qu'il se montre, lai fournir les occasions de se montrer, et toujours s'abstenir de rien faire plutôt que d'agir mal à propos. A tel genie il faut donner des ailes, a d'autres des entraves ; l'un yeut être pressé, l'autre retenu; l'un veut qu'on le flatte, et l'autre qu'on l'intimide ; il faudroit tantôt celairer, tantôt abrutir. Tel homme est fait pour porter la connoissance humaine jusqu'à son dernier terme; à tel autre il est même funeste de savoir lire. Attendons la première ctincelle de la raison, c'est elle qui fait sortir le caractère et lui donne sa veritable forme : c'est par elle aussi qu'on le cultive, et il n'y a point avant la raison de véritable education pour l'homme.

Quant aux maximes de Julie que vous mettez en opposition, je ne sais ce que vous y vovez de contradictoire: pour moi je les trouve parlaitement d'accord ; chaque homme apporte en naissant un caractère, un génie et des talens qui lui sont propres. Ceux qui sont destines à vivre dans la simplicite champètre n'ont pas besoin. pour être heureux, du developpement de leurs facultés, et leurs talens enfouis sont comme les mines d'or du Valais que le bien public ne permet pas qu'on exploite. Mais dans l'état civil, ou l'on a moins besoin de bras que de têtes, et où chacun doit compte à soi-même et aux autres de tout son prix, il importe d'apprendre à tirer des hommes tout ce que la nature leur a donné, à les diriger du côté où ils peuvent aller le plus lom, et surtout à nourrir leurs inclinations de tout ce qui peut les rendre utiles. Dans le premice cas, on n'a d'égard qu'à l'espece, chacun fait ce que font tous les autres; l'exemple est la seule regle, I habitode est le seul talent; et nul n'exerce de son âme que la partie commune à tous. Dans le second, on s'applique a l'individu, à l'homme en general; on ajoute en lui tout ce qu'il peut avoir de plus qu'un autre; on le suit aussi loin que la nature le mêne, et l'on en fera

le plus grand des hommes s'il a ce qu'il faut pour le devenir. Ces maximes se contredisent si peu, que la pratique en est la même pour le premier âge. N'instruisez point l'enfant du villageois, car il ne lui convient pas d'être instruit. N'instruisez pas l'enfant du citadin, car vous ne savez encore quelle instruction lui convient. En tout état de cause, laissez former le corps jusqu'à ce que la raison commence a poindre; alors c'est le moment de la cultiver.

Tout cela me paroitroit fort bien, ai-je dit, si je n'y vovois un inconvenient qui nuit fort aux avantages que vous attendez de cette méthode; c'est de laisser prendre aux enfans mille mauvaises habitudes qu'on pe previent que par les bonnes. Voyez ceux qu'on abandonne à cuxmêmes; ils contractent bientôt tous les defauts dont l'exemple frappe leurs yeux, parce que cet exemple est commode à suivre, et p'imitent jamais le bien, qui coûte plus à pratiquer. Accontumes à tout obtenir, à faire en toute occasion leur indiscrete volonté, ils deviennent mutins, tétus, indomptables.... Mais, a repris M. de Wolmar, il me semble que vous avez remarque le contraire dans les nôtres, et que c'est ce qui a donne lieu à cet entretien. Je l'avoue, ai-je dit, et c'est precisement ce qui m'etonne. Qu'a-t-elle fait pour les rendre dociles? comment s'y est-elle prise? qu'a-t-elle substitué au joug de la discipline? Un joug bien plus inflexible, a-t-il dit à l'instant, celui de la nécessité. Mais, en vous detaillant sa conduite. elle vous fera mieux entendre ses vues. Alors il l'a engagee à m'expliquer sa methode; et, après une courte pause, voici a peu près comme elle m'a parté :

Heureux les enfans bien nés, mon aimable ami! Je ne presume pas autant de nos soins que M. de Wolmar. Malgre ses maximes, je donte qu'on puisse jamais tirer un bon parti d'un mauvais caractère, et que tout naturel puisse être tourné à bien; mais, au surplus, convaincue de la bonte de sa methode, je tâche d'y conformer en tout ma conduite dans le gouvernement de la famille. Ma première esperance est que des mechans ne seront pas sortis de mon sein; la seconde est d'elever assez bien les enfans que Dieu m'a donnés, sous la direction de leur père, pour qu'ils aient un jour le bonheur de lui ressembler. J'ai tâche pour cela de m'ap-

proprier les règles qu'il m'a prescrites, en leur 1 donnant un principe moins philosophique et plus convenable à l'amour maternel; c'est de voir mes enfans heureux. Ce fut le premier vœu de mon cœur en portant le doux nom de mère, et tous les soins de mes jours sont destines à l'accomplir. La premiere fois que je tins mon fils nine dans mes bras je songeni que l'enfance est presque un quart des plus longues vies, qu'op parvient rarement aux trois autres quarts, et que c'est une bien cruelle prudence de rendre cette première portion malheureuse pour assurer le bonheur du reste, qui pent-dire ne viendra jamais. Je songeai que, durant la foiblesse du premier âge, la nature assujettit les enfans de tant de manières, qu'il est barbare d'ajouter à cet assujettissement l'empire de nos caprices, en leur ôtant une liberte si bornce, et dont ils peuvent si peu abuser. Je resolus d'épargner au mien toute contrainte autant qu'il seroit possible, de lui laisser tout l'usage de ses petites forces, et de ne géner en lui nul des mouvemens de la nature. J'ai dejà gagne à cela deux grands avantages : l'un, d'ecarter de son ance naissante le mensonge, la vanite, la colere, l'envie, en un mot tous les vices qui naissent de l'esclavage, et qu'on est contraint de fomenter dans les enfans pour obtenir d'eux ce qu'on en exige; l'autre, de laisser fortifier librement son corps par l'exercice continuel que l'instinct lui demande. Accoutume tout comme les paysans à courir tête nue au soleil, au froid, à s'essouftler, a se mettre en sueur, il s'endurcit comme cux aux injures de l'air, et se rend plus robuste en vivant plus content. C'est le cas de songer a l'âge d'homme et aux accidens de l'humanite. Je vous l'ai deja dit, je crains cette pusillanimité meurtrière qui à force de delicatesse et de soins, affoiblit, effemine un enfant, le tourmente par une eternelle contrainte, l'enchaine par mille vaines précautions, enfin l'expose pour toute sa vie aux périls inévitables dont elle veut le préserver un moment, et, pour lui sauver quelques rhumes dans son enfance, lui prepare de loin des fluxions de poitrine, des pleuresses, des coups de soleil, et la mort étant grand.

Ce qui donne aux enfans livrés à eux-mêmes la plupart des défauts dont vous parliez, c'est forsque, non contens de faire leur propre volonté, ils la font encore faire aux autres, et cela par l'insensée indulgence des mères à qui l'on ne complait qu'en servant toutes les fantaisies de leurs enfans. Monam, je me flatte que vous n'avez rien vu dans les miens qui sentit l'empire et l'autorité, même avec le dernier domestique, et que vous ne m'avez pas vue non plus applaudir en secret aux fausses complaisances qu'on a pour eux. C'est ici que je crois suivre une route nouvelle et sûre pour rendre à la fois un enfant libre, paisible, caressant, docile, et cela par un moyen fort simple, c'est de le convaincre qu'il n'est qu'un enfant.

A considérer l'enfance en elle-même, y a-t-il au monde un être plus foible, plus miserable. plus a la merci de tout ce qui l'environne, qui ait si grand besoin de pitié, d'amour, de protection, qu'un enfant? Ne semble-t-il pas que c'est pour cela que les premières voix qui lui sont suggérees par la nature sont les cris et les plaintes; qu'elle lui a donné une figure si douce et un air si touchant, afin que tout ce qui l'approche s'intéresse à sa foiblesse et s'empresse à le secourir? Ou'v a-t-il donc de plus choquant. de plus contraire à l'ordre, que de voir un enfant, imperieux et mutia, commander à tout ce qui l'entoure, prendre impudemment un ton de maître avec ceux qui n'ont qu'à l'abandonner pour le faire perir, et d'aveugles parens, approuvant cette audace, l'exercer à devenir le tyran de sa nourrice, en attendant qu'il devienne le leur?

Quant à moi, je n'ai rien épargné pour éloigner de mon fils la dangereuse image de l'empire et de la servitude, et pour ne jamais lui donner lieu de penser qu'il fût plutôt servi par devoir que par pitié. Ce point est peut-être le plus difficile et le plus important de toute l'éducation; et c'est un detail qui ne finiroit point que celui de toutes les precautions qu'il m'a fallu prendre pour prévenir en lui cet instinct si prompt à distinguer les services mercenaires des domestiques de la tendresse des soins maternels.

L'un des principaux moyens que j'aie employes a été, comme je vous l'ai dit, de le bien convaincre de l'impossibilite où le tient son âge de vivre sans notre assistance. Après quoi je n'ai pas eu peine à lui montrer que tous les secours qu'on est forcé de recevoir d'autrui sont des actes de dépendance; que les domestiques ont une véritable supériorite sur lui, en ce qu'il ne sauroit se passer d'eux, tandis qu'il ne leur est bon à rien; de sorte que, bien loin de tirer vanite de leurs services, il les reçoit avec une sorte d'humiliation, comme un temoignage de sa foiblesse, et il aspire ardenment au temps où il sera assez grand et assez fort pour avoir l'honneur de se servir lui-méme.

Ces dees, ai-je dit, seroient difficiles à établir dans des maisons où le père et la mere se font servir comme des enfans; mais dans celle-ci, où chacun, à commencer par vous, a ses fonctions à remplir, et où le rapport des valets aux maîtres n'est qu'un échange perpetuel de services et de soins, je ne crois pas cet établissement impossible. Cependant il me reste à concrvoir comment des enfans accoutumes à voir présenir leurs besoins n'etendent pas ce droit a leurs fantaisies, ou comment ils ne souffrent pas quelquefois de l'humeur d'un domestique qui traitera de fantaisie un véritable besoin.

Monami, a repris madame de Wolmar, une mère peu eclairee se fait des monstres de tout. Les vrais besoins sont très-bornes dans les enfans comme dans les hommes, et l'on doit plus regarder a la durée du bien-être qu'au bienêtre d'un seul moment. Pensez-vous qu'un enfant qui n'est point gene puisse assez souffrir de l'humeur de sa gouvernante, sous les yeux d'une mère, pour en être incommode? Vous supposez des inconvéniens qui naissent de vices deja contractés, sans songer que tous mes soins ont été d'empécher ces vices de naître. Naturellement les femmes aiment les enfans. La mesintelligence ne s'elève entre eux que quand l'un veut assujettir l'autre à ses caprices. Or cela ne peut arriver ici, ni sur l'enfant dont on n'exige rien, ni sur la gouvernante à qui l'enfant n'a rien a commander. J'ai suivi en cela tout le contre-pied des autres mères, qui font semblant de vouloir que l'enfant obeisse au domestique, et veulent en effet que le domestique obeisse à l'enfant. Personne ici ne commande ni n'obeit; mais l'enfant n'obtient jamais de ceux qui l'approchent qu'autant de complaisance qu'il en a pour cux. Par là , sentant qu'il n'a sue tout ce qui l'environne d'autre autorite que celle de la bienveillance, il se rend docile et complaisant; en cherchant à s'attacher

les cours des autres, le sien s'attache à eux à son tour : car on aime en se faisant aimer, c'est l'infaillible effet de l'amour-propre ; et de cette affection reciproque, née de l'egalite, résultent sans effort les bonnes qualites qu'on prêche sans cesse à tous les enfans, sans jamais en obtenir aucune.

J'ai pense que la partie la plus essentielle de l'éducation d'un enfant, celle dont il n'est jamais question dans les educations les plus soignees, c'est de lui bien faire sentir sa misère, sa foiblesse, sa dépendance, et, comme vous a dit mon mari, le pesant joug de la nècessité que la nature impose a l'homme : et cela, non-seu-lement afin qu'il soit sensible à ce qu'on fait pour lui alleger ce joug, mais surtout afin qu'il connoisse de bonne beure en quel rang l'a placé la Providence, qu'il ne s'élève point au-dessus de sa portée, et que rien d'humain ne lui semble etranger à lui.

Induits des leur naissance par la mollesse dans laquelle ils sont nourris, par les égards que tout le monde a pour eux, par la facilité d'obtenir tout ce qu'ils desirent, a penser que tout doit ceder à leurs fantaisies, les jeunes gens entrent dans le monde avec cet impertinent préjugé, et souvent ils ne s'en corrigent qu'a force d'humiliations, d'affronts et de deplaisirs. Or, je voudrois bien sauver à mon fils cette seconde et mortifiante éducation, en lui donnant par la premiere une plus juste opinion des choses, J'avois d'abord resolu de lui accorder tout ce qu'il demanderoit, persuadée que les premiers mouvemens de la nature sont toujours bons et salutaires. Mais je n'ai pas tarde de connoître qu'en se faisant un droit d'être obeis, les enfans sortoient de l'état de nature presque en naissant, et contractoient nos vices par notre exemple, les leurs par notre indiscretion. J'ai vu que, si je voulois contenter toutes ses fantaisies, elles croftroient avec ma complaisance; qu'il y auroit toujours un point ou il laudroit s'arrêter, et où le refus lui deviendroit d'autant plus sensible qu'il v seroit moins accoutumé. Ne pouvant donc, en attendant la raison, lui sauver tout chagrin, l'ai prefere le moindre et le plus tôt passé. Pour qu'an refus lai fût mains cruel, je l'ai plié d'abord au refus; et, pour lui épargner de longs déplaisirs, des lamentations, des mutineries,

l'ai rend i tout refus irrevocable. Il est vrai que l'ecux qui pleurent par fantaisie et seulement j'en fais le mons que je puis, et que j'y regarde a deux fois avant que d'en venir la l'out ce qu'on lui accorde est accorde sans condition des la première demande, et l'on est très-indulgent la-dessus : mais il n'obtient jamais rien par importunite; les pleurs et les flatteries sont egalement inutiles. Il en est si convaincu, qu'il a cessé de les employer; du premier mot il prend son parti, et ne se tourmente pas plus de voir fermer un cornet de bonbons qu'il voudroit manger, qu'envoler un oisean qu'il voudroit tenir ; car il sent la méme impossibilite d'avoir l'un et l'autre. Il ne voit men dans cequ'on lai ôte, s non qu'il ne l'a pa garder, ni dans ce qu'on lui refuse, sinon qu'il n'a pu l'obtenir : et , loin de battre la table contre laquelle il se blesse, il ne battroit pas a personne qui lui resiste. Dans tout ce qui le chagrine il sent l'empire de la nécessite, l'effet de sa propre forblesse, jamais l'ouvrage du mauvais vouloir d'autrui.... Un moment, dit-elle un pen vivement, vovant que j'allois repondre, je pressens votre objection; j'v vais venir a l'instant.

Ce qui nourrit les criailleries des enfans, c'est l'attention qu'on y fait, soit pour leur ceder, soit pour les contrarier. Il ne leur faut quelquefois pour pleurer tout un jour que s'apercevoir qu'on ne vent pas qu'ils pleurent. Qu'on les flatte ou qu'on les menace, les movens qu'on prend pour les faire taire sont tous pernicieux et presque toujours sans effet. Tant qu'on s'occupe de leurs pleurs, c'est une raison pour eux de les continuer : muis ils s'en corrigent bientôt quand ils voient qu'on n'y rwend pas garde; car, grands et petits, nul n'aime à prendre une peine inutile. Voila précisement ce qui est arrivé à mon aîné. C'étoit d'abord un petit criard qui etourdissoit tout le monde; et vous étes temoin qu'on ne l'entend pas plus à present dans la maison que s'il n'y avoit point d'enfant. Il pleure quand il souffre : c'est la voix de la nature qu'il ne faut jamais contraindre; mais il se tait a l'instant qu'il ne souffre plus. Aussi fais-je une très-grande attention à ses pleurs, bien sûre qu'il n'en verse jamais en vain. Je gagne à cela de savoir a point nommé quand il sent de la douleur et quand il n'en sont pas, quand il se porte bien et quand il est malade; avantage qu'on perd avec

pour se faire apaiser. Au reste, j'avoue que ce point n'est pas facile à obtenir des nourrices et des gouvernantes : car comme rien n'est plus ennuveux que d'entendre toujours lamenter up enfant, et que ces bonnes femmes pevoient jamais que l'instant present, elles ne songent pas qu'a faire taire l'enfant aniourd'hui, il en pleurera demain davautage, Le pis est que l'obstination qu'il contracte tire a consequence dans un àge avance. La même cause qui le rend criard à trois ans le rend mutin a douze, querelleur a vingt, imperieux à trente. et manpportable toute sa vie.

Je viens maintenant a vons, me dit-elle en souriant. Dans tout ce qu'on accorde aux enfans, ils voient aisement le desir de leur complaire; dans tout ce qu'on en exige on qu'on leur refuse, ils doivent supposer des raisons sans les de mander. C'est un autre avantage qu'on gagne a user avec eux d'autorité plutôt que de persuasion dans les occasions necessaires : car. comme il n'est pas possible qu'ils n'apercoivent quelquefois la raison qu'on a d'en user ainsi. il est naturel qu'ils la supposent encore quand ils sont hors d'état de la voir. Au contraire, des qu'on a soumis quelque chose à feur jugement, ils pretendent juger de tout, ils deviennent sophistes, subtils, de mauvaise foi, feconds en chicanes, cherchant toujours a reduire au silence ceux qui ont la foiblesse de s'exposer a leurs petites lumieres. Quand on est contraint de leur rendre compte des choses qu'ils ne sont point en état d'entendre, ils attribuent au caprice la conduite la plus prudente, suot qu'elle est au-dessus de leur portee. En un mot, le seul moyen de les rendre dociles à la raison n'est pas de raisonner avec eux, mais de les bien convaincre que la raison est au-dessus de leur ôge : car alors ils la supposent du côte ou elle doit être, a moins qu'on ne leur donne un juste sujet de penser autrement. Ils savent bien qu'on ne yeut pas les tourmenter quand ils sont súrs qu'on les aime; et les enfans se trompent rarement la-dessus. Quand done je refuse quelque chose aux miens, je n'argumente point avec cox, je ne leur dis point pourquoi je ne veux pas, mais je fais en sorte qu'ils le voient, antant qu'il est possible, et quelquefois apres comp. De cette manière ils s'accoutument a

comprendre que jamais je ne les refuse sans en avoir une bonne raison, quoiqu'ils ne l'aperçoivent pas toujours.

Fondée sur le même principe, je ne souffrirai pas non plus que mes enfans se mélent dans la conversation des gens raisonnables, et s'imaginent sottement y tenir leur rang comme les autres, quand on y souffre leur habil indiscret. Je veux qu'ils repondent modestement et en peu de mots quand on les interroge, sans jamais parler de leur chef, et surtout sans qu'ils s'ingèrent à questionner hors de propos les gens plus àges qu'eux, auxquels ils doivent du respect.

En verite, Julie, dis-je en l'interrompant, voila bien de la rigueur pour une mere aussi tendre! Pythagore n'etoit pas plus severe à ses disciples que vous l'étes aux vôtres. Non-seulement vous ne les traitez pas en hommes, mais on diroit que vous craignez de les voir cesser trop tôt d'être enfans. Quel moyen plus agréable et plus sur peuvent-ils avoir de s'instruire que d'interroger sur les choses qu'ils ignorent les gens plus éclairés qu'eux ? Que penseroient de vos maximes les dames de Paris, qui trouvent que leurs enfans ne jasent jamais assez tôt ni assez long-temps, et qui jugent de l'esprit qu'ils auront etant grands par les sottises qu'ils debitent etant jeunes? Wolmar me dira que cela peut être hon dans un pays ou le premier merite est de bien babiller, et ou l'on est dispense de penser pourvu qu'ob parle. Mais vons qui voulez faire a vos enfans un sort si doux, comment accorderez-vous tant de bonheur avec tant de contrainte? et que devient parmi toute cette gêne la liberté que vous pretendez leur

Quoi donc! a-t-elle repris à l'instant, est-ce géner leur liberte que de les empécher d'attenter à la nôtre? et ne sauroient-ils être heureux a moins que toute une compagnie en silence n'admire leurs puerilites? Empéchons leur vanite de natre, ou du moins arrêtons en les progrès; c'est la vraiment travailler a leur felicite; car la vanite de l'homme est la source de ses plus grandes peines, et il n'y a personne de si parfait et de si fete a qui elle ne donne encore plus de chagrins que de plaisirs (1).

Que peut penser un enfant de lui-même,

C 5t jamals la vanté fit quelque heureux cur la terre, à coup y r c 4 heureux-la métot qu'un cot.

quand il voit autour de lui tout un cercle de gens sensés l'ecouter, l'agacer, l'admirer, attendre avec un lâche empressement les oracles qui sortent de sa bouche, et se recrier avec des cetentissemens de joie à chaque impertinence qu'il dit? La tête d'un homme auroit bien de la peine à tenir à tous ces faux applaudissemens : jugez de ce, que deviendra la sienne! Il en est do babil des enfans comme des predictions des almanachs : ce seroit un prodige si, sur tant de vaines paroles, le hasard ne funrnissoit jamais une rencontre beureuse. Imaginez ce que font alors les exclamations de la flatterie sur une pauvre mère dejà trop abuser par son propre cœur, et sur un enfant qui ne sait ce qu'il dit et se voit celebrer! ne pensez pas que pour deméler l'erreur je m'en garantisse : non , je vois la faute, et j'y tombe; mais si j'admire les reparties de mon fils, au moins je les admire en secret; il n'apprend point, en me les voyant applaudir, à devenir babillard et vain; et les flatteurs, en me les faisant repeter, n'ont pas le plassir de rire de ma foiblesse.

Un jour qu'il nous étoit venu du monde, étant allee donner quelques ordres, je vis en rentrant quatre ou cinq grands nigands occupes a jouer avec lui, et s'appretant a me raconter d'un air d'emphase je ne sais combien de gentillesses qu'ils venoient d'entendre, et dont ils sembloient tout émerveillés. Messieurs, leur dis-je assez froidement, je ne doute pas que vous ne sachiez faire dire à des marionnettes de fort jobes choses; mais j'espère qu'un jour mes enfans seront hommes, qu'ils agiront et parleront d'euxmémes, et alors j'apprendrai toujours dans la joie de mon cœur tout ce qu'ils auront dit et fait de bien. Depuis qu'on a vu que cette maniere de faire sa cour ne prenoit pas, on joue avec mes enfans comme avec des enfans, non comme avec Polichinelle; il ne leur vient plus de compere, et ils en valent sensiblement mieux depuis qu'on ne les admire plus.

A l'egard des questions, on no les leur défend pas indistinctement : je suis la première à leur dire de demander doucement en particulier à leur père on a moi tout ce qu'ils ont besoin de savoir ; mais je ne souffre pas qu'ils coupent un entretien serieux pour occuper tout le monde de la première impertinence qui leur passe par la tete. L'art d'interroger n'est pas si facile qu'on pense : c'est bien plus l'art des maîtres que des disciples ; il faut avoir deja beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu'on ne sait pas. Le savant sait et s'enquiert, dit un proverbe indien ; mais l'ignorant ne sait pas même de quoi s'enquerir (¹). Faute de cette science preliminaire, les enfans en liberté ne font presque jamais que des questions ineptes qui ne servent à rien, ou profondes et scabreuses, dont la solution passe leur portee ; et puisqu'il ne faut pas qu'ils sachent tout, il importe qu'ils n'aient pas le droit de tout demander. Voilà pourquoi, généralement parlant, ils s'instruisent mieux par les interrogations qu'on leur fait que par celles qu'ils font eux-mêmes.

Onand cette methode leur seroit aussi utile qu'on croit, la première et la plus importante science qui leur convient n'est-elle pas d'être discrets et modestes? et y en a-t-il quelque autre qu'ils doivent apprendre au prejudice de celle-là? Que produit donc dans les enfans cette émancipation de parole avant l'âge de parler, et ce droit de soumettre effrontement les hommes à leur interrogatoire? de petits questionneurs babillards qui questionnent moins pour s'instruire que pour importuner, pour occuper d'eux tout le monde, et qui prennent encore plus de goût à ce babil par l'embarras où ils s'aperçoivent que jettent quelquefois leurs questions indiscrètes, en sorte que chacun est inquiet aussitôt qu'ils ouvrent la bouche. Ce n'est pas tant un moven de les instruire que de les rendre étourdis et vains; inconvenient plus grand à mon avis que l'avantage qu'ils acquièrent par la n'est utile; car par degres l'ignorance diminue, mais la vante ne fait jamais qu'augmenter.

Le pis qui pût arriver de cette réserve trop prolongée seroit que mon fils en âge de raison cût la conversation moins legère, le propos moins vif et moins abondant; et en considérant combien cette habitude de passer sa vie à dire des riens retrécit l'esprit, je regarderois plutôt cette heureuse sterilité comme un bien que comme un mal. Les gens oisifs, toujours ennuyés d'eux-mêmes, s'efforcent de donner un grand prix à l'art de les amuser; et l'on diroit que le savoir-vivre consiste à ne dire que de

vaines paroles, comme à ne faire que des dons mutiles: mais la societe humaine a un objet plus noble, et ses vrais plaisirs ont plus de solidite. l'organe de la vérite, le plus digne organe de l'homme, le seul dont l'usage le distingue des animaux, ne lui a point ete donne pour n'en pas tirer un meilleur parti qu'ils ne font de leurs cris. If se degrade au-dessous d'eux quand il parle pour ne rien dire; et l'homme doit être homme jusque dans ses délassemens. S'il y a de la politesse à ctourdir tout le monde d'un vain caquet, y'en trouve une bien plus veritable à laisser parlei les autres par preference, à faire plus grand cas de ce qu'ils disent que de ce qu'on diroit soi-même, et à montrer qu'on les estime trop pour croire les amuser par des niaiseries. Le bon usage du monde, celui qui nous y fait le plus rechercher et chérir, n'est pas tant d'y briller que d'y faire briller les autres, et de mettre, à force de modessie, leur orgueil plus en liberte. Ne craignons pas qu'un homme d'esprit qui ne s'abstient de parler que par retenue et discrétion puisse jamais passer pour un sot. Dans quelque pays que ce puisse êtro, il n'est pas possible qu'on juge un homme sur ce qu'il n'a pas dit, et qu'on le méprise pour s'être tu. Au contraire, on remarque en general que les gens silencieux en imposent, qu'on s'ecoute devant eux, et qu'on leur donne beaucoup d'attention quand ils parlent; ce qui, leur laissant le choix des occasions et faisant qu'on ne perd rien de ce qu'ils disent, met tout l'avantage de leur côté. Hest si difficile à l'homme le plus sage de garder toute sa presence d'esprit dans un long flux de paroles, il est si rare qu'il ne lui echappe des choses dont il se repent à toisir, qu'il aime mieux retenir le bon que risquer le manyais. Entin, quand ce n'est pas faute d'esprit qu'il se tait, s'il ne parle pas, quelque discret qu'il puisse être, letort en est a ceux qui sont avec lui.

Mais il y a bien loin de six ans à vingt: mon fils ne sera pas toujours enfant; et, à mesure que sa raison commencera de naitre, l'intention de son pere est bien de la laisser exercer. Quant à mor, ma mission ne va pas jusque-la. Je nourris des enfans, et n'ai pas la présomption de vouloir former des hommes. J'espère, dit-elle en regardant son mari, que de plus digues mains se chargeront de ce noble emploi. Je suis

<sup>(1)</sup> Ce proverbe est tiré de Chardin tonne V p. 170 in-12.

femme et mere, je sais me tenir à mon rang. Encore une fois, la fonction dont je suis chargee n'est pas d'elever mes fils, mais de les preparer pour être élevés.

Je ne fais même en cela que suivre de point en point le système de M. de Wolmar; et plus j'avance, plus j'éprouve combien il est excellent et juste, et combien il s'accorde avec le mien. Considerez mes enfans, et surtout l'aine; en connoissez-vous de plus heureux sur la terre, de plus gais, de moins importuns? Vons les voyez sauter, rire, courir toute la journee, sans jamais incommoder personne. De quels plaisirs, de quelle independance leur âge est-il susceptible, dont ils ne jouissent pas ou dont ils abusent? Ils se contraignent aussi peu devant moi qu'en mon absence. Au contraire, sous les yeux de leur mère ils ont toujours un peu plus de confiance : et, quoique je sois l'auteur de toute la severité qu'ils éprouvent, ils me trouvent toujours la moins sevère : car je ne pourrois supporter de n'être pas ce qu'ils aiment le plus au monde.

Les seules lois qu'on leur impose auprès de nous sont celles de la liberte mome, savoir, de ne pas plus géner la compagnie qu'elle ne les géne, de ue pas crier plus haut qu'on ne parle ; et, comme on ne les oblige point de s'occuper de nous, je ne veux pas non plus qu'ils prétendent nous occuper d'eux. Quand ils manquent à de si justes lois , toute leur peine est d'être a l'instant renvoyes; et tout mon art, pour que c'en soit une, de faire qu'ils ne se trouvent nulle part aussi bien qu'ici. A cela près, on ne les assujettit à rien; on ne les torce jamais de rien apprendre ; on ne les cannie point de vaines corrections; jamais on ne les reprend; les seules lecons qu'ils recoivent sont des lecons de pratique prises dans la simplicite de la nature. Chacun, been instruct Li-dessus, se conforme a mes intentions avec upe intelligence et un soin qui ne me laissent cien a desirer; et, si quelque faute est à craindre, mon assiduité la previent ou la repare aisément.

Hier, par exemple, l'ainé, ayant ôte un tambour au cadet, l'avoit fait pleurer. Fanchon ne dit rien; mais, une heure après, au moment que le ravisseur du tambour en étoit le plus occupé, elle le lui réprit; il la suivoit en le redemandant, et pleurant à son tour. Elle lui dit; Vous l'avez pris par force à votre frère, je vous le reprends de même; qu'avez-vous à dire? no suis-je pas la plus forte? Puis elle se mit à battre la caisse à son imitation, comme si elle y cût pris beaucoup de plaisir. Jusque-là tout étoit à merveille; mais quelque temps après elle voulut rendre le tambour au cadet; alors je l'arrêtai; car ce n'etoit plus la ieçon de la nature, et de là pouvoit naître un premier germe d'envie entre les deux frères. En perdant le tambour, le cadet supporta la dure loi de la nécessité; l'ainé sentit son injustice, tous deux connurent leur foiblesse et furent consoles le moment d'après.

Un plan si nouveau et si contraire aux idéas recues m'avoit d'abord effarouché. A force de me l'expliquer, ils m'en reudirent enfin l'admirateur; et je sentis que pour guider l'homme, la marche de la nature est toujours la meilleure. Le seul inconvenient que je trouvois à cette methode, et cet inconvenient me parut fort grand, c'etoit de négliger dans les enfans la seule facultă qu'ils aient dans toute sa vigueur, et qui ne fait que s'affoiblir en avançant en âge. Il me sembloit que, selon leur propre système, plus les opérations de l'entendement étaient foibles, insufhsantes, plus on devoit exercer et fortifier la memoire, si propre alors a soutenir le travail. C'est elle, disois-je, qui doit suppleer à la raison jusqu'à sa naissance, et l'enrichie quand elle est nec. Un esprit qu'on n'exerce à rien devient lourd et pesant dans l'inaction. La semence ne prend point dans un champ mai préparé, et giest une etrange preparation pour apprendre à devenir raisonnable que de commencer par être stapide. Comment, stapide! s'est écriée aussitôt madame de Wolmar. Confondriez-vous deux qualites aussi différentes et presque aussi contraires que la mémoire et le jugement (\*)? comme si la quantité des choses mal digérées et sans liaison dont on remplit une tête encore foible n'y faisoit pas plus de tort que de profit à la raison! J'avoue que de toutes les facultés de l'homme la mémoire est la premiere qui se developpe et la plus commode à cultiver dans les entans : mais, a votre avis, lequel est à préferer de ce qu'il leur est le plus aisé d'appren-

<sup>¿</sup> Cela ne me parolí pos bien su. Rien n'est si recessaire au journeul que la mémoire : il est visit que ce n'est par la mémoire desmuts.

dre, ou de ce qu'il leur importe le plus de

Regardez à l'usage qu'on fait en eux de cette facilite, à la violence qu'il faut leur faire, à l'eternelle contrainte ou il les faut assujettir pour mettre en etalage leur memoire, et comparez l'utilité qu'ils en retirent au mal qu'on leur fait souffrir pour cela. Quoi! forcer un enfant d'etudier des langues qu'il ne parlera jamais. même avant qu'il ait bien appris la sienne ; lui faire incessamment repeter et construire des vers qu'il n'entead point, et dont toute l'harmonie n'est pour lui qu'au bout de ses doigts; embrouiller son espait de cercles et de spheres dont il n'a pas la moindre idee, l'accabler de mille noms de villes et de rivières qu'il confond sans cesse et qu'il rapprend tous les jours ; estce cultiver sa memoire au profit de son jugement? et tout ce fravole acquis vaut-il une seule des larmes qu'il lui coûte?

Si tout cela n'etoit qu'inutile, je m'en plaindrois moins; mais n'est-ce men que d'instraire un enfant a se payer de mots, et à croire savoir ce qu'il ne peut comprendre? Se pourront-il qu'un tel amas ne nuisit point aux premieres idées dont on doit meubler une tete humaine? et ne vaudroit il pas mieux n'avoir point de mémoire que de la remplir de tout ce fatras. au prejudice des connoissances nécessaires dont il tient la place?

Non, si la nature a donné au cerveau des enfans cette souplesse qui le rend propre a recevoir toutes sortes d'impressions, ce n'est pas pour qu'on y grave des noms de rois, des dates, des termes de blason, de sphere, de geographie, et tous ces mots sans aucun sens noue leur åge, et sans aucune utilite pour quelque åge que ce soit, dont on accable leur triste et sterile enfance; mais c'est pour que toutes les idees relatives a l'état de l'homme, toutes celles qui se rapportent à son bouheur et l'eclairent sur ses devoirs, s'y tracent de l'onne heure en caracteres ineffacables, et lui servent à se conduire, pendant sa vie, d'one manière convenapable a son etre et a ses facultes.

Sans etudier dans les livres, la memoire d'un enfant ne reste pas pour cela oisive : tout cequ'il voit, tout ce qu'il entend le frappe, et il s'en souvient; il tient registre en lui-même des

qui l'environne est le livre dans lequel, sans y songer, il enrichit continuellement sa memoire, en attendant que son jugement puisse en profiter. C'est dans le choix de ces objets, c'est dans le soin de lui présenter sans cesse ceux qu'il doit connoître, et de lui cacher ceux qu'il doit ignorer, que consiste le véritable art de cultiver la premiere de ses facultes ; et c'est par la qu'il faut tacher de lui former un magasin de connoissances qui servent à son éducation durant la jeunesse, et à sa conduite dans tous les temps. Cette methode, il est vrai, ne forme point de petits prodiges, et ne fait pas briller les gouvernantes et les précepteurs : mais elle forme des hommes judicieux, robustes, sains de corps et d'entendement, qui, sans s'être fait admirer etant jeunes, se font honorer etant grands.

Ne pensez pas pourtant, continua Julie, qu'on néglige ici tout-à-fait ces soins dont vous faites un si grand cas. Une mère un peu vigilante tient dans ses mains les passions de ses enfans. Il y a des movens pour exciter et nourrir en eux le desir d'appresdre ou de faire telle ou telle chose; et autant que ces movens peuvent se concilier avec la plus entière lil erte de l'enfant, et n'engendrent en lai nulle semence de vice, je les emploie assez volontiers, sans m'opiniatrer quand le succes n'y répond pas ; car il aura tonjours le temps d'apprendre, mais il n'y a pas un moment a perdre pour lui former un bon naturel; et M. de Wolmar a une telle idee du premier developpement de la raison, qu'il soutient que, quand son fils ne sauroit rich à douze ans, il n'en seroit pas moins instruit à quinze, sans compter que rien n'est moins necessaire que d'etre savant, et rien plus que d'être sage et bon.

Vous savez que notre ainé lit déjà passablement. Voici comment lui est venu le goût d'apprendre a lire. J'avois dessein de lui lire de temps en temps quelque fable de La Fontaine pour l'amuser, et j'avois deja commence, quand il me demanda si les corbeaux parloient. A l'instant je vis la difficulte de lui faire sentir bien nettement la différence de l'apologne au meosonge : je me tirai d'affaire comme je pus; et, convaincue que les fables sont faites pour les hommes, mais qu'il faut toujours dire la vérite que aux enfans, je supprimai La Fonactions, des discours des hommes; et tout ce \(^1\) taine. Je lui substituai un recueil de retites his-

toires intéressantes et instructives, la plupart tirées de la Bible; puis, voyant que l'enfant prenoit goût à mes contes , j unagmai de les lui rendre encore plus utiles, en essavant d'en composer moi-meme d'aussi amusans qu'il me fut possible, et les appropriant toujours au besoin du moment. Je les écrivois à mesure dans un beau livre orne d'images, que je tenois bien enferme, et dont je luchsois de temps en temps quelques contes, rarement, peu long-temps, et répetant souvent les mêmes avec des commentaires, avant de passer à de nouveaux. Un eqfant oisif est sujet a l'ennui; les petits contes servoient de ressources : mais, quand je le voyois le plus avidement attentif, je me souvenois quelquefois d'un ordre a donner, et je le quittois à l'endroit le plus intéressant, en laissant negligemment le livre. Aussitôt il alloit prier sa bonne, ou Fanchon, ou quelqu'un, d'achever la lecture : mais comme il n'a cien a commander a personne, et qu'ou etoit prévenu, I'on a'obeissoit pas toujours. L'un refusoit, l'autre avoit affaire, l'autre balbution lentement et mal, l'autre laissoit, a mon exemple, un conte à moitie. Quand on le vit bien ennuyé de tant de dépendance, quelqu'un lui suggera serrètement d'apprendre à lire, pour s'en delivrer et feuilleter le livre à son aise. Il goûta ce projet. Il fallut trouver des gens assez complaisans pour vouloir lui donner leçon : neuvelle difficulte quion n'a pousser quiaussi foin qu'il billoit. Malgre toutes ces precautions, il s'est lasse trois on quatre fois : on l'a laisse faire, Sculement je me suis efforcée de rendre les c ntes encore plus amusans; et il est revenu à la charge avec tant de d'ardeur, que, quoiqu'il n'v ait pas six mois qu'il a tout de bon commence d'apprendre, il sera bientôt en état de lire scul le recueil.

C'est à peu pres ainsi que je tacherai d'exciter son zele et sa bonne volonte pour acquerir les connoissances qui demandent de la suite et de l'application, et qui peuvent convenir a son âge : mais quoiqu'il apprenne a lire, ce n'est point des livres qu'il tirera ces connoissances : car elles ne s'y trouvent point, et la fecture ne convient en aucune mamere aux enfans. Je veux aussi l'habituer de bonne heure à nonerir sa tete d'idees et non de mots : c'est pourquoi je ne lui fais jamais raen apprendre por cœur.

Jamais! intercompis-je: c'est leaucoup dires car encore faut-il bien qu'il sache son catechisme et ses prieres. C'est ce qui vous trompe, reprit-elle. A l'egard de la priere, tous les matins et tous les soirs je fais la mienne a haute voix dans la chambre de mes enfans, et c'est assez pour qu'ils l'apprennent sans qu'on les v oblige; quant au catechisme, ils ne savent ce que c'est. Quoi! Julie, vos enfans n'apprennent pas leur catechisme? No ., mon ami, mes enfans n'apprennent pas leur catechisme. Commentlai-je dit tout etonne, une meresi pieusel... Je ne vous comprends point. Et pourquoi vos enfans n'apprennent-ils pas leur catechisme? Afia qu'ils le croient un jour, dit-elle : j'en yeux faire un jour des chretiens. Ah! j'y suis, m'ecriai-je; vous ne voulez pas que leur toi ne soit qu'en paroles, ni qu'ils sachent seulement leur religion, mais qu'ils la croient; et vous pensez avec raison qu'il est impossible a l'homme de croire ce qu'il n'entend point. Vous êtes bien difficile, me dit en souriant M. de Wolmar: senez-yous chretien, par hasard? Je m'efforce de l'etre, loi dis-je avec fermete. Je crois de la religion tout ce que j'en puis comprendre, et respecte le reste sans le rejeter. Jube me fit un signe d'approbation, et nous reprimes le sujet de notre entretien.

Après être entree dans d'autres detals qui m'ont fait concevoir combien le zele maternel est actif, infatigable et prevovant, elle a conclu en observant que sa methode se rapportoit exactement aux deux objets qu'elle s'étoit proposés, savoir, de laisser dévelopogr le naturel des enfans, et de l'etudier. Les miens ne sont génes en rien, dit-elle, et ne sauroient abuser de leur liberté : leur caractère ne peut ni se depraver ni se contraindre : on laisse en paix renforcer leur corps et germer leur jogement, l'esclavage n'avdit point leur ame; les regards d'autrui ne font point fermenter leur amourpropre; ils ne se croient ni des hommes puissans in des animaux enchaînes, mais des enfans heureux et libres. Pour les garantir des vices qui ne sont pas en eux, ils ont, ce me semble, un préservatif plus fort que des discours qu'ils n'entendroient point, ou dont ils servient bientôt ennuves : c'est l'exemple des mœurs de tout ce qui les environne : ce sont les entretiens qu'ils entendent, qui sont ici naturels à tout le

monde, et qu'on n'a pas besoin de composer expres pour eux; c'est la paix et l'union dont j'aurois pu prendre il falloit être aussi hien secondée pour esperer de réussir, et que le suogner sans cesse et dans la conduite respective de tous, et dans la conduite et les discours de l'ecreonstances qui ne s'est peut-étre jamais chagun.

Nourris encore dans leur première simplicité, d'où leur viendroient des vices dont ils n'ont point vu d'exemple, des passions qu'ils n'ont nulle occasion de sentir, des préjugés que rien ne leur inspire? Vous voyez qu'aucune erreur ne les gagne, qu'aucun mauvais penchant ne se montre en eux. Leur ignorance n'est point entétée, leurs desirs ne sont point obstinés; les inclinations au mal sont prevenues; la nature est justifice; et tout me prouve que les defauts dont nous l'accusons ne sont point son ouvrage, mais le nôtre.

C'est ainsi que, livrés au penchant de leur cœur sans que rien le déguise ou l'altere, nos enfans ne recoivent point une forme extérieure et artificielle, mais conservent exactement celle de leur caractère originel ; c'est ainsi que ce caractere se developpe journellement a nos yeux. sans réserve, et que nous pouvons étudier les mouvemens de la nature jusque dans leurs principes les plus secrets. Surs de n'être jamais ni grondés ni punis, ils ne savent ni mentir ni se cacher; et, dans tout ce qu'ils disent, soit entre eux, soit à nous, ils laissent voir sans contrainte tout ce qu'ils ont au fond de l'âme. Libres de babiller entre eux toute la journee, ils ne songent pas même à se géner un moment devant moi. Je ne les reprends jamais, ni ne les fais taire, ni ne feins de les écouter, et ils diroient les choses du monde les plus blàmables que je ne ferois pas semblant d'en rien savoir : mais en effet je les ecoute avec la plus grande attention 6208 qu'ils s'en doutent; je tiens un registre exact de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent ; ce sont les productions naturelles du fonds qu'il faut cultiver. Un propos vicieux dans leur bouche est une herbe étrangère dont le vent apporta la graine : si je la coupe par une reprimande, bientôt elle repoussera; au lieu de cela, j'en cherche en secret la racine, et j'ai soin de l'arracher. Je ne suis, m'a-t-elle dit en riant, que la servante du jardinier ; je sarcle le jardin, j'en ôte la mauvaise herbe ; c'est à lui de cultiver la bonne.

Convenons aussi qu'avec toute la peine que l'aurois pu prendre il falloit être aussi bien secondée pour esperer de réussir, et que le suctrouvé qu'ici : il falloit les lumières d'un père éclaire pour démêler, a travers les prejuges établis, le véritable art de gouverner les enfans des leur naissance : il falloit toute sa patience pour se préter à l'exécution, sans jamais dementir ses leçons par sa conduite; il falloit des enfans bien nés en qui la nature eut assez fait pour qu'on put aimer son seul ouvrage; il falloit n'avoir autour de soi que des domestiques intelligens et bien intentionnes, qui ne se lassassent point d'entrer dans les vues des maitres : un seul valet brutal ou flatteur eut suffi pour tout gâter. En vérité, quand on songe combien de causes étrangères peuvent nuire aux meilleurs desseins, et renverser les projets les mieux concertés, on doit remercier la fortune de tout ce qu'on fait de bien dans la vie, et dire que la sagesse dépend beaucoup du bonheur.

Dites, me suis-je écrié, que le bonbeur dépend encore plus de la sagesse. Ne vovez-vous pas que ce concours dont yous yous félicitez est votre ouvrage, et que tout ce qui vous approche est contraint de vous ressembler? Meres de famille, quand vous vous plaignez de n'être pas secondées, que vous connoissez mal votre pouvoir! Sovez tout ce que vous devez être, vous surmonterez tous les obstacles; vous forcerez chacun de remplir ses devoirs, si vous remplissez bien tous les vôtres. Vos droits ne sont-ils pas ceux de la nature? Malgre les maximes du vice, ils seront toujours chers au cœur humain. Ah! veuillez être femmes et mères, et le plus doux empire qui soit sur la terre sera aussi le plus respecté.

En achevant cette conversation, Julie a remarque que tout prezoit une nouvelle facilité depuis l'arrivee d'Henriette. Il est certain, dit-clle, que j'aurois besoin de beaucoup moins de soins et d'adresse si je voulois introduire l'émulation entre les deux freres; mais ce moyen me paroît trop dangereux; j'aime mieux avoir plus de peine et ne rien risquer. Henriette supplée a rela : comme elle est d'un autre sexe, leur aînee, qu'ils l'aiment tous

deux à la folie, et qu'elle a du sens au-dessus de son âge, j'en fais en quelque sorte leur première gouvernante, et avec d'autant plus de succès que ses leçons leur sont moins suspectes.

Quant à elle, son éducation me regarde; mais les principes en sont si différens qu'ils meritent un entretien à part. Au moins puis-je bien dire d'avance qu'il sera difficile d'ajouter en elle aux dons de la nature, et qu'elle vaudra sa mère elle-même, si quelqu'un au monde la peut valoir.

Mylord, on yous attend de jour en jour, et ce devroit être ici ma derniere lettre. Mais ie comprends ce qui prolonge votre séjour à l'armee, et j'en fremis. Julie n'en est pas moins inquiète : elle vous prie de nous donner plus souvent de vos nouvelles, et vous conjure de songer, en exposant votre personne, combien vous prodiguez le repos de vos amis. Pour moi je n'ai rien à yous dire. Faites votre devoir : un conseil timide ne peut non plus sortir de mon cœur qu'approcher du vôtre. Cher Bomston, je le sais trop, la seule mort digne de ta vie seroit de verser ton sang pour la gloire de ton pays; mais ne dois-tu nul compte de tes jours a celui qui n'a conservé les siens que pour toi?

### LETTRE IV.

DE MYLORD ÉDOLARD A SAINC-PREUX.

Je vois par vos deux dernières lettres qu'il m'en manque une antérieure à ces deux-la, apparenment la première que vous m'aviez écrite à l'armee, et dans laquelle étoit l'explication des chagrins secrets de madame de Wolmar. Je n'ai point reçu cette lettre, et je conjecture qu'elle pouvoit être dans la malle d'un courrier qui nous a été enleve. Repétez-moi donc, mon ami, ce qu'elle contenoit; ma raison s'y perd et mon cœur s'en inquiète : car, encore une fois, si le bonheur et la pnix ne sont pas dans l'âme de Julie, où sera leur asile ici-bas?

Rassurez-la sur les risques auxquels elle me croit expose. Nous avons à faire a un ennemi trop habile pour nous en laisser courir; avec une poignée de monde il rend toutes nos forces inutiles, et nous ôte partout les moyess de l'at-

taquer. Cependant, comme nous sommes confians, nous pourrions bien lever des difficultés insurmontables pour de meilleurs genéraux, et forcer a la fin les François de nous battre. l'augure que nous payerons cher nos prenuers succès, et que la bataille gagnée à Dettingue nous en fera perdre une en Flandre. Nous avons en tête un grand capitaine : ce n'est pas tout, il a la confiance de ses troupes; et le soldat françois qui compte sur son general est invincible; au contraire, on en a si bon marché quand il est commande par des courtisans qu'il menrise, et cela arrive si souvent, qu'il ne faut qu'attendre les intrigues de cour et l'occasion pour vaincre à coup sur la plus brave nation du continent. Ils le savent fort bien eux-mêmes. Mylord Marlborough, voyant la bonne mine et l'air guerrier d'un so'dat pris à Bleinhem (1), lui dit : S'il y cut en canquante mille hommes comme toi à l'armée françoise. elle ne se fût pas ainsi laissé battre. Eh morbleu! repartit le grenadier, nous avions assez d'hommes comme moi ; il ne nous en manquoit qu'un comme vous. Or cet homme comme lui commande à present l'armée de France, et manque à la nôtre ; mais nous ne songeons guere à cela.

Quoi qu'il en soit, je veux voir les manœuvres du reste de cette campagne, et j'ai resolu de rester a l'armee jusqu'à ce qu'elle entre en quartiers. Nous gagnerons tous à ce delai. La saison étant trop ayancée pour traverser les monts, nous passerons l'hiver ou vous êtes, et n'irons en Italie qu'an commencement du printemps. Dites a monsieur et madame de Wolmar que je fais ce nouvel arrangement pour jouir a mon aise du touchant spectacle que vous decrivez si bien, et pour voir madame d'Orbe établie avec eux. Continuez, mon cher, a m'ecrire avec le même soin, et vous me ferez plus de plaisir que jamais. Mon equipage a ete pris, et je suis sans livres; mais je lis vos lettres.

(\*) C'est le nom que les Anglois donnent à la bataille d'Hochistet.

## LETTRE V.

DE SAINT-PREUX A MYLORD PROCEARD.

Quelle joie vous me donnez en m'annonçant que nous passerons l'hiver à Clarens! mais que vous me la faites payer cher en prolongeant votre sejour à l'armée! Ce qui me deplait surtout, c'est de voir clairement qu'avant notre separation le parti de faire la campagne étoit déja pris, et que vous ne m'en voulutes rien dire. Mylord, je sens la raison de ce mystère et ne puis vous en savoir bon gre. Me mépriseriez-vous assez pour croire qu'il me fût bon de vous survivre, ou m'avez-vous connu des attachemens si has que je les prefere a l'honneur de mourir avec mon ami? Si je ne méritois pas de vous suivre, il falloit me faisser à Londres; vous m'auriez moins offensé que de m'envoyer ici.

Il est clair par la dernière de vos lettres qu'en effet une des miennes s'est perdue, et cette perte a dù vous rendre les deux lettres suivantes fort obscures à bien des égards; mais les eclaircissemens nécessaires pour les bien entendre viendront à loisir. Ce qui presse le plus a présent est de vous tirer de l'inquiétude où vous êtes sur le chagrin secret de madame de Wolmar.

Je ne vous redirai point la suite de la conversation que j'eus avec elle apres le depart de son mari. Il s'est passe depuis bien des choses qui m'en ont fait oublier une partie ; et nous la reprimes tant de fois durant son absence, que je m'en tiens au sommaire pour eparguer des répétitions.

Elle m'apprit donc que ce même époux qui faisoit tout pour la rendre heureuse étoit l'unique auteur de toute sa peine, et que plus leur attachement mutuel étoit sincère, plus il lui donnoit à souffrir. Le diriez-vous, mylord? cet homme si sage, si raisonnable, si loin de toute espèce de vice, si peu soumis aux passions humaines, ne croit rien de ce qui donne un prix aux vertus, et, dans l'innocence d'une vie à reprochable, il porte au fond de son cœur l'affreuse paix des mechans. La reflexion qui nait de ce contraste augmente la douleur de Julie : et il semble qu'elle lui pardonneroit plutôt de méconnoître l'auteur de son être, s'il avoit plus de motifs pour le craindre ou plus d'orgueil pour le braver. Qu'un coupable apaise sa

conscience aux dépens de sa raison, que l'honneur de penser autrement que le vulgaire anime celui qui dogmatise, cette erreur au moins se conçoit; mais, poursuit-elle en soupirant, pour un si honnête homme et si peu vain de son savoir, c'etoit bien la peine d'être incrédule!

Il faut être instruit du caractère des deux époux; il faut les imaginer concentrés dans le sein de leur famille, et se tenant l'un à l'autre lieu du reste de l'univers; il faut connoître l'union qui règue entre eux dans tout le reste, pour concevoir combien leur différend sur ce seul point est capable d'en troubler les charmes. M. de Wohnar, elevé dans le rit grec, n'etoit pas fait pour supporter l'absurdite d'un culte aussi ridicule. Sa raison, trop superieure à l'imbecille joug qu'on lai vouloit imposer, le secoua bientôt avec mepris; et rejetant à la fois tout ce qui lui venoit d'une autorite si suspecte, forcé d'être impie, il se fit athée.

Dans la suite, ayant toujours vicu dans des pays catholiques if n'apprit pas à concevoir une meilleure opinion de la foi chretienne par celle qu'on y professe. Il n'y vit d'autre religion que l'interêt de ses ministres. Il vit que tout y consistoit encore en vaines simagrees, plâtrees un peu plus subtilement par des mots qui ne signifient rien; il s'aperçut que tous les hounétes gens y etoient unanimement de son avis, et ne s'en cachoient guère; que le clerge même, un peu plus discrètement, se moquoit en secret de ce qu'il enseignoit en public ; et il m'a proteste souvent qu'après bien du temps et des recherches, il n'avoit trouvé de sa vie que trois prêtres qui crussent en Dieu 1). En voulant s'éclaireir de bonne foi sur ces matières, il s'etoit enfonce dans les tenèbres de la metaphysique, où l'homme n'a d'autres guides que les systèmes qu'il y porte ; et ne voyant partout que dontes et contradictions, quand enfin il est

(\*) A Dieu ne plaise que je venille approuver ces assertimes dures et téméraires ' jaffirme sentement q éd y a des gens qui les lont, et lont la conduite du élergé de tous les joys et de toutes les sectes n'autorise que troj souvent l'indiscrett in Milsion que mon dessent dans cette note soit de me mette d'obbenient à convert, voici hair nettement men propre sentament aux ce point : c'est que nui vrai ce yant ne suiroit etre notoférant ni perseculeur. Si j'étois magnérat, et que la foi portat peine de mort contre les athées, je commences apar laire brûder comme tel quicompre en viendre t dénonces un autre.

venu parmi des chrétiens, il y est venu trop : aucun rapport entre lui et moi, je ne sais par où tard ; sa foi s'étoit deja fermee à la verite , sa raison n'étoit plus accessible à la certitude ; tout ce qu'on lai prouvoit detruisant plus un sentiment qu'il n'en etablissoit un autre, il a fini par combattre également les dogmes de toute espèce, et n'a cesse d'être athee que pour devenir sceptique.

Voila le mari que le ciel destinoit à cette Julie en qui vous connoissez une foi si simple et une prete si douce. Mais il faut avoir vecu aussi familierement avec elle que sa cousine et moi, pour savoir combien cette âme tendre est naturellement portee à la devotion. On diroit que rien de terrestre ne pouvant suffire au besoin d'aimer dont elle est devorée, cet exces de sensibilité soit force de remonter à sa source. Ce n'est point comme sainte Thérèse un comr amoureux qui se donne le change et veut se tromper d'objet, c'est un cœur vraiment intarassable que l'amour ni l'amitie n'ont pu epuiser, et qui porte ses affections surabondantes au seul être digne de les absorber (1). L'amour de Dieu ne la détache point des créatures; il ne lui donne ni dureté ni bigreur. Tous ses attachemens produits par la même cause, en s'animant l'un par l'autre, en deviennent plus charmans et plus doux; et, pour moi, je crois qu'elle seroit moins devote si elle aimoit moins tendrement son père, son mari, ses enfans, sa cousine, et moi-même.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que plus elle l'est, moins elle croit l'etre, et qu'elle se plaint de sentir en elle-même une âme aride qui ne sait point aimer Dieu. On a beau laire, da-elle souvent, le cœur ne s'attache que par l'entremise des sens ou de l'imagination qui les représente : et le moven de voir ou d'imaginer l'immensite du grand Etre ?? Quand je veux m'elever à lui je ne sais ou je suis ; n'apercevant

l'atteindre, je ne vois ni ne sens plus rien, je motrouve dans une espèce d'aneantissement; et si l'osois juger d'autroi par moi-même, je craindrois que les extases des mystiques ne vinssent moins d'un cœur plein que d'un cerveau vide.

Que faire donc, continue-t-elle, pour me derober aux fantômes d'une raison qui s'egare? Je substitue un culte grossier, mais a ma portée, à ces sublimes contemplations qui passent mes facultés. Je rabaisse a regret la mageste divine, j'interpose entre elle et moi des objets sensibles; ne la pouvant contempler dans son essence, je la contemple au moins dans ses couvres, je l'aime dans ses hienfaits; mais, de quelque maniere que je m'y prenne, au heude l'amour pur qu'elle exige, je n'ai qu'une reconnoissance interessée a lui présenter.

C'est ainsi que tout devient sentiment dans un ocear sensible. Julie ne trouve dans l'univers entier que des sujets d'attendrissement et de gratitude : partout elle aperçoit la bienfaisante main de la Providence; ses enfans sont le cher depôt qu'elle en a reçu; elle recueille ses dons dans les productions de la terre; elle voit sa table converte par ses sons; elle s'endort sous sa protection; son paisible reveil linvient d'elle; elle sent ses leçons dans les disgraces, et ses faveurs dans les plaisirs; les biens dont jouit tout ce qui lui est cher sont autant de nouveaux sujets d'hommages : si le Dieu de l'univers echappe à ses foibles veux. elle voit partout le pare commun des hommes. Honorer ainsi ses bienfaits suprêmes, n'est ce pas servir autant qu'on peut l'Étre mon?

Concevez, mylord, quel tourment c'est de sivre dans la retraite avec celui qui partage notre existence et ne peut partager l'espoir qui nous la rend chere; de ne pouvoir avec lu m benir les œuvres de Dieu, ni parler de l'heureux avenir que nous promet sa bonte; de le voir assensible, en fassant le bien, a tout ce qui le rend agreable à faire, et, par la plus bizarre. inconsequence, penser en impie et vivre en chretical lunginez Julie a la promenade avecson mari : l'une, admirant, dans la riche et brillante parure que la terre etale, l'ouvrage et les dons de l'auteur de l'univers ; l'autre , ne

<sup>·</sup> Comment' Dieu naura donc que les restra des créatures" an commute, ce que les créatures pensent memper du cornel literate est as peu de chose que quand un cesat l'aviar rempiled edles at exceptive rate. It faut un objet intro-pour le

<sup>&</sup>quot; If est operate open the fact or fathering I have group follower and with a product to the sale to be a letter of the protests, any of history of a state of first of a described by proper a last that the ere mission a few collections and least to the research errors become been able to the lossection application is bronger in the plan armon " Leading trans the leader of a secretarion test mentionered on mome temps on der plantion have of der plan

agriculars agreement to appeal a direction of the distriction princes office . . . your des bastes

tuite, où rien n'est lie que par une force aveugle. Imaginez deux epoux sincerement unis. n'osant, de peur de s'importuner mutuellement, se livrer, l'un aux reflexions, l'autre aux sentimens que leur inspirent les objets qui les entourent, et tirer de leur attachement même le devoir de se contraindre incessantment. Neus ne nous promenons presque jamais, Julie et moi, que quelque vue frappante et pittoresque ne lui rappelle ces idees douloureuses. Helas! dit-elle avec attendrissement, le spectacle de la nature, si vivant, si animé pour nous, est mort aux veux de l'infortuné Wolmar, et, dans cette grande harmonie des êtres ou tout parle de Dieu d'une voix si douce, il n'aperçoit qu'un silence éternel!

Vous qui connoissez Julie, vous qui savez combien cette âme communicative aime à se repandre, concevez ce qu'elle souffriroit de ces reserves, quand elles n'auroient d'autre inconvenient qu'un si triste partage catre ceux à qui tout doit être commun. Mais des idees plus funestes s'elèvent, malgré qu'elle en ait, à la suite de celle-là. Elle a beau vouloir rejeter ces terreurs involontaires, elles reviennent la troubler à chaque instant. Quelle horreur pour une tendre epouse d'imaginer l'Etre suprême vengeur de sa divinite méconnue, de songer que le bonheur de celui qui fait le sien doit finir avec sa vie, et de ne voir qu'un réprouve dans le père de ses enfans! A cette affreuse image, toute sa douceur la garantit à peine du desespoir; et la religion, qui lui rend amère l'incredulité de son mari, la donne seule la force de la supporter. Si le ciel, ditelle souvent, me refuse la conversion de cet honnéte homme, je p'ai plus qu'une grâce à lui demander , c'est de mourir la premiere.

Telle est, mylord, la trop juste cause de ses chagrios secrets; telle est la peine interieure qui semble charger sa conscience de l'endureissement d'antrui, et ne lui devient que plus ernelle par le soin qu'elle prend de la dissimuler. L'atheisme, qui marche a visage decouvert chez les papistes, est oblige de se cacher dans tout pays ou , la raison permettant de croire en Dieu, la seule excuse des incredules leur est ôtee. Ce système est paturellement desolant : s'il trouve des partisans chez les grands et les « s'etoient un instant oubliés, tout nous livroit a

voyant en tout cela qu'une combinaison for- : riches qu'il favorise, il est partout en horreur au peuple opprimé et misérable, qui, voyant délivrer ses tyrans du seul trein propre a les contenir, se voit encore enlever, dans l'espoir d'une autre vie, la scule consolation qu'on lui laisse en celle-ci. Madame de Wolmar, sentant donc le mauvais effet que feroit ici le pyrrhonisme de son mari, et voulant surtout garantir ses enfans d'un si dangereux exemple, n'a pas en de peine à engager au secret un homme sincere et vrai, mais discret, simple, sans vanité, et fort éloigné de vouloir ôter aux autres un bien dont il est faché d'être privé lui-même. Il ne dogmatise jamais; il vient au temple avec nous, il se conforme aux usages etablis; sans professer de bouche une foi qu'il n'a pas, il évite le scandale, et fait sur le culte règle par les lois tout ce que l'état peut exiger d'un ci-

> Depuis près de huit ans qu'ils sont unis, la seule madame d'Orbe est du secret, parre qu'on le lui a confie. Au surplus, les apparences sont si bien sauvees, et avec si peu d'affectation, qu'au bout de six semaines passees ensemble dans la plus grande intimité, je n'avois pas même conçu le moindre soupçon, et n'aurois peut-être jamais penetre la verité sur ce point, si Julie elle-même ne me l'ent ap-

> Plusieurs motifs l'ont déterminée à cette confidence. Premièrement, quelle réserve est compatible avec l'amitié qui règne entre nous? N'est-ce pas aggraver ses chagrins à pure perte que s'ôter la douceur de les partager avec un ami? De plus, elle n'a pas voulu que ma presence fût plus long-temps un obstacle aux entretiens qu'ils ont souvent ensemble sur un sujet qui lui tient si fort au cœur. Enfin, sachant que vous deviez bientôt venir nous joindre, elle a desire, du consentement de son mari, que vous fussiez d'avance instruit de ses sentimens; car elle attend de votre sagesse un supplément à nos vains efforts, et des effets dignes de vous.

> Le temps qu'elle choisit pour me confier sa peine m'a fait soupçonner une autre raison dont elle n'a eu garde de me parler. Son mari nous quittoit; nous restions seals; nos cururs sietoient aimés, ils s'en souvenoient encore : s'ils

l'opprobre. Je voyois clairement qu'elle avoit craint ce tête-à-tête et tâche de s'en garantir; et la scène de Meillerie m'a trop appris que celui des deux qui se defioit le moins de lui-même devoit seul s'en defier.

Dans l'injuste crainte que lui inspiroit sa timidite naturelle, elle n'imagina point de précaution plus sûre que de se donner incessamment un temoin qu'il fallût respecter, d'appeler en tiers le juge integre et redoutable qui voit les actions secretes et sait lire au fond des excurs. Elle s'environnoit de la majeste supreme; je voyois Dieu sans cesse entre elle et moi. Quel coupable desir cût pu franchir une telle sauvegarde? Mon cœur s'épuroit au feu de son zele, et je partageois sa vertu.

Ces graves entretiens remplirent presque tous nos tête-à-tête durant l'absence de son mari; et depuis son retour nous les reprenons fréquemment en sa presence. Il s'y prête comme s'il étoit question d'un autre, et, saus mepriser nos soins, il nous donne souvent de bons conseils sur la manière dont nous devons caisonner avec lui. C'est cela même qui me fait desespérer du succès; car, s'il avoit moins de bonne foi. l'on pourroit attaquer le vice de l'ame qui nourriroit son incredulité; mais, s'il n'est question que de convaincre, où chercherons-nous des lumières qu'il n'ait point cues et des raisons qui lui aient echappé? Quand j'ai voulu disputer avec lui, j'ai vu que tout ce que je pouvois employer d'argimens avoit ete dejà vainement épuise par Julie, et que ma secheresse etoit bien loig de cette eloquence du cœur, et de cette douce persuasion qui coule de sa bouche, Mylord, nous ne ramenerons jamais cet homme; il est trop froid et n'est point mechant : il ne s'agit pas de le toucher; la preuve interieure ou de sentiment lui manque, et celle-la seule pent rendre myincildes toutes les autres.

Quelque soin que prenne sa femme de lui deguiser sa tristesse, il la sent et la partage : ce n'est pas un œil aussi clairvoyant qu'on abuse. Ce chagrin devore ne lui en est que plus sensible. Il m'a dit avoir eté tente plusieurs lois de coder en apparence, et de feindre, pour la tranquilliser, des sentimens qu'il n'avoit pas ; mais une telle bassesse d'âme est trop loin de lui. Sans en imposer à Julie, cette dissimula-

tion n'eût été qu'un nouveau tourment pour elle. La honne foi, la franchise, l'union des cœurs qui console de tant de maux, se fut éclipsee entre eux. Étoit-ce en se faisant moins estimer de sa femme qu'il pouvoit la rassurer sur ses craintes? Au lieu d'user de depuisement avec elle, il lui det sincerement ce qu'il pense; mais il le dit d'un ton si simple, avec si pen de mepris des opinions vulgaires, si pen de cette ironique fierte des esprits forts, que ces tristes aveux donnent bien plus d'affliction que de colere a Julie, et que, ne pouvant transmettre à son mari ses sentimens et ses esperances, elle en cherche avec plus de soin à rassembler autour de lui ces douceurs passagères auxquelles il borne sa felicité. Ah! ditelle avec douleur, si l'infortune fait son paradis en ce monde, rendons-le-lui du moins aussi doux qu'il est nossible (1).

Le voile de tristesse dont cette opposition de sentimens couvre leur union prouve mieux que toute autre chose l'invincible ascendant de Julie, par les consolations dont cette tristesse est mélec, et qu'elle seule au monde etoit peut-être capable d'y joindre. Tous leurs demèles, toutes leurs disputes sur ce point important, loin de setourner en aigreur, en mépris, en querelles, finissent toujours par quelque seène attendrissante, qui ne fait que les rendre plus chers l'un à l'autre.

ther, l'entretien s'étant fixé sur ce texte, qui revient souvent quand nous ne sommes que nous trois, nous tombàmes sur l'origine du mal, et je m'efforçois de montrer que non-seufement il n'y avoit point de mal absolu et general dans le système des êtres, mais que même les maux particuliers étoient beaucoup moindres qu'ils ne le semblent au premier coup d'œd, et qu'a tout prendre ils étoient surpasses de beaucoup par les biens particuliers et individuels. Je citois à M. de Wolmar son propre exemple ; et, penetre du bonheur de sa situation, je la peignois avec des traits si vrais qu'il en parut emu lui-même. Voilà, dit-il, en m'interrompant, les séductions de Julie, Elle met touiours

<sup>(\*)</sup> Condien ce neutiment plem d'himanité a est il pas plus naturel que le rale affreux des persenteurs, toujours occupes à toutmenter les incretibles, comme pour les dannez des rette sie, et se faire les procurseurs des itémons. Le ne cesseau jamais de redure, c'est que ces perséculeurs là ne sont point des croyains; ce sont des fourbes.

le sentiment à la place des raisons, et le rend si touchant qu'il faut toujours l'embrasser pour toute repouse : ne seroit-ce point de son maître de philosophie, ajouta-t-il en riant, qu'elle auroit appris cette manière d'argumenter?

Deux mois plus tôt la plaisanterie m'eût deconcerte cruellement; mais le temps de l'embarras est passe : je n'en fis que rire à mon tour, et, quoique Julie eut un peu rougi, elle ne parut pas plus embarrassée que moi. Nous continuames. Sans disputer sur la quantite du mal. Wolmar se contentoit de l'aveu qu'il fallut bien faire, que, peu ou beaucoup, enfin le mal existe : et de cette seule existence il dédujsoit defaut de puissance, d'intelligence ou de bonte dans la première cause. Moi, de mon côte, je táchois de montrer l'origine du mal physique dans la nature de la matière, et du mal moral dans la liberté de l'homme. Je lui soutenois que Dieu pouvoit tout l'aire, hors de créer d'autres substances aussi parfaites que la sienue, et qui ne lassassent aucune prise au mal. Nous etions dans la chaleur de la dispute quand je m'aperçus que Julie avoit disparu. Devinez où elle est, me dit son mari vovant que je la cherchois des yeux. Mais, dis-je, elle est allée donner quelque ordre dans le ménage. Non, dit-il, elle n'auroit point pris pour d'autres affaires le temps de celle-ci : tout se fait sans qu'elle me quitte, et je ne la vois jamais rien faire. Elle est donc dans la chambre des enfans? Tout aussi peu : ses enfans ne lui sont pas plus chers que monsalut. He bien, repris-je, ce qu'elle fait, je n'en sais rien, mais je suis tres-sur qu'elle ne s'occupe qu'à des soins utiles. Encore moins, dit-il froidement; venez, venez, vous verrez și j'ai bien devine.

Il se mit à marcher doucement : je le suivis sur la pointe du pied. Nous arrivames à la porte du cabinet : elle étoit fermee; il l'ouvrit brusquement. Mylord, quel spectacle! Je vis Julie à genoux, les mains jointes, et tout en larmes. Elle se leve avec precipitation, s'essuvant les youx, se cachant le visage et cherchant à s'échapper. On ne vit jamais une honte parcille. Son mari ne lui laissa pas le temps de fuir; il courut à elle dans une espece de transport. Chere epouse, lui dit-il en l'embrassant, l'ardeur même de tes vœux trahit ta cause; que leur manque-t-il pour être efficaces? Va, s'ils e nes raisons pa che force de la supprimer.

etoient entendus, ils seroient bientôt exaucés. Ils le seront, lui dit-elle d'un ton ferme et persuade; j'en ignore l'heure et l'occasion. Pusse-je l'acheter aux dépens de ma vie! mon dernier jour seroit le mieux employé.

Venez, mylord, quittez vos malheureux combats, venez remplir un devoir plus poble. Le sage préfere-t-il l'honneur de tuer des hommes aux soins qui peuvent en sauver un (1)?

# LETTRE VI.

DE SAINT-PREUX A MYLORD ÉDOLARD.

Quoi! même après la separation de l'armée. encore un voyage à Paris! Oubliez-vous donc tout-à-fait Clarens et celle qui l'habite? Nous étes-vous moins cher qu'a mylord Hyde? étesvous plus nécessaire à cet ami qu'a ceux qui vous attendent ici? Yous nous forcez à faire des vœux opposes aux vôtres, et vous me faites sonhaiter d'avoir du crédit a la cour de France. pour vous empêcher d'obtenir les passe-ports que vous en attendez. Contentez-vous toutefois; allez voir votre digne compatriote. Malgré lui, malgré vous, nous serons vengés de cette preference; et, quelque plaisir que vous goùtiez a vivre avec lui, je sais que, quand vous serez avec nous, vous regretterez le temps que vous ne nous aurez pas donné.

En recevant votre lettre, j'avois d'abord soupconne qu'une commission secrete.... Onel plus digne mediateur de paix!... Mais les rois donnent-ils leur confiance a des hommes vertueux? osent-ils ecouter la vérite? savent-ils même honorer le vrai merite?... Non. non. cher Édouard, vous n'étes pas fait pour le ministère; et je pense trop bien de vous pour croire que, si vous n'etiez pas né pair d'Angleterre, vous le fussiez jamais devenu.

Viens, ami; tu seras mieax a Clarens qu'à la cour. Oh! quel hiver nous allons passer tous ensemble, si l'espoir de notre reunion pe m'abuse pas! Chaque jour la prepare, en ramenant ici quelqu'une de ces ames privilegiees qui sont si chères l'une à l'autre, qui sont si

<sup>(\*</sup> By avoit ice une grande lettre de mylord Édonard à Juhe Dans la suite il sera parle de cette lettre; mais, pour de lam-

dignes de s'aimer, et qui sembleut n'attendre que vous pour se passer du reste de l'univers. En apprenant quel heureux hasard a fait passer ici la partie adverse du baron d'Etange, vous avez prevu tout ce qui devoit arriver de cette remontre, et ce qui est arrive reellement (1). Ce vieux plaideur, quoique inflexible et entier presque autant que son adversaire, n'a pu resister à l'ascendant qui nous a tous subjugués. Après avoir vu Julie, après l'avoir entendue, après avoir converse avec elle, il a eu honte de plaider contre son pere. Il est parti pour Berne si bien dispose, et l'accommodement est actuellement en si bon train, que, sur la derniere lettre du baron, nous l'attendons de retour dans peu de jours.

Voità ce que vous aurez deja su par M. de Wolmar; mais ce que probablement vous ne savez point encore, c'est que madame d'Orbe, ayant entin termine ses affaires, est ici depuis jeudi, et n'aura plus d'autre demeure que relle de son amic. Comme j'etois prevenu du jour de son arrivée, j'allai au-devant d'elle à l'insu de madame de Wolmar qu'elle vouloit surprendre, et l'ayant rencontrée au-deçà de Lutri, je revios sur mes pas avec elle.

Je la trouvai plus vive et plus charmante que jamais, mais inegale, distraite, n'econtant point, repondant encore moins, parlant sans suite et par saillies, enfin livree à cette inquietude dont on ne peut se defendre sur le point d'obtemir ce qu'on a fortement désire. On eat dit a chaque instant qu'elle trembloit de retourner en arrière. Ce départ, quoique longtemps diftere , s'étoit fait si a la hâte que la tête en tournoit à la maîtresse et aux domestiques, Il regnoit un desordre risible dans le menu bagage qu'on amenoit. A mesure que la temme de chambre craignoit d'avoir oublié quelque chose, Claire assuroit toujours l'avoir fait mettre dans le coffre du carrosse; et le plaisant, quand on y regarda, fut qu'il ne s'y trouva rien du tout.

Comme elle ne vouloit pas que Julie entendit sa voiture, elle descendit dans l'avenue, traversa la cour en courant comme une folle, et monta si précipitamment qu'il fallin respirer après la première rampe avant d'achever de monter. M. de Wolmar vint au-devant d'elle : elle ne put lui dire un seul mot.

Eu ouvrant la porte de la chambre, je vis Julie assise vers la fenêtre et tenant sur ses genoux la petite Henriette, comme elle faisoit souvent. Claire avoit medité un beau discours à sa manière, mêle de sentiment et de gaite: mais, en mettant le pied sur le seuil de la porte. le discours, la gaite, tout fut oublie; elle vole à son amie en s'ecriant avec un emportement impossible à peindre : Cousine, toujours, pour tonjours jusqu'a la mort! Henriette, aperceyant sa mere, sante et court au-devant d'elle en griant aussi, maman! maman! de toute sa force, et la rencontre si rudement que la panyre petite tomba du coup. Cette subite apparition, cette chute, la joie, le trouble, saisirent Julie à tel point, que, s'etant levee en étendant les bras avec un cri très-aigu, elle se laissa retomber et se trouva mal. Claire, voulant relever sa fille, voit palir son amie : elle hesite, elle ne sait a laquelle courir. Enfin, me voyant relever Henmette, elle s'elance pour secourir Julie defaillante, et tombe sur elle dans le même etat.

Henriette, les apercevant toutes deux sans mouvement, se mit à pleurer et pousser des cris qui firent accourir la Fanchon : l'une court a sa mere, l'autre à sa maîtresse. Pour moi . saisi, transporte, hors de sens, l'errois a grands pas par la chambre suns savoir ce que je faisois, avec des exclamations interrompues, et dans un mouvement convulsif dont je n'etois pas le maître. Wolmar lui-même, le froid Wolmar se sentit emu. O sentiment! sentiment! douce vie de l'ame! quel est le cœur de fer que tu n'as jamais touche? quel est l'infortune mortel à qui tu n'arrachas jamais de larmes? Au lieu de courir à Julie, cet heureux epoux se jeta sur un fautenil pour contempler avidement ce ravissant spectacle. Ne craignez rien, dit-il en voyant notre empressement; ces soènes de plaisir et de joie n'epuisent un instant la nature que pour la ranimer d'une vigueur nouvelle; elles ne sont jamais dangereuses. Laissez-moi jouir du bonbeur que je goûte et que vous partagez. Que doit-il être pour vous! Je n'en connus jamais de semblable, et je suis le moins heureux des six.

On volt qu'il manque les plusseurs lettres infermediaires, ainsi quen beancoup d'autres chârons. Le lecteur dica qu'on se tire f'et comm alement d'affaire avec de pare les ontsesons, et provio tont à fait de son avés.

Mylord, sur ce premier moment vous pouvez. juger du reste. Cette reunion excita dans toute la maison un retentissement d'allegresse, et une fermentation qui n'est pas encore calmee. Julie, hors d'elle-même, étoit dans une agitation ou je ne l'avois jamais vue; il tut impossible de songer à rien de toute la journée qu'a se voir et s'embrasser sans cesse avec de nouveaux transports. On ne s'avisa pas même du salon d'Apollon; le plaisir étoit partout, on n'avoit pas besoin d'y songer. A peine le lendemain eut-on assez de sang-froid pour preparer une fête. Sans Wolman, tout seroit alle de travers. Chacun se para de son mieux. Il n'y eut de travail permis que ce qu'il en falloit pour les amusemens. La fête fut celebree, non pas avec pompe, mais avec délire ; il y regnon une confusion qui la rendoit touchante, et le désordre en faisoit le plus bel ornement.

La matinée se passa à mettre madame d'Orbe en possession de son emploi d'intendante ou de maitresse d'hôtel; et elle se hâtoit d'en faire les fonctions avec un empressement d'enfant qui nous fit rire. En entrant pour diner dans le beau salon, les deux cousines virent de tous côtes leurs chiffres unis et formes avec des fleurs. Julie devina dans l'instant d'où venoit ce soin : elle m'embrassa dans un saisissement de joie. Claire, contre son ancienne coutume, hesita d'en faire autant. Wolmar fui en fit la guerre ; elle prit en rougissant le parti d'imiter sa cousine. Cette rougeur, que je remarquai trop, me fit un effet que je ne saurois dire; mais je ne me sentis pas dans ses bras sans emotion.

L'après-midi il y cut une belle collation dans le gynéree, où pour le coup le maître et moi fâmes admis. Les hommes tirèrent au blanc une mise donnée par madame d'Orbe. Le nouveau venu l'emporta, quoique moins exerce que les autres. Claire ne fut pas la dupe de son adresse; Hanz lui-même ne s'y trompa pas, et refusa d'accepter le prix; mais tous ses camarades l'y forcèrent, et vous pouvez juger que cette honnéteté de leur part ne fut pas perdue.

Le soir, toute la maison, augmentee de trois personnes, se rassembla pour danser. Claire sembloit parce par la main des Graces; elle n'avoit jamais ete si brillante que ce jour-là. Elle dansoit, elle causoit, elle rioit, elle donnoit ses ordres, elle suffisoit a tout. Elle avoit jure de m'exceder de fatigue; et, après cinq ou six controdanses très-vives tout d'une haleine, elle n'oublia pas le reproche ordinaire que je dansois comme un philosophe. Je lui dis, moi, qu'elle dansoit comme un lutin, qu'elle ne faisoit pas moins de ravage, et que j avois peur qu'elle ne me laissat reposer ni jour ni nuit. Au contraire, dit-elle, voici de quoi vons faire dormir tout d'une pièce; et a l'instant elle me reprit pour danser.

Elle etoit infatigable : mais il n'en étoit pas ainsi de Julie : elle avoit pene à se tenir, les genoux lui trembloient en dansant ; elle etoit trop touchee pour pouvoir être gaie : souvent on voyoit des farmes de joie couler de ses yeux ; elle contemploit sa cousine avec une sorte de ravissement ; elle aimoit à se croire l'étrangère à qui l'on donnoit la fête, et a regarder Claire comme la maîtresse de la maison qui l'ordonnoit. Après le souper je tirai des fusces que j'avois apportees de la Chine, et qui firent beaucoup d'effet. Nous veillàmes fort avant dans la mit. If fallut enfin se quitter : madame d'Orbe etoit lasse, ou devoit l'être, et Julie voulut qu'on se couchât de bonne heure.

Insensiblement le calme renaît, et l'ordre avec lui. Claire, toute folatre qu'elle est, sait prendre quand il lui platt un ton d'autorité qui en impose. Elle à d'ailleurs du sens, un discernement evquis, la penétration de Wolmar, la bonté de Julie; et, quoique extrémement libérale, elle ne laisse pas d'avoir aussi brancoup de prudence; en sorte que, resteu veuve si jeune, et chargee de la garde-noble de sa fille. les biens de l'une et de l'autre n'ont fait que prosperer dans ses mains: ainsi l'on n'a pas lieu de craindre que , sous ses ordres, la maison soit moins bien gouvernee qu'auparavant. Cela donne à Julie le plaisir de se livrer tout entière à l'occupation qui est le plus de son goût, savoir. l'education des enfans : et je ne doute pas qu'Henriette ne profite extremement de tous les soins dont une de ses mères aura soulage l'autre. Je dis ses mères ; car, à voir la manière dont elles vivent avec elle, il est difficile de distinguer la veritable; et des etrangers qui nous sont venus aujourd'hui sont ou paroissent la-dessus encore en doute. En effet, toutes deux l'appellent Henriette, ou ma fille, indifferenment. Elle appelle maman l'une, et l'autre

netite maman : la même tendresse règne de part et d'autre ; elle obeit également à toutes deux. S'ils demandent aux dames à Jaquelle elle appartient, chacune répond, à moi. S'ils interrogent Henriette, il se trouve qu'elle a deux mères. On seroit embarrassé à moins. Les plus clairvoyans se décident pourtant à la fin pour Julie. Henriette, dont le père étoit bland, est blonde comme elle, et lui ressemble beaucoup. Une certaine tendresse de mère se peint encore mieux dans ses yeux si donx que dans les regards plus enjoues de Claire. La petite prend auprès de Julie un air plus respectueux, plus attentif sur elle-même. Machinalement elle se met plus souvent à ses côtes, parce que Julie a plus souvent quelque chose à lui dire. Il faut avouer que toutes les apparences sont en faveur de la petite maman; et je me suis aperçu que cette erreur est si agréable aux deux cousines, qu'elle pourroit bien être quelquefois volontaire, et devenir un moven de leur faire sa COUT.

Mylord, dans quinze jours il ne manquera plus ici que vous. Quand vous y serez, il faudra mal penser de tout homme dont le œur cherchera sur le reste de la terre des vertus, des plaisirs qu'il n'aura pas trouves dans cette maison.

# LETTRE VII.

DE SAINT-PREUX A MYLORD ÉDOLARD.

Il y a trois jours que j'essaie chaque soir de vous écrire. Mais, apres une journee laborieuse, le sommeil me gagne en rentrant : le matin, des le point du jour il faut retourner à l'ouvrage. Une ivresse plus douce que celle du viu me jette au fond de l'âme un trouble delicieux, et je ne puis derober un moment à des plaisirs devenus tout nouveaux pour moi.

Je ne conçois pas quel sejour pourroit me deplaire avec la societe que je trouve dans celui-ci. Mais savez-vous en quoi Clarens me plait pour lui-même? c'est que je m'y sens vra ment a la campagne, et que c'est presque la premiere fois que j'en ai pu dire autant. Les gens de ville ne savent point aimer la campagne : ils ne savent pas même y etre : à prine quand ils y sont savent-ils ce qu'on y fait. Ils en dedargnent les

travaux, les plaisirs; ils les ignorent : ils sont chez eux comme en pays étranger; je ne m'étome pas qu'ils s'y deplaisent. Il faut être villageors au village, ou n'y point aller; car qu'y va-t-on faire? Les habitans de Paris qui croient aller a la campagne n'y vont point; ils portent Paris avec cux. Les chanteurs, les beaux esprits, les auteurs, les parasites, sont le cortége qui les suit. Le jeu, la musique, la comédie, y sont leur seule occupation (\*). Leur table est converté comme à Paris; ils y mangent aux mêmes beures ; on leur y sort les memes mets avec le même appareil; ils n'y font que les mêmes choses: autant valoit y rester; car, quelque riche qu'on puisse être et quelque soin qu'on ait pris, on sent toujours quelque privation, et l'on ne sauroit apporter avec soi Paris tout entier. Ainsi cette varieté qui leur est si chere , ils la fuient ; ils ne connoissent jamais qu'une manière de vivre, et s'en ennuient toujours.

Le travail de la campagne est agréable à considérer, et n'a rien d'assez penible en luimême pour émouvoir à compassion. L'objet de l'utilité publique et privee le rend interessant : et puis, c'est la première vocation de l'homme; il rappelle à l'esprit une idée agréable, et au cœur tous les charmes de l'âge d'or. L'imagination ne reste point feoide à l'aspect du labourage et des moissons. La simplicite de la vie pastorale et champètre à toujours quelque chose qui touche. Qu'on regarde les pres converts de gens qui fanent et chantent, et des troupeaux coars dans l'eloignement; insensiblement on se sent attendrir sans savoir pourquoi. Ainsi quelquefois encore la voix de la nature amollit nos camprs farouches; et, quoiqu'on l'entende avec un regret inutile, elle est si douce qu'on ne l'entend jamais sans plaisir.

J'avoue que la misère qui couvre les champs en certains pays on le publicam devore les fruits de la terre, l'apre avidite d'un fermier avare, l'inflexible riqueur d'un maître inhumam, ôtent be ucoup d'attrait a ces tableaux. Des chevaux enques pres d'expirer sous les coups, de maiheureux paysans exténues de jeunes, excédés

<sup>¿</sup>º Il y fant ajonter la chasse; encore la font de si commodément, qu'ils n'en out plus la monte de la Langue, ni du plasur. Mais je n'enfance pond rei cet arricle de la chasse, il fourant troppour etre trade dans une note. Junt a peut être occasi m'd'en parfer, allieurs.

de masures, offrent un triste spectacle a la vue : on a presque regret d'être homme, quand on songe aux malheureux dont il faut manger le sang. Mais quel charme de voir de bous et sages régisseurs faire de la culture de leurs terres l'instrument de leurs bienfaits, leurs amusemens, leurs plaisirs; verser à pleines mains les dons de la Providence; engraisser tout re qui les entoure, hommes et bestiaux, des biens dont regorgent leurs granges, leurs caves, leurs greniers; accumuler l'abondance et la joie autour d'eux, et faire du travail qui les enrichit une fête continuelle! Comment se derober à la douce illusion que ces objets font nattre? On oublie son siècle et ses contemporains; on se transporte au temps des patriarches; on veut mettre soi-même la main a l'œuvre, partager les travaux rustiques et le bonheur qu'on y voit attache. O temps de l'amour et de l'innocence, ou les femmes étoient tendres et modestes, on les hommes étoient simples et vivoient contens! O Rachel! fille charmante et si constamment aimee, heureux celui qui pour t'obtenir ne regretta pas quatorze ans d'esclavage (\*)! O douce elève de Noëmi! heureux le bon vicillard dont tu réchauffois les pieds et le cœur (\*\*)! Non, jamais la beauté ne regne avec plus d'empire qu'au milieu des soins champétres. C'est la que les graces sont sur leur trône, que la simplicite les pare, que la gaité les anime, et qu'il faut les adorer malgré soi. Pardon, mylord; je reviens à nous.

Depuis un mois les chaleurs de l'automne apprétoient d'heureuses vendanges; les premières gelees en ont amené l'ouverture (1); le pampre grillé, laissant la grappe à decouvert, etale aux veux les dons du père Lvée, et semble inviter les mortels a s'en emparer. Toutes les vigues chargees de ce fruit bienfaisant que le ciel offre aux infortunes pour leur faire oublier leur misere; le bruit des tonneaux, des cuyes, des legrefass (2) qu'on relie de toutes parts; le chant des vendangeuses dont ces co-

M. de Wolmar, dont ici le meilleur terrain consiste en vignobles, a fait d'avance tous les preparatifs nécessaires. Les cuves, le pressoir, le cellier, les futailles, n'attendoient que la douce liqueur pour laquelle ils sont destines. Madame de Wolmar s'est chargee de la recolte : le choix des ouvriers. l'ordre et la distribution du travail, la regardent. Madame d'Orbe préside aux festins de vendange et au salaire des journaliers selon la police etablie, dont les lois ne s'enfreignent jamais ici. Mon inspection à moi est de fuire observer au pressoir les directions de Julie, dont la tête ne sunporte pas la vapeur des cuves; et Claire n'a pas manqué d'applaudir à cet emploi, comme etant tout-a-fait du ressort d'un buyeur.

Les taches ainsi partagées, le métier commun pour remplir les vides est celui de vendangeur. Tout le monde est sur pied de grand matin : on se rassemble pour aller à la vigne. Madame d Orbe, qui n'est jamais assez occupée au gré de son activité, se charge, pour surcroit, de faire avertir et tancer les paresseux, et je puis me vanter qu'elle s'acquitte envers moi de ce soin avec une maligne vigilance. Quant au vieux baron, tandis que nous travaillous tous, il se promene avec un fusil, et vient de temps en temps m'ôter aux vendangeuses pour aller avec lui tirer des grives, a quoi l'on ne manque pas de dire que je l'ai secrètement engage; si hien que j'en perds peu à peu le nom de philosophe pour gagner celui de faincant, qui dans le fond n'en diffère pas de beaucoup.

Vous vovez, par ce que je viens de vous marquer du baron, que notre réconciliation est sincère, et que Wolmar a lieu d'être content de

de fatigue et couverts de haillons, des hameaux 1 teaux retentissent; la marche continuelle de ceux qui portent la vendange au pressoir; le rauque son des instrumens rustiques qui les anime au travail : l'aimable et touchant tableau d'une allegresse génerale qui semble en cemoment étendue sur la face de la terre : enfin le voile de brouillard que le soleil élève au matin comme une toile de theâtre pour deconvrir a l'œil un si charmant spectacle : tout conspire à lui donner un air de fête : et cette fête n'en devient que plus belle à la réflexion, quand on songe qu'elle est la scule où les hommes aient su joindre l'agreable à l'utile.

<sup>,</sup> Gavien, chap. 29 - (") ht rn. chap. 2, 3, 4 G. P.

tin vendange fort tærd dans le pays de Vaud, parce que la principale reculte est en vina blancic et que la gelée leur est sa-Inlane.

<sup>·</sup> Sorte de fondre ou de grand touneau du pays.

sa seconde epreuve (1). Moi, de la haine pour le père de mon amie! Non, quand j'aurois etc son fils, je ne l'aurois pas plus parfaitement honoré. En verite je ne connois point d'homme plus droit, plus franc, plus genereux, plus respectable à tous egurds que ce bon gentilhomme. Mais la bizarrerie de ses prejuges est etrange. Depuis qu'il est sur que je ne saurois fui appartenir, il n'y a sorte d'honneur qu'il ne me fasse; et pourvu que je ne sois pas son gendre, il se mettroit volontiers au-dessous de moi. La scule chose que je ne pais lui pardonner, c'est quand nous sommes seuls de railler quelquefois le prétendu philosophe sur ses anciennes leçons. Ces plaisanteries me sont ameres, et je les reçois toujours fort mal : mais il rit de ma colère, et dit : Allons tirer des grives, c'est assez pousser d'argumens. Puis il crie en passant : Claire, Claire, un bon souper à ton maître, car je vais lui faire gagner de l'appétit. En effet, à son âge il court les vignes avec son fusil tout aussi vigoureusement que moi, et tire incomparablement mieux. Ce qui me venge un peu de ses railleries, c'est que devant sa fille il n'ose plus souffler; et la petite écolière n'en impose guère moins à son pere même qu'à son précepteur. Je reviens à nos vendanges.

Depuis huît jours que cet agreable travail nous occupe, on est à peine à la moitié de l'ouvrage. Outre les vins destinés pour la vente et pour les provisions ordinaires, lesquels u'ont d'autre facon que d'être recneillis avec soin, la bienfaisante fée en prépare d'autres plus fins pour nos buveurs; et j'aide aux operations magiques dont je vous ai parle, pour tirer d'un même vignoble des vins de tous les pays. Pour l'un, elle fait tordre la grappe quand elle est mûre et la laisse fletrir au soleil sur la souche; pour l'autre, elle fait egrapper le raisin et trier

les grains avant de les jeter dans la cuve : pour un autre, elle fait coedlir avant le lever du soleil du raisin rouge, et le porter doucement sur le pressoir couvert encore de sa fleur et de sa rosée, pour en exprimer du vin blanc. Elle prepare un vin de liqueur en mélant dans les tonneaux du moût reduit en sirop sur le fen ; un vin sec, en l'empéchant de cuver ; un vin d'absinthe pour l'estomac [1], un vin museat avec des simples. Tous ces vins différens ont leur apprêt particulier ; toutes ces préparations sont sames et naturelles : c'est ainsi qu'une économe industrie supplée à la diversite des terrains, et rassemble vingt climats en un seul.

Vous ne sauriez concevoir avec quel zèle, avec quelle gatte tout cela se fait. On chante, on rit toute la journée, et le travail n'en va que mieux. Tout vit dans la plus grande familiarite: tout le monde est egal, et personne ne s'oublie. Les dames sont sans airs, les paysannes sont decentes, les hommes badins et non grossiers. C'est a qui trouvera les meilleures chansons, a qui fera les meilleurs contes, à qui dira les meilleurs traits. L'union même engendre les folàtres querelles; et l'on ne s'agace mutuellement que pour montrer combien on est sur les uns des autres. On ne revient point ensuite faire chez soi les messieurs; on passe aux vignes toute la journée : Julie v a fait faire une loge on l'on va se chauffer quand on a froid, et dans laquelle on se refugie en cas de pluie. On dine avec les paysans et à leur heure, aussi bien qu'on travaille avec eux. On mange avec appetit leur soupe un peu grossiere, mais bonne, saine, et chargee d'excellens legumes. On ne ricase point orgueilleusement de leur air gauche et teurs complimens rustands; pour les mettre à leur aise, on s'y prête sans affectation. Ces complaisances ne leur echappent pas, ils v sont sensibles; et, vovant qu'on veut bien sortir pour eux de sa place, ils s'en tiennent d'autant plus volontiers dans la leur. A diner, on amène les enfans, et ils passent le reste de la journée a la vigne. Avec quelle joie ces bons villageois les voient arriver! O bienheureux enfans! disentils en les pressant dans leurs bras robustes, que le bon Dieu prolonge vos jours aux dépens des

<sup>(</sup>  $^{\prime\prime}$  Ceci a'entendra mienz par l'estrait mivant d'une lettre de Jube qui n'est pas dans ce recueil .

e Voità, me dit M. de Woltmar en me lirant à part. la seconde epreuve que je liu descinais. Si n'eût pas caressé votre perce je me ancoia délie de lui. Mais, dis-je comment consider cos caresses et votre épreuve avec l'autigables que voits avez voits-même trouvée entre eux l'êle n'existe plus, reprit-di; les préjuges de votre percont fait à Saint-Preux tunt le maisqu'ils pouvoient fais fare : il n'en a plus rieu à cardodre, il ne les hait plus, il les plaint. Le baron de son côté, ne les craud plus, il les carec bon ; il sent qu'il lui a lait tien du mai, il en a plus : il a le carec bon ; il sent qu'il lui a lait tien du mai, il en a plus . Le vois qu'ils seroni fort bien eusemble, et se vertont save plaisir : aussé, dès cet instant, le compte sur lui tont à-

<sup>(1)</sup> En Sulase on boil beaucoup de vin d'absinibé; et en genéral comme les berties des Alpes ont plus de vertu que dans les platues, on y fait plus d'usage des infusions.

nôtres! ressemblez à vos pères et mères, et [ sovez comme eax la benediction du pays! Souvent, en songeant que la plupari de ces hommes ont porte les armes, et savent manier l'epee et le mousquet aussi bien que la serpette et la houe, en vovant Julie au milieu d'eux si charmante et si respectee recevoir, elle et ses enfans, leurs touchantes acclamations, je me rappelle l'illustre et vertueuse Agrippine montrant son fils aux troupes de Germanicus, Julie! femme incomparable! vous exercez dans la simplicite de la vie privée le despotique empire de la sagesse et des bienfaits : vous étes pour tout le pays un dépôt cher et sacré que chacun vondroit defendre et conserver au prix de son sang; et yous vivez plus surement, plus honorablement au milieu d'un peuple entier qui vous aime, que les rois entoures de tous leurs soldats.

Le soir, on revient gaiment tous ensemble. On pourrit et loge les ouvriers tout le temps de la vendange : et même le dimanche, apres le préche du soir, on se rassemble avec eux et l'on danse jusqu'au souper. Les autres jours on ne se separe point non plus en rentrant au logis, hors le baron, qui ne soupe jamais et se . couche de fort bonne heure, et Julie, qui monte avec ses enfans chez lui jusqu'à ce qu'il s'aille coucher. A cela près, depuis le moment qu'on prend le metier de vendangeur jusqu'a celui qu'on le quitte, on ne mèle plus la vie citadine a la vie rustique. Ces saturnales sont bien plus agréables et plus sages que celles des Romains. Le renversement qu'ils affectoient étoit trop vain pour instruire le maître ni l'esclave : mais la douce egalite qui regne ici retablit l'ordre de la nature, forme une instruction pour les uns, une consolation pour les autres, et un lien d'amitie pour tous (1).

Le tieu d'assemblée est une salle à l'antique

(1) so de là malt un commun état de fête, non mains dans à crus qui d'accadent qu'à ceux qui madent un accadi le sa qua tone les etats sont presque maille ceu par eux-mennes, parva qu'on puisse et quou vendre cu sortir quelquefois? Les gueux sont malleureux parce qui la sont toujous gueux; les rois sont malleureux parce qui la sont toujous rois. Les états moyens, dont on sort plus aisement, ofirent des plusus audessons et au-dessus de soi; ils étendent aussi les loureres de crus, qui les remplissent, en leur donnait plus de prejuges à comparer. Voilà, ce me semble, la principate raison pour quoi c'est géneralement dans les conditions mediceres, qu'on trouve les hommes les juius heureres et du mediteur seus.

avec une grande cheminee où l'on fait bon teu. La pièce est eclairée de trois lampes, auxqueiles M. de Wolmar a seulement fait ajouter des capuchons de fer-blanc pour intercepter la funce et reflechir la lumiere. Pour prévenir l'envie et les regrets, on tache de ne rien etaler aux yeux de ces bonnes gens qu'ils ne puissent retrouver chez eux, de ne leur montrer d'autre opulence que le choix du bon dans les choses communes. et un peu plus de largesse dans la distribution. Le souper est servi sur deux longues tables. Le luxe et l'appareil des festins n'y sont pas, mais l'abondance et la joie y sont. Tout le monde se met a table, mattres, journaliers, domestiques; chacun se lève indifferemment pour servir, sans exclusion, sans preference, et le service se fait tonjours avec grace et avec plaisir. On boit à discretion ; la liberte n'a point d'autres bornes que l'honnétete. La presence de maîtres si respectés contient tout le monde, et n'empêche pas qu'on ne soit à son aise et gai. Que s'il arrive a quelqu'un de s'oublier, on ne trogble point la fête par des réprimandes, mais il est congedie sans rémission des le lendemain.

Je me prevaux aussi des plaisirs du pays et de la saison. Je reprends la liberte de vivre à la valaisanne, et de hoire assez souvent du vin pur ; mais je n'en bois point qui n'ait ête verse de la main d'une des deux cousines. Elles se chargent de mesurer ma soif a mes forces, et de menager ma raison. Qui sait mieux qu'elles comment il la faut gouverner, et l'art de me l'ôter et de me la rendre? Si le travail de la journée, la durce et la gaité du repas donnent plus de force au vin verse de ces mains cheries. je laisse exhaler mes transports sans contrainte : ils n'ont plus rien que je doive taire, rien que gêne la presence du sage Wolmar. Je ne crains point que son œil eclaire lise au fond de moncœur; et quand un tendre souvenir y veut renaître, un regard de Claire lui donne le change, un regard de Julie m'en fait rougir.

Apres le souper on veille encore une heure ou deux en terl'ant du chanvre : chacun dit sa chanson tour à tour. Quelquefois les vendangeuses chantent en chœur toutes en emble, ou bien alternativement à voix seule et en refrain. La plupart de ces chansons sont de veilles romances dont les airs ne sont pas piquans, mais ils ont je ne sais quoi d'antique et de doux qui touche à la longue. Les paroles sont simples, naives souvent tristes; elles plaisent pourtant. Nous ne pouvons nous empécher, Claire de sourire, Julie de rougir, moi de soupirer, quand nous retrouvons dans ces chansons des tours et des expressions dont nous nous sommes servis autrefois. Alors, en jetant les yeux sur elles et me rappelant les temps eloignes, un tressaillement me prend, un poids insupportable me tombe tout à coup sur le cœur, et me laisse une impression funeste qui pe s'efface qu'avec peine. Cependant je trouve à ces veillées une sorte de charme que je ne puis vous expliquer, et qui m'est pourtant fort sensible. Cette reunion des différens etats, la simplicité de cette occupation, l'idée de delassement, d'accord, de tranquillite, le sentiment de paix qu'elle porte à l'ame, a quelque chose d'attendrissant qui dispose à trouver ces chansons plus intéressantes. Ce concert des voix de femmes n'est pas non plus sans douceur. Pour moi , je suis convainen que de toutes les harmonies il n'y en a point d'aussi agréable que le chant à l'unisson, et que s'il nous faut des accords, c'est parce que nous avons le goût dépravé. En effet, toute l'harmonie ne se trouve-t-elle pas dans un son quelconque? et qu'y pouvons-nous ajouter sans alterer les proportions que la nature a étables dans la force relative des sons harmonieux? En doublant les uns et non pas les autres, en ne les renforcant pas en même rapport, n'ôtonsnous pas à l'instant ces proportions? La nature a tout fait le mieux qu'il ctoit possible; mais nous voulons mieux faire encore, et nous gatons tout.

If y a une grande émulation pour ce travail du soir aussi ben que pour celui de la journée; et la filouterie que j'y voulois employer m'attira hier un petit affront. Comme je ne suis pas des plus adroits à teiller et que j'ai souvent des distractions, ennuyé d'être toujours noté pour avoir fait le moins d'ouvrage, je tirois doucement avec le pied des chenevottes de mes voisins pour grossir mon tas : mais cette impitoyable madame d'Orbe s'en étant aperçue, fit signe à Julie, qui, m'ayant pris sur le fait, me tança sévèrement. Monsieur le fripon, me dit-elle tout haut, point d'injustice, même en plaisantant; c'est ainsi qu'on s'accontaine à devenir

méchant fout de hon, et, qui pis est, à plaisanter encore (\*).

Voilà comment se passe la soirée. Quand l'heure de la retraite approche, madame de Wolmar dit, allons tirer le feu d'artifice. A l'instant chacun prend son paquet de chenevottes, signe honorable de son travail; on les porte en triomphe au milieu de la cour, on les rassemble en un tas, on en fait un trophee; on v met le feu ; mais n'a pas cet honneur qui veut : Julie l'adjuge en presentant le flambeau à celui ou celle qui a fait ce soir-là le plus d'ouvrage ; fût-ce elle-même, elle se l'attribue sans facon. L'auguste cerémonie est accompagnee d'acclamations et de battemens de mains. Les chenevottes font un feu clair et brillant qui s'eleve jusqu'aux nues, un vrai feu de joie, autour duquel on saute, on rit. Ensuite on offre a boire a toute l'assemblée : chacun boit à la sante du vainqueur, et va se coucher content d'une journée passée dans le travail, la gaite, l'unocence, et qu'on ne seroit pas fâche de recommencer le lendemain, le surlendemain, et toute sa vic.

# LETTRE VIII.

#### DE SAIRT-PREUX A M. DE WOLMAR.

Jouissez, cher Wolmar, du fruit de vos coins. Recevez les hommages d'un cœur epure, qu'avec tant de peine vous avez rendu digne de vous etre offert. Jamais homme n'entreprit ce que vous avez entrepris; jamais homme ne tenta ce que vous avez execute; jamais âme reconnoissante et sensible ne sentit ce que vous m'avez inspiré. La mienne avoit perdu son ressort; na vigueur, son être; vous m'avez tout rendu. J'étois mort aux vertus ainsi qu'au honheur; je vous dois cette vie morale à laquelle je me sens renaître. O mon bienfaiteur! o mon père! en me donnant à vous tout en-

 $<sup>\</sup>mathcal{P}(t)$  ), homine an beutre . If me semble que cet axis vous leuit assez been  $\mathcal{P}(t)$ 

If the hoosen on hence etail to combe do Latte, hover done to Correspondence leaders at marquise de Metales do remite do Latte et a marquise de Metales do remite do Latte et a mad me d'Epimas, du mesur jour 20 decembre 1200 — Il est exalmentation per qui oper qui or est pas au fort du petit és necesares qu'elle-rappelle houseaux aut sour a aveiller sur cet objet às curlossir du pulois. Il falloid que ce put de housen certainé un rain par la mere le hasenn, a lique de rit appartenuit, lui (tu) bien fort au cente, mais cela était àunique de luit.

tier, je ne puis vous offrir, comme à Dieu même, que les dons que je tiens de vous.

Faut-il vous avouer ma foiblesse et mes craintes? Jusqu'à présent je me suis toujours défié de moi. Il n'y a pas huit jours que j'ai rougi de mon cœur et cru toutes vos bontés perdues. Ce moment fut cruel et décourageant pour la vertu: grâce au ciel, grâce à vous, il est passé pour ne plus revenir. Je ne me crois plus guéri seulement parce que vous me le dites, mais parce que je le sens. Je n'ai plus besoin que vous me répondiez de moi; vous m'avez mis en état d'en répondre moi-même. Il m'a failu séparer de vous et d'elle pour savoir ce que je pourrois être sans votre appui. C'est loin des lieux qu'elle habite que j'apprends à ne plus craindre d'en approcher.

J'écris à madame d'Orbe le détail de notre voyage. Je ne vous le répéterai point ici. Je veux bien que vous connoissiez toutes mes foiblesses, mais je n'ai pas la force de vous les dire. Cher Wolmar, c'est ma dernière faute : je m'en sens déjà si loin que je n'y songe point sans fierté; mais l'instant en est si près encore que je ne puis l'avouer sans peine. Vous qui sûtes pardonner mes égaremens, comment ne pardonneriez-vous pas la honte qu'a produite leur repentir?

Rien ne manque plus à mon bonheur; mylord m'a tout dit. Cher ami, je serai donc à vous, j'élèverai donc vos enfans. L'ainé des trois élèvera les deux autres. Avec quelle ardeur je l'ai désiré! combien l'espoir d'être trouvé digne d'un si cher emploi redoubloit mes soins pour répondre aux vôtres! combien de fois j'osai montrer là-dessus mon empressement à Julie! Qu'avec plaisir j'interprétois souvent en ma faveur vos discours et les siens! Mais, quoiqu'elle fût sensible à mon zèle et qu'elle en parût approuver l'objet, je ne la vis point entrer assez précisément dans mes vues pour oser en parler plus ouvertement. Je sentis qu'il falloit mériter cet honneur et ne pas le demander. J'attendois de vous et d'elle ce gage de votre confiance et de votre estime. Je n'ai point été trompé dans mon espoir : mes amis, croyez-moi, vous ne serez point trompés dans le

Vous savez qu'à la suite de nos conversations sur l'éducation de vos enfans j'avois jeté sur le papier quelques idées qu'elles m'avoient fournies et que vous approuvâtes. Depuis mon départ il m'est venu de nouvelles réflexions sur le même sujet, et j'ai réduit le tout en une espèce de système que je vous communiquerai quand je l'aurai mieux digéré, afin que vous l'examiniez à votre tour. Ce n'est qu'après notre arrivée à Rome, que j'espère pouvoir le mettre en état de vous être montré. Ce système commence où finit celui de Julie, ou plutôt il n'en est que la suite et le développement; car tout consiste à ne pas gâter l'homme de la nature en l'appropriant à la société.

J'ai recouvré ma raison par vos soins : redevenu libre et sain de cœur, je me sens aimé de tout ce qui m'est cher, l'avenir le plus charmant se présente à moi; ma situation devroit être délicieuse; mais il est dit que je n'aurai jamais l'âme en paix. En approchant du terme de notre voyage, j'y vois l'époque du sort de mon illustre ami; c'est moi qui dois pour ainsi dire en décider. Saurai-je faire au moins une fois pour lui ce qu'il a fait si souvent pour moi? Saurai-je remplir diguement le plus grand, le plus important devoir de ma vie? Cher Wolmar, j'emporte au fond de mon cœur toutes vos lecons; mais, pour savoir les rendre utiles, que ne puis-je de même emporter votre sagesse! Ah! si je puis voir un jour Edouard heureux; si, selon son projet et le vôtre, nous nous rassembions tous pour ne nous plus séparer, quel vœu me restera-t-il à faire? Un seul, dont l'accomplissement ne dépend ni de vous, ni de moi, ni de personne au monde, mais de celui qui doit un prix aux vertus de votre épouse et compte en secret vos bienfaits.

### LETTRE IX.

DE SAINT-PREUX A MADAME D'ORBE.

Où étes-vous, charmante cousine? où étesvous, aimable confidente de ce foible cœur que vous partagez à tant de titres et que vous avez consolé tant de fois? Venez; qu'il verse aujourd'hui dans le vôtre l'aveu de sa dernière erreur. N'est-ce pas à vous qu'il appartient toujours de le purifier? et sait-il se reprocher encore les torts qu'il vous a confessés? Non, je ne suis plus

le même, et ce changement vous est dû : c'est un nouveau cœur que vous m'avez fait et qui vous offre ses prémices : mais je ne me croirai delire de celui que je quitte qu'apres l'avoir dénosé dans vos mains. O vous qui l'avez vu naitre, recevez ses dermers soupres!

L'eussiez-vous jamais pense? le moment de ma vie où je fus le plus content de moi-même fut celui ou je me separai de vous. Revenu de mes longs egaremens, je fixois à cet instant la tardive epoque de mon retour a mes devoirs; ie commencous à payer enfin les immenses dettes de l'amitie, en m'arrachant d'un sejour si cheri pour suivre un bienfasteur, un sage, qui, l'eignant d'avoir besoin de mes soins, mettoit le sucres des siens à l'épreuve. Plus ce départ m'etoit douloureux, plus je m'honorois d'un pareil sacrifice. Apres avoir perdu la moitie de ma vie a nourrir une passion malheureuse, je consacrois l'autre à la justifier, à rendre par mes vertus un plus digne hommage a celle qui reçut si long-temps tous ceux de mon cœur. Je marquois hautement le premier de mes jours où je ne faisois rougir de moi ni vous ni elle, ni rien de tout ce qui m'étoit cher.

Mylord Edouard avoit craint l'attendrissement des adieux, et nous voulions partir sans être aperçus; mais, tandis que tout dormoit encore, nous ne púmes tromper votre vigilante amitie. En apercevant votre porte entr'ouverte, et votre femme de chambre au guet, en sous voyant venir au-devant de nous, en entrant et trouvant une table a the preparee, le rapport des circonstauces me fit songer à d'autres temps; et, comparant ce depart à celuidont il me rappeloit l'idee, je me sentis si different de ce que j'étois alors, que , me felicitant d'avoir Edouard pour temoin de ces différences, l'esperai bien lui faire oublier à Milan l'indigne scene de Besançon. Jamais je ne m'etois senti tant de courage : je me faisois une gloire de vous le montrer; je me parois auprès de vous de cette fermete que vous ne m'aviez jamais vue, et je me glorifiois en vous quittant de paroitre un moment a vos yeux tel que j'allois être. Cette idee ajoutoit a mon courage; je me fortifiois de votre estime; et peut-être vous ensse-je dit adieu d'un un sec, ai vos farmes coulant sur ma joue n'eussent force les miennes de s'y ontondre.

Je partis le cœur plein de tous mes devoirs . pénètre surtout de ceux que votre amitie m'inpose, et bien resolu d'employer le reste de ma vie à la meriter. Édouard, passant en revue toutes mes fautes, me remit devant les yeux un tableau qui n'étoit pas flatté; et je connus par sa justé rigueur à blamer tant de l'oiblesse, qu'il craignoit pen de les imiter. Cependant il fergnort d'avoir cette crainte; il me parloit avec inquietude de son voyage de Rome et des mdignes attachemens qui l'y rappeloient malgre lui : mais je jugear facdement qu'il augmentort ses propres dangers pour m'en occuper davantage et m'eloigner d'autant plus de ceux auxquels j'etois expose.

Comme nous approchions de Villeneuve, un laquais qui montoit un mauvais cheval se laissa tomber et se lit une legere contusion a la tete. Son maître le fit saigner, et voulut coucher là cette nuit. Ayant diné de bonne heure, nous primes des chevaux pour aller à Bex voir la salme, et mylord ayant des raisons particulieres qui lui rendoient cet examen interessant, je pris les mesuces et le dessin du bâtiment de graduation ; nous ne rentrames à Villeneuve qu'a la nuit. Après le souper, nous causames en buvant du panch et veillames assez tard. Ce fut alors qu'il m'apprit quels soins m'etoient confiés, et ce qui avoit ete fait pour rendre cet arrangement peaticable. Vous pouvez juger de l'effet que fit sur moi cette nouvelle : une telle conversation n'amenoit pas le sommeil. Il fallut pourtant enfin se coucher.

En entrant dans la chambre qui m'étoit destinee, je la reconnus pour la meme que j'avois occuper autrefois en allant a Sion (1). A cet aspect je sentis une impression que j'aurois perne a vous rendre. J'en fus si vivement frappe, que je crus redevenir a l'instant tout ce que j'etois alors ; dix années s'effacerent de ma vie , et tous mes malheurs furent oublies. Helas! cette erreur fut courte, et le second instant me rendit plus accablant le poids de toutes mes anciennes peines. Quelles tristes reflexions succederent a ce premier enchantement! Quelles comparaisons doulourcuses s'offrirent a monesprit! Charmes de la première jeunesse, delices des premieres amours, pourquoi vous (r-

tracer encore à ce cœur accablé d'ennuis et surchavgé de lui-même? O temps, temps heureux, tu n'es plus! l'aimois, j'etois aimé, le me livrois dans la paix de l'innocence aux transports d'un amour partage ; je savogrois a longs traits le delicieux sentiment qui me faisoit vivre. La douce vapeur de l'esperance enivroit mon cœor; une extase, un ravissement, un delice, absorboit toutes mes facultes. Ah! sur les rochers de Meillerie, au milieu de l'hiver et des glaces, d'affreux abimes devant les yeux, quel etre au monde jouissoit d'un sort comparable au mien?... Et je pleurois! et je me trouvois à plaindre! et la tristesse osoit approcher de moi!... Que ferai-je donc anjourd'hui que j'ai tout possedé, tout perdu?... J'ai bien mérité ma misere puisque j'ai si peu senti mon bonheur... Je pleurois alors... Tu pleurois... Infortune, tu ne pleures plus... To n'as pas meme le droit de pleurer... Que n'est-elle morte! osai-je m'ecrier dans un transport de rage; oui, je serois moins malheureux; j'oserois me livrer à mes douleurs ; j'embrasserois sans remords sa froide tombe; mes regrets seroient dignes d'elle; je dirois : Elle entend mes cris, elle voit mes pleurs, mes gemissemens la touchent, elle approuve et recoit mon pur hommage... l'aurois au moins l'espo r de la rejoindre... Mais elle vit, elle est heureuse... Elle vit, et sa vie est ma mort, et son bonheur est mon suj plice; et le ciel, après me l'avoir arrachée, m'ôte jusqu'à la douceur de la regretter!... Elle vit, mais non pas pour moi; elle vit pour mon désespoir. Je suis cent fois plus loin d'elle que si elle n'étoit plus.

Je me couchai dans ces tristes idées; elles me suivirent durant mon sommeil, et le remplirent d'images funebres. Les amères douleurs, les regrets, la mort, se peignirent dans mes songes, et tous les maux que j'avois soufferts reprenoient à mes yeux cent formes nouvelles pour me tourmenter une seconde fois. Un rêve surtout, le plus cruel de tous, s'obstinoit à me poursuivre; et de fantôme en fantôme toutes leurs apparitions confuses finissoient toujours par celui-la.

Je crus voir la digue mère de votre anne dans son lit, expirante, et sa fille à genoux devant elle, fondant en larmes, baisant ses mains et recueillant ses derniers soupirs. Je revis cette scène que vous m'avez autrefois dépeinte et qui ne sortira jamais de mon souvenir. O ma mere! disoit Julie d'un ton à me navrer l'ame, celle qui vous doit le jour vous l'ôte! Ab! reprenez votre bienfait! sans vous il n'est pour moi qu'un don funeste. Mon enfant, repondit sa tendre mère,... il faut remplir son sort.... Dieu est juste.... tu seras mère à ton tour.... Elle no put achever. Je voulus lever les yeux sur elle. je ne la vis plus. Je vis Julie à sa place; je la vis, je la reconnus, quoique son visage fût convert d'un voile. Je fais un cri ; je m'clance pour ecarter le vode, je ne pus l'atteindre; j'etendois les bras, je me tourmentois, et ne touchois rien. Ami, calme-toi, me dit-elle d'une voix foible : le voite redoutable me couvre, nulle main ne peut l'ecarter. A ce mot je m'agite et fais un nouvel effort : cet effort me reveille; ie me trouve dans mon lit, accable de fatigue. et trempe de sueur et de larmes.

Bientot ma fraveur se dissipe, l'épuisement me rendort : le même songe me rend les mêmes agitations ; je m'éveille, et me rendors une troisieme fois. Toujours ce spectacle lugobre, toujours ce même appareil de mort, toujours ce voile impenetrable échappe à mes mains, et dérobe à mes yeux l'objet expirant qu'il couvre.

A ce dernier réveil ma terreur fut si forte, que je ne la pos vaincre etant éveillé. Je me jette à bas de mon lit sans savoir ce que je faisois. Je me mets à errer par la chambre, effrave comme un enfant des ombres de la suit. crovant me voir environné de fantômes, et l'oreille encore frappée de cette voix plaintive dont je n'entendis jamais le son sans émotion. Le crépuseule, en commençant d'eclairer les objets, ne fit que les transformer au gré de mon imagination troublie. Mon effroi redouble et m'ôte le jugement : après avoir trouvé ma porte avec peine, je m'enfuis de ma chambre, j'entre brusquement dans celle d'Édouard : j'ouvre son rideau, et me laisse tomber sur son lit en m'écriant hors d'haleine : C'en est fait, je ne la verrai plus! Il s'éveille en sursaut, il saute a ses armes, se croyant surpris par un volcur. A l'instant il me reconnoit, je me reconnois moi-même; et pour la seconde fois de ma vie je me vois devant lui dans la confusion que vous pouvez concevoir.

Il me fit assesir, me remettre, et parler, Sitot qu'il sut de quoi il s'agissoit, il voulut tourner la chose en plaisanterie; mais voyant que j'étois vivement frappe et que cette impression ne seroit pas faede a detruire, il changea de ton. Vous ne meritez ni mon amitie ni mon estime, me dit-d assez durement : si j'avois pris pour mon laquais le quart des soins que j'ai pris pour vous, j'en aurois fait un homme; mais vous n'étes rien. Ah! lui dis-je, il est trop vrai. Tout ce que j'avois de bon me venoit d'elle : je ne la reverrai jamais; je ne suis plus rien. Il sourit, et m'embrassa. Tranquillisez-vous aujourd'hui, me dit-il; demain vous serez raisonnable : je me charge de l'evenement. Après cela , changeant de conversation, il me proposa de partir. I'v consentis, On fit mettre les chevaux, nous nous habitlames. En entrant dans la chaise, invlord dit un mot à l'oreille au postillen, et nous partimes.

Nous marchions sans rien dice. J'etois si occupé de mon funeste rève, que je n'entendois et ne voyors rien : je ne lis pas même attention que le lac, qui la veille étoit à ma droite, étoit maintenant a ma gauche. Il n'y ent qu'un bruit de pave qui me tira de ma lethargie, et me fit apercevoir avec un étonnement facile à comprendre que nous rentrions dans Clarens. A trois cents pas de la grille mylord fit arcêter, ct me tirant a l'ecart : Yous voyez, me dit-il, mon projet; il n'a pas besoin d'explication, Allez, visionnaire, ajouta-t-il en me serrant la main, allez la revoir. Heureux de ne montrer vos folies qu'à des gens qui vous aiment! Hatezvous, je vous attends; mais surtout ne revenez qu'apres avoir decluré ce fatal voile tissu dans votre cerveau.

Qu'aurois-je dit? Je partis sans répondre. Je marchois d'un pas precipité que la réflexion ratentis en approchant de la maison. Quel personnage allois-je faire? comment oser me montrer? de quel pretexte couvrir ce retour impreva? avec quel front irois-je alleguer mes ridicules terreurs et supporter le regard méprisant du genereux Wolmar? Plus j'approchois, plus ma frayeur me paroissoit puerile, rt mon extravagance me faisoit pitié. Cependant un noir pressentiment m'agitoit encore, et je ne me sentois point rassure. J'avançois repartons apres-demain. Dans huit jours nous

toujours, quoique lentement, et j'étois dejà pres de la cour, quand i entendis ouvrir et refermer la porte de l'Elysce. N'en voyant sortir personne, je fis le tour en dehors, et j'allai par le rivage côtover la voliere autant qu'il me fut possible. Je ne tardai pas de juger qu'on en approchoit. Alors prétant l'oreille je vous entendis parler tontes deux; et, sans qu'il me fût possible de distinguer un seul mot, je trouvai dans le son de votre voix je ne sais quot de languissant et de tendre qui me donna de l'emotion, et dans la sienne un accent affectueux et doux à son ordinaire, mais paisible et serein, qui me remit à l'instant, et qui fit le vrai réveil de mon rève.

Sur-le-champ je me sentis tellement change que je me moquai de mos-même et de mes vaines alarmes. En songeant que je n'avois qu'une haie et quelques buissons à franchir pour voir pleine de vie et de santé celle que j'avois eru ne revoir jamais, j'abjurai pour toujours mes craintes, mon effroi, mes chimires, et je me determinai sans peine à repartir, même sans la voir. Claire, je vous le jure, non-seulement je ne la vis point, mais je m'en retournai fier de ne l'avoir point vue, de n'avoir pas cté foible et crédule jusqu'au bout, et d'avoir au moins rendu cet honneur a l'ami d'Edouard de la mettre au-dessus d'un songe.

Voila, chère cousine, ce que j'avois à vous dire et le dernier aven qui me restoit à vous faire. Le detail du reste de notre voyage n'a plus rien d'intéressant : il me suffit de vous protester que depuis lors non-seulement my lord est content de moi, mais que je le suis encore plus moi-même qui sens mon entière guerison bien mieux qu'il ne la peut voir. De peur de lui laisser une défiance inutile, je lui ai cache que je ne vous avois point vues. Quand il me demanda si le voile étoit leve, je l'affirmai saus balancer, et nous n'en avons plus parle. Uni, cousine, il est leve pour jamais ce voile dont ma raison fut long-temps offusquée. Tous mes transports inquiets sont éteints : je vois tous mes devoirs, et je les aime. Vous m'êtes toutes deux plus cheres que jamais; mais mon cœur ne distingue plus l'une de l'autre et ne separe point les inseparables.

Nous arrivames ayant-hier à Milan : nous en

comptons être à Rome, et j'espère y trouver de vos nouvelles en arrivant. Qu'il me tarde de voir ces deux étoupantes personnes qui troublent depuis si long-temps le repos du plus grand des hommes! O Julie! à Claire! il faudroit votre égale pour mériter de le rendre heureux.

#### LETTRE X.

DE MADAME D'ORBE A SAINT-PREUX.

Nous attendions tous de vos nouvelles avec impatience, et je n'ai pas besoin de vous dire combien vos fettres ont fait de plaisir à la petite communaute : mais ce que vous ne devinerez pas de même, c'est que de toute la maison je suis peut-être celle qu'elles ont le moins réjouie. Ils ont tous appris que vous aviez heureusement passé les Alpes; moi, j'ai songé que vous êtiez au-delà.

A l'egard du détail que vous m'avez fait, nous n'en avons rieu dit au baron, et j'en ai passé à tout le monde quelques soliloques fort inutiles. M. de Wolmar a eu l'honnéteté de ne faire que se moquer de vous; mais Julie n'a pu se rappeler les derniers momens de sa mere sans de nouveaux regrets et de nouvelles larmes. Elle n'a remarqué de votre rève que ce qui ranimoit ses douleurs.

Quant à moi, je vous dirai, mon cher maître, que je ne suis plus surprise de vous voir en continuelle admiration de vous-même, toujours achevant quelque folie, et toujours commençant d'être sage; car il y a long-temps que vous passez votre vie à vous reprocher le jour de la veille et à vous applaudir pour le leudemain.

Je vous avoue aussi que ce grand effort de courage, qui, si près de nous, vous a fait retourner comme vous étiez venu, ne me paroît pas aussi merveilleux qu'à vous. Je le trouve plus vain que sensé, et je crois qu'à tout prendre j'aimerois autant moins de force avec un peu plus de raison. Sur cette manière de vous en aller, pourroit-on vous demander ce que vous êtes venu faire? Vous avez eu honte de vous montrer, et c'étoit de n'oser vous montrer qu'il falloit avoir honte; comme si la douceur de voir ses amis n'effaçoit pas cent fois le petit

chagrin de leur raillerie! N'étiez-vous pas trop heureux de venir nous offrir votre air effaré pour nous faire rire? He bien donc! je ne me suis pas moquée de vous alors, mais je m'en moque tant plus aujourd'hui, quoique, n'ayant pas le plaisir de vous mettre en colère, je ne puisse pas rire de si bon cœur.

Malbeureusement il y a pis encore; c'est que j'ai gagne toutes vos terreurs sans me rassurer comme vous. Ce rève a quelque chose d'effrayant qui m'inquiète et m'attriste malgré que j'en aie. En lisant votre lettre je blamois vos agitations; en la finissant j'ai blâme votre securité. L'on ne sauroit voir à la fois pourquoi vous etiez emu, et pourquoi vous étes devenu si tranquille. Par quelle bizarrerie avez-vous garde les plus tristes pressentimens jusqu'au moment où vous avez pu les détruire et ne l'avez pas voulu? Un pas, un geste, un mot, tout étoit fini. Vous vous étiez alarmé sans raison, rous vous êtes rassuré de même : mais vous m'avez transmis la frayeur que vous n'avez plus; et il se trouve qu'ayant eu de la force une seule fois en votre vie, yous l'avez eue à mes depens. Depuis votre fatale lettre un serrement de cœur ne m'a pas quittée : je n'approche point de Julie sans trembler de la perdre; à chaque instant je crois voir sur son visage la páleur de la mort ; et ce matin la pressant dans mes bras, je me suis sentie en pleurs sans savoir pourquoi. Ce voile! ce voile!... il a je ne sais quoi de sinistre qui me trouble chaque fois que j'y pense. Non, je ne puis vous pardonner d'avoir pu l'écarter sans l'avoir fait, et j'ai bien peur de n'avoir plus desormais un moment de contentement que je ne vous revoie auprès d'elle. Convenez aussi qu'après avoir si long-temps parlé de philosophie, vous vous êtes montré philosophe à la fin bien mal à propos. Ah! révez, et voyez vos amis: cela vaut mieux que de les fuir et d'être un sage.

Il paroît, par la lettre de mylord à M. de Wolmar, qu'il songe serieusement à venir s'e-tablir avec nous. Sitôt qu'il aura pris son parti là-has et que son cœur sera décidé, revenez tous deux heureux et fixés; c'est le vœu de la petite communauté, et surtout celui de votre amic

CLAIRE D'ORBE.

P. S. Au reste, s'il est vrai que vous n'avez rien entendu de notre conversation dans l'Élysée, c'est peut-être tant mieux pour vous; car vous me savez assez alerte pour voir les gens sans qu'ils m'aperçoivent, et assez maligne pour persiffer les écouteurs.

## LETTRE XI.

DE M. DE WOLMAR A SAINT-PRECK.

J'écris à mylord Édouard, et je lui parle de vous si au long qu'il ne me reste en vous ecrivant a vous-meme qu'a vous renvoyer a sa lettre. La vôtre exigeroit peut-être de ma part un retour d'honnêtetés : mais vous appeler dans ma famille, vous traiter en frère, en ami, faire votre sœur de celle qui fut votre amante, vous remettre l'autorite paternelle sur mes enfans, vous contier mes droits après avoir usurpé les vôtres; voda les complimens dont je vous ai cru digne. De votre part, si vous justifiez ma conduite et mes soins, vous m'aurez assez loué. J'ai tâché de vous honorer par mon estime; honorez-moi par vos vertas. Tout autre eloge doit être banni d'entre nous.

Loin d'être surpris de vous voir frappé d'un songe, je ne vois pas trop pourquoi vous vous reprochez de l'avoir éte. Il me semble que pour un homme à systèmes ce n'est pas une si grande affaire qu'un rêve de plus.

Mais ce que je vous reprocherois volontiers c'est moins l'effet de votre songe que son espère, et cela, par une raison fort differente de celle que vous pourriez penser. Un tyran fit autrefois mourir un homme qui, dans un songe, avoit cru le poignarder (°). Rappelez-vous la raison qu'il donna dece meurtre, et faites-vous-en l'application. Quoi! vous allez decider du sort de votre ami, et vous songez à vos anciennes amours! Sans les conversations du soir preredent, je ne vous pardomerois jamais ce réve-là. Pensez le jour a ce que vous allez faire à Rome, vous songerez moins la nuit à ce qui s'est fait à Vevai.

La Fanchon est malade; cela tient ma femme occupée et lui ôte le temps de vous écrire. Il y a ici quelqu'un qui supplee volontiers à co soin. Heureux jeune homme! tout conspire à votre bonheur; tous les prix de la vertu vous recherchent pour vous forcer a les meriter. Quant a celui de mes bienfaits, n'en chargez personne que vous-même; c'est de vous seul que je l'attends.

#### LETTRE XII.

DE SAINT-PREUX A M. DE WOLMAR.

Que cette lettre demeure entre vous et moi; qu'un profond secret cache à jamais les erreurs du plus vertuens des hommes. Dans quel pas dangereux je me trouve engage! O mon sage et bienfaisant ami, que n'ai-je tous vos conseils dans la memoire comme j'ai vos bontes dans le oœur! Jamais je n'eus si grand besoin de prudence, et jamais la peur d'en manquer ne nuisit tant au peu que j'en ai. Ah! où sont vos soins paternels? où sont vos leçons, vos lumières? que deviendrai-je sans vous? Dans ce moment de crise je donnerois tout l'espoir de ma vie pour vous avoir ici durant huit jours.

Je me sus trompé dans toutes mes conjectures ; je n'ai fait que des fautes jusqu'à ce moment. Je ne redoutois que la marquise : après l'avoir vue , effrayé de sa beauté , de son adresse , je m'efforçois d'en détacher tout-àfait l'âme noble de son ancien amant. Charmé de le ramener du côté d'où je ne voyois rien à craindre , je lui parlois de Laure avec l'estime et l'admiration qu'elle m'avoit inspirée ; en reláchant son plus fort attachement par l'autre , j'espérois les rompre enfin tous les deux.

Il se prêta d'ahord à mon projet, il outra même la complaisance; et voulant peut-être punir mes importunites par un peu d'alarmes, il affecta pour Laure encore plus d'empressement qu'il ne croyoit en avoir. Que vous diraije nujourd'hui? Son empressement est toujours le même, mais il n'affecte plus rien. Son œur, épuisé par tant de combats, s'est trouvé dans un état de foiblesse dont elle a profite. Il seroit difficile à tout autre de feindre long-temps de l'amour auprès d'elle; jugez pour l'objet même de la passion qui la consume. En verite,

<sup>(\*)</sup> Pteranger. Fir de lizayr. Montesquira rapporte amoi ce trait - t a Marsyas songes qu'il coupout la gorge à . Denya e cluber le fit mourse, disant qu'el n y auroit per songé . la mille il n y cut pensé le jour. . Fapril des Lois, Lav. NIL. chan 9. G. P.

I'on ne peut voir cette infortuner sans être tou- | on diroit que je l'inquiete. Combien, avec tant che de son air et de sa figure; une impression de langueur et d'abattement qui ne quitte point son charmant visage, en éteignant la vivacité de sa physionomie, la rend plus intéressante; et, comme les rayons du soleil echappes à travers les nuages, ses veux ternis par la douteur lancent des feux plus piquans. Son humiliation même : toutes les grâces de la modestie: en la voyant on la plaint, en l'econtant on l'honore : entin je dois dire, a la justification de mon ami, que je ne connois que deux hommes an monde qui puissent rester sans risque aupres d'elle.

Il s'egare, o Wolmar! je le vois, je le sens, je yous l'avoue dans l'amertume de mon cœur. Je fremis en songeant jusqu'où son egarement peut lui faire oublier ce qu'il est et ce qu'il se doit. Je tremble que cet intrepide amour de la vertu, qui lui fait mepriser l'opinion publique, ne le porte à l'autre extrémité, et ne lui fasse braver encore les lois sacrees de la decence et de l'honnétete. Edouard Bomston faire un tel mariage!... vous concevez!... sous les yeux de son ami !... qui le permet !... qui le souffre !... et qui lui doit tout !... Il faudra qu'il m'arrache le cœur de sa main avant de la profuner ainsi.

Cependant que faire! comment me comporter? Vous connoissez sa violence, on ne gagne rien avec lui par les discours, et les siens depuis quelque temps ne sont pas propres a calmer mes craintes. L'ai feint d'abord de ne pas l'entendre : i'ai fait indirectement parler la raison en maximes génerales : à son tour il ne m'entend point. Si j'essaie de le toucher un peu plus au vif, il répond des sentences, et croit m'avoir réfuté; si j'insiste, il s'emporte, il prend un ton qu'un ami devroit ignorer et auquel l'amitié ne sait point répondre, Croyez que je ne suis en cette occasion ni craintif ni timide; quand on est dans son devoir on n'est que trop tente d'être fier : mais il ne s'agit pas ici de fierre, il s'agit de réussir, et de fausses tentatives peuvent nuire aux meilleurs moyens. Je n'ose presque entrer avec lui dans aucune discussion; car je sens tous les jours la verité de l'avertissement que vous m'avez donné, qu'il est plus fort que moi de raisonnement, et qu'il ne faut point l'enflammer par la dispute.

Il parolt d'ailleurs un peu refroidi pour moi;

de superiorite a tous egards, un homme est rabaisse par un moment de foiblesse! Le grand, le sublime Edouard a peur de son ami, de sa creature, de son eleve! il semble même, par quelques mots jetés sur le choix de son sejour s'il ne se marie pas, vouloir tenter ma fidelité par mon interêt. Il sait bien que je ne dois ni ne veux le gutter. O Wolmar! je ferai mon devoir et suivrai partout mon bienfaiteur. Si j'etois làche et vil, que gagnerois-je à ma perfidie? Julie et son digne epoux confieroient-ils leurs enfans à un traitre?

Yous m'avez dit souvent que les petites passions ne prennent jamais le change et vont toujours à leur fin, mais qu'on peut armer les grandes contre elles-mêmes. J'ai cru pouvoir ici faire usage de cette maxime. En effet, la compassion, le mepris des prejugés, l'habitude, tout ce qui détermine Édouard en cette occasion échappe à force de petitesse, et devient presque inattaquable; au lieu que le veritable amour est inseparable de la generosité, et que par elle on a toujours sur lui quelque prise. J'ai tenté cette voie indirecte, et je ne desespere pas du succes. Ce moven paroit cruel; je ne l'ai pris qu'avec répugnance. Cependant, tout bien pesé, je crois rendre service à Laure ellemême. Que feroit-elle dans l'état auquel elle peut monter, qu'y montrer son ancienne ignominie? mais qu'elle peut être grande en demeurant ce qu'elle est! Si je connois lien cette etrange fille, elle est faite pour jouir de son sacrifice plus que du rang qu'elle doit refuser.

Si cette ressource me manque, il m'en reste upe de la part du gouvernement à cause de la religion; mais ce moyen ne doit être employe qu'a la dermère extremite et au defaut de tout autre : quoi qu'il en soit, je n'en veux eparguer aucun pour préven'r une alliance indigne et deshonnéte. O respectable Wolmar! je suis jaloux de rotre estime durant tous les momens de ma vie. Quoi que puisse vous écrire Edouard, quoi que vous puissiez entendre dire, souvenezvous qu'à quelque prix que ce puisse être, lant que mon cœur battra dans ma poitrine, jamais Lauretta Pisana ne sera lady Bomston.

Si vous approuvez mes mesures, cette lettre n'a pas besoin de reponse. Si je me trompe, instruisez-moi; mais hâtez-vous, car il n'y a pas un moment à perdre. Je ferai mettre l'adresse par une main etrangere. Faites de même en me répondant. Après avoir examiné ce qu'il faut faire, brûlez ma lettre et oubliez ce qu'elle contient. Voici le premier et le seul secret que j'aurai cu de ma vie à cacher aux deux cousines : si l'osois me fier davantage à mes lumières, vousmême n'en sauriez jamais rien (1).

#### LETTRE XIII.

DE MADAME DE WOLMAR A MADAME D'ORRE.

Le courrier d'Italie sembloit n'attendre pour arriver que le moment de ton depart, comme pour te punir de pe l'avoir differé qu'à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai fait cette jolie découverte, c'est mon mari qui a remarque qu'ayant fait mettre les chevaux à buit heures, tu tardas de partir jusqu'a onze, nou pour l'amour de nous, mais après avoir demandé vingt fois s'il en etoit dix, parce que c'est ordinairement l'heure où la poste passe.

Tu es prise, pauvre cousine; tu ne peux plus t'en dédire. Malgré l'augure de la Chaillot, cette Claire si folle, ou plutôt si sage, n'a pu l'être jusqu'au bout : te voila dans les mêmes las (8) dont tu pris tant de peine a me degager, et tu m'as rendue. Mon tour de rare est-il donc venu? Chere amie, il faudroit avoir ton charme et tes graces pour savoir plaisanter comme toi, et donner à la raillerie elle-même l'accent tendre et touchant des caresses. Et puis quelle ditférence entre nous! De quel front pourrois-je me jouer d'un mal dont je suis la cause, et que tu t'es fait pour me l'ôter? Il n'y a pas un sentiment dans ton cœur qui n'offre au mien quel-

que sujet de reconnoissance; et tout, jusqu'à ta foiblesse, est en toi l'ouvrage de la vertu. C'est cela même qui me console et m'égaie. Il falloit me plaindre et pleurer de mes fautes; mais on peut se moquer de la mauvaise bonte qui te fait rougir d'un attachement aussi pur que toi.

Revenons au courrier d'Italie, et laissons un moment les moralites : ce seroit trop abuser de mes apciens titres; car il est permis d'endormir son auditoire, mais non pas de l'impatienter. He bien donc! ce courrier que je fais si lentement arriver, qu'a-t-il apporte? Rien que de hien sur la sante de nos amis, et de plus une grande lettre pour toi. Ah! bon! je te vois déjà sourire et reprendre haleine; la lettre venue te fait attendre plus patiemment ce qu'elle contient.

Elle a pourtant bien son prix encore, même après s'être fait desirer; car elle respire une si.... Mais je ne veux te parler que de nouvelles. et surement ce que j'allois dire n'en est pas

Avec cette lettre, il en est venu une autre de mylord Edonard pour mon mari, et beaucoup d'amities pour nous. Celle-ci contient veritablement des pouvelles, et d'autant moins attendues que la premiere n'en dit rien. Ils devoient le lendemain partir pour Naples, où mylord a quelques affaires, et d'ou ils iront n'as pu conserver pour toi la liberte que tu , voir le Vésuve.... Conçois-tu, ma chère, ce que cette vue a de si attrayant? Revenus a Rome, Claire, pense, imagine.... Edouard est sur le point d'epouser.... non, grace au ciel, cette indigne marquise; il marque, au contraire, qu'elle est fort mal. Qui donc?... Laure, l'armable Laure, qui... Mais pourtant... que l'mariage!... Notre ami n'en dit pas un mot. Aussitôt après ils partiront tous trois, et viendront ici prendre leurs derniers arrangemens. Mon mari ne m'a pas dir quels; mais il compte toujours que Saint-Preux nous restera.

> Je t'avoue que son silence m'inquiète un peu. J'ai peine à voir clair dans tout cela; j'y trouve des situations bizarres, et des jeux du cœur humain qu'on n'entend guère. Comment un homme aussi vertueux a-t-il pu se prendre d'une passion si durable pour une aussi mechante femme que cette marquise? comment elle-même, avec un caractere violent et cruel,

<sup>(.</sup> Pour bien entendre cette lettre et la troisième de la saceme Partie. il fau leud asvoir les aventures de mylord. Edouar 1, et pavers d'abord résolu de l'apporter à ce recoeff, ha v repensant, je n'ai pri me résendre à gater la simplicaté de l'hotoire de deux amans par le romanaque de la sience, il vant miteux labser que lique choite à deviner au lectour. "S

<sup>(\*</sup> Je n al pas vonlu larger liex. à cause de la pronone ation generative remarquée par madame d'Orbe dans la lettre conquieme de la sixieme l'artie.

l'I bes aveniures de mylord Edouard, ou du molos un extrait de ces ninces fut par houseon pour medoms de Lusembourg, se trouters & to Min de cet ouvrage

a-t-elle nu concevoir et nourrir un amour aussi vif pour un homme qui lui ressembloit si pen, si tant est cependant qu'on puisse honorer du nom d'amour une fureur capable d'inspirer des crimes? Comment un jeune cœur aussi généreux, aussi tendre, aussi désinteresse que celui de Laure, a-t-il pu supporter ses premiers desordres? comment s'en est-il retiré par ce penchant trompeur fait pour egarer son sexe? et comment l'amour, qui perd tant d'honnêtes femmes, a-t-il pu venir à bout d'en faire une? Dis-moi, ma Claire; désunir deux cœurs qui s'aimoient sans se convenir: joindre ceux qui se convenoient sans s'entendre; faire triompher l'amour de l'amour même; du sein du vice et de l'opprobre tirer le bonheur et la vertu, délivrer son ami d'un monstre en lui créant pour ainsi dire une compagne... infortunce, il est vrai, mais aimable, honnête même, au moins si, comme je l'ose croire, on peut le redevenir,: dis; celui qui auroit fait tout cela seroit-il coupuble? celui qui l'auroit souffert seroit-il blàmer?

Lady Bomston viendra donc ici! ici! mon ange! Qu'en penses-tu? Après tout, quel prodige ne doit pas être cette etoanante fille que son éducation perdit, que son cœur a sauvée, et pour qui l'amour fut la route de la vertu! Qui doit plus l'admirer que moi qui fis tout le contraire, et que mon penchant seul egara quand tout concouroit à me bien conduire? Je m'avilis moins, il est vrai; mais me suis-ie elevée comme elle? ai-je evité tant de pieges et fait tant de sacrifices? Du dernier degre de la honte elle a su remonter au premier degre de l'honneur : elle est plus respectable cent fois que si jamais elle n'eût été coupable. Elle est sensible et vertueuse; que lui faut-il de plus pour nous ressembler ? S'il n'y a point de retour aux fautes de la jeunesse, quel droit ai-je a plus d'indulgence? devant qui dois-je esperer de trouver grâce? et à quel honneur pourrois-je pretendre en refusant de l'honorer?

He bien! cousine, quand ma raison me dit cela, mon cœur en murmure; et, sans que je puisse expliquer pourquoi, j'ai peine a trouver bon qu'Edouard ait fait ce mariage et que son ami s'en soit mélé. O l'opinion! l'opinion! qu'on a de peine à secouer son joug! toujours elle nous porte à l'injustice: le bien passé s'efface

par le mal présent; le mal passé ne s'effacerat-il jamais par aucun bien?

J'ai laissé voir à mon mari mon inquiétude sur la conduite de Saint-Preux dans cette affaire. Il semble, ai-ie dit, avoir hopte d'en parler à ma cousine. Il est incapable de l'acheté. mais il est foible.... trop d'indulgence pour les fautes d'un ami.... Non, m'a-t-il dit, il a fait son devoir; il le fera, je le sais; je ne puis rien vous dire de plus : mais Saint-Preux est un honnête garcon; je réponds de lui, vous en serez contente... Claire, il est impossible que Wolmar me trompe et qu'il se trompe. Un discours si positif m'a fait rentrer en moi-même : j'ai compris que tous mes scrupules ne venoient que de fausse delicatesse, et que, si j'etois moins vaine et plus equitable, je trouverois lady Bomston plus digne de son rang.

Mais laissons un peu lady Bomston, et revenons à nous. Ne sens-tu point trop en lisant cette lettre que nos amis reviendront plus tôt qu'ils n'étoient attendus? et le occur ne te dit-il rien? ne bat-il point à present plus fort qu'à l'ordinaire, ce cœur trop tendre et trop semblable au mien? ne songe-t-il point au danger de vivre familierement avec un objet cheri, de le voir tous les jours, de loger sous le même toit? Et si mes erreurs ne m'ôterent point ton estime, mon exemple ne te fait-il rien craindre pour toi? Combien dans nos jeunes ans la raison, l'amitie, l'honneur, t'inspirèrent pour moi de craintes que l'avengle amour me fit mepriser! C'est mon tour maintenant, ma douce amie; et j'ai de plus, pour me faire ecouter, la triste autorite de l'experience, Ecoute-moi donc tandis qu'il est temps, de-peur qu'apres avoir passé la moitié de la vie à deplorer mes fautes. ta ne passes l'autre à deplorer les tiennes. Surtout ne te fie plus a cette gaite folâtre qui garde celles qui n'ont rien a cramdre et perd celles qui sont en danger. Claire! Claire! tu te moquois de l'amour une fois, mais c'est parce que tu ne le connoissois pas; et pour n'en avoir pas senti les traits, tu te croyois au-dessus de ses atteintes. Il se venge et rit a son tour. Apprends à te defier de sa traîtresse joie, ou crains qu'elle ne te coûte un jour bien des pleurs. Chere amie. il est temps de te montrer à toi-même; car jusqu'ici tu ne t'es pas bien vue; tu t'es tromper sur ton caractère, et n'as pas su t'estimer ce

que tu valois. Tu t'es fice aux discours de la Chaillot : sur ta vivacite badine elle te jugea peu sensible; mais un cœur comme le tien etoit au-dessus de sa portée. La Chaillot n'etoit pas faite pour te connoître; personne au monde ne t'a bien connue, excepté moi seule. Notre ami même a pluiôt senti que vu ton prix. Je t'ai laisse ton erreur tant qu'elle a pu t'être utile; à present qu'elle te perdroit, il faut te l'ôter.

Tu es vive, et te crois peu sensible. Pauvre enfant, que tu t'abuses! ta vivacité même prouve le contraire : n'est-ce pas toujours sur des choses de sentiment qu'elle s'exerce? n'est-ce pas de ton cœur que viennent les gràces de ton enjouement? Tes railleries sont des signes d'interêt plus touchans que les complimens d'une autre : tu caresses quand tu folàtres; tu ris, mais ton rire pénètre l'àme : tu ris, mais tu fais pleurer de tendresse, et je te vois presque toujours serieuse avec les indifférens.

Si tu n'étois que ce que tu prétends être, dis-moi ce qui nous uniroit si fort l'une a l'autre; où scroit entre nous le lien d'une amitie sans exemple? par quel prodige un tel attachement seroit-il venu chercher par préférence un cœur si peu capable d'attachement? Quoi! celle qui n'a vécu que pour son amie ne sait pas aimer! celle qui voulut quitter pere, epoux, parens et sou pays, pour la suivre, ne sait préférer l'amitie a rien! Et qu'ai-je donc fait, moiqui porte un cœur sensible? Cousine, je me suis laisse aimer; et j'ai beaucoup fait, avec toute ma sensibilite, de te rendre une amitié qui valût la tienne.

Ces contradictions t'ont donné de ton caractère l'idee la plus bizarre qu'une folle comme toi put jamais concevoir, c'est de te croire à la fois ardente amie et froide amante. Ne pouvant disconvenir du tendre attachement dont tu te sentois penetree, tu crus n'etre capable que de celui-la. Hors ta Julie, tu ne pensois pas que rien put t'emouvoir au monde ; comme si les cœurs naturellement sensibles pouvoient ne l'être que pour un objet, et que, ne sachant aimer que moi, tu m'eusses pu bien aimer moimême! Tu demandois platsamment si l'àme avoit un sexe. Non, mon cufant, l'ame n'a point de sexe; mais ses affections les distinguent, et tu commences trop à le sentir. Parce que le premier amant qui s'offrit ne t'avoit pas emue, tu crus aussitôt ne pouvoir l'être; parce que tu manquois d'amour pour ton soupirant, tu crus n'en pouvoir sentir pour personne. Quand il fut ton mari, tu l'aimas pourtant, et si fort que notre intimite même en souffrit : cette âme si peu sensible sut trouver à l'amour un supplément encore assez tendre pour satisfaire un honnête homme.

Pauvre cousine, c'est à toi désormais de résoudre tes propres doutes ; et s'il est vrai,

(\*) Ch'un freddo amante e med eleuro amico (1),

j'ai grand'peur d'avoir maintenant une raison de trop pour compter sur toi. Mais il faut que j'achève de te dire la-dessus tout ce que je pense.

Je soupçonne que tu as aimé, sans le savoir. bien plus tôt que tu ne crois, ou du moins que le meme penchant qui me perdit t'eût seduite si je ne t'avois prevenue. Conçois-tu qu'un sentiment si naturel et si doux puisse tarder si longtemps à naître ? conçois-tu qu'à l'âge où nous étions on puisse impunément se familiariser avec un jeune homme aimable, ou qu'avec tant de conformité dans tous nos goûts celui-ci seul ne nous edt pas eté commun? Non, mon ange; tu l'aurois anné, j'en suis sûre, si je ne l'eusse aime la première. Moins foible et non moins sensible, tu aurois eté plus sage que moi sans etre plus beureuse. Mais quel penchant eut pu vaincre dans ton âme honnête l'horreur de la trahison et de l'infidelité ? L'amitic te sauva des pieges de l'amour ; to ne vis plus qu'un ami dans l'amant de ton amie, et tu rachetas ainsi ton cœur aux dépens du mien.

Ces conjectures ne sont pas même si conjectures que tu penses; et, si je voulois rappeler des temps qu'il faut oublier, il me seroit aisé de trouver dans l'intérêt que tu croyois ne prendre qu'à moi seule, un intérêt non moins vif pour ce qui m'etoit cher. N'osant l'aimer tu voulois que je l'aimasse : tu jugeas chacun de nous nécessaire au bonheur de l'autre; et ce cœur, qui n'a point d'égal au monde, nous en chérit plus tendrement tous les deux. Sois sûre que, sans ta propre foiblesse, tu m'aurois ete moins indulgente; mais tu te serois reproche sous le nom de jalousie une juste sévérité.

<sup>(\*)</sup> Ce vers est renversé de l'original ; et, n'en déplaise aux belles dames, le sem de l'auteur est plus veritable et plus heau.

<sup>\*)</sup> Qu'un froid ament cut un peu stir ami. Mariar.

l'une te sentois pas en droit de combattre en moi le penchaut qu'il eût fallu vaincre ; et, craigoant d'être perfide plutôt que sige, en immolant ton bonheur au nôtre, tu crus avoir assez fait pour la vertu.

Ma Claire, voila ton histoire; voila comment ta tyrannique amitie me force à te savoir gre de ma honte, et a te remercier de mes torts. Ne erois pas pourtant que je veuille l'imiter en cela : je ne suis pas plus disposee à suivre ton exemple que toi le mien ; et comme tu n'as pas a craindre mes fautes, je n'ai plus, grace au ciel, tes raisons d'indulgence. Quel plus digue usage ai-je a faire de la vertu que tu m'as rendue que de l'aider a la conserver ?

Il faut done te dire encore mon avis sur ton état present. La longue absence de notre maitre n'a pas change les dispositions pour lui : ta liberté recouvrée et son retour ont produit une nouvelle epoque dont l'amour a su profiter. Un nouveau sentiment n'est pas né dans ton cœur; celui qui s'y cacha si longtemps n'a fait que se mettre plus a l'aise. Fiere d'oser te l'avouer à toi-même; tu t'es pressee de me le dire. Cet aveu te sembloit presque necessaire pour le rendre tout-à-fait innocent : en devenant un crime pour ton amie, il cessoit d'en etre un pour tor; et peutêtre ne t'es-tu fivree au mal que tu combattois depuis tant d'agnées que pour mieux achever de m'en guérir.

l'ai senti tout cela, ma chere; je me suis peu alarmée d'un penchant qui me servoit de sauvegarde, et que tu n'avois point a te reprocher. Cet hiver, que nous avons passe tous ensemble au sein de la paix et de l'amitié , m'a donne plus de confiance encore en voyant que, loin de rien nerdre de la gaite, lu semblois l'avoir augmentée. Je t'ai vue tendre, empressee, attentive, mais franche dans tes carcsses, naive dans tes jeux, sans mystere, sans ruse en toutes choses; et dans tes plus vives agaceries la joie de l'innocence reparoit tout.

Depuis notre entretien de l'Élysée je ne suis plus si contente de toi ; je te trouve triste et reveuse; tu te plais seule autant qu'avec ton amie : to n'as pas changé de langage, mais d'accent ; tes plaisanteries sont plus timides : tu n'oses plus parler de lui si souvent, on diroit que tu crains toujours qu'il ne t'écoute ; et l'on I que ces lettre platent à ceux qui ferent cette question,

voit à ton inquietude que to attends de ses nouvelles plutôt que tu n'en demandes.

Je tremble, bonne cousine, que tu ne sentes pas tout tou mal, et que le trait ne soit enfoncé plus avant que tu n'as paru le craindre. Croismoi, soude bien ton overr malade; dis-101 bien. je le repete, si, quelque sage qu'on puisse être, on peut sans risque demeurer long-temps avec ce qu'on aime, et si la confiance qui me perdit est tout-à-fait sans danger pour toi. Your ètes libres tous deux ; c'est precisement ce qui rend les occasions plus suspectes. Il n'y a point dans un cœur vertueux de foiblesse qui cede aux remords; et je conviens avec toi qu'on est toujours assez forte contre le crime : mais belas! qui peut se garantir d'être foible? Cependant regarde les suites, songe aux effets de la honte. Il faut s'honorer pour être honoree, Comment peut-on meriter le respect d'autrui sans en avoir pour soi-même? et ou s'arrêtera dans la route du vice celle qui fait le premier pas sans effroi? Voila ce que je dirois a ces femmes du monde pour qui la morale et la religion ne sont rien, et qui n'ont de loi que l'opinion d'autrui. Mais toi, femme vertueuse et chrétienne, toi qui vo's ton devoir et qui l'aimes. toi qui connois et suis d'autres règles que les jugemens publics, ton premier honneur est celui que te rend ta conscience; et c'est celui-la qu'il s'agit de conserver.

Veux-tu savoir quel est ton tort en toute cette affaire? c'est, je te le redis, de rougir d'un sentiment hounéte que tu n'as qu'a declarer pour le rendre innocent (1). Mais avec toute ton humeur folatie rien n'est si timide que toi : tu plaisantes pour faire la brave, et je vois ton pauvre cour tout tremblant; to fais avec l'amour, dont to feins de rire, comme ces enfans qui chantent la nuit quand ils ont peur. O chere amie! souviens-toi de l'avoir dit mille fois, c'est la fansse houte qui mene a la veritable, et la vertu ne sait ro gir que de ce qui est mal. L'amour en his-meme est-il un crime? n'est-il pas le plus pair ainsi que le plus doux penchant de la nature? n'a-t-il pas une fin bonne et loualde? ne dedaigne-t-il pas les âmes basses et ram-

<sup>(\*</sup> Pourquoi l'éditeur laisse-t-il les continuelles répétitions dont cette letter est pletan, atust que beauc up il antres! Par une rateon fort simple; c'est qu'il ac se soncie più qu' du tout

pantes? n'anime-t-il pas les âmes grandes et fortes? n'ennoblit-il pas tous leurs sentimens? ne double-t-il pas leur être? ne les eleve-t-il pas au-dessus d'elles-mêmes? Ah! si pour etre honnete et sage il faut être inaccessible à ses traits, dis, que reste-t-il pour la vertu sur la terre? Le rebut de la nature et les plus vils des morteis.

Qu'as-tu donc fait que tu puisses te reprocher? N'as-tu pas fait choix d'un honnete honnne? N'est-il pas fibre? ne l'es-tu pas? Ne mérite-t-il pas toute to restime? n'as-tu pas toute la sienne? Ne seras-tu pas trop heureuse de faire le honheur d'un ami si digne de ce nom, de payer de ton cœur et de ta personne les anciennes dettes de ton amie, et d'honorer en l'elevant à toi le merite outrage par la fortune?

Je vois les petits scrupules qui t'arrêtent : dementir une resolution prise et declarce, donner un successeur au defunt, montrer sa foiblesse au public, épouser un aventurier, car les àmes basses, toujours prodigues de titres fletrissans, sauront bien trouver celui-ci : voila donc les raisons sur lesquelles tu aimes mieux te reprocher ton penchant que le justifier, et couver tes feux au fond de tou cœur que les rendre légitunes! Mais, je te prie, la honte est-elle d'epouser celui qu'on aime, ou de l'aimer sans l'epouser? Voila le choix qui te reste a faire, L'honneur que tu dois au defunt est de respecter assez sa yeuve pour lui donner up mari plutôt qu'un amant ; et si la jeunesse le force à remplie sa place, n'est-ce pas rendre encore bommage a sa mémoire de choisir un homme qui lui lut cher?

Quant a l'inegalité, je croirois t'offenser de combattre une objection si frivole lorsqu'il s'agit de sagesse et de honnes mœurs. Je ne connois d'inégalité deshonorante que celle qui vient du caractère ou de l'education. A quelque etat que parvienne un homme imbu de maximes basses, il est toujours honteux de s'allier à lui : mais un homme eleve dans des sentimens d'honneur est l'egal de tout le monde; il n'y a point de rang où il ne soit à sa place. Tu sais quel étoit l'avis de ton perc même quand il fut question de moi pour notre ann. Sa famille est honnête quorque obcure ; il jouit de l'estime publique, il la mérite. Avec cela, fût-il le dernier des hommes, encore ne faudroit-il pas balancer; car il vaut mieux déroger à la noblesse qu'à

la vertit, et la femme d'un charbonnier est plus respectable que la maitresse d'un prince (\*).

J'entrevois bien encore une autre canèce d'embarras dans la necessité de te declarer la prenuere; car, comme tu dois le sentir, pour qu'il ose aspirer à toi il faut que tu le lui permettes; et c'est un des justes retours de l'inégalite, qu'elle coûte souvent au plus élevé des avances mortifiantes. Quant à cette difficulté. je te la pardonne; et j'avoue même qu'elle me paroltroit fort grave si je ne prenois soin de la lever. l'espère que tu comptes assez sur ton amie pour croire que ce sera sans te compromettre : de mon côté, je compte assez sur le succes pour m'en charger avec confiance : car, quoi que vous m'avez dit autrefois tous deux sur la difficulte de transformer une amie en maltresse, si je connois bien un curur dans lequel j ai trop appris a lire, je ne crois pas qu'en cette occasion l'entreprise exige une grande babilete de ma part. Je te propose donc de me laisser charger de cette negociation, ulin que tu puisses te livrer au plaisir que te fera son retour, saus mystere, sans regrets, sans danger, sans houte. Ah! cousine, quel charme pour moi de reunir a jamais deux cœurs si bien faits l'un pour l'autre, et qui se confondent depuis si long-temps dans le mien! Un'ils s'y contondent mieux encore s'il est possible : pe sovez plus qu'un pour vous et pour moi. Oui, ma Claire, tu serviras encore ton amie en couronnant ton amour; et j'en serai plus sûre de mes propres sentimens quand je ne pourrai plus les distinguer entre vous.

Que si malgre mes raisons ce projet ne te convient pas, mon avis est qu'à quelque prix que ce soit nous ceartions de nous cet homme dangereux, toujours redoutable à l'une ou à l'antre; car, quoi qu'il arrive, l'éducation de nos enfans nous importe encore moins que la vertu de leurs mères. Je te faisse le temps de reflechir sur tout ceci durant ton voyage: nous en parlerons apres ton retour.

Je prends le parti de l'envoyer cette lettre en droiture à Genève, parce que tu n'as dà coucher qu'une nuit à Lausanne, et qu'elle ne t'y trouveroit plus. Apporte-moi bien des détails

<sup>&</sup>quot; Voyer one ce passage, et l'application que la matignité ne manqua par d'un faire, le Lavre X des Confessions, page 270 sin tonne l.

de la petite république. Sur tout le bien qu'on dit de cette ville charmante, je t'estimerois heureuse de l'aller voir si je pouvois faire cas des plaisirs qu'on achète aux dépens de ses amis. Je n'ai jamais aime le luxe, et je le hais maintenant de l'avoir ôtee à moi pour je ne sais combien d'années. Mon enfant, nous n'affames ai l'une ni l'autre faire nos emplettes de noce à Genève ; mais, quelque mérite que puisse avoir ton frère, je doute que ta belle-sœur soit plus heureuse avec sa dentelle de Flandre et ses etoffes des Indes que nous dans notre simplicite. Je te charge pourtant, malgre ma rancune, de l'engager à venir faire la noce à Clarens. Mon pere écrit au tien, et mon mari à la mère de l'epouse, pour les en prier. Voità les lettres; donne-les, et soutiens l'invitation de ton credit renaissant : e'est tout ce que je puis faire pour que la fête ne se fasse pas sans moi : car je te déclare qu'à quelque prix que ce soit je ne yeux pas quitter ma famille. Adieu, cousine: un mot de les nouvelles, et que je sache au moins quand je dois t'attendre. Voici le deuxieme jour depuis ton depart, et je ne sais plus vivre si long-temps sans toi.

P. S. Tandis que j'achevois cette lettre interrompue, mademoiselle Henriette se donnoit les
airs d'ecrire aussi de son côte. Comme je veux
que les enfans disent toujours ce qu'ils pensent et non ce qu'on leur lant dure, j'ai laisse
la petite curieuse écrire tout ce qu'elle a voulu
sans y changer un seul mot. Troisieme lettre
ajoutee à la mienne. Je me donte bien que ce
n'est pas encore celle que tu cherchois du coin
de l'ail en furetant ce paquet. Pour celle-là dispense-toi de l'y chercher plus long-temps, car
tu ne la trouveras pas. Elle est adressee a Clarens; c'est à Clarens qu'elle doit être lue; arrange-toi là-dessus.

#### LETTRE XIV.

D'HENRIETTE A SA MERE.

Où étes-vous donc, maman? On dit que vous étes à Genève, et que c'est si loin, si loin, qu'il faudroit marcher deux jours tout le jour pour vous atteindre : voulez-vous donc faire

aussi le tour du monde? Mon petit papa est parti ce matin pour Étange; mon petit grandpapa est a la chasse; ma petite maman vient de s'enfermer pour écrire; il ne reste que ma mie Peruette et ma mie Fanchon. Mon Dieu! je ne sais plus comment tout va; mais depuis le depart de notre bon ami, tout le monde s'àparpille. Maman, vous avez commence la première. On s'ennavoit deja bien quand vous n'aviez plus personne a faire endéver. Oh! c'est encore pis depuis que vous etes partie; car la petite maman n'est pas non plus de si bonne humeur que quand vous y étes. Maman, mon petit mali se porte bien; mais il ne vous aime plus, parce que vous ne l'avez pas fait sauter hier comme a l'ordinaire. Moi , je crois que je vous aimerois encore un peu si vous reveniez bien vite , afin qu'on ne s'ennuyât pas tant. Si vous voulez m'apaiser tout-à-fait, apportez à mon petit mali quelque chose qui lui fasse plaisir, Pour l'apaiser, lui, vous aurez bien l'esprit de trouver aussi ce qu'il faut faire. Ah! mon Dieu! si notre bon ami étoit ici , comme il l'auroit déjà deviné! Mon bel eventail est tout brisë; mon ajustement bleu n'est plus qu'un chiffon ; ma pièce de blonde est en loques : mes mitaines à jour ne valent plus rien. Bonjour. maman. Il faut finir ma lettre, car la petite maman vient de finir la sienne et sort de son cabinet. Je crois qu'elle a les yeux rouges, mais je n'ose le lui dire; mais en lisant ceci elle veera bien que je l'ai vu. Ma bonne maman, que vous étes méchante si vous faites pleurer ma petite maman!

P. S. J'embrasse mon grand-papa, j'embrasse mes oncles, j'embrasse ma nouvelle tante et sa maman; j'embrasse tout le monde excepté vous. Maman, vous m'entendez bien; je n'ai pas pour vous de si longs bras (').

(" Parmi les brouillons de ées lettres dont le recueil est déposé à la loblothéque de la Chambre des Deputés, et dont il a été parlé donc li page is de l'Iveritssement, il existe une réponse de Cisro à crite lettre de sa fille. L'auteur a est décidé à supprimer cette lettre, ci ies locteurs, bont en recommissant qu'il a breu en raison d'en agir a usi, par cela même la brout peut-ètre let avec quelque intérel. Voici crité lettre d'une écriture très-listèle, massiqui ne laisse pas encure d'être chargée de ratures.

Lettre de madame d'Orbe o so fille.

Tu lais bien, michonne, de m'aimer encore un peus pour

# SIXIÈME PARTIE.

## LETTRE PREMIÈRE.

DE MADANE D'ORBE A MADANE DE WOLMAR.

Avant de partir de Lausanne il faut t'ecrire un petit mot pour t'apprendre que j'y suis arrivee, non pas pourtant aussi joyeuse que j'esperois. Je me faisois une fête de ce petit voyage qui t'a toi-même si souvent tentee; mais en refusant d'en être tu me l'as rendu presque importun; car quelle ressource y trouverai-je? S'd est ennuyeux, j'aurai l'ennui pour mon compte; et s'il est agreable, j'aurai le regret de m'anuser sans toi. Si je n'ai rien à dire contre tes raisons, crois-tu pour cela que je m'en contente? Ma foi, cousine, tu te trompes bien fort; et c'est encore ce qui me fâche de n'être pas même en droit de me fâcher. Dis, mau-

tholje faime à la folie. Mais je trouve que to te plains de mon absence, de manière à la faire durer long-temps; car la lettre men fait désirer beaucoup de semblables, et to grondes de trop bonne grées poor me donner cuvie de l'apaser. Quant au pelu mali qui dine faut point tant appelor le tien, je veux l'apaser, lin, de peur qu'il ne boune, et l'on n'a jamais bonne grées à bonder. To dis que j'aurai blen l'espoit de sasour pour cela ce qu'il faut faire ; alt' je le crois. J'emporterai dici tout pien d'ipatemens avec lesquels je me fersi al jobr qu'auxaitét qu'il maure vue il n'aura plus le courage d'être en colère et ne songera plus à toi. N'est-ce pas cela ma tatgroome?

Ne parlom point de lon bon ami jo t'en prie. Depuis qu'il t'a promis des cogostes, je sais qu'il l'a mise dans son parti. Matepatience : Genese à les compules aussistince que Rome, et luverrai que si je une vends par les micranes, je ne les donne pas

Ne m'arcuse point de faire pleurer la pet te maman, de peur que je ne t'en accuse la premiere. A ton avis de laquelle de nona deux rat elle plus souvent mécontente? Ede est si enfant, la petite mamani, elle aura pleure de ce que sa poupée n étoit pas age. Tu miesteuls, Prends donc som de la faire taire. Embrase-la , carrase-la , traite-la cu enfant gâté. Tu dois savoir cumme al faut significate. Enfin dis-bu que je la common hien , sa poupée, et que the ne veut point que la petite maman pleure.

vaise, n'as-tu pas honte d'avoir toujours raison avec ton amie, et de résister à ce qui lui fait plaisir, sans lui laisser même celui de gronder? Quand tu aurois planté la pour huit jours ton mari, ton menage et tes marmots, ne diroiton pas que tout cût été perdu? Tu aurois fait une etourderie, il est vrat, mais tu en vaudrois cent fois mieux; au lieu qu'en te mélant d'être parfaite, tu ne seras plus bonne à rien, et tu n'auras qu'à te chercher des amis parmi les anges.

Malgre les mécontentemens passés, je n'ai pu sans attendrissement me retrouver au milieu de ma famille : j'y ai ete reçue avec plaisir ou du moins avec beaucoup de caresses. J'attends pour te parler de mon frère que j'aie faût counoissance avec lui. Avec une assez belle figure il a l'air empesé du pays d'où il vient. Il est serieux et froid ; je lui trouve même un peu de morque : j'ai grand'peur pour la petite personne qu'au lieu d'être un aussi bon mari que les nôtres, il ne tranche un peu du seigneur et maître.

Mon pere a été si charmé de me voir, qu'il a quitté pour m'embrasser la relation d'une grande hataille que les François viennent de gagner en Flandre, comme pour verifier la prediction de l'ami de notre ami. Quel bon-beur qu'il n'ait pas eté la! Imagines-tu le brave Edouard voyant fuir les Anglois, et fuyant luimème?... Jamais, jamais!... il se fût fait tuer cent fois.

Mais à propos de nos amis, il y a long-temps qu'ils ne nous ont écrit. N'étoit-ce pas hier, je crois, jour de courrier? Si tu reçois de leurs lettres, j'espère que tu n'oublieras pas l'interêt que j'y prends.

Adien, cousine; il faut partir. l'attends de tes nouvelles à Genève; où nous comptons ar-

river demain pour diner. Au reste, je t'avertis que de manière ou d'autre la noce ne se fera pas sans toi, et que, si tu ne veux pas venir à Lausanne, moi je viens avec tout mon monde mettre Clarens au pillage, et boire les vins de tout l'univers.

#### LETTRE II.

DE MADAME D'ORBE A MADAME DE WOLMAR.

A merveille, sœur précheuse! mais tu comptes un peu trop, ce me semble, sur l'effet salutaire de tes sermons. Sans juger s'ils endormoient beaucoup autrefois ton ami, je t'avertis qu'ils n'endorment point aujourd'hui ton amie; et celui que j'ai reçu hier au soir, loin de m'exciter au sommeil, me l'a ôte durant la nuit entiere. Gare la paraphrase de mon Argus s'il voit cette lettre! mais j'y mettrai bon ordre, et je te jure que tu te brûleras les doigts plutôt que de la lui montrer.

Si j'allois te récapituler point par point, j'empieterois sur tes droits; il vaut mieux suivre ma tête : et puis, pour avoir l'air plus modeste et ne pas tedonner trop beau jeu, je ne veux pas d'abord parler de nos voyageurs et du courrier d'Italie. Le pis aller, si cela m'arrive, sera de récrire ma lettre, et de mettre le commencement à la fin. Parlons de la prétendue lady

Je m'indigne à ce seul titre. Je ne pardonnerois pas plus a Saint-Preux de le laisser prendre à cette fille, qu'a Edouard de le lui donner, et à toi de le reconnoître. Julie de Wolmar reervoir Lauretta Pisana dans sa maison! la souffrir auprès d'elle! eh! mon enfant, y penses-tu? Quelle douceur cruelle est-ce là? Ne sais-tu pas que l'air qui t'entoure est mortel à l'infamie? La pauvre matheureuse oseroit-elle méter son haleine a la tienne? oscroit-elle respirer pres de toi? Elle y seroit plus mal à son aise qu'un possedé touché par des reliques; ton seul regard la feroit rentrer en terre; ton ombre seule la tueroit.

Je ne méprise point Laure, à Dieu ne plaise! au contraire, je l'admire et la respecte d'autant plus qu'un pareil retour est heroique et rare. En est-ce assez pour autoriser les comparaisons basses avec lesquelles to t'oses profaner toi- | folle ou non, je l'aurois infailliblement rendu

même? comme si, dans ses p'as grandes foiblesses, le véritable amour ne gardoit pas la personne, et ne rendoit pas l'honneur plus jaloux! Mais je t'entends, et je t'excuse. Les objets éloignes et bas se confe (dent maintenant à ta vue; dans ta sublime el vation, tu regardes la terre et n'en vois plus es inégalités ; ta devote humilité sait mett e à profit jusqu'à ta vertu.

He bical que sert to at cela? Les sentimens naturels en reviennent-ils moins? l'amour-propre en fait-il moins son jeu? Malgre toi tu sens la répugnance; lu la taxes d'orgueil, lu la voudrois combattre, tu l'imputes à l'opinion. Bonne fille! et depuis quand l'opprobre du vice n'est-il que dans l'opinion? Quelle societe conçois-tu possible avec une femme devant qui l'on ne sauroit nommer la chastete, l'honnéteté, la vertu, sans lui faire verser des larmes de honte, sans ranimer ses douleurs, sans insulter presque à son repentir? Crois-moi, mon ange, il faut respecter Laure et ne la point voir. La fuir est un egard que lui doivent d'honnétes femmes ; elle auroit trop a souffrir avec nous.

Ecoute. Ton creur te dit que ce mariage ne se doit point faire; n'est-ce pas te dire qu'il pe se fera point?.... Notre uni, dis-tu, n'en parle pas dans sa lettre.... dans la lettre que tu dis qu'il m'écrit ?.... et to dis que cette lettre est fort longue?... Et puis vient le discours de ton mari.... Il est mysterieux ton mari!... Vous êtes un couple de fripons qui me jouez d'intelligence; mais.... Son sentiment au reste n'étoit pas ici fort necessaire.... surtout pour toi qui as vu la lettre.... ni pour moi qui ne l'ai pas vue.... car je suis plus sûre de ton ami, du mien, que de toute la philosophie.

Aliça! ne voilà-t-il pas dejà cet importun qui revient on ne sait comment! Ma foi, de peur qu'il ne revienne encore, puisque je suis sur son chapitre, il faut que je l'épuise, afin de n'en pas faire à deux fois.

N'allons point nous perdre dans le pays des chimères. Si to n'avois pas ete Julie, si ton ami n'eut pas eté ton amant, j'ignore ce qu'il eut ete pour moi ; je ne sais ce que j'aurois ete moimême : tout ce que je sais bien, c'est que, si sa mauvaise étoile me l'eut adressé d'abord, c'étoit fait de sa pauvre tête; et, que je sois fou. Mais qu'importe ce que je pouvois être? parlons de ce que je suis. La premiere chose que j'ai faite a été de t'aimer. Des nos premiers ans mon cœur s'absorba dans le tien : toute tendre et sensible que j'eusse ete, je ne sus plus aimer ni sentir par moi-même : tous mes sentimens me vinrent de toi; toi seule me tins lieu de tout, et je ne vécus que pour être ton amie. Voilà ce que vit la Chaillot; voilà sur quoi elle me jugea. Réponds, cousine, se trompa-t-elle?

Je fis mon trere de ton ami, tu le sais. L'amant de mon amie me fut comme le fils de ma
mère. Ce ne fut point ma raison, mais mon cœur
qui fit ce choix. J'eusse été plus sensible encore,
que je ne f'aurois pas autrement aime. Je t'embrassois en embrassant la plus chère moitie de
toi-mème, j'avois pour garant de la pureté de
mes caresses leur propre vivacite. Une fille
traite-t-elle amsi ce qu'elle ame? le traitois-tu
toi-mème ainsi? Non, Julie; l'amour chez nous
est craintif et timide; la reserve et la houtesont
ses avances; il s'annonce par ses refus, et, sitôt qu'il transforme en faveurs les caresses, il
en sait bien distinguer le prix. L'amitie est prodigue, mais l'amour est avare.

l'avoue que de trop étroites liaisons sont touiours perilleuses a l'âge où nous étions loi et moi; mais, tous deux le cœur plem du même objet, nous pous accoutumames tellement à le placer entre nous, qu'a moins de t'ançantir nous ne pouvions plus arriver l'un à l'autre; la familiarite même dont nous avions pris la douce habitude, cette familiarité dans tout autre cas si dangereuse, fut alors ma sauvegarde. Nos sentimens dependent de nos ideas; et, quand elles ont pris un certain cours, elles en chaugent difficilement. Nous en avions trop dit sur un ton pour recommencer sur un autre; nous etions deja trop loin pour revenir sur nos pas. L'amour veut faire tout son progrès lui-même; il n'aime point que l'amitie lui epargne la moitie du chemin. Enfin, je l'ai dit autrefois, et j'ai lieu de le croire encore, on ne prend guère de baisers coupables sur la même houche ou l'on en prit d'innocens.

À l'appui de tout cela vint celui que le ciel destinoit a faire le court bonheur de ma vie. l'u le sais, cousine, il etoit jeune, bien fait, honaéte, attentif, complaisant : il ne savoit pas aimer comme ton ami; mais c'etoit moi qu'il aimer c'etoit moi qu'il aim

moit; et quand on a le cœur libre, la passion qui s'adresse a nous a toujours quelque chose de contagieux. Je lui rendis donc du mien tout ce qu'il en restoit à prendre, et sa part fut encore assez bonne pour ne lui pas laisser de regret à son choix. Avec cela, qu'avois-je à redouter? J'avoue même que les droits du sexe, joints à ceux du devoir, portèrent un moment prejudice aux tiens, et que, livree à mon nouvel etat, je fos d'abord plus épouse qu'amie; mais en revenant à toi je te rapportai deux cœurs au lieu d'un, et je n'ai pas oublié depuis que je suis restée seule chargée de cette double dette.

Oue te dirai-ie encore, ma douce amie? Au retour de notre aucien maître, c'étoit pour ainsi dire une nouvelle connoissance à faire. Je crus le voir avec d'autres yeux ; je crus sentir en l'embrassant un fremissement qui jusque-la m'avoit etc inconnu. Plus cette émotion me fut delicieuse, plus elle me fit de peur. Je m'alarmai comme d'un crime d'un sentiment qui n'existoit peut-être que parce qu'il n'étoit plus criminel. Je pensai trop que ton amant ne l'etoit plus et qu'il ne pouvoit plus l'être; je sentis trop qu'il étoit libre et que je l'étois aussi. Tu sais le reste, aimable cousine; mes frayeurs, mes scrupules te furent connus aussitôt qu'à moi. Mon cœur sans experience s'intimidoit tellement d'un état si nouveau pour lui, que je me reprochois mon empressement de te rejondre, comme s'il n'eût pas precéde le retour de cet ami. Je n'aimois point qu'il fût precisement où je désirois si fort d'être, et je crois que j'aurois moins souffert de sentir ce desir plus tiede que d'imaginer qu'il ne fut pas tout pour toi.

finfin, je te rejoignis, et je fus presque rassurée. Je m'étois moins reproché ma foiblesse après t'en avoir fait l'aveu; près de toi je me la reprochois moins eucore; je crus m'être mise à mon tour sous ta garde, et je cessai de craindre pour moi. Je résolus, par ton conseil même, de ne point changer de conduite avec lui. Il est constant qu'une plus grande réserve eût été une espèce de déclaration; et ce n'etoit que trop de celles qui pouvoient m'echapper malgré moi, sans en faire une volontaire. Je continuai donc d'être badine par honte, et familière par modestie. Mais peut-être tout cela, se faisant moins naturellement, ne se faisoit-il plus avec la même mesure. De folâtre que j'etois je devins

tout-à-fait fole; et ce qui m'en accent la contiance fut de sentir que je pouvois l'être impunement. Soit que l'exemple de ton retour a toimême me donnât plus de force pour t'imiter, soit que ma Julie epure tout ce qui l'approche, je me trouvai tout-à-fait tranquille, et il ne me resta de mes premières émotions qu'un sentiment très-doux, il est vrai, mais calme et paisible, et qui ne demandoit rien de plus à mon cœur que la durée de l'etat où j'etois.

Oni, chère amie, je suis tendre et sensible aussi bien que toi : mais je le suis d'une autre manière : mes affections sont plus vives, les tiennes sont plus pénetrantes. Peut-être avec des sens plus animés ai-je plus de ressources pour leur donner le change; et cette même galté qui coûte l'innocence à tant d'autres me l'a toujours conservée. Ce n'a pas toujours été sans peine, il faut l'avouer. Le moyen de rester veuve à mon âge, et de ne pas sentir quelquefois que les jours pe sont que la moitie de la vie? Mais, comme tu l'as dit et comme tu l'éprouves, la sagesse est un grand moven d'etre sage; car, avec toute la bonne contenance, je ne le crois pas dans un cas fort different du mien. C'est alors que l'enjouement vient à mon secours, et lait plus peut-être pour la vertu que n'eussent fait les graves leçons de la raison. Combien de fois dans le silence de la mit, où l'on ne peut s'echapper à soi-même, j'ai chasse des idees importunes en meditant des tours pour le lendemain ! combien de fois j'ai sauvé les dangers d'un tête-a-tête par une saillie extravagante! Tiens, ma chère, il y a toujours, quand on est foible, un moment où la ganté devient sérieuse, et ce moment ne viendra point pour moi : voilà ce que je crois sentir et de quoi je t'ose renondre.

Après cela, je te confirme librement tout ce que je t'ai dit dans l'Elysée sur l'attachement que j'ai senti naître, et sur tout le bonheur dont j'ai joui cet hiver. Je m'en livrois de meilleur cœur au charme de vivre avec ce que j'aime en sentant que je ne desirois rien de plus. Si ce temps eût dure toujours, je n'en aurois jamais souhaité un autre. Ma gaîté venoit de contentement, et non d'artifice. Je tournois en espréglerie le plaisir de m'occuper de lui sans cesse : je sentois qu'en me bornant à rire je ne m'apprétous point de pleurs.

Ma foi, consine, j'ai ern m'apercevoir quelquefois que le jeu pe lui déplaisoit pas trop à lai-même. Le rusé n'étoit pas fache d'être faché; et il ne s'apaisoit avec tant de peine que pour se faire apaiser plus long-temps. J'en tirois occasion de lui tenir des propos assez tendres en paroissant me moquer de lui ; c'étoit à qui des deux seroit le plus enfant. Un jour qu'en ton absence il innoit aux echecs avec ton mari, et que je jouois au volant avec la Fanchon dans la même salle, elle avoit le mot, et l'observois notre philosophe. A son air humblement fier et à la promptitude de ses coups, je vis qu'il avoit beau jeu. La table étoit petite, et l'échiquier debordoit. l'attendis le moment; et, sans paroître y tacher, d'un revers de raquette je renversai l'echec-et-mat. Tu ne vis de tes jours pareille colere : il etoit si furieux, que, lui avant laissé le choix d'un soufflet ou d'un baiser pour ma penitener, il se détourna quand je lui présentai la joue. Je lui demandai pardon, il fut inflexible. Il m'auroit lassee à genoux si je m'y étois mise. Je linis par lui faire une autre piece qui lui fit oublier la première, et nous fàmes meilleurs amis que jamais.

Avec une autre methode infailliblement je m'en serois moins bien tirée; et je m'aperçus une fois que, si le jeu fût devenu serieux, il eut pu trop l'être. C'étoit un soir qu'il nous accompagnoit ce duo si simple et si touchant de Leo, Vado a marir, ben mio (\*). Tu chantois avec assez de négligence; je n'en faisois pas de même : et comme l'avois une main appuvee sur le clavecin, au moment le plus pathetique et où j'etois moi-même emue, il appliqua sur cette main un baiser que je sentis sur mon cœur. Je ne connois pas bien les baisers de l'amour; mais ce que je peux te dire, c'est que jamais l'amitié, pas même la nôtre, n'en a dougé ni recu de semblable à celui-là. He bien! mon enfant, après de pareils momens que devient-on quand on s'en va rèver seule et qu'on emporte

<sup>15.</sup> If y a sans donte itans cette indication quelque méprise. On trouve à la biolaubéque de l'école royale de Masaque à Paris, i a morceau de chant de Leo, dont les paroles commencent en effit par ses mois. I ado a moi la ben maio maio real un ali, et non pas no dro. Cet ari, à la verilé tressumple, a à rieu d'allieurs de bien remarquistie. Il existe du même maître no geand neutre de morceaux dont le merite et le catalète les reriditent beaucaup plus propres à i tre miliqués ici que ce foi le.

avec soi leur souvenir? Moi je troublai la musique : il fallut danser ; je fis danser le philosophe. On soupa presque en l'air ; on veilla fort avant dans la mit; je fus me coucher bien lasse, et je ne fis qu'un sommeil. ma vaine terreur s'en est allée avec ton mauvais visage. Ta santé, ton appétit, ont plus fait que tes plaisanteries ; et je t'ai vue si bien argumenter a table contre mes frayeurs, qu'elles se sont tout-a-fait dissipces. Pour surcroit do

J'ai donc de fort bonnes raisons pour ne point géner mon humeur ni changer de manières. Le moment qui rendra ce changement necessaire est si près, que ce n'est pas la peine d'anticiper. Le temps ne viendra que trop tôt d'être prude et réservee. Tandis que je compte encore par vingt, je me depèche d'aser de mes droits; car, passé la trentaine, on n'est plus folle, mais ridicule. Et ton epilogueur d'homme ose bien me dire qu'il ne me reste que six mois encore à retourner la salade avec les doigts. Patience! pour payer ce sarcasme je prétends la lui retourner dans six ans; et je te jure qu'il faudra qu'il la mange. Mais revenons.

Si l'on n'est pas maître de ses sentimens, au moins on l'est de sa conduite. Sans doute je demanderois au ciel un cœur plus tranquille; mais puisse je à mon dernier jour offrir au souverain juge une vie aussi peu criminelle que celle que j'ai passee cet luver! En verite, je ne me reprochois rien aupres du seul homme qui pouvoit me rendre coupable. Ma chere, il n'en est pas de meme depuis qu'il est parti : en m'accontumant a penser a lui dans son absence, j'y pense a tous les instans du jour; et je trouve son image plus dangereuse que sa personne. S'il est loin, je suis amourense; s'il est pres, je ne suis que folle : qu'il revienne, et je ne le crains plus.

Au chagrin de son cloignement s'est jointe l'inquietude de son rève. Si tu as tout mis sur le compte de l'amour, tu t'es trompée; l'amitie avoit part à ma tristesse. Depuis leur depart je te vovois pâle et changce : à chaque instant je pensois te voir tomber malade. Je ne suis pas credule, mais craintive. Je sais bien qu'un songe n'amène pas un événement, mais j'ai toujours peur que l'evénement n'arrive a sa suite. A peme ce maudit réve m'a-t-il laisse une nuit tranquille, jusqu'a ce que je t'ai vue bien remise et reprendre tes couleurs. Dusse-je avoir mis sans le savoir un interêt suspect a cet empressement, il est súr que j'aurois donne tout au monde pour qu'il se fut montre quand d s'en retourna comme un imbecille. Enfin

vais visage. Ta santé, ton appétit, ont plus fait que tes plaisanteries; et je t'ai vue si bien argumenter a table contre mes fraveurs, qu'el'es se sont tout-a-fait dissipees. Pour surcroit de bouheur il revient; et j'en suis charmee à tous egards. Son retour ne m'alarme point, il me rassure; et sitôt que nous le verrons, je ne craindrai plus rien pour tes jours ni pour mon repos. Consine, conserve-moi mon amie, et ne sois point en peine de la tienne; je reponds d'elle tant qu'elle t'aura... Mais, mon Dieu! qu'ai-je donc qui m'inquiete encore et me serre le cieur sans savoir pourquoi? Ah! mon enfant, faudra-t-il un jour qu'une des deux survive à l'autre? Malheur a celle sur qui doit tomber un sort si cruel! elle restera peu digne de vivre, ou sera morte avant sa mort.

Pourrois-tu me dire à propos de quoi je m'épuise en sottes lamentations? Foin de ces terreurs paniques qui n'ont pas le sens commun! au lieu de parfer de mort, parlons de mariage : cela sera plus amusant. Il v a long-temps que cette idee est venue a ton mari; et s'il ne m'en cut jamais parle, peut-être ne me fut-elle point venue à moi-meme. Depuis lors j'y ai pensé quelquefois, et toujours avec dedain. Fi! cela vieillit une jeune veuve. Si l'avois des enfans d'un second lit, je me croirois la grand'mere de ceux du premier. Je te trouve aussi fort bonne de faire avec legèreté les honneurs de ton amie, et de regarder cet arrangement comme un soin de la benigne charite. Oh bien! je l'apprends, moi, que toutes les raisons fondees sur tes soucis of ligeans ne valent pas la moindre des miennes contre un second mariage.

Parlons sérieusement. Je n'ai pas l'âme assez basse pour faire entrer dans ces raisons la honte de me rétracter d'un engagement téméraire pris avec moi seule, ni la crainte du blâme en faisant mon devoir, ni l'inégalité des fortunes dans un cas où tout l'honneur est pour celui des deux à qui l'autre veut bien devoir la sienne : mais, sans repeter ce que je t'ai dit tant de fois sur mon humeur independante et sur mon eloignement naturel pour le joug du mariage, je me tiens à une seule objection, et je la tire de cette voix si sacrée que personne au monde ne respecte autant que toi. Leve

cette objection, cousine, et je me rends. Dans tous ces jeux qui te donnent tant d'effroi ma conscience est tranquille. Le souvenir de mon mari ne me fait point rougir; j'aime à l'appeler à temoin de mon innocence : et pourquoi cranidrois-je de faire devant son image tout ce que je faisois autrefois devant loi? En seroit-il de même, à Juhe! si je violois les saints engagemens qui nous unirent ; que j'osasse jurer à un autre l'amour éternel que je lui jurai tant de fois ; que mon cœur indignement partage dérobât a sa mémoire ce qu'il donneroit à son successeur, et ne pôt sans offenser l'un des deux remplir ce qu'il doit à l'autre? Cette même image qui m'est si chère ne me donneroit qu'enouvante et qu'effroi; sans cesse elle viendroit empoisonner mon bonheur, et son souvenir, qui fait la douceur de ma vie, en feroit le tourment. Comment oses-tu me parler de donner un successeur à mon mari, apres avoir jure de n'en jamais donner au tien? comme si les raisons que tu m'allègues t'etoient moins applicables on pareil cas! ils s'aimerent... C'est pis encore. Avec quelle indignation verroit-il un homme qui lui fut cher usurper ses droits et rendre sa femme infidele! Enfin, quand il seroit vrai que je ne lui dois plus rieu a lui-même, ne dois-je rien au cher gage de son amour? et puis-je croire qu'il eût jamais voulu de moi s'il eût prevu que j'eusse un jour expose sa fille unique à se voir confondue avec les enfans d'un autre?

Encoce un mot, et j'ai fini. Qui t'a dit que tous les obstacles viendroient de moi seule? En repondant de celui que cet engagement regarde, n'as-tu point plutôt consulte ton desirque ton pouvoir? Quand tu serois sure de son aveu, n'aurois-tu donc aucun scrapule de m'offrir un cœur use par une autre passion? Croistu que le mien dût s'en contenter, et que je pusse être heureuse avec un homme que je ne rendrois pas heureux ? Cousine, pense-s-y mieux; sans exiger plus d'amour que je n'en puis ressentir mot-même, tous les sentimens que j'accorde je veux qu'ils me soient rendus ; et je suis trop honnéte femme pour pouvoir me passer de plaire a mon mari. Quel garant as-tudonc de les esperances? Un certain plaisir à se voir, qui peut être l'effet de la seule amitie; un transport passager, qui peut naître a notre

àge de la seule différence du sexe; tout cela sulfit-il pour les fonder? Si ce transport ent produit quelque sentiment durable, est - il croyable qu'il s'en fût tu non-seulement à moi, mais a toi, mais à ton mari, de qui ce propos n'eût pu qu'être favorablement recu ? En a-t-d iamais dit un mot à personne? Dans nos têtea-tête a-t-il jamais éte question que de toi? a-t-il jamais ete question de moi dans les vôtres? Puis-je penser que s'il avoit eu la-dessus quelque secret penible à garder, je n'aurois jamais apercu sa contrainte, ou qu'il pe lui seroit jamais echappé d'indiscretion? Enlin, meme depuis de son depart, de laquelle de nous deux parle-t-il le plus dans ses lettres, de faquelle est-il occupé dans ses songes? Je t'admire de me croire sensible et tendre, et de ne pas imaginer que je me dirai tout cela! Mais l'apereois vos ruses, ma mignonne; c'est pour vous donner droit de represailles que vous m'accusez d'avoir jadis sauvé mon cour aux depens da vôtre. Je ne suis pas la dupe de ce tour-là.

Voilà toute ma confession, cousine : je l'ai faite pour t'éclairer et non pour te contredire. Il me reste à te declarer ma resolution sur cette affaire. Tu connois a present mon interieur aussi bien et peut-être mieux que moi-même : mon hongeur, mon bonheur, te sont chers autant qu'a moi ; et dans le calme des passions la raison te fera mieux voir ou je dois trouver l'un et l'autre. Charge-toi donc de ma conduite ; je t'en remets l'entiere direction. Rentrons dans notre état naturel, et changeons entre nous de métier : nous nous en tirerons mieux toutes deux. Gouverne; je serai docile : c'est a toi de vouloir ce que je dois faire, à moi de faire ce que tu voudras. Tiens mon âme à couvert dans la tienne ; que sert aux inseparables d'en avoir

Ah çà l'revenons à présent à nos voyageurs. Mais j'ai dejà tant parle de l'un que je n'ose plus parler de l'autre, de peur que la difference du style ne se fit un peu trop sentir, et que l'amitié même que j'ai pour l'Anglois ne dit trop en faveur du Suisse. Et puis, que dire sur des lettres qu'on n'a pas vues? Tu devois bien au moins m'envoyer celle de mylord Edouard : mais tu n'as ose l'envoyer sans l'autre, et tu as fort bien fait... Tu pouvois pourtant faire mieux

encore... Ah! vivent les duègnes de vingt ans l'elles sont plus traitables qu'à trente.

Il faut au moins que je me venge en t'apprenant ce que tu as operé par cette belle reserve; c'est de me faire imaginer la lettre en question... cette lettre si... cent fois plus si, qu'elle ne l'est réellement. De depit je me plais à la remplir de choses qui n'y sauroient être. Va, si je n'y suis pas adoree, c'est à toi que je ferai paver tout ce qu'il en faudra rabattre.

En vérite, je ne sais après tout cela comment tu m'oses parler du courrier d'Italie. Tu prouves que mon tort ne fut pas de l'attendre. mais de ne pas l'attendre assez long-temps. Un pauvre petit quart d'heure de plus, j'allois audevant da paquet, je m'en emparois la premiere, je lisois le tout à mon aise; et c'etoit mon tour de me faire valoir. Les raisins sont trop verts. On me retient deux lettres : mais ien ai deux autres que, quoi que tu puisses croire, je ne changerois surement pas contre celles-la, quand tous les si du monde y servient. Je te jure que si celle d'Henriette ne tient pas sa place a côte de la tienne, c'est qu'elle la passe, et que ni toi ni moi n'ecrirons de la vie rien d'aussi joli. Et puis on se donnera les airs de traiter ce prodige de petite impertinente! ah! c'est assurement pure jalousie. En effet, te voit-on jamais a genoux devant elle lui baiser humblement les deux mains l'une ances l'autre? Grace à toi la voilà modeste comme une vierge, et grave comme un Caton; respectant tout le monde, jusqu'à sa mere : il n'va plus le mot pour rire a ce qu'elle dit; à ce qu'elle ecrit, passe encore. Aussi, depuis que l'ai decouvert ce nouveau talent, avant que tu gates ses lettres comme ses propos, je compte etablir de sa chambre à la mienne an courrier d'Italie dont un n'escamotera point les paquets.

Adieu, petite cousine. Voila des reponses qui t'apprendront à respecter mon credit renaissant. Je voulois te parler de ce pays et de ses habitans : mais il faut mettre fin a ce volume; et puis tu m'as toute broudlee avec tes fantaisies; et le mari m'a presque fait oublier les hôtes. Comme nous avons encore cinq ou six jours à rester ici, et que j'airai le temps de mieux revoir le peu que j'ai vu, tu ne perdras rieu pour attendre, et tu peux compter sur un second tome avant mon départ.

## LETTRE III.

DE MYLORD ÉDOCARD A M. DE WOLNAR.

Non, cher Wolmar, vous ne vous étes point trompe; le jeune homme est sûr; mais moi je ne le suis guère, et j'ai failli paver cher l'expérience qui m'en a convaineu. Sans lui je succombois moi-même à l'epreuve que je lui avois destince. Your savez que pour contenter sa reconnoissance, et remplir son cœur de nouveaux objets, j'affectois de donner à ce voyage plus d'importance qu'il n'en avoit réellement. D'anciens penchans à flatter, une viedle habitude a suivre encore une fois; voila, avec ce qui se rapportoit à Saint-Preux, tout ce qui m'engageoit a l'entreprendre. Dire les derniers adieux aux attachemens de ma jeunesse, ramener un ami parfaitement gueri; voilà tout le fruit que j'en voulois recueillir.

Je vous ai marqué que le songe de Villeneuve m'avoit laisse des inquiétudes : ce songe me rendit suspects les transports de joie auxquels d's'etoit livre quand je lui avois annouce qu'il étoit le maître d'elever vos enfans et de passer sa vie avec vous. Pour mieux l'observer dans les effusions de son cœur, j'avois d'abord prevenu ses difficultes ; en lui declarant que je m'etablirois moi-même avec vous, je ne laissois plus a son amitie d'objections à me faire : mais de nouvelles resolutions me firent changer de langage.

Il n'eut pas vu trois fois la marquise, que nous fûmes d'accord sur son compte. Malheureusement pour elle, elle voulut le gagner, et ne fit que lui montrer ses artifices. L'infortunce? que de grandes qualites sans vertu? que d'amour sans honneur? Cet amour ardent et vrai me touchoit, m'attachoit, nourrissoit le mien; mais il prit la teinte de son âme norre, et finit par me faire horreur. Il nefut plus question d'elle.

Quand il cut vu Laure, qu'il connut son cœur, sa beaute, son esprit, et cet attachement sans exemple, trop fait pour me rendre henreux, je resolus de me servir d'elle pour bien éclaireir l'etat de Saint-Preux. Si j'epouse Laure, lui dis-je, mon dessein n'est point de la mener a Londres, où quelqu'un pourroit la reconnoître, mais dans des lieux où i'on sait

honorer la vertu partout où elle est; vous remplirez votre emploi, et nous ne cesserons point de vivre ensemble. Si je ne l'epouse pas, il est temps de me recueil ir. Vous connoissez ma maison d'Oxford-shire, et vous choisirez d'élever les enfans d'un de vos amis, ou d'accompagner l'autre dans sa solitude. Il me fit la repouse à laquelle je pouvois m'attendre : mais je voulois l'observer par sa conduite. Car si pour vivre à Clarens il favorisont un mariage qu'il cût du blamer, ou si, dans cette occasion delicate, il preferoit à son bonheur la gloire de son ami, dans l'un et dans l'autre cas l'epreuve étoit faite, et son cœur étoit juge.

Je le trouvai d'abord tel que je le désirois, ferme contre le projet que je teignois d'avoir. et armé de toutes les raisons qui devoient ni'empieher d'épouser Laure. Je sentois ces raisons m'eux que lui; mais je la vovois sans cesse, et je la vovois affligee et tendre. Mon cœur, toutà-fait detache de la marquise, se fixa par ce commerce assidu. Je trouvai dans les sentimens de Laure de quoi redoubler l'attachement qu'elle m'avoit inspiré. L'eus honte de sacritier à l'opinion, que je méprisais, l'estime que je devois à son merite ; ne devois-je rien aussi à l'esperance que je lui avois dennée, sinon par mes discours, au moins par mes soins? Sans avoir rien promis, ne rien tenir c'etoit la tromper ; cette tromperie étoit barbare. Enfin, joiguant à mon penchant une espèce de devoir, et songeant plus a mon bonheur qu'a ma gloire, j'achevai de l'armer par raison; je resolus de pousser la feinte aussi loin qu'elle pouvoit aller, et jusqu'à la realite même se je ne pouvois m'en tirer autrement sans injustice.

Cependant je sentis augmenter mon inquiétude sur le compte du jeune homme, voyant qu'il ne remplissoit pas dans toute sa force le rôle dont il s'etoit charge. Il s'opposoit a mes vues, il improuvoit le nœud que je voulois former; mais il combattoit mal mon inchaation naissante, et me parloit de Laure avec tant d'eloges, qu'en paroissant me detourner de l'épouser, il augmentoit mon penchant pour elle. Ces contradictions m'alarmerent, Je ne le trouvois point aussi ferme qu'il auroit dû l'être : il sembloit n'oser heurter de front mon sentament, il mollissoit contre ma résistance, il craignoit de me fâcher, il n'avoit point à mon gré pour

son devoir l'intrépidité qu'il inspire à ceux qui l'aument.

D'autres observations augmentérent ma defiance; je sus qu'il vovoit Laure en secret; je remarquois entre eux des signes d'intelligence. L'espoir de s'unir à celui qu'elle avoit tant anné ne la rendoit point gaie. Je lisois bien la même tendresse dans ses regards; mais cette tendresse n'etoit plus mêlee de joie à mon abord, la tristesse y dominoit toujours. Souvent, dans les plus doux epanchemens de son cœur, je la vovois jeter sur le jeune homme un coup d'æil à la dérobée, et ce coup d'œil etoit suivi de quelques farmes qu'on cherehoit à me cacher, Enfin le mystère fut pousse au point que j'en fus alarme, Jugez de ma surprise. Que pouvois-je penser? N'avois-je réchauffe qu'un serpent dans mon sein? Jusqu'où n'osois-je point porter mes soupçons et lui rendre son ancienne injustice! Foibles et malheureux que nous sommes! c'est nous qui faisons nos propres maux. Pourquoi nous plaindre que les mechans nous tourmentent, si les bons se tourmentent encore entre eux?

Tout cela ne fit qu'achever de me déterminer. Quoique j'ignorasse le fond de cette intrigue, je voyois que le cœur de Laure étoit toujours le même; et cette épreuve ne me la rendoit que plus chère. Je me proposois d'avoir une explication avec elle avant la conclusion; mais je voulois attendre jusqu'au dernier moment, pour prendre auparavant par moimème tous les éclarvissemens possibles. Pour lui, j'étois resolu de me convainere, de le convainere, enfin d'aller josqu'au l'out avant que de lui rien dire ni de prendre un parti par rapport a lui, prévoyant une rupture infaillible, et ne voulant pas mettre un bon naturel et vingt ans d'honneur en balance avec des soupcons.

La marquise n'ignoroit rien de ce qui se passoit entre nous. Elle avoit des épies dans le couvent de Laure, et parvint à savoir qu'il étoit question de mariage. Il n'en fallet pas davantage pour reveiller ses fureurs : elle m'ecrivit des lettres menaçantes. Elle fit plus que d'ecrire; mais comme ce n'étoit pas la première fois, et que nous etions sur nos gardes, ses tentatives furent vaines. J'eus seulement le plaisir de voir dans l'occasion que Saint-

Preux savoit payer de sa personne, et ne marchandoit pas sa vie pour sauver celle d'un ami,

Vaiocue par les transports de sa rage, la marquise tomba malade et ne se releva plus. Ce fut la le terme de ses tourmens (\*) et de ses crimes. Je ne pus apprendre son etat sans en être afflige. Je lui envoyai le docteur Eswin; Saint-Preux y fut de ma part : elle ne voulut voir ni l'un ni l'autre ; elle ne voulut pas meme entendre parler de moi, et m'accabla d'imprecations horribles chaque fois qu'elle entendit proponcer mon nom. Je gemis sur elle . et sentis mes blessures pretes a se rouvrir. La raison vainquit encore; mais j'eusse etc le dernier des hommes de songer au mariage, tandis qu'une femme qui me fut si chère etoit a l'extremité. Saint-Preux, craignant qu'enfinje ne pusse resister au desir de la voir, me proposa le vovage de Naples, et j'y consentis.

Le surlendemain de notre arrivée, je le vis entrer dans ma chambre avec une contenance ferme et grave, et tenant une lettre à la main. Je m'écria: La marquise est morte! Plût a Dicu! reprit-il froidement; il vaut mieux n'etre plus que d'exister pour mal faire. Mais ce n'est pas d'elle que je viens vous parler; ecoutezmoi. J'attendis en silence.

Mylord, me dit-it, en me donnant le saint nom d'ami vous m'apprites à le porter. J'ai rempli la fonction dont vous m'avez charge; et, vous voyant prét à vous oublier, j'ai dû vous rappeler à vous-même. Vous n'avez pu rompre une chaîne que par une autre. Toutes deux etoient indignes de vous. S'il n'eût eté question que d'un mariage inegal, je vous nu-rois dit, songez que vous êtes pair d'Angleterre, et cenoncez aux honneurs du monde, ou respectez l'opinion. Mais un mariage abject!... vous l'... Choisissez mieux votre epouse. Ce n'ext pas assez qu'elle soit vertueuse, elle doit être sans tache. la femme d'Exlouard Bomston n'est pas facile à trouver. Voyez ce que j'ai fuit.

Alors il me remit la lettre. Elle etot de Laure. Je ne l'ouvris pas sans emotion. « L'amour a vaineu, me disoit-elle : vous avez » voulu m'epouser ; je suis contente. Votre ami » m'a dicte mon devoir ; je le remplis sans re-

attention.

peret. En vous deshouorant j'aurois vécu malheureuse; en vous laissant votre glore je
crois la partager. Le sacrifice de tout mon
honbeur a un devoir si cruel me fait oublier
la honte de ma jeunesse. Adieu; des cet instaut je cesse d'etre en votre pouvoir et au
mien. Adieu pour jamais. O Edouard! ne
portez pas le desespoir dans ma retraite;
ceoutez mon dernier vœu. Ne donnez à nulle
autre une place que je n'ai pu remplir. Il fut
au monde un cœur fait pour vous, et c'etoit
celui de Laure.

L'agitation m'empéchoit de parler. Il profita de mon silence pour me dire qu'après mon depart elle avoit pris le vode dans le couvent où elle étoit pensionnaire ; que la cour de Rome, informec qu'elle devoit epouser un lutherien. avoit donne des ordres pour m'empecher de la revoir; et il m'avoua franchement qu'il avoit pris tous ces soins de concert avec elle. Je ne m'opposai point à vos projets, continua-t-il, aussi vivement que je l'aurois pu, craignant un retour a la marquise, et voulant donner le change à cette ancienne passion par celle de Laure. En yous voyant alter plus loin qu'il ne fallout, je fis d'abord parler la raison; mais, avant trop acquis par mes propres fautes le droit de me delier d'elle, je soudai le cœur de Laure; et, y trouvant toute la generosite qui est inseparal le du véritable amour, je m'en prevalus pour la porter au sacrifice qu'elle vient de faire. L'assurance de n'être plus l'objet de votre mepris lui releva le courage et la reudit plus digne de votre estime. Elle a fait son devoir ; il fant faire le vôtre.

Alors s'approchant avec transport, il me dit en me serrant contre sa poitrine : Ami, je lis, dans le sort commun que le ciel nons envoie, la loi commune qu'il nous prescrit. Le regne de l'amour est passe, que celm de l'amitte commence; mon œur n'entend plus que sa voix sacree, il ne connoit plus d'antre chaîne que celle qui me lie a toi. Choisis le sejour que tu veux habiter; Clarens, Oxford, Londres, Paris ou Rome; tout me convient, pourvu que nous y vivious ensemble. Va, viens ou tu voudras, cherche un asile en quelque lieu que ce puisse être, je te survan partout; j'en fais le serment solennel a la face du Dieu vivant, je ne te quitte plus qu'a la mort.

m'a diete mon devoir; je le remplis sans rel'ar la lettre de invlord fidonard redevant supprimée, on voit qu'il penson qu'a la mort des mechans leurs denes écount

Je fus touché. Le zèle et le feu de cet ardent jeune homme éclatoient dans ses yeux. J'oubliai la marquise et Laure. Que peut-on regretter au monde quand on y conserve un ami? Je vis aussi, par le parti qu'il prit sans hesiter dans cette occasion, qu'il étoit guéri veritablement, et que vous n'aviez pas perdu vos peines; enfin j'osai croire, par le vœu qu'il fit de si bon cœur de rester attache à moi, qu'il l'etoit plus à la vertu qu'à ses anciens penchans. Je puis donc vous le ramener en toute confiance. Qui, cher Wolmar, il est digne d'elever des hommes, et, qui plus est, d'habiter votre maison.

Peu de jours après j'appris la mort de la marquise. Il y avoit long-temps pour moi qu'elle etoit morte ; cette perte ne me toucha plus. Jusqu'ici j'avois regarde le mariage comme une dette que chacun contracte à sa naissance envers son espece, envers son pays, et j'avois résolu de me marier moins par inclination que par devoir. J'ai change de sentiment. L'obligation de se marier n'est pas commune à tous; elle depend pour chaque homme de l'etat où le sort l'a placé : c'est pour le peuple, pour l'artisan, pour le villageois, pour les hommes vraiment utiles, que le celibat est illicite; pour les ordres qui dominent les autres, auxquels tout tend sans cesse, et qui ne sont toujours que trop remplis, il est permis et même convenable. Sans cela, l'état ne fait que se depeupler par la multiplication des sujets qui lui sont à charge. Les hommes auront toujours assez de maîtres, et l'Angleterre manquera plutôt de laboureurs que de pairs.

Je me crois donc libre et mattre de moi dans la condition où le ciel m'a fait naltre. A l'age où je suis on ne répare plus les pertes que mon cœur a faites. Je le devoue a cultiver ce qui me reste, et ne puis micux le rassembler qu'a Clarens. J'accepte donc toutes vos offres, sous les conditions que ma fortune y doit mettre, afin qu'elle ne me soit pas inutile. Après l'engagement qu'a pris Saint-Preux, je n'ai plus d'autre moyen de le tenir aupres de vous que d'y demeurer moi-même; et suamais il v est de trop, il mesuffira d'en partir. Le seul embarras qui me reste est pour mes vovages d'Angleterre; car, quoique je n'aie plus aucun credit dans le parlement, il me suffit d'en être membre pour faire mon devoir jusqu'a la fin. Mais j'ai un

collègue et un ami sûr que je puis charger de ma voix dans les affaires courantes. Dans les occasions ou je croirai devoir m'y trouver moimème, notre eleve pourra m'accompagner, même avec les siens quand ils seront un peu plus grands, et que vous voudrez bien nous les confier. Ces voyages ne sauroient que leur être utiles et ne seront pas assez longs pour affliger beaucoup leur mere.

Je n'ai point montré cette lettre à Saint-Preux : ne la montrez pas entière à vos dames : il convicat que le projet de cette epreuve ne soit jamais connu que de vous et de moi. Au surplus, ne leur cachez rien de ce qui fait honneur à mon digne ami, même a mes depens. Adieu, cher Wolmar. Je vons envoie les dessins de mon pavillon; réformez, changez comme il vous plaira; mais faites-y travailler des à present, s'il se peut. J'en voulois ôter le salon de musique; car tous mes goûts sont éteints, et je ne me soucie plus de men. Je le laisse, à la priere de Saint-Preux, qui se propose d'exercer dans ce salon vos enfans. Vous recevrez aussi quelques livres pour l'augmentation de votre bibliotheque; mais que trouverez-vous de nouveau dans des livres ? O Wolmar ! il ne vous manque que d'apprendre à lire dans celui de la nature pour être le plus sage des mortels.

#### LETTRE IV.

DE M. DE WOLMAR A MILORD PDOUARD.

Je me suis attendu, cher Bomston, au denoûment de vos longues aventures. Il eût paru bien etrange qu'ayant résiste si long-temps a vos penchans, vous cussica attendu, pour vous laisser vainere, qu'un ami vint vous souteur, quoiqu'a vrai dire on soit souvent plus foible en s'appuyant sur un autre que quand on pe compte que sur soi. J'avone pourtant que je fas alarme de votre dernière lettre, où vous m'annonciez votre mariage avec Laure comme une affaire absolument decidee. Je doutai de l'évenement malgre votre assurance; ct, si mon attente eut ete trompee de mes jours je n'aurois revu Saint-Preux. Vous avez fait tons deux ceque j'avois esperé de l'un et de l'antre, et vous avez trop bien justifié le jugement que j'avois

porte de vous, pour que je ne sois pas charmé de vous voir reprendre nos premiers arrangemens. Venez, hommes rares, augmenter et partager le bonheur de cette maison. Quoi qu'ilen soit de l'espoir des croyans dans l'autre vie, j'aime à passer avec eux celle-ci, et je sens que vous me convenez tous mieux tels que vousétes, que si vous aviez le malheur de peuser comme moi.

An reste, vous savez ce que je vous dis sur son sujet à votre départ. Je n'avois pas besoin pour le juger de votre épreuve, car la mienne etoit faite, et je crois le connoître autant qu'un homme en peut connoître un autre. J'ai d'ailteurs plus d'une raison de compter sur soncœur, et de bien meilleures cantions de lui que luimème. Quoique dans votre renoncement au mariage il paroisse vouloir vous imiter, peut-être trouverez-vous ici de quoi l'engager à changer de système. Je m'expliquerai mieux après votre retour.

Quant a yous, je trouve vos distinctions sue le celibat toutes nouvelles et fort subtiles. Je les crois même judicieuses pour le politique qui balance les forces respectives de l'etat afin d'en maintenir l'equilibre. Mais je ne sais si dans vos principes ces raisons sont assez solides pour dispeaser les particuliers de leur devoir envers la nature. Il sembleroit que la vieest un bien qu'on ne reçoit qu'a la charge de le transmettre, une sorte de substitution qui doit passer de race en race, et que quiconque eut un pere est oblige de le devenir. C'etoit votre sentiment jusqu'ici, c'étoit une des raisons de votre vovage; mais je s iis d'où vous vient cette nouvelle philosophie, et j'ai vu dans le hillet de Laure un argument auquel votre cœur n'a point de réplique.

La petite cousine est depuis huit ou dix jours à Genève avec sa famille, pour des emplettes et d'autres affaires. Nous l'attendons de retour de jour en jour. J'ai dit a ma femme de votre lettre tout ce qu'elle en devou savoir. Nous avions appris par M. Miol que le mariage étoit rompu; mais elle ignoroit la part qu'avoit Saint-Preux à cet évenement. Soyez sur qu'elle n'apprendra jamais qu'avec la plus vive joie tout ce qu'il fera pour mériter vos bienfaits et justifier votre estime. Je lui ai montre les dessins de votre pavillon; elle les trouve de très-bon goût:

nons y ferons pourtant quelques changemens que le local exige, et qui rendront votre logement plus commode; vous les approuverez sûrement. Nous attendons l'avis de Claire avant d'y toucher; car vous savez qu'on ne peut rien faire sans elle. En attendant j'ai dejà mis du monde en œuvre, et j'espere qu'avant l'hiver la maconnerie sera fort avancee.

Je vous remercie de vos livres; mais je ne lis plus ceux que j'entends, et il est trop tard pour apprendre à lire ceux que je n'entends pas. Je suis pourtant moins ignorant que vous ne m'accusez de l'être. Le vrai livre de la nature est pour moi le cœur des hommes, et la preuve que j'y sais lire est dans mon amitie pour vous.

### LETTRE V.

DE NADANE D'ORBE A NADAME DE WOLMAR.

J'ai bien des griefs, cousine, à la charge de ce sejour. Le plus grave est qu'il me donne envie d'y rester. La ville est charmante, les babitans sont hospitaliers, les mœurs sont honnétes; et la liberte, que j'aimesur toutes choses, semble s'y être refugiée. Plus je contemple ce petit etat, plus je trouve qu'il est beau d'avoir une patrie; et Dieu garde de mal tous ceux qu'i pensent en avoir une, et n'ont pourtant qu'un pays! Pour moi, je sens que si j'etois nee dans celui-ci, j'aurois l'âme toute romaine. Je n'oserois pourtant pas trop dire à présent,

Rome n'est plus à Rome, elle est toute ou je suis ;

car f'aurois peur que dans ta malice tu n'allasses penser le contraire. Mais pourquoi donc Rome, et toujours Rome? restons à Genève.

Je ne te dirai rien de l'aspect du pays. Il ressemble au nôtre, excepte qu'il n'a pas deschalets si voisins (!). Je ne te dirai rien non plus du gouvernement. Si Dieu ne t'aide, mon pere t'en parlera de reste : il passe toute la journée à politiquer avec les magistrats dans la joie de son cœur; et je le vois déjà très-mal édifié que la gazette parle si peu de Geneve. Tu peux juger de leurs conferences par mes lettres. Quand ils

<sup>14</sup> t editeur les croit un pen rapproches.

m'excèdent, je me dérobe, et je t'ennuie pour a me desenouver.

Tout ce qui m'est resté de leurs longs entretiens, c'est beaucoup d'estime pour le grand sens qui regue en cette ville. A voir l'action et reaction mutuelles de toutes les parties de l'etat qui le tiennent en equilibre, on ne peut douter qu'il n'y ait plus d'art et de vrai talent emploves au gouvernement de cette petite renublique qu'a celui des plus vastes empires, où tout se soutient par sa propre masse, et où les rênes de l'état peuvent tomber entre les mains d'un sot sans que les affaires cessent d'aller. Je te reponds qu'il n'en seroit pas de même ici. Je n'entends jamais parler a mon pere de tous ces grands ministres des grandes cours sans songer a ce pauvre musicien qui barbonilloit si fierement sur notre grand orgue, 1) à Lausanne, et qui se croyoit un fort habile homme parce qu'il faisoit beaucoup de bruit. Ces gens-ci n'ont qu'une petite épinette; mais ils en savent tirer une bonne harmonie, quoiqu'elle soit souvent assez mal d'accord.

Je ne te dirai rien non plus.... Mais a force de ne te rien dire je ne finivois pas. Parlous de quelque chose pour avoir plus tôt fait. Le Genevois est de tous les peuples du monde celui qui cache le moms son caractère et qu'on connoit le plus promptement. Ses mœurs, ses vices même, sont meles de franchise. Il se sent naturellement bon; et cela lui suffit pour ne pas craindre de se montrer tel qu'il est. Il a de la generosité, du sens, de la penétration; mais il aime trop l'argent : défaut que j'attribue à sa situation qui le lui rend necessaire; car le territoire ne suffiroit pas pour nourrir les habitans.

Il arrive de là que les Genevois, épars dans l'Europe pour s'enrichir, imitent les grand airs des etrangers, et, apres avoir pris les vices des pays où ils ont vecu 2), les rapportent chez eux en triomphe avec leurs tresors. Ainsi le luxe des autres peuples leur fait mepriser leur antique simplicité : la fière liberte leur paraît ignoble ; ils se forgent des fers d'argent, non comme une chaîne mais comme un ornement.

He bren! ne me voila-t-il pas encore dans cette maudite politique? Je m'y perds, je m'y noie, j'en ar par-dessus la tête, je ne sais plus par où m'en tirer. Je n'entends parler ici d'autre chose, si ce n'est quand mon pere n'est pas avec nous. ce qui n'arrive qu'aux heures des conrriers. C'est nous, mon enfant, qui portons partout notre influence; car, d'adleurs, les entretiens du pays sont utiles et varies, et l'on n'apprend rien de bon dans les livres qu'on ne puisse apprendre ici dans la conversation. Comme autrefois les mœurs angloises ont penetre jusqu'en ce pays, les hommes, y vivant encore un peu plus separes des femmes que dans le nôtre. contractent entre eux un ton plus grave, et generalement plus de solidité dans leurs discours. Mais aussi cet avantage a son inconvenient qui se fait bientot sentir. Des longueurs toujours excédantes, des argumens, des exordes , un peu d'apprêt , quelquefois des phrases , rarement de la legèreté, jamais de cette simplicite naive qui dit le sentiment avant la pensee, et fait si bien valoir ce qu'elle dit. Au lieu que le François ecrit comme il parle, ceuxci parlent comme ils cerivent; ils dissertent, au heu de causer; on les croiroit toujours prêts a soutenir these. Ils distinguent, ils divisent, ils traitent la conversation par points; ils mettent dans leurs propos la même methode que dans leurs livres; ils sont auteurs, et toujours auteurs. Ils semblent lire en parlant, tant ils observent bien les etymologies, tant ils font sonner toutes les lettres avec soin. Ils articulent le marc du raisin comme Marc nom d'homme; ils disent exactement du taba-k et non pas du taba, un pare-sol et non pas un parasol, avan-t-hier et non pas avan-hier, secrétaire et non pas segrétaire, un lac-d'amour où l'on se noie, et non pas où l'on s'etrangle; partout les a finales, partout les r des infinitifs; enfin leur parler est tonjours soutenu, leurs discours sont des harangues, et ils jasent comme s'ils préchoient.

Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'avec ce ton dognatique et froid ils sont vifs, impetueux, et ont les passions tres-ardentes : ils diroient même assez bien les choses de sentiment s'ils ne disoient pas tout, ou s'ils ne parloient qu'à des

<sup>(1)</sup> If y avoit grande or que, de remarquerar, pour ceux de nue buiss « et sceneros q a se papient de parler correctement, que le mot coque est mascular au cogular. Le mount au pluriet et s'emploie existement dans les dont nomores ; mais le singuller est plus cirgant.

<sup>(\*)</sup> Maistenant () the bur dounce plus la poine de les aller chercher, on les leur poete.

oreilles: mais leurs points, leurs virgules, sont tellement insupportables, ils peignent si posément des emotions si vives, que, quand ils ont achevé leur dire, on chercheroit volontiers audecrit.

Au reste, il faut t'avoner que je suis un peu payre pour bien penser de leurs cœurs, et craire qu'ils ne sont pas de mausais goût. Tu sauras en confidence qu'un joli monsieur a marier, et, dit-on, fort riche, m'honore de ses attentions, et qu'avec des propos assez tendres il ne m'a point fait chercher ailleurs l'auteur de ce qu'il me disoit. Ah! s'il etoit venu il y a dixhart mois, quel plaisir j'aurois pris a me donner un souverain pour esclave, et a faire tourner la tête a un magnifique seigneur (\*). Mais a present la mienne n'est plus assez droite pour que le jeu me soit agreable, et je sens que toutes mes folies s'en vont avec ma raison.

Je reviens à ce goût de lecture qui porte les Genevois a penser. Il s'etend a tous les états, et se fait sentir dans tous avec avantage. Le François lit beaucoup; mais il ne lit que les livres nouveaux, ou plutôt il les parcourt, moins pour les lire que pour dire qu'il les alus. Le Genevois ne lit que les bons livres ; il les lit, il les degere : il ne les juge pas, mais il les sait. Le jugement et le choix se font a Paris; les livres choisis sont presque les seuls qui vont a Geneve. Cela fait que la lecture y est moins melee et s'y fait avec plus de profit. Les femmes dans feur retraite (1) lisent de leur côte; et leur ton s'en ressent aussi, mais d'une autre maniere. Les belles madames y sont petites-maitresses et beaux-esprits fout comme chez nous. Les petites citadines elles-mêmes prennent dans les livres un babil plus arrange, et certain choix d'expressions qu'on est ctonne d'entendre sortir de leur bouche, comme quelquefois de celle des enfans. Il faut tout le bon sens des hommes, toute la gaite des femmes, et tout l'esprit qui leur est commun, pour qu'on ne trouve pas les premiers un peu pedans et les autres un peu précieuses.

Hier, vis-à-vis de ma fenêtre, deux filles

d'ouvriers, fort jolies, causoient devant leur boutique d'un air assez enjoué pour me donner de la curiosite. Je prétai l'oreille, et j'entendis qu'une des deux proposoit en riant d'ecrire tour d'eux où est l'homme qui sent ce qu'ils ont : leur journal. Oui, reprit l'autre à l'instant : le journal tous les matins, et tous les soirs le commentaire. Qu'en dis-tu , cousane? Je ne sais si c'est la le ton des filles d'artisans : mais ie sais qu'il fant faire un furieux emploi du temps pour ne tirer du cours des journées que le commentaire de son journal. Assurement la petite personne avoit lu les aventures des Mille et upe Nuits.

> Avec ce style un peu gaiodé, les Genevoises ne laissent pas d'être vives et piquantes, et l'on voit autant de grandes passions ici qu'en ville du monde. Dans la simplicite de leur parure elles ont de la grace et du goût; elles en ont dans leur entretien, dans leurs manieres. Comme les hommes sont moins galans que tendres, les femmes sont moins roquettes que sensibles; et cette sensibilite donne même aux plus honnètes un tour d'esprit agreable et fin qui va au cœur et qui en tire toute sa finesse. Tant que les Genevoises seront Genevoises, elles seront les plus aimables, femmes, de l'Europe; mais bientôt elles voudront être Francorses, et alors les Françoises vaudront mienx qu'elles.

> Ainsi tout dépérit avec les mœurs. Le meilleur goût tient à la vertu même ; il disparoit avec elle, et fait place à un goût factice et guindé que n'est plus que l'ouvrage de la mode. Le veritable esprit est presque dans le même cas. N'est-ce pas la modestie de notre sexe qui nous oblige d'user d'adresse pour repousser les agaceries des hommes? et s'ils ont besoin d'art pour se faire couter, nous en faut-il moins pour savoir ne les pas entendre? N'est-ce pas eux qui nous delient l'esprit et la langue, qui nous rendent plus vives à la riposte (1), et nous forcent de nous moquer d'eux ? Car enfin, tu as beau dire, une certaine coquetterie maligne et railleuse desoriente encore plus les soupirans que le silence on le mepris. Quel plaisir de voir un beau Celadon, tout deconcerte, se confondre, se troubler, se perdre à

<sup>(\*)</sup> Les membres du petit-conseil ou aénat de Geneve sont appoles Magnifiques et conversions sengueurs.

On se souviendra que cette letter est de vieille date, et je evalus ben que cel i ne soit trop facile a roir.

<sup>(1)</sup> Il falloit risposte, de l'italien risposta : toutefois ripoute ie dit ausst, et je le lauer. Ce n'est au pro-aller qu'une faute de 1 1 as.

chaque reparue; de s'environner contre lui de traits moins brulans, mais plus aigus que ceux de l'Amour; de le cribler de pointes de glace qui piquent à l'aide du froid! Toi-même, qui ne has semblant de rien, crois-tu que tes manieres naives et tendres, ton air timide et doux, cacheut moins de ruse et d'habilete que toutes mes étourderies? Ma foi, mignonne, s'il falloit compter les galans que chacane de nous a persiffles, je doute fort qu'avec ta mine hypocrite ce fut toi qui serois en reste. Je ne puis m'emnécher de rire encore en songeant à ce pauvre Conflans, qui venoit tout en farie me reprocher que tu l'aimois trop. Elle est si caressante, me dispit-il, que je ne sais de quoi me plandre; elle me parle avec tant de raison que j'ai honte d'en manquer devant elle ; et je la trouve si fort mon amie, que je n'ose être son amant.

Je ne crois pas qu'il y ait nulle part au monde des epoux plus unis et de meilleurs menages que dans cette ville. La vie domestique y est agreable et douce : on y voit des maris complaisans, et presque d'autres Julies. Ton systeme se verifie très-bien ici. Les deux sexes gagnent de toutes manieres à se donner des travaux et des amusemens differens qui les empéchent de se rassasier l'un de l'autre, et font qu'ils se retrouvent avec plus de plaisir. Ainsi s'aiguise la volupte du sage : s'abstenir pour jouir, c'est ta philosophie; c'est l'epicureisme de la raison,

Malheureusement cette antique modestie commence a decliner. On se rapproche, et les cœurs s'eloignent, fci, comme chez nous, tout est mèle de bien et de mal, mais à différentes mesures. Le Genevois tire ses vertus de luimême; ses vices lui viennent d'ailleurs. Nonsculement il voyage beaucoup, mais il adopte aisement les mœurs et les manières des autres peuples ; il parle avec facilite toutes les langues ; il prend sans peine leurs divers acceps, quoiqu'il ait lui-meme un accent trainant très-sensible, surtout dans les femmes, qui voyagent moins. Plus humble de sa petitesse que fier de sa liberté, il se fait chez les nations etrangères une houte de sa patrie; il se hâte pour ainsi dire de se naturaliser dans le pays ou il vit, comme pour faire oublier le sich : peut-être la réputation qu'il a d'être àpre au gain contribuet-elle à cette coupable honte. Il vaudroit mieux

sans doute effacer par son désintéressement l'opprobre du nom genevois, que de l'avilir encore en craignant de le porter : mais le Genevois le méprise même en le rendant estimable ; et il a plus de tort encore de ne pas honorer son pays de son propre mérite.

Ouclique avide qu'il puisse être, on ne le voit guère aller à la fortune par des movens serviles et bas; il n'aime point s'attacher aux grands et ramper dans les cours. L'esclavage personnel ne lui est pas moias odieux que l'esclavage civil. Flexible et liant comme Alcibiade, il supporte aussi peu la servitude; et quand il se plie aux usages des autres, il les imite sans s'y assujettir. Le commerce, grant de tous les moyens de s'enrichir le plus compatible avec la liberté, est aussi celui que les Genevois preferent. Ils sont presque tous marchands ou banquiers; et ce grand objet de leurs desirs leur fait souvent enfouir de rares talens que leur prodigua la nature. Ceci me ramene au commencement de ma lettre. Ils ont du génie et du courage; ils sont vifs et penetrans; il n'y a rien d'honnéte et de grand au-dessus de leur portee; mais plus passionnes d'argent que de gloire, pour vivre dans l'abondance ils meurent dans l'obscurite, et laissent à leurs cofans pour tout exemple l'amour des trésors qu'ils leur ont acquis.

Je tiens tout cela des Genevois mêmes; car ils parlent d'eux fort impartialement. Pour moi, je ne sais comment ils sont chez les autres. mais je les trouve aimables chez eux, et je ne connois qu'un moyen de quitter sans regret Geneve. Quel est ce moyen, cousine? Oh, ma foi, tu as beau prendre ton air humble; si tu dis ne l'avoir pas deja deviné, tu mens. C'est après-demain que s'embarque la bande joyeuse dans un joli brigantin appareille de fete; car nous avons choisi l'eau à cause de la saison, et nour demeurer tous rassemblés. Nous comptons coucher le même soir a Morges, le tendemain a Lausanne (1), pour la cerémonie, et le surlendemain.... to in entends. Quand to verras de loin briller des flammes, flotter des banderoles, quand to entendras roufler le canon, cours par toute la maison comme une folle, en

<sup>(\*)</sup> Comment cela \* Lausanne n'est pas au bord du lac ; il y a du poet à la vitte une demi tiene de fort manyais chemin; et puis il faot un peu espasser que bois ces jobs arrangements to seront point contraries par le vent.

criant, Armes! armes! voici les ennemis! voici les ennemis.

P. S. Quoique la distribution des logemens entre incontestablement dans les droits de ma charge, je veux bien m'en desister en cette occasion. J'entends seulement que mon père soit toge chez mylord Edonard a cause des cartes de geographie, et qu'on acheve d'en tapisser du haut en bas tout l'appartement.

#### LETTRE VI.

DE MADAME DE WOLMAR A SAINT-PREUX.

Quel sentiment delicieux j'éprouve en commençant cette lettre! Voici la première fois de ma vie où j'ai pu vous écrire sans crainte et sans honte. Je m'honore de l'amitie qui nous joint comme d'un retour sans exemple. On étouffe de grandes passions, rarement on les epure, Oublier ce qui nous fut cher quand l'honneur le veut, c'est l'effort d'une âme honnéte et commune; mais, après avoir été ce que nous fûmes, être ce que nous sommes aujourd'hui, voila le vrai triomphe de la vertu. La cause qui fait cesser d'aimer peut être un vice; celle qui change un tendre amour en une amitié non moins vive ne sauroit être équivoque.

Aurious-nous jamais fait ce progres par nos scules forces? Jamais, jamais, mon bon ami; le tenter même étoit une temerité. Nous fuir étoit pour nous la premiere foi du devoir, que rien ne nous eût permis d'enfreindre. Nous nous serions toujours estimés, sans doute : mais nous aurions cesse de nous voir, de nous ecrire; nous nous serions efforcés de ne plus penser l'un à l'autre; et le plus grand honneur que nous pouvions nous rendre mutuellement étoit de rompre tout commerce entre nous.

Voyez, au lieu de cela, quelle est notre situation presente. En est-il au monde une plus agreable? et ne goûtons-nous pas mille fois le jour le prix des combats qu'elle nous a coûtes? Se voir, s'aimer, le sentir, s'en feliciter, passer les jours ensemble dans la familiarité fraternelle et dans la paix de l'innocence, s'occuper l'un de l'autre, y penser sans remords, en parler sans rougir, et s'honorer à ses propees

yeux du même attachement qu'on s'est si longtemps reproche; voilà le point ou nous en sommes. O ami! quelle carrière d'honneur nous avons dejà parcourue! Osons nous en glorifier pour savoir nous y maintenir, et l'achever comme nous l'avons com neucee.

A qui devons-nous un bonheur si rare? vous le savez. J'ai vu votre cœur sensible, idein des bienfaits du meilleur des hommes, aimer à s'en peni trer. Et comment nous seroient-ils à charge, a vous et à moi? Ils ne nous imposent point de nouveaux devoirs; ils ne font que nous rendre plus chers ceux qui nous étoient deja si sa res. Le seul moven de reconnoître ces soins est d'en être dignes, et tout leur prix est dans leur succès. Tenons-nous-en donc la dans l'effusion de notre zèle : payons de nos vertus celles de notre bienfaiteur : voilà tout ce que nous lui devons. If a fait assez pour nous et pour lui s'il nous a rendus à nous-mêmes. Absens ou presens, vivans ou morts, nous porterons partout un témoignage qui ne sera perdu pour aucun des

Je faisois ces réflexions en moi-même quand mon mari vous destinoit l'education de ses enfans. Quand mylord Édouard m'annonça son prochain retour et le vôtre, ces mêmes réflexions revincent, et d'autres encore, qu'il importe de vous communiquer tandis qu'il est temps de les faire.

Ce n'est point de moi qu'il est question, c'est de vous : je me crois plus en droit de vous donner des conseils depuis qu'ils sont tout-à-fait désinteresses, et que n'ayant plus ma sûreté pour objet, ils ne se rapportent qu'à vonsmême. Ma tendre amitie ne vous est pas suspecte, et je n'ai que trop acquis de lumières pour faire ecouter mes avis.

Permettez-moi de vous offrir le tableau de l'état où vous allez être, alin que vous examiniez vous-même s'il n'a rien qui vous doive effrayer. O bon jeune homme! si vous aimez la vertu, écoutez d'une oreille chaste les conseils de votre amie. Elle commence en tremblant un discours qu'elle voudroit taire : mais comment le taire saus vous trahir? Sera-t-il temps de voir les objets que vous devez craindre, quand ils vous auront égare? Non, mon ami; je suis la seule personne au monde assez familiere avec vous pour vous les presenter. N'ai-je pas le droit

de vous parler, au hesoin, comme une sœur, comme une mère? Ah! si les lecons d'un cœur honnête etoient capables de soudler le vôtre, il y a long-temps que je n'en aurois plus à vous donner.

Votre carrière, dites-vous, est finie; mais convenez qu'elle est finie avant l'âge. L'amour est eteint, les sens lui survivent, et leur delue est d'autant plus à craindre, que, le seul sentiment qui le borzoit n'existant plus, tout est occasion de chute à quinc tient plus à rien. Un homme ardent et sensible, jeune et garcon, veut etre continent et chaste; il sait, il sent, il l'a dit mille fois, que la force de l'âme qui produit toutes les vertus tient à la purete qui les nourrit toutes. Si l'amour le preserva des mauvaises mœurs dans sa jeunesse, il veut que la raison l'en preserve dans tous les temps : il connoît pour les devoirs pénibles un prix qui console de leur rigueur; et, s'il en coûte des combats quand on yeur se vaincre, fera-t-il moins aujourd'hui pour le Dieu qu'il adore, qu'il ne fit pour la maîtresse qu'il servit autrefois? Ce sont là, ce me semble, des maximes de votre morale, ce sont donc aussi des regles de votre conduite; car vous avez toujours meprisé cens qui, contens de l'apparence, parlent autrement qu'ils n'agissent, et chargent les autres de lourds fardeaux auxquels ils ne veulent pas toucher eux-mêmes.

Quel genre de vie a choisi cet homme sage pour suivre les lois qu'il se prescrit? Moias philosophe encore qu'il n'est vertueux et chretien, sans doute il n'a point pris son orgued pour guide. It sait que I homme est plus libre d'éviter les tentations que de les vaincre, et qu'il n'est pas question de reprimer les passions irritées, mais de les empécher de naître. Se dérobe-t-il donc aux occasions dangereuses? fuit-il les objets capables de l'emouvoir? fait-il d'une humble defiance de lui-même la sanvegarde de sa vertu? Tout au contraire, il n'hesite pas à s'offrir aux plus téméraires combats. A trente ans , il va s'enfermer dans une solitude avec des femmes de son âge, dont une lui fut trop chere pour qu'un si dangereux souvenir se puisse effacer, dont l'autre vit avec lui dans une etroite familiarité, et dont une troisieme lui tient encore par les droits qu'ont les bienfaits sur les âmes reconnoissantes. Il va s'exposer à tout ce qui peut réveiller en lui des passions mal éteintes : il va s'enlacer dans les pieges qu'il devroit le plus redouter. Il n'y a pas un rapport dans sa situation qui ne dut le faire defier de sa force, et pas un qui ne l'avilit a jamais s'il etoit foible un moment, Où est-elle donc cette grande force d'ame à laquelle il ose tant se fier? Qu'a-t-elle fait jusqu'ici qui lui reponde de l'avenir? Le tira-t-elle à Paris de la maison du colonel? Est-re elle qui lui dicta l'eté dernier la scene de Meillerie? L'a-t-elle bien sauvé cet hiver des charmes d'un autre objet, et ce printemps des fraveurs d'un rêve? S'est-il vaincu pour elle au moins une fois, pour espérer de se vaincre sans cesse? Il sait, quand le devoir l'exige, combattre les passions d'un ami; mais les siennes?... Helas! sur la plus belle moitie de sa vic, qu'il doit penser modestement de l'autre!

On supporte un état violent quand il passe. Six mois, un an ne sont rien; on envisage un terme, et l'on prend courage. Mais, quand cet état doit durer toujours, qui est-ce qui le supporte? qui est-ce qui sait triompher de luimeme jusqu'a la mort? O mon ami! si la vie est courte pour le plaisir, qu'elle est lungue pour la vertu! Il faut être incessamment sur ses gardes. L'instant de jouir passe et ne revient plus; celui de mal faire passe et revient sans cesse : on s'oublie un moment, et l'on est perdu. Est-ce dans cet etat effrayant qu'on peut coulerdes jours tramquilles? et ceux même qu'on a sauvés du peril n'offrent-ils pas une raison de n'y plus exposer les autres?

Que d'occasions peuvent renaître, aussi dangereuses que celles dont vous avez échappe, et, qui pis est, non moins imprevues! Croyezvous que les monumens à craindre n'existent qu'a Meillerie? Ils existent partout où nous sommes; car nous les portons avec nous. Eh! yous savez trop qu'une ame attendrie interesse l'univers entier à sa passion, et que, même apres la guerison, tous les objets de la nature nous rappellent encore ce qu'on sentit autrefois en les voyant. Je crois pourtant, oui, j'ose le croire, que ces perds ne reviendront plus, et mon cœur me repond du vôtce. Mais, pour etre au-dessus d'une làcheté, ce cœur facile est-il au-dessus d'une foiblesse? et suis-je la seule ici qu'il lui en coûtera neut-être de respecter? Songez, Saint-Preux, que tout ce qui

m'est cher doit être couvert de ce même respret que vous me devez; songez que vous aurez sans cesse à porter innocemment les jeux innocems d'une femme charmante; songez aux mepris eternels que vous auriez mentes si jamais votre cœur osoit s'oublier un moment et profaner ce qu'il doit honorer a tant de titres.

Je veux que le devoir, la foi, l'ancienne amitie, vous arrêtent, que l'obstacle opposé par la vertu vous ôte un vain espoir, et qu'au moins par raison yous etouffiez des vœux inutiles : serez-vous pour cela delivre de l'empire des sens et des pièges de l'imagination? Forcé de pous respecter toutes deux et d'oublier en nous notre sexe, vous le verrez dans celles qui nous servent, et en vous abaissant vous croirez vous justifier : mais serez-vous moins coupable en effet, et la difference des rangs change-pelle ainsi la pature des fautes? Au contraire, yous vous avilirez d'autant plus, que les movens de reussir seront moins honnêtes. Ouels movens! Quoi! vous!... Ah! perisse l'homme indigne qui marchande un cœur et rend l'amour mercenaire! c'est lui qui couvre la terre des crimes que la debauché y fait commettre. Comment ne seroit pas tonjours à vendre celle qui se laisse acheter une fois? Et, dans l'opprobre ou bientôt elle tombe, lequel est l'auteur de sa misère, du brutal qui la maltraite en un mauvais lieu, on du seducteur qui l'y traine en mettant le premier ses faveurs à prix?

Oscrai-je ajouter une consideration qui vous touchera, si je ne me trompe! Vous avez vu quels soins j'ai pris pour établir ici la regle et les bonnes mœurs; la modestie et la paix y règnent, tout y respire le bonheur et l'innocence. Mon ami, songez à vous, a moi, a ce que nous fûmes, a ce que nous sommes, à ce que nous devons être. Faudra-t-il que je dise un jour, en regrettant mes peines perdues: C'est de lui que vient le desordre de ma maison?

Disons tout, s'il est necessaire, et sacrifiens la modestie elle-même au veritable amour de la vertu. L'homme n'est pas fait pour le cehbat, et il est bien difficile qu'un état si contraire à la nature n'amene pas quelque désordre public ou cache. Le moyen d'echapper toujours à l'ennemi qu'on porte sans cesse avec soi? Voyez en d'autres pays ces téméraires qui font vœu de l

n'être pas hommes. Pour les pupir d'avoir tente Dieu, Dieu les abandonne; ils se disent saints, et sont deshonnétes; leur feinte continence n'est que soullure ; et , pour avoir dédagné l'humanité, ils s'abaissent au-dessous d'elle. Je comprends qu'il en coûte peu de sa rendredifficite sur des loisqu'on n'observe qu'en apparence (1); mais celui qui veut être sincerement vertueux se sent assez charge des devoirs de l'homme sans s'en imposer de nouveaux. Vodá, cher Saint-Preux, la veritable humilité du chretien, c'est de trouver toujours sa tâche au-dessus de ses forces, bien loin d'avoir l'orgueil de la doubler. Faites-vous l'application de cette regle, et vous sentirez qu'un état qui devroit sculement alarmer un autre homme doit par milleraisons yous faire trembler. Moins vous craignez, plus vous avez à craindre; et. si vous n'étes point effraye de vos devoirs , n'esperez pas de les remplir.

Tels sont les dangers qui vous attendent ici. Pensez-y tandis qu'il en est temps. Je sais que jamais de propos delibere vous ne vous exposerez à mal faire, et le seul mal que je crains de vous est celui que vous n'aurez pas prevu. Je ne vous dis donc pas de vous determiner sur mes raisons, mais de les peser. Trouvez-y quelque reponse dont vous soyez content, et je m'en contente; osez compter sur vous, et j'y compte. Dites-moi, Je suis un ange, et je vous reçois à bras ouverts.

Quoi! toujours des privations et des peines! toujours des devoirs cruels a remplir! toujours fuir les gens qui nous sont chers! Non, mon aimable ami. Heureux qui peut dès cette vie offrir un prix à la vertu! J'en vois un digne d'un homme qui sut combattre et souffrir pour elle. Si je ne presume pas trop de moi, ce prix que j'ose vous destiner acquittera tout ce que mon cœur redoit au vôtre; et vous aurez plus que vous n'eussiez obtenu si le ciel eut beni nos premieres inclinations. Ne pouvant vous faire ange vous-même, je vous en veux donner un qui

<sup>(</sup>e) Quelques hommes sont continens sans mérile, d'antres lo sont par verti, et je ne doute paritique jansieurs pretres catholiques ne son it dans ce derner eux, mun map ser le probat a un corps aussi nondreux que le clergé de l'idise romaine, ce n'est jais tant loi defautre de n'avoir point de femines, que loi ordonner de se contenter de celles d'autrus, le succ ampris que,dans tout pays ou les loimes merares sont encore en colume, les lois et les magistrats tolerent un vero si scandaleux.

garde votre âme, qui l'épure, qui la ranime, et sous les auspices duquel vous puissiez vivre avec nous dans la paix du séjour celeste. Vous a'aurez pas, je crois, beaucoup de peine a deviner qui je veux dire; c'est l'objet qui se trouve à peu près etabli d'avance dans le cœur qu'il doit remplir un jour, si mon projet reussit.

Je vois toutes les difficultes de ce projet sans en être rebutee, car il est honnête. Je connois tout l'empire que j'ai sur mon amie, et ne crains point d'en abuser en l'exerçant en votre faveur. Mais ses resolutions vous sont connues, et, avant de les ebranler, je dois m'assurer de vos dispositions, afin qu'en l'exhortant de vous permettre d'aspirer à elle je puisse repondre de vous et de vos sentimens; car, si l'inégalité que le sort a mise entre l'un et l'autre vous ôte le droit de vous proposer vous-même, elle permet encore moins que ce droit vous soit accordé sans savoir quel usage vous en pourrez faire.

Je connois toute votre delicatesse; et si vous avez des objections à m'opposer, je sais qu'elles seront pour elle bien plus que pour vous. Laissez ces vains scrupules. Serez-vous plus jaloux que moi de l'honneur de mon amie ? Non, quelque cher que vous me puissiez être, ne craianez point que je prefere votre interét à sa gloire. Mais autant je mets de prix à l'estime des gens sensés, autant je méprise les jugemens témeraires de la multitude, qui se laisse eblouir par un faux éclat, et ne voit rien de ce qui est honnète. La différence fût-elle cent fois plus grande, il n'est point de rang auquel les talens et les mœurs n'aient droit d'atteindre ; et à quel titre une femme oseroit-elle dédaigner pour époux celui qu'elle s'honore d'avoir pour ami? Vous savez quels sont la-dessus nos principes à toutes deux. La fausse honte et la crainte du blâme inspirent plus de mauvaises actions que de bonnes, et la vertu ne sait rougir que de ce qui est mal.

A votre égard, la fierté que je vous ai quelquefois connue ne sauroit être plus déplacée que dans cette occasion, et ce seroit à vous une ingratitude de craindre d'elle un bienfait de plus. Et puis, quelque difficile que vous puissiez être, convenez qu'il est plus doux et mieux séant de devoir sa fortune à son épouse qu'à son ami; car on devient le protecteur de l'une et le protégé de l'autre; et, quoi que t'on puisse dire, un honnéte homme n'aura jamais de meilleur ami que sa femme.

Que s'il reste au fond de votre âme quelque répugnance à former de nouveaux engagemens, vous ne pouvez trop vous hâter de la detruire pour votre honneur et pour mon repos ; car je ne serai jamais contente de vous et de moi que quand vous serez en effet tel que vous devez être, et que vous aimerez les devoirs que vous avez a remplir. Eh! mon ami, je devrois moins craindre cette répugnance qu'un empressement trop relatif à vos anciens penchans. Que ne fais-je point pour m'acquitter aupres de vous! Je tiens plus que je n'avois promis. N'est-ce pas aussi Julie que je vous donne? n'aurez-vous pas la meilleure partie de moi-même, et n'en serez-vous pas plus cher à l'autre? Avec quel charme alors je me livrerai sans contrainte à tout mon attachement pour vous! Oui, portez-lui la foi que vous m'avez jurée : que votre cœur remplisse avec elle tous les engagemens qu'il prit avec moi; qu'il lui rende, s'il est possible, tout ce que vous redevez au mien. O Saint-Preux! je lui transmets cette ancienne dette. Souvenez-vous qu'elle n'est pas facile à paver.

Voila, mon ami, le moyen que j'imagine de nous réunir sans danger, en vous donnant dans notre famille la même place que vous tenez dans nos cœurs. Dans le nœud cher et sacré qui nous unira tous, nous ne serons plus entre nous que des sœurs et des frères ; vous ne serez plus votre propre enpemi ni le notre: les plus doux sentimens, devenus legitimes, ne seront plus dangereux; quand il ne faudra plus les étouffer, on n'aura plus à les craindre. Loin de résister à des sentimens si charmans, nous en ferons a la fois nos devoirs et nos plaisirs : c'est alors que nous nous aimerons tous plus parfaitement, et que nous goûterons véritablement reunis les charmes de l'amitié, de l'amour et de l'innocence. Que si, dans l'emploi dont vous vous chargez, le ciel récompense du bonheur d'être pere le soin que vous prendrez de nos enfans, alors yous connoîtrez par yous-même le prix de ce que vous aurez fait pour nous. Comble des veais biens de l'humanite, vous apprendrez à porter avec plaisir le doux fardeau d'une vie utile à vos proches, vous sentirez enfin ce que la vaine sagesse des

méchans n'a jamais pu croire, qu'il est un bonheur reservé des ce monde aux seuls amis de la verlu.

Reflechissez à loisir sur le parti que je vous propose, non pour savoir s'il vous convient, je n'ai pas besoin là-dessus de votre reponse, mais s'il convient à madame d'Orbe, et si vous pouvez faire son bonbeur comme elle doit faire le vôtre. Vous savez comment elle a rempli ses devoirs dans tous les états de son sexe : sur ce qu'elle est, jugez de ce qu'elle a droit d'exiger. Elle aime comme Julie, elle doit être ainice comme elle. Si vous sentez pouvoir la mériter, parlez : mon amitié tentera le reste, et se promet tout de la sienne : mais si l'ai trop espéré de vous, au moins vous êtes honnête homme, et vous connoissez sa delicatesse; vous ne voudriez pas d'un bonheur qui lui coûteroit le sien : que votre cœur soit digne d'elle, ou qu'il ne lui soit jamais offert.

Encore une fois, consultez-yous bien. Pesez votre réponse avant de la faire. Quand il s'agit du sort de la vie, la prudence ne permet pas de se déterminer légerement ; mais toute deliberation legère est un crime quand il s'agit du destin de l'ame et du choix de la vertu. Fortifiez la vôtre, ô mon bon ami! de tous les secours de la sagesse. La mauvaise honte m'empécheroit-elle de vous rappeler le plus nécessaire? Vous avez de la religion; mus j'ai peur que vous n'en tiriez pas tout l'avantage qu'elle offre dans la conduite de la vie, et que la hauteur philosophique ne dedaigne la simplicite du chrétien. Je vous ai vu sur la priere des maximes que je no saurois goûter. Selon vous, cet acte d'humilité ne nous est d'aucun fruit : et Dieu, nous avant donné dans la conscience tout ce qui peut nous porter au bien, nous abandonne ensuite à nous-mêmes, et laisse agir notre liberté. Ce n'est pas la , vous le savez, la doctrine de saint Paul, ni celle qu'on professe dans notre Église. Nous sommes libres, il est vrai; mais nous sommes ignorans, foibles, portes au mal. Et d'où nous viendroient la lumière et la force, si ce n'est de celui qui en est la source? et pourquoi les obtiendrions-Prenez garde, monami, qu'aux idues sublimes que vous vous faites du grand Etre l'orgueil humain ne mêle des idées basses qui se rappor- l'moment de s'en servir,

tent à l'homme : comme si les moyens qui soulagent notre foiblesse convencient à la puissance divine, et qu'elle eût besoin d'art comme nous pour géneraliser les choses afin de les traiter plus facilement! il semble, a vous entendre, que ce soit un embarras pour elle de veiller sur chaque individu; vous crairmez qu'une attention partagée et continuelle ne la fatigue, et vous trouvez bien plus beau qu'elle fasse tout par des lois générales, sans doute parce qu'elles lui coûtent moins de soin. O grands philosophes! que Dieu vous est obligé de lui fournir ainsi des methodes commodes, et de lui abreger le travail!

A quoi bon lui rien demander? dites-yous encore : ne connolt-il pas tous nos besoins? n'est-il pas notre pere pour y pourvoir? savons-nous mieux que lui ce qu'il nous faut? et voulous-nous notre bonheur plus veritablement qu'il ne le veut lui-même? Cher Saint-Preux. que de vains sophismes! Le plus grand de nos besoins, le seul auquel nous pouvons pourvoir. est celui de sentir nos besoins; et le premier pas pour sortir de notre misère est de la connoitre. Soyons humbles pour être sages; voyons notre foiblesse, et nous serons forts. Ainsi s'accorde la justice avec la clémence ; ainsi règnent à la fois la grâce et la liberte. Esclaves par notre foiblesse, nous sommes libres par la prière; car il depend de nous de demander et d'obtenir la force qu'il ne dépend pas de nous d'avoir par nous-mêmes.

Apprenez donc à ne pas prendre toujours conseil de vous seul dans les occasions difficiles. mais de celui qui joint le pouvoir à la prudence . et sait faire le meilleur parti du parti qu'il nous fait préferer. Le grand defaut de la sagesse humaine, même de celle qui n'a que la vertu pour objet, est un excès de confiance qui nous fait juger de l'avenir par le present, et, par un moment, de la vie entière. On se sent ferme un instant, et l'on compte n'être jamais ébraplé. Plein d'un orgueil que l'expérience confond tous les jours, on croit n'avoir plus à craindre un piege une fois evite. Le modeste langage de la vaillance est, Je fus brave un tel jour ; mais nous si nous ne daignions pas les demander? ; celui qui dit, Je suis brave, ne sait ce qu'il sera demain : et tenant pour sienne une valeur qu'il ne s'est pas donnée, il merite de la perdre au

Que tous nos projets doivent être ridicules, que tous nos raisonnemens doivent être insenses devant l'Etre pour qui les temps n'ont point de succession ni les lieux de distance! Nons comptons pour rien ce qui est lois de nous. nous ne voyons que ce qui nous touche : quand nous aurons change de lieu, nos jugemens seront tout contraires, et ne seront pas mieux fondes. Nous regions l'avenir sur ce qui nous convient aujourd'hui, sans savoir s'il nous conviendra demain; nous jugeons de nous comme étant toujours les mêmes, et nous changeons tous les jours. Qui sait si nous aimerons ce que nous aimons, si nous youdrons ce que nous voulous, si nous serons ce que nous sommes, si les objets etrangers et les alterations de nos corps n'auront pas autrement modifie nos àmes. et si nous ne trouverons pas notre misere dans ce que nous aurons arrangé pour notre bonheur? Montrez-moi la règle de la sagesse humaine, et je vais la prendre pour goide. Mais si sa meilleure leçon est de nous apprendre à nous defier d'elle, recourons à celle qui pe trompe point, et faisons ce qu'elle nous inspire. Je lui demande d'eclairer mes conseils; demandez-lui d'eclairer vos resolutions. Quelque parti que vous preniez, vous ne vondrez que ce qui est bon et honnète, je le sais bien : mais ce n'est pas assez encore; il faut youloir ce qui le sera toujours; et ni vous ni moi n'en sommes les juges.

## LETTRE VII.

DE SAINT-PREUK A MADAME DE WOLMAR.

Julie! une lettre de vous!.. après sept ans de silence!.. Oui, c'est elle; je le vois, je le sens : mes yeux méconnoitroient-ils des traits que mon cœur ne peut oublier? Quoi! vous vous souvenez de mon nom! vous le savez encore ecrire!.. En formant ce nom (!), votre main n'a-t-elle point tremble?.. Je m'egare, et c'est votre faute. La forme, le pli, le cachet, l'adresse; tout dans cette lettre m'en rappelle de trop différentes. Le cœur et la main semblent se contredire. Ah! deviez-vous employer

la même ceriture pour tracer d'autres sentimens?

Vous trouverez peut-être que songer si fort à vos anciennes lettres, c'est trop justifier la derniere. Vous vous trompez. Je me sens bien : je ne suis plus le même, ou vous n'êtes plus la même; et ce qui me le prouve, est qu'excepte les charmes et la bonté, tout ce que je retrouve. en vous de ce que j'y trouvois autrefois m'est un nonycau sujet de surprise. Cette observation repond d'avance à vos craintes. Je ne me fie point à mes forces, mais au sentiment qui me dispense d'y recourir. Plem de tout ce nu'il faut que j'honore en celle que j'ai cesse d'adorer, je sais a quels respects doivent s'elever mes anciens hommages. Pénetre de la plus tendre reconnoissance, je vous aime autant que jamais, il est vrai; mais ce qui m'attache lo plus à vous est le retour de ma raison. Elle vous montre à moi telle que vous êtes ; elle vous sert mieux que l'amour même. Non, su j'étois resté coupable, vous ne me seriez pas aussi chere.

Depnis que j'ai cessé de prendre le change, et que le pénetrant Wolmar m'a éclairé sur mes vrais sentimens, j'ai mieux appris a me connoître, et je m'alarme moins de ma foiblesse. Qu'elle abuse mon imagination, que cette erreur me soit douve encore; il suffit, pour mon repos, qu'elle ne puisse plus vous offenser, et la chimere qui m'egare à sa poursuite me sauve d'un danger réel.

O Julie! il est des impressions éternelles que le temps ni les soins n'effacent point. La blessure guerit, mais la marque reste; et cette marque est un sceau respecté qui preserve le cœur d'une autre attente. L'inconstance et l'amour sont incompatibles: l'amant qui change ne change pas; il commence ou finit d'aimer. Pour moi, j'ai fini; mais, en cessant d'être à vous, je suis resté sous votre garde. Je ne vous crains plus; mais yous m'empechez d'en craindre une autre. Non, Julie, non, femme respectable, yous ne verrez jamais en moi que l'ami de votre personne et l'amant de vos vertus; mais nos amours, nos premières et uniques amours, ne sortiront jamais de moncœur. La fleur de mes ans ne se flétrira point dans ma memoire. Dusse-je vivre des siecles entiers, le doux temps de ma jeunesse ne peut

<sup>(\*)</sup> On a dit que Soint-Piena c'oit un nom controuvé, pentètre le veritable étoit il sur l'adresse.

ni renaltre pour moi, ui s'effacer de mon souvenir. Nous avons beau n'être plus les menus, je ne puis oublier ce que nous avons etc. Mais parlons de votre consine.

Chere amie, il taut l'avouer, depuis que je n'ose plus contempler vos charmes je devicus plus sensible aux siens. Quels yeux peuvent errer toujours de beautes en beautes sans jamais se fixer sur aucune? Les miens l'ont Tevue avec trop de plaisir peut-être : et depuis mon eloignement, ses traits, déja graves dans mon cour, y font une impression plus profonde. Le sanctuaire est ferme, mais son image est dans le temple. Insensiblement je deviens pour elle ce que j'anvois ete si je ne vons avois jamais vue; et il n'appartenoit qu'à vous seule de me faire sentir la différence de ce qu'elle m'inspire a l'amour. Les sens, libres de cette passion terrib'e, se joignent au doux sentiment de l'amitte. Devient-elle amour pour cela? Julie, ah! quelle difference! Ou est l'enthousiasme? où est l'idolatrie? où sont ces divins égaremens de la raison, plus brillans, plus sublimes, plus forts, meilleurs cent fois que la raison même? Un fen passager m'embrase, un delire d'un moment me saisit, me trouble, et me quitte. Je retrouve entre elle et moi deux amis qui s'aiment tendrement et qui se le disent. Mais deux amans s'aiment-ils l'un l'autre? Non, cous et moi sont des mots proscrits de leur langue : ils ne sont plus deux, ils sont un.

Suis-je donc tranquille en effet? Comment puis-je l'être? Elle est charmante; elle est votre ame et la mienne : la reconnoissance m'attache à elle; elle entre dans mes souvenirs les plus doux. Que de droits sur une âme sensible! et comment écarter un sentiment plus tendre de tant de sentimens si bien dus? Helas! il est dit qu'entre elle et vous je ne serai jamais un moment paisible.

Femmes! femmes! objets chers et funestes, que la nature orna pour notre supplice, qui panissez quand on vous brave, qui poursuivez quand on vous craint, dont la haine et l'amour sont également nuisibles, et qu'on ne peut ni rechercher ni tuir impunement!... Beauté, charme, attrait, sympathie, être ou chinére inconcevable, abine de douleurs et de voluptes! beaute, plus terrible aux mortels que l'element ou l'on t'a fait naître, malheureux qui

se livre à ton calme trompeur! c'est toi qui produis les tempetes qui tourmentent le genre humain. O Julie! 6 Claire! que vous me vendez cher cette aunie cruelle dont vous osez yous vanter a moi!... Fai vecu dans l'orage, et c'est toujours yous qui l'avez excite. Mais quelles agitations diverses your avez fait éprouver à mon cœur! Celles du lac de Geneve ne ressemblent pas plus aux flots du vaste ocean. L'un n'a que des ondes vives et courtes dont le perpetuel tranchant agite, emeut, submerge quelquefois, sans jamais former de long cours, Mais sur la mer, tranquille en apparence, on se sent eleve, porté doucement et loin par un flot lent et per sque insensable ; on croit ne pas sortir de la place, et l'on arrive au bout du monde.

Telle est la différence de l'effet qu'ont produit sur moi vos attraits et les siens. Ce premier, cet unique amour qui fit le destin de ma vie, et que rien n'a pu vaincre que lui-même, etoit ne sans que je m'en fusse aperçu; il m'entrainoit que je l'ignorois encore : je me perdis sans croire m'être egaré. Durant le vent j'etois au ciel ou dans les abines : le calme vient, je ne sais plus où je suis. Au contraire, je vois, je sens mon trouble auprès d'elle, et me le figure plus grand qu'il n'est; j'eprouve des transports passagers et sans suite; je m'emporte un moment, et suis paisible un moment après : l'onde tourmente en vain le vaisseau, le vent n'enfle point les voiles; mon cœur, content de ses charmes, ne leur prête point son dlusion ; je la vois plus belle que je ne l'imagine, et je la redoute plus de près que de loin : c'est presque l'effet contraire a celui qui me vient de vous, et l'éprouvois constamment l'unet l'autre à Clarens.

Depuis mon depart, il est vrai qu'elle se presente à moi quelquelois avec plus d'empire. Malheureusement il m'est difficile de la voir seule. Enfin je la vois, et c'est bien assez; elle ne m'a paslaisse de l'amour, mais de l'inquiete de.

Voils fidelement ce que je suis pour l'une et pour l'autre. Tout le reste de votre sexe ne m'est plus rien; mes longues peines me l'on fait oublier,

E fornito il mio tempo a mezzo gli anni dis Le malheur m'a tenu licu de force pour vain-

(\*) Ma carrière est finle au milieu de mes ans

cre la nature et triompler des tentations. On a peu de desirs quand on soulfre; et vous m'avez appris a les éteindre en leur résistant. Une grande passion malheureuse est un grand moyen de sagesse. Mon cœur est devenu, pour ainsi dire, l'organe de tous mes besoins; je n'en ai point quand il est tranquille. Laissez-le en paix l'une et l'autre; et desormais il l'est pour toujours.

Dans cet etat, qu'ai-je à craindre de moimême, et par quelle precaution cruelle voulezvous m'êter mon bouheur pour ne pas m'exposer à le perdre? Quel caprice de m'avoir fait combattre et vaincre pour m'enlever le prix après la victoire! N'est-ce pas vous qui rendez blåmable un danger brave sans raison? Pourquoi m'avoir appele pres de vous avec tant de risques? ou ponrquoi m'en bannir quand je suis digne d'y rester? Deviez-vous laisser prendre à votre mari tant de peine à pure perte? Que ne le faisiez-vous renoncer à des soins que vous aviez résolu de rendre inutiles? Que ne lui disiez-vous : Laissez-le au hout du monde, puisque aussi bien je l'y veux renvoyer? Helas! plus vous craignez pour moi, plus il faudroit vous hâter de me rappeler. Non, ce n'est pas près de vous qu'est le danger, c'est en votre absence, et je ne vous crains qu'où vous n'êtes pas. Quand cette redoutable Julie me poursuit, je me refugie auprès de madame de Wolmar, et je suis tranquille : où fuirai-je si cet asile m'est ôte? Tous les temps, tous les lieux me sont dangereux loin d'elle; partout je trouve Claire ou Julie. Dans le passé, dans le présent, l'une et l'autre m'agite a son tour : aiasi mon imagination toujours troublee ne se calme qu'a votre vue, et ce n'est qu'auprès de vous que je suis en surcte contre moi. Comment vous expliquer le changement que j'eprouve en vous abordant? Toujours vous exercez le même empire, mais son effet est tout opposé; en reprimant les transports que vous cansiez autrefois, cet empire est plus grand, plus sublime encore; la paix, la screuité succedent au trouble des passions; mon cœur, toujours forme sur le vôtre, aima comme lui, et devient paisible à son exemple. Mais ce repos passager n'est qu'une trève; et j'ai beau m'elever jusqu'à vous en votre presence, je retombe en moi-même en vous quittant. Julie, en verite, je crois avoir deux âmes,

dont la bonne est en dépôt dans vos mains. Ah! voulez-vous me separer d'elle?

Mais les erreurs des sens vous alarment; vous craignez les restes d'une jeunesse etennte par les ennuis; vous craignez pour les jeunes personnes qui sont sous votre garde; vous craignez de moi ce que le sage Wolmar n'a pas craint! O Dieu! que toutes ces frayeurs m'humilient! Estimez-vous donc votre ami moins que le dernier de vos gens? Je puis vous pardonner de mal penser de moi, jamais de ne vous pas rendre a vous-même l'honneur que vous vous devez. Non, non; les feux dont j'ni brûle m'ont puritié; je n'ai plus rien d'un homme ordinaire. Après ce que je fus, si je pouvois être vil un moment, j'irois me cacher au bout du monde, et ne me croirois jamais assez loin de vous.

Quoi! je troublerois cet ordre aimable que j'admirois avec tant de plaisir! Je souillerois ce sejour d'innocence et de paix que j'habitois avec tant de respect! Je pourrois être assez làche!... Eh! comment le plus corrompu des hommes ne servit-il pas touché d'un si charmant tableau? comment ne reprendroit-il pas dans cet asile l'amour de l'honnétete? Loin d'y porter ses mauvaises mœurs, c'est là qu'il iroit s'en défaire.... Qui? moi, Julie, moi?... si tard?.... sous yos yeux ?... Chère amie, onvrez-moi votre maison sans crainte; elle est pour moi le temple de la vertu; partout j'y vois son simulacre auguste, et ne puis servir qu'elle auprès de yous. Je ne suis pas un ange, il est vrai; mais j'habiterai leur demeure, j'imiterai leurs exemples : on les fuit quand on ne leur veut pas ressemblee.

Vous le voyez, j'ai peine à venir au point principal de votre lettre, le premier auquel it falloit songer, le seul dont je m'occuperois si j'osois pretendre au bien qu'il m'aunonce. O Julie! âme bienfaisante! amie incomparable! en m'offeant la digne moitie de vous-même, et le plus precieux tresor qui soit au monde apres vous, vous faites plus, s'il est possible, que vous ne fites jamais pour moi. L'amour, l'aveugle amour, put vous forcer à vous donner; mais donner votre amie est une preuve d'estime non suspecte. Dès cet instant je crois vraiment être homme de merite, car je suis honore de vous. Mais que le témoignage de cet honneur m'est cruel! En l'acceptant je le démentirois,

et pour le mériter il faut que j'y renonce. Vous me connoissez: jugez-moi. Ce n'est pas assez que votre adorable consine soit aimee; elle doit l'étre comme vous, je le sais : le sera-t-elle? le peut-elle être? et depend-il de moi de las rendre sur ce point ce qui lui est dú? Ah! si vous vouliez m'unir avec elle, que ne me laissiezvous un cieur à lui donner, un cœur auquel elle inspirat des sentimens nouveaux dont il luiput offrir les premices? En est-il un moins digne d'elle que celui qui sut vous aimer? Il faudroit avoir l'ame libre et paisible du bon et sage d'Orbe pour s'occuper d'elle seule à sou exemple : il faudroit le valoir pour lui succéder : autrement la comparaison de son ancien etat lui rendroit le dernier plus insupportable; et l'amour foible et distrait d'un second epoux, loin de la consoler du premier, le lui féroit regretter davantage. D'un ami tendre et reconnoissant elle auroit fait un mari vulgaire. Gagneroit-elle à cet échange? Elle y perdroit doublement. Son cour delicat et sensible sentiroit trop cette perte; et moi comment supporterois-je le spectacle continuel d'une tristesse dont je serois cause, et dont je ne pourrois la guerir? Helas! j'en mourrois de douleur même avant elle. Non, Julie, je ne ferai point mon bonheur aux dépens du sien. Je l'aime trop pour l'epouser.

Mon bouheur? Non. Serois-je heureux moimême en ne la rendant pas heureuse? L'un des deux peut-il se faire un sort exclusif dans le mariage? Les biens, les maux a'y sont-ils pas communs, malgre qu'on en ait? et les chagrins qu'on se donne l'un à l'autre ne retombent-ils pas tou,ours sur celui qui les cause? Je serois malheureux par ses peines, sans être heureux par ses bienfaits. Grâces, beauté, merite, attachement, fortune, tout concourroit a ma felicite; mon cœur, mon cœur seul empoisonneroit tout cela, et me rendroit miscrable au sein du bonheur.

Si mon etat présent est plein de charme auprès d'elle, loin que ce charme pût augmenter par une union plus étroite, les plus donx plaisirs que j'y goûte me seroient ôtés. Son humeur badine peut laisser un aimable essor à son amitie, mais c'est quand elle a des temoins de ses caresses. Je pars avoir quelque emotion trop vive aupres d'elle, mais c'est quand votre pre-

sence me distrait de vous. Toujours entre elle et moi dans nos tête-à-tête, c'est vous qui nous les rendez delicieux. Plus notre attachement augmente, plus nous songcons aux chaînes qui l'ont formé ; le doux lien de notre amitié se resserre, et nous nous aimons pour parter de vous. Ainsi mille souvenirs chera à votre amie. plus chers à votre ami, les réunissent : unis par d'autres nœuds, il y faudra renoncer. Ces souvenirs trop charmans ne seroient-ils pas autant d'infidelites envers elle? Et de quel front prendrois-je une epouse respectee et cherie pour confidente des outrages que mon cœur lui feroit malgré lui? Ce owur n'oscroit donc plus s'epancher dans le sien, il se fermeroit à son abord. Nosant plus lui parler de vous , bientôt je ne lui parlerois plus de moi. Le devoir, l'honneur, en m'imposant pour elle une reserve nouvelle, me rendroient ma femme etrangère, et je n'aurois plus ni guide ni conseil pour éclairer mon âme et corriger mes erreurs. Est-ce là l'hommage qu'elle doit attendre? Est-ce là le tribut de tendresse et de reconnoissance que j'irois lui porter? Est-ce ainsi que je ferois son bonheur et le mien?

Julie, oubliàtes-vous mes sermens avec les vôtres? Pour moi, je ne les ai point oubliés. l'ai tout perdu; ma foi scule m'est restée; elle me restera jusqu'au tombeau. Je n'ai pu vivre à vous; je mourrai libre. Si l'engagement en ctoit à premire, je le prendrois anjourd'hui : car si c'est un devoir de se marier, un devoir plus indispensable encore est de ne faire le malheur de personne ; et tout ce qui me reste à sentir en d'autres nœuds, c'est l'eternel regret de ceux auxquels j'osai prétendre. Je porterois dans ce hen sacre l'idee de ce que j'esperois y trouver une fois. Cette idée feroit mon supplice et celui d'une infortunce. Je lui demanderois compte des jours heureux que j'attendis de vous. Quelles comparaisons j'aurois à faire! quelle femme au monde les pourroit soutenir? Ah! comment me consolerois-je a la fois de n'être pas à yous, et d'être a une autre?

Cherc amie, n'ébranlez point des résolutions dont depend le repos de mes jours; ne cherchez point à me tirer de l'aneantissement où je suis tombe, de peur qu'avec le sentiment de mon existence je ne reprenne celui de mes maux, et qu'un état violent pe rouvre toutes l'on abuse de l'oraison et qu'on devienne mystique, on se perd à force de s'elever; en cherchant la grace, on renonce à la raison; pour obtenir un don du ciel, on en foule aux pieds un autre; en s'obstinant à vouloir qu'il nous éclaire, on s'ôte les lumieres qu'il nous a donnees. Qui sommes-nous pour vouloir forcer Dieu de faire un miracle?

Vous le savez; il n'y a rien de bien qui n'ait un excès blamable, même la dévotion qui tourne en delire. La vôtre est trop pure pour arriver jamais à ce point; mais l'excès qui produit l'egarement commence avant lui, et c'est de ce premier terme que vous avez à vous défier. Je vous ai souvent entendu blamer les extases des ascetiques; savez-vous comment elles viennent? en prolongeant le temps qu'on donne à la prière plus que ne le permet la foiblesse humaine. Alors l'esprit s'epuise, l'imagination s'allume et donne des visions; on devient inspiré, prophete, et il n'y a plus ni sens ni genie qui garantisse du fanatisme. Vous vous enfermez frequemment dans votre cabinet, vous vous recueillez, yous priez sans cesse; yous ne voyez pas encore les pictistes (1), mais vous lisez leurs livres. Je n'ai jamais blamé votre goût pour les ecrits du bon Fenelon; mais que faites-vous de ceux de sa disciple? Vous lisez Muralt; je le lis aussi; mais je choisis ses lettres. et vous choisissez son instruct divin (\*). Vovez comment il a fini, deplorez les egaremens de cet homine sage, et songez a yous. Femine pieuse et chretienne, allez-vous n'etre plus qu'une devote?

Chercet respectable amie, je reçois vos avis avec la docilite d'un enfant, et vous donne les mens avec le zèle d'un père. Depuis que la vertu, loin de rompre nos liens, les a rendus indissolubles, ses devoirs se confondent avec les droits de l'amitie. Les mêmes leçous nous conviennent, le même interêt nous conduit. Jamais nos cueurs ne se parlent, jamais nos yeux ne se rencontrent, sans offrir à tous deux un objet d'honneur et de gloire qui nous éleve conjointement; et la perfection de chacun de nous importera toujours a l'autre. Mais si les dehlerations sont communes, la decision ne l'est pas ; elle appartient a vous seule. O vous qui fites toujours mon sort, ne cessez point d'en être l'arbitre; pesez mes reflexions, prononcez : quoi que vous ordonniez de moi, je me soumets; je serai digne au moins que vous ac cessiez pas de me conduire. Dusse-je ne vous plus revoir, vous me serez toujours présente, yous presiderez toujours à mes actions; dussiez-vous m'ôter l'honneur d'élever vos enfans, vous ne m'ôterez point les vertus que je tiens de vous : ce sont les enfans de votre àme, la mienne les adopte, et rien ne les lui peut ravir.

Parlez-moi sans détour, Julie. A présent que je vous ai bien expliqué ce que je seus et ce que je pense, dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Vous savez à quel point mon sort est lie à celui de mon illustre ami. Je ne l'ai point consulté dans cette occasion, je ne lui ai montre ni cette lettre ni la vôtre. S'il apprend que vous desapprouviez son projet, ou plutôt celui de votre epoux, il le desappronvera lui-même; et je suis bien eloigné d'en vouloir tirer une objection contre vos scrupules; il convicat seulement qu'il les ignore jusqu'à votre entiere decision. En attendant, je trouverai, pour differer notre depart, des pretextes qui pourront le surprendre, mais auxquels il acquiescera surement. Pour moi, j'aime mieux ne vous plus voir que de vous revoir pour vous dire un nouvel adicu. Apprendre à vivre chez vous en étranger est une humiliation que je n'ai pas méritée.

### LETTRE VIII.

## DE MADAME DE WOLMAR A SAINT-PREUX.

Hé bien! ne voila-t-il pas encore votre imagination elfarouchée? et sur quoi, je vous prie? sur les plus vrais temoignages d'estime et d'amitié que vous ayez jamais reçus de moi; sur les passibles reflexions que le soin de votre vrai bonheur m'inspire; sur la proposition la plus obligeante, la plus avantageuse, la plus honorable qui vous ait jamais été faite; sur l'em-

<sup>(\*)</sup> Sorte de fous qui avoient la fantaisse d'être chrétiens et de misre l'Évangue à la lettre, à pen près comme sont aujourd'hui les méthodistes en Angleterre, les moraves en Altemagne, les janéenistes en Peanoe; excepté pourfait qu'il ne manque à ces derniers que d'être les mattres, pour être plus durs et plus intolerans que leurs canenis.

<sup>(\*</sup> Indépendamment des Lettres sur les François et les Anglois (172), in-12), dont il a été parié prévédemment (deuxième Paetie, Lettre XIV), Murait est aussi auteur des Lettres fanatiques (Londres, 173), 2 vol in-12, réimpranées à Paris en 1700.

pressement, indiscret peut-être, de vous unir à ma famille par des nœuds indissolubles; sur le désir de faire mon allié, mon parent, d'un ingrat qui croit ou qui feint de croire que je ne veux plus de lui pour ami. Pour vous tirer de l'inquietude où vous paroissez être, il ne falloit que prendre ce que je vous ecris dans son sens le plus naturel. Mais il y a long-temps que vous aimez à vous tourmenter par vos injustices. Votre lettre est, comme votre vie, sublime et rampante, pleine de force et de puerilités. Mon cher philosophe, ne cesserezvous jamais d'être enfant?

Où avez-vous donc pris que je songrasse a vous imposer des lois, à rompre avec vous, et, pour me servir de vos termes, à vous renvoyer au bout du monde? De boune foi, trouvez-vous là l'esprit de ma lettre? Tout au contraire : en jouissant d'avance du plaisir de vivre avec vous, j'ai craint les inconveniens qui pouvoient le troubler; je me suis occupée des moyens de prevenir ces inconvéniens d'une maniere agreable et douce, en vous faisant un sort digne de votre mérite et de mon attachement pour vous. Voila tout mon crime : il n'y avoit pas là, ce me semble, de quoi vous alarmer si fort.

Vous avez tort, mon ami; car vous n'ignorez pas combien vous m'étes cher : mais vous aimez à vous le faire redire; et comme je n'aime guère moins à le répeter, il vous est aise d'obtenir ce que vous voulez sans que la plainte et l'humeur s'en mélent.

Sovez donc bien sûr que si votre séjour ici vous est agréable, il me l'est tout autant qu'à vous, et que, de tout ce que M. de Wolmar a fait pour moi, rien ne m'est plus sensible que le soin qu'il a pris de vous appeler dans sa maison, et de vous mettre en etat d'y rester. J'en conviens avec plaisir, nous sommes utiles l'un à l'autre. Plus propres à recevoir de bons avis qu'à les prendre de nons-mêmes, nous avons tous deux besoin de guides. Et qui saura mieux ce qui convient à l'un, que l'autre qui le connoît și bien? Oui sentira mieux le danger de s'égarer par tout ce que coûte un retour penible? Quel objet peut mieux nous rappeler ce danger? Devant qui rougirions-nous autant d'avilir un si grand sacrifice? Après avoir rompa de tels liens, ne devons-nous par à leur

mémoire de ne rien faire d'indigne du motif qui nous les fit rompre? Oui, c'est une fidelite que je veux vous garder toujours de vous prendre à témoin de toutes les actions de ma vie, et de vous dire, à chaque sentiment qui m'anime, voilà ce que je vous ai preferé. Ah! mon ami, je sais rendre honneur à ce que mon cœur a si bien senti. Je puis être foible devant toute la terre, mais je reponds de moi devant vous.

C'est dans cette delicatesse qui survit tonjours au veritable amour, plotôt que dans les subtiles distinctions de M. de Wolman, qu'il faut chercher la raison de cette élévation d'âme et de cette force interieure que nons epromons l'un près de l'autre, et que je crois sentir comme vous. Cette explication du moins est plus naturelle, plus honorable à nos cœurs. que la sienne, et vaut mieux pour s'encourager à bien faire, ce qui suffit pour la preferer, Ainsi crovez que, loin d'être dans la disposition bizarre où vous me supposez, celle où je suis est directement contraire; que s'il falloit renoncer au projet de nous réunir, je regarderois ce changement comme un grand malheur pour yous, pour moi, pour mes enfans, et pour mon mari même, qui, vous le savez, entre pour beaucoup dans les raisons que j'ai de yous desirer ici. Mais, pour ne parler que de mon inclination particuliere, souvenez-vous du moment de votre arrivée : marquai-je moins de joie à vous voir que vous n'en eûtes en m'abordant? vous a-t-il paru que votre sejour à Clarens me fût ennuyeux ou penible? avez-vous jugé que je vous en visse partir avec plaisir? Faut-il aller jusqu'au bout et vous parler avec ma franchise ordinaire? Je vous avouerai sans detour que les six derniers mois que nous avons passés ensemble ont été le temps le plus doux de ma vie, et que j'ai goûté dans ce court espace tous les biens dont ma sensibilité m'ait fourni l'idée.

Je n'oublierai jamais un jour de cet hiver, où, après avoir fait en commun la lecture de vosvoyages et celle des aventures de votre ami, nous soupames dans la salle d'Apollon, et où, songeant à la felicité que Dieu m'envoyoit en ce monde, je vis tout autour de moi mon pere, mon mari, mes enfans, ma cousine, mylord Edonard, vous, sans compter la Fanchon, qui ne gâtoit rien au tableau, et tout cela rassem-

blé pour l'heureuse Julie. Je me disois : Cette petite chambre contient tout ce qui est cher à mon cœur, et peut-stre tout ce qu'il y a de meilleur sur la terre ; je sus environnee de tout ce qui m'intéresse ; tout l'univers est ici pour moi ; je jouis a la fois de l'attachement que j'ai noncimes amis, de celui qu'ils me rendent, de celui qu'ils ont l'un pour l'autre ; leur bænveillance mutuelle ou vient de moi ou s'y rapporte; ie ne vois rien qui n'etende mon être, et ræn qui le divise; il est dans fout ce qui m'environne, il n'en reste aucune portion loin de moi; mon imagination n'a plus rien a faire, je n'ai rien a desirer; sentir et jouir sont pour moi la même chose; je vis à la fois dans tout ce que j'aime, je me rassasie de bonheur et de vie. O mort! viens quand tu voudras, jo ne te crains plus, j'ai vecu, je t'ai prevenue; je n'ai plus de nouyeans sentimens a copnoître, tu n'as plus rien à me derober.

Plus ('ai senti le phisir de vivre avec vous, plus il m'etoit doux d'y compter, et plus aussi tout ce qui pouvoit troubler ce plaisir m'a donne d'inquietude. Laissons un moment à part cette morale craintive et cette pretendue devotion me vous me reprochez; convenez du moins que tout le charme de la societe qui regnoit entre nous est dans cette ouverture de cœur qui met en commun tous les sentimens, toutes les pensees, et qui fait que chacun se sentant tel qu'il doit être, se montre a tous tel qu'il est. Supposez un moment quelque intrigue secrète, quelque liaison qu'il faille cacher, quelque raison de reserve et de mystere; à l'instant tout le plaisir de se voir s'evanouit, on est contraint l'un desant l'autre, on cherche à se dérober; quand on se rassemble on voudroit se fuir : la circonspection . la bienseance , aménent la defiance et le degoût. Le moveu d'aimer long-temps ceux qu'on craint! On se devient importun l'un à l'autre.... Julie importune!... importune à sou ann! non, non; cela ne sauroit être; on n'a jamais de maox à craindre que ceax qu'on pent supporter.

En vous exposant naivement mes scrupules, je n'ai point prétendu changer vos résolutions, mais les eclairer, de peur que, prenant un parti dont vous n'auriez pas prevu toutes les suites, vous n'eussiez peut-être a vous en repentir quand vous n'oscriez plus vous en de-

dire. A l'egard des craintes que M. de Wolmar n'a pas eurs, ce n'est pasà lui de les avoir, c'est a vous : nul n'est juge du danger qui vient de vous que vous-meme. Reflectussez-y hien, puis dites-moi qu'il n'existe pas, et je n'y pense plus : car je connois votre drouture, et ce n'est pas de vos intentions que je me defie. Si votre cœur est capable d'une taute imprevue, très-sùrement le mal premedite n'en approcha jamais. C'est ce qui distingue l'homme fragile du méchant homme.

D'ailleurs, quand mes objections auroient plus de solulite que je n'aime à le croire, pourquoi mettre d'abord la chose au pis comme vous faites? Je n'envisage point les precautions a prendre aussi severement que vous, S'agit-il pour cela de rompre aussitôt tous vos projets, et de nous fair pour toujours? Non. mon aimable ami, de si tristes ressources ne sont point necessaires. Encore enfant par la tête, vous étes deja vieux par le cœur. Les grandes passions usées degoûtent des autres : la paix de l'âme qui leur succede est le soul sentiment qui s'accroît par la jouissance. Un oreur sensible craint le repos qu'il ne connoît pas : qu'il le sente une fois, il ne voudra plus le perdre. En comparant deux états si contraires, on apprend a preferer le meilleur; mais pour les comparer il les faut connoître. Pour moi, je vois le moment de votre sureté plus pres peut-être que yous ne le voyez vous-même. Yous avez trop senti pour sentir long-temps; yous avez trop aime pour ne pas devenir indifferent : on ne raflume plus la cendre qui sort de la fournaise, mais il faut attendre que tout soit consume. Encore quebjues annees d'attention sur vous-même, et vous n'avez plus de risque à

Le sort que je voulois vous faire ent anéanti ce risque; mais, independamment de cette consideration, ce sort etoit assez doux pour devoir être envie pour lui-meme; et si votre delicatesse vous empéche d'oser y pretendre, je n'ai pas besoin que vous me disiez ce qu'une telle retenue a pu vous coûter : mais j'ai peur qu'il ne se méle a vos raisons des pretextes plus spécieux que solides; j'ai peur qu'en vous piquant de tenir des engagemens dont tout vous dispense et qui n'interessent plus personne, vous ne vous fassiez une fausse vertu de je ne

sais quelle vaine constance plus à blamer qu'à louer, et desormais tout-a-fait deplacee, Je vous l'ai dejà dit autrefois, c'est un second crime de tenir un serment criminel : si le vôtre ne l'étoit pas, il l'est devenu; c'en est assez nour l'annuler. La promesse qu'il faut tenir sans cesse est celle d'être honnete homme et toujours ferme dans son devoir; changer quant il change, ce n'est pas légéreté, c'est constance. Vous fites bien peut-être alors de promettre ce que vous ferrez mal aujourd'hui de tenir. Faites dans tous les temps ce que la verta demande . vous ne vous dementirez jamais.

Que s'il y a parmi vos scrupules quelque objection solide, c'est ce que nous pourrons examiner a loisir : en attendant, je ne suis pas trop fachée que vous n'ayez pas saisi mon idée avec la même avidite que moi , afin que mon étourderie vous soit moins cruelle, si j'en ai fait une. J'avois medite ce projet durant l'absence de ma consine. Depuis son retour et le depart de ma lettre, avant en avec elle quelques conversations generales sur un second mariage, elle m'en a paru si éloignée, que malgre tout le penchant que je lui connois pour vous, je craindrois qu'il ne fallut user de plus d'autorite qu'il ne me convient pour vaincre sa repugnance, même en votre faveur ; car il est un point où l'empire de l'amitie doit respecter celui des inclinations et les principes que chacun se fait sur des devoirs arbitraires en eux-memes, mais relatifs à l'etat du corur qui se les impose.

Je vous avoue pourtant que je tiens encore à mon projet; il nons convient si bien a tous, il vous tireroit si honorablement de l'état précaire on your vivez dans le monde, il contondroit tellement nos intéréts, il nons feroit un devoir si naturel de cette amitié qui nous est si douce, que je n'y puis renoncer tout-à-fait. Non, mon ami, vous ne m'appartiendrez jamais de trop pres : ce n'est pas meme assez que vous soyez mon cousin; ah! je voudrois que vous fussiez

Quoi qu'il en soit de toutes ces idees, rendez plus de justice a mes sentimens pour vous ; jouissez sans reserve de mon amuie, de ma confiance, de mon estime; sonvenez-vous que je n'ai plus men à vous prescrire, et que je ne crois point en avoir besoin. Ne m'ôtez pas le

ginez jamais que j'en fasse des ordres. Si vous sentez pouvoir habiter Clarens sans danger, venez-v, demeurez-v; j'en serai charmee. Si yous croyez devoir donner encore quelques annees d'absence aux restes toujours suspects d'une jeunesse impetueuse, ecrivez-mor souvent, venez nous voir quand vous voudrez, entretenons la correspondance la plus intime. Quelle peine n'est pas adoucie par cette consolation! quel elorgnement ne supporte-t-on pas par l'espoir de fuir ses jours ensemt le! Je terai plus ; je suis préte à vous conher un de mes enfans; je le croirai mieux dans vos mains que dans les miennes : quand vous me le ramenerez, je ne sais duquel des deux le retour me touchera le plus. Si tout-à-fait devenu raisonnable your bannissez entire yos chimeres et voulez meriter ma cousine, venez, annez-la, servez-la, achevez de lui plaire; en verite, je erois que vous avez deja commence : triomphez de son cœur et des obstacles qu'il vous oppose, je vous aiderai de tout mon pouvoir : faites enfin le bonheur l'un de l'autre, et rien pe manquera plus au mien. Mais, quelque parti que vous puissiez prendre, après y avoir sermusoment pense, prenez-le en toute assurance. et n'outragez plus votre amie en l'accusant de se defier de vous.

A force de songer à vous je m'oublie. Il faut pourtant que mon tour vienne; car vous faites avec vos amis dans la dispute comme avec votre adversaire aux echecs, yous attaquez en yous defendant. Vous vous excusez d'etre philosophe en m'accusant d'etre devote; c'est comme si j'avois renonce au vin lorsqu'il vous eut enivre, Je suis donc devote a votre compte, ou prete a le devenir? Soit; les denominations inegrisantes changent-elles la nature des choses? Si la devotion est bonne, où est le tort d'en avoir? Mais pent-étre ce mot est-il trop bas pour rous, La dignite philosophique dedaigne nu culte vulg are; elle vent servir Dieu plus noblement; elle porte jusqu'au ciel meme ses pretentions et sa fierte. O mes pauvres philosophes !... Revenons à moi.

l'aimai la vertu des mon enfance, et cultivai ma raison dans tous les temps. Avec du sentiment et des lumières, j'ai vontu me gouverner, et je me suis mal conduite. Avant de m'ôter le droit de vous denner des conseits, mais n'ima-lignide que j'ai choisi, donnez-m'en quelque autre sur lequel je puisse compter. Mon bon ami, toujours de l'orgueil, quoi qu'on fasse! c'est lui qui m'humilie. Je crois valoir autant qu'une autre, et mile autres ont vécu plus sagement que moi : elles avoient donc des ressources que je n'avois pas. Pourquoi me sentant bien nce ai-je eu besoin de cacher ma vie? Pourquoi haissois-je le mal que j'ai fait malgre moi? Je ne connoissois que ma force, elle n'a pu me suffire. Toute la résistance qu'on peut tirer de soi, je crois l'avoir faite, et toutefois j'ai succombé. Comment font celles qui resistent? Elles ont un medleur appui.

Après l'avoir pris à leur exemple, j'ai trouve dans ce choix un autre avantage auquel je n'avois pas pensé. Dans le regne des passions, elles aident à supporter les tourmens qu'elles donnent; elles tiennent l'esperance a côté du désir. Tant qu'on desire on peut se passer d'être heureux; on s'attend à le devenir : si le bonheur ne vient point, l'espoir se prolonge, et le charme de l'illusion dure autant que la passion qui le cause. Ainsi cet état se suffit à lui-même, et l'inquietude qu'il donne est une sorte de iouissance qui supplee à la réalite, qui vaut mieux, peut-être. Mallieur à qui n'a plus rien à desirer! il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on n'est heureux qu'avant d'être heureux. En effet, l'homme, avide et borné, fait pour tout vouloir et peu obtenir, a recu du ciel une force consolante qui rapproche de lui tout ce qu'il desire, qui le soumet à son imagination, qui le lui rend present et sensible, qui le lui livre en quelque sorte, et, pour lui rendre cette imaginaire propriete plus douce, le modifie au gre de sa passion. Mais tout ce prestige disparott devant l'objet même : rien n'embellit plus cet objet aux yeux du possesseur; on ne se figure point ce qu'on voit : l'imagination ne pare plus rien de ce qu'on possède; l'illusion cesse où commence la jouissance. Le pays des chimeres est en ce monde le scul digne d'être habite; et tel est le neant des choses humaines, qu'hors (1) l'Etre existant par lui-meme, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas.

(\*) Il falloit que hors , et sûrement madame de Wohnar ne l'Ignoroit pas, Maix, outre les fautes qui fut échappoient par ignorance on par inadvertance, il paroît qu'elle avoit l'oreille

Si cet effet n'a pas toujours lieu sur les objets particuliers de nos passions, il est infaillible dans le sentiment commun qui les comprend toutes. Vivre sans peine n'est pas un état d'homme; vivre ainsi c'est être mort. Celui qui pourroit tout sans être Dieu seroit une miserable creature; il seroit privé du plaisir de desirer; toute autre privation seroit plus supportable (4).

Voila ce que j'eprouve en partie depuis mon mariage et depuis votre retour. Je ne vois partout que sujets de contentement, et je ne suis pas contente; une langueur secrete s'insinue au fond de mon cœur; je le sens vide et gonfle, comme vous disiez autrefois du vôtre; l'attachement que j'ai pour tout ce qui m'est cher ne suffit pas pour l'occuper; il lui reste une force inutile dont il ne sait que faire. Cette peine est bizarre, j'en conviens; mais elle n'est pas moins reelle. Mon ami, je sus trop heureuse, le bonheur m'ennuie (3).

Concevez-vous quelque remède à ce dégoût du bien-être? Pour mor, je vous avoue qu'un sentiment si peu raisonnable et si peu volontaire a beaucoup ôte du prix que je donnois a la vie; et je n'imagine pas quelle sorte de charme on y peut trouver qui me manque ou qui me suffise. Une autre sera-t-elle plus sensible que moi? aimera-t-elle mieux son pere, son mari, ses enfans, ses amis, ses proches? eq sera-t-elle mieux aimée mènera-t-elle une vie plus de son goût? sera-t-elle plus libre d'en choisir une autre? jouira-t-elle d'une meilleure sante? aura-t-elle plus de ressources contre l'ennui, plus de liens qui l'attachent au monde? Et toutefois j'y vis inquiète; mon cour ignore ce qui lui manque ; il desire sans savoir quoi.

Ne trouvant donc rien ici bas qui lui suffise, mon âme avide cherche ailleurs de quoi la remplir : en s'elevant à la source du sentiment et de l'être, elle v perd sa sceheresse et sa lan-

trop déficate pour s'asservir loujours aux règles mêmes qu'elle savoit. On peut employer un style plus par, mais non pas plus doux ni plus harmooleux que le soen.

1) Quoi. Juliel aussi des contradictions l'Ali 1 je crains bien, charmante dévote, que vous ne soyez pas non plus trop d'accord avec vous-meme. Au resic, j'avoue que cette lettre mo paroit le chant du crene.

Der il sud que t'ut prince qu' aspiré ao desputisme aspire à l'homeur de mouve d'emoi. Dans fois les avanues du monde, chi chek-vous l'homme fe plus ennuyé du pays è all a tonjours directement au souverain, mirtout s'el sit trésalsolus, c'est bien la peine de faire taut de miserables (ne sauentiet s'ennuyer à moio lees frais ?

gueur; elle y renaît, elle s'y ranime, elle y trouve un nouveau ressort, elle y puise une nouvelle vie, elle y prend une autre existence qui ne tient point aux passions du corps; ou plutôt elle n'est plus en moi-même, elle est toute dans l'être immense qu'elle contemple, et, degagee un moment de ses entraves, elle se console d'y rentrer par cet essai d'un état plus sublume qu'elle espère être un jour le sien.

Vous souriez : je vous entends, mon hon ami ; j'ai prononce mon propre jugement en blàmant autrefois cet état d'oraison que je confesse aimer aujourd'hui. A cela je n'ai qu'un motà vous dire, c'est que je ne l'avois pas éprouvé. Je ne pretends pas même le justifier de toutes manieres : je ne dis pas que ce goût soit sage, je dis sculement qu'il est doux, qu'il supplee au sentiment du bonheur qui s'épuise, qu'il remplit le vide de l'âme, et qu'il jette un nouvel interêt sur la vie passée à le mériter. S'il produit quelque mal, il faut le rejeter saus doute ; s'il abuse le cœur par une fausse jonissance, il faut encore le rejeter. Mais enfin lequel tient le mieux à la vertu, du philosophe avec ses grands principes, ou du chrétien dans sa simplicité? Lequel est le plus heureux dés ce monde, du sage avec sa raison, ou du devot dans son délire? Qu'anje besoin de penser, d'imaginer, dans un moment où toutes mes facultes sont alienees? L'ivresse a ses plaisirs, dissez-vous : eh bien! ce delire en est une. On laissez-moi dans un etat qui m'est agréable, ou montrezmoi comment je puis être mieux.

J'ai blame les extases des mystiques; je les blame encore quand elles nous detachent de nos devoirs, et que, nous degoûtant de la vie active par les charmes de la contemplation, elles nous mênent a re quietisme dont vous me croyez si proche, et doat je crois être nussi loin que vous.

Servir Dieu, ce n'est point passer sa vie à genoux dans un oratoire, je le suis bien; c'est remplir sur la terre les devoirs qu'il nous impose; c'est faire en vue de lui plaire tout ce qui convient à l'état où il nous a mis:

b serve a lui chi'l suo dover compisce ().

Il faut premierement faire ce qu'on doit, et

(\*) Le cour lui suffit, et qui fait son devoir le prie-

pais prier quand on le peut; voilà la règle que je táche de suivre. Je ne prends point le recueil-lement que vous me reprochez comme une occupation, mais comme une recreation; et je ne vois pas pourquoi, parmi les plaisirs qui sont a ma portée, je m'interdirois le plus sensible et le plus innocent de tous,

Je me suis examinee avec plus de soin depuis votre lettre : j'ai étudie les effets que produit sur mon âme ce penchant qui semble si fort vous déplaire; et je n'y sais rien voir jusqu'ici qui me fasse craindre, au moins si tôt, l'abus d'une devotion mal entendue.

Premierement, je n'ai point pour cet exerrice un goût trop vif qui me fasse souffrir quand j'en suis privée, ni qui me donne de l'humeur quand on m'en distrait. Il ne me donne point non plus de distractions dans la journée. et ne jette ni dégoût ni impatience sur la pratique de mes devoirs. Si quelquefois mon cabinet m'est necessaire, c'est quand quelque emotion m'agite, et que je serois moins bien partout ailleurs : c'est là que, rentrant en moi-même, j'y retrouve le calme de la raison. Si quelque souci me trouble, si quelque peine m'afflige, c'est là que je les vais deposer. Toutes ces miseres s'evanouissent devant un plus grand objet. En songeant a tous les bienfaits de la Providence, j'ai honte d'être sensible a de si foibles chagrins et d'oublier de si grandes graces. Il ne me faut des séances ni frequentes ni longues. Quand la tristesse m'y suit malgré moi. quelques pleurs versés devant cetni qui console soulagent mon coeur à l'instant. Mes reflexions ne sont jamais amères ni doploureuses: mon repentir même est exempt d'alarmes. Mes fautes me donnent moias d'effroi que de honte : j'ai des regrets et non des remords. Le Dieu que je sers est un Dieu clément, un pere : ce qui me touche est sa bonte; elle efface à mes yeux tous ses autres attributs; elle est le seul que je conçois. Sa paissance m'étonne, son immensité me confond, sa justice... Il a fait l'homme foible; puisqu'il est juste, il est clement. Le Dieu vengeur est le Dieu des méchans; je ne puis ni le craindre pour moi ui l'implorer contre un autre. O Dieu de paix, Dieu de bonte, c'est toi que j'adore! c'est de toi, je le sens, que je suis l'ouvrage; et j'espere te retrouver au dernier

jugement tel que tu parles a mon cœur durant ma vie.

Je ne saurois vous dire combien ces idées jettent de douceur sur mes jours et de joie au fond de mon cœur. En sortant de mon cabinet ainsi disposee, je me sens plus légere et plus gale; toute la peine s'évanouit, tous les embarras disparoissent; rien de rude, rien d'anguleux : tout devient facile et coulant , tout prend à mes yeux une face plus riante; la complaisance ne me coûte plus rien : i'en aime encore mieux ceux que j'aime et leur en suis plus agréable : mon mari même en est plus content de mon humeur. La dévotion, prétend-il, est un opium pour l'âme; elle égaie, anime et soutient quand on en prend peu: une trop forte dose endort, ou rend furicux, ou tue. J'espère ne pas aller jusque-là.

Yous vovez que je ne m'offense pas de ce titre de devote autant peut-être que vous l'auriez voulu; mais je ne lui donne pas non plus tout le prix que vous pourriez croire. Je n'aime point, par exemple, qu'on affiche cet etat par un exterieur affecte et comme une espèce d'enploi qui dispense de tout autre. Ainsi cette madame Guyon dont yous me parlez cut micux fait, ce me semble, de remplir avec soin ses devoirs de mère de famille, d'élever chrétiennement ses enfans, de gouverner sagement sa maison, que d'aller composer des fivres de devotion, disputer avec des évêques, et se faire mettre à la Bastille pour des réveries où l'on ne comprend rien. Je n'aime pas non plus ce langage mystique et figuré qui pourrit le cœur des chimères de l'imaganation, et substitue au véritable amour de Dieu des sentimens imités de l'amour terrestre, et trop propres à le réveiller. Plus on a le cœur tendre et l'imagination vive, plus on doit eviter ce qui tend a les émouvoir; car enfin comment voir les rapports de l'objet mystique si l'on ne voit aussi l'objet sensuel ? et comment une honnéte femme oset-elle imaginer avec assurance des objets qu'elle n'oseroit regarder (!).

Mais ce qui m'a donné le plus d'éloignement

pour les dévots de profession, c'est cette înneté de mœurs qui les rend insensibles à l'humanité. c'est cet orgueil excessif qui leur fait regarder en pitié le reste du monde. Dans leur clévation sublime, s'ils daignent s'abaisser à quelque acte de bonte, c'est d'une maniere si humiliante : ils plaignent les autres d'un ton si cruel , leur justice est si rigoureuse, leur charite est si dure. leur zèle est si amer, leur mépris ressemble si fort à la haine, que l'insensibilité même des gens du monde est moins barbare que leur commisération. L'amour de Dieu leur sert d'excuse pour n'aimer personne; ils ne s'aiment pas même l'un l'autre. Vit-on jamais d'amitie veritable entre les dévots? mais plus ils se detachent des hommes, plus ils en eximent: et l'on diroit qu'ils ne s'élèvent à Dieu que pour exercer son autorité sur la terre.

Je me sens pour tous ces abus une aversion qui doit naturellement m'en garantir; si j'y tombe, ce sera surement sans le vouloir, et j'espère de l'amitié de tous ceux qui m'environnent que ce ne sera pas sans être avertie. Je vous avoue que j'ai été long-temps sur le sort de mon mari d'une inquiétude qui m'eût peutêtre altéré l'humeur à la longue. Heureusement la sage lettre de mylord Edouard à laquelle vous me renvoyez avec grande raison, ses entretiens consolans et sensés, les vôtres, ont tout-à-fait dissipé ma crainte et change mes principes. Je vois qu'il est impossible que l'intolerance n'endurcisse l'ame. Comment chérir tendrement les gens qu'on réprouve? quelle charité peut-on conserver parmi des damnes? les aimer, ce seroit hair Dieu qui les punit. Voulons-nous donc être humains? jugeons les actions et non pas les hommes; n'empietons point sur l'horrible fonction des demons : n'ouvrons point si légerement l'enfer à nos frères. Eh! s'il étoit destiné pour ceux qui se trompent, quel mortel pourroit l'éviter?

O mes amis, de quel poids vous avez soulagé mon cœur! En m'apprenant que l'erreur n'est point un crime, vous m'avez délivrée de mille inquiétans scrupules. Je laisse la subtile interprétation des dogmes que je n'entends pas; je m'en tiens aux vérites lumineuses qui frappent mes yeux et convainquent ma raison, aux vérités de pratique qui m'instruisent de mes devoirs. Sur tout le reste j'ai pris pour règle

<sup>(\*</sup> Cette objection me paroli tellement solide et sans réplique, que al javas le moundre pouvoir dans l'Église, je t'emploierois à faire retramber de nos livres sacrés le Cantique des cantiques, et j'aurois bien du regret d'avoir attendu st tard.

votre ancienne réponse à M. de Wolmar (1). Est-on maître de croire ou de ne pas croire? est-ce un crime de n'avoir pas su bien argumenter? Non, la conscience ne nous dit point la vérité des choses, mais la règle de nos devoirs; elle ne nous dicte point ce qu'il faut penser, mais ce qu'il faut faire; elle ne nous apprend point à bien raisonner, mais à bien agir. En quoi mon mari peut-il être coupable devant Dieu? détourne-t-il les yeux de lui? Dieu luimême a voile sa face. Il ne fuit point la verité, c'est la vérité qui le fuit. L'orgueil ne le guide point; il ne veut égarer personne, il est bien aise qu'on ne pense pas comme lui. Il aime nos sentimens, il voudroit les avoir, il ne peut : notre espoir, nos consolations, tout lui echappe. Il fait le bien sans attendre de récompense ; il est plus vertueux, plus desinteressé que nous. Helas! il est à plaindre ; mais de quoi sera-t-il puni? Non, non; la bonté, la droiture, les mœurs, l'honnêteté, la vertu, voilà ce que le ciel exige et qu'il récompense; voila le véritable culte que Dieu veut de nous et qu'il reçoit de lui tous les jours de sa vie. Si Dieu juge la foi par les œuvres, c'est croire en lui que d'être homme de bien. Le vrai chrétien c'est l'homme juste, les vrais incrédules sont les méchans.

Ne sovez donc pas étonné, mon aimable ami, si je ne dispute pas avec vous sur plusieurs points de votre lettre où nous ne sommes pas de même avis : je sais trop bien ce que vous êtes pour être en peine de ce que vous croyez. Que m'importent toutes ces questions oiscuses sur la liberte? Que je sois libre de vouloir le bien par moi-même, ou que j'obtienne en priant cette volonté, si je trouve cafia le moyen de bien faire, tout cela ne revient-il pas au même? Que je me donne ce qui me manque en le demandant, ou que Dieu l'accorde à ma prière, s'il faut toujours pour l'avoir que je le demande, ai-je besoin d'autre éclaircissement? Trop beureux de convenir sur les points principaux de notre croyance, que cherchons-nous au-delà? Voulons-nous pénetrer dans ces abimes de métaphysique qui n'ont ni fond ni rive, et perdre à disputer sur l'essence divine ce temps si court qui nous est donné pour l'honorer? Nous ignorons ce qu'elle est, mais nous savons

qu'elle est; que cela nous suffise : elle se fait voir dans ses œuvres, elle se fait sentir au dedans de nous. Nous pouvons bien disputer contre elle, mais non pas la méconnoître de bonne foi. Elle nous a donné ce degré de sensibilité qui l'aperçoit et la touche : plaignons ceux à qui elle ne l'a pas départi, sans nous flatter de les eclairer à son defaut. Qui de nous fera ce qu'elle n'a pas voulu faire? Respectons ses décrets en silence et faisons notre devoir; c'est le meilleur moyen d'apprendre le leur aux autres.

Connoissez-vous quelqu'un plus plein de sens et de raison que M. de Wolmar? quelqu'un plus sincère, plus droit, plus juste, plus vrai, moins livre à ses passions, qui ait plus à gagner à la justice divine et à l'immortalité de l'ame? Connoissez-vous un homme plus fort, plus élevé. plus grand, plus foudroyant dans la dispute, que mylord Edouard, plus digne par sa vertude défendre la cause de Dieu, plus certain de son existence, plus pénétre de sa majesté suprême, plus zelé pour sa gloire et plus fait pour la soutenir? Vous avez vu ce qui s'est passé pendant trois mois à Clarens; vous avez vu deux hommes pleins d'estime et de respect l'un pour l'autre, éloignes par leur état et par leur goùt des pointilleries de college, passer un hiver entier à chercher dans des disputes sages et paisibles, mais vives et profondes, à s'éclairer mutuellement, s'attaquer, se defendre, se saisir par toutes les prises que peut avoir l'entendement humain, et sur une matière où tous deux, n'ayant que le même interêt, ne demandoient pas mieux que d'être d'accord.

Qu'est-il arrivé? Ils ont redoublé d'estime l'un pour l'autre, mais chacun est resté dans son sentiment. Si cet exemple ne guérit pas à jamais un homme sage de la dispute, l'amour de la vérité ne le touche guère; il cherche à briller.

Pour moi, j'abandonne à jamais cette arme mutile, et j'ai resolu de ne plus dire à mon mari un seul mot de religion que quand il s'agira de rendre raison de la mienne. Non que l'idée de la tolérance divine m'ait rendue indifférente sur le besoin qu'il en a. Je vous avous même que, tranquillisee sur son sort à venir, je ne sens point pour cela diminuer mon zèle pour sa conversion. Je voudrois au prix de mon

<sup>(\*)</sup> Voyez Partie V. Lettre tu (ci-devant page 20%).

sang le voir une fois convaincu; si ce p'est pas pour son bonheur dans l'autre monde, c'est pour son bonheur dans relui-ci. Car de comhien de douceurs n'est-il point prive! Quel sentiment neut le consoler dans ses peines? quel spectateur anime les bonnes actions qu'il fait en secret? quelle voix peut parler au fond de son âme? quel prix peut-d'attendre de sa vertu? Comment doit-il envisager la mort? Non, je l'espere, il ne l'attendra pas dans cet état horrible. Il me reste une ressource pour l'en tirer, et i'v consacre le reste de ma vie ; ce n'est plus de le convaincre, mais de le toucher; c'est de lui montrer un exemple qui l'entraîne, et de lui rendre la religion si aimable, qu'il ne puisse lui résister. Ah! mon ami, quel argument contre l'incrédule que la vie du vrai chretien! crovez-vous qu'il y ait quelque âme à l'epreuve de celui-la? Voilà desormais la tache que je m'impose ; aidez-moi tous a la remplir. Wolmar est froid, mais il n'est pas insensible. Quel tableau nous pouvons offrir à son cœur, quand ses amis, ses enfans, sa femme, concourront tous à l'instruire en l'edifiant! quand, sans lui précher Dieu dans leurs discours, ils le fui montreront dans les actions qu'il inspire, dans les vertus dont il est l'auteur, dans le charme qu'on trouve a lui plaire ! quand il verra briller l'image du ciel dans sa maison! quand cent fois le jour il sera force de se dire : Non, l'homme n'est pas ainsi par lui-même, quelque chose de plus qu'humain règne ici!

Si cette entreprise est de votre goût, si vous vous sentez digne d'y concourir, venez; passons nos jours ensemble, et ne nous quittons plus qu'a la mort. Si le projet vous deplait ou vous epouvante, écoutez votre conscience, elle vous diete votre devoir. Je n'ai rien de plus à vous dire.

Sclon ce que mylord Édouard nous marque, je vous attends tous deux vers la fin du mois prochain. Vous ne reconnoîtrez pas votre appartement; mais dans les changemens qu'on y a faits, vous reconnoîtrez les soins et le cour d'une bonne amie qui s'est fait un plaisir de l'orner. Vous y trouverez aussi un petit assortiment de livres qu'elle a chossis a Geneve, meilleurs et de meilleur goût que l'Adone, quoiqu'il y soit aussi par plaisanterie. Au reste, soyez discret, car, comme elle ne veut pas que vous

sachiez que tout cela vient d'elle, je me dépêche de vous l'ecrire avant qu'elle me descade de vous en parler.

Adieu, mon ami. Cette partie du château de Chillon (1), que nous devions tous faire ensemble, se fera demain sans vous. Elle n'en voudra pas mieux, quoiqu'on la fasse avec plaisir. M. le bailli nous a invites avec nos enfans, ce qui ne m'a point laissé d'excuse. Mais je ne sais pourquoi je voudrois être dejà de retour.

## LETTRE IX.

DE FANCHON ANET A SAINT-PREUX.

Ah! monsieur, ah! mon bienfaiteur; que me charge-t-on de vous apprendre!... madame... ma pauvre maitresse.... O Dieu! je vois deja votre frayeur.... mais vous ne voyez pas notre désolation.... Je n'ai pas un moment à perdre; il faut vous dire.... il faut courir.... je voudrois dejà vous avoir tout dit.... Ah! que deviendrez-vous quand vous saurez notre malheur?

Toute la famille alla hier diner à Chillon. M. le baron, qui affoit en Savoie passer quelques jours au château de Blonay, partit après le diner. On l'accompagna quelques pas; puis on se promena le long de la digue. Madame d'Orbe et madame la baillive marchoient devant avec monsieur. Madame suivoit, tenant d'une main Henriette et de l'autre Marcellin. J'étois derrière avec l'ainé. Monseigneur le bailli, qui s'etoit arrêté pour parler à quelqu'un, vint rejoindre la compagnie, et offrit le bras à madame. Pour le prendre elle me renvoie Marcellin : il court à moi, j'accours à lui ; en courant, l'enfant fait un faux pas, le pied lui manque, il tombe dans l'eau, je pousse un cri perçant: madame se retourne, voit tomber son

<sup>(1)</sup> Le chilean de Chillen, ancien sépour des baills de Veral, est situé dans le lan, aux un rocher qui forme une presspirité, et autour duquet j'aj vu sonder à plui de cent conquante brasses, qui font près de limit cents pauls, sans trouver lu land. Un a crouse dans ce rocher des caves et des cuimens ausdessons du inveau de l'éau, qu'en y introduit quand un veut par des robmets. C'est là que fut cétent six aux privousure François Bounivard, prieur de Saint-Victor, bounne d'un mérite rare, d'une droiture et d'une fermete a toute épreuve, aux de la liberté, quoque Savoyard, et telerant, quoique prête. Au reste, l'année ou ces dermères lettres paroient avoir été écrètes, il y avoit très-long-temps que les baillis de Vesai n'habitoient pins le château de Chillon. On supposeen, at lou veut, que celui de ce temps-la y étoit allé passer quelques jours.

fils, part comme un trait, et s'élance après

Ah! misérable, que n'en fis-je autant! que n'v suis-je restee.... Helas! je retenois l'aine, qui vouloit sauter après sa mère..., elle se den'avoit là ni gens ni bateau, il fallut du temps pour les retirer.... L'enfant est remis; mais la mere..., le saisissement, la chute, l'état ou elle etoit.... Qui sait mieux que moi combien cette chute est dangereuse?.... Elle resta très-longtemps sans connoissance. A peine l'eut-elle reprise qu'elle demanda son fils.... Avec quels transports de joie elle l'embrassa! Je la crus sauvee; mais sa vivacité ne dura qu'un moment. Elle voulut être ramenée ici; durant la route elle s'est trouvée mal plusieurs fois. Sur quelques ordres qu'elle m'a donnes, je vois qu'elle ne croit pas en revenir. Je suis trop malheureuse, elle n'en reviendra pas. Madame d'Orbe est plus changee qu'elle. Tout le monde est dans une agitation.... Je suis la plus tranquille de toute la maison.... De quoi m'inquieterois-je?... ma bonne maitresse! ah! si je vous perds, je n'anrai plus besoin de personne.... O mon cher monsieur, que le bon Dieu vous soutienne dans cette épreuve!.... Adieu.... Le médecin sort de la chambre. Je cours au-devant de lui.... S'il nous donne quelque bonne esperance, je vous le marquerai. Si je ne dis rien....

#### LETTRE X.

#### A SAINT-PREUX.

Commencée par madamed Orbe, et achesée par al de Wolmat-

## Mort de Julie.

C'en est fait, homme imprudent, homme infortune! malheureux visionnaire! Jamais vous ne la reverrez.... le voile.... Juhe n'est....

Elle vous à écrit. Attendez sa lettre : honorez ses dernières volontes. Il vous reste de grands devoirs à remplir sur la terre.

### LETTRE XI.

DE M. DE WOLMAR A SAINT-PREUX.

dui vouloit sauter après sa mère..., elle se dehattoit en serrant l'autre entre ses bras.... On
n'avoit là ni gens ni bateau, il fallut du temps
pour les retirer.... L'enfant est remis; mas la
mere.... le saisissement, la chute, l'etat ou elle
etoit.... Qui sait mieux que moi combien cette
chute est dangereuse?.... Elle resta très-longtemps sans connoissance. A peine l'eut-elle reprise qu'elle demanda son fils.... Avec quels
transports de joie elle l'embrassa! Je la crus
sauvee; mais sa vivacité ne dura qu'un moment.

Ce n'est point de sa maladie, c'est d'elle que je veux vous parler. D'autres mères peuvent se jeter apres leur enfant; l'accident, la fievre, la mort sont de la nature, c'est le sort commun des mortels : mais l'emploi de ses derniers momens, ses discours, ses sentimens, son àme ; tout cela n'appartient qu'à Julie. Elle n'a point vêcu comme une autre; personne, que je sache, n'est mort comme elle. Voilà ce que j'ai pu seul observer, et que vous n'apprendrez que de moi.

Yous savez que l'effroi, l'émotion, la clinte, l'evacuation de l'eau, lui laissèrent une longue foiblesse, dont elle pe revint tout-à-fait qu'ici. En arrivant, elle redemanda son lits: il vint; a peine le vit-elle marcher et repondre a ses caresses, qu'elle devint tout-à-fait tranquille et consentit a prendre un pen de repos. Son sommeil fat court : et comme le médecin p'arryoit point encore, en l'attendant elle nous fit asseoir autour de son lit, la Fanchon, sa cousine et moi. Elle nous parla de ses enfans, des soins assidus qu'exigeoit auprès d'eux la forme d'eduration qu'elle avoit prise, et du danger de les négliger un moment. Sans donner une grande importance à sa maladie, elle prevovoit qu'elle l'empécheroit quelque temps de remplir sa part des mêmes soins, et nous chargeoit tous de répartir cette part sur les nôtres.

Elle s'etendit sur tous ses projets, sur les vôtres, sur les moyens les plus propres à les faire reussir, sur les observations qu'elle avoit faites et qui pouvoient les favoriser ou leur nuire, enfin sur tout ce qui devoit nous mettre en etat de suppleer à ses fonctions de mère aussi

long-temps qu'elle seroit forcée à les suspendre. C'étoit, pensai-je, bien des précautions pour quelqu'un qui ne se croyoit privé que durant quelques jours d'une occupation si chere : mais ce qui m'effraya tout-a-fait, ce fut de voir qu'elle entroit pour Henriette dans un bien plus grand détail encore. Elle s'étoit bornée à ce qui regardoit la première enfance deses fils, comme se déchargeant sur un autre du soin de leur ieupesse : pour sa fille, elle embrassa tous les temps; et, sentant bien que personne ne supplécroit sur ce point aux reflexions que sa propre expérience lui avoit fait faire, elle nous exposa en abrége, mais avec force et clarté, le plan d'éducation qu'elle avoit fait pour elle, employant près de la mère les raisons les plus vives et les plus touchantes exhortations pour l'engager à le suivre.

Toutes ces idées sur l'éducation des jeunes personnes et sur les devoirs des mères, mèlées de fréquens retours sur elle-même, ne pouvoient manquer de jeter de la chaleur dans l'entretien. Je vis qu'il s'animoit trop. Claire tenoit une des mains de sa cousine, et la pressoit à chaque instant contre sa bouche, en sanglotant pour toute réponse; la Fanchon n'étoit pas plus tranquille; et pour Julie, je remarquai que les larmes lui rouloient aussi dans les yeux, mais qu'elle n'osoit pleurer de peur de nous alarmer davantage. Aussitôt je me dis: Elle se voit morte. Le seul espoir qui me restafut que la frayeur pouvoit l'abuser sur son état, et lui montrer le danger plus grand qu'il n'étoit peut-être. Malheureusement je la connoissois trop pour compter beaucoup sur cette erreur. J'avois essaye plusieurs fois de la calmer; je la priai derechef de ne pas s'agiter hors de propos par des discours qu'on pouvoit reprendre à loisir. Ah! dit-elle, rien ne fait tant de malaux femmes que le silence : et puis, je me sens un peu de fievre; autant vaut employer le babil qu'elle donne à des sujets utiles, qu'à battre sans raison la campagne.

L'arrivee du médecin causa dans la maison un trouble impossible a peindre. Tous les domestiques, l'un sur l'autre à la porte de la chambre, attendoient, l'œil inquiet et les mains jointes, son jugement sur l'état de leur maîtresse comme l'arrêt de leur sort. Ce spectacle jeta la pauvre Claire dans une agutation qui une fit

craindre pour sa tête. Il fallut les éloigner sous différens pretextes, pour écarter de ses yeux cet objet d'effroi. Le medecin donna vaguement un peu d'esperance, mais d'un ton propre à me l'ôter. Julie ne dit pas non plus ce qu'elle pensoit ; la présence de sa cousine la tenoit en respect. Quand il sortit, je le suivis : Claire en voulet faire autant : mais Julie la retint, et me fit de l'œil un signe que j'entendis. Je me hâtai d'avertir le medecin que, s'il y avoit du danger, il falloit le cacher à madame d'Orbe avec autant et plus de soin qu'a la malade, de peur que le desespoir n'achevat de la troubler et ne la mit hors d'état de servir son amie. Il declara qu'il y avoit en effet du danger; mais que vingtquatre heures étant à peine ecoulees depuis l'accident, il falloit plus de temps pour etablir un propostic assuré; que la nuit prochaine décideroit du sort de la maladie, et qu'il ne pouvoit prononcer que le troisième jour. La Fanchon seule fut temoin de ce discours; et après l'avoir engagée, non saus peine, a se contenir, on convint de ce qui seroit dit à madame d'Orbe et au reste de la maison.

Vers le soir, Julie obligea sa cousine, qui avoit passé la nuit precédente aupres d'elle, et qui vouloit encore y passer la suivante, à s'aller reposer quelques beures, Durant ce temps la malade ayant su qu'on alloit la saigner du pied, et que le medecin preparoit des ordonnances, elle le fit appeler et lui tint ce discours : « Mon- sieur du Bosson, quand oncroit devoir tromper un malade craintif sur son etat, c'est une pré-» caution d'humanité que j'approuve; mais c'est une cruauté de produguer egalement à tous des soins superflus et desagreables dont plusieurs n'ont aucun besoin. Prescrivez - moi tout ce que vous jugerez m'être véritablement · utile, j'obeirai ponctuellement. Quant aux remèdes qui ne sont que pour l'imagination, faites-m'en grâce : c'est mon corps et non mon esprit qui souffre; et je n'ai pas peur de finir · mes jours, mais d'en mal employer le reste. · Les derniers momens de la vie sont trop précieux pour qu'il soit permis d'en abuser. Si vous ne pouvez prolonger la mienne, au moins ne l'abregez pas, en m'ôtant l'emploi du peu · d'instans qui me sont laisses par la nature. · Moins il m'en reste, plus vous devez les respeeter. Faites-moi vivre, ou laissez-moi : je saurai bien mourir seule. Voilà comment cette femme si timide et si douce dans le commerce ordinaire savoit trouver un ton ferme et serieux dans les occasions importantes.

La nuit fut cruelle et decisive. Étoeffement, oppression, syncope, la peau sèche et brûlante; une ardente fièvre, durant laquelle on l'entendoit souvent appeler Marcellin comme pour le retenir, et prononcer aussi quelquefois un autre nom , jadis si répete dans une occasion parcille. Le lendemain, le medecin me déclara sans détour qu'il n'estimoit pas qu'elle eût trois jours à vivre. Je fus seul depositaire de cet affreux secret; et la plus terrible heure de ma vie fut celle où je le portai dans le fond de mon cœur sans savoir quel usage j'en devois faire. J'allai seul errer dans les bosquets, révant au parti que j'avois à prendre, non sans quelques tristes reflexions sur le sort qui me ramenoit dans ma vieillesse à cet etat solitaire dont je m'ennuyois même avant d'en connoître un plus doux.

La veille, j'avois promis à Julie de lui rapporter fidelement le jugement du médecin; elle
m'avoit interesse par tout ce qui pouvoit toucher mon cœur à lui tenir parole. Je sentois cet
engagement sur ma conscience. Mais quoi! pour
un devoir chimerique et sans utilite, falloit-il
contrister son âme et lui faire à longs traits savourer la mort? Quel pouvoit être a mes yeux
l'objet d'une precaution si cruelle? Lui annoncer
sa dernière beure, n'etoit-ce pas l'avancer?
Dans un intervalle si court, que deviennent les
désirs, l'esperance, elemens de la vie? Est-ce
en jouir encore que de se voir si pres du moment de la perdre? Étoit-ce à moi de lui donner
la mort?

Je marchois à pas précipités avec une agitation que je n'avois jamais éprouvee. Cette longue et penible anxiete me suivoit partout; j'en trainois apres moi l'insupportable poids. Une idee vint enfin me determiner. Ne vous efforcez pas de la prévoir; il faut vous la dire.

Pour qui est-ce que je delibère? est-ce pour elle ou pour moi? Sur quel principe est-ce que je raisonne? est-ce sur son système où sur le mien? Qu'est-ce qui m'est demontre sur l'un ou sur l'autre? Je n'ai, pour croire ce que je crois, que mon opinion armée de quelques probabilités. Nulle demonstration ne la renverse, il est

vrai; mais quelle démonstration l'établit? Elle a, pour croire ce qu'elle croit, son opinion de même; mais elle y voit l'évidence, cette opinion à ses yeux est une démonstration. Quel droit ai-je de préférer, quand il s'agit d'elle, ma simple opinion que je reconnois douteuse, à son opinion qu'elle tient pour démontree? Comparons les conséquences des deux sentimens. Dans le sien, la disposition de sa dernière heure doit décider de son sort durant l'eternité. Dans le mien, les ménagemens que je yeux avoir pour elle lui seront indifférens dans trois jours. Dans trois jours, selon moi, elle ne sentira plus rien. Mais si peut-être elle avoit raison, quelle difference! Des biens ou des maux eternels!... Peut - être!... Ce mot est terrible!... Malheureux! risque ton àme et non la

Voila le premier doute qui m'ait rendu suspecte l'incertitude que vous avez si souvent attaquée. Ce n'est pas la dernière fois qu'il est revenu depuis ce temps-là. Quoi qu'il en soit, ce doute me délivra de celui qui me tourmentoit. Je pris sur-le-champ mon parti; et, de peur d'en changer, je courus en hâte au lit de Julie. Je fis sortir tout le monde, et je m'assis; vous pouvez juger avec quelle contenance. Je n'employai point aupres d'elle les precautions nécessaires pour les petites âmes. Je ne dis rien; mais elle me vit et me comprit a l'instant. Croyezvous me l'apprendre? dit-elle en me tendant la main. Nou, mon ami, je me sens bien: la mort me presse, il faut nous quitter.

Alors elle me tint un long discours dont j'aurai à vous parler quelque jour, et durant lequel elle écrivit son testament dans mon cœur. Si j'avois moins connu le sien, ses dernières dispositions auroient suffi pour me le faire connoître.

Elle me demanda si son état etoit connu dans la maison. Je lui dis que l'alarme y regnoit, mais qu'on ne savoit vien de positif, et que du Bosson s'étoit ouvert a moi seul. Elle me conjura que le secret fût soigneusement gardé le reste de la journée. Claire, ajouta-t-elle, ne supportera jamais ce coup que de ma main; elle en mourra s'il lui vient d'une autre. Je destine la nuit prochaîne à ce triste devoir. C'est pour cela surtout que j'ai voulu avoir l'avis du médecin, afin de ne pas exposer sur mon

seul sentiment cette infortunce à recevoir a faux une si cruelle atteinte. Faites qu'elle ne soupconne rien avant le temps, ou vous risquez de rester sans amie et de laisser vos enfans sans mère.

Elle me parla de son père. J'avouai lui avoir envoyé un expres; mais je me gardai d'ajouter que cet homme, au heu de se contenter de donner ma lettre, comme je lui avois ordonné, s'etoit hâte de parler, et si lourdement, que mon vieux ami, croyant sa fille novee, étoit tombé d'effroi sur l'escalier, et s'etoit fait une blessure qui le retenoit a Blonay dans son lit. L'espoir de revoir son pere la toucha sensiblement: et la certitude que cette esperance etoit vaine ne fut pas le moindre des maux qu'il me fallut dévorer.

Le redoublement de la puit précédente l'avoit extrémement affoiblie. Ce long entretien n'avoit pas contribué à la fortifier. Dans l'accablement où elle étoit, elle essaya de prendre un peu de repos durant la journee : je n'appris que le surlendemain qu'elle ne l'avoit pas passée tout entière à dormir.

Cependant la consternation régnoit dans la maison. Chacun dans un morne silence attendoit qu'on le tirât de peine, et n'osoit interroger personne, crainte d'apprendre plus qu'il ne vouloit savoir. On se disoit : S'il y a quelque bonne nouvelle, on s'empressera de la dire; s'il y en a de mauyaises, on ne les saura toujours que trop tôt. Dans la frayeur dont ils étoient saisis, c'étoit assez pour eux qu'il n'arrivat rien qui fit nouvelle. Au milieu de ce morne repos, madame d'Orbe etoit la seule active et parlante. Sitot qu'elle étoit bors de la chambre de Jelie. au lieu de s'alter reposer dans la sienne, elle parcouroit toute la maison ; elle arrétoit tout le monde, demandant ce qu'avoit dit le médecia, ce qu'on disoit. Elle avoit eté temoin de la nuit precedente, elle ne pouvoit ignorer ce qu'elle avoit vu; mais elle cherchoit à se tromper ellemême et a recuser le temoignage de ses yeux. Ceux qu'elle questionnoit ne lui repondant rien que de favorable, cela l'encourageoit à questionner les autres, et toujours avec une inquietude și vive, avec un air și effrayant, qu'on cât su la vérité mille fois sans être tente de la lui

touchant qu'elle avoit sous les yeux la disposoit plus à l'affliction qu'a l'emportement. Elle craiquoit surtout de lui laisser voir ses alarmes; mais elle réussissoit mal à les cacher, on apercevoit son trouble dans son affectation même à paroitre tranquille. Julie, de son côté, n'épargnoit rien pour l'abuser. Sans extenuer son mal. elle en parloit presque comme d'une chose passee, et ne sembloit en peine que du temps qu'il lui faudroit pour se remettre. C'étoit encore un de mes supplices de les voir chercher à se rassurer mutuellement, moi qui savois si bien qu'aucane des deux n'avoit dans l'âme l'espoir qu'elle s'efforcoit de donner à l'autre.

Madame d'Orbe avoit veillé les deux nuits précedentes ; il y avoit trois jours qu'elle ne s'étoit deshabillée. Julie lui proposa de s'aller coucher; elle n'en voulut rien faire. He bien donc, dit Julie, qu'on lui tende un petit fit dans ma chambre, a moins, ajouta-t-elle comme par reflexion, qu'elle ne veuille partager le mien. Ou'en dis-tu, cousine? Mon mal ne se gagne pas, tu ne te degoûtes pas de moi, couche dans mon lit. Le parti fut accepte. Pour moi, l'on me renvoya, et veritablement j'avois besoin de

Je fus leve de bonne heure. Inquiet de ce qui s'etoit passe durant la nuit, au premier bruit que j'entendis j'entrai dans la chambre. Sur l'état où madame d'Orbe etoit la veille, je jugesi du desespoir ou j'allois la trouver, et des fureurs dont je serois le temoin. En entrant, je la vis assise dans un fanteuil, defaite et pale, ou plutôt livide, les veux plombés et presque éteints, mais douce, tranquille, parlant pen, et faisant tout ce qu'on lui disoit sans répondre. Pour Julie, elle paroissoit moins foible que la veille, sa voix etoit plus ferme, son geste plus anime ; elle sembloit avoir pris la vivacité de sa cousine. Je connus aisement à son teint que ce mieux apparent étoit l'effet de la fièvre; mais je vis aussi briller dans ses regards je ne sais quelle secréte joie qui pouvoit y contribuer, et dont je ne demélois pas la cause. Le medecin n'en confirma pas moins son jugement de la veille; la malade n'en continua pas moins de penser comme lui; il ne me resta plus aucune esperance.

Avant eté forcé de m'absenter pour quelque Auprès de Julie elle se contraignoit, et l'objet 🖟 temps 🚬 je remarquai en reutrant que l'apper-

tement étoit arrangé avec soin; il y régnoit de ) l'ordre et de l'elegance; elle avoit fait mettre des pots de fleurs sur sa cheminee, ses rideaux étoient entr'ouverts et rattaches : l'air avoit eté change; on y sentoit une odeur agreable; on n'eût jamais eru être dans la chambre d'un malade. Elle avoit fait sa toilette avec le même soin : la grâce et le goût se montroient encore dans sa parare negligee. Tout cela lui donnoit plutôt l'air d'une femme du monde qui attend compagnie, que d'une campagnarde qui attend sa derniere heure. Elle vit ma surprise, elle en sourit; et lisant dans ma pensée, elle alloit me repondre, quand ou amena les enfans. Alors il ne fut plus question que d'eux ; et vous pouvez juger si, se sentant prête à les quitter, ses caresses furent tièdes et modérées. J'observai même qu'elle revenoit plus souvent et avec des etreintes encore plus ardentes a relui qui lui coûtoit la vie, comme s'il lui fût devenu plus cher a ce prix.

Tous ces embrassemens, ces soupirs, ces transports, étoient des mystères pour ces pauvres enfans. Ils l'aimoient tendrement, mais c'etoit la tendresse de leur âge : ils ne comprenoient rien à son état, au redoublement de ses caresses, a ses regrets de ne les voir plus; ils nous vovoient tristes et ils pleuroient : ils n'en savoient pas davantage. Quoiqu'on apprenne aux enfans le nom de la mort, ils n'en ont aucune idee; ils ne la craignent ni pour eux ni pour les autres ; ils craignent de souffrir et non de mourir. Quand la douleur arrachoit quelque plainte a leur mère, ils perçoient l'air de leurs cris; quand on parloit de la perdre, ou les auroit crus stupides. La seule Henriette, un peu plus âgée, et d'un sexe où le sentiment et les lunneres se développent plus tôt, paroissoit troublec et alarmée de voir sa petite maman dans un lit, elle qu'on voyoit toujours levee avant ses eufans. Je me souviens qu'à ce propos Julie fit une reflexion tout-à-fait dans son caractère, sur l'imbecille vanite de Vespasien qui resta couché tandis qu'il pouvoit agir, et se leva forsqu'il ne put plus rien faire (1). Je ne

sais pas, dit-elle, s'il faut qu'un empereur meure debout, mais je sais bien qu'une mere de famille ne doit s'aliter que pour mourir.

Apres avoir épanché son cœur sur ses enfans, apres les avoir pris chacun à part, surtout Henriette, qu'elle tint fort long-temps, et qu'on entendoit plaindre et sangloter en recevant ses baisers, elle les appela tous trois, leur donna sa benediction, et leur dit, en leur montrant madame d'Orbe : Allez, mes enfans, allez vous jeter aux pieds de votre mère : voila celle que Dieu vous donne; il ne vous a rienôte. A l'instant ils courent a elle, se mettent à ses genoux, lui prennent les mains, l'appellent leur bonne maman, leur seconde mere. Claire se pencha sur cux; mais en les serrant dans ses bras elle s'efforça vainement de parler, elle ne trouva que des gemissemens, elle ne put jamais prononcer un seul mot; elle etouffoit. Jugez si Julie etoit emue! Cette scène commençoit a devenir trop vive; je la fis cesser.

Ce moment d'attendrissement passé, l'on se remit à causer autour du lit; et quoique la vivacité de Julie se fût un peu éteinte avec le redoublement, on voyoit le même air de contentement sur son visage : elle parloit de tout avec une attention et un intérét qui montroient un esprit tres-libre de soins ; rien ne lui echapport ; elle étuit à la conversation comme si elle n'avoit eu autre chose à faire. Elle nous proposa de diner dans sa chambre, pour nous quitter le moins qu'il se pourroit : vous pouvez croire que cela ne fut pas refusé. On servit sans bruit, sans confusion, sans desordre, d'un air aussi rangé que si l'on eût été dans le salon d'Apollon. La Fanchon, les enfans, dinerent à table. Julie, voyant qu'on manquoit d'appétit, trouvale secret de faire manger de tout, tantôt prétextant l'instruction de sa cusiniere, tantôt voulant savoir si elle oseroit en goûter, tantôt nous interessant par notre santé même dont nous avions besoin pour la servir, toujours montrant le plaisir qu'on pouvoit lui faire, de manière a ôter tout moyen de s'y refuser, et mélant à tout rela un enjouement propre à nous distraire du triste objet qui nous occupoit. Enfin

<sup>\*)</sup> Deci n'est pas luen exact, Snétone dit (\*) que l'espassen travation comme à l'ordinaire dans son int de mort, et dontion mome ses audiences, mais pent être en effet ent-il micia.

I'v bl. de bespissen, chap 3b. (the flouseeau se soft dinner in nontripense de consulter sugasse, le resit de cet auseur se house tout entler dans Nortaighe, Lib is, chap. 2b.

rafu se lever pour dunner ses andiences, et se reconcher pour mourtr. Je sais que vespasien, saux être un grand homme, étod au me ins un grand prince. S'importe; quelque rôle qu'su ait pu faire durant sa vie, on ne doit punt jouer la conédie à sa mort.

une maîtresse de maison, attentive à faire ses honneurs, n'auroit pas en pleine santé, pour des etrangers, des soins plus marqués, plus obligeans, plus aimables, que ceux que Julie mourante avoit pour sa famille. Rien de tout ce que j'avois cru prévoir n'arrivoit, rien de ce que je voyois ne s'arrangeoit dans ma tête. Je ne savois plus qu'imaginer, je n'y étois plus.

Après le diner on aunonça monsieur le ministre. Il venoit comme ami de la maison; ce qui lui arrivoit fort souvent. Quoique je ne l'eusse point fait appeler, parce que Julie ne l'avoit pas demande, je vous avoue que je fus charmé de son arrivée; et je ne crois pas qu'en pareille circonstance le plus zélé croyant l'ent pu voir avec plus de plaisir. Sa presence alloit éclaireir bien des doutes et me tirer d'une étrange perplexité.

Rappelez-vous le motif qui m'avoit porté à lui annoucer sa fin prochaine. Sur l'effet qu'auroit dù selon moi produire cette affreuse nouvelle, comment concevoir celui qu'elle avoit produit réellement? Quoi ! cette femme dévote qui dans l'état de santé ne passe pas un jour sans se recueillir, qui fait un de ses plaisirs de la priere, n'a plus que deux jours à vivre; elle se voit prête à paroitre devant le juge redoutable ; et au lieu de se préparer à ce moment terrible, au tieu de mettre ordre à sa conscience, elle s'amuse à parer sa chambre, à faire sa toilette, à causer avec ses amis, à égayer leur repas, et dans tous ses entretiens pas un seul mot de Dieu ni du salut! Que devois-je penser d'elle et de ses vrais sentimens? Comment arranger sa conduite avec les idees que j'avois de sa piété? Comment accorder l'usage qu'elle faisoit des derniers momens de sa vie avec ce qu'elle avoit dit au medecin de leur prix? Tout cela formoit à mon sens une énigme inexplicable. Car enfin, quoique je ne m'attendisse pas à lui trouver toute la petite cagoterie des devotes, il me sembloit pourtant que c'etoit le temps de songer a ce qu'elle estimoit d'une si grande importance, et qui ne souffroit aucun retard. Si l'on est devot durant le tracas de cette vie, comment ne le sera-t-on pas au moment qu'il faut la quitter, et qu'il ne reste plus qu'à penser à l'autre?

Ces réflexions m'amenèrent à un point où je ne me serois guère attendu d'arriver. Je commençai presque d'être inquiet que mes opinions indiscrètement soutennes n'eussent enfin trop gagne sur elle. Je n'avois pas adopté les siennes, et pourtant je n'aurois pas voulu qu'elle y ent renoncé. Si j'eusse éte malade, je serois certainement mort dans mon sentiment; muis je désirois qu'elle mourit dans le sien, et je trouvois pour ainsi dire qu'en elle je risquois plus qu'en moi. Ces contradictions vous paroitront extravagantes, je ne les trouve pas raisonnables, et cependant elles ont existé. Je ne me charge pas de les justifier, je vous les rapporte.

Enfin le moment vint où mes doutes alloient être éclaircis. Car il étoit aisé de prevoir que tôt ou tard le pasteur amèneroit la conversation sur ce qui fuit l'objet de son ministère; et quand Julie eût été capable de deguisement dans ses réponses, il lui eût été bien difficile de se déguiser assez pour qu'attentif et prévenu, je n'eusse pas demèlé ses vrais sentimens.

Tout arriva comme je l'avois prevu. Je laisse à part les lieux communs méles d'éloges qui servirent de transitions au ministre pour venir à son sujet; je laisse encore re qu'il lui dit de touchant sur le bonheur de couronner une bonne vie par une fin chretienne. Il ajouta qu'à la verité il lui avoit quelquefois trouve sur certains points des sentimens qui ne s'accordoient pas entierement avec la doctrine de l'Église, c'estadire avec celle que la plus saine raison pouvoit déduire de l'ecriture; mais comme elle ne s'etoit jamais alieurité à les defendre, il espéroit qu'elle vouloit mourir ainsi qu'elle avoit véeu, dans la communion des fideles, et acquiescer en tout à la commune profession de foi.

Comme la reponse de Julie ctoit decisive sur mes doutes, et n'etoit pas, a l'egard des lieux communs, dans le cas de l'exhortation, je vais vous la rapporter presque mot à mot, car je l'avois bien ecoutee, et j'allai l'écrire dans le moment.

Permettez-moi, monsieur, de commencer
par vous remercier de tous les soins que vous
avez pris de me conduire dans la droite ronte
de la morale et de la foi chretienne, et de la
douceur avec laquelle vous avez corrigé ou
supporte mes erreurs quand je me suis egarec. Penetree de respect pour votre zele et de
reconnoissance pour vos bontes, je declare
avec plaisir que je vous dois toutes mes bon-

nes résolutions, et que vous m'avez toujours
portée à faire ce qui étoit bien, et à croire
ce qui étoit vrai.

J'ai vécu et je meurs dans la communion protestante, qui tire son unique règle de l'Eriture sainte et de la raison; mon cœur a toujours confirmé ce que prononçoit ma bou-· che; et quand je n'ai pas eu pour vos lumières toute la docilité qu'il eût fallu peut-être . · c'etoit un effet de mon aversion pour toute espèce de deguisement : ce qu'il m'étoit impossible de croire, je n'ai pu dire que je le croyois; j'ai toujours cherché sincerement ce oni étoit conforme à la gloire de Dieu et à la vérite. J'ai pu me tromper dans ma recher-· che : je n'ai pas l'orgueil de penser avoir eu · toujours raison : j'ai peut-être eu toujours · tort; mais mon intention a toujours été pure. et j'ai toujours cru ce que je disois croire. · C'étoit sur ce point tout ce qui dépendoit de · moi. Si Dieu n'a pas eclaire ma raison au-de- la , il est clement et juste ; pourroit-il me de-· mander compte d'un don qu'il ne m'a pas · fait?

· Voilà, monsieur, ce que j'avois d'essentiel a vous dire sur les sentimens que j'ai profes-· sés. Sur tout le reste mon état present vous répond pour moi. Distraite par le mal, livrée · au delire de la fievre, est-il temps d'essayer de raisonner mieux que je n'ai fait jouissant d'un entendement aussi sain que je l'ai reçu? Si je me suis trompee alors, me tromperois-je · moins aujourd'hui? et dans l'abattement où je suis depend-il de moi de croire autre chose. que ce que j'ai eru étant en sante? C'est la rai- son qui décide du sentiment qu'on préfére; et la mænne ayant perdy ses meilleures fonctions, quelle autorité peut donner ce qui m'en reste aux opinions que j'adopterois sans elle? Que me reste-t-il donc désormais à faire? c'est de m'en rapporter à ce que i'ai eru ci-devant ; car la droiture d'intention est la même, et j'ai le jugement de moins. Si je suis dans l'erreur, c'est sans l'aimer; cela suffit pour me tranquilliser sur ma croyance.

Quant a la preparation à la mort, monsieur, elle est faite; mal, il est vrai, mais de
mon mieux, et mieux du moins que je ne la
pourrois faire à present. J'ai tâche de ne pas
attendre, pour remplu cet important devoir,  que j'en fusse incapable. Je priois en sante, maintenant je me résigne. La prière du ma- lade est la patience : la préparation à la mort est une bonne vie ; je n'en connois point d'autre. Quand je conversois avec vous, quand je me recucillois seule, quand je m'efforçois de remplir les devoirs que Dieu m'impose, c'est alors que je me disposois à paroître devant lui, c'est alors que je l'adorois de toutes les · forces qu'il m'a données : que ferois-je aujourd'hui, que je les ai perdues? mon âme » alience est-elle en état de s'elever à lui? ces restes d'une vie à demi éteinte, absorbés par » la souffrance, sont-ils dignes de lui être offerts? Non, monsieur; il me les laisse pour étre donnés à ceux qu'il m'a fait aimer et qu'il veut que je quitte : je leur fais mes adieux pour aller à lui ; c'est d'eux qu'il faut que je m'occupe : bientôt je m'occuperai de luiscul. Mes derniers plaisirs sur la terre sont aussi mes derniers devoirs : n'est-ce pas le servir encore et faire sa volonté, que de remplir les soins que l'humanité m'impose avant d'aban-· donner sa depouille? Que faire pour apaiser des troubles que je n'ai pas? Ma conscience n'est point agitee : si quelquefois elle m'a donné des craintes , j'en avois plus en santé qu'aujourd'hui. Ma confiance les efface; elle · me dit que Dieu est plus element que je ne suis compable, et ma sécurité redouble en me sentant approcher de lui. Je ne lui porte point · un repentir imparfait, tardif et forcé, qui, dicte par la peur, ne sauroit être sincère, et n'est qu'un piege pour le tromper : je ne i lui porte pas le reste et le rebut de mes jours, pleins de peines et d'ennuis, en proie à la maladie, aux douleurs, aux angoisses de la mort, et que je ne lui donnerois que quand · je n'en pourrois plus rien faire : je lui porte ma vie entière, pleine de pechés et de fautes, mais exempte des remords de l'impie et des crimes du méchant.

A quels tourmens Dieu pourroit-il condamner mon âme? Les reprouves, dit-ou,
le haissent : il faudroit donc qu'il m'empechât de l'aimer? Je ne crains pas d'augmenter leur nombre. O grand Étre! Étre éteruel, suprême intelligence, source de vic et
de félicité, créateur, conservateur, père de
l'homme, et roi de la nature, Dieu très puis-

sant, très-bon, dont je ne doutai jamais un moment, et sous les yeux duquel j'aimai tou-· jours à vivre! je le sais, je m'en rejouis, je · vais paroître devant ton trône. Dans peu de · jours mon âme, libre de sa depouille, com-· mencera de l'offrir plus dignement ect im-· mortel hommage qui doit faire mon bonheur · durant l'eternité. Je compte pour rien tout · ce que je serai jusqu'à ce moment. Mon corps · vit encore, mais ma vie morale est finie. Je suis au bout de ma carrière, et deja jugee · sur le passé. Souffrir et mourir est tout ce pui me reste à faire ; c'est l'affaire de la na-· ture : mais moi , j'ai tache de vivre de ma-» nière à n'ayoir pas besoin de songer à la · mort; et maintenant qu'elle approche, je la · vois venir sans effroi. Qui s'endort dans le sein d'un pere n'est pas en souei du réveil.

Ce discours, prononce d'abord d'un tou grave et posé, puis avec plus d'accent et d'une voix plus elevee, fit sur tous les assistans, sans m'en excepter, une impression d'autant plus vive, que les yeux de celle qui le proponça brilloient d'un feu surnaturel; un nouvel éclat animoit son teint, elle paroissoit rayonnante; et s'il y a quelque chose au monde qui mérite le nom de celeste, c'étoit son visage tandis qu'elle parloit.

Le pasteur lui-même, saisi, transporté de ce qu'il venoit d'entendre, s'écria en levant les veux et les mains au ciel : Grand Dieu ! voila le culte qui t'honore; daigne t'y rendre propice; les humains t'en offrent peu de pareils.

Madame, dit-il en s'approchant du lit, je croyois vous instruire, et c'est vous qui m'instruisez. Je n'ai plus rien a vous dire, Vous avez la véritable foi, celle qui fait aimer Dieu. Emportez ce précieux repos d'une bonne conscience, il ne vous trompera pas; j'ai vu hien des chrétiens dans l'état où vous êtes, je ne l'ai trouvé qu'en vous seule. Quelle différence d'une fin si paisible a celle de ces pécheurs bourrelés qui n'accumulent tant de vaines et seches prieres que parce qu'ils sont indignes d'etre exauces! Madame, votre mort est aussi belle que votre vie : vous avez vécu pour la charité : vous mourez martyre de l'amour maternel. Soit que Dieu vous rende à nous pour nous servir d'exemple, soit qu'il vous appelle à lui pour couronner vos vertus, paissions-nous tous tant que nous sommes vivre et mourir comme vous! | faitement désesperé, elle ne songeoit plus qu'a

nous serons bien sûrs du bonheur de l'autre vie.

Il voulut s'en aller : elle le retint. Vous étes de mes amis, lui dit-elle, et l'un de ceux que je vois avec le plus de plaisir; c'est pour eux que mes derniers momens me sont précieux. Nous allons nous quitter pour si long-temps, qu'il ne faut pas nous quitter si vite. Il fut charmé de rester, et je sortis la-dessus.

En rentrant, je vis que la conversation avoit continué sur le même sujet, mais d'un autre ton et comme sur une matière indifferente. Le pasteur parloit de l'esprit faux qu'on donnoit au christianisme en n'en faisant que la religion des mourans, et de ses ministres des hommes de mauvais augure. On nous regarde, disoit-il, comme des messagers de mort, parce que, dans l'opinion commode qu'un quart d'heure de repentir suffit pour effacer cinquante ans de crimes, on n'aime à nous voir que dans ce tempslà. Il faut nous vêtir d'une couleur lugubre; il faut affecter un air sévère; on n'epargne rien pour nous rendre effrayans. Dans les autres cultes c'est pis encore. Un catholique mourant n'est environné que d'objets qui l'épouvantent, et de cérémonies qui l'enterrent tout vivant. Au soin qu'on prend d'écarter de lui les démons, il croit en voir sa chambre pleine; il meurt cent fois de terreur avant qu'on l'achève; et c'est dans cet etat d'effroi que l'Église aime à le plonger pour avoir meilleur marche de sa bourse. Rendons graces au ciel, dit Julie, de n'être point nes dans ces religions venales, qui tuent les gens pour en heriter, et qui, vendant le paradis aux riches, portent jusqu'en l'autre monde l'injuste inegalite qui règne dans celui-ci. Je ne doute point que toutes ces sombres idees ne fomentent l'incrédulité, et ne donnent une aversion naturelle pour le culte qui les nourrit. l'espère, dit-elle en me regardant, que celui qui doit elever nos enfans prendra des maximes tout opposées, et qu'il ne leur rendra point la religion lugubre et triste en y mélant incessamment des pensees de mort. S'il leur apprend a bien vivre, ils sauront assez bien mourir.

Dans la suite de cet entretien, qui fut moins serré et plus interrompu que je ne vous le rapporte, j'achevai de concevoir les maximes de Julie et la conduite qui m'avoit scandalise. Tout cela tenoit à ce que, sentant son état paren écarter l'inutile et funèbre appareil dont l'effroi des mourans les environne, soit pour donner le change à notre affliction, soit pour s'ôter à elle-même un spectacle attristant à pure perte. La mort, disoit-elle, est dejà si pénible! pourquoi la rendre encore hideuse? Les soins que les autres perdent à vouloir prolonger leur vie, je les emploje à jouir de la mienne jusqu'au bout : il ne s'agit que de savoir prendre son parti ; tout le reste va de lui-même. Ferai-je de ma chambre un hôpital, un objet de dégoût et d'ennui, tandis que mon dernier soin est d'y rassembler tout ce qui m'est cher? Si j'y laisse croupir le mauvais air, il en faudra ecarter mes enfans, ou exposer leur santé. Si je reste dans un équipage à faire peur, personne ne me reconnoltra plus : je ne serai plus la méme : yous yous souvierdrez tous de m'avoir aimée, et ne pourrez plus me souffrir; l'aurai, moi vivante, l'affreux spectacle de l'horreur que je ferai, même à mes amis, comme si j'etois deja morte. Au lieu de cela, j'ai trouve l'art d'etendre ma vie sans la prolonger. J'existe, j'aime, je suis aimée, je vis jusqu'à mon dernier soupir. L'instant de la mort n'est rien ; le mal de la nature est peu de chose : i'ai banni tous ceux de l'opinion.

Tous ces entretiens et d'autres semblables se passoient entre la malade, le pasteur, quel-quefois le mederin, la Fanchon et moi. Madame d'Orbe y étoit toujours présente, et ne s'y méloit jamais. Attentive aux besoins de son amie, elle étoit prompte à la servir. Le reste du temps, immobile et presque inanimée, elle la regardoit sans rien dire, et sans rien entendre de ce qu'on disoit.

Pour moi, craignant que Julie ne parlât jusqu'a s'epuiser, je pris le moment que le ministre et le medecin s'etoient mis à causer ensemble; et un'approchant d'elle, je lui dis à l'oreille: Voila Lien des discours pour une malade! voila bien de la raison pour quelqu'un qui se croit hors d'état de raisonner!

Oni, me dit-elle tout has, je parle trop pour une malade, mais non pas pour une mourante; bientôt je ne dirai plus rien. A l'egard des raisonnemens, je n'en fais plus, mais j'en ai fait. Je savois en santé qu'il falloit mourir. J'ai souvent reflechi sur ma derniere maladie; je profite aujourd'hui de ma prévoyance. Je ne suis

plus en état de penser ni de résoudre; je ne fais que dire ce que j'avois pensé, et pratiquer ce que j'avois resolu.

Le reste de la journée, à quelques accidens près, se passa avec la même tranquillite, et presque de la même manière que quand tout le monde se portoit bien. Julie étoit, comme en pleine sante, douce et caressante; elle parloit avec le même sens, avec la même liberte d'esprit, même d'un sir serein qui alloit quelquefois jusqu'a la gaite : entin, je continuois de demèler dans ses yeux un certain mouvement de joie qui m'inquietoit de plus en plus, et sur lequel je resolus de m'eclaireir avec elle.

Je n'attendis pas plus tard que le même soir. Comme elle vit que je m'etois menage un têteà-tête, elle me dit : Vous m'avez prevenue, j'avois à vous parler. Fort bien, lui dis-je; mais puisque j'ai pris les devans, laissez-moi m'exphquer le premier.

Alors, m'etant assis auprès d'elle, et la regardant fixement, je lui dis : Julie, ma chère Julie! vous avez navre mon cœur : helas! vous avez attendu bien tard ! Oui, continuai-je. voyant qu'elle me regardoit avec surprise, je vous ai pénetree, vous vous réjouissez de mourir; vous étes bien aise de me quitter. Rappelez-vous la conduite de votre enoux depuis que nous vivons ensemble ; ai-je mérité de votre part un sentiment si cruel? A l'instant elle me prit les mains, et de ce ton qui savoit alter chercher l'ame : Qui? moi? je veux vous quitter? Est-ce sinsi que vous lisez dans mon cœur? Avez-vous si tôt oublié notre entretien d'hier? Cependant, repris-je, vous mourez. contente.... je l'ai vu.... je le vois.... Arrêtez, dit-elle : il est vrai, je meurs contente : mais c'est de mourir comme j'ai vécu, dinne d'être votre epouse. Ne m'en demandez pas davantage, je ne vous dirai rien de plus; mais voici, continua-t-elle en tirant un popier de dessous son chevet, où vous acheverez d'eclaireir ce mystere. Ce papier étoit une lettre ; et je vis qu'elle vous étoit adressée. Je vous la remets ouverte, ajouta-t-elle en me la donnant, afin qu'apres l'avoir lue vons vous determiniez a l'envoyer ou à la supprimer, selon ce que yous trouverez le plus convenable à votre sagesse et à mon honneur. Je vous prie de ne la lire que quand je ne serai plus; et je suis si sûre de ce que vous ferez à ma prière, que je ne veux pas même que vous me le promettiez. Cette lettre, cher Saint-Preux, est celle que vous trouverez ci-jointe. J'ai beau savoir que celle qui l'a ecrite est morte, j'ai peine à croire qu'elle n'est plus rien.

Elle me parla ensuite de son père avec inquietude. Quoi ! dit-elle , il sait sa fille en danger, et je n'entends point parler de lui! Lui seroit-il arrivé quelque malheur? Auroit-il cesse de m'aimer? Quoi! mon père!.... ce père si teodre.... m'abandonner ainsi!.... me laisser mourir sans le voir!.... sans recevoir sa bénédiction.... ses derniers embrassemens!..... O Dieu! quels reproches amers il se fera quand il ne me trouvera plus! Cette reflexion lui étoit douloureuse. Je jugeai qu'elle supporteroit plus aisément l'idec de son père malade, que celle de son père indifferent. Je pris le parti de lui avouer la verité. En effet, l'alarme qu'elle en concut se trouva moins cruelle que ses premiers soupçons. Cependant la pensée de ne plus le revoir l'affecta vivement. Helas! ditelle, que deviendra-t-il après moi ? à quoi tiendra-t-il? Survivre à toute sa famille !... quelle vie sera la sienne? Il sera seul, il ne vivra plus. Ce moment fut un de ceux où l'horreur de la mort se faisoit sentir, et où la nature reprenoit son empire. Elle soupira, joignit les mains, leva les yeux; et je vis qu'en effet elle employoit cette difficile prière qu'elle avoit dit être celle du malade.

Elle revint à moi. Je me sens foible, dit-elle; je prevois que cet entretien pourroit être le dernier que nous aurons ensemble. Au nom de notre union, au nom de nos chers enfans qui en sont le gage, ne soyez plus injuste envers votre épouse. Moi, me rejouir de vous quitter! vous qui n'avez vécu que pour me rendre heureuse et sage, vous de tous les hommes celuiqui me convenoit le plus, le seul peut-être avec qui je pouvois faire un bon menage et devenir une femme de bien! Ah! croyez que si je mettois un prix à la vie, c'étoit pour la passer avec vous. Ces mots prononces avec tendresse m'émurent au point qu'en portant frequemment à ma bouche ses mains que je tenois dans les miennes, je les sentis se mouiller de mes pleurs. Je ne crois pas mes yeux taits pour en repandre. Ce furent les premiers depuis ma naissance, ce | seront les derniers jusqu'à ma mort. Après en avoir versé pour Julie, il n'en faut plus verser pour rien,

Ce jour fut pour elle un jour de fatigue. La préparation de madame d'Orbe durant la nuit, la scène des enfans le matin, celle du ministre l'après-midi, l'entretien du soir avec moi, l'avoient jetee dans l'épuisement. Elle eut un peuplus de repos cette nuit-là que les précédentes, soit à cause de sa foiblesse, soit qu'en effet la fievre et le redoublement fussent moindres.

Le lendemain, dans la matinée, on vint me dire qu'un homme très-mal mis demandoit avec beaucoup d'empressement à voir madame en particulier. On lui avoit dit l'état où elle étoit : il avoit insisté, disaut qu'il s'agissoit d'une bonne action, qu'il connoissoit bien madame de Wolmar, et qu'il savoit que tant qu'elle respireroit elle aimeroit à en faire de telles. Comme elle avoit établi pour règle inviolable de ne jamais rebuter personne, et surtout les malheureux, on me parla de cet homme avant de le renvoyer. Je le fis venir. Il étoit presque en guenilles, il avoit l'air et le ton de la misère; au reste, je n'apercus rien dans sa physionomie et dans ses propos qui me fit mal augurer de lui. Il s'obstinoit à ne vouloir parler qu'à Julie. Je lui dis que s'il ne s'agissoit que de quelques secours pour lui aider à vivre, sans importuner pour cela une femme à l'extremite, je ferois ce qu'elle auroit pu faire. Non, dit-il, je ne demande point d'argent, quoique j'en aie grand besoin : je demande un bien qui m'appartient. un bien que j'estime plus que tous les trésors de la terre, un bien que j'ai perdu par ma faute, et que madame seule, de qui je le tiens, peut me rendre une seconde fois.

Ce discours, auquel je ne compris rien, me détermina pour lant. Un malbonnête homme ent pu dire la même chose, mais il ne l'eût jamais dite du même ton. Il exigeoit du mystère, ni laquais ni femme de chambre. Ces précautions me sembloient bizarres; toutefois je les pris; enfin je le lui menai. Il m'avoit dit être connu de madame d'Orbe: il passa devant elle; elle ne le reconnut point, et j'en fus peu surpris. Pour Julie, elle le reconnut à l'instant, et, le voyant dans ce triste équipage, elle me reprocha de l'y avoir laissé. Cette reconnoissance fut touchante. Claire, éveillée par le

bruit, s'approche, et le reconnoit à la fin, non sans donner aussi quelques signes de joie; mais les témoignages de son bon cœur s'eteignoient dans sa profonde affliction: un seul sentiment absorboit tout; elle n'etoit plus sensible à rien.

Je n'ai pas besoin, je crois, de vous dire qui étoit cet homme. Sa presence rappela bien des souvenirs Mais, tandis que Julie le consoloit et lui donnoit de bonnes esperances, elle fut saisie d'un violent étouffement, et se trouva si mal qu'on crut qu'elle alloit expirer. Pour ne pas faire scène et prevenir les distractions dans un moment ou il ne falloit songer qu'a la secourir, je tis passer l'homme dans le cabinet, l'avertissant de le fermer sur lui. La Fanchon fut appelee, et à force de temps et de soins la malade revint enfin de sa pamoison. En nous voyant tous consternes autour d'elle, elle nous dit: Mes enfans, ce n'est qu'un essai; cela n'est pas si cruel qu'on pense.

Le calme se retablit; mais l'alarme avoit été si chaude qu'elle me fit oublier l'homme dans le cabinet; et quand Julie me demanda tout bas ce qu'il ctoit devenu, le couvert étoit mis, tout le monde etoit là. Je voulus entrer pour lui parler; mais il avoit fermé la porte en dedans, comme je lui avois dit; il fallut attendre après le diuer pour le faire sortir.

Durant le repas, du Bosson qui s'y trouvoit, parlant d'une jeune veuve qu'on disoit se remarier, ajouta quelque chose sur le triste sort des veuves. Il y en a, dis-je, de bien plus à plaindre encore; ce sont les veuves dont les maris sont vivans. Cela est vrai, reprit l'anchon, qui vit que ce discours s'adressoit à elle, surtout quand ils leur sont chers. Alors l'entretien tomba sur le sien; et, comme elle en avoit parlé avec affection dans tous les temps, il étoit naturel qu'elle en parlât de même au moment ou la perte de sa bicufaitrice alloit lui rendre la sienne encore plus rude. C'est aussi ce qu'elle fit en termes très-touchans, louant son bon naturel, et déplorant les manyais exemples qui l'avoient sedont, et le regrettant si sincèrement, que, deja disposée à la tristesse, elle s'émut jusqu'a pleurer. Tout a coup le calanet s'ouvre, l'homme en guenilles en sort impetueusement, se precipite à ses genoux, les embrasse et fond en larmes. Elle tenoit un

viens-tu? elle se laisse aller sur lui, et seroit tombée en foiblesse si l'on n'eût ete prompt à la secourir.

Le reste est facile à imaginer. En un moment on sut par toute la maison que Claude Anet etoit arrivé. Le mari de la bonne Fanchon! quelle fête! A peine etoit-il hors de la chambre qu'il fut équipé. Si chacun n'avoit eu que deux chemises. Anet en auroit autant cu lui tout seul qu'il en seroit reste a tous les autres. Quand je sortis pour le faire habiller, je trouvai qu'on m'avoit si bien prévenu qu'il fallut user d'autorite pour faire tout reprendre à ceux qui l'avoient fourni.

Cependant Fanchon ne vouloit point quitter sa maîtresse. Pour lui faire donner quelques heures à son mari, on pretexta que les enfans avoient besoin de prendre l'air, et tous deux furent charges de les conduire.

Cette scene n'incommoda point la malade comme les précédentes; elle n'avoit rien eu que d'agreable, et ne lui tit que du bien. Nous passames l'apres-midi. Claire et moi, seuls auprès d'elle, et nous eumes deux heures d'un entre-tien paisible, qu'elle rendit le plus interessant, le plus charmant que nous eussions jamais eu.

Elle commença par quelques observations sur letouchant speciacle qui venoit de nous frapper, et qui lui rappeloit si vivement les premiers temps de sa jeunesse; puis, suivant le fil des evenemens, elle fit une courte récapitulation de sa vie entière pour montrer qu'à tout prendre elle avoit été douce et fortunée, que de degres en degrés elle étoit montee au comble du bonheur permis sur la terre, et que l'accident qui terminoit ses jours au milieu de leur course marquoit, selon toute apparence, dans sa carrière naturelle, le point de seporation des biens et des maux.

moment ou la perte de sa bienfaitrice alloit lui rendre la sienne encore plus rude. C'est aussi ce qu'elle fit en termes très-touchans, louant son bon naturel, et déplorant les mauvais exemples qui l'avoient seduit, et le regrettant si sincèrement, que, deja disposée à la tristesse, elle s'émut jusqu'a pleurer. Tout a coup le cabinet s'ouvre, l'homme en guenilles en sort impetueusement, se precipite à ses genoux, les embrasse et fond en larmes. Elle tenoit un verre; il lui échappe: Ah! malheureux! d'où de droiture et d'honneur, et qui, tempérantles

défauts l'un de l'autre, avoient formé sa raison sur la leur sans lui donner leur foiblesse ou leurs prejuges. Elle vanta l'avantage d'avoir eté élevée dans une religion raisonnable et sainte, qui, loin d'abrutir l'homme, l'ennoblit et l'élève, qui, ne favorisant ni l'impieté ni le fanatisme, permet d'être sage et de croire, d'être humain et pieux tout à la fois.

Apres cela, serrant la main de sa cousine qu'elle tenoit dans la sienne, et la regardant de cet ceil que vous devez connoître et que la langueur rendoit encore plus touchant : Tous ces hiens, dit-elle, ont ete donnés à mille autres : mais celui-ci!... le ciel ne l'a donne qu'à moi. l'etois femme, et j'eus une amie : il nous fit naître en même temps; il mit dans nos inclinations un accord qui ne s'est jamais démenti ; il fit nos cœurs l'un pour l'autre ; il nous unit dès le berceau : je l'ai conservee tout le temps de ma vie, et sa main me ferme les yeux. Trouvez un autre exemple pareil au monde, et je ne me vante plus de rien. Quels sages conseils ne m'at-elle pas donnés? de quels périls ne m'a-t-elle pas sauvee? de quels maux ne me consoloit-elle pas? On'eussi-je ete sans elle? que n'eût-elle pas fait de moi si je l'avois mieux écoutee? Je la vaudrois peut-être aujourd'hui! Claire, pour toute reponse, baissa la tête sur le sein de son amie, et voulut soulager ses sanglots par des pleurs : il ne fut pas possible. Julie la pressa long-temps contre sa poitrine en silence. Ces momens a'ont ni mots ni larmes.

Elles se remirent, et Julie continua. Ces biens étoient mêles d'inconveniens; c'est le sort des choses humaines. Mon cœur etoit fait pour l'amour, difficile en merite personnel, indifferent sur tous les biens de l'opinion. Il étoit presque impossible que les prejuges de mon père s'accordassent avec mon penchant. Il me falloit un amant que j'eusse choisi moi-même. Il s'offrit; je crus le choisir : sans doute le ciel le choisit pour moi, afin que, livree aux erreurs de ma passion, je ne le fusse pas aux horreurs du crime, et que l'amour de la vertu restat au moins dans mon âme apres elles. Il prit le langage hounête et insinuant avec lequel mille fourbes seduisent tous les jours autant de filles bien nées : mais seul parmi tant d'autres, il etoit honnète homme et pensoit ce qu'il disoit. Ltoit - ce ma prudence qui l'avoit discerne?

Non; je ne connus d'abord de lui que son langage, et je fus séduite. Je fis par desespoir ce que d'autres font par effronterie : je me jetar, comme disoit mon père, à sa tête : il me respecta. Ce fut alors seulement que je pus le connottre. Tout bomme capable d'un pareil trait a l'âme belle; alors on y peut compter. Mais j'y comptois auparavant, ensuite j'osai compter sur moi-même; et voila comment on se perd.

Elle s'etendit avec complaisance sur le mérite de cet amant; elle lui rendoit justice, mais on voyoit combien son cœur se plaisoit a la lui rendre. Elle le louoit même a ses propres dépeus. A force d'être équitable envers lui, elle etoit inique envers elle, et se taisoit tort pour lui faire bonneur. Elle alla jusqu'a soutenir qu'il eut plus d'horreur qu'elle de l'adultere, sans se souvenir qu'il avoit lui-même refuté cela.

Tous les détails du reste de sa vie furent suivis dans le même esprit. Mylord Edouard. son mari, ses enfans, votre retour, notre amitie, tout fut mis sous un jour avantageux. Ses malheurs mêmes lui en avoient epargne de plus grands. Elle avoit perdu sa mère au moment que cette perte lui pouvoit être la plus cruelle; mais si le ciel la lui cut conservee, bientôt il fût survenu du désordre dans sa famille. L'anpui de sa mere, quelque foible qu'il fût, eût suffi pour la rendre plus courageuse à resister a son père; et de là seroient sortis la discorde et les scandales, peut-être les desastres et le deshonneur, peut être pis encore si son frere avoit vecu. Elle avoit epouse malgre elle un homme qu'elle n'aimoit point; mais elle soutint qu'elle n'auroit pu jamais être aussi heureuse avec un autre, pas même avec celui qu'elle avoit aime. La mort de M. d'Orbe lui avoit ôte un ami, mais en lui rendant son amie. Il n'y avoit pas jusqu'a ses chagrins et ses peines qu'elle ne comptat pour des avantages, en ce qu'ils avoient empêche son cœur de s'endurcir aux malheurs d'autrui. On ne sait pas, disoit-elle, quelle douceur c'est de s'attendrir sur ses propres maux et sur ceux des autres. La sensibilite porte toujours dans l'âme un certain contentement de soi-même independant de la fortune et des evenemens. Que j'ai gemi! que j'ai verse de larmes! En bien! s'il falloit renaître aux mêmes conditions, le mal que j'ai

commus seroit le seul que je vondrois retran- rejoindrons, j'en suis sûre; le bon Wolmar fuither; echi que j'ai souffert me seroit agreable ! encore. Saint-Preux, je vous rends ses propres mots; quand vous aurez la sa lettre, vous les comprendrez peut-étre mieux.

Yoyez done, continuort-elle, à quelle felicite je suis parvenue. J'en avois beaucoup : j'en attendois davantage. La prosperite de ma fanaile, une bonne education pour mes enfans, tout ce qui m'étoit cher rassemble autour de moi ou prêt à l'être. Le present , l'avenir me flattoient egalement : la jouissance et l'espoir se reunissoient pour me rendre heureuse : mon bonheur monté par degrés étoit au comble ; il ne pouvoit plus que dechoir; il etoit venu sans être attendu, il se fat cufui quand je l'aurois cra durable. Qu'ent fait le sort pour me soutenir à ce point? Un état permanent est-il fait pour l'homme? Non, quand on a tout acquis il faut perdre, ne fût-ce que le plaisir de la possession qui s'use par elle. Mon pere est deja vieux; mes enfans sont dans l'âge tendre où la vie est encore mal assurée : que de pertes pouvoient m'affliger, sans qu'il me restat plus rien à pouvoir acquerir! L'affection maternelle augmente sans cesse, la tendresse filiale duninue, à mesure que les enfans vivent plus loin de leur mère. En avancant en âge les miens se servient plus séparés de moi. Ils auroient vécu dans le monde; ils m'auroient pu negliger. Vous en voulez envoyer un en Russie; que de pleurs son depart m'auroit coûtes! Tout se seroit detaché de moi peu a peu, et rieu n'eût suppleé aux pertes que j'aurois faites. Combien de fois j'aurois pu me trouver dans l'état ou je yous laisse! Entin n'eût-it pas fallu mourir? peut-être mourir la dernière de tous! peut-être scule et abandonnee! Plus on vit, plus on aime à vivre, même sans jouir de rien : j'aurois cu l'ennui de la vie et la terreur de la mort, suite ordinaire de la vieillesse. Au lieu de cela, mes derniers instans sont encore agreables, et j'ai de la vigueur pour mourir; si même on peut appeler mourir que laisser vivant ce qu'on aime. Non . mes amis, non , mes enfans , je ne vous quitte pas pour ainsi dire; je reste avec yous; en yous laissant tous unis, mon esprit, mon coogr yous demeurent. Vous me verrez sans cesse entre vous; vous vous sentirez sans cesse environnés de moi... Et puis nous nous

même ne m'echappera pas. Mon retour à Dieu tranquillise mon âme et m'adoucit un moment penible; il me promet pour yous le même destiu qu'a moi. Mon sort me suit et s'assure. Je fos beureuse, je le suis, je vais l'être : mon booheur est fixe, je l'arrache à la fortune : il n'a plus de bornes que l'eternite.

Elle en étoit la quand le ministre entra. Il l'honoroit et l'estimoit veritablement. Il savoit micux que personne combien sa foi etoit vive et sincere. Il n'en avoit ete que plus frappe de l'entretien de la veille, et en tout, de la contenance qu'il lui avoit trouvec. Il avoit vo souvent mourir avec ostentation, jamais avec serenité. Peut-être a l'interêt qu'il prenoît à elle se joignit-il un desir secret de voir si ce calme se soutiendroit jusqu'au bout.

Elle n'eut pas besoin de changer beaucoup le sujet de l'entretien pour en amener un convenable au caractère du survenant. Comme ses conversations en pleine sante n'etoient jamais frivoles, elle ne faisoit alors que continuer à traiter dans son lit avec la même tranquillité des sujets interessans pour elle et pour ses amis; elle agitoit indifferemment des questions qui n'etoient pas indifferentes.

En suivant le fil de ses idees sur ce qui pouyoit rester d'elle avec nous, elle nous parloit de ses anciennes reflexions sur l'etat des ames separees des corps; elle admiroit la simplicite des gens qui promettoient à leurs amis de venir leur donner des nouvelles de l'autre monde. Cela, disoit-elle, est aussi raisonnable que les contes de revenans qui font mille desordres et tourmentent les bonnes femmes : comme si les esprits avoient des voix pour parler, et des mains pour battre (1)! Comment un pur esprit agiroit-il sur une âme enfermee dans un corps. et qui, en vertu de cette union, ne peut rien

<sup>(4)</sup> Platon del qu'à la mort les âmes des justes qui n'out point contracté de soutilure sur la terre se dégagent seules de la matière dans toute leur pureté Quant à ceux qui se sout let bas asservis a leurs passions . Il ajonte que leurs âmes ne represnent panit si tôt feur pur te pranitive, man qu'elles cotrabient avec elles des parties terrestres qui les ticunent comme cucliatnées autour des débris de leurs corps. Voila, «Li si, pe qui produit ees simulaeres sensibles qu'on voit quelquefois errans sur les cometières, en altendant de nouvelles transmigrations ... C'est une manie commune aux philosophes de tous les âges de mer ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas.

apercevoir que par l'entremise de ses organes? Il n'y a pas de sens a cela. Mais j'avone que je ne vois point ce qu'il y a d'absurde a supposer qu'une âme libre d'un corps qui jadis habita la terre puisse y revenir encore, errer, demeurer peut-être autour de ce qui lui fut cher; non pas pour nous avertir de sa presence, elle n'a nul moven pour cela; non pas pour agir sur nous et nous communiquer ses pensees, elle n'a point de prise pour ebrauler les organes de notre cerveau; non pas pour apercevoir non plus ce que nous faisons, car il faudroit qu'elle ent des sens, mais pour connoître elle-même ce que nous pensons et ce que nous sentons, par une communication immediate, semblable à celle par laquelle Dieu lit nos pensées dés cette vie, et par laquelle nous lirons réciproquement les siennes dans l'autre, puisque nous le verrons face à face (1). Car enfin, ajoutat-elle en regardant le ministre, à quoi servicoient des sens lorsqu'ils n'auront plus rien à faire? L'Être éternel ne se voit ni ne s'entend; il se fait sentir; il ne parle ni aux yeux ni aux oreilles, mais au cœur.

Je compris, à la reponse du pasteur et à quelques signes d'intelligence, qu'un des points ci-devant contestes entre cux étoit la resurrection des corps. Je m'aperçus aussi que je commençois à donner un peu plus d'attention aux articles de la religion de Julie où la foi se rapprochoit de la raison.

Elle se complaisoit tellement à ces idees, que quand elle n'eût pas pris son parti sur ses anciennes opinions, c'eût été une cruaute d'en detruire une qui lui sembloit si douce dans l'etat où elle se trouvoit. Cent fois, disoit-elle, j'ai pris plus de plaisir a faire quelque bonne œuvre en imaginant ma mère présente qui lisoit dans le cœur de sa fille et l'applaudissoit. Il y a quelque chose de si consolant à vivre encore sous les yeux de ce qui nous fut cher! Cela fait qu'il ne meurt qu'a moitie pour nous. Vous pouvez juger si durant ces discours la main de Claire etoit souvent serrée.

Quoique le pasteur répondit à tout avec beaucoup de douceur et de moderation, et qu'il affectat même de ne la contrarier en rien, de peur qu'on ne prit son silence sur d'autres

¿ Cels me parolt trè-bien dil - car qu'est-ce que voir Dieu face a face, a ce n'est bre dans la supreme fatelligence? points pour un aven, il ne laissa pas d'être ecclésiastique un moment, et d'exposer sur l'autre vie une doctrine opposée. Il dit que l'immensité, la gloire et les attributs de Dieu seroient le seul objet dont l'âme des bienheureux seroit occupée; que cette contemplation sublime effaceroit tout autre souvenir; qu'on ne se verroit point, qu'on ne se recomoîtroit point, même dans le ciel, et qu'a cet aspect cavissant on ne songeroit plus à rien de terrestre.

Cela peut être, reprit Julie : il v a si loin de la bassesse de nos pensees a l'essence divine. que nous ne pouvons juger des effets qu'elle produira sur nous quand nous serons en état de la contempler. Toutefois, ne pouvant maintenant raisonner que sur mes idees, j'avone que je me sens des affections si chères, qu'il m'en coûteroit de penser que je ne les aurai plus. Je me suis même fait une espece d'argument qui flatte mon espoir. Je me dis qu'une partie de mon honheur consistera dans le témoignage d'une bonne conscience. Je me souviendrai done de ce que j'aucai fait sur la terre; je me souviendrai donc aussi des gens qui m'y ont eté chers : ils me le seront donc encore : ne les voir plus (\*) seroit une peine, et le sejour des bienheureux n'en admet point. Au reste, ajoutat-elle en regardant le ministre d'un air assez gai, si je me trompe, un jour ou deux d'erreur secont bientôt passes : dans peu j'en saurai làdessus plus que vous-même. En attendant, ce qu'il y a pour moi de très-sur, c'est que tant que je me souviendrai d'avoir habite la terre, j'aimerai ceux que j'y ai nimés, et mon pasteur n'aura pas la dernière place.

Ainsi se passerent les entretiens de cette journée, où la sécurité, l'espérance, le repos de l'âme, brillerent plus que jamais dans celle de Julie, et lui donnoient d'avance, au jugement du ministre, la paix des bienheureux dont elle alloit augmenter le nombre. Jamais elle ne fut plus tendre, plus vraie, plus caressante, plus aimable, en un mot plus elle-même. Toujours du sens, toujours du sentiment, toujours la fer-

<sup>(\*)</sup> Il est aué de comprendre que par ce moi coiz elle entend un pur acte de l'entendement « inhiable à celui par lequel bleu nous volt, el par lequel tons verros s Dieu, Les seus ne peuvent unaginer l'immediate communication des esprits, mais la raison la conçoit très-bieu, et inleux, ce me semble, que la communication du mouvement dans les corps

meté du sage, et toujours la douceur du chrétien. Point de prétention, point d'apprêt, point de sentence; partout la naive expression de ce qu'elle sentoit : partout la simplicité de son cœur. Si quelquefois elle contraignoit les plaintes que la soutfrance auroit du lui arracher, ce n'étoit point pour jouer l'intrépidité stoique, c'etoit de peur de navrer ceux qui etaient autour d'elle; et quand les horreurs de la mort faisoient quelque instant potir la nature, elle ne cachoit point ses frayeurs : elle se laissoit consoler : sitôt qu'elle étoit remise elle consoloit les autres : on vovoit, on sentoit son retour; son air caressant le disoit à tout le monde. Sa gaite n'étoit point contrainte, sa plaisanterie même étoit touchante; on avoit le sourire à la bouche et les veux en pleurs. Otez cet effroi qui ne permet pas de jouir de ce qu'on va perdre, elle plaisoit plus, elle étoit plus aimable qu'en santé même, et le dernier jour de sa vie en fut aussi le plus charmant,

Vers le soir elle eut encore un accident qui, bien que moindre que celui du matin, ne lui permit pas de voir long-temps ses enfans. Cependant elle remarqua qu'Henriette etoit changee. On lui dit qu'elle pleuroit beaucoup et ne mangeoit point. On ne la guerira pas de cela, dit-elle en regardant Claire; la maladie est dans le sang.

Se sentant bien revenue, elle voulut qu'on soupat dans sa chambre. Le medecin s'y trouva comme le matin. La Fanchon, qu'il falloit toujours avertir quand elle devoit venir manger à notre table, vint ce soir-la sans se faire appeler. Julie s'en aperçut et sourit. Oui, mon enfant, lui dit-elle, soupe encore avec moi ce soir; tu auras plus long-temps ton mari que ta maîtresse. Puis elle me dit : Je n'ai pas besoin de vous recommander Claude Anet. Non, repris-je; tout ce que vous avez honore de votre bienveillance n'a pas besoin de m'être recommandé.

Le souper fut encore plus agréable que je ne m'y etois attendu. Julie, voyant qu'elle pouvoit soutenir la lumière, fit approcher la table, et, ce qui sembloit inconcevable dans l'état où elle étoit, elle eut appetit. Le medecin, qui ne voyoit plus d'inconvenient à le satisfaire, lui offrit un blanc de poulet. Non, dit-elle; mais je mange-

rois bien de cette ferra (\*). On lui en donna un petit morceau; elle le mangea avec un peu de pain, et le trouva bon. Pendant qu'elle mangeoit if falloit voir madame d'Orbe la regarder; il falloit le voir, car cela ne peut se dice. Loin que ce qu'elle avoit mangé les fit mal, elle en parut mieux le reste du souper : elle se trouvamême de si bonne humeur, qu'elle s'avisa de remarquer, par forme de reproche, qu'il y avoit long-temps que je n'avois bu de vin etrapger. Donnez, dit-elle, une bouteille de vin d'Espagne a ces messieurs. A la contenance du médecin, elle vit qu'il s'attendoit a boire du vrai vin d'Espagne, et sourit encore en regardant sa cousine : j'aperçus aussi que, sans faire attention à tout cela. Claire, de son côte, commencolt de temps a autre à lever les veux, avec un peu d'agitation, tantôt sur Julie et tantôt sur Fanchon, à qui ces yeux sembloient dire ou demander anclane chose.

Le vin tardoit à venir : on eut beau chercher la clef de la cave, on ne la trouva point; et l'on jugea, comme il étoit vrai, que le valet de chambre du baron, qui en étoit chargé, l'avoit emportée par megarde. Après quelques autres informations, il fut clair que la provision d'un seul jour en avoit dure cinq, et que le vin manquoit sans que personne s'en fût aperçu, malgré plusieurs nuits de veille (2). Le medecin tomboit des nues. Pour moi, soit qu'il fallût attribuer cet oubli à la tristesse ou a la sobrieté des domestiques, j'eushonte d'user avec de telles gens des precautions ordinaires; je fis enfoncer la porte de la cave, et j'ordonnai que desormais tout le monde eût du vin à discretion.

La boutelle arrivee, on en but. Le vin fut trouve excellent. La malade en eut envie; elle en demanda une cuillerée avec de l'eau : le medecin le lui donna dans un verre, et voulut qu'elle le bût pur. lei les coups d'œil devinrent plus frequens entre Claire et la Fanchon, mais comme a la derobee et craignant toujours d'en trop dire.

<sup>(</sup>i) Excellent poisson particulier au lac de Genève, et que en e y trouve qu'en certain temps.

<sup>&</sup>quot;. Lectors à beaux taquas, ne demandez point avec un ris moqueur ou ton avoit pris res cens-là. On vons a repondu d'avance : on ne les avoit point pris, on les avoit faits. Le problème entier depend d'un point unique : trouves sendement Julie, et tout le reste est trouvé. Les hommes en mineral ne sont point occi on cela, ils noit ce qu'on les fait être.

Le jeune, la foiblesse, le régime ordinaire à i Julie, donnérent au vin une grande activite. Ah! dit-elle, yous m'avez enivrée! après avoir attendu si tard, ce n'étoit pas la peine de commencer: car c'est un objet bien odieux qu'une femme ivre. En effet, elle se mit a babiller, tres-sensement pourtant à son ordinaire, mais avec plus de vivacité qu'auparavant. Ce qu'il y avoit d'étonpant, c'est que son teint n'étoit point allume; ses yeux ne brilloient que d'un teu moderé par la langueur de la maladie; à la paleur près, on l'auroit crue en santé. Pour tors l'émotion de Claire devint tout-à-fait visible. Elle elevoit un œil craintif alternativement sur Julie, sur moi, sur la Fanchon, mais principalement sur le médecin : tous ces regards etoient autant d'interrogations qu'elle vouloit et n'osoit faire : on eut dit toujours qu'elle alloit parler, mais que la peur d'une manyaise réponse la retenoit; son inquietude étoit si vive qu'elle en paroissoit oppressee.

Fanchon, enhardie par tous ces signes, hasarda de dire, mais en tremblant et à demivoix, qu'il sembloit que madame avoit un peu moins souffert aujourd'hui... que la dernière convulsion avoit eté moins forte... que la soirée... Elle resta interdite. Et Claire, qui pendant qu'elle avoit parlé trembloit comme la feuille, leva des yeux craintifs sur le médecin, les regards attaches aux siens, l'orcille attentive, et n'osant respirer de peur de ne pas bien entendre ce qu'il alloit dire.

Il cut fallu être stupide pour ne pas concevoir tout cela. Du Bosson se lève, va tâter le pouls de la malade, et dit : Il n'y a point là d'ivresse ni de lièvre ; le pouls est fort bon. A l'instant Claire s'ecrie en tendant à demi les deux bras : Ilé bien! monsieur!... le pouls?... la fièvre?... La voix lui manquoit, mais ses mains ceartees restoient toujours en avant; ses yeux petilloient d'impatience; il n'y avoit pas un muscle à son visage qui ne fût en action. Le medecin ne répond rien, reprend le poignet, examine les yeux, la langue, reste un moment pensif, et dit : Madame, je vous entends bien : il m'est impossible de dire à present rien de positif; mais si demain matin, à parcille heure, elle est encore dans le même etat, je réponds de sa vie. A ce mot Claire part comme un éclair, renverse deux chaises et presque la table, saute au

con du medecin, l'embrasse, le baise mille tois en sanglotant et pleurant à chaudes larmes, et toujours avec la même impetuosité, s'ôte du doigt une hague de prix, la met au sien malgre lui, et lui du hors d'haleine: Ah! monsieur, si vous nous la rendez, vous ne la sauverez pas seule

Julie vit tout cela. Ce spectacle la dechira. Elle regarde son amic, et lui dit d'un ton tendre et douloureux : Ah! cruelle, que tu me fais regretter la vic! veux-tu me faire mourir désespèree? Faudra-t-il te preparer deux fois? Ce peu de mots fut un coup de foudre; il amortit aussitôt les transports de joie, mais il ne put etouffer tout-à-fait l'espoir renaissant.

En un instant la réponse du médecin fut sue par toute la maison. Ces bonnes gens crurent dejà leur maîtresse guérie. Its resolurent tout d'une voix de faire au medecin, si elle en revenoit, un présent en commun pour lequel chacun donna trois mois de ses gages; et l'argent fut sur-le-champ consigné dans les mains de la Fanchon, les uns prétant aux autres ce qui leur manquoit pour cela. Cet accord se fit avec tant d'empressement, que Julie entendoit de son la le bruit de léurs acclamations. Jugez de l'effet dans le cœur d'une femme qui se sent mourir! Elle me fit signe, et me dit à l'oreille: On m'a fait boire jusqu'à la lie la coupe amère et douce de la sensibilité.

Quand il fut question de se retirer, madame d'Orbe, qui partagea le lit de sa cousine comme les deux nuits precedentes, fit appeler sa femme de chambre pour relaver cette nuit la Fanchon; mais celle-ci s'indigna de cette proposition, plus même, ce me sembla, qu'elle n'eût fait si son mari ne fût pas arrivé. Madame d'Orbe s'opiniatra de son côté, et les deux femmes de chambre passèrent la nuit ensemble dans le cabinet : je la passai dans la chambre voisine; et l'espoir avoit tellement ranimé le zèle, que ni par ordre ni par menaces je ne pus envoyer coucher un seul domestique : ainsi toute la maison resta sur pied cette nuit avec une telle impatience, qu'il y avoit peu de ses habitans qui p'eussent donné beaucoup de leur vie pour être à neuf heures du matin.

J'entendis durant la nuit quelques attées et venues qui ne m'alarmèrent pas; mais sur le matin que tout étoit tranquille, un bruit sourd frappa mon oreille. J'eroute, je crois distinguer des gemissemens. J'accours, j'entre, j'ouvre le rideau... Saint-Preux!... cher Saint-Preux!... je vois les deux amies sans mouvement et se tenant embrassees, l'une évanouie et l'autre expirante. Je m'écrie, je veux retarder ou recueillir son deruier soupir, je me precipite. Elle n'étoit plus.

Adorateur de Dien, Julie n'étoit plus... Je ne vous dirai pas ce qui se fit durant quelques heures; j'ignore ce que je devins moi-même. Revenu du premier saissesement, je m'informai de madame d'Orbe. J'appris qu'il avoit fallu la porter dans sa chambre, et meme l'y renfermer; car elle rentroit à chaque instant dans celle de Julie, se jetoit sur son corps, le réchauffoit du sien, s'efforçoit de le ranimer, le pressoit, s y colloit avec une espèce de rage, l'appeloit a grands cris de mille noms passionnes, et nourrissoit son desespoir de tous ces efforts inutiles.

En entrant je la trouvai tout-à-fait hors de sens , ne voyant rien , n'entendant rien , ne connoissant personne, se roulant par la chambre en se tordant les mains et mordant les pieds des chaises, murmurant d'une voix sourde quelques paroles extravagantes, puis poussant par longs intervalles des cris aigus qui faisoient tressaillir. Sa femme de chambre au pied de son lit, consternée, épouvantee, immobile, n'osant souffler, cherchoit à se cacher d'elle. et trembloit de tout son corps. En effet, les convulsions dont elle étoit agitée avoient quelque chose d'effrayant. Je sis signe à la temme de chambre de se retirer, car je craignois qu'un seul mot de consolation laché mai a propos ne la mit en fureur.

Je n'essayai pas de lui parler, elle ne m'ent point ecoute ni même entendu; mais au bout de quelque temps, la voyant epuisee de fatigue, je la pris et la portai dans un fautenil, je m'assis aupres d'elle en lui tenant les mains; j'ordonnai qu'on amenat les enfans, et les fis venir autour d'elle. Malheureusement le premier qu'elle aperçut fut precisement la cause innocente de la mort de son amie. Cet aspect la fit fremir. Je vis ses traits s'alterer, ses regards s'en detourner avec une espece d'horreur, et ses bras en contraction se roudir pour le repousser. Je treai l'enfant a moi. Interture! lur dis-je pour

avoir été trop cher a l'une tu deviens odieux à l'autre : elles n'eurent pas eu tout le même cœur. Ces mots l'irritèrent violemment et m'en attirerent de très-piquans. Ils ne laissèrent pourtant pas de faire impression. Elle prit l'enfant dans ses bras et s'efforça de le caresser : ce fut en vain; elle le rendit presque au même instant ; elle continue même à le voir avec moins de plaisir que l'autre, et je suis bien aise que ce ne soit pas celui-la qu'on a destiné à sa fille.

Gens sensibles, qu'eussiez-vous fait à ma place? ce que faisoit madame d'Orbe. Après avoir mis ordre aux enfans, à madame d'Orbe, aux funérailles de la seule personne que j'aie aimee, il fallut monter à cheval, et partir, la mort dans le cœur, pour la porter au plus déplorable père. Je le trouvai souffrant de sa chutel, agité, troublé de l'accident de sa fille : je le laissai accablé de douleur, de ces douleurs de vieillard, qu'on n'apercoit pas au déhors, qui n'excitent ni gestes ni cris, mais qui tuent. Il n'y resistera jamais, j'en suis sur, et je prevois de loin le dernier coup qui manque au matheur de son ami. Le lendemain je fis toute la diligence possible pour être de retour de bonne heure et rendre les derniers honneurs à la plus digne des femmes. Mais tout n'étoit pas dit encore. Il falloit qu'elle ressuscitat pour me donner l'horreur de la perdre une seconde fois.

En approchant du logis, je vois un de mes gens accourir à perte d'haleine, et s'ecrier d'aussi loin que je pus l'entendre : Monsieur, monsieur, hâtez-vous, madame n'est pas morte. Je ne compris rien à ce propos insensé; j'accours toutefois. Je vois la cour pleine de gens qui versoient des larmes de joie, en donnant u grands eris des benédictions à madame de Wolmar. Je demande ce que c'est; tout le monde est dans le transport, personne ne peut me repondre : la téte avoit tourné à mes propres gens. Je monte à pas précipites dans l'appartement de Julie; je trouve plus de vingt personnes à genoux autour de son lit et les yeux fixes sur elle. Je m'approche; je la vois sur ce lit habillée et parée; le cœur me bat : je l'examine.... Helas! elle étoit morte! Ce moment de fausse joie si tôt et si cruellement éteinte fut le plus amer de ma vie. Je ne suis pas colère, je me sentis vivement irrité. Je vonlus savoir le fond de cette extravagante scène. Tout etoit deguise.

altéré, changé; j'eus toute la peine du monde à demêler la vérité. Enfin, j'en vins à l'out; et voici l'histoire du prodige.

Mon beau-père, al rmé de l'accident qu'il avoit appris, et crovant pouvoir se passer de son valet de chambre, l'avoit envoyé, un peu avant mon arrivée auprès de lui, savoir des nouvelles de sa fille. Le vieux domestique, fatiqué do cheval, avoit pris un bateau, et, traversant le lac pendant la nuit, étoit arrivé à Clarens le matin même de mon retour. En arrivant, il voit la consternation, il en apprend le sujet; il monte en gémissant à la chambre de Julie, il se met à genoux au pied de son lit, il la regarde, il pleure, il la contemple. Ali! ma bonne maitresse! ah! que Dieu ne m'a-t-il pris au lieu de vous! Moi qui suis vieux, qui ne tiens à rien, qui ne suis hon à rien, que fais-je sur la terre? Et vous qui étiez jeune, qui faisiez la gloire de votre famille, le bonheur de votre maison, l'espoir des matheureux.... helas! quand je vous vis naître, étoit-ce pour vous voir mourir?...

Au milieu des exclamations que lui arrachoient son zele et son bon cœur , les yeux toujours collés sur ce visage, il crut apercevoir un monvement : son imagination se frappe ; il voit Julie tourner les yeux, le regarder, lui faire un signe de tête. Il se lève avec transport, et court par toute la maison en criant que madame n'est pas morte, qu'elle l'a reconnu, qu'il en est sur, qu'elle en reviendra. Il n'en fallot pas davantage; tout le monde accourt, les voisins, les pauvres, qui faisoient retentir l'air de leurs lamentations, tous s'écrient : Elle n'est pas morte! Le bruit s'en répand et s'augmente : le peuple, ami du merveilleux, se prete avidement a la nouvelle; on la croit comme on la desire : chacun cherche à se faire fete en appuyant la crédulite commune. Bientôt la defunte n'avoit pas seulement fait signe, elle avoit agi, elle avoit parle, et il y avoit vingt témoins oculaires de faits circonstanciés qui n'arrivèrent jamais.

Sitôt qu'on crut qu'elle vivoit encore, on fit mille efforts pour la ranimer; on s'empressoit autour d'elle, on lui parloit, on l'inoudoit d'eaux spiritueuses, on touchoit si le pouls ne revenoit point. Ses femmes, indignées que le corps de le ur maîtresse restat environe d'hommes f

dans un état si négligé, firent sortir tout le monde, et ne tarderent pas à connoître combien on s'abusoit. Toutefois ne pouvant se resoudre a detruire une erreur si chere, peut-être esperant encore elles-mêmes quelque événement miraculenx, elles vétirent le corps avec soin, et, quoique sa garde-robe leur eût été laissee, elles lui prodiguerent la parure; ensuite l'exposant sur un lit, et laissant les rideaux ouverts, elles se remirent a la pleurer au milieu de la joie publique.

C'étoit au plus fort de cette fermentation que l'étois arrivé. Je reconnus bientôt qu'il etoit impossible de faire entendre raison à la multitude ; que si je faisois fermer la porte et porter le corps a la sépulture il pourroit arriver du tumulte; que je passerois au moins pour un mari parricide qui faisoit enterrer sa femme en vie. et que je serois en horreur dans tout le pays. le resolus d'attendre. Cependant, après plus de trente-six heures, apres l'extrême chaleur qu'il faisoit, les chairs commençoient a se corrompre; et quoique le visage eut gardé ses traits et sa douceur, on y voyoit dejà quelques signes d'alteration. Je le dis a madame d'Orbe qui restoit demi-morte au chevet du lit. Elle n'avoit pas le bonheur d'être la dupe d'une illusion si grossière; mais elle feignoit de s'v préter pour avoir un prétexte d'être incessantment dans la chambre, d'v navrer son cœur à plaisir, de l'y repaitre de ce mortel spectacle, de s'y rassasier de douleur.

Elle m'entendit, et prenant son parti sans rien dire, elle sortit de la chambre. Je la vis rentrer un moment après tenant un voile d'or brode de perles que vous lui aviez apporté des Indes (†); puis, s'approchant du lit, elle baisa le voile, en couvrit en pleurant la face de son annie, et s'ecria d'une voix delatante: « Maudite » soit l'indigne main qui jamais lèvera ce voile! » maudit soit l'œil impie qui verra ce visage » defigure! » Cette action, ces mots, frapperent tellement les spectateurs, qu'aussitôt, comme par une inspiration soudaine, la même imprécation fut repetee par mille cris. Elle a fait

<sup>(\*</sup> On voit asser que c'est le songe de Saint-Pecux, dont mudame d'Orbe avoit l'imagination tou ours pieue, qui lui suggère l'expédient de ce voile. Je crois-qui si l'on y regardoit de bien pres, on trouveroit ce même rapport dans l'accomplissement de beauroup de prédictions. L'évédiement n'est pas présid parce qu'il arrivera, mais il arrive purce qu'il a été prédit.

tant d'impression sur tous nos genset sur tout le people, que la défunte ayant été mise au cercueil dans ses habits et avec les plus grandes précautions, elle a cté portee et inhance dans cet état, sans qu'il se soit trouvé personne assez hardi pour toucher au voile .\*

Le sort du plus a plaindre est d'avoir encore à copsoler les autres. C'est ce quime reste a faire auprès de mon beau-père, de madame d'Orbe, des amis, des parens, des voisins, et de mes propres gens. Le reste n'est vien; mais mon vieux ann! mais madame d'Orbe! il faut voir l'affliction de celle-ci pour juger de ce qu'elle ajoute a la mienne. Loin de me savoir gré de mes soins, elle me les reproche; mes attentions l'irritent, ma froide tristesse l'aigrit; il lui faut des regrets omers semb'ables aux siens, et sa douleur barbare voudroit voir tout le monde au desespoir. Ce qu'il y a de plus desolant est qu'on ne peut compter sur men avec elle, et ce qui la soulage un moment la depite un moment après. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit approche de la folie, et seroit risible pour des gens de sang-froid. L'ai beaucoup à soutfrir ; je ne me rebuterarjamais. En servant ce qu'aima Julie, jecrois l'honorermieux que par des pleurs.

Un seul trait vous fera juger des autres. Je croyois avoir tout fait en engageant Claire à se conserver pour remplir les soins dont la chargea son amie. Extenuce d'agitations, d'abstinences, de veilles, elle sembloit enfin resolue a revenir sur elle-même, à recommencer sa vie ordinaire. à reprendre ses repas dans la sille à manger. La première fois qu'elle y vent, je fis diner les enfans dans leur chambre, ne voulant pas courir le basard de cet essai devant eux ; car le spectacle des passions violentes de toute espece est un des plus dangereux qu'on puisse offrir aux enfans. Ces passions ont toujours dans leurs excès quelque chose de pueril qui les amuse, qui les seduit, et leur fait aimer ce qu'ils devroient craindre (4). Ils n'en avoient dejà que

En entrant elle jeta un coup d'œil sur la table et vit deux couverts; a l'instant elle s'assit sur la première chaise qu'elle trouva derrière è le, sans vouloir se mettre la table ni dire la raison

sans vouloir se mettre à table ni dire la raison

1) Le peuple du pays de Vaud, quoique profestant, ne lause

pas d'etre extrementeres poperatueux.

"I Voila pourquoi noss amons tous le théatre et plusieurs
d'entre noss les rom us.

de ce caprice. Je crus la deviner, et je fis mettre un troisieme convert à la place qu'occupoit ordinairement sa cousine. Alors elle se laissa prendre par la main et mener à table sans resistance, rangeant sa robe avec soin, comme si elle cut cramt d'embarrasser cette place vide. A peine avoit-elle porte la première cuillerce de potage à sa bouche, qu'elle la repose, et demande d'un ton brusque ce que faisoit là ce convert, puisqu'il n'etoit point occupe. Je lui dis qu'elle avoit raison, et fis ôter le couvert. Elfe essaya de manger, sans pouvoir en venir à bout. Peu a peu son cœur se gonfloit, sa respiration devenort haute et ressembleit à des soupirs. Enfin elle se leva tout à coup de table, s'en retourna dans sa chambre sans dire un seul mot, ni rien écouter de tout ce que je voulus lui dire, et de toute la journée elle ne prit que

Le lendemain ce fut à recommencer. J'imaginai un moyen de la ramener à la raison par ses propres caprices, et d'amoller la durete du désespoir par un sentiment plus doux. Vous savez que sa fille ressemble beaucoup à madame de Wolmar. Elle se plaisoit a marquer cette ressemblance par des robes de même étoffe, et elle leur avoit apporte de Geneve plusieurs ajustemens semblables, dont elles se paroient les mêmes jours. Je fis donc habiller Henriette le plus à l'imitation de Julie qu'il fut possible, et, après l'avoir bien instruite, je lui lis occuper a table le troisième couvert qu'on avoit mis comme la veille.

Claire, au premier coup d'œil, comprit mon intention; elle en fut touchée; elle me jeta un regard tendre et obligeant. Ce fut là le premier de mes soins auquel elle parut sensible, et j'augurai bien d'un expedient qui la disposoit à l'attendrissement.

Henriette, here de représenter sa petite maman, joua parfaitement son rôle, et si par-faitement que je vis pleurer les domestiques. Cependant elle donnoit toujours à sa mere le nom de maman, et lui parloit avec le respect convenable; mais, enhardie par le succes, et par mon approbation qu'elle remarquoit fort bien, elle s'avisa de porter la main sur une cuiller, et de due, dans une saille: Claire, veux-tu de cela? Le geste et le ton de voix furent imites au point que sa mère en tressailht.

Un moment après, elle part d'un grand éclat de rire, tend son assiette en disant, Oui, mon enfant, donne; tu es charmante. Et pujs elle se mit a manger avec une avidite qui me surprit. En la considerant avec attention, je vis de l'egarement dans ses yeux, et dans son geste un mouvement plus brusque et plus decidé qu'a l'ordinaire. Je l'empéchai demanger davantage; et je fis bien, car une heure après elle eut une violente indigestion qui l'ent infailliblement étouffée si elle eût continué de manger. Dès ce moment je résolus de supprimer tous ces jeux, qui pouvoient allumer son imagination au point qu'on n'en seroit plus maître. Comme on guérit plus aisément de l'affliction que de la folie, il vaut mieux la laisser souffrir davantage, et ne pas exposer sa raison.

Voità, moncher, à peu près où nous en sommes. Depuis le retour du baron, Claire monte chez lui tous les matins, soit tandis que j'v suis, soit quand j'en sors : ils passent une heure ou deux ensemble, et les soins qu'elle lui rend facilitent un peu ceux qu'on prend d'elle. D'ailleurs elle commence à se rendre plus assidue aupres des enfans. Un des trois a ete malade, precisement celui qu'elle aime le moins. Cet accident lui a fait sentir qu'il lui reste des pertes a faire, et lui a rendu le zèle de ses devoirs. Avec tout cela elle n'est pas encore au point de la tristesse; les larmes ne coulent pas encore : on vous attend pour en répardre ; c'est à vous de les essuver. Vous devez m'entendre. Pensez au dernier conseil de Julie : il est venu de moi le premier, et le le crois plus que jamais utile et sage. Venez vous reunir à tout ce qui reste d'elle. Son père, son amie, son mari, ses enfans, tout your attend, tout your désire, your ètes nécessaire a tous. Enfin, sans m'expliquer davantage, venez partager et guérir mes ennuis : je vous devrai pent-être plus que personne.

#### LETTRE XII.

BE JULIE A SAUNT-PREUN.

estit e stan enest entener fiere un bereintelite

Il faut renoncer à mos projets. Tout est change, mon bou ami : souffrons ce changement sans marmure: il vient d'une main plus

sage que nous. Nous songions à nous réumr : cette reunion n'étoit pas Lonne. C'est un bienfait du ciel de l'avoir prevenue; sans doute it previent des malheurs.

Je me suis long-temps fait illusion. Cette illusion me fut salutaire; elle se detruit au moment que je n'en ai plus besoin. Vous m'avez crue guerie, et j'ai cru l'être. Rendons graces à celui qui fit durer cette erreur autant qu'elle étoit utile : qui sait si me voyant si pres de l'abime la tête ne m'eût point tourné? Oui, l'eus beau vouloir étouffer le premier sentiment qui m'a fait vivre, il s'est concentré dans mon cœur. Il s'y réveille au moment qu'il n'est plus à craindre; il me soutient quand mes forces m'abandonnent; il me ranime quand je me meurs. Monami, je fais cet aveu sans honte; ce sentiment reste malgre moi fut involontaire: il n'a rien coûté à mon innocence; tout ce qui depend de ma volonte fut pour mon devoir. Si le cœur qui n'en depend pas fut pour vous, ce fut mon tourment et non pas mon crime. J'ai fait ce que j'ai dù faire; la vertu me reste sans tache, et l'amour m'est resté sans remords.

J'ose m'honorer du passe : mais qui m'eût nu répondre de l'avenir? Un jour de plus peutêtre, et j'étois coupable! Qu'étoit-ce de la vieentière passee avec vous? Quels dangers j'ai courus sans le savoir! à quels dangers plus grands j'allois être exposée! Sans doute je sentois pour moi les craintes que je croyois sentir pour yous. Toutes les epreuves ont ete faites; mais elles pouvoient trop revenir. N'ai-je pas assez vecu pour le bonheur et pour la vertu? Que me restoit-il d'utile à tirer de la vie? En me l'ôtant le ciel ne m'ôte plus rien de regrettable, et met mon honneur à couvert. Mon ami, je pars au moment favorable, contente de vous et de moi; je pars avec jote, et ce départ n'a rien de cruel. Après tant de sacrifices je compte pour peu celui qui me reste a faire; ce n'est que mourir une fois de plus.

Je prévois vos douleurs; je les sens : vous restez à plaindre, je le sais trop; et le sentiment de votre affliction est la plus grande prine que j'emporte avec moi. Mais voyez aussi que de consolations je vous laisse! Que de soins a remplie envers celle qui vous fut chère vous font un devoir de vous conserver pour elle! Il vous reste à la servir dans la meilleure

partie d'elle même. Vous ne perdez de Julie que ce que vous en avez perdu depuis long-temps. Tout ce qu'elle eut de meilleur vous reste. Venez vous reunir à sa famille. Que son cœur demeure au milieu de vous. Que tout ce qu'elle aima se rassemble pour lui donner un nouvel être. Vos soins, vos plaisirs, votre amitie, tout sera son ouvrage. Le nœud de votre union formé par elle la fera revivre; elle ne mourra qu'avec le dernier de tous.

Songez qu'il vous reste une autre Julie, et n'oubliez pas ce que vous lui devez. Chacun de vous va perdre la moitie de sa vie, unissezvous pour conserver l'autre; c'est le seul moven qui vous reste à tous deux de me survivre, en servant ma famille et mes enfans. Que ne puis-je inventer des nœuds plus étroits encore pour unir tout ce qui m'est cher! Combien vons devez l'être l'un a l'autre! Combien cette idee doit renforcer votre attachement mutuel! Vos objections contre cet engagement vont être de nouvelles raisons pour le former. Comment pourrez-vous jamais vous parler de moi sans vous attendrir ensemble? Non . Claire et Julie scront si bien confondues, qu'il ne sera plus possible à votre cœur de les separer. Le sien yous rendra tout ce que vous aurez senti pour son amie ; elle en sera la confidente et l'objet : vous serez heureux par celle qui vous restera, sans cesser d'être fidele à celle que vous aurez perdue; et apres tant de regrets et de peines, avant que l'âge de vivre et d'aimer se passe. vous aurez brûle d'un feu legatime et joui d'un bonhear innocent.

C'est dans ce chaste lien que vous pourrez. sans distractions et sans craintes, vous occuper des soins que je vous laisse, et après lesquels vous ne serez plus en peine de dire quel Lien yous aurez fait ici-bas. Vous le savez, il existe un homme digne du bonheur auquel it ne sait pas aspirer. Cet homme est votre libérateur. le mari de l'amie qu'il vous a rendue. Seul, sans interét à la vie , sans attente de celle qui la suit, sans plaisir, sans consolation, sans espoir, il sera bientôt le plus infortuné des mortels. Vous lui devez les soies qu'il a pris de vous, et vous savez ce qui peut les rendre utiles. Souvenezvous de ma lettre precedente. Passez vos jours avectui. Que rien de ce qui m'anna ne le quitte. Il vous a rendu le goût de la vertu, montrez-

lui-en l'objet et le prix. Soyez chrétien pour l'engager a l'être. Le succès est plus près que vous ne pensez : il a fait son devoir, je ferai le mien, faites le vôtre. Dieu est juste; ma confiance ne me trompera pas.

Je n'ai qu'un mot à vous dire sur mes enfans. Je sais quels soins va vous coûter leur education, mais je sais bien aussi que ces soins ne vous seront pas pénibles. Dans les momens de degoût inseparables de cet emploi, dites-vous, ils sont les enfans de Julie; il ne vous coûtera plus rien. M. de Wolmar vous remettra les observations que j'ai faites sur votre memoire et sur le caractère de mes deux fils. Cet ecrit n'est que commencé : je ne vous le donne pas pour regle, je le soumets à vos lumières. N'en faites point des savans, faites-en des hommes bienfaisans et justes. Parlez-leur quelquefois de leur mere.... vous savez s'ils luc etoient chers.... Dites à Marcellin qu'il pe m'en coûta pas de mourir pour lui. Dites a son frère que c'etoit pour lui que j'aimuis la vie. Ditesleur... Je me sens fatiguée. Il faut finir cette lettre. En vous laissant mes enfans je m'en separe avec moins de peine ; je crois rester avec

Adieu, adieu, mon doux ami.... Helas! j'achève de vivre comme j'ai commence. J'en dis trop pent-être ea ce moment où le cœur ne deguise plus rien... Eh! pourquoi craindrois-je d'exprimer tout ce que je sens? Ce n'est plus moi qui te parle ; je suis deja dans les bras de la mort. Quand tu verras cette lettre, les vers congeront le visage de ton amante, et son eceur où tu ne seras plus. Mais mon âme existeroit-elle sans toi? sans toi, quelle felicité goûterois-je? Non, je ne te quitte pas, je vais t'attendre. La vertu qui nous separa sur la terre nons unira dans le sejour eternel. Je meurs dans cette donce attente : trop beureuse d'acheter au prix de ma vie le droit de t'aimer toniours sans crime, et de te le dire encore une lois.

#### LETTRE XIII.

DE MADAME D'ORDE A SAINT-PREUN.

l'apprends que vous commencez à vous remettre assez pour qu'on puisse espeter de effort sur votre forblesse; il faut tächer de passer les monts avant que l'hiver achève de vous les fermer. Vous trouverez en ce pays l'air qui vous convient; vous n'y verrez que douleur et tristesse, et peut-être l'affliction commune sera-t-elle un soulagement pour la vôtre. La mienne, pour s'exhaler, a besoin de vous : moi seule je ne puis ni pleurer, ni parler, ni me faire entendre. Wolman m'entend, et ne me répond pas. La douleur d'un père infortuné se concentre en lui-même ; il n'en imagine pas une plus cruelle; il ne la sait ni voir ni sentir : il n'y a plus d'épanchement pour les vieillards. Mes enfans m'attendrissent, et ne savent pas s'attendeir. Je suis seule au milieu de tout 'e monde ; un morne silence règne autour de moi. Dans monstupale abattement je n'ai plus de commerce avec personne, je n'ai qu'assez de force et de vie pour sentir les hopreurs de la mort. O vebez, vous qui partagez ma perfe, venez partager mes douleurs I venez nourrir mon cœur de vos regrets, venez l'abrenver de vos larmes; c'est la seule consolation que je puisse attendre, c'est le seul plaisir qui me reste a goûter.

Mais avant que vous arriviez et que j'apprenne votre avis sur un projet dont je sais qu'on vous à parlé, il est bon que vous sachiez le mien d'avance. Je suis ingenue et franche. je ne veux rien vous dissimuler. J'ai eu de l'amour pour vous, je l'avoue; peut-étre en ai-je encore, peut-être en aurai-je toujours; je ne le sais ni ne le veux savoir. On s'en doute, je ne l'ignore pas; je ne m'en fache ni ne m'en soucie. Mais voier ce que j'ai a vous dire et que vous devez bien retemr; c'est qu'un homme qui fut aime de Ju ie d Etange, et pourroit se résoudre a en epouser une autre, n'est a mes yeux qu'un indigne et un lâche que je tiendrois a deshonneur d'avoir pour ami : et, quant à moi, je vous déclare que tout homme, quel qu'il puisse être, qui desormais m'osera parler d'amour, ne m'en reparlera de sa vie.

Songez aux soins qui vous attendent, aux devoirs qui vous sont imposes, a celle a qui vous les avez promis. Ses enfans se forment et grandissent, son père se consume insensiblement, son mari s'inquiète et s'agite. Il a beau faire, il ne peut la croire aneantie; son œur, malgré qu'il en ait, se revolte contre sa vaine

vous voir bientôt ici. Il faut, mon ami, faire passer les nonts avant que l'hiver acheve de vous les fermer. Vous trouverez en ce pays l'air qui vous convient; vous n'y verrez que douleur et tristesse, et peut-être l'affliction commune sera-t-elle un soulagement pour la vôtre. La pas fait changer de resolution.

Venez done, chers et respectables ania, venez vous reunir à tout ce qui reste d'elle. Rassemblons tout ce qui lui fut cher. Que son esprit nous anime, que son cœur joigne tous les nôtres; vivons toujours sous ses yeux. J'aime à croire que du heu qu'elle habite, du sejour de l'eternelle paix, cette àme encore aimante et sensible se plait a revenir parmi nous, a retrouver ses amis pleins de sa memoire, à les voir imiter ses vertus, a s'entendre honorer par eux, à les sentir embrasser sa tombe et gemir en prononcant son nom. Non, elle n'a point quitté ces lieux qu'elle nous rendit si charmans; ils sont encore tout remplis d'elle. Je la vois sur chaque objet, je la sens a chaque pas, à chaque instant du jour j'entends les accens de sa voix. C'est ici qu'elle a vecu ; c'est ici que repose sa cendre.... la moitie de sa cendre. Deux fois la semaine, en allant au temple... j'aperçois.... j'apercois le lieu triste et respectable.... Beaute, c'est donc la ton dernier asile!... Confiance, amitié, vertus, plaisirs, fo'atres jeux, la terre a tout englouti.... Je me sens entraînée.... j'approche en frissonnant.... je crains de fouler cette terre sacrée... je crois la sentir palpiter et fremir sous mes pieds.... j'entends marmurer une voix plaintive!.... Claire! ò ma Claire! où es-tu? que fais-tu loin de ton amie ?... Son cercueil ne la contient pas tout entiere.... Il attend le reste de sa proje.... il ne l'attendra pas long-temps (1).

\* En achevant de refre ce recoeff, le cous voir pourquet l'intéret , tout foible qu'il est , in en est se agreable , et le seraje pense, a tout fecteur d'un bou uz mel « c'est qu' au moins « c foible interet est pur et sans méange de peine : qu'il n'e 4 point exolé par des noccours, pla des crimes, ni mé e du fonementide hair. Je ne scorois concevoir quel planer on peut prendre à anagmer et composer le personnaixe d'un seiler-t, à se metire à ca place tandis qu'on le represente, à ut preter I éclat le plus imposant, le plains bear coup les autitues de tant de tragedes pleines d'horgeurs, les puels pa sent leor sie à faire ag rick parier designs qu'on n'épeut éconter of voir sans souffere. Il que semble qu'on devroit géndr d'etce, con lamné a un travail si cruel i ceux qui s'en font un ann-sement doirent cire ben devores du rele de l'atilite ; ablique. Pour mot, j'alnare de hon cour leurs falens et feurs he aux génice, mais je remercie Dieu de ne me les avoir pas donnés

# LES AMOURS

DE

# MYLORD ÉDOUARD BOMSTON.

Les bizatres aventures de mylord Édouard à Rome etoient trop romanesques pour pouvoir être melees avec celles de Julie sans en gâter la simplicite. Je me contenterai donc d'en extraire et abréger ici er qui sert à l'intelligence de deux ou trois lettres où if en est question.

Mylord Edouard, dans ses tournées d'Italie, avoit fait connoissance à Rome avec une femme de qualite. Napolitaine, dont il ne tarda pas à devenir fortement amoureux : elle, de son côté, conçut pour lui une passion violente qui la dévora le reste de sa vie, et finit par la mettre au tombeau. Cet homme, àpre et peu galant, mais ardent et sensible, extrême et grand en tout, ne pouvoit guère inspirer ai sentir d'attachement mediocre.

Les principes storques de ce vertueux Anglois inquietoient la marquise. Elle prit le parti de se faire passer pour veuve durant l'absence de son mari; ce qui lui fut aisé, parce qu'ils ctoient tous deux etrangers à Rome, et que le marquis servoit dans les troupes de l'empereur. L'amoureux Édouard ne tarda pas à parler de mariage. La marquise allégna la différence de religion et d'autres pretextes. Enfin, ils lierent ensemble un commerce intime et libre, jusqu'à ce qu'Edouard, ayant decouvert que le mari vivoit, voulut rompre avec elle, après l'avoir accablée des plus vifs reproches, outré de se trouver coupable, sans le savoir, d'un crime qu'il avoit en horreur.

La marquise, femme sans principes, mais adroite et pleine de charmes, n'épargua rien pour le retenir, et en vint a bout. Le commerce adultere fut supprimé, mais les haisons continuèrent. Tout indigne qu'elle étoit d'aimer, elle aimoit pourtant : il fallut consentir a voir sans fruit un homme adore qu'elle ne pouvoit conserver autrement ; et cette barrière volontaire irritant l'amour des deux côtes, il en devint plus ardent par la contrainte. La marquise ne negligea pas les soins qui pouvoient faire oublier a son amant ses resolutions : elle ctoit sedui-ante et belle. Tout fut inutile : l'Anglois resta ferme; sa grande ame etoit a l'epreuve. La première de ses passions étoit la vectu : il côt si crifié sa vie à sa maitresse, et sa maltresse a son devoir. Une fois la seduction devint trop pressante : le moven qu'il alloit prendre pour s'en delivrer retint la marquise et rendit vains tous ses pieges. Ce n'est point parreque nous sommes foit les, mais parce que nous sommes láches, que nos sens nous subjuguent tonjours. Quiconque craint moins la mort que le crime n'est jamais force d'être criminel.

Il y a peu de ces âmes fortes qui entrainent les autres et les elevent a leur sphere; mais il y en a. Gelle d'Édouard etoit de ce nombre. La marquise esperoit le gagner; c'etoit lui qui la gagnoit insensiblement. Quand les leçons de la vertu prenoient dans sa bouche les accens de l'amour, il la touchoit, il la faisoit pleurer; ses feux sacres animoient cette âme rampante; un sentiment de justice et d'honneur y portoit son charme étranger; le vrai beau commençoit a lui plaire; si le méchant pouvoit changer de nature, le cœur de la marquise en auroit changé.

L'amour seul profita de ces émotions légères; il en acquit plus de delicatesse. Elle commença d'aimer avec générosité: avec un tempérament ardent et dans un climat où les sens ont taut d'empire, elle oublia ses plaisirs pour songer a ceux de son amant, et ne pouvant les partager, elle voulut au moins qu'il les tint d'elle. Telle fut de sa part l'interpretation favorable d'une démarche où son caractère et celui d'Édouard, qu'elle coanoissoit bien, pouvoient faire trouver un raffmement de seduction.

Elle n'epargna ni soins ni dépense pour faire chercher dans tout Rome une jeune personne facile et sure : on la trouva, non sans peine. Un soir, après un entretien fort tendre, elle la lui presenta: Disposez-en, lui dit-elle avec un sourire ; qu'elle jouisse du prix de mon amour ; mais qu'elle soit la seule : c'est assez pour moi si quelquefois auprès d'elle yous songez à la main dont vous la tenez. Elle voulut sortir. Edouard la retint, Arrêtez, lui dit-il; si vous me crovez assez lâche pour profiter de votre offre dans votre propre maison, le sacrifice n'est pas d'un grand prix, et je ne vaux pas la peine d'être beaucoup regrette. Puisque vous ne devez pas être à moi, je souhaite, dit la marquise, que vous ne soyez à personne; mais si l'amour doit perdre ses droits, souffrez au moins qu'il en dispose. Pourquoi mon bienfait vous est-il à charge? avez-vous peur d'être un ingrat? Alors elle l'obligea d'accepter l'adresse de Laure (c'étoit le nom de la jeune personne), et lui fit jurer qu'il s'abstiendroit de tout autre commerce. Il dut être touché, il le fut. Sa reconnoissance lui donna plus de peine à contenir que son amour; et ce fut le piege le plus dangereux que la marquise lui ait tendu de sa vie.

Extrême en tout, ainsi que son amant, elle fit souper Laure avec elle, et lui prodigua ses caresses, comme pour jouir avec plus de pompe du plus grand sacrifice que l'amour ait jamais tait. Edonard pénetre se livroit à ses transports; son âme émue et sensible s'exhaloit dans ses regards, dans ses gestes; il ne disoit pas un mot qui ne fût l'expression de la passion la plus vive. Laure etoit charmante; a peine la regardoit-il. Elle n'imita pas cette indifference; elle regardoit et voyoit, dans le vrai tableau de l'amonr, un objet tout nouveau pour elle.

Après le souper, la marquise renvoya Laure, et resta scule avec son amant. Elle avoit compte sur les dangers de ce tête-à-tête; elle ne s'etoit pas trompée en cela : mais comptant qu'il y succomberoit, alle se trompa : toute son adresse ne fit que rendre le triomphe de la vertu plus éclatant et plus douloureux à l'un et a l'autre. C'est à cette soirée que se rapporte, à la fin de la quatrieme Partie de Julie, l'admiration de Saint-Preux pour la force de son ami.

Édouard étoit vertueux, mais homme : il avoit toute la simplicite du vérital le honneur, et rien de ces fausses bienseances qu'on loi substitue, et dont les gens du monde font si grand cas. Après plusieurs jours passes dans les memes transports près de la marquise, il sentit augmenter le peril; et prêt à se l'usser vantere, il anna mieux manquer de delicatesse que de vertu : il fut voir Laure.

Elle tressaillit à sa vue. Il la trouva triste; il entreprit de l'égaver, et ne crut pas avoir besoin de beaucoup de soins pour y reussir. Cela ne lui fut pas si facile qu'il l'avoit cru. Ses caresses furent mal reques, ses offres furent rejetées d'un air qu'on ne prend point en disputant ce qu'on veut accorder.

Un accueil aussi ridicule ne le rebuta pas, it l'irrita. Devoit-il des égards d'enfant à une fille de cet ordre? Il usa sans ménagement de ses droits. Laure, malgré ses cris, ses pleurs, sa résistance, se sentant vaincue, fait un effort, s'elance à l'autre extrémité de la chambre, et lui crie d'une voix animée: Tuez-moi si vous voulez, jamais vous ne me toucherez vivante. Le geste, le regard, le ton, n'étoient pas equivoques. Édouard, dans un étonnement qu'on ne peut concevoir, se calme, la prend par la main, la fait rasseoir, s'assied à côte d'elle, et la regardant sans parler, attend froidement le denoument de cette comedie.

Elle ne disoit rien; elle avoit les yeux baissés; sa respiration étoit inégale, son cœur palpitoit, et tout marquoit en elle une agitation extraordinaire. Édouard rompit enfin le silence pour lui demander ce que signifioit cette etrange scene. Me serois-je trompe? lui dit-il; ne seriezvous point Lauretta Pisana? Plut à Dieu! dit-elle d'une voix tremblante. Quoi donc! reprit-il avec un sourire moqueur, anviez-vous par hasard changé de metier? Non, dit Laure; je suis tonjours la même : on ne revient plus de l'etat ou je suis. Il trouva dans ce tour de phrase, et dans l'accent dont il lut prononce, quebque

chose de si extraordinaire, qu'il ne savoit plus que penser, et qu'il crut que cette fille étoit devenue folle. Il continua : Pourquoi donc, charmante Laure, ai-je seul l'exclusion? Dites-moi ce qui m'attire votre baine. Ma haine! s'écriatelle d'un ton plus vif. Je n'ai point aimé ceux que j'ai reçus : je puis souffrir tout le monde hors vous seul.

Mais pourquoi cela? Laure, expliquez-vous mieux, je ne vous entends point. Eh! m'entends-je moi-même? Tout ce que je sais, c'est que vous ne me toucherez jamais... Non, s'écriat-elle encure avec emportement, jamais vous ne me toucherez. En me sentant dans vos bras, je songerois que vous n'y tenez qu'une tille publique, et je mourrois de rage.

Elle s'animoit en parlant. Edouard aperçut dans ses yeux des signes de douleur et de desespoir qui l'attendrirent. Il prit, avec des manières moins meprisantes, un tou plus honnète et plus caressant. Elle se cachoit le visage, elle évitoit ses regards. Il lui prit la main d'un air affectueux. A peine elle sentit cette main qu'elle y porta la bouche, et la pressa de ses lèvres en poussant des sanglots et versant des torrens de larmes.

Ce langage, quoique assez clair, n'étoit pas précis. Edouard ne l'amena qu'avec peine à lui parler plus nettement. La pudeur éteinte étoit revenue avec l'amour, et Laure n'avoit jamais prodigue sa personne avec tant de honte qu'elle en eut d'avouer qu'elle aimoit.

A peine cet amour étoit-il né qu'il étoit déjà dans toute sa force. Laure etoit vive et sensible, assez belle pour faire une passion, assez tendre pour la partager; mais, vendue par d'indignes parens dès sa premiere jeunesse, ses charmes, souillés par la debauche, avoient perdu leur empire. Au sein des honteux plaisirs, l'amour fuyoit devant elle; de malheureux corrupteurs ne pouvoient ni le sentir ni l'inspirer. Les corps combustibles ne brûlent point d'eux-méases; qu'une etincelle approche, et tout part. Ainsi prit feu le cœur de Laure aux transports de ceux d'Edonard et de la marquise. A ce nouveau langage elle sentit un frémissement delicieux : elle prétoit une oreille attentive; ses avides regards ne laissoient rien échapper. La flamme humide qui sortoit des yeux de l'amant penetroit par les siens jusqu'au fond du cœur; un sang plus brûlant couloit dans ses veines; la voix d'Edouard avoit un accent qui l'agitoit, le sentiment lui sembloit peint dans tous ses gestes; tous ses traits animes par la passion la lui faisoient ressentir. Ainsi la première image de l'amour lui fit aimer l'objet qui la lui avoit offierte. S'il n'eût rien senti pour une autre, peutêtre n'eût-elle rien senti pour lui.

Toute cette agitation la suivit chez elle. Le trouble de l'amour naissant est toujours doux. Son premier mouvement fut de se livrer à ce nouveau charme, le second fut d'ouvrir les veux sur elle. Pour la première fois de sa vie, elle vit son état; elle en eut horreur. Tout ee qui nourrit l'espérance et les désirs des amans se tournoit en desespoir dans son ûme. La possession de ce qu'elle aimoit n'offroit à ses yeux que l'opprobre d'une abjecte et vile creature, à laquelle on prodigue son mepris avec ses caresses; dans le prix d'un amour heureux, elle ne vit que l'infame prostitution. Ses tourmens les plus insupportables las venoient ainsi de ses propres désirs. Plus il lui etoit aise de les satisfaire, plus son sort lui sembloit affreux : sans honneur, sans espoir, sans ressources, elle pe connut l'amour que pour en regretter les délices. Ainsi commencèrent ses longues prines, et finit son bonheur d'un moment.

La passion naissante qui l'humihoit à ses propres yeux l'élevoit à ceux d'Édouard. La voyant capable d'aimer, il ne la méprisa plus. Mais quelles consolations pouvoit-elle attendre de fui? quel seatiment pouvoit-il lui marquer, si ce n'est le foible intérêt qu'un œur honnête, qui n'est pas libre, peut prendre à un objet de prite qui n'a plus d'honneur qu'assez pour sentir sa honte?

Il la consola comme il put, et promit de la venir revoir. Il ne lui dit pas un mot de son état, pas même pour l'exhorter d'en sortir. Que servoit d'augmenter l'effroi qu'elle en avoit, puisque cet effroi même la faisoit desesperer d'elle? Un seul mot sur un tel sujet tiroit a conséquence, et sembloit la rapprocher de lui : c'étoit ce qui ne pouvoit jamais être. Le plus grand malheur des métiers infâmes est qu'on ne gagne rien à les quitter.

Après une seconde visite, Edouard, n'oubliant pas la magnificence angloise, lui envoya un cabinet de laque et plusieurs bijoux d'Angleterre. Elle lui renvoya le tout avec ce billet :

- · l'ai perdu le droit de refuser des présens ;
- j'ose pourtant vous renvoyer le vôtre; car
- · peut être n'aviez vous pus dessein d'en · faire un signe de mepris. Si vous le renvoyez
- encore, il faudra que je l'accepte : mais vous

avez une bien cruelle génerosité.

Édouard fut frappé de ce billet : il le trouvoit à la lois humble et fier. Sans sortir de la bassesse de son etat, Laure y montroit une sorte de dignite. C'étoit presque effacer son opprobre a force de s'en avilir. Il avoit cesse d'avoir du mepris pour elle; il commença de l'estimer. Il continua de la voir sans plus parler du present; et, s'il ne s'honora pas d'étre aime d'elle, il ne put s'empêcher de s'en applaudir.

Il ne cacha pas ses visites à la marquise; il n'avoit nulle raison de les lui cacher; et c'eût été de sa part une ingratitude. Elle en voulut savoir davantage. Il jura qu'il n'avoit point touché Laure.

Sa moderation eut un effet tout contraire à celui qu'il en attendoit. Quoi ! s'ecria la marquise en fureur, vous la vovez et ne la touchez point! Qu'allez-vous donc faire chez elle ! Alors s'eveilla cette jalousie infernale qui la fit cent fois attenter à la vie de l'un et de l'autre, et la consuma de rage jusqu'au moment de sa mort.

D'autres circonstances achevèrent d'allumer cette passion furieuse, et rendirent cette femme a son vrai caractere. J'ai dejà remarque que, dans son intègre probité, Édouard manquoit de debeatesse. Il fit à la marquise le même présent que lui avoit renvoye Laure. Elle l'accepta, non par avarice, mais parce qu'ils étoient sur le pied de s'en faire l'un à l'autre ; échange auquel à la vérité la marquise ne perdoit pas. Malheureusement elle vint a savoir la première destination de ce présent, et comment il lui étoit revenu. Je n'ai pas besoin de dire qu'à l'instant tout fut brisé et jete par les fenêtres. Qu'on juge de ce que dut sentir en pareil cas une maîtresse jalouse et une femme de qualité.

Cependant plus Laure sentoit sa honte, moins elle tentoit de s'en delivrer : elle v restoit par desespoir; et le dedain qu'elle avoit pour elle-même rejaillissoit sur ses corrupteurs. Elle n'etoit pas fiere; quel droit eut-elle en de l'être? mais un profond sentiment d'ignominie qu'on voudroit en vain repousser, l'affreuse tristesse de l'opprobre qui se sent et ne peut se fuir, l'indegnation d'un cœur qui s'honore encore et se sent a jamais deshonore; tout versoit le remords et l'enqui sur des plaisirs abhorrés par l'amour. Un respect etranger à ces àmes viles leur faisoit oublier le ton de la debauche. un trouble involontaire empoisonnoit leurs transports; et, touchés du sort de leur vietime, ils s'en retournoient pleurant sur elle et rougissant d'eux.

La douleur la consumoit. Édouard, qui peu à peu la prenoit en amitie, vit qu'elle n'étoit que trop affligee, et qu'il falloit plutôt la rapimer que l'abattre. Il la voyoit, c'etoit dejà beaucoup pour la consoler. Ses entretiens firent plus, ils l'encouragerent; ses discours elevés et grands rendoient à son âme accablée le ressort qu'elle avoit perdu. Quel effet ne faisoient-ils point partant d'une bouche aimée et pénétrant dans un casur bien ne que le sort livroit à la honte, mais que la nature avoit fait pour l'honnétete! C'est dans ce cœur qu'ils trouvoient de la prise et qu'ils portoient avec fruit les leçons de la vertu.

Par ces soins bienfaisans, il la fit enfin mieux penser d'elle. S'il n'y a de flétrissure éternelle que celle d'un cœur corromou, je sens en moi de quoi pouvoir effacer ma honte : je serai toujours meprisee, ma s je ne meriterai plus de l'être : je ne me mepriserai plus. Échappée a l'horreur du vice, celle du mepris m'en sera moins amère. Eh! que m'importent les dedains de toute la terre guand Édouard m'estimera? Qu'il voie son ouvrage et qu'il s'y complaise : seul, il me dedommagera de tout. Quand l'honneur n'y gagneroit rica, du moins l'amour y gagnera. Oni, donnons au cœur qu'il enflamme une habitation plus pure. Sentiment delicieux! je ne profanerai plus tes transports. Je ne puis être heureuse; je ne le serai jamais, je le sais. Helas! je suis indigne des caresses de l'amour ; mais je n'en souffrirai jamais d'autres.

Son état etoit trop violent pour pouvoir durer, mais quand elle tenta d'en sortir, elle y trouva des difficultés qu'elle n'avoit pas prevues. Elle eprouva que celle qui renonce au droit sur sa personne ne le recouvre pas comme il lui plait, et que l'bonneur est une sauvegarde civile qui laisse bien foibles ceux qui l'ont per-

du. Elle ne trouva d'autre parti pour se retirer de l'oppression que d'aller brusquement se jeter dans un couvent, et d'abandonner sa maison presque au pillage; car elle vivoit dans une opulence commune à ses pareilles, surtout en Italie, quand l'age et la figure les font valoir. Elle n'avoit rien dit à Bomston de son projet, trouvant une sorte de bassesse a en parler avant l'execution. Quand elle fut dans son asile, elle le lui marqua par un billet, le priant de la proteger contre les gens puissans qui s'interessoient a son desordre et que sa retraite alloit offenser. Il courut chez elle assez tôt pour sauver ses effets. Quoique etranger dans Rome, un grand seigneur consideré, riche, et plaidant avec force la cause de l'honnéteté, y trouvabientôt assez de credit pour la maintenir dans son couvent, et même l'y faire jouir d'une pension que lui avoit laissee le cardinal auquel ses parens l'avoient vendue.

Il fut la voir. Elle é oit belle : elle aimoit : elle etoit penitente; elle lui devoit tout ce qu'elle alloit être. Que de titres pour toucher un cœur comme le sien! Il vint plein de tous les sentimens qui peuvent porter au bien les cœurs sensibles; il n'y manquoit que celoi qui nouvoit la rendre heureuse et qui ne dependon pas de lui. Jamais elle n'en avoit tant espère; elle etoit transporter; elle se sentoit deja dans l'état auquel on remonte si rarement. Elle disoit : Je suis honnète; un homme vertueux s'intéresse à moi : amour, je ne regrette plus les pleurs, les sonpirs que tu me coûtes; tu m'as deja payee de tout. Tu lis ma force, et tu fais ma récompense; en me faisant bimer mes devoirs, tu deviens le premier de tous. Quel bonheur n'étoit reserve qu'a moi seule! C'est l'amour qui m'elève et m'honore; c'est lui qui m'arrache au crime, a l'opprobre; il ne peut plus sortir de mon cœur qu'avec la vertu. () Édouard! Quand je redeviendra megrisable j'aurai cesse de t'aimer,

Cette retraite fit du bruit. Les âmes basses, qui jugent des autres par elles-mêmes, ne purent imaginer qu'Edouard n'eût mis à cette affaire que de l'intérêt et de l'honnèteté. Laure étoit trop aimable pour que les soins qu'un homme prenont d'elle ne fussent pas toujours suspects. La marquise, qui avoit ses espions, fut instruite de tout la première; et ses emportemens qu'elle ne put contenir acheverent

de divulguer son intrigue. Le bruit en parvint au marquis jusqu'a Vienne; et l'hiver suivant il vint à Rome chercher un coup d'épée pour rétablir son honneur, qui p'y gagna rien.

Ainsi commencerent ces doubles liaisons qui, dans un pays comme l'Italie, exposèrent Edouard à mille périls de toute espere; tantôt de la part d'un militaire outrage; tantôt de la part d'une femme jalouse et vindicative; tantôt de la part de ceux qui s'etoient attaches a Laure, et que sa perte mit en fureur. Liaisons bizarres s'il en fut jamais, qui, l'environnant de perils sans utilite, le partageoient entre deux maîtresses passionnées sans en pouvoir posseder aucune; refuse de la courtisanne qu'il n'aimoit pas, refusant l'honnête femme qu'il aduroit; toujours vertueux, il est vrai, mais croyant toujours, servir la sagesse en n'escoutant que ses passions.

Il n'est pas aise de dire quelle espèce de sympathie pouvoit unir deux caracteres si opposés que ceux d'Edouard et de la marquise; mais, malgre la différence de leurs principes, ils ne purent jamais se detacher parfaitement l'un de l'autre. On peut juger du désespoir de cette femme emportee quand elle crut s'etre donne une rivale, et quelle rivale! par son imprudente generosite. Les reproches, les dedains, les outrages, les menaces, les tendres caresses, tout fut employé tour à tour pour détacher Edouard de cet indigne commerce, où jamais elle ne put croire que son cœur n'eut point de part. Il demeura ferme ; il l'avoit promis. Laure avoit borne son esperance et son bonheur à le voir quelquefois. Sa vertu naissante avoit besoin d'appui ; elle tenoit à celui qui l'avoit fait naître ; c'etoit à lui de la soutenir. Voila ce qu'il disoit à la marquise, a lui-même, et peutêtre ne se disoit-il pas tout. Ou est l'homme assez severe pour fuir les regards d'un obiet charmant qui pe lui demande que de se laisser aimer? où est celui dont les larmes de deux beaux yeux n'enflent pas un peu le cœur honnéte? on est l'homme bienfaisant dont l'utile amour-propre n'aime pas à jouir du fruit de ses soins? Il avoit rendo Laure trop estimable pour ne faire que l'estimer.

La marquise, n'ayant pu obtenir qu'il cessât de voir cette infortunée, devint furieuse. Sans avoir le courage de rompre avec lui, elle le prit dans une espèce d'horreur. Elle frémissoit en voyant entrer son carrosse : le bruit de ses pas, en montant l'escalier, la fassoit pulpiter d'effroi. Elle etoit prête a se trouver mal a sa vue. Elle avoit le cœur serre tant qu'il restoit auprès d'elle ; quand il partoit, elle l'accabloit d'imprécations ; sitôt qu'elle ne le vovoit plus, elle pleuroit de rage ; elle ne parloit que de vengeance; son depit sanguinaire ne lui dictoit que des projets dignes d'elle. Elle fit plusieurs fois attaquer Edouard sortant du couvent de Laure; elle lui tendit des pieges à elle-même pour l'en faire sortir et l'enlever. Tout cela ne put le guerir. Il retournoit le lendemain chez celle qui l'avoit voulu foire assassiner la veille : et toujours avec son chimerique projet de la rendre a la raison, il exposoit la sienne, et nourrissoit sa foiblesse du zèle de sa vertu.

Au bout de quelques mois, le marquis, mal gueri de sa blessure, mourut en Allemagne, peut-être de douleur de la mauvaise conduite de sa femme. Cet événement, qui devoit rapprocher Edouard de la marquise, ne servit qu'à l'en éloigner encore plus. Il lui trouva tant d'empressement à mettre à profit sa liberte recouvrée, qu'il frémit de s'en prevaloir. Le seul doute si la blessure du marquis n'avoit point contribué à sa mort effrava son cœur et fit taire ses desirs. Il se disoit : Les droits d'un époux meurent avec loi pour tout autre; mais pour son meurtrier ils lui survivent et deviennent inviolables. Quand l'humanite, la vertu. les lois, ne prescriroient rien sur ce point, la raison seule ne nous dit-elle pas que les plaisirs attachés à la reproduction des hommes ne doiyent point être le prix de leur sang? sans quoi les movens destines a nous donner la vie seroient des sources de mort, et le genre humain periroit par les soins qui doivent le con-

Il passa plusieurs années ainsi partagé entre deux maîtresses; flottant sans cesse de l'une à l'autre, souvent voulant renoncer a toutes deux et n'en pouvant quitter aucune; repoussé par cent raisons, rappele par mille sentimens, et chaque jour plus serré dans ses liens par ses vains efforts pour les rompre, cédant tantôt au penchant et tantôt au devoir; allant de Londres a Rome et de Rome à Londres, sans pouvoir se fixer nulle part; toujours ardent, vif, pas-

sionné, jamais foible ni compable, et fort de son âme grande et belle quand il pensoit ne l'être que de sa raison; enfin tous les jours méditant des folies, et tous les jours revenant a lui, prêt à briser ses indignes fers. C'est dans ces premiers momens de degoût qu'il faitlit s'attacher à Julie; et il paroit sûr qu'il l'eût fait s'il n'eût pas trouvé la place prise.

Cependant la marquise perdoit toujours du terrain par ses vices; Laure en gagnoit par ses vertus. Au surplus la constance etoit egale des deux côtes; mais le mérite n'étoit pas le même : et la marquise, avilie, dégradee par tant de crimes, finit par donner à son amour sans espoir les supplemens que n'avoit pu supporter celui de Laure. A chaque voyage, Boniston trouvoit à celle-ci de pouvelles perfections : elle avoit appris l'anglois, elle savoit par cœur tout ce qu'il lui avoit conseillé de lire ; elle s'instruisoit dans toutes les connoissances qu'il paroissoit aimer; elle cherchoit à mouler son ame sur la sienne, et ce qu'il y restoit de son fonds ne la deparoit pas. Elle étoit encore dans l'age où la beaute croit avec les années. La marquise étoit dans celui où elle ne fait plus que decliner : et quoiqu'elle eut ce ton du sentiment qui plant et qui touche, qu'elle parlat d'humanité, de fidélité, de vertus, avec grâce, tout cela devenoit ridicule par sa conduite, et sa reputation démenton tous ces beaux discours. Edonard la connoissoit trop pour en espérer plus rien : il s'en detachoit insensiblement sans pouvoir s'en détacher tout-a-fait; il s'approchoit toujours de l'indifference sans pouvoir jamais y arriver; son cœur le rappeloit sans cesse chez la marquise; ses pieds l'y portoient sans qu'il y songeat. Un homme sensible n'oublie jamais, quoi qu'il fasse, l'intimité dans laquette il a vecu. A force d'intrigues, de ruses, de noirceurs, elle parvint enfin à s'en faire mepriser : mais il la meprisa sans cesser de la plaindre. sans pouvoir jamais oublier ce qu'elle avoit fait pour lui ni ce qu'il avoit senti pour elle.

Ainsi domine par ses habitudes encore plus que par ses penchans, Edouard ne pouvoit rompre les attachemens qui l'attiroient à Rome. Les douceurs d'un menage heureux lui firent désirer d'en établir un semblable avant de vieillir. Quelquefois il se taxoit d'injustice, d'ingratitude même, envers la marquise, et

n'imputoit qu'à sa passion les vices de son caractère; quelquefois il oublioit le premier état de Laure, et son cœur franchissoit sans y songer la barrière qui le séparoit d'elle. Toujours cherchant dans sa raison des excuses à son penchant, il se fit de son dernier voyage un motif pour éprouver son ami, sans songer qu'il s'exposoit lui-même à une épreuve dans laquelle il auroit succombé sans lui.

Le succès de cette entreprise et le dénoûment des scènes qui s'y rapportent sont détaillés dans la douzième Lettre de la cinquième Partie, et dans la troisième de la sixième, de manière à n'avoir plus rien d'obscur à la suite de

l'abrégé précédent. Édouard, aimé de deux maîtresses sans en posséder aucune, paroit d'abord dans une situation risible : mais sa vertu lui donnoit en lui-même une jouissance plus douce que celle de la beauté, et qui ne s'épuise pas comme elle. Plus heureux des plaisirs qu'il se refusoit que le voluptueux n'est de ceux qu'il goûte, il aima plus long-temps, resta libre, et jouit mieux de la vie que ceux qui l'usent. Aveugles que nous sommes, nous la passons tous à courir après nos chimères. En! ne saurons-nous jamais que de toutes les folics des hommes il n'y a que celles du juste qui le rendent heureux?

# **OBSERVATIONS**

# DE J. J. ROUSSEAU

Sur les retranchemens que M. de MALESHERBES vouloit qu'on fit à la NOUVELLE HELOISE.

Je n'ai pu bien juger de l'effet des retranchemens dont M. de Malesherbes a cu la bonté de m'envoyer la note et les raisons, parce que je n'ai pas l'édition de Paris sous les yeux; mais je pense que cette mutilation doit être bien choquante à la lecture, et produit bien des disparates.

Quelques-uns de ces retranchemens me paroissent assez à propos et convenables, même dans ma façon de penser, mais le plus grand nombre et les plus importans sont ceux auxquels je ne puis acquiescer, parce qu'ils vont directement contre l'objet du livre, et que les images trop libres, mais necessaires à l'effet du reste, n'etant plus rachetees par rien d'utile, un bon livre que j'ai cru donner ne devient plus qu'un roman fibre et scandaleux que je supprimerois moi-même si j'en avois le pouvoir. Je me soucie peu qu'on me lise en France, s'd faut employer pour cela six volumes de fadeurs, uniquement a servir de secretaire d'armour à la jeunesse.

Une devote vulgaire humblement soumise à son directeur; une femme qui commence par le libertimage et finit par la devotion, n'est pas un objet assez rare, assez instructif pour occuper un gros livre; mais une femme a la fois aimable, devote, eclairee et raisonnable, est un objet plus nouveau, et selon moi plus utile; c'est pourtant cette nouveauté et cette utilité

que les retranchemens exigés font disparoitre, Il est vrai que c'est precisement sur la supposition de cette piete éclairee que M. de Malesberbes ne veut pas qu'elle ait des sentimens differens de la doctrine de l'Eglise; mais ce mot d'Eglise a besoin d'explication. L'Eglise romaine n'exige point une pieté eclairée, elle exige une pieté aveugle; et, quant a l'Eglise protestante, c'est precisément parce qu'elle exige une piete éclairée qu'elle laisse à chacun l'usage de sa raison. Voit-on que ce livre, qui effarouche si fort les theologiens catholiques, effarouche aussi les nôtres? C'est une nouvelle sorte d'intolerance dont les pretres ne s'etoient pas encore avisés, de vouloir qu'un protestant soit protestant à leur mode, plutôt qu'à la

M. de Malesherbes pense que la doctrine mise dans la bouche de Juhe mourante est celle de l'auteur ou de l'editeur du livre, cependant il vent qu'en tronque cette profession de foi. Or, il est clair que dans une édition faite par mes soins, les suppressions seront de ma part un desaveu tacite. Quoi! M. de Malesherbes veut-il que je renie ma foi? Ou le courage que je crois sentir en moi me trompe, ou quand je verrois devant moi l'appareil des supplices, je n'ôterois pas un mot de ce discours.

Je n'entrerai point dans le détail des motifs qui ont determiné M. de Malesherbes a ordonner ces retranchemens. Ces motifs, etant tirés de principes que je n'adopte point, n'ont aucune autorite pour moi. Je n'imaginois pas qu'un roman genevois dût être approuve en Sorbonne. Et comme je n'ai point desire qu'il

<sup>(\*</sup> Ces observations furent adressées par l'auteur, le 20 fevier 1761, au hibraire 61 sain, qui, encouragé par M. de Malesberbes, descit publier une édition des Cavres de J. J. Rouseau, elles ne se trouveut point dans les éditions autérieures à la oôtre. Note de l'édition de Lefense et Determité, 1817.)

fût imprimé en France, rien ne m'oblige à souscrire aux conditions sous lesquelles il peut être imprimé. Je remarquerai seulement que ces retranchemens sont faits avec tant de soin qu'il ne reste rien à mes calvinistes, en fait de doctrine, que le plus superstitieux catholique ne pût avouer : autant vaudroit exiger que tout protestant qui vient à Paris fit abjuration sur la frontière. Il s'en faut bien que les romans de l'abbé Prevost, surtout le Cleveland, ne soient traités avec tant de sevérité. Or, il me paroît assez etrange qu'un prêtre catholique puisse dans ses romans faire parler des protestans selon leurs idées, plus librement qu'un protestant dans les siens.

M. de Malesherbes m'élève des scrupules sur les sentimens de Julie et de Saint-Preux, qu'il n'a point élevés sur les miens propres dans mon Discours sur l'Inégalité, ni même dans ma Lettre à M. d'Alembert, dont les dix ou douze premières pages contiennent sans detour, directement et sous mon nom, des sentimens du moins aussi hardis et aussi durement

fût imprimé en France, rien ne m'oblige à 'énoncés. Au lieu que dans le roman, ceux consouscrire aux conditions sous lesquelles il peut testés entre les interlocuteurs ne peuvent être être imprimé. Je remarquerai seulement que imputés avec certitude ni à moi ni à personne.

J'ai pensé aux changemens proposes, et j'ai vu que je ne pouvois rien substituer aux choses retranchées, sans changer aussi l'objet de ce livre et sans le gâter; ce que je ne veux pas faire. Que si je ne voulois qu'adoucir ces mêmes choses, je n'y réussirois jamais, n'ayant ni ce talent-la, ni le goût qui le rend utile. A la vérité, il y a beaucoup de mauvaises notes que je voudrois qui n'y fussent point; mais ce ne sont pas celles-la que M. de Malesherbes exige qu'on retranche. Je pourrois consentir qu'on les ôtat absolument toutes, pourvu que le texte entier restât tel qu'il est dans la première édition; encore ce sacrifice me coûteror-il beaucoup.

Je remercie très-humblement M. de Malesherbes de sa bonne volonté; mais je ne sais ni ne veux apprendre comment il faut preparer un livre pour le mettre en état d'être imprimé à Paris.

### SUJETS D'ESTAMPES

POUR

### LA NOUVELLE HÉLOISE (\*).

La plupart de ces surets sont detaitlés, pour les faire entendre, beaucoup plus qu'ils ne peuvent l'étre dans l'execution; car, pour rendre heureusement un dessin, l'artiste ne doit pas le voir tel qu'il sera sur son papier, mais tel qu'il est dans la nature. Le crayon ne distingue pas une blonde d'une brune, mais l'imagination qui le guide doit les distinguer. Le burm marque mal les clairs et les ombres, si le graveur n'unagine aussi les conleurs. De même, dans les figures en mouvement, il fant voir ce qui précede et ce qui suit, et donner au temps de l'action une certaine latitude; sans quoi l'on ne saisira jamais bien l'unite du moment qu'il faut exprimer. L'habilité de l'artiste consiste à faire imaginer au spectateur beaucoup de choses qui ne sont pas sur la planche; et cela depend d'un heureux choix de circonstances, dont celles qu'il rend font supposer celles an'il ne rend pas. On ne sauroit donc entrer dans un trop grand détail quand on yeut exposer des sujets d'estampes, et qu'on est absolument ignorant dans l'art. Au reste, il est aisé de comprendre que ceci n'avoit pas été ecrit pour le public; mais, en donnant séparement les estampes, on a cru devoir y joindre l'explication.

Quatre ou cinq personnages reviennent dans toutes les planches, et en composent à peu près toutes les figures. Il faudroit tâcher de les distinguer par leur air et par le goût de leur vétement, en sorte qu'on les reconnit toujours.

t. June est la figure principale. Blonde; une physionomie donce, tendre, modeste, enchanteresse; des grâces naturelles sans la moindre affectation; une élégante simplicaté, même un peu de negligence dans son vêtement, mais qui lui sied mieux qu'un air plus arrange; peu d'ornemens, toujours du goût; la gorge couverte, en lille modeste, et nou pas en devote.

- 2. CLAIRE, on la cousine. Une brune piquante; l'au plus fin, plus eveille, plus gai; d'une parure un peu plus ornée, et visant presque à la coquetterie, mais toujours pourtant de la modestie et de la bienscance. Jamais de panier ni à l'une ni à l'autre.
- 3. Sunt-Preix. ou l'ami. Un jeune homme d'une tignre ordinaire, rien de distingué; seulement une physionomie sensible et interessante: l'habillement très-simple, une contenance assez timide, même un peu embarrassé de sa personne quand il est de sang-froid, mais bouillant et emporté dans la passion.
- 4. LE BARON D'ÉTANGE, ou le père. Il ne parolt qu'une fois, et l'on dira comment il doit être.
- 5. My Long Eriot and, ou l'Anglois. L'a air de grandeur qui vient de l'ause plus que du rang; l'empreinte du courage et de la vertu, mais un peu de rudesse et d'aprete dans les traits. Un maintien grave et stolque, sous lequel il cache avec peine une extrême sensibilité. La parure à l'angloise et d'un grand seigneur sans faste. S'il etoit possible d'ajouter à tout cela le port un peu spadassin, il n'y auroit pas de mal.
- 6. M. DE WOLMAN, le mari de Julie. Un air froid et pose. Rien de faux ni de contraint; peu de geste, beaucoup d'espeit, l'oul assez fin; etudiant les gens sans affectation.

Tels doivent être à peu près les caractères des figures. Je passe au sujet des planches.

#### PREMIÈRE ESTAMPE.

Première partie. Lettre XIV, page 50.

Le lieu de la scène est un bosquet. Julie vient de donner à son ami un baiser cost saporito, qu'elle en tombe dans une espèce de defaillance. On la voit

<sup>(\*)</sup> Tostes ces estampes ont clé exécutées et ornent les exemplaires des deux éditions premières de Paris et d'Austerdam, facs dessuis originaux faits par Genselot, sont dans le manuscrit que Rousseau avoit fait pour madame de Luxembourg, et qui est maintenant déposé à la bibliothèque de la Chambre des Dépotés.

G. P.

dans un état de langueur se pencher, se laisser cou- | me. Edouard tient de la main droite une lettre, ler sur les bras de sa cousine, et celle-ci la recevoir avec un empressement qui ne l'empêche pas de sonrire en regardant du com de l'œil son ami. Le ieune homme a les deux bras étendus vers Julie : de l'un il vient de l'embrasser, et l'autre s'avance pour la soutenir; son chapeau est à terre. Un ravissement. un transport très-vif de plaisir et d'alarmes doit reguer dans son geste et sur son visage. Julie doit se pamer et non s'évanouir. Tout le tableau dont respirer une tyresse de volupté qu'une certaine modestie rende encore plus touchante.

Inscription de la première plan de LE PREMIER BAISER DE L'AMOUR

#### DEUXIÈME ESTAMPE.

Première Partie, Lettre LX page 80

Le lieu de la scène est une chambre fort simple. Cinq personnages remplissent l'estampe. Mylord Edouard, sans épée et appuve sur une canne, se met à genoux devant l'amí, qui est assis a côte d'une table sur laquelle sont son épec et son chapeau, avec un livre plus près de lui. La posture humble de l'Anglois ne doit rien avoir de honteux ni de tumde; au contraire, il règne sur son visage une flerté sans arrogance; une hauteur de courage, non pour braver cefui devant lequel il s'humilie, mais à cause de l'honneur qu'il se rend à lui-même de faire une belle action par un motifde justice et non de crainte. L'ami, surpris, trouble de voir l'Anglois à ses pieds, cherche à le relever avec beaucoup d'inquictude et un air très-confus. Les trois spectateurs, tous en épée, marquent l'étonnement et l'admiration, chacun par une attitude differente. L'esprit de ce sujet est que le personnage qui est à genoux imprime du respect aux autres, et qu'ils semblent tous à genoux devant lui.

> Inscription de la seconde planche L'HENOISHE DE LA VALEUR (\*).

#### TROISIÈME ESTAMPE.

Partie II, Lettre X, page 100.

Le lieu est une chambre de cabaret, dont la porte ouverte donne dans une autre chambre. Sur une table, auprès du feu, devant laquelle est assis invlord Edouard en robe de chambre, sont deux bougies, quelques lettres onvertes, et un paquet encore fer-

(") C'est ains) que cette inscription est donnée dans l'édition originale. Comme ces sujeta d'estampes n'ord point eté unéces dans l'edition de Genève, et que d'ailleurs l'estampe meme, dans l'edition originale, porte l'inscription felle que nous la donnons ter, on ne voit pas pourquot, dans l'eastion de 1401 , elle a été changes en celle-ci : l'hérotame de la verte. G. P.

qu'il baisse de surprise en voyant entrer le jeune homme. Celui-ci, encore habille, a le chapeau enfonce sur les year, tient son epec d'une main, et de l'autre montre à l'Anglois, d'un air emporte et menaçant, la sienne qui est sur un fauteuil à côté de lui. L'Anglois fait de la main gauche un geste de dedain froid et marque. Il regarde en même temps l'etourdi d'un air de compassion propre à le faire reutrer en lui-même; et l'on doit remarquer en effet dans son attitude que ce regard commence à le decontenancer.

> Inscription de la troisseme planche AM . JEUNE HOWER! A TON BIENPAITEER!

#### QUATRIÈME ESTAMPE.

Parce II. Lettre XXVI page 149.

La scène est dans la rue, devant une maison de manyanse apparence. Près de la porte ouverte un laquais eclaire avec deux flambeaux de table. Un fiacre est a quelques pas de là; le corber tient la portière ouverte, et un jeune la mme s'avance pour y monter. Ce jeune homme est Saint-Preux, sortant d'un lieu de debauche, dans une attitude qui marque le remords, la tristesse et l'abattement. Lor des habitantes de cette maison l'a reconduit jusque dans la rue: et dans ses adieux on voit la joie, l'impodence et l'air d'une personne qui se felicite d'avontromphé de lui. Accable de douleur et de honte, il ne fait nas même attention a elle. Aux fenêtres sont de tennes officiers avec deux ou trois compagnes de celle qui est en bas. Ils battent des mains et applaudissent d'un air railleur en voyant passer le jenne homme, qui ne les regarde ni ne les ecoute. Il doct regner une immodestie dans le maintien des femmes, et un désordre dans leur ajustement, qui ne laisse pas donter un moment de ce qu'elles sont, et qui fasse mieux sortir la tristesse du principal personnage.

Inscription de la quatrieme p'anche LA BOSTE ET LES REMORDS VENGENT L'AMOI M OLTHAGE.

#### CINQUIÈNE ESTAMPE.

Partie III. Lettre XIV, page 167.

La scène se passe de nuit, et représente la cham bre de Julie dans le desordre ou est ordinairement celle d'une personne malade. Julie est dans son lit avec la petite-verole; elle a le transport. Ses rideaux fermés étoient entr'ouverts pour le passage de son bras qui est en debors : mais sentant baiser sa main. de l'autre elle ouvre brusquement le rideau; et, reconnoissant son ann, eile paroit surprise, agitee, transportée de joie, et prête à s'elancer vers lui. L'amant, à genoux près du lit, tient la main de Julie qu'il vient de saisir, et la baise avec un emportement de douleur et d'amour, dans lequel on voit con-seulement qu'il ne craint pas la communication du renin, mais qu'il la desire. A l'instant, Claire, un bougeoir à la main, remarquant le mouvement de Julie, prend le jeune homme par le bras, et, l'arrachant du lieu ou il est, l'entraîne hors de la chambre. L'ne femme de chambre en peu âgée s'avance en même temps au chevet de Julie pour la retenir. Il faut qu'on remarque dans tous les personnages une action très-vive et bien prise dans l'unité du moment.

Inscription de la cinquieme planche

SIXUME ESTAMPE.

Partic III , Lettre XVIII , page 178.

La scène se passe dans la chambre du baron d'Etange, père de Julie. Julie est assise, et près de sa chaise est un fauteuil vide : son père qui l'occupoit est à genouv devant elle, lui serrant les mains, versant des larmes, et dans une attitude suppliante et pathétique. Le trouble, l'agitation, la douleur, sont dans les veux de Julie. On voit, à un certain air de lassitude, qu'elle a fait tous ses efforts pour relever son père ou se degager; mais, n'en pouvant venir à bout, elle laisse pencher sa tête sur le dos de sa chaise comme une personne prête à se trouver mal. tandis que ses deux mains en avant portent encore sur les bras de son père. Le baron doit avoir une physionomie venerable, une chevelure blanche, le port militaire, et, quoique suppliant, quelque chose de noble et de lier dans le maintien.

Inscription de la stateme planche

SEPTIÈME ESTAMPE.
Partie IV. Lettre VI. page 212.

La scène se passe dans l'avenue d'une maison de campagne, quelques pas au-delà de la grille, devant laquelle on voit au dehors une chaise arrêtee, une malle derrière, et un postillon. Comme l'ordonnance de cette estampe est très-simple et demande pourtant une grande expression, il la faut expliquer.

L'ami de Julie revient d'un voyage de long cours; et, quoique le mari sache qu'avant son mariage cet ami a éte amant favorisé, il prend une telle confiance dans la vertu de tous deux, qu'il invite luimème le jeune homme à venir dans sa maison. La moment de son arrivée est le sujet de l'estampe. Julie vient de l'embrasser, et, le prenant par la main,

le presente à son mari, qui s'avance pour l'embrasser à son tour. M. de Wolmar, naturellement froid et pose, doit avoir l'air ouvert, presque riant, un regard serein qui invite à la confiance.

Le jeune homme, en hahit de voyage, s'approche avec un au de respect, dans lequel on démèle à la vérité un peu de contrainte et de confusion, mais non pas une gène pénible ni un embarras suspect. Pour Julie, on voit sur son visage et dans son maintien un caractère d'innocence et de candeur, qui montre en cet instant toute la pureté de son âme. Elle doit regarder son mari avec une assurance modeste, où se peignent l'attendrissement et la reconnoissance que lui donne un si grand témoignage d'estime, et le sentiment qu'elle en est digne.

Inscription de la septième planche :

HUITIÈME ESTAMPE.

Parife IV, Lettre XVII, page 262-

Le paysage est ici ce qui demande le plus d'exactitude. Je ne puis mieux le representer qu'en transcrivant le passage ou il est decrit :

« Nous y parvinmes après une heure de marche » par des sentiers tortueux et frais, qui, montant " unsensiblement entre les arbres et les rochers, • n'avoient rien de plus incommode que la longueur o da chemia.... Ce lien solitaire formoit un reduit « sauvage et désert, mais plem de ces sortes de beau-· tés qui ne plaisent qu'aux âmes sensibles, et parois-» sent horribles aux autres. Un torrent, formé par la o fonte des neiges, rouloit à vingt pas de nous une » eau hourbeuse, et charrioit avec bruit du limon, « du sable et des pierres. Derrière nous une chaîne o de roches inaccessibles séparoit l'esplanade où nous " étions de cette partie des Alpes qu'on nomme les · Glacières, parce que d'énormes sommets de gla-« ces qui s'accroissent incessamment les convrent « depuis le commencement du monde. Des forêts de moirs sapins nous ombrageoient tristement à » droite; un grand bois de chênes étoit à gauche au-« delà du torrent ; et au-dessous de nous, cette ima mense plaine d'eau que le lac forme au sein des a Alpes nous séparoit des riches côtes du pays de · Vaud, dont la cime du majestueux Jura couron-" noit le tableau.

Au mitieu de ces grands et superbes objets, le petit terrain où nous étions étaloit les charmes d'un séjour riant et champêtre. Quelques ruisseaux filtroient à travers les rochers, et rouloient aur la verdure en filets de cristal. Quelques arbres fruitiers sauvages penchoient leurs têtes sur les nôtres. La terre humide et fraiche étoit couverte d'herbes et de fieurs. En comparant un si

- o doux séjour aux objets qui l'environnoient, il sem-
- » bloit que ce lieu desert dut être l'asile de deux
- » amans échappes seuls au bouleversement de la na-
- o ture. o

Il faut ajouter à cette description que deux quartiers de rochers tombes du haut, et pouvant servir de table et de siège, doivent être presque au bord de l'esplanade; que, dans la perspective des côtes du pays de Vaud qu'on voit dans l'éloignement, on distingue sur le rivage des villes de distance en distance; et qu'il est necessaire au moins qu'on en aperçoive une vis-à-vis de l'esplanade ci-dessus decrite.

C'est sur cette esplanade que sont Julie et son ami, les deux seuls personnages de l'estampe. L'anti, posant une main sur l'on des deux quartiers, lui moutre de l'autre main et d'un peu lom des caractères graves sur les rochers des environs. Il luiparle en même temps avec feu on lit dans les yeux de Juhe l'attendrissement que lui causent ses discours et les objets qu'il lui rappelle; mais on y ht aussi que la vertu preside, et ne craint rien de ces dangereux souvenirs.

Il ya un intervalle de dix ans entre la première estampe et celle-ci; el dans ret intervalle Julie est devenue femme et mère : mais il est dit qu'etant fille elle laissoit dans son ajustement un peu de négligence qui la rendoit plus louchante, et qu'etant femme elle se paroit avec plus de soin. C'est ainsi qu'elle doit être dans la planche septième; mais dans celle-ci elle est sans parure et en robe du matin.

Inscription de la huitieme planche.

LES MOST MENS DES ASCIENNES ANOLISE.

#### NEUVIÈNE ESTAMPE.

Partie V. Lettre III. page 205.

I'n salon, sept figures. Au fond, vers la gauche, une table à the couverte de trois tasses, la theiere, le pot à sucre, etc. Autour de la table sont, dans le fond et en face, M. de Wolmar; à sa droite en tournant, l'ami tenant la gazette; en sorte que l'un et l'autre voient tout ce qui se passe dans la chambre.

A droite, aussi dans le fond, madame de Wolmar assise tenant de la broderie sa femme de chambre assise à côté d'elle et faisant de la dentelle : son oreiller est appuyé sur une chaise plus petite. Cette femme de chambre, la même dont il est parlé ciaprès planche onzième, est plus jeune que celle de la planche sixième.

Sur le devant, à sept ou huit pas des uns et des autres, est une autre petite table couverte d'univre d'estampes que parcourent deux petits garçons.

L'ainé, tout occupé des figures, les montre au cadet; mais celui-ci compte furtivement des onchets qu'il tient sous la table, caches par un des côtes du livre. Une petite fille de hoit ans, leur ainee, s'est levee de la chaise qui est devant la femme de chambre; et s'avance lestement sur la pointe des pieds vers les deux garçons. Elle parle d'un petit ton d'autorite, en montrant de loin la ligure du livre, et tenant un ouvrage à l'aiguille de l'autre main.

Madame de Wolmar doit paroltre avoir suspendu son travail pour contempler le manège des enfans : les hommes ont de même suspendu leur lecture pour contempler à la fois madame de Wolmar et les trois enfans. La femme de chambre est à son ouvrage.

Un air fort occupé dans les enfans, un air de contemplation réveuse et douce dans les trois spectateurs : la mère surtout doit paroître dans une extase délicieuse.

Inscription de la neuerème planche :

LA MATINER & L'ANGLOINE.

#### DIXIÈME ESTAMPE.

Partie V, Lettre IX, page 312

Une chambre de cabaret. Le moment vers la fin de la nuit. Le crepuscule commence à montrer quelques objets, mais l'obscurité permet à peine qu'on les distingue.

L'ami, qu'un rêve pénible vient d'agiter, s'est jeté à has de son lit, et a pris sa robe de chambre à la hâte. Il erre avec un air d'effroi, cherchant à ecarter de la main des objets fantastiques dont il paroit épouvante. Il tâtonne pour trouver la porte. La noireeur de l'estampe, l'attitude expressive du personnage, son visage effaré, doivent faire un effet lugubre et donner aux régardans une impression de terreur.

Inscription de la dixième planche.

OF MERSON BUILDS OF MATCHES BUT DANS TON COLUMN

#### ONZIEME ESTAMPE.

Partie Vf. Lettre 11, page 326.

La scène est dans un salon. Vers la cheminée ou il y a du feu, est une table de jeu, à laquelle sont, contre le mar, M. de Wolmar qu'on voit en face, et, vis-à-vis, Saint-Preux, dont on voit le corps de profil, parce que sa chaise est un peu dérangee, mais dont on ne voit la tête que par derrière, parce qu'il la retourne vers M. de Wolmar.

Par terre est un echiquer renverse dont les pièces sont eparses. Claire, d'un air motte suppliant, moitié railleur, présente au jeune homme la joue pour y appliquer un soufflet ou un baiser, à son choix, en punition du coup qu'elle vient de faire. Ce coup est indiqué par une raquette qu'elle tient pendante d'une main, tandis qu'elle avance l'autre main sur le bras du jeune homme pour lui faire retourner la tête, qu'il baisse et qu'il détourne d'un air houdeur. Pour que le coup ait pu se faire sans grand fraças, il faut un de ces petits échiquiers de maroquin qui se ferment comme des livres, et le représenter à moitié ouvert contre un des pieds de la table.

Sur le devant est une autre personne, qu'on reconnoît au tablier pour la femme de chambre; à côté d'elle est sa raquette sur une chaise. Elle tient d'une main le volant élevé, et de l'autre elle fait semblant d'en raccommoder les plumes; mais elle regarde à travers, en souriant, la scène qui se passe vers la cheminée.

M. de Wolmar, un bras passé sur le dos de la chaise, comme pour contempler plus commodé-

ment, fait signe du doigt à la femme de chambre de se pas troubler la scène par un éclat de rire.

Inscription de la onzième planche:

CLAIRE! CLAIRE! LES EXPANS CHANTERY LA HUIT QUAND ILL ORT

#### DOUZIÈME ESTAMPE.

Partie VI, Lettre IX, page 536.

Cette dernière estampe marque le moment où Julie va se jeter dans le lac pour en retirer un de ses enfans, qui malheureusement y étoit tombé en revenant du château de Chillon. La femme de chambre retient l'ainé des enfans qui veut se jeter dans l'eau après sa mère. Les autres personnages sont madame d'Orbe, Henriette sa fille, le bailli de Chillon, sa femme, et M. de Wolmar, qui, par leur attitude, témoignent de la frayeur.

Inscription de la douzième planche :

# ÉMILE,

OU

# DE L'ÉDUCATION.

Sanabilibus ægrotamus malis ; ipsagus nos in rectum genitos natura , si omendari velimus , juvat. SEREG. , de Iri, Lib. 11 , cap. 15.



### AVIS DE L'ÉDITEUR (1819).

Dans l'Avertissement général mis en tête du premier volume de cette Collection, nons avons annoncé (page v) que le texte de l'Émile avoit, dans l'edition publiée chez M. Didot en 1801, subi des changemens nombreux et considérables comparativement à celui de toutes les editions anterieures sans exception. De plus, nous avons declare que loin de regarder ces changemens comme une amelioration réelle, nous pensions au contraire que l'éditeur avoit beaucoup altéré ce texte dengis longtemps consacré en quelque sarte dans une édition digne de toute confiance, et dont rien ne l'autorisoit à s'écarter. Nous avons promis d'appuyer de prenves cette assertion, et c'est ce que nous allons faire le plus succinctement qu'il sera possible, sachant très-bien qu'une telle discussion, quand elle ne porte que sur des détails, et lorsque d'ailleurs l'ouvrage n'est point alteré dans son essence et ses principes generang, n'a pas un égal interêt pour tons les lecteurs.

L'éditeur de 1801, après s'être plaint des entrares que la censure mettoit au genie de l'unteur d'Emile lors des premieres éditions, et de la negligence de plusieurs éditeurs qui les ont renouvelées. annonce avoir collationné avec le plus grand soin le texte de l'Emile sur deux manuscrits autographes , l'un desquels a servi à la première édition de cet ouvrage. Cependant comme cette première édition a été imprimee sous les yeux de l'auteur, le même editeur prévient qu'il a été extrémement réserve dans sex corrections, mais qu'il n'a pas balance à rétablir divers passages visiblement alterés ou tout-à-fait supprimés, pour lesquels on avoit exigé les cartons qu'on remarque dans les exemplaires de cette édition, et dont l'auteur se plaint avec tant d'amertume dans ses Confessions.

Observous d'abord que l'existence de deux manuscrits autographes de l'Émile est un fait tropimportant dans l'histoire bibliographico-littéraire, pour n'avoir pas besoin d'être prouve de manuere à . ôter tout doute sur sa réalité. Il n'y a pas un mapuscrit de cette espèce dont le lieu de depôt ne soit bien connu, et quand ce depôt n'est pas public, une telle propriete n'est pas de celles dont on fasse amérement dans ses Confessions. communément un secret. On auroit donc su gre à l'éditeur s'il se fût expliqué positivement sur ce point. Ce qui est bien certain, c'est que jusqu'a soin du texte de l'Emile tel qu'il existe dans l'édi

présent il n'existe de l'Émile qu'un seul manuscrit connu ; c'est celui qui a éte trouvé dans les papiers de Rousseau après sa mort, et qui, offert par sa veuve à la Convention, est maintenant deposé à la bibliothéque de la Chambre des Députes. S'il en existe quelque autre, tout assure que ce n'est pas à Paris qu'on pourroit espérer de le trouver.

Observous en second lien; 1º que pour l'Émile comme pour la Nouvelle Héloise il existe deux éditions premières. l'une qui fut faite à Paris chez Duchesne et qui parut avec ce faux titre : La Houe. chez J. Néaulme, 1762; l'autre qui parut en même temps chez le même Néaulme à Amsterdam; 2º que Rousseau, pour ne pas laisser estropier et defigurer son ouvrage (Confessions, Lav. x1), a corrigé les épreuves de l'édition de Paris qu'il nous apprend lui-meme avoir servi de modèle à l'antre. aussi ces deux éditions ne différent-elles aucunement. 3º Si dans le cours de l'impression il fut forcé de faire à son texte primitif quelques changemens pour satisfaire la censure, ces changemens (c'est encore Rousseau qui nous l'apprend lui-même) n'ont eu lieu que pour les deux premiers volumes, où l'on exigea, dit-il, des cartons pour des riens; mais on laissa passer les deux derniers sons rien dire, sans que leur contenu fit aucun obstacle à la publication. Or c'est dans ces deux derniers volumes surtout que la censure eut trouve matière à s'exercer. 4º Eulin ces changemens commandés par la censure avoient aux yeux de l'auteur même si peu d'importance, qu'il ne s'est pas donné la peine de rétablir son texte primitif dans des éditions postérieures faites dans l'etranger et de son aveu : et en effet dans celle de Geneve faite quatre ans après sa mort sur des matériaux prepares par lui-même pour cette édition depuis long-temps projetée, le texte de l'Émile ne diffère des éditions premières que dans un seul passage du troisième livre on le texte primitif sé trouve rétabli, et ce passage par luimême est de peu d'importance.

Il n'est donc pas vrai de dire que la censure ait mis au genie de l'auteur d'Emile des entraves reelles, et il n'est pas plus vrai qu'il s'en soit place?

Cela posé, nous établissons les faits suivans, resultat d'une collation faite aussi avec le plus grand tion de Genève, d'une part, sur le manuscrit dont il vient d'être parlé; de l'autre, sur les deux éditions premières et sur l'édition de 1801.

40 Les leçons differentes qu'offre le texte de l'Émile dans l'edition de 1801, compare au même texte dans les trois autres, se retrouvent fot fes et mot pour mor dans le manuscrit deposé à la bibliothèque de la Chambre des Députes, et l'on doit bien croire qu'elles n'ont pas été puisées à une autre source, puisque encore une fois ce manuscrit est le sent connu, au moins jusqu'à present, dans le monde litteraire, et que l'editeur ne s'explique pas sur le second des deux manuscrits qu'il a fait, dit-il, entrer dans sa collation.

20 Ce manuscrit n'a pu servir à l'impression de l'ouvrage en 1762. Outre qu'on ne peut pas supposer avec vraisemblance qu'il fût revenu dans les mains de l'auteur après la vente qu'il en avoit faite au libraire Duchesne, il ne faut qu'y jeter les yeux pour se convaincre que l'impression a dû se faire sur tout autre manuscrit que celui-là. On voit bien qu'il est le résultat d'une mise au net faite d'apres un brouillon antérieur dont la même bibliotheque possède en esset quelques parties sur seutles volantes; mais cette mise au net est elle-même, et dans son intérieur et dans ses marges, tellement surchargee de ratures, additions et notes, avec renvois et signes de rappel qui se mêlent et s'enchevêtrent, et toutes ces additions sont quelquelois si difficiles à lice que l'œil de l'auteur a pu seul débrouiller ce chaos dans une seconde copie. Le manuscrit dans son ensemble n'offre donc encore qu'une première pensee qui a dà recevoir et a recu en effet des modifications nouvelles dans un manuscrit postérient, et le contenu de ce dernier manuscrit lui-même n'a pu manquer d'être modifié à son tour lors de la révision des épreuves. Qu'il y a loin de là à une rédaction definitive!

3º L'éditeur de 1801 ne s'est pas contente d'insérer dans le texte imprimé, et par addition, ce qu'il a cru convenable de prendre dans le manuscrit ; il a souvent et très-souvent changé ce texte même, en substituant à telle leçon de ce texte telle autre lecon donnée par le manuscrit. Or en cela il est bien clair qu'il n'a fait autre chose que remplacer un travail achevé par une ebauche, une rédaction definitive par une rédaction première dont l'auteur n'avoit pas été satisfait. Mais cet éditeur a plus fait envore : il a remplace tel passage commun au texte imprime et an manuscrit par tel autre qui se trouve aussi dans ce manuscrit, mais sur lequel un LARGE TRAIT DE PLI HE indique clairement qu'il a etc biffe par l'auteur lui-même. Quelle etrange fatalite t quand de son vivant de malheureux Rousseau se plaignoit qu'on altéroit ses écrits pour lui auire, certes il .

etoit loin de prevoir que, plus de vingt ans après sa mort, on les altéreroit de nouveau ad majorem gloriam, et que ces alterations encore, consacrees dans une edition de luxe, se reproduiroient quatre fots presque simultanement dans autant d'éditions nouvelles.

4º La manière dont l'éditeur caractérise les passages par loi retables, les fait supposer d'une grande importance, puisqu'il en presente la suppression à l'époque de la publication de l'ouvrage, comme avant été l'effet des cartons qui furent alors exigés par la censure; mais on a vo plus bant à quoi, d'après le temoignage de Rousseau même. s'etoit réduite, pour l'Émile, cette intervention de l'autorite. Les lecteurs ne seront donc pas etonnés d'apprendre que ces passages rétablis, pour la plupart peu dignes d'attention en eux-mêmes, sont, à deux exceptions près, totalement étrangers à la relunon et à la politique. Si quelques-uns peuvent exciter l'interêt, ce ne peut donc être que sous le rapport litteraire. De tous ces passages, deux seulement, comme on vient de le dire, ont trait à la religion. Ils offrent même, eu egard au temps, des expressions hardies, et l'un d'eux particulièrement a presque de l'indecence, on au moins une tournure rollairienne qui paroit bien étrangère à la manière d'ecrire de l'auteur d'Emile. Hé bien, ces deux passages, echappes sans donte dans le feu de la première composition, sont précisément ceux qu'il a raturés de sa propre main, et que de sa propre autorité l'editeur a fait entrer dans son texte. .

Tous ces changemens ayant pour cause des variations dans le texte qui sont du fait de l'auteur même, il nous a bien fallu consigner ces differences dans la présente édition, mais sculement sous forme de variantes; et les lecteurs n'auront pas à perdre de vue que, là comme dans les Confessigns, ces variantes, dans chaque cas, n'expriment autre chose qu'une première pensée. Ce rapprochement de la première pensée et de la pensée definitive, ne sera pas sans quelque intérét sous plus d'un rapport, d'autant mieux que nous ne l'avons offert que dans le cas où il nous a paru avoir reellement quelque attrait pour la curiosité. Car sans doute le plus enthousiaste admirateur de l'Emile n'exigeroit pas qu'on exhumat du manuscrit qui le recèle, et sans distinction, tout ce qui, émané de la plume de son auteur, a éte postérieurement retranché par lui-même...

## PRÉFACE.

Ce recueil de réflexions et d'observations, sans l ordre et presque sans suite, fut commencé pour complaire à une bonne mère qui sait penser (\*) Je n'avois d'abord projete qu'un memoire de quelques pages; mon sujet m'entralnant malgre moi , ce mémoire devint insensiblement une espèce d'ouvrage trop gros, sans donte, pour ce qu'il contient, mais trop petit pour la matière qu'il traite. J'ai balancé long-temps à le publier : et souvent il m'a fait sentir en y travaillant, qu'il ne suffit pas d'avoir cerit quelques brochures pour savoir composer un livre. Apres de vams efforts pour mieux faire, je crojs devoir le donner tel qu'il est, jugeant qu'il importe de tourner l'attention publique de ce côte-là; et que, quand mes idees servient mauvaises, si j'en fais naître de bonnes à d'autres, je n'aurai pas tont-à-fait perdu mon temps. Un homme qui, de sa retraite, jette ses feuilles dans le public, sans proneurs, sans parti qui les defende, sans savoir même ce qu'on en pense on ce qu'on en dit, ne doit pas craindre que, s'il se trompe, on admette ses erreurs sans examen.

Je parterai peu de l'importance d'une bonne éducation; je ne m'arrêterar pos non plus à prouver que celle qui est en usage est mauvaise; mille autres l'ont fait avant moi, et je n'aime point à remplir un livre de choses que tont le monde sait. Je remarquerai seulement, que depuis des temps inlinis il n'y a qu'un cri contre la pratique etablie, sans que personne s'avise d'en proposer une meilleure. La litterature et le savoir de notre siècle tendent beaucoup plus à detruire qu'à edifier. On censure d'un ton de maltre; pour proposer, il en faut prendre un autre, auquel la hanteur philosophique se complatt moins. Malgre tant d'ecrits, qui n'ont, dit-on, pour but que l'utilité publique, la première de toutes les utilités, qui est l'art de former des hommes, est encore oublice. Mon smet clost tout neuf après le livre de Locke (\*\*), et je crams fort qu'il ne le soit encore aptès le mien.

On ne connoît point l'enfance : sur les fausses idees qu'on en a, plus on va, plus on s'égare. Les plus sages s'attachent à ce qu'il importe aux hom-

mes de savoir, sans considérer ce que les enfans sont en clat d'apprendre. Ils cherchent toujours l'homme dans l'enfant, sans penser à ce qu'il est avant que d'être homme. Voilà l'etude à laquelle je me suis le plus applique, afin que, quand tonte rua methode seroit chimerique et fausse, on pôt toujours profiter de mes observations. Je puis avoir très-mal vu ce qu'il faut faire; mais je crois avoir bien vu le sujet sur lequel on doit opèrer. Commencez donc par imeux étudier vos élèves; car très-aisurement vous ne les connoussez point, or, si vous lisez ce livre dans cette vue, je ne le crois pas sans utilité pour vons.

A l'égard de ce qu'on appellera la partie systématique, qui n'est autre chose ici que la marche de la nature, c'est la ce qui deroutera le plus le lecteur; c'est aussi par là qu'on m'attaquera sans doute, et peut-être n'aura-t on pas tort. On croira moins lire un traite d'education, que les réveries d'un visionnaire sur l'education. Qu'y faire? Ce n'est pas sur les idees d'autrui que j'ecris; c'est sur les miennes. Je ne vois point comme les autres hommes; il y a long-temps qu'on me l'a reproché. Mais depend-il de moi de me donner d'autres veux, et de m'affecter d'autres idees? non. Il depend de moi de ne point abonder dans mon sens, de ne point craire être seul plus sage que tont le monde : il depend de moi, non de changer de sentiment, mais de me defier du mien : voilà tout ce que je puis faire, et ce que je fais. Que si je prends quelquefois le ton affirmatif, ce n'est point pour en imposer au lecteur; c'est pour lui parler comme je pense. Pourquoi proposerois-je par forme de doute ce dont, quant a moi, je ne doute point? Je dis exactement ce qui se passe dans mon esprit.

En exposant avec liberte mon sentiment, J'entends si peu qu'il fasse autorite, que j'y joins toujours mes raisons, afin qu'on les pèse et qu'on me juge : mais, quoque je ne veulle point m'obstiner à défendre unes idees, je ne me crois pas moins oblige de les proposer; car les maximes sur lesquelles je suis d'un avis contraire à celui des autres, ne sont point indifférentes. Ce sont de celles dont la verte on la fausseté importe à connoître, et qui font le honheur ou le malheur du geure humain.

Proposez ce qui est faisable, ne cesse-t-on de me

<sup>(\*)</sup> Madame de Chenonceaux.

G. P.

<sup>(\*\*)</sup> Pensées sur l'Education des Enfans, 1721, in-12.

398 PRÉFACE.

répéter. C'est comme si l'on me disoit : Proposez de faire ce qu'on fait; ou du moins proposez quelque hien qui s'allie avec le mal existant. Un tel projet, sur certaines matières, est beaucoup plus chimérique que les miens : car, dans cet alliage, le hien se gâte, et le mal ne se guérit pas. J'aimerois mieux suivre en tout la pratique établie, que d'en prendre une honne à demi : il y auruit moins de contradiction dans l'homme : il ne peut tendre à la fois à deux huts opposés. Pères et mères, ce qui est faisable est ce que vous voulez faire. Dois-je répondre de votre volunté?

En toute espèce de projet, il y a deux choses à considérer : premièrement, la bonté absolue du projet; en sound lieu, la facilité de l'exécution.

Au premier égard, il suffit, pour que le projet soit adminible et praicable en lui-même, que ce qu'il a de hon suit dans la nature de la chose; ici, par exemple, que l'éducation proposée soit convenable à l'homme, et hieu adaptée un cour humain.

La seconde considération dépend de rapports des-

\_\_\_ \_ \_ \_ \_

nés dans certaines nituations : rapports accidentels à la chose, lesquels, par conséquent, ne sont point nécessaires, et peuvent varier à l'infini. Ainsi, telle éducation peut être praticable en Suisse, et ne l'être pas en France ; telle autre peut l'être chez les bourgeoix, et telle autre parmi les grands. La facilité plus ou moins grande de l'exécution dépend de mille circonstances qu'il est impossible de déterminer autrement que dans une application particulière de la méthode à tel on tel pays, à telle ou telle condition. Or toutes ces applications particulières , n'étant pas ementiciles à mon sujet, n'entrent point dans men plus. D'autres pourront s'en occuper s'ils venlent, chacun pour le pays ou l'état qu'il sura en vue. Il me suffit que, purtout où naitront des hommes, on puime en faire ce que je propose; et qu'ayant fait d'eux ce que je propose, on ait fait ce qu'il y a de meilleur et pour eux-mêmes et pour antrui. Si je ne remplis pas cet engagement, j'ai tart sons doute; mais si je le remplis, on auroit tort anni d'exiger de mai divantage; car je ne promets ene cela.

# ÉMILE,

Oί

## DE L'ÉDUCATION'.

#### LIVRE PREMIER.

-----

Tout est bien, sortant des mains de l'Auteur des choses, tout degenère entre les mains de l'homme. Il force une terre a nourru les productions d'une autre, un arbre à porter les fruits d'un autre; il mêle et confond les climats, les clémens, les saisons; il mutile son chien, son cheval, son esclave; il bouleverse tout, il defigure tout; il aime la difformité, les monstres; il ne veut rien tel que l'a fait la nature, pas anème l'homme; il le faut dresser pour lui,

(\*) Cet ouvrage n'est pas le seul ou notre auteur sit présenté ses ldées sur l'éducations de quelques lecteurs désireront sans doute de rapprocher et de comparer tout de qu'il a écrit sur ce sujet à différenter époques. Dans ce rapprochement ils devront naturellement s'attendre à le roir revenir sur les mêmes téées, et souvent dans les mêmes termes. Mais en réconspense ils trouveront dans ces différens écrits des idées nouvellemque l'occasion à fait natire, et qui completent et quelquefois modifical les princepes riabilis dans l'Émide.

totel t indication de ces écrits dans l'ordro de leur composi-

- 1. Projet pour l'éducation de M. de Sainte-Marle
- 2. Auwelle Héloise (Lettre troisieme de la cinquième
- 3. Quatre Lettres au prince de Wirtemberg, des 10 novembre et 15 décembre 1763, 21 janvier et 5 septembre 1764.
- 4. Trois Lettres à l'abbé M'", des 0 et 28 fevrier, et 14 mars 1770.
  - 5. Enfin une lettre à mailame de T., du 6 avril 1771. Foutes ces Lettres font partie de la Connessonnance. G. P.

comme un cheval de manêge; it le faut contourner à sa mode, comme un arbre de son jardin.

Sans cela, tout igoit plus mal encore, et notre espèce ne veut pas être façonnée à demi. Dans l'état où sont désormais les choses, un homme abandonné dès sa naissance à lui-même parmi les autres seroit le plus defiguré de tous. Les prejuges, l'autorité, la nécessité, l'exemple, toutes les institutions sociales dans lesquelles nous nous trouvons submergés, étoufféroient en lui la nature, et ne mettroient rien à la place. Elle y seroit comme un arbrisseau que le hasard fait naître au milieu d'un chemin, et que les passans font bientôt périr, en le heurtant de toutes parts et le pliant dans tous les sens.

C'est à toi que je m'adresse, tendre et prévoyante mère (1), qui sus t'ecarter de la grande

(\* La première éducation est celle qui importe le plus, et cette première éducation appartient inconteatablement aux femencs : si l'Auteur de la nature est voulu qu'elle appartint aux homnes il leur est donné du l'il pour nourre les enfans. Parlet donc tonjours aux femmes par préférence dans vos traités d'éducation ; car, outre qu'elles sont à portee d'y veillet de plus pres que les hommes et qu'elles y influent toujours da vantage. Le succès les intéresses aussi beaucoup plus , pusque la phapart des veuves se trouvent presque à la merci de leurs eu-

moi dans l'unité commune; en sorte que chaque particulier ne se croie plus un, mais partie de l'unite, et ne soit plus sensible que dans le tout. Un citoyen de Rome n'étoit ni Carus ni Lucius; c'etoit un Romain; même il aimoit la patrie exclusivement à lui. Regulus se prétendoit Carthaginois, comme etant devenu le hien de ses maîtres. En sa qualité d'étranger, il refusoit de sièger au sénat de Rome; il fallut qu'un Carthaginois le lui ordonnât. Il s'indignoit qu'on voulût lui sauver la vie. Il vainquit, et s'en retourna triomphant mourir dans les supplices. Cela n'a pas grand rapport, ce me semble, aux hommes que nous connoissons.

Le lacédémonien Pedarète se presente pour être admis au conseil des trois cents; il est rejeté; il s'en retourne tout joyeux de ce qu'il s'est trouve dans Sparte trois cents hommes valant mieux que lui ('). Je suppose cette démonstration sincère; et il y a lieu de croire qu'elle l'étoit; voila le citoven.

Une femme de Sparte avoit cinq fils à l'armée, et attendoit des nouvelles de la bataille. Un Hote arrive; elle lui en demande en tremblant: Vos cinq fils ont été tues. Vil esclave, t'ai-je demandé cela? Nous avons gagne la victoire! La mère courtau temple, et rend grâces aux dieux (\*\*). Voila la citoyenne.

Celui qui dans l'ordre civil veut conserver la primauté des sentimens de la nature ne sait ce qu'il veut. Toujours en contradiction avec luimème, toujours flottant entre ses penchans et ses devoirs, il ne sera jamais ni homme ni citoyen; il ne sera bon ni pour lui ni pour les autres. Ce sera un de ces hommes de nos jours, un François, un Anglois, un bourgeois; ce ne sera rieg.

Pour être quelque chose, pour être soimême et toujours un, il faut agir comme on parle; il faut être toujours decide sur le parti qu'on doit prendre, le prendre hautement, et le suivre toujours. J'attends qu'on me montre ce prodige pour savoir s'il est homme ou citoyen, ou comment il s'y prend pour être à la fois l'un et l'autre.

De ces objets nécessairement opposés viennent deux formes d'institution contraires ; l'une

publique et commune, l'autre particulière et domestique.

Youlez-vous prendre une idée de l'éducation publique, lisez la Republique de Platon. Ce n'est point un ouvrage de politique, comme le pensent ceux qui ne jugent des livres que par leurs titres. C'est le plus beau traité d'éducation qu'on ait jamais fait.

Quand on veut renvoyer au pays des chimères, on nomme l'institution de Platon : si Lycurgue a'eût mis la sienne que par cerit, je la trouverois bien plus chimerique. Platon n'a fait qu'épurer le cœur de l'homme; Lycurgue l'a dénaturé.

L'institution publique n'existe plus, et ne peut plus exister, parce qu'où il n'y a plus de patrie il ne peut plus y avoir de citoyens. Ces deux mots patrie et citoyen doivent être effaces des langues modernes. J'en sais bien la raison, mais je ne veux pas la dire; elle ne fait rien a mon sujet.

Je n'envisage pas comme une institution publique ces risibles établissemens qu'on appelle collèges (1). Je ne compte pas non plus l'education du monde, parce que cette education, tendant à deux fins contraires, les manque toutes deux : elle n'est propre qu'à faire des hommes doubles, paroissant toujours rapporter tout aux autres, et ne rapportant jamais rien qu'à eux seuls. Or ces demonstrations, étant communes à tout le monde, n'abusent personne. Ce sont autant de soins perdus.

De ces contradictions naît celle que nous éprouvons sans cesse en nous-mêmes. Entraînes par la nature et par les hommes dans des routes contraires, forcés de nous partager entre ces diverses impulsions, nous en suivons une composee qui ne nous mêne ni à l'un ni à l'autre hut. Ainsi combattus et flottans durant tout le cours de notre vie, nous la terminons sans avoir pu nous accorder avec nous, et sans avoir été bons ni pour nous ni pour les autres.

<sup>(\*)</sup> Il y a dans plusieurs écoles, et surtout dans l'inversité de Paris (\*), des professeurs que J'aime, que J'estime beaucoup, et que je crois tres-capables de bien instruire la jeunesse, s'ils n'ément forcés de suivre l'usign établi. J'exhorte l'un d'entre eux à publier le projet de reforme qu'il a coaçu. L'on sera peu-être enfiu tente de guérir le mal en voyant qu'il n'est pas agus remètle.

<sup>&</sup>quot; PLUS. Diets not, des Laced., \$ 60. " Id. thid , \$ 8.

Reste enfin l'éducation domestique ou celle de la nature; mais que deviendra pour les autres un homme uniquement élevé pour lui? Si peut-être le double objet qu'on se propose pouvoit se reunir en un seul, en ôtant les contradictions de l'homme on ôteroit un grand obstacle à son bonbeur. Il faudroit, pour en juger, le voir tout formé; il faudroit avoir observé ses penchans, vu ses progrès, suivi sa marche; il faudroit, en un mot, connoître l'homme naturel. Je crois qu'on aura fait quelques pas dans ces recherches apres avoir lu cet écrit

Pour former cet homme rare qu'avons-nous à faire? Beaucoup, sans doute : c'est d'empécher que rien ne soit fait. Quand il ne s'agit que d'aller contre le vent, on touvoie; mais si la mer est forte et qu'on veuille rester en place, il faut jeter l'ancre. Prends garde, jeune pitote, que ton càble ne file ou que ton ancre ne laboure, et que le vaisseau ne derive avant que tu t'en sois aperçu.

Dans l'ordre social, où toutes les places sont marquées, chacun doit être eleve pour la sienne. Si un particulier forme pour sa place en sort, il n'est plus propre à rien. L'éducation n'est utile qu'autant que la fortune s'accorde avec la vocation des parens; en tout autre cas elle est nuisible à l'éleve, ne fût-ce que par les prejuges qu'elle lui a donnés. En Egypte, où le fils etoit oblige d'embrasser l'état de son pere, l'education du moins avoit un but assure; mais parmi nous, où les rangs seuls demeurent, et où les hommes en changent sans cesse, nul ne sait si en elevant son fils pour le sien il ne travaille pas contre lui.

Dans l'ordre naturel, les hommes étant tous egaux, leur vocation commune est l'état d'homme; et quiconque est bien eleve pour celui-la ne peut mal remplir ceux qui s'y rapportent. Qu'on destine mon elève à l'epee, a l'Eglise, au barreau, peu m'importe. Avant la vocation des parens la nature l'appelle à la vie humaine. Vivre est le métier que je lui veux apprendre ('). En sortant de mes mains, il ne sera, j'en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre; il sera premièrement homme; tout ce qu'un homme doit être, il saura l'être au besoin tout aussi bien que qui que ce soit; et la fortune aura beau le faire changer de place, il sera toujours à la sienne. Occupari te fortuna, atque cepi; omnesque aduns tuos interclusi, ut ad me aspirare non posses (1).

Notre veritable etude est celle de la condition humaine. Celui d'entre nous qui sait le mieux supporter les biens et les maux de cette vie est à mon gre le mieux elevé; d'où il suit que la véritable education consiste moins en preceptes qu'en exercices. Nous commençons a nous instruire en commencant a vivre : notre éducation commence avec nous; notre premier precepteur est notre nourrice. Aussi ce mot éducation avoit-il chez les anciens un autre sens que nous ne lui donnons plus : il significit nourriture. Educit obstetrix, dit Varron; educat nutrix, instituit padagoque, docet magister (2). Ainsi l'education, l'institution, l'instruction, sont trois choses aussi differentes dans leur objet, que la gouvernante, le precepteur et le maître. Mais ces distinctions sont mal entendues; et, pour être bien conduit. l'enfant ne doit suivre qu'un seul guide.

Il faut donc genéraliser nos vues, et considérer dans notre eleve l'homme abstrait, l'homme expose à tous les accidens de la vie humaine. Si les hommes naissoient attaches au sol d'un pays, si la même saison duroit toute l'annee, si chacun tenoit à sa fortune de maniere a n'en pouvoir jamais changer, la pratique établie seroit bonne a certains egards; l'enfant éleve pour son état, n'en sortant jamais, ne pourroit être exposé aux inconvéniens d'un autre. Mais, vu la mobilité des choses humaines, vu l'esprit inquiet et remuant de ce siecle qui bouleverse tout a chaque generation, peut-on concevor une methode plus insensée que d'élever un enfant comme n'ayant jamais a sortir de sa chambre. comme devant être sans cesse entouré de ses gens? Si le malheureux fait un seul pas sur la terre, s'il descend d'un seul degré, il est perdu. Ce n'est pas lui apprendre à supporter la peine; c'est l'exercer à la sentir.

On ne songe qu'a conserver son enfant ; ce

<sup>(\*) (</sup>hi se totam nd ritam instruxit, non desiderat particulatim admoneri, doctus in totam, non quomodo cum uxore aut cum filis viveret, sed quomodo bene viveret.

SEREC. Ep. 94.

<sup>&#</sup>x27;) Cic., Tuicul. 1, cap. 9 (1). (1) Non. Marcell.

<sup>(1)</sup> La même passege out elle per Montaigne , Lie 11 , chap 3. 6 ?

EMILE. 401

n'est pas assez : on doit lui apprendre à se con- · la précaution de le coucher sur le côté, afin s'il le faut, dans les glaces d'Islande ou sur le brûlant rocher de Malte. Vous avez beau pren- | côte pour en tachter l'ecoulement (1). dre des precautions pour qu'il ne meure pas, il ! de nos organes, de nos sens, de nos facultes, de toutes les parties de nous-mêmes qui nous ilonnent le sentiment de noire existence. L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. Tel s'est fait enterrer a cent ans, qui mourut dès sa naissance. Il eût gagne d'aller au tombeau dans sa jeunesse, s'il eût vecu du moins jusqu'à ce temps-là (\*).

Toute notre sagesse consiste en préjugés serviles; tous nos usages ne sont qu'assujettissement, géne et contrainte. L'homme civil naît, vit et meurt dans l'esclavage : à sa naissance on le coud dans un maillot; a sa mort on le cloue dans une bière; tant qu'il garde la figure humaine, il est enchaîne par nos institutions.

On dit que plusieurs sages-femmes prétendent, en petrissant la tête des enfans nouveaunés, lui donner une forme plus convenable ; et on le souffre! Nos têtes seroient mal de la facon de l'Auteur de notre être : il nous les faut faconner au dehors par les sages-femmes, et au dedans par les philosophes. Les Caraibes

sont de la moitié plus heureux que nous. A peine l'enfant est-il sorti du sein de la mère, et à peine jouit-il de la liberté de mou-· voir et d'étendre ses membres, qu'on lui

- · donne de nouveaux liens. On l'emmaillotte,
- on le couche la tête fixée et les jambes allon-
- · gées, les bras pendans à côte du corns : il
- est entouré de linges et de bandages de toute
- espèce, qui ne lui permettent pas de changer · de situation. Heureux si on ne l'a pas serré au
- · point de l'empécher de respirer, et si on a cu
- (") Langa est vita, si plena est. Impletur autem chen aufmus sibi bonum auum ceddidit et ad ar potratatem ent transtulit. Qual illum octoginia anni juvant per inertiam exacte? Non vivit ille, sed in vita maratus est .... Actu ildam mertfammer, non temporer, Senter., hp 36.

- server étant homme, à supporter les coups du 🗀 que les caux qu'il doit rendre par la bouche sort, à braver l'opulence et la misère, à vivre, puissent tomber d'elles-mêmes; car il n'au-• roit pas la liberté de tourner la tête sur le

L'enfant nouveau-ne a besoin d'étendre et de faudra pourtant qu'il meure : et quand sa mort , mouvoir ses membres , pour les tirer de l'enne seroit pas l'ouvrage de vos soins, encore se- gourdissement oh, rassembles en un peloton. roient-ils mal entendus. Il s'agit moins de l'em- ils ont resté si long-temps. On les étend, il pêcher de mourir que de le faire vivre. Vivre est vrai, mais on les empèche de se mouvoir; cen'est pas respirer, c'est agir; c'est faire usage on assujettit la tête même par des tetieres : il semble qu'on a peur qu'il n'ait l'air d'être

> Ainsi l'impulsion des parties internes d'un corps qui tend à l'accroissement trouve un obstacle insurmontable aux mouvemens qu'elle lui demande. L'enfant fait continuellement des efforts inutiles qui epuisent ses forces ou retardent leur progrès. Il étoit moins à l'etroit, moins géné, moins comprune dans l'amnios qu'il n'est dans ses langes : je ne vois pasce qu'il a gagné de naître.

> L'inaction, la contrainte où l'on retient les membres d'un enfant, ne peuvent que géner la circulation du sang, des humeurs, empêcher l'enfant de se fortilier, de croître, et alterer sa constitution. Dans les lieux où l'on n'a point ces précautions extravagantes, les hommes sont tous grands, forts, bien proportionnes(2). Les pays où l'on emmaillotte le enfans sont ceux qui fourmillent de bossus, de boiteux, de cagneux, de noues, de rachitiques, de gens contrefaits de toute espèce. De peur que les corps ne se déforment par des mouvemens libres, on se hate de les déformer en les mettant en presse. On les rendroit volontiers perclus pour les empécher de s'estropier.

> Une contrainte si cruelle pourroit-elle ne pas influer sur leur humeur ainsi que sur leur tempérament? Leur premier sentiment est un sentiment de douleur et de peine : ils ne trouvent qu'obstacle a tous les mouvemens dont ils ont besoin : plus malheureux qu'un criminel aux fers, ils font de vains efforts, ils s'irritent. ils crient. Leurs premières voix, dites-yous, sont des pleurs? Je le crois bien : vous les contrariez dès leur naissance : les premiers dons qu'ils recoivent de vous sont des

<sup>(\*)</sup> Hist, nat., Joine IV, page 190, in-12.

Voyez la note 5 de la page 417, 2º colonne.

chaînes; les premiers traitemens qu'ils éprouvent sont des tourmens. N'ayant rien de libre que la voix, comment ne s'en serviroient-ils pas pour se plaindre? ils crient du mal que vous leur faites : amsi garrottes, vous crieriez plus fort qu'eux.

D'où vient cet usage déraisonnable? d'un usage denaturé. Depuis que les meres, méprisant leur premier devoir, n'ont plus youlu nourrir leurs enfans, il a fallu les confier a des femmes mercenaires, qui, se trouvant ainsi meres d'enfans etrangers pour qui la nature ne leur disoit rien, n'ont cherche qu'à s'epargner de la peine. Il eût fallu veiller sans cesse sur un enfant en liberté : mais quand il est bien lié, on le iette dans un coin, sans s'embarrasser de ses cris. Pourva qu'il a'y ait pas des preuves de la negligence de la nourrice, pourvu que le nourrisson ne se casse ni bras ni jambe, qu'importe, au surplus, qu'il périsse ou qu'il demeure infirme le reste de ses jours? On conserve ses membres aux depens de son corps; et, quoi qu'il arrive, la nourrice est disculpce.

Ces douces mères qui, debarrassées de leurs enfans, se livrent gaiment aux amusemens de la ville, savent-elles cependant quel traitement l'enfant dans son maillet receit au village? Au moindre tracas qui survient, on le suspend à un clou comme un paquet de hardes ; et tandis que, sans se presser, la nourrice vaque a ses affaires, le malleureux reste ainsi crucifie. Tous ceux qu'on à trouves dans cette situation avoient le visage violet; la poitrine fortement comprimée ne laissant pas circuler le sang, il remontoit à la tête; et l'on crovoit le patient fort tranquille parce qu'il n'avoit pas la force de crier. J'ignore combien d'heures un enfant peut rester en cet état sans perdre la vie, mais je doute que cela puisse aller fort loin. Voilà, je pense, une des plus grandes commodités du maillot.

On prétend que les enfans en liberté pourroient prendre de mauvaises situations, et se donner des mouvemens capables de nuire à la bonne conformation de leurs membres. C'est là un de ces vains raisonnemens de notre fausse sagesse, et que jamais aucune expérience n'a confirmes. De cette multitude d'enfans qui, chez des peuples plus senses que nous, sont nouvres dans toute la liberte de leurs membres, on n'en voit pas un seul qui se blesse ni s'estropie : ils ne sauroient donner à leurs mouvemens la force qui peut les rendre dangereux ; et quand ils prennent une situation violente, la donleur les avertit bientôt d'en changer.

Nous ne nous sommes pas encore avises de mettre au maillot les petits des chiens ni des chats; voit-on qu'il résulte pour eux quelque inconvénient de cette negligence? Les enfans sont plus lourds; d'accord : mais à proportion ils sont aussi plus foibles. A peine peuvent-ils se mouvoir; comment s'estropieroient-ils? Si on les étendoit sur le dos, ils mourroient dans cette situation, comme la tortue, sans pouvoir jamais se retourner.

Non contentes d'avoir cessé d'allaiter leurs enfans, les femmes cessent d'en vouloir faire; la conséquence est naturelle. Dès que l'etat de mere est onéreux, on trouve bientôt le moyen de s'en délivrer tout-à-fait : on veut faire un ouvrage inutile, afin de le recommencer toujours, et l'on tourne au prejudice de l'espèce l'attrait donné pour la multiplier. Cet usage, ajoute aux autres causes de depopulation, nous annonce le sort prochain de l'Europe. Les sciences, les arts, la philosophie et les mœurs qu'elle engendre, ne tarderont pas d'en faire un desert. Elle sera peuplée de bêtes téroces : elle n'aura pas beaucoup change d'habitans.

J'ai vu quelquefois le petit manège des jeunes femmes qui feignent de vouloir nourrir des enfans. On sait se faire presser de renoncer à cette fantaisie : on fait adroitement intervenir les epoux, les medecins, surtout les meres. L'n mari qui oseroit consentir que sa femme nourrit son enfant seroit un homme perdu; l'on enferoit un assassin qui veut se defaire d'elle. Maris prudens, il faut immoler à la paix l'amour paternel. Heureux qu'on trouve a la campagne des femmes plus continentes que les vôtres! Plus heureux si le temps que celles-ci gagnent n'est pas destiné pour d'autres que vous!

Le devoir des femmes n'est pas douteux : mais on dispute si, dans le mepris qu'elles en font, il est egal pour les enfans d'être nourris de leur lait ou d'un autre. Je tiens cette question, dont les medecus sont les juges, pour décidée au souhait des femmes (!); et pour

<sup>14.</sup> La ligue des femmes et des médecins m'a tonjones preu-

406 ÉMILE.

moi, je penserois bien aussi qu'il vaut mieux que l'enfant suce le lait d'une nourrice en sauté que d'une mère gâtée, s'il avoit quelque nouveau mal à craindre du même sang dont il est forme.

Mais la question doit-elle s'envisager sculement par le côte physique? et l'enfant a-t-il moins hesoin des soins d'une mère que de sa mamelle? D'autres femmes, des bêtes même, pourront lui donner le lait qu'elle îni refuse : la sollicitude maternelle ne se supplée point. Celle qui nourrit l'enfant d'une autre au lieu du sien est une mauvaise mère; comment scra-t-elle une bonne nourrice? Elle pourra le devenir, mais lentement; il faudra que l'habitude change la nature : et l'enfant mal soigné aura le temps de périr cent fois avant que sa nourrice ait pris pour lui une tendresse de mère.

De cet avantage même résulte un inconvénient, qui seul devroit ôter à toute femme sensible le courage de faire nourrir son enfant par une autre ; c'est celui de partager le droit de mere, ou plutôt de l'aliener ; de voir son enfant aimer une autre femme autant et plus qu'elle ; de sentir que la tendresse qu'il conserve pour sa propre mêre est une grâce, et que celle qu'il a pour sa mère adoptive est un devoir ; car, où j'ai trouvé les soins d'une mère, ne dois-je pas l'attachement d'un fils?

La maniere dont on remédie à cet inconvénient est d'inspirer aux enfans du mépris pour leurs nourrices, en les traitant en véritables servantes. Quand leur service est achevé, on retire l'enfant, ou l'on congedie la zourrice; à force de la mal recevoir, on la rebute de vemr voir son nourrisson. Au bout de quelques années il ne la voit plus, il ne la connoit plus. La mère, qui croit se substituer à elle et réparer sa negligence par sa cruauté, se trompe. Au lieu de faire un tendre fils d'un nourrisson dénaturé, elle l'exerce à l'ingratitude; elle lui apprend à mépriser un jour celle qui lui donna la vie, comme celle qui l'a nourri de son lait.

Combien j'insisterois sur ce point, s'il etoit moins décourageant de rebattre en vain des suiets utiles! Ceca tient à plus de choses qu'on

l'une des plus plaisantes singularités de Paris. C'est par les fermes que les médecus acquierent teue réputation, et c'est par les médecus que les femmes font leurs soloutés. On se doute bien par la quelle est la sorte d'habileté qu'il faut à un médecin de Paris pour devenir celèbre.

ne pense. Youlez-vous rendre chacun à ses premiers devoirs? commencez par les mères; vous serez étonné des changemens que vous produirez. Tout vient successivement de cette premiere deprayation : tout l'ordre moral s'altere ; le naturel s'eteint dans tous les cœurs : l'interieur des maisons prend un air moins vivant : le spectacle touchant d'une famille naissante n'attache plus les maris, n'impose plus d'égards aux etrangers; on respecte moins la mère dont on ne voit pas les enfans; il n'y a point de résidence dans les familles; l'habitude ne renforce plus les liens du sang; il n'y a plus ni pères, ni mères, ni enfans, pi frères, ni sœurs; tous se connoissent à peine, comment s'aimeroient-ils? Chacun ne songe plus qu'a soi. Quand la maison n'est qu'une triste solitude, il faut bien aller s'égayer ailleurs.

Mais que les mères daignent nourrir leurs enfacs, les mœurs vont se reformer d'ellesmêmes, les sentimens de la nature se reveiller dans tous les cœurs ; l'état va se répeupler : ce premier point, ce point seul va tout reunir. L'attrait de la vie domestique est le meilleur contre-poison des mauvaises mœurs. Le tracas des enfans, qu'on croit importun, devient agréable; il rend le père et la mère plus nécessaires, plus chers l'un à l'autre; il resserre entre eux le lien conjugal. Quand la famille est vivante et animée, les soins domestiques font la plus chere occupation de la femme et le plus doux amusement du mari. Ainsi de ce seul abus corrigé résulteroit bientôt une reforme genérale, bientôt la nature auroit repris tous ses droits. Ou'une fois les femmes redeviennent mères, bientôt les hommes redeviendront peres et maris.

Discours superflus! l'ennui même des plaisirs du monde ne ramène jamais à ceux-là. Les femmes ont cesse d'être mères; elles ne le seront plus; elles ne veulent plus l'etre. Quand elles le voudroient, à peine le pourroient - elles; aujourd'hui que l'usage contraire est etabli, chacune auroit à combattre l'opposition de toutes celles qui l'approchent, liguées contre un exemple que les unes n'ont pas donné et que les autres ne veulent pas suivre.

Il se trouve pourtant quelquefois encore de jeunes personnes d'un bon naturel, qui, sur ce

point osant braver l'empire de la mode et les clameurs de leur sexe, remplissent avec une vertueuse intrepidité ce devoir si doux que la nature leur impose. Puisse leur nombre augmenter par l'attrait des biens destinés à celles qui s'y livrent! Fondé sur des conséquences que donne le plus simple raisonnement, et sur des observations que je n'ai jamais vues démenties, j'ose promettre à ces dignes meres un attachement solide et constant de la part de leurs maris, une tendresse vraiment filiale de la part de leurs enfans, l'estime et le respect du public, d'heureuses couches sans accident et sans suite, une santé ferme et vigoureuse, enfin le plaisir de se voir un jour imiter par leurs filles, et citer en exemple a celles d'autrui.

Point de mère, point d'enfant. Entre eux les devoirs sont reciproques; et s'ils sont mal remplis d'un côté, ils seront negligés de l'autre. L'enfant doit aimer sa mere avant de savoir qu'il le doit. Si la voix du sang n'est fortifice par l'habitude et les soins, elle s'eteint dans les premieres années, et le œur meurt pour ainsi dire avant que de naître. Nous voilà dès les premiers pas hors de la nature.

On en sort encore par une route opposée, lorsqu'au lieu de negliger les soins de mere une femme les porte à l'excès; lorsqu'elle fait de son enfant son idole, qu'elle augmente et nourrit sa foiblesse pour l'empêcher de la sentir, et qu'esperant le soustraire aux lois de la nature, elle ecarte de lui des atteintes pénibles, sans songer combien, pour quelques incommodites dont elle le préserve un moment, elle accumule au loin d'accidens et de perils sur sa tête, et combien c'est une precaution barbare de prolonger la foiblesse de l'enfance sous les fatigues des hommes faits. Thetis, pour rendre son fils invulnerable, le plongen, dit la fable, dans l'eau du Styx. Cette allegorie est belle et claire. Les mères cruelles dont je parle font autrement; a force de plonger leurs enfans dans la mollesse, elles les preparent à la souffrance; elles ouvrent leurs pores aux maux de touté espere dont ils ne manqueront pus d'être la proje étant grands (').

(\*) Il est à remarquer qu'un an avant la publication de l'Émule, un médeem renommé ( Desessarts, a fait paroutre un Trante de l'Éducation corporelle des enfans en bes dige ( in-12, Paru, chez Th. Hérissant, 1700), dans bequel it fait sentir

Observez la nature, etsuivez la route qu'elle vous trace. Elle exerce continuellement les enfans; elle endurcit leur temperament par des epreuves de toute espèce ; elle leur apprend de bonne heure ce que c'est que peine et douleur. Les dents qui percent leur donnent la fievre; des coliques aignés leur donnent des convulsions; de longues toux les suffequent; les vers les tourmentent ; la plethore corrompt leur sang; des levains divers y fermentent, et causent des éruptions périlleuses. Presque tout le premier âge est maladie et danger : la mojtié des enfans qui naissent périt avant la huitième annee. Les épreuves faites, l'enfant a gagne des forces ; et sitôt qu'il peut user de la vie, le principe en devient plus assuré.

Voilà la regle de la nature. Pour quoi la contrariez-vous? Ne voyez-vous pas qu'en pensant la corriger vous detruisez son ouvrage, vous empéchez l'effet de ses soins? Faire au dehors ce qu'elle fait au dedans, c'est, selon vous, redoubler le danger; et au contraire c'est y faire diversion, c'est l'exténuer. L'expérience apprend qu'il meurt encore plus d'enfans élevés delicatement que d'autres. Pourvu qu'on ne passe pas la mesure de leurs forces, on risque

avec beaucoup de force, et même avec quelque tolent dans le siple, les dangers de l'emmaillotage pour les enfans, des précautions et des soins trop multiplés qu'on prend pour leur éparguer quelque douieur, et generalement toutes les autes functes d'une éducation molle et sédentaire. Les faits et les observations dont il s'appole sont à peu près les memes que dans l'Emile. Précédemment encore fluifon avoit présenté, tant sur l'aliantement maternel que sur les effets du maillet, absolument les mêmes lifées. Enfin tout ce système d'education première n'est pas moins positivement étable et a même un éclat paetique assez remarquable, dans un poème latin de sainte-Marthe, unpe me 1698, et intitule Pedotrophia. Mais , comme le dissort Buffon lui-mème. « Out nous avons dit tout cela; mais « M. Rousséau seu le commande, et se fait obéir. »

Au reste, il paroli qu'à l'époque ou Rousseau certvoit son Emile, trutes les questions qui se rattachent à l'éducation de la première enfance occupaient les medieurs espeits, et leurs infoliations les amenoient tons aux memes résultats. La Societe des sciences de Barlein avoit propose sur ces questions un pres qui fui remporté par un Genevou nomme Ballenent, dont l'ouvrage fut publié à Paris, sons le titre de Dissertation sur l Laucation physique destinfans, ici-8" et parat dans la memo anuecque l'Émile. L'entière conformité de voes et de principes put faire croire à Rousseau que cetouvrage étoit le résultat d'un larcanqu'on lui avoit fait, et il le dit nettement au Lavre ai de sea Confessions tome 1, pag. 504. Nous masons pas etc. à portée de verifier le fait : main la conformité, fot-elle aussi grande qu'elle pout l'être, peut s'expliquer autrement que par un plaglat, puisque il autres ouvrages antérieurs présentaient abielliment les mêmes idées. In 1780 un médeem de Paris, nommé David, a donné une ecconde édition de l'ouvrage de Ballexerd, avec des notes.

i08 ÉMILE,

moins à les employer qu'a les ménager. Exercez-les donc aux atteintes qu'ils auront à supporter un jour. Endureissez leurs corps aux intempéries des saisons, des climats, des elemens, à la faim, à la soif, à la fatigue; trempez-les dans l'eau du Styx. Avant que l'habitude du corps soit acquise, on lui donne celle qu'on veut, sans danger; mais quand une fois il est dans sa consistance, toute alteration lui devient. périlleuse. Un enfant supportera des changemens que ne supporteroit pas un homme : les fibres du premier, molles et flexibles, premient sans effort le pli qu'on leur donne ; celles de l'homme, plus endurcies, ne changent plus qu'avec violence le pli qu'elles ont recu. On peut donc rendre un enfant robuste sans exposer sa vie et sa santé; et quand il v auroit quelque risque, encore ne faudroit-il pas balancer. Puisque ce sont des risques inseparables de la vie humaine, peut-on mieux faire que de les rejeter sur le temps de sa durée où ils sont le moins desavantageux?

Un enfant devient plus précieux en avançant en âge. Au prix de sa personne se joint celui des soins qu'il a coûtés; à la perte de sa vie se joint en lui le sentiment de la mort. C'est donc surtout à l'avenir qu'il faut songer en veillant à sa conservation; c'est contre les maux de la jeunesse qu'il faut l'armer avant qu'il y soit parvenu; car si le prix de la vie angmente jusqu'à l'âge de la rendre utile, quelle folie n'est-ce point d'epargner quelques maux à l'enfance en les multipliant sur l'âge de raison! Sont-ce là les leçons du maître?

Le sort de l'homme est de souffrir dans tous les temps. Le soin même de sa conservation est attache à la peine. Heureux de ne connoître dans son enfance que les maux physiques! maux bien moins cruels, bien moins douloureux que les autres, et qui bien plus rarement qu'eux nous font renoncer à la vie. On ne se tue point pour les douleurs de la goutte; il n'y a guère que celles de l'âme qui produisent le desespoir. Nous plaiguons le sort de l'enfance, et c'est le nôtre qu'il faudroit plaindre. Nos plus grands maux nous viennent de nous.

En naissant, un enfant crie; sa première enfance se passe à pleurer. Tantôt on l'agite, on le flatte pour l'apaiser; tantôt on le menace, on le bat pour le faire taire. Ou nous faisons ce qu'il lui platt, ou nous en exigeons ce qu'il nous plait; ou nous nous soumettons à ses lantaisies, ou nous le soumettons aux nôtres : point de milieu, il faut qu'il donne des ordres ou qu'il en reçoive. Ainsi ses premières iders sont celles d'empire et de servitude. Avant de savoir parler il commande; avant de pouvoir agir il obeit; et quelquefois on le châtie avant qu'il puisse connoître ses fames, ou plutôt en commettre. C'est ainsi qu'on verse de bonne heure dans son jeune cœur les passions qu'on impute ensuite à la nature, et qu'apres avoir pris peine à le rendre merhant, on se plaint de le trouver tel.

Un enfant passe six ou sept ans de cette manière entre les mains des femmes, victime de leur caprice et du sien; et après loi avoir fait apprendre ceci et cela, c'est-à-dire apres avoir charge sa mémoire ou de mots qu'il ne peut entendre, ou de choses qui ne lui sont bonnes à rien ; après avoir étouffé le naturel par les passions qu'on a fait naître, on remet cet être factice entre les mains d'un precepteur. lequel achève de développer les germes artificiels qu'il trouve dejà tout formes, et lui apprend tout, hers à se connoître, hers a tirer parti de lui-même, hors à savoir vivre et se rendre heureux. Enfin, quand cet enfant esclave et tyran, plem de science et depourvu de sens, enalement debile de corns et d'anne. est jeté dans le monde, en v montrant son ineptie, son orgueil et tous ses vices, il fait deplorer la misere et la perversite humaines. On se trompe; c'est là l'homme de nos fantaisies : celui de la nature est fait autrement.

Voulez-vous donc qu'il garde sa forme originelle, conservez-la dés l'instant qu'il vient au monde. Sitôt qu'il naît emparez-vous de lui, et ne le quittez plus qu'il ne soit homme : vous ne réussirez jamais sans cela. Comme la veritable nourrice est la mère, le véritable précepteur est le père. Qu'ils s'accordent dans l'ordre de leurs fonctions ainsi que dans leur système; que des mains de l'une l'enfant passe dans celles de l'autre. Il sera mieux elevé par un père judicieux et horné que par le plus habile maître du monde; car le zele suppléera mieux au talent que le talent au zèle.

Mais les affaires, les fonctions, les dévoirs... Ah! les devoirs! sans doute le dernier est celui de pere (1)! Ne nous étonnous pas qu'un hompie dont la femme a dedaigne de nourrir le fruit de leur union dédaigne de l'elever. Il n'y a point de tableau plus charmant que celui de la famille; mais un seul trait manque defigure tous les autres. Si la mere a trop peu de santé pour être nourrice, le père aura trop d'afraires pour être précepteur. Les enfans, eloignes, disperses dans des peusions, dans des couvens, dans des colleges, porteront ailleurs l'amour de la maison paternelle, ou , pour mieux dire, ils y rapporteront l'habitude de n'être attaches à rien. Les frères et les sœurs se conpoltront à peine. Quand tous seront rassembles en cerémonie, ils pourront être fort polis entre eux; ils se traiteront en etrangers. Sitôt qu'il n'y a plus d'intimite entre les parens, sitôt que la societé de la famille ne fait plus la douceur de la vie, il faut bien recourir aux mauvaises mœurs pour y suppleer. On est l'homme assez stapide pour ne pas voir la chaîne de tout cela?

Un pere, quand il engendre et nourrit des enfans, ne fait en cela que le tiers de sa tâche. Il doit des hommes à son espece; il doit à la sociéte des hommes sociables ; il doit des citoyens à l'etat. Tout homme qui peut paver cette triple dette et ne le fait pas est coupable, et plus coupable peut-être quand il la paye a demi. Celui qui ne peut remphr les devoirs de pere n'a point droit de le devenir. Il n'y a ni pauvrete, ni travaux, ni respect humain, qui le dispensent de nourrir ses enfans et de les élever lui-même. Lecteurs, yous pouvez m'en croire. Je predis à quiconque a des entrailles et neglige de si saints devoirs, qu'il versera long-temps sur sa faute des larmes amères, et n'en sera jamais console (\*).

Mais que fait cet homme riche, ce père de fa-

untle si affaire, et forcé, selon lui, de laisser ses enfans a l'abandon? il paye un autre homme pour remplir ces soins qui lui sont a charge. Ame vénale! crois-tu donner à ton fils un autre père avec de l'argent? Ne t'y trompe point; ce n'est pas même un maître que tu lui donnes, c'est un valet. Il en formera bientôt un second c').

On raisonne beaucoup sur les qualités d'un bon gouverneur. La première que j'en exigerois, et celle-la scale en suppose beaucoup d'autres, c'est de n'etre point un homme a vendre. Il y a des metiers si nobles, qu'on ne peut les faire pour de l'argent sans se montrer indigne de les faire, tel est celui de l'homme de guerre; tel est celui de l'instituteur. Qui donc clevera mon enfant? Je te l'ai deja dit, toi-même. Je ne le peux. Tu ne le peux!... Fais-toi donc un ami. Je ne vois point d'autre ressource.

Un gouverneur! à quelle âme sublime!... en vérité, pour faire un homme, il faut être ou père ou plus qu'homme soi-même. Voita la fonction que vous confiez tranquillement à des mercenaires.

Plus on y pense, plus on aperçoit de nouvelles difficultes. Il faudroit que le gouverneur eut ete elevé pour son élève, que ses domestiques eussent ete elevés pour leur maître, que tous ceux qui l'approchent eussent reçu les impressions qu'ils doivent lui communiquer; il faudroit d'education en éducation remonter jusqu'on ne sait où. Comment se peut-il qu'un enfant soit bien clevé par qui n'a pas ete bien elevé lui-même?

Ce rare mortel est-il introuvable! Je l'ignore. En ces temps d'avilissement, qui sait a quel point de vertu peut atteindre encore une âme humaine? Mais supposons ce prodige trouvé. C'est en considerant ce qu'il doit faire que nous verrons ce qu'il doit être. Ce que je crois voir d'avance est qu'un père qui sentiroit tout le prix d'un bon gouverneur prendroit le parti de s'en passer; car il mettroit plus de peine à l'acquerir qu'a le devenir lui-même. Veut-il donc se taire un ami, qu'il elève son bls pour l'être; le voilà

<sup>(\*)</sup> Quand on hi dans Pintarque (\*) que Caton le Censeur, qui gouverna Rome avec lant de glorre, cleva incinéme son his des le berveur, et avec un tel soin, qui diquitint fout pour etperésent quand la nouerice c'estas d'rela mère, le rémont et le lavell; quand on hit dans Suètone (\*) qui tomete, maltre du monde qui d'avoit conquis et qui l'espasoi liminarme, ausci monde qui d'avoit conquis et qui l'espasoi liminarme, ausci monde qui d'avoit conquis et qui l'espasoi liminarme, ausci monde qui d'avoit conquis avoit seure, à mager, les elemens des gièrnes, et qui l'es avoit seure autour de lui; en nipeut s'emperatur de rue des petites bouces gius occe tempoda, qui s'ammancat à de parestes maiseries; in plories, sate donte, pour savoir vaquer aux grandes affaires des granda liquities de mis pours.

<sup>,&</sup>quot; Noyes les Confessions, I rice all , tome 1 page 314

i's Me de Marine tologo, I st. 1"; Tie d'Enguste chap de la P.

<sup>&#</sup>x27; • Tu mi-demandes cent escus pour élever mon fils to Hercauss' c'est beaucoup; j'en pour nes acheter un la niesclave. Il est vray repondit Aratippe; et ce laisant, lu auras deux esclaves ton ble le premier, et puis celus que in auras acheté « Patrangue, de l'Éducoleon des Enfans, chap 7. Voyrasias lines, Larber, Lav. 11, • 73. G. P.

dispensé de le chercher ailleurs, et la nature a 1 dejà fait la moitié de l'ouvrage.

Quelqu'un dont je ne connois que le rang m'a fait proposer d'elever son fils. Il m'a fait beaucoup d'honneur sans doute; mais loin de se plaindre de mon refus, il doit se louer de ma discretion. Si j'avois accepté son offre, et que j'eusse erre dans ma methode, c'etoit une education manquée : si j'avois reussi , c'eût ete bien pis; son tils auroit renie son titre, il n'eut plus voulu être prince.

Je suis trop pénétré de la grandeur des devoirs d'un précepteur, et je sens trop mon incapacite, pour accepter jamais un pareil emploi dequelque part qu'il mesoit offert (\*) ; et l'intérét de l'amitié même ne seroit pour moi qu'un nouveau motif de refus. Je crois qu'apres avoir lu ce livre peu de gens serout tentes de me faire cette offre ; et je prie ceux qui pourroient l'étre de n'en plus prendre l'inutile peine. J'ai fait autrefois un suffisant essai de ce metier pour être assure que je n'y suis pas propre, et mon état m'en dispenseroit quand mes talens m'en rendroient capable. J'ai cru devoir cette declaration publique à ceux qui paroissent ne pas m'accorder assez d'estime pour me croire sincère et fonde dans mes résolutions.

Hors d'état de remolir la tàrbe la plus utile. j'oserai du moins essayer de la plus aisee : à l'exemple de tant d'autres, je ne mettrai point la main à l'œuvre, mais à la plume ; et au lieu de faire ce qu'il faut, je m'efforcerai de le dire.

Je sais que, dans les entreprises pareilles à celle-ci , l'auteur , toujours à son aise dans des systèmes qu'il est dispense de mettre en pratique, donne sans peine beaucoup de beaux préceptes impossibles à suivre, et que, faute de details et d'exemples, ce qu'il dit même de praticable reste saus usage quand il n'en a pas montre l'application.

J'ai donc pris le parti de me donner un élève imaginaire, de me supposer l'àge, la santé, les connoissances et tous les talens convenables pour devenu homme fait, il n'aura plus besoin d'autre guide que lui-même. Cette méthode me parolt

travailler a son éducation, de la conduire depuis le moment de sa naissance jusqu'a celui où.

Voilà ce que i'ai táché de faire dans toutes les difficultés qui se sont presentées. Pour ne pas grossir inutilement le livre, je me suis contenté de poser les principes dont chacun devoit sentir la verité. Mais quant aux règles qui pouvoient avoir besoin de preuves, je les ai toutes appliquées a mon Émile ou à d'autres exemples, et j'ai fait voir dans des details tres-etendus comment ce que j'etablissois pouvoit être pratiqué : tel est du moins le plan que je me suis proposé de suivre. C'est au lecteur à juger si j'ai réussi.

Il est arrive de là que j'ai d'abord peu parlé d'Emile, parce que mes premières maximes d'education, bien que contraires à celles qui sont etablies, sont d'une évidence à laquelle il est difficile à tout homme raisonnable de refuser son consentement. Mais à mesure que j'avance. mon eleve, autrement conduit que les vôtres, n'est plus un enfant ordinaire ; il lui faut un régime exprés pour lui. Alors il paroit plus fréquemment sur la scène; et vers les derniers temps je ne le perds plus un moment de vue, jusqu'a ce que, quoi qu'il en dise, il n'ait plus le moindre besoin de moi.

Je ne parle point ici des qualités d'un bon gouverneur; je les suppose, et je me suppose moi-même doué de toutes ces qualites. En lisant cet ouvrage on verra de quelle liberalité j'use cavers moi.

Je remarquerai seulement, contre l'opinion commune, que le gouverneur d'un enfant doit être jeune, et même aussi jeune que peut l'être un homme sage. Je voudrois qu'il fût lui-même enfant, s'il étoit possible : qu'il pût devenir le compagnon de son eleve, et s'attirer sa confiance en partageant ses amusemens. Il n'v a pas assez de choses communes entre l'enfance et l'àge mur pour qu'il se forme jamais un attachement bien solide à cette distance. Les enfans flattent quelquefois les vieillards, mais ils ne les aiment jamais (\*).

utile pour empecher un auteur qui se defie de lui de s'egarer dans des visions; car, des qu'il s'écarte de la pratique ordinaire, il n'a qu'à faire l'epreuve de la sienne sur son clève, il sentira bientôt, ou le lecteur sentira pour lui, s'il suit le progrès de l'enfance et la marche naturelle au cœur bumaia.

<sup>(\*)</sup> C'est vingt aux après avoir fait un essai de ce genre avec les enfans de M. de Mably, qu'il tient ce langage. Ainsi il n'est point en contradiction avec lui-mente.

<sup>(\*</sup> Cette idée étoit aussi celle de l'abbé Fleury, qui veut que

On voudroit que le gouverneur eût déjà fait une éducation, C'est trop; un même homme n'en peut faire qu'une : s'il en falloit deux pour reussir, de quel droit entreprendroit-on la première?

Avec plus d'expérience on sauroit mieux faire, mais on ne le pourroit plus. Quiconque a rempli cet état une fois assez bien pour en sentir toutes les peines ne tente point de s'y rengager; et s'il l'a mal rempli la première fois, c'est un mauvais prejuge pour la seconde.

Il est fort different, j'en conviens, de suivre un joune homme durant quatre ans, ou de le conduire durant vingt-eing. Vous donnez un gouverneur à votre fils dejà tout formé; moi je veux qu'il en ait un avant que de naître. Votre homme à chaque lustre peut changer d'elève; le mien n'en aura jamais qu'un. Vous distinguez le precepteur du gouverneur : autre fohe! Distinguez-vous le disciple de l'eleve? Il n'y a qu'une science à enseigner aux enfans; c'est celle des devoirs de l'homme. Cette science est une; et quoi qu'ait dit Xenophon de l'éducation des Perses, elle ne se partage pas. Au reste, j'appelle plutôt gouverneur que precepteur le maître de cette science, parce qu'il s'agit moins pour lui d'instruire que de conduire. Il ne doit point donner des preceptes; il doit les faire trouver.

S'il faut choisir avec tant de soin le gouvernear, il lui est bien permis de choisir aussi son éleve, surtout quand il s'agit d'un modèle à proposer. Ce choix ne peut tomber ni sur le génie ni sur le caractère de l'enfant, qu'on ne connoit qu'à la fin de l'ouvrage, et que j'adopte avant qu'il soit né. Quand je pourrois choisir, je ne prendrois qu'un esprit commun, tel que je suppose mon clève. On n'a besoin d'elever que les hommes vulgaires; leur éducation doit seule servir d'exemple à celle de leurs semblables. Les autres s'elevent malgré qu'on eu ait.

Le pays n'est pas indifferent à la culture des hommes ; ils ne sont tout ce qu'ils peuvent être que dans les climats tempérès. Dans les climats extrêmes le desavantage est visible. Un homme

extrêmes le desavantage est visible. Un homme le maltre soit bien feit de su personne, parlant bien, d'un

a'est pas planté comme un arbre dans un pays pour y demeurer toujours; et celui qui part d'un des extrémes pour arriver à l'autre est forcé de faire le double du chemin que fait pour arriver au même telui qui part du terme moyen.

Que l'habitant d'un pays tempere parcoure successivement les deux extrémes, son avantage est encore évident; car bien qu'il soit autant modifié que celui qui va d'un extrême à l'autre, il s'eloigne pourlant de la moitié moins de sa constitution naturelle. Un François vit en Guinee et en Laponie; mais un Nègre ne vivra pas de même à Tornea, ni un Samoiede au Benin. Il paroît encore que l'organisation du cerveau est moins parfaite aux deux extrêmes. Les Nègres ni les Lapons n'ont pas le sens des Européens. Si je veux donc que mon élève puisse être habitant de la terre, je le prendrai dans une zone tempéree; en France, par exemple, plutôt qu'ailleurs.

Dans le Nord les hommes consomment beaucoup sur un sol ingrat ; dans le Midi ils consomment peu sur un sol fertile. De là naît une nouvelle difference qui rend les uns laboricux et les autres contemplatifs. La societe nous offre en un même lieu l'image de ces differences entre les pauvres et les riches. Les premiers habitent le sol ingrat, et les autres le pays fertile.

Le pauvre n'a pas besoin d'éducation; celle de son etat est forcee; il n'en sauroit avoir d'autre : au contraire, l'education que le riche recoit de son etat est celle qui lui convient le moins et pour lui-même et pour la societe. D'ailleurs, l'education naturelle doit rendre un homme propre à toutes les conditions humaines : or il est moins raisonnable d'élever un pauvre pour être riche qu'un riche pour être pauvre; car, à proportion du nombre des deux etats, il y a plus de ruines que de parvenus. Choisissons donc un riche; nous serons sûrs au moins d'avoir fait un homme de plus, au lieu qu'un pauvre peut devenir homme de lui-même.

Par la même raison je ne serai pas fâché qu'Emile vit de la naissance. Ce sera tonjours une victime arrachée au prejugé.

Emile est orphelin. Il n'importe qu'il ait son père et sa mere. Chargé de leurs devoirs, je succède à tous leurs droits. Il doit honorer ses parens, mais il ne doit obéir qu'à moi. C'est ma première ou plutôt ma seule condition.

le maltre soit bien fait de sa personne, parlant blen, d'un visage agréable Le pen de soin de s'accommoder en cecl à la foiblesse des enfant fait qu'il reste à la playart de l'avereion de ce qui us ont appris de gens trop victis, maissades ou chagi ins. Choix des hindes, or 13

L'y dois ajouter celle-ci, qui n'en est qu'une suite, qu'on ne nous ôtera jamais l'un a l'autre que de notre consentement. Cette clause est essentielle, et je vondrois même que l'eleve et le gouverneur se regardassent tellement comme inséparables, que le sort de leurs jours fût toujours entre eux un obiet commun. Sitôt qu'ils envisagent dans l'eloignement leur séparation, sitôt qu'ils prevoient le moment qui doit les rendre etrangers l'un a l'autre, ils le sont deja; chacun fait son petit systeme a part; et tous deux, occupes du temps où ils ne seront plus ensemble, n'y restent qu'à contre-oœur. Le disciple ne regarde le maître que comme l'enseigne et le fleau de l'enfance : le maître ne regarde le disciple que comme un lourd fardeau dont il brûle d'être dechargé : ils aspirent de concert au moment de se voir delivres l'un de l'autre : et comme il n'y a jamais entre eux de veritable. attachement, l'un doit avoir peu de vigilance, l'autre peu de docilité.

Mais quand its se regardent comme devant passer leurs jours ensemble, il leur importe de se faire aimer l'un de l'autre, et par cela même ils se deviennent chers. L'éleve ne rougit point de suivre dans son enfance l'ami qu'il doit avoir étant grand ; le gouverneur prend interêt a des soins dont il doit recueillir le fruit, et tout le mérite qu'il donne à son elève est un fonds qu'il place au profit de ses vieux jours.

Ce traité fait d'avance suppose un accouchement beureux, un enfant bien forme, vigoureux et sain. Un père n'a point de choix et ne doit point avoir de préference dans la famille que Dieu lui donne : tous ses enfans sont également ses enfans ; il leur doit à tous les mêmes soins et la même tendresse. Qu'ils soient estropies ou non, qu'ils soient languissans ou robustes, chacun d'eux est un dépôt dont il doit compte à la main dont il le tient, et le mariage est un contrat fait avec la nature aussi bien qu'entre les conjoints.

Mais quiconque s'impose un devoir que la nature ne lui a point imposé doit s'assurer auparavant des moyens de le remplir; autrement il se rend comptable même de ce qu'il n'aura pu faire. Celui qui se charge d'un eleve infirme et valetudinaire, change sa tonction de gouverneur en celle de garde-malade; il perd à soigner une vie inutile le temps qu'il destinoit à en augmen-

ter le prix; il s'expose à voir une mere eplorée fui reprocher un jour la mort d'un fils qu'il lui aura long-temps conserve.

Je ne me chargerois pas d'un enfant maladif et cacochyme, dût-il vivre quatre-vingts aus. Je ne veux point d'un elève toujours inutle à lui-même et aux autres, qui s'occupe uniquement à se conserver, et dont le corps noise à l'education de l'âme. Que ferois-je en lui prodiguant vainement mes soins, sinon doubler la perte de la société et lui ôter deux hommes pour un? Qu'un autre à mon defaut se charge de cet infirme, j'y consens, et j'approuve sa charité; mais mon talent à moi n'est pas celui-là ; je ne sais point apprendre à vivre à qui ne songe qu'à s'empécher de mourir.

Il faut que le corps ait de la vigueur pour obeir à l'âme : un bon serviteur doit être robuste. Je sais que l'intempérance excite les passions; elle extenue aussi le corps à la longue : les macérations, les jeûnes, produisent souvent le même effet par une cause opposée. Plus le corps est foible, plus il commande; plus il est fort, plus il obeit. Toutes les passions sensuelles logent dans des corps effemines; ils s'en irritent d'autant plus qu'ils peuvent moins les satisfaire.

Un corps débile affoiblit l'ame. De là l'empire de la medecine, art plus pernicieux aux hommes que tous les maux qu'il pretend guerir. Je ne sais pour moi de quelle maladie nons guérissent les medecins, mais je sais qu'ils nous en donnent de bien fonestes; la làcheté, la pusillanimité, la credulité, la terreur de la mort : s'ils guérissent le corps, ils tuent le courage. Que nous importe qu'ils fassent marcher des cadavres? ce sont des hommes qu'il nous faut, et l'on n'en voit point sortir de leurs mans (').

La medecine est a la mode parmi nous ; elle doit l'être. C'est l'amusement des gens oisifs et desœuvres, qui ne sachant que faire de leur temps le passent à se conserver. S'ils avoient eu le malheur de naître immortels, ils seroient les plus miserables des êtres : une vie qu'ils n'auroient jamais peur de perdre ne seroit pour eux

c' « C'est la crante de la mort et de la doubrac, l'impatience « du mal, une furience et qui screte suit de la guar son, qui « nous avengle auxi : c'est pure l'ascheft qui nous rend notre » crivaine si maille et manable « MOSTAIGS». Liv. ii, chapeur.

d'aucun prix. Il faut à res gens-là des medecins qui les menacent pour les flatter, et qui leur donnent chaque jour le seul plaisir dont ils soient susceptibles, celui de n'être pas morts.

Je n'ai nul dessein de m'erendre ici sur la vanité de la médecine. Mon objet n'est que de la considérer par le côté moral. Je ne puis pourtant m'empécher d'observer que les hommes font sur son usage les mêmes sophismes que sur la recherche de la verite. Ils supposent toujours qu'en traitant un malade on le guerit, et qu'en cherchant une verite on la trouve. Ils ne voient pas qu'il faut balancer l'avantage d'une guérison que le mederin opère par la mort de cent malades qu'il a tués, et l'utilité d'une vérité découverte par le tort que font les erreurs qui passent en même temps. La science qui instruit et la medecine qui guérit sont fort bonnes sans doute ; mais la science qui trompe et la medecine qui tue sont mauvaises. Appreneznous donc à les distinguer. Voila le nœud de la question. Si nous savions ignorer la vérité, nous ne serions jamais les dupes du mensonge ; si nous savions ne vouloir pas guérir malgré la nature, nous ne mourrions jamais par la main du medecin : ces deux abstinences seroient sages; on gagneroit evidemment à s'y soumettre. Je ne dispute donc pas que la médecine ne soit utile à quelques hommes, mais je dis qu'elle est funeste au genre humain.

On me dira, comme on fait sans cesse, que les fantes sont du médecin, mais que la medecine en elle-même est infaillible. A la bonne heure; mais qu'elle vienne donc sans le medecin; car, tant qu'ils viendront ensemble, il y aura cent fois plus à craindre des erreurs de l'artiste qu'à esperer du secours de l'artiste qu'à esperer du secours de l'artiste.

Cet art mensonger, plus fait pour les maux de l'esprit que pour ceux du corps, n'est pas plus utile aux uns qu'aux autres : il nous guerit moins de nos maladies qu'il ne nous en imprime l'effroi ; il recule moins la mort qu'il ne la fait seutir d'avance ; il use la vie au lieu de la prolonger, et, quand il la prolongeroit, ce seroit encore au prejudice de l'espèce, puisqu'il nous

ôte a la societé par les soins qu'il nous impose, et à nos devoirs par les frayeurs qu'il nous donne. C'est la connoissance des dangers qui nous les fait craindre : celui qui se crotroit invulnerable n'auroit peur de vien. A force d'armer Achille contre le peril, le poete lui ôte le merite de la valeur ; tout autre a sa place cût ete un Achille au même prix.

Voulez-vous trouver des hommes d'un vrai courage, cherchez-les dans les heux ou il n'y a point de médecins, où l'on ignore les conséquences des maladies, et où l'on ne songe guere a la mort. Naturellement l'homme sait souffrir constamment et meurt en paix. Ce sont les medecins avec leurs ordonnances, les philosophes avec leurs preceptes, les prêtres avec leurs exhortations, qui l'avilissent de cœur et lui font desapprendre à mourir.

Qu'on me donne donc un élève qui n'ait pas besoin de tous ces gens-là, ou je le refuse. Je ne veux point que d'autres gatent mon ouvrage; je veux l'elever seul, ou ne m'en pas meler. Le sage Locke, qui avoit passé une partie de sa vie à l'étude de la médecine, recommande fortement de ne jamais droguer les enfans, ni par précaution, ni pour de légères incommodités. l'irai plus ioin, et je declare que n'appelant jamais de medecin pour moi, je n'en appellerai jamais pour mon Emile, à moins que sa vie ne soit dans un danger evident; car alors il ne peut pas lui faire pis que de le tuer.

Je sais bien que le médecin ne manquera pas de tirer avantage de ce delai. Si l'enfant meurt, on l'aura appele trop tard; s'il rechappe, ce sera lui qui l'aura sauvé. Soit : que le medecin triomphe; mais surtout qu'il ne soit appele qu'à l'extrémité.

Faute de savoir se guérir, que l'enfant sache être malade : cet art supplée à l'autre, et souvent reussit beaucoup mieux ; c'est l'art de la nature. Quand l'animal est malade, il souffre en silence et se tient coi : or on ne voit pas plus d'animaux languissaus que d'hommes. Combien l'impatience, la crainte, l'inquiétude, et surtout les remèdes, ont tue de gens que leur maladie auroit epargnés, et que le temps seul auroit gueris! On me dira que les animaux, vivant d'une manière plus conforme a la nature, doivent être sujets à moins de maux que nous. Hé bien! ortre manière de vivre est

G. P.

· hommes les plus regushlement savous. •

Bernardin de Saint-Pierre ( pré-mbule de l'éradic , n le 8 nous apprend que Rousseau loi dit un jour » Si je • faison une mouvelle édition de mes ouvrages, j'adauctron ce • que j'y at écrit sur les médecius. Il n'y a pavid'etat qui demande antant d'études que le leur Par tout pays, ce sont les

précisément celle que je veux donner à mon élève : il en doit donc tirer le même profit.

La seule partie utile de la medecine est l'bygiène; encore l'hygiene est-elle moins une science qu'une vertu. La temperance et le travail sont les deux vrais medecins de l'homme : le travail aiguise son appetit, et la temperance l'empêche d'en abuser.

Pour savoir quel régime est le plus utile à la vie et a la santé, il ne faut que savoir quel regime observent les peuples qui se portent le mieux, sont les plus robustes, et vivent le plus long-temps. Si par les observations génerales on ne trouve pas que l'usage de la médecine donne aux homnies une sante plus ferme et une plus longue vie ; par cela même que cet art n'est pas utile, il est nuisible, puisqu'il emploie le temps, les hommes et les choses à pure perte. Non-seulement le temps qu'on passe a conserver la vie étant perdu pour en user, il l'en faut déduire ; mais quand ce temps est employé à nous tourmenter, il est pis que nul, il est négatif; et, pour calculer equitablement, il en faut ôter autant de celui qui nous reste. Un homme qui vit dix ans sans medecins vit plus pour lui-même et pour autruj que celui qui vit trente ans leur victime. Ayant fait l'une et l'autre épreuve, je me crois plus en droit que personne d'en tirer la conclusion.

Voilà mes raisons pour ne vouloir qu'un éleve robuste et sain, et mes principes pour le maintenir tel. Je ne m'arrêterai pas a prouver au long l'utilité des travaux manuels et des exercices du corps pour renforcer le tempérament et la sante ; c'est ce que personne ne dispute : les exemples des plus longues vies se tirent presque tous d'hommes qui ont fait le plus d'exercice, qui ont supporte le plus de fatigue et de travail (1). Je n'entrerai pas non

plus dans de longs détails sur les soins que je prendrai pour ce seul objet; on verra qu'ils entrent si necessairement dans ma pratique, qu'il suffit d'en prendre l'esprit pour n'avoir pas besoin d'autre explication.

Avec la vie commencent les besoins. Au pouveau-né il faut une nourrice. Si la mère consent à remplir son devoir, à la bonne beare : on lai donnera ses directions par ecrit; car cet avantage à son contre-poids et tient le gouverneur un peu plus eloigne de son clève. Mais il est à croire que l'interêt de l'enfant et l'estime pour celui à qui elle veut bien confier un depôt si cher rendront la mère attentive aux avis du maître; et tout ce qu'elle voudra faire on est sur qu'elle le fera mieux qu'une autre. S'il nous faut une nourrice etrangere, commençons par la bien choisir.

Une des misères des gens riches est d'être trompes en tout. S'ils jugent mal des hommes, faut-il s'en étonner? Ce sont les richesses qui les corrompent: et, par un juste retour, ils sentent les premiers le défaut du seul instrument qui leur soit connu. Tout est mal fait chez eux, excepté ce qu'ils y font eux-mêmes; et ils n'y font presque jamais rien. S'agit-il de chercher une nourrice, on la fait choisir par l'accoucheur. Qu'arrive-t-if de là? Que la meilleure est toujours celle qui l'a le mieux pavé. Je n'irai donc pas consulter un accoucheur pour celle d'Emile; j'aurai soin de la choisir moi-même. Je ne raisonnerai peut-être pas làdessus si disertement qu'un chirurgien, mais à coup sûr je serai de meilleure foi, et mon zèle me trompera moins que son avarice.

Ce choix n'est point un si grand mystère; les règles en sont connues : mais je ne sais si l'on ne devroit pas faire un peu plus d'attention à l'age du lait aussi bien qu'a sa qualite. Le nouveau lait est tout-à-fait sereux ; il doit presque être aperitif pour purger les restes du meconium épaissi dans les intestins de l'enfant qui vient de naître. Peu à peu le fait prend de la consistance et fournit une nourriture plus solide à l'enfant devenu plus fort pour la digé-

<sup>(1)</sup> En volci un exemple tiré des papiers anglois tequel je ne pris m'empecher de rapporter , tant il offre de réfleasons à faire relatives & mon suict.

<sup>.</sup> L'a particoller nommé Patrice Oneil, né en 1817, vient de e se magier en 1760 pour la reptième fois. Il servit dans les drae gons la dix-septieme année du regne de Charles ni, et dans

a differens corpa jusqu'en 1740, qu'il obtant son congé. Il a fait » toutes les campagnes du roi Giolfaume et du due de Maribo-

rough. Cet homme n'a jaman bu que de la bière ordanne : · il s'est toujours nouvri de végétaux et n'a mangé de la viaude

<sup>·</sup> que dans quelques repas qu'il donnelt à «afamille. Son usage a

<sup>»</sup> lonjones été de se lever et de se concher avec le soloit, à moins le petits-enfant, »

que ses devoirs ne l'en aient empéché. Il est à présent dans sa · cent treizieme année, entendant blen, se portant bien, et

<sup>·</sup> marchant sans canne. Malgre son grand age. If no reste pas

<sup>·</sup> un reul moment chif; et tous les damanches il va à sa pa-» redect : accompagné de ses enfans : petits-enfans : et arrière-

rer. Ce n'est sûrement pas pour rien que dans les femelles de toute espère la nature change la consistance du lait selon l'âge du nourrisson.

Il faudroit donc une nourrice nouvellement accouchée à un enfant nouvellement ne. Ceci a son embarras, je le sais; mais sitôt qu'on sort de l'ordre naturel, tout a ses embarras pour bien faire. Le seul expédient commode est de faire mal; c'est aussi celui qu'on choisit.

Il faudroit une nourrice aussi saine de cœur que de corps : l'intempérie des passions peut, comme celle des humeurs, alterer son lait; de plus, s'en tenir uniquement au physique, c'est ne voir que la moitié de l'objet. Le lait peut être bon et la nourrice mauvaise; un bon caractère est aussi essentiel qu'un bon temperament. Si l'on prend une femme vicieuse, je ne dis pas que son nourrisson contractera ses vices, mais je dis qu'il en patira. Ne lui doitelle pas, avec son lait, des soins qui demandent du zele, de la patience, de la douceur, de la propreté? Si elle est gourmande, intempérante, elle aura bientôt gâté son lait ; si elle est negligente ou emportee, que va devenir à sa merci un pauvre malheureux qui ne peut ni se defendre ni se plaindre? Jamais en quoi que ce puisse être les mechans ne sont bons à rica de bon.

Le choix de la nourrice importe d'autant plus, que son nourrisson ne doit point avoir d'autre gouvernante qu'elle, comme il ne doit point avoir d'autre precepteur que son gouverneur. Cet usage etoit celui des anciens, moins raisonneurs et plus sages que nous. Après avoir nourri des enfans de leur sexe, les nourrices ne les quittoient plus. Voilà pourquoi, dans leurs pièces de théâtre, la plupart des confidentes sont des nourrices. Il est impossible qu'un enfant qui passe successivement par tant de mains différentes soit jamais bien eleve. A chaque changement il fait de secretes comparaisons qui tendent toujours à diminuer son estime pour ceux qui le gouvernent, et consequemment leur autorité sur lui. S'il vient une fois à penser qu'il y a de grandes personnes qui n'ont pas plus de raison que des enfans, toute l'autorité de l'âge est perdue et l'éducation manquee. Un enfant ne doit connoître d'autres supérieurs que son père et sa mère, ou à leur défaut sa nourrice et son gouverneur;

encore est-ce déjà trop d'un des deux : mais ce partage est inévitable; et tout ce qu'on peut faire pour y remedier est que les personnes des deux sexes qui le gouvernent soient si bien d'accord sur son compte que les deux ne soient qu'un pour lui.

Il faut que la nourrice vive un peu plus commodement, qu'elle prenne des alimens un peu plus substantiels; mais non qu'elle change tout-a-fait de manière de vivre; car un changement prompt et total, même de mal en mieux, est toujours dangereux pour la santé; et puisque son regime ordinaire l'a laissée ou rendue saine et bien constituée, à quoi bou lui en faire changer?

Les paysannes mangent moins de viande et plus de legumes que les femmes de la ville; et ce régime végétal paroît plus favorable que contraire à elles et à leurs enfans. Quand elles ont des nourrissons bourgeois, on leur donne des pots au feu, persuadé que le potage et le bouillon de viande leur font un meilleur chyle et fournissent plus de lait. Je ne suis point du tout de ce sentiment; et j'ai pour moi l'expérience, qui nous apprend que les enfans ainsi nourris sont plus sujets a la colique et aux vers que les autres.

Cela n'est guère étonnant, puisque la substance animale en putrefaction fourmille de vers; ce qui n'arrive pas de même à la substance vegetale. Le lait, bien qu'elaboré dans le corps de l'animal, est une substance vegetale (¹); son analyse le demontre; il tourne facdement à l'acide; et loin de donner aucun vestige d'alkali volatil, comme font les substances animales, il donne, comme les plantes, un sel neutre essentiel.

Le lait des femelles herbivores est plus doux et plus salutaire que celui des carnivores. Formé d'une substance homogène à la sienne, il en conserve mieux sa nature, et devient moins sujet a la putrefaction. Si l'on regarde à la quantité, chacun sait que les farineux font plus de sang que la viande; ils doivent donc faire aussi plus de lait. Je ne puis croire qu'un en-

<sup>(1)</sup> Les femmes mangent du pain, des légumes, du luitage : les femeiles des chiem et des chats en mangent aussi; les lonver meme passent. Voits des sucs végétaux pour leur tait. Beste à examiner celui des espèces qui ne peuvent absolument se nouvrir que de chair, s'il y en a de telles : de quoi je doute

ne sevieroit qu'avec des nourritures vegetales. et dont la nourrice ne vivroit aussi que de vegetaux, fút jamais sujet aux vers.

Il se peut que les nourritures végétales donnent un lait plus prompt à s'aigrir : mais je suis une nourriture malsaine : des peuples entiers qui n'en ont point d'autre s'en trouvent fort bien, et tout cet appareil d'absorbans me paroit une pure charlatanerie. Il v a des tempéramens auxquels le lait ne convient point, et alors nul absorbant ne le leur rend supportable; les autres le supportent saus al sorbans. On craint le lait trié on caillé : c'est une folie, puisqu'on sait que le lait se caille toujours dans l'estomac. C'est ainsi qu'il devient un aliment assez solide pour nourrir les enfans et les petits des animaux : s'il ne se cailloit point , il ne feroit que passer, il ne les nourriroit pas (1). On a beau couper le lait de mille manières, user de mille absorbans, quiconque mange du lait digère du fromage; cela est sans exception. L'estomac est si bien fait pour cailler le lait, que c'est avec l'estomac de veau que se fait la pré-

Je pense donc qu'au lieu de changer la nourriture ordinaire des nourrices, il suffit de la leur donner plus abondante et mieux choisie dans son espèce. Ce n'est pas par la nature des alimens que le maigre échauffe, c'est leur assaisonnement seul qui les reud maisains. Reformez les règles de votre cuisine, n'avez ni roux ni friture; que le beurre, ni le sel, ni le laitage, ne passent point sur le feu ; que vos légumes cuits à l'eau ne soient assaisonnes qu'arrivant tout chauds sur la table; le maigre, loin d'echauffer la nourrice, lui fournira du lait en abondance et de la meilleure qualité (2). Se

fant qu'on ne sevreroit point trop tôt, ou qu'on pourroit-il que, le regime vegetal etant reconquile meilleur pour l'enfant, le regime animal fût le medleur pour la nourrice? Il y a de la contradiction a cela.

C'est surtout dans les premières années de la vie que l'air agit sur la constitution des enfort eloigne de regarder le lait aigri comme , fans. Dans une peau delicate et molle il penetre par tous les pores, il aftecte puissamment ces corps naissans; il leur laisse des impressions qui ne s'effacent point. Je ne serois donc pas d'avis qu'on tirât une paysanne de son village pour l'entermer en ville dans une chambre et faire nourrir l'entant chez soi : l'aime mieux qu'il aille respirer le bon air de la campagne que le mauvais air de la ville. Il prendra l'etat de sa nouvelle mere, il habitera sa maison rustique, et son gouverneur l'y suivra. Le lecteur se souviendra bien que ce gouverneur n'est pas un homme à gages; c'est l'ami du père. Mais quand cet ami ne se trouve pas. quand ce transport n'est pas facile, quand rien de ce que vous conseillez n'est faisable, que faire à la place, me dira-t-on?... Je vous l'ai dejà dit, ce que vous faites; on n'a pas besoin de conseil nour cela.

> Les hommes ne sont point faits pour être entassés en fourmilières, mais epars sur la terre qu'ils doivent cultiver. Plus ils se rassemblent, plus ils se corrompent. Les infirmites du corps, ainsi que les vices de l'ame, sont l'infailfible effet de ce concours trop nombreux. L'homme est de tous les animaux celui qui peut le moins vivre en troupeaux. Des hommes entasses comme des moutons périroient tous en trèspeu de temps. L'haleine de l'homme est mortelle à ses semblables : cela n'est pas moins vrai au propre qu'au figuré.

> Les villes sont le gouffre de l'espèce humaine. Au bout de quelques génerations les races perissent ou degénerent; il faut les renouveler, et c'est toujours la campagne qui fournit à ce renouvellement. Envoyez donc vos enfans se renouveler, pour ainsi dire, eux mêmes, et reprendre au milieu des champs la vigueur qu'on perd dans l'air malsain des lieux trop peuples. Les femmes grosses qui sont a la campagne se hâtent de revenir accoucher a la ville : clies devroient faire tout le contraire,

<sup>(4)</sup> Bien que les mes qui nons nouvelesent soient en liqueur. ils doivent etre exprimés d'alamens sotides, è a homme au travail qui no vivroit que de bomillon dépériron très-primi tement. It se soutiendeux besucoup mieux avec du fait , parce qu'il se

<sup>,3</sup> Ceux qui voudront disenter plus au long les avantages et tes inconveniens du regeme pythagoric en , pentront conseller les traites que les d'éteurs Cocchi et Biancho (\*) : son adversalee, out faits sur cet important sujet.

I't bent cetebres medeclas d'Italie Bornelit, no en 1913 innient en 1775, il a public beaucoup d'ouvrages sous le nom de ima se l'anneue, ceful dont rent parter fear furques a pour tiere freences sepried estipidingorsen bennie, \$752, ties Antonie Certif, si en lott, runtt kal

<sup>17.8.</sup> Sa direct time out to regime prilingarioses a ció traduite en frangebr jebr Benigbeigfin.

celles surtout qui veulent nourrir teurs enfans. plus de points et nous affecte davantage, on Elles auroient moins à regretter qu'elles ne pensent; et dans un sejour plus naturel a l'espece, les plaisirs attaches aux devoirs de la nature leur ôteroient bientôt le goût de ceux qui ne s'y rapportent pas.

D'abord après l'accouchement on lave l'enfant avec quelque cau tiede où l'on mele ordinairement du vin. Cette addition du vin me paroit peu necessaire. Comme la nature ne produit rien de fermenté, il n'est pas a croire que l'usage d'une liqueur artificielle importe à la vie de ses creatures.

Par la même raison cette précaution de faire tiedir l'eau n'est pas non plus indispensable; et en effet des multitudes de peuples lavent les enfans nouveau-nes dans les rivieres ou a la mersans autre façon : mais les nôtres, amollis avant que de naitre par la mollesse des peres et des mères, apportent en venant au monde un tempérament deja gâte, qu'il ne faut pas exposer d'abord à toutes les epreuves qui doivent le rétablir. Ce n'est que par degres qu'on peut les ramener à leur vigueur primitive. Commencez done d'abord par suivre l'usage, et ne vous en écartez que peu à peu. Lavez souvent les enfans : leur malpropreté en montre le besoin. Ouand on ne fait que les essuver, on les déchire; mais à mesure qu'ils se renforcent, diminuez par degres la tiedeur de l'eau, jusqu'a ce qu'entin vous les laviez ete et hiver a l'eau froide et même glacée. Comme pour ne pas les exposer il importe que cette diminution soit lente, successive et insensible, on peut se servir do thermometre pour la mesurer exactement.

Cet usage du bain, une fois établi, ne doit plus être interrompu, et il importe de le garder toute sa vie. Je le considere non-seulement du côte de la proprete et de la sante actuelle, mais aussi comme une precaution salutaire pour rendre plus flexible la texture des fibres, et les faire ceder sans effort et sans risque aux divers degres de chaleur et de froid. Pour cela je voudrois qu'en grandissant on s'accoutumat peu à peu à se baigner quelquefois dans des eaux chaudes à tous les degres supportables, et souvent dans des eaux froides à tous les degrés possibles. Ainsi, apres s'être habitué à supporter les diverses températures de l'eau, qui, étant un fluide plus dense, nous touche par

deviendroit presque insensible à celles de l'air.

Au moment que l'enfant respire en sortant de ses enveloppes, ne souffrez pas qu'on lui en donne d'autres qui le tiennent plus a l'étroit. Point de tétières, point de bandes, point de maillot; des langes flottans et larges, qui laissent tous ses membres en liberte, et ne soient ni assez pesans pour gener ses mouvemens, ni assez chauds pour empécher qu'il ne sente les impressions de l'air ('). Placez-le dans un grand berceau (2) bien rembourré, où il puisse se mouvoir a l'aise et sans danger. Quand il commence à se fortifier, laissez-le ramper par la chambre : laissez-lui développer, etendre ses petits membres ; vous les verrez se renforcer de jour en jour. Comparez-le avec un enfant bien emmaillote du même âge, vous serez etonne de la difference de leurs progrès (3).

On doit s'attendre à de grandes oppositions de la part des nourrices, à qui l'enfant bien garrotte donne moins de peine que celui qu'il faut veiller incessamment. D'ailleurs sa malpropreté devient plus sensible dans un habit ouvert; il

(1) On étouffe les enfans dans les villes à force de les tenfr renfermés et vétus. Ceux qui les gouvernent en sont encore à savoir que l'air froid , loin de leur faire du mat , les renforce , et que l'air chaud les affoibilt, leur donne la fièvre, et les tue. 13 Je die un be ceau, pour employer un mot usib! faute d'autre ; car d'ailleurs je sum persuadé qu'il n'est jamais nécessure de bereer les enfans, et que cet usage leur est souvent

permercus.

" « Les anciens Pérnylens faissoient les bras libres aux enfans dans nu malifot fort large , torsqu'ils les en projent, ils les metroient en liberté dans un trou fait en terre et gami de · linges, dans fequel ils les descendiient jusqu'à la moitie du corps : de cette facon da avoient les bras libres, et ils pou-· rolent monsoir leur tote et flech e leur corps à leur gre , sans s tomber et sans se blesser - des qu'ils pouvoient faire un pas , on leur présentoit la manelle d'un peu loin , comme un apa plt , pour les obliger à marcher. Les pet la Nègres sont quelquel m dans une situation bien plus fat gante pour téter : lla embrassent l'une des hanches de la mère avec leurs genoux e et leurs piede, et ils la serrent si bien qu'ils peuvent s'y son-· tenir sans le secours des bras de la mère. Le s'attachent à la mamelle avec leurs mains, et ils la sucent constamment sans · se déranger et sans tomber, maigré les différent mouvemens · de la mere, qui pendant ce temps travaille à son ordinaire, . Ces enfans commencent à marcher des le second mois, ou s plutôt à se trainer sur les genous et sur les mains. Cet exere cece leur donne pour la suite la facilité de courir, dans cette situation , presque ausai vite que sub étoleut sur leurs pieds, » Hist, not., tome 15, m-12, page 192.

A ces exemples M de Buffon aurent po ajouter celui de l'Angieterre, ou l'extravagante et burbare pratique du matilot s'abulit de jour en jour. Voyez auss. La Loubère, l'oyage de Siam le sieur Le Bean, l'oyage du Canada, etc. Je retiplirole vingt pages de citations, si j'avois besoin de confirmer 418 ÉMILE.

est un argument qu'on ne refutera jamais en certains pays au gre du peuple de tous les etats.

Ne raisonner point avec les pourrices; ordonnez, vovez faire, et n'epargnez rien pour rendre aises dans la pratique les soins que vous aurez prescrits. Pourquoi ne les partageriezvous pas? Dans les nourritures ordinaires où l'on ne regarde qu'au physique, pourvu que l'enfant vive et qu'il ne deperisse point , le reste a'importe guere : mais ici, on l'education commence avec la vie, en naissant l'enfant est dejà disciple, non du gouverneur, mais de la nature. Le gouverneur ne fait qu'etudier sous ce premier maître et empécher que ses soins ne soient contraries. It veille le nourrisson, il l'observe. il le suit, il épie avec vigilance la première tueur de son foible entendement, comme aux approches du premier quartier les musulmans ( épient l'instant du lever de la lune,

Nous naissons capables d'apprendre, mais ne sachant rien, ne connoissant rien. L'âme, enchainer dans des organes imparfaits et demiformes , n'a pas même le sentiment de sa propre existence. Les mouvemens, les eris de l'enfant qui vient de naître, sont des effets purement mecaniques, depourves de connoissance et de volonté.

Supposons qu'un enfant eût à sa naissance la stature et la force d'un homme fait, qu'il sortit. pour ainsi dire, tout arme du sein de sa mère, comme Pallas sortit du cerveau de Jupiter ; cet homme enfant seroit un parfait imbecille, un automate, une statue immobile et presque insensible : il ne verroit rien, il n'entendroit rien, il ne connoltroit personne, il ne souroit pas tourner les yeux vers ce qu'il auroit besoin de voir : nonseulement il n'apercevroit aucun objet hors de lui, il n'en rapporteroit même aucun dans l'organe du sens qui le lui feroit apercevoir ; les couleurs ne seroient point dans ses yeux, les sons ne servient point dans ses oreilles, les corps qu'il toucheroit pe seroient point sur le sien, il ne sauroit pas même qu'il en a un : le contact de ses mains acroit dans son cerveau; toutes ses sensations se reuniroient dans un seul point; il n'existeroit que dans le commun sensorium ; il n'auroit qu'une seule idée, savoir celle du moi. à laquelle il rapporteroit toutes ses sensations : et cette idee, ou plutôt ce sentiment, seroit la

faut le nettoyer plus souvent. Enfin la contume ; seule chose qu'il auroit de plus qu'un enfant

Cet homme, formé tout à coup, ne sauroit pas non plus se redresser sur ses pieds; il lui faudroit beaucoup de temps pour apprendre à s'y soutenir en équilibre ; peut-être n'en feroitil pas même l'essai, et vous verriez ce grand corps fort et robuste rester en place comme une pierre, ou ramper et se trainer comme un jeune chien.

Il sentiroit le malaise des besoins sans les connoitre, et sans imaginer aucun moven d'y pourvoir. Il n'y a nulle immediate communication entre les muscles de l'estomac et ceux des bras et des jambes, qui, même entoure d'aluneus. lui fit faire un pas pour en approcher ou ctendre la main pour les saisir; et comme son corrs auroit pris son accroissement, que ses membres servient tout developpes, qu'il n'auroit par consequent ni les inquietudes ni les mouvemens continuels des enfans, il pourroit mourir de faim avant de s'être mû pour chercher sa subsistance. Pour peu qu'on ait reflechi sur l'ordre et le progrès de nos connoissances, on ne peut nier que tel ne fût a peu près l'état primitif d'ignorance et de stopidité naturel à l'homme avant qu'il eût rien appris de l'expérience ou de ses semblables.

On connoît donc ou l'on peut connoître le premier point d'ou part charun de nous pour arriver au degre commun de l'entendement : mais qui est-ce qui connoit l'autre extremite? Chacun avance plus ou moins selon son geme. son gont, ses besoins, ses talens, son zele, et les occasions qu'il a de s'y livrer. Je ne sache pas qu'aucun philosophe ait encore été assez. hardi pour dire : Voila le terme où I homme peut parvenir et qu'il ne sauroit passer. Nous ignorons ce que notre nature nous permet d'être : nul de nous n'a mesuré la distance qui peut se trouver entre un homme et un autre chomme. Quelle est l'âme basse que cette idee n'echauffa jamais, et qui pe se dit pas quelquefois dans son orgueil : Combien j'en ai deja passe! combien j'en puis encore atteindre! pourquoi mon egal iroit-il plus loin que moi?

Je le répete, l'education de l'homme commence a sa naissance; avant de parler, avant que d'entendre, il s'instruit dejà. L'expérience previent les lecons ; au mement qu'il connoit sa nourrice il a dejà beaucoup acquis. On seroit surpris des connoissances de l'homme le plus grossier, si l'on suivoit son progres depuis le moment où il est né jusqu'a celu on il est parvenu. Si l'on partageoit toute la science bumaine en deux parties, l'une commune a tous les hommes, l'autre particulière aux savans, celle-ci seroit tres-petite en comparaison de l'autre. Mais nous ne songeons guere aux acquisitions genérales, parce qu'elles se tont sans qu'on y pense et même avant l'âge de raison, que d'ailleurs le savoir ne se tait remarquer que par ses différences, et que, comme dans les equations d'algebre, les quantites communes se comptent pour rien.

Les animaux mêmes acquièrent beaucoup. Ils ont des sens, il faut qu'ils apprennent a en faire usage; ils ont des besoins, il faut qu'ils apprennent a y pourvoir; il faut qu'ils apprennent a manger, a marcher, à voler. Les quadrupedes qui se tiennent sur leurs pieds dés leur naissance ne savent pas marcher pour cela; ou voit à leurs premiers pas que ce sont des essais mal assures. Les serins echappes de leurs cages ne savent point voler, parce qu'ils n'ont jamais volé. Tout est instruction pour les êtres animes et sensibles. Si les plantes avoient un mouvement progressif, il faudroit qu'elles enssent des sens et qu'elles acquissent des connoissances, autrement les espèces perironent bientôt.

Les premières scusations des enfans sont purement affectives; ils n'aperçoivent que le plaisir et la douleur. Ne pouvant ni marcher ni saisir, ils ont besoin de beaucoup de temps pour se former peu à peu les sensations representatives qui leur montrent les objets hors d'eux-mêmes; mais en attendant que ces objets s'etendent, s'elogment pour ainsi dire de leurs yeux, et prennent pour eux des dimensions et des figures, le retour des sensations affertives commence a les soumettre à l'empire de l'habitude; on voit leurs your se tourner sans cesse vers la lumière, et, si elle leur vient de côte, prendre insensiblement cette direction; en sorte qu'on doit avoir soin de leur opposer le visage au jour, de peur qu'ils ne deviennent louches ou de s'accoutument à regarder de travers. Il faut aussi qu'ils s'habituent de honne beure aux tenebres; autrement ils plement et caunt sitôt qu'ils se trouvent à l'obscurité. La nour-

nourrice il a dejà beaucoup acquist. On seroit i riture et le sommeil trop exactement mesures surpris des connoissances de l'homme le plus deux deviennent necessaires au bout des mêmes grussier, si l'on suivoit son progres depuis le moment où il est né jusqu'a celm ou il est parvenu. Si l'on partageoit toute la science homaine en deux parties, l'une commune a tous les hom-

La seule habitude qu'on doit laisser prendre a l'enfant est de n'en contracter aucune; qu'on ne le porte pas plus sur un bras que sur l'autre; qu'on ne l'accoutume pas a presenter une main plutôt que l'autre, a s'en servir plus souvent, a vouloir manger, dormir, agir aux mêmes heures, a ne pouvoir vester seul minuit ni jour. Preparez de loin le régne de sa liberte et l'usage de ses forces, en laissant a son corps l'habitude naturelle, en le mettant en état d'etre toujours maître de lu-même, et de laire en toute chose sa volonte, suôt qu'il en aura une.

Des que l'entant commence a distinguer les objets, il importe de mettre du choix dans ceux qu'on lui montre. Naturellement tous les nouveaux objets interessent l'homme. Il se sent si foible qu'il craint tout ce qu'il ne connoît pas : l'habitude de voir des objets nouveaux sans en être affecte detruit cette crainte. Les entais elevés dans des maisons propres on l'on ne souf-fre point d'araignées ont peur des araignées, et cette peur leur demeure souvent étant grands. Je n'ai jamais vu de paysans, in homme, ni femme, ni enfant, avoir peur des araignées.

Pourquoi done l'education d'un enfant ne commenceroit-elle pas avant qu'il parle et qu'il entende, puisque le seul choix des objets qu'on lui presente est propre a le reudre tinude ou courageux? Je veux qu'on l'habitue a voir des objets nouveaux, des annuaux lands, degoutans, bizarres, mais peu a peu, de loin, jusqu'a ce qu'il y soit accontume, et qu'a force de les voir manier à d'autres il les manie enfin luimème. Si durant son enfance il a vu sans effroi des crapauds, des serpens, des écrevisses, il verra sans horceur, etant grand, quelque animal que ce soit. Il n'y a plus d'objets affreux pour qui en voit tous les jours.

Tous les enfans ont peur des masques, Je commence par montrer à Émile un masque d'une figure agreable; ensuite quelqu'un s'applique devant lui ce masque sur le visage : je me mets a rire, tout le monde rit, et l'entant vit comme les autres. Peu a peu je l'accoutume a 420 ÉMILE.

des masques moins agréables, et enfin à des figures hideuses. Si j'ai bien ménage ma gradation, loin de s'effrayer au dernier masque, il en rira comme du premier. Après cela je ne crains plus qu'on l'effraie avec des masques.

Quand, dans les adieux d'Andromaque et d'Hector, le petit Astyanax, effraye du panache qui flotte sur le casque de son père, le meconnoit, se jette en criant sur le sein de sa nourrice, et arrache à sa mère un souris mèlé de larmes, que faut-il faire pour guérir cet effroi? Precisement ce que fait Hector, poser le cusque à terre, et puis caresser l'enfant. Dans un moment plas tranquille ou ne s'en tiendroit pas la; on s'approcheroit du casque, on joueroit avec les plumes, on les feroit manier a l'enfant; enfin la nourrice prendroit le casque, et le poseroit en riant sur sa propre tête, si toutefois la main d'une femme osoit toucher aux armes d'Hector.

S'agit-il d'exercer Émile au bruit d'une arme à feu, je brûle d'abord une amorce dans un pistolet. Cette flamme brusque et passagère; cette espère d'éclair le réjouit : je repete la même chose avec plus de poudre; peu a peu j'ajoute au pistolet une petite charge sans bourre, puis une plus grande : enfin je l'accoutume aux coups de fusil, aux loites, aux canons, aux détonations les plus terribles.

J'ai remarqué que les enfans ont rarement peur du tonnerre, à moins que les éclats ne soient affreux et ne blessent reellement l'organe de l'ouie; autrement cette peur ne leur vient que quand ils ont appris que le tonnerre blesse ou tue quelquefois. Quand la raison commence à les effrayer, faites que l'habitude les rassure. Avec une gradation lente et menagée on rend l'homme et l'enfant intrépides à tout.

Dans le commencement de la vie, où la mémoire et l'imagination sont encore inactives, l'enfant n'est attentif qu'à ce qui affecte actuellement ses sens; ses sensations étant les premiers materiaux de ses connoissances, les lui offrir dans un ordre convenable, c'est preparer sa mémoire a les fournir un jour dans le même ordre à son entendement; mais comme il n'est attentif qu'à ses sensations, il suffit d'abord de lui montrer bien distinctement la liaison de ces mêmes sensations avec les objets qui les causent. Il veut tout toucher, tout manier : ne vous opposez point à cette inquiétude; elle lui suggere un apprentissage tres-necessaire. C'est ainsi qu'il apprend à sentir la chaleur, le froid, la dureté, la mollesse, la pesanteur, la légèreté des corps, à juger de leur grandeur, de leur figure et de toutes leurs qualités sensibles, en regardant, palpant (1), écoutant, surtout en comparant la vue au toucher, en estimant à l'œil la sensation qu'ils feroient sous ses dougts.

Ce n'est que par le mouvement que nous apprenons qu'il y a des choses qui ne sont pas nous; et ce n'est que par notre propre mouvement que nous acquérons l'idée de l'étendne. C'est parce que l'enfant n'a point cette idée, qu'il tend indifféremment la main pour saisir l'objet qui le touche, ou l'objet qui est à cent pas de lui. Cet effort qu'il fait vous paroit un signe d'empire, un ordre qu'il donne à l'objet de s'approcher, ou à vous de le lui apporter : et point du tout, c'est seulement que les mêmes objets qu'il voyoit d'abord dans son cerveau, puis sur ses yeux, il les voit maintenant au bout de ses bras, et n'imagine d'etendue que celle où il peut atteindre. Avez donc soin de le promener souvent, de le transporter d'une place a l'autre, de lui faire sentir le changement de lieu, afin de lui apprendre à juger des distances. Quand il commencera de les connoître, alors il faut changer de méthode, et ne le porter que comme il vous platt, et non comme il lui plait; car sitôt qu'il n'est plus abuse par le sens, son effort change de cause : ce changement est remarquable, et demande explica-

Le malaise des besoins s'exprime par des signes, quand le secours d'autrui est nécessaire pour y pourvoir. De là les cris des entans : ils pleurent beaucoup; cela doit être. Puisque toutes leurs sensations sont affectives, quand elles sont agreables, ils en jouissent en silence; quand elles sont penibles, ils le disent dans leur fangage et demandent du soulagement. Or tant qu'ils sont eveillés ils ne peuvent presque rester dans un état d'indifférence; ils dorment, ou sont affectés.

<sup>(1)</sup> L'odorat est de tous les seus celui qui se dévriuppe le plus tard dans les culans : jusqu'à l'âge de deux ou teus ans il ne paroit pas qu'ils sueint seusibles ni aux bounes in aux mauvaisses odeurs ; ils ont à cet égard l'indifférence on plutôt l'insensibilisé qu'on remarque dans plusieurs animanx.

Toutes nos langues sont des ouvrages de l'art. On a long-temps cherche s'il y avoit une langue naturelle et commune à tous les hommes : sans doute, il y en a une; et c'est celle que les enfans parlent avant de savoir narler. Cette langue n'est pas articulée, mais elle est accentuee, sonore, intelligible. L'usage des nôtres nous l'a fait négliger au point de l'oublier toutà-fait. Étudions les enfans, et hientôt nous la rapprendrons auprès d'eux. Les nourrices sont nos maitres dans cette langue; elles entendent tout ce que disent leurs nourrissons, elles leur repondent, elles ont avec eux des dialogues très-bien suivis ; et quoiqu'elles prononcent des mots, ces mots sont parfaitement inutiles; ce n'est point le sens du mot qu'ils entendent, mais l'accent dont il est accompagne.

Au langage de la voix se joint celui du geste, non moins energique. Ce geste n'est pas dans les foibles mains des enfans, il est sur leurs visages. Il est etonnant combien ces physionomies mal formées ont dejà d'expression : leurs traits changent d'un instant à l'autre avec une inconcevable rapidité : vous y voyez le sourire, le desir, l'effroi, naître et passer comme autant d'eclairs : à chaque fois vous croyez voir un autre visage. Ils ont certainement les muscles de la face plus mobiles que nous. En revanche leurs yeux ternes ne disent presque rien. Tel doit être le geure de leurs signes dans un âge où l'onn'a que des besoins corporels; l'expression des sensations est dans les grimaces, l'expression des sentimens est dans les regards.

Comme le premier état de l'homme est la misere et la foiblesse, ses premières voix sont la plainte et les pleurs. L'enfant sent ses besoins et ne les peut satisfaire, il implore le secours d'autrui par des cris; s'il a faim ou soif, il pleure; s'il a trop froid ou trop chaud, il pleure; s'il a besoin de mouvement et qu'on le tienne en repos, il pleure; s'il veut dormir ! et qu'on l'agite, il pleure. Moins sa manière d'être est à sa disposition, plus il demande fréquemment qu'on la change, il n'a qu'un langage, parce qu'il n'a, pour ainsi dire, qu'une sorte de mal-être : dans l'imperfection de ses organes il ne distingue point leurs impressions diverses; tous les maux ne forment pour lui qu'une sensation de douleur.

De ces pleurs, qu'on croiroit si peu dignes

d'attention, naît le premier rapport de l'homme à tout ce qui l'environne : ici se forge le premier anneau de cette longue chaîne dont l'ordre social est formé.

Quand l'enfant pleure, il est mal à son aise, il a quelque besoin qu'il ne sauroit satisfaire : on examine, on cherche ce besoin, on le trouve, on y pourvoit. Quand on ne le trouve pas ou quand on n'y peut pourvoir, les pleurs continuent, on en est importuné : on flatte l'enfant pour le faire taire, on le berce, on lui chante pour l'endormir : s'il s'opiniètre, on s'impatiente, on le menace; des nourrires brutales le frappent quelquefois. Voilà d'étranges leçons pour son entree à la vie.

Je n'oublierai jamais d'avoir vu un de ces incommodes pleureurs ainsi frappe par sa nourrice. Il se tut sur-le-champ: je le crus intimide. Je me disois, ce sera une âme servile dont on n'obtiendra vien que par la rigueur. Je me trompois : le malheureux suffoquoit de colère, il avoit perdu la respiration; je le vis devenir violet. Un moment après vinrent les cris aigus; tous les signes du ressentiment, de la fureur, du désespoir de cet âge, étoient dans ses accens. Je craignis qu'il n'expirât dans cette agitation. Quand j'aurois douté que le sentiment du juste et de l'injuste fût inné dans le cœur de l'homme, cet exemple seul m'auroit convaincu. Je suis sûr qu'un tison ardent tombe par hasard sur la main de cet enfant lui eût ete moins sensible que ce coup assez leger, mais donné dans l'intention manifeste de l'offenser.

Cette disposition des enfans à l'emportement, au depit, à la colère, demande des ménagemens excessifs. Boerhaave pense que leurs maladies sont pour la plupart de la classe des convulsives, parce que la tête etant proportionnellement plus grosse et le système des nerfs plus etendu que dans les adultes, le genre nerveux est plus susceptible d'irritation. Eloignez d'eux avec le plus grand soin les domestiques qui les agacent, les irritent, les impatientent; ils leur sont cent fois plus dangereux, plus funestes que les injures de l'air et des saisons. Tant que les enfans ne trouveront de résistance que dans les choses et jamais dans les volontés, ils ne deviendront ni mutins ni colères, et se conserveront mieux en santé. C'est ici une des ratsons pourquoi les enfans du peuple, plus libres,

422 EMILE.

plus independant, sont généralement moins mfirmes, moins delicats, plus robustes, que ceux qu'on pretend mieux elever en les contrariant sans cesse : mais il fant songer toujours qu'il y a bien de la différence entre leur obeir et ne les pas contrarier.

Les premiers pleurs des enfans sont des prieres; si l'on n'y prend garde, ils deviennent bientôt des ordres; ils commencent par se faire assister, ils finissent par se faire servir. Ainsi de leur propre foiblesse, d'on vient d'abord le sentiment de leur dependance, naît ensuite l'idee de l'empire et de la domination : mais cette idee étant moins excitée par leurs besoins que par nos services, ici commencent a se faire apercevoir les effets moraux dont la cause immediate n'est pas dans la nature; et l'on voit deja pourquoi, des ce premier âge, il importe de demeler l'intention secrete qui dicte le geste ou le cri (a).

Quand l'enfant tend la main avec effort sans rien dire, il croit atteindre a l'objet, parce qu'il n'en estime pas la distance; il est dans l'erreur; mais quand il se plaint et crie en tendant la main, alors il ne s'abuse plus sur la distance, il commande à l'objet de s'approcher, ou a vous de le lui apporter. Dans le premier cas, portez-le à l'objet lentement et a petits pas; dans le second, ne faites pas seulement semblant de l'entendre : plus il criera, moins yous devez l'ecouter. Il importe de l'accoutumer de bonne beure à ne commander ni aux hommes, car il n'est pas leur maitre ; ni aux choses, car elles ne l'entendent point. Ainsi quand un enfant désire quelque chose qu'il voit et qu'on vent lui donner, il vaut mieux porter l'enfant à l'objet que d'apporter l'objet à l'enfant : il tire de cette pratique une conclusion qui est de son age, et il n'y point d'autre moyen de la lui suggerer.

L'abbé de Saint-Pierre appeloit les hommes de grands enfans; on pourroit appeler reciproquement les enfans de petits hommes. Ces propositions ont leur verité comme sentences; comme principes elles ont besoin d'éclaireissement. Mais quand Hobbes appeloit le méchant un enfant robuste, il disoit une chose absoluLa raison seule nous apprend a connoître le bien et le mal. La conscience qui nous fait aimer l'un et hair l'autre, quoique independante de la raison, ne peut donc se développer sans elle. Avant l'âge de raison, nous faisons le bien et le mal sans le connoître; et il n'y a point de moralite dans nos actions, quoiqu'il y en ait quelquefois dans le sentiment des actions d'autrui qui ont rapport a nous. Un enfant veut deranger tout ce qu'il voit; il casse, il brise tout ce qu'il peut atteindre; il empoigne un oiseau comme il empoigneroit une pierre, et l'étouffe sans savoir ce qu'il fait.

Pourquoi cela? D'abord la philosophie en va readre raison par des vices naturels, l'orgueil, l'esprit de domination, l'amour-propre, la méchanceré de l'homme : le sentiment de sa foiblesse, pourra-t-elle ajouter, rend l'enfant avide de faire des actes de force, et de se prouver a lui-même son propre pouvoir. Mais voyezce vieillard infirme et cassé, ramene par le cercle de la vie humaine à la foiblesse de l'enfance; non-sculement il reste immobile et paisible, il veut encore que tout y reste autour de lui ; le moindre changement le trouble et l'inquiète, il voudroit voir régner un calme universel. Comment la même impuissance jointe aux mêmes passions produiroit-elle des effets si differens dans les deux ages, si la cause primitive n'étoit changée? Et où peut-on chercher cette diversité de causes, si ce n'est dans l'état physique des deux individus? Le principe actif, commun a tous deux, se developpe dans l'un et s'éteint dans l'autre ; l'un se forme, et l'autre se detruit ; l'un tend à la vie, et l'autre à la mort. L'activité defaillante se concentre

ment contradictoire. Toute méchanceté vient de toiblesse; l'enfant n'est mechant que parce qu'il est foible; rendez-le fort, il sera bon : celui qui pourroit tout ne feroit jamais de mal (\*). De tons les attributs de la Divinité toute-puissante, la bonte est celui sans lequel on la peut le moins concevoir. Tous les peuples qui ont reconnu deux principes ont toujours regarde le mauvais comme inferieur au bon; sans quoi ils auroient fait une supposition absurde. Voyez ci-apres la Profession de foi du Vicaire savoyard.

a) VAB... dont la cause sumédiate u est pas dans la noture et les voit deja peu quoi el importe de distinguer l'Intentan.

<sup>(\*</sup> Magnitudo cum manauciudine amais enim ex infirmitate feritas est. SEREC, de Vità beată, cap 3. G.P.

dans le cœur du vieillard; dans celui de l'enfant elle est surabondante et s'etend au dehors; il se sent, pour ainsi dire, assez de vie pour animer tout ce qui l'environne. Qu'il fasse ou qu'il defasse, il n'importe; il suffit qu'il change l'etat des choses, et tout changement est une action. Que s'il semble avoir plus de penchant à detruire, ce n'est point par mechancete, c'est que l'action qui forme est toujours lente, et que celle qui détruit, étant plus rapide, convient mieux a sa vivacite.

En même temps que l'Auteur de la nature donne aux enfans ce principe actif, il prend soin qu'il soit peu nuisible en leur Lissant peu de force pour s'y livrer. Mais sitôt qu'ils peuvent considerer les gens qui les environnent comme des instrumens qu'il depend d'eux de faire agir, ils s'en servent pour suivre leur penchant et suppléer à leur propre foiblesse. Voila comment ils deviengent incommodes, tyrans, imperieux, mechans, indomptables; progrès qui ne vient pas d'un esprit naturel de domination, mais qui le leur donne; car il ne faut pas une longue expérience pour sentir combien il est agreable d'agir par les mains d'autrui, et de n'avoir besom que de remuer la langue pour faire mouvo r l'univers.

En grandissant, on acquiert des forces, on devient moins inquiet, moins remuant, on se renferme davantage en soi-même. L'âme et le corps se mettent, pour ainsi dire, en equilibre, et la nature ne nous demande plus que le mouvement nécessaire a notre construction. Mais le désir de commander ne s'eteint pas avec le besoin qui l'a fait naître; l'empire eveille et flatte l'amour-propre, et l'habitude le fortifie : ainsi succede la fantaisie au besoin, ainsi prennent leurs premières racines les préjugés et l'opinion.

Le principe une fois connu, nous voyons clairement le point où l'on quitte la route de la nature; voyons ce qu'il faut faire pour s'y maintenir.

Loin d'avoir des forces superflues, les enfans n'en ont pas même de suffisantes pour tout ce que leur demande la nature; il faut donc leur laisser l'usage de toutes celles qu'elle leur donne et dont ils ne sauroient abuser. Première maxime.

Il faut les aider, et supplier à ce qui leur

manque, soit en intelligence, soit en force, dans tout ce qui est du besoin physique. Deuxième maxime.

Bifaut, dans les secours qu'on leur donne, se borner uniquement à l'utile réel, sans rien accorder à la fantaisie ou au desir sans raison; car la fantaisie ne les tourmentera point qu'ud on ne l'aura pas fait naître, attendu qu'elle n'est pas de la nature. Troisième maxime.

Il fant étudier avec soin leur langage et leurs signes, afin que, dans un âge on ils ne savent point dissimuler, on distingue dans leurs desirs ce qui vient immediatement de la nature et ce qui vient de l'opinion. Quatrième maxime.

L'esprit de ces règles est d'accorder aux enfans plus de liberte veritable et moins d'empire, de leur laisser plus faire par eux-mêmes et moins exiger d'autrui. Ainsi, s'accountmant de bonne heure à borner leurs désirs à leurs forces, ils sentiront peu la privation de ce qui ne sera pas en leur pouvoir.

Voilà donc une raison nouvelle et très-importante pour laisser les corps et les membres des enfans absolument libres, avec la seule précaution de les éloigner du danger des chutes, et d'écarter de leurs mains tout ce qui peut les blesser.

Infailfillement un enfant dont le corps et les bras sont libres pleurera moins qu'un enfant embandé dans un maillot. Celui qui ne connoît que les besoins physiques ne pleure que quand il souffre, et c'est un tres-grand avantage; car alors on sait à point nomme quand il a besoin de secours, et l'on ne doit pas tarder un moment à le lui donner, s'il est possible. Mais si vous ne pouvez le soulager, restez tranquille sans le flatter pour l'apaiser; vos caresses ne gueriront pas sa colique: cependant il se souviendra de ce qu'il faut faire pour être flatté; et s'il sait une fois vous occuper de lui a sa volonté, le voilà devenu votre maître; tout est perdu.

Mons contrariés dans leurs mouvemens, les entans pleureront moins; moins importune de leurs pleurs, on se tourmentera moins pour les faire taire; menacés ou flattés moins souvent, ils seront moins craintifs ou moins opiniatres, et resteront mieux dans leur etat naturel. C'est moins en laissant pleurer les enfans qu'en

s'empressant pour les apaiser, qu'on leur fait gagner des descentes; et ma preuve est que les enfans les plus négligés y sont bien moins sujets que les autres. Je suis fort éloigné de vouloir pour cela qu'on les néglige; au contraire, il importe qu'on les previenne, et qu'on ne se laisse pas avertir de leurs besoins par leurs cris. Mais je ne veux pas non plus que les soins qu'on feur rend soient mal entendus. Pourquoi se feroient-ils faute de pleurer des qu'ils voient que leurs pleurs sont bons a tant de choses? Instruits du prix qu'on met à leur silence, ils se gardent bien de le prodiguer. Ils le font à la fin tellement valoir qu'on ne peut plus le payer; et c'est alors qu'à force de pleurer sans succès ils s'efforcent, s'épuisent et se

Les longs pleurs d'un enfant qui n'est ni lié ni malade, et qu'on ne laisse manquer de rien, ne sont que des pleurs d'habitude et d'obstination. Ils ne sont point l'ouvrage de la nature, mais de la nourrice, qui, pour n'en savoir endurer l'importunite, la multiplie, sans songer qu'en faisant taire l'enfant aujourd'hui on l'excite à pleurer demain dayantage.

Le seul moyen de guerir ou de prévenir cette habitude est de n'y faire aucune attention. Personne n'aime à prendre une peine inutile, pas même les enfans. Ils sont obstinés dans leurs tentatives; mais si vous avez plus de constance qu'eux d'opimatreté, ils se rebutent et n'y reviennent plus. C'est ainsi qu'on leur épargne des pleurs, et qu'on les accoutume à n'en verser que quand la douleur les y force.

Au reste, quand ils pleurent par fantaisie on par obstination, un moyen sur pour les empêcher de continuer est de les distraire par quelque objet agreable et frappant, qui leur fasse oublier qu'ils vouloient pleurer. La plupart des nourrices excellent dans cet art, et bien menagé il est très-utile; mais il est de la derpière importance que l'enfant n'aperçoive pas l'intention de le distraire, et qu'il s'amuse sans croire qu'on songe a lui : or voila sur quoi toutes les nourrices sont maladroites.

On sevre trop tôt tous les enfans. Le temps où l'on doit les sevrer est indique par l'éruption des dents, et cette éruption est communément penible et douloureuse. Par un instinct machinal l'enfant porte alors frequemment à tes autres presuderes voies.

sa bouche tout ce qu'il tient pour le mâcher. On pense faciliter l'opération en lui donnant pour hochet quelque corps dur, comme l'ivoire ou la dent de loup. Je crois qu'on se trompe. Les corps durs, appliques sur les gencives, loin de les ramollir les rendent calleuses, les endurcissent, preparent un déchirement plus pénible et plus douloureux. Prenons toujours l'instinct pour exemple. On ne voit point les jeunes chiens exercer leurs dents naissantes sur des cailloux, sur du fer, sur des us, mais sur du bois, du cuir, des chiffons, des matières molles qui cedent et où la dent s'imperime.

On ne sait plus être simple en rien, pas même autour des entans. Des grelots d'argent, d'or, du corail, des cristaux à facettes, des hochets de tout prix et de toute espèce : que d'apprêts inutiles et pernicieux! Rien de tout cela. Point de grelots, point de hochets; de petites branches d'arbre avec leurs fruits et leurs feuilles, une tête de pavot dans laquelle on entend sonner les graines, un bâton de réglisse qu'il peut sucer et mâcher, l'amuseront autant que ces magnifiques colilichets, et n'auront pas l'inconvenient de l'accoutumer au tuxe dès sa naissance.

Il a éte reconnu que la bouillie n'est pas une nourriture fort saine. Le lait cuit et la farine crue font beaucoup de saburre et conviennent mal à notre estomac (\*). Dans la bouillie la farine est moins cuite que dans le pain, et de plus, elle n'a pas fermente; la panade, la crême de riz, me paroissent preferables. Si l'on veut absolument faire de la bouillie, il convient de griller un peu la farine auparavant. On fait dans mon pays de la farine ainsi torréfiée une soupe fort agreable et fort saine. Le bouillon de viande et le potage sont encore un mediocre aliment dont il ne faut user que le moins qu'il est possible. Il importe que les enfans s'accontument d'abord à macher; c'est le vrai moven de faciliter l'éruption des dents :

<sup>(&</sup>quot;Le mot latin soburre désigne le sable dont on leste un valueau. Le Dictionnaire de l'inchelet (édition de Lyon, infol.), le soul ou saburre se trouve, le donne en effet comme synonyme de lest. L'anteur ne vent donc dire antre chose, al ce n'est que la bomblie taissant trop de lest dans l'estourse, le charge sans ablité. G. P. — Les anciens inche na dounnement le nom de saburre aux humeurs qui embarrassent l'estourse et les autres premières roles.

M. P.

et quand ils commencent d'avaler, les sucs salivaires mêles avec les alimens en facilitent la digestion.

Je leur ferois donc mâcher d'abord des fruits sees, des croûtes. Je leur donnerois pour jouet de petits bâtons de pain dur ou de biscuit semblable au pain de Piémont, qu'on appelle dans le pays des grusses. A force de ramollir ce pain dans leur bouche ds en avaleroient enfin quelque peu : leurs dents se trouveroient sorties, et ds se trouveroient sevres presque avant qu'on s'en fût aperçu. Les paysans ont pour l'ordinaire l'estomac fort bon, et l'on ne les sèvre pas avec plus de façon que cela.

Les enfans entendent parler dès leur naissance; on leur parle non-sculement avant qu'ils comprennentee qu'on leur dit, mais avant qu'ils puissent rendre les voix qu'ils entendent. Leur organe encure engourdi ne se prête que peu à peu aux imitations des sons qu'on leur dicte, et il n'est pas même assuré que ces sons se portent d'abord a leur oreille aussi distinctement qu'à la nôtre. Je ne desapprouve pas que la nourrice amuse l'enfant par des chants et par des accens tres-gais et tres-variés : mais je desapprouve qu'elle l'étourdisse incessamment d'une multitude de paroles inutiles auxquelles il ne comprend rien que le ton qu'elle y met. Je voudrois que les premières articulations qu'on lui fait entendre fussent rarce, faciles, distinctes, souvent répetees, et que les mots qu'elles expriment ne se rapportassent qu'à des objets sensibles qu'on pût d'abord montrer à l'enfant. La matheureuse facilité que nous avons à nous payer de mots que nous n'entendons point commence plus tôt qu'on ne pense. L'écolier écoute en classe le verbiage de son régent, comme il écoutoit au maillot le babil de sa nourrice. Il me semble que ce seroit l'instruire fort utilement que de l'elever a n'y rien comprendre.

Les reflexions naissent en foule quand on veut s'occuper de la formation du langage et des premiers discours des enfans. Quoi qu'on fasse, ils apprendront toujours à parler de la même manière, et toutes les spéculations philosophiques sont ici de la plus grande inutilité.

D'abord ils ont, pour ainsi dire, une grammaire de leur âge, dont la syntaxe a des règles

plus générales que la nôtre ; et si l'on y faisoit bien attention, l'on seroit étonné de l'exactitude avec laquelle ils suivent certaines analogies, très-vicieuses si l'on veut, mais tres-regubères, et qui ne sont choquantes que par leur dureté ou parce que l'usage ne les admet pas. Je viens d'entendre un pauvre enfant bien gronde par son père pour lui avoir dit : Mon père, irai-jet-y? Or on voit que cet enfant suivoit mieux l'analogie que nos granimairiens; car puisqu'on lui disoit, Vas-y, pourquoi n'auroit-il pas dit, Irai-ie-t-u? Remarquez de plus avec quelle adresse il évitoit l'hiatus de irai - je - y ou y irai-je? Est-ce la faute du pauvre enfant si nous avons mal à propos ôté de la phrase cet adverbe determinant, y, parce que nous n'en savions que faire? C'est une pedanterie insupportable et un soin des plus superflus de s'attacher à corriger dans les enfans toutes ces petites fautes contre l'usage, desquelles ils ne manquent jamais de se corriger d'eux-mêmes avec le temps. Parlez toujours correctement devanteux, faites qu'ils ne se plaisent avec personne autant qu'avec vous, et soyez sors qu'insensiblement leur langage s'épurera sur le vôtre, sans que yous les ayez jamais repris.

Mais un abus d'une tout autre importance, et qu'il n'est pas moins aise de prevenir, est qu'on se presse trop de les faire parler, comme si l'on avoit peur qu'ils n'apprissent pas à parler d'eux-mêmes. Cet empressement indiscret produit un effet directement contraire à celui qu'on cherche. Ils en parlent plus tard, plus confusement : l'extrême attention qu'on donne à tout ce qu'ils disent les dispense de bien articuler; et comme ils daignent à peine ouvrir la bouche, plusieurs d'entre eux en conservent toute leur vie un vice de prononciation et un parler confus qui les rend presque inintelligibles.

J'ai beauconp vecu parmi les paysans, et n'en ours jamais grasseyer aucun, ni homme ni femme, ni lille ni garçon. D'où vient cela? Les organes des paysans sont-ils autrement construits que les nôtres? Non, mais ils sont autrement exerces. Vis-a-vis de ma fenêtre est un tertre sur lequel se rassemblent, pour jouer, les enfans du lieu. Quoiqu'ils soient assez eloignés de moi, je distingue parfaitement tout ce qu'ils disent, et j'en tire souvent de bons mémoires pour cet ecrit. Tous les jours mon

426 ÉMILE.

orelle me trompe sur leur âge; j'entends des voix d'enfans de dix ans; je regarde, je vois la stature et les traits d'enfans de trois à quatre. Je ne borne pas a moi seul cette experience; les urbains qui me viennent voir, et que je consulte la-dessus, tombent tous dans la même erreur.

Ce qui la produit est que, josqu'a cinq ou six ans, les enfans des villes, eleves dans la chambre et sous l'ade d'une gouvernante, n'ont besoin que de marmotter pour se faire entendre; sitôt qu'ils remuent les levres on prend peine a les ecouter; on leur diete des mots qu'ils rendent mat, et, à force d'y faire attention, les mêmes gens etant sans cesse autour d'eux, devinent ce qu'ils ont voulu dire plutôt que ce qu'ils ont dit,

A la campagne c'est tout autre chose. Une paysanne n'est pas sans cesse autour de son enfant : il est forcé d'apprendre à dire très-nettement et tres-haut ce qu'il a besoin de lui faire entendre. Aux champs, les enfans épars, eloignes du père, de la mère et des autres enfans, s'exercent à se faire entendre à distance, et à mesurer la force de la voix sur l'intervalle qui les separe de ceux dont ils veulent être entendus. Voda comment on apprend veritablement à prononcer, et non pas en begavant quelques voyelles à l'oreille d'une gouvernante attenuve. Aussi quand on interroge l'enfant d'un paysan, la honte peut l'empêcher de repondre; mais ce qu'il dit, il le dit nettement; au lieu qu'il faut que la bonne serve d'interprête à l'enfant de la ville, sans quoi l'on n'entend rien à ce qu'il grommelle entre ses dents (1).

En grandissant, les garçons devroient se corriger de ce defaut dans les colleges, et les tilles dans les couvens : en effet, les uns et les autres parlent en genéral plus distinctement que ceux qui ont etc toujours elevés dans la maison paternelle. Mais ce qui les empêche d'acquerir jamais une prononciation aussi nette que celle

(\*) Ceci n'est pes sans en explion; et souvent les enfans qui se font d'abard le mons entendre, deviennent ensane les 4 his étourdissus quand dis ont commence d'enver la voix, italis al fallat entre dans loutra ces musites, je ne fitatou pes; fout lecteur sense dont voir que l'excès et le délait, derives du meme abus, sont également correges par ma méthode. Je resparde ers deux maximes comme inséparables : l'oujours asses, et jamain trop. De la premère bien établie l'entre s'ensuit nécessairement.

des paysans, c'est la necessité d'apprendre par cœur beaucoup de choses, et de reciter tout baut ce qu'ils ont appris : car, en étudiant, ils s'habituent à barbouiller, à prononcer negligemment et mal : en recitant, c'est pis encore ; ils recherchent leurs mots avec effort, ils trainent et allongent leurs syllabes : il n'est pas possible que quand la memoire vacille la langue ne balbutie aussi. Ainsi se contractent ou se conservent les vices de la prononciation. On verra ci-apres que mon Emile n'aura pas ceuxla, ou du moins qu'il ne les aura pas contractes par les memes causes.

Je conviens que le peuple et les villageois tombent dans une autre extremite, qu'ils parlent presque toujours plus haut qu'il ne faut, qu'en prononçant trop exactement ils ont les articulations fortes et rudes, qu'ils ont trop d'accent, qu'ils choisissent mal leurs termes, etc.

Mais, premièrement, cette extremite me paroit beaucoup moins vicieuse que l'autre, attendu que la première loi du discours etant de se faire entendre, la plus grande faute qu'on puisse faire est de parler sans être entendu. Se piquer de n'avoir point d'accent, c'est se piquer d'ôter aux phrases leur grace et leur energie. L'accent est l'ame du discours, il lui donne le sentiment et la verité. L'accent ment moins que la parole : c'est peut-être pour cela que les gens bien cleves le craignent tant. C'est de l'usage de tout dire sur le même ton qu'est venu celui de persifier les geus sans qu'ils le sentent. A l'accent proscrit succedent des manières de prononcer ridicules, affectees, et sujettes à la mode, telles qu'on les remarque surtout dans les jeunes gens de la cour. Cette affectation de parole et de maintien est ce qui rend generalement l'abord du François repoussant et désagreable aux autres nations. Au lieu de mettre de l'accent dans son parler, il y met de l'air. Ce n'est pas le moyen de prévenir en sa faveur.

Tous ces petits défauts de langage qu'on craint tant de laisser contracter aux enfans nu sont men; on les previent ou on les corrige avec la plus grande facilite; mais ceux qu'on leur fatt contracter, en rendant leur parler sourd, confus, timide, en critiquant incessamment leur ton, en epluchant tous leurs mots, ne se corrigent jamais. Un homme qui n'apprit à parler que dans les ruelles se fera mal cotendre

5 la tête d'un bataillon, et n'en imposera guère au peuple dans une émeute. Enseignez premièrement aux enfans à parler aux hommes, ils souront bien parler aux femmes quand il faudea.

Nourris à la campagne dans toute la rusticité champètre, vos enfans y prendront une voix plus sonore; ils n'y contracteront point le confus begaiement des enfans de la ville; ils n'y contracteront pas non plus les expressions ni le ton du village, ou du moms ils les perdront aisément, lorsque le maître, vivant avec eux des leur naissance, et y vivant de jour en jour plus exclusivement, previendra ou effacera, par la correction de son langage, l'impression du langage des paysans. Emile parlera un françois tout aussi pur que je peux le savoir, mais il le parlera plus d'stinctement, et l'articulera beaucoup mieux que moi.

L'enfant qui veut parler ne doit ecouter que les mots qu'il peut enteudre, ni dire que ceux qu'il peut articuler. Les efforts qu'il lait pour cela le portent à redoubler la même syllabe, comme pour s'exercer a la prononcer plus distinctement. Quand il commence à balbutier, ne vous tourmentez pas si fort a deviner ce qu'il dit. Pretendre être toujours écouté est encore une sorte d'empire; et l'enfant n'en doit exercer aucun. Qu'il vous suffise de pourvoir très-attentivement au necessaire; c'est a lui de tâcher de vous faire entendre ce qui ne l'est pus. Bien moins encore faut-il se bâter d'exiger qu'il parle; il sauca bien parler de luimème à mesure qu'il en sentira l'utilité.

On remarque, il est vrai, que ceux qui commencent a parler fort tard ne parlent jamais si distinctement que les autres; mais ce n'est pas parce qu'ils ont parle tard que l'organe reste embarrassé, c'est au contraire parce qu'ils sont nes avec un organe embarrassé qu'ils commencent tard à parler; car, sans cel i, pourquoi parleroient-ils plus tard que les autres? Ont-ils moins l'occasion de parler, et les y excite-t-on moins? Au contenire, l'inquiétude que donne ce retard aussitôt qu'on s'en aperçoit, fait qu'on se tourmente beaucoup plus à les faire balbutier que ceux qui ont articulé de meilleure heure; et cet empressement mai entendu peut contribuer beaucoup à rendre confus leur parler, qu'avec

moins de précipitation ils auroient cu le temps de perfectionner davantage.

Les entans qu'on presse trop de parler n'ont le temps ni d'apprendre a bien prononcer, ni de bien concevoir ce qu'on leur fait dire; au lieu que quand on les laisse aller d'eux-mêmes, ils s'exercent d'abord aux syllabes les plus faciles a prononcer; et y joignant peu a peu quelque signification qu'on entend par leurs gestes, ils vous donnent leurs mots avant de recevoir les vôtres; ecla fait qu'ils ne recoivent ceux-ci qu'après les avoir entendus. N'etant point presses de s'en servir, ils commencent par bien observer quel sens vous leur donnez, et quand ils s'en sont assures ds les adoptent.

Le plus grand mal de la precipitation avec laquelle on fait parler les enfans avant l'age, n'est pas que les premiers discours qu'on leur tient et les premiers mots qu'ils disent n'aieut aucun sens poor eux, mais qu'ils aient un autre sens que le nôtre, sans que nous sachions nous en apercevoir; en sorte que paroissant nous répondre fort exactement, ils nous parlent saus nous entendre et sans que nous les entendions. C'est pour l'ordinaire à de pareilles équivoques qu'est due la surprise où nous jettent quelquefois leurs propos, auxquels nous prétons des idees qu'ils n'y ont point jointes. Cette inattention de notre part au veritable sens que les mots ont pour les enfans, me parolt etre la cause de leurs premières erreurs; et ces erreurs, même après qu'ils en sont guerrs, influent sur leur tour d'esprit pour le reste de leur vie. J'aurai plus d'une occasion dans la suite d'eclaireir ceci par des exemples.

Resserrez donc le plus qu'il est possible le vocabulaire de l'enfant. C'est un très-graod inconvénient qu'il ait plus de mots que d'idées, et qu'il sache dire plus de choses qu'il n'en peut peuser. Je crois qu'une des raisons pourquoi les paysans ont généralement l'esprit plus juste que les gens de la ville, est que leur dictionnaire est moins étendu. Ils ont peu d'idées, mais ils les comparent très-bien.

quiétude que donne ce retard aussitôt qu'on s'en aperçoit, fait qu'on se tourmente beaucoup plus à les faire baillutier que ceux qui ont articulé de meilleure heure; et cet empressement mai entendu peut contribuer beaucoup à rendre confus leur parler, qu'avec | de plus que ce qu'il étoit dans le sein de sa mère; il n'a nul sentiment, nulle idee, à peine a-t-il des sensations; il ne sent pas même sa propre existence :

l'loit, et est vilar neschus iper suar. Cryp., Trist. Lib. 1.

## LIVRE II.

-------

C'est ici le second terme de la vie, et celui auquel proprement finit l'enfance; car les mots infans et puer ne sont pas synonymes. Le premier est compris dans l'autre, et signifie qui ne peut parler; d'où vient que dans Valère-Maxime on trouve puerum infantem (\*). Mais je continue à me servir de ce mot selon l'usage de notre langue, jusqu'à l'âge pour lequel elle a d'autres noms.

Quand les enfans commencent à parler ils pleurent moins. Ce progrès est naturel; un langage est substitué à l'autre. Sitôt qu'ils peuvent dire qu'ils souffrent avec des paroles, pourquoi le diroient-ils avec des cris, si ce n'est quand la douleur est trop vive pour que la parole puisse l'exprimer? S'ils continuent alors a pleurer, c'est la faute des gens qui sont autour d'eux. Dès qu'une fois Emile aura dit, j'ai mat, il faudra des douleurs bien vives pour le forcer de pleurer.

Si l'enfant est delicat, sensible, que naturellement il se mette à crier pour rien, en rendant ses cris inutiles et sans effet j'en taris bientôt la source. Tant qu'il pleure je ne vais point à lui; j'y cours sitôt qu'il s'est tu. Bientôt sa manière de m'appeler sera de se taire, ou tout au plus de jeter un seul cri. C'est par l'effet sensible des signes que les enfans jugent de leur sens; il n'y a point d'autre convention pour eux : quelque mai qu'un enfant se fasse, il est très-rare qu'il pleure quand il est seul, à moins qu'il n'ait l'espoir d'etre entendu.

S'il tombe, s'il se fait une bosse à la tête, s'il saigne du nez, s'il se coupe les doigts, au lieu de m'empresser autour de lui d'un air alarmé, je resterai tranquille, au moins pour un peu

de temps. Le mai est fait, c'est une necessite qu'il l'endure; tout mon empressement ne serviroit qu'à l'effrayer davantage et augmenter sa sensibilité. Au fond, c'est moins le coup que la crainte qui tourmente, quand on s'est blessé. Je lui eparguerai du moins cette derniere angoisse : car très-sûrement il jugera de son mal comme il verra que j'en juge : s'il me voit accourir avec inquietude, le consoler, le plaindre, il s'estimera perdu : s'il me voit garder mon sang-froid, il reprendra bientôt le sien. et croira le mal gueri quand il ne le sentira plus. C'est à cet âge qu'on prend les premières leçons de courage, et que, souffrant sans effroi de legères douleurs, on apprend par degrés à supporter les grandes.

Loin d'être attentif à éviter qu'Emile ne se blesse, je serois fort fache qu'il ne se blessat jamais, et qu'il grandit sans connoître la douleur. Souffrir est la première chose qu'il doit apprendre, et celle qu'il aura le plus grand besoin de savoir. Il semble que les enfans ne soient petits et foibles que pour prendre ces importantes leçons sans danger. Si l'enfant tombe de son haut, il ne se cassera pas la jambe; s'il se frappe avec un bâton, il ne se cassern pas le brus; s'il saisit un fer tranchant, il ne serrera guère, et ne se coupera pas bien avant. Je ne sache pas qu'on ait jamais vu d'enfant en liberté se tuer, s'estroprier, ni se faire un mal considérable, à moins qu'on ne l'ait indiscretement expose sur des lieux elevés, ou seul autour du feu, ou qu'on n'ait laissé des instrumens dangereux à sa portée. Que dire de ces magasins de machines qu'on rassemble autour d'un enfant pour l'armer de toutes pièces contre la douleur, jusqu'à ce que, devenu grand, il reste à sa merzi, sans courage et sans experience, qu'il se croie mort à la première piqure, et s'évanouisse en voyant la première goutte de son sang?

Notre manie enseignante et pédantesque est tonjours d'apprendre aux enfans ce qu'ils apprendroient beaucoup mieux d'eux-mêmes, et d'oublier ce que nous aurions pu seuls leur enseigner. Y a-t-il rien de plus sot que la peine qu'on prend pour leur apprendre à marcher. comme si l'on en avoit vu quelqu'un qui, par la negligence de sa nourrice, ne sut pas marcher etant grand? Combien voit-on de gens au

qu'on leur a mal appris à marcher!

Émile n'aura ni bourlets, ni paniers roulans, ni chariots, ni lisieres; ou du moins, dès qu'il commencera de savoir mettre un pied devant l'autre, on ne le soutiendra que sur les lieux pavés, et l'on ne fera qu'y passer en hâte (1). Au lieu de le laisser croupir dans l'air use d'une chambre, qu'on le mene journellement au milieu d'un pré. La, qu'il coure, qu'il s'ebatte, qu'il tombe cent fois le jour, tant mieux : il en apprendra plus tôt à se relever. Le bien-être de la liberté rachete beaucoup de blessures. Mon elève aura souvent des contusions; en revanche, il sera toujours gai : si les vôtres en ont moins (a), ils sont toujours contrariés, toujours enchaînes, toujours tristes. Je doute que le profit soit de leur côte.

Un autre progrès rend aux enfans la plainte moins nécessaire : c'est celui de leurs forces. Pouvant plus par eux-mêmes, ils ont un besoin moins frequent de recourir à autrui. Avec leur force se developpe la connoissance qui les met en état de la diriger. C'est à ce second degré que commence proprement la vie de l'individu, c'est alors qu'il prend la conscience de luimême. La mémoire étend le sentiment de l'identite sur tous les momens de son existence; il devient véritablement un, le même, et par consequent deja capable de bonheur ou de misère. Il importe donc de commencer à le considerer ici comme un être moral.

Quoiqu'on assigne à peu près le plus long terme de la vie humaine et les probabilités qu'on a d'approcher de ce terme à chaque âge, rien n'est plus incertain que la duree de la vie de chaque homme en particulier ; très-peu parviennent à ce plus long terme. Les plus grands risques de la vie sont dans son commencement; moins on a vecu, moins on doit espérer de vivre. Des enfans qui naissent, la moitié, tout au plus, parvient à l'adolescence, et il est probable que votre eleve n'atteindra pas l'àge d'homme.

Que faut-il donc penser de cette éducation

contraire marcher mal toute leur vie, parce | barbare qui sacrifie le présent à un avenir incertain, qui charge un enfant de chaines de toute espèce, et commence par le rendre miserable pour lui preparer au loin je ne sais quel pretendu bonheur dont il est à croire qu'il ne jouira jamais? Quand je supposerois cette education raisonnable dans son objet, comment voir, sans indignation, de pauvres infortunés soumis à un joug insupportable, et condamnés à des travaux continuels comme des galeriens, sans être assures que tant de soins leur seront jamais utiles? L'àge de la gaité se passe au milieu des pleurs, des châtimens, des menaces, de l'esclavage. On tourmente le malbeureux pour son bien; et l'on ne voit pas la mort qu'on appelle, et qui va le saisir au milieu de ce triste appareil. Qui sait combien d'enfans périssent victimes de l'extravagante sagesse d'un père ou d'un maître? Heureux d'echapper à sa cruauté, le seul ayantage qu'ils tirent des maux qu'il leur a fait souffrir, est de mourir sans regretter la vie, dont ils n'ont connu que les

> Hommes, sovez humains, c'est votre premicr devoir : soyez-le pour tous les etats, pour tous les ages, pour tout ce qui n'est pas etranger à l'homme. Quelle sagesse y a-t-il pour vous hors de l'humanité? Aimez l'enfance : favorisez ses jeux, ses plaisirs, son ainvable instinct. Qui de vous n'a pas regrette quelquefois cet âge où le rire est toujours sur les levres, et où l'ame est toujours en paix? Pourquoi voulezvous ôter à ces petits innocens la jouissance d'un temps si court qui leur échappe, et d'un bien si précieux dont ils ne sauroient abuser? Pourquoi voulez-vous remplir d'amertume et de douleurs ces premiers ans si rapides, qui ne reviendront pas plus pour eux qu'ils ne peuvent revenir pour vous? Pères, savez-vous le moment où la mort attend vos enfans? Ne vous preparez pas des regrets en leur ôtant le peu d'instans que la nature leur donne : aussitôt qu'ils peuvent sentir le plaisir d'être, faites qu'ils en jouissent; faites qu'à quelque heure que Dieu les appelle, ils ne meurent point sans avoir goûté la vie.

> Oue de voix vont s'élever contre moi! l'entends de loin les clameurs de cette fausse sagesse qui nous jette incessamment hors de nous, qui compte toujours le present pour rien, et

<sup>(1)</sup> Il n'y a rien de plus ridicule et de plus mai assuré que la Mémarche des gens qu'on a trop menés par la lisière étant petitu e est encore ici une de ces observations triviales à force d'être justes, et qui sont justes en plus d'un sens.

<sup>(</sup>d) Van. Si les voires en out rarement, els sont ...

430 EMILE.

poursuivant sans relâche un avenir qui fuit à mesure qu'on avance, à force de nous transporter où nous ne sommes pas, nous transporte où nous ne serons jamais.

C'est, me répondez-vous, le temps de corriger les mauvaises inclinations de l'homme: c'est dans l'age de l'enfance, où les prines sont le moins sensibles, qu'il faut les multiplier pour les épargner dans l'âge de raison. Mais qui vous dit que tout cet arrangement est à votre disposition, et que toutes ces belles instructions dont vous accablez le foible esprit d'un enfant ne lui seront pas un jour plus pernicieuses qu'utiles? Qui vous assure que vous éparguez quelque chose par les chagrins que vous lui prodiguez? Pourquoi lui donnez-vous plus de maux que son état n'en comporte, sans être sùr que ces maux présens sont à la décharge de l'avenir ? et comment me prouverezvous que ces mauvais penchans dont vous prétendez le guérir ne lui viennent pas de vos soins mal entendus bien plus que de la nature? Malheureuse prévoyance, qui rend un être actuellement misérable, sur l'espoir bien ou mai fondé de le rendre heureux un jour! Que si ces raisonneurs vulgaires confondent la licence avec la liberté, et l'enfant qu'on rend heureux avec l'enfant qu'on gâte, apprenons-leur à les distinguer.

Pour ne point courir après des chimères, n'oublions pas ce qui convient à notre condition. L'humanité a su place dans l'ordre des choses; l'enfance a la sienne dans l'ordre de la vie humaine : il faut considérer l'homme dans l'homme, et l'enfant dans l'enfant. Assigner à chacun sa place et l'y fixer, ordonner les passions humaines selon la constitution de l'homme, est tout ce que nous pouvons faire pour son bien-être. Le reste dépend de causes étrangères qui ne sont point en notre pouvoir.

Nous ne savons ce que c'est que bonheur ou malheur absolu. Tout est mélé dans cette vie; on n'y goûte aucun sentiment pur, on n'y reste pas deux momens dans le même état. Les affections de nos ames, ainsi que les modifications de nos corps, sont dans un flux continuel. Le bien et le mal nous soat communs à tous, mais en différentes mesures. Le plus heureux est celui qui souffre le moins de peines; le plus misérable est celui qui sent le moins

de plaisirs. Toujours plus de souffrances que de jouissances: voilà la différence commune à tous. La félicité de l'homme ici-bas n'est donc qu'un état négatif; on doit la mesurer par la moindre quantité des maux qu'il souffre,

Tout sentiment de peine est inséparable du désir de s'en délivrer; toute idée de plaisir est inséparable du désir d'en jouir : tout désir suppose privation, et toutes les privations qu'on sent sont pénibles; c'est donc dans la disproportion de nos désirs et de nos facultés que consiste notre misère. Un être sensible dont les facultés égaleroient les désirs seroit un être absolument heureux.

En quoi donc consiste la sagesse humaine on la route du vrai bonheur? Ce n'est pas précisément à diminuer nos désirs; car, s'ils étoient au-dessous de notre puissance, une partie de nos facultés resteroit oisive, et nous ne jouirions pas de tout notre être: ce n'est pas non plus à étendre nos facultés; car si nos désirs s'étendoient à la fois en plus grand rapport, nous n'en deviendrions que plus misérables: mais c'est à diminuer l'excès des désirs sur les facultés, et à mettre en égalité parfaite la puissance et la volonté. C'est alors seulement que toutes les forces étant en action, l'âme cependant restera paisible, et que l'homme se trouvera bien ordonné.

C'est ainsi que la nature, qui fait tout pour le mieux, l'a d'abord institué. Ellene lui donne immédiatement que les désirs nécessaires à sa conservation, et les facultés suffisantes pour les satisfaire. Elle a mis toutes les autres comme en réserve au fond de son àme pour s'y développer au besoin. Ce n'est que dans cet état primitif que l'équilibre du pouvoir et du désir se rencontre, et que l'homme n'est pas malheureux. Sitôt que ses facultés virtuelles se mettent en action, l'imagination, la plus active de toutes, s'eveille et les devance. C'est l'imagination qui étend pour nous la mesure des possibles, soit en bien soit en mal, et qui, par conséquent, excite et nourrit les desirs par l'espoir de les satisfaire. Mais l'objet qui paroissoit d'abord sous la main fuit plus vite qu'on ne peut le poursuivre ; quand on croit l'atteindre il se transforme et se montre au loin devant nous. Ne voyant plus le pays dejà parcouru, nous le comptons pour rien ; celui qui reste à parcourir s'agrandit, s'étend sans cesse. Ainsi l'on s'épuire sans arriver au terme ; et plus nous gaguons sur la jouissance, plus le bonheur s'eloigne de nous.

An contraire, plus l'homme est reste près de sa condition naturelle, plus la difference de ses facultes à ses désirs est petite, et moins, par consequent, il est éloigne d'être heureux. Il n'est jamais moins miserable que quand il paroit dépourvu de tout ; car la misere ne consiste pas dans la privation des choses, mais dans le besoin qui s'en fait sentir.

Le monde réel a ses bornes, le monde imaginaire est infini : ne pouvant élargir l'un, rétrécissons l'autre; car c'est de leur seule difference que naissent toutes les peines qui nous rendent vraiment malheureux. Otez la force, la sante, le bon temoignage de soi, tous les biens de cette vie sont dans l'opinion ; ôtez les douleurs du corps et les remords de la conscience, tous nos maux sont imaginaires. Ce principe est commun, diva-t-on ; j'en conviens ; mais l'application pratique n'en est pas commune ; et c'est uniquement de la pratique qu'il s'agit ici.

Quand on dit que l'homme est foible, que veut-on dire? Ce mot de foiblesse indique un capport, un capport de l'être auquel on l'applique. Celui dont la force passe les besoins, fût-ilun insecte, un ver, est un etre fort : celui dont les besons passent la force, fût-il un eléphant, un bon; fût-il un conquerant, un beros; fût-il un dieu , c'est un être foible. L'ange rebelle qui meronnutsa nature etorolus foible que l'heureux mortel qui vit en paix selon la sienne. L'homme est tres-fort quand il se contente d'etre ce qu'il est ; il est tres-foible quand il vent s'elever au-dessus de l'humanite. N'allez donc pas vous figurer qu'en étend, at vos lacultes vous étendez vos forces; vous les dimmuez, au contraire, si votre organi s'etend plus qu'elles. Mesurons le ravon de notre sphere, et restons au centre comme l'insecte au milieu de sa toile , nous nous suffirons toujours a nous-mémes, et nous n'aurons point à nous plaindre de notre foiblesse : car nons ne la senticons jamais.

Tous les animaux ont exactement les facultés accessaires pour se conserver. L'homme seul en a de superflues. N'est-il pas bien etrange que ce superflu sort l'instrument de sa misere? Dans tout pays les bras d'un homme valent plus que sa subsistance. S'il étoit assez sige pour compter ce surplus pour rieu, il auroit toujours le névessaire, parce qu'il n'auroit jamais rien de trop. Les grands besoins, disoit l'avorin, naissent des grands biens; et souvent le meilleur moyen de se donner les choses dont on manque est de s'ôter celles qu'on a p<sup>19</sup>. C'est a force de nous travailler pour augmenter notre bonheur que nous le changeons en misere. Tout homme qui ne voudroit que vivre vivroit heureux; par conséquent il vivroit bon; car ou seroit pour lui l'avantage d'être mechant?

Si nous etions immortels, nons serions des êtres très-misérables. Il est dur de mourir, sans doute; mais il est doux d'esperer qu'on ne vivra pas toujours, et qu'une meilleure vie finira les peines de celle-ci. Si l'on nous offroit l'injmortalite sur la terre, qui est-ce (9) qui voudroit accepter ce triste present? Quelle ressource, quel espoir, quelle consolation nous resteroit-il contre les rigueurs du sort et contre les injustices des hommes? L'ignorant, qui ne prévoit rien, sent peu le prix de la vie, et craint peu de la perdre ; l'homme eclaire voit des biens d'un plus grand prix, qu'il prefère à celui-la. Il n'y a que le demi-savoir et la lausse sagesse qui, prolongeant nos vues jusqu'à la mort, et pas au-dela, en font pour nous le pire des maux. La nécessite de mourir n'est à I homme sage qu'une raison pour supporter les peines de la vie. Si l'on n'etoit pas sûr de la perdre une fois, elle coûteroit trop à conserver.

Nos maux moraux sont tous dans l'opinion, hors un seul, qui est le crime; et celui-la dépend de nous : nos maux physiques se détruisent en nous detruisent. Le temps ou la mort sont nos remedes : mais nous souffrons d'autant plus que nous savons moins touffrir; et nous nous donnons plus de tourment pour guerar nos maladies, que nous n'en aurions à les supporter. Vis selon la nature, sois patient, et chasse les medecins, tu n'exiteras pas la mort, mais tu ne la sentiras qu'une fois, tandis qu'ils la portent chaque jour dans ton imagnation

to Acet attie , I sh. ix cap. 8.

 <sup>),</sup> On convolt the leparte bil des lemmes qui reflection int.
 et use pas de toes to homeurs.

450 ÉMILE.

poursuivant sans relâche un avenir qui fuit à mesure qu'on avance, à force de nous transporter où nous ne sommes pas, nous transporte où nous ne serons jamais.

C'est, me repondez-vous, le temps de corriger les mauvaises inclinations de l'homme; c'est dans l'age de l'enfance, où les peines sont le moins sensibles, qu'il faut les multiplier pour les épargner dans l'age de raison. Mais qui vous dit que tout cet arrangement est à votre disposition, et que toutes ces belles instructions dont vous accablez le foible esprit d'un enfant ne lui seront pas un jour plus pernicieuses qu'utiles? Oui vous assure que vous epargnez quelque chose par les chagrins que vous lui prodiguez? Pourquoi lui donnez-vous plus de maux que son etat n'en comporte, sans être súr que ces maux presens sont a la décharge de l'avenir? et comment me prouverezyous que ces manyais penchans dont yous prétendez le guerir ne lui viennent pas de vos soins mal entendos bien plus que de la nature? Malheureuse prevoyance, qui rend un être actuellement miserable, sur l'espoir bien ou mal fonde de le rendre heureux un jour! Que si ces raisonneurs vulgaires confondent la licence avec la liberté, et l'enfant qu'on rend heureux avec l'enfant qu'on gâte, apprenous-leur a les distinguer.

Pour ne point courir après des chimères, n'oublions pas ce qui convient à notre condition. L'humanité a sa place dans l'ordre des choses; l'enfance a la sienne dans l'ordre de la vie humaine : il faut considérer l'homme dans l'homme, et l'enfant dans l'enfant. Assigner à chacun sa place et l'y fixer, ordonner les passions humannes selon la constitution de l'homme, est tout ce que nous pouvois faire pour son bien-être. Le reste depend de causes etrangères qui ne sont point en notre pouvoir.

Mous ne savons ce que c'est que bonheur ou malheur absolu. Tout est mèle daus cette vie; on n'y goûte aucun sentiment pur, on n'y reste pas deux momens dans le même etat. Les affections de nos ames, ainsi que les modifications de nos corps, sont dans un flux contimuel. Le bien et le mal nous sont communs à tous, mais en différentes mesures. Le plus heureux est celui qui souffre le moins de peines; le plus miserable est celui qui sent le moins

de plaisirs. Tonjours plus de souffrances que de jouissances : voilà la différence commune à tons. La felicité de l'homme ici-has n'est donc qu'un etat negatif; on doit la mesurer par la moindre quantite des maux qu'il souffre.

Tout sentiment de peine est inseparable du désir de s'en delivrer; toute idee de plaisir est inséparable du desir d'en jouir : tout desir suppose privation, et toutes les privations qu'on sent sont penibles; c'est donc dans la disproportion de nos desirs et de nos facultes que consiste notre misère. Un être sensible dont les facultés egaleroient les desirs seroit un être absolument beureux.

En quoi done consiste la sagesse humaine ou la route du vrai bonheur? Ce n'est pas precisement a diminuer nos desirs; car, s'ils etoient au-dessous de notre puissance, une partie de nos facultes resteroit oisive, et nous ne jouirions pas de tout notre être; ce n'est pas non plus a etendre nos facultes; car si nos desirs s'étendoient a la fois en plus grand rapport, nous n'en deviendrions que plus miserables; mais c'est a diminuer l'excès des desirs sur les facultes, et a mettre en egalite parfaite la puissance et la volonté. C'est alors seulement que toutes les forces etant en action, l'âme cependant restera paisible, et que l'homme se trouvera bien ordonné.

C'est ainsi que la nature, qui fait tout pour le mieux, l'a d'abord institue. Ellene lui donne immediatement que les desies necessaires à sa conservation, et les facultes suffisantes pour les satisfaire. Elle a mis toutes les autres comme en reserve au fond de son âme pour s'y développer au besoin. Ce n'est que dans cet etat primitif que l'equilibre du pouvoir et du desir se rencontre, et que l'homme n'est pas maiheureux. Sitôt que ses facultés virtuelles se mettent en action, l'imagination, la plus active de toutes, s'eveille et les devance. C'est l'imagination qui etend pour nous la mesure des possibles, soit en bien soit en mal, et qui, par consequent, excite et nourrit les desirs par l'espoir de les satisfaire. Mais l'objet qui paroissoit d'abord sous la main fuit plus vite qu'on ne peut le poursuivre ; quand on croit l'atteindre il se transforme et se montre au loin devant nous. Ne voyant plus le pays dejà parcouru, nous le comptons pour rien ; celui qui reste a parcourir s'agrandit, s'étend sans cesse. Ainsi l'on s'épuise sans arriver au terme ; et plus nous gagnons sur la jouissance, plus le bonheur s'eloigne de nous.

Au contraire, plus l'homme est resté près de sa condition naturelle, plus la différence de ses facultes à ses desirs est petite, et moins, par conséquent, il est éloigné d'être heureux. Il n'est jamais moins miscrable que quand il paroit depourvu de tout; car la miscre ne consiste pas dans la privation des choses, mais dans le besoin qui s'en fait sentir.

Le monde réel a ses bornes, le monde imaginaire est infini : ne pouvant elargir l'un, rétrecissons l'autre ; car c'est de leur seule difference que naissent toutes les peines qui nous rendent vraiment malheureux. Otez la force, la santé, le bon temoignage de soi, tous les biens de cette vie sont dans l'opinion ; ôtez les douleurs du corps et les remords de la conscience, tous nes maux sont imaginaires. Ce principe est commun, dura-t-on ; j'en conviens ; mais l'application pratique n'en est pas commune ; et c'est uniquement de la pratique qu'il s'agit ici.

Quand on dit que l'homme est foible, que veut-on dire? Ce mot de foiblesse indaque un rapport, un rapport de l'être auquel on l'applique. Celui dont la force passe les besoins, fût-il un insecte, un ver, est un etre fort : celui dont les besoins passent la force, fût-il un elephant, un lion; fut-il un conquerant, un heros; fut-il un dien , c'est un être toible. L'ange rebelle qui meconnutsa nature etort plus foible que l'heureux mortel qui vit en paix selon la sienne. L'homme est tres-fort quand il se contente d'être ce qu'il est; il est tres-foible quand il veut s'elever an-dessus de l'humanité. N'allez donc pas vous figurer qu'en étendant vos facultes vous étendez yos forces; vous les diminuez, au contraire, si votre orgaeil s'etend plus qu'elles. Mesurons le rayon de notre spliere, et restons au centre comme l'insecte au milieu de sa toile : nous nous suffirons toujours à nous-mêmes, et nous n'aurons point à nous plaindre de notre foiblesse; car nous ne la sentirons jamais.

Tous les animaux ont exactement les facultés nécessaires pour se conserver. L'homme seul en a de superflues. N'est-il pas bien etrange que ce superflu soit l'instrument de sa misere? Dans tout pays les bras d'un homme valent plus que sa subsistance. S'il étoit assez sage pour compter ce surplus pour rien, il auroit tonjours le nécessaire, parce qu'il n'auroit jamais rien de trop. Les grands besoins, disoit l'avorin, naissent des grands biens; et souvent le meilleur moyen de se donner les choses dont on manque est de s'ôter celles qu'on a (1). C'est à force de aous travailler pour augmenter notre honheur que nous le changeons en misère. Tout homme qui ne voudroit que vivre vivroit heureux; par consequent il vivroit bon; car ou seroit pour lui l'avantage d'être méchant?

Si nous etions immortels, nous serions des êtres très-miserables. Il est dur de mourir, sans doute; mais il est doux d'esperer qu'on ne vivra pas toujours, et qu'une medleure vie finira les peines de celle-ci. Si l'on nous offroit l'immortalité sur la terre, qui est-ce (\*) qui voudroit accepter ce triste present? Quelle ressource, quel espoir, quelle consolation nous resteroit-il contre les rigueurs du sort et contre les injustices des hommes? L'ignorant, qui ne prevoit rien, sent peu le prix de la vie, et craint peu de la perdre : l'homme eclaire voit des biens d'un plus grand prix, qu'il prefere à celui-la. Il n'y a que le demi-savoir et la fausse sagesse qui, prolongeant nos vues jusqu'à la mort, et pas au-dela, en font pour nous le pire des maux. La necessite de mourir n'est à l'homine sage qu'une raison pour supporter les peines de la vie. Si l'on n'étoit pas sûr de la perdre une fois, elle conteroit trop à conserver.

Nos many morany sont tous dans l'opinion, hors un seul, qui est le crime; et celus-la depend de nous : nos many physiques se détruisent ou nous detruisent. Le temps ou la mora sont nos remedes : mais nous souttrons d'antant plus que nous savons moins souffrir; et nous nous donnons plus de tourment pour guerir nos maladies, que nous n'en aurions a les supporter. Vis selon la nature, sois patient, et chasse les médecins, tu n'éviteras pas la mort, mais tu ne la sentiras qu'une fois, tandis qu'ils la portent chaque jour dans ton imagination

<sup>1)</sup> Neet, attle., Lib. ix, cap. 8

or time content que je parle di des hommes qui réflechissent ; et non pas de tous les hommes.

troublée, et que leur art mensonger, au lieu de prolonger tes jours, t'en ôte la jouissance. Je demanderai toujours quel vrai bien cet art a fait aux hommes. Quelques-uns de ceux qu'il guerit mourroient, il est vrai; mais des millions qu'il tue resteroient en vie. Homme sensé, ne mets point à cette loterie où trop de chances sont contre toi. Souffre, meurs ou guéris; mais surtout vis jusqu'à ta dernière heure.

Tout n'est que folie et contradiction dans les institutions humaines. Nous nous inquietons plus de notre vie à mesure qu'elle perd de son prix. Les vieillards la regrettent plus que les ieunes gens : ils ne veulent pas perdre les appréts qu'ils ont faits pour en jouir; à soixante ans, il est bien cruel de mourir avant d'avoir commencé de vivre. On croit que l'homme à un vif amour pour sa conservation, et celu est vrai : mais on ne voit pas que cet amour, tel que nous le sentons, est en grande partie L'ouvrage des hommes. Naturellement l'homme ne s'inquiete pour se conserver qu'autant que les moyens en sont en son pouvoir ; sitôt que ces moyens lui echappent, il se tranquillise et meurt sans se tourmenter inutilement. La première loi de la resignation nous vient de la nature. Les sauvages, ainsi que les bêtes, se dehattent fort neu contre la mort, et l'endurent presque sans se plaindre. Cette loi détruite, il s'en forme une autre qui vient de la raison; mais peu savent l'en tirer, et cette résignation factice n'est jamais aussi pleine et entiere que la

La prévoyance! La prévoyance qui nous porte sans cesse au-delà de nous, et souvent nous place où nous n'arriverons point, voità la veritable source de toutes nos misères. Quelle manie à un être aussi passager que l'homme de regarder toujours au foin dans un avenir qui vient si rarement, et de négliger le présent dont il est sor! manie d'autant plus funeste qu'elle augmente incessamment avec l'âge, et que les vieillards, toujours defians, prévoyans, avares, aiment mieux se refuser aujourd'hni le nécessaire, que de manquer du superflu dans cent ans. Ainsi nous tenons à tout, nous nous accrochons à tout; les temps, les lieux, les hommes, les choses, tout ce qui est, tout ce qui sera, importe à chacua de nous : notre individu n'est plus que la moindre partie de

nous-mêmes. Chacun s'étend, pour ainsi dire, sur la terre entière, et devient sensible sur toute cette grande surface. Est-il étonnant que nos maux se multiplient dans tous les points par où l'on peut nous blesser? Que de princes se désolent pour la perte d'un pays qu'ils n'ont jamais vu! Que de marchands il suffit de toucher aux Indes, pour les faire crier à Paris (!)!

Est-ce la nature qui porte ainsi les hommes si loin d'eux-mêmes? Est-ce elle qui veut que chacun apprenne son destin des autres, et quelquefois l'apprenne le dernier; en sorte que tel est mort heureux ou miserable, sans en avoir jamais rien su? Je vois un homme frais. gai, vigoureux, bien portant; sa presence inspire la joie; ses yeux annoncent le contentement, le bien-être; il porte avec lui l'image du bonheur. Vient une lettre de la poste; l'homme heureux la regarde; elle est a son adresse, il l'ouvre, il la lit. A l'instant son air change; il pàlit, il tombe en défaillance. Revenu à lai. il pleure, il s'agite, il gémit, il s'arrache les cheveux, il fait retentir l'air de ses cris, il semble attaqué d'affreuses convulsions. Insense! quel mal t'a donc fait ce papier? quel membre t'a-t-il ôté? quel crime t'a-t-il fait commettre; enfin qu'a-t-il changé dans toi-même pour te mettre dans l'état où je te vois?

Que la lettre se fût égarce, qu'une main charitable l'eût jetee au feu, le sort de ce mortel, heureux et malheureux à la fois, eût eté, ce me semble, un étrange probleme. Son malheur, direz-vous, étoit réel Fort bien, mais il ne le sentoit pas. Ou etoit-il donc? Son bonheur etoit imaginaire. J'entends; la sante, la gaité, le bien-être, le contentement d'esprit, ne sont plus que des visions. Nous n'existons plus où nous sommes, nous n'existons qu'où nous ne sommes pas. Est-ce la peine d'avoir une si grande peur de la mort, pourvu que ce en quoi nous vivons reste (\*)?

l' Major pars mortalium de natura malignitate conque-

<sup>(\*, )</sup> I n soln extreme prend l'homme d'allanger son estre, il y a pourven par toutes ses pèces...nous entrassons tout avec nous; nut ne peuse assez n'ester qu'un... Plus nous amplificas nestre possession. d'autant ; lus nous engageons-nous aux coups de la fortune. La carriere de nos destrs duit estre circonsectie et restremte à un court limite des commodités les plus proches. Les actions qui se condusent sans cotte refersion, ce sont actions erronces et maladiaves. « àlontasses ... Liv. III. chan. 10.

O homme! resserve ton existence au dedans de toi, et tu ne seras plus miserable. Reste à la place que la nature t'assigne dans la chaîne des êtres, rien ne t'en pourra faire sortir; ne regimbe point contre la dure loi de la nécessité, et a'epuise pas, à vouloir lui resister, des forces que le ciel ne t'a point données pour etendre ou prolonger ton existence, mais seulement pour la conserver comme il lui plait et autunt qu'il lai plait. Ta liberté, ton pouvoir. ne s'etendent qu'aussi loin que tes forces naturelies, et pas au-dela; tout le reste n'est qu'esclavage, illusion, prestige. La domination même est servile, quand elle tient à l'opinion; car tu depends des prejugés de ceux que tu gouvernes par les prejuges. Pour les conduire comme il te plait, il faut te conduire comme il leur plait. Ils n'ont qu'à changer de manière de penser, il faudra bien par force que tu changes de manière d'agir. Ceux qui t'approchent n'ont qu'à savoir gouverner les opinions du peuple que tu crois gouverner, ou des favoris qui te gouvernent, ou celles de ta famille, ou les tiennes propres : ces visirs, ces courtisans, ces prêtres, ces soldats, ces valets, ces caillettes, et jusqu'à des enfans, quand tu serois un Themistocle en geme (1), vont te mener comme un enfant toi-même au milieu de tes legions. Tu as heau faire; jamais ton autorité reelle n'ira plus loin que tes facultes réelles. Sitôt qu'il faut voir par les yeux des autres, il faut vouloir par leurs volontes. Mes peuples sont mes sujets, dis-tu fièrement. Soit. Mais toi qu'es-tu? le sujet de tes ministres. Et tes ministres a leur tour que sont-ils? les sujets de leurs commis, de leurs maîtresses, les valets de leurs valets. Prenez tout, usurpez tout, et puis versez l'argent à pleines mains; dressez des batteries de canon; elevez des gibets, des roues; donnez des lois, des edits; multipliez les espions, les soldats, les hourreaux, les prisons, les chaînes : pauvres petits hommes, de quoi vous sert tout cela? vous n'en serez ni mieux servis, ni moins voles, ni moias trompes, ni plus absolus. Yous direz toujours : Nous voulons; et vous ferez toujours ce que voudront les autres.

Le seul qui tait sa volonté est celui qui n'a pas besoin, pour la faire, de mettre les bras d'un autre au bout des sieus : d'où il suit que le premier de tous les biens n'est pas l'autorité, mais la liberté. L'homme vraiment libre ne veut que ce qu'il peut, et fait ce qu'il lui plait. Voita ma maxime fondamentale. Il ne s'agit que de l'applaquer a l'enfance, et toutes les règles de l'education vont en découler.

La société a fait l'homme plus foible, ponsculement en lui otant le droit qu'il avoit sur ses propres forces, mais surtout en les lui rendant insuffisantes. Voità pourquoi ses desirs se multiplient avec sa foiblesse; et voda ce qui fait celle de l'enfance comparce a l'âge d'homme. Si l'homme est un être fort, et si l'enfant est un être foible, ce n'est pas parce que le premier a plus de force absolue que le second; mais c'est parce que le premier peut naturellement se suffire à lui-même et que l'autre ne le peut. L'homme doit donc avoir plus de volontés, et l'enfant plus de fantaisies : mot par lequel j'entends tous les desirs qui ne sont pas de vrais besoins, et qu'on ne peut contenter qu'avec le secours d'autruj.

J'ai dit la raison de cet état de foiblesse. La nature y pourvoit par l'attachement des pères et des meres : mais cet attachement peut avoir son excès, son défaut, ses abus. Des parens qui vivent dans l'etat civil y transportent leur enfant avant l'age. En lui donnant plus de besoins qu'il n'en a, ils ne soulagent pas sa foiblesse, ils l'augmentent. Ils l'augmentent encore en exigeant de lui ce que la nature n'exigeoit pas, en soumettant à leurs volontés le peu de force qu'il a pour servir les siennes, en changeant de part ou d'autre en esclavage la

ritor quod in exiguum wel gigurmur.... non exiguum temporu habemus, ad multum perdimus. Satis long i rita est, si totabené collocaretur... Procépitat quisque vitam suam, et futuri desiderio laboral, prasentium tadio. Sanc., de Bren. vit. vap. 1 et 7.

Nos affections s'emportent au-delà de nous, . nous ne sommes jumais cher nous , nous sommes toujours au-delà. La crante, le desir, l'esperance, nous estaucrut vers l'avenir et nous derobent la consideration de ce qui est, pour nous annacer à ce qui sera, voire quand nous ne serois plus. Montaigne, Lo. L. ch. 3.

<sup>(\*</sup> Ce petit garcon que vous voyez la , disoit Thémistorie à ses amis, est l'arti tre de la diréce; car il gouverne sa mère, sa mere me gouverne, je gouverne les athèmens, et les Athèmens gouvernent les Grees (\*, dh' quels petits conducteurs ou trousernit souvent aux plos grands empires, si du prince on descendoit par degrés jusqu'à la première main qui sonne le brants en secret!

<sup>4&</sup>quot;) Pronungum, fische notablen des finde et Capitations, \$ 60 G. F.

dépendance réciproque où le tient sa foiblesse et où les tient leur attachement.

L'homme sage sait rester à sa place; mais l'enfant, qui ne connoît pas la sienne, ne sauroit s'y maintenir. Il a parmi nous mille issues pour en sortir; c'est à ceux qui le gouvernent à l'y retenir, et cette tâche n'est pas facile. Il ne doit être ni bête ni homme, mais enfant; il faut qu'il sente sa foiblesse et non qu'il en souffre; il faut qu'il dépende et non qu'il commande. Il n'est soumis aux autres qu'à cause de ses besoins, et parce qu'ils voient mieux que lui ce qui lui est utile, ce qui peut contribuer ou nuire à sa conservation. Nul n'a droit, pas même le père, de commander à l'enfant ce qui ne lui est bon à rien.

Avant que les préjugés et les institutions humaines aient altere nos penchans naturels. le bonheur des enfans ainsi que des hommes consiste dans l'usage de leur liberté; mais cette liberté dans les premiers est bornée par leur foiblesse. Quiconque fait ce qu'il veut est heureux, s'il se suffit à lui-même : c'est le cas de l'homme vivant dans l'état de nature. Quiconque fait ce qu'il veut n'est pas beureux, si ses besoins passent ses forces; c'est le cas de l'enfant dans le même ctat. Les enfans ne jouissent même dans l'état de nature que d'une liberté imparfaite, semblable a celle dont jouissent les hommes dans l'état civil. Chacun de nous, ne pouvant plus se passer des autres, redevient à cet egard foible et misérable. Nous etions faits pour être hommes; les lois et la société nous ont replongés dans l'enfance. Les riches, les grands, les rois, sont tous des enfans qui, voyant qu'on s'empresse à soulager leur misère, tirent de cela même une vanité puerile, et sont tout fiers des soins qu'on ne leur rendroit pas s'ils etoient hommes faits.

Ces considérations sont importantes, et servent à résoudre toutes les contradictions du système social. Il y a deux sortes de dependances : celle des choses, qui est de la nature; celle des hommes, qui est de la société. La dependance des choses, n'ayant aucune moralité, ne nuit point à la liberté, et n'engendre point de vices : la dépendance des hommes

etant desordonnée (1) les engendre tous, et c'est par elle que le maître et l'esclave se deprayent mutuellement. S'il y a quelque moyen de remedier à ce mal dans la societé, c'est de substituer la loi a l'homme, et d'armer les volontés génerales d'une force réelle, superieure à l'action de toute volonte particuliere. Si les lois des nations pouvoient avoir, comme celles de la nature, une inflexibilite que jamais aucupe force humaine ne pût vaincre, la dependance des hommes redeviendroit alors celle des choses; ou reuniroit dans la republique tous les avantages de l'état naturel à ceux de l'état civil; on joindroit à la liberté qui maintient l'homme exempt de vices , la moralite qui l'elève à la vertu.

Maintenez l'enfant dans la seule dependance des choses, vous aurez suivi l'ordre de la nature dans le progres de son éducation. N'offrez jamais à ses volontes indiscrètes que des obstacles physiques ou des punitions qui naissent des actions mêmes, et qu'il se rappelle dans l'occasion : sans lui défendre de malfaire, il suffit de l'en empêcher. L'experience ou l'impuissance doivent seules lui tenir lieu de loi. N'accordez rien à ses desirs parce qu'il le demande, mais parce qu'il en a besoin. Qu'il ne sache ce que c'est qu'obcissance quand il agit, ni ce que c'est qu'empire quand on agit pour lui. Qu'il sente également sa liberté dans ses actions et dans les vôtres. Suppléez à la force qui lui manque, autant précisement qu'il en a besoin pour être libre et non pas impérieux; qu'en recevant vos services avec une sorte d'humiliation, il aspire au moment où il pourra s'en passer, et ou il aura l'honneur de se servir lui-même.

La nature a pour fortifier le corps et le faire croître des moyens qu'on ne doit jamais contrarier. Il ne faut point contraindre un enfant de rester quand il veut aller, ni d'aller quand il veut rester en place. Quand la volonté des enfans n'est point gatée par notre faute, ils ne veulent rien innulement. Il faut qu'ils sautent, qu'ils courent, qu'ils crient quand ils en ont

<sup>(1)</sup> Dans mes Principes du Dreit publique, il est démontré que mille volunté particulière ne peut être ordonnée dans le contenu comal.

<sup>(&#</sup>x27;) Tower to character 2 de Lives it, et le chaptire 6 du Lives in. G. l'

euvie. Tous leurs mouvemens sont des besoins de leur constitution qui cherche à se fortifier; mais on doit se defier de ce qu'ils desirent sans le pouvoir faire eux-mêmes, et que d'autres sont obliges de faire pour eux. Alors il faut distinguer avec soin le vrai besoin, le besoin naturel, du besoin de fantaisie qui commence à naître, ou de celui qui ne vient que de la surabondance de vie dont j'ai parlé.

J'ai dejà dit ce qu'il faut faire quand un enfant pleure pour avoir ceci ou cela. J'ajouterai sculement que dès qu'il peut demander en parlant ce qu'il desire, et que pour l'obtenir plus vite ou pour vaincre un refus, il appuie de pleurs sa demande, elle lui doit être irrevocablement refusee. Si le besoin l'a fait parler, vous devez le savoir et faire aussitôt ce qu'il demande ; mais céder quelque chose a ses larmes . c'est l'exciter à en verser, c'est lui apprendre à douter de votre bonne volonte, et a croire que l'importanité peut plus sur vous que la bienveillance. S'il ne vous croit pas bon, bientôt il sera mechant; s'il vous croit foible, il sera bientôt opiniatre : il importe d'accorder toujours au premier signe ce qu'on ne veut pas refuser. Ne soyez point prodigue en refus, mais ne les revoquez jamais.

Gardez-vous surtout de donner à l'enfant de vaines formules de politesse, qui lui servent au besoin de parôles magiques pour soumettre a ses volontes tout ce qui l'entoure, et obtenir a l'instant ce qu'il lui plait. Dans l'education faconnière des riches on ne manque jamais de les rendre poliment imperieux, en leur prescrivant les termes dont ils doivent se servir pour que personae n'ose leur resister : leurs enfans n'ont ni ton ni tours supplians; ils sont aussi arrogans, même plus, quand ils prient, que quand ils commandent, comme étant bien plus surs d'être obeis. On voit d'abord que s'il vous plait signifie dans leur bouche il me plait, et que je vous prie signifie je vous ordonne. Admirable politesse, qui n'aboutit pour eux qu'a changer le sens des mots, et à ne pouvoir jamais parler autrement qu'avec empire! Quant a moi, qui crains moins qu'Emile ne soit grossier qu'arrogant, j'aime beaucoup mieux qu'il dise en priant, faites cela, qu'en commandant, je vous prie. Ce n'est pas le terme dont il se sert qui m'importe, mais bien l'acception qu'il y joint.

Il v a un excès de rigueur et un excès d'indulgence, tous deux également à eviter. Si vous laissez pàtir les enfans, vous exposez leur sante. leur vie, vous les rendez a tuellement misérables : si vous leur épargnez avec trop de soin toute espèce de nul-être, vous leur prénarez de grandes misères, vous les rendez delicats. sensibles; vous les sortez de leur etat d'hommes, dans lequel ils rentreront un jour malgre yous. Pour ne les pas exposer a quelques maux de la nature, vous êtes l'artisan de ceux qu'elle ne leur a pas donnés. Vous me direz que le tombe dans le cas de ces mauvais pères auxquels je reprochois de sacrifier le bonheur des enfans à la considération d'un temps cloigné qui peut ne jamais être.

Non pas : car la liberté que je donne à mon elève le dedommage amplement des legères incommodités auxquelles je le laisse expose. Je vois de petits polissons jouer sur la neige, violets, transis, et pouvant à peine remner les doigts. Il ne tient qu'à eux de s'ailer chauffer. its n'en font rien; si on les v forçoit, ils sentiroient cent fois plus les rigueurs de la contrainte, qu'ils ne sentent celles du froid. De quoi done vous plaignez-vous? Rendrai-je votre enfant misérable en ne l'exposant qu'aux incommodites qu'il veut bien souffrir? Je fais son bien dans le moment présent en le laissant libre; je fais son bien dans l'avenir en l'armant contre les maux qu'il doit supporter. S'il avoit le choix d'être mon éleve ou le vôtre, pensezvous qu'il balançat un instant?

Concevez-vous quelque vrai bonheur possible pour aucun être hors de sa constitution? et n'est-ce pas sortir l'homme de sa constitution, que de vouloir l'exempter également de tous les maux de son espèce? Oui, je le soutiens; pour sentir les grands biens, il faut qu'il connoisse les petits maux; telle est sa nature. Si le physique va trop bien, le moral se corrompt. L'homme qui ne connoitroit pas la douleur ne connoitroit ni l'attendrissement de l'humanté, ni la douceur de la commiseration; son cœur ne seroit ému de rien, il ne seroit pas sociable, il seroit un monstre parmi ses semblables.

Savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre votre enfant miserable? c'est de l'accoutumer à tout obtenir; car ses desirs croissant incessamment par la facilite de les satisfaire, 436 ÉMILE.

tôt ou tard l'impuissance vous forcera malgré vous d'en venir au refus; et ce refus inaccoutame fui donnera plus de tourment que la privation même de ce qu'il désire. D'ahord il voudra la came que vous tenez; bientôt il voudra votre montre; ensuite il voudra l'oiseau qui vole; il voudra l'étoile qu'il voit briller; il voudra tout ce qu'il verra : à moins d'être Dieu, comment le contenterez-vous?

C'est une disposition naturelle à l'homme de regarder comme sien tout ce qui est en son pouvoir. En ce sens le principe de Hobbes est vrai jusqu'à certain point : multipliez avec nos désirs les movens de les satisfaire, chacun se fera le maître de tout. L'enfant donc qui n'a qu'à vouloir pour obtenir se croit le propriétaire de l'univers ; il regarde tous les hommes comme ses esclaves : et quand enfin l'on est force de lui refuser quelque chose; lui, croyant tout possible quand il commande, preud ce refus pour un acte de rebellion; toutes les raisons qu'on lui donne dans un âge incapable de raisonnement ne sont à son gré que des prétextes ; il voit partout de la mauvaise volonté : le sentiment d'une injustice prétendue aigrissant son naturel, il prend tout le monde en haine, et, sans jamais savoir gré de la complaisance, il s'indigne de toute opposition.

Comment concevrois-ie qu'un enfant ainsi dominé par la colère, et dévoré des passions les plus trascibles, puisse jamais être heureux? Heureux, lui! c'est un despote; c'est à la fois le plus vil des esclaves et la plus misérable des creatures. J'ai vu des enfans éleves de cette manière, qui vouloient qu'on renversat la maison d'un coup d'épaule, qu'on leur donnat le coqqu'ils voyoient sur un clocher, qu'on arrêtat un régiment en marche pour entendre les tambours plus long-temps, et qui perçoient l'air de leurs cris, sans vouloir écouter personne, aussitôt qu'on tardoit à leur obeir. Tout s'empressoit vainement à leur complaire; leurs desirs s'irritant par la facilité d'obtenir, ils s'obstinoient aux choses impossibles, et ue trouvoient partout que contradictions, qu'obstacles, que peines, que douleurs. Toujours grondans, toujours mutins, toujours furieux, ils passoient les jours à crier, à se plaindre. Étoient-ce la des êtres bien fortunés? La foiblesse et la domination réunies n'engendrent que folic et misère. De

deux enfans gâtés, l'un bat la table, et l'autre fait fouetter la mer : ils auront bien à fouetter et à battre avant de vivre contens.

Si ces idées d'empire et de tyrannie les rendent miserables des leur enfance, que sera-ce quand ils grandicont, et que leurs relations avec les autres hommes commenceront à s'etendre et se multiplier? Accoutumes à voir tout fléchir devant eux, quelle surprise, en entraut dans le monde, de sentir que tout leur resiste. et de se trouver écrasés du poids de cet univers qu'ils pensoient mouvoir a leur gre! Leurs airs insolens, leur puerile vanite, ne leur attirent que mortification, dedains, railleries; ils boivent les affronts comme l'eau : de cruelles épreuves leur apprennent bientôt qu'ils ne conpoissent ni leur état ni leurs forces ; ne pouvant tout, ils croient ne rien pouvoir. Tant d'obstacles inaccoutumes les rebutent, tant de mépris les avilissent : ils deviennent làches, craintifs. rampans, et retombent autant au-dessous d'eux-mêmes qu'ils s'étoient elevés au-dessus.

Revenons à la règle primitive. La nature a fait les enfans pour être aimés et serourus; mais les a-t-elle faits pour être obéis et craints? leur a-t-elle donné un air imposant, un ceil sévere, une voix rude et menaçante pour se faire redouter? Je comprends que le rugissement d'un lion épouvante les animaux, et qu'ils tremblent en voyant sa terrible hure; mais si jamais on vit un spectacle indecent, odieux, risible, c'est un corps de magistrats, le chef à la tête, en habit de cérémonie, prosternés devant un enfant au maillot, qu'ils haranguent en termes poupeux, et qui crie et bave pour toute réponse.

A considérer l'enfance en elle-même, y a-t-il au monde un être plus foible, plus misérable, plus à la merci de tout ce qui l'environne, qui ait si grand besoin de pitie, de soins, de protection, qu'un enfant? Ne semble-t-il pas qu'il ne montre une figure si douce et un air si touchant, qu'afin que tout ce qui l'approche s'intéresse à sa foiblesse et s'empresse à le secourir? Qu'y a-t-il donc de plus choquant, de plus contraîre à l'ordre, que de voir un enfant imperieux et motin commander à tout ce qui l'entoure, et prendre impudemment le ton de maître avec ceux qui n'ont qu'à l'abandonner pour le faire périr?

D'autre part, qui ne voit que la foiblesse du premier age enchaîne les entans de tant de manieres, qu'il est barbare d'ajouter à cet assujettissement celui de nos caprices, en leur ótant une liberté si bornée, de laquelle ils neuvent si peu abuser, et dont il est si peu utile à eux et a nous qu'on les prive? S'il n'y a point d'objet si digue de risée qu'un enfant hautain, il n'y a point d'objet si digue de pitie qu'un enfant craintif. Puisque avec l'àge de raison commence la servitude civile, pourquoi la prévenir par la sérvitude privee? Souttrons qu'un moment de la vie soit exempt de ce joug que la nature ne nous a pas impose, et laissons a l'enfance l'exercice de la liberté naturelle, qui l'éfoigne au moins pour un temps des vices que l'on contracte dans l'esclavage, ()ue ces institateurs sevères, que ces peres asservis a leurs enfans viennent donc les uns et les autres avec leurs frivoles objections, et qu'ayant de vanter leurs methodes ils apprennent une fois celle de la nature.

Je reviens à la pratique. J'ai déjà dit que votre enfant ne doit men obtenir parce qu'il le demande, mais parce qu'il en a besoin (1), ni rien faire par obeissance, mais seulement par noressité : ainsi les mots d'obeir et de commander seront proscrits de son dictionnaire, encore plus ceux de devoir et d'obligation : mais ceux de force, de nécessite, d'impuissance et de contrainte, y doivent tenir une grande place. Avant l'âge de raison l'on ne sauroit avoir aucune idee des êtres moraux ni des relations sociales ; il faut donc éviter , autant qu'il se peut, d'employer des mots qui les expriment, de peur que l'enfant n'attache d'abord à ces mots de fansses idees qu'on ne saura point ou qu'on ne pourra plus detruire. La premiere fausse idee qui entre dans sa tête est en lui le germe de l'erreur et du vice ; c'est à ce premier pas qu'il faut surtout faire attention. Faites que, tant qu'il n'est frappé que des choses sensibles, toutes ses idées s'arrêtent aux sensations; faites que de toutes parts il n'aperçoive autour de lui que le monde physique : sans quoi soyez sûr qu'il ne vous écoutera point du tout, ou qu'il se fera du monde moral, dont vous lui parlez, des notions fantastiques que vous n'effacerez de la vie.

Raisonner avec les enfans étoit la grande maxime de Locke; c'est la plus en vogue aujourd'hui : son succès ne me paroit pourtant pas fort propre à la mettre en credit ; et pour moi je ne vois rien de plus sot que ces enfans avec qui l'on a tant raisonne. De toutes les facultes de l'homme, la raison, qui n'est, pour ainsi dire, qu'un composé de tontes les autres, est celle qui se développe le plus difficilement et le plus tard ; et c'est de celle-là qu'on veut se servir pour developper les premières! Le chefd'œuvre d'une bonne éducation est de faire un homme raisonnable : et l'on pretend elever un enfant par la raison! C'est commencer par la fin, c'est vouloir faire l'instrument de l'ouvrage. Si les enfans entendoient raison, ils n'auroient pas besoin d'être éleves; mais, en leur parlant dès leur bas âge une langue qu'ils n'entendeut point on les accoutume a se paver de mots, à contrôler tout ce qu'on leur dit, à se croire aussi sages que leurs maîtres, à devenir disputeurs et mutins; et tout ce qu'on pense obtenir d'eux par des motifs raisonnables, on ne l'obtient jamais que par ceux de convoitise, on de crainte, ou de vanité, qu'on est toujours force d'y joindre.

Voici la formule a laquelle peuvent se réduire à peu près toutes les leçons de morale qu'on fait et qu'on peut faire aux enfans.

LE MAITRE.

Il ne faut pas faire cela.

L'ENFANT.

Et pourquoi ne faut-il pas faire cela?

LE MAÎTRE.

Parce que c'est mal fait.

L'ENFANT.

Mal fait! Qu'est-ce qui est mal fait?

LE MAÎTRE.

Ce qu'on vous detend.

L'ENFANT.

Quel mal y a-t-il à faire ce qu'on me detend?

LE WAITRE.

On vous punit pour avoir désobei.

<sup>(\*\*</sup> On doit sentir que o mme la peine est sonvent une nécesalé, le platur est quelquelois un besoin, it n y a dour qu'un sent désir des enfans auquel on ne doute jamais compliure; r est celui de se fare olien. Fron il and que, dans tout ce ju ils ilemandent. C'est sustout au motif pur les parte à le demander qu'il faut faire attention. Accordes-leur tangut est possible, tout en jur peut leur faire un placur céel; refusez-leur toujours resqu'ils ne demandent que par fantaisie ou pour faire un acte n'autorité.

L'ENFANT.

Je ferai en sorte qu'on n'en sache rien.

LE MAITRE.

On vous épiera.

L'ENFANT.

Je me cacherai.

LE MAITRE.

Un vous questionnera.

L'ENFANT.

Je mentirai.

LE MAÎTRE.

Il ne faut pas mentir.

L'ENFANT.

Pourquoi de faut-il pas mentir?

LE MAITRE.

Parce que c'est mal fait, etc.

Voilà le cercle inévitable. Sortez-en, l'enfant ne vous entend plus. Ne sont-ce pas là des instructions fort utiles? Je serois bien curieux de savoir ce qu'on pourroit mettre à la place de ce dialogue? Locke lui-même y ent à coup sur ete fort embarrassé. Connoître le bien et le mal, sentir la raison des devoirs de l'homme, n'est pas l'affaire d'un enfant.

La nature veut que les enfans soient enfans avant que d'être hommes. Si nous voulons pervertir cet ordre, nous produirons des fruits precoces qui n'auront ni maturité ni saveur, et ne tarderont pas à se corrompre: nous aurons de jeunes docteurs et de vieux enfans. L'enfance a des mauières de voir, de penser, de sentir, qui lui sont propres; rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres; et j'aimerois autant exiger qu'un enfant eût cinq pieds de haut, que du jugement à dix ans. En effet, de quoi lui serviroit la raison à cet âge? Elle est le frein de la force, et l'enfant n'a pas besoin de ce frein.

En essayant de persuader à vos élèves le devoir de l'obcissance, vous joignez à cette prétendue persuasion la force et les menaces, ou, qui pis est, la flatterie et les promesses. Ainsi donc, amorcés par l'interêt, ou contraints par la force, ils font semblant d'être convaincus par la raison. Ils voient très-bien que l'obéissance leur est avantageuse, et la rebellion muisible aussitôt que vous vous apercevez de l'une ou de l'autre. Mais comme vous n'exigez men d'eux qui ne leur soit desagreable, et qu'il est toujours pémble de faire les volontes d'autrus,

ils se cachent pour faire les leurs, persuades qu'ils font bien si l'on ignore leur desobeissance; mais prêts à convenir qu'ils font mal s'ils sont découverts, de crainte d'un plus grand mal. La raison du devoir n'étant pas de leur âge, il n'y a homme au monde qui vint à bout de la leur rendre vraiment sensible; mais la crainte du châtiment, l'espoir du pardon, l'importunité, l'embarras de repondre, leur arrachent tous les aveux qu'on exige; et l'on croît les avoir convaincus, quand on ne les a qu'ennuvés ou intimides.

Qu'arrive-t-il de là? Premièrement, qu'en leur imposant un devoir qu'ils ne sentent pas, vous les indisposez contre votre tyrannie, et les detournez de vous aimer; que vous feur apprenez à devenir dissimules, faux, menteurs, pour extorquer des récompenses ou se dérober aux châtimens; qu'enfin, les accoutument à couvrir toujours d'un motif apparent un motif secret, vous leur donnez vous-même le moyen de vous abuser sans cesse, de vous ôter la connoissance de leur vrai caractère, et de payer vous et les autres de vaines paroles dans l'occasion. Les lois, direz-vous, quoique obligatoires pour la conscience, usent de même de contrainte avec les hommes faits. J'en conviens. Mais que sont ces hommes, sinon des enfans gátés par l'éducation? Voila precisement ce qu'il faut prévenir. Employez la force avec les enfans, et la raison avec les hommes; tel est l'ordre naturel : le sage n'a pas besoin de lois.

Traitez votre eleve selon son age. Mettez-le d'abord à sa place, et tenez-l'y si bien, qu'il ne tente plus d'en sortir. Alors, avant de savoir ce que c'est que sagesse, il en pratiquera la plus importante lecon. Ne lui commandez jamais rien, quoi que ce soit au monde, absolument rien. Ne lui laissez pas même imaginer que vous pretendiez avoir aucune autorite sur lui. Ou'il sache seulement qu'il est foible et que vous étes fort; que, par son etat et le vôtre, il est nécessairement à votre morci; qu'il le sache, qu'il l'apprenne, qu'il le sente; qu'il sente de bonne heure sur sa tête altiere le dur joug que la nature impose à l'homme, le pesant joug de la nécessité, sous lequel il faut que tout être fini ploie; qu'il voie cette necessite dans les choses, jamais dans le caprice (1) des

<sup>.</sup> On duit etre sur que l'enfant trailers de capuice toute co-

hommes; que le frein qui le retient soit la force et non l'autorité. Ce dont il doit s'abstenir, ne le lui defendez pas; empêchez-le de le faire, sans explications, sans raisonnemens; ce que vous lui accordez, accordez-le a son premier mot, sans sollicitations, sans prières, surtout sans conditions. Accordez avec plaisir, ne refusez qu'avec répugnance; mais que tous vos refus soient irrevocables; qu'aucune importunité ne vous ebranle; que le non prononce soit un mur d'airam, contre lequel l'enfant n'aura pas epuisé cinq ou six fois ses forces, qu'il ne tentera plus de le renyerser.

C'est ainsi que vous le rendrez patient, égal, résigné, paisable, même quand il n'aura pas ce qu'il a voulu; car il est dans la nature de l'homme d'endurer patiemment la necessite des choses, mais non la mauvaise volonte d'autrui. Ce mot, il n'y en a plus, est une reponse contre laquelle jamais enfant ne s'est mutine, à moins qu'il ne crût que c'étoit un mensonge. Au reste, il n'y a point ici de milieu; il faut n'en rien exiger du tout, ou le plier d'abord a la plus parfaite obeissance. La pire éducation est de le laisser flottant entre ses volontes et tes vôtres, et de disputer sans cesse, entre vous et lui, à qui des deux sera le maître : j'aimerois cent fois mieux, qu'il le fût toujours.

Il est bien étrange que, depuis qu'on se mêle d'elever des entans, on n'ait imagine d'autre instrument pour les conduire que l'émulation, la jalousie, l'envie, la vante, l'avidite, la vile crainte, toutes les passions les plus dangereuses, les plus promptes à fermenter, et les plus propres à corrompre l'âme, même avant que le corps soit forme. A chaque instruction précoce qu'on veut faire entrer dans leur tête, on plante un vice au fond de leur cœur; d'insenses instituteurs pensent faire des merveilles en les rendant mechans pour leur apprendre ce que c'est que bonte; et puis ils nous disent gravement; Tel est l'homme. Our, tel est l'homme, que vous avez fait.

On a essaye tous les instrumens hors un, le seul precisement qui peut reussir; la liberte bien reglée. Il ne faut point se mèler d'elever un enfant quand on ne sait pas le conduire où l'on veut par les seules lois du possible et de l'impossible. La sphère de l'un et de l'autre lui étant également inconnue, on l'étend, on la resserre autour de lui comme on veut. Un l'enchaine, on le pousse, on le retient avec le seul hen de la necessité, sans qu'il en murmure : on le rend souple et docile, par la seule force des choses, sans qu'aucun vice ait l'occasion de germer en lui; car jamais les passions ne s'animent, tant qu'ellez sont de nul effet.

Ne donnez à votre eleve aucune espece de leçon verbale; il n'en doit recevoir que de l'expérience: ne lui infligez aucune espece de châtiment; car il ne suit ce que c'est qu'être en faute: ne lui faites jamais demander pardon; car il ne sauroit vous offenser. Dépourvu de toute moralité dans ses actions, il ne peut rien faire qui soit moralement mal et qui merste ni châtiment ni reprimande.

Je vois dejà le lecteur effravé juger de cet cufant par les nôtres : il se trompe. La géne perpetuelle où vous tenez vos elèves irrite leur vivacite; plus ils sont contraints sons vos yeux, plus ils sont turbulens au moment qu'ils s'échappent: il faut bien qu'ils se dedommagent quand ils peuvent de la dure contrainte où yous les tenez. Deux écoliers de la ville feront plus de degat dans un pays que la jeunesse de tout un village. Enfermez un petit monsieur et un petit paysan dans une chambre; le premier aura tout renversé, tout brise, avant que le second sort sorti de sa place. Pourquoi cela? si ce n'est que l'un se hâte d'abuser d'un monient de licence, tandis que l'autre, toujours sûr de sa liberté, ne se presse jamais d'en user. Et cependant les enfans des villageois, souvent flattes ou contrariés, sont encore bien loin de l'etat où je veux qu'on les tienne.

Posons pour maxime incontestable que les premiers mouvemens de la nature sont toujours droits: il n'y a point de perversite originelle dans le cœur humain; il ne s'y trouve pas un seul vice dont on ne puisse dire comment et par où il y est entré. La seule passion naturelle a l'homme est l'amour de soi-même, ou l'amour-propre pris dans un sens etendu. Cet amour-propre en soi ou relativement a nous est bon et utile; et, comme d'n'a point de rapport necessaire a autrui, il est à cet egard naturellement indifferent : il ne devient bon ou mauvais

ionté contraire à la sienne, et dont il ne sentra pas la raison Or, un enfant ne sent la raison de nen dans tout ce qui choque ses fantaisses.

ÉNLLE.E. 440

que par l'application qu'on en fait et les rela- i douze ans. C'est le temps ou germent les erde l'amour-propre, qui est la raison, puisse l naître, il importe done qu'un enfant ne tasse rien parce qu'il est vu ou entendu, rien en un mot par capport aux autres, mais seulement ce que la nature lui demande; et alors il ne fera rien que de bien.

Je n'entends pas qu'il ne fera jamais de dégat, qu'il ne se blessera point, qu'il ne brisera pas peut-être un meuble de prix s'il le trouve à sa portee. Il pourroit taire beaucoup de mal sans malfaire, parce que la mauvaise action depend de l'intention de nuire, et qu'il n'aura iamais cette intention. S'il l'avoit une seule fois, tout seroit deja perdu ; il seroit mechant presque sans ressource.

Telle chose est mal aux yeux de l'avarice. qui ne l'est pas aux yeux de la raison. En laissant les enfans en pleme liberte d'exercer leur etourderie, il convient d'ecarter d'eux tout ce qui pourron la rendre coûteuse, et de ne laisser a leur portee rien de fragile et de precieux. Que leur appartement soit garni de meubles grossiers et solides; point de miroirs, point de porcelaines, point d'objets de luxe. Quant à mon Emile, que j'elève à la campagne, sa chambre n'aura rien qui la distingue de celle d'un paysan. A quoi bon la parer avec tant de soin, paisqu'il y doit rester si peu? Mais je me trompe ; il la parera lui-même, et nous verrons bientot de quoi.

Que si, malgré vos précautions, l'enfant vient à faire quelque desordre, à casser quelque piece utile, ne le punissez point de votre pegligence, ne le grondez point ; qu'il n'entende pas un seul mot de reproche ; ne lui laissez pas même entrevoir qu'il vous ait donné du chagrin; agissez exactement comme si le meuble se fut casse de lui-même; enfin crovez avoir beaucoup fait si vous pouvez ne rien dire.

Oserai-je exposer ici la plus grande, la plus importante, la plus utile regle de toute l'education? ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre. Lecteurs vulgaires, pardonnezmoi mes paradoxes : il en faut faire quand on reflechit; et, quoi que vous puissiez dire, j'aime mieux être bomme à paradoses qu'homme à prejuges. Le plus dangereux intervalle de la vie humaine est celui de la narssance à l'âge de

tions qu'on lui douge. Jusqu'a ce que le guide | reurs et les vices, sans qu'on ait encore aucun instrument pour les détruire; et, quand l'instrument vient, les racines sont si profondes, qu'il n'est plus temps de les arracher. Si les enfans sautoient tout d'un coup de la mamelle à l'age de raison, l'education qu'on leur donne poerroit leur convenir; mais, selou le progrès naturel, il leur en faut une toute contraire. Il faudroit qu'ils ne fissent rieu de leur âme jusqu'à ce qu'elle eût toutes ses facultés : car il est impossible qu'elle apercoive le flambeau que vous lui presentez tandis qu'elle est aveugle, et qu'elle suive dans l'immense plaine des idées une route que la raison trace encore si legerement pour les meilleurs yeux.

La premiere education doit donc être purement negative. Elle consiste, non point a enseigner la vertu ni la vérité, mais à garantir le cœur du vice et l'esprit de l'erreur. Si vous pouviez pe rien faire et ne rien lasser faire; si vous ponviez amener votre eleve sain et robuste à l'age de douze aus, sans qu'il sût distinguer sa main droite de sa main gauche, des vos premieres lecons les yeux de son entendement s'ouvrirojent a la raison ; sans prejuges , sans habitodes, il n'auroit rien en lui qui pût contrarier l'effet de vos soins. Bientôt il deviendroit entre vos mains le plus sage des hommes; et en commençant par ne rien faire, vous auriez fait un prodige d'education.

Prenez le contre-pied de l'usage, et vous ferez presque toujours bien. Comme on ne veut pas faire d'un enfant un enfant, mais un docteur, les peres et les maîtres n'ont jamais assez tot tance, corrige, reprimandé, flatte, menacé, promis, instruit, parle raison. Faites mieux; sovez raisonnable, et ne raisonnez point avec votre eleve, surtout pour lui faire approuver ce qui lui deplait; car amener ainsi toujours la raison dans les choses désagreables, ce n'est que la lui rendre ennuveuse, et la decrediter de bonne houre dans un esprit qui n'est pas encore en etat de l'entendre. Exercez son corps. ses organes, ses sens, ses forces, mais tenez son ame oisive aussi long-temps qu'il se pourra. Redoutez tous les sentimens anterieurs au jugement qui les apprecie. Retenez, arrêtez les unpressions etrangeres : et, pour empécher le mai de naître, ne vous pressez point de faire le

bien; car il n'est jamais tel que quand la raison l'eclaire. Regardez tous les delais comme des avantages; c'est gagner beaucoup que d'avancer vers le terme sans rien perdre; laissez murir l'enfance dans les enfans. Enfin, quelque leçon leur devient-elle necessaire? gardez-vous de la donner aujourd'hur, si vous pouvez differer jusqu'a demain sans danger.

L'ac autre considération qui confirme l'utilité de cette méthode, est celle du genie particulier de l'enfant, qu'il faut bien connoître pour savoir quel regime moral lui convient. Chaque esprit a sa forme propre, selon laquelle il a besoin d'être gouverne ; et il importe au succès des soins qu'on prend qu'il soit gouverne par cette forme et non par une autre. Homme prudent, epiez long-temps la nature, observez bien votre eleve avant de lui dire le premier mot; laissez d'abord le germe de son caractère en pleine liberté de se montrer, ne le contraignez co quoi que ce puisse être, afin de le mieux voir tout entier. Pensez-vous que ce temps de liberté soit perdu pour lui? tout au contraire, il sera le mieux employe; car c'est ainsi que vous apprendrez a ne pas perdre un seul moment dans un temps plus precieux : au lieu que, si vous commencez d'agir avant de savoir ce qu'il faut faire, vous agirez au hasard; sujet à yous tromper, il faudra revenir sur vos pas; yous serez plus cloigne du but que si vous cussiez ete moins presse de l'attendre. Ne faites done pas comme l'avare qui perd beaucoup pour ne vouloir rien perdre. Sacrifiez dans le premier âge un temps que vous regagnerez avec usure dans un age plus avancé. Le sage médecia ne donne pas etourdiment des ordonnances à la première vue, mais il etudie premicrement le temperament du malade avant de lui rien prescrire ; il commence tard a le traiter, mais il le guérit, tandis que le médecia trop presse le tue.

Mais où placerons-nous cet enfant pour l'elever ainsi comme un être insensible, comme un automate? Le tiendrons-nous dans le globe de la lune, dans une de deserte? L'ecarteronsnous de tous les humains? N'aura-t-il pas continuellement dans le monde le spectacle et l'exemple des passions d'autrui? Ne verra-t-il jamais d'autres enfans de son âge? Ne verrat-il pas ses parens, ses voisins, sa nourrice,

sa gouvernante, son laquais, son gouverneur même, qui après tout ne sera pas un ange?

Cette objection est forte et solide. Mais vous ai-je dit que ce fût une entreprise aisce qu'une education naturelle? O hommes! est-ce ma faute si vous avez rendu difficile tout ce qui est bien? Je sens ces difficultés, j'en conviens: peut-être sont-elles insurmontables; mais toujours est-il sûr qu'en s'appliquant à les prévenir on les prévient jusqu'à certain point. Je montre le but qu'il faut qu'on se propose : je ne dis pas qu'on y puisse arriver; mais je dis que celui qui en approchera davantage aura le mieux reussi t').

Souvenez-vous qu'avant d'oser entreprendre de former un homme, il faut s'être fait homme soi-même; il faut trouver en soi l'exemple qu'il se doit proposer. Tandis que l'enfant est encure sans connoissance, on a le temps de preparer tout ce qui l'approche à ne frapper ses premiers regards que des objets qu'il lui convient de voir. Rendez-vous respectable à tout le monde, commencez par vous faire aimer afin que chacun cherche à vous complaire. Vous ne serez point maître de l'enfant si vous ne l'etes de tout ce qui l'entoure; et cette autorite ne sera jamais suffisante, si elle n'est fondee sur l'estime de la vertu. Il ne s'agit point d'engiser sa bourse et de verser l'argent à pleines mains; je n'ai jamais vu que l'argent fit aimer personne. Il ne faut point être avare et dur, ni plaindre la misere qu'on peut soulager; mais vous aurez beau ouvrir vos coffres, si vous p'ouvrez aussi votre cœur, celui des autres vous restera toujours ferme. C'est votre temps, re sont vos soins, vos affections, c'est vous-même qu'il faut donner; car, quoi que yous puissiez faire, on sent tonjours que votre argent n'est point vous. Il y a des témoignages d'interet et de bienveillance qui font plus d'effet, et sont réellement plus utiles que tous les dons : combien de malheureux, de malades, ont plus besoin de consolations que d'aumônes!

<sup>(\*</sup> Aims Pénelon avoit dit, dans son trate de l'Éducation des filses, a quand on et treprend un nus rage sur la mesti ure a colocaboti. Ce n'est pas pour donn e des reales impartates, a litest visit que laccon ne pourra pas altre dans la pratique a aussi tons que nos peneses sont aur le paper; massenhu a lorsqu'on ne pourra pas aller quaqu'à la perfectio dine sera pas metile de l'ason comme, et de s'eire efforcé d'y affeins de l'es c'est le meilleur moyen d'en approcher, a Chap. 13.

442 EMILE.

combien d'opprimés à qui la protection sert plus que l'argent! Raccommodez les gens qui se brouillent, prevenez les procès; portez les enfans au devoir, les peres a l'indulgence; favorisez d'heureux mariages; empéchez les vexations; employez, prodiguez le credit des parens de votre eleve en faveur du foible à qui on refuse justice, et que le puissant accable. Declarez - vons hautement le protecteur des malheureux. Soyez juste, humain, bieufaisant. Ne faites pas seulement l'aumône, faites la charité; les œuvres de miserreorde soulagent plus de maux que l'argent : aimez les autres, et ils vous aimeront; servez-les, et ils vous serviront; soyez leur frere, et ils seront vos enfans.

C'est encore ici une des raisons pourquoi je veux elever Émile à la campagne, loin de la canaille des valets, les derniers des hommes après leurs maîtres; loin des noires mœurs des villes, que le vernis dont on les couvre rend séduisantes et contagieuses pour les enfans; au heu que les vices des paysans, sans apprét et dans toute leur grossièrete, sont plus propres à rebuter qu'a seduire, quand on n'a nul intérét à les imiter.

Au village, un gouverneur sera beaucoup plus maître des objets qu'il voudra présenter à l'enfant; sa réputation, ses discours, son exemple auront une autorite qu'ils ne sauroient avoir a la ville : etant utile à tout le monde, chacun s'empressera de l'obliger, d'être estime de lui, de se montrer au disciple tel que le maître voudroit qu'on fût en effet; et si l'on ne se corrige pas du vice, on s'abstiendra du scandale, c'est tout ce dont nous avons besoin pour notre objet.

Cessez de vous en prendre aux autres de vos propres fautes : le mal que les enfans voient les corrompt moins que celui que vous leur apprenez. Toujours sermonneurs, toujours moralistes, toujours pedans, pour une idee que vous leur donnez la croyant bonne, vous leur en donnez à la fois vingt autres qui ne valent rien : pleins de ce qui se passe dans votre tête, vous ne voyez pas l'effet que vous produisez dans la leur. Parmi ce long flux de paroles dont vous les excedez incessamment, pensez-vous qu'il n'y en ait pas une qu'ils saisissent à faux? Pensez-vous qu'ils ne commentent pas à leur manière vos explications dif-

fuses, et qu'ils n'y trouvent pas de quoi se faire un système à leur portee, qu'ils sauront vous opposer dans l'occasion?

ficoutez un petit bon-homme qu'on vient d'endoctriner: laissez-le jaser, questionner, extravaguer à son aise, et vous allez être surpris du tour étrange qu'ont pris vos raisonnemens dans son esprit: il confoed tout, il renverse tout, il vous impatiente, il vous désole quelquefois par des objections imprevues; il vous reduit à vous taire, ou a le faire taire: et que peut-il penser de ce silence de la part d'un homme qui aime tant à purler? Si jamais il remporte cet avantage, et qu'il s'en aperçoive, adieu l'education; tout est fini dès ce moment, il ne cherche plus a s'instruire, il cherche à vous refuter.

Maitres zeles, soyez simples, discrets, retenus: ne vous hâtez jamais d'agir que pour empêcher d'agir les autres: je le repéterai sans cesse, renvoyez, s'il se peut, une bonne instruction, de peur d'en donner une mauvaise. Sur cette terre dont la nature eût fait le premier paradis de l'homme, craignez d'exercer l'emploi du tentateur en vonlant donner à l'innocence la connoissance du bien et du mal: ne pouvant empêcher que l'enfant ne s'instruise au dehors par des exemples, bornez toute votre vigitance à imprimer ces exemples dans son esprit sous l'image qui lui convient.

Les passions impétueuses produisent un erand effet sur l'enfant qui en est temoin, narce qu'elles ont des signes très-sensibles qui le frappent et le forcent d'v faire attention. La colère surtout est si bruyante dans ses emportemens, qu'il est impossible de ne pas s'en apercevoir étant à portée. Il ne faut pas demander si c'est là pour un pédagague l'occasion d'entamer un beau discours. Eh! point de beaux discours, rien du tout, pas un seul mot. Laissez venir l'enfant : étonné du spectacle, il ne manquera pas de vous questionner. La répouse est simple; elle se tire des objets mêmes qui frappent ses sens. Il voit un visage enflamme, des yeux étincelans, un geste menaçant, il entend des cris; tous signes que le corps n'est pas dans son assiette. Dites-lui posément, sans affectation, sans mystère : Ce pauvre homme est malade, il est dans un accès de tievre. Vous pouvez de là tirer occasion de lui donner, mais en peu de mots, une idée des maladies et de leurs effets; car cela aussi est de la nature, et c'est un des liens de la nécessité auxquels il se doit sentir assujetti.

Se peut-il que sur cette idée, qui n'est pas fausse, il ne contracte pas de bonne heure que certaine repugnance à se livrer aux excès des passions, qu'il regardera comme des maladies? et croyez-yous qu'une pareille notion, donnée à propos, ne produira pas un effet aussi salutaire que le plus enouveux sermon de morale? Mais vovez dans l'avenir les consequences de cette notion : vous voilà autorisé, si jamais vous y étes contraint, à traiter un enfant mutin comme un enfant malade; à l'enfermer dans sa chambre, dans son lit s'il le faut, a le tenir au régime, à l'effrayer lui-même de ses vices naissans, à les lui rendre odieux et redoutables, sans que jamais il puisse regurder comme un châtiment la séverite dont vous serez peut-être forcé d'user pour l'en guerir. Que s'il vous arrive à vous-même, dans quelque moment de vivacité, de sortir du sang-froid et de la moderation dont vous devez faire votre etude, ne cherchez point à lui deguiser votre faute: mais dites-lui franchement, avec un tendre reproche : Mon ami, vous m'avez fait mal.

Au reste, il importe que toutes les naivetés que peut produire dans un enfant la simplicite des idees dont il est nourri ne soient jamais relevees en sa presence, ni citées de manière qu'il puisse l'apprendre. Un eclat de rire indiscret peut gâter le travail de six mois, et faire un tort irreparable pour toute la vie. Je ne puis assez redire que, pour être le maître de l'enfant, il faut être son propre maitre. Je me représente mon peut Emile, au fort d'une rixe entre deux voisines, s'avançant vers la plus furieuse, et lui disant d'un ton de commisération : Ma bonne, vous êtes malade, j'en suis bien faché. A coup sur cette saillie ne restera passans effet sur les speciateurs, ni peut-être sur les actrices. Sans rire, sans le gronder, sans le louer, je l'emmene de gre ou de force avant qu'il puisse apercevoir cet effet, ou du moins avant qu'il y pense, et je me hâte de le distraire sur d'autres objets qui le lui fassent bien vite oublier.

Mon dessein n'est point d'entrer dans tous

les détails, mais seulement d'exposer les maximes génerales, et de donner des exemples dans les occasions difficiles. Je tiens pour intpossible qu'au sein de la societe l'on paisse amener un enfant à l'âge de douze ans, sans lui donner quelque idee des rapports d'homme à homme, et de la moralite des actions humaines. Il suffit qu'on s'applique à lui rendre ces notions nécessaires le plus tard qu'il se pourra, et que, quand elles deviendrunt inévitables, on les horne à l'utilité presente, seulement pour qu'il ne se croie pas le maître de tout, et qu'il ne fasse pas du mal à autrui sans scrupule et sans le savoir. Il v a des caractères doux et tranquilles qu'on peut mener loin sans danger dans leur première innocence; mais il y a aussi des naturels violens dont la férocité se développe de bonne heure, et qu'il faut se bâter de faire hommes pour n'être pas oblige de les enchainer.

Nos premiers devoirs sont envers nous; nos sentimens primitifs se concentrent en nousmêmes; tous nos mouvemens naturels se rapportent d'abord à notre conservation et à notre bien-être. Ainsi le premier sentiment de la justice ne nous vient pas de celle que nous devons, mais de celle qui nous est due; et c'est encore un des contre-sens des educations communes, que, parlant d'abord aux enfans de leurs devoirs, jamais de leurs droits, on commence par leur dire le contraite de ce qu'il faut, ce qu'ils ne sauroient entendre, et ce qui ne peut les interesser,

Si j'avois donc à conduire un de ceux que je viens de supposer, je me dirois, un enfant ne s'attaque pas aux personnes (¹), mais aux choses; et bientôt il apprend par l'expérience à respe ter quiconque le passe en âge et en force : mais les choses ne se defendent pas elles-mêmes. La première idec qu'il faut lui donner est donc moins celle de la liberte que de la propriete; et, pour qu'il puisse avoir cette idee, il faut

<sup>.</sup> Ou se dod jamas soulfist qu'un rufant se jone aux grandes perseunes comme avec ses 6 fer ents, in meme comme avec ses 6 fer ents, in meme comme avec ses expans. Sid osoif frapper servusement que qu'un filler son faquais, fôt-ce le bonreau, faites qu'on but rende tonjuras ses coups avec mene, et de mancere à lai ôter l'emsted y reseur. Jai vu d'impendentes gouvernantes animer la muticeri d'un enfant, l'exciter à battre d'en laisser lattre élesmemes et rire de ses foiléss coups, sans songer qu'ils étoient antain de meuritre dans l'intentionnée peti foneux, et que ce lin qui sent lattre chait jeune soudra lure etant grand.

444 ÉMILE.

qu'il ait quelque chose en propre. Lui citer ses hardes, ses meubles, ses jouets, c'est ne lui rien dire; puisque, bien qu'il dispose de ces choses, il ne 'sait ni pourquoi ni comment il les a. Lui dire qu'il les a parce qu'on les lui a données, c'est ne faire guere mieux ; car, pour donner, il faut avoir : voila donc une proprieté anterieure a la sienne : et c'est le principe de la propriete qu'on lai veut expliquer ; sans compter que le don est une convention, et que l'enfaut ne peut savoir encure ce que c'est que convention (1). Lecteurs, remarquez, je vous prie, dans cet exemple et dans cent mille autres. comment, fourrant dans la tête des enfans des mots qui n'ont aucun sens à leur portée, on croit pourtant les avoir fort bien instruits.

Il s'agit donc de remonter à l'origine de la propriete; car c'est de là que la première idée en doit naître. L'enfant, vivant à la campagne, aura pris quelque notion des travaux champêtres; il ne faut pour cela que des yeux, du loisir; il aura l'un et l'autre. Il est de tout âge, surtout du sien, de vouloir créer, imiter, produire, donner des signes de puissance et d'activite. Il a'aura pas vu deux fois labourer un jardin, semer, lever, croître des legumes, qu'il voudra jardiner à son tour.

Par les principes ci-devant établis, je ne m'oppose point a son envie : au contraire, je la favorise, je partage son goût, je travaille avec lui, non pour son plaisir, mais pour le mien; du moins il le croit ainsi : je deviens son garçon jardinier; en attendant qu'il ait des bras, je laboure pour lui la terre : il en prend possession en y plantant une feve; et sûrement cette possession est plus sacree et plus respectable que celle que prenoit Nunès Balboa de l'Amérique méridionale au nom du roi d'Espagne, en plantant son etendard sur les côtes de la mer du Sud.

On vient tous les jours arroser les fèves, on les voit lever dans des transports de joie. J'augmente cette joie en lui disant, cela vous appartient; et lui explujuant alors ce terme d'appartenir, je lui fais sentir qu'il a mis la son temps, son travail, sa peine, sa personne enfin; qu'il y

a dans cette terre quelque chose de lui-même qu'il peut réclamer contre qui que ce soit, comme il pourroit retirer son bras de la main d'un autre homme qui voudroit le retenir malgré lui.

Un beau jour il arrive empresse et l'arrosoir a la main. O spectacle! à douleur! toutes les feves sont arrachees, tout le terrain est bouleverse, la place même ne se reconnoît plus. Ah! qu'est devenu mon travail, mon ouvrage, le doux fruit de mes soins et de mes sueurs? Qui m'a ravi mon bien? qui m'a pris mes feves? Ce jeune cœur se souleve; le premier sentiment de l'injustice y vient verser sa triste amertume; les larmes coulent en ruisseaux; l'enfant desolé remplit l'air de gémissemens et de cris. On prend part à sa peine, à son indignation; on cherche, on s'informe, on fait des perquisitions. Enfin l'on decouvre que le jardinier a fait le coup; on le fait venir.

Mais nous voici bien loin de compte. Le jardinier, apprenant de quoi l'on se plaint, commence à se plaindre plus haut que nous. Quoi! messieurs, c'est vous qui m'avez ainsi gâte mon ouvrage! J'avois semé là des melons de Malte dont la graine m'avoit été donnée comme un tresor, et desquels j'esperois vous regaler quand ils seroient mûrs; mais voità que, pour y planter vos miserables feves, vous m'avez detruit mes melons dejà tout leves, et que je ne remplacerai jamais. Vous m'avez fait un tort irréparable, et vous vous êtes privés vous-mêmes du plaisir de manger des melons exquis.

#### JEAN-JACQUES.

Excusez-nous, mon pauvre Robert. Vous aviez mis là votre travail, votre peine. Je vois bien que nous avons eu tort de gâter votre ouvrage; mais nous vous ferons venir d'autre graine de Malte, et nous ne travaillerous plus la terre avant de savoir si quelqu'un n'y a point mis la main avant nous.

### ROBERT.

Oh bien! messieurs, vous pouvez donc vous reposer; car il n'y a plus guère de terre en friche. Moi, je travaille celle que mon pere a bonifiée; chacun en fait autant de son côté, et toutes les terres que vous voyez sont occupees depuis long-temps.

#### ÉMILE.

Monsieur Robert, il y a donc souvent de la graine de melons perduc?

<sup>(\*)</sup> Vollà pourquoi la plupart des calans veulent ravoir ce qui de out douné, et pleurent quand un ne la leur veut par rendre, tiela ne leur arrive plus quand ils out blen commo et que c'est que dun; seulement fla sont alors plus circonspects à douner.

ROBERT.

Pardonnez-moi, mon jeune cadet; car il ne nous vient pas souvent de petits messieurs aussi étourdis que vous. Personne ne touche au jardin de son voisin; chacun respecte le travail des autres, afin que le sien soit en sureté.

ÉMILE.

Mais moi je n'ai point de jardin.

ROBERT.

Que m'importe? si vous gâtez le mien, je ne vous y laisserai plus promener; car, voyezvous, je ne veux pas perdre ma peine.

JEAN-JACQUES.

Ne pourroit-on pas proposer un arrangement au bon Robert? Qu'il nous accorde, à mon pritami et à moi, un coin de sou jardin pour le cultiver, à condition qu'il aura la moitié du produit.

ROBERT.

Je vous l'accorde sans condition. Mais souvenez-vous que j'irai labourer vos féves, si vous touchez a mes melons.

Dans cet essai de la manière d'inculquer aux enfans les notions primitives, on voit comment l'idée de la proprieté remonte naturellement au droit de premier occupant par le travail. Cela est clair, net, simple, et toujours à la portée de l'enfant. De là jusqu'au droit de propriété et aux échanges il n'y a plus qu'un pas, après lequel il faut s'arrêter tout court.

On voit encore qu'une explication que je renferme ici dans deux pages d'écriture sera peut-être l'affaire d'un an pour la pratique; car, dans la carrière des idees morales, on ne peut avancer trop lentement ni trop bien s'affermir à chaque pas. Jeunes maîtres, pensez, je vous prie, à cet exemple, et souverez-vous qu'en toute chose vos leçons doivent être plus en actions qu'en disrours; car les enfans oublient aisément ce qu'ils ont dit et ce qu'on leur a dit, mais non pas ce qu'ils ont fait et ce qu'on leur a fait.

De pareilles instructions se doivent donner, comme je l'ai dit, plus tôt on plus tard, selon que le naturel passible ou turbulent de l'elève en accélere ou retarde le besoin; leur usage est d'une évidence qui saute aux yeux : mais, pour ne rien omettre d'impor-

tant dans les choses difficiles, donnons encore un exemple.

Votre enfant dyscole gâte tout ce qu'il touche : ne vous fâchez point ; mettez hors de sa portee ce qu'il peut gâter. Il brise les meubles dont il se sert; ne vous hatez point de lui en donner d'autres : laissez-lui sentir le prejudice de la privation. Il casse les fenètres de sa chambre: laissez le vent souffler sur lui nuit et jour sans your soucier des rhumes ; car il vant imeux qu'il soit enrhamé que fou. Ne vous plaignez jamais des incommodites qu'il vous cause, mais faites qu'il les sente le premier. A la fin vous faites raccommoder les vitres, toujours sans rien dire. Il les casse encore ; changez alors de méthode: dites-lui séchement, mais saus colère : Les fenêtres sont à moi; elles ont ete mises là par mes soins; je veux les garantir. Puis vous l'enfermerez à l'obscurite dans un lieu sans fenêtre. A ce procedé si nouveau il commence par crier, tempêter : personne ne l'ecoute. Bientôt il se lasse et change de ton ; il se plaint, il gemit : un domestique se présente, le mutin le prie de le delivrer. Sans chercher de pretexte pour n'en rien faire, le domestique répond : J'ai aussi des vitres à conserver, et s'en va. Enfin, après que l'enfant aura demeuré là plusicurs heures, assex long-temps pour s'y ennuver et s'en souvenir, quelqu'un lui suggerera de vous proposer un accord au moyen duquel vous lui rendriez la liberté, et il ne casseroit plus de vitres. Il ne demandera pas mieux, Il vous fera prier de le venir voir : vous viendrez : il vous fera sa proposition, et vous l'accepterez à l'instant en lui disant : C'est très-bien pensé ; nous y gagnerons tous deux : que n'avez-vous eu plus tôt cette bonne idée! Et puis, sans lui demander ni protestation ni confirmation de sa promesse, vous l'embrasserez avec joie et l'emmènerez sur-le-champ dans sa chambre, regardant cet accord comme sacré et inviolable autant que si le serment y avoit passe. Quelle idée pensez-vous qu'il prendra, sur ce procédé, de la foi des engagemens et de leur utilite? Je suis trompé s'il y a sur la terre un seul enfant, non deja gâté, à l'épreuve de cette conduite, et qui s'avise apres cela de casser une fenêtre à dessein. Suivez la chaîne de tout cela. Le petit mechant ne songeoit guere, en faisant un trou pour planter sa feve, qu'il se creusoit un cachot où sa science ne tarderoit pas à le faire entermer (').

Nous voila dans le monde moral, voilà la porte ouverte au vice. Avec les conventions et les devoirs naissent la tromperie et le mensonge. Dès qu'on peut faire ce qu'on ne doit pas, on veut cacher ce qu'on n'a pas dû faire. Des qu'un interêt fait promettre, un interêt plus grand peut faire violer la promesse; il ne s'agit plus que de la violer impunement : la ressource est naturelle; on se cache et l'on ment. N'ayant pu prévenir le vice, nous voici dejà dans le cas de le punir. Voilà les misères de la vie humaine qui commencent avec ses erreurs.

J'en ai dit assez pour faire entendre qu'il ne faut jamais infliger aux enfans le châtiment comme châtiment, mais qu'il doit toujours leur arriver comme une suite naturelle de leur mauvaise action. Ainsi vous ne déclamerez point contre le mensonge, vous ne les punirez point précisement pour avoir menti; mais vous ferez que tous les mauvais effets du mensonge, comme de n'être point cru quand on dit la vérité, d'être accusé du mai qu'on n'a pas fait, quoiqui on s'en defende, se rassemblent sur leur tête quand ils out menti. Mais expliquons ce que c'est que mentir pour les enfans.

Il y a deux sortes de mensonges; celui de fait qui regarde le passé, celui de droit qui regarde l'avenir. Le premier a lieu quand on me d'avoir fait ce qu'on a fait, ou quand on affirme avoir fait ce qu'on n'a pas fait, et en general quand on parle scienment contre la verite des choses. L'autre a lieu quand on promet ce qu'on n'a pas dessein de tenir, et en general quand on montre une intention contraire à celle

. (1) Au ceste, quand ce dezuir de teuir sex engagemens ne serolt pas allermi dans l'esprit de l'enfant par le poids de son uti-Ilié, bientôt le sentiment intérieur, commencant à poindre, le lus imposeroit comme une los de la conscience, comme un principe inne qui n'attend pour se décelupper que les commussances auxquelles il s'applique. Ce premier teast n'est point marqué par la main des hommes, mais gravé dans que corurs par l'auteur de toute pastice. Ofer la loi primitive des enoventions et l'obligation qu'elle impose funt est dimoire et vain dans la société limitaine. Ont ne tient que par son profit à sa promesse n'est guère pins lié que s'il n'efit rien promus; ou tout an plus il en sera du pouvoir de la violer comme de la bisque des pineues, qui ne tandent à s'en prevaluer que pour attendre le moment de s'en présaloir avec plus d'avantage. Ce principe est de la dernière importance, et mérite d'etre approfonds car c'est ici que l'homme commence à se metire en contradiction arec lui-meme

qu'on a. Ces deux mensonges peuvent quelquefois se rassembler dans le même (4); mais je les considère ici par ce qu'ils ont de different.

Celui qui sent le besoin qu'il a du secours des autres, et qui ne cesse d'eprouver leur bienveillance, n'a nul interêt de les tromper ; au contraire, il a un intérêt sensible qu'ils voient les choses comme elles sont, de peur qu'ils ne se trompent a son prejudice. Il est donc clair que le mensonge de fait n'est pas naturel aux enfans; mais c'est la loi de l'obeissance qui produit la necessité de mentir, parce que l'obeissance étant penible, on s'en dispense en secret le plus qu'on peut, et que l'interet present d'éviter le châtiment ou le reproche l'emporte sur l'intérêt eloigne d'exposer la vérité. Dans l'education naturelle et libre, pourquoi done votre enfant vous mentiroit-il? Qu'a-t-il à vous cacher? Vous ne le reprenez point, vous ne le punissez de rien, vous n'exigez rien de lui. Pourquoi ne vous diroit-il pas tout ce qu'il a fait aussi naivement qu'a son petit camarade? Il ne peut voir à cet aveu plus de danger d'un côte que de l'autre.

Le mensonge de droit est moins naturel encore, puisque les promesses de faire ou de s'abstenir sont des acres conventionnels, qui sortent de l'état de nature et derogent à la liberté. Il y a plus ; tous les engagemens des enfans sont nuls par eux-mêmes, attendu que leur vue bornée ne pouvant s'etendre au-delà du présent, en s'engageant ils ne savent ce qu'ils font. A peine l'enfant peut - il mentir quand il s'engage; car, ne songeant qu'à se tirer d'affaire dans le moment present, tout moyen qui n'a pas un effet present lui devient égal : en promettant pour un temps futur il pe promet rien, et son imagination encore endormie ne sait point étendre son être sur deux temps différens. S'il pouvoit éviter le fouet ou obtenir un cornet de dragées en promettant de se jeter demain par la fenetre, il le promettroit à l'instant. Voilà pourquoi les lois n'ont aucun égard aux engagemens des enfans; et quand les pères et les maîtres plus sévères exigent qu'ils les remplissent, c'est seulement dans ce

<sup>¿</sup> Comme lorsque accusé d'une mauvaise action le compable a cu défend en se disant honnéte homme. Il ment alors dans le l'ait et dans le droit.

que l'enfant devroit faire, quand même il ne l'auroit pas promis.

L'enfant, ne sachant ce qu'il fait quand il s'engage, ne peut donc mentir en s'engageant. Il n'en est pas de même quand il manque à sa promesse, ce qui est encore une espèce de mensonge rétroactif : car il se souvient trèsbien d'avoir fait cette promesse; mais ce qu'il ne voit pas, c'est l'importance de la tenir. Hors d'état de lire dans l'avenir, il ne peut prévoir les consèquences des choses; et quand il viole ses engagemens, il ne fait rien contre la raison de son âge.

Il suit de là que les mensonges des enfans sont tous l'ouvrage des maîtres, et que vouloir leur apprendre à dire la vérite n'est autre chose que leur apprendre à mentir. Dans l'empressement qu'on a de les régler, de les gouverner, de les instruire, on ne se trouve jamais assez d'instrumens pour en venir à bout. On veut se donner de nouvelles prises dans leur esprit par des maximes sans fondement, par des preceptes sans raison, et l'on aime mieux qu'ils sachent leurs leçons et qu'ils mentent, que s'ils demeuroient ignorans et vrais.

Pour nous, qui ne donnons à nos elèves que des leçons de pratique, et qui aimons micux qu'ils soient bons que savans, nous n'exiecons point d'eux la vente, de peur qu'ils ne la déguisent, et nous ne leur faisons rien promettre qu'ils soient tentés de ne pas tenir. S'il s'est fait en mon absence quelque mal dont j'ignore l'auteur, je me garderaj d'en accuser Emile, ou de lui dire : Est-ce vous (1)? Car en cela que ferois-je autre chose sinon lui apprendre à le nier? Que si son naturel difficile me force à faire avec tui quelque convention, je prendrai si bien mes mesures que la proposition en vienne toujours de lui, jamais de moi; que quand il s'est engagé il ait toujours up intérêt present et sensible à remplir son engagement; et que , si jamais il v manque, ce mensonge attire sur lui des maux qu'il voie sortir de l'ordre même des choses, et non pas de la vengeance de son gouverneur. Mais, loin d'avoir besoin de recourir à de si cruels expédiens, je suis presque sûr qu'Emile apprendra fort tard ce que c'est que mentir, et qu'en l'apprenant il sera fort étonne, ne pouvant concevoir à quoi peut être bon le mensonge. Il est tres-clair que plus je rends son bien-être independant, soit des volontés, soit des jugemens des autres, plus je coupe en lui tout intérêt de mentir.

Quand on n'est point presse d'instruire, on n'est point presse d'exiger, et l'on prend son temps pour ne rien exiger qu'a propos. Alors l'enfant se forme, en ce qu'il ne se gâte point. Mais quand un etourdi de précepteur, ne sachant comment s'y prendre, lui fait à chaque instant promettre ceci ou cela, sans distinction, sans choix, sans mesure, l'enfant, ennuyé, surchargé de toutes ces promesses, les neglige, les oublie, les dédaigne enfin, et, les regardant comme autant de vaines formules, se fait un jeu de les faire et de les violer. Voulez-vous donc qu'il soit fidèle à tenir sa parole, soyez discret à l'exiger.

Le détail dans lequel je viens d'entrer sur le mensonge peut à bien des égards s'appliquer a tous les autres devoirs, qu'on ne prescrit aux enfans qu'en les leur rendant non-seulement haissables, mais impraticables. Pour paroitre leur précher la vertu, on leur fait aimer tous les vices : on les leur donne en leur defendant de les avoir. Veut-on les rendre pieux, on les mène s'ennuver à l'eglise; en leur faisant incessamment marmotter des prières, on les force d'aspirer au bonheur de ne plus prier Dieu. Pour leur inspirer la charite, on leur fait donner l'aumône, comme si l'on dedaignoit de la donner soi-même. Eh! ce n'est pas l'enfant qui doit donner, c'est le maître : quelque attachement qu'il ait pour son clève, il doit lui disputer cet honneur ; il doit lui faire juger qu'à son age on n'en est point encore digne. L'aumone est une action d'homme qui connoit la valeur de ce qu'il donne et le besoin que son semblable en a. L'enfant, qui ne connoit rien de cela, ne peut avoir aucun mérite a donner ; il donne sans charite, sans bienfaisance; il est presque honteux de donner, quand, fonde sur son exemple et le vôtre, il croit qu'il n'y a que les enfans qui donnent, et qu'on ne fait plus · l'aumone etant grand.

<sup>(\*)</sup> Itien n'est plur indiscret qu'une parnille questient, auriont quand l'enfant est coupable, alors, suf croit que vous savez ce qu'il à fait, il verra que vous lui tendez un piège, et cette opinion ne peut manquer de l'indisposer contre vous. Sul ne le croit pas, il se dira. Pourques decouvriroisje ma fante ? Et voilà la prémière tentation du mensonge devenue l'effet de votre improdente question.

Remarquez qu'on ne fait jamais donner par | 1 bien voulu qu'il y eût des riches, les riches l'enfant que des choses dont il ignore la valeur. des pieces de metal qu'il a dans sa poche, et qui ne lui servent qu'à cela. L'n enfant donneroit plutôt cent louis qu'un gâteau. Mais engagez ce prodigue distributeur a donner les choses qui lui sont cheres, des jouets, des bonbons, son goùter, et nous saurous bientôt si vous l'avez rendu vraiment liberal.

On trouve encore un expédient à cela, c'est de reudre bien vite à l'enfant ce qu'il a donné, de sorte qu'il s'accoutume à donner tout ce qu'il sait bien qui lui va revenir. Je n'ai guère vu dans les enfans que ces deux espèces de générosite; donner ce qui ne leur est bon à rien, ou donner ce qu'ils sont surs qu'on va leur rendre. Faites en sorte, dit Locke, qu'ils soient convaincus par experience que le plus libéral est toujours le mieux partagé. C'est là rendre un enfant libéral en apparence, et avare en effet. Il ajoute que les enfans contracteront ainsi l'habitude de la libéralité. Oui, d'une liberalité usurière, qui donne un œnf pour avoir un bœuf. Mais, quand il s'agira de donner tout de bon, adieu l'habitude; lorsqu'on ceasera de leur rendre, ils cesseront bientôt de donner. Il faut regarder à l'habitude de l'âme plutôt qu'à celle des mains. Toutes les autres vertus qu'on apprend aux enfans ressemblent à cellelà. Et c'est à leur prêcher ces solides vertus qu'on use leurs jeunes ans dans la tristesse! Ne voilà-t-il pas une savante éducation?

Mattres, laissez les simagrées, sovez vertueux et bons, que vos exemples se gravent dans la mémoire de vos éleves, en attendant qu'ils puissent entrer dans leurs cœurs. Au lieu de me hater d'exiger du mien des actes de charité, l'aime mieux en faire en sa présence, et lui ôter même le moyen de m'imiter en cela, comme un honneur qui n'est pas de son âge; car il importe qu'il ne s'accoutume pas à regarder les devoirs des hommes seulement comme des devoirs d'enfans. Que si, me voyant assister les panyres, il me questionne la-dessus, et qu'il soit temps de lui repondre (°), je lui dirai : · Mon ami, c'est que quand les pauvres ont

» prieté. »

Apres avoir entendu ce discours, et l'on a vu comment on peut mettre un enfant en etat de l'entendre, un autre qu'Emile seroit tente de m'imiter et de se conduire en homme riche : en pareil cas, j'empêcherois au moins que ce ne fut avec ostentation: l'aimerois mieux qu'il me derol àt mon droit et se cachât pour donner. C'est une fraude de son âge, et la seule que je lui pardonnerois.

Je sais que toutes ces vertus par imitation sont des vertus de singe, et que nulle bonne action n'est moralement bonne que quand on la fait comme telle, et non parce que d'autres la font. Mais, dans un âge où le cœur ne sent rien. encore, it faut bien faire imiter aux enfans les actes dont on veut leur donner l'habitude, en attendant qu'ils les puissent faire par discernement et par amour du bien. L'homme est imitateur, l'animal même l'est; le goût de l'imitation est de la nature bien ordonnee : mais il dégénère en vice dans la societé. Le singe imite l'homme qu'il craint, et n'imite pas les animaux qu'il méprise; il juge bon ce que fait un être meilleur que lui. Parmi nous, au contraire, nos arlequins de toute espece imitent le beau pour le degrader, pour le rendre ridicule; ils cherchent dans le sentiment de leur hassesse à s'égaler ce qui vaut mieux qu'eux; ou, s'ils s'efforcent d'imiter ce qu'ils admirent, on voit dans le choix des objets le faux goût des imitateurs : ils veulent bien plus en imposer aux autres ou faire applaudir leur talent, que se rendre meilleurs ou plus sages. Le fondement de l'imitation parmi nous vient du desir de se transporter toujours hors de soi. Si je réussis dans mon entreprise, Émile n'aura sûrement pas ee desir. Il faut donc nous passer du bien apparent qu'il peut produire.

Approfondissex toutes les regles de votre éducation, vous les trouverez ainsi toutes à contre-sens, surtout en ce qui concerne les vertus et les mœurs. La seule leçon de morale qui

ont promis de nourrir tous ceux qui n'au-» roient de quoi vivre ni par leur bien ni par · lear travail. · · Vous avez done aussi promis · cela? · reprendra-t-il. · Sans doute; je ne suis maître du bien qui passe par mes mains qu'avec la condition qui est attachee à sa pro-

<sup>(1)</sup> On doit concevoir que je ne résons pas ses questions quand il lui plait, mais quand il me platt; autrement ce seroit m'asservir à ses vulontés, et me mettre dans la plus dangerenne dépendance on un gouverneur puisse être de son eleve.

tout âge, est de ne jamais faire de mal à personne. Le precepto même de faire du bien, s'il n'est subordonné à celui-là, est dangereux, faux, contradictoire. Qui est-ce qui ne fait pas du bien? tout le monde en fait, le mechant comme les autres ; il fait un heureux aux dépens de cent miserables; et de là viennent toutes nos calamites. Les plus sublimes vertus sont pegatives : elles sont aussi les plus difficiles, parce qu'elles sont saus ostentation, et au-dessus même de ce plaisir si doux au cœur de l'homme, d'en renvoyer un autre content de nous. O quel bien fait necessairement à ses semblables celui d'entre eux , s'il en est un, qui ne leur fait jamais de mat! De quelle intrénidité d'ame, de quelle vigueur de caractère il a besoin pour cela! Ce n'est pas en raisonnant sur cette maxime, c'est en tâchant de la pratiquer, qu'on sent combien il est grand et pénible d'y

Voità quelques foibles idées des précautions avec lesquelles je voudrois qu'on donnat aux enfans les instructions qu'on ne peut quelquefois leur refuser sans les exposer à nuire à euxmêmes ou aux autres, et surtout à contracter de mauvaises habitudes dont on auroit peine ensuite à les corriger : mais soyons surs que cette nécessité se présentera rarement pour les enfans elevés comme ils doivent l'être, parce qu'il est impossible qu'ils deviennent indociles, méchans, menteurs, avides, quand on n'aura pas semé dans leurs cœurs les vices qui les rendent tels. Ainsi ce que j'ai dit sur ce point sert plus aux exceptions qu'aux règles; mais ces exceptions sont plus fréquentes à mesure que les enfans ont plus d'occasions de sortir de leur

convienne à l'enfance, et la plus importante à tout âge, est de ne jamais faire de mal à personne. Le precepte même de faire du bien, s'il n'est subordonné à celui-là, est dangereux, faux, contradictoire. Qui est-ce qui ne fait pas du bien? tout le monde en fait, le mechant comme les autres : il fait un heureux aux déde mûrir.

It est un autre genre d'exceptions contraires pour ceux qu'un heureux naturel eleve audessus de feur âge. Comme il y a des bommes qui ne sortent jamais de l'enfance, il y en a d'autres qui , pour ainsi dire , n'y passent point, et sont hommes presque en naissant. Le mal est que cette derniere exception est trèsrare, très-difficile à connoître, et que chaque mère, imaginant qu'un enfant peut être un prodige, ne doute point que le sien n'en soit un. Elles font plus, elles prennent pour des indices extraordinaires ceux mêmes qui marquent l'ordre accoutume : la vivacité , les saillies, l'étourderie, la piquante naiveté: tous signes caracteristiques de l'àge, et qui montrent le mieux qu'un enfant n'est qu'un enfant. Est-il étonnant que celui qu'on fait beaucoun parler et à qui l'on permet de tout dire, qui n'est gêné par aucun égard, par aucune bienseance, fasse par hasard quelque beureuse rencontre? Il le servit bien plus qu'il n'en fit jamais, comme il le seroit qu'avec mille mensonges un astrologue ne prédit jamais aucune vérité. Ils mentiront tant, disoit Henri IV. qu'à la fin ils diront vrai. Quiconque veut trouver quelques bons mots n'a qu'à dire beaucoup de sottises. Dieu garde de mál les gens à la mode, qui n'ont pas d'autre mérite pour être fêtes!

Les peasées les plus brillames peuvent tomber dans le cerveau des enfans, ou plutôt les meilleurs mots dans leur bouche, comme les diamans du plus grand prix sons leurs mains, sans que pour cela ni les pensées ni les diamans leur appartienment; il n'y a point de véritable proprieté pour cet âge en aucun genre. Les choses que dit un enfant ne sont pas pour lui ce qu'elles sont pour nous; il n'y joint pas les mêmes idees. Ces idées, si tant est qu'il en ait, n'ont dans sa tête ni suite ni liaison; rien de fixe, rien d'assuré dans tout ce qu'il pense. Examinez votre prétendu prodige. En de certains momens vous lui trouverez un ressort

<sup>(1)</sup> Le précepte de ne jamais nuire à autrai emporte celta de lenie à la société humaine le moltas qu'il est possible, car. dans l'état nocial, le bien de l'un fait nécessaisement le mai de l'autre. Ce rapport est dans l'essence de la chose, et rirm ne sauroit le changer. Qu'on cherche sur ce principe lequel est le mestleur de l'homme social ou do solitaire. En anteur illustre dit qu'il n'y a que le méchant qui son sent (2); moi je dis qu'il n'y a que le bon qui soit seul. Si ette proposition est mons sententieure, elle est plas vraie et mieux rassonnée que la précédente. Si le méchant choit seul, quet mais feroit il ? C'est dans la société qu'il dreuse ses machines pour unire aux autres. Si l'on vest résonner cet argument pour l'homme de bien, je réponds par l'armée auquel appart ent cette note.

<sup>19</sup> Diderot, prétace du fels naturel Rousseau reviort souvent aux cette scubence prononcée par son authorsqu'il était seul à l'illermitage; topes Confessions, livre 63, toine s, page 230

ÉMILLE. 450

percer les nues. Le plus souvent ce même esprit vous paroit läche, moite, et comme environné d'un epais brouillard. Tantôt il vous devance, et tautôt il reste immobile. Un instant vous diriez, c'est un genie, et l'instant d'après, g'est un sot. Yous yous tromperiez toujours; c'est un enfant. C'est un aiglon qui fend l'air un instant, et retombe l'instant d'après dans son aire.

Traitez-le donc selon son âge malgre les apnarences, et craignez d'epuiser ses forces pour les avoir voulu trop exercer. Si ce jeune cerveau s'echanffe, si vous vovez qu'il commence à bouiltonner, laissez-le d'abord fermenter en liberte, mais ne l'excitez jamais, de peur que tout ne s'exhale; et quand les premiers esprits se seront evapores, retenez, comprimez les autres, jusqu'à ce qu'avec les années tout se tourne en chaleur viviliante et en véritable force. Autrement vous perdrez votre temps et vos soins, vous detroirez votre propre ouvrage; et apres vous être indiscretement enivres de toutes ces vapeurs inflammables, il ne vous restera qu'un marc sans vigueur.

Des enfans étourdis viennent les hommes vulgaires : je ne sache point d'observation plus generale et plus certaine que celle-la. Rien n'est plus difficile que de distinguer dans l'enfance la stupidité réelle, de cette apparente et trompeuse stupidité qui est l'annonce des âmes fortes. Il parvit d'abord etrange que les deux extrêmes aient des signes si semblables : et cela doit pourtant être : car dans un age où l'homme n'a encore nulles veritables idees, toute la difference qui se trouve entre celui qui a du génie et celui qui n'en a pas, est que le dernier n'admet que de fausses idées, et que le premier, n'en trouvant que de telles, n'en admet aucune : il ressemble donc au stupide en ce que l'un n'est capable de rien, et que rien ne convient à l'autre. Le seul signe qui peut les distinguer depend du hasard, qui peut offrir au dernier quelque idée a sa portec, au lieu que le premier est toujours le même partout. Le jeune Caton, durant son enfance. sembloit un imbecille dans la maison. Il étoit taciturne et opiniatre : voilà tout le jugement qu'on portoit de lui. Ce ne fut que dans l'anti-

d'une extrême activité, une clarté d'esprit à chambre de Sylla que son oncle apprit à le connoître. S'il ne fût point entré dans cette antichambre, peut-être eut-il passé pour une brute jusqu'a l'ôge de raison : si Cesar n'eût point vecu, peut-être cut-on toujours traite de visionnaire ce même Caton qui penetra son fupeste genie, et prévit tous ses projets de si loin. O que ceux qui jugent si précipitamment les enfans sont sujets a se tromper! Ils sont souvent plus enfans qu'eux. J'ai vu, dans un age assez avance, un homme (") qui m'honoroit de son amitie passer dans sa famille et chez ses amis pour un esprit borne; cette excelleute tête se múrissoit en silence. Tout a coup il s'est montré philosophe, et je ne doute pas que la postérite ne lui marque une place honorable et distinguee parmi les medleurs raisonneurs et les plus profonds metaphysiciens de son sierle.

> Respectez l'enfance, et ne vous pressez point de la juger, soit en bien, soit en mal. Laissez les exceptions s'indiquer, se prouver, se confirmer long-temps avant d'adopter pour elles des méthodes particulieres. Laissez long-temps agir la nature avant de vous mêler d'agir a sa place, de peur de contrarier ses operations, Vous connoissez, dites-vous, le prix du temps et n'en voulez point perdre. Yous ne voyez pas que c'est bien plus le perdre d'en mal user que de n'en rien faire, et qu'un enfant mal instruit est plus loin de la sagesse que celui qu'on n'a point instruit du tout. Vous êtes alarmé de le voir consumer ses premières années à ne rienfaire! Comment! n'est-ce rien que d'être heureux, n'est-ce rien que desauter, jouer, courir toute la journée? De sa vie il ne sera si occupé. Platon, dans sa République, qu'un croit si austère, n'elève les enfans qu'en fêtes, jeux, chansons, passe-temps; on diroit qu'il a tout fait quand il leur a bien appris a se rejouir : et Seneque parlant de l'ancienne jeunesse romaine: Elle etoit, dit-il, toujours debout, on ne lai enseignoit rien qu'elle dût apprendre assise (\*\*). En valoit-elle moins parvenue à l'âge

<sup>1)</sup> L'abbé de Condillac Wiful liberos suos docebant quod discendum exect jacentibus. Ppist, 28 - Ge même passage se retrouve dans Montaigne, Liv. 11, chap. 21.

C'est inciveille, dit-ll encore (Lives r, chap. 25), combien · Platon se montre sorgnenz en ses loix de la gayeté et passe-« temps de la jeuneme de sa cité, et combien il s'arreste à leurs

viril? Effrayez-vous done peu de cette oisiveté prétendue. Que diriez-vous d'un homme qui, pour mettre toute la vie à profit, ne voudroit jamais dormir? Vous diriez : Cet homme est insense; il ne jouit pas du temps, il se l'ôte; pour fuir le sommed il court à la mort. Songez done que c'est ici la même chose, et que l'enfauce est le sommeil de la raison.

L'apparente facilité d'apprendre est cause de la perte des enfans. On ne voit pas que cette facilité même est la preuve qu'ils n'apprennent rien. Leur cerveau lisse et poli rend comme un miroir les objets qu'on lui présente; mais rien ne ceste, rien ne penètre. L'enfant retient les mots, les idees se reflechissent; ceux qui l'ecoutent les entendent, lui seul ne les entend point.

Quoique la memoire et le raisonnement soient deux facultes essentiellement differentes, cependant l'une ne se developpe veritablement qu'avec l'autre. Avant l'âge de raison l'enfant ne recoit pas des idees, mais des images; et il y a cette difference entre les unes et les autres, que les images ne sont que des peintures absolues des objets sensibles, et que les idees sont des notions des objets, determinées par des rapports. Une image peut être seule dans l'esprit qui se la représente : mais toute idée en suppose d'autres. Quand on imagine, on ne fait que voir ; quand on congoit, on compare. Nos sensations sont purement passives, au lieu que toutes nos perceptions ou idees naissent d'un principe actif qui juge. Cela sera demontré ci-après.

Je dis donc que les enfans, n'etant pas capables de jugement, n'ont point de veritable memoire. Ils retiennent des sons, des figures, des sensations, rarement des idees, plus rarement des haisons. En m'objectant qu'ils apprennent quelques elemens de géomètrie, on croit bien prouver contre moi; et tout an contraire, c'est pour moi qu'on prouve : on montre que, loin de savoir raisonner d'eux-mêmes, ils ne savent pas même retenir les raisonnemens d'autrui; car suivez ces petits geometres dans leur methode, vous voyez aussitôt qu'ils n'ont retenn que l'exacte impression de la figure et les termes de la démonstration. A la moindre objection nouvelle, ils n'y sont plus, renversez la figure, ils n'y sont plus. Tout leur savoir est dans la sensation, rien n'a passé jusqu'a l'entendement. Leur memoire elle-même n'est guère plus parfaite que leurs autres facultés, puisqu'il faut presque toujours qu'ils rapprennent etant grands les choses dont ils ont appris les mots dans l'enfance.

Je suis cependant bien éloigné de penser que les enfans n'aient aucune espèce de raisonnement (1). Au contraire, je vois qu'ils raisonnent tres-bien dans tout ce qu'ils connoissent et ani se rapporte à leur intérêt present et sensible. Mais c'est sur leurs connoissances que l'on se trompe, en leur prétant celles qu'ils n'ont pas. et les faisant raisonner sur ce qu'ils ne saurojent comprendre. On se trompe encore en voulant les rendre attentifs a des considerations qui ne les touchent en aucune manière, comme celle de leur intérêt à venir, de leur bonheur etant hommes, de l'estime qu'on aura pour eux quand ils seront grands; discours qui, tenus à des êtres déponevus de toute prévoyance, ne signifient absolument vien pour eux. Or, toutes les études forcées de ces pauvres infortunes tendent à ces objets entièrement etrangers à leurs esprits. Qu'on juge de l'attention qu'ils y peuvent donner.

Les pedagogues qui nous etalent en grand appareil les instructions qu'ils donnent à leurs disciples sont payes pour tenir un autre langage : cependant on voit, par leur propre conduite, qu'ils pensent exactement comme moi. Car que leur apprennent-ils enfin? Des mots, encore des mots, et toujours des mots. Parmi les diverses sciences qu'ils se vantent de leur

<sup>(1)</sup> Jul fait cent fous réflexion en écrivant, qu'il est imposrolde, dans un long ouvrage, de donner toujours les memes acqui aux méturs mois. Il ir y a pient de langue assez riche sour foirme autant de termes, de tours et de phrases, que nos juées penvent avoir de modifications. La methode de définir totalles termes, et de substituer sans cesse la défaution à la place du sfelint, est belle, mais impraticable; car comment eviter le cercle 5 Lea définitione pourrouent etre honnes ai l'on n'euployoit pas des mots pour les faire Malgré ceta, le suis persuadé qu'on peut être clair, meme dans la pauvreté de notre langue. pon pas en donnant toujours les mémies acciptions aux momes mots mais en favant en serte, autant de fois qu'en empire charge mot, que l'acception qu'on les donne soit suffissionment determinée par les idées qui s'y rapportent, et que chaque periode qui ce moit se trouve lui serve, pour activi cire, de delimition. Tantôt je dis que les enfans sont lucapables de raisongement, et taplôt je les fais raisonner avec assez de finesse. Je ne crois pai en cela me confredire dans mes idées, mais je ne puis doconvenir que je ne me contredise souvent dans mes expressions.

courses, iena, chansons, saults et danses... Il aestend à mulle preceptes pour ses gymnases; pour les sciences letteres,

<sup>.</sup> Jay amuse fart pen, etc. .

EMILE. 43.5

enseigner, ils se gardent bien de choisir celles ; qui leur seroient veritablement utiles, parce qu'on les exerce par preférence sur les langues que ce seroient des sciences de choses, et qu'ils n'y reussiroient pas; mais celles qu'on parolt sayoir quand on en sait les termes, le blason, la geographie, la chronologie, les langues, etc.; toutes études si loin de l'homme, et surtout de l'enfant, que c'est une merveille si rien de tout rela lui peut être utile une seule fois en sa vie.

On sera surpris que je compte l'étude des langues au nombre des inutilités de l'education : mais on se souviendra que je ne parle ici que des études du premier àge ; et , quoinu'en puisse dire, je ne crois pas que jusqu'a l'age de douze ou quinze ans nut enfant, les prodiges à part, ait jamais vraiment appris deux langues.

Je conviens que si l'etude des langues n'étoit que celle des mots, c'est-à-dire des figures ou des sons qui les expriment, cette etude pourroit convenir aux enfans : mais les langues, en changeant les signes, modifient aussi les idres qu'ils représentent. Les têtes se forment sur les langages, les pensées prennent la teinte des idiomes. La raison seule est commune, l'esprit en chaque langue a sa forme particulière; différence qui pourroit bien être en partie la cause ou l'effet des caractères nationaux : et ce qui paroit confirmer cette conjecture, est que, chez toutes les nations du monde, la langue suit les vicissitudes des mœurs, et se conserve ou s'altère comme elles.

De ces formes diverses l'usage en donne une à l'enfant, et c'est la seole qu'il garde jusqu'à l'âge de raison. Pour en avoir deux, il faudroit qu'il sût comparer des idées; et comment les compareroit-il, quand il est a peine en état de les concevoir? Chaque chose peut avoir pour lui mille signes différens; mais chaque idée ne peut avoir qu'une forme : il ne peut donc apprendre à parler qu'une langue. Il en apprend cependant plusieurs, me dit-on : je le nie. J'ai vu de ces petits prodiges qui croyoicat parler cinq ou six langues. Je les aj entendus successivement parler allemand, en termes latins, en termes françois, en termes italiens; ils se servoient à la vérité de cinq ou six dictionnaires, mais ils ne parloient toujours qu'allemand. En un mot, donnez aux enfans tant de synonymes qu'il vous plaira : vous changerez les mots, non la langue; ils n'en sauront jamais qu'une.

C'est pour cacher en ceci feur inaptitude mortes, dont il n'y a plus de juges qu'on ne puisse récuser. L'usage familier de ces langues etant perdu depuis long-temps, on se contente d'imiter ce qu'on en trouve ecrit dans les livres : et l'on appelle cela les parler. Si tel est le grecet le latin des maîtres, qu'on juge de celui des enfans! A peine ont-ils appris par cour lear rudiment, auquel ils n'entendent absolument rien, qu'on leur apprend d'abord à rendre un discours françois en mots latins; puis. quand ils sont plus avances, à coudre en prose des phrases de Cicéron, et en vers des centons de Virgile. Alors ils croient parler latin : qui estce qui viendra les contredire?

En quelque etude que ce puisse être, sans l'idee des choses représentées les signes représentans ne sont rien. On borne pourtant toujours l'enfant à ces signes, sans jamais pouvoir lui faire comprendre aucune des choses qu'ils représentent. En pensant lui apprendre la description de la terre, on ne lui apprend qu'à connoitre des cartes : on lui apprend des noms de villes, de pays, de rivières, qu'il ne conçoit pas exister ailleurs que sur le papier où l'on les lui montre. Je me souviens d'avoir vu quelque part une geographie qui commencoit aissi : Qu'est-ce que le monde? C'est un globe de carton. Telle est precisement la géographie des enfans. Je pose en fait qu'après deux ans de sphère et de cosmographie, il n'y a pas un seul cofant de dix ans qui, sur les règles qu'on lui a donnees. sût se conduire de Paris à Saint-Denis. Je pose en fait qu'il n'y en a pas un qui, sur un plan du jardin de son père, fût en état d'en suivre les détours sans s'égarer. Voila ces docteurs qui savent à point nommé où sont Pékin, Ispahan, le Mexique, et tous les pays de la terre.

J'entends dire qu'il convient d'occuper les enfans à des etudes où il ne faille que des yeux; cela pourroit être s'il y avoit quelque étude où il ne fallût que des yeux; mais je n'en connois point de telle.

Par une erreur encore plus ridicule, on leur fait étudier l'histoire : on s'imagine que l'histoire est à leur portée parce qu'elle n'est qu'un recueil de faits. Mais qu'entend-on par ce mot de faits? croit-on que les rapports qui déterminent les faits historiques soient si faciles à saisir. que les idées s'en forment sans peine dans l'esprit des enfans? Croit-on que la véritable connoissance des événemens soit séparable de celle de leurs causes, de celle de leurs effets, et que l'historique tienne si peu au moral qu'on puisse connoître l'un sans l'autre? Si vous ne voyez dans les actions des hommes que les mouvemens extérieurs et purement physiques, qu'apprenezvous dans l'histoire? absolument rien; et cette étude, denuée de tout intérêt, ne vous donne pas plus de plaisir que d'instruction. Si vous voulez apprécier ces actions par leurs rapports moraux, essayez de faire entendre ces rapports à vos élèves, et vous verrez alors si l'histoire est de leur âge.

Lecteurs, souvenez-vous toujours que celui qui vous parle n'est ni un savant ni un philosophe, mais un homme simple, ami de la vérité, sans parti, sans système; un solitaire, qui, vivant peu avec les hommes, a moins d'occasions de s'imboire de leurs préjugés, et plus de temps pour réfléchir sur ce qui le frappe quand il commerce avec eux. Mes raisonnemens sont moins fondes sur des principes que sur des faits; et je crois ne pouvoir mieux vous mettre à portée d'en juger, que de vous rapporter souvent quelque exemple des observations qui me les suggèrent.

J'etois alle passer quelques jours à la campagne chez une bonne mère de famille qui prenoit grand soin de ses enfans et de leur education. Un matin que j'étois présent aux leçons de l'ainé, son gouverneur, qui l'avoit très-bien instruit de l'histoire ancienne, reprenant celle d'Alexandre, tomba sur le trait connu du médecia Philippe qu'on a mis en tableau, et qui surement en valoit bien la peinc (\*). Le gouverneur, homme de mérite, fit sur l'intrepidité d'Alexandre plusieurs reflexions qui ne me plurent point, mais que j'evitai de combattre, pour ne pas le décréditer dans l'esprit de son elève. A table, on ne manqua pas, selon la methode françoise, de faire beaucoup babiller le petit bon homme. La vivacité naturelle à son

age, et l'attente d'un applaudissement sur, lui firent debiter mille sottises, tout à travers lesquelles partoient de temps en temps quelques mots heureux qui faisoient oublier le reste. Enfin vint l'histoire du médecin Philippe : il la raconta fort nettement et avec beauconp de grâce. Après l'ordinaire tribut d'éloges qu'exigeoit la mère et qu'attendoit le fils, on raisonna sur ce qu'il avoit dit. Le plus grand nombre blâma la temerite d'Alexandre : quelques-uns . à l'exemple du gouverneur, admiroient sa fermete, son courage : ce qui me fit comprendre qu'aucun de ceux qui étoient presens ne voyoit en quoi consistoit la véritable beauté de ce trait. Pour moi. leur dis-je, il me paroît que s'il y a le moindre courage, la moindre fermeté dans l'action d'Alexandre, elle n'est qu'une extravagance. Alors tout le monde se réunit et convint que c'était une extravagance. J'allois répondre et m'echauffer, quand une femme qui étoit à côté de moi, et qui n'avoit pas ouvert la bouche, se pencha vers mon oreille, et me dit tout bas : Tais-toi Jean-Jacques; ils ne t'entendront pas. Je la regardai, je fus frappe, et je me tus.

Après le diner, soupconnant sur plusieurs indices que mon jeune docteur n'avoit rien compris du tont a l'histoire qu'il avoit si bien racontee, je le pris par la main, je fis avec lui un tour de parc, et l'avant questionné tout à mon aise, je trouvai qu'il admiroit plus que personne le courage si vante d'Alexandre : mais savez-vous où il voyoit ce courage? uniquement dans celui d'avaler d'un scul trait un breuvage de mauvais goût, sans hesiter, sans marquer la moindre repugnance. Le pauvre enfant, à qui l'on avait fait prendre médecine il g'y avoit pas quinze jours, et qui ne l'avoit prise qu'avec une peine infinie, en avoit encore le deboire a la bouche, La mort, l'empoisonnement, ne passoient dans son esprit que pour des sensations désagréables, et il ne concevoit pas, pour lui, d'autre poison que du séné. Cenendant il faut avoner que la fermete du héros avoit fait une grande impression sur son jeune cœur, et qu'à la premiere medecine qu'il faudroit avaler il avoit bien résolu d'être un Alexandre. Saus entrer dans des eclaircissemens qui passoient evidemment sa portée, je le confirmai dans ces dispositions louables, et je m'en retournai mant en moi-même de la haute sagesse des percs et des mai-

<sup>(°)</sup> Voyez Quinte-Curce, Liv. 113, chap. 6. — Le même trait cat rapporté aussi par Montaigne. « Alexandre... 17 ant eu ad-» via par une lettre de Parmenton que Ph bippia, aon plus cher

medecus, extoit corrompu par l'argent de Daries pour l'em posonner; en mesme temps qu'il donnoit à lire sa lettre à

pursonner; en mesme temps qu'il toontout a tire sa rettre a
 Philippus, il avala le bruvage qu'il luy avoit présenté. » Liv.
 chap, 25.
 6. P.

tres, qui pensent apprendre l'histoire aux enfans.

Il est aisé de mettre dans leurs bouches les mots de rois, d'empires, de guerres, de conquêtes, de revolutions, de lois : mais quand il sera question d'attacher à ces mots des idees nettes, il y aura loin de l'entretien du jardimer Robert à toutes ces explications.

Quelques lecteurs, mecontens du tais-toi, Jean-Jacques, demanderont, je le prevois, ce que je trouve enfin de si beau dans l'action d'Alexandre. Infortunes! s'il faut vous le dire, comment le comprendrez-vous? C'est qu'Alexandre croyoit à la vertu; c'est qu'il y croyoit sur sa tête, sur sa propre vie; c'est que sa grande àme etoit faite pour y croire. O que cette médecine avalée etoit une belle profession de foi! Non, jamais mortel n'en tit une si sublime. S'il est quelque moderne Alexandre, qu'on me le montre à de pareils traits (\*).

S'il n'y a point de science de mots, il n'y a point d'étade propre aux enfans. Sils n'ont pas de vraies idees, ils n'ont point de véritable memoire : car je n'appelle pas ainsi celle qui ne retient que des sensations. Que sert d'inscrire dans leur tête un catalogue de signes qui ne représentent rien pour eux? En apprenant les choses n'apprendront-ils pas les signes? Pourquoi leur donnér la peine inutile de les apprendre deux fois? Et cependant quels dangereux préjugés ne commence-t-on pas à leur inspirer, en leur faisant prendre pour de la science des mots qui n'ont aucun sens pour eux! C'est du premier mot dont l'enfant se paye, c'est de la première chose qu'il apprend sur la parole d'autrui, sans en voir l'utilite lui-même, que son jugement est perdu : il aura long-temps à briller aux yeux des sots avant qu'il repare une telle perte (1).

(\*) • Ce prince, dit Montaigne à ce sujet, est le souverain patron des artes bazardeux , mais ie ne scay s'il y a trairt en sa • vie qua ayt plus de fermeté que cettuy-cy, my uno beauté ilstustre par faut de visages • Liv. r. chap. 25. G. P. Non, si la nature donne au cerveau d'un enfant cette souplesse qui le rend propre à recevoir toutes sortes d'impressions, ce n'est pas pour qu'on y grave des noms de rois, des dates, des termes de blason, de sphère, de geographie, et tous ces mots sans aucun sens pour son âge et sans aucune utilité pour quelque âge que ce soit, dont on accable sa triste et sterde enfance; mais c'est pour que toutes les idees qu'il peut concevoir et qui lui sont utiles, toutes celles qui se rapportent à son bonheur et doivent l'éclairer un jour sur ses devoirs, s'y tracent de bonne heure en caracteres inelfaçables, et lui servent à se conduire pendant sa vie d'une manière convenable à son être et à ses facultes.

Sans etudier dans les livres , l'espèce de memoire que peut avoir un enfant pe reste pas pour cela oisive; tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend le frappe, et il s'en souvient; il tient registre en lui-même des actions, des discours des hommes; et tout ce qui l'epvironne est le livre dans lequel, sans v songer, il enrichit continuellement sa mémoire en attendant que son jugement puisse en profiter. C'est dans le choix de ces objets, c'est dans le soin de lui présenter sans cesse ceux qu'il peut connoître, et de lui cacher ceux qu'il doit ignorer, que consiste le véritable art de cultiver en lui cette première faculté; et c'est par là qu'il faut tâcher de lui former un magasin de connoissances qui servent à son éducation durant su jeunesse, et à su conduite dans tous les temns. Cette methode, il est vrai, ne forme point de petits prodiges et ne fait pas briller les gouvernantes et les précepteurs ; mais elle forme des hommes judicieux, robustes, sains de corps et d'entendement, qui sans s'être fait admirer ctant jounes, se font honorer ctant grands.

Émile n'apprendra jamais rien par cœue, pas même des fables, pas même celles de La Fontaine, toutes naives, toutes charmantes qu'elles sont; car les mots des fables ne sont pas plus les fables que les mots de l'histoire ne sont l'histoire. Comment peut-on s'aveugler assez pour appeler les fables la morale des enfans, sans songer que l'apologue, en les amusant, les abuse; que, séduits par le mensonge, ils laissent echapper

ce que les autres n'ont garde de faire, je donne mes rères pour des rères talssant obereher au fec eur s ils ont quelque closse d'utile aux gens éveillés.

A p'upart des savais le sent à la manière des enfans. La vaste érudition résu te moins il moe moltitude d'idées que d'une multitude d'images. Les dates, les noms propres, les beus, tous les objets l'olés ou démiés d'idées, se reteament unquement par la mémotre des signes, et rarement se rappelle-t-on quelqu'une de ces choses sons voir en même temps le recto ou le verso de la page on ou l'a lue, on la figure sous laquelle ou la vit la première fois. Teste étuit à peu près la sonnée a la mode des siècles dermans. Celle de notre secle est autre choser on n'étudie plus, on telescrire plus; on rève, et l'on nous donne gravement pour de la phi losophie les rêves de queiques maire, mass moits. Un me dira que preve ausse; j'en convens, mars.

la vérité, et que ce qu'on fait pour leur rendre l'instruction agreable les empêche d'en profiter? Les tables peuvent instruire les hommes; mais il faut dire la verite nue aux enfans; sitôt qu'on la couvre d'un voile, ils ne se donnent plus la peine de le lever.

On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les entans, et il n'y en a pas un scul qui les entende. Quand ils les entendroient, ce seroit encore pis; car la morale en est tellement mélée et si disproportionnée à leur âge, qu'elle les porteroit plus au vice qu'à fa vertu. Ce sont encore fà, direz-vous, des paradoxes. Soit; mais voyons si ce sont des vérites.

Je dis qu'un enfant n'entend point les fables qu'on lui fait apprendre, parce que, quelque effort qu'on fasse pour les rendre simples, l'instruction qu'on en veut tirer force d'y faite entrer des idees qu'il ne peut saisir, et que le tour même de la poesie, en les lui rendant plus faciles à retenir, les lui rend plus difficiles à concevoir; en sorte qu'on achète l'agrement aux depens de la clarte. Sans citer cette multitude de fables qui n'ont rien d'intelligible ni d'utile pour les enfans, et qu'on leur fait indiscrètement apprendre avec les autres, parce qu'elles s'y trouvent mélices, bornons-nous à celles que l'auteur semble avoir faites spécialement pour eux.

Je ne connois dans tout le recueil de La Fontaine que cinq ou six fables où brille eminemment la narveté puerile; de ces cinq ou six je prends pour exemple la première de toutes (1), parce que c'est celle dont la morale est le plus de tout âge, celle que les enfans saisissent le mieux, celle qu'ils apprennent avec le plus de plaisir, enfin celle que pour cela même l'auteur a mise par préférence a la tête de son livre. En lui supposant réellement l'objet d'être entendu des enfans, de leur plaire et de les instraire, cette table est assurement son chef-d'œuvre; qu'on me permette donc de la suivre et de l'examiner en peu de mots.

# LE CORBEAU ET LE RENARD.

FABLE.

Maltre corbeau, our un arbre perche,

Maître! que signific ce mot en lui-même?

<sup>11</sup> Cest la seconde et con la première comme l'a très-bien remarque M. Formey. que signific-t-il au-devant d'un nom propre ? quel sens a-t-il dans cette occasion?

Qu'est-ce qu'un corbeau?

Qu'est-ce qu'un arbre perché? L'on ne dit pas sur un arbre perche, l'on dit parche sur un arbre. Par conséquent, il faut parler des inversions de la poesie; il faut dire ce que c'est que prose et que vers.

Tenoit dans son bec un fromage.

Quel fromage? étoit-ce un fromage de Suisse, de Brie ou de Hollande? Si l'enfant n'a point vu de corbeaux, que gaguez-vous a lui en parler? s'il en a vu, comment concevra-t-il qu'ils tiennent un fromage a leur bec? l'aisons toujours des images d'après pature.

Malire repard, par l'odeur allecté,

Encore un maître! mais pour celui-ci c'est a bon titre: il est maître passé dans les tours de son métier. Il faut dire ce que c'est qu'un renard, et distinguer son vrai naturel du caractère de convention qu'il a dans les tables.

Alléché. Ce mot n'est pas usite. Il le faut expliquer; il faut dire qu'on ne s'en sert plus qu'en vers. L'enfant demandera pourquoi l'on parle autrement en vers qu'en prose. Que lui repondrez-yous?

Alleche par l'odeur d'un fronage! Ce fromage, tenu par un corbeau per hé sur un arbre, devoit avoir beaucoup d'odeur pour être senti par le renard dans un taillis ou dans son terrier! Est-ce ainsi que vous exercez votre eleve a cet esprit de critique judicieuse qui ne s'en laisse imposer qu'à bonnes enseignes, et sait discerner la verite du mensonge dans les narrations d'autrui?

Lui tint à peu pres ce langage

Le langage! Les renards parlent donc? ils parlent donc la méme langue que les corbeaux? Sage précepteur, prends garde à toi : pèse bien ta réponse avant de la faire; elle importe plus que tu n'as pensé.

Eb' bonjour, momicur le corteau!

Monsieur! titre que l'enfant voit tourner en derision, même avant qu'il sache que c'est un titre d'honneur. Ceux qui disent monsieur du Corheau auroient bien d'autres affaires avant que d'avoir expliqué ce du.

Que tous être joit, que vous me semblez boau \*

Cheville, redondance inutile, L'enfant voyant répéter la même chose en d'autres termes, apprend à parler làchement. Si vous dites que cette redondance est un art de l'auteur, qu'elle entre dans le dessein du renard qui veut paroitre multiplier les eloges avec les paroles, cette excuse sera bonne pour moi, mais non pas pour mon elève.

Sans mentir, si votre ramage

Sans mentir ! On ment donc quelquefois?
Où en sera l'enfant si vous lui apprenez que le renard pe dit sans mentir que parce qu'il ment?

Répondoit à votre plumage,

Répondoit! Que signifie ce mot? Apprenez à l'enfant à comparer des qualités aussi différentes que la voix et le plumage; vous verrez comme il vous entendra.

Vous seriez le phénix des hâtes de ces bois.

Le phénix! Qu'est-ce qu'un phenix? Nous voici tout à coup jetés dans la menteuse antiquité, presque dans la mythologie.

Les hôtes de ces bois! Quel discours figuré! Le flatteur ennoblit son langage et lui donne plus de dignité pour le rendre plus séduisant. Un enfant entendra-t-il cette finesse? sait-il seulement, peut-il savoir ce que c'est qu'un style noble et un style bas?

A ces mots, le corbeau ne se seut pas de juie,

Il faut avoir éprouvé déjà des passions bien vives pour sentir cette expression proverbiale.

Et pour montrer sa belle vois.

N'oubliez pas que pour entendre ce vers et toute la fable, l'enfant doit savoir ce que c'est que la belle voix du corbeau.

If ouvre un targe bec. laisse tomber sa prote-

Ce vers est admirable; l'harmonie seule en fait image. Je vois un grand vilain hec ouvert; j'entends tomber le fromage à travers les branches: mais ces sortes de beautes sont perdues pour les enfans.

Le renand s'en saisst, et dit . Mon bon monsieur,

Voila donc deja la bonte transformée en bêtrse. Assurement on ne perd pas de temps pour instruire les enfans.

Apprenez que tont flatteur

Maxime genérale; nous n'y sommes plus.

Vitaux dépens de point qui l'écoute.

Jamais enfant de dix ans n'entendit re vers-là.

Cette lecon vaut bien un fromage, sans donte.

Ceci s'entend, et la pensée est très-bonne. Cependant il y aura encore bien peu d'enfans qui sachent comparer une leçon à un fromage, et qui ne préferassent le fromage à la leçou. Il faut donc leur faire entendre que ce propos n'est qu'une raillerie. Que de finesse pour des enfans!

Le corbeau, houteux et coulus,

Autre pléonasme; mais celui-ci est inexcusable.

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendruit plus.

Jura! Quel est le sot de maltre qui ose expliquer à l'enfant ce que c'est qu'un serment?

Voilà bien des détails, bien moins cependant qu'il n'en faudroit pour analyser toutes les idées de cette table, et les reduire aux idées simples et cementaires dont chacune d'elles est composée. Mais qui est-ce qui croit avoir besoin de cette analyse pour se faire entendre à la jeunesse? Nul de nous n'est assez philosophe pour savoir se mettre à la place d'un enfant. Passons maiteuant à la morale.

Je demande si c'est à des enlans de six ans qu'il faut apprendre qu'il y a des hommes qui flattent et mentent pour leur profit? On pourroit tout au plus leur apprendre qu'il y a des railleurs qui persifient les petus garçons, et se moquent en secret de leur sotte vanite : mais fe fromage gâte tout; on leur apprend moins a ne pas le laisser tomber de leur bec qu'a le faire tomber du bec d'un autre. C'est ici mon second paradoxe, et ce n'est pas le moins impor-

Suivex les enfans apprenant leurs fables, et vous verrez que, quand ils sont en état d'en faire l'application, ils en font presque toujours une contraire à l'intention de l'auteur, et qu'au heu de s'observer sur le defaut dont on les veut guérir ou preserver, ils penchent à aûner le vice avec lequel on tire parti des défauts des autres. Dans la fable precèdente les enfans se moquent du corbeau, mais ils s'affectionnent tous au renard; dans la lable qui suit, vous croyez leur donner la cigale pour exemple, et point du tout, c'est la fourmi qu'ils choisiront.

On n'aime point à s'humilier: ils prendront toujours le bean rôle; c'est le choix de l'amourpropre, c'est un choix très-naturel. Or, quelle horrible leçon pour l'enfance! Le plus odieux de tous les monstres seroit un enfant ayare et dur, qui sauroit ce qu'on lui demande et ce qu'il refuse. La fourmi fait plus encore, elle lui apprend à railler dans ses refus.

Dans toutes les fables où le lion est un des personnages, comme c'est d'ordinaire le plus brillant, l'enfunt ne manque point de se fure lion; et quand il preside à quelque partage, bien instruit par son modele, il a grand soin de s'emparer de tout. Mais quand le moucheron terrasse le lion, c'est une autre affaire, alors l'enfant n'est plus lion, il est moucheron. Il apprend à tuer un jour à coups d'aiguillon ceux qu'il n'oseroit attaquer de pied ferme,

Dans la fable du loup maigre et du chien gras, au lieu d'une leçon de moderation qu'on pretend lui donner, il en prend une de licence. Jen'oublierai jamais d'avoir vu beaucouppleurer une petite fille qu'on avoit désolée avec cette fable, tout en lui préchant toujours la docible. On eut peine à savoir la cause de ses pleurs : on la sut enfin. La pauvre enfant s'ennuyoit d'être à la chaîne; elle se sentont le cou pele; elle pleuroit de n'être pas loup.

Ainsi donc la morale de la première fable citée est pour l'enfant une lecon de la plus basse flatterie; celle de la seconde une lecon d'inhumanite; celle de la troisième une leçon d'injustice; celle de la quatrieme une leçon de satire; celle de la cinquieme que lecon d'independance, Cette dernière leçon, pour être superflue a mon elève, n'en est pas plus convenable aux vôtres. Quand vous leur donnez des preceptes qui se contredisent, quel fruit espérez-vous de vos soins? Mais peut-être, à cela près, toute cette morale qui me sert d'objection contre les fables fournit-elle autant de raisons de les conserver. Il faut une morale en paroles et une en actions dans la societé, et ces deux morales ne se ressemblent point. La première est dans le catechisme, où on la laisse; l'autre est dans les fables de La Fontaine pour les enfans, et dans ses contes pour les meres. Le même auteur suffit à tout.

Composons, monsieur de La Fontaine. Je promets, quant à moi, de vous lire avec choix,

de vous aimer, de m'instruire dans vos fables; car j'espère ne pas me tromper sur leur objet : mais pour mon clève, permettez que je ne lui en laisse pas etudier une seule jusqu'a ce que vous m'ayez prouvé qu'il est bon pour lui d'apprendre des choses dont il ne comprendra pas le quart; que dans celles qu'il pourra comprendre il ne prendra jamais le change, et qu'au lieu de se corriger sur la dupe, il ne se formera pas sur le fripon.

En ôtant ainsi tous les devoirs des enfans, j'ôte les instrumens de leur plus grande misere, savoir les livres. La lecture est le fléau de l'enfance, et presque la seule occupation qu'on lui sait donner. A peine à douze ans Émile saurat-il ce que c'est qu'un livre. Mais il faut bien au moins, dira-t-on, qu'il sache lire. J'en conviens : il faut qu'il sache lire quand la lecture lui est utile; jusque alors elle n'est bonne qu'à l'ennuyer.

Si l'on ne doit rien exiger des enfans par obéissance, il s'ensuit qu'ils ne peuvent rien apprendre dont ils ne sentent l'avantage actuel et present, soit d'agrement, soit d'utilité; autrement quel motif les porteroit à l'apprendre? L'art de parler aux absens et de les entendre. l'art de leur communiquer au loin sans médiateur nos sentimens, nos volontes, nos desirs, est un art dont l'utilité peut etre rendue sensible à tous les âges. Par quel prodige cet art si utile et si agreable est-il devenu un tourment pour l'enfance? parce qu'on la contraint de s'y appliquer malgre elle, et qu'on le met à des usages auxquels elle ne comprend rien. Un enfant n'est nas fort curieux de perfectionner l'instrument avec lequel on le tourmente; mais faites que cet instrument serve a ses plaisirs, et bientôt il s'y appliquera malgré vous.

On se fait une grande affaire de chercher les meilleures methodes d'apprendre à lire, on invente des bureaux, des cartes; on fait de la chambre d'un enfant un atelier d'imprimerie. Locke veut qu'il apprenne à lire avec des dés. Ne vouà-t-d pas une invention bien trouvee? quelle pitie! Un moyen plus sûr que tous œux-la, et celui qu'on oublie toujours, est le desir d'apprendre. Donnez à l'enfant ce desir, puis laissez la vos bureaux et vos des; toute methode lui sera bonne.

L'interêt present, voila le grand mobile, le

458 ÉMILE.

scul qui mene surement et loin. Émile recoit quelquefois de son pére, de sa mère, de ses parens, de ses amis, des billets d'invitation pour un diner, pour une promezade, pour une partie sur l'eau, pour voir quelque fête publique. Ces billets sont courts, clairs, nets, bien ecrits. Il faut trouver quelqu'un qui les lui lise : ce quelqu'un ou ne se trouve pas toujours à point nomme, ou rend à l'enfant le peu de complaisance que l'enfant eut pour lui la veille. Ainsi l'occasion, le moment se passe. On lui lit entin le billet, mais il n'est plus temps. Ah! si l'un edt su lire soi-même! On en recoit d'autres : ils sont si courts! le sujet en est si interessant! on voudroit essaver de les déchiffrer ; on trouve tantôt de l'aide et tantôt des refus. On s'evertue, un déchiffre enfin la moitié d'un billet : il s'agit d'aller demain manger de la creme... on ne sait où ni avec qui... combien on fait d'efforts pour lire le reste! Je ne crois pas qu'Émile ait besoin du bureau. Parlerai-je a présent de l'ecriture? Non, j'ai honte de m'amuser a ces piaiseries dans un traite de l'education.

J'ajouterni ce seul mot qui fait ure importante maxime; c'est que d'ordinaire on obtient très-sùrement et très vite ce qu'on n'est point presse d'obtenir. Je suis presque sûr qu'Emile saura parfaitement lire et écrire avant l'âge de dix ans, precisement parce qu'il m'importe fort peu qu'il le sache avant quinze; mais j'aimerois mieux qu'il ne sût jamais lire que d'acheter cette science an prix de tout ce qui peut la rendre utile : de quoi lui servira la lecture quand on l'en aura rebuté pour jamais! Id imprimis cavere oportèbit, ne studia, qui amare nondum potest, oderit, et amaritudment semel perceptam etiam ultrà rudes annos reformidet (4).

Plus j'insiste sur ma methode inactive, plus je sens les objections se renforcer. Si votre eleve n'apprendra des autres. Si vous ne prevenez l'erreur par la verité, il apprendra des mensonges : les prejuges que vous craignez de lui donner, il les recevra de tout ce qui l'environne; ils entreront par tous ses sens; ou ils corrompront sa raison, même avant qu'elle soit formee; ou son esprit, engourdi par une longue inaction, s'absorbera dans la matiere.

L'inhabitude de penser dans l'enfance en ôte la faculté durant le reste de la vie.

Il me semble que je pourrois aisément répondre a cela; mais pourquoi toujours des reponses? Si ma methode répond d'elle-même aux objections, elle est bonne; si elle n'y répond pas, elle ne vaut rien. Je poursuis.

Si sur le plan que j'ai commence de tracer vous suivez des regles directement contraires à celles qui sont etablies ; si , au lieu de porter au loin l'esprit de votre eleve ; si, au lieu de l'égarer sans cesse en d'autres lieux, en d'autres climats. en d'autres siecles, aux extremites de la terre. et jusque dans les cieux, vous vous appliquez a le tenir toujours en lui-même et attentif a ce qui le touche immediatement; alors vous le trouverez capable de perception, de memoire, et même de raisonnement : c'est l'ordre de la nature. A mesure que l'être sensitif devient actif. il acquiert un discernement proportionnel a ses forces; et ce n'est qu'avec la force surabondante à celle dont il a besoin pour se conserver, que se developpe en lui la faculte speculative propre à employer cet excès de forces à d'autres usages. Voulez-yous donc cultiver l'intelligence de votre eleve, cultivez les forces qu'elle doit gouverner. Exercez continuellement son corps; rendez-le robuste et sain pour le rendre sage et raisonnable; qu'il travaille, qu'il agisse, qu'il coure. qu'il crie, qu'il soit toujours en mouvement; qu'il soit homme par la vigueur, et bientôt il le sera par la raison.

Yous l'abrutiniez, il est vrai, par cette methode si vous alliez toujours le dingeant, toujours lui disant : Va, viens, reste, fais ceci, ne fais pas cela. Si votre tête conduit toujours ses bras, la sienne lui devient inutile. Mais souvenez-vous de nos conventions : si vous n'êtes qu'un pedant, ce n'est pas la peine de me lire.

C'est une erreur bien pitoyable d'imaginer que l'exercice du corps nuise aux opérations de l'esprit; comme si ces deux actions ne devoient pas marcher de concert, et que l'une ne dût pas toujours diriger l'autre!

Il y a deux sortes d'hommes dont les corps sont dans un exercice continuel, et qui surement songent aussi peu les uns que les autres a cultiver leur âme, savoir, les paysans et les sanvages. Les premiers sont rustres, grossiers, maladroits; les autres, connus par leur grand

<sup>(&</sup>quot; Quintil , lete e, cope i

sens, le sont encore par la subtilité de leur esprit (a): généralement il n'y a rien de plus lourd qu'un paysan, ni rien de plus fin qu'un sauvage. D'où vient cette difference? c'est que le premier, faisant toujours ce qu'on lui commande, ou ce qu'il a vu faire a son pere, ou ce qu'il a fait lui-même dès sa jeunesse, ne va jamais que par routine; et, dans sa vie presque automate, occupé sans cesse des mêmes travaux, l'babitude et l'obeissance lui tiennent lieu de raison.

Pour le sauvage, c'est autre chose; n'étant attache à aucun lieu, n'ayant point de tâche prescrite, n'obéissant a personne, sans autre loi que sa volonte, il est forcé de raisonner à chaque action de sa vie; il ne fait pas un mouvement, pas un pas, sans en avoir d'avance envisage les suites. Ainsi, plus son corps s'exerce, plus son esprit s'éclaire; sa force et sa raison croissent à la fois et s'etendent l'une par l'autre.

Savant précepteur, vovons lequel de nos deux élèves ressemble au sanvage, et lequel ressemble au paysan. Soumis en tout à une autorite toujours enseignante, le vôtre ne fait rien que sur parole ; il n'ose manger quand il a faim, ni rire quand il est gai, ni pleurer quand il est triste, ni présenter une main pour l'autre, ni remuer le pied que comme on le lui prescrit ; bientôt il n'osera respirer que sur vos règles. A quoi voulez-vous qu'il pense, quand vous pensez à tout pour lui? Assuré de votre prévoyance, qu'a-t-il besoin d'en avoir ? Voyant que vous vous chargez de sa conservation, de son bien-être, il se sent delivré de ce soin ; son jugement se repose sur le vôtre; tout ce que vous ne lui défendez pas, il le fait sans réflexion, sachant bien qu'il le fait sans risque. On'a-t-il besoin d'apprendre à prévoir la pluie? il sait que yous regardez au ciel pour lui. Qu'at-il besoin de régler sa promenade? il ne craint pas que vous lui laissiez passer l'heure du diner. Tant que vous ne lui defendez pas de manger, il mange; quand yous le fui défendez, il ne mange plus; il n'ecoute plus les avis de son estomac, mais les vôtres. Vous avez beau ramollir son corps dans l'inaction, vous n'en

rendez pas son entendement plus flexible. Tout au contraire, vous achevez de decrediter la raison dans son esprit, en lui faisant user le peu qu'il en a sur les choses qui lui paroissent le plus inutiles. Ne voyant jamais a quoi elle est bonne, il juge enfin qu'elle n'est bonne à rien. Le pis qui pourra lui arriver de mal raisonner sera d'être repris, et il l'est si souvent qu'il n'y songe guère; un danger si commun ne l'effraie plus.

Vous lui trouvez pourtant de l'esprit; et il en a pour babiller avec les femmes, sur le ton dont j'ai deja parle: mais qu'il soit dans le cas d'avoir à payer de sa personne, a prendre un parti dans quelque occasion difficile, vous le verrez cent fois plus stupide et plus bête que le fils du plus gros manant.

Pour mon elève, ou plutôt celui de la nature, exerce de bonne heure à se suffire à luimême autant qu'il est possible, il ne s'accoutume point à recourir sans cesse aux autres, encore moins à leur étaler son grand savoir. En revanche il juge, il prévoit, il raisonne en tout ce qui se rapporte immediatement a lui. Il ne jase pas, il agit; il ne sait pas un mot de ce qui se fait dans le monde, mais il sait fort bien faire ce qui lui convient. Comme il est sans cesse en mouvement, il est force d'observer beaucoup de choses, de connoître beaucoup d'effets; il acquiert de bonne heure une grande experience : il prend ses lecons de la pature et non pas des hommes ; il s'instruit d'autant mieux qu'il ne voit pulle part l'intention de l'instruire. Ainsi son corps et son esprit s'exercent à la fois. Agissant toujours d'après sa pensée, et non d'après celle d'un autre, il unit continuellement deux operations; plus il se rend fort et robuste, plus il devient sensé et judicieux. C'est le moven d'avoir un jour ce qu'on croit incompatible, et ce que presque tous les grands hommes ont reuni, la force du corps et celle de l'âme, la raison d'un sage et la vigueur d'un athlète.

Jeune instituteur, je vous prêche un art difticile; c'est de gouverner sans preceptes, et de tout faire en ne faisant rien. Cet art, j'en conviens, n'est pas de votre âge; il n'est pas propre à faire briller d'abord vos talens, ni a vous faire valoir aupres des peres; mais c'est le seul propre a reussir. Vous ne parviendrez ja-

a) Vis. . . de leur espelt et de leurs intentions genera-

4(1) ÉMILE.

mais à faire des sages, si vous ne faites d'abord : il ne doit pas ouvrir la bonche que vous ne sades polissons : c'etoit l'education des Spartrates; an lien de les coller sur des livres, on commençoit par leur apprendre a voler leur diner. Les Spartiates etoient-ils pour cela grossiers étant grands? Qui ne connoit la force et le sel de leurs reporties? Toujours faits pour vaincre, ils ecrasoient leurs ennemis en toute espece de guerre ; et les babillards Athenieus craignoient autant leurs mots que leurs coups.

Dans les éducations les plus soignées, le maitre commande et croit gouverner : c'est en effet l'enfant qui gouverne. Il se sert de ce que vous exigez de lui pour obtenir de vous ce qu'il lui plait, et il sait toujours vous faire paver une heure d'assiduite par huit jours de complanance. A chaque instant il faut pactiser avec lui. Ces traites, que vous proposez à votre mode, et qu'il execute à la sienne, tournent toujours au profit de ses fantaisies, surtont quand on a la maladresse de mettre en condition pour son profit ce qu'il est bien sur d'obtenir, soit qu'il remplisse on non la condition qu'on lui impose en echange. L'enfant, pour l'ordinaire, lit beaucoup mieux dans l'esprit du maitre, que le maitre dans le cerur de l'enfant. Et cela doit être : car toute la sagacite qu'eût employee l'enfant livré a lui-même à pourvoir à la conservation de sa personne, il l'emploie à sauver sa liberte naturelle des chaînes de son tyran; au lieu que celui-ci, n'avant nul interét si pressant a penetrer l'autre, trouve quelquefois mieux son compte à lui laisser sa paresse ou sa vanilé.

Prenez une route opposee avec votre elève; qu'il croie toujours être le maitre, et que ce soit toujours yous qui le sovez. Il n'y a point d'assujettissement si parfait que orlui qui garde l'apparence de la liberte; un captive ainsi la volonte même. Le papyre enfant qui ne sait rien, qui ne pent rien, qui se connoit rien, n'est-il pas a votre men'i! Ne disposez-vous pas, par rapport à lui, de tout ce qui l'environne? N'étes-vous pas le maître de l'affecter comme il vous plait? Ses travaux, ses jeux, ses plaisirs, ses peines; tout n'est-il pas dans vos mains sans qu'il le sache? Sans doute, il ne doit faire que ce qu'il veut ; mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu'il fasse; il ne doit pas faire un pas que vous ne l'ayez prevu ,

chiez ce qu'il va dire.

C'est alors qu'il pourra se livrer aux exercioes du corps que las demande son âge, sans abrutir son esprit; c'est alors qu'an tieu d'aiguiser sa ruse à eluder un incommode empire, vous le verrez s'occuper uniquement a tirer de tout ce qui l'environne le parti le plus avantageux pour son bien-être actuel; c'est alors que vous serez etonne de la subtilité de ses inventions pour s'approprier tous les objets auxqueis il peut atteindre, et pour jouir vraiment des choses sans le secours de l'opinion.

En le laissant ainsi maître de ses vulontés. vous ne fomentes point ses caprices. En ne faisant jamais que or qui lui convient, il ne lera bientit que ce qu'il doit faire ; et, bien que sun corps soit dans un mouvement continuel, tant qu'il s'agara de son interêt present et sensible. vous verrez toute la raison dont il est capable se developper beaucoup mieux et d'une maniere beaucoup plus appropriee a lui , que dans des etudes de pure speculation.

Ainsi, ne vous voyant point attentif a le contrarier, ne se defiant point de vous, n'avant rien a vous cacher, il ne vous trumpera point, il ne vous menura point; il se montrera tel qu'il est sans crainte; vous pourrez l'etudier tout a votre aise, et disposer tout autour de lui les lecons que vous voulez lui donner, sans qu'il pense jamais en recevoir aneune.

Il n'epiera point non plus vos mirurs avec une curieuse jalousie, et ne se fera point un plaisir secret de vous prendre en faute. Cet inconvenient que nous prevenons est très-grand. Un des premiers soins des enfans est, comme je l'ai dit, de decouvrir le foible de ceux qui les gouvernent. Ce penchant porte à la mochancete, mais il n'en vient pas : il vient du besoin d'eluder une autorité qui les importune. Surcharges du joug qu'on leur impuse, ils cherchent a le secouer; et les defauts qu'ils trouvent dans les maîtres leur fournissent de bons movens pour cela. Cependant l'habitude se prend d'observer les gens par leurs defauts, et de se plaire à leur en trouver. Il est clair une volta encore une source de vices l'oucher dans le cour d'Emile; a'avant aul interêt à me trouver des defauts, il ne m'en cherchera pas, et sera peu tente d'en chercher a d'autres.

Toutes ces pratiques semblent difficiles, parce qu'on ne s'en avise pas; mais dans le fond elles ne doivent point l'être. On est en droit de vons supposer les lumieres nécessaires pour exercer le métier que vous avez choisi; on doit presumer que vous connoissez la marche naturelle du cœur humain, que vous savez étudier l'homme et l'individu; que vous savez d'avance à quoi se pliera la volonté de votre élève à l'occasion de tous les objets intéressans pour son àge que vous ferez passer sous ses yeux. Or, avoir les instrumens, et bien savoir leur usage, n'est-ce pas être maître de l'opération?

Vous objectez les caprices de l'enfant : et vous avez tort. Le caprice des enfans n'est jamais l'ouvrage de la nature, mais d'une mauvaise discipline : c'est qu'ils ont obéi on commandé; et j'ai dit cent fois qu'il ne falloit ni l'un ni l'autre. Votre élève n'aura donc de caprices que ceux que vous lui aurez donnés; il est juste que vous portiez la peine de vos fautes. Mais, direz-vous, comment y remedier? Cela se peut encore, avec une meilleure conduite et beaucoup de patience.

Je m'étois chargé, durant quelques semaines. d'un enfant accoutume non-seulement à faire ses volontés, mais encore à les faire faire à tout le monde, par consequent plein de fautaisies (\*). Des le premier jour, pour mettre à l'essai ma complaisance, il voulut se lever à minuit. Au plus fort de mon sommeil, il saute à bas de son lit, prend sa robe de chambre et m'appelle. Je me lève, j'allume la chandelle : il n'en vouloit pas davantage; au bout d'un quart d'heure le sommeil le gagne, et il se recouche content de son épreuve. Deux jours après il la réitère avec le même succès, et de ma part sans le moindre signe d'impatience. Comme il m'embrassoit en se recouchant, je lui dis très-posément: Mon petit ami, cela va fort bien, mais n'y revenez plus. Ce mot excita sa curiosité, et dès le lendemain, voulant voir un peu comment j'oserois lui désobéir, il ne manqua pas de se relever à la même heure, et de m'appeler. Je lui demandai ce qu'il vouloit. Il me dit qu'il ne pouvoit dormir. Tant pis, repris-je, et je me tins coi. Il me pria d'allumer la chandelle :

(\*) Cet enlant clott le fils de madame Dupin. Voyez les t'onfessions, Livre vo. tome 1, page 180. G. P.

Pourquoi faire? et je me tins coi. Ce ton laconique commençuit à l'embarrasser. Il s'en fut à tatons chercher le fusil qu'il fit semblant de battre, et je ne pouvois m'empêcher de rire en l'entendant se donner des coups sur les doigts, Enfin, bien convaincu qu'il n'en viendroit pas à bout, il m'apporta le briquet à mon lit; je lui dis que je n'en avois que faire, et me tournai de l'autre côte. Alors il se mit a courir ctourdiment par la chambre, criant, chantant, faisant beaucoup de bruit, se donnant, à la table et aux chaises, des coups qu'il avoit grand soin de modèrer, et dont il ne laissoit pas de crier bien fort, espérant me causer de l'inquiétude. Tout cela ne prenoit point; et je vis que. comptant sur de belles exhortations ou sur de la colère, il ne s'etoit nullement arrangé pour ce sang-froid.

Cependant, résolu de vaincre ma patience à force d'opiniatrete, il continua son tintamarre avec un tel succès, qu'à la fin je m'echauffai ; et pressentant que j'allois tout gâter par un emportement hors de propos, je pris mon parti d'une autre manière. Je me levai sans rien dire, l'aliai au fusil que je ne trouvai point; je le lui demande, il me le donne, petillant de joie d'avoir enfin triomphé de moi. Je bats le fusil, j'allume la chandelle, je prends par la main mon petit bon homme, je le mêne tranquillement dans un cabinet voisin dont les volcts etoient bien fermes, et où il n'y avoit rien à casser : je l'y laisse sans lumiere ; puis fermant sur lui la porte à la clef, je retourne me coucher sans lui avoir dit un seul mot. Il pe faut pas demander si d'abord il y eut du vacarme : je m'y etois attendu : je ne m'en émus point, Enfin le bruit s'apaise; j'écoute, je l'entends s'arranger, je me tranquillise. Le lendemain. j'entre au jour dans le cabinet ; je trouve monpetit mutin couché sur un lit de repos, et dormant d'un profond sommeil, dont, après tant de fatigue, il devoit avoir grand besoin.

L'affaire de finit pas la. La mère apprit que l'enfant avoit passé les deux tiers de la nuit hors de son lit. Aussitôt tout fut perdu, c'étoit un enfant autant que mort. Voyant l'occasion bonne pour se venger, il fit le malade, sans prévoir qu'il n'y gagneroit rien. Le medecin fut appele. Malheureusement pour la mère, ce médecin etoit un plaisant, qui, pour s'amuser

Mid 主要以下。

de uns fravours, s'appliqueit à les augmenter. dans le moment où je le vis le plus engoné, prescrites, et il fut recommande à l'apublicaire, ment. Je sougirois de voir cette gamere mere ainsi la que je se la trampais pas.

trarier ne hai pas obeir en tout. Je vis qu'il fal- mon travail. kuit prendre avec la more le môme ton qu'avec ne gagnost rice à troubler mon sommeil mi a être malade , pret enfin le parti de dormir luimême et de se bien porter.

On se sauroit imaginer a combien de pareils caprices le petit tyran tyrit asservi son mailtenreux gorverneur : car l'education se faisoit sons les veix de la mere, qui ne souffruit pas que l'heritier fut desobé en rien. A ovelque beure en il vonitt sertir. il falson etre pret pour le mener, on plutét pour le suivre, et il avoit toniours grand soin de choisir le moment où il vocait sus guaverneur le plus occupe. Il vou ut user sur mui du meme empire, et se venger le jour de repus qu'il esoit force de me hisser la parit. Je me pretai de hon oteur a tout, et jecommencaci par lien constater a ses progresvent le plaisir que j'avois a lui complaire : apres ech , quand il fat question de le guerir de sa fantaisie, je m'v pris autrement.

ill failmt d'abord le mestire dans son tort , et rela se fut pas difficile. Sachant que les enfans ne songent jamais qu'un present, je pris sur hii le facile avantage de la prevovance: J'eus suin de lai procurer au lugis un amusement que je savois être extrémement de son goit ; et.

Cependant il me dit à l'oreille, inimet-mui j'allui lui proponer un tour de proponade; il faire, je vous promets que l'enfant sera guéri : me reuvous him him : j'ignistai, il me m'épour quelque temps de la fautaine d'être ma- conta pas; il faillet me rendre, et il nota prélade. En effet la diete et la classère furent ciencement en lai-même er signe d'annijettime-

Le londonstin de fut mon tour. Il s'emmyn, dupe de tout ce qui l'environneit, excepté mei : j'y avois pourve; mai, au contraire, je paraigsoul, qu'elle prit es baine, précisément parez unis profondement occupe. Il n'en fallait pas tant pour le determiner. Il ne manque pas de Apres des reproches auter dans , elle me dit - venir ai pracher à mon travail pour le mener que non tils esoit délicat, qu'il était l'unique promoner au plus vite. Je refusti; il s'abation. heritier de sa famille, qu'il falloit le conserver. Non, ha dis-je ; en faisant votre volunté vous a quolque prix que ce fiit , et qu'elle ne vouloit : m'avez appris à faire la missure : je ne veux que pas qu'il fat contrarje. En cela j'esois hien d'ac-- surtir. He hien ! repris-il vivement , je acrajraji card zver elle; mais elle entendait par le ous- taut seul. Comme vous vondrez. Et je reprends

Il s'habille . un pen inquiet de voir que je le l'enfant. Madame, lui dis-je assez froidement, laissuis faire et que je ne l'imitois pas. Prêt à je ne stis point comment en eleve un heritier, sertir, il vient me saluer: je le salue : il tâche et, qui plus est, je ne veux pas l'apprendre ; de m'alarmer par le recit des courses qu'il va vous pouvez vous arranger la-dessus. On avoit faire : à l'entendre , en eix eru en il allait au bestân de mui pour quelque temps encare : le bout du monde. Sans m'emouvoir, je hai soupere apains teut; la mere ecrivit su precepteur haite un bon vevage. Son embarras redenble, de laiter son retour : et l'enfant , vovant qu'il Copendant il fait bonne contenunce, et, prêt à sorir, il dit à son laquois de le suivre. Le laquais, dejà prevenn, repond qu'il n'a pas le temps, et qu'occupe par mes ordres, il doit m'obeir plutôt on a lei. Pour le coun l'enfant n'y est plus. Comment concevoir qu'on le baisse sortir seul. Ini qui se cross l'etre important à tions les autres, et pense que le ciel et la terre sont interesses a sa conservation? Cenendant ilcommence a sentir sa faithesse: il comprendi qu'il se va trouver seul an milieu de gens qui ne le connaissent pas : il voit d'avance les risques caril va courie : l'obstination scale le soutient encore: il descend l'escalier lesnement et fort interdit. Il entre enfin dans la rue, se consolant un pen da mal qui lus peus arriver par l'espoir qui on mi en rendra responsatile,

> Cetait la que je l'antenants. Tout estat prepare d'avance : et comme il s'agisson d'une espere de scene publique, je m etois muni da consentement du pere. A peste avan-il fait ouelques pas, qu'il entend a divite et a gauche differens propos sur son compre. Voisin , le joli monsieur lou va-t-il ainsi tout seul! ii va se perore : je vens le prier d'entrer chez nous. Voisine, garder-vous en hien. Ne vovez-vous nas

que c'est un petit libertin qu'on a chasse de la maison de son père parce qu'il ne vouloit rien valoir? il ne faut pas retirer les libertins; laissez-le aller où il vondra. Hé bien donc! que bieu le conduise! je serois fâchee qu'il lui arrivât malheur. Un peu plus loin il rencontre des polissons a peu près de son âge, qui l'agacent et se moquent de lui. Plus il avance, plus il trouve d'embarras. Seul et sans protection, il se voit le jouet de tout le monde, et il eprouve avec beaucoup de surprise que son nœud d'epaule et son parement d'or ne le font pas plus respecter.

Cependant un de mes amis, qu'il ne connoissoit point, et que j'avois charge de veiller sur lui, le suivoit pas à pas sans qu'il y prit garde, et l'accosta quand il en fut temps. Ce rûle, qui ressembloit à celui de Shrigani dans Pourceaugrac, demandoit un homme d'esprit, et fut parfaitement rempli. Sans rendre l'enfant timide et eraintif en le frappant d'un trop grand effrot, il lui fit si bien sentir l'imprudence de son equipee, qu'au bout d'une demi-heure il me le ramena souple, confus, et n'osant lever les yeux.

Pour achever le désastre de son expedition, precisément au moment qu'il rentroit, son père descendoit pour sortir, et le rencontra sur l'escalier. Il fallut dire d'où il venoit et pourquoi je n'etois pas avec lui (!). Le pauvre enfant cût voulu être cent pieds sous terre. Sans s'amuser à lui faire une longue reprimande, le pere lui dit plus sechement que je ne m'y serois attendu: Quand vous voudrez sortir seul, vous en étes le maître; mais comme je ne veux point d'un bandit dans ma maison, quand cela vous arrivera ayez soin de n'y plus rentrer.

Pour moi, je le reçus sans reproche et sans raillerie, mais avec un peu de gravite; et de peur qu'il ne soupçonnât que tout ce qui s'etoit passé n'etoit qu'un jeu, je ne voulus point le mener promener le même jour. Le lendemain je vis avec grand plausir qu'il passoit avec moi d'un air de triomphe devant les mêmes gens qui s'etoient moques de luita veille pour l'avoir rencontre tout seul. On conçoit bien qu'il ne me menaça plus de sortir sans moi.

C'est par ces moyens et d'autres semblables que, durant le peu de temps que je fus avec tui, je vins à bout de lui faire faire tout ce que je voulois sans fur rien prescrire, sans lui rien defendre, sans sermons, sans exhortations, sans l'ennuyer de leçons inutiles. Aussi, tant que je parlois il étoit content; mais mon silence le tenoît en crainte; il comprenoit que quelque chose n'alloit pas bien, et toujours la leçon lui venoit de la chose même. Mais revenons,

Non-seulement ces exercices continueis, ainsi laisses à la scule direction de la nature, en tortifiant le corps n'abrutissent point l'esprit : mais au contraire ils forment en pous la seule espece de raison dont le premier âge soit susceptible, et la plus necessaire à quelque age que ce soit. Ils nous apprenuent à bien connottre l'usage de nos forces, les rapports de nos corps aux corps environnans, l'usage des justrumens naturels qui sont a notre portée et que conviennent à nos organes. Y a-t-il quelone stupidite parcide a celle d'un enfant eleve toujours dans la chambre et sous les veux de sa mère. lequel, ignorant ce que c'est que poids et que resistance, vout arracher un grand arbre, ou soulever un rocher? La première fois que le sortis de Geneve, je voulois suivre un cheval au galop, je jetois des pierres contre la montague de Saleve, qui etoit a deux heues de moi; jouet de tous les enfans du village, j'etors un veritable idiot pour eux. A dix-huit ans on apprend en philosophie ce que c'est qu'un levier; il n'y a point de petit paysan à douze qui ue sache se servir d'un levier mieux que le premier mecameien de l'Academie. Les lecons que les ecohers premient entre eux dans la cour du collège leur sont cent fois plus utiles que tout ce qu'on leur dira jamais dans la classe.

Voyez un chat entrer pour la première fois dans one chambre; il visite, d'regarde, il flaire, il ne reste pas un moment en repos, il ne se fie à rien qu'apres avoir tout examine, tout connu. Ainsi fait un enfant commençant a marcher, et entrant pour ainsi dire dans l'espace du monde. Toute la difference est qu'à la vue, commune à l'enfant et au chat, le premier joint, pour observer, les mains que lui donna la nature, et l'autre l'odocat subtil dont elle l'a done. Cette disposition, bien ou mul cultivee, est ce qui

<sup>&</sup>quot; En car parell, on peut sans risque cauger d'un cufant la vérilé car il suit birn a'ors qu'il ne sausset la deguiser et questionni dire un memoge, d'en secut 11 mainte onvaince

3634 EMILE.

rend les enfans adroits on lourds, pesans ou que vous voulez apprendre nu voure, et, de dispos, citourdis ou prudens.

Les premiers mouvemens naturels de l'homme etant donc de se mesurer avec tout ce qui l'environne, et d'eprouver dans chaque objet qu'il apercoit toutes les qualités sensibles qui neuvent se rapporter a lui, sa premiere etude est une sorte de physique experimentale relative à sa propre conservation, et dont on le detourne par des études speculatives avant qu'il ait reconnu sa place ici-bas. Tandis que ses organes delicats et flexibles peuvent s'ajuster aux corps sur lesquels ils doivent agir, tandis que ses sens encore purs sont exempts d'illusion, c'est le temps d'exercer les uns et les autres aux fonctions qui leur sont propres ; c'est le temps d'apprendre à connoître les rapports sensibles que les choses ont avec nous. Comme tout ce qui entre dans l'entendement humain y vient par les sens, la premuere raison de l'homme est une raison sensitive; c'est elle qui sert de base à la raison intellectuelle : nos prenners maitres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos reux. Substituer des livres à tout celà, ce n'est has nous apprendre a raisonner, c'est nous apprendre a nous servir de la raison d'autrui; c'est nous apprendre à beaucoup croire, et a ne jamais rien savoer.

Pour exercer un art, il faut commencer par s'en procurer les instrumens : et, pour pouvoir employer utilement ces instrumens, il faut les faire assez solides pour resister a leur usaire. Pour apprendre a peaser, il faut donc exercer nos membres, nos sens, nos organes, qui sont les instrumens de notre intelligence ; et pour tirer tout le parti possible de ces instrumens. il faut que le corps, qui les fournit, soit robuste et sam. Ainsi, loin que la veritable raison de l'homme se forme independamment du corps, c'est la bonne constitution du corps qui rend les operations de l'esprit faciles et sures.

En montrant a quoi l'on dost employer la longue oisivete de l'enfance, j'entre dans un detail qui paroitra ridicule. Plaisantes leçuus, me dira-t-on, qui, retombant sous votre propre crimque, se bornent a enseigner ce que pul n'a besoin d'apprendre! Founquoi consumer le temps a des instructions qui viennent toujours d'elles-mêmes, et ne content in pernes ni soins? Ouel enfant de douae ans ne sait pas tout ce plus, or que ses maitres laront appris?

Messieurs, vous vous trompez; j'enseigne a mon cleve up art très-long, tres-penible, et que n'ont assurement pas les vôtres ; c'est celui d'etre ignorant : car la science de quiconque ne crost savoir que ce qu'il sait se reduit a bien peu de chose. Vous donnez la science, a la bonne heure; moi je m'occupe de l'instrument ropre à l'acquerir. On dit qu'un jour les lenitiens montrant en grande pompe leur treser de Saint-Marc à un ambassadeur d'Espagne. celui-ci, pour tout compliment, avant regarde sous les tables, leur dit. Qui non c'e la radice. le ne vois jamais un precepteur etaler le savoir de son disciple, sans etre tente de lui en der

Tous ceux qui ont reflechi sur la manière de vivre des anciens attribuent aux exercices de la gymnastique cette vigueur de corps et d'ame qui les distingue le plus sensiblement des modernes. La manière dont Montaigne appuie ce sentiment montre qu'il en étoit fortement penetre : il y revient sans cesse et de mille facons. En parlant de l'education d'un enfant, pour lui roidir l'ame, il taut, dit-il, lui durcir les muscles; en l'accoutumant au travail, on l'accidtume a la douleur ; il le faut rompre a l'aprele des exercions , pour le dresser à l'aprete de la dislocation, de la colique et de tous les mans. Le sage Locke, le bon Rollin, le savant Fleuri, le pedant de Crouzas (1), si differens entre eux dans tout le reste, s'accordent tous en ce seul pomt d'exercer braucoup les corps des enfans. C'est le plus judicieux de leurs preceptes ; c'est celus qui est et sera tonjours le plus neglige. Jas deja suftisamment parle de son importance; et comme on ne peut la-dessus donner de medleures rassons pi des regles plus seuses que celles qu'en trouve dans le lorre de Locke, je me contenterai d'y renvoyer, après avour pris la liberte d'ajoister quelques observations aux siennes.

<sup>&</sup>quot; Crystatta et non Crystate se à Lansanne, mort en 6730; erritans ferred mandant les operages ne s'effe ent pas doubre sus de la mediacrite, il est autrur d'un Truste de l'Aldmentaux der Fujene La ffage. 1923, 2 wil mill et d um ? gun un de I I some sur ! Homme de Peper anguel Vultaire a fait beauexcepting d'important es le coust comme autorité dans que des mades the sum position out to Theorem all Them have parte dans a Newcolle Breeks, describe Partie Leitre 1981 PART 133 de ce tudante. U.P.

Les membres d'un corps qui croft doivent être tous au large dans leur vêtement; rien ne doit gener leur mouvement ni leur accroissement : rien de trop juste, rien qui colle au corps; point de ligatures. L'habillement françois, génant et malsain pour les hommes, est pernicieux surtout aux enfans. Les humeurs, stagnantes, arrètées dans leur circulation, croupissent dans un repos qu'augmente la vie inactive et sédentaire, se corrompent et causent le scorbut, maladie tous les jours plus commune parmi nous, et presque ignoree des anciens. que leur manière de se vetir et de vivre en preservoit. L'habillement de houssard, loin de remedier à cet inconvénient, l'augmente, et, pour sauver aux enfans quelques ligatures , les presse par tout le corps. Ce qu'il y a de mieux à faire, est de les laisser en jaquette aussi long-temps qu'il est possible, puis de leur donner un vetement fort large, et de ne se point piquer de marquer leur taille, ce qui ne sert qu'à la deformer. Leurs defauts du corps et de l'esprit viennent presque tous de la même cause; on les yeut faire hommes avant le temps,

Il y a descouleurs gaies et descouleurs tristes : les premières sont plus du goût des enfans: elles leur sicent mieux aussi; et je ne vois pas pourquoi l'on ne consulteroit pas en ceci des convenances si naturelles : mais du moment qu'ils preferent une etoffe parce qu'elle est riche, leurs occurs sont dejà livrés au luxe, à toutes les fantaisies de l'opinion ; et ce goût ne leur est sûrement pas venu d'eox-mêmes. On ne sauroit d're combien le choix des veteniens et les motifs de ce choix influent sur l'education. Non-sculement d'aveugles meres promettent à leurs enfans des parures pour recompease, on voit même d'insenses gouverneurs menacer leurs eleves d'un habit plus grossier et plus simple, comme d'un châtiment : Si vous n'étudiez mieux, si vous ne conservez mieux vos hardes, on yous habillera comme ce petit paysan. C'est comme s'ils leur disoient : Sachez que l'homme n'est rien que par ses habits, que votre prix est tout dans les vôtres. Faut-il s'etonner que de si sages leçons profitent à la jeunesse, qu'elle n'estime que la parure, et qu'elle ne juge du merite que sur le seul extérieur?

Si j'avois a remettre la tête d'un enfant ainsi

gâté , j'aurois soin que ses habits les plus riches fussent les plus incommodes, qu'il y fût toujours gene, tomours contraint, toujours assujetti de mille manières : je feross foir la liberte la gatte devant sa magnificence : s'il souloit se meler aux jeux d'autres enfans plus simplement mis, tout cesserout, tout disparoitroit à l'instant. Enfin je l'ennuierois, je le ras-asierois tellement de son faste, je le rendrois tellement l'esclave de son habit dore, que j'en ferois le fleau de sa vie, et qu'il verroit avec moins d'elfroi le plus noir cachot que les apprêts de sa parure. Tant qu'on n'a pas asservi l'enfant a nos prejuges, être a son aise et libre est toujours son premier desir; le vétement le plus simple, le plus commode, celui qui l'assujettit le moins, est toujours le plus procieux pour lui.

Il y a une habitude du corps convenable aux exercices, et une autre plus convenable a l'inaction. Celle-cr. laissaut aux humeurs un cours egal et uniforme, doit garantir le corps des alterations de l'air; l'autre, le faisant passer sans cesse de l'agitation au repos et de la chaleur au froid, doit l'accontumer aux memes alterations. Il suit de la que les gens casaniers et sedentaires doivent s'habiller chaudement en tout temps, afin de se conserver le corps dans une temperature unitorme, la meme a pen pres dans toutes les saisons et à toutes les heures du jour. Ceux, au contraire qui vont et viennent. au vent, au soled, a la pluie, qui agissent beaucoup, et passent la plupart de leur temps sub dio, doivent être toujours vetus legerement, afin de s'habituer a toutes les vicissitudes de l'air et a tous les degres de temperature, sans en etre incommodes. Je conseillerois aux uns et aux autres de ne point changer d'habits selon les saisons, et ce sera la pratique constante de mon Emile, en quoi je n'entends pas qu'il porte l'ete ses habits d'hiver, comme les gens sedentaires , mais qu'il porte l'hiver ses habits d'eté, comme les gens laborieux. Ce dernier usage a ete celui du chevalier Newton pendant toutesa vie, et il a vecu quatre-vingts ans.

Peu ou point de coiffure en toute saison. Les anciens Egyptiens avoient toujours la tete nue; les Perses la couvroient de grosses tutes, et la couvrent encore de gros turbans, dont, selon Chardin, l'air du pays leur rend l'usage necessaire. J'ai remarque dans un autre

endroit d' la distinction que fit Herodote sur que les souliers des enfans premient l'eau dans rhunes, les fluxions, et toutes les impressions de l'air accoutumez vos enfans a demeurer ete et hiver, jour et muit, toujours tête nue. Que si, pour la propreté et pour tenir leurs chevers, en ordre, vous leur voulez donner une cuiffure durant la puit, que ce soit un bonnet minor a claure-voie, et semblable an reseau dans lequel les Basques enveloppent leurs cheveux. Je sais bien que la ploport des meres, plus frappees de l'observation de Chardin que de mes raisons, croiront trouver partont l'air de Perse ; mais moi je n'ai pas choisi mon eleve Europeen pour en faire un Asiatique.

En general on habille trop les cufaus et surtout durant le premier âge. Il faudroit plutôt les endurcir au froid qu'au chaud : le grand froid ne les incommode jamais quand on les v laisse exposés de honne heure : mais le tissu de leur peau, trop tendre et trop liche encure, laissant un trop libre passage à la transpiration , les livre par l'extrême chaleur a un engisement inevitable. Aussi remarque-t-on qu'il en meurt plus dans le mois d'août que dans aucun autre mois. D'ailleurs il paroit constant, par la comparaison des peuples du Nord et de ceux du Muli, qu'on se rend plus robuste en supportant l'excès du froid que l'exces de la chaleur. Mais, à mesure que l'enfant grandit et que ses fibres se fortifient, accoutumez-le peu a peu à braver les rayons du soleil; es alhat par degres yous l'endurcirez sans danger aux ardeurs de la zone torride.

Locke, au milieu des préceptes males et sensés qu'il nous donne, retombe dans des contradictions qu'on n'attendroit pas d'un raisonneur aussi exact. Ce même bomme qui veut que les enfans se baignent l'été dans l'éau giacee, ne veut pas, quand ils sont echauffes, qu'ils boivent frais, si qu'ils se couchest par terre dans des endroits humides (3). Mais paisqu'il vent

un champ de bataille entre les cranes des Per- tous les temps, la prepiront-ils mons quand sea et ceux des Egyptieus. Comme donc il l'enfant aura chaud? et ne peut-on pas les faire importe que les os de la tête devicament plus du corps, par rapport aux rieds, les mêmes dura, plus compactes, moins fragiles et moins undurtions qu'il fait des preus par rapport aux noreux, nour mieux armer le cerveau non- mains, et du corps, par rapport au visage \* Si seulement contre les tiessures, mais contre les vous voulez, lui dirois-je, que l'homme soit tout visage, pourquoi me blamez-vous de vouloir qu'il sort tout meds?

Pour empécher les enfans de boire quand ils out chaud, il prescrit de les accoutumer a manger prealablement un morceau de pain avant que de boire. Cela est bien etrange que, quand l'enfant a soif, il faille lui donner a manger; j'amerois autant, quand d'a fam, las donner a boire. Jamais on ne me persuadera que nos premiers appetits soient si deregles, qu'on ne puisse les satisfaire sans nous exposer a perir. Ni cela etoit, le genre humain se fut cent fuis detruit avant qu'on eut appris ce qu'il faut faire pour le conserver.

Toutes les fois qu'Emile aura soif, je veux qu'on lui donne à boire; je veux qu'on lui donne de l'eau pure et sans aucune preparation, pas même de la faire degourdir, fût-il tout en nage, et fût-on dans le oœur de l'hiver. Le seul soin que je recommande, est de distinguer la qualité des eaux. Si c'est de l'eau de riviere, donnez-la lui sur-le-champ telle qu'elle sort de la riviere : si c'est de l'eau de source, il la faut hisser quelque temps a l'air avant qu'il la boive. Dons les saisons chaudes. les rivieres sont chandes : il n'en est pas de même des sources, qui a'ont pas reçu le contact de l'air ; il faut attendre qu'elles soient à la temperature de l'atmosphere. L'hiver, au contraire, l'eau de source est a cet egard moins dangereuse que l'eau de riviere. Mais il n'est ni naturel ni frequent qu'on se mette l'hiver en sueur, surtout en plein air; car l'air froid, frappant incessamment sur la peau, repercute en dedans la sueur et empéche les pores de s'ouvrir assez pour lui donner un passage libre. Ur je ne pretends pas qu'Emile s'exerce l'hiver au coin d'un bon feu, mais debors, en pleine campagne, au milien des glaces. Tant qu'il ne s'echauffera qu'à faire et luncer des lalles de

<sup>·</sup> Lettre & M. of Alexhiert ran les Spectacies.

to Common a les pet to payants els saccounts in terre horn seche pour a y amou? ou pour a y coucher, et qu on a rid jamage : ges tout pryche de rhouadeines.

out dire que l'humainé de la terre est lait du mai à pas un efects. A counter th-demos ira médicion, on crownt les sanva-

neige, laissons-le boire quand il aura soif; qu'il continue de s'exercer après avoir bu, et n'en craignons aucun accident. Que si par quel-que autre exercice il se met en sueur et qu'il ait soif, qu'il boive froid, même en ce temps-la. Faites seulement en sorte de le mener an loin et à petits pas chercher son eau. Par le froid qu'on suppose, il sera suffisamment rafraichi en arrivant pour la boire sans aucun danger. Surtout prenez ces précautions sans qu'il s'en aperçoive. J'aimerois mieux qu'il fût quelquefois malade que sans cesse attentif à sa santé.

Il faut un long sommeil aux enfans, parce qu'ils font un extrême exercice, L'un sert de correctif à l'autre : aussi voit-on qu'ils ont besoin de tous deux. Le temps du repos est celui de la nuit, il est marqué par la nature. C'est une observation constante que le sommeil est plus tranquille et plus doux tandis que le soleil est sous l'horizon, et que l'air échauffé de ses ravons pe maintient pas nos sens dans un si grand calme. Ainsi l'habitude la plus salutaire est certainement de se lever et de se coucher avec le soleil. D'où il suit que dans nos climats l'homme et tous les animaux ont en général besoin de dormir plus long-temps l'hiver que l'été. Mais la vie civile n'est pas assez simple, assez naturelle, assez exempte de révolutions, d'accidens, pour qu'on doive accoutemer l'homme à cette uniformité, au point de la lui rendre nécessaire. Sans doute il faut s'assujettir aux règles : mais la première est de nouvoir les enfreindre sans risque quand la nécessité le veut. N'allez donc pas amollir indiscrètement votre élève dans la continuité d'un paisible sommeil, qui ne soit jamais interrompu. Livrez-le d'abord saus gêne à la loi de la nature; mais n'oubliez pas que parmi nous il doit être audessus de cette loi ; qu'il doit pouvoir se coucher tard, se lever matin, être éveillé brusquement, passer les nuits debout, sans en être incommodé. En s'y prenant assez tôt, en allant toujours doucement et par degrés, on forme le temperament aux mêmes choses qui le detruisent quand on l'y soumet dejà tont forme,

Il importe de s'accoutumer d'abord à être mal couché; c'est le moyen de ne plus trouver de mauvais lit. En genéral la vie dure, une fois tournée en habitude, multiplie les sensations agréables ; la ve molle en prépare une infinité de deplaisantes. Les gens élevés trop délicatement ne trouvent plus le sommeil que sur le duvet ; les gens accoutumés à dormir sur des planches le trouvent partout : il n'y a point de lit dur pour qui s'endort en se couchant.

Un lit mollet, où l'on s'ensevelit dans la plume ou dans l'edredon, fond et dissout le corps pour ainsi dire. Les reins enveloppés trop chaudement s'echauffent. De là resultent souvent la pierre on d'autres incommodités, et infailliblement une complexion delicate qui les nourrit toutes.

Le meilleur lit est celui qui procure un medleur sommeil. Voilà celui que nous nous préparons Émile et moi pendant la journée. Nous n'avons pas besoin qu'on nous amène des esclaves de Perse pour faire nos lits; en labourant la terre nous remuons nos matelas.

Je sais par expérience que quand un enfant est en santé, l'on est maître de le faire dormir et veiller presque à volonté. Quand l'enfant est couché, et que de son babil il ennuie sa bonne, elle lui dit, Dormez; c'est comme si elle lui dissoit, Portez-vous bien, quand il est malade. Le vrai moyen de le faire dormir est de l'ennuyer lui-même. Parlez tant qu'il soit force de se taire, et hientôt il dormira: les sermons sont toujours bons à quelque chose; autant vaut le precher que le bercer; mais si vous employez le soir ce narcotique, gardez-vous de l'employer de jour.

J'eveillerai quelquefois Émile, moins de peur qu'il ne prenne l'habitude de dormir trop long-temps, que pour l'accoutumer à tout, même à être eveillé brusquement. Au surplus, j'aurois bien peu de talent pour mon emploi, ai je ne savois pas le forcer à s'éveiller de lui-même, et a se lever, pour ainsi dire, à ma volonte, sans que je lui dise un seul mot.

S'il ne dort pas assez, je lui laisse entrevoir pour le lendemain une matince enuuyeuse, et lui-même regardera comme autant de gagne tout ce qu'il en pourra laisser au sommeil : s'il dort trop, je lui montre à son réveil un amusement de son goût. Veux-je qu'il s'éveille à point nommé, je lui dis : Demain à six heures on part pour la pêche, on se va promener à tel endroit ; voulez-vous en être? Il consent, il me prie de l'éveiller : je promets, ou je ne promets point,

4.8 EHILE

n'apprend à s'eveiller lui-même.

»-fait, mais hi administrer quelque minulant qui l'eveille. Un conçoit hien qu'il n'est pas question de le faire agir par force, mais de l'éexavoir par quelque appetit qui l'y parte : et est appetat, pris avec choix dans l'ordre de la sature, nous mene a la fois à deux fins.

le n'intgine rien dent, avec un pen d'adresse, on ne put impirer le goût, même la fureur , aux enfins, sans vanité, sans émulation, sans jakouše. Leur vivacité, leur esprit imitatear, sufficent; surtent lear gaile naturelle, assembles deut la princ est sirre, et dont ja- . mais preceptour ne sut s'aviner. Dans tous les jeux on ils sont hien persuades que ce n'est que u. As souffrent sans se plaindre, et même en rital, ce qu'ils ne soulfriroient jamais autrement sons verser des torrens de larmes. Les ivegs jeines, les coups, la triture, les fatigues de toute espece, sont les amusemens des yezats szorzeges : gregye que la douleur mêmea son assaisonnement qui peut en éter l'amertume : mais il n'apportient pas a tous les maîtres de unour appréser de ragoist, si pest-etre a tous les disordes de le savourer sons erimane. Me voda de nouveau, si je niv prends garde, egare dans les escretions.

Ce qui n'en seuffre point est cependant l'assujettissement de l'homme à la douleur, aux mans de son espece, aux acridens, aux perils de la vie, cafin a la mort : plus on le familiarisera avec toutes oes idees, tobas on le guerira. de l'importune sensitélite qui ajoute au mai l'impatience de l'endurer; plus on l'apprivoisera avec les souffrances qui peuvent l'atteindre, plus on leur diera, comme est dit Montaigne, la printure de l'etrangete, et plus aussi l'on rendra son ame invulnerable et dure : son ourge sera la cu rasse qui relicochera tous les traits dont il pourroit etre atteint au vif. Les austroches mémes de la mort n'étant point la mort, a peine la sentira-t-il comme telle ; il ne mourra pas, pour ainsi dire: il sera vivant ou mort, rien de plus. C'est de lui que le même

schoole bessin : s'al s'eveille trop tard, il me - Montagne cit po date, comme il a - dit d'un trouve parti. Il viaura du multique și hiemați îl - roi de Marce (\*), que uni homme n'a vecu si auant dans la mort. La constance et la fermeté An reste, s'il arrivoit, ce qui est rare, que sont, ainsi que les autres vertus, des appresquelque enfant indulent oft du penchquit a crou- ti-rages de l'enfance : mais ce n'est pas en apgir dans is garrene . If we faut point le livrer à - pressot leurs nous aux enfans qu'on, les leur ce penchant, dans legard il s'engourniroit tent- enreigne, c'est en les leur faissat guiter , sans का के अर्थाता वर कुछ र देखा.

Mais, a propos de mourir, comment nous conduirems nous avec matre cleve relativement. au danger de la petite-vérole? La lui feronsnom inscular en has har, so si nons attendross qu'il is preme nauvellement? Le premier parti, plus conforme a autre pratique, garantit du peril l'âge on la vie est le plus préciente, au risque de celui ou elle I est le moing; si toutefois ou peut donner le nom de ringue a l'inventation bien administree.

Mois le second est plus dans nos principes généraux, de laisser faire en sont la nature dans les avies qu'elle aime à premire seule, et pr'elle absordence associét que l'homone vent s'en miler. L'homme de la sature est touisses prepare : himons-le inoculer par ce maître ; il choisire micus le maneut que nous.

Nallez pas de la conclure que je Marae l'inoculation; can le raissumement sur legaci i en exempte men eleve iruit tres-mai aux vôtres. Votre education les prepare a ne point echapper a la petite-vercle an miment qu'ils en seront attaques : si vous la bissez venir au basard. il est probable qu'ils en peri-cent. Je vois que dans les differens pars corresiste d'autant plus a l'inoculation qu'elle y devient plus necessaire, et la raison de cela se seut aisement. A peine aussi daignerai-je traiter ceste question pour mon Emile. Il sera inscule, on il ne te sera pas. selon les temps, les licux, les circonstances : cela est presque indifferent pour lui. Si ca ini dome la petite-verole, on aura l'avantage de prevoir et comoitre son mai d'avance : c'est quelque chose : mais s'il in prend maturellement, nous l'anzons preserve du medecin : c'est

Une education exclusive, qui send seulement. à distinguer du peuple ceux qui l'out reçue. prefere toujours les instructions les plus coûtennes aux plus communes, et par cela même

aux plus utiles. Ainsi les jeunes gens eleves : avec soin apprennent tous à monter à cheval. parce qu'il en coûte beaucoup pour cela; mais presque aucun d'eux n'apprend à nager, pasce qu'il n'en coûte rien, et qu'un artisan peut savoir nager aussi bien que qui que ce soit. Cependant, sans avoir fait son academie, un voyageur monte a cheval, s'y tient et s'en sert assez pour le besoin : mais , dans l'eau , si l'on ne nage on se noie, et l'on ne nage point sans l'avoir appris. Enfin l'on n'est pas obligé de monter a cheval sous peine de la vie, au lieu que nul n'est sur d'eviter un danger auquel on est si souvent exposé. Emile sera dans l'eau comme sur la terre. Que ne pent-il vivre dans tous les elemens! Si l'on pouvoit apprendre a voler dans les airs, j'en ferois un aigle; j'en ferois une salamandre, si l'on pouvoit s'endurcir au feu (\*).

On craint qu'un enfant ne se noie en apprenant à nager : qu'il se noie en apprenant ou pour n'avoir pas appris, ce sera toujours votre faute. C'est la seule vanité qui nous rend temeraires; on ne l'est point quand on n'est vu de personne : Émile ne le teroit pas quand il scroit vu de tout l'univers. Comme l'exercice ne depend pas du risque, dans un canal du pare de son père il apprendroit à trayerser l'Hellespont : mais il faut s'apprivoiser au risque même, pour apprendre a ne s'en pas troubler ; c'est une partie essentielle de l'apprentissage dont je parlois tout à l'heure. Au reste. attentif à mesurer le danger à ses forces et à le partager toujours avec lui, je n'aurai guère d'imprudence à craindre, quand je réglerai le soin de sa conservation sur celui que je dois à la mienne.

Un enfant est moins grand qu'un homme; il n'a ni sa force ni sa raison : mais il voit et entend aussi bien que lui, ou à très-peu près; il a le goût aussi sensible, quoiqu'il l'ait moins delicat, et distingue aussi bien les odeurs quoiqu'il n'y mette pas la même sensualite. Les premieres facultes qui se forment et se perfection-

nent en nous sont les sens. Ce sont donc les premières qu'il faudroit cultiver; ce sont les seules qu'on oublie, on celles qu'on neglige le plus.

Exercer les sens n'est pas seulement en faire usage, c'est apprendre a bien juger par eux, c'est apprendre, pour ainsi dire, a sentur; car nous ne savons ar toucher, ni voir, ni enteadre, que comme nous avons appris.

If y a un exercice purement naturel et mecanique, qui sert à rendre le corps robuste sans donner aucune prise au jugement : nager, courir, sauter, fouetter un sabot, lancer des pierres; tout cela est fort bien, mais n'avonsnous que des bras et des jamilles? n'avons-nous pas aussi des yeux, des oreilles <sup>9</sup>et ers organes sont-ils superflus a l'usage des premiers? N'exercez donc pas seulement les forces, exercez tous les sens qui les dirigent; tirez de chacun d'eux tout le parti possible, puis verdiez l'impression de l'un par l'autre. Mesurez, comptez, pesez, comparez. N'employez la force qu'apres avoir estime la resistance : taites toujours en sorte que l'estimation de l'effet precede l'usage des moyens. Interessez l'enfant a ne jamais taire d'efforts insuffisons ou superflus. Si yous l'accoutumez a prevoir ainsi l'effet de tous ses mouvemens, et a redresser ses erreurs par l'experience, n'est-il pas clair que plus il agira, plus il deviendro judicieux \*

S'agit-il d'ebranler une masse; s'il prend un I levier trop long il depensera trop de mouvement; s'il le prend trop court, il n'auta pas assez de force : l'experience lui peut apprendre a choisir precisement le baton qu'il lui faut. Cette sagesse n'est donc pas au-dessus de son âge. S'agit-il de porter un fardeau; s'il vent le prendre aussi pesant qu'il peut le porter et n'en point essayer qu'il ne souleve, ne sera-t-il pas force d'en estimer le poids a la vue? Sait-il comparer des masses de meme matiere et de différentes grosseurs, qu'il choisisse entre des masses de næme grosseur et de différentes matieres; il faudra bien qu'il s'applique a comparer leurs poids specifiques. J'ai vu un jeune homme, très-bien eleve, qui ne voulut croire qu'apres l'epreuve, qu'un seau plein de gros copeaux de bois de chêne fût moins pesant que te même seau rempli d'eau

Nous ne sommes pas egalement maîtres de

<sup>(\*)</sup> C'est saus doute pour rendre son idée générale plus sentable que Rousseau paroit ne partiger, sur la salumandre, l'opinion auceume et populore qui lui attribuoit la faculté de vivre dans le fen. L'Encyclopédie, article Schamandre, fait connoître ce qui vraisemblablement a pu donger heu à cette opinion qui d'aillemen n'a ancun fondement espannable.

470 ÉMILE.

l'enge de tres aus mai. Il ven a un , saurir , uiv a encure ici si mains si bism. Que de condue durant la veille ; il a été repondu sur la , toucher, même sans rien teacher du tout! les corps que nous pouvous atteindre, à juger : nous 🤻 . Accontante d'apercevoir de loin les des objets qui nons environnent ; à faire , en un mot , de mit et stas lamiere , tout ce qu'ils fout de jour et sans veux? Tant que le soleil luit. nous avons sur eux l'avantage; dans les ténèbres, ils sont nos guides à leur tour. Nous sommes avengles la moitié de la vie; avec la différence que les vrais avengles savent toujours se conduire , et que nous n'osous faire un pas au cœur de la suit. On a de la lumière, me dira-t-ou. Els quoi ! toujours des machines! Oui vous répond ou elles vous suivront parsout au besoin? Pour moi, j'aime mieux qu'Emile ait des yeux au bout de ses doigts que dans la boutique d'un chandelier.

Étes-vous enfermé dans un édifice au milieu de la nuit, frappez des mains; vous apercevrez. au résonnement du lieu, si l'espace est grand ou petit, si vous étes au milieu ou dans un coin. A demi-pied d'un mur, l'air moins ambiant et plus réflechi vous porte une autre sensation au visage. Restez en place, et tournez-vous successivement de tous les côtés; s'il y a une porte ouverte, un léger courant d'air vous l'indiquera. Étes-vous dans un bateau, vous connoîtrez, à la manière dont l'air vous frappera le visage, non-seulement en quel sens vous affez, mais si le fil de la rivière vous entraîne lentement ou vite. Ces observations, et mille autres semblables, ne peuvent bien se faire que de nuit ; quelque attention que nous voulions leur donner en plein jour, nous serons aidés ou distraits par la vue, elles nous échapperont. Cependant il

le toucher, dont l'action n'est jameis suspen- noissances ocubires on peut acquerir par le

surface entière de notre corps , comme une ... Bemeurp de jeux de mit. Cet avis est plus garde continuelle pour nous avertir de tout ce important qu'il ne semble. La suit effraie natuqui peut l'offencer. C'est anni celui dont , rellement les hommes, et quelquelois les anihan gré, mal gré, nous acquéreus le plus téc moux \*.La raixon, les commissances, l'esprit, l'expérience par cet exercise continued, et au- le courage, delivrent peu de gens de ce tribut. quel, par conséquent, page groge grains he- l'ai vu des raissancurs, des esprits forts, des ssin de donner une calture particuliere. Co- philosophes, des militaires intrepides en plein pendant mos ekservous que les avengles out jour, trembler la muit comme des femmes au le tact plus sir et plus fin que nous, parce bruit d'une fouille d'arbre. On auribne cet efque , n'etant pas guidés par la vue , ils sont frei dax cantes des nourrices : en se trompe ; il forcés d'apprendre à tirer uniquement du pre- a une cause naturelle. Quelle est cette cause? mier seus les jugemens que nous fournit l'autre. In même qui rend les sourds defians et le peuple Prorquei donc ne nous exerce-ton pas à mar- superstitiens. Fignorance des chases qui nous cher comme eux dans l'obscurité, à compoilre environnent et de ce qui se passe autour de

Oct elleri devient teis-manifeste dans im prantim delipme

3º En voici custre une autre conte hien expliquée par un philasophe dont je cire souvent le livre, et dont les grandes voes n'aphraisent encure plus souvent.

« Langer , par des circontances particulières , notes se pa » vons svair une sées juste de la distance . et que nous se pa » veus pager des objets que par la gerandour de l'angle ou pla-t tit de l'image qu'ils farment dans uns yeux. mons anne » transpans aines acconsirement sur la gerandour de ces objets, » Tout le monde à éparant qu'en repayent la suit un présid m haisen deut on est pres pour un grand arbre deut on est
 him, on high un prend un grand arbre éloque pour un buis-son qui est voisin : de prème , si on se conneil pun les of jels » par leur Lurme, et qu'on ne puint avoir par ce moyen su-» come âlée de distance, on se trompera encore méteurs » ment : une tosuche qui passera avec rapidite à quelques pon-» con de distance de non yeux nons pareitre dans ce cas être s un einem qui en seroit à une très-grande distance, un che- yal qui stroit saus mouvement dans le méten d'une campa-s gue, et qui seroit dans une attitude semblable, pur exemple, e a celle d'un montre, ne nons paroltra plus qu'un grès » monten , timi que nons ne reconnilirem pas que c'est un » cheval ; malo, des que nons l'aurens recenns. Il nano parefe tra dans l'instant gros comme un cheval, et mons rectificrens o par-le-champ notre premier jugement.

» Youtes les fois qu'on se trouvers dans la muit dans des lieux. e un commun où l'on me ponera juger de la distance, et où l'on » ae pourra reconnoître la forme des choses à cause de l'ob-» scurité , on sera en danger de tomber à tout instant dans l'er-» reur au aujet d'es justemens que l'on fera sur les objets qui se » présenterent. C'est de là que vient la frayeur et l'espèce de a crainte intérieure que l'obscurité de la nuit fait sentur à presone tous les hommes; c'est sur cela qu'est fondée l'apparence s des spectres et des figures gigantesques et épouvantables que » tant de gens disent avoir vus. On leur répond communémen » que ces figures étoient dans leur imagination : cependant » elles pouvoient être réell-ment dans le urs yeux , et il est très-» possible qu'ils aient en effet vu ce qu'ils disent avoir vu : car a il doit arriver nécessairement, loutes les fois qu'on ne pourra » juger d'un objet que par l'angle qu'il forme dans l'ord, que cet » objet incomou grossira et grandira à mesure qu'on ess sera a plas voisin; et que s'il a d'abord para au spectateur, qui se » prut coanoltre ce qu'il voit ni juger a quelle distance il le

objets et de prévoir leurs impressions d'avance, comment, ne voyant plus rien de ce qui m'entoure, n'y supposerois-je pas mille êtres, mille mouvemens qui peuvent me nuire, et dont il m'est impossible de me garantir? J'ai beau savoir que je suis en sûreté dans le lieu où je me trouve, je ne le sais jamais aussi bien que si je le voyois actuellement : j'ai donc toujours un sujet de crainte que je n'asois pas en plein jour. Je sais, il est vrai, qu'un corps etrauger ne peut guère agir sur le mien sans s'annoncer par quelque bruit; aussi, combien j'ai sans cesse l'oreille alerte! Au moindre bruit dont je ne puis discerner la cause . l'interêt de ma conservation me fait d'abord supposer tout ce qui doit le plus m'engager à me tenir sur mes gardes, et par conséquent tout ce qui est le plus propre à m'effrayer.

N'entends-je absolument rien, je ne suis pas pour cela tranquille; car enfin sans bruit on peut encore me surprendre. Il faut que je suppose les choses telles qu'elles etoient auparavant, telles qu'elles doivent encore être, que je voie ce que je ne vois pas. Ainsi, forcé de mettre en jeu mon imagination, bientôt je n'en suis plus maître, et ce que j'ai fait pour me rassurer ne sert qu'à m'alarmer davantage. Si j'entends du bruit, j'entends des voleurs; si je n'entends rien, je vois des fantômes: la vigilance que m'inspire le soin de me conserver ne me donne que sujets de crainte. Tout ce qui doit me rassurer n'est que dans ma raison; l'instinct plus fort me parle tout autrement qu'elle. A quoi bon penser qu'on n'a rien à craindre, puisque alors on n'a rien a faire?

La cause du mal trouvée indique le renéde. En toute chose l'habitude tue l'imagination; il n'y a que les objets nouveaux qui la réveillent. Dans ceux que l'on voit tous les jours, ce n'est plus l'imagination qui agit, c'est la mémoire; et voila la raison de l'axiome ab assuetts non fit passio, car ce n'est qu'au feu de l'imagination que les passions s'allument. Ne raisonnez donc pas avec celui que vous voulez guerir de l'horceur des ténébres; menez-l'y souvent, et soyez sur que tous les argumens de la philosophie ne vaudront pas cet usage. La tête ne tourne point aux couvreurs sur les toits, et l'on ne vou plus avoir peur dans l'obscurité quiconque est accoutome d'y être.

Voilà donc pour nos jeux de nuit un autre avantage ajouté au premier : mais, pour que ces jeux réussissent, je n'y puis trop recommander la gaité. Rien n'est si triste que les ténebres : n'allez pas enfermer votre enfant dans un cachot. Qu'il rie en entrant dans l'obscurate; que le rire le reprenne avant qu'il en sorte; que, tandis qu'il y est, l'idée des amusemens qu'il quitte, et de ceux qu'il va retrouver, le défende des imaginations fantastiques qui pourroient l'y venir chercher.

Il est un terme de la vie au-delà duquel on rétrograde en avançant. Je sens que j'ai passi ce terme. Je recommence, pour ainsi dîre, une autre carrière. Le vide de l'âge mûr, qui s'est fait sentir à moi, me retrace le doux temps du premier âge. En vieillissant, je redevieus enfant, et je me rappelle plus volontiers ce que j'ai fait à dix ans qu'a treate. Lecteurs, pardonaez-moi donc de tirer quelquelois mes exemples de moi-même; car, pour bien faire ce livre, il faut que je le fasse avec plaisir.

J'étois à la campagne en pension chez un ministre appele M. Lambercier, J'avois pour camarade un cousin plus riche que moi, et qu'un traitoit en héritier, tandis que, éloigné de mon pere, je n'etois qu'un pauvre orphelin. Mon

J'ai fâché de montrer dans le texte comment il en dépend toujours en partie, et, quant à la cause expliquée dans ce passage, ou voit que l'habitude de marcher la noit doit nous apprendre à distinguer les apparences que la résemblance des formes et la distinguer les apparences que la résemblance des formes et la distenció des distances font prendre aux objets à noi yeux dans l'observité des distances font prendre aux en pour nous hisses aperces of les conforts des objets, comme it y a plus d'air inferposé dans un plus grand d'opprenent, nous devons toujours voir ces contours moins marques quand l'objet est plus foin de nous, ce qui suffit, à force d'habitude, peur nous gasantir de l'erreur qu'explique tet M. de Buffon. Quelque explication qu'on préfère, na méthode est donc toujours efficare, et c'est ce que l'expérience confirms parfait terment.

<sup>•</sup> voit; que s'il a paru, dis-je, d'abord de la hantenr de quelques · pleds lorsqu'il étoit à distance de ringt on trente par, il doit » paroitre haut de plusieurs touses lorsqu'il d'en sera p'un éloisigné que de quelques pirds, ce qui doit en effet l'étoimer et · Leffrayer jumps a ce qu'enfin il vienne à toucher l'objet on à » le éconnoître : car dans l'instant meme qu'il reconnoîtra ce · que c'est, cet objet qui lui paroissoit gigantesque diminuera · tout à coup, et ne lui paraitre plus avoir que sa grandeur e cerlle; ma s, si l'on foit on qu'on n'ose approcher, il est cere tain qu'un n'aura d'antre siée de cet objet que celle de l'is mage qu'il formo t dans l'œd, et qu'on aura réellement vu s une figure gigantesque ou épouvantable par la grandeur et o par la forme. Le prejugé des spectres est donc foulé dans la suature, et ses apparences ne dépendent pas, comme le · Croicut les philosophes uniquement de l'imagination. « Mist. nat. . tome \1 . page 22. in (2.)

472 ÉMILE.

grand cousin Bernard etoit singulicrement pottron, surtout la nuit. Je me moquai tant de sa frayeur, que M. Lambercier, ennuyé de mos vanteries, voulut mettre mon courage à l'épreuve. Un soir d'automne, qu'il faisoit trèsobscur, il me donna la clef du temple, et medit d'aller chercher dans la chaîre la Bible qu'on y avoit laissee. Il ajouta, pour me piquer d'honneur, quelques mots qui me mirent dans l'impuissance de reculer.

Je partis sans lumière; si j'en avois en, c'auroit peut-être eté pis encore. Il falloit passer par le cimetière : je le traversai gaillardement; car, tant que je me sentois en plein air, je n'ens jamais de fraveurs nocturnes.

En ouvrant la porte, j'entendis à la voite na certain retentissement que je crus ressembler a des voix, et qui commença d'ebranler ma fermeté romaine. La porte ouverte, je voulus entrer; mais à peine cus-je fait quelques pas, que je m'arretai. En apercevant l'obscurité profonde qui regnoit dans ce vaste lieu, je fus saisi d'une terreur qui me fit dresser les cheveux : je retrograde, je sors, je me mets à fuir tout tremblant. Je trouvai dans la cour un petit chien nomme Sultan, dont les caresses me rassurérent. Hontenx de ma fraveur, le revins sur mes pas, tàchant pourtant d'emmener avec moi Sultan, qui ne voulut pas me suivre. Je franchis brusquement la porte, j'entre dans l'exlise. A peine y fus-je rentre, que la frayeur me reprit, mais si fortement que je perdis la tête; et, quoique la chaire fût a droite, et que je le susse tres-bien, avant tourne sans men agercevoir, je la cherchai long-temps a gauche, je m'embarrassai dans les banes, je ne savois plus où j'etois ; et ne pouvant trouver ni la chaire ni la porte, je tombaj dans un bouleversement inexprimable. Enfin, j'aperçois la porte, je viens a bout de sortir du temple, et je m'en eloigne comme la premiere fois, bien resoin de n'y jamais rentrer seul qu'en plein juar.

Je reviens jusqu'a la maison. Pret a entrere, je distingue la voix de M. Lambercier a de grands eclats de rire. Je les prends pour moi d'avance, et, confus de m'y voir expose, j'hesite à ouvrir la porte. Dans cet inservalle, j'entends mademoiselle Lambercier s'inquieter de moi, dire a la servante de prendre la lanterne, et M. Lambercier se disposer a me venir cheret.

cher, escorte de mon intrépide consin, anquel ensuite on n'auroit pas manque de faire tout l'honneur de l'expedition. A l'instant toutes mes frayeurs cessent, et ne me laissent que celle d'être surpris dans ma fuite : je cours, je vole au temple; sans m'egarer, sans tâtonner. J'arrive à la chaire; j'y monte, je prends la Bêlle, je m'elance en las; dans trois sants je suis hors du temple, dont j'oubliai même de fermer la porte; j'entre dans la chambre, hors d'haleine, je jette la Bôle sur la table, effaré, mais palpitant d'aise d'avoir prevenu le secours qui m'estoit destiné.

On me demandera si je donne ce trait pour un modele ii suivre, et pour un exemple de la gaite que j'exige dans ces sortes d'exercices. Non; mais je le donne pour preuve que rien a est plus capable de rassurer quicocque est effraye des ombres de la nuit, que d'entendre dans une cham re voisine une compagnie assemblee rire et causer tranquillement. Je voudrois qu'au lieu de s'amuser ainsi seul avec son eleve, on rassemblat les soirs beaucoup d'enfans de bonne buneur; qu'on ne les envoyat pas d'abord séparement, mais plusieurs ensemble, et qu'on n'en hasardat accun parfainment seul, qu'on re se fût bien assure d'avance qu'il n'en seroit pas trop effraye.

Je n'imagine rien de si plaisant et de si utile que de pareils jeux, pour peu qu'on voulait user d'adresse a les ordonner. Je ferois dans une grande salle, une espece de labyriathe avec destal les, des fauteuils, des chaises, des paravens, Dans les inextrical les terrossites de ce labyrinthe l'arrangerois, au milleu de hait ou dix boites d'attrages autre botte presque somblable, bien garnie de bontons ; je designerois en termes clairs, mais saccinets, le beu precis ou se trouve la toune boites je donnerois se renseignement suffisiert pour la distinguer a des gens plus autentifs et natins et aunus que des enfans fils puis, après avoir fait tirrer qui sort les petits concurrens, je les enverrois chercher tous fun apres fautre, jusqu'a ee que la brane bille fût triuvee : de que Jane is sein de remire difficile a proportion de leur habi ete.

Figures-vous up petit Hercule arrivant une boite a la main, tout tier de son expedition. La boite se met sur la table, on l'ouvre en ceremonie. J'entends d'ici les éclats de rire, les huées de la bande joveuse, quand, au lieu des confitures qu'on attendoit, on trouve bien proprement arranges sur de la mousse ou sur du coton un hanneton, un escargot, du charbon, du gland, un navet, ou quelque autre parcille denree. D'autres fois, dans une piece nouvellement blanchie, on suspendra près du mur quelque jouet, quelque petit meuble qu'il s'agira d'aller chercher sans toucher au mur. A prine celui qui l'apportera sera-t-il rentre, que, pour peu qu'il ait manque a la condition, le bout de son empeau blanchi, le bout de ses sonhers, la basque de son habit, sa manche, trahicont sa maladresse. En voila bien assez, trop peutêtre, pour faire entendre l'esprit de ces sortes de jeux. S'il faut tout vous dire, ne me lisez Doint.

Quels avantages un homme ainsi eleve n'aura-t-il pas la nuit sur les autres hommes ! Ses pieds accoutumes à s'affermir dans les tenebres, ses mains exercées à s'appliquer aisément à tous les corps environnans, le conduiront sans peine dans la plus epaisse obscurite. Son imagination, pleine des jeux noctornes de sa jeumsse, se tournera difficilement sur des objets effravans. S'il croit entendre des celats de rire, an hen de ceux des esprits follets, ce seront ceux de ses anciens camarades; s'il se peint une assemblée, ce ne sera point pour lui le sabbat, mais la chambre de son gouverneur. La nuit, ne lui rappelant que des idees gaies. ne lui sera jamais affreuse; au lieu de la cramdre, il l'aimera. S'agit-il d'une expedition militaire, il sera prêt a toute heure, aussi bien scul qu'avec sa troupe. Il entrera dans le camp de Saul, il le parcourra sans s'egarer, il majusqu'a la tente du roi sans eveiller personne, il s'en retournera sans être apercu. Faut-il enlever les chevaux de Rhésus, adressez-vous à lui sans crainte. Parmi les gens autrement cleves, your trouverez difficilement un Ulysse.

l'ai vu des gens vouloir, par des surprises, accoutumer les enfans a ne s'elfrayer de rien la nuit. Cette méthode est tres-mauvaise ; elle produit un effet tout contraire a celui qu'on cherthe, et ne sert qu'à les rendre toniones plus

craintifs. Ni la raison ni l'habitude ne peuven rassurer sur l'idee d'un danger present dont on ne peut connoître le degre ni l'espèce, ni sur la crainte des surprises qu'on a souvent et rouvées. Cependant, comment s'assurer de tenir toujours votre cleve exempt de pareils accidens? Voici le meilleur avis, ce me semble, dont on puisse le prevenir là-dessus. Vous êtes alors, divois-je à mon Emile, dans le cas d'une juste defense : car l'agresseur ne vous laisse pas juger s'il veut vous faire mal ou peur, et, comme il a pris ses avantages, la fuite même n'est pas un refuge pour vous. Saisissez donc hardiment celui qui vous surprend de nuit, homme, ou bête, il n'importe; serrez-le, em poignez-le de toute votre force : s'il se debat, frappez, ne marchandez point les coups; et, quoi qu'il puisse dire ou faire, ne lâchez jamais prise que vous ne sachiez bien ce que c'est. L'eclarreissement yous apprendra probablement qu'il n'y avoit pas beaucoup a craindre, et cette maniere de traiter les plaisans doit naturellement les rebuter d'y revenir.

Ouoique le toucher soit de tous nos sens celui dont nous avons le plus continuel exercice, ses jugemens resteat pourtant, comme je l'ai dit, imparfaits et grossiers plus que ceux d'aucun autre, parce que nous melons continuellement a son usage celui de la vue, et que l'œil atteignant a l'objet plus tôt que la main, l'esprit juge presque tonjours sans elle. En revanche les jugemens du tact sont les plus surs, precisement parce qu'ils sont les plus bornes; car, no s'etendant qu'aussi loin que nos mains penyent atteindre, ils recufient l'etourderie des autres sens, qui s'elapcent au loin sur des objets qu'ils aperçoivent à peme, au lieu que tout ce qu'apercoit le toucher il l'apercoit bien. Ajoutez que, joignant, quand il nous platt, la force des muscles a l'action des perfs, nous unissons, par une sens dion simultance, au jugement de la temperature, des grandeurs, des figures, le jugement du poids et de la solidite. Ainsi le toucher, etant de tous les sens celui qui nous instruit le mieux de l'impression que les corps etrangers penvent faire sur le nôtre, est celui dont l'usage est le plus frequent, et nous donne le plus immediatement la councissance necessaire à notre conservation.

Comme le toucher excree supplée à la vue,

474 ÉMILE.

l'ouie jusqu'à certain point, puisque les sons escitent dans les corps sonores des chraniemens sensibles an tact? En pount une main sur le corps d'an violoncelle, on pent, sans le secours des veux ni des oreilles , distinguer , à la seule maniere dont le bois vibre et franit, si le son qu'il rend est grave on aign, s'il est tiré de la chanterelle on du bourdon. Qu'on exercele seus à ces différences ; je ne doute pas qu'avec le temps on n'y put devenir sensible au point. d'entendre un air entier par les doiets. Or, ceci supposé, il est clair qu'on pourroit aisément parler aux sourds en musique; car les tous et les temps , n'étant mas moins suscentibles de combinaisons régulières que les articulations et les vois , peuvent être pris de même pour les elemens du discours.

Il y a des exercices qui émonstent le seus du toucher et le rendeut plus obtus ; d'autres ap contraire l'aignisent et le rendent plus délicat et plus fin. Les premiers, joignant beaucoup de mouvement et de force à la continuelle impression des corps durs , rendent la peau rude , calleuse, et lui ôtent le sentiment naturel ; les seconda sont ceux qui varient ce même sentiment par un tact leger et frequent, en sorte que l'esprit, attentif à des impressions incessamment répétées, acquiert la facilité de juger toutes leurs modifications. Cette différence est sensible dans l'usage des instrumens de musique : le toucher dur et meurtrissant du violoncelle, de la contre-basse, du violon même, en rendant les doigts plus flexibles, raccornit leurs extremites. Le toucher lisse et poli du clavecin les rend aussi plus flexibles et plus sensibles en même temps. En ceci donc le clavecin est à préférer.

Il importe que la peau s'endurcisse aux impressions de l'air et puisse braver ses altérations; car c'est elle qui defend tout le reste. A cela près, je ne vondrois pas que la main, trop servilement appliquée aux mêmes travaux, vint a s'endurcir, ni que sa peau devenue presque ouseuse perdit ce sentiment exquis qui donne à connoître quels sont les corps sur lesquels on la passe, et, selon l'espèce de contact, nous fait quelquefois, dans l'obscurité, frissonner en diverses manières.

Pourquoi faut-il que mon élève soit force d'avoir toujours sous les pieds une peau de

pourquoi ne pourroit-il pas aunsi supplier à beuf? Quel mai y auroit-il que la sienne profronce jusqu'à certain point, puisque les sons excitent dans les corps sonores des chrantemens sensibles au tact? En pouant une main sur le corps d'an violoncelle, ou pent, sans le secours des yeux ni des orcilles, distinguer, à la senle manière dont le bois vibre et fremit, si le son qu'il rend est grave on aign, s'il est tire de la chanterelle on du bourdon. Qu'on exerce beurof? Quel mai y auroit-il que la sienne propre pât an hessin lui servir de semelle? Il est chir qu'en cette purtie la délicateure de la pean ne peut jamais être utile à rien, et peut souveut beaucoup unire. Éveillés à minuit au cœur de l'hiver par l'emmeni dans leur ville, les Genevois trouvèrent plus tôt leurs fusils que leurs souliers. Si ani d'enx n'avoit su marcher nude la chanterelle on du bourdon. Qu'on exerce

> Armous toujours l'homme contre les accideus imprevus. Qu'Emile coure les matins à pieds nus, en toute saison, par la chambre. par l'escalier, par le jardin; loin de l'en grouder, je l'imiterai : sculement i aurai soin d'écarter le verre. Je parlerai bientôt des travaux et des jeux mannels. Du reste, qu'il apprenne à faire tous les pas qui favorisent les évolutions du corps, à prendre dans toutes les attitudes une position aisée et solide ; ou il sache sauter ca doignament, on hantour, grimper sur on arbre, franchir un mur ; qu'il trouve toujours son équilibre; que tous ses monvemens, ses gestes, soient ordonnés selon les lois de la pondération , long-temps avant que la statique se mêle de les lui expliquer. A la manière dont son pied pose à terre et dont son corps porte sur sa jambe, il doit sentir s'il est bien ou mal, Une assiette assurée à toujours de la grâce, et les postures les plus fermes sont aussi les plus elegantes. Si j'etois maitre à danser, je ne ferois pas toutes les singeries de Marcel 🕕 , bonnes pour le pays où il les fait; mais, au lieu d'occuper éternellement mon elève à des gambades, je le ménerois au pied d'un rocher : la, je lui montrerois quelle attitude il faut prendre, comment il faut porter le corus et la tête, quel mouvement il faut faire, de quelle maniere il faut poser, tantôt le pied, tantôt la main, pour suivre légèrement les sentiers escarpes, raboteux et rudes , et s'elancer de pointe en pointe tant en montant qu'en descendant. J'en ferois l'émule d'un chevreuil, plutôt qu'un danseur de l'Opéra,

Autant le toucher concentre ses onérations

<sup>(</sup>i) Celebre maître à danier de Paris, lequel, comminant bien son monde, faincit l'extravagant par ruse, et domnoit à son art une importance qu'on ferguoit de trouver ridicule, mais pour laquelle on loi portait au fond le p'us grand respect. Dans un autre art non minis frivole, on voit encore aujourd'hui un artiste comédice foire ains l'important et le fou, et ne réusir pas moins been. Cette methode est toujours sûre en France. Le vrai talent, plus sunjue et uneus charlatan, n'y fait point furtune. La midestre y est la vertu des sots.

autour de l'homme, autant la vue étend les siennes au-dela de lui, c'est là ce qui rend celles-ci trompeuses : d'un coup d'æil un homme embrasse la moitié de son horizon. Dans cette multitude de sensations simultanees et de ingemens qu'elles excitent, comment ne se tromper sur aucun? Ainsi la vue est de tous nos sens le plus fautif, precisement parce qu'il est le plus étendu, et que, precedant de bien loin tous les autres, ses opérations sont trup promptes et trop vastes pour pouvoir être rectifiees par cux. Il y a plus, les illusions mêmes de la perspective nous sont nécessaires pour parvenir à connoitre l'etendue et à comparer ses parties. Sans les fausses apparences, nous ne verrions rien dans l'eloignement ; sans les gradations de grandeur et de lumière, nous ne pourrions estimer aucune distance, ou plutôt il n'y en auroit point pour nous. Si de deux arbres ceaux celui qui est à cent pas de nous nous paroissoit aussi grand et aussi distinct que celui qui est à dix, nous les placerions à côte l'un de l'autre. Si nous apercevions toutes les dimensions des objets sous leur véritable mesure, nous ne verrions aucun espace, et tout nous paroitroit sur notre wil.

Le sens de la vue n'a, pour juger la grandeur des objets et leur distance, qu'une même mesure, savoir, l'ouverture de l'angle qu'ils font dans notre œil; et comme cette ouverture est un effet simple d'une cause composée, le jugement qu'il excite en nous laisse chaque cause particulière indetermince, on devicut nécessairement fautif. Car comment distinguer à la simple vue si l'angle sous lequel je vois un objet plus petit qu'un autre est tel, parce que ce premier objet est en effet plus petit, ou parce qu'il est plus éloigné?

Il faut donc suivre ici une méthode contraire à la précédente; au lieu de simplifier la sensation, la doubler, la vérifier toujours par une autre, assujettir l'organe visuel à l'organe tactile, et réprimer, pour ainsi dire, l'impétuos té du premier sens par la marche pesante et réglée du second. Faute de nous asservir à cette pratique, nos mesures par estimation sont trésinexactes. Nous n'avons nulle précision dans le coup d'œil pour juger les bauteurs, les longueurs, les profondeurs, les distances; et la preuve que ce n'est pas tant la faute du sens

que son usage, c'est que les ingénieurs, les arpenteurs, les architectes, les maçons, les peintres, ont en genéral le coup d'œil beaucoup plus sûr que nous, et apprecient les mesures de l'etendue avec plus de justesse; parce que leur metier leur donnant en ceci l'experience que nous negligeons d'acquerir, ils ôtent l'équivoque de l'angle par les apparences qui l'accompagnent, et qui déterminent plus exactement à leurs yeux le rapport des deux causes de cet angle.

Tout ce qui donne du mouvement au corps sans le contraindre est toujours facile à obtenir des enfans. Il y a mille movens de les interesser à mesurer, à connoître, à estimer les distances. Voila un cerisier fort haut; comment feronsnous nour cueillir des cerises? l'erbelle de la grange est-elle bonne pour cela? Voda un ruisseau fort large, comment le traverserons-nous? une des planches de la cour posera-t-elle sur les deux lords? Nous voudrions, de nos fenétres, pêcher dans les fosses du chateau; combien de brasses doit avoir notre ligne? Je voudrois faire une balançoire entre ces deux arbres; une corde de deux toises nous suffira-t-elle? On me dit que dans l'autre maison notre chamher aura vingt-cinq pieds carres; crovez-vous qu'elle nous convienne? sera-t-elle plus grande que celle-ci? Nous avons grand'faim, voilà deux villages, auquel des deux serons-nous plus tôt pour diner? etc.

Il s'agissoit d'exercer à la course un enfant indolent et paresseux, qui ne se portoit pas de lui-même à cet exercice ni a aucun autre, quoiqu'on le destinat à l'etat militaire : il s'etoit persuadé, je ne sais comment, qu'un homme de son rang ne devoit rien faire ni rien savoir, et que sa noblesse devoit lui tenir lieu de bras, de jambes, ainsi que de toute espèce de mérite. A faire d'un tel gentilhomme un Achille au pied leger, l'adresse de Chiron même eût en peine à suffire. La difficulte etoit d'autant plus grande, que je ne voulois lui prescrire absolument rien : j'avois banni de mes droits les exhortations, les promesses, les menaces, l'émulation. le désir de briller : comment lui donner celui de courir sans lui rien dire? Courir moi-même cât été un moyen peu sûr et suiet à inconvenient. D'ailleurs il s'agissoit encore de urer de cet exercice quelque objet d'inrations de la machine et celles du jugament a pour lei les jeux alympiques. marcher toujours de concert. Voiri comment je " cei exemple.

jour il s'aperçut que j'avois trois gâteaux : il en faire dans un grand detail. amoit yn manger six sans s'incommoder ; il délimes nous amesor : au signal donné les pesits garçum partirent ; le victoriens se spirit du sitenu, et le manges sons minéricorde sux veux des spectateurs et du vaince.

Cet ammement valoit mieux que le gâteau; mais il ne prit pas d'abord et ne produisit rien. Je ne me rebutai ni ne me pressai : l'institution des enfants est un mestier ou il faut savoir pervire du temps pour en gagner. Nous outinaimes con prometades; soment on premoit trois giteaux, que àquefois quatre , et de temps a autre divien avoit un , meme deux pour les coureurs. Si le prix a essis pas grand, ceux qui le dispatrient n'escient pas ambitieux : celui qui le remportoit étoit loué, lete; tout se fainoit avec appared. Pour donner ben aux révolutions et cognesser l'interet, je marquois la carrière plus longue, j'y soulfrois plusieurs concurrens. A peine escient-ils dans la lice, que tous les passans s'arretoient pour les voir : les acclamations, les cris , les cattemens de mains les animoient : je voyois quelquefois mon petit bon homme tressailler, se lever, s'errier quand l'un essit

struction pour loi, afin d'accontance les age- prét d'atteinère on de passer l'autre ; c'étaient

Cependant les concurrent assuent quelquefois m'y prin : mai, e'est-o-dire ceini qui parle dans - de supercherie : do se retennent mutuellement, on se faissient tember, on poussoient des cail-En m'allout promener avec hi les après- loux au pomage l'un de l'autre. Ceix me fourmidi. je mettois quelquefois dans ma poelse mit un sujet de les septrer, et de les faire partir deux gitenex d'une espèce qu'il aimoit bean- de different termes, quoique espiennent claimpes comp ; mous en mangious chacas un a la pro- du hut ; un verra bientit la raison de certe premenade i\*., et nom revenion fort content. En ... vovance: ear je duis traiter cette importante af-

Ensure de voir kinjours manger mon ses pêche promptement le sien pour demander le veux des génerox qui lui fainsient grande envie, traitiente. Non , lui dis-je : je le mangerois fort : monsieur le chevalier s'evisa de mapçanner enhien moi-même , ou nous le partagerious ; mais ! fin que hien courir pouvoit être hon a quelque Jaime mieux le voir disputer à la course par "chose , et , vovant qu'il avoit aussi deux junora deux petits garçons que voila. Je les appe- hes , il commença de s'emayer en secret. Je me lai, je leur montrai le gittean et leur proposai - gardai d'es rien wir : nois je compris que mon In consistion. The ne demanderent passarieux. Le stratageme avoit reutai. Quand il se crut aggre gitera fut pone sur une grande pierre qui ser- fort, et je lus avant ini dans sa pempe; il afvit de hat; la carrière fat marquee; nous al- fecta de m'impartuner pour avoir le ginem restant. le le refute ; il s'obstine , et d'un air depite il me dit a la fin : lie bien i memes le sur : la pierre, marquez le champ, et mons veryons. Bon! lai dis-je en risat, est-ce qu'un checulier suit courir? Vous gagmerez pius d'appenit, et non de quoi le satisfaire. Pique de una raillierie, il s'evertue, et remporte le prix d'autant plus aisement, que favois fait la fice tres-courte et pris soin d'ecarter le antimer coureur. Un conquit comment : ce prender pas etant fait, il me fut aine de le tenir et haleme. Brennie il prit un tel goët a det exercise, one, sans faveur, il etoit presque siar de vaixore mes paintons a la course, quelque luogue que fut la carriere.

Cet avantage obtenu en producis un ambre auquel je m'avoks pas songe. Quanti il remportoit rarement le prix. I le mangeoit presque tonjours seul, ainsi que fascoent ses esquirreus; mais en s'appointament à la victoire. Il devint genereux, et parta jeult souvent avec les vaincus. Cela me fourtat a moi-meme une abservation morale, et j'appres par la quel estit le vrai principe de la generasite.

En continuant avec lai de marquer en defferens lieux les termes don chacun devoit partir a la fois, je fis , sans qu'il s'en apercat , les distances inegales : de serte que l'un , avant à faire plus de chemin que l'autre pour arriver au méme but, avoit un desavantage vestile : mais,

<sup>17,</sup> Promonado rásimperes consider ou serva dans l'instinat. The promound a publication does have well personation a search. fam de l'en et de l'autre serve. C'est la qu'us commencent à se rendre vann et a vouloir etce requirées : e est en Lancadourg. ous Tumburo, metod in Palatell 7d. que la 10%; jeunese de Paris va premire out air impertai at et let, qui la read 4 fidente , et la fait huer et detenter dans trate l'Équipe.

quoque je laissasse le choix a mon disciple, il ne savoit pas s'en prevaloir. Sans s'embarrasser de la distance, il préféroit toujours le plus beau chemin ; de sorte que, prévoyant aisément son choix, j'etois à peu près le maître de lui faire perdre ou gagner le gâteau a ma volonte ; et cette adresse avoit aussi son usage a plus d'une fin. Cependant, comme mon dessein etoit qu'il s'apercut de la différence, je tàchois de la lui rendre sensible : mais , quoique indolent dans le calme, il etoit si vif dans ses jeux, et se defioit si peu de moi, que j'eus toutes les peines du monde a lui faire apercevoir que je le trichois. Enfin j'en vius à bout malgre son ctourderie : il m'en fit des reproches. Je fui dis : De quoi vous plaignez-vous? dans un don que je veux bien faire, ne suis-je pas maître de mes conditions? Qui vous force a courir? vous ai-je promis de faice les lices égales ? n'avez-vous pas le choix? Prenez la plus courte, on ne vous en empéche point. Comment ne vovez-vous pas que c'est yous que je favorise, et que l'inegalite dont your murmurez est tout a votre avantage si vous savez vous en prevaloir? Cela etoit clair: il le comprit, et, pour choisir, il fallut y regarder de plus près. D'abord on voulut compter les pas : mais la mesure des pas d'un enfant est lente et fautive : de plus , je m'avisai de multiplier les courses dans un même jour ; et alors, l'amusement devenant une espece de passion. l'on avoit regret de perdre a mesurer les bees le temps destiné à les parcourir. La vivacité de l'enfance s'accommode mal de ces lenteurs : on s'exerca donc a mieux voir, à mieux estimer une distance à la vue. Alors j'eus peu de peine à etendre et nourrir ce goût. Enfin quelques mois d'epreuves et d'erreurs corrigées lui formerent tellement le compas visuel, que, quand je lui mettois par la pensee un gâteau sur quelque objet eloigne, il avoit le coup d'œil presque aussi sur que la chaine d'un arpenteur.

Comme la vue est de tous les sens celui dont on peut le moins séparer les jugemens de l'esprit, il faut beaucoup de temps pour apprendre a voir ; il faut avoir long-temps compare la vue au toucher pour accoutumer le premier de ces deux sens à nous faire un rapport fidele des figures et des distances : sans le toucher, sans le mouvement progressif, les yeux du monde les plus perçans ne sauroient nous donner au-

cune idée de l'étendue. L'univers entier ne doit être qu'un point pour une huitre : il ne lui naroltroit rien de plus quand même une âgre humaine informeroit cette huitre. Ce n'est qu'à force de marcher, de palper, de nombrer, de mesurer les dimensions, qu'on apprend à les estimer: mais aussi, si l'on mesuroit toujours. le sens, se reposant sur l'instrument, n'acquerroitaucune justesse. Il ne faut pas non plus que l'enfant passe tout d'un coup de la mesure à l'estimation; il faut d'abord que, continuant à comparer par parties ce qu'il ne sauroit comparer tout d'un coop, a des aliquotes precises il sul stitue des aliquotes par aj preciation, et qu'au heu d'appliquer toujours avec la main la mesure, il s'accontume à l'appliquer sculement avec les yeux. Je voudrois pourtant qu'on verifiat ses premières operations par des mesures réelles, afin qu'il corrigeat ses erreurs, et que, s'il reste dans le sens quelque fausse apparence, il apprit a la rectifier par un medleur jugement. On a des mesures naturelles qui sont a peu pres les memes en tous lieux; les pas d'un homme, l'étendue de ses bras, sa stature, Quand l'enfant estime la hauteur d'un etage. son gouverneur peut lui servir de toise; s'il estime la hauteur d'un clocher, qu'il le toise avec les maisons ; s'il veut savoir les heues de chemin, qu'il compte les heures de marche : et surtout qu'on ne fasse rien de tout cela pour lui, mais qu'il le fasse lui-même.

On ne sauroit apprendre à bien juger de l'étendue et de la grandeur des corps, qu'on n'apprenne à connoître aussi leurs figures, et même à les imiter; car au fond cette imitation ne tient absolument qu'aux lois de la perspective; et l'on ne peut estimer l'etendue sur ses apparences, qu'on n'ait que jque sentiment de ces lois. Les enfans, grands imitateurs, essaient tous de dessiner : je voudrois que le mien cultivât cet art, non précisément pour l'art même, mais pour se rendre l'œil juste et la main flexible : et, en general, il importe fort peu qu'il sache tel ou tel exercice, pourvu qu'il acquiere la perspicacité du sens et la bonne habitude du corps qu'on gagne par cet exercice. Je me garderai donc bien de lui donner un maitre à dessiner, qui pe lui donneroit à imiter que des imitations, et ne le feroit dessiner que sur des dessins : je veux qu'il n'ait d'autre maître que

EMILE. 478

Je veux qu'il ait sous les yeux l'original même querons qu'une jambe a de l'epaisseur, que et non pas le papier qui le représente, qu'il cravonne une maison sur une maison, un arbre sur un arbre, un homme sur un homme, afin qu'il s'accoutume à lien observer les corps et leurs apparences, et non pas a prendre des imitations fausses et conventionnelles pour de véritables imitations. Je le detournerai même de rien tracer de memoire en l'absence des objets, jusqu'a ce que, par des observations frequentes, leurs figures exactes s'impriment bien dans son imagination; de peur que, substituant à la verite des choses des figures bizarres et fantastiques, il ne perde la connuoissance des proportions et le goût des beautes de

Je sais bien que de cette maniere il barbouillera long-temps sans rien faire de reconocissable, qu'il prendra tard l'elegance des contours et le trait leger des dessinateurs, peut-être jamais le discernement des effets pittoresques et le bon goût du dessin : en revanche, il contractera certainement un coup d'œil plus juste, use main plus sure, la connoissance des vrais rapports de grandeur et de figure qui sont entre les animaux, les plantes, les corps naturels, et une plus prompte experience du jeu de la perspective. Voila precisement ce que j'ai voulu faire, et mon intention n'est pas tant qu'il sache imiter les objets que les connoltre ; j'aime mieux qu'il me montre une plante d'acanthe, et qu'il trace moins bien le teudlage d'un chapiteau.

Au reste, dans cet exercice, ainsi que dans tous les autres, je ne pretends pas que mon élève en ait seul l'amusement. Je veux le lui rendre plus agreable encure en le partageant sans cesse avec lui. Je ne veux point qu'il ait d'autre émile que moi; mais je serai son émile sans relache et sans risque; cela mettra de l'interêt dans ses occupations sans causer de jalousie entre nous. Je prendrai le crayon a son exemple : je l'emploierai d'abord aussi malapour chaque bras, une barre pour chaque ainsi. jambe, et des doigts plus gros que le bras. Bien 1

la nature, ni d'autre modele que les objets. ou l'autre de cette disproportion : nous remarcette épaisseur n'est pas partout la même ; que le bras a sa longueur determinée par rapport au corps, etc. Dans ce progres, je marcherai tout au plus à côte de lui, ou je le devancerai de si peu, qu'il lui sera toujours aisé de m'atteindre, et souvent de me surpasser. Nous aurons des couleurs, des pinceaux; nous tâcherons d'imiter le coloris des objets et toute leur apparence aussi bien que leur figure. Nous enluminerons, nous peiadrons, nous barbouillerons; mais, dans tous nos barbouillages, nous ne cesserons d'épier la pature. nous ne ferons jamais rien que sous les yeux du maitre.

Nous etions en peine d'ornemens pour notre chambre, en voila de tout trouves. Je fais encadrer nos dessins; je les fais couvrir de heaux verres, afin qu'on n'y touche plus, et que, les voyant rester dans l'état ou pous les avons mis. chacun ait intérêt de ne pas négliger les siens. Je les arrange par ordre autour de la chambre, chaque dessur répeté vingt, trente fois, et montrant à chaque exemplaire le progrès de l'auteur, depuis le moment où la maison n'est qu'un carre presque informe, jusqu'à celui ou sa façade, son profil, ses proportions, ses ombres, sont dans la plus exacte vérite. Ces gradations ne penyent manquer de nous offrir sans cesse des tableaux intéressans pour nous, curieux pour d'autres, et d'exciter toujours plus notre emulation. Aux premiers, aux plus grossiers de ces dessins, je mets des cadres bien brillans, bien dores, qui les rehaussent; mais quand l'imitation devient plus exacte et que le dessin est veritablement bon, alors je ne lui donne plus qu'un cadre noir très simple ; il n'a plus besoin d'autre ornement que lui-même, et ce seroit dommage que la bordure partageat l'attention que merite l'objet. Ainsi chacun de nous aspire a l'honneur du cadre uni ; et quand l'on veut dédaigner un dessin de l'autre il le droitement que lui. Je serois un Apelles, que condamne au cadre doré. Quelque jour, neutje pe me trouversi qu'un barbouilleur. Je com- être, ces cadres dorés passeront entre nous en menerai par tracer un homme comme les la- ' proverbe, et nous admirerons combien d'homquais les tracent contre les murs; une barre mes se rendent justice en se faisant encadrer

J'ai dit que la géométrie n'étoit pas a la porlong-temps après, nous nous apercevrons l'un tée des cufans; mais c'est notre faute. Nous ne

sentons pas que leur méthode n'est point la nô- \( \text{centrique sur lequel je fais la même épreuve ;} \) tre, et que ce qui devient pour nous l'art de raisonner ne doit être pour eux que l'art de voir. An lieu de leur donner notre methode, nous ferions mieux de prendre la leur ; car no- | compris par le même angle , sera toujours tre manière d'apprendre la géométrie est bien autant une affaire d'imagination que de raisonnement. Quand la proposition est énoncee, il faut en imaginer la demonstration, c'est-a-dire l'egaux à deux droits, on decrit un cercle; moi, trouver de quelle proposition deja sue celle-la doit être une consequence, et, de toutes les conséquences qu'on peut tirer de cette même proposition, choisir precisement celle dont il a'agit.

De cette manière le raisonneur le plus exact, s'il n'est inventif, doit rester court. Aussi qu'arrive-t-il de là? Qu'au lieu de nous faire trouver les démonstrations, on nous les dicte : qu'au lieu de nous apprendre à raisonner, le maitre raisonne pour nous, et n'exerce que notre memoire.

Faites des figures exactes, combinez-les, posez-les l'une sur l'autre, examinez leurs rapports: vous trouverez toute la geométrie elementaire en marchant d'observation en observation, sans qu'il soit question ni de definitions, ni de problèmes, ni d'aucone autre forme demonstrative que la simple superposition. Pour moi, je ne pretends point apprendre la geometrie à Émile, c'est lui qui me l'apprendra; je chercherai les rapports, et il les trouvera; car je les chercherai de manière à les lui faire trouver. Par exemple, an lieu de me servir d'un compas pour tracer un cercle, je le tracerai avec une pointe au bout d'un fil tournant sur un pivot. Apres cela, quand je voudrai comparer les rayons entre eux. Emile se moquera de moi, et il me fera comprendre que le même fil toujours tendu ne peut avoir tracé des distances inégales.

Si je veux mesurer un angle de soixante deerés, je decris du sommet de cet angle, non pas un arc, mais un cercle entier; car avec les enfans il ne faut jamais rien sous-entendre. Je trouve que la portion du cercle comprise entre les deux côtés de l'angle est la sixième partie du cercle. Après cela je décris du même sommet un autre plus grand cerele, et je trouve que ce second arc est encore la sixieme partie de son cercle. Je decris un troisieme cercle con-

et je la continue sur de nouveaux cercles, jusqu'à ce qu'Emile, choqué de ma stupidite, m'avertisse que chaque arc, grand ou petit. la sixieme partie de son cercle, etc. Nous voilà tout à l'heure à l'usage du rapporteur.

Pour prouver que les angles de suite sont tout au contraire, je fais en sorte qu'Emile remarque rela premièrement dans le cercle, et puis je lui dis : Si l'on étoit le cercle, et qu'on laissat les lignes droites, les angles auroientals change de grandeur, etc.

On néglige la justesse des figures, on la suppose, et l'on s'attache à la démonstration. Entre nous, au contraire, il ne sera jamais question de démonstration; notre plus importante affaire sera de tirer des lignes bien droites, bien justes, bien egales; de faire un carre bien parfait, de tracer un cercle bien rond. Pour vérifier la justesse de la figure, nous l'examinerons par toutes ses proprietes sensibles; et cela nous donnera occasion d'en decouvrir chaque jour de nouvelles. Nous plierons par le diametre les deux demi-cercles; par la diagonale, les deux moities du carre : nous comparerons pos deux figures pour voir celle dont les bords conviennent le plus exactement, et par consequent la mieux faite; nous disputerons si cette egalite de partage doit avoir tonjours lieu dans les parallelogrammes, dans les trapèzes, etc. On essaiera quelquefois de prévoir le succès de l'expérience avant de la faire, on tâchera de trouver des raisons, etc.

La géometrie n'est pour mon elève que l'art de se bien servir de la regle et du compas : il ne doit point la confondre avec le dessin, ou il n'emploiera ni l'un ni l'autre de ces instrumens. La regle et le compas seront enfermes sons la clef, et l'on ne la en accordera que rarement l'usage et pour peu de temps, afin qu'il ne s'accontunie pas à barbouiller : mais nous pourrons quelquefois porter nos figures à la promenade. et causer de ce que nous aurons fait ou de ce que nous voudrons faire.

Je n'oublierai jamais d'avoir yn à Turin un jeune homme à qui, dans son enfance, on avoit appris les rapports des contours et des surfaces en lui donnant chaque jour à choisir dans toutes es figures géométriques des gaufres isopérimètres. Le petit gourmand avoit époisé l'art d'Archimède pour trouver dans laquelle il y avoit le plus à manger /\*).

Quand un enfant joue au volant, il s'exerce l'œil et le bras à la justesse ; quand il fonette un 📒 sabot .vil accroit sa force en s'en servant, mais sans rien apprendre. J'ai demandé quelquefois pourquoi l'on n'offroit pas aux enfans les mêmes jeux d'adresse qu'ont les hommes; la paume, le mail, le billard, l'arc, le ballon, les instrumeas de musique. On m'a répondu que quelques-uns de ces jeux étoient au-dessus de leurs forces, et que leurs membres et leurs organes n'étoient pas assez formés pour les autres. Je trouve ces raisons mauvaises : un enfant n'a nas la taille d'un bomme, et ne laisse pas de porter an habit fait comme le sien. Je n'entends pas qu'il joue avec nos masses sur un billard haut de trois pieds; je n'entends pas qu'il aille peloter dans nos tripots, ni qu'on charge sa petite main d'une raquette de paumier; mais qu'il jone dans une salle dont on aura garanti les fenètres : ou il ne se serve d'abord que de balles molles : que ses premières raquettes soient de bois, puis de parchemin, et enfin de corde à boyau bandée à proportion de son progrès. Vous préferez le volant, parce qu'il fatigue moins et qu'il est sans danger. Vous avez tort par ces deux raisons. Le volant est un jeu de femmes : mais il n'y en a nas une que ne fit fuir une balle en mouvement. Leurs blanches peaux ne doivent pas s'endurcir aux meurtrissures, et ce ne sont pas des contusions qu'attendent leurs visages. Mais nous, faits pour être vigoureux, crovous-nous le devenir sans peine? et de quelle défense serons-nous capables, si pous ne sommes jamais attaques? On joue toujours lachement les jeux où l'on peut être maladroit sans risque : un volant qui tombe ne fait de mal à personne; mais rien ne degogrdit les bras comme d'avoir a couvrir la tête. rien ne rend le coup d'œil si juste que d'avoir à garantir les yeux. S'élancer du bout d'une salle a l'antre, juger le bond d'une balle encore en

l'air, la renvoyer d'une main forte et sûre; de tels jeux conviennent moins à l'homme qu'ils ne serveut à le former.

Les fibres d'un enfant, dit-on, sont trop molles! Elles ont moins de ressort, mais elles en sont plus flexibles; son bras est foible, mais enfin c'est un bras; on en doit faire, proportion gardée, tout ce qu'on fait d'une autre machine sem! lable. Les enfans n'ont dans les mains nulle adresse; c'est pour cela que je veux qu'on leur en donne: un homme aussi peu exercé qu'eux n'en auroit pas davantage : nous ne pouvous connoître l'usage de nos organes qu'après les avoir employes. Il n'y a qu'une longue expérience qui nous appreune à tirer parti de nous-même, et cette expérience est la véritable étude à laquelle on ne peut trop tôt nous a ppliquer.

Tout ce qui se fait est faisable. Or, rien n'est plus commun que de voir des enfans adroits et découplés avoir dans les membres la même agilité que peut avoir un homme. Dans presque toutes les foires on en voit faire des équilibres, marcher sur les mains, sauter, danser sur la corde. Durant combien d'années des troppes d'enfans n'ont-elles pas attiré par leurs hallets des spectateurs à la Comedie italieune! Qui est-ce qui n'a pas oui parler en Allemagne et en Italie de la troupe pantomime du celèbre Nicolini? Quelqu'un a-t-il jamais remarque dans ces enfans des mouvemens moins developpes. des attitudes moins gracieuses, une oreille moins juste, une danse moins legere que dans les danseurs tout formes? Qu'on ait d'abord les doigts epais, courts, peu mobiles, les mains potelees et peu capables de rien empoigner; cela empêche-t-il que plusieurs enfans ne sachent écrire ou dessiner à l'age ou d'autres ne savent pas encore tenir le crayon ni la plume? Tout Paris se souvient encore de la petite Angloise qui faisoit à dix ans des prodiges sur le clavecin .1. J'ai vu chez un magistrat, son fils, petit bon homme de huit aus , qu'on mettoit sur la table au dessert comme une statue au milieu des plateaux, jouer la d'un violon presque aussi grand que lui , et surprendre par son execution les artistes memes (\*),

<sup>(\*)</sup> Ou appelle figures impérimetres celles do « les contours on circonférences sont égaux en l'argueur. Or de loutes ces figures, il est prouvé que le cercle est orlie qui contient la plus grande surface. L'enfant a dont dû chouir des gaufres de figure circulaire.

<sup>(\*</sup> Un petit gargon de sept ans en 2 fait depuis ce temps-la de plus étic and some et ;

<sup>\*</sup> Comagnitur evit M. de Bong kar conseiller an grand

vent, ce me semble, que l'inaptitude qu'on suppose aux enfans pour nos exerçõees est imaginaire, et que, si on ne les voit point reussir dans quelques-uns, c'est qu'on ne les y a jama's exerces.

On me dira que je tombe ici, par rapport au corps, dans le défaut de la culture prematuree que le blame dans les enfans par rapport a l'esprit. La différence est très-grande : car l'un de ces progres n'est qu'apparent, mais l'autre est réel. J'ai prouvé que l'esprit qu'ils paroissent avoir, ils ne l'ont pas, au lieu que tout ce qu'ils paroissent faire ils le font. D'ailleurs, on doit toujours songer que tout ceci n'est ou ne doit être que jeu, direction facile et volontaire des mouvemens que la nature leur demande; art de varier leurs amusemens pour les leur rendre plus agreables, sans que jamais la moindre contrainte les tourne en travail : car, enfin, de quoi s'amuserout-ils dont je ne puisse faire un objet d'instruction pour eux? et quand je ne le pourrois pas, pourru qu'ils s'amusent sans inconvénient, et que le temps se passe, leur progrès en toute chose n'importe pas quant à présent; au lieu que, lorsqu'il faut nécessairement leur apprendre ceci ou cela, comme qu'on a'y prenne, il est toujours impossible qu'on en vienne à bout sans contrainte, sans fâcherie et sans ennui.

Ce que j'ai dit sur les deux sens dont l'usage est le plus continu et le plus important peut servir d'exemple de la manière d'exercer les autres. La vue et le toucher s'appliquent également sur les corps en repos et sur les corps qui se meuvent; mais comme il n'y a que l'ébranlement de l'air qui puisse emouvoir le sens de l'ouie, il n'y a qu'un corps en mouvement qui fasse du bruit ou du son ; et , ai tout étoit en repos, nous n'entendrions jamais rien. La nuit donc, où, ne nous mouvant nous-mêmes qu'autant qu'il nous plait, nous n'ayons a craindre que les corps qui se meuvent, il nous importe d'avoir l'oreille alerte, et de pouvoir juger, par

Conseil, auteur d'une théorie savante sur les rapports des sons. Son fils, dont il est question ici, fut mousquetaire, et est mort en 1808. C'est lui qui bénevolement et par cele pour l'art, s'est chargé de mettre en ordre toute la partie musicale de la Hibliothé me royan Voyez le Dictimunaire des Musiciens, de MM. Chorun et Payole, art. Bougeton pere et fils.

Tous ces exemples et cent mille autres prou- la sensation qui nous frappe, si le corps qui la cause est grand ou petit, cloigné ou proche; si son ebranlement est violent ou foible. L'air ébranle est sujet à des répercussions qui le réflechissent, qui, produisant des echos, répètent la sensation, et font entendre le corps bruyant ou sonore en un autre lieu que celui où il est. Si dans une plaine ou dans une vallée on met l'oreille à terre, on entend la voix des hommes et le pas des chevaux de beaucoup plus loin qu'en restant debout.

Comme nous avons comparé la vue au toucher il est bon de la comparer de même à l'ouie. et de savoir laquelle des deux impressions. partant à la fois du même corps, arrivera le plus tôt à son organe. Quand on voit le feu d'un canon, l'on peut encore se mettre a l'abri du coup; mais sitôt qu'on entend le bruit, il n'est plus temps, le boulet est là. On peut juger de la distance où se fait le tonnerre par l'intervalle de temps qui se passe de l'éclair au coup. Faites en sorte que l'enfant connoisse toutes ces experiences; qu'il fasse celles qui sont à sa portée, et qu'il trouve les autres par induction : mais j'aime cent fois mieux qu'il les ignore, que s'il faut que vous les lui disiez,

Nous avons un organe qui répond à l'ome, savoir celui de la voix; nous n'en avons pas de même qui réponde à la vue, et nous ne rendons pas les couleurs comme les sons. C'est un moyen de plus pour cultiver le premier sens. en exercant l'organe actif et l'organe passif l'un par l'autre.

L'homme a trois sortes de voix : savoir, la voix parlante ou articulee, la voix chantante ou melodicuse, et la voix pathétique ou accentuée, qui sert de langage aux passions et qui anime le chant et la parole. L'enfant a ces trois sortes de voix ainsi que l'homme, sans les savoir allier de même : il a comme nous le rire. les cris, les plaintes, l'exclamation, les gémissemens; mais il ne sait pas en meler les inflexions aux deux autres voix. Une musique parfaite est celle qui reunit le micux ces trois voix. Les enfans sont incapables de cette musique-la, et leur chant n'a jamais d'aine. De même, dans la voix parlante, leur langage n'a point d'accent; ils crient, mais ils n'accentuent pas; et comme dans leur discours il y a peu d'accent, il y a peu d'énergie dans

482 EMILE.

leur voix (a). Notre élève aura le parler plus uni, plus simple encore, parce que ses passions, n'étant pas éveillées, ne mèleront point leur langage au sien. N'allez donc pas lui donner à reciter des rôles de tragedie et de comèdie, ni vouloir lui apprendre, comme on dit, à declamer. Il aura trop de sens pour savoir donner un ton à des choses qu'il ne peut entendre, et de l'expression à des sentimens qu'il n'éprouva jamais.

Apprenez-lui à parier uniment, clairement, à bien articuler, à prononcer exactement et sans affectation, à connoître et à suivre l'accent grammatical et la prosodie, à donner toujours assez de voix pour être entendu, mais à n'en donner jamais plus qu'il ne faut, défaut ordinaire aux enfans elevés dans les collèges : en toute chose rien de superflu.

De même, dans le chant, rendez sa voix juste, égale, flexible, sonore; son oreille sensible à la mesure et à l'harmonie, mais rien de plus. La musique imitative et théâtrale n'est pas de son âge; je ne voudrois pas même qu'il chantât des paroles; s'il en vouloit chanter, je tâcherois de lui faire des chansons exprès, intéressantes pour son âge, et aussi simples que ses idees.

On pense bien qu'étant si peu pressé de lui apprendre à lire l'ecriture, je ne le serai pas non plus de lui apprendre à lire la musique. Écartons de son cerveau toute attention trop pénible, et ne nous hâtons point de fixer son esprit sur des signes de convention. Ceci, je l'avoue, semble avoir sa difficulté; car, si la connoissance des notes ne paroit pas d'abord plus necessaire pour savoir chanter que celle des lettres pour savoir parler, il y a pourtant cette différence, qu'en parlant nous rendons nos propres idées, et qu'en chantant nous ne rendons guère que celles d'autrui. Or, pour les rendre, il faut les lire.

Mais, premièrement, au lieu de les lire on les peut our, et un chant se rend à l'orcille encore plus fidèlement qu'à l'œil. De plus, pour bien savoir la musique il ne suffit pas de la rendre, il la faut composer; et l'un doit s'apprendre avec l'autre, sans quoi l'on ne la sait jamais bien. Exercez votre petit musicien

(a) Van. ... et comme it y a pen d'énergie dans tour discours , it y a pen d'inflexion dans tour voix. d'abord à faire des phrases bien régulières, bien cadencées; ensuite à les lier entre elles par une modulation très-simple, enfin à marquer leurs differens rapports par une ponctuation correcte; ce qui se fait par le bon choix des cadences et des repos. Surtout jamais de chant bizarre, jamais de pathétique ni d'expression. Une mekodie toujours chantante et simple, toujours dérivant des cordes essentielles du ton, et toujours indiquant tellement la basse, qu'il la sente et l'accompagne sans peine; car, pour se former la voix et l'oreille il ne doit jamais chanter qu'au clavecin.

Pour mieux marquer les sons, on les articule en les prononcant : de la l'usage de soltier avec certaines syllabes. Pour distinguer les degres il faut donner des noms et à ces degres età leurs differens termes fixes; de là les noms des intervalles, et aussi les lettres de l'alphabet dont on marque les touches de clavier et les notes de la gamme. C et A designent des sons fixes, invariables, toujours rendus par les mémes touches. Li et la sont autre chose. Li est constamment la tonique d'un mode majeur, ou la médiante d'un mode mineur. La est constamment la tonique d'un mode mineur, ou la sixième note d'un mode majeur. Ainsi les lettres marquent les termes immuables des rapports de notre système musical, et les syllaben marquent les termes homologues des rapports semblables en divers tons. Les lettres indiquent les touches du clavier, et les syllabes les degrés du mode. Les musiciens françois ont étrangement brouillé ces distinctions; ils ont confondu le sens des syllabes avec le sens des lettres; et doublant inutilement les signes des touches, ils n'en ont point laissé pour exprimer les cordes des tons : en sorte que pour eux ut et C sont toujours la même chose; ce qui n'est pes, et ne doit pas être, car alors de quoi serviroit C? Aussi leur manière de solfier est-elle d'une difficulté excessive sans être d'aucune utilité, sans porter aucune idée nette à l'esprit, puisque, par cette méthode, ces deux syllabes ut et mi, par exemple, peuvent également signifier une tierce majeure, mineure, superflue, ou diminuee. Par quelle etrange fatalite le pays du monde où l'on écrit les plus beaux livres sur la musique est-il précisement celui où on l'apprend le plus difficilement?

Suivons avec notre élève une pratique plus simple et plus claire; qu'il n'v ait pour lui que deux modes, dont les rapports soient tonjours les mêmes et toujours indiqués par les mêmes syllabes. Soit qu'il chante ou qu'il joue d'un instrument, qu'il sache etablir son mode sur chacun des douze tons qui peuvent lui servir de base, et que, soit qu'on module en D, en C, en G, etc., la finale soit toujours ne ou la selon le mode. De cette manière il vous concevra toujours; les rapports essentiels du mode pour chanter et jouer juste seront toujours présens à son esprit, son exécution sera plus nette et son progres plus rapide. Il n'y a rien de plus bizarre que ce que les François appellent solfier au naturel; c'est eloigner les idées de la chose pour en substituer d'étrangères qui ne font qu'égarer. Rien n'est plus naturel que de solfier par transposition, lorsque le mode est transposé. Mais c'en est trop sur la musique; enseignez-la comme vous voudrez, pourvu qu'elle ne soit jamais qu'un amusement.

Nous voilà bien avertis de l'état des corps étrangers par rapport au nôtre, de leur poids, de leur figure, de leur couleur, de leur solidite, de leur grandeur, de leur distance, de leur temperature, de leur repos, de leur mouvement. Nous sommes instruits de ceux qu'il nous convient d'approcher ou d'eloigner de nous, de la manière dont il faut nous y prendre pour vaincre leur résistance, ou pour leur en opposer une qui nous préserve d'en être offenses: mais ce p'est nas assez : notre propre corps s'épuise sans cesse, il a besoin d'être sans cesse renouvelé. Quoique nous avons la faculté d'en changer d'autres en notre propre substance, le choix n'est pas indifférent : tout n'est pas aliment pour l'homme; et des substances qui peuvent l'être, il y en a de plus ou de moins convenables, selon la constitution de son espèce, selon le climat qu'il habite, selon son tempérament particulier, et selon la manière de vivre que lui prescrit son état.

Nous mourrions affamés ou empoisonnés, s'il falloit attendre, pour choisir les nourritures qui nous conviennent, que l'expérience nous eût appris à les connoître et à les choisir : mais la suprême bonté, qui a fait du plaisir des êtres sensibles l'instrument de lour conservation, nous avertit, par ce qui plaît à notre pa-

lais, de ce qui convient à notre estomac. Il n'y a point naturellement pour l'homme de médecin plus sur que son propre appetit; et à le prendre dans son état primitif, je ne doute point qu'alors les alimens qu'il trouvoit les plus agreables ne lui fussent aussi les plus sains.

Il y a plus. L'auteur des choses ne pourvoit pas seulement aux besoins qu'il nous donne, mais encore à ceux que nous nous donnons nous-mêmes; et c'est pour mettre toujours le désir à côté du besoin, qu'il fait que nos goûts changent et s'alterent avec nos manières de vivre. Plus nous nous éloignons de l'état de nature, plus nous perdons de nos goûts naturels; ou plutôt l'habitude nous fait une seconde nature, que nous substituons tellement à la première, que nul d'entre nous ne connoit plus celle-ci.

Il suit de là que les goûts les plus naturels doivent être aussi les plus simples; car ce sont ceux qui se transforment le plus aisement; au lieu qu'en s'aiguisant, en s'irritant par nos fantaisies, ils prennent une forme qui ne change plus. L'homme qui n'est encore d'aucun pays se fera sans peine aux usages de quelque pays que ce soit; mais l'homme d'un pays ne devient plus celui d'un autre.

Ceci me paroit vrai dans tous les sens, et bien plus encore, appliqué au goût proprement dit. Notre premier aliment est le lait: nous ne nous accoutumons que par degrés aux saveurs fortes; d'abord elles nous répugnent. Des fruits, des légumes, des herbes, et enfin quelques viandes grillées, sans assaisonnement et sans sel, firent les festins des premiers hommes (1). La première fois qu'un sauvage boit du vin, il fait la grimace et le rejette; et. même parmi nous, quiconque a vécu jusqu'à vingt ans sans goûter de liqueurs fermentées ne peut plus s'y accoutumer : nous serions tous abstèmes si l'on ne nous eût donné du vin dans nos jeunes ans. Enfin, plus nos gouts sont simples, plus ils sont universels; les répugnances les plus communes tombent sur des mets composés. Vit-on jamais personne avoir en degoùt l'eau ni le pain? Voila la trace de la nature, voilà donc aussi notre règle. Conser-

<sup>(1)</sup> Voyet l'Arcadie de Pausmias; voyez aussi le morceau de Plutarque transcrit ci-après. 1 page 463. 1

vons à l'enfant son goût primitif le plus qu'il est possible; que sa nourriture soit commune et simple, que son pulais ne se familiarise qu'à des saveurs peu relevées, et ne se forme point un goût exclusif.

le n'examine pas ici si cette manière de vivre est plus saine ou non, ce n'est pas ainsi que je l'envisage. Il me suffit de savoir, pour la preferer, que c'est la plus conforme à la nature. et celle qui peut le plus aisement se plier à toute autre. Ceux qui disent qu'il faut accoutumer les enfans aux alimens dont ils useront étant grands, ne raisonnent pas bien, ce me semble. Pourquoi leur nourriture doit-elle être la même, tandis que leur maniere de vivre est si differente? Un homme épuisé de travail, de soucis, de peines, a besoin d'alimens succulens qui lui portent de nouveaux esprits au cerveau; un enfant qui vient de s'ebattre, et dont le corps crolt, a besoin d'une nourriture abondante qui lui fasse beaucoup de chyle. D'ailleurs l'homme fait a déjà son état, son emploi, son domicile; mais qui est-ce qui peut être sûr de ce que la fortune reserve à l'enfant? En toute chose ne lui donnons point une forme si déterminée, qu'il lui en coûte trop d'en changer au Lesoin. Ne faisons pas qu'il meure de faim dans d'autres pays s'il ne traine partout à sa suite un cuisinier françois, ni qu'il dise un jour qu'on ne sait manger qu'en France. Voilà, par parenthese, un plaisant cloge! Pour moi, je dirois au contraire qu'il n'y a que les François qui ne savent pas manger, puisqu'il faut un art si particulier pour leur rendre les mets mangeables.

De nos sensations diverses, le goût donne celles qui genéralement nous affectent le plus. Aussi sommes-nous plus interesses à bien juger des substances qui doivent faire partie de la nôtre, que de celles qui ne font que l'environner. Mille choses sont indifférentes au toucher, à l'ouie, à la vue; mais il n'y a presque rien d'indifférent au goût. De plus, l'activité de ce cens est toute physique et materielle : il est le seul qui ne dit rien à l'imagination, du moins celui dans les sensations duquel elle entre le moins; au lieu que l'imitation et l'imagination mèlent souvent du moral à l'impression de tous les autres. Aussi, géneralement, les cœurs tendres et voluptueux, les caractères passionnés et

vraiment sensibles, faciles à émouvoir par les autres sens, sont-ils assez tièdes sur celui-ci. De cela même qui semble mettre le goût audessous d'eux, et rendre plus méprisable le penchant qui nous v livre, je conclurois au contraire que le moven le plus convenable pour gouverner les enfans est de les mener par leur bouche. Le mobile de la gourmandise est surtout preférable à celui de la vanite, en ce que la première est un appétit de la nature, tenant immediatement au sens, et que la seconde est un ouvrage de l'opinion, sujet au caprire des hommes et à toutes sortes d'abus. La gourmandise est la passion de l'enfance; cette passion pe tient devant aucune autre; à la moindre concurrence elle disparoit. Eh! croyez-moi, l'enfant ne cessera que trop tôt de songer à ce qu'il mange; et quand son cœur sera trop occupé. son palais ne l'occupera guère. Quand il sera grand, mille sentimens unpetueux donneront le change à la gourmandise, et ne feront qu'irriter la vanité; car cette derniere passion seule fait son profit des autres, et a la fin les engloutit toutes. L'ai quelquefois examiné ces gens qui donnoient de l'importance aux bons morceaux, qui songeoient, en s'eveillant, à ce qu'ils mangeroient dans la journée, et décrivoient un repas avec plus d'exactitude que n'en met Polybe à décrire un combat. J'ai trouvé que tous ces prétendus bomines n'étoient que des enfans de quarante ans, sans vigueur et sans consistance, fruges consumere nati (1). La gourmandise est le vice des cœurs qui n'ont point d'etoffe. L'âme d'un gourmand est toute dans son palais, il n'est fait que pour manger; dans sa stupide incapacité il n'est qu'à table à sa place, il ne sait juger que des plats : laissons-lui sans regret cet emploi ; mieux lui vaut celui-là qu'un autre, autant pour nous que pour lui.

Craindre que la gourmandise ne s'enracine dans un enfant capable de quelque chose, est une précaution de petit esprit. Dans l'enfance on ne songe qu'à ce qu'on mange, dans l'adolescence on n'y songe plus, tout nous est bon, et l'on a bien d'autres affaires. Je ne voudrois pourtant pas qu'on allât faire un usage indiscret d'un ressort si bas, ni étayer d'un bon morceau l'honneur de faire une belle action. Mais je

<sup>&</sup>quot;) ffor Lib a, rp. 2.

ne vois pas pourquoi, toute l'enfance n'étant ou ne devant être que jeux et folàtres anusemens, des exercices purement corporels n'auroient pas un prix materiel et sensible. Qu'un petit Majorquin, vovant un panier sur le haut d'un arbre, l'abatte à coups de fronde, n'est-il pas bien juste qu'il en prolite, et qu'un bon deteuner répare la force qu'il use à le gagner (1)? On'un jeune Spartiate, à travers les risques de cent coups de fouet, se glisse habilement dans une cuisine; qu'il y vole un renardeau tout vivant, qu'en l'emportant dans sa robe il en soit egratigné, mordu, mis en sang, et que, pour n'avoir pas la honte d'être surpris, l'enfant se laisse déchirer les entrailles sans sourciller, sans pousser un seul cri, n'est-il pas juste qu'il profite enfin de sa proje, et qu'il la mange après en avoir été mange? Jamais un bon repas ne doit être une recompense; mais pourquoi ne scroit-il pas quelquefois l'effet des soins qu'on a pris pour se le procurer? Emile ne regarde point le găteau que j'ai mis sur la pierre comme le prix d'avoir bien couru ; il sait seulement que le seul moyen d'avoir ce gâteau est d'y arriver plus tôt qu'un autre.

Ceci ne contredit point les maximes que j'avancois tout à l'heure sur la simplicite des mets. car, pour flatter l'appetit des enfans, il ne s'agit pas d'exciter leur sensualite, mais seulement de la satisfaire : et cela s'obtiendra par les choses du monde les plus communes, si l'on ne travaille pas à leur raffiner le goût. Leur appetit continuel, qu'excite le besoin de croître, est un assaisonnement sur qui leur tient lieu de beaucoup d'autres. Des fruits, du laitage, quelque pièce de four un peu plus delicate que le pain ordinaire, surtout l'art de dispenser sobrement tout cela; voila de quoi mener des armées d'enfans au bout du monde sans leur donner du goût pour les saveurs vives, ni risquei de leur blaser le palais.

Une des preuves que le goût de la viande n'est pas naturel à l'homme, est l'indifférence que les enfans ont pour ce mets-là, et la préference qu'ils donnent tous à des nourritures vigétales, telles que le laitage, la pâtisserie, les fruits, etc. Il importe surtout de ne pas dénaturer ce goût primitif, et de ne point rendre

Tu me demandes, disoit Plutarque (\*), pourquoi Pythagore s'abstenoit de manger de la chair des bétes ; mais moi je te demande. au contraire quel courage d'homme eut le » premier qui approcha de sa bouche une chair meurtrie, qui brisa de sa dent les os d'une · bête expirante, qui fit servir devant lui des corps morts, des cadavres, et engloutit dans son estomac des membres qui, le moment d'auparavant, béloient, mugissoient, marby choient of voyoient. Comment sa main putelle enfoncer un fer dans le cœur d'un être sensible? comment ses yeux purent-ils supporter un meurtre? comment pat-il voir saigner, ecorcher, demembrer un pauvre animal sans défense? comment put-il supporter · l'aspect des chairs pantelantes? comment

(1) Les Banains, qui s'abstiennent do toute chair plus éérèrement que les Gaures, is ut presque au su douz qu'eux; mals comme leur morale est moins pure et leur culte moins raison-table, ils ne sont par si bonnetes gens.

(1) Un der traducteurs anglois de ce bivre à relevé ici ma méprise, et tous deux i ont corrigée. Les bouchers et les chirurgiens sont recus en témograge, mais les premiers ne sont point admis comme jurés ou pairs au jugement dos crimes, et les chirung sus le sont.

"Tout or more su est une traduction blice du commencement du traité : S'é est loisib « de manger chare. C. P.

les enfans carnassiers : si ce n'est pour leur santé, c'est pour leur caractère ; car. de quelque maniere qu'on explique l'expenence, il est certain que les grands mangeurs de viande sont en general cruels et feroces plus que les autres hommes : cette observation est de tous les lieux et de tous les temps. La barbarie angloise est conque (9): les Gaures, au contracre, sont les plus doux des hommes (2). Tous les sauvages sont crue's; et leurs mœurs ne les portent point à l'être : cette cruauté vient de leurs alimens. Ils vont à la guerre comme à la chasse, et traitent les hommes comme des ours. En Apgleterre même les bouchers ne sont pas reçus en témoignage 3, non plus que les chirurgiens. Les grands scelerats s'endurcissent au meurtre en buvant du sang. Homère fait des Cyclopes. mangeurs de chair, des hommes affreux, et des 1, tophages un peuple si aim ble, qu'aussitôt qu'on avoit essaye de leur commerce, on oublioit jusqu'à son pays pour vivre avec eux.

<sup>(\*)</sup> Je sals que les Anglois vantent beaucoup l'eur limmanité et le bon naturel de leur nation, qu'ils appellent good notiered people, mais ils ent beau crier cela taut qu'ils peuvent, personne ne le répéte après eux.

<sup>, &#</sup>x27;) If y about describers on the Majorquins out perducet mage; if eat du temps de la celebraté de leurs frondeurs.

486 ÉMILE.

leur odeur ne lui fit-elle pas soulever le cœur? comment ne fut-il pas dégoûté, repoussé, saisi d'horreur, quand il vint à manier l'ordure de ces blessures, à nettoyer le sang noir et figé qui les couvroit?

Les peaux rampoient sur la terre écorchées;
Les chairs au leu mugneoient embrochées;
L'homme ne put les manger saus frémir,

» Et dans son sem les entendit gémir.

Voilà ce qu'il dut imaginer et sentir la première fois qu'il surmonta la nature pour faire cet horrible repas, la première fois qu'il eut faim d'une bête en vie, qu'il voulut se nourrir d'un animal qui paissoit encore, et qu'il dit comment il falloit egorger, depecer, cuire la brebis qui lui lechoit les mains.
C'est de ceux qui commencerent ces cruels festins, et non de ceux qui les quittent, qu'on a lieu de s'étonner : encore ces premiers-là pourroient-ils justifier leur barbarie par des excuses qui manquent à la nôtre, et dont le defaut nous rend cent fois plus barbares qu'eux.
Mortels bien-aimés des dieux, nous diroient

 Mortels bien-aimes des dieux, nous diroient » ces premiers hommes, comparez les temps, · vovez combien vous étes heureux et combien nous étions miscrables! La terre nouvellement · formée et l'air charge de vaneurs étoient en-· core indociles à l'ordre des saisons, le cours incertain des fleuves degradoit leurs rives de toutes parts; des étangs, des lacs, de pro-· fonds marecages inondoient les trois quarts de la surface du monde, l'autre quart étoit · couvert de hois et de forêts stériles. La terre ne produisoit nuls bons fruits; nous n'avions nuls instrumens de labourage; nous ignorions l'art de nous en servir, et le temps de la moisson » ne venoit jamais pour qui n'avoit rien seme. · Ainsi la faim ne nous quittoit point. L'hiver, · la mousse et l'écorce des arbres etoient pos- mets ordinaires. Quelques parines vertes de p chiendent et de bruvère étoient pour nous un régal: et quand les hommes avoient nu · trouver des faines, des noix ou du gland, ils en dansoient de joie autour d'un chène ou d'un · hêtre au son de quelque chanson rustique, appelant la terre leur nourrice et leur mère : c'étoit là leur seule fête, c'etoient leurs uniques jeux; tout le reste de la vie humaine a n'étoit que douleur, peine et misère.

· Enfin, quand la terre dépouillée et nue ne nous offroit plus rien, forcés d'outrager la nature pour nous conserver, nous mangeames » les compagnons de notre misère plutôt que · de perir avec eux. Mais vous, hommes cruels, qui vous force a verser du sang? Voyez quelle affluence de biens vous environne! combien · de fruits vous produit la terre! que de richesses vous donnent les champs et les vignes! o que d'animaux vous offrent leur lait pour vous a nourrir et leur toison pour vous habiller! Que · leur demandez-vous de plus? et quelle rage » vous porte à commettre tant de meurtres, · rassasiés de biens et regorgeant de vivres? · Pourquoi mentez-vous contre notre mere en · l'accusant de ne pouvoir vous nourrir? Pour- quoi pechez-vous contre Cérés, inventrice des saintes lois, et contre le gracieux Bacchus. consolateur des hommes? comme si leurs dons » prodigués ne suffisoient pas à la conservation du genre humain! Comment avez-vous le » cœur de mêler avec leurs doux fruits des ossemens sur vos tables, et de manger avec le lait le sang des bêtes qui vous le donnent? Les pantheres et les lions, que vous appelez · bêtes feroces, suivent leur instinct par force. et tuent les autres animaux pour vivre, Mais · vous, cent fois plus féroces qu'elles, vous combattez l'instruct sans pecessite pour vous livrer à vos plus cruelles delices. Les animaux » que vous mangez ne sont pas ceux qui man-· gent les autres : vous ne les mangez pas ces animaux carnassiers, vous les imitez : vous » n'avez faim que des bêtes innocentes et douces qui ne font de mal à personne, qui s'atta-· chent à vous, qui vous servent, et que vous devorez pour prix de leurs services.

• O meurtrier contre nature! si tu t'obstines • à soutenir qu'elle t'a fait pour devorer tes • semblables, des êtres de chair et d'os, sen-• sibles et vivans comme toi, étouffe donc l'hor-• reur qu'elle t'inspire par ces affreux repas; • tue les animaux, toi-même, je dis de tes pro-• pres mains, sans ferremens, sans coutelas; • dechire-les avec tes ongles, comme font les • hons et les ours; mords ce bœuf et le mets en • pièces; enfonce tes griffes dans sa peau, • mange cet agneau tout vif, devore ces chairs • toutes chandes, bois son âme avec son sang. • Tu fremis! tu n'oses sentir palpiter sous ta a deat une chair vivante! Homme pitoyable!

tu commences par tuer l'animal, et puis tu le

· manges, comme pour le faire mourir deux

· fois. Ce n'est pas assez, la chair morte te re-

pugne encore, tes entrailles ne peuvent la
 supporter; il la faut transformer par le feu.

· la bouillir, la rôtir, l'assaisonner de drogues

qui la déguisent : il te faut des chaircuitiers (\*),
des cuisimers, des rôtisseurs, des gens pour

tôter l'horreur du meurtre et t'habiller des

corps morts, afin que le sens du goût, trompé

• par ces déguisemens, ne rejette point ce qui

· lui est étrauge, et savoure avec plaisir des

· cadavres dont l'œil même cut eu peine à souf-

· frir l'aspect. ·

Quoique ce morceau soit étraoger à mon sujet, je n'ai pu résister à la tentation de le transcrire, et je crois que peu de lecteurs m'en sauront mauvais gré.

Au reste, quelque sorte de régime que vous donniez aux enfans, pourvu que vous ne les accoutumiez qu'à des mets communs et simples, laissez-les manger, courir et jouer tant qu'il leur plait, puis soyez surs qu'ils ne mangeront jamais trop et n'auront point d'indigestions : mais si vous les affamez la moitié du temps, et qu'ils trouvent le moyen d'échapper à votre vigilance, ils se dedommageront de toute leur force ; ils mangeront jusqu'à regorger, jusqu'à crever. Notre appetit n'est demesuré que parce que nous voulons lui donner d'autres règles que celles de la nature; toujours réglant, prescrivant, ajoutant, retranchant, nous ne faisons rien que la balance à la main; mais cette balance est à la mesure de nos fantaisies, et non pas à celle de notre estomac. J'en reviens toujours à mes exemples. Chez les paysans, la huche et le fruitier sont toujours ouverts, et les enfans, non plus que les hommes, n'y savent ce que c'est qu'indigestions.

S'il arrivoit pourtant qu'un enfant mangeât trop, ce que je ne crois pas possible par ma methode, avec des amusemens de son goût il est si aisé de le distraire, qu'on parviendroit à l'epuiser d'inanition sans qu'il y songeât. Comment des moyens si sûrs et si faciles echappentils à tous les instituteurs? Hérodote raconte (\*\*)

que les Lydiens, pressés d'une extrême disette, s'avisèrent d'inventer les jeux et d'autres divertissemens avec lesquels its donnoient le change à leur faim, et passoient des jours entiers sans songer à manger (1). Vos savans instituteurs ont peut-être lu cent fois ce passage, sans voir l'application qu'on en peut faire aux enfans. Quelqu'un d'eux me dira peut-être qu'un cufant ne quitte pas volontiers son diner pour aller étadier sa leçon. Maître, vous avez raison : je ne pensois pas à cet amusement-là.

Le sens de l'odorat est au goût ce que celui de la vue est au toucher : il le previent, il l'avertit de la manière dont telle ou telle substance doit l'affecter, et dispose à la rechercher ou à la fuir, selon l'impression qu'on en recoit d'avance. J'ai our dire que les sauvages avoient l'odorat tout autrement affecté que le nôtre, et jugeoient tout differemment des bonnes et des mauvaises odeurs. Pour moi, je le croirois bien. Les odeurs par elles-mêmes sont des sensations foibles; elles ébranient plus l'imagination que le sens, et n'affectent pas tant par ce qu'elles donnent que par ce qu'elles funt attendre. Cela supposé, les goûts des uns, devenus, par leurs manières de vivre, si différens des goûts des autrest, doivent leur faire porter des jugemens bien opposés des saveurs, et par conséquent des odeurs qui les annoncent. Un Tartare doit flairer avec autant de plaisir un quartier puant de cheval mort, qu'un de nos chasseurs une perdrix à moitie pourrie.

Nos sensations oiseuses, comme d'être emhaumés des ficurs d'un parterre, doivent être insensibles à des hommes qui marchent trop pour aimer à se promener, et qui ne travaillent pas assez pour se faire une volupté du repos. Des gens toujours affames ne sauroient prendre un grand plaisir à des parfums qui n'annoncent rien à manger.

L'odorat est le sens de l'imagination; donnant aux nerfs un ton plus fort, il doit beaucoup agiter le cerveau; c'est pour cela qu'il ranime un moment le temperament et l'épuise à la

(1) Les anciens historiens sont remplis de vues dont on pourroit faire mage, quand même les faits qui les presentent se-

roient fank. Mais nous he savons tirer angun vrai partition I his-

totre; la critique d'andition absorbe tout : comme s'il importoit beaucoup qu'on fait fut vest, pouvei qu'un en pôt tirer

une instruction utile. Les hommes seusés doivent regarder

l'histoire comme un tissa de fables dont la morale est très-ap-

propries au cœur humalo.

<sup>(°,</sup> On écrit aujourd'hus charcutier, mais du temps de Rousscht on danst encore chaircutter.

<sup>(&</sup>quot;" Liv. r. chap. 94.

G. P.

488 ÉMILE.

longue. Il a dans l'amour des effets assez connus: le doux parfum d'un cabinet de toilette n'est pas un piege aussi foible qu'on pense; et je ne sais s'il faut feliciter ou plaindre l'homme sage et peu sensible que l'odeur des fleurs que sa maitresse a sur le sein ne fit jamais palpiter.

L'odorat ne doit donc pas être fort actif dans le premier age, où l'unagination que peu de passions ont encore animee n'est guère suscentible d'émotion, et où l'on p'a pas encore assez d'expérience pour prévoir avec un sens ce que nous en promet un autre. Aussi cette conséquence est-elle parfaitement confirmée par l'observation; et il est certain que ce sens est encore obtus et presque hebète chez la plupart des enfans. Non que la sensation ne soit en eux aussi fine et peut-être plus que dans les hommes, mais parce que, n'v joignant aucune autre idée, ils ne s'aflectent pas aisément d'un sentiment de plaisir ou de peine, et qu'ils n'en sont ai flattés ni blesses comme nous. Je crois que, sans sortir du même système, et sans recourir à l'anatomie comparée des deux sexes, on trouveroit aisement la raison pourquoi les femmes en général s'affectent plus vivement des odeurs que les bommes.

On dit que les sauvages du Canada se rendent dès leur jeunesse l'odorat si subtil, que, quoin'ils aient des chiens, ils ne daignent pas s'en rvir à la chasse, et se servent de chiens à euxno mes. Je conçois, en effet, que si l'on élevoit : cafans à éventer leur diner, comme le chien : nu le gibier, on parviendroit peut-être à l'ai perfectionner l'odorat au même point : mais i sa vois pas au fond qu'on puisse en eux tirer de ce sens un usage fort utile, si ce n'est pour Lor saire connoître ses rapports avec celui du . .L. Le nature a pris soin de nous forcer a n is mettre au fait de ces rapports. Elle a rendu lection de ce dernier sens presque inseparable : celle de l'autre en rendant leurs organes visius, et plaçant dans la houche une communication immédiate entre les deux, en sorte que nous ne goutons rien sans le flairer. Je voudrois seulement qu'on n'alterât pas ces rapports naturels pour tromper un enfant, en couvrant. par exemple, d'un aromate agréable le deboire d'une medecine; car la discorde des deux sens est trop grande alors pour pouvoir l'abuser : le seas le plus actif absorbant l'effet de l'autre, il

n'en prend pas la médecine avec moins de degoût : ce degoût s'étend à toutes les sensations qui le frappent en même temps ; à la presence de la plus foible son imagination lui rappelle aussi l'autre ; un parfum très-suave n'est plus pour lui qu'une odeur degoûtante : et c'est ainsi que nos indiscretes precautions augmentent la somme des sensations deplaisantes aux depens des agreables.

Il me reste à parler dans les livres suivans de la culture d'une espèce de sixième sens, appele sens commun, moins parce qu'il est commun a tous les hommes, que parce qu'il résulte de l'usage bien règle des autres sens, et qu'il nous instruit de la nature des choses par le concours de toutes leurs apparences. Ce sixième sens n'a point par conséquent d'organe particulier : il ne reside que dans le cerveau; et ses sensations, purement internes, s'appellent perceptions ou idees. C'est par le nombre de ces idees que se mesure l'étendue de nos connoissances; c'est leur netteté, leur clarté, qui fait la justesse de l'esprit; c'est l'art de les comparer entre elles qu'on appelle raison humaine. Ainsi ce que j'appelois raison sensitive ou puerile consiste a former des idées simples par le concours de plusieurs sensations; et ce que j'appelle raison intellectuelle ou humaine consiste a former des idées complexes par le concours de plusieurs idées simples.

Supposant donc que ma méthode soit celle de la nature, et que je ne me sois pas trompé dans l'application, nous avons amene notre élève, à travers les pays des sensations, jusqu'aux confins de la raison puerile: le premier pas que nous allons faire au-dela doit être un pas d'homme. Mais, avant d'entrer dans cette nouvelle carrière, jetons un moment les yeux sur celle que nous venons de parcourir. Chaque âge, chaque etat de la vie, a sa perfection convenâble, sa sorte de maturite qui lui est propre. Nous avons souvent our parler d'un homme fait; mais considérons un enfant fait : ce spectacle sera plus nouveau pour nous, et ne sera peut-être pas moins agreable.

L'existence des êtres finis est si pauvre et si bornee, que, quand nous ne voyons que ce qui est, nous ne sommes jamais emus. Ce sont les chimères qui ornent les objets reels; et si l'imagination n'ajoute un charme à ce qui nous frappe, le stérile plaisir qu'on v prend se borne à l'organe, et laisse toujours le cœur froid. La terre, parée des tresors de l'automne, étale une richesse que l'œil admire : mais cette admiration n'est point touchante; elle vient plus de la reflexion que du sentiment. Au printemps, la campagne presque nue n'est encore converte de rien, les bois n'offrent point d'ombre, la verdure ne fait que de poindre, et le cœur est touché a son aspect. En voyant renaltre ainsi la nature, oa se sent ranimer soi-même; l'image du plaisir nous environne : ces compagnes de la volupte, ces douces larmes, toujours prétes à se joindre à tout sentiment delicieux, sont déjà sur le bord de nos paupières : mais l'aspect des vendanges a beau étre animé, vivant, agreable, on le voit toujours d'un ceil sec.

Pourquoi cette difference? C'est qu'au spectacle du printemps l'imagination joint celui des saisons qui le doivent suivre ; à ces tendres hourgeons que l'œil aperçoit, elle ajoute les fleurs, les fruits, les ombrages, quelquefois les mystères qu'ils peuvent couvrir. Elle reunit en un point des temps qui doivent se succeder, et voit moins les objets comme ils seront que comme elle les désire, parce qu'il dépend d'elle de les choisir. En autonne, au contraire, on n'a plus à voir que ce qui est. Si l'en veut arriver au printemps, l'hiver nous arrête, et l'imagination glacée expire sur la neige et sur les frimas.

Telle est la source du charme qu'on trouve à contempler une belle enfance preferablement a la perfection de l'âge mûr. Quand est-ce que nous goûtons un vrai plassir a voir un homme? c'est quand la memoire de ses actions nous fait rétrograder sur sa vie, et le rajeunit, pour ainsi dire, à nos yeux. Si nous sommes reduits a le considérer tel qu'il est, on à le supposer tel qu'il sera dans sa vieillesse, l'idee de la nature déclinante efface tout notre plaisir. Il n'y en a point à voir avancer un homme à grands pas vers sa tombe, et l'image de la mort enlaidit tout.

Mais quand je me figure un enfant de dix à douze ans, sain, vigoureux, bien formé pour son âge, il ne me fait pas naure une idee qui ne soit agréable, soit pour le present, soit pour l'avenir : je le vois bouillant, vif, animé, sans

souci rongeant, sans longue et pénible prévoyance; tout entier à son être actuel, et jouissant d'une plénitude de vie qui semble vouloir s'etendre hors de lui. Je le prevois dans un autre âge, exerçant le sens, l'esprit, les forces qui se développent en lui de jour en jour, et dont il donne a chaque instaut de nouveaux indices : je le contemple enfant, et il me plait; je l'imagine homme, et il me plait davantage; son sang ardent semble rechauffer le mien; je crois vivre de sa vie, et sa vivacité me rajeunit.

L'heure sonne, quel changement! A l'instant son wil se ternit, sa gané s'efface; adieu la joie, adieu les folàtres jeux. Un homme severe et fâché le prend par la main, lui dit gravement: Allous, monsieur, et l'emmène. Dans la chambre on ils entrent j'entrevois des livres. Des livres! quel triste amenblement pour son age! Le pauvre enfant se laisse entraîner, tourne un wil de regret sur tout ce qui l'environne, se tait, et part les yeux gonfles de pleurs qu'il n ose repandre, et le cœur gros de soupirs qu'il n'ose exhaler.

O toi qui n'as rien de pareil à craindre, toi pour qui nul temps de la vie n'est un temps de gene et d'ennui, toi qui vois venir le jour sans inquietude, la unit sans impatience, et no comptes les heures que par tes plaisirs, viens, mon heureux, mon aimable elève, nous consoler par la présence du départ de cet infortune; viens... Il arrive, et je sens à son approche un mouvement de joie que je lus vois partager. C'est son ami, son camarade, c'est le compagnon de ses jeux qu'il aborde ; il est bieu sûr, en me voyant, qu'il ne restera pas longtemps sins amusement : nous ne dépendons jamais l'un de l'autre, mais nous nous accordons toujours, et nous ne sommes avec personne aussi bien qu'ensemble.

Sa figure, son port, sa contenance, annoncent l'assurance et le contentement; la santé brille sur son visage; ses pas affermis lui donnent un air de vigueur; son teint, delicat encore sans être fade, n'a rien d'une mollesse effémince; l'air et le soleil y ont dejà mis l'empreinte honorable de son sexe; ses muscles, encore arrondis, commencent à marquer quelques traits d'une physionomie naissante; ses yeux que le feu du sentiment n'anime point en490 EMILE.

core, ont au moins toute leur aérénité native (\*); de longs chagrins ne les ont point obscurcis, des pleurs sans fin n'ont point sillonnné ses joues. Voyez dans ses mouvemens prompts, mais sûrs, la vivaeite de son âge, la fermete de l'independance, l'experience des exercices multiplies. Il a l'air ouvert et libre, mais non pas insolent ni vain : son visage, qu'on n'a pas collé sur des livres, ne tombe point sur son estomac : on n'a pas besoin de lui dire : Levez la tête; la bonte ni la crainte ne la lui firent jamais baisser.

Faisons-lui place au milieu de l'assemblée : messieurs, examinez-le, interrogoz-le en toute confiance; ne craignez ni ses importunités, ni son babil, ni ses questions indiscrètes. N'ayez pas peur qu'il s'empare de vous, qu'il prétende vous occuper de lui seul, et que vous ne puissiez plus vous en défaire.

N'attendez pas non plus de lui des propos agréables, ni qu'il vous dise ce que je lui aurai dicté; n'en attendez que la vérite naive et simple, sans ornement, sans apprêt, sans vanité. Il vous dira le mal qu'il a fait ou celui qu'il pense, tout aussi librement que le bien, sans s'embarrasser en aucune sorte de l'effet que fera sur vous ce qu'il aura dit : il usera de la parole dans toute la simplicité de sa première institution.

L'on aime à bien augurer des enfans, et l'on a toujours regret à ce flux d'inepties qui vient presque toujours renverser les espérances qu'on voudroit tirer de quelque heureuse rencontre qui par hasard leur tombe sur la langue. Si le mien donne rarement de telles esperances, il ne donnera jamais ce regret ; car il ne dit jamais un mot inutile, et ne s'épuise pas sur un babil qu'il sait qu'on n'ecoute point. Ses idées sont bornées, mais nettes; s'il ne sait rien par cœur, il sait beaucoup par expérience; s'il lit moins bien qu'un autre enfant dans nos livres, il lit mieux dans celui de la nature ; son esprit n'est pas dans sa langue, mais dans sa tête; il a moins de mémoire que de jugement; il ne sait parler qu'un langage, mais il entend ce

qu'il dit ; et s'il ne dit pas si bien que les autres disent , en revanche il fait mieux qu'ils ne font.

Il ne sait ce que c'est que routine, usage, habitude; ce qu'il fit hier n'influe point sur ce qu'il fait aujourd'hui (¹): il ne suit jamais de formule, ne cède point à l'autorité ni à l'exemple, et n'agit ni ne parle que comme il lui convient. Ainsi, n'attendez pas de lui des discours dictes ni des manieres etudices, mais toujours l'expression fidèle de ses idees et la conduite qui naît de ses penchans.

Vous lui trouvez un netit nombre de notions morales qui se rapportent à son état actuel. aucune sur l'état relatif des hommes : et de quoi lui serviroient-elles, puisqu'un enfant n'est pas encore un membre actif de la societé? Parlez-lui de liberté, de propriété, de convention même : il peut en savoir jusque-là (a) ; il sait pourquoi ce qui est à lui est à lui, et pourquoi ce qui n'est pas à lui n'est pas à lui : passe cela il ne sait plus rien. Parlez-lui de devoir, d'obeissance, il ne sait ce que vous voulez dire; commandez-lui quelque chose, il ne vous entendra pas : mais dites-lui : Si vous me faisiez tel plaisir, je vous le rendrois dans l'occasion; à l'instant il s'empressera de vous complaire. car il ne demande pas mieux que d'étendre son domaine, et d'acquérir sur vous des droits qu'il sait être inviolables. Peut-être même n'est-il pas faché de tenir une place, de faire nombre, d'être compté pour quekque chose : mais s'il a ce dernier motif, le voita deja sorti de la nature, et vous n'avez pas bien bouche d'uvance toutes les portes de la vanité.

De son côté, s'il a besoin de quelque assistance, il la demandera indifferemment au premier qu'il rencontre; il la demanderoit au roi comme à son laquais : tous les hommes sont encore égaux à ses yeux. Vous voyez, à l'air dont il prie, qu'il sent qu'on ne lui doit rien; il

(a) Vim... en savor jusque-là. Il sait pourquoi il ne doit pas mureà outem, afin qu'on ne lui umise pas à lui-snême, il soit....

<sup>(\*)</sup> Natia. J'emploie ce mot dans une acception italienne, faute de lui trouver un synonyme en françois. St j'at fort, peu importe, pourvu qu'on m'entende (\*).

I'l II r'emplute encore dans to même sens cliaptes, au tière ir flac pas bistiré dans le matter et c. p. Il soiteme

<sup>(\*)</sup> L'attrait de l'habitude vient de la paresse naturelle à l'homme, et cette paresse asgunente en s y livrant, on fait plus assément ce qu'on a déjà fait; la route étant frayée en dévient plus facile à autère. Aussi peut-on remarquer que l'empare de l'habitude est très-grand sur les viciliards et sur les gens laddiens, très-peut sur la jounesse et sur les gens vis. Ce régime n'est bou qu'aux àmés foibles, et les affolblit davantage de jour en jour. La seule habitude qu'et aux enfans est de s'asservir sans poine à la raison. Toute autre habitude est un vice.

sait que ce qu'il demande est une grâce. Il sait aussi que l'humanité porte à en accorder. Ses expressions sont simples et laconiques. Sa voix, son regard, son geste, sont d'un être également accoutume à la complaisance et au refus. Ce n'est ni la rampante et servile soumission d'un esclave, ni l'impérieux accent d'un maître; c'est une modeste confiance en son semblable. c'est la noble et touchante douceur d'un être libre, mais sensible et foible, qui implore l'assistance d'un être libre, mais fort et bienfaisant. Si vous lui accordez ce qu'il vous demande, il ne vous remerciera pas, mais il sentira qu'il a contracté une dette. Si vous le lui refusez, il ne se plaindra point, il n'insistera point, il sait que cela seroit inutile : il ne se dira point, on m'a refusé, mais il se dira, cela ne pouvoit pas être ; et , comme je l'ai deja dit, on ne se mutine guère contre la nécessité bien reconnue.

Laissez-le seul en liberté, vovez-le agir sans lui rien dire; considérez ce qu'il fera et comme il s'y prendra. N'avant pas besoin de se prouver qu'il est libre, il ne fait jamais rien par étourderie, et seulement pour faire un acte de pouvoir sur lui-même : ne sait-il pas qu'il est toujours maître de lui ? Il est alerte, léger, dispos; ses mouvemens ont toute la vivacite de son âge, mais vous n'en vovez pas un qui n'ait une fin. Quoi qu'il veuille faire, il n'entreprendra jamais rien qui soit au-dessus de ses forces, car il les a bien éprouvees et les connoit ; ses movens seront toujours appropriés à ses desseins, et rarement il agira sans être assure du succès. Il aura l'œil attentifet judicieux : il n'ira pas niaisement interrogeant les autres sur tout ce qu'il voit ; mais il l'examinera lui-même et se fatiguera pour trouver ce qu'il yeut apprendre avant de le demander. S'il tombe dans des embarras imprevus, il se troublera moias qu'un autre; s'il y a du risque, il s'effraiera moins aussi. Comme son imagination reste encore inactive, et qu'on n'a rien fait pour l'animer, il ne voit que ce qui est, n'estime les dangers que ce qu'ils valent, et garde toujours son sang-froid. La nécessité s'appesantit trop souvent sur lui pour qu'il regimbe encore contre elle; il en porte le joug dès sa naissance; l'y voila bien accontumé; il est toujours prêt à tout.

Qu'il s'occupe ou qu'il s'amuse, l'un et l'autre est égal pour lui; ses jeux sont ses occupations, il n'y sent point de difference. Il met à tout ce qu'il fait un intérêt qui fait rire et une liberté qui plait, en montrant à la fois le tour de son esprit et la sphère de ses connoissances. N'est-ce pas le spectacle de cet âge, un spectacle charmant et doux, de voir un joli enfant, l'œil vif et gai, l'air content et serrin, la physionomie ouverte et riante, faire, en se jouant, les choses les plus serieuses, ou profondement occupé des plus frivoles amusemens?

Voulez-vous à présent le juger par comparaison? Mélez-le avec d'autres enfans, et laissez-le faire. Yous verrez bientôt lequel est le plus vraiment formé, lequel approche le mieux de la perfection de leur âge. Parmi les enfans de la ville nut n'est plus adroit que lui, mais il est plus fort qu'aucun autre. Parmi de jeunes paysans il les egale en force et les passe en adresse. Dans tout ce qui est à portée de l'enfance, il juge, il raisonne, il prévoit mieux qu'eux tous. Est-il question d'agir, de courir, de sauter, d'ebranler des corps, d'enlever des masses, d'estimer des distances, d'inventer des jeux, d'emporter des prix? on diroit que la nature est à ses ordres, tant il sait aisement plier toute chose à ses volontes. Il est fait pour guider, pour gouverner ses égaux : le talent, l'expérience, lui tiennent lieu de droit et d'autorité. Donnez-lui l'habit et le nom qu'il vous plaira, pen importe, il primera partout, il deviendra partout le chef des autres : ils sentiront toujours sa supériorite sur eux : sans vouloir commander il sera le maître; sans croire obeir ils obeiront.

il a vecu de la vie d'un enfant, il n'a point achetésa perfection aux dépens de son bonheur; au contraire, ils ont concouru l'un à l'autre. En acquerant toute la raison de son âge, il a été heureux et libre autant que an constitution lui permettoit de l'être. Si la fatale faux vient moissunner en lui la fleur de nos espérances, nous n'aurons point à pleurer a la fois sa vie et sa mort, nous n'aigrirons point nos douleurs du souvenir de celles que nous lui aurons causees; nous nous dirons, au moins il a joni de son enfance; nous ne lui avons rien fait perdre de ce que la nature lui avoit donné.

499 ÉMILE.

Le grand inconvénient de cette première | éducation est qu'elle n'est sensible qu'aux hommes clairvoyans, et que, dans un enfant cleve avec tant de soin, des yeux vulgaires ne vojent qu'un polisson. Un precepteur songe à son intirêt plus qu'a celui de son disciple; il s'attache à prouver qu'il ne perd pas son temps, et qu'il gagne bien l'argent qu'on lui donne; il le pourvoit d'un acquis de facile etalage et qu'ou puisse montrer quand on veut : il n'importe que ce qu'il lui apprend soit utile, pourvu qu'il se voie aisement. Il accumule, sans choix, sans discernement, cent fatras dans sa mémoire. Quand il s'agit d'examiner l'enfant, on lui fait déployer sa marchandise; il l'étale, on est content, puis il replie son ballot et s'en va. Mon elève n'est pas si riche, il n'a point de ballot à deployer, il n'a rien à montrer que lui-même. Or un enfant, non plus qu'un homme, ne se voit pas en un moment. Ou sont les observateurs qui sachent saisir au premier coup d'œil les traits qui le caracterisent? Il en est, mais il en est peu; et sur cent mille pères, il ne s'en trouvera pas un de ce nombre.

Les questions trop multiplices ennuient et rebutent tout le monde, a plus forte raison les enfans. Au bout de quelques minutes leur attention se lasse, ils n'écoutent plus ce qu'un obstine questionneur leur demande, et ne repondent plus qu'au hasard. Cette manière de les examiner est vaine et pédantesque; souvent un mot pris a la volée peint mieux leur sens et leur esprit que ne féroient de lougs discours : mais il faut prendre garde que ce mot ne soit ni dicté ni fortuit. Il faut avoir beaucoup de jugement soi-même pour apprecier ce-lui d'un enfant.

J'ai om raconter à feu mylord Hyde, qu'un de ses amis, revenu d'Italie après trois ans d'absence, voulut examiner les progrès de son fils àgé de neuf à dix ans. Ils vont un soir se promener avec son gouverneur et lui dans une plaine ou des écoliers s'amusoient a guider des cerfs-volans. Le père en passant dit à son fils, Où est le cerf-volant dont voild l'ombre? Sans hesiter, sans lever la tête, l'enfant dit, Sur le grand chemin. Et en effet, ajoutoit mylord Hyde, le grand chemin etoit entre le soleil et nous. Le père à ce mot embrasse son fils, et, finissant la son examen, s'en va sans rien dire.

Le lendemain il envoya au gouverneur l'acte d'une pension viagere outre ses appointemens.

Quel homme que ce père-la! et quel fils lui etoit promis (')! La question est precisement de l'âge : la réponse est bien simple; mais royez quelle nettete de judiciaire enfantine elle suppose! C'est ainsi que l'elève d'Aristote apprivoisoit ce coursier celebre qu'aucun écuyer n'avoit pu dompter.

## LIVRE III.

..........

Quoique jusqu'a l'adolescence tout le cours de la vie soit un temps de foiblesse, il est un point, dans la duree du premier âge, où, le progrès des forces ayant passé celui des besoins, l'animal croissant, encore absolument foible, devient fort par relation. Ses besoins n'etant pas tous développés, ses forces actuelles sont plus que suffisantes pour pourvoir à ceux qu'il a. Comme homme il seroit très-foible, comme enfant il est tres-fort.

D'ou vient la foiblesse de l'homme? De l'inegalite qui se trouve entre sa force et ses désirs. Ce sont nos passions qui nous rendent foibles, parce qu'il faudroit pour les contenter plus de forces que ne nous en donna la nature. Diminuez donc les desirs, c'est comme si vous augmentiez les forces : celui qui peut plus qu'il ne desire en a de reste ; il est certamement un être très-fort. Voilà le troisième état de l'enfance, et celui dont j'ai maintenant à parler. Je continue à l'appeler enfance, faute de terme propre a l'exprimer; car cet âge approche de l'adolescence, sans être encore celui de la puberté.

A douze ou treize ans les forces de l'enfant se développent bien plus rapidement que ses besoins. Le plus violent, le plus terrible, ne s'est pas encore fait sentir à lui; l'organe même

<sup>(\*</sup> Une lettre de Rousseau à madonne Latour de Françuevalle, du 25 septembre 1762, nous apprend que ce jeune homme était le comte de Gisors. Ils ousque du maréchal de Belle fale, et qui des lors donnont en ellet les plus grandes espérances. Il en sera encore parlé usapres au Lore 1. G. P.

en reste dans l'imperfection, et semble, pour en sortir, attendre que sa volonté l'y force. Peu sensible aux injures de l'air et des saisons, il les brave sans peine; sa chaleur naissante lui tient lieu d'habit; son appetit lui tient lieu d'assaisonnement; tout ce qui peut nourrir est bon à son âge; s'il a sommeil il s'étend sur la terre et dort; il se voit partout entouré de tout ce qui lui est nécessaire; aucun besoin imaginaire ne le tourmente; l'opinion ne peut rien sur lui; ses désirs ne vont pas plus loin que ses bros : non-seulement il peut se suffire a lui-même, il a de la force au-delà de ce qu'il lui en faut; c'est le seul temps de sa vie où il seru dans ce cas.

Je pressens l'objection. L'on ne dira pas que l'enfant a plus de besoins que je ne lui en donne. mais on niera qu'il ait la force que je lui attribue : on ne songera pas que je parle de mon élève, non de ces poupées ambulantes qui voyagent d'une chambre à l'autre, qui labourent dans une caisse, et portent des fardeaux de carton. L'on me dira que la force virile ne se manifeste qu'avec la virilité; que les esprits vitaux, élaborés dans les vaisseaux convenables, et repandus dans tout le corps, peuvent seuls donner aux museles la consistance, l'activite, le ton, le ressort d'où resulte une véritable force. Voilà la philosophie du cabinet; mais moi, j'en appelle à l'experience. Je vois dans vos campagnes de grands garçons labourer. biner, tenir la charrue, charger un tonneau de vin, mener la voiture tout comme leur père : on les prendroit pour des hommes, si le son de leur voix ne les trabissoit pas. Dans nos villes même, de jeunes ouvriers, forgerons, taillandiers, marechaux, sont presque aussi robustes que les maitres, et ne servient guère moins adroits si on les eut exercés à temps. S'il v a de la différence, et je conviens qu'il y en a, elle est beaucoup moindre, je le repête, que celle des désirs fougueux d'un homme aux désirs bornes d'un enfant. D'ailleurs, il n'est pas ici question sculement des forces physiques, mais surtout de la force et capacité de l'esprit qui les supplée ou qui les dirige.

Cet intervalle où l'individu peut plus qu'il ne désire, bien qu'il ne soit pas le temps de sa plus grande force absolue, est, comme je l'ai dit, celui de sa plus grande force relative. Il

est le temps le plus précieux de la vie, temps qui ne vient qu'une seule fois; temps trescourt, et d'autant plus court, comme on verra dans la suite, qu'il lui importe plus de le bien employer.

Que fera-t-il donc de cet excédant de facultés et de forces qu'il a de trop à présent, et qui lui manquera dans un autre âge? Il tâchera de l'employer à des soins qui lui puissent profiter au besoin; il jettera, pour ainsi dire, dans l'avenir le superflu de son être actuel : l'enfant robuste fera des provisions pour l'homme foible : mais il n'etablira ses magasins ni dans des coffres qu'on peut lui voler, ni dans des granges qui lui sont étrangères; pour s'approprier véritablement son acquis, c'est dans ses bras. dans sa tête, c'est dans lui qu'il le logera. Voiri donc le temps des travaux, des instructions. des études : et remarquez que ce n'est pas moi qui fais arbitrairement ce choix, c'est la nature elle-même qui l'indique.

L'intelligence humaine a ses bornes; et nonseulement un homme ne peut pas tout savoir, il ne peut pas même savoir en entier le peu que savent les autres hommes. Puisque la contradictoire de chaque proposition fausse est une vérité, le nombre des verites est inépulsable comme celui des erreurs. Il y a donc un choix dans les choses qu'on doit enseigner ainsi que dans le temps propre à les apprendre. Des connoissances qui sont à notre portée, les unes sont fausses, les autres sont inutiles, les autres servent à nourrir l'orgueil de celui qui les a. Le petit nombre de celles qui contribuent réellement à notre bien-être est seul digne des recherches d'un homme sage, et par conséquent d'un enfant qu'on veut rendre tel. Il ne s'agit point de savoir ce qui est, mais seulement ce qui est utile.

De ce petit nombre il faut ôter encore ici les vérites qui demandent, pour être comprises, un entendement dejà tout formé; celles qui supposent la connoissance des rapports de l'homme, qu'un enfant ne peut acquérir; celles qui, bien que vraies en elles-mêmes, disposent une âme inexperimentée à penser faux sur d'autres sujets.

Vous voilà réduits à un bien petit cercle relativement à l'existence des choses; mais que ce cercle forme encore une sphere immense 494 ÉMILE.

pour la mesure de l'esprit d'un enfant! Ténè- | contenter pleinement ce désir lui font recherbres de l'entendement humain, quelle main téméraire osa toucher à votre voile? Que d'abimes je vois creuser par nos vaines sciences autour de ce jeune infortuné! O toi qui vas le conduire dans ces perilleux sentiers, et tirer devant ses yeux le rideau sacré de la nature. tremble. Assure-toi bien premièrement de sa tête et de la tienne ; crains qu'elle ne tourne à l'un ou à l'autre, et peut-être à tous les deux. Crains l'attrait specieux du mensonge et les vapeurs enivrantes de l'orgueil, Souviens-toi, souviens-toi sans cesse que l'ignorance n'a jamais fait de mal, que l'erreur seule est funeste, et qu'on ne s'égare point par ce qu'on ne sait pas, mais par ce qu'on croit savoir.

Ses progrès dans la geométrie vous pourroient servir d'épreuve et de mesure certaine pour le développement de son intelligence : mais sitôt qu'il peut discerner ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, il importe d'user de beaucoup de ménagement et d'art pour l'amener aux études speculatives. Voulez - vous, par exemple, qu'il cherche une moyenne proportionnelle entre deux lignes; commencez par faire en sorte qu'il ait besoin de trouver un carré égal a un rectangle donné : s'il s'agissoit de deux movennes proportionnelles, il faudroit d'abord lui rendre le probleme de la duplication du cube interessant, etc. Vovez comment nous approchons par degrés des notions morales qui distinguent le bien et le mal. Jusqu'ici nous p'avons connu de loi que celle de la nécessité : maintenant nous avons égard à ce qui est utile : nous arriverons bientôt a ce qui est convenable et bon.

Le même instinct anime les diverses facultés de l'homme. A l'activité du corps qui cherche à se développer, succede l'activité de l'esprit qui cherche à s'instruire. D'abord les enfans ne sont que remuans, ensuite ils sont curieux; et cette curiosité bien dirigée est le mobile de l'age où nous voilà parvenus. Distinguons toujours les penchans qui viennent de la nature de ceux qui viennent de l'opinion. Il est une ardeur de savoir qui n'est fondee que sur le desir d'être estimé savant; il en est une autre qui naît d'une curiosité naturelle à l'homme pour tout ce qui peut l'intéresser de pres ou de loin. Le désir inné du bien-être et l'impossibilite de

cher sans cesse de nouveaux movens d'y contribuer. Tel est le premier principe de la curiosité; principe naturel au creur humain, mais dont le développement ne se fait qu'en proportion de nos passions et de nos lumières. Supposez un philosophe relégué dans une île deserte avec des instrumens et des livres, sur d'y passer seul le reste de ses jours : il ne s'embarrassera plus guère du système du monde, des lois de l'attraction, du calcul différentiel : il n'ouvrira peut-être de sa vie un seul livre ; mais iamais il pe s'abstiendra de visiter son lle jusqu'au deraier recoin, quelque grande qu'elle puisse être. Rejetons donc encore de nos premières études les connoissances dont le goût n'est point naturel à l'homme, et bornonsnous à celles que l'instinct nous porte à cher-

L'île du genre humain, c'est la terre : l'obiet le plus frappant pour nos veux, c'est le soleil. Sitôt que nous commençons à nous éloigner de nous, nos premieres observations doivent tomber sur l'une et sur l'autre. Aussi la philosophie de presque tous les peuples sauvages roulet-elle uniquement sur d'imaginaires divisions de la terre et sur la divinité du soleil.

Quel ecart! dira-t-on peut-être. Tout à l'heure nous n'étions occupés que de ce qui nous touche, de ce qui nous entoure immédiatement : tout à coup nous voilà parcourant le globe et santant aux extrémités de l'univers! Cet écart est l'effet du progrès de nos forces et de la nente de notre esprit. Dans l'etat de foiblesse et d'insuffisance, le soin de nous conserver nous concentre au dedans de nous ; dans l'état de puissance et de force, le desir d'étendre notre être pous porte au-dela , et nous fait elapcer aussi loin qu'il nous est possible : mais comme le monde intellectuel nous est encore inconnu, notre pensée pe va pas plus loin que pos veux. et notre entendement ne s'étend qu'avec l'espace qu'il mesure.

Transformons nos sensations en idées, mais ne sautous pas tout d'un coup des objets sensibles aux objets intellectuels. C'est par les premiers que nous devons arriver aux autres. Dans les premières operations de l'esprit, que les sens soient tous ses guides. Point d'autre livre que le monde, point d'autre instruction que les

que lire; il ne s'instruit pas, il apprend des mots.

Rendez votre élève attentif aux phécomènes de la nature, bientôt vous le rendrez curicux ; mais, pour nourrir sa curiosité, ne vous pressez jamais de la satisfaire. Mettez les questions à sa portée, et laissez-les-lui resoudre. Ou'il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu'il l'a compris lui-même : qu'il n'apprenne pas la science, qu'il l'invente. Si jamais vous substituez dans son esprit l'autorité a la raison, il ne raisonnera plus; il ne sera plus que le jouet de l'opinion des autres.

Vous voulez apprendre la géographie à cet enfant, et vous lui allez chercher des globes, des sphères, des cartes : que de machines! Pourquoi toutes ces représentations Que ne commencez-vous par lui montrer l'objet même, afin qu'il sache au moins de quoi vous lui parlez!

Une belle soirée, on va se promener dans un lieu favorable, où l'horizon bien découvert laisse voir à plein le soleil couchant, et l'on observe les objets qui rendent reconnoissable le lieu de son coucher. Le lendemain, pour respirer le frais, on retourne au même lieu avant que le soleil se lève. On le voit s'annoncer de loin par les traits de feu qu'il lance au devant de lui. L'incendie augmente. l'orient paroît tout en flammes : à leur éclat on attend l'astre long-temps avant qu'il se montre : à chaque instant on croit le voir paroltre; on le voit enfin. Un point brillant part comme un éclair et remplit aussitôt tout l'espace ; le voile des ténebres s'efface et tombe. L'homme reconnoît son séjour et le trouve embelli. La verdure a pris durant la muit une vigueur nouvelle; le jour naissant qui l'éclaire, les premiers rayons qui la dorent, la montrent couverte d'un brillant réseau de rosée, qui réflechit à l'œil la lumière et les couleurs. Les oiseaux en chœur se réunissent et saluent de concert le père de la vie; en ce moment pas un seul ne se tait ; leur gazouillement, foible encore, est plus lent et plus doux que dans le reste de la journée, il se sent de la langueur d'un paisible réveil. Le concours de tous ces objets porte aux sens une impression de fraicheur qui semble penetrer jusqu'à l'ame. Il y a là une demi-heure d'enchantement, au-

faits. L'enfant qui lit pe pense pos, il ne fait quel pul homme ne résiste : un spectacle si grand, si beau, si delicieux, n'en laisse aucun de sang-froid.

> Pleia de l'enthousiasme qu'il éprouve, le maître veut le communiquer à l'enfant : il croit l'émouvoir en le rendant attentif aux sensations dont il est emu lui-même. Pure bêtise! C'est dans le cœur de l'homme qu'est la vie du spectacle de la nature : pour le voir il faut le sentir. L'enfant aperçoit les objets; mais il ne peut apercevoir les rapports qui les hent, il ne peut entendre la douce harmonie de leur concert. Il faut une expérience qu'il n'a point acquise, il faut des sentimens qu'il n'a point éprouvés, pour sentir l'impression composee qui résulte à la fois de toutes ces sensations. S'il n'a long-temps parcouru des plaines arides, si des sables ardens n'ont brûlé ses pieds, si la réverbération suffocante des rochers frappés du soleil ne l'orpressa jamais, comment goûtera-t-il l'air frais d'une belle matince? comment le parfum des fleurs, le charme de la verdure. l'humide vapeur de la rosée, le marcher mol et doux sur la pelouse, enchanteront-ils ses sens? Comment le chant des oiseaux lui causera-t-il une émotion voluptueuse, si les accens de l'amour et du plaisir lui sont eucore inconnus? Avec quels transports verra-t-il paitre une si belle journée. si son imagination ne sait pas lui peindre ceux dont on peut la remplir? Enfin comment s'attendrira-t-il sur la beauté du spectacle de la nature, s'il ignore quelle main prit soin de l'or-

> Ne tenez point à l'enfant des discours qu'il ne peut entendre. Point de descriptions, point d'eloquence, point de figures, point de poésie. Il n'est pas maintenant question de sentiment ni de goût. Continuez d'être clair, simple et froid; le temps ne viendra que trop tôt de prendre un autre langage.

> Éleve dans l'esprit de nos maximes, accoutume à tirer tous ses instrumens de lui-même. et à ne recourir jamais a autrui qu'après avoir reconnu son insuffisance, à chaque nouvel objet qu'il voit ill'examine long-temps saus riendire. Il est pensif et non questionneur. Contentezvous donc de lui presenter à propos les objets; puis, quand vous verrez sa curiosité suffisamment occupée, faites-lui quelque question laconique qui le mette sur la voie de la résoudre.

496 ÉMILE.

Dans cette occasion, apres avoir bien contemple avec lui le soleil levant, apres lui avoir fait remarquer du même côte les montagnes et les autres objets voisins, apres l'avoir laisse causer la-dessus tout a son aise, gardez quelques momens le silence comme un homme qui rêve, et puis vous lui direz : Je songe qu hier au soir le soleil s'est couche là, et qu'il s'est leve la ce matin. Comment cela peut-il se faire? N'ajoutez rien de plus : s'il vous fait des questions, n'y repondez point; parlez d'antre chose. Laissez-le a lui-même, et soyez sûr qu'il y pensera.

Pour qu'un enfant s'accoutume à être attentif, et qu'il soit bien frappe de quelque verite sensible, il faut qu'elle lui donne quelques jours d'inquietude avant de la decouvrir. S'il ne conçoit pas assez celle-ci de cette manière, il y a moyen de la lui rendre plus sensible encore, et ce moyen c'est de retourner la question. S'il ne sait pas comment le soleil parvient de son coucher à son lever, il sait au moins comment il parvient de son lever à son coucher; ses yeux sculs le lui apprennent. Échaircissez donc la première question par l'autre : ou votre eleve est absolument stupide, ou l'analogie est trop claire pour lui pouvoir echapper. Voila sa première leçon de cosmographie.

Comme nous procedons toujours lentement d'idée sensible en idee sensible, que nous nous familiarisons long-temps avec la même avant de passer à une autre, et qu'enfin nous ne forçons jamais notre elève d'être attentif, il y a loin de cette première leçon à la connoissance du cours du soleil et de la figure de la terre : mais comme tous les mouvemens apparens des corps celestes tiennent au même principe, et que la première observation mène à toutes les autres, il faut moins d'effort, quoiqu'il faille plus de temps, pour arriver d'une revolution diurne au calcul des eclipses, que pour bien comprendre le jour et la nuit.

Puisque le solcil tourne autour du monde, il decrit un cercle, et tout cercle doit avoir un centre; nous savons dejà cela. Ce centre ne sauroit se voir, car il est au cœur de la terre; mais on peut sur la surface marquer deux points opposes qui lui correspondent. Une broche passant par les trois points et prolongée jusqu'au ciel de part et d'autre sera l'axe

du monde et du mouvement journalier du soleil. Un toton rond tournant sur sa pointe représente le ciel tournant sur son axe, les deux pointes du toton sont les deux pôles : l'enfant sera fort aise d'en connoître un ; je le lui montre a la queue de la petite ourse. Voità de l'amusement pour la nuit ; peu a peu l'on se familiarise avec les étoiles, et de là nait le premier goût de connoître les planètes et d'observer les constellations.

Nous avons vu lever le soleil à la Saint-Jean: nous l'allons voir aussi lever à Nort ou quelque autre beau jour d'hiver; car on sait que nous be sommes has naresseux, et que bous nous faisons un jeu de braver le froid. J'ai soin de faire cette seconde observation dans le même lien où nous avons fait la première : et . movennant quelque adresse pour preparer la remarque, l'un ou l'autre ne manquera pas de s'ecrier : Oh, oh! voilà qui est plaisant! le soled ne se leve plus à la même place! ici sont nos anciens renseignemens, et a present il s'est levé là, etc. Il y a donc un orient d'eté, et un orient d'hiver, etc.... Jeune maître, vous voila sur la voie. Ces exemples vous doivent suffire pour enseigner très-clairement la sphere. en prenant le monde pour le monde, et le soleil pour le soleil.

En general, ne substituez jamais le signe à la chose que quand il vous est impossible de la montrer; car le signe absorbe l'attention de l'enfant, et lui fait oublier la chose représentée.

La sphère armillaire me paroit une machine mal composee et executee dans de mauvaises proportions. Cette confusion de cercles et les bizarres figures qu'on y marque lui donnent un air de grimoire qui effarouche l'esprit des enfans. La terre est trop petite, les cercles sont trop grands, trop nombreux; quelquesuns, comme les colures, sont parfuitement inutiles; chaque cercle est plus large que la terre; l'epaisseur du carton leur donne un air de solidite qui les fait prendre pour des masses circulaires réellement existantes; et quand vous dites à l'enfant que ces cercles sont imaginaires, il ne sait ce qu'il voit, il n'entend plus rien.

Nous ne savons jamais nous mettre à la place des enfans; nous n'entrons pas dans leurs idées, nous leur prétons les nôtres; et, suivant loujours nos propres raisonnemens, avec , des chaînes de verites nous n'entassons qu'extrayagances et qu'erreurs dans leur tete.

On dispute sur le choix de l'analyse ou de la synthèse pour étudier les sciences. Il n'est pas toujours besoin de choisir. Quelquefois on peut résoudre et composer dans les memes recherches, et guider l'enfant par la methode enseignante lorsqu'il croit ne faire qu'analyser. Alors, en employant en même temps l'une et l'autre, elles se serviroient mutuellement de preuves. Partant a la fois des deux points opposes, sans penser faire la même route, il seroit tout surpris de se rencontrer, et cette surprise ne pourroit qu'être fort agreable. Je voudrois, par exemple, prendre la geographie par ses deux termes, et joindre à l'étude des révolutions du globe la mesure de ses parties, à commencer du lieu qu'on habite. l'andis que l'enfant etudie la sphere et se transporte ainsi dans les cieux, ramenez-le à la division de la terre, et montrez-lui d'abord son propre se-

Ses deux premiers points de géographie seront la ville où if demeure et la maison de
campagne de son pere; ensuite les lieux intermediaires, eusuite les rivieres du voisinage,
enfin l'aspect du soleil et la mamère de s'orienter. C'est ici le point de reunion. Qu'il
fasse lui-même la carte de tout cela, carte trèssimple et d'abord formee de deux seuls objets,
auxquels il ajoute peu a peu les autres, à mesure qu'il sait on qu'il estime leur distance et
leur position. Vous voyez deja quel avantage
nous lui avons procuré d'avance en lui mettant
un compas dans les veux.

Malgre cela, sans doute, il faudra le guider un peu, mais très-peu, sans qu'il y paroisse. S'il se trompe, laissez-le faire, ne corrigez point ses erreurs; attendez en silence qu'il soit en etat de les voir et de les corriger lui-même, ou tout au plus, dans une occasion favorable, amenez quelque opération qui les lui fasse sentir. S'il ne se trompoit jamais, il n'apprendroit pas si bien. Au reste, il ne s'agit pas qu'il sache exactement la topographie du pays, mais le moyen de s'en instruire; peu importe qu'il ait des cartes dans la tête, pourvu qu'il conçoive bien ce qu'elles representent et qu'il ait une idée nette de l'art qui sert à les dresser.

Voyez deja la différence qu'it y a du savoir de vos eleves à l'ignorance du mien! Ils savent les cartes, et lui les fait. Voici de nouveaux ornemens pour sa chambre.

Souvenez-vous toujours que l'esprit de mon institution n'est pas d'enseigner à l'enfant beaucoup de choses, mais de ne laisser jamais entrer dans son cerveau que des idees justes et claires. Quand il ne sauroit rien, peu m'importe, pourvu qu'il ne se trompe pas, et je ne mets des verites dans sa tête que pour le garantir des erreurs qu'il apprendroit a Jeur place. La raison, le jugement viennent lentement, les prejuges accourent en foule, c'est d'eux qu'il le faut preserver. Mais si vous regardez. la science en elle-même, vous entrez dans une mer sans fond, sans rive, toute pleine d'écueils; vous ne vous en tirerez jamais. Quand je vois un homme épris de l'amour des connoissances se laisser seduire a leur charme et courir de l'une a l'autre sans savoir s'arrêter, je crois voir un enfant sur le rivage amassant des coquilles, et commencant par s'en charger, puis, tente par celles qu'il voit encore, en rejeter, en reprendre , jusqu'a ce qu'accable de leur multitude et ne sachant plus que choisir, il hmsse par tout jeter, et retourne a vide.

Durant le premier âge, le temps etoit long : nous ne cherchions qu'a le perdre, de peur de le mal employer, lei c'est tout le contraire, et nous n'en avons pas assez pour faire tout ce qui seroit utile. Songez que les passions approchent, et que, suôt qu'elles frapperont à la porte, votre éleve n'aura plus d'attention que pour elles. L'age paisible d'intelligence est si court, il passe si rapidement, il a tant d'autres usages nécessaires, que c'est une folie de youloir qu'il suffise à rendre un enfant savant. Il ne s'agit point de lui enseigner les sciences. mais de lui donner du goût pour les anner et des methodes pour les apprendre, quand ce goût sera mieux développé. C'est là très-certainement un principe fondamental de toute bonne education.

Voice le temps aussi de l'accoutumer peu à peu à donner une attention suivie au même objet : mais ce n'est jamais la contrainte, c'est toujours le plaisir on le desir qui doit produire cette attention; il faut avoir grand soin qu'elle ne l'accable point et n'aille pas jusqu'n l'ennui.

498 ÉMILE.

Tenez donc toujours l'œit au guet; et, quoi qu'il arrive, quittez tout avant qu'il s'ennuie; car il n'importe jamais autant qu'il apprenne, qu'il importe qu'il ne fasse rien malgre lui.

S'il vous questionne lui-même, répondez autant qu'il faut pour nourrir sa curiosite, non pour la rassasier : surtout, quand vous voyez qu'au lieu de questionner pour s'instruire, il se met à battre la campagne et à vous accabler de sottes questions, arrétez-vous à l'instant, sûr qu'alors il ne se soucie plus de la chose, mais seulement de vous asservir à ses interrogations. Il faut avoir moins d'égard aux mots qu'il prononce qu'au motif qui le fait parler. Cet avertissement, jusqu'ici moins nécessaire, devient de la dernière importance aussitôt que l'enfant commence à raisonner.

Il y a une chaîne de verites générales par laquelle toutes les sciences tiennent à des principes communs et se developpent successivement: cette chaîne est la methode des philosophes. Ce n'est point de celle-là qu'il s'agit ici. Il y en a une toute differente, par laquelle chaque objet particulier en attire un autre et montre toujours celui qui le suit. Cet ordre, qui nourrit, par une currosite continuelle, l'attention qu'ils exigent tous, est celui que suivent la plupart des hommes, et surtout celui qu'il faut aux enfans. En pous orientant pour lever nos cartes, il a falla tracer des meridiennes. Deux points d'intersection entre les ombres egales du matin et du soir donnent une meridienne excellente pour un astronome de treize ans. Mais ces meridiennes s'effacent, il faut du temps pour les tracer; elles assujettissent à travailler toujours dans le même lieu : tant de soins, tant de géne l'ennuieroient à la fin. Nous l'avons prevu; nons y pourvoyous d'avance.

Me voici de nouveau dans mes longs et minutieux details. Lecteurs, j'entends vos inurmures et je les brave : je ne veux point sacritier à votre impatience la partie la plus utile de ce livre. Prenez votre parti sur mes longueurs; car pour moi j'ai pris le mien sur vos plaintes.

Depuis long-temps nous nous étions aperçus, mon élève et moi, que l'ambre, le verre, la cire, divers corps frottes, attiroient les pailles, et que d'autres ne les attiroient pas. Par hasard nous en trouvons un qui a une verta plus singulière encore; c'est d'attirer à quelque distance, et sans être frotté, la limaille et d'autres brins de fer. Combien de temps cette qualite nous amuse sans que nous puissions y rien voir de plus! Enfin nous trouvons qu'elle se communique au fer même aimante dans un certain sens. L'a jour nous allons a la foire (¹); un joueur de gobelets attire avec un morceau de pain un canard de cire flottant sur un bassin d'eau. Fort surpris, nous ne disons pourtant pas, c'est un sorcier, car nous ne savons ce que c'est qu'un sorcier. Sans cesse frappes d'effets dont nous ignorons les causes, nous ne nous pressons de juger de rien, et nous restons en repos dans notre ignorance jusqu'a ce que nous trouvions l'occasion d'en sortir.

De retour au logis, à force de parler du capard de la foire, nous allons pous mettre en tête de l'imiter : nous prenons une bonne aiguille bien aimantee, nous l'entourons de cire blanche, que nous façonnons de notre mieux en forme de canard, de sorte que l'aiguille traverse le corps et que la tête fasse le bec. Nous posons sur l'ean le canard, pous approchons du bec un anneau de clef, et nous voyons avec une joie facile a comprendre que notre canant suit la clef precisement comme celui de la foire suivoit le morceau de pain. Observer dans quelle direction le canard s'arrete sur l'eau quand on l'y laisse en repos, c'est ce que nous nourrous faire une autre fois. Quant a present, tout occupés de notre objet, nous n'en voulous pas davantage.

Des le même soir nous retournous à la foire avec du pain prepare dans nos poches; et, sitôt que le joueur de gobelets a fait son tour, mon petit docteur, qui se contenoit a peuie, lui dit que ce tour n'est pas difficile, et que luimême en fera bien autant. Il est pris au mot : à l'instant il tire de sa poche le pain ou est cache le morceau de fer; en approchant de la table, le cœur lui bat; il presente le pain presqu'en tremblant; le canard vieut et le suit;

<sup>&</sup>quot;I le n'ai pu in empécher de tire en Boart une fine critaque de M. Poctacy sur ce petil contre. Le journe de gode eta, déd., qua ac j apre d'emis'ation contre un enfant et acromonie que rement a monastrateur est un indimén du mande les l'octes. Le systime M. Pormey n'a pu suppaser que ce le jeute notae était arrangee. Et que le bateleur était instruit dur de qui d'avoit à l'aire, car c'est en effet en que je no i pant du Mancontaen de lois en revanche, a pe declaré que je n'excessant podul peut les gras à que il faltat troit der!

l'enfant s'écrie et tressaillit d'aise. Aux battemens des mains, aux acclamations de l'assembléc, la tête lui tourne, il est hors de lui. Le bateleur interdit vient pourtant l'embrasser, le feliciter, et le prie de l'honorer encore le lendemain de su presence, ajoutant qu'il aura soin d'assembler plus de monde encore pour applaudir à son habileté. Mon petit naturaliste enorgueilli veut babiller; mais sur-le-champ je lui ferme la bouche, et l'emmene comble d'éloges.

L'enfant, jusqu'au lendemain, compte les minutes avec une risible inquietude. Il invite tout ce qu'il rencontre; il voudroit que tout le genre humain fût témoin de sa gloire; il attend l'heure avec peine, il la devance : on vole au rendez-vous; la salle est deja pleine. En entrant, son jeune cœur s'epanouit. D'autres jeux doivent preceder ; le joueur de gobelets se surpasse et fait des choses surprenantes. L'enfant ne voit rien de tout cela ; il s'agite, il sue, il respire à peine; il passe son temps à manier dans sa poche son morceau de pain d'une main tremblante d'impatience. Enfin son tour vient : le maitre l'annonce au public avec pompe. Il s'approche un peu honteux, il tire son pain... Nouvelle vicissitude des choses humaines! le canard, si prive la veille, est devenu sauvage anjourd'hui: au lieu de présenter le bec, il tourne la queue et s'enfuit; il evite le pain et la main qui le présente avec autant de som qu'il les suivoit aunaravant. Apres mille essais inutiles et toujours hues, l'enfant se plaint, dit qu'on le trompe, que c'est un autre canard qu'un a substitue au premier, et défie le joueur de gobelets d'attirer celui-ci.

Le joueur de gobelets, sans répondre, prend un morceau de pain, le presente au canard ; à l'instant le canard suit le pain, et vient à la main qui le retire. L'enfant prend le même morecau de pain; mais, loin de réussir mieux qu'auparavant, il voit le canard se moquer de lui et faire des pirouettes tout autour du bassin : il s'eloigne enfin tout confus, et n'ose plus s'exposer aux huées.

Alors le joueur de gobelets prend le morceau de pain que l'enfant avoit apporté, et s'en sert avec autant de succès que du sien : il en tire le fer devant tout le monde, autre risée à

le canard comme auparavant. Il fait la même chose avec un autre morerau coupe devant tout le monde par une main tierce ; il en fait autant avec son gant, avec le bout de son doigt; enfinil s'eloigne au milieu de la chambre, et, du ton d'emphase propre à ces gens-là, declarant que son canard n'obeira pas moins à sa voix qu'à son geste, il lui parle, et le canard obeit; il lui dit d'aller à droite et il va à droite, de revenir et il revient, de tourner et il tourne : le mouvement est aussi prompt que l'ordre. Les applaudissemens redoubles sont autant d'affronts pour nous. Nous nous evadons sans être apercus, et nous nous renfermons dans notice chambre sans aller raconter nos succès à tout le monde. comme nous l'avions projeté.

Le lendemain matin l'on frappe à notre porte : j'ouvre ; c'est l'homme aux gobelets. Il se plaint modestement de notre conduite. ()ue nous avoit-il fait pour nous engager a vouloir décrediter ses jeux et lui ôter son gagne-pain? Ou'y a-t-il donc de si merveilleux dans l'art d'attirer un canard de cire, pour acheter cet honneur aux dépens de la subsistance d'un honnéte homme? Ma foi, messieurs, si j'avois quelque autre talent pour vivre, je ne me glorifierois guère de celui-ci. Vous deviez croire qu'un honnne qui a passé sa vie à s'exercer à cette chetive industrie en sait la-dessus plus que vous qui ne vous en occupez que quelques momens. Si je ne vous ai pas d'abord montré mes coups de maltre, c'est qu'il ne faut pas se presser d'étaler étourdiment ce qu'on sait : l'ai toujours soin de conserver mes meilleurs tours pour l'occasion, et après celui-ci j'en ai d'autres encore pour arrêter de jeunes indiscrets. Au reste, messieurs, je viens de bon corur vous apprendre ce secret qui vous a tant embarrasses, vous priant de n'en pas abuser pour me nuire, et d'être plus retenus une autre fois.

Alors il nous montre sa machine, et nous voyons avec la dernière surprise qu'elle ne consiste qu'en un aimant fort et bien arme, qu'un enfant cache sous la table faisoit mouvoir sans qu'on s'en aperçut.

L'homme replie sa machine; et, après lui avoir fait nos remercimens et nos excuses, nous voulons lui faire un présent ; il le refuse. « Non. » messieurs, le n'ai pas assez à me louer de nos dépens : puis de ce pain ainsi vidé il attire | » vous pour accepter vos dons ; le vous laisse

obligés à moi malgré vous; c'est ma scule vengeance. Apprenez qu'il y a de la génerosite dans tous les états; je fais payer mes

tours et non mes lecous. >

En sortant, il m'adresse à moi nommément et tout haut une reprimande : J'excuse volontiers, me dit-il, cet er fant; il n'a peche que par ignorance. Mais vous, monsieur, qui deviez connoître sa laute, pourquoi la lui avoir laisse faire? Paisque vous vivez ensemble, comme le ( plus âge vous lui devez vos soins, vos conseils; ! votre experience est l'autorité qui doit le conduire. En se reprochant, étant grand, les torts de sa jeunesse, il vous reprochera sans donte ceux dont yous ne l'aurez pas averti de.

Il part, et nous laisse tous deux très-confus. Je me blame de ma molle facilite; je promets a l'enfant de la sacrifier une autre fois à son interét, et de l'avertir de ses fautes avant qu'il en fasse; car le temps approche où nos rapports vont changer, et où la severite du maître deit succeder a la complaisance du camarade : ce changement doit s'amener par degrés; il faut tout prevoir, et tout prévoir de fort loin.

Le lendemain nous retournons à la foire pour revoir le tour dont nous avons appris le secret. Nous abordons avec un profond respect notre bateleur Socrate; à peine osons-nous lever les yeux sur lui : il nous comble d'honnétetes, et nous place avec une distinction qui nous humilie encore. Il fait ses tours comme à l'ordipaire; mais il s'amuse et se complait long-temps à celui du canard, en nous regardant souvent d'un air assez fier. Nous savons tout, et nous ne soufflons pas. Si mon elève osoit seulement ouvrir la bouche, ce seron un enfant à enraser.

Tout le detail de cet exemple importe plus qu'il ne semble. Que de leçons dans une seule! Que de suites mortifiantes attire le premier monvement de vanite? Jeune maltre, epiez ce premier mouvement avec soin. Si vous savez en faire sortir ainsi l'humhation, les disgraces (3),

1) As je dû supposer quelque lecteur assez stupide pour ne passentir dans cette répriminde un discours deté moi à mot par le gouverneur pour iller à ses vues à Aston d'à me suppoper asser stupole mot-meme pour donnée naturellement ce tai gage à un loteurer. Je comon aver fait preuve au monadu talent assez mediocre de faire parier les gens dans l'esprit de leur état. Voyez encore la fin de l'altnéa suivant. N'étoit-ce pas

tont dire pour tout antre que M. Formey.

soyez son qu'il n'en reviendra de long-temps un second. Que d'appréis! direz-vous. J'en conviens, et le tout pour nous faire une boussole qui nous tienne lieu de méridieupe.

Avant appris que l'aimant agit à travers les autres corps, nous n'avons rien de plus presse que de faire une machine semblable à celle que nous avons yue : une table evidée, un bassin tres-plat ajusté sur cette table, et rempli de quelques lignes d'eau, un canard fait avec un peu plus de soin, etc. Souvent attentifs autour du bassin, nous remarquons enfin que le canard en repos afferte toujours a peu pres la même direction. Nous suivons cette experience, nous examinons cette direction: nous trouvons qu'elle est du midi au nord. Il n'en faut pas davantage; notre houssole est trouvee, ou autant vaut ; nous voila dans la physique.

If y a divers climats sur la terre, et diverses temperatures à ces climats. Les saisons varient plus sensiblement a mesure qu'on approche du pôle; tous les corps se resserrent au froid et se dilatent a la chaleur; cet effet est plus mesurable dans les fiqueurs, et plus sensible dans les liqueurs spiritueuses : de la le thermomètre. Le vent frappe le visage; l'air est donc un corps, un fluide; on le sent, quoiqu'on p'ait aucun moven de le voir. Renversez un verre dans l'eau, l'eau ne le remplira pas, a moins que vous ne laissiez a l'air une issue; l'air est donc capable de resistance. Enfoncez le verre davantage, l'eau gagnera dans l'espace d'air. sans pouvoir remplir tout-a-fait cet espace; l'air est donc capable de compression jusqu'à certain point. Un ballon rempli d'air comprime boudit mieux que rempli de toute autre matiere : l'air est donc un corps elastique. Étant etendu dans le bain, soulevez horizontalement le bras hors de l'eau, vous le sentirez chargé d'un poids terrible; l'air est donc un corps pesant. En mettant l'air en équilibre avec d'autres fluides, on peut mesurerson poids : de la le harometre, le siphon, la canne à vent, la machine pueumatique. Toutes les lois de la statique et de l'hydrostatique se trouvent par des experiences

mon vivant semparer de mon livre, et le faire impermer sans autre facon que d'en êter mon nom pour y mettre le élen il devoit du moins prendre la peine, je tie dis pas de le composer, mais de le tire "L

t ette humaliat en , ces disgrices , sont donc de ma façon, el non pas de celle du loieleur. Pursyne M. Formey vouloit de

<sup>(&</sup>quot;) Toyen in note eviative à l'ormey, ex-devent page aus

tout aussi grossières. Je ne veux pas qu'on entre : ger l'enule des sciences, nous aurions grand pour rien de tout cela dans un cabinet de physique experimentale : tout cet appareil d'instrumens et de machines me deplait. L'air scientifique tue la science. Ou toutes ces machines effraient un enfant, ou leurs figures partagent et derobent l'attention qu'il devroit à leurs effets.

Je veux que nous fassions nous-mêmes toutes nos machines, et je ne veux pas commencer par faire l'instrument avant l'experience ; mais je veux qu'après avoir entrevu l'experience comme par hasard, nous inventions peu à peu l'instrument qui doit la vérifier. J'anne mieux que nos instrumens ne soient point si parfaits et si justes, et que nous avons des idees plus pettes de ce qu'ils doivent être et des operations qui doivent en resulter. Pour ma première lecon de statique, au lieu d'aller chercher des halances, je mets un háton en travers sur le dos d'une chaise, je mesure la longueur des deux parties du bâton en equilibre, j'ajoute de part et d'autre des poids, tantôt egaux, tantôt inegaux; et, le tirant ou le poussant autant qu'il est necessaire, je trouve eafin que l'equilibre résulte d'une proportion reciproque entre la quantite des poids et la longueur des leviers. Voila deja mon petit physicien capable de rectifier des balances avant que d'en avoir vu.

Sans contredit on prend des notions bien plus claires et bien plus sûres des choses qu'on apprend ainsi de sommème, que de celles qu'on tient des enseignemens d'autifui; et, outre qu'onn'accoutume point sa raison a se soumettre servilement à l'autorue, l'on se rend plus ingenieux a trouver des rapports, à lier des idees, à inventer des instrumens, que quand, adoptant tout cela tel qu'on nous le donne, nous laissons affaisser notre esprit dans la nonchalance, comme le corps d'un homme qui, toujours habitle, chausse, servi par ses gens et trainé par ses chevaux , perd à la fin la force ét l'usage de ses membres (\*). Boileau se vantoit d'avoir appris a Racine a rimer difficilement. Parmi tant d'admirables methodes pour abre-

besoin que quelqu'un nous en donnat une pour les apprendre avec effort.

L'avantage le plus sensible de ces lentes et laborieuses recherches est de maintenir, au milieu des etudes speculatives, le corps dans son activité, les membres dans leur souplesse. et de former sans cesse les mains au travail et aux usages utiles a l'homme. Tant d'instrumens inventes pour nous guider dans nos experiences et suppléer à la justesse des sens, en fout negliger l'exercice. Le graphometre dispense d'estimer la grandeur des angles ; l'œit qui mesuroit avec précision les distances s'en lie a la chaîne qui les mesure pour lui ; la romaine m'exempte de juger a la main le poids que je connois par elle. Plus nos outils sont ingenieux, plus nos organes devienment grossiers et maladroits : a force de rassembler des machines autour de nous, nous n'en trouvens plus en nous-mêmes.

Mais, quand nous mettons à fabriquer ces machines l'adresse que nous en tenoit lieu, quand nous employons a les faire la sagacite qu'il falloit pour nous en passer, nous gagnons sans rien perdre, nous ajoutons l'art a la nature, et nous devenous plus ingenieux sans devenir moins adroits. Au heu de coller un enfant sur des livres, si je l'occupe dans un atelier, ses mains travaillent au profit de son esprit : il devient philosophe, et croit n'être qu'un ouvrier. Enfin cet exercice à d'autres usages dont je parlerai ci-apres ; et l'on verra comment des jeux de la philosophie on peut s'elever aux veritables fonctions de l'homme.

J'ai deja dit que les connoissances purement speculatives ne convenoient quere aux enfans, même approchant de l'adolescence : mais, sans les faire entrer bien avant dans la physique systématique, faites pourtant que toutes leurs experiences se lient l'une a l'autre par quelque sorte de deduction, afin qua l'aide de cette chaine ils puissent les placer par ordre dans leur esprit et se les rappeler au besoin; car il est bien difficile que des faits et meme des raisonnemens isoles tiennent long-temps dans la memoire, quand on manque de prise pour les v ramener.

Dans la recherche des lois de la nature, commencez toujours par les phenomenes les

<sup>&</sup>quot;I . Soutre ame ne bransle qu'à credit . I ce et contraincte à · l'appetit des l'intilitée d'aultray serve et captives walts · l'anctorité de leur lecon , un no is a best assiblecte aux choito des, que pous playons plus de franches alleures; mustre siegneur et liberte est est mete : Mostaigue, 1 iv 1, chap. 23.

502 ÉMILE.

plus communs et les plus sensibles, et accoutumez votre éleve à ne pas prendre ces phénomenes pour des raisons, mais pour des faits. Je prends une pierre, je feins de la poser en l'air; j'ouvre la main, la pierre tombe. Je regarde Emile attentif a ce que je fais, et je lui dis : Pourquoi cette pierre est-elle tombee?

Quel enfant restera court a cette question? Aucun, pas même Émile, si je n'ai pris grand soin de le préparer à n'y savoir pas répondre. Tous diront que la pierre tombe parce qu'elle est pes inte. Et qu'est-ce qui est pesant? C'est ce qui tombe. La pierre tombe donc parce qu'elle tombe? Ici mon petit philosophe est arrêté tout de bon. Voila sa première leçon de physique systématique; et, soit qu'elle lui profite ou non dans ce genre, ce sera toujours une leçon de bon sens.

A mesure que l'enfant avance en intelligence, d'autres considérations importantes nous obligent a plus de choix dans ses occupations. Sitôt qu'il parvient à se connoître assez lui-même pour concevoir en quoi consiste son bien-être. sitôt qu'il peut saisir des rapports assez etendus pour juger de ce qui lui convient et de ce qui ne lui convient pas, des lors il est en etat de sentir la différence du travait à l'amusement. et de ne regarder celui-ri que comme le delassement de l'autre. Alors des objets d'utilité réelle peuvent entrer dans ses études, et l'engager a y donner une application plus constante qu'il n'en donnoit à de simples amusemens. La loi de la nécessité, toujours renaissante, apprend de bonne heure à l'homme à faire ce qui ne lui plalt pas, pour prevenir un mal qui lui deplairoit davantage. Tel est l'usage de la prévoyance; et, de cette prevoyance bien ou mal reglee, nait toute la sagesse ou toute la misère humaine.

Tout homme veut être heureux; mais, pour parvenir à l'être, il faudroit commencer par savoir ce que c'est que bonheur. Le bonheur de l'homme naturel est aussi simple que sa vie; il consiste à ne pas souffrir: la santé, la liberte, le nécessaire, le constituent. Le bonheur de l'homme moral est autre chose; mais ce n'est pas de celui-là qu'il est ici question. Je ne saurois trop repeter qu'il n'y a que des objets purement physiques qui puissent interesser les enfans, surtout ceux dont on u'a pas eveillé la

vanité, et qu'on n'a point corrompus d'avance par le poison de l'opinion.

Lorsque avant de sentir leurs besoins ils les prévoient, leur intelligence est deja fort avancee, ils commencent à connoître le prix du temps. Il importe alors de les accoutumer à en diriger l'emploi sur des objets utiles, mais d'une utilité sensible à leur âge, et à la portee de leurs lumieres. Tout ce qui tient à l'ordre moral et à l'asage de la société ne doit point sitôt leur être presenté, parce qu'ils ne sont pas en ctat de l'entendre. C'est une ineptie d'exiger d'eux qu'ils s'appliquent à des choses qu'on leur dit vaguement être pour leur bien, sans qu'ils sachent quel est ce bien, et dont on les assure qu'ils tireront du profit étant grands. sans qu'ils prennent maintenant aucun interêt a ce pretendu profit, qu'ils ne sauroient com-

Que l'enfant ne fasse rien sur parole : rien n'est bien pour lui, que ce qu'il sent être tel. En le jetant toujours en avant de ses lumières. vous croyez user de prevovance, et vous en manquez. Pour l'armer de quelques vains instrumens dont il ne fera peut-être jamais d'usage, vous lui ôtez l'instrument le plus universel de l'homme, qui est le bon sens; vous l'accoutumez à se laisser toujours conduire, a n'être jamais qu'une machine cutre les mains d'autrui. Vous voulez qu'il soit docile etant petit ; c'est vouloir qu'il soit crédule et dupe étant grand. Yous lui dites sans cesse : « Tout ce que je vous demande est pour votre avan-· tage; mais vous n'étes pas en état de le connoitre. Que m'importe a moi que vous fassiez ou non ce que j'exige? c'est pour vous seul r que vous travaillez, r Avec tous ces beaux discours que vous lui tenez maintenant pour le rendre sage, vous préparez le succes de ceux que lui tiendra quelque jour un visionnaire, un souffleur, un charlatan, un fourbe, ou un fou de toute espèce, pour le prendre à son piege ou pour lui faire adopter sa folie.

Il importe qu'un homme sache bien des choses dont un enfant de sauroit comprendre l'utilite; mais faut-il et se peut-il qu'un enfaut apprenne tout ce qu'il importe a un homme de savoir? Táchez d'apprendre à l'enfant tout ce qui est utile à son âge, et vous verrez que tout son temps sera plus que rempli. Pour quoi voulez-yous, au prejudice des études qui fui con- i réduit au silence quand il vous platt; et sous, viennent anjourd'hui, l'appliquer a celles d'un âge auquel il est si peu site qu'il parvienne? Mais, direz-yous, sera-t-il temps d'apprendre ce qu'on doit savoir qu'ind le moment sera venu d'en faire usage? Je l'ignore : mais ce que je sais , c'est qu'il est impossible de l'apprendre plus tot; car nos vrais maîtres sont l'expérience et le sentiment, et jamais l'homme ne sent bien ce qui convient a l'homme que dans les rapports où il s'est trouvé. Un enfant sait qu'il est fait pour devenir homme; toutes les idees qu'il peut avoir de l'état d'homme sont des occasions d'instruction pour lui; mais sur les idees de cet état qui pe sont pas à sa portée il doit rester dans une ignorance absolue. Tout mon livre n'est qu'une preuve continuelle de ce principe d'education.

Sitôt que nous sommes parvenus à donner à notre élève une idee du mot utile, nous avons une grande prise de plus pour le gouverner : car ce mot le frappe beaucoup, attendu qu'il n'a pour lui qu'un sens relatif a son âge, et qu'il en voit élairement le rapport à son bienetre actuel. Vos enfans ne sont point frappes de ce mot, parce que vous n'avez pas en soin de leur en donner une alce qui soit à leur portée, et que d'autres se chargeant toujours de pourvoir à ce qui leur est utile, ils n'ont jamais besoin d'y songer eux-mêmes, et ne savent ce que c'est qu'atilite.

1 quoi cela est-il bon? Voità désormais le mot sacré, le mot determinant entre lui et moi dans toutes les actions de notre vie : voilà la question qui de ma part suit infailliblement tontes ses questions, et qui sert de frem à ces mplittudes d'interrogations sottes et fastidienses dont les enfans fatiguent sans relache et sans fruit tous ceux qui les environnent, plus pour exercer sur eux quelque espèce d'empire que pour en tirer quelque profit. Celui à qui, pour sa plus importante leçon. Fon apprend à ne vouloir rien savoir que d'utile, interroge comme Socrate; il ne fait pas une question sans s'en rendre à lui-même la raison qu'il sait qu'ou lui en va demander avant que de la ré-

Vovez quel puissant instrument je vous mets entre les mains pour agir sur votre clève. Ne sachant les raisons de rient, le voilà presque

au contraire, quel avantage vos connoissances et votre experience ne vous donnent-elles point pour lui montrer l'utilité de tout ce que vous lui proposez! Car, ne vons y trompez pas, lui faire cette question, c'est lui apprendre a vous la faire à son tour ; et vous devez compter, sur tout ce que vous lui proposeren dans la suite, qu'a votes exemple d'ne manquera pas de dire : A quoi cela est-il bon?

C'est ici peut-être le piege le plus difficile à eviter pour un gouverneur. Si, sur la question de l'enfant, ne cherchant qu'a vous tirer d'affaire, vous lui donnez une seule raison qu'il pe soit pas en etat d'entendre; voyant que vous raisonnez sur vos idees et non sur les siennes, il croira ce que vous lui dites bon pour votre âge, et non pour le sien; il ne se fiera plus à vous, et tout est perdu. Mais où est le mantre qui veuille bien rester court et convenir de ses torts avec son éleve? tous se font une loi de ne pas convenir même de ceux qu'ds ont; et moi je m'en ferois une de convenir même de ceux que je n'aurois pas, quand je ne pourrois mettre mes raisons a sa portée : ainsi ma conduite, toujours nette dans son esprit, ne lui seroit jamais suspecte, et je me conserverois plus do credit en me supposant des fautes, qu'ils ne font en cachant les leurs.

Premierement, songez bien que c'est rarement à vous de lui proposer ce qu'il doit apprendre : c'est à lui de le desirer, de le chercher, de le trouver; à vous de le mettre à sa portée, de faire naître adroitement ce desir et de lai fournir les moyens de le satisfaire. Il suit de la que vos questions doivent être peu frequentes, mais bien choisies; et que, comme il en aura beaucoup plus a vous faire que vous à lui, yous serez toujours moins à decouvert, et plus souvent dans le cas de lui dire : En quoi ce que vous me demandez est-il utile à

De plus, comme il importe peu qu'il apprenne ceci ou cela, pourvu qu'il conçoive bien re qu'il apprend et l'usage de ce qu'il apprend, sitót que vous n'avez pas à lui donner sur coque vous lui dites un eclaircissement qui soit bon pour lui, ne lui en donnez point du tout. Dites-lui sans scrupale : Je n'ar pas de bonne renonse à vous faire, j'avois tort, laissous cela. 504 EMILE.

Si votre instruction etoit reellement deplace, il u'y a pas de mal a l'abandonner tout-a-fait; si elle ne l'étoit pas, avec un peu de soin vous trouverez bientôt l'occasion de lui en rendre l'utilité sensible.

Je n'aime point les explications en discours; les jeunes gens y tont peu d'attention et ne les retiennent guere. Les choses! les choses! Je ne repeterai jamais assez que nous donnons trop de pouvoir aux mots : avec notre education habillarde nous ne faisons que des habillards.

Supposons que, tandis que j'étudie avec mon eleve le cours du soleil et la manière de s'orienter, tout a coup il m'interrompe pour me demander a quoi sert tout cela. Quel beau discours je vais lui faire! de combien de choses je saisis l'occasion de l'instruire en repondant à sa question, surtout si nous avons des temoins de notre entretien (b.! Je lui parlerai de l'utilité des voyages, des avantages du commerce, des productions particulières a chaque climat, des mœurs des differens peuples, de l'usage du calendrier, de la suppotation du retour des saisons pour l'agriculture, de l'art de la navigation, de la maniere de se conduire sur mer et de suivre exactement sa route saus savoir où l'on est. La politique, l'histoire naturelle, l'astrogomie, la morale même et le droit des gens entreront dans mon explication, de manière a donner à mon eleve une grande idee de toutes ces sciences et un grand desirde les apprendre. Quand j'anrai tout dit, j'anrai fait l'etalage d'un vrai pedant, auquel it n'aura pas compris une seule idee. Il auroit grande envie de me demander comme auparavant à quoi sert de s'orienter; mais il n'ose, de peur que je ne me fâche. Il trouve mieux son compte à feindre d'entendre ce qu'on l'a force d'ecouter. Ainsi se pratiquent les belles educations.

Mais notre Émile, plus rustiquement elevé, et a qui nous donnons avec tant de peine une conception dure, n'ecoutera rien de tout cela. Du premier mot qu'il n'entendra pas il va s'en-

" J'alsouvent remarqué que, dans les doctes instructions qu'un donne sus enfans, ou souge mons à se faire écontes d'ens que des grandes personnes qui sont provotes. Je s'autressolt de ce que je de la cor j'en aifait l'observation sur uses memefuir, il va fotàtrer par la chambre et me laisser pérorer tout seul. Cherchons une solution plus grossière; mon appareil scientifique ne vaut rien pour lui.

Nous observions la position de la forêt au nord de Montmoreney, quand il m'a interrompu par son importune question. A quoi sert cela? Vous avez raison, lui dis-je; il y faut penser à loisir, et si nous trouvons que ce travail n'est bon a rien, nous ne le reprendrons plus, car nous ne manquous pas d'amusemens utiles. On s'occupe d'autre chose, et il n'est plus question de geographie du reste de la journée.

Le lendemain matin je lui propose un tour de proncoade avant le descuper : il ne demande pas mieux; pour courir, les enfans sont toujours préts, et celui-ci a de bonnes jambes. Nous montons dans la forêt, nous parrourons les champeaux, nous nous egarons, nous ne savons plus où nous sommes; et, quand il s'agit de revenir, nous ne pouvons plus retrouver notre chemin. Le temps se passe, la chaleur vient, nous avons faim; nous nous pressons, nous errons vainement de côté et d'autre, nous ne trouvons partout que des bois, des carrières, des plaines, nul renseignement pour nous reconnoître. Bien échauftes, bien recrus, bien affames, nous ne faisons avec nos courses que nous egarer davantage. Nous nous assevons enfin pour pous reposer, pour deliberer. Émile, que je suppose eleve comme un autre enfant, ne delibère point, il pleure; il ne sait pas que nous sommes à la porte de Montmorenev, et qu'un simple taillis nous le cache; mais ce taillis est une forét pour lui, un homine de sa stature est enterre dans des buissons.

Apres quelques momens de silence, je lui dis d'un air inquiet : Mon cher Emile, comment fe rons-nous pour sortir d'ier?

Enile, en nage, et pleurant à chandes larmes. Je n'en sais rien. Je suis las: j'ai faim; j'ai soif; je n'en puis plus.

## JEAN-JACQUES.

Me croyez-vous en meilleur etat que vous y et pensez-vous que je me fisse faute de pleurer si je pouvois dejeuner de mes tarmes y II ne s'agit pas de pleurer, il s'agit de se reconnoctre. Vovons votre montre; quelle heure est-il y

FIGURE.

Il est mini, et je sur-a jenn.

JEAN-JACQUES.

Cela est vrai , il est midi , et je suis à jeun.

ÉMILE.

Oh! que vous devez avoir faim!

JEAN-JACOUES.

Le malheur est que mon diner ne viendra pas me chercher ici. Il est midi : c'est justement l'heure où nous observions hier de Montmorency la position de la forêt. Si nous pouvions de même observer de la forêt la position de Montmorency?....

énile.

Oni; mais hier nous voyions la forêt, et d'iei nous ne voyons pas la ville.

JEAN-JACQUES.

Voilà le mal.... Si nous pouvions nous passer de la voir pour trouver sa position?...

ÉNILE.

O mon bon ami!

JEAN-JACQUES.

Ne disions-nous pas que la forêt étoit....

ÉMALE.

Au nord de Montmorency.

JEAN-JACQUES.

Par conséquent Montmorency doit être....

ÉMILE.

Au sud de la forêt.

JEAN-JACOUES.

Nous avons un moyen de trouver le nord à midi.

ÉMILE.

Oui, par la direction de l'ombre.

JEAN-JACQUES.

Mais le sod?

émie.

Comment faire?

JEAN-JACOLES.

Le sud est l'oppose du nord.

ÉMILE.

Cela est vrai; il n'y a qu'a chercher l'opposé de l'ombre. Oh! voila le sud! voila le sud! sărement Montmorency est de ce cote; cherchons de ce cote.

JEAN-JACQUES.

Vous pouvez avoir raison; prenons ce sentier a travers le bois.

fante, frappant des mains et poussant un eri de

joie.

Ah! je vois Montmorency! le voilà tout devant nous, tout à deconvert. Allons dejeuner, allons diner; courons vite : l'astronomie est bonne à quelque chose.

Prenez garde que, s'il ne dit pas cette dernière phrase, il la pensera; peu importe, pourvu que ce ne soit pas moi qui la dise. Or soyez sûr qu'il n'oubliera de sa vie la lecon de cette journec; au lieu que, si je n'avois fait que lui supposer tout cela dans sa chambre, mon discours côt eté oublie des le tendemain. Il faut parler taut qu'on peut par les actions, et ne dire que ce qu'on ne sauroit faire.

Le lecteur ne s'attend pas que je le méprise assez pour lui donner un exemple sur chaque espece d'etude : mais, de quoi qu'il soit question, je ne puis trop exhorter le gouverneur à bien mesurer sa preuve sur la capacite de l'élève ; car, encore une fois, le mal n'est pas dans ce qu'il n'entend point, mais dans ce qu'il croit entendre.

Je me souviens que, voulant donner à un enfant du goût pour la chime, apres lui avoir montre plusieurs précipitations metalliques, je lui expliquois comment se faisoit l'encre. Je lui disois que sa noireeur ne venoit que d'un fer très-divise, détache du vitriol, et precipite par une liqueur alkalme. Au milieu de ma docte explication, le petit traitre m'arrêta tout court avec ma question que je lui avois apprise : me voilà fort embarrassé.

Après avoir un peu révé, je pris mon parti; j'envoyai chercher du vin dans la cave du maitre de la maison, et d'autre vin à liuit sous chez un marchand de vin. Je pris dans un petit flacon de la dissolution d'alkali fixe; puis, ayant devant moi, dans deux verres, de ces deux différens vins de, je lui parlai ainsi:

On falsific plusieurs denrees pour les faire paroître meilleures qu'elles ne sont. Ces falsifications trompent l'œd et le gout; mais elles sont nuisibles, et rendent la chose falsifice pire, avec sa belle apparence qu'elle n'étoit auparavant.

On falsifie surtout les boissons, et surtout les vins, parce que la tromperie est plus diflicde à connoître et donne plus de profit au trompeur.

La falsification des vins verts on aigres se fait avec de la litharge : la litharge est une prepa-

(C.A. chaque explication quen vent donuer à l'enfaut, un petit appareil qui fa precede » et beaucoup à le rendre attentif

506 LMILE.

ration de plomb. Le plomb uni aux acides fait un sel fort doux, qui corrige au goût la verdeur du vin, mais qui est un poison pour ceux qui le boivent. Il importe done avant de boire du vin suspect, de savoir s'il est lithargire ou s'il ne l'est pas. Or, voici comment je raisonne pour decouvrir cela.

La liqueur du vin ne contient pas sculement de l'esprit inflammable, comme vous l'avez vu par l'eau-de-vie qu'on en tire; elle contient encore de l'acide, comme vous pouvez le connoître par le viuaigre et le tartre qu'on en tire aussi.

L'acide a du rapport aux substances métalliques, s'unit avec elles par dissolution pour former un sel compose, tel, par exemple, que la rouille, qui n'est qu'un fer dissous par l'acide contenu dans l'air ou dans l'eau, et tel aussi que le vert-de-gris, qui n'est qu'un euivre dissous par le vinaigre.

Mais ce même acide a plus de rapport encore aux substances alkalines qu'aux substances métalliques, en sorte que par l'intervention des premières dans les sels composés dont je viens de vous parler, l'acide est force de facher le metal auquel il est uni, pour s'attacher à l'alkali.

Alors la substance metallique, dégagée de l'acide qui la tenoit dissoute, se precipite et rend la liqueur opaque.

Si done un de ces deux vins est lithargiré, son acide tient la litharge en dissolution. Que j'y verse de la luqueur alkaline, elle forcera l'acide de quitter prise pour s'unir a elle; le plomb, n'etant plus tenu en dissolution, reparoltra, troublera la liqueur, et se précipitera enfin dans le fond du verre.

S'il n'y a point de plomb (!) ni d'aucun metal dans le vin, l'alkali s'umra paisiblement (!) avec l'acide, le tout restera dissous, et il ne se fera aucune precipitation.

the vins quion vend en détail cher les marchinds de vins de l'aris, quo qui de soient pas tous latharaires, sont rarement etempts de plombilipar e que les completes de ce-marchindes ni aria e de cernetal et que le til qui se répaid dans la masure en passant et su arrant sur ce plembie à desent bondant par que le plus et ma alc de et parlament que un almo et ma de de et parlament par la plus et Mars d'est van que les gons aires un leuvant guêre de ces vanida sont peu sujets à cu let e camponiques.

Leade regital ex lort done. Si c'étad un acide minéral et qu'il fût moins étendu. L'union ne se feroit pas sais efferresonnce. Ensuite je versai de ma liqueur alkaline successivement dans les deux verres : celui du vin de la maison resta clair et diaphane, l'autre en un moment fut trouble, et au bout d'une heure on vit clairement le plomb precipite dans le fond du verre.

Voilà, reprisje, le vin naturel et pur dont on peut borre, et voici le vin falsifie qui empoisonne. Cela se decouvre par les mêmes connoissances dont vous me demandiez l'utilite; celui qui sait bien comment se fait l'encre sait connoître aussi les vins frelatés.

J'etois fort content de mon exemple, et cependant je m'apercus que l'enfant n'en etoit point frappé. J cus besoin d'un pende temps pour sentir que je n'avois fait qu'une sottise : car, sans parler de l'impossibilite qu'a douze ans un enfant pût suivre mon explication. L'athite de cette experience n'entroit pas dans son esprit, parce qu'ayant goûte des deux vins et les trouvant bons tous deux, il ne joignost aucune idec à ce mot de falsitication que je pensois lui avoir si bien explique. Ces autres mots matsain, poison, n'avoient même aucun sens pour lui : il etoit la-dessus dans le cas de l'instorien du medecin Philippe : c'est le cas de tous les enfans.

Les rapports des effets aux causes dont nous n'apercevons pas la liaison, les biens et les maux dont nous n'avons aucune idee, les besoins que nous n'avons jamais sentis, sont nuls pour nous; il est impossible de nous interesser par eux a rien faire qui s'y rapporte. Un voit à quinze ans le bonheur d'un homme sage, comme à trente la gloire du paradis. Si l'on ne conçoit bien l'un et l'autre, un fera peu de chose pour les acquérir; et, quand même on les concevroit, on fera peu de chose encore si on ne les desire, si on ne les sent convenables à soi. Il est aise de convaincre un enfaut que ce qu'on lui veut enseigner est utile : mais ce n'est rien de le convaincre si l'on ne soit le persuader. En vain la tranquille raison nous fait approuver on blamer, il n'y a que la passion qui nous fasse agir : et comment se passionner pour des interêts qu'on n'a point encore?

Ne montrez jamais rien à l'enfant qu'il ne puisse voir. Tandes que l'humanite lui est presque etrangère, ne pouvant l'elever a l'état d'homme, rabaissez pour lui l'homme à l'état d'enfant. En songeant a ce qui lui peut être utile dans un antre âge, ne lui parlez que de ce dont il voit i une place distinguée. Il sera le texte auquel tous des à present l'utilité. Du reste , jamais de comparaisons avec d'autres enfans, point de rivaux, point de concarrens, même à la course, aussitôt qu'il commence à raisonner : j'aime cent fois mieux qu'il n'apprenne point ce qu'il n'apprendroit que par jalousie ou par vanité. Seulement je marquerai tous les ans les progrès qu'il aura faits : je les comparerai à ceux qu'il fera l'annee suivante : je lui dirai : Vous étes grandi de tant de lignes; voilà le fosse que vous sautiez, le fardeau que vous portiez; voici la distance on vous lanciez un caillou, la carrière que vous parcouriez d'une haleine, etc. : vovons maintenant ce que vous ferez. Je l'excite ainsi sans le rendre jaloux de personne. Il voudra se surpasser, il le doit i je ne vois nul inconvement qu'il soit emule de lui-même.

Je hais les livres; ils n'apprennent qu'à parler de ce qu'on ne sait pas. On dit qu'Hermès grava sur des colonnes les élémens des sciences, pour mettre ses découvertes à l'abri d'un deluge. S'il les cut bien imprimees dans la tête des hommes, elles s'y seroient conservees par tradition. Des cerveaux bien preparés sont les monumens où se gravent le plus surement les connoissances humaines.

N'y auroit-il point moyen de rapprocher tant de leçons éparses dans tant de livres, de les réunir sous un objet commun qui pût être facile à voir, interessant à suivre, et qui pût servir de stimulant, même à cet âge? Si l'on peut inventer une situation on tous les besoins naturels de l'homme se montrent d'une maniere sensible à l'esprit d'un enfant et où les moyens de pourvoir a ces mêmes besoins se developpent successivement avec la meme facilité, c'est par la peinture vive et naive de cet état qu'il faut donner le premier exercice a son imagination.

Philosophe ardent, je vois dej i s'allumer la votre. Ne vous mettez pas en frais; cette situation est trouvée, elle est decrite, et, sans yous faire tort, beaucoup mieux que vous ne la décririez vous-même, du moins avec plus de verite et de simplicite. Puisqu'il nous faut absolument des livres, il en existe un qui fournit, a mongre, le plus heureux traite d'education naturelle. Ce livre sera le premier que lira mon Emile; seul il composera durant long-temps toute sa bibliothéque, et il y tiendra toujours

nos entretiens sur les sciences naturelles ne serviront que de commentaire. Il servira d'épreuve durant nos progres à l'état de notre jugement; et, tant que notre goût ne sera pas gâte, sa lecture nous plaira toujours. Quel est donc ce merveilleux livre? Est-ce Aristote? est-ce Pline? est-ce Buffon? Non; c'est Robinson

Robinson Crusoé dans son île, seul, dépourvu de l'assistance de ses semblables et des instrumens de tous les arts, pourvoyant cenendant à sa subsistance, à sa conservation, et se procurant même une sorte de bien-être : voilà un objet interessant pour tout âge, et qu'on a mille moyens de rendre agreable aux enfans. Voità comment nous realisons l'île deserte qui me servoit d'abord de comparaison. Cet etat n'est pas. j'en conviens, celui de l'homme social; vraisemblablement il ne doit pas être celui d'Émile : mais c'est sur ce même etat qu'il doit apprecier tous les autres. Le plus sûr moyen de s'elever au-dessus des prejuges et d'ordonner ses jugemens sur les vrais rapports des choses, est de se mettre a la place d'un homme isole, et de juger de tout comme cet bomme en doit juger luimême eu egard à sa propre utilité.

Ce roman, debarrassé de tout son fatras. commençant au naufrage de Robinson près de son ile, et finissant à l'arrivee du vaisseau qui vicat l'en tirer, sera tout à la fois l'amusement et l'instruction d'Emile durant l'opoque dont il est ici question. Je veux que la tête lui en tourne, qu'il s'occupe sans cesse de son chàteau, de ses chèvres, de ses plantations; qu'il apprenne en detail, non dans des livres, mais sur les choses, tout ce qu'il faut savoir en pareil cas ; qu'il pense être Robinson lui-même ; qu'il se voie habille de peaux, portant un grand bonnet, un grand sabre, tout le grotesque equipage de la figure, au parasol près dont il n'aura pas besoin. Je veux qu'il s'inqu'ête des mesures à prendre, si ceci ou cela venoit à lui manquer; qu'il examine la conduite de son heros, qu'il cherche s'il n'a rien onns, s'il n'y avoit men de mieux à faire; qu'il marque attentivement ses fautes, et qu'il en profite pour n'y pas tomber lui-même en pareil cas : car ne doutez point qu'il ne projette d'aller faire un établissement semblable ; c'est le vrai château en Espague de

508 ÉMILE.

cet heureux âge, où l'on ne connoît d'autre bonheur que le nécessaire et la liberté.

Quelle ressource que cette folie pour un homme habile, qui n'a su la faire naitre qu'afin de la mettre à profit! L'enfant, pressé de se faire un magasin pour son île, sera plus ardent pour apprendre, que le maître pour enseigner. Il voudra savoir tout ce qui est utile, et ne voudra savoir que cela : vous n'aurez plus besoin de le guider, vous n'aurez qu'à le retenir. Au reste, dépéchons-nous de l'établir dans cette île, tandis qu'il y borne sa félicité; car le jour approche où, s'il y vent vivre encore, il n'y voudra plus vivre seul; et où l'endredi, qui maintenant ne le touche guère, ne lui suffira pas long-temps.

La pratique des arts naturels, auxquels peut suffire un seul homme, mène à la recherche des arts d'industrie, et qui ont besoin du concours de plusieurs mains. Les premiers peuvent s'exercer par des solitaires, par des sauvages; mais les autres ne peuvent naître que dans la société, et la rendent nécessaire. Tant qu'on ne connoît que le besoin physique, chaque homme se suffit à lai-même ; l'introduction du saperflu rend indispensable le partage et la distribution du travail : car , bien qu'un homme travaillant seul ne gagne que la subsistance d'un homme, cent hommes, travaillant de concert, gagneront de quoi en faire subsister deux cents. Sitôt donc qu'une partie des hommes se repose, il faut que le concours des bras de ceux qui travaillent supplée à l'oisiveté de ceux qui ne font rien.

Votre plus grand soin doit être d'écarter de l'esprit de votre elève toutes les notions des relations sociales qui ne sont pas à sa portée : mais quand l'enchaînement des connoissances vous force à lui montrer la mutuelle dependance des hommes, au lieu de la lui montrer par le côté moral, tournez d'abord toute son attention vers l'industrie et les arts mecaniques, qui les rendent utiles les uns aux autres. En le promenant d'atelier en atelier, ne souffrez jamais on'il voie aucun travail sans mettre lui-même la main à l'œuvre, ni qu'il en sorte sans savoir parfaitement la raison de tout ce qui s'y fait, ou du moins de tout ce qu'il a observé. Pour cela , travaillez vous-même , donnez-lui partout l'exemple : pour le rendre maître , soyez par-

tout apprenti; et comptez qu'une heure de travail lui apprendra plus de choses qu'il n'en retiendroit d'un jour d'explications.

Il v a une estime publique attachée aux différens arts en raison inverse de leur utilité réelle. Cette estime se mesure directement sur leur inutilité même, et cela doit être. Les arts les plus utiles sont ceux qui gagnent le moins. parce que le nombre des ouvriers se proportionne au besoin des hommes, et que le travail nécessaire à tout le monde reste forcément à un prix que le pauvre peut paver. Au contraire, ces importans qu'on n'appelle pas artisans mais artistes travaillant uniquement nour les oisifs et les riches, mettent un prix arbitraire à leurs babioles ; et , comme le mérite de ces vains travaux n'est que dans l'opinion : leur prix même fait partie de ce mérite ; et on les estime à proportion de ce qu'ils coûtent. Le cas qu'en fait le riche ne vient pas de leur usage, mais de ce que le pauvre ne les neut payer. Noto habere bona nisi quibus populus inviderit (1).

Que deviendront vos élèves, si vous leur laissez adopter ce sot prejugé, si vous le favorisez vous-même, s'ils vous voient, par exemple, entrer avec plus d'égards dans la boutique d'un orfévre que dans celle d'un serrurier? Quel jugement porteront-ils du vrai mérite des arts et de la veritable valeur des choses, quand ils verront partout le prix de fantaisie en contradiction avec le prix tire de l'utilité re-lle, et que plus la chose coute, moins elle vaut? Au premier moment que vous laisserez entrer ces idées dans leur tête, abandonnez le reste de leur éducation; malgré vous ils seront elevés comme tout le monde; vous avez perdu quatorze ans de soins.

Émile, songeant à meubler son ile, aura d'autres manières de voir. Robinson eut fact beaucoup plus de cas de la boutique d'un taillandier que de tous les colifichets de Saide. Le premier lui eut paru un homme très-respectable, et l'autre un petit charlatan.

 Mon fils est fait pour vivre dans le monde;
 il ne vivra pas avec des sages, mais avec des
 fous; il faut donc qu'il connoisse leurs folies, puisque c'est par elles qu'ils veulent etre con-

<sup>·</sup> Petron. cap. 100. edit. Burmann .

- duits. La connoissance réelle des choses peut
   être boune, mais celle des hommes et de
- leurs jugemens vant encore mieux; car, dans
- · la societe humaine, le plus grand instrument
- de l'homme est l'homme, et le plus sage est
- celui qui se sert le mieux de cet instrument.
- A quoi bon donner aux enfans l'idée d'un or-
- · dre imaginaire tout contraire à celui qu'ils
- trouveront etabli, et sur lequel il faudra qu'ils
- se règlent? Donnez-leur premierement des
- · leçons pour étre sages , et puis vous leur en
- donnerez pour juger en quoi les autres sont
- e fruis. 2

Voila les spécieuses maximes sur lesquelles la fausse prudence des péres travaille à rendre leurs enfans esclaves des prejuges dont ils les nourresent, et jouets eux-mêmes de la tourbe insensee dont ils pensent faire l'instrument de leurs passions. Pour parvenir a connottre l'homme, que de choses il faut connoitre avant lui! L'homme est la dernière étude du sage, et vous pretendez en faire la premiere d'un enfant! Avant de l'instruire de nos sentimens, commencez par lui apprendre a les apprécier. Est-ce connoître une folic que de la prendre pour la raison? Pour être sage il fant discerner ce qui ne l'est pas. Comment votre enfant connoitra-t-il les hommes, s'il ge sait ni juger leurs jugemens ni demêler leurs erreurs? C'est un mal de savoir ce qu'ils pensent, quand on ignore si ce qu'ils pensent est vrai ou faux. Apprenez-lui donc premierement ce que sont les choses en elles-mêmes, et vous lui apprendrez apres ce qu'elles sont à nos yeux : c'est ainsi qu'il saura comparer l'opinion a la vérité et s'elever au-dessus du vulgaire; car on ne connoit point les prejuges quand on les adopte, et l'on ne mène point le peuple quand on lui ressemble. Mais si vous commencez par l'instruire de l'opinion publique avant de lui apprendre à l'apprécier, assurez-vous que, quoi que vous puissiez faire, elle deviendra la sienne, et que vous ne la détruirez plus. Je conclus que, pour rendre un jeune homme judicieux, il faut bien former ses jugemens, au lieu de lui dicter les nôtres.

Vous voyez que jusqu'ici je n'ai point parlé des hommes à mon elève, il auroit eu trop de bon sens pour m'entendre; ses relations avec son espèce ne lui sont pas encore assec sensibles

pour qu'il puisse juger des autres par lui. Il ne connoît d'être humain que lui seul, et même il est bien éluigné de se connoître : mais, s'il porte peu de jugemens sur sa personne, au moins il n'en porte que de justes. Il ignore quelle est la place des autres, mais il sent la sienne et s'y tient. Au lieu des lois sociales qu'il ne peut connoître, nous l'avons lie des chaînes de la nécessité. Il n'est presque encore qu'un être physique, continuons de le traiter comme tel.

C'est par leur rapport sensible avec son utilite, sa súrete, sa conservation, son hien-être, qu'il doit apprecier tous les corps de la nature et tous les travaux des hommes. Ainsi le fer doit être à ses yeux d'un beaucoup plus grand prix que l'or, et le verre que le diamant : de même, il honore beaucoup plus un cordonnjer, un macon, qu'un Lempereur, un Le Blanc, et tous les joailliers de l'Europe; un pâtissier est surtout à ses yeux un homme très-important. et il donneroit toute l'Académie des Sciences pour le mondre confiseur de la rue des Lombards. Les orfévres, les graveurs, les doreurs, les brodeurs, ne sont, à son avis, que des faineans qui s'amusent a des jeux parfaitement inutiles; il ne fait pas même un grand cas de l'horlogerie. L'heureux enfant jouit du temps sans en etre esclave; il en profite et n'en connoit pas le prix. Le calme des passions, qui rend pour lui sa succession toujours égale, lui tient hen d'instrument pour le mesurer au besom (1). En fui supposant une montre, aussi bien qu'en le faisant pleurer, je me donnois un Émile vulgaire pour être utile et me faire entendre; car, quant au véritable, un enfant si different des autres ne serviroit d'exemple à

Il y a un ordre non moins naturel et plus judicieux encore, par lequel on considere les arts selon les rapports de nécessité qui les lient, mettant au premier rang les plus indépendans, et au dernier ceux qui dependent d'un plus grand nombre d'autres. Cet ordre, qui fournit d'importantes considerations sur celui de la societe generale, est semblable au précèdent, et soumis au même renversement dans l'estime des

<sup>(\*)</sup> Le temps perd pour nous sa mesure, quand nos passions realient régier son cours à leur gré. La montre du sage cel légalité d'humeur et la paix de l'amer il est toujours à son beure, et il la compoil toujours.

510 EMILE.

hommes; en sorte que l'emploi des matières premieres se fait dans des metiers sans honneur, presque sans profit, et que plus elles changent de mains, plus la main-d'œuvre augmente de prix et devient honorable. Je n'examine pas sal est yran que l'industrie soit plus grande et merite plus de recompense dans les arts minutieux qui donnent la dernière forme à ces matières, que dans le premier travail qui les convertit à l'usage des hommes : mais je disqu'en chaque chose l'art dont l'usage est le plus general et le plus indispensable est incontestablement celui qui merite le plus d'estime, et que celui à qui moins d'autres arts sont necessaires la merite encore par-dessus les plus subordonnés, parce qu'il est plus libre et plus pres de l'independance. Voila les vérnables règles de l'appreciation des arts et de l'industrie ; tout le reste est arbitraire et depend de l'opipion.

Le premier et le plus respectable de tous les arts est l'agriculture : je mettrois la forge au second rang, la charpente au troisième, et ainsi de suite. L'enfant qui n'aura point été séduit par les préluges vulgaires en jugera precisément ainsi. Que de reflexions importantes notre Emile ne tirera-t-il point la-dessus de son Robioson! Que pensera-t-il en voyant que les arts ne se perfectionnent qu'en se subdivisant, en multipliant à l'infini les instrumens des uns et des autres? Il se dira : Tous ces gens-là sont sottement ingenieux : on croiroit qu'ils ont peur que leurs bras et leurs doigts ne leur servent a quelque chose, tant ils inventent d'instrumens pour s'en passer. Pour exercer un seul art ils sont asservis à mille autres ; il faut une ville à chaque ouvrier. Pour mon camarade et moi, nous mettons notre genie dans notre adresse; nous nous faisons des outils que nous paissions porter partout avec nous. Tous ces gens si fiers de leurs talens dans Paris ne sauroient rien dans notre ile, et seroient nos apprentis a leur tour.

Lecteur, ne vous arrêtez pas à voir ici l'exercice du corps et l'adresse des mains de notre élève; mais considerez quelle direction nous donnons a ses curiosites enfantines; considérez le sens, l'esprit inventif, la prevoyance; considerez quelle tête nous allons lui former. Dans tout ce qu'il verra, dans tout ce qu'il fera, it voudra tout connoître, il voudra savoir la raison de tout; d'instrument en instrument, il voudra toujours remonter au premier; il n'admettra rien par supposition; d refuseroit d'apprendre ce qui demanderoit une connoissance anterieure qu'il n'auroit pas : s'il voit faire un ressort, il voudra savoir comment l'acier a ete tire de la mine; s'il voit assembler les pières d'un coffre, il voudra savoir comment l'arbre a eté coupe; s'il travaille lui-même, a chaque outil dont il se sert, il ne manquera pas de se dire : Si je n'avois pas cet outil, comment m'y prendrois-je pour en faire un semblable ou pour m'en passer?

Au reste, une erreur difficile à éviter dans les occupations pour lesquelles le maître se passionne est de supposer toujours le même goût à l'enfant : gardez, quand l'amusement du travail vous emporte, que lui cependant ne s'ennuie sans vous l'oser témoigner. L'enfant doit être tout à la chose; mais vous devez être tout à l'enfant, l'observer, l'epier sans relâche et sans qu'il y paroisse, pressentir tous ses sentimens d'avance, et prevenir ceux qu'il ne doit pas avoir, l'occuper enfin de manière que non-seulement il se sente utile à la chose, mais qu'il s'y plaise à force de bien comprendre à quoi sert ce qu'il fait.

La societe des arts consiste en echanges d'industrie, celle du commerce en echanges de choses, celle des banques en échanges de signes et d'argent : toutes ces idees se tiennent. et les notions elementaires sont dejà prises; nous avons jete les fondemens de tout cela des le premier age, à l'aide du jardinier Robert. Il ne nous reste maintenant qu'a generaliser ces mêmes idees et les étendre a plus d'exemples, pour lui faire comprendre le jeu du trafic pris en lui-même, et rendu sensible par les detads d'histoire naturelle qui regardent les productions particulières à chaque pays, par les details d'arts et de sciences qui regardent la navigation, enfin par le plus grand ou moindre embarras du transport, selon l'eloignement des lieux, selon la situation des terres, des mers, des rivieres, etc.

Nulle société ne peut exister sans échange, nul echange sans mesure commune, et nulle mesure commune sans égalité. Ainsi, toute societé a pour première loi quelque égalité conventionnelle, soit dans les hommes, soit dans les choses.

L'egalité conventionnelle entre les hommes, bien différente de l'égalité naturelle, rend nécessaire le droit positif, c'est-à-dire le gouvernement et les lois. Les connoissances politiques d'un enfant doivent être nettes et bornees; il ne doit connoitre du gouvernement en general que ce qui se rapporte au droit de propriéte dont il a dejà quelque idée.

L'égalite conventionnelle entre les choses a fait inventer la monnoie; car la monnoie n'est qu'un terme de comparaison pour la valeur des choses de differentes espèces; et en ce sens la monnoie est le vrai lien de la société; mais tout peut être monnoie; autrefois le betail l'étoit, des coquillages le sont encore chez plusieurs peuples; le fer fut monnoie à Sparte, le cuir l'a été en Suède, l'or et l'argent le sont parminous (').

Les métaux, comme plus faciles à transporter, ont été generalement choisis pour termes moyens de tous les échanges; et l'on a converti ces métaux en monnoie, pour épargner la mesure ou le poids à chaque échange : car la marque de la monnoie n'est qu'une attestation que la pièce ainsi marquée est d'un tel poids; et le prince seul a droit de battre monnoie, attendu que lui seul a droit d'exiger que son témoignage fasse autorite parmi tout un peuple.

L'usage de cette invention ainsi expliqué se fait sentir au plus stupide. Il est difficile de comparer immediatement des choses de différentes natures, du drap, par exemple, avec du blé; mais quand on a trouve une mesure commune, savoir la monnoie, il est aisé au fabricant et au laboureur de rapporter la valeur des choses qu'ils veulent échanger à cette mesure commune. Si telle quantite de drap vaut une telle somme d'argent, et que telle quantité de blé vaille aussi la même somme d'argent, il s'ensuit que le marchand, recevant ce blé pour son drap, fait un échange équitable. Ainsi,

N'allez pas plus loin que cela, et n'entrez point dans l'explication des effets moraux de cette institution. En toute chose il importe de bien exposer les usages avant de montrer les al us. Si vous pretendez expliquer aux enfans comment les signes font negliger les choses, comment de la monnoie sont nees toutes les chimères de l'opinion, comment les pays riches d'argent doivent être pauvres de tout, vous traiteriez ces enfans non-seulement en philosophes, mais en hommes sages, et vous prétendriez leur faire entendre ce que peu de philosophes même ont bien conçu.

Sur quelle abondance d'objets intéressans ne peut-on point tourner ainsi la curiosite d'un élève, sans jamais quitter les rapports réels et materiels qui sont à sa portée, ni souffrir qu'il s'elève dans son esprit une seule idee qu'il ne puisse pas concevoir! L'art du maître est de ne laisser jamais appesantir ses observations sur des minuties qui ne tiennent à rien, mais de le rapprocher sans cesse des grandes relations qu'il doit connoître un jour pour bien jager du bon et du mauvais ordre de la societe civile. Il faut savoir assortir les entretiens dont on l'amuse au tour d'esprit qu'on lui a donné. Telle question, qui ne pourroit pas même effleurer l'attention d'un autre, va tourmenter Émile pendant six mois.

Nous allons diner dans une maison opulente : nous trouvons les apprêts d'un festin, beaucoup de monde, beaucoup de laquais, beaucoup de plats, un service clégant et fin. Tout cet appareil de plaisir et de fête a quelque chose d'enivrant qui porte à la tête quand on n'y est pas accoutumé. Je pressens l'effet de tout cela sur mon jeune elève. Tandis que le repas se prolonge, tandis que les services se succèdent. tandis qu'autour de la table règnent mille propos bruvans, je m'approche de son oreille, et je lui dis : Par combien de maios estimeriezvous bien qu'ait passe tout ce que vous voyez sur cette table avant que d'y arriver? Quelle foule d'idees j'éveille dans son cerveau par ce peu de mots! A l'instant voilà toutes les vapeurs du delire abattues. Il rêve, il reflechit, il calcule, il s'inquiete. Tandis que les philosophes.

c'est par la monnoie que les biens d'espèces diverses deviennent commensurables et peuvent se comparer.

<sup>(\*)</sup> En établissant que font peut être monnele. Bousseau partage l'erreur alum existants sur une matière qui , de son temps, n'avent pas encore ete suffisamment approfonde. Il est bien prouvé acourd hui que le choa en ce genre n'estrir n moins qui arbitrare, et qui în e depend pas des hommes d'adopter comme monoie ou moyen universet d'échange tel objet qui n arroit pas en furmême certaines propriétés, qui seules peuvent lui faire donner cette destination. G. P.

512 ÉMILE.

egaves par le vin, peut-être par leurs voisines, radotent et fout les enfans, le voila lui philosophant tout seul dans son coin: il m'interroge; je refuse de repondre, je le renvoie à un autre temps; il s'impatiente, il ouble de manger et de boire, il brûle d'être hors de table pour m'entretenir a son aise. Quel objet pour sa curiosite! quel texte pour son instruction! Avec un jugement sain que rien n'a pu corrompre, que pensera-t-il du luxe, quand il trouvera que toutes les regions du monde ont ete mises a contribution, que vingt millions de mains peut-être ont long-temps travaille, qu'il en a couté la vie neut-être à des milliers d'hommes, et tout cela pour lui presenter en pompe a midi ce qu'il va deposer le soir dans sa garde-robe?

Épiez avec soin les conclusions secrètes qu'il tire en son cœur de toutes ses observations. Si vous l'avez moins bien garde que je ne le suppose, il peut être tenté de tourner ses reflexions dans un autre sens, et de se regarder comme un personnage important au monde, en voyant tant de soms concourir pour appréter son diner. Si vous pressentez ce raisonnement, vous pouvez aisement le prevenir avant qu'il le fasse, ou du moins en effacer aussitôt l'impression. Ne sachant encore s'approprier les choses que par une jouissance materielle, il ne peut juger de leur convenance ou disconvenance avec lui que par des rapports seusibles. La comparaison d'un diner simple et rustique, prepare par l'exercice, assaisonné par la faim, par la liberte, par la joie, avec son festin si magnifique et si compasse, suffira pour lui faire sentir que tout l'appareil du festin ne lui avant donné aucun profit reel, et son estomac sortant tout aussi content de la table du paysan que de celle du financier, il n'y avoit men à l'un de plus qu'a l'autre qu'il pût appeler veritablement sien.

Imaginous ce qu'en pareil cas un gouverneur pourra lui dire. Rappelez-vous bien ces deux repas, et decidez en vous-même lequel vous avez fait avec le plus de plasir; auquel avezvous remarque le plus de joie? auquel a-t-on mange de plus grand appetit, bu plus gaiment, ri de meilleur cœur? lequel a dure le plus longtemps sans ennui, et sans avoir besoin d'être renouvelé par d'autres services? Cependant

voyez la difference : ce pain bis, que vous trouvez si bon, vient du ble requeilli par ce paysan; son vin noir et grossier, mais desalterant et sain, est du crû de sa vigne : le linge vient de son chauvre, filé l'hiver par sa femme. par ses filles, par sa servante; nulles autres mains que celles de sa famille n'ont fait les apprêts de sa table ; le moulin le plus proche et le marche voisin sont les hornes de l'univers pour lui. En quoi donc avez-vous réellement joui de tout ce qu'ont fourni de plus la terre eloignee de la main des hommes sur l'autre table? Si tout cela ne vous a pas fait faire up medleur repas, qu'avez-vous gagne a cette abondance? qu'y avoit-il la qui fut fait pour vous? Si vous eussiez ete le maître de la maison, pourra-t-il ajouter, tout cela yous fût reste plus etranger encore : car le soin d'etaler aux yeux des autres votre jouissance ent achevé de vous l'ôter : vous auriez eu la prine et eux le plaisir.

Ce discours peut être fort beau; mais il ne vaut rien pour Émile, dont il passe la porter. et a qui l'on ne dicte point ses reflexions. Parlezlui donc plus simplement. Apres ces deux epreuves, dites-lui quelque matin : Un dinerousnous aujourd'hui? autour de cette montagne d'argent qui couvre les trois quarts de la table et de ces parterres de fleurs de papier qu'on sert au dessert sur des miroirs, parmi ces femmes en grand panier qui vous traitent en marionnette, et veulent que vous avez dit ce que vous pe savez pas; ou bien dans ce village à deux lieues d'ici, chez ces bonnes gens qui nous recoivent si joveusement, et nous donnent de si bonne crème? Le choix d'Emile n'est pas douteux : car il n'est ni babillard ni vain : il ne peut souffrir la géne, et tous nos ragouts fins ne lui plaisent point : mais il est toujours prêt à courir en campagne, et il aime fort les bons fruits, les bons legumes, la bonne creme, et les bonnes gens (1). Chemin faisant, la reflexion

Le goût que je suppose à mon élève pour la campagne ent un fruit naturel de seu education. D'adleurs, n'ayant remode cet su lat et reque que qui pail tant aux femmes, il en est mous fete que d'autres colons : par conséquent d'en plat mous avec ches, et se goi mous dans leur socrété, dont l'est pas escure en était de sentir le charme. Je me sus gardé de lui apprendre à leur toiser la mann, à leur dur des faileurs, pas mome à leur marquer preférablement aux hommes la régards qui leur sant du . je me sus foit une maroiable loi de n'exiger rem de lui dont la raison se fait à sa porter; et il n'y a

vient d'elle - même. Je vois que ces foules d'hommes qui travaillent à ces grands repas perdent bien leurs pemes, ou qu'ils ne songent guere à nos plaisirs.

Mes exemples, bons peut-être pour un sujet, seront mauvais pour mille autres. Si l'on en prend l'esprit, on saura bien les varier au hesoin : le choix tient à l'étude du génie propre à chacun, et cette etude tient aux occasions qu'on leur offre de se montrer. On n'imaginera pas que, dans l'espace de trois ou quatre aus que nous avons à remplir ici, nous puissions donner à l'enfant le plus heureusement né une idee de tous les arts et de toutes les sciences naturelles. suffisante pour les apprendre un jour de luimême : mais en faisant ainsi passer devant lui tous les objets qu'il lui importe de connoître, nous le mettons dans le cas de developper son godt, son talent, de faire les premiers pas vers l'objet où le porte son génie, et de nous indiquer la route qu'il lui faut ouvrir pour seconder la nature.

Un autre avantage de cet enchalnement de connoissances bornees, mais justes, est de les lui montrer par leurs liaisons, par leurs rapports, de les mettre toutes à leur place dans son estime, et de prevenir en lui les prejuges qu'ont la plupart des hommes pour les talens qu'ils cultivent, contre ceux qu'ils ont negliges. Celui qui voit bien l'ordre du tout voit la place où doit être chaque partie; celui qui voit bien une partie, et qui la connoît à fond, peut être un savant homme : l'autre est un homme judicieux; et vous vous souvenez que ce que nous nous proposons d'acquerir est moins la science que le jugement.

Quoi qu'il en soit, ma methode est indépendante de mes exemples; elle est fondee sur la mesure des facultés de l'homme à ses différens âges, et sur le choix des occupations qui conviennent à ses facultés. Je crois qu'on trouveroit aisément une autre méthode avec laquelle on paroitroit faire mieux : mais si elle étoit moins appropriée à l'espèce, à l'âge, au sexe, je doute qu'elle eût le ménie succes.

point de honne raissu pour un cufant de traiter un seac sutrenuut que l'autre, a).

(a) has ... entremen, qui l'autre donc cette complecté je autablem adr de revier madre de este elece, el que les femmes ne me s'accacacrant point pour en fuére leur positis. En commençant cette seconde période, nous avons profite de la surabondance de nos forces sur nos besoins pour nous porter hors de nous; nous nous sommes élancés dans les cieux; nous avons mesure la terre; nous avons recueilli les lois de la nature, en un mot nous avons parcouru l'île entière : maintenant nous revenons à nous; nous nous rapprochons insensiblement de notre habitation. Trop heureux, en y rentrant, de n'en pas trouver encore en possession l'ennemi qui nous menace, et qui s'apprête à s'en emparer!

Que nous reste-t-it à faire après avoir observé tout ce qui nous environne? D'en couvertir à notre usage tout ce que nous pouvons nous anproprier, et de tirer parti de notre curiosité pour l'avantage de notre bien-être. Jusqu'ici nous avons fait provision d'instrumens de toute espece, sans savoir desquels nous aurions besoin. Peut-être inutiles a nous-mêmes, les notres pourront-ils servir à d'autres ; et peut-être, a notre tour, aurons-nous besoin des leurs. Ainsi nous trouverions tous notre compte à ces échanges : mais, pour les faire, il faut connoître nos besoins mutuels, il faut que chacun sache ce que d'autres ont à son usage, et ce qu'il peut leur offrir en retour. Supposons dix hommes. dont chacun a dix sortes de besoins. Il faut que chacun, pour son nécessaire, s'applique a dix sortes de travaux : mais, vu la difference de genie et de talent, l'un réussira moins a quelqu'un de ces travaux, l'autre à un autre. Jous, propres à diverses choses, feront les mêmes. et seront mal servis. Formons une societe de ces dix hommes, et que chacun s'applique, pour lui scal et pour les neuf autres, au genre d'occupation qui lui convient le mieux : chacun profitera des talens des autres comme si lui seul les avoit tous; chacun perfectionnera le sien par un continuel exercice : et il arrivera que tous les dix, parfaitement bien pourvus. auront encore du surabondant pour d'autres. Voda le principe apparent de toutes nos institutions. Il n'est pas de mon sujet d'en examiner ici les conséquences : c'est ce que j'ai fait dans un autre ecrit (4).

Sur ce principe, un homme qui voudroit se regarder comme un être isolé, ne tenant du SS4 ÉMILE.

tout à rien et se suffisant à lus-même, ne pourroit être que miserable. Il lui scroit même impossible de subsister; car, trouvant la terre entière couverte du tien et du mien, et n'ayant rien a lui que son corps, d'où tireroit-il son necessaire? En sortant de l'état de nature, nous forçons nos semblables à en sortir aussi; aul n'y peut demeurer malgre les autres; et ce seroit reellement en sortir, que d'y vouloir rester dans l'impossibilite d'y vivre; car la première loi de la nature est le soin de se conserver.

Ainsi se forment peu a peu dans l'esprit d'un cufant les idees des relations sociales, même avant qu'il puisse être reellement membre actif de la societé. Emile voit que, pour avoir des instrumens a son usage, il lui en faut encore a l'usage des autres, par lesquels il puisse obtenir en rehange les choses qui lui sont necessaires et qui sont en le ur pouvoir. Je l'amène aisement a sentir le besoin de ces échanges et à se mettre en état d'en profiter.

Monseigneur, il faut que je vive, disoit un malheureux auteur satirique au moistre qui lui reprochoit l'infamie de ce métier. Je n'en vois pas la necessité, lui repartit froidement l'homme en place. Cette réponse, excellente pour un ministre, eût été barbare et fausse en toute autre bouche. Il faut que tout homme vive. Cet argument, auquel chacun donne plus ou moins de force à proportion qu'il a plus on moins d'humanité, me paroit sans replique pour celui qui le fait relativement à lui-même. Puisque, de toutes les aversions que nous donne la nature, la plus forte est celle de mourir, il s'ensuit que tout est permis par elle à quiconque n'a nul autre moven possible pour vivre. Les principes sur lesquels l'homme vertueux anprend à mépriser sa vie et à l'immoler à son devoir sont bien loin de cette simplicité primitive. Heureux les peuples chez lesquels on peut être bon sans effort et juste sans vertu! S'il est quelque misérable etat au monde où chacun ne puisse pas vivre sans malfaire et ou les citoyens soient fripons par nécessité, ce n'est pas le malfaiteur qu'il faut pendre, c'est celui qui le force à le devenir.

Sitôt qu'Émile saura ce que c'est que la vie, mon premier soin sera de lui apprendre à la conserver. Jusqu'ici je n'ai point distingué les états, les rangs, les fortunes; et je ue les dis-

tinguerai guère plus dans la suite, parce que l'homme est le même dans tous les états; que le riche n'a pas l'estomac plus grand que le pauvre et ne digère pas mieux que lui ; que le maltre n'a pas les bras plus longs ni plus forts que ceux de son esclave ; qu'un grand n'est pas plus grand qu'un homme du peuple, et qu'enfin les besoins naturels etant partout les mêmes. les moyens d'y pourvoir doivent être partout egaux. Appropriez l'éducation de l'homme à l'homme, et non pas-à ce qui n'est point lui, Ne voyez-vous pas qu'en travaillant à le former exclusivement pour un etat vous le rendez ingtile à tout autre, et que, s'il plait à la fortune, vous n'aurez travaillé qu'à le rendre malhenreux? Qu'y a-t-il de plus ridicule qu'un grand seigneur devenu gueux, qui porte dans sa misère les préjuges de sa naissance? Ou'v a-t-il de plus vil qu'un riche appauvri, qui, se souvenant du mepris qu'on doit à la pauvreté, se sent devenu le dernier des hommes? L'un a pour toute ressource le metier de fripon public. l'autre celui de valet rampant avec ce beau mot: It faut one ie rive.

Vous vous fiez à l'ordre actuel de la societe sans songer que cet ordre est sajet à des révolutions inévitables, et qu'il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui peut regarder vos enfans. Le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet : les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d'en être exempt? Nous approchons de l'etat de crise et du siècle des revolutions (1). Oui peut vous répondre de ce que vous deviendrez alors? Tout ce qu'ont fait les hommes, les hommes peuvent le detruire : il n'y a de caractères ineffaçables que ceux qu'imprime la nature, et la nature ne fait ni princes, ni riches, ni grands seigneurs. Que fera donc, dans la bassesse, ce satrape que vous n'avez elevé que pour la grandeur? Que fera, dans la pauvreté, ce publicain qui ne sait vivre que d'or? Que

<sup>(\*)</sup> Je tiens pour impossible que les gemiles monacchies de l'Europe aient encore long-temps à durer , toutes out beilé, et tout état qui brille est air son déclin. L'ai de mon opinous des raisons plus particulières que cette maxime; mais d'u est pas à peopos de les disc., et chacun ne les voit que trop (\*).

fera, dépourvu de tout, ce fastueux imbécille qui ne sait point user de lui-même, et ue met son être que dans ce qui est etranger à lui? Henreux celui qui sait quitter alors l'etat qui le quitte, et rester homme en depit du sort! Qu'on, lone tant qu'on voudra ce roi vaincu qui veut s'enterrer en forieux sous les debris de son trône; moi je le meprise; je vois qu'il n'existe que par sa couronne, et qu'il n'est rien du tout s'il n'est roi : mais celui qui la perd et s'en passe est alors au-dessus d'elle. Du rang de roi, qu'un lache, un mechant, un fou peut remplir comme on autre, il monte a l'etat d'homme, que si peu d'hommes savent remplir. Alors il triomphe de la fortune, il la brave, il ne doit rien qu'à lui seul : et. ayand il ne lai reste à montrer que lui, 🕠 il n'est point nul; il est quelque chose. Qui, l'aime meux cent fois le roi de Syracuse mantre d'école à Corinthe, et le roi de Macedoine greffier a Rome, qu'un malheureux Tarquin, ne sachant que devenir s'il ne règne pas , que l'heritter du possesseur des trois royaumes (\*), jouet de quiconque ose insulter a sa misere, errant de cour en cour, cherchant partout des secours, et trouvant partout des affronts, faute de savoir faire autre chose qu'un metter qui n'est plus en son pouvoir (\*\*).

(\*) Le prince Charles-Édouard, det le Prétendant, petitfils de Jacques II, roi d'Angleteere, détrôise en 1688.

(21) Dans les deux éditions prenuères d'Austerdam et de Paris, au bou de ces mots, que l'héritier du possesseur de trois royaumes, on lit, que l'heritler et le file a'un roi des vois; pun en nuie : I onone . fils de Phaate, voi des Parthes II paroli que Bonneau , que nous apprend dans ses Confessione qu'on caigea de lui beaucoup de cartons pour les deux premiers volumes, ne put en cet endroit presenter son idee telle qualitavoit dans l'esprit en composant, et fot heureus de tronver dans Tacife, Ann. 11, 2) un personnage historique qui pouvolt, tant bien que mai, en recevoir l'application. D'un autre côté, re ménagement pour le prince Edouard parell difficile à explupier. Benroyè de France des 1718, en vertu du traité. d'Ala-la Chapelle, ce prince a cioil abrutt pur la horson ; et à l'époque de la pub ication de l'Émile, il étoit fonjours ivre.

Quant au roi de Macédalus. Perses vaincu par Paul Binde', the fuely Rome dans sa prison. Ce he fut done pas luc mais on de ses enfans, qui « devint bon ouvrier à besogner du tour. r et de menumerie, et appeit les tettres et la langue romaine, a laquelle is scent si bien escrire que depaix d'servit de serabe s et de greffier aux magistrals de Rome, et se porta fort sages ment et dextrement en cret office. . PLUTARQUE. Fie de

Paul-Finde, 5 39

A l'occasion de tout ce que dit Rousseau sur ce sujet, l'un de res nouveaux éditeurs M. de Misset, raconte une anécdote si singul ecc. et. comme il le dit avec raism, si propre à intéresser ceux qui alment a faire des observations sur le cu ut finman, que ma legieurs nous sucront gré sans donte de la leur faire counsitive I cital to Lat. — Beaucoup d'entigrés, en 1792, I quant son service etest bin.

L'homme et le citoven, quel qu'il soit, n'a d'autre bien à mettre dans la societé que luimême, tous ses autres biens y sont maleré lui : et quand un homme est riche, ou il ne jouit pas de sa richesse, ou le public en jouit aussi. Dans be premier cas il vole aux autres ce dont il seprive; et dans le second il ne leur donne rien. Ainsi la dette sociale lui reste tout entiere tant qu'il ne pave que de son bien. Mais mon pere, en le gagnant, a servi la societe... Soit : il a pavé sa dette, mais non pas la vôtre. Vous devez plus aux autres que si vous fussiez ne sans bien, paisque vous étes ne favorise. Il n'est point juste que ce qu'un homme a fait pour la société en decharge un autre de ce qu'il lui doit; car chacun, se devant tout entier, ne peut payer que pour lui, et nul pere ne peut transmettre a son fils le droit d'être mutile à ses semblables : or c'est pourtant ce qu'il fait, selon vous, en lui transmettant ses richesses, qui sont la preuve et le prix du travail. Celui qui mange dans l'oisiveté ce qu'il n'a pas gagne lui-même le vole ; et un rentier que l'état paye pour ne rien faire ne differe guère, à mes veux. d'un brigand qui vit aux depens des passans. Hors de la societé, l'homme isolé, ne devant rien à personne, a droit de vivre comme il lui plait ; mais dans la societe, où il vit nécessairement aux depens des autres, il leur doit en travail le prix de son entretien ; cela est sans exception. Travailler est donc un devoir indispensable à l'homme social. Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citaven oisif est un fripan.

Or, de toutes les occupations qui peuvent fournir la subsistance à l'homme, celle qui le rapproche le plus de l'état de nature est le travail des mains : de toutes les conditions . la plus

s'étojent réfusiés à Hamburg, on tout le monde travaille, soit pour faire sa fortune, soft pour l'accroftre. Cens qui pouédoient quelque talent utile en brent mage et restérent ; les antres se virent tristement obliges d'alter plus lom. M. le baron de "" étoit dans ce dermer cas; mais , sain ressource aucune et ne sachard quel parti-presidre, il magine de se falre garde-matade, mettant pour condition formelle d'être appele par son titre toutes les fois que le malade las detaunderent ses se uns Quand on ne l'appeloit par M. le baron, on n'avoit rien à attendre de lui. Cette singularité de conserver : dans un service humiliont et penitie. Lo guel du rang et le respect de l'etiquette, plut aux Hambourgeois, qui font d'ailleurs très-peu de cas de la noldesia quand elle n'est pas jointe à la fortune. M. le baron de \*\*\* devisit le garde maiade à la mude ; on se l'arrachoit, et il se faiself payer fort cher. Il ne mangroit ni a l'office ni même avec les maîtres, quoque plusieurs l'unitament, et ne dinoit que

EMILE. 516

undépendante de la fortune et des hommes est 1 pousser la prevovance jusqu's joindre au soin celle de l'artisan. L'artisan ne depend que de son travail; il est libre, aussi libre que le laboureur est esclave : car celuj-ci tient a son champ, dont la reculte est a la discretion d'autrai. L'enpemi, le prince, un voisin puissant, un proces, lui peut enlever ce champ; par ce champ on peut le vexer en mille manières : mais partout on l'on yeut vexer l'artisan, son lagage est bientôt fait : il emporte ses bras et s'en va. Toutefois l'agriculture est le premier metier de l'homme : c'est le plus bonnete : le plus utile . et par consequent le plus noble qu'il puisse exercer. Je ne dis pas a Emile: Apprends l'aericulture; il la sait, l'ous les travaux rustiques lui sont familiers; c'est par eux qu'il a commence : c'est a eux qu'il revient sans cesse. Je lai dis donc : Cultive l'heritage de tes peres. Mais si tu perds cet heritage, ou si tu n'en as point, que faire? Apprends un metier.

Un métier à mon tils! mon fils artisan! Monsieur, y peasez-vous? J'y pease mieux que vous, madame, qui voulez le reduire a ne pouvoir ismais être qu'un lord, un marquis, un prince, et peut-être un jour moins que rien : moi, je lui veux donner un rang qu'il ne puisse perdre, un rang qui l'honore dans tous les temps : je veux l'elever a l'etat d'homme : et, quoi que vous puissiez dire, il aura moins d'egaux à ce titre qu'a tous ceux qu'il tiendra de

La lettre tue et l'esprit vivifie. Il s'agit moins d'apprendre un metier pour savoir un metier, que pour vaincre les priguges qui le meprisent. Vous pe serez jamais reduit a travailler pour vivre. Eh! tant pis, tant pis pour vous! Mais n'importe; ne travaillez point par nécessité, travaillez par gloire. Abaissez-vous à l'état d'artisan pour être au-dessus du vôtre. Pour vous soumettre la fortune et les choses, commencez par vous en rendre indépendant. Pour régner par l'opinion, commences par regner sur elle.

Souvenez-vous que ce n'est point un talent que je vous demande : c'est un métier , un vrai metier, un art purement mecanique, on les mains travaillent plus que la tête, et qui ne mêne point a la fortune, mais avec lequel on peut s'en passer. Dans des maisons fort au-dessus du danger de manquer de pain, j'ai vu des percs.

d'instruire leurs enfans celui de les pourvoir de connoissances dont, à tout exenement, ils nussent urer parti pour vivre. Ces peres previovans crownt beaucoup faire : ils ne font rien , parce que les ressources qu'ils pensent menager à leurs enfans dependent de cette même fortune au-desus de laquelle ils les veulent mettre. En sorte qu'avec tous ces beaux taleas, si celui qui les a pe se trouve dans des circonstances favorables pour en faire usage, il perura de misère comme s'il n'en avoit aucun,

Des qu'il est question de manege et d'intrigues, autant vaut les employer à se maintenir dans l'abon lance, qu'a regagner, du sein de la misere, de quoi remonter a son premier etat. Si vous cultivez des arts dont le sucres tient à la reputation de l'artiste; si vous vous rendez propre à des emplois qu'on n'obtient que par la faveur, que vous servira tout cela, quand, justement degoûte du monde, vous dedargnerez les movens sans lesquels on n'y peut reussir? Vous avez etudie la politajue et les interêts des princes: voila qui va fort bien; mais que ferezvous de ces connuissances, si vous ne savez parveair aux ministres, aux femmes de la cour. aux chefs des bureaux ; si vous n'avez le secret de leur plaire, si tous ne trouvent en vous le fripou qui leur convient? Vous étes architecte on peintre ; soit , mais il faut faire connoitre votre talent. Pensez-vous aller de but en blanc exposer un ouvrage au salon? Oh! qu'il n'en va pas ainsi! Il faut être de l'Academie ; il y faut même etre protege pour obtenir au coin d'un mur quelque place obscure. Quittez-moi la règle et le pinceau ; prenez un fiacre, et courez de porte en porte : c'est ainsi qu'on acquiert la celebrité. Or vous devez savoir que toutes ces illustres portes out des suisses ou des portiers qui n'entendent que par geste, et dont les aredles sont dans leurs mams. Voulez-vous erreigner ce que vous avez appris et devenir maitre de géographie, ou de mathématiques, ou de langues, ou de musique, ou de dessin; pour cela même il faut trouver des ecoliers, par consequent des prôneurs. Comptez qu'il importe plus d'être charlatan qu'habile, et que, si vous ne savez de metier que le vôtre, jamais vous ne serez qu'un ignorant.

Voyez donc combien toutes ces brillantes

ressources sont peu solides, et combien d'autres ressources vous sont necessaires pour tirer parti de celles-là. Et puis, que deviendrez-vous dans ce làche abaissement? Les revers, sans vous instrume, vous avilissent; jouet plus que jamais de l'opinion publique, comment vous éleverez-vous au-dessus des prejugés, arbitres de votre sort? Comment mepriscrez-vous la bassesse et les vices dont vous avez besoin pour subsister? Vous ne dependez que des riches; et maintenant vous dependez des ciches; vous n'avez fait qu'empirer votre esclavage et le surcharger de votre misère. Vous voil, pauvre sans être fibre; c'est le pire état où l'homme pusse tomber.

Mais, au lœu de recourir pour vivre à ces hantes connoissances qui sont faites pour nourrir l'ame et non le corps, si vous recourez, au besoin, à vos mains et à l'usage que vous en savez faire, toutes les difficultes disparoissent. tous les maneges deviennent inutiles : la ressource est toujours prête au moment d'en user: la probite. l'honneur, ne sont plus un obstacle à la vie : vous n'avez plus besoin d'être kiche et menteur devant les grands, souple et rampant devant les fripons, vil complaisant de tout le monde, emprunteur on volcur, ce qui est à peu pres la meme chose quand on n'a rien ; l'opinion des autres ne vons touche point ; vous n'avez a faire votre cour à personne, point de sot à flatter, point de suisse a flechir, point de courtisane a payer, et. qui pis est, a encenser. Que des coquins menent les grandes affaires, peu vous importe ; cela ne vous emodehera pas, vous, dans votre vie obscure, d'étrehonnète homme et d'avoir do pain. Vous entrez dans la première boutique du metier que vous avez appris : Maitre, j'ai besoin d'ouvrage, Compagnon, mettez-vous la, travaillez, Avant que l'heure du diner soit venue, vous avez gagne votre diner : si vous êtes diligent et sobre, avant que huit jours se passent, vous aurez de quoi vivre huit autres jours : vous aurez vecu libre, sain, vrai, laborieux, juste. Ce n'est pas perdre son temps que d'en gagner niosi.

Je veux absolument qu'Éurile apprenne un metier. Un metier honnete, au moins, direzvous. Que signific ce mot? Tout metier utile au public n'est-il pas honnète? Je ne yeux point

qu'il soit brodeur, ni doreur, ni vernisseur, comme le gentilhomme de Locke; je ne veux qu'il soit ni musicien, ni comédien, ni faiseur de livres (1). A ces professions pres et les autres qui leur ressemblent, qu'il prenne celle qu'il voudra ; je ne pretends le gêner en rien. J'aime micox qu'il soit cordonnier que poète; j'aime micux qu'il pave les grands chemns que de faire des fleurs de por celaine. Mais, direz-vous, les archers, les espions, les bourreaux, sont des gens utiles. Il ne tient qu'au gouvernement qu'ils ne le soient point. Mais passons ; j'avois tort : il ne suffit pas de choisir un metier utile, il faut encore qu'il n'exige pas des gens qui l'exercent des qualites d'ame odicuses, et iucompatibles avec l'humanite. Ainsi, revenant au premier mot, prenons un metier honnête : mais souvenous-nous tonjours qu'il n'y a point d honnétete sans l'utilité.

Un celèbre auteur de ce siecle (2), dont les hyres sont plems de grands projets et de petites vues, avoit fait vœu, comme tous les prétres de sa communion, de n'avoir point de femme en propre; mais, se trouvant plus scrapuleux que les autres sur l'adultere, on dit qu'il prit le parti d'avoir de johes servantes, avec lesquelles il reparoit de son mieux l'outrage qu'il avoit fait a son espece (a) par ce temeraire engagement. Il regardoit comme un devoir du citoyen d'en donner d'autres à la patrie; et du tribut qu'il lui pavoit en ce genre il peuploit la classe des artisans. Sitôt que ces enfans etoient en âge, il leur faisoit apprendre a tous un metier de leur goût, p'exchant que les professions oiseuses, futiles, ou sojettes à la mode, telles, par exemple, que celle de perruquier, quin'est jamais necessaire, et qui peut devenir mutile d'un jour à l'autre, tant que la nature ne se rebutera pas de nous donner des che-

Voila l'esprit qui doit nous guider dans le choix du metier d'Émile; ou plutôt ce n'est pas a nous de faire ce choix, c'est a lui : car les maximes dont il est imbu conservant en lui le

<sup>(&</sup>quot;Your l'étes bien, vous, me dire bon, le le mis pour mon matheur, le l'avonc; et mes toris que je pense avoir auser exples, ne sont pas pour autrit des raisons d'en avoir de semblables. Le d'errs pas pour excuser mes fautes, usus pour empécher ques lecteurs de lecimiter.

<sup>(\*</sup> L'abbé de Saint Pierry).

a Vie . ... à son espèce , à l'étal et a la nature , par ce ...

518 ÉMH.E.

mepres naturel des choses inutiles, jamais d'oc voudra consumer son temps en travaux de nulle valeur, et il ne connoit de valeur aux choses que celle de leur utilité reelle; il lui faut un metier qui pût servir a Robinson dans son ile.

En faisant passer en revue devant un enfant les productions de la nature et de l'art, en irritant sa curiosite, en le suivant ou elle le porte, on a l'avantage d'etudier ses goûts, ses inclinations, ses penchans, et de voir briller la preimere etiocelle de son genie, s'il en a quelqu'un qui soit bien decide. Mais une erreur commune et dont il faut vous preserver, c'est d'attribuer a l'ardeur du talent l'effet de l'occasion, et de prendre pour une inclination marquee vers tel ou tel art l'esprit imitatif commun a l'homme et au singe, et qui porte machinalement l'un et l'autre a vouloir faire tout ce qu'il voit faire, sans trop savoir à quoi cela est bon. Le monde est plein d'artisans, et surtout d'artistes, qui n'ont point le talent naturel de l'art qu'ils exercent, et dans lequel on les a pousses des leur bas age, soit determine par d'autres convenances, suit trompe par un zele apparent qui les ent portes de même vers tout autre art, s'ils l'avoient vu pratiquer aussitôt. Tel entend un tambour et se croit general : tel voit bûtir et veut être architecte. Chacun est tente du métier qu'il voit faire, quand il le croit estime,

l'ai connu un laquais qui, voyant peindre et dessiner son maître, se mit dans la tête d'être peintre et dessinateur. Des l'instant qu'il eut tormé cette resolution, il prit le crayon, qu'il n'a plus quitte que pour prendre le pinceau, qu'il ne quittera de sa vie. Sans leçons et sans regles il se mit à dessiner tout ce qui lui tomboit sous la main. Il passa trois ans entiers colle sur ses barbouillages, sans que jamais rien put l'en arracher que son service, et sans jamais se reluter da peu de progrès que de mediocres dispositions lui laissoient faire. Je l'ai vu , durant six mois d'un ete tres-ardent, dans une petite antichambre au midi, où l'on suffoquoit an passage, assis, ou plutôt cloué tout le jour sur sa chaise, devant un globe, dessiner ce globe, le redessiner, commencer et recommencer sans cesse avec une invincible obstination, jusqu'a cequ'il en eut rendu la roude-bosse assez bien pour être content de son travail. Enfin, favo-

rise de son maître et guidé par un artiste, il est parvenu au point de quitter la levree et de sine de son pioceau. Jusqu'a certain terme la perseverance supplies au talent : il a attent de terme et ne le passera jamais. La constauce et l'emnlation de cet honnete garçon sont fouables. Il se fera toujours estimer par son assiduite, par si fidelite, par ses mours; mais il ne peindra jamais que des dessus de porte. Qui estare qui n'eût pas ete trompe par son zele et ne l'eût pas pris pour un vrartalent? Il v a bien de la ditference entre se plaire a un travail, et v être propre. Il faut des observations plus fines qu'on ne pense pour s'assurer du vroi genie et du vroi goût d'un enfant qui montre b en plus ses desirs que ses dispositions, et qu'on juge toujours par les premiers, faute de savoir étudier les autres. Je voudrois qu'un homme judeieux nous donnât un traité de l'art d'observer les enfans. Cet art seroit très-important à connoître : les pères et les maîtres n'en unt pas encore les clémens.

Mais peut-être donnens-nous ici trop d'importance au choix d'un metier. Puisqu'il ne s'agit que d'un travail des mains, ce choix n'est rien pour Emile; et son apprentissige est deja plus d'à moitie fait, par les exercices dont nous l'avons occupe jusqu'a present. One voulez-vous qu'il fasse? Il est prêt a tout : il sait deja manier la béche et la houe, il sait se servir du tour, du marteau, du rabot, de la lime; les outils de tous les metiers tui sont déja familiers. Il ne s'agit plus que d'acquerir de quelqu'un de ces outils un usage assex prompt, assez facile, pour egaler en diligence les bons ouvriers qui s'en servent; et il a sur ce point um grand avantage par-dessus tous, c'est d'avoir le corps agile, les membres flexibles, pour prendre sans peine toutes sortes d'attitudes et prolonger sans effort toutes sortes de mouvemens. De plus, il a les organes justes et bien exercés; toute la mecanique des arts lui est deja connue. Pour savoir travailler en maître, il ne lui manque que de l'habitude, et l'habitude ne se gagne qu'avec le temps. Auquel des metiers, dont le choix nous reste à faire, donnera-t-il donc assez de temps pour s'y rendre diligent? Ce n'est plus que de cela qu'il

Donnez 5 l'homme un metier qui convienne

à son sexe, et au jeune homme un meuer qui convienne à son âge ; toute profession sedentaire et casanière, qui effemine et ramollit le corps, ne lui plaît ni ne lui convient. Jamais jeune garçon n'aspira de lui-même à être tailleur; il faut de l'art pour porter à ce métier de femmes le sexe pour lequel il n'est pas fait(1). L'aiguille et l'epee ne sauroient être maniees par les mêmes mains. Si j'étois souverain, je ne permettrois la couture et les metiers à l'aiguille qu'aux femmes et aux boiteux réduits à s'occuper comme elles. En supposant les eunuques nécessaires, le trouve les Orientaux bien fous d'en faire exprès. Que ne se contententils de ceux qu'a faits la nature, de ces foules d'hommes làches dont elle a mutile le cœur? ils en auroient de reste pour le besoin. Tout homme foible, delicat, craintif, est condamné par elle à la vie sédentaire : il est fait pour vivre avec les femmes ou à leur manière. Qu'il exerce quelqu'un des metiers qui leur sont propres, à la bonne heure; et, s'il faut absolument de vrais eunuques, qu'on réduise a cet état les hommes qui déshonorent leur sexe en prenant des emplois qui ne lui conviennent pas. Leur choix annonce l'erreur de la nature : corrigez cette erreur de manière ou d'autre, vous n'aurez fait que du bien.

J'interdis à mon clève les metiers malsains, mais non pas les métiers pénibles, ni même les métiers perilleux. Ils exercent à la fois la force et le courage; ils sont propres aux hommes seuls; les femmes n'y prétendent point : comment n'ont-ils pas honte d'empiéter sur ceux qu'elles font?

Inclantur pancer, comedunt orliphia pances. For langue trabills, calathisque peracta refertis Vellera...(\*)

En Italie, on ne voit point de femmes dans les boutiques; et l'on ne peut rien imaginer de plus triste que le coup d'œil des rues de ce pays-là pour ceux qui sont accontumés à celles de France et d'Angleterre. En voyant des marchands de modes vendre aux dames des rubans, des pompons, du reseau, de la chenille, je trouvois ces parures delicates hien ridicules dans de grosses mains, faites pour souffler la

(\*) Il n'y avoit point de tailleurs parmi les anciens : les habits des lammes se fanoient dans la moison par les femmes forge et frapper sur l'enclume. Je me disois : Dans ce pays les femmes devroient, par represailles, lever des boutiques de fourbisseurs et d'armuriers. Eh! que chacun fasse et vende les armes de son sexe. Pour les connoître, il les faut employer.

Jeune homme, imprime à tes travaux la main de l'homme. Apprends à manier d'un bras vigoureux la hache et la scie, à equarrir une poutre, à monter sur un comble, a poscr le faite, à l'affermir de jambes-de-force et d'entraits; puis crie à la sœur de venir t'aider à ton ouvrage, comme elle te disoit de travailler a son point-croisé.

J'en dis trop pour mes agreables contemporains, je le sens; mais je me laisse quelquefois entrainer à la force des consequences. Si quelque homme que ce soit a honte de travailler en public armé d'une doloire et ceint d'un tablier de peau, je ne vois plus en lui qu'un esclave de l'opinion, prêt à rougir de bien faire, sitôt qu'on se rira des bonnétes gens. Toutefois cedons au préjuge des pères tout ce qui ne peut nuire au jugement des enfans. Il n'est pas nécessaire d'exercer toutes les professions utiles pour les honorer toutes; il suffit de n'en estimer aucune au-dessous de soi. Quand on a le choix et que rien d'ailleurs ne nous determine, pourquoi ne consulteroit-on pas l'agrément. l'inclination, la convenance entre les professions de même rang? Les travaux des metaux sont utiles, et même les plus utiles de tous : cependant, à moins qu'une raison particulière ne m'y porte, je ne ferai point de votre fils un maréchal, un serrurier, un forgeron; je n'aimerois pas à lui voir, dans sa forge, la figure d'un cyclope. De même, je n'en ferai pas un maçon, encore moins un cordonnier. Il faut que tous les metiers se fassent : mais qui peut choisir doit avoir égard à la proprete, car il n'y a point là d'opinion : sur ce point les sens nous decident. Enfin, je u'aimerois pas ces stupides professions dont les ouvriers, sans industrie et presque automates, n'exercent jamais leurs mains qu'au même travail : les tisserands, les faiseurs de bas, les scieurs de pierre : à quoi sert d'employer à ces métiers des hommes de sens? c'est une machine qui en mene une autre.

Tout bien consideré, le métier que j'aime-

<sup>(\*)</sup> Juven., Sat. II. v. \$7.

520 EMILE.

rois le mieux qui fût du goût de mon elève est celui de menuisier. Il est propre, il est utile, il peut s'exercer dans la maison; il tient suffisamment le corps en haleine; il exige dans l'ouvrier de l'adresse et de l'industrie; et, dans la forme des ouvrages que l'utilité determine, l'elegance et le goût ne sont pas exclus.

Oue si par hasard le génie de votre élève étoit décidement tourne vers les sciences spéculatives, alors je ne blamerojs pas qu'on lui donnát un metier conforme a ses inclinations; qu'il apprit, par exemple, à faire des instrumens de mathématiques, des lunettes, des télescones, etc.

Quand Emile apprendra son métier, je veux l'apprendre avec lui; car je suis convaincu qu'il n'apprendra jamais bien que ce que nous apprendrons ensemble. Nous nous mettrons donc tous deux en apprentissage, et nous ne pretendrons point etre traites en messieurs, mais en vrais apprentis qui ne le sont pas pour rire : pourquoi ne le serions-nous pas tout de bon? Le czar Pierre étoit charpentier au chantier, et tambour dans ses propres troupes : pensez-vous que ce prince ne vous valut pas par la naissance ou par le mérite? Vous comprenez que ce n'est point à Émile que je dis cela; c'est à vous, qui que vous puissiez être.

Malheureusement nous ne pouvons passer tout notre temps à l'etabli. Nous ne sommes pas sculement apprentis ouvriers, nous sommes apprentis hommes; et l'apprentissage de ! que l'autre. Comment ferons-nous donc? Prendrons-nous un maitre de rabot une heure par jour, comme on prend un maître à danser? Non; nous ne serions pas des apprentis, mais des disciples; et notre ambition n'est pas tant d'apprendre la menuiserie que de nous elever à l'état de menuisier. Je suis donc d'avis que nous allions toutes les semaines une ou deux fois au moins passer la journée entiere chez le maître, que nous nous levions à son heure, que nous soyons à l'ouvrage avant lui, que nous mangious a sa table, que nous travaillions sous ses ordres; et qu'apres avoir eu l'honneur de souper avec sa famille nous retournions, si nous voulons, coucher dans nos lits durs.

la fois; et comment on s'exerce au travail des mains, sans negliger l'autre apprentissage.

Sovons simples en faisant bien. N'allons pas reproduire la vanite par nos soins pour la combattre. S'enorgueillir d'avoir vaiucu les préjuges, c'est s'y soumettre. On dit que, par un ancien usage de la maison ottomane, le grand seigneur est oblige de travailler de ses mains ; et chacun sait que les ouvrages d'une main royale ne peuvent être que des chefs-d'œuvre. Il distribue donc magnifiquement ces chefsd'œuvre aux grands de la Porte; et l'ouvrage est payé selon la qualite de l'ouvrier. Ce que je vois de mal à cela n'est pas cette pretendue vexation; car au contraire elle est un bien. En forçant les grands de partager avec lui les dépouilles du peuple, le prince est d'autant moins obligé de piller le peuple directement. C'est un soulagement nécessaire au despotisme, et sans lequel cet horrible gouvernement ne sauroit subsister.

Le vrai mal d'un pareil usage est l'idée qu'il donne à ce pauvre homme de son merite. Comme le roi Midas, il voit changer en or tout ce qu'il touche, mais il n'apercont pas quelles oreilles cela fait pousser. Pour en conserver de courtes a notre Emile, preservous ses mains de ce riche talent; que ce qu'il fait ne tire pas son prix de l'ouvrier, mais de l'ouvrage. Ne souffrons jamais qu'on juge du sien qu'en le comparant a celui des bons maitres. Que son travail soit prisé par le travail même, et non parce qu'il est de lui. Dites de ce qui est bien fait. ce dernier métier est plus penible et plus long | Voilà qui est bien fait; mais n'ajoutez point, Qui est-ce qui a fait cela? S'il dit lui-même d'un air fier et content de lui. C'est moi qui l'ai fait; ajoutez froidement, Vous ou un autre, il n'importe, c'est toujours un travail bien fait.

Bonne mere, preserve-toi surtout des mensonges qu'on te prepare. Si ton fils sait beaucoup de choses, defie-toi de tout ce qu'il sait : s'il a le malheur d'étre éleve dans Paris et d'étre riche, il est perdu. Tant qu'il s'y trouvera d'habiles artistes, il aura tous leurs taleus; mais loin d'eux il n'en aura plus. A Paris, le riche sait tout; il n'v a d'ignorant que le pauvre. Cette capitale est pleme d'amateurs et surfout d'amatrices, qui font leurs ouvrages comme M. Guillaume inventoit ses couleurs. Voità comment on apprend plusieurs metiers à 1 Je connois à ceci trois exceptions honorables parmi les bommes, il y en peut avoir davan- · » content. En attendant, j'aurai soin de rendre tage; mais je n'en connois aucune parmi les femmes, et je doute qu'il y en ait. En genéral on acquiert un nom dans les arts comme dans la robe; on devient artiste et juge des artistes comme on devient docteur en droit et magistrat.

Si done il etoit une fois etabli qu'il est beau de savoir un metier, vos enfans le sauroient bientôt sans l'apprendre : ils passeroient maitres comme les conseillers de Zurich. Point de tout ce cerémonial pour Émile; point d'apparence, et tonjours de la realite. Ou'on ne dise pas qu'il sait, mais qu'il apprenne en silence. Qu'il fasse toujours son chel-d'œuvre, et que jamais il ne passe maître; qu'il ne se montre pas ouvrier par son titre, mais par son travail.

Si jusqu'ici je me suis fait entendre, on doit concevoir comment, avec l'habitude de l'exercice du coros et du travail des mains, je donne insensiblement a mon cleve le goût de la reflexion et de la meditation, pour balancer en . lui la paresse qui resulteroit de son indifference pour les jogemens des hommes et du calme de ses passions. Il faut qu'il travaille en paysan, et qu'il pense en philosophe, pour n'etre pas aussi faineant qu'un sauvage. Le grand secret de l'education est de faire que les exercices du corps et ceux de l'espeit servent toujours de delassement les uns aux autres.

Maisgardons-nous d'anticiper sur les instructions qui demandent un esprit plus mur. Émile ne sera pas long-temps ouvrier, sans ressentir par lui-même l'inegalité des conditions, qu'il n'avoit d'abord qu'apercue. Sur les maximes que je lui donne et qui sont a sa portee, il voudra m'examiner à mon tour. En recevant tout de moi seul, en se voyant si près de l'état des pauvres, il voudra savoir pourquoi j'en suis si loin. Il me fera peut-être, au depourvu, des questions scabreuses : « Vous étes riche, vous me l'avez dit et je le vois. Un riche doit aussi son travail à la societé, puisqu'il est homme. Mais vous, que faites-vous donc pour elle? \* Que diroit à cela un beau gouverneur? je l'ignore, Il seroit peut-être assez sot pour parler a l'enfant des soins qu'il lui rend. Quant a moi, l'atelier me tire d'affaire. « Voila, cher Émile, une excellente question : je vous promets d'y

- repondre pour moi, quand yous v ferez pour

- · à vous et aux pauvres ce que j'ai de trop, et
- de faire une table ou un bane par semaine, » afin de n'être pas tout-à-fait inutile à tout. »
- Nous voici revenus à nous-mêmes. Voilà notre enfant prêt à cesser de l'être, rentre dans son individu. Le voda sentant plus que jamais la necessite qui l'attache aux choses. Après avoir commencé par exercer son corps et ses sens, nous avons exercé son esprit et son jugement. Enfin nous avons reuni l'usage de ses membres à celui de ses facultes: nous avons fait un être agissant et pensant : il pe nous reste plus, pour achever l'homme, que de faire un être aimant et sensible, c'est-à-dire de perfectionner la raison par le sentiment. Mais avant d'entrer dans ce nouvel ordre de choses, jetans les yeux sur celui d'ou nous sor-

Notre eleve n'avoit d'abord que des sensations, maintenant il a des idees : il ne faisoit que sentir, maintenant il juge. Car de la comparaison de plusieurs sensations successives ou simultances, et du jugement qu'on en porte, nalt une sorte de sensation mixte ou complexe, que j'appelle idee.

tons, et voyons, le plus exactement qu'il est

possible, jusqu'où nous sommes parvenus.

La maniere de former les idees est ce qui donne un caractère à l'esprit humain. L'esprit qui ne forme ses idees que sur des rapports reels est un esprit solide; celui qui se contente des rapports apparens est un esprit superficiel; celui qui voit les rapports tels qu'ils sont est un esprit juste; celui qui les apprécie mal est un esprit faux ; celui qui controuve des rapports imaginaires qui n'ont ni réalite ni apparence est un fou ; celui qui ne compare point est un imbecille. L'aptitude plus ou moins grande à comparer des idees et à trouver des rapports est ce qui fait dans les hommes le plus ou le moins d'esprit, etc.

Les idées simples ne sont que des sensations comparces. Il via des jugemens dans les simples sensations aussi bien que dans les sensations complexes, que j'appelle idees simples. Dans la sensation. le jugement est purement passif, il affirme qu'on sent ce qu'on sent. Dans la perception ou idee, le jugement est actif; il rapproche, il compare, il determine des rapports vous-même une reponse dont vous soyez que le sens ne determine pas. Voila toute la 522 EMILE.

différence; mais elle est grande. Jamais la na- 'grands, et que les nuages lui semblent plus ture ne nous trompe; c'est toujours nous qui grands que la lune, dont il ne peut estimer l'énous trompons (a).

loignement. Lorsque, dans un bateau qui vo-

Je vois servir à un enfant de huit ans d'un fromage glacé; il porte la cuiller à sa bouche, sans savoir ce que c'est, et, saisi du froid, a'ecrie : Ah! cela me brûte! Il eprouve une sensation très-vive; il n'en connoît point de plus vive que la chaleur du feu, et il croit sentir celle-là. Cependant il s'abuse; le s risissement du troid le blesse, mais il ne le brûle pas; et ces deux sensations ne sont pas semblables, puisque ceux qui ont eprouve l'une et l'autre ne les coufondent point. Ce n'est donc pas la sensation qui le trompe, mais le jugement qu'il en porte.

Il en est de même de celui qui voit pour la premiere fois un miroir ou une machine d'optique, ou qui entre dans une cave profonde au cœur de l'hiver ou de l'ete, ou qui trempe dans l'eau tiède une main très-chaude ou tres-froide, ou qui fait rouler entre deux doigts croises une petite boule, etc. S'il se contente de dire ce qu'il aperçoit, ce qu'il sent, son jugement étant purement passif, il est impossible qu'il se trompe : mais quand il juge de la chose par l'apparence, il est acuf, il compare, il etablit par induction des rapports qu'il n'aperçoit pas; afors il se trompe ou peut se tromper. Pour corriger ou prevenir l'erreur, il a besoin de l'experience.

Montrez de nuit à votre élève des nuages passant entre la lune et lui, il croira que c'est la lune qui passe en sens contraîre et que les nuages sont arrêtés. Il le croira par une induction précipitee, parce qu'il voit ordinairement les petits objets se mouvoir preferablement aux grands, et que les nuages lui comblent plus grands que la lune, dont il ne peut estimer l'éloignement. Lorsque, dans un bateau qui vogue, il regarde d'un peu loin le rivage, il tombe dans l'erreur contraire, et croit voir courir la terre, parce que, ne se sentant point en mouvement, il regarde le bateau, la mer ou la rivière, et tout son horizon, comme un tout immobile, dont le rivage qu'il voit courir ne lui semble qu'une partie.

La premiere fois qu'un enfant voit un bâton à moitié plonge dans l'eau, il voit un bâton brise : la sensation est vraie, et elle ne laisseroit pas de l'être quand même nous ne saurions point la raison de cette apparence. Si donc vous lui demandez ce qu'il voit, il dit, un băton brisé, et il dit vrai, car il est très-sur qu'il a la sensation d'un bâton brise. Mais quand, trompé par son jugement, il va plus loin, et qu'après avoir affirmé qu'il voit un bâton brisé, il affirme encore que er qu'il voit est en effet un bâton brisé, alors il dit faux. Pourquoi cela? parce que alors il devient actif, et qu'il ne juge plus par inspection, mais par induction, en affirmant ce qu'd ne sent pas, savoir, que le jugement qu'il reçoit par un sens seroit confirmé par un autre.

Puisque toutes nos erreurs viennent de nos jugemens, il est clair que, si nous n'avions jamais besoin de juger, nous n'aurions nul besoin d'apprendre; nous ne serions jamais dans le cas de nous tromper; nous serions plus heureux de notre ignorance que nous ne pouvons l'être de notre savoir. Qui est-ce qui nie que les savans ne sachent mille choses vraies que les ignorans ne sauront jamais? Les savans sont-ils pour cela plus près de la vérite? Tout au contraire, ils s'en éloignent en avançant, parce que la vanité de juger faisant encore plus de progrès que les lumières, chaque vérite qu'ils apprennent ne vient qu'avec cent jugemens faux. Il est de la dernière évidence que les compagnies savantes de l'Europe ne sont que des ecoles publiques de mensonges; et très-sûrement il y a plus d'erreurs dans l'Académie des Sciences que dans tout un peuple de Hurons.

Puisque plus les hommes savent, plus ils se trompent, le seul moyen d'éviter l'erreur est l'ignorance. Ne jugez point, vous ne vous abuserez jamais. C'est la leçon de la nature aussi

(a) Vin.... qui none teompone.

Je dis qu'il est impossible que nou sens nous trompent, ear il est toujouce vral que nous sentons ce que nous sentons : et les Épicariens avolent raison en cela. Les senso-tions ne nous fant tomber dans l'erreur que par les jugrmens qu'il nous plait d'y joindre sur les causes productrices de ces mênces sensetuous, ou sur les rapports qu'illes ont entre elles, ou sur la nature des objets qu'elles mous font apercevoir. Or éest en cr. 1 que se trompoient les Épicariens, prétendant que les fagemens que nous faisions sur nos sensetions mais nous ne sentens pas nos jugemens, nous les produisons mais nous ne sentens pas nos jugemens, nous les produisons

Cel alinéa, imprimé pour la première fois dans l'editori de 1801, est en effet dans le manuscrit auts graphe, cu forme d'addition au texte; mais il est à observer que les deux alinéa précedens. La manière de former, etc. Les idees simples ne sont etc., me sy trouvent point.

G. P. hien que de la raison. Hors les rapports immédiats en très-petit nombre et tres-sensibles que les choses ont avec nous, nous n'avons naturellement qu'une profonde indifférence pour tout le reste. Un sauvage ne tourneroit pas le pied pour aller voir le jeu de la plus belle machine et tous les prodiges de l'electricité. Que m'importe? est le mot le plus familier à l'ignorant, et le plus convenable au sage.

Mais malheureusement ce mot ne nous va plus. Tout nons importe depuis que nous sommes dependans de tout; et notre curiosite s'etend nécessairement avec nos besoins. Voila pourquoi j en donne une très-grande au philosophe et n'en donne point au sauvage. Celui-ci n'a besoin de personne; l'autre a besoin de tout le monde, et surtout d'admirateurs.

On me dira que je sors de la nature; je n'en crois rien. Elle choisit ses instrumens, et les règle, non sur l'opinion, mais sur le besoin. Or les besoins changent selon la situation des hommes. Il y a bien de la difference entre l'homme naturel vivant dans l'état de nature et l'homme naturel vivant dans l'état de société. Émile n'est pas un sauvage à relèguer dans les descrts; c'est un sauvage fait pour habiter les villes. Il faut qu'il sache y trouver son nécessaire, tirer parti de leurs habitaus, et vivre, sinon comme eux, du moins avec eux.

Puisqu'au milieu de tant de rapports nouveaux dont il va dépendre il faudra malgré lui qu'il juge, apprenons-lui donc à bien juger.

La meilleure manière d'apprendre a bien juger est celle qui tend le plus à simplifier nos expériences, et à pouvoir même nous en passer sans tomber dans l'erreur. D'où il suit qu'après avoir long-temps verifié les rapports des sens l'un par l'autre, il fant encore apprendre à vérifier les rapports de chaque seus par luimême, sans avoir besoin de recourir à un autre sens : alors chaque sensation deviendra pour nous une idée, et cette idee sera toujours conforme a la vérité. Telle est la sorte d'acquis dont j'ai tàché de remplir ce troisieme âge de la vie humaine.

Gette manière de proceder exige une patienre et une circonspection dont peu de maitres sont capables, et sans laquelle jamais le disciple n'apprendra a juger. Si, par exemple, forsque celuj-ci s'abuse sur l'apparence du bâ-

ton brisé, pour lui montrer son erreur vous vous pressez de tirer le bâton hors de l'eau, vous le detromperez peut-être : mais que lui apprendrez-vous? rien que ce qu'il auroit bientôt appres de lui-même. Oh! que ce n'est pas la ce qu'il faut faire! Il s'agit moins de lui apprendre une verité que de lui montrer comment il faut s'y prendre pour decouvrir toujours la verite. Pour mieux l'instruire, il ne faut pas le détromper si tôt. Prenons Emile et moi pour exemple.

Premèrement, à la seconde des deux questions supposées, tout enfant eleve à l'ordinaire ne manquera pas de répondre affirmativement: C'est surement, dira-t-il, un bâton brisé. Je doute fort qu'Emile me fasse la même reponse. Ne voyant point la necessite d'être savant ni de le paroître, il n'est jamais presse de juger : il ne juge que sur l'évidence; et il est bien eloigne de la trouver dans cette occasion, lui qui sait combien nos jugemens sur les apparences sont sujets à l'illusion, ne fût-ce que dans la perspective.

D'ailleurs, comme il sait par experience que mes questions les plus frivoles ont toujours quelque objet qu'il n'aperçoit pas d'abord, il n'a point pris l'habitude d'y repondre etourdiment; au contraire, it s'en defie, it s'y rend attentif, il les examine avec grand soin avant d'y répondre. Jamais il ne me fait de réponse qu'il n'en soit content lui-même; et il est difficile à contenter. Enfin nous ne nous piquons ai lui ni moi de savoir la verité des choses, mais seulement de ne pas donner dans l'erreur. Nous serions bien plus confus de nous payer d'une raison qui n'est pas bonne, que de n'en point trouver du tout. Je ne sais, est un mot qui pous va si bien à tous deux, et que nous repetons si souvent, qu'il ne coûte plus rien a l'un ni à l'autre. Mais, soit que cette étourderie lui cehappe, ou qu'il l'évite par notre commode je ne sais, ma replique est la même : Voyons, examinons.

Ce băton qui trempe à moitie dans l'eau est fixé dans une situation perpendiculaire. Pour savoir s'il est brise, comme il le paroit, que de choses n'avons-nous pas à faire avant de le tirer de l'eau ou avant d'y porter la main!

1º D'abord nous tournons tout autour du bâton, et nous voyons que la brisure tourne comme nous. C'est donc notre cel seul qui la change, et les regards ne remuent pas les corps.

2º Nous regardons bien a-plomb sur le bout du bâton qui est hors de l'eau; alors le bâton n'est plus courbe, le bout voisin de notre ceil œil a-t-il redresse le bâton?

5º Nous agitons la surface de l'eau; nous vovons le bâton se plier en plusieurs pièces, se mouvoir en zig-zag et suivre les ondulations de l'eau. Le mouvement que nous donnons à cette eau suffit-il pour briser, amollir et fondre ainsi le báton?

4º Nous faisons écouler l'eau, et nous voyons le bâton se redresser peu à peu à mesure que l'eau baisse. N'en voilà-t-il pas plus qu'il ne faut pour éclaireir le fait et trouver la réfraction? U n'est donc pas vrai que la vue nous trompe, puisque nous n'avons besoin que d'elle seule pour rectifier les erreurs que nous lui attribuons.

Supposons l'enfant assez stupide pour ne pas sentir le resultat de ces experiences , c'est alors qu'il faut appeler le toucher au secours de la vue. Au lieu de tirer le bâton bors de l'eau, laissez-le dans sa situation, et que l'enfant y passe la main d'un bout à l'autre, il ne sentira point d'angle : le bâton n'est donc pas brisé.

Vous me direz qu'il n'y a pas senlement ici des jugemens, mais des raisonnemens en forme. Il est vrai : mais ne vovez-vous pas que, sitôt que l'esprit est parvenu jusqu'aux idees, tout jugement est un raisonnement? La conscience ! de toute sensation est une proposition, un jugement. Done, sitôt que l'on compare une sensation à une autre, on raisonne. L'art de juger et l'art de raisonner sont exactement le même.

Emile ne saura jamais la dioptrique, ou jeveux qu'il l'apprenne autour de ce bâton. Il n'aura point disseque d'insectes ; d'n'aura point compté les taches du soleil; il ne saura ce que c'est qu'un microscope et un telescope. Vos doctes elèves se moqueront de son ignorance, Ils n'auront pas tort; car, avant de se servir de ces instrumens, j'entends qu'il les invente.

et vous vous doutez bien que cela ne viendra nas si tát.

Voila l'esprit de toute ma methode dans cette partie. Si l'enfant fait rouler une petite boule nous cache exactement l'autre bout (1). Notre , entre deux doigts croises , et qu'il croie sentir deux boules, je ne lui permettrai point d'y regarder, qu'auparavant il ne soit convaincu qu'il n'y en a qu'une.

Ces eclaircissemens suffirent, je pense, pour marquer nettement le progrès qu'a fait jusqu'ici l'esprit de mon elève, et la route par laquelle il a suivi ce progrès. Mais vous étes effravés pent-être de la quantite de choses que j'ai fait passer devant lui. Vous craignez que je n'accable son esprit sons ces multitudes de connoissances. C'est tout le contraire ; je lui apprends bien plus à les ignorer qu'a les savoir, Je lui montre la route de la science, aisée à la vérite, mais longue, inunense, leute à parcourir. Je lui fais faire les premiers pas pour qu'il reconnoisse l'entree, mais je ne lui permets jamais d'aller loin.

Force d'apprendre de lui-même, il use de sa raison et non de celle d'autrui ; car, pour ne rien donner à l'opinion, il ne faut rien donner a l'autorite; et la plupart de nos erreurs nous viennent bien moins de nous que des autres. De cet exercice continuel il doit resulter une vigueur d'esprit semblable a celle qu'on donne au corps par le travail et par la fatigue. Un autre avantage est qu'on n'avance qu'à proportion de ses forces. L'esprit, non plus que le corps, he porte que ce qu'il peut porter. Quand l'entendement s'approprie les choses avant de les deposer dans la memoire, ce qu'il en tire ensuite est à lui. Au lieu qu'en surchargeant la memoire à son insu on s'expose à n'en jamais riea tirer qui lui soit propre.

Emile a peu de connoissances, mais celles qu'il a sont véritablement siennes; il ne sait rien à demi. Dans le petit nombre des choses qu'il sait et qu'il sait bien, la plus importante est qu'il y en a beaucoup qu'il ignore et qu'il peut savoir un jour, beaucoup plus que d'autres hommes savent et qu'il ne saura de sa vie, et une infinite d'autres qu'aucun homme ne saura jamais. Il a un esprit universet, non par les hunières , mais par la faculte d'en acquerir ; un esprit ouvert, intelligent, prét à tout, et. comme dit Montaigne, sinon instruit, du moins

<sup>(1)</sup> L'al députs trouve le contraire par une expérience plus exacte. La refraction agit circulairement, et le tâton paroit plus gros par le bout qui est dans l'eau que par l'autre; mais cela ne change rien à la force du tanonnement, et la conséquence n'en est pas morns juste.

instruisable (\*). Il me suffit qu'il sache trouver : tout ce que la nature permet dans ce moment l'à quoi bon sur tout ce qu'il fait, et le pourquoi sur tout ce qu'il croit. Car, encore une fois, choses humaines est le meilleur moven d'apmon objet n'est point de lui donner la science, mais de lui apprendre à l'acquérir au besoin. de la lui faire estimer exactement ce qu'elle vant, et de lui faire aimer la verite par-dessus tout (a). Avec cette methode on avance peu, mais on ne fait jamais un pas inutile, et l'on n'est point forcé de retrograder.

Émile n'a que des connoissances naturelles et purement physiques. Il ne sait pas même le nom de l'histoire, ni ce que c'est que metaphysique et morale. Il connoit les rapports essentiels de l'homme aux choses, mais nul des rapports moraux de l'homme à l'homme. Il sait peu généraliser d'idees, peu faire d'abstractions. Il voit des qualités communes à certains corps sans raisonner sur ces qualités en ellesmémes. Il connoit l'etendue abstraite à l'aide des figures de la geometrie; il connoit la quantité abstraite à l'aide des signes de l'algebre. Ces figures et ces signes sont les supports de ces abstractions, sur lesquels ses sens se reposent. Il ne cherche point a connoitre les choses par leur nature, mais sculement par les relations qui l'interessent. Il n'estime ce qui lui est étranger que par rapport a lui ; mais cette estimation est exacte et sûre. La fantaisie, la convention, n'y entrent pour rien, il fait plus de cas de ce qui lui est plus utile; et, ne se départant jumais de cette manière d'apprécier, il ne donne rien à l'opinion.

Emile est laborieux, temperant, patient, ferme, plein de courage. Son imagination, nullement allumée, ne lui grossit jamais les dangers ; il est sensible à peu de maux, et il sait souffrir avec constance, parce qu'il n'a point appris a disputer contre la destinée, A l'egard de la mort, il ne suit pas encore bien ce que c'est; mais, accoutume a subir sans résistance la loi de la necessite, quand il faudra mourir, il mourra sans gemir et sans se debattre; c'est

abhorré de tous. Vivre bbre et peu tenir aux prendre a mourir.

En un mot Emile a de la vertu tout ce qui se rapporte à lui-même. Pour avoir aussi les vertus sociales, il lui manque uniquement de connoître les relations qui les exigent ; il lui manque uniquement des lumieres que son esprit est tout prét à recevoir.

Il se considere sans égard aux autres, et trouve bon que les autres ne pensent point à lui. Il n'exige rien de personne, et ne croit rien devoir a personne. Il est seul dans la societe humaine, il ne compte que sur lui scul. Il a droit aussi plus qu'un autre de compter sur lui-même, car il est tout ce qu'on peut être à son âge. Il n'a point d'erreurs, on n'a que celles qui nous sont inevitables ; il n'a point de vices, ou n'a que ceux dont nul homme ne peut se garantir. Il a le corps sain, les membres agiles, l'esprit juste et sans prejugés, le cœur libre et sans passions. L'amour-propre, la première et la plus naturelle de toutes, y est encore a peine exalté. Sans troubler le repos de personne, il a vecu content, heureux et libre, autant que la nature l'a permis. Trouvez-vous qu'un enfant ainsi parvenu à sa quinzième année ait perdu les précédentes?

## LIVRE IV.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Que nous passons rapidement sur cette terre! le premier quart de la vic est ecoule avant qu'on en connoisse l'usage; le dernier quart s'ecoule encore après qu'on a cesse d'en jouir. D'abord nous ne savons point vivre; bientôt nous ne le pouvous plus; et, dans l'intervalle qui separe ces deux extremites inutiles, les trois quarts du temps qui nous reste sont consumés par le sommeil, par le travail, par la douleur, par la contrainte, par les poincs de toute espèce. La vie est courte, moins par le peu de temps qu'elle dure, que parce que, de ce peu de temps, nous n'en avons presque point pour la goûter. L'in-

<sup>(&</sup>quot; . Les enfants proposent burn emays, matruisal les non inatruments lay, 1, chap. 26 .. Les beiles ames ce sont les s ames universelles et prestes à tont, ay non matraites, au · motes instrussi les. , Liv. 11 , chap. 17.

in Van. Cur, emore une fois, mon objet west pas de lui donner la rience, mais de la lui faire connettre, de lut apprendre à en acqueeir au beson, afin de la lui faire estimer expetement er qu'elle caut, et de lui foire atmer la réile par dessus toutes choses.

EMILE. 526

la naissance, la vie est toujours trop courte, quand cet espace est mai rempli.

Nous naissons, pour ainsi dire, en deux fois: l'une pour exister, et l'autre pour vivre ; l'une pour l'espèce, et l'autre pour le sexe. Ceux qui regardent la femme comme un homme imparfait out tort sans doute : mais l'analogie extérieure est pour eax. Jusqu'a l'âge nubile, les enfans des deux sexes n'ont rien d'apparent qui les distingue, même visage, même tigure, meme teint, même voix, tout est égal : les filles sont des enfans, les garçons sont des enfans ; le même nom suffit à des êtres si semblables. Les males en qui l'on empéche le developpement ulterieur du sexe gardent cette conformite toute leur vie; ils sont toujours de grands enfans, et les femmes, ne perdant point cette même conformite, semblent, à bien des egards, ne jamais être autre chose.

Mais l'homme en géneral n'est pas fait pour rester toujours dans l'enfance. Il en sort au temps prescrit par la nature; et ce moment de crise, bien qu'assez court, a de longues influences,

Comme le mugissement de la mer précède de loin la tempète, cette orageuse revolution s'annonce par le murmure des passions naissantes; une fermentation sourde avertit de l'approche du danger. Un changement dans l'humeur, des emportemens frequens, une continuelle agitation d'esprit, rendent l'enfant presque indisciplinable. Il devient sourd à la voix qui le rendoit docile : c'est un lion dans sa fièvre ; il meconuoit son guide, il ne veut plus être gouverné.

Aux signes moraux d'une humeur qui s'altère se joignent des changemens sensibles dans la figure. Sa physionomie se developpe et s'empreint d'un caractère; le coton rare et doux qui croît aux bas de ses joues brunit et prend de la consistance. Sa voix mue, ou plutôt il la perd: il n'est ni enfant ni homme, et ne peut prendre le ton d'aucun des deux. Ses veux, ces organes de l'ame, qui n'ont rien dit jusqu'ici, trouvent un langage et de l'expression; un feu naissant les anime, leurs regards plus vifs ont encore une sainte innocence, mais ils n'ont plus leur première imbecillité : il sent dejà qu'ils peuvent trop dire; il commence à savoir les baisser et

stant de la mort a beau être cloigné de celui de 1 rougir ; il devient sensible avant de savoir ce qu'il sent; il est inquiet sans raison de l'être. Tout cela peut venir lentement et vous laisser du temps encore : mais si sa vivacité se rend trop impatiente, si son emportement se change en fureur, s'il s'irrite et s'attendrit d'un instant à l'autre, s'il verse des pleurs sans sujet, si. près des objets qui commencent a devenir dangerrux pour lui, son pouls s'eleve et son real s'enflamme, si la main d'une femme se posant sur la sienne le fait frissonner, s'il se trouble ou s'intimide auprès d'elle : Ulysse , à sage Ulysse! prends garde à toi ; les outres que tu fermois avec tant de soin sont ouvertes; les vents sont deja dechaines; ne quitte plus un moment le gouvernail, ou tout est perdu.

> C'est ici la seconde naissance dont j'ai parlé: c'est ici que l'homme nait veritablement à la vie, et que rien d'humain n'est etranger a lui. Jusqu'ici nos soins n'ont été que des jeux d'enfant ; ils ne prennent qu'à present une véritable importance. Cette époque où finissent les educations ordinaires est proprement celle où la nôtre doit commencer; mais, pour bien esposer ce nouveau plan, reprenons de plus haut l'état des choses qui s'y rapportent.

> Nos passions sont les principaux instrumens de notre conservation : c'est donc une entreprise aussi vaine que ridicule de vouloir les detruire ; c'est contrôler la nature , c'est reformer l'ouvrage de Dieu. Si Dieu disoit à l'homme d'ancantir les passions qu'il lui donne, Dieu voudroit et ne voudroit pas : il se contrediroit lui-meme. Jamais il n'a donne cet ordre insensé. rien de pareil n'est écrit dans le cœur humain : et ce que Dieu veut qu'un homme lasse, il ne le lui fait pas dire par un autre homme, il le lui dit lui-même, il l'écrit au fond de son cœur.

> Or je trouverois celui qui voudroit empêcher les passions de nattre presque aussi fou que celui qui voudroit les anéantir; et ceux qui croiroient que tel a ete mon projet jusqu'ici m'auroient surement fort mal entendu.

> Mais raisonneroit-on bien, si, de ce qu'il est dans la nature de l'homme d'avoir des passions. on alloit conclure que toutes les passions que nous sentons en nous et que nous vovons dans les autres sont naturelles? Leur source est naturelle, il est vrai; mais mille ruisseaux étrangers l'ont grossie; c'est un grand fleuve qui

s'accroit sans cesse, et dans lequel on retrouveroit à peine quelques gouttes de ses premières eaux. Nos passions naturelles sont très-bornees; elles sont les instrumens de notre liberté, elles tendent à nous conserver. Toutes celles qui nous subjuguent et nous détruisent nous viennent d'ailleurs; la nature ne nous les donne pas, nous nous les approprions à son prejudice.

La source de nos passions, l'origine et le principe de toutes les autres, la seule qui maît avec l'homme et ne le quitte jamais tant qu'il vit, est l'amour de soi : passion primitive, innée, anterieure à toute autre, et dont toutes les autres ae sont, en un sens, que des modifications. En ce sens, toutes, si l'on veut, sont naturelles. Mais la plupart de ces modifications ont des causes étrangères sans lesquelles elles n'auroient jamais lieu; et ces mêmes modifications, loin de nous être avantageuses, nous sont nuisibles; elles changent le premier objet et vont contre leur principe : c'est alors que l'homme se trouve hors de la nature, et se met en contradiction avec soi.

L'amour de soi-même est toujours bon, toujours conforme à l'ordre. Chacun étant chargé spécialement de sa propre conservation, le premier et le plus important de ses soins est et doit être d'y veiller sans cesse : et comment y veilleroit-il ainsi, s'il n'y prenoit le plus grand intérêt?

Il faut donc que nous pous aimions pour nous conserver; il faut que nous nous aimions plus que toute chose; et, par une suite immediate du même sentiment, nous aimons ce qui nous conserve. Tout enfant s'attache à sa nourrice : Romulus devoit s'attacher à la louve qui l'avoit allaite. D'abord cet attachement est purement machinal. Ce qui favorise le bien-être d'un individu l'attire; ce qui lui nuit le repousse; ce n'est là qu'un instinct aveugle. Ce qui transforme cet instinct en sentiment. l'attachement en amour, l'aversion en haine, c'est l'intention manifestee de nous nuire ou de nous être utile. On ne se passionne pas pour les êtres insensibles qui ne suivent que l'impulsion qu'on leur donne : mais ceux dont on attend du bien ou du mal par leur disposition intérieure, par leur volonté, ceux que nous voyons agir librement pour ou contre, nous inspirent des sentimens semblables à ceux qu'ils nous montrent. Ce qui nous sert, on le cherche; mais ce qui nous reut servir, on l'aime : ce qui nous nuit, on le fuit; mais ce qui nous veut nuire, on le hait.

Le premier sentiment d'un enfant est de s'aimer lui-même; et le second, qui derive du premier, est d'aimer ceux qui l'approchent; car, dans l'état de foiblesse où il est, il ne connott personne que par l'assistance et les soins qu'il reçoit. D'abord l'attachement qu'il a pour sa nourrice et sa gouvernante n'est qu'habitude. Il les cherche, parce qu'il a besoin d'elles et qu'il se trouve bien de les avoir; c'est plutôt connoissance que bienveillance. Il lui faut beancoup de temps pour comprendre que non-seulement elles lui sont utiles, mais qu'elles veulent l'être; et c'est alors qu'il commence à les aimer.

Un enfant est donc naturellement enclin à la bienveillance, parce qu'il voit que tout ce qui l'approche est porté a l'assister, et qu'il prend de cette observation l'habitude d'un sentiment favorable à son espèce : mais, à mesure qu'il étend ses relations, ses besoins, ses dépendances actives ou passives, le sentiment de ses rapports a autrui s'eveille, et produit celui des devoirs et des préférences. Alors l'enfant devient impérieux, jaloux, trompeur, vindicatif. Si on le plie à l'obeissance, ne voyant point l'utilité de ce qu'on lui commande, il l'attribue au caprice, à l'intention de le tourmenter, et il se mutine. Si on lui obeit à lui-même, aussitôt que quelque chose lui résiste, il y voit une rébellion, une intention de lui résister: il bat la chaise ou la table pour avoir désobei. L'amour de soi, qui ne regarde qu'à nous, est content quand nos vrais besoms sont satisfaits; mais l'amour-propre, qui se compare, n'est iamais content et ne sauroit l'être, parce que ce sentiment, en nous preferant aux autres, exige aussi que les autres nous prefèrent a eux ; ce qui est impossible. Voila comment les passions douces et affectueuses naissent de l'amour de soi, et comment les passions haineuses et irascibles naissent de l'amour-propre. Ainsi, ce qui rend l'homme essentiellement bon est d'avoir peu de besoins, et de peu se comparer aux autres ; ce qui le rend essentiellement méchant est d'avoir beaucoup de besoins, et de tenir beaucoup à l'opinion. Sur ce principe il est aise de voir comment on peut diriger au bien ou au mal 528 ÉMILE.

tontes les passions des enfans et des hommes. Il est vrai que, ne pouvant vivre toujours seuls, ils vivront difficilement toujours bons : cette difficulte même augmentera nécessairement avec leurs relations; et é'est en ceci surtout que les dangers de la societé nous rendent l'art et les soins plus indispensables pour prevenir dans le cœur humain la dépravation qui naît de ses nouveaux besoins.

L'etude convenable à l'homme est celle de ses rapports. Tant qu'il ne se connoît que par son être physique, il doit s'etudier par ses rapports avec les choses; c'est l'emploi de son enfance : quand il commence à sentir son être moral, il doit s'etudier par ses rapports avec les hommes; c'est l'emploi de sa vie entière, à commencer au point ou nous voila parvenus.

Sitôt que l'homme a besoin d'une compagne, il n'est plus un être isolé, son cœur n'est plus seul. Toutes ses relations avec son espece, toutes les affections de son âme, naissent avec celle-là. Sa première passion fait bientôt fermenter les autres.

Le penchant de l'instinct est indéterminé. Un sexe est attire vers l'antre ; voilà le mouvement de la nature. Le choix, les preferences, l'attachement personnel, sont l'ouvrage des fumières, des préjuges, de l'habitude : il faut du temps et des connoissances pour nous rendre capable d'amour : on n'aime qu'après avoir iuge, un ne prefère qu'après avoir comparé. Ces jugemens se font sans qu'on s'en aperçoive, mais ils n'en sont pas moins réels. Le veritable amour, quoi qu'on en dise, sera toujours honoré des hommes : ear, bien que ses emportemens nous egarent, bien qu'il n'exclue pas du cœur qui le sent des qualites odieuses, et même qu'il en produise, il en suppose pourtant touiours d'estimables, sans lesquelles on servit hors d'etat de le sentir. Ce choix qu'on met en opposition avec la raison nous vient d'elle. On a fait l'Amour aveugle, parce qu'il a de meilleurs yeux que nous, et qu'il voit des rapports que nous ne pouvons apercevoir. Pour qui n'auroit nulle idée de merite ni de beauté, toute femme seroit également boune, et la première venue seroit toujours la plus aimable. Loin que l'amour vienne de la nature, il est la règle et le frein de ses penchans : c'est par lui

qu'exepté l'objet aime un sexe n'est plus rien pour l'autre.

La préference qu'un accorde, on veut l'obtenir; l'amour doit être réciproque. Pour être aimé, il faut se rendre aimable; pour être préféré, il faut se rendre plus aimable qu'un autre, plus aimable que tout autre au moins aux veux de l'objet aimé. De la les premiers regards sur ses semblables; de là les premières comparaisons avec eux : de là l'émulation . les rivalités, la jalousie. Un cœur plein d'un sentiment qui deborde aime à s'épancher : du besoin d'une maîtresse paît bientôt celui d'un ami. Celui qui sent combien il est doux d'être aimé voudroit l'être de tout le monde, et tous ne sauroient vouloir des préférences, qu'il n'y ait beaucoup de mecontens. Avec l'amour et Famitié naissent les dissensions, l'inimitié, la haine. Du sein de tant de passions diverses je vois l'opinion s'elever un trône inchrantable, et les stupides mortels, asservis à son empire, ne fonder leur propre existence que sur les jugemens d'antrui.

Étendez ces idées; et vous verrez d'où vient à notre amour-propre la forme que nous lui croyons naturelle; et comment l'amour de soi, cessant d'être un sentiment absolu, devient orgueil dans les grandes àmes, vanité dans les petites, et dans toutes se nourrit sans cesse aux dépens du prochain. L'espèce de ces passions, n'ayant point son germe dans le cœur des enfans, n'y peut naître d'elle-même; c'est nous seuls qui l'y portons, et jamais elles n'y prennent racine que par notre faute : mais il n'en est plus ainsi du cœur du jeune homme; quoi que nous puissions faire, elles y naîtront matgre nous. It est donc temps de changer de méthode.

Commençons par quelques réflexions importantes sur l'état critique dont il s'agit ici. Le passage de l'enfance a la puberte n'est pas tellement determiné par la nature qu'il ne varie dans les individus selon les tempéramens, et dans les peuples selon les climats. Tout le monde sait les distinctions observées sur ce point entre les pays chauds et les pays froids, et chacun voit que les temperamens ardens sont formés plus tôt que les autres : mais on peut se tromper sur les causes, et souvent attribuer au physique ce qu'il faut imputer au

moral ; c'est un des abus les plus fréquens de la philosophie de notre siècle. Les justructions de la nature sont tardives et tentes; celles des hommes sont presque toujours prématurées. Dans le premier cas, les sens éveillent l'imagination; dans le second . l'imagination éveille les sens; elle leur donne une activite precoce qui ne peut manquer d'énerver, d'affoiblir d'abord les individus, puis l'espèce même à la longue. Une observation plus generale et plus sure que celle de l'effet des climats, est que la puberté et la puissance du sexe est toujours plus hâtive chez les peuples instruits et polices que chez les peuples ignorans et barbares (1). Les enfans ont une sagacite singulière pour demèler à travers toutes les singeries de la decence les mauvaises mœurs qu'elle couvre. Le langage épuré qu'on leur dicte, les leçons d'honnétete qu'on leur donne, le voile du mystère qu'on affecte de tendre devant leurs yeux, sont autant d'aiguillons à leur curiosité. A la manière dont on s'v prend, il est clair que ce qu'on feint de leur cacher n'est que pour le leur apprendre : et c'est, de toutes les instructions qu'on leur donne, celle qui leur profite le

Consultez l'expérience, vous comprendrez à quel point cette méthode insensée accèlere l'ouvrage de la nature et ruine le tempérament. C'est ici l'une des principales causes qui font dégenérer les races dans les villes. Les jeunes gens, épuisés de bonne heure, restent petits, foibles, mai faits, vieillissent au lieu de grandir, comme la vigne à qui l'on fait porter du

(\*) Dans les villes , dit M. de Buffon , et ches les gens alsés les enfans, accontumes a des nouvertures abondontes et succulentes, arrivent plus tot à cet état, o la compagne et dans le pauvre peuple, les enfans sont plus tardels, parce qu'ils sont mal et trop pen nouvels ; il leur finit deux on teols annees de plus. Hist. ust., tom. IV, p. 258, in 12. 3 admets l'abcervation, mais non l'explication, publique, dans les pays of, le villageois se nourrit tres-bien et mange beaucoup, comme dans le Valair, et même en certains cantons mostneux de l'Italie. comme le Prioul. l'âge de puberté dans les deux sexes est également plus tardif qu'au sen des villes, ou, pour sausfaire la vanité. l'on met souvest dans le manger une extreme parcimonie, et ou la plupart font, comme du le proverbe, hobit de relours et rentre de son. On est élonné, dans ces montagnes, de voir de grands garcons forts comme des hommes avoir encore la voix algué et le menton sana barbe, et de grandes bilea. d'ailleurs très-formées, in avoir aucun signe périodique de leur sexe. Difference qui me paroit venir uniquement de ce que, dans la simplicaté de feurs merurs, leut imagination, plus longtemps paisible et calme, fait plus tard fermenter leur sang ef read leur tempérament moins précoce.

fruit au printemps languit et meurt avant l'autonne.

Il faut avoir vécu chez des peuples grossiers et simples pour connoître jusqu'a quel âge une beureuse ignorance y peut prolonger l'innocence des enfans. C'est un spectacle à la fois touchant et risible d'y voir les deux sexes, livies à la securité de leurs cours, prolonger dans la fleur de l'age et de la beauté les jeux naifs de l'enfance, et montrer par leur familiarité même la pureté de leurs plaisirs. Quand enfin cette aimable jeunesse vient à se marier. les deux époux, se donnant mutuellement les premices de leur personne, en sont plus chers l'un à l'autre ; des multitudes d'enfans , sains et robustes, deviennent le gage d'une union que rien n'attère, et le fruit de la sagesse de lears premiers ans.

Si l'àge où l'homme acquiert la conscience de son sexe differe autant par l'effet de l'education que par l'action de la nature, il suit de là qu'on peut accelérer et retarder cet âge selon la manière dont on élève les enfaus; et si le corps gagne ou perd de la consistance à mesure qu'on retarde ou qu'on accelère ce progrès, il suit aussi que, plus on s'applique à le retarder, plus un jeune homme acquiert de vigueur et de force. Je ne parle encore que des effets purement physiques : on verra bientôt qu'ils ne se bornent pas là.

De ces réflexions je tire la solution de cette question si souvent agitée, s'il convient d'eclairer les enfans de bonne heure sur les objets de leur curiosite, ou s'il vaut mieux leur donner le change par de modestes erreurs. Je nense qu'il ne faut faire ni l'un ni l'autre. Premierement, cette curiosité ne leur vient point sans qu'on y ait donné lieu. Il faut donc faire en sorte qu'ils ne l'aient pas. En second lieu, des questions qu'on n'est pas force de resoudre n'exigent point qu'on trompe celui qui les fait : il vaut mieux lui imposer silence que de lui répondre en mentant. Il sera peu surpris de cette loi, si l'on a pris soin de l'y asservir dans les choses indifférentes. Enfin, si l'on prend le parti de répondre, que ce soit avec la plus grande simplicité, sans mystère, sans embarras, sans sourire. Il y a beaucoup moins de danger à satisfaire la curiosité de l'enfant qu'à l'exciter.

SSO ÉMILE.

Que vos réponses soient toujours graves, courtes, décidées, et sans jamais paroître hésiter. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'elles doivent être vraies. On ne peut apprendre aux enfans le danger de mentir aux hommes, sans sentir, de la part des hommes, le danger plus grand de mentir aux enfans. Un seul mensonge avéré du maître à l'eleve ruineroit à jamais tout le fruit de l'education.

Une ignorance absolue sur certaines matières est peut-être ce qui conviendroit le mieux aux entans : mais qu'ils apprennent de bonne heure ce qu'il est impossible de leur cacher toujours. Il faut, ou que leur curiosité ne s'éveille en aucune manière, ou qu'elle soit satisfaite avant l'âge où elle n'est plus sans danger. Votre conduite avec votre eleve dépend beaucoup en ceci de sa situation particulière, des sociétés qui l'environnent, des circonstances où l'on prévoit qu'il pourra se trouver, etc. Il importe ici de ne rien donner au basard; et, si vous n'êtes pas sûr de lui faire ignorer jusqu'à seize ans la différence des sexes, ayez soin qu'il l'apprenne avant dix.

Je n'aime point qu'on affecte avec les enfans un langage trop epuré, ni qu'on fasse de longs détours, dont ils s'aperçoivent, pour éviter de donner aux choses leur veritable nom. Les bonnes mœurs, en ces matières, ont toujours heaucoup de simplicité; mais des imaginations souillées par le vice rendent l'oreille deheate, et forcent de raffiner sans cesse sur les expressions. Les termes grossiers sont sans conséquence; ce sont les idees lascives qu'il faut écarter.

Quoique la pudeur soit naturelle à l'espèce humaine, naturellement les enfans n'en ont point. La pudeur ne naît qu'avec la connoissance du mal : et comment les enfans, qui n'ont ai ne doivent avoir cette connoissance, auroient-ils ce sentiment qui en est l'effet? Leur donner des leçons de pudeur et d'honnétete, c'est leur apprendre qu'il y a des choses honteuses et deshonnètes, c'est leur donner un desir secret de connoître ces choses-là. Tôt ou tard ils en viennent a bout, et la première étincelle qui touche à l'imagination accelère à coup sûr l'embrasement des sens. Quiconque rougit est deja coupable; la vraie innocence n'a honte de rien.

Les enfans n'ont pas les mêmes désirs que les hommes; mais, sujets comme eux à la malproprete qui blesse les sens, ils peuvent de ce seul assujettissement recevoir les mêmes leçons de bienseance. Survez l'esprit de la nature, qui, placant dans les mêmes lieux les organes des plaisirs secrets et ceux des besoins dégoûtans, nous inspire les mêmes soins a différens âges, tantôt par une idée et tantôt par une autre; a l'homme par la modestie, à l'enfant par la proprete.

Je ne vois qu'un bon moyen de conserver aux enfans leur innocence : c'est que tous ceux qui les entourent la respectent et l'aiment. Sans cela, toute la retenne dont un tâche d'user aveceux se dement tôt ou tard; un sourire. un din d'œil, un geste échappe, leur disent tout ce qu'on cherche à leur taire; il leur suffit, pour l'apprendre, de voir qu'on le leur a voulu cacher. La délicatesse de tours et d'expressions dont se servent entre eux les cens polis, supposant des lumières que les enfans ne doivent point avoir, est tout-à-fait deplacee avec eux : mais quand on honore vraiment leur simplicité. l'on prend aisément, en leur parlant, celle destermes qui leur conviennent. Il y a une certaine narvete de langage qui sied et qui plait à l'innocence : voilà le vrai ton qui detourne un enfant d'une dangereuse curiosite. En lui parlant simplement de tout, on ne lui laisse pas soupçonner qu'il reste rien de plus a lui dire. En joignant aux mots grossiers les idées déplaisantes qui leur conviennent, on etouffe le premier feu de l'imagination : on ne lui defend pas de prononcer ces mots et d'avoir ces idées; mais on lui donne, sans qu'il y songe, de la répugnance à les rappeler. Et combien d'embarras cette liberte naive ne sauve-t-elle point à ceux qui, la tirant de leur propre cœur, disent toujours ce qu'il faut dire, et le disent toujours comme ils l'ont

Comment se font les enfans? Question emharrassante qui vient assez naturellement aux enfans, et dont la reponse indiscrete ou prudente decide quelquefois de leurs mœurs et de leur santé pour toute leur vie. La manière la plus courte qu'une mère imagine pour s'en débarrasser sans tromper son fils, est de lui imposer silence. Cela seroit bon, si on l'y cût accontume de longue main dans des questions indifférentes, et qu'il ne soupçonnât pas du mystere à ce nouveau ton. Mais rarement elle s'en tient là. L'est le secret des gens mariés, lui dira-t-elle; de petits queçons ne doivent point être si curieux. Voila qui est fort bien pour tirer d'embarras la mere : mais qu'elle sache que, pique de cet air de mepris, le petit garçon n'aura pas un moment de repos qu'il n'ait appris le secret des gens maries, et qu'il ne tardera pas de l'apprendre.

Ou'on me per mette de rapporter une réponse bien différente que j'ai entendu faire à la même question, et qui me frappa d'autant plus, qu'elle partoit d'une femme aussi modeste dans ses discours que dans ses manieres, mais qui savoit au besoin fouler aux pieds, pour le bien de son fils et pour la vertu, la fausse crainte du blame et les vains propos des plaisans. Il n'y avoit pas long-temps que l'enfant avoit jeté par les arines une petite pierre qui lui avoit dechiré l'urêtre; mais le mal passe etoit oublié. Maman, dit le petit étourdi, comment se font les enfans? Mon fils, repond la mère sans hesiter, les semmes les pissent avec des douleurs qui leur coutent quelquesois la vie. Que les sous rient, que les sots soient scandalisés; mais que les sages cherchent si jamais ils trouveront une réponse plus judicieuse et qui aifle mieux à ses fins.

D'abord l'idée d'un besoin naturel et connu de l'enfant detourne celle d'une operation mysterjegse. Les idees accessoires de la douleur et de la mort couvrent celle-là d'un voile de tristesse qui amortit l'imagination et reprime la curiosite; tout porte l'esprit sur les suites de l'accouchement, et non pas sur ses causes. Les infirmites de la nature humaine, des objets degoûtans, des images de souffrance, voila les éclaircissemens où mêne cette reponse, si la repugnance qu'elle inspire permet à l'enfant de les demander. Par où l'inquietude des desirs aura-t-elle occasion de naître dans des entretiens ainsi diriges? et cependant vous voyez que la vérité n'a point ete alterée, et qu'on n'a point eu besoin d'abuser son clève au lieu de l'instruire.

Vos enfans lisent; ils prennent dans leurs votre eleve etoit seul, vous n'auriez rien à lectures des connoissances qu'ils n'auroient pas laire; mais tout ce qui l'environne enflumme s'ils n'avoient point lu. S'ils étudient, l'imagi- 'son imagination. Le torrent des prejuges l'en-

nation s'allume et s'aiguise dans le silence du cabinet. S'ils vivent dans le monde, ils entendent un jargon bizarre, ils voient des exemples dont ils sont frappes : on leur a si bien persuadé qu'ils étoient hommes, que, dans tout ce que font les hommes en leur presence, ils cherchent aussitöt comment cela peut leur convenir : il faut bien que les actions d'autroi leur servent de modèle, quand les jugemens d'autrui leur servent de loi. Des domestiques qu'on fait dependre d'eux, par consequent interesses a leur plaire, leur font la cour aux depeus des bonnes inœurs; des gonvernantes ricuses leur tiennent a quatre ans des propos que la plus effrontee n'oseroit leur tenir a quinze. Bientôt elles oublient er qu'elles ont dit; mais ils n'oublient pas ce qu'ils ont entendu. Les entretiens polissons preparent les mœurs libertines : le laquais tripon rend l'enfant debauche; et le secret de l'un sert de garant à celui de l'autre.

L'enfant eleve selon son fige est seul. Il ne connoît d'attachemens que ceux de l'habitude; il aime sa sœur comme sa montre, et son ami comme son chien. Il ne se sent d'aucun sexe, d'aucune espece : l'homme et la femme lui sont egalement etrangers; il ne rapporte à lui rieu de ce qu'ils font ni de ce qu'ils disent; il ne le voit ni ne l'entend, ou n'y fait nulle attention : leurs discours ne l'interessent pas plus que leurs exemples : tout cela n'est point fait pour lui. Ce n'est pas une erreur artificieuse qu'on lui donne par cette methode, c'est l'ignorance de la nature. Le temps vient où la même nature prend soin d'eclairer son clève; et c'est alors sculement qu'elle l'a mis en état de profiter sans risque des leçons qu'elle lai donne. Voilà le principe : le détail des règles n'est pas de mon sujet : et les moyens que je propose en vue d'autres objets servent encore d'exemple pour celui-ci.

Voulez-vous mettre l'ordre et la règle dans les passions naissantes, etendez l'espace durant lequel elles se developpent, afin qu'elles aient le temps de s'arranger à mesure qu'elles naissent. Alors ce n'est pas l'homme qui les ordonne, c'est la nature elle-même; votre soin n'est que de la laisser arranger son travail. Si votre eleve etoit seul, vous n'auriez rien à laire; mais tout ce qui l'environne enflamme son imagination. Le torrent des oreinges l'en-

333 ÉMILE.

traine: pour le retenir il faut le pousser en sens contraire. Il faut que le sentiment enchaîne l'imagination, et que la raison fusse taire l'opinion des hommes. La source de toutes les passions est la sensibilité; l'imagination determine leur pente. Tout être qui sent ses rapports doit être affecté quand ses rapports s'altérent, et qu'il en imagine on qu'il en croit imaginer de plus convenables à sa nature. Ce sont les erreurs de l'imagination qui transforment en vices les passions de tous les êtres bornes, même des anges, s'ils en ont (a): car il faudroit qu'ils connussent la nature de tous les êtres, pour savoir quels rapports conviennent le mieux à la leur.

Voici donc le sommaire de toute la sagesse bumaine dans l'usage des passions; 1° sentir les vrais rapports de l'homme tant dans l'espèce que dans l'individu; 2° ordonner toutes les affections de l'âme selon ces rapports.

Mais l'homme est-il maître d'ordonner ses affections selon tels ou tels rapports? Sans doute, s'il est maître de diriger son imagination sur tel ou tel objet, ou de lui donner telle ou telle habitude. D'ailleurs il s'agit moins ici de ce qu'un homme peut faire sur lui-même, que de ce que nous pouvons faire sur notre clève par le choix des circonstances où nous le plaçons. Exposer les moyens propres à le maintenir dans l'ordre de la nature, c'est dire assez comment il en peut sortir.

Tant que sa sensibilite reste bornée à son individu, il n'y a rien de moral dans ses actions; ce n'est que quand elle commence à s'etendre hors de lui, qu'il prend d'abord les sentimens, ensuite les notions du bien et du mal, qui le constituent véritablement homme et partie intégrante de son espèce. C'est donc a ce premier point qu'il faut d'abord fixer nos observations.

Elles sont difficiles en ce que, pour les faire, il faut rejeter les exemples qui sont sous nos yeux, et chercher ceux où les developpemens successifs se font selon l'ordre de la nature.

Un enfant façonne, poli, civilise, qui n'at-

(a) Van, ..., s'if y en a. Telle est en effet la leçon de manuacut autographe. On peut croire que l'auteur fut forcé d y subsituer s'ifs en out, dans les premières chifons, mais puisque cette dernière lecon se retrouve dans l'échtion de Genère, et est vraisemblable qu'il s'est décidé à la laisser subsister dans le teste préférablement à la première.

G. P. tend que la puissance de mettre en œuvre les instructions prematurées qu'il a reçues, ne se trompe jamais sur le moment où cette puissance lui survient. Loin de l'attendre il l'accélère; il donne à son sang une fermentation precoce; il sait quel doit être l'objet de ses desirs long-temps même avant qu'il les eprouve. Ce n'est pas la nature qui l'excite, c'est lui qui la force : elle n'a plus rien à lui apprendre en le faisant homme; il l'etoit par la pensce long-temps avant de l'être en effet.

La véritable marche de la nature est plus graduelle et plus fente. Peu à peu le sang s'enflamme, les esprits s'elaborent, le tempérament se forme. Le sage ouvrier qui dirige la fabrique a soin de perfectionner tous ses instrumens avant de les mettre en œuvre : une lonque inquiétude précède les premiers desirs. une longue ignorance leur donne le change; on désire sans savoir quoi. Le sang fermente et s'agite; une surabondance de vie cherche à s'étendre au deliors. L'œil s'anime et parcourt les autres êtres, on commence a prendre intérêt à ceux qui nous environnent, on commence a sentir qu'on n'est pas fait pour vivre seul : c'est ainsi que le cœur s'ouvre aux affections bumaines, et devient capable d'attachement.

Le premier sentiment dont un jeune homme éleve soigneusement est susceptible, n'est pas l'amont, c'est l'amitié. Le premier acte de son imagination naissante est de lui apprendre qu'il a des semblables, et l'espece l'affecte avant le sexe. Voila donc un autre avantage de l'innocence prolongée; c'est de profiter de la sensibilité maissante pour jeter dans le cœur du jeune adolescent les premières semences de l'humanité. Avantage d'autant plus précieux, que c'est le seul temps de la vie où tes mêmes soins puissent avoir un vrai succès.

J'ai toujours vu que les jeunes gens corrompus de bonne heure, et livres aux temmes et a la debauche, etoient inhumains et cruels; la fougue du temperament les rendoit impatiens, vindicatifs, furieux : leur imagination, pleine d'un seul objet, se refusoit a tout le reste ; ils ne connoissoient ni pitié ni miséricorde; ils auroient sacrifié pere, mère, et l'univers entier, au moindre de leurs plaisirs. Au contraire, un jeune homme elevé dans une heureuse amplicite est porté par les premiers mouvemens de

la nature vers les passions tendres et affectuenses : son cœur compatissant s'émeut sur les peines de ses semblables; il tressaillit d'aise quand il revoit son camarade, ses bras sivent trouver des etreintes caressantes, ses yeux savent verser des larmes (a) d'attendrissement ; il est sensible à la honte de deplaire, au regret d'avoir offensé. Si l'ardeur du sang qui s'enflamme le rend vif, emporté, colère, on voit le moment d'après toute la bonte de son cœur dans l'effusion de son repentir; il pleure, il gemit sur la blessure qu'il a faite; il vondroit au prix de son sang racheter celui qu'il a versé; tout son emportement s'éteint, toute sa fierté s'humilie devant le sentiment de sa faute. Est-il offensé lui-meme; au fort de sa fureur, une excuse, un mot le désarme; il pardonne les torts d'autrui d'aussi bon cœur qu'il répare les siens. L'adolescence n'est l'âge ni de la vengeance ni de la haine; elle est celui de la commiseration, de la clemence, de la genérosité. Our, je le soutiens, et je ne crains point d'être dementi par l'experience, un enfant qui n'est pas mal né, et qui a conservé jusqu'a vingt ans son innocence, est à ect âge le plus généreux, le meilleur, le plus aimant et le plus aimable des hommes. On ne vous a jamais rien dit de semblable; je le crois bien, vos philosophes, eleves dans toute la corruption des colleges, n'ont garde de savoir cela.

C'est la foiblesse de l'homme qui le rend sociable ; ce sont nos misères communes qui portent nos cœurs à l'humanité : nous ne lui devrions rien si nous n'etions pas hommes. Tout attachement est un signe d'insuffisance : si chacun de nous n'avoit nul besoin des autres, il notre infirmite même pait notre frêle bonheur. Un être vraiment heureux est un être solitaire : Dieu seul jouit d'un bonheur absolu : mais qui de nous en a l'idee? Si quelque être imparfait pouvoit se suffire à lui-même, de quoi iouiroit-il selon nous? Il seroit seul, il seroit misérable. Je ne conçois pas que celui qui n'a Desoin de rien pui-se aimer quelque chose : je ne conçois pas que celui qui n aime rien paisse étre heureux.

Il suit de là que nous nous attachons à nos semblables moins par le sentiment de leurs plaisirs que par celui de leurs pemes; car nous y voyons bien mieux l'identité de notre nature et les garans de leur attachement pour nous. Si nos besoins communs nous unissent par interêt, nos misères communes nous unissent par affection. L'aspect d'un homme heureux inspire aux autres moins d'amour que d'envie ; on l'accuseroit volontiers d'usurper un droit qu'il n'a pas en se faisant un bonheur exclusif; et l'amour-propre souffre encore en nous faisant sentir que cet homnie n'a nul besoin de nous. Mais qui est-ce qui ne plaint pas le malheureux qu'il voit sonffrir? Qui est-ce qui ne voudroit pas le delivrer de ses maux s'il n'en coûtoit qu'un souhait pour cela? L'imagination nous met à la place du miserable plutôt qu'à celle de l'homme heureux ; on sent que l'un de ces etats nous touche de plus près que l'autre. La pitie est douce, parce qu'en se mettant à la place de celui qui souffre on sent pourtant le plaisir de ne pas souffrir comme lui. L'envie est amere, en ce que l'aspect d'un homme heureux, loin de mettre l'envieux a sa place, lui donne le regret de n'y pas être. Il semble que l'un nous exempte des maux qu'il souffre, et que l'autre nous de les biens dont il jouit.

Voulez-vous donc exciter et nourrir dans le cœur d'un jeune homme les premiers mouvemens de la sensibilité naissante, et tourner son caractere vers la bienfaisance et vers la bonte : n'allez point faire germer en lui l'orgueil, la vanité, l'envie, par la trompeuse image du bonheur des hommes; n'exposez point d'abord a ses yeux la pompe des cours, le faste des pane songeroit guere a s'unir a eux 🔧 Ainsi de , lais , l'attrait des spectacles ; ne le promenez point dans les cercles, dans les brillantes assemblees; ne lui montrez l'extérieur de la grande societe qu'après l'avoir mis en état de l'apprécier en elle-même. Lui montrer le monde avant qu'il connoisse les hommes, ce n'est pas le former; c'est le corrompre : ce n'est pas l'instruire ; c'est le tromper.

> Les hommes ne sont naturellement ni rois, ni grands, ni courtisans, ni riches; tous sont nés nus et pauvres, tous sujets aux miseres de la vie, aux chagrins, aux maux, aux hesoins, aux douleurs de toute espece ; enfin tous sont condamnés a la mort. Yoda ce qui est vrai-

in) ban. . supent reprinte des formes

<sup>(&</sup>quot; Ommie in intertibilité est grat o et contins (in sie Nat. Denr., 1, 44

554 ÉMILE.

ment de l'homme; voilà de quoi nul mortel n'est exempt. Commencez donc par étudier de la nature humaine ce qui en est inséparable, ce qui constitue le mieux l'humanité.

A seize ans l'adolescent sait ce que c'est que souffrir, car il a souffert lui-même; mais à peine sait-il que d'autres êtres souffrent aussi; le voir sans le sentir n'est pas le savoir, et, comme je l'ai dit cent fois, l'enfant n'imaginant point ce que sentent les autres, ne connoit de maux que les siens: mais quand le premier développement des sens allume en lui le feu de l'imagination, il commence à se sentir dans ses semblables, à s'émouvoir de leurs plaintes, et à souffrir de leurs douleurs. C'est alors que le triste tableau de l'humanité souffrante doit porter a son œur le premier attendrissement qu'il ait jamais éprouvé.

Si ce moment n'est pas facile à remarquer dans vos enfans, à qui vous en prenez-vous? Vous les instroisez de si bonne heure a jouer le sentiment, vous leur en apprenez si tôt le langage, que, parlant toujours sur le même ton. ils tournent vos lecons contre vous-même, et ne vous laissent nul moyen de distinguer quand. cessant de mentir, ils commencent à sentir ce qu'ils disent. Mais voyez mon Émile : à l'age où je l'ai conduit it n'a ni senti ni menti. Avant de savoir ce que c'est qu'aimer, il n'a dit à personne, Je vous aime bien; on ne lui a point prescrit la contenance qu'il devoit prendre en la chambre de son pere, de sa mère, ou de son gouverneur malade; on ne lui a point montré l'art d'affecter la tristesse qu'il n'avoit pas. Il n'a feint de pleurer sur la mort de personne; car il ne stit ce que c'est que mourir. La même insensibilite qu'il a dans le creur est aussi dans ses manieres, ludifferent a tout, hors à luimême, comme tous les autres enfans, il ne prend interêt à personne; tout ce qui le distingue, est qu'il ne veut point paroitre en prendre, et qu'il n'est pas faux comme eux.

Emile, ayant peu reflechi sur les êtres sensibles, saura tard ce que c'est que souffrir et mourir. Les plaintes et les cris commenceront d'agiter ses entrailles, l'aspect du sang qui coule lui fera detourner les yeux; les convulsions d'un animal expirant lui donneront je ne sais quelle angoisse avant qu'il sache d'ou lui viennent ces nouveaux mouvemens. S'il étoit

resté stupide et barbare, il ne les auroit pas : s'il étoit plus instruit, il en connottroit la source : il a dejà trop comparé d'idees pour ne rien sentir, et pas assez pour concevoir ce qu'il sent.

Ainsi nalt la pitié, premier sentiment relatif qui touche le cœur humain selon l'ordre de la nature. Pour devenir sensible et pitovable, il faut que l'enfant sache qu'il v a des êtres semblables à lui qui souffrent ce qu'il a souffert, qui sentent les douleurs qu'il a senties, et d'autres dont il doit avoir l'idee, comme pouvant les sentir aussi. En effet, comment nous laissons-nous émouvoir à la pitié, si ce n'est en nous transportant bors de nous et nous identifiant avec l'animal souffrant, en quittant, pour ainsi dire, notre être pour prendre le sien? Nous ne souffrons qu'autant que nous jugeons qu'il souffre : ce n'est pas dans nous , c'est dans lui que nous souffrons. Ainsi nul ne devient sensible que quand son imagination s'anime et commence à le transporter hors de lui.

Pour exciter et nourrir cette sensibilité naissante, pour la guider et la suivre dans sa pente naturelle, qu'avons-nous donc à faire, si ce n'est d'offeir au jeune homme des objets sur lesquels puisse agir la force expansive de son cœur, qui le dilatent, qui l'étendent sur les autres êtres, qui le fassent partout retrouver hors de lui ; d'écarter avec soin ceux qui le resserrent, le concentrent, et tendent le ressort du moi humain; c'est-à-dire, en d'autres termes, d'exciter en lui la bonté. l'humanité, la commisération. la bienfaisance, toutes les passions attirantes et douces qui plaisent naturellement aux hommes. et d'empêcher de naître l'envie, la convoitise, la haine, toutes les passions repoussantes et cruelles, qui rendent, pour ainsi dire, la sensibilite non-sculement pulle, mais negative, et font le tourment de celui qui les enrouve?

Je crois pouvoir résumer toutes les reflexions précedentes en deux ou trois maximes precises, claires, et faciles à saisir.

## PREMIÈRE MAXIME.

Il n'est pas dans le cour humain de se mettre à la place des geus qui sont plus heureux que uous, mais seulement de ceux qui sont plus à plaindre.

sais quelle angoisse avant qu'il sache d'ou lui Si l'on trouve des exceptions à cette maxime, viennent ces nouveaux mouvemens. S'il étoit : elles sont plus apparentes que reelles. Ainsi l'ou

ne se met pas à la place du riche ou du grand auquel on s'attache; même en s'attachant sincérement, on ne fait que s'approprier une partie de son bien-être. Quelquefois on l'aime dans ses malheurs: mais, tant qu'il prospere, il n'a de veritable ami que celui qui n'est pas la dupe des apparences, et qui le plaint plus qu'il ne l'envie, malgre sa prosperité.

On est touché du bonheur de certains états, par exemple, de la vie champêtre et pastorale. Le charme de voir ces bonnes gens heureux n'est point empoisonné par l'envie, on s'interesse a eux veritablement. Pourquoi cela? parce qu'on se sent maître de descendre a cet etat de paix et d'innocence, et de jouir de la même felicité : c'est un pis aller qui ne donne que des idees agreables, attenduqu'il suffit d'en vouloir jouir pour le pouvoir. Il y a toujours du plaisir à voir ses ressources, a contempler son propre bien, même quand on n'en veut pas user.

Il suit de là que, pour porter un jeune homme a l'humanite, loin de lui faire admirer le sort brillant des autres, il faut le lui montrer par les côtes tristes, il faut le lui faire craindre. Alors, par une conséquence évidente, il doit se frayer une route au bonheur, qui ne soit sur les traces de personne.

## DEUXIÈME MAXIME.

On ne plaint jamais dans autrus que les maux d'unt on un se cool pas exempt sus-mesire.

Non ignory mult, mucris successore disco.

ÆNHO, 1-651.

Je ne connois rien de si beau, de si profond, de si touchant, de si vrai, que ce vers-la.

Pourquoi les rois sont-ils sans pitié pour leurs sujets? c'est qu'ils comptent de n'être jamais hommes. Pourquoi les riches sont-ils si durs envers les pauvres? c'est qu'ils n'ont pas peur de le devenir. Pourquoi la noblesse a-t-elle un si grand mépris pour le peuple? c'est qu'un noble ne seru jamais roturier. Pourquoi les Turcs sont-ils generalement plus humains, plus hospitaliers que nous? c'est que, dans leur gouvernement tout-à-fait arbitraire, la grandeur et la fortune des particuliers étant toujours précaires et chancelantes, ils ne regardent point l'abaissement et la misère comme un état etran-

gera eux (\*); chacun peut être demain ce qu'est aujourd'hui celui qu'il assiste. Cette réflexion, qui revient sans cesse dans les romans orientaux, donne à leur lecture je ne sais quoi d'attendrissant que n'a point tout l'apprêt de notre seche morale.

N'accoutumez donc pas votre élève à regarder du haut de sa gloire les peines des infortunés, les trayaux des misérables, et n'espérez pas lui apprendre à les plaindre, s'il les considere comme lui étant etrangers. Faites-lui bien comprendre que le sort de ces malheureux peut être le sien, que tous leurs maux sont sous ses pieds, que mille evénemens imprevus et inévitables peuvent l'y plonger d'un moment à l'autre. Apprenez-lui à ne compter ni sur la naissance, ni sur la sante, ni sur les richesses; montrez-lui tontes les vicissitudes de la fortune : cherchez-lui les exemples toujours trop frequens de gens qui, d'un etat plus eleve que le sien, sont tombes au-dessous de celui de ces malheureux : que ce soit par leur faute ou non, ce n'est pas maintenant de quoi il est question; sait-il seulement ce que c'est que faute? N'empietez jamais sur l'ordre de ses connoissances, et ne l'éclairez que par les lunneres qui sont à sa portée : il n'a pas besoin d'être fort savant pour sentir que toute la prudence hum inc ne peut lui répondre si dans une heure il sera vivant ou mourant; si les douleurs de la nephretique ne lui feront point grincer les dents avant la nuit; si dans un mois il sera riche ou pauvre; si dans un an peut-être il ne ramera point sous le nerf de bæuf dans les galeres d'Alger, Surtout n'allez pas lui dire tout cela troidement comme son catechisme; qu'il voie, qu'il sente les calamites humaines : ebranlez, effrayez son imagination des perils dont tout homme est sans cesse environne; qu'il voie autour de lui tous ces abimes, et qu'a vous les entendre decrire, il se presse contre vous de peur d'y tomber. Nous le rendrons timide et poltron, direz-vous. Nous verrons dans la suite; mais, quant à present, commençons par le rendre humain; voilà surtout ce qui nous importe.

<sup>(2)</sup> Cela paroli changer un pen maintenant, les états semblent descrir plus fixes, et les hommes descennent aussi plus desc

## TROISIÈME MAXIME.

La pitié qu'on a du mal d'antrui ne se mesure pas sur la quantité de ce mal, mais sur le sentiment qu'on prête à ceux qui le souffrent.

On ne plaint un malheureux qu'autant qu'on croit qu'il se trouve à plaindre. Le sentiment physique de nos maux est plus borne qu'il ne semble : mais c'est par la memoire qui nous en fait sentir la continuité, c'est par l'imagination qui les étend sur l'avenir, qu'ils nous rendent vraiment à plaindre. Voilà, je pense, une des causes qui nous endurcissent plus aux maux des animaux qu'à ceux des hommes, quoique la sensibilité commune dût egalement nous identifier avec eux. On ne plaint guère un cheval de charretier dans son écurie, parce qu'on ne présume pas qu'en mangeant son foin il songe aux coups qu'il a reçus et aux fatigues qui l'attendent. On ne plaint pas non plus un mouton qu'on voit pattre, quoiqu'on sache qu'il sera bientôt égorgé, parce qu'on juge qu'il ne prévoit pas son sort. Par extension l'on s'endurcit ainsi sur le sort des hommes; et les riches se consolent de mal qu'ils font aux pauvres, en les supposant assez stupides pour n'en rien sentir. En général je juge du prix que chacun met au bonheur de ses semblables par le cas qu'il paroit faire d'eux. Il est naturel qu'on fasse bon marche du bonheur des gens qu'on i meprise. Ne vous ctonnez donc plus si les politiques parlent du peuple avec tant de dedain, ni si la plupart des philosophes affectent de faire l'homme si méchant.

C'est le peuple qui compose le genre humain; ce qui n'est pas peuple est si peu de chose que ce n'est pas la peine de le compter. L'homme est le même dans tous les états : si cela est, les états les plus nombreux meritent le plus de respect. Devant celui qui pense, toutes les distinctions civiles disparoissent : il voit les mêmes passions, les mêmes sentimens dans le goujat et dans l'homme illustre ; il n'y discerne que leur laugage, qu'un coloris plus ou moins apprête; et si quelque difference essentielle les distingue, elle est au prejudice des plus dissimules. Le peuple se montre tel qu'il est, et n'est pas aimable : mais il faut, bien que les gens du monde se déguisent; s'ils se montroient tels qu'ils sont, ils feroient horreur.

Il y a, disent encore nos sages, même dose de bonheur et de peine dans tous les états. Maxime aussi funeste qu'insoutenable; car, si tous sont egalement heureux, qu'ai-je besoin de m'incommoder pour personne? Que chacun reste comme il est : que l'esclave soit maltraité, que l'infirme souffre, que le gueux perisse; il n'y a rien à gagner pour eux à changer d'etat. Ils font l'énumeration des peines du riche, et montrent l'inanite de ses vains plaisirs : quel grossier sophisme! les peines du riche ne lui viennent point de son etat, mais de lui seul, qui en abuse. Fût-il plus malheureux que le pauvre même, il n'est point à plaindre, parce que ses maux sont tous son ouvrage, et qu'il ne tient qu'à lui d'être heureux. Mais la peine du miserable lui vient des choses, de la rigueur du sort qui s'appesantit sur lui. Il n'y a point d'habitude qui lui puisse ôter le sentiment physique de la fatigue, de l'épuisement, de la faim : le bon esprit ni la sagesse ne servent de rien pour l'exempter des maux de son état. Que gagne Epictète de prévoir que son maître va lui casser la jambe? la lui casse-t-il moins pour cela? il a par-dessus son mal le mal de la préyoyance. Quand le peuple seroit aussi sensé que nous le supposons stupide, que pourroit-il être autre que ce qu'il est? que pourroit-il faire autre que ce qu'il fait? Étudiez les gens de cet ordre, yous verrez que, sous un autre langage, ils ont autant d'esprit et plus de bon sens que vous. Respectez donc votre espece; sungez qu'elle est composce essentiellement de la collection des peuples; que, quand tous les roiset tous les philosophes en seroient ôtés, il n'y paroitroit guère, et que les choses n'en iroient pas plus mal. En un mot, apprenez a votre eleve à aimer tous les hommes, et même ceux qui les déprisent : faites en sorte qu'il ne se place dans aucune classe, mais qu'il se retrouve dans toutes : parlez devant lui du genre humain avec attendrissement, avec pitié même, mais jamais avec mepris. Homme, ne deshonore point l'homme.

C'est par ces routes et d'autres semblables, bien contraires à celles qui sont frayées, qu'il convient de pénétrer dans le cœur du jeune adolescent pour y exciter les premiers mouvemens de la nature, le développer et l'étendre sur ses semblables; à quoi j'ajoute qu'il importe de méler à ces mouvemens le moins d'interêt

personnel qu'il est possible; surtout point de ! vanite, point d'emulation, point de gloire, point de ces sentimens qui nous forcent de nous comparer aux autres : car ces comparaisons pe se font jamais sans quelque impression de haine contre ceux qui nous disputent la preference, ne fut-ce que dans notre propre estime. Alors il faut s'aveugler ou s'irriter, être un mechant ou un sot : táchons d'eviter cette alternative. Ces passions si dangereuses naitront tôt ou tard, me dit-on, maleré nous. Je ne le nie pas : chaque chose a son temps et son lieu; je dis seulement qu'on pe doit pas leur aider à naître.

Voda l'esprit de la methode qu'il faut se prescrire, lei les exemples et les details sont mutiles, parce qu'ici commence la division presque infinie des caracteres, et que chaque exemple que je donnerois ne conviendroit pas peutêtre à un sur cent mille. C'est à cet âge aussi que commence, dans l'habile maître, la veritable fonction de l'observateur et du philosophe qui sait l'art de sonder les corurs en travaillant a les former. Tandis que le jeune homme ne songe point encore à se contrefaire, et pe l'a point encore appris, à chaque objet qu'on lui présente on voit dans son air, dans ses yeux, dans son geste, l'impression qu'il en reçoit; on lit sur son visage tous les mouvemens de son âme : à force de les epier on parvient a les prevoir, et entin à les diriger.

On remarque en general que le sang, les blessures, les cris, les gennssemens, l'appareil des operations douloureuses, et tout ce qui porte aux sens des objets de souffrance, saisit plus tôt et plus generalement tous les hommes. L'idée de destruction, etant plus composee, ne frappe pas de même; l'image de la mort touche plus tard et plus foiblement, parce que nul n'a par-devers sor l'experience de mourir : il faut avoie vu des cadayres pour sentir les angoisses des agonisans. Mais quand une fois cette image s'est bien formée dans notre esprit, il n'y a point de spectacle plus horrible à nos veux, soit à cause de l'idée de destruction totale qu'elle donne alors par les seus, soit parce que, sachant que ce moment est inévitable pour tous les hommes, on se sent plus vivement affecte d'une situation a laquelle on est sur de ne pouvoir echapper.

tions et leurs degrés, qui dependent du caractère particulier de chaque individu et de ses habitudes anterieures; mais elles sont universelles, et nul n'en est tout-a-fait exempt. Il en est de plus tardives et de moins générales, qui sont plus propres aux âmes sensibles ; ce sont celles qu'on recoit des peines morales, des douleurs internes, des aftlictions, des langueurs, de la tristesse. Il y a des gens qui ne savent être émus que par des cris et des pleurs ; les longs et sour de gemissemens d'un cœur serré de détresse ne leur ont iamais arraché des soupirs; jamais l'aspect d'une contenance abattue, d'un visage have et plombe, d'un œil éteiat et qui ne peut plus pleurer, ne les fit pleurer eux-mêmes : les maux de l'ame ne sont rien pour eux : ils sont ingés, la teur ne sent rien, n'attendez d'eux que rigueur inflexible, endurcissement, cruaute. Ils pourront être integres et justes, jamais clemens, genereux, pitovables. Je dis qu'ils pourront être justes, si toutefois un homme peut l'être quand il n'est pas miséricordieux.

Mais ne vous pressez pas de juger les jeunes gens par cette règle, surtout ceux qui, ayant éte eleves comme ils doivent l'être, n'ont aucune idee des peines morales qu'on ne leur a jamais fait eprouver; car, encore une fois, ils ne peuvent plaindre que les maux qu'ils connoissent; et cette apparente insensibilite, qui ne vient que d'ignorance, se change bientôt en attendrissement quand ils commencent à sentir qu'il y a dans la vie humaine mille douleurs qu'ils ne connoissoient pas. Pour mon Émile, s'il a eu de la simplicité et du bon sens dans son enfance, je suis bien sår qu'il aura de l'ame et de la sensibilite dans sa jeunesse; car la verite des sentimens tient beaucoup a la justesse des idees.

Mais pourquoi le rappeler ici? Plus d'un lecteur me reprochera sans doute l'oubli de mes premières résolutions et du bonheur constant que j'avois promis à mon élève. Des malbeureux, des mourans, des spectacles de douleur et de misère! quel bonheur, quelle jouissance pour un jeune cœur qui nait à la vie! Son triste instituteur, qui lui destinoit une education si douce, ne le fait naître que pour souffrir. Voilà ce qu'on dira : Que m'importe? Ces impressions diverses ont leurs modifica- \( \frac{1}{2} \) ai promis de le rendre heureux ; non de faire

558 ÉMILE.

qu'il parût l'être. Est-ce ma faute si, toujours dupe de l'apparence, vous la prenez pour la realité?

Prenons deux jeunes gens sortant de la première education et entrant dans le monde par deux portes directement opposees. L'un monte tout à coup sur l'Olympe et se repand dans la plus brillante societe; on le mêne à la cour. chez les grands, chez les riches, chez les jolies femmes. Je le suppose fété partout, et je n'examine pas l'effet de cet accueil sur sa raison ; je suppose qu'elle y résiste. Les plaisirs volent au-devant de lui, tous les jours de nouveaux objets l'amusent; il se livre à tout avec un intérél qui vous seduit. Vous le vovez attentif. empressé, curieux : sa première admiration vous frappe; vous l'estimez content : mais voyez l'état de son âme; vous croyez qu'il jouit; moi, je crois qu'il souffre.

Qu'aperçoit-il d'abord en ouvrant les yeux? des multitudes de pretendus biens qu'il ne connoissoit pas, et dont la plupart, n'étant qu'un mouient à sa portée, ne semblent se montrer à lui que pour lui donner le regret d'en être privé. Se promène-t-il dans un palais, vous voyez à son inquiete curiosité qu'il se demande pourquoi sa maison paternelle n'est pas ainsi. Toutes ses questions vous disent qu'il se compare sans cesse au maître de cette maison ; et tout ce qu'il trouve de mortifiant pour lui dans ce parallele aiguise sa vanité en la revoltant. S'il rencontre un jeune homme mieux mis que lui, je le vois murmurer en secret contre l'avarice de ses parens. Est-il plus paré qu'un autre, il a la douleur de voir cet autre l'effacer ou par sa naissance ou par son esprit, et toute sa dorare humiliée devant un simple habit de drap. Brille-t-il seul dans une assemblee; s'élève-t-il sur la pointe du pied pour être mieux vu; qui est-ce qui n'a pas une disposition secrète à rabaisser l'air superbe et vain d'un jeune fat? Tout s'unit bientôt comme de concert ; les regards inquiètans d'un homme grave, les mots railleurs d'un caustique, ne tardent pas d'arriver jusqu'à lui ; et, ne fût-il dedaigné que d'un seul homme, le mepris de cet homme empoisonne à l'instant les applaudissemens des autres.

Donnons-lui tout, prodiguons-lui les agrémens, le mérita; qu'il soit bien fait, plein d'esprit, aimable; il sera recherché des femmes; mais en le recherchant avant qu'il les aime, elles le rendront plutôt fou qu'amoureux : il aura de bonnes fortunes; mais il n'aura ni transports ni passion pour les goûter. Ses désirs toujours prevenus, n'ayant jamais le temps de naître au sein des plaisirs, il ne sent que l'ennui de la géne : le sexe fait pour le bonheur du sich le degoûte et le rassasie même avant qu'il le connoisse; s'il continue à le voir, ce n'est plus que par vanite; et, quand il s'y attacheroit par un goût véritable, il ne sera pas seul jeune, seul brillant, seul aimable, et ne trouvera pas toujours dans ses maîtresses des prodiges de fidelite.

Je ne dis rien des tracasseries, des trahisons, des noirceurs, des repentirs de toute espèce inseparables d'une pareille vie. L'expérience du monde en degoûte, on le sait; je ne parle que des ennuis attachés à la premiere ilfusion.

Quel contraste pour celui qui, renfermé jusqu'ici dans le sein de sa famille et de ses amis, s'est vu l'unique objet de toutes leurs attentions, d'entrer tout à coup dans un ordre de choses où il est compté pour si peu; de se trouver comme nové dans une sphere etrangère, lui qui fit si long-temps le centre de la sienne! Oue d'affronts, que d'humiliations ne faut-il pas qu'il essuie, avant de perdre, parmi les inconnus, les prejuges de son importance pris et nourris parmi les siens! Enfant, tout lui cedoit, tout s'empressoit autour de lui : jeune homme, il faut qu'il cède a tout le monde; ou pour peu qu'il s'oublie et conserve ses anciens airs, que de dures lecons vont le faire rentrer en luimême! L'habitude d'obtenir aisement les objets de ses desirs le porte à beaucoup desirer, et lui fait sentir des privations continuelles. Tout ce qui le flatte le tente; tout ce que d'autres ont, il voudroit l'avoir : il convoite teut, il porte envie à tout le monde, il voudroit dominer partout : la vanite le ronge , l'ardeur des desirs effrenés enflamme son jeune cœur; la jalousie et la haine y naissent avec eux ; toutes les passions devorantes y prennent à la fois leur essor; il en porte l'agitation dans le tumulte du monde ; il la rapporte avec lui tous les soirs ; il rentre mécontent de lui et des autres ; il s'endort plein de mille vains projets, trouble

de mille fantaisies; et son orgueil lui peint jusque dans ses songes les chimeriques biens dont le désir le tourmente et qu'il ne possédera de sa vie. Voila votre elève : voyons le mien.

Si le premier spectacle qui le frappe est un objet de tristesse, le premier retour sur luimême est un sentiment de plaisir. En voyant de combien de maux il est exempt, il se sent plus heureux qu'il pe pensoit l'être. Il partage les peines de ses semblables; mais ce partage est volontaire et doux. Il jouit à la fois de la pitié qu'il a pour leurs maux, et du bonheur qui l'en exempte; il se sent dans cet etat de force qui nous etend au-delà de nous, et nous fait porter ailleurs l'activité superflue à notre bien-être. Pour plaindre le mal d'autrui, sans doute il faut le connoître, mais il ne faut pas le sentir. Quand on a souffert, ou qu'on craint de souffrir, on plaint ceux qui souffrent; mais tandis qu'on souffre, on ne plaint que soi. Or si, tous étant assujettis aux misères de la vie, nul n'accorde aux autres que la sensibilite dont il n'a pas actuellement besoin pour lui-même, il s'ensujt que la commisération doit être un sentiment très-doux, puisqu'elle dépose en notre faveur, et qu'au contraire un homme dur est toujours malheureux, puisque l'état de son curur ne lui laisse aucune sensibilite surabondante qu'il puisse accorder aux peines d'autrui.

Nous jugeons trop du bonheur sur les apparences : nous le supposons où il est le moins ; nous le cherchons où il ne sauroit être : la gaite n'en est qu'un signe très-equivoque. Un homme gai n'est souvent qu'un infortune qui cherche a donner le change aux autres et à s'etourdir lui-même. Ces gens si rians, si ouverts, si sercies dans un cercle, sont presque tous tristes et grondeurs chez eux, et leurs domestiques portent la peine de l'amusement qu'ils donnent à leurs societés. Le yrai contentement n'est ni gai ni folatre ; jaloux d'un sentiment si doux, en le goûtant on y pense, on le sayoure, on craint de l'evaporer. Un homme vesiment heureux ne parle guère et ne rit guère ; il resserre, pour ainsi dire, le bonheur autour de son cœur. Les jeux bruyans, la turbulente joie, voilent les dégoûts et l'ennui. Mais la mélancolie est amie de la volupté : l'attendrissement et les larmes accompagnent les plus douces jouissances, et l'excessive joie elle-même arrache plutôt des pleurs que des ris (°).

Si d'abord la multitude et la variéte des auusemens paroit contribuer au bonheur, si l'uniformite d'une vie égale paroit d'abord ennuyeuse, en y regardant mieux, on trouve, au contraire, que la plus douce habitude de l'âme consiste dans une moderation de jouissance qui laisse peu de prise au desir et au degoùt. L'inquietude des desirs produit la curiosité, l'inconstance; le vide des turbulens plaisirs produit l'ensui. On ne s'ennuie jamais de son ctat quand on n'en connoit point de plus agreable. De tous les hommes du monde, les sauvages sont les moins eurieux et les moies ennuves ; tout leur est indifférent : ils ne jouissent pas des choses, mais d'eux; ils passent leur vie à ne rien faire, et ne s'ennuient jamais.

L'homme du monde est tout entier dans son masque. N'etant presque jamais en lui-même, il y est toujours etranger, et mal a son aise quand il est force d'y rentrer. Ce qu'il est n'est vien, ce qu'il paroit est tout pour lui.

Je ne puis m'empêcher de me representer, sur le visage du jeune homme dont j'ai parlé ci-devant, je ne sais quai d'impertinent, de doucereux, d'affecte, qui deplait, qui rebute les gens unis; et sur octui du nuen, une physionomie interessante et simple, qui montre le contentement. la véritable sécenite de l'âme, qui inspire l'estime, la confiance, et qui semble n'attendre que l'épanchement de l'amitié pour donner la sienne a ceux qui l'approchent. On croit que la physionomie n'est qu'un simple developpement de traits deja marques par la nature. Pour moi, je penserois qu'outre ce developpement, les traits du visage d'un homme viennent insensiblement à se former et prendre de la physionomie par l'impression frequente et habituelle de certaines affections de l'âme. Ces affections se marquent sur le visage, rien n'est plus certain; et quand elles tournent en habitude, elles y doivent laisser des impres-

<sup>(\*)</sup> e Supientium remissa valuptates et modesta, compreserque et vix notabiles..... Ista qua epectantur, ad qua consistitue, qua arter alteri stupens monstrat, finis vitent, introcuis misera sunt, > Sensu., de VIII bent , cap. 3 et 12

540 EMILE.

sions durables. Voilà comment je conçois que la physionomie annonce le caractère, et qu'on peut quelquefois juger de l'un par l'autre, sans aller chercher des explications mystéricuses qui supposent des connoissances que nous n'avons pas.

Un enfant n'a que deux affections bien marquées, la joie et la douleur : il rit ou il pleure ; les intermediaires ne sont rien pour lui ; sans cesse il passe de l'un de ces mouvemens à l'autre. Cette alternative continuelle empéche qu'ils ne fassent sur son visage aucune impression constante, et qu'il ne prenne de la physionomie: mais dans l'âge où, devenn plus sensible, il est plus vivement on plus constamment affecté, les impressions plus profondes laissent des traces plus difficiles à detruire ; et de l'etat habituel de l'ame résulte un arrangement de traits que le temps rend ineffaçables. Cependant il n'est pas rare de voir des hommes changer de physionomie à différens âges. J'en ai vu plusieurs dans ce cas; et j'ai toujours trouvé que ceux que j'avois pu bien observer et suivre avoient aussi change de passions habituelles, Cette seule observation, bien confirmee, me paroitroit decisive, et n'est pas déplacée dans un traité d'éducation, où il importe d'apprendre à juger des mouvemens de l'âme par les sigues exteriours.

Je ne sais si, pour n'avoir pas appris à imiter des manieres de convention et à foindre des sentimens qu'il n'a pas, mon jeune homme sera moins aimable, ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici : je sais seulement qu'il sera plus aimant ; et j'ai bien de la peine à croire que celui qui n'aime que lui puisse assez bien se deguiser pour plaire autant que celui qui tire de son attachement pour les autres un nouveau sentiment de bonheur. Mais, quant à ce sentiment même, je crois en avoir assez dit pour guider sur ce point un lecteur raisonnable; et montrer que je ne me suis pas contredit.

Je reviens donc à ma methode, et je dis: Quand l'âge critique approche, offrez aux jeunes gens des spectacles qui les retiennent, et non des spectacles qui les excitent: donnez le change à leur imagination naissante par des objets qui, loin d'enflammer teurs sens, en répriment l'activité. Eloignez-les des grandes villes, où la parure et l'immodestie des femmes hate et prévient les leçons de la nature, où tout presente à leurs yeux des plaisirs qu'ils ne doivent connoître que quand ils sauront les choisir. Ramenez-les dans leurs premières habitations, où la simplicite champêtre laisse les passions de leur âge se développer moins rapidement; ou si leur goût pour les arts les attache encore à la ville, prévenez en eux, par ce goût même, une dangereuse oisivete. Choisissez avec soin leurs societés, leurs occupations, leurs plaisirs : ne leur montrez que des tableaux touchans, mais modestes, qui les remuent sans les séduire, et qui nourrissent leur sensibilite sans emouvoir leurs sens. Songez aussi qu'il y a partont quelques exces à craindre, et que les passions immoderées font toujours plus de mal qu'on n'en veut éviter. Il ne s'agit pas de faire de votre élève un garde malade, un frère de la charité, d'affliger ses regards par des objets continuels de douleurs et de souffrances, de le promeuer d'infirme en infirme, d'hôpital en hôpital, et de la Grève aux prisons : il faut le toucher et non l'endureir a l'aspect des misères humaines. Long-temps frappe des mêmes spectacles, on n'en sent plus les impressions; l'habitude accontume à tout; ce qu'on voit trop on ne l'imagine plus, et ce n'est que l'imagination qui nous fait sentir les maux d'autrui : c'est ainsi qu'à force de voir mourir et souffrir, les prêtres et les medecins deviennent impitovables. Que votre eleve connoisse donc le sort de l'homme et les misères de ses semblables; mais qu'il n'en soit pas trop souvent le témoin. Un seul objet bien choisi, et montré dans un jour convenable, lui donnera pour un mois d'attendrissement et de reflexions. Ce n'est pas tant ce qu'il voit, que son retour sur ce qu'il a vu, qui determine le jugement qu'il en porte; et l'impression durable qu'il reçoit d'un objet lui vient moins de l'objet même, que du point de vue sous lequel on le porte a se le rappeler. C'est ainsi qu'en menageant les exemples, les leçons, les images, vous émousserez long-temps l'aiguillon des sens, et donnerez le change à la nature en suivant ses propres directions.

A mesure qu'il acquiert des lumières, chorsissez des idees qui s'y rapportent; à mesure que ses desirs s'allument, choisissez des tableaux propres à les reprimer. Un vieux militaire qui s'est distingué par ses mœurs autant que par son courage, m'a raconte que, dans sa première jeupesse, son père, homme de sens, mais tres-devot, voyant son tempérament paissant le livrer aux femmes , n'éparena rien pour le contenir ; mais enfin , maleré tous ses soins, le sentant prêt à lui echapper, il s'avisa de le mener dans un honital de verolés, et. sans le prévenir de rien , le fit entrer dans une salle où une troupe de ces malheureux expioient, par un traitement effroyable, le désordre qui les y avoit exposes. A ce bideux aspect, qui revoltoit à la fois tous les seus, le icune homme faillit a se trouver mal. « Va. misérable débauché, lui dit alors le perc d'un ton vehement, suis le vil penchant qui t'entraine; bientôt to seras trop heureux d'ére admis dans cette salle, ou victime des plus infàmes douteurs, to forceras ton pere à remercier Dieu de la mort.

Ce peu de mots, joints a l'énergique tableau qui frappoit le jeune homme lui firent une impression qui ne s'effaça jamais. Condamné par son état a passer sa jeunesse dans les garnisons, d'aima mieux essuyer toutes les railleries de ses camarades, que d'imiter leur libertinage. « J'ai » ete homme, me dit-il, j'ai eu des foiblesses; » mais parvenu jusqu'à montage, je n'ai jamais » pu voir une fille publique sans horreur. » Maltre, peu de discours; mais apprenez à choisir les lieux, les temps, les personnes, puis donnez toutes vos leçons en exemples, et soyez sûr de leur effet.

L'emploi de l'enfance est peu de chose : le mal qui s'y glisse n'est point sans remède, et le bien qui s'y fait peut venir plus tard. Mais il n'en est pas ainsi du premier âge où l'homme commence véritablement à vivre. Cet âge ne dure jamais assez pour l'usage qu'on en doit faire, et son importance exige une attention sans relache : voilà pourquoi j'insiste sur l'art de le prolonger. Un des meilleurs préceptes de la bonne culture est de tout retarder tant qu'il est possible. Rendez les progrès lents et surs : empéchez que l'adolescent ne devienne homme au moment où rien ne lui reste à faire pour le devenir. Tandis que le corps croît, les esprits destines à donner du baume au sang et de la force aux fibres se forment et s'elaborent. Si vous leur faites prendre un cours différent, et

que ce qui est destiné à perfectionner un individu serve à la formation d'un autre : tous deux restent dans un etat de foiblesse, et l'ouvrage de la nature demeure imparfait. Les operations de l'esprit se sentent à leur tour de cette altération; et l'âme, aussi debile que le corps, n'a que des fonctions foibles et languissantes. Des membres gros et robustes ne font ni le courage ni le génic ; et je conçois que la force de l'âme n'accompagne pas celle du corps, quand d'ailleurs les organes de la communication des deux substances sont mal disposes (a). Mais, quelque bien disposés qu'ils puissent être, ils agiront toujours foiblement, s'ils n'ont pour principe qu'un sang epuisé, appauvri, et denourvu de cette substance qui donne de la force et du jeuà tous les ressorts de la machine. Généralement on aperçoit plus de vigueur d'âme dans les hommes dont les jeunes ans ont éte preservés d'une corruption prématuree, que dans ceux dont le desordre à commence avec le nouvoir de s'y livrer; et c'est sans doute une des raisons pourquoi les peuples qui ont des mœurs surpassent ordinairement en bon sens et en courage les peuples qui n'en ont pas. Ceux-ci brillent uniquement par je ne sais quelles petites qualites delices, qu'ils appellent esprit, sagacité, finesse; mais ces grandes et nobles fonctions de sagesse et de raison qui distinguent et honorent l'homme par de belles actions, par des vertus, par des soins veritablement utiles, ne se trouvent guère que dans les premiers.

Les maîtres se plaignent que le feu de cet age rend la jeunesse indisciplinable, et je le vois : mais n'est-ce pas leur faute? Sitôt qu'ils ont laissé prendre à ce feu son cours par les sens, ignorent-ils qu'on ne peut plus lui en donner un autre? Les longs et froids sermons d'un pédant effaceront-ils dans l'esprit de son elève l'image des plaisirs qu'il a concus? banniront-ils de son cœur les désirs qui le tourmentent? amortiront-ils l'ardeur d'un tempérament dont il sait l'usage? ne s'irritera-t-il pas contre les obstacles qui s'opposent au seul bonheur dont il ait l'idee? Et, dans la dure foi qu'on lui prescrit sans pouvoir la lui faire entendre, que verra-t-il, sinon le caprice et la haine d'un homme qui cherche à le tourmen-

a Van ... quand d'ailleurs les organes inconnus de la communication....

ter? Est-il étrange qu'il se mutine et le haïsse à son tour?

Je conçois bien qu'en se rendant facile on peut se rendre plus supportable, et conserver une apparente autorite. Mais je nevois pas trop à quoi sert l'autorite qu'on ne garde sur son etève qu'en fomentant les vices qu'elle devroit réprimer; c'est comme si, pour calmer un cheval fougueux, l'ecuyer le faisoit sauter dans un précipice.

Loin que ce feu de l'adolescent soit un obstacle a l'éducation, c'est par lui qu'elle se consomme et s'acheve; c'est lui qui vous donne une prise sur le cœur d'un jeune homme, quand il cesse d'être moins fort que vous. Ses premieres affections sont les rénes avec lesquelles yous dirigez tous ses mouvemens : il étoit libre, et je le vois asservi. Tant qu'il n'aimoit rien, il ne dependoit que de lui-même et de ses besoins; sitôt qu'il aime, il dépend de ses attachemens. Ainsi se forment les premiers liens qui l'unissent à son espèce. En dirigeant sur elle sa sensibilité naissante, ne croyez pas qu'elle embrassera d'abord tous les hommes, et que ce mot de genre humain signifiera pour lui quelque chose. Non, cette sensibilite se bornera premierement à ses semblables; et ses semblables ne seront point pour lui des inconnus, mais ceux avec lesquels il a des liaisons, ceux que l'habitude lui a rendus chers ou necessaires, ceux qu'il voit evidemment avoir avec lui des manières de penser et de sentir communes, ceux qu'il voit exposés aux peines qu'il a souffertes et sensibles aux plaisirs qu'il a goûtes, ceux, en un mot, en qui l'identité de nature plus manifestee lui donne une plus grande disposition à s'aimer. Ce ne sera qu'après avoir cultivé son naturel en mille manieres, après bien des reflexions sur ses propres sentimens et sur ceux qu'il observera dans les autres, qu'il pourra parvenir à généraliser ses notions individuelles sous l'idee abstraite d'humanite, et joindre à ses affections particulières celles qui peuvent l'identifier avec son espèce.

En devenant capable d'attachement, il devient sensible à celui-des autres (1), et par la

même attentif aux signes de cet attachement. Vovez-vous quel nouvel empire vous aflez acquerir sur lui? Que de chaînes vous avez mises autour de son cœur avant qu'il s'en apercut! Oue ne sentira-t-il point quand, ouvrant les yeux sur lui-même, il verra ce que vous avez fait pour lui ; quand il pourra se comparer aux autres jeunes gens de son age, et vous comparer aux autres gouverneurs! Je dis quand il le verra, mais gardez-vous de le lui dire; si vous le lui dites, il ne le verra plus. Si vous exigez de lui de l'obcissance en retour des soins que vous lui avez rendus, il croira que yous l'avez surpris : il se dira qu'en feignant de l'obliger gratuitement vous avez pretendu le charger d'une dette, et le lier par un contrat auquel il n'a point consenti. En vain vous ajouterez que ce que vous exigez de lui n'est que pour luimême : yous exigez enfin, et vous exigez en vertu de ce que vous avez fait sans son aven. Quand un malheureux prend l'argent qu'on feint de lui donner, et se trouve enrôle malgré lui, vous criez à l'injustice : n'étes-vous pas plus injuste encore de demander à votre élève le prix des soins qu'il n'a point acceptes?

L'ingratitude seroit plus rare si les bienfaits à usure étoient moins communs. On aime ce qui nous fait du bien; c'est un sentiment si naturel! L'ingratitude n'est pas dans le cœur de l'homme, mais l'intérêt y est : il y a moins d'obligés ingrats que de bienfaiteurs interessés (\*). Si vous me vendez vos dons, je marchanderai sur le prix; mais si vous feignez de donner pour vendre ensuite à votre mot, vous usez de fraude : c'est d'être gratuits qui les rend inestimables. Le cœur ne reçoit de lois que de lui-même; en voulant l'enchaîner on le degage; on l'enchaîne en le laissant libre.

Quand le pécheur amorce l'eau, le poisson vient, et reste autour de lui sans defiance; mais quand, pris à l'hameçon caché sous l'appât, il sent retirer la ligne, il tache de fuir. Le pécheur est-il le bienfaiteur? le poisson est-il l'ingrat? Voit-on jamais qu'un homme oublié par son bienfaiteur l'oublie? Au contraire, il

<sup>(\*)</sup> Lattachement peut se passer de retour. Jaman l'am tit. |
Rhe est un échange, un conteat comme les nutres; mais elle
est le plus saint de trus. Le mot d'am n'a point d'autre
corrécatif que lui-meme. Tout homme qui n'est pas l'ami
de son am est très-agrement un fourbe; car ce n'est qu'en l'

rendant en leignant de reudre l'amitié, qu'en peut l'obtente.

(\*) Multos experimen ingratus plures farimus, quin graves experimentes exacturaque sumus.... Un graviant outrem continuplant, non tautiun postquian dedimus beneficia, sed d'un d'imps Senec, de Benel, Lih, 1, cap. 1.

en parle toujours avec plaisir, il n'y songe point sans attendrissement : s'il trouve occasion de lui montrer par quelque service inattendu qu'il se ressouvient des siens, avec quel contentement interieur il satisfait alors sa gratitude! avec quelle douce joie il se fait reconnoitre! avec quel transport il lui dit : Mon tour est venu! Voilà vraiment la voix de la nature; jamais un vrai bienfait ne fit d'irgrat.

Si donc la reconnoissance est un sentiment naturel, et que vous n'en detruisiez pas l'effet par votre faute, assurez-vous que votre elève. commençant a voir le prix de vos soins, y sera sensible, pourvu que vous ne les avez point mis vous-même a prix; et qu'ils vous donneront dans son cœur une autorite que rien ne pourra détruire. Mais, avant de vous être bien assuré de cet avantage, gardez de vous l'ôter en vous faisant valoir auprès de lui. Lui vanter vos services, c'est les lui rendre insupportables; les oublier, c'est l'en faire souvenir. Jusqu'à ce qu'il soit temps de le traiter en homme, qu'il ne soit jamais question de ce qu'il vous doit, mais de ce qu'il se doit. Pour le rendre ducile laissez-lui toute sa liberté, derobezvous pour qu'il vous cherche; elevez son âme au noble sentiment de la re onnoissance, en ne lui parlant jamais que de son interêt. Je n'ai point voulu qu'on lai dit que ce qu'on faisoit etoit pour son bien, avant qu'il fût en état de l'entendre; dans ce discours il n'eût vu que votre dependance, et il ne vous eut pris que pour son valet. Mais maintenant qu'il commence à sentir ce que c'est qu'aimer, il sent aussi quel doux lien peut unir un homme à ce qu'il aime ; et, dans le zele qui vous fait occuper de lui sans cesse, il ne voit plus l'attachement d'un esclave, mais l'affection d'un ami. Or rien n'a tant de poids sur le cœur humain que la voix de l'amitie bien reconnue; car on sait qu'elle ne nons parle jamais que pour notre interêt. On peut croire qu'un ami se trompe, mais non qu'il veuille nous tromper. Quelquefois on resiste a ses conseils, mais jamais on ne les meprise.

Nous entrons enfin dans l'ordre moral : nous venons de faire un second pas d'homme. Si c'en étoit ici le lieu, j'essaierois de montrer comment des premières mouvemens du cœur s'élevent les premières voix de la conscience.

et comment des sentimens d'amour et de baine naissent les premières notions du bien et du mal. Je ferois voir que justice et bonté ne sont point seulement des mots abstraits, de purs êtres moraux formés par l'entendement. mais de véritables affections de l'âme éclairee par la raison, et qui ne sont qu'un progrès ordonne de nos affections primitives; que, par la raison seule, independamment de la conscience, on ne peut etablir aucune loi naturelle; et que tout le droit de la nature n'est qu'une chimere, s'il n'est fondé sur un besoip naturel au cœur bumain (1). Mais je sooge que je n'ai point a faire ici des traites de metaphysique et de morale, ni des cours d'etude d'aucune espece; il me suffit de marquer l'ordre et le progrès de nos sentimens et de nos connoissances relativement à notre constitution. D'autres demontreront peut-être ce que je ne fais qu'indiques ici.

Mon Emile n'ayant jusqu'à présent regarde que lui-même, le premier regard qu'il jette sur ses semblables le porte à se comparer avec eux; et le premier sentiment qu'excite en lui cette comparaison est de desirer la première place. Voila le point où l'amour de soi se change en amour-propre, et on commencent a naître toutes les passions qui tiennent à celle-là. Mais pour decider si celles de ces passions qui domineront dans son caractère seront humaines et douces, ou cruelles et malfaisantes, si ce seront des passions de bienveillance et de commiseration, ou d'envie et de convoitise, il faut savoir à quelle place il se sentira parmi les

<sup>·</sup> Le précepte même d'agir avec autriri coninge nous voufons qu'on agine avec nons in a de vrai fondement que la constien e et le sentiment ; car on est la rabon précise d'agir étant moi comme at i étois un autre, surtout quant le sois moralement sur de ne jamais me trouver dans le même cas? et qui me répondra qu'en suivant bien fidelement cette maxime i obtiendras qu'on la suive de meme avec mos? Le mechant tire avantage de la probité du juste et de sa propre injustice; il est bien ane que tout le mende soit juste excepté lui. Cet accordlà, quot qu'on en dire, n'est pas fart avantageux aux gens de bien. Mals quand la force d'une ame expansive m'alendificasec. mon semi lible, et que je me seus pour aux dire en lui, c'est pour ne passouffeit que je ne veux pas qu'il souffre ; je m'intéresse alts, pour l'amour de mol, et la rais-n du precepte est dans la trebire ellesaume, qui m'impère le desir de mon bienêtre en quelque heu que je sue sente exister. Dou je conclus qual n'est pas vial que les preceptes de la foi naturelle auent. fondes sur la raison sonte; ils ont une base ; les sotide et plus sôre. L'amour des hommes derive de l'amour de soi est le principe de la justice homaine. Le sommatre de toute la impeale

542 ÉMILE.

ter? Est-il étrange qu'il se mutine et le haïsse à son tour?

Je conçois bien qu'en se rendant facile on peut se rendre plus supportable, et conserver une apparente autorité. Mais je ne vois pas trop à quoi sert l'autorité qu'on ne garde sur son élève qu'en fomentant les vices qu'elle devroit réprimer; c'est comme si, pour calmer un cheval fougueux, l'écuyer le faisoit sauter dans un précipice.

Loin que ce feu de l'adolescent soit un obstacle à l'éducation, c'est par lui qu'elle se consomme et s'achève : c'est lui qui vous donne une prise sur le cœur d'un jeune homme. quand il cesse d'être moins fort que vous. Ses premières affections sont les rênes avec lesquelles vous dirigez tous ses mouvemens : il étoit libre, et je le vois asservi. Tant qu'il n'aimoit rien, il ne dépendoit que de lui-même et de ses besoins; sitôt qu'il aime, il dépend de ses attachemens. Ainsi se forment les premiers liens qui l'unissent à son espèce. En dirigeant sur elle sa sensibilité naissante, ne croyez pas qu'elle embrassera d'abord tous les hommes. et que ce mot de genre humain signifiera pour lui quelque chose. Non, cette sensibilité se bornera premièrement à ses semblables; et ses semblables ne seront point pour lui des inconnus, mais ceux ayec lesquels il a des liaisons. ceux que l'habitude loi a rendus chers ou nécessaires, ceux qu'il voit évidemment avoir avec lui des manières de penser et de sentir communes, ceux qu'il voit exposés aux peines qu'il a souffertes et sensibles aux plaisirs qu'il a goûtés, ceux, en un mot, en qui l'identité de nature plus manifestée lui donne une plus grande disposition à s'aimer. Ce ne sera qu'après avoir cultivé son naturel en mille manières, après bien des reflexions sur ses propres sentimens et sur ceux qu'il observera dans les autres, qu'il pourra parvenir à généraliser ses notions individuelles sous l'idée abstraite d'hu-

celles qui peuvent l'identifier avec son espèce. En devenant capable d'attachement, il devient sensible à celui des autres (1), et par là

manité, et joindre à ses affections particulières

(') L'attachement peut se passer de retour, jamais l'am tié. Efte est un échange, un contrat comme les autres; mais elle est le plus saint de tous. Le mot d'amt n'a point d'autre corrétatif que lui-mème. Tout homme qui n'est pas l'amt de son ami est très-sûrement un fourbe; car ce n'est qu'en

même attentif aux signes de cet attachement. Voyez-vous quel nouvel empire vous allez acquérir sur lui? Oue de chaînes vous avez mises autour de son cœur avant qu'il s'en aperçût! Que ne sentira-t-il point quand, ouvrant les yeux sur lui-même, il verra ce que vous avez fait pour lui ; quand il pourra se comparer aux autres jeunes gens de son âge, et vous comparer aux autres gouverneurs! Je dis quand il le verra, mais gardez-vous de le lui dire; si vous le lui dites, il ne le verra plus. Si vous exigez de lui de l'obéissance en retour des soins que vous lui avez rendus, il croira que vous l'avez surpris : il se dira qu'en feignant de l'obliger gratuitement vous avez prétendu le charger d'une dette, et le lier par un contrat auquel il n'a point consenti. En vain vous ajouterez que ce que vous exigez de lui n'est que pour luimême : vous exigez enfin, et vous exigez en vertu de ce que vous avez fait sans son aveu. Quand un malheureux prend l'argent qu'on feint de lui donner, et se trouve enrôlé maleré lui, vous criez à l'injustice : n'étes-vous pas plus injuste encore de demander à votre élève le prix des soins qu'il n'a point acceptés?

L'ingratitude seroit plus rare si les bienfai à usure étoient moins communs. On aime qui nous fait du bien; c'est un sentiment si turel! L'ingratitude n'est pas dans le cœ' l'homme, mais l'intérêt y est : il y a d'obligés ingrats que de bienfaiteurs sés ('). Si vous me vendez vos dons chanderai sur le prix; mais si vous donner pour vendre ensuite à votre usez de fraude : c'est d'être grat rend inestimables. Le cœur ne re que de lui-même; en voulant l'en dégage; on l'enchaîne en le laisso

Quand le pécheur amorce l'ivient, et reste autour de lui mais quand, pris à l'hameçon pât, il sent retirer la ligne, il pécheur est-il le bienfaiteur l'ingrat? Voit-on jamais quar son bienfaiteur l'ouble

rendant ou feignant de readre l'a (\*) Multos experimur ingra; graves exprobratores exactors onnem corrumpimus, non to neficia, and dinn danuss. Ser

Si. 48 Ŋ

une espèce. Il e a point de vue d'e plables avec équite Phistoire est an'el s hommes par lem les Lous : comme ei par les revolutions, le ત્તીમાં પ્રત્યાનીય ભાગી બે ઉપય i'un paisible gouverneme: ile ne commence à en park ouvant plus se suffire à li a part aux affaires de ses ve asse prendre part anx sienne are que quand il est déjà sor se es nos histoires commencent o ent finir. Nous avons fort exact des peuples qui se détruisent; manque est celle des peuples qui nt; ils sont assez heureux et ass aur qu'elle n'ait rien à dire d'eax : nous voyons, même de nos jours . q avernemens qui se conduisent le mie eux dont on parle le moins. Nous ne s donc que le mal, à peine le bien fai ue. Il n'y a que les méchaus de celebre ons sont oubliés ou tournés en ridicule : comment l'histoire, ainsi que la philos E, calonnie sans cesse le genre homain : te plus, il s'en faut bien que les faits o s dans l'histoire ne soient la peinture exac mêmes faits tels qu'ils sont arrivés : ngent de forme dans la tête de l'historie e monlent sur ses intérêts, ils prennent te de ses préjugés. Qui est-ce qui sait me exactement le lecteur au lieu de la seèr voir un événement tel qu'il s'est pass norance ou la partialité déguise tout. Sa cer même un trait lastorique, en étenda esserrant des circonstances qui s'y rappe , que de faces différentes on peut loi de ! Mettez un même objet à divers points , à peine paroitra-t-d le même, et pourta

Vag. ... sont ou' lie's. Le temps , thit Baron , evenue in tiple use, he neus apporte que ce que est de piè se le teme has seithe tent ve que ne le plus de pe se ca est et de meure empleute dens seus ru' de le lecce est. ... et Lanteur , en suppraimat represar de Beron , complacé par ces mels, ou tour use en rute ute , que ne se as dans le mainserit. Il a ben sente que cette inves du ter aparé à un fleuve chut d'une application force en ce tie ou, et il a complete son idee d'une mainere à la fois pe de et plus heureuse.

qu'il veut occuper.

Pour le guider dans cette recherche, après lui avoir montré les hommes par les accidens communs à l'espèce, il faut maintenant les lui montrer par leurs differences. Ici vient la mesure de l'inégalité naturelle et civile, et le tableau de tout l'ordre social.

Il faut étudier la société par les hommes, et les hommes par la societé : ceux qui voudront traiter separement la politique et la morale n'entendront jamais rien à aucune des deux. En s'attachant d'abord aux relations primitives, on voit comment les hommes en doivent être affectés et quelles passions en doivent naître : on voit que c'est reciproquement par le progrès des passions que ces relations se multiplient et se resservent. C'est moins la force des brasque la modération des cœurs qui rend les hommes indépendans et libres. Quiconque desire peu de choses tient à peu de gens; mais confondant toujours nos vains désirs avec nos besoins physiques, ceux qui ont fait de ces derniers les fondemens de la societe humaine ont toujours pris les effets pour les causes, et n'ont fait que s'égarer dans tous leurs raisonnemens.

Il y a dans l'état de nature une egalité de fait réelle et indestructible, parce qu'il est impossible dans cet état que la seule différence d'homme à homme soit assez grande pour rendre l'un dépendant de l'autre. Il y a dans l'état civil une egalité de droit chimérique et vaine. parce que les moyens destinés à la maintenir servent eux-mêmes à la detruire, et que la force publique ajoutée au plus fort pour opprimer le foible rompt l'espèce d'équilibre que la nature avoit mis entre eux (1). De cette première contradiction découlent toutes celles qu'on remarque dans l'ordre civil entre l'apparence et la réalité. Toujours la multitude sera sacrifiée au petit nombre, et l'interêt public a l'interêt particulier; toujours ces noms specieux de justice et de subordination serviront d'instrumens à la violence et d'armes à l'iniquité : d'où il suit que les ordres distingués qui se prétendent uti-

hommes, et quels genres d'obstacles il pourra les aux autres ne sont en effet utiles qu'à euxcroire avoir à vaincre pour parvenir à celle mêmes aux dépens des autres ; par ou l'on doit i juger de la consideration qui leur est due selon la justice et selon la raison. Reste à voir si le rang qu'ils se sont donné est plus favorable au bonheur de ceux qui l'occupent, pour savoir quel jugement chacun de nous doit porter de son propre sort. Voilà maintenant l'étude qui nous importe; mais, pour la bien faire, il faut commencer par connoître le cœur humain.

> S'il ne s'agissoit que de montrer aux jeunes gens l'homme par son masque, on n'auroit pas besoin de le leur montrer, ils le verroient toujours de reste ; mais , puisque le masque n'est pas l'homme, et qu'il ne faut pas que son vernis les séduise, en leur peignant les hommes, peignez-les-leur tels qu'ils sont, non pas afin qu'ils les haissent, mais afin qu'ils les plaignent et ne leur veuillent pas ressembler. C'est, à mon gre, le sentiment le mieux entendu que l'homme puisse avoir sur son espèce.

> Dans cette vue, il importe ici de prendre une route opposée à celle que nous avons suivie jusqu'à present, et d'instruire plutôt le jeune homme par l'expérience d'autrui que par la sienne. Si les hommes le trompent, il les prendra en haine; mais si, respecté d'eux, il les voit se tromper mutuellement, il en aura pitié. Le spectacle du monde, disoit Pythagore, ressemble à celui des jeux olympiques : les uns y tiennent boutique et ne songent qu'à leur profit ; les autres y payent de leur personne et cherchent la gloire; d'autres se contentent de voir les jeux, et ceux-ci ne sont pas les pires (\*).

> Je voudrois qu'on choisit tellement les sociétés d'un jeune homme, qu'il pensat bien de ceux qui vivent avec lui, et qu'on lui apprit à si bien connoître le monde, qu'il pensât mal de tout ce qui s'y fait. Qu'il sache que l'homme est paturellement bon, qu'il le sente, qu'il juge de son prochain par lui-même; mais qu'il voie comment la société déprave et pervertit les hommes; qu'il trouve dans leurs prejugés la source de tous leurs vices; qu'il soit porté à estimer chaque iudividu, mais qu'il meprise la multitude; qu'il voie que tous les hommes portent à peu près le même masque, mais qu'il sache aussi qu'il y a des visages plus beaux que le masque qui les couvre.

<sup>(\*)</sup> L'esprit universel des lois de tous les pays est de favoriser tonjums le fort contre le fotble, et celui qui a contre celui qui n'a rien : cel inconvenient est induitable, et il est saus exception.

<sup>(\*)</sup> Lette idée de Pythagore, rapportée par Cacéron, se retrouve dans Montaigne, Liv. 1, chap 25.

Cette méthode, il faut l'avouer, a ses inconvéniens et n'est pas facile dans la pratique : car, s'il devient observateur de trop honne heure, si vous l'exercez à epier de trop près les actions d'autrui, vous le rendrez médisant et saturique, decisif et prompt à juger : il se fera un odieux plaisir de chercher à tout de sinistres interpretations, et à ne voir en bien rien même de ce qui est bien. Il s'accoutumera du moins au spectacle du vice, et a voir les méchans sans horreur, comme on s'accoutume à voir les malheureux sans pitié. Bientôt la perversite générale lui servira moins de leçon que d'excuse : il se dira que si l'homme est ainsi, il ne doit pas vouloir être autrement.

Que si vous voulez l'instruire par principe et lui faire connoître avec la nature du cœur humain l'application des causes externes qui tournent nos penchans en vices; en le transportant ainsi tout d'un coup des objets sensibles aux objets intellectuels, vous employez une métaphysique qu'il n'est point en état de comprendre; vous retombez dans l'inconvenient, evite si soigneusement jusqu'ici, de lui donner des leçons qui ressemblent à des leçons, de substituer dans son esprit l'experience et l'autorite du maltre à sa propre expérience et au progrès de sa raison.

Pour lever à la fois ces deux obstacles et pour mettre le cœur humain a sa portée sans risquer de gâter le sien, je voudrois lui montrer les hommes au loin, les lui montrer dans d'autres temps ou dans d'autres heux, et de sorte qu'il pût voir la sœue sans jamais y pouvoir agir. Voila le moment de l'histoire ; c'est par elle qu'il lira dans les cœurs sans les leçons de la philosophie ; c'est par elle qu'il les verra, simple spectateur, sans intérêt et sans passion, comme leur juge, non comme leur complice ni comme leur accusateur.

Pour connoître les hommes il faut les voir agir. Dans le monde on les entend parler; ils montrent leurs discours et cachent leurs actions: mais dans l'histoire elles sont devoilees, et on les juge sur les faits. Leurs propos meme aident à les apprécier; car, comparant ce qu'ils font à ce qu'ils disent, on voit a la lois ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent paroître; plus ils se déguisent, meux on les connoît.

Malheureusement cette etude a ses dangers,

ses inconvéniens de plus d'une espèce. Il est difficile de se mettre dans un point de vue d'où l'on puisse juger ses semblables avec équite. Un des grands vices de l'histoire est qu'elle peint beaucoup plus les hommes par leurs mauvais côtes que par les bons : comme elle n'est interessante que par les révolutions, les catastrophes, tant qu'un peuple croit et prospere dans le calme d'un paisible gouvernement. elle n'en dit rien ; elle ne commence à en parter que quand, ne pouvant plus se suffire a luimême, il prend part aux affaires de ses voisins, ou les laisse prendre part aux siennes; elle ne l'illustre que quand il est dejà sur son déclin : toutes nos histoires commencent où elles devroient finir. Nous avons fort exactement celle des peuples qui se detruisent; cequi nous manque est celle des peuples qui se multiplient; ils sont assez heureux et assez sages pour qu'elle n'ait rien à dire d'eux : et en effet nous voyons, même de nos jours, que les gouvernemens qui se conduisent le mieux sont ceux dont on parle le moins. Nous ne savons donc que le mal, a peine le bien fait-il epoque. Il n'y a que les mechans de celebres, les bons sont oubliés on tournés en ridicule : et voilà comment l'histoire, ainsi que la philosophie, calomnie sans cesse le genre humain (a).

De plus, il s'en faut bien que les faits décrits dans l'histoire ne soient la peinture exacte des mêmes faits tels qu'ils sont arrivés : ils changent de forme dans la tête de l'historien, ils se moulent sur ses intérêts, ils prennent la teinte de ses prejugés. Qui est-ce qui sait mettre exactement le lecteur au lieu de la scène pour voir un evénement tel qu'il s'est passé? L'ignorance ou la partialite deguise tout. Sans alterer même un trait historique, en étendant on resserrant des circonstances qui s'y rapportent, que de faces differentes on peut lui donner! Mettez un même objet à divers points de vue, a peine paroltra-t-il le même, et pourtant

<sup>(</sup>a' Var .... sont oubliés. Le temps, dit Bacon, comme un grand fleuce, ne nous apporte que ce qui est de plus léges et de mons setsire, tent ce qui a le plus de parde re a au fond et demenée englenté dans son verte let. Voida comment... L'anteur, ca supprimant ce passage de Bacon, la romplacé par ces mots, ou longues cu reduide, qui ne sont passague le manusceit. Il a bieu senis que cotte image du temps comparé à un fleuse étoit d'une application forcée en cette occasion, et il a complété son idée d'une manuere à la fois plus simple et plus heureusse.

346 ÉMILE.

rien n'aura changé que l'œil du spectateur. Suffit-il, pour l'honneur de la vérité, de me dire un fait véritable en me le faisant voir tout autrement qu'il n'est arrivé? Combien de fois un arbre de plus ou moins, un rocher a droite ou à gauche, un tourbillon de poussière élevé par le vent, oat decide de l'évenement d'un combat sans que personne s'en soit apercu! Cela empêche-t-il que l'historien ne vous disc la cause de la defaite ou de la victoire avec autant d'assurance que s'il eût été partout? Or que m'importent les faits en eux-mêmes, quand la raison m'en reste inconnue? et quelles leçons puis-je tirer d'un evenement dont j'ignore la vraie cause? L'historien m'en donne une, mais il la controuve ; et la critique elle-même , dont on fait tant de bruit, n'est qu'un art de conjecturer, l'art de choisir entre plusieurs mensonges celui qui ressemble le mieux à la vérite.

N'avez-vous jamais lu Cléopâtre ou Cassandre ('), ou d'autres livres de cette espèce? L'auteur choisit un événement connu, puis l'accommodant à ses vues, l'ornant de détails de son invention, de personnages qui n'ont jamais existe, et de portraits imaginaires, entasse fictions sur fictions pour rendre sa lecture agreable. Je vois peu de difference entre ces romans et vos histoires, si ce n'est que le romancier se livre davantage à sa propre imagination, et que l'historien s'asservit plus à celle d'autrui : a quoi j'ajouterai, si l'on veut, que le premier se propose un objet moral, bon ou mauvais, dont l'autre ne se soucie guère.

On me dira que la fidelité de l'histoire intéresse moins que la vérité des mœurs et des caractères; pourva que le cœur humain soit bien peint, il importe peu que les évenemens soient fidèlement rapportes : car, après tout, njoute-t-on, que nous font des faits arrivés il y a deux mille ans? On a raison, si les portraits sont bien rendus d'après nature; mais si la plupart n'ont leur modele que dans l'imagination de l'historien, n'est-ce pas retomber dans l'inconvenient qu'on vouloit fuir, et rendre à l'autorité des écrivains ce qu'on veut ôter à celle du maître? Si mon éleve ne doit voir que des tableaux de fantaisie; j'aime mieux qu'ils soient tracés de ma main que d'une autre; ils lui seront du moins mieux appropriés.

Les pires historiens pour un jeune homme sont ceux qui jugent. Les faits! les faits! et qu'il juge lui-même; c'est ainsi qu'il apprend à connotre les hommes. Si le jugement de l'auteur le guide sans cesse, il ne fait que voir par l'œil d'un autre; et quand cet œil lui manque, il no voit plus rien.

Je laisse à part l'histoire moderne, nonseulement parce qu'elle n'a plus de physionomie et que nos hommes se ressemblent tous, mais parce que nos historiens, uniquement attentifs à briller, ne songent qu'à faire des portraits fortement coloriés, et qui souvent ne représentent rien (1). Géneralement les aucieus font moins de portraits, mettent moins d'esprit et plus de sens dans leurs jugemens ; encore y a-t-il entre eux un grand choix à faire, et il no faut pas d'abord prendre les plus judicieux. mais les plus simples. Je ne voudrois mettro dans la main d'un jeune homme ni Polybe ni Salluste: Tacite est le livre des vicillards, les jeunes gens ne sont pas faits pour l'entendre : il faut apprendre à voir dans les actions humaines les premiers traits du cœur de l'homme, avant d'en vouloir sonder les profondeurs : il faut savoir bien lire dans les faits avant de lire dans les maximes. La philosophie en maximes ne convient qu'à l'experience. La jeunesse ne doit rieu generaliser : toute son instruction doit être en regles particulières.

Thucydide est, à mon gré, le vrai modèle des historiens. Il rapporte les faits sans les juger; mais il n'omet aucune des circonstances propres à nous en faire juger nous-mêmes. Il met tout ce qu'il raconte sous les yeux du lec-

 $<sup>\</sup>psi$  Voyez Davila , Guicciardin , Strada , Solla , Machavel , et  $\psi$  quelquelois de Thou lut-même . Vertot est presque le scul qui savoit prindre sans faire de portraits  $\psi$  .

<sup>(\*)</sup> Davido, de aux environs de l'adour long-temps stiacté à Cathetine de Medicia, et mort en 1831, il est autour d'aux l'étaire des querres restre de Prance sous l'Estiquis 11. Charles 15, l'enri ut et lienri 11, écrite qu'italion et traduite ou françois (Paris, 1757, J. vol. ma-à 1.

Exteriordist, plus commen Errace nous le nom de Guschardin, no à Florence, mort en 1550, outour de l'Histoire des Eusères d'Balsa, de 1400 à 1535, l'esduite sus François (Floren, 1738, 3 vol. 1844)

Strada, jenske romein, mort en 1640, auteur de l'Unidane des Pays-Bas, er lie ca latin, traduite en français l'Brazelles, à 201 19-12 : Soins, kapagnot, poète et hutorien, mort en 1650, auteur d'une Vistorie de la Conquête du Mexigne traduite en françois (Paris, 1602, 2 rol 18-12).

<sup>(\*)</sup> Romans de La Caiprenède, le premier en douze volumes, le second en dix volumes m-8°. G. P.

teur ; loin de s'interposer entre les événemens ; et les lecteurs, il se derobe; on ne croit plus lire, on croit voir. Malheureusement il parle toujours de guerre, et l'on ne voit presque dans ses recits que la chose du monde la moins instructive, savoir des combats. La Retraite des der mille et les Commentaires de Cesur ont a peu près la même sagesse et le même defaut. Le bon Herodote, sans portraits, sans maximes, mais coulant, naif, plein de details les i lus capables d'interesser et de plaire, seroit peut-être le meilleur des historiens, si ces mémes détails ne degenéroient souvent en simplicites pueriles, plus propres à gâter le goût de la jeunesse qu'a le former : il faut deja du discernement pour le lire. Je ne dis rien de Tite-Live, son tour viendra; mais il est politique, il est rhéteur, il est tout ce qui ne convient pas a cet âge.

L'histoire en général est defectueuse, en ce qu'elle ne tient registre que de faits sensibles et marques, qu'on peut fixer par des noms, des lieux, des dates; mais les causes lentes et progressives de ces faits, lesquelles ne peuvent s'assigner de même, restent toujours inconnues. On trouve souvent dans une bataille gaquee ou perdue la raison d'une révolution qui, même avant cette bataille, etoit deja devenue inevitable. La guerre ne fait guere que manifester des évenemens dejà détermines par des causes morales que les historiens savent rarement voir.

L'esprit philosophique a tourné de ce côté les reflexions de plusieurs écrivains de ce siècle; mais je doute que la verite gagne a leur travail. La fureur des systèmes s'etant emparée d'eux tous, nul ne cherche à voir les choses comme elles sont, mais comme elles s'accordent avec son système.

Ajoutez à toutes ces reflexions que l'histoire montre bien plus les actions que les hommes, parce qu'elle ne saisit ceux-ci que dans certains momens choisis, dans leurs vêtemens de parade; elle n'expose que l'homme public qui s'est arrangé pour être vu : elle ne le suit point dans sa maison, dans son cabinet, dans sa famille, au miheu de ses amis; elle ne le peint que quand il represente : c'est bien plus son habit que sa personne qu'elle peint.

J'aimerois mieux la lecture des vies particulieres pour commencer l'étude du cœur humain; car alors l'homme a beau se dérober.
l'historien le poursuit partout, il ne lui laisse
aucun moment de relâche, aucun recoin pour
éviter l'œil perçant du spectateur, et c'est
quand l'un croit mieux se cacher, que l'autre
le fait mieux connoître. « Ceulx, dit Montai» gne, qui escrivent les vies, d'autant qu'ils
» s'amusent plus aux conseils qu'aux evene» ments, plus à ce qui part du dedans qu'a
» ce qui arrive au dehors; ceulx-la me sont
» plus propres; voilà pourquoy, en toutes
» sortes, c'est mon homme que Plutarque (\*).»

Il est vrai que le génie des hommes assembles ou des peuples est fort différent du caractère de l'homme en particulier, et que ce seroit connoître tres-imparfaitement le cœur humain que de ne pas l'examiner aussi dans la multitude : mais il n'est pas moins vrai qu'il faut commencer par étudier l'homme pour juger les hommes, et que qui connoîtroit parfaitement les penchans de chaque individu pourroit prévoir tous leurs effets combines dans le corps du peuple.

Il faut encore ici recourir aux antiens, par les raisons que j'ai dejà dites, et de plus, parce que tous les détails familiers et bas, mais vrais et caractéristiques, étant bannis du style moderne, les hommes sont aussi pares par nos auteurs dans leurs vies privees que sur la scène du monde. La décence, non moins sévère dans les écrits que dans les actions, ne permet plus de dire en public que ce qu'elle permet d'y faire; et, comme on ne peut montrer les hommes que représentant toujours, on ne les connoît pas plus dans nos livres que sur nos théâtres. On aura beau faire et refaire cent fois la vie des rois, nous n'aurons plus de Suétones (1).

Plutarque excelle par ces mêmes détails dans lesquels nous n'osons plus entrer. Il a une grâce inimitable à peindre les grands hommes dans

<sup>(&</sup>quot; Livre II, chap. 10.

(" Un sent de nos hatoriens ("), qui a imité Tacite dans les grands traits, a osé imiter Suétone et quelquefois transcrire Commes dans les petits, et cela même, qui ajoute au prix de son livre, l'a fait critiquer parau 1901s.

<sup>17;</sup> trucios, anienz de la l'is de front si 2 rol de 8 publié en 1755, espectus supplement en un rumant, qui partet l'aumée antennée e l'.

BAS ÉMILE.

les petites choses; et il est si heureux dans le choix de ses traits, que souvent un mot, un sourire, un geste lui suffit pour caractériser son heros (\*). Avec on mot plaisant Annibal rassure son armée effravee, et la fait marcher en riant a la bataille qui lui livra l'Italie : Agesilas, à cheval sur un bâton, me fait aimer le vainqueur du grand roi : Cesar, traversant un pauvre village, et causant avec ses amis, décèle, sans y penser, le tourbe qui disoit ne vouloir qu'être l'égal de Pompée : Alexandre avale une médecine et ne dit pas un seul mot; c'est le plus beau moment de sa vie : Aristide ecrit son propre nom sur une coquille, et justifie ainsi son surnom: Philopeemen, le manteau bas, coupe du bois dans la cuisine de son hôte. Voita le véritable art de peindre. La physionomie ne se montre pas dans les grands traits, ni le caractère dans les grandes actions; c'est dans les bagatelles que le naturel se découvre. Les choses publiques sont ou trop communes ou trop apprétecs, et c'est presque uniquement à celles-ci que la dignité moderne permet à nos auteurs de s'arrêter.

Un des plus grands hommes du siècle dernier fut incontestablement M. de Turenne. On a cu le courage de rendre sa vie interessante par de petits details qui le font connoître et aimer; mais combien s'est-on vu forcé d'en supprimer qui l'auroient fait connoître et aimer davantage! Je n'en cîterai qu'un, que je tiens de bon lieu, et que Phutarque n'eût en garde d'omettre, mais que Ramsai n'eût eu garde d'ecrire quand il l'auroit su.

Un jour d'eté qu'il faisoit fort chaud, le vicomte de Turenne, en petite veste blanche et
en bonnet, étoit à la feuêtre de son antichambre : un de ses gens survient, et, trompé par
l'habillement, le prend pour un aide de cuisine
avec lequel ce domestique étoit familier. Il s'approche doucement par derrière, et d'une main
qui n'étoit pas legere lui applique un grand coup
sur les fesses. L'homme frappé se retourne à
l'instant. Le valet voit en fremissant le visage

de son maître. Il se jette à genoux tout éperdu : Monseigneur , j'oi ern que c'étoit George ... Et quand c'ent été George, s'ecrie Turenne en se frottant le derrière, il ne falloit pas frapper si fort. Voila done ce que vous n'osez dire, miserables! Soyez done a jamais saus naturel, saus entrailles; trempez, durcissez vos cœurs de fer dans votre vile décence; rendez-vous meprisables à force de dignite. Mais toi, bon jeune homme qui lis ce trait, et qui sens avec attendrissement toute la douceur d'âme qu'il montre. même dans le premier mouvement, lis aussi les petitesses de ce grand homme, des qu'il étoit question de sa naissance et de son nom. Songe que c'est le même Turenne qui affectoit de céder partout le pas à son neven , afin qu'on vit bien que cet enfant étoit le chef d'une maison souveraine. Rapproche ces contrastes . aime la nature, méprise l'opinion, et connois Phomine.

Il v a bien peu de gens en état de concevoir les effets que des lectures ainsi dirigees penvent opérer sur l'esprit tout neuf d'un jeune homme. Appesantis sur des livres dès notre enfance, accoutumés à lire sans penser, ce que nous lisons nous frappe d'autant moins, que, portant dejà dans nous-mêmes les passions et les prejuges qui remplissent l'histoire et les ves des hommes, tout ce qu'ils font nous paroit naturel, parce que nous sommes hors de la nature, et que nous jugeons des autres par nous. Mais qu'on se represente un jeune homme elevé selon mes maximes, qu'on se figure mon Emile. auquel dix-huit ans de soins assidus n'ont eu pour objet que de conserver un jugement integre et un cœur sain; qu'on se le figure, au lever de la toile, jetant pour la première fois les yeux sur la scene du monde, ou plutôt, placé derrière le theâtre, voyant les acteurs prendre et poser leurs habits, et comptant les cordes et les poulies dont le grossier prestige abuse les yeux des spectateurs. Bentôt à sa première surprise succederont des mouvemens de honte et de dedain pour son espère : il s'indignera de voir ainsi tout le genre humain, dupe de lui-même, s'avilir à ces jeux d'enfans : il s'affligera de voir ses freres s'entre-dechirer pour des rèves, et se changer en bêtes feroces pour n'avoir pas su se contenter d'être hommes.

<sup>(1) «</sup> Pintarque guigne sculement du doigt par ou nous rosis, et se contente quelquefois de ne distant qu'une attenite dats le plus vif du propos. Ceta mesme de lui voir trier une legere action en la vie d'un homme ou un mot qui semble ne porter pas cela, e est un discours. » Montaigne, Lev. 1, chap. 23.

relles de l'eleve, pour peu que le maître apres, pour peu qu'il le mette sur la voie des reflexions qu'il en doit tirer, cet exercice sera pour lui un cours de philosophie pratique, meilleur súrement et mieux entendu que toutes les vaines speculations dont on brouille l'esprit des jeunes gens dans nos ecoles. Ou après avoir suivi les romanesques projets de Pyrchus, Cynéas lui demande quel bien reel lui procurera la conquête du monde, dont il ne puisse jouir dès à présent sans tant de tourmens ; nous ne voyons la qu'un bon mot qui passe : mais Emile y verra une reflexion tres-sage, qu'il eût faite le premier, et uni ne s'effacera jamais de son esprit, parce qu'elle n'y trouve aucun prejugé contraire qui puisse en empécher l'impression. Quand ensuite, en lisant la vie de cet insensé. il trouvera que tous ses grands desseins ont abouti à s'aller faire tuer par la main d'une femme; au lieu d'admirer cet héroisme prétendu, que verra-t-il dans tous les exploits d'un si grand capitaine, dans toutes les intrigues d'un si grand politique, si ce n'est autant de pas pour aller chercher cette malheureuse tuile qui devoit terminer sa vie et ses projets par une mort deshonorante.

Tous les conquerans n'ont pas eté tués; tous les usurpateurs n'ont pas échoué dans leurs entreprises, plusieurs paroitront heureux aux esprits prevenus des opinions vulgaires : mais celui qui, sans s'arrêter aux apparences, ne juge du bonheur des hommes que par l'état de leurs cieurs, verra leurs miseres dans leurs succès mêmes; il verra leurs desirs et leurs soucis rongeans s'etendre et s'accroître avec leur fortune; il les verra perdre haleine en avançant, sans jamais parvenir a leurs termes : il les verra semblables a ces voyageurs inexperimentes qui, s'engageant pour la premiere fois dans les Alpes, pensent les franchir a chaque montagne, et, quand ils sont au sommet, trouvent avec decouragement de plus hautes montagnes audevant d'eux.

Auguste, après avoir soumis ses concitoyens et detrnit ses rivaux, regst durant, quarante ans le plus grand empire qui ait existe : mais tont cet immense pouvoir l'empéchoit-il de frapper les murs de sa tête et de remplir son vaste pa-

Certainement, avec les dispositions natu- lais de ses cris, en redemandant à Varus ses legions exterminees? Quaud il auroit vaincu tous porte de prudence et de choix dans ses lectu- ses ennemis, de quoi lui auroient servi ses vains triomphes, tandis que les peines de toute espèce paissoient sans cesse autour de lui, tandis que ses pins chers amis attentoient à sa vie, et qu'il étoit réduit à pleurer la honte ou la mort de tous ses proches? L'infortune voulut gouverner le monde, et ne sut pas gouverner sa maison! Qu'arriva-t-il de cette negligence? Il vit périr à la fleur de l'age son neveu, son fils adoptif, son gendre; son petit-fils fut reduit à manger la bourre de son lit pour prolonger de quelques heures sa misérable vie; sa fille et sa petitefille, après l'avoir couvert de leur infanue, mouvurent l'une de misère et de faim dans une île déserte, l'autre en prison par la main d'un archer. Lui-même entin, dernier reste de sa malheureuse famille, fut réduit par sa propre femme à ne laisser après lui qu'un monstre pour lui succéder. Tel fut le sort de ce maitre du monde, tant celebré pour sa gloire et pour son bonheur. Cromai-je qu'un seul de ceux qui lesadmirent les voulût acquerir au même prix?

l'ai pris l'ambition pour exemple; mais le jeu de toutes les passions humaines offre de semblables leçons à qui vent étudier l'histoire pour se connoître et se rendre sage aux dépens des morts. Le temps approche où la vie d'Antome aura pour le jeune homme une instruction plus prochaine que celle d'Auguste. Emile ne se reconnutra guère dans les etranges objets qui frapperont ses regards durant ses nouvelles etudes; mais il saura d'avance cearter l'illusion des passions avant qu'elles naissent; et , vovant que de tous les temps elles ont aveugle les hommes, il sera prevenu de la manière dont elles pourront l'aveugler à son tour, si jamais il s'v livre (1). Ces lecons, je le sais, lui sont mal appropriées; peut-être au besoin seront-elles tardives, insuffisantes : mais souvenez-yous que ce ne sont point celles que j'ai voulu tirer de cette étude. En la commençant,

<sup>1)</sup> C'est tourners le préfugé qui forneule dans nos cerurs l'imperionne des paintoires Cetta qui un voit que ce qui est , et n estima que ce qu'il connuct, me se passonne guère. Les erreurs de uns jugemens positionent l'ardeur de titus uns de-

Effectionate, qui est dans le mainment hubigraphe, élet dans auespecialitique antérieure à cette de tite?

SSO ÉMILE.

cet objet est mal rempli, ce sera la faute du maltre.

Songez qu'aussitôt que l'amour-propre est developpé, le moi relatif se met en jeu sans cesse, et que jamais le jeune homme n'observe les autres sans revenir sur lui-meme et se conparer avec eux. Il s'agit donc de savoir à quel rang il se mettra parmi ses semblables après les avoir examines. Je vois, a la manière dont on fait lire l'histoire aux jeunes gens, qu'on les transforme, pour ainsi dire, dans tous les personnages qu'ils voient, qu'on s'efforce de les faire devenir tantôt Cicéron, tantôt Trajan, tantôt Alexandre; de les decourager lorsqu'ils rentrent dans eux-mêmes : de donner à chacan le regret de n'être que soi. Cette méthode a certains avantages dont je ne disconviens pas; mais, quant à mon Émile, s'il arrive une seule fois, dans ces paralleles, qu'il aime mieux être un autre que lui; cet autre, fût-il Socrate, fût-il Caton, tout est manqué : celui qui commence a se rendre etranger a lui-même ne tarde pas à s'oublier tout-a-fait.

Ce ne sont point les philosophes qui connoissent le mieux les hommes; ils ne les voient qu'a travers les préjugés de la philosophie ; et je ne sache aucun état où l'on en ait tant. Un sauvage nous juge plus sainement que ne fait un philosophe. Celui-ci sent ses vices, s'indigne des nôtres, et dit en lui-même, Nous sommes tous méchans: l'autre nous regarde sans s'emouvoir. et dit, Vous étes des fous. Il a raison; car nul ne fait le mal pour le mal. Mon elève est ce sauvage, avec cette différence, qu'Émile ayant plus réflechi, plus comparé d'idees, vu nos erreurs de plus près, se tient plus en garde contre lui-même et ne juge que de ce qu'il connoît.

Ce sont nos passions qui nous irritent contre celles des autres; c'est notre interet qui nous fait hair les méchans; s'ils ne nous faisoient aucua mal, nous aurions pour cux plus de pitie que de haine. Le mal que nous font les méchans nous fait oublier celui qu'ils se font a euxmêmes. Nous leurs pardonnerions plus aisément leurs vices, si nous pouvions connoître combien leur propre cœur les en punit. Nous sentons l'offense et nous ne voyons pas le châtiment; les avantages sont apparens, la peine est interieure. Celui qui croit jouir du fruit de ses

je me proposois un autre objet; et sûrement, si ' vices n'est pas moins tourmenté que s'il n'eût point réussi : l'objet est changé, l'inquiétude est la même : ils ont beau montrer leur fortune et cacher leur cœur, leur conduite le montre en dépit d'eux : mais, pour le voir, il n'en faut pas avoir un semblable.

Les passions que nous partageons nous seduisent; celles qui choquent nos intérêts nous révoltent : et , par une inconséquence qui nous vient d'elles, nous blamons dans les autres ce que nous voudrions imiter. L'aversion et l'illusion sont inevitables, quand on est forcé de souffrir de la part d'autrui le mal qu'on feroit si l'on étoit à sa place.

Oue faudroit-il done pour bien observer les hommes? Un grand interêt à les conpoltre, une grande impartialité à les joger, un cœur assez sensible pour concevoir toutes les passions humaines, et assez calme pour ne pas les éprouver. S'il est dans la vie un moment favorable à cette étude, c'est celui que j'ai choisi pour Émile : plus tôt ils lui eussent été étrangers, plus tard il leur eut été semblable. L'opinion dont il voit le jeu n'a point encore acquis sur lui d'empire : les passions dont il sent l'effet n'ont point agité son cœur. Il est homme, il s'intéresse à ses frères; il est équitable, il juge ses pairs. Or, sûrement, s'il les juge bien, il ne voudra être à la place d'aucun d'eux; car le but de tous les tourmens qu'ils se donnent, etant fonde sur des préjuges qu'il n'a pas, lui paroit un but en l'air. Pour lui, tout ce qu'il desire est à sa portée. De qui dependroit-il, se suffisant à lui-même et libre de projugés? Il a des bras, de la santé (1), de la modération, peu de hesoins et de quoi les satisfaire. Nourri dans la plus absolue liberté, le plus grand des maux qu'il conçoit est la servitude. Il plaint ces misérables rois esclaves de tout ce qui leur obeit; il plaint ces faux sages enchaînés à leur vaine réputation; il plaint ces riches sots, martyrs de leur faste; il plaint ces voluptueux de parade, qui livrent leur vie entière à l'ennui pour paroître avoir du plaisir. Il plaindroit l'enpemi qui lui feroit du mal à luimême; car, dans ses méchancetés, il verroit sa misère. Il se diroit : En se donnant le besoin de

<sup>(1)</sup> Je ceols ponvoir compter hardiment la santé et la bonno constitution au numbre des avantages acquis par son education, ou plutôt au nombre des dons de la mature que son estuca-

me nuire, cet homme a fait dépendre son sort du mien.

Encore un pas et nous touchons au but. L'amour-propre est un instrument utile, mais dangereux; souvent il blesse la main qui s'en sert, et fait rarement du bien sans mal. Emile, en considerant son rang dans l'espèce humaine et s'y voyant si heureusement place, sera tenté de faire honneur a sa raison de l'ouvrage de la vôtre, et d'attribuer à son mérite l'effet de son bonheur. Il se dira: Je suis sage, et les bommes sont fous. En les plaignant il les meprisera, en se felicitant il s'estimera davantage; et . se sentant plus houreux qu'eux, il se croira plus digne de l'être. Voila l'erreur la plus a craindre, parce qu'elle est la plus difficile à détruire. S'il restoit dans cet état, il auroit peu gagné à tous nos soins; et s'il falloit opter, je ne sais si je n'aimerois pas mieux encore l'illusion des préjuges que celle de l'orgueil.

Les grands hommes ne s'abusent point sur leur superiorité; ils la voient, la sentent, et n'en sont pas moins modestes. Plus ils ont, plus ils compoissent tout ce qui leur manque. Ils sont moins vains de leur elevation sur nous, qu'hommies du sentiment de leur miscre; et, dans les biens exclusifs qu'ils possedent, ils sont trop senses pour tirer vanite d'un don qu'ils ne se sont pas fait. L'homme de bien peut être tier de sa vertu, parce qu'elle est à lui; mais de quoi l'homme d'esprit est-il fier? Qu'a fait Racine pour n'être pas Pradon? Qu'a fait Boileau pour n'être pas Cotin?

lei c'est tout autre chose encore. Restons toujours dans l'ordre commun. Je n'ai suppose dans mon élève ni un génie transcendant, ni un entendement bouche. Je l'ai choisi parmi les esprits vulgaires, pour montrer ce que peut l'education sur l'homme. Tous les cas rares sont hors des règles. Quand donc, en conséquence de mes soins, Émile prefere sa maniere d'être, de voir, de sentir, à celle des autres hommes, Émile a raison; mais quand il se croit pour cela d'une nature plus excellente, et plus heureusement né qu'eux, Émile a tort : il se trompe; il faut le détromper; ou plutôt prevenir l'erreur, de peur qu'il ne soit trop tard casuite pour la detruire.

Il n'y a point defolie dont on ne puisse guérir un homme qui n'est pis fou, hors la vanité; pour celle-ci, rien n'en corrige que l'expérience, si toutefois quelque chose en peut corriger; à sa naissance, au moins, on peut l'empêcher de croître. N'allez donc pas vous perdre en beaux raisonnemens, pour prouver a l'adolescent qu'il est homme comme les autres et sujet aux mêmes forblesses. Faites-le-lursentir, ou jumais il ne le saura. C'est encore ici un cas d'exception a mes propres règles; c'est le cas d'exposer volontairement mon efève à tous les accidens qui peuvent lui prouver qu'il n'est pas plus sage que nous. L'aventure du batcleur seroit repétée en mille manieres; je laisserois aux flatteurs prendre tout leur avantage avec lui : si des étourchs l'entraînoient dans quelque extravagance, je lui en laisserois courir le danner : si des filous l'attaquoient au jeu, je le leur livrerois pour en faire leur dupe (1); je le laisserois encenser, plumer, dévaliser par eux ; et quand, l'ayant mis à sec, ils finiroient par se moquer de lui, je les remercierois encore en sa présence des lecons qu'ils ont bien voulu lui donner. Les seuls pieges dont je le garantirois avec soin seroient ceux des courtisanes. Les seuls menagemens que j'aurois pour lui seroient de partager tous les dangers que je lui laisserois courir, et tous les affronts que je lui laisserois recevoir. J'endurerois tout en sitence. sans plainte, sans reproche, sans jamais lui eudire un seul mot: et sovez sur qu'avec cette discretion bien soutenue, tout ce qu'il m'aura va souffrir pour lui fera plus d'impression sur son cœur que ce qu'il aura souffert lui-même.

Je ne puis m'empécher de relever ici la fausse dignité des gouverneurs qui, pour jouer sottement les sages, rabaissent leurs clèves, affectent de les traiter toujours en enfans, et

(4) An reste , notre élève donnera peu dans ce pièze , lut que tant d'amusemens environment, lut qui ne s'ennuya de sa vici, et qui san à peine a quoi serr l'argent. Les deux mobiles avec lesquels ou combint les enfans étant l'intérêt et la vanité, ces deux memes mobiles servent aux en retisanes et aux escro, s pour s'emparer d'eux dans la su te. Qu'ind vous voyez ex iter leur avidite par des prix , par des récompenses quand vous les sorre applandir à dix ans dans un acte public au collège, your voyer ausi comment on I-ur fera laiser à vinet lone hourse dans un breinn, et lour santé dans un monvais lieu. il y a tonjours à parier que le plus savant de sa classe deviendra le plus joueur et le plus détauché. Or les moyens dont on give point dans l'enfance n'unt point dans la jennesse le même abus. Mais on doit se souvenie qu'ici mis comfante. maxime est de mettre partout la choie an p.s. Je cherche d'aband à prévenir le vice, et puis je le suppose, afin d'y re552 ÉMILE.

de se distinguer toujours d'eux dans tout ce qu'ils leur font faire. Loin de ravaler ainsi leurs jeunes courages, n'epargnez rien pour leur clever l'àme ; faites-en vos égaux afin qu'ils le deviennent; et, s'ils ne peuvent encore s'élever a vous, descendez a eux sans honte, sans scrupule. Songer que votre honneur n'est plus dans yous, mais dans votre eleve; partagez ses fautes pour l'en corriger; chargez-vous de sa houte pour l'effacer : imitez ce brave Romain qui, voyant fuir son armee et pe ponyant la rallier, se mit a fuir a la tête de ses soldats, en criant : ils ne fuient pas, ils suivent leur capitrine ('). Put-il deshonore pour cela? Taut s'en faut: en sacrifiant ainsi sa gloire il l'augmenta. La force du devoir, la beante de la vertu, entrainent malgre nous nos suffrages et renversent nos insenses prejugés. Si je recevois un soufflet en remplissant mes fonctions auprès d'Emile, loin de me venger de ce soufflet, i'irois partout m'en vanter; et je doute qu'il y eut dans le monde un homme assez vil (\*) pour ne pas in en respecter davantage.

Ce n'est pas que l'eleve doive supposer dans le maître des lumières aussi borners que les siennes et la même facilité à se laisser seduire. Cette opinion est bonne pour un enfant qui, ne sachant rien voir, rien comparer, met tout le monde à sa portee, et ne donne sa confiance qu'à ceux qui savent s'v mettre en effet. Mais un jeune homme de l'age d'Émile, et aussi sensé que lui, n'est plus assezsot pour prendre ainsi le change et il ne seroit pas bon qu'il le prit. La confiance qu'il doit avoir en son gouverneur est d'une autre espèce : elle doit porter sur l'autorite de la raison, sur la superiorite des lumières, sur les avantages que le jeune homme est en etat de connoitre, et dont il sent l'utilite pour lui. Une longue experience l'a convaincu qu'il est aime de son conducteur; que ce conducteur est un bomme sage, celaire, qui, voulant son bonheur, sait ce qui peut le lai procurer. Il doit savoir que, pour son propre interet, il lui convient d'écouter ses avis. Or, si le maître se laissoit tromper comme le disciple, il perdroit le droit d'en exiger de la

déference et de lui donner des lecons. Encore moins l'élève doit-il supposer que le maître le laisse à dessein tomber dans des pieges, et tend des embuches à sa simplicité. Que faut-il done faire pour eviter à la fois ces deux inconveniens? Ce qu'il y a de meilleur et de plus naturel : être simple et vrai comme lui : l'avertir des perils auxquels il s'expose, les lai montrer clairement, sensiblement, mais sans exagération, sans homeor, sans pedantesque etalage, surtout sans lui donner vos avis pour des ordres , jusqu'a ce qu'ils le soient devenus et que ce ton imperieux soit absolument necessaire. S'obstine-t-il apres cela, comme il fera trèssouvent, alors ne lui dites plus rien; laissez-le en liberté, suivez-le, imitez-le, et cela galment, franchement; livrez-vous, amusez-vous autant que lui, s'il est possible. Si les conséquences deviennent trop fortes, vous étes toujours là pour les arrêter ; et cependant combien le jeune homme, temoin de votre prevovance et de votre complaisance, ne doit-il pas être à la fois frappé de l'une et touché de l'autre! Toutes ses fautes sont autant de liens qu'il vous fournit pour le retenir au besoin. Or, ce qui fait ici le plus grand art du maitre, c'est d'amener les occasions et de diriger les exhortations de maniere qu'il sache d'avance quand le joune homme cédera, et quand il s'obstinera, afin de l'environner partout des leçons de l'experience, sans jamais l'exposerà de trop grands dangers.

Avertissez-le de ses fantes avant qu'il y tombe : quand il y est tombe, ne les lui reprochez point; vous ne feriez qu'enflammer et mutiner son amour-propre. Une leçon qui revolte ne profite pas. Je ne connois rien de plus inepte que ce mot, Je vous l'avois bien dit. Le meilleur moyen de faire qu'il se souvieune de ce qu'en lui a dit est de paroitre l'avoir oublie, Tout au contraire, quand vous le verrez honteux de ne vous avoir pas cru, effacez doucement cette humiliation par de bonnes paroles. Il s'affectionnera sòrement à vous en voyant que vous vous oubliez pour lui, et qu'au hen d'achever de l'ecraser vous le consolez. Mais si a son chagrin vous ajoutez des reproches, il vous prendra en hame, et se fera une loi de ne vous plus crouter, comme pour vous prouver qu'il ne pense pas comme yous sur l'importance de vos avis.

(\*) PERTAINUE : Diets notables des Romains, § 15 ; , enté dussi par Montasgue : Livre I , chap. 41. Ce Romain s'appeloit Catulus Luctation. G. P.

, Je me teempols, J'en al decouvert un; c'est M. Formey.

Le tour de vos consolations peut encore être pour lui une instruction d'autant plus utile qu'il ne s'en defiera pas. En lui disant, je suppose, que mille autres font les memes fautes, vous le mettez loin de son compte; vous le corrigez en ne paroissant que le plaindre ; car, pour celui qui eront valoir mieux que les autres hommes, c'est une excuse bien mortifiante que de se consoler par leur exemple; c'est concevoir que le plus qu'il peut pretendre est qu'ils ne valent pas mieux que lui.

Le temps des fautes est celui des fables. Eu censurant le coupable sous un masque etranger, on Linstruit sans l'offenser; et il comprend alors que l'apologue n'est pas un mensouge, par la verite dont il se fait l'application. L'enfant qu'on n'a jamais trompé par des louanges n'entend rien à la fable que j'ai cidevant examinée; mais l'étourdi qui vient d'être la dupe d'un flatteur concoit à merveille que le corbeau n'étoit qu'un sot. Ainsi, d'un fait il tire une maxime; et l'experience, qu'il ent bientôt oubliee, se grave, au moyen de la fable, dans son jugement. Il n'y a point de connoissance morale qu'on ne puisse acquerir par l'experience d'autrui ou par la sienne, Dans les cas où cette experience est dangereuse, au lieu de la faire soi-même, on tire sa lecon de l'histoire. Quand l'epreuve est sans consequence, il est bon que le jeune homme y reste expose; puis, au moyen de l'apologue, on redige en maximes les cas particuliers qui lui sont connus.

Je n'entends pas pourtant que ces maximes doivent être developpées, ni même enoncers. Rien n'est si vain, si mal entendu, que la morale par laquelle on termine la plupart des fables; comme si cette morale n'etoit pas ou ne devoit pas être etendue dans la fable même de maniere à la rendre sensible au lecteur! Pourquoi done, en ajoutant cette morale a la fin, lui ôter le plaisir de la trouver de son chel? Le talent d'instruire est de faire que le disciple se plaise à l'instruction. Or, pour qu'il s'y plaise, il ne faut pas que son esprit reste tellement passifà tout ce que vons lui dites, qu'il n'ait absolument rien a laire pour vous entendre. Il laut que l'amour-propre du maître laisse toujours quelque priso au sien; il faut qu'il se puisse dire : Je concois, je penetre, j'agus, je

m'instruis. Une des choses qui rendent ennuveux le Pantalon de la comedie italienne, est le som qu'il prend d'interpreter au parterre des platises qu'on n'entend deja que trop. Je ne yeux point qu'un gouverneur soit Pantalon, encore moins un auteur. Il faut toujours se faire entendre, mais il ne fant pas tonjours tont dire : celui qui dit tout dit peu de choses, car à la fin on ne l'ecoute plus. Que signifient ces quatre vers que La Fontaine ajoute à la fable de la grenouille qui s'enfle? A-t-il peur qu'on ne l'ait pas compris? A-t-il besoin, ce grand peintre, d'écrire les noms au-dessous des obiets qu'il peint? Loin de généraliser par là sa morale, il la particularise, il la restreint en quelque sorte aux exemples cités, et empêche qu'on ne l'applique à d'autres, Je voudrois qu'asant de mettre les fables de cet auteur inimitable entre les mains d'un jeune homnie, on en retranchât toutes ces conclusions par lesquelles il prend la peine d'expliquer ce qu'il vient de dire aussi claurement qu'agreablement. Si votre cleve n'entend la fable qu'à l'aide de l'explication, sovez súr qu'il ne l'entendra pas même ainsi.

Il importeroit encore de donner à ces fables un ordre plus didactique et plus conforme aux progres des sentimens et des lumières du jeune adolescent. Conçuit-on rien de moins raisonnable que d'aller suivre exactement l'ordre numerique du livre, sans egard au besoin ni a l'occasion? D'abord le corbeau, puis la cigale (1), puis la grenouille, puis les deux mulets, etc. J'ai sur le cœur ces deux mulets, parce que je me souviens d'avoir yu un enfant élevé pour la finance, et qu'on étourdissoit de l'emploi qu'il alloit remplir, lire cette fable, l'apprendre, la dire, la redire cent et cent fois, sans en tirer jamais la moindre objection contre le métier auquel il étoit destiné. Nonseulement je n'ai jamuis vu d'enfans faire aucune application solide des fables qu'ils apprenoient, mais le n'ai jamais vu que personne se

<sup>1)</sup> Il faut encore appliquer lei la correction de 24. Féruny. C est la cosale, pum le conbeau, etc. C.

its il est à remorquer que, dans son monuerth, flormes y n'augit par inti exthetras position en tha march, arte de chet, d'about la expute pue, e contoun, etc. la transposite y varis double de Ben par etroits dans les prenderes del ons, et manis amunic le verifier. Mate il l'alcross automor donc consellem posserioures, tour exprespont la les mentire la remarque distance formes sur site madvertance. C. P.

534 ÉMILE.

souciàt de leur faire faire cette application. Le indifferens. Vous croyez apprendre à vivre à pretexte de cette étude est l'instruction morale; mais le veritable objet de la mère et de l'enfant n'est que d'occuper de lui toute une compagnie, tandis qu'il recite ses fables; aussi les oublie-t-il toutes en grandissant, lorsqu'il vivre avec lui-mème, et de plus, a savoir gancest plus question de les reciter, mais d'en profiter. Encore une fois, il n'appartient qu'aux hommes de s'instruire dans les fables; et voici pour Èmile le temps de commencer.

Je montre de loin, car je ne veux pas non plus tout dire, les routes qui detournent de la bonne, afin qu'on appreune a les eviter. Je crois qu'en suivant celle que j'ai marquee, votre clève achetera la connoissance des hommes et de soi-même au meilleur marché qu'il est possible; que vous le mettrez au point de contempler les jeux de la fortune sans envier le sort de ses favoris, et d'être content de lui sans se croire plus sage que les autres. Vous avez aussi commencé à le rendre acteur pour le rendre spectateur : il faut achever ; car du parterre on voit les objets tels qu'ils paroissent, mais de la scene on les voit tels qu'ils sont. Pour embrasser le tout, il faut se mettre dans le point de vue : il faut approcher pour voir les details. Mais a quel titre un jeune homme entrera-t-il dans les affaires du monde? Quel droit a-t-il d'être initié dans ces mystères tenébreux? Des intrigues de plaisir bornent les interêts de son âge, il ne dispose encore que de lui-même; c'est comme s'il ne disposoit de rien. L'homme est la plus vile des marchandises, et, parmi nos importans droits de proprieté, celui de la personne est toujours le mondre de tous,

Quand je vois que, dans l'âge de la plus grande activité, l'on borne les jeunes gens à des études purement spéculatives, et qu'apres, sans la moindre expérience, ils sont tout d'un coup jetés dans le monde et dans les affaires, je trouve qu'on ne choque pas moins la raison que la nature, et je ne suis plus surpris que si peu de gens sachent se conduire. Par quel bizarre tour d'esprit nous apprend-on tant de choses inutiles, tandis que l'art d'agir est compté pour rien? On prétend nous former pour la société, et l'on nous instruit comme si chacun de nous devoit passer sa vie à penser seul dans sa cellule, ou à traiter des sujets en l'air avec des

vos enfans, en leur enseignant certaines contorsions du corps et certaines formules de paroles qui ne signifient rien. Moi aussi, j'ai appris a vivre à mon Émile, car je lui ai aporis à vivre avec lui-même, et de plus, a savoir gagner son pain. Mais ce n'est pas assez, Pour vivre dans le monde, il faut savoir traiter avec les bommes, il faut connoltre les instrumens qui donnent prise sur eux ; il faut calculer l'action et réaction de l'interêt particulier dans la societé civile, et prévoir si juste les evénemens, qu'on soit rarement trompe dans ses entreprises, ou qu'on ait du moins toniours pris les meilleurs moyens pour reussir. Les lois ne permettent pas aux icunes gens de faire leurs propres affaires et de disposer de leur propre bien : mais que leur serviroient ces precautions, si, jusqu'à l'âge prescrit, ils ne pouvoient acquerir aucune experience? Ils n'auroient rien gagné d'attendre, et seroient tout aussi neufs à vingt-cinq ans qu'a quinze. Sans doute il faut empêcher qu'un jenne homme. aveugle par son ignorance ou trompe par ses passions, ne se fasse du mal à lui-même; mais à tout âge il est permis d'être bienfaisant, a tout âge on peut protéger, sous la direction d'un homme sage, les malheureux qui n'ont besoin que d'appui.

Les nourrices, les meres, s'attachent aux enfans par les soins qu'elles leur rendent ; l'exercice des vertus sociales porte au fond des cœurs l'amour de l'humanité : c'est en faisant le bien qu'on devient bon ; je ne connois point de pratique plus sûre. Occupez votre elève à toutes les bonnes actions qui sont à sa portée; que l'interêt des indigens soit toujours le sien; qu'il ne les assiste pas sculement de sa hourse, mais de ses soins; qu'il les serve, qu'il les protege, qu'il leur consacre sa personne et son temps; qu'il se fasse leur homme d'affaires : il ne remplira de sa vie un si noble emploi. Combien d'opprimés, qu'on n'eût jamais ecoutes, obtiendront justice, quand il la demandera pour eux avec cette intrepide fermete que donne l'exercice de la vertu; quand il forcera les portes des grands et des riches; quand il ira, s'il le faut, jusqu'au pied du trône faire entendre la voix des infortunés, à qui tous les abords sont fermes par leur misere, et que la

crainte d'être punis des maux qu'on leur fait empêche même d'oser s'en plaindre!

Mais ferons-nous d'Emile un chevalier errant, un redresseur de torts, un paladin? Ira-t-il s'ingérer dans les affaires publiques, faire le sage et le defenseur des lois chez les grands. chez les magistrats, chez le prince, faire le golliciteur chez les juges et l'avocat dans les tribunaux? Je ne sais rien de tout cela, Les noms badins et ridicules ne changent rien à la nature des choses. Il fera tout ce qu'il sait être utile et bon. Il ne fera rien de plus, et il sait que rien n'est utile et bon pour lui de ce qui ne convient pas à son âge. Il sait que son premier devoir est envers lui-même; que les jeunes gens doivent se defier d'eux, être circonspects dans leur conduite, respectueux devant les gens plus àgés, retenus et discrets à parler sans sujet, modestes dans les choses indifférentes, mais hardis à bien faire, et courageux à dire la vérite. Tels étoient ces illustres ltomains qui, avant d'être admis dans les charges. passoient leur jeunesse à poursuivre le crime et à défendre l'innocence, sans autre intérêt que celui de s'instruire en servant la justice et protegeant les bonnes mœurs.

Émile n'aime ni le hruit ni les querelles, non-seulement entre les hommes (\*), pas même

(\*) Mais sion fui cherche querelle à lui-même, comment se conduira-t-ll? Je repon le qu'il n'aura jumais de querelle , qu'il ne a y prétera jamais assez pour en avoir. Mais enfin poursutvra-t-on, qui est-ce qui est à l'abri d'un soufflet on d'un démenti de la part d'un brutal, d'un reregne ou d'un brave coquin que, pour avoir le plauir de tuer son bomme, commence par le déshonorer " Grat autre chose, if he faut point que l'honneur des citoyens of four vic so t a la merci d nu brutal, d'un ivrogne ou d'un brave coquia , et ton ne peut pas plus se préserver d'un pare l'accident que de la cluste d'une tuile, t a soufflet et un dementi recus et endurés ont des effets civils que nulle sagesse ne peut prévenir et dont noi telbunal ne peut renger l'affensé, L'insulfisance des lois lut rend donc en cela son indépendance; if estables sent magistrat, sent juge entre l'offenneur et liu : il est seul interpréte et m mistre de la loi naturelle; il se doit justice et peut seul se la rendre, et il n y a sur la terre nul gouvernement assez insemé pour le pour de se l'étre faite en pareil ess. Je ne dis pas qu'il doive s'aller battre, c'est une extravagance, je sko qu'il se dust justice , et qu'il en est le seul dispensateur. Sain faut de sains édits contre les duels , si j'étois nous crain. Je réponds qu'il n'y auroit jamain in souffirt ne détrienti donno dans mes états, et cela par un moyen fort simple dont les tribunoux no se inclerolent point. Quoi quil en soit. Emile suit en pareil cas la justice qu'il se doct a lui-meme, et l'exemple qu'il doit à la sûrete des gens d'honneur. Il ne dépeul pas de l'homme le plus ferme d'empêcher qu'on ne l'insulte, mais il dépend de lui d'empécher qu'on pe se vante long-temps de l'avoir genite (\* ;

entre les animaux. Il n'excita jamais deux chiens à se battre : jamais il ne fit poursuivre un chat par un chien. Cet esprit de paix est un effet de son éducation, qui, n'avant point fomenté l'amour-propre et la haute opinion de lui-même, l'a détourne de chercher ses plaisirs dans la domination et dans le malheur d'autrui. Il souffre quand il voit souffrir : c'est un seutiment naturel. Ce qui fait qu'un jeune homme s'endurcit et se complait à voir tourmenter un être sensible, c'est quand un retour de vanité le fait se regarder comme exempt des mêmes peincs par sa sagesse ou par sa supériorité. Celui qu'on a garanti de ce tour d'esprit ne sauroit tomber dans le vice qui en est l'ouvrage. Emile aime donc la paix. L'image du bonheur le flatte; et quand il peut contribuer à le produire, c'est un moyen de plus de le partager. Je n'ai pas suppose qu'en voyant des malheureux il n'auroit pour eux que cette pitié stérile et cruelle qui se contente de plaindre les maux qu'elle peut guérir. Sa bienfaisance active lui donne bientôt des lumieres qu'avec un cœur plus dur il n'eût point acquises, ou qu'il cût acquises beaucoup plus tard. S'il voit régner la discorde entre ses camarades, il cherche à les réconcilier; s'il voit des affligés, il s'informe du sujet de leurs peines ; s'il voit deux hommes se hair, il veut connoître la cause de leur inimitié; s'il voit un opprime gemir des vexations du puissant et du riche, il cherche de quelles manœuvres se couvrent ces vexations; et, dans l'intérét qu'il prend à tous les miserables, les moyens de finir leurs maux ne sont jamais indifferens pour lui. Qu'avons-nous donc à faire pour tirer parti de ces dispositions d'une manière convenable à son âge? De régler ses soins et ses connoissances, et d'employer son zele a les augmenter.

Je ne me lasse point de le redire : mettez toutes les teçons des jeunes gens en actions plutôt qu'en discours ; qu'ils n'apprennent rica dans les tivres de ce que l'experience peut leur enseigner. Quel extravagant projet de les exercer à parler, suns sujet de rien dire, de croire

dont la malignité et la mauvaire loi se sont empresses de profier Au resto, l'idre que housseau foit scolemest entrenoir set, et sur lequelle il pareil estre de s'expliquer plus ouvertement, est clubrement enouves et même d'annépage dons une deses leutres à l'abbl Merr. Au temper 1750 Il a parti le crest d'une escellate très semanquable qui a fait ostire estre idea dons son espret.

l' Crite note est fameure, offe a fourm à la critique un aliment

3.Ki EMILE.

leur faire sentir, sur les bancs d'un college. l'energie du langage des passions et toute la force de l'art de persuader, sans intérêt de rien persuader à personne! Tous les préceptes de la rhetorique ne semblent qu'un pur verbiage a quiconque n'en sent pas l'usage pour son profit. Qu'importe à un ecolier de savoir comment s'y prit Annibal pour déterminer ses soldats à passer les Alpes? Si, au lieu de ces magnifiques harangues, vous lui disiez comment il doit s'y prendre pour porter son prefet à lui donner conge, soyez sur qu'il seroit plus attentif a vos regles.

Si je voulois enseigner la rhétorique à un jeune homme dont toutes les passions fussent deja développées, je lui présenterois sans cesse des objets propres à flatter ses passions, et l'examinerois avec lui quel langage il doit tenir aux autres hommes pour les engager à favoriser ses désirs. Mais mon Émile n'est pas dans une situation si avantageuse à l'art oratoire: borné presque au seul necessaire physique, il a moins besoin des autres que les autres n'ont besoin de lui; et n'ayant rien à leur demander pour lui-même, ce qu'il veut leur persuader ne le touche pas d'assez près pour l'emouvoir excessivement. Il suit de la qu'en general il doit avoir un langage simple et peu figuré. Il parle ordinairement au propre et seulement pour être entenda. Il est peu sentencieux, parce qu'il n'a pas appris à generaliser ses idees : il a sionné.

Ce n'est pas pourtant qu'il soit tout-a-fait flegmatique et froid : ni son âge , ni ses mœurs , ni ses goûts, ne le permettent : dans le teu de l'adolescence, les esprits vivifians, retenus et cohobes dans son sang, portent à son jeune cœur une chaleur qui brille dans ses regards, qu'on sent dans ses discours, qu'on voit dans ses actions. Son langage a pris de l'accent, et quelquefois de la vehémence. Le noble sentiment qui l'inspire lui donne de la force et de l'elevation : penetré du tendre amour de l'humanite, il transmet en parlant les mouvemens de son âme; sa genereuse franchise a je ne sais quoi de plus cochanteur que l'artificieuse eloquence des autres ; ou plutôt lui seul est verita-

ce qu'il sent pour le communiquer à ceux qui l'ecoutent.

Plus i'v pense, plus je trouve qu'en mettant ainsi la bienfaisance en action et tirant de nos bons ou mauvais succès des réflexions sur leurs causes, il y a peu de connoissances utiles qu'on ne puisse cultiver dans l'esprit d'un jeune homme, et qu'avec tout le vrai savoir qu'on peut acquérir dans les colleges, il acquerra de plus une science plus importante encore, qui est l'application de cet acquis aux usages de la vie. Il n'est pas possible que, prenant tant d'interêt à ses semblables, il n'apprenne de bonne heure à peser et apprecier leurs actions, leurs goûts, leurs plaisirs, et à donner en geperal une plus juste valeur à ce qui peut contribuer ou nuire au bonheur des hommes, que ceux qui, ne s'intéressant à personne, ne font jamais rien pour autrui. Ceux qui ne traitent jamais que leurs propres affaires se passionnent trop pour juger sainement des choses. Rapportant tout à eux seuls, et réglant sur leur seul intérêt les idées du bien et du mal, ils se remplissent l'esprit de mille prejuges ridicules, et, dans tout ce qui porte atteinte à leur moindre avantage, ils voient aussitôt le bouleversement de tout l'univers.

Etendons l'amour-propre sur les autres ètres, pous le transformerons en vertu, et il n'y a point de cœur d'homme dans lequel cette vertu n'ait sa racine. Moins l'objet de nos soins tient immédiatement à nous-memes, moins peu d'images, parce qu'il est rarement pas- l'illusion de l'interêt particulier est à craindre; plus on generalise cet intérêt, plus il devient equitable, et l'amour du genre humain n'est autre chose en nous que l'amour de la justice. Voulons-nous donc qu'Émile aime la verite. voulons-nous qu'il la connoisse; dans les atfaires tenons-le toujours loin de lui. Plus ses soins seront consacres an bonheur d'autrui, plus ils secont eclaires et sages, et moins il se trompera sur ce qui est bien ou mal ; mais ne souffrons jamais en lui de preference aveugle, fondée uniquement sur des acceptions de personnes on sur d'injustes preventions. Et pourquoi pairon-il a l'un pour servir l'autre? Pen lui importe a qui tombe un plus grand bonheur en partage, pourvu qu'il concoure au plus grand bonheur de tous : c'est la le premier blement éloquent, puisqu'il n'a qu'à montrer : interêt du sage apres l'interet prive ; car chacun est partie de son espèce et non d'un autre individu.

Pour empêcher la pitie de dégénérer en foiblesse, il faut donc la generaliser, et l'étendre sur tout le genre humain. Alors on ne s'y livre qu'autant qu'elle est d'accord avec la justice parce que, de toutes les vertus, la justice est celle qui concourt le plus au bien commun des hommes. Il faut par raison, par amour pour nous, avoir pitié de notre espèce encore plus que de notre prochain; et c'est une tres-grande cruauté envers les hommes que la pitie pour les méchans.

Au reste, il faut se souvenir que tous ces moyens, par lesquels je jette ainsi mon elève hors de lui-même, ont cependant toujours un rapport direct à lui, puisque non-seulement il en resulte une jouissance intérieure, mais qu'en le rendant bienfaisant au profit des autres je travaille à sa propre instruction.

J'ai d'abord donné les movens, et mointenant j'en montre l'effet. Quelles grandes vues je vois s'arranger peu à peu dans sa tête! Ouels sentimens sublimes etonifent dans son cueur le germe des petites passions! Quelle netteté de judiciaire, quelle justesse de raison je vois se former en lui de ses penchans cultives, de l'expérience qui concentre les vœux d'une ame grande dans l'étroite borne des possibles. et fait qu'un homme superieur aux autres, ne pouvant les elever à sa mesure, sait s'abaisser à la leur! Les yrais principes du juste , les yrais modeles du beau, tous les rapports moraux des êtres, toutes les idées de l'ordre, se gravent dans son entendement; il voit la place de chaque chose et la cause qui l'en ecarte ; il voit ce qui peut faire le bien et ce qui l'empêche. Sans avoir éprouvé les passions humaines, il connoit leurs illusions et leur jeu.

J'avance, attire par la force des choses, mais sans m'en imposer sur les jugemens des lecteurs. Depuis long-temps ils me voient dans le pays des chimeres; moi je les vois toujours dans le pays des prejugés. En m'ecartant si fort des opinions vulgarres, je ne cesse de les avoir presentes à mon esprit : je les examine, je les medite, non pour les suivre ni pour les fuir, mais pour les peser à la balance du raisonnement. Toutes les fois qu'il me force à m'ecarter d'elle, instruit par l'expérience, je me

tiens dejà pour dit qu'ils ne m'imiteront pas ; je sais que, s'obstinant à n'imaginer possible que ce qu'ils voient, ils prendront le jeune homme que je figure pour un être imaginaire et fantastique, parce qu'il differe de ceux auxquels ils le comparent; sans souger qu'il faut bien qu'il en differe, puisque eleve tout differemment, affecté de sentimens tout contraires, instruit tout autrement qu'eux, il seroit heaucoup plus surprenant qu'il leur ressemblât, que d'etre tel que je le suppose. Ce n'est pas l'homme de l'homme, c'est i homme de la nature. Assurement il doit être fort etranger a leurs yeux.

En commençant cet ouvrage, je ne supposois rien que tout le monde ne pût observer ainsi que moi, parce qu'il est un point, savoir la naissance de l'homme, duquel nous partons tous egalement : mais plus nous avancons, moi pour cultiver la nature, et vous pour la depraver, plus nous nous eloignons les uns des autres. Mon éleve, a six ans, différoit peu des vôtres que vous n'aviez pas encore eu le temps de défigurer, maintenant ils n'ont rien de semblable; et l'age de l'homme fait, dont il approche, doit le montrer sous une forme absolument differente, si je n'ai pas perdu tous mes soins. La quantité d'acquis est peut-être assez égale de part et d'autre; mais les choses acquises ne se ressemblent point. Vous êtes étonnés de trouver à l'un des sentimens sublimes dont les autres n'ont pas le moindre germe; mais considerez aussi que ceux-ci sont deja tous philosophes et théologiens, avant qu'Émile sache sculement ce que c'est que philosophie et qu'il ait même entendu parler de Dieu.

Si donc on venoit me dire; Rien de ce que vous supposez n'existe; les jeunes gens ne sont point faits ainsi, ils ont telle ou telle passion; ils font ecci ou cela; c'est comme si t'on nioit que jamais poirier fût un grand arbre, parce qu'on n'en voit que de nains dans nos jardins.

Je prie ces juges, si prompts à la censure, de considérer que ce qu'ils disent là je le sais tout aussi bien qu'eux, que j'y ai probablement reflechi plus long-temps, et que, n'ayant nul interêt a leur en imposer, j'ai droit d'exiger qu'ils se donnent au moins le temps de chercher en quoi je me trompe. Qu'ils examinent bien la constitution de l'homme, qu'ils suivent

les premiers developpemens du cœur dans telle ou telle circonstance, afin de voir combien un individu peut differer d'un autre par la force (a) de l'education ; qu'ensuite ils comparent la mienne aux effets que je lui donne ; et qu'ils disent en quoi j'ai mal raisonne ; je n'aurai rien à repondre.

Ce qui me rend plus affirmatif, et, je crois, plus excusable de l'être, c'est qu'au lieu de me livrer à l'esprit de système, je donne le moins qu'il est possible au raisonnement et ne me fie qu'à l'observation. Je ne me fonde point sur ce que j'ai imagine, mais sur ce que j'ai vo. Il est vrai que je n'ai pas renfermé mes experiences dans l'enceinte des murs d'une ville ni dans un seul ordre de gens ; mais , apres avoir comparé tout autant de rangs et de peuples que j'en ai pu voir dans une vie passee a les observer, j'ai retranché comme artificiel re qui étoit d'un peuple et non pas d'un autre, d'un état et non pas d'un autre : et n'ai regarde comme appartenant incontestablement à l'homme, que ce qui etait commun a tous, à quelque âge, dans quelque rang et dans quelque nation que ce fût.

Or, si, selon cette methode, vous suivez des l'enfance un jeune homme qui n'aura point reçu de forme particulière, et qui tiendra le moins qu'il est possible à l'autorité et à l'opinion d'autrui; à qui de mon elève ou des votres pensez-vous qu'il ressemblera le plus? Voilà, ce me semble, la question qu'il faut resoudre pour savoir si je me suis égaré.

L'homme ne commence pas aisement à penser; mais sitôt qu'il commence il ne cesse plus. Quiconque a pensé pensera toujours, et l'entendement une fois exercé à la reflexion ne peut plus rester en repos. On pourroit donc croire que j'en fais trop ou trop peu, que l'esprit humain n'est point naturellement si prompt à s'ouvrir, et qu'après lui avoir donné des facilites qu'il n'a pas, je le tiens trop long-temps inscrit dans un cercle d'idées qu'il doit avoir franchi.

Mais considérez premièrement que, voulant former l'homme de la nature, il ne s'agit pas pour cela d'en faire un sauvage et de le reléguer au fond des bois; mais qu'enfermé dans le tourbillon social, il suffit qu'il ne s'y

laisse entraîner ni par les passions ni par les opinions des hommes : qu'd voie par ses veux. qu'il sente par son cœur; qu'aucune autorité ne le gouverne hors celle de sa propre raison. Dans cette position il est clair que la multitude d'objets qui le frappent, les frequens sentimens dont il est affecté; les divers movens de pourvoir à ses besoins reels, doivent lui donner beaucoup d'idées qu'il n'auroit jamais cues, ou qu'il cût acquises plus lentement. Le progres naturel à l'esprit est accelere, mais non renverse. Le même homme qui doit rester stupide dans les forets doit devenir raisonnable et sense dans les villes, quand il v sera simple spectateur. Riep n'est plus propre à rendre sage que les folies qu'on voit sans les partager; et celui même qui les partage s'instruit eucore, pourvu qu'il n'en soit pas la dupe et qu'il n'y porte pas l'erreur de ceux qui les font.

Considerez aussi que, bornés par nos facultés aux choses sensibles, nous n'offrons presque aucune prise aux notions abstraites de la philosophie et aux idées purement intellectuelles. Pour y atteindre il faut, ou nous degager du corps auquel nous sommes si fortement attaches, ou faire d'objet en objet un progres graduel et lent, ou enfin franchir rapidement et presque d'un saut l'intervalle par un pas de géant dont l'enfance n'est pas capable, et pour lequel il faut même aux hommes bien des échelous faits exprès pour eux. La première idée abstraite est le premièr de ces echelons; mais j'ai bien de la peine à voir comment on s'avise de le construire.

L'Etre incompréhensible qui embrasse tout, qui donne le mouvement au monde et forme tout le système des êtres, n'est ni visible a nos yeux, ni palpable à nos mains; il echappe à tous nos sens: l'ouvrage se montre, mais l'ouvrier se cache. Ce n'est pas une petite affaire de connoître enfin qu'il existe, et quand nous sommes parvenus là, quand nous nous demandons, quel est-il? où est-il? notre esprit se confond, s'égare, et nous ne savons plus que penser.

Locke veut qu'on commence par l'etude des esprits, et qu'on passe ensuite à celle des corps. Cette methode est celle (a) de la superstition, des prejugés, de l'erreur : ce n'est

point celle de la raison, ni même de la nature bien ordonnée; c'est se boucher les yeux pour apprendre à voir. Il faut avoir long-temps ctudié les corps pour se faire une vernable notion des esprits, et soupconner qu'ils existent. L'ordre contraire ne sert qu'a établir le materia-lisme.

Puisque nos sens sont les premiers instrumens de nos connoissances, les êtres corporels et sensibles sont les seuls dont nous avons immediatement l'idee. Ce mot esprit n'a aucun sens pour quiconque n'a pas philosophé. Un esprit n'est qu'un corps pour le peuple et pour les enfans, N'imaginent-ils pas des esprits, qui crient, qui parlent, qui battent, qui font du bruit? Or on m'avouera que des esprits qui ont des bras et des langues ressemblent beaucoun a des corps. Voila pourquoi tous les peuples du monde, sans excepter les Juifs, se sont fait des dieux corporels. Nous-mêmes, avec nos termes d'Esprit, de Trinité, de Personnes, sommes pour la plupart de vrais anthropomorphites (\*). J'avoue qu'en nous apprend à dire que Dien est partout : mais nous crovons aussi que l'air est partout, au moins dans notre atmosphère; et le mot esprit, dans son origine. ne signifie lui-même que souffle et vent. Sitôt qu'on accoutume les gens à dire des mots sans les entendre, il est facte après cela de leur faire dire tout ce qu'on veut.

Le semiment de notre action sur les autres corns a dù d'abord nous faire croire que, quand ils agissoient sur nous, c'étoit d'une manière semblable à celle dont nous agissons sur eux. Ainsi l'homme a commencé par animer tous les étres dont il sentoit l'action. Se sentant moins fort que la plupart de ces êtres, faute de connoitre les bornes de leur puissance, il l'a supmosée illimitée, et il en fit des dieux aussitôt em'il en fit des corps. Durant les premiers ages, les hommes, effravés de tout, n'ont rien vu de mort dans la nature. L'idée de la matière n'a pas été moins lente à se former en eux que celle de l'esprit, puisque cette première idee est une abstraction elle-même. Ils ont ainsi rempli l'univers de dieux sensibles. Les astres,

bres, les villes, les maisons mêmes, tout avoit son âme, son dieu, sa vie. Les marmousets de Laban, les manitous des sauvages, les fétiches des Nègres, tous les ouvrages de la nature et des hommes ont ete les premieres divinités des mortels; le polytheisme a ete leur première religion, et l'idolàtrie leur premier culte. Ils n'ont pu reconnoître un seul Dieu que quand, généralisant de plus en plus leurs idees, ils ont été en etat de remonter à une première cause, de réunir le système total des êtres sons une seule idée, et de donner un sens au mot substance. lequel est au fond la plus grande des abstractions. Tout enfant qui croit en Dieu est donc necessairement idolâtre, ou du moins anthrupomorphite; et quand une fois l'imagination a vu Dieu, il est bien rare que l'entendement le conçoive. Voità précisément l'erreur où mêne l'ordre de Locke.

Parvenu, je ne sais comment, à l'idée abstraite de la substance, on voit que, pour admettre une substance unique, il lui faudroit supposer des qualites meompatibles qui s'excluent mutuellement, telles que la pensée et l'étendue, dont l'une est essentiellement divisible, et dont l'autre exelut toute divisibilité. On conçoit d'ailleurs que la pensee, ou si l'on veut le sentiment, est une qualité primitive et insenarable de la substance à laquelle elle appartient ; qu'il en est de même de l'étendue par rapport à sa substance. D'où l'on conclut que les êtres qui perdent une de ces qualites perdent la substance à laquelle elle appartient. que par conséquent la mort n'est qu'une separation de substances, et que les êtres où ces deux qualites sont réunies sont composes des deux substances auxquelles ces deux qualites appartiennent.

Or considérez maintenant quelle distance reste encore entre la notion des deux substances et celle de la nature divine; entre l'idée incompréhensable de l'action de notre àme sur notre corps et l'idee de l'action de Dieu sur tous les êtres. Les idees de création, d'annihilation, d'abiquité, d'éternité, de toute - puissance, celles des attributs divins, toutes ces idees qu'il appartient à si peu d'hommes de voir aussi confuses et aussi obscures qu'elles le sont, et qui n'ont rien d'obscur pour le peuple, parce qu'il

<sup>(\*)</sup> De sishparrat, homme, et poppi, forme. On a donné ce nom à d'anciens héretiques, qui prenant à la lettre ce qui est dit de tireu dans l'écriture, préfendoient qu'il avoit réellement une forme homai se.

SGO ÉMILE.

senteront-elles dans toute feur force, c'est-adire dans toute leur obscurite, a de jeunes esprits encore occupes aux premieres opérations des sens et qui ne conçoivent que ce qu'ils touchent? C'est en vain que les abimes de l'infini sont ouverts tout autour de nous; un enfant n'en sait point être epouvante; ses foibles yeux n'en peuvent sonder la profondeur. Tout est infini pour les enfans, ils ne savent mettre de bornes a rien; non qu'ils fassent la mesure fort longue, mais parce qu'ils ont l'entendement court. J'ai même remarque qu'ils mettent l'infini moins au-dela qu'au-decà des dimensions qui leur seront commes. Ils estimeront un espace immense blen plus par leurs pieds que par leurs yeux; il ne s'etendra pas pour eux plus loin qu'ils ne pourront voir, mais plus loin qu'ils ne pourront aller. Si on leur parle de la puissance de Dieu, ils l'estimeront presque aussi fort que leur père. En toute chose, leur connoissance étant pour eux la mesure des possibles, ils jugent ce qu'on leur dit toujours moindre que ce qu'ils savent. Tels sont les jugemens naturels a l'ignorance et a la foiblesse d'esprit. Ajax cut craint de se mesurer avec Achille, et défie Jupiter au combat, parce qu'il connoît Achille, et ne connoît pas Jupiter. Un paysan suisse, qui se crovoit le plus riche des hommes, et à qui l'on tachoit d'expliquer ce que c'etoit qu'un roi, demandoit d'un air fier si le roi pourroit bien avoir cent vaches à la montagne.

Je prévois combien de lecteurs seront surpris de me voir suivre tout le premier âge de mon élève sans lui parler de religion. A quinze ans il ne savoit s'il avoit une âme, et peut-être a dixhuit n'est-il pas encore temps qu'il l'appreune; car, s'il l'apprend plus tôt qu'il le faut, il court risque de ne le savoir jamais.

Si j'avois à peindre la stupidité fâcheuse, je peindrois un pédant enseignant le catechisme à des enfans; si je voulois rendre un enfant fou, je l'obligerois d'expliquer ce qu'il dit en disant son catechisme. On m'objectera que la plupart des dogmes du christianisme étant des mysteres, attendre que l'esprit humain soit capable de les concevoir, ce n'est pas attendre que l'enfant soit homme, c'est attendre que l'homme ne soit plus. A cela je

réponds premièrement qu'il y a des mystères senteront-elles dans toute leur force, c'est-adire dans toute leur obscurite, a de jeunes esprits encore occupes aux premières opérations des sens et qui ne conçoivent que ce qu'ils touchent? C'est en vain que les abines de l'infini sont ouverts tout autour de nous; un enfant n'en sait point être epouvante; ses foibles yeux n'en peuvent sonder la profondeur. Tout est infini pour les enfans, ils ne savent mettre de bornes a rien; non qu'ils fassent la mesure fort

Il faut croire en Dieu pour être sauvé. Ce dogme mal entendu est le principe de la sanguinaire intolerance, et la cause de toutes ces vames instructions qui portent le coup mortela la raison bumaine en l'accontumant à se payer de mots. Sans doute il n'y a pas un moment à perdre pour mériter le salut eternel : mais si, pour l'obtener, il suffit de repeter certaines paroles, je ne vois pas ce qui nous empéche de peupler le ciel de sansonnets et de pies, tout aussi bien que d'enfans.

L'o' ligation de croire en suppose la possibilité. Le philosophe qui ne croit pas a tort. parce qu'il use mat de la raison qu'it a cutuver, et qu'il est en état d'entendre les verites qu'il rejette. Mais l'enfant qui professe la religion chretienne, que croit-il? ce qu'il conçoit ; et d concoit si peu ce qu'on lui fait dire, que si vous lui dites le contraire il l'adoptera tout aussi volontiers. La foi des cufans et de beaucoup d'hommes est une affaire de géographie. Serontils récompenses d'être nes a Rome plutôt qu'a la Mecque? On dit a l'un que Mahomet est le prophète de Dieu, et il dit que Mahomet est le prophète de Dieu : on dit à l'autre que Mahomet est un fourbe, et il dit que Mahomet est un fourbe. Chacan des deux cut affirme ce qu'alfirme l'autre, s'ils se fussent transposes. Peuton partir de deux dispositions si semblables pour envoyer l'un en paradis et l'autre en enfer (a)? Quand un enfant dit qu'il croit en Dien, ce n'est pas à Dien qu'il croit, c'est a Pierre ou à Jacques qui lui disent qu'il y a quel-

ta VAR. On dit à l'un qu'il faut honover Muhomet, et il dit qu'il honove Mahomet; on dit à l'autre qu'il faut honover la l'urige, et il dit qu'il honove la l'urige. Closeun des deux auroit fuit er qu'u fait l'autre s'ils se fussent treuves transpools. Peus-on partir de deux sentimens se semblables pour.....

que chose qu'on appelle Dieu; et il le croit à la manière d'Euripide.

O Jup ter? cir de tal rien sinon Je ne comos sculement que le nom (\*).

Nous tenons que nul enfant mort avant l'âge de raison ne sera privé du bonheur éternel : les catholiques croient la même chose de tous les enfans qui ont reçu le baptème, quoiqu'ils n'aient jamais entendu parler de Dicu. Il y a donc des cas où l'on peut être sauvé sans croire en Dieu, et ces cas ont lieu, soit dans l'enfance, soit dans la démence, quand l'esprit humain est incapable des opérations nécessaires pour reconnoître la Divinité. Toute la différence que je trouve ici entre vous et moi, est que vous prétendez que les enfans ont a sept ans cette capacité, et que je ne la leur accorde pas même à quinze. Que j'aie tort ou raison, il ne s'agit pas ici d'un article de foi, mais d'une simple observation d'histoire naturelle.

Par le même principe, il est clair que tel homme, parvenu jusqu'à la vieillesse sans croire en Dieu, ne sera pas pour cela privé de sa presence dans l'autre vie si son aveuglement n'a pas eté volontaire, et je dis qu'il ne l'est pas toujours. Yous en convenez pour les insenses qu'une maladie prive de leurs facultés spirituelles, mais non de leur qualité d'homme, ni par consequent du droit aux bienfaits de leur createur. Pourquoi done n'en pas convenir pour ceux qui, séquestrés de toute societé des leur enfance, auroient mené une vie absolument sauvage, privés des lamières qu'on n'acquiert que dans le commerce des hommes (2)? Car il est d'une impossibilité demontrée qu'un pareil sauvage půt jamais élever ses reflexions jusqu'à la connoissance du vrai Dieu. La raison nous dit qu'un homme n'est punissable que par les fautes de sa volonte, et qu'une ignorance invincible ne lui sauroit être imputée à crime. D'où il suit que, devant la justice éternelle, tout homme qui croiroit, s'il avoit des lumières nécessaires, est réputé croire, et qu'il n'y aura d'incredules punis que ceux dont le cœur se ferme à la verite.

Gardons-nous d'annoncer la vérité à ceux qui ne sont pas en ctat de l'entendre, car c'est y vouloir substituer l'erreur. Il vau-droit mieux n'avoir aucune idee de la Divinité que d'en avoir des idees basses, fantastiques, injurieuses, indigues d'elle, c'est un moindre mal de la meconnoître que de l'outrager. J'ai-merois mieux, dit le bon Plutarque ('), qu'on crût qu'il n'y a point de Plutarque au monde, que si l'on disoit Plutarque est injuste, envieux, jaloux, et si tyran, qu'il exige plus qu'il ne laisse le pouvoir de faire.

Le grand mal des images difformes de la Divinité qu'on trace dans l'esprit des enfans, est qu'elles y restent toute leur vie, et qu'ils ne conçoivent plus, étant hommes, d'autre Dieu que celui des enfans. J'ai vu en Suisse une bonne et pieuse mere de famille tellement convaincue de cette maxime, qu'elle ne voulut point instruire son fils de la religion dans le premier age, de peur que, content de cette instruction grossière, il n'en negligeat une meilleure à l'age de raison. Cet enfant n'entendoit jamais parler de Dieu qu'avec reueillement et revérence, et, sitôt qu'il en vouloit parler lui-méme, on lui imposoit silence, comme sur un suiet trop sublime et trop grand pour lui. Cette reserve excitoit sa curiosité, et son amourpropre aspiroit au moment de connoître ce mystère qu'on lui cachoit avec tant de soin. Moins on lui parloit de Dien, moins on souffroit qu'il en parlat lui-même, et plus il s'en occupoit : cet enfant voyoit Dieu partout. Et ce que je craindrois de cet air de mystere indiscrètement affecté, seroit qu'en allumant trop l'imagination d'un jeune homme on n'alterát sa tête, et qu'enfin l'on n'en fit un fanatique au lieu d'en faire un crovant.

Mais ne craignons rien de semblable pour mon Émile, qui, refusant constamment son attention à tout ce qui est au-dessus de sa portée, ecoute avec la plus profonde indifference les choses qu'il n'entend pas. Il y en a tant sur lesquelles il est habitue à dire, cela n'est, pas de mon ressort, qu'une de plus ne l'embarrasse guere; et, quand il commence a s'inquieter de ces grandes questions, ce n'est pas pour les avoir entendu proposer, mais c'est quand le

<sup>(\*)</sup> PLUTARQUE. Traité de l'Amore, trait d'Amyot. C'est ainsi que commencoit d'abord la tragelle de Menauppe; mais les clameurs du peuple d'Athènes forcerent Europide à changer ce commencement.

<sup>(\*)</sup> Sur l'état naturel de l'esprit humain et sur la lenteur de ; ecs progrès, voyez la première l'artic du Discours sur l'Inc-

progrès naturel de ses lumières porte ses recherches de ce cóté-là.

Nous avons vu par quel chemin l'esprit bumaia cultive s'approche de ces mystères; et je conviendrai volontiers qu'il n'y parvient naturellement, au sein de la societe même, que dans un age plus avancé. Mais comme il y a dans la même societé des causes inévitables par lesquelles le progrès des passions est acceleré : si l'on n'acceleroit de même le progrès des lumières qui servent à regler ces passions, c'est alors qu'on sortiroit veritablement de l'ordre de la nature, et que l'equilibre seroit rompu. Quand on n'est pas maître de modérer un développement trop rapide, il faut mener avec la même rapidité ceux qui doivent y correspondre; en sorte que l'ordre ne soit point interverti, que ce qui doit marcher ensemble ne soit point separe, et que l'homme, tout entier à tous les momens de sa vie, ne soit pas à tel point par une de ses facultés, et à tel autre point par les autres.

Quelle difficulté je vois s'élever ici ! difficulté d'autant plus grande, qu'elle est moins dans les choses que dans la pusillanimité de ceux qui n'osent la résoudre. Commençons au moins par user la proposer. Un enfant doit être clevé dans la religion de son père : on lui prouve toujours très-bien (a) que cette religion, telle qu'elle soit, est la seule véritable; que toutes les autres ne sont qu'extravagance et absurdité. La force des argumens dépend absolument, sur ce point, du pays où l'on les propose. Qu'un Turc, qui trouve le christianisme si ridicule à Constantinople, aille voir comment on trouve le mahométisme à Paris! C'est surtout en matière de religion que l'opinion triomphe. Mais nous qui pretendons secouer son joug en toute chose, nous qui ne voulons rien donner à l'autorité, nous qui ne voulons rien enseigner à notre Émile qu'il ne pût apprendre de lui-même par tout pays, dans quelle religion l'elèverons-nous? à quelle secte agrègerons-nous l'homme de la nature? La réponse est fort simple, ce me semble; nous ne l'agregerons ni a celle-ci ni à celle-là, mais pous le mettrons en état de choisir celle où le meilleur usage de sa raison doit le conduire.

Inicdo per ignas , Suppositos cinera doloso (1.

N'importe : le zèle et la bonne foi m'ont jusqu'ici tenu lieu de prudence. J'espere que ces garans ne m'abandonneront point au besoin. Lecteurs, ae craignez pas de moi des precautions indignes d'un ami de la verite : je n'oublierai jamais ma devise; mais il m'est trop permis de me defier de mes jugemens. Au lieu de vous dire ici de mon chef ce que je pense, je vous dirai ce que pensoit un homme qui valoit mieux que moi. Je garantis la verité des faits qui vont être rapportés; ils sont reellement arrivés à l'auteur du papier que je vais transcrire : c'est a vous de voir si l'on peut en tirer des réflexions utiles sur le sujet dont il s'agit. Je ne vous propose point le sentiment d'un autre ou le mien pour regle ; je vous l'offre à examiner.

e Il y a trente ans que, dans une ville d'Ita-· lie, un jeune homme expatrié se voyoit re-· duit à la derniere misère. Il étoit né calviniste; mais, par les suites d'une etourderie. se trouvant fugitif, en pays etranger, sans ressource, il changea de religion pour avoir du pain. Il y avoit dans cette ville un hospice pour les prosélytes; il y fut admis. En l'instruisant sur la controverse, on lui donna des doutes qu'il n'avoit pas, et on lui apprit le mal qu'il ignoroit : il entendit des dogmes nouveaux, il vit des mœurs encore plus nouvelles : il les vit, et faillit en être la victime. · Il voulut fuir, on l'enferma; il se plaignit, on le punit de ses plaintes : à la merci de ses tyrans, il se vit traiter en criminel pour n'a-· voir pas voulu céder au crime. Que ceux qui » savent combien la première épreuve de la violence et de l'injustice irrite un jeune cœur sans expérience, se figurent l'état du sien. Des larmes de rage couloient de ses yeux. · l'indignation l'étouffoit : il imploroit le ciel et les hommes, il se confioit à tout le monde. et n'étoit ecouté de personne. Il ne voyoit » que de vils domestiques soumis à l'infâme qui l'outrageoit, ou des complices du même crime, qui se railloient de sa résistance et l'excitoient à les imiter. Il étoit perdu sans » un honnête ecclesiastique qui vint à l'hospice

pour quelque affaire, et qu'il trouva le moyen
de consulter en secret. L'ecclesiastique etoit
pauvre et avoit besoin de tout le monde; mais
l'opprimé avoit encore plus besoin de lui; et
il n'hésita pas à favoriser son évasion, au

risque de se faire un dangereux conemi. · Echappé au vice pour rentrer dans l'indigence. Je jeune homme luttoit sans sucres contre sa destince : un moment il se crut audessus d'elle. A la première lueur de fortuge ses maux et son protecteur furent oublies. Il fut bientôt nuni de cette ineratitude : toutes · ses esperances s'évanouirent; sa jeunesse avoit beau le favoriser, ses idées romaneso ques gâtoient tout. N'avant ni assez de talens ni assez d'adresse pour se faire un chemin facile, ne sachant être ni modéré ni méchant, il pretendit a tant de choses qu'il ne sut parvenir à rien. Retombé dans sa pre-» miere détresse, sans pain, sans asile, prêt à mourir de faim. il se ressouvint de son biena faiteur.

> Il y retourne, il le trouve, il en est bien recu : sa vue rappelle à l'ecclesiastique une · bonne action qu'il avoit faite; un tel souvenir · rejouit toujours l'âme. Cet homme étoit pa-» turellement humain, compatissant; il sen-• toit les peines d'autrui par les siennes, et le · bien-être n'avoit point endurci son cœur; enfin les lecons de la sagesse et une vertu » éclairée avoient affermi son bon naturel. Il · accueille le jeune bomme, lui cherche un · gite, l'y recommande; il partage avec lui son · nécessaire, à peine suffisant pour deux. Il rait plus, il l'instruit, le console, il lui apprend l'art difficile de supporter patiemment · l'adversité. Gens à préjuges, est-ce d'un pré- tre, est-ce en Italie que vous enssiez espéré b tout cela?

Cet honnéte ecclésiastique étoit un pauvre vicaire savoyard, qu'une aventure de jeunesse avoit mis mal avec son evêque, et qui avoit passé les monts pour chercher les ressources qui lui manquoient dans son pays.
Il n'étoit ni sans esprit ni sans lettres; et avec une figure intéressante il avoit trouvé des protecteurs qui le placerent chez un ministre pour élever son fils. Il préferoit la pauvreté à la dépendance, et il ignoroit comment il faut se conduire chez les grands. Il

ne resta pas long-temps chez celui-ci; en le
quittant il ne perdit point son estime; et
comme il vivoit sagement et se faisoit aimer
de tout le monde, il se flattoit de rentrer en
grâce auprès de son évêque, et d'en obtenir
quelque petite cure dans les montagnes pour
y passer le reste de ses jours. Tel etoit le der
nier terme de son ambition.

· Un penchant naturel l'intéressoit au jeune · fugitif, et le lui fit examiner avec soin. Il vit » que la mauvaise fortune avoit déià flétri son · cœur, que l'opprobre et le mepris avoient · abattu son courage, et que sa fierte, changée en dépit amer, ne lui montroit dans l'injus-» tice et la dureté des hommes que le vice de · leur nature et la chimère de la vertu. Il avoit » vu que la religion ne sert que de masque à » l'intérêt, et le culte sacré de souvegarde à » l'hypocrisie : il avoit vu, dans la subtilité o des vaines disputes, le paradis et l'enfer mis pour prix à des jeux de mots; il avoit vu la sublime et primitive idée de la Divinité défiparée par les fontasques imaginations des » hommes; et, trouvant que pour croire en Dieu il falloit renoncer au jugement qu'on avoit reçu de lui, il prit dans le même dédain nos ridicules réveries et l'objet anquel nous · les appliquons. Sans rien savoir de ce qui est, sans rien imaginer sur la generation des · choses, il se plongea dans sa stupide ignorance, avec un profond mépris pour tous » ceux qui pensoient en savoir plus que lui.

L'oubli de toute religion conduit a l'oubli des devoirs de l'homme. Ce progrès étoit déjà plus d'à moitie fait dans le cœur du libertin. Ce n'etoit pas pourtant uu enfant mal né; mais l'incrédulité, la misère étouffant peu à peu le naturel, l'entralnoient rapidement à sa perte, et ne lui preparoient que les mœurs d'un gueux et la morale d'un athée.

Le mal, presque inévitable, n'étoit pas absolument consommé. Le jeune homme avoit des connoissances, et son éducation n'avoit pas été négligée. Il étoit dans cet âge heureux où le sang en fermentation commence d'echauffer l'âme sans l'asservir aux fureurs des sens. La sienne avoit encore tout son ressort. Une honte native, un caractère timide suppléoient à la gêne, et prolongeoient pour lui cette époque dans laquelle

S64 EMILE.

vous maintenea votro élève avec tant de soins. L'exemple odieux d'une dépravation brutale et d'un vice sans charme, loin d'animer son imagination, l'avoit amortie. Longtemps le degoût lui tint lieu de vertu pour conserver son innocence; elle ne devoit succomber qu'à de plus douces seductions.

L'ecclesiastique vit le danger et les ressources. Les difficultés ne le rebutèrent point :
il se complaisoit dans son ouvrage ; il résolut de l'achever, et de rendre à la vertu la victime qu'il avoit arrachee à l'infamie. Il s'y prit de loin pour executer son projet : la beaute du motif animoit son courage et lui inspiroit des moyens dignes de son zèle.
Quel que fût le succes, il etoit sûr de n'avoir pas perda son temps. On reussit toujours quand on ne yeut que bien faire.

. Il commenca par gagner la confiance du » proselyte en ne lui vendant point ses bienfaits, en ne se rendant point importun, en ne lui · faisant point de sermons, en se mettant touiours à sa portée, en se faisant petit pour s'egaler à lui. C'etoit, ce me semble, un · spectacle assez touchant de voir un homme rave devenir le camarade d'un polisson. et la vertu se prêter au ton de la licence · pour en triompher plus surement. Quand · l'étourdi venoit lui faire ses folles confidenoces et s'épancher avec lui, le prêtre l'écou-· toit, le mettoit à son aise; sans approuver · le mal il s'intéressoit à tout : jamais une in-· discrète censure ne venoit arrêter son babil • et resserrer son oœur; le plaisir avec lequel · il se croyoit écouté augmentoit celui qu'il prenoit à tout dire. Ainsi se fit sa confession gé-» pérale sans qu'il songeat à rien confesser.

Après avoir bien étudié ses sentimens et son caractère, le prêtre vit clairement que, sans être ignorant pour son âge, il avoit oublié tout ce qu'il lui importoit de savoir, et que l'opprobre où l'avoit reduit la fortune étouffoiten lui tout vrai sentiment du bienet du mal. Il est un degré d'abrutissement qui ôte la vie à l'âme; et la voix intérieure ne sait point se faire entendre à celui qui ne songe qu'à se nourrir. Pour garantir le jeune infortuné de cette mort morale dont il etoit si près, il commença par réveiller enteil l'amourpropre et l'estime de soi-même : il lui mon-

· troit un avenir plus heureux dans le bon em-» ploi de ses talens ; il ranimon dans son cœur une ardeur généreuse par le récit des belles · actions d'autrui ; en lui faisant admirer ceux oni les avoient faites, il lui rendoit le desir d'en faire de semblables. Pour le detacher insensiblement de sa vie oisive et vagabonde, » il lui faisoit faire des extraits de livres choisis: et, feignant d'avoir besoin de ces extraits, il nourrissoit en lui le noble sentiment de la reconnoissance. Il l'instrusort indirectement par ces livres: il lui faisoit reprendre assez bonne opinion de lui-même pour ne pas · se croire un être inutile à tout bien, et pour · ne vouloir plus se rendre meprisable à ses propres yeux.

 Une bagatelle fera juger de l'art qu'employoit cet homme bienfaisant pour elever insensiblement le cœur de son disciple au- dessus de la bassesse, sans paroitre songer à son instruction. L'ecclesiastique avoit une » probité si bien reconnue et un discernement si sur, que plusieurs personnes aimoient mieux faire passer leurs aumônes par ses mains que par celles des riches cures des villes. Un jour qu'on lui avoit donné quelque » argent à distribuer aux pauvres, le jeune · homme eut, à ce titre, la lacheté de lui ca demander. Non , dit-il, nous sommes frères, vous m'appartenez, et je ne dois pas toucher » à ce dépôt pour mon usage. Ensuite il lui onna de son propre argent autant qu'il en · avoit demandé. Des lecons de cette espèce sont rarement perdues dans le œur des · jeunes gens qui pe sont pas tout-à-fait cor-· rompus.

Je me lasse de parler en tierce personne,
et c'est un soin fort superflu; car vous sentez
hien, cher concitoyen, que ce malheureux
fugitif c'est moi-même : je me crois assez loin
des desordres de ma jeunesse pour oser les
avouer; et la main qui m'en tira merite bien
qu'aux dépens d'un peu de honte je rende au
moins quelque honneur à ses bienfaits.

Ce qui me frappoit le plus étoit de voir,
dans la vie privée de mon digne maître, la
vertu sans hypocrisie, l'humanité sans foiblesse, des discours toujours droits et simples, et une conduite toujours conforme à ces
discours. Je ne le voyois point s'inquiéter si · ceux qu'il aidoit alloient à vépres, s'ils se confessoient souvent, s'ils jeunoient les jours » prescrits, s'ils faisoient maigre; ni leur imposer d'autres conditions semblables, sans lesquelles, dût-on mourir de misère, on n'a nulle assistance à espérer des dévots.

· Encouragé par ces observations, loin d'é- taler moi-même a ses yeux le zele affecté d'un · nouveau converti , je ne lui cachois point trop ; mes manières de penser, et ne l'en voyois pas plus scandalise. Quelquefois j'aurois pu · me dire : Il me passe mon indifference pour · le culte que j'ai embrassé en faveur de celle · qu'il me voit aussi pour le culte dans lequel i je suis ne; il sait que mon dedain n'est plus · une affaire de parti. Mais que devois-je pen- ser quand je l'entendois quelquefois approq- ver des dogmes contraires à ceux de l'Eglise · romaine, et paroitre estimer mediocrement toutes ses cerémonies? Je l'aurois cru pror testant deguisé si je l'avois vu moins tidele à ves mêmes usages dont il sembloit faire assez. · peu de cas; mais, sachant qu'il s'acquittoit sans témoin de ses devoirs de prêtre aussi » ponetuellement que sous les yeux du public, » je ne savois plus que juger de ces contradic- tions. Au defaut près qui jadis avoit attiré sa disgrace et dont il n'étoit pas trop bien cor-· rige, sa vie etoit exemplaire, ses mœurs etoient irréprochables, ses discours honnètes · et judicieux. En vivant avec lui dans la plus grande intimité, j'apprenois à le respecter. chaque jour davantage; et tant de hontés · m'ayant tout-à-fait gagné le cœur, j'atten-· dois avec une curieuse inquietude le moment d'apprendre sur quel principe il fondoit l'ani-· formite d'une vie aussi singulière.

· Ce moment ne vint pas si tôt. Avant de s ouvrir à son disciple, il s'efforça de faire · germer les semences de raison et de bonte · qu'il jetoit dans son âme. Ce qu'il y avoit en · moi de plus difficile à detruire etoit une or-· gueilleuse misanthropie, une certaine aigreur · contre les riches et les beureux du monde, · comme s'ils l'eussent ete à mes depens, et · que leur prétendu bonheur eut ete usurpé sur le mien. La folle vanité de la jeunesse, · qui regimbe contre l'homiliation, ne me donnoit que trop de penchant à cette humeur colère; et l'amour-propre, que mon Mentor [ > moi, ce que vous avez à faire pour l'être.

· tàchoit de réveiller en moi, me portant à la fierté, rendoit les hommes encore plus vils à mes yeux, et ne faisoit qu'ajouter pour eux » le mepris à la baine.

» Sans combattre directement cet orgueil, if » l'empêcha de se tourner en dureté d'âme; et » sans m'ôter l'estime de moi-même, il la ren-» dit moins dedaigneuse pour mon prochain. · En écartant toujours la vaine apparence et me montrant les maux réels qu'elle couvre, il m'apprenoit à déplorer les erreurs de mes semblables, à m'attendrir sur leurs misères, » et à les plaindre plus qu'à les envier. Emu de compassion sur les foiblesses humaines par » le profond sentiment des siennes, il vovoit partout les hommes victimes de leurs propres vices et de ceux d'autrui; il voyoit les pau-· vres gémir sous le joug des riches, et les riches sous le joug des préjugés. Croyez-moi, disoit-il, nos illusions, loin de nous cacher » nos maux, les augmentent, en donnant un prix à ce qui n'en a point, et nous rendant sensibles à mille fausses privations que nous » ne sentirions pas sans elles. La paix de l'âme oconsiste dans le mepris de tout ce qui peut la troubler : l'homme qui fait le plus de cas de · la vie est celui qui sait le moins en jouir; et » celui qui aspire le plus avidement au bonbeur » est toujours le plus misérable.

· Ali! quels tristes tableaux! m'écriois-je » avec amertume : s'il faut se refuser à tout, » que nous a donc servi de naître? et s'il faut · mepriser le bonheur même, qui est-ce qui » sait être heureux? C'est moi, repondit un piour le prêtre d'un ton dont je fus frappe. Heureux, yous! si peu fortune, si pauvre, exile, persecuté, vous étes heureux! Et · qu'avez-vous fait pour l'être? Mon enfant, » reprit-il, je vous le dirai volontiers.

Là-dessus il me fit entendre qu'après avoir reçu mes confessions il vouloit me faire les siennes. J'épancherai dans votre sein, me dit-il en m'embrassant, tous les sentimens » de mon cœur. Vous me verrez, sinon tel que » je suis, au moins tel que je me vois moi-même. · Quand yous aurez reçu mon entière profession de foi, quand vous connoîtrez bien l'état » de mon âme, vous saurez pourquoi je m'estime heureux, et, si vous pensez comme

· Mais ces aveux ne sont pas l'affaire d'un mo-

· ment; il faut du temps pour vous exposer tout

· ce que je pense sur le sort de l'homme et sur

· le vrai prix de la vie : prenons une beure , un

· lieu, commodes pour nous livrer paisible-

· ment à cet entresien.

 Je marquai de l'empressement à l'entendre. Le rendez-vous ne fut pas renvoyé
 plus tard qu'au lendemain matin. On étoit en

rté; nous nous levàmes a la pointe du jour.

• If me mena hors de la ville, sur une haute

• colline, au-dessous de laquelle passoit le Pô.

· dont on vovoit le cours à travers les fertiles

· rives qu'il baigne ; dans l'éloignement, l'im-

· mense chaine des Alpes couronnoit le paysage ;

les rayons du soleil levant rasoient déjà les plai-

· nes, et, projetant sur les champs par longues

nes, et, projetant sur les champs par tonques
 ombres les arbres, les coteaux, les maisons,

· enrichissoient de mille accidens de lumière

· le plus beau tableau dont l'œil bumain puisse

· être frappe. On eût dit que la nature etaloit

· à nos yeux toute sa magnificence pour en

offrir le texte à nos entretiens. Ce fut là

· qu'après avoir quelque temps contemplé ces

objets en silence, l'homme de paix me parla

· ainsi. ·

# PROFESSION DE FOI

DU VIGAIRE SAVOYARD.

Mon enfant, n'attendez de moi ni des discours savans ni de profonds raisonnemens. Je ne suis pas un grand philosophe, et je me soucie peu de l'être. Mais j'ai quelquefois du bonsens, et j'aime toujours la vérite. Je ne veux pas argumenter avec yous, ni même tenter de vous convaincre; il me suffit de vous exposer ce que je pense dans la simplicité de mon cœur. Consultez le vôtre durant mon discours : c'est tout ce que je vous demande. Si je me trompe. c'est de bonne foi; cela suffit pour que mon erreur ne me soit pas imputée à crime : quand vous vous tromperiez de même, il y auroit peu de mat à cela. Si je pense bien, la raison nous est commune, et nous avons le même interêt à l'écouter : pourquoi ne penseriez-vous pas comme moi?

Je suis né pauvre et paysan, destiné par mon etat a cultiver la terre; mais on crut plus beau que j'apprisse à gagner mon pain dans le métier de prêtre, et l'on trouva le moyen de me faire etudier. Assurément ni mes parens ni moi ne songions guère à chercher en cela ce qui etoit bon, veritable, utile, mais ce qu'il fulloit savoir pour être ordonné. J'appris ce qu'on vouloit que j'apprisse, je dis ce qu'on vouloit que je disse, je m'engageai comme on vouluit, et je fus fait prêtre. Mais je ne tardai pas à sentir qu'en m'obligeant de n'être pas homme j'avois promis plus que je ne pouvois tenir.

On nous dit que la conscience est l'ouvrage des prejugés; cependant je sais par mon experience qu'elle s'obstine à suivre l'ordre de la nature contre toutes les lois des hommes. On a beau nous defendre ceci ou cela, le remords nous reproche toujours foiblement ce que nous permet la nature bien ordonnée, à plus forte raison ce qu'elle nous prescrit. O bon jeung homme, elle n'a rien dit encore à vos seus : vivez long-temps dans l'état heureux où sa voix est celle de l'innocence. Souvenez-vous qu'on l'offense encore plus quand on la previent que quand on la combat; il faut commencer par apprendre à résister pour savoir quand on peut celler sans crime.

Dès ma jeunesse j'ai respecté le mariage comme la première et la plus sainte institution de la nature. M'étant ôté le droit de m'y soumettre, je résolus de ne le point profaner; car, malgré mes classes et mes études, ayant toujours mené une vie uniforme et simple, j'avois conserve dans mon esprit toute la clarte des lumières primitives : les maximes du monde ne les avoient point obscurcies, et ma pauvrete m'éloignoit des tentations qui dictent les sophismes du vice.

Cette résolution fut précisément ce qui me perdit; mon respect pour le lit d'autrui laissa mes fautes à decouvert. Il fallut expier le seaudale : arrêté, interdit, chassé, je fus bien plus la victime de mes scrupules que de mon incontinence; et j'eus heu de comprendre, aux reproches dont ma disgrâce fut accompagnee, qu'il ne faut souvent qu'aggraver la faute pour échapper au châtiment.

Peu d'experiences pareilles mènent loin un esprit qui reflechit. Voyant par de tristes observations renverser les idees que j'avois du juste, de l'honnète, et de tous les devoirs de l'homme, je perdois chaque jour quelqu'une des opinions que j'avois reçues : celles qui me restoient ne suffisant plus pour faire ensemble un corps qui pût se soutenir par lui-même, je sentis peu à peu s'obscurcir dans mon esprit l'evidence des principes; et, réduit enfin à ne savoir plus que penser, je parvins au même point où vous êtes; avec cette difference, que mon incredulité, fruit tardif d'un âge plus mûr, s'etoit formée avec plus de peine, et devoit être plus difficile à détroire.

J'etois dans ces dispositions d'incertitude et de doute que Descartes exige pour la recherche de la verité. Cet état est peu fait pour durer, il est inquietant et penible; il n'y a que l'interêt du vice ou la paresse de l'âme qui nous y laisse. Je n'avois point le cœur assez corrompu pour m'y plaire; et rien ne conserve mieux l'habitude de réfléchir que d'être plus content de soi que de sa fortune.

Je méditois donc sur le triste sort des mortels flottans sur cette mer des opinions humaines, sans gouvernail, sans boussole, et livrés à leurs passions orageuses, sans autre guide qu'un pilote inexpérimenté qui méconnoit sa route, et qui ne sait ni d'où il vient ni où il va. Je me disois : J'aime la vérité, je la cherche, et ne puis la reconnoître; qu'on me la montre, et j'y demeure attache : pourquoi faut-il qu'elle se dérobe à l'empressement d'un cœur fait pour l'adorer?

Quoique j'aie souvent éprouvé de plus grands maux, je n'ai jamais mené une vie aussi constamment désagreable que dans ces temps de trouble et d'anxietes, où, sans cesse errant de doute en doute, je ne rapportois de mes longues méditations qu'incertitude, obscurite, contradictions sur la cause de mon être et sur la règle de mes devoirs.

Comment peut-on être sceptique par système et de bonne foi? je ne saurois le comprendre. Ces philosophes, ou n'existent pas, ou sont les plus malheureux des hommes. Le donte sur les choses qu'il nous importe de connoître est un etat trop violent pour l'esprit humain : il n'y résiste pas long-temps ; il se décide malgré lui de manière ou d'autre, et il aime mieux se tromper que ne rien croire.

Ce qui redoubloit mon embarras, étoit qu'étant ne dans une Église qui decide tout, qui ne permet aucun doute, un seul point rejeté me faisoit rejeter tout le reste, et que l'impossibilité d'admettre tant de décisions absurdes me detachoit aussi de celles qui ne l'etoient pas. En me disant, croyez tout, on m'empéchoit de rien croire, et je ne savois plus où m'arréter.

Je consultai les philosophes, je feuilletai leurs livres, j'examinai leurs diverses opinions; je les trouvai tous fiers, affirmatifs, dogmatiques, même dans leur scepticisme prétendu, n'ignorant rien, ne prouvant rien, se moquant les uns des autres; et ce point commun à tous me parut le seul sur lequel ils ont tous raison. Triomphans quand ils attaquent, ils sont sans vigueur en se defendant. Si vous pesez les raisons, ils n'en ont que pour détruire; si vous comptez les voix, chacun est réduit à la sienne; ils ne s'accordent que pour disputer : les écouter n'etoit pas le moyen de sortir de mon incertitude.

Je conçus que l'insuffisance de l'esprit humain est la première cause de cette prodigieuse diversité de sentimens, et que l'orgueil est la seconde. Nous n'avons point la mesure de cette machine immense, nous n'en pouvons calculer les rapports; nous n'en connoissons ni les premières lois ni la cause finale; nous nous ignorons nous-mêmes; pous ne connoissons ni notre nature ni notre principe actif; à neine savons-nous si l'homme est un être simple ou composé; des mystères impénétrables nous environnent de toutes parts ; ils sont au-dessus de la région sensible ; pour les percer nous croyons avoir de l'intelligence, et nous n'avons que de l'imagination. Chacun se fraye, à travers ce monde imaginaire, une route qu'il croit la bonne ; nul ne peut savoir si la sienne mène au bet. Cependant nous voulons tout pénétrer, tout connoître. La seule chose que nous ne savons point, est d'ignorer ce que nous ne pouvons savoir. Nous aimons mieux nons determiner au hasard, et croire ce qui n'est pas, que d'avouer qu'aucun de nous ne peut voir ce qui est. Petite partie d'un grand tout dont les bornes nous echappent, et que son auteur livre à nos folles disputes, nous sommes assez vains pour vouloir décider ce qu'est ce tout en luimême, et ce que nous sommes par rapport

Quand les philosophes seroient en état de

**MGS** ÈMILE.

découvrir la vérité, qui d'entre eux prendroit intérêt à elle? Chacun sait bien que son système n'est pas mieux fondé que les autres ; mais il le soutient parce qu'il est a lui. Il n'y en a pas un seul qui, venant à connoître le vrai et le faux, ne preferát le mensonge qu'il a trouve à la vérité découverte par un autre. Où est le philosoplie qui, pour sa gloire, ne tromperoit pas volontiers le genre humain? Où est celui qui, dans le secret de son cœur, se propose un autre objet que de se distinguer? Pourvu qu'il s'elève au-dessus du vulgaire, pourvu qu'il efface l'eclat de ses concurrens, que demande-t-il de plus? L'essentiel est de penser autrement que les autres. Chez les croyans il est athee, chez les athées il seroit croyant.

Le prenier fruit que je tirai de ces reflexions fut d'apprendre à borner mes recherches à ce qui m'interessoit immediatement, à me reposer dans une profonde ignorance sur tout le reste, et à ne m'inquieter, jusqu'au doute, que des choses qu'il m'unportoit de savoir.

de mes doutes inutiles, les philosophes ne feroient que multiplier ceux qui me tourmentoient et n'en resondroient aucun. Je pris done un autre guide; et je me dis : Consultons la lumière interieure, elle m'égarera moins qu'ils ne m'egarent, ou, du moins, mon erreur sera la mienne, et je me dépraverai moins en suivant mes propres illusions, qu'en me livrant à lears mensonges.

Alors, repassant dans mon esprit les diverses opinions qui m'avoient tour à tour entrainé depuis ma naissance, je vis que, bien qu'aucune médiatement la conviction, elles avoient divers degres de vraisemblance, et que l'assentiment interieur s'y prétoit ou s'y refusoit a differentes mesures. Sur cette première observation, comparant entre elles toutes ces differentes idees dans le silence des prejuges, je trouvai que la premiere et la plus commune etoit aussi la plus simple et la plus raisonnable, et qu'il ne lui manquoit, pour reunir tous les suffrages, que d'avoir eté proposée la dernière. Imaginez tous vos philosophes anciens et modernes ayant d'abord epuisé leurs bizarres systèmes de forces, de chances, de fatalité, de nécessité, d'atomes, de moude animé, de matière vivante,

de matérialisme de toute espèce, et après eux tous, l'illustre Clarke (') éclairant le monde, annonçant enfin l'Être des êtres et le dispensateur des choses. Avec quelle universelle admiration, avec quel applaudissement unanime, n'est point été recu ce nouveau système, si grand, si consolant, si sublime, si propre à ciever l'ame, a donner une base à la vertu, et en même temps si frappant, si lumineux, si simple, et, ce me semble, offrant moins de choses incomprehensibles à l'esprit humain qu'il n'en trouve d'absurdes en tout autre système! Je me disois: Les objections insolubles sont communes à tous, parce que l'esprit de l'homme est trop borné pour les résoudre ; elles ne prouvent donc contre aucun par preférence : mais quelle différence entre les preuves directes! Celui-là seul qui explique tout ne doit-it pas être préfére quand il n'a pas plus de difficulte que les autres?

Portant donc en moi l'amour de la vérité pour toute philosophie, et pour toute methode Je compris encore que, loin de me delivrer , une règle facile et simple qui me dispense de la vaine subtilité des argumens, je reprends sur cette règle l'examen des connoissances qui m'interessent, résolu d'admettre pour évidentes toutes celles auxquelles, dans la sincerite de mon cœur, je ne pourrai refuser mon consentement, pour vraies toutes celles qui me paroltront avoir une liaison nécessaire avec ces premières, et de laisser toutes les autres dans l'incertitude, sans les rejeter ni les admettre, et sans me tourmenter à les celaireir quand elles ne menent à rien d'utile pour la pratique.

Mais qui suis-je ? quel droit ai-je de juger les d'elles ne fût assez evidente pour produire im- choses? et qu'est-ce qui détermine mes jugemens? S'ils sont entraines, forces par les impressions que je reçois, je me fatigue en vain a ces recherches; elles ne se feront point, ou se feront d'elles-mêmes sans que je me mêle de les diriger. Il faut donc tourner d'abord mes regards sur moi pour connoître l'instrument dont je veux me servir, et jusqu'à quel point je puis me fier à son usage.

> l'existe, et j'ai des sens par lesquels je suis v affecte. Voila la première verite qui me frappe et à laquelle je suis force d'acquiescer. Ai-je un sentiment propre de mon existence, ou ne la

<sup>(\*)</sup> Célebre théologica anglos , mort en 1729.

seus-je que par mes sensations? Voilà mon pre- † même il sentira l'objet total formé des deux ; mier doute, qu'il niest, quant à present, impossible de résoudre. Car, etant continuellement affecte de sensations, ou immédiatement, ou par la memoire, comment puis-je savoir si le ) sentiment du moi est quelque chose hors de ces mêmes sensations, et s'il peut être indepen- apercevoir plusieurs objets les uns hors des dant d'elles ?

Mes sensations se passent en moi, puisqu'elles me font sentir mon existence : mais leur cause m'est étrangère, puisqu'elles m'affectent malgré que j'en aie, et qu'il ne dénend de moi ni de les produire, ni de les aneantir. Je conçois donc clairement que ma sensation qui est en moi, et sa cause ou son objet qui est hors de moi, ne sont pas la même chose.

Ainsi, non-seulement j'existe, mais il existe d'autres êtres, savoir, les obiets de mes sensations; et quand ces objets ne seroient que des idees, toujours est-il vrai que ces idees ne sont

Or, tout ce que je sens hors de moi et qui agit sur mes sens , je l'appelle matiere ; et toutes les portions de matière que je concois réunies en êtres individuels, je les appelle des corps. Ainsi toutes les disputes des idealistes et des materialistes ne signifient rien pour moi : leurs distinctions sur l'apparence et la realité des corps sont des chimeres.

Me voici deja tout aussi sur de l'existence de l'univers que de la mienne. Ensuite je reflechis sur les objets de mes sensations ; et , trouvant en moi la faculté de les comparer, je me sens done d'une force active que je ne savois pas avoir auparavant.

Apercevoir, c'est sentir; comparer, c'est juger; juger et sentir ne sont pas la même chose. Par la sensation, les objets s'offrent a moi separes, isoles, tels qu'ils sont dans la nature; par la comparaison, je les remue, je les transporte pour ainsi dire, je les pose l'un sur l'autre pour prononcer sur leur différence ou sur leur similatude, et generalement sur tous leurs rapports. Selon moi la faculte distinctive de l'erre actif ou intelligent est de pouvoir donner un sens à ce mot est. Je cherche en vam dans l'etre parement sensitif cette force intelligente qui superpose et puis qui prononce; je ne la saurois voir dans sa nature. Cet être passif sentira chaque objet separement,

mais, n'ayant aucune force pour les replier l'un sur l'autre, il ne les comparera jamais, il ne les jugera point.

Voir deux objets à la fois, ce n'est pas voir leurs rapports ni juger de leurs différences; autres n'est pas les nombrer. Je puis avoir au même instant l'idee d'un grand bâton et d'un petit bâton sans les comparer, sans juger que l'un est plus petit que l'autre, comme je puis voir à la fois ma main entière, sans faire le compte de mes doigts (1). Ces idées comparatives plus grand, plus petit, de même que les idées numériques d'un, de deux, etc., ne sont certainement pas des sensations, quoique mon esprit ne les produise qu'à l'occasion des mes sensations.

On nous dit que l'être sensitif distingue les sensations les unes des autres par les differences qu'ont entre elles ces mêmes sensations : ceci demande explication. Quand les sensations sont differentes, l'être sensitif les distingue par leurs differences: quand clles sont semblables, il les distingue parce qu'il sent les unes hors des autres. Autrement, comment dans une sensation simultance distingueroit-il deux objets egaux? il faudroit necessairement qu'il confondit ces deux objets et les prit pour le même, surtaut dans un système ou l'on prétend que les sensations representatives de l'etendue ne sont point etendues.

Quand les deux sensations à comparer sont aperques, leur impression est faite, chaque objet est senti, les deux sont sentis, mais leur rapport n'est pas senti pour cela. Si le jugement de ce rapport n'étoit qu'une sensation, et me venoit uniquement de l'objet, mes jugemens ne me tromperoient jamais, puisqu'il n'est jamais fanx que je sente oc que je sens.

Pourquoi donc est-ce que je me trompe sur le rapport de ces deux bâtous, surtout s'ils ne sont pas paralleles? Pourquot dis-je, par exemple, que le petit baton est le tiers du grand, tandis qu'il n'en est que le quart? Pourquoi l'image, qui est la sensation, n'est-elle pas

<sup>. (1)</sup> Les relations de M. de La Condamine nots parlent d'un penyle qua ne savoit compler que juiqu'à trois. Cependant les humanes qui compossioni ce jeuple, ayant des mains, assessi emirent sprent triers dougle same sever complet jusqu'à conq-

conforme à son modèle, qui est l'objet? C'est que je suis actif quand je juge, que l'opération qui compare est fautive; et que mon entendement, qui juge les rapports, mêle ses erreurs à la vérité des sensations qui ne montrent que les objets.

Ajoutez à cela une réflexion qui vous frappera, je m'assure, quand vous y aurez pensé; c'est que, si nous étions purement passifs dans l'usage de nos sens, il n'y aurait entre eux aucune communication; il nous seroit impossible de connoître que le corps que nous touchons et l'objet que nous voyons sont le même. Ou nous ne sentirions jamais rien hors de nous, ou il y auroit pour nous cinq substances sensibles, dont nous n'aurions nul moyen d'apercevoir l'identite.

Qu'on donne tel ou tel nom à cette force de mon esprit qui rapproche et compare mes sensations; qu'on l'appelle attention, méditation, réflexion, ou comme on voudra; toujours est-il vrai qu'elle est en moi et non dans les choses, que c'est moi seul qui la produis, quoique je ne la produise qu'à l'occasion de l'impression que font sur moi les objets. Sans être maltre de sentir ou de ne pas sentir, je lu suis d'examiner plus ou moins ce que je sens.

Je ne suis donc pas simplement un être sensitifet passif, mais un être actifet întelligent; et, quoi qu'en dise la philosophie, j'oserai prêtendre à l'honneur de penser. Je sais seulement que la vérité est dans les choses et non pas dans mon esprit qui les juge, et que moins je mets du mien dans les jugemens que j'en porte, plus je suis sûr d'approcher de la verité: ainsi ma règle de me livrer au sentiment plus qu'à la raison est confirmée par la raison monte.

M'étant, pour ainsi dire, assuré de moi-même, je commence à regarder hors de moi, et je me considere avec une sorte de frémissement, jeté, perdu dans ce vaste univers, et comme noyé dans l'immensite des êtres, sans rien savoir de ce qu'ils sont (a), ni entre eux, ni par rapport à moi. Je les étudie, je les observe; et, le premier objet qui se présente à moi pour les comparer, c'est moi-même.

Tout ce que j'aperçois par les sens est matière,

(a) Van. .... de ce qu'ils sent ne absolyment, ne entre

et je déduis toutes les proprietes essentielles de la matière des qualites sensibles qui me la font apercevoir, et qui en sont inséparables, je la vois tantôt en mouvement et tantôt en repos (\*); d'où j'infère que ni le repos ni le mouvement no lui sont essentiels; mais le mouvement, etant une action, est l'effet d'une cause dont le repos n'est que l'absence. Quand donc rien n'ugit sur la matière, elle ne se meut point, et, par cela même qu'elle est indiffèrente au repos et au mouvement, son ctat naturel est d'être en repos.

J'aperçois dans les corps deux sortes de mouvement, savoir, mouvement communique, et mouvement spontané ou volontaire. Dans le premier, la cause motrice est étrangère au corps mû, et dans le second elle est en luimème. Je ne conclurai pas de la que le mouvement d'une montre, par exemple, est spontane; car si rien d'étranger au ressort n'agissoit sur lui, il ne tendroit point à se redresser, et ne tireroit pas la chaîne. Par la même raison, je n'accorderai point non plus la spontanente aux fluides, ni au feu même qui faut leur fluidité au.

Vous me demanderez si les mouvemens des animaux sont spontanes; je vous dirai que je n'en sais rien, mais que l'analogie est pour l'affirmative. Vous me demanderez encore comment je sais donc qu'il y a des mouvemens spontanes; je vous dirai que je le sais parce que je le sens. Je veux mouvoir mon bras et je le meus, sans que ce mouvement ait d'autre cause immediate que ma volonté. C'est en vain qu'on voudcoit raisonner pour detruire en moi ce sentiment, il est plus fort que toute evidence; autant vaudroit me prouver que je n'existe pas.

S'il n'y avoit aucune spontaneité dans les actions des hommes, ni dans rien de ce qui so fait sur la terre, on n'en seroit que plus embarrassé à imaginer la première cause de tout mouvement. Pour moi, je me seus tellement persuade que l'état naturel de la matière est

<sup>(\*)</sup> Co reposulest, si l'on vent, que relatif; muis punsque nous observons du pius et du moias dans le incurement, nous concevons trèvectairement un des deux tremes extremen, qui est le repos; et nous le émicevons si lieu, que nous sommes en et us même à prendre pour absolu le repos qui n'est que relatif. Or d'u est pas veul que le monvellecit soit de l'essence de la matere, si elle peut éter concuent repos.

<sup>12</sup> les chimistes regardent le phiog stique un l'élément du feu comme épars, ministèle, et stagment dans les mentes deux il fait partie, jusqu'à ce que des causes ét auguses le che garent le réunissent, le un tient en mensement, et le change ut en feu

d'être en repos, et qu'elle n'a par elle-même aucune force pour agir, qu'en voyant un corps en mouvement je juge aussitôt, ou que c'est un corps anime, ou que ce mouvement lui a été communiqué. Mon esprit refuse tout acquiescement à l'idee de la matière non organisée se mouvant d'elle-même, ou produisant quelque action.

Cependant cet univers visible est matière. matière éparse et morte (1), qui n'a rien dans son tout de l'union, de l'organisation, du sentiment commun des parties d'un corps animé, puisqu'il est certain que nous qui sommes parties ne nous sentons nullement dans le tout. Ce même univers est en mouvement, et dans ses mouvemens reglés, uniformes, assujettis à des lois constantes, il n'a rien de cette liberté qui paroit dans les mouvemens spontanés de l'homme et des animaux. Le monde n'est donc pas un erand animal qui se meuve de lui-même. il y a donc de ses mouvemens quelque cause étrangère à lui , laquelle je n'aperçois pas ; mais la persuasion interieure me rend cette cause tellement sensible que je ne puis voir rouler le soleil sans imaginer une force qui le pousse, ou que, si la terre tourne, je crois sentir une main qui la fait tourner.

S'il faut admettre des lois générales dont je n'aperçois point les rapports essentiels avec la matiere, de quoi serai-je avancé? Ces lois. n'étant point des êtres reels, des substances, ont done quelque autre fondement qui m'est inconnu. L'experience et l'observation nous ont fait connoître les lois du mouvement : ces lois determinent les effets sans montrer les causes : elles ne suffisent point pour expliquer le système du monde et la marche de l'univers. Descartes avec des dés formoit le ciel et la terre ; mais il ne put donner le premier branle à ces dés, ni mettre en jeu sa force centrifuge qu'à l'aide d'un mouvement de rotation. Newton a trouvé la loi de l'attraction : mais l'attraction seule réduirait bientôt l'univers en une masse immobile : à cette loi il a fallu joindre une force projectile pour faire decrire des courbes aux corps

d'être en repos, et qu'elle n'a par elle-même de célestes. Que Descartes nous dise quelle loi aucune force pour agir, qu'en voyant un corps physique a fait tourner ses tourbillons; que en mouvement je juge aussitôt, ou que c'est un Newton nous montre la main qui lança les corps anime, ou que ce mouvement lui a été planètes sur la tangente de leurs orbites.

Les premières causes du mouvement ne sont point dans la matiere; elle reçoit le mouvement et le communique, mais elle ne le produit pas. Plus j'observe l'action et réaction des forces de la nature agissant les unes sur les autres, plus je trouve que, d'effets en effets, il faut toujours remonter à quelque volonté pour première cause ; car supposer un progrès de causes à l'infini, c'est n'en point supposer du tout. En un mot, tout mouvement qui n'est pas produit par un autre ne peut venir que d'un acte spontané, volontaire; les corps inanimés n'agissent que par le mouvement, et il n'y a point de veritable action sans volonté. Voilà mon premier principe. Je crois donc qu'une volonté meut l'univers et anime la nature. Voilà mon premier dogme, ou mon premier article de foi.

Comment une volonté produit-elle une action physique et corporelle? je n'en sais rien, mais j'eprouve en moi qu'elle la produit. Je veux agir, et j'agis; je veux mouvoir mon corps, et mon corps se meut : mais qu'un corps inanimé et en repos vienne à se mouvoir de lui-même ou produise le mouvement, cela est incomprehensible et sans exemple. La vulonte m'est connue par ses actes, non par sa nature. Je connois cette volonte comme cause motrice; mais concevoir la matière productrice du mouvement, c'est clairement concevoir un effet sans cause, c'est ne concevoir absolument rien.

Il ne m'est pas plus possible de concevoir comment ma volonte meut mon corps, que comment mes sensations affectent mon àme. Je ne sais pas même pourquoi l'un de ces mysteres a paru plus explicable que l'autre. Quant à moi, soit quand je suis passif, soit quand je suis actif, le moyen d'union des deux substances me paroit absolument incomprehensible. Il est bien etrange qu'on parte de cette incomprehensibilite même pour confondre les deux substances, comme si des oj erations de natures si différentes s'expliquoient mieux dans un seul suiet que dans deux.

Le dogme que je viens d'etablic est obscur,

<sup>(\*)</sup> J'ai fait tous mes efforts pour concevoir une molecule trante, saus pouvoir en venir a bout. L'idée de la matière sentant saus avoir de seus me paroit inntelligible et contradictoire. Pour adopter ou rejetre vette alée, il fandroit commencer par la comprendre, et j'avoire que je n'a par ce horbieue-fu.

579 EMILE.

il est vrai; mais enfin il offre un sens, et il p'a rien qui répugne à la raison ni a l'observation : en peut-on dire autant du matérialisme? N'estil pas clair que si le mouvement etoit essentiel à la matiere, il en seroit inseparable, il y seroit toujours en même degré, toujours le même dans chaque portion de matière, il seroit incommunicable, il ne pourroit augmenter ni diminuer, et l'on ne pourroit pas même concevoir la matiere en repos? Quand on me dit que le mouvement ne lui est pas essentiel, mais necessaire, on veut me donner le change par des mots qui seroient plus aisés à refuter s'ils avoient un peu plus de sens. Car, ou le mouvement de la matière lui vient d'elle-même, et alors il lui est essentiel, ou s'il lui vient d'une cause etrangère, il n'est nécessaire à la matière qu'autant que la cause motrice agit sur elle : nous rentrons dans la première difficulté.

Les idees générales et abstraites sont la source des plus grandes erreurs des hommes; jamais le jargon de la metaphysique n'a fait decouvrir une seule verité, et il a rempli la philosophie d'absurdités dont on a honte, sitôt qu'on les depoudle de leurs grands mots. Ditesmoi, mon ami, si quand on yous parle d'une force aveugle répandue dans toute la nature. on porte quelque veritable idee a votre esprit, On croit dire quelque chose par ces mots vagues de force universelle, de mouvement nécesmouvement n'est autre chose que l'idée du transport d'un lieu à un autre : il n'y a point de mouvement sans quelque direction : car un être individuel ne sauroit se mouvoir à la fois! dans tous les sens. Dans quel sens donc la matière se meut-elle necessairement? Toute la matière en corps a-t-elle un mouvement uniforme, ou chaque atome a-t-il son mouvement propre? Selon la premiere idee, l'univers enselon la seconde, il ne doit former qu'un fluide epars et incoherent, sins qu'il soit jamais possible que deux atomes se réunissent. Sur quelle direction se fera ce mouvement commun de toute la matière? Sera-ce en droite ligne ou ciccularement, en haut ou en bas, à droite. ou à gauche? Si chaque molecule de matière a sa direction particulière, quelles seront les causes de toutes ces directions et de toutes ces

différences? Si chaque atome ou molécule de matière ne faisoit que tourner sur son propre centre, jamais rien ne sortiroit de sa place, et il n'y auroit point de monvement communiqué; encore même faudroit-il que ce mouvement circulaire fut determiné dans quelque sens. Donner à la matière le mouvement par abstraction, c'est dire des mots qui ne signifient rien; et lui donner un mouvement determiné, c'est supposer une cause qui le determine. Plus je multiplie les forces particulières, plus j'ai de nouvelles causes à expliquer, sans jamais trouver aucun agent commun qui les dirige. Loin de pouvoir imaginer aucun ordre dans le concours fortuit des elemens, je n'en puis pas même imaginer le combat, et le chaos de l'univers m'est plus inconcevable que son harmonic. Je comprends que le mecanisme du monde peut n'être pas intelligible à l'esprit humain; mais sitôt qu'un homme se mèle de l'expliquer, il doit dure des choses que les hommes entendent.

> Si la matière mue me montre une volonte, la matière mue selon de certaines lois me montre une intelligence : c'est mon second artic'e. de foi. Agir, comparer, choisir, sont les operations d'un être actif et pensant : donc cet être existe. Où le voyez-vous exister? m'allezvous dire. Non-seulement dans les cicux qui roulent, dans l'astre qui nous éclaire; nonsaire, et l'un ne dit rien du tout. L'idée du ' seulement dans moi-même, mais dans la brebis qui palt, dans l'oiseau qui vole, dans la pierre qui tombe, dans la feuille qu'emporte ie vent.

Je juge de l'ordre du monde quoique j'en ignore la fin, parce que pour juger de cet ordre il me suffit de comparer les parties entre elles, d'etudier leur concours, leurs rapports, d'en remarquer le concert. J'ignore pourquoi l'univers existe; mais je ne laisse pas de voir tier doit former une masse solide et indivisible; ) comment il est modifie; je ne laisse pas d'apercevoir l'intime correspondance par laquelle les êtres qui le composent se prétent un secours mutuel Ve suis comme un homme qui verroit pour la première fois une montre ouverte, et qui ne lasseroit pas d'en admirer l'ouvrage quoimil ne connût pas l'usage de la machine et qu'il n'eût point vu le cadran. Je ne sais, diroit-il, à quoi le tout est bon; mais je vois que chaque piece est faite pour les autres; j'admire l'ouvrier dans le détail de son ouvrage, et je suis bien sûr que tous ces rouages ne marchent ainsi de concert que pour une fin commune qu'il m'est impossible d'apercevoir.

Comparons les finsparticulières, les moyens, les rapports ordonnes de toute espèce, puis écoutons le sentiment intérieur : quel esprit sain peut se refuser à son temoignage? à quels veux pon prevenus l'ordre sensible de l'univers n'annoace-t-il pas une suprème intelligence; et que de sophismes ne faut-il point entasser pour méconnoître l'harmonie des êtres, et l'admirable concours de chaque piece pour la conservation des autres! Ou'on me parle tant qu'on voudra de combinaisons et de chances; que vous sert de me réduire au silence, si vous ne pouvez m'amener à la persuasion? et comment m'ôterez-vous le sentiment involontaire qui vous dement tonjours malgre moi? Si les corps organisés se sont combines fortuitement de mille manieres avant de prendre des formes constantes, s'il s'est forme d'abord des estomnes sans bouches, des pieds sans tétes, des mains sans bras, des organes imparfaits de toute espece qui sont peris faute de pouvoir se conserver, pourquoi pul de ces informes essais ne frappe-t-il plus nos regards? pourquoi la nature s'est-elle enfin prescrit des lois auxquelles elle n'étoit pas d'abord assujettie? Je ne dois point être surpris qu'une chose arrive lorsqu'elle est possible, et que la difficulté de l'événement est compensee par la quantite des jets; j'en conviens, Cependant si l'on me venoit dire que des caractères d'imprimerie, projetés au hasard, ont donné l'Énéide tout arrangée, je ne daignerois pas faire un pas pour aller vérifier le mensonge. Vous oubliez, me dira-t-on. la quantite des jets. Mais de ces jets-là combien faut-il que j'en suppose pour rendre la combinaison vraisemblable? Pour moi, qui n'en vois qu'un seul, j'ai l'infini à parier contre un que son produit n'est point l'effet du hasard. Ajoutez que des combinaisons et des chances ne donneront jamais que des produits de même nature que les elemens combines, que l'organisation et la vie ne résulteront point d'un jet d'atomes, et qu'un chimiste combinant des mixtes ne les fera

point sentir et penser dans son creuset (1).

J'ai la Nienwentit avec surprisc, et presque avec scandate (\*). Comment cet homme a-t-il pu vouloir faire un livre des merreilles de la nature, qui montrent la sagesse de son auteur? Son livre seroit aussi gros que le monde, qu'il n'auroit pas épuisé son sujet; et sitôt qu'on veut en rer dans les détails, la plus grande merveille echappe, qui est l'harmonie et l'accord du tout. La seule génération des corps vivans e organises est l'abline de l'esprit humain ; labarrière insurmontable que la nature a mise entre les diverses espèces, afin qu'elles ne se confordissent pas, montre ses intentions avec la dernière evidence. Elle ne s'est pas contente d'établir l'ordre, elle a pris des mesures cetaines pour que rien ne put le troubler.

Il n'y i pas un être dans l'univers qu'on ne puisse, : quelque égard, regarder comme le centre commun de tous les autres, autour duquel ils ont tous ordonnés, en sorte qu'ils sont tous recproquement fins et moyens les uns relativement aux autres. L'esprit se confond et se perd lans cette infinite de rapports, dont pas un l'est confondu ni perdu dans la foule. Que d'alsurdes suppositions pour deduire toute cette hamonie de l'aveugle mecanisme de la matieremue fortuitement! Ceux qui nient l'unite d'inention qui se manifeste dans les ranports de toutes les parties de ce grand tout. ont bear couvrir feur galimatias d'abstractions. de co-ordinations, de principes géneraux, de termes emblématiques; quoi qu'ils fassent, il m'est inpossible de concevoir un système d'é-

<sup>(\*)</sup> Croloit-on, si l'on n'en avoit la preuve, que l'extravagance humine pôt être portée à ce point." Amatus Lusitanus (\*) assurot aoir vis un petit homine long d'un pouce enfermé dans un vire, que Julius Camillus, comine un antre Prométhée, avit fait par la scence alchimoque. Paracelse, de Naturd rerus, cuseigne la façon de produire oes pretis homines, et soutien que les pyrmées, les faunes, les satyres et les nymphes, un été engendrés par la chimie. En effet, je ne vois pas trop un'il reste désormais autre chose à faire, pour établie la possibile de ces faits, si ce n'est d'avancer que la matière orçaniqui résiste à l'ardeur du feu, et que ses moifemies penvent se quierver en vie dans un fourneau de réverbère.

<sup>(\*)</sup> Neuwentit, savant mathématicien hollandois, et non moins edebre ei mus philosophe, mort en 1748, lattre autres ouvrage it a publié, dans sa langue, un traité de l'Éxistence de Diss démontrée par les merceilles de la nature, traduit en bançois par hogues. Paris, 1723, in 4°, réimpremé en 1740.

<sup>1&</sup>quot;) tiede in portugate du scirième siècle, dont le nom séritable était Jean Audique Amato. Il est auteur de quelques auvrages de medectau écrits en aita, et qui uni été plusieurs fois reimprimés.

6 P.

çoive une intelligence qui l'ordonne. L' ne depend pas de moi de croire que la matière pasaire et morte a pu produire des êtres vivans et sentans, qu'une fatalité aveugle a pu produire des êtres intelligens, que ce qui se pense point a pu produire des êtres qui penient.

Je crois donc que le monde est gouverne par une volonte puissante et sage; k le sois, ou plutôt je le sens, et cela m'importe à savoir. Mais ce même monde est-il éternel ou cree? Y a-t-il un principe unique des choes? y en a-t-il deux ou plusieurs? et quelle et leur nainre? Je n'en sais men; et que m'importe? A mesure que ces connoissances me deviendront interessantes, je m'efforcerai de les requerir; jusque-la je renonce a des question oiseuses qui peuvent inquieter mon amour-proire, mais qui sont inutiles à ma conduite et superieures a ma raison.

Souvenez-vous toujours que je penseigne point mon sentiment, je l'expose. Que la matière soit eternelle ou creee, qu'il y ai un principe passif ou qu'il n'y en ait point, toujours ent-il certain que le tout est un, et anionce une intelluence unique; car je se vois rin qui ne soit ordonne dans le même système, a qui ne concoure a la même fin , savoir la conervation du tout dans l'ordre etabli. Cet être jui veut et qui peut, cet être actif par lui-neme, cet être cotio , quel qu'il soit , qui ment l'univers et ordonne toutes choses, je l'appelle Dieu. Je ioins a ce nom les idoes d'intelligence, de puissance, de volonte, que j'ai rassemblees, et celle de bonte qui en est une suite necessaire : mais je n'en connois pas mieux l'être aquel je l'ai donné ; il se derobe egalement a nes sens età mon entendement; plus j'y pense plus je me confonds: je sais tres-certainement qu'il existe, et qu'il existe par lui-même : je sais que mon existence est subordonnée à lasienne. et que toutes les choses qui me sont connues sont absolument dans le même cas. J'aperçois Dieu partout dans ses œuvres ; je le sens en moi, je le vois tout autour de moi; mas sitôt que je veux le contempler en lui-même, sitôt que je veux chercher ou il est, ce qu'il est, quelle est sa substance, il m'échappe, et mon esprit troublé n'aperçoit plus rien.

Penetre de mon insuffisance, je ne raison-

tres si constamment ordonnés que je ne con- : nerai jamais sur la nature de Dien , que je n'v sois force par le sentiment de ses rapports avec moi. Ces raisonnemens sont toujours teméraires; un homme sage ne duit s'y livrer qu'en tremblant, et sur qu'il n'est pas fait pour les approfondir : car ce qu'il v a de plus injurieux a la Divinite n'est pas de n'y pomi penser, mais d'en mal penser.

Apres avoir decouvert ceux de ses attributs par lesquels je concuis son existence, je revieus a moi, et je cherche quel rang j'occupe dans l'ordre des choses qu'elle gouverne, et que je puis examiner. Je me trouve incontestablement au premier par mon espece; car, par ma volopté et par les instrumens qui sont en mon pouvoir pour l'exécuter, j'ai plus de force pour agir sur tous les corps qui m'environnent, ou pour me prêter ou me derober comme il me plait à leur action, qu'aucun d'eux n'en a pour agir sur moi malgre moi par la seule impulsion physique; et, par mon intelligence, je suis le seul qui ait inspection sur le tout. Quel être ici-bas, hors l'homme, sait observer tous les autres, mesurer, calculer, prevoir leurs mouvemens, leurs effets, et joindre, pour ami dire, le sentiment de l'existence commune a celui de son existence individuelle? Qu'v a-t-il de si ridicule à penser que tout est fait pour moi, si je suis le seul qui sache tout rapporter

Il est donc vrai que l'homme est le roi de la terre qu'il habite (a); car non-seulement il dompte tous les animaux, non-seulement il dispose des elémens par son industrie, mais lui seul sur la terre en sait disposer, et il s'approprie encore, par la contemplation, les astres mêmes dont il ne peut approcher. Qu'on me montre un autre animal sur la terre qui sache faire usage du feu, et qui sache admirer le soleil. Quor! je puis observer, connoitre les êtres et leurs rapports; je puis sentir ce que c'est qu'ordre, beauté, vertu; je puis coutempler l'univers, m'elever à la main qui le gouverne ; je puis aimer le bien , le faire ; et je me comparerois aux bêtes! Ame abjecte, c'est ta triste philosophie qui te rend semblable à elles : ou plutôt tu veux en vain t'avilir ; ton genie dépose contre les principes, ton cœur

<sup>(</sup>a) Van. ... est le ros de la nature, au moins sur la terre...

bienfaisant dément ta doctrine, et l'abus même de tes facultes prouve leur excellence en dépit de tui.

Pour moi, qui n'ai point de système a soutenir, moi, homme simple et vrai que la fureur d'aucun parti n'entraîne et qui n'aspire point à l'honneur d'être chef de secte, content de la place où Dieu m'a mis, je ne vois rien, après lui, de meilleur que mon espece; et si j'avois à choisir ma place dans l'ordre des êtres, que pourrois-je choisir de plus que d'être homme?

Cette réflexion m'enorqueillit moins qu'elle ne me touche : car cet état n'est point de mon choix, et il n'etoit pas dù au mérite d'un être qui n'existoit pas encore. Puis-je me voir ainsi distingue sans me feliciter de remplir ce poste bonorable, et sans benir la main qui m'y a place? De mon premier retour sur moi naît dans mon cœur un sentiment de reconnoissance et de bénédiction pour l'auteur de mon espèce, et de ce sentiment mon premier bommage à la Divinité bienfaisante. J'adore la puissance suprême, et je m'attendris sur ses bienfaits. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne ce culte, il m'est dicté par la nature elle-même. N'est-ce pas une conséquence naturelle de l'amour de soi, d'honorer ce qui nous protege, et d'aimer ce qui nous veut du bien?

Mais quand, pour connoître ensuite ma place individuelle dans mon espèce, j'en considere les divers rangs (a) et les hommes qui les remplissent, que deviens-je? Quel spectacle! Ou est l'ordre que j'avois observe? Le tableau de la nature ne m'offroit qu'harmonie et proportions, celui du genre humain ne m'offre que confusion, desordre! Le concert règne entre les elemens, et les hommes sont dans le chaos! Les animaux sont heureux, leur roi seul est miserable! O sagesse, où sont tes lois? O Providence, est-ce ainsi que tu régis le monde? Etre bienfaisant, qu'est devenu ton pouvoir? Je vuis le mal sur la terre.

Croiriez-vous, mon bon ami, que de ces tristes réflexions et de ces contradictions apparentes se formèrent dans mon esprit les sublimes idées de l'âme, qui n'avoient point jusque-

là résulté de mes recherches? En méditant sur la nature de l'homme, j'y crus découvrir deux principes distincts, dont l'un l'elevoit à l'etude des verités eternelles, à l'amour de la justice et du beau moral, aux régions du monde intellectuel dont la contemplation fait les délices du sage, et dont l'autre le ramenoit bassement en lui-même, l'asservissoit à l'empire des sens, aux passions qui sont leurs ministres, et contrarioit par elles tout ce que lui inspiroit le sentiment du premier (a). En me sentant entrainé. combattu par ces deux mouvemens contraires, je me disois : Non , l'homme n'est point un ; je veux et je ne veux pas, je me sens à la fois esclave et libre; je vois le bien, je l'aime, et je fais le mal; je suis actif quand j'écoute la raison. passif quand mes passions m'entrainent; et mon pire tourment, quand je succombe, est de sentir que j'ai pu resister.

Jeune homme, écoutez avec confiance, je serai toujours de bonne foi. Si la conscience est l'ouvrage des prejugés, j'ai tort sans doute, et il n'y a point de morale démontrée; mais si se préférer à tout est un penchant naturel à l'homme, et si pourtant le premier sentiment de la justice est inné dans le cœur bumain, que celui qui fait de l'homme un être simple lève ces contradictions, et je ne reconnois plus qu'une substance.

Vous remarquerez que, par ce mot de substance, j'entends en general l'être doue de quelque qualité primitive, et abstraction faite de toutes modifications particulières ou secondaires. Si donc toutes les qualités primitives qui nous sont connues peuvent se réunir dans un même être, on ne doit admettre qu'une substance; mais s'il y en a qui s'excluent mutuellement, il y a autant de diverses substances qu'on peut faire de pareilles exclusions. Vous reflechirez sur cela; pour moi je n'ai besoin. quoi qu'en dise Locke, de connoître la matière que comme étendue et divisible, pour être assuré qu'elle ne peut penser; et quand un philosophe viendra me dire que les arbres sentent et que les rochers pensent (1), il aura beau

<sup>(</sup>a' Van. ... ce que lut inspiroit de noble et de grand le sentiment...

i) Il me semble que toin de dire que les rochers pensent, la philosophie moderne à découvert au confraire que les hommes ne pensent point. Elle ne reconnoît plus que des êtres sensitifs dans la nature; et toute la différence qu'elle trouve entre no

<sup>&#</sup>x27;al Van. .. y'en considère l'économie, les divers rangs et...

576 ÉMILE.

m'embarrasser dans ses argumens subtils, je ne puis voir en lui qu'un sophiste de mauvaise foi, qui aime mieux donner le sentiment aux pierres, que d'accorder une àme à l'homme.

Supposons un sourd qui nie l'existence des sons, parce qu'ils n'ont jamais frappé son oreille. Je mets sous ses veux un instrument à corde, dont je fais sonner l'unissun par un antre instrument cache: le sourd voit fremir la corde : je kui dis , c'est le son qui fait cela. Ihint du tout, repond-il; la cause du fremissement de la corde est en elle-même; c'est une qualité commune à tous les corps de frémir ainsi. Montrez-moi donc, reprends-je, ce fremasement dans les autres corps, ou du moins sa cause dans cette corde. Je pe puis, replique le sourd; mais parce que je ne conçois pas comment frémit cette corde, pourquoi faut-il que j'aille expliquer cela par vos sons, dont je n'ai pas la moindre idee? C'est expliquer un fait obscur par une cause encore plus obscure. Ou rendezmoi vos sons sensibles, ou je dis qu'ils n'existent pas.

Plus je réfléchis sur la pensée et sur la nature de l'esprit humain, plus je trouve que le raisonnement des materialistes ressemble à celui de ce sourd. Ils sont sourds, en effet, à la voix interieure qui leur crie d'un ton difficile à méconnoître : une machine ne pense point, il n'v a ni mouvement ni figure qui produise la ré-

housse et une pierre, est que l'homme est un être sensitif qui a des emualiones, et la pierre un être sensitif qui n'en a pas, Male a il est vrat que toute matière sente, on concevral-je l'umité sensitive on le moi individuel " sera ce dans chaque molécule de matière ou dans des corps agregatifs? Placerat je également cette unité dans les findes et dans les solides dans les mistes et dans les clémens " il n y a , dit-on , que des andividos days la pature 'Mais quels sont ces individus' Cette pierre estelle un individu on une agrégation d'individus? Est elle un seul être sensitif, ou en contient-elle autant que de grains de table? Si chaque atome dementaire est un rire sensitif, comment concessarie cette intime communication par laquelle l'un se sent dans l'autre en sorte que leurs deux mei se confondent en un' L'attraction peut être une los de la mature dont le mystère nous est incommu; mais nivis concessous au moins que l'attraction, agassant selon les masses n'a men d'incompatible avec l'étendue et la divintifité (l'oncevez-vous la mesme chose do sentiment? Les parties sensibles sont étendues , maisl'être sensité est mais sible et un : il ne se partage pas, il est tout cutter on not a l'ette nemitif n'est donc pas un corps. Je ne sais comment l'entendent non materialistes : nais il me semble que les mêmes difficultes qui teur out fait rejeter la pensée leur devroient faire aussi rejeter le uniment, et je ne vois pas pourquoi, ayant fait le premier pas, ils ne fercient pasation

flexion: quelque chose en toi cherche à briser les liens qui le compriment: l'espace n'est pas la mesure, l'univers entier n'est pas assez grand pour toi : tes sentimens, tes desirs, ton impuietude, ton orgueil même, ont un autre principe que ce corps étroit dans lequel tu te sens enchainé.

Nul être matériel n'est actif par lui-même. et moi je le suis. On a beau me disputer cela. je le sens, et ce sentiment qui me parle est plus fort que la raison qui le combat. J'ai un corre sur lequel les autres agissent et qui agit sur eux; cette action réciproque n'est pas douteuse; mais ma volonté est indépendante de mes sens : je consens ou je resiste, je succombe ou je suis vainqueur, et je sens parfairement en moi-même quand je fais ce que j'ai voulu faire, ou quand je ne fais que reder a mes rassions. J'ai toujours la puissance de vouloir, non la force d'executer. Quand je me livre aux tentations, j'agis selon l'impulsion des objets externes. Quand je me repruche cette fuiblesse. je n'ecoute que ma volonté; je suis es lave par mes vices, et libre par mes remords; le sentiment de ma liberté ne s'efface en moi que quand je me déprave, et que j'empêche enfin la voix de l'âme de s'elever contre la loi du corps,

Je ne connois la volonté que par le sentiment de la mienne, et l'entendement ne m'est pas mieux connu. Quand on me demande quelle est la cause qui determine ma volonte, je demande à mon tour quelle est la cause qui determine mon jugement : car il est clair que ces deux causes n'en font qu'une; et si l'on comprend bien que l'homme est actif dans ses jugemens. que son entendement n'est que le pouvoir de comparer et de juger, on verra que sa liberté n'est qu'un pouvoir sembiable, ou derive de celui-là; il choisit le bon comme il a juge le vrai : s'il juge faux il choisit mal. Quelle est donc la cause qui determine sa volonté? C'est son jugement. Et quelle est la cause qui determine son jugement? C'est sa faculte intelligente, c'est sa puissance de juger; la cause determinante est en lui-même. Passé cela, je n'enteods plus

devrouent faire aous rejeter le matainent, et je ne vois pas devrouent faire aous rejeter le matainent, et je ne vois pas loir mon propre bien, je ne suis pas libre de ne pas vonpourquoi, spant fait le premier pas, its ne feroient pas anna
lautre, que leur en contenti-it de plans et puisque its sout
suire qu'ils ne pensent pas, comment osent-its affirmer qu'ils
neutent?

Sans doute je ne suis pas libre de ne pas vonloir mon propre bien, je ne suis pas libre de
vouloir mon mal; mais ma liberté consiste en
rentent?

rien d'étranger à moi me determine. S'ensuit-il que je ne sois pas mon maître, parce que je ne suis pas le maître d'être un autre que moi? Le principe de toute action est dans la volonté d'un être libre : on ne sauroit remonter au-dela. Ce n'est pas le mot de liberte qui ne signifie rien, c'est celui de nécessité. Supposer quelque acte, quelque effet qui ne dérive pas d'un principe actif, c'est vraiment supposer des effets sans cause, c'est tomber dans le cercle vicieux. Ou il n'y a point de premiere impulsion, ou toute premiere impulsion n'a nulle cause antérieure, et il n'y a point de véritable volonté sans liberté. L'homme est donc libre dans ses actions, et, comme tel, animé d'une substance immaterielle; c'est mon troisième article de for De ces trois premiers vous deduirez aisement tous les autres, sans que je continue à les compter.

Si l'homme est actif et libre, il agit de luimême; tout ce qu'il fait librement n'entre point dans le système ordonné de la Providence, et ne peut lui être imputé. Elle ne veut point le mal que fait l'homme en abusant de la liberté qu'elle lui donne : mais elle ne l'empéche pas de le faire, soit que de la part d'un être si foible ce mal soit aul à ses yeux, soit qu'elle ne pût l'empêcher sans géner sa liberté et faire un mal plus grand en degradant sa nature. Elle l'a fait libre afin qu'il fit, non le mat, mass le bien par choix. Elle l'a mis en état de faire ce choix en usant bien des facultés dont elle l'a doue : mais elle a tellement borné ses forces, que l'abus de la liberté qu'elle lui laisse ne peut troubler l'ordre general. Le mal que l'homme fait retombe sur lui sans rien changer au système du monde. sans empécher que l'espèce humaine elle-même ne se conserve malgré qu'elle en ait. Murmurer de ce que Dieu ne l'empêche pas de faire le mal, c'est murmurer de ce qu'il la fit d'une nature excellente, de ce qu'il mit à ses actions la moralite qui les ennobht, de ce qu'il lui donna droit à la vertu. La suprême jouissance est dans le contentement de soi-même ; c'est pour mériter ce contentement que nous sommes places sur la terre et doués de la liberté, que nous sommes tentes par les passions et retenus par la conscience. Que ponvoit de plus en notre faveur la puissance divine elle-même? Pouvoit-

m'est convenable, ou que j'estime tel, sans que rien d'étranger à moi me determine. S'ensuit-il que je ne sois pas mon maltre, parce que je ne suis pas le maître d'être un autre que moi?

Le principe de toute action est dans la volonté d'un être libre; on ne sauroit remonter au-dela.

Ce n'est pas le mot de liberte qui ne signifie rien, c'est celui de nécessité. Supposer quelque

C'est l'abus de nos facultes qui nous rend malheureux et mechans. Nos chaerins, nos soucis. nos peines, nous viennent de nous. Le mal moral est incontestablement notre ouvrage, et le mal physique ne seroit rien sans nos vices, qui nous l'ont rendu sensible. N'est-ce nas nour nous conserver que la nature nous fait sentir nos besoins? La douleur du corps n'est-elle pas un signe que la machine se dérange, et un avertissement d'y pourvoir? La mort... Les méchans n'empoisonnent-ils pas leur vie et la notre? Qui est-ce qui voudroit toujours vivre? La mort est le remède aux maux que vous vous faites; la nature a voulu que vous ne souffrissiez pas toujours. Combien l'homme vivant dans la simplicité primitive est sujet à peu de maux! Il vit presque sans maladies ainsi que sans passions, et de prevoit ni ne sent la mort : quand il la sent, ses misères la lui rendent desirable : des lors elle n'est plus un mal pour lui. Si nous nous contentions d'être ce que nous sommes. nous n'aurions point à déplorer notre sort; mais pour chercher un bien-être imaginaire, nous nous donnous mille maux reels. Oui ne sait nas supporter un peu de souffrance doit s'attendre à beaucoup souffrir. Quand on a gâté sa constitution par une vie dereglee, on la veut rétablir par des remedes; au mal qu'on sent on ajoute celui qu'on craint; la prevoyance de la mort la rend horrible et l'accelère ; plus on la veut fuir, plus on la sent; et l'on meurt de fraye r durant toute sa vie, en murmurant contre la nature, des maux qu'on s'est faits en l'offensant.

Homme, ne cherche plus l'auteur du mal; cet auteur c'est toi-même. Il n'existe point d'autre mal que celui que tu fais ou que tu souffres, et l'un et l'autre te vient de toi. Le mal géneral ne peut être que dans le désordre, et je vois dans le système du monde un ordre qui ne se dement point. Le mal particulier n'est que dans le sentiment de l'être qui souffre; et

re sentiment l'houme ne l'a par recu de la ma- . On diroit, sur murraures des insussitens appre l'ouvrage de l'homme, et tout est bien.

On tout est hem rien n'est injuste. La justice est insenarable de la bonte; or la bonte est de l'amour de soi, essentiel à tout être qui se wat. Celui qui peut tout etend, pour amsi dire, son existence avec celle des êtres. Produire et conserver sont l'acte perpetuel de la puissance ; elle plaget point sur re qui n'est pas ; Iheo n'est pas le dieu des morts, il ne pourroit être destructeur et mechant sans se nuire. Celui qui peut tout ne peut vouloir que ce qui est bien (f. Done l'Etre souveramement bon, parce qu'il est souveramement puissant, doit être aussi souveramement juste; autrement il se contredireit lui-même, car l'amour de l'ordre qui le produit s'appelle bonté, et l'amour de l'ordre qui le conserve s'appelle junice.

Dien, dit-on, ne doit rien a ses creatures. Je cross qu'il leur doit tout ce qu'il leur promit en leur donnaut l'être. Un c'est leur promettre un bien que de leur en donner l'idee et de leur en faire sentir le besoin. Plus je rentre en moi. plus je me consulte, et plus je lis ces mots cerits dans mon ame : Sois juste, et in seras heureux. present des choses ; le mechant prospere, et le juste reste opprime. Vovez aussi quelle indignation s'allume en nous quand cette attente est frustree! La conscience s'eleve et murmure Tu mias trompe!

Je t'ai trompé, téméraire! et qui te l'a dit? Top immest-elle aprantie! As-tu cesse d'exister? () Bentos! è mon fils! ne soulle point la noble vie en la finissant; ne laisse point ton espoir et ta gloire avec ton corps aux champs de Philippes. Pourquoi dis-tu, la rertu n'est rien, quand tu vas jouir du prix de la tienne? Tu vas mourir, penses-tu : non, tu vas vivre, et c'est alors que je tiendrai tout ce que je t'ai promis.

Si l'ame est immaterielle, elle peut survivre au corps; et si elle lin survit, la Providence est justifier. Quand je n'aurois d'autre preuve de l'immaterialité de l'âme que le tromphe du mechant et l'oppression du juste en ce monde. creta seul m'empécheroit d'en douter. Une se choquante dissonance dans l'harmonie universelle me feroit chercher à la resondre. Je me derois : tout or finit has nour nous aver la vie. tout restre dans l'ordre a la mort. l'aurois, à la verite, l'embarras de me demander on est I homme, quand tout ce qu'il avoit de sensible est detruit. Cette question n'est plus une diffirulte pour moi, sitôt que j'ai reconou deux substances. Il est tres-simple que, durant ma vie corporelle, n'apercevant rien que par mes sens, ce qui pe leur est point soumis m'echappe. Quand l'union du corps et de l'ame est rompue. je conçois que l'un peut se dissoudre, et l'autre se conserver. Pourquoi la destruction de l'an Il n'en est rien pourtant, a consulerer l'état , entraîneron-elle la destruction de l'autre? An contraire, etant de natures si déferentes, ils etoient, par leur union, dans un ctat violent; et quand cette union cesse, ils rentrent tous deux dans leur etat naturel : la substance active contre son auteur; elle lui crie en gemissant: | et vivante regagne toute la force qu'elle emplovoit à mouvoir la substance passive et morte. Helas! je le sens trop par mes vices, l'homme ne vit qu'a moitie durant sa vie, et la vie de l'ame ne commence qu'a la mort du corps,

> Mais quelle est cette vie? et l'ame est-elle immortelle par sa nature? Je l'ignore. Mon entendement borné ne conçoit rien sans bornes; tout ce qu'on appelle infini m'echappe. Que puis-je nier, aftirmer ! quels raisonnemens puisje faire sur ce que je ne puis conceroir? Je crois que l'âme survit au corps assez pour le maintien de l'ordre : qui sait si c'est assez pour durer

ture, il se l'est donne. La donleur a peu de tels, que Dieu leur dout la recommense avant le pense sur quicompre, avant peu reflechi, n'a mérite, et qu'il est obbre de paver leur verta ni souvenir ni prevovance. (Hez nos funestes d'avance. Ob! sovons bons premierement, et progres, ôter nos erreurs et ous sices, ôtez pais nous serons heureux. N'exigeous pas le prix avant la victoire, ni le salaire avant le travail. Ce n'est point dans la ber, disoit Platargon (1), que les vaipqueurs de pos jeux sal'effet pressaure d'une puissance sans borne et cres sont rouronnes, c'est apres qu'ils l'out parcourue.

<sup>11&#</sup>x27; Quand les anciens appeirient optimus mazamus le Dieu suprime, the dissent treated, mais en distuit meanings optemas de antineta parle plus exactement, pranque sa bonte tient de sa punsanor, il est bou parce qu'il est grand.

<sup>&</sup>quot;Traite On ne peut reere beurrux, selon Epirurus,

toujours? Toutefois je conçois comment le corps : trompé leur destination par leur faute : ils ont s'use et se detruit par la division des parties : mais je ne puis concevoir une destruction paredie de l'être pensant; et n'imaginant point comment il peut mourir, je presume qu'il ne meurt pas. Puisque cette presomption me console et n'a rien de déraisonnable, pourquoi craindrois-je de m'y livrer?

Je sens mon âme, je la connois par le sentiment et par la pensee; je sais qu'elle est, sans savoir quelle est son essence; je ne puis raisonner sur des idées que je n'ai pas. Ce que je sais bien, c'est que l'identité du moi ne se prolonge que par la memoire, et que, pour être le même en effet, il faut que je me souvienne d'avoir eté. Or je ne saurois me rappeler, après ma mort, ce que j'ai été durant ma vie, que je ne me rappelle aussi ce que j'ai senti, par consequent ce que j'ai fait ; et je ne doute point que ce souvenir ne fasse un jour la felicité des bons et le tourment des mechans. Ici has, mille passions ardentes absorbent le sentiment interne, et donnent le change aux remords. Les humiliations, les disgraces qu'attire l'exercice des vertus, empéchent d'en sentir tous les charmes. Mais quand, délivrés des illusions que nous font le corps et les sens, nous jouirons de la contemplation de l'Être suprême et des vérités éternelles dont il est la source, quand la beaute de l'ordre frappera toutes les puissances de notre àme, et que nous serons uniquement occupés à comparer ce que nous avons fait avec ce que nous avons dù faire, c'est alors que la voix de la conscience reprendra sa force et son empire; c'est alors que la volupte pure qui nait du contentement de soi-même, et le regret amer de s'être avili, distingueront par des sentimens inépuisables le sort que chacun se sera préparé. Ne me demandez point, à mon bon ami! s'il y aura d'autres sources de bonbeur et de peines; je l'ignore; et c'est assez de celle que j'imagine pour me consoler de cette vie, et m'en faire esperer une autre. Je ne dis point que les bons seront recompensés; car quel autre bien peut attendre un être excellent que d'exister selon sa nature? mais je dis qu'ils seront heureux, parce que leur auteur, l'auteur de toute justice, les ayant faits sensibles, ne les a pas faits pour souffeir : et que , n'ayant point abuse de leur liberte sur la terre, ils n'ont pas

souffert pourtant dans cette vie, ils seront donc dédommagés dans une autre. Ce sentiment est moins fonde sur le merite de l'homme que sur la notion de bonté qui me semble inseparable de l'essence divine. Je ne fais que supposer les lois de l'ordre observées, et Dieu constant à lui-même (1).

Ne me demandez pas non plus si les tourmens des mechans seront éternels, et s'il est de la honté de l'auteur de leur être de les condamner à souffrir toujours; je l'ignore encore, et n'ai point la vaine curiosité d'éclareir des questions inutiles. Que m'importe ce que deviendront les méchans? Je prends peu d'interêt a leur sort. Toutefois l'ai peine à croire qu'ils soient cundamnes à des tourmens sans fin. Si la suprême Justice se venge, elle se venge dès cette vie. Vous et vos erreurs, 'ò nations! étes ses ministres. Elle emploie les maux que yous yous faites à punir les crimes qui les ont attirés. C'est dans vos cœurs insatiables, rongés d'envie, d'avarice et d'ambition, qu'au sein de vos fausses prosperités les passions vengeresses punissent vos forfaits. Ou'est-il besoin d'aller chercher l'enfer dans l'autre vie? il est des celle-ci dans le cœue des méchans.

Ou finissent nos besoins périssables, où cessent nos desirs insenses, doivent cesser aussi nos passions et nos crimes. De quelle perversité de purs esprits seroient-ils susceptibles? N'ayant besoin de rien, pourquoi seroient-ils mechans? Si, destitues de nos sens grossiers, tont leur bonheur est dans la contemplation des êtres, ils ne sauroient vouloir que le bien; et quiconque cesse d'être mechant peut-il être a jamais miserable? Voilà ce que j'ai du penchant à croire, sans prendre peine à me decider la-dessus. O être clément et bon! quels que soient tes decrets, je les adore : si tu punis éternellement les mechans, j'aneantis ma foible raison devant ta justice; mais si les remords de ces infortunés doivent s'éteindre avec le temps. si leurs maux doivent finir, et si la même paix nous attend tous également un jour, je t'en loue. Le méchant n'est-il pas mon frère? Com-

<sup>(\*)</sup> Non par nous , non pas pour nous , Seigneur. Mais pour ton nom, mais pour lou propre honness, O Dieu! fat-nous revivre:

AO EMILE

tion de fus j'ai ete tente de la ressentiler!
Que, deferre de sa moère, il perde auss la
molopute qui l'annoquere; qu'il sui beureux
anno que moi, lons d'exister ma alcosac, son
locals or or fera qu'oposter an mora.

C'est amsi que, contemplant bien dans ses centres, et l'établant par ceux de ve allui ots mi il m'important de comprière, p sus parsenu. à esembre et augmenter par degres l'oleg. d'aband enparface et inener, que prime facces de cot ette immense. Man si crite ider esi devenor plus poble et plus grande, elle est aussi mounts proportionner a la rance humane. A mesure que j'approche en espet de l'éternelle humsere, son edat m eblouit, me trouble, et re sum force d'abandonner toutes les notions terrestres qui m'aidoient à l'imagmer. Dieu n'est plus curpared et aemable; la suprême intribigance qui regi: le monde n'est plus le monde meme : felere et fatigue en vain mon espert à conceruir son essence inconcevable. Quand je pense que c'est elle qui donne la vie et l'activite à la sub-Mance vivante et active qui regit les corps animes; quand j'envous dire que mon âme est spirituelle et que Dieu est un esprit, je m'unligne contre cet avalusement de l'essence divine : comme si Dieu et mon âme etoient de même nature! comme si Dieu n'étoit pas le seul être absolu, le seul vraiment actif, sentant, pensant, voolant par lui-même, et duquel nous tenons la prosee, le sentiment, l'activité, la volonte, la liberte, l'être! Nous ne sommes libres que parce qu'il veut que nous le suvons, et sa substapor mexplicable est à nos àmes ce que nus âmes sont a nos corps. S'il a cree la matiere, les corps , les esprits, le monde, je n'en sais rien. L'idée de creation me confond et passe ma portee; je la crois autant que je la puis concevoir : mais je sais qu'il a forme l'univers et tout ce qui existe, qu'il a tout fait, tout ordonne. Dieu est eternel, sons doute; mais mon espert peutil embrasser l'idee de l'eternite? Pourquoi me payer de mots sans idée? Ce que je conçois. dest qu'il est avant les choses, qu'il sera tant qu'elles subsisteront, et qu'il seroit même audela si tout devoit finir un jour. Ou un être que je ne conçois pas donne l'existence a d'autres êtres, cela n'est qu'obscur et incomprehensible : mais que l'être et le néant se convertissent d'eux-mêmes l'un dans l'autre, c'est une contradiction paleable, elect one chare absorble.

Dry ed utrio est : mas comment l'est-il ? L'honer est sainberet quand il ranconne, et la superme intéligence na pas besons de rawater; if a's a past elie to premises to outsequences, il n's a pas meme de peopulation; elle est parement minime, elle vest estalement tout or qui est et hout ce qui peut etre ; biutes les vernes ne sont pour elle qui une sende alec. comme was its liver on well point, et was les temps an sent moment. La pussance humanne agit par des movess. la passance divine agut par elle-mime. Then pent parce qu'il vent : sa volunte fast son pourour. Iven est hon, rien n'est plus manifeste : mars la boute de l'homme est l'amour de ses semblables, et la boote de Dien est l'amour de l'ordre : car c'est par l'ordre qu'il maintient ce qui existe, et lie chaque partie avec le tout. Den est juste, j'en suis convaince, c'est une suite de sa bouté : l'intustice des hommes est leur œuvre et pon pas la si ane : le desordre moral , qui depose contre la Providence aux veux des philosophes, ne fair que la demontrer aux miens. Mais la justice de l'homme est de rendre a chacus ce qui lui appartient, et la justice de Dieu, de demander compte a chacun de ce qu'il lui a donne.

Que si je viens à découvrir successivement ces attributs dont je n'ai nulle idée absolue, c'est par des consequences forcées, c'est par le bon usage de ma raison: mais je les affirme sans les comprendre, et, dans le fond, c'est n'affirmer rien. J'ai bean me dire, Dien est aussi, je le sens, je me le prouve, je n'en conçus pas mieux comment Dieu peut être ainsi.

Enfin , plus je m'efferce de contempler son essence intinie, moins je la conçuis : mais elle est, cela me suffit : muins je la conçuis plus je l'adore. Je m'humilie, et lui dis : Etre des êtres, je suis parce que tu es ; c'est m'elever a ma source que de te mediter sans cesse. Le plus digne usage de ma raison est de s'aucantir devant toi : c'est mon ravissement d'esprit, c'est le charme de ma fuiblesse, de me sentir accable de ta grandeur.

Apres avoir ainsi, de l'impression des objets sensibles et du sentiment interieur qui me porte a juger des causes selon mes lumières naturelles, deduit les principales verites qu'il m'importoit de connoître, il me reste à chercher quelles

maximes j'en dois tirer pour ma conduite, et quelles règles je dois me prescrire pour remplir ma destination sur la terre, selon l'intention de celui qui m'y a placé. En survant toniours ma methode, je ne tire point ces règles des principes d'une haute philosophie, mais je les trouve au fond de mon cœur, ecrites par la nature en caractères ineffaçables. Je n'ai qu'à me consulter sur ce que je veux faire : tout ce que je sens être bien est bien, tout ce que je sens être mal est mal : le meilleur de tons les casuistes est la conscience; et ce n'est que quand on marchande avec elle qu'on a recours aux subtilités du raisonnement. Le premier de tous les soins est celui de soi-même : cependant combien de fois la voix extérieure nous dit qu'en faisant noure bien aux dépens d'autrui nous faisons mal! Nous croyons suivre l'impulsion de la nature . et nous lui resistons; en ecoutant ce qu'elle dit ù nos sens, nous méprisons ce qu'elle dit à pos cœurs: l'être actif obeit, l'être passif commande. La conscience est la voix de l'âme, les passions sont la voix du corps. Est-il étonnant que souvent ces deux langages se contredisent? et alors lequel faut-il ecouter? Trop souvent la raison nous trompe, nous n'ayons que trop acquis le droit de la récuser : mais la conscience ne nous trompe jamais ; elle est le vrai guide de l'homme; elle est à l'âme ce que l'instinct est au corps (1); qui la suit obeit à la nature, et ne

(\*) La philosophie moderne, qui n'admrt que ce qu'elle explique na garde d'admettre cette obscure faculté appoiée instinct, qui paroit guider, sans aucune comnossance acquise. les animaux vers quelque fin. L'instinct, selon l'un de nos plus sages philosophes, n'est qu'une habitude privée de réllexion, mais acquise en réflechimant ; et. de la maisère dont il explique ce progrer, un doit conciure que les enfans reflectussent plus que les hommes : paradoxe assez étrange pour valoir la poine d'être examiné. Sans entrer let dans cette discussion . je demande quet nom je dom donner a l'ardeur avec laquelle mon clien fait la guerre aux taupes qu'il ne mange point, à la patienne avec faquelle il les gurtie quel purfois des lieures entieres, el à l'habileté avec laquelle il les issett, les jette burs terre au moment qu'elles poussent, et les tue ensuite pour les laisser la, same que jamale personne l'aix dressé à cette chasse et for air appris qu'il y avoit la des taupes, Je demande encore , et eres est plus important, pourquot, la première lois que f'ai menacé ce même chien . Il s'est jeté le des confre terre : les pates rephées, dans une attitude suppliante et la plus propre à me toucher; posture dans laquelle il se fot bien garde de rester, al , sans me larser fléchir , je l'essae hattu dans cet état. Quoi ! mon chien, tout petal encore et ne fassant presque que de naitre. avoit-li acquia dejà des idées morales " savoit-il ce que c'étoit que clemeune et générosite? sur quelles han éres acquises esperoit il m'apaner en s'abandonnant pinsi à ma dis retion? Tous les chieus du monde font à peu près la messe chise dans le mime cas et je ne dis men tel que chaçan ne pause véricraint point de s'égarer. Ce point est important, poursuivit mon bienfaiteur, voyant que j'allois l'interrompre: souffrez que je m'arrête un peu plus à l'éclareir.

Toute la moralité de nos actions est dans le jugement que nous en portons nons-mêmes. S'il est vrai que le bien soit bien, il doit l'être au fond de nos cœurs comme dans nos œuvres; et le premier prix de la justice est de sentir qu'on la pratique. Si la bonté morale est conforme a notre nature. l'homme ne sauroit être sain d'esprit ni bien constitué, qu'autant qu'il est bon. Si elle ne l'est pas, et que l'homme soil mechant naturellement, il ne peut cesser de l'etre sans se corrompre, et la bonte n'est en lui qu'un vice contre nature. Fait pour nuire a ses semblables comme le loup pour égorger sa proie, un homme humain seroit un animal aussi dépravé qu'un loup pitoyable; et la vertu seule nous laisseroit des remords.

Rentrons en nous-mêmes, à mon jeune ami! examinons, tout intérêt personnel à part, à quoi nos penchans nous portent. Quel spectacle nous flatte le plus, celui des tourmens ou du bonheur d'autrui? Qu'est-ce qui nous est le plus doux à faire, et nous laisse une impression plus agréable après l'avoir fait, d'un acte de bienfaisance ou d'un acte de mechancete? Pour qui vous interessez-vous sur vos theátres? Est-ce aux forfaits que vous prenez plaisir? est-ce à leurs auteurs punis que vous donnez des larmes? Tout nous est indifferent, disent-ils, hors notre interêt : et , tout au contraire , les douceurs de l'amitie, de l'humanité, nous consolent dans nos peines; et, même dans nos plaisirs, nous serions trop seuls, trop misérables, si nous n'avions avec qui les partager. S'il n'y a rien de moral dans le cœur de l'homme, d'ou lui viennent donc ces transports d'admiration pour les actes héroiques, ces ravissemens d'amour pour les grandes ames? Cet enthousiasme de la vertu, quel rapport a-t-il avec notre intérét prive? Pourquoi voudrois-je étre Caton qui déchire ses entrailles, plutôt que César triomphant? Otez de nos cœurs cet amour da beau,

fier. Que les philosophes, qui rejettent ai déslataneusement l'instanct, venificat bien exploquer ce fait par le seut jou des sons autons et des conno seances qu'elles nous font acquière; qu'ils fes ploquent d'une manière sans lassante pour tant homme seuse, abres je n'aurai (lus rien à dire, et je ne parlersi plus c'instinct.

89≥ ÉMILE.

vous ôtez tout le charme de la vie. Celui dont les viles passions ont étouffe dans son âme étroite ces sentimens delicieux; celui qui, a force de se concentrer au dedans de lui, vient à bout de n'aimer que lui-même, n'a plus de transports, son œur glacé ne palpite plus de joie, un doux attendrissement n'humecte jamais ses yeux, il ne jouit plus de rien; le malheureux ne sent plus, ne vit plus; il est dejà mort.

Mais, quel que soit le nombre des méchans sur la terre, il est peu de ces àmes cadavereuses devenues insensibles, hors leur interet, à tout ce qui est juste et bon. L'iniquité ne plait qu'aulant qu'on en profite ; dans tout le reste on veut que l'innocent soit protège. Voit-on dans une que ou sur un chemin quelque acte de violence et d'injustice, à l'instant un mouvement de colère et d'indignation s'elève au fond du cœur, et nous porte a prendre la défense de l'opprimé : mais un devoir plus puissant nous retient, et les lois nous ôtent le droit de proteger l'innocence. Au contraire, si quelque acte de elemence ou de genérosité frappe nos yeux, quelle admiration, quel amour il nous inspire! Qui est-ce qui ne se dit pas. J'en voudrois avoir fait autant? llnous importe sûrement fort peu qu'un homme ait ete mechant ou juste il y a deux mille ans; et cependant le même interêt nous affecte dans l'histoire ancienne, que si tout cela s'étoit passe de nos jours. Que me font à moi les crimes de Catilina? ai-je peur d'être sa victime? Pourquoi donc ai-je de lui la même horreur que s'il etoit mon contemporain? Nous ne haissons pas seulement les méchans parce qu'ils nous nuisent. mais parce qu'ils sont mechans. Non-seulement nous voulons être heureux, nous voulons aussi le bonheur d'autrui; et quand ce bonheur ne coûte rien au nôtre, il l'augmente. Enfin l'on a, malgre soi, pitié des infortunés; quand on est témoin de leur mai, on en soufire. Les plus pervers ne sauroient perdre tout-à-fait ce penchaut; souvent il les met en contradiction avec cux-mêmes. Le voleur qui depouille les possans couvre encore la nudite du pauvre : et le plus féroce assassin soutient un homme tombant en défaillauce.

On parle du cri des remords, qui punit en secret des crimes cachés et les met si souvent en évidence. Hélas! qui de nous n'entendit jamais cette importune voix? On parle par expe-

rience: et l'on voudroit étouffer ce sentiment tyrannique qui nous donne tant de tourment. Obcissons à la nature, nous connoîtrons avec quelle donceur elle règne, et quel charme on trouve, après l'avoir écoutée, à se rendre un bon témoignage de soi. Le mechant se craintet se fuit : il s'egaie en se jetant hors de lui-même ; il tourne autour de lui des veux inquiets, et cherche un objet qui l'amuse; sans la satire amère, sans la raillerie insultante, il seroit toujours triste; le ris moqueur est son seul plaisir. Au contraire, la sérenité du juste est interieure ; son ris n'est point de malignité, mais de joie: il en porte la source en lui-même; il est aussi gai seul qu'au milieu d'un cercle ; il ne tire pas son contentement de ceux qui l'approchent, il le leur communique.

Jetez les yeux sur toutes les nations de monde, parcourez toutes les histoires; parmi tant de cultes inhumains et bizarres, parmi cette prodigieuse diversite de mœurs et de caractères, vous trouverez partout les mêmes idées de justice et d'honnéteté, partout les mêmes principes de morale, partout les mêmes notions du bien et du mai. L'ancien paganisme enfanta des dieux abominables, qu'on eût punis ici-bas comme des scelerats, et qui n'offroient pour tableau du bonheur suprême que des forfaits à commettre et des passions à contenter. Mais le vice, armé d'une autorité sacrie, descendoit en vain du séjour éternel, l'instinct moral le repoussoit du cœur des humains. En célébrant les debauches de Jupiter on admiroit la continence de Xénocrate; la chaste Lucrèce adoroit l'impudique Venus: l'intrépide Romain sacrifioit à la Peur : il invoquoit le dieu qui mutila son père, et mouroit sans murmure de la maio du sien. Les plus meprisables divintes furent servies par les plus grands hommes. La sainte voix de la nature, plus forte que celle des dieux, se faisoit respecter sur la terre, et sembloit releguer dans le ciel le crime avec les counables.

Il est donc au fond des âmes un principe inne de justice et de vertu, sur lequel, malgre nos propres maximes, nous jugeons nos actions et cetles d'autrai comme bonnes ou mauvaises, et c'est à ce principe que je donne le nom de conscience.

Mais à ce mot j'entends s'elever de toutes

parts la clameur des prétendus sages : Erreurs de l'enfance, prejugés de l'éducation! s'écrientils tous de concert. Il n'y a rien dans l'esprit humain que ce qui s'y introduit par l'expérience, et nous ne jugeons d'aucune chose que sur des idées acquises. Ils font plus ; cet accord évident et universel de toutes les nations, ils l'osent rejeter : et , contre l'eclatante uniformite du jugement des hommes, ils vont chercher dans les tenèbres quelque exemple obscur et connu d'eux seuls; comme si tous les penchans de la pature etoient anéantis par la dépravation d'un peuple, et que, sitôt qu'il est des monstres, l'espece ne fût plus rien. Mais que servent au sceptique Montaigne les tourmens qu'il se donne pour déterrer en un coin du monde une coutume opposée aux notions de la justice (\*)? Que lui sert de donner aux plus suspects voyageurs l'autorité qu'il refuse aux écrivains les plus vélebres? Quelques usages incertains et bizarres, fondes sur des causes locales qui nous sont inconques, detruiront-ils l'induction générale tirée du concours de tous les peuples, opposés en tout le reste, et d'accord sur ce seul point? O Montaigne! toi qui te piques de franchise et de verite, sois sincère et vrai, si un philosophe peut l'être, et dis-moi s'il est quelque pays sur la terre ou ce soit un crime de garder sa foi, d'être clement, bienfaisant, génercux; où l'homme de bien soit meprisable, et le perfide honoré.

Chacun, dit-ou, concourt au bien public pour son interêt. Mais d'où vient donc que le juste y concourt à son prejudice? Qu'est-ce qu'aller à la mort pour son interêt? Sans doute nul n'agit que pour son bien; mais, s'il n'est un bien moral dont il faut tenir compte, on n'expliquera jamais par l'intérêt propre que les actions des méchans : il est même à croire qu'on ne tentera point d'aller plus loin. Ce servit une trop abominable philosophie que celle où l'on servit embarrassé des actions vertueuses; où l'on ne pourroit se tirer d'affaire qu'en leur controuvant des intentions basses et des motifs sans vertu; où l'on servit force d'avilir Socrate et de

calonmier Regulus. Si jamais de pareilles doctrines pouvoient germer parmi nous, la voix de la nature, sinsi que celle de la rason, s'elèveroient incessamment contre elles, et ne lansseroient jamais a un seul de leurs partisans l'excuse de l'être de bonne foi.

Mon dessein n'est pas d'entrer ici dans des discussions metaphysiques qui passent ma portee et la vôtre, et qui, dans le fond, ne mênent à rien. Je vous ai deja dit que je ne voulois pas philosopher avec vous, mais vous aider a consulter votre cœur. Quand tous les philosophes du monde prouveroient que j'ai tort, si vous sentez que j'ai raison, je n'en veux pas davantage.

Il ne faut pour cela que vous faire distinguer nos idees acquises de nos sentimens naturels : car nous sentons nécessairement avant de connoître; et comme nous n'apprenons point à vouloir notre bien et à fuir notre mal. mais que nous tenons cette volonte de la nature, de même l'amour du bon et la haine du mauvais nous sont aussi naturels que l'amour de nous-mêmes. Les actes de la conscience ne sont pas des jugemens, mais des sentimens : quoique toutes nos idees nous viennent du dehors, les semimens qui les apprécient sont audedans de nous, et c'est par eux seuls que nous connoissons la convenance ou disconvenance qui existe entre nous et les choses que nous devons rechercher on fuir.

Exister pour nous, c'est sentir; notre sensibilité est incontestablement antérieure à notre intelligence, et nous avons eu des sentimens avant des idees (¹). Quelle que soit la cause de notre être, elle a pourvu à notre conservation en nous donuant des sentimens convenables à notre nature; et l'on ne sauroit nier qu'au moins ceux-la ne soient innés. Ces sentimens, quant a l'individu, sont l'amour de soi, la crainte de la douleur, l'horreur de la mort, le desir du bien-être. Mais si, coume on n'en

<sup>(°)</sup> Voyez tout le chapitre 22 du t.lvre premier. On y remacque ce passage : « Les foix de la consounce, que nous duous « naistre de nature , naissent de la countume : chacun ayant en « vetteratum interne les opinions et meurs, approuvees et ré« rués autour de luy, ne s'en peut desprendre sans remors, ny

<sup>•</sup> s'y appliquer name appliantheorment. • G. P.

<sup>\*)</sup> A pertains égarda les idées sont des sentimens et les sentimens sont des idées, Les deux noms conviennent à toute perception qui nous occupe et de son objet, et de nous-mêmes qui détermone à mont qui lui convenit. Larsque, premièrement occupés de l'objet, nous pe pensons a nous que par réflexon, c'est une élée; ou contraire, quant l'impression réque excite notre première attention, et que nous ur pensons que par réflexion à l'objet qui la cause, c'est un sentiment.

S86 ÉMILE.

miers penchans sont légitimes, si tous nos vices nous viennent de nous, pourquoi nous plaignons-nous d'être subjugues par eux ? pourquoi reprochons-pous à l'auteur des choses les maux que nous pous faisons et les ennemis que nous armons contre nous-mêmes? Ah! ne gâtons point l'homme; il sera toujours bon sans peine. et toujours heureux sans remords. Les coupables qui se disent forces au crime sont aussi menteurs que méchans : comment ne voientils point que la foiblesse dont ils se plaignent est leur propre ouvrage; que leur première dépravation vient de leur volonté : qu'à force de vouloir céder à leurs tentations, ils leur cèdent cofin malgre eux et les rendent irresistibles? Sans doute il ne dépend plus d'eux de n'être pas mechans et foibles, mais il dépendit d'eux de ne le pas devenir. Oh! que nous resterions aisement maîtres de nous et de nos nassions, même durant cette vie, si, lorsque nos habitudes ne sont point encore acquises, lorsque notre esprit commence à s'ouvrir, nous savious l'occuper des objets qu'il doit connoître pour apprécier ceux qu'il ne connoit pas : si nous voulions sincèrement nous eclairer, non pour briller aux yeux des autres, mais pour être bons et sages selon notre nature, pour nous rendre heureux en pratiquant nos devoirs! Cette étude nous paroit ennuveuse et penible, parce que nous n'y songeons que deja corrompus par le vice, dejà livrés à pos passions. Nous fixons nos jugemens et notre estime avant de connoltre le bien et le mal; et puis. rapportant tout a celte fausse mesure, nous ne donnons a rien sa juste valeur.

It est un âge où le cœur, libre encore, mais ardent, inquiet, avide du bonbeur qu'il ne connoît pas, le cherche avec une curieuse incertitude, et, trompe par les sens, se fixe enfin sur sa vaine image, et croit le trouver ou il a'est point. Ces illusions ont duré long-temps pour moi. Helas! je les ai trop tard connues, et a'ai pu tout-à-fait les detruire : elles dureront autant que ce corps mortel qui les cause. Au moins elles ont beau me seduire, elles ne m'abusent pius; je les connois pour ce qu'elles sont; en les suivant je les meprise; toin d'y voir l'objet de mon bonheur, j'y vois son obstacle. J'aspire au moment où, delivre des entraves du corps, je serai moi sans controdiction, sans

partage, et n'aurai besoin que de moi pour être beureux; en attendant je le suis dés cette vie, parce que j'en compte pour peu tous les maux, que je la regarde comme presque étrangere à monêtre, et que tout le vrai bien que j'en peux retirer depend de moi.

Pour m'elever d'avance autant qu'il se peut à cet etat de bonbeur, de force et de liberte. je m'exerce aux sublimes contemplations. Je medite sur l'ordre de l'univers , non pour l'expliquer par de vains systèmes, mais pour l'admirer sans cesse, nour adorer le sage auteur qui s'y fait sentir. Je converse avec lui, je penêtre toutes mes facultes de sa divine essence : je m'attendris à ses bienfaits, je le benis de ses dons : mais je ne le prie pas. Que lui demanderois-je? qu'il changeat pour moi le cours des choses, qu'il fit des muracles en ma faveur? Mor qui dois aimer par-dessus tout l'ordre etabli par sa sagesse et maintenu par sa providence, voudrois-je que cet ordre fut trouble pour moi? Non, ce vœu téméraire mériteroit d'être plutôt puni qu'exauce. Je ne lui demande nas non plus le pouvoir de baca faire : pourquoi lui demander ce qu'il m'a donne? Ne m'a-t-il pas donne la conscience pour aimer le bien, la raison pour le connoitre, la liberte pour le choisir? Si je fais le mal, je n'ai point d'excuse; je le fais parce que je le veux : lui demander de changer ma volonte, c'est lui demander ce qu'il me demande; c'est vouloir qu'il fasse mon œuvre et que j'en recueille le salaire; n'être pas content de mon etat, c'est pe vouloir plus être homme, c'est vouloir autre chose que ce qui est, c'est vouloir le desordre et le mal. Source de justice et de verite. Dieuclément et bon! dans ma confiance en toi, le suprême vœu de mon cœur est que la volonte soit faite. En y joignant la mienne je fais ce que tu fais, j'acquiesce à la bonte; je crois partager d'avance la suprême felicite qui en est le prix.

Dans la juste défiance de moi-même, la scule chose que je lui demande, ou plutôt que j'attends de sa justice, est de redresser mon erreur si je m'egare et si cette erreur m'est daugereuse. Pour être de bonne foi je ne me crois pas infaillible : mes opinions qui me semblent les plus vraics sont peut-être autant de mensonges; car quel homme ne tient pas aux sien-

nes? et combien d'hommes sont d'accord en tout? L'illusion qui m'abuse a beau me venir de moi, c'est lui seul qui m'en peut guérir. J'ai fait ce que j'ai pu pour atteindre à la vérite; mais sa source est trop elevée; quand les forces me manquent pour aller plus loin, de quoi puis-je être coupable? c'est à elle à s'approcher.

Le non rattre avoit parle avec véhèmence; il etoit ému, je l'etois aussi. Je croyois entendre le divin Orphee chanter les premiers hymnes, et apprendre aux hommes le culte des dieux. Cependant je voyois des foules d'objections à lui faire : je n'en fis pas une, parce qu'elles étoient moins solides qu'embarrassantes, et que la persuasion etoit pour lui. A mesure qu'il me parloit selon sa conscience, La mienne sembloit me confirmer ce qu'il m'avoit dit.

Les sentimens que vous venez de m'exposer. lui dis-je, me paroissent plus nouveaux par ce que vous avouez ignorer que par ce que vous dites croire. J'y vois, à peu de chose près, le theisme ou la religion naturelle, que les chrétiens affectent de confondre avec l'atheisme ou l'irreligion, qui est la doctrine directement opposée. Mais, dans l'etat actuel de ma foi, j'ai pius à remonter qu'à descendre pour adopter vos opinions, et je trouve difficile de rester précisement au point où vous êtes, à moins d'être aussi sage que vous. Pour être au moins aussi sincere je veux consulter avec moi. C'est le sentiment interieur qui doit me conduire, à votre exemple; et vous m'avez appris vousmême qu'apres lui avoir long-temps impose silence, le rappeier n'est pas l'affaire d'un moment. L'emporte vos discours dans mon cœur, il faut que je les medite. Si, apres m'être bien consulté, j'en demeure aussi convaince que vous, vous serez mon dernier apôtre, et je serai votre proselyte jusqu'à la mort. Continuez cependant à m'instruire, vous ne m'avez dit que la moitié de ce que je dois savoir. Parlez-moi de la révélation, des écritures, de ces dogmes obscurs sur lesquels je vais errant dès mon enfance, sans pouvoir ni les concevoir ni les croire, et sans savoir ni les admettre ni les rejeter.

Oui, mon enfant, dit-il en m'embrassant, j'achéverai de vous dire ce que je pense; je ne veux point vous ouvrir mon cœur a demi : mais

le desir que vous me témoignez étoit nécessaire nour m'autoriser à n'avoir aucune réserve avec vous. Je ne vous ai rien dit jusqu'ici que je ne crusse ponvoir vous être utile et dont je ne fusse intimement persuade. L'examen qui me reste à faire est bien different; je n'y vois qu'embarras, mystère, obscurité; je n'y porte qu'incertitude et dehance. Je ne me détermine qu'en tremblant, et je vous dis plutôt mes doutes que mon avis. Si vos sentimens étoient plus stables, j'hésiterois de vous exposer les miens; mais, dans l'etat où vous êtes, vous gagnerez a penser comme moi (1). Au reste, ne donnez a mes discours que l'autorité de la raison : j'ignore si je suis dans l'erreur. Il est difficile, quand on discute, de ne pas prendre quelquefois le ton affirmatif; mais souvenezyous qu'ici toutes mes affirmations ne sont que des raisons de douter. Cherchez la vérité vousmême; pour moi, je ne vous promets que de la bonne foi.

Yous ne voyez dans mon exposé que de la religion naturelle : il est hien étrange qu'il en faille une autre! Par ou connoîtrai-je cette nécessité? De quoi puis-je être coupable en servant Dieu selon les lumières qu'il donne à mon esprit, et selon les sentimens qu'il inspire à mon cœur? Quelle pureté de morale, quel dogme utile à l'homme et bonorable a son auteur, puis-je tirer d'une doctrine positive, que je ne puisse tirer sans elle du bon usage de mes facultes? Montrez-moi ce qu'on peut ajouter, pour la gloire de Dieu, pour le bien de la societé et pour mon propre avantage, aux devoirs de la loi naturelle, et quelle vertu vous ferez naltre d'un nouveau culte, qui ne soit pas une conscinuence du mien Les plus grandes idees de la divinite nous viennent par la raison seule. Voyez le spectacio de la nature, écoutez la voix interieure. Dieu n'a-t-il pas tout dit a nos veux, à notre conscience, à notre jugement? Qu'estce que les hommes nous diront de plus? Leurs révelations ne font que degrader Dieu, en lui donnant les passions homaines. Loin d'eclaircar les notions du grand Etre, je vois que les dogmes particuliers les embrouillent; que loin de les ennoblir ils les avilissent ; qu'aux mysteres inconcevables qui l'environnent ils ajou-

<sup>(1)</sup> Valle, he cross he que le bon vicable printrait dire à présent au public.

S88 ÉMILE.

tent des contradictions absurdes, qu'ils rendent. l'homme orgueilleux, intolérant, cruel; qu'au lieu d'établir la paix sur la terre, ils y portent le fer et le feu, de me demande à quoi bon tout cela sans savoir me répondre. Je n'y vois que les crimes des hommes et les misères du genre humain.

On me dit qu'il falloit une révélation pour apprendre aux hommes la manière dont Dicu vouloit être servi; on assigne en preuve la diversité des cultes bizarres qu'ils ont institués, et l'on ne voit pas que cette diversite même vient de la fantaisie des révelations. Des que les peuples se sont avisés de taire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa mode et lui a fait dire ce qu'il a voulu. Si l'on n'ent écouté que ce que Dieu dit au cœur de l'homme; il n'y auroit jamas en qu'une religion sur la terre.

Il falloit un culte uniforme; je le veux bien : mais ce point étoit-il donc si important qu'il failut tout l'appareil de la puissance divine pour l'établir? Ne confondons point le cérémonial de la religion avec la religion. Le culte que Dieu demande est celui du cœur ; et celui-là , quand il est sincère, est toujours uniforme. C'est avoir une vanité bien folle de s'imaginer que Dieu prenne un si grand intérêt à la forme de l'habit du prêtre, à l'ordre des mots qu'il prononce, aux gestes qu'il fait à l'autel, et à toutes ses génuflexions. Eh! mon ami, reste de toute ta hauteur, tu seras toujours assez près de terre. Dieu veut être adoré en esprit et en vérité : ce devoir est de toutes les religions, de tous les pays, de tous les hommes. Quant au culte extérieur, s'il doit être uniforme pour le bon ordre, c'est purement une affaire de police; il ne faut point de révelation pour cela.

Je ne commençai pas par tontes ces réflexions. Entraîné par les prejugés de l'education et par ce dangereux amour-propre qui veut toujours porter l'homme au-dessus de sa sphère, ne pouvant élever mes foibles conceptions jusqu'au grand Étre, je m'efforçois de le rabaisser jusqu'à moi. Je rapprochois les rapports infiniment eloignés qu'il a mis entre sa nature et la mienne. Je voulois des communications plus immédiates, des instructions plus particulières; et, non content de faire Dieu semblable à l'homme, pour être privilegié moimême parmi mes semblables, je voulois des

lumières surnaturelles; je voulois un culte exclusif; je voulois que Dieu m'eût dit ce qu'il n'avoit pas dit à d'autres, ou ce que d'autres q'auroient pas entendu comme moi.

Regardant le point où j'étois parvenu comme le point commun d'où partoient tous les crovans pour arriver à un culte plus éclairé , je ne trouvois dans les dogmes de la religion naturelle que les élémens de toute religion. Je considérois cette diversité de sectes qui regnent sur la terre et qui s'accusent mutuellement de mensonge et d'erreur : je demandois . Quelle est la bonne? Chacun me répondoit, C'est la mieune; chaeun disoit : Moi seul et mes partisans pensons juste; tous les autres sont dans l'erreur. Et comment savez-vous que votre secte est la bonne? Parce que Dieu l'a dit (1). Et qui vous dit que Dieu l'a dit? Mon pasteur, qui le sait bien. Mon pasteur me dit d'ainsi croire, et ainsi je crois; il m'assure que tous ceux qui disent autrement que lui mentent, et je ne les ecoute pas. #

Quoi! pensois-je, la verite n'est-elle pas une? et ce qui est vrai chez moi pent-il être faux chez vous? Si la méthode de celui qui suit la bonne route et celle de celui qui s'egare est la même, quel merite ou quel tort a l'un de plus que l'autre? Leur choix est l'effet du hasard; le leur imputer est iniquité, c'est récompenser ou punir pour être ne dans tel ou dans tel pays. Oser dire que Dieu nous juge ainsi, c'est outrager sa justice.

Ou toutes les religions sont bonnes et agréa-

(\*) « Tous, dit un boa et sage prêtre, discut qu'ils la tiennent « et la croicut (et lous usent de «» jargon), que non des hous-» mes, ne d'aucune créature, ains de Dieu.

If yo grande apparence que la directe profession de foi du vertueux, théologal de Conslom, n'efit pas elé fort différente de celle du vicaire savoyard (°).

a Mara à dire vina, sans men flatter ni déguiser. Il n'en est rien; elles sont, quoi qu'un die tennes par mains et moyens à buname; termoin premièrement la mantère que les religions out et reques au monde et sont encore tous les jours par les particolières : la nation, le pays, le beu donne la religion : l'an et édécèteme de le lieu auquelon est décété exclient nous sommes et décentes, hapitisés, julis, mais métaus, chretiens, avant que nous sachions que nous sommes hommes : la retigion en est pas de matre choix et enciton : les moins, après, la vie et les meurs ai mai accordantes avec la religion ; tesmoin que par occasi ma hama ues et bem légères ; l'un na contre la concrete a religion » Chauma, de la Singesse, Liv. n, chap. 3, p. 257 ; édit, de hurdeaux, 1601.

<sup>()</sup> Avant Charron, Monlady is avoil developed a même perisée, el avoit dit dons le même sens . Nous sammes chrestiens à messus . Mitte que nous sammes l'irigerdiens us Allemends . Eff. ii., chap. 42.

aux hommes, et qu'il les punisse de méconnoltre, il lui a donné des signes certains et manifestes pour être distinguee et connue pour la seule veritable : ces signes sont de tous les temps et de tous les lieux, egalement sensibles à tous les hommes grands et petits, sayans et ignorans, Européens, Indiens, Africains, Sauvages. S'il etoit une religion sur la terre hors de laquelle il n'y cut que peine eternelle, et qu'en quelque lieu du monde un seul mortel de bonne foi n'eût pas eté frappé de son évidence, le Dieu de cette religion seroit le plus inique et le plus cruel des tyrans.

Cherchons nous donc sincèrement la vérité, ne donnons rien au droit de la naissance et à l'autorité des pères et des pasteurs, mais rappelons à l'examen de la conscience et de la raison tout ce qu'ils nous ont appris des notre enfance. Ils ont beau me crier: Soumets ta raison: autant m'en peut dire celui qui me trompe : il me faut des raisons pour soumettre ma raisou.

Toute la théologie que je puis acquérir de moi-même par l'inspection de l'univers, et par le bon usage de mes facultés, se borne à ce que je vous ai ci-devant expliqué. Pour en savoir davantage, il faut recourir à des moyens extraordinaires. Ces movens ne sauroient être l'autorite des hommes; car, nul homme n'etant d'une autre espèce que moi, tout ce qu'un homme connoit naturellement je puis aussi le connoître, et un autre bomme peut se tromper aussi bien que moi : quand je crois ce qu'il dit, ce n'est pas parce qu'il le dit, mais parce qu'il le prouve. Le témoignage des hommes n'est donc au fond que celui de ma raison même, et n'ajoute rien aux moyens naturels que Dieu m'a donnes de connoître la vérité.

Apôtre de la vérité, qu'avez-vous donc à me dire dont je ne reste pas le juge? Dieu luimême a parlé ; écoutez sa révelation. C'est autre chose. Dieu a parlé! voilà certes un grand mot. Et à qui a-t-il parlé? Il a parle aux hommes. Pourquoi donc n'en ai-je rien entendu? Il a chargé d'autres hommes de vous rendre sa parole. J'entends : ce sont des hommes qui vont me dire ce que Dieu a dit. J'aimerois mieux avoir entendu Dieu lui-même; il ne lui en auroit pas coûté davantage, et j'aurois été à

bles à Dieu, ou, s'il en est une qu'il prescrive | manifestant la mission de ses envoyes, Comment cela? Par des prodiges. Et où sont ces prodiges? Dans les livres. Et qui a fait ces livres? Des hommes. Et qui a vu ces prodiges? Des hommes qui les attestent. Quoi! toujours des témoignages humains! toujours des hommes qui me rapportent ce que d'autres hommes out rapporté! Que d'hommes entre Dieu et moi! Vovons toutefois, examinons, comparons, véritions. Oh! si Dieu cût daigné me dispenser de tout ce travail, l'en aurois-je servi de moins bon carur?

> Considérez, mon ami, dans quelle horrible discussion me voilà engagé; de quelle immense érudition j'ai besoin pour remonter dans les plas hautes antiquités, pour examiner, peser, confronter les propheties, les revélations, les faits, tous les monumens de foi proposes dans tous les pays du monde, pour en assigner les temps. les lieux, les auteurs, les occasions! Quelle justesse de critique m'est nécessaire pour distinguer les pièces authentiques des pièces supposees; pour comparer les objections aux réponses, les traductions aux originaux; pour juger de l'impartialité des témoins, de leur bon sens, de leurs lumières; pour savoir si l'on n'a rien supprimé, rien ajouté, rien transposé. changé, falsifié; pour lever les contradictions qui restent; pour juger quel poids doit avoir le silence des adversaires dans les faits allegués contre eux; si cesallégations leur ontété connues: s'ils en ont fait assez de cas pour daigner y répondre ; si les livres étoient assez communs pour que les nôtres leur parvinssent ; si nous avons été d'assez bonne foi pour donner cours aux leurs parmi nous, et pour y laisser leurs plus fortes objections telles qu'ils les avoient faites!

Tous ces monumens reconnus pour incontestables, il faut passer ensuite aux preuves de la mission de leurs auteurs ; il faut bien savoir les lois des sorts, les probabilités éventives, pour juger quelle prédiction ne peut s'accomplir sans miracle; le génie des langues originales pour distinguer ce qui est prédiction dans ces langues, et ce qui n'est que figure oratoire : quels faits sont dans l'ordre de la nature, et quels autres faits n'y sont pas ; pour dire jusqu'à quel point un homme adroit peut fasciner les yeux des simples, peut étonner même les gens l'abri de la séduction. Il vous en garantit en l'eclaires; chercher de quelle espèce doit être un

590 EMILE.

prodige, et quelle authenticité il doit avoir, non-seulement pour être cru, mais pour qu'on soit punissable d'en douter; comparer les preuves des vrais et des faux prodiges, et trouver les règles sûres pour les discerner; dire enfin pourquoi Dieu choisit, pour attester sa parole, des moyens qui ont eux-mêmes si grand besoin d'attestation, comme s'il se jouoit de la credulite des hommes, et qu'il évitât à dessein les vrais moyens de les persuader.

Supposons que la majesté divine daigne s'abaisser assez pour rendre un homme l'organe de ses volontes sacrees; est-il raisonuable, estil juste d'exiger que tout le genre humain obeisse à la voix de ce ministre, sans le lui faire connoître pour tel? Y a-t-il de l'équite à ne lui donner, pour toutes lettres de créance, que quelques signes particuliers faits devant peu de gens obscurs, et dont tout le reste des bommes ne saura jamais rien que par ouidire Mar tous les pays du monde, si l'on tenoit pour vrais tous les prodiges que le peuple et les simples disent avoir vus, chaque secte seroit la bonne; il v auroit plus de prodiges que d'evénemens naturels; et le plus grand de tous les miracles seroit que, là où il y a des fanatiques persecutes, il n'y eût point de miracles. C'est l'ordre inalterable de la nature qui montre le mieux la sage main qui la régit ; s'il arrivoit beaucoup d'exceptions, ie ne saurois plus qu'en penser; et pour moi, je crois trop en Dieu pour croire à tant de miracles si peu dignes de lui.

Ou'un homme vienne nous tenir ce langage: Mortels, je vous annouce la volonté du Très-Haut ; reconnoissez à ma voix celai qui m'envoie; j'ordonne au soleil de changer sa course, aux étoiles de former un autre arrangement, aux montagnes de s'aplanir, aux flots de s'élever, à la terre de prendre un autre aspect. A ces merveilles, qui ne reconnoîtra pas a l'instant le maître de la nature? Elle n'obeit point aux imposteurs; leurs miracles se font dans les carrefours, dans des deserts, dans des chambres; et c'est la qu'ils ont bon marche d'un petit nombre de spectateurs dejà disposés à tout croire. Oui est-ce qui m'osera dire combien il faut de témoins oculaires pour rendre un prodige digne de foi? Si vos miracles, faits pour prouver votre doctrine, out eux-mêmes besoin d'être

prodige, et quelle authenticité il doit avoir, i prouvés, de quoi servent-ils? autant valoit n'en non-seulement pour être cru, mais pour qu'on point faire.

Reste enfin l'examen le plus important dans la doctrine annoncée; car, puisque ceux qui disent que Dieu fait ici-bas des miracles prétendent que le diable les imite quelquefois, avec les prodiges les mieux attestes, nous ne sommes pas plus avancés qu'auparavant; et, puisque les magiciens de Pharaon osoient, en presence même de Moise, faire les mêmes signes qu'il faisoit par l'ordre exprès de Dieu, pourquoi, dans son absence, n'eussent-ils pas, aux mêmes titres, prétendu la même autorité? Ainsi donc, apres avoir prouve la doctrine par le miracle, il faut prouver le miracle par la doctrine (1, de peur de prendre l'œuvre du démon pour l'œuvre de Dieu. Que peusez-vous de ce dialèle (1)?

Cette doctrine, venant de Dieu, doit porter le sacre caractère de la Divinité; non-seulement elle doit nous éclaireur les idees confuses que le raisonnement en trace dans notre esprit, mais elle doit aussi nous proposer un culte, une morale, et des maximes convenables aux attributs par lesquels seuls nous concevons son essence. Si donc elle ne nous apprenoit que des choses absurdes et sans raison, si elle ne nous inspiroit que des sentimens d'aversion pour nos sembla-

(1) Cela est formel en mille endroits de l'Éculture, et entre autres dans le Deuteronome, chapure ath, ou it est die que al un prophète annonçant des dieux étrangers confirme ara discours par des prodiges, et que ce qu'il prédit arrive, tous d'y avoir aucun égard on doit mettre co prophète à mort, Duand donc les palens mettoient à mort les apôtres leur annous aut un Dien étranger et printant leur mission par des prédictions et des miracles, je ne vois pas ce qu'un avoit a leur objecter de solide, quile ne pussent à l'instant réforquer contre uous. Or. que faire en pareil cas? Une seule chose - revenir au rasseranement, et laisser la les miractes. Mieux eut valu n'y pas recousrir. C'est là du bon sens le plus simple, qu'on n'obscurect un'à force de distinctions tout au moins tre-subtiles. Des subtilités dans le christianume 'Mais Jesus-Christ a donc eu tort de promettre le royaume des cieux aux simples : il a donc eu tort de commencer le plus bean de ses discours par féliciter les panares d'esprit, s'il faut taut d'esprit pour entendre sa doctinge el pour apprendre à croier en loi. Quand vous m'aurez prouvé que je dois me sonmettre, tout ira fort blen : mais pour me printer cela melter-rous à ma portée, mesurer via ramionemens à la capacité d'un pautre d'esprit, ou je ne recommons plus en vous le vrai disciple de votre maltre, et ce n'est pas sa doctrine one your in anneport.

," On appelle ainsi en logique l'argument par lequel on fait voir le cervie vicieux résultant d'un ranonnement qui ne réduit a printer une chose incertaine et obscure par une autre entachée des mêmes défauts, pais cette accorde par la première. Le dailcle est l'argument favori des aceptiques ou pyrrhonsens, et le plus formulable, dit Bayle, de tous cess qu'in emploient contre les dogmathemes. G. P.

bles et de frayeur pour nous-mêmes, si elle ne nous peignoit qu'un Dieu colere, jaloux, vengeur, partial, haussant les hommes, un Dieu de la guerre et des combats, toujours prêt à detruire et foudroyer, toujours parlant de tourmens, de peipes, et se vantant de punir même les innocens, mon cœur ne seroit point attiré vers ce Dieu terrible, et le me garderois de quitter la religion naturelle pour embrasser celle-là; car vous vovez bien qu'il faudroit nécessairement opter. Votre Dieu n'est pas le nôtre, dirois-je a ces sectateurs. Celui qui commence par se choisir un seul peuple et proscrire le reste du genre humain n'est pas le pere commun des hommes : celui qui destine au supplice éternel le plus grand nombre de ses creatures n'est pas le Dieu clement et bon que ma raison m'a montre.

A l'egard des dogmes, elle me dit qu'ils doivent être clairs, lumineux, frappans par leur évidence. Si la religion naturelle est insuffisante, c'est par l'obscurité qu'elle laisse dans les grandes vérités qu'elle nous enseigne : c'est à la révelation de nous enseigner ces verites d'une manière sensible à l'esprit de l'homme, de les mettre à sa portée, de les lui faire concevoir, afin qu'il les croie. La foi s'assure et s'affermit par l'entendement : la meilleure de toutes les religions est infailliblement la plus claire : celui qui charge de mystères, de contradictions, le culte qu'il me prêche, m'apprend par cela même à m'en defier. Le Dieu que l'adore n'est point un Dieu de ténebres, il ne m'a point doue d'un entendement pour m'en interdire l'usage : me dire de soumettre ma raison, c'est outrager son autrur. Le ministre de la verité ne tyrannise point ma raison, il l'eclaire.

Nous avons mis à part toute autorité humaine, et, sans elle, je ne saurois voir comment un homme en peut convainere un autre en lui préchant une doctrine déraisonnable. Mettons un moment ces deux hommes aux prises, et cherchons ce qu'ils pourront se dire dans cette apreté de langage ordinaire aux deux partis.

#### L'INSPIRÉ.

La raison vous apprend que le tout est plus grand que sa partie; mais moi je vous apprends, de la part de Dieu, que c'est la partie qui est plus grande que le tout.

#### LE BAISONNEUR.

Et qui étes-vous pour m'oser dire que Dieu se contredit? et à qui croirai-je par preférence, de lui qui m'apprend par la raison les verites éternelles, ou de vous qui m'annoncez de sa part une absurdité?

## L'INSPIRÉ.

A moi, car mon instruction est plus positive; et je vais vous prouver invinciblement que c'est lui qui m'envoie.

# LE RAISONNEUR.

Comment! vous me prouverez que c'est Dieu qui vous envoie déposer contrelui? Et de quel genre seront vos preuves pour me convaincre qu'il est plus certain que Dieu me parle par votre bouche que par l'entendement qu'il m'a donné?

#### L'INSPIRÉ.

L'entendement qu'il vous a donné! Homme petit et vain! comme si vous étiez le premier impie qui s'égare dans sa raison corrompue par le peché!

# LE RAISONNEUR.

Homme de Dieu, vous ne seriez pas non plus le premier fourbe qui donne son arrogance pour preuve de sa mission.

# L'INSPIRÉ.

Quoi! les philosophes disent aussi des injures!

# LE RAISONNEUR.

Quelquefois, quand les saints leur en donnent l'exemple.

# L'INSPINÉ.

Oh! moi j'ai le droit d'en dire, je parle de la part de Dieu.

# LE BAISONNEUR.

Il seroit bon de montrer vos titres avant d'user de vos priviléges.

## L'INSPIRÉ.

Mes titres sont authentiques, la terre et les cieux déposeront pour moi. Suivez bien mes raisonnemens, je vous prie.

# LE RAISONNEUR.

Vos raisonnemens? vous n'y pensez pas. M'apprendre que ma raison me trompe, n'est-ce pas refuter ce qu'elle m'aura dit pour vous? Quiconque veut récuser la raison doit convaincre sans se servir d'elle. Car, supposons qu'en raisonnant vous m'ayez convaincu; comment saurai-je si ce n'est point ma raison corrom-

pue par le péché qui me fait acquiescer à ce que vous me dites? D'ailleurs, quelle preuve, quelle démonstration pourrez-vous jamais employer plus évidente que l'axiome qu'elle doit détruire? Il est tout aussi croyable qu'un bon syllogisme est un mensonge, qu'il l'est que la partie est plus grande que le tout.

## L'INSPIRÉ.

Quelle différence! Mes preuves sont sans réplique; elles sont d'un ordre surnaturel.

#### LE RAISONNEUR.

Surnaturel! Que signifie ce mot? Je ne l'entends pas.

# L'INSPIRÉ.

Des changemens dans l'ordre de la nature, des prophéties, des miracles, des prodiges de toute espèce.

#### LE RAISONNEUR.

Des prodiges ! des miracles ! je n'ai jamais, rien vn de tout cela.

#### L'INSPIRÉ.

. D'autres l'ont vu pour vous. Des nuées de témoins.... le témoignage des peuples....

# LE RAISONNEUR.

Le témoignage des peuples est-il d'un ordre surnaturel?

# L'INSPIRÉ.

Non; mais quand il est unanime il est incontestable.

#### LE RAISONNEUR.

Il n'y a rien de plus incontestable que les principes de la raison, et l'on ne peut autoriser une absurdité sur le témoignage des hommes. Encore une fois, voyons des preuves surmaturelles, car l'attestation du genre humain n'en est pas une.

#### L'INSPIRÉ.

O cœur endurci! la grâce ne vous parle point.

#### LE RAISONNEUR.

Ce n'est pas ma faute; car, selon vous, il faut avoir déjà reçu la grâce pour savoir la demander. Commencez donc à me parler au lieu d'elle.

# L'INSPIRÉ.

Ah! c'est ce que je fais, et vous ne m'écoutez pas. Mais que dites-vous des prophéties?

# LE RAISONNEUR.

Je dis premièrement que je n'ai pas plus entendu de propheties que je n'ai vu de miracles.

Je dis de plus qu'aucune prophétie ne sauroit faire autorité pour moi.

#### L'INSPIRÉ.

Satellite du démon! et pourquoi les prophéties ne font-elles pas autorité pour vous?

#### LE BAISONNEUR.

Parce que, pour qu'elles la fissent, il faudroit trois choses dont le concours est impossible; savoir, que j'eusse été témoin de la prophétie, que je fusse témoin de l'événement, et qu'il me fût démontré que cet événement n'a pu cadrer fortuitement avec la prophétie; car, fût-elle plus précise; plus claire, plus lumineuse qu'un axiome de géométrie, puisque la clarté d'une prédiction faite au hasard n'en rend pas l'accomplissement impossible, cet accomplissement, quand il a lieu, ne prouve rien à la rigueur pour celui qui l'a prédit.

Voyez donc à quoi se réduisent vos prétendues preuves surnaturelles, vos miracles, vos prophéties. A croire tout cela sur la foi d'autrui, et à soumettre à l'autorité des hommes l'autorité de Dieu parlant à ma raison soi les vérités éternelles que mon esprit conçoit pouvoient souffrir quelque atteinte, il n'y auroit plus pour moi nulle espèce de certitude; et, loin d'être sûr que vous me parlez de la part de Dieu, je ne serois pas même assuré qu'il existe.

Voilà bien des difficultés, mon enfant, et ce n'est pas tout. Parmi tant de religions diverses qui se proscrivent et s'excluent mutuellement, une seule est la bonne, si tant est qu'une le soit. Pour la reconnoître, il ne suffit pas d'en examiner une, il faut les examiner toutes; et, dans quelque matière que ce soit, on ne doit point condamner sans entendre ('); il faut comparer les objections aux preuves; il faut savoir ce que chacun oppose aux autres, et ce

(\*) Plutarque (\*) rapporte que les stoicless, entre autres bizarres paradoxes, soutenoient que, dans un jugement contradictoire. Il étoit inutile d'entendre les deux parties; Car, disoient-ils, on le presuier a prouvé son dire, ou il ne l'a pas
prouvé, a'il l'a prouvé, tout est dit, et la partie adverse doit
être condamnée; s'il ne l'a pas prouvé, il a tort, et doit être
débouté. Je trouve que la méthode de tous ceux qui admettent une révélation exclusive ressemb'e beaucoup à crile de
ces stoiciens. Sitt que chacun prétend avoir seul raison, pour
choisir entre tant de partie, il les faut fous écouter, ou l'on est
lajuste.

qu'il leur répond. Plus un sentiment nous paroit demontré, plus nous devous chercher sur quoi tant d hommes se fondent pour ne pas le trouver tel. Il faudroit etre bien simple pour croire qu'il suffit d'entendre les docteurs de l son parti pour s'instruire des raisons du parti contraire. Où sont les theologiens qui se piquent de bonne foi? ou sont ceux qui, pour réfiner les raisons de leurs adversaires, ne commencent pas par les afforblie? Chacon brille dans son parti; mais tel au milieu des siens est tout fier de ses preuves, qui feroit un fort sot i ersonnage avec ces mêmes preuves parmi des gens d'un autre parti. Voulez-vous yous instruire dans les livres ; quelle érudition il faut acquerir! que de langues d'faut appreadre! que de bibliothéques il faut feuilleter! quelle unmense lecture il faut faire! Qui me guidera dans le choix? Difficilement trouverat-on dans un pays les meilleurs livres du parti contraire, à plus forte raison ceux de tous les partis : quand on les trouvernit, ils seroient hientôt refutés. L'al sent a toujours tort, et de mauvaises raisons dites avec assurance effacent aisement les bonnes exposces avec mepris. D'ailleurs souvent rien n'est plus trompeur que les livres et ne rend moins fidelement les sentimens de ceux qui les ont écrits. Quand vous avez voulu juger de la foi catholique sur le livre de Bossuet, vous vous êtes trouve loin de comple apres avoir vecu parmi nous, Yous avez vu que la doctrine avec laquelle on répond aux protestans n'est point celle qu'on enseigne au peuple, et que le livre de Bossuet ne ressemble guere aux instructions du prône (\*). Pour bien juger d'une religion, il ne faut pas l'étudier dans les livres de ses sectateurs, il faut aller l'apprendre chez eux; cela est fort different. Chacun a ses traditions, son sens ses contumes, ses projuges, qui font l'espan de sa croyance, et qu'il y faut joindre pour en juger.

Combien de grands peuples n'impriment

Ce lière de Romanet est l'Exposition de la docteine de l'Égite cathologue, remprimée plus de viogt bus, et traduire dans toutes les langues de l'Europe. La medieure exhibit et celle de l'abbe Lequeux, avec des notsaet la virsion lallice de l'abbe éleury 1761, m. 2.— Il est a remarquer que Rossicau pe faitlet que renouveter le reproche qu'ont fait à Bossice les docteurs protestaus lors de la première publication de son ou viage cu 1671. Voyce l'article Bussice, dans la Biographi-universette.

G. P.

point de livres et ne lisent pas les nôtres! Comment jugerons-nons des leurs? Nous les raillons ils nous meprisent (a): et, si nos voyageurs les tournent en radeale, il ne leur manque pour nous le rendre que de voyager parmi nous. Dans quel pays n'y a-t-il pas des gens senses, des gens de bonne foi, d'honnetes gens, amis de la verite, qui, pour la professer, ne cherchent qu'à la connoître? Cependant chacun la voit dans son culte, et trouve absurdes les cultes des autres nations : donc ces cultes etrangers ne sont pas si extravagans qu'ils nous semblent, ou la raison que nous trouvons dans les nôtres ne prouve rien.

Nous avons trois principales religions en Europe. L'une admet une scule revelation, l'autre en admet deux , l'antre en admet trois. Chacune deteste, maudit les deux autres; les accuse d'aveuglement, d'enduccissement, d'opiniatrete, de mensonge. Quel homme impartial osera juger entre elles, s'il n'a premièrement bien pese lems preuves, bien econté feurs raisons? Celle qui n'admet qu'une révelation est la plus ancienne, et paroit la plus sure; celle qui en admet trois est la plus moderne, et paroit la plus consequente; celle qui en admet deux, et rejette la troisième, peut bien être la meilleure, mais elle a certainement tous les prejuges contre elle; l'inconsequence saule aux veux.

Dans les trois revelations, les livres sacres sont cerits en des langues incommes aux penples qui les suivent. Les juits n'entendent plus l'hebreu, les chretiens n'entendent ni l'hebreu ni le gree; les Tures ni les Persans n'entendent point l'arabe; et les Arabes modernes enxmemes ne parlent plus la langue de Mahomer. Ne voila-t-d pos une manière bien simple d'instrure les hommes, de leur parler toujours une langue qu'ils n'entendent point! On traduit ces livres, dira-t-on. Belle reponse! Qui m'assurera que ces livres sont fidelement traduits, qu'il est même possible qu'ils le soient? et quand Dieu foit tant que de parler aux hommes, pourquoi faut-il qu'il ait besoin d'interpréte?

Je ne concevrai jamais que ce que tout

ne sucons pas fra teurs, cf...

ÉMILE. 594

homme est oblige de savoir soit enfermé dans : ces, Les malheureux se sentent à notre discredes livres, et que celui qui n'est a portee ni de ces livres ni des gens qui les entendent soit puni d'une ignorance involontaire. Toujours des livres! quelle manie! Parce que l'Europe est pleine de livres , les Europeens les regardent comme indispensables, sans songer que, sur les trois quarts de la terre, on n'en a jamais vu. Tous les livres n'ont-ils pas ete cerits par des hommes? Comment donc l'homme en auroit-il besoin pour connoître ses devoirs? et quels moyens avoit-il de les connoître avant que ces livres fussent faits? Ou il apprendra ses devoirs de lui-même, ou il est dispensé de les STYOUP.

Nos catholiques font grand bruit de l'autorite de l'Église : mais que gagnent-ils à cela , s'il leur faut un aussi grand appareil de preuves pour etablir cette autorite, qu'aux antres sectes pour établir directement leur doctrine? L'Église décide que l'Église a droit de décider. Ne voilà-t-il pas une autorite bien prouvee! Sortez de là , vous rentrez dans toutes nos discussions.

Connoissez-vous beaucoup de chretiens qui aient pris la peine d'examiner avec soin ce que le judaisme allegue contre eux? Si quelquesuns en ont vu quelque chose, c'est dans les liyres des chrétiens. Bonne manière de s'instruire des raisons de leurs adversaires! Mais comment faire? Si quelqu'un osoit publier parmi nous des livres où l'un favoriseroit ouvertement le judaîsme (a), nous punirions l'auteur. l'éditeur, le libraire. Cette police est commode et sûre pour avoir toujours raison. Il y a plaisir à refuter des gens qui n'osent parler (1).

Ceux d'entre nous qui sont a portee de converser avec des juifs ne sont guère plus avantion; la tyrannie qu'on exerce envers eux les rend craintifs; ils savent combien peu l'iniustice et la cruauté coûtent à la charité chretienne : qu'oseront-ils dire sans s'exposer a nous faire crier au blasphème? L'avidite nous donne du zele, et ils sont trop riches pour n'avoir pas tort. Les plus savans, les plus éclaires sont toujours les plus circonspects. Vous convertirez quelque miscrable, paye pour calomnier sa secte; vous ferez parler quelques vits fripiers, qui cèderont pour vous flatter; vous triompherez de leur ignorance on de leur lacheté, tandis que leurs docteurs souriront en silence de votre ineptie. Mais croyez-vous que dans des lieux ou ils se sentirment en surete l'on ent aussi bon marche d'eux? En Sorbonne. il est clair comme le jour que les predictions du Messie se rapportent a Jesus-Christ. Chez. les rabbins d'Amsterdam, il est tout aussi clair qu'elles n'y ont pas le moindre rapport. Je ne croirai jamais avoir bien entendu les raisons des juifs, qu'ils n'aient un état libre, des écoles, des universités, où ils puissent parler et disputer sans risque. Alors sculement nous pourrons savoir ce qu'ils ont à dire.

A Constantinople les Turcs disent leurs raisons, mais nous n'osons dire les nôtres; la c'est notre tour de ramper. Si les Turcs exigent de nous pour Mahomet, auquel nous ne croyons point, le même respect que nous exigeons pour Jesus-Christ des juifs qui n'y crosent pas davantage, les Tures ont-ils tort? avons-nous raison? Sur quel principe equitable résoudrons-nous cette question?

Les deux tiers du genre humain ne sont ni juifs, ni mahometans, ni chrétiens ; et combien de millions d'hommes n'ont jamais oui parler de Moise, de Jésus-Christ, ni de Mahomet! On le nie; on soutient que nos missionnaires vont partout. Cela est bientôt dit. Mais vont-ils dans le cœur de l'Afrique, encore inconnu, et où jamais Europeen n'a penetre jusqu'a present? Vont-ils dans la Tartarie mediterranee suivre à cheval les hordes ambulantes, dont jamais étranger n'approche, et qui, loin d'avoir our parler du pape, connoissent a peine le grand lama? Vont-ils dans les continens immenses de l'Amérique, où des nations entières ne savent pas encore que des peuples d'un

(a) Van. ... des livres on l'on affirmeront où l'on s'efforceroat de prouver que Jeans-t hi lat u est pas le Hessie.



<sup>😲</sup> Putre mille la la comma en voice un que n'a pas besoin de commentaire. Dans le sememe sicole, les théologiess catholiquesayant con lamné au feu tous les livres des Juils, sons disfunction Pillustre et an aud Reuchbit 's considié sur cette offaire, c'en attira de termbles qui faiilirent le perdre , pour avoir sentement eté d'ava qui ou pouvoit e querver ceux de ces livres qui ne famoier t tren contre le chrobameme, et qui traitaient de matières indifférentes à la religion.

<sup>1&</sup>quot;) Savant professeur catholique allemand, mort en 1524, profesdetrent verse dans les langues gresque et hebratque, et le seut que l'abemagne put opposer sur savens d'Essle. On a de lui un grand numbre d'agresses imprimes en allemagne, sur la théologie, la granulates of to philosophie.

autre monde ont mis les pieds dans le leur? Vont-ils au Japon, dont leurs manœuvres les ont fait chasser pour jamais, et où leurs pre-décesseurs ne sont connus des genérations qui naissent que comme des intrigans ruses, venus avec un zele hypocrite pour s'emparer doucement de l'empire? Vont-ils dans les harem des princes de l'Asie annoncer l'Évangile à des milliers de pauvres esclaves? Qu'ont fait les femmes de cette partie du monde pour qu'aucun missionnaire ne puisse leur précher la foi? Iront-elles toutes en enfer pour avoir éte recluses?

Quand il seroit vrai que l'Évangile est annoncé par toute la terre, qu'y gagneroit-on? La veille du jour que le premier missionnaire est arrivé dans un pays il y est sûrement mort quelqu'un qui n'a pu l'entendre. Or, ditesmoi ce que nous ferons de ce quelqu'un-la? N'y eût-il dans tout l'univers qu'un seul homme à qui l'on n'auroit jamais prêché Jésus-Christ, l'objection seroit aussi forte pour ce seul homme que pour le quart du genre humain.

Quand les ministres de l'Évangule se sont fait entendre aux peuples eloignés, que leur ont-ils dit qu'on put raisonnablement admettre sur leur parole, et qui ne demandat pas la plus exacte verification? Vous m'annoncez un Dieu né et mort, il y a deux mille ans, à l'autre extremité du monde, dans je ne sais quelle petite ville, et vous me dites que tous ceux qui n'auront point cru à ce mystere seront dansnés. Voila des choses bien etranges pour les croire si vite sur la scule autorité d'un homme que je ne connois point! Pourquoi votre Dicua-t-il fait arriver si loin de moi les evenemens dont il vouloit m'obliger d'être instruit? Est-ce un crime d'ignorer ce qui se passe aux antipodes? Puis-je deviner qu'il y a eu dans un autre hemisphere un peuple hebreu et une ville de Jérusalem? Autant vaudroit m'obliger de savoir ce qui se fait dans la lune. Vous venez, ditesvous, me l'apprendre; mais pourquoi n'étesvous pas venu l'apprendre a mon père? ou pourquei damnez-vous ce hon vieillard pour n'en avoir jamais rien su? Doit-il être éternellement puni de votre paresse, lui qui etoit si bon, si bienfaisant, et qui ne cherchort que la verité? Sovez de bonne foi, puis mettez-vous a ma place : voyez si je dois, sur votre seul témoignage, croire toutes les choses merovables que vous me dites, et concilier tant d'injustices avec le Dieu juste que vous m'annoncez. Laissez-moi, de grace, aller voir ce pays lointain on s'opérèrent tant de merveilles inouies dans celui-ci (a): que j'aille savoir pourquoi les habitans de cette Jérusalem ont traite Dieu comme un brigand. Ils ne l'ont pas, dites-yous, reconnu pour Dicu. Que ferai-je donc, moi qui n'en ai jamais entendu parler que par vous? Vous ajoutez qu'ils ont été punis, dispersés, opprimés, asservis, qu'aucun d'eux n'approche plus de la même ville. Assurément ils ont bien merite tont cela; mais les habitans d'aujourd'hui, que disent-ils du deicide de leurs predecesseurs? Ils le nient, ils ne reconnoissent pas non plus Dieu pour Dieu. Autant valoit donc laisser les enfans des autres.

Quoi! dans cette même ville où Dieu est mort, les anciens ni les nouveaux habitans ne l'ont point reconnu, et vous voulez que je le reconnoisse, moi qui suis né deux mille ans après à deux mille lieues de là! Ne voyez-vous pas qu'avant que j'ajonte foi à ce livre que vous appelez sacre, et auquel je ne comprends rien. je dois savoir par d'autres que vous quand et par qui il a ete fait, comment il s'est conservé. comment il vous est parvenu, ce que disent dans le pays, pour feurs raisons, ceux qui le rejettent, quoiqu'ils sachent aussi bien que vous tout ce que vous m'apprenez? Vous sentez bien qu'il faut necessairement que l'aille en Europe, en Asie, en Palestine, examiner tout par moi-même : il faudroit que je fosse fou pour vous ecouter avant ce temps-la.

Non-sculement ce discours me paroit raisonnable, mais je soutiens que tout homme sense
dost, en pareil cas, parler ainsi, et renvoyer
bien loin le missionnaire qui, avant la verification des preuves, veut se dépêcher de l'instruire et de le haptiser. Or, je soutiens qu'il
n'y a pas de révelation contre laquelle les mémes objections ou d'autres équivalentes n'aient
autant et plus de force que contre le christia-

at tan... aller voir ce merreilleux pays où les vie ges acc mehent où les dieux naissent, mangent, souffrent et menrent; que j'aille... - Cette variatie aunt que celle qu'on a suc chelevant, page 504 existe co effet dans à manuserel autographe, mais ratures par l'auteur, qu'il remplacée par une iscon nouvelle, telle qu'elle est us, it telle queile se trouve dans toutes les éditions antérieures à cele de 18.1.

SUG EMILE.

nisme (1). D'ou il suit que s'il n'y a qu'une religion veritable, et que tout homme soit oblige de la suivre sous peine de damnation, il faut passer sa vie à les etudier toutes, à les approfondir, à les comparer, à parcourir les pays où elles sont etablies. Nul n'est exempt du premier devoir de l'homme, nut n'a droit de se fier an jugement d'antrai. L'artisan qui ne vic que de son travail, le laboureur qui ne sait pas fire, la jeune fille delicate et timide, l'infirme qui peut à peine sortir de son lit, tous, sans exception, doivent étudier, mediter, disputer, voyager, parcourir le monde ; il n'y aura plus de peuple fixe et stable ; la terre entiere ne sera couverte que de pelerms allant a grands frais, et avec de longues fatignes, verifier, comparer, examiner par eux-memes les cultes divers qu'on y suit. Alors, adieu les métiers, les arts, les sciences humaines et toutes les occupations civiles : il ne peut plus y avoir d'autre étude que celle de la religion : a grand'perne celui qui aura joui de la sante la plus robuste, le mieux employe son temps, le mieux use de sa raison, vécu le plus d'unnées, saura-t-il, dans sa vicillesse, à quoi s'en tenir; et ce sera beaucomp s'il apprend avant sa mort dans quel culte il auroit dù vivre.

Voulez-vous mitiger cette méthode, et donner la moindre prise à l'autorité des hommes : à l'instant vous lui rendez tout; et si le fies d'un chrétien fait bien de suivre, sans un examen protond et impartial, la religion de son père, pourquoi le fils d'un Tore feroit-il mal de suivre de même la religion du sien on? Je defie tous les intolerans de repondre a cela rien qui contente un homme sense.

Presses par ces raisons, les ons aiment mieux faire Dieu injuste, et punir les innocens du péche de leur père, que de renoncer à leur barbare dogme. Les autres se tirent d'affaire en envoyant obligeamment un ange instruire quiconque, dans une ignorance invincible, auroit vecu moralement bien. La belle invention que cet ange! Non contens de nous asservir à leurs machines, ils mettent Dieu lui-même dans la necessite d'en employer.

Vovez mon fils, à quelle absurdité ménent l'orgueil et l'intolerance, quand chicun veut abonder dans son sens, et croire avoir raison exclusivement au reste du genre humain. Je prends a temoin ce Dieu de paix que j'adore et que je vous annonce, que toutes mes cecherches ont éte sinceres ; mais voyant qu'elles etoient, qu'elles seroient toujours sans succes, et que je m'abimois dans un ocean sans rives... je suis revenu sur mes pas , et j'ai resserre ma toi dans mes notions primitives. Je n'ai jamais pu croire que Dicu m'ordonnat, sous peine de l'enfer, d'être si savant. J'ai donc referme tous les livres. Il en est un seul ouvert a tous les veux, c'est celui de la nature. C'est dans ce grand et sublime livre que j'apprends à servir et à adorer son divin auteur. Nul n'est excusable de n'y pas lire, parce qu'il parle à tons les bommes une langue intelligible a tous les esprits. Quand je serois ne dans une lle deserte . quand je n'aurois point vu d'autre homme que moi , quand je n'antois jamais appres ce qui s'est fait anciennement dans un coin du monde ; si j'exerce ma raison, si je la cultive, si j'use bien des facultes immediates que Dieu me donne. j'apprendrai de mon-même à le connoître , à l'aimer, a aimer ses œuvres, a vouloir le bienqu'il vent, et à remplie pour lui plane tous mes devoirs sur la terre. Qu'est-ce que tout le savoir des hommes m'apprendra de plus?

vaisonneur ou micux instruit, peut-etre sentirois-je sa vérite, son utilité pour ceux qui ont le bonheur de la reconnoître ; mais si ,e vois ensa faveur des preuves que je ne puis combattre. je vois aussi contre elle des objections que je ne puis resondre. Il y a tant de raisons solides pour et contre, que, ne sachant à quoi me determiner, je ne l'admets ni ne la rejette; je rejette seulement l'obligation de la reconnoître. parce que cette obligation prétendue est inconpatible avec la justice de Dieu, et que loin de lever par là les obstacles au salut, il les cût multiplies, il les cût rendus insurmontables pour la plus grande partie du genre humain. A cela pres, je reste sur ce point dans un doute respectueux. Je n'ai pas la présomption de me

<sup>(\*)</sup> Il est à remarquer que ces mots, ou d'autres équireleules, ne sont mislans le manus et autographe, ni dam aucune des élitions antérieurs à l'edition de Genere. L. P.

<sup>(</sup>a) Van ... In religion du sien? Conluen d'hommes sant a Rome très bons catholiques, qui, par la mirme rasson . sevient tres-bons musuimons s'ils fussent nes a la Meeque! et re-iproquement que d'honneles gens sont tres-bons Tures en Asic, qui servient tres-bons chrétiens par mi nous!

croire infaillible: d'autres hommes ont pu decider ce qui me semble indeens; je raisonne pour moi et non pas pour eux; je ne les blame ni ne les imete: leur jugement peut être meilleur que le mien; mais il n'y a pas de ma faute si ce n'est pas le mien.

d'autres avant lui l'avocent mise en prateque; il ne fit que dire ce qu'ils avoient fait, il ne fit que mettre en leçons leurs exemples. Aristide avoit ete juste avant que Socrate cût du ce que c'étoit que justice; Leonidas etoit mort pour son pays avant que Socrate cût fait un devoir

Je vous avone aussi que la majeste des ecritures m'étonne. la saintete de l'Ésangile parle à mon cœur (a). Voyez les livres des philosophes avec toute leur pompe; qu'ils sont petits près de celui-la! Se peut-il qu'un livre a la fois si sublime et si simple soit l'ouvrage des hommes? Se reut il que celui dont il fait l'histoire ne soit qu'en homme lui-mên e? Est-ce la le ton d'un enthonsaste ou d'un ambiteux sectaire? Ouelle douceur, quelle purete dans ses mours! quelle grace toucliante dans ses instructions! quelle elévation dans ses maximes! quelle profonde sagesse dans ses discours! quelle presence d'esprit, quelle finesse et quelle justesse dans ses reponses! quel empire sur ses passions! Où est l'homme, ou est le sage qui sait agre, souffrir et moorit sans foiblesse et sans ostentation & Quand Platon peint son juste imaginaire (4) convert de tout l'opprobre du crime, et digne de tous les prix de la vertu. il peint trait pour trait Jesus-Christ : la ressemblance est si frappante, que tous les Peres l'ont sentie, et qu'il n'est pas possible de s'y tromper b. Quels prejuges, quel aveuglement (b) ne faut-il point avoir pour oser comparer le fils de Sophronisque au fils de Marie? Quelle distance de l'un à l'autre! Socrate, mourant sans douleue, sans ignominie, soutint aisement jusqu'au bout son personnage; et si cette lacde mort n'eût honore sa vie, on douteroit si Socrate, avec tout son esprit, fut autre chose qu'un soplaste. Il inventa , dit-on , la morale ;

il ne fit que dire ce qu'ils avoient fait, il ne fit que mettre en lecons leurs exemples. Aristide avoit eté juste avant que Socrate eût dit ce que c'étoit que justice; Leonidas etoit mort pour son pays avant que Socrate côt fait un devoir d'aimer la patrie; Sparte etoit sobre avant que Socrate cut love la sobricté ; avant qu'il cut defini la vertu , la Grèce abondoit en hommes vertueux. Mais où Jésus avoit-il pris chez les siens cette morale elevee et pure dont lui seul a donne les leçons et l'exemple (3)? Du sein du plus furieux fanatisme la plus haute sagesse se lit entendre, et la simplicite des plus heroiques vertus honora le plus vil de tous les peuples. La mort de Socrate, philosophant tranquillement avec ses amis, est la plus douce qu'on puisse desirer; celle de Jesus expirant dans les tourmens, injurie, raille, maudit de tout un people, est la plus horrible qu'on puisse craindee. Socrate prenant la coupe empoisonnée lenit celui qui la lui présente et qui pleure ; Jesus, au imlicu d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnes. Oni, si la vie et la mort de Soccate sont d'un sage, la vie et la mort de Jesus sont d'un Dien. Dirons-nous que l'histoire de l'Evangile est inventée à plaisir? Mon ami, ce n'est pas ainsi qu'on invente; et les faits de Socrate, dont personne ne doute. sont moins attestes que ceux de Jesus-Christ, Au fond c'est reculer la difficulté sans la detraire; il seroit plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord (a) cussent frabique ce livre, qu'il ne l'est qu'un scul en ait fourni le sujet. Jamais des auteurs juifs n'enssent trouve ni ce ton, ni cette morale; et l'Éxangile a des caracteres de verité si grands, si frappans, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en seroit plus etonnant que le heros (".. Avec tont-

to Nam. Lev us arone custique to suntete del Renngule est un argument, qui porte a semecene el anquel y mons neou repense l'ogeotrationelles ...

o De Rep Lab. L.

<sup>&#</sup>x27;Gette recombinate est le résultat general des deux premers livres on dialogues du traile de Plat u interfector la République Le passage le plos remar posté à ce sojet est ce lui quoi met cons la locche de son absensare i tame 11. pare 361, h. éditon de 11 Litemae, on tome VI, pages 213 et 200 educoud e BenyePouls.

A ... Van Quet avenglement on well mane its forne .

O Yoyer, dans le discours sur la montagne, le paradele qu'il fait fui meme de la morale de Moise à la sienne, Marris, cop 8, vers 21 et seq.

a. NAR... que quatre hommes d'accord . ... A la uite de commissest une toite à un compac . Le veux hien nen pour compter descritique, parce que leurs qui tre lières sont les seules els de Jeanact hient que nous sont réclees du grand combre que un ment eté écrites.

Dans une lettre à M. de " datée de 1709. Rousseau ressent encore sur le parabele établi par lutentes Jesseet Sicilie, et ne suppositif aucun étautere distribil intérmeur-tainrelle au saze hébreu, qu'il oppose de nouveau au sagrere, il présente sur les surs et la conduite du preune des considerats us toutes tranvelles. Veyez la Courespondence, committé. P. P.

598 ÉMILE.

cela, ce même Évangile est plein de closes incroyables, de choses qui répugnent à la raison, et qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir ni d'admettre. Que faire au milieu de toutes ces contradictions? Étre toujours modeste et circonspect, mon enfant; respecter en silence ce qu'on ne sauroit ni rejeter, ni comprendre, et s'humilier devant le grand Étre qui seul sait la verité.

Voila le scepticisme involontaire où je suis resté : mais ce scepticisme ne m'est nullement penible, parce qu'il ne s'étend pas aux points essentiels a la pratique, et que je suis bien decide sur les principes de tous mes devoirs. Je sers Dieu dans la simplicité de mon occur. Je ne cherche à savoir que ce qui importe a ma conduite. Quant aux dogmes qui n'influent ni sur les actions ni sur la morale, et dont tant de gens se tourmentent, je ne m'en mets pullement en peine. Je regarde toutes les religions particulières comme autant d'institutions salataires qui prescrivent dans chaque pays une manière uniforme d'honorer Dieu par un culti public, et qui peuvent toutes avoir leurs raisons dans le climat, dans le gouvernement, dans le genie du pemile, ou dans quelque autre cause locale qui rend l'une préferable à l'autre, selon les temps et les lieux. Je les crois toutes bonnes quand on y sert Dieu convenablement. Le culte essentiel est celui du cœur. Dieu n'en rejette point l'hommage, quand il est sincere, sous quelque forme qu'il lui son offert. Appele dans celle que je professe au service de l'Eglise, j'y remplis avec toute l'exactitude possible les soins qui me sont prescrits, et ma conscience me reprocheroit d'y manquer volontairement en quelque point. Apres un long interdit, yous savez que j'obtins, par le credit de M. de Mellarede, la permission de reprendre mes fonctions pour m'aider à vivre. Autrefois je disois la messe avec la legèrete qu'on met à la longue aux choses les plus graves quand on les fait trop souvent; depuis mes nouveaux principes, je la célèbre avec plus de veneration : je me pénetre de la majesté de l'Étre suprême, de sa presence, de l'insuffisance de l'esprit humain qui conçoit si peu ce qui se rapporte à son auteur. En songeant que je lui porte les vœux du peuple sous une forme prescrite, je suis avec soin tous les rites; je récite attentivement; je m'applique à

n'omettre jamais ni le moindre mot ni la moindre cérémonie : quand j'approche du moment de la consecration, je me recueille pour la faire avec toutes les dispositions qu'exige l'Eglise et la grandeur du sacrement ; je tâche d'aucantir ma raison devant la suprême intelligence ; je me dis, Qui es-tu pour mesurer la puissance infinie? Je prononce avec respect les mots sacramentaux, et je donne à leur effet toute la foi qui depend de moi. Quoi qu'il en soit de ce mystère mesucevable, je ne crains pas qu'au jour du jugement je sois puni pour l'avoir jamais protane dans mon cœur.

Honore du ministère sacre, quoique dans le dernier rang, je ne ferai ni ne dirai jamais rien qui me rende indigne d'en remplir les sublimes devoirs. Je précherai toujours la vertu aux hommes, je les exhorterai toujours a bien faire; et, tant que je pourrai, je leur en donnerai l'exemple. Il ne tiendra pas a moi de leur rendre la religion aimable; il ne tiendra pas a mor d'aftermir leur toi dans les dogmes vraiment utiles et que tout homme est oblige de croire : mais a Dieu ne plaise que jamais je leur prêche le dogme cruel de l'intolérance; que jamais je les porte à détester leur prochain, à dire à d'autres hommes : Vous serez damnés ; à dire, Hors de l'Eglise, point de salut (', ! Si j'etois dans un rang plus remarquable, cette reserve pourroit m'atturer des affaires; mais je suis trop petit pour avoir beaucoup a craindre, et je ne puis guere tomber plus bas que je ne suis. Quoi qu'il arrive, je ne blasphemerai point contre la justice divine, et ne mentirai point contre le Saint-Esprit.

J'ai long-temps ambitionné l'honneur d'être curé ; je l'ambitionne encore, mais je ne l'espère plus. Mon bon ami, je ne trouve rien de si beau que d'être cure. Un bon cure est un ministre de honte, comme un bon magistrat est un ministre de justice. Un curé n'a jamais de mal à faire ; s'il ne peut pas toujours faire le bien par lui-même, il est tonjours à sa place quand il le

Le devoir de mivre et d'aimer la religion de son pays ne s'éteral pas jusqu'aux dogmes contraires à la bonne moraie tels que ceint de l'intolerance. C'est ce dogme la reble que arme les hommes les uns contre les antess et les rend tens eu nems du genre humain. La distinction entre la folerance civile et la folerance tivole et la folerance tivole et la folerance fueconque est puérile et vatue. Ces deux bierances sont inséparables, et l'on peut admettre l'une sans l'autre. Des annes memes ne virculent pas en pays avec des hignines qu'ils regarderoleut comme les emenués de bien

sollicite, et souvent il l'obtient quand il sait se faire respecter. O si jamais dans nos montagues j'avois quelque pauvre cure de bonnes gens a desservir! je serois henreux; car il me semble ne les rendrois pas riches, mais je partagerois leur pauvrete ; j'en ôterois la fletrissure et le mepris plus insupportable que l'indigence. Je leur teroisaimer la concorde et l'égalite, qui chassent souvent la misere, et la font toujours supporter. Quand ils verroient que je ne serois en rienmieux qu'eux, et que pourtant je vivrois content, ils apprendroient a se consoler de leur sort et a vivre contens comme moi. Dans mes instructions je m'attacherois moins a l'esprit de l'Église qu'a l'esprit de l'Evangile, où le dogme est simple et la morale sublime, où l'on voit peu de pratiques religieuses et beaucoup d'œuvres de charite. Avant de leur enseigner ce qu'il faut faire, je m'efforcerois toujours de le pratiquer, afin qu'ils vissent bien que tout ce que je leur dis je le pense. Si j'avois des protestans dans mon voisinage ou dans ma paroisse, je ne les distinguerois point de mes vrais paroissiens en tout ce qui tient à la charité chrétienne, je les porterois tous egalement à s'entr'anner, à se regarder comme freres, a respecter toutes les religions, et à vivre en paix chacun dans la sienne. Je pense que solliciter quelqu'un de quitter celle où il est né, c'est le solliciter de mal faire, et par consequent faire mal soimême. En attendant de plus grandes lumieres, gardons l'ordre public; dans tous pars respectons les lois, ne troublons point le culte qu'elles prescrivent : ne portons point les citoyens à la désobeissance ; car nous ne savons point certainement si c'est un bien pour eux de quitter leurs opinions pour d'autres, et nous savons tres-certainement que c'est un mal de desobeir aux lois.

Je viens, mon jeune ami, de vous reciter de bouche ma profession de foi telle que Dieu la lit dans mon cœur : vous étes le premier à qui je l'arfaite ; vous étes le seul peut-être à qui je la ferai jamais. Tant qu'il reste quelque bonne croyance parmi les hommes, il ne faut point troubler les ames pasibles, ni alarmer la foi des simples par des difficultés qu'ils ne peuvent résoudre et qui les inquiètent sans les éclairer. Mais quand une fois tout est ebranlé, on doit

sollicite, et souvent il l'obtient quand il sait conserver le tronc au depend des branches. Les se faire respecter. O si jamais dans nos montagnes j'avois quelque panyre cure de bonnes gens a desservir! je serois heureux; car il me semble que je ferois le bonheur de mes paroissiens. Je blir sur la base des verités éternelles, il taut ne les rendrois pas riches, mais je partagerois leur pauvrete; j'enôterois la lletrissure et le me-

Vous étes dans l'age critique où l'esprit s'ouvre à la certitude, ou le cieur reçoit sa forme et son caractere, et où l'on se determine pour toute la vie, soit en bien, soit en mal. Plus tard, la substance est durcie, et les nouvelles empreintes ne marquent plus. Jeune homme, recevez dans votre ame encore flexible le cachet de la vérité. Si j'etois plus sûr de moiméme, l'aurois pris avec vous un ton dogmatique et decisif : mais je suis homme, ignorant, sujet a l'erreur; que pouvois-je faire? Je yous ai ouvert mon oœur sans réserve; ce que je tiens pour sûr, je vous l'ai donne pour tel; je vous ai donne mes doutes pour des doutes. mes opinions pour des opinions ; je vous ai dit mes raisons de douter et de croire. Maintenant c'est a vous de juger : vous avez pris du temps ; cette précaution est sage et me fait bien penser de vous. Commencez par mettre votre conscience en etat de vouloir être eclairée. Soyez sincere avec vous-même. Appropriez-vous de mes sentimens ce qui vous aura persuade, rejetez le reste. Vous n'étes pas encore assez deprave par le vice pour risquer de mal choisir. Je vous proposerois d'en conferer entre nous; mais sitôt qu'on dispute, on s'echauffe; la vanité, l'obstination s'en melent, la bonne foi n'y est plus. Mon ami, ne disputez jamais; car on n'eclaire par la dispute ni soi pi les autres. Pour moi, ce n'est qu'apres bien des annces de meditation que j'ai pris mon parti : je m'y tiens : ma conscience est tranquille, mon cœur est content. Si je voulois recommencer un nouvel examen de mes sentimens, je n'y porterois pas un plus pur amour de la vérité; et mon esprit, deja moins actif, seroit moins en etat de la connoltre. Je resterai comme je suis, de peur qu'insensiblement le goût de la contemplation, devenant une passion oiseuse, ne m'attiedit sur l'exercice de mes devoirs, et de peur de retomber dans mon premier pyrrhonisme, sans retrouver la force d'en sortir. Plus de la moitie de ma vie est ecoulce; je n'ai plus que le temps

600 ÉMILE.

qu'il me faut pour en mettre à profit le reste, et pour effacer mes erreurs par mes vertus. Si je me trompe, c'est malgre moi. Celui qui lit au fond de mon cœur sait bien que je n'aime pas mon aveuglement. Dans l'impuissance de m'en turer par mes propres lumières, le seul moyen qui me reste pour en sortir est une bonne vie; et si des pierres mêmes Dieu peut susciter des enfans a Abrabam, tout homme a droit d'esperre d'être celairé lorsqu'il s'en reod digne.

Si mes reflexions vous aménent a penser comme je pense, que mes sentimens soient les vôtres, et que nous avons la même profession de for, voici le conseil que je vous donne : N'exposez plus votre vie aux tentations de la misère et du desespoir, ne la trainez plus avec ignominie a la merci des étrangers, et cessez de manger le vil pain de l'aumône. Retournez dans votre patrie, reprenez la religion de vos pères, suivez-la dans la sincerite de votre cœur, et ne la quittez plus : elle est très-simple et trèssainte; je la crois de toutes les religions qui sont sur la terre celle dont la morale est la plus pure et dont la raison se contente le mieux. Quant aux frais du voyage, n'en sovez point en peine, on y pourvoira. Ne craignez pas non plus la mauvaise honte d'un retour humbant; il faut rougir de faire une fante, et non de la reparer. Vous êtes encore dans l'âge où tout se pardoune, mais on l'on ne peche plus impunement. Quand your youdres ecouter your conscience, mille vains obstacles disparoitront a sa voix. Vous sentirez que, dans l'incertitude on nous sommes, c'est une inexeasable presomption de professer une autre religion que celle où l'on est né, et une faussete de ne pas pratiquer sincerement celle qu'on professe. Si Fon s'egare, on s'ôte une grande excuse au tribunal du souverain juge. Ne pardonnera-t-il pas plutôt l'erreur ou l'on fut nourri, que celle qu'on osa choisir soi-meme?

Mon fils, tenez votre ame en état de desirer toujours qu'il y au un Dien, et vous n'en doute-rez jamais. Au surplus, quelque parti que vous puissiez prendre, songez que les vrais devoirs de la religion sont independans des institutions des hommes; qu'un cœur juste est le vrai temple de la Divmite; qu'en tout pays et dans toute secte, aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même, est le sommane de

qu'il me faut pour en mettre à profit le reste, et pour effacer mes erreurs par mes vertus. Si je me trompe, c'est malgre moi. Celui qui lit au fond de mon cœur sait bien que je n'aime pas mon aveuglement. Dans l'impuissance de m'en la foi nulle véritable vertu n'existe.

Fuvez ceux qui, sous pretexte d'expliquer la nature, sement dans les cœurs des hommes de desolantes doctrines, et dont le scepticisme apparent est cent fois plus affirmatif et plus dogmatique que le ton décide de leurs adversaires. Sons le hantain pretexte qu'enx seuls sont celaires, vrais, de bonne foi, ils nous sonnettent imperiensement a leurs decisions tranchantes; et pretendent nous donner pour les yrais principes des choses les inintelligibles systemes qu'ils ont bâtis dans leur imagination. Du reste, renversant, detruisant, foulant aux pæds tout ee que les hommes respectent, ils ôtent aux affliges la dermere consolation de feur misere, aux puissans et aux riches le seul frein de leurs passions; ils arrachent du fond des cieurs le remords du crime , l'espoir de la vertu, et se vantent encore d'etre les bienfaiteurs du genre humain. Jamais, disent-ils, la verité n'est nuisible aux hommes. Je le crois comme eux, et c'est a mon avis une grande preuve que ce qu'ils enseignent n'est pas la write (1).

"Les deux partis s'attaquent réciproquement par tant de soplismes, que ce secut une entreprise immense et tem raire de voutair les relever tous; c'est dept beaucoup d'en noter qui lquescans à mesure qui la equécantent. La disciplins funitiers au par i philosophisme est d'opposer un people suppasse de bons philosophisme est d'opposer un people de se appose de un people de vrais philosophis dun peuple de partie à faire à faire qu'i in people de vrais chietiens. Je ne sais si, parant les units dissiplicate que, des qu'i est qualitate à trouver que l'autre; mais prasibilitat que, des qu'i est quasion de propies. Il en facil sipposer qui abit secont de la philosophie sais religion, comme les notres abosent de la relacamancie phalosophie; et cela me paroit changer beaucoup i etat de fraguesti is.

Bayle à tres-lieu pro mé pie le fanat sine est plus pernicient que l'athersine, et cela est membresahle, mins resquirit a cu saide de dire, el qui i est positions veal, è est que le lois tiste, quoche surgionalre et cruel, est pourtait une passion grande et forte, qui cleve le crue de l'homore, qui lin hai mepasser la mait, qui lini di me un resolt protigieux et qui l'in lan que midas diteer pe ur en tirer les plus subtones vertos; au hen que l'irièl gont, el en general l'esprit eston neuret philosophique, attache à la ve, effemme, avilit les lines, concrete tantes les passions dans la bassesse de l'interct partiniter, dissi l'abjection du moi baneau, et experans i pet i broit les veris fondemens de toute son cié, car ce que les outests jarit, colors out de communités les pas de chose, qui li ne balancera januais ce qui dount d'opposé.

or latherene in lat pas veree le sang des hommes, c'est mome per amour pour la pars que par indifference pour le sans orgaeil; sachez être ignorant; vous ne tromperez ni vons ni les autres. Si jamais vos talens cultives vous mettent en état de parler aux hommes, ne leur parlez jamais que selon votre conscience, sans vous embarrasser s'ils vous applandiront. L'abus du sayonproduit l'incrédulite. Tout savant dedaigne le sentiment vulgaire; chacun en veut avoir un a soi. L'orguerlleuse philosophie mêne à l'esprit fort, comme l'avengle devotion mêne qui fanatisme. Evitez ces extremites; restez toujours ferme dans la voie de la verite, ou de

bien comme que tout afte pen importe au prétin lu rage ; poursu qu'il reste en repos dins son cabinet. Ses prote pes ne font pas tuer les hommes, mass ils les empéchent de nætre, en détransuit les majors que les mont plient, les les détailant de lear espece, on resussant leaf a fence affections & un world equotier, aussi fineste a la , qui lationi qui a la vieto. L'indifference plut aeplisque ressemble à la tranquillite del état sous le alespotomo ; c'est la tranquillite de la mont; ene est plus destructive pie la guerre meure.

A not le familiane, quanque plus fameste dans set effets immédials que ce qu'on appele, aujourd but i espeti pheosophiipie, Lest beaucot , cmotos dans sea conse queners. Darbeurs d est aisé d'étaler de belles maximes dans des byres : mais la questron est de savoir si cires tiennent bien à la dicteme, si elles en decoulent occessorement; et c'estes qui n'a point parti clur pusquier. Reste à savoir encore si la pli ficophie, à son alse et aux le trône command rost bien à la gloriele, à Univeret, à l'ambition, aux printes passions de l'homme, et si elle pratiqueroit cette humanite it douce qu'elle nois vante la pleme a la maro.

Par les principes, la philosophile ne peut faire aucun lien que la religion de le fasor en tore, m'enx, et la religion en fait beaucoup que la philosophie ne sauroit faire.

Par la peutigne, c'est autre chose; man encore faut-d examieur. Sul homme ne mat de tont point la religion qu'ad d'en a une, cela estarat la piopartis en out guere, et ne susvent point du tout celle qu'is out, cela est encore vrare mas enfor quisques-uns en ont une. Le suivent du moins en partie; et il est un fubitait le que des motifs de rengioni les empechent souvent de mal faire, et obsennent d'ens des vertas, des actions toubles, qui n'acroient posities lies sans ces motifs,

Qu'un mome me un dépôt ; que s'ensuleil, smon qu'un sot le lin avoir confie? Si Pascal en efit me un , erla pronveroit que Pascal contain hypocrite, et is node plas. Mas un monical... Les grass qui font trafic de la cobaix a sontals donc ceux qui en out? Your les crimes qui se font dans le cierce, comme ailleurs, he promissa point que la religion soit mutile, mais que tres-pen de gens out de la reagion.

Nos gouvernement it odernes doivent incontistablement au christianume leur plus soi de autorité et leurs perstations month frequentres : Tesa receive our memes in the surgion is res celusé pronte par le foit en les comparant aux rensernemens anciens. La religion mich a connue deart ist le faintisme, a double placede double it out there's checke men Cerchanges ment n'est penut l'inivenz des léttres, cur, purbout ac eules out britte, i humanite neu a pas été plus respectée, les croantes des Athénieus, des l'applicas, des empereuss de Rome, des Chinois, on ford for Que d'anvers de meen regle sont l'agvrage de l'Évangsie? Due de restitutions, de reparations, la condession he has also point face chez les catheleques tibes

Bon jeune homme, soyez sincère et vrai ce qui vous paroltra l'être dans la simplicité de votre cœur, sans jamais vous en detourner par vanite ni par foiblesse. Osez confesser Dieu chez les philosophes; osez précher Thumanite aux intolérans. Vous serez seul de votre parti, pent-être; mais vous porterez en vous-même un témoignage qui vous dispensera de ceux des hommes. Qu'ils vous aiment ou your hansent, qu'ils lisent on meprisent vos ecrits, il n'importe. Dites ce qui est vini, faites ce qui est hien; ce qui importe a l'homme est de remptir ses devoirs sur la bire; et c'est en s'oubliant qu'on travaille jour sor. Mon enlant, l'interet particulier,

> non-combien les approches des temps de la communion iropetral clies point de esconentalism et d'aumônes." Londoen Is justiled one litelature in rendout to pass for unirepiteurs mount av mel Que de tameren per présenunt-il past La feateraire legale transoit toate la nation; on ne voyo t pas un mendant chez ens. Do n'en voit peint non plus chez les Tures, un les fondatous pre ses sont more abrab es ille sont, par principe de re-I got i, hospitalie esticion envers les engenos de teur culte.

« Les maliométais chent, se on Chardin, quaprès l'exas men qui souvra la resonnetton universelle, tens ces corps · must poor run pout appele to absento, qui est jete sur site feust ener pont qu'en peut appeter, doest its, le troi-\* some \*t deriver examen et le vest jugeto at final, parce · que e est la ou se fera la séparation des bons d'avec les mee chang... etc.

· Les Persans, poursuit Chardin, sont fort infatues de ce a point; et lorsque quelqu un apuller une injure dont, par au-· cause voic or dans adout teraps. If he bent avoir taison, sa e dermere consellabou est de dire; Th. han ' par le Dieu ve-. cont, tu me le paieras un double que dernie, jour; tu ne a passerus peint le Peul-Sardie, que la ne me antisfasses oupararant; je matto te of au bord de ta reste et mo « jetteror a tes jonn'es. La va beaucoup de gras cinneus , et · ue tontes sortes de prifessions, qui , apprebendant qu'un no e crud anny fonce sur cut on pussage de ce point redoulabit . s sufficitored cost passe plaisonent d'oux de leur pardonner à och mestarmé cest fois à moi in me. Des gens de quarte, , put in avoient fait faire , par importanite, il s demant his auto mentage go neuse voids in thordown any bool or quels que temps quass personera que le chaque en cioti passe, el s in distinct : de le prie halal becon anteblira, e est a-dire. remarkation of certain and the appeter configuration memory om int fail dis presente et rendu des services, afin que je leur » paridonname en déclarant que je le laisme de bon euror de · quoi la cause n'est autre que estre créanor qu'on ne passera s point le pout de l'enfer qu'un n'ait rends le dermer quaireu à cour qu'on a oppressée. « Tome vii, la 12, page 59.

Cro rai-je que l'idée de ce post qui répair fant d'impailés n en preve al jamas? Our et l'on étent aux l'ersans cette dee, en leur permadant qual u y a to Paulo sero ba turren de semblable, ou feso, primes soient venzés de feurs tyrans après le most, mests pascim que cela metrest censer fort à leur and all the conservated the sound appeter the in the missing have a d ne foux que cette norte ne ne fât pas taneiba, elle ne seront

Phromphe ter los morales y at fort beller; mas montarm en , de grace la sa ection. Lesse un moment de l'affre la compagne, el du-moi nettement ce que la meta a la place du I wel bortho

602 ÉMILE.

nous trompe; il n'y a que l'espoir du juste qui ne trompe point.

J'ai transcrit cet cerit, non comme une règle des sentimens qu'on doit suivre en matière de religion, mais comme un exemple de la maniere dont on peut raisonner avec son eleve, pour ne point s'ecarter de la methode que j'ai tâché d'etablir. Tant qu'on ne donne rien à l'autorité des hommes, ni aux prejugés du pays où l'on est ne, les scules lumieres de la raison ne peuvent, dans l'institution de la nature, nous mener plus loin que la religion naturelle; et c'est à quoi je me borne avec mon Emile. S'it en doit avoir une autre, je n'ai plus en cela le droit d'ôtre son guide; c'est à lui seul de la choisie.

Nous travaillons de concert avec la nature, et tandis qu'elle forme l'homme physique, nous táchons de former l'homme moral; mais nos progres ne sont pas les mêmes. Le corps est deja robuste et fort, que l'âme est encore languissante et foible; et quoi que l'art humain puisse faire, le tempérament précede toujours la raison. C'est a retenir l'un et a exciter l'autre que nous avons jusqu'ici donne tous nos soins, afin que l'homme fut toujours un, le plus qu'il étoit possible. En developpant le naturel, nous avons donné le change a sa sensibilité naissaute; nous l'avons reglée en cultivant la raison. Les objets intellectuels moderoient l'impression des objets sensibles. En remontant au principe des choses, nous l'avons soustrait à l'empire des sens; il étoit simple de s'elever de l'etude de la nature à la recherche de son auteur.

Quand nous en sommes venus là, quelles nouvelles prises nous nous sommes données sur notre élève! que de nouveaux moyens nous avons de parler à son cœur! C'est alors seulement qu'il trouve son veritable intérét à être bon, à faire le bien loin des regards des honmes, et sans y être force par les lois, à être juste entre Dieu et lui, à remplir son devoir, même aux depens de sa vie, et à porter dans son cœur la vertu, non-seulement pour l'amour de l'ordre auquel chacun prefère toujours l'amour de soi, mais pour l'amour de l'auteur de son être, amour qui se confond avec ce même amour de soi, pour jouir enfin du bonheur

durable que le repos d'une bonne conscience et la contemplation de cet Être supréme lui promettent dans l'autre vie, après avoir bien use de cel e-ci. Sortez de la , je ne vois plas qu'injustice, hypocrisie et mensonge parun les hommes : l'interêt particulier, qui, dans la concurrence, l'emporte nécessairement sur toutes choses, apprend à chacun d'eux a parer le vice du masque de la vertu. Que tous les antres hommes fassent mon bien aux depens du leur ; que tout se rapporte à moi seul ; que tout le genre humain meure, s'il le faut, dans la peine et dans la misere pour m'epargner un moment de douleur ou de fain : tel est le langage interieur de tout incredule qui raisonne. Oui, je le soutiendrat toute ma vie ; quiconque a dit dans son cœur : Il n'y a point de Dieu, et parle antrement, n'est qu'un menteur ou un insense.

Lecteur, l'aurai beau faire, le seus bien que vous et moi ne verrons jamais mon Emile sous les mêmes traits; vous vous le figurerez toujours semblable à vos jeunes geus, toujours étourdi, petulant, volage, errant de fête en fête, d'amusement en amusement, sans jamais pouvoir se fixer a rien. Vous rirez de me voir faire un contemplatif, un philosophe, un vrai theologien, d'un jeune homme ardent, vif, emporté, fougueux, dans l'âge le plus bouillant de la vic. Vous direz : Ce réveur poursuit toujours sa chinere; en nous donnant un eleve de sa facon, il ne le forme pas seulement, il le crée, il le tire de son cerveau; et crayant toujours suivre la nature, il s'en écarte a chaque instant. Moi , comparant mon elève aux vótres, je trouve à peine ce qu'ils peuvent avoir de commun. Nourri si differemment, c'est presque un miracle s'il leur ressemble en quelque chose. Comme il a passé son enfance dans toute la liberté qu'ils prennent dans leur jeunesse, il commence à prendre dans sa jeunesse la règle à laquelle on les a soumis enfaus : cette règle devient leur fléau, ils la prennent cu horreur, ils n'y voient que la longue tyrannie des maîtres; ils croient ne sortir de l'enfance qu'en seconant toute espèce de joug (1); ils se dedommageat alors de la longue contrainte ou

<sup>(\*)</sup> If ny a personne qui vole l'enfance avec taut de mépre que ceux qui en sortent, comme il n'y a pas de pays ou les rangs sournt gardes avec plus d'affectation que ceux ou l'inegalité n'est pas grande et ou chacun craint toujours d'etre confondu avec son tolétieux.

l'on les a tenus, comme un prisonnier, délivré des fers, étend, agite et flechit ses membres. Émile, au contraire, s'honore de se faire homme et de s'assujettir au joug de la raison naissante; son corps, dejà formé, n'a plus besoin des mêmes mouvemens, et commence a s'arrêter de hui-même, tandis que son esprit, à moitie developpé, cherche à son tour à prendre l'essor. Ainsi l'àge de raison n'est pour les uns que l'age de la licence; pour l'autre, il devient l'àge du raisonnement.

Voulez-vous savoir lesquels d'eux ou de lui sont mieux en cela dans l'ordre de la nature? considerez les differences dans ceux qui en sont plus ou moins éloignés : observez les jeunes gens chez les villageois; et voyez s'ils sont aussi petulans que les vôtres, « Durant l'en-· fance des sauvages , dit le sieur Le Beau , on les voit toujours actifs, et s'occupant sans cesse à différens jeux qui leur agitent le corps; mais à peine ont-ils atteint l'age de l'adoles- cence, qu'ils deviennent tranquilles, réveurs; ils ne s'appliquent plus guere qu'à des jeux. sérieux ou de hasard (1). • Émile , avant eté eleve dans toute la liberte des jeunes paysans et des sanvages, doit changer et s'arrêter comme eux en grandissant. Loute la différence est qu'an lieu d'agir uniquement pour jouer ou pour se nourrir, il a , dans ses travaux et dans ses jeux, appris à penser. Parvenu donc à ce terme par cette route, il se trouve tout disposé pour celle où je l'introduis : les sujets de reflexions que je lai presente irritent sa curiosite. parce qu'ils sont beaux par eux-mêmes, qu'ils sont tout nouveaux pour lui, et qu'il est en état de les comprendre. Au contraire, ennayes, excedés de vos fades leçons, de vos longues morales, de vos eternels catechismes, comment vos jeunes geny ne se refuseroient-ils pas à l'application d'esprit qu'on leur a rendue triste, aux lourds preceptes dont on n'a cessé de les accabler, aux meditations sur l'auteur de leur etre, dont on a fait l'eunemi de leurs plaisirs? Ils n'ont conçu pour tout cela qu'aversion, dégoùt, ennui ; la contrainte les en a rebutés : le moven désormais qu'ils s'y livrent quand ils commencent à disposer d'eux? Il leur faut du nouveau pour leur plaire, il ne leur faut plus

rien de ce qu'on dit aux enfans. C'est la même chose pour mon elève ; quand il devient homme, je lui parle comme a un homme, et ne lui dis que des choses nouvelles ; c'est precisement parce qu'elles ennuient les autres qu'il doit les trouver de son goût.

Voilà comment je lui fais doublement gagner du temps, en retardant au profit de la raison le progres de la nature. Mais ai-je en effet retardé ce progres? Non; je n'ai fait qu'empécher l'imagination de l'accelerer; j'ai balance par des leçons d'une autre espece les leçons précoces que le jeune homme reçoit d'ailleurs. Tundis que le torrent de nos institutions l'entraîne, l'attirer en sens contraîre par d'autres institutions, ce n'est pas l'ôter de sa place, c'est l'y maintenir.

Le vrai moment de la nature arrive enfin; il faut qu'il arrive. Puisqu'il faut que l'homme meure, il faut qu'il se reproduise, afin que l'espèce dure et que l'ordre du monde soit conservé. Quand, par les signes dont j'ai parle, vous pressentirez le moment critique, à l'instant quittez avec lui pour jamais votre ancien ton. C'est votre disciple encore, mais ce n'est plus votre élève. C'est votre ami, c'est un homme; trantez-le désormais comme tel.

Quoi! faut-il abdiquer mon autorité lorsqu'elle m'est le plus nécessaire? Fant-il abandonner l'adulte a lui-même au moment qu'il sait le moins se conduire, et qu'il fait les plus grands cearts? Faut-il renoncer à mes droits quand il lui importe le plus que j'en use? Vos droits! Qui vous dit d'y renoncer? ce n'est qu'à présent qu'ils commencent pour lui. Jusqu'ici vous n'en obteniez rien que par force ou par ruse; l'autorite, la loi du devoir, lui étoient inconnues; il falloit le contraindre ou le tromper pour yous faire obeir. Mais voyez de combien de nouvelles chaînes vous avez environne son cœur. La raison, l'amitie, la reconnoissance, mille affections, lui parlent d'un ton qu'il ne peut méconnoître. Le vice ne l'a point encore rendu sourd à leur voix. Il n'est sensible encore qu'aux passions de la nature. La premiere de toutes, qui est l'amour de soi, le livre à vous : l'habitude vous le livre encore . Si le transport d'un moment vous l'arrache, le regret vous le ramène à l'instant; le sentiment qui l'attache a vous est le seul permanent; tous

Abentunes do siem C. Le Beau, assist au parlement fome II, page Tr.

Ne le laissez point corrompre, il sera toujours, homme non moins scrupuleux et vrai que lo docile; il ne commence d'être rebelle que quand il est deja perverti.

J'avoue bien que si, heurtant de front ses desirs naissans, vous alliez sottement traiter de crimes les nouveaux besoins qui se font sentir a lui, vous ne seriez pas long-temps econte: mais sitôt que vous quitterez ma methode, je ne vous reponds plus de rien. Songez toujours que vous etes le ministre de la nature; vous n'en serez jamais l'ennemi.

Mais quel parti prendre? On ne s'attend ici qu'a l'alternative de favoriser ses penchans. ou de les combattre, d'être son teran ou son complaisant; et tous deux ont de si dangerenses consequences, qu'il n'y a que trop a balancer sur le choix.

Le premier moven qui s'offre pour résoudre cette difficulte est de le marier bien vite : c'est incontestablement l'expédient le plus sûr et le plus naturel. Je doute pourtant one ce soit le meilleur, ni le plus atile. Je diracci-après mes raisons; en attendant, je conviens qu'il faut marier les jeunes gens à l'âge nubile. Mais cet age vient pour eux avant le temps : c'est nous qui l'avons rendu precace; on doit le protonger jusqu'à la maturité.

S'il ne falloit qu'ecouter les renchans et suivre les indications, cela seroit bientôt fait : mais il y a tant de contradictions entre les droits de la nature et nos lois sociales, que pour les concilier il faut gauchir et tergiverser sans cesse : il faut employer beaucoup d'art pour empécher l'hommesocial d'être tout-à-fait artificiel.

Sur les raisons ci-devant exposees, j'estime que, par les moyens que j'ai donnés, et d'autres semblables, on pent au moins etendre jusqu'a vingt ans l'ignorance des desirs et la purete des sens : cela est si vrai, que, chez les Germains, un jeuge homme qui perdoit sa virginite avant cet age en restoit dillame : et les auteurs attribuent, avec raison, a la continence de ces peuples durant leur jeunesse, la vigueur de leur constitution et la multitude de

On peut même beaucoup prolonger cette epoque, et il y a peu de siecles que rien n'étoit plus commun dans la France même. Entre au-

les autres passent et s'effacent mutuellement. tres exemples connus, le pere de Montagae et bien constitué, juroit s'être marie vierge trente-trois ans, apres avoir servi long-tempdans les guerres d'Italie; et l'on peut voirdales ecrits du fils quelle viguenr et quelle gat. conservoit le pere a plus de soixante ans Certainement l'opinion contraire tient plus : nos morars et a nos prejuges qu'a la connessance de l'espèce en general.

> Je pu's donc laisser à part l'exemple de notre jeunesse : il ne pronve rien pour qui gipas ete clevé comme elle. Considerant que le nature n'a point la-dessus de terme dixe quas ne puisse avancer ou retarder, je crois pouvoir sans sortir de sa loi, supposer Emile reste jusque-la par mes soins dans sa primitive mnocence, et je vois cette heureu-e en que prete à finir. Entoure de pends toujours crosssans, il va m'échapper, quot que je fasse, à la première occasion, et cette occasion ne tardera pas a naitre; il va suivre l'avengle us tinct des sens ; il y a mille à parier contre un qu'il va se perdre. J'ai trop reflechi sur les narurs des hommes pour ne pas voir l'influence invincible de ce premier moment sur le reste de sa vie. Si je dissimule et feins de ne rien voir, il se prevaut de ma foiblesse; croyant me tromper, il me meprise, et je suis le complice de sa perte. Si j'essaie de le ramener. Il n'est plus temps, il ne m'econte plus; je lui deviens incommode, odieux, insupportable: il ne tardera guère a se debarrasser de moi. Je n'ai done plus qu'un parti raisonnable à prendre ; c'est de le rendre comptable de ses actions à lui-même, de le garantir au moins des surprises de l'erreur, et de lui montrer à decouvert les perils dont il est environné. Jusqu'ici je l'arrêtois par son ignorance; c'est maintenant par ses lumières qu'il faut l'arrêter.

Ces nouvelles instructions sont importantes. et il convient de reprendre les choses de plus baut. Voici l'instant de lui rendre, pour pinsidire, mes comptes ; de lui montrer l'emploi de son temps et du mien ; de lui declarer ce qu'il est et ce que je suis ; ce que j'ai fait, ce qu'il a , fait; ce que nous nous devons l'un a l'autre, toutes

<sup>\*</sup> Most come lever shape 2. If at a recinention dispurtionar de la los de continua e imposée aux jennes gens chez les Comming Lav. ii chip &

ses relations morales, tous les engagemens qu'il a contractes, tous ceux qu'on a contractes avec lui, à quel point d'est parvenu dans le progres de ses facultes, quel chemm lui reste a faire, les difficultes qu'il y trouvera, les moyens de franchir ces difficultes, en quoi pe lui puis aider encore, en quoi lui seul pent desormais s'aider, enfin le point critique où il se trouve, les nouveaux périls qui l'environment, et toutes les solides raisons qui doivent l'engager a vedler attentivement sur lui-même avant d'ecouter ses desirs naissans.

Songez que pour conduire un adulte il faut prendre le contre-pied de tout ce que vous avez fait pour conduire un enfant. Ne balancez point à l'instruire de ces dangereux mystères que vous lui avez caches si long-temps avec tant de soin. Puisqu'il faut enfin qu'il les sache, il importe qu'il ne les apprenne ni d'un autre, ni de lui-même, mais de vous seul : puisque le voila desormais forcé de combattre, il faut, de peur de surprise, qu'il connoisse son ennemi.

Jamais les jeunes gens qu'on trouve savans sur ces matteres, sans savoir comment ils le sont devenus, ne le sont devenus impunement. Cette indiscrete instruction, ne pouvant avoir un of jet honnête, souille au moins l'imagination de ceux qui la reçoivent, et les dispose aux vices de ceux qui la donnent. Ce n'est pas tout; des domestiques s'insinuent aussi dans l'esprit d'un enfant, gagnent sa confiance, lui font envisager son gouverneur comme un personnage triste et ficheux; et l'un des sujets favoris de leurs secrets colloques est de medire de lui. Quand l'eleve en est là, le maître peut se retirer, il n'a plus tien de bon a faire.

Mais pourquoi l'enfant se choisit-il des confidens particuliers? Toujours par la tyrannie de ceux qui le gouvernent. Pourquoi se cacheroit-il d'eux, s'il n'etoit force de s'en cacher? Pourquoi s'en plaindroit-il, s'il n'avoit nul sujet de s'en plaindroit-il, s'il n'avoit nul sujet de s'en plaindre? Naturellement ils sont ses premiers confidens; on voit a l'empressement avec lequel il vient leur dire ce qu'il pense, qu'il croit ne l'avoir pensé qu'a moitie jusqu'a ce qu'il le leur ait dit. Comptez que si l'enfant ne craint de votre part ni sermon ni reprimande, il vous dira toujours tout, et qu'on n'osera lui rien confier qu'il vous doive

taire, quand on sera bien sûr qu'il ne vous taira rien.

Ce qui me fait le plus compter sur ma methode, c'est qu'en suivant ses effets le plus exactement qu'il m'est possible, je ne vois pas une situation dans la vie de mon eleve qui ne me laisse de lui quelque image agreable. Au moment même où les fureurs du temperament l'entrainent, et ou révolte coutre la main qui l'acrete, il se debat et commence a m'echapper. dans ses agitations, dans ses emportemens, je retrouve encore sa premiere simplicite; son cour, aussi par que son corps, ne connoit pas idus le deguisement que le vice; les reproches ni le mepris ne l'ont point rendo lache; jamais la vile crainte ne lui apprit a se decuiser. Il a toute l'indiscretion de l'innocence; il est naif sans scrupule; il ne sait encore à quoi sert de tromper. Il ne se passe pas un mouvement dans son âme que sa bouche ou ses yeux ne le disent; et souvent les sentimens qu'il eprouve me sont connus plus tôt qu'à lui,

Tant qu'il continue de m'ouvrir ainsi librement son âme, et de me dire avec plaisir ce qu'il sent, je n'ai rien à craindre, le péril n'est pas encore proche; mais s'il devient plus timide, plus reservé, que j'aperçoive dans ses entretiens le premier embarras de la honte, dejà l'instinct se développe, déjà la notion du mal commence a s'y joindre, il n'y a plus un moment a perdre; et, si je ne me hâte de l'instruire, il sera bientôt instruit malere moi.

Plus d'un lecteur, même en adoptant mes idees, pensera qu'il ne s'agit ici que d'une conversation prise au hasard avec le jeune homme, et que tout est fait. Oh! que ce n'est pas ainsi que le cœur bumain se gouverne! Ce qu'on dit ne signifie rien si l'on n'a prepare le moment de le dire. Avant de semer il faut labourer la terre : la semence de la vertu leve difficilement; il faut de longs apprets pour lui faire prendre racine. Une des choses qui rendent les predications le plus inutiles est qu'on les fait indifferemment à tout le monde sans discernement et sans choix. Comment peut-on penser que le même sermon convienne a tant d'auditeurs si diversement disposes, si différens d'esprits, d'humeurs, d'ages, de sexes, d'états et d'opinions? Il n'y en a peut-être pas deux auxquels ce qu'on dit à tous puisse être

EMILE. 606

de constance, qu'il n'y a peut-être pas deux momens dans la vie de chaque homme ou le même discours fit sur lui la même impression. Jugez si, quand les sons enflammés alienent l'entendement et tyrannisent la volonté, c'est le temps d'ecouter les graves lecons de la sagesse. Ne parlez done jamais raison aux jeunes gens, même en âge de raison, que vous ne les avez premierement mis en etat de l'entendre. La plupart des discours perdus le sont bien, plus par la faute des maitres que par celle des disciples. Le pedant et l'instituteur disent à peu près les mêmes choses : mais le premier les dit à tout propos; le second ne les dit que quand il est sur de leur effet.

Comme un somnambule, errant durant son sommeil, marche en dormant sur les bords d'un precipiee, dans lequel il tomberoit s'il étoit eveille tout à coup; ainsi mon Emile, dans le sommed de l'ignorance, échappe à des périls qu'il n'aperçoit point : si je l'eveille en sursaut, il est perdu. Tachons premierement de l'eloigner du precipice, et puis nous l'eveil-

lerons pour le lui montrer de plus loin,

La lecture, la solitude, l'oisiveté, la vie molle et sédentaire, le commerce des femmes et des jeunes gens ; voilà les sentiers dangereux à fraver à son âge, et qui le tiennent sans cesse à côte du peril. C'est par d'autres objets sensibles que je donne le change à ses sens. c'est en tracant un autre cours aux esprits que je les detourne de celui-qu'ils commençoient à prendre ; c'est en exerçant son corps à des travaux penibles que j'arrête l'activité de l'imagination qui l'entraine. Quand les bras travaillent beaucoup, l'imagination se repose; quand le corps est bien las, le cœur ne s'echauffe point. La precaution la plus prompte et la plus facile est de l'arracher au danger local. Je l'emmène d'abord hors des villes, loin des objets capables de le tenter. Mais ce n'est pas assez : dans quel desert, dans quel sauvage asile echappera-t-il aux images qui le poursuivent? Ce n'est rien d'eloigner les objets dangereux. si je n'en éloigne aussi le souvenir : si je ne trouve l'art de le detacher de tout, si je ne le distrais de lui-même, autant valoit le laisser où

Emile sait un metier, mais ce métier n'est

convenable; et toutes nos affections ont si peu , pas ici notre ressourer; il aime et entend l'agriculture, mais l'agriculture ne nous suffit pas : les occupations qu'il connoît deviennent une routine; en s'y hyrant, il est comme ne faisant rien; il pense a tout autre chose; la tête et les bras agissent separement. Il lui faut une occupation nouvelle qui l'interesse par sa nouveaute, qui le tienne en baleine, qui lui plaise. qui l'applique, qui l'exerce; une occupation dont il se passionne, et à laquelle d soit tout entier. Or, la seule qui me paroit reunir toutes ces conditions est la chasse. Si la chasse est iamais un plaisir innocent, si jamus elle est convenable à l'homme, c'est a present qu'il y faut avoir recours. Emile a tout ce qu'il faut pour y reussir; il est robuste, adroit, patient, infatigable. Infadliblement il prendra da gout pour cet exercice; il y mettra toute l'ardeur de son âge; il y perdra, du moins pour un temps, les dangereux penchans qui naissent de la mollesse. La chasse endurcit le cœur aussi bien que le corps ; elle accontume au sang , à la cruaute. On a fait Diane engemie de l'amour: et l'allegorie est tres-juste : les langueurs de l'amour ne naissent que dans un doux repos : un violent exercice ctouffe les sentimens tendres, Dans les bois, dans les lieux champetres, l'amant, le chasseur, sont si diversement affectes, que sur les mêmes objets ils portent des mages toutes differentes. Les ombrages frais, les bocages, les doux asiles du premier, ne sont pour l'autre que des viaudis, des forts, des remises; ou l'un n'entend que chalumeaux. que rossignols, que ramages, l'autre se figure les cors et les cris des chiens; l'un n'imagine que devades et nymphes, l'autre que pigceurs. meutes et chevaux. Promenez-vous en campaque avec ces deux sortes d'hommes; a la difference de leur langage, vous connoîtrez laemet que la terre n'a pas pour eux un aspect semblable, et que le tour de leurs idees est aussi divers que le choix de leurs plaisirs.

> Je comprends comment ces goûts se reunissent et comment on trouve enfin du temps pour tout. Mais les passions de la jeunesse ne se partagent pas ainsi : donnez-lui une scule occupation qu'elle aime, et tout le reste sera bientôt oublie. La variete des desirs vient de celle des connoissances, et les premiers plaisirs qu'on connoit sont long-temps les seuls qu'on re

cherche. Je ne veux pas que toute la jeunesse d'Emile se passe à tuer des bêtes, et je ne prétends pas même justifier en tout cette féroce passion; il me suffit qu'elle serve assez à suspendre une passion plus dangereuse pour me faire écouter de sang-froid parlant d'elle, et me donner le temps de la peindre sans l'exciter.

Il est des époques dans la vie humaine qui sont faites pour n'être jamais oubliees. Telle est, pour Émile, celle de l'instruction dont je parle ; elle doit influer sur le reste de ses jours. Tachons donc de la graver dans sa mémoire en sorte qu'elle ne s'en efface point. Une des erreurs de notre âge est d'employer la raison trop nue, comme si les hommes n'etoient qu'esprit. En negligeant la langue des signes qui parlent à l'imagination, l'on a perdu le plus énergique des langages. L'impression de la parole est toujours foible , et l'on parle au cœur par les yeux bien mieux que par les oreilles. En voulant tout donner au raisonnement, nous avons réduit en mots nos preceptes; nous n'avons rien mis dans les actions. La seule raison n'est point active; elle retient quelquefois, rarement elle excite, et jamais elle n'a rien fait de grand. Toujours raisonner est la manie des petits esprits. Les àmes fortes ont bien un autre langage; c'est par ce langage qu'on persuade et qu'on fait agir.

J'observe que, dans les siècles modernes, les hommes n'ont plus de prise les uns sur les autres que par la force et par l'interet, au lieu que les anciens agissoient beaucoup par la persoasion, par les affections de l'àme, parce qu'ils ne negligeoient pas la langue des signes. Toutes les conventions se passoient avec solennité pour les rendre plus inviolables : avant que la force fût établie, les dieux étoient les magistrats du genre humain; c'est par-devant eux que les particuliers faixorent leurs traités, leurs alliances, prononcoient leurs promesses; la face de la terre étoit le livre où s'en conservoient les archives. Des rochers, des arbres, des monceaux de pierres consacres par ces actes, et rendus respectables aux hommes barbares, étoient les feuillets de ce livre, ouvert sans cesse à tous les yeux. Le puits du serment, le puits du vivant et voyant, le vieux chêne de Mambré, le monceau du témoin; voila quels étoient les monumens grossiers, mais augustes, de la sainteté des contrats; nul n'eût ose d'une main sacrilège attenter à ces monumens, et la foi des hommes étoit plus assurée par la garantie de ces temoins muets, qu'elle ne l'est aujourd'hui par toute la vaine rigueur des lois.

Dans le gouvernement , l'auguste appareil de la puissance royale en imposoit aux peuples. Des marques de dignité, un trône, un sceptre, une robe de pourpre, une couronne, un handeau, étoient pour eux des choses sacrees, Ces signes respectes leur rendoient venerable l'homme qu'ils en voyoient orne : sans soldats, sans menaces, sitôt qu'il parloit il étoit obéi. Maintenant qu'on affecte d'abolir ces signes (1), qu'arrive-t-il de ce mepris? Que la majesté royale s'efface de tous les cours, que les rois ne se font plus obeir qu'a force de troupes, et que le respect des sojets n'est que dans la crainte du châtiment. Les rois n'ont plus la peine de porter leur diadème, ni les grands les marques de leurs dignités; mais il faut avoir cent mille bras toujours prêts pour faire executer leurs ordres. Quoique cela leur semble plus beau peut-être, il est aisé de voir qu'a la longue cet echange ne leur tournera pas à profit.

Ce que les anciens ont fait avec l'eloquence est prodigieux : mais cette eloquence ne consistoit pas seulement en beaux discours bien arranges; et jamais elle n'eut plus d'effet que quand l'orateur parloit le moins. Ce qu'on dissoit le plus vivement ne s'exprimoit pas par des mots, mais par des signes; on ne le disoit pas, on le montroit. L'objet qu'on expose aux yeux ebranle l'imagination, exeite la curiosité,

<sup>&</sup>quot;Le clergé romain les a très-habitement conservés, et. à aon : rempre, quelques republiques, entre autres calle de venues aussi le gouvernement venuren, malgré la chute de l'état jourt-fizherone, sous l'appareil de son antique majesté, de toute l'affection, de toute l'advanton du peuple; et, après le pape orne de sa tare, il u'y 2 peut-être in ed. in potential, na homme au monde aussi respecte que le dage de venue san-pontour, sans out-rife, mais rendu sacré par sa pompe, et pare seus accours durant d'une culture de femme. Lettre céremos de flucentaure, qui fait fait rice les sots, feroit verser à la poquil re de Vente tout sou sang pour le maintien de son tyranique gouvernement,".

<sup>(\*</sup> Le nucentaure cont le nom doncé à un gros et magailleur ditament, seus mé set une volles, unes semblelse à un gather et que mountel le dog, de Yenine forcape chique nuce, en pour de l'inconter d'éspet la régéthère d'éponée la tier de le crite de tentre de l'anne seus l'époque ou veu se passe en pouvoir de l'auti, de par le tinité de Campe-l'ordine en 1977, et le people d'e pas cerre une goulte du seus aux pour se conserval et l'est vrait qu'altre les circus dances étaient lois d'être les métaus qu'en lemps ou dousseus est cut d'annessements.

EMILE. FIRS

tient l'esprit dans l'attente de ce qu'on va dire; voulez la lui rendre sensible. Faites passer par longs discours? Quel circuit de paroles eût aussi bien rendu les même idees? Darius, (ngage dans la Scythie avec son armee, recoit de la part du roi des Seythes un oiseau, une grenouille, une souris, et cinq fleches. L'ambassadeur remet son présent, et s'en retourne sans rien dire. De nos jours cet homme cut passe pour fou. Cette terrible harangue fut entendue, et Darius n'eut plus grande hâte que de regagner son pays comme il put. Substituez une lettre à ces signes, plus elle sera menacante, et moins elle effraiera; ce ne sera qu'une fanfaronade dont Darius n'eût fait que rire.

Que d'attention chez les Romains a la langue des signes! Des vêtemens divers selon les âges, selon les conditions; des toges, des saies, des pretextes, des bulles, des laticlaves, des chaires, des licteurs, des faisceaux, des haches, des couronnes d'or, d'herbes, de feuilles, des ovations, des triomphes; tout chez eux etait appareil, représentation, cérémonie, et tout faisoit impression sur les cœurs des citovens. Il importoit à l'état que le peuple s'assemblût en tel hen plutôt qu'en tel autre, qu'il vit ou ne vit pas le Capitole; qu'il fût on ne fût pas tourné du côte du senat; qu'il deliberat tel ou tel jour par preference. Les accuses changeoient d'habit, les candidats en changeoient ; les guerriers ne vantoient pas leurs exploits, ils montroient leurs blessures. A la mort de Cesar, l'imagine un de nos orateurs, voulant émouvoir le peuple, épuiser tous les lieux communs de l'art pour faire une pathetique description de ses plaies, de son sang, de son cadavre: Antoine, quoique eloquent, ne dit point tout cela ; il fait apporter le corps. Quelle rhetorique!

Mais cette digression m'entraîne insensiblement loin de mon sujet, aiusi que font beaucoun d'autres, et mes écarts sont trop frequens pour pouvoir etre longs et tolerables : je reviens donc.

nesse. Revetez la raison d'un corps si vous clarmes d'attendrissement; je lui dirai : Tu es

et souvent cet obiet seul a tout dit. Thrasybule - le cœur le langage de l'espeit, afin qu'il se fasse et Tarquin coupant des tetes de pavots, Alexan-, entendre. Je le repete, les argumens froids dre appliquant son sceau sur la bouche de son 1 peuvent déterminer nos opinions, non nos acfavori. Diogene marchant devant Zenon, ne tions; ils nous font croire et non pas agur; on parloient-ils pas mieux que s'ils avoient lait de demontre ce qu'il faut penser, et non ce qu'il taut faire. Si cela est vrai pour tous les hommes, a plus forte raison l'est-il pour les jeunes gens encore enveloppes dans leurs sens, et qui ne pensent qu'autant qu'ils magment.

Je me garderai done bien, meme apres les preparations dont j'ai parle, d'aller tout d'un coup dans la chambre d'Emile lui faire lourdement un long discours sur le sujet dont je veux l'instruire. Je commencerai par émonyoir son imagination : je choistrai le temps, le heu, les objets les plus favorables a l'impression que je veux faire : j'appellerai, pour ainsi dire, toute la nature à temoin de nos entretiens : l'attesterai l'Étre eternel, dont elle est l'ouvrage, de la verite de mes discours; je le prendrai pour juge entre Émile et moi ; je marquerai la place où nous sommes, les rochers, les bois, les montagnes qui nous entourent pour monumens de ses engagemens et des miens; je mettrai dans mes yeux, dans mon accent, dans mon geste, l'enthousiasme et l'ardeur que je lui veux inspirer. Alors je lui parlerai et il m'ecoutera, je m'attendrirai et il sera èmu. En inc pénetrant de la saintete de mes devoirs je lui rendrai les siens plus respectables; j'animerai la force du raisonnement d'images et de figures; je ne serai point long et diffus en froides maximes, mais abondant en sentimens qui debordent; ma raison sera grave et sentencieuse. mais mon corar n'aura jamais assez dit. C'est alors qu'en lui montrant tout ce que j'ai fait pour lui, je le lui montrerai comme fait poor moi-même : il verra dans ma tendre affection la raison de tous mes soins. Quelle surprise, quelle agitation je vais lui donner en changeant tout a coup de langage! au lieu de lui retrecir l'âme en lui parlant toujours de son interêt. c'est du mien seul que je lui parlerai desormais. et je le toucherai davantage; j'enflammerai son jeune cour de tous les sentimens d'amitie, de generosité, de reconnoissance, que j'ai déja fait naure, et qui sont si doux a nourrir. Je le Ne raisonnez jamais sèchement avec la jeu- presserai contre mon sein en versant sur lui des

mon bien, mon enfant, mon ouvrage; c'est de ton bonbeur que j'attends le mien : si tu frustres mes espérances, tu me voles vingt ans de ma vie, et tu fais le malheur de mes vieux jours. C'est ainsi qu'on se fait écouter d'un jeune homme, et qu'on grave au fond de son cœur le souvenir de ce qu'on lui dit.

Jusqu'ici j'ai taché de donner des exemples de la maniere dont un gouverneur doit instruire son disciple dans les occasions difficiles. J'ai tente d'en faire autant dans celle-ci; mais, apres bien des essais, j'y renonce, convaincu que la langue françoise est trop precieuse pour supporter jamais dans un livre la naivete des premières instructions sur certains sujets.

La langue françoise est, dit-on, la plus chaste des langues : je la crois, moi, la plus obscène ; car il me semble que la chasteté d'une langue ne consiste pas à éviter avec soin les tours deshonnêtes, mais à ne les pas avoir. En effet, pour les éviter, il faut qu'on y pense ; et il n'y a point de langue ou il soit plus difficile de parler purement en tous sens que la françoise. Le lecteur, toujours plus habile à trouver des sens obscènes que l'auteur a les ecarter, se scandalise et s'effarouche de tout. Comment ce qui passe par des orcilles impures ne contracteroitil pas leur souillure? Au contraire, un peuple de bonnes mœurs a des termes propres pour toutes choses; et ces termes sont toutours honnétes, parce qu'ils sont toujours employés hounétement. Il est impossible d'imaginer un langage plus modeste que celui de la Bible, precisement parce que tout y est dit avec parveté. pour rendre immodestes les mêmes choses, il suffit de les traduire en françois. Ce que je dois dire à mon Émile n'oura rien que d'honnète et de chaste à son oreille; mais, pour le trouver tel à la lecture, il faudroit avoir un cœur aussi pur que le sien.

Je penserois même que des réflexions sur la véritable pareté du discours et sur la fausse delicatesse du vice pourroient tenir une place utile dans les entretiens de moraie où ce sujet nous conduit; car, en apprenant le langage de l'honnètete, il doit apprendre aussi celui de la décence, et il faut bien qu'il sache pourquoi ces deux langages sont si différens. Quoi qu'il en soit, je soutiens qu'au lieu des vains preceptes dont on rebat avant le temps les oreilles de

la jeunesse, et dont elle se monue à l'age où ils seroient de saison; si l'on attend, si l'on prépare le moment de se faire entendre : qu'alors on lui expose les lois de la pature dans toute leur verite; qu'on lui montre la sanction de ces mêmes lois dans les maux physiques et moraux qu'attire leur infraction sur les coupables; qu'en lui parlant de cet inconcevable invstère de la géneration, l'un joigne a l'idée de l'attrait que l'auteur de la nature donne à cet acte celle de l'attachement exclusif qui le rend délicieux, celle des devoirs de fidelité, de pudeur, qui l'environnent, et qui redoublent son charme en remplissant son objet; qu'en lui peignant le mariage, non-sculement comme la plus douce des societes, mais comme le plus inviolable et le plus saint de tous les contrats, on lui dise avec force tontes les raisons qui rendent un nœud si sacré respectable à tous les hommes, et qui couvre de haine et de maledietions quiconque ose en souiller la purete; qu'on lui fasse un tableau frappant et vrai des horreurs de la débauche, de son stupide abrutissement, de la pente insensible par laquelle un premier desordre conduit à tous, et traine enlin celui qui s'y livre a sa perte; si dis je, on lai montre avec evidence comment au goût de la chastete tienneut la sante, la force, le courage, les vertus, l'amour meme, et tous les vrais biens de l'homme; je soutiens qu'afors on lui rendra cette même chasteté desirable et chère, et qu'on trouvera son esprit docile aux moyens qu'on lui donnera pour la conserver : car tant qu'on la conserve on la respecte; on ne la meprise qu'apres l'avoir perdue.

It n'est point vrai que le penchant au mal soit indomptable, et qu'on ne soit pas maître de le vaincre avant d'avoir pris l'habitude d'y succomber. Aurelius Victor dit que plusieurs hommes transportes d'amour acheterent volontairement de leur vie une nuit de Cléopâtre (\*), et ce sacrifice n'est pas impossible à l'ivresse de la passion. Mais supposons que l'homme le plus furieux et qui commande le moins à ses sens vit l'appareil du supplice, sûr d'y périr dans les tourmens un quart d'heure après; non-seulement cet homme, des cet ins-

GIO ÉMILE.

stant, deviendroit supérieur aux tentations, il lui en coûteroit même peu de leur resister : bientôt l'image affreuse dont elles servient accompagnees le distrairoit d'elles; et , toujours rebutees, elles se lasseroient de revenir. C'est la seule tiédeur de notre volonté qui fait toute notre foiblesse, et l'on est toujours fort pour faire ce qu'on veut fortement, Volenti nihil difficile. Oh! si nous detestions le vice autant que nous aimons la vie, nous nous abstiendrions aussi aisément d'un crime agréable que d'un poison mortel dans un mets delicieux.

Comment ne voit-on pas que, si toutes les lecons qu'on donne sur ce point à un jeune homme sont sans succès, c'est qu'elles sont sans raison pour son âge, et qu'il importe a tout âge de revêtir la raison de formes qui la fassent aimer! Parlez-lui gravement quand il le faut; mais que ce que vons lui dites ait toujours un attrait qui le force à vous écouter. Ne combattez pas ses désirs avec sécheresse; n'étouffez pas son imagination, guidez-la de peur qu'elle n'engendre des monstres. Parlez-lui de l'amour, des femmes, des plaisirs; faites qu'il trouve dans vos conversations un charme qui flatte son jeune cœur; n'épargnez rien pour devenir son confident : ce n'est qu'à ce titre que vous serez vraiment son maitre. Alors ne craignez plus que vos entretiens l'ennuient; il vous fera parler plus que vous ne voudrez.

Je ne doute pas un instant que, si sur ces maximes j'ai su prendre toutes les précautions nécessaires, et tenir à mon Émile les discours convenables à la conjoncture où le progrès des ans l'a fait arriver, il ne vienne de lui-même au point où je veux le conduire, qu'il ne se mette avec empressement sous ma sauvegarde, et qu'il pe me dise avec toute la chaleur de son âge, frappé des dangers dont il se voit environné : O mon ami, mon protecteur, mon maître! reprenez l'autorité que vous voulez déposer au moment qu'il m'importe le plus qu'elle vous reste; vous ne l'aviez jusqu'ici que par ma foiblesse; vous l'aurez maintenant par ma volonté, et elle m'en sera plus sacrée. Défendezmoi de tous les ennemis qui m'assiègent, et surtout de ceux que je porte avec moi, et qui me trahissem; veillez sur votre ouvrage, afin qu'il demeure digne de vous. Je veux obeir à vos lois, je le veux toujours, c'est ma volonté

constante; si jamais je vous désobéis, ce sera malgre moi : reodez-moi libre en me protegeant contre mes passions qui me font violence; empérhez-moi d'être leur esclave, et forcez-moi d'être mon propre maître en n'obeissant point à mes sens, mais à ma raison.

Quand vous aurez amené votre élève à ce point (et s'il n'y vient pas ce sera votre faute), gardez-vous de le prendre trop vite au mot, de peur que, si jamais votre empire lui paroit trop rude, il ne se croie en droit de s'y soustraire en vous accusant de l'avoir surpris. C'est en ce moment que la réserve et la gravité sont à leur place; et re ton lui en imposera d'autant plus, que ce sera la première fois qu'il vous l'aura vu prendre.

Vous lui direz donc : Jeune homme, vous prenez légèrement des engagemens pénibles ; il faudroit les connoître pour être en droit de les former : vous ne savez pas avec quelle fureur les sens entrainent vos pareils dans le gouffre des vices sous l'attrait du plaisir. Vous n'avez point une âme abjecte, je le sais bien ; vous pe violerez jamais votre foi, mais combien de fuis peut-être vous vous repentirez de l'avoir donnée! combien de fois vous maudirez celui qui vous aime, quand, pour vous dérober aux maux qui vous menacent, il se verra force de vous dechirer le cœur! Tel qu'Ulysse, ému du chant des Sirènes, crioit à ses conducteurs de le dechainer, séduit par l'attrait des plaisurs, vous voudrez briser les liens qui vous génent : vous m'importunerez de vos plaintes, vous me reprocherez ma tyraunie quand je serai le plus tendrement occupé de vous; en ne songeant qu'à vous rendre heureux, je m'attirerai votre haine. O mon Emile! je ne supporteraj jamais la douleur de t'être odieux : ton bonheur même est trop cher à ce prix. Bon jeune homme, ne voyez-vous pas qu'en vous obligeant à m'obeir vous m'obligez à vous conduire, à m'oublier pour me dévouer à vous, à n'écouter ni vos plaintes, ni vos murmures, à combattre incessamment vos desirs et les miens? Vous m'imposez un joug plus dur que le vôtre. Avant de nous en charger tous deux, consultons nos forces; prenez du temps, donnez-m'en pour y penser, et sachez que le plus lent à promettre est toujours le plus fidèle à tenir.

Sachez aussi vous-même que plus vous vous

rendez difficile sur l'engagement, et plus vous en facilitez l'execution. Il importe que le jeune homme sente qu'il promet beaucoup, et que vous promettez encore plus. Quand le moment sera venu , et qu'il aura , pour ainsi dire , signé le contrat, changez alors de langage, mettez autant de douceur dans votre empire que vous avez annoncé de séverité. Vous lui direz : Mon jeune ami, l'experience vous manque, mais j'ai fait en sorte que la raison ne vous manquât pas. Vous êtes en état de voir partout les motifs de ma conduite; il ne faut pour cela qu'attendre que vous soyez de sang-froid. Commencez toujours par obéir, et puis demandez-moi compte de mes ordres; je serai prêt à vous en rendre raison sitot que vous serez en état de m'entendre, et je ne craindrai jamais de vous prendre pour juge entre vous et moi. Vous promettez d'être docile, et moi je promets de n'user de cette docilité que pour vous rendre le plus heureux des hommes. J'ai pour garant de ma promesse le sort dont vous avez joui jusqu'ici. Trouvez quelqu'un de votre âge qui ait passé une vie aussi douce que la vôtre, et je ne vous promets plus rien.

Après l'établissement de mon autorité, mon premier soin sera d'evarter la nécessité d'en faire usage. Je n'épargnerai rien pour m'établir de plus en plus dans sa confiance, pour me rendre le contident de son cœur et l'arbitre de ses plaisirs. Loin de combattre les penchans de son âge, je les consulterai pour en être le maître; j'entrerai dans ses vues pour les diriger; je ne lui chercherai point, aux dépens du présent, un bonheur eloigné. Je ne veux point qu'il soit heureux une fois, mais toujours, s'il est possible.

Ceux qui veulent conduire sagement la jeunesse pour la garantir des pieges des sens lui font horreur de l'amour, et lui feroient volontiers un crime d'y songer à son âge, comme si l'amour étoit fait pour les vieillards. Toutes ces leçons trompeuses que le cœur dément ne persuadent point. Le jeune homme, conduit par un instinct plus sûr, rit en secret des tristes maximes auxquelles il feint d'acquiescer, et n'attend que le moment de les rendre vaines. Tout cela est contre la nature. En suivant une route opposée, j'arriverai plus sûrement au même but. Je ne craindrai point de flatter en lui le doux

sentiment dont il est avide; je le lui peindrai comme le suprême honheur de la vie, parce qu'il l'est en effet; en le lui peignant, je veux qu'il s'y livre; en lui faisant sentir quel charme ajoute à l'attrait des sens l'union des cœurs, je le dégoûterai du libertinage, et je le rendrai sage en le rendant amoureux.

Qu'il faut être horné pour ne voir dans les désirs naissans d'un jeune homme qu'un obstacle aux leçons de la raison! Moi, j'v vois le vrai moyen de le rendre docile à ces mêmes leçons. On n'a de prise sur les passions que par les passions; c'est par leur empire qu'il faut combattre leur tyrannie, et c'est toujours de la nature elle-même qu'il faut tirer les instrumens propres a la régler.

Emile n'est pas fait pour rester toujours solitaire; membre de la société, il en doit remplir les devoirs. Fait pour vivre avec les hommes, il doit les connoître. Il connoît l'homme en général ; il lui reste à connoître les individus. Il sait ce qu'on fait dans le monde ; il lui reste à voir comment ou y vit. Il est temps de lui montrer l'extérieur de cette grande scène dont il connoît déjà tous les jeux cachés. Il n'y portera plus l'admiration stupide d'un jeune étour di. mais le discernement d'un esprit droit et juste, Ses passions pourront l'abuser, sans doute: quand est-ce qu'elles n'abusent pas ceux qui s'y livrent? mais au moins il ac sera point trompé par celles des autres. S'il les voit, il les verra de l'œil du sage, sans être entrainé par leurs exemples ni séduit par leurs préjugés.

Comme il y a un âge propre à l'étude des sciences, il y en a un pour bien saisir l'usage du monde. Quiconque apprend cet usage tron jeune le suit toute sa vie, sans choix, sans reflexion, et, quoique avec suffisance, sans jamais bien savoir ce qu'il fait. Mais celui qui l'apprend, et qui en voit lés raisons, le suit avec plus de discernement, et par conséquent avec plus de justesse et de grâce. Donnez-moi un enfant de douze ans qui ne sache rien dy tout. à quinze ans je dois yous le rendre aussi sayant que celui que vous avez instruit dès le premier âge, avec la différence que le savoir du vôtre ne sera que dans sa mémoire, et que celui du mien sera dans son jugement. De même, introduisez un jeune homme de vingt ans dans le monde : bien conduit, il sera dans un an plus aimable et plus

GI2 EMILE.

judicieusement poli que celui qu'on y aura mourri des son enfance : car le premier, étant capable de sentir les raisons de tous les procédés relatifs à l'âge, à l'état, au sexe, qui constituent cet usage, les peut réduire en principes, et les étendre aux cas non prévus; au lieu que l'autre, n'ayant que sa routine pour toute règle, est embarrassé sitôt qu'on l'en sort.

Les jeunes demoiselles françoises sont toutes élevées dans des couvens jusqu'à ce qu'en les marie. S'aperçoit-on qu'elles aient peine alors à prendre ces manières qui leur sont ai nouvelles? et accusera-t-on les femmes de Paris d'avoir l'air gauche, embarrassé, et d'ignorer l'usage du monde pour n'y avoir pas été mises dès leur enfance? Ce préjugé vient des gens du monde eux-mêmes, qui, ne connoissant rien de plus important que cette petite science, s'imaginent faussement qu'on ne peut s'y prendre de trop bonne heure pour l'acquérir.

Il est vrai qu'il ne faut pas non plus trop attendre. Quiconque a passé toute sa jeunesse loin du grand monde y porte le reste de sa vie un air embarrassé, contraint, un propos toujours hors de propos, des manières lourdes et maladroites, dont l'habitude d'y vivre ne le défait plus, et qui n'acquièrent qu'un nouveau ridicule par l'effort de s'en délivrer. Chaque sorte d'instruction a son temps propre qu'il faut connoître, et ses dangers qu'il faut éviter. C'est surtout pour celle-ci qu'ils se réunissent; mais je n'y expose pas non plus mon élève sans précautions pour l'en garantir.

Quand ma méthode remplit d'un même objet toutes les vues, et quand, parant un inconvénient, elle en prévient un autre, je juge alors qu'elle est bonne, et que je suis dans le vrai. C'est ce que je crois voir dans l'expédient qu'elle me suggère ici. Si je yeux être austère et sec avec mon disciple, je perdrai sa confiance, et bientôt il se cachera de moi. Si je veux être complaisant, facile, ou fermer les yeux, de quoi lui sert d'être sous ma garde? Je ne fais qu'autoriser son désordre, et soulager sa conscience aux dépens de la mienne. Si je l'introduis dans le monde avec le seul projet de l'instruire. il s'instruira plus que je ne veux. Si je l'en tiens éloigné jusqu'à la fin, qu'aura-t-il appris de moi? Tout, peut-être, hors l'art le plus nécessaire à l'homme et au citoven, qui est de savoir

vivre avec ses semblables. Si je donne à ces soins une utilité trop éloignée, elle sera pour lui comme nulle; il ne fait cas que du présent. Si je me contente de lui fournir des amusemens, quel bien lui fais-je? il s'amollit et ne s'instruit point.

Rien de tout cela. Mon expédient seul pourvoit à tout. Ton cœur, dis-je au jeune homme, a besoin d'une compagne; allons chercher celle qui te convient: nous ne la trouverons pas aisément peut-être, le vrai mérite est toujours rare; mais ne nous pressons ni ne nous rebutons point. Sans doute il en est une, et nous la trouverons à la fin, ou du moins celle qui en approche le plus. Avec un projet si flatteur pour lui je l'introduis dans le monde. Qu'ai-je besoin d'en dire davantage? ne voyez-vous pas que j'ai tout fait?

En lui peignant la maîtresse que je lui destine, imaginez si je saurai m'en faire écouter. si je saurai lui rendre agréables et chères les qualités qu'il doit aimer, si je saurai disposer tous ses sentimens à ce qu'il doit rechercher ou fuir. Il faut que je sois le plus maladroit des hommes, si je ne le rends d'avance passionné sans savoir de qui. Il n'importe que l'objet que je lui peindrai soit imaginaire; il suffit qu'il le dégoûte de ceux qui pourroient le tenter : il suffit qu'il trouve partout des comparaisons qui lui fassent préférer sa chimère aux objets réels qui le frapperont : et qu'est-ce que le véritable amour lui-même, si ce n'est chimère, mensonge, illusion? On aime bien plus l'image qu'on se fait que l'objet auquel on l'applique. Si l'on voyoit ce qu'on aime exactement tel qu'il est. il n'y auroit plus d'amour sur la terre. Quand on cesse d'aimer, la personne qu'on aimoit reste la même qu'auparavant, mais on ne la voit plus la même; le voile du prestige tombe, et l'amour s'évanouit. Or, en fournissant l'objet imaginaire, je suis le maître des comparaisons. et j'empêche aisément l'illusion des objets réels.

Je ne veux pas pour cela qu'on trompe un jeune homme en lui peignant un modèle de perfection qui ne puisse exister; mais je choisirai tellement les defauts de sa maîtresse, qu'ils lui conviennent, qu'ils lui plaisent; et qu'ils servent à corriger les siens. Je ne veux pas non plus qu'on lui mente, en affirmant faussement que l'objet qu'on lui peint existe; mais s'il se complait à l'image, il lui souhaitera bientôt un

est facile; c'est l'affaire de quelques descriptions adroites, qui, sous des traits plus sensibles, donneront à cet objet imaginaire un plus grand air de vérité. Je voudrois aller jusqu'à le nommer; je dirois en riant, Appelons Sophie votre future maîtresse: Sophie est un nom de bon augure : si celle que vous choisirez ne le porte pas, elle sera digne au moins de le porter; nous pouvons lui en faire honneur d'avance. Après tous ces détails, si, sans affirmer (a), sans nier, on s'echappe par des défaites, ses soupçons se changeront en certitude : il croira qu'on lei fait mystère de l'épouse qu'on lui destine, et qu'il la verra quand il sera temps. S'il en est une fois la , et qu'on ait bien choisi les traits qu'il faut lui montrer, tout le reste est facile; on peut l'exposer dans le monde presque sans risque : defendez-le seulement de ses sens, son cœur est en súreté.

Mais, soit qu'il personnifie on non le modele que j'aurai su lui rendre aimable, ce modèle, s'il est bien fait, ne l'attachera pas moins a tout ce qui lui ressemble, et ne lui donnera pas moins d'eloignement pour tout ce qui ne lui ressemble pas, que s'il avoit un objet réel. Quel avantage pour préserver son cœur des dangers auxquels sa personne doit être exposée, pour réprimer ses sens par son imagination, pour l'arracher surtout à ces donneuses d'éducation qui la font payer si cher, et ne forment un jeune homme à la politesse qu'en lui ôtant toute honnéteté! Sophie est si modeste! De quel œil verra-t-il leurs avances? Sophie a tant de simplicité! Comment annera-t-il leurs airs 9 Il y a trop loin de ses idees a ses observations pour que celles-ci lai soient jamais dangerenses.

Tous ceux qui parlent de gouvernement des enfans suivent les mêmes prejuges et les mêmes maximes, parce qu'ils observent mal et reflechissent plus mal encore. Ce n'est ni par le temperament ni par les sens que commence l'égarement de la jeunesse, c'est par l'opinion. S'il etoit ici question des garçons qu'on eleve dans les collèges, et des filles qu'on éleve dans les couvens, le ferois voir que cela est vrai. même à leur égard; car les premières leçons que prennent les uns et les autres, les seules

original. Du souhait à la supposition, le trajet : qui fractifient sont celles du vive; et ce n'est pas la nature qui les corrompt, c'est l'exemple. Mais abandonnons les pensionnaires des colleges et des convens à leurs mauvaises mœurs; elles seront toujours sans remède. Je ne parle que de l'education domestique. Prenez un jeune homme eleve sagement dans la maison de son pere en province, et l'examinez au mument qu'il arrive à Paris, ou qu'il entre dans le monde; vous le trouverez pensant bien sur les choses bonnètes, et avant la volonte même aussi saine que la raison; vous lui trouverez du mepris pour le vice, et de l'horreur pour la debauche; au nom seul d'une prostituce. vous verrez, dans ses yeux le scandale de l'innocence. Je soutiens qu'if n'y en a pas un qui pôt se résoudre a entrer seul dans les tristes demeures de ces malheureuses, quand même il en sauroit l'usage, et qu'il en sentiroit le besoin.

> A six mois de là , considerez de nouveau le même jeune homme, vous ne le reconnoitrez plus; des propos libres, des maximes du haut ton, des airs dégages, le feront prendre pour un autre homme, si ses plaisanteries sur sa première simplicité, sa honte quand on la lui rappelle, ne montroient qu'il est le même et qu'il en rougit. O combien il s'est forme dans pen de temps! D'où vient un changement si grand et si brusque? Du progrès du temperament? Son tempérament n'eût-il pas fait le même progrès dans la maison paternelle? et surement il n'y cut pris ni ce ton ni ces maximes. Des premiers plaisirs des sens? Tout au contraire. Quand on commence à s'y hyrer, on est craintif, inquiet, on fuit le grand jour et le bruit. Les premières voluptes sont toujours invstérieuses; la pudeur les assaisonne et les cache : la premiere maîtresse ne rend pas effronté, mais timide. Tout absorbe dans un étatsi nouveau pour lui, le jeune homme se recueille pour le goûter, et tremble toujours de le perdre. S'il est bruvant, il n'est ni voluntueux ni tendre; tant qu'il se vante, il n'a pas joui.

D'autres manieres de penser ont produit seules ces differences. Son œur est encore le même, mais ses opinions ont changé. Ses sentamens, plus lents à s'altérer, s'altereront enfin par elles; et c'est alors sculement qu'il sera veritablement corrompu. A peige est-il entre dans le monde qu'il y prend une seconde éduBIA ÉMILE.

cation tout opposée à la première, par laquelle il apprend à mépriser ce qu'il estimoit et à estimer ce qu'il méprisoit : on lui fait regarder les lecons de ses parens et de ses maîtres comme un jareon pedantesque, et les devoirs qu'ils lui ont prechés comme une morale puérile qu'on doit dédaigner etant grand. Il se croit obligé par honneur à changer de conduite; il devient entreprenant sans désirs et fut par mauvaise honte. Il raille les bonnes mœurs avant d'avoir pris du goût pour les mauvaises, et se pique de débauche sans savoir être debauché. Je n'oublierai jamais l'aveu d'un jeune officier aux gardes-suisses, qui s'ennuyoit beaucoup des plaisirs bruvans de ses camarades, et n'osoit s'y refuser de peur d'être moque d'eux : « Je m'exerce à • cela, disoit-il, comme à prendre du tabac mal-» gré ma répugnance : le goût viendra par l'ha-» bitude; il ne faut pas tonjours être enfant. »

Ainsi donc c'est bien moins de la sensualité que de la vanite qu'il faut preserver un jeune homme entrant dans le monde : il cède plus aux penchans d'autrei qu'aux siens, et l'amour-propre fait plus de libertins que l'amour-

Cela posé, je demande s'il en est un sur la terre entière mieux armé que le mien contre tout ce qui peut attaquer ses mœurs, ses sentimens, ses principes; s'il en est un plus en état de resister au torrent. Car contre quelle séduction n'est-il pas en défense? Si ses désirs l'entrainent vers le sexe, il n'y trouve point ce qu'il cherche, et son cœur préoccupe le retient. Si ses sens l'agitent et le pressent, où trouvera-t-il à les contenter? L'horreur de l'adultère et de la débauche l'éloigne egalement des filles publiques et des femmes mariées, et c'est toujours par l'un de ces deux états que commencent les désordres de la jeunesse. Une fille à marier peut être conuette: mais elle ne sera pas effrontée, elle n'ira pas se jeter à la tête d'un jeune homme qui peut l'épouser s'il la croit sage; d'ailleurs elle aura quelqu'un pour la surveiller. Émile, de son côté, ne sera pas tout-à-fait livré à lui-même; tous deux auront au moins pour gardes la crainte et la honte, inseparables des premiers désirs ; ils ne passeront point tout d'un coup aux dernières familiarités, et n'auront pas le temps d'y venir par degrés sans obstacles. Pour s'y prendre autrement, il faut qu'il ait dejà pris leçon de ses

camarades, qu'il ait appris d'eux à se moquer de sa retenue, à devenir insolent à leur imitation. Mais quel homme au monde est moins imitateur qu'Émile? Quel homme se mène moins par le ton plaisant que celui qui n'a point de préjugés et ne sait rien donner à ceux des autres? J'ai travaillé vingt ans à l'armer contre les moqueurs : il leur faudra plus d'un jour pour en faire leur dupe; car le ridicule n'est à ses veux que la raison des sots, et rien ne rend plus insensible à la raillerie que d'être au-dessus de l'opinion. Au lieu de plaisanteries il lui faut des raisons; et, tant qu'il en sera là, je n'ai pas peur que de jeunes fous me l'enlèvent; j'ai pour moi la conscience et la verité. S'il faut que le prejugé s'y mêle, un attachement de vingt ans est aussi quelque chose : on ne lui fera jamais croire que je l'aie ennuyé de vaines lecons ; et dans un cœur droit et sensible, la voix d'un ami fidèle et vrai saura bien effacer les cris de vingt seducteurs. Comme il n'est alors question que de lui montrer qu'ils le trompent, et qu'en feignant de le traiter en homme ils le traitent reellement en enfant, j'affecterai d'ètre toujours simple, mais grave et clair dans mes raisonnemens, afin qu'il sente que c'est moi qui le traite en homme. Je lui dirai : « Vous voyez que votre seul intérêt. » qui est le mien, dicte mes discours; je n'en » peux avoir aucun autre. Mais pourquoi ces » jeunes gens veulent-ils vous persuader? c'est au'ils veulent vous séduire : ils ne vous aianent point, ils ne prepnent aucun interêt à vous; ils ont pour tout motif un depit secret de voir que vous valez mieux qu'eux; ils » yeulent your rabaisser à leur petite mesure, et ne vous reprochent de vous laisser gouverner, qu'afin de vous gouverner euxmêmes. Pouvez-vous croire qu'il y cut à gas gner pour vous dans ce changement? Leur · sagesse est-elle donc si superieure, et leur attachement d'un jour est-il plus fort que le mien? Pour donner quelque poids à leur raillerie, il faudroit en pouvoir donner à leur » autorité; et quelle expérience ont-ils pour » élever leurs maximes au-dessus des nôtres? . Ils n'ont fait qu'imiter d'autres etourdis. ocomme ils veulent être imités à leur tour. · Pour se mettre au-dessus des prétendus pré-juges de leurs pères, ils s'asservissent à ceux

de leurs camarades. Je ne vois point ce qu'ils pagnent à cela : mais je vois qu'ils y perdent
sûrement deux grands avantages; celui de l'affection paternelle, dont les conseils sont
tendres et sincères, et celui de l'experience,
qui fait juger de ce qu'on connoît; car les pères ont eté enfans, et les enfans n'ont pas
été pères.

· Mais les croyez-yous sincères au moins dans leurs folles maximes? Pas même cela. cher Émile; ils se trompent pour vous tromper : ils ne sont point d'accord avec euxmêmes : leur cœur les dement sans cesse, et souvent leur bouche les controlit. Tel d'enr tre eux tourne en dérision tout ce qui est honnéte, qui seroit au désespoir que sa · femme pensit comme lui. Tel autre poussera cette indifférence de mœurs jusqu'à celles de · la femme qu'il n'a point encore, ou, pour ocomble d'infamie, à celles de la femme · qu'il a dejà : mais allez plus foin : parlez-lui de sa mère, et voyez s'il passera volontiers nour être un enfant d'adultere et le fils d'une • femme de mauvaise vie, pour prendre à faux » le nom d'une famille, pour en voler le patrimoine à l'héritier naturel, enfin s'il se laissera patiemment traiter de bâtard. Qui d'entre eux voudra qu'on rende à sa fille le desphongeur dont il couvre celle d'autrui? Il n'y o en a pas un qui n'attentat même à votre vie. » si yous adoptiez avec lui, dans la pratique, · tous les principes qu'il s'efforce de vous don-· ner. C'est ainsi qu'ils décèlent enfin leur inconséquence, et qu'on sent qu'aucun d'eux ne croit ce qu'il dit. Voilà des raisons, cher Emile : pesez les leurs , s'ils en ont , et comparez. Si je voulois user comme eux de mépris et de raillerie , vous les verriez prêter le · flanc au ridicule autant peut-être et plus que moi. Mais je n'ai pas peur d'un examen sé-· rieux. Le triomphe des moqueurs est de courte · durée : la vérité demeure, et leur rire insense s'évanouit.

Vous n'imaginez pas comment à vingt ans Émile peut être docile. Que nous pensons différemment! Moi, je ne conçois pas comment il a pu l'être à dix; car quelle prise avois-je sur lui à cet âge? Il m'a fallu quinze ans de soins pour me ménager cette prise. Je ne l'elevois pas alors, je le préparois pour être èleve. Il l'est maintenant assez pour être docile; il reconnolt la voix de l'amitié, et il sait obéir à la raison. Je lui laisse, il est vrai, l'apparence de l'indépendance; mais jamais il ne fut mieux assujetti, car il l'est parce qu'il veut l'être. Tant que je n'ai pu me rendre maître de sa volonte, je le suis demeuré de sa personne; je ne le quittois pas d'un pas. Maintenant je le laisse quelquefois à lan-même, parce que je le gouverne toujours. En le quittant, je l'embrasse, et je lui dis d'un air assuré: Émile, je te confie à mon ami, je te livre à son cœur honnête; c'est lui qui me repondra de toi.

Ce n'est pas l'affaire d'un moment de corrompre des affections saines qui n'ont reçu
nulle altération précedente, et d'effacer des
principes derives immédiatement des premières
lumières de la raison. Si quelque changement
s'y fait durant mon absence, elle ne sera jamais
assez longue, il ne saura jamais assez bien se
cacher de moi pour que je n'aperçoive pas le
danger avant le mal, et que je ne sois pas à
temps d'y porter remède. Comme on ne se déprave pas tout d'un coup, on n'apprend pas
tout d'un coup a dissimuler; et si jamais homme
est maladroit en cet art, c'est Emile, qui n'eut
de sa vie une seule occasion d'en user.

Par ces soins et d'autres semblables je le crois si bien garanti des objets étrangers et des maximes vulgaires, que j'aimerois mieux le voir au milieu de la plus mauvaise societe de Paris. que seul dans sa chambre ou dans un parc, livré à toute l'inquietude de son âge. On a beau faire, de tous les ennemis qui peuvent attaquer un jeune homme, le plus dangereux et le seul qu'on ne peut écarter, c'est lui-même : cet ennemi pourtant n'est dangereux que par notre faute: car, comme je l'ai dit mille fois, c'est par la seule imagination que s'éveillent les sens. Leur besoin proprement n'est point un besoin physique; il n'est pas vrai que ce soit un vrai besoin. Si jamais objet lascif n'eût franné nos yeux, si jamais idee deshonnéte ne fût entrée dans notre esprit, jamais peut-être ce prétendu besoin ne se fût fait sentir à pous, et nous serions demeurés chastes, sans tentations, sans efforts et sans merite. On ne suit pas quelles fermentations sourdes certaines situations et certains spectacles excitent dans le sang de la jeunesse, sans qu'elle sache démêter elle-même

616 ÉMILE.

la cause de cette première inquiétude, qui n'est pas lacile a calmer, et qui ne tarde pas a renaître. Pour moi, plus je reflechis à cette importante crise et à ses causes prorhaînes ou éloignees, plus je me persuade qu'un solitaire elevé dans un desert, sans tivres, sans instructions et sans femmes, y mourroit vierge à quelque âge qu'il fût parvenu.

Mais il n'est pas ici question d'un sauvage de cette espèce. En elevant un homme parmi ses semblables et pour la societé, il est impossible, il n'est pas même à propos de le nourrir toujours dans cette salutaire ignorance; et ce qu'il y a de pis pour la sagesse est d'être savant a demi. Le souvenir des objets qui nous ont frappés, les idées que nous avons acquises, nous suivent dans la retraite, la peuplent, malgré nous, d'images plus séduisantes que les objets mêmes, et rendent la solitude aussi funeste à celui qui les y porte, qu'elle est utile à celui qui s'y maintient toujours seul.

Veillez donc avec soin sur le jeune homme, il pourra se garantir de tout le reste; mais c'est à vous de le garantir de lui. Ne le laissez seul m jour ni nuit, couchez tout au moins dans sa chambre : qu'il ne se mette au lit qu'accable de sommeil, et qu'il en sorte à l'instant qu'il s'éveille. Defiez-vous de l'instinct sitôt que vous ne vous y bornez plus : il est bon tant qu'il agit seul; il est suspect dès qu'il se méle aux institutions des hommes : il ne faut pas le détruire, il faut le regler ; et cela peut-être est plus difficile que de l'aneantir. Il seroit trèsdangereux qu'il apprit à votre elève à donner le change à ses sens et à suppleer aux occasions de les satisfaire : s'il connoît une fois ce dangereux supplément, il est perdu. Dès lors il aura toujours le corps et le cœur enervés; il portera jusqu'au tombeau les tristes effets de cette habitude, la plus funeste a laquelle un jeune homme puisse être assujetti. Sans doute il vaudroit mieux encore.... Si les fureurs d'un temperament ardent deviennent invincibles, mon cher Émile, je te plains; mais je ne balancerai pas un moment, je ne souffrirai point que la fin de la nature soit éludée. S'il faut qu'un tyran te subjugue, je te livre par preference à celui dont je peux te delivrer : quoi qu'il arrive. je t'arracherai plus aisément aux femmes qu'à 10i.

Jusqu'à vingt ans le corps crolt, il a besoin de toute sa substance : la continence est alors dans l'ordre de la nature, et l'on n'y manque guère qu'aux dépens de sa constitution. Depuis vingt ans la continence est un devoir de morale ; elle importe pour apprendre à régner sue soi-même, à rester le maître de ses appetts. Mais les devoirs moraux ont leurs modifications, leurs exceptions, leurs règles. Quand la foiblesse humaine rend une alternative inevitable, de deux maux préférons le moindre ; en tout état de cause, il vaut mieux commettre une faute que de contracter un vice.

Souvenez-vous que ce n'est plus de mon elève que je parle ici, c'est du vôtre. Ses passions. que vous avez laisse fermenter, vous subjuguent : cédez-leur donc ouvertement, et sans lui déguiser sa victoire. Si vous savez la lui montrer dans son vrai jour, il en sera moins fier que honteux, et vous vous ménagerez le droit de le guider durant son égarement pour lui faire au moins eviter les precipices. Il importe que le disciple ne fasse rien que le maître ne le sache et pe le veuille, pas même ce qui est mal ; et il vaut cent fois micux que le gouverneur approuve une faute et se trompe, que s'il étoit trompe par son elève, et que la faute se fit sans qu'il en sût rien, Qui croit devoir fermer les veux sur quelque chose se voit bientôt forcé de les fermer sur tout : le premier abus toleré en amène un autre : et cette chaîne ue finit plus qu'au renversement de tout ordre et au mepris de toute loi.

Une autre erreur que j'ai déjà combattue, mais qui ne sortira jamais des petits esprits, c'est d'affecter toujours la dignité magistrale, et de vouloir passer pour un homme parfait dans l'esprit de son disciple. Cette méthode est à contre-sens. Comment ne voient-ils pasqu'en voulant affermir leur autorité ils la détruisent; que pour faire écouter ce qu'on dit il faut se mettre à la place de ceux à qui l'on s'adresse. et qu'il faut être homme pour savoir parler au cœur humain! Tous ces gens parfaits ne touchent ni ne persuadent; on se dit toujours qu'il leur est bien aise de combattre des passions qu'ils ne sentent pas. Montrez vos foiblesses a votre clève, si vous voulez le guérir des siennes. qu'il voie en vous les mêmes combats qu'il eprouve, qu'il apprenne à se vaincre à votre exemple, et qu'il ne dise pas comme les autres ; Ces vieillards, dépites de n'être plus jeunes, veulent traiter les jeunes gens en vieillards, et, parce que tous leurs desirs sont éteints, ils nous font un crime des nôtres.

Montaigne dit qu'il demandoit un jour au seigneur de Langey combien de fois, dans ses négociations d'Allemagne, il s'etoit enivré pour le service du roi (\*). Je demanderois volontiers au gonverneur de certain ienne homme combien de fois il est entré dans un mauvais lieu pour le service de son eleve. Combien de fois? je me trompe. Si la premiere n'ôte a jamais au libertin le desir d'y rentrer, s'il n'en rapporte le repentir et la honte, s'il ne verse dans votre sein des torrens de larmes, quittez-le à l'instant; il n'est qu'un monstre, ou vous n'êtes qu'un imbécille ; vous ne lui servirez jamais à rien. Mais laissons ces expédiens extrêmes. aussi tristes que dangereux, et qui n'ont aucun rapport à notre éducation.

Que de précautions à prendre avec un jeune homme bien né avant que de l'exposer au scandale des mœurs du siecle! Ces precautions sont penibles, mais elles sont indispensables, c'est la négligence en ce point qui perd toute la jeunesse; c'est par le desordre du premier age que les hommes dégénerent, et qu'on les voit devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Vils et làches dans leurs vices mêmes, ils n'ont que de petites ames, parce que leurs corps usés ont été corrompus de bonne heure ; à peine leur reste-t-il assex de vie pour se mouvoir. Leurs subtiles pensées marquent des esprits sans étoffe; ils ne savent rien sentir de grand et de noble; ils n'ont qui simplicité ni vigueur : abjects en toute chose, et bassement mechans, ils ne sont que vains, fripons, faux ; ils n'ont pas même assez de courage pour être d'illustres scelerats. Tels sont les meprisables hommes que forme la crapule de la jeunesse : s'il s'en trouvoit un seul qui sût être temperant et sobre, qui sût, au milieu d'eux, preserver son cœur, son sang, ses mœurs, de la contagion de l'exemple, a trente ans il ecraseroit tous ces insectes, et deviendroit leur maître avec moins de peine qu'il n'en eut à rester le sien.

"t Liv 4 chap 25. — Il est question de ce Langey en plusteurs endronts de l'ouvrage de Montaigne, mair dans celus a Il designe scolement ses segment.

G. P.

Pour peu que la naissance ou la fortune est fait pour Émile, il seroit cet homme s'il vouloit l'être : mais il les mépriseroit trop pour daigner les asservir. Voyons-le maintenant au milieu d'eux, entrant dans le monde, non pour y primer, mais pour le connoltre, et pour y trouver une compagne digne de lui.

Dans quelque rang qu'il puisse être né, dans quelque sociéte qu'il commence à s'introduire, son debut sera simple et sans eclat : a Dieu ne plaise qu'il soit assez malheureux pour y brillec! les qualites our francent au premier condd'œil ne sont pas les siennes, il ne les a ni ne les veut avoir. Il met trop peu de prix aux jugemens des hommes pour en mettre à leurs prejuges, et ne se soucie point qu'on l'estime avant que de le connoître. Sa manière de se presenter n'est ni modeste ni vaine, elle est naturelle et vraie : il ne connoît ni gene ni dequisement, et il est au milieu d'un cercle ce qu'il est seul et sans témoin. Sera-t-il pour cela grossier, dedaigneux, sans attention pour personne? Tout au contraire; si scul il ne compte pas pour rien les autres hommes, pourquoi les compteroit-il pour rien vivant avec eux? Il ne les prefère point à lui dans ses manieres, parce qu'il ne les préfere pas à lui dans son cœur : mais il ne leur montre pas non plus une indifférence qu'il est bien éloigne d'avoir : s'il n'a pas les formules de la politesse, il a les soins de l'humanité. Il n'aime à voir souffrir personne : il n'offrira pas sa place à un autre par simagree, mais il la lui cédera volontiers par bonte, si, le voyant oublie, il juge que cet ouble le mortifie; car il en coûtera moins a mon jeune homme de rester debout volontairement, que de voir l'autre v rester par force.

Quoique en general Émile n'estune pas les hommes, il ne leur montrera point de mepris, parce qu'il les plaint et s'attendrit sur eux. Ne pouvant leur donner le goût des biens reels, il leur laisse les biens de l'opinion dont ils se contentent, de peur que, les leur ôtant à pure perte, il ne les rendit plus malheureux qu'auparavant. Il n'est donc point disputeur ni contredisant; il n'est pas non plus complaisant et flatteur; il dit son avis sans combattre celui de personne, parce qu'il aime la liberte par-dessus toute chose, et que la franchise en est un des plus beaux droits.

Il parle peu, parce qu'il ne se soucie guère qu'on s'occupe de lui : par la même raison il ne dit que des choses utiles : autrement, qu'est-ce qui l'engageroit à parler? Emile est trop instruit pour être jamais babillard. Le grand caquet vient necessairement, ou de la pretention à l'esprit , dont je parlerai ci-après , ou du prix qu'on donne à des bagatelles, dont on croit sottement que les autres font autant de cas que nous. Celui qui connoît assez de choses pour donner à toutes leur veritable prix ne parle jamais trop ; car il sait apprécier aussi l'attention qu'on lui donne et l'interét qu'on peut prendre à ses discours. Généralement les gens qui savent peu parlent beaucoup, et les gens qui savent beaucon parlent neu. It est simple qu'un ignorant trouve important tout ce qu'il sait et le dise à tout le monde. Mais un homme instruit n'ouvre pas aisement son répertoire; il auroit trop à dire, et il voit encore plus à dire après lui : il se tait.

Loin de choquer les manières des autres, Emile s'y conforme assez volontiers; non pour paroître instruit des usages, ni pour affecter les airs d'un homme poli, mais au contraire de peur qu'on ne le distingue, pour éviter d'être aperçu; et jamais il n'est plus à son aise que quand on ne prend pas garde à lui.

Quoique entrant dans le monde il en ignore absolument les manières, il n'est pas pour cela timide et craintif; s'il se derobe, ce n'est point par embarras, c'est que pour bien voir il faut n'être pas vu : car ce qu'on pense de lui ne l'inquiète guère, et le ridicule ne lui fait pas la moindre neur. Cela fait qu'etant touiours tranquille et de sang-froid, il ne se trouble point par la mauvaise honte. Soit qu'on le regarde ou non, il fait toujours de son mieux ce qu'il fait; et toujours tout à lui pour bien observer les autres, il saisit leurs manières (a) avec une aisance que ne peuvent avoir les esclaves de l'opinion. On peut dire qu'il prend plutôt l'usage du monde, precisement parce qu'il en fait peu de cas.

Ne vous trompez pas cependant sur sa contenance, et n'aliez pas la comparer a celle de vos jeunes agreables. Il est ferme et non suffisant; ses manieres sont tibres et non de-

daigneuses : l'air insolent n'appartient qu'aux esclaves. l'independance n'a rien d'affecte. Je n'ai jamais vu d'homme ayant de la fierte dans l'âme en montrer dans son maintien : cette affectation est bien plus propre aux àmes viles et vaines, qui ne peuvent en imposer que par là. Je lis dans un livre (\*), qu'un etranger se présentant un jour dans la salle du fameux Marcel, celui-ci lui demanda de quel pays il etoit : e Je suis Anglois, repond l'etranger. Vous An-• glois! replique le danseur; vous seriez de o cette ile où les citovens ont part à l'administration publique et sont une portion de la puissance souveraine (\*)! Non, monsieur; re ce front baisse, ce regard timide, cette demarche incertaine, be na annoncent que l'es-· clave titré d'un electeur. •

Je ne sais si ce jugement montre une grande connoissance du vrai rapport qui est entre le caractère d'un homme et son exterieur. Pour moi, qui n'ai pas l'honneur d'être maître à danser, j'aurois pense tout le contraire. J'aurois dit : « Cet Anglois n'est pas courtisan ; je » n'ai jamais out dire que les courtisans eussent » le front haissé et la demarche incertaine ; un « homme timide chez un danseur pourroit bien » ne l'être pas dans la chambre des communes. » Assurement ce M. Marcel-la doit prendre ses compatrioles pour autant de Romains.

Quand on aime on veut être aimé. Émile aime les hommes, il veut donc leur plaire. A plus forte raison il veut plaire aux femmes; son âge, ses mœurs, son projet, tout concourt à nourrir en lui ce désir. Je dis ses mœurs, car elles y font beaucoup; les hommes qui en ont sont les vrais adorateurs des femmes. Ils n'ont pas comme les autres je ne sais quel jargon moqueur de galanterie; mais ils ont un empressement plus vrai, plus tendre, et qui part du cœur. Je connoîtrois près d'une jeune femme un bomme qui a des mœurs et qui commande

<sup>(\*)</sup> De l'Espert, Disc. II, chap. I. G. P.

<sup>(</sup>i) Comme s'il y avoit des citoyens qui ne fusicat pas membres de la cité, el qui n'eusent pas, comme tels, part à Lautorite sonveraine! Mais les François, ayant jugé à propos d'usurper ce respectable nom de citoyens, du jadis aux membres des cités guiloises, en ont dénaturé l'idée, au point qu'on n'y conçoit plus rien l'inhomine qui viel i de métrer beaucoup de lèties contre la Nouvelle Heloise, a orué sa signature du titre de citoyen de Paimbouf, et a cru me faire une excellente planamerie.

à la nature, entre cent mille débauchés. Jugez de ce que doit être Émile avec un tempérament tout neuf, et tant de raisons d'v resister! Pour auprès d'elles, je crois qu'il sera quekquefois timide et embarrasse; mais sûrement cet embarras ne leur déplaira pas, et les moins friponnes n'auront encore que trop souvent l'art d'en jouir et de l'augmenter. Au reste, son empressement changera sensiblement de forme selon les etats. Il sera plus modeste et plus respectueux pour les femmes, plus vif et plus tendre auprès des filles a marier. Il ne perd point de vue l'objet de ses recherches, et c'est toujours à ce qui les lui rappelle qu'il marque le plus d'attention.

Personne ne sera plus exact à tous les égards fondés sur l'ordre de la nature, et mênse sur le bon ordre de la societé : mais les premiers seront toujours préférés aux autres; et il respectera davantage un particulier plus vieux que lui, qu'un magistrat de son âge. Étant donc pour l'ordinaire un des plus jeunes des societés où il se trouvera, il sera toujours un des plus modestes, non par la vanite de paroitre humble, mais par un sentiment naturel et fondésur la raison. Il n'aura point l'impertipent savoir-vivre d'un jeune fat, qui, pour amuser la compagnie, parle plus haut que les sages et coupe la parele aux anciens : il n'autorisera point, pour sa part, la réponse d'un vieux gentilhonime à Louis XV, qui lui demandoit lequel il préféroit de son siècle ou de celui-ci: Sire, j'ai passé ma jeunesse à respecter les vicillards, et il faut que je passe ma vieillesse à respecter les ensans.

Ayant une ame tendre et sensible, mais n'appréciant rien sur le taux de l'opinion, quoiqu'il aime à plaire aux autres, il se souciera peu d'en être considéré. D'où il suit qu'il sera plus affectueux que poli, qu'il n'aura jamais d'airs ni de faste, et qu'il sera plus touché d'une caresse que de mille eloges. Par les mêmes raisons il ne negligera ni ses manières ni son maintien ; il pourra même avoir quelque recherche dans sa parure, non pour paroitre un homme de goût, mais pour rendre sa tigure plus agréable; il n'aura point recours au cadre doré, et jamais l'enseigne de la richesse ne soullera son ajustement.

part un étalage de préceptes, et n'est qu'un effet de sa première education. Un nous fait un grand mystère de l'usage du monde ; comme si, dans l'àge où l'on prend cet usage, on ne le prenoit pas naturellement, et comme si ce n'etoit pas dans un cœur honnête qu'il faut chercher ses premières lois! La véritable politesse consiste à marquer de la bienveillance aux hommes : elle se montre sans peine quand on en a; c'est pour celui qui n'en a pas qu'on est forcé de reduire en art ses apparences.

« Le plus malheureux effet de la politesse » d'usage est d'enseigner l'art de se passer des vertus qu'elle imite. Qu'on nous inspire dans · l'éducation l'humanité et la bienfaisance, nous aurons la politesse; ou nous n'en aurons plus besoin.

» Si nous n'avons pas celle qui s'annonce par les grâces, nous aurons celle qui annonce · l'honnéte homme et le citoyen ; nous n'aurons · pas besoin de recourir à la fausseté.

Au lieu d'être artificieux pour plaire, il suffira d'être bon : au lieu d'être faux pour · flatter les foiblesses des autres, il suffira d'é-· tre indulgent.

· Ceux avec qui l'on aura de tels procèdés · n'en seront ni enorgueillis ni corrompus; ils » n'en seront que reconnoissans, et en devien-· dront meilleurs (1). •

Il me semble que si quelque éducation doit produire l'espèce de politesse qu'exige ici M. Duclos, c'est celle dont j'ai trace le plan jusqu'ici.

Je conviens pourtant qu'avec des maximes si différentes Émile ne sera point comme tout le monde, et Dieu le préserve de l'être jamais! mais, en ce qu'il sera different des autres, il ne sera ni fácheux, ni ridicule : la difference sera sensible sans être incommode. Emile sera, si l'on veut, un aimable étranger. D'abord on lui pardonnera ses singularités en disant : Il se formera. Dans la suite on sera tout accoutume à ses manières; et voyant qu'il n'en change pas, on les lui pardonnera encore en disant : Il est fait amsi.

Il ae sera point fêté comme un homme aimable, mais on l'aimera sans savoir pourquei; personne ne vantera son esprit, mais on le 620 EMILE.

prendra volontiers pour juge entre les gens d'esprit : le sien sera net et borne, il aura le sens droit et le jugement sain. Ne courant jamais après les idees neuves, il ne sauroit se piquer d'esprit. Je lui ai fait sentir que toutes les idees salutaires et vraiment utiles aux hommes ont été les premières connues, qu'elles fout de tout temps les seuls vrais liens de la société, et qu'il ne reste aux esprits transcendans qu'à se distinguer par des idees pernicieuses et funestes au genre humain. Cette maniere de se faire admirer ne le touche guère : il sait ou il doit trouver le bonheur de sa vie, et en quoi il peut contribuer au bonheur d'autrui. La sphere de ses connoissances ne s'étend pas plus foin que ce qui est profitable. Sa route est étroite et bien marquée : n'etaut point tenté d'en sortir, il reste confondu avec ceux qui la suivent, il ne veut ni s'égarer ni briller. Emile est un homme de bon seus, et ne veut pas être autre chose : on aura beau vouloir l'injurier par ce titre, il s'en tiendra toujours honoré.

Ouoique le désir de plaire ne le laisse plus absolument indifferent sur l'opinion d'autrui, il ne prendra de cette opinion que ce qui se rapporte immédiatement a sa personne, sans se soucier des appreciations arbaraires, qui n'ont de loi que la mode ou les prejugés. Il aura l'orgueil de vouloir bien faire tout ce qu'il fait . même de le vouloir faire mieux qu'vn autre : à la course il voudra être le plus leger; à la lutte, le plus fort; au travail, le plus habile; aux jeux d'adresse, le plus adroit : mais il recherchera peu les avantages qui ne sont pas clairs par eux-mêmes, et qui ont besoin d'être constates par le jugement d'autrui, comme d'avoir plus d'esprit qu'un autre, de parler mieux, d'être plus savant, etc.; encore moins ceux qui ne tiennent point du tout à la personne, comme d'être d'une plus grande naissance, d'être estimé plus riche, plus en credit, plus considère, d'en imposer par un plus grand faste.

Aimant les hommes parce qu'ils sont ses semblables, il aimera surtout ceux qui lui ressemblent le plus, parce qu'il se sentira bon; et, jugeant de cette ressemblance par la conformite des goûts dans les choses morales, en tout ce qui tient au bon caractère, il sera fort aise d'être approuvé. Il ne se dira pas precise-

ment: Je me rejouis parce qu'on m'approuve; mais, je me rejouis parce qu'on approuve ce que j'ai fait de bien; je me rejouis de ce que les gens qui m'honorent se font honneur: tant qu'ils jugeront aussi sainement, il sera beau d'obtenir leur estime.

Étudiant les hommes par leurs mœurs dans le monde comme il les étudioit ci-devant par leurs passions dans l'histoire, il aura souvent tieu de réflechir sur ce qui flatte ou choque le cœur humain. Le voilà philosophant sur les principes du goût, et voila l'étude qui lui convient durant cette enque.

Plus on va chercher loin les definitions du goût, et plus on s'egare; le goût n'est que la faculte de juger de ce qui plant ou deplait au plus grand nombre. Sortez de là, vous ne savez plus ce que c'est que le goût. Il ne s'ensuit pas qu'il y ait plus de gens de goût que d'autres; car, bien que la pluralite juge sainement de chaque objet, il y a peu d'hommes qui jugent comme elle sur tous; et, bien que le concours des goûts les plus généraux fasse le bon goût, il y a peu de gens de goût, de même qu'il y a peu de belles personnes, quoique l'assemblage des traits les plus communs fasse la beauté.

Il faut remarquer qu'il ne s'agit pas ici de cequ'on aime parce qu'il nous est utile, ni de ce qu'on bait parce qu'il nous nust. Le goût ne s'exerce que sur les choses indifférentes ou d'un intéret d'amusement tout au plus, et non sur celles qui tiennent a nos besoins : pour juger de celles-ci, le goût n'est pas necessaire, le seul appetit suffit. Voità ce qui rend si difficiles, et, ce semble, si arbitraires, les pures décisions du goût ; car, hors l'instinct qui le determine, on ne voit plus la raison de ses decisions. On doit distinguer encore ses lois dans les choses morales et ses lois dans les choses physiques. Dans celles-ci, les principes du goût semblent absolument inexplicables (a). Mais il importe d'observer qu'il entre du moral dans

to san .... energit ables, car, par exemple, que est-ce qui nous dern pourquot et et ant est de goût et non pou tel entre? Que est-ce qui nous donnera des principes son t associatent des couleurs? Qui est-ce qui nous appenden pourquet l'or de pluti plus que le rond dans un campo tement de gazon, et pourquot le rond dans un campo tement de gazon, et pourquot le rond plut plus que l'acole dans le borsin d'un jet d'eun?

tout ce qui tient à l'imitation (1): ainsi l'on explique des beautés qui paroissent physiques et qui ne le sont réellement point. L'ajouterai que le goût a des regles locales qui le rendent en mille choses dependant des climats, des mœurs, du gouvernement, des choses d'institution; qu'il en a d'autres qui tiennent à l'age, au sexe, au caractère, et que c'est en ce sens qu'il ne faut pas disputer des goûts.

Le goût est naturel à tous les bommes : mais ils ne l'ont pas tous en même mesure, il ne se développe pas dans tous au même degré : et . dans tous, il est sujet à s'alterer par diverses causes. La mesure du goût qu'on peut avoir depend de la sensibilite qu'on a reçue; sa culture et sa forme dépendent des societes ou l'on a vocu. Premierement il faut vivre dans des societes nombreuses pour faire beaucoup de comparaisons. Secondement il faut des societés d'amusement et d'oisneté; car, dans celles d'affaires, on a pour règle, non le plaisir, mais l'interêt. En troisième lieu il faut des sociétés où l'inegalite ne suit pas trop grande, où la tyrannie de l'opinion soit moderce, et où regne la volupte plus que la vanité, car, dans le cas contraire, la mode étouffe le goût; et l'on ne cherche plus ce qui plait, mais ce qui distingue.

Dans ce dernier cas, il n'est plus vrai que le bon goût est celui du plus grand nombre. Pourquoi cela? Parce que l'objet change. Alors la multitude n'a plus de jugement à elle, elle ne juge plus que d'après ceux qu'elle croît plus eclaires qu'elle; elle approuve, non ce qui est bien, mais ce qu'ils ont approuve. Dans tous les temps, faites que chaque homme ait son propre sentiment; et ce qui est plus agreable en soi aura toujours la pluralite des suffrages.

Les hommes dans leurs travaux ne font rien de beau que par imitation. Tous les vrais modéles du goût sont dans la nature. Plus nous nous eloignous du maître, plus nos tableaux sont defigurés. C'est alors des objets que nous aimons que nous tirons nos modeles; et le beau de fantaisie, suiet au caprice et à l'autorité.

n'est plus rien que ce qui plait à ceux qui nous guident.

Ceux qui nous guident sont les artistes, les grands, les riches; et ce qui les guide eux-mémes est leur intérêt ou leur vanité. Ceux-ci, pour étaler leurs richesses, et les autres pour en profiter, cherchent à l'envi de nouveaux moyens de dépense. Par là le grand luxe etablit son empire, et fait aimer ce qui est difficite et coûteux : alors le prétendu beau, loin d'imiter la nature, n'est tel qu'a force de la contrarier. Voila comment le luxe et le mauvais goût sont inseparables. Partout où le goût est dispendieux, il est faux.

C'est surtont dans le commerce des deux sexes que le goût, bon ou mauvais, prend sa forme; sa culture est un effet nécessaire de l'objet de cette societe. Mais, quand la facilité de jouir attiedit le desir de plaire, le goût doit degénerer; et c'est là, ce me semble, une autre raison des plus sensibles pourquoi le bon goût tient aux bonnes mœurs.

Consultez le goût des femmes dans les choses physiques et qui tiennent au rugement des sens : celui des hommes dans les choses morales et qui dépendent plus de l'entendement. Quand les femmes seront ce qu'elles doivent être, elles se borneront aux choses de leur compétence. et jugeront toujours bien ; mais depuis qu'elles se sont établies les arbitres de la littérature. depuis qu'elles se sont mises à juger les livres et à en faire a toute force, elles ne se connoissent plus à rien. Les auteurs qui consultent les savantes sur leurs ouvrages sont toujours surs d'être mal conseillés : les galans qui les consultent sur leur parure sont toujours ridiculement mis. J'aurai bientôt occasion de parler des vrais talens de ce sexe, de la maniere de les cultiver. et des choses sur lesquelles ses decisions doivent alors être écoutees.

Voila les considérations élémentaires que je posersi pour principes en raisonnant avec mon Emile sur une matière qui ne lui est rien moins qu'indifférente dans la circonstance où il se trouve, et dans la recherche dont il est occupé. Et à qui doit-elle être indifférente? La connoissance de ce qui peut être agreable ou desagréable aux hommes n'est pas seulement nècessaire a celui qui a besoin d'eux, mais encore a celui qui vent leur être utile : il importe nème

<sup>(\*)</sup> Cela est promé dans un Essad sur l'Origine des Laugues ,'., qu'on trouvers dans le recueil de mes écuits.

t's to the do ses mute done no Kone ent l'Ocegine des Lungues, les editions premières portent dans en besse en le Principe de la Retoire.

622 ÉMILE.

de leur plaire pour les servir ; et l'art d'écrire n'est rien moins qu'une étude oiseuse quand on l'emploie a faire ecouter la vérité.

Si, pour cultiver le goût de mon disciple, l'avois à choisir entre des pays où cette culture est encore à naître et d'autres où elle auroit deja degenéré, je suivrois l'ordre rétrograde; je commencerois sa tournée par ces derniers, et je finirois par les premiers. La raison de ce choix est que le goût se corrompt par une délicatesse excessive qui rend sensible à des choses que le gros des hommes n'aperçoit pas : cette delicatesse mêne à l'esprit de discussion; car plus on subtilise les objets, plus ils se multiplient : cette subtilité rend le tact plus delicat et moins uniforme. Il se forme alors autant de gout qu'il y a de têtes. Dans les disputes sur la préference, la philosophie et les lumières s'étendent; et c'est ainsi qu'on apprend à penser. Les observations fines ne peuvent guère être faites que par des gens très-repandus, attendu qu'elles frappent après toutes les autres, et que les gens peu accoutumés aux sociétés nombreuses y epuisent leur attention sur les grands traits. Il n'y a pas peut-être à présent un lieu police sur la terre où le goût général soit plus mauvais qu'a Paris. Cependant c'est dans cette capitale que le bon goût se cultive ; et il paroit neu de livres estimés dans l'Europe dont l'auteur n'ait été se former à Paris. Ceux qui pensent qu'il saffit de lire les livres qui s'y font se trompent : on apprend beaucoup plus dans la conversation des auteurs que dans leurs livres; et les auteurs eux-mêmes ne sont pas ceux avec qui l'on apprend le plus. C'est l'esprit des sociétés qui developpe une tête pensante, et qui porte la vue aussi loin qu'elle peut aller. Si yous avez une étincelle de génie, allez passer une année à Paris : bientôt yous serez tout ce que vous pouvez être, ou vous ne serez jamais rien.

On peut apprendre à penser dans les lieux où le mauvais goût règne; mais il ne faut pas penser comme ceux qui ont ce mauvais goût, et il est bien difficile que cela n'arrive quand on reste avec cux trop long-temps. Il faut perfectionner par leurs soins l'instrument qui juge, en évitant de l'employer comme eux. Je me garderai de polir le jugement d'Émile jusqu'à l'altérer; et, quand il aura le tact assez fin pour

sentir et comparer les divers goûts des bommes, c'est sur des objets plus simples que je le ramnerai fixer le sien.

Je m'y prendrai de plus loin encore pour le conserver un goût pur et sain. Dans le tumule de la dissipation je saurai me menager avec le des entretiens utiles ; et, les dirigeant toujour sur des objets qui lui plaisent , l'aurai soin de les lui rendre aussi amusans qu'instructifs Voici le temps de la lecture et des livres agreshles; voici le temps de lui apprendre à faire l'analyse du discours, et de le rendre sensible à toutes les beautes de l'éloquence et de la dirtion. C'est peu de chose d'apprendre les langues pour elles-mêmes, leur usage n'est nos a important qu'on croit ; mais l'étude des langues mene à celle de la grammaire genérale. Il faut apprendre le latta pour bien savoir le françois, il faut etudier et comparer l'un et l'autre pour entendre les règles de l'art de parler.

Il y a d'ailleurs une certaine simplicité de goût qui va au cœur, et qui ne se trouve que dans les cerits des anciens. Dans l'eloquence, dans la poésie, dans toute espèce de litterature, il les retrouvera, comme dans l'histoire, aboudans en choses, et sobres à juger. Nos auteurs, au contraire, disent peu et prononcent beaucoup. Nous donner sans cesse leur jugement pour loi n'est pas le moyen de former le nôtre. La différence des deux goûts se fait sentir dans tous les monumens et jusque sur les tombeaux. Les nôtres sont couverts d'eloges; sur ceux des anciens on lisoit des faits:

Sta. vigtor: heroem calcas.

Quand j'aurois trouve cette épitaphe sur un monument antique, j'aurois d'abord devine qu'elle étoit moderne; car rien n'est si commun que des héros parmi nous, mais chez les anciens ils etoient rares. Au heu de dire qu'un homme étoit un héros, ils auroient dit ce qu'il avoit fait pour l'être. A l'epitaphe de ce heros comparez celle de l'effeminé Sardanapale;

Jai bâte Tarse et Ancheale en un jour, et maintenant

Laquelle dit plus à votre avis? Notre style lapidaire, avec son enflure, n'est bon qu'à souffler des nains. Les anciens montroient les hommes au naturel, et l'on voyoit que c'étoient des hommes. Xénophon honorant la memoire de quelques guerriers tués en trahison dans la retraite des dix mille : Its mournrent, dit-il, irréprochables dans la guerre et dans l'amitié. Voilà tout : mais considérez, dans est éloge si court et si simple, de quoi l'anteur devoit avoir le cœur plein. Malheur à qui ne trouve pas cela ravissant!

On lisoit ces mots gravés sur un marbre aux Thermopyles :

Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts les pour obéir à ses saintes bibs.

On voit bien que ce n'est pas l'Académie des Inscriptions qui a composé celle-là (\*).

Je suis trompé si mon élève, qui donne si peu de prix aux paroles, ne porte sa première attention sur ces différences, et si elles n'influent sur le choix de ses lectures. Entraîné par la mâle éloquence de Démosthène, il dira, C'est un orateur; mais en lisant Cicéron, il dira, C'est un avocat.

En général, Émile prendra plus de goût pour les livres des anciens que pour les nôtres, par cela seul qu'étant les premiers, les anciens sont les plus près de la nature, et que leur génie est plus à eux. Quoi qu'en aient pu dire La Motte et l'abbé Terrasson, il n'y a point de vrai progrès de raison dans l'espèce humaine. parce que tout ce qu'on gagne d'un côte on le perd de l'autre; que tous les esprits partent toujours du même point, et que le temps qu'on emploie à savoir ce que d'autres ont pense étant perdu pour apprendre à penser soi-même, on a plus de lumières acquises et moins de vigueur d'esprit. Nos esprits sont, comme nos bras, exercés à tout faire avec des outils, et rien par eux-mêmes. Fontenelle disoit que toute cette dispute sur les anciens et les modernes se réduisoit à savoir si les arbres d'autrefois étoient plus grands que ceux d'aujourd'hui. Si l'agriculture avoit change, cette question ne seroit pas impertinente à faire.

Apres l'avoir ainsi fait remonter aux sources de la pure littérature, je lui en montre aussi les égouts dans les reservoirs des modernes compilateurs; journaux, traductions, dictionnaires; il jette un coup d'œil sur tout cela, puis le laisse pourn'y jamais revenir. Je lui fais entendre, pour le rejouir, le bavardage des academies; je lui fais remarquer que chacun de ceux qui les composent vaut toujours mieux seulqu'avec le corps; là-dessus il tirera de lui-même la conséquence de l'utilité de tous ces beaux etablissemens.

Je le mène aux spectacles, pour étudier, non les mœurs, mais le goût; car c'est là surtout qu'il se montre à ceux qui savent reflèchir. Laissez les préceptes et la morale, lui dirois-je ; ce n'est pas ici qu'il faut les apprendre. Le theatre n'est pas fait pour la vérite; il est fait pour flatter. pour amuser les hommes ; il n'v a point d'ecole où l'on apprenne si bien l'art de leur plaire et d'intéresser le cœur humain. L'étude du theâtre mène à celle de la poésie; elles ont exactement le même objet. Qu'il ait une étincelle de goût pour elle, avec quel plaisir il cultivera les langues des poetes, le grec, le latin, l'italien! Ces études seront pour lui des amusemens sans contrainte, et n'en profiteront que mieux ; elles lui seront delicieuses dans un âge et des circonstances où le cœur s'intéresse avec tant de charme à tous les genres de beauté faits pour le toucher. Figurez-vous d'un côte mon Émile, et de l'autre un polisson de collège, lisant le quatrième livre de l'Eneide, ou Tibulle, ou le Banquet de Platon : quelle différence! Combien le cœur de l'un est remué de ce qui n'affecte pas même l'autre! O bon jeune homme! arrête, suspends ta lecture, je te vois trop ému : je veux bien que le langage de l'amour te plaise, mais non pas qu'il t'égare : sois homme sensible, mais sois homme sage. Si tu n'es que l'un des deux , tu n'es rien. Au reste , qu'il réussisse ou non dans les langues mortes, dans les belles lettres dans la poesie, peu m'importe. Il n'en vaudra pas moins s'il ne sait rien de tout cela, et ce n'est pas de tous ces badinages qu'il s'agit dans son éducation.

Mon principal objet, en lui apprenant à sentir et aimer le beau dans tous les genres, est d'y

Le mot de Xénophon aur les guerriers grees lués en tealmson, est à la fin du second Livre de son histoire, et l'épitaphe des Spartiaire morts aux Thermopyles est dans Hérodoir, Livre vii, 5 228.

Quant à l'épliaphe de Sardanapale, elle est rapportée par Strabon; mais dans cet auteur elle est heaucomp pius longue, et a un tout autre caractère que celui que Romasau lui donne par la manière dont il la présente. Voici cette épitaphe : Sardo appole, fits d'Anacyndornzes, fit bâtir en un seul jour la ville d'Anchale et celle de Tarsus Passunt, boss : mange, divertis-toi, car fout le reste ne rout pos même une chiquenande. (Traduction françoise, ta-ir, tome (V, page 575.)

<sup>(°)</sup> L'épitaphe Sia elater, elc., a été faite pour François de Mercy, général allemand enterré sur le champ de bataille, à Nortingen, Voyca Voltaire, Siecle de Louis XIV, chap. 3.

fixer ses affections et ses goûts, d'empécher que ses appetits naturels ne s'altèrent, et qu'il ne cherche un jour dans sa richesse les moyens d'être heureux, qu'il doit trouver plus près de loi. J'ai dit ailleurs que le goût n'etort que l'art de se connoitre en petites choses ('), et cela est petites choses que depend l'agrement de la vie, de tels soms ne sont rien moins qu'indifferens; c'est par eux que nous apprenons à la remplir des biens mis a notre portee, dans toute la verite qu'ils peuvent avoir pour nous. Je n'entends pointici les biens moraux qui tiennent a la bonne disposition de l'âme, mais sculement ce qui est de sensualite, de volupte reelle, mis à part les prejuges et l'opinion.

624

Ou'on me permette, pour mieux developper mon idee, de laisser un moment Emile, dont le cour pur et sain ne peut plus servir de règle à personne, et de chercher en moi-même un exemple plus sensible et plus rapproché des mœurs du lecteur.

Il y a des etats qui semblent changer la nature, et refondre, soit en mieux, soit en pis, les hommes qui les remplissent. Un poltron devient brave en entrant dans le régiment de Navarre. Ce n'est pas sculement dans le militaire que l'on prend l'esprit de corps, et ce n'est pas toujours en bien que ses effets se font sentir. J'ai pense cent fois avec effroi que, si j'avois le malheur de remplir aujourd'hui tel emploi que je pense en certain pays, demain je sero's presque inevitablement tyran, concussionnaire, destructeur du peuple, nuisible au prince, ennemi par etat de toute humanité, de toute équité, de toute espèce de vertu.

De même, si j'etois riche, j'aurois fait tout ce qu'il faut pour le devenir : je serois done insolent et bas, sensible et delicat pour moi seul, impitovable et dur pour tout le monde , spectateur dedaigneux des misères de la canaille, car je ne donnerois plus d'autre nom aux indigens. pour faire oublier qu'autrefois je fus de leur classe. Enfin je ferois de ma fortunel instrument de mes plaisirs, dont je serois uniquement occupé : et jusque-là je serois comme tous les

Mais en quoi je crois que j'en différerois

beaucoup, c'est que je serois sensuel et voluptueux plutôt qu'orgueilleux et vain, et que je me livrerois au luxe de mollesse bien plus qu'au luxe d'ostentation. J'aurois même quelque honte d'étaler trop ma richesse, et le croirois toujours voir l'envieux que j'ecraserois de mon très-year: mais puisque c'est d'un tissu de faste dire à ses voisins à l'oreille : Voilà un fripon qui a grand'peur de n'être pas connu pour

> De cette immense profusion de biens qui couvrent la terre je chercherois ce qui m'est le plus agreable et que je puis le mieux m'approprier. Pour cela, le premier usage de ma richesse seroit d'en acheter du loisir et la liberté. à quoi j'ajouterois la santé si elle etoit a prix : mais comme elle ne s'achete qu'avec la tempérance, et qu'il n'y a point sans la santé de vrai plaisir dans la vie, je serois temperant par sen-

> Je resterois toujours aussi près de la nature qu'il seroit possible pour flatter les sens que j'ai reçus d'elle, bien sùr que plus elle mettroit du sien dans mes jouissances, plus j'v trouverois de realité. Dans le choix des objets d'initation je la prendrois toujours pour modele; dans mes appetits je lui donnerois la preférence; dans mes goûts je la consulterois toujours, dans les mets je voudrois toujours ceux dont elle fait le meilleur apprêt et qui passent par le moins de mains pour parvenir sur nos tables. Je préviendrois les falsitications de la fraude, j'irois au-devant du plaisir. Ma sotte et grossière gourmandise n'enrichiroit point un maître-d'hôtel; il ne me vendroit point au poids de l'or du poison pour du poisson; ma table ne seroit point couverte avec appareil de magnifiques ordures et de charognes lointaines; je prodiguerois ma propre peine pour satisfaire ma sensualite, puisqu'alors cette peure est un plaisir elle-même, et qu'elle ajoute à celui qu'on en attend. Si je voulois goûter un mets du bout de monde, j'irois, comme Apicius, plutôt l'y chercher, que de l'en faire venir (\*); car les mets les plus exquis manquent

On contrilt from Rumaine sous le nom d'Apicies, ayant vers en differens temps, tous truis uniquement famena par leur gourmandise. Atheade Liv. 1, chap. 6, nous apprend que I un d'eux fit tout expres le voyage d'Afrique, parce qu'un lui dit qu'on y trouvoit des especes de sauterelles d'eau plus grosses que celles qu'il mangeoit à Minturnes. Da croit que cresanterelles n'elosent autre chose que des écres isses.

toujours d'un assaisonnement qu'on n'apporte pas avec eux, et qu'aucun cuisinier ne leur donne, l'air du climat qui les a produits.

Par la même raison je n'imiterois pas ceux qui ne se trouvant bien qu'où ils ne sont point, mettent tonjours les saisons en contradiction avec elles-memes, et les climats en contradiction avec les saisons; qui, cherchant l'ete en biver, et l'hiver en été, vont avoir froid en Italie, et chaud dans le nord, sans songer qu'en croyant fuir la rigueur des saisons ils la trouvent dans les lieux où l'on n'a point appris à s'en garantir. Moi , je resterois en place , ou je prendrois tout le contre-pied : je voudrois tirer d'une saison tout ce qu'elle a d'agréable, et d'un climat tout ce ou'il a de particulier. J'aurois une diversité de plaisirs et d'habitudes qui ne se ressembleroient point, et qui seroient tonjours dans la nature; j'irois passer l'ete à Naples, et l'hiver a Petershourg; tantôt respirant un doux zephyr à demi couché dans les fraiches grottes de Tarente; tantôt dans l'illumination d'un palais de glace, hors d'haleine et fatigué des plaisirs du bal.

Je voudrois, dans le service de ma table, dans la parure de mon logement, imiter par des ornemens très-simples la variete des saisons, et tirer de chacune toutes ses delices. sans anticiper sur celles qui la suivront. Il y a de la peine et non du goût à troubler ainsi l'ordre de la nature : à lui arracher des productions involontaires, qu'elle donne à regret, dans sa malediction, et qui, n'avant ni qualité ni saveur, ne peuvent ni nourrir l'estomac, ni flatter le palais. Rien n'est plus insipide que les primeurs ; ce n'est qu'à grands frais que tel riche de Paris, avec ses fourneaux et ses serres chaudes, vient à bout de n'avoir sur sa table toute l'année que de mauvais legumes et de mauvais fruits. Si j'avois des cerises quand il gele, et des melons ambrés au creur de l'hiver, avec quel plaisir les goûterois-je, quand mon palais n'a besoin d'être humecte ni rafraichi? Dans les ardeurs de la canicule, le lourd marron me seroit-il fort agréable? le prefererois-je sortant de la puèle, a la groseille, a la fraise, et aux fruits desalterans qui me sont offerts sur la terre sans tant de soms? Couvrir sa cheminée au mois de janvier de végetations forcées, de fleurs pales et sans odeur, c'est moins parer l'hiver que deparer le printemps; c'est s'ôter le plaisir d'alter dans les bois chercher la première violette, épier le premièr bourgeon, et s'ecrier dans un saisissement de joie: Mortels, vous n'étes pas abandonnes, la nature vit encore!

Pour être bien servi, j'aurois peu de domestiques : cela a deja éte dit, et cela est bon a reduce encore. Un bourgeois tire plus de vraiservice de son seul laquais, qu'un duc des dix messieurs qui l'entourent. L'ai pense cent fois qu'avant à table mon verre a côte de moi je bois a l'instant qu'il me platt; an lieu que si j'avois un grand couvert il faudroit que vinet voix repetassent à boire avant que je pusse ctancher ma soif. Tout ce qu'on fait par autrui se fait mid, comme qu'on s'y prence. Je n'enverrois pas chez les marchands, j'iron moimême; j irois pour que mes gens ne traitassent pas avec eux avant moi, pour cho'sir plus surement, et payer moins chèrement; l'irois pour faire un exercice agreable, pour voir un neu ce qui se fait hors de chez moi : cela recree. et quelquefois cela instruit : enfin i irois nour aller, c'est toujours quelque chose. L'emui commence par la vie trop sedentaire; quand on va heaucoup, on s'ennuie peu. Ce sont de magyais interprètes qu'un portier et des laquais; je ne voudrois point avoir toujours ces gens-la entre moi et le reste du monde, ni marcher toujours avec le fracas d'un carrosse, comme si j'avois peur d'être abordé. Les chevaux d'un homme qui se sert de ses jambes sont toujours prêts; s'ils sont fatigués ou malades, il le sait avant tout autre : et il n'a pas peur d'être oblige de garder le logis sous ce pretexte, quand son cocher veut se donner du bon temps; en chemin mille embarras ne le lont point sécher d'ampatience, ni rester en place an moment qu'il voudroit voler. Enfin. si nul ne nous sert jamais si bien que nousmêmes, fût-on plus puissant qu'Alexandre et plus riche que Crésus, on ne doit recevoir des autres que les services qu'on ne peut tirer de

Je ne voudrois point avoir un palais pour demeure; car dans ce palais je n'habiterois qu'une chambre; toute pièce commune n'est a personne, et la chambre de chacun de mes gens me seroit aussi étrangère que celle de mon

voisin. Les Orientaux, bien que trés-voluptueux, sont tous loges et meublés simplement. Ils regardent la vie comme un vovage, et leur maison comme un cabaret. Cette raison prend peu sur nous autres riches, qui nous arrangeons pour vivre toujours; mais j'en aurois une différente qui produiroit le même effet. Il me sembleroit que m'etablir avec taut d'appareil dans un lieu scroit me bannir de tous les autres, et m'emprisonner pour ainsi dire dans mon palais. C'est un assez heau palais que le monde; tout n'est-il pas au riche quand il veut jouir? Ubi benè, ibi patria; c'est là sa devise; ses lares sont les lieux ou l'argent peut tout, son pays est partout où peut passer son coffre-fort, comme Philippe tenoit à lui toute place forte où pouvoit entrer un mulet chargé d'argent (1). Pourquoi donc s'aller circonscrire par des murs et par des portes comme pour n'en sortir jamais? Une epidémie, une guerre, une révolte me chasse-t-elled'un lieu, je vais dans un autre, et i'v trouve mon hôtel arrive avant moi. Pourquoi prendre le soin de m'en faire un moimême, tandis qu'on en bâtit pour moi par tout l'univers? Pourquoi, si pressé de vivre, m'apprêter de si loin des jouissances que je puis trouver dès aujourd'hui? L'on ne sauroit se faire un sort agreable en se mettant sans cesse en contradiction avec soi. C'est ainsi qu'Empédocle reprochoit aux Agrigentins d'entasser les plaisirs comme s'ils n'avoient qu'un jour à vivre, et de bâtir comme s'ils ne devoient jamais mourir (\*).

D'ailleurs que me sert un logement si vaste, ayant si peu de quoi le peupler, et moins de quoi le remplir? Mes meubles seroient simples comme mes goûts; je n'aurois ni galerie ui bibliotheque, surtout si j'aimois la lecture et que je me connusse en tableaux. Je saurois alors que de telles collections ne sont jamais complètes, et que le defaut de re qui leur manque donne plus de chagrin que de n'avoir rien. En ceci l'abondance fait la misère; il n'y a pas un faiseur

de collections qui ne l'ait éprouvé. Quand on s'y connoît, on n'en doit point faire : on n'a guère un cabinet à montrer aux autres quand on sait s'en servir pour soi.

Le jeu n'est point un amusement d'homme riche, il est la ressource d'un desœuvre ; et mes plaisirs me donneroient trop d'attaires pour me laisser bien du temps à si mal remotir. Je ne joue point du tout, etant solitaire et pauvre, si ce n'est quelquefois aux echecs, et cela de trop. Si j'etois riche, je jouerois moins encore. et seulement un très-petit jeu, pour pe voir point de mecontent, ni l'être. L'intérêt du jeu. manquant de motif dans l'opulence, ne peut jamais se changer en fureur que dans un espris mal fait. Les profits qu'un homme riche peut faire au jeu lui sont toujours moins sensibles que les pertes ; et comme la forme des jeux moderes, qui en use le bénefice à la longue, fait qu'en géneral ils vont plus en pertes qu'en gains, on ne peut, en raisonnant bien, s'affectionner beaucoup à un amusement où les risques de toute espèce sont contre soi. Celui qui nourrit sa vanité des preférences de la fortune les peut chercher dans des objets beaucoup plus piquans; et ces preferences ne se marquent mas mous dans le plus petit jeu que dans le plus grand. Le goût du jeu, fruit de l'avarice et de l'ennui, ne prend que dans un esprit et dans un cour vides; et il me semble que i autors assez de sentiment et de connoissances pour me passer d'un tel supplement. On voit rarement les penseurs se plaire beaucoup au jeu, qui suspend cette babitude, ou la tourne sur d'arides combinaisons; aussi l'un des biens, et peutêtre le seul qu'ait produit le goût des sciences. est d'amortir un peu cette passion sordide : on aimera mieux s'exercer à prouver l'utilité du jeu que de s'y livrer. Moi je le combattrois parmi les joueurs, et j'aurois plus de plaisir à me moquer d'eux en les voyant perdre, qu'à leur gagner leur argent.

Je serois le même dans ma vie privee et dans le commerce du monde. Je voudrois que ma fortune mit partout de l'uisance, et ne fit jamais sentir d'inegalite. Le clinquant de la parure est incommode à mille egards. Pour garder parmi les hommes toute la liberte possible, je voudrois être mis de manière que dans tous les rangs je parusse à ma place, et qu'on ne me

<sup>(\*)</sup> Un étranger superhément mis , intercogé dans Athènes de quel pays il était , répondit : Je suis riche. C'étoit , ce me semble , très-bien répondit . ").

<sup>(\*)</sup> MOSTAIGSE, LEV. 11, chap. 1. G. 1

<sup>(\*)</sup> feste unte est dous le manuterit eutographe, mais ne se troure dous aucunu edition entérieure à relie de (10). L'euteur aruit dons ern doute la supprimee

distinguât dans aucm; que, sans affectation, sans changement sur ma personne, je fusse peuple à la guinguette et bonne compagnie au Palais - Royal. Par là plus muitre de ma conduite, je mettrois toujours à ma portee les plaisirs de tous les états. Il y a, diton, des femmes qui ferment leur porte aux manchettes brodees, et ne reçoivent personne qu'en dentelle; j'irois donc passer ma journée ailleurs : mais si ces femmes étoient jeunes et jolies, je pourrois quelquefois prendre de la dentelle pour y passer la nuit tout au plus.

Le seul lien de mes sociétés seroit l'attachement mutuel, la conformité des goûts, la convenance des caracteres; je m'y livrerois comme homme et non comme riche; je ne souffrirois jamais que leur charme fût empoisonne par l'interêt. Si mon opulence m'avoit laissé quelque humanité, j'etendrois au loin mes services et mes bienfaits; mais je voudrois avoir autour de moi une société et non une cour, des amis et non des protégés; je ne serois point le patron de mes convives, je serois leur hôte. L'indépendance et l'egalite laisseroient à mes liaisons toute la candeur de la bienveillance; et ou le devoir ni l'intérêt n'entreroient pour rien, le plaisir et l'amitié feroient seuls la loi.

On n'achète ni son ami ni sa maîtresse. Il est aise d'avoir des femmes avec de l'argent ; mais c'est le moyen de n'être jamais l'amant d'aucune. Loin que l'amour soit à vendre, l'argent le tue infailfiblement. Quiconque paye, fût-il le plus aimable des hommes, par cela seul qu'il paye, ne peut être long-temps aimé. Bientôt il payera pour un autre, ou plutôt cet autre sera pave de son argent; et, dans ce double lien, formé par l'interêt, par la débauche, sans amour, sans bonneur, sans yrai plaisir, la femme avide, infidele et miserable, traitee par le vil qui recoit comme elle traite le sot qui donne, reste ainsi quitte envers tous les deux, Il seroit doux d'être libéral envers ce qu'on aime, si cela ne faisoit un marche. Je ne connois qu'un moven de satisfaire ce penchant avec sa maitresse, sans empoisonner l'amour; c'est de lui tont donner et d'être ensuite nourri par elle. Reste à savoir où est la femme avec qui ce procéde ne fût pas extravagant.

Celui qui disoit : Je possède Lais sans qu'elle

me possèdo, disoit un mot sans esprit (\*). La possession qui n'est pas réciproque n'est rien : c'est tout au plus la possession du sexe, mais non pas de l'individu. Or, où le moral de l'amour n'est pas, pourquoi faire une si grande affaire du reste? Rien n'est si facile à trouver. Un muletier est là-dessus plus près du bonheur qu'un millionnaire.

Oh! si l'on pouvoit développer assez les inconsequences du vice, combien, lorsqu'il obtient ce qu'il a voulu, on le trouveroit loin de son compte! Pourquoi cette barbare avidite de corrompre l'innocence, de se faire une victime d'un jeune objet qu'on cut du proteger, et que de ce premier pas on traine inevitablement dans un gouffre de misère dont il ne sortira qu'a la mort? Brutalité, vanité, sottise, erreur, et rien davantage. Ce plaisir même n'est pas de la natere : il est de l'opinion, et de l'opinion la plos vile, puisqu'elle tient au mepris de soi, Celui qui se sent le dernier des hommes craint la comparaison de tout autre, et veut passer le premier pour être moins odieux. Voyez si les plus avides de ce ragout imaginaire sont jamais de jeunes gens aimables, dignes de plaire, et qui servient plus excusables d'être difficiles. Non : avec de la figure, du mérite et des sentimens, on craint peu l'experience de sa maltresse; dans une juste confiance, on lui dit : Tu connois les plaisirs, n'importe; mon cœur t'en promet que tu n'as jamais connus.

Mais un vieux satyre use de debauche, sans agrement, sans medagement, sans egard, sans aucune espèce d'honnéteté, incapable, indigne de plaire à toute femme qui se connoit en cens aimables, croit suppleer a tout cela chez une jeune innocente, en gagnant de vitesse sur l'experience, et lui donnant la première emotion des sens. Son dernier espoir est de plaire à la fayeur de la nouveauté : c'est incontestablement la le motif secret de cette fantaisie : mais il se trompe, l'horreur qu'il fait n'est pas moins de la nature que n'en sont les desirs qu'il voudroit exciter. Il se trompe aussi dans sa folle attente : cette même nature a soin de revendiquer ses droits : toute fille qui se vend s'est deja donnée ; et s'étant donnée à son choix, elle à fait la comparaison qu'il craint. Il achète donc un

<sup>&</sup>quot; C'était le philosophe Aristophe, thou, Lisar, in dels-tippa. G  $\nu$ 

phisir imaginaire, et n'en est pas moins abhorre.

Pour moi, j'aurai beau changer etant riche. il est un point où je ne changerai jamais. S'il ne me reste ni mœurs ni vertu, il me restera du moins quelque goût, quelque sens, quelque delicatesse : et cela me garantira d'user ma fortune en dupe à courr après des chimères, d'épuiser ma bourse et ma vie à me faire trahir et moquer par des enfans. Si j'étois jeune je chercherois les plaisirs de la jeunesse ; et les voulant dans toute leur volupté, je ne les chercherois pas en homme riche. Si je restois tel que je suis, ce seroit autre chose; je me bornervis prudemment aux plaisirs de mon âge ; je prendrois les goûts dont je peux jouir, et j'étoufferois ceux qui ne feroient plus que mon supplice. Je n'irois point ofirir ma barbe grise aux dédains railleurs des jeunes filles; je ne supporterois point de voir mes degoûtantes caresses leur faire soulever le cœur, de leur préparer a mes depens les recits les plus ridicules. de les imaginer decrivant les vilains plaisirs du vieux singe de mamère à se venger de les avoir endurés. Que si des habitudes mal combattues avoient tourné mes anciens desirs en besoins. i'v satisferois peut-être, mais avec honte, mais en rougissant de moi. l'oterois la passion du besoin, je m'assortirois le mieux qu'il me serojt possible, et m'en tiendrois la : je ne me ferois plus une occupation de um foiblesse, et je vondrois surtout n'en avoir qu'un seul temoin. La vie humaine a d'autres plaisirs quand ceux-là lui manquent; en courant vamement après ceux qui fuient, on s'ôte encore ceux qui nous sont laissés. Changeons de goûts avec les années, ne deplaçons pas plus les ages que les saisons : il faut être soi dans tous les temps, et ne point lutter contre la nature : ces vains efforts usent la vie, et nous empêchent d'en user.

Le peuple ne s'ennuie guère, aa vie est active; si ses amusemens ne sont pas variés, ils sont rares; beaucoup de jours de fatigue lui font goûter avec delices quelques jours de fêtes. Une alternative de longs travaux et de courts loisirs tient lieu d'assaisonnement aux plaisirs de son etat. Pour les riches, leur grand llean c'est l'ennui; au sein de tant d'amusemens rassembles a grands frais, au milieu de

tant de gens concourant à leur plaire, l'ennui les consume et les toe; ils passent leur vie à le tuir et à en être atteints; ils sont accablés de son poids insupportable : les femmes surtout , qui ne savent plus ni s'occuper, ni s'annuser, en sont devorces sous le nom de vaneurs : il se transforme pour elles en un mal horrible, qui leur ôte quelquefois la raison, et enfin la vic. Pour moi, je ne connois point de sort plus affreux que celui d'une jolie femme de Paris, après celui du petit agréable qui s'attache à elle, qui, changé de même en femme oisive, s'eloigne ainsi doublement de son état, et a qui la vanite d'être homme à homes fortunes fait supporter la longueur des plus tristes jours qu'ait jamais passes créature homaine.

Les bienséances, les modes, les usages qui dérivent du luxe et du bon air, renferment le cours de la vie dans la plus maussade uniformité. Le plaisir qu'on veut avoir aux yeux des antres est perdu pour tout le monde : on ne l'a ni pour eux m pour soi (1). Le ridicole, que l'opinion redoute sur toute chose, est toujours a côté d'elle pour la tyranniser et pour la punir. On n'est jamais ridicule que par des formes déterminées : celui qui sait varier ses situations et ses plaisirs efface aujourd'hur l'impression d'hier : il est comme nul dans l'esprit des hommes; mais il jouit, car il est tout entier à chaque heure et à chaque chose. Ma seule forme constante seroit celle-là; dons chaque situation je ne m'occuperois d'aucune autre, et je prendrois chaque jour en lui-même, comme indépendant de la veille et du lendemain. Comme je serois pruple avec le peuple, je serois campagnard aux champs; et, quand je parlerois d'agriculture, le paysan pe se moqueron pas de moi. Je n'irois pas me bâtic une ville en camnagne, et mettre au fond d'une province les l'interies devant mon appartement. Sur le penchant de quelque agreable colline bien ombragee j'aurois une petite maison rustique, une maison blanche avec des contre-vents verts; et,

<sup>(4)</sup> Deur femmes du morde, pone avoir l'air de s'ammer beauccup, se font une fol de ne jamais se coucher qu'à choq hences du main. Date la rig œur de l'hiver, teurs gens passent la mit deus la rue à les attendre. Fort embarrasus's a'y garantir d'être geles. On entre un soir ou, pour mucu dure un matin, dans l'appartement ou ces deux personnes si ammées lassment confer les heurs same les compler : on les teouxe exactement a ules, dormant charanc dans son finte sit.

quoique une couverture de chaume soit, en toute saison la meilleure, je préfererois magnitiquement, non la triste ardoise, mais la tuile, parce qu'elle a l'air plus propre et plus gai que le chaume, qu'on ne couvre pas autrement les maisons dans mon pays, et que cela me rappelleroit un peu l'heureux temps de ma jeunesse. J'aurois pour cour une basse-cour, et pour ecurie une étable avec des vaches, pour avoir du lanage que j'aime beaucoup. J'aurois un potager pour jardin, et pour parc un joli verger semblable à celui dont il sera parle ciaprès. Les fruits, à la discrétion des promeneurs, ne seroient ni comptes ni cuedlis par mon jardinier; et mon avare magnificence n'étaleroit point aux yeux des espaliers superbes auxquels a peine on osat toucher. Or cette petité prodigalité seroit peu coûteuse, parce que j'aurois choisi mon asile dans quelque province eloignee ou l'on voit pen d'argent et beaucoup de denrées, et où régnent l'abondance et la pauvreté.

La, je rassemblerois une société, plus choisie que nombreuse, d'amis aimant le plaisir et s'y connoissant, de femmes qui pussent sortir de leur fauteuil, et se prêter aux jeux champétres, prendre quelquefois, au lieu de la navette et des cartes, la ligne, les gluaux, le râteau des faneuses, et le panier des vendangeurs. Là. tous les airs de la ville seroient oublies, et devenus villageois au village, nous nous trouverions livres à des foules d'amusemens divers qui ne nous donneroient chaque soir que l'embarras do choix pour le lendemain. L'exercice et la vie active nous feroient un nouvel estomac et de nouveaux goûts. Tous nos repas seroient des festins, où l'abondance plairoit plus que la delicatesse. La gaite, les travaux rustiques, les folàtres jeux, sont les premiers cuisiniers du monde, et les ragoûts lins sont bien ridicules a des gens en haleine depuis le lever du soleil. Le service n'auroit pas plus d'ordre que d'elegance ; la salle a manger seroit partout, dans le jardin, dans un bateau, sons un arbre; quelquetois au loin, pres d'une source vive, sur I herbe verdoyante et fraiche, sous des touffes d'annes et de condriers ; une longue procession de gais convives porteroit en chantant l'apprét du festin ; on auroit le gazon pour table et pour chaise, les bords de la fon-

taine serviroient de huffet, et le dessert pendroit aux arbres, les mets seroient servis sans ordre, l'appétit dispenseroit des façons ; chacun, se preferant ouvertement à tout autre, trouveroit lon que tout autre se préférât de même à lui : de cette familiarité cordiale et modérce naîtroit, sans grossièreté, suns fausseté, sans contrainte, un conflit badin plus charmant cent fois que la politesse, et plus fait pour lier les cœurs, Point d'importun laquais épiant nes discours, critiquant tout bas nos maintiens, comptant nos morceaux d'un œil avide, s'amusant à nous faire attendre à boire, et murmurant d'un troplong diner. Nous serions nos valets pour être nos maitres; chacun seroit servi par tous; le temps passeroit sans le compter ; le repas seroit le repos, et dureroit autant que l'ardeur du jour. S'il passoit près de nous quelque paysan retournant au travail, ses outils sur l'épaule, je lui rejouirois le cœur par quelques bons propos, par quelques coups de bon vin qui lui ferosent porter plus gaiment sa misère ; et moi j'aurois aussi le plaisir de me sentir émouvoir un peu les entrailles, et de me dire en secret, Je suis encore homme.

Si quelque fête champetre rassembloit les habitans du lieu, j'y serois des premiers avec ma troupe; si quelques mariages, plus benis du ciel que ceux des villes, se faisoient à mon voisinage, on sauroit que j'aime la joie, et j y serois invité. Je porterois à ces bonnes gens quelques dons simples comme eux, qui contribueroient à la fête; et j'y trouverois en e-bange des biens d'un prix inestimable, des biens si peu connus de mes egaux, la franchise et le vrai plaisir. Je souperois galment au bout de leur lonque table; j'y ferois chorus an refrain d'une vieille chanson rustique, et je danserois dans leor grange de meilleur cœur qu'au bal de l'Opéra.

Jusqu'ici tout est à merveille, me dira-t-on; mais la chasse? est-ce être en campagne que de n'y pas chasser? J'enteeds : je ne voulois qu'une metarrie, et j'avois tort. Je me suppose riche, il me faut des plaisirs exclusifs, des plaisirs destructifs : voici de tout autres affaires. Il me fant des terres, des bois, des gardes, des redevances, des honneurs seigneuriaux, surtout de l'encens et de l'eau benite.

Fort bien. Mais cette terre aura des voisins aloux de leurs droits et destreux d'usurper

650 ÉMILE.

reux des autres ; nos gardes se chamailleront , et pent-être les maltres : voilà des altercations, des querelles , des haines , des procès tout au moins : cela n'est deja pas fort agréable. Mes vassaux ne verront point avec plaisir labourer leurs bles par mes lievres, et leurs féves par mes sangliers; chacun, n'osant tuer l'ennemi qui detruit son travail, voudra du moins le chasser de son champ : après avoir passé le jour a cultiver lears terres, it faudra qu'ils passent la nuit à les garder ; ils auront des matins, des tambours, des cornets, des sonnettes : avec tout ce tintamarre ils troubleront mon sommeil. Je songerai malgre moi à la misère de ces pauvres gens, et ne pourrai m'empêcher de me la reprocher. Si j'avois l'honneur d'être prince, tout cela ne me toucheroit guère; mais moi, nouveau parvenu, nouveau riche, j'aurai le cœur encore un peu roturier (\*).

Ce n'est pas tout; l'abondance du gibier tentera les chasseurs : l'aurai bientôt des braconniers à punir ; il me faudra des prisons , des geòliers, des archers, des galères : tout cela me paroit assez cruel. Les femmes de ces malheureux viendront assieger ma porte et m'importuner de leurs cris, ou bien il faudra qu'on les chasse, qu'on les maltraite. Les pauvres gens qui n'auront point braconné, et dont mon gibier aura fourragé la récolte, viendront se plaindre de leur côté : les uns seront punis pour avoir tue le gibier, les autres ruines pour l'avoir épargné : quelle triste alternative! Je ne verrai de tous côtes qu'objets de misère, je n'entendrai que gemissemens : cela doit troubler beaucoup, ce me semble, le plaisir de massacrer a son aise des foules de perdrix et de lièvres presque sous ses pieds.

Voulez-vous dégager les plaisirs de leurs peines, ôtez-en l'exclusion : plus vous les laisse-

rez communs aux hommes, plus vous les goù-(\*) Dans ce que dit Rousseau sur la chasse, il avoit en vue le courtr de Charolous, dont l'odieuse conduite étoit généralement contine Ayant appres ensuite que les officiers du prince de Conti midira foient les payeaus a regretta de n'avoir pas mieux déstaté le comte, craignaid qu'on n'appliquât au second cé qu'el avoit dit du premier. Mais la matière étoit délicate. Les mêmes abus réanoient partout, soit à la connoissance des grands proprictaires sur les terres des juels ils se contamettoient soit à leur find, I es gens officieux vonlurent faire eroice, an dur de Choiseul qu'il était désigné; ils de réussirent point : ils farent plus

heureux dans l'interprétation d'un passage du Contrat Social,

(Voyen toin, ), pages 282, 503, 503, 1

terez toujours pars. Je ne ferai done point tout ce que je viens de dire; mais, sans changer de goûts, je suivrai celui que je me suppose a moindres frais. J'établirai mon se our champetre dans un pays où la chasse soit libre à tout le monde, et où j'en puisse avoir l'ansusement sans embarras. Le gibier sera plus rare : mais il y aura plus d'adresse a le chercher et de plaisir à l'atteindre. Je me souviendrai des battemens de cœur qu'eprouvoit mon pere au vol de la première perdrix, et des transports de joje avec lesquels il trouvoit le lièvre qu'il avoit cherche tout le jour. Qui, je soutiens que, scul avec son chien, chargé de son fusil, de son carnier, de son fourniment, de sa petite proie, il revenoit le soir, rendu de fatigue et dechire des ronces, plus content de sa journee que tous vos chasseurs de ruelle, qui, sur un bon cheval, suivis de vingt fusils charges, ne font qu'en changer, tirer et tuer autour d'eux, sans art, sans gloire, et presque sans exercice. Le plaisir n'est donc pas moindre, et l'inconvenient est ôle quand on n'a ni terre à garder, ni braconnier à punir, ni misérable à tourmenter: voilà donc une solide raison de preference. Quoi qu'on fasse, on ne tourmente point sans fin les hommes qu'on n'en reçoire aussi quelque malaise; et les longues maledictions du peuple rendent tôt ou tard le gibier amer.

Encore un coup, les plaisirs exclusifs sont la mort du plaisir. Les vrais amusemens sont ceux qu'on partage avec le peuple ; ceux qu'on veut avoir à soi seul, on ne les a plus. Si les murs que j'eleve autour de mon parc m'en font une triste cloture, je n'ai fait à grands frais que m'ôter le plaisir de la promenade; me roilà force de l'aller chercher au loin. Le demon de la propriété infecte tout ce qu'il touche. Un riche veut être partout le maître, et ne se trouve bien qu'où il ne l'est pas : il est force de se fuir toujours. Pour moi, je ferui là-dessus, dans ma richesse, ce que i'ai fait dans ma pauvrete. Plus riche maintenant du bien des autres que je ne serai jamais du mien, je m'empare de tout ce qui me convient dans mon voisinage : il n'y a pas de conquerant plus determine que moi ; j'usurpe sur les princes memes; je m'accommode sans distraction de tous les terrains ouverts qui me plaisent; je leur donne des noms; je fais de l'un mon parc, de l'autre ma terrasse, et n'en voila le maître; des lors je m'y promène impunément; j'y reviens souvent pour maintenir la possession; j'use autant que je veux le sol a force d'y marcher; et l'on ne me persuadera jamais que le titulaire du fonds que je m'approprie tire plus d'usage de l'argent qu'il ini produit que j'en tire de son terrain. Que si l'on vient à me vexer par des fosses, par des baies, peu m'importe; je prends mon parc sur mes épaules, et je vais le poser ailleurs; les emplacemens ne manquent pas aux environs, et j'aurai long-temps à piller mes voisins avant de manquer d'asile.

Voilà quelque essai du vrai goût dans le choix des loisirs agréables; voila dans quel esprit on jouit; tout le reste n'est qu'illusion, chimere, sotte vanité. Quironque s'ecartera de ces regles, quelque riche qu'il puisse être, maugera son or en fumer, et ne connoîtra jampis le prix de la vie

mais le prix de la vie. On m'objectera sans donte que de tels amusemens sont à la portée de tous les hommes, et qu'on n'a pas besoin d'être riche nour les goùter. C'est précisement à quoi l'en voulois venir. On a du plaisir quand on en veut avoir : c'est l'opinion seule qui rend tout difficile, qui chasse le bonheur devant nous; et il est cent fois plus aisé d'être heureux que de le paroître. L'homme de goût et vraiment voluptueux p'a que faire de richesse ; il lui suffit d'être libre et mantre de lui. Quiconque jouit de la santé et ne manque pas du necessaire, s'il arrache de son cœur les biens de l'opinion, est assez riche: c'est l'aurea mediocritas d'Horace. Gens a coffres-forts, cherchez done quelque autre emploi de votre opulence, car pour le plaisir elle n'est bonne à rien. Émile ne saura pas tout cela mieux que moi; mais, avant le colur plus pur et plus sain, il le sentira mieux encore. et toutes ses observations dans le monde ne feront que le lui confirmer (a).

En passant ainsi le temps, nous cherchons toujours Sophie, et nous ne la trouvons point. Il importoit qu'elle nese trouvât pas si vite, et

Van. .....le lub confirmer. Cette manides de former son g ut vant ben cette des tieres. Horace et Chancien ne lui en elicant pas y lus. Reste a cavine, je le redis eneme, es ce sont tet des precuptes vagues et steviles, ou s'its lub sont bien apnous l'avons cherchéeoù j'étois bien sur qu'elle n'étoit pas (').

Enfin le moment presse; il est temps de la chercher tout de bon, de peur qu'il ne s'en fasse une qu'il prenne pour elle, et qu'il ne connoisse trop tard son erreur. Adieu donc, Paris, ville celèbre, ville de bruit, de fumée et de boue, ou les femmes ne croient plus à l'honneur ni les hommes à la vertu. Adieu, Paris: nous cherchons l'amour, le bonheur, l'innocence; nous ne serons jamais assez loin de toi.

## LIVRE V.

Nous volci parvenus au dernier acte de la jeunesse, mais nous ne sommes pas encore au denoûment.

Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Émile est homme; nous lui avons promis une compagne, il faut la lui donner. Cette compagne est Sophie. En quels lieux est son asile? où la trouverons-nous? Pour la trouver il la faut connoître. Sachons premierement ce qu'elle est, nous jugerons mieux des lieux qu'elle habite; et quand nous l'aurons trouvée, encore tout ne sera-t-il pas fait. Puisque notre jeunc gentithomme, dit Locke, est prêt à se marier, il est temps de le laisser auprès de sa maîtresse. Et là-dessus il finit son ouvrage. Pour moi qui n'ai pas l'honneur d'elever un gentilhomme, je me garderai d'imiter Locke en cela.

## SOPHIE.

CE

## LA FEMME.

Sophie doit être femme comme Émile est homme, c'est-à-dire avoir tout ce qui convient à la constitution de son espèce et de son sexe

14 Multi-cin fintem quis imremiet? Procuit, et de utit nis, fembus pretium equa. Prov. 2223, 10.

652 ÉMILE.

pour remptir sa place dans l'ordre physique et moral. Commençons donc par examiner les conformites et les différences de son sexe et du nôtre.

En tout ce qui ne tient pas au sexe, la femme est homme : elle a les mêmes organes, les mêmes besons, les memes facultés; la machine est construite de la même manière, les pieces en sont les mêmes, le jeu de l'une est celui de l'autre, la figure est semblable; et, sous quelque rapport qu'on les considère, ils ne différent entre eux que du plus au moins.

En tout ce qui tient au sexe, la femme et l'homme ont partout des rapports et partout des différences : la difficulte de les comparer vient de celle de déterminer dans la constitution de l'un et de l'autre ce qui est du sexe et ce qui n'en est pas. Par l'anatomie comparee, et même à la seule inspection. l'on trouve entre cux des différences genérales qui paroissent ne point tenir au sexe; elles y tiennent pourtant, mais par des liaisons que nous sommes hors d'etat d'apercevoir : nous ne savons jusqu'où ces liaisons peuvent s'etendre : la seule chose que nous savons avec certitude est que tout ce qu'ils ont de commun est de l'espece, et que tout ce qu'ils ont de différent est du sexe. Sous ce double point de vue nous trouvons entre eux tant de rapports et tant d'oppositions, que c'est peut-être une des merveilles de la nature d'avoir pu faire deux êtres si semblables en les constituant si différemment.

Ces rapports et ces différences doivent influer sur le moral; cette consequence est sensible, conforme à l'experience, et montre la vanite des disputes sur la preference ou l'egalite des sexes : comme si chacun des deux, allant aux fins de la nature selon sa destination particulière, n'etoit pas plus parfait en cela que s'il ressembloit davantage à l'autre! En ce qu'ils ont de commun ils sont egaux; en ce qu'ils ont de différent ils ne sont pas comparables. Une femme parfaite et un homme parfait ne doivent pas plus se ressembler d'esprit que de visage; et la perfection n'est pas susceptible de plus et de moins.

Dans l'union des sexes chacun concourt egalement à l'objet commun, mais non pas de la meme mamere. De cette diversite nait la première différence assignable entre les rapports moraux de l'un et de l'autre. L'un doit être actif et fort, l'autre passif et loible : il faut nécessairement que l'un veuille et puisse, il suffit que l'autre resiste peu.

Ce principe etabli, il s'ensuit que la femme est faite specialement pour plaire à l'homme. Si l'homme doit lui plaire a son tour, c'est d'une necessite moins directe : son mérite est dans sa puissance; il plait par cela seul qu'il est fort. Ce n'est pas ici la loi de l'amour, j'en conviens; mais c'est celle de la nature, anterieure à l'amour même.

Si la femme est faite pour plaire et pour être subjuguec, elle doit se rendre agreable à l'homme au lieu de le provoquer : sa violence a elle est dans ses charmes; c'est par eux qu'elle doit le contraindre à trouver sa force et a en user. L'art le plus sûr d'animer cette force est de la rendre necessaire par la resistance. Alors l'amour-propre se joint au desir, et l'un triomphe de la victoire que l'autre lui fait remporter. De là naissent l'attaque et la defense, l'audace d'un sexe et la tunidite de l'autre, enfin la modestie et la bonte dont la nature arma le foible pour asservir le fort.

Oni est-ce qui peut penser qu'elle ait prescrit indifferenament les memes avances aux uns et aux autres, et que le premier à former des desirs doive être aussi le premier a les temoigner? Quelle etrange déprayat on de jugement! L'entreprise avant des consequences si differentes pour les deux sexes, est-il naturel qu'ils aient la même audace à s'y livrer? Comment ne voit-on pas qu'avec une si grande inegalité dans la mise commune, si la reserve n'imposoit a l'un la moderation que la nature impose a l'autre , il en resulteroit bientôt la ruine de tous deux, et que le genre human permoit par les moyens etablis pour le conserver? Avec la facilite qu'ont les femmes d'emouvoir les sens des hommes, et d'aller reveiller an fond de leurs cœurs les restes d'un temperament presque éteint, s'il étoit quelque maiheureux chinat sur la terre ou la philosophie cut introduit cet usage, surtout dans les pays chauds, ou il nait plus de femmes que d'hommes, tyrannises par elles, ils seroient enfin leurs victimes, et se verroient tous trainer a la mort sons qu'ils pussent jamais s'en defendre.

Si les fenielles des ammaux n'out pas la même

honte, que s'ensuit-il? Ont-elles, comme les femmes, les desirs illimités auxquels cette honte sert de frein? Le désir ne vient pour elles qu'avec le besoin; le besoin satisfait, le desir cesse; elles ne repoussent plus le mâle par feinte (1), mais tout de bon : elles font tout le contraire de ce que faisoit la fille d'Auguste, elles ne reçoivent plus de passagers quand le navire a sa cargaison. Même quand elles sunt libres, leurs temps de bonne volonte sont courts et bientôt passés; l'instinct les pousse et l'instinct les arrête. Où sera le supplement de cet instinct negatif dans les femmes, quand vous leur aurez ôte la pudeur! Attendre qu'elles ne se soucient plus des hommes, c'est attendre qu'ils ne soient plus bons à rien.

L'Etre suprème a voulu faire en tout honneur a l'espece humaine : en donnant à l'homme des penchans sans mesure, il lui donne en même temps la loi qui les régle, afin qu'il soit libre et se commande à lui-meme : en le livrant à des passions immodèrees, il joint a ces passions la raison pour les gouverner : en livrant la femme à des desirs illimites, il joint a ces desirs la pudeur pour les contenir. Pour surcroît, il ajoute encore une récompense actuelle au bon usage de ses facultes, savoir le goût qu'on prend aux choses bonnétes lorsqu'on en fait la regle de ses actions. Tout cela vaut bien, ce me semble, l'instinct des bêtes.

Soit donc que la femelle de l'homme partage ou non ses desirs et veuille ou non les satisfaire, elle le repousse et se defend toujours, mais non pas toujours avec la même force, ni par consequent avec le même succes. Pour que l'attaquant soit victorieux, il faut que l'attaque le permette on l'ordonne : car que de moyens adroits n'a-t-il pas pour forcer l'agresseur d'user de force! Le plus tibre et le plus doux de tous les actes n'admet point de violence rielle, la nature et la raison s'y opposent : la nature, en ce qu'elle a pourvu le plus foilde d'autant de force qu'il en faut pour resister quand il lui plait; la raison, en ce qu'une violence reelle est non-seulement le plus brutal de tous les actes,

Voici donc une troisieme consequence de la constitution des sexes, c'est que le plus fort soit le maître en apparence, et depende en effet du plus foible : et cela , non par un frivole usage de galanterie, ni par une orgueilleuse generosite de protecteur, mais par une invariable loi de la nature, qui, donnant à la femme plus de facilité d'exciter les desirs qu'a l'homme de les satisfaire, fait dependre celui-ci, malgre qu'il en ait, du bon plaisir de l'autre, et le contraint de chercher à son tour à lui plaire pour obtenir qu'elle consente à le laisser être le plus fort. Alors ce qu'il y a de plus doux pour l'homme dans sa victoire est de douter si c'est la foiblesse qui cede à la force, ou si c'est la volonte qui se rend ; et la ruse ordinaire de la femme est de luisser toujours ce doute entre elle et lui. L'esprit des femmes repond en ceci parfaitement a leur constitution : loin de rougir de leur foiblesse elles en font gloire; leurs tendres muscles sont sans resistance; elles affectent de ne pouvoir soulever les plus legers fardeaux; elles auroient honte d'etre fortes. Pourquoi cela? Ce n'est pas senlement pour pareltre délicates, c'est par une précaution plus adroite; elles se ménagent de loin des excuses et le droit d'être foibles au besoin,

Le progres des lumieres acquises par nos vices à beaucoup change sur ce point les anciennes opinions parmi nous; et l'on ne parle plus guère de violences depuis qu'elles sont si peu necessaires, et que les hommes n'y croient plus (¹); au lieu qu'elles sont très-communes dans les hautes antiquites grecques et juives, parce que ces mêmes opinions sont dans la simplicite de la nature, et que la seule experience de libertinage à pu les deracuer. Si l'on cite de nos jours moins d'actes de violence,

mais le plus contraire à sa fin, soit parce que l'homme declare ainsi la guerre a sa compagne, et l'autorise a defendre sa personne et sa liberté aux depens même de la vie de l'agresseur, soit parce que la femme seule est juge de l'etat où elle se trouve, et qu'un enfant n'auroit point de père si tout homme en pouvoit usurper les droits.

<sup>¿</sup> J'ai déjà reassequé que les refus de sumagrec et d'agac ric sont communs à presque toutes les femelles mome parme les ammans, et neme quand elles sont le plur dispose es à se rendre, n. Le it in avoir james a sec, ve leur manége pour dise avenér de cela.

<sup>(1)</sup> If penty axore une telle disproportion discret de force quane violence reelle ad lien, mass trasant or de l'etatrelat I decessas orien l'ordre de tamatique pe l'exprends tous doux dans le rapport comainin qui constitue est étab.

ce n'est sûrement pas que les hommes soient plus temperans, mais c'est qu'ils ont moins de credulite, et que telle plainte qui jadis eût persuade des peuples simples ne feroit de nos jours qu'attirer les ris des moqueurs; on gaque davantage à se taire. Il y a dans le Deutéronome (') une lorpar laquelle une fille abusce étoit punie avec le seducteur, si le delit avoit éte commis dans la ville; mais s'il avoit été commis à la campagne ou dans des lieux écartes, l'homme seul étoit puni; Car, dit la loi, la fille a crié, et n'a point été entendue. Cette benigne interprétation apprenoit aux filles à ne pas se laisser surprendre en des tieux fréquentes.

L'effet de ces diversités d'opinions sur les mænes est sensible. La galanterie moderne en est l'onveage. Les hommes, trouvant que leurs plaisirs dépendoient plus de la volonte du beau sexe qu'ils n'avoient cru, ont captive cette volonte par des complaisances dont il les a bien dédommages.

Voyez comment le physique nous amène insensiblement au moral, et comment de la grossaère union des sexes naissent peu à peu les plus douces lois de l'amour. L'empire des femmes n'est point a elles parce que les hommes l'ont voulu, mais parce que aussi le veut la nature : il etoit à elles avant qu'elles parussent l'avoir. Ce même Hercule, qui crut faire violence aux cinquante filles de Thespius, fut pourtant contraint de filer près d'Omphale; et le fort Samson n'etoit pas ai fort que Dalila. Cet empire est aux femmes, et ne peut leur être ôte, même quand elles en abusent : si jamais elles pouvoient le perdre, il y a longtemps qu'elles l'auroient perdu.

If n'y a nulte parite entre les deux sexes quant à la consequence du sexe, Le male n'est male qu'en certains instans, la femelle est femelle toute sa vie, ou du moins toute sa jeunesse; tout la rappelle sans cesse à son sexe, et, pour en bien remplir les fonctions, il lui faut une constitution qui s'y rapporte. Il lui faut du menagement durant sa grossesse, il lui faut du repos dans ses couches, il lui faut une vie molle et sedentaire pour all liter ses enfans; il lui faut, pour les elever, de la patience et de

la douceur, un zèle, une affection que rien ne rebute; elle sert de biaison entre eux et leur père, elle seule les lui fait aimer et lui donne la confiance de les appeler siens. Que de tendresse et de soins ne lui faut-il point pour maintenir dans l'union toute la famille! Et enfin tout cela ne doit pas être des vertus, mais des goûts, sans quoi l'espèce humaine seroit bientôt éteinte.

La rigidité des devoirs relatifs des deux sexes n'est ni ne peut être la même. Quand la femme se plaint là-dessus de l'injuste inégalité qu'y met l'homme, elle a tort; cette inegalité n'est point une institution humaine, ou du moins elle n'est point l'ouvrage du préjugé. mais de la raison : c'est à celui des deux que la nature a chargé du dépôt des enfans d'en répondre à l'autre. Sans doute il n'est permis à personne de violer sa foi, et tout mari infidele qui prive sa feinme du seul prix des austères devoirs de son sexe est un homme injuste et barbare: mais la femme iofidele fait plus, elle dissout la famille, et brise tous les liens de la nature ; en donnant à l'homme des enfans qui ne sont pas a lui, elle trabit les uns et les autres, elle joint la perfidie à l'infidelité, l'ai peine à voir quel désordre et quel crime ne tient pas à celui-là. S'il est un etat affreux au monde, c'est celui d'un malheureux pere qui. sans confiance en sa femme, n'ose se livrer aux plus doux sentimens de son cœur, qui doute en embrassant son enfant s'il n'embrasse point l'enfant d'un autre, le gage de son déshonneur, le ravisseur du bien de ses propres enfans. Qu'est-ce alors que la famille, si ce n'est une société d'ennemis secrets qu'une femme coupable arme l'un contre l'autre, en les forçant de feindre de s'entr'aimer?

Il n'importe donc pas seulement que la femme soit fidèle, mais qu'elle soit juget telle par son mari, par ses proches, par tout le monde; il importe qu'elle soit modeste, attentive, réservée, et qu'elle porte aux yeux d'autrui, comme en sa propre conscience, le temoignage de sa vertu. Enfin, s'il importe qu'un pere aime ses enfans, il importe qu'il estime leur mere. Telles sont les raisons qui mettent l'apparence même au nombre des devoirs des femmes, et leur rendent l'honneur et la réputation non moins indispensables que la chas-

teté. De ces principes dérive, avec la différence morale des sexes, un motif nouveau de devoir et de convenance, qui prescrit spécialement aux femmes l'attention la plus scrupuleuse sur leur conduité, sur leurs manières, sur leur maintien. Soutenir vaguement que les deux sexes sont égaux et que leurs devoirs sont les mêmes, c'est se perdre en déclamations vaines, c'est ne rien dire tant qu'on ne répondra pas à cela.

N'est-ce pas une manière de raisonner bien solide, de donner des exceptions pour réponse à des lois générales aussi bien fondées? Les femmes, dites-yous, ne font pas toujours des enfans? Non; mais leur destination propre est d'en faire. Quoi! parce qu'il y a dans l'univers une cent ine de grandes villes où les femmes vivant dans la licence font peu d'enfans, vous prétendez que l'état des femmes est d'en faire peu! Et que deviendroient vos villes. si les campagnes eloignées, où les femmes vivent plus simplement et plus chastement, ne reparoient la sterilite des dames? Dans combien de provinces les femmes qui n'ont fait que quatre ou cinq enfans passent pour peu fécondes (1)! Enfin, que telle ou telle femme fasse peu d'enfans, qu'importe? L'état de la femme est-il moins d'être mère? et n'est-ce pas par des lois générales que la nature et les mœurs doivent pourvoir à cet état?

Quand il y auroit entre les grossesses d'aussi longs intervalles qu'on le suppose, une femme changera-t-elle ainsi brusquement et alternativement de manière de vivre sans peril et sans risque? Sera-t-elle aujourd'hui nourrice et demain guerrière? Changera-t-elle de tempérament et de goûts comme un cameléon de conleurs? Passera-t-elle tout à coup de l'ombre de la clôture et des soins domestiques aux injures de l'air, aux travaux, aux fatigues, aux périls de la guerre? Sera-t-elle tantôt craintive (° et tantôt brave, tantôt delicate et tantôt robuste? Si les jeunes gens élevés dans Paris ont

peine à supporter le métier des armes, des femmes qui n'ont jamais affronté le soleil, et qui savent à peine marcher, le supporterontelles après cinquante ans de mollesse? Prendront-elles ce dur metier à l'âge où les hommes le quittent?

Il y a des pays où les femmes accouchent presque sans peine, et nourrissent leurs enfans presque sans soin; j'en conviens : mais, dans ces mêmes pays, les hommes vont deminus en tout temps, terrassent les bêtes féroces, portent un canot comme un bavresac, font des chasses de sept ou huit cents lieues, dorment à l'air à plate-terre, supportent des fatigues incroyables, et passent plusieurs jours sans manger. Quand les femmes deviennent robustes, les hommes le deviennent encore plus; quand les hommes s'amollissent, les femmes s'amollissent davantage; quand les deux termes changent également, la différence reste la même.

Platon, dans sa République, donne aux femmes les mêmes exercices qu'aux honimes; je le crojs bien. Avant ôte de son gouvernement les familles particulieres, et ne sachant plus que faire des femmes, il se vit forcé de les faire hommes. Ce beau genie avoit tout combiné, tout prévu : il alloit au-devant d'une objection que personne peut-être n'eût songé à lui faire; mais il a mal resolu celle qu'on lui fait. Je ne parle point de cette pretendue communauté de femmes dont le reproche tant répété prouve que ceux qui le lui font ne l'ont jamais lu ; je parle de cette promiscuité civile qui confond partout les deux sexes dans les mêmes emplois, dans les mêmes travaux, et ne peut manquer d'engendrer les plus intolérables abus; je parle de cette subversion des plus doux sentimens de la nature, immoles à un sentiment artificiel qui no peut subsister que par eux : comme s'il ne falloit pas une prise naturelle pour former des liens de couvention! comme si l'amour qu'on a pour ses proches n'étoit pas le principe de celui qu'on dost a l'etat! comme si ce n'etoit pas par la petite patrie, qui est la famille, que le cœur s'attache à la grande ! comme si ce n'etoit pas le bon hls, le bon mari, le bon père, qui font le bon citoven.

Dès qu'une fois il est demontré que l'homme et la femme ne sont ni ne doivent être constitues

<sup>(\*)</sup> Sans cela l'espèce dépériroit nécessairement : pour qu'elle et couserve, il faut, tout compensé, que chaque femme fasse à peu présiquatre culans, cardes enfans qui naissent il en meurt près de la motté avant qu'ils poissent un avoir d'autres, et il en faut deux restants pour représenter le père et la mère. Voyex si les villes vous foucmeunt cette population-là.

<sup>(\*)</sup> La timidité des femmes est encore manustractée la nature contre le double rasque qu'elles courent durant leur grossesse.

656 EMILE.

de même, de caractère ni de tempérament, il s'ensuit qu'ils ne doivent pas avoir la même éducation. En suivant les directions dela nature, ils doivent agir de concert, mais ils ne doivent pas faire les mêmes choses; la fin des travaux est commune, mais les travaux sont différens, et par conséquent les goûts qui les dirigent. Après avoir tàche de former l'homme naturel, pour ne pas laisser imparfait notre ouvrage, voyous comment doit se former aussi la femme qui convient à cet homme.

Voultz-vous toujours être bien guidé, suivez toujours les indications de la nature. Tout ce qui caracterise le sexe doit être respecte comme etabli par elle. Vous dites sans cesse: Les femmes ont tel ou tel defaut que nous n'avons pas. Votre orgueil vous trompe; ce seroient des defauts pour vous, ce sont des qualites pour elles; tout iroit moins bien si elles ne les avoient pas. Empéchez ces pretendus defauts de degénerer, mais gardez-vous de les détruire.

Les femmes, de leur côté, ne cessent de crier que nous les elevons pour être vames et coquettes, que nous les amusons sans cesse à des puccibles pour rester plus facilement les maitres ; elles s'en prennent à nous des defauts que nous leur reprochons. Quelle folje! Et depuis quand sont-ce les hommes qui se mélent de l'éducation des filles? Qui est-ce qui empecheles mères de les elever comme il leur plait? Elles n'ont point de collèges! grand maiheur! Eh! phit à Dieu qu'il n'y en eût point pour les garcons! ils seroient plus sensement et plus honnétement eleves. Force-t-on vos filles à perdre leur temps en niaiseries? Leur fait-on malgre elles passer la mottie de leur vie a leur todette, à votre exemple? Vous empéche-t-on de les instroire et faire instruire à votre gre? Estce notre faute si elles nous plaisent quand elles sont belies, si leurs minauderies nous seduisent. si l'art qu'elles apprennent de vous nous attire et nous flatte, si nous aimons à les voir mises avec goot, si nous leur laissons affiler a loisir les armes dont elles nous subjuguent? Eh! prenez le parti de les elever comme des hommes, ils y consentiront de bon cœur. Plus elles voudront leur ressembler, moins elles les gouverneront; et c'est alors qu'ils seront yraiment les maitres.

Toutes les facultés communes aux deux sexes ne leur soat pas également partagées; mais prises en tout, elles se compensent. La femme vant mieux comme femme et moins comme homme; partout où elle fait valoir ses droits, elle a l'avantage; partout où elle veut usurper les nôtres, elle reste au-dessous de nous. On ne peut repondre à cette vérité génerale que par des exceptions; constante manière d'argumenter des galans partisans du l'eau sexe.

Cultiver dans les femmes les qualités de l'homme, et negliger celles qui leur sont propres, c'est donc visiblement travailler à leur prejudice. Les rusées le voient trop bien pour en être les dupes; en tâchant d'usurper nos avantages, elles n'abandonnent pas les leurs; mais il arrive de la que, ne pouvant bien menager les uns et les autres parce qu'ils sont mempatibles, elles restent au-dessous de leur portee sans se mettre à la nôtre, et perdent la moitie de leur prix. Croyez-moi, mère judicieuse, ne faites point de votre fille un honnete homme, comme pour donner un dementi a la nature; faites-en une honnéte femme, et soyez sûre qu'elle en vaudra mieux pour elle et pour nous.

S'ensuit-il qu'elle doive être clevee dans l'ienorance de toute chose, et bornee aux seules fonctions du ménage? L'homme fera-t-il sa servante de sa compagne ? se privera-t-d'aupres d'elle du plus grand charme de la societe ? Pour micux l'asservir l'empêchera-t-il de rien sentie, de rien connoitre? En fera-t-il un veritable automate? Non, sans donte; ainsi ne l'a nas dit la nature, qui donne aux femmes un espert si agreable et si delié; au contraire elle veut qu'elles pensent, qu'elles jugent, qu'elles aiment, qu'elles connoissent, qu'elles cultivent leur esprit comme leur figure; ce sont les armes qu'elle leur donne pour suppleer à la torce qui leur manque et pour diriger la notre. Elles doivent apprendre beaucoup de choses, mais sculement celles qu'il leur convient de savoir.

Son que je considere la destination particaliere du sexe, soit que j'observe ses penchans, son que je compte ses devoirs, tont concourt egalement à m'indiquer la forme d'education qui lucconvient. La femme et l'homme sont faits l'un pour l'autre, mais leur mutuelle dependance n'est pas egale : les hommes dependent des femmes par leurs desirs; les femmes dependent des hommes et par leurs desirs et par

leurs besoigs; nous subsisterons plutôt sans elles qu'elles sans nous. Pour qu'elles aient le nécessaire, pour qu'elles soient dans leur etat, il faut que nous le leur donnions, que nous voulions le leur donner, que nous les en estimions dignes; elles dependent de nos sentimens, du prix que nous mettons a leur mérite, du cas que nons faisons de leurs charmes et de leurs vertus. Par la loi même de la nature, les femmes, tant pour elles que pour leurs enfans, sont à la merci des jugemens des hommes : il ne suffit pas qu'elles soient estimables, il faut qu'elles soient estimees; il ne leur suffit pas d'être belles, il faut qu'elles plaisent; il ne leur suffit pas d'être sages, il faut qu'elles soient reconnues pour telles ; leur honneur n'est pas seulement dans leur conduite, mais dans leur reputation, et il n'est pus possible que celle qui consent à passer pour infâme puisse jamais être bonnête. L'homme, en bien faisant, ne dépend que de lui-même, et peut Leaver le jugement public; mais la femme, en been faisant, n'a fait que la mortie de sa tâche, et ce que l'on pense d'elle ne lui importe pas moins que ce qu'elle est en effet. Il suit de la que le système de son education doit être a cet egard contraire à celui de la nôtre : l'opinion est le tombeau de la vertu parmi les hommes , et son trône parmi les femmes.

De la bonne constitution des mères dépend d'abord celle des enfans ; du son des femmes depend la première education des hommes; des femmes dependent encore leurs mœurs, leurs passions, leurs goûts, leurs plaisirs, leur bonheur même. Ainsi toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, Leur plaire, leur être utiles, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agreable et douce : voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu'on doit leur apprendre dés leur enfance. Tant qu'on ne remontera pas à ce principe, on s'ecartera du but. et tous les preceptes qu'on leur donnera ne serviront de rien pour leur bonheur ni pour le pótre.

Mais, quoique toute femme veuille plaire aux hommes et doive le vouloir, il y a bien de la difference entre vouloir plaire à l'homme de mérite, à l'homme vraiment aimable, et vouloir plaire à ces petits agréables qui deshonorent leur sexe et celui qu'ils imitent. Ni la nature ni la raison ne peuvent porter la femme à aimer dans les hommes ce qui lui ressemble, et ce n'est pas non plus en prenant leurs manieres qu'elle doit chercher à s'en faire aimer.

Lors donc que, quatant le ton modeste et pose de leur sexe, elles prennent les airs de cesetourdis, lorn de suivre leur vocation, elles v renoncent ; elles s'étent à elles-mêmes les droits qu'elles pensent usurper. Si nous etions autrement, disent-elles, nous ue plairions point aux hommes. Elles mentent. Il faut etre folle pour anner les fous; le desir d'attirer ces gens-l'a montre le goût de celle qui s'y livre. S'il n'y avoit point d'hommes frivoles, elle se presseroit d'en faire; et leurs frivolites sont bien plus son ouvrage que les siennes ne sont le leur. La femme qui aime les vrais hommes, et qui veut leur plaire, prend des moyens assortis à son dessein. La femme est coquette par etat : mais sa coquetterie change de forme et d'objet selon ses vues : regions ces vues sur celles de la nature. la femme aura l'education qui lui convient.

Les petites filles, presque en naissant, aiment la parure : non contentes d'etre jolies, elles veulent qu'on les trouve telles; on voit dans leurs petits airs que ce soin les occupe deja; et a peine sont-elles en etat d'entendre ce qu'on leur dit, qu'on les gouverne en leur parlant de ce qu'on pensera d'elles. Il s'en taut bien que le même motif trés-indiscrètement proposé aux petits gançons n'ait sur eux le même empire. Pourvu qu'ils soient independans et qu'ils aient du plaisir, ils se soucient fort peu de ve qu'on pourra penser d'eux. Ce n'est qu'a force de temps et de peine qu'on les assujettit à la même loi.

De quelque part que vienne aux filles cette première leçon, elle est très-bonne. Puisque le corps naît pour ainsi dire avant l'ame, la première culture doit être celle du corps : est ordre est commun aux deux sexes. Mais l'objet de cette culture est différent ; dans l'un cet objet est le developpement des forces, dans l'autre il est celui des agremens : non que ces qualités doivent être exclusives dans chaque sexe, l'ordre seulement est renversé; il faut assez de force aux femmes pour faire tout ce qu'elles font avec grâce ; il faut assez d'adresse aux

658 ÉMILE.

hommes pour faire tout ce qu'ils font avec facilité.

Par l'extrême mollesse des femmes commence celle des hommes. Les femmes ne doivent pas être robustes comme eux, mais pour eux, pour que les hommes qui naltront d'elles le soient aussi. En ceci, les couvens, où les pensionpaires ont une nourriture grossière, mais beaucoup d'ebats, de courses, de jeux en plein air et dans les jardins, sont à preférer à la maison paternelle, où une fille, delicatement nourrie, toujours flattée ou tancée, toujours assise sous les yeux de sa mère dans une chambre bien close, n'ose se lever, ni marcher, ni parler, ni souffler, et n'a pas un moment de liberté pour jouer, sauter, courir, crier, se livrer à la nétulance naturelle à son âge : toujours ou relachement dangereux on sévérité mal entendue ; jamais rien selon la raison. Voilà comment on ruine le corps et le cœur de la jeunesse.

Les filles de Sparte s'exerçoient, comme les garçons, aux jeux militaires, non pour aller à la guerre, mais pour porter un jour des enfans capables d'en soutenir les fatigues. Ce n'est pas là ce que j'approuve, il n'est point nécessaire pour donner des soldats à l'état que les mères aient porté le mousquet et fait l'exercice à la prussienne; mais je trouve qu'en général l'éducation grecque etoit très-bien entendue en cette nartie. Les jeunes filles paroissoient souvent en public, non pas mélees avec les garçons, mais rassemblées entre elles. Il n'y avoit presque pas une fête, pas un sacrifice, pas une céremonie, où l'on ne vit des bandes de filles des premiers citoyens couronnées de fleurs, chantant des hymnes, formant des chœurs de danses, portant des corbeilles, des vases, des offrandes, et présentant aux sens depraves des Grees un spectacle charmant et propre à balancer le mauvais effet de leur indecente gymnastique. Quelque impression que fit cet usage sur le cœur des hommes, toujours etoit-il excellent pour donner au sexe une bonne constitution dans la jeunesse par des exercices agreables. modérès, salutaires, et pour aiguiser et former son goût par le desir continuel de plaire, sans jamais exposer ses mœurs.

Sitôt que ces jeunes personnes étoient mariées, on ne les voyoit plus en public ; renfermées dans leurs maisons, elles bornoient tou leurs soins à leur menage et à leur famille. Telle est la manière de vivre que la nature et la raison prescrivent au seve. Aussi de ces meres là naissoient les hommes les plus sains, les plus robustes, les mieux faits de la terre; et, malgré le mauvais renom de quelques îles, il est constant que de tous les peuples du monde, sans en excepter même les llomains, on n'en cite aucun où les femmes aient eté à la fois plus sages et plus aimables, et aient mieux reum les mœurs et la beauté que l'ancienne Grèce.

On sait que l'aisance des vêtemens qui ne génoient point le corns contribuoit beaucoup à lui laisser dans les deux sexes ces belles proportions qu'on voit dans leurs statues, et qui servent encore de modele à l'art quand la nature déligurée a cesse de lui en fournir parmi pous. De toutes ces entraves gothiques, de ces multitudes de ligatures qui tiennent de toutes parts nos membres en presse, ils n'en avoient pas une seule. Leurs femmes ignoroient l'usage de ces corps de baleine par lesquels les nôtres contrefont leur taille plutôt qu'elles ne la marquent. Je ne puis concevoir que cet abus, pousse en Angleterre à un point inconcevable, n'y fasse pas à la fin dégénérer l'espèce, et je soutiens même que l'objet d'agrement qu'on se propose en cela est de mauvais goût. Il n'est point agreable de voir une femme coupee en deux comme une guépe, cela choque la vue et fait souftrir l'imagination. La finesse de la taille a, comme tout le reste, ses proportions, sa mesure, passe laquelle elle est certainement un defaut; ce defaut seroit même frappant à l'œil sur le nu : pourquoi seroit-il une beaute sous le vétement?

Je n'ose presser les raisons sur lesquelles les femmes s'obstinent à s'encuirasser vinsi : un sein qui tombe, un ventre qui grossit, etc., cela deplait fort, j'en conviens, dans une personne de vingt ans, mais cela ne choque plus à trente; et comme il faut en dépit de nous être en tout temps ce qu'il plait à la nature, et que l'œil de l'homme ne s'y trompe point, ces defauts sont moins deplaisans à tout âge que la sotte affectation d'une petite fille de quarante ans

Tout ce qui géne et contraint la nature est de mauvais goût ; cela est vrai des parures du corps comme des ornemens de l'esprit. La vie. la santé, la raison, le bien-être, doivent affer avant tout; la grâce ne va point sans l'aisance; la delicatesse n'est pas la langueur, et il ne faut pas être malsaine pour plaire. On excite la pitié quand on souffre; mais le plaisir et le désir cherchent la fraicheur de la sante.

Les enfans des deux sexes ont beaucoup d'amusemens communs, et cela doit être; n'en ont-ils pas de même ctant grands? Ils ont aussi des goûts propres qui les distinguent. Les garçons cherchent le mouvement et le bruit; des tambours, des sabots, de petits carrosses : les filles aiment mœux ce qui donne dans la vue et sert à l'ornement; des miroirs, des bijoux, des chiffons, surtout des poupées : la poupée est l'amusement special de ce sexe; voila tres-évidemment son goût déterminé sur sa destination. Le physique de l'art de phire est dans la parure; c'est tout ce que des enfans peuvent cultiver de cet art.

Voyez une petite fille passer la journée autour de sa poupée, lui changer sans cesse d'ajustement, l'habiller, la deshabiller cent et cent fois, chercher continuellement de nouvelles combinaisons d'ornemens bien ou mal assortis, il p'importe; les doigts manquent d'adresse, le goût n'est pas forme, mais deja le penchant se montre : dans cette éternelle occupation le temps coule sans qu'elle v songe : les heures passent, elle n'en sait rien, elle oublie les repas mêmes, elle a plus faim de parure que d'aliment. Mais, direz-vous, elle pare sa poupée et non sa personne. Sans doute: elle voit sa noupée et ne se voit pas, elle ne peut rien faire pour elle-même, elle n'est pas formée, elle n'a i ni talent ni force, elle n'est rien encore, elle est toute dans sa poupee, elle y met toute sa coquetterie. Elle ne l'y laissera pas toujours, elle attend le moment d'être sa poupee elle-

Voilà donc un premier goût bien decidé; vous n'avez qu'à le suivre et le regler. Il est sûr que la petite voudroit de tout son cœur savoir orner sa poupee, faire des nœuds de manche, son fichu, son falbala, sa dentelle; en tout cela on la fait dependre si durement du bon plaisir d'autrui, qu'il lui seroit bien plus commode de tout devoir a son industrie. Ainsi vient la raison des premieres leçons qu'on lui donne : ce ne sont pas des tâches qu'on lui pres-

crit, ce sont des bontés qu'on a pour elle. Et en effet presque toutes les petites filles apprennent avec répugnance à lire et à cerire; mais, quant a tenir l'aiguille, c'est ce qu'elles apprennent toujours volontiers. Elles s'imaginent d'avance être grandes, et songent avec plaisir que ces talens pourront un jour leur servir à so parer.

Cette première route ouverte est facile à suivre : la couture, la broderie, la dentelle, viennent d'elles-mêmes. La tapisserie n'est plus si fort à leur gre : les meubles sont trop loin d'elles, ils ne tiennent point à la personne, ils tiennent à d'autres opinions. La tapisserie est l'amusement des femmes; de jeunes filles n'y prendront jamais un tort grand plaisir.

Ces progres volontaires s'etendront aisement jusqu'au dessin, car eet art n'est pas indifférent à celui de se mettre avec goût : mais je ne voudrois point qu'on les appliquât au paysage, encore moins à la figure. Des feuillages, des fruits, des fleurs, des draperies. tout ce qui peut servir à donner un contour elegant aux ajustemens, et a faire soi-même un patron de broderie quand on n'en trouve pas à son gre, cela leur suffit. En genéral, s'il importe aux hommes de borner leurs étades à des connoissances d'usage, cela importe encore plus aux femmes, parce que la vie de celles-ci. bien que moins laborieuse, etant ou devant être plus assidue à leurs soins, et plus entrecoupee de soins divers, ne leur permet de se livrer par choix a aucun talent au prejudice de leurs devoirs.

Quoi qu'en disent les plaisans, le bon sens est egalement des deux sexes. Les filles en géneral sont plus dociles que les garçons, et l'on doit même user sur elles de plus d'autorite, comme je le dirai tout à l'heure : mais il ne s'ensuit pas que l'on doive exiger d'elles rien dont elles ne puissent voir l'utilite; l'art des meres est de la leur montrer dans tout ce qu'elles feur prescrivent, et cela est d'autant plus aise, que l'intelligence dans les filles est plus precoce que dans les garçons. Cette règle bannit de leur sexe, ainsi que du nôtre, nonseulement toutes les ctudes oisives qui n'aboutissent a rien de bon, et ne rendent pas même plus agreables aux autres ceux qui les ont faites, mais même toutes celles dont l'utilité 640 ÉMILE.

n'est pas de l'âge, et où l'enfant ne peut la prévoir dans un âge plus avancé. Si je ne veux pas qu'on presse un garcon d'apprendre à lire, à plus forte raison je ne veux pas qu'on y force de jeunes filles avant de leur faire bien sentir à quoi sert la lecture; et, dans la manière dont on leur montre ordinairement cette utilité, on suit bien plus sa propre idée que la leur. Après tout, où est la nécessité qu'une fille sache lire et écrire de si bonne heure? Aura-t-elle si tôt un ménage à gouverner? Il v en a bien peu qui ne fassent plus d'abus que d'usage de cette fatale science, et toutes sont un peu trop curieuses pour ne pas l'apprendre sans qu'on les v force, quand elles en auront le loisir et l'occasion. Peut-être devroient-elles apprendre à chiffrer avant tout : car rien n'offre une utilité plus sensible en tout temps, ne demande un plus long usage, et ne laisse tant de prise à l'erreur que les comptes. Si la petite n'avoit les cerises de son goûter que par une opération d'arithmétique, je vous réponds qu'elle sauroit bientôt calculer.

Je connois une jeune personne qui apprit à écrire plutôt qu'à lire, et qui commença d'écrire avec l'aiguille avant que d'écrire avec la plume. De toute l'écriture elle ne voulut d'abord faire que des O. Elle faison incessamment des O grands et petits, des O de toutes les tailles, des O les uns dans les autres, et toujours tracés à rebours. Malheureusement un jour qu'elle étoit occupée à cet utile exercice. elle se vit dans un miroir: et, trouvant que cette attitude contrainte lui donnoit mauvaise grâce, comme une autre Minerve, elle jeta la plume, et ne voulut plus faire des O. Son frère n'aimoit pas plus à écrire qu'elle; mais ce qui le fàchoit étoit la gêne, et non pas l'air qu'elle lui donnoit. On prit un autre tour pour la ramener à l'écriture : la petite fille étoit délicate et vaine, elle n'entendoit point que son linge servit à ses sœurs; on le marquoit, on ne voulut plus le marquer; il failut apprendre à marquer elle-même : on concoit le reste du progrès.

Justifiez toujours les soins que vous imposez aux jeunes filles, mais imposez-leur-en toujours. L'oisiveté et l'indocilité sont les deux défauts les plus dangereux pour elles, et dont on guérit le moins quand on les a contractés.

Les filles doivent être vigilantes et laborieuses : ce n'est pas tout : elles doivent être gênées de bonne heure. Ce malheur, si c'en est un pour elles, est inséparable de leur sexe; et jamais elles ne s'en délivrent que pour en souffrir de bien plus cruels. Elles seront toute leur vie asservies à la gêne la plus continuelle et la plus sévère, qui est celle des bienséances. Il faut les exercer d'abord à la contrainte, afin qu'elle ne leur coûte jamais rien; à dompter toutes leurs fantaisies, pour les soumettre aux volontés d'autrui. Si elles vouloient toujours travailler, on devroit quelquefois les forcer à ne rien faire. La dissipation, la frivolité, l'inconstance, sont des défauts qui naissent aisément de leurs premiers goûts corrompus et toujours suivis. Pour prévenir cet abus, apprenez-leur surtout à se vaincre. Dans nos insensés établissemens, la vie de l'honnète femme est un combat perpétuel contre elle-même : il est juste que ce sexe partage la peine des maux qu'il nous a causés.

Empêchez que les filles ne s'ennuient dans leurs occupations, et ne se passionnent dans leurs amusemens, comme il arrive toujours dans les éducations vulgaires, où l'on met, comme dit Fénelon, tout l'ennui d'un côté et tout le plaisir de l'autre. Le premier de ces deux inconvéniens n'aura lieu, si on suit les règles précédentes, que quand les personnes qui seront avec elles leur déplairont. Une petite fille qui aimera sa mère ou sa mie travaillera tout le jour à ses côtés sans ennuj : le habil seul la dédommagera de toute sa gêne. Mais, si celle qui la gouverne lui est insupportable, elle prendra dans le même dégoût tout ce qu'elle fera sous ses yeux. Il est très-difficile que celles qui ne se plaisent pas avec leurs mères plus qu'avec personne au monde puissent un jour tourner à bien : mais, pour juger de leurs vrais sentimens, il faut les étudier, et non pas se fier à ce qu'elles disent; car elles sont flatteuses, dissimulées, et savent de bonne heure se déguiser. On ne doit pas non plus leur prescrire d'aimer leur mère : l'affection ne vient point par devoir, et ce n'est pas ici que sert la contrainte. L'attachement, les soins, la seule habitude, feront aimer la mère de la fille, si elle ne fait rien pour s'attirer sa haine. La gêne même où elle la tient, bien dirigée, loin d'affoiblir cet attachement, ne fera que l'augmenter, parce que la dépendance étant un état naturel aux femmes, les filles se sentent faites pour obeir.

Par la même raison qu'elles ont ou doivent avoir peu de liberté, elles portent à l'excès celle qu'on leur laisse; extrêmes en tout, elles se livrent à leurs jeux avec plus d'emportement encore que les garcous : c'est le second des inconveniens dont je viens de parler. Cet emportement doit être modéré; car il est la cause de plusieurs vices particuliers aux fentmes, comme, entre autres, le caprice et l'engonement, nar lesquels une femme se transporte aujourd'hui pour tel objet qu'elle ne regardera pas demain. L'inconstance des goûts leur est aussi funeste que leur excès, et l'un et l'autre leur vient de la même source. Ne leur ôtez pas la gaité, les ris, le bruit, les folàtres jeux ; mais empéchez qu'elles ne se rassasient de l'un pour courir à l'autre ; ne souffrez pas qu'un seul instant dans leur vie elles ne connoissent plus de frein. Accoutumez-les à se voir interrompre au milieu de leurs jeux, et ramener à d'autres soins sans murmurer. La scule habitude suffit encore en ceci, parce qu'elle ne fait que seconder la nature.

Il résulte de cette contrainte habituelle une docilité dont les femmes ont besoin toute leur vie, puisqu'elles ne cessent jamais d'être assujetties ou à un homme, ou aux jugemens des hommes, et qu'il ne leur est jamais permis de se mettre au-dessus de ces jugemens. La première et la plus importante qualité d'une femme est la douceur : faite pour obeir à un être aussi imparfait que l'homme, souvent si plein de vices, et toujours si plein de defauts, elle doit apprendre de bonne heure à souffrir même l'injustice et a supporter les torts d'un mari sans se plaindre : ce n'est pas nour lui, c'est pour elle qu'elle doit être douce. L'aigreur et l'opiniatreté des femmes ne font jama:s qu'augmenter leurs maux et les mauvais procedes des maris; ils sentent que ce n'est pas avec ces armes là qu'elles doivent les vainere. Le ciel pe les fit point insinuantes et persuasives pour devenir acariatres; il ne les tit point foibles pour être imperieuses; il ne leur donna point une voix si douce pour dire des injures : il ne leur fit point des traits si delicats pour les défigurer par la colère. Quand elles se fachent, elles s'oublient: elles ont souvent raison de se plaindre, mais elles ont tonjours tort de gronder. Chacun doit garder le ton de son sexe; un mari trop doux peut rendre une femme impertinente; mais, à moiss qu'un homme ne soit un monstre, la douceur d'une femme le tamène, et trioupphe de lui tôt ou tard.

Oue les filles soient toujours soumises, mais que les meres ne soient pas toujours inexorables. Pour rendre docile une jeune personne. il ne faut pas la rendre malheureuse; pour la rendre modeste, il ne faut pas l'abrutir : au contraire, je ne serois pas fâché qu'on lui laissat mettre quelquefois un peu d'adresse, non pas à éluder la punition dans sa desobeissance. mais à se faire exempter d'obeir. Il n'est pas question de lui rendre sa dependance penible. il suffit de la lui faire sentir. La ruse est un taleut naturel au sexe : et . persuadé que tous les penchans naturels sont bons et droits par euxmêmes, je suis d'avis qu'on cultive celui-la comme les autres : il ne s'agit que d'en prévenir l'abus.

Je m'en rapporte sur la vérité de cette remarque à tout observateur de bonne foi. Je ne veux point qu'on examme la-dessus les femmes mêmes : nos génantes institutions peuvent les forcer d'aiguiser leur esprit. Je veux qu'on examine les filles, les petites filles, qui ne font pour ainsi dire que de naître : qu'on les compare avec les petits garçons du même âge; et, si ceux-ci ne paroissent lourds, etourdis, l'êtes, auprès d'elles, j'aurai tort incontestablement. Qu'on me permette un seul exemple pris dans toute la naïveté puérile.

Il est très-commun de défendre aux enfans de rien demander a table; car on ne croit jamuis mieux reussir dans leur education qu'en la surchargeant de préceptes inutiles, comme si un morecau de ceci ou de cela n'etoit pas bientôt accordé ou refusé (f), sans faire mourir sans cesse un pauvre enfant d'une convoitise aignisée par l'espérance. Tout le monde sant l'adresse d'un jeune garçon soumis à cette loi, lequel, ayant ete oublié a table, s'avisa de demander du sel, etc. Je ne dirai pas qu'on pouvoit le chicaner pour avoir demande di-

<sup>(\*)</sup> Un enfant se rend importon quand il troive son compte à l'être, mais ne il demandera Jamaia deux fou la même chose si la première répinse est tonjours irrévocable.

642 ÉM44.16.

rectement du sel et indirectement de la viande; l'omission étoit si cruelle, que, quand il eût enfreint ouvertement la loi, et dit sans detour qu'il avoit faim, je ne puis croire qu'on l'en eût puni. Mais voici comment s'y prit, en ma presence, une petite fille de six ans dans un cas beaucoup plus difficile; car, outre qu'il lui étoit rigoureusement defendu de demander jamais rien ni directement ni indirectement, la desobéissance n'eût pas été graciable, puisqu'elle avoit mangé de tous les plats, hormis un seul, dont on avoit oublié de lui donner, et qu'elle convoitoit beaucoup.

Or, pour obtenir qu'on réparât cet oublisans qu'on pût l'accuser de desobeissance, elle fit en avançant son doigt la revue de tous les plats, disant tout haut, à mesure qu'elle les montroit, J'ai mangé de ça, j'ai mangé de ça; mais elle affecta si visiblement de passer sans rien dire celui dont elle n'avoit point mangé, que quelqu'un s'en apercevant lui dit: Et de cela, en avez-vous mangé? Oh! non, reprit doucement la petite gourmande en baissant les yeux. Je n'ajouterai rien; comparez : ce tour-ci est une ruse de fille; l'autre est une ruse de sarcon.

Ce qui est est bien, et aucune loi générale n'est mauvaise. Cette adresse particulière donnee au sexe est un dédommagement très-équitable de la force qu'il a de moins; sans quoi la femme ne seroit pas la compagne de l'homme, elle seroit son esclave : c'est par cette supériorité de talent qu'elle se maintient son égale, et qu'elle le gouverne en lui obeissant. La femme a tout contre elle, nos defauts, sa timidite, sa foiblesse; elle n'a pour elle que son art et sa brauté. N'est-il pas juste qu'elle cultive l'un et Fautre? Mais la beauté n'est pas générale; elle perit par mille accidens, elle passe avec les annces. l'habitude en détruit l'effet. L'esprit seul est la véritable ressource du sexe; non ce sot esprit auquel on donne tant de prix dans le monde, et qui ne sert à rien pour rendre la vie heureuse, mais l'esprit de son état, l'art de tirer parti du nôtre et de se prévaloir de nos propres avantages. On ne sait pas combien cette adresse des femmes nous est utile à nousmêmes, combien elle ajoute de charme à la societe des deux sexes, combien elle sert à reprimer la petulance des enfans, combien elle

contient de maris brutaux, combien elle maintient de bous menages, que la discorde troubleroit sans cela. Les femmes artificieuses et méchantes en abusent, je le sais bien : mais de quoi le vice n'abuse-t-il pas? Ne détruisons point les instrumens du l'onbeur parce que les mechans s'en servent quelquefois à nuire.

On peut briller par la parure, mais on ne plait que par la personne. Nos ajustemens ne sont point nous : souvent ils déparent à force d'être recherches; et souvent ceux qui font le plus remarquer celle qui les porte sont ceux qu'on remarque le moins. L'education des jeunes filles est en ce point tout-à-fait à contresens. On leur promet des ornemens pour recompense, on leur fait aimer les atours recherches : Qu'elle est belle! leur dit-on quand elles sont fort parces. Et tout au contraire on devroit leur faire entendre que tant d'ajustement n'est fait que pour cacher des defauts, et que le vrai triomphe de la beauté est de briller par ellemême. L'amour des modes est de mauvais goût, parce que les visages ne changent pas avec elles, et que la figure restant la même, ce qui lui sied une fois lui sied toujours.

Quand je verrois la jeune fille se payaner dans ses atours, je paroitrois inquiet de sa figure ainsi deguisee et de ce qu'on en pourra penser; je dirois: Tous ces ornemens la parent trop, c'est dommage; crovez-vous qu'elle en pût supporter de plus simples? est-elle assez. belle pour se passer de ceci ou de cela? Peutêtre sera-t-elle alors la première a prier qu'on lui ôte cet ornement, et qu'on inge : c'est le cas de l'applaudir s'il y a lieu. Je ne la louerois jamais tant que quand elle seroit le plus simplement mise. Quand elle ne regardera la parure que comme un supplément aux grâces de la personne et comme un aveu tacite qu'elle a besoin de secours pour plaire, elle ne sera point fiere de son ajustement, elle en sera humble : et si, plus parée que de contume, elle s'entend dire, Qu'elle est belle! elle en rougira de dépit.

Au reste, il y a des figures qui ont besoin de parure, mais il n'y en a point qui exigent de riches atours. Les parures ruineuses sont la vanité du rang et non de la personne, eles tiennent uniquement au préjugé. La véritable coquetterie est quelquefois recherchée, mais elle n'est jamais fastueuse, et Junon se mettoit plus superhement que Vénus. Ne pouvant la faire helle, tu la fais riche, disoit Apelles à un mauvais peintre, qui peignoit Helene fort chargée d'atours (\*). J'ai aussi remarqué que les plus pompeuses parures annonçoient le plus souvent de laides femmes : on ne sauroit avoir une vanité plus maladroite. Donnez à une jeune fille qui ait du goût, et qui méprise la mode, des rubans, de la gaze, de la mousseline et des fleurs, sans diamans, sans pompons, sans dentelles (\*), elle va se faire un ajustement qui la rendra cent fois plus charmante que n'eussent fait tous les brillans chiffons de la Duchapt.

Comme ce qui est bien est toujours bien, et qu'il faut être toujours le mieux qu'il est possible, les femmes qui se connoissent en ajustemens choisissent les bons, s'y tiennent, et n'en changeant pas tous les jours, elles en sont moins occupées que celles qui ne savent a quoi se fixer. Le vrai soin de la parure demande peu de toilette. Les jeunes demoiselles ont rarement des toilettes d'appareil ; le travail , les lecons , remplissent leur journée : cependant en géneral elles sont mises, au rouge pres, avec autant de soin que les dames, et souvent de meilleur goût. L'abus de la toilette n'est pas ce qu'on pense, il vient bien plus d'ennui que de vanité. Une fomme qui posse six heures à sa toilette n'ignore point qu'elle n'en sort pas mieux mise que celle qui n'y passe qu'une demi-heure; mais c'est autant de pris sur l'assommante longueur du temps, et il vaut mieux s'amuser de soi que de s'ennuyer de tout. Sans la toilette, que feroit-on de la vie depuis midi jusqu'à neuf heures? En rassemblant des femmes autour de soi on s'amuse à les impatienter, c'est déjà quelque chose; on évite les tête-à-tête avec un mari qu'on ne voit qu'à cette heure-là, c'est beaucoup plus : et puis viennent les marchandes, les brocanteurs, les petits messieurs, les petits auteurs, les vers, les chansons, les brochures : sans la toilette on ne réuniroit jamais si bien tout cela. Le seul profit réel qui tienne à la chose est le pretexte de s'étaler un peu

plus que quand on est vétue; mais ce profit n'est peut-être pas si grand qu'on pense, et les femmes à toilette n'y gagnent pas tant qu'elles diroient bien. Donnea sans sernpule une éducation de femme aux femmes; lantes qu'elles aiment les soins de leur sexe, qu'elles aient de la modestie, qu'elles sachent veiller à leur menage et s'occuper dans leur maison; la grande toilette tombera d'elle-même, et elles n'en seront mises que de meilleur goût.

La première chose que remarquent en grandissant les jeunes personnes, c'est que tous ces agremens etrangers ne leur suffisent pas, si elles n'en ont qui soient à elles. On ne peut jamais se donner la beauté, et l'on n'est pas si tôt en état d'acquérir la coquetterie; mais on peut deja chercher a donner un tour agreable à ses gestes, un accent flatteur a sa voix, a composer son maintien, à marcher avec legèrete, à prendre des attitudes gracieuses, et a choisir partout ses avantages. La voix s'etend, s'affermit et prend du timbre ; les bras se developpent, la marche s'assure, et l'on s'apercuit que. de quelque maniere qu'on soit mise, il v a un art de se faire regarder. Dès tors il ne s'agit plus seulement d'aiguille et d'industrie; de nouveaux talens se presentent, et font deja sentir leur atilité.

Je sais que les sévères instituteurs veulent qu'on n'apprenne aux jeunes filles ni chant, ni danse, ni aucun des arts agreables. Cela meparoit plaisant : et à qui veulent-ils donc qu'on les apprenne? aux garçons? A qui des hommes ou des femmes appartient-il d'avoir ces talens par préférence? A personne, répondront-ils : les chansons profanes sont autant de crimes : la danse est une invention du demon; une jeune fille ne doit avoir d'amusement que son travail et la prière. Voilà d'etranges amusemens pour un enfant de dix ans! Pour moi, j'ai grand' peur que toutes ces petites saintes qu'on force de passer leur enfance a prier Dieu ne passent leur jeunesse à tout autre chose, et ne reparent de leur mieux , étant marices, le temps qu'elles pensent avoir perdu filles. L'estime qu'il faut avoir égard à ce qui convient à l'âge aussi bienqu'au sexe; qu'une jeune fille ne doit pas vivre comme sa grand'mère, qu'elle doit être vive, enjouée, folàtre, chanter, danser autant qu'il lui plait, et goûter tous les innocens plaisirs de

<sup>(\*)</sup> CLEMENT, ALEX, Pedagog., Lib. H. cap. 12. G. P.

<sup>(\*)</sup> Les femmes qui ont la pearansez blanche pour se passer de dentette donnéement bien du dépit aux autres si elles n'en portaient pas, Le sont presque tonjours de laides personnes qui amérient les modes auxquelles les helles ont la tétise de s'amigelles.

614 ÉMILE.

son âge : le temps ne viendra que trop tôt d'être posée et de prendre un maintien plus sérieux.

Mais la nécessité de ce changement même est-elle bien réelle? N'est-elle point peut-être encore un fruit de nos préjugés? En n'asservissant les honnêtes femmes qu'à de tristes devoirs, on a banni du mariage tout ce qui pouvoit le rendre agréable aux hommes. Faut-il s'étonner si la taciturnité qu'ils voient régner chez eux les en chasse, ou s'ils sont peu tentés d'embrasser un état si déplaisant? A force d'outrer tous les devoirs, le christianisme les rend impraticables et vains; à force d'interdire aux femmes le chant, la danse et tous les amusemens du monde, il les rend maussades, grondeuses, insupportables dans leurs maisons. Il n'y a point de religion où le mariage soit soumis à des devoirs si sévères, et point où un engagement si saint soit si méprisé. On a tant fait pour empécher les femmes d'être aimables, qu'on a rendu les maris indifférens. Cela ne «levroit pas être; j'entends fort bien: mais moi je dis que cela devoit être, puisque enfin les chrétiens sont hommes. Pour moi, je voudrois qu'une ieune Angloise cultivât avec autant de soin les talens agréables pour plaire au mari qu'elle aura, qu'une jeune Albanoise les cultive pour le harem d'Ispahan. Les maris, dira-t-on, ne se soucient point trop de tous ces talens. Vraiment je le crois, quand ces talens, loin d'être employés à leur plaire, ne servent que d'amorce pour attirer chez eux de jeunes impudens qui les déshonorent. Mais pensez-vous qu'une femme aimable et sage, ornée de pareils talens, et qui les consacreroit à l'amusement de son mari, n'ajouteroit pas au bonheur de sa vie. et ne l'empêcheroit pas, sortant de son cabinet la tête épuisée, d'aller chercher des récréations hors de chez lui? Personne n'a-t-il vu d'heureuses familles ainsi réunies, où chacun sait fournir du sien aux amusemens communs? Qu'il dise si la confiance et la familiarité qui s'y joint, si l'innocence et la douceur des plaisirs qu'on y goûte, ne rachètent pas bien ce que les plaisirs publics ont de plus bruyant.

On a trop réduit en art les talens agréables; on les a trop généralisés; on a tout fait maxime et précepte, et l'on a rendu fort ennuyeux aux jeunes personnes ce qui ne doit être pour elles qu'amusement et folàtres jeux. Je n'imagine

rien de plus ridicule que de voir un vieux maitre à danser ou à chanter aborder d'un air refrogné de jeunes personnes qui ne cherchent qu'à rire, et prendre pour leur enseigner sa frivole science un ton plus pédantesque et plus magistral que s'il s'agissoit de leur catéchisme. Est-ce, par exemple, que l'art de chanter tient à la musique écrite? ne sauroit-on rendre sa voix flexible et juste, apprendre à chanter avec goût, même à s'accompagner, sans connoître une seule note? Le même genre de chant va-t-il à toutes les voix? La même méthode va-t-elle à tous les esprits? On ne me fera jamais croire que les mêmes attitudes, les mêmes pas, les mêmes mouvemens, les mêmes gestes, les mêmes danses, conviennent à une petite brune vive et piquante, et à une grande belle blonde aux yeux languissans. Quand donc je vois un maître donner exactement à toutes deux les mêmes leçons, je dis : Cet homme, suit sa routine, mais il n'entend rien à son art.

On demande s'il faut aux filles des maîtres ou des maîtresses. Je ne sais : je voudrois bien qu'elles n'eussent besoin ni des uns ni des autres, qu'elles apprissent librement ce qu'elles ont tant de penchant à vouloir apprendre, et qu'on ne vit pas sans cesse errer dans nos villes tant de baladins chamarrés. J'ai quelque peine à croire que le commerce de ces gens-là ne soit pas plus nuisible à de jeunes filles que leurs leçons ne leur sont utiles, et que leur jargon, leur ton, leurs airs, ne donnent pas à leurs écolières le premier goût des frivolités, pour eux si importantes, dont elles ne tarderont guère, à leur exemple, de faire leur unique occupation.

Dans les arts qui n'ont que l'agrément pour objet, tout peut servir de maître aux jeunes personnes; leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, leurs amies, leurs gouvernantes, leur miroir, et surtout leur propre goût. On ne doit point offrir de leur donner leçon, il faut que ce soient elles qui la demandent: on ne doit point faire une tâche d'une récompense; et c'est surtout dans ces sortes d'études que le premier succès est de vouloir réussir. Au reste, s'il faut absolument des leçons en règle, je ne déciderai point du sexe de ceux qui les doivent donner. Je ne sais s'il faut qu'un maître à

danser prenne une jeune ecoliere par sa main delicate et blanche, qu'il lui fasse accourcir la juppe, lever les yeux, déployer les bras, avancer un sein palpitant; mais je sais bien que pour rien au monde je ne voudrois être ce maître-là.

Par l'industrie et les talens le goût se forme; par le goût l'esprit s'ouvre insensiblement aux idees du beau dans tous les genres, et enfin aux notions morales quis'y rapportent. C'est peutêtre une des raisons pourquoi le sentiment de la decence et de l'honnétete s'insinue plus tôt chez les filles que chez les garçons; car, pour croire que ce sentiment précoce soit l'ouvrage des gouvernantes, il faudroit être fort mal instruit de la tournure de leurs leçons et de la marche de l'esprit humain. Le talent de parler (ient le premier rang dans l'art de plaire, c'est par lui scul qu'on peut ajouter de nouveaux charmes à ceux auxquels l'habitude accoutume les sens. C'est l'esprit qui non-sculement vivilie le corps, mais qui le renouvelle en quelque sorte ; c'est par la succession des sentimens et des idees qu'il anime et varie la physionomie; et c'est par les discours qu'il inspire que l'attention, tenue en haleine, soutient long-temps le même interet sur le même objet. C'est, je crois, par toutes ces raisons que les jeunes filles acquierent si vite un petit babil agreable, qu'elles mettent de l'accent dans leurs propos, même avant que de les sentir, et que les hommes s'amusent sitôt à les écouter, même avant qu'elles puissent les entendre ; ils épient le premier moment de cette intelligence pour penetrer ains: celui du sentiment (a).

Les femmes ont la langue flexible; elles parlent plus tôt, plus aisement et plus agreablement que les hommes. On les accuse aussi de parler davantage : cela doit être, et je changerois volontiers ce reproche en eloge : la bouche et les yeux ont chez elles la même activité, et par la même raison. L'homme dit ce qu'il sait, la femme dit ce qui plait; l'un pour parler a besoin de connoissance, et l'autre de goût; l'un doit avoir pour objet principal les choses utiles, l'autre les agreables. Leurs discours

danser prenue une jeune écolière par sa main | ne doivent avoir de formes communes que celles défigure et blanche, qu'il lui fasse accourcir la de la verite.

On ne doit donc pas contenir le habil des filles, comme celui des garçons, par cette interrogation dure, A quoccela est-al bon" mais par cette autre, a laquelle il n'est pas plus asse de repondre. Quel effet cela fera-t il! Dans ce premier âge, ou, ne pouvant discerner encore le bien et le mal, elles ne sont les juges de personne, elles doivent s'imposer pour loi de ne jamais rien dire que d'agreable a ceux a qui elles parlent; et ce qui rend la pratique decette regle plus difficile est qu'elle reste toujours subordonnée à la première, qui est de ne jamais mentir.

J'y vois bien d'autres difficultés encore, mais elles sont d'un âge plus avance. Quant a present, if n'en peut coûter aux jeunes tilles pour être vraies que de l'être sans grossièreté : et comme naturellement cette grossierete leur repugne, l'education leur apprend aisement a l'eviter. Je remarque en general, dans le commerce du monde, que la politesse des hommes est plus officiense, et celle des femmes plus caressante. Cette difference n'est point d'institution, elle est naturelle. L'homme paroit chercher davantage à vous servir, et la femme a vous agréer. Il suit de là que, quoi qu'il en soit du caractère des femmes , leur politesse est moins fausse que la nôtre, elle ne fait qu'etendre leur premier instinct; mais quand un homme seint de préferer mon intéret au sien propre, de quelque démonstration qu'il colore ce mensonge, je suis tres-sûr qu'il en fait un. Il n'en coûte donc guere aux femmes d'être polies, ni par consequent aux filles d'apprendre a le devenir. La premiere leçon vient de la nature, l'art ne fait plus que la suivre, et determiner suivant nos usages sous quelle forme elle doit se montrer. A l'égard de leur politesse entre elles, c'est tout autre chose; elles y mettent un air si contraint, et des attentions si froides, qu'en se génant mutuellement elles n'ont pas grand soin de cacher leur géne, et semblent sincères dans leur mensonge en ne cherchant guère à le deguiser. Cependant les jeupes personnes se font quelquetois tout de bon des amitiés plus franches. A leur age la guite tient lieu de bon naturel; et contentes d'elles, elles le sont de tout le monde. Il est

at Van... les entendre ; ils opient, pour ainsi dice, le moment du discernement de ces petites personnes pour sures quand ils pour unt les aimes , car, qu'u qu'un fasse, on veut plaire à qui nous plant; et stiot qu'un en deseages, il ur nous platt que long-temps

646 ÉMILE.

constant aussi qu'elles se baisent de meilleur cœur, et se caressent avec plus de grâce devant les hommes, fières d'aiguiser impunément leur convoitise par l'image des faveurs qu'elles savent leur faire envier.

Si l'on ne doit pas permettre aux jennes garçons des questions indiscretes, à plus forte raison doit-on les interdire à de jeunes filles. dont la curiosité satisfaite ou mal eludee est bien d'une autre consequence, vu leur pénétration à pressentir les mystères qu'on leur cache, et leur adresse à les découvrir. Mais sans souffrir leurs interrogations, je youdrois qu'on les interrogeat beauroup elles-mêmes, qu'on eût soin de les faire causer, qu'on les agaçat pour les exercer à parler aisément, pour les rendre vives a la riposte, pour leur delier l'esprit et la langue tandis qu'on le peut sans danger. Ces conversations, toujours tournées en gaité, mais ménagées avec art et bien dirigées, feroient un amusement charmant pour cet âge, et pourroient porter dans les cœurs innocens de ces jeunes personnes les premières et peut-être les plus utiles leçons de morale qu'elles prendront de leur vie, en leur apprenant, sous l'attrait du plaisir et de la vanité. à quelles qualités les hommes accordent veritablement leur estime, et en quoi consiste la gloire et le bonheur d'une honnéte femme.

On comprend bien que si les enfans mâles sont hors d'état de se former aucune veritable idée de religion, a plus forte raison la même idee est-elle au-dessus de la conception des filles : c'est pour cela même que je voudrois en parler à celles-ci de meilleure heure ; car, s'il falfoit attendre qu'elles fussent en état de discuter methodiquement ces questions profondes, on courroit risque de ne leur en parler jamais. La raison des femmes est une raison pratique, qui leur fait trouver très-habilement les movens d'arriver à une fin connue, mais qui ne leur fait pas tronver cette fin. La relation sociale des sexes est admirable. De cette societe resulte une personne morale dont la femme est l'œil et l'homme le bras, mais avec une telle dependance l'une de l'autre, que c'est de l'homme que la femme apprend ce qu'il faut voir, et de la femme que l'homme apprend ce qu'il faut faire. Si la femme pouvoit remonter aussi bien que l'homme aux principes, et que l'homme eut aussi bien qu'elle l'esprit des détails, toujours independans l'un de l'autre, ils vivroient dans une discorde éternelle, et leur societe ne pourroit subsister. Mais, dans l'harmonie qui règne entre eux, tout tend à la fin commune; on ne sait lequel met le plus du sien; chacun suit l'impulsion de l'autre; chacun obéit, et tous deux sont les maîtres.

Par cela même que la conduite de la femme est asservie à l'opinion publique, sa croyance est asservie à l'autorité. Toute fille doit avoir la religion de sa mère, et toute femme celle de son mari. Quand cette religion seroit fausse, la docilité qui soumet la mère et la fille à l'ordre de la nature efface auprès de Dieu le pêché de l'erreur. Hors d'état d'être juges elles-mêmes, elles doivent recevoir la decision des peres et des maris comme celle de l'Eglise.

Ne pouvant tirer d'elles seules la règle de leur foi, les femmes ne peuvent lui donner pour bornes celles de l'évidence et de la raison; mais, se laissant entraîner par mille impulsions étrangères, elles sont toujours au-deçà ou au-delà du vrai. Toujours extrêmes, elles sont toutes libertines ou dévotes; on n'en voit point savoir reunir la sagesse à la pieté. La source du mai n'est pas seulement dans le caractère outré de leur sexe, mais aussi dans l'autorité mai réglée du nôtre : le libertinage des mœurs la fait mépriser, l'effroi du repentir la rend tyrannique; et voila comment on en fait toujours trop ou trop peu.

Puisque l'autorite doit régler la religion des femmes, il ne s'agit pas tant de leur expliquer les raisons qu'on a de croire, que de leur exposer nettement ce qu'on croit : car la foi qu'on donne à des idées obscures est la premiere source du fanatisme, et celle qu'on exige pour des choses absurdes mène à la folie ou a l'incrédulité. Je ne sais à quoi nos catechismes portent le plus, d'être impie ou fanatique; mais je sais bien qu'ils font nécessairement l'un ou l'autre.

Premièrement, pour enseigner la religion à de jeunes filles, n'en faites jamais pour elles un objet de tristesse et de gène, jamais une tache ni un devoir; par consequent ne leur faites jamais rien apprendre par cœur qui s'y rapporte, pas même les prières. Contentez-vous de faire régulierement les vôtres devant elles, sans les forcer pourtant d'y assister. Faites-les courtes,

selon l'instruction de Jésus-Christ. Faites-les toujours avec le requeillement et le respect convenables; songez qu'en demandant à l'Étre suprême de l'attention pour nous écouter, cela vaut bien qu'on en mette à ce qu'on va lui dare.

It importe moins que de jeunes filles sachent si tôt leur religion, qu'il n'importe qu'elles la sachent si bien, et surtout qu'elles l'aiment. Quand vous la leur rendez onéreuse, quand vous leur peignez toujours Dieu fâche contre elles, quand vous leur imposez en son nom mille devoirs penibles qu'elles ne vous voient jamais remplir, que peuvent-elles penser, sinon que savoir son catéchisme et prier Dieu sont les devoirs des petites filles, et desirer d'être grandes pour s'exempter comme vous de tout cet assujettissement? L'exemple! l'exemple! sans ceta jamais on ne réussit a rien auprès des enfans.

Quand vous leur expliquez des articles de foi, que ce soit en forme d'instruction directe, et non par demandes et par réponses. Elles ne doivent jamais repondre que ce qu'elles pensent, et non ce qu'on leur a dicte. Toutes les réponses du catechisme sont à contre-sens, c'est l'écolier qui instruit le maître; elles sont même des mensonges dans la bouche des enfans, puisqu'ils expliquent ce qu'ils n'entendent point, et qu'ils affirment ce qu'ils sont hors d'etat de croire. Parmi les hommes les plus intelligeus, qu'on me montre ceux qui ne mentent pas en disant leur catéchisme.

La première question que je vois dans le nôtre est celle-ci : Qui vous a créée et mise au monde? A quoi la petite fille, croyant bien que c'est sa mère, dit pourtant sans hesiter que c'est Dien. La seule chose qu'elle voit là, c'est qu'à une demande qu'elle n'entend guère elle fait une réponse qu'elle n'entend point du tout.

Je voudrois qu'un homme qui connoîtroit bien la marche de l'esprit des enfans voulût faire pour eux un catechisme. Ce seroit peutêtre le livre le plus utile qu'on eût jamais écrit, et ce ne seroit pas, à mon avis, celui qui feroit le moins d'honneur à son auteur. Ce qu'il y a de bien sûr, c'est que si ce livre étoit bon, il ne ressembleroit guère aux nôtres.

Un tel catéchisme ne sera bon que quand, sur les seules demandes, l'enfant tera de luimême les réponses sans les apprendre; bien

entendu qu'il sera quelquefois dans le cas d'interroger à son tour. Pour faire entendre ce que je veux dire il faudroit une espece de modele, et je sens bien ce qui me manque pour le tracer. J'essaierai du moins d'en donner quelque légere idec.

Je m'imagine donc que, pour venir à la premiere question de notre catéchisme, il faudroit que celui-là commençat a peu pres ainsi.

LA BONNE.

Vous souvenez-vous du temps que votre mère etoit fille?

LA PETITE.

Non, ma bonne.

LA BONNE.

Pourquoi non, vous qui avez si bonne me-

LA PETITE.

C'est que je n'etois pas au monde.

LA BONNE.

Vous n'avez done pas toujours recu?

LA PETITE.

Non.

LA BONNE.

Vivrez-vous toujours?

LA PETITE.

Oui.

LA BONNE.

Étes-yous jeune ou vieille?

LA PETITE.

Je suis jeune.

LA BONNE.

Et votre grand'maman est-elle jeune on vieille?

LA PETITE.

Elle est vieille.

LA BONNE.

A-t-elle été jeune ?

LA PETITE.

Oui.

LA BONNE

Pourquoi ne l'est-elle plus?

LA PETITE.

C'est qu'elle a vicilli.

LA BONNE.

Vieillirez-vous comme effe?

LA PETITE.

Je ne sais (1).

21 Si partout ou pai mis. Je ne sais, la petite répond autre

LA BONNE.

Où sont vos robes de l'année passée?

LA PETITE.

On les a défaites.

LA BUNNE.

Et pourquoi les a-t-on defaites?

LA PETITE.

Parce qu'elles m'étoient trop petites.

LA BONNE.

Et pourquoi vous etoient-elles trop petites?

LA PETITE.

Parce que j'ai grandi.

LA BONNE.

Grandirez-vous encore?

LA PETITE.

Oh! oui.

LA BONNE.

Et que deviennent les grandes filles?

LA PETITE.

Elles devienment femmes.

LA BONNE.

Et que deviennent les femmes?

LA PETITE.

Elles deviennent mères.

LA BONNE.

Et les mères, que deviennent-elles?

LA PETITE.

Elles devienment vicilles.

LA BONNE.

Yous deviendrez donc vicille?

LA PETITE.

Quand je serai mère.

LA BONNE.

Et que deviennent les vieilles gens?

LA PETITE.

Je ne sais.

LA BONNE.

Ou'est devenu votre grand-papa?

LA PETITE.

Il est mort (4).

ment. U faut se défier de sa riponse et la lui faire expliquer avec soin.

¿. La polite dira cela, parce qu'elle l'a entendu dire; man il faut verifier si elle a quelipie juste idée de la mort, care lte idée i.e.t pas si simple in si à la portée des enfans que l'on peuse. On peut voir, dans le petit poème d'Abel, un exemple de la manière dont on doit la leur donter. \*. Ce charmant ouvrige respire une simplicite désireuse dont on ue peut trop se nouvrir pour conserver avec les enfans.

t') doper ou second chout le recu d'adam 24 moment ob fre voil mourle un alseus. LA BONNE.

Et pourquoi est-il mort?

LA PETITE.

Parce qu'il étoit vieux.

LA BONNE.

Que deviennent donc les vieilles gens?

LA PETITE.

lis meurent.

LA BONNE.

Et yous, quand yous serez vieille, que.....

LA PETITE, l'interrompant.

Oh! ma bonne, je ne veux pas mourir.

LA BONNE.

Mon enfant, personne ne veut mourir, et tout le monde meurt.

LA PETITE.

Comment! est-ce que maman mourra aussi?

LA BONNE.

Comme tout le monde. Les femmes vieilles sent ainsi que les hommes, et la vieillesse ment à la mort.

LA PETITE.

Que faut-il faire pour vieillir bieu tard?

LA BONNE.

Vivre sagement tandis qu'on est jeune.

LA PETITE.

Ma bonne, je serai toujours sage.

LA BONNE.

Tant mieux pour vous, Mais enfin croyezvous de vivre toujours?

LA PETITE.

Quand je serai bien vieille, bien vieille.....

LA BONNE.

He bien?

LA PETITE.

Enfin, quand on est si vieille, vous dites qu'il faut mourir.

LA BONNE.

Vous mourrez donc une fois?

LA PETUE.

Helas! oui.

LA BONNE.

Qui est-ce qui vivoit avant vous?

LA PETITE.

Mon père et ma mère.

LA BONNE.

Qui est-ce qui vivoit avant eux?

LA PETITE.

Leur père et leur mère.

LA BONNE. Oni est-ce qui vivra après vous? LA PETITE. Mes enfons.

LA BONNE. Qui est-ce qui vivra apres eux? LA PETITE.

Leurs enfans, etc.

En suivant cette route on trouve à la race humaine, par des inductions sensibles, un commencement et une fin, comme à toutes choses, c'est-à-dire un père et une mère qui n'ont eu ni père ni mère, et des enfans qui n'auront point d'enfans (!), Ce n'est qu'après une longue suite de questions parcilles que la première demande du catechisme est suffisamment préparee : alors seulement on peut la faire, et l'enfant peut l'entendre. Mais de là jusqu'à la deuxième réponse, qui est pour ainsi dire la definition de l'essence divine, quel saut immense! Quand cet intervalle sera-t-il rempli? Dieu est un esprit! Et qu'est-ce qu'un esprit? Irai-je embarquer celui d'un enfant dans cette obscure metaphysique dont les hommes ont tant de peine à se tirer? Ce n'est pas à une petite fille a resoudre ces questions, c'est tout au plus à elle à les faire. Alors je lui répondrois simplement : Vous me demandez ce que c'est que Dieu; cela n'est pas facile à dire; on ne peut entendre, ni voir, ni toucher Dieu; on ne le connoit que par ses œuvres. Pour juger ce qu'il est, attendez de savoir ce qu'il a fait.

Si nos dogmes sont tous de la même vérité. tous ne sont pas pour cela de la même importance. Il est fort indifférent à la gloire de Dieu qu'elle nous soit connue en toutes choses ; mais il importe à la société humaine et à chacun de ses membres que tout homme connoisse et remplisse les devoirs que lui impose la loi de Dieu envers son prochain et envers soi-même. Voilà ce que nous devons incessamment nous enseigner les uns aux autres, et voilà surtout de quoi les pères et meres sont tenus d'instruire leurs enfans. Qu'une vierge soit la mère de son créateur, qu'elle ait enfanté Dieu, ou scule-

ment un homme auquel Dieu s'est joint; que la substance du pere et du fils soit la même, ou ne soit que semblable; que l'esprit procede de l'un des deux qui sont le meme, ou de tous deux conjointement, je ne vois pas que la décision de ces questions, en apparence essentielles, importe plus à l'espece humaine, que de savoir quel jour de la lune on doit célebrer la paque, s'il faut dire le chapelet, jeuner, faire maigre, parler latin ou françois à l'eglise, orner les murs d'images, dire ou entendre la messe, et n'avoir point de femme en propre. Que chacun pense là-dessus comme il lui plaira: l'ignore en quoi cela peut intéresser les autres ; quant à moi, cela ne m'intéresse point du tout. Mais ce qui m'interesse, moi et tous mes semblables, c'est que chacun sache qu'il existe un arbitre du sort des humains, duquel nous sommes tous les enfans, qui nous prescrit à tous d'être justes, de nous aimer les uns les autres, d'être bienfaisans et misericordieux, de tenir nos engagemens envers tout le monde, même envers nos ennemis et les siens; que l'apparent bonheur de cette vie n'est rien; qu'il en est une autre après elle, dans laquelle cet Etre suprême sera le rémunerateur des bons et le juge des mechans. Ces dogmes et les dogmes semblables sont ceux qu'il importe d'enseigner à la jeunesse, et de persuader à tous les citovens. Quiconque les combat merite châtiment, sans doute; il est le perturbateur de l'ordre et l'ennemi de la societe. Oniconque les depasse, et veut nous asservir a ses opinions particulières, vient au même point par une route opposee; pour etablir l'ordre à sa mamère, il trouble la paix; dans son temeraire orgueil, il se reud l'interprète de la Divinité. il exige en son nom les hommages et les respects des hommes, il se fait Theu tant qu'il pent à sa place : on devroit le punir comme sacrilege, quand on ne le puniroit pas comme into-

Negligez donc tous ces dogmes mystérieux qui ne sont pour nous que des mots sans idees. toutes ces doctrines bizarres dont la vaine étude tient lieu de vertus à ceux qui s'y livrent, et sert plutôt à les rendre tous que bons. Maintenez toujours vos enfans dans le cercle etroit des dogmes qui tiennent à la morale. Persuadez-leur bien qu'il n'y a rien pour nous d'utile

<sup>(&</sup>quot; L'idée de l'éternité ne sauroit s'appliquer aux générations humaines avec le consentement d'i l'esprit. Tonte succession numérique redaite en acte est incompatible aver

650 ÉM11.E.

à savoir que ce qui nous apprend à bien faire. Ne faites point de vos filles des théologiennes et des raisonneuses ; pe leur apprenez des choses du ciel que ce qui sert à la sagesse humaine : accoulumez-les a se sentir tomours sous les yeux de Dieu, à l'avoir pour temoin de leurs actions, de leurs pensées, de leur vertu, de leurs plaisirs; à faire le bien sans ostentation. parce qu'il l'aime; à souffrir le mal sans murmure, parce qu'il les en dedommagera : à être enfin, tous les jours de leur vie, ce ou elles seront bien aises d'avoir eté forsqu'elles comparoltront devant lui. Voila la veritable religion. voilà la seule qui n'est susceptible ni d'abus, ni d'impieté, ni de fanatisme. Ou'on en prêche taut qu'on voudra de plus sublimes; pour moi, ie n'en reconnois point d'autre que celle-là.

Au reste, il est bon d'observer que, jusqu'à l'âge où la raison s'eclaire et où le sentiment naissant fait parler la conscience, ce qui est bien ou mal pour les jeunes personnes est ce que les gens qui les entourent ont décidé tel. Ce qu'on lour commande est bien, ce qu'on leur défend est mal, elles n'en doivent pas savoir davantage : par où l'on voit de quelle importance est, encore plus pour elles que pour les garçons, le choix des personnes qui doivent les approcher et avoir quelque autorité sur elles. Enfin le moment vient où elles commencent à juger des choses par elles-mêmes, et alors il est temps de changer le plan de leur éducation.

J'en ai trop dit jusqu'ici peut-être. A quoi réduirons-nous les femmes, si nous ne leur donnons pour loi que les prejugés publics? N'abaissons pas à ce point le sexe qui nous gouverne, et qui nous honore quand nous ne l'avons pas avili. Il existe pour toute l'espèce humaine une règle antérieure à l'opinion. C'est à l'inflexible direction de cette règle que se doivent rapporter toutes les autres : elle juge le prejuge même; et ce n'est qu'autant que l'estime des hommes s'accorde avec elle, que cette estime doit faire autorité pour nous,

Cette règle est le sentiment intérieur. Je ne répéterai point ce qui en a été dit ci-devant ; il me suffit de remarquer que si ces deux regles ne concourent à l'education des femmes, elle sera toujours defectueuse. Le sentiment sans l'opinion ne leur donnera point cette delicatesse d'ame qui pare les bonnes mours de l'honneur du monde; et l'opinion sans le sentiment n'en fera jamais que des femmes fausses et deshounêtes, qui mettent l'apparence a la place de la vertu

Il leur importe donc de cultiver une faculte qui serve d'arbitre entre les deux guides, qui ne laisse point égarer la conscience, et qui re-dresse les erreurs du préjugé. Cette faculté est la raison. Mais à ce mot que de questions s'elèvent! Les femmes sont-elles capables d'un solide raisonnement? Importe-t-il qu'elles le cultivent? Le cultiveront-elles avec succes? Cette culture est-elle utile aux fonctions qui leur sont imposces? est-elle compatible avec la simplicite qui leur convient?

Les diverses manières d'envisager et de résoudre ces questions font que, donnant dans les excès contraires, les uns bornent la femme à coudre et filer dans son menage avec ses servantes, et n'en font ainsi que la première servante du maître : les autres, non contens d'assurer ses droits, lui font encore usurper les nôtres; car la laisser au-dessus de nous dans les qualites propres à son sexc, et la rendre notre egale dans tout le reste, qu'est-ce autre chose que transporter à la femme la primante que la nature donne au mari?

La raison qui mene l'homme à la connoissance de ses devoirs n'est pas fort composée; la raison qui mene la femme à la connoissance des siens est plus simple encore. L'obeissance et la fidelité qu'elle doit à son mari, la tendresse et les soins qu'elle doit à ses enfans, sont des conséquences si naturelles et si sensibles de sa condition, qu'elle ne peut sans mauvaise foi refuser son consentement au sentiment interieur qui la guide, ni méconnoître le devoir dans le penchant qui n'est point encore altéré.

Je ne blamerois pas sans distinction qu'une femme fut bornée aux seuls travaux de son sexe, et qu'on la laissat dans une profonde ignorance sur tout le reste; mais il laudroit pour cela des mœurs publiques très-sainels, on une manière de vivre très-retirée. Dans de grandés villes, et parmi des hommes corrompus, cette femme seroit trop facile à seduire; souvent sa vertu ne tiendroit qu'aux occasions; dans ce siècle philosophe il lui en faut une a l'epreuve; il faut qu'elle sache d'a-

vance et ce qu'on lui peut dire et ce qu'elle en doit penser.

D'ailleurs, soumise au jugement des hommes, elle doit mériter leur estime : elle doit surtout obtenir celle de son époux; elle pe doit pas seulement lui faire aimer sa personne, mais lui faire approuver sa conduite : elle doit instifier devant le public le choix qu'il a fait, et faire honorer le mari de l'honneur qu'on rend à la femme. Or comment s'y prendra-t-elle pour tout cela, si elle ignore nos institutions. si elle ne sait rien de nos usages, de nos bienséances, si elle ne connoît ni la source des jugemens humains, ni les passions qui les determinent? Des la qu'elle depend à la fois de sa propre conscience et des opinions des autres. il faut qu'elle apprenne à comparer ces deux règles, à les concilier, et à ne préferer la première que quand elles sont en opposition. Elle devient le juge de ses juges, elle décide quand elle doit s'y soumettre et quand elle doit les recuser. Avant de rejeter ou d'admettre leurs prejugés, elle les pese; elle apprend à remonter à leur source, à les prévenir, à se les rendre favorables : elle a soin de ne iamais s'attirer le blame quand son devoir lui permet de l'eviter. Rien de tout cela ne peut bien se faire sans cultiver son esprit et sa raison.

Je reviens toujours au principe, et il me fournit la solution de toutes mes difficultes. J'étudie ce qui est, j'en recherche la cause, et je trouve enfin que ce qui est est bien. J'entre dans des maisons ouvertes dont le maltre et la maîtresse font conjointement les honneurs. Tous deux ont eu la même éducation, tous deux sont d'une égale politesse, tous deux également pourvus de goût et d'esprit, tous deux animés du même désir de bien recevoir leur monde, et de renvoyer chacun content d'eux. Le mari n'omet aucun soin pour être attentif a tout : il va, vient, fait la ronde et se donne mille peines; il voudroit être tout attention. La femme reste à sa place; un petit cercle se rassemble autour d'elle et semble lui cacher le reste de l'assemblée; cependant il ne s'y passe rien qu'elle n'aperçoive, il n'en sort personne à qui elle n'ait parlé; elle n'a rien omis de ce qui pouvoit intéresser tout le monde : elle n'a rien dit à chacun qui ne lui fût agréable : et . sans rien troubler à l'ordre, le moindre de la

compagnie n'est pas plus oubliéque le premier. On est servi, l'on se met à table : l'homme, instruit des gens qui se conviennent, les placera selon ce qu'il sait : la femme, sans rien savoir, ne s'y trompera pas; elle aura dejà lu dans les yeux, dans le maintien, toutes les convenances, et chacun se trouvera place comme il veut l'être. Je ne dis point qu'au service personne n'est oublié. Le maître de la maison, en faisant la ronde, aura pu n'oublier personne: mais la femme devine ce qu'on regarde avec plaisir et vous en offre; en parlant à son voisin elle a l'œil au bout de la table; elle discerne celui qui ne mange point parce qu'il n'a pas faim, et celui qui n'ose se servir ou demander parce qu'il est maladroit ou timide. En sortant de table chacun eroit qu'elle n'a songe qu'à lui : tous ne pensent pas qu'elle ait en le temps de manger un seul morceau; mais la verité est qu'elle a mange plus que personne.

Quand tout le monde est parti, l'on parle de ce qui s'est passé. L'homme rapporte ce qu'on lui a dit, ce qu'ont dit et fait ceux avec lesquels il s'est entretenu. Si ce n'est pas toujours là-dessus que la femme est le plus exacte, en revanche elle a vu ce qui s'est dit tout bas à l'autre bout de la salle; elle sait ce qu'un tel a pense, a quoi tenoit tel propos ou tel geste; il s'est fait à prine un mouvement expressif dont elle n'ait l'interprétation toute prête, et presque toujours conforme à la vérité.

Le même tour d'esprit qui fait exceller une femme du monde dans l'art de tenir maison fait exceller une coquette dans l'art d'amuser plusieurs soupirans. Le manege de la coquetterie exige un discernement encore plus fin que celui de la polites e : car, pourvu qu'une femme polie le soit envers tout le monde, elle a toujours assez bien fait; mais la coquette perdroit bientôt son empire par cette uniformité maladroite; à force de voutoir obliger tous ses amans elle les rebuteroit tous. Dans la société, les manières qu'on prend avec tous les hommes ne laissent pas de plaire a chacun; pourvu qu'on soit bien traite, l'on n'y regarde pas de si près sur les preferences : mais, en amour, une faveur qui n'est pas exclusive est une iniure. Un homme sensible aimeroit cent fois mieux être seul maltraité que caresse avec tous

les autres, et ce qui fui peut arriver de pis est de niètre point distingue. Il faut donc qu'une femme qui veut conserver plusieurs amans persuade a chacun d'eux qu'elle le prefere, et qu'elle le lui persuade sous les yeux de tous les autres, à qui elle en persuade autant sous les siens.

Voulez-vous voir un personnage embarrassé. placez un homme entre deux femmes avec chacape desquelles il aura des liaisons secretes. puis observez quelle sotte figure il y fera. Placez en même cas une femme entre deux hommes. et sûrement l'exemple ne sera pas plus rare; vous serez emerveillé de l'adresse avec laquelle elle donnera le change à tous deux, et fera que chacun se rira de l'autre. Or , si cette femme leur témoignoit la même confiance et prenoit avec eux la même familiarité, comment seroient-ils un instant ses dupes? En les traitant également, ne montrevou-elle pas qu'ils ont les mêmes droits sur elle? Oh! qu'elle s'v prend bien mieux que cela! loin de les traiter de la même manière, elle affecte de mettre entre cux de l'inégalité, elle fait si bien que celui qu'elle flatte croit que c'est par tendresse, et que celui qu'elle maltraite croit que c'est par depit. Ainsi chacun, content de son partage, la voit toujours s'occuper de lui, tandis qu'elle ne s'occupe en effet que d'elle seule.

Dans le désir general de plaire, la coquetterie suggère de semblables moyens : les caprices ne feroient que rebuter, s'ils n'etoient sagement ménages : et c'est en les dispensant avec art qu'elle en fait les plus fortes chaînes de ses esclaves.

> Usa ogn' arte la donna, onde sia colto Nella sua rete alcun novella amanta, De contutti, ne sempre un stesso volto Serba, mà cangta à tempo atto e sembiante (°).

A quoi tient tout cet art, si ce n'est a des observations fines et continuelles qui lui font voir à chaque instant ce qui se passe dans les cœurs des hommes, et qui la disposent à porter à chaque mouvement secret qu'elle aperçoit la forre qu'il faut pour le suspendre ou l'accelérer? Or cet art s'apprend-il? Non; il naît avec les femmes; elles l'ont toutes, et jamais les hommes ne l'ont au même degré. Tel

est un des caractères distinctifs du sexe. La présence d'esprit, la penetration, les observations fines, sont la science des femmes; l'habileté de s'en prévaloir est leur talent.

Voila ce qui est, et l'on a vu pourquoi cela doit être. Les femmes sont fausses, nous duon. Elles le deviennent. Le don qui leur est propre est l'adresse et non pas la faussete : dans les vrais penchans de leur sexe, même en mentant, elles ne sont point fausses. Pourquoi consultez-vous leur bouche quand ce n'est pas elle qui doit parler? Consultez leurs yeux. leur teint, leur respiration, leur air craintif, leur molle resistance : voila le langage que la nature leur donne pour vous repondre. La bouche dit toujours non, et doit le dire; mais l'accent qu'elle y joint n'est pas toujours le même, et cet accent ne sait point mentir. La femme n'a-t-elle pas les mêmes besoins que l'homme, sans avoir le même droit de les temoigner? Son sort seroit trop cruel, si, même dans les désirs légitimes, elle n'avoit un langage équivalent à celui qu'elle n'ose tenir. Faut-il que sa pudeur la rende malheureuse? Ne lui faut-il pas un art de communiquer ses penchans sans les decouvrir? De quelle adresse n'a-t-elle pas besoin pour faire qu'on lui derobe ce qu'elle brûle d'accorder! Combien ne lui importe-t-il point d'apprendre à toucher le cœur de l'homme saus paroitre songer a lui! Quel discours charmant n'est-ce pas que la pomme de Galathée et sa fuite maladroite (\*)! Que faudra-t-il qu'elle ajoute à cela? lra-t-elle dire au berger qui la suit entre les saules qu'elle n'v fuit gu'a dessein de l'attirer? Elle mentiroit, pour amsi dire; car alors elle ne l'attireroit plus. Plus une femme a de reserve, plus elle doit avoir d'art, même avec son man. Oui, je soutiens qu'en tenant la coquetterie dans ses limites, on la rend modeste et vraie, on en fait une loi de l'honnéteté.

La vertuest une, disoit très-bien un de mes adversaires; on ne la décompose pas pour admettre une partie et rejeter l'autre. Quand on l'aime, on l'aime dans toute son integrite; et l'on refuse son cœur quand on peut, et toujours sa bouche aux sentimens qu'on ne doit pout mais ce qui est bien; ce qui est mal ne devroit point être, et ne doit point être avoue, surtout quand cet aveu lui donne un effet qu'il n'auroit pas eu sans cela. Si j'etois tenté de voler, et qu'en le disant je tentasse un autre d'être mon complice, lui declarer ma tentation ne seroit-ce pas y succomber? Pourquoi ditesyous que la pudeur rend les femmes fausses? Celles qui la perdent le plus sont-elles au reste plus vraies que les autres? Tant s'en faut; elles sont plus fausses mille fois. On n'arrive à ce point de dépensation qu'à force de vices, qu'on garde tous et qui ne régnent qu'à la faveur de l'intrigue et du mensonge (1). Au contraire, celles qui ont encore de la honte, qui ne s'enoraueillissent point de leurs fautes, qui savent cacher leurs desirs a ceux mêmes qui les inspirent, celles dont ils en arrachent les aveux avec le plus de peine, sont d'aitleurs les plus vraies, les plus sinceres, les plus constantes dans tous leurs engagemens, et celles sur la foi desquelles on peut genéralement le plus compler.

Je ne sache que la seule mademoiselle de l'Enclos qu'on ait pu citer pour exception connue à ces remarques. Aussi mademoiselle de l'Enclos a-t-elle passé pour un prodige. Dans le mepris des vertus de son sexe elle avoit, diton, conserve celles du nôtre : on vante sa franchise, sa droiture, la sûreté de son commerce, sa fidelité dans l'amitié; enfin, pour achever le tableau de sa gloire, on dit qu'elle s'etait faite homme. A la bonne heure. Mais, avec tonte sa haute reputation, je a'aurois pas plus voulu de cet homme-là pour mon auti que pour ma mai-

Tout ceci n'est pas si hors de propos qu'il paroit être. Je vois où tendent les maximes de la philosophie moderne en tournant en derision (4) Je sais que les femmes qui ant ouvertement pris leur parti sur un certain point pretendent bien se faire valoir de cette franchise, et jurent qu'à cela près le n'y a rien d'estima-

ble qu'on ne trouve en elles; mals je sals bien aons qu'elles n'ont jamais persuadé cela qu'à des sois. Le plus grand frein

de leur seue ôté que restest-it qui les retienne? et de quel

honneur feront-elles cas après avoir renoncé à celui qui leur est propre? Ayant mis une fois leurs passions à l'aise, elles

n'ont plus anoun intérêt d'y résister; Nec fremina, amusid

pudicitia, also abuseril (1) Jamais anteur connut-laneux

le cœur homain dans les deux setes que celui qui a dit cels "

Sur ces considerations, je crois qu'on neut déterminer en genéral quelle espece de culture convient à l'esprit des femmes, et sur quels objets on doit tourner leurs reflexions des leur

Je l'ai dejà dit , les devoirs de leur sexe sont plus aises a voir qu'à remplir. La premiere chose qu'elles doivent apprendre est a les aimer par la consideration de leurs avantages; c'est le seul moven de les leur rendre faciles. Chaque etat et chaque âge a ses devoirs. On connoît bientôt les siens pourvu qu'on les aime. Honorez votre ctat de femme, ct, dans quelque rang que le ciel vous place, vous serez toujours que femme de bien. L'essentiel est d'être ce que nous lit la nature; on n'est toujours que tropce que les hommes veulent que l'on soit.

La recherche des verites abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à generaliser les idées, n'est point du ressort des femmes ; leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique; c'est à elles à faire l'application des principes que l'homme a trouves, et c'est à elles de faire les observations qui menent l'homme à Letablissement des principes. Toutes les reflexions des femmes, en ce qui ne tient pas immediatement a leurs devoirs, doivent tendre a l'etude des hommes ou aux connoissances agreables qui n'ont que le goût pour objet; car, quant aux ouvrages de genie, ils passent leur portée : elles n'ont pas non plus assez de justesse et d'attention pour réussir aux sciences exactes ; et. quant aux connoissances physiques, c'est à celui des deux qui est le plus agissant, le plus allant, qui voit le plus d'objets, c'est à celui qui a le plus de force, et qui l'exerce davantage, à juger des rapports des êtres sensibles et des lois de la nature. La femme, qui est foible et qui ne voit rien au dehors, apprecie et juge les mobiles qu'elle peut mettre en œuvre pour surpleer à sa foiblesse, et ces mobiles sont les passions de l'homme. Sa mecanique à elle est plus forte que la nôtre, tous ses leviers voir ébranler le cœur humain. Tout ce que son sevene peut faire par lui-même, et qui lui est pe-

avoir. La verité morale n'est pas ce qui est . | la pudeur du sexe et sa fausseté prétendue : et je vois que l'effet le plus assuré de cette philosophie sera d'ôter aux femmes de notre siècle le peu d'honneur qui leur est resté.

<sup>&</sup>quot; Tarif. Ann ev, T

levées pour y vivre; faut-ils étonner univent ben? Je n'avancerai point ais dire sans crainte de prendre un ur une observation; mais il me semural, dans les pays protestans, il attachement de famille, de plus divect de plus tendres mères que dans boliques; et si cela est, on ne peut cette difference ne sont due en partie n des couvens.

oner la vie paisible et domestique il moitre : d faut en avoir senti les dou-Lenfance. Ce n'est que dans la maison e qu'on prend du goût pour sa propre es toute femme que sa mère n'a point o comera point elever ses enfans. Malment il n'y a plus d'education privée randes villes. La societe y est si et si mélee qu'il ne reste plus d'asile e ceregite , et qu'on est en public jusque A force de vivre avec tout le monde, plus de tamille, à peine connoît-on ses on les voit en etrangers, et la simph-- mænes domestiques s'eteint avec la lamiliarité qui en faisoit le charme. ansi qu'on suce avec le lait le goût des du siècle et des maximes qu'on y voit

unpose aux filles une gêne apparente pour er des dupes qui les épousent sur leur iun. Mais etudiez un moment ces jeunes ornes ; sous un air contraint elles deguisent La conventise que les devore, et deja on lit feurs yeur l'ardent desir d'imiter feurs Ce qu'elles convoitent n'est pas un mari, lecence du manage, Ou'a-t-on besoin not avec tant de ressources pour s'en Mas on a besoin d'un mari pour couressources (!). La modestie est sur leur at la libertinage au fond de leur cœur : -l'estie elle-même en est un signe : and que pour pouvoir s'en debar-L'emmes de Paris et de Londres, - a je vous supplie. Nul sejour ar lest mais pour moi je n'en of a one scule d'entre vous a

l'âme vraiment honnéte, je n'entends rien à nos institutions.

Toutes ees éducations diverses livrent également de jeunes personnes au goût des plaisirs du grand monde, et aux passions qui naissent bientôt de ce goût. Dans les grandes villes la depravation commence avec la vie, et dans les petites elle commence avec la raison. De jeunes provinciales, instruites à mepriser l'heureuse simplicite de leurs mœurs, s'empressent a venir à Paris partager la corruption des nôtres ; les vices, ornes du beau nom de talens, sont l'unique objet de leur voyage; et, honteuses en arrivant de se trouver si loin de la noble licence des femmes du pays, elles ne tardent pas à ménter d'être aussi de la capitale. Ou commence le mal, à votre avis? dans les lieux où l'on le projette, ou dans ceux où l'on l'accomplit?

Je ne veux pas que de la province une mère sensée amène sa fille a Paris pour lui montrer ces tableaux si pernicieux pour d'autres ; mais ie dis que quand rela seroit, ou cette lille est mal elevee, ou ces tableaux seront peu dangereux pour elle. Avec du goût, du sens, et l'amour des choses honnêtes, on ne les trouve pas si attravans qu'ils le sont pour ceux qui s'en laissent charmer. On remarque à Paris les jeunes ecervelees qui viennent se hâter de prendre le ton du pays et se mettre à la mode six mois durant pour se faire siffler le reste de leur vie : mais qui est-ce qui remarque celles qui, relatées de tout ce fraças, s'en retournent dans leur province, contentes de leur sort, après l'avoir comparé à celui qu'envient les autres ? Combien j'ai vu de jeunes femmes amences dans la capitale par des maris complaisans et maîtres de s'v fixer, les en detourner elles-mêmes, repartir plus volontiers qu'elles n'étoient venues, et dire avec attendrissement la veille de leur départ : Ah! retournons dans notre chaumière, on y vit plus heureux que dans les palais d'ici! On ne sait pas combien il reste encore de bonnes gens qui n'ent point fléchi le genou devant l'idole, et qui méprisent son culte insense. Il n'y a de bruyantes que les folles ; les femmes sages ne font point de sensation.

Que si, malgré la corruption genérale, malgré les prejuges universels, malgré la mauvaise education des filles, plusieurs gardent encore un jugement à l'épreuve, que sera-ce quand ce

- converse rioli une des quatre - pe mire la computem eight - e converti, il legges - converti, 20 654 ÉMILE.

cessaire ou agréable, il faut qu'il ait l'art de nous le faire vouloir ; il faut donc qu'elle étudie à fond l'esprit de l'homme, non par abstraction l'esprit de l'homme en general, mais l'esprit des hommes qui l'entourent, l'esprit des hommes auxquels elle est assujettie, soit par la loi, soit par l'opinion. Il faut qu'elle apprenne à pénetrer leurs sentimens par leurs discours. par leurs actions, par leurs regards, par leurs gestes. Il faut que, par ses discours, par ses nétions, par ses regards, par ses gestes, elle sache leur donner les sentimens qu'il lui plaft, sans même paroitre y songer. Ils pinlosopheront mieux qu'elle sur le cœur humain; mais elle fira mieux qu'eux dans le cœur des hommes. C'est aux femmes à trouver pour ainsi dire la morale experimentale, à nous à la reduire en système. La femme a plus d'esprit, et l'homme plus de génie ; la femme observe, et l'homme raisonne : de ce concours résultent la lumière la plus claire et la science la plus complete que puisse acquérir de lui-même l'esprit humain ; la plus sure connoissance, en un mot, de soi et des autres qui soit à la portée de notre espèce. Et voilà comment l'art peut tendre incessamment à perfectionner l'instrument donné par la nature.

Le monde est le livre des femmes : quand elles y lisent mal, c'est leur faute, ou quelque passion les aveuele. Cependant la véritable mère de famille, loin d'être une femme du monde, n'est guere moins recluse dans sa maison que la religieuse dans son cloitre. Il faudroit donc faire, pour les jeunes personnes qu'on marie, comme on fait ou comme on doit faire pour celles qu'on met dans des couvens; leur montrer les plaisirs qu'elles quittent avant de les y laisser renoncer, de peur que la fausse image de ces plaisirs qui leur sont inconnus ne vienne un jour egarer leurs cœurs et troubler le bonbeur de leur retraite. En France, les filles vivent dans des couvens, et les femmes courent le monde. Chez les anciens, c'étoit tout le contraire; les filles avoient, comme je l'ai dit, beaucoup de jeux et de fêtes publiques; les femmes vivoient retirées. Cet usage étoit plus raisonnable et maintenoit mieux les mœurs. L'ne sorte de coquetterie est permise aux filles à marier, s'amuser est leur grande affaire. Les femmes ont d'autres soins chez elles, et

n'ont plus de maris à chercher; mais elles ne trouveroient pas leur compte à cette réforme, et malheureusement elles donnent le ton. Mères, faites du moins vos compagnes de vos filles. Donnez-leur un sens droit et une âme honnéte, puis ne leur cachez rien de ce qu'un œil chaste peut regarder. Le bal, les festins, les jeux, même le théâtre; tout ce qui, mal vu, fait le charme d'une imprudente jeunesse, peut être offert sans risque à des yeux sains. Mieux elles verront ces bruyans plaisirs, plus tôt clies en seront dégoûtées.

J'entends la clameur qui s'élève contre moi. Ouelle fille resiste à ce dangereux exemple? A peine ont-elles vu le monde que la tête leur tourne à toutes; pas une d'elles ne veut le quitter. Cela peut être : mais, avant de leur offrir ce tableau trompeur, les avez-vous bien préparées à le voir sans émotion? Leur avezvous bien annoncé les objets qu'il represente? Les leur avez-vous bien peints tels qu'ils sont? Les avez-vous bien armées contre les illusions de la vanité? Avez-vous porté dans leurs jeunes cœurs le goût des vrais plaisirs qu'on ne trouve point dans ce tumulte? Quelles précautions, quelles mesures avez-vous prises pour les preserver du faux goût qui les égare ? Loin de rien opposer dans leur esprit à l'empire des prejuges publics, vous les y avez nourries : vous leur avez fait aimer d'avance tous les frivoles annusemens qu'elles trouvent. Vous les leur faites aimer encore en s'y livrant. De Jeunes personnes entrant dans le monde n'out d'autre gouvernante que leur mère, souvent plus folle qu'elles, et qui ne peut leur montrer les obiets autrement qu'elle ne les voit. Son exemple. plus fort que la raison même, les justifie à Jeurs propres yeux, et l'autorité de la mère est pour la fille une excuse sans replique. Quand je veux qu'une mère introduise sa fille dans le monde. c'est en supposant qu'elle le lui fera voir tel qu'il est.

Le mal commence plus tôt encore. Les couvens sont de véritables écoles de coquetterie, non de cette coquetterie honnêts dont j'ai parlé, mais de celle qui produit tous les travers des femmes et fait les plus extravagantes petites maltresses. En sortant de là pour entrer tout d'un coup dans des sociétes bruyantes, de jeunes femmes s'y sentent d'abord à leur place.

Elles ontété élevées pour v vivre ; faut-ils'étonner qu'elles s'y trouvent bien? Je n'avancerai point ce que je vais dire sans crainte de prendre un ble qu'en général, dans les pays protestans, il y a plus d'attachement de famille, de plus dignes épouses et de plus tendres mères que dans les pays catholiques; et si cela est, on ne peut douter que cette différence ne soit due en partie à l'education des couvens.

Pour aimer la vie paisible et domestique il faut la connoître : il faut en avoir senti les douceurs dès l'enfance. Ce n'est que dans la maison paternelle qu'on prend du goût pour sa propre maison, et toute femme que sa mère n'a point élevée, n'aimera point elever ses enfans. Malheureusement il n'y a plus d'éducation privée dans les grandes villes. La société y est si cénérale et si mélée qu'il ne reste plus d'asile pour la retraite, et qu'on est en public jusque chez soi. A force de vivre avec tout le monde, on n'a plus de famille, à peine connoît-on ses parens : on les voit en ctrangers, et la simplicité des mœurs domestiques s'éteint avec la douce familiarité qui en faisoit le charme, C'est ainsi qu'on suce avec le lait le goût des plaisirs du siècle et des maximes qu'on y voit regner.

On impose aux filles une gêne apparente pour trouver des dupes qui les épousent sur leur maintien. Mais étudiez un moment ces jeunes personnes : sous un air contraint elles déguisent mal la convoitise qui les dévore, et deja on lit dans leurs yeux l'ardent désir d'imiter leurs meres. Ce qu'elles convoitent n'est pas un mari, mais la licence du mariage. Qu'a-t-on besoin d'un mari avec tant de ressources pour s'en passer? Mais on a hesoin d'un mari pour couvrir ces ressources (1). La modestie est sur leur visage, et le libertinage au fond de leur cœur : cette feinte modestie elle-même en est un signe; elles ne l'affectent que pour pouvoir s'en delarrasser plus tôt. Femmes de Paris et de Londres, pardonnez-le-moi, je vous supplie. Nul sejour n'exclut les miracles; mais pour moi je n'en connois point; et si une seule d'entre vous a

l'âme vraiment honnète, je n'entends rien à nos institutions.

Toutes ees educations diverses livrent égalepréjuge pour une observation; mais il me sem- | ment de jeunes personnes au goût des plaisirs du grand monde, et aux passions qui paissent bientôt de ce goût. Dans les grandes villes la dépravation commence avec la vie, et dans les petites elle commence avec la raison. De jeunes provinciales, instruites à mepriser l'heureuse simplicite de leurs mœurs, s'empressent a venir à Paris partager la corruption des nôtres : les vices, ornés du beau nom de talens, sont l'unique objet de leur voyage; et, bonteuses en arrivant de se trouver si loin de la noble licence des femmes du pays, elles ne tardent pas à mériter d'être aussi de la capitale. On commence le mal, à votre avis? dans les lieux où l'on le projette, ou dans ceux où l'on l'accomplit ?

> Je ne veux pas que de la province une mère sensée amène sa fille à Paris pour lui montrer ces tableaux si pernicieux pour d'autres : mais je dis que quand cela seroit, ou cette fille est mal elevée, ou ces tableaux seront neu dangereux pour elle. Avec du goût, du sens, et l'amour des choses honnètes, on ne les trouve pas si attravans qu'ils le sont pour ceux qui s'en laissent charmer. On remarque à Paris les jeunes ocervelees qui viennent se hâter de prendre le ton du pays et se mettre a la mode six mois durant pour se faire siffler le reste de leur vie : mais qui est-ce qui remarque celles qui, rebutées de tout ce fracas, s'en retournent dans leur province, contentes de leur sort, après l'avoir comparé à celui qu'envient les autres ? Combien j'ai vu de jeunes femmes amenées dans la capitale par des maris complaisans et maîtres de s'y fixer, les en detourner elles-mêmes. repartir plus volontiers qu'elles n'étoient venues, et dire avec attendrissement la veille de leur départ : Ah! retournons dans notre chaumière, on y vit plus heureux que dans les palais d'ici! On ne sait pas combien il reste encore de bonnes gens qui n'ont point flechi le genou devant l'idole, et qui méprisent son culte insense. Il n'y a de bruvantes que les folles ; les femmes sages ne font point de sensation.

Que si, malgré la corruption generale, malgré les prejuges universels, malgre la mauvaise éducation des filles, plusieurs gardent encore un jugement à l'épreuve, que sera-ce quand ce

<sup>. 1)</sup> La vole de l'homme dans sa jennesse étoit une des quatre choses que le sage ne pouvoit comprendre : la cinquième étoit l'impudence de la femme adultère, Que con estit, et les jeus os suum dielt. Non sum operata malum Pros. 222, 20

633 ÉMILE.

jugement aura été nourri par des instructions convenables, ou, pour mieux dire, quand on ne l'aura point altéré par des instructions vicieuses? car tout consiste toujours à conserver ou retablir les sentimens naturels. Il ne s'agit point pour cela d'ennuver de jeunes filles de vos longs prônes, ni de leur debiter vos sèches moralites. Les moralites pour les deux sexes sont la mort de toute bonne education. De tristes leçons ne sont bonnes qu'à faire prendre en haine et ceux qui les donnent et tout ce qu'ils disent. Il ne s'agit point en parlant à de jeunes personnes de leur faire peur de leurs devoirs. ni d'aggrayer le joug qui leur est impose par la nature. En leur exposant ces devoirs sovez précise et facile : ne leur laissez pas croire qu'on est chagrine quand on les remplit; point d'air faché, point de morgue. Tout ce qui doit passer au cœur doit en sortir, leur catechisme de morale doit être aussi court et aussi clair que leur catéchisme de religion, mais il ne doit pas être aussi grave. Montrez-leur dans les mêmes devoirs la source de leurs plaisirs et le fondement de leurs droits. Est-il si pénible d'aimer pour être aimee, de se rendre aimable pour être heureuse : de se rendre estimable pour être Oue ces droits sont beaux ! qu'ils sont respectables! qu'ils sont chers au cœur de l'homme quand la femme sait les faire valoir! Il ne faut point attendre les ans ni la vieillesse pour en jouir. Son empire commence avec ses vertus ; à peine ses attraits se développent, qu'elle rèane deja par la douceur de son caractère et rend sa modestie imposante. Quel homme insensible et barbare n'adoucit pas sa fierte et ne prend pas des manières plus attentives pres d'une fille de seize ans, aimable et sage, qui parle peu, qui ecoute, qui met de la décence dans son maintien et de l'honnétete dans ses propos, à qui sa beauté ne fait oublier ni son sexe ni sa jeunesse, qui sait interesser par sa timidité même, et s'attirer le respect qu'elle porte à tout le monde ?

Ces temoignages, bien qu'exterieurs, ne sont point frivoles; ils ne sont point fondes sculement sur l'attrait des sens ; ils partent de ce sentiment intime que nous avons que toutes les femmes sont les juges naturels du merate des hommes. Oui est-ce qui veut être meprise des femmes? personne au monde, non pas même

celui qui ne veut plus les aimer. Et moi, qui leur dis des vérités si dures, croyez-vous que leurs jugemens me soient indifferens? Non; leurs suffrages me sont plus chers que les vôtres, lecteurs, souvent plus femmes qu'elles. En méprisant feurs mœurs, je veux encore honorer leur justice : peu m'importe qu'elles me haissent, si je les force à m'estimer.

Que de grandes choses on feroit avec ce ressort, si l'on savoit le mettre en œuvre! Malheur au siècle où les femmes perdent leur ascendant et où leurs jugemens ne font plus rien aux hommes! c'est le dernier degre de la depravation. Tous les peuples qui ont eu des mœurs ont respecté les femmes. Voyez Sparte, voyez les Germains, voyez Rome, Rome le siege de la gloire et de la vertu, si jamais elles en curent un sur la terre. C'est là que les femmes honoroient les exploits des grands generaux, qu'elles pleuroient publiquement les pères de la patrie, que leurs vœux ou leurs deuils étoient consacrés comme le plus solennel jugement de la republique. Toutes les grandes revolutions y vincent des femmes : par une femme Rome acquit la liberté, par une femme les plebeiens obtinrent le consulat, par une oleie, de s'honorer pour se faire honorer? ! femme finit la tyrannie des décenvirs, par les femmes Rome assiègee fut sauvée des mains d'un proscrit. Galans François, qu'eussiez-vous dit en voyant passer cette procession si ridicule a vos yeux moqueurs? Vous l'eussiez accompagnee de vos haces. Que nous vovons d'un œil différent les mêmes objets! et peut-être avonsnous tous raison. Formez ce cortege de belles dames Françoises, je n'en connois point de plus indecent : mais composez-le de Romaines, vous aurez tous les veux des Volsques et le cœur de Coriolan.

> Je dirai davantage, et je soutiens que la verto n'est pas moins favorable a l'amour qu'aux autres droits de la nature, et que l'autorite des maitresses n'y gagne pas moins que celle des femmes et des mères. Il n'y a point de véritable amour sans enthousiasme, et point d'enthousiasme sans un objet de perfection reel ou chimerique, mais toujours existant dans l'imagination. De quoi s'enflammeront des amans pour qui cette perfection n'est plus men, et qui ne voient dans ce qu'ils aiment que l'objet du plaisir des sens? Non, ce n'est pas ainsi que

l'ame s'échauffe, et se livre à ces transports sublimes qui font le delire des amans et le charme de leur passion. Tout n'est qu'illusion dans l'amour, je l'avoue; mais ce qui est reel, ce sont les sentimens dont il nous anime pour le vrai beau qu'il nous fait aimer. Ce beau n'est point dans l'objet qu'on aime, il est l'ouvrage de nos erreurs. Eh! qu'importe? En sacrifie-t-on moins tous ses sentimens bas à ce modele imaginaire? En pénetre-t-on moins son cœur des vertus qu'on prête à ce qu'il cherit? S'en detache-t-on moins de la bassesse du moi humain? Où est le veritable amant qui n'est pas prêt à immoler sa vie à sa maîtresse? et où est la passion sensuelle et grossière dans un homme qui veut mourir? Nous nous moquons des paladins! c'est qu'ils connoissoient l'amour, et que nous ne connoissons plus que la debauche. Quand ces maximes romanesques commencerent à devenir ridicules, ce changement fut moins l'ouvrage de la raison que celui des mauvaises mœurs.

Dans quelque siècle que ce soit les relations naturelles ne changent point, la convenance ou disconvenance qui en resulte reste la même, les prejuges sous le vain nom de la raison n'en changent que l'apparence. Il sera toujours grand et beau de regner sur soi, fût-ce pour obeir à des opinions fantastiques ; et les vrais motifs d'honneur parleront toujours au cœur de toute femme de jugement qui saura chercher dans son etat le honheur de la vie. La chastete doit être surtout une vertu delicieuse pour une belle femme qui a quelque elevation dans l'âme. Tandis qu'elle voit toute la terre à ses pieds, elle triomphe de tout et d'elle-même : elle s'elève dans son propre cœur un trône auquel tout vient rendre hommage; les sentimens tendres on jaloux mais toujours respectueux des deux sexes, l'estime universelle et la sienne propre, lui payent sans cesse en tribut de gloire les combats de quelques instans. Les privations sont passagères, mais le prix en est permanent. Quelle jouissance pour une ame noble, que l'orgueil de la vertu jointe à la beauté! Realisez une hérome de roman, elle goûtera des voluptés plus exquises que les Lais et les Cléopatre : et quand sa beauté ne sera plus, sa gloire et ses

plaisirs resteront encore; elle seule saura jouir du passé (4).

Plus les devoirs sont grands et pénibles, plus les raisons sur lesquelles on les fonde doivent être sensibles et fortes. Il y a un certain langage devot dont, sur les sujets les plus graves, on rebat les oreilles des jeunes personnes sans produire la persuasion. De ce langage trop disproportionne à leurs idées, et du peu de cas qu'elles en font en secret, naît la facilité de ceder a leurs penchans, faute de raisons d'y résister tirees des choses mêmes. Une tille élevée sagement et picusement à sans doute de fortes armes contre les tentations : mais celle dont on nourrit uniquement le cœur ou plutôt les oreilles du jargon de la devotion devient infailliblement la proje du premier seducteur adroit qui l'entreprend. Jamais une jeune et belle personne ne meprisera son corps, jamais elle ne s'affligera de bonne foi des grands peches que sa beaute fait commettre, jamais elle ne pleurera sincèrement et devant Dieu d'être un objet de convoitise, jamais elle pe pourra croire en elle-même que le plus doux sentiment du cœur soit une invention de Satan, Donnez-lui d'autres raisons en dedans et pour elle-même. car celles-la ne penetreront pas. Ce sera pis encore si l'on met, comme on n'y manque guère, de la contradiction dans ses idees, et qu'après l'avoir humiliee en avilissant son corns et ses charmes comme la souillure du péché. on lui fasse ensuite respecter comme le temple de Jesus-Christ ce même corps qu'on lui a rendu si meprisable. Les idées trop sublimes et trop basses sont egalement insuffisantes et ne peuvent s'associer : il faut une raison à la portee du sexe et de l'âge. La consideration du devoir n'a de force qu'autant qu'on y joint des monfs qui nous portent à le remplir :

Quæ quia non liceat non facit, illa facit ("),

On ne se douteroit pas que c'est Ovide qui porte un jugement si sévère.

Voulez-vous donc inspirer l'amour des bonnes mœurs aux jeunes personnes; sans leur dire

<sup>(</sup>a) Van. ... du passé. Si la route que je trace est agréable, tant mieux : elle en est plus sure, elle est dans l'ordre de la nature ; el vous n'arriver es jamais au but que par celle-là

<sup>(\*)</sup> Ovin., Amor., Lib. iii., eleg. 4. — Ce vers est cité par Montaigne, Livre II. chap. 16. et Coste le traduit ainsi : - Celle-» In a déjà failli, qui ne s'abetient de faillir que parce qu'il ne » Lui est pas perints de le faire. « G. p.

658 EMILE.

incessamment, sover sages, donnez-leur un grand interêt à l'être ; faites-leur sentir tout le prix de la sagesse, et vous la leur ferez aimer. Il ne suffit pas de prendre cet interét au loin dans l'avenir ; montrez-le-leur dans le moment même, dans les relations de leur àge, dans le curactère de leurs amans. Depender-leur I homme de bien . l'homme de merite ; apprenez-leur a le reconnoître, à l'aimer, et a l'aimer pour elles; prouvez-'eur qu'amies, femmes ou maîtresses, cet homme seul peut les rendre hem coses. Amenez la vertu par la raison : faites-leur sentir que l'empire de leur sexe et tous ses avantages ne tienneut pas seulement a sa bonne conduite, a ses mœurs, mais encore a celles des hommes ; qu'elles ont peu de prise sur des ames viles et basses, et qu'on ne sait servir sa mattresse que comme on sait servir la vertu. Sovez súre qu'alors, en leur depeignant les mœurs de nos jours, vous leur en inspirerez un degoût sincere; en leur montract les gens à la mode vous les leur ferez mepriser; vous ne leur donnerez qu'eloignement pour leurs maximes, aversion pour leurs sentimens, dedain pour leurs vaines galanteries; vous leur ferez naître une ambition plus noble, celle de regner sur des àmes grandes et fortes, cede des femmes de Starte, qui etoit de commander a des hommes. Une femme hardie, effrontee, intrigante, qui ne sait attirer ses amans que par la coquetterie, ni les conserver que par les faveurs, les fait obeir comme des valets dans les choses serviles et communes : dans les choses importantes et graves elle est sans autorité sur eux. Mais la femme à la fois honnête, aimable et sage, celle qui torce les siens a la respecter, celle qui a de la réserve et de la modestie, celle en un mot qui soutient l'amour par l'estime, les envoie d'un signe au bout du monde, au combat, à la gleire, à la mort, où il lui plaît (1). Cet empire est beau, ce me semble, et vaut bien la peine d'être acheté.

en Brantôme det que, du temps de François Ir, une jeune personte ayant un amant babitant lui imposa un ademe ab- au et illimate, qui il garda al indefenent deux aux entiers, quon le crist des cair unet par maladir. Un jone en pline ayandide, na maltresse, qui dans ces temps ou l'amour se faisait avec mystère, n'étoit point courne pour telle, se vanta de fe guérie our descharque, et le lit avec ce sent mot. Po les. N'y at il pas quelque chi se de grand et d'hersique dans cet amour la right fait de plus la philosophie de Pythagore avec tout en lace? Quelle fenunc adjoord bui pourroit compter our un

Voilà dans quel esprit Sophie a été élever, avec plus de soin que de peine, et plutôt en souvant son goût qu'en le génant. Disons maintenant un mot de sa personne, selon le portrait que j'en ai fait à Émile, et selon qu'il imagine lui-même l'épouse qui peut le rendre heureux.

Je ne redirai jamais trop que je laisse a part les prodiges. Émile n'en est pas un. Sophie n'en est pas un non plus. Émile est homme, et Sophie est femme; voilà toute leur gloire. Dans la confusion des sexes qui règne entre nous, c'est presque un prodige d'être du sien.

Sophie est bien nee, elle est d'un bon naturel; elle a le cœur très-sensible, et cette extrême sensibilite fui donne quelquefois une activite d'imagination difficile à moderer. Elle a l'esprit moins juste que penetrant. l'humeur facile et pourtant inegale, la figure commune. mais agreable, une physionomie qui promet une âme et qui ne ment pas ; on peut l'aborder avec indifference, mais non pas la quitter sans émotion. D'autres ont de bonnes qualites qui lut manquent; d'autres ont à plus grande mesure celles qu'elle a; mais nulle n'a des qualites mieux assorties pour faire un beureux caractère. Elle sait tirer parti de ses defauts memes; et si elle étoit plus parfaite elle plairoit beaucoup moins.

Sophie n'est pas belle; mais auprès d'elle les hommes oublient les belles temmes, et les belles femmes sont mecontentes d'elles-mêmes. A peine est-elle jolie au premier aspect, mais plus on la voit et plus elle s'embellit; elle gagne ou tant d'autres perdent, et ce qu'elle gagne elle ne le perd plus. On peut avoir de plus beaux yeux, une plus belle bouche, une figure plus imposante; mais on ne sauroit avoir une taille mieux prise, un plus beau teint, une main plus blanche, un pied plus mignon, un regard plus doux, une physionomie plus touchante. Sans eblouir elle interesse; elle charme, et l'on ne sauroit dire pourquoi.

Sophie aime la parure et s'y connoît; sa

pareil silence un seul jour dût-elle le payer de tout le prix qu'elle y peut mettre m?

in lan au lieu de cette dernière phrose. Ouelle femme mijourclaise etc. le minimer it un ographie porte. A majeueront-on par que distintée donnois à un murtel, it un seuf mot, l'organe de la jusque? Du ne une fera partit coore que la beaviet non la verte fit jessue du parest misente Touter les teontés de l'agest avec leur eure obségées account bés a en prus d'en fance un combinaire appound avec.

mère n'a point d'autre femme de chambre qu'elle : elle a beaucoup de goût pour se mettre avec avantage; mais elle hait les riches babillemens; on voit toujours dans le sien la simplicité jointe à l'elegance; elle n'aime point ce qui brille, mais ce qui sied. Elle ignore quelles sont les couleurs à la mode, mais elle sait à merveille celles qui loi sont favorables. Il n'y a pas une jeune personne qui paroisse mise avec moins de recherche et dont l'ajustement soit plus recherche : pas une piece du sien n'est prise au hasard, et l'art ne paroit dans aucune. Sa parure est très-modeste en apparence et tres-coquette en effet; elle n'etale point ses charmes, elle les couvre, mais en les couvrant elle sait les faire imaginer. En la voyant on dit, voila une fille modeste et sage; mais tant qu'on reste aupres d'elle, les yeux et le cœur errent sur toute sa persoane sans qu'on puisse les en detacher, et l'on diroit que tout cet ajustement si simple n'est mis à sa place que pour en être ôté piece à piece par l'imagination.

Sophie à des talens naturels; elle les sent, et ne les a pas negliges : mais n'avant pas eté à portee de mettre beaucoup d'arta leur culture, elle s'est contentee d'exercer sa jolie voix à chanter juste et avec gout, ses petits pieds a marcher légerement, facilement, avec grâce, à faire la revérence en toutes sortes de situations sans gêne et sans maladresse. Du reste elle n'a eu de maître à chanter que son pere, de maîtresse à danser que sa mere ; et un organiste du voisinage lui a donne sur le clavecin quelques lecons d'accompagnement qu'elle a depuis cultive scale. D'abord elle ne songeoit qu'a faire paroitre sa main avec avantage sur ces touches noires (\*), ensuite elle trouva que le son aigre et sec du claveem rendoit plus doux le son de la voix; peu a peu elle devint sensible à l'harmonie : enfin , en grandissant , elle a commence de sentir les charmes de l'expression, et d'aimer la musique pour elle-même.

Mais c'est un goût phatôt qu'un talent; elle ne sait point declut rer un air sur la note,

Ce que Sophie sait le mieux, et qu'on lui a fait apprendre avec le plus de soin, ce sont les travaux de son sexe, même œux dont on ne s'avise point, comme de taller et condre ses robes. Il n'y a pas un ouvrage a l'aiguille qu'elle ne suche faire, et qu'elle ne fasse avec p'aisir; mais le travad qu'elle prefere a tout autre est la dentelle, parce qu'il n'y en a pas un qui donne une attitude plus agreable et ou les doigts s'exerceut avec plus de grace et de legèrete. Elle s'est appliquée aussi a tous les details du menage. Elle entend la cuisme et l'office; elle sait les prix des denrées; elle en connoît les qualites; elle sait fort bien tenir les comptes, elle sert de maître d'hôtel a sa mere. Faite pour être un jour more de famille cile-même, en gouvernant la maison paternelle, elle apprend a gouverner la sienne; elle pent suppleer aux fonctions des domestiques, et le fait toniours volontiers. On ne sait jamais bien commander que ce qu'on sait executer soi-même : c'est la raison de sa mere pour l'occuper ainsi. Pour Sophie, elle ne va pas si loin, son premier devoir est celui de fille, et c'est maintenant le seul qu'elle songe a remplir. Son unique vue est de servir sa mere; et de la soulager d'une partie de ses soins. Il est pourtant vrai qu'elle ne les remplit pas tous avec un plaisir égal. Par exemple, quoiquelle soit gourmande, elle n'aime pas la cuisine; le detail en a quelque chose qui la degoute; elle n'y trouve jamais assez de proprete. Elle est la-dessus d'une delugiesse extrême, et cette delicatesse poussee à l'exces est devenue un de ses defauts : elle laisseroit plutôt aller tout le diner par le feu , que de tacher sa manchette. Elle n'a jamais voulude l'inspection du jardin par la même raison, La terre lui paroit malpropre; sitot qu'elle voit du fumier elle croit en sentir l'odeur.

Elle doit ce defaut aux leçons de sa mère. Selon elle, entre les devoirs de la femme, un des premiers est la proprete; devoir spécial, indispensable, impose par la nature. Il n'y a pas au monde un objet plus degoûtant qu'une femme malpropre, et le mari qui s'en degoûte n'a jamaistort. Elle a tant préché ce devoir à sa fille dès son enfance, elle en a tant exige de proprete sur sa personne, tant pour ses hardes.

<sup>(\*</sup> C'est donc fort maladrohement que, depuis que le plano a remplacé le clarecto dans nos salons, les farteurs out changé l'ordre des deux couleurs do clarer employant l'ivoire pour les touches plus apparentes, et l'ébene pour celles qui le sont mons. Il est à remarquer que la dispassion actuelle étoit celle même qu'observoire les ansens facteurs de clarecus, et trest curieux de voir ce que Rousseau las-même dit ailleurs sus ce sujet. Voyer le Dictionnaire de musique, an not ficultat.

660 EMILE.

pour son appartement, pour son travail, pour su toilette, que toutes ces attentions, tournees en habitude, prennent une assez grande partie de son temps et president encore à l'autre; en sorte que hien faire ce qu'elle fait n'est que le second de ses soins; le premier est toujours de le faire proprement.

Cependant tout cela n'a point dégénéré en vaine affectation ni en mollesse; les raffinemens du luxe n'y sont pour rien. Jamais il n'entra dans son appartement que de l'eau simple; elle ne connoit d'autre parfum que celui des fleurs, et jamais son mari n'en respirera de plus doux que son haleine. Enfin l'attention qu'elle donne à l'extérieur ne lui fait pas oublier qu'elle doit sa vie et son temps à des soins plus nobles : elle ignore ou dédaigne cette excessive propreté du corps qui souille l'âme; Sophie est bien plus que propre, elle est pure.

J'ai dit que Sophie étoit gourmande. Elle l'étoit naturellement : mais elle est devenue sobre par habitude, et maintenant elle l'est par vertu. Il n'en est pas des filles comme des garçons, qu'on peut jusqu'a certain point gouverner par la gourmandise. Ce penchant n'est point sans conséquences pour le sexe; il est trop dangereux de le lui laisser, La petite Sophie, dans son enfance, entrant seule dans le cabinet de sa mere, n'en revenoit pas toujours à vide, et n'étoit pas d'une fidélité à toute epreuve sur les dragees et sur les bonbons. Sa mere la surprit, la reprit, la punit, la fit jeuner. Elle vint enfin à bout de lui persuader que les bonbons gétoient les dents, et que de trop manger grossissoit la taille. Ainsi Sophie se corrigea : en grandissant elle a pris d'autres goûts qui l'ont détournée de cette sensualite basse. Dans les femmes comme dans les hommes, sitôt que le cœur s'anime, la gourmandise n'est plus un vice dominant. Sophie a conservé le goût propre de son sexe : elle aime le laitage et les sucreries ; elle aime la pâti-serie et les entremets, mais fort peu la viande; elle n'a jamais goûté ni vin ni liqueurs fortes : au surplus elle mange de tout très-modérément ; son sexe, moins laborieux que le nôtre, a moins besoin de réparation. En toute chose, elle aime ce qui est bon, et le sait goûter; elle sait aussi s'accommoder de ce qui ne l'est pas, sans que cette privation lui coûte.

Sophie a l'esprit agreable sans être brillant. et solide sans être profond; un esprit dont on pe dit rien, parce qu'on ne lui en trouve jamais ni plus ni moins qu'a soi. Elle a toujours celui qui plaitaux gensqui lui parlent, quoiqu'il ne soit pas fort orne, selon l'idee que nous avons de la culture de l'esprit des femmes ; car le sien ne s'est point forme par la lecture, mais seulement par les conversations de son père et de sa mere, par ses propres reflexions, et par les observations qu'elle a faites dans le peu de monde qu'elle a vu. Sophie a naturellement de la gaite, elle étoit même folatre dans son enfance : mais peu à peu sa mère a pris soin de réprimer ses airs craporés, de peur que bientôt un changement trop subit n'instruislt du moment qui l'avoit rendu necessaire. Elle est donc devenue modeste et reservee même avant le temps de l'etre : et maintenant que ce temps est venu. d lui est plus aisé de garder le ton qu'elle a pris. on'il ne lui seroit de le prendre sans indiquer la raison de ce changement. C'est une chose plaisante de la voir se livrer quelquefois par un reste d'habitude à des vivacites de l'enfance. puis tout d'un coup rentrer en elle-même, se taire, baisser les yeux, et rougir : il faut bien que le terme intermediaire entre les deux ages participe un peu de chacun des deux.

Sophie est d'une sensibilité trop grande pour conserver une parfaite egalité d'humeur, mais elle a trop de douceur pour que cette sensibilité soit fort importune aux autres; c'est a elle seule qu'elle fait du mal. Qu'on dise un seul mot qui la blesse, elle ne boude pas, mais son cœur se gonfle; elle tâche de s'echapper pour aller pleurer. Qu'au milieu de ses pleurs son père ou sa mère la rappelle, et dise un seul mot, elle vient a l'instant jouer et rire en s'essuyant adroitement les yeux et tàchant d'etouffer ses sanglots.

Elle n'est pas non plus tout-à-fait exempte de caprice: son humeur, un peu trop pous-sée, dégenère en mutinerie, et alors elle est sujette à s'oublier. Mais laissez-lui le temps de revenir à elle, et sa manière d'effacer son tort lui en fera presque un mérite. Si on la punit, elle est docile et soumise, et l'on voit que sa houte ne vient pas tant du châtiment que de la faute. Si on ne lui dit rien, jamais elle ne manque de la reparer d'elle-même, mais si franche-

ment et de si bonne grâce, qu'il n'est pas possible d'en garder la rancone. Elle baiseroit la terre devant le dernier domestique, sans que cet abaissement lui fit la moindre peine; et sitôt qu'elle est pardonnée, sa joie et ses caresses montrent de quel poids son bon cœur est soulage. En un mot, elle souffre avec patience les torts des autres, et repare avec plaisir les siens. Tel est l'aimable naturel de son sexe avant que nous l'ayons gaté. La temme est faite pour ceder a l'homme et pour supporter même son injustice. Vous ne réduirez jamais les jeunes garcons au même point; le sentiment interieur s'eleve et se revolte en eux contre l'injustice; la nature ne les fit pas pour la tolerer.

Pellder stomachum gedera nescil, ')

Sophie a de la religion, mais une religion raisonnable et simple, peu de dogmes et moins de pratiques de devotion; ou plutôt ne connoissant de pratique essentielle que la morale, elle devoue sa vie entiere à servir Dieu en fassant le bien. Dans toutes les instructions que ses parens lui ont données sur ce sujet, ils l'ont accoutumée à une soumission respectueuse, en lui disant toujours : « Ma fille, ces connoissan» ces ne sont pas de votre âge; votre mari vous » en instruira quand il sera temps. » Du reste, au lieu de lougs discours de piete, ils se contentent de la lui precher par leur exemple, et cet exemple est grave dans son cœur.

Sophie aime la vertu; cet amour est devenu sa passion dominante. Elle l'aime, parce qu'il n'y a rien de si beau que la vertu; elle l'aime, parce que la vertu fait la gloire de la temme, et qu'une femme vertueuse lui paroit presque egale aux anges; elle l'aime comme la srule route du vrai bonheur, et parce qu'elle ne voit que misère, abandon, malheur, opprobre, ignominie, dans la vie d'une femme deshonnéte; elle l'aime enfin comme chère a son respectable père, à sa tendre et digne mere : non contens d'ètre beureux de leur propre vertu. ils veulent l'être aussi de la sienne, et son premier bonheur à elle-même est l'espoir de faire le leur. Tous ces sentimens lui inspirent un enthousiasme qui lui eleve l'àme, et tient tous ses petits peochans asservis a une passion si noble.

Sophie sera chaste et honnête jusqu'à son dernier soupir; elle l'a jure dans le fond de son âme, et elle l'a jure dans un temps où elle sentoit dejà tout ce qu'un tel serment coûte à tenir; elle l'a jure quand elle en auroit dà révoquer l'engagement, si ses sens étoient faits pour régner sur elle.

Sophie n'a pas le bonheur d'être une aimable Françoise, froide par temperament et coquette par vanite, voulant plutôt briller que plaire, cherchant l'amusement et non le plaisir. Le seul besoin d'aimer la devore, il vient la distraire et troubler son cœur dans les fêtes : elle a perdu son ancienne gaîté; les folàtres jeux ne sont plus faits pour elle ; loin de craindre l'ennui de la solitude, elle la cherche; elle y pense à celui qui doit la lui rendre douce : tous les indifférens l'importunent; il ne lui faut pas une cour, mais un amant; elle aime mieux plaire à un seul honnéte homme, et lui plaire loujours, que d'elever en sa faveur le cri de la mode, qui dure un jour, et le leudemain so change en huée.

Les femmes ont le jugement plus tôt formé que les hommes : etant sur la delensive presqué des leur enfance, et chargées d'un depôt difficile a garder, le bien et le mal leur sont necessairement plus tôt connus. Sophie, precoce en tout, parce que son temperament la porte à l'être, a aussi le jug-ment plus tôt formé que d'autres filles de son âge. Il n'y a rien à cela de fort extraordinaire; la maturité n'est pas partout la même en même temps.

Sophie est instruite des devoirs et des droits de son sexe et du nôtre. Elle connoît les defauts des hommes et les vices des femmes; elle connoît aussi les qualités, les vertus contraîres, et les a toutes empreintes au fond de son cœur. On ne peut pas avoir une plus haute idee de l'honnête femme que celle qu'elle en a conçue, et cette idée ne l'epouvante point; mais elle pense avec plus de complaisance à l'honnête homme, à l'homme de merite; elle sent qu'elle est faite pour cet homme-la, qu'elle en est digne, qu'elle peut lui rendre le bonheur qu'elle recevra de lui; elle sent qu'elle saura bien le reconnoître; il ne s'agit que de le trouver.

Les femmes sont les juges naturels du mérite des hommes, comme ils le sont du mérite des femmes : cela est de leur droit réciproque; et 662 ÉMILE.

ni les uns ni les autres ne l'ignorent, Soplue connoit ce droit et en use, mais avec la modestie qui convient a sa jeunesse, à son experience, a son état; elle ne juge que des choses qui sont à sa portée, et elle n'en juge que quand rela sert à developper quelque maxime utile. Elle ne parle des absens qu'avec la plus grande circonspection, surtout sice sont des femmes. Elle pense que ce qui les rend medisantes et satiriques est de parlor de leur sexe : tant qu'elles se bornent a parler du nôtre elles ne sont qu'equitables, Sophie s'y borne done. Quant aux femmes, elle n'en parle jamais que pour en dire le bien qu'elle sait : c'est un honneur qu'elle croit devoir a son sexe; et pour celles dont elle ne sait aucun bien a dire, elle n'en dit rien du tout, et cela s'entend.

Sophie a peu d'usage du monde; mais elle est obligeante, attentive, et met de la grace o tout ce qu'elle fait. Un heureux naturel la sert mieux que beaucoup d'art. Elle a une certaine politesse à elle qui ne tient point aux formules, qui n'est point asservie aux modes, qui ne change point avec elles, qui ne fait rien par usage, mais qui vient d'un veai desir de plare, et qui plait. Elle ne sait point les complimens triviaux, et n'en invente point de plus recherchés; elle ne dit pas qu'elle est très-obligee, 1 qu'on lui fait beaucoup d'honneur, qu'on ne prenne pas la peme, etc. Elle s'avise encore moins de tourner des phrases. Pour une attention, pour une politesse, etablie, elle repondpar une reverence ou par un simple Je vous remercie; mais ce mot, dit de sa bouche, en vaut bien un autre. Pour un vrai service elle faisse parler son cœur, et ce n'est pas un compliment qu'il trouve. Elle n'a jamais souffert que l'usage françois l'asservit au joug des simagrees, comme d'etendre sa main, en passant d'une chambre à l'autre, sur un bras sexagenaire qu'elle auroit grande envie de soutesir. Quand un galant musque lui offre cet impertment service, elle laisse l'officieux bras sur l'escalier, et s'elance en deux sauts dans la chambre, en disant qu'elle n'est pas boiteuse. En effet, quoiqu'elle ne soit pas grande, elle n'a jamais voulu de talons hauts; elle a les pieds assez petits pour s'en passer,

Non-sculement elle se tient dans le silence et dans le respect avec les femmes, mais memavec les hommes maries, on beaucoup plus agés qu'elle; elle n'acceptera jamais de place au-dessus d'eux que par obcissance, et reprendra la sienne au dessous sitôt qu'elle le pourra; car elle sait que les droits de l'âge vont avant ceux du sexe, comme ayant pour eux le prejuge de la sagesse, qui doit être bonorce ayant tout.

Avec les jeunes gens de son âge, c'est autre chose, elle a besoin d'un tou different pour leur en imposer, et elle sait le prendre sans quitter l'air modeste qui lui convient. S'ils sont modestes et reservés eux-mêmes, elle gardera volontiers avec eux l'aimable familiarité de la jeunesse; leurs entretiens pleins d'inno-ence seront bidies, mais decens : s'ils deviennent serieux, elle veut qu'ils soient uilles : s'ils degenerent en fadeurs, elle les fera bientôt cesser; car elle meprise surtout le petit jargon de la galanterie, comme tres-offensant pour son sexe. Elle sait bien que l'homme qu'elle cherche n'a pas ce jargon-la, et jamais elle ne souffre volontiers d'un autre ce qui ne convient pas à celui dout elle a le caractere empreint au fond du cœur. La haute opinion qu'elle a des droits de son sexe, la fierte d'âme que lui donne la purete de ses sentimens, cette energie de la vertu qu'elle sent en elle-même, et qui la rend respectable à ses propres veux, lui font écouter avec indignation le propos doucereux dont on prétend l'amuser. Elle ne les reçoit point avec une colere apparente, mais avec un ironique applaudissement qui déconcerte, ou d'un ton frond auquel on ne s'attend point. Qu'un beau Phebus lui debite ses gentillesses, la loue avec esprit sur le sien, sur sa beaute, sur ses graces, sur le prix du bonheur de lui plaire, elle est fille à l'interrompre, en lui disant poliment : « Monsieur, j'ai grand'peur de savoir ets cho- ses-la mieux que vous; si nous n'avous rien de plus curieux a dire, je crois que nous pouvons finir ici l'entretien. - Accompagner ces mots d'une grande réverence, et puis se trouver a vingt pas de lui, n'est pour elle que l'affaire d'un instant. Demandez à vos agreables s'il est aise d'étaler long-temps son caquet avec un esprit aussi rebours que celui-la.

Ce n'est pas pourtant qu'elle n'aime fort a étre louée, pourvu que ce soit tout de bon, et qu'elle paisse croire qu'on pense en effet le bien qu'en lui dit d'elle. Pour paroitre touché de son merite il faut commencer par en montrer. Un honmage fondé sur l'estune peut flatter son cœur altier, mais tout galant persillage est toujours rehute; Sophie n'est pas faite pour exercer les petits talens d'un baladin.

Avec une si grande maturite de jugement, et formée à tous egards comme une tille de vingt ans, Sophie, à quinze, ne sera point traitee en enfant par ses parens. A peine apercevront-ils en elle la première inquietude de la jeunesse, qu'avant le progrès ils se hateront d'y pourvoir; ils lui tiendront des discours tendres et senses. Les discours tendres et sensés sont de son âge et de son caractère. Si ce caractère est tel que je l'imagine, pourquoi son père ne lui parle-roit-il pas a neu pres ainsi:

roit-il pas a peu pres ainsi : · Sophie, vous voila grande fille, et ce n'est pas pour l'être tonjours qu'on le devient. Nous voulons que vous soyez heureuse; c'est pour nous que nous le voulons, parce que · notre bonheur dépend du vôtre. Le bonheur » d'une honnète fille est de faire celui d'un » honnète homme : il faut donc penser à vous marier; il y faut penser de bonne beure, car du mariage dépend le sort de la vie, et l'on n'a jamais trop de temps pour y penser. Rien n'est plus difficile que le choix d'un · bon mari, si ce n'est peut-être celui d'une · bonne femme. Sophie, vous serez cette · femme rare, vous serez la gloire de notre vie · et le bonheur de nos vieux jours; mais, de · quelque mérite que vous soyez poursue. la · terre ne manque pas d'hommes qui en ont · encore plus que vous. Il n'y en a pas un qui · ne dut s'honorer de vous obtenir, il y en a beaucoup qui vous honoreroient davantage. » Dans ce nombre il s'agit d'en trouver un qui · vous convienne, de le connoître, et de vous · faire connoître à lui.

Le plus grand bonheur du mariage dépend de tant de convenances, que c'est une folie de les vouloir toutes rassembler. Il faut d'abord s'assurer des plus importantes : quand les autres s'y trouvent, on s'en prevaut, quand elles manquent, on s'en passe. Le bonheur parfait n'est pas sur la terre, mais le plus grand des malheurs, et celui qu'on peut toujours éviter, est d'être malheureux par sa faute.

Il y a des convenances naturelles, il y en a
 d'institution, il y en a qui ne tiennent qu'a

· l'opinion seule. Les parens sont juges des deux dernières especes, les enfans seuls le sont de la première. Dans les mariages qui se font par l'autorité des peres, on se règle uniquement sur les convenances d'institution et d'opinion; ce ne sont pas les personnes qu'on marie, ce sont les condébons et les biens : mais tout cela peut changer; les personnes seules restent toujours, elles se portent partout avec elles; en deput de la fortune, ce n'est que par les capports personnels qu'un mariage peut être heureux ou malheureux.

· Votre mère étoit de condition, j'etois riche : yoda les senles considerations qui porterent pos parens a nons unir. Fai perda · mes biens, elle a perdu son nom : oubliec · de sa famille, que lui sert aujourd'hui d'être née demoiselle? Dans nos desastres, l'union de nos cœues nous a consoles de tout ; la con- formite de nos goûts nous a fait choisir cette. retraite; nous y vivons houreux dans la pau-· vrete, nous nous tenons lieu de tout l'un a · l'autre. Sophie est notre tresor commun, pous beurssons le ciel de nous avoir donne celui-là et de nous avoir ôte tout le reste. · Voyez, mon enfant, où nous a conduits la » Providence : les convenances qui nous firent marier sont evanouies; nous ne sommes · beureux que par celles que l'on compta pour

» C'est aux enoux à s'assortir. Le penchaut mutuel doit être leur premier lien : leurs veux, leurs cœurs doivent être leurs promiers guides; car comme leur premier de-· voir , ctant unis , est de s'aimer , et qu'aimer ou n'aimer pas ne depend point de nous-me- mes, ce devoir en emporte necessairement · un autre, qui est de commencer par s'aimer · avant de s'unir. C'est la le droit de la nature . · que rien ne peut abroger ; ceux qui l'ont gênce par tant de lois civiles ont eu plus d'e-· gard a l'ordre apparent qu'au bonheur du · mariage et aux mœurs des entovens. Vous · vovez, ma Sophie, que nous ne vous prechons pas une morale difficile. Elle ne tend · qu'a vous rendre maîtresse de vous-même, et · à nous en rapporter à vous sur le choix de · votre époux.

Après vous avoir dit nos raisons pour vous

664 EMILE.

· laisser une entière liberte, il est juste de vous parler aussi des vôtres pour en user avec sapesse. Ma fille, yous êtes bonne et raisonna-· ble, vous avez de la droiture et de la pieté, · vous avez les talens qui conviennent a d'hon-· nètes femmes, et vous n'étes pas depourvue · d'agrémens: mais yous étes pauvre : vous · avez les biens les plus estimables, et vous · manquez de ceux qu'on estime le plus. N'as- pirez donc qu'a ce que vous pouvez obtenir, · et reglez votre ambition, non sur vos juge- mens ni sur les nôtres, mais sur l'opinion des · hommes. S'il n'etoit question que d'une · egalité de merite, j'ignore à quoi je devrois borner vos espérances : mais ne les elevez point au-dessus de votre fortune, et n'ou-· bliez pas qu'elle est au plus bas rang. Bien · qu'un homme digne de vous ne compte pas cette inégalité pour un obstacle, vous devez · faire alors ce qu'il ne fera pas : Sophie doit · imiter sa mère, et n'entrer que dans une famille qui s'honore d'elle. Vous n'avez point · vu notre opulence, vous étes née durant no- tre pauvreté; vous nous la rendez douce et vous la partagez sans peine. Crovez-moi, · Sophie, ne cherchez point des biens dont nous bénissons le ciel de nous avoir delivres : · nous n'avons goûte le bonheur qu'après avoir · perdu la richesse.

· Vous êtes trop aimable pour ne plaire à personne, et votre misère n'est pas telle qu'un honnéte homme se trouve embarrassé · de vous. Vous serez recherchée, et vous pour-· rez l'être de gens qui ne vous vaudront pas. · S'ils se montroient à vous tels qu'ils sont, » vous les estimeriez ce qu'ils valent ; tout leur • faste ne vous en imposeroit pas long-temps : · mais, quoique vous ayez le jugement hon et · que vous vous connoissiez en merite, vous · manquez d'experience, et vous ignorez jus-· qu'ou les hommes peuvent se contrefaire, · Un fourbe adroit peut étudier vos goûts · pour vous séduire, et seindre auprès de · vous des vertus qu'il n'aura point. Il vous · perdroit, Sophie, avant que vous vous en · fussiez aperçue, et vous ne connoîtriez votre · erreur que pour la pleurer. Le plus dange-· reux de tous les pieges, et le seul que la raison ne peut éviter, est celui des sens; si

vous ne verrez plus qu'illusions et chimères.
vos yeux se fascineront, votre jugement se troublera, votre volonté sera corrompue,
votre erreur même vous sera chere; et quand vous seriez en état de la connoître.
vous n'en voudriez pas revenir. Ma fille,
c'est à la raison de Sophie que je vous livre;
je ne vous livre point au penchant de son
cœur. Tant que vous serez de sang-froid.
restez votre propre juge; mais sitôt que
vous aimerez, rendez à votre mère le soin de vous.

Je vous propose un accord qui vous mar-· que notre estime et rétablisse entre nous · l'ordre naturel. Les parens choisissent l'é-» poux de leur filte, et ne la consultent que · pour la forme : tel est l'usage. Nous ferons · entre nous tout le contraire; vous choisirez, et nous serons consultes. Usez de votre · droit, Sophie; usez-en librement et sage-· ment. L'epoux qui vous convient doit être de votre choix et non pas du nôtre; mais c'est à nons de juger si vous ne vous trompez pas · sur les convenances, et si, sans le savoir, · vous ne faites point autre chose que ce que vous voulez. La naissance, les biens, le rang, · l'opinion, n'entreront pour rien dans nos raisons. Prenez un honnéte homme dont la · personne vous plaise et dont le caractère vous convienne; quel qu'il soit d'ailleurs, nous l'acceptons pour notre gendre. Son i bien sera toujours assez grand, s'il a des bras, des mœurs, et qu'il aime sa famille. · Son rang sera toujours assez illustre, s'il · l'enpoblit par la vertu. Quand toute la terre pous blameroit, qu'importe? nous ne cher-· chons pas l'approbation publique, il nous · suffit de votre bonheur. >

Lecteurs, j'ignore quel effet feroit un pareil discours sur les filles elevees à votre maniere. Quant à Sophie, elle pourra n'y pas repondre par des paroles; la honte et l'attendrissement ne la laisseroient pas aisement s'exprimer; mais je suis bien sur qu'il restera gravé dans son œur le reste de sa vie, et que si l'on peut compter sur quelque résolution humaine, c'est sur celle qu'il lui fera faire d'être digne de l'estime de ses parens.

raison ne peut éviter, est celui des sens; si Mettons la chose au pis, et donnons-lui un jamais vous avez le malbeur d'y tomber. I tempérament ardent qui lui rende pénible une

longue attente; je dis que son jugement, ses connoissances, son goût, sa delicatesse, et surtout les sentimens dont son cœur a été nourri dans son enfance, opposeront à l'impétuosite des sens un contre-poids qui lui suffira pour les vaincre, ou du moins pour leur résister long-temps. Elle mourroit plutôt martyre de son état, que d'affliger ses parens, d'epouser un homme sans merite, et de s'exposer aux malheurs d'un moriage mat assorti. La liberte même qu'elle à recue ne fait que lui donner une nouvelle elévation d'ame, et la rendre plus difficile sur le choix de son mantre. Avec le tempérament d'une Italienne et la sensibilité d'une Angloise, elle a, pour contenir son cœur et ses sens, la fierté d'une Espagnole, qui, même en cherchant un amant, ne trouve pas aisement celui qu'elle estime digne d'elle.

Il n'appartient pas à tout le monde de sentir quel ressort l'amour des choses honnétes peut donner à l'âme, et quelle force on peut trouver en soi quand on veut être sincèrement vertueux. Il y a des gens à qui tout ce qui est grand paroit chimérique, et qui, dans leur basse et vile raison, ne connoltront jamais ce que peut sur les passions humaines la folie même de la vertu. Il ne faut parler à ces gens-là que par des exemples : tant pis pour eux s'ils s'obstinent a les nier. Si je leur disois que Sophie n'est point un être imaginaire, que son nom seul est de mon invention, que son education, ses mieurs, son caractère, sa figure même, ont reellement existe, et que sa memoire coûte encore des farmes à toute une honnéte famille, sans doute ils n'en croiroient rien : mais entin, que risquerai-je d'achever sans detour l'histoire d'une fille si semblable à Sophie, que cette histoire pourroit être la sienne sans qu'on dût en être surpris? Qu'on la croie veritable ou non, peu importe ; j'aurai, si l'on veut, raconté des fictions, mais j'aurai toujours expliqué ma méthode, et j'irai toujours a mes fins.

La jeune personne, avec le tempérament dont je viens de charger Sophie, avoit d'ailleurs avec elle toutes les conformités qui pouvoient lui en faire meriter le nom, et je le lui laisse. Après l'eutretien que j'ai rapporté, son père et sa mere, jugeant que les partis ne viendroient pas s'offrir dans le hameau qu'ils habi-

toient, l'envoyérent passer un hiver à la villechez une tante qu'on instruisit en secret du sujet de ce voyage : car la fiere Sophie portoit au fond de son cœur le noble orgueil de savoir triompher d'elle; et, quelque besoin qu'elle ent d'un mari, elle fût morte fille plutôt que de se resoudre à l'aller chercher.

Pour repondre aux vues de ses parens, sa tante la presenta dans les maisons, la mena dans les societes, dans les fêtes, lui fit voir le monde, ou platôt l'y fit voir, car Sophie se soucieit peu de tout ce fracas. On remarqua pourtant qu'elle ne favoit pas les jeunes gens d'une figure agréable qui paroissoient decens et modestes. Elle avoit dans sa réserve même un certain art de les attirer, qui ressembloit assez à de la coquetterie : mais apres s'être entretenue avec eux deux ou trois fois elle s'en rebutoit. Bientôt à cet air d'autorité qui semble accepter les hommages (a), elle substituoit un maintien plus humble et une politesse plus repoussante. Toujours attentive sur elle-même, elle ne leur laissoit plus l'occasion de lui rendre le moindre service : c'etnit dire assez qu'elle ne vouloit pas être leur maitresse.

Jamais les cœurs sensibles n'aimerent les plaisirs bruyans, vain et sterile bonheur des gens qui ne sentent rien, et qui croient qu'étourdir sa vie c'est en jouir. Sophie ne trouvant point ce qu'elle cherchoit, et desesperant de lo trouver ainsi, s'ennuya de la ville. Elle aimoit tendrement ses parens, rien ne la dedommageoit d'eux, ræn n'étoit propre à les lui faire oublier; elle retourna les joindre long-temps avant le terme fixé pour son retour.

A peine eut-elle repris ses fonctions dans la maison paternelle, qu'on vit qu'en gardant la même conduite elle avoit changé d'homeur. Elle avoit des distractions, de l'impatience, elle etoit triste et réveuse, elle se cachoit pour pleurer. On crut d'abord qu'elle aimoit et qu'elle en avoit honte : on lui en parla, elle s'en defendit. Elle protesta n'avoir vu personne qui pût toucher son cœur, et Sophie ne mentoit point.

Cependant sa langueur augmentoit sans cesse, et sa santé commençuit à s'alterer. Sa mère, inquête de ce changement, résolut enfin d'en sa-

10 Van. ... les hommages, et qui est la première faveus du sexe, élie...

666 L. WILLE.

en œuvre auprès d'elle ce langage insinuant et ces caresses invincibles que la seale tendresse maternelle sait employer : Ma fille, toi que j'ai portee dans mes entrailles et que je porte incessamment dans mon cœur, verse le secret du tien dans le sein de la mere. Quels sont donc ces secrets qu'une mere ne peut savoir? Qui est-ce qui plant les peines, qui est ce qui les partage, qui est-ce qui veut les soulager, si ce n'est tou pere et moi? Ah! mon enfant, veux-tu que je meure de ta douleur sans la connoitre?

Loin de cacher ses chagrins à sa m re, la jeune fille ne demandoit pas mieux que de l'avoir pour consolatrice et pour confidente; mais la honte l'empéchoit de parler, et sa modestie ne trouvoit point de langage pour décrire un etat si peu digne d'elle, que l'emotion qui tronbloit ses sens malgré qu'elle en cût. Enfin, sa honte même servant d'indice à la mere, elle lui arracha ces hum lians aveux. Loin de l'affliger par d'injustes reprimandes, elle la consola, la plaiguit, pleura sur elle : elle étoit trop sage pour lui faire un crime d'un mal que sa vertu seul rendoit si cruel. Mais pourquoi supporter sans nécessite un mal dont le remede étoit si facile et si legitime? Que n'usoit-elle de la liberte qu'on lui avoit donnée? que n'acceptoitelle un mari? que pe le choisissoit-elle? Ne savoit-elle pas que son sort dependoit d'elle soule, et que, quel que fût son choix, il seroit confirme, puisqu'elle n'en pouvoit faire un qui ne fût honnéte? On l'avoit envoyée à la ville, elle n'y avoit point voulu rester; plusieurs partis s'etoient presentes, elle les avoit tous rebutes. Ou'attendoit-elle donc? que vouloit-elle? Quelle inexplicable contradiction!

La reponse etoit simple. S'il ne s'agissoit que d'un secours pour la jeunesse, le choix seroit bientôt fait ; m is un maître pour toute la vien'est pas si facile à choisir; et, puisqu'on ne peut separer ces deux choix, il faut bien attendre, et souvent perdre sa jeunesse, avant de trouver l'homme avec qui l'on veut passer ses jours. Tel etoit le cas de Sophie : elle avoit besoin d'un amant, mais cet amant devoit être un mari; et pour le cœur qu'il falloit au sien, l'un ctoit presque aussi difficile à trouver que l'autre. Tous ces jeunes gens si brillans n'avoient

voir la cause. Elle la prit en particulier, et mit ; avec elle que la convenance de l'àge, les autres leur manquoient toujours; leur esprit superhciel, leur vanite, leur jargon, leurs inceurs sans regle, lears frivoles imitations, la degoùtorent d'eux. El'e cherchoit un homme et ac trouvoit que des singes ; elle cherchoit une âme et n'en trouvoit point.

Oge je suis matheureuse! disoit - elle a sa mère; j'ai besoin d'aimer, et ne vois rien qui me plaise. Mon come repousse tous coux qu'attirent mes sens. Je n'en vois pas un qui n'exeite mes désirs, et pas un qui ne les reprinte ; un goùt sans estime ne peut durer. Ah! ce n'est pas la l'homme qu'il faut a votre Sophie son charmant modèle est empreint trop avant dass son âme. Elle ne peut aimer que lui, elle ne peut rendre heureux que lui , elle ne peut être hegreuse qu'avec lui seul. Elle aime mieux se consumer et combattre sans cesse, elle aune mieux mourir malheureuse et libre, que desespérée auprès d'un homme qu'elle n'aimerot pas et qu'elle rendroit malheureux luc-meme; il vaut mieux n'être plus, que de n'être que pour souffrir.

Frappée de ces singularites , sa mere les tronya trop l'izarres pour n'y pas soupequinet quelque mystere. Sophie n'étoit ni precieuse ni ridicule. Comment cette delicatesse outree avoitelle pu lui convenir, à elle à qui l'on n'avoit rien tant appris des son enfance qu'à s'accommoder des gens avec qui elle avoit à vivre, et a faire de pécessité vertu? Ce modele de l'homme armable duquel elle étoit si enchantee, et qui revenoit si souvent dans tous ses entretiens, fit conjecturer a sa mère que ce caprice avoit quelque autre fondement qu'elle ignoroit encore, et que Sophie n'avoit pas tout dit. L'mfortunée, surchargee de sa peine secrète, ne cherchoit qu'à s'epancher. Sa mere la presse; elle hesite; elle se rend enfin, et sortant sans rien dire, elle rentre un moment apres, un livre a la main : Plaignez votre malheureuse fille, sa tristesse es sans remède, ses pleurs ne peuvent tarir. Vous en voulez savoir la cause : eli bien! la voila, dit-elle en ietant le livre sur la table. La mère prend le livre et l'ouvre : c'etoient les Aventures de Telemaque. Elle ne comprend rien d'abord a cette enigme : à force de questions et de reponses obscures, elle voit enfin, avec une

surprise facile à concevoir, que sa fille est la rivate d'Encharis.

Sophie aimoit Telémaque, et l'aimoit avec une passion dont rien ne put la guerir. Sitôt que son père et sa mère connurent sa manie . ils en rivent, et crurent la ramener par la caison. Ils se tromperent : la raison n'etoit pas toute de leur côté; Sophie avoit aussi la sienne et savoit la faire valoir. Combien de fois elle les reduisit au silence en se servant contre eux de leurs propres raisonnemens, en leur montrant qu'ils avoient fait tout le maleux-mêmes, qu'ils ne l'avoient point formée pour un homme de son siècle; qu'il faudroit necessairement qu'elle adoptat les manieres de penser de son mari, ou qu'elle lui donnât les siennes ; qu'ils lui avoient rendu le premier moven impossible par la manière dont ils l'avoient elevee et que l'autre etoit precisement ce qu'elle cherchoit. Donnez-moi, disoit-elle, un homme imbu de mes maximes, ou que i'v puisse amener, et je l'epouse; mais jusque-la pourquoi me grondezvous? plaignez-moi. Je suis malheureuse et non pas folle. Le cœur depend-il de la volonte? Mon père ne l'a-t-il pas dit lui-même? Est-ce ma faute si j'aime ce qui n'est pas? Je ne suis point visionnaire; je ne veux point un prince. je ne cherche point Telemaque, je sais qu'il n'est qu'une fiction : je cherche quelqu'un qui loi ressemble. Et pourquoi ce que'qu'un ne peut-il exister, puisque j'existe, moi qui me sens un cœur si semblable au sien? Non, ne desbonorons pas ainsi l'humanité; ne pensons pas qu'un homme aimable et vertueux ne soit qu'une chimere. Il existe, il vit, il me cherche peut-ètre; il cherche une âme qui le sache aimer. Mais qu'est-il? Où est-il? Je l'ignore : il n'est aucun de ceux que j'ai vus : sans doute il n'est aucun de ceux que je verrai. O ma mere! pourquoi m'avez-vous rendu la vertu trop aimable? Si je ne puis aimer qu'elle, le tort en est moins a moi qu'à yous.

Amenerat-je de triste récit jusqu'à sa catastrophe? Dirai-je les longs debats qui la precederent? Representerai-je une mere impatientee changeaut en rigueurs ses premières caresses? montrerai-je un pere irrité ou! fiant ses premiers engagemens, et traitant comme une folle la plus vertueuse des filles? Peindrai-je enfin l'infortunce, encore plus attachec a sa chimere par la persecution qu'elle lui fait souffrir, matchant a pas lents vers la mort, et descendant dans la tombe au moment qu'on croit l'entrainer à l'autel? Non, j'ecarte ces objets funestes. Je n'ai pas besoin d'aller si loin pour montrer par un exemple assez frappant, ce me semble, que, malgre les prejuges qui naissent des mœurs du siècle, l'enthousiasme de l'honnéte et du beau n'est pas plus etranger aux femmes qu'aux hommes, et qu'il n'y a rien que, sons la direction de la nature, on ne puisse obtenir d'elles comme de nous.

On m'arrete ici pour me demander si c'est la nature qui nous prescrit de prendre tant de peines pour réprimer des desirs immodérés. Je reponds que non, mais qu'aussi ce n'est point la nature qui nous donne tant de desirs immoderes. Or tout ce qui n'est pas d'elle est contre elle : j'ai prouvé cela mille fois.

Itendons a notre Emile sa Sophie : ressuscitons cette aimable fille pour lui donner une imagination moins vive et un destin plus heureux. Je voulois peindre une femme ordinaire; et à force de lui elever l'âme j'ai troublé sa raison; je me suis egare moi-même. Revenons sur nos pas. Sophie n'a qu'un bon naturel dans une âme commune; tout ce qu'elle a de plus que les autres femmes est l'effet de sou education.

Je me suis proposé dans ce livre de dire tont ce qui se pouvoit faire, faissant à chacun le choix de ce qui est a sa portée dans ce que je puis avoir dit de bien. J'avois pensé dès le commencement a former de loin la compagne d'Emile, et a les elever l'un pour l'autre et l'un avec l'autre. Mais, en y reflechissant, j'ai trouve que tous ces arrangemens trop prematurés etorent mal entendos, et qu'il etoit absurde de destiner deux enfars a s'unir avant de pouvoir connoître si cette union étoit dans l'ordre de la nature, et s'ils auroient entre eux les rapports convenables pour la former. Il ne faut pas confondre ce qui est naturel a l'état sauvage et ce qui est naturel a l'etat civit. Dans le premier etat, toutes les femmes conviennent à tous les hommes, parce que les uns et les autres n'ont encore que la forme primitive et commune;

668 ÉMILE.

dans le second, chaque caractère étant développé par les institutions sociales, et chaque esprit ayant reçu sa forme propre et déterminée, non de l'éducation seule, mais du concours bien ou mal ordonné du naturel et de l'éducation, on ne peut plus les assortir qu'en les présentant l'un à l'autre pour voir s'ils se conviennent à tous égards, ou pour préférer au moins le choix qui donne le plus de ces convenances.

Le mal est qu'en développant les caractères l'état social distingue les rangs, et que l'un de ces deux ordres n'étant point semblable à l'autre, plus on distingue les conditions, plus on confond les caractères. De là les mariages mal assortis et tous les désordres qui en dérivent; d'où l'on voit, par une conséquence évidente, que plus on s'éloigne de l'égalité, plus les sentimens naturels s'altèrent; plus l'intervalle des grands aux petits s'accroît, plus le lien conjugal se relâche; plus il y a de riches et de pauvres, moins il y a de pères et de maris. Le maître ui l'esclave n'ont plus de famille, chacun des deux ne voit que son état.

Voulez-vous prévenir les abus et faire d'heureux mariages, étouffez les préjugés, oubliez les institutions humaines, et consultez la nature. N'unissez pas des gens qui ne se conviennent que dans une condition donnée, et qui ne se conviendront plus, cette condition venant à changer, mais des gens qui se conviendront dans quelque situation qu'ils se trouvent, dans quelque pays qu'ils habitent, dans quelque rang qu'ils puissent tomber. Je ne dis pas que les rapports conventionnels soient indifférens dans le mariage, mais je dis que l'influence des rapports naturels l'emporte tellement sur la leur, que c'est elle qui décide du sort de la vie, et qu'il y a telle convenance de goûts, d'humeurs, de sentimens, de caractères, qui devroit engager un père sage, fût-il prince, fûtil monarque, à donner sans balancer à son fils la fille avec laquelle il auroit toutes ces convenances, fût-elle née dans une famille déshonnête, fût-elle la fille du bourreau. Oui, je soutiens que, tous les malheurs imaginables dussent-ils tomber sur deux époux bien unis, ils jouiront d'un plus vrai bonheur à pleurer ensemble, qu'ils n'en auroient dans toutes les fortunes de la terre, empoisonnées par la désunion des cœurs.

Au lieu donc de destiner dès l'enfance una épouse à mon Émile, j'ai attendu de connoître celle qui lui convient. Ce n'est point moi qui fais cette destination, c'est la nature; mon affaire est de trouver le choix qu'elle a fait. Mon affaire, je dis la mienne et non celle du père; car en me confiant son fils, il me cède sa place, il substitue mon droit au sien; c'est moi qui suis le vrai père d'Émile, c'est moi qui l'ai fait homme. J'aurois refusé à l'élever si je n'avois pas été le maître de le marier à son choix, c'està-dire au mien. Il n'y a que le plaisir de faire un heureux qui puisse payer ce qu'il en coûte pour mettre un homme en état de le devenir.

Mais ne croyez pas non plus que j'aie attendu pour trouver l'épouse d'Émile que je le misse en devoir de la chercher. Cette feinte recherche n'est qu'un prétexte pour lui faire connoître les femmes, afin qu'il sente le prix de celle qui lui convient. Des long-temps Sophie est trouvée; peut-être Émile l'a-t-il déja vue; mais il ne la reconnoîtra que quand il en sera temps.

Quoique l'égalité des conditions ne soit pas nécessaire au mariage, quand cette égalité se joint aux autres convenances, elle leur dons un nouveau prix; elle n'entre en balance avec aucune, mais la fait pencher quand tout est égal.

Un homme, à moins qu'il ne soit un monarque, ne peut pas chercher une femme dans tous les états ; car les préjugés qu'il n'aura pas il les trouvera dans les autres : et telle fille lui conviendroit peut-être, qu'il ne l'obtiendroit pas pour cela. Il y a donc des maximes de prudence qui doivent borner les recherches d'un père judicieux. Il ne doit point vouloir donner à son élève un établissement au-dessus de son rang, car cela ne dépend pas de lui. Quand il le pourroit, il ne devroit pas le vouloir encore; car qu'importe le rang au jeune homme, da moins au mien? Et cependant, en montant, il s'expose à mille maux réels qu'il sentira toute sa vie. Je dis même qu'il ne doit pas vogloit compenser des biens de différentes natures. comme la noblesse et l'argent, parce que chacun des deux ajoute moins de prix à l'autre qu'il n'en recoit d'altération; que de plus on ac s'accorde jamais sur l'estimation commune: qu'enfin la préférence que chacun donne à sa et souvent entre deux epoux.

Il est encore fort different pour l'ordre du mariage que l'homme s'allie au-dessus ou audessous de lui. Le premier cas est tout-à-fait contraire à la raison : le second y est plus conforme. Comme la famille ne tient à la société que par son chef, c'est l'etat de ce chef qui regle celui de la famille entière. Quand il s'allie dans un rang plus bas, il ne descend point, il élève son epouse ; au contraire, en prenant une femme au-dessus de lui, il l'abaisse sans s'elever. Ainsi, dans le premier cas, il v a du bien sans mal, et dans le second du mal sans bien. De plus, il est dans l'ordre de la nature que la femme obéisse à l'homme. Quand donc il la prend dans un rang inferieur, l'ordre naturel et l'ordre civil s'accordent, et tout va bien. C'est le contraire quand, s'alliant au-dessus de lui . l'homme se met dans l'alternative de blesser son droit ou sa reconnoissance, et d'étre ingrat ou meprisé. Alors la femme pretendant a l'autorite, se rend le tyran de son chef; et le maître, devenu l'esclave, se trouve la plus ridicule et la plus miserable des creatures. Tels sont ces malheureux favoris que les rois de l'Asie honorent et tourmentent de leur alliance, et qui, dit-on, pour concher avec leurs femmes, n'osent entrer dans le lit que par

Je m'attends que beaucoup de lecteurs, se souvenant que je donne a la femme un talent naturel pour gouverner l'homme, m'accuseront ici de contradiction : ils se tromperont pourtant. Il v a bien de la différence entre s'arroger le droit de commander, et gouverner celui qui commande. L'empire de la femme est un empire de douceur, d'adresse et de complaisance; ses ordres sont des caresses, ses menaces sont des pleurs. Elle doit regner dans la maison comme un ministre dans l'état. en se faisant commander ce qu'elle veut faire. En ce sens il est constant que les meilleurs mégages sont ceux où la femme a le plus d'autorité. Mais quand elle méconnoit la voix du chef, qu'elle veut usurper ses droits, et commander elle-même, il ne resulte jamais de ce désordre que misère, scandale, et deshon-

Reste le choix entre ses égales et ses infe-

mise prépare la discorde entre deux familles , | rieures : et je crois qu'il y a encore quelque restriction à faire pour ces dernières : car il est difficile de trouver dans la lie du neuple une épouse capable de faire le bonheur d'un honnéte homme : non qu'on soit plus vicieux dans les derniers rangs que dans les premiers, mais parce qu'on y a peu d'idée de ce qui est beau et honnéte, et que l'injustire des autres etats fait voir à celui-ci la justice dans ses vices mêmes.

> Naturellement l'homme ne pense guère, Penser est un art qu'il apprend comme tous les autres, et même plus difficilement. Je ne conpois pour les deux sexes que deux classes reellement distinguees : l'une des gens qui pensent, l'autre des gens qui ne pensent point ; et cette différence vient presque uniquement de l'education. Un homme de la premiere de ces deux classes ne doit point s'allier dans l'autre ; car le plus grand charme de la societé manque à la sienne lorsque avant une femme il est réduit à penser seul. Les gens qui passent exactement la vie entiere a travailler pour vivre n'ont d'autre idee que celle de feur travail ou de leur interêt, et tout leur esprit semble être au bout de leurs bras. Cette ignorance ne nuit ni a la probite ni aux mœurs; souvent même elle y sert; souvent on compose avec ses deyoirs à force d'y reflechir, et l'on finit par mettre un jargon a la place des choses. La conscience est le plus eclaire des philosophes : on n'a pas besoin de savoir les ottices de Cicéron pour être homme de bien; et la femme du monde la plus honnête sait peut-etre le moins ce que c'est qu'honnéteté. Mais il p'en est pas moins vrai qu'en esprit cultivé rend seul le commerce agréable ; et c'est une triste chose pour un pere de famille qui se plait dans sa maison, d'être force de s'y renfermer en lui-même. et de ne pouvoir s'y faire entendre à personne.

> D'ailleurs comment une femme qui n'a nulle habitude de réflechir elèvera-t-elle ses enfans? Comment discernera-t-elle ce qui leur convient? comment les disposera-t-elle aux vertus qu'elle ne connoît pas, au mérite dont elle n'a nulle idée? Elle ne saura que les flatter ou les menacer, les rendre insolens ou craintifs; elle en fera des singes manieres ou d'étourdis polissons, jamais de bons esprits ni des enfans aimables.

679 EMH.F.

Il ne convient donc pas à un homme qui a de l'education de prendre une femme qui n'en ait point, ni par consequent dans un rang où l'on ne sauroit en avoir. Mais j'aimerois encore cent fois mieux une fille simple et grossièrement. élevée, qu'une fille savante et bel esprit qui viendroit etablic dans ma mai-on un tribunal de litterature dont elle se feroit la presidente. Une femme bel esprit est le fleau de son mari , de ses enfans, de ses amis, de ses valets, de tout le monde. De la sublime elevation de son beau genie elle dedaigne tous ses devoirs de femme, et commence toujours par se faire homme à la manière de mademoiselle de l'Enclos. Au dehors elle est toujours ridicule et très-justement critiquee, parce qu'on ne peut manquer de l'être aussitôt qu'on sort de son etat et qu'on n'est point fait pour celui au'on yeut prendre. Toutes ces feames à grands taleos u'en imposent jamais qu'aux sots. Un sait toujours quel est l'artiste ou l'ami qui tient la plume ou le pinceau quand elles travaillent; on sait quel est le discret bomme de lettres qui leur dicte en secret leurs oracles. Toute cette charlatanerie est indigne d'une honnête femme, Quand elle auroit de vrais talens, sa pretention les aviliroit. Sa dignite est d'être ignorée; sa gloire est dans l'estime de son mari : ses plaisirs sont dans le bonheur de sa famille. Lecteur, je m'en rapporte a vous-même; soyez de bonne foi : lequel vous donne meilleure opinion d'une femme en entrant dans sa chambre, lequel vous la fait aborder avec plus de respect, de la voir occupée des travaux de son sexe, des soins de son menage, environnée des hardes de ses enfans, ou de la trouver ecrivant des vers sur sa tollette, entource de brochures de toutes les sortes et de petits billets peints de toutes les couleurs? Tonte fille lettree restera lille toute sa vie, quand il n'y aura que des hommes sensés sur la terre :

Quaris cui nolim le ducere . Casta ! diserta es ".

Après ces considerations vient celle de fa figure; c'est la première qui frappe et la dernière qu'on doit faire, mais encore ne la faut-il pas compter pour rien. La grande beaute me paroit plutôt à fuir qu'à rechercher dans le

mariage. La beaute s'use promptement par b possession; au hout de six semaines effe n'est plus rien pour le possesseur, mais ses dangers durent autant qu'elle. A moins qu'une belle femme ne soit un ange, son mari est le plus malheureux des hommes ; et quand elle seroit un ange, comment empéchera-t-elle qu'il ne soit sans cesse entoure d'ennemis? Si l'extreme laideur n'étoit pas degoûtante, je la prefereron à l'extrème beaute; car en peu de temps l'one et l'autre etant nulle pour le mari, la beaute devicat un inconvenient et la ladeur un avantage. Mais la laideur qui produit le degoût est le plus grand des malheurs ; ce sentiment , lon de s'effacer, augmente sans cesse et se tourne en baine. C'est un enfer qu'un pareil mariage, il vaudroit mieux étre morts qu'unis ainsi.

Desirez en tout la mediocrite sans en excepter la beaute même. Une figure agreable et prevenante, qui n'inspire pas l'amour mais à bienveillance, est ce qu'on doit preferer; elle est sans prejudice pour le mari, et l'avantage en tourne au profit commun. Les grâces ne s'usent pas comme la beauté; elles ont de la vie, elles se renouvellent sans cesse, et, au bout de trente aus de mariage, une honnête femme avec des grâces plait a son mari comme le premier jour,

Telles sont les reflexions qui m'ont determiné dans le choix de Sophie. Eleve de la nature ainsi qu'Emile, elle est faite pour lui ples qu'aucune autre; elle sera lafemmedel homme. Elle est son egale par la naissance et par le merite, son inferieure par la fortune. Elle n'enchante pas au premier coup d'æil, mais elle plait chaque jour davantage. Son plus grand charme n'agit que par degrés; il ne se deploie que dans l'intimité du commerce ; et son mari le sentira plus que personne au monde. Son education n'est ni brillante ni negliger; elle a du goût sans etude, des talens sans art, du jugement suns connoissances. Son esprit ne suit pas, mais il est cultive pour apprendre; c'est une terre bien preparce qui n'attend que le grain pour rapporter. Elle n'a jamais lu de fivre que Barcème, et Telemaque qui lui tomba par basard dans les mains; mais une filte capable de se passionner pour Telemaque a-t-eile nu cœur sans sentiment et un esprit sans delicatesse? () l'aimable ignorante! Heureux celai

<sup>&</sup>quot; Martial, NJ, 20.

qu'on destine à l'instruire! Elle ne sera point le professeur de son mari, mais son disciple : loin de vouloir l'assajettir a ses goûts, elle prendra les siens. Elle vaudra mieux pour loi que si elle étoit savante; il aura le plaisir de lui tout enseigner. Il est temps enfin qu'ils se voient; travaillons a les rapprocher.

Nous partons de Paris, tristes et réveurs. Ce heu de bahil n'est pas notre centre. Émile tourne un wilde dedain vers cette grande ville, et dit avec depit: Que de jours perdus en vaines recherches! Ah! ce n'est pas là qu'est l'épouse de mon cœur. Mon ami, vous le saviez bien; mais mon temps ne vous coûte guère, et mes maux vous font peu souffrir. Je le regarde fixement, et lui dis sans m'emouvoir: Émile, croyez-vous ce que vous dites? A l'instant il me saute au cou tout confus, et me serre dans ses bras sans repondre. C'est toujours sa réponse quand il a tort.

Nous voici par les champs en vrais chevaliers errans : non pas comme eux cherchant les aventures, nous les fuyons, au contraire, en quitant Paris ; mais unitant assez leur allure errante, inegale, tantôt piquant des deux, et tantôt marchant à petits pas. A force de suivre ma pratique, on en aura pris enfin l'esprit; et je n'imagine aucun lecteur encore assez prevenu par les usages pour nous supposer tous deux endormis dans une bonne chaise de poste bien fermee, marchant sans rien voir, sans rien observer, rendant nul pour nous l'intervalle du depart à l'arrivée, et, dans la vitesse de notre marche, perdant le temps pour le ménager.

Les hommes disent que la vie est courte, et je vois qu'ils s'efforcent de la rendre telle. Ne sachant pas l'employer, ils se plaignent de la rapidite du temps; et je vois qu'il coule trop lentement a leur gre. Toujours pleins de l'objet auque l'ils tendent, ils voient a regret l'intervalle qui les en sépare; l'un vondroit etre à demain, l'autre au mois prochain; l'autre à dix ans de là; nul ne vent vivre aujourd'hui; nul n'est content de l'heure présente, tous la trouvent trop lente à passer. Quand ils se plaignent que le temps coule trop vite, ils mentent; ils payeroient volontiers le pouvoir de l'accélérer; ils emploieroient volontiers leur fortune a consumer leur vie entière; et d'n'y en a peut-être pas

un qui n'ent rédeit ses ans à très-peu d'heures. s'il eût ete le maître d'en ôter au gre de son ennui celles qui lui etoient a charge, et au gre de son impatience celles qui le séparoient du moment desire. Tel passe la mortie de sa vie a se rendre de Paris a Versailles, de Versailles a Paris, de la ville à la campagne, de la campagne a la ville, et d'un quartier à l'autre. qui seroit fort embarrasse de ses heures s'il n'avoit le secret de les perdre ainsi, et qui s'eloigne expres de ses affaires pour s'occuper a les aller chercher : il crost gagner le temp s qu'il y met de plus, et dont antrement il ne sauroit que (sire ; ou bien , au contraire , il court pour conrir, et vient en poste sans autre objet que de retourner de meme, Mortels, ne cesserezvous jamais de calomnier la nature? Pourquoi vous plaindre que la vie est courte, puisqu'elle ne l'est pas encore assez a votre gre? S'il est un scul d'entre vous qui sache mettre assez de temperance a ses desirs pour ne jamais souhauter que le temps s'ecoule, celui-là ne l'estimera point trop courte ; vivre et jouir seront pour lui la même chose; et, dût-il mourir jeune, il ne mourra que rassasie de jours (\*).

Quard je n'aurois que cet avantage dans ma methode, par rela scul il la faudroit préferer à toute autre. Je n'ai point élevé mon Emile pour desirer ni pour attendre, mais pour jouir; et quand if porte ses desirs au-dela du present, ce n'est point avec une ardeur assez impetueuse pour être importuné de la lenteur du temps. Il ne jouira pas seulement du plaisir de desirer, mais de celui d'aller a l'objet qu'il désire; et ses passions sont tellement moderées, qu'il est toujours plus où il est qu'ou il sera.

Nous ne voyageons donc point en courriers, mais en voyageurs. Nous ne songeons pas seulement aux deux termes, mais a l'intervalle qui les separe. Le voyage même est un plaisir pour nous. Nous ne le faisons point tristement assis et camme emprisonnes dans une petite cage bien fermee. Nous ne voyageons point dans la mollesse et dans le repos des femmes. Nous ne

<sup>(\*) (</sup>in indium now tem) as in mans once confect, we optal rasionary nec times. Quantulacismque itoque abunde sulf out at their quandocum, que ultimus dies revert, non conce bitus suprems tre oil marten, a nume, de Bren, etc., cap. 7 (1) 1

ÉMULE. 672

qui nous environnent, ni la commodité de les contempler à notre gre quand il nous plait. Émile n'entra jamais dans une chaise de poste, et ne court guere en poste s'il n'est pressé. Mais de quoi jamais Emile peut-il être presse? D'une seule chose, de jouir de la vie. Ajouteraiie et de faire du bien quand il le peut? Non, car cela même est jouir de la vie (\*).

Je de concois qu'une manière de voyager plus agreable que d'aller à cheval ; c'est d'aller à pied. On part a son moment, on s'acrète a sa volonte, on fait tant et si peu d'exercire qu'on veut. On observe tout le pays ; on se détourne à droite, a gauche; on examine tout ce qui nous flatte; on s'arrête a tous les points de vue. Ancreois-ie une riviere, je la côtoje; un bois touffu, je vais sous son ombre; une grotte, je la visite: une carrière, j'examine les mineraux. Partout ou je me plais j'y reste. A l'instant que je m'ennuie, je m'en vais. Je ne depends ni des chevaux ni du postillen. Je n'ai pas besoin de choisir des chemins tout faits, des routes commodes: le passe partout où uu homme peut passer : je vois tout ce qu'un homme peut voir ; et, ne dependant que de moi-même, je jouis de toute la liberte dont un homme peut jouir. Si le mauvais temps m'arrête et que l'ennui me gagne, alors je prends des chevaux. Si je suis las.... Mais Emile ne se lasse guere; il est robuste: et pourquoi se lasseroit-il? il n'est point presse. S'il s'arrête, comment peut-ils ennuver? Il porte partout de quoi s'amuser. Il entre chez un maître, il travaille; il exerce ses bras pour reposer ses pieds.

Voyager à pied c'est voyager comme Thalès, Platon, Pythagore, J'ai peine à comprendre comment un philosophe peut se résoudre à voyager autrement, et s'arracher à l'examen des richesses qu'il foule aux pieds et que la terre prodigue à sa vue. Qui est-ce qui, aimant un peu l'agriculture, ne veut pas connoître les productions particulières au climat des lieux qu'il traverse, et la manière de les cultiver? Oui

(\*) . Le voyager me semble un exercier pronfitable... S'il fait laid à deu te, je prénda à ganche. Ai-je laissé quelque choir dermere moy, j y retourne, c'est toujours mon chemin... La pluspart ne premient faller que pour le vener; ils voyagent converts et resserres d'une prudence tac.turne et incommunicable : se deffendants de la contagues d'un aie incogneu. « Monraigns, Lev in, ch. 9. G. 10

nous otons ni le grand air, ni la vue des objets : est-ce qui, ayant un peu de goût pour l'histoire naturelle, peut se resondre à passer un terrain sans l'examiner, un rocher sans l'écorner, des montagnes sans herboriser, des cailloux sans chercher des fossiles? Vos philosophes de ruelles étudient l'histoire naturelle dans des cabinets; ils ont des colifichets, ils savent des noms, et n'ont aucune idee de la nature. Mais le calenet d'Émile est plus riche que ceux des rois; ce cabinet est la terre entière. Chaque chose vest à sa place : le naturaliste qui en prend soin a range le tout dans un fort bel ordre : Daubenton ne feroit pas mieux.

Combien de plaisirs différens on rassemble par cette agreable manière de voyager! sans compter la santé qui s'affermit. l'humeur qui s'égale. J'ai toujours vu ceux qui voyagroient dans de honnes voitures bien douces, reveurs, tristes, grondans ou souffrans; et les pietons toujours gais, legers, et contens de tout. Combien le cour rit quand on approche du gite! Combien un repas grossier parolt savoureus! Avec quel plaisir on se repose à table! Quel bon sommeil on fait dans un mauvais lit! Onand on ne veut qu'arriver, on peut courir en chase de poste, mais quand on veut voyager, il faut aller a pied.

Si, avant que nous ayons fait cinquage lieues de la manière que j'inmaine, Sophie a est pas oubliée, il faut que je ne sois guere adroit. ou qu'Emile soit bien peu curieux : car, avec tant de connoissances elementaires, il est difficile qu'il ne sort pas tente d'en acquerir davantage. On n'est curieux qu'a proportion qu'on est instruit; il sait précisement assez pour youloir apprendre.

Cependant up objet en attire un autre, et nous avançons toujours. J'ai mis à notre première course un terme eloigné : le pretexte en est facile; en sortant de Paris, il faut aller chercher une femme au toin.

Quelque jour, après nous être égarés plus qu'à l'ordinaire dans des vallons, dans des montagnes où l'on n'aperçoit aucun chemia, nous ne savons plus retrouver le nôtre. Peu nons importe, tous chemins sont bons pourvu qu'on arrive: mais encore faut-il arriver quelque part quand on a faim. Heureusement nous trouyons un paysan qui nous mêne dans sa chaumière: nous mangeons de grand appetit son

majore dince. En nous voyant si fatigués, si passagers qu'on ait vus ici de toute l'annee, affamés, il nous dit : Si le bon Dien vous cut conduits de l'autre côte de la colline, vous cussiez été mieux recus.... Vons auriez trouvé une maison de paix.... des gens si charitables.... de si bonnes gens!.... Ils n'ont pas meilleur cœur que moi, mais ils sont plus riches, quoiqu'on dise qu'ils l'étoient bien plus autrefois.... Ils ne patissent pas, Dieu merci; et tout le pays se sent de ce qui leur reste.

A ce mot de bonnes gens le cœur du bon Émile s'epanouit. Mon ami, dit-il en me regardant, allons a cette maison dont les maitres sont bénis dans le voisinage : je serois bien aise de les voir : peut-être seront-ils bien aises de nous voir aussi. Je suis sur qu'ils nous recevront bien : s'ils sont des nôtres, nous serons des leurs.

La maison bien indiquée, on part, on erre dans les bois : une grande pluie nous surprend en chemin : elle nous retarde sans nous arrêter. Enlin l'on se retrouve, et le soir nous arrivons à la maison designee. Dans le hameau qui l'entoure, cette seule maison, quoique simple, a quelque apparence. Nous nous présentons, nous demandons l'hospitalité. L'on nous fait parler an maltre; il nous questionne, mais poliment : sans dire le sujet de notre voyage. nous disons celui de notre détour. Il a garde de son ancienne opulence la facilité de connoître l'état des gens dans leurs manières; quiconque a vécu dans le grand monde se trompe rarement là-dessus : sur ce passe-port nous sommes admis.

On nous montre un appartement fort petit. mais propre et commode; on y fait du feu, nous y trouvons du linge, des nippes, tout ce qu'il nous faut. Quoi! dit Émile tout surpris, on diroit que nous étions attendes. O que le paysan avoit bien raison! quelle attention! quelle bonté! quelle prévoyance! et pour des inconnus! Je crois être au temps d'Homère. Soyez sensible à tout cela, lui dis-je, mais ne vous en étonnez pas; partout où les étrangers sont rares, ils sont bien venus : rien ne rend plus hospitalier que de n'avoir pas souvent besoin de l'être : c'est l'affluence des hôtes qui detruit l'hospitalité. Du temps d'Homère on ne voyageoit guère, et les voyageurs étoient bien reçus partout. Nous sommes peut-être les seuls

N'importe, reprend-il, cela même est un cloge de savoir se passer d'hôtes, et de les recevoir toujours bien.

Séchés et rajustés, nous allons rejoindre le maître de la maison; il nous presente à sa femme : elle pous recoit pon pas seulement avec politesse, mais avec bonté. L'honneur de ses coups d'œil est pour Émile. Une mère, dans le cas où elle est, voit rarement sans inquiétude. ou du moins sans curiosité, entrer chez elle un homme de cet âge.

On fait hater le souper pour l'amour de nous. En entrant dans la salle à manger nous vovons cinq couverts : nous nous placons, il en reste un vide. Une jeune personne entre, fait une grande révereuce, et s'assied modestement sans parler. Emile, occupé de sa faim ou de ses réponses, la salue, parle, et mange. Le principal objet de son voyage est aussi toin de sa pensée qu'il se croit lui-même encore loin du terme. L'entretten roule sur l'égarement de nos voyageurs. Monsieur, lui dit le maire de la maison, yous me paroissez un jeune homme aimable et sage; et cela me fait songer que vous étes arrivés ici, votre gouverneur et vous, las et mouillés, comme Telemaque et Mentor dans l'île de Calypso. Il est vrai, repond Émile, que nous trouvons ici l'hospitalité de Calypso, Son Mentor ajoute, Et les charmes d'Eucharis, Mais Emile connoît l'Odyssée, et n'a point lu Telémaque; il ne sait ce que c'est qu'Eucharis. Pour la jeune personne, je la vois rougir jusqu'aux veux, les baisser sur son assiette et n'oser souffler. La mère, qui remarque son embarras. fait signe au père, et celui-ci change de conversation. En parlant de sa solitude, il s'engage insensiblement dans le recit des événemens qui l'y ont confiné; les malheurs de sa vie, la constance de son épouse, les consolations qu'ils ont trouvées dans leur union, la vie douce et paisible qu'ils menent dans leur retraite, et toujours sans dire un mot de la jeune personne : tout cela forme un récit agréable et touchant, qu'on ne peut entendre sans intérêt. Émile, ému, attendri, cesse de manger pour ecouter. Enfin, à l'endroit où le plus homiète des hommes s'etend avec plus de plaisir sur l'attachement de la plus digne des femmes, le jeune voyageur, hors de lui, serre une main

du mari qu'il a saisie, et de l'autre prend aussi la main de la femme, sur laquelle il se penche avec transport en l'arrosant de pleurs. La naive vivacité du jeune homme cachante tout le monde : mais la fille, plus sensible que personne a cette marque de son bon cœur, croit voir Telemaque affecté des malheurs de Philoctête. Elle porte à la dérobée les veux sur lui pour micux examiner sa figure; elle n'y trouve rien qui demente la comparaison. Son air aisé a de la liberté sans arrogance; ses manières sont vives sans etourderie; sa sensibilité rend son regard plus doux, sa physionomic plus touchante : la jeune personne le vovant pleurer est près de méler ses larmes aux siennes. Dans un si beau pretexte, une honte secrete la retient : elle se reproche dejà les pleurs prêts à 1 s'echapner de ses veux, comme s'il etoit mal d'en verser pour sa famille.

La mère, qui des le commencement du souper n'a cesse de veiller sur elle, voit sa contrainte, et l'en delivre en l'envoyant faire une commission. Une minute apres, la jeune fille rentre, mais si mal remise, que son desordre est visible à tous les yeux. La mere lui dit avec douceur : Sophie, remettez-vous : ne cesserezvous point de pleurer les malheurs de vos parens? Vous qui les en consolez, n'y soyez pas plus sensibles qu'eux-mêmes.

A ce nom de Sophie vous eussiez vu tressaillir Émile. Frappé d'un nom si cher, il se réveille en sursant et jette un regard avide sur celle qui l'ose porter. Sophie, & Sophie! est-ce vous que mon cour cherche? est-ce vous que mon cœur aime? Il l'observe, il la contemple avec une sorte de crainte et de defiance. Il ne voit point exactement la figure qu'il s'étoit printe; il ne sait si celle qu'il voit vaut mieux ou moins. Il étudie chaque trait, il epie chaque mouvement, chaque geste; il trouve à tout mille interprétations confuses; il donneroit la moitié de sa vie pour qu'elle voulût dire un seul mot. Il me regarde, inquiet et troublé; ses yeux me font à la fois cent questions, cent reproches. Il semble me dire à chaque regard : Guidez-moi tandis qu'il est temps; si mon cour se livre et se trompe, je n'en reviendrai de mes jours.

Emile est l'homme du monde qui sait le moins se deguiser. Comment se déguiseroit-il dans le plus grand trouble de sa vie, entre quatre spectateurs qui l'examment, et dont le plus distrait en apparence est en effet le plus atteutif? Son desordre n'echappe point aux yeux penétrans de Sophie; les siens l'instrusent de reste qu'elle en est l'objet : elle voit que cette inquietude n'est pas de l'annue encore; mais qu'importer il s'occupe d'elle, et cela suffit; alle sera ben malheureuse s'il s'en occupe impunement.

Les meres ont des yeux commé leurs filles, et l'experience de plus. La mère de Sophie sourit du succès de nos projets. Elle fit dans les cœurs des deux jennes gens; elle voit qu'il es temps de fixer celui du nouveau Telémaque; elle fait parler sa fille, Sa fille, avec sa douceu naturelle, repond d'un ton timide qui nu fan que mieux son effet. Au premier son de cette voix, Emile est rendu; c'est Sophie, il n'en doute plus. Ce ne la seroit pas, qu'il seroit trop tard pour s'en dédire.

C'est alors que les charmes de cette fille enchauteresse vont par torrens à son corpr. et qu'il commence d'avaler à longs traits le noison dont elle l'enivre. Il ne parle plus, il ne repond plus; il ne voit que Sophie; il n'entend que Sophie : si elle dit un mot, il ouvre la bouche; si elle baisse les yeux, il les baisse; s'il la voit soupirer, il soupire; c'est l'âme de Sophie qui paroît l'animer. Que la sienne a changé dans peu d'instans! Ce n'est plus le tour de Sophie de trembler, c'est celui d'Emile. Adieu la liberté, la naiveté, la franchise. Confus, embarrasse, craintif, il n'ose plus regarder autour de lui, de peur de voir qu'on le regarde. Honteux de se laisser penétrer, il voudroit se rendre invisible à tout le monde pour se rassasier de la contempler sans être observé. Sophie, au contraire, se rassure de la crainte d'Émile; elle voit son triomphe, elle en jouit.

No'l mestra già , ben che in suo car ne rida : 12-

Elle n'a pas change de contenance; mais, malgre cet air modeste et ces yeux l'aisses, son tendre cœur palpite de joie, et lui dit que l'élémaque est trouvé.

Si j'entre ici dans l'histoire trop naive et trop simple peut-être de leurs innocentes amours, on regardera ces details comme un pas assez l'influence que doit avoir la première liaison d'un homme avec une femme dans le cours de la vie de l'un et de l'autre. On ne voit pas qu'une premiere impression, aussi vive que celle de l'amour ou du penchant qui tient sa place, a de longs effets dont on n'aperçoit point la chaîne dans le progres des ans, mais qui ne cessent d'agir jusqu'à la mort. On nous donne, dans les traités d'education, de grands verbiages inutiles et pedantesques sur les chimeriques devoirs des enfans ; et l'on ne nous dit nas un mot de la partie la plus importante et la plus difficile de toute l'education, savoir. la crise qui sert de passage de l'enfance à l'état d'homme. Si j'ai pu rendre ces essais utiles par quelque endroit, ce sera surtout pour m'y être etendu fort au long sur cette partie essentielle, ombe par tous les autres, et pour ne m'être point laisse rebuter dans cette entreprise par de fausses delicatesses, ni effrayer par des difficultes de langue. Si j'ai dit ce qu'il faut faire , j'ai dit ce que j'ai dù dire : il m'importe fort peu d'avoir ecrit un roman. C'est un assez beau roman que celui de la nature humaine. S'il ne se trouve que dans cet ecrit, est-ce ma fante? Ce devroit être l'histoire de mon espèce. Vous qui la dépravez, c'est vous qui faites un roman de mon livre.

Une autre considération qui renforce la premiere est qu'il ne s'agit pas ici d'un jeune homme livre des l'enfance à la crainte, a la convoitise, a l'envie, a l'orgueil et a toutes les pissions qui servent d'instrument aux éducations communes ; qu'il s'agit d'un jeune homme dont c'est ici non-seulement le premier amour, mais la première passion de toute espèce; que de cette passion, l'amque peut-être qu'il sentiere forme que doit prendre son caractère. Ses manières de penser, ses sentimens, ses goûts, fixes par une passion durable, vont acquerir une consistance qui ne leur permettra plus de s'alterer.

On conçoit qu'entre Émile et moi la nuit qui suit une pareille soiree ne se passe pas toute à dormir. Quoi donc! la seule conformite d'un nom doit-elle avoir tant de pouvoir sur un homme sage? N'y a-t-il qu'une Sophie au monde? Se ressemblent-elles toutes d'âme

pas assez l'influence que doit avoir la première liaison d'un homme avec une femme dans le cours de la vie de l'un et de l'autre. On ne voit pas qu'une première impression, aussi vive que celle de l'amour ou du penchant qui tient sa place, a de longs effets dont ou n'apercoit, vous croiroit deja dans votre maison.

Ce n'est pas le temps des leçons, et celles-ci ne sont pas faites pour être cooutees. Elles ne font que donner au jeune homme un nouvel interêt pour Sophie par le desir de justifier son penchant. Ce rapport des noms, cette rencontre qu'il croit fortuite, ma reserve même, ne font qu'irriter sa vivacité: deja Sophie lui parolt trop estimable pour qu'il ne soit pas sur de me la faire aimer.

Le matin, je me doute bien que, dans son mauvais habit de voyage, Emile tâchera de se mettre avec plus de soin. Il n'y manque pas : mais je ris de son empressement à s'accommoder du linge de la maison. Je penetre sa pensée; j'y lis avec plaisir qu'il cherche, en se préparant des restitutions, des échanges, à s'etablir une espèce de correspondance qui le mette en droit d'y renvoyer et d'y revenir.

Je m'étois attendu de trouver Sophie un penplus ajustée aussi de son côté : je me suis trompe. Cette vulgaire coquetterie est bonne pour ceux à qui l'on ne veut que plaire. Celle du veritable amour est plus raffinée; elle a bien d'autres pretentions. Sophie est mise encore plus simplement que la veille, et même plus negligemment, quoique avec une propretetoujours scrupuleuse. Je ne vois de la coquetterie dans cette negligence que parce que j'y vois de l'affectation. Sophie sait bien qu'une parure plus recherchee est une déclaration : mais elle ne sait pas qu'une parure plus negligee en est une autre : elle montre qu'on ne se contente pas de plaire par l'ajustement, qu'on veut plaire aussi par la personne. Eh! qu'importe a l'amant comme on soit mise, pourvu qu'il voie qu'on s'occupe de lui? Deja sûre de son empire, Sophie ne se borne pas à frapper par ses charmes les yeux d'Emile, si son cœur ne va tes chercher; il ne lui soffit plus qu'il les voie, elle veut qu'il les suppose. N'en a-t-il pas assez vu pour être oblige de deviner le

Il est à croire que, durant nos entretiens de

67G ÉMILE.

cette nuit. Sophie et sa mère n'ont pas non | plus resté muettes; il y a eu des avenx arraches, des instructions données. Le lendemain on se rassemble bien preparés. Il n'y a pas douze houres que nos jeunes gens se sont vus; ils pe se sont pas dit encore un seul mot, et dejà l'on voit qu'ils s'entendent. Leur abord n'est nas familier : il est embarrassé, timide ; ils pe se parlent point; leurs yeux baissés semblent s'éviter, et cela même est un signe d'intelligence : ils s'evitent, mais de concert : ils sentent déjà le besoin du mystère avant de s'être rien dit. En partant nous demandons la permission de venir nous-mêmes rapporter ce que nous emportons. La bouche d'Emile demande cette permission au père, à la mere, tandis que ses yeux inquiets, tournés sur la fille. la lui demandent beaucoup plus instamment. Sophie ne dit rien, ne fait aucun signe, ne paroit rien voir, rien entendre; mais elle rougit, et cette rougeur est une réponse encore plus claire que celle de ses parens.

On nous permet de revenir sans nous inviter à rester. Cette conduite est convenable; on donne le couvert à des passans embarrasses de leur gite, mais il n'est pas décent qu'un amant couche dans la maison de sa maîtresse.

A peine sommes-nous hors de cette maison chérie, qu'Émile songe à pous établir aux environs : la chaumière la plus voisine lui semble déjà trop éloignee; il voudroit coucher dans les fossés du château. Jeune étourdi! lui dis-je d'un ton de pitié, quoi! dejà la passion vous avengle! Vous ne voyez deju plus ni les bienscances ni la raison! Malheureux! Vous crovez aimer, et vous voulez déshonorer votre maitresse! Oue dira-t-on d'elle quand on saura qu'un jeune homme qui sort de sa maison couche aux environs? Vous l'aimez, dites-vous! Est-ce donc à vous de la perdre de réputation? Est-ce là le prix de l'hospitalité que ses parens vous ont accordée? Ferez-vous l'opprobre de celle dont yous attendez votre bonheur? Eh! qu'importent, répond-il avec vivacité, les vains discours des hommes et leurs injustes soupcons? Ne m'avez-vous pas appris vous-même à n'en faire aucun cas? Qui sait mieux que moi combien j'honore Sophie, combien je la veux respecter? Mon attachement ne fera point sa honte, il fera sa gloire, il sera digne d'elle.

Quand mon cœur et mes soins lui rendroni partout l'hommage qu'elle mérite, en quoi pris je l'outrager? Cher Emile, reprends-je en l'embrassant, vous raisonnez pour vous : apprenez à raisonner pour elle. Ne comparez point l'honneur d'un sexe à celui de l'autre. ils ont des principes tout differens. Ces principes sont egalement solides et raisonnables. parce qu'ils derivent egalement de la nature. et que la même vertu qui vons fait mercriser pour vous les discours des hommes vous oblete à les respecter pour votre maîtresse. Votre honneur est en vous seul, et le sien depeud d'autrui. Le négliger seroit blesser le vôtre même; et vous ne vous rendez point ce que vous vous devez, si vous êtes cause qu'on ne lai rende pas ce qui lui est dù.

Alors, lui expliquant les raisons de ces différences, je lui fais sentir quelle injustice il r auroit à vouloir les compter pour rien. Qui est-ce qui lui a dit qu'il sera l'époux de Sophie, elle dont il ignore les sentimens, elle dont la cœur ou les parens ont peut-être des engagemens antérieurs, elle qu'il ne connoît point, et qui n'a peut-être avec lui pas une des convenances qui peuvent rendre un mariage heureux? Ignore-t-il que tout seandale est pour une fille une tache indélebile, que n'efface pas même son mariage avec celui qui l'a cause? Eli! quel est l'homme sensible qui veut perdre celle qu'il sime? Quel est l'honnète homme qui veut faire pleurer à jamais a une infortugee le malheur de lui avoir plu?

Le jeune homme, effrayé des conséquences que je lui fais envisager, toujours extrême dans ses idées, croit déjà n'être jamais assez loin du séjour de Sophie : il double le pas pour fuir plus promptement; il regarde autour de nous si nous ne sommes point ecoutés; il sacrifieroit mille fois son bonheur à l'honneur de celle qu'il aime; il aimeroit mieux ne la revoir de sa vie, que de lui causer un seul déplaisir. C'est le premier fruit des soins que j'ai pris dès sa jeunesse de lui former un cœur qui sache aimer.

Il s'agit donc de trouver un asile éloigné, mais à portée. Nous cherchons, nous nous informons : nous apprenons qu'à deux grandes lieues est une ville; nous allous chercher à nous y loger, plutôt que dans des villages plus proches où notre séjour deviendroit suspicit. C'est

là qu'arrive enfin le nouvel amant, plein d'amour, d'espoir, de joie, et surtout de bons sentimens; et voilà comment, dirigeant peu à peu sa passion naissante vers ce qui est bon et honnête, je dispose insensiblement tous ses penchans à prendre le même pli.

l'approche du terme de ma carrière; je l'apercois déjà de loin. Toutes les grandes difficultes sont vaincues, tous les grands obstacles sont surmontés; il ne me reste plus rien de pénible à faire que de ne pas gâter mon ouvrage en me bâtant de le consommer. Dans l'incertitude de la vie humaine, évitons surtout la fausse prudence d'immoler le présent à l'avenir : e'est souvent immoler ce qui est à ce qui ne sera point. Rendons l'homme heureux dans tous les ages, de peur qu'après bien des soins il pe meure avant de l'avoir été. Or, s'il est un temps pour jouir de la vie, c'est assurément la fin de l'adolescence, où les facultés du corps et de l'ame ont acquis leur plus grande vigueur, et où l'homme, au milieu de sa course, voit de plus loin les deux termes qui lui en font sentir la brieveté. Si l'imprudente jeunesse se trompe, ce n'est pas en ce qu'elle veut jouir, c'est en ce qu'elle cherche la jouissance où elle n'est point, et qu'en s'apprétant un avenir misérable elle ne sait pas même user du moment présent.

Considerez mon Émile, à vingt aus passés, hien formé, bien constitué d'esprit et de corps, fort, sain, dispos, adroit, robuste, plein de sens, de raison, de bonté, d'humanité, avant des mœurs, du goût, aimant le beau, faisant le bien, libre de l'empire des passions cruelles, exempt du joug de l'opinion, mais soumis à la loi de la sagesse, et docile à la voix de l'amitié. possédant tous les talens utiles, et plusieurs talens agréables, se souciant peu des richesses. portant sa ressource au bout de ses bras, et n'ayant pas peur de manquer de pain, quoi qu'il arrive. Le voilà maintenant enivré d'une passion naissante : son cœur s'ouvre aux premiers feux de l'amour; ses douces illusions lui font un nouvel univers de délices et de jouissance; il aime un objet aimable, et plus aimable encore par son caractère que par sa personne; it espère, il attend un retour qu'il sent fui être dù. C'est du rapport des cœurs, c'est du concours des sentimens honnêtes, que s'est forme leur premier penchant : ce penchant doit être

durable. Il se livre avec confiance, avec raison même, au plus charmant délire, sans crainte, sans regret, sans remords, sans autre inquiétude que celle dont le sentiment du bonheur est inséparable. Que peut-il manquer au sien? Voyez, cherchez, imaginez ce qu'il lui faut encore, et qu'on puisse accorder avec ce qu'il a. Il reunit tous les biens qu'on peut obtenir à la fois; on n'y en peut ajouter aucun qu'aux dépens d'un autre ; il est heureux autant qu'un homme peut l'être. Irai-je en ce moment abréger un destin si doux? irai-je troubler une volupté si pure ? Ah! tout le prix de la vie est dans la felicité qu'il goûte. Que pourrois-je lui rendre qui valut ce que je lui aurois ôte? Même en mettant le comble à son bonheur, j'en detruirois le plus grand charme. Ce bonheur suprême est cent fois plus doux à espèrer qu'a obtenir; on en jouit mieux quand on l'attend que quand on le goûte. O bon Émile, aime et sois aimé! jouis long-temps avant que de posseder; jouis à la fois de l'amour et de l'innocence; fais ton paradis sur la terre en attendant l'autre : je n'abrégerai point cet heureux temps de ta vie; j'en filerai pour toi l'enchantement; je le prolongerai le plus qu'il sera possible. Helas! il faut qu'il finisse, et qu'il finisse en peu de temps; mais je ferai du moins qu'il dure toujours dans la mémoire, et que lu ne le repentes jamais de l'avoir goûté.

Émite n'oublie pas que nous avons des restitutions à faire. Sitôt qu'elles sont prêtes, nous prenons des chevaux, nous allons grand train; pour cette fois, en partant il voudroit être arrivé. Quand le cœur s'ouvre aux passions, il s'ouvre à l'ennui de la vic. Si je n'ai pas perdu mon temps, la sienne entière ne se passera pas ainsi.

Malheureusement la route est fort coupée et le pays difficile. Nous nous egarons ; il s'en aperçoit le premier, et, sans s'impatienter, sans se plaindre, il met toute son attention à retrouver son chemin ; il erre long-temps avant de se reconnoltre, et toujours avec le même sang-froid. Ceci n'est rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi qui connois son naturel emporte : je vois le fruit des soins que j'ai mis dès son cafance à l'endureir aux coups de la necessité.

Nous arrivons enfin. La reception qu'on nous

tait est bien plus simple et plus obligeante que blanchisseuse qu'elle, si on l'avoit laisse faire l' connoissances. Emile et Sophie se saluent avecpoint : que se diroient-ils en notre présence? L'entretien qu'il leur faut n'a pas besoin de témoins. L'on se promène dans le jardin : ce jacdin a pour parterre un potager tres-bien entendu; pour parc, un verger couvert de grands et heaux arbres fruitiers de toute espèce, coupeen divers sens de jolis ruisseaux, et de platesbandes pleines de fleurs. Le beau lieu! s'écrie Émile plein de son Homère et toujours dans l'enthousiasme : je crois voir le jardin d'Alcinous. La fille vondroit savoir ce que c'est qu'Alcinous, et la mère le demande. Alcinous, leur dis-je, étoit un roi de Corcyre, dont le jardin, decrit par Homere, est critique par les gens de goût, comme trop simple et trop peu paré 1). 1 Cet Alcinous avoit une fille aimable, qui, la veille qu'un étranger reçut l'hospitalité chez son père, songea qu'elle auroit bientôt un mari. Sophie, interdite, rougit, baisse les yeux, se mord la langue; on ne peut imaginer une pareille confusion. Le pere, qui se plait à l'augmenter, prend la parole, et dit que la jeune princesse alfoit elle-même laver le linge à la rivière. Croyez-yous, poursuit-il, qu'elle eût dédaigné de toucher aux serviettes sales, en disant qu'elles sentoient le graillon? Sophie, sur qui le coup porte, oubliant sa timidite naturelle, s'excuse avec vivacite. Son papa sait bien que tout le menu linge n'eût point en d'autre

la premiere fois : nous sommes deja d'anciennes : et qu'elle en eut fait davantage avec plaisir, si on le lui eut ordonne. Durant ces mots elle me un peu d'embarras, et ne se parlent toujours : regarde à la derobee avec une inquietude dont je ne puis m'empêcher de rire, en lisant dans son cour ingenules alarmes qui la font parler. Son père a la cruaute de relever cette étourderie. en lui demandant d'un ton railleur a quel propos elle parle ici pour elle, et ce qu'elle a de commun avec la tille d'Alcinous. Honteuse et tremblante, elle n'ose plus souffler, ni regarder personne. Fille charmante! il n'est plus temps de feindre; vous voità declarce en depir de

> Bientôt cette petite scène est oublice ou paroit l'être, tres-heureusement pour Sophie, Emile est le seul qui n'y a rien compris. La promenade se continue, et nos jeunes geus, qui d'abord étoient a nos côtés, ont peine a se regler sur la lenteur de notre marche : insensiblement ils nous précèdent, ils s'approchent. ils s'accostent a la fin, et nous les voyons assez loin devant nous. Sophie semble attentive et posée; Émile parle et gesticule avec feu : d ne paroit pas que l'entretien les ennue. Au bout d'une grande heure on retourne, on les rappelle, ils reviennent, mais lentement à leur tour, et l'on voit qu'ils mettent le temps à profit. Enfin tout a coup leur entretien cesse avant qu'on soit à portee de les entendre, et ils doublent le pas pour nous rejoindre. Emile nous aborde avec un air ouvert et caressant! ses yeux petillent de joie; il les tourne pourtant avec un peu d'inquietude vers la mere de Sophie pour voir la reception qu'elle lui fera. Soplue n'a pas, a beaucoup pres, un maintien si degage; en approchant elle semble toute cunfuse de se voir tête a tête avec un jeune homme. elle qui s'y est si souvent trouvee avec d'autres sans en être embarrassee, et sans qu'on l'ait jamais trouve manyais. Elle se hâte d'accourir a sa mere, un peu essoulflée, en disant quelques mots qui ne signifient pas grand'chose. comme pour avoir l'air d'être la depuis long-

A la sérénité qui se peint sur le visage de ces aimables enfans, on voit que cet entretien

(1) . En sociant de palais ou trouve un vaste fardin de qua-

» tre arpens, enceint et clos tont à l'entour planté de grands

· arbres fleuris produkant des poires des pommes de gre-

« nade et d'autres des plus belles espères, des figuiers au donz · fruit, et des oliviers verdoyans. Jamais durant l'année en-

· bere ces beaux arbres no restent sans fruits : I hiver et l'eté.

· la dance halome du rept d'ouest fait à la fois nouez les mis-· et môrir les autres. On volt la poire et la pomme vieiller et

· sécher our leur arbre. la figne our le figuer, et la grappe our

· la souche. La vigne inépinsable ne cesse d'y porter de nou-

· Years, rations on left cure et confire les uns au soleil sur une » airo, tandis im on en vendange d'autres. Liusant sur la plante

» pena qui sont encore en fleurs, en verjus, ou qui commen-

· cent à notreir. A i un des bouts, deux carrés bien cultivés, » et converts de Beura toute l'aunée, sont ornés de deux lon-. tames, dont l'une est distribuée dans tout le jardin et l'autre,

· aprec avoir traverse le palais, est conduite a un bâtiment éles é

<sup>·</sup> dans la ville pour abreuver les citoyens. » Telle est la description du jardin royal d'Alchofts, au septième Livre de l'Odyssée; jardin dans lequel, à la houte de ce vir ox revent d'Homere et des princis de son temps ; on ne volt to tredlages, at statues, ai cascades, ai boutingeles

<sup>13</sup> J'avoue que je sais quelque gré à la mere de Sophie de ne Inflavoir pas laissé gater dans le savoir des mains, aisse floners que les nettues, et qu'Emi e iloit buser si si mient

a soulage leurs jeunes cœurs d'un grand poids. ¿ Les difficultés qui l'arrêtent feroient l'empres-Ils ne sont pas moins réservés l'un avec l'autre, mais leur reserve est moins embarrassee; elle ne vient plus que du respect d'Emile, de la modestie de Sophie, et de l'honnétete de tous deux. Émile ose lui adresser quelques mots, quelquefois elle ose repondre, mais jamais elle n'ouvre la bouche pour cela sans jeter les yeux sur ceux de sa mere. Le changement qui paroit le plus sensible en elle est envers moi. Elle me temoigne une consideration plus empressee, elle me regarde avec interét, elle me parle affectueusement, elle est attentive a ce qui peut me plaire : je vois qu'elle m'honore de son estime, et qu'il ne lui est pas indifferent d'obteoir la mienne. Je comprends qu'Émile lui a parle de mor; on diroit qui ds ont deja comploté de me gagner : il n'en est rien pourtant, et Sophie elle-même ne se gagne pas-si vite. Il aura peut-être plus besoin de ma faveur auprès d'elle, que de la sienne auprès de moi. Couple charmant!... En songeaut que le cœur sensible de mon jeune ami m'a fait entrer pour beaucoup dans son premier entretien avec sa maîtresse. je jouis du prix de ma peine; son amitie m'a

Les visites se réitérent. Les conversations entre nos jeunes gens deviennent plus frequentes. Émile, enivre d'autour, croît deja toucher a son bonheur. Cependant il n'obtient point d'aven formel de Sophie; elle l'ecoute et ne lui dit rien. Emile connoit toute sa modestie; tant de retenue l'etonne peu; il sent qu'il n'est pas mal auprès d'elle ; il sait que ce sont les peres qui marient leurs enfans ; il suppose que Sophie attend un ordre de ses parens; il lui demande la permission de le solliciter; elle ne s'y oppose pas. Il m'en parle; j'en parle en son nom, meme en sa presence. Quelle surprise pour lui d'apprendre que Sophie depend d'elle seule, et que pour le rendre heureux elle n'a qu'à le vouloir! Il commence à ne plus rien comprendre à sa conduite. Sa confiance diminae. Il s'alarme, il se voit moins avance qu'il ne pensoit l'etre, et c'est alors que l'amour le plus téndré emploie son langage le plus touchant pour la fle-

Émile n'est pas fait pour deviner ce qui lui nuit : si on ne le lui dit, il ne le saura de ses jours, et Sophie est trop fiere pour le lui dire.

sement d'une autre. Elle n'a pas oublie les lecons de ses parens. Elle est pauvre; Emile est rache, elle le sait. Combien il a besoin de se faire estimer d'elle! Quel mei de ne lui faut-il point pour effacer cette megabte ' Mais comment songeroit-il a ces obstacles? Émile suit-il s'il est riche? Daigne-t-il meme s'en informer? Graces au ciel il n'a nul besoin de l'etre, il sait etre bienfaisant sans cela. Il tire le bien qu'il fait de son cœur et non de sa bourse. Il donne aux malheureux son temps, ses soins, ses affections, sa personne; et, dans l'estimation de ses bienfaits, à peine ose-t-il compter nour quelque chose l'argent qu'il repand sur les rudigens.

Ne sachant à quoi s'en prendre de sa disgrâce, il l'attribue a sa propre faute : car qui oseroit accuser de caprice l'objet de ses adorations? L'humiliation de l'amour-propre augmente les regrets de l'amour coonduit. Il n'approche plus de Sophie avec cette aimable contrance d'un cœur qui se sent digne du sien; il est craintif et tremblant devant elle. Il n'espère plus la toucher par la tendresse, il cherche a la flechir par la pitié. Quelquefois sa patience se lasse, le dépit est prêt à lui succéder. Sophie semble pressentir ces emportemens, et le regarde. Ce scul regard le desarme et l'intimide : il est plus soumis qu'aupacavant.

Trouble de cette resistance obstinec et de cesilence invincible, if coanche son cour dans celui de son ami. Il y depose les douleurs de ce cœur navie de tristesse; il implore son assistance et ses conseils. Quel impenetrable mystere! Elle s'interesse a mon sort. ie n'en puis douter : loin de m'éviter elle se plait avec moi : quand j'arrive elle marque de la jose, et du regret quand je pars; elle recoit mes soins avec bonte; mes services paroissent lui plaire; elle daigne me donner des avis, quelquefois même des ordres. Cependant elle rejette mes sollicitations, mes pricres. Quand j'ose parler d'union, elle m'impose imperieusement silence; et si j'ajoute un mot, elle me quitte a l'instant. Par quelle etrange raison veut-elle bien que je sois a elle sans vouloir entendre parler d'être à moi? Vous qu'elle honore, vous qu'elle aime et qu'elle n'osera faire taire, parlez, faites-la parler; servez votre ami, 680 EMILE.

couronnez votre ouvrage; ne rendez pas vos soins funestes à votre elève : ah! ce qu'il tient de vous fera sa misère, si vous n'achevez son bonheur.

Je parle à Sophie, et j'en arrache avec peu de peine un secret que je savois avant qu'elle me l'ent dit. J'obtiens plus difficilement la permission d'en instruire Emile; je l'obtiens enfin, et j'en use. Cette explication le jette dans un etonnement dont il ne peut revenir. Il n'entend rien à cette delicatesse; il n'imagine pas ce que des écus de plus ou de moins font au caractère et au mérite. Quand je lui fais entendre ce qu'ils font aux préjugés, il se met à rire; et, transporte de joie, il veut partir à l'instant, aller tout déchirer, tout jeter, renoncer à tout, pour avoir l'honneur d'être aussi pauvre que Sophie, et revenir digne d'être son epoux.

Hé quoi! dis-je en l'arrêtant, et riant à mon tour de son impétuosité, cette jeune tête ne múrira-t-elle point? et, après avoir philosophe toute votre vie, n'apprendrez-vous jamais à raisonner? Comment ne voyez-vous pas qu'en suivant votre insense projet vous allez empirer votre situation et rendre Sophie plus intraitable? C'est un petit avantage d'avoir quelques biens de plus qu'elle, c'en seron un tres-grand de les lui avoir tous sacrifies : et si sa fierte pepeut se résoudre à vous avoir la première obligation, comment se resoudroit-elle a your avoir l'autre? Si elle ne peut souffrir qu'un mars puisse lui reprocher de l'avoir enrichie, souffrira-t-elle qu'il paisse lui reprocher de s'être appauvri pour elle? Eh, malheureux! tremblez qu'elle ne vous soupçonne d'avoir eu ce projet, Devenez au contraire économe et soigneux pour l'amour d'elle, de peur qu'elle ne vous accuse de voutoir la gagaer par adresse, et de fui sacritier voiontairement ce que vous perdrez par

Croyez-vous au fond que de grands biens lui fassent peur, et que ses oppositions viennent precisement des richesses? Non, cher Emile; elles out une cause plus sobde et plus grave dans l'effet que produisent ces richesses dans l'âme du possesseur. Elle sait que les biens de la fortune sont tonjours préférés à tout par cux qui les ont. Tous les riches comptent l'or avant le merite. Dans la mise commune de l'argent et des services, ils trouvent toujours que

coux-ci g'acquittent jamais l'autre, et pensent qu'on leur en doit de reste quand on a passe sa vie a les servir en mangeant leur pain. Qu'avez-vous donc à faire, à Émile! pour la rassorer sur ses craintes? Faites-vous bien connoitre à elle; ce n'est pas l'affaire d'un jour. Montrezlui dans les tresors de votre ame noble de quoi racheter ceux dont yous avez le malheur d'être partagé. A force de constance et de temps. surmontez sa resistance; à force de sentimens grands et genéreux, forcez-la d'oublier vos richesses. Aimez-la, servez-la, servez ses respectables parens. Prouvez-lui que ces soins ne sont pas l'effet d'une passion folle et passagere. mais des principes ineffaçables gravés au tond de votre cieur. Honorez dignement le mérite outragé par la fortune : c'est le seul moven de le reconcilier avec le mérite qu'elle a favorisé.

On conçoit quels transports de joie ce discours donne au jeune homme, combien il fui read de confiance et d'espoir, combien son honnête cœur se felicite d'avoir à faire, pour plaire à Sophie, tout ce qu'il feroit de lui-même quand Sophie n'existeroit pas, ou qu'il ne seroit pas amoureux d'elle. Pour peu qu'on ait compris son caractère, qui est-ce qui n'imaginera pas su conduite en cette occasion?

Me voila donc le confident de mes deux bonnes gens et le mediateur de leurs amours! Bel emploi pour un gouverneur! Si beau que je ne lis de ma vie rien qui m'elevât tant a mes propres yeux, et qui me rendit si content de moimême. Au reste, cet emploi ne laisse pas d'avoir ses agremens: je ne suis pas mal venu dans la maison: l'on s'y fie à moi du soin d'y temr les amans dans l'ordre : Émile, toujours tremblant de me deplaire, ne fut jamais si docile. La petite personne m'accable d'amities dont je ne suis pas la dupe, et dont je ne prends pour moi que ce qui m'en revient. C'est ainsi qu'elle se dedommage indirectement du respect dans lequel elle tient Émile. Elle lui fait en moi mille tendres caresses, qu'elle aimeroit mienx mourir que de lus faire a lui-même; et lus qui sait que je ne veux pas noire à ses interêts, est charme de ma bonne intelligence avec elle. Il se console quand elle refuse son bras à la promenade et que c'est pour lui preferer le mien. Il s'eloigne sans mormure en me serrant la main, et me disant tout bas de la voix et de l'œd : Ami . par-

lez pour moi. Il nous suit des yeux avec intéret : il tache de lire nos sentimens sur nos visares, et d'interpréter pos discours par nos gestes : il sait que rien de ce qui se dit entre nous ne lui est indifférent. Bonne Sophie, combien votre cœur sincère est a son aise, quand, sans être entendue de Télemaque, vous pouvez vous entretenir avec son Mentor! Avec quelle aimable franchise vous lui laissez lire dans ce tendre cœur tout ce qui s'y passe! Avec quel plaisir ( vous lui montrez toute votre estime pour son éleve! Avec quelle ingenuite touchante vous lui laissez penetrer des sentimens plus doux! Avec quelle feinte colere vous renvoyez l'importun quand l'impatience le force à vous interrompre! Avec quel charmant dépit vous lui reprochez son indiscrétion quand il vient vous empécher de dire du bien de lai , d'en entendre, et de tierr toujours de mes réponses quelque nouvelle raison de l'aimer!

Ainsi parvenu à se faire souffrir comme amant declaré, Émile en fait valoir tous les droits; il parle, il presse, il sollicite, il importune. Qu'on lui parle durement, qu'on le maltraite, peu lui importe pourvu qu'il se fasse écouter. Enfin il obtient, non sans peine, que Sophie de son côte veuille bien prendre ouvertement sur lui l'autorite d'une maitresse, qu'elle lui prescrive ce qu'il doit faire, qu'elle commande au lieu de prier, qu'elle accepte au lieu de remercier, qu'elle règle le nombre et le temps des visites, qu'elle lui defende de venir jusqu'à tel jour et de rester passe telle beure. Tont cela ne se fait point par jeu, mais très-serieusement; et si elle accepta ces droits avec peine, elle en use avec une rigueur qui reduit souvent le pauvre Émile au regret de les luiavoir donnés. Mais, quoi qu'elle ordonne, il ne réplique point; et souvent, en partant pour obeir, if me regarde avec des yeux plems de joie qui me disent : Vous vovez qu'elle a pris possession de moi. Cependant l'orgueilleuse l'observe en dessous, et sourit en secret de la fierté de son esclave.

Albane et Raphaèl, prétez-moi le pinceau de la volupté! Divin Milton, apprends à ma plume grussière a decrire les plaisirs de l'amour et de l'innocence! Mais non, cachez vos arts mensongers devant la sainte vérite de la nature. Avez seulement des cœurs sensibles, des âmes

honnèles; puis laissez errer votre imagination sans contrainte sur les transports de deux jeunes amans, qui, sous les veux de feurs parens et de leurs guides, se livrent sans trouble à la douce illusion qui les flatte, et, dans l'ivresse des desirs, s'avancant lentement vers le terme, entrelacent de fleurs et de guirlandes l'heureux lien qui don les unir jusqu'au tombeau. Tant d'images charmantes m'enivrent moimême; je les rassemble sans ordre et sans suite : le delire qu'elles me causent m'empéche de les lier. Oh! qui est-ce qui a un cœur, et qui ne saura pas faire en lui-même le tableau delicieux des situations diverses du pere, de la mère, de la fille, du converneur, de l'elève, et du concours des uns et des autres à l'union du plus charmant comple dont l'amour et la vertu puisseut faire le bonheur?

C'est à présent que, devenu véritablement empresse de plaire, Émile commence à sentir le prix des talens agreables qu'il s'est donnes. Sophie aime à chanter, il chante avec elle; il fait plus, il lui apprend la musique. Elle est vive et légère, elle aime à sauter, il danse avec elle; il change ses sauts en pas, il la perfectionne. Ces leçons sont charmantes, la gaité folàtre les anime, elle adoucit le timide respect de l'amour : il est permis à un amant de donner ces leçons avec volupte; il est permis d'être le maître de sa maîtresse.

On a un vieux clavecin tout derange; Emile l'accommode et l'accorde, il est facteur, il est luthier aussi bien que menuisier; il cut toujours pour maxime d'apprendre à se passer du secours d'autrui dans tout ce qu'il pouvoit faire lai-même. La maison est dans une situation pittoresque, il en tire différentes vues auxquelles Sophie a quelquefois mis la main et dont elle orne le cabinet de son père. Les cadres n'en sont point dores et n'ont pas besoin de l'être. En voyant dessiner Émile, en l'imitant, elle se perfectionne à son exemple, elle cultive tous les talens, et son charme les embellit tous. Son pere et sa mere se rappellent leur ancienne opulence en revoyant briller autour d'eux les heaux arts, qui seuls la leur rendoient chère; l'amour a paré toute leur maison; lui seul y fuit régner sans frais et sans peine les mêmes plaisies qu'ils n'y rassembloient autrefois qu'a force d'argent et d'ennui.

683 EALLE.

Comme l'idolatre enrichit des tresors qu'il estime l'objet de son culte et pare sur l'autel le dieu qu'il adore, l'amant a beau voir sa maitresse parfaite, il lui veut sans cesse ajouter de nouveaux ornemens. Elle n'en a pas besoin pour lui plaire ; mais il a besoin lui de la parer : c'est un nouvel hommage qu'il croit rendre. c'est un nouvel intérêt qu'il donne au plaisir de la contempler. Il lui semble que rien de beau n'est à sa place quand il n'orne pas la supréme beauté. C'est un spectacle à la fois touchant et risible, de voir Émile empressé d'apprendre à Suphie tout ce qu'il sait, sans consulter si ce qu'il fui veut apprendre est de son goût ou fui convient. Il lui parle de tout, il lui explique tout avec un empressement puerd; il croit qu'il n'a qu'à dire, et qu'à l'instant elle l'entendra : il se figure d'avance le plaisir qu'il aura de raisonner, de philosopher avec elle ; il regarde comme inutile tout l'acquis qu'il ne peut point etaler à ses yeux : il rougit presque de savoir quelque chose qu'elle ne sait pas,

Le voilà donc lui donnant leçon de philosophie, de physique, de mathématiques, d'histoire, de tout en un mot. Sophie se prête avec plaisir à son zele, et tachte d'en profiter. Quand il peut obtenir de donner ses lecons à genoux devant elle, qu'Émile est content! Il croit voir les cieux ouverts. Cependant cette situation. plus génante pour l'ecolière que pour le maître. n'est pas la plus favorable à l'instruction. L'ou pe sait pas trop alors que faire de ses yeux pour eviter ceux qui les poursuivent, et quand ils se rencontrent la leçon n'en va pas mieux.

L'art de penser n'est pas etranger aux femmes, mais elles ne doivent faire qu'effleurer les sciences de raisonnement. Sophie conçoit tout et ne retient pas grand'chose. Ses plus grands progrès sont dans la morale et les choses de gout ; pour la physique, elle n'en retient que quelque idée des lois generales et do système du monde. Quelquefois, dans leurs promenades, en contemplant les merveilles de la nature, leurs cœurs innocens et purs osent s'elever jusqu'à son auteur : ils ne craignent pas sa presence, ils s'epanchent conjointement de-

Quoi! deux amans dans la fleur de l'âge em-

Que sert d'avilir ce qui est sublime? Qui, sans doute, ils le disent dans l'illusion qui les charme ; ils se voient parfaits, ils s'aiment, ils s'entretiennent avec enthousiasme de ce qui donne un prix à la verto. Les sacrifices qu'ils lui font la leur rendent chere. Dans des transports qu'il faut vaincre, ils versent quelquefois ensemble des larmes plus pures que la rosee du ciel, et ces douces larmes font l'enchantement, de leur vie; ils sont dans le plus charmant debrequ'aient jamais éprouve des âmes humaines. Les privations momes ajoutent a leur bonheur et les hunorent à leurs propres yeux de leurs sacrifices. Hommes sensuels, corps sans ames, its connoitront un jour vos plaisirs, et regretteront toute leur vie l'heureux temps où ils se les sont refusés l

Malgré cette bonne intelligence il ne laisse pas d'y avoir quelquelois des desensions, même des querelles : la maîtresse n'est pas sans caprice, ni l'amant sans emportement : mais ces petits orages passent rapidement et ne font que raffermir l'union; l'experience même apprend à Emile à ne les plus tant craindre; les raccommodemens lui sont toniours plus avantageux que les brouilleries ne lui sont auisibles. Le fruit de la premiere lui en a fait espérer autant des autres ; il s'est trompé : mais enha, s'il n'en rapporte pas toujours un profit aussi sensible, il y gagne toujours de voir confirmer par Sophie l'interêt sincere qu'elle prend a son cient. On veutsavoir quel est doncce profit, J'y consens d'autant plus volontiers, que cet exemple me donnera lieu d'exposer une maxime très-utile, et d'en combattre une très-funeste.

Emile aime, il n'est donc pas temeraire; et l'on conçoit encore mieux que l'imperieuse Sophie n'est pas fille à loi passer des familiarites. Comme la sagesse à son terme en toute chose, ou la taxeroit bien plutôt de trop de durete que de trop d'indulgence, et son pere lui-même craint quelquefois que son extrême herté ne degenere en hauteur. Dans les téte-a-téte les plus secrets Emile n'oscroit solliciter la moindre faveur. pas même y paroitre aspirer; et quand elle veut bien passer son bras sous le sien a la promenade, grace qu'elle ne laisse pas changer en droit, à peine ose-t-il quelquefois, en soupiploient leur tête-à-tête a parler de religion! crant, presser ce bras contre sa moitrine. Ce-Ils passent leur temps a dire leur catechisme! | pendant, après une longue contrainte, il se

hasarde à baiser furtivement sa robe, et plusieurs fois il est assez heureux pour qu'elle veuille bien ne s'en pas apercevoir. Un jour qu'il veut prendre un peu plus ouvertement la même liberté, elle s'avise de le trouver tres-mauvais. Il s'obstine, elle s'irrite, le depit lui diete quelques mots piquans; Emile ne les endure pas s'uns replique; le reste du jour se passe en bouderie, et l'on se separe très-mecontens.

Sophie est mal à son aise. Sa mère est sa confidente; comment lui cacheroit-elle son chagrin? C'est sa première brouillerie; et une brouillerie d'une heure est une si grande affaire! Elle se repent de sa faute : sa mère lui permet de la réparer, son pere le lui ordonne.

Le lendemain, Emile inquiet revient plus tôt qu'à l'ordinaire. Sophie est à la toilette de sa mere, le père est aussi dans la même chambre : Emile entre avec respect, mais d'un air triste. A peine le père et la mere l'ont-ils salué, que Sophie se retourne, et, lui presentant la main. lui demande, d'un ton caressant, comment il se porte. Il est clair que cette jolie main ne s'avance aiusi que pour être baisée : il la reçoit et ne la baise pas. Sophie, un peu honteuse, la retire d'aussi bonue grace qu'il lui est possible. Emde, qui n'est pas fait aux manieres des femmes, et qui ne sait a quoi le caprice est bon, ne l'oublie pas aisément et ne s'apaise pas si vite. Le pere de Sophie, la voyant embarrassee, acheve de la deconcenter par des railleries. La pauvre lille, confuse, humiliee, ne sait plus ce qu'elle fait, et donneroit tout au monde pour oser pleurer. Plus elle se contraint. plus son cœur se gonfle ; une larme s'echappe enfin malgré qu'elle en ait. Émile voit cette larme, se precipite à ses genoux, lui prend la main, la haise plusieurs fois avec saisissement. Ma foi, vous étes trop bon, dit le père en celatant de rire; j'aurois moins d'indulgence pour toutes ces folles, et je punirois la bouche qui m'auroit offensé. Émile, enhardi par ce discours, tourne un œil suppliant vers la mère, et, crovant voir un signe de consentement, s'approche en tremblant du visage de Sophie, qui detourne la tête, et, pour sauver la bouche, expose une joue de roses. L'indiscret ne s'en contente pas; on résiste foiblement. Quel baiser, s'il n'étoit pas pris sous les veux d'une mere! Sevère Sophie, prenez garde à yous :

on vous demandera souvent votre robe à baiser, a condition que vous la refuserez quelquefois.

Après cette exemplaire punition le père sort

pour quekjue affaire; la mère envoie Sophie

sous quelque pretexte, pais elle adresse la pa-

role a Emile, et lui dit d'un ton assez serieux : · Monsieur, je crois qu'un jeune homme aussi · bienné, aussi bien eleve que vous, qui a des sen- timens et des mœurs, ne voudroit pas paver du déshonneur d'une famille l'amitié qu'elle lui · temoigne. Je ne suis ni farouche ni prude ; je sais ce qu'il faut passer à la jeunesse folàtre; > et ce que j'ai souffert sous mes yeux yous le · prouve assez, Consultez votre ami sur vos devoirs; il vous dira quelle difference il v a entre les jeux que la presence d'un pere et i d'une mere autorise, et les libertés qu'on » prend loin d'eux en abusant de leur coni fiance, et tournant en pieges les mêmes fa-· yeurs qui, sous leurs yeux, ne sont qu'inno-· centes. Il vous dira, monsieur, que ma fille · n'a eu d'autre tort avec vous que celui de ne pas voir, des la premiere fois, ce qu'elle ne devoit jamais souffine; il vous dira que tout > ce qu'on prend pour faveur en devient une, et qu'il est indigne d'un homme d'honneur d'abuser de la simplicite d'une jenne fille · pour usurper en secret les mêmes libertes a qu'elle peut sonffrir devant tout le monde.

Après cette juste reprimande, bien plus adressee à moi qu'à mon clève, cette sage mère nous quitte, et me laisse en admiration de sa rare prudence, qui compte pour peu qu'on baise devant elle la bouche de sa fille, et qui s'elfraie qu'on ose baiser sa robe en particuber. En reflechissant a la folie de nos maximes, qui s'erifient toujours a la deceace la veritable honnetete, je comprends pourquoi le langage est d'autant plus chaste que les cœurs sont plus corrompus, et pourquoi les procedes sont d'autant plus exacts que ceux qui les ont sont plus malhonnètes.

Car on sait ce que la bienseance peut tole-

rer en public; mais on ignore ou s'arrête,

i dans l'ombre du mystere, celui qui se fait

En penetrant, à cette occasion, le cœur d'Émile des devoirs que j'aurois dù plus tôt lui dicter, il me vient une reflexion nouvelle, qui 681 ÉMILE.

fait peut-être le plus d'honneur à Sophie, et que je me garde pourtant bien de communiquer à son amant, c'est qu'il est clair que cette pretendue fierté qu'on lui reproche n'est qu'une précaution très-sage pour se gurantir d'elle-même. Ayant le malbeur de se sentir un temperament combustible, elle redoute la première etincelle et l'eloigne de tout son pouvoir. Ce n'est pas par fierte qu'elle est sevère, c'est par humilité. Elle prend sur Emile l'empire qu'elle craint de n'avoir pas sur Sophie; elle se sert de l'un pour combattre l'autre. Si elle étoit plus confiante elle seroit bien moins fiere. Otez ce seul point, quelle fille au monde est plus facile et plus douce? qui est-ce qui supporte plus patiemment une offense? qui est-ce qui craint plus d'en faire a autrui? qui est-ce qui a moins de prétentions en tout genre, bors la vertu? Encore n'est-ce pas de sa vertu qu'elle est fière, elle ne l'est que pour la conserver; et, quand elle peut se livrer sans risque au nenchant de son cœur, elle caresse jusqu'à son amant. Mais sa discrète mère ne fait pas tous ces details a son père même : les hommes ne doivent pas tout savoir.

Loin même qu'elle semble s'enorgueillir de sa conquête, Sophie en est devenue encore plus affable, et moins exigeante avec tout le monde. hors peut-être le seul qui produit ce changement. Le sentiment de l'indépendance n'enfle plus son noble cour. Elle triomphe avec modestie d'une victoire qui lui coûte sa liberté. Elle a le maintien moins fibre et le parler plus timide depuis qu'elle n'entend plus le mot d'amant sans rougir; mais le contentement perce à travers son embarras, et cette honte elle-même n'est pas un sentiment fâcheux. C'est surtout avec les jeunes survenans que la différence de sa conduite est le plus sensible. Depuis qu'elle ne les craint plus, l'extrême reserve qu'elle avoit avec eux s'est beaucoup relachee, Décidée dans son choix, elle se montre sans scrupule gracieuse aux indifferens; moins difficile sur leur mérite depuis qu'elle n'y prend plus d'intérêt, elle les trouve toujours assez aimables pour des gens qui ne lui seront jamais rien.

Si le véritable amour pouvoit user de coquetterie, j'en croirois même voir quelques traces dans la manière dont Sophie se comporte

avec eux en présence de son amant. On diroit que non contente de l'ardente passion dont elle l'embrase par un melange exquis de réserve et de caresse, elle n'est pas fachée encore d'irriter cette même passion par un peu d'inquiétude; on diroit qu'egavant à dessein ses jeunes hôtes. elle destine au tourment d'Emile les graces d'un enjoyement qu'elle n'ose avoir avec lui : mais Sophie est trop attentive, trop bonne, trop judicieuse, pour le tourmenter en effet. Pour temperer cedangereux stimulant, l'amour et l'honnéteté lui tiennent lieu de prudence : elle sait l'alarmer, et le rassurer précisement quand il faut ; et si quekquefois elle l'inquiete . elle ne l'attriste jam is. Pardonnons le souciqu'elle donne à ce qu'elle aime à la peur qu'elle a qu'il ne soit jamais assez enlace.

Mais quel effet ce petit manege fera-t-il sur Émile? Sera-t-il jaloux? ne le sera-t-il pas? C'est ce qu'il faut examiner; car de telles digressions entrent aussi dans l'objet de mon livre, et m'eloignent peu de mon sujet.

J'ai fait voir precédemment comment, dans les choses qui ne tiennent qu'a l'opinion, cette passions'introduit dans le cœur de l'homme. Maisen amour c'est autre chose; la jalousie parolt alors tenir de si près à la nature, qu'on a bien de la peine à cronrequ'ellen en vienne pas; et l'exemple même des animaux, dont plusieurs sont jaloux jusqu'à la fureur, semble établir le sentiment oppose sans replique. Est-ce l'opinion des hommes qui apprend aux coqs à se mettre en pieres, et aux taureaux à se battre jusqu'à la mort?

L'aversion contre tout ce qui trouble et combat nos plaisirs est un mouvement naturel, cela est incontestable. Josqu'à certain point le désir de posseder exclusivement ce qui nous plait est encore dans le même cas. Mais quand ce desir, devenu passion, se transforme en fureur ou en une fantaisie ombrageuse et chagrine appelée jalousie, alors c'est autre chose; cette passion peut être naturelle, ou ne l'être pas; il faut distinguer.

L'exemple tire des animaux a été ci-devant examiné dans le Discours sur l'Inégatué; et maintenant que j'y réfléchis de nouveau, cet examen me paroit assez sol de pour oser y renvoyer les lecteurs ('). J'ajouterai seulement

<sup>(\*)</sup> Voyes , dans cette édition , tome 1, page 549.

aux distinctions que j'ai faites dans cet écrit, que la jalousie qui vient de la nature tient beaucoup à la puissance du sexe, et que, quand cette puissance est ou paroit être illimitee, cette jalousie est à sou comble; car le mâle alors, mesurant ses droits sur ses besoins, ne peut jamais voir un autre mâle que comme un importun concurrent. Dans ces mêmes espèces, les femelles, obeissant toujours au premier venu, n'appartiennent aux males que par droit de conquête, et causent entre eux des combats éternels.

Au contraire, dans les espèces où un s'unit avec une, où l'accouplement produit une sorte de lien moral, une sorte de mariage, la femelle, appartenant par son choix au male qu'elle s'est donne, se refuse communément à tout autre; et le mâle, ayant pour garant de sa fidelité cette affection de préference, s'inquiète aussi moins de la vue des autres mâles, et vit plus paisiblement avec eux. Dans ces espèces, le mâle partage le soin des petits; et par une de ces lois de la nature qu'on n'observe point sans attendrissement, il semble que la femelle rende au père l'attachement qu'il a pour ses enfans,

Or, à considérer l'espèce humaine dans sa simplicité primitive, il est aisé de voir, par la ruissance bornee du mâle, et par la temperance de ses desirs, qu'il est destine par la nature à se contenter d'one scule femelle ; ce qui se confirme par l'egalite numerique des individus des deux sexes, au moins dans nos climats; egalite qui n'a pas lieu, à beaucoup pres, dans les espèces où la plus grande force des males reunit plusieurs femelles a un scul. Et bien que l'homme ne couve pas comme le pigeon, et que, n'avant pas non plus des mamelles pour allaiter, il soit à cet égard dans la classe des quadrupèdes, les cofans sont si long-temps rampans et foibles, que la mère et eux se passeroient difficilement de l'attachement du père, et des soins qui en sont l'effet.

Toutes les observations concourent donc à prouver que la fureur jalouse des mâles dans quelques espèces d'animaux, ne conclut point du tont pour l'homme; et l'exception même des climats méridionaux, où la polygamie est etablie, ne fait que mieux confirmer le principe, puisque c'est de la pluralité des femmes que vient la tyrannique précaution des maris, et

que lo sentiment de sa propre foiblesse porte l'homme à recourir à la contrainte pour éluder les lois de la nature.

Parmi nous, ou ces mêmes lois, en cela moins éludees, le sont dans un sens contraire et plus odieux, la jalousie a son motif dans les passions sociales plus que dans l'instinct primitof. Dans la plupart des liaisons de galanterie, l'amant hait bien plus ses rivaux qu'il n'aime sa maitresse; s'il craint de n'être pas seul econté, c'est l'effet de cet amour-propre dont j'ai montré l'origine, et la vante pâtit en lui bien plus que l'amour. D'ailleurs nos maladroites institutions ont rendu les femmes si desimulees (¹), et ont si fort allume leurs appétits, qu'on peut à peine compter sur leur attachement le mieux prouvé, et qu'elles ne peuvent plus marquer de préférences qui rassurent sur la crainte des concurrens

Pour l'amour véritable, c'est autre chose. J'ai fait voir, dans l'écrit délà cité, que ce sentiment n'est pas aussi naturel que l'on pense : et il y a bien de la difference entre la douce habitude qui affectionne l'homme à sa compagne. et cette ardeur effrénée qui l'enivre des chimériques attraits d'un objet qu'il ne voit plus tel qu'il est. Cette passion, qui ne respire qu'exclasions et preferences, ne diffère en ceci de la vanité, qu'en ce que la vanite, exigeant tout et n'accordant rien, est toujours inique; au lieu que l'amour, donnant autant qu'il exige, est par lui-même un sentiment rempli d'equité. D'ailleurs plus il est exigeant, plus il est erédule : la même illusion qui le cause le rend facile à persuader. Si l'amour est inquiet, l'estime est confiante; et jamais l'amour sans l'estime n'exista dans un cœur honnête, parce que nul n'aime dans ce qu'il aime que les qualites dont il fait eas.

Tout ceci bien éclairei, l'on peut dire à coup sûr de quelle sorte de jalousie Émile sera capable; car, puisque à peine cette passion a-t-elle un germe dans le cœur humain, sa forme est determinee uniquement par l'éducation Émile, amoureux et jaloux, ne sera point colère, un-

<sup>(</sup>il L'espèce de dissimulation que J'entends let est opposée à celle qui leur convient et qu'elles tiennent de la nature. L'une consiste à deguiser les centiment qu'elles out, et l'autre à feundre crux qu'elles nont pas. Toutes les femmes du mende pas sent leur vie à faire trophée de leur prétendre sensibilité, et n'aument jamais rien qu'elles métues.

686 ÉMILE.

brageux, mefiant, mais delicat, sensible et craintif : il sera plus alarme qu'irrité ; il s'attachera bien plus a gagner sa maitresse qu'a menacer son rival; il l'ecartera, s'il peut, comme un obstacle, sans le hair comme un ennemi; s'il le bait, ce ne sera pas pour l'audace de lui disputer un cieur auquel il pretend, mais pour le danger reel qu'il lui fait courir de le perdre ; son miuste orgaeil ne s'offeuscra point sottement qu'on ose entrer en concurrence avec lui ; comprenant que le droit de preference est uniquement fonde sur le merite, et que l'honneur est dans le succes, il redoublera de soins pour se rendre aimable, et probablement il reussira. La genereuse Sophie, en irritant son amour par quelques alarmes, saura bien les regler, l'en dedommager; et les concurrens, qui n'étoient soutterts que pour le mettre à l'épreuve. ne tarderent pas d'être ecartés.

Mais où me sens-je insensiblement entraîne? O Emile, qu'es-tu devena? Pais-je reconnoître en toi mon elève? Combien je te vois déchu! Où est ce jeune homme forme si durement, qui bravoit les rigueurs des saisons, qui livroit son corps aux plus rudes travaux, et son âme aux seules lois de la sagesse ; inaccessible aux préjuges, aux passions; qui n'aimoit que la verité, qui ne cédoit qu'a la raison, et ne tenoit à rien de ce qui n'etoit pas lui? Maintenant, amolli dans une vie oisive, il se laisse gouverner par des femmes; leurs amusemens sont ses occupations, leurs volontés sont ses lois; une jeune fille est l'arbitre de sa destinée ; il rampe et flechit devant elle ; le grave Émile est le jouet d'un enfant!

Tel est le changement des scènes de la vie : chaque âge a ses ressorts qui le font mouvoir ; mais l'homme est toujours le même. A dix ans il est mené par des gâteaux, à vingt par une maîtresse, à trente par les plaisirs, a quarante par l'ambition, à cinquante par l'avarice : quand ne court-il qu'apres la sagesse? Heureux celui qu'ou y conduit malgre lui! Qu'importe de quel guide on se serve pourvu qu'il le mene au but? Les hecos, les sages eux-mêmes, ont payé ce tribut à la foiblesse homaine; et tel dont les doigts ont casse des fuseaux n'en fut pas pour cela moins grand homme.

Voulez-vous étendre sur la vie entière l'effet d'une beureuse éducation, prolongez durant la jeunesse les bonnes habitudes de l'enfance; et. quand votre eleve est ce qu'il doit être, faites qu'il soit le même dans tous les termos. Voilà la derniere perfection qui vous reste a donner a votre ouvrage. C'est pour cela surtont qu'il importe de laisser un gouverneur aux jeunes hommes; car d'ailleurs il est peu à craindre qu'ils ne sachent pas faire l'amour sans Ini. Ce qui trompe les instituteurs, et surtout les neres. c'est qu'ils croient qu'une manière de vivre en exclut une autre, et qu'aussitôt qu'on est grand on doit renoncer à tout ce qu'on faisoit etant petit. Si cela étoit, à quoi servicoit de soigner l'enfance, puisque le bon on le manyais usage qu'on en feroit s'evanouiroit avec elle, et qu'en prenant des manières de vivre absolument differentes, on prendroit necessairement d'autres façons de penser?

Comme il n'y a que de grandes maladies qui fassent solution de continuite dans la memoire. il n'y a guère que de grandes passions qui la fassent dans les mœurs. Bien que nos goûts et nos inclinations changent, ce changement, quelquefois assez brusque, est adouci par les habitudes. Dans la succession de nos penchans, comme dans une bonne degradation de couleurs, l'habile artiste doit rendre les passages imperceptibles, confondre et meler les teintes. et, pour qu'aucune ne tranche, en étendre plasieurs sur tout son travail. Cette reele est confirmée par l'experience; les gens immoderes changent tous les jours d'affections, de goûts, de sentimens, et n'ont pour toute constance que l'habitude du changement ; mais l'homme regle revient toujours a ses anciennes pratiques, et ne perd pas même dans sa viedlesse le goût des plaisirs qu'il aimoit enfant,

Si vous faites qu'en passant dans un nouvel âge les jeunes gens ne preunent point en mepris celui qui l'a précede, qu'en contractant de nouvelles habitudes ils n'abandonnent point les anciennes, et qu'its aiment toujours a faire ce qui est bien, sans egard au temps où ils ont commence; alors seulement vous aurez sauve votre ouvrage, et vous serez sûrs d'eux jusqu'à la fin de leurs jours; car la révolution la plus a craindre est celle de l'âge sur lequel vous veillez maintenant. Comme on le regrette toujours, on perd difficilement dans la suite les goûts qu'on y a conserves; au hen

que quand ils sont interrompus, on ne les reprend de la vie.

La plupart des habitudes que vous croyez faire contracter aux enfans et aux jeunes gens ne sont point de véritables habitudes, parce qu'ils ne les ont prises que par force, et que, les suivant malgre eux, ils n'attendent que l'occasion de s'en delivrer. On ne prend point le goût d'être en prison a force d'y demeurer; l'habitude alors, loin de dimmuer l'aversion, l'augmente. Il p'en est pas ainsi d'Emile, qui, n'avant rien fait dans son enfance que volontairement et avec plaisir, ne fait, en continuant d'agir de même étant homme, qu'ajouter l'empire de l'habitude aux douceurs de la liberte. La vie active, le travail des bras, l'exercice, le mouvement, lui sont tellement devenus necessaires, qu'il n'y pourroit renoncer sans souffrir. Le reduire tout a coup a une vie molle et sédentaire seroit l'emprisonner, l'enchainer, le tenir dans un etat violent et contraint; je ne doute pas que son humeur et sa santé n'en fussent également alterees. A peixe peut-il respirer à son aise dans une chambre bien fermee; il lui faut le grand air, le mouvement, la fatigue. Aux genoux même de Sophie il ne peut s'empécher de regarder quelquefois la campagne du coin de l'œit, et de desirer de la parcourir avec elle. Il reste pourtant quand il laut rester; mais il est inquiet, agité; il semble se debattre; il reste parce qu'il est dans les fers. Voita donc, allez-vous dire, des besoins auxquels je l'ai soumis, des assujettissemens que je lui ai donnes : et tout cela est vrai ; je l'ai assojetti à l'état d'homme.

Emile aime Sophie; mais quels sont les premiers charmes qui l'ont attache? La sensibilite, la vertu, l'amour des choses honnétes. En aimant cet amour dans sa maitresse, l'auroit-il perdu pour lui-même? A quel prix à son tour Sophie s'est-elle mise? A celui de tous les sentimens qui sont naturels au cœur de son amant; l'estime des vrais biens, la frugalite, la simplicite, le genéreux desinteressement, le mepris du faste et des richesses. Emile avoit ces vertus avant que l'amour les lui cût imposees. En quoi done Emile est-il veritablement change? Il a de nouvelles raisons d'être lui-même; c'est le seul point ou il soit différent de ce qu'il étoit.

Je n'imagine pas qu'en lisant ce livre avec

quelque attention personne puisse croire que toutes les circonstances de la situation où il se trouve se soient ainsi rassemblées autour de lui par hasard. Est-ce par hasard que les viltes fournissant tant de filles aimables, celle qui lui plait ne se trouve qu'au fond d'une retraite cloignee? Est-ce par hasard qu'il la rencontre? Est-ce par has red qu'ils se convennent? Estce par hasard qu'ils ne penvent loger dans le même heu? Est-ce par basard qu'il ne trouve un asile que si loin d'elle? Est-ce par hasard qu'il la voit si rarement, et qu'il est force d'acheter par tant de faugues le plaisir de la voir quelquefois? Il s'effemme, dites-vous, Il s'endureit, au contraire; il faut qu'il soit aussi robuste que je l'ai fait, pour résister aux fatigues que Sophie lui fat supporter.

Il loge a deux grandes beues d'elle. Cette distance est le soutflet de la forge; c'est par elle que je trempe les traits de l'amour. S'ils logeoient porte a porte, ou qu'il pût l'aller voir mollement assis dans un bon carrosse, il l'aimeroit a son aise, il l'aimeroit en Parisien. L'éandre cât-il voutu mourir pour Héro, si la mer ne l'eât sépare d'elle? L'ecteur, epargnezmoi des paroles; si vous êtes fait pour m'entendre, vous suivrez assez mes regles dans mes details.

Les premières fois que nous sommes alles voir Sophie, nous avons pris des chevaux pour aller plus vite. Nous trouvons cet expedient commode, et à la cinquieme fois nous continuons de prendre des chevaux. Nous etions attendus; a plus d'une demi-lieue de la maison nous apercevous du monde sur le chemin. Émile observe, le cœur lui bat ; il approche, il reconnoit Sophie, il se precipite à las deson cheval, il part, il vole, il est aux pieds de l'aimable famille. Emile aime les beaux chevaux : le sien est vif; il se sent libre, il s'échappe à travers champs: je le suis, je l'atteins avec perne, je le ramène. Malheureusement Sophie a peur des chevaux, je n'ose approcher d'elle. Emile ne voit rien; mais Sophie l'avertit a l'oreille de la peine qu'il a laisse prendre a son ami. Émile accourt tout honteux, prend les chevaux, reste en arrière : il est juste que chacun ait son tour. Il part le premier pour se detarrasser de nos montures. En laissant ainsi Sophie derrière lui, il ne trouve plus le cheval

688 ÈMILE.

une voiture aussi commode. Il revient essoufflé, et nous rencontre à moitié chemin.

Au voyage suivant, Émile ne veut plus de chevaux. Pourquoi? lui dis-je; nous n'avons qu'à prendre un laquais pour en avoir soin. Ah! dit-il, surchargerons-nous ainsi la respectable famille? Yous vovez bien qu'elle veut tout nourrir, hommes et chevaux. Il est vrai, reprends-je, qu'ils ont la noble hospitalité de l'indigence. Les riches, avares dans leur faste, ne logent que leurs amis; mais les pauvres logent aussi les chevaux de leurs amis. Allons à pied, dit-il; n'en avez-vous pas le courage, yous qui partagez de si bon cœur les fatigans plaisir de votre enfant? Très-volontiers, reprends-ie à l'instant : aussi bien l'amour, à ce qu'il me semble, ne veut pas être fait avec tant de bruit.

En approchant nous trouvons la mère et la fille plus loin encore que la première fois. Nous sommes venus comme un trait. Émile est tout en nage: une main chérie daigne lui passer un mouchoir sur les joues. Il y auroit bien des chevaux au monde, avant que nous fussions désormais tentés de nous en servir.

Cependant il est assez cruel de ne pouvoir jamais passer la soirée ensemble. L'été s'avance, les jours commencent à diminuer. Quoi que nous puissions dire, on ne nous permet jamais de nous en retourner de nuit; et quand nous ne venons pas dès le matin, il faut presque repartir aussitôt qu'on est arrivé. A force de nous plaindre et de s'inquiéter de nous, la mère pense enfin qu'à la vérité l'on ne peut nous loger décemment dans la maison, mais qu'on peut nous trouver un gîte au village pour y coucher quelquefois. A ces mots Émile frappe des mains, tressaillit de joie; et Sophie, sans y songer, baise un peu plus souvent sa mère le jour qu'elle a trouvé cet expédient.

Peu à peu la douceur de l'amitié, la familiarité de l'innocence, s'établissent et s'affermissent entre nous. Les jours prescrits par Sophie ou par sa mère, je viens ordinairement avec mon ami : quelquefois aussi je le laisse aller seul. La confiance élève l'âme, et l'on ne doit plus traiter un homme en enfant : et qu'auroisje avancé jusque-là si mon élève ne méritoit pas mon estime? Il m'arrive aussi d'aller sans lui; alors il est triste et ne murmure point : que serviroient ses murmures? Et puis il sait bien que je ne vais pas nuire à ses intérêts. Au reste, que nous allions ensemble ou séparément, on conçoit qu'aucun temps ne nous arrête, tout fiers d'arriver dans un état à pouvoir être plaints. Malheureusement Sophie nous interdit cet honneur, et défend qu'on vienne par le mauvais temps. C'est la seule fois que je la trouve rebelle aux règles que je lui dicte en secret.

Un jour qu'il est allé seul, et que je ne l'attends que le lendemain, je le vois arriver le soir même, et je lui dis en l'embrassant : Ovoi! cher Émile, tu reviens à ton ami! Mais, 20 lieu de répondre à mes caresses, il me dit avec un peu d'humeur : Ne croyez pas que je revienne sitôt de mon gré, je viens malgré moi. Elle a voulu que je vinsse, je viens pour elle et non pas pour yous. Touché de cette naïveté. je l'embrasse derechef, en lui disant : Ame franche, ami sincère, ne me dérobe pas œ qui m'appartient. Si tu viens pour elle, c'es pour moi que tu le dis : ton retour est son orvrage; mais ta franchise est le mien. Garde à jamais cette noble candeur des belles ames. On peut laisser penser aux indifférens ce qu'ik veulent; mais c'est un crime de souffrir qu'a ami nous fasse un mérite de ce que nous n'a vons pas fait pour lui.

Je me garde bien d'avilir à ses yeux le pris de cet aveu, en y trouvant plus d'amour que de générosité, et en lui disant qu'il veut moins s'ôter le mérite de ce retour, que le donner à Sophie. Mais voici comment il me dévoile k fond de son cœur sans y songer : s'il est veus à son aise, à petits pas, et révant à ses amours. Èmile n'est que l'amant de Sophie; s'il arrive à grands pas, échauffé, quoiqu'un peu grondeur, Émile est l'ami de son Mentor.

On voit par ces arrangemens que mon jeux homme est bien éloigné de passer sa vie apprès de Sophie et de la voir autant qu'il le vordroit. Un voyage ou deux par semaine bornent les permissions qu'il reçoit; et ses visites, sovvent d'une seule demi-journée, s'étendent rement au lendemain. Il emploie bien plus de temps à espérer de la voir ou à se féliciter de l'avoir vue, qu'à la voir en effet. Dans celui même qu'il donne à ses voyages, il en passe moins auprès d'elle qu'à s'en rapprocher ou s'et

éloigner. Ses plaisirs vrais, purs, delicieux, mais moins réels qu'imaginaires, irritent son amour sans effeminer son cœur.

Les jours qu'il ne la voit point il n'est pas oisif et sédentaire. Ces jours-là c'est Émile encore : il n'est point du tout transformé. Le plus souvent il court les campagnes des environs. il suit son histoire naturelle; il observe, il examine les terres, leurs productions, leur culture; il compare les travaux qu'il voit à ceux qu'il connoît; il cherche les raisons des differences; quand il juge d'autres methodes préferables à celles du lieu, il les donne aux cultivateurs; s'il propose une meilleure forme de charrue, il en fait faire sur ses dessins; s'il trouve une carrière de marne, il leur en apprend l'usage inconnu dans le pays; souvent il met lui-même la main à l'œuvre; ils sont tout étonnés de lui voir manier leurs outils plus aisement qu'ils ne font eux-nièmes, tracer des sillons plus profonds et plus droits que les leurs, semer avec plus d'egalité, diriger des ados avec plus d'intelligence ('). Ils ne se moquent pas de lui comme d'un beau diseur d'agriculture; ils voient qu'il la sait en effet. En un mot, il étend son zèle et ses soins à tout ce qui est d'utilité première et generale; même il ne s'y borne pas. Il visite les maisons des paysans, s'informe de leur état, de leurs familles, du nombre de leurs enfans, de la quantité de leurs terres, de la nature du produit, de leurs debouches, de leurs facultés, de leurs charges, de leurs dettes, etc. Il donne peu d'argent, sachant que pour l'ordinaire il est mal employé; mais il en dirige l'emploi lui-même, et le leur rend utile malgré qu'ils en aient. Il leur fournit des ouvriers, et souvent leur pave leurs propres journees pour les travaux dont ils ont besoin. A l'un il fait relever ou couvrir sa chaumière à demi tombée; à l'autre il fait défricher sa terre abandonnee faute de moyens; à l'autre il fournit une vache, un cheval, du bétail de toute espèce à la place de celui qu'il a perdu : deux voisins sont près d'entrer en procès, il les ga-

gne, il les accommode; un paysan tombe malade, il le fait soigner, il le soigne lui-même (!): un autre est vexe par un voisin puissant, il le protège et le recommande ; de pauvres jeunes gens se recherchent, il aide à les marier : une bonne femme a perdu son enfant chéri, il va la voir, il la console, il ne sort point aussitôt qu'il est entré : il ne dedaigne point les indigens, il n'est point pressé de quitter les malbeureux; il prend souvent son repas chez les paysans qu'il assiste, il l'accepte aussi chez ceux qui n'ont pas besoin de lui : en devenant le bienfaiteur des uns et l'ami des autres, il ne cesse point d'être leur égal. Enfin, il fait toujours de sa personne autant de bien que de son argent.

Quelquefois il dirige ses tournées du côté de l'heureux sejour : il pourroit esperer d'apercevoir Sophie à la dérobée, de la voir à la promenade sans en être vu. Mais Émile est toujours sans detour dans sa conduite, il ne sait et ne veut rien éluder. Il a cette aimable delicatesse qui flatte et nourrit l'amour-propre du bon témoignage de soi. Il garde à la rigueur son ban. et n'approche jamais assez pour tenir du hasard cequ'il veut ne devoir qu'a Sophie. En revanche il erre avec plaisir dans les environs, recherchant les traces des pas de sa maitresse, s'attendrissant sur les peines qu'elle a prises et sur les courses qu'elle a bien voulu faire par complaisance pour lui. La veille des jours qu'il doit la voir, il ira dans quelque ferme voisine ordonner une collation pour le lendemain. La promenade se dirige de ce côte sans qu'il y paroisse; on entre comme par hasard; on trouve des fruits, des găteaux, de la crême. La friande Sophie n'est pas insensible à ces attentions, et fait volontiers honneur à notre prévoyance; car j'ai toujours ma part au compliment, n'en eusse-je aucune au soin qui l'attire; c'est un detour de petite

<sup>(\*)</sup> Ados, proprement dit, est une terre élevée en talus le long d'un mur et à l'exposition du midit, pour faire avancés promptement les graines qu'on y sème. Mais il s'entend aussi des exhaussemens en dos-d'âne formes longitudinalement et qu'il se pratiquent dans la culture des céres les pour faciliter l'écoulement des eaux. Leur hauteur, leur largeur et leur direction varient selon la mature du terrein et les localités. G. P.

<sup>(\*)</sup> Suigner on paysan malade, ce n'est pas le purger, lui donner des drogues, lui covoyer un chirurgien. Ce n'est pas de tout cela qu'ont besoin ces panvres gens dans leurs maladies; c'est de nourriture meilleure et plus abondante. Jedinez, sous autres quand vous avez la fiévre, man quand sos paysans t'ont, donnes leur de la viande et du vin ; presque toutes leurs maladies vicinient de minère et d'épuisement, leur meilleure tisancest dans votre cave, leur seul apoliticaire doit être votre bou-

<sup>(\*)</sup> Getta note est la paraphrane de ce vieus distique

\*\*Histore persona uso compensatio eneque

Mille cibor taleris, divisionages funcion

690 EMILE.

fille pour être moins embarrassée en remerciant. Le père et moi mangeons des gâteaux et buvons du vin : mais Émile est de l'ecot des femmes, toujours au guet pour voler quelque assiette de crême où la cuiller de Sophie ait trempé.

A propos de gâteaux, je parle à Émile de ses anciennes courses. Un veut savoir ce que c'est que ces courses : je l'explique, on en rit ; on lui demande s'il sait courir encore. Mieux que jamais, répond-il; je serois bien fâché de l'avoir oublie. Ouclqu'un de la compagnie auroit grande envie de le voir courir, et n'ose le dire ; quelque autre se charge de la proposition; il accepte : on fait rassembler deux ou trois jeunes gens des environs ; on decerne un prix , et , pour mieux imiter les anciens jeux, on met un gateau sur le but. Chacun se tient prêt ; le papa donne le signal en frappant des mains. L'agile Émile fend l'air, et se trouve au bout de la carriere, qu'à peine mes trois lourdauds sont partis. Emile reçoit le prix des mains de Sophie, et, non moins genereux qu'Ence, fait des présens à tous les vaincus.

Au milieu de l'eclat et du triomphe, Sophie ose defier le vainqueur, et se vante de courir aussi bien que lui. Il ne refuse point d'entrer en lice avec elle; et, tandis qu'elle s'appréte à l'entrée de la carrière, qu'elle retrousse sa robe des deux côtes, et que, plus curieuse d'étaler une jambe fine aux yeux d'Émile, que de le vaincre à ce combat, elle regarde si ses jupes sont assez courtes, il dit un mot à l'oreille de la mère; elle sourit et fait un signe d'approbation. Il vient alors se placer a côté de sa concurrente; et le signal n'est pas plus tôt donné, qu'on la voit partir et voler comme un oiseau.

Les femmes ne sont pas faites pour courir; quand elles fuient, c'est pour être atteintes. La course n'est pas la seule chose qu'elles fassent maladroitement, mais c'est la seule qu'elles fassent de mauvaise grâce : leurs coudes en arrière et colles coutre leur corps leur donnent une attitude risible, et les hauts talons sur lesquels elles sont juchées les font paroître autant de sauterelles qui voudroient courir sans sauter.

Émile, n'imaginant point que Sophie coure mieux qu'une autre femme, ne daigne pas sortir de sa place, et la voit partir avec un souris

moqueur. Mais Sophie est légère et porte de talons bas; elle n'a pas besoin d'artifice pour paroître avoir le pied petit; elle prend les devants d'une telle rapidité, que, pour atteindre cette nouvelle Atalante, il n'a que le temps qu'il lui faut quand il l'aperçoit si loin devant lui. Il part donc à son tour, semblable à l'aigle qui fond sur sa proie; il la poursuit, la talonne, l'atteint enfin tout essouffiée, passe doncement son bras gauche autour d'elle, l'eulève comme une plume, et pressant sur son cœur cette douce charge, il acheve ainsi la course, lui fint toucher le but la première, puis criant l'intoucher le but la première, puis criant l'intoucher le but la première, puis criant l'intoucher le se reconnoît le vaincu.

A ces occupations diverses se joint celle de metier que nous avons appris. Au moins un jour par semaine, et tous ceux où le mausais temps ne nous permet pas de tenir la campagne, nous allons Emile et moi travailler chez un maître. Nous n'y travaillons pas pour la forme, en gens au-dessus de cet état, mais tout de fon et en vrais ouvriers. Le pere de Sophie nous venant voir nous trouve une for à l'ouvrage, et ne manque pas de rapporter avec admiration à sa femme et à sa fille ce qu'il a vu. Allez voir, dit-il, ce jeune homme à l'atelier, et vous verrez s'il meprise la condition du pauvre! On peut imaginer si Sophie entend ce discours avec plaisir! On en reparle, un voudroit le surprendre à l'ouvrage. On me questionne sans faire semblant de rien : et. apres s'être assurces d'un de nos jours, la mère et la fille prennent une calèche, et viennent à la ville le même jour.

En entrant dans l'atelier Sophie aperçoit à l'autre bout un jeune homme en veste, les cheveux negligemment rattaches, et si occupe de ce qu'il fait qu'il ne la voit point : elle s'arrête et fait signe à sa mère. Émile, un ciseau d'une main et le maillet de l'autre, achève une mortaise; puis il scie une planche et en met une pièce sous le valet pour la polir. Ce spectacle ne fait point rire Sophie; il la touche, il est respectable. Femme, honore ton chef; c'est lui qui travaille pour toi, qui te gagne ton pain, qui te nourrit : voila l'homme.

Tandis qu'elles sont attentives à l'observer, je les aperçois, je tire Émile par la manche : il se retourne, les voit, jette ses outils, et s'e-

lance avec un cri de joie. Après s'être livré à ses premiers transports, il les fait asseoir et reprend son travail. Mais Sophie ne peut rester assise; elle se lève avec vivacite, parcourt l'atelier, examine les outils, touche le poli des planches, ramasse des copeaux par terre, regarde à nos mains, et puis dit qu'elle aime ce metier, parce qu'il est propre. La folâtre essaie même d'imiter Émile. De sa blanche et débile main elle pousse un rabot sur la planche; le rabot glisse et ne mord point. Je crois voir l'amour dans les airs rire et hattre des ailes; je crois l'entendre pousser des cris d'allégresse, et dire: Hercule est vengé.

Cependant la mère questionne le maître : Monsieur, combien payez-vous ces garçons-là? Madame, je leur donne a chacun vingt sous par jour et je les nourris; mais si ce jeune homme vouloit il gagneroit bien davantage, car c'est le meilleur ouvrier du pays. Vingt sous par jour, et vous les nourrissez! dit la mere en nous regardant avec attendrissement. Madame, il est ainsi, reprend le maître. A ces mots elle court à Emile, l'embrusse, le presse contre son sein en versant sur lui des larmes, et sans pouvoir dire autre chose que de repêter plusieurs fois : Mon fils! ò mon fils!

Après avoir passé quelque temps à causer avec nous, mais sans nous détourner : Allonsnous-en, dit la mère à sa fille; il se fait tard. il ne faut pas nous faire attendre. Puis s'approchant d'Émile, elle lui donne un petit coup sur la joue en lui disant : He bien! bon ouvrier, ne youlez-yous pas venir avec nous? If lui repond d'un ton fort triste : Je suis engagé, demandez au maître. On demande au maître s'il veut bien se passer de nous. Il repond qu'il ne peut. J'ai, dit-il, de l'ouvrage qui presse et qu'il faut rendre après-demain. Comptant sur ces messieurs, j'ai refuse des ouvriers qui se sont présentés ; si ceux-ci me manquent, je ne sais plus où en prendre d'autres, et je ne pourrai rendre l'ouvrage au jour promis. La mère ne réplique rien, elle attend qu'Emile parle. Emile baisse la tête et se tait. Monsieur, lui dit-elle un peu surprise de ce silence, n'avez-vous rien à dire à cela? Émile regarde tendrement la fille, et ne repond que ces mots : Vous voyez bien qu'il faut que je reste. Là-dessus les dames partent et nous laissent. Émile les accompagne jusqu'à la porte,

les suit des yeux autant qu'il peut, soupire, et revient se mettre au travail sans parler.

En chemin, la mère, piquée, parle à sa fille de la bizarrerie de ce procédé. Quoi! dit-elle. étoit-il si difficile de contenter le maître sans être obligé de rester? et ce jeune homme si prodigue, qui verse l'argent sans necessité, n'en sait-il plus trouver dans les occasions convenables? O maman! répond Sophie, à Dieu ne plaise qu'Émile donne tant de force à l'argent, qu'il s'en serve pour rompre un engagement personnel, pour violer impunément sa parole, et faire violer celle d'autrui! Je sais qu'il dédommageroit aisement l'ouvrier du léger prejudice que lui causeroit son absence : mais cependant il asserviroit son ame aux richesses. il s'accoutumeroit a les mettre à la place de ses devoirs, et à croire qu'on est dispensé de tout. pourvu qu'on paye. Émile a d'autres manières de penser, et j'espère de n'être pas cause qu'il en change. Croyez-vous qu'il ne lui en ait rien coûte de rester? Maman, ne vous y trompez pus; c'est pour moi qu'il reste; je l'ai bien vu dans ses yeux.

Ce n'est pas que Sophie soit indulgente sur les vrais soins de l'amour ; au contraire , elle est imperieuse, exigeante; elle aimeroit mieux n'être point aimée que de l'être modérément. Elle a le noble orgueil du merite qui se sent. qui s'estime, et qui veut être honore comme il s'honore. Elle dédaigneroit un cœur qui ne sentiroit pas tout le prix du sien, qui ne l'aimeroit pas pour ses vertus autant et plus que pour ses charines; un cœur qui ne lui preféreroit pas son propre devoir, et qui ne la prefereroit pas à toute autre chose. Elle n'a point voulu d'amant qui ne connût de loi que la sienne : elle veut régner sur un homme qu'elle n'ait point defigure. C'est ainsi qu'ayant avili les compagnons d'Ulysse, Circé les dedaigne, et se donne à lui seul qu'elle n'a pu changer.

Mais ce droit inviolable et sacré mis à part, jalouse à l'excès de tous les siens, Sophie épie avec quel scrupule Émile les respecte, avec quelle adresse il les devine, avec quelle vigilance il arrive au moment prescrit : elle ne veut ni qu'il retarde ni qu'il anticipe; elle veut qu'il soit exact. Anticiper, c'est se préférer à elle; retarder, c'est la négliger. Négliger Sophie!

CO2 EMILE.

cela n'arriveroit pas deux fois. L'injuste soupçon d'une a failli tout perdre; mais Sophie est équitable et sait bien reparer ses torts.

Un soir nous sommes attendus : Émile a recu l'ordre. On vient au-devant de nous : nous n'arrivons point. Que sont-ils devenus? quel malheur leur est arrivé? Personne de leur part! La soirce s'ecoule à nous attendre. La pauvre Sophie nous croit morts; elle se désole, elle se tourmente; elle passe la nuit à pleurer. Des le soir on a expedie un messager pour aller s'informer de nous et rapporter de nos nouvelles le lendemain matin. Le messager revient accompagné d'un autre de notre part, qui fait nos excuses de bouche, et dit que nous nous portons bien. Un moment après, nous paroissons nous-mêmes. Alors la scène change; Sophie essuie ses pleurs, ou, si elle en verse, ils sont de rage. Son cœur altier n'a pas gagné à se rassurer sur notre vie : Emile vit, et s'est fait attendre inutilement.

A notre arrivée elle veut s'enfermer. On veut qu'elle reste; il faut rester : mais, prenant à l'instant son parti, elle affecte un air tranquille et content qui en imposeroit à d'autres. Le père vient au-devant de nous, et nous dit : Vous avez tenu vos amis en peine; il y a ici des gens qui ne vous le pardonneront pas aisement. Qui donc, mon papa? dit Sophie avec une manière de sourire le plus gracieux qu'elle puisse affecter. Que vous importe, répond le père, pourvu que ce ne soit pas vous? Sophie ne replique point, et baisse les yeux sur son ouvrage. La mère nous recoit d'un air froid et composé. Émile embarrassé n'ose aborder Sophie. Elle lui parle la première, lui demande comment il se porte, l'invite à s'asseoir, et se contrefait si bien que le pauvre jeune homme, qui n'entend rien encore au langage des passions violentes, est la dupe de ce sang-froid, et presque sur le point d'en être piqué lui-même.

Pour le désabuser je vais prendre la main de Sophie, j'y veux porter mes lèvres comme je fais quelquefois : elle la retire brusquement avec un mot de monieur si singulièrement prononce, que ce mouvement involontaire la décèle à l'instant aux yeux d'Émile.

Sophie elle-même, voyant qu'elle s'est trahie, se contraint moins. Son sang-froid apparent se change en un mépris ironique. Elle répond à tout ce qu'on lui dit par des monosyllabes prononces d'une voix lente et mal assurée, comme craignant d'y laisser trop percer l'accent de l'indignation. Émile, demi-mort d'effroi, la regarde avec douleur, et tâche de l'engager à jeter les yeux sur les siens pour y mieux lire ses vrais sentimens. Sophie, plus irritée de sa confiance, lui lance un regard qui lui ôte l'envie d'en solliciter un second. Émile, interdit, tremblant, n'ose plus, tres-heureusement pour lui, ni lui parler ni la regarder; car, n'eût-il pas eté coupable, s'il cût pu supporter sa colère elle ne lui cût jamais pardonné.

Voyant alors que c'est mon tour, et qu'il est temps de s'expliquer, je revens à Sophie. Je reprends sa main qu'elle ne retire plus, car elle est prête à se trouver mal. Je lui dis avec douceur: Chère Sophie, nous sommes malheureux; mais vous êtes raisonnable et juste; vous ne nous jugerez pas sans nous entendre: écoutez-nous. Elle ne repond rien, et je parle ainsi.

 Nous sommes partis hier à quatre heures : · il nous étoit prescrit d'arriver à sept, et nous · prenons toujours plus de temps qu'il ne nous · est necessaire afin de nous reposer en appro-· chant d'ici. Nous avions dejà fait les trois · quarts du chemin quand des lamentations · douloureuses nous frappent l'oreille ; elles » partoient d'une gorge de la colline à queloue distance de nous. Nous accourons aux cris: · nous trouvons un malheureux paysan qui, · revenant de la ville un peu pris de vin sur son cheval, en etoit tombé si lourdement qu'il s'étoit cassé la jambe. Nous crions, nous appeions du secours ; personne ne repond ; » nous essayons de remettre le blessé sur son · cheval, nous n'en pouvons venir a bout : au · moindre mouvement le malheureux souffre des douleurs horribles. Nous prenons le parti · d'attacher le cheval dans le bois a l'ecart : » puis, faisant un brancard de nos bras, nous y posons le blessé, et le portons le plus doqcement qu'il est possible, en survant ses indications sur la route qu'il falloit tenir pour » aller chez lui. Le trajet étoit long ; il fatlut nous reposer plusieurs fois. Nous arrivons enfin, rendus de fatigue : nous trouvons avec une surprise amère que nous connoissions dejà la maison, et que ce miserable que nous

rapportions avec tant de peine étoit le même
qui nous avoit si cordialement reçus le jour
de notre première arrivée ici. Dans le trouble où nous etions tous, nous ne nous étions

· point reconnus jusqu'à ce moment.

 Il n'avoit que deux petits enfans. Prête à · lui en donner un troisième, sa femme fut si saisie en le voyant arriver, qu'elle sentit des douleurs aigués et accoucha peu d'heures · après. Que faire en cet état dans une chau-· mière écartée où l'on ne pouvoit espérer au-· cun secours? Émile prit le parti d'aller pren-· dre le cheval que nous avions laissé dans le · bois, de le monter, de courir à toute bride · chercher un chirurgien à la ville. Il donna le · cheval au chirurgien; et n'ayant pu trouver · assez tôt une garde, il revint à pied avec un · domestique, après vous avoir expédie un ex- près : tandis qu'embarrassé, comme vous · pouvez croire, entre un homme avant une · jambe cassée et une femme en travail, je préparois dans la maison tout ce que je pou- vois prévoir être nécessaire pour le secours · de tous les deux.

Je ne vous ferai point le détail du reste;
ce n'est pas de cela qu'il est question. Il étoit
deux heures après minuit avant que nous
ayons eu ni l'un ni l'autre un moment de relâche. Enfin nous sommes revenus avant le
jour dans notre asile ici proche, où nous
avons attendu l'heure de votre réveil pour
vous rendre compte de notre accident.

Je me tais sans rien ajouter. Mais, avant que personne parle, Émile s'approche de sa maitresse, élève la voix, et lui dit avec plus de fermeté que je ne m'y serois attendu : Sophie, vous êtes l'arbitre de mon sort, vous le savez bien. Vous pouvez me faire monrir de douleur; mais n'espérez pas me faire oublier les droits de l'humanité : ils me sont plus sacrés que les vôtres; je n'y renoncerai jamais pour vous.

Sophie, à ces mots, au lieu de répondre, se lève, lui passe un bras autour du cou, lui donne un baiser sur la joue; puis, lui tendant la main, avec un grâce inimitable, elle lui dit; Émile, prends cette main, elle est à toi. Sois, quand tu vondras, mon époux et mon maître; je tâcherai de mériter cet honneur.

A peine l'a-t-elle embrassé, que le père, enchanté, frappe des mains, en criant bis, bis; et Sophie, sans se faire presser, lui donne aussitôt deux baisers sur l'autre joue: mais, presque au même instant, effrayée de tout ce qu'elle vient de faire, elle se sauve dans les bras de sa mère, et cache dans ce sein maternel son visage enflammé de honte.

Je ne decrirai point la commune joie : tout le monde la doit sentir. Après le diner, Sonhie demande s'il y auroit trop loin pour aller voir ces pauvres malades. Sophie le désire, et c'est une bonne œuvre. On y va : on les trouve dans deux lits séparés : Émile en avoit fait apporter un : on trouve autour d'eux du monde pour les soulager: Émile y avoit pourvu. Mais au surplus tous deux sont si mal en ordre, qu'ils souffrent autant du malaise que de leur etat. Sophie se fait donner un tablier de la bonne femme, et va la ranger dans son lit; elle en fait cosuite autant à l'homme: sa main douce et legère sait aller chercher tout ce qui les blesse. et faire poser plus mollement leurs membres endoloris. Ils se sentent deià soulagés à son anproche, on diroit qu'elle devine tout ce qui leur fait mal. Cette fille si delicate ne se rebute ni de la malpropreté ni de la mauvaise odeur, et sait faire disparoitre l'une et l'autre sans mettre personne en œuvre, et sans que les malades soient tourmentés. Elle qu'on voit toujours si modeste et quelanefois si dédaigneuse, elle qui pour tout au monde n'auroit pas touché du bout du doigt le lit d'un homme, retourne et change le blessé sans aucun scrupule, et le met dans une situation plus commode pour y pouvoir rester longtemps. Le zèle de la charite vaut bien la modestie; ce qu'elle fait, elle le fait si légèrement et avec tant d'adresse, qu'il se sent soulagé sans presque s'être aperçu qu'on l'ait touché. La femme et le mari bénissent de concert l'aimable fille qui les sert, qui les plaint, qui les console. C'est un ange du ciel que Dieu leur envoie: elle en a la figure et la bonne grâce, elle en a la douceur et la bonté. Émile attendri la contemple en silence. Homme, aime ta compagne: Dieuteladonne pour te consoler dans tes peines. pour le soulager dans les maux voitala femme.

Onfait baptiser le nouveau-ne. Le deux amans le présentent, brûtant au fond de leurs cœurs d'en donner bientôt autant à faire à d'autres. Ils aspirent au moment désiré ; ils croient y toucher : tous les scrupules de Sophie sont le694 ÉMILE.

ves, mais les miens viennent. Ils n'en sont pas encore ou ils pensent, il faut que chacun ait son tour.

Un matin qu'ils ne se sont vus depuis deux jours, j'entre dans la chambre d'Émile une lettre à la main, et je lui dis en le regardant fixement : Que feriez-vous si l'on vous apprenoit que Sophie est morte? Il fait un grand cri, se lève en frappant des mains, et, sans dire un scul mot, me regarde d'un ceil égaré. Répondez donc, poursuis-je avec la même tranquillite. Alors, irrité de mon sang-froid, il s'approche, les yeux coffammés de colere ; et s'arrêtant dans une attitude presque menacante : Ce que je ferois?.... je n'en sais rien; mais ce que je sais, c'est que je ne reverrois de ma vie celui qui me l'auroit appris. Rassurez-vous, réponds-je en souriant : elle vit, elle se porte bien, elle pense à vous, et nous sommes attendus ce soir. Mais allons faire un tour de promenade, et nous cau-

La passion dont il est préoccupé ne lui permet plus de se livrer, comme auparavant, a des entretiens purement raisonnes; il faut l'intéresser par cette passion même à se rendre attentif à mes leçons. C'est ce que j'ai fait par ce terrible préambule; je suis bien sûr maintenant qu'il m'écoutera.

Il faut être heureux, cher Émile; c'est la
fin de tout être sensible; c'est le premier désir
que nous imprima la nature, et le seul qui
ne nous quitte jamais. Mais où est le bouheur?
Qui le sait? Chacun le cherche, et nul ne le
trouve. On use la vie à le poursuivre, et l'on
meurt sans l'avoir atteint. Mon jeune ami,
quand à ta naissance je te pris dans mes bras,
et qu'attestant l'Être suprême de l'engagement que j'osai contracter je vouai mes jours
au bonheur des tiens, savois-je mon-même à
quoi je m'engageois? Non: je savois seulement qu'en te rendant heureux j'étois sûr de
l'être. En faisant pour toi cette utile recherche, je la rendois commune à tous deux.

Tant que nous ignorons ce que nous devons
faire, la sagesse consiste à rester dans l'inaction. C'est de toutes les maximes celle dont
l'homme a le plus grand besoin, et celle qu'il
sait le moins suivre. Chercher le bonheur
sans savoir où il est, c'est s'exposer à le fuir,
c'est courir autant de risques contraires qu'il

y a de routes pour s'egarer. Mais il n'appartient pas à tout le monde de savoir ne point agir. Dans l'inquietude où nous tient l'arden du hien-être, nous aimons mieux nous tromper à le poursuivre, que de ne rien faire pour le chercher; et, sortis une fois de la place ou nous pouvons le connoître, nous n'y savois plus revenir.

Avec la même ignorance j'essayai d'évite la même faute. En prenant soin de toi je resolus de ge pas faire un pas inutile et de t'empécher d'en faire. Je me tins dans la route de la nature, en attendant qu'elle me montrât celle du bonheur. Il s'est trouve qu'elle étoit la même, et qu'en n'y pensant pas je l'avois suivie.

Sois mon temoin, sois mon juge, je ne te recuserai jamais. Tes premiers ans n'ont pont eté sacrifies à ceux qui les devoient suivre; tu as joui de tous les biens que la nature · t'avoit donnes. Des maux auxquels elle t'assu-· jettit, et dont j'ai pu le garantir, tu n'as senti que ceux qui pouvoient t'endureir aux autres. · Tu n'en as jamais souffert aucun que pour en eviter un plus grand. Tu n'as connu ni la · haine, ni l'esclavage. Libre et content, tu es reste juste et bon : car la peine et le vice sont · inséparables, et jamais l'homme ne devient · mechant que lorsqu'il est malbeureux. Paisse · le souvenir de ton enfance se prolonger jus-· qu'à tes vieux jours! Je ne crains pas que · jamais ton bon cœur se la rappelle sans don-» ner quelques benedictions a la main qui la · gouverna.

Duand tu es entré dans l'âge de raison, · je t'ai garanti de l'opinion des hommes; auand ton corur est devenu sensible, je t'ai preservé de l'empire des passions. Si j'avois · pu prolonger ce calme interieur jusqu'a la tin · de ta vie . l'aurois mis mon ouvrage en sureté, et tu serois toujours heureux autant qu'un · homme peut l'être : mais, cher Eunde, j'ai · eu beau tremper ton ame dans le Styx, je ogai pu la rendre partout invulnérable; il · s'elève un nouvel ennemi que tu n'as pas en-· core appris à vaincre, et dont je n'ai pu te sauver. Cet ennemi, c'est toi-même. La nature et la fortune l'avoient laissé libre. Tu pouvois · endurer la misere; tu pouvois supporter les · douleurs du corps, celles de l'aime t'étoient

inconnues; tu ne tenois à rien qu'à la condition
humaine, et maintenant tu tiens à tous les
attachemens que tu t'es donnés; en apprenant
à désirer tu t'es rendu l'esclave de tes desirs.
Sans que rien change en toi, sans que rien
t'offense, sans que rien touche à ton être, que
de douleurs peuvent attaquer ton âme! que
de maux tu peux sentir sans être malade! que
de morts tu peux souffrir sans mourir! Un
mensonge, une erreur, un doute, peut te
mettre au désespoir.

 Tu vovois au théâtre les héros, livrés à des · douleurs extrêmes, faire retentir la scène de · leurs cris insensés, s'affliger comme des femmes, pleurer comme des enfans, et mériter ainsi les applaudissemens publics. Sonviens-· toi du scandale que te causoient ces lamenta- tions, ces cris, ces plaintes, dans des hommes · dont on ne devoit attendre que des actes de onstance et de fermeté. Quoi! disois-tu tout indigné, ce sont là les exemples qu'on nous · donne à suivre , les modeles qu'on nous offre » à imiter! A-t-on peur que l'homme ne soit pas assez petit, assez malheureux, assez foi- ble, si l'on ne vient encore encenser sa · foiblesse sous la fausse image de la vertu? Mon jeune ami, sois plus indulgem desormais pour la scène : te voilà devenu l'un de ses heros. Tu sais souffrir et mourir ; tu sais endurer · la loi de la necessité dans les maux physiques : mais tu n'as point encore imposé de loi nux · appetits de ton cœur; et c'est de nos affecy tions, bien plus que de nos besoins, que naît · le trouble de notre vie. Nos désirs sont êten-· dus, notre force est presque nulle. L'homme · tient par ses vœux à mille choses, et par lui-· même il ne tient à rien, pas même à sa propre vie; plus il augmente ses attachemens, plus · il multiplie ses peines. Tout ne fait que passer sur la terre : tout ce que nous aimons nous · échappera tôt ou tard, et nous y tenons comme s'il devoit durer éternellement. Quel effroi sur le seul soupçon de la mort de So-· phie! As-tu donc compté qu'elle vivroit toujours? Ne meurt-il personne à son âge? Elle · doit mourir, mon enfant, et peut-être avant · toi. Qui sait si elle est vivante à présent · meme? la nature ne t'avoit asservi qu'à une seule mort; tu t'asservis à une seconde; te voilà dans le cas de mourir deux fois.

· Ainsi soumis à tes passions déréglées, que tu vas rester à plaindre! Toujours des priva-· tions, toujours des pertes, toujours des alar-· mes; tu ne jouiras pas même de ce qui te sera · laisse. La crainte de tout perdre t'empéchera de rien posséder; pour n'avoir voulu suivre · que tes passions, jamais tu ne les pourras sa-» tisfaire. Tu chercheras toniours le repos, il · fuira toujours devant toi ; tu seras miserable, » et tu deviendras mechant. Et comment pourprois-tu ne pas l'être n'avant de loi que tes desirs effrénés? Si tu ne peux supporter des » privations involontaires, comment t'en im-» poseras-tu volontairement? comment sau-· ras-tu sacrifier le penchant au devoir, et ré- sister à ton cœur pour écouter ta raison? Toi qui ne veux dejà plus voir celui qui t'appren-· dra la mort de la maîtresse, comment verrois-tu celui qui voudroit te l'ôter vivante, celui qui t'oseroit dire. Elle est morte pour · toi, la vertu te sépare d'elle? S'il faut vivre ravec elle quoi qu'il arrive, que Sophie soit · mariée ou non , que tu sois libre ou ne le sois pas, qu'elle t'aime ou te haisse, qu'on te l'acrorde ou qu'on te la refuse, n'importe, tu la veux, il la faut posseder à quelque prix » que ce soit. Apprends-moi donc à quel crime s'arrête celui qui n'a de lois que les vœux de son cœur, et ne sait résister à rien de ce qu'il · desire.

Mon enfant, il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Le mot de vertu vient de force; la force est la base de toute vertu. La vertu n'appartient qu'à un être foible par sa nature, et fort par sa volonte; c'est en cela scul que consiste le mérite de l'homme juste; et quoique nous appelions Dicu bon, nous ne l'appelons pas vertueux, parce qu'il n'a pas besoin d'effort pour bien faire. Pour t'expliquer ce mot si profané, j'ai attendu que tu fusses en etat de m'entendre ('). Tant que la vertu ne coûte rien à pratiquer, on a peu besoin de la connoître. Ce besoin vient quand les passions s'éveillent : il est deja venu pour toi.

(\*) » Il semble que le nom de la verm presuppose de la difficulté et du contrasto, et qu'elle ne peut s'exercer sans partie. C'est à l'adventure pourquey nous nommons liteu lern, fort et liberal et juste; mais nous ne le nommons pas vertueux. Ses operations sont toutes naifves et anns effort. » MONTAIGRE, Livet, chan 44. En t'élevant dans toute la simplicité de la nature, au lieu de te prêcher de pénilles devoirs, je t'ai garanti des vices qui rendent ces devoirs penibles; je t'ai moins rendu le mensonge odieux qu'inutile; je t'ai moins appris à rendre à chacun ce qui lui appartient, qu'a ne te soucier que de ce qui est à toi; je t'ai fait plutôt bon que vertueux. Mais celui qui n'est que bon ne demeure tel qu'autant qu'il a du plaisir à l'être: la bonte se brise et perit sous le choc des passions humaines; l'homme qui n'est que bon n'est bon que pour lui (').

• Qu'est-ce donc que l'homme vertueux?

C'est celui qui sait vaincre ses affections; car alors il suit sa raison, sa conscience; il fait son devoir; il se tient dans l'ordre, et rien ne l'en peut écarter. Jusqu'ici tu n'étois libre qu'en apparence; tu n'avois que la liberté précaire d'un esclave à qui l'on n'a rien commandé. Maintenant sois libre en effet; apprends à devenir ton propre maître : commande à ton cœur, ô Emile! et tu seras vertueux.

Voilà donc un autre apprentissage à faire,
 et cet apprentissage est plus pemble que le
 premier : car la nature nous délivre des maux
 qu'elle nous impose, ou nous apprend à les
 supporter ; mais elle ne nous dit rien pour
 ceux qui nous viennent de nous, elle nous
 abandonne à nous-mêmes; elle nous laisse,
 vietimes de nos passions, succomber à nos
 vaines douleurs, et nous glorifier encore des
 pleurs dont nous aurions dû rougir.

C'est ici ta première passion. C'est la scule
peut-être qui soit digne de toi. Si tu la sais
régir en homme, elle sera la dernière; tu
subjugueras toutes les autres, et tu n'obeiras
qu'a celle de la vertu.

Cette passion n'est pas criminelle, je le sais bien; elle est aussi pure que les âmes qui la ressentent. L'honnéteté la forma, l'innocence l'a nourrie. Heureux amans! les charmes de la vertu ne font qu'ajouter pour vous à œux de l'amour; et le doux hen qui vous attend n'est pas moins le prix de votre sagesse que celui de votre attachement. Mais

. C'est une erreur de distinguer les passions en permises et défendues, pour se livrer aux premières et se refuser aux autres. Toule sont bonnes quand on en reste le matte. toutes sont mauvaises quand on s'y laisse assujettir. Ce qui nous est defendu par la sature, c'est d'étendre nos attachemens nes · loin que nos forces; ce qui nous est defenda par la raison, c'est de vouloir ce que nos ne pouvous obtenir; ce qui nous est defenda par la conscience n'est pas d'être tentes, man de nous laisser vaincre aux tentations. Il m depend pas de nous d'avoir ou de n'avoir pa des passions, mais il depend de nous de regre sur elles. Tous les sentimens que pous de minons sont légitimes, tous ceux qui nous · dominent sont criminels. Un homme n'es pas coupable d'aimer la femine d'autrai. s'il tient cette passion malheureuse asserve i b loi du devoir : il est coupable d'aimer s propre femme au point d'immoler tout a ce

· N'attends pas de moi de longs precesto de morale, je n'en ni qu'un seul à te donne et celui-là comprend tous les autres. Son homme; retire ton cour dans les bornes de ta condition. Étudie et connois ces borne and quelque etroites qu'elles soient, on n'est pop malbeureux tant qu'on s'v renferme; on r l'est que quand on veut les passer ; un l'et · quand, dans ses désirs insensés, on metat rang des possibles ce qui ne l'est pas, onles o quand on oublie son état d'homme pour s'es forger d'inaginaires, desquels on retonte · toujours dans le sien. Les seuls biens dont b » privation coûte sont ceux auxquels on coe · avoir droit. L'évidente impossibilité de la · obtenir en detache, les sonhaits sans esporne tourmentent point. Un gueux n'est point

dis-moi, homme sincère, cette passion i pure t'en a-t-elle moins subjugué? t'en es-tu moins rendu l'esclave? et si demain elle casoit d'être innocente, l'etoufferois-tu dés domain? C'est à present le moment d'essaye tes forces; il n'est plus temps quand il la faut employer. Ces dangereux essais douent se faire loin du péril. On ne s'exerce pour au combat devant l'ennemi; on s'y prépare avant la guerre; on s'y presente déja tout preparé.

Ǽ It cappelle la meme pensée dans une lettre au marquis de Mirabeau, du 51 janvier (767; moit elle y reçoit à la fon une modification et une exception.

tourmenté du désir d'être roi; un roi ne veut ètre dieu que quand il croit n'être plus bomme.

Les illusions de l'orgueil sont la source de o nos plus grands maux : mais la contemplation de la misère humaine rend le sage tou-· jours modéré. Il se tient à sa place, il ne s'aegite point pour en sortir; il n'use point inutilement ses forces pour jouir de ce qu'il » ne peut conserver; et, les employant toutes · à bien posseder ce qu'il a , il est en effet plus · puissant et plus riche de tout ce qu'il désire » de moins que nous. Être mortel et péris-» sable, irai-je me former des nœuds éternels · sur cette terre, où tout change, où tout passe, » et dont je disparoltrai demain? O Émile, ô · mon fils! en te perdant, que me resteroit-il de moi? Et pourtant il faut que l'apprenne · à le perdre : car qui sait quand tu me seras · ôté?

 Veux-tu donc vivre heureux et sage, n'attache ton cœur qu'à la beaute qui ne périt point : que ta condition borne tes désirs, que tes devoirs aillent avant tes penchans : étends · la loi de la necessité aux choses morales : apprends à perdre ce qui peut t'être enlevé : · apprends à tout quitter quand la vertu l'or-· donne, à te mettre au-dessus des événemens, à détacher ton œur sans qu'ils le déchirent, » à être courageux dans l'adversité afin de · n'être jamais miserable, à être ferme dans ton devoir afin de n'être jamais criminel. Alors tu seras heureux malgré la fortune, et sage malgré les passions. Alors tu trouveras dans · la possession même des biens fragiles une volupte que rien de pourra troubler : tu les · posséderas sans qu'ils te possedent, et tu · senuras que l'homme, à qui tout échappe, ne jouit que de ce qu'il sait perdre. Tu n'au-· ras point, il est vrai, l'illusion des plaisirs · imaginaires : tu n'auras point aussi les dou-· leurs qui en sont le fruit. Tu gagneras beau-· coup à cet echange, car ces douleurs sont · frequentes et réelles, et ces plaisirs sont · rares et vains. Vainqueur de tant d'opinions · trompeuses , tu le seras encore de celle qui donné un si grand prix à la vie. Tu passeras · la tienne sans trouble et la termineras sans effroi : tu t'en detacheras : comme de toutes

· choses. Que d'autres saisis d'horreur pensent,

en la quittant, cesser d'être; instruit de son
néant, tu croiras commencer. La mort est la
fin de la vie du mechant, et le commencement
de celle du juste.

Émile m'ecoute avec une attention mélée d'inquiétude. Il craint à ce préambule quelque conclusion sinistre. Il pressent qu'en lui montrant la nécessité d'exercer la force de l'àme ju veux le soumettre à ce dur exercice; et, comme un blesse qui frémit en voyant approcher le chirurgien, il croit déjà sentir sur sa plaie la main douloureuse, mais salutaire, qui l'empêche de tomber en corruption.

Incertain, troublé, presse de savoir où j'en veux venir, au lieu de répondre, il m'interroge, mais avec craînte. Que faut-il faire? me dit-il presque en tremblant et sans oser lever les yeux. Ce qu'il faut faire, réponds-je d'un ton ferme, il faut quitter Sophie. Que dites-vous? s'écrie-t-il avec emportement : quitter Sophie! la quitter, la tromper, être un traître, un fourbe, un parjore!... Quoi! reprends-je en l'interrompant, c'est de moi qu'Émile craînt d'apprendre à meriter de pareils noms? Non, continue-t-il avec la même impétuosité, ni de vous ni d'un autre; je saurai, malgré vous, conserver votre ouvrage; je saurai ne les pas meriter.

Je me suis attendu à cette première furie : je la laisse passer sans m'émouvoir. Si je n'avois pas la modération que je lui prêche, j'aurois bonne grâce à la lui précher! Émile me connoît trop pour me croire capable d'exiger de lui rien qui soit mal, et il sait bien qu'il feroit mal de quitter Sophie, dans le sens qu'il donne a ce mot. Il attend donc enfin que je m'explique. Alors je reprends mon discours.

c Croyez-vous, cher Emile, qu'un homme, en quelque situation qu'il se trouve, puisse ètre plus heureux que vous l'étes depuis trois mois? Si vous le croyez, detrompez-vous. Avant de goûter les plaisirs de la vie, vous en avez épuise le bonheur. Il n'y a rien audelà de ce que vous avez senti. La felicité des sens est passagère; l'état habituel du cœur y perd toujours. Vous avez plus joui par l'espérance que vous ne jouirez jamais en realité. L'imagination qui pare ce qu'on desire l'abandonne dans la possession. Hors le seul Etre existant par lui-même il n'y a rien de

ÉMILE. (KH)

· beau que ce qui n'est pas. Si cet état eut pu ; ducer toujours, vous auriez trouvé le bonheur. · suprême. Mais tout ee qui tient à l'homme se · sent de sa caducite : tout est fini , tout est pas-· sager dans la vie humaine; et quand l'etat · qui nous rend heureux dureroit sans cesse . l'habitude d'en jouir nous en ôteroit le goût. · Si rieu ne change au dehors, le cœur change; · le bonbeur nous quitte, ou nous le quittons. · Le temps que vous ne mesuriez pas s'ecou-· loit durant votre delire. L'été finit, I hiver · s'approche. Quand nous pourrions continuer nos courses dans une saison aussi rude, on · ne le soutfriroit jamais. Il faut bien, maleré · nous, changer de mamère de vivre : celle-ci one peut plus durer. Je vois dans vos yeux · impatiens que cette difficulté ne vous embar-· rasse guere : l'aveu de Sophie et vos propres · desirs vous suggerent un moyen facile d'éviter la neige et de n'avoir plus de voyage à · faire pour l'aller voir. L'expedient est com-· mode sans doute; mais le printemps venu, la neige fond et le mariage reste; il y taut · penser pour toutes les saisons.

· Vous voulez epouser Sophie, et il n'y a pas · cinq mois que vous la connoissez! Vous vou-· lez l'epouser, non parce qu'elle vous convient, · mais parce qu'elle vous plait ; comme si l'a-· mour ne se trompoit jamais sur les conve-· nances, et que ceux qui commencent par · s'aimer ne finissent jamais par se hair! Elle est vertucuse, je le sais; mais en est-ce assez? · suffit-il d'être honnètes gens pour se convenir? ce n'est pas sa vertu que je mets en · doute, c'est son caractère. Celui d'une femme · se montre-t-il en un jour? Savez-vous en · combien de situations il faut l'avoir vue pour · connoître à fond son humeur? Quatre mois d'attachement vous repondent-ils de toute la · vie? Peut-être deux mois d'absence vous fe-· n'attend-il que votre eloignement pour vous · effacer de son cœur, peut-être, à votre re-· tour, la trouverez-vous aussi indifferente que · yous l'avez trouvée sensible jusqu'à présent. · Les sentimens ne dépendent pas des principes : · elle peut rester fort bonnéte et cesser de et qui lui répond de vous tant que vous ne | · porer de quelque chose auprès d'elle , et de-

· vous êtes point mis à l'épreuve? Attendrezyous pour rette épreuve qu'elle vous devienne · inutile? Attendrez-yous, pour yous connoître » que vous ne puissiez plus vous séparer?

· Sophie n'a pas dix-huit ans, à peine en · passez-vous vingt-deux ; cet âge est celui de · l'amour, mais non celui du mariage. Quel · père et quelle mère de famille! Eh! pour · savoir elever des enfans, attendez au moins de cesser de l'être. Savez-vous à combien de » jeunes personnes les fatigues de la grossesse · supportées avant l'âge ont affoible la consti-· tution, ruine la santé, abregé la vie? Savez-· vous combien d'enfans sont restes languissans et foibles faute d'avoir été nourris dans un orps assez forme? Quand la mère et l'enfant roissent à la fois, et que la substance necessaire à l'accroissement de chacun des deux · se partage, pi l'un ni l'autre n'a ce que lu destinoit la nature : comment se peut-il que tous deux n'en souffrent pas? Ou je connois · fort mal Émile, ou il aumera mieux avoir plus · tard une femme et des enfans robustes, que · de contenter son impatience aux depens de · leur vie et de leur santé.

· Parlons de vous. En aspirant à l'état d'époux et de père, en avez-vous bien medite les devoirs? En deveuant chef de famille vous allez devenir membre de l'état. Et qu'est-ce qu'être membre de l'état? le savezvous? Vous avez etudie vos devoirs d'homme, · mais ceux de citoven les connoissez-vous? savez-vous ce que c'est que gouvernement, · lois, patric? Savez-vous à quel prix il vous est » permis de vivre, et pour qui vous devez mourin? Yous croyez avoir tout appris, et vous » ne savez men encore. Ayant de prendre une · place dans l'ordre civil, apprenez a le cono noître et à savoir quel rang vous y convient. • Emile, il faut quitter Sophie : je ne dis · ront-ils oublier d'elle; peut-être un autre | · pas l'abandogner; si vous en etiez capable, · elle seroit trop beureuse de ne vous avoir · point éponse : il la faut quitter pour reve-» our digne d'elle. Ne sovez pas assez vain · pour croire deja la mériter. Oht combien il · vous reste à faire! Venez remplir cette noble stàche; venez apprendre à supporter l'ab-· vous aimer. Elle sera constante et fidele, je i sence; venez gagner le prix de la fidelité. · penche a le croire ; mais qui vous répond d'elle / · afin qu'à votre retour vous puissiez vous homander sa main, non comme une grâce, mais comme une récompense.

Non encore exercé à lutter contre lui-même. non encore accoutumé à desirer une chose et à en vouloir une autre, le jeune homme ne se rend pas; il resiste, il dispute. Pourquoi se refuseroit-il au bonheur qui l'attend? Ne seroit-ce pas dedaigner la main qui lui est offerte que de tarder à l'accepter? Qu'est-il besoin de s'eloigner d'elle pour s'instruire de ce qu'il doit savoir? Et quand cela seroit nécessaire, pourquoi ne lui laisseroit-il pas, dans des nœuds indissolubles , le gage assuré de son retour? Qu'il soit son époux, et il est prêt à me suivre; qu'ils soient unis, et il la quitte sans crainte... Vous unir pour vous quitter, ther Émile, quelle contradiction! Il est beau qu'un amant poisse vivre sans sa maîtresse; mais un mari ne doit iamais quitter sa femme sans necessité. Pour guerir vos scrupules, je vois que vos delais doivent être involontaires : il faut que vous puissiez dire à Sophie que vous la quittez malgre yous. He bien! soyez content: et, puisque vous n'obeissez pas à la raison. reconnoissez un autre maître. Vous n'avez pas oublie l'engagement que vous avez pris avec moi. Émile, il faut quitter Sophie; je le veux.

A ce mot il baisse la tête, se tait, rêve un moment, et puis, me regardant avec assurance; il me dit: Quand partons-mous? Dans huit jours, lui dis-je; il faut preparer Sophie a ce depart. Les femmes sont plus foibles, on leur doit des ménagemens; et cette absence n'étant pas un devoir pour elle comme pour vous, il lui est permis de la supporter avec moins de courage.

Je ne suis que trop tenté de prolonger jusqu'à la separation de mes jeunes gens le journal de leurs amours; mais j'abuse depuis long-temps de l'indulgence des lecteurs; abrégeons pour finir une fois. Émile osera-t-il porter aux pieds de sa maîtresse la même assurance qu'il vient de montrer à son ami? Pour moi, je le crois; c'est de la vérité même de son amour qu'il doit tirer cette assurance. Il seroit plus confus devant elle s'il lai en coûtoit moins de la quitter; il la quitteroit en coupable, et ce rôle est toujours embarrassant pour un cœur honnête; mais plus le sacrifice lui coûte, plus il s'en honore aux yeux de celle qui le lui rend

pénil le. Il n'u pas peur qu'elle prenne le change sur le motif qui le détermine. Il semble lui dire à chaque regard : O Sophie! lis dans mon œur, et sois fidele; tu n'as pas un amant sans vertu.

La fière Sophie, de son côté, táche de supporter avec dignité le coup imprévu qui la frappe. Elle s'efforce d'y paroitre insensible: mais comme elle n'a pas, ainsi qu'Émile, l'honneur du combat et de la victoire, sa fermete se soutient moms. Elle pleure, elle gémit en depit d'elle, et la fraveur d'être oubliée aigrit la douleur de la separation. Ce n'est pas devant son amant qu'elle pleure, ce n'est pas à lui qu'elle montre ses frayeurs; elle étoufferost plutôt que de laisser echapper un soupir en sa présence : c'est moi qui reçois ses plaintes, qui vois ses larmes, qu'elle affecte de prendre pour confident. Les femmes sont adroites et savent se deguiser : plus elle murmure en secret contre ma tyransie, plus elle est attentive à me flatter; elle sent que son sort est dans mes mains.

Je la console, je la rassure, je lui réponds de son amant, ou plutôt de son époux : qu'elle lui garde la même fidélité qu'il aura pour elle, et dans deux ans il le sera, je le jure. Elle m'estime assez pour croire que je ne veux pos la tromper. Je suis garant de chacun des deux envers l'autre. Leurs cœurs, leur vertu, ma probite, la confiance de leurs parens, tout les rassure. Mais que sert la rason contre la foiblesse? Ils se séparent comme s'ils ne devoient plus se voir.

C'est alors que Sophie se rappelle les regrets d'Eucharis, et se croit reellement à sa place. Ne laissons point durant l'absence réveiller ces fantasques amours. Sophie, lui disje un jour, faites avec Emile un échange de livres. Donnez-lui votre Telemaque, afin qu'il apprenne à lui ressembler; et qu'il vous donne le Spectateur, dont vous aimez la lecture. Étudiez-y les devoirs des honnêtes femmes, et songez que dans deux ans ces devoirs seront les vôtres. Cet échange plait à tous deux, et leur donne de la confiance. Enfin vient le triste jour, il faut se séparer.

Le digne père de Sophie, avec lequel j'ai tout concerté, m'embrasse en recevant mes adieux; puis, me prenant à part, il me dit ces 700 ÉM11. E.

mots d'un ton grave et d'un accent un peu appuyé : « J'ai tout fait pour vous complaire ; je » savois que je traitois avec un homme d'hon-» neur ; il ne me reste qu'un mot a vous dire. » Souvenez-vous que votre elève a signe son

contrat de mariage sur la bouche de ma

fille.

Quelle différence dans la contenance des deux amans! Émile, impetueux, ardent, agite, hors de lui , pousse des eris , verse des torrens de pleurs sur les mains du père, de la mere, de la fille, embrasse en sanglotant tous les gens de la maison, et repête mille fois les mêmes choses avec un désordre qui feroit rire en toute autre occasion. Sophie, morne, pâle, l'œil éteint, le regard sombre, reste en repos, ne dit rien , ne pleure point , ne voit personne, pas même Émile. Il a beau lui prendre les mains, la presser dans ses bras; elle reste immobile, insensible à ses pleurs, à ses caresses, à tout ce qu'il fait; il est dejà parti pour elle. Combien cet objet est plus touchant que la plainte importune et les regrets beuvans de son amant! Il le voit, il le sent, il en est navré : je l'entraine avec peine i si je le laisse encore un moment, il ne voudra plus partir. Je suis charmé qu'il emporte avec lui cette triste image. Si jamais il est tente d'oublier ce qu'il doit à Sophie, en la lui rappelant telle qu'il la vit au moment de son depart if faudra qu'il ait le cœur bien aliené si je ne le raméne pas à elle.

## DES VOYAGES.

On demande s'il est bon que les jeunes gens voyagent, et l'on dispute heaucoup la-dessus. Si l'on proposoit autrement la question, et qu'on demandât s'il est bon que les hommes aient voyage, peut-être ne disputeroit-on pas tant.

L'abus des livres tue la science. Croyant savoir ce qu'on a lu, on se croit dispense de l'apprendre. Trop de lecture ne sert qu'à faire de présomptueux ignorans. De tous les siècles de litterature il n'y en a point eu où l'on fût tant que dans celui-ci, et point où l'on fût moins savant ('): de tous les pays de l'Europe

(\*) • Pheliouse suffisance quittie suffisance purement livresque. A l'apprentissance de la philosophie. Tout ce qui se pré-

il n'y en a point où l'on imprime tant d'histoires, de relations, de voyages qu'en l'rance, et point où l'on connoisse moins le génie et les mœurs des autres nations. Tant de livres nous font negliger le livre du monde; ou , si nous y lisons encore, chacan s'en tient a son feuillet. Quand le mot peut-on être Person me servit inconnu, je devinerois, à l'entendre dire, qu'd vient du pays où les préjugés nationaux sont le plus en règne, et du sexe qui les propage le plus.

Un Parisien croit connoître les hommes et ne connoît que les François; dans sa ville, toujours pleine d'etrangers, il regarde chaque etranger comme un phenomène extraordinaire qui n'a rien d'egal dans le reste de l'univers. Il fant avoir vu de pres les bourgeois de cette grande ville, il faut avoir vecu chez eux pour erore qu'avec tant d'esprit on puisse être aussi stapide. Ce qu'il y a de bisarre est que chacun d'eux a lu dix fois peut-être la description du pays dont un habitant va si fort l'emerved-ler (°).

C'est trop d'avoir à percer à la fois les prejugés des auteurs et les nôtres pour arriver à la verite. J'ai passé ma vie à lire des relations de voyages, et je n'en ai jamais trouvé deux qui m'aient douné la même idée du même peuple. En comparant le peu que je pouvois observer avec ce que j'avois lu, j'ai lim par laisser la les voyageurs, et regretter le temps que j'avois donné pour m'instruire à leur lecture, ben convaineu qu'en fait d'observations de toute espèce il ne faut pas lire, il faut voir. Cela seron vrai dans cette occasion, quand tous les voyageurs seroient sinceres, qu'ils ne diroient que ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils croient, et qu'its ne deguiseroient la vérite que par les fausses

scule i pos yeuix sert de livre. Ce grand monde est le migrae ou il fauit regardet pour nous cognostre de bon boaix, somme je veux que ce soit le livre de mon estibolier. • Alouvanava. Liv 1 ch 25

couleurs qu'elle prend à leurs yeux. Que doit-ce être quand il la faut demêler encore à travers leurs mensonges et leur mauvaise foi?

Laissons donc la ressource des livres qu'on nous vante à ceux qui sont faits pour s'en contenter. Elle est bonne, ainsi que l'art de Raimond Lulle, pour apprendre à babiller de ce qu'on ne suit point (\*). Elle est bonne pour dresser des Platons de quinze ans à philosopher dans des cercles, et a instruire une compagnie des usages de l'Égypte et des Indes sur la foi de Paul Lucas ou de Tavermer.

Je tiens pour maxime incontestable que quiconque n'a vu qu'un peuple, au lieu de connouve les hommes, ne connoît que les gens avec lesquels it a vecu. Voici donc encore une autre maniere de poser la meme question des voyages: Suffit-il qu'un homme bien eleve ne connoisse que ses compatriotes, où s'il lui importe de connoître les hommes en général? Il ne reste plus ici ni dispute ni doute. Voyez combien la solution d'une question difficile depend quelquefois de la maniere de la poser.

Mais, pour étudier les hommes, faut-il parcourir la terre entière? Faut-il alter au Japon
observer les Europeens? Pour counoître l'espèce faut-il connoître tous les individus? Non :
il y a des hommes qui se ressemblent si fort,
que ce n'est pas la peine de les étudier séparément. Qui a vu dix François les a tous vus.
Quoiqu'on n'en puisse pas dire autant des Anglois et de quelques autres peuples, il est pourtant certain que chaque nation a son caractère
propre et specifique, qui se tire par induction,
non de l'observation d'un seul de ses membres,
mais de plusieurs. Celui qui a compare dix peuples connoît les hommes, comme celui qui a vu
dix François connoît les François.

Il ne suffit pas pour s'instruire de courir les pays, il fant savoir voyager. Pour observer il faut avoir des yeux, et les tourner vers l'objet qu'on veut connoître. Il y a beaucoup de gens que les voyages instruisent encore moins que les livres, parce qu'ils ignorent l'art de penser; que, dans la lecture, leur esprit est au moins

guide par l'auteur, et que, dans leurs voyages. ils ne savent rien voir d'eux-mêmes. D'autres ne s'instruisent point, parce qu'ils ne veulent pas s'instruire. Leur objet est si différent que celui-la ne les frappe guere ; c'est grand hasard si l'on voit exactement ce qu'on ne se soucie point de regarder. De tous les peuples du monde le François est celui qui vovage le plus; mais. plein de ses usages, il conford tout ce qui n'y ressemble pas. Il y a des François dans tous les coms du monde. Il n'y a point de pays ou l'on trouve plus de gens qui aient voyage qu'on en trouve en France. Avec cela pourtant, de tous les peuples de l'Europe, celui qui en voit le plus les connoît le moins. L'Anglois voyage aussi. mais d'une autre manière; il faut que ces deux peuples soient contraires en tout. La noblesse angloise voyage, la noblesse françoise ne voyage point; le peuple françois voyage; le peuple apglois ne voyage point. Cette difference me paroit honorable au dernier. Les François ont presque toujours quelque vue d'interêt dans leurs vovages : mais les Anglois ne vont point chercher fortune chez les autres nations, si ce n'est par le commerce et les mains pleines: quand ils v voyagent, c'est pour v verser leur argent, non pour vivre d'industrie; ils sont trop fiers pour aller ramper hors de chez eux. Cela fait aussi qu'ils s'instrument mieux chez l'etranger que ne font les François, qui ont un tout autre objet en tête. Les Anglois ont pourtant aussi leurs prejuges nationaux, ils en ont même plus que personne; mais ces prejugés tiengent moins à l'ignorance qu'à la passion. L'Anglois a les préjugés de l'orgueil, et le François ceux de la vanite.

Comme les peuples les moins cultivés sont généralement les plus sages, ceux qui voyagent le moins voyagent le mieux; parce qu'etant moins avancés que nous dans nos recherches frivoles, et moins occupés des objets de notre vaine curiosite, ils donnent toute leur attention à ce qui est véritablement utile. Je ne connois guère que les Espagnols qui voyagent de cette manière. Tandis qu'un François court chez les artistes d'un pays, qu'un Auglois en fait dessiner quelque antique, et qu'un Allemand porte son album chez tous les savans, l'Espagnol étudie en silence le gouvernement, les mœues, la police, et il est le seul des quatre qui, de retour

<sup>(\*)</sup> flatmond Luile, né à Majorque en 1236, et anrnommé le Pocteur liliumine, avoit data son temps la réputation d'un esprit maversel. Il a écrit des traites sur toutes les sciences, dont le style et les idées sont digues du siècle ou il a rècu,

EMILE. 7.52

marque utile à son pays.

Les anciens vovageoient peu, lisoient peu, faisoient peu de livres; et pourtant on voit, dans ceux qui nous restent d'eux, qu'ils s'observoient mieux les uns les autres que nous n'observons nos contemporains. Sans remonter aux écrits d'Homère, le seul poète qui nous transporte dans les pays qu'il nous decrit, on ne peut refuser à Herodote l'honneur d'avoir peint les mœurs dans son histoire, quoiqu'elle soit plus en parrations qu'en réflexions, mienx que ne font tous nos historiens en chargeant leurs livres de portraits et de caracteres. Tacite a mieux decrit les Germains de son temps qu'aucun écrivain n'a décrit les Allemands d'aujourd'hui. Incontestablement ceux qui sont verses dans l'histoire ancienne connoissent micux les Grees, les Carthaginois, les Romains, les Gaulois, les Perses, qu'aucun peuple de nos jours pe connoit ses voisins.

Il faut avouer aussi que les caractères originaux des peuples, s'effaçant de jour en jour, deviennent en même raison plus difficiles à saisir. A mesure que les races se mélent, et que les peuples se confondent, un voit peu à peu disparoitre ces differences nationales qui frappoient jadis au premier coup d'œil. Autrefois chaque nation restoit plus renfermée en ellemême, il y avoit moins de communications, moins de voyages, moins d'interêts communs ou contraires, moins de liaisons polítiques et civiles de peuple à peuple, point tant de ces tracasseries royales appelées négociations, point d'ambassadeurs ordinaires ou résidant continuellement; les grandes navigations etoient rares; il y avoit peu de commerce eloigné; et le peu qu'il y en avoit étoit fait ou par le prince même, qui s'y servoit d'étrangers, ou par des gens méprises, qui ne donnoient le ton à personne et ne rapprochoient point les nations. H y a cent fois plus de liaisons maintenant entre l'Europe et l'Asie qu'il n'y en avoit jadis entre la Gaule et l'Espagne : l'Europe seule étoit plus éparse que la terre entière ne l'est aujourd'hui.

Ajoutez à cela que les anciens peuples, se regardant la plupart comme autochthones, ou originaires de leur propre pays, l'occupoient depuis assez long-temps pour avoir perdu la mémoire des siècles reculés où leurs aucêtres

chez lui, rapporte de ce qu'il a vu quelque re- s'vétoient établis, et pour avoir laissé le temps au climat de faire sur eux des impressions darables ; au lieu que , parmi nous, apres les uvasions des Romains, les recentes enugrations des barbares ont tout mélé, tout confondu. Les François d'aujourd'hui ne sont plus ces grands corps blonds et blanes d'autrefois ; les Grees se sont plus ces beaux hommes faits pour servir de modele à l'art ; la figure des Romains eux-mmes a changé de caractère, ainsi que leur naturel; les Persans, originaires de Tartarie, perdent chaque jour de leur laideur primitive par le melange du sang circossien; les Européens ne sont plus Gaulois, Germains, Ibériens, Allabroges; ils ne sont tous que des Scythes de versement degenéres quant à la figure, et encore plus quant aux mœurs.

Voila pourquoi les antiques distinctions des races, les qualités de l'air et du terroir, marquoient plus fortement de peuple à peuple le tempéramens, les figures, les mœurs, les ismicteres, que tout cela ne peut se marquer de nos jours, où l'inconstance europeenne ne laisse à nulle cause naturelle le temps de faire ses impressions, et ou les forêts abattues, le marais dessechés, la terre plus uniformement, quoique plus mal cultivee, ne faissent plus, même au physique, la même difference de terre à terre et de pays à pays.

Peut-être, avec de semblables réflexions, « presseroit-on moins de tourner en ridiente le rodote, Ctesias (\*), Pline, pour avoir represente les habitans de divers pays avec des trats originaux et des differences marquees que non ne leur voyons plus. Il faudroit retrouver le mêmes hommes pour reconnoître en eux le mêmes figures; il faudroit que rien ne les ell changes pour qu'ils fussent restes les mêmes Si nous pouvions considérer à la fois tous le hommes qui ont été, peut-on douter que nous ne les trouvassions plus varies de siècle a siècle, qu'on ne les trouve aujourd'hui de gation à nation?

En même temps que les observations deviennent plus difficiles, elles se font plus negligate

<sup>(\*</sup> Chisias, pé à Gaide vers l'an 400 avant Jésus-Chiest d attache à la cour de Perse en qualité de tuédecits , avoit enune bistoire de Perse en singt-trois Listers, et inne descriptio de l'Inde, dont il ne nous reste que des fragmens. Lan ber les a traduits en françois à la tinte de sa traduction il Hérodole

ment et plus mal : c'est une autre raison du peu de succès de nos recherches dans l'histoire naturelle du genre humain. L'instruction qu'on retire des voyages se rapporte à l'objet qui les fait entreprendre. Quand cet objet est un système de philosophie, le voyageur ne voit jamais que ce qu'il veut voir : quand cet objet est l'interêt, il absorbe toute l'attention de crux qui s'y livrent. Le commerce et les arts, qui mélent et confondent les peuples, les empéchent aussi de s'étudier. Quand ils savent le profit qu'ils peuvent faire l'un avec l'autre, qu'ont-ils de plus a savoir?

Il est utile a l'homme de connoître tous les lieux où l'on peut vivre, afin de choisir ensuite ceux où l'on peut vivre le plus commodément. Si chacun se suffisoit à lui-même, il ne lui importeroit de connoître que l'étendue de pays qui peut le nourrir. Le sauvage, qui n'a besom de personne et ne convoite rien au monde, ne connoît et ne cherche à connoître d'autre pays que le sien. S'il est force de s'étendre pour subsister, il fuit les lieux habités par les hommes, il n'en veut qu'aux bêtes, et n'a besoin que d'elles pour se nourrir. Mais pour nous, à qui la vie civile est necessaire, et qui ne pouvons plus nous passer de manger des hommes, l'intérêt de chacun de nous est de frequenter les pays où l'on en trouve le plus. Voilà pourquoi tout afflue à Rome, à Paris, à Londres. C'est toujours dans les capitales que le sang humain se vend à meilleur marché. Ainsi l'on ne connoît que les grands peuples, et les grands peupies se ressemblent tous.

Nous avons, dit-on, des savans qui vovagent pour s'instruire, c'est une erreur; les savans voyagent par intérêt comme les autres. Les Platon, les Pythagore, ne se trouvent plus. ou, s'il y en a, c'est bien loin de nous. Nos savans ne voyagent que par ordre de la cour ; on les dépêche, on les defraie, on les paye pour voir tel ou tel objet, qui très-surement n'est pas un objet moral. Ils doivent tout leur temps à cet objet unique : ils sont trop honnétes gens pour voler leur argent. Si, dans quelque pays que ce puisse être, des curieux voyagent à leurs dépens, ce n'est jamais pour étudier les hommes, c'est pour les instruire. Ce n'est pas de science qu'ils ont besoin, mais d'ostentation. Comment apprendroient-ils dans leurs voyages à secouer le joug de l'opinion? ils ne les font que pour elle.

Il y a bien de la différence entre voyager pour voir du pays ou pour voir des peuples. Le premier objet est toujours celui des curieux, l'autre n'est pour eux qu'accessoire. Ce doit être tout le contraire pour celui qui veut philosopher. L'enfant observe les choses en attendant qu'il puisse observer les hommes. L'homme doit commencer par observer ses semblables, et puis il observe les choses s'il en a le temps,

C'est donc mal raisonner que de conclure que les voyages sont inutiles, de ce que nous voyageons mal. Mais, l'utilité des voyages reconnue, s'ensuivra-t-il qu'ils conviennent à tout le monde? Tant s'en faut; ils ne conviennent au contraire qu'à très-peu de gens ; ils ne conviennent qu'aux hommes assez fermes sur euxmêmes pour couter les lecons de l'erreur sans se laisser seduire, et pour voir l'exemple du vice sans se laisser entrainer. Les voyages poussent le naturel vers sa pente, et achèvent de rendre l'homme bon ou mauvais. Ouiconque revient de courir le monde est à son retour ce qu'il sera toute sa vie : il en revient plus de mechans que de bons, parce qu'il en part plus d'enclins au mal qu'au bien. Les jeunes gens mal elevés et mal conduits contractent dans leurs voyages tous les vices des peuples qu'ils frequentent, et pas une des vertes dont ces vices sont mélés : mais ceux qui sont heureusement nes, ceux dont on a bien cultive le bon naturel. et qui vovagent dans le vrai dessein de s'instruire, reviennent tous meilleurs et plus sages qu'ils n'etoient partis. Ainsi voyagera mon Émile : ainsi avoit voyage ce jeune homme, digne d'un meilleur siècle, dont l'Europe étonnee admira le merite, qui mouret pour son pays à la fleur des ans, mais qui méritoit de vivre, et dont la tombe, ornée de ses seules vertus, attendoit pour être honorée qu'une main etrangère y semát des fleurs. (\*)

(\*) Le jeune homme dont il est question fei ne peut être autre que le cemte de Grors dont il a éte parié di devant au Livre ui page 492 ; jeune homme doné des phis rares qualités , et mort a vinet-sept ans , en 1758, trois jours après la bataille de Crevell, où il fui blessé a mort. Quant à ces mots, une musis chrangere, il nous paroit éstient que Rousseau se désigne ainst lummème, camme pour faire un reproche aux transois de n'avoir pas encore, quatre aux après l'événement, honore d'un éloge poblie la memoire de ce jeune homme, n' dique d'un meillem sort. Au ceste, ce tribut ménté a été payé depuis par Tout ce qui se fait par raison doit avoir ses règles. Les voyages, pris comme une partie de l'éducation, doivent avoir les leurs. Voyager pour voyager, c'est errer, être vagabond; voyager pour s'instruire est encore un objet trop vague: l'instruction qui n'a pas un but déterminé n'est rien. Je voudrois donner au jeune homme un intérêt sensible à s'instruire, et cet intérêt bien choisi fixeroit encore la nature de l'instruction. C'est toujours la suite de la méthode que j'ai tâché de pratiquer.

Or, après s'être considéré par ses rapports physiques avec les autres êtres, par ses rapports moraux avec les autres hommes, il lui reste à se considérer par ses rapports civils avec ses concitoyens. Il faut pour cela qu'il commence par étudier la nature du gouvernement en général, les diverses formes de gouvernement, et enfin le gouvernement particulier sous lequel il est né, pour savoir s'il lui convient d'y vivre : car. par un droit que rien ne peut abroger, chaque homme, en devenant majeur et maître de lui-même, devient maître aussi de renoncer au contrat par lequel il tient à la communauté, en quittant le pays dans lequel elle est établie. Ce n'est que par le séjour qu'il y fait après l'âge de raison qu'il est censé confirmer tacitement l'engagement qu'ont pris ses ancêtres. Il acquiert le droit de renoncer à sa patrie comme à la succession de son père : encore, le lieu de la naissance étant un don de la nature, cède-t-on du sien en y renoncant. Par le droit rigoureux, chaque homme reste libre à ses risques en quelque lieu qu'il naisse . à moins qu'il ne se soumette volontairement aux lois pour acquérir le droit d'en être pro-

Je lui dirois donc, par exemple: Jusqu'ici vous avez vécu sous ma direction, vous étiez hors d'état de vous gouverner vous-même. Mais vous approchez de l'àge où les lois, vous laissant la disposition de votre bien, vous rendent maître de votre personne. Vous allez vous trouver seul dans la société, dépendant de tout, même de votre patrimoine. Vous avez en vue un établissement, cette vue est louable, elle est un des devoirs de l'homme; mais, avant de

le duc de Nivernols , dont le comte de Glaces avoit épousé la fille , dans son discours de récrption à l'Académie Françoise, lorsqu'il succèda à l'abbé Trublet , en 1770. G. P. vous marier, il faut savoir quel homme vous voulez être, à quoi vous voulez passer votre vis, quelles mesures vous voulez prendre pour assere du pain à vous et à votre famille; car, bien qu'il ne faille pas faire d'un telsoin sa principale affaire, il y faut pourtant songer une fois. Voulez-vous vous engager dans la dépendance des hommes que vous méprisez? Voulez-vous établir votre fortune et fixer votre état par des relations civiles qui vous mettront sans cesse à la discrétion d'autrui, et vous forceront, pour échapper aux fripons, de devenir fripon vous même?

Là-dessus je lui décrirai tous les moyens pessibles de faire valoir son bien, soit dans le commerce, soit dans les charges, soit dans la finance; et je lui montrerai qu'il n'y en a paun qui ne lui laisse des risques à courir, qui ne le mette dans un état précaire et dépendant, et ne le force de régler ses mœurs, ses sentimens, sa conduite, sur l'exemple et les préjugés d'autrui.

ll y a , lui dirai-je , un autre moyen d'employer son temps et sa personne, c'est de se mettre se service, c'est-à-dire de se louer à très-lon compte pour aller tuer des gens qui ne nous est point fait de mal. Ce métier est en grande estine parmi les hommes, et ils font un cas extracrinaire de ceux qui ne sont bons qu'à cela. As surolus . loin de vous dispenser des autres resources, il ne vous les rend que plus nécessaire; car il entre aussi dans l'honneur de cet état de ruiner ceux qui s'y dévouent. Il est vrai qu'il ne s'y ruinent pas tous; la mode vient mêne insensiblement de s'y enrichir comme dans les autres : mais je doute qu'en vous expliquant comment s'y prennent pour cela ceux qui rensissent, je vous rende curieux de les imiter.

Vous saurez encore que, dans ce métier même, il ne s'agit plus de courage ni de valeur, si ce n'est peut-être auprès des femmes; qu'an contraire le plus rampant, le plus bas, le plus servile, est toujours le plus honoré; que, si vous vous avisez de vouloir faire tout de bon votre métier, vous serez méprisé, hai, chassé peut-être, tout au moins accablé de passe-droits et supplanté par tous vos camarades, pour avoir fait votre service à la tranchée tandis qu'ils faisoient le leur à la toilette.

On se doute bien que tous ces emplois divers

ne seront pas fort du goût d'Émile. Els quoi! me dira-t-il, ai-je oublie les jeux de mon entance? ai-je perdu mes bras, ma force est-elle épuisce? ne sais-je plus travailler? Que m'importe tous vos beaux emplois et toutes les sottes opinions des hommes? Je ne connois point d'autre gloire que d'être bienfaisant et juste; je ne connois point d'autre bonheur que de vivre independant avec ce qu'on aime, en gagnant tous les jours de l'appetit et de la sante par son travail. Tous ces embarras dont vous me parlez ne me touchent guère. Je ne veux pour tout bien qu'une petite métairie dans quelque coin du monde. Je mettrai toute mon avarice a la faire valoir, et je vivrai sans inquietude. Sophie et mon champ, et je serai riche.

Oui, mon ami, c'est assez pour le bonheur du sage d'une femme et d'un champ qui soient a lui; mais ces tresors, bien que modestes, ot sont pas si communs que vous pensez. Le plus rare est trouvé pour vous, parlons de f'autre.

Un champ qui soit à vous, cher Emile! et dans quel fieu le choisirez-vous? En quel coin de la terre pourrez-vous dire : Je suis ici mon maître et celui du terrain qui m'appartient ? On sait en quels lieux il est aisé de se faire riche, mais qui sait où l'un peut se passer de l'etre? Oui sait ou l'on peut vivre independant et libre sans avoir besoin de faire mal a personne et sans crainte d'en recevoir ? Croyez-vous que le pays où il est toujours permis d'etre honuète homme soit si facile à trouver? S'il est quelque moyen legitime et sûr de subsister sans intrigue, sans affaire, sans dependance, c'est, j'en conviens, de vivre du travail de ses mains, en cultivant sa propre terre : mais ou est l'état ou l'on peut se dire, la terre que je foule est à moi? Avant de choisir cette heureuse terre assurezvous bien d'y trouver la paix que vous cherchez; gardez qu'un gouvernement violent, qu'une religion persecutante, que des moeurs perverses, ne vous y viennent troubler. Mettez-vous à l'abri des impôts sans mesure qui devoreroient le fruit de vos peines, des procès sans fin qui consumeroient votre fonds. Faites en sorte qu'en vivant justement vous n'ayez point a faire votre cour à des intendans, à leurs substituts. à des juges, a des prêtres, à de puissans voisins, à des fripons de toute espèce, toujours prêts a vous tourmenter si vous les négligez.

Mettez-vous surtout à l'abri des vexations des grands et des riches; songez que partout leurs terres peuvent confiner a la vigne de Nahoth (\*). Si votre malheur veut qu'un homme en place achete ou bătisse une maison pres de votrechaumière, répondez-vous qu'il ne tronvera pas le moyen, sous quelque pretexte, d'envahir votre heritage pour s'arrondir, ou que vous ne verrez pas, des demain peut-être, absorber toutes vos ressources dans un large grand chemin? Que si vous vous conservez du credit pour parer à tous ces inconveniens, autant vaut conserver aussi vos richesses, car elles ne vous coûteront pas plus a garder. La richesse et le crédit s'étavent mutuellement; l'un se soutient toujours mal sans l'autre.

J'ai plus d'experience que vous, cher Émile: je vois meux la difficulte de votre projet. Il est beau courtant, if est honnete, if your rendroit heureux en effet : efforcons-nous de l'executer. J'ai une proposition a your faire : consacrons les deux ans que nous avons pris jusqu'a votre retour à choisir un asile en Europe où vous puissiez vivre heureux avec votre famille. A l'abri de tous les dangers dont je viens de vous parler. Si nous reussissons, vous aurez trouve le vrai bonheur vamement cherche par tant d'autres, et vous n'aurez pas regret à votre temps. Si nous ne reussissons pas, vons serez querid'une chimere; yous yous consolerez d'un malbeur inevitable, et vous vous soumettrez à la loi de la nécessite.

Je ne suis si tous mes lecteurs apercevront jusqu'ou va nous mener cette recherche ainsi proposée; mais je sais bien que si, au retour de ses voyages, commencés et continues dans cette vue, l'imide n'en revient pas verse dans toutes les matières de gouvernement, de mœurs publiques et de maximes d'etat de toute espece, il faut que lui ou moi soyons bien depourvus, l'un d'intelligence, et l'autre de jugement.

Le droit politique est encore à nature, et il est à presumer qu'il ne naitra jamais. Grotius, le maître de tous nos savans en cette partie, n'est qu'un enfant, et, qui pis est, un enfant de mauvaise foi. Quand j'entends élever Grotius jusqu'aux nues et couvrir Hobbes d'exécration, je vois combien d'hommes senses lisent ou com-

prennent ces deux auteurs. La vérité est que leurs principes sont exactement semblables, ils ne diffèrent que par les expressions. Ils diffèrent aussi par la méthode. Hobbes s'appuie sur des sophismes, et Grotius sur des poètes : tout le reste leur est commun (\*).

Le seul moderne en état de créer cette grande et inutile science eût été l'illustre Montesquieu. Mais il n'eut garde de traiter des principes du droit politique; il se contenta de traiter du droit positif des gouvernemens établis; et rien au monde n'est plus différent que ces deux études.

Celui pourtant qui veut juger sainement des gouvernemens tels qu'ils existent est obligé de les réunir toutes deux; il faut savoir ce qui doit être, pour bien juger de ce qui est. La plus grande difficulté pour éclaircir ces importantes matières est d'intéresser un particulier à les discuter, de répondre à ces deux questions, Que m'importe? et, Qu'y puis-je faire? Nous avons mis notre Émile en état de se répondre à toutes deux.

La deuxième difficulté vient des préjugés de l'enfance, des maximes dans lesquelles on a été nourri, surtout de la partialité des auteurs, qui, parlant toujours de la vérité dont ils ne se soucient guère, ne songent qu'à leur intérêt dont ils ne parlent point. Or, le peuple ne donne ni chaires, ni pensions, ni places d'académies : qu'on juge comment ses droits doivent être établis par ces gens-là! J'ai fait en sorte que cette difficulté fût encore nulle pour Émile. A peine sait-il ce que c'est que gouvernement ; la seule chose qui lui importe est de trouver le meilleur : son objet n'est point de faire des livres; et si jamais il en fait, ce ne sera point pour faire sa cour aux puissances, mais pour établir les droits de l'humanité.

Il reste une troisième difficulté plus spécieuse que solide, et que je ne veux ni résoudre ni proposer : il me suffit qu'elle n'effraie point mon zèle; bien sûr qu'en des recherches de cette espèce, de grands talens sont moins nécessaires qu'un sincère amour de la justice et un vrai respect pour la vérité. Si donc les matières de gouvernement peuvent être équita-

(\*) Voyez, sur Hobbes et Groffus. la note au chap. 2 du Livre : du Contrat social (tome I. page 610, de cette édition). blement traitées, en voici, selon moi, le cas, ou jamais.

Avant d'observer il faut se faire des règles pour ses observations : il faut se faire une échelle pour y rapporter les mesures qu'on prend. Nos principes de droit politique sont cette échelle. Nos mesures sont les lois politiques de chaque pays.

Nos élémens seront clairs, simples, pris immédiatement dans la nature des choses. Ils se formeront des questions discutées entre nous, et que nous ne convertirons en principes que quand elles seront suffisamment résolues.

Par exemple, remontant d'abord à l'état de nature, nous examinerons si les hommes missent esclaves ou libres, associés ou indépendans; s'ils se réunissent volontairement ou par force : si jamais la force qui les réunit peut former un droit permanent, par lequel cette force antérieure oblige, même quand elle est surmontée par une autre, en sorte que, depuis la force du roi Nembrot, qui, dit-on . lui sonni les premiers peuples, toutes les autres forces qui ont détruit celle-là soient devenues iniques et usurpatoires, et qu'il n'y ait plus de légitimes rois que les descendans de Nembrot ouses ayans-cause; ou bien si cette première force venant à cesser, la force qui lui succède obliet à son tour, et détruit l'obligation de l'autre, en sorte qu'on ne soit obligé d'obeir qu'antant qu'on y est forcé, et qu'on en soit dispensé sité qu'on peut faire résistance : droit qui, ce semble, n'ajouteroit pas grand'chose à la force, et ne seroit guère qu'un jeu de mots.

Nous examinerons si l'on ne peut pas dire que toute maladie vient de Dieu, et s'il s'ensuit pour cela que ce soit un crime d'appeler le medecin.

Nous examinerons encore si l'on est oblige en conscience de donner sa bourse à un bandit qui nous la demande sur un grand chemin, quand même ou pourroit la lui cacher, car enfin le pistolet qu'il tient est aussi une puissance:

Si ce mot de puissance en cette occasion veut dire autre chose qu'une puissance légitime, et par conséquent soumise aux lois dont elle tient son être.

Supposé qu'on rejette ce droit de force, et qu'on admette celui de la nature ou l'autorité paternelle comme principe des societes, nous rechercherons la mesure de cette autorite, comment clie est fondec dans la nature, et si elle a d'autre raison que l'utilité de l'enfant, sa foiblesse, et l'amour naturel que le père a pour lui : si donc la foiblesse de l'enfant venant à cesser, et sa raison à murir, il ne devient pas seul juge naturel de ce qui convient à sa conservation, par consequent son propre maître, et independant de tout autre homme, même de son père; car il est encore plus sur que le lifs s'aime lui-même, qu'il n'est sur que le pere aime le fils :

Si, le père mort, les enfans sont tenus d'obéir à leur aine, ou à quelque autre qui n'aura pas pour eux l'attachement naturel d'un père; et si, de race en race, il y aura toujours un chef unique, auquel toute la famille soit tenue d'obéir. Anquel cas on chercheroit comment l'autorite pourroit jamais être partagee, et de quel droit il y auroit sur la terre entière plus d'un chef qui gouvernôt le genre homain.

Suppose que les peuples se fussent formes par choix, nous distinguerons alors le droit du fait; et nous demanderons si, s'étant ainsi soumis a leurs frères, oncles ou parens, non qu'ils y fussent obliges, mais parce qu'ils l'ont hien voulu, cette sorte de societe ne rentre pas toujours dans l'association libre et volontaire.

Passant ensuite au droit d'esclavage, nous examinerons si un homme peut legitumement s'aliener a un autre, sans restriction, sans réserve, sans aucune espece de condition; c'està-dire s'il peut renoncer à sa personne, à sa vie, à sa raison, a son moi, a toute moralité dans ses actions, et cesser en un mot d'exister avant sa mort, malgré la nature qui le charge immediatement de sa propre conservation, et malgré sa conscience et sa raison qui lu prescrivent ce qu'il doit faire et ce dout il doit s'abstenir.

Que s'il y a quelque réserve, quelque restriction dans l'acte d'esclavage, nous discuterons si cet acte ne devient pas alors un vraicontrat, dans lequel chacun des deux contractans, n'ayant point en cette qualite de supérieur commun (1), restent leurs propres juges quant aux conditions du contrat, par conséquent libres chacun dans cette partie, et maîtres de rompre sitôt qu'ils s'estiment lesés.

Que si donc un esclave ne peut s'alièner sans reserve à son maître, comment un peuple peut-il s'alièner sans reserve à son chef? et si l'esclave reste juge de l'observation du contrat par son maître, comment le peuple ne resterat-il pas juge de l'observation du contrat par son chet?

Forces de revenir ainsi sur nos pas, et considerant le sens de ce mot collectif de peuple, nous chercherons si pour l'etablir il ne faut pas un contrat, au moius tacite, anterieur a celui que nous supposons.

Paisque avant de s'elire un roi le people est un people, qu'est-ce qui l'a fait tel sinon le contrat social? Le contrat social est dorc la base de toute societe civile, et c'est dans la nature de cet acte qu'il faut chereber celle de la societe qu'il forme.

Nous rechercherons quelle est la teneur de ce contrat, et si l'on ne peut pas a peu pres l'enoncer par cette formule, « Chacun de nous » met en commun ses biens, sa personne, sa » vie, et toute sa puissance, sous la supreme » direction de la volonté générale, et nous re» cevons en corps chaque membre comme par» tie indivisible du tout. »

Ceci suppose, pour definir les termes dont nous avons besoin, nous remarquerons qu'au lien de la personne particuliere de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif, composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix. Cette personne publique prend en general le nom de corps po-litique, lequel est appele par ses membres, état quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant a ses semblables. A l'égard des membres eux-memes, ils prennent le nom de peuple collectivement, et s'appellent en particulier citoyens, comme membres de la cité ou participans à l'autorité souveraine, et sujets, comme soumis a la même autorite.

Aous remorquerons que cet acte d'association renferme un engagement reciproque du public et des particuliers, et que chaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-même, se trouve engage sous un double rapport, savoir, comme membre du souverain envers les parti-

<sup>4</sup> Silven avoient un, ce supérieur commun de seroit autre que le souvectiu, et aors le droit à est lavage, fondé sur le dout de souvectaineté, u en sireil pas le principe.

culiers, et comme membre de l'état envers le souverain.

Nous remarquerons encore que nul n'étant tenu aux engagemens qu'on n'a pris qu'avec soi, la délibération publique qui peut obliger tous les sujets envers le souverain à cause des deux différens rapports sous lesquels chacun d'eux est envisagé, ne peut obliger l'état envers lui-même. Par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir d'autre loi fondamentale proprement dite que le seul pacte social. Ce qui ne signifie pas que le corps politique ne puisse, à certains égards, s'engager envers autrui; car, par rapport à l'étranger, il devient alors un être simple, un individu.

Les deux parties contractantes, savoir chaque particulier et le public, n'ayant aucun supérieur commun qui puisse juger leurs différends, nous examinerons si chacun des deux reste le maître de rompre le contrat quand il lui plaît, c'est-à-dire d'y renoncer pour sa part sitôt qu'il se croit lésé.

Pour éclaircir cette question, nous observerons que, selon le pacte social, le souverain ne pouvant agir que par des volontés communes et générales, ses actes ne doivent de même avoir que des objets généraux et communs; d'où il suit qu'un particulier ne sauroit être lésé directement par le souverain qu'ils ne le soient tous; ce qui ne se peut, puisque ce seroit vouloir se faire du mal à soi-même. Ainsi le contrat social n'a jamais besoin d'autre garant que la force publique, parce que la lésion ne peut jamais venir que des particuliers; et alors ils ne sont pas pour cela libres de leur engagement, mais punis de l'avoir violé.

Pour bien décider toutes les questions semblables, nous aurons soin de nous rappeler toujours que le pacte social est d'une nature particulière, et propre à lui seul, en ce que le peuple ne contracte qu'avec lui-même, c'est-àdire le peuple en corps comme souverain, avec les particuliers comme sujets : condition qui fait tout l'artifice et le jeu de la machine politique, et qui seule rend légitimes, raisonnables et sans danger, des engagemens qui sans cela seroient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus.

Les particuliers ne s'étant soumis qu'au souverain, et l'autorité souveraine n'étant autre chose que la volonté générale, nous verrons comment chaque homme, obéissant au souverain, n'obéit qu'à lui-même, et comment on est plus libre dans le pacte social que dans l'état de nature.

Après avoir fait la comparaison de la liberté naturelle avec la liberté civile quant aux personnes, nous ferons, quant aux biens, celleda droit de propriété avec le droit de souveraineté, du domaine particulier avec le domaine éminent. Si c'est sur le droit de propriété qu'est fondée l'autorité souveraine, ce droit est celui qu'elle doit le plus respecter; il est inviolable et sacré pour elle tant qu'il demeure un droit particulier et individuel : sitôt qu'il est considéré comme commun à tous les citoyens, il est soumis à la volonté générale, et cette volonté peut l'anéantir. Ainsi le souverain n'a nul droit de toucher au bien d'un particulier, ni de plasieurs; mais il peut légitimement s'emparer de bien de tous, comme cela se fit à Sparte : temps de Lycurgue; au lieu que l'abolition des dettes par Solon fut un acte illégitime.

Puisque rien n'oblige les sujets que la volonté générale, nous rechercherons comment se manifeste cette volonté, à quels signes on est sûr de la reconnoître, ce que c'est qu'une loi, et quels sont les vrais caractères de la loi. Ce sujet est tout neuf : la définition de la loiest encore à faire.

A l'instant que le peuple considère en particulier un ou plusieurs de ses membres, le peuple se divise. Il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est l'un, et le tout moins cette partie est l'autre. Mais le tout moins une partie n'est pas le tout; tant que ce rapport subsiste, il n'y a donc plus de tout, mais deux parties inégales.

Au contraire, quand tout le peuple staue sur tout le peuple, il ne considère que luiméme; et s'il se forme un rapport, c'est de l'objet entier sous un point de vue à l'objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors l'objet sur lequel on statue est général, et la volonté qui statue est aussi générale. Nous examinerons s'il y a quelque autre espèce d'acte qui puisse porter k nom de loi.

Si le souverain ne peut parler que par des

lois, et si la loi ne peut jamais avoir qu'un objet général et relatif également à tous les membres de l'état, il s'ensuit que le souverain n'a jamais le pouvoir de rien statuer sur un objet particulier; et, comme il importe cependant à la conservation de l'état qu'il soit aussi décidé des choses particulières, nous rechercherons comment cela se peut faire.

Les actes du souverain ne peuvent être que des actes de volonté génerale, des lois; il faut ensuite des actes déterminans, des actes de force ou de gouvernement, pour l'exécution de ces mêmes lois; et ceux-en, au contraire, ne peuvent avoir que des objets particuliers. Ainsi l'acte par lequel le souverain statue qu'on elira un chef est une loi; et l'acte par lequel on élit ce chef en exécution de la loi n'est qu'un acte de gouvernement.

Voici donc un troisième rapport sous lequel le peuple assemblé peut être consideré, savoir, comme magistrat ou executeur de la loi qu'il a portée comme souverain (1).

Nous examinerons s'il est possible que le peuple se dépouille de son droit de souveraineté pour en revêtir un homme ou plusieurs ; car l'acte d'election n'étant pas une loi, et dans cet acte le peuple n'étant pas souverain lu-même, on ne voit point comment alors il peut transférer un droit qu'il n'a pas.

L'essence de la souveraineté consistant dans la volonté générale, on ne voit point non plus comment on peut s'assurer qu'une volonté particulière sera toujours d'accord avec cette volonte generale. On doit bien plutôt présumer qu'elle y sera souvent contraire; car l'interêt privé tend toujours aux preferences, et l'interêt public à l'égalité; et quand cet accord seroit possible, il suffiroit qu'il ne fût pas nécessaire et indestructible pour que le droit souverain n'en pût resulter.

Nous rechercherons si, sans violer le pacte

social, les chefs du peuple, sous quelque nom qu'ils soient elus, peuvent jamais être autre chose que les officiers du peuple, auxquels il ordonne de faire executer les lois; si ces chefs ne lui doixent pas compte de leur administration, et ne sont pas soumis enx-mêmes aux lois qu'ils sont chargés de faire observer.

Si le peuple ne peut aliener son droit suprême, peut-il le confier pour un temps? s'il ne peut se donner un maître, peut-il se donner des représentans? Cette question est importante et mente discussion.

Si le peuple ne peut avoir m souverain ni representans, nous examinerons comment il peut porter ses lois lui-même; s'il doit avoir beaucoup de lois; s'il doit les changer souvent; s'il est aisé qu'un grand peuple soit son propre legislateur;

Si le peuple romain n'étoit pas un grand peuple ;

S'il est bon qu'il y ait de grands peuples.

Il suit des considérations precedentes qu'il y a dans l'état un corps intermédiaire entre les sujets et le souverain; et ce corps intermédiaire, forme d'un ou de plusieurs membres, est charge de l'administration publique, de l'exécution des lois, et du maintien de la liberte civile et politique.

Les membres de ce corps s'appellent magistrats ou roir, c'est-à-dire gouverneurs. Le corps entier, consideré par les hommes qui le composent, s'appelle prince, et considere par son action, il s'appelle gouvernement.

Si nous considerons l'action du corps entier agissant sur lui-même, c'est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain à l'état, nous pouvons comparer ce capport à celui des extremes d'une proportion continue dont le gouvernement donne le moven terme. Le magistrat reçoit du souverain les ordres qu'il donne au peuple; et, tout compensé, son produit ou sa puissance est au même degre que le produit ou la puissance des citovens, qui sont sujets d'un côté et souverains de l'autre. On ne sauroit alterer aucun des trois termes sans rompre à l'instant la proportion. Si le souverain veut gouverner, ou si le prince veut donner des lois. ou si le sujet refuse d'obéir, le desordre succède à la règle, et l'état dissous tombe dans le despotisme ou dans l'anarchie.

<sup>(1)</sup> Ces questions et propositions sont la pluport extrates du troité du Conteut sucial, extrat lub même d'un plus grand ouvrage, entrepris sans consulter mes forces, et abandoune depuis long-temps Le petit traité que J'en ai detaché, et dont c'est iel le nominaire, sera public à part, "."

<sup>(\*)</sup> On voit per cette note que l'intention de flouteurs, cron de faère part dire ! Confé avant le confrat ment Man per dun que des difficultes sons nombre retardolent l'impression de l'acord rette du tesse foit engléronnell et ce découte ouvrage foi politic deux mois avant l'impression de l'impression de la mois avant l'impression de la confection de la confect

710 ÉMILE.

Supposons que l'état soit composé de dix mille entoyens. Le souverain ne peut être considere que collectivement et en corps; mais chaque particulier a, comme sujet, une existence individuelle et independante. Ainsi le souveram est au sujet comme dix mille à un: c'est-à-dire que chaque membre de l'état n'a pour sa part que la dix-millième partie de l'autorite souveraine, quoiqu'il lui soit soumis tout entier. Que le people soit composé de cent mille hommes, l'etat des sujets ne change pas, et chacun porte toujours tout l'empire des lois, tandis que son suffrage, reduit a un cent-milhème, a dix fois moins d'influence dans leur redaction. Ainsi le sujet restant toujours un, le rapport du souverain augmente en raison du nombre des citovens. D'où il suit que plus l'état s'agrandit, plus la liberté diminue.

Or, moins les volontes particulières se rapportent à la volonté generale, c'est-a-dire les mœurs aux lois, plus la force reprimante doit augmenter. D'un autre côté, la grandeur de l'état donnant aux dépositaires de l'autorite publique plus de tentations et de moyens d'en abuser, plus le gouvernement à de force pour contenir le peuple, plus le souverain doit en avoir à son tour pour contenir le gouvernement.

Il suit de ce double rapport que la preportion continue entre le souverain, le prince et le peuple, n'est point une idée arbitraire, mais une consequence de la nature de l'etat. Il suit encore que l'un des extrêmes, savoir le peuple, étant fixe, toutes les tors que la raison doublee augmente ou diminue, la raison simple augmente ou diminue à son tour; ce qui ne peut se faire sans que le moyen terme change autant de fois. D'où nous pouvons tirer cette consequence, qu'il n'y a pas une constitution de gouvernement unique et absolue, mais qu'il doit y avoir autant de gouvernemens differens en nature qu'il ya d'etats différens en grandeur.

Si plus le peuple est nombreux moins les inœurs se rapportent aux lois, nous examinerons si, par une analogie assez évidente, on ne peut pas dire aussi que plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement est foible.

Pour eclaireir cette maxime nous distinguerons dans la personne de chaque magistrat trois volontes essentiellement différentes : premiè-

rement, la volonté propre de l'individu, pa ne tend qu'a son avantage particulier : senodement, la volonte commune des magistrate qui se rapporte uniquement au profit du peme. volonte qu'on peut appeler volonté de curps, laquelle est generale par rapport au gomunement, et particulière par rapport à l'état don le gouvernement fait partie t en troisieme leu. la volonté du peuple ou la volonté souveraire, laquelle est generale, tant par rapport a l'etat considére comme le tout, que par rapport au gouvernement considere comme partie du tout Dans une legislation parfaite la volunte particulière et individuelle doit être presque nulle; la volonte de corps propre au gouvernement très-subordonnee; et par conséquent la volonte generale et souveraine est la règle de toutes les autres. Aucontraire, selon l'ordre naturel. ces differentes volontés deviennent plus actives amesure qu'elles se concentrent ; la volonte genérale est toujours la plus foible, la volonte de corps a le second rang, et la volonte particulière est preferee à tout ; en sorte que chacun est premierement soi-même, et puis magistrat, et puis citoven: gradation directement opposee a celle qu'exige l'ordre social.

Cela pose, nous supposerons le gouvernement entre les mains d'un seul homme. Voila la volonté particulière et la volonte de corps parfaitement réunies, et par consequent celleci au plus haut degre d'intensite qu'elle puisse avoir. Or, comme c'est de ce degre que depend l'usage de la force, et que la force absolue du gouvernement etant toujours celle du peuple ne varie point, il s'ensuit que le plus actit des gouvernemens est celui d'un seul.

Au contraire, unissons le gouvernement à l'autorité suprème, faisons le prince du souverain, et des citoyens autant de magistrats : alors la volonté de corps, parfaitement confondue avec la volonté generale, n'aura pas plus d'activité qu'elle, et laissera la volonte particulière dans toute sa force. Ainsi le gouvernement, toujours avec la même force absolue, sera dans son minimum d'activité.

Ces regles sont incontestables, et d'autres considerations servent à les confirmer. On voit, par exemple, que les magistrats sont plus acufs dans leur corps que le citoyen n'est dans le sien, et que par consequent la volonté particulière y a beaucoup plus d'influence. Car chaque magistrat est presque toujours chargé de quelque fonction particulière du gouvernement; au lieu que chaque citoyen, pris à part, n'a aucune fonction de la souveraineté. D'adleurs, plus l'état s'étend, plus la force reelle augmente, quoiqu'elle n'augmente pas en raison de son étendue; mais, l'état restant le même, les magistrats ont beau se multiplier, le gouvernement n'en acquiert pas une plus grande force réelle, parce qu'il est depositaire de celle de l'état, que nous supposons toujours egale. Ainsi, par cette pluralité, l'activite du gouvernement diminue sans que sa force puisse augmenter.

Après avoir trouvé que le gouvernement se relâche à mesure que les magistrats se multiplient, et que, plus le peuple est nombreux, plus la force reprimante du gouvernement doit augmenter, nous conclurons que le rapport des magistrats au gouvernement doit être inverse de celui des sujets au souverain; c'est-à-dire que plus l'état s'agrandit, plus le gouvernement doit se resserrer, tellement que le nombre des chefs diminue en raison de l'augmentation du peuple.

Pour fixer ensuite cette diversité de formes sous des dénominations plus précises, nous remarquerons en premier heu que le souverain peut commettre le dépôt du gouvernement à tout le peuple ou à la plus grande partie du peuple, en sorte qu'il yait plus de citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers. On donne le nom de démocratic à cette forme de gouvernement.

Ou bien il peut resserrer le gouvernement entre les mains d'un moindre nombre, en sorte qu'il y ait plus de simples citovens que de mag strats; et cette forme porce le nom d'aristocratie.

Enfin il peut concentrer tout le gouvernement entre les mains d'un magistrat unique. Cette troisieme forme est la plus commune, et s'appelle monarchie ou gouvernement royal.

Nous remarquerons que toutes ces formes, ou du moins les deux premières, sont susceptibles de plus et de moins, et ont même une assez grande latitude. Car la démocratie peut embrasser tout le peuple ou se resserrer jusqu'à la moitie. L'aristocratie, à son tour, peut de la moitie du neuple se resserrer indeterminement jusqu'aux plus petits nombres. La royante même admet quelquefois un partage, soit entre le père et le fils, soit entre deux frères, soit autrement. Il y avoit toujours deux rois a Sparte, et l'on a vu dans l'empire romain jusqu'à huit empereurs a la tois, sans qu'on pût dire que l'empire fût divisé. Il y a un point où chaque forme de gouvernement se confond avec la suivante; et, sous trois dénominations spécifiques, le gouvernement est reellement capable d'autant de formes que l'etat a de citoyens.

Il y a plus : chacun de ces gouvernemens pouvant a certains egards se subdiviser en diverses parties , l'une administrée d'une manière et l'autre d'une autre , il pent résulter de ces trois formes combinees une multitude de formes mixtes dont chacune est multiphable par toutes les formes simples.

On a de tout temps beaucoup dispute sur la medleure forme de gouvernement, sans considerer que chacune est la medleure en certains cas, et la pire en d'autres. Pour nous, si dans les différens états le nombre des magistrats (¹) doit être inverse de celui des citoyens, nous conclurons qu'en general le gouvernement démocratique convient aux petits états, l'aristocratique aux mediocres, et le monarchique aux grands.

C'est par le fil de ces recherches que nous parviendrons à savoir quels sont les devoirs et les droits des citoyens, et si l'on peut separer les uns des autres; ce q'e c'est que la patrie, en quoi précisément elle consiste, et à quoi chacun peut connoître s'il a une patrie ou s'il n'en a toont.

Après avoir ainsi considéré chaque espèce de societe civile en elle-même, nous les comparerons pour en observer les divers rapports : les unes grandes, les autres petites; les unes fortes, les autres foibles; s'attaquant, s'offensant, s'entre-detruisant; et, dans cette action et reaction continuelle, faisant plus de miserables et contant la vie à plus d'hommes que s'ils avoient tous garde leur première liberte. Nous examinerons si l'on n'en a pas fait trop ou trop peu dans l'institution sociale; si les individus soumis aux lois et aux hommes, tandis que les so-

<sup>(</sup>c) On we convictulize que je nie decole persent a que de maquetrata sepremes ou a la fed. la materia, des sentres naviant que benen entantida en tede ou telle partiet.

712 ÉMILE.

ciétés gardent entre elles l'indépendance de la nature, ne restent pas exposés aux maux des deux états, sans en avoir les avantages; et s'il ne vaudroit pas mieux qu'il n'y eût point de société civile au monde que d'y en avoir plusieurs. N'est-ce pas cet état mixte qui participe à tous les deux et n'assure ni l'un ni l'autre, per quem neutrum licet, nec tanquàm in bello paratum esse, nec tanquàm in pace securum (1)? N'est-ce pas cette association partielle et imparfaite qui produit la tyrannie et la guerre? et la tyrannie et la guerre ne sont-elles pas les plus grands fléaux de l'humanité?

Nous examinerons enfin l'espèce de remèdes qu'on a cherchés à ces inconvéniens par les ligues et confédérations, qui, laissant chaque état son maître au-dedans, l'arment au-dehors contre tout agresseur injuste. Nous rechercherons comment on peut établir une bonne association fédérative, ce qui peut la rendre durable, et jusqu'à quel point on peut étendre le droit de la confédération, sans nuire à celui de la souveraineté.

L'abbé de Saint-Pierre avoit proposé une association de tous les états de l'Europe pour maintenir entre eux une paix perpétuelle. Cette association étoit-elle praticable? et, supposant qu'elle eût été établie, étoit-il à présumer qu'elle eût duré (2)? Ces recherches nous mènent directement à toutes les questions de droit public qui peuvent achever d'éclaircir celles du droit politique.

Enfin nous poserons les vrais principes du droit de la guerre, et nous examinerons pourquoi Grotius et les autres n'en ont donné que de faux.

Je ne serois pas étonné qu'au milieu de tous nos raisonnemens, mon jeune homme, qui a du bon sens, me dit en m'interrompant : On diroit que nous bâtissons notre édifice avec du hois, et non pas avec des hommes, tant nous alignons exactement chaque pièce à la règle! Il est vrai, mon ami; mais songez que le droit ne se plie point aux passions des hommes, et qu'il s'agissoit entre nous d'établir d'abord les vrais

principes du droit politique. A présent que nos fondemens sont posés, venez examiner ce que les hommes ont bâti dessus, et vous verrez de belles choses!

Alors je lui fais lire Télémaque et poursuive sa route; nous cherchons l'heureuse Salente, et le bon Idoménée rendu sage à force de malheurs. Chemin faisant, nous trouvons beaucop de Protésilas, et point de Philoclès. Adraste, roi des Dauniens, n'est pas non plus introuvable (\*). Mais laissons les lecteurs imaginer nos voyages, ou les faire à notre place un Télémaque à la main; et ne leur suggérons point des applications affligeantes que l'auteur même écare ou fait malgré lui.

Au reste, Émile n'étant pas roi, ni mei dieu, nous ne nous tourmentons point de re pouvoir imiter Télémaque et Mentor dans k bien qu'ils faisoient aux hommes : personne ne sait mieux que nous se tenir à sa place, et ne désire moins d'en sortir. Nous savos que la même tâche est donnée à tous : que quiconque aime le bien de tout son cœur, et le fait de tout son pouvoir, l'a remplie. Nous savons que Télémaque et Menter son des chimères. Émile ne voyage pas en homme oisif, et fait plus de bien que s'il étoit prince. Si nous étions rois, nous ne serions plus bienfaisans. Si nous étions rois et bienfaisans, nous ferions sans le savoir mille mans réels pour un bien apparent que nous croirios faire. Si nous étions rois et sagres, le premier bien que nous voudrions faire à nous-mêmes et aux autres seroit d'abdiquer la royauté et de redevenir ce que nous sommes.

J'ai dit ce qui rend les voyages infructueux à tout le monde. Ce qui les rend encore plus infructueux à la jeunesse, c'est la manière dont on les lui fait faire. Les gouverneurs, plus curieux de leur amusement que de son instruction, la mènent de ville en ville, de palais en palais, de cercle en cercle; ou, s'ils sont sevans et gens de lettres, ils lui font passer son temps à courir des bibliothéques, à visiter des antiquaires, à fouiller de vieux monumens, à

<sup>(1)</sup> SENEC.. de Trang, anim.. cap. t.

<sup>(\*)</sup> Depuis que j'écrivois ceci, les raisons pour ont eté exposées dans l'extrait de ce projet; les raisons contre, du moins celles qui m'ont paru solides, se trouveront dans le recueil de mes écrits, à la aute de ce même extrait.

<sup>(\*)</sup> Dans l'intention de broudler Jean-Jacques avec mylori maréchal et de lui ôter la protection de Prédéric, on avertité premier que le second étoit désigné dans Émile sons le non d'Adraste: Rousseau, loin de nier l'allusion, en convient. Voys Confessions, Livre xu page 515 du touse premier.

transcrire de vieilles inscriptions. Dans chaque pays ils s'occupent d'un autre siècle; c'est comme s'ils s'occupoient d'un autre pays : en sorte qu'après avoir à grands frais parcouru l'Europe, livres aux frivolites ou à l'ennui, ils reviennent sans avoir rien vu de ce qui peut les intéresser, ni rien appris de ce qui peut leur être utile.

Toutes les capitales se ressemblent, tous les peuples s'y melent, toutes les mœurs s'y confondent : ce n'est pas la qu'il faut aller etudier les nations. Paris et Londres ne sont à mes yeux que la même ville. Leurs habitans ont quelques prejuges différens, mais ds n'en out pas mons les uns que les autres, et toutes feurs maximes pratiques sont les mêmes. On sait quelles especes d'hommes doivent se rassembler dans les cours. On sait quelles mœurs l'entassement du people et l'inégalité des fortunes doit partout produire. Sitôt qu'on me parle d'une ville composée de deux cent mille ames, je sais d'avance comment on y vit. Ce que je saurois de plus sur les heux ne vaut pas la peine d'aller l'apprendre.

C'est dans les provinces reculees, où il y a moias de mouvement, de commerce, on les etrangers voyagent moins, dont les habitans se deplacent moins, changent moins de fortune et d'état, qu'il faut aller étudier le genie et les mœurs d'une nation. Voyez en passant la capitale, mais allez observer au loin le pays. Les François ne sont pas à Paris, ils sont en Touranne; les Anglois sont plus Anglois en Mercie qu'a Londres, et les Espagnols plus Espagnols en Galice qu'à Madrid. C'est a ces grandes distances qu'un peuple se caractérise et se montre tel qu'il est sans melange : c'est la que les bons et les mauvais effets du gouvernement se font mieux sentir, comme au bout d'un plus grand rayon la mesure des ares est plus exacte.

Les capports necessaires des mœurs au gousernement ont ete si bien exposés dans le livre de l'Esprit des Lois, qu'on ne peut mieux faire que de recourir a cet ouvrage pour étudier ces rapports. Mais, en general, il y a deux règles fac des et simples pour juger de la bonte relative des gouvernemens. L'une est la population. Dans tout pays qui se dépende l'état tend a sa rune; et le pays qui peuple le plus,

fût-il le plus pauvre, est infailliblement le mieux gouverné (\*).

Mais il faut pour cela que cette population soit un effet naturel du gouvernement et des mœurs; car si elle se faisoit par des colonies. ou par d'autres voies accidentelles et passagéres, alors elles prouveroient le mal par le remède. Quand Auguste porta des lois contre le célibat, ces lois montroient dejà le déclin de l'empire romain. Il faut que la bonté du gouvernement porte les citoyens à se marier, et non pas que la loi les y contraigne : il ne faut pas examiner ce qui se fait par force, car la loi qui combat la constitution s'élude et devient vaine, mais ce qui se fait par l'influence des mœurs et par la pente naturelle du gouvernement, car ces movens out seuls un effet constant. C'étoit la politique du bon abbé de Saint-Pierre de chercher toujours un petit remède à chaque mai particulier, au lieu de remonter à leur source commune, et de voir qu'on ne les pouvoit guerri que tous à la fois. Il ne s'agit pas de traiter separement chaque ulcère qui vient sur le corps d'un malade, mais d'épurer la masse du sang qui les produit tous. On dit qu'il y a des prixen Angleterre pour l'agriculture; je n'en veux pas davantage : cela seul me prouve qu'elle n'y brillera pas longtemps.

La seconde marque de la bonté relative du gouvernement et des lois se tire aussi de la ponulation, mais d'une autre manière, c'est-àdire de sa distribution, et non pas de sa quantite. Deux etats egaux en grandeur et en nombre d'hommes peuvent être fort inégaux en force; et le plus puissant des deux est toujours celui dont les habitans sont le plus egalement repandus sur le territoire : celui qui n'a pas de si grandes villes, et qui par consequent brille le moins, battra toujours l'autre. Ce sont les grandes villes qui epuisent un état et font sa foiblesse: la richesse qu'elles produisent est une richesse apparente et illusoire; c'est beaucoup d'argent et peu d'effet. Un dit que la ville de Paris vaut une province au roi de France; moi je crois qu'elle lui en coûte plusieurs; que c'est à plus d'un egard que Paris est nourri par les provinces, et que la pla-

de ne sache qu'une réale s'arreptote à cette réale : c'est la Chine

715 ÉMILE.

ville et y restent, sans jamais retourner au peuple ni au roi. Il est inconcevable que . dans ce siècle de calculateurs, il n'y en ait pas un qui sache voir que la France scroit beaucoup plus puissante si Paris etoit anéanti. Non-seulement le peuple mal distribue n'est pas avantageux à l'etat, mais il est plus rumeux que la depopulation meme, en ce que la denopulation ne donne qu'un produit nul, et que la consommation mal entendue donne un produit negatif. Quand j'entends un François et un Anglois, tout fiers de la grandeur de leurs capitales, disputer entre eux lequel de Paris ou de Londres contient le plus d'habitans, c'est pour moi comme s'ils disputoient ensemble lequel des deux peuples à l'honneur d'être le plus mal gouverné.

Étudiez un peuple hors de ses villes, ce n'est qu'ainsi que vous le connoîtrez. Ce n'est rien de voir la forme apparente d'un gouvernement, fardee par l'appareil de l'administration et par le jargon des administrateurs, si l'on n'en étudie aussi la nature par les effets qu'il produit sur le peuple, et dans tous les degres de l'administration. La différence de la forme au fond se trouvant partagée entre tous ces degrés, ce n'est qu'en les embrassant tous qu'on connoît cette difference. Dans tel pays c'est par les manœuvres des subdelegues qu'on commence a sentir l'esprit du ministere ; dans tel autre il faut voir elire les membres du parlement pour juger s'il est vrai que la nation soit libre : dans quelque pays que ce soit il est impossible que qui n'a vu que les villes connoisse le gouvernement, attendu que l'esprit a'en est jamais le même pour la ville et pour la campagne. Or , c'est la campagne qui fait le pays, et c'est le peuple de la campagne qui fait la nation.

Cette étude des divers peuples dans leurs provinces reculees, et dans la simplicité de leur génie originel, donne une observation genérale bien favorable à mon epigraphe, et hien consolante pour le cœur bumain; c'est que toutes les nations, ainsi observees, paroissent en valoir beaucoup mieux; plus elles se rapprochent de la nature, plus la bonté domine dans feur caractère : ce n'est qu'en se renfermant dans les villes, ce n'est qu'en s'al-

part de leurs revenus se versent dans cette : terant à force de culture, qu'elles se departie et y restent, sans jamais retourner au vent, et qu'elles changent en vices agreables peuple ni au roi. Il est inconcevable que, dans pernicieux quelques defauts plus grossiers qui ce siècle de calculateurs, il n'y en ait pas un inalfaisans.

De cette observation résulte un nouvel aus tage dans la manière de voyager que je propose, en ce que les jeunes gens, séjournes peu dans les grandes villes ou règne une borrible corruption, sont moins exposes à la cetracter, et conservent parmi des hommes plus simples, et dans des societes moins nombresses, un jugement plus sûr, un goût plus sain, des mœurs plus honnêtes. Mais, au reste, cette contagion n'est guère à craindre pour mon Émile; il à tout ce qu'il faut pour ses garantir. Parmi toutes les précautions que j'a prises pour cela, je compte pour beaucoup l'attachement qu'il à dans le cœur.

On ne sait plus ce que peut le vernable amour sur les inchnations des jeunes gens, parce que ne le connoissant pas mieux qu'eux, ceux qui les gouvernent les en detournent. Il faut pourtant qu'en jeune homme aune en qu'il soit debauché. Il est aisé d'en imposer par les apparences. On me citera mille jeunes gens qui, dit-on, vivent fort chastement sus amour; mais qu'on me cite un homme fait, un veritable homme qui dise avoir ainsi passe sa jeunesse, et qui soit de honne foi. Dans toutes les vertus, dans tous les devoirs, on ne cherche que l'apparence; moi, je cherche la realite, et je suis trompé s'il y a, pour y parvenir, d'autres moyens que ceux que je donne.

L'idee de rendre Émile amoureux avant de le faire voyager n'est pas de mon invention. Voici le trait qui me l'a suggerce.

J'etois à Venise en visite chez le gouverneur d'un jeune Anglois. C'étoit en hiver, nous etions autour du feu. Le gouverneur reçoit ses lettres de la poste. Il les lit, et puis en lit une tout haut a son élève. Elle étoit en anglois : je n'y compris rien; mais, durant la lecture, je vis le jeune homme déchirer de très-belles manchettes de point qu'il portoit, et les jeter au feu l'une après l'autre, le plus doucement qu'il put, afin qu'on ne s'en aperçot pas. Surpris de ce caprice, je le regarde au visage, et crois y voir de l'emotion; mais les signes exterieurs des passions, quoique assez semblables chez tous les hommes, ont des differences na-

tionales sur lesquelles il est facile de se tromper. Les peuples ont divers langages sur le visage, aussi bien que dans la bouche. l'attends la fin de la lecture, et puis montrant au gouverneur les poignets nus de son élève, qu'il cachoit pourtant de son mieux, je lui dis : Peut-on savoir ce que cela signifie?

Le gouverneur, voyant ce qui s'étoit passé, se mit a rire, embrassa son elève d'un air de satisfaction; et apres avoir obtenu son consentement, il me donna l'explication que je souhaitois.

Les manchettes, me dit-il, que M. John vient de dechirer sont un présent qu'une dame de cette ville lui a fait il n'y a pas long-temps. Or, vous saurez que M. John est promis dans son pays à une jeune demoiselle pour laquelle il a beaucoup d'amour, et qui en mérite encore davantage. Cette lettre est de la mère de sa maltresse, et je vais vous en traduire l'endroit qui a cause le degât dont vous avez eté le témoin.

Lucy ne quitte point les manchettes de
 ford John. Miss Betty Roldham vint hier
 passer l'après-midi avec elle et voulut à toute
 force travailler a son ouvrage. Sachant que

- Lucy s'etoit levee aujourd'hui plus tôt qu'à
- l'ordinaire, j'ai voulu voir ce qu'elle faisoit,
  et je l'ai trouvée occupée a delaire tout ce
- y qu'avoit fait hier miss Betty. Elle ne veut pas
- · qu'il y ait dans son présent un seul point • d'une autre main que la sienne. •

M. John sortit un moment apres pour prendre d'autres manchettes, et je dis a son gouverneur : Vous avez un elève d'un excellent naturel; mais parlez-moi vrai, la lettre de la mère de miss Lucy n'est-elle point arrangee? N'est-ce point un expédient de votre façon contre la dame aux manchettes? Non, me dii-il, la chose est reelle; je u'ai pas mis tant d'art a mes soins; j'y ai mis de la simplicité, du zele, et Dieu a beni mon travail.

Le trait de ce jeune homme n'est point sorti de ma memoire; il n'etoit pas propre à ne rien produire dans la tête d'un réveur comme moi.

Il est temps de finir. Ramenous lord John à miss Lucy, c'est-à-dire, Émile à Sophie. Il lui rapporte avec un cœur non moins tendre qu'avant son départ un esprit plus eclaire, et il rap-

porte dans son pays l'avantage d'avoir connu les gouvernemens par tous leurs vices, et les peuples par toutes leurs vertus. J'ai même pris soin qu'il se liat dans chaque nation avec quelque homme de merite par un traité d'hospitalite à la manière des anciens, et je ne serai pas fàché qu'il cultive ces connoissances par un commerce de lettres. Outre qu'il peut être utile et qu'il est tonjours agréable d'avoir des correspondances dans les pays eloignes, c'est une excellente précaution contre l'empire des prejuges nationaux, qui, nous attaquant toute la vie, ont tôt ou tard quelque prise sur nous. Rien n'est plus propre à leur ôter cette prise que le commerce desinteressé de gens senses qu'on estime, lesquels, n'ayant point ces prejugés et les combattant par les feurs, nous donnent les moyens d'opposer sans cesse les uns aux autres, et de nous garantir ainsi de tous. Ce n'est point la même chose de commercer avec les etrangers chez nous ou chezeux. Dans le premier cas, ils ont toujours pour le pays où ils vivent un ménagement qui leur fait deguiser ce qu'ils en pensent, ou qui leur en fait penser favorablement tandis qu'ils y sont : de retour chez eux ils en rabattent, et no sont que justes. Je serois bien aise que l'etranger que je consulte eut vu mon pays, mais je ne lui en demanderai son avis que dans le sien.

Après avoir presque employé deux ans à pareunrir quelques-uns des grands états de l'hurope et beaucoup plus des petits; après en avoir appris les deux on trois principales langues; après y avoir vu ce qu'il y a de vraiment curieux, soit en histoire naturelle, soit en gouvernement; soit en arts, soit en hommes, Émile, devoré d'impatience, m'avertit que notre terme approche. Alors je lui dis : He bien! mon ami, vous vous souvenez du principal objet de nos voyages; vous avez vu, vous avez observe; quel est enfin le resultat de vos observations? A quoi vous fixez-vous? Ou je me suis trompé dans ma methode, ou il doit me repondre a peu pres ainsi;

A quoi je me fixe? à rester tel que vous m'avez fait être, et à n'ajonter volontairement aucune autre chaîne à celle dont me chargent la nature et les lois. Plus j'examme > l'ouvrage des hommes dans leurs institutions, » plus je vois qu'à force de vouloir être indépendans ils se font esclaves, et qu'ils usent » leur liberté même en vains efforts pour l'as-» surer. Pour ne pas céder au torrent des cho- ses, ils se font mille attachemens; puis, sitôt • qu'ils veulent faire un pas, ils ne peuvent, et sont étonnés de tenir à tout. Il me semble • que pour se rendre libre on n'a rien à faire; » il suffit de ne pas vouloir cesser de l'être. C'est vous, ô mon maître! qui m'avez fait li- bre en m'apprenant à céder à la nécessité. Qu'elle vienne quand il lui platt, je m'y laisse • entraîner sans contrainte; et. comme je ne veux pas la combattre, je ne m'attache à rien » pour me retenir. J'ai cherché dans mes voya-• ges si je trouverois quelque coin de terre où je pusse être absolument mien; mais en quel lieu parmi les hommes ne dépend-on plus de · leurs passions? Tout bien examiné, j'ai trou-» vé que mon souhait même étoit contradic-» toire; car, dussé-je ne tenir à nulle autre chose, je tiendrois au moins à la terre où je me serois fixé; ma vie seroit attachée à cette terre comme celle des dryades l'étoit à leurs arbres ; j'ai trouvé qu'empire et liberté étant deux mots incompatibles, je ne pouvois être maître d'une chaumière qu'en cessant de l'é-tre de moi.

Hoc erat in votis, modus agri non ità magnus (\* .

• Je me souviens que mes biens furent la cause de nos recherches. Vous prouviez très- solidement que je ne pouvois garder à la fois ma richesse et ma liberté: mais quand vous vouliez que je fusse à la fois libre et sans be-» soins, your vouliez deux choses incomnati- bles : car je ne saurois me tirer de la dépen- dance des hommes qu'en rentrant sous celle de la nature. Que ferai-je donc avec la for-» tune que mes parens m'ont laissée? Je com- mencerai par n'en point dépendre; je relà-· cherai tous les liens qui m'y attachent : si on > me la laisse, elle me restera; si on me l'ôte, on ne m'entraînera point avec elle. Je ne me • tourmenterai point pour la retenir, mais je resterai ferme à ma place. Riche ou pauvre, je serai libre. Je ne le serai point seulement en tel pays, en telle contrée; je le serai par toute la terre. Pour moi toutes les chaînes de l'opinion sont brisées, je ne connois que celles de la nécessité. J'appris à les porter dès maissance, et je les porterai jusqu'à la mont, car je suis homme; et pourquoi ne saurois;
pas les porter étant libre, puisque étant es clave il les faudroit bien porter encore, et celle de l'esclavage pour surcroît?

• Oue m'importe ma condition sur la terre! que m'importe où que je sois? Partout oi l y a des hommes, je suis chez mes frères; partout où il n'y en a pas, je suis chez moi. Tast p que je pourrai rester indépendant et riche, » j'ai du bien pour vivre, et je vivrai. Qual mon bien m'assujettira, je l'abandonner » sans peine: i'ai des bras pour travailler, ek » vivrai. Quand mes bras me manquerout, k » vivrai si l'on me nourrit, je mourrai si l' m'abandonne : je mourrai bien aussi qui » qu'on ne m'abandonne pas ; car la mort n'es pas une peine de la pauvreté, mais une le de la nature. Dans quelque temps que la » mort vienne, je la défie, elle ne me surpre- dra jamais faisant des préparatifs pour vivre; elle ne m'empéchera jamais d'avoir vécu.

 Voilà, mon père, à quoi je me fixe. Sijé » tois sans passions, je serois, dans moném d'homme, indépendant comme Dieu même. puisque ne voulant que ce qui est, je n'aurois » jamais à lutter contre la destinée. Au moiss, ie n'ai qu'une chaîne, c'est la seule que je por » terai jamais, et je puis m'en glorifier. Venu o donc, donnez-moi Sophie, et je suis libre. Cher Émile, je suis bien aise d'entendre sortir de la bouche des discours d'homme. et d'en voir les sentimens dans ton cœur. Ce » désintéressement outré ne me déplait pas à ton âge. Il diminuera quand tu auras des es-» fans, et tu seras alors précisément ce que doit être un bon père de famille et un homme » sage. Avant tes voyages je savois quel en se roit l'effet; je savois qu'en regardant de près » nos institutions tu serois bien éloigné d'y » prendre la confiance qu'elles ne méritent pas. C'est en vain qu'on aspire à la liberté sous la sauvegarde des lois. Des lois! où est-ce qu'il y en a? et où est-ce qu'elles sont respectées? » Partout tu n'as vu régner sous ce nom que · l'intérêt particulier et les passions des hom-

mes. Mais les lois éternelles de la nature et

de l'ordre existent. Elles tiennent lieu de loi
positive au sage; elles sont écrites au fond de
son cœur par la conscience et par la raison;
c'est à celles-là qu'il doit s'asservir pour être
libre; il n'y a d'esclave que celui qui fait mal;
car il le fait toujours malgre lui. La liberté
n'est dans aucune forme de gouvernement,
elle est dans le cœur de l'homme libre, il la
porte partout avec lui. L'homme vil porte
partout la servitude. L'un seroit esclave à Genève, et l'autre libre à Paris.

Si je te parlois des devoirs du citoven, · tu me demanderois peut-être où est la patrie, et lu croirois m'avoir confondu. Tu te trom- perois pourtant, cher Émile; car qui n'a pas · une patrie a du moins un pays. Il y a toujours un gouvernement et des simulacres de lois sous lesquels if a vecu tranquille. Que le con-· trat social n'ait point éte observé, qu'importe si l'interêt particulier l'a protège comme auroit fait la volonté genérale, si la violence publique l'a garanti des violences particulières, si le mal qu'il a vu faire lui a fait aimer ce · qui etoit bien, et si nos institutions mêmes · lui ont fait conneltre et hair leurs propres iniquites? O Émile! où est l'homme de bien o qui ne doit rien à son pars? Quel qu'il soit, il lui doit ce qu'il y a de plus précieux pour · l'homme, la moralite de ses actions et l'a-· mour de la vertu. Ne dans le fond d'un hois . · il cut vecu plus heureux et plus libre; mais n'avant rien a combattre pour suivre ses penchans, il cut été bon sans mérite, il n'eut point été vertueux, et maintenant il sait l'être malgré ses passions. La seule apparence de · l'ordre le porte à le connotre , a l'aimer. Le bien public, qui ne sert que de pretexte aux autres, est pour lui scul un mouf reel. Il apprend à se combattre, à se vaincre, à sacri-· fier son interét a l'interét commun. Il n'est pas vrai qu'il ne tire aucun profit des lois ; elles loi donnent le courage d'être juste , même parmi les mechans. Il n'est pas vrai qu'elles ne l'ont pas rendu libre, elles lui ont appris a regner

Ne dis donc pas, Que m'importe où que je
sois? Il t'importe d'être ou tu peux remplir
tous tes devoirs; et l'un de ces devoirs est
l'attachement pour le lieu de la naissance.
Tes compatriotes te protegérent enfant, tu

· dois les aimer étant homme. Tu dois vivre · au milieu d'eux, ou du moins en lieu d'on tu · puisses leur être utile autant que tu peux l'é- tre, et où ils sachent où te premire si jamais · ils ont besoin de toi. Il y a telle circonstance où un homme peut être plus utile a ses concitovens hors de sa patrie que s'il vivoit dans » son sein. Alors il doit n'ecouter que son zele • et supporter son exil sans murmure; cet exil · même est un de ses devoirs. Mais toi, bon · Emile, à qui rien n'impose ces douloureux · sacrifices, toi qui n'as pas pris le triste emploi · de dire la verite aux hommes, va vivre au · milicu d'eux, cultive leur amitié dans un doux · commerce; sois feur bienfaiteur, leur mo- déle : ton exemple leur servira plus que tous · nos livres, et le bien qu'ils te verront faire · les touchera plus que tous nos vaius discours. . Je ne t'exhorte pas pour cela d'aller vivre » dans les grandes villes ; au contraire , un des · exemples que les bons doivent donner aux » autres est celui de la vie patriarcale et champêtre, la premiere vie de l'homme, la plus · paisible, la plus naturelle et la plus douce à qui n'a pas le cœur corrompu. Heureux, mon » jeune ami, le pays où l'on n'a pas besoin d'al-· ter chercher la paix dans un desert! Mais où s est ce pays? Un homme bienfaisant satisfair mal son penchant au milieu des villes, où il ne trouve presque à exercer son zèle que pour des intrigans ou pour des fripons. L'accueil · qu'on y fait aux fainéans qui viennent y chercher fortune ne fait qu'achever de dévaster · le bays, qu'au contraire il faudroit reneupler » aux depens des villes. Tous les hommes qui se retirent de la grande societe sont utiles · precisement parce qu'ils s'en retirent, puis-· que tous ses vices lui viennent d'être trop nombreuse. Ils sont encore utiles lorsqu'ils · peuvent ramener dans les lieux deserts la vie . la culture et l'amour de leur premier etat. Je m'attendris en songeant combien, de » leur simple retraite, Émile et Sophie peuvent répandre de bienfaits autour d'eux , combien ils peuvent vivifier la campagne et ranimer le » zele eteint de l'infortane villageois. Je crois » voir le peuple se multiplier, les champs se i fertiliser, la terre prendre une nouvelle parure, la multitude et l'abondance transfor-· mer les travaux en fêtes, les cris de joie et » les bénédictions s'élever du milieu des leux : rustiques autour du couple aimable qui les a ranunes. On traite l'age d'or de chimère, et c'en sera toujours une pour quiconque a le cœur et le goût gâtés. Il n'est pas même vrai qu'on le regrette, puisque ces regrets sont y toniours vains. Que taudroit-il donc pour le · faire renaitre? Une seule chose, mais impossible, ce seroit de l'aimer.

· Il semble deja renaître autour de l'habitation de Sophie; yous ne ferez qu'achever » ensemble ce que ses dignes parens ont com-· mencé. Mais, cher Émile, qu'une vie si douce ne te degoûte pas des devoirs penibles, si ja-» mais ils te sont imposes : souviens-toi que les · Romains passoient de la charrue au consulat. Si le prince ou l'état l'appelle au service de · la patrie, quitte tout pour aller remplir dans · le poste qu'on l'assigne, l'honorable tonction · de citoven. Si cette function t'est opereuse, il est un moyen honnête et sûr de s'en affranchir, c'est de la remplir avec assez d'intégrate pour qu'elle ne te soit pas longtemps laissee. Au reste, crains peu l'em-· barras d'une pareille charge; tant qu'il y s aura des hommes de ce siecle, ce n'est pas toi qu'on viendra chercher pour servir · l'etat.

Que ne m'est-il permis de peindre le retour d'Emile aupres de Sophie, et la fin de leurs amours, ou plutôt le commencement de l'amour conjugal qui les unit! amour fonde sur l'estime qui dore autant que la vie ; sur les vertus qui ne s'effacent point avec la beaute; sur les convenances des caracteres qui rendent le commerce nimable, et prolongent dans la vieillesse le charme de la premiere union. Mais tous ces details pourroient plaire sans être utiles; et jusqu'ici je ne me suis permis de details agreables que ceux dont j'ai era voir l'atilite. Quitterois je cette regle a la fin de ma táche? Non; je sens aussi bien que ma plume est lussee. Trop foible pour des travaux de si longue haleine, i'abandounerois celui-ci s'il etoit moins avance : pour ne pas le laisser imparfait, il est temps que j'acheve.

Enfin je vois naître le plus charmant des jours d'Emile et le plus heureux des miens ; je vois couronner mes soins, et je commence d'en goûter le fruit. Le digne couple s'unit d'une

chaine indissoluble, leur houche pronouge a leur cœur confirme des sermens qui ne serve point vains : ils sont epoux. En revenant & temple ils se laissent conduire : ils ne savent » ils sont, où ils vont, ce qu'on fait autour d'on Ils n'entendent point, ils ne répondent que de mots confus, leurs yeux troubles no voient pte rien. O delire! o foiblesse humaine! le senment du bonheur ecrase l'homme, il n'est a assez fort pour le supporter.

Il y a bien peu de gens qui sachent, un jus de mariage, prendre un ton convenable aveles nouveaux époux. La morne décence de uns et le propos leger des autres me sembles egalement deplaces. J'aimerois mieux qu'ot laissat ces jeunes cœurs se renlier sur cuy me mes et se livrer à une agitation qui n'est ne sans charme, que de les en distraire si crustement pour les attrister par une fausse bienséance, ou pour les embarrasser par de manvaises plaisanteries, qui, dussent-elles len plaire en tout autre temps, leur sont tres-sûrement importunes un pareil jour.

Je vois mes deux jeunes gens, dans la dour langueur qui les trouble, n'ecouter aucun des discours qu'on leur tient. Moi, qui veux qu'on jouisse de tous les jours de la vie, leur en laisserai-je perdre un si précieux? Non. je ven qu'ils le goûtent, qu'ils le savourent, qu'il an pour eux ses voluptes. Je les arrache à la foule indiscrète qui les accable, et, les menant promener à l'ecart, je les rappelle a eux-memes en leur parlant d'eux. Ce n'est pas seulement à leurs oreilles que je veux parler, c'est a leurs cœurs; et je n'ignore pas quel est le sujet unique dont ils peuvent s'occuper ce jour-la.

Mes enfans, leur dis-je en les prenant tous deux par la main, il y a trois ans que j'ai vo naître cette flamme vive et pure qui fait votre bonheur aujourd'hui. Elle n'a fait qu'augmenter sans cesse; je vois dans vos yeux qu'elle est à son dernier degré de vehemence; elle ne peut plus que s'afforblir. Lecteurs, ne vovezvous pas les transports, les emportemens, les sermens d'Emile, l'air dedaigneux dont Sophie dégage sa main de la mienne, et les tendres protestations que leurs yeux se font mutuellement de s'adorer jusqu'au dernier soupir ? Je les laisse faire et puis je reprends.

J'ai souvent pense que si l'on pouvoit prolon-

t boobeur de l'amour dans le mariage, on y t le paradis sur la terre. Cela ne s'est jayu jusqu'ici. Mais si la chose n'est pas t-fait impossible, vous êtes bien dignes t l'autre de donner un exemple que vous ez reçu de personne, et que peu d'époux nt imiter. Voulez-vous, mes entans, que ns dise un moyen que j'imagine pour cela, p je crois être le seul possible.

se regardent en souriant et se moquant a simplicité. Émile me remercie nettement à recette, en disant qu'il croit que Sophie me medleure, et que quant à lui celle-la ffit. Sophie approave, et paroît tout aussi ate. Cependant à travers son air de ruite crois demeler un peu de cutiosite. J'exa-Émile; ses yeux ardens devorent les charle son épouse; c'est la seule chose dont il arieux, et tous mes propos ne l'embart guère. Je souris à mon tour en disant bi-même, Je saurai bientôt te rendre at-

différence presque imperceptible de ces emens secrets en marque une bien caracque dans les deux sexes, et bien conanx prejuges recus; c'est que genéraleles hommes sont moins constans que les es, et se rebutent plus tôt qu'elles de l'aheureux. La femme pressent de loin ostance de l'homme, et s'en inquiète (1, ; z qui la rend aussi plus jalouse. Quand mence a s'attiedir, forcee a lui reodre e garder tous les soins qu'il prit autrefois lui plaire, elle pleure, elle s'humilie a son et rarement avec le même succes. L'attaent et les soins gagnent les eœurs, mais les recouvrent guere. Je reviens à ma recontre le refroidissement de l'amour dans

e est simple et facile, reprends-je; c'est ninuer d'étre amans quand on est epoux, fet, dit Émile en riant du secret, elle ne gera pas penible.

France les femmes se détachent les premières; et cela la parce que syant pen de tempérament, et ne roulant hommages, quant un mari men rend plus, on se si des à parsonne. Dans les autres pays, au contraire, mariqui se détache le premier; cela doit etre eneste, ne les fermies, fidèles mais indiscrètes, en les importes leurs desirs, les dégoûtent d'eiles. Ces vérites générales souffir heancoup der eptions; mais je crois lant que ce sout des vériés générales.

Plus pénible à vous qui parlez que vous ne pensez pent-etre. Laissez-moi, je vous prie, le temps de m'expliquer.

Les nœuds qu'on veut trop serrer rompent. Voila ce qui arrive à celui du mariage quand on veut lui donner plus de force qu'il n'en doit avoir. La fidelite qu'il impose aux deux epoux est le plus saint de tous les droits; mais le pouvoir qu'il donne a chacun des deux sur l'autre est trop. La contrainte et l'amoor vont mat ensemble, et le plaisir ne se commande pas. Ne rougissez point, à Sophie l'et ne songez pas à fuir. A Dieu ne plaise que je veuille oftenser votre modestie! mais il s'agit du destin de vos jours. Pour un si grand objet souffrez, entre un epoux et un père, des discours que vous ne supporteriez pas ailleurs.

Ce n'est pas tant la possession que l'assujetfissement qui rassasie, et l'on garde pour une fille entretenue un bien plus long attachement que pour une femme. Comment a-t-on pu faire un devoir des plus tendres caresses, et un droit des plus doux temoignages de l'amour? C'est le desir mutuel qui fait le droit, la nature n'en connoît point d'autre. La loi peut restreindre ce droit, mais elle ne sauroit l'etendre. La volupte est si douce par elle-meme! doit-elle recevoir de la triste géne la force qu'elle n'aura pu tirer de ses propres attraits? Non, mes enfans, dans le mariage les cœurs sont lies, mais les corps ne sont point asservis. Your your dever la fidelite, non la complaisance. Chacun des deux ne peut être qu'à l'autre, mais nul des deux ne doit être a l'autre qu'autant qu'il lui plait.

S'il est donc vrai, cher Emile, que vous vouliez être l'amant de votre femme, qu'elle soit toujours votre maîtresse et la sienne : sovez amant heureux, mais respectueux; obtenez tout de l'amour sans rien exiger du devoir, et que les moindres faveurs ne soient jamais pour vous des droits, mais des grâces. Je sais que la pudeur fuit les aveux formels et demande d'étre vaincue; mais, avec de la delicatesse et du veritable amour, l'amant se trompe-t-il sur la volonté secrète? Ignore-t-il quand le cœur et les yeux accordent ce que la bouche feint de refuser? Que chacun des deux, toujours mattre de sa personne et de ses caresses, ait droit de ne les dispenser à l'autre qu'à sa propre volonte. Souvenez-vous toujours que, même dans le ma720 ÉMILE.

riage, le plaisir n'est légitime que quand le désir est partagé. Ne craignez pas, mes enfans, que cette loi vous tienne éloignés; au contraire, elle vous rendra tous deux plus attentifs à vous plaire, et préviendra la satiété. Bornés uniquement l'un à l'autre, la nature et l'amour vous rapprocheront assez.

A ces propos et d'autres semblables, Émile se fâche, se récrie; Sophie, honteuse, tient son éventail sur ses veux, et ne dit rien. Le plus mécontent des deux, peut-être, n'est pas celui qui se plaint le plus. J'insiste impitovablement : je fais rougir Émile de son peu de délicatesse; je me rends caution pour Sophie qu'elle accepte pour sa part le traité. Je la provoque à parler, on se doute bien qu'elle n'ose me démentir. Émile, inquiet, consulte les yeux de sa jeune épouse; ils les voit, à travers leur embarras, pleins d'un trouble voluptueux qui le rassure contre le risque de la confiance. Il se jette à ses pieds, baise avec transport la main qu'elle lui tend, et jure que, hors la fidélité promise, il renonce à tout autre droit sur elle. Sois, lui dit-il, chère épouse, l'arbitre de mes plaisirs comme tu l'es de mes jours et de ma destinée. Dût ta cruauté me coûter la vie, je te rends mes droits les plus chers. Je ne veux rien devoir à ta complaisance, je veux tout tenir de ton coeur.

Bon Émile, rassure-toi: Sophie est trop généreuse elle-même pour te laisser mourir victime de ta générosité.

Le soir, prêt à les quitter, je leur dis du ton le plus grave qu'il m'est possible: Souvenezvous tous deux que vous êtes libres, et qu'il n'est pas ici question des devoirs d'époux; croyez-moi, point de fausse déférence. Émile, veux-tu venir? Sophie le permet. Émile, en fureur, voudra me battre. Et vous, Sophie, qu'en dites-vous? faut-il que je l'emmène? La menteuse, en rougissant, dira qu'oui. Charmant et doux mensonge, qui vaut mieux que la vérité!

Le lendemain.... L'image de la félicité ne flatte plus les hommes; la corruption du vice n'a pas moins dépravé leur goût que leurs cœurs. Ils ne savent plus sentir ce qui est touchant ni voir ce qui est aimable. Vous qui, pour peindre la volupté, n'imaginez jamais que d'heureux amans nageant dans le sein des délices,

que vos tableaux sont encore imparfaits! vos n'en avez que la moitié la plus grossière; la plus doux attraits de la volunté n'y sont poin O qui de vous n'a jamais vu deux jeunes épon, unis sous d'heureux auspices, sortant du k nuptial, et portant à la fois dans leurs regul languissans et chastes l'ivresse des doux plais qu'ils viennent de gouter. l'aimable securité l'innocence, et la certitude alors si charmate de couler ensemble le reste de leurs jours? Yah l'objet le plus ravissant qui puisse être offerta cœur de l'homme ; voilà le vrai tableau de la velunté : vous l'avez vu cent fois sans le reconnétre; vos cœurs endarcis ne sont plus faits per l'aimer. Sophie, heureuse et paisible, passek jour dans les bras de sa tendre mère ; c'est » repos bien doux à prendre après avoir par la nuit dans ceux d'un époux.

Le surlendemain j'aperçois déjà queler changement de scène. Émile veut paroître a peu mécontent : mais, à travers cette affection, je remarque un empressement si tendre, et même tant de soumission, que je n'en augur rien de bien fàcheux. Pour Sophie, elle est pas gaie que la veille, je vois briller dans ses veu un air satisfait; elle est charmante avec Émit elle lui fait presque des agaceries dont il n'es que plus dépité.

Ces changemens sont peu sensibles, mis ils ne m'echappent pas : je m'en inquièr, j'interroge Émile en particulier; j'appresé qu'à son grand regret, et malgré toutes se instances, il a fallu faire lit à part la nuit precédente. L'impérieuse s'est hatée d'user de son droit. On a un éclaircissement : Emil se plaint amèrement, Sophie plaisante : mà enfin, le voyant prêt à se fâcher tout de bon elle lui jette un regard plein de douceur s d'amour, et, me serrant la main, ne prononce que ce seul mot, mais d'un ton va chercher l'ame, L'ingrat! Emile est si bit qu'il n'entend rien à cela. Moi je l'entends; i'écarte Émile, et je prends à son tour Sophie en particulier.

Je vois, lui dis-je, la raison de ce caprix. On ne sauroit avoir plus de délicatesse ni l'enployer plus mal à propos. Chère Sophie, rasurez-vous; c'est un homme que je vous aidon né, ne craignez pas de le prendre pour tel: vous avez eu les prémices de sa jeunesse; il a: temps pour yous.

· Il faut, ma chère enfant, que je vous ex- plique mes vues dans la conversation que nous enmes tous trois avant-hier. Yous n'y avez • peut-être apercu qu'un art de menager vos planirs pour les rendre durables. U Sophie! elle eut un autre objet plus digne de mes soins, En devenant votre époux, Émile est devenu votre chef; c'est à vous d'obeir, ainsi I la voulu la nature. Quand la femme ressemble a Sophie, il est pourtant bon que l'homme » soit conduit par elle ; c'est encore une loi de la pature; et c'est pour vous rendre autant d'autorité sur son cœur que son sexe lui en donne sur votre personne, que je vous ai faite l'arbitre de ses plaisers. Il vous en coûtera des privations penibles, mais vous réguerez sur · lui si vous savez régner sur vous; et ce qui · s'est deja passe me montre que cet art difficile n'est pas au-dessus de votre courage. · Vous regnerez long-temps par l'amour, si vous rendez vos faveurs rares et prénieuses , si yous savez les faire valoir. Voulez-vous voir votre mari sans cesse à vos pieds, tenez-» le tonjours à quelque distance de votre per- sonne, Mais, dans votre severite, mettez de » la modestie, et non du caprire ; qu'il vous . voie réservee, et non pas fantasque : gardez qu'en menageant son amour vous ne le fassiez · douter du vôtre. Faites-vous chérir par vos · faveurs et respecter par vos refus; qu'il honore la chastete de sa femme sans avoir à se plaindre de sa froideur.

· C'est ainsi, mon enfant, qu'il vous don- nera sa confiance, qu'il écoutera vos avis, qu'il vous consultera dans ses affaires, et me resoudra rien sans en deliberer avec vous. C'est ainsi que vous pouvez le rappeler à la sagesse quand il s'egare, le ramener par une douce persuasion, vous rendre aimable pour vous rendre utile, employer la coquetterie · aux interêts de la vertu, et l'amour au profit de la raison.

> Ne croyez pas avec tout cela que cet art · même puisse vous servir toujours. Quelque · precaution qu'on puisse prendre, la jouissance use les plaisirs, et l'amour avant tous · les autres. Mais, quand l'amour a dure long-temps, une douce habitude en remplit le vide,

l'a prodiquee à personne, il la conservera long- ( ) et l'attrait de la confiance succède aux trans-· ports de la passion. Les entans forment entre · ceux qui leur unt donne l'être une lisison non moins douce et souvent plus forte que l'a-· mour même. Quand vous cesserez d'etre la matresse d'Emile, vous serez sa femme et son amie; vous serez la mère de ses enfans, · Alors, au lieu de votre premiere reserve, eta- blissez entrevous la plus grandeintimite; plus · de lit à part, plus de refus, plus de caprice. Devenez tellement sa moitic, qu'il ne puisse plus se passer de vous, et que, sitôt qu'il vous quitte, il se sente loin de lui-même. Vous qui fites si bien regner les charmes de la vie do-· mestique dans la maison paternelle, faites-les reigner ainsi dans la vôtre. Tout homme oui se plait dans sa maison aime sa femme, Sou-

> chez lui, vous serez une femme henreuse. · Quant a present, ne sovez pas si sevère à · votre amant; il a merité plus de complai-» sance; il s'offenseroit de vos alarmes; ne me- nagez plus si fort sa sante aux depens de son. bonheur, et jouissez du vôtre. Il ne faut point · attendre le degoût ni rebuter le désir; il ne · faut point refuser pour refuser, mais pour · faire valoir ce qu'on accorde, ›

> venez-vous que si votre épous vit beureux

Ensuite, les reunissant, je dis devant elle à son jeune époux : Il faut bien supporter le joug qu'on s'est impose. Méritez qu'il vous sort rendu leger. Surtout sacrifiez aux grâces, et u'imaginez pas vous rendre plus aimable en boudant. La paix n'est pas difficile à faire, et chacun se doute aisement des conditions. Le traite se signe par un baiser; apres quoi je dis a mon clève : Cher Emile, un homme a besoin toute sa vie de conseil et de guide. J'ai fait de mon mieux pour remplir jusqu'a present ce devoir envers vous ; ici finit ma longue táche et commence celle d'un autre. L'abdique aujourd'hui l'autorité que vous m'avez confice, et voici désormais votre gouverneur.

Pen à peu le premier delire se calme, et leur laisse goûter en paix les charmes de leur nouvel etat. Heureux amans! dignes epoux! pour honorer leurs vertus, pour pendre leur felie té, il faudroit faire Ulistoire de leur vic. Combien de fois, contemplant en eux mon ouvrag , je me sens saisi d'un ravissement qui fait palpiter mon cœur! combien de fois je joins leurs mains dans les miennes en bénissant la Providence et poussant d'ardens supirs! que de baisers j'applique sur ces deux mains qui se serrent! de combien de larmes de joie ils me les sentent arroser! Ils s'attendrissent à leur tour en partageant mes transports. Leurs respectables parens jouissent encore une fois de leur jeunesse dans celle de leurs enfans; ils recommencent pour ainsi dire de vivre en eux, ou plutôt ils connoissent pour la première fois le prix de la vie : ils maudissent leurs anciennes richesses qui les empéchèrent au même âge de goûter un sort si charmant. S'il y a du bonheur sur la terre, c'est dans l'asile où nous vivons qu'il faut le chercher.

Au bout de quelques mois, Émile entre un matin dans ma chambre, et me dit en m'em-

brassant : Mon maître, félicitez votre enfant: il espère avoir bientôt l'honneur d'être père.0 quels soins vont être imposés à notre zèle, a que nous allons avoir besoin de vous! A Dieu y plaise que je vous laisse encore élever le & après avoir élevé le père! A Dieu ne plaise d'u devoir si saint et si doux soit jamais remnim un autre que moi, dusse je aussi bien chor pour lui qu'on a choisi pour moi-même! Ma restez le maitre des jeunes maîtres. Conseilenous, gouvernez-nous, nous serons docie; tant que je vivrai j'aurai besoin de vous. J'er i plus besoin que jamais, maintenant que ne fonctions d'homme commencent. Vous au rempli les vôtres : guidez-moi pour vous 🖦 ter; et reposez-vous, il en est temps.

# ÉMILE ET SOPHIE,

OU

# LES SOLITAIRES.

#### LETTRE PREMIERE.

J'étois libre, j'étois heureux, ô mon maître! vous m'aviez fait un cœur propre à goûter le bonheur, et vous m'aviez donne Sophie; aux delices de l'amour, aux épanchemens de l'amitie, une familie paissante ajoutoit les charmes de la tendresse paternelle, tout m'annoncoit une vie agreable, tout me promettoit une douce vieillesse, et une mort paisible dans les bras de mes enfans. Helas! qu'est devenu ce temps heureux de jonissance et d'espérance, où l'avenir embellissoit le present, où mon cœur, ivre de sa joie, s'abreuvoit chaque jour d'un siècle de felicité? Tout s'est évanoui comme un songe : jeune encore, j'ai tout perdu, femme, enfans, amis, tout enfin, jusqu'au commerce de mes semblables. Mon cœur a été dechiré par tous ses attachemens; il ne tient plus qu'aumoindre de tous, au tiede amour d'une vie sans plaisirs, mais exempte de remords. Si je survis long-temps à mes pertes, mon sort est de vieillir et de mourir seul, sans jamais revoir un visage d'homme, et la scule Providence me fermera les yeux.

En cet état, qui peut m'engager encore à prendre soin de cette triste vie que j'ai si peu de raisons d'aimer? Des souvenirs, et la consolation d'être dans l'ordre en ce monde en m'y soumettant sans murmure aux décrets eternels. Je suis mort dans tout ce qui m'etoit cher; j'attends sans impatience et sans crainte que ce qui reste de moi rejourne ce que j'ai perdu.

Mais vous, mon cher mattre, vivez-vous? joui de étes-vous mortel encore sur cette terre d'exil regrets! avec votre Émile, ou si deja vous habitez avec

Sophie la patrie des âmes justes? Hélas! où que vous sovez vous étes mort pour moi, mes yeux ne vous verront plus, mais mon cœur s'occupera de vous sans cesse. Jamais je n'aj mieux connu le prix de vos soins qu'après que la dure nécessité m'a si cruellement fait sentir ses coups et m'a tout ôte excepte moi. Je suis seul, j'ai tout perdu; mais je me reste, et le desespoir ne m'a point aneanti. Ces papiers ne vous parviendront pas, je ne puis l'espérer; sans doute ils périront sans avoir été vus d'aueun homme : mais n'importe, ils sont écrits, je les rassemble, je les lie, je les continue, et c'est a vous que je les adresse : c'est à vous que je veux tracer ces precieux souvenirs qui nourrissent et navrent mon cœur ; c'est à vous que je veux rendre compte de moi, de mes sentimens, de ma conduite, de ce cœur que vous m'avez donné. Je dirai tout, le bien, le mal, mes douleurs, mes plaisirs, mes fautes; mais je crois n'avoir rien à dire qui puisse déshonorer votre ouvrage.

Mon bonheur a été précoce; il commença dès ma naissance, il devoit finir avant ma mort. Tous les jours de mon enfance ont ete des jours fortunés, passes dans la liberte, dans la joie ainsi que dans l'innocence; je n'appres jamais a distinguer mes instructions de mes plasirs. Tous les hommes se rappellent avec attendrissement les jeux de leur enfance; mais je suis le seul peut-être qui ne méle point a ces doux souvenirs ceux des pleurs qu'on lui fit verser. Helas! si je fusse mort enfant, j'aurois dejà joui de la vie et n'en aurois pas connu les regrets!

Je devins jeune homme et ne cessai point

d'être heureux. Dans l'âge des passions je formois ma raison par mes sens; ce qui sert à tromper les autres fut pour moi le chemin de la vérité. J'appris à juger sainement des choses qui m'environnoient et de l'intérêt que j'y devois prendre; j'en jugeois sur des principes vrais et simples; l'autorité, l'opinion, n'altéroient point mes jugemens. Pour découvrir les rapports des choses entre elles, j'étudiois les rapports de chacune d'elles à moi : par deux termes connus j'apprenois à trouver le troisième : pour connoître l'univers par tout ce qui pouvoit m'intéresser, il me suffit de me connoître; ma place assignée tout fut trouvé.

J'appris ainsi que la première sagesse est de vouloir ce qui est, et de régler son cœur sur sa destinée. Voilà tout ce qui dépend de nous. me disiez-vous : tout le reste est de nécessité. Celui qui lutte le plus contre son sort est le moins sage et toujours le plus malheureux ; ce qu'il peut changer à sa situation le soulage moins que le trouble intérieur qu'il se donne pour cela ne le tourmente. Il réussit rarement. et ne gagne rien à réussir. Mais quel être sensible peut vivre toujours sans passions, sans attachemens? Ce n'est pas un homme : c'est une brute, ou c'est un dieu. Ne pouvant donc me garantir de toutes les affections qui nous lient aux choses, vous m'apprites du moins à les choisir, à n'ouvrir mon âme qu'aux plus nobles, à ne l'attacher qu'aux plus dignes objets qui sont mes semblables, à étendre pour ainsi dire le moi humain sur toute l'humanité, et à me préserver ainsi des viles passions qui le concentrent.

Quand mes sens éveillés par l'âge me demandèrent une compagne, vous épurâtes leur feu par les sentimens; c'est par l'imagination qui les anime que j'appris à les subjuguer. J'aimois Sophie avant même que de la connoître; cet amour préservoit mon cœur des piéges du vice; il y portoit le goût des choses belles et honnêtes; il y gravoit en traits ineffaçables les saintes lois de la vertu. Quand je vis enfin ce digne objet de mon culte, quand je sentis l'empire de ses charmes, tout ce qui peut entrer de doux, de ravissant dans une âme, pénétra la mienne d'un sentiment exquis que rien ne peut exprimer. Jours chéris de mes premières amours, jours délicieux, que ne pouvez-vous

recommencer sans cesse, et remplir désormait tout mon être! je ne voudrois point d'autréternité.

Vains regrets! souhaits inutiles! Tout et disparu, tout est disparu sans retour... Apris tant d'ardens soupirs j'en obtins le prix; tou mes vœux furent comblés. Époux et toujous amant, je trouvai dans la tranquille possession un bonheur d'une autre espèce, mais no moins vrai que dans le délire des désirs. No maître, vous croyez avoir connu cette fille achanteresse. O combien vous vous trompa! Vous avez connu ma maîtresse, ma femat; mais vous n'avez pas connu Sophie. Ses chames de toute espèce étoient inépuisables, chaque instant sembloit les renouveler, et le derier jour de sa vie m'en montra que je n'avois ps connus.

Dejà père de deux enfans, je partageois su temps entre une épouse adorée et les des fruits de sa tendresse; vous m'aidiez à prépar à mon fils une éducation semblable à la mieux: et ma fille, sous les yeux de sa mère, cut » pris à lui ressembler. Toutes mes affaire : bornoient au soin du patrimoine de Sophie: j'avois oublié ma fortune pour jouir de matticité. Trompeuse felicité! trois fois j'ai sentité inconstance. Ton terme n'est qu'un point, # lorsqu'on est au comble il faut bientôt décline. Étoit-ce par vous, père cruel, que devoit ou mencer ce déclin? Par quelle fatalité pûtes-we quitter cette vie paisible que nous menions semble? comment mes empressemens vous rebutèrent-ils de moi? Vous vous complaisiez das votre ouvrage; je le voyois, je le sentois, ju étois sûr. Vous paroissiez heureux de mon bosheur; les tendres caresses de Sophie sembloies flatter votre cœur paternel; vous nous aimiz. vous vous plaisiez avec nous, et vous nous quitâtes! Sans votre retraite je serois heureux & core; mon fils vivroit peut-être, ou d'autre mains n'auroient point fermé ses yeux. Samen. vertueuse et chérie, vivroit elle-même dans le bras de son époux. Retraite funeste qui m'a li vré sans retour aux horreurs de mon sort! No. jamais sous vos yeux le crime et ses peines n'eussent approché de ma famille; en l'abadonnant vous m'avez fait plus de maux que vos ne m'aviez fait de biens en toute ma vie.

Bientôt le ciel cessa de bénir une maison ou

vous n'habitiez plus. Les maux, les afflictions se succedoient sans relâche. En peu de mois nous perdimes le pere, la mere de Sophie, et enfin sa tille, sa charmante tille qu'elle avoit tant desirce, qu'elle idolàtroit, qu'elle vouloit suivre. A ce dernier coup sa constance chranlee acheva de l'abandonner. Jusqu'a ce temps, contente et paisible dans sa solitude, elle avoit ignore les amertomes de la vie, elle n'avoit point arme contre les coups du sort cette âme sensible et facile à s'affecter. Elle sentit ces pertes comme on sent ses premiers malheurs : aussi ne furent-elles que les commencemens des nótres. Rien ne pouvoit tarir ses pleurs : la mort de sa fille lui fit sentir plus vivement celle de sa mère; elle appeloit sans cesse l'une ou l'autre en gemissant; elle faisoit retentir de leurs noins et de ses regrets tous les lieux où jadis elle avoit recu leurs innocentes caresses; tous les objets qui les lui rappeloient aigrissoient ses douleurs. Je resolus de l'eloigner de ces tristes lieux. J'avois dans la capitale ce qu'on appelle des affaires, et qui n'en avoient jamais été pour moi jusque alors : je lai proposai d'y suivre une anne qu'elle s'etoit faite au voisinage, et qui étoit obligee de s'y rendre avec son mari. Elle y consentit, pour ne point se separer de moi, pepenetrant pas mon motif. Son affliction lui étoit trop chère pour chercher ala calmer. Partager ses regrets, pleurer avec elle, etoit la seule con-) solation qu'on put lui donner.

En approchant de la capitale, je me sentis frappé d'une impression funeste que je n'avois jamais eprouvée auparavant. Les plus tristes pressentimens s'elevoient dans mon sein : tout ce que j'avois vu, tout ce que vous m'aviez dit des grandes villes, me faisoit trembler sur le sejour de celle-ci. Je m'effrayois d'exposer une union si pure à tant de dangers qui pouvoient l'alterer. Je frémissois, en regardant la triste Soplue, de songer que j'entrainois moi-même tant de vertus et de charmes dans ce gouffre de prejuges et de vices ou vont se perdre de toutes parts l'innocence et le bonheur.

Cependant, sûr d'elle et de moi, je meprisois cet avis de la prudence, que je prenois pour un vain pressentiment; en m'en laissant tourmenter je le traitois de chimere. Hélas! je n'imaginois pas le voir si tôt et si cruellement justifié. Je ne songeois guere que je n'altois pas chercher le

peril dans la capitale, mais qu'il m'y saivoit.

Comment vous parler des deux ans que nous passames dans cette fatale ville, et de l'effet cruel que fit sur mon âme et sur mon sort ce sejour empoisonne? Vous avez trop su ces tristes catastrophes, dont le souvenir, efface dans des jours plus heureux, vient aujourd'hui redoubler mes regrets en me camegant a feur source. Quel changement produisit en moi ma complaisance pour des liaisons trop aimables que l'habitude commencoit à tourner en amitie! Comment l'exemple et l'initation, contre lesquels yous aviez si bien arme mon cour, l'amenecent-ils insensiblement à ces goûts frivoles que, plus jeune, l'avois su dedaigner? Qu'il est different de voir les choses distrait par d'antres objets, on seulement occupe de ceux qui nous frappent! Ce n'étoit plus le temps ou monimagination échauffée ne cherchoit que Sophie et rebutoit tout ce qui n'etoit pas elle. Je ne la cherchois plus, je la possedois, et son charme embellissoit alors autant les objets qu'il les avoit deligures dans ma premiere jeunesse. Mais bientôt ces memes objets atfoiblirent mes goûts en les partageant. Use peu à peu sur tous ces amusemens trivoles, mon cour perdoit insensiblement son premier ressort et devenoit incapable de chaleur et de force : l'errois avec inquietnde d'un plaisir a l'autre; je cherchois tout et je m'ennuyois de tout; je ne me plaisois qu'où je n'étois pas, et m'étourdissois pour m'amuser. Je sentois une révolution dont je ne voulois point me convainere; je ne me laissois pas le temps de rentrer en moi, crainte de ne m'y plus retrouver. Tous mes attachemens s'étoient relaches, toutes mes affections s'étoient attredies : p'avois mis un jargon de sentiment et de morale à la place de la réalite. J'étois un homme galant sans tendresse, un stoicien sans vertus, un sage occupé de tolies : je n'avois plus de votre Emile que le nom et quelques discours. Ma franchise. ma liberté, mes plaisirs, mes devoirs, vous. mon fils, Sophie elle-même, tout ce qui jadis animort, elevort mon esprit et faisoit la plenitude de mon existence, en se detachant peu a peu de moi, sembloit m'en detacher moi-même, et ne laissoit plus dans mon âme affaissee qu'un sentiment importun de vide et d'aneantissement. Enfin je n'aimois plus, ou crovois ne plus aimer. Ce feu terrible, qui parossoit presque éteint, couvoit sous la cendre pour éclater bientôt avec plus de fureur que jamais.

Changement cent fois plus inconcevable! Comment celle qui faisoit la gloire et le bonheur de ma vie en fit-elle la honte et le désespoir? Comment décrirois-je un si déplorable égarement? Non, jamais ce détail affreux ne sortira de ma plume ni de ma bouche; il est trop injurieux à la mémoire de la plus digne des femmes, trop accablant, trop horrible à mon souvenir, trop décourageant pour la vertu ; j'en mourrois cent fois avant qu'il fût achevé. Morale du monde, piéges du vice et de l'exemple, trahisons d'une fausse amitié, inconstance et foiblesse humaine, qui de nous est à votre épreuve? Ah! si Sophie a souillé sa vertu, quelle femme osera compter sur la sienne? Mais de quelle trempe unique dut être une âme qui put revenir de si loin à tout ce qu'elle fut auparavant!

C'est de vos enfans régénérés que j'ai à vous parler. Tous leurs égaremens vous ont été connus: je n'en dirai que ce qui tient à leur retour à eux-mêmes et sert à lier les événemens.

Sophie consolée, ou plutôt distraite par son amie et par les sociétés où elle l'entrainoit, n'avoit plus ce goût décidé pour la vie privée et pour la retraite : elle avoit oublié ses pertes et presque ce qui lui étoit resté. Son fils, en grandissant, alloit devenir moins dépendant d'elle. et déjà la mère apprenoit à s'en passer. Moimême je n'étois plus son Émile, je n'étois que son mari ; et le mari d'une honnête femme, dans les grandes villes, est un homme avec qui l'on garde en public toutes sortes de bonnes manières, mais qu'on ne voit point en particulier. Long-temps nos coteries furent les mêmes. Elles changèrent insensiblement. Chacun des deux pensoit à se mettre à son aise loin de la personne qui avoit droit d'inspection sur lui. Nous n'étions plus un, nous étions deux : le ton du monde nous avoit divisés, et nos cœurs ne se rapprochoient plus; il n'y avoit que nos voisins de campagne et amis de ville qui nous réunissent quelquefois. La femme, après m'avoir fait souvent des agaceries auxquelles je ne résistois pas toujours sans peine, se rebuta, et s'attachant tout-à-fait à Sophie en devint inséparable. Le mari vivoit fort lié avec son épouse, et par conséquent avec la mienne. Leur conduite ex-

térieure étoit régulière et décente : mais less maximes auroient du m'effraver. Leur bonn intelligence venoit moins d'un véritable auchement que d'une indifférence commune se les devoirs de leur état. Peu jaloux des dras qu'ils avoient l'un sur l'autre, ils préteadoint s'aimer beaucoup plus en se passant tous les goûts sans contrainte, et ne s'offensant pointé n'en être pas l'objet. Que mon mari vive lereux, sur toute chose, disoit la femme: ou j'aie ma femme pour amie, je suis content, dsoit le mari. Nos sentimens, poursuivoient-à, ne dépendent pas de nous, mais nos prociés en dépendent : chacun met du sien tout ce ail peut au bonheur de l'autre. Peut-on miem à mer ce qui nous est cher que de vouloir toute qu'il désire? On évite la cruelle nécessité des

Ce système ainsi mis à découvert tout du coup nous eût fait horreur. Mais on ne sait ps combien les épanchemens de l'amitié foat pass de choses qui revolteroient sans elle : on nent pas combien une philosophie si bien admit aux vices du cœur humain, une philosophicai n'offre, au lieu des sentimens qu'on n'est pla maître d'avoir, au lieu du devoir caché qui tourmente et qui ne profite à personne, qui soins, procédés, bienséances, attentions, ex franchise, liberté, sincérité, confiance; on # sait pas, dis-je, combien tout ce qui mainist l'union entre les personnes, quand les cœus » sont plus unis, a d'attrait pour les meilles naturels, et devient séduisant sous le mage de la sagesse : la raison même auroit peine in défendre si la conscience ne venoit au secont C'étoit là ce qui maintenoit entre Sophie et mi la honte de nous montrer un empressent que nous n'avions plus. Le couple qui nos avoit subjugués s'outrageoit sans contrainte, d croyoit s'aimer : mais un ancien respect l's pour l'autre, que nous ne pouvions vaince. nous forçoit à nous fuir pour nous outrager. L paroissant nous être mutuellement à charge. nous étions plus près de nous réunir qu'es qui ne se quittoient point. Cesser de s'evite quand on s'offense, c'est être surs de ne seraprocher jamuis.

Mais, au moment où l'éloignement cute nous étoit le plus marqué, tout changes de la manière la plus bizarre. Tout à coup Sophie devint aussi sédentaire et retirée qu'elle avoit p été dissipée jusque alors. Son humeur, qui n'étoit pas toujours égale, devint constamment triste et sombre. Enfermee depuis le matin jusqu'au soir dans sa chambre, sans parler, sans pleurer, sans se soucier de personne, elle ne pouvoit souffrir qu'on l'interrompit. Son amie elle-même lui devint insupportable; elle le lui dit, et la recut mal sans la rebuter : elle me pria plus d'une fois de la delivrer d'elle. Je lui fis la guerre de ce caprice dont j'accusois un peu de jalousie; je le lui dis même un jour en plaisantant. Non, monsieur, je ne suis point jalouse, me dit-elle d'un air froid et resolu; mais l'ai cette femme en borreur : je ne vous demande qu'une grace, c'est que je ne la revoie jamais. Frappe de ces mots, je voulus savoir la raison de sa haine : elle refusa de repondre. Elle avoit dejà fermé sa porte au mari; je fus obligé de la fermer à la femme, et nous ne les vimes plus.

Cependant sa tristesse continuoit et devenoit inquietante. Je commençai de m'en alarmer; mais comment en savoir la cause qu'elle s'obstinoit à taire? Ce n'étoit pas à cette âme fière qu'on en pouvoit imposer par l'autorité. Nous avions cessé depuis si long-temps d'être les confidens l'un de l'autre, que je fus peu surpris qu'elle dedaignat de m'ouvrir son cœur : il falloit meriter cette confiance; et, soit que sa touchante melancole eut rechauffe le mien, soit qu'il fût moins guéri qu'il n'avoit cru l'être, je sentis qu'il m'en coûtoit peu pour lui rendre des soins avec lesquels j'espèrois vaincre enfin son silence.

Je ne la quittois plus: mais j'eus beau revenir a elle et marquer ce retour par les plus tendres empressemens, je vis avec douleur que je n'avançois rien. Je voulus rétablir les droits d'epoux, trop negligés depuis long-temps; j'éprouvai la plus invincible résistance. Ce n'étoient plus ces refus agaçans, fans pour donner un nouveau prix à ce qu'on accorde; ce n'étoient pas non plus de ces refus tendres, modestes, mais absolus, qui m'enivroient d'amour et qu'il falloit pourtant respecter: c'étoient les refus serieux d'une volonté dérider qui s'indigne qu'on puisse douter d'elle. Elle me rappeloit avec force les engagemens pris jadis en votre presence. Quoi qu'il en soit de moi, disort-elle,

vous devez vous estimer vous-même et respecter à jamais la parole d'Emile. Mes torts ne yous autorisent point à violer vos promesses. Vous pouvez me punir, mais vous ne pouvez me contraindre, et sovez sur que je ne le souffrirai jamais. Que repondre? que faire, sinon tacher de la flechir, de la toucher, de vaincre son obstination à force de perséverance ? Ces vains efforts irritoient à la fois mon amour et mon amour-propre. Les difficultés enflammoient mon cœur, et je me faisois un point d'honneur de les surmonter. Jamais peut-être, après dix ans de mariage, apres un si long refroidissement, la passion d'un époux ne se ralluma si brillante et si vive : jamais . durant mes premières amours, je n'avois tant versé de pleurs à ses pieds : tout fut inutile, elle demeura inebranlable.

l'etois aussi surpris qu'affligé, sachant bien que cette dureté de cœur n'etoit pas dans son caractère. Je ne me rebutai pas ; et si je ne vainquis pas son opiniatrete, i'v crus voir enfin moins de secheresse. Quelques signes de regret et de pitie temperoient l'agreur de ses refus : je jugeois quelquefois qu'ils lui contoient; ses yeux eteints laissoient tomber sur moi quelques regards non moins tristes, mais moins farouches, et qui sembloient portés à l'attendrissement. Je pensai que la honte d'un caprice aussi outré l'empéchoit d'en revenir, qu'elle le soutenoit faute de pouvoir l'excuser, et qu'elle n'attendoit peut-être qu'un peu de contrainte pour paroitre céder à la force ce qu'elle n'osoit plus accorder de bon gré. Frappe d'une idee qui flattoit mes désirs, je m'y livre avec complaisance : c'est encore un egard que je veux avoir pour elle, de lui sauver l'embarras de se rendre apres avoir si long-temps resisté.

Un jour qu'entraine par mes transports je joignois aux plus tendres supplications les plus ardentes caresses, je la vis émue; je voulus achever ma victoire. Oppressée et palpitante, elle étoit prête à succomber; quand tout à coup changeant de ton, de maintien, de visage, elle me repousse avec une promptitude, avec une violence incroyable, et, me regardant d'un cet que la fureur et le desespoir rendoient effrayant: Arrêtez, Émile, me dit-elle, et sachez que je ne vous suis plus rien: un autre a souille votre lit, je suis enceinte; vous ne me

toucherez de ma vie. Et sur-le-champ elle s'élance avec impétuosité dans son cabinet, dont elle ferme la porte sur elle.

Je demeure écrasé...

Mon maître, ce n'est pas ici l'histoire des événemens de ma vie; ils valent peu la peine d'être écrits: c'est l'histoire de mes passions, de mes sentimens, de mes idécs. Je dois m'étendre sur la plus terrible révolution que mon cœur éprouva jamais.

Les grandes plaies du corps et de l'âme ne saignent pas à l'instant qu'elles sont faites, clies n'impriment pas si tôt leurs plus vives douleurs : la nature se recueille pour en soutenir toute la violence, et souvent le coup mortel est porté long-temps avant que la blessure se fasse sentir. A cette scène inattendue, à ces mots que mon oreille sembloit repousser, je reste immobile, anéanti, mes yeux se ferment, un froid mortel court dans mes veines; sans être évanoui je sens tous mes sens arrêtés. toutes mes fonctions suspendues; mon âme bouleversée est dans un trouble universel, semblable au chaos de la scène au moment qu'elle change, au moment que tout fuit et va prendre un nouvel aspect.

J'ignore combien de temps je demeurai dans cet état, à genoux comme j'étois, et sans oser presque remuer, de peur de m'assurer que ce qui se passoit n'étoit point un songe. J'aurois voulu que cet étourdissement cût duré toujours. Mais enfin, réveillé malgré moi, la première impression que je sentis fut un saisissement d'horreur pour tout ce qui m'environnoit. Tout à coup je me lève, je m'élance hors de la chambre, je franchis l'escalier sans rien voir, sans rien dire à personne, je sors, je marche à grands pas, je m'éloigne avec la rapidité d'un cerf qui croit fuir par sa vitesse le trait qu'il porte enfoncé dans son flanc.

Je cours ainsi sans m'arrêter, sans ralentir mon pas, jusque dans un jardin public. L'aspect du jour et du ciel m'étoit à charge; je cherchois l'obscurité sous les arbres; enfin, me trouvant hors d'haleine, je me laissai tomber à demi-mort sur un gazon... Où suis-je? que suis-je devenu? qu'ai-je entendu? quelle catastrophe! Insensé, quelle chimère as-tu poursuivie? Amour, honneur, foi, vertus, où étes-vous? La sublime, la noble

Sophie n'est qu'une infame! Cette exclamation que mon transport fit éclater fut suivie d'u tel déchirement de cœur, qu'oppressé par la sanglots, je ne pouvois ni respirer ni gena: sans la rage et l'emportement qui succédèrent. ce saisissement m'eût sans doute étouffe. Ob qui pourroit démêler, exprimer cette confision de sentimens divers que la honte, l'amou. la fureur, les regrets, l'attendrissement, à jalousie, l'affreux désespoir, me firent éprover à la fois? Non, cette situation. ce tumule ne peut se décrire. L'épanouissement de l'atrême joie, qui d'un mouvement uniforme semble étendre et raréfier tout notre être, \* concoit, s'imagine aisément. Mais quand l'escessive douleur rassemble dans le sein d'a misérable toutes les furies des enfers; quand mille tiraillemens opposés le déchirent sans qu'il puisse en distinguer un seul ; quand il # sent mettre en pièces par cent forces divers qui l'entraînent en sens contraire . il n'est plus un, il est tout entier à chaque point de doleur, il semble se multiplier pour souffrir. Id étoit mon état, tel il fut durant plusieurs beres. Comment en faire le tableau? Je ne dini nas en des volumes ce que je sentois à chaque instant. Hommes heureux, qui, dans une étroite et dans un cœur tiècle, ne connoisse de revers que ceux de la fortune . ni de 📂 sions qu'un vil intérêt, puissiez-vous traits toujours cet horrible état de chimère, et n'e prouver jamais les tourmens cruels que donnent de plus dignes attachemens, quand ik \* rompent, aux cœurs faits pour les sentir!

Nos forces sont bornées, et tous les tratsports violens ont des intervalles. Dans un de ces momens d'épuisement où la nature represé haleine pour souffrir, je vins tout à coupa penser à ma jeunesse, à vous, mon maître, mes lecons; je vins à penser que l'étois home et je me demande aussitôt : Quel mai ai-k recu dans ma personne? quel crime ai-je commis? qu'ai-je perdu de moi? Si, dans cet isstant, tel que je suis, je tombois des nues por commencer d'exister , serois-je un être malher reux? Cette réflexion, plus prompte que l'éclair, jeta dans mon âme un instant de luer que je reperdis bientôt, mais qui me suffi pour me reconnoître. Je me vis clairement à ma place; et l'usage de ce moment de raison

fut de m'apprendre que j'etois incapable de raisonner. L'horrible agitation qui regnoit dans mon âme n'y laissoit à mil objet le temps de se faire apercevoir : j'etois hors d'etat de rien voir, de rien comparer, de defiberer, de resoudre, de juger de rien. C'etoit donc me tourmenter vainement que de vouloir rêver à ce que j'avois à faire, c'etoit sans fruit aigrir mes peines, et mon seal soin devoit être de gagner du temps pour raffernir mes sens et rasseoir mon imagination. Je crois que c'est le seul parti que vous auriez pu prendre vous-même, si vous eussiez ete la pour me guider.

Resolu delaisser exhaler la fougue des transports que je ne pouvois vainere, je m'y livre avec une furie empreinte de je ne sais quelle volupte, comme ayant mis ma douleur à son aise. Je me lève avec precipitation, je me mets à marcher comme auparavant, sans suivre de route détermince : je cours, j'erre de part et d'autre, j'abandonne mon corps a toute l'agitation de mon cœur; j'en suis les impressions saus contrainte; je me mets hors d'haleine; et mélant mes soupirs tranchans à ma resparation génée, je me sentois quelquefois prêt à suffoquer.

Les serousses de cette marche précipitée sembloient m'étourdir et me soulager. L'instinct dans les passions violentes diete des cris, des mouvemens, des gestes, qui donnent un coursaux esprits, et font diversion à la passion: tant qu'on s'agite on n'est qu'emporte; le morne repos est plus à craindre, il est voisin du desespoir. Le même soir je lis de cette difference une épreuve presque risible, si tout ce qui montre la folie et la misere humaine devoit jamais exciter à rire quiconque y peut être assujetti.

Après mille tours et retours faits sans m'en être aperçu, je me trouve au milieu de la ville, entouré de carrosses, à l'heure des speciacles et dans une rue on il y en avoit un. J'allois être ecrase dans l'embarras, si quelqu'un, me tirant par le bras, ne m'eût averti du daoger. Je me jette dans une porte ouverte; c'étoit un café; j'y suis accoste par des gens de ma connoissance; on me parle, on m'entraîne je ne sais où. Frappe d'un bruit d'instrumens et d'un celat de himières, je revieus à moi, j'ou-

vre les yeux, je regarde : je me trouve dans la salle du spectacle un jour de première representation, presse par la foule, et dans l'impuissance de sortir.

Je frema; mais je pris mon parti. Je ne dis rica, je me tius tranquille, quelque cher que me coutat cette apparente tranquillité. On fit beaucoup de bruit, on parloit beaucoup, on me parloit : n'entendant rica, que pouvois-je répondre? Mais un de ceux qui m'avoient amené ayant par hasard nomme ma femme, à ce nom funeste je fis un cri perçant qui fut our de toute l'assemblec et causa quelque rumeur. Je me remis promptement, et tout s'apaisa. Cependant, ayant attire par ce cri l'attention de ceux qui m'environnoient, je cherchai le moment de m'evader, et m'approchant peu a peu de la porte, je sortis enfin ayant qu'on cut acheve.

En entrant dans la rue et retirant machinalement ma main que j'avois retenue dans mon sem durant toute la representation, je vis mes duigts pleins de sang, et j'en crus sentir couler sur ma poitrine. J'ouvre mon sein, je regarde, je le trouve sanglant et dechiré comme le cœur qu'il enfermoit. On peut penser qu'un spectateur tranquille à ce prix n'etoit pas fort bon juge de la pièce qu'il venoit d'entendre.

Je me hatai de fuir, tremblant d'être encore rencontre. La nuit favorisant mes courses, je me remis a parcourir les rues, comme pour me dedommager de la contrainte que je venois d'eprouver : je marchai plusieurs heures sans me reposer un moment; enfin, ne pouvant presque plus me soutenir, et me trouvant pres de mon quartier, je rentre chez moi, nou sans un affreux battement de cour : je demande ce que fait mon fils; on me dit qu'il dort : je me tais et soupire : mes gens veulent me parler ; je leur impose silence; je me jette sur un lit, ordonnant qu'on s'aille coucher. Après quelques heures d'un repos pire que l'aguation de la veille, je me leve avant le jour; et, traversant sans bruit les appartemens, j'approche de la chambre de Sophie; la, sans pouvoir me retenir, je vais avec la plus detestable lachete couvrir de cent baisers et baigner d'un torrent de pleurs le seuil de sa porte; pais m'échappant avec la crainte et les precantions d'un coupable, je sors doucement du logis, résolu de n'y rentrer de mes jours.

Ici finit ma vive mais courte folie, et je rentrai dans mon bon sens. Je crois même avoir fait ce que l'avois dû faire en cédant d'abord à la passion que je ne pouvois vaincre, pour pouvoir la gouverner ensuite après lui avoir laissé quelque essor. Le mouvement que je venois de suivre m'avant disposé à l'attendrissement, la rage qui m'avoit transporté jusque alors fit place à la tristesse, et je commençai à lire assez au fond de mon cœur pour v voir gravée en traits ineffacables la plus profonde affliction. Je marchois cependant; je m'éloignois du lieu redoutable moins rapidement que la veille, mais aussi saus faire aucun détour. Je sortis de la ville ; et prenant le premier grand chemin, je me mis à le suivre d'une démarche lente et mal assurée qui marquoit la défaillance et l'abattement. A mesure que le jour croissant éclairoit les obiets, je crovois voir un autre ciel, une autre terre, un autre univers : tout étoit changé pour moi. Je n'étois plus le même que la veille, ou plutôt je n'étois plus; c'étoit ma propre mort que j'avois à pleurer. O combien de délicieux souvenirs vinrent assiéger mon cœur serré de détresse, et le forcer de s'ouvrir à leurs douces images pour le noyer de vains regrets! Toutes mes jouissances passées venoient aigrir le sentiment de mes pertes, et me rendoient plus de tourmens qu'elles ne m'avoient donné de volaptés. Ah! qui est-ce qui connoît le contraste affreux de sauter tout d'un coup de l'excès du bonheur à l'excès de la misère, et de franchir cet immense intervalle sans avoir un moment pour s'y préparer? Hier, hier même, aux pieds d'une épouse adorée, j'étois le plus heureux des êtres ; c'étoit l'amour qui m'asservissoit à ses lois, qui me tenoit dans sa dépendance; son tyrannique pouvoir étoit l'ouvrage de ma tendresse, et je jouissois même de ses rigueurs. Que ne m'étoit-il donné de passer le cours des siècles dans cet état trop aimable, à l'estimer, la respecter, la chérir, à gémir de sa tyrannie, à vouloir la fléchir sans y parvenir jamais, à demander, implorer, supplier, désirer sans cesse, et jamais ne rien obtenir! Ces temps, ces temps charmans de retour attendu, d'espérance trompeuse, valoient ceux mêmes où je la possédois. Et maintenant haï, trahi, déshonoré, sans espoir, sans ressource, je n'ai pas même la cossolation d'oser former des souhaits... Je m'arrétois, effrayé d'horreur, à l'objet qu'il falloit substituer à celui qui m'occupoit avec tant de charmes. Contempler Sophie avilie et méprisable! quels yeux pouvoient souffrir cette profanation? Mon plus cruel tourment n'étoit put de m'occuper de ma misère, c'étoit d'y mête la honte de celle qui l'avoit causée. Ce tablem désolant étoit le seul que je ne pouvois supporter.

La veille, ma douleur stupide et forcade m'avoit garanti de cette affreuse idée; je ne sorgeois à rien qu'à souffrir. Mais, à mesure que le sentiment de mes maux s'arrangeoit pour ainsi dire au fond de mon cœur, forcé de remonter à leur source, je me retraçois malgir moi ce fatal objet. Les mouvemens qui m'étoient échappés en sortant ne marquoient que trep l'indigne penchant qui m'y ramenoit. La haire que je lui devois me coûtoit moins que le dédin qu'il y falloit joindre; et ce qui me déchiroit le plus cruellement n'étoit pas tant de renoncer à elle que d'être forcé de la mépriser.

Mes premières réflexions sur elle furent anires. Si l'infidelité d'une femme ordinaire est un crime, quel nom falloit-il donner à la sieme! Les âmes viles ne s'abaissent point en faisait des bassesses, elles restent dans leur état; il n'y a point pour elles d'ignominie parce qu'il n'y a point d'élévation. Les adultères des femmes du monde ne sont que des galanteries; mais Sophie adultère est le plus odieux de tous les monstres: la distance de ce qu'elle est à ce qu'elt fut est immense; non, il n'y a point d'abaissement, point de crime pareil au sien.

Mais moi, reprenois-je, moi qui l'accuse, et qui n'en ai que trop le droit, puisque c'est moi qu'elle offense, puisque c'est à moi que l'ingrate a donné la mort, de quel droit osé-je la juger si sévèrement avant de m'être jugé moi-mème, avant de savoir ce que je dois me reprocher de ses torts! Tu l'accuses de n'être plus la mème! O Émile! et toi, n'as-tu point changé? Combien je t'ai vu dans cette grande ville différent près d'elle de ce que tu fus jadis! Ah! son inconstance est l'ouvrage de la tienne. Elle avoit juré de t'être fidèle; et toi, n'avois-tu pas juré de l'adorer toujours? Tu l'abandonnes, et u veux qu'elle te reste! tu la mépriscs, et tu veux

en être toujours honoré! C'est ton refroidissement, ton oubli, ton indifference, qui t'ont arraché de son cœur. Il ne faut point cesser d'être aimable quand on veut être toujours aime. Elle n'a viole ses sermens qu'a ton exemple; il falloit ne la point négliger, et jamais elle ne t'eût trahi.

Quels sujets de plainte t'a-t-elle donnés dans la retraite où tu l'as trouvée, et où tu devois toujours la laisser? Quel attiedissement as-turemarqué dans sa tendresse? Est-ce elle qui t'a prié de la tirer de ce lieu fortune? Tu le sais. elle l'a quitté avec le plus mortel regret. Les pleurs qu'elle y versoit lui étoient plus doux que les folàtres jeux de la ville. Elle y passoit son innocente vie à faire le bonheur de la tienne : mais elle t'aimoit mieux que sa propre tranquillité. Après t'avoir vouln retenir, elle quitta tout pour le suivre. C'est toi qui du sein de la paix et de la vertu l'entrainas dans l'abime de vices et de misères où tu t'es toi-même precipité. Helas! il n'a tenu qu'à toi seul qu'elle ne fot toujours sage, et qu'elle ne te rendit toujours heureux.

O Emile! tu l'as perdue; tu dois te baîr et la plaindre, mais quel droit as-tu de la mepriser? Es-tu reste toi-même irreprochable? Le monde n'a-t-il rien pris sur tes mœurs? Tu n'as point partagé son infidelite, mais ne l'as-tu pas excusee en cessant d'honorer sa vertu? Ne l'as-tu pas excitée en vivant dans des lieux où tout ce qui est honnéte est en dérision, où les femmes rougiroient d'être chastes, où le seul prix des vertus de leur sexe est la raillerie et l'incredulité? La foi que tu n'as point violée a-t-elle eté exposée aux mêmes risques? As-tu reçu comme elle ce tempérament de feu qui fait les grandes foiblesses ainsi que les grandes vertus? As-tu ce corps trop forme par l'amour, trop exposéaux perils par ses charmes, et aux tentations par ses sens? O que le sort d'une telle femme est à plaindre! Quels combats n'a-t-elle point à rendre, sans relàche, sans cesse, contre autrui, contre elle-même! quel courage invincible, quelle opiniatre resistance, quelle beroique fermeté, lai sont necessaires! que de dangerenses victoires n'a-t-elle pas à remporter tous les jours, sans autre témoin de ses triomphes que le ciel et son propre cœur! Et, après tant de belles années ainsi passées à souffrir, combuttre et

vaincre incessamment, un instant de foiblesse, un seul instant de relâche et d'oubli, souille à jamais cette vie irreprochable, et deshonore tant de vertus! Feaume infortunée! belas! un moment d'égarement fait tous tes malheurs et les miens. Oni, son cœur est reste pur, tout me l'assure; il m'est trop connu pour pouvoir m'abuser. Eh! qui sait dans quels pièges adroits les perfides ruses d'une femme vicieuse et jalouse de ses vertus ont pu surprendre son innocente simplicite? N'ai-je pas vu ses regrets, son repentir dans ses yeux? n'est-ce pas sa tristesse qui m'a ramené moi-même a ses pieds? n'est-ce pas sa touchante douleur qui m'a rendu toute ma tendresse? Ah! ce n'est pas la la conduite artificieuse d'une infidele qui trompe son mari et qui se complait dans sa trabison.

Puis, venant ensuite à refléchir plus en détail sur sa conduite et sur son étonnante déclaration, que ne sentois-je point en voyant cette femme timide et modeste vaincre la honte par la franchise, rejeter une estime dementie par son cœur, dedaigner de conserver ma confiance et sa reputation en cachapt une faute que rien ne la forçoit d'avouer, en la couvrant des caresses qu'elle à rejetées, et craindre d'usurper ma tendresse de pere pour un enfant qui n'étoit pas de mon sang! Onelle force n'admirois-je pas dans cette invincible hauteur de courage, qui, même au prix de l'honneur et de la vie, ne pouvoit s'abaisser à la faussete, et portoit jusque dans le crime l'intrepide audace de la vertu! Oui, me disois-je avec un applaudissement secret, au sein mêne de l'ignominie, cette âme forte conserve encore tout son ressort; elle est coupable sans être vile; elle a pu commettre un crime, mais non pas une lâcheté.

C'est ainsi que peu à peu le penchant de mon cœur me ramenoit en sa faveur à des jugemens plus doux et plus supportables. Sans la justifier je l'excusois; sans pardonner ses outrages j'approuvois ses bons procedes. Je me complassois dans ces sentimens. Je ne pouvois me defaire de tout mon amour; il cût ete trop cruel de le conserver sans estime. Sitôt que je crus lui en devoir encore, je sentis un soulagement inespéré. L'homme est trop foible pour pouvoir conserver long-temps des mouvemens extrêmes. Dans l'excès même du desespoir la Providence nous menage des consolations, Malgre l'horreur de non sort, je sentois une sorte de joie à me representer Sophie estimable et malheureuse; j'annois à fonder ainsi l'in erêt que je ne pouvois cesser de prendre a elle. Au lien de la seche douleur qui me consumoit auparavant, j'avois la douceur de m'attendrir jusqu'anx larmes. Elle est perdue a jamais pour moi, je le sais, me disois-je; mais du moins j'oserai peuser encore a elle, j'oserai la regretter, j'oserai quelquetois encore gemir et soupirer sans rougir.

Cependant j'avois poursuivi ma route, et, distrait par ces idees, pavois marche tout le jour sans m'en apercevoir, jusqu'a ce qu'enfin, revenant à moi et n'étant plus soutenn par l'aminosite de la veille, je me sentis d'une lassitude et d'un épaisement qui demandoient de la nouvriture et du repos. Gráces aux exercices de ma jennesse, j'etois robuste et fort, je ne craignois ni la faim ni la fatigue : mais mon esprit malade avoit tourmente mon corps, et vous m'ayiez bien plus garanti des passions violentes qu'appris a les supporter. J'eus peine à gagner un village qui etoit encore a une lieue de moi. Comme il y avoit pres de trente-six heures que je n'avois pris aucun aliment, je soupai, et même avec appetit ; je me conchai, delivré des fureurs qui m'avoient tant tourmente, content d'eser penser a Sophie, et presque joyeux de l'imaginer moins delignece et plus digne de mes regrets que je n'avois espere.

Je dormis pasablement jusqu'an matin. La tristesse et l'infortune respectent le sommeil et laissent du relâche a l'âme; d'n'y a que les remords qui n'en laissent point. En me levant je me sentis l'esprat assez calme et en etat de deliberer sur ce que j'avois a faire. Mais c'étoit ici la plus memorable ainsi que la plus cruelle époque de ma vie. Tous mes attachemens étoient rompus ou altéres, tous mes devoirs étoient changes; je ne tenois plus a rien de la même maniere qu'auparavant, je devenois pour ainsi dire un nouvel etre. Il étoit important de peser nuirement le parti que j'avois à prendre. J'en pris un provisionnel pour me donner le loisir d'y reflechir. J'achevai le chemia qui restoit à faire jusqu'a la ville la plus prochaine; j'entrai chez un maître, et je me mis à travadler de mon metier, en attendant que la fermentation de mes esprits füt tout-à-fait apaisee , et que pusse voir les objets tels qu'ils étoient.

Je n'ai jamais mieux senti la force de l'alex tion que dans cette cruelle circonstano. \ avec une ame foible, tendre a toutes les epressions, facile à troubler, timide a mensoudre, apres les premiers momens cedes a nature, je me trouvai maître de moi-méme e capable de considérer ma situation avec 2010 de sang-troid que celle d'un autre. Soums loi de la peressite, je cessai mes vams mureres, je pliaj ma volonte sous l'inevitable joug.» regardai le passe comme étranger à moi : je w supposai commencer de naître ; et, tirant 6 mon état présent les régles de ma conduite, a attendant que j'en fusse assez instruit, p m mis passiblement a l'ouvrage comme si peux ete le plus content des hommes.

Je n'ai rien tant appris de vous dés monefance qu'a être toujours tout entier où je sor à ne jamais faire une chose et rêver à une actre, ce qui proprement est ne rien faire et actre tout entier nulle part. Je n'etois donc attetif qu'a mon travail durant la journee; le sor je reprenois mes reflexions; et , relayant aux l'esprit et le corps l'un par l'autre, j'en trousk meilleur parti qu'il m'etoit possible sans jamas fatiguer aucun des deux.

Des le premier soir, suivant le fil de mes idees de la velle, j'examinai si peut-être por prenois point trop a cœur le crime d'une femme, et si ce qui me paroissoit une catastrephe de ma vie n'étoit point un évenement topcommun pour devoir être pris si gravement. Il est certain, me disoss-je, que partout ou le mœurs sont en estime, les infidelites des femmes déshonorent les maris; mais il est sur aussi que dans toutes les grandes villes, et partout où les hommes, plus corrompus, « crojent plus éclaires, on tient cette opinion pour ridicule et peu sensée. L'honneur d'un homme, disent-ils, dépend-il de sa ferume 9 son malheur doit-il faire sa honte? et pent-il être deshonore des vices d'autrui? L'autre morale a beau être sevère, celle-ci paroit plus conforme a la raison.

D'adleurs, quelque jugement qu'on portàt de mes procedes, n'etois-je pas, par mes principes, au-dessus de l'opinion publique? Que m'importoit ce qu'on penseroit de moi, pourvu

que dans mon propre cœur je ne cessasse point d'etre bon, juste, honnête? Étoit-ce un crime d'être miséricordieux? etoit-ce une lâchete de pardonner une offense? Sur quels devoirs allois-je donc me regler? Avois-je si long-temps dedaigne le projuge des hommes pour lui sacrifier entin mon bonheur?

Mais quand ce préjugé seroit fonde, quelle influence peut-il avoir dans un cas si different des autres? Ouel rapport d'une infortunee au desespoir, à qui le remords seul acrache l'aveu de son crime, à ces perfides qui couvrept le leur du mensonge et de la fraude, ou qui mettent l'effronterie a la place de la franchise, et se vantent de leur deshonneur? Toute lemme viciense, toute femme qui meprise encore plus son devoir qu'elle ne l'offense, est maigne de menagement; c'est partager son infamie que la tolérer. Mais celle a qui l'on reproche plutôt une faute qu'un vice, et qui l'expre par ses regrets, est plus digne de pitie que de haine; on peut la plaindre et lui pardonner sans honte; le matheur même qu'on lui reproche est garant delle pour l'avenir. Sophie, restee estimable jusque dans le crime, sera respectable dans son repentir; elle sera d'autant plus lidele, que son cœur, fait pour la vertu, a senti ce qu'il en coûte à l'offenser; elle aura tout a la fois la fermete qui la conserve et la modestie qui la rend aimable; l'humiliation du remords adoucira cette âme orgueilleuse, et rendra moins tyrannique l'empire que l'amour lui donna sur moi; elle en sera plus sogneuse et moins fiere; elle n'aura commis une faute que pour se gueric d'un detant.

Quand les passions ne peuvent nous vaincre à visage decouvert, elles prennent le masque de la sagesse pour nous surprendre, et c'est en initant le langage de la raison qu'elles nous y font renoncer. Tous ces sophismes ne m'en imposoient que parce qu'ils flattoient mon penchant. L'aurois voulu pouvoir revenir à Sophie infidèle, et j'ecoutois avec compl risance tout ce qui sembloit autoriser ma lachete. Mais j'eus beau faire, ma raison, moins traitable que mon cœur, ne put adopter ces folies. Je ne pus me dissimuler que je raisonnois pour m'abuser, non pour m'eclairer. Je me disois avec douleur, mais avec force, que les maximes du monde ne font point loi pour qui veut vivre

pour soi-même, et que, prejuges pour prejugés, ceux des bonnes mœurs en ont un de plus qui les favorise; que c'est avec raison qu'on impute a un mari le desordre de sa femme, soit pour l'avoir mal choisie, soit pour la mal gouverner; que j'etois moi-même un exemple de la justice de cette imputation; et que, si Emile cut eté toojours sage, Sophie n'eut jamais (ailli; qu'on a droit de presumer que celle qui ne se respecte pas elle-même respecte au moins son mari, s'il en est digne, et s'il sait conserver son autorite; que le tort de ne pas prevenir le dereglement d'une femme est aggrave par l'infamie de le souftrir; que les consequences de l'impounte sont effrayantes, et qu'en pareil cas cette impunite marque dans l'offensé une indifference pour les maurs honnétes, et une bassesse d'ame indigne de tout homme.

Je sentois surtout en mon fait particulier que ce qui rendoit Sophie encore estunable en etont plus desesperant pour moi : car on peut soutenir ou rentorcer une ame foible, et celle que l'oubli du devoir y fait manquer y peut être ramence par la raison; mais comment ramener celle qui garde en pechant tout son courage, qui sait avoir des vertus dans le crime, et ne fait le mal que comme il lui plait? Out, Sophie est coupable, parce qu'elle a voulu l'être. Quand cette ame hautaine a pu vaincre la honte, elle a pu vaincre toute autre passion; il ne lui en eut pas plus coûte pour m'etre fidele que pour me declarer son forfait.

En vam je reviendrois a mon épouse, elle ne reviendroit plus a moi. Si celle qui m'a tant anne, si celle qui m'etoit si chere a più m'outrager; se ma Soplae a pu rompre les premiers nœuds de son cœur ; si la mere de mon fils a pa violer la foi conjugale encore entiere; si les feux d'un amour que rien n'avoit offense; si le noble organi d'une verta que rien n'avoit altérée, n'out pu prévenir sa première faute, qu'est-ce qui préviendroit des rechutes qui ne content plus men? Le premier pas vers le vice est le seul pemble; un poursuit sans même y songer. Elle n'a plus ni amour, ni vertu, ni estime à ménager; elle n'a plus rien a perdre en m'offensant, pas même le regret de m'offenser. Elle connoit mon cœur, elle m'a repilutout aussi malheureux que je puis l'etre; il ne lui en coûtera plus rien d'achever.

Non, je connois le sien, jamais Sophie n'aimera un homme à qui elle ait donné droit de la mépriser... Elle ne m'aime plus;... l'ingrate ne l'a-t-elle pas dit elle-même? Elle ne m'aime plus, la perfide! Ah! c'est là son plus grand crime: j'aurois pu tout pardonner, hors celui-là.

Hélas! reprenois-je avec amertume, je parle toujours de pardonner, sans songer que souvent l'offensé pardonne, mais que l'offenseur ne pardonne jamais. Sans doute elle me veut tout le mal qu'elle m'a fait. Ah! combien elle doit me hair!

Émile, que tu t'abuses quand tu juges de l'avenir sur le passé! Tout est changé. Vainement tu vivrois encore avec elle; les jours heureux qu'elle t'a donnés ne reviendront plus. Tu ne retrouverois plus ta Sophie, et Sophie ne te retrouveroit plus. Les situations dépendent des affections qu'on y porte: quand les cœurs changent, tout change; tout a beau demeurer le même, quand on n'a plus les mêmes yeux on ne voit plus rien comme auparavant.

Ses mœurs ne sont point désesperées, je le sais bien: elle peut être encore digne d'estime, mériter toute ma tendresse; elle peut me rendre son cœur: mais elle ne peut n'avoir point failli, ni perdre et m'ôter le souvenir de sa faute. La fidélité, la vertu, l'amour, tout peut revenir, hors la confiance, et, sans la confiance, il n'y a plus que dégoût, tristesse, ennui daus le mariage; le délicieux charme de l'innocence est évanoui. C'en est fait, c'en est fait; ni près, ni loin, Sophie ne peut plus être heureuse, et je ne puis être heureux que de son bonheur. Cela seul me décide; j'aime mieux souffrir loin d'elle que par elle; j'aime mieux la regretter que la tourmenter.

Oui, tous nos liens sont rompus, its le sont par elle. En violant ses engagemens elle m'affranchit des miens. Elle ne m'est plus rien; ne l'a-t-elle pas dit encore? Elle n'est plus ma femme; la reverrois-je comme étrangère? Non, je ne la reverrai jamais. Je suis libre; au moins je dois l'être; que mon cœur ne l'est-il autant que ma foi!

Mais quoi! mon affront restera-t-il impuni? Si l'infidèle en aime un autre, quel mal lui fais-je en la délivrant de moi? C'est moi que je ' punis et non pas elle: je remplis ses vœux à mes !

dépens. Est-ce là le ressentiment de l'houser outragé? Où est la justice ? où est la vengeme?

Eh! malheureux! de qui veux-tu te venger! De celle que ton plus grand désespoir est de m pouvoir plus rendre heureuse. Du mois se sois pas la victime de ta vengeance. Fais-hi, s'il se peut, quelque mai que tu ne sentes pu Il est des crimes qu'il faut abandonner au remords des coupables : c'est presque les auriser que les punir. Un mari cruel mérite+i une femme fidèle? D'ailleurs, de quel droit à punir, à quel titre? Es-tu son juge, n'ém même plus son époux? Lorsqu'elle a violé sa devoirs de femme, elle ne s'en est point caservé les droits. Dès l'instant qu'elle a forme d'autres nœuds , elle a brisé les tiens et ne la est point cachée : elle ne s'est point parée à u yeux d'une fidélité qu'elle n'avoit plus : ele :: t'a ni trahi ni menti; en cessant d'étre à wi seul elle a déclaré ne t'être plus rien. Qui autorité peut te rester sur elle ? S'il t'en restit, tu devrois l'abdiquer pour ton propre autage. Crois-moi, sois bon par sagesse et di ment par vengeance. Défie-toi de la colie, crains qu'elle ne te ramène à ses pieds.

Ainsi tenté par l'amour qui me rappeloit par le dépit qui vouloit me séduire, que j'en de combats à rendre avant d'être bien der miné! et quand je crus l'être, une réfleis nouvelle ébranla tout. L'idée de mon fils n's tendrit pour sa mère plus que rien n'avoit la auparayant. Je sentis que ce point de rémin l'empécheroit toujours de m'être étranger, que les enfans forment un nœud vraiment indisoluble entre ceux qui leur ont donné l'être, « une raison naturelle et invincible contre le vorce. Des objets si chers, dont aucun de deux ne peut s'éloigner, les rapprochent nécesairement; c'est un intérêt commun si tendre. qu'il leur tiendroit lieu de société, quand à n'en aurojent point d'autre. Mais que devent cette raison, qui plaidoit pour la mère de mu fils, appliquée à celle d'un enfant qui n'étoit pas à moi? Quoi! la nature elle-même autorsera le crime! et ma femme, en partageast s tendresse à ses deux fils, sera forcée à partger son attachement aux deux pères! Celt idée, plus horrible qu'aucune qui m'eût pass dans l'esprit, m'embrasoit d'une rage nouvelle; toutes les furies revenoient déchirer mon cont rois mieux aime voir mon tils mort que d'en , nible que de l'en detacher tout-à-fait. Quel vide voir à Sophie un d'un autre père. Cette imagination m'aigrit plus, m'aliena plus d'elle que tout ce qui m'avoit tourmente jusque alors. Des cet instant je me décidai sans retour : et , pour ne laisser plus de prise au doute, je cessai de deliberer.

Cette résolution bien formée éteignit tout mon ressentiment. Morte pour moi, je ne la vis plus coupable; je ne la vis plus qu'estimable et malheureuse, et. sans penser à ses torts, je me rappelois avec attendrissement tout ce qui me la rendoit regrettable. Par une suite de cette disposition, je voulus mettre à ma démarche tous les bons procedes qui peuvent consoler une femme abandonnée : car quoi que i'eusse affecte d'en penser dans ma colere, et quoi qu'elle en eût dit dans son desespoir, ie ne doutois pas qu'au fond du cœur elle n'eût encore de l'attachement pour moi et qu'elle ne sentit vivement ma perte. Le premier effet de notre séparation devoit être de lui ôter mon fils. Je fremis seulement d'y songer : et apres avoir été en peine d'une vengeance, je pouvois a peine supporter l'idée de celle-la. J'avois beau me dire, en m'irritant, que cet enfant seron bientôt remplace par un autre ; j'avois beau appuyer avec toute la force de la jalousie sur ce cruel supplement; tout cela ne tenoit point devant l'image de Sophie au desespoir en se voyant arracher son enfant. Je me vainquis toutefors: je formai, non sans déchirement, cette resolution barbare; et la regardant comme une suite nécessaire de la première où j'etois sûr d'avoir bien raisonne, je l'aurois certaigement executée, malgre ma répugnance, si un evénement imprévu ne m'eût contraint à la mieux examiner.

Il me restoit à faire une autre delibération que je comptois pour peu de chose après celle dont je venois de me tirer. Mon parti ctoit pris par rapport à Sophie; il me restoit à le prendre par rapport à moi, et a voir ce que je voulois devenir me retrouvant seul. Il v avoit long-temps que je n'étois plus un être isole sur la terre : mon cœur tenoit, comme vous me l'aviez prédit, aux attachemens qu'il s'etoit donnes: il s'etoit accoutume a ne faire qu'un avec ma famille : il falloit l'en detacher.

en songeunt à cet affreux partage. Oui, j'au- ! du moins en partie, et cela même étoit plus preil se fait en nous, combien on perd de son existence, quand on a tenu à tant de choses, et qu'il faut ne tenir plus qu'à soi, ou, qui pis est, à ce qui nous fait sentir incessamment le detachement du reste! J'avois à chercher si j'etois cet homme encore qui sait remplir sa place dans son espèce quand nul individu pe s'y interesse plus.

> Mais ou est-elle cette place pour celui dont tous les rapports sont detruits on changes? Oue faire? que devenir? ou porter mes pas? a quoi employer une vie qui ne devoit plus faire monbonbeur ni celui de ce qui m'etoit cher, et dont le sort m'étoit jusqu'a l'espeir de contribuer au bonheur de personne? car si tant d'instrumens prépares pour le mien n'avoient fait que ma misère, pouvois-je esperer d'être plus heureux pour autrai que vous ne l'aviez ete pour moi ? Non : j'aimois mon devoir encore . mais je ne le vovois plus. En rappeler les principes et les règles, les appliquer a mon pouvel état, n'etoit pas l'affaire d'un moment, et mon esprit fatigue avoit besoin d'un peu de relache pour se livrer à de nouvelles meditations,

L'avois fait un grand pas vers le repos. Delivre de l'inquietude de l'esperance, et sur de perdre ainsi peu a peu celle du desir, en voyant que le passe ne m'etoit plus rien, je táchois de me mettre tout-à-fait dans l'état d'un homme qui commence à vivre. Je me disois qu'en effet nous ne faisons jamais que commencer, et qu'il n'y a point d'autre liaison dans notre existence qu'une succession de momens presens, dont le premier est toujours celui qui est en acte. Nons mourous et nous naissons chaque instant de notre vie, et quel interet la mort peut-elle nous laisser? S'il n'y a rien pour nous que ce qui sera, nous ne pouvons etre beurenx ou malbeureux que par l'avenir ; et se tourmenter du passe c'est tirer du néant les sujets de potremisère. Éunto, sois un homme pouveau, tu n'auras pas plus à le plandre du sort que de la nature. Tes malheurs sont nuls, l'abime du néant les a tous engloutis : mais ce qui est réel. ce qui est existant pour toi, c'est la vie, la sante, la jeunesse, la raison, les laleus, les lumières, tes vertus, entin, si tu le veux, et par consequent ton bonheor.

Je repris mon travail, attendant paisiblement que mes idees s'arrangeassent assez dans ma tête pour me montrer ce que j'avois a faire ; et cependant, en comparant mon etat à celui qui l'avoit precedé, j'etois dans le calme : c'est l'avantage que procure independamment des evenemens toute conduite conforme à la raison. Si l'on n'est pas beureux malgre la fortune, quand on sait maintenir son cour dans l'ordre, on est tranquille au moins en depit du sort. Mais que cette tranquillite tient à peu de chose dans une ame sensible! Il est bien aise de se mettre dans l'ordre ; ce qui est difficile c'est d'y rester. Je faillis voir renverser toutes mes résolutions au moment que je les croyois les plus affermies.

J'etois entre chez le manre sans m'y faire beaucoup remarquer. Favois toojours conserve dans mes vêtemens la simplicite que vous m'aviez fait aimer; mes mameres n'etoient pas plus recherchees, et l'air aise d'un homme qui se sent partout a sa place etoit moins remarquable chez un menuiser qu'il ne l'ent eté cliez un grand. Ou voyoit pourtant bien que mon equipage n'étoit pas celui d'un ouvrier ; mais a ma maniere de me mettre a l'ouvrage, on jugea que je l'avois etc., et qu'ensuite avance à quelque petit poste j'en etois dechu pour rentrer dans mon premier etat. L'o petit parvenu retombe n'inspire pas une grande consideration, et l'onthe prenoit a pen pres au mot sur l'égalité ou je m'etois mis. Tout a coup je vis changer avec moi le ton de toute la famille : la familiarité prit plus de reserve : on me regardoit au travail faisois dans l'atelier (et j'y faisois tout mieux que le maitre : excitoit l'admiration ; l'ou sem-Hoit epier tous mes mouvemens, tous mes gestes : on táchoit d'en user avec moi comme a l'ordinaire ; mais cela ne se faisoit plus sans effort, et l'on cut dit que c'étoit par respect qu'on s'abstenoit de m'en marquer davantage, Les idees dont j'étois préoccupe m'empecherent de m'apercévoir de ce changement aussitôt que l'aurois fait dans un autre temps : mais mon habitude en agissant d'être toujours à la chose, me ramenant bientôt à ce qui se faisoit autour de moi, ne me lassa pas long-temps ignorer que J'etois devenu pour ces bonnes gens un objet de curiosite qui les interessoit beaucoup.

Je remarquoi surtout que la femme ne me

quittoit pas des veux. Ce sexe a une sondroits sur les aventuriers qui les lu re en quelque sorte plus interessans. Je ne pesois pas un coup d'échoppe qu'elle ne se effravee, et je la voyois toute surprise cque je n'étois pas blesse. Madame, lui de-pafois, je vois que vous vous defiez de se adresse; avez-vous peur que je ne sache pavametier? Monsieur, me dit-elle, je vois que 🚨 savez bien le nôtre; on diroit que vous aifait que cela toute votre vie. A ce mot je mo j'etors connu : je voulus savoir commenl'étois. Après bien des mystères, j'apprès qua jeune dame étoit venue, il v avoit deux pae descendre à la porte du maître : que , sampe mettre qu'on m'avertit, elle avoit voulu messe qu'elle s'étoit arrêtée derrière une porte une d'ou elle pouvoit m'apercevoir au fond de l'a lier; qu'elle s'étoit mise a genoux, à cette nonayant à côte d'elle un petit entant qu'elle seravec transport dans ses bras par intervale poussant de longs sanglots à demi etoufeversaut des torrens de larmes, et donnant doc signes d'une douleur dont tous les temes avoient ete vivement émus; qu'on l'avoit ve plusieurs fois sur le point de s'elancer de l'atelier; qu'elle avoit paru ne se retenu qu par de violens efforts sur elle-méme ; questi apres m'avoir considere long-temps avec pe d'attention et de recueillement, elle s'etoit les tout d'un coup et collant le visage de l'entar sur le sien, elle s'etoit ecriee a demi-von Non , jamais il ne condra l'ôter la mere : vien. avec une sorte d'etonnement; tout ce que je , nous n'avons rien à faire ici. A ces mots & , ctoit sortie avec precipitation; puis, apres avec obtenu qu'on ne me parleroit de rien , remontes dans son carrosse et partir comme un eclar n'avoit ete pour elle que l'affaire d'un instant

Ils ajouterent que le vif interêt dont ils p pouvoient se defendre pour cette aimable dans les avoit rendus fideles à la promesse qui ils la avoient faite et qu'elle avoit exigée avec tar d'instances; qu'ils n'y manquoient qu'a regret qu'ils vovoient aisement, a son equipage et plus encore a sa figure, que c'etoit une persome d'un haut rang, et qu'ils ne pouvoient presumer autre chose de sa demarche et de son discours sinon que cette femme éton la mienne, car il etoit impossible de la prendre pour une fille entreteque.

Jugez de ce qui se passoit en moi durant ce récit! Que de choses tout cela supposoit. Quelles [ inquietudes n'avoit-il pas fallu avoir, quelles recherches n'avoit-il pas fullu faire pour retrouver ainsi mes traces! Tout cela est-il de quelqu'un qui n'aime plus? Quel voyage! quel motif l'avoit pu faire entreprendre! dans quelle occupation elle m'avoit surpris! Ah! ce n'etoit pas la première fois : mais alors elle n'etoit pas à genoux, elle ne fondoit pas en larmes. O temps, temps heureux! qu'est devenu cet ange da ciel?... Mais que vient donc faire ici cette femme?... elle amene son fils,... mon fils,... et pourquoi?... Vouloit-elle me voir, me parler?... pourquoi s'enfuir ?... me braver?... pourquoi ces larmes? Que me yeut-elle, la perfide? vient-elle insulter à ma misère? A-t-elle oublie qu'elle ne m'est plus rien? Je cherchois en quelque sorte à m'irriter de ce voyage pour vaincre l'attendrissement qu'il me causoit, pour resister aux tentations de courir après l'infortunee, qui m'agitoient malgré moi. Je demeurai neanmoins. Je vis que cette démarche ne prouvoit autre chose sinon que j'etois encore aime; et cette supposition même etant entrée dans ma deliberation ne devoit rien changer au parti qu'elle m'avoit fait prendre.

Alors examinant plus posement toutes les circonstances de ce voyage, pesant surtout les dermers mots qu'elle avoit prononces en partant, j'y crus demeler le motif qui l'avoit amenec et celui qui l'avoit fait repartir tout d'un coup sans s'etre laissé voir. Sophie parloit simplement, mais tout ce qu'elle disoit portoit dans mon cœur des traits de lumière, et c'en fut un que ce peu de mots. Il ne l'ôtera pas ta mère, avoit-elle dit. C'etoit donc la crainte qu'on ne la lui ôtât qui l'avoit amenée, et c'étoit la persuasion que cela n'arriveroit pas qui l'avoit fait repartir. Et d'où la tiroitelle cette persuasion? qu'avoit-elle vu? Emile en paix, Emile au travad. Quelle preuve pouvoit-elle tiver de cette vue, sinon qu'Emile en cet etat n'étoit point subjugue par ses passions et ne formoit que des resolutions raisonnables? Ceile de la separer de son fils ne l'étoit donc pas selon elle, quoiqu'elle le fût selon moi, Lequel avoit tort? Le mot de Sophie decidoit encore ce point; et en effet, en considerant le seul interet de l'enfant, cela pouvoit-il

même être mis en doute? Je n'avois envisage que l'enfant ôté à la mère, et il falloit envisager la mère étée a l'enfant. J'avois donc tort. Oter une mere à son fils, c'est lui ôter plus qu'on ne peut lui rendre, surtout à cet âge : c'est sacrifier l'enfant pour se venger de la mère; c'est un acte de passion, jamais de raison, à moins que la mère ne soit folle ou denaturee. Mais Sophie est celle qu'il faudroit desirer à mon fils quand il en auroit une autre. Il faut que nous l'elevions elle ou moi, ne pouvant plus l'elever ensemble; ou bien, pour contenter ma colere, il faut le rendre orplielin. Mais que ferai-je d'un enfaut dans l'état où je suis? J'ai assez de raison pour voir ce que je puis ou ne puis faire, non pour faire ce que je dois. Traincrai-je un enfant de cet âge en d'autres contrees, ou le tiendrai-je sous les veux de sa mere, pour braver une femme que je dois fuir? Ah! pour ma súrete je ne serai jamais assez loin d'elle. Laissons-lui l'enfant, de peur qu'd ne lui ramene a la fin le pere. Qu'il lui reste seul pour ma vengeance, que chaque jour de sa vie il rappelle à l'intidete le bonbeur dont il fut le gage, et l'enoux qu'elle s'est ôte.

Il est certain que la résolution d'ôter mon fils à sa mere avoit été l'effet de ma colère. Sur ce seul point la passion m'avoit aveugle, et ce fut le seul point aussi sur lequel je changeai de resolution. Si ma famille cut suivi mes intentions, Sophie ent eleve cet enfant, et peut-etre vivroit-il encore : mais peut-etre aussi des lors Sophie étoit-elle morte pour moi; consolee dans cette chère moitie de moi-inème, elle n'ent plus songé à rejoindre l'autre, et j'au-rois perdu les plus beaux jours de ma vie. Que de douleurs devoient nous faire expier nos fautes avant que notre reunion nous les fit oublier!

Nous nous connoissions si bien mutuellement, qu'il ne me fallut, pour deviner le motif de sa brusque retraite, que sentir qu'elle avoit prevu ce qui seroit arrive si nous nous fussions revus. J'etois raisonnable mais fuible, elle le savoit; et je savois encore mieux combien cette ame sublime et here conservoit d'inflexibilite jusque dans ses fautes. L'idee de Sophie rentree en grace lui etoit insupportable, fulle sentoit que son crime etoit de ceux qui ne peuvent

s'oublier : elle aimoit mieux être punie que pardonnée; un tel pardon n'étoit pas fait pour elle; la punition même l'avilissoit moins, à son gré. Elle croyoit ne pouvoir effacer sa faute qu'en l'expiant, ni s'acquitter avec la justice qu'en souffrant tous les maux qu'elle avoit mérités. C'est pour cela qu'intrépide et barbare dans sa franchise, elle dit son crime à vous, à toute ma famille, taisant en même temps ce qui l'excusoit, ce qui la justifioit peut-être, le cachant, dis-je, avec une telle obstination qu'elle ne m'en a jamais dit un mot à moimême, et que je ne l'ai su qu'après sa mort.

D'ailleurs : rassurée sur la crainte de perdre son fils, elle n'avoit plus rien à désirer de moi pour elle-même. Me fléchir eût été m'avilir. et elle étoit d'autant plus jalouse de mon honneur qu'il ne lui en restoit point d'autre. Sophie pouvoit être criminelle, mais l'époux qu'elle s'étoit choisi devoit être au-dessus d'une làcheté. Ces raffinemens de son amour-propre ne pouvoient convenir qu'à elle, et peut-être n'appartenoit-il qu'à moi de les pénétrer.

Je lui eus encore cette obligation, même après m'être séparé d'elle, de m'avoir ramené d'un parti peu raisonné que la vengeance m'avoit fait prendre. Elle s'étoit trompée en ce point dans la bonne opinion qu'elle avoit de moi : mais cette erreur n'en fut plus une aussitôt que j'y eus pensé; en ne considérant que l'intérét de mon fils je vis qu'il falloit le laisser à sa mère, et je m'y déterminai. Du reste, confirmé dans mes sentimens, je résolus d'éloigner son malheureux père des risques qu'il venoit de courir. Pouvois-je être assez loin d'elle, puisque je ne devois plus m'en rapprocher? C'étoit elle encore, c'étoit son voyage qui venoit de me donner cette sage leçon : il m'importoit pour la suivre de ne pas rester dans le cas de la recevoir deux fois.

Il falloit fuir ; c'étoit là ma grande affaire et la conséquence de tous mes precédens raisonnemens. Mais où fuir? C'étoit à cette délibération que j'en étois demeuré, et je n'avois pas vu que rien n'étoit plus indifférent que le choix du licu, pourvu que je m'éloignasse. A quoi bon tant balancer sur ma retraite, puis- . que partout je trouverois à vivre ou mourir,

trer toujours toute la nature intéressée an petits événemens de notre vie! N'eût-on pa dit, à me voir délibérer sur mon séjour, qu'i importoit beaucoup au genre humain que j'alasse habiter un pays plutôt qu'un autre, e que le poids de mon corps alloit rompre l'épilibre du globe? Si je n'estimois mon existent que ce qu'elle vaut pour mes semblables, je m'inquiéterois moins d'aller chercher des de voirs à remplir, comme s'ils ne me suivoies pas en quelque lieu que je fusse, et qu'il 🕶 s'en présentat pas toujours **autant qu'en per** remplir celui qui les aime ; je me dirois qu'a quelque lieu que je vive, en quelque situation que je sois , je trouverai toujours à faire 🖼 tache d'homme, et que nul n'auroit besoin de autres si chacun vivoit convenablement por soi.

Le sage vit au jour la journée, et trouv tous ses devoirs quotidiens autour de lui. In tentons rien au-delà de nos forces, et ne ne portons point en avant de notre existence. Me devoirs d'aujourd'hui sont ma seule tâck. ceux de demain ne sont pas encore venus. C que je dois faire à présent est de m'éloigne de Sophie, et le chemin que je dois choisires celui qui m'en éloigne le plus directement. Te nons-nous-en là.

Cette résolution prise, je mis l'ordre quidpendoit de moi à tout ce que je laissois ea xrière; je vous écrivis, j'écrivis à ma famile, l'écrivis à Sophie elle-même. Je réglai tout, f n'oubliai que les soins qui pouvoient regards ma personne, aucun ne m'étoit nécessaire, d. sans valet, sans argent, sans équipage, mis sans désirs et sans soins, je partis seulet pied. Chez les peuples où j'ai vécu, sur le mers que j'ai parcourues, dans les déserts que j'ai traversés, errant durant tant d'années, r n'ai regretté qu'une seule chose, et c'étoit cele que j'avois à fuir. Si mon cœur m'eût his tranquille, mon corps n'eût manqué de ries.

#### LETTRE II.

J'ai bu l'eau d'oubli; le passé s'efface de si et que c'étoit tout ce qui me restoit à faire? mémoire, et l'univers s'ouvre devant moi. Vois Quelle bétise de l'amour-propre de nous mon-, ce que je me disois en quittant ma patrie, don

j'avois à rougir, et a laquelle je ne devois que le mepris et la haine, puisque, heureux et digne d'honcur par moi-même, je ne tenois d'elle et de ses vils habitans que les maux dont j'étois la proie, et l'opprobre où j'étois plongé. En rompant les nœuds qui m'attachoient à mon pays, je l'étendois sur toute la terre, et j'en devenois d'autant plus homme en cessant d'être citoven.

J'ai remarqué, dans mes longs voyages, qu'il n'y a que l'eloignement du terme qui rende le trajet difficile; il ne l'est jamais d'aller à une journee du lieu ou l'on est : et pourquoi vouloir faire plus, si de journée en journée en peut aller au bout du monde? Mais en comparant les extrêmes ou s'effacouche de l'intervalle, il semble qu'on doive le franchir tout d'un saut ; au lieu qu'en le prenant par parties on ne fait que des promenades et l'on arrive. Les voyageurs, s'environnant toujours de leurs usages, de leurs habitudes, de leurs prejuges, de tous leurs besoins factices, ont, pour ainsi dire, une atmosphère qui les separe des lieux où ils sont comme d'autant d'autres mondes différens du leur. Un François voudroit porter avec lui toute la France; sitôt que quelque chose de ce qu'il avoit lui manque, il compte pour rien les equivalens, et se croit perdu. Toujours comparant ce qu'il trouve a ce qu'il a quitté, il croit être mal quand il n'est pas de la même maniere, et ne sauroit dormir aux lades si son lit n'est fait tout comme a Paris.

Pour moi, je suivois la direction contraire à l'objet que j'avois a fuir, comme autrefois j'avois suivi l'opposé de l'ombre dans la forêt de Montmorency. La vitesse que je ne mettois pas a mes courses se compensoit par la ferme résolution de ne point retrograder. Deux jours de marche avoient deja ferme derriere moi la barriere en me laissant le temps de reflechir durant mon retour, si j'eusse eté tente d'y songer. Je respirois en m'eloignant, et je marchois plus à mon aise à mesure que j'echappois au danger. Borné pour tout projet a celui que j'executois, je suivois la même aire de vent pour toute regle; je marchois tantôt vite et tantôt lentement, selon ma commodite, ma sante, mon humeur, mes forces. Pourva, non avec moi, mais en moi, de plus de ressources que je n'en avois besoin pour vivre, je n'étois

embarrasse ni de ma voiture ni de ma subsistance. Je ne craignois point les voleurs, ma bourse et mon passe-port etoient dans mes bras. mon vêtement formoit toute ma garderobe; it etoit commodé et bon pour un ouvrier; je le renouvelois sans peine a mesure qu'il s'usoit. Comme je ne marchois ni avec l'appareil ni avec l'inquietude d'un voyageur, je n'excitois l'attention de personne : je passois partout pour un homme du pays. Il ctort rare qu'on m'arrétat sur des frontieres; et quand cela m'arrivoit, peu m'importoit; je restois la sans impatience, j'y travaillois tout comme ailleurs; j'y aurois sans peine passé ma vie si l'on m'y cût toujours retenu, et mon peu d'empressement d'aller plus loin m'ouvroit entin tons les passages. L'air affaire et soucieux est toujours suspect, mais un homme tranquille inspire de la confiance; tout le monde me laissoit libre en vovant qu'on pouvoit disposer de moi sans me fächer.

Quand je ne trouvois pas à travailler de mon métier, ce qui étoit rare, j'en faisois d'autres. Vous m'aviez fait acquérir l'instrument universel. Tantôt paysan, tantôt artisan, tantôt artiste, quelquefois même homme à talent, j'avois partout quelque connoissance de mise, et je me rendois maître de leur usage par mon peu d'empressement à les montrer. Un des fruits de mon education etoit d'être pris au mot sur ce que je me donnois pour être, et rien de plus, parce que j'étois simple en toute chose, et qu'en remplissant un poste je n'en briguois pas un autre. Ainsi j'etois toujours à ma place, et l'on m'y laissoit toujours.

Si je tombois malade, accident bien rare a un homme de mon tempérament, qui ne fait excès ni d'alimens, ni de soucis, ni de travail, ni de repos, je restois coi, sans me tourmenter de guérir ni m'effrayer de mourir. L'animal malade jeune, reste en place, et guerit ou meurt; je faisois de même, et je m'en trouvois bien. Si je me fusse inquete de mon etat, si j'eusse importune les gens de mes craintes et de mes plaintes, ils se seroient ennuyés de moi, j'eusse inspire moins d'interêt et d'empressement que n'en donnoit ma patience. Voyant que je n'inquiétois personne, et que je ne me lamentois point, on me prevenoit par des soins

qu'on m'eût refuses peut-être si je les eusse im-

J'ai cent tous observe que plus on veut exiger des autres, plus on les dispose au refus; ils aiment agir librement; et quand ils font tant que d'être bons, ils veulent en avoir tout le merite. Demander un bienfait c'est y acquérir une espèce de droit, l'accorder est presque un devoir; et l'amour-propre aime mieux faire un dont gratuit que paver une dette.

Dans ces pelerinages, qu'on cût blàmes dans le monde comme la vie d'un vagabond, parce que je ne les faisois pas avec le faste d'un vovageur opulent, si quelquefois je me demandois. Oue fais-je? où vais-je? quel est mon but? je me repondois. Ou'ai-je fait en naissant que commencer un voyage qui ne doit finir qu'a ma mort? je fais ma táche, je reste à ma place, i'use avec innocence et simplicité cette courte vie; je fais toujours un grand bien par le mal que je ne fais pas parmi mes semblables; je pourvois à mes besoins en pourvoyant aux leurs ; je les sers sans jamais leur nuire ; je leur donne l'exemple d'être heureux et bon sans soins et sans peine. J'ai répudié mon patrimoine, et je vis; je ne fais rien d'injuste, et je vis; je ne demande point l'aumône, et je vis. Je suis donc utile aux autres en proportion de ma subsistance; car les hommes ne donnent rien nour rien.

Comme je n'entreprends pas l'histoire de mes voyages, je passe tout ce qui n'est qu'évepement. J'arrive à Marseille : pour suivre toujours la même direction je m'embarque pour Naples : il s'agit de paver mon passage ; vous y aviez pourvu en me faisant apprendre la manœuvre; elle n'est pas plus difficile sur la Mediterrance que sur l'Ocean, quelques mots changes en font toute la différence. Je me fais matelot. Le capitaine du hâtiment, espece de patron renforcé, étoit un renegat qui s'étoit rapatrié. Il avoit éte pris depuis lors par les corsaires, et disoit s'être echappé de leurs mains sans avoir eté reconnu. Des marchands napolitains lui avoient confie un autre varsseau. et il faisoit sa seconde course depuis ce rétablissement: il contoit sa vie à qui vouloit l'entendre, et savoit si bien se faire valor, qu'en amusant il donnoit de la confiance. Ses goûts ctoient aussi bizarres que ses aventures : il ne

songeoit qu'a divertir son equipage : a so sur son bord deux méchans pierriers qu'd : railloit tout le jour; toute la nuit il trout à fusées : on n'a jamais vu patron de navire asseai.

Pour moi, je m'amusois à m'exercer dus marine; et quand je n'étois pas de quan e n'en demeurois pas moins à la manœuvre au gouvernail. L'attention me tenou lieu d'a perience, et je ne tardai pas à juger que ne derivions beaucoup à l'ouest. Le compas de pourtant au rumb convenable; mais le course soleil et des étoiles une sembloit contraner. fort sa direction, qu'il falloit, selon moi, qu l'aiguille declinat prodigieusement. Je le desp capitaine : il battit la campagne en se mognas de moi; et comme la mer devint haute et le temps nebuleux, if ne me fut pas possible o verifier mes observations. Nous comes un venforcé qui nous jeta en pleine mer : il dura den jours; le troisième nous aperçûmes la terre : notre gauche. Je demandai an patron ce que c'etoit. Il me dit, Terre de l'Eglise, Un matela soutint que c'etoit la côte de Sardamne; il fat hue, et paya de cette facon sa bienvenue : car. quoique vieux matelot, il étoit nouvellement ur ce bord ainsi que moi.

Il ne m'importoit guère où que nous fussions mais ce qu'avoit dit cet homme avant ranimma curiosité, je me mis a fureter autour de l'habitacle pour voir si quelque fer mis la rec meg arde ne faisoit point décliner l'arguille Quelle fut ma surprise de trouver un gros simant caché dans un coin! En l'étant de sa place, je vis l'aiguille en mouvement reprende sa direction. Dans le même instant quelqu'un cria. Voile. Le patron regarda avec sa Junette. et dit que c'étoit un pent batiment francois. Comme il avoit le cap sur nous et que nous ne l'évitions pas, il ne tarda pas d'etre a pleire vue, et chacun vit alors que c'étoit une vode barbaresque. Trois marchands repolitains que yous avious a bord avec tout leur bien pousserent des cris jusqu'au ciel. L'enigme afors ne devint claire. Je m'approchai du patron, et lui dis 3 l'oreille : Putron, si nous sommes prix, tu es mort; compte là-dessus. J'avois para si peu ema, et je lui tins ce discours d'un ton si pose, qu'il ne s'en alarma guere, et feggnit même de ne l'avoir pas entendu.

Il donna quelques ordres pour la défense ; mais il ne se trouva pas une arme en etat, et nous avions tant brûle de poudre, que, quand on voulut charger les pierriers, à peine en a resta-t-il pour deux coups. Elle nous eut même ? ete fort inutile ; sitôt que nous fômes a portee, au lieu de daigner tirer sur nous, on nous cria d'amener, et nous fames abordés presque au même instant. Jusque alors le natron, sans en faire semblant, m'observoit avec quelque dehance; mais sitot qu'il vit les cors irres dans notre bord, il cessa de faire attention à moi, et s'avança vers eux sans precaution. En ce moment je me crus juge, exécuteur, pour venger mes compagnons d'esclavage, en purgeant le genre humain d'un traitre et la mer d'un de ses monstres. Je courus à lui, et lui criant, Je te l'ai promis, je te tiens parole, d'un sabre dont je m'etois saisi je lui lis voler la tête. A l'instant, vovant le chef des Barbaresque veuir impetueusement a moi, je l'attendis de pied ferme, et lui presentant le sabre par la poignee, Tiens, capitaine, lui dis-je en langue franque, je viens de faire justice, tu peux la faire à ton tour. Il prit le sabre , il de deva sur ma tête ; f'attendis le coup en silence : il sourit, et me tendant la main, il defendit qu'on me mit aux fers avecles autres; mais il ne me parla point de l'expedition qu'il m'avoit vu faire, ce qui me confirma qu'il en savoit assez la raison. Cette distinction, au reste, ne dura que jusqu'au port d'Alger, et nous fames envoyes au bagne en debarquant, couples comme des chiens de

Jusque alors, attentif à tout ce que je voyois. je m'occupois peu de moi. Mais enfin la première agitation cesser me laissa reflechir sur mon changement d'etat, et le sentiment qui m'occupoit encore dans toute sa force me lit dire en moi-même, avec une sorte de satisfaction: One m'ôtera cet evenement? Le pouvoir de faire une sottise. Je suis plus fibre qu'auparavant. Émile esclave! reprenois-je. Eh! dans quel sens? Qu'ai-je perdu de ma liberte prunitive? Ne naquis-je pas esclave de la necessite? Quel nouveau joug peuvent in imposer les hommes? Le travan? ne travaillois-re pas quand j'etois libre? La farm? combien de fois je l'ar soufferte volontairement! La douleur? toutes les forces humaines ne m'en donneront pas plus

que ne m'en fit sentir un grain de sable. La contrainte? sera-t-elle plus rude que celle de mes preimers fers? et je n'en voulois pas sortir. Soums par ma naissance aux passions homornes, que leur joug me soit impose par un autre on par moi, ne faut-il pas toujours le porter y et qui sait de quelle part il me sera plus supportable? Faurai du moins toute ma raison cour les moderer dans un autre : combien de fois ne m'a-t-elle pas abandonne dans les miennes! Qui pourra me faire porter deux chaines? N'en portors-je pas une auparavant? Il n'y a de servitude reelle que celle de la nature : les hommes ne sout que les instrumens. Qu'un maître m'assomme ou qu'un rocher m'ecrase, c'est le même evenement a mes yeux, et tout ce qui peut m'arriver de pis dans l'esclavage est de ne pas plus flechic un tyran qu'un caillou. Entin, si j'avois ma liberte, qu'en terois-je? Dans l'etat où je suis que puis-je vouloir? Eli! pour ne pas tomber dans l'aneantissement, j'ai besoin d'être anime par la volonte d'un autre au defaut de la mienne.

Je tirai de ces reflexions la consequence que mon changement d'état étoit plus apparent que reel; que si la liberte consistoit à faire ce qu'on vent, aul homme ne seront libre; que tous sont toibles, dependans des choses, de la dore necessite; que celui qui sait le mienx vouloir tout ce qu'elle ordonne est le plus libre, puisqu'il n'est jamais forcé de faire ce qu'il ne veut pas.

Oui, mon pere, je puis le dire, le temps de ma servitude fut celui de mon regne, et jamais je n'eus tant d'autorite sur mon que quand je portai les fers des barbares. Sommis a leurs passions sans les partager, j'appris à micus connoître les miennes. Leurs écarts furent pour moi des instructions plus vives que n'avoient ête vos leçons, et je fis sous ces rudes maîtres un cours de philosophie encore plus utile que celui que j'avois lant pres de vous.

Je n'eprouvai pas pourtant dans leur servitude toutes les rigueurs que j'en attendois. J'essuyai de mauvais traitemens, mais moins peutetre qu'ils n'en cussent essuye parmi nous, et je connus que ces noms de Maures et de piristes portoient avec eux des prejuges dont je ne m'etois pas assez defendu. Ils ne sont pas pitoyables, mais ils sont justes; et s'il faut n'attendre d'eux ni douceur ni clémence, on a en doit craindre nou plus ni caprice ni méchanceté. Ils voulent qu'on basse ce qu'on pent faire, mais ils n'exigent rien de plus, et, dans leurs châtimens, ils ne punissent jamais l'impuissance, mais sculement la mauvaise volonte. Les Negres seroient trop beureux en Amerique si l'Européen les traitoit avec la même equité : mais comme il ne voit dans ces malheureux que des instrumens de travail, sa conduite envers eux depend uniquement de l'utilité qu'il en tire; il mesure sa justice sur son profit.

Je changeai plusieurs fois de patron : l'on appeloit cela me vendre; comme si jamais on pouvoit vendre un homme! On vendoit le travail de mes mains; mais ma volonté, mon entendement, mon être, tout ce par quoi j'etois moi et non pas un autre, ne se vendoit assurement pas; et la preuve de cela est que la première fois que je voulus le contraire de ce que vouloit mon pretendu maître, ce fut moi qui fus le vanqueur. Cetévenement merite d'être raconté.

Je fus d'abord assez doucement traité; l'on comptoit sur mon rachat, et je vécus plusieurs mois dans une inaction qui m'eût ensuye si je pouvois connoître l'ennui. Mais enfin, voyant que je n'intriguois point aupres des consuls curopeens et des momes, que personne ne parloit de ma rançon, et que je ne paroissois pas y songer moi-même, on youlut tirer parti de moi de quelque manière, et l'on me fit travailler. Ce changement ne me surprit ni nemefàcha, Je craignois peu les travaux pembles, mais j'en aimois mieux de plus amusans. Je trouvai le moven d'entrer dans un atelier dont le maître ne tarda pas à comprendre que j'etois le sien dans son metier. Ce travaildevenant plus lucratifpour mon patron que celui qu'il me faisoit faire, il m'etablit pour son compte, et s'en trouva bien,

J'avois vu disperser presque tous mes anciens camarades du bagne; ceux qui pouvoient être rachetes l'avoient ete; ceux qui ne pouvoient l'être avoient eu le même sort que moi; mais tous n'y avoient pas trouvé le meme adoucissement. Deux chevaliers de Malte entre autres avoient ête delaisses. Leurs familles étoient pauvres. La religion ne rachete point ses captifs; et les pères, ne pouvant racheter tout le monde, donnoient, ainsi que les consuls, une preference fort naturelle, et qui n'est pas inique, à ceux dont la reconnoissance leur pouvoit

etreplusatile. Ces deux chevalters, l'un musl'autre vieux, etoient instruits et ne manques pas de mérite; mais ce merite étoit se dans leur situation presente. Ils same génie, la tactique, le latin, les belles-ko-Ils avoient des talens pour briller, pour ex mander, qui n'etojent pas d'une grandersource à des esclaves. Pour surcroit ils portes fort impatiemment leurs fers; et la philosoft dont ils se piquoient extremement . n'avoup " appris à ces fiers gentilshommes à serve bonne grace des pieds plats et des bandits et ils n'appeloient pas autrement leurs mans-Je plaignois ces deux pauvres gens, aux renonce par leur noblesse à leur etat d'hermes, à Alger ils n'étoient plus rien : mes ils étoient moins que rien; car, parmi s corsaires, un corsaire ennemi fait esclates fort au-dessous du neant. Je ne nus serur l vieux que de mes conseils, qui lui etoient w perflus, car, plus savant que moi, du mons de cette science qui s'etale, il savoit à fundtout la morale, et ses préceptes lui étoient trosts miliers; il n'y avoit que la pratique qui la moquât, et l'on ne sauroit porter de plus mavaise grâce le joug de la necessite. Le jeune encore plus impatient, mais ardent, actif. w trepide, se perdoit en projets de revoltes etale conspirations impossibles à exécuter, et qui, touiours decouverts, ne faisoient qu'aggrave sa misere. Je tentai de l'exciter a s'evertuer, a mon exemple, et à tirer parti de ses bras pour rendre son etat plus supportable; mais il meprisa mes conseils, et me dit tierement qu'il savoit mourir. Monsieur, lui dis-je, il vandout encore mieux savoir vivre. Je parvins pourtant à lui procurer quelques soulagemens, qu'd recut de bonne grâce et en âme noble et sensi le, mais qui ne lui firent pas goûter mes vues. Il continua ses traines pour se procurer la liberte par un coup hardi : mais son esprit remuant lassa la patience de son maitre quictoit le mien : cet homme se defit de lui et de mor: nos haisons lui avoient paru suspectes, et il crut que j'employois à l'ader dans ses manieuvres les entretiens par lesquels je táchois de l'endetourner. Nous fûmes vendus à un entrepreneur d'ouvrages publics, et condamnes à travailler sous les ordres d'un surveillant barbare, esclave comme nous, mais qui, pour se faire satravaux que la force humaine n'en pouvoit porter.

Les premiers jours ne furent pour moi que des jeux. Comme on nous partageoit egalement le travail et que j'étois plus robuste et plus ingambe que tous mes camarades , j'avois ' fait ma táche avant eux, apres quoi j'aidois les plus foibles et les allegeois d'une partie de la leur. Mais notre piqueur, avant remarqué ma diligence et la superiorite de mes forces, m'empécha de les employer pour d'autres en doublant ma táche, et, toujours augmentant par degres, finit par me surcharger à tel point et de travail et de coups, que, maigré ma vigueur, j'etors menace de succomber bientôt sous le faix : tous mes compagnons, tant forts que foibles, mal nourris, et plus maltraites, dépérissoient sous l'excès du travail.

Cet état devenant tout-à-fait insupportable, je resolus de m'en dehvrer à tout risque. Mon jeune chevalier à qui je communiquai ma résolution la partagea vivement. Je le connoissois homme de courage, capable de constance, pourvu qu'il fût sous les yeux des hommes; et des qu'il s'agissoit d'actes brillans et de vertus heroiques, je me tenois sur de lui. Mes ressources beanmoins etoient toutes en moi-inème. et je n'avois besom du concours de personne pour executer mon projet; mass il etort vrai qu'il pouvoit avoir un effet beaucoup plus avantageux, executé de concert par mes compagnons de misere, et je resolus de le leur proposer conjointement avec le chevalier.

J'eus prine a obtemir de lui que cette proposition se feroit simplement et sans intrigues preliminaires. Nous primes le temps du repas, ou nous etions plus rassembles et moins surveillés. Je m'adressai d'at ord dans ma langue à une douzaine de compatriotes que j'avois la . ne voulant pas leur parler en langue franque de peur d'être entendu des gens du pays. Camarades, leur dis-je, ecoutez-moi. Ce qui me reste de force ne peut suffire à quinze jours encore du travail dont on me surcharge, et je suis un des plus robustes de la troupe : il faut qu'une situation si violente prenne une prompte fin, soit par un épaisement total, soit par une resolution qui le previenne, Je choisis le dermer parti, et je suis détermine à me reluser

loir à son maître, nous accabloit de plus de ; dès demain à tout travail, au peril de ma vie et de tous les traitemens que doit m'attirer ce refus. Mon choix est une attaire de calcul. Si je reste comme je suis, il faut perir infailliblement en tres-peu de temps et sans aucune ressource : je m'en menage une par ce sacrifice de pea de jours. Le parti que je prends peut effrayer notre inspecteur et eclairer son maître sur son veritable interêt. Si cela n'arrive pas. mon sort, quoique accelere, ne sauroit etre empiré. Cette ressource seroit tardive et pulle quand mon corps epuise ne seroit plus capable d'aucun travail; alors, en me menageant, ils n'aurojent rieu à gagner ; en ni achevant, ils ne feroient qu'épargner ma nourriture. Il me convient donc de choisir le moment où ma perte en est encore une pour eux. Si quelqu'un d'entre vous trouve mes raisons bonnes, et veut, à l'exemple de cet homme de courage, prendre le meme parti que moi , notre nombre tera plus d'effet et rendra nos tyrans plus traitables; mais fussions-nous seuls, lui et moi, nous n'en sommes pas moins resolus a persister dans notre refus et nous vous prenons tous à témoin de la façon dont il sera soutenu.

Ce discours simple et simplement prononce fut ecoute sans beaucoup d'emotion. Quatre un emq de la troupe me dirent cependant de compter sur eux et qu'ils feroient comme moi. Les autres ne derent mot, et tont resta calme. Le chevalier, mécontent de cette tranquillité, parla aux siens dans sa langue avec plus du vehémence. Leur nombre etait grand : il leur tit à haute voix des descriptions animees de l'etat ou nous etions réduits et de la cruaute de nos bourreaux; il exerta leur indignation par la peinture de notre avilissement, et leur ardeur par l'espoir de la vengeance ; entin , il enflamma tellement leur courage par l'admiration de la force d'âme qui sait braver les tourmens et qui triomphe de la paissance même, qu'ils l'interrompirent par des cris, et tous jurerent de nous innter et d'être inebrantables jusqu'à la mort.

Le lendemain, sur notre refus de travailler, nous fumes, comme nous nous y étions attendus, tres-maltraites les uns et les autres , inutilement tontefois quant à nous deux et à mes trois ou quatre compagnons de la veille, à qui nos bourreaux n'arracherent pas méme un scul cri.

Mais l'œuvre du chevalier ne tint pas si bien. La constance de ses bouillans compatriotes fut comsec en quelques minutes, et bientôt, à coups de nerí de bœuf, on les ramena tous au travail, doux comme des agneaux. Outre de cette làchete, le chevalier, tandis qu'on le tourmentoit lui-même, les chargeoit de reproches et d'injures qu'ils n'écoutoient pas. Je táchai de l'apaiser sur une désertion que j'avois prévue et que le lui avois predite. Je savois que les effets de l'eloquence sont vifs mais momentanes. Les hommes qui se laissent si facilement emouvoir se calment avec la même facilité. Un raisonnement froid et fort ne fait point d'effervescence : mais quand il prend, il penètre, et l'effet qu'il produit ne s'efface plus.

La foiblesse de ces pauvres gens en produisit un autre auquel je ne m'etois pas attendu, et que j'attribue à une rivalité nationale plus qu'a l'exemple de notre fermete. Ceux de mes compatriotes qui ne m'avoient point imité, les voyant revenir au travail, les huèrent, les quittèrent à leur tour, et, comme pour insulter à leur couardise, viurent se ranger autour de moi : cet exemple en entraina d'antres; et bientôt la revolte devint si générale que le maître attiré par le bruit et les cris, vint lui-même pour y mettre ordre.

Vous comprenez ce que notre inspecteur put lui dire pour s'excuser et pour l'irriter contre nous. Il ne manqua pas de me designer comme l'auteur de l'emente, comme un chef de mutins qui cherchoit à se faire craindre par le trouble qu'il vouloit exciter. Le maître me regarda et me dit : C'est donc toi qui debauches mes esclaves? Tu viens d'entendre l'accusation : si tu as quelque chose à repondre, parle. Je fus frappe de cette moderation dans le premier emportement d'un homme apre au gain, menace de sa ruine, dans un moment ou tout maure européen, touche jusqu'au vif par son interét, cht commencé sans vouloir m'entendre, par me condumner à mille tourmens. Patron, lui dis-je en langue franque, tu ne peux nous hair. tu ne nous coanois pas même; nous ne te baissons pas non plus, tu n'es pas l'auteur de nos maux, tu les ignores. Nous savons porter le joug de la nécessité qui nous a soumis a toi. Nous ne refusons point d'employer nos forces pour ton service, puisque le sort nous y condamne; mais en les excedant, ton esclave nous

les ôte et va te ruiner par notre pertr. Comoi, transporte à un homme plus sage la torité dont il abuse a ton prejudice. Me, distribue, ton ouvrage ne se fera pas moset tu conserveras des esclaves laborieux dattireras avec le temps un profit beaucoup pagrand que celui qu'il te veut procurer en na accablant. Nos plaintes sont justes, nos densdes sont moderees. Si tu ne les écouts panotre parti est pris : ton homme vient d'en la l'epreuve, tu peux la faire à ton tour.

Je me tus; le piqueur voulut repliquer le patron lui imposa sitence. Il parcourut des vermes camarades, dont le teint have et la megreur attestoient la verité de mes plaints mais dont la constance au surplus n'annonçou point du tout des gens intimides. Ensur m'ayant considere derechef: Tu parois, dieu un homme sensé, je veux savoir ce qui en est Tu tances la conduite de cet esclave: voyons la tienne à sa place; je te la donne et le meis a la tienne. Aussitôt il ordonna qu'on m'ôtât mes fers et qu'on les mit a notre chef; cela fut tata l'instant.

Je n'ai pas besoin de vous dire comment per me conduisis dans ce nouveau poste, et ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Mon aventure fit du bruit, le soin qu'il prit de la repandre fit nouvelle dans Alger: le dey même entendit parler de moi et voulut me voir. Mon patron m'ayart conduit à lui, et voyant que je lui plansois, la fit présent de ma personne. Voilà votre huile esclave du dey d'Alger.

Les regles sur lesquelles j'avois à me conduire dans ce nouveau poste découloient de principes qui ne m'étoient pas inconnus : nous les avois discutes durant mes voyages ; et leur application, bien qu'imparfaite et tres en petit, dans le cas où je me trouvois, etoit sûre et infaillible dans ses effets. Je ne vous entretiendrai pas de ces menus détails, ce n'est pas de cela qu'il s'agit entre vous et moi. Mes succes m'attirérent la considération de mon patron.

Assem Oglou etoit parvenu a la supréme puissance par la route la plus honorable qui puisse y conduire; car, de simple matelot, passant par tous les grades de la marine et de la milice, il s'etoit successivement eleve aux premières places de l'etat, et, après la mort de son predecesseur, il fut elu pour lui succesier par les suffrages unanimes des Turcs et des Maures, des gens de guerre et des gens de loi. Il y avoit douze ans qu'il remplissoit avec honneur ce poste difficile, ayant a gouverner un peuple indocile et barbare, une soldatesque inquiete et mutine, avide de désordre et de trouble, qui, ne sachant ce qu'elle desiroit elle-même, ne vouloit que remuer, et se soucioit peu que les choses allassent mieux pourvu qu'elles allassent autrement. On ne pouvoit pas se plaindre de son administration, quoiqu'elle ne repondit pas à l'espérance qu'on en avoit conque. Il avoit maintenu sa régence assez tranquille : tout étoit en meilleur état qu'auparavant, le commerce et l'agriculture afforent bien, la marine étoit en vigueur, le peuple avoit du pain. Mais on n'avoit point de ces operations éclatantes.... (\*)

## EXTRAIT D'UNE LETTRE

DU PROFESSEUR PREVOST, DE GENEVE,

ALL HADACTREES DES ARCHIVES LITTERAIRES ," ,

SUR J. J. ROUSSEAU.

ET PARTICITAGREMENT AUG LA SLITE DE LEVILE, OU LES

MESSIEURS.

L'aventage dont j'ai joui de voir souvent J. J. Rousseau dans sa vieillesse, m'a donne heu de faire quelques remarques que je hasarde de vous com-

(\*) If est d'autant plus à recretter que Rousseau u ait pas conhuné cet courage, que, dans une tettre à Du Peyrou, du 6 juillet 1768, où il le prie de lu, cuvoyer le manuscrit il annonce le deur de le revoir. « pour remplir, par un pou de distraction, les maurais jours d'hiver. Je conserve, ajoutest-ilt, » pour cette entreprise un foible que je ne combats pas, parce « que j'y trouvèrois au contraire un specifiq re uble pour occu-» per mes momens perdus, sans rien un le r à cette occupation » qui me rappellàt le souveme de mes malhaura ni de men qui » a y rapporte. »

La lettre de M. Prevost qu'on va bre, prouve que le manuacrit limfut en cifet renvoye; mais il susseiu. de un e malheuremement par ces alces chagmas d'ant it vontoit d'alcrid se distraire, ne fit que s'en nouvre et s'en pénetrer davantage en écuivant ses l'indoques et ses Récerres. 6. P.

" 1904, tome 11, pose 241 — Cette intéres suite cot echous, commencée en 1904 et que a fint en 1902 comprend 17 volunies. — G. P. muniquer. Ce sont de petits faits lies à un grand nom, qu'il vant mieux recueillir que laisser perdre...

( Nons arons fait usage de plusieurs de ces petits faits dans l'Appendice aux confessions qui fait partie du l'evolume de cette cuition.)

Je sais qu'il avoit brûle quelques-uns de ses manuscrits; ses muvres posthumes ont fait connoltre les plus interessans de ceux qu'd avoit epargnes.... Je lui ai out dire qu'à son depart de Londres il avoit fait un grand feu d'une multitude de notes destinces à une edition d'Émile, et qui l'embarrassoient en ce moment.

Rousseau ne m'avoit jamais mis dans la confidence de ses Memoires; il n'avoit fait que me les nommer à l'occasion de la crainte qu'il eut de les avoir perdus. Mais il me procura un très-vif plaisir par la lecture qu'il voulut bien me faire du supplement à l'Emile. Ce morceau a paru dans l'edition de Genève, sous le titre d'Émile et Sophie, ou les Solitaires. Il est demeure imparfait, et fimt à l'epoque où Emile devint esclave du dey d'Alger.... Rousseau ne s'en tint pas à la lecture de ce fragment, qui acquéroit un nouveau prix par l'accent passionne de sa voix, et par une certaine emotion contagieuse a laquelle il s'abandonnoit. Anime lui-mème par cette lecture, il parut reprendre la trace des idees et des sentimens qui l'avoient agite dans le feu de la composition. Il parla d'abondance avec chaleur et facilité (ce qu'il faisoit rarement), il me développa divers evenemens de la suite de ce roman commence, et m'en exposa le denouement. Le voier tel que me le fournissent quelques notes faites de inemoire. On sera, l'espere, assez juste pour ne pas innanter à l'auteur ce qu'il peut offer d'arrégulier dans une esquisse aussi legère, et qui, sans être mfidèle, peut derober quelques traits que le tableau eut fait ressortir.

### DÉNOUEMENT DES SOLITAIRES.

Une suite d'evenemens amene Émile dans une île deserte. Il trouve sur le rivage un temple orne de fleurs et de fruits delicieux. Chaque jour il le visite, et chaque jour il le trouve embelli. Sophie en est la prétresse ; Emile l'ignore. Quels evenemens ont pu l'attirer en ces lieux? Les suites de sa faute et des actions qui l'effacent. Sophie enfin se fait connoître. Émile apprend le tissu de frandes et de violences sous lequel elle a succombe. Mais indigne desormais d'être sa compagne, elle veut être son esclave et servir sa propre rivale. Celle-ci est une jeune personne que d'autres événemens unissent au sort des deux anciens époux. Cette rivale épouse Émile; Sophie assiste à la noce. Enfin, après quelques jours donnés à l'amertume du repentir et aux tourmens d'une douleur toujours renaissante, et d'autant plus vive que Sophie se fait un devoir et un point d'honneur de la dissimuler, Émile et la rivale de Sophie

avouent que leur mariage n'est qu'une feine. Cette prétendue rivale avoit un autre épon qu'on présente à Sophie; et Sophie retrouve le sien, qui non-seulement lui pardonne une faute involontaire, expiée par les plus cruels peines, et réparée par le repentir, mais qu'estime et honore en elle des vertus dont il vivoit qu'une foible idée avant qu'elles eussex trouvé l'occasion de se développer dans tout leur étendue.

## MANDEMENT

## DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVEOUE DE PARIS (\*),

PORTABLE

Condemnation d'un firre qui a pour litre : EMILE, or DE L'EDUCATION, par I. J. Royssen, , citor en de Genère.

CHRISTOPHE DE BRAUMONT, par la miséricorde divine et par la grace du saint siege apostolique, archevêque de Paris, due de Saint-Cloud, pair de France, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, proviseur de Sorbonne, etc.; à tons les fidèles de notre diocèse : salut et bénediction.

I. Saint Paul a prédit, M. T. C. F., qu'il viendroit des jours pérelleux ou il y auroit des gens amateurs d'eux-mêmes, fiers, superbes, blasphémateurs, impies, calomniateurs, enflés d'orqueil, amateurs des voluptés plutôt que de Dieu; des hommes d'un esprit corrompu, et pervertis dans la for (1). Et dans quels temps malheureux cette prediction s'est-elle accomplie plus à la lettre que dans les nôtres! L'incredulaté, enhardie par toutes les passions, se presente sous toutes les formes, afin de se proportionner en quelque sorte à tous les âges, à tous les caracteres, à tous les ctats. Tantôt, pour s'insinuer dans des esprits qu'elle trouve deja ensorcelés par la bagatelle 🐣 , elle emprunte un style leger , agreable et fravole : de là tant de romans, egalel'imagination pour seduire l'esprit et corrompre le cœur. Tantôt, affectant un air de profondeur et de sublimite dans ses vues, elle feint de remonter aux premiers principes de nos connoissances, et prétend s'en autoriser pour secouer un joug qui, se-

lon elle, déshonore l'humanité, la Divinité même. Tantôt elle declame en funeuse contre le zèle de la religion, et prêche la tolerance universelle avec emportement. Tantôt enfin, reunissant tous ces divers langages, elle mêle le serieux à l'enponement, des maximes pures à des obscenités, de grandes vérités à de grandes erreurs, la foi au blasphème; elle entreprend en un mot d'accorder les lumières avec les tenèbres, Jesus-Christ avec Belial. Et tel est specialement, M. T. C. F., l'objet qu'on paroit s'être propose dans un ouvrage recent, qui a pour titre, EMILE OU DE l'EDUCATION. Du sein de l'erreur il s'est élevé un homme plein du langage de la philosophie, sans être veritablement philosophe, esprit done d'une multitude de connoissances, qui ne l'ont pas eclaire, et qui ont repandu des tenèbres dans les autres esprats, caractère livre aux paradoxes d'opinions et de conduite, alliant la simplicite des mœurs avec le faste des pensées, le zele des maximesantiques avec la fureur d'établir des nouveautes, l'obscurite de la retraite avec le desir d'être conqu de tout le monde , on l'a vu invectiver contre ment obseènes et impies, dont le but est d'amuser, les sciences qu'il cultivoit, préconiser l'excellence de l'Evangile dont il detrusoit les dogmes, peindre la beaute des vertus qu'il cteignoit dans l'âme de ses lecteurs. Il s'est fait le precepteur du genre humain pour le tromper, le moniteur public pour egarer tout le monde . l'oracle du siècle pour achever de le perdre. Dans un ouvrage sur l'Inegalite des conditions if avoit abaisse l'homme jusqu'au rang des bêtes; dans une autre production plus recente il avoit insutué le poison de la volupté en paroissant le proscrire : dans celui-ci, il s'empare des premiers momens de l'homme afin d'établir l'empire de l'ir-

> 11. Quelle entreprise, M. T. C. F. ! L'education de la jeunesse est un des objets les plus importans de la solheitude et du zele des pasteurs. Nous savons que pour reformer le monde, autant que le permettent la foiblesse et la corroption de notre na

<sup>(&#</sup>x27;) Il nous a parti convenable de donner a la suite de l'Émble le mandement de l'archevéque de Parts qui le condamne, son Importance et le besona de l'avoir socs les yeux en Usant la fettre de Rousseau, mettront les lecteurs à meme de juger avec plus d'impartiable Le premier paragraphe renferme un portrait de l'auteur d'Émine, qui, grâce à quelques heureuses antithes 6, obtat dans le temps bi aucoup de success.

<sup>(1)</sup> In november dichus instabiont temporet perfeutora er unt homines selpsos amantes... elate, se perte blusplemi. . scelesti. . crimmal new. . tumidi, el voluj latura amulires ina it quam thel... humbres energy amente et reproblemen fidem, 11 figu., cap. 10, v + 4, F.

Co Fascinatio intigacitatio obscureit bone. Sap., cap in 5. 12.

ture, il suffiroit d'observer, sous la direction et l'impression de la grace, les premiers rayons de la raison humaine, de les saisir avec soin et de les diriger vers la route qui conduit à la vérité. Par là ces esprits, encore exempts de préjugés, seroient pour touiours en garde contre l'erreur; ces cœurs, encore exempts de grandes passions, prendroient les impressions de toutes les vertus. Mais à qui convientil mieux qu'à nous et à nos coopérateurs dans le saint ministère de veiller ainsi sur les premiers momens de la jeunesse chrétienne ; de lui distribuer le lait spirituel de la religion, afin qu'il croisse pour le salut (1); de préparer de bonne heure par de salutaires leçons des adorateurs sincères au vrai Dieu, des sujets fidèles au souverain, des hommes dignes d'être la ressource et l'ornement de la patrie.

III. Or, M. T. C. F., l'auteur d'Émile propose un plan d'éducation qui , loin de s'accorder avec le christianisme, n'est pas même propre à former des citoyens ni des hommes. Sous le vain prétexte de rendre l'homme à lui-même et de faire de son élève l'élève de la nature, il met en principe une assertion démentie, non-seulement par la religion, mais encore par l'expérience de tous les peuples et de tous les temps. Posons, dit-il, pour maxime incontestable que les premiers mouvemens de la nature sont toujours droits : il n'y a point de perversité originelle dans le cœur humain. A ce langage on ne reconnoît point la doctrine des saintes Ecritures et de l'Église touchant la révolution qui s'est faite dans notre nature; on perd de vue le rayon de lumière qui nous fait connoître le mystère de notre propre cour. Oui, M. T. C. F., il se trouve en nous un melange frappant de grandeur et de bassesse, d'ardeur pour la vérité et de goût pour l'erreur, d'inclination pour la vertu et de penchant pour le vice. Etonnant contraste, qui, en deconcertant la philosophie paienne, la laisse errer dans de vaines spéculations ! contraste dont la revélation nous découvre la source dans la chute deplorable de notre premier père! L'homme se sent entraîné par une pente funeste; et comment se roidiroit-il contre elle, si son enfance n'étoit dirigée par des maîtres pleins de vertu, de sagesse, de vigilance, et si, durant tout le cours de sa vie, il ne faisoit lui-même, sous la protection et avec les grâces de son Dieu, des efforts puissans et continuels? Hélas! M. T. C. F., malgré les principes de l'éducation la plus saine et la plus vertueuse, malgre les promesses les plus magnifiques de la religion et les menaces les plus terribles, les écarts de la jeunesse ne sont encore que trop fréquens, trop multipliés! dans quelles erreurs, dans quels excès, abandonnée à elle-ment.
ne se précipiteroit-elle donc pas? C'est un torrat
qui se déborde malgré les digues puissantes qu'a
lui avoit opposées : que seroit-ce donc si nul distacle ne suspendoit ses flots et ne rompoit ses ellats.

IV. L'auteur d'Émile, qui ne reconnoît aucur religion, indique néanmoins, sans y penser, la wir qui conduit infailliblement à la vraie religie « Nous, dit-il, qui ne voulons rien donner à l'at-» rité, nous qui ne voulons rien enseigner à sun » Emile qu'il ne pût comprendre de lui-même pr » tout pays, dans quelle religion. l'élèverons-nou? » à quelle secte agrégerons-nous l'élève de la m-» ture? Nous ne l'agrégerous ni à celle-ci ni à cele-» là; nous le mettrons en état de choisir celle si k » meilleur usage de la raison doit le conduire. Plut à Dieu, M. T. C. F., que cet objet ent ét bien rempli! si l'auteur eût réellement mis se élève en état de choisir, entre toutes les religions. celle où le meilleur usage de la raison doit coduire, il l'eût immanquablement préparé aux leus du christianisme. Car, M. T. C. F., la lumière : turelle conduit à la lumière évangélique ; et le 🕬 chrétien est essentiellement un culte raisonnable (). En esset, si le meilleur usage de notre reisus devoit pas nous conduire à la révélation chrétient. notre foi seroit vaine, nos espérances seroient dimériques. Mais comment ce meilleur usage de la raison nous conduit-il au bien inestimable de la fi. et de là au terme précieux du salut ? c'est à la raine elle-même que nous en appeions. Dès qu'on remnoît un Dieu, il ne s'agit plus que de savoir s'il a daigné parler aux hommes autrement que parle impressions de la nature. Il faut donc examiner s les faits qui constatent la révélation ne sont pas se périeurs à tous les efforts de la chicane la plus artificieuse. Cent fois l'incredulité a taché de détroit ces faits, ou au moins d'en affoiblir les preuves, d cent fois sa critique a été convaincue d'impuissance Dieu, par la révélation, s'est rendu témoignage à lui-même, et ce témoignage est évidemment trèsdigne de foi (°).Que reste-t-il donc à l'homme qui 🖼 le meilleur usage de sa raison, sinon d'acquiece à ce témoignage ? C'est votre grâce, ô mon Diet' qui consomme cette œuvre de lumière, c'est de qui détermine la volonté, qui forme l'âme chretienne : mais le développement des preuves et la force des motifs ont préalablement occupé, epur la raison; et c'est dans ce travail, aussi noble qu'indispensable, que consiste ce meilleur pass de la raison, dont l'auteur d'Émile entreprend& parler sans en avoir une notion fixe et véritable.

<sup>(4)</sup> Signt mode geniti infantes rationabile sine dolo fac concupiscite, ut in co crescatis in salutem. 1. Pet., cap. H.

<sup>(1)</sup> Rationabile obsequium vestrum. Rom., cap., an. v. l.

13 Testimonia lua credibilia facta sunt nimis. Pul. 2

18.

V. Pour trouver la jeunesse plus docile aux lecons qu'il lui prepare, cet auteur veut qu'elle soit denuce de tout principe de religion. El voità pourquoi, selon lui, connoître le bien et le mal, sentir la raison des decoirs de l'homme, n'est pas l'affaire d'un enfant... J'aimerois autant, ajoute-t-il, extiger qu'un enfant est cinq pieds de haut, que du jugement à dix ans.

VI. Sans doute, M. T. C. F., que le jugement humain à ses progrès et ne se forme que par degres : mais s'ensuit-il donc qu'à l'âge de dix ansun enfant ne connoisse point la difference du bien et du mal, qu'il confonde la sagesse avec la folie, la bonte avec la barbarie, la vertu avec le vice? Quoi' à cet age il ne sentira pas qu'obeir à son pere est un bien, que lui desobeir est un mal! Le pretendre, M. T. G. F., c'est calomnier la nature humaine en lui attribuant une stupolite qu'elle n'a point.

VII. a Tout enfant qui croit en Dieu, dit encore » cet auteur, est idolâtre ou anthropomorphite, » Mais vil est idolâtre, il crost done plusicors dieux; il attribue donc la nature divine à des sanulacres insensibles. S'd n'est qu'anthropomorphite, en reconnoissant le veai Dieu il lui donne un corps. Or on ne peut supposer in l'un ni l'autre dans un enfant qui a reçu une education chretienne. Que si l'education a etc viciense à cet egard , il est souverainement impiste d'imputer à la religion ce qui n'est que la faute de ceux qui l'enseignent mal. Au surplus, l'âge de dix aus n'est point l'âge d'un philosophe our enfant, quoique bien instruit, peut s'expliquer mal, mais en lui meulquant que la Divinite n'est rien de ce qui tombe ou de ce qui peut tomber sons lea sens ; que c'est une intelligence infinie, qui, douce d'une puissance suprême, execute tout ce qui lui plait, on lui donne de Dieu une notion assortie à la portee de son jugement. Il n'est pas donteux qu'un athee, par ses sophismes, viendra facilement a bout de troubler les idees de ce jeune croyant, mais toute l'adresse du sophiste ne fera certainement pas que cet enfant, lorsqu'il croit en Dieu soit taldatre ou authropomorphite. c'est-à-dire qu'il ne croie que l'existence d'une chi-

VIII. L'auteur va plus loin, M. T. C. F.; il n'accorde pas même a un jeune homme de quinze uns
la capacité de crorie en Dieu. L'homme ne saura
donc pas même à cet ûze s il y a un Dieu ou s'il n'y
en a point; toute la nature aura hean annoncer la
glorie de son Createur, il n'entendra rien a son langage 'il existera saus savoir a quoi il doit son existence 'et ce sera la saure raison elle même qui le
plongera dans ces tenebres 'Cest ainsi, M. T.
G. F., que l'avengle impieté voudroit pouvoir obseureir de ses noires vapeurs le flambeau que la re-

ligion présente à tous les âges de la vie humaine. Saint Augustin raisonnoit bien sur d'autres principes, quand il disort, en parlant des premières années de sa jennesse, « Je tombai des ce temps-là, » Seigneur, entre les mains de quelques-uns de » ceux qui ont soin de vous invoquer; et je como pris, par ce qu'ils me disount de vous et selon » les idees que j'étois capable de m'en former à cet « age-là, que vous étiez quelque couse de grand. e et qu'encore que vous fussiez invisible et bors » de la portee de nos sens, vous pouviez nons exauo cer et nous secourir. Aussi commençai-je, des mona enfance, à vous prier et vous regarder comme a mon recours et mon appui, et, à mesure que ma « langue se denouoit, j'employois ses premiers moua vemens à vons invoquer (\* , »

IX. Continuous, M. T. C. F., de relever les paradoves etranges de l'auteur d'Émile. Après avoir reduit les jennes gens à une ignorance si profonde par rapport aux attributs et aux oroits de la Divinite, leur accordera-t-il du moins l'avantage de se connoître eux-mêmes? Sauront-ile si leur âme est une substance absolument distinguée de la matière? ou se regarderont-ils comme des êtres purement materiels et soumis aux seules lois du mécanisme? L'auteur d'Emile donte qu'à dix-luit ans il soit encore temps que son élève apprennes il a une âue : il pense que, s'il l'apprend plus tôt il court risque de ne le savoir jamais. Se veut-il pas du monne que la jeunesse soit susceptible de la connoissance de ses devoirs? Non : à l'en croire, il n'ya que des objets physiques qui puissent intéresser le enfans, sur. tout ceux dont on n'a pas eveille la muite, et qu'on n'a pas corrompus d'avance par le mison de l'opinion : il veut en consequence que tois les soins de la première education soient applique à ce qu'il y a dans l'homme de materiel et de terresre : Exercez, dit-il, son corps, ses organes, ses seis, ses forces. mats tenes son dme visite autant quel se pourra. C'est que cette oisivete lui a paru neessaire pour disposer l'âme aux erreurs qu'il se proposoit de luiinculquer. Mais pe vouloir enseignet la sagesse à I homme que dans le temps on il seri domine parla fongue des passions na ssantes, n'et-ce pas la lui presenter dans le dessem qu'il la reette "

X. Qu'une semidable education, A. T. C. F., est opposee à relie que prescrivent le concert la vraie religion et la saine raison! Toutes deux venlent qu'un maître sage et vigilant épus en quelque sorte dans son cleve les premières lueurs de l'intelligence pour l'occuper des attraits de la verite, les premières mouvemens du cœur pour le iver par les charmes de la vertu. Combien en effet n'est-il pas

in Confess, Lib. 1, cap. is

plus avantageux de prévenir les obstacles, que d'avoir à les surmonter? Combien n'est-il pas à craindre que, si les impressions du vice précèdent les leçons de la vertu, l'homme parvenu à un certain âge ne manque de courage ou de volonté pour résister au vice? Une heureuse expérience ne prouvet-elle pas tous les jours qu'après les déréglemens d'une jeunesse imprudente et emportée on revient enfin aux bons principes qu'on a reçus dans l'enfance?

XI. Au reste, M. T. C. F., ne sovons point surpris que l'auteur d'Émile remette à un temps si recuté la connoissance de l'existence de Dieu, il ne la croit pas nécessaire au salut. « Il est clair, dit-il par » l'organe d'un personnage chimérique, il est clair » que tel homme, parvenu jusqu'à la vieillesse sans » croire en Dieu, ne sera pas pour cela privé de sa » présence dans l'autre, si son avenglement n'a » point été volontaire, et je dis qu'il ne l'est pas » toujours. » Remarquez, M. T.C. F., qu'il ne s'agit point ici d'un homme qui seroit dépourve de l'usage de sa raison, mais uniquement de celui dont la raison ne serdt point aidée de l'instruction. Or une telle préterion est souverainement absurde, surtout dans le sytème d'un écrivain qui soutient que la raison est absolument saine. Saint Paul assure qu'entre les philosophes palens plusieurs sont parvenus, par les seules forces de la raison, à la connoissance de vrai Dieu. « Ce qui peut être connu » de Dieu, dit cet apôtre, leur a été manifesté, » Dieu le leur ayant fait connoître, la considéra-» tion des choses qui ont été faites dès la création » du monde leir ayant rendu visible ce qui est invi-» sible en Diet, sa puissance même éternelle et sa » divinité; ensorte qu'ils sont sans excuse, puisque » ayant conna Dieu, ils ne l'ont point glorisié » comme Diet et ne lui ont point rendu grâces : » mais ils se sont perdus dans la vanité de leur rai-» sonnement et leur esprit insensé a été obscurci ; » en se disan sages ils sont devenus fous ('), »

XII. Or, si tel a été le crime de ces hommes, lesquels, bien qu'assujettis par les préjugés de leur éducation au culte des idoles, n'ont pas laissé d'atteindre à la connoissance de Dicu, comment ceux qui n'ont pont de pareils obstacles à vaincre seroient-ils intocens et justes au point de mériter de jouir de la présence de Dieu dans l'autre vie?

Comment seroient-ils excusables ( avec une raim saine telle que l'auteur la suppose) d'avoir joui derant cette vie du grand spectacle de la nature, d d'avoir cependant méconnu celui qui l'a créée, qui la conserve et la gouverne?

XIII. Le même écrivain, M. T. C. F., embrese ouvertement le scepticisme par rapport à la cation et à l'unité de Dieu. « Je sais , fait-il diren-» core au personnage supposé qui lui sert d'organ, » je sais que le monde est gouverné par une volute » puissante et sage; je le vois, ou plutôt je le sur » et cela m'importe à savoir. Mais ce même mode » est-il éternel, ou créé? y a-t-il un principe mi-» que des choses? y en en a-t-il deux ou plusiens. » et quelle est leur nature? Je n'en sais rien, s » que m'importe?.... Je renonce à des questions è » seuses, qui peuvent inquiéter mon amour-prant » mais qui sont inutiles à ma conduite et supris-» res à ma raison. » Oue veut donc dire cet autr téméraire? Il croit que le monde est gouverne une volonté puissante et sage ; il avoue que ceh li importe à savoir, et cependant il ne sait, di-l. s'il n'y a qu'un seul principe des choses ousil! en a plusieurs, et il prétend qu'il lui imperteje de le savoir. S'il y a une volonté puissante e ne qui gouverne le monde, est-il concevable qu'ele » soit pas l'unique principe des choses? et pat-l être plus important de savoir l'un que l'autre? Qui langage contradictoire! Il ne sait quelle est inture de Dieu, et bientôt après il reconnoît quest Etre suprème est doué d'intelligence, de puisse. de volonté et de bonté. N'est-ce donc nas la sui une idée de la nature divine? L'unité de Denis paroît une question oiseuse et superieure à saté son; comme si la multiplicité des dieux n'étoits la plus grande de toutes les absurdités! La plus lité des dieux, dit énergiquement Tertulien. une nullité de Dieu ('); admettre un Dieu, cet admettre un Étre suprême et indépendant aussi tous les autres êtres soient subordonnés. Il impli que done qu'il y ait plusieurs dieux.

XIV. Il n'est pas étonnant, M. T. C. F., qu'u homme qui donne dans de pareils écarts toucher la Divinité s'elève contre la religion qu'elle nous révélée. A l'entendre, toutes les révélations en meral ne font que degrader Dieu en lui donnant de passions humaines. Loin d'éclair cir les notions de grand Etre, poursuit-il, je vois que les dogmes particuliers les embrouillent; que loin de les emblés ils les avilissent; qu'aux mystères qui les extronnent, ils ajoutent des contradictions absurés

<sup>(\*)</sup> Quod neum est Dri monifestum est in illis: Deus enim illis manifestavit. Invisibilia enim ipsius, à creatura mundi, per exquæ facta sunt, intellecta conspictantur, sempiterna quoque ejus virtus et divintus, ità ut sint inexcussibiles, cuia cum cognocissent Deum, non sicut Deum glorificares unt, aut gratias egerunt, sed evanues unt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor eorum; diernis enim se esse sapientes, stulti fueti sunt. Rom, cop. 1, v. 13, 22.

<sup>(</sup>r) Deux cum xummum magnum xit, s er le veritas mod pronuntiavit: Deux si non unus ext, non ext. Tectul. 2008 Macchonem, Lib. 1.

C'est bien plutôt à cet auteur, M. T. C. F., qu'on peut reprocher l'inconsequence et l'absurdite. C'est bien lui qui degrade Dieu, qui embroudle et qui avilit les notions du grand Étre, puisqu'il attaque directement son essence en revoquant en doute son unité.

XV. Il a senti que la vérité de la révelation chretienne etoit prouvée par des faits, mais les miracles formant une des principales preuves de cette revelation, et ces miracles nous ayant été transmis par la voie des temoignages, il s'ecrie : Quot ! toujours des témoiquages humains ! tovjours des hommes qui me ropportent ce que d'autres hommes out rapporte! Que d'hommes entre Dieu et moi! Pour que cette plainte fût sensee, M. T. C. F., il faudroit pouvoir conclure que la revélation est fansse des qu'elle n'a point ete faite a chaque honane en particulier; il fandroit pouvoir dire: Dieu ne peut exiger de moi que je croie ce qu'on m'assure qu'il a dit, dès que ce n'est pas directement à moi qu'il a adresse sa parole. Mais n'est-il donc pas une infinite de faits, même anterieurs à celui de la revelation chretienne, dont il seroit absurde de douter? Par quelle autre voie que par celle des témoignages humains l'auteur lui-même a-t-il done connu cette Sparte, cette Athenes, cette Rome dont il vante si souvent et avec tant d'assurance les lois, les mœurs et les heros? One d'hommes entre lui et les évenemens qui concernent les origines et la fortune de ces anciennes republiques! Que d'hommes entre lui et les historiens qui out conservé la memoire de ces evenemens! Son scepticisme n'est donc ici fonde que sur l'interêt de son incredulite.

AVI. a Qu'un homme, ajoute-t-il plus loin, o vienne nous tenir ce langage : Mortels, je vous " annonce les volontes du Très-Haut, reconnoissez a à ma voix celui qui m'envoie. J'ordonne au soleil o de changer sa course, aux étoiles de former un " autre arrangement, aux montagues de s'aplanir, » aux flots de s'elever, à la terre de prendre un au-" tre aspect. à ces merveilles, qui ne reconnoltra » pas à l'instant le Maitre de la nature? » Oui ne croiroit, M. T. C. F., que celui qui s'exprime de la sorte ne demande qu'à voir des miracles pour être chretien? Evoutez toutefois ce qu'il ajoute : « Reste » enfin, dit-il. l'examen le plus important dans la doctrine annoncee... Après avoir prouve la doca trine par le miracle, il faut prouver le miracle o par la doctrine... Or que faire en pareil cas? Une seule chose : revenir au raisonnement, et laisser » là les miracles. Mieux eût-il vaiu n'y pas recou-" rit. " C'est dire : Qu'on me montre des miracles, et je croirai ; qu'on me montre des miracles et je refuserai encore de croire. Quelle inconsequence,

quelle absurdité! Mais apprenez donc une bonne fois, M. T. C. F., que dans la question des miracles on ne se permet point le sophisme reproché par l'auteur du tivre de l'Education. Quand une doctrine est reconnue vraie, divine, fondee sur une revelation certaine, on s'en sert pour juger des miracles, c'est-à dire pour rejeter les pretendus prodiges que des imposteurs voudroient opposer à cette doctrine. Quand il s'agit d'une doctrine nouvelle qu'on annonce comme émance du sein de Dien , les miracles sont produits en premes; c'est-à-dire que celui qui prend la qualite d'envoye du Très-Haut confirme sa mission, sa predication, par des miracles qui sont le temoignage même de la Divinite. Ainsi la doctrine et les miracles sont des argumens respectifs dont on fait usage selon les divers points de vue ou l'on se place dans l'étude et dans l'enseignement de la religion. Il ne se trouve là ni abusdu raisonnement, ni sophisme ridicule, ni cerele vicieux. C'est ce qu'un a demontré cent fois; et il est probable que l'auteur d'hmile n'ignore point ces demonstrations : mais, dans le plan qu'il s'est fait d'envelopper de mages toute religion révélée, toute opération surnaturelle, il nous impute maliguement des procedes qui deshonorent la raison ; il nous represente comme des enthousiastes, qu'un faux zèle avengle au point de prouver deux principes l'un par l'autre sans diversité d'objets ne de méthode. On est donc , M. T. C. F., la bonne foi philosophique dont se pare cet écrivain?

XVII. On croiroit qu'après les plus grands efforts pour décrediter les temoignages humains ent attestent la revelation chretienne, le même auteur y deferé cependant de la mamère la plus positive. la plus solennelle. Il faut, pour vous en convainere, M. T. C. F., et en même temps pour vous editier, mettre sous vos yeux cet endroit de son ouvrage -« J'avoue que la majesté de l'Ecriture m'etonne : la » sainteté de l'heriture parle à mon cœur. Loyez » les livres des philosophes : avec tonte leur pompe. » qu'ils sont petits auprès de celui-là ! se peut-il o qu'un livre, à la fois si sublime et si simple, soit » l'ouvrage des hommes? se pent-il que celui dont » il fait l'histoire ne soit qu'un homme lui-même? » Est-ce là le t-n d'un enthonsiaste, ou d'un ambistieux sectaire? Quelle douceur! quelle pureté » dans ses mœurs! quelle grâce touchante dans ses » instructions! quelle élevation dans ses maximes! a quelle profonde sagesse dans ses discours! quelle » presence d'esprit, quelle linesse et quelle justesse o dans ses réponses! quel empire sur ses passions! " On est l'Immme, ou est le sage qui sait agir, » souffrir et mourir sans foiblesse et sans ostentaa tion?... Our, si la vie et la mort de Socrate sont » d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un

» Dien. Dirons-nons que l'histoire de l'Evangile est o inventee à plaisir?.... Ce n'est pas ainsi qu'on ino vente, et les faits de Sorrate, dont personne ne « doute sont mous attestes que ceux de Jesuso Christ... Il seroit plus inconcevable que plusieurs » hommes d'accord eussent fabrique ce livre, qu'il » ne l'est qu'un seul en ai fourm le sujet. Jamais les » auteurs juifs n'eussent trouve ce ton ni cette » morale, et l'Evangile a des caractères de verité a si grands, si frappans, si parfaitement imunitao bles, que l'inventeur en seroit plus etonnant que " le béros, " Il seroit difficile, M. T. C. F., de rendre un plus bel hommage à l'authenticite de l'Esangile. Cependant l'auteur ne la reconnoit qu'en consequence des témoignages humains. Ce sont toujours des hommes qui lui rapportent ce que d'autres hommes out rapporte. Que d'hommes entre Dieu et lui! Le voilà donc luch evidemment en contradiction avec lui même; le voilà confonda par ses propres aveux. Par quel ctrange aveuglement a-t-il donc pu ajouter : « Avec tout cela ce même evan-» gile est plein de choses incroyables, de choses » qui repugnent à la raison, et qu'il est impossible n a tout homme sense de concevoir ni d'adulettre. " One faire au milieu de toutes ces contradictions? » Fire immours modeste et circonspect.... Respecter » en silence ce qu'on ne sauroit ni rejeter ni com-» prendre, et s'humilier devant le grand Etre qui » seul suit la verite. Voilà le scepticisme involon-» taire ou je suis reste. » Mais le scepticisme, M. T. C. F., pent-il done être involontaire, lorsqu'on refuse de se sonmettre à la doctrine d'un livre qui ne sauroit être invente par les hommes , lorsque ce livre porte des caractères de verité si grands, si frappans, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en seroit plus étonnant que la que sa partie mais moi, je vous apprends de la le heros? C'est bien ici qu'on peut dire que l'iniquité a meute contre elle-même (').

XVIII. Il semble, M. T. C. F., que cet auteur n'a rejeté la revelation que pour s'en tenir à la religion naturelle : a Ce que Dieu vent qu'un homme p fasse, dit-it, it ne le lui fait pas dire par un autre o homme, il le lui dit à lui-meme, il l'ecrit au fond n de son cœur, n Quoi done! Dieu n'a-t-il pas cerit au fond de nos cœurs l'obligation de se sonmettre à lui des que nous sommes surs que c'est lui qui n parle? Or, quelle certitude n'avons-nous pas de sa divine parole! Les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont, de l'aven même de l'auteur d'Amile, moins attestés que ceux de Jesus-Christ. La religion naturelle conduit donc elle-même à la religion révelee. Mais est-il bien certain qu'il admette même la religion naturelle, ou que du mons il en reconnoisse la necessité? Non , M. T. C. F. Syr " trompe, dit-il, c'est de bonne foi. Celana » pour que mon erreur même ne me uni pares " tee a crime. Quand your your tromper-» même, il y auroit peu de mal à cela, « t. ». dire que, selon lui, il suffit de se persuele co est en possession de la verite; que cette persafût-elle accompagnée des plus monstrueuses en c ne peut jamais être un sujet de reprorbe, o doit toujours regarder comme un homme sa religieux celui qui, adoptant les erreurs menol'atheisme, dira qu'il est de honne for, Ur, noupas là ouvrir la porte à toutes les superstates tous les systèmes fanatiques, à tous les deires l'esprit humain? N'est-ce pas permettre qu'lei dans le monde autant de religions, de cultes des qu'on y compte d'habitans? Ah ! M. T. C. F : prenez point le change sur ce point. La bour n'est estimable que quand elle est eclairer et box Il nous est ordonne d'étudier notre religion, es croire avec simplicite. Nous avons pour game & promesses l'autorite de l'Eglise. Apprenons ala mconnoltre, et jetons-nous ensuite dans son es Alers nous pourrons compter sur notre lemme le vivre dans la paix, et attendre sans trouble le m ment de la lamière éternelle.

XIX. Quelle insigne manyaise foi n'eclate pe encore dans la manière dont l'incredule que no réfutons fait raisonner le chrétien et le rationer Quels discours pleins d'inepties ne préte-t-il pal l'un et à l'autre pour les rendre meprisable 1 imagine un dialogue entre un chretien, qu'il træ d'inspiré, et l'incredule, qu'il qualibe de cause neur: et voici comme il fait parler le prenner di o raison vous apprend que le tout est plus grand » part de Dien que e'est la partie qui est plus groude » que le tout » A quoi l'incredule repond - 1.1 qui » êtes-vous pour m'oser dire que Dieu se contrebe » et à qui croirai-je par preference, de lui qui m'ap-» prend par la raison des vérités eternelles, on » de vous qui m'annoncez de sa part une absurbte :

XX. Mais de quel front, M. T. C. F., ose t na prêter au chretien un parcil langage? Le Dien dela raison, disons-nous, est aussi le Dieu de la revelation. La raison et la revélation sont les deux organes par lesquels il lui a plu de se faire entendre aus hommes, soit pour les instruce de la verite, soit pour leur intimer ses ordres. Si l'un de ces deux organes ctort oppose a Lautre, il est constant que Dieu scroit en contradiction avec lut-même. May Dien se controda-il parce qu'il commande de crossdes verites incomprehensibles? Vous dites, ò mipies! que les dogmes que nons regardons comme reveles conduction les verdes étermelles ; mais il

ne suffit pas de le dire. S'il vous étoit possible de maximes qui ne tendent qu'à produire l'anarchie et le prouver, il y a long-temps que vous l'auriez fait, tous les malheurs qui en sont la suite. Mais que et que vous auriez pousse des cris de victoire.

XXI. La mauvaise foi de l'auteur d'Émile n'est pas moins revoltante dans le langage qu'il fait tenir à un catholique pretendu : « Nos catholiques, lut » fait-il dire , font grand bruit de l'autorite de l'El » glise; mais que gagnent-ils à cela, s'il leur fant » un aussi grand appareil de preuves pour etablir · cette autorite, qu'aux autres series pour etablir · directement leur doctrine? L'Eglise decide que » l'Eglise a droit de decider : ne voibi-t-il pas une » autorite bien prouvee?» Qui ne croiroit, M. T. C. F., à entendre cet imposteur, que l'autorité de l'Eglise n'est prouvee que par ses propres decisions, et qu'elle procede ainsi : Je décide que je suis infaillible, done je le siux ? imputation caloninicuse. M T. C. F. La constitution du christianisme, l'esprit de l'Evangile, les erreurs inémes et la fublicise de l'esprit humain tendent à demontrer que l'Eglise, établie par Jesus-Christ, est une Eglise infaithlie. Nous assurons que, comme ce divin legislateur a tomours enseigné la verite, son Eglise l'enseigne aussi toujones. Nous prouvons donc l'autorite de l'Eglise, non par l'amorite de l'Eglise, mais par celle de Jesus - Christ, procede non moins exact que celui qu'on nous reproche est ridicule et in-GPRIGE.

XXII. Ce n'est pas d'amourd'hui, M. T. C. F., que l'esprit d'irreligion est un esprit d'independance et de revolte. Et comment en effet ces hommes audacienx, qui refusent de se soumettre à l'autorite de Dieu même, respecteroient-ils celle des rois qui sont les images de Dieu, ou celle des magistrats qui sont les images des rois? « Songe, dit l'auteur d'E-· mile à son cleve, qu'elle (l'espèce humaine ) est e composée essentiellement de la collection des peoples; que quand tous les rois... en seroient » ôlés, il n'y paroltroit guère, et que les choses » n'en iroient pas plus mal... Toujours, dit-il plus v lom , la multitude sera sacrifice au petit nombre » et l'intérét public à l'intérét particulier : toujours e ces noms specieux de justice et de subordination » serviront d'instrument à la violence et d'armes à » l'iniquite. D'ou il suat, continue-t-il, que les ora dres distingues, que se prétendent utiles aux au-» tres, ne sont en effet utiles qu'à eux-mêmes aux o depens des autres. Par ou l'on doit juger de la p consideration qui leur est due selon la justice et » la raison. » Ainsi done, M. T. C. F., l'impiete ose critiquer les intentions de celui par qui réquent les rois (1); ainsi elle se plaît à empoisonner les sources de la félicité publique, en southant des

maximes qui ne tendent qu'à produire l'anarchie et tous les malheurs qui en sont la sinte. Mais que vous dit la religion? Craignez Dieu, respectez le coi... (°) Que tout homme soit soums aux puissances superieures car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu; et c'ext lut qui a étable tou tes celles qui sont dans le monde. Qui conque résiste donc aux puissances resiste à l'ordre de Dieu, et reux qui y résistent attirent la condamnation sur eux-mêmes (°).

XXIII. Oni, M. T. C. F., dans tout re qui est de l'ordre civil, vous devez obeir an prince et à ceux qui exercent son autorité comme à Dieu même. Les seuls interêts de l'Etre suprême penvent mettre des hornes à votre soumission, et si on vouloit vous panir de votre fidelite à ses ordres, vous devriez encore souffra avec patience et sans murmure. Les Neron, les Domitien eux-mêmes, qui aimèrent mieux être les fleaux de la terre que les pères de leurs peuples, n'esoient comptables qu'à Dieu de l'abus de leur puissance. Les chrétiens, dit saint Augustin, leur obeissoient dans le temps à cause du Dieu de l'éterate (4).

XXIV. Nous ne vous avons exposé, M. T. C. F., qu'une partie des impietes contenues dans ce traite de l'Education, ouvrage egalement digne des anathèmes de l'Eglise et de la severité des lois. Et que faut-il de plus pour vous en inspirer une juste horrenr 2 Malheur a vous, malheur à la societé, si vos cufans etoient elevés d'après les principes de l'anteur d'Emile! Comme il n'y a que la religion qui nous ait appris a connoltre l'homme, sa grandeur, sa misere, sa destinée future, il n'appartient aussi qu'à elle seule de former sa raison, de perfectionner ses mænes, de lin procurer un bonheur solide dans cette vie et dans l'autre. Nous savons, M. T. C. F., combien une education vraiment chrétienne est délicate et laborieuse : que de lumière et de prodence n'exige-t elle past quel admirable mélange de douceur et de fermete! quelle sagarité pour se proportionner à la différence des conditions, des ages, des temperamens et des caractères, sans s'ecarter jamais en rien des règles du devoir ! quel zèle et quelle patience pour faire fructifier dans de jeunes cœurs le germe précieux de l'innocence, pour en deraeiner, autant qu'il est possible, ces penchans vicieux qui sont les tristes effets de notre corruption hereditaire; en un mot, pour leur ap-

<sup>(&</sup>quot; Deum timete regem honorificate, I. Pet. cap IL v. 17.

<sup>(\*</sup> Omnis anima priestatibus sublimforibus subdita sil. non estanim potestus nist a Deo: quer ontem sunt, à Deo ordinola sunt. Haque, qui restatit potestati. Dei ordinatumi ressetti. Qui autem resistant, qui sibt damnationem aequieunt Rom, cop. XIII, v. 1, 2

<sup>(1)</sup> Sublitierant propter Dominum alernum, etlam domino lemporali. ALS. Enerrat. in peal. 124.

<sup>(\*)</sup> Per mo reges regnant. Prov., cap. VIII. v. 15.

prendre, snivant la morale de saint Paul, à rivre ; corde de Dicu, de rous attacher inviolables. en ce monde avec tempérance, selon la justice et avec piète, en attendant la béatitude que nous esperons (1). Nous disons donc à tous ceux qui sont chargés du soin, également pénible et honorable, d'elever la jeunesse : Plantez et arrosez, dans la ferme espirance que le Seigneur, secondant votre travail, donnera l'accroissement, insistez a temps et a contre-temps, selon le conseil du même apotre, uses de reprimande, d'exhortation, de paroles severes, sans perdre patience et sons cesser d'instruire ') Surtout, joignez l'exemple à l'instruction : L'instruction sans l'exemple est un opprobre pour celui qui la donne, et un sujet de scandale pour celot qui la recoit. Que le pieux et charitable Tobie soit votre modèle : Recommandez avec sota a vos enfans de faire des murres de justice et des aumones, de se souvenir de Dicu, et de le benir en tout temps dans la vérité et de toutes leurs forces (1); et votre posterite, comme celle de ce sant patriarche, sera a unes de Dieu et des hommes 1).

XXV. Mais en quel temps l'education doit-elle commencer? Dès les premiers ravons de l'intelligence : et ces rayons sont quelquelois prematures. Formez l'enfant a l'entree de sa voie, dit le Soge ; dans sa vieillesse même il ne s'en écartera point (\* . Tel est en effet le cours ordinaire de la vie humaine: au milieu du delire des passions et dans le sein du libertinage, les principes d'une education chretienne sont une lumière qui se ranime par intervalle pour découvrir au pécheur toute l'horreur de l'abline où il est plonge et loi en montrer les issues. Combien encore une fois qui, après les cearts d'une jeunesse licencieuse, sont rentres, par l'impression de cette lumière, dans les rontes de la sagisse, et ont honore par des vertus tardivés, mais sincères, l'homanité, la patrie et la religion!

XXVI. Il nous reste, en finissant, M. T. C. F., à vous conjurer, par les entrailles de la miseri-

(1) Frudiens nos, ut. abragontes impietatem el sacularia denderio, salvie, el juste, el pie vivamus in live seculo, expectantes beatam spem. Tit .cap. 11, v. 12, 15,

(2) Insta apportune, importune, orgue, chiècen, merej a in amni patientidei doctrind 11. Timot, cop. 13. 3, 4, 2.

(), Pilits vestris mandate at formal justition of electiony. nos, at sint memores Der et benedicant eum in omni tenipore, in vertical et un told no tule sud. Tob., cap. XIV v. 11.

(1) Omnis autem cognatio ejiin, et omnis generatia ejus tu bond vild et in sanctel conversatione premount, tie ut accepti essent tam Deo quam hominibus et euncus habitatoribus in tored, 10td., v. 17.

I Adolescens juxta viam suam, etiam chin senuerit non recodet ab ed. Prov., cap. XXII, v. 6.

cette religion sainte dans laquelle vons aurrabonheur d'être eleves, de vous soutemr conve debordement d'une philosophie inserve, as : se propose rien moins que d'envalur l'herter : Jesus-Christ, de rendre ses promesses vanes cole mettre au rang de ces fondateurs de rel 2000). la doctrine frivole ou permirieuse a proute orgature. La foi n'est meprisce, abandonne insie que par ceux qui ne la connoissent pas mas elle gene les desordres. Mais les portes de l'entre prevaudront jamais contre elle, L'Eglise chresse et catholique est le commencement de l'empeeternel de Jisus-Christ. Rien de plus fort qu'et-Scorie saint Jean Danascène; c'est un ruche co les flots ne renversent panet: c'est une montagner vica ne peut detenne ().

AAVII. A ces causes, vu le livre qui a pour v tre, Emile ou de l'Education, par J. J. Housson o tonen de Genere, à Instrudam, chez Jean Neaven horaire, 4762; après avoir pris l'avis de phosenpersonnes distinguées par leur piete et par leur se your, le sont nom de fuen myoque, mens conditnons ledit livre comme contenant une doctrine de núnable, propre à renverser la loi naturelle et i detrnire les fondemens de la religion chrettenae etablissant des maximes contraires à la morale evagelique; tendant à troubler la paix des etats, a revolter les sujets contre l'autorité de leur souveran. comme contenant un très-grand nombre de propisitions respectivement fausses, scandaleuses, picnes de haines contre l'Eglise et ses ministres, derogeantes au respect du à l'Ecriture sainte et à b tradition de l'Eglise, erronées, impies, blasphonatoires et heretiques. En consequence, nous defendons tres-expressement à toutes personnes de notre diocese de bre ou retenir ledit fivre, sous les penes de droit. Et sera notre present mandement lo m prone des messes paroissiales des eglises de la ville. faubourgs et diocèse de Paris; public et affiche jurtout on besoin sera Donne a Paris, en notre palasarchiepiscopal, to vargheine jour d'août uni set cent soivante-deux.

> Signe : CHRISTOPHE. archevéque de Paris.

Par Mouseigneur,

DE LA TOUCHE.

(1) Nibil ecclesia valentius, ruge fortior est ... Semper of get. On come scriptura minitem appellant" uteque qua everti non potrat. Damasc., tome 11, pages trat ag-

## J. J. ROUSSEAU,

CITOYEN DE GENÈVE.

## A CHRISTOPHE DE BEAUMONT.

ARCHEVÊQUE DE PARIS, DUC DE SAINT-CLOUD, CAIR DE FRANCE, CONMANDEUR DE L'ORDRE DU SAINT-ESPRIT, PROVISELR DE SORBONNE, CIC.

> Do reniom si quid liberius dizi, non ad contumellam tuam, sed ad defensionem meam. Peasums entin de generales el prudentia lus, and potes considerare quantum mild respondends necessitatem impospersi Att., cpist 238 ad Pascent.

Pourquoi faut-il, monseigneur, que j'aic quelque chose à vous dire? Quelle langue commune pouvons-nous parler? comment pouvonsnous nous entendre? et qu'y a-t-il entre vous

Cependant il faut vous répondre ; c'est vousmême qui m'y forcez. Si yous n'eussiez attaque que mon livre, je vous aurois laissé dire : mais vous attaquez aussi ma personne; et plus vous avez d'autorite parmi les hommes, moins il m'est permis de me taire quand vous voulez me déshonorer.

Je ne puis m'empêcher, en commençant cette lettre, de reflechir sur les bizarreries de ma destinée : elle en a qui n'ont ete que pour moi.

Fétois né avec quelque talent ; le public l'a jugé ainsi : cependant j'ai passe ma jeunesse dans une heureuse obscurite, dont je ne cherchois point à sortir. Si je l'avois cherche, cela même cut été une bizarrerie , que durant tout le feu du premier age je n'eusse pu reussir, et que j'eusse trop reussi dans la suite quand ce feu commençoit a passer. J'approchois de ma quarantième annec, et j'avois, au lieu d'une fortune que j'ai toujours meprisee, et d'un nom qu'on m'a fait payer si cher, le repos et des amis, les deux seuls biens dont mon cœur soit avide. Une miserable question d'academie, de suite avoit-il pour moi les mêmes yeux.

m'agitant l'esprit malgré moi, me jeta dans un meter pour lequel je n'etois point fait ; un succes inattendu m'y montra des attraits qui me sedusirent. Des foules d'adversaires m'attaquerent sans m'enteudre, avec une étourderie qui me donna de l'humeur, et avec un orgueil qui m'en inspira peut-être. Je me defendis, et. de dispute en dispute, je me sentis engage dans la carciere, presque sans y avoir pensé. Je me trouvai devenu pour ainsi dire auteur à l'âge où l'on cesse de l'être, et homme de lettres par mon mépris même pour cet etat. Des-la je fus dans le public quelque chose; mais aussi le repos et les amis disparurent. Quels maux ne souffris-je point avant de prendre une assiette plus fixe et des attachemens plus heureux! Il fallut devocer mes peines; il fallut qu'un peu de reputation me tint lieu de tout. Si c'est un dedommagement pour ceux qui sont toujours lom d'eux-mêmes, ce n'en tut jamais un pour

Si j'eusse un moment compté sur un bien si frivole, que j'aurois etc promptement desabuse! Quelle inconstance perpetuelle n'ai-je pas eprouvée dans les jugemens du public sur mon compte! Fetois trop loin de lui; ne me jugeant que sur le caprice ou l'intérêt de ceux qui le mênent, a peine deux jours

LETTRE 736

Tantôt j'étois un homme noir, et tantôt un ange de lumière. Je me suis vu dans la même annee vanté, fété, reclurche, même a la cour, puis insulte, menacé, deteste, maudit : les soirs on m'attendoit pour m'assassiner dans les rues : les matins on m'annoncoit une lettre de cachet. Le bien et le mal couloient à peu presde la même source; le tout me venoit pour des

l'ai écrit sur divers sujets, mais toujours dans les mêmes principes; toujours la même morale, la même croyance, les mêmes maximes, et, si l'on veut, les mêmes opinions. Cependant on a porte des jugemens opposes de mes livres, ou plutôt de l'auteur de mes livres, parce qu'on m'a juge sur les matières que j'ai traitees. bien plus que sur mes sentimens. Après mon premier Discours, j'etois un homme a paradoxes, qui se faisoit un jeu de prouver ce qu'il ne pensoit pas : après ma Lettre sur la Musique françoixe, j'étois l'ennemi declare de la nation : il s'en falloit peu qu'on ne m'y traitat en conspirateur; on eût dit que le sort de la monarchie étoit attaché a la gloire de l'Opera : après mon Discours sur l'Inégalité, j'etois athée et misonthrope : après la Lettre à M. d'Alembert, j'étois le defenseur de la morale chrétienne : apres l'Hétoue, j'étois tendre et doucereux : maintenant je suis un impie ; bientôt peut-être serai-je un dévot.

Ainsi va flottant le sot public sur mon compte. sachant aussi peu pourquoi il m'abborre que pourquoi il m'aimeit auparavant. Pour moi, je suis toujours demeuré le même ; plus ardent qu'éclairé dans mes recherches, mais sincère en tout, même contre moi; simple et bon. mais sensible et foible; faisant souvent le mai. et toujours aimant le bien : he par l'amitie. jamais par les choses, et tenant plus à mes sentimens qu'à mes intérêts; n'exigeant rien des bommes, et a'en voulant point dépendre; ne cédant pas plus à leurs prejugés qu'à leurs volontés, et gardant la mienne aussi libre que ma raison ; craignant Dieu sans peur de l'enfer, raisonnant sur la religion sons libertinage. n'aimant ni l'impiété ni le fanatisme, mais haissant les intolerans encore plus que les esprits à personne; sans fard, sans artifice en toutes car qui sait si l'on côt poursuivi plus regulierechoses; disant mes fautes à mes amis, mes ment des procedures si violemment commen-

sentimens à tout le monde, au public seversans flatterie et sans fiel, et me soucant « aussi peu de le fâcher que de Iniplane. Vames crimes, et volla mes vertus,

Enfin, lasse d'une vapeur enivrante quest sans rassas er, excedé du tracas des orat e charges de leur temps et produgues du mosoupirant apres un repos si cher à mon oet si necessaire à mes maux, j'avois post. plane avec joie : content de ne l'avoir resque pour le bien de mes semblables, je ne et demandois pour prix de mon zele que de se laisser mourir en paix dans ma retrage, est ne m'y point faire de mal. J'avois tort : bo huissiers sont venus me l'apprendre : et c'es a cette époque, ou j'esperois qu'alloient four la ennuis de ma vie, qu'ont commence mes plegrands malheurs. Il v a deià dans tout es quelques singularites : ce n'est rien encore. L vous demande pardon, monseigneur, d'abuse de votre patience; mais, avant d'entrer das les discuss ons que je dois avoir avec vous, " faut parler de ma sauntion présente, et des causes qui m'y ont réduit.

Un Genevois fait imprimer un livre en Hellande, et, par arrêt du parlement de l'ars. ce livre est brûle sans respect pour le souverain dont il porte le privilege. Un protestant propose en pays protestant des objections contre l'Église romaine, et il est décrete par le parlement de Paris. Un républicain fait, dans une république, des objections contre l'ent monarchique, et il est decrete par le parlement de Paris. Il faut que le parlement de Paris au d'étranges idées de son empire, et qu'il se croie le légitime juge du genre humain.

Ce même parlement, toujours si soigneux pour les François de l'ordre des procedures, les neglige toutes des qu'il s'agit d'un panyre etranger. Sans savoir si cet etranger est bien l'auteur du livre qui porte son nom, s'il le reconnoit pour sien, si c'est lui qui l'a fait imprimer, sans égard pour son triste etat, sans pitie pour les many qu'il souttre, on commence par le decreter de prise de corps : on l'ent arrache de son lit pour le trainer dans les mêmes prisons où pourrissent les scelerats : forts ; ne voulant cacher mes façons de penser | on l'eût brûle , peut-être même sans l'entendre ;

cees, et dont on trouveroit à peine un autre exemple, même en pays d'inquisition? Ainsi c'est pour moi seul qu'un tribunal si sage oublie sa sagesse; c'est contre moi seul, qui croyois y être aimé, que ce peuple, qui vante sa douceur, s'arme de la plus etrange barbarie; c'est ainsi qu'il justifie la preterence que je lui ai donnée sur tant d'asiles que je pouvois choisir au même prix! Je ne sais comment cela s'accorde avec le droit des gens, mais je sais bien qu'avec de pareilles procédures la liberté de tout homme, et peut-être sa vie, est à la merci du premier imprimeur.

Le citoyen de Geneve ne doit rien à des magistrats injustes et incompétens, qui, sur un réquisitoire calomnieux, ne le citent pas, mais le decrètent. N'étant point somme de comparoître, il n'y est point oblige. L'on n'emploie contre lui que la force, et il s'y soustrait. Il secoue la poudre de ses souliers, et sort de cette terre hospitaliere où l'on s'empresse d'opprimer le foible, et où l'on donne des fers à l'étranger avant de l'entendre, avant de savoir si l'acte dont on l'accuse est punissable, avant de savoir s'il l'a commis.

Il abandonne cu soupirant sa chère solitude. Il n'a qu'un seul bien, mais précieux, des anis; il les fuit. Dans sa foiblesse il supporte un long voyage: il arrive, et croit respirer dans une terre de liberté; il s'approche de sa patrie, de cette patrie dont il s'est tant vanté, qu'il a cherie et honoree; l'espoir d'y être accueilli le console de ses disgrâces.... Que vaisje dice? mon cœur se serre, ma main tremble, la plume en tombe; il faut se taire, et ne pas imiter le crime de Cham. Que ne puis-je devorer en secret la plus amère de mes douleurs!

Et pourquoi tout cela? Je ne dis pas sur quelle raison, mais sur quel pretexte. On ose m'accuser d'impiete, sans songer que le livre où l'on la cherche est entre les mains de tout le monde. Que ne donneroit-on point pour pouvoir supprimer cette pièce justificative, et dire qu'elle contient tout ce qu'on a feint d'y trouver! Mais elle restera, quoi qu'on fasse; et, en y cherchant les crimes reproches a l'auteur, la posterite n'y verra, dans ses erreurs mêmes, que les torts d'un aun de la vertu.

J'éviterai de parler de mes contemporains;

je ne veux noire à personne. Mais l'athée Spinosa enseignoit paisiblement sa doctrine; il faisoit sans obstacle imprimer ses livres, on les debitoit publiquement : il vint en France, et il v fut luen recu; tous les etats lui etoient ouverts, partout il trouvoit protection, ou du moins sûrete; les princes lui rendoient des honneurs, lui offroient des chaires : il vecut et mourut tranquille, et même considere. Aujourd'hui, dans le siècle tant celebre de la philosophie, de la raison, de l'humanité, pour avoir propose avec circonspection, même avec respect et pour l'amour de genre humain, quelques doutes fondés sur la gloire même de l'Etre suprême, le défenseur de la cause de Dieu, fletri, proscrit, poursuivi d'état en état, d'asile en asile, sans egard pour son indigence, sans pitte pour ses infirmites, avec un acharnement que n'eprouva jamais aucun malfaiteur, et qui seroit barbare même contre un homme en sante, se voit interdire le feu et l'eau dans l'Europe presque entiere; on le chasse du milieu des bois : il faut toute la fermeté d'un protecteur illustre et toute la bouté. d'un prince eclaire pour le laisser en paix au sein des montagnes. Il cut passe le reste de ses malheureux jours dans les fers, il eut péripent-être dans les supplices, si durant le premier vertige qui gagnoit les gouvernemens., il se fût trouvé à la merci de ceux qui l'ant persécuté.

Échappé aux bourreaux, il tombe dans les mains des prêtres. Ce n'est pas la ce que je donne nour etonpant; mais un homme vertueux qui a l'âme aussi noble que la naissance, un illustre archévéque, qui devroit réprimer leur lâcheté, l'autorise : il n'a pas honte, lui qui devroit plaindre les opprimes, d'en accabler un dans le fort de ses disgraces; il lance, lui prélat catholique, un mandement contre un auteur protestant; il monte sur son tribunal pour examiner comme juge la doctrine particuliere d'un herétique; et, quoiqu'il damne indistinctement quiconque n'est pas de son Éghse, sans permettre à l'accuse d'errer à sa mode, il lui prescrit en quelque sorte la route par laquelle il doit aller en enfer. Aussitôt le reste de son dergé s'empresse, s'evertue, s'acharne autour d'un ennemi qu'il croit terrassé. Petits et grands, tout s'en mêle; le dernier

758 LETTRE

cuistre vient trancher du capable; il n'y a pas un sot en petit collet, pas un chétif habitué de paroisse, qui bravant à plaisir celui contre qui sont réunis leur sénat et leur évêque, ne veuille avoir la gloire de lui porter le dernier coup de pied.

Tout cela, monseigneur, forme un concours dont je suis le seul exemple : et ce n'est pas tout.... Voici peut-ètre une des situations les plus difficiles de ma vie, une de celles où la vengeance et l'amour-propre sont le plus aisés à satisfaire, et permettent le moins à l'homme juste d'être modéré. Dix lignes seulement, et je couvre mes persécuteurs d'un ridicule ineffacable. Que le public ne peut-il savoir deux anecdotes sans que je les dise! Que ne connoitil ceux qui ont médité ma ruine et ce qu'ils ont fait pour l'exécuter! Par quels méprisables insectes, par quels ténébreux moyens il verroit s'émouvoir les puissances! Quels levains il verroit s'échauffer par leur pourriture et mettre le parlement en fermentation! Par quelle risible cause il verroit les états de l'Europe se liguer contre le fils d'un horloger! Que je jouirois avec plaisir de sa surprise si je pouvois n'en être pas l'instrument (\*)!

Jusqu'ici ma plume, hardie à dire la vérité, mais pure de toute satire, n'a jamais compromis personne; elle a toujours respecté l'honneur des autres, même en défendant le mien. Irois-je, en la quittant, la souiller de médisance, et la teindre des noirceurs de mes ennemis? Non; laissons-leur l'avantage de porter leurs coups dans les ténèbres. Pour moi, je ne veux me défendre qu'ouvertement, et même je ne veux que me défendre. Il suffit pour cela de ce qui est su du public, ou de ce qui peut l'être sans que personne en soit offensé.

Une chose étonnante de cette espèce, et que

(\*) En s'exprimant ainsi, Rousseau n'a pu avoir en vue que les suites de sa rupture avec Grimm et Diderot, secondés, dans les manteuvres qu'il leur attribue, par ceux qu'il appeloit les Hobbachiens. Il n'a pu manquer de faire entrer aussi dans cette tigue madame d'Épinay, et ce sont là sans donte les insectes dont il parle. Quant aux deux anecdotes qu'il laisse à deviner, sa réticence à cet égard ne peut avoir trait qu'aux circonatances principales de sa rupture avec ces trois personnes; et le lecteur, que nous supposons instruit de tous ces petits faits par la lecture des Livres x et xi des Confessions, sait bien à quoi a'en tenir sur les suites qu'ici Rousseau leur suppose. Il en est de même de ce qu'il imagine ci-après être la conséquence d'une note de l'Héloise relative aux jansénistes.

G. P.

je puis dire, est de voir l'intrépide Christophe de Beaumont, qui ne sait plier sous aucune puissance ni faire aucune paix avec les jansénistes, devenir, sans le savoir, leur satellite et l'instrument de leur animosité; de voir leur ennemi le plus irréconciliable sévir contre moi pour avoir refusé d'embrasser leur parti. pour n'avoir point voulu prendre la plume contre les jésuites que je n'aime pas, mais dont je n'ai point à me plaindre, et que je vois opprimés. Daignez, monseigneur, jeter les veux sur le sixième tome de la Nouvelle Héloise, première édition; vous trouverez, dans la note de la page 138 (\*), la véritable source de tous mes malheurs. J'ai prédit dans cette note (car je me mêle aussi quelquefois de prédire) qu'aussitôt que les jansénistes seroient les maîtres, ils seroient plus intolérans et plus durs que leurs ennemis. Je ne savois pas alors que ma propre histoire vérifieroit si bien ma prédiction. Le fil de cette trame ne seroit nas difficile à suivre à qui sauroit comment mon livre a été déféré. Je n'en puis dire davantage sans en trop dire; mais je pouvois au moins vous apprendre par quelles gens vous avez été conduit sans vous en douter.

Croira-t-on que quand mon livre n'eût point été déféré au parlement, vous ne l'enssiez pas moins attaqué? D'autres pourront le croire ou le dire; mais vous, dont la conscience ne sait point souffrir le mensonge, vous ne le direz pas. Mon Discours sur l'Inégalité a couru votre diocèse, et vous n'avez point donné de mandement. Ma Lettre à M. d'Alembert a couru votre diocèse, et vous n'avez point donné de mandement. La Nouvelle Héloise a couru votre diocèse, et vous n'avez point donné de mandement. Cependant tous ces livres, que vous avez lus, puisque vous les jugez, respirent les mêmes maximes ; les mêmes manières de penser n'y sont pas plus déguisées : si le sujet ne les a pas rendues susceptibles du même développement, elles gagnent en force ce qu'elles perdent en étendue, et l'on y voit la profession de foi de l'auteur exprimée avec moins de réserve que celle du vicaire savoyard. Pourquoi donc n'avez-vous rien dit alors? Monseigneur, votre troupeau vous étoit-il moins cher? me lisoit-il

<sup>(\*)</sup> Page 348 de ce volume.

moias? goûtoit-il moias mes livres? etoit-il moins expose à l'erreur? Non; mais il n'y avoit point alors de jesuites a proscrire; des traitres ne m'avoient point encore enlacé dans leurs pièges; la note fatale n'etoit point connue, et quand elle le fut, le public avoit deja donne son suffrage an livre. Il etoit trop tard pour faire du brnit; on aima mieux différer, on attendit l'occasion, on l'epia, on la saisit, on s'en prevalut avec la fureur ordinaire aux devots; on ne parloit que de chaînes et de bûchers : mon livre etoit le tocsin de l'anarchie et la trompette de l'atheisme : l'auteur etoit un monstre à etouffer : on s'étonpoit qu'on l'ent si long-temps laisse vivre. Dans cette rage universely vous entes bonte de garder le silence : vous aimates mieux laire un acte de cruaute que d'être accuse de manquer de zele, et servir vos ennemis que d'essuver leurs reproches. Voila, monseigneur, convenez-en, le vrai motif de votre mandement, voila, ce mesemble, on concours de faits assez singuliers pour donner a monsort le nom de bizarre.

Il y a long-temps qu'on a substitue des bienseances d'etat a la justice. Je sais qu'il est des circonstances malheureuses qui forcent un homme public a sevir malgre lui contre un bon citoven. Qui veut etre moderé parmi des farieux s'expose a leur furie; et je comprends que, daus un déchaînement pareil à celui dont je suis la victime, il faut hurler avec les loups, ou risquer d'etre devore. Je ne me plains donc pas que vous avez donne un mandement contre mon fivre; mais je me plains que vous l'avez donne contre ma personne avec aussi peu d'honnétete que de verite ; je me plains qu'autorisant par votre propre langage celui que vous me reprochez d'avoir mis dans la houche de l'inspire, vous m'accabliez d'injures, qui, sans nuire a ma cause, attaquent mon honneur ou plutôt le vôtre; je me plains que, degaite de cour. sans raison, sans necessite, sans respect au moins nour mes malheurs, yous m'outragiez d'un ton si neu diene de votre caractère, Et que vous avois-jedone fait, moi qui parla toujours de vous avec tant d'estime : mor qui tant de tors admiraivotre inebrantable fermete, en deplorant, il est vrai, l'usage que vos prejugés vous en faisoient faire: moi qui toujours honorai vos mieurs, qui toujours respectai vos vertus, et qui les respecte encore aujourd'hui que vous m'avez dechiré?

C'est ainsi qu'on se tire d'affaire quand on vent quereller et qu'on a tort. Ne pouvant résoudre mes objections, vous m'en avez fait des crimes : vous avez eru m'avilir en me maltraitant, et vous vous étes trompe; sans affoiblir mes raisons, vous avez interesse les cœurs génereux a mes disgraces; vous avez fait croire aux gens sensés qu'on pouvoit ne pas bien juger du byre, quand on jugeoit si mal de l'auteur,

Monseigneur, vous n'avez ete pour moi ni humain ni genereux; et, non-seulement vous pouvez l'être sans m'epargner aucune des choses que vous avez dites contre mon ouvrage, mais elles n'en auroient fait que mieux leur effet. J'avoue aussi que je n'avois pas droit d'exiger de vous ees vertus, ni lieu de les attendre d'un homme d'eglise. Voyons si vous avez eté du moins equitable et juste; car c'est un devoir etroit impose a tous les hommes, et les saints mêmes n'en sont pas dispenses.

Your avez deux objets dans votre mandement, l'un de censurer mon livre, l'autre de decrier ma personne. Je croiroi vous avoir bien reponda, si je prouve que partout où vous m'avez reluté vous avez mal raisonne, et que partout ou vous m'avez insulte vous m'avez calomnie. Mais quand on ne marche que la preuve à la main, quand on est force, par l'importance du sujet et par la qualité de l'adversaire, à prendre une marche pesante et à suivre pied à pied toutes ses censures, pour chaque mot il faut des pages; et, tandis qu'une courte satire amuse, une longue defense ennuie. Cependant il faut que je me delende, on que je reste chargé par vous des plus fausses imputations. Je me defendrai done, mais je defendrai mon honneur plutôt que mon livre. Ce a'est point la Profession de foi du vicaire savoyard que j'examine, c'est le Mandement de l'archevéque de Paris; et ce n'est que le mal qu'il dit de l'editeur qui me force à parler de l'ouvrage. Je me rendrai ce que je me dois, parce que je le dois, mais, sans ignorer que c'est une position bien triste que d'avoir a se plaindre d'un homme plus poissant que soi, et que c'est une bien fade lecture que la justilication d'un innocent.

Le principe fondamental de toute morale, sur lequel j'ai raisonne dans tous mes écrits, et que j'ai developpé dans ce dernier avec toute la clarte dont j'etois capable, est que l'homme est 760 LETTRE

un être naturellement bon, aimant la justice et l'ordre, qu'il n'v a point de perversité originelle dans le cœur humain, et que les premiers mouvemens de la nature sont toujours droits. J'ai fait voir que l'unique passion qui naisse avec l'homme, savoir l'amour de soi, est une passion indifférente en elle-même au bien et au mal: qu'elle ne devient bonne ou mauvaise que par accident et selon les circonstances dans lesquelles elle se développe. J'ai montré que tous les vices qu'on impute au cœur humain ne lui sont point naturels : j'ai dit la manière dont ils naissent; j'en ai pour ainsi dire suivi la généalogie; et j'ai fait voir comment, par l'alteration successive de leur bonté originelle, les hommes deviennent enfin ce qu'ils sont.

l'ai encore expliqué ce que j'entendois par cette bonté originelle, qui ne semble pas se déduire de l'indifférence au bien et au mal, naturelle à l'amour de soi. L'homme n'est pas un être simple : il est composé de deux substances. Si tout le monde ne convient pas de cela, nous en convenons yous et moi, et j'ai tâché de le prouver aux autres. Cela prouvé, l'amour de soi n'est plus une passion simple; mais elle a deux principes, savoir, l'être intelligent et l'être sensitif, dont le bien-être n'est pas le même. L'appétit des sens tend à celui du corps, et l'amour de l'ordre à celui de l'âme. Ce dernier amour, développé et rendu actif, porte le nom de conscience; mais la conscience ne se développe et n'agit qu'avec les lumières de l'homme. Ce n'est que par ces lumières qu'il parvient à connoître l'ordre, et ce n'est que quand il le connoît que sa conscience le porte à l'aimer. La conscience est donc nulle dans l'homme qui n'a rien comparé et qui n'a point vu ses rapports. Dans cet état. l'homme ne connoît que lui : il ne voit son bien-être opposé ni conforme à celui de personne ; il ne hait ni n'aime rien ; borné au seul instinct physique, il est nul, il est bête: c'est ce que j'ai fait voir dans mon Discours sur l'Inégalité.

Quand, par un développement dont j'ai montré le progrès, les hommes commencent à jeter les yeux sur leurs semblables, ils commencent aussi à voir leurs rapports et les rapports des choses, à prendre des idées de convenance, de justice et d'ordre; le beau moral commence à leur devenir sensible, et la conscience agit:

alors ils ont des vertus; et s'ils ont aussi de vices, c'est parce que leurs intérêts se croisent, et que leur ambition s'éveille à mesure que leurs lumières s'étendent. Mais tant qu'il y a moiss d'opposition d'intérêts que de concours de lumières, les hommes sont essentiellement boss. Voilà le second état.

Quand enfin tous les intérêts particuliers acités s'entre-choquent, quand l'amour de soi me en fermentation devient amour-propre, que l'opinion, rendant l'univers entier nécessaire : chaque homme, les rend tous ennemis nés les uns des autres, et fait que nul ne trouve son bien que dans le mal d'autrui : alors la conscience, plus foible que les passions exakés, est étouffée par elles, et ne reste plus dans h bouche des bommes qu'un mot fait pour se tromper mutuellement. Chacun feint alors de vouloir sacrifier ses intérêts à ceux du public. et tous mentent. Nul ne veut le bien publique quand il s'accorde avec le sien : aussi cet accord est-il l'objet du vrai politique qui cherche à rendre les peuples heureux et bons. Mais c'est ici que je commence à parler une langue étrasgère, aussi peu connue des lecteurs que de vous.

Voilà, monseigneur, le troisième et dernier terme, au-delà duquel rien ne reste à faire; et voilà comment, l'homme étant bon, les hommes deviennent méchans. C'est à chercher comment il faudroit s'y prendre pour les empécher de devenir tels, que j'ai consacré mon livre. Je n'ai pas alfirmé que dans l'ordre actuel la chosfût absolument possible; mais j'ai bien affirme et j'affirme encore qu'il n'y a, pour en venir a bout, d'autres moyens que ceux que j'ai proposés.

Là-dessus vous dites que mon plan d'éducation (1), loin de s'accorder avec le christianisme, n'est pas même propre à faire des citoyens ni des hommes; et votre unique preuve est de m'opposer le péché originel. Monseigneur, il n'y a d'autre moyen de se delivrer du péché originel et de ses effets, que le baptême. D'où il suivroit, selon vous, qu'il n'y auroit jamais eu de citoyens ni d'hommes que des chrétiens. Ou niez cette conséquence; ou convenez que vous avez trop prouvé.

Vous tirez vos preuves de si haut, que vous

<sup>&</sup>quot; Mandement, S m.

me forcez d'alter aussi chercher loin mes réponses. D'abord il s'en faut bien, selon moi, que cette doctrine du peche originel, sujette a des difficultes si terribles, ne soit contenue dans l'Ecriture ni si clairement ni si durement qu'il a plu au rheteur Augustin et à nos theologiens de la bâtir. Et le moyen de concevoir que Dieu cree tant d'ames innocentes et pures, tout expres pour les joindre à des corps coupables, pour leur y faire contracter la corruption morale, et pour les condamner toutes à l'enfer. sans autre crime que cette union qui est son ouvrage? Je ne dirai pas si (comme vous vous en vantez) vous eclaireissez par ce système le mystere de notre cœur; mais je vois que vous obscurcissez beaucoup la justice et la bonté de l'Etre supreme. Si yous levez une objection, c'est pour en substituer de cent fois plus fortes.

Mais an fond que fait cette doctrine à l'auteur d'Emile? Quoiqu'il ait eru son livre utile au genre humain, c'est a des chretiens qu'ill'a destine; c'est a des hommes laves du peche originel et de ses effets, du moins quant à l'ame, par le sacrement établi pour cela. Selon cette même doctrine, nous avons tous dans notre enlance recouvre l'innocence primitive; nous sommes tous sortis du baptême aussi sains de cœur qu'Adam sortit de la main de Dieu. Nous avons, direz-vous, contracte de nonvelles souillures. Mais, puisque nous avons commence par en être delivres, comment les avons-nous derechef contractees? Le sang de Christ n'est-il done pas encore assez fort pour effacer entierement la tache? ou bien seroit-elle un elfet de la corruption naturelle de notre chair? comme si, même independamment du peche originel, Dieu nouseut cross corrompus, tout exprespour avoir le plaisir de nous punir! Vous attribuez au peche originel les vices des peuples que vous avouez avoir ete delivres du peche originel; pais vous me blamez d'avoir donné une autre origine a ces vices. Est-il juste de me faire un crime de n'avoir pas aussi mal raisonne que vous?

On pourroit, il est vrai, me dire que ces effets que j'attribue au baptéme (¹) ne paroissent

par nal signe extérieur; qu'on ne voit pas les chretiens moins enchas au m-d que les infide-les; au lieu que, selon moi, la malice infuse du peche devroit se marquer dans ceux-ci par des différences sensibles. Avec les secours que vous avez dans la morale evangelique, outre le baptème, tons les chretiens, poursuivroit-on, devroient être des anges; et les infideles, outre leur corruption originelle, livrés a leurs cultes errones, devroient être des demons. Je conçois que cette difficulté pressée pourroit devenir embarrassante : car que répondre a ceux qui me feroient voir que, relativement au genre humain, l'effet de la rédemption, faite a si haut prix, se réduit à peu pres a rien?

Mais, monseigneur, outre que je ne crois point qu'en bonne theologie on n'ait pas quelque expedient pour sortir de là, quand je conviendrois que le baptéme ne remedie point à la corruption de notre nature, encore n'en auriez-vous pas raisonné plus solidement. Nous summes, dites-yous, pecheurs a cause du peche de notre premier pere. Mais notre premier pere pourquoi fut-il pecheur lui-même? pourquoi la même raison par laquelle vous expliquerez son peché ne seroit-elle pas applicable à ses descendans sans le péche originel? et pourquoi faut-il que nous imputions a Dieu une injustice en nous rendant pecheurs et punissables par le vice de notre paissance ; tandis que notre premier pere fut pecheur et puni comme nous sans cela? Le péche originel explique tout, excepte son principe; et c'est ce principe qu'il s'agit d'expliquer.

Vous avancez que, par mon principe à moi (¹), l'on perd de vue le rayon de lamière qui nous fait connoître le mystère de notre propre cœur; et vous ne voyez pas que ce principe, bien plus universel, celaire même la faute du premier homme (³), que le vôtre laisse dans

il adam, fut un effet naturei du truit défendu, que cet aliment contenut des sues remineux qui décaugérer t toute l'économie au male, qui irritérent les passions, qui afforbirent l'entendement, et qui portèrent partont les permipes du vice et de la mort; alors il fautout convenir que la nature du remede de vant se rapporter à celle du mat le haptime devenit agui physiquement sur le corps de l'homme, lui rendre la constituion qu'il avoit dans i état d'immoence, et sinon l'immortalité qui en dépendoit, du mousi tous les effets moraux de l'économie ammale rétablic.

<sup>(\*)</sup> Si l'on disoit , avec le docteur Thomas Burnet "), que la corruption et la mortalité de la race homaine, auste du prefié

th Theologico econole, mort en 2785, auteor d'une Theore de la ferre, dem nation a domaé finadque en en refusant les rassemmences, et da qualques ouvrages sur la religion, dons plusieurs ont ele traduits en françois.

i Mandement, Sin.

<sup>·</sup> Regnuber contre une défense muille et artitraire est un

l'obscurité. Vous ne savez voir que l'homme dans les mains du diable, et moi je vois comment il y est tombé: la cause du mal est, selon vous, la nature corrompue; et cette corruption même est un mai dont il falloit chercher la cause. L'homme fut créé bon; nous en convenons, je crois, tous les deux: mais vous dites qu'il est méchant parce qu'il a été méchant; et moi je montre comment il a été méchant. Qui de nous, à votre avis, remonte le mieux au principe?

Cependant vous ne laissez pas de triompher à votre aise comme si vous m'aviez terrassé. Vous m'opposez comme une objection insoluble (¹) ce mélange frappant de grandeur et de bassesse, d'ardeur pour la vérité et de goût pour l'erreur, d'inclination pour la vertu et de penchant pour le vice, qui se trouve en nous. Étonnant contraste, ajoutez-vous, qui déconcerte la philosophie païenne, et la laisse errer dans de vaines spéculations!

Ce n'est pas une vaine spéculation que la théorie de l'homme, lorsqu'elle se fonde sur la nature, qu'elle marche à l'appui des faits par

penchant naturel, mais qui, loin d'être vicieux en lui-même, est conforme à l'ordre des choses et à la bonne constitution de l'homme , puisqu'il seroit hors d'état de se conserver , s'il n'avoit un amour très-vil pour lui-même et pour le maintien de tous ses droits, tels qu'il les a reçus de la nature. Celui qui pourroit tout ne voudeoit que ce qui lui seroit utite : mais un être foible, dont la loi restreint et limite encore le ponvoir. perd une partie de lui-même, et réclame en son cœur ce qui lui est ôté. Lui faire un crime de cela seroit lui en faire un d'étre lui et non pas un autre ; ce seroit vouloir en même temps qu'il fût et qu'il ne fût pas. Aussi l'ordre enfreint par Adam me parolt-il moins une véritable défense qu'un avis paternel : c'est un avertissement de s'abstenir d'un fruit pernicieux qui donne Li mort. Cette idée est assurément plus conforme à celle qu'on doit avoir de la bonté de Dieu et même au texte de la Genèse. que celle qu'il plaft aux docteurs de nous prescrire ; car, quant à la menace de la double mort, on fait voir que ce mot morte morieris (\*) n'a pas l'emphase qu'ils lui prêtent, et n'est qu'un hébraisme employé en d'autres endroits où cette emphase ne peut avoir lieu.

Il y a de plus un motif si naturel d'indulgence et de commisération dans la ruse du tentateur et dans la séduction de la femme, qu'à considérer dans toutes ses circunstances le péché d'Adam, l'on n'y peut trouver qu'une faute des plus légères. Cependant, selon eux, quelle effroyable punition! il est même impossible d'en concevoir une plus terrible: car quel châtiment eût pu porter Adam pour les plus grands crimes, que d'être condamné, lui et toute sa race, à la mort en ce monde, et à passer l'éternité dans l'autre, dévorés des feux de l'enfer? Est-ce là la peine imposée par le Dieu de miséricorde à un pauvre malheureux pour s'être laissé tromper? Que je hais la décourageante doctrine de nos durs théologiens! si j'étois un moment tenté de l'admettre, c'est alors que je croirois blambémer.

(\*) Gen. 11. v. 17.

(1) Mandement, S III.

des conséquences bien liées, et qu'en nous menant à la source des passions, elle nous apprend à régler leur cours. Que si vous appelez phifosophie paienne la Profession de foi du vicaire savoyard, je ne puis répondre à cette imputation, parce que je n'y comprends rien (¹), mais je trouve plaisant que vous empruntiz presque ses propres termes (²) pour dire qu'il n'explique pas ce qu'il a le mieux expliqué.

Permettez, monseigneur, que je remette sons vos yeux la conclusion que vous tirez d'une objection si bien discutée, et successivement toute la tirade qui s'y rapporte.

(3) L'homme se sent entraîné par une pente faneste; et comment se roidiroit-il contre elle, si son enfance n'étoit dirigée par des maîtres pleiss de vertu, de sagesse, de vigilance, et si, derant tout le cours de sa vie, il ne faisoit lainéme, sous la protection et avec les grâces de son Dieu, des efforts puissans et continuels?

C'est-à-dire: Nous voyons que les hommes sont méchans, quoique incessamment tyramisés dès leur enfance. Si donc on ne les tyramisés pas dès ce temps-là, comment parviendroitem à les rendre sages, puisque, même en les tyramnisant sans cesse, il est impossible de les rendre tels?

Nos raisonnemens sur l'éducation pourront devenir plus sensibles, en les appliquant à m autre sujet.

Supposons, monseigneur, que quelqu'un vint tenir ce discours aux hommes:

- fenir ce discours aux hommes :

  « Vous vous tourmentez beaucoup pour cher» cher des gouvernemens équitables et pour
- yous donner de bonnes lois. Je vais premiè rement yous prouver que ce sont vos gouver-
- » nemens mêmes qui font les maux auxquels
- vous prétendez remédier par eux. Je vous
   prouverai de plus qu'il est impossible que
- » vous avez jamais ni de bonnes lois ni des gou-
- vernemens équitables; et je vais vous mon-
- trer ensuite le vrai moyen de prévenir, sans
- pouvernemens et sans lois, tous ces maux dont vous vous plaignez.

Supposons qu'il expliquât après cela son

A moins qu'elle ne se rapporte à l'accusation que m'istente M. de Beaumont dans la suite, d'avoir admie plusients dieux.

<sup>(\*)</sup> Émile, page 575 de ce volume.

<sup>(3)</sup> Mandement, \$ 111.

système et proposit son moyen prétendu. Je | l'éducation la plus saine et la plus rertueuse, n'examme point si ce système seroit solide et e moyen praticable. S'il ne l'étoit pas, peutdire se contenteroit-on d'enfermer l'auteur avec les fous, et l'on lai rendroit austice : mais si malbeureusement if l'etoit, ce seroit bien pis ; et vous concevez, monseigneur, ou d'autres concevent pour yous, qu'il n'y agroit pas assez de bûchers et de roues pour punir l'infortune d'avoir eu raison. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici.

qu'un deluge d'ecrits viendroit fondre sur le sen : il n'y auroit pas un grimand qui, pour plaint de ne pouvoir réprimer par ces movens, faire sa cour aux puissances, et tout fier d'unprimer avec privilege du roi, ne vint lancer sur lui sa brochure et ses injures, et ne se vantat d'avoir reduit au silence celui qui n'auroit pas daigne repondre, ou qu'on auroit empeche de parler. Mais cen'est pas encore de celaqu'il s'agit.

Supposons enfin qu'un homme grave, et qui auroit son interêt a la chose, crût devoir aussi tuire comme les autres, et parmi beaucoup de declamations et d'injures, s'avisat d'argumenter ainsi : Quoi! malhenreux, vous voulez anéantir les gouvernemens et les lois, tandis que les gouvernemens et les tois sont le seul frem du vice, et out bien de la peine encore a le contenir! Que sevoit-ce, grand Dieu! si nous ne les avions plus? Vous nous ôtez les gibets et les roues, vous voulez établir un brigandage public. Vous êtes un homme abominable.

Si ce pauvre homme osoit parler, il diroit sans doute: « Tres-excellent seigneur, votre grandeur fait une petition de principe. Je ne

- dis point qu'il ne faut pas reprimer le vice,
- lois, et vous m'alleguez l'insuffisance des · lois. Vous m'accusez d'etablir les abus, parce
- o qu'au lieu d'y remedier , j'aime mieux qu'on
- · les prévienne. Quoi ! s'il etoit un moyen de
- r vivre toujours en santé, faudroit-il donc le
- proscrire de peur de rendre les medecins oi-
- sifs? Votre excellence veut toujours voir des
- egibets et des rones, et moi je voudrois ne
- plus voir de malfaneurs : avec tout le respect
- · que je lui dois, je ne crois pas étre un homme · abominable. •

Helas! M. T. C. F., malgré les principes de

malgré les promesses les plus magnifiques de la religion et les menaces les plus terribles, les écarts de la jeunesse ne sont encore que trop fréquens, trop multipliés. L'ai prouvé que cette education que vous appelez la plus saine, etoit la plus insensée; que cette education que vous appelez la plus vertueuse donnoit aux enfans tous leurs vices : j'ai prouve que toute la gloire du paradis les tentoit moins qu'un morceau de sucre, et qu'ils craignoient beaucoup plus de Quel que fêt le sort de cet homme, il est sûr : s'enpuyer à vépres que de brûler en enfer : i'ai prouve que les ecarts de la jeunesse, qu'on se en etoient l'ouvrage. Dans quelles erreurs, dans quels excès, abandonnée à elle-même, ne se précipiteroit-elle donc pas ! La jeunesse ne s'égare jamais d'elle-même, toutes ses erreurs luiviennent d'être mal conduite : les camarades et les maîtresses achèvent ce qu'ont commencé les pretres et les precepteurs : j'ai prouvé cela. C'est un torrent qui se déhorde malgre les diques puissantes qu'on lui avoit opposées. Que seroitce donc si nul obstacle ne suspendoit ses flots et ne rompoit ses efforts? Je pourrois dire : C'est un torrent qui renverse vos impuussantes diques el brize tout : élargissez son lit et le laissez courir sans obstacle, il ne fera jamais de mal. Mais j'ai honte d'employer dans un sujet aussi sericux ces figures de college, que chacun applique a sa fantaisie, et qui ne prouvent rien d'aucan côte.

Au reste, quoique, selon vous, les écarts de la jeunesse ne soient encore que trop frequens. trop multiplies à cause de la pente de l'homme au mal, il parolt qu'à tout prendre vous n'étes mais je dis qu'il vant mieux l'empêcher de pas trop mecontent d'elle; que vous vous compaitre. Je veux pourvoir à l'insuftisance des plaisez assez dans l'education saine et vertueuse que lui donnent actuellement vos maitres pleins de vertus, de sagesse et de vigilance; que. selon vous, elle perdroit beaucoup à être élevée d'une autre manière, et qu'au fond vous ne pensez pas de ce siecle, la lie des mècles, tout le mai que vous affectez d'en dire à la tête de vos mandemens.

> de conviens qu'il est superflu de chercher de nouveaux plans d'education, quand on est si content de celle qui existe : mais convenez aussi , monseigneur, qu'en ceci vous n'étes pas difficile. Si vous cussiez eté aussi coulant en matière

de doctrine, votre diocèse eût été agité de moins de troubles; l'orage que vous avez excité ne fût point retombé sur les jésuites; je n'en aurois point été écrasé par compagnie; vous fussiez resté plus tranquille et moi aussi.

Vous avouez que pour réformer le monde autant que le permettent la foiblesse, et, selon vous, la corruption de notre nature, il suffiroit d'observer, sous la direction et l'impression de la grâce, les premiers rayons de la raison humaine, de les saisir avec soin, et de les diriger vers la route qui conduit à la vérité (1). Par là, continuez-vous, ces esprits, encore exempts de préjugés servient pour toujours en garde contre l'erreur ; ces cœurs , encore exempts des grandes passions, prendroient les impressions de toutes les vertus. Nous sommes donc d'accord sur ce point, car je n'ai pas dit autre chose. Je n'ai pas ajouté, j'en conviens, qu'il fallût faire élever les enfans par des prêtres; même je ne pensois pas que cela fût nécessaire pour en faire des citoyens et des hommes : et cette erreur, si c'en est une, commune à tant de catholiques. n'est pas un si grand crime à un protestant. Je n'examine pas si, dans votre pays, les prêtres eux-mêmes passent pour de si bons citoyens; mais comme l'éducation de la génération présente est leur ouvrage, c'est entre yous d'un côté et vos anciens mandemens de l'autre qu'il faut décider si leur lait spirituel lui a si bien profité, s'il en a fait de si grands saints (2), vrais adorateurs de Dieu, et de si grands hommes, dignes d'être la ressource et l'ornement de la patrie. Je puis ajouter une observation qui devroit frapper tous les bons François, et vousmême comme tel, c'est que de tant de rois qu'a eus votre nation, le meilleur est le seul que n'ont point élevé les prêtres.

Mais qu'importe tout cela, puisque je ne leur ai point donné l'exclusion? Qu'ils élèvent la jeunesse, s'ils en sont capables, je ne m'y oppose pas; et ce que vous dites là-dessus (3) ne fait rien contre mon livre. Prétendriez-vous que mon plan fût mauvais par cela seul qu'il peut convenir à d'autres qu'aux gens d'église?

Si l'homme est bon par sa nature, comme je crois l'avoir démontré, il s'ensuit qu'il demeure tel tant que rien d'étranger à lui ne l'altère; et si les hommes sont méchans, comme ils ont pris peine à me l'apprendre, il s'ensuit que leur méchanceté leur vient d'ailleurs : fermez donc l'entrée au vice, et le cœur humain sera toujours bon. Sur ce principe j'établis l'éducation négative comme la meilleure ou plutôt la seule bonne; je fais voir comment toute éducation positive suit, comme qu'on s'y prenne, une route opposée à son but; et je montre comment on tent au même but et comment on y arrive par le chemin que j'ai tracé.

J'appelle éducation positive ce qui tend à former l'esprit avant l'âge et à donner à l'enfant la connoissance des devoirs de l'homme. J'appelle éducation négative celle qui tend a perfectionner les organes, instrumens de mos connoissances, avant de nous donner ces connoissances, et qui prépare à la raison pur l'exercice des sens. L'éducation négative n'est pas oisive, tant s'en faut : elle ne donne pas les vertus, mais elle prévient les vices; elle n'apprend pas la vérité, mais elle préserve de l'erreur; elle dispose l'enfant à tout ce qui peut le mener au vrai quand il est en état de l'entendre, et au bien quand il est en état de l'aimer.

Cette marche vous déplait et vous choque; il est aisé de voir pourquoi. Vous commencez par calomnier les intentions de celui qui la propose. Selon vous, cette oisiveté de l'âme m'a paru nécessaire pour la disposer aux erreus que je lui voulois inculquer. On ne sait pourtant pas trop quelle erreur veut donner à son elève celui qui ne lui apprend rien avec plus de soin qu'à sentir son ignorance et à savoir qu'il ne sait rien. Vous convenez que le jugement a ses progrès et ne se forme que par degrés; mais s'ensuit-il (1), ajoutez-vous, qu'à l'ôge de dix ans un enfant ne connoisse pas la différence du bien et du mal, qu'il confonde la sagesse avec la folie, la bonté avec la barbarie, la vertu avec le vice? Tout cela s'ensuit, sans doute, si à cet àge le jugement n'est pas développé. Quoi! poursuivez-vous, il ne sentira pas qu'obéir à son père est un bien, que lui désobéir est un mal? Bien loin de là, je soutiens qu'il sentira, au contraire. en quittant le jeu pour aller étudier sa lecon. qu'obéir à son père est un mal, et que lui désobéir est un bien, en volant quelque fruit

defendu. Il sentira aussi, j'en conviens, que c'est un mat d'être puni et un bien d'être recompense ; et c'est dans la balance de ces biens et de ces many contradictoires que se regle sa prudence entantine. Je crois avoir demontré cela mille fois dans mes deux premiers volumes, et surtout dans le dialogue du maître et de l'enfant sur ce qui est mal (5. Pour vous, monseigneur, vous refutez mes deux volumes en deux lignes, et les voici (!): Le prétendre, M. T. C. F., c'est ralomnier la nature humaine, en lui attribuant une stupidité qu'elle n'a point. On ne sauroit employer une réfutation plus tranchante, ni concue en moins de mots. Mais cette genorance, qu'il vous plait d'appeler stupidite, se trouve constamment dans tout expert gêné dans des organes imparfaits, ou qui n'a pas été cultive ; c'est une observation facile à faire et sensible à tout le monde. Attribuer cette ignorance à la c'est vous qui l'avez calomniee en lui imputant une malignité qu'elle n'a point.

Your dites encore: (2) Ne vouloir enseigner la sagesse à l'homme que dans le temps qu'il sera domine par la fonque des passions naissantes, n'est-ce pas la lui presenter dans le dessein qu'il la rejette? Voilà derechef une intention que vous avez la honté de me préter, et qu'assurément nul autre que vous pe trouvera dans mon livre. Jai montré, premièrement, que celui qui sera eleve comme je veux ne sera pas domine par les passions dans le temps que vous dites : l'ai montré encore comment les leçons de la sagesse pouvoient retarder le developpement de ces mêmes passions. Ce sont les manvais effets de votre education que vous imputez à la mienne, et vous m'objectez les defauts que je vous apprends à prévenir. Jusqu'à l'adolescence j'ai garanti des passions le cœur de mon éleve; et, quand elles sont prêtes à paitre, j'en recule encore le progrès par des soins propres à les reprimer. Plus tôt, les leçons de la sagesse pe signifient rien pour l'enfant hors d'état d'y prendre intérêt et de les entendre; plus tard, elles ne prennent plus sur un cœur dejà livré aux passions. C'est au seul moment que j'ai choisi qu'elles sout utiles : soit pour l'alarmer ou pour le distraire,

il importe egalement qu'alors le jeune homme en soit occope.

Vous dites : (1) Pour trouver la jeunesse plus docile aux leçous qu'il lui prépare, cet auteur veut qu'elle soit denuée de tout principe de religion. La raison en est simple, c'est que je veux qu'elle ait une religion, et que je ne lai veux rien apprendre dont son jugement ne soit en etat de sentir la verité. Mais moi, monseigneur, si le disois : Pour trouver la jeunesse plus docile aux leçons qu'on lui prépare, on a grand soin de la prendre avant l'ine de raison : feroisje un raisonnement plus mauyais que le vôtre? et seront-ce un prejuge bien favorable à ce que yous faites apprendre aux enfans? Selon yous. je choisis l'age de raison pour inculquer l'erreur; et vous, vous prevenez cet âge pour enseigner la verite. Vous vous pressez d'instruire l'enfant avant qu'il puisse discerner le vrai du nature humaine n'est donc pas la calomnier; et « faux ; et moi , j'attends , pour le tromper, qu'il soit en état de le connoître. Ce jugement est-il naturel? et lequel paroit chercher à seduire, de celui qui ne veut parler qu'à des hommes , on de celui qui s'adresse aux entans?

> Vous me censurez d'avoir det et montré que tout enfant qui croit en Dieu est idolatre ou anthropomorphite, et vous combattez cela en disant (2) qu'on no peut supposer ni l'un ni l'autre d'un enfant qui a reçu une éducation chrètienne. Voilà ce qui est en question; reste à voir la preuve. La mienne est que l'education la plus chretienne ne sauroit donner à l'enfant l'entendement qu'il n'a pas, ni détacher ses idees des êtres matériels, au-dessus desquels tant d'hommes ne sauroient élever les leurs. l'en appelle de plus a l'experience : l'exhorte chaeun des lecteurs à consulter sa memoire, et à se rappeler si, lorsqu'il a cru en Dieu etant enfant, il ne s'en est pas toujours fait quelque image. Quand yous for chies que la Disinite n'est rien de ce qui peut tomber sous les sens. ou son esprit trouble n'entend rien, ou il entend qu'elle n'est rien. Quand vous lui parlez d'une intelligence infinie, il ne sait ce que c'est qu'intelligence, et il sait encore moins ce que c'est qu'infini. Mais vous lui ferez répeter apres vous les mots qu'il vous plaira de lui dire ; vous lui ferez même ajouter, s'il le faut, qu'il les en-

Pinile, page 437 de ou volume.

<sup>\*)</sup> Mandement, CAL

<sup>19 /</sup>bid., 5 th.

<sup>(\*</sup> Mainlement, § v.

<sup>&</sup>quot; Had. STE

tend; car cela ne coute guere; et il anne en- i si durrment : je trouve qu'un homme en parcore mieux dire qu'il les entend, que d'être qui censure, devroit mettre un peu plus desgrondé ou puni. Tous les anciens, sans excep- men dans ses jugemens. Je reprends a presu ter les Juifs, se sont represente Dien corporel; et combien de chretiens, surtout de catholiques, sont encore aniourd'hui dans ce cas-la? Si vosenfans parlent comme des hommes, c'est parce que les hommes sont encore enfans. Voila pourquoi les mystères entasses ne coûtent plus rien a personne; les termes en sont tout aussi faciles à proponcer que d'autres. Une des commodités du christianisme moderne est de s'être fait un certain jargon de mots sans idees, avec lesquels on satisfait à tout, hors a la raison.

Par l'examen de l'intelligence qui mène à la connoissance de Dieu, je trouve qu'il n'est pas raisonnable de croire cette connoissance (\*) toujours nécessaire au salut. Je cite en exemple les insenses, les enfans, et je mets dans la même classe les hommes dont l'espeit n'a pas acquis assez de lumières pour comprendre l'existence de Dieu. Vous dites la-dessus ; (1) Ne soyons point surpris que l'anteur d'Emile remette à un temps si reculé la connoissance de l'existence de Dieu; il ne la croit pas nécessaire au salut. Vous commencez, pour rendre ma proposition plus dure, par supprimer charitablement le mot toujours, qui non-seulement la modifie, mais qui lui donne un autre sens, puisque, selon ma phrase, cette connoissance est ordinairement nécessaire au salut, et qu'elle ne le seroit jamais selon la phrase que vous me prêtez. Après cette petite falsification your poursuivez ainsi :

e Il est clair, dut-il par l'organe d'un person-· nage chunérique, il est cloir que tel homme, parvenu jusqu'a la vicillesse sans croire en Dieu, ne sera pas pour cela prive de sa pre-• sence dans l'antre (vous avez omis le mot de • vie), si son aveuglement n'a pas eté volon-taire, et je dis qu'il ne l'est pas toujours.

Avant de transcrire ici votre remarque, permettez que je fasse la mienne. C'est que ce personnage pretendu chimerique, c'est moi-même, et non le vicaire ; que ce passage, que vous avez cru être dans la Profession de foi, n'y est point, mais dans le corps même du livre. Monseigneur, vous lisez bien legerement, vons eitez hien négligemment les écrits que vous flétrissez votre texte.

Remarquez, M. T. C. F., qu'il ne s'agut pont ice d'un honome qui seroit dépourreu de l'usage de su raison, mais uniquement de celui dant la ruson ne scroit point aidée de l'instruction. You affirmez ensuite (1) qu'une telle pretention of sourceamement absurde. S. Paul assure quatre les philosophes paiens plusieurs sont pare nus par les scules forces de la raison à la connoissance du vrai Dieu : et la-dessus vous transcrivez son passage.

Monseigneur, c'est souvent un petit mal de ne pas entendre un auteur qu'on lit, mais i'en est un grand quand on le refute, et un tregrand quand on le diffame. Or your plater point entendu le passage de mon fivre que suis attaquez ici, de même que beaucoup d'autre. Le lecteur jugera si c'est ma faute on la votre. quand j'aurai mis le passage entier sous ses veux.

Nous tenons (les réformés ) que nul enfast mort avant l'âge de raison ne sera prive de bonheur eternel. Les catholiques croient la même chose de tous les enfans qui ont reçu · le baptéme, quoiqu'ils n'aient jamais entends » parler de Dieu. Il y a donc des cas ou l'on » peut être sanvé sans croire en Dieu; et ces cas ont lieu, soit dans l'enfance, soit dans la r demence, quand l'esprit humain est meang-· ble des operations necessaires pour reconnolrtre la Divinite. Toute la difference que je vois · ici entre vous et moi, est que vous pretendez y que les enfans ont a sept ans cette capacite, » et que je ne la leur accorde pas même à quinze. . Our j'air tort ou raison, il ne s'agit pas ici · d'un article de foi, mais d'une simple obser-· vation d'histoire naturelle.

· Par le même principe, il est clair que tel » homme, parvenu jusqu'à la vieillesse suos · croire en Dieu, ne sera pas pour cela privé · de sa presence dans l'autre vie, si son aveu-» glement n'a pas ete volontaire ; et je dis qu'il ne l'est pas toujours. Vous en convenez pour » les insensés qu'une maladie prive de leurs » facultés spirituelles, mais non de leur qualné

d'hommes, ni, par consequent, du droit » aux bienfaits de leur createur. Pourquoi donc n'en pas convenir aussi pour ceux qui. » sequestres de toute societé des leur enfance, auroient mené une vie absolument sauvage. prives des lumières qu'on n'acquiert que dans le commerce des hommes; car il est d'une impossibilité demontrée qu'on pareil sauvage put jamais elever ses reflexions jusqu'a la connoissance du vrai Dieu. La raison · nous dit qu'un homme n'est punissable que pour les fantes de sa volonté, et qu'une igno- rance invincible ne lui sauroit etre imputee à crime. D'ou il suit que, devant la justice eter- nelle, tout homme qui croiroit, s'il avoit les lumières nécessaires, est réputé croire, et qu'il n'y aura d'incredules punis que ceux

odont le cœur se forme a la verité. >

Voila mon passage entier, sur lequel votre erreur saute aux yeux. Elle consiste en ce que vous avez entendu ou fait entendre que, selon moi, il falloit avoir eté instruit de l'existence de Dieu pour y croire. Ma pensée est fort differente. Je dis qu'il faut avoir l'entendement développe et l'esprit cultivé jusqu'à certain point pour être en état de comprendre les preuves de l'existence de Dieu, et surtout pour les trouver de soi-même sans en avoir jamais entendu parler. Je parle des hommes barbares ou sauvages ; vous m'alleguez des philosophes ; je dis qu'il faut avoir acquis quelque philosophie pour s'elever aux notions du vrai Dieu; vous citez saint Paul, qui reconnoît que quelques philosophes paiens se sont elevés aux notions du vrai Dieu : je dis que tel homme grossier n'est pas tonjours en etat de se former de luimême une idee juste de la Divinite; vous dites que les hommes instruits sont en état de se former une idee juste de la Divinite, et, sur cette unique preuve, mon opinion vous paroit souverainement absurde. Quoi! parce qu'un dorteur en droit doit savoir les lois de son pays. est-il absurde de supposer qu'un enfant qui pe sait pas lire a pu les ignorer?

Quand un auteur ne veut pas se répéter sans cesse, et qu'il a une fois établi clairement son sentiment sur une matière, il n'est pas tenu de rapporter toujours les mêmes preuves en raisonnant sur le même sentiment : ses ecrits s'expliquent alors les uns par les autres; et les

derniers, quand it a de la méthode, supposent toujours les premiers. Voilà ce que j'ai toujours tache de faire, et ce que j'ai fait, surtout dans l'occasion dont it s'agit.

Vous supposez, ainsi que ceux qui traitent de ces matières, que Fhomme apporte avec lui sa rasson toute formee, et qu'il ne s'agit que de la mettre en œuvre. Or cela n'est pas yrar: car l'une des acquisitions de l'homme, et même des plus leutes, 'est la raison. L'homme apprend a voir des yeax de l'esprit ainsi que des yeax du corps : mais le premier apprentissage est bien plus long que l'autre, parce que les rapports des objets intellectuels, ne se mesurant pas comme l'étendue, ne se trouvent que par estimation, et que nos premiers besoins, nos besoins physiques, ne nous rendent pas l'examen de ces mêmes objets si interessant. Il faut anprendre a voir deux objets à la fois ; il faut anprendrea les comparer entre cux ; il faut apprendre a comparer les objets en grand nombre, à remonter par degres aux causes, a les suivre dans leurs effets ; il faut avoir combiné des infinites de rapports pour acquerir des idees de convenance, de proportion, d'harmonie et d'ordre. L'homme qui, prive du serours de ses semblables et sans cesse occupe de pourvoir à ses besoins, est reduit en toute chose a la seule marche de ses propres idees, fait un progrès bien lent de ce côte-la ; il vieillit et meurt avant d'être sorti de l'enfance de la raison. Pouvezvous croire de bonne foi que, d'un million d'hommes eleves de cette maniere, il y en cût un seul qui vint à penser a Dieu?

L'ordre de l'univers, tout admirable qu'il est, ne feappe pas également tous les yeux. Le people y fait peu d'attention, manquant des connoissances qui rendent cet ordre sensible, et n'ayant point appris a reflechie sur ce qu'il aperçoit. Ce n'est ni endurcissement ni manvaise volonte; c est ignorance, engourdissement d'esprit. La mondre meditation fatigue ces gens-là, comme le moindre travail des bras fatigue un homme de cabinet. Ils ont our parler des œuvres de Dieu et des merveilles de la nature. Ils répetent les mêmes mots saus y joundre les mêmes idees, et ils sont peu touches de tout ce qui peut clever le sage à son créateur. Or, si parmi nous le peuple, à nortee de tant d'instructions, est encore si stupide,

768 LETTRE

que seront ces pauvres gens abandonnés à cuxmêmes dès leur enfance, et qui n'ont jamais. rien appris d'autrui? Croyez-vous qu'un Cafre ou un Lapon philosophe beaucoup sur la marche du monde et sur la generation des choses? Encore les Lapons et les Cafres, vivant en corps de nations, ont-ils des multitudes d'idees acquises et communiquees, à l'aule desquelles ils acquierent quelques notions grossières d'une divinité, ils ont en quelque laçon leur catéchisme : mais l'homme sauvage creant seul dans les bois, n'en a point du tout. Cet homme n'existe pas, direz-vous; soit : mais il peut exister par supposition. Il existe certainement des hommes qui n'ont jamais eu d'entretien philosophique en leur vie, et dont tout le temps se consume à chercher leur nourriture, la dévorer, et dormir. Que ferons-nous de ces hommes-là, des Eskimaux, par exemple? en ferons-nous des theologiens?

Mon sentiment est donc que l'esprit de l'homme, sans progrès, sans instruction, sans culture, et tel qu'il sort des mains de la nature, n'est pas en état de s'élever de lui-meme aux sublimes notions de la Divinité; mais que ces notions se présentent à nous a mesure que notre esprit se cultive; qu'aux yeux de tout homme qui a pensé, qui a reflechi, Dieu se manifeste dans ses ouvrages; qu'il se révèle aux gens éclairés dans le spectacle de la nature; qu'il faut, quand on a les yeux ouverts, les fermer pour ne l'y pas voir; que tout philosophe athre est un raisonneur de mauvaise foi ou que son orgueil aveugle; mais qu'aussi tel homme stupide et grossier, quoique simple et vroi, tel esprit sans erreur et sans vice, peut, par une ignorance involontaire, ne pas remonter à l'auteur de son être, et ne pas concevoir ce que c'est que Dieu, sans que cette ignorance le rende punissable d'un defaut auquel son cœur n'a point consenti. Celui-ci n'est pas celaire, et l'autre refuse de l'être : cela me paroit fort dif-

Appliquez à ce sentiment votre passage de saint Paul, et vous verrez qu'au lieu de le combattre, il le favorise; vous verrez que ce passage tombe uniquement sur ces sages prétendus à qui ce qui peut être connu de Dieu a été manifesté, à qui la considération des choses qui ont été faites dès la création du monde, a rendu vi-

sible ce qui est invisible en Dorn, mais qui el ayant point glorifie et ne lui ayant pointress grâces, se sont perdus dans la vanité de leur ru sonnement, et, ainsi demeures sans excuse, o se disant sages, sont devenus fous. La raison se laquelle l'Apôtie reproche aux philosophes a n'avoir pas glordie le vrai Dieu, n'etant post applicable à ma supposition, forme une indetion tout en ma faveur; elle confieme ce me j'ai dit moi-même, que tout philosophe qui v crost pas, a tort, purce qu'il use mal de la rava qu'il a cultivee, et qu'il est en état d'ententre a térités qu'il rejette (') : elle montre enfin, pa le passage meme, que vous ne m'avez pomi otendu; et, quand vous m'imputez d'avoir due que je n'ai ni dit ni pensé, savoir, que l'un m croit en Dieu que sur l'autorité d'autrus! vous avez tellement tort, qu'au contrau e je na fait que distinguer les cas où l'on peut connotte Dieu par soi-même, et les cas ou l'on ne le pen que par le secours d'autrui.

An reste, quand vous auriez raison dans receritique, quand vous auriez solidement refue mon opinion, il ne s'ensuivroit pas de cela su qu'elle fût souverainement absurde, comme d vous plait de la qualifier : on peut se tromper sans tomber dans l'extravagance, et toute erreur n'est pas une absurdite. Mon respect pour vous me rendra moins prodigue d'eputhètes, et ce ne sera pas ma faute si le lecteur trouve ales obseer.

Toujours, avec l'arrangement de censuter sans entendre, vous passez d'une imputation grave et fausse a une autre qui l'est encore plus, et, après m'avoir injustement accuse de nier l'évidence de la Divinite, vous m'accusez plus injustement d'en avoir revoque l'unite en doute. Vous faites plus : vous prenez la peine d'entres la-dessus en discussion, contre votre ordinaire; et le seul endroit de votre mandement ou vous ayez raison est celui où vous refutez une extravagance que je n'ai pas dite.

Voici le passage que vous attaquez, ou plutôt votre passage où vous rapportez le mien; car il faut que le lecteur me voie entre vos mains.

<sup>(\*)</sup> Émile, page 500 de ce volume.

<sup>(1)</sup> M. de Beaumont ne dit pas cela en propres termes; mass c'est le seul seus rassonnable qu'on puese donner à son teale. appuyé du passage de asint Paul, et je ne puis régiondre qu'à ce que j'entends. (Voyez son Mandement, § 21.)

· est gouverne par une volonte puissante et sage; je le vois, ou plutôt je le sens, et cela m'importe à savoir. Mais ce meme monde · unique des choses? y en a-t-il deux ou plu-· sieurs? et quelle est leur nature? Je n'en sais rien. Et que m'importe?.... 省 Je regonce a · des questions viseuses qui peuvent inquiéter · mon amour-propre, mais qui sont inutiles a ma conduite et superieures a ma raison. >

Folserve, en passant, que voici la seconde fois que vous qualifiez le pretre savovard de personnage chimerique ou suppose. Comment étes-yous instruit de cela, je vous supplie? J'ai affirme ce que je savois ; vous niez ce que vous ne savez pas : qui des deux est le teméraire? On sait, j'en conviens, qu'il y a peu de prêtres qui croient en Dieu; mais encore n'est-il pas prouve qu'il n'y en ait point da tout. Je reprends votre texte.

(3) One veut donc dire cet auteur téméraire?... L'unite de Dien lui paroit une question oiscuse et supérieure à sa raison ; comme si la multiplicité des dieux n'étoit pas la plus grande des absurdités! « La pluralité des dieux , » du énergiquement Tertallien, . est une nullité de Dieu. . Admettre un Dien, d'est admettre un Etre suprème et independant auquel tous les autres êtres soient subordonnés 4). Il implique donc qu'il q ail plusieurs dieux.

Mais qui est-ce qui dit qu'il y a plusieurs dieux? Ah! monseigneur, vous voudriez bien que j'eusse dit de pareitles folies, vous n'auriez surement pas pris la peine de faire un mandement contre moi.

Je ne sais ni pourquoi ni comment ce qui

11 Je sais, fait-il dire au personnage sup- est, et bien d'autres qui se piquent de le dire · posé qui lui sert d'organe, je sais que le monde : ne le savent pas mieux que moi ; mais je vois qu'il n'y a qu'une premiere cause motrice, pusque tout concourt sensiblement aux memes fins. Je reconnois donc une volonté unique et suest-il eternel ou cree? Y a-t-il un principe, prême qui dirige tout, et une puissance unique et suprême qui execute tout. l'attribue cette puissance et cette volonté au même être, a cause de leur parfait accord qui se concoit mieux dans un que dans deux, et parce qu'il ne faut pas sans raison multiplier les êtres : car le mat même que nous voyons n'est point un mal absolu, et, loin de combattre directement le bien. il concourt avec lui a l'harmonie universette,

Mais ce par quoi les choses sont se distingue tres-nettement sous deux idees; savoir, la chose qui fait, et la chose qui est faite : meme ces deux idees ne se réunissent pas dans le même être sans quelque effort d'esprit, et l'on no concoit guere une chose qui agu sans en sujeposer une autre sur laquede elle agit. De plus, il est certain que nous avons l'idee de deux substances distinctes; savoir, l'esprit et la matiere, ce qui pense et ce qui est etendu; et ces deux idees se conçonent tres-bien l'one sans l'autre.

Il y a done deux manieres des oncevoir l'origue des choses; savoir, ou dans deux causes diverses, l'une vive et l'autre morte, l'une motrice et l'autre mue, l'une active et l'autre passive, l'une efficiente et l'autre instrumentale; on dans une cause unique qui tire d'elle seule tout ce qui est et tout ce qui se fait. Chacun de ces deux sentimens, debattus par les metaphysiciens depuis tant de siecles, n'en est pas devenu plus crovable a la raison humaine : et si l'existen e eternelle et necessaire de la matiere a pour nous ses difficultés, sa création n'en a pas de moindres, puisque tant d'honnies et de philosophes, qui dans tous les temps opt medite sur ce sujet, ont tous unanimement rejete la possibilite de la creation, excepte peut-être un tres-petit nombre qui paroissent avoir sincerement soumis leur raison à l'autorité; sincerité que les motifs de leur interêt, de leur surcté, de leur repos, rendent fort suspecte, et dont il sera toujours impossible de s'assurer tant que l'on risquera quelque chose à parler veni.

Suppose qu'il y ait un principe éternel et uni-

<sup>(\* 31</sup> codensent, 5 xm.

<sup>.</sup> Ces points indequent une facient de deux big es par Jesquelles le passave est tempéré, et que M. de Begument n'a par Soula transceire. \*

y Mandement, sant,

Fercullien fut ice un applisme très-familier aux pères de l'Expise : il débuit le mot Dieu selon les chrétieux, et pins Buccust les paietts de caul-striction, parce qui , contre sa definition. In adm thest pluseurs diens, the nictoid pay la pente de m'appater une execut que je mai passommes, un quement pour enter d'hors de propos un sophisme de Trefut-

<sup>1</sup>º Solet le contenu de ces deux fignes. Que mempere : a meeure que ces connecesances une des ambrins métacinières, pe in efficierais es for acquerte, funque en pe cen ince-

que des choses, ce principo, étant simple dans : son essence, n'est pas composé de matiere et d'esprit, mais il est matiere ou esprit seulement. Sur les raisons deduites par le vicaire, il no sauroit concevoir que ce principe soit matière ; et , s'il est esprit, il ne sauroit concevoir que par lui la matière ait reçu l'être ; car il faudroit pour cela concevoir la creation. Or l'idee de creation, l'idee sous laquelle on conçoit que, par un simple acte de volonté, rien devient quelque chose, est, de toutes les idees qui ne sont pas clairement contradictoires, la moins comprehensible à l'esprit humain.

Arrête des deux côtes par ces difficultés, le bon prêtre demeure indecis, et pe se tourmente point d'un doute de pure spéculation, qui n'influe en aucune maniere sur ses devoirs en ce monde; car culin que m'importe d'expliquer l'origine des êtres, pourru que je sache comment ils subsistent, quelle place j'y dois remplir, et en vertu de quoi cette obligation m'est imposée?

Mais supposer deux principes (1) des choses, supposition que pourtant le vicaire ne fait point, ce n'est pas pour cela supposer deux dieux ; à moins que, comme les manichéens, on ne suppose aussi ces principes tous deux actifs : doctrine absolument contraire à celle du vicaire. qui très-positivement n'admet qu'une intelligence première, qu'un seul principe actif, et par consequent qu'un seul Dien.

J'avoue bien que la creation du monde étant clairement énoncée dans nos traductions de la Genèse, la rejeter positivement seroit à cet égard rejeter l'autorité, sinon des livres sacrés, au moins des traductions qu'on nous en donne : et c'est aussi ce qui tient le vicaire dans un doute qu'il n'auroit peut-être pas sans cette autorité; car d'ailleurs la coexistence des deux principes (2) semble expliquer mieux la consti-

tution de l'univers, et lever des difficultés quin a penne à résoudre sans elle, comme entre autre celle de l'origine du mal. De plus, il faulme entendre parfaitement l'hebreu , et même avec éte contemporain de Moise, pour savoir mtainement quel sens il a donne au mot que nous rend par le mot créa. Ce terme est troi philosophique pour avoir eu dans son orient l'acception connue et populaire que nous la donnons maintenant sur la foi de nos docteurs Rien n'est moios rare que des mots dont le seu change par trait de temps, et qui font attribuaux anciens auteurs qui s'en sont servis de idées qu'ils n'ont point eues. Le mot beleu qu'on a traduit par créer, faire quelque chim de rien, signifie faire, produire quelque cha avec magnificence. Rivet protend meme que ce mot hebreu bara, ni le mot grec qui lucepond, ni même le mot latin creare, ne neuron se restreindre à cette signification particulere 'de produire quelque chose de rien : il est sucre tain du moins que le mot latin se prend dans m autre sens, que Lucrece, qui nie formellement la possibilite de toute creation, ne laisse pas d'employer souvent le même terme pour expremer la formation de l'univers et de ses parties. Enfin, M. de Beausobre a prouve (1) que la petion de la création ne se trouve point dans l'ancienne theologie judatque; et yous êtes trou instruit, monseigneur, pour ignorer que beacoup d'hommes, plens de respect pour nos livres sacrés, n'ont cependant point reconnu dans le récit de Moise l'absolue creation de l'univers. Ainsi le vicaire, à qui le despotisme des theologiens n'en impose pas, peut très-luen, sans en être moins orthodoxe, douter s'il y a denx principes eternels des choses, ou s'il n'y en a qu'un. C'est un debat purement grammatical ou philosophique, où la revélation n'entre pour

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de cela qu'd te Celui qui ne connott que deux substances ne peut non plus : S'agit entre nous; et, sans soutenir les sentmens du vicaire, je n'ai rien à faire ici qu'à montrer vos torts.

Or vous avez tort d'avancer que l'unité de

imaginer que deux principes, et le terme, ou plusieurs, ajouté dans l'endroit e té, n'est la qu'une espèce d'explétif. servant tout au plus à faire entendre que le nombre de ces principes it importe pas plus à connultre que leur nature.

<sup>(&</sup>gt; 11 est bon de remarquer que cette question de l'éternité de la matière, qui effaronche si fort nos theologiens, effaronchoit assez peu les pèreu de l'Église, moins éloignés des sentimens de Platon. Sans parler de Justin, martyr, d'Origène, et d'autres. Clément Alexandrin prend it bien l'affirmative dans ses hypotrposes, que l'hotma veut à couse de ceta que ce hyre att été falsifie. Maje le même aentiment reperolt enoure dans les

Stromates, on Clement rapporte colul d'Héracine same l'improuver. Ce pere, lavre v. táche a la sérité d'etablie uti seul principe, mais c'est pares qu'il refuse ce nom à la matiere. mome on admitistit sun électrité

<sup>(\*</sup> Histoire du Manichepane, Joine II

Dieu me parolt une question oiseuse et supérieure à la raison, puisque, dans l'ecrit que vous censurez, entre unite est établie et soutenue par le raisonnement : et vous avez tort de vous étayer d'un passage de l'ertulien pour conclure contre moi qu'il implique qu'il y ait plusieurs dieux; car, sans avoir besoin de l'ertullien, je conclus aussi de mon côté qu'il implique qu'il y ait plusieurs dieux.

Vous avez tort de me qualifier pour cela d'auteur temeraire, puisqu'ou il n'y a point d'assertion, il n'y a point de témerite. On ne peut concevoir qu'un auteur soit un temeraire, uniquement pour être moins hardi que vous.

Enfin vous avez tort de croire avoir bien justifié les dogmes particuliers qui donnent a Dieu les passions humaines, et qui, loin d'eclaireir les notions du graud Étre, les embrouillent et les avilissent, en m'accusant fanssement d'embrouiller et d'avilir moi-même ces notions, d'attaquer directement l'essence divine, que je n'ai point attaquer, et de revoquer en doute son unité, que je n'ai point revoquée en doute. Si je l'avois fait, que s'ensurvoit-il? Recriminer n'est pas se justifier : mais celui qui, pour toute défense, ne sait que récriminer a faux, a bien l'air d'être seul coupable.

La contradiction que vous me reprochez dans le même lieu est tout aussi bien fondec que la précedente accusation. Il ne sait, ditesvous, quelle est la nature de Dieu, et bientôt aprèn il reconnoît que cet l'être suprême est doué d'intelligence, de puissance, de volonté et de bonté: n'est-ce pas là avoir une idee de la nature divine?

Voici, monseigneur, là-dessus ce que j'ai à vous dire :

Dieu est intelligent; mais comment l'est-il?
L'homme est intelligent quand il raisonne,
et la suprème intelligence n'a pas besoin de
raisonner; il n'y a pour elle ni premisses,
ni consequences, il n'y a pas même de proposition; elle est purement intuitive, elle voit
egalement tout ce qui est et tout ce qui peut
ètre; toutes les vérités ne sont pour elle qu'une
seule idee, comme tous les lieux un scui point
et tous les temps un seul moment. La puissance humaine agit par des moyens; la puissance divine agit par elle-même: Dieu peut
parce qu'il veul, sa volonté fait son pouvoir.

Dieu est hon, rien n'est plus manifeste; mais la bouté dans l'homme est l'amour de ses semblables, et la boute de Dieu est l'amour de l'ordre; car c'est par l'ordre qu'il maintient ce qui existe et lie chaque partie avec le tout. Dieu est juste, j'en sus convaineu, c'est une suite de sa honte, l'injustice des hommes est leur œuvre et non pas la sienne; le desordre moral, qui depose contre la Providence aux yeux des philosophes, ne fait que la demontrer aux miens. Mais la justice de l'homme est de rendre a chacun ce qu'il lui appartient, et la justice de Dieu de demander compte à chacun de ce qu'il lui a donné.

Que si je viens a découvrir successivement
ces attributs dont je n'ai nulle idee absolue,
c'est par des consequences forcees, c'est par
le bon usage de ma raison : mais je les affirmo
sans les comprendre, et dans le fond c'est
n'affirmer rien. J'ai beau me dire, Dieu est
ainsi; je le sens, je me le prouve ; je n'en
conçois pas mieux comment Dieu peut être
ainsi.

Enfin, plus je m'efforce de contempler son
essence infinie, moins je la conçois : mais
elle est, cela me suffit; moins je la conçois,
plus je l'adore. Je m'humilie et lui dis : Etre
des êtres, je suis parer que tu es, c'est m'é-lever à ma source que de te mediter sans
cesse; le plus digne usage de ma raison est
de s'anéantir devant tor; c'est mon ravissement d'esprit, c'est le charme de ma foiblesse
de me sentir accablé de ta grandeur.

Voilà ma repouse, et je la crois péremptoire. Faut-il vous dire à présent où je l'ai prise? je l'ai tirce mot a mot de l'endroit même que vous accusez de contradiction (°). Vous en usex comme tous mes adversaires, qui, pour me réfuter, ne font qu'écrire les objections que je me suis laites, et supprimer mes solutions. La reponse est dejà toute prête; c'est l'ouvrage qu'ils ont relute.

Nous avançons, monseigneur, vers les discussions les plus importantes.

Après avoir attaque mon système et mon livre, vous attaquez aussi ma religion; et parce que le vicaire cutholique fait des objections contre son Eglise, vous cherchez à ma

<sup>&</sup>quot;i Émile , juge 200 de ce volume.

772 LETTRE

faire passer pour ennemi de la mienne : comme si proposer des difficultés sur un sentiment, c'étoit y renoncer; comme si toute connoissance humaine n'avoit pas les siennes; comme si la géométrie elle-même n'en avoit pas, ou que les géomètres se fissent une loi de les taire pour ne pas nuire à la certitude de leur art!

La réponse que j'ai d'avance à vous faire est de vous déclarer, avec ma franchise ordinaire, mes sentimens en matière de religion, tels que je les ai professés dans tous mes écrits, et tels qu'ils ont toujours été dans ma bouche et dans mon cœur. Je vons dirai de plus pourquoi j'ai publié la Profession de foi du vicaire, et pourquoi, malgré tant de clameurs, je la tiendrai toujours pour l'écrit le meilleur et le plus utile dans le siècle où je l'ai publiée. Les bùchers ni les décrets ne me feront point changer de langage; les théologiens, en m'ordonnant d'être humble, ne me feront point être faux; et les philosophes, en me taxant d'hypocrisie. ne me feront point professer l'incrédulité. Je dirai ma religion, parce que j'en ai une; et je la dirai hautement, parce que j'ai le courage de la dire, et qu'il seroit à désirer pour le bien des hommes que ce fût celle du genre hamain.

Monseigneur, je suis chrétien, et sincèrement chrétien, selon la doctrine de l'Évangile. Je suis chrétien, non comme un disciple des prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ. Mon maître a peu subtilise sur le dogme et beaucoup insisté sur les devoirs : il prescrivoit moins d'articles de foi que de bonnes œuvres; il n'ordonnoit de croire que ce qui étoit nécessaire pour être bon; quand il résumoit la loi et les prophètes, c'étoit bien plus dans des actes de vertu que dans des formules de croyance (¹); et il m'a dit par lui-même et par ses apôtres que celui qui aime son frère a accompli la loi (²).

Moi de mon côté, très-convaincu des vérités essentielles au christianisme, lesquelles servent de fondement à toute bonne morale, cherchant au surplus à nourrir mon cœur de l'esprit de l'Évaugile sans tourmenter ma raison de ce qui m'y paroit obscur; enfin, persuadé que qui-conque aime Dieu par-dessus toute chose et

son prochain comme soi-même est un wai chrétien, je m'efforce de l'être, laissant à part toutes ces subtilités de doctrine, tous ces importans galimatias dont les pharisiens enbrouillent nos devoirs et offusquent notre foi, et mettant avec saint Paul la foi même au-desous de la charité (¹).

Heureux d'être né dans la religion la pla raisonnable et la plus sainte qui soit sur la terre, je reste inviolablement attaché au cuite de me pères : comme eux je prends l'Écriture et h raison pour les uniques règles de ma crovance comme eux je récuse l'autorité des hommes, a n'entends me soumettre à leurs formules qu'atant que j'en aperçois la vérité : comme eux r me réunis de cœur avec les vrais serviteurs de Jésus-Christ et les vrais adorateurs de Din nour lui offrir dans la communion des fidèls les hommages de son Église. Il m'est consolant et doux d'être compte parmi ses membres, de participer au culte public qu'ils rendenta la Divinité, et de me dire au milieu d'eux : k suis avec mes frères.

Pénétré de reconnoissance pour le dige pasteur, qui, résistant au torrent de l'exerpie, et jugeant dans la vérité, n'a point exdes de l'Église un défenseur de la cause de Dies, ie conserverai toute ma vie un tendre sourenir de sa charité vraiment chrétienne (1). le me ferai toujours une gloire d'être compir dans son troupeau, et j'espère n'en point scandaliser les membres ni par mes sentimes ni par ma conduite. Mais lorsque d'injuste prètres, s'arrogeant des droits qu'ils n'on pas, voudront se faire les arbitres de m croyance, et viendront me dire arrogamment: Rétractez-vous, déguisez-vous, expliquezeci. désayouez cela; leurs hauteurs ne m'en inposeront point; ils ne me feront point mentr pour être orthodoxe, ni dire pour leur plain ce que je ne pense pas. Que si ma véracitéles offense, et qu'ils veuillent me retrancher de

<sup>(1) 1.</sup> Cor., XIII, 2, 43.

<sup>(\*</sup> Quand Rousseau écrivoit cect. il n'avoit eu effet qu'te louer de ce pasteur (M. de Montmolliu). Il en fait même enont l'éloge dans une note de ses Leitres de la montagne, en l'ave plant favorablement des ministres protesians dont il ses tant à se plaindre. Mais postérieurement, et par addition à celt même note, il s'est rétracé sur cette exception, en s'expensant sur tous les gens d'église sans distinction de la masser la plus durc. Voyez les l'ettres de la montagne, Lettre n.

l'execution n'est pas en leur pouvoir. Ils ne m'empécheront pas d'être uni de curar avec les fideles ; ils ne m'ôteront pas du rang des elus si j'y suis inscrit. Ils penyent m'en ôter les consolations dans cette vie , mais non l'espoir dans celle qui doit la suivre, et c'est la que mon vœu le plus acdent et le plus sincère est d'avoir Jésus-Christ même pour arbitre et pour juge entre eux et moi.

l'els sont, monseigneur, mes vrais sentimens, que je ne donne pour regle à personne, mais que je declare être les miens, et qui resteront tels tant qu'il plana, non aux hommes. mais à Dieu, seul mantre de changer mon ourar et ma caison; car aussi long-temps que je serai ce que je suis et que je penserai comme je pense, je parlevat comme je parle : bien different, je l'avoue, de vos chrétiens en effigie, toujours prets a croire ce qu'il faut croire, on a dire ce qu'il lant dire, pour leur interêt ou pour leur repos, et toujours surs d'etre assez Lons chretiens , pourvu qu'on ne brûle pas leurs livres et qu'ils ne soient pas decretes. Ils vivent en gens persuades que non-seulement il faut confesser (tel et (tel article), mais que cela suflit pour aller en paradis : et moi je pense, au contraire, que l'essentiel de la religion consiste en pratique; que non-seulement il fant être homme de bien, misericordieux, humain, charitable, mais que quiconque est vraiment tel en croit assez pour être sauvé. l'avoue au reste que leur doctrine est plus commode que la mienne, et qu'il en coûte bien moins de se mettre au nombre des fidèles par des opinions que par desvertus.

Que si j'ai du garder ces sentimens pour moi seul, comme ds ne cessent de de dire; si, lorsque j'ai en le courage de les publier et de me nommer, j'ai attaque les lors et trouble l'ordre public; c'est ce que j'examinerar tout a l'heure. Mais qu'il me soit permis auparavant de vous supplier, monseigneur, vous et tous ceux qui lirent cet cecit, d'ajouter quelque foi aux declarations d'un anul de la vérite, et de ne pas imiter ceux qui, sans preuve, sans vraisemblance, et sur le seul temoignage de feur propre ceur, m'accisent d'atheisne et d'irreligion contre des protestations si positives et que rien de ma part n'a jamais demen-

l'Eglise, je craindrai peu cette menace dont ; ties. Je n'ai pas trop, ce me semble, l'ait d'un homme qui se deguise, et il n'est pas aise du voir quel interét j'aurois a me degniser ainsi. L'on doit presumer que celur qui s'exprime si librement sur ce qu'il ne croit pas, est sincère en ce qu'il dit crouve; et quand ses discours, sa conduite et ses ecrits, sont tonjours d'accord sur ce point, quiconque ose affirmer qu'il ment, et n'est pas un dieu, ment miailliblement lui-même.

Je n'ai pas toujours en le bonheur de vivre seul ; j'ai fre menfé des hommes de toute espece; j'ai vu des gens de tous les partis, des crovans de toutes les sectes , des esprits forts de tous les systèmes : j'ai vu des grands, des petits, des libertips, des philosophes : j'ai eq des amis surs et d'antres qui l'étoient moins : j'ai ete environne d'espions, de malveillans, et le monde est plein de gens qui me harssent a cause du mal qu'ils m'ont fait. Je les adjure tous, quels qu'ils puissent être, de declarer au public ce qu'ils savent de ma croyance en matière de religion; si dans le commerce le plus survi, si dans la plus etroite familiarité, si dans la garte des repas, si dans les confidences du téte-a-tete, ils m'out jamais trouve different de moi-même (\*); si, lorsqu'ils ont yould disputer ou plaisanter, leurs argumens on leurs radiccies m'ont un moment ebranle vils m'ont surpris a varier dans mes sentimens, si dans le sécret de mon cœur ils en out penetre que je cachois au public; si, dans quel jue temps que ce soit, ils out trouve en moi une ombre de faussete ou d'hypocrisie : qu'ils le disent, qu'ils revelent tout, qu'ils me devoilent; j y consens, je les en prie, je les dispense du secret de l'amitie; qu'ils disent bautement. non re qu'ils voudroient que je fusse, mais ce qu'ils savent que je suis ; qu'ils me jugent selon leur conscience; je leur contre mon honnour sans crainte, et je promets de ne les nount recuser.

Que ceux qui m'accusent d'être sans religion.

<sup>(&</sup>quot;Le témpignage que Rousseau se cend (c) a foi ou me , e t tilen confirme par ce spic, rapportr moturne d'é penas dans sea Memores. Tempo elle rend compte des conversatt es familie resignational to treat as these meetrs his expens he to don't or entitive at a secretal of the propositions qually societistics na question des polats de merane na de religion. Voyes autamment le root of an object fait their nucleur sette qu'inamit, et in Hanseng eine un des morares avec Duchiert Sami-Lanibeet, (Tom, H. p. 20 et sute. In. P.

774 LEITRE

parce qu'ils ne conçoivent pas qu'on en puisse avoir une, s'accordent au moius s'ils peuvent entre eux. Les uns ne trouvent dans mes livres qu'un système d'atheisme; les autres disent que je rends gloire à Dieu dans mes livres sans y croire au fond de mon cœur. Ils taxent mes écrits d'impièté et mes sentimens d'hypocrisie. Mais si je prêche en public l'atheisme, je ne suis donc pas un hypocrite; et, si j'affecte une foi que je n'ai point, je n'enseigne donc pas l'impièté. En entassant des imputations contradictoires, la calomnie se découvre elle même : mais la malignité est aveugle, et la passion ne raisonne pas.

Je o'ai pas, il est vrai, cette foi dont j'entends se vanter tant de gens d'une probite si médiocre, cette foi robuste qui ne doute jamais de rien, qui croit sans facon tout ce qu'on lui présente à croire, et qui met à part ou dissimule les objections qu'elle ne sait pas resoudre. Je n'ai pas le bonheur de voir dans la révelation l'évidence qu'ils y trouvent; et si je me determine pour elle, c'est parce que mon cœur m'y porte, qu'elle n'a rien que de consolant pour moi, et qu'à la rejeter les difficultés ne sont pas moindres; mais ce n'est pas parce que je la vois démontrée, car très-sûrement elle ne l'est pas à mes yeux. Je ne suis pas même assez instruit, à heaucoup près, pour qu'une démonstration qui demande un si profond savoir, soit jamais a ma portée. N'est-il pas plaisant que moi, qui propose ouvertement mes objections et mes doutes, je sois l'hypocrite. et que tous ces gens si décides, qui disent sans cesse croire fermement ceci et cela, que ces gens, si surs de tout sans avoir pourtant de meilleures preuves que les miennes, que ces gens enfin dont la plupart ne sont guere plus savans que moi, et qui, sans lever mes difficultés, me reprochent de les avoir proposées, soient les gens de bonne foi?

Pourquoi serois je un hyporrite? et que gaguerois-je à l'être? J'ai attaqué tous les interéts particuliers, j'ai suscite contre moi tous les partis, je n'ai soutenu que la cause de Dieu et de l'humanite : et qui est-ce qui s'en soucie? Ce que j'eu ai dit n'a pas même fait la moindre sensation, et pas une âme ne m'en a su gré. Si je me fusse ouvertement déclaré pour l'atheisme, les devots ne m'auroient pas fait pis,

et d'autres ennemis non moins dangeren s me porteroient point leurs coups en secret & je me fusse ouvertement déclaré pour l'abreme, les uns m'eussent attaqué avec plus à réserve, en me voyant défendu par les auns et dispose moi-même à la vengeance : mais a homme qui craint Dieu n'est guère à crainde, son parti n'est pas redoutable ; il est seul se peu près, et l'on est sur de pouvoir lu fan beoncom de mal avant qu'il songe à le rende. Si je me fusse onvertement declare pour le théisme, en me séparant ainsi de l'Eglise, jarois ôté tout d'un coup à ses ministres le mote de me harocler sans cesse et de me faire ndurer toutes leurs petites tyrannies ; je n'auras point essuve tant d'ineptes censures, et. a lieu de me blamer si aigrement d'avoir cent, à eut fallu me refuter, ce qui n'est pas tout-a-fai si facile. Enfin, si je me fusse ouvertement de clare pour l'atheisme, on eût d'abord un to clabaudé, mais on m'eut bientôt laissé en pan comme tous les autres ; le people du Seigneur n'eût point pris inspection sur moi, chacun a cit point cru me faire grâce en ne me traitaut res en excommunie, et j'eusse été quitte à quite avec tout le monde ; les saintes en Israel ne m'auroient point ecrit des lettres aponymes, et leur charité ne se fût point exhalec en deretes injures; elles n'eussent point pris la penc de m'assurer humblement que j'etois un soderat, un monstre execrable, et que le monde eut ete trop heureux si quelque bonne ame eut pris le soin de m'etouffer au berceau ; d boonétes gens, de leur côté, me regardant alors comme un réprouvé, ne se tourmenteraient et ne me tourmenteroient point pour me ramener dans la bonne voie; ils ne me tirailleroient pas à droite et à gauche, ils ne m'etoufferment pas sous le poids de leurs sermons, ils ne me forceroient pas de bénir leur zèle en maudissant leur importunité, et de sentir avec reconnoissance qu'ils sont appeles à me faire perir d'en-

Monseigneur, si je suis un hypocrite, je suis un fou, puisque, pour ce que je demande sou hommes c'est une grande folie de se mettre en frais de faussete. Si je suis un hypocrite, je suis un sot; car il faut l'être heaucoup pour ne pas voir que le chemin que j'ai pris ne mene qu's des malheurs dans cette vie, et que, quand j'y

pourrois trouver quelque avantage, je n'en puis profiter sans me démentir. Il est vrai que j'y suis a temps encore; je n'ai qu'à vouloir un moment tromper les hommes, et je mets à mes pieds tous mes ennemis. Je n'ai point encore atteint la vieillesse; je puis avoir long-temps a souffrir; je puis voir changer derechef le public sur mon compte: mais si jamais j'arrive aux honneurs et à la fortune, par quelque route que j'y parvienne, alors je serai un hypocrite, cela est sûr.

La gloire de l'ami de la vérité n'est point attachée à telle opinion plutôt qu'à telle autre : quoi qu'il disc , pourvu qu'il le pense , il tead à son but, Celui qui n'a d'autre interét que d'être vrai n'est point tenté de mentir, et il n'y a nul homme sense qui ne prefere le moyen le plus simple, quand il est aussi le plus sur. Mes ennemis auront beau faire avec leurs injures, its ne m'ôteront point l'honneur d'etre un bomme veridique en toute chose, d'être le seul auteur de mon siecle et de beaucoup d'autres qui ait ecrit de bonne foi, et qui n'ait dit que ce qu'il a cru: ils pourront un moment souiller ma réputation à lorce de rumeurs et de calomnies, mais elle en triomphera tót ou tard; car, tandis qu'ils varieront dans leurs imputations ridicules, je resteroi toujours le meme, et, saus autre art que ma franchise, j'ai de quoi les desoler toniours.

Mais cette franchise est déplacée avec le public! Mais toute verité n'est pas bonne à dire! Mais, bien que tous les gens senses pensent comme vous, il n'est pas bon que le vulgaire pense ainsi! Voita ce qu'on me crie de toutes parts; voila pent-être ce que vous me diriez vons-même si nous ctions tête à tete dans votre cabinet. Tels sont les hommes : ils changent de langage comme d'habit; ils ne disent la verite qu'en robe de chambre; en habit de parade ils ne savent plus que mentir; et non-seulement ils sont trompeurs et fourbes a la face du genre homain, mais ils n'ont pas honte de papir contre leur conscience quiconque ose n'être pas fourbe et trompeur public comme eux. Mais ce principe est-il bien vrai, que toute verite n'est pas bonne à dire? Quand il le seroit, s'ensuvron-il que nuile erreur ne lut bonne a detruire? et toutes les folies des hommes sontelles si saintes qu'il n'y en ait aucune qu'on ne

pourrois trouver quelque avantage, je n'en puis ' doive respecter? Voilà ce qu'il conviendroit profiter sans me démentir. Il est vrai que j'y ' d'examiner avant de me donner pour loi une suis a temps encore; je n'ai qu'à vouloir un maxime suspecte et vague, qui, fût-elle vraie moment tromper les boumes, et je mets à mes en elle-même, peut pecher par son application.

l'ai grande envie, monseigneur, de preudre ici ma methode ordinaire, et de donner l'histoire de mes idees pour toute reponse à mes accusateurs. Je crois ne pouvoir mieux justifier tout ce que j'ai ose dire, qu'en disant encore tout ce que j'ai pensé.

Sitôt que je fus en état d'observer les hommes, je les regardois faire, et je les écoutois parler; puis, voyant que leurs actions ne ressembloient point a leurs discours, je cherchai la raison de cette dissemblance, et je trouvai qu'être et paroitre étant pour eux deux choses aussidifferentes qu'agiret parler, cette deuxième différence étoit la cause de l'autre, et avoit elle-même une cause qui me restoit à chercher.

le la trouvai dans potre ordre social, qui, de tout point contraire à la nature que rien ne detruit, la tyrannise sans cesse, et lui fait sans cesse reclamer ses droits. Je suivis cette contradiction dans ses consequences, et je vis qu'elle expliquoit seule tous les vices des hommes et tous les maux de la societé. D'où je conclus qu'il n'étoit pas nécessaire de supposer l'homme mechant par sa nature, lorsqu'on pouvoit marquer l'origine et le progrès de sa mechancete. Ces reflexions me conduisirent a de nouvelles recherches sur l'esprit humain considere dans l'etat civil; et je trouvai qu'alors le developpement des lumières et des vices se faisoit toujours en même raison, non dans les individus, mais dans les peuples : distinction que j'ai toujours soigneusement faite, et qu'aucun de ceux qui m'ont attaque n'a jamais pu concevoir.

l'ai cherche la verite dans les livres; je n'y ai trouvé que le mensonge et l'erreur. l'ai consulté les auteurs; je n'ai trouvé que des charlatans qui se font un jeu de tromper les hommes saus autre loi que leur interêt, sans autre dieu que leur reputation; prompts a decrier les chefs qui ne les traitent pas a leur gre, plus prompts a louer l'imquité qui les paye. En econtant les gens à qui l'on permet de parler en public, j'ai compris qu'ils n'osent ou ne veulent dire que ce qui convient à ceux qui rommandent, et que, payes par le fort pour prêcher le foible, ils ne savent parler au dernier que de ses devoirs,

et à l'autre que de ses droits. Fonte l'instrue- ; impossible d'en ôter. L'un est la magaziesa tion publique tendra toujours au mensonge, tant que ceux qui la dirigent trouveront leur interét a mentir : et c'est pour eux seulement que la verite n'est pas bonne à dire. Pourquoi serois-ar le complice de ces gens-la?

Il v a des prejuges qu'il faut respecter. Cela peut être; mais c'est quand d'ailleurs tout est dans l'ordre, et qu'on ne peut ôter ces prejuges sans ôter aussi ce qui les rachete; on laisse alors le mai pour l'amour du bien. Mais lorsque tel est l'état des choses que plus rien ne souroit changer qu'en mieux, les prejugés sont-ils si respectables qu'il faille leur sacritier la raison. la vertu, la justice, et tout le bien que la verite pourroit faire aux hommes? Pour moi, jai promis de la dire en toute chose utile, autant qu'il seroit en moi ; c'est un engagement que j'ai dù remplir selon mon talent, et que sorement un autre ne remplira pas a ma place, phisque, chacun se devant a tous, nul ne pent paver pour autrui. « La divine verité, dit Au-· gustio, n'est m à moi, ni a vous, ni à lui, mais a nous tous, qu'elle appelle avec force a · la publier de concert , sous peine d'être ina-tile à nous-mêmes si nous ne la communiquons

· aux autres : car queconque s'approprie a lui · seul un bien dont Dieu veut que tous jouissent, perd par cette usurpation ce qu'il devobe au

· public, et ne trouve qu'erreur en lu-même

• pour avoir tralu la verité 🕕 💉

Les hommes ne doivent point être instruits à demi. S'ils doivent rester dans l'erreur, que ne les laissiez-vous dans Lignorance? A quoi bon unt d'écoles et d'universités pour ne leur apprendre rien de ce qui leur importe a savoir? Quel est donc l'objet de vos colleges, de vos academies, de tant de fondations savantes? list-je de donner le change au peuple, d'alterec sa raison d'avance, et de l'empêcher d'alleran year? Professeurs de mensonge, c'est pour l'abuser que vous feignez de l'instruire, et, comme des brigands qui mettent des fanaux. sur les écueils, vons l'eclairez pour le perdre.

Voità ce que je pensois en prenant la plume ; et en la quittant je n'ai pas lieu de changer de sentiment. J'ai toujours vu que l'instruction publique avoit deux defauts essentiels qu'il etoit

de ceux qui la donnent, et l'autre l'aventsment de ceux qui la reçoivent. Si des bounts sans passions instruisoient des hommes se prejuges, nos consoissances resteroient de bornees, mais plus sures, et la raison regiena toujours. Or, quoi qu'on fasse. l'interet de hommes publics sera toujours le même; mas les prejuges du peuple, n'avant aucime las fixe, sont plus variables; ils peuvent être aleres, changes, augmentes, ou duninues, Usa donc de ce côté seul que l'instruction reut ascr quelque prise, et c'est la que doit tendre l'ande la verite. Il pout espérer de rendre le posple plus raisonnable, mais non ceux qui le menent plus houngtes gens.

J'ai ya dans la religion la même faussetenia dans la politique; et j'en ai ete beaucour plus indigne : car le vice du gouvernement ne ten rendre les sujets malheureux que sur la terremais qui sait jusqu'on les errenres de la cotscience peavent naire aux infortunes mortels? l'ac yn qu'on avoit des professions de foi, des doctrines, des cultes qu'on suivoit sans v croire, et que rien de tout cela, ne penetrant ni le cover ni la raison, n'influoit que tres-prosur la conduite. Monseigneur, il faut your parler sans detour. Le vrai crovant ne pent s'accommoder de tontes ces simagrees : il sent que l'homme est un être intelligent auquel il tant un culte raisonnable, et un être social auguel d fant une morale faite pour l'humanite, Tropsons premierement ce culte et cette morale. cela sera de tons les hommes : et purs, quand il faudra des formules nationales, nous en examenerons les fondemens, les rapports, les convenances; et, apres avoir dit ce qui est de l'homme, nous dirons ensure ce qui est da cetoven. Ne faisons pas surfout comme votre M. Joly de Fleury, qui, pour etabler son jansenisme, veut deraciner toute loi naturelle et toute obligation qui lie entre eux les humains. de sorte que, selon lui , le chretien et l'imbdele qui contractent entre eux ne sont tenus à rien du tout l'un covers l'autre, puisqu'il n'y a pout de loi commune a tons les deux.

Je vois donc deux manieres d'examiner et comparer les religions diverses : l'une selon le viaret le fanx qui s'y trouvent, soit quant aux faits naturals on surnaturels sur les mels ales

<sup>\*</sup> Avenual confess, life and cap 25.

sont etablies, soit quant aux notions que la raison nous donne de l'Etre suprême et du culte qu'il veut de nous; l'autre selon leurs effets temporels et moraux sur la terre, selon le bien ou le mal qu'elles peuvent faire à la société et au genre humain. Il ne faut pas, pour empécher ce double examen, commencer par decider que ces deux choses vont toujours ensemble, et que la religion la plus vraie est aussi la plus sociale : c'est precisement ce qui est en question; et il ne faut pas d'abord crier que celui qui trade cette question est un impie, un athée, puisque autre chose est de croire, et autre chose d'exammer l'effet de ce que l'on croit.

Il paroit pourtant certain, je l'avoue, que, si l'homme est fait pour la société, la religion la plus veaie est aussi la plus sociale et la plus humaine; car Dieu veut que nous soyons tels qu'il nous a faits; et s'il etuit veut qu'il nous eût taits mechans, ce seroit lui désobeir que de voutoir cesser de l'être. De plus, la religion, consulerce comme une relation entre Dieu et l'homme, ne peut affer a la gloire de Dieu que par le hien-être de l'homme, puisque l'autre terme de la relation, qui est Dieu, est par sa nature aus dessus de tout ce que peut l'homme pour ou contre lai.

Mais re sentiment, tout probable qu'il est, est sujet à de grandes difficultes par l'historique et les fairs qui le contrarient. Les Juifs étoient les ennemis nes de tous les autres peuples, et ils commencerent leur établissement par detroure sept nations, selon l'ordre expres qu'ils en avoient reçu. Tous les chretiens ont eu des guerres de religion, et la guerre est misible aux hommes; tous les partes ont eté persecuteurs et persecutes, et la persecution est nuisible aux hommes; plusieurs sectes vantent le celibat, et le celibat est si musible d', à l'espece

hamaine, que, s'il etoit suivi partout, elle periroit. Si cela ne fait pas preuve pour décider, cela fait raison pour examiner; et je ne demandois autre chose sinon qu'on permit cet examen.

Je ne dis ni ne peuse qu'il n'y ait aucune bonne religion sur la terre; mais je dis, et il est trop vrar, qu'il n'y en a aucune, parmi celles qui sont ou qui ont éte dominantes, qui n'ait fait à l'humanité des plaies cruelles. Tous les partis ont tourmenté leurs freres, tous ont offert a Dieu des sacrifices de sang humain. Quelle que soit la source de ces contradictions, elles existent : est-ce un crime de vouloir les ôter?

La charité n'est point meurtrière : l'amour du prochain ne porte point a le massacrer, Ainsi le zele du salut des hommes n'est point la cause des persecutions ; c'est l'amour-propre et l'orgueil qui en sont la cause. Moins un culteest raisonnable, plus on cherche a l'établir par la force : celui qui professe une doctrine insensée ne peut souffrir qu'on ose la voir telle qu'elle est. La raison devient alors le plus grand des crimes; à quelque prix que ce soit il faut l'ôter aux autres, parce qu'on a honte d'en manquer à leurs yeux. Ainsi l'intolerance et l'inconsequence out la nume source. Il faut sans cesse intimider, effraver les bommes. Si yous les livrez un moment à leur raison, vous étes perdus,

De cela sent il suit que c'est un grand bien a faire aux peuples dans ce debre que de leur apprendre à raisonner sur la religion : car c'est tes rapprocher des devoirs de l'homme, c'est ôter le poignard à l'intolerance, c'est rendre à l'humanite tous ses droits. Mais il faut remonter a des principes generaux et communs à tous les hommes; car si, voulant raisonner, vous laissez quelque prise à l'autorite des prêtres, vous rendez au fanatisme son arme, et vous lui fournissez de quoi devenir plus cruel.

Charcontener of the purels out bear usage, meme pour la pay-1 tour dost to pour being desecommingler a solunder, et lear de social le cet par ces rations tres dipor d'antime maté i ne s'estant pas qui sont bean, it from, in bushes, de presèvrer boute le se sains cet chi en offensant le miture et introquant sa destinate in those a plus de respect pour nou jestes vorge mobile que peur une peut formancier, mais objetus pour une mere sa familiarque peur microspas et caresant, et pud next par une a peuponde se marce pas en caresant, et pud next par une a peuponde se marcel foit genne la sinsimole, que tour mais different la distince, que tour sin mai different pour alter putant de contrar sou pur a tour su compra et as pur de cure in microspa. Que d'absolute a contrar con pur et as pur de cure in microspe, Que d'absolute a cet tour su marsage. Que d'absolute a cet tour su marsage, Que d'absolute a cet tour su marsage, Que d'absolute a cet tour su marsage.

chart tenual catanceal patterno done no se marient-is pas?
All' poreque l' parcoprara etat orsaint et se done en locmeme est desent par voi softes triutations, un etat malhorteux et édit de , caus le partir est désormés respectações da de vivre sans etre tri. I pon ormo sul sceptres de fer, bos insensées a est a voir-que nous espach us de travair pri estaplicado devotes out la terre, at est par mois que le ero de la outrar vivre e ofte notre habita. Locum at our voirla pusser jusqu'à nous reproduct la disser ou voir nous avea-

Celui qui aime la paix ne doit point recourir à des livres, c'est le moyen de ne rien finir. Les livres sont des sources de disputes intarissables : parcourez l'histoire des peuples, ceux qui n'ont point de livres ne disputent point. Voulezvous asservir les hommes à des autorites humaines ; l'un sera plus près, l'autre plus loin de la preuve; ils en seront diversement affertés : avec la bonne foi la plus entiere, avec le meilleur jugement du monde, il est impussible qu'ils soient jamais d'accord. N'argumentez point sur des argumens et ne vous fondez point sur des discours. Le langage humain n'est pas assez clair. Dieu lui-même, s'il daignoit nous parler dans nos langues, ne nous diroit rien sur quoi l'on ne pût disputer.

Nos langues sont l'ouvrage des hommes, et les hommes sont bornes. Nos langues sont l'ouvrage des hommes, et les hommes sont menteurs. Comme il n'y a point de verite si clairement énoncée où l'on ne puisse trouver quelque chicane à faire, il n'y a point de si grossier mensonge qu'on ne puisse étayer de quelque fausse raison.

Supposons qu'un particulier vienne à minuit nous crier qu'il est jour, on se moquera de lui : mais laissez a ce particulier le temps et les movens de se faire une secte, tôt ou tard ses partisans viendront à bout de vous prouver qu'il disoit vrai : car enfin, diront-ils, quand il a prononcé qu'il etoit jour, il etoit jour en quelque lieu de la terre, rien n'est plus certain. D'autres, ayant établi qu'il y a toujours dans l'air quelques particules de lamiere, soutiendront qu'en un autre sens encore il est tres-vrai qu'il est jour la nuit. Pourva que les gens subtils s'en mélent, bientôt on yous fera voir le soleil en plein minuit. Tout le monde ne se rendra pas à cette evidence. Il y aura des debats, qui dégenereront, selon l'usage, en guerres et en cruautes. Les uns voudront des explications, les autres n'en voudront point; l'un voudra prendre la proposition au figure, l'autre au propre. L'un dira : Il a dit à minuit qu'il etoit jour, et il etoit nuit. L'autre dira : Il a dit a minuit qu'il etoit jour, et il etoit jour. Chacun taxera de mauvaise foi le parti contraire, et n'y verra que des obstinés. On finira par se hattre, se massacrer, les flots de sang couleront de toutes parts; et si la nouvelle serte est à

Celui qui aime la paix ne doit point recourir : entin victorieuse, il restera demontre qu'il et des livres, c'est le moyen de ne rien finir. Les jour la nuit. C'est a peu près l'instoire de lous res sont des sources de disputes intarissables : les querelles de religion.

La plupart des cultes pouveaux s'établique par le fanatisme, et se maintiennent par l'hepocrisie; de la vient qu'ils choquent la rana et ne mênent point à la vertu. L'enthousigne et le delire ne raisonnent pas; tant qu'ils derent, tout passe, et l'on marchande penser les dogmes : cela est d'ailleurs si commode la doctrine coûte si peu a suivre, et la morar coûte tant à pratiquer, qu'en se jetaut du côtle plus facile, on rachete les bonnes œuvres per le merite d'une grande foi. Mais, quoi qu'es fasse, le fanatisme est un état de crise qui se peut durer toujours : da ses acces plus ou moun longs, plus ou moins frequens, et il a aussi sa relaches, durant lesquels on est de sang-front. C'est alors qu'en revenant sur soi-même on est tout surpris de se voir enchainé par tant d'absurdites. Cependant le culte est reglé, les formes sont prescrites, les lois sont etablies, la transgresseurs sont punis. Ira-t-on protester seul contre tout celà , recuser les lois de son pass et remer la religion de son père? Uni l'oserut? On se soumet en silence; l'intérêt veut que soit de l'avis de celui dont on hérite. On fait donc comme les autres , sauf a rire à son aise en particulier de ce qu'on feint de respecter en public. Voila, monsegueur, comme pense le gros des hommes dans la plupart des religions. et surtout dans la vôtre; et voila la clef des igconsequences qu'on remarque entre leur morale et leurs actions. I eur crovance n'est qu'apparence, et leurs mœurs sont comme leur toi.

Pourquoi un homme a-t-il inspection sur la eroyance d'un autre? et pourquoi l'etat a-t-il inspection sur celle des citoyens? C'est parce qu'on suppose que la croyance des hommes determine leur morale, et que des idées qu'ils ont de la vie a venir depend leur conduite un celle-ci. Quand cela n'est pas, qu'importe ce qu'ils eroient ou ce qu'ils tont semblaut de croire? L'apparence de la religion ne sert plus qu'a les dispenser d'en avoir une.

Dans la societe chacun est en droit de s'informer si un autre se croit o' lige d'etre juste, et le souverain est en droit d'examiner les raisons sur lesquelles chacun fonde cette obligation. De plus, les formes unionales doivent

être observées; c'est sur quoi j'ai heaucoup insisté. Mais, quant aux opinions qui ne tiennent point à la morale, qui n'influent en aucune manière sur les actions, et qui ne tendent point a transgresser les lois, chacun n'a la-dessus que son jugement pour mastre, et nul n'a ni droit ni interet de prescrire à d'autres sa façon de penser. Si, par exemple, quelqu'un, même constitué en autorité, venoit me demander mon sentiment sur la fameuse question de l'hypostase, dont la Bible ne dit pas un mot, mais pour laquelle tant de grands enfans out tenu des conciles et tant d'hommes ont éte tourmentés (\*); après lui avoir dit que je ne l'entends point et ne me soucie point de l'entendre, le le prierois le plus honnétement que je pourrois de se moler de ses affaires; et, s'il insistoit, je le laisserois là.

Voila le seul principe sur lequel on puisse établir quelque chose de fixe et d'equitable sur les disputes de religion; sans quoi, chacun posant de son côte et qui est en question, jamais on ne conviendra de rien, l'on ne s'entendra de la vie; et la religion, qui devroit faire le bonheur des hommes, fera toujours leurs plus grands maux.

Mais plus les religions vicillissent, plus leur objet se perd de vue; les subtilites se multiplient; on yeur tout expliquer, tout decider, tout entendre; incessamment la doctrine se raffine, et la morale deperit toujours plus. Assurément il y a loin de l'espeit du Deutéconome à l'esprit du Talmud et de la Misnali, et de l'esprit de l'Evangile aux querelles sur la Constitotion. Saint Thomas demande (1) si par la succession des temps les articles de foi se sont multipliés, et il se déclare pour l'affirmative. C'est-a-dire que les docteurs , rencherissant les uns sur les autres, en savent plus que n'en ont dit les apôtres et Jésus-Christ, Saint Paul ayoue ne voir qu'obscurement et ne connoître qu'en partie (2). Vraiment nos theologiens sont bien plus avancés que cela ; ils voient tout, ils savent tout : ils nous rendent clair ce qui est obscur

Quand on perd de vue les devoirs de l'homme pour ne s'occuper que des opimons des prêtres et de leurs frivoles disputes, on ne demande plus d'un chretien s'il craint Dieu, mais s'il est orthodoxe; on lui fait signer des formulaires sur les questions les plus inutiles et souvent les plus inintelligibles; et quand il a signé, tout va bien, l'on ne s'informe plus du reste; pourvu qu'il n'aille pas se faire pendre, il peut vivry au surplus comme il lui plaira; ses mœurs ne font rien a l'alfaire, la doctrine est en sureté. Quand la religion en est la , quel bien fait-elle à la société? de quel avantage est-elle aux hommes? Elle ne sert qu'à exciter entre eux des dissensions, des troubles, des guerres de touto espece ; à les faire s'entr'égorger pour des logogryphes. If vaudroit mieux alors n'avoir point de religion, que d'en avoir une si mal entendue. Empéchons-la, s'il se peut, de degénérer à ce point, et sovons surs, malgre les buchers et les chaînes, d'avoir bien merite du genro

Supposons que, las des querelles qui le déchirent, il s'assemble pour les terminer et conrenir d'une religion commune a tous les peuples, chacun commencera, cela est súr, par proposer la sienne comme la seule vraie, la seule raisonnable et demontrée, la seule agréable a Dieu et utile aux hommes : mais ses preuves ne repondant pas la-dessus a sa persuasion, du moins au gre des autres sectes, chaque parti n'aura de voix que la sienne, tous les autres se réuniront contre lui ; cela n'est pas moins săr, La deliberation fera le tour de cette manière, un scul proposant, et tous rejetant. Ce n'est pas le moven d'être d'accord. Il est crovable qu'apres bien du temps perdu dans ces altereations pueriles, les hommes de sens chercheront des movens de concidiation. Ils proposeront pour cela de commencer par chasser tous les théologiens de l'assemblée, et il ne leur sera pas difficile de faire voir combien ce preliminaire est indispensable. Cette bonne œuvre faite, ils diront aux peuples : « Tant que vous

dans l'Écriture; ils prononcent sur ce qui étoit indécis; ils nous font sentir, avec leur modestio ordinaire, que les auteurs sacres avoient grand besoin de leur secours pour se faire entendre, et que le Saint-Esprit n'eût pas su s'expliquer clairement sans eux.

<sup>(\*</sup> Hypostase, d'après son étymologie grecque, est un mot qui agodie a la lettre aubstonce ou essence. Mata il exeita autrefois de grands déniclés entre les Grecs, pois entre les Grecs et les Listins, les uns reconnoissant dans la Divinté trou hypostases, les autres prétendant qu'il ne falloit se servir que un ferme de pessonnes.

<sup>1.</sup> Secondo seconda quart 1 ort 111

<sup>(2)</sup> I. Cor. MHL 9, 12.

· n'est pas possible meme que vous vous en-· tendiez : et c'est un argument qui n'a jamais · convaincu personne, que de dire, Vous avez tort, car i'ai raison.

· Vous parlez de ce qui est agréable à Dieu : » voila precisement ce qui est en question. Si · nous savions quel culte lui est le plus agréable, il n'y auroit plus de dispute entre nous. · Vous parlez aussi de ce qui est utile aux hommes : c'est autre chose ; les hommes · neuvent inger de cela. Prenons donc cette utilité pour règle, et puis établissons la doc- trine qui s'y rapporte le plus. Nous pourrous · esperer d'approcher ainsi de la verite autant · qu'il est possible a des hommes : car il est à presumer que ce qui est le plus utile aux reatures est le plus agreable au Createur.

· Cherchons d'abord s'il y a quelque affinité · naturelle entre nous, si nous sommes quelque chose les uns aux autres. Vous, juifs, que persez-vous sur l'origine du genre lumain? Nous pensous qu'il est surti d'un même pere. · Et vous , chretiens? Nous pensons la-dessus · comme les juifs. Et vous, Tures? Nous pen- sons comme les juifs et les chretiens. Cela · est deja bon : puisque les hommes sont tous · frères, ils doivent s'aimer comme tels.

Dites-nous maintenant de qui leur pere a communa avoit reculletre; car il ne s'etoit pas · fait tout seul. Du Createur du ciel et de la terre. Juifs, chretiens et Turcs, sont d'ac-· cord aussi sur cela; c'est encore un tres-grand point.

Et cet homme, ouvrage du Createur, est-il oun être simple ou mixte? est-il forme d'une substance unique ou de phisieurs? Chretiens, repondez. Il est compose de deux substan-· ces, dont l'une est mortelle, et dont l'autre · ne pent mourir. Et yous, Tures? Nous pen-· sons de meme. Et vous, juifs? Autrefois nos · idees là-dessus etoient fort confuses, comme · les expressions de nos livres sacrés ; mais les Esseniens nous ont eclairés, et nous pensons encore sur ce point comme les chré-· tiens. »

En procedant ainsi d'interrogations en interrogations sur la Providence divine, sur l'economic de la vie a venir, et sur toutes les questions essentielles au bon ordre du genre lumain,

· ne conviendrez pas de quelque principe, il | ces mêmes hommes, avant obtenu de tous de repenses presque aniformes, leur dirent our souviendra que les theologiens n'y sont plus · Mes amis, de quoi yous tourmentez-voes! · Yous voila tous d'accord sur ce qui vous inporte : quand yous differerez de sentimen sur le ceste, j'y vois peu d'inconvement, be-» mez de ce petit nombre d'articles une reles e · universelle, qui soit, pour ainsi dire, la na a mon humaine et sociale que tout homme va vant en societé soit oblige d'admettre. Si s quelqu'un dogmatise contre elle, qu'il sot · banni de la societe comme ennemi de sesto · fondamentales. Quant au reste, sur quoi von o n'étes pas d'accord, formez chacun de voperovances particulieres autant de religios. a nationales, et suivez-les en sincérité de corr mais n'allez point your tourmentant pour les · faire admettre aux autres peuples, et sover · assurés que Dieu n'exige pas cela. Car d'est aussi injuste de vouloir les sommettre a voopinions qu'à vos lois, et les missionnaires ne me semblent guere plus sages que les con-

> En suivant vos diverses doctrines, ceser de vous les figurer si démontrees, que quiconque ne les voit pas telles soit coupable a yos yeux de mauvaise foi : ne croyez point o que tous ceux qui pesent vos preuves et les » rejettent, soient pour cela des obstines que · leur incredutité rende punissables ; ne crovez point que la raison, l'amour du vrai, la suscerite, soient pour vous seuls. Quoi qu'en r fasse, on sera toujours porté à traiter en ennemis ceux qu'on accusera de se refuser a Févidence, On plaint l'erreur, mais on hat · l'opiniàtreté. Donnez la preference a vos raisons, a la bonne heure; mais sachez que ceux qui ne s'y rendent pas ont les leurs.

· querans.

· Honorez en general tous les fondateurs de vos cultes respectifs; que chacun rende au sien ce qu'il croit lui devoir; mais qu'il ne méprise point ceux des autres. Ils ont eu de grands genies et de grandes vertus : cela est toujours estimable. Ils se sont dits les envoves de Diou ; cela peut être et n'être pas : c'est de quoi la pluralité ne sauroit juger d'une manière uniforme, les preuves n'etant pas également à sa portee. Mais quand cela ne seroit pas, il ne faut point les traiter si le-

- perement d'anposteurs. Qui sait jusqu'où les
- meditations continuelles sur la Divinite, jus-
- qu'on l'enthousiasme de la vertu ont pu, dans
   leurs sublunes àmes , troubler l'ordre didac-
- stique et rampant des idees vulgaires? Dans
- · une trop grande elevation la tête tourne, et
- · l'on ne voit plus les choses comme elles sont.
- · Sorrate a cru avoir un esprit familier, et l'on
- · n'a point osé l'accuser pour cela d'être un
- · fourbe. Traiterons-nous les fondateurs des
- peuples, les bienfaiteurs des nations, avec
- · moins d'egards qu'un particulier?
- Du reste, plus de disputes entre vous sur
   la preference de vos cultes : ils sont tous l'ous
- · forsqu'ils sont prescrits par les lois et que la
- religion essentielle s'y trouve; ils sont man-
- vais quand elle ne s'y trouve pas. La forme
- · du culte est la police des religions et non leur
- essence, et c'est au souverain qu'il appartient

• de regier la police dans son pays (\*). •

l'ai pense, monseigneur, que celai qui raisonneroit ainsi ne seroit point un blasphemateur, un impie; qu'il proposeroit un moyen de paix juste, raisonnable, utile aux hommes; et que cela n'empecheroit pas qu'il n'eut sa religion particuliere ainsi que les autres, et qu'il n'y tôt tout aussi sincérement attache. Le vrai croyant, sachant que l'intidele est aussi un homme, et peut être un honnete homme, peut sans crime s'interesser à son sort. Qu'il empéche un culte etranger de s'introduire dans son pays, cela est juste; mais qu'il ne danne pas pour cela ceux qui ne pensent pas comme lui; car quiconque prononce un jugement si temé-

\* tine seèce toute semblable et ayant absolument le même objet, a cit braging par il de voltry dans son correge wittole les Rumes, Pour les les francciarient de votr ensment la même idée ayant germé dans deus teles pensantes (pent, en se development are modified divergences in an possible distrementation resultat sembt side à la sérité quant su fait, l'ac sord unanime el la just generale en matiere de religion, mais prodigenormental based quantum bases of a lagaractic occept accord et door the park, to surver province and spect tha experienceal d un plus hand intéret que celo de la presequipee de Rousseau quou vient de lux, avec les discours que 31 de Voltey met dans la femilie de ses l'égul leurs, tradieurs le planque council a clost present. I et les montreus points de decenation qu'il aveit pre à 10 fin de fone debutte, dons une Congres d'e gener been au, beid entrafte dan ner details beaue up plus sterniles, la description anumée de cette grande a tene embrasse scule en sia chapetres, une femme monte de son outrage. biget du dix neuviene element un vingi-quatrieme et dermer. Encere le remitat buai quen fast di point partir. Il est la malière d'un autre ouvrage bien comm nous le litre de la Luinotwelle, na Calcebiame du Citagen françois.

raire se rend l'ememi du reste du genre humain. J'entends dire sans cesse qu'il faut admettre la tolerance civile, non la theologique. Je pense tont le contraire : je crois qu'un homme de bien, dans quelque religion qu'il vive de boune foi, pent être sauve. Mais je ne crois pas pour cela qu'on puisse legitunement introduire en un pays des religions etrangeres sans la permission du souverain : car, si ce n'est pas directement désobéir à Dieu, c'est desobeir aux tois ; et qui desobeit aux lois desobeit à Dieu (°).

Quant aux religions une fois établies ou tolérees dans un pays, je crois qu'il est injuste et barbare de les y detruire par la violence; et que le souverain se fait tort à lui-même en maltraitant leurs sectateurs. Il est bien different d'embrasser une religion nouvelle, ou de vivre dans celle où l'on est ne ; le premier cas seul est punissable. On ne doit ni laisser établir une diversité de cultes , ni proscrire ceux qui sont une fois etablis ; car un fils n'a jamais tort de suvre la religion de son père. La raison de la tranquillité publique est toute contre les persecuteurs. La religion n'excite jamais de troubles dans un état que quand le parti dominant veut tourmenter le parti foible, ou que le parti foible, intolerant par principes, ne peut vivre en paix avec qui que ce soit. Mais tout culte legitime, c'est-à-dire tout culte où se trouve la religion essentielle, et dont par consequent les sectateurs ne demandent que d'être soufferts et vivre en paix, n'a jamais causé ni révoltes ni guerres civiles, si ce n'est lorsqu'il a fallu se defendre et reponsser les persecuteurs. Jamais les protestans n'ont pris les armes en France que lorsqu'on les y a poursuivis. Si l'on eut po se resoudre à les laisser en paix, ils y seroient demenrés. Je conviens sans detour qu'a sa naissance la religion reformee n'avoit pas droit de s'etablir en France malgre les lois : mais lorsque, transmise des peres aux enfans, cette religion fut devenue celle d'une partie de la nation françoise, et que le prince eut solennellement traite avec cette partie par l'edit de Nantes, cet estit devint un contrat inviolable, qui ne pousoit plus être annulé que du commun consen-

<sup>.&</sup>quot; Romseau donne quelipie developpement à cette idee dans une lettre à M. A. du 3 poin 1763. Voyen la Coursy-indance.

tement des deux parties; et depuis ce temps l'exercice de la religion protestante est, selon moi, légitime en France.

Quand il ne le seroit pas, il resteroit toujours aux sujets l'alternative de sortir du royaume avec leurs biens, ou d'y rester soumis au culte dominant. Mais les contraindre à rester sans les vouloir tolérer, vouloir à la fois qu'ils soient et qu'ils ne soient pas, les priver même du droit de la nature, annuler leurs mariages (1), déclarer leurs enfans bâtards... En ne disant que ce qui est, j'en dirois trop; il faut me taire.

Voici du moins ce que je puis dire. En considérant la seule raison d'état, peut-être a-t-on bien fait d'ôter aux protestans françois tous leurs chefs: mais il falloit s'arrêter là. Les maximes politiques ont leurs applications et leurs distinctions. Pour prévenir des dissensions qu'on n'a plus à craindre, on s'ôte des ressources dont on auroit grand besoin. Un parti qui n'a plus ni grands ni noblesse à sa tête, quel mal peut-il faire dans un royaume tel que la France? Examinez toutes vos précédentes guerres appelées guerres de religion;

(\*) Deas un arrêt du parlement de Toulouse concernant l'affaire de l'infortuné Calas, on reproche aux protestans de faire entre eux des mariages qui selon les profestuns, ne sont que des actes civils, et par conséquent soumis entièrement pour la forme et les effets à la volunte du roi.

Almi de ce que, selon les prolestans, le mariage est un acte civil, il s'ensuit qu'ils sout obligés de se soumettre à la volonié du rol, qui en fait un acte de la religion catholique. Les protestans, pour se marier, sont légitimement trans de se faire catholiques, attendu que, selon eux, le mariage est un acte civil. Telle est la mamère de rabonner de messieurs du parlement de Toulouse.

La France est un royaume at vaste, que les François se sont mis dans l'esprit que le genre humain ne devoit point avoir d'autres lois que les leurs. Leurs parlemens et leurs tribonaux paroissent n'avoir aucune siée du droit naturel ni du droit des gens; et il est à remarquer que, dans tout ce grand royaume où sont tant d'universités, tant de coliéges, tant d'académies, et où l'on enseigne avec tant d'importance tant d'unotitiés, il n'y a pas une seule chaire de droit naturel. C'est le seul peuple de l'Europe qui ait regardé cette étude comme n'étant bonne à rien (\*).

(\*) Pendani le cours de la révolution on a songé plus d'une fois à rempir cette lacune dans l'enseignement public. Vuyez les rapports de MN de Talleyrand et de Condorcet. — Dans l'étal actuel des chues, le reproche que nous foit le Rousseau ne nous est plus applicable, et son objet est complétement rempit. Il existe au Collège royal à l'aris une chaire de drait de la nature et des gens, aujonné but rempite par M. Pastoret, une ordonnauce du 24 mons 1849, l'ondée sur une toi du 22 ventose an au (mors 1801), a établi à l'École de Broit à l'aris, 10 un professeur des rémens du droit maturet, du droit des gens et un droit public général; 2º un professeur d'étatoire philosophique du droit remains et du droit français; 3º un professeur d'éconsuse politique.

vous trouverez qu'il n'y en a pas une qui s'ai eu sa cause à la cour et dans les intérêts des grands : des intrigues de cabinet brouillains les affaires, et puis les chefs ameutoient les paples au nom de Dieu. Mais quelles intrigus, quelles cabales peuvent former des marchans et des paysans? Comment s'y prendront-à pour susciter un parti dans un pays où l'on re veut que des valets ou des maîtres, et où l'églité est inconnue ou en horreur? Un marchan proposant de lever des troupes peut se faire écouter en Angleterre, mais il fera toujous rire des François (1).

Si j'étois roi, non; ministre, encore mois; mais homme puissant en France, je dirai: Tout tend parmi nous aux emplois, aux charges; tout veut acheter le droit de malfaire: Paris et la cour engouffrent tout. Laissons es pauvres gens remplir le vide des province; qu'ils soient marchands, et toujours marchands; laboureurs, et toujours laboureurs. Ne pount quitter leur état, ils en tireront le meilleur pari possible; ils remplaceront les nôtres dans le conditions privées dont nous cherchons tous sortir; ils feront valoir le commerce et l'agiculture que tout nous fait abandonner; ils alimenteront notre luxe; ils travailleront, et nou jouirons.

Si ce projet n'étoit pas plus équitable que ceux qu'on suit, il seroit du moins plus bemain, et surement il seroit plus utile. Cet moins la tyrannie et c'est moins l'ambition de chefs, que ce ne sont leurs préjugés et leur courtes vues, qui font le malheur des nations.

Je finirai par transcrire une espèce de discours qui a quelque rapport à mon sujet, et qui ne m'en écartera pas long-temps.

Un parsi de Surate, ayant épousé en secret une musulmane, fut découvert, arrête; et ayant refusé d'embrasser le mahométisme, il fut condamné à mort. Ayant d'aller au supplice, il parla ainsi à ses juges :

« Quoi! vous voulez m'ôter la vie! Eh! de

(\*) Le seul cas qui force un peuple ainsi dénué de chétiprendre les armes, c'est quand, réduit au désespoir par et persécuteurs, il voit qu'il ne reste plus de choix que dans le manière de périr. Telle fut, au commencement de ce saèck, le guerre des cambards. Alors on est tout étonné de la lors qu'un parti méprisé tire de son désespoir : c'est ce que jamé les persécuteurs n'ont su calculer d'avance. Cept adaut à telles guerres coûtent tant de sang, qu'ils devrolent bien y seg'r avant de les rendre luivitables.

. P.

· quoi me punissez-vous? J'ai tennsgressé ma loi plutôt que la vôtre : ma los parle au cœur · et n'est pas cruelle ; mon crime a été puni par · le blame de mes freres. Mais que vous ai-je · fait pour meriter de mourir? Je vous ai trai- tes comme ma famille et je me suis choisi une · sœur parmi vous ; je l'ai laissee tibre dans sa · crovance, et elle a respecté la mienne pour son propre interêt : borne sans regret a elle seule, je l'ai hoporee comme l'instrument du culte qu'exige l'auteur de mon être : j'ai pavé. par elle le tribut que tout homme doit an genre humain : l'amour me l'a donnée, et la vertu me la rendoit chère; elle n'a point vecu dans la servitude, elle a possellé sans par- tage le cœur de son époux ; ma faute n'a pas moins tait son bonbeur que le mien.

 Pour expier une faute si pardonnable vous 🕟 m'avez voulu rendre fourbe et menteur ; vous m'avez voulu forcer a professer vos sentimens sans les aimer et sans y croire : comme si le ( transfoge de nos lois eut merité de passer sous les vôtres, vous m'avez fait opter entre le parjure et la mort; et j'ai choisi, car je ne veux pas vous tromper. Je meurs done, puis- qu'il le faut ; mais je meurs digne de revivre. et d'animer un autre bomme juste. Je meurs martyr de ma religion, sans craindre d'enstrer apres ma mort dans la vôtre. Puisse-je renaitre chez les musulmans pour leur apprendre à devenir humains, clemens, équistables; car servant le même Dien que nous servons, puisqu'il n'y en a pas deux, vous vous aveuglez dans votre zèle en tourmentant ses serviteurs, et vous n'étes cruels et san-» guinaires que parce que vous êtes inconsé-> quens.

Vous êtes des enfans qui, dans vos jeux,
ne savez que faire du mal aux hommes. Vous
vous croyez savans, et vous ne savez rien de
ce qui est de Dieu. Vos dogmes recens sontifs convenables a celui qui est et qui veut être
adoré de tous les temps? Peuples nouveaux,
comment oser-vous parler de la religion de-vant nous? Nos rites sont aussi vieux que les astres; les premiers rayons da soleil ont
éclairé et reçu les hommages de nos pères.
Le grand Zerdust a vu l'enfance du monde,
d'a prédit et marqué l'ordre de l'univers : et
vous, hommes d'hier, vous voulez être nou

prophetes! Vingt siècles avant Mahomet,
avant la naissance d'Ismaël et de son père,
les mages etorent antiques; nos livres sacres
etoient deja la loi de l'Asie et du moude, et
truis grands empires avoient successivement
achevé leur long cours sous nos ancêtres avant
que les vôtres fussent sortis du neant.

· Voyez, bommes prévenus, la différence · qui est entre vous et nous. Vous vous dites recovans, et vous vivez en barbares. Vos institutions, vos lois, vos cultes, vos vertos · même, tourmentent l'homme et le degra-· dent : vous n'avez que de tristes devoirs à lui prescrire, des jeunes, des privations, des · combats, des mutilations, des clótures : yous ne savez lui faire un devoir que de ce qui peut · l'affliger et le contraindre ; vous lui faites · bair la vie et les movens de la conserver : yos · femmes sont sans hommes, vos terres sont sans culture : vous mangez les animoux et · vous massacrez les humains; vous aimez le sang, les meurtres : tous vos etablissemens elloquent la nature, avilissent l'espèce hu- maine ; et , sous le double joug du despotisme. et du fanatisme, vous l'écrasez de ses rois et de ses dieux.

Pour nous, nous sommes des hommes de paix, nous ne faisons ni ne voulons aucun mal a rien de ce qui respire, non pas même à nos tyrans; nous leur cedons sans regret. » le fruit de nos peines, contens de leur être · utiles et de remplir nos devoirs. Nos nombreux bestiaux convrent vos paturages; les arbres plantés par nos mains yous don-· nent leurs fruits et leurs ombres; vos terres que nous cultivons vous nourrissent par nos soins; un people simple et doux multiplie sous vos outrages, et tire pour vous la vie et l'abondance du sein de la mère commune où · yous ne savez rien trouver. Le soleil, que o nous prenons à témoin de nos œuvres, éclaire notre patience et vos injustices; il ne se leve point sans nous trouver occupés à bien faire, o et en se conchant il nous ramene au sein de nos familles nous preparer à de nouveaux · travaux.

Dieu seul sait la verité. Si malgre tout cela nous nous trompons dans notre culte, il est toujours peu croyable que nous soyons condamnes à l'enfer, nous qui ne faisons que

- du bien sur la terre, et que vous soyez les
- elus de Dieu , vous qui n'y faites que du mal.
- · Quand nous serions dans l'erreur, vous de-
- vriez la respecter pour votre avantage. Notre
- pieté vous engraisse, et la vôtre vous consume ; pous reparons le mal que vous fait une
- religion destructive. Croyez-moi, laissez-nous
- · uncultenni vous est utile : eraignez qu'un jour
- nous n'adoptions le vôtre : c'est le plus grand
- » mal qui vous poisse arriver. »

J'ai tache, monseigneur, de vous faire entendre dans quel esprit a éte ecrite la Profession de toi du vicaire savoyard, et les considerations qui m'ont porte a la publier. Je vous demande a présent a quel egard vous pouvez qualifier sa doctrine de blasphématoire, d'unpie, d'abominable, et ce que vous y trouvez de scandaleux et de pernicieux au genre bamain. J'en dis autant à ceux qui m'accusent d'avoir dit ce qu'il falloit taire et d'avoir voulu troubler l'ordre public; imputation vague et temeraire, avec laquelle ceux qui ont le moins reflechi sur ce qui est utile ou muisible indisposent d'un mot le public crédule contre un auteur bien intentionne. Est-ce apprendre au people à ne rien croire que le rappeler à la veritable foi qu'il oublie ? est-ce troubler l'ordre que renvoyer chacun aux lois de son pays? est-ce aneantir tous les cultes que horner chaque peuple au sien? est-ce ôter celui qu'on a que ne vouloir pas qu'ou en change? est-ce-se iouer de toute religion que respecter toutes les religions? Enfin, est-il done si essentiel à chacune de hair les autres, que, cette haine ôtee, tout soit ôte?

Voilà pourlant ce qu'on persuade au peuple quand on veut lui faire prendre son defenseur en haine, et qu'on a la force en main. Maintenant, hommes cruels, vos decrets, vos bùchers, vos mandemens, vos journaux, le troublent et l'abusent sur aion compte. Il me croit un monstre sur la foi de vos clameurs. Mais vos clameurs cesseront enfin; mes ecrits resteront maigré vous pour votre honte : les chrétiens, moins prevenus, y chercheront avec surprise les horreurs que vous pretendez y trouver; ils n'y vercont, avec la morale de leur divin maître, que des leçons de paix, de concorde et de charite. Puissent-ils y apprendre à être plus justes que leurs pères! Puissent les

vertus qu'il y auront prises ne vengerunge de vos maledictions!

A l'égard des objections sur les sertes e ticulieres dans lesquelles l'univers est das que ne puis-je leur donner assez de forcens rendre chacun moins entête de la semimoins ennemi des autres, pour porter chahomme a l'indulgence, à la douceur, rate consideration si frappante et si naturelle, in s'il fût ne dans un antre pays, dans une ansecte, il prendroit infailliblement pour l'ens ce qu'il prend pour la verité, et pour la vece qu'il prend pour l'errenc! Il importe a aux hommes de temr moins aux oninons o les divisent qu'à celles qui les unissent! Et > contraire, pegligeant ce qu'ils ont de comme ils s'achierent aux sentimens particuliers pe une espece de rage ; ils tienment d'antantièà ces sentimens qu'ils semblent moins raisa nables, et chacun voudroit suppleer, a lor de confiance, a l'autorite que la raison reteà son parti. Ainsi, d'accord au fond sur tour qui nous intéresse, et dont on ne tient aux compte, on passe la vie à disputer, à chicase à tourmenter, à persécuter, à se hattre par les choses qu'on entend le moins, et qu'ile le moins nécessaire d'entendre : on enjasse de vain décisions sur decisions; on platre en van leurs contradictions d'un jargon muntellighte on trouve chaque jour de nouvelles question. resoudre, chaque jour de nouveaux sujets de querelles, parce que chaque doctrine a de branches infinies, et que chacun, entete de si petite idée, croit essentiel ce qui ne l'est pour. et neglige l'essentiel veritable. Que si on fair propose des objections qu'ils ne peuvent resondre, ce qui, vu l'échafaudage de teues doctre nes, devient plus facile de jour en jour, ils se depitent comme desenfans ; et parre qu'ils son plus attaches a leur parti qu'a la verite, et qu'ils ont plus d'orgueil que de bonne foi , c'est sur ce qu'ils peuvent le moins prouver qu'ils pardonnent le moins quelque doute.

Ma propre histoire caracterise mieux qu'ancune autre le jugement qu'on doit porter des chretiens d'aujourd'hui : mais comme elle co dit trop pour être crue, peut-être un jour ferat-elle porter un jugement tont contraire; un jour peut-être ce qui fait aujourd'hui l'opprobre de mes contemporains fera leur gloure, et les simples qui bront mon livre diront avec ad- · cruautés dans tant de persecutions et de massamiration: Quels temps angeliques ce devoient etre ceux où un tel livre a éte brûle comme impie, et son auteur poursuivi comme un malfaiteur! sans doute alors tous les ecrits respiroient la dévotion la plus sublime, et la terre étoit couverte de saints.

Mais d'autres hyres demeureront. On saura, par exemple, que ce même siecle a produit un panégyriste de la Saint-Barthelemi, François, et, comme on peut bien crorre, homme d'eglise, sans que ni parlement ni prelat ait songé meme a lui chercher querelle (). Alors, en comparant la morale des deux livres et le sort des deux auteurs, on pourra changer de langage et tirer une autre conclusion.

Les doctrines abominables sont celles qui menent au crime, au meurtre, et qui tont des fanatiques. Eh! qu'v a-t-il de plus abommable au monde que de mettre l'injustice et la violence en système, et de les faire découler de la clémence de Dieu? Je m'abstiendrar d'entrer ici dans un parallèle qui pourroit vous deplaire : convenez sculement, monseigneur, que si la France cut professe la religion du prêtre savoyard, cette religion si simple et si pure, qui fait craindre Dieu et aimer les hommes, des fleuves de sang n'eussent point si souvent inondé les champs françois ; ce peuple si dous et si gai n'eût point etonné les autres de ses

C . L'abbé Novode Careyrae, and or de ce panersyrane, on that point transpose, mais du Comtat d'Arranen, et sept. · du pape, · Telle est, sur ce passage, la ucte de M. Benard dans l'édit on de tromost, octe qu'a été reprédinte dans l'édition de M. Deterville en 1817 et apit realierme presque autant d'erreurs que de mots, 1º L'ables de Cavegras étant France te. Les auteurs du Dich amarre Autorique en vont vilames (1810), et estat de l'ara le Caregear vans la Blog apple untper elio, y a condent a le faire natre à Nimes en 1.13. 2º 11 no. be point le parse produte de la saint-l'arthélemit, buinfocude la dans une l'assistation sur cette lat le journee, pale ce a la suited the tools yle de louis airet de son Conselour la reporation de l. L. et de N. n. et 1758, 1945, il du formellementique a quand on enleverant a cotte jonementes trais pareta a des borribles exects qui l'ant accompagnee, ede seroit encore · mest affrence pour etre detester de tous ceux en qui funt s comment a hum in the most provided month obsalt. To as o. fut to premier qui designo cette theorit ficu par le tare d. Ipologie de la Saint-Barthelemi, et il Lut crope que c'est sar son admite que Rouseau, qui sais doute irato i pas la fonwrate de Caveyrae, to pt sur son compte le memor lan ing. Cat aubri, dans lei s'es écrits abanquen decale de l'a tel ra re-, n'a deu par la traction que le recommande à la posturate; mais produce est dur a torre, et ponsqu'il est vival que su flasse ration. the contract of the day of the state of the Induction & justifier up. François, pretre on las porta des appesation ansat grave que celle-la-

cres, depuis l'inquisition de l'oulouse de jusqu'à la Saint-Bartheleini, et depuis les guerres des Albigeois jusqu'any Dragonades , le conseiller Anne du Bourg n'eût point ete pepdu pour avoir opine a la douceur envers les reformes. les habitans de Meripdole et de Cabrières n'enssent point éte mis a mort par arret du parlement d'Aix; et, sons nos veux, l'innocent Calas, torturé par les bourreaux, n'eût point peri sur la rone, il evenous à present, monseigneur, a vos censures et aux raisons sur lesquelles vous les fondez.

Ce sont toujours des hommes, dit le vicaire. qui nous attestent la parole de Dieu, et qui nous l'attestent en des langues qui nous sont inconnues. Souvent, au contraire, nous agrions grand besoin que Dieu nous attestat la parole des hommes; il est bien sur au moins qu'il ent pu nous donner la sienne, sans se servir d'organes si suspects. Le vicaire se plaint qu'il faille tant de témoignages humains pour certifier la parole divine : Que d'honunes, dit-il, entre Dieu et mor! (\*)

Vous repondez : Pour que cette plainte sut sensec , M. T. C. F., il faudroit pouvoir conchire que la récélation est fausse des qu'elle n'a point été faite à chaque homme en particulier; il faudroit pouvoir dire : Dien ne peut exiger de moi que je croie ce qu'on m'assure qu'il a dit, des que ce n'est pas directement à moi qu'il a adresse sa parole (1).

Et, tout au contraire, cette plainte n'est sensée qu'en admettant la vérite de la revelation : car, si vous la supposez fausse, quelle plainte avez-vous à faire du moven dont Dieu s'est servi , puisqu'il ne s'en est servi d'aucun? Vous doit-d'empte des tromperies d'un imposteur? Quand your your laissez duper, c'est votre

of thest was que Dominique, saint espannol, y eut grande part. Le saint seon un écrisain de son ontre, ent la charité, pre frant conten les Albigeois, de s'adjoindre de devotes pera more, releas pour la for desquelles persent le soin d'extr per composed and tell parte glasse tartes of les bereitiques qual ulauest pur conce le glace de la parole de Pient. Ob carda-I w. 1 indicans contra Absenses . in augulorium sun polit parted in a charpers was, at alex perfuls quie empoasser mor broton s glodes materials ergu marent quos spacybatheridilles amputare non passet, Auton in though P. 111 br 23 mp. 14. .. 2. Cette chaste ne revemble guere are fed execute annount off an prox ben different; bune fall decrease, et l'autre canoniser reux qui la prelessent

faute, et non pas la sienne. Mais lorsque Dieu, maître du choix de ses moyens, en choisit par preférence qui exigent de notre part tant de savoir et de si profondes discussions, le vicaire a-t-il tort de dire : « Voyons toutefois, examinons, comparons, verifions. Oh! si Dieu eut daigné me dispenser de tout ce travail, l'en aurois-je servi de moins bon cœur (')?

Monseigneur, votre mineure est admirable: il faut la transcrire ici tout entiere : j'anne à rapporter vos propres termes; c'est ma plus grande méchanceté.

Mais n'est-il donc pas une infinité de faits, même antérieurs à celui de la révélation chrétienne, dont il scroit absurde de donter? Par quelle autre voie que celle des témoignages humains l'auteur lui-même a-t-il donc connu cette Sparte, cette Athènes, cette Rome dont il vante si souvent et avec tant d'assurance les lois, les mœurs et les héros! Que d'hommes entre lui et les historiens qui ont conservé la mémoire de ces événemens!

Si la matière étoit moins grave et que j'eusse moins de respect pour vous, cette manière de raisonner me fourniroit peut-être l'occasion d'égayer un peu mes lecteurs : mais à Dieu ne plaise que j'oublie le ton qui convient au sujet que je traite et à l'homme à qui je parle! Au risque d'être plat dans ma réponse, il me suffit de montrer que vous vous trompez.

Considérez donc de grâce qu'il est tout-àfait dans l'ordre que des faits humains soient
attestes par des témoignages humains; ils ne
peuvent l'être par nulle autre voie; je ne puis
tavoir que Sparte et Rome ont existé que
parce que des auteurs contemporains me le disent, et entre moi et un autre homme qui a
véra loin de moi, il faut nécessairement des
intermédiaires. Mais pourquoi en faut-il entre
Dieu et moi? et pourquoi en faut-il de si eloignés, qui en ont besoin de tant d'autres? Est-il
simple, est-il naturel que Dieu ait été chercher
Moise pour parler à Jean-Jacques Rousseau?

D'ailleurs nul n'est obligé, sous peine de damnation, de croire que Sparte ait existé; nul, pour en avoir douté, ne sera dévoré des flammes éternelles. Tont fait dont nous ne sommes pas les témoins n'est établi pour nous que sur des preuves morales, et toute preuve morales susceptible de plus et de moins. Crunaijeque la justice divine me précipite à jamas due l'enfer, uniquement pour n'avoir pas su maquer bien exactement le point où une telle preuv devient invincible?

S'il y a dans le monde une histoire attese c'est celle des vampires; rien n'y mappe procès - verbaux, certificats de notables. de chirurgiens, de curés, de magistrats; la prenjuridique est des plus completes. Avec cela, que est-ce qui croit aux vampires? Serons-nous los damnes pour n'y avoir pas cru (\*)?

Quelque attestés que soient, au gré mêmes l'incrédule Cicéron, plusieurs des produst raportes par Tite-Live, je les regarde commutant de fables, et sûrement je ne suis pass seul. Mon experience constante et celle de les hommes est plus forte en ceci que le teme gnage de quelques-uns. Si Sparte et Rome ontes des prodiges elles-mêmes, c'etoient des prodiges dans le genre moral; et, comme on s'abusere en Laponie de fixer à quatre pieds la statur naturelle de l'homme, on ne s'abuseroit par moins parmi nous de fixer la mesure des àme humaines sur celle des gens que l'on voit autou de soi.

Vous vous souviendrez, s'il vous plait, qu' je continue ici d'examiner vos raisonnemens et eux-mêmes, sans soutenir ceux que vous aux-

(\*) « Quoi : c'est dans notre dix-initième siècle qu'il y set « des samperes... et que le révérend pere don Augusta Ca-net... « impriné et réimpermé l'Histoire des l'especie 1731, 2 voi. in-12) avec l'approbation de la scorboire sur « Moreilly. » Ces vamperes etoient des morts qui sortieres aux « nuit de leurs consolères pour senir sucre le sang des visus « après quoi. Ils allaient se remettre dans leurs toures tes vi vans sucés magrissolent, palessolent, tombaient en communique de leurs constantes engraissolent premotent des uns leurs vermettles, étolent tont-i fait appetrisance C. étoit » les morts siems vermettles, étolent tont-i fait appetrisance C. étoit » les logne, en Moravie. en Autriche, en Lorraine, que les morts » lassolent cette bonne chère, etc.

Sans qu'il soit besoit de nommer Voltaire, tout tecteur se percevra bientôt que ce passage est de lui. Voyez micromanar philosophique, au mot l'ampures, mais pour être juste sussition Calinet, envers la sorboane ellemême et son Mercelly. I devoit rapparter la conclusion du prenuer : Que les vança eres dont un raconte des choices di extraordinaires, si decale les, revênies de toutes les formalités capables de les prenuer s' même juridiquement devant les tribunaux les plus exercis et les plus exacts, que foot cequ'on dit du trouble qu'ils on sent, de la mort qu'ils donnent... fout celu n'est qu'ils on ente de l'imagination frappée et fortement privame... Je demande des témons non presocupés, sans ferrar sans intérêt, et je suis persuadé qu'on n'en trouven au cun de cette sorte, « (Tome II. page 298.)

quez. Après ce mémoratif nécessaire je me permettrai sur votre manière d'argumenter encore une supposition.

Un habitant de la rue Saint-Jacques vient tenir ce discours à monsieur l'archevêque de Paris : a Monseigneur, je sais que vous ne croyez ni à la béatitude de saint Jean de Pàris, ni aux miracles qu'il a plu à Dieu d'operer en public sur sa tombe à la vue de la ville du monde la plus eclairee et la plus nombreuse; mais je crois devoir vous attester que je viens de voir ressusciter le saint en personne dans le lieu où ses us ont été déposes.

L'homme de la rue Saint-Jacques ajoute à cela le detail de toutes les circonstances qui peuveut frapper le spectateur d'un pareil fait. Je suis persuade qu'à l'ome de cette nouvelle, avant de vous expliquer sur la foi que vous y ajoutez, vous commencerez par interroger celui qui l'atteste, sur son élat, sur ses sentimens, sur son confesseur, sur d'autres articles semblables ; et lorsqu'à son air comme à ses discours vous aurez compris que c'est un pauvre ouvrier, et que, n'avant point à vous montrer de billet de confession, il vous confirmera dans l'opinion qu'il est janséniste, « Ah! ah! lui direz-vous d'un air railleur, vous êtes convulsionnaire, et vous » avez vu ressusciter saint Paris! cela n'est pas » fort étonnant : vous avez tant vu d'autres

Toujours dans ma supposition, sans doute il insistera: il vous dira qu'il n'a point vu seul le miracle; qu'il avoit deux ou trois personnes avec lui qui ont vu la même chose, et que d'autres à qui il l'a voulu raconter disent l'avoir aussi vu eux-mêmes. Là-dessus vous demanderez si tous ces témoins étoient jansénistes.

Oui, monseigneur, dira-t-il; mais n'importe,

· merveilles! >

ils sont en nombre suffisant, gens de bonnes

mœurs, de bon sens, et non récusables; la

preuve est complète et rien ne manque à

notre declaration pour constater la vérité du
 fait.

D'autres évêques moins charitables enverroient chercher un commissaire, et lui consigneroient le bon homme honoré de la vision glorieuse, pour en aller rendre grâce à Dieu aux Petites-Maisons. Pour vous, monseigneur, plus humain, mais non plus credule, après une

grave réprimande, vous vous contenterez de lui dire : « Je sais que deux ou trois témoins, hon-» nêtes gens et de bon sens, peuvent attester

la vie ou la mort d'un homme; mais je ne sais
pas encore combien il en faut pour constater

• la résurrection d'un janseniste. En attendant

o que je l'apprenne, allez, mon enfant, tàcher

» de fortifier votre cerveau creux. Je vous dis-

penso du jeune, et voilà de quoi vous faire
 de bon bouillon.

C'est à peu près, monseigneur, ce que vous diriez, et ce que diroit tout autre homme sage à votre place. D'où je conclus que, même selon vous, et selon tout autre homme sage, les preuves morales suffisantes pour constater les faits qui sont dans l'ordre des possibilités morales, ne suffisent plus pour constater des faits d'un antre ordre et purement surnaturels : sur quoi je vous laisse juger vous-même de la justesse de votre comparaison.

Voici pourtant la conclusion triomphante que vous en tirez contre moi : Son scepticisme n'est donc ict fondé que sur l'intérêt de son incredulité (1). Monseigneur, si jamais elle me procure un évêché de cent mille livres de rente, vous pourrez parler de l'intérêt de mon incredulité.

Continuons maintenant à vous transcrire, en prenant sculement la liberte de restituer, au besoin, les passages de mon livre que vous tronquez.

Qu'un homme, ajoute-t-it plus toin, vienne nous tenir ce langage: Mortels, je vous annonce les volontes du Très-flaut: reconnoissez à ma voix celui qui m'envoie. Fordonne au soleil de changer son cours, aux etoiles de former un autre arrangement, aux montagues de s'aplanir, aux flots de s'élever, à la terre de prendre un autre aspect: à ces merveilles, qui ne reconnoîtra pas a l'instant le maître de la nature? Qui ne croiroit, M. T. C. P., que celui qui s'exprime de la sorte ne demande qu'à voir des miracles pour être chrétien?

Bien plus que cela, monseigneur, poisque je n'ai pas même besoin de miracles pour être chretien.

Econtez toutefois ce qu'il ajoute : Resteenfin, dit-il, l'examen le plus important dans la doctrine annoncée; car, puisque ceux qui disent

que Dieu fait ici bas des miracles prétendent que le diable les imite quelquefois, avec les prodiges les micux constatés nous ne sommes pas plus avancés qu'auparavant; et, puisque les magiciens de Pharaon osoient, en présence même de Moise, faire les mêmes signes qu'il faisoit par l'ordre exprès de Dieu, pour-· quoi, dans son absence, n'eussent-ils pas, » aux mêmes titres, prétendu la même auto-· rité? Ainsi donc, après avoir prouvé la doc- trine par le miracle, il faut prouver le miracle par la doctrine, de peur de prendre l'œuvre du démon pour l'œuvre de Dieu (4). Que faire en pareil cas pour éviter le dialèle? Une seule · chose, revenir au raisonnement, et laisser là les miracles. Mieux cut valu n'y pas recou-

C'est dire: Qu'on me montre des miracles, et je croirai. Oui, monseigneur, c'est dire: Qu'on me montre des miracles et je croirai aux miracles. C'est dire, qu'on me montre des miracles, et je refuserai encore de croire. Oui, monseigneur, c'est dire, selon le précepte même de Moise (2): Qu'on me montre des miracles, et je refuserai encore de croire une doctrine absurde et déraisonnable qu'on voudroit étayer par eux. Je croirois plutôt à la magie que de reconnoître la voix de Dieu dans des leçons contre la raison.

J'ai dit que c'étoit là du bon sens le plus simple, qu'on n'obscurciroit qu'avec des distinctions tout au moins très-subtiles : c'est encore une de mes prédictions; en voici l'accomplissement.

Quand une doctrine est reconnue vraie, divine, fondée sur une révélation certaine, on s'en sert pour juger des miracles, c'est-à-dire pour rejeter les prétendus prodiges que des imposteurs voudroient opposer à cette doctrine. Quand il s'agit d'une doctrine nouvelle qu'on annonce comme émanée du sein de Dieu, les miracles sont produits en preuves; c'est-à-dire que celui qui prend la qualité d'envoyé du Très-Haut confirme su mission, sa prédication par des miracles, qui sont le témoignage même de la Divinité. Ainsi la doctrine et les miracles sont des argumens respectifs dont on fait usage

(1) Je suis force de confondre (c) la note avec le texte, à l'imutation de M. de Beaumont. Le lecteur pourra consulter l'un et l'autre dans le livre même. Voyez page 500 de ce volume.

selon les divers points de vue où l'on se plut dans l'étude et dans l'enseignement de la relgion. Il ne se trouve là ni abus du raisonnemen, ni sophisme ridicule, ni cercle vicieux (1).

Le lecteur en jugera; pour moi, je n'ajorterai pas un seul mot. J'ai quelquefois répond ci-devant avec mes passages; mais c'est avec le vôtre que je veux vous répondre ici.

Où est donc, M. T. C. F., la bonne foi philosophique dont se pare cet écrivain?

Monseigneur, je ne me suis jamais pique d'une bonne foi philosophique, car je n'en conois pas de telle : je n'ose même plus troparler de la bonne foi cbrétienne, depuis que les soi-disant chrétiens de nos jours trouven si mauvais qu'on ne supprime pas les objections qui les embarrassent. Mais, pour la bonne fu pure et simple, je demande laquelle de la mienne ou de la vôtre est la plus facile à trover ici.

Plus j'avance, plus les points à traiter de viennent intéressans. Il faut donc continue a vous transcrire. Je voudrois, dans des discusions de cette importance, ne pas omettre me de vos mots.

On croiroit qu'après les plus grands effort pour décréditer les témoignages humains qui st testent la révélation chrétienne, le même se teur y défère cependant de la manière la plus positive, la plus solennelle.

On auroit raison, sans doute, puisque r tiens pour révélée toute doctrine où je reconnois l'esprit de Dieu. Il faut seulement des l'amphibologie de votre phrase; car si le verle relatif y défère se rapporte à la révélation chrétienne, vous avez raison; mais s'il se moporte aux témoignages humains, vous are tort. Quoi qu'il en soit, je prends acte de votre témoignage contre ceux qui osent dir que je rejette toute révélation; comme si c'e toit rejeter une doctrine que de la reconnoitre sujette à des difficultés insolubles à l'esprit bemain; comme si c'étoit la rejeter que ne pa l'admettre sur le témoignage des homms. lorsqu'on a d'autres preuves équivalentes o supérieures qui dispensent de celle-là! Il 6 vrai que vous dites conditionnellement. () croiroit: mais on croiroit signifie on croil

e Deuléron., cap um.

<sup>(\*)</sup> Mandement, 5 xvi.

lorsque la raison d'exception pour ne pascroire se reduit à men, comme on verra ciaprès de la vôtre. Commençons par la preuve aftirmative.

Il faut, pour vous en emvaincre, M. T. C. F., et en même temps pour vous édifier, mettre sous cor yeux cet endroit de son ouvrage : « l'avoue · que la majeste des Écritures m'etonne : la sainteté de l'Évangile (h parle à mon cœur. · Voyez les livres des philosophes : avec toute · leur pompe, qu'ils sont petits près de celuila! Se peut-il qu'un livre a la fois si sublune et si simple soit l'ouvrage des hommes? Se · peut-il que celui dont il fait l'histoire ne soit qu'un homme bi-méme? Est-ce la · le ton d'un enthousiaste ou d'un ambitieux sectaire? Quelle douceur, quelle purete dans ses mœurs! quelle grace touchante dans ses instructions! quelle elevation dans ses maximes l'quelle profonde sagesse dans ses discours! quelle presence d'esprit! quelle hinesse et quelle justesse dans ses reponses! quel empire sur ses passions! On est l'homme, ou est le sage qui sait agir, souttrir et mourir sans forblesse et sans ostentation (2)? · Quand Platon peint son juste imaginaire cou-· vert de tout l'opprobre du crime et digne de tous les prix de la verta, il peint trait pour · trait Jesus-Christ ; la ressemblance est si frappante, que tous les peres l'ont sentie, et · qu'il a'est pas possible de s'y tromper. Quels prejugés, quel avenglement ne faut-il point · avoir pour oser comparer le fils de Sophra-» nisque au fils de Marie! Quelle distance de l'un à l'autre! Socrate mourant sans douleurs, · sans ignominie, soutint aisement jusqu'au bout son personnage; et, si cette facile · mort n'eat honore sa vie, on douteroit si So-· crate, avec tout son esprit, fut autre chose · qu'un sophiste. Il inventa, dit-on, la morale, · d'autres avant lui l'avoient mise en pratique; · il ne fit que dire ce qu'ils avoient fait; il ne · fit que mettre en lecons leurs exemples. · Aristule avoit été juste avant que Socrate ett dit ce que c'étoit que justice ; Leonidas eloit mort pour son pays avant que Socrate eut fait un devoir d'aimer la patrie : Sparte etoit sobre avant que Socrate cut lone la so-· brieté; avant qu'il cût defini la verty. Sparte · abondoit en bommes vertueux. Mais og Je- sus avoit-il pris parmi les siens cette morale. · elevee et pure dont fui seul à donné les le-· cons et l'exemple? Du sein du plus furieux · fanatisme la plus baute sagesse se fit enten-« dre, et la simplicité des plus heroiques ver- tus honora le plus vil de tous les peuples. La mort de Socrate philosophant tranquille-· ment avec ses amis est la plus douce qu'un · puisse désirer , celle de Jesus expirant dans · les tourmens, injurie, raille, maudit de tout \* un peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre. Socrate prenant la coupe em-· poisonnée benit celui qui la lui presente » et qui pleure. Jesus, au milien d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnes. · Out, si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jesus sont d'un Dieu Dirons-nous que l'histoire de l'Evangile est inventee à plassir\* Non , ce n'est pas ainsi qu'on invente; et les faits de Socrate; · dont personne ne doute, sont moins attestes que ceux de Jesus-Christ, Au fond, c'est reculer la difficulte sans la detruire. Il seroit plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord cussent fabrique ce livre, qu'il ne · l'est qu'un seul en au fourni le sujet, Jamais i des anteurs juifs n'eussent trouve ur ce ton m cette morale, et l'Evangde a des caracte- res de verite si grands, si frappans, si par-· faitement minitables, que l'inventeur en ser coit plus etonnant que le heros 🖰. 🔻

Il seroit difficile, M. T. C. F., de rendre un plusbelhommageal authenticitedel L'emple(1. Je vous sais gre, monseigneur, de cet aveu, c'est une ministre que vous avez de moins que assautres. Venonsmaintenant à la preuve negative quivous fait dire on exoireit, au heud'on croit.

<sup>🕩</sup> La nigligence avec l'iquelle M, de Bra im al die trainer f into latt face or deux changement dans mie ugae. It a mis lie majeste de t. E. elinie an fient fe la majeste des l'ertines. et il a mis fo a antele de l'herstoce au ceu de la saintele de Pranger on rest pass to contemp lago there is beginning man cest me fuee park it ben'nt isement

<sup>3.</sup> Je remples action rescentioner les facuties faites per 31 de negrorant from quarks late til cell sig a fall tel s part ice. dienses commercial dant is embruhe, mais jurie qui de defent de mote et de fraison affailaid le passage quairs il est trompté. of stant bare which may implicate to entire many some with to a or gum pared tide extens comme on favour de la entique di entique de le rétablic a misanciaque l'occurrigir em crocse

Cependant l'auteur ne la croit qu'en conséquence des têmoignages humains. Vous vous trompez, monseigneur; je la reconnois en consequence de l'Évangile et de la sublimite que j'y vois sans qu'on me l'atteste. Je n'ai pas besoin qu'on m'affirme qu'il y a un Evangile lorsque je le tiens. Ce sont toujours des hommes qui lui rapportent ce que d'autres hommes out rapporté. Et point du tout ; on ne me rapporte point que l'Évangile existe, je le vois de mes propres yeux; et quand tout l'univers me soutiendroit qu'il n'existe pas, je saurois trèsbien que tout l'univers ment ou se trompe, Que d'hommes entre Dieu et lui! Pas un seul. L'Évangile est la pièce qui décide, et cette pièce est entre mes mains. De quelque manière qu'elle y soit venue et quelque auteur qui l'ait écrite, j'y reconnois l'esprit divin, cela est immediat autant qu'il peut l'étre ; il n'y a point d'hommes entre cette preuve et moi; et, dans le sens où il v en auroit, l'historique de ce saint livre, de ses auteurs, du temps où il a ete composé, etc., rentre dans les discussions de critique où la preuve morale est admise. Telle est la reponse du vicaire savoyard.

Le voilà donc bien évidemment en contradiction avec lui-même; le voilà confondu par ses propres aveux. Je vous laisse jouir de toute ma confusion. Par quel étrange avenglement a-t-il donc pu ajouter: « Avec tout cela ce même « Évangile est plein de choses incroyables, « de choses qui répugnent à la raison, et qu'il « est impossible à tout homme seusé de con-« cevoir ni d'admettre. Que faire au milieu de » toutes ces contraductions? Étre toujours mo-» deste et circonspect, respecter en silence (1)

(\*) Pour que les hommes s'imposent ce respect et cestience. il faut que quelqu'un leur due une fois les rations d'en user anual. Celiar qui comport ces rations peut les dare, mais ceux qui constrent et n'en discut point, pourroient se faire. Parler au public aver franchise, avec fermete, est un deult commună tous les bommes, et même un devoir en toute chose unte : mais il n'est guero permis à un particulier d'en censurer publiquement un autre : c'est a attribuer une trop grande superiorité de vertus, de la ens. de lumieres. Louis pourquot je ne me suis jamais ingeré de créa pier ul réprimander personne. L'atdit à mon sie, le des ver tes dures, mais je n'en at dit à queun particulier; et s'il in est accivé d'altsquer et monimer quelques livres, je n'ai Jamais parlé des auteurs vivans qu'avec toute sorte de bienséance et a égards. Ou vair comment da me les cendent. Il me semble que tous ces messieurs qui se mettent si fiérement en avant pour menorques l'huminie, trenvent la begon meilleure a donner qu'a suiviece qu'on ne sauroit ni rejeter ni compredre, et s'humilier devant le grand fitte qu
seul sait la verité. Voilà le scepticisme avolontaire où je suis resté. Mais le urpicisme, M. T. G. F., peut-il donc être imlontaire, lorsqu'on refuse de se soumettre au
doctrine d'un livre qui ne sauroit être urant
par les hommes; lorsque ce livre porte de aractères de vérité si grands, si frappans, s
parfaitement inimitables, que l'inventeur en seroit plus étonnant que le héros? C'est bun se
qu'on peut dire que l'iniquité a menti contre
elle-même (1).

Monseigneur, vous me taxez d'iniquité sus sujet; vous m'imputez souvent des mensonges et vous n'en montrez aucun. Je m'impose ave vous une maxime contraire, et j'ai quelqueles lieu d'en user.

Le scepticisme du vicaire est involontaire pr la caison même qui vous fait nier qu'il le sot Sur les foibles autorites qu'on yeut donner à l'Evangile, il le rejetteroit par les raisons de duites auparavant, si l'esprit divin qui bulle dans la morale et dans la doctrine de ce lar ne lui rendoit toute la force qui manque au temoignage des hommes sur un tel point. Il admet donc ce livre sacre avec toutes les chors admirables qu'il renferme et que l'esprit bumain peut entendre; mais quant aux choses incrovables qu'il y trouve, lesquelles répuquent à sa raison, et qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir ni d'admeure, il les respecte en silence sans les comprendre ni les rejeler, a s'humilie devant le grand Etre qui seut sante rérité. Tel est son scepticisme ; et ce scepticisme est bien involontaire, puisqu'il est fondé sur des preuves invincibles de part et d'autre. qui forcent la raison de rester en suspens. Ce scepticisme est celui de tout chretien raisonnable et de bonne foi, qui ne veut savoir des choses du ciel que celles qu'il peut comprendre. celles qui importent a sa conduite, et qui rejette, avec l'Apôtre, les questions peu sensées. qui sont sans instruction, et qui n'engendrent que des combats (2).

D'abord vous me faites rejeter la révelation pour m'en tenir a la religion naturelle ; et premierement je u'ai point rejete la revelation. Ensuite vous m'accusez de ne pas admettre même la religion naturelle, ou du moins de n'en pas reconnoître la nécessité; et votre unique preuve est dans le passage suivant que vous rapportez : « Si je me trompe, c'est de bonne · foi; cela suffit (1) pour que mon erreur ne · me soit pas imputee a crime : quand vous · vous tromperiez de même, il y auroit peu · de mal à cela. · C'est-à-dire, continuez-vous, que, sclon lui, il suffit de se persuader qu'on est en possession de la rérité; que cette persuasion, fut-elle accompagnée des plus monstruenses creeurs, ne peut jamais être un sujet de reproche : au'on doit toujours regarder comme un homme sage et religieux celui qui, adoptant les erreurs même de l'athéisme, dira qu'il est de bonne foi. Or, n'est-ce pas là ouvrir la porte à toutes les superstitions, à tous les systèmes fanatiques, à tous les délires de l'esprit humain (2)?

Pour vous, monseigneur, vous ne pourrez pas dire ici comme le vicaire. Si je me trompe, c'est de bonne foi, car c'est bien evidemment à dessein qu'il vous plait de prendre le change et de le donner à vos lecteurs : c'est ce que je m'engage à prouver sans réplique, et je m'y engage aussi d'avance afin que vous y regardiez de plus près.

La Profession du vicaire savoyard est composee de deux parties : la premiere, qui est la plus grande, la plus importante, la plus remplie de verites frappantes et neuves, est destinee à combattre le moderne materialisme, a etablir l'existence de Dieu et la religion naturelle avec toute la force dont l'auteur est capable. De celle-la ni vous ni les prêtres n'en parlex point, parce qu'elle vous est fort indifferente, et qu'au fond la cause de Dieu ne vous touche guere, pourva que celle du clergé soit en sùrete.

La seconde, beaucoup plus courte, moins réguliere, moins approfondie, propose des doutes et des difficultés sur les révelations en general, donnant pourtant à la nôtre sa véritable certitude dans la pureté, la sainteté de sa doctrine, et dans la sublimite toute divine de celui qui en fut l'auteur. L'objet de cette seconde partie est de rendre chacun plus reserve En eftet, cette premiere partie, qui contient ce qui est vraiment essentiel à la religion, est decisive et dogmatique. L'auteur ne balance pas, n'hésite pas; sa conscience et sa raison le determinent d'une maniere invincible; il croit, il affirme, il est fortement persuadé.

Il commence l'autre, au contraire, par déclarer que l'examen qui lui reste à saire est bien différent; qu'il n'y voit qu'embarras, mystère, obscurité; qu'il n'y porte qu'incertitude et défiance; qu'il n'y faut donner à ses discours que l'autorité de la raison; qu'il ignore lui-même s'il est dans l'erreur, et que toutes ses affirmations ne sont ici que des raisons de douter (\*). Il propose donc ses objections, ses difficultés, ses dontes. Il propose aussi ses grandes et fortes. raisons de croire; et de toute cette discussion résulte la certitude des dogmes essentiels et un scepticisme respectueux sur les autres. A la fin de cette seconde partie il insiste de nouveau sur la circonspection nécessaire en l'écoutant. Si l'étois plus sur de moi, j'aurois, dit-il, pris un ton dogmatique et décisif; mais je suis homme, ignorant, sujet à l'erreur : que pouvoisje faire? Je vous ai ouvert mon ewur sans reserve ; ce que je tiens pour sûr, je vous l'ai donné paur tel, je vous ai donné mes doutes pour des doutes, mes opinions pour des opinions; je vous ai dit mes raisons de douter et de croire. Maintenant c'est à vous de juger (").

Lors donc que, dans le même écrit, l'auteur dit, si je me trompe, c'est de bonne foi, cela suffit pour que mon erreur ne me soit pas imputée à crime, je demande a tout lecteur qui a le sens commun et quelque sincerite, si

dans sa religion à taxer les autres de mativaise foi dans la teur, et de montrer que les preuves de charune ne sont pas tellement démonstratives à tous les yeux, qu'il faille traiter en coupables ceux qui n'y voient pas la même clarte que nous. Cette seconde partie, ecrite avec toute la modestie, avec tout le respect convenable, est la seule qui ait attiré votre attention et celle des magistrats. Vous n'avez eu que des bûchers et des injures pour réfuter mes raisonnemens. Vous avez vu le mal dans le doute de ce qui est douteux; vous n'avez point vu le bien dans la preuve de ce qui est vrai.

<sup>(\*)</sup> M. de Beaumont a mb : Cela me suffit.

<sup>(\*</sup> Mandement, 5 3914.

<sup>.&</sup>quot; Emile, page 587 de ce volume.

c'est sur la première ou sur la seconde partie que peut tomber ce soapean d'être dans l'erreur; sur celle ou l'auteur affirme ou sur celle ou it balance; si ce soupean marque la crainte de croire en Dien mal à propos, ou celle d'avoir à tort des doutes sur la révelation. Vous avez pris le premièr parti contre toute raison et dans le seul desir de me rendre criminel; je vous défie d'en douner aucun autre motif. Monseigneur, où sont, je ne dis pas l'équité, la charite chretienne, mais le bou seus et l'humanité?

Quand your auriez pu your tromper sur l'objet de la crainte du vicaire, le texte seul que vous rapportez vous côt désabusé malgré vous ; car, lor-qu'il dit, cela suffit pour que mon erreus ne me soit pas imputée à crime, il reconnoit qu'une pareille erreur pontroit être un crane, et que ce crime lai pourroit etre imputé s'il ne procédoit pas de bonne foi. Mais quand il n'y auroit point de Dieu, où seroit le crime de croire qu'il y en a un? Et quand ce seroit un crime, qui est-ce qui le pourroit imputer? La crainte d'etre dans l'erreur ne peut donc ici tomber sur la religion naturelle, et le discours du vicaire servit un vrai galimatias dans le sens que vous lui pretez. Il est donc impossible de deduire du passage que vous rapportez que je n'admets pas la religion naturelle, on que je n'en reconnois pas la nécessité : il est encore impossible d'en deduce qu'on doite toujours, ce sont vos termes, regarder comme un homme sage et religieux celui qui, adoptant les erreurs de l'athéisme, dira qu'il est de bonne foi , et il est même impossible que vous avez ero cette déduction légitime. Si cela n'est pas demontré, rien ne sauroit jamais l'être, ou il faut que je sois un insense.

Pour montrer qu'on ne peut s'autoriser d'une mission divine pour debiter des absurdités, le vicaire met aux prises un inspire, qu'il vous plait d'appeler chretieu, et un raisonneur qu'il vous plait d'appeler méredule, et il les lait disputer chacun dans leur langage, qu'il desapprouve, et qui, tres-sûrement, n'est ni le sien ni le mien. La-dessus vous me taxez d'une mangue maneraise foi d', et vous prouvez cela par l'ineptie des discours du premier. Mais si ces

discours sont ineptes, à quoi donc le recenoissez-vous pour chrétien? et si le rassaure ne réfute que des inepties, quel droit avez-sus de le taxer d'incrédulite? S'ensuit-il des nepties que debite un inspire que ce soit un esthelique, et de celles que refute un rassaures que ce soit un mécreant? Vous auriez bien pomonseigneur, vous dispenser de vous reconoître à un langage si plem de bile et de de raison; car vous n'aviez pas encore donne votroandement.

Si la raison et la révélation étoient oppour l'une à l'autre, il est constant, dites-vous, que l'une à l'autre, il est constant, dites-vous, que l'inne arcoit en contradiction avec lui-même ! Voila un grand aven que vous nous faites le car il est sûr que Dieu ne se controdit pom Vans dites, d'impies, que les dogmes que nouvegardons comme rerélés combattent les reroitemelles; mais il ne suffit pas de le dire : Les conviens; téchons de fave plus.

Je suis sûr que vous pressentez d'avance or j'en vais venir. On voit que vous passez sur et article des mysteres comme sur des charber ardens, vous osez a peine y poser le pied. Vous me forcez pourtant a vous arreter un moment dans cette situation doulourcuse : j'aneai la deeretion de rendre ce moment le plus court quil se pourra.

Vous conviendrez bien, je pense, qu'une o ces vérites éternelles qui servent d'elemens a la raison, est que la partié est moindre que l'tout; et c'est pour avoir aforme le contrar que l'inspire veus paroît tenir un discour plez d'ineptie. Or, selon votre doctrine de la transubstantiation, lorsque Jesus fit la derner cene avec ses disciples, et qu'ayant rompe le pain il donna son corps a chacun d'envil est clair qu'il tint son corps entier dats sa main, et, s'il mangea lui-même du pair consacre, comme il put le faire, il mit sa tet dans sa bouche.

Voila donc bien clairement, bien précisement, la partie plus grande que le tout, et le contenant mondre que le contena. Que dites vous a cela, monseigneur? Pour mot, je ne vois que M, le chevalier de Causans qui puisse vous tirer d'affaire (\*).

or Manifestors Co. Ct.

<sup>2</sup> to Mindean de causins chesafter d'Alabert (1964), distinges a lancommenneun al du des finiteires services services

Je sais bien que vous avez encore la ressource de saint Augustin ; mais é'est la même. Apres avoir entasse sur la Trinité force discours inmtelligibles, if convient qu'ils a'ont aucun sens; mans, dat nanvement or pere de l'Eglese, on s'exprime ainsi, non pour dire quelque chose, mais pour ne pas rester muet 1).

Tout bien considere, je crois, monseigneur, que le parti le plus súr que vous avez a prendre sur cetarticle et sur beancomp d'autres, est celui que vons avez pris avec M. de Montazet, et par la même raison 🔧.

La manvaise for de l'anteur d'Emile n'est pas moins révoltante dans le langage qu'il fait tenir à un catholique pretendu 2 ; « Nos ca-· thologues, hij fait-il dire, font grand bruit de l'autorité de l'Eglise : mais que gagnentils a cela, s'il leur taut un aussi grand ap- parcil de preuves pour cette autorité qu'aix autres sectes pour etablic directement leur doctrine? L'Eglise dende que l'Eglise a droit de déculer. Ne voda-t-il pas une autorite inen prouvée? . Qui ne croiroit, M. T. C. F., a cutendre cet imposteur, que l'autorite de l'Estise n'est proutee que par ses propres decisions, et qu'elle provide amsi; le decule que je suis infaithble, donc je le surs! Imputation calonnucuse, M. T. C. F. Voila, monseigneur, ce que vous assurez ; il nous reste à voir vos preuves. En attendant, oseriez-vous bien affirmer que les théologiens atholiques n'ont jamais etabli l'autorite de l'Eglise par l'autorité de l'Église, ut in se virtunliter reflexam? S'als l'out fait je ne les charge done pas d'une inquitation calomnicuse.

(2. Lo constitution du christianisme, l'esprit

de l'Evanque, les erreurs mêmes et la foiblesse de l'esprit humain, tendent a démonteer que l'Entire etablie par Jesus-Christ est une Église infaillible. Monseigneur, vous commences par nous payer la de mots qui ne nous donnent pas le change. Les discours vagues ne font jamais preuve, et foutes ces choses qui tendeut à démontrer ne demontrent rien. Allons donc tout d'un coup au corps de la démonstration : le

Nous assurons que comme co divin législateur a toujours enseigne la vérite, son Eglise l'enscique aussi toujours (1).

Mais qui étes-vous, yous qui nous assurez cela pour toute preuve9 Ne seriez-vous point l'Eglise ou ses chels? A vos manières d'argumenter yous paroissez compter beaucoup sur l'assistance du Saint-Esprit. Que dites-vous donc, et qu'a dit l'imposteur? De grace, vovez cela vousmême, car je n'ai pas le courage d'alter jusqu'an

Je dois pourtant remarquer que toute la force de l'objection que vous attaquez si hien consiste dans cette phrase que vous avez en som de supprimer a la fin du passage dont il s'agit : Sortez de la vous rentrez dans toutes nos disentsions (').

En effet, quel est ici le raisonnement du vicaire? Pour choisir entre les religions diverses, il faut, dit-il, de deux choses l'une, ou entendre les preuves de chaque secte et les comparer, ou s'en rapporter a l'autorité de ceux qui nous instruisent. Or le premier moven suppose des connoissances que peu d'hommes sont en etat d'acquerir; et la second justifie la croyance de chacun dans quelque religion qu'il naisse. Il cite en exemple la religion catholique, ou l'on donne pour loi l'autorite de Illighse, et il etablit la-dessis ce seconal dilemme : Ou c'est l'Eglise qui s'attribue a elle-même cette autorite, et qui dit Je decide que je suis infadhble, donc je le suis, et alors elle tombe dans le sophisme appelé cerule vicieux : ou elle prouve qu'elle a reçu cette au orite de Dieu , et alors il lin fant un aussi grand appareil de preuves pour montrer qu'en effet elle a reçu cette autorite, qu'aux autres

min ment l'effiche des reclientatifs nec il excons personale perli aunt trouve la gen en immite errele bel bate te de enperten tradeficer than it permandence is may appet just as qualityingo in pecha or morter to triber all dipole alex controllers is a de fence prossite dos sectors, and records out one explain, less that are to profit or a respectively of d yeotempres sanch tel quot de diere, mantagresse, du el tarreter par ordre mand el despara sectios une

per to the Martine Commission of Lynn area of all a care to compared at a section of the section prime a best of feet or consents to be classed to compare repaid to the contract of the G.P.

to throdemont is assist that embod manifesters by days le Mariete mornt in co

<sup>,</sup> then I so the second terms

sectes pour établir directement leur doctrine. Il n'y a donc rien à gagner pour la facilité de l'instruction, et le peuple n'est pas plus en état d'examiner les preuves de l'autorité de l'Eglise chez les catholiques, que la verité de la doctrine chez les protestans. Comment donc se determinera-t-il d'une manière raisonnable autrement que par l'autorite de ceux qui l'instruisent? Mais alors le Turc se déterminera de même. En quoi le Turc est-il plus coupable que nous? Voilà, monseigneur, le raisonnement auquel vous n'avez pas répondu, et auguel je doute qu'on puisse répondre ('). Votre franchise épiscopale se tire d'attaire en tronquant le passage de l'auteur de mauvaise foi.

Grace au ciel, j'ai fini cette ennuyeuse tâche. J'ai suivi pied à pied vos raisons, vos citations, vos censures, et j'ai fait voir qu'autant de fois que vous avez attaque mon livre, autant de fois vous avez en tort. Il reste le seul article du gouvernement, dont je veux bien vous faire grace, très-sur que quand celui qui gémit sur les misères du peuple, et qui les éprouve, est acrusé par vous d'empoisonner les sources de la felicite publique, il n'y a point de lecteur qui ne sente ce que vaut un pareil discours. Si le traité du Contrat social n'existoit pas, et qu'il fallût prouver de nouveau les grandes vérités que j'y developpe, les complimens que vous faites à mes depens aux puissances seroient un des faits que je citerois en preuve. et le sort de l'auteur en seroit un autre encore plus frappant. Il ne me reste plus rien à dire à cet égard; mon seul exemple a tout dit, et la passion de l'interêt particulier ne doit point souiller les vérités utiles. C'est le décret contre ma personne, c'est mon livre brûlé par le bourreau, que je transmets à la postérité

(\*) C'est ici une de ces objections terribles auxquelles ceux qui m'altaquent se gardent bien de troicher. Il n y a rien de si commode que de répondre avec des injurés et de saintes déclamations; on élude abément tout ce qui embarrasse. Aussi faut-il avonce que se chamaillant entre ens les théologiens ont bien des reasources qui beur manquent «16-4 vis des ignorans « et auxquelles il faut alors aupptéer comme ils genvent. Ils se payent receproquement de mille suppositions scatuites, qu'on u occ récuser qu'and on u'a rien de milles à donner autmime. Felle est let l'invention de je ne san quoille foi lutuse, qu'un abbigont Dieu-pour les tirer d'affaire, de transmettre du père à l'enfant. Mans ils réservent ce parien pour dispoter avec les donteurs; «ils sen rervolont avec nois autres profunes, dis autoucul peur qu'on me se moquél d'en.

pour pièces justificatives : mes sentimen va moins bien établis par mes écrits que par ne malheurs.

Je viens, monseigneur, de discuter tout a que vous alléguez contre mon livre. Je na palaissé passer une de vos propositions sans camen : j'ni fait voir que vous n'avez raison du aucun point ; et je n'ai pas peur qu'ou retemes preuves ; elles sont au-dessus de toutere plique où règne le sens commun.

Cependant, quand j'aurois eu tort en quiques endroits, quand j'aurois eu toujours un quelle indulgence ne méritoit point un livres l'on sent partout, même dans les crieur même dans le mal qui peut y être, le sporamour du bien et le zele de la verite; un lor où l'auteur, si peu affirmatif, si peu derisi. avertit si souvent ses lecteurs de se defier de ses idées, de peser ses preuves, de pe les donner que l'autorité de la raison : un livre que ne respire que paix, douceur, patience, anor de l'ordre, obeissance aux lois en toute chose. et même en matière de religion; un livre ente où la cause de la Divmite est si bien defendur. l'utilite de la religion si bien établic, ou les mœurs sont si respectées, où l'arme du rabrale est si bien ôtee au vice, où la mechancete est peinte si peu seusce, et la vertu si aimable? Eh! quand il n'y auroit pas un mot de verité dans cet ouvrage, on en devroit honores et cherir les réveries comme les chimeres les plus douces qui puissent flatter et nourre le cœur d'un homme de bien. Oui, je ne crans point de le dire, s'il existoit en Europe un sul gouvernement vraiment eclairé, un gouvernement dont les vues fussent vraiment unles el saines, il cut rendu des houneurs publics i l'auteur d'Émile, il lui cut clevé des statues!"). Je connoissois trop les hommes pour attendre d'eux de la reconnoissance; je ne les connoissois pas assez, je l'avoue, pour en attendre ce qu'ils out fait.

(9 On a reproché ce such à Jean-Jacques; ce métait cependant point l'expression de l'orguest, mais beur le crist- la vertu tudiquée. Socrate, le plus in aleste des hommes, candanue par les Athèmens, mais à qui on laissoit le chota de la peure qu'il avoi meritée. Je un condomne, disil, a cter maners le reale de mes jours deus le l'églance aux depens de la requibitque.

terf virole est de A. Arinera dans tredition de entrepol, es le trait que configurate de Socrate en tire de existent, spotogre de Socrate est tire de existent.

près avoir prouvé que vous avez mal raid dans vos censures, il me reste à prouver vous m'avez mal calomnié dans vos inju-Mais, puisque vous ne m'injuriez qu'en à des torts que vous m'imputez dans mon , montrer que mes prétendus torts ne sont les vôtres, n'est-ce pas dire assez que les res qui les suivent ne doivent pas être pour ? Vous chargez mon ouvrage des épithètes plus odieuses, et moi, je suis un homme ninable, un téméraire, un impie, un impur. Charite chrétienne, que vous avez frange langage dans la bouche des minisde Jesus-Christ!

ais vous qui m'osez reprocher des blasnes, que faites-vous quand vous prenez les res pour complices des propos offensans vous plait de tenir sur mon compte? A entendre, on croiroit que saint Paul m'a l'honneur de souger a moi, et de predire senue comme celle de l'antechrist. Et comt l'a-t-il predite, je vous prie? Le voici : le debut de votre mandement.

tint l'aul a prédit, M. T. C. F., qu'il vient des jours périlleux où il y auroit des gens teurs d'eux-mêmes, fiers, superbes, blasnateurs, impies, calomniateurs, enflés d'orl, amateurs de voluptés plutôt que de Dieu; hommes d'un esprit corrompu, et pervertis ; la foi (1).

e ne conteste assurément pas que cette préon de saint Paul ne soit très-bien accom-; mais s'il eût prédit au contraire qu'il droit un temps où l'on ne verroit point de gens-là, j'aurois été, je l'avoue, beaucoup frappé de la prediction, et surtout de complissement.

l'après une prophétie si bien appliquée, avez la bonte de faire de moi un portrait si lequel la gravité épiscopale s'égaie à des thèses, et où je me trouve un personnage plaisant. Cet endroit, monseigneur, m'a a le plus joli morceau de votre mandement; se sauroit faire une satire plus agréable, ni surr un homme avec plus d'esprit.

u sein de l'erreur (il est vrai que j'ai passé jeunesse dans votre Église) il s'est élevé s fort haut) un homme plein du langage de

la philosophie (comment prendrois-je un lazgage que je n'entends point?) saus être véritablement philosophe (oh! d'accord, je n'aspirai jamais à ce titre, auquel je reconnois n'avoir aucun droit, et je n'y renonce assurement pas par modestie); esprit doné d'une multitude de connoissances (i'ni appris à ignorer des multitudes de choses que je croyois savoir) qui ne l'ont par éclairé (elles m'ont appris à ne pas penser l'être), et qui ont répandu des ténèbres dans les autres esprits (les ténebres de l'ignorance valent mieux que la fausse lumière de l'erreur ); caractère livré aux paradoxes d'opinions et de conduite (y a-t-il beaucoup à perdre à ne pas agir et penser comme tout le monde?), alliant la simplicité des mœurs avec le faste des pensées (la simplicité des mœurs elève l'âme; quant au faste de mes pensées, je ne sais ce que c'est), le sèle des maximes antiques avec la sureur d'établir des nouveautés ( rien de plus nouveau pour nous que des maximes antiques; il n'y a point à cela d'alliage, et je n'y ai point mis de fureur), l'obscurité de la retraite avec le désir d'être connu de tout le monde (monseigneur, vous voilà comme les faiseurs de romans, qui devinent tout ce que leur héros a dit et pensé dans sa chambre. Si c'est ce désir qui m'a mis la plume à la main, expliquez comment il m'est venu si tard, ou pourquoi j'ai tardé si long-temps à le satisfaire). On l'a vu invectiver contre les sciences qu'il cultivoit (cela prouve que je n'imite pas vos gens de lettres, et que dans mes écrits l'intérêt de la verite marche avant le mien), préconiser l'excellence de l'Évangile (toujours et avec le plus grand zele) dont il détruisoit les doques ( non , mais j'en prechois la charité, hien détruite par les prêtres), pendre la beauté des vertus qu'il éteignoit dans l'ame de ses lecteurs. (Ames honnétes, est-il vrai que l'éteins en vous l'amour des vertus?)

Il s'est fait le précepteur du genre humain pour le tromper, le moniteur public pour égarer tout le monde, l'oracle du siècle pour acherer de le perdre (je viens d'examiner comment vous avez prouvé tout cela). Dans un ouvrage aur l'inegalité des conditions (pourquoi des conditions? ce n'est là ni mon sujet ni mon titre), il avoit rabaissé l'homme jusqu'au rang des bêtes (lequel de nous deux l'elève ou Va796 LETTRE

baisse, dans l'alternative d'être hête ou méchant?) Dans une autre production plus recente it avoit insuné le pouson de la volupte (ch.!) que ne puis-je aux horreurs de la debauche substituer le charme de la volupté! Mais rassurez-vous, monseigneur; vos prêtres sont a l'epreuve de l'Heloise, ils ont pour préservatif l'Aloisia). Dans celui-ce, il s'empare des premiers momens de l'homme afin d'établir l'empare de l'irreligion (cette imputation a dejà été examinée).

Voila, monseigneur, comment vous me traitez, et bien plus cruellement encore, moi que vous ne connoissez point, et que vous ne jugez que sur des oui-dire. Est-ce donc là la morale de cet Evangile dont vous vous portez pour le défenseur? Accordons que vous voulez préserver votre troupeau du poison de mon livre : pourquoi des personnalités contre l'auteur? J'ignore quel effet vous attendez d'une conduite si peu chrétienne ; mais je sais que defendre sa religion par de telles armes, c'est la rendre fort suspecte aux gens de bien.

Cependant c'est moi que vous appelez téméraire. En! comment ai-je mérité ce nom, en ne proposant que des noutes, et même avec tant de réserve; en n'avançant que des raisons, et même avec tant de respect; en n'attaquant personne, en ne nommant personne? Et vous, monseigneur, comment osez-vous traiter ainsi celui dont vous parlez avec si peu de justice et de bienséance, avec si peu d'egard, avec tant de legereté?

Vous me traitez d'impie? et de quelle impiété pouvez-vous m'accuser, moi qui jamais n'ai parlé de l'Etre suprême que pour lui rendre la gloire. qui lai est due, ni da prochain que pour porter tout le monde à l'aimer? Les impies sont ceux qui profanent indignement la cause de Dieu en la faisant servic aux passions des hommes. Les impies sont ceux qui, s'osant porter pour interpretes de la Divinite, pour arbitres entre elle et les hommes, exigent pour eux-mêmes les honneurs qui lui sont dus. Les impies sont ceux qui s'arrogent le droit d'exercer le pouvoir de Dieu sur la terre et veulent ouvrir et fermer le ciel a feur gré. Les impies sont ceux qui font lire des libelles dans les eglises. A cette idée horrible tout mon sang s'allume, et des larmes d'indignation coulent de mes yeux. Prêtres du Dieu de paix, vous lui rendrez comptempa n'en doutez pas, de l'usage que vous usez les de sa maison.

Vous me traitez d'imposteur? et pompo'
Dans votre manière de penser, j'erre; mans
est mon imposture? Raisonner et se trompe
est-ce en imposte? Un sophiste même qu
trompe saus se tromper n'est pas un impostes
encore, tant qu'il se borne à l'antorite des
raison, quoiqu'il en abuse. Un imposteur us
être ern sur sa parole, il veut lui-même farautorité. Un imposteur est un fourbe qui us
en imposer aux autres pour son profit; et u
est, je vous prie, mon profit dans cette affare
Les imposteurs sont, selon Ulpien, ceux qu
font des prestiges, des imprécations, des eurcismes : or, assurement je n'ai jamais ron fade tout cela.

Que vous discourez à votre aise, vous autre hommes constitues en dignité! Ne reconnossant de droits que les vôtres, ni de lois que celes que vous imposez, loin de vous faire unde voir d'être justes, vous ne vous crovez pas mem obliges d'etre humains. Vous accablez heremes le foible sans répondre de vos iniquités a personne : les outrages ne vous coûtent pas plus que les violences; sur les moindres convenants d'intérêt ou d'état, vous nous balayez devast vous comme la poussière. Les uns décretent d brûlent, les autres diffament et deshonorent. sans droit, sans raison, sans mépris, mêne sans colère, uniquement parce que cela les rrange et que l'infortuné se trouve sur leur chemin. Quand yous nous insultez impunement, d ne nous est pas même permis de nous plaindre. et si nous montrons notre innocence et vos torts. on nous accuse encore de vous manquer de respect.

Monseigneur, vous m'avez insulté publiquement : je viens de prouver que vous m'avez calomnie. Si vous étiez un particulier comme moi, que je pusse vous citer devant un tribunal équitable, et que nous y comparussions tous deux, moi avec mon livre, et vous avec votre mandement, vous y seriez certainement déclaré coupable, et condamne a me faire une réparation aussi publique que l'offense l'a ete. Mais vous tenez un rang ou l'onest dispensé d'être juste; et je ne suis rien. Cependant vous, qui professez l'Evangile, vous, pre-

## A M. DE BEAUMONT.

lat fait pour apprendre aux autres leur devoir, vous savez le vôtre en pareil cas. Pour moi, j'ai fait le mien, je n'ai plus rien à vous dire et je une tais,

Daignez, monseigneur, agréer mon profond respect.

J. J. ROUSSBAU (\*).

44

• Motiers , le #5 novembre 1762.

(\*) Cette lettre de Jean-Jacques à M. de Beaumont fot pour

ce dernier la manue d'Herchie; et ceiui qui avoit re rois et aux parlemena du attéré du coup qu'il avoit it ment provoqué. Ausit j'ai remarqué que M. de Be qui parloit volotiers de Voltaire et de ses ouvrages, même les plus beaux vers de la Henriade, ne parle de Rousseau, ou, s'il en disoit quelques mots, c'é faire l'éloge de son caractère et de ses vertus, et par c avec son rival de gloire.... Son âme droite. Ierme, bit et vertueuse avoit senti le mérite du sage de Genève du respect pour sa panvreté voloutaire, son génie et fol.

(Note de M. Brimrd , dans l'édition de

FIN DU SECOND VOLUME.

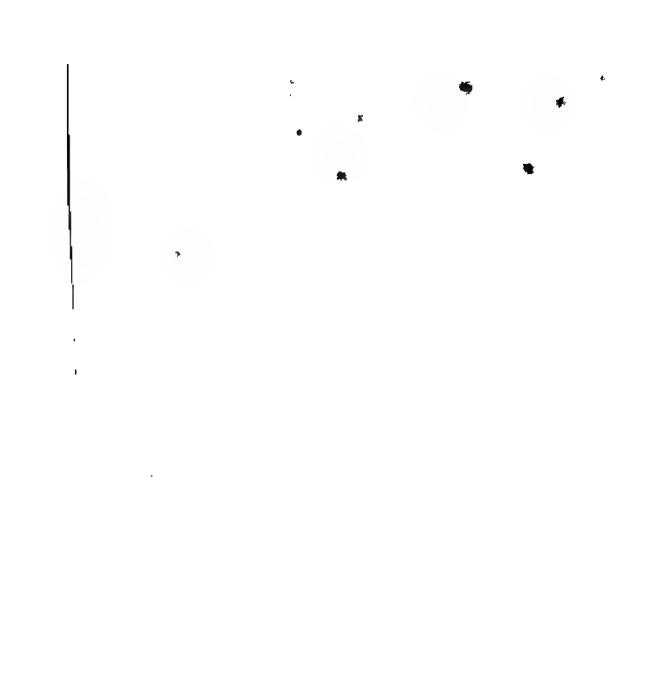

## TABLE DES MATIÈRES

\*CONTENUES DANS CE VOLUME,

| 15                                                                                                    |         |                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| LA NOUVELLE HÉLOISE (°).                                                                              | Palier. | LETTRE VI. DE JULIE A CLAIRE.                                              | Page 4 |
| Préface                                                                                               | 3       | Julie presse le retour de Claire , sa comine , au-                         | ***    |
| SECONDE PRÉPACE.                                                                                      | 4       | près d'elle, et lut fait entrevoir qu'elle aime.                           |        |
|                                                                                                       |         |                                                                            |        |
| PREMIÈRE PARTIE.                                                                                      |         | LETTBE VII. RÉPONSE                                                        | 20     |
| LETTRE PREMIÈRE, A JULIE.                                                                             | 13      | Alarmes de Claire sur l'état du cerur de sa con-                           |        |
| Son maltre d'études, devenu amoureux d'elle,                                                          |         | sine, à qui elle sunonce sou retour prochata.                              |        |
| lui témoigne les sentimens les plus tendres ; il                                                      |         | LETTRE VIII, A JUNE                                                        | 21     |
| Jui reproche le tou de rérémonie en particulier.                                                      |         | Sou amont lui reproche la santé el la tranquillité                         |        |
| et le ton familier devant tout le monde.                                                              |         | qu'elle a reconvece, les précautions qu'elle                               |        |
| LPTTRE II, A JULIP                                                                                    | 45      | prend contre lui , et ne vent plus refuser de la                           |        |
| L'innocente familiarité de Julie devant tont le                                                       |         | fortune les occasions que Julie n'aura pu lui                              |        |
| monde, avec son maître d'études, retranchée.                                                          |         | ôler.                                                                      |        |
| Plaintes de celui-ci à cel égard.                                                                     |         | I name IV as force                                                         |        |
| LETTER III, A JULIE                                                                                   | 16      | LETTRE IX, DE JULIE.                                                       | 22     |
| Son amont s'aperçoit du trouble qu'il lui cause,                                                      |         | Elle se plaint des torts de son amant, lui explique                        |        |
| et veut s'éloigner pour toujours.                                                                     |         | la cause de ses premières alarmes, et celle de                             |        |
| PREMIER BILLET DE JULIE.                                                                              | ibid.   | l'état présent de son cour ; l'invite à s'en tenir                         |        |
| Elte permet a son amant de rester, et de quel                                                         | IDIO.   | au plasir délicieux d'armer purement. Ses pres-<br>sentimens sur l'avenir. |        |
| ton.                                                                                                  |         | acorditions and a scent.                                                   |        |
|                                                                                                       | 26.1.6  | LETTRE X, A JULIE                                                          | 24     |
| REPONSE                                                                                               | ibld.   | Empression que la belle âme de Julie fait sur son                          |        |
| L'amant persiste à vouloir partir.                                                                    |         | ament. Contradictions qu'il éprouve dans les                               |        |
| SECOND BILLET DE JULIE                                                                                | 17      | sentimens qu'elle lui uspire.                                              |        |
| Elle insiate sur ce que son amant ne parte point.                                                     |         | LPTTRF XI. DE JULIE                                                        | 25     |
| RÉPONSE                                                                                               | ibid.   | Renouvellement de tendresse pour son amant,                                | 4.7    |
| Desespoir de l'amant.                                                                                 |         | et en même temps d'attachement à son devoir.                               |        |
| TROISIÈME BILLET DE JULIE                                                                             | Md.     | Elle lui représente combien il est important                               |        |
| Ses alarmes sur les jours de son amant. Elle lui                                                      |         | pour tous deux qu'il s'en remette a elle du soin                           |        |
| ordonar d'attendre.                                                                                   |         | de leur deute commun.                                                      |        |
| LETTRE IV. DE JULIE.                                                                                  | ibid.   | Y Will a face on                                                           |        |
| Aveu de sa flamme. Ses remords. Elle conjuro                                                          | 1       | Lettre XII. a Julie                                                        | 26     |
| son amant d'user de générosité à son égard.                                                           |         | Nouveau plan d'études qu'il lui propuse, et                                |        |
| LETTRE V. A JULIE                                                                                     | 18      | qui amène plusieurs observations critiques.                                |        |
| Transports de son amant. Ses protestations du                                                         | 10      |                                                                            |        |
| respect le plus inviolable.                                                                           |         | LETTRE XIII, DE JULIE                                                      | 28     |
| stabile to him in tolume.                                                                             |         | Satisfaite de la purcté des sentimens de son                               |        |
| (*) La Table et les sommoires qui en font partie ne se                                                | e tran- | amant, elle lui temoigne qu'elle ne désespère                              |        |
| vent point dans les deux premières éditions d'Amsterdan                                               |         | pas de pouvoir le rendre henreux un jour : lui                             |        |
| Parte, 4761. Tout nous porte même à croire que ces somi                                               |         | annonce le retour de son père, et le prévient                              |        |
| ne sont point de Nousseau , et un passage de l'unvrage c                                              |         | sur une surprise qu'elle reut lui faire dans un                            |        |
| squix (De mes rapports avec J. J. Rousteau. p. 80 s confirmer cette opinion. Cependant comme ces some |         | bosquet.                                                                   |        |
| sont utiles et faits avec sonn, et que tous les Editeurs de                                           |         | LETTRE XIV. A JULIE                                                        | 29     |
| vice completes les unt adoptés , c'étoit pour nous un des                                             |         | Erat violent de l'amant de Julie. Effet d'on bai-                          |        |
|                                                                                                       | ρ,      | ser qu'il a reça d'elle dans le bosquet.                                   |        |

| Leitre XV, Di June.                                | 100    | · LETTRE XXVIII, OF JULIE A GLAIRE                  |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Elle exige que son amant s'obsente pour un temps,  | -317   | Julie m plaint de l'alsence de Chaire , de son perc |
| et lui fait tenir de l'argent pour aller dans sa   |        | qui veul la marièr à un de ses auns, et ne re       |
| patrio, afin de vaquer à ses affaires.             |        | pend plus d'elle-meme.                              |
|                                                    | 31     | LITTER XXIX, OF JULY & GLADRE                       |
| L'amant obest, et, par un motif de perté, lus      | 31     | July perd son innocence. See remords. Elle ne       |
| regione son argent.                                |        | from e plus de ressource que dans sa consus         |
|                                                    |        | CLETTI XXX. BIPDRAF                                 |
| Larray XVII Replique                               | tharf. | Claire táche de calmer le desespoir de Julie, et    |
| Indiguati an de Julie sur le refus de son amant.   |        | fur jure une amplie recuplable.                     |
| Life his fait tentr le double de la première       |        | LITTER XXXI, A JULIE.                               |
| romane.                                            |        | L'amust de Jahe, qu'il a sorprise fondant re        |
| LETTRE XVIII, & JULIE                              | 32     | lariues, lui r proche son repentir.                 |
| Soo a pant regolt in somme, et part.               |        | LETTRY XXXII. RÉPONSE.                              |
| J.PTTBE XIX, A JULIE                               | ihid.  | Julie regards moine d'avoir donne trop à fa         |
| Quelques jours après son arrivee dans sa patrie,   |        | mour que de l'avoir prive de sou plus grond         |
| l'amant de Julie foi demande de le rappeler,       |        | charge. Elle conselle a con amant, a qui the        |
| et lui témoigne son inquietude sur le si ri d'une  |        | apprent les soupgons de so mere, de femère          |
| première lettre qui il lui a certic.               |        | des affrices qui l'empêrhent de continuer à         |
| LETTER XX, OF JULIE                                | \$3    | l'instruce, et l'informera des moyens quelle        |
| lelle tranquillue son musul sur ses inquiétudes    |        | magine d'ayor d'autres occasions de se von          |
| par enphort au actard des reponses à ses let-      |        | lous deux.                                          |
| tress Atrivée du pere de Julie. Roppel de son      |        | LETTER XXXIII, DE JUILE.                            |
| nmant differe.                                     |        | Pen satisfaite de la conduite des render-rous pu    |
| LETTRE XXI, A JULIE                                | 34     | blies, dont elle craint d'adteurs que la den-       |
| La seambilité de Julie pour son père louée par     |        | pation p'attaib inc les feux de son aucrat, elle    |
| son amant. Il regrette né umons de ne pas          |        | l'invite à reprendre avec clie la vie solitaire et  |
| poseder son cœur tout entier.                      |        | painble dont elle l'a tire. Projet qu'elle lui ce   |
| LITTRE XXII, DE JUIE                               | 35     | che, et sur lequet elle lui defend de l'interroger  |
| Ftonnement de son père sur les connotssances       | 4,7    | LETTRE XXXIV. RÉPOSSE                               |
| et les talens qu'il lut voit. Il est informe de la |        | L'amant de Jube, pour le rassurer sur la duer       |
| roture et de la lierte du maître. Julie fait part  |        | sion dout elle lui a parle, fui detrutte tout ce    |
| de ces choses à sou amout, pour lui laisser le     |        | qui s'est fait autour d'ede dans l'assemblee ou     |
| temps d'y refléchir.                               |        | il l'a voe, et promet de garder le selence qu'elle  |
| LETTEL XXIII , & JUME                              | 36     | lui a impine. Il refuse le grade ile capitaine      |
| Description des montagnes du Valats Mieurs         | 417    | au service du roi de Sardaigne , et par queti       |
| des habitans, Portrait des Valaisanes L'acnant     |        | motifs.                                             |
| de Juhe ne voit qu'elle partout.                   |        | LETTRE XXXV, DE JULIE                               |
| * *                                                | 10     | De la justification de son amont Julie prend oc-    |
| Son amant by repond sur le payement proposé        | 40     | erston de traiter de la palousie. Fût-il amont      |
| der soins qu'il a pris de son education. Diffe-    |        | volage, elle ne le croira jameis ami trompeur       |
| rence entre la protion ou ils sont tous deux       |        | Elie doit souper avec lui chez le père de Claire    |
| par rapport a leurs amours, et celle au se         |        | Ce qui se presera après le souper,                  |
| Improvent Heloise et Abelard.                      |        | LETTRE XXXVI, DE JULIE                              |
| LEIVRE XXV, DE JUDE.                               | 4.4    | Les pareus de Julie obliges de s'absenter. Elle     |
| Son experience as fleight took les jours, elle est | 41     | sera deposee chez le pere de sa consule. Ar         |
| segablee du pouls de l'absence,                    |        | rangement qu'elle prend pour voir son amant         |
|                                                    |        | en liberte.                                         |
| Bittit.                                            | 42     | LETTRE XXXVII, DE JUDIE.                            |
| L'amant de Julie s'approche du lieu on ette ha     |        | Depart des parens de Julie. Etat de son cœur        |
| tote, et l'avertu de l'asile qu'il s'est choisi.   |        | dans celle circonstance.                            |
|                                                    | bd.    | LETTOE XXXVIII, a June                              |
| Santion cruedle de son umant. Du hant de sa        | 1      | Terroin de la tendre anatie des deux consines.      |
| retraite if a continuellement he year fixes one    |        | Vamant de Jube sent refoubler sou ninour            |
| ella. Il liu propise de fiur avea lui.             | - 1    | Son impatience de se trouter à a chalet, 1900-      |
| LETIRE ANVIL DE GLAIDE                             | 45     | dez-vous champetre que Julie lui a assigue.         |
| Intre à l'extremite Effet de la proposition de son |        | LITTIN XXXIX, DE JURE                               |
| anton . Clare le rappelle.                         |        | Elie d t a son named de partir sur l'h mes, pour    |
|                                                    |        |                                                     |

|                                                                                             | Fages . |                                                                                                    | Pages. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| aller demander le congé de Claude Auet,                                                     |         | LETTRE LIL DE JULIE.                                                                               | Ere.   |
| joune garçou qui s'est engagé pour payer les                                                |         | Elle ludine son amant sur le serment qu'il a fait                                                  |        |
| loyers de sa maitreuse, qu'elle protegeoit au-                                              |         | de ne plus boire de vin, lui pardonne, et le                                                       |        |
| près de sa mère.                                                                            |         | relève de son vera.                                                                                |        |
| LETTRE XL, DE FANCRON REGARD A JULIE                                                        | 57      | LETYRE LIII. DE JULIE                                                                              | 70     |
| Elle implore le secours de Juhe pour avoir le                                               | 7.      | La noce de Fanchon, qui devoit se faire à Cla-                                                     |        |
| congé de son sunnt, bentimens nobles et ver-                                                |         | rens, se lera à la ville, ce qui déconcerte les                                                    |        |
| torus de cette filie.                                                                       |         | projets de Julio et de son amant. Julie lui pro-                                                   |        |
| LETTRE XLI, REPONSE                                                                         | 38      | pose un rendez-vous nocturat, an risque d y                                                        |        |
| Julie promet à Fanchon Regard, maitresse de                                                 | 1       | perir tous denx.                                                                                   |        |
| Claude Anet, de s employer pour son amant.                                                  |         | LETTOE LIV, A JULIE                                                                                | 74     |
|                                                                                             | fhid.   | L'amant de Julie, dons le cabinet de sa maitresse.                                                 |        |
| LETTRE XLII, A JULIE.                                                                       | stud.   | Ses transports en l'attendant.                                                                     |        |
| Son amant part pour avoir le congé de Claude<br>Auet.                                       |         |                                                                                                    | 72     |
|                                                                                             |         | Sentimens d'amour, chez l'amant de Julie, plus                                                     | 12     |
| LETTER XLIU, A JULIE                                                                        | abid.   | panishes mais plus affectivous et plus multi-                                                      |        |
| Générosite du capitaine de Claude Anet. L'a-                                                |         | plies apres qu'avant la punsance.                                                                  |        |
| mant de Julie Im demande un rendez-vom au                                                   |         |                                                                                                    | 7.4    |
| chalet avant le retour de la numan.                                                         |         | LETTER LVI, DE CLAIRE A JULIE.                                                                     | 73     |
| LETTRE XLIV, DE JULIE                                                                       | 39      | Denicle de l'amant de Julie avec mylord Edouard<br>Julie en est l'occasion. Ibrel proposé, (laire, |        |
| Belour précipite de sa mère. Avantages qui re-                                              |         | qui apprend cette aventure à sa comine, im                                                         |        |
| sultent du voyage qu'a fait l'anant de Julie                                                |         | conseille d'écarier son amant, pour prétente                                                       |        |
| pour avoir le congé de Clande Aust. Inhe lui                                                |         | tout soupeon. Elle ajoute qu'il faut commencer                                                     |        |
| annonce l'arrivée de myland Edouard Bonn-                                                   |         | per vider l'affaire de inglord Edouard, et par                                                     |        |
| tou, dont il est comu. Ce qu'elle peuse de cet                                              |         | quels motifs.                                                                                      |        |
| etranger.                                                                                   |         | Latra LVII, De Junte                                                                               | 74     |
| Letine XLV, a June                                                                          | 141     | Raisons de Julie pour disuader son amant de se                                                     |        |
| Ou et comment l'amant de Julie a fait comons-                                               |         | battre avec mylord Edouard . fonders princi-                                                       |        |
| sance avec mylord Edouard, dont it fait le<br>portrait. Il reproche à sa madresse de penser |         | palement sur le som qu'il doit prendre de la                                                       |        |
| en frame sur cet Anglois, et la somme du                                                    |         | reputation de son amante, sur la notion de                                                         |        |
| rendez-vous su chalet.                                                                      |         | l'honneur réel et de la véritable valeur.                                                          |        |
| Derrick XLVI, De Jeure                                                                      | 65      | LETTER LVIII, DE JULIE A MYLORD EDOUARD.                                                           | 79     |
| Elle annouce à son amant le marrage de Fap-                                                 | ,       | Elle fui avoue qu'elle a un amant mattre de sou                                                    |        |
| chou Regard, et lui fait entembre que le tu-                                                |         | cour et de sa personne. Elle en fait l'éloge, et                                                   |        |
| multe de la noce p-ut suppléer au mystère du                                                |         | jure qu'elle ne lui survissa pas.                                                                  |        |
| chalet. Elle répondan res roche que son amant                                               |         | LETTRE LIX, Dr M. D'ORBE A JULIE                                                                   | fluid. |
| lui a fait per rapport à mylord Edouard. Inf-                                               |         | Il loi rend compte de la réponse de mytord                                                         |        |
| férence morale des sexes. Souper pour le len-                                               |         | Edouard après la lecture de sa lettre                                                              |        |
| demoin, on Julie et son amont doivent se                                                    |         | LETTRE LX, A JUME                                                                                  | ibed.  |
| trouver avec mylord Edonard.                                                                |         | Reparation de mylord Edouard, Jusqu'à quel                                                         |        |
| LETTRE XLVII, A JUDIE                                                                       | 62      | point il porte l'humanilé et la génerosité.                                                        |        |
| Son amost craint que mylord Edouard ne de-                                                  |         | LETTRE LXI, DE JULIE                                                                               | 112    |
| vienne son epoux. Rendez-vous de musique.                                                   |         | Ses sentimens de reconnossance pour mylord                                                         |        |
| LETTRE XLVIII, A JULIE                                                                      | 63      | Edouard.                                                                                           |        |
| Reflexions sur la manque françoise et sur la ma                                             |         | LETTRE LXII, DE GLAIRE A JULIE.                                                                    | thid   |
| sique italienne.                                                                            |         | Mylord Edouard propose au père de Julie de la                                                      |        |
| LETTRE XLIX, DE JULIS                                                                       | 45      | marier avec son maitre d'études , dont il vante                                                    |        |
| Etle calme les craintes de son amant , en l'asso-                                           |         | le merite. Le pere est revolte de cette propo-                                                     |        |
| rant qu'il n'est point question de mariage en-                                              |         | sition. Reflexions de mylord i douard sur la                                                       |        |
| tre elle et mylord Edouard.                                                                 |         | noblesse. Claire informe sa comme de l'éclat                                                       |        |
| LTTTAT L, DF JUBIE                                                                          | 66      | que l'affaire de son amant a fait par la ville,                                                    |        |
| Reproche qu'elle fait à son amant de ce que,                                                |         | et la conjure de l'éloigner.                                                                       |        |
| cehauffé de via au sortir d'un long repas. Il                                               |         | LETTER LXIII . DE JUIJE A GLAIBE                                                                   | 85     |
| tui a tenu des discours grosners, accompagnes                                               |         | Emportement du pere de Julie contre sa femme                                                       |        |
| de manières Indécentes.                                                                     |         | et sa fille, et par quel motif. Soites. Regrets                                                    |        |
| LETTRE I.I. RÉPORSE                                                                         | 68      | du père. Il déclare à sa fille qu'il n'acceptera                                                   |        |
| L'amont de Julie, étonné de son forfait, rénonce                                            |         | jamais pour gendre un homme let que son                                                            |        |
| au viu pour la vie.                                                                         |         | sunitre d'études, et lui défend de le voir et de                                                   |        |
| т. п.                                                                                       |         | 51                                                                                                 |        |
|                                                                                             |         |                                                                                                    |        |

|                                                                                                 | Pages. | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nir, comme elle fait, aux sentimens d'une                                                       |        | LETTRE III, DE L'AMANT DE JULIE A MADAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| amitie fidèle, et lui demande son comente-                                                      |        | D'ORAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ment pour avouer à son épous sa conduite                                                        | -      | Ulm annonce son retour. Im donne une legère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pausée.                                                                                         | _      | idee de son voyage, lui demande la perme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LETTRE XIX. RÉPONSE                                                                             | 184    | sion de la voir, et lui peint les sentituens de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sentimons d'admiration et de fureur chez l'ami                                                  |        | son ceue pour madame de Wolmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de Inlie. Il s'informe d'elle si elle est beureuse,                                             |        | LETTRE IV, DE M. DE WOLMAR A L'AMANT DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| et la dissuade de faire l'aren qu'elle médite.                                                  |        | JULIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                 |        | Il lui apprend que sa femme vient de lui sus ric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LETTRE XX, DF JULIE.                                                                            | 186    | son opur sur sex égaremens passes , et il inf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sou bonheur avec M. de Wolmar, dont elle de-                                                    |        | offre sa maison. Invitation de Julic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| peint a son ami le caractère. Le qui suffit en-                                                 |        | LETTRE V. DE MADAME D'ORBE A L'AMANT DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tre deny epour pour vivre heureux. Par quelle                                                   |        | Julie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| consideration elle ne fera pas l'aveu qu'elle                                                   |        | Dans cette lettre étoit incluse la précédente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| meditoit. Elle rompt tout commerce avec son                                                     |        | Madame d'Orbe joint son invitation à celle de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ann, lus permet de lus donner de ses nouvelles                                                  |        | monsieur et de madame de N olmar, et reut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| par madame d'Orbe dans les occasions inté-                                                      |        | que le nom de Saint-Preux, qu'elle avoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| resantes, et lui dit adicu pour loujours.                                                       |        | donné precedemment devaut ses gens a l'a-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LETTRE XXI, DE L'AMANY DE JULIE A MYLORD                                                        |        | mant de Julie, lut demeure au moins dans leur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ÉDOUARD                                                                                         | 190    | sociele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enouyé de la vie, il cherche à putifier le suicide.                                             |        | LETTER VI. DE SAINT-PREUX A MYLGED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LETTRE XXII. REPONSE.                                                                           | 193    | Enguard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mylord Edouard refute avec force les raisons #1-                                                |        | Beception que monsieur et madame de Voltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| léguées par l'amont de Julie pour autoriser le                                                  |        | font a Saint-Preux. Different mountement dont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ruicide.                                                                                        |        | son cour est agid. Resolution qu'il prend de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| d draine                                                                                        |        | ne journe manquer à son devoir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LETTRE XXIII, DE MYLORD EDOUARD A L'A-                                                          | 4.45   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MANT DE JULIE.                                                                                  | 198    | LETTRE VII. DE MADAMP DE VVOLMAR A MA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il propose à son ami de chercher le repos de<br>l'Ame dans l'agitation d'une vie active. Il lui |        | DAME D'ORBE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                                                                                               |        | Elle l'instruit de l'état de sou corur, de la con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| parle d'une occasion qui se presente pour celu.  et, sans s'expliquer davantage, lui demande    |        | duste de Saint-Preux, de la bonne opinion de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 réponse.                                                                                     |        | M. de Woimer pour son nouvel hote, et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                 |        | sa securite sur la vertu de sa femme, dont d<br>refuse la confidence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LETTRE XXIV. REPONSE.                                                                           | 199    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resignation de l'amant de Julie aux volontes de                                                 |        | LETTRE VIII. RÉPONSE DE MADAME D'ORSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mylord Edou <b>ard.</b>                                                                         |        | MADAME DE WOLDIAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LETTRE XXV, DE MYLORD EDOUARD A L'AMART                                                         |        | Elle lui represente le danger qu'il pourroit y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DE JULIE                                                                                        | thiet. | avoir à preadre son mars pour confident, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Il a tout dupose pour l'embarquement de son                                                     |        | exige d'elle qu'elle lui cuvole Saint-Preus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ami en qualité d'ingénieur sur un vaisseau                                                      |        | pour queiques ,ours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d'une escadre angloise qui doit faire le tour du                                                |        | LETTRE IX, DE MADAME D'ORRE A MADAME DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| monde.                                                                                          |        | VOLMAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LESTRE XXVI, DE L'AMENT DE JULIE A MA-                                                          |        | Elle ini renvoie Saint-Prenv., dont elle lone les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DAME D'URBL                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tendres adieux à madame d'Orbe et a madame                                                      |        | poblesse municirie de Paris. Present qu'elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| de Wohnar.                                                                                      |        | fast de sa petite fille à sa consine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| QUATRIEME PARTIE.                                                                               |        | The second secon |
|                                                                                                 |        | LETTRE X, DE SAINT-PREUX A MENEORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LETTRE PARMIÈRE, DE MADAME DE WOLMAN                                                            |        | EDOT AND.  Il bui détaille la sage economie qui regne dans la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A MADAMI, D'ORUE.                                                                               |        | masson de M. de Walton relativement aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elle presse le retour de sa consine, et par quel                                                |        | done singles of all thereenautes, to que subme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| motifs. Elle deare que cette ame vienue de                                                      |        | pinnents reference et observations certiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| meurer pour longours avec elle et sa familie.                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LECTRE II. RÉPONSE DE MADAMA D'ORRE A                                                           |        | LETTE XI, DE SAINT-PREUX & MYLORD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MADAMEDE WOLMAR.                                                                                |        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Projet de madame d'Orbe, devenue veuve, d'unit                                                  |        | Description d'une agreable solitude , ouvrage du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| unjour si fill au fils aine de madame de VI ol-                                                 |        | la nature, plutôt que de l'art, ou monsseur et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mar Effe for office et partage la douce espe-                                                   |        | madame de Wolmar vont se recreer aver tears                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rance d'une parfeite reunion.                                                                   |        | enfans, ce qui donne heu à des rellexions exi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| tiques sur le luse et le goût bisarre qui rèpoed dans les pardins des roches. Jére des pardins de la Chure. Bioducie enhoussame des masteurs de leurs. La passion de Sami-Precu pour madame de Wolmars et change lout à coup en admentition pour ses vertius.  Lettre XII. De Madame De Wolman A Madame de Volmar, instruti mème avent son mexique de tout ce qui set pause entre sa ferame et Solia-Preux. Nouvelles preutes de non enhère conflance en leur verio. M. de Volmar deit s'abestier pour que spec temps.  Se fenun de mande consel à az cousine/paur astoir à cile exigera on non que Sami-Preux accompagne son hairi.  Lettre XIII. De Madame De Wolman de Merca de la conselle de Sami-Preux, et lui dit du peride qu'il a de cunifier l'éducation de se enfant Sami-Preux, et lui dit du peride qu'il a de cunifier l'éducation de se enfant Sami-Preux, et lui reprevent e la quelle il le sur tapare en la conselle solguelère à l'instruté du projet qu'il a de cunifier l'éducation de se enfant Sami-Preux projet qui justife sa consile singulère à l'instruté du projet qu'il a de cunifier l'éducation de se enfant Sami-Preux projet qui justife sa consile singulère à l'instruté du projet qu'il a faite se levers vrais sertitiones.  Lettre XV. De Saint-Paux a Mulcord Education.  Lettre XVI. De Madame De Wolman A Saint-Preux ur le la cel centre. Il partie de la matame de Wolmar, Grange des chargins servets de la reprecure de la quelle il les met par le direct, soit j'éta il ne s'occupoit de matame de Wolmar, Cause des chargins servets de la matame de Wolmar, Cause des chargins servets de la matame de Wolmar, Cause de la rectue de madame de Wolmar, Cause de la matame de Wolmar, Critique les monacure et de madame de Wolmar, Critique de la matame de Wolmar, Critique de | DES M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATTERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 805   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| dans les parchan des reches, Ideo des parchas de la China. Ridicule enthousisance des amateurs de licura. La passion de Stant-Pereux pour madame de Wolmar se change lout à coup en administro pour ses verties.  Letter XII., De Madame De Wolman A Manana en anna mon mariage de tout equi is des passe entre sa freume et Saint-Pereux, nounclées preuses de son enthère confilance en leur retin. M. de Wolmar doit 1 absentéer pour quéque lettes, Sa freume demande conseil à a rocation plus en avoir à et let etiger ao non que Saint-Pereux accompages son mari.  Letter XIII. Réponse De madame D'Orige a manana de la distinction de madame de monde conseil à a rocation superfissa qui ini survoireit été jadis si necessairea.  Letter XIV. DE M. DE WOLMAN A MADAME D'Orige de Sint-Pereux, rel sui dis de prendre contre ce phisosophe touter les precentions superfissa qui ini survoireit été jadis si necessairea.  Letter XIV. DE M. DE WOLMAN A MADAME D'Orige de Sint-Pereux, per qui qui file ac condisite stingulère à l'égard de sa femme et de son arcelen annant. Il informe au considerat du projet qu'il a de confige l'édeutation de ses enfans et des rocations de l'erceur et la grecie de la se femme et de son arcelen annant. Il informe au consideration superfissa qu'il de confige l'édeutation de se sentine de la vertin de se femme et de son arcelen annant. Il informe au consideration de se charge le pereux et la grecie de la vertin de se femme.  Letter XVI. DE MADAME DE WOLMAN A MADAME D'Orige.  Letter XVI. DE MADAME DE WOLMAN A MADAME D'ORIge de médien de la vertin de se femme et de son arcelen annant. Il informe au consideration de se charge la legarde di le su letter de la vertin de se femme.  Letter XVI. DE Saint-Pereux a my Lond Education de mediante de Volmar des de l'incomment de la vertin de se femme et de son arcelen annant. Il informe au consideration de se charge l'incompart de la vertin de se femme.  Letter XVI. DE Saint-Pereux a my Lond Education de l'incompart de la vertin de se femme.  Letter XVI. DE Saint-Pereux a my Lond  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ENTRE XII. DE MADAME DE WOLMAR A MADAME DE WOLMAR A MADAME DOUBLE.  Caractere de M. de Wolmar, instruit même avant son mariage de toute equi si s'et pesse carior sa femme et Saint-Preax. Nourclies preuves de son embre conflance an leur veria. M. de Wolmar doit s'absenter pour qu'eque temps. Sa femme dermonde consol à la connelgour avoir si elle etigera on non que Saint-Preux secomagge son mari.  Lattre XIII. Réposse de me que s'etal de la charité qu'ou doit avier de sa comisse as mjet de Saint-Preux, et lui dist de prendre contre ce philosophe toute les presentons superflors qu'il a de confier Pédecation de ses cafas à Saint-Preux; proset, qui justife sa condide siguilere à l'égard de sa femme et de son anche mann. Il informe se cousse des deconvertes qu'il a faites de leurs vrais sentimens, et des robons de l'épreure à laquelle il leu met par son absence.  Letter XVI. DE MADAME DE WOLMAR A SON MADAME DE WOLMAR DE MOLMAR D | dans les jardins des riches. Idee des jardins de<br>la Chine. Ridicule enthousisseme des amateurs<br>de fleurs. La passion de Saint-Preux pour um-                                                                                                                                                                                                                                            | Conseils et reproches. Eloge d'Ahabait, citoyen<br>de Genève. Retour prochain de mylord<br>Edouard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164   |
| Letter XII. De Madame de Wolmar a Madame de Wolmar et Saint-Preux mene madame de Wolmar et Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de la Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de la Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de la Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de madame de Wolmar et Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de Genère. Die parviere de Saint-Preux sur be lac de |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 266   |
| LETTRE XII. Réponse de madame d'Orbe a Madame d'Orbe a d'ambane de Volmar.  Lettre XIV, de M. de Volmar a madame de Volmar a best ferme.  Lettre XIV, de M. de Volmar a madame de Volmar a best ferme.  Lettre XIV, de M. de Volmar a madame de Volmar a best ferme.  Lettre XIV, de M. de Volmar a madame de Volmar a best ferme et de son ancle a mante de madame de Volmar de l'explication des chagrins secreta de luita fout par éta de Madame de Volmar de M. de Volmar, desquels Sauti-Preux. lui demande l'explication des chagrins secreta de madame de Volmar de M. de Volmar, desquels Sauti-Preux. lui afoit parté dans une fettre qui n'a pas été reçue.  Lettre XV. de Saint-Preux a mylord Édouard pour le present, en instrure son ania.  Lettre XVI, de madame de Volmar a son mai.  Lettre XVI, de madame de Volmar a son mil.  Lettre XVI, de madame de Volmar a son mil.  Lettre XVI, de madame de Volmar a son mil.  Lettre XVI, de madame de Volmar de son mil.  Lettre XVI, de madame de Volmar de son mil.  Lettre XVI, de madame de Volmar de son mille de M. de Volmar dans le represent, en instrure son anii.  Lettre XVI, de madame de Volmar de son mille de M. de Volmar dans le represent en de fientre. Ils parviennent a prendre terre, après le diorr, sont-freux mene malame de Volmar dans la retriste de Metterie, di j'rits il ne s'orcupolt que de sa cètre Jule. Sei transports a la vue deva neices monumente dans la retriste de madame de Volmar dans la retriste de Metterie, di j'rits il ne s'orcupolt que de sa cètre Jule. Sei transports a la vue deva neices monumente de volmar dans la retriste de Metterie, di j'rits il ne s'orcupolt que de sa cètre Jule. Sei transports a la vue deva neices monumente dans la retriste de mettere que prouve son mille.  Lettre VIII, de Saint-Preux a matame de volmar dans la retriste de M. de Volmar dans le temps de s'un dange et Soint-Preux a matame de volmar dans le temps de s'un dange et Soint-Preux a matame de volmar dans le temps de s'un dange et Soint-Preux a matame de volmar dans le temps de s'un dange et S | Caractere de M. de Wolmer, instruit même avant son muriage de tout ce qui s'est passe entre 40 femme et Saint-Preux, Nouvelles preuves de son entière conflance en leur verin. M. de Wolmar duit s'absenter pour quelque temps. Sa femme demande conseil à sa counnelpour savoir si elle etigera ou non que Saint-Preux                                                                       | Il assure à sou ami qu'il a recouvre la pair de<br>l'âme; lui fait un detait de la vie privée de<br>monsieur et de madame de VVolmer, et de<br>l'économie avec laquetle ils font valoir leurs<br>biens, et administrent leurs revenus. Critique<br>du luxe de magnificence et de vanité. Le pay-<br>son doit rester dans sa condition. Raisons de<br>la charité qu'on doit avoir pour les mendiams. |       |
| PARUX. 297 Il ini amnoure son départ, et l'instruit du projet qu'il a de confler l'éducation de se enfans à Saint-Preux; projet qui justifie sa conduite singulère a l'égard de sa femme et de son ancien amant. Il informé sa cousme des déconvertes qu'il a faites de leurs vrais sentimens, et des roisons de l'epreuve à laquelle il les met par son absence.  Lettre XV. de Saint-Preux A mylord Édouand. 298 Lettre XV. de Saint-Preux A mylord Édouand. 298 Lettre XVI, de madame de Volmar. Secret fatal qu'elle rivèle à Saint-Preux, qui ne peut, pour le present, en instruire son anii.  Lettre XVI, de madame de Volmar A Son MARI. 280 Elle lui reproche de jonir durement de la verin de sa formae.  Lettre XVII, de Madame de Volmar dans la redirité de Mederle, où j'réis il ne s'orcupolt que de sa chère Johe. Ses l'ensports a la vue deva ociens monumeux de sa passion. Condette agge et predente de madame de Volmar. Ils pervient de ses charges and le deva de volmar dans la redirité de Mederle, où j'réis il ne s'orcupolt que de sa chère Johe. Ses l'ensports a la vue deva ociens monumeux de sa passion. Condette agge et predente de madame de Volmar. Ils ce remburqueut pour ress une à Clarces. Horrible tentation de Saint-Preux. Combat inidereur qu'eprouve son amie.  CENQUÈRE PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LETTRE XIII. RÉPONSE DE MADAME D'ORGE A MADAME DE WOLMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EDOUARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 282   |
| Il ini amoure son départ, et l'instruit du projet qu'il a de confier l'éducation de ses cafaos à Saint-Preux; projet qui justifie sa conduite singulère à l'égard de sa femme et de son ancien amant. Il informe sa cousine des découvertes qu'il a faites de leurs vrais sentimens, et des roisons de l'epreuve à laquelle il les met par son absence.  Lettre XV. de Saint-Paeux a mylord Édouard.  Édouard.  Affliction de modame de Wolmae. Secret fatal qu'elle rivèle à Saint-Preux qui ne peut, pour le present, en instruire son anui.  Lettre XVI. de Madame de Wolmae as son mani.  Lettre XVII. de Madame de Wolmae as son de sa femme.  Lettre XVII. de Saint-Paeux a mylord des femme.  Lettre XVII. de Saint-Paeux a mylord des femme.  Lettre XVII. de Saint-Paeux a mylord des leurips des voitaiges, le haron d'Édunge et Soint-Preux sur le lac de fenère. Ils parsienment a prendre terre. Après le diner, Saint-Preux partis avec univore des voitaiges.  Lettre VIII. de Saint-Paeux a M. de Wolmar dans la retriste de Mertlefie, oif j'els in es s'occupolt que de sa chère Julie. Ses transports a la vue des anciens monumeus des apassion. Conduite auge et prudente de madame de Wolmar. Ils se rembirquent pour ress un à Clarens. Horrible tentation de Saint-Preux. Combat inidereur qu'erprouve son amie.  CINQUIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Affliction de modome de Wolmar. Secret faint qu'elle revête à Saint-Preux, qui ne pout, pour le present, en instruire son anni.  Lettre XVI, de madame de Wolmar a son mani.  Lettre XVII, de madame de Wolmar a son de sa femme.  Lettre XVII, de Saint-Preux a mylord Educard.  Lettre XVII, de Saint-Preux a mylord Educard.  Educard.  Lettre XVII, de Saint-Preux a mylord Educard.  Educard.  Lettre XVII, de Saint-Preux a mylord Educard.  Educard.  Lettre XVII, de Saint-Preux a mylord Educard dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et gaite qui règnent chez M. de Wolmar dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux sincèrement réconcilés.  Lettre VIII, de Saint-Preux a M. de Wolmar dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere ment réconcilés.  Lettre VIII, de Saint-Preux a M. de Wolmar dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere ment réconcilés.  Lettre VIII, de Saint-Preux a M. de Wolmar dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere de soint-Preux a mere de soint-Preux a mere dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a M. de Wolmar dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere des soint-Preux a mere des soint-Preux a mere dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere des soint-Preux a mere dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a mere dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a M. de Wolmar et mere dans le temps des vendanges. Le haron d'Elucyce et Soint-Preux a M. de Wolmar et mere dans le temps | It ini annonce son départ, et l'instruit du projet qu'il a de conflèr l'éducation de ses enfact à Saint-Preux; projet qui justifie sa conduite singulière à l'égard de la femme et de son anclen amant. Il informe sa cousine des découvertes qu'il a faites de leurs vrois sentimens, et des roisons de l'epreuve à laquelle il les met par son absence.  LETTRE XV. DE SAINT-PREUX A MYLORD | Dhi demande l'explication des chagrins secreta de madame de Volmar, desquels Samt-Preux hi afort parlé dans une lettre qui n'a pas été reque.  LETTRE V. DE SAINT-PREUX A MYLORD EDOUARD. Incredulité de M. de VVolmar, came des cha- grins secrets de Julie.                                                                                                                                       |       |
| LETTRE XVI, DE MADAME DE WOLMAR A SON  Elle lui reproche de jouir durement de la verin de sa formue.  Lettre XVII, de Saint-Preux a mylord Édouard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Affliction de madame de Voltmar. Secret fatal qu'elle revêle à Saint-Preux, qui ne peut, pour le present, en instruce son ansi.                                                                                                                                                                                                                                                               | EDOUARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Danger que cuarent madame de VVolmar et Saint-Preux sur le lac de Genère. Ils parvienment à prendre terre. Après le diner, Saint-Preux mêne madame de VVolmar dans la retraite de Metherie, où j'dis îl ne s'occupolt que de sa chère Julie. Ses transports a la vue des anciens monumens de sa passion. Conduite sage et prudente de madame de VVolmar. Ils se rembirquent pour rest mir à Clarens. Horrible tentation de Saint-Preux. Combat intériourqu'eprouve son aune.  CINQUIÈME PARTIE.  LETTRE VIII. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Soint-Preux parti avec mylord Édouard pour Rume. Il tennique à M. de VVoltman la joid où il est d'avoir appris qu'il tui destine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Il tennique à M. de VVoltman la joid où il est d'avoir appris qu'il tui destine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE VIII. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE VIII. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine l'éducation de ses enfans.  LETTRE VIII. DE SAINT-PREUX A M. DE VVoltman. Sint de vitaine  | MARI.  Elle lui reproche de jonir durement de la vertu de sa femme.  LETTRE XVII, DE SAINT-PREUX A MYLORD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Druce et gaite qui règnent ches M. de Wolmar dans le temps de s ventanges. Le baron d'É-                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 503   |
| Preux mene madame de Voltnar dans la retraite de Mederie, où j'dis il ne s'occupolt que de sa chère Julie, ses transports a la vue des anciens monumens de sa passion. Conduite sage et prudente de madame de Wolmar, Ils se rembirquent pour rest mir à Clarens. Horrible tentation de Saint-Preux, Combat intérieur qu'eprouve son aune.  CINQUIÈME PARTIE.  Rume. Il temuigne à M. de Voltnar la joie où d'est d'avoir appris qu'il tui destine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX. DE SAINT-PAEUX A MADAME D'ORME.  Songe functe. Mylord de le première journée de son voyage. Nouvelles foiblesses de son cœur.  Songe functe. Mylord Édouard le première à Clarens pour le guérir de ses craintes chimériques. Sûr que Julie est en bonne sante,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Danger que courent madame de VVolmar et<br>Suint-Preux sur le lac de Genève. Ils parvien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LETTRE VIII. DE SAINT-PREUX A M. DE VVOC-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 309 |
| DETTRE PREMIERE, DE MYLORD EDQUARD A SHIM-PIVOL PEPARI SHIS IS TOIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preux mene instance de VV ofmar dans la re-<br>traite de Menterie, où j'dis il ne s'occupolt<br>que de sa chère Julie. Ses transports a la vue<br>des anciens monumens de sa passion. Conduite<br>sage et prudente de madame de VV ofmar. Ils<br>se cembarquent pour ressour à Clarens. Hor-<br>rible tentation de Saint-Preux. Combat inté-<br>rieur qu'eprouve son annie.                   | Rume. Il terangue a M. de V olmar la joie où it est d'avoir appris qu'il lui destine l'éducation de ses enfans.  LETTRE IX, DE SAINT-PAEUX A MADAME D'ORME.  Il lui rend compte de la première journée de son voyage. Nouvelles foiblesses de son cœur. Songe funeste. Mylord Edouard le comène à Clarens pour le guérir de ses craintes chimériques. Sûr que Julie est en bonne sante.             | 2 310 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DETINE PREMIERE, DE MILITAD EDUCARD S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Commence of the Earliness South of Arti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pages.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LETTRE X, DE MADAME D'ORBE A SAINT-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | LETTRE VI. DE MADAME DE VI OLMANA SABT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PREUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 314          | PREUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elle lui reproche de ne s'être pas montré aux deux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Elle lus fait part do dessein qu'elle a de le mese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| commes, Impression que fait sur Claire le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | avec mudame d'Orbe . Itti donne des comité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| reve de Saint-Preux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | relatifs à ce projet, et combut ses maximes un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lagran VI on M on Worses . C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | la prière et sur la liberté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LETTRE XI, DE M. DE WOLMAR A SAINT-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 315          | LETTRE VII. DE SAINT-PREUX A MADANE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pagux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 313          | WOLMAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Il te planante sur son rève, et lui fait quelques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Il se refuse au projet formé par madame se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| legers reproches sur le ressouvenir de ses an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Wolmar de l'unir à madame d'Orbe, et pur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cientaes athours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | quels motifs, il defend son sentiment air b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LETTRE XII, DE SAIRT-PREUX A M. DE WOL-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | priere et sur la liberte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ibid.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anciennes amour de mylord Edouard. Motif de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | LETTRE VIII, DE MADAME DE WOLMAR A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| son voyage à Rome. Dans quel dessein il a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Elle lui fait des reproches dictés par l'amité; et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| emmene avec loi Soint-Preux. Celui-ri ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | a quelle occasion. Donocur du desir, et charias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| touffrira pas que son ami fasse no mariage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | de l'illusion. Douceurs de Juite, et queter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| indécent ; il demande à ce sujet comeil à M. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Sea alarmes par rapport a Pineredulite de sea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wolmar, et lui recommande le secret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | man calmers, et par quelles raisons. Elle m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LETTRE XIII, DE MADAME DE WOLMAN A MA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | forme Saint-Preux d'une partie qu'elle doit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DAME D'ORSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 317          | faire à Chillon avec sa famille. Funeste pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elle a pénétré les secrets sentimens de sa cou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | sentiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sine pour Saint-Preux; lui represente le dan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ger qu'elle peut courre avec lai, et lui conseille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | LETTRE IX, DE FANCRON ANET A SAINT-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| de l'epouser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | PREUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.50         | Madame de Wolmur se precipite dans l'enn, on elle vuit tomber un de ses enfans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LETTRE XIV, D'HENRIETTE A SA MÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 322          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elle lui témoigne l'ennul où son absence a mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | LETTRE X, A SAINT-PREUX, COMMENCÉE PAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tout le monde, lui demande des presens pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | MADAME D'ORBE ET ACHEVEL PAR M. DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| son petit mali, et ne s'oublie pas elle-méme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | WOLMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SIXIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Mort de Julie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | LETTRE XI, DE M. DE WOLMAR A SAIRT-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LETTRE PREMIÈRE, DE MADAME D'ORDE A MA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.50         | Pagux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DAME DE WOLMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323          | Parux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 323          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 323          | Detail circoustancie de la matadie de madame de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'invite de veur pour la noce de son frère.  LETTRE II, DE MADAME D'ORSE A MADAME DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 323          | Detail circonstancie de la matadie de madame de<br>Violinar. Ses divers entretiens avec so familic<br>et avec un maistre sur les objets les plus im-<br>portans. Retour de Clande Auet. Tranquidaté                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'invite de venir pour la noce de son frère.  LETTRE II, DE MADAME D'ORSE A MADAME DE VVOLMAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 323<br>324   | Detail circonstancie de la matadie de madame de<br>Violinar. Ses divers entretiens avec so familic<br>et avec un mustre sur les objets les plus im-<br>portaus. Retour de Claude Auet. Tranquidité<br>d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expere                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'invite de veur pour la noce de son frère.  LETTRE II, DE MADAME D'ORSE A MADAME DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Detail circonstancie de la matadie de madame de<br>Violinar. Ses divers entretiens avec so familic<br>el avec un maistre sur les objets les plus im-<br>portans. Retour de Clande Auet. Tranquidité<br>d'âme de Julie au sein de la mort. Elle exper-<br>entre les bras de sa cousine. On la croit lous-                                                                                                                                                                                       |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'invite de venir pour la noce de son frère.  LETTRE II, DE MADAME D'ORSE A MADAME DE VVOLMAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Detail circonstancie de la matsdie de matame de<br>Violinar. Ses divers entretiens avec so familic<br>el avec un mustre sur les objets les plus im-<br>portans. Retour de Claude Auet. Tranquidité<br>d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expre-<br>entre les bras de sa cousine. On la croit laus-<br>sement rendue à la vie, et à quelle occasion.                                                                                                                                       |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'unite de renir pour la noce de son frère.  LETTRE II, DE MADAME D'ORSE A MADAME DE VVOLMAR.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour Saint-Preux. Sa gaite la metira toujours à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Detail circonstancie de la matsdie de matame de<br>Violinar. Ses divers entretiens avec so familic<br>el avec un mustre sur les objets les plus im-<br>portans. Retour de Claude Auet. Tranquidité<br>d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expre-<br>entre les bras de sa cousine. On la croit laus-<br>sement rendue à la vie, et à quelle occasion.<br>Comment le rève de Saint-Preux est en quel-                                                                                        |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'unite de renir pour la noce de son frère.  LETTRE II, DE MADAME D'ORSE A MADAME DE VVOLMAR.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour Saint-Preux. Sa gaite la mettra toujours à Fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Detail circonstancie de la matsdie de matame de<br>Violinar. Ses divers catretiens avec so familic<br>el avec un mustre sur les objets les plus im-<br>portans. Retour de Clande Auet. Tranquidité<br>d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expere<br>entre les bras de sa cousine. On la croit lans-<br>sement rendue à la vie, et à quelle occasion.<br>Comment le rève de Saint-Preux est en quel-<br>que sorte accompli. Consternation de toute la                                       |
| Elle in apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'invite de venir pour la aoce de son frère.  Lettre II, de madame d'Orse a madame de VVolman.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour saint-Preux. Sa gaté la mettre toujeurs à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Detail circonstancie de la matadie de madame de<br>Violinar. Ses divers entretiens avec so familic<br>el avec un maistre sur les objets les plus im-<br>portans. Retour de Clande Auet. Tranquidité<br>d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expre-<br>entre les bras de sa cousine. On la croit lous-<br>sement rendue à la vie, et à quelle occasion.<br>Comment le rève de Saint-Preux est en quel-<br>que sorte accompli. Consternation de toute la<br>maison. Desespoir de Glaire.      |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'unite de renir pour la noce de son frère.  LETTRE II, DE MADAME D'ORSE A MADAME DE VVOLMAR.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour Saint-Preux. Sa gaite la metira toujours à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretieos avec so familic el avec un maistre sur les objets les plus importans. Retour de Clande Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expere entre les bras de sa cousine. On la croit fous-sement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Cloire.  LETTRE XII. DE JULIE A SAINT-PREUX   |
| Elle ini apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'invite de ventr pour la aoce de son frère.  Lettre II, de madame d'Orse a madame de VVolman.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour sant-l'reux. Se gaite la mettre toujours à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Volman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324          | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretieos avec so familic el avec un maistre sur les objets les plus importans. Retour de Clande Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expreentre les bras de sa cousine. On la croit lous-sement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Claire.  LETTRE XII. DE JULIE A SAINT-PREUX     |
| Elle ini apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'invite de ventr pour la aoce de son frère.  Lettre II, de madame d'Orse a madame de VVolman.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour sant-Preux. Sa gate la mettre toujours à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Vvolman.  Il tuispprend l'heureux dénoument de ses aven-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 324          | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretiens avec so familic el avec un maistre sur les objets les plus importans. Retour de Claude Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expreentre les bras de sa cousine. On la croit loussement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Gloire.  Lettre XII., de Julie à Saint-Preux     |
| Elle ini apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'invite de ventr pour la aoce de son frère.  Lettre II, de madame d'Orse a madame de VVolman.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour sant-l'reux. Se gaite la mettre toujours à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Volman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324          | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretiens avec so familic el avec un ministre sur les objets les plus importans. Retour de Claude Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expreentre les bras de sa cousine. On la croit loussement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Gloire.  Lettre XII., de Julie à Saint-Paeux    |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'invite de ventr pour la aoce de son frère.  Lettre II, de madante d'Orse a madante de VVolmar.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour sant-Preux. Sa gate la mettra toujeurs à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Vvolmar.  Il tuiapprend l'houreux dénoument de ses aventures, effet de la sage conduite de Saint-                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 324          | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretiens avec so familic el avec un ministre sur les objets les plus importans. Retour de Claude Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expreentre les bras de sa cousine. On la croit laussement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompil. Consternation de toute la maison. Desespoir de Gloire.  Lettre XII. De Julie à Saint-Paux      |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'invite de ventr pour la aoce de son frère.  Lettre II, de madante d'Orse a madante de VVolmar.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour sant-Preux. Sa gate la mettra toujours à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Vvolmar.  Il tuiapprend l'houreux dénoument de ses aventures, effet de la sage conduite de Saint-Preux, et accepte les offres que ini a faites                                                                                                                                                                                                                                                        | 324          | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretiens avec so familic el avec un mustre sur les objets les plus importans. Retour de Claude Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expreentre les bras de sa cousine. On la croit luns sement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompil. Consternation de toute la maison. Desespoir de Gloire.  Lettre XII. de Julie à Saint-Paux       |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'unite de ventr pour la aoce de son frère.  Lettre II, de madame d'Orse a madame de VVolmar.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour batol-Preux. Se gaite la mettra toujours e l'abri de tout danger. Ses rasons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Volmar.  Il fuispprend l'heureux dénoument de ses aventures, effet de la sage conduite de Saint-Preux, et accepte les offres que ini a faites M. de Volmar de veur passer à Clarens fe reste de ses jours.                                                                                                                                                                                              | 324          | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretieos avec so familic el avec un ministre sur les objets les plus importans. Retour de Clande Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expire entre les bras de sa cousine. On la croit lous-sement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Claire.  Lettre XII. de Julie à Saint-Preux  |
| Elle ini apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'unite de ventr pour la aoce de son frère.  Lettre II, de madame d'Orse a madame de VVolmar.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour saint-l'reux. Sa gate la mettra toujours à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Volmar.  Il luispprend l'heureux dénoument de ses aventures, effet de la sage conduite de Saint-l'reux, et accepte les offres que ini a failes M. do Volmar de veuir passer à Clarens fe reste de ses jours.  Lettre IV, de M. de VVolmar à mylord                                                                                                                                                     | 324          | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretieos avec so familic el avec un ministre sur les objets les plus importans. Retour de Clande Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expire entre les bras de sa cousine. On la croit lous-sement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Gloire.  Lettre XII., de Julie à Saint-Preux |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'unite de ventr pour la aoce de son frère.  Lettre II, de madame d'Orse a madame de VVolmar.  Elle instruit sa cousine de ses sentimens pour saint-Preux. Sa gaite la mettre toujours à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Volmar.  Il lui apprend l'heureux dénoument de ses aventures, effet de la sage conduite de Saint-Preux, et accepte les offres que ini a faites M. do Volmar de veuir passer à Clarens fe reste de ses jours.  Lettre IV, de M. de VVolmar à Mylord Édouard.                                                                                                                                            | \$24<br>\$29 | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretieos avec so familic el avec un ministre sur les objets les plus importans. Retour de Clande Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expire entre les bras de sa cousine. On la croit lous-sement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Gloire.  Lettre XII., de Julie à Saint-Preux |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'unite de ventr pour la aoce de son frère.  Lettre II, de madame d'Orse a madame de VVolmar.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour saint-l'reux. Sa gate la mettra toujours à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Vvolmar.  Il lui apprend l'heureux dénoument de ses aventures, effet de la sage conduite de Saint-l'reux, et accepte les offres que int à failes M. do Vvolmar de veuir passer à Clarens fe reste de ses jours.  Lettre IV, de M. de Vvolmar à mylord Édouard.  Il l'invite de nouvern à venir parlager, lui et l'invite de nouvern à venir parlager, lui et                                           | \$24<br>\$29 | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretieos avec so familic el avec un ministre sur les objets les plus importans. Retour de Claude Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expire entre les bras de sa cousine. On la croit lous-sement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Glore.  Lettre XII., de Julie à Saint-Preux  |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'uvite de ventr pour la aoce de son frère.  Lettre II. de madame d'Orse a madame de Vollmar.  Elle instruit sa consine de ses sentimens pour saint-breux. Se gaite la metira toujeurs e l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Vollmar.  Il luisparend l'houreux dénoument de ses aventures, effet de la sage conduite de Saint-Preux, et accepte les offres que ini a failes M. de Voltmar de veur passer à Charens fe reste de ses jours.  Lettre IV, de M. de Vollmar à mylord Édouard.  Il l'invite de nouveau à venir partager, lui et Saint-Preux, le boubeur de sa maison.                                                     | \$24<br>\$29 | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretieux avec so familic el avec un mustre sur les objets les plus importans. Retour de Claude Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expreentre les bras de sa cousine. On la croit laussement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Gloire.  Lettre XII. de Julie à Saint-Paux        |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'uvite de veur pour la aoce de son frère.  Lettre II. de madame d'Orse a madame de Volmar.  Elle instruit sa cousine de ses sentimens pour saint-breux. Sa gaite la metira toujeurs à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Volmar.  Il luisparend l'heureux dénoument de ses aventures, esset de la sage conduite de Saint-Preux, et accepte les offres que lui a failes M. de Volmar de veur passer à Charens le reste de ses jours.  Lettre IV, de M. de Volmar à mylord Édouard.  Il l'invite de nouveau à veuir partager, lui et Saint-Preux, la boubeur de sa maison.  Lettre V, de madame d'Orse à madame de                  | \$24<br>\$29 | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretieos avec so familic el avec un ministre sur les objets les plus importans. Retour de Clande Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expire entre les bras de sa cousine. On la croit loussement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Gloire.  Lettre XII., de Julie à Saint-Preux  |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'uvite de veur pour la aoce de son frère.  Lettre II. de madame d'Orse a madame de Volmar.  Elle instruit sa cousine de ses sentimens pour saint-breux. Sa gaite la mettra toujeurs à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Volmar.  Il luisparend l'heureux dénoument de ses aventures, esset de la sage conduite de Saint-Preux, et accepte les offres que lui a failes M. de Volmar de veur passer à Charens le reste de ses jours.  Lettre IV, de M. de Volmar à mylord Édouard.  Il l'invite de nouveau à veuir partager, lui et Saint-Preux, la boubeur de sa maison.  Lettre V, de madame d'Orse à madame de Volmar.          | \$24<br>\$29 | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretieus avec so familic el avec un ministre sur les objets les plus importans. Retour de Claude Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expere entre les brai de sa cousine. On la croit loussement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Claire.  Lettre XII, de Julie a Saint-Paeux   |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'uvite de veur pour la aoce de son frère.  Lettre II. de madame d'Orse a madame de Volmar.  Elle instruit sa cousine de ses sentimens pour saint-breux. Sa gaite la mettra toujeurs à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Volmar.  Il luisparend l'heureux dénoument de ses aventures, esset de la sage conduite de Saint-Preux, et accepte les offres que lui a failes M. de Volmar de veur passer à Charens le reste de ses jours.  Lettre IV, de M. de Volmar à maison.  Lettre V, de madame d'Orse à maison. | \$24<br>\$29 | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretieus avec so familic el avec un ministre sur les objets les plus importans. Retour de Claude Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expere entre les brai de sa cousine. On la croit lunsement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Glaire.  Lettre XII. De Julie a Saint-Pagus    |
| Elle lui apprend son arrivée à Lausanne, où elle l'uvite de veur pour la aoce de son frère.  Lettre II. de madame d'Orse a madame de Volmar.  Elle instruit sa cousine de ses sentimens pour saint-breux. Sa gaite la mettra toujeurs à l'abri de tout danger. Ses raisons pour rester veuve.  Lettre III, de mylord Édouard à M. de Volmar.  Il luisparend l'heureux dénoument de ses aventures, esset de la sage conduite de Saint-Preux, et accepte les offres que lui a failes M. de Volmar de veur passer à Charens le reste de ses jours.  Lettre IV, de M. de Volmar à mylord Édouard.  Il l'invite de nouveau à veuir partager, lui et Saint-Preux, la boubeur de sa maison.  Lettre V, de madame d'Orse à madame de Volmar.          | \$24<br>\$29 | Detail circonstancie de la matadie de madame de Violmar. Ses divers entretieus avec so familic el avec un ministre sur les objets les plus importans. Retour de Claude Auet. Tranquidité d'âme de Julie au sein de la mort. Elle expere entre les brai de sa cousine. On la croit loussement rendue à la vie, et à quelle occasion. Comment le rève de Saint-Preux est en quelque sorte accompli. Consternation de toute la maison. Desespoir de Claire.  Lettre XII, de Julie a Saint-Paeux   |

| DES. MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIERES. 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lui et mylord Édouard, à se réunir à la famille<br>de Julie. Vive peinture de l'amitié la plus ten-<br>dre, et de la plus amère douleur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sujets d'Estampes pour la Nouvelle Réloise 388<br>ÉMILE, ou de l'Éducation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Edouard fait connaissance à Rome avec une dame napolitaine. Caractère de cette dame. Nature de leur liaison. Cette dame vent lui donner une maîtresse subalterne. Danger d'une situation qu'Édouard évite. Caractère de Laure; effet du véritable amour sur elle. Édouard la visite souvent sans l'aimer. Effet terrible de son assiduité auprès de Laure sur la marquise. Laure change de conduite, et se retire dans un couvent. La marquise, hors d'elle-même, divulgue sa propre intrigue. Son mari l'apprend à Vienne. Ce qui en résulte. Situation singulière d'Édouard. Entreprise funeste de la marquise. Le marquis meurt en Allemagne. Édouard ne veut pas profiter de cet événement. Sa manière de vivre jusqu'au moment où il connut Julie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avia de l'Éditeur 395 Préface. 397 Livae I. 399 Livre II. 428 Livre III. 492 Livre IV. 525 Profession de foi du vicaire Savoyard. 566 Livre V. Sophie ou la femme. 636 ÉMILE ET SOPHIE, ou les Solitaires. Lettre II. 725 Extrait d'une lettre du professeur Prévoit de Genève sur la suite d'Émile ou les Solitaires. 745 MANDEMENT DE MONSEIGNEUR L'AR-CHEVÈQUE DE PARIS. 745 |
| Age to the second secon | TETTRE A.M. DE REAUMONT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|   | • |    |  |  |
|---|---|----|--|--|
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
| 4 |   |    |  |  |
|   |   | •. |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |

| 1        |   |    |
|----------|---|----|
| 1        |   |    |
|          |   |    |
|          | • | 94 |
|          |   |    |
| <u>.</u> |   |    |
| ÷        |   | •  |
|          |   |    |
|          |   |    |
|          |   |    |
| 1        |   |    |
| !        |   |    |
|          |   |    |
|          |   |    |
|          |   |    |
|          |   |    |
|          |   |    |
|          |   |    |
|          |   |    |
|          |   |    |
|          |   |    |



## OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY DATE DUE